

# UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

BOEKBINDERIJ

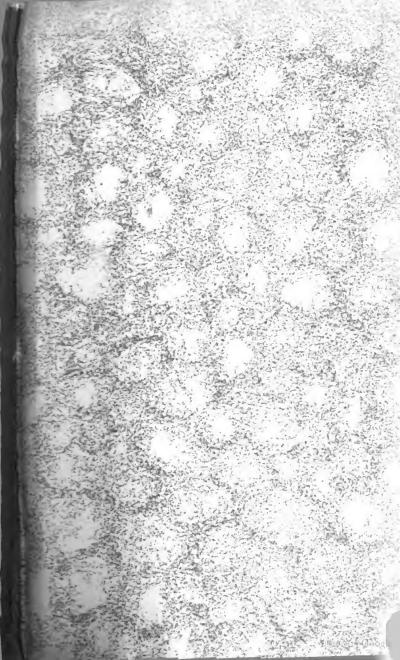

### ENCYCLOPÉDIE,

O U

DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS.

TOME TROISIEME.

APA--ATZ



## ENCYCLOPÉDIE,

OU

# DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.

Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, & quant à la partie Mathématique, par M. D'ALEMBERT.

Tantum series juncturaque pollet, Tantum de medio sumptis accedit bonoris! HORAT.

EDITION exactement conforme à celle de PELLET in-quarto.





A BERNE ET A LAUSANNE, Chez les Sociétés Typographiques.

M. DCC. LXXXI.



# ENCYCLOPÉDIE,

### DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES. DES ARTS ET DES MÉTIERS.

### APA

PACARO, f. m. Hift. nat. Botamig. , nom Brame d'un arbriffean toujours verd, affez bien gravé, mais fans détails, fous le nom Malabare Isjerou-panel par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus , Vol. V, p. 31 , planche. XVI. Les Malabares l'appellent encore Baala-paleti & les Hollandois Clyn beyl Wortel.

li croît dans plusieurs endroits du myaume de Malabar, sur tout à Angiocaimal, fous la forme d'un buisson ovoide, de cinq à fix piés de hauteur, toujours charges de feuilles, de fleurs & de fruits. Son tronc est garni du hant en bas de branches alternes, cylindriques, affez, longues , affez écartées , ouvertes à peine lous un angle de trente degrés & couverte d'une écorce brune-noire.

Ses feuilles sont disposées alternative-

Tome III. Part. I.

### APA

elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de trois à quatre pouces, une fois à une fois & demie moins larges, entieres, épaisses, verd-noires, luisantes deffus, verd-claires & ternes desTous, avec une côte longitudinale, garnie de chaque coté de huit à dix nervures peu élevées, alternes, & portées sur un pédicule cylindrique affez court.

Entre les intervalles que les feuilles laissent entr'elles le long des branches mêmes vers leurs extrémités, fortent des fleurs folitaires, rougeatres, longues d'un pouce environ, portées horizontalement, ou pendantes fur un pédicule cylindrique verd, veiu,à-peu-près de même longueur. Elles confiftent en un calice cadue, verdatre, petit. épais, d'une seule piece, divisé en trois parties, & en une corolle à fix petales, egans, longs, prefque cylindriques, mut & circulairement, affez écartées , fepais, ouverts en étoile & cadnes ; le cen-

tre de la fleur est rempli par une centaine ! d'étamines courtes , à antheres blanches, parallélipipedes, feffiles, fort ferrées & rapprochées en boule autour de huit à quinze ovaires, portés chacun fur un difque en forme de colonne cylindrique, & terminés par un style qui a à son coté un stigmate velouté. Ces ovaires en murissant deviennent chacun une baie ou une écorce charnue, acide, douceatre, fphéroide, de trois à quatre lignes de diametre, noiratre, liffe, portée fur un pédicule mince de même longveur, à une loge qui ne s'ouvre point, & qui contient un pepin en offelet sphérique noirâtre, du diametre de deux lignes, dont l'amande est blanchatre.

Qu'stités. Toutes les parties de l'apacaro, sur-tout ses feuilles, ont une odeur & une saveur acre & aromatique; il sleu-

rit en juillet & août.

Usager Le suc exprimé de ses seuilles & donné en boisson avez un peu d'opium ou de suc de pavot, au commencement des sevres intermittentes, én calme les paroxysmes; leur décoction se boit à la dose d'une demi-tasse, pour appaiser les douleurs de la goutte qui se déclarent auxarticulations.

Remarques. L'apacaro doit donc faire un gente nouveau, voifin du Cananga, dans la famille des anoncs, & qui ne differe de celui du Cananga, qu'en ce que fes baies, au lieu d'avoir plufieurs loges & plufieurs graines, n'en ont qu'une feule.

(M. Adanfon.)

"APACHES, f. m. pl. Géog. & Hift., peuples de l'Amérique septentrionale au nouveau Mexique, où ils occupent un pays très-étendu, sous les noms d'Apaches de Perillo, au midi; d'Apaches de Xilla, d'Apaches de Navaio, au nord; & d'Apaches Vaqueros, au levant. Voyez la Conq. du Mexia.

APAGOGE, Logiq., ἀπαγωγή, composé d'από, de, & d'αγω, mener ou tirer.

Voyez ABDUCTION.

APAGOGIE, f. f. Logique, forte de démontration, par laquelle on prouve la vérité d'une proposition, en faisant voir que la proposition contraire est absurde, voyez Démonstration; d'où vient qu'on l'appelle aussi reductio ad impossibile ou ad absurdum. Voy. REDUCTION.

APALACHES, on APALACHITES. Géogr. & Hift. Peuples de l'Amérique septentrionale, qui habitent une contrée bornée au nord & au couchant par les monts Aliganiens on Apalaches, an fud par la Floride & à l'est par la Géorgie; on les divise en plusieurs nations, qui ont chacune leur chef particulier nommé paracoulle. Les plus confidérables de ces nations font celles de Bemarin, d'Amana & de Matique, que les François, les Anglois & les Espagnols ont sous-divisées en une infinité d'autres, fous des noms différens & particulier, à leur langue. Leur ville capitale est Melilot, au fond de la vallée de Bemarin; c'est le séjour du roi d'Apalache, qui est reconnu pour fouverain par tous les autres chefs; les antres villes principales sont Schama & Melaco, dans les montagnes , Aqualaque, Coca & Capaha, le long de la riviere du. Milliffipi. Ce pavs eft fertile & allez bien cultivé : ces peuples sont bien faits, & ont le teint naturellement blanc, mais il devient olivatre par l'ufage fréquent qu'ils font d'un onguent composé de racines & . de graiffe d'ours, auquel ils attribuent la propriété de rendre plus supportables le froid & les chaleurs. Ils font courageux sans être barbares : ils se contentent de couper les cheveux aux prisonniers qu'ils. font, & aux ennemis qu'ils tuent à fa guerre. La polygamie est en usage chez eux : ils peuvent même épouser leurs parentes, autres cependant que leurs fœuts. Leurs mœurs font fimples & douces : ils adorent le foleil, qu'ils faluent tous les jours à son lever par des cris d'allégresse. & en l'honneur duquel ils celebrent tous les ans quatre fetes folemnelles fur la montagne Olaymi, où accourent les habitans des diverfes contrées du royaume. Il n'est pas rare d'en voir parmi eux qui vivent julqu'à cent cinquante ans ; ils doivent cet avantage à leur grande sobriété, & à l'état paisible de leur ame. (C. A.)

\* APAMATUCK; Géog. mod., riviere de l'Amérique feptentrionale dans la Virginie; elle fe décharge dans celle de Powathan. Voyez Mat. Diction. Géogr.

APAME, Hift. d'Expre, veuve de Magus, usurpareur de la Cyrénaïque, dont le roi d'Expre lui avoit confé le gouvernement, avoittout le courage &

toes les talens nécolfaires pour affersir un trone usurpé. Après la mort de fon mari, elle offrit sa fille en mariage à Démétrius, oncle d'Antigone, roi de Macédoine. Ce prince féduit par l'appat d'une couronne se rendit dans la Cyrénaique, & la veuve touchée des graces de fa figure garda pour elle l'époux qu'elle destinoit à sa fille. La jeune princesse outragée intéressa en la faveur le peuple & les grands. Tous embrafferent la cause de la jeunelle & de la beauté: les conjurés rangés sons ses ordres, entrent de nuit dans l'appartement de fa mere qu'ils trouvent couchée avec fon nouvel époux; la fille furieuse enfonce le poignard dans le sein de son amant infidele. & brigue le cruel honneur de lui porter les premiers coups. Apamé fut épargnée, & les conjurés la renvoyerent a fon frere Antiochus. Elle vieillit dans fa cour chargée du mépris public, quoiwelle poffedat tous les talens qui font maître l'estime ; mais il ne faut qu'un moment de foiblesse pour ternir l'éclat de mille vertus. (T-n.)

\*APAMÉE, fur l'Oronte, Glog. anc. & mod., ville de Syrie, distante d'Antione environ de vingt lieues. Les modernes la nomment Aman ou Hama. Elle n'a de considérable que sa situation.

\*APAMÉE, fur le Marse, Géog. anc. & mod., ville de Phrygie: elle est aujour-

d'hui presque ruinée.

\* APAMÉE ou APAMI, Glog. anc. & mod., ville de la Bithynie fur la Propontide, entre Bourse & Cyzique. Les Tures Pappellent aujourd'hui Myrlea.

APAMÉE, Géog. anc., ville de la Médie, vers la contrée des Parthes. On la

nomme auffi Miana.

\* APAMÉE : on place dans la Méfopotamie deux villes de ce nom; l'une sur

l'Euphrate, l'autre sur le Tigre.

APAN, f. m. Hift. Nat. Conchyliogie, efpece de coquillage du genre du jambonneau, dans la famille des conques, ou de eeux qui ont deux battans à la coquille. Il n'est cité dans aucun auteur; j'en ai donné la figure dans mon Histoire naturelle du Sénégal, page 212, pl. V, figure 5.

Il est commun dans la mer du Sénégal, où il est attaché aux rochers, à trois brafles de profondeur, autour des caps Ber-

nard & Dakar, près de l'isle Gorée & du Cap verd.

C'est la plus grande de toutes les especes de ce genre qui s'observent sur cette côte. Sa coquille a la forme d'un jambon, ayant le dos presque droit, l'extrémité supérieure fort large & arrondie, & le ventre un peu concave vers le sommet, qui diminue insensiblement en pointe pour former une espece de manche. Elle a sept pouces de long, & deux tiers moins de largeur; & elle est si applatie que sa largeur surpasse plus d'unc fois son épaiseur. Sa substance est fort mince, aussi fragile que du verre, & assez semblable à celle de la corne, dont elle emprunte la

couleur & la transparence. Intérieurement elle est polie & luifante, mais au-dehors la furface eft hériffée vers l'extrémité d'un grand nombre de pointes pliées en cornets ou en tuyaux cylindriques fort minces , de même nature que la coquille, longs de quatre à cinq lignes, & relevés en angle de quarante-cinq degrés. Ces pointes en tuyaux doivent leur origine aux crénelures du manteau de l'animal, & quoiqu'elles paroiffent fans ordre an premier abord, à caufe du petit nombre des grandes qui fe montrent à leur extrémité , néanmoins en examinant de près les vestiges des premieres qui ont été ufées ou brifées , on voit qu'elles étoient disposées fur quinze ou vingt rangs paralleles à la longueur de la coquille.

Le ligament qui attache les deux battans, s'étend depuis le fommet jufqu'aux trois quarts de leur longueur, vers l'extrémité supérieure. On ne distingue aucune dent à la charniere.

L'animal, qui remplit cette coquille, a son manteau bordé d'environ trente crenelures fort larges, au lieu des filets

qu'ont les autres especes.

Usages. Les Negres font la pêche de l'apan, en plongeant dans le fond de la mer; ils le détachent avec un conteau des rochers où il est collé par un grand nombre de fils, affez semblables à ceux auxquels les anciens donnoient le nom de biffus, mais plus courts. Sa chair est très-bonne, sur-tout lorsqu'elle est enité & apprétée; elle est fort goûtée des Européens & des naturels du pays. (M. Adauson.)

APANAGE, f. m. ou, comme on difait ! autrefois , APPENNAGE , Hift. mod. , terres que les fouverains donnent à leurs puinés pour leur partage, lesquelles sont reverfibles à la couronne, faute d'enfans males dans la branche à figuelle ces terres ont été données. Ducange dit que dans la baffe latinité on disoit apanare, apanamentum, & agmagium, pour defigner une pention on un revenu annuel qu'on donne aux cadets, au lieu de la part qu'ils devroient avoir dans une feigneurie, qui ne doit point, suivant les loix & cou-tumes, se partager, mais rester indivise à l'ainé. Hossman & Monet dérivent ce mot du celtique ou de l'allemand, & difent qu'il fignifie exclurre & forcherre de quel. que droit; ce qui arrive à ceux qui ont des apanages, puisqu'ils sont exclus de la succession paternelle. Antoine Loyfel , cité par Ménage, croit que le mot apanager vouloit dire autrefois donner des pennes ou plumes, & des moyens, aux jeunes seigneurs qu'on chassoit de la maison de leurs peres, pour aller chercher fortune ailleurs, foit par la guerre, foit par le mariage.

Nicod & Menage dérivent ce mot du mot panis, pain, qui souvent comprend ausli tout l'accessoire de la subsi-

Rance.

Quelques-uns penfent que les apanages, dans leur premiere institution, ont été seulement des pensions ou des payemens annuels d'une certaine somme d'ar-

Les puinés d'Angleterre n'ont point d'apanage déterminé comme en France, mais seulement ce qu'il plait au roi de leur donner. Voyez PRINCE , &c.

En France même, sous les rois de la premiere & ceux de la seconde race, le droit de primogéniture ou d'ainesse, & celui d'apanage, étoient inconnus; les domaines étoient à-peu-près également partagés entre tous les enfans. Voyez PRI-MOGÉNITURE & AINESSE.

Mais comme il en naissoit de grands inconvéniens, on jugea dans la fuite qu'il valoit mieux donner aux cadets on puinés des comtés, des duchés, ou d'autres département, à condition de foi & hommage, & de réversion à la couronne à defaut d'héritiers males, comme il est artivé à la premiere & à la seconde branche des ducs de Bourgogne. A présent même les princes apanagistes n'ont plus leurs apanages en fouveraineté: ils n'en ont que la jouissance utile & le revenu. Le duché d'Orléans est l'apanage ordinaire des seconds fils de France, à moins qu'il ne soit déja possédé, comme il l'est actuellement, par un ancien apanagifte.

On ne laisse pas d'appeller aussi improprement aparage, le domaine même de l'héritier présomptif de la couronne ; tel qu'est en France le Dauphiné, en Angleterre la principante de Galles , en Efpagne celle des Afturies, en Portugal celle

du Brefit , &c.

On appelle auffi apanage, en quelques coutumes, la portion qui est donnée à un des enfans, pour lui tenir lieu de tout ce qu'il pourroit prétendre à la succesfion.

Paul Emile a remarqué que les apanages font une invention que les rois ont rapportée des voyages d'outre mer-( G. H.)

APANAGISTE, f. m. terme de droit, eft celui qui possede des fiefs on autres domaines en apanage. Voyez APANAGE. (H.)

APANORMIA, Géog., ville de l'isle de Santorin, dans les plages de la Méditerranée , que l'on nomme en cet endroit la mer de Candie. Elle a un port tres-spacieux, en forme de demi-lune, mais fi profond qu'il est impossible aux vaisseaux de s'y mettre à l'ancre. (C. A.)

\* APANTA ou APANTE , Glog. mod. . province de la terre ferme de l'Amérique méridionale entre le lac de Parimé & la riviere des Amazones, à l'occident de la

province de Caropa.

\* APARAQUA, Hist. nat. bot., espece de bryone, qui croît au Brefil. Ray, Hift.

Plant.

APARIA, Géogr. mod., province de l'Amérique méridionale au Pérou, près de la riviere des Amazones, & de l'endroit où elle regoit la Curavaie au nord des Pacamores.

APARNI, Géog., ancien peuple d'Afie voifin des Hyrcaniens, vers les bords de la mer Cafpienne. On croit que ce font les Dais d'anjourd'hui, mieux connus sous le nom de Petits Nogais. (C. A.)

A PART, Litterat., on, comme on dit, à parte, terme latin qui a la même

ignification que feorfin , & qui eft affecté

ila poesse dra natique.

A PARTE, f. m. Beies-Lettres, c'eft une des licences accordées à l'art drama-La vraisemblance en est fondée fur cette supposition, fans laquelle il n'y suroit nulle vraifemblance dans la représentation théatrale, que le spectateur n'y eft prefent qu'en esprit. Cela posé, tout ce qu'on a dit contre l'à parte tombe de lui-meme. Il eft , fans doute , récliement impostible que l'acteur qui fe fait entendre des spettateurs, ne foit pas entendu des acteurs avec lesquels il eft en feene; mais dans l'hypothele tacitement convenue, les spectateurs ne font point là, ils ne font point à telle distance, ils font physiquement absens, leur présence n'eft qu'idéale ; car fi on les supposoit là, ils feroient vus, on n'agiroit point, on ne parleroit point en leur présence; on parleroit d'eux, avec eux. Il y a donc dans cette hypothese absence réelle des témoins de l'action. Or le spectateur préfent en esprit, est censé entendre la voix de l'acteur, quelque foible & bas qu'en foit le fon . & fors meme qu'il n'eft pas entendu des personnages qui sont en feene.

C'eft cette hypothese qu'on a perdu de vue, lorsqu'en mesurant les distances, on a regardé comme une invraisemblance théatrale, qu'un acteur fût entendu de loin & ne le fût pas de plus près, Voyez

UNITE. (M. Marmontel.)

Au fujet des à parte, nous rapporterons une anecdote connue ; elle pourra fournir une reflexion utile. Racine, Moliere & la Fontaine étoient amis, comme on fait; rassemblés un jour , la conversation tomba sur les à parte: la Fontaine en soutenoit l'usage absurde & contraire à toute vraisemblance; Racine le defendoit ; la dispute devint vive : un enfant, un homme naturel s'échauffe aifement; Moliere profitant de comoment d'agitation de la Fontaine, cria à plufients reprifes : la Fontaine eft un coquin , fans que celui-ci l'entendit : la Fontaine avant fu l'à parte de Moliere, le confessa vaincu. Cette anecdote prouve, fans doute,

Cette anecdote prouve, tans doute, que les à parte sont quelquesos dans la visisemblance, même dans la nature; mais elle montre aussi qu'on na peut en

faire usage avec succès que dans les momens où l'action, pleine de chaleur & de mouvement, entraine également l'acteur & le spectateur. Rien donc de plus faux & de plus ridicule que la manicre ordinaire de rendre les à parte sur la fice, où l'acteur paroit toujours s'acesser au spectateur & lui parler confidemment, tandis qu'il ne devroit s'occuper ni du spectateur ni de soi, mais uniquement de l'objet qui le frappe, ou du sentiment qui l'émeut. Il est bien surprenant que les sisses des spectateurs n'aient pas encore averti les acteurs de ce contresens absurde. (L.)

APATHIE, C. f. composé d'à privatif, & de πάθος, passion, signifie, dans un sens moral, insensibilité ou privation de tout fentiment passionné, ou trouble d'esprit,

Voyez PASSION.

Les stoïciens affectoient une entiero apathie; leur fage devoit jouir d'un calme, d'une tranquillité d'esprit que rien ne pût altérer, & n'être accessible à aucun sentiment soit de plaise ou le peine. Voyez Stoicien, Plaise & Peine.

Dans les premiers siecles de l'église les chrétiens adoptoient le terme d'apathie, pour exprimer le mépris de tous les intérets de ce monde, ou cet état de mortification que present l'évangile; d'où vient que nous trouvons ce mot fréquemment employé dans les écrivains les plus pieux.

Clément d'Alexandrie, en particulier, le mit fort en vogue, dans la vue d'attirer au christianisme les philosophes qui aspiroient à un degré de vertu si subli-

Le quiétisme n'est qu'une apathie masquée des apparences de la dévotion. Voy.

QUIÉTISME.

APATI, Glogr., petite ville de Hongrie, dans le comté de Jarmat. Elle est fur la riviere de Carasna, au sud du Tibier, à l'est du petit Varadin, & au nordouelt de Samos. Long. 44, 50; lut. 48, 5. (C. A.)

APATURIES, f. f., Histoire auc. & Mythol., fête folomaelle célébrée par les Athéniens en l'honneur de Bacchus. V, Fère.....

Ce mot vient du gree ander, fraude; & l'on dit que cette fête fut infituagen mémoire d'une fraudulense victoire

que Mélanthus , roi d'Athenes , avoit remportée fur Xanthus, roi de Béotie, dans un combat fingulier dont ils étoient convenus pour terminer un débat qui régnoit entreux, au fujet des frontieres de leur, pays ; d'où Budée l'appelle festum deceptionis, la fête de la trompérie.

D'autres écrivains lui donnent une différente étymologie : ils disent que les jeunes Athéniens n'étoient point admis dans les tribus, le troisieme jour de l'apatarie, que leurs meres n'euffent juré qu'ils en étoient vraiment les peres; jufqu'alors tous les enfans étoient réputés en quelque façon sans pere, anaroge, circonstance qui donnoit le nom à la

Xénophon d'ailleurs nous dit que les parens & les amis s'affembloient à cette occasion, se joignoient aux peres des jeunes gens que l'on devoit recevoir dans les tribus, & que la fête tiroit fon nom de cette affemblee; que dans απατούρια, l'a, bien loin d'être privatif, est une conjonction, & fignifie meme chofe que ouco, enfemble. Cette fête duroit quatre jours : le premier , ceux de chaque tribit fe divertiffoient ensemble dans la leur, & ce jour s'appelloit dopma: le second, qui se nommoit avappours, on facrifioit à Jupiter & à Minerve : le troifieme, nougrante, ceux des jeunes gens de l'un & de' l'autre fexe qui avoient l'age requis, étoient admis dans les tribus : ils appelloient le quatrieme jour € 1.68a.

Quelques anteurs ont mal - à - propos confondn les apatieres avec les faturnales, puisque les fêtes appellées par les Grecs zpovia, qui repondent aux faturnales des Romains, arrivoient dans le mois de décembre, & que les apaturies se célébroient en novembre. (G)

APATUROS, Geogr., nom d'un aneien bourg de la presqu'isle de Corocondama, entre le Pont - Enxin & le Palus Méotide. Vénus y avoit un temple où elle étoit adorée sous le nom de Trompeufe, parce qu'elle avoit uffer d'artifice dans la guerre des dieux contre les géans. (C. A:)

APÁVORTEN, Géogr., nom d'une contrée d'Asie très-fertile & très-agréable , dans le Mawaralnahra, à l'orient de la mer Cafpienne. C'eft là qu'Arface, restaurateur de l'empire des Parthes, fit batir Dura ou Daraum. (C. A.)

\* APEIBA, arbre du Bresil qu'on décrit ainli : arbor pomifera Brafilienfis, fructu bispido , pomi magnitudine , seminibus plurimis minimis , apeiba Brafilienfibus. Marg.

Le fruit n'eft d'ancun usage; le bois fert à faire des bateaux de pecheurs, &

des radeaux. Ray, Hift. plant.

APELLITES, f. f. pl. du latin apellitæ, Théol., hérétiques qui parurent dans le fecond fiecle, & qui tirent ce nom d'Apelles eur chef, disciple de Marcion. Ils foutenoient que Jesus-Christ n'avoit pas en feitlement l'apparence d'un corps . comme disoit Marcion , ni une véritable chair; mais qu'en descendant du ciel, il s'étoit fait un corps célefte & aérien, & que dans son ascension ce corps s'étôit resolu en l'air, ensorte que l'esprit seul de Jesus - Chrift étoit retourné au ciel. Ils nioient encore la réfurrection, & professoient la même doctrine que les marcionites. Voyez ASCENSION & MAR-CIONITES. (G)

APENE, Hift. anc., char attele de deux on de quatre mules, mis en ulage dans les jeux olympiques par les Eléens , qui s'en dégoutérent ensuite , soit parce qu'il ne produifoit pas un hel effet , foir parce qu'ils avoient en horreur les mules & les mulets , & qu'ils n'en' élevoient point chez eux. Paufanias traite cette invention de moderne, par rapport aux jeux olympiques; car Sophocle dit que Laius, dans le voyage où il futtue, montoit un char traine par deux mules ; annини тыльжи. (G)

\* APENNIN , adj. pris fubft. , Glogr. anc. & mod. , chaine de montagnes qui partage l'Italie dans toute sa longueur depuis les Alpes jusqu'à l'extremité la plus méridionale du royaume de Naples. Presque toutes les rivieres d'Italie y prennent feur fource.

\* APENRADE on APENRODE. Géog. mod., petite ville de Danemarek dans la prefecture de meme nom & le duché de Slefwick, au fond d'un gola fe de la mçr Baltique. Longit. 27, 15 157111 1 latit. \$5 14.

APEPSIE! f. f. formé d'a primitif , & de nentw, digerer , fignifie ; en medecine ; crudité; indigoftion: Voyez DIGESTION.

L'apenfie peu: fe definir un defaut d'apsétit . qui empêche que l'aliment pris ne fournille un chyle propre à former le fing & a nonreir le corps. V. NOURRITURE, ESTOMAC, CHILE, SANG, NUTRI-

TION . Sec. (N)

APERANTES , Géogr. , peuple de l'ancienne Grece, auquel certains auteurs donnent une ville & d'autres une province pour patrie. On auroit eu vraisemblablement quelque chose de plus certain à eet égard , fi on n'eut rien perdu des livres de l'hiftorien Polybe , qui a dit quelque chose des Aperantes. (C. A.)

APERCHER , v. act. terme d' Oifeleur ; c'eft remarquer l'endroit ou un oisean fe retire pour y paffer la nuit : on dit, j'al

merché le merle.

\* APERITIFS , adj. pl. m. Médecine. On donne cette épithete à tons les médicamens, qui considérés relativement aux parties folides du corps humain. rendent le cours des liqueurs plus libre dans les vaiffeaux qui les renferment, en detruifant les obstacles qui s'y oppofent. Cet effet pent etre produit par tout ce qui entretient la souplesse & la flexibilité des fibres dont les membranes valculaires font compofées. On doit mettre dans cette classe les émolliens & les retachans, fur tout si l'on anime leur action par l'aldition de quelque sub-fiance faline, active & pénétrante, & qu'on les emploie dans un degré de chaleur qui ne foit pas capable de diffiper leurs parties les plus volatiles. Ces médicamens operent non-feulement fur les vaiffeaux , mais encore fur les liqueurs auxquelles ils donnent, en s'y melant, un degré de fluidité qui les fait circuler. Les apéritifs conviennent dans tous les eas où l'obstruction est ou la cause ou l'effet de la maladie ; ainfi leur wlage eft très - salutaire dans la fievre de lait qui furvient aux femmes nouvellement accouchées, dans le période inflammatoire de la petite vérole, ou dans le temps de l'éruption : & les évacuans peuvent

être compris sous le nom général d'apéritifs, parce qu'ils produisent l'effet de ces derniers, par la façon dont on les admi-nistre, & le lieu où on les applique. Dans ce fens, les diurétiques, les fudorifiques, les diaphorétiques, les emménagogues, les suppuratifs, les corrolifs, les caustiques, &c. appartiendront à la même classe. On y rangera encore les résolutifs, qui divifant les humeurs épaiffes . & les forçant de rentrer dans leurs voies naturelles; font à cet égard l'office d'apéri-

On compte cinq grandes racines upérisives. Ces cinq racines font celles d'ache. de fenonil, de perfil , de petit houx , d'afperge; elles entrent dans le firop qui en porte le nom ; elles pouffent par les urines & par les regles ; elles font d'un grand nfage; on en fait des conferves, des eaux

diftillées, & le firop.

Sirop des cinq racines. Prenez de racines d'ache, de fenonil, de perfil, de houx, d'asperge, de chacune quatre onces. Faites - les cuire-dans quatorze livres d'eau commune , réduites à huit livres. Paffez la décochion, & vajoutes fucre cinq livres, Clarificz & faites cuire le tout en confistance de ficon. On tire de ces racines par la distillation une eau avec laquelle on pourroit faite le firop " (N)nothism

\* APETOUS ou APETUBES , Géogra & Hift . pouples de l'Amérique méridionale dans le Brefil, aux environs du gouvarnement de Puerto-Seguro.

-n. APEX . Gift. anc. , bonnet à l'ufage des Flamines & des Saliens. Pour qu'il tint bien fur leur tête, ils l'attachorent

fous le menton avec deux cordons : : : : : Sulpitius, dit Valere Maxime . fut deflitué du facendoce, parce, que l'uper lui tomba de la tete pendant qu'il facrifioit. Selon Servius, l'apex étoit une verge couverte de laine qu'on mettoit au fommet du bonnetdes Elamines. C'eft de-la que le bonnet prit son nom ; & les prêtres memes , quiou, appelle Flamines ; comine

<sup>\*</sup> La décoction des racines participe à la plupart des vertus de ces plantes ; dent les principes font fixes ou tout au moins peu volatils. L'eau diffillée au contraire n'entraîne avec elle qu'un peu de partie aromatique pou médicamenteule., furtout à titre d'apéritif. On seroit donc bien trompé en substituant cette cau à la décoction chargée de l'extrait de ces racines , li l'on prétendoit y trouver les mêmes propriétés. (M. La Foffe.)

qui diroit Filamines, parce que la verge converte de laine étoit attachée au bonnet avec un fil : il n'est pas besoin d'avertir le leftent de la futilité de ces fortes d'étymologies.

APHACA, Hift. nat. bet., genre de plante à fleur papilionacée. Il s'éleve du fond du calice un pistil qui devient dans la fuite une gousse remplie de semences arrondies. Ajoutez aux caracteres de ce genre, que fes feuilles naissent deux à deux à chaque nœud des tiges, & que ces mêmes nœuds produifent chacun une main. Tournefort , Instit. rei berb. Voyez PLANTE. (I.)

\* APHACE, Géogr. anc. , lieu dans la Paleftine, entre Biblos & Persepolis, où Vénus avoit un temple, & étoit adorée sous le nom de Vénus aphacite, par toutes fortes de lascivetés auxquelles les peuples s'abandonnoient, en mémoire des careffes que la déesse avoit prodiguées dans cet

endroit au bel Adonis.

- \* APHACITE, Mythologie, furnom de Venus. Voyez APHACE. Ceux qui venoient consulter Vénus aphacite jetoient leurs offrandes dans un lac proche Aphace; fi elles étoient agréables à la déelle, elles alloient à fond ; elles furnageoient au contraire, fut-ce de l'or ou de l'argent, fi elles étoient rejetées par la déeffe. Zozime, qui fait mention de cet oracle, dit qu'il fut consulté par les Palmyriens, lorfqu'ils fe révolterent contre l'empereur Aurélien , & que leurs préfens allerent à fond l'année qui précéda lenr ruine, mais qu'ils furnagerent l'année fuivante." Zozime auroit bien fait de nous apprendre encore, pour l'honneur de l'oracle, de quelle nature étoient les présens dans l'une & l'autre année : mais pent-etre étoient-ift nécessairement de plume quand ils devolent fürnager, & nécessairement de plomb quand ils devoient descendre au fond du lac . la deeffe infpirant à ceux que venoient la consulter, de sui fante des présens tels qu'il convenoit à la véracité de les oracles.
- \* APHEREMA', Geograph. ancienne & facr. , contrée & ville fituée fur les frontieres de la Judée & de la Samarie, dans la partie occidentale de la tribu d'Ephraim.

APHAR, ou AL-FARA, Glogr., ville d'Afie dans l'Arabic Heurenfe, entre Médine & la Mecque. Elle eft fituée fur une riviere qui porte le même nom, Cette ville eft tres-ancienne ; il en eft fait mention dans les anciens auteurs Arabes. On ne la connoît aujourd'hui, dans le pays, que fous le nom d'Al Fara.

\* APHARA, Géog. anc. & Sacr., ville

de la tribu de Benjamin.

\* APHARSEKIENS ou ARPHASA-CHIENS, Géog. & Hift. facr., peuples de Samarie, venus d'une contrée fituée entre le Tigre & l'Euphrate.

APHAS, Géogr., riviere de la Moloffide, au midi de l'Epire. Les anciens lui donnoient sa source dans le Lacmon, l'an des fommets du Pinde : c'eft vraifemblablement la meme que Pline nomme Api-

las. (C. A.)

\* APHEA', f. F. Mythot. ; divinité adorée par les Crétois & par les Eginetes ; elle avoit un temple en Crete. Aphea , avant que d'être deeffe , fut une Crétoile , appellee Britomartis, que sa passion pour la chaffe attacha à Diane. Pour éviter la pourfuite de Minos, qui en étoit éperdument amoureux, elle fe jeta dans la mer. & fut regne dans des filets de pecheurs. Diane récompensa sa vertu par les honneurs de l'immortalité. Britomartis apparnt ensuite aux Eginetes qui l'honorerent fous le nom d'Apbea.

\* APHEC , Geog. anc. & facr. Il yest fait mention de quatre lieux differens en Judée fous ce nom : l'un fut une ville de la tribu d'Aler ; l'autre une tour pres d'Antipatride ; le troisieme , une autre ville aussi de la tribu d'Aler; le quatrieme, une ville de la tribu de Juda.

\* APHELIE, f.m. C'est, en Astronomie, le point de l'orbite de la terre ou d'une planete, où la distance de cette planete au folcil eft la plus grande qu'il eft possible.

Voyez URBITE.

Aphélie est composé de zno longe, & de axuse, fol; ainfi . lorfqu'une planete est en A , planche d' Astronomie , figure 1 , comme la diffance au foleit S, eft alors la plus grande qu'il est possible, on dit qu'elle eft à fon aphélie! Voy: PLANETE, SOLEIL, &c.

Dans le fyfteme de Ptolomée , ou dans

la supposition que le soleil se ment autour de la terre, l'apbétie devient l'appéte. L'abétie est le point diamétralement opposé su périhélie. Les apédies des planetes premieres ne sont point en repos; car l'action mutuelle qu'elses exercent les unes sur les soutes, fait que ces points de leurs orbes sont dans un mouvement continuel, lequel est plus ou moins sensible. Ce mouvement fe fait in confequentia, ou selon l'ordre des signes; & il est, selon M. Newton, en raison sesquipliquée des distances de ces planetes au soleil, c'est-à-dire, comme les racines quarrées des cubes de ces distances.

Si done l'apbélie de mars fait 35 minutes, seion l'ordre des signes, relativement aux étoiles fixes, dans l'espace de 100 ans; les apbélies de la terre, de vénus & de mercure, feront, dans le même sens & dans le même intervalle de temps, 18 minutes 36 secondes, 11 minutes 27 secondes, &

4 minutes 29 fecondes.

Cependant le mouvement de l'aphélie des planetes étant peu confidérable, il n'est pas encore parfaitement bien connu des astronomes. Par exemple, selon M. Newton, le mouvement de l'aphélie de mercure est plus grand qu'on ne l'avoit supposé jusqu'à lui. Ce mouvement, déduit de sa théorie, est de 1d 27' 20"en 100, ans, à raison de 52" & un deuxieme par agnée.

Les auteurs font encore bien moins d'accord sur le mouvement de l'aphélie de faurne. M. Newton a fait d'abord celui de mars de 1d 58' & untiers en 100 ans, & il l'a ensuite établie de 33' 20". Voyez Mais, Saturne, Vénus, &c. Instit. Afron. de M. le Moniter.

Le docteur Halley a donné une méthode pour trouver géométriquement l'aphélie des planetes. Transact. Philos. no. 128.

Kepler place l'aphélie de faturne pour l'année 1700, aux 28d 3' 44" du fagittaire: de-la-Hire, au 29d 14, 41".

Celui de jupiter, au 8d 10' 40" de la balance: de-la-Hire, au 10d 17' 14".

: Celui de mars, au od 51' 29" de la vierge: de-la-Hire, au od 35' 25":

Celui de la terre, au 8d 25' 30' du tancer, & celui de vénus, au 3d 24' 27'' du verleau : de-la-Hire place celui-oi au 8d 55' 10''.

Celui de mercure, au 15d 44'29" du fagtraire; & de-la Hire, au 13d 3' 40".

Le mouvement annuel de l'aphélie de faurne, est, selon Kepler, de 1' 10"; celui de jupiter, de 47"; celui de mars, de 1' 7"; celui de vénus, de 1' 18"; & celui de mercure, de 1' 45".

Selon de-la-Hirc, le mouvement annuel de l'aphélie de faturne est de 1'22": celui de jupiter, de 1'34": celui de mars de 1'7": celui de vénus de 1'26", & celui de mercure de 1'30". Voyez l'article APO-

GÉE , & l'article APSIDE. (0)

Aphélie. Ce qu'il y a de plus important à expliquer au fuiet de l'apbélie des planetes, est la maniere d'en déterminer la pofition & le mouvement, par des observations aftronomiques. La méthode la plus fimple est celle que Kepler tiroit de la nature du mouvement elliptique, de stella Martis, page 208. Le point de l'apbélie A, fig. 3, est celui où la planete a la plus petite vitelle, & le périhélie eft le point de la plus grande vitesse; le grand axe de l'ellipse sépare deux portions de l'orbite qui sont égales, semblables, & parcournes en temps égaux, & avec les mêmes degrés de vitelle; mais li l'on tire, par le foyer de l'ellipse, une autre ligne comme DSE qui ne passe point en A & en P, elle partagera l'ellipse en deux parties DAE, DPE, qui ne seront ni égales ni parcourues en temps égaux. La partie DAE, où se trouve l'apbélie, exigera plus de temps que l'autre, ou plus de la moitié de la révolution; ainli l'on peut choisir deux obfervations d'une planete, où les longitudes observées, réduites au soleil, aient été diamétralement oppofées entr'elles ; & fi les temps de ces observations sont aussi éloignés d'une demi-révolution de la planete, on faura par-là même qu'elles ont été faites dans les apfides; plus l'intervalle approchera de la demi-révolution, plus les positions données approcheront d'être celles des aplides ; ou de l'apbelie & du perihelie. Cette methode reuffit très-bien pour trouver l'apogée du. foleil. Mem. del Acad. 1757, pag. 141.

Pour les planetes dont les oppositions font rares, il est difficile d'avoir deux longitudes vues du foleil diamétralement, opposées; on est obligé de supposer connues l'excentricité & la plus grande équation, & l'on trouve la situation de l'apphésie par une autre considération. L'on prend deux observations faites aux en-

virons du point A , & du point F qui est vers les moyennes distances; on a le mouvement vrai, ou l'angle ASF, mais par la durée connue de la révolution. on fait toujours quel eft le mouvement moyen pour un intervalle de temps donne; la différence du mouvement vrai au mouvement moyen doit être d'accord avec l'équation de l'orbite calculée , en supposant qu'on connoisse bien le lieu A de l'aphélie; mais fi l'on se trompe sur le lieu de l'aphélie, il y aura une erreur dans l'équation calculée vers le point A. où l'équation change rapidement ; il n'y en aura presque point vers la moyenne dittance F, où l'équation ne varie pas fenfiblement , étant à fon maximum ; ainsi le mouvement total calculé de A en F, ne pourra être conforme au mouvement oblerve, que quand on aura emplore dans le calcul un lieu de l'aphélie A exactement connu; alors on changera d'hypothese, jusqu'à ce que l'on ait accorde le calcul avec l'observation , & reconnu ainfi la vraie fituation de l'apbélie.

La troisieme methode pour determiner l'aphélie, est celle que j'ai employée pour mercure & pour venus; elle confifte à observer la plus grande digression de la planete vers fes moyennes diftances. Soit S' le soleil antour duquel tourne une planete inférieure dans une ellipfe AFP , la terre T voit la planete F par un rayon vifuel qui touche l'orbite, & qui marque la plus grande digreffion STF. Pour peu que vous changiez la direction AP de la ligne des absides, le rayon SF changera de fituation & fortira du coté du point C, ensorte que l'angle d'ésongation augmentera; ainsi l'élongation observée nous apprend quelle fituation il faut donner au point A de l'aphélie, pour fatisfaire à cette observation.

Mem. de l'Acad. 1766, pag. 498.
Enfin il y a une quatrieme methode pour déterminer l'aphélie d'une planetq; elle confife à employér trois observations pour déterminer à la fois l'aphélie, l'excentricité & l'époque du moyen mouvement, pourvu que ces observations soient reparties vers les apsides & les moyennes distances; j'en ai donné le calcul appliqué à un exemple dans les mémoires de l'académie sour 1755; les principes sont d'ailleurs ses mêmes que cenx

dont je viens de faire usage: il s'agit de convertir les anomalies vraies en anomalies moyennes, dans différentes hypotheles d'aphélies & d'excentricités, jusqu'à ce qu'on ait trouvé deux différences d'anomalies moyennes, exactement d'accord avec les intervalles des observations. Voyez ORBITE.

.. Voici le résultat des calculs que j'ai faits sur toutes les planetes, en construisant mes tables.

| Planetes. | Aphélic.   | Mouv.    | ١ |
|-----------|------------|----------|---|
|           |            |          |   |
|           | 10 8 13    |          |   |
| Mars      | 15. 1 128  | 1 51 40  | ı |
| Jupiter   | 6 10722    | 1 43 20  | I |
| Saturne . | :8::29 -53 | 2 .23 20 | l |
| La Terre  | 9: 8 39    | 1 49 10  | ŀ |

pour avoir le lieu de l'aphélie en 1750, avec le changement pour cent ans; il devroit n'être que de 1d 23' 54" comme celui de la précession des équinoxes ; files aphélies étoient auffi fixes que les étoiles .. & qu'ils n'eussent d'autre changement de longitude que celui qui vient de la rétrogradation du point équinoxial, d'où l'on compte ces longitudes; mais il est prou-, ve que tons les apbélies ont un mouvement caufé par l'attraction des antres pla-. netes, sinft que la lune, dont l'apogée a un mouvement rapide caufé par l'attraction du foleil : on pent voir le calcul de ce mouvement de l'aphélie, produit par les attractions étrangeres, dans le XXIIe, livre de mon aftronomie, & dans les ouvrages de MM. Euler, d'Alembert, Clairant , fur l'attraction. (M. de la Lunde.)

APHÉRESE, f. f. Grammaire., figure de diction, αθαίρεις, retranchement, d'αθαίρεις, retranchement, d'αθαιρίω, aufero. L'aphérese est une figure par laquelle on rotranche une lettre: ou une syllabe du commencement d'un mot, comme, en grec φρπ, pour sopra; qui, est le mot ordinaire pour fignises fête. C'est ainsi que Virgile a dit

Discite justitiam moniti, & non temnera divos. Eneid. 6. v. 620.

où il a dit temnere pour contemnere.

Cette figure est souvent en usage dans les étymologies. C'est ainsi, dit Nicot a que de gibbosus nous avons fait bossu en retranchant gib, qui est la premier sylbee du mot latin.

An refte, fi le retranchement fe fait an milien du mot, c'est une syncope; s'il se

fait à la fin, on l'appelle apacope. (F)

APHESIENS, Mythol. , furnom qu'on donnoit quelquefois à Caftor & à Pollux, qui préfidoient aux barrieres d'où l'on partoit dans les courses publi-

\* APHETES , Géog. anc. & mod. , ville de Magnefie, dans la Thessalie, fur le goife de Pagafa, d'où partit le vailleau des Argonautes ; c'est aujour-

d'hui . il golfo di Volo.

APHGASI, Géogr., famille de Tartares qui habite fur la rive decidentale du Volga, au fud-ouest du royaume d'Astracan, entre la mer Caspienne & la riviere de Cupa, qui se jette dans le Palus Méotides : elle fait partie des petits Nogais qui avoisiment le plus les Tartares Cir-

taffes. (C.A.)

· APHICM KARAHISSART, Glog. med., ville de la Natolie, dans la Turquie Affatinue. Long. 48, 36; lat. 33, 25. APHONIE, f. f. Médecine, privation de la voix. Ce mot est composé de a privatif & de Carn, voix. L'aphonie est une incapacité de produire des sons, qui el tonfours accompagnée de la privation de la parole, accident affez commun dans les fuffdeations hy fteriques; ou , dans un lens moins étendu, c'eft une incapacité de produire des fons articulés, qui naît de quelque défaut dans la langue, & dans les autres organes de la parole.

Mais le mouvement d'une partie quelconque n'eft diminue où aneanti que par la diminution ou la ceffation du fluide nerveux dans les nerfs de cette partie; Tod il s'enfuit que l'aphonie n'a point d'autre caufe que la diminution ou la ceffation de ce fluide dans les nerfs qui fervent aux monvemens de la langue.

La diffection des cadavres confirme ce fentiment. Un melancolique, dont la triftelle avoit dégéneré en folie, fut frappé d'une aphonie qui dura julqu'à fa mort; quand on le difféqua ; on loi trouva le terveau fec, & les nerfs qui vont à la lanque plus petits qu'à l'ordinaire.

La paralyfie de la langue qui précéde er qui fuit l'apoplexic ou l'hémiplégie, et toujours accompagnée d'aphonie. Les

vieillards & les personnes d'un tempérament affoibli font fujets à cet accident. S'il paroît feul, il annonce l'apoplexie ou l'hémiplégie. S'il succede à ces maladies . & qu'il foit accompagné de manque de mémoire & d'embarras dans les fonctions de l'esprit, il annonce le retour de ces maladies. La langue est entiérement affectée dans l'apoplexie; elle ne l'est qu'à moitié dans l'hémiplégie.

L'aphonie pourra se terminer heureufement, fi elle a pour cause la stagnation de quelques humeurs féreufes qui compriment les nerfs de la cinquieme paire qui vont à la langue. Elle peut être occasionnée par les suites de la petite vérole, l'interception des fueurs, des catarrhes mal traités, des boutons ou des puftules féreuses rentrées, des efforts violens, des chutes, des coups; le trop de sang porté à la langue & à la gorge ; la suppression des regles, les maladies hystériques, des vers logés dans l'estomac ou les intestins, l'usage immodéré des liqueurs spirituenses, les indigestions fréquentes, la frayeur, le refroidissement, l'influence des faifons pluvieufes & des lieux marécageux, &c.

Quant aux prognostics de l'aphonie, ils varient felon la caule. L'aphonie qui a pour cause la présence des vers, est facile à guérir; il en est de même de celle qui accompagne les affections hystériques : mais l'aphonie qui naît de la paralyfie de la langue, réfifte à tous les efforts du médecin, ou ne cede que pour un temps.

Il fuit de ce que nous avons dit plus haut , que pour guérir l'apbonie , il faut s'occuper à lever les obstacles, ou diffiper les férofités qui compriment les nerfs & le cerveau , dans l'espece d'aphonie qui naît d'nne paralyfic fur la langue. Pour cet effet, il faut recourir aux faignées, aux clyfteres émolliens , aux diurétiques, aux fernutatoires , aux balfamiques propres dans l'affection des nerfes en un mot, à tous les remedes capables de reftituer aux parties affectées leurs fonctions: Pour cet effet, voyez PABALYSIE. HEMIPLEGIE ..

\* APHORISMES, en Drojt & en Medecine , font de courtes maximes , dont la vérité est fondée fur l'expérience & fur la réflexion, & qui en peu de mote comprenent beaucoup de fensi, 1...

de Romelie, dans la Turquie en Europe, fur la côte de la mer Noire, proche de

Constantiuople, vers le nord.

APHRACTES, f. m. pl., navires des anciens à un seul rang de rames : on les appelloit apbractes, parce qu'ils n'étoient point couverts, & n'avoient point de pont ; on les diftinguoit ainsi des catapbractes qui en avoient. Les apbractes avoient seulement, vers la proue & vers la poupe, de petits planchers, sur lesquels on fe tenoit pour combattre ; mais cette conftruction n'étoit pas générale. Il y avoit, à ce qu'il paroît, des apbractes qui étoient converts & avoient un pont, avec une de ces avances à leur proue, qu'on appelloit rostra. Tite-Live dit d'Octave, qu'étant partie de Sicile avec deux cent vaisseaux de charge & trente vaisseaux longs, sa navigation ne fut pas constamment heureuse; que quand il fut arrivé presqu'à la vût de l'Afrique, pouffé toujours par un bon vent, d'abord il fut farpris d'une bonaffe; & que le vent ayant ensuite changé, sa navigation fut troublée, & fes navires dispersés d'un & d'autre coté; & qu'avec ses navires armés d'éperons, il eut bien de la peine à force de rames à se défendre contre les flots & la tempête. Il appelle ici vnif. feaux armés d'éperons, les memes vailleaux qu'il avoit auparavant appellés vailleaux longs. Il dit d'ailleurs , qu'il y avoit des vaiffeaux ouverts, c'est à dire lans ponts. & qui avoient des éperons; d'où il s'enfuit, que la différence des aphracies & des cataphractes confiftoit feulement en ce que ces derniers avoient un pont, & que les premiers n'en avoient point a car pour le rostrum & le couvert, il paroit que les aphractes les avoient quelquefois, ainfi que les cataphractes.

\* APHRODISÉE, aujourd' hui API-SIDIA, Géog. anc. & mod., ville de Carie, maintenant sous l'empire du Turc,

& prefque ruinée.

APHRODISÉE, OU CAP DE CREUZ, Geogr. anc. & mod., cap de la mer Méditerranée, près de Rose en Catalogne : quelques-uns le confondent avec le port de Vendres, ou le portus Veneris des anciens. Voyez CADAGUER.

·APHRODISIAQUES, Mat. med., c'eft le nom qu'on donne à de certaines sub-

\* APHOSIATIN , Glogr. mod. , port | ftances , qui ont ou qu'on croit avoir la propriété d'exciter la fecrétion de la femence; on les confond avec celles que les anciens appelioient spermatopoietica . dont elles différent pourtant dans le fait, en ce que celles ci font prefumées rendre la semence abondante sans la provoquer.

> Les vues théoriques qui ne déduisent l'appétit vénérien que de la quantité de la semence, font justes à quelques égards; mais la plus légére attention fait pressentir, que tant d'autres circonstances physiques & morales concourent dans cette action, qu'il eft impoffible d'affigner leur degré d'action, & les

limites qui les féparent.

Presque tous les auteurs de matiere médicale attribuent la vertu approdifiaque à une foule de substances incapables de produire le moindre effet; & c'est presque toujours en se copiant sans examen, on par des préjugés plus ou moins ridicules, qu'on se décide; tels font, par exemple, les testicules de coq, les reins de scine marin, le satyrion, &c. que l'absurde crédulité des fignatures établit autrefois comme utiles.

Les principaux apbrodifiaques, ou crus tels, font plusieurs médicamens & alimens échauffans par leur aromate, ou leur faveur plus ou moins vive; telles font les épiceries ordinaires, comme la vanille, la canelle, le girofle, &c. le jonc odorant. la semence de roquette. les confitures très-parfumées, les arti-

chaux, le céleri, les truffes.

On leur ajoute encore les huitres & les écrevisses; mais il ne paroit pas que l'expérience, ait encore démontré cette propriété, dans ces deux derniers alimens, à moins qu'on ne les mange très-

poivrés.

L'ambre, le musc & la civette paroisfent au-deffigs des précédens approdifiaques; & leur emploi fous forme de liniment ou d'emplatre appliqué à l'extérieur, peut produire des effets sensibles. Une feconde classe d'approdifiaques, qui paroissent les spermatopées des anciens, le tire des mets ou alimens succulens, ou qui abondent en substance nourriciere, tels que les farineux, comme le riz, les sucreries, les pistaches, le chqcolat, les œufs, les cremes, les glaces,

la plée de corne de cerf sucrée, les simpis gelées de viande, les ragouts au jus àcoulis, les bains chauds, le lit, &c. que ne pourroit-on pas en effet embrasser sas ce même point de vue, pour peu qu'on mélàt les causes ou les considérations morales aux substances dont je parle, & qu'on teur ajoutât le puissant mobile d'une imagination ardente & pasfonnée?

Les cantharides sont la derniere ressourœqu'on propose dans l'extrême frigidité: elles font infiniment an-deffus de tous les sutres moyens dont j'ai parlé, par leur aftion spéciale sur les voies urinaires ; mais, quoiqu'il foit pent-être utile de n'en pas bannir absolument l'usage dans les cas extrèmes son ne doit jamais oublier que l'inflammation fuit fouvent de près l'irritation qu'elles produilent fur ces orgines fenfibles, & que d'ailleurs, felon Poblervation de Baglivi, elles agissent sur le cervean & le système nerveux. Voyez GENSING, &c. (M. LA FOSSE, docteur en médecine de la faculté de médecine de Montpellier. )

\* ÀPHRODISIENNES, fêtes inflituées en l'honneur de Venus Aphrodite. Foyez APHEODITE. Elles se célébroient dans l'isse de Chypre & ailleurs. Pour y être invité, on donnoit une piece d'argent à Vénus, comme à une fille de manvaile vie, & on en recevoit du sel &

un phalle.

\*APHRODITE, f. f. Myth., fur-nom de Vénus, dérivé de a pes, , écume; parce que, felon les Poètes, Vénus naquit de

l'écume de la mer.

APHRODITES, Géogr., nom de deux villes d'Afrique, sur lesquelles les géographes ne sont pas d'accord. On croit en général que l'une étoit située dans la basse Egypte vers l'Arabie, & l'autre dans la haute vers l'Ethiopie. Il me semble, d'après les recherches que j'ai aites à cet égard, qu'il n'y a jamais eu qu'une ville de ce nom, & que c'est l'Aphrodissum Africa des anciens, aujourd'hui Afrique, ville de Barbarie au royaume de Tunis en Afrique. (C. A.)

APHROGEDA, est du lait battu toutlait en écume; c'étoit une médecine de l'ordonnance de Galien. Je crois que c'et plutôt aphrogala, mot grec compole de atios, écume, & yaxa, lait, écame de lait, préparation inconnue. Peut-être est-ce la crême, peut-être est-ce l'oxygala des Romains, qu'ils regardoient comme un remede excellent contre les chaleurs excessives d'estomac . & un tres-bon aliment. Ils y meloient de la neige, à ce que dit Galien. Je crois que nous pourrions donner ce nom à nos crêmes ou fromages glacés, que les anciens ne favoient peut-être pas faire ausli parfaitement que nous les faifons à - présent. Ils cherchoient avec le fecours de la neige , à donner un degré de fraicheur plus sensuel à leurs laitages ou à leurs boiffons. (N)

\* APHRON, Hift. nat. bot., espece de pavot sauvage dont Pline fait mention lib.

XX. c. xjx.

APHTHARTODOCETES, & Φθαετοδοκέται. Les Aphthartodocetes font des hérétiques ennemis jurés du concile de Chalcedoine.

Ce nom est composé des mots grecs αφθαρτος, incorruptible, & de δοκέω, je crois, j'imagine. On le leur donna, parce qu'ils imaginoient que le corps de Jesus-Christ étoit incorruptible, impassible & immortel. Cette see est une branche de celle des eutychiens: elle parut en 535. Voyez Eutychiem.

(G)

APHTHES, f. m. pl. Médecine, petits ulceres ronds & superficiels, qui occupent l'intérieur de la bouche. Le siége principal de cet accident est l'extrémité des vaisseaux excrétoires des glandes salivaires, & de toutes les glandes qui fournissent une humeur semblable à la salive; ce qui fait que non-seulement les levres, les gencives, le palais, la langue, le gosier, la luette, mais même l'estomac, les intestins grêles, & quelquesois les gros, se trouvent attaqués de cette maladie.

La cause de ces accidens est un suc visqueux & âcre, qui s'attache aux parois de toutes les parties ci-dessis, & y occasionne par son séjour ces especes

d'ulceres.

Ce suc visqueux & acre, tire ordinairement son origine des nourritures salines, & de tout ce qui peut produire dana les humeurs une acrimonie alkaline; ce qui fait que les gens qui habitent les pays chauds & les endroits marécageux,

font très-lujets aux aphthes.

On juge de la malignité des aphthes par leur couleur & leur profondeur. Ceux qui font superficiels, transparens, blancs, minces, séparés les uns des autres, mous, & qui se détachent facilement sans être remplecés par de nouveaux, sont de l'espece la moins dangereuse. Ceux au contraire qui sont blancs & opaques, jaunes, bruns ou noirs, qui se tiennent ensemble & ont peine à se détacher, & auxquels il en succede d'autres, sont d'une espece maligne.

Les enfans & les vieillards font fujets aux aphthes, parce que dans les uns & les autres les forces vitales font languissantes, & les humeurs sujettes à devenir

vilqueulcs.

Les aphibes qui attaquent les adultes, font ordinairement précédés de fiévre continue, accompagnés de diarrhée & de dysenterie, de naulées, de perte de l'appétit, de foiblesse, de stropeur & d'assoupissement.

Etmulier prétend que les aphthes des adultes font fouvent la fuite des fiévres

violentes.

Les remedes appropriés pour la cure de cette maladie, doivent être humectans, & capables d'amollir & d'échauster légérement, afin d'entretenir les forces du malade, & lui occasionner une moiteur continuelle.

Les gargarismes détersifs & un peu animés d'esprit-de-vin camphré, sont d'un

grand fecours dans ce cas.

Lorsque l'on est venu à bout de faire tomber les aphthes, on rend ces gargarifmes un peu plus émolliens & adouciffans.

Enfin l'on termine le traitement par un purgatif fortifiant, dans lequel Boerhaave recommande la rhubarbe par préféren-

ce à tout autre purgatif. (N)

APHYE, f. f. Hist. nat. Zoolog., aphya, apua, petits poissons de mer que les anciens ont ainsi nommés, parce qu'on croyoit qu'ils n'étoient pas engendrés comme les autres poissons, mais qu'ils étoient produits par une terre limoneuse. Rondelet distingue plusieurs sortes d'aphyes.

L'apbya vraie, acce, ainsi nommée

parce qu'on a prétendu qu'elle naissoit de l'écume de la mer, ou parce qu'elle est blanche: on la nomme nonnata sur la côte de Gènes. Ces poissons n'ont pas la longueur du petit doigt; la plúpart sont blancs; il v en a de rougeafres; ils ont blancs; il v en a de rougeafres; ils ont les yeux noirs; ils se trouvent dans l'écume de la mer, se rassemblent en trèsgrande quantité, & s'entrelacent si bien les uns avec les autres, qu'il est difficile de les séparer.

L'aphye de goujon, cobites, aussi appellée loche de mer. Voyez LOCHE DE

MER.

L'anchois a été mis auffi au nombre des aphyes. Voyez ANCHOIS.

L'aphye phalérique, auffi appellée nadelle ou melette. Foyez NADELLE.

L'aphye des muges, des mendales, des furmulets, font de petits poissons semblables à ceux dont ils portent le nom. On a crû qu'ils naissoient du limon de la terre, dans les étangs desséchés, qui étoient recouverts de nouveau par les eaux des pluies: Rondelet. V. Poisson.

APHYLLANTHES, Hist. nat. botan., genre de plante à fleur l'iliacée, composée de six pétales qui sortent d'un calice écail-leux & fait en tuyau; il sort de ce même calice un pistil qui devient dans la suite un fruit en sorme de pomme de pin, qui a trois angles, qui s'ouvre en trois parties, & qui est divisée en trois loges & rempli de semences arrondies. Tournefort, Inst. rei berb. Voyez. Plante.

APHYTACOR, Hift. nat. bot., arbre dont Pline fait mention lib. XXXI. cap. ij. & qu'il dit produire de l'ambre.

\* APHYTE ou APHYTIS, Géogrianc., ville de Thrace, dans le voifinage de Pallène, où Apollon avoit un temple célebre par ses oracles, & où Jupiter-Ammon étoit particulierement révéré.

\* API, f. m. petite pomme d'un rouge vif d'un coté, & blanche de l'autre, dont la peau est extrèmement fine, la chair tendre, & l'eau douce & sucrée; qui n'a point d'odeur, & n'en prend point, soit qu'on la serre, soit qu'on la pochette; qui dure long-tems, & qui naît sur un arbre qui s'en charge beaucoup, & qui la produit par bow quets: on en garnit le bord des plateaux. Le pommier d'api est moins vigoureux que les autres; il lui faut une terre grasse fans tre humide. Il ne craint point les grands rents; il donue jusqu'au mois d'Avril. On dit qu'il fut trouvé dans la forêt d'Apie, d'où il a passé dans nos jardins sous le nom d'api.

API-API, f. m. Hift. nat. Botaniq., nom Macassare d'une plante parasite de la famille des orchis, qui -croit sur le manglier & sur le champacca, d'où elle tre son nom angrec-tiam pacca, que lui donnent les Malays, habitans des siles Amboines. Rumphe en a donné une bonne figure, mais à laquelle il manque quelques détails, sous le nom angracum septimum seu stavum, dans son Herbarium Amboinicum, vol. VII. pag. 103. pl. XLV.

C'eft une herbe vivace, haute de cinq à fix pieds, à racine traçante, garnie de fibres , d'où s'élevent deux à trois tiges ! longues de deux à trois pieds, comme articulées , enflées & striées longitudisalement , d'un ponce de diametre , garsies d'un bone à l'autre de dix à douze feuilles alternes disposées circulairement; ces feuilles sont elliptiques, obtufes, longues de cinq à fix pouces, une fois moins larges, marquées de trois nervures longitudinales peu fenfibles, dont l'intermédiaire forme un fillon en canal, fessiles sans aucun pédicule, mais formant autour de la tige une gaine entiere, un peu plus longue que chacune de fes articulations dont elles tirent leur origine.

Du sommet de chaque tige, ou de l'aiffelle des feuilles supérieures, fort un épi fimple, cylindrique, long de deux à trois pieds, un pen renflé à fon origine, de la groffeur d'un tuyan de plume d'oie vers son extrémité, ligneux, firié de plusieure lignes brunes, & garni dans sa moitié supérieure de sept à huit fleurs, portées chacune fur un pédunenle une fois plus court qu'elles , à l'origine duquel on voit une petite écaille triangulaire, trois fois plus courte & caduque. Chaque fleur a un bon pouce de longueur. & près de deux de largenr lorfqu'elle est épanouie : elle a, en quelque forte, l'apparence d'un bourdon jaune, étant composée de dix feuilles inégales , dont trois extérieures ; l'une de celles-ci, ou la fixieme, forme une espece de casque ftrié de quelques lignes purpurines, L'ovaire est au dellons de ce calice, & fait corps avec lui; il ne paroit pas d'abord différent du péduncule qui le foutient; mais des que la fleur eft paffee , il groffit de jour en jour & devient une capfule ovoïde, lonque de plus d'un pouce, deux fois moins large, relevée de fix côtes, & partagée intérieurement en trois loges, remplies d'une substance comme spongieuse, & semblable à une moelle remplie de grais nes plates & ailées, c'est-à-dire, bordées d'une membrane.

Qualités. L'api-api fleurit pendant les mois pluvieux à Amboine; ses fleurs durent long-temps & rougissent en vieillissant: elles n'ont aucune odeur. Ses feuilles ont une saveur acidule, ségérement saline, qui agace les dents: elles doivent sans doute leur goût salin aux vapeurs de la mer, car cette plante naît particulierement sur les mangliers. & les autres arbres qui, comme lui, croissent sur les

bords de la mer.

Usages. On n'en fait aucun usage. Remarque. L'api-api paroit être une espece d'épipactis ou d'helléborine. (M. Adanson.)

APIA, Géogr. anc., nom que portoit le Péloponnese avant qu'Argos, Pelasgus & Pelops, lui eussent donné chacun leur.

(C. A.)

APICE, Géogr., nom propre d'une petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la principauté ultérieure, sur la riviere de Calore, à sept mille pas à l'est de Bénévent: on croit que c'est la même que Monte Calvo. Long. 49, 15; lat. 41, 25. (C. A.)

\* APIDISIA, voyez APHRODISÉE. \* APINE, Glogr. anc., ville de la Pouille, qui fut ruinée par Diomede: Trica eut le même fort, & toutes deux donnerent lieu au proverbe, Apina & Tricæ, choses de peu de valeur.

\* APINEL, Hift. nat. bot., racine qu'on trouve dans quelques îles de l'Amérique; les fauvages la nomment yabacani, & les François Apinel, du nom d'un capitaine de cavalerie qui l'apporta le premier en Europe. Si on en présente au bout d'un bâton à un ser-

pent, & qu'il la morde, elle le tue; fi on en mache, & qu'on s'en frote les pieds & les mains, le serpent fuira, ou pourra être pris sans péril : jamais serpent n'approchera d'une chambre où il y a un morceau d'Apinel. Cette même racine, fintile à la confervation des hommes, seroit, à ce qu'on dit, trèsutile encore à leur propagation, fi la propagation avoit besoin de ces secours forcés que l'on n'employe guere suivant les vues de la nature. Hist. de l'acad: royale des sciences, an 1714.

APIOLE, Géogr. anc., ville d'Italie, dont Tarquin I fe rendit maître, & dont les ruines servirent à jeter les premiers fondemens du capitole.

\* APIOS , Hift. nat. bot. , eft une espece de tithymale, qui pousse plusieurs petites tiges balles, menues, rondes, rougeatres , s'étendant souvent sur la terre. Ses feuilles font petites, courtes, refsemblantes à celles de la rue sauvage, mais plus petites: fes fleurs naiffent à fes fommités; elles font petites, en godet, découpées en plusieurs parties, & de couleur jaune - pale. Quand cette fleur est passée, il se forme en sa place un petit fruit relevé de trois coins, lequel fe divife en trois loges, qui renferment chacune une semence oblongue ; sa racine est tubéreuse. & a la figure d'une poire, plus menue en-bas qu'enhaut, noire en - dehors, blanche endedans, & contenant beaucoup de lait. On a remarqué que quand cette racine est groffe & bien nourrie, la plante qu'elle pousse est petite; & que, quand la racine est moins groffe, la plante est plus grande. Elle contient beaucoup de fel effentiel & Chuile, meles dans une grande quantité de phlegme & de terre.

La racine de l'apios purge avec violence, par le vomissement & par les selles.

Lemery . Diet. des Drog.

APIQUER, APPIQUER, v. n. & quelquefois act. Le cable apique, c'est-àdire que le vaisseau approche de l'ancre qui eit mouillée, & que le cable étant halé dans le navire, il commence à être perpendiculaire ou à pic. Voyez Hur-TER. Appiquer la vergue de civadiere. APIS, f. m. Myth., divinité vélé-

bre des Egyptiens. C'étoit un bouf qui avoit certaines marques extérieures. C'étoit dans cet animal que l'ame du grand Ofiris s'étoit retirée : il lui avoit donné la préférence sur les autres animaux, parce que le bœuf est le symbole de l'agriculture, dont ce prince avoit en la perfection tant à cœur. Le bœuf Apis devoit avoir une marque blanche & quarrée sur le front, la figure d'une aigle fur le dos, un nœud fous la langue en forme d'escarbot, les poils de la queue doubles, & un croissant blanc fur le flanc droit : il falloit que la genisse qui l'avoit porté, l'eût conqu d'un coup de tonnere. Comme il eut été affez difficile que la nature eut raffemblé sur un même animal tous ces caracteres, il est à présumer que les prêtres pourvoyoient à ce que l'Egypte ne manquat pas d'Apis, en imprimant secrettement à quelques jeunes veaux les marques requiles; & s'il leur arrivoit de differer beaucoup de montrer aux peuples le dien Apis, c'étoit apparemment pour leur ôter tout soupçon de supercherie. Mais cette précaution n'étoit pas fort nécessaire; les peuples ne fontils pas dans ces occasions tous teurs efforts pour ne rien voir? Quand on avoit trouvé l'Apis, avant que de le conduire à Memphis, on le nourriffoit pendant quarante jours dans la ville du Nil. Des femmes avoient seules l'honneur de le visiter & de le servir : elles se présentoient au divin taureau dans un deshabillé dont les prêtres auroient mieux connu les avantages que le dieu. Après la quarantaine on lui faisoit une niche dorée dans une barque; on l'y placoit, & il descendoit le Nil jusqu'à Memphis: là, les prêtres l'alloient recevoir en pompe; ils étoient suivis d'un peuple pombreux : les enfans affez heureux pour sentir son haleine, en recevoient le don des prédictions. On le conduisoit dans le temple d'Ofiris, où il y avoit deux magnifiques étables : l'une étoit l'ouvrage de Plammeticus ; elle étoit soutenue de statues colossales de douze coudées de hauteur; il y demeuroit prefque toujours renfermé; il ne se montroit guere que sur un préau . on les étrangers avoient la liberté de, le voir. Si on le promenoit dans la ville,

flétoit environné d'officiers qui écartoient la foule, & de jeunes enfans qui chan-

toient les louanges.

Selon les livres facrés des Egyptiens, le dien Apis n'avoit qu'un certain temps determiné à vivre ; quand la fin de ce temps approchoit, les prêtres le condui-soient sur les bords du Nil, & le noyoient avec beaucoup de vénération & de cérémonies. On l'embaumoit ensuite; on lui faifoit des obseques fi dispendieules, que ceux qui étoient commis à la garde du bouf embaumé, s'y ruinoient ordinairement. Sous Prolomée Lagus on emprunta cinquante talens pout célébrer les funérailles du bœuf Apis. Quand le bœuf Apis étoit mort & embaumé, le peuple le pleuroit, comme s'il eut perdu Ofiris, & le deull continuoit jusqu'à ce qu'il plut aux prêtres de montrer fon fneceffeur; alors on le réjouissoit, comme fi le prince fût reffuscité, & la fête duroit sept jours.

Cambyle roi de Perle, à son retour d'Ethiopie, trouvant le peuple Egyptien occupé à célébrer l'apparition d'Apis, & croyant qu'on se résoussion, sit amener le prétendu dieu, qu'il frappa d'un coup d'épée dont il mourut; les prêtres furent fuftigés, & les soldats eurent ordre de massacret tous ceux qui célébreroient la

fête.

Les Egyptiens consultoient Apis comme un oracle; s'il prenoit ce qu'on lui présentoit à manger, c'étoit un bon augure ; son refus au contraire étoit un facheux prefage. Pline, cet auteur fi plein de sagesse & d'esprit, observe qu'Apis ne voulut pas manger ce que Germanieus lui offrit, & que ce prince mourut bien tot après, comme sil ent imagine quelque rapport réel entre ces deux événemens. Il en étoit de même des deux loges qu'on lui avoit bâties : son lejour dans l'une annonçoit le bonheur à l'Egypte; fon féjour dans l'autre lui étoit un figne de malheur. Ceux qui le venoient consulter approchoient la bouche de son oreille, & mettoient les mains fur les leurs, qu'ils tenoient bouchées juiqu'à ce qu'ils fullent fortis de l'enceinte du temple. Arrivés-là, ils prenoient pour la réponse du dieu la premiere chose qu'ils entendoient.

Tome III. Part I.

APLAIGNER, est, dans les manufactures de draperies, synonyme à lainer ou parer. Voyez LAINER.

APLAIGNEUR, f. m. ouvrier occupé, dans les manufactures de draps ou autres étoffes en luine, à en tirer le poil au fortir des mains du tisserand. Voyez LAINEUR.

APLANIR. Poyer REGALER.

APLESTER, ou APLESTRER, c'est déplier & étendre les voiles, les appareiller, les mettre en état de recevoir le vent lorsqu'on est prêt de partir. (Z)

APLIQUE, f. f. chez les Metteurses œuver, c'est une plaque d'or ou d'argent en plein dans laquelle on a fait plufieurs trous, autour de chacun desquels on soude une sertiflure qui se rabat sur les pierres, pour les retenir dans ces trous. Voyez SERTISSURE.

A-PLOMB, forte de terme qui sert à défigner la situation verticale & perpendiculaire à l'horizon. Voyez HORIZON & VERTICAL. Un sil à-plomb qu'on laisse pendre librement, se met toujours dans une situation verticale. C'est de là qu'est venue cette dénomination. (0)

A PLOMB, se dit dans l'Ecriture d'un caractère mâle, dont les pleins sont bien remplis, ayantété formés par une plume qui les a frappés également sur la ligne perpendiculaire, & leur a donné toute la plénitude & tout le produit que comportoit la situation.

\*APLOME, I. f. Zit., c'est ainsi qu'on appelle une nappe dont on couvre l'autel

dans l'eglife greeque.

\* APLUSTRE; f. m. Hift. anc., nom que les anciens donnoient à un ornement qu'on mettoit au plus haut des poupes. Euftathe interprête d'Homere, dit qu'il étoit fait de planches larges & bien travaillées; & le pere Montfaucon donne pour exemple d'apluftre, cet inftrument de bois que porte fur fon épaule un Triton qui joue du cor, & qui orne le milien de la troisieme poupe, qu'on voit tome IV, page 212. Il. CXXXIII. On voit un autre aplustre , meine tome , Pl. Suivante; celui ci ne ressemble guere au précédent : d'ailleurs le premier aplu-Are, celui de la Pl. CXXXIII. n'occupe pas la partie la plus élevée de la poure. Il y a d'habiles gens qui ont

crû que l'aplustre étoit la stamme du vaisfeau, qui sert à connoître la direction du vent. Je ne sais, dit le P. Montsaucon, si jamais ce mota été employé dans le dernier sens : mais je sois sûr que plusieurs auteurs anciens l'ont pris dans le premier sens.

APOBATERION, Littérat., α ποβα-

fie un discours d'adieu.

Les anciens par ce terme entendoient tout poème, compliment, ou discours qu'un personnage prêt à quitter sa patrie ou un pays étranger, adressoit à ses parens, amis, ou autres qui lui avoient sait bon accueil. Tel est l'adieu qu'Enée fait à Hélenus & à Andromaque dans le troisseme livre de l'Enéide.

Au contraire, le premier discours qu'on tenoit en entrant dans un pays ou au retour d'un voyage, le nommoit épibaterion. Voyez ÉPIBATÉRION. (G)

\* APOBOMIES, Myth., de ἀπό, desfous, & de βομός, aatel, fêtes chez les Grees, où l'on ne facrifioit point fur l'autel, mais à plate-terre & sur le pavé.

APOCALYPSE, f. m. Théol., du grec αποκάλυψις, révélation; c'est le nom du deruier livre canonique de l'Ecriture. V.

CANON & BIBLE.

Il contient, en vingt-deux chapitres, une prophétie touchant l'état de l'églife, depuis l'afcension de Jesus-Christ au ciel jusqu'au dernier jugement: & c'est comme la conclusion de toutes les faintes Ecritures, afin que les fideles, reconsossifiant la conformité des révélations de la nouvelle alliance avec les prédictions de l'ancienne, soient plus confirmés dans l'attente du dernier avènement de Jesus-Christ. Ces révélations surent faites à l'apôtre St. Jean durant son exil dans l'île de Pathmos, pendant la perfécution de Domitien. Voyez RÉVÉLATION.

L'enchaînement d'idées sublimes & prophétiques qui composent l'Apocalypse, a toujours été un labyrinthe pour les plus grands génies, & un écueil pour la plupart des commentateurs. On fait par quelles réveries ont prétendu l'expliquer Drabienis, Joseph Mede, le ministre Jurieu, le grand Newton Ini-même. Les secrets qu'elle renferme, & l'expli-

cation frivole que tant d'auteurs ont tenté d'en donner, sont bien propres à humilier l'esprit humain.

On a long - temps disputé, dans les premiers fiecles de l'églife, fur l'authentigité & la canonicité de ce livre : mais ces deux points font aujourd'hai pleinement éclaireis. Quant à fon authenticité, quelques anciens la nioient : Cérinthe, disoient-ils, avoit donné à l'Apocalypse le nom de Saint-Jean, pour donner du poids à ses réveries, & pour établir le regne de Jesus - Christ pendant mille ans fur la terre, après le jugement. Voyez MILLENAIRES. Saint Denys d'Alexandrie, cité par Eusehe, l'attribue à un personnage nommé Jean, différent de l'evangéliste. Il est vrai que les anciennes copies grecques, tant manuscrites qu'imprimées, de l'Apocalypse, portent en tête le nom de Jean le divin. Mais on fait que les Peres grecs donnent par excellence ce surnom à l'apôtre S. Jean, pour le distinguer des autres évangélistes, & parce qu'il avoit traité spécialement de la divinité du Verbe. A cette raison l'on ajoute, 10. que dans l'Apocalypse, S. Jean est nommément defigné par ces termes: A Jean qui a publié la parole de Dien, & qui a rendse témoignage de tout ce qu'il a vu de Jesus-Christ; caracteres qui ne conviennent qu'à l'apôtre. 20. Ce livre eft adreffé aux fept églises d'Afie, dont S. Jean avoit le gouvernement. 3°. Il est écrit de l'ile de Pathmos, on S. Irenée, Eufebe, & tous les anciens conviennent que l'apôtre S. Jean fut relegué en 95, & d'où il revint en 98 : époque qui fixe encore le temps où l'ouvrage fut composé. 4'. Enfin plusieurs auteurs voifins des temps apostoliques, tels que faint Justin, S. Irenée, Origène, Victorin, & après eux une foule de peres & d'autres eccléfiaftiques, l'attribuent à Saint Jean l'Evangéliste. Voyez AUTHENTICITÉ & AUTHEN-TIQUE.

Quant à fa canonicité, elle n'a pas éte moins contestée. S. Jérôme rapporte que dans l'église grecque, même de son temps, on la revoquoit en doute. Eusebe & S. Epiphane en conviennent. Dans les catalogues des livres faints, dresses par le concile de Laodicée, par S. Grégoire de Nazianze, par S. Cytille de Jérusalem, & par quelques autres auteurs grees, il n'en est fait acune mention. Mais on l'a toujours repardé comme canonique dans l'églile latine. C'est le sentiment de S. Justin, de S. Irenée, de Théophile d'Antioche, de Méliton, d'Apollonius, & de Clément Alexandrin. Le troiseme concile de Carthage, tenu en 397, l'inséra dans le canon des Ecritures, & depuis ce tempsli, l'église d'orient l'a admis comme celle d'occident.

Les alogiens, hérétiques du deuxieme fiecle, rejettoient l'Apoculyp'e, dont ils tournoient les révélations en ridicule, fortout celles des fept trompettes, des quatre anges liés sur l'Euphrate, &c. S. Epiphane répondant à leurs invectives, ebletve que l'Apoculyp'e n'étant pas une simple histoire, mais une prophétie, il ne doit pas paroître étrange que ce livre soit écrit dans un style liguré, semblable à cesui des prophetes de l'ancien Testa-

ment.

Le difficulté la plus spécieuse qu'ils opposassent à l'authenticité de l'Apocainfe, étoit foudée fur ce qu'on lit au ch. 11. v. 18. Ecrivez à l'ange de l'églife de Thyatire. Or , ajoutoient - ils , du temps de l'apôtre S. Jean, il n'y avoit nulle église chrétienne à Thyatire. Le même S. Epiphane convient du fait, & repond que l'apôtre, parlant d'une chofe future , c'est-à-dire, de l'église qui devoit être un jour établie à Thyatire, en parle comme d'une chose présente & accomplie, suivant l'usage des prophetes. Quelques modernes ajoutent, que du temps de S. Epiphane, le catalogue des évêques & les autres actes qui prouvoient qu'il y avoit eu une église à Thyatire dès le temps des apôtres, étoient inconnus à ce pere, & one fon aven ne favorise point les Alogiens. Enfin Grotius remarque, qu'encore qu'il n'y cût aucune église de Payens à Thyatire , quand S. Jean écrivit fon Apocalypse, il y en avoit néanmoins une de Juifs, semblable à celle qui s'étoit éta-blie à Thessalonique avant que S. Paul y prechât.

Il ya eu plusieurs Apocalypses suppasess. St Clément, dans ses hypotyposes, parte d'une Apocalypse de S. Pierre; & Sozomène ajoute, qu'on la lisoit

tons les ans vers Pâques dans les églifes de la Palestine. Ce dernier parle encore d'une Apocalypse de S. Paul, que les moines estimoient autrefois, & que les Cophtes modernes fe vantent de polieder. Eusebe fait aufli mention de l'Apecalypfe d'Adam; S. Epiphane, de celle d'Abraham, supposée par les hérétiques Séthiens, & des révélations de Seth & de Narie femme de Noé, par les Gnoftiques. Nicéphore parle d'une Apocalypfe d'Eldras; Gratian & Cedrene d'une Apocalypse de Moyle; d'une autre attribuée à S. Thomas; d'une troilieme de S. Etienne; & S. Jerôme d'une quatrieme, dont on faisoit auteur le prophete Elie. Porphyre, dans la vie de Plotin, cite les Apocalypses de Zorozftre, de Zoftrein, de Nicothée, d'Allogenes, &c. livres dont on ne connoit plus que les titres , & qui vraisemblablement n'étoient que des recueils de fables. Sixt. fenenf. lib. II. & VII. Dupin , differt. prælim. tom. III. & bibliot. des aut. ecclésiast. (G)

APOCHYLINNE, en Pharmacie, suc végétal épaissi, que l'on appelle dans les boutiques suc épaissi. Voy. Suc ÉPAISSI.

\* APOCINOS, nom d'une danse ancienne dont il ne nous est resté que le nom.

APOCOPE, f. f. Gramm., figure de diction, qui se fait lorsqu'on retranche quelque lettre ou quelque syllabe à la fin d'un mot, comme dans ces quatre impératifs, dic, duc, fac, fer, au lieu de dice, duce, &c. ingeni pour ingenii, negoti pour negotii, &c.

Ce mot vient de ἀποκοπή, qui est composé de la préposition ἀπό, qui répond à l'a ou ab des Latins, & de κόπλω, je conpe, je retranche. (F)

\* APOCRÉAS, s. f. Liturgie, c'est la semaine qui répond à celle que nous appellons la septuagssime. Les Grecs l'appellent apocréas, ou privation de chair, parce qu'après le dimanche qui la luit, on cesse de manger de la chair, & l'on use de laitage jusqu'au second jour après la quinquagéssime, que commence le grand jeune de carème. Pendant l'apocréas, on ne chante ni triade ni alleluia. Dict. de Tréo.

APOCRISIAIRE, f. m., dans l'Hifeire ancienne, c'étoit un officier établi pour porter & faire les messages, intimer les ordres, ou déclarer les réponses d'un prince on d'un empereur.

Ce mot est formé du grec αποκρετις. responsium, réponse; d'où vient qu'il s'appelle souvent en latin responsalis, porteur de réponses.

Cet efficier devint ensuite chancelier de l'empereur & garda les secaux. Nous trouvous quelques et dans un latin harbare afereta, secrétaire, pour apocrifiarius. Zozime le définit un secrétaire des affaires étrangeres. C'est ce que Vopiscus, dans la vie d'Aurélien, appelle Notarius secretaire. Voyez SECRÉTAIRE, & C.

Les patriarches donncrent ensuite ce nom aux diacres qu'ils deputoient pour les intérêts de leurs églifes, & aux eccléfiastiques qui étoient envoyés de Rome pour traiter des affaires du faint siège : car , outre les soudiacres & les défenseurs que les papes envoyoient de temps en temps dans les provinces, pour y exécuter leurs ordres, ils avoient quelquefois un nonce ordinaire refidant à la cour impériale, que les Grecs appelloient apocrisiaire, & les Latins responfulis ; parce que son emploi n'étoit autre que d'exposer au prince les intentions du pape, & au pape les volontés de l'empereur , & les réponfes récipro-ques de l'un & de l'autre fur ce qu'il avoit à négocier : de forte que ces apocrifiaires étoient, à proprement parler, ce que font les ambaffadeurs ordinaires des fouverains & les nonces du pape auprès des princes. Saint Grégoire le grand avoit exercé cet emploi avant que d'etre pape, & plusieurs autres l'ont aussi exercé avant leur pontificat. Les apocrifiaires n'avoient aucune jurisdiction à Constantinople ( non plus que les nonces n'en ont point en France), fi ce n'étoit qu'ils fussent aussi délégues du pape pour le jugement de quelques caufes d'importance. Quoiqu'ils fuffent nonces du pape, ils cedoient néanmoins aux évêques ; comme il parut au concile de Constantinople en 536, ou Pélage, aporificire du pape Agapet, & le premier de ces nonces apostoliques

qu'on trouve dans l'histoire, fonscrivit après les évêques. Ces apocrisiaires étoient toujours des diacres , & jamais des évêques; car ceux · ci n'étoient employés qu'aux ambaffades extraordinaires, ou arx légations. Nous avons remarqué que les patriarches en Orient avoient leur apocrifiaire. Ainfi dans le fynode tenu à Constantinople l'an 439 . Dioscore, apocrisuire de l'église d'Alexandrie, foutint la primatic de fon prélat contre celui d'Antioche. On trouve auffi des exemples d'apocrifiaires que les papes ont envoyés aux patriarches d'Orient. On a encore donne le nom d'apocrifiaire aux chanceliers, que l'on appelloit auffi référendaires. Ainfi S. Ouen est appelle apocrifiaire du roi; & Aimoin dit qu'il étoit référendaire. Poyez LEGAT. Ducange, Glaff. latinit.

Thomass. Discipl. ecclefiaft.

Bingham, dans les Antiquités ecc'éfiaftiques, observe que la fonction d'apocrifiaire des papes peut avoir sommencé vers le temps de Constantin, ou peu après la conversion des empereurs, qui dut nécessairement établir des correspondances entre eux & les souverains pontifes : mais on n'en voit guere le nom que vers le regne de Justinien, qui en fait mention dans sa Novelle VI, ch. ij. , par laquelle il paroit que tous les évêques avoient de semblables officiers. A leur imitation les monafteres curent auffi dans la fuite des apscrifiaires, qui ne réfiduient pourtant pas perpétuellement dans la ville impériale ou à la cour, comme ceux du pape, mais on'on délegnoit dans le besoin pour les affaires que le monaîtere, ou quelqu'un des moines, pouvoit avoir au-dehors ou devant l'évêque. Dans ces cas, Jufilnien, dans fa Novelle LXXIY, veut que les ascetes & les vierges confacrées à Dieu comparoissent & répondent par leurs apocrisaires. Ils étoient quelquefois cleres, comme il paroit par les actes du V. concile général , où Théona, le nomme prêtre & apocrifiaire du monaftere du mont Sinai. C'étoit àpeu - près ce que font aujourd'nui les procureurs dans les monafteres, ou même les procureurs généraux des ordres religieux. Suicer ajoute, que les empereurs de Constantinople ont auffi donné quelquefois à leurs ambaffadeurs ou envoves le titre d'apocrifaire on apocrisiaire. Bungham , Orig. ecclef. lib. 111. c. xiij. 5. 6.

L'héréfie des Monothélites & celle des Iconoclastes qui la suivit, abrogerent l'usage où la cour de Rome étoit d'avoir un apocrifiaire à Constantinople. (G)

· APOCROUSTIQUES, Milecine, épithete que l'on donne aux remedes dont la vertu est astringente & repercuffive. Ce mot est forme de ansagova. je rémime.

APOCRYPHE, Théologie, du grec azinsu@se, terme qui, dans fon origine & felon fon étymologie, fignifie cacté.

En ce fens, on nommoit apocryphe tout écrit gardé secrétement, & dérobé à la connoissance du public. Ainsi les livres des Sibylles à Rome, confiés à la garde des Decemvirs, les annales d'Egypte & de Tyr, dont les prêtres seuls de ces royaumes étoient dépositaires, & dont la lecture n'étoit pas permife indifferemment à tout le monde, étoient des livres apocryphes. Parmi les divines Ecritures un livre pouvoit être en même temps, dans ce lens genéral, un livre facre & divin , & un l'vrejapocryphe : facre & divin, parce qu'on en connoiffeit l'origine, qu'on favoit qu'il avoit été révélé: apocryphe, parce qu'il étoit déposé dans le temple, & qu'il n'avoit point été communiqué au peuple; car lorfque les Juifs publicient leurs livres facrés, ils les appelloient canoniques & divins, & le nom d'apocryphes refloit à ceux qu'ils cardoient dans leurs archives. Toute la différence confifoit en ce qu'on rendoit les uns publics, & qu'on n'en ufoit pas de même à l'égard des autres ; ce qui n'empéchoit pas qu'ils ne puffent être facres & divins , quoiqu'ils ne fussent pas connus pour tels du public ; ainfi, avant la traduction des Septante, les livres de l'ancien Testament pouvoient être appelles apoopphes par rapport aux Gentils ; & par rapport aux Juifs , la meme qualifiertion convenoit aux livres qui n'étoient pas inférés dans le canon, ou catalogue public des Ecritures. C'eft précisément ainfi qu'il fant entendre ce que dit faint

Epiphane, que les livres apocryphes ne font point dépofés dans l'arche parmi les autres écrits inspirés.

Dans le christianisme, on a attaché au mot apocryphe une fignification diffirente. & on l'emploie pour exprimer tout livre douteux, dont l'auteur cft incertain, & fur la toi duquel on ne peut faire fonds; comme on peut voir dans faint Jérome, & dans quelques autres peres Grecs & Latins plus anciens que lui: airli l'on dit un livre. un paffage, une histoire apocrypbe, Sc. lorfqu'il y a de fortes raifons de fufpecter leur anthenticité , & de penfer que ces écrits font supposés. En mariere de dectrine, on nomme apocryphes les livres des hérétiques & des fchilmatiques. & meme des livres qui ne contiennent aucune erreur, mais qui ne font point reconnus pour divins, c'est à-dire, qui n'ont été compris ni par la synagoge ni par l'Eglise, dans le canon, pour être lus en public dans les affemblées des Juifs ou des Chrétiens. Voy. CANON . BIBLE.

Dans le doute fi un livre est canonique ou apocryphe, s'il doit faire autorité ou non en matiere de religion, on fent la néceffité d'un tribunal supéritur & infaillible pour fixer l'incertitude des efprits; & ce tribunal eft l'Eglife, à qui feule il appartient de donner à un livre le titre de divin, en déclarant que le nom de son auteur peut le faire recevoir comme canonique, ou de le rejeter comme supposé.

Les Catholiques & les Protestans ont eu des disputes très vives sur l'autorité de quelques livres que ces derniers traitent d'apocraphes, comme Judith, Ef-dias, les Machabées : les premiers fe sont fondés sur les anciens canons ou catalogues, & fur le témoignage uniforme des peres; les autres fur la tradition de quelques églises. M. Simon, en particulier, soutient que les livres rejetés par les Protestans, out été certainement lus en Gree dans les plus anciennes églifes, & même par les apôtres; ce qu'il infere de plusieurs paffages de leurs écrite. Il ajoute que l'église les regut des Grees Helleniftes, avec les autres livres de l'Ecriture, & que fi l'église de Palestine refusa tenjours de les admettre, c'est seulement parce qu'ils n'étoient pas écrits en hébren comme les autres livres qu'elle lifoit. & non qu'elle les regardat comme apocryphes, c'està dire , supposés. A ce raisonnement , les Protestans opposent l'autorité des écrivains de tous les ficcles , qui diftinguent précisément les livres en question, de ceux qui étoient compris dans le canon des Juifs.

Les livres reconnus pour apocryphes par l'église catholique, qui font véritablement hors du canon de l'ancien Testament, & que nous avons encore aujourd'hui , font l'oraison de Manassès , qui eft à la fin des Bibles ordinaires, IIIe & IVe livres d'Esdras . les IIIe & IVe livres des Machabées. A la fin du livre de Job, on trouve une addition dans le grec qui contient une généalogie de Job, avec un discours de la femme de Job; on voit auffi, dans l'édition grecque, un Pfcaume qui n'est pas du nombre des CL. & à la fin du livre de la Sagesse, un discours de Salomon tiré du viije chapitre du IIIe livre des Rois. Nous n'avons plus le livre d'Enoch, fi célebre dans l'antiquité : & felon faint Augustin, on en supposa un autre plein de fictions, que tous les Peres, excepté Tertullien, ont regardé comme apocryphe. Il faut aufli regarder dans la classe des ouvrages apocryphes, le livre de l'assomption de Moyse, & celui de l'assomption ou apocalypse d'Elie, Quelques Juifs ont supposé des livres sous le nom des Patriarches, comme celui des générations éternelles, qu'ils atttribuoient à Adam. Les Ebionites avoient pareillement supposé un livre intitulé l'échelle de Jacob, & un autre qui avoit rour titre la généalogie des fils & filles d'Adam; ouvrages imaginés ou par les Juifs amateurs des fictions, on par les heietiques, qui par cet artifice, femojentleurs opinions, & en recherchojent l'origine jusque dans une antiquité propre à en impofer à des yeux peu clair-Voyans. Voyez ACTES DES APOTRES. (G)

APOCYN, apocynum, f. m. Hift. nat. & bot., genre de plante à fleurs monopétales, & faites en forme de cloche; ces fleurs ne l'out pas tout - à - fait lemblables dans toutes les especes; il faut

décrire séparément les principales différences que l'on y remarque.

10. Il y a des especes d'apocyn dont les fleurs font des cloches découpées. Il s'eleve du fond du calice un piftil qui tient à la partie postérieure de la fleur comme un clou, & qui devient dans la fuite un fruit à deux gaînes, qui s'ouvre dans fa longueur de la base à la pointe, & qui renferme plusieurs femences garnies d'une aigrette, & attachées à un

placenta raboteux.

10. On trouve quelques autres especes d'apocyn dont les fleurs sont des cloches renverfées & découpées. Il s'éleve du milieu des fleurs un chapiteau fort joli, qui est formé par cing cornets disposés en rond. Ce chapiteau recoit dans fon creux le pistil qui fort du centre du calice. Lorique la fleur est passée, ce pistil devient un fruit à deux gaînes ; elles s'ouvrent d'un bont à l'antre, & laissent voir un placenta feuilleté fur lèquel font couchées par écailles plusieurs semences chargées d'une aigrette; ajoutez aux caracteres de ce genro , que ces especes rendent du lait. Tournefort , Inft. rei berb. Voyez PLANTE. (1)

Harris prétend que l'apocyn est sem-blable à l'ipécacuana, qu'il purge violemment par haut & par bas . & qu'il cft impossible de distinguer l'apocyn en poudre du véritable ipécacuana, quoique ces deux racines entieres différent par la couleur des filets qui les traversent. (N)

APODICTIQUE; ce mot est formé du grec αποδείκτυμι, je démontre, je montre clairement; c'est en logique, un argument ou fyllogisme clair, une preuve convaincante, ou démoustration d'une chofe. Vayez DEMONSTRATION, AR-

GUMENT, &c. (X)

\* APODIOXIS, belles-lettres, figure de rhétorique, par laquelle on rejette avec indignation un argument ou une

objection comme absurde.

\* APODIPNE, f. m. de and të bunve. après le repas du foir , Liturg. , office de l'église Grecque, qui répond à ce qu'on appelle complies dans notre églife, Il y a le grand apodipue & le petit ; celui - ci eft pour le courant de l'année; le grand n'est que pour le carême.

APODIPNE ou APODEIPNE, Mufique des ance, chanfon des Grecs pour Paprès souper. Les Latins les appelloient

post-cenia. (F. D. C.)

APODTTERION, Hift. anc., piece des anciens Thermes ou de la Paleftre, dans laquelle on quittoit fes habits, foit pour les bain, foit pour les exercices de la Gymnastique: à en juger par les Thermes de Diocletien avant leur démolition, rapodyterion étoit un grand fallon octogone de figure oblongue, dont chaque face formoit un demi-cerele, & dont la voûte étoit foutenue par plusieurs colonnes d'une hauteur extraordinaire. Mém. de l'acad. tom. I. (G)

APOGRE, f. m. c'est, en Astronomie, le point de l'orbite du soleil ou d'une planete, le plus éloigné de la terre. Voy.

ORBITE & TERRE.

Ce mot est composé de das; ab , &de 27, ou yaïa, terra, terre; apogée, fignifie aussi grotte ou voute souterraine.

L'apogée est un point dans les cieux, place à une des extrémités de la ligne des apsides. Lorsque le soleil ou une planete est à ce point, elle se trouve alors à la plus grande distance de la terre où elle puisse être pendant sa révolution entiere. V. APSIDE, TERRE PLANETE, &c.

Le point opposé à l'apogée s'appelle pé-

rigée. Voyez PERIGÉE.

Les anciens Aftronomes qui plaçoient la terre au centre du monde, confidéroient particuliérement l'apogée & le périgée. Quant aux modernes, qui font occuper au folcil le lieu que les anciens avoient accordé à la terre, il n'elt plus question pour eux d'apogée & de périgée; mais d'aphélie & de périhélie. L'apogée du folcil est la même chofe que l'aphélie de la terre, & le périgée du folcil est la même chofe que le périhélie de la terre. Voyez APHÉLIE & PÉRIHÉLIE; voyez auss SYSTÉME.

On peut déterminer la quantité du mouvement de l'apogée par deux observations saites en deux temps fort éloignés
l'un de l'autre; on réduira en minutes la
différence donnée par les deux observations, & on divisera les minutes par le
nombre d'années comprises entre les
deux observations: le quotient de cette
division fera le mouvement annuel de
lapogée. Ainsi Hipparque ayant observé,
luo ans avant Jesus-Christ, que l'apogée
du foicil étoit au 5° 30° des )(, & Riccio-

li a yant observé en l'an de Jesus - Christ 1646, qu'il étoit au y d 26' du S, il s'enfuit que le mouvement annuel de l'apogée est de 1' 2", puisqu'eo divisant la différence 31 56' 15" réduite en secondes, par l'intervalle 1785 des années écoulées entre les deux observations, il vient pour quotient 1' 2", comme le portent les tables de M. de la Hire.

La seule de toutes les planetes qui ait un apogée & un périgée véritables, est la lune, parce que cette planete tourne véritablement autour de la terre: cet apogée, aussi bien que le périgée, a un mouvement très-sensible d'occident en orient, selon la suite des signes, de sorte que l'axe ou la ligne des apsides ne se retrouve au même point du ciel, qu'après un intervalle d'environ neuf ans.

De plus le mouvement de l'apagée de la lune est sujet à une inégalité considérable; car lorfque cet apogée le trouve dans la ligne des syzygies, il paroit se mouvoir de même que le foleil, felon la fuite des fignes; mais dans les quadratures, il est au contraire rétrograde, Or les mouvemens de l'apogée, foit qu'il s'accélere ou qu'il rétrograde, ne font pas toujours égaux, car il doit arriver, lorfque la lune est dans l'un ou l'autre quartier , que la ligne de son apogée s'avancera bien plus lentement qu'à l'ordinaire, ou qu'il deviendra rétrogarde ; au lieu que si la lune est en conjonction, le mouvement de l'apogée sera le plus rapide qu'on pourra observer, Voy, AP-SIDE. Inft. Aftr. de M. le Monnier. La caufe du mouvement de l'apogée de la lune eft le fujet d'une grande question qui n'est pas encore décidée au moment que j'écris ceci. V. ATTRACTION & LUNE. (0)

APOGRAPHE, f. m. Grammaire, ce mot vient de ἀπὸ, prépolition grecque qui répond à la prépolition latine à ou de, qui marque dérivation, & de γράθω, feribo; ainsi apographe est un écrit tiré d'un autre; c'est la copie d'un original. Apographe est opposé à autographe. (F)

APOINTER, v. act. en terme de Tondeur, c'est faire des points d'aignille a une piece de drap, sur le manteau ou coté du chef qui enveloppe la piece, pour l'empêcher de se déplier.

\* APOLYTIQUE, f. m. Lit. , c'eft

dans l'église Grecque, une sorte de refrein qui termine les parties considérables de l'office divin. Ce refrein change selon les temps. Le terme apolytique est composé de από & de λύω, je délie, je sinis, &c.

APOLLINAIRES, en APOLLINA-RISTES, f. m. pl. Théol., Les Apolimaires sont de anciens hérétiques, qui ont prétendu que Jesus Christ navoit point pris un corps de chair tel que le nétre, ni une ame raisonnable telle que la nôtre.

Apollinaire de Laodicée; chef de cette sette, donnoit à Jesus-Christ une espece de corps, dont il soutenoit que le Verbe avoit été revétu de toute éternité: il mettoit aussi de la différence entre l'aime de Jesus-Christ & ce que les Grecs appellent vois, esprit, entendement s'en conséquence de cette distinction il disoit que le Christ avoit pris une ame, mais sans l'entendement, désaut, ajoundit-il, supplée par la présence du Verbe. Il y en avoit même entre ses sectateurs qui avançoient positivement que le Christ n'avoit point pris d'ame humaine.

Seton l'évêque Pearson, écrivain Anglois. " la différence entre l'héréfie des Apollinaires & celle des Ariens , eft que les Apollinaires sontennient que Dieu fe revétit en même temps de la nature de la chair & de l'ame de l'homme, au lieu que les Ariens ne lui attribuoient que la nature de la chair. It y a deux chofes à remarquer dans l'héréfie des Apollinaires. 1º. Un fentiment philoso-phique qui consiste à distinguer trois parties dans l'homme , l'ame , l'entendement & le corps : 20. un fentiment théologique, par lequel il paroit qu'ils composoient la nature humaine de Jefus-Chrift, d'un corps & d'une ame tels que nous les avons, à l'exception que l'ame humaine prife par Jefus-Chrift, étoit féparée de notre entendement,. Nous remarquerons que l'évêque Pearton femble s'écarter ici de l'opinion commune des anteurs qui ont travaillé fur l'histoire ecclesiaftique, en suppolant qu'Apclinaire accordoit à Jesus-Christ un vrai corps tel que le notre. l'oyez Niceph. bift. eccléf. liv. II. cb. xij. Vincent de Lerins.

Apollinaire prétendoit encore que les ames étoient engendrées par d'autrea ames, comme il en est des corps. Théodoret l'accuse d'avoir confondu les perfonnes en Dieu, & d'être tombé dans l'erreur des Sabelliens. S. Basile lui reproche d'un autre coté d'abandonner le sens littéral de l'écriture, & de rendre les livres saints entiérement allégoriques.

L'héréfie d'Apollinaire confistoit, comme on voit, dans des distinctions très-subtiles; c'étoit une question compliquée de métaphysique, de grammaire, & de théologie, à laquelle-il n'étoit guere possible que le commun des si leles entendit quelque chose; cependant l'histoire ecclesiastique nous apprend qu'elle sit des progrès considérables en orient. La plupart des églies de cette-partie du monde en sur concile tenu à Alexandrie sous S. Athanase en 362, & dans ceux d'Antioche en 378, & de Rome en 382.

Cette héréfie eut plufieurs branches a dont la principale fut celle des Démocrites. Woyez DÉMOCRITES. (G)

APOLAINAIRES (Jeux), ludiapollinares; Hist. anc. & Myth., jeux qui se
célébroient tous les ans à Rome en l'honneur d'Apollon; le cinquieme jour de
juillet, dans le gtand cirque, & sous la
direction du préteur. Une tradition fabuleuse dit qu'à le premiere célébration de ces jeux, le peuple étonné d'une
invasion soudaine des ennemis sut contraint de courir aux armes; mais qu'une
nuée de sièches & de dards tombant sur les aggressens, ils surent disperses, & que les Romains reprirentleurs jeux après avoir remporté la victoire. (G)

APOLLON, f. m., Mytb., dieu des payens, fingulierement révéré par les Grees & par les Romains, qui le regardoient comme le chef des mufes, l'inventeur des beaux arts, & le protecteur de ceux qui les cultivent. Cicéron diffingue qu tre Apollons: le premier & plus ancien fut fils de Vulcain; le fecond naquit de Corybas, dans l'isle de Crete: le troitieme & le plus connu, palfe pour fils de Jupiter & de Latone, & pour frere de Diane; il nacquit à Délos, ou vint de Scythie à Delphes: le quatrieme naquit

parmi les Arcadiens, dont il fut le législmur, & s'appella Nomios. Sur les plainin des divinités infernales à qui Elculape, fis d'Apollon, raviffoit leur proie, ruériffant les malades par ses remedes. & reffulcitant meme les morts, Jupiter syant foudroyé l'habile médecin, on dit 40'Apollon vengea la mort de fon fils fur les Cyclopes qui avoient forgé les foudres & les détruifit à coups des fléches ; & que Jupiter conrroucé de cette repréfaille, le chaffa du ciel. Apollon chaffe duciel, s'en alla garder les troupeaux d'Admete, paffa du fervice d'Admete à celui de Lanmédon, s'occupa avec Neptune à faire de la brique & à bâtir les por de Troye, travail dont les deux dieux ne furent point payés; & il erra quelque temps fur la terre, cherchant ife confoler de fa difgrace par des avanmres galantes avec des mortelles aimables, dont ce dieu du bel esprit n'eut pus toujours lien d'être satisfait. Apolles fut dieu de la lumiere au ciel, & dieu de la poéfie fur la terre. Tandis qu'il fervoit Admete, Mercure, qui n'etoit encore qu'un enfant, le féduifit par le fon de fa fitte & détourns le troupeau qu'Admete lui avoit confié; Apollon , au fortir de l'enchantement où l'avoient jeté les fons de Mercure, s'appercevant du vol, courut à son are pour en punir Mercure ; mais ne trouvant plus de fléches dans fon carquois, il se mit à rire de la finesse du jeune fripon qui les lui avoit encore enlevées.

APOLLON, f. m., Luth., instrument resemblant au theorbe; il avoit vingt cordes simples, & étoit d'un meilleur vinge & plus aisé à s'accorder, à ce qu'on restend. On attribue l'invention de l'Aplem à un François qui vivoit au XVII secte. Cet instrument n'est plus d'usage. (F. D. C.)

APOLLONIA, Géog. mod., cap d'Afrique sur la côte de Guinée, un peu à locident, Maty & Corneille le placent ilorient du cap des trois pointes, & prothe la riviere de Mauca.

APOLLONIE ou APOLLONIENils, Géog. anc., ville de Sicile près des Matins. Il y a un grand nombre de ville du même nom. On fait mention d'ule Apolonie appelle Apollonia Mygdo-

nia, on de la contrée des Mygdons dans la Macédoine; c'est aujourd'hui Ceres on Seres, ou Afera, dans la Macédoine moderne, fur la riviere de Teratfer : d'une Apollonie fur la côte occidentale de la Macédoine ancienne, ou de notre Albanie, qu'on appelle aujour-d'hui Polina : d'une riviere de même nom, à l'embouchure de laquelle elle eft fituée ; d'une Apollonie de Chalcidique, aujourd'hui Criffos ; de deux Apollonies en Crete, dont l'une étoit nommée Eleutbera; d'une Apollonie furnommee la grande, Apollonia magna, ou Anthium, fituee dans une petite isle du Pont - Euxin, proche de la Thrace, qui a maintenant nom Siffopoli, & qui eft dans la Romanie sur la mer Noire; d'une Apollonie dans la Myfie, en Afie mineure, fur le Rhindans, qu'on foupconne avoit été notre Lupadie en Anatolie. fur la riviere de Lupadie; d'une Apollonie en Alie mineure, entre Ephele & Thyatire: d'une Apollonie, qui a été auffi nommée Margion & Theodofiana & qu'on place en Phrygie: d'une Apollonie de la Galatie, dans l'Afie mineure : d'une autre de la Paleftine, près Joppé : d'une Apollonie de Syrie, près d'Apamée, au pié du mont Casus : de celles de la Célé-fyrie ou Syrie creuse, de l'Affyrie, de la Cyrénaïque, de la Libye, qu'on appelle aujourd'hui Bonandræa, & qui est dans la contrée de Barca, du gouvernement appelle Apolloboiltes nomus . &c. car il y a beaucoup d'antres Apollonies, outre celles que nous venons de nommer.

APOLLONIEN, adj. m. On déligne quelquefois l'hyperbole & la parabole ordinaires, par le noms d'hyperbole & de paraboles apolloniennes, ou d'Apollo-nius, pour les distinguer de quelques autres courbes d'un genre plus élevé, & auxquelles on a aussi donné le nom d'byperbole & de parabole. Ainfi a x=y y defigne la parabole apollonienne; a a x y défigne l'hyperbole apollonienne : ,mais a a x y déligne une parabole du 3' degré; a b=xyy défigne une hyperbole du même degré. Voyez PARABOLE & HY-PERBOLE. On appelle la parabole & l'hyperbole ordinaires, parabole & byper bele d'Apollonius, parce que nous avons de cet ancien géometre un traité des lections coniques fort étendu. Ce mathématicien qu'on appelle Apollonius Pergaus, parce qu'il étoit de Perge en Pamphilie, vivoit environ 250 ans avant Jefus-Chrift. Il ramaffa fur les fections coniques, tout ce qu'avoient fait avant lui Ariftée , Endoxe de Cnide , Mencchme, Euclide, Conon, Trafydée, Nicotele : ce fut lui qui donna aux trois fections coniques les noms de parabole, d'ellipfe , & d'hyperbole , qui non-feulement les distinguent, mais encore les caractérisent. Voyez leurs articles. Il avoit fait kuit livres qui parvintent entiers jufqu'au temps de Pappus d'Alexandrie, qui vivoit fous Théodofe; on ne put retrouver que les quatre premiers livres, jufqu'en 1658, que le fameux Borelli trouva dans la bibliotheque de Florence un manufcrit arabe qui contenoit, ontre ces quatre premiers, les trois suivans: aidé d'un professeur d'arabe, qui ne savoit point de géométrie, il traduisit ees livres, & les donna au public. Voy. l'éloge de M. Viviani, par M. de Fontenelle, Hift. acad: 1703.

Il faut que le huitieme livre d'Apol-Ionius ait été retrouvé depuis; car je trouve dans l'éloge de M. Halley, par M. de Mairan, Hist. acad. 1742, que M. Halley donna en 1727 une traduetion latine des huit livres d'Apollonius.

\* APOLLONIES , Mythol. , fetes in-Rituées en l'honneur d'Apollon à Egialée, où l'on dit qu'il se retira avec Diane sa sœur après la défaite de Python, & d'où l'on ajoute qu'ils furent chasses par les habitans. Mais pen de temps après la retraite des deux divinités en Crete, où elles se réfugierent, la peste s'engen-dra dans Egialée, & y sit de grands ravages. L'oracle confulté fur les moyens d'écarter ce fléau, répondit qu'il falloit députer en Crete fept jeunes filles & fept jeunes garçons, afin d'engager Apollon & Diane à revenir dans la ville; ce qui fut exécuté : les deux divinités revinrent & la pefte ceffa. Ce fut en mémoire de cet évenement que dans les fotes appellées apollonies, on faifoit fortir de la ville, tous les ans, le même nombre de filles & de garçons, comme s'ils alloient encore chercher Apollon & Dinne.

APOLLONIUS, Hift. des Juifs , gouverneur de Syrie & lieutenant des armees d'Antiochus Epiphanes , fit des maux épouvantables aux Juifs; il leva une puissante armée pour les exterminer. Mais Judas Machabée, avec une poignée de monde, le defit, le tua de sa main, & lui prit son épée, dont il se servit dans la fuite en mémoire d'une fi gloricule action.

Un autre Apollonius, général des tronpes de Démétrius, & gouverneur de la Celé-Syrie , fut défait par Jonathan 148

ans avant Jefus Chrift.

APOLOGETIQUE, adj. Theol., écrit ou discours fait pour excuser ou justifier une personne ou une action. Voy APO-

LOGIE.

L'apologetique de Tertuilien est un ouvrage plein de force & d'elévation, digne en un mot de caractere véhément de fon auteur. Il y adresse la parole, felon quelques-uns; aux magistrats de Rome , parce que l'empereur Sévere , dont la perfécution commençoit, étoit alors absent de cette ville, & selon d'autres . à ceux qui tenoient les premieres places dans l'empire, c'est à dire, aux

gouverneurs des provinces.

Tertullien s'y attache à montrer l'injustice de la persécution contre une religion qu'on vouloit condamner fans la connoître & fans l'entendre, à réfuter & l'idolatrie & les reproches odieux. que les idolatres faisoient aux chrétiens. d'égorger des enfans dans leurs mysteres, d'y manger la chair humaine, d'y commettre des incestes, &c. Pour repondre au crime qu'on leur imputoit de manquer d'amour & de fidélité pour la, patrie, fous prétexte qu'ils refusoient de faire les fermens accoutumés, & de jurer par les dieux tuétlaires de l'empire, il prouve la fonmission des chrétiens aux empereurs. Il en expose auffi la doctrine autant qu'il étoit néceffaire pour la disculper, mais fans en dévoiler trop clairement les mysteres, pour ne pas violer la religion du fecret, fi expressement recommandée dans ces premiers temps. Cet écrit, tout folide qu'il étoit, n'eut point d'effet, & la porlecution de Sévere n'en fut pas moins violente. (G)

APOLOGIE, f. f. , Littérat. , apologia, .

mot originairement gree, autohoyla, difcours ou écrit pour la défense ou la justification d'un accusé : toute apologie suppose une accusation bien ou mal fondée: & le but de l'apologie est de montrer que l'accufation est fausse ou mal-à-propos intentée.

Les perfécutions que l'église ent à esfuyer depuis fa naiffance, & pendant les trois premiers ficcles, obligerent fouvent les chrétiens de présenter aux empereurs, au fenat & aux magistrats payens, des apologies pour la religion chrétienne. pour répondre aux fausses imputations par lesquelles on s'efforçoit de les noircir, comme ennemis des dieux, des puiffances, & perturbateurs du repos pu-

Les principales de ces apologies font celles de Quadrat & d'Aristide, les deux apologies de S. Justin martyr, celle d'Athénagore , l'apologétique de Tertullien , & le dialogue de Minutius Felix, intitulé Octavius.

Quadrat, qui étoit évêque d'Athenes, composa son apologie pour les chrétiens vers l'an de Jesus-Christ 124, & la prefenta dans le même temps à l'empereur Adrien , qui parcouroit alors les provinces de l'empire, & entrautres la Grece. Eufebe nous en a confervé quelques fragmens; mais il ne nous reste rien de celle qu'Aristide, athénien & philosophe chrétien, écrivit peu après celle de Quadrat.

Des deux apologies qu'écrivit S. Justin martyr, la premiere est de l'an de Je-fus - Christ 150, & porte ce titre: "A l'empereur Titus - Elius - Adrien - Antonin, pieux, auguste, César; & à son fils Vérissime philosophe; & à Lucius philosophe, fils de César, selon la nature, & de l'empereur par adoption, amateur de la tcience; & au facré fénat, & à tout le peuple romain : pour les personnes de toutes conditions qui font haies & maltraitees injuftement Juftin, fils de Prifcus Bacchius, natif de Flavia, ou de Naples en Palestine, l'un de ces persécutés , présente cette requete. , Après un préambule convenable, ce faint docteur montre l'injuftice qu'il y a de condamner les chrétiens fur le feul nom , & détruit le reproche datneifme qu'on leur faifbit , par l'exposition de quelques points de leur doctrine, de leur morale, & de leur culte extérieur. Il répond ensuite aux accusations contre leurs mœurs, & les retorque avec force contre celles des payens. Enfin il la termine par la copie d'une lettre d'Adrien, où cet empereur défendoit qu'on perfécutat les chrétiens.

Ce pere composa sa seconde apologie feize ans après, & elle n'a pour but que de détruire les calomnies infamantes dont on chargeoit les chrétiens. Elle est adreffée au fenat de Rome, & n'eut pas plus

d'effet que la premiere.

On croit que l'apologie d'Athénagore est ausli de l'an 166, & qu'il l'adressa aux deux empereurs Marc-Aurele & Lucius Verus. Il y fuit à peu près la même methode que S. Juftin, & repousse fortement trois accufations , d'athéisme', de repas de chair humaine, & des inces-

Quant à l'apologie de Tertullien, nous en avons parlé au mot APOLOGÉTIQUE.

L'Octavius de Minutius Felix, orateur romain, qui vivoit dans le troisieme fiecle, est un dialogue sur la vérité de la religion chrétienne, où par occasion l'auteur répond aux calomnies des Juifs & des pavens. Le caractere de tous ces ouvrages est une noble & folide fimplicité, jointe à heaucoup de véhémence, fur-tout dans Athénagore & dans Tertullien. (G)

APOLOGUE, f. m., Belles - Lettres, est un petit récit , qui couvre une vérité du voile de l'allégorie. Il est peu de genres de poélies qui offrent autant d'avantages. Le fabuliste, attentif à ménager notre amour - propre par le déguisement de l'inftruction , & notre parelle par la briéveté du récit, nous conduit à la vertu par la main du plaisir : il cache sous des guirlandes de fleurs les épines de la morale. Il paroit n'avoir dessein que de nous amuser, & nous lui pardonnons de nous instruire.

Les personnages qu'il met sur la scene ont quelque chose de merveilleux, & le fingulier qui plait à tous les hommes, enchante les enfans: il parle à l'imagination, & l'imagination est plus près du' cour que l'efprit.

De la vraisemblance. Il faut que les images du fabulifte soient conformes aux idéss que nous avons des choses. La société du lion avec la génisse & la chevre n'est point vraisemblable. Est-il naturel qu'il prenne pour compagnons de chasse les animaux qui sont son gibier? N'en coûte-t-il pas de fe représenter un loup, qui maitre de sa faim, fait une conversation fort longue avec l'agneau avant que de le dévorer? Phedre nous peint un chien, qui en nageant, contemple fon image dans le crystal des eaux, Avoit-il oublié qu'il est impossible de nager fans troubler l'eau, & de voir fon image lorfque l'eau est troublée ?

Le fabuliste, scrupuleux dans le choix de ses acteurs, les fait agir selon l'in-Rinct qui leur eft propre, felon le caractere ou qu'ils ont, ou que l'on est convenu de leur donner. Avec ces précautions, il ne choquera pas; mais il faut

qu'il intéreffe.

De l'intérêt. Il intéressera 1º. par le choix de la morale, fi elle n'est ni insipide ni surannée. Une curiosité naturelle nous porte vers le nouveau : c'est ce qui réveille notre attention, & le plaifir de notre esprit dépend de l'exercice modéré de

cette faculté de notre ame.

Il intéressera 2º. par le choix de l'allégorie. Il faut que , semblable à une gaze transparente, elle laisse entrevoir l'objet; de forte qu'en même temps notre esprit ait la fatisfaction de s'exercer , & notre vanité le plaisir de s'applaudir de sa découverte. L'écrivain doit ressembler à cette bergere de Virgile, qui se cache derriere les faules, mais qui defire d'être apperque.

Il intéressera 3°. s'il met la fable en action, s'il fait oublier l'écrivein, pour ne laiffer paroitre que les acteurs. Cette illulion agréable, qui est le premier charme du recit, doit être le premier but du

narrateur.

Il nous intéreffera 4?. par un ton de naiveté, que La Fontaine appelle l'art de plaire & de n'y penfer pas. nuité nous féduit , & l'auteur nous perfuade, quand il nous paroit lui-mè-

me perfuadé.

Il nous intéreffera 5°. par une certaine philosophie, égayée, qui nous cachera la fécheroffe du précepte. Cet enjouement est un piege auquel nous nous laissons prendre, & le poète réforme d'autant plus efficacement nos mœurs , que nous croyons qu'il ne veut que nous faire

Des personnages. L'apologue admet différens personnages. Les êtres raisonnables, comme dans la fable de la vieille & des deux fervantes, n'offrent pas alsez de merveilleux. Les êtres matériels. comme dans la fable du pot de terre & du pot de fer, en présentent trop : on n'elt point surpris d'entendre parler les hommes, & l'on le figure difficilement le langage de deux limes. Les êtres abstraits & moraux , comme dans la fable où la Mothe personnific dame Mémoire, dom Jugement & demoiscile Imagination . demandent de celle-ci un trop grand effort. Notre esprit peine pour se représen-

ter ces personnages singuiers.

Les animaux paroissent convenir davantage à la fable, parce qu'ils ont un caractere invariable. Le mot de renard réveille en nous l'idée de la finesse, & si j'entends nommer une brebis, je me représente la douceur. Une autre raison plaide en faveur des animaux. En les failant parler, on le prete à la fensibilité de notre amour-propre, qui ne pardonne les censures que lorsqu'elles sont indirectes; & l'on ménage notre imagination, à qui il en coûte peu d'entendre dialoguer, & de voir agir des êtres qui paroissent avoir tant de ressemblance avec nous - & en qui nous croyons retronver nos idées & nos affections. Je suis bien éloigné de dire avec l'Abbé des Fontaines, qu'il faut être plus bête que les bêtes, pour les croire des machines; mais j'ofe avancer que nous n'avons point de poine à supposer dans les animaux les réflexions qu'ils font incapables de faire.

Ce que nous disons en leur faveur peut convenir en partie aux êtres célestes. Ils ont comme eux un caractere déterminé, & les poètes nous ont familiarifés avec l'idée qu'ils pensent & parlent àpeu - près comme nous : mais il faut convenir que tous ceux qui connoissent la rapacite du loup & la fidelite du chien , ne favent pas que Minerve eft la deelle de la fageffe, & Monus le dieu de l'enjouement : cette feule reflexion juftifie la préférence que nous croyons devoir donner aux animaux, pour jouer le rele de la petite comédie que l'on appelle apo-

L'allégorie est le corps de la fable, & la morale en est l'ame. Il faut l'énoncer lorsque vous vous défiez de la pénétra-tion du lecteur. On reprochoit à la lionne de ne mettre qu'un petit au monde. Un feul . dit - elle , mais c'eft un lion. Elope pouvoit dans ce cas omettre l'affabulation; fans ce secours, on devoit conclure qu'il faut prifer les chofes par elles-memes & non par leur nombre. Lorsqu'on ne peut se méprendre aux traits d'un homme, eft - il nécessaire de graver fon nom fur l'estampe qui le représente ? Si vous étes obligé d'exprimer la vérité que déguile la fiction, où la placerez - vous? Les uns prétendent qu'elle doit fervir d'exorde au récit , d'autres foutiennent qu'elle doit le ter-L'on annonce, difent les premiers, une vérité avant que de l'étaver par des faits. Pourquoi ne nous conduirons - nous pas dans la fable comme dans la conversation? En réservant. disent les autres, la morale pour la fin , on procure à l'esprit le plaifir que lui caufe la suspension . notre vanité celui d'avoir prévenu le Poète. Le fens moral est le dénouement du Poème ; il doit donc le terminer. Pour nous, nous pensons que dans un recueil de fables , la variété en fait le premier merite , & qu'en mettant la fentence toujours au commencement ou toujours à la fin du récit, il en résulteroit une uniformité qui avoifine ou amene l'ennui : pour éviter cette monotonie . nous conseillons d'introduire de temps en temps des prologues ou des épilogues : quand leur ton approche par des nuances presqu'insensibles de celui de la narration, ils font pour le lecteur une source d'amusement comme d'in-Bruction.

De la longueur de la Fable. Le rhéteur Théon a préteudu que la narration de la fable doit être, autant qu'il est possible, serée & sans ornement. M. Lessing, appuyé sur cette autorité & sur l'exemple d'Esope, ne connoit point de milieu entre l'inutile & le nécessaire Fassas une loi de la plus grande préuson possible, il exclut tous les épisodes. On peut sui répondre que le goût ne s'affujettit point à des regles rigoureules. On n'allonge point un récit inutilement, lorsque les ornemens qu'on lui prête tournent au profit des vérités qu'on développe, ou des vertus que l'on veut inspirer. Une route agreable n'eft iamais longue ; les tableaux , les descriptions , les images font les feuls titres qui font placer la fable au rang des poélies : fi le récit est dénué de ces avantages, il fera plus court : mais fera-t-il un poème ? Ceffons donc ou de regarder les fabulifies comme des poètes, ou de sontenir que la plus grande briéveté possible est de l'effence de l'apologue; mais que les détails & les épilodes ne détruisent jamais l'unité. Le fabulifte n'en est pas plus difpenfé que les autres écrivains.

Du flyle. Cette brièveté que nous ne croyons pas nécessaire dans l'ensemble de l'upologue, convient beaucoup à son style. Le fabuliste, toujours concis & serré, s'interdit le faste des périodes & le luxe des phrases symmétriquement cadencées; il retranche les verbes, supprime les liaisons, & augmente, par le secours des

ellipses, la rapidité du récit.

La seconde propriété de son style est la simplicité: proportionné aux objets qu'il peint & aux acteurs qu'il fait parler, it est éloigné de toute ostentation de déticatesse, de tout étalage d'esprit, & surtout de ce persissage amphigourique, que nos modernes beaux esprits appellent de la grandeur & du sublime. Ses idées, exprimées avec aisance & sans estort, paroissent ne lui avoir rien coûté, & l'on est tenté de croire que les expressions dont il se serve que les expressions de la contra de passe périphrases audacientes ou des tours brillans, une correction leur sert de passe.

Quel art pour allier l'élégance à la fimplicité! Cependant cette élégance cft devenue nécellaire, foit que notre estime pour La Fontaine nous fasse une loi de l'imiter, foit que notre langue, un peu diffule par sa nature, exige par compensation que les graces des ornemens rem-

placent celles de la concision.

Mais en quoi confife cette élégance, qui embellit la limplicité fans la faire difperaître? Dans la varieté des exprefiions, pont vu qu'on ne tombe pas dans le puéril ou le néologisme; dans le choix des épithetes, pourvu qu'on ne les emploie pas avec prodigalité; dans les allusions aux usages & à l'histoire, pourvu qu'elles ne soient pas forcées; dans les métaphores & les allégories, pourvu que, trouvées sans effort, elles en demandent peu du lecteur: mais rien sur-tout n'embellit davantage la fable, que les images vives qui transportent les objets sous nos yeux, & les expressions imitatives qui peignent à l'oreille en même temps qu'à l'esprit. Telles sont les sources des ornemens qui conviennent à la fable.

Quelle est l'espece de vers qu'elle doit préférer ? Les Latins, persuadés que le metre devoit être peu marqué, fe fervoient de l'iambe libre, qui a tant de rapport avec la prose qu'on peut aisément s'y méprendre. Le vers alexandrin, coupé par deux hémistiches , offriroit une symmétrie trop remarquable, & fa longueur pourroit ralentir la vivacité, qui eft l'ame du récit. Le vers de dix fyllabes paroit plus propre à la narration, les enjambemens qu'il se permet laissent à peine soupgonner l'art. Il est bon de mélanger différentes mesures . pourvu qu'on exile ces vers nains de deux ou trois syllabes, qui des qu'on ne les emploie point à dessein de produire une image, fatiguent l'oreille en précipitant le retour des mêmes sous.

Histoire de la Fable. L'écriture nous offre des exemples de fables. Joatham y a recours pour rappeller à Sichem l'injustice de son choix, & Natham pour reprocher à David l'énormité de son crime. Le sauveur des hommes emploie des paraboles pour les instruire de leurs devoirs, & les faire rougir de leurs ex-

oào

Les orateurs s'en sont servis avec avantage. Ce que Démosthenes n'avoit pu obtenir par la véhémence des figures & la force du raisonnement, il l'obtient par un apologue. Ménénius Agrippa appaise une fédition, en récitant la fable des

membres & de l'estomac.

Cependant Esope passe communément pour l'inventeur des fables. Le caractere des siennes est la simplicité & la précision. Celles de Pilpay, Bramine Indien, dépourvues de naturel, péchent souvent contre la vraisemblance. Phedre, plus

orné & moins concis qu'Elope, a beancoup plus de naïveté que Pilpay. Sa latinité a été comparée à celle de Térence . & Térence est admiré fur-tout pour l'élégante simplicité de son style. On ne lit plus Avienus, & on lit peu Faerno. La posterité n'a point souscrit au jugement de Pie V, qui mettoit ce dernier fabuliste au - dessus de l'asfranchi d'Auguite. Phedre ne devoit être surpassé que par Lafontaine. Celui - ci composoit par instinct. & l'on a dit que c'étoit un fablier qui faisoit des fables, comme un poirier produit des poires. Qui fut jamais mieux varier ses tons? Peintre animé dans la fable du roseau & du chêne . philosophe profond dans celle du payfan du Danube, plein d'enjouement dans celle du corbeau & du renard, de naiveté dans celle de la cigale & de la fourmi, il eft inimitable pour l'art du dialogue dans celle du loup & de l'agneau. Le même sujet traité par La Fontaine . Phedre & Esope, fera sortir les nuances qui les distinguent, & l'on conclura que le poète François, moins concis qu'Esope, plus élégant que Phedre, est plus enjoué qu'eux.

Ses succès n'ont point découragé M. la Mothe. Il dédia au roi cent fables . dont presque tous les sujets lui appartiennent; la plupart de ceux qu'à traités La Fontaine , font tirés des fabuliftes qui l'avoient précédé. S'il cede à la Mothe par l'invention, il lui cede également par le choix de la moralité : mais combien lui eft-il fupérieur par les détails . par les graces du ftyle, & fur-tout par l'enjouement! Celui-ci est narurel, celuilà veut le paroitre; les naïvetés de l'un lui échappent, celles de l'autre sont réfléchies. La Mothe, a - t - on dit, vouloit rire comme La Fontaine, mais il n'avoit pas la bouche faite comme lui. Ajoutez que son style dur, & pour ainsi parler , rocailleux , n'a point cette aifance . ce coulant, cette négligence heureuse. qui mettent La Fontaine au - deffus de ceux qu'il a pris pour modeles, & auxquels il en a tervi.

Benserade a renfermé péniblement, dans des quatrains plusieurs des fables de ce grand homme. On sent qu'il n'a pu avoir que le mérite de la difficulté vaincue. Richer a celui de la précision, de la pareté du langage & de la simplicité dans le plans: mais qu'il est éloigné de la délisatesse mais qu'il est éloigné de la délisatesse enjouée de La Fontaine! Il en approche cependant davantage que le Noble, qui est fouvent bousson, lorsqu'il veut être plaisant. D'Ardenne n'a ni la précision de Richer, ni la délicatesse de la Fontaine, ni même la grosse gaieté de le Noble, ni le ton ingénieux de la Mothe: mais semblable à ces peintres subalternes, qui nous ont donné d'excellens traités sur leur art, il a sait précéder son receil d'un discours qu'on ne sauroit trop lire.

Les fables de M. l'abbé le Monnier, sont pleines de naiveté: mais ce qui lui donne des droits incontestables à l'immortalité, c'est un fond d'honnèteté & de vertu qui fait chérir l'auteur, tandis que la vivacité du récit fait applaudir à l'ouvrage.

Les autres nations qui ont couru cette carrière, ne peuvent nous disputer la palme. Gay, poète Anglois, sans invention & presque sans naiveté, est surchargé de réflexions qui détrussent l'unité.

Hagedorn, sebuliste Allemand, est trop férieux. Gellert a un air facile & un ton d'ingénuité, mais il a peu d'enjouement. Lichtwehr est l'inventeur de la plupart de ses fables: le journal étranger lui reproche trop peu d'exactitude & trop de longueur; ce dernier reproche ne pourra convenir à M. Lessing; mais la briéveté est chez lui aux dépens des graces, & ses déclamations contre La Fontaine, prouvent qu'il est plus aisé de satyriser un grand homme que de l'imiter.

Cet article est tiré de la poétique élémentaire de M. l'abbé Laserre. (a)

APOLTRONIR, v. act. terme de Faucomperie, se dit d'un oiseau auquel on a coupé les ongles des pouces ou doigts de derriere qui sont comme les clés de sa main, & ses armes, de sorte qu'il n'est plus propre pour le gibier.

APOMECOMÉTRIE, f. f., Glom., est l'art ou la maniere de mesurer la distance des objets éloignés. Voyez DISTANCE.

Ce mot vient des mots grecs and, winos, longueur, & mérgen, mesurer. (0)

APOMYUS, surnom que les Éléens donnerent à Jupiter, pour avoir chassé les mouches qui incommodoient Hercule pendant un sacrifice; à peine Jupiter sut-il invoqué, que les mouches s'envolerent au-de-là de l'Alphée. Ce fut en mémoire de ce prodige, que les Eléens firent tous les ans un sacrifice à Jupiter apomyus, pour être débarrassé de ces insectes.

\* APON, fontaine de Padoue, dont Claudien nous affure que les eaux rendoient la parole aux muets, & guérif-

foient bien d'antres maladies.

APONEVROLOGIE, f. f. c'est la partie de l'anatomie dans laquelle on donne la description des aponevroses. V. APO-NEVROSE.

Ce mot est composé du grec ano, de veigon, nerf, & de lologo, traité, c'estaà-dire, traité des nerfs, parce que les anciens se servoient du même mot nerf,
pour exprimer les tendons, les ligamens, & les nerfs; on y ajoutoit des caracteres particuliers. Voyez ANATOMIE ÉT
NERF. (L)

APONEVROSE, f. f. απονευρωσις, des mots grees ἀπό. & vipov, nerf; c'elt parmi les anatomiftes, l'extention ou l'expanfion d'un tendon à la maniere d'une membrane. Voyez TENDON & MEMBRANE, parce que les anciens attachoient au mot nerf l'idée des tendons & des ligamens, en y ajoutant des caracteres particuliers. Voyez NERF & LIGAMENT. (L)

APONÉVROTIQUE, adj. en anatomie, se dit des membranes qui ont quelque ressemblance avec l'aponeurose. Voy. APONEVROSE.

L'eft dans ce fens que l'on dit membra.

ne aponévrotique (I)

APOPHLEGMATILAMES, ou selon quelques auteurs, APOPHLEGMATIS-MES; des mots grecs ἀπό, & Ελιγμά, phlegme, terme de Pharmacie, médecino propre à purger le phlegme, ou les humeurs séreuses de la tête & du cerveau. Voyez Phlegme.

<sup>(</sup>a) On a substitué cetarticle à celui de M. l'abbé Mallet, qui dispense l'apologue de la convenance des mœurs, & fait une regle de cette faute, échappée très-rarement à Phedre & à La Fontaine. Dans presque toutes leurs fables, ils ont eu l'autration d'observer les mœurs réclles ou idéales des animaux.

APOPHLEGMATISMES & APO-PHLEGMATISANS, Med. & Mut. med., mots par lesquels les anciens exprimoient les évacuations de férofités ou pituite, & les remedes qui les opéroient. Cette classe d'évacuations & de remedes a été reftreinte par les modernes aux évacuations de la tête & du cerveau. Les fternutatoires ou errhins , les masticatoires on fialagogues, font les principaux apophlegmatifans; & leur emploi regardé comme très-secondaire, est rarement pratiqué dans la médecine usuelle. Il est pourtant affuré que la plupart de ces médicamens, agillant comme topiques, & dans la partie ou très-près de la partie affecte, nous offrent un fecours direct, bien préférable à tant de remedes généraux, dont l'action précaire n'a d'autre fondement que l'ufage ou l'opinion. Dans les vertiges, les menaces de paralysie ou d'apoplexie séreuse des vieillards, dans les hydrocephales qui peuvent admettre un traitement, dans le bégaiement dépendant de ces causes, dans les enchifrénemens considérables avec fluxion fans crainte d'inflammation, on pourroit retirer de très-grands avantages de tous ces remedes. (M. la Foffe.)

APOPHORETA, Hist. anc., instrumens ronds & plats, qui ont un manche, avec la forme d'assiettes. On mettoit dessus des fruits ou des viandes; & ils étoient appellés apophoreta, à ferendo poma. Cette conjecture est du pere Montfaucon, qui ne la donne que pour se qu'elle vaut; car il ajoute tout de suite, que plutôt que de former des conjectures, il vaut mieux attendre que quelque monument nous instruise du nom & de l'usage des instrumens qu'il a représentés, p. 146. tom. II. & auxquels la attribus celui d'apophoreta.

\* APOPHORETES, Hift. anc., préfens qui se faisoient à Rome tous les ans, pendant les Saturnales, Ce mot vient de αποθίερα, emporter, parce que ces présens étoient emportés des festins par les conviés. L'oyez ETRENNES.

APOPHTHEGME, est une sentence courte, énergique & instructive, prononcée par quelque homme de poids & de considération, ou faite à son imitation. Tels sont les apophshegmes de Plutarque, ou ceux des anciens rassemblés par Lycostbenes.

Ce mot est dérivé du gree Obryomax, parler, l'apophthegme étant une parole remarquable. Cependant parmi les apophthegmes qu'on a recueillis des anciens, tous pour avoir la briéveté des fentences, n'en ont pas toujours le poids. (A)

APOPHYGES, f. f. en Architecture, partie d'une colonne, où elle commence à fortir de sa base, comme d'une source, & à tirer vers le haut. Voyez COLONNE & BASE.

Ce mot dans son origine grecque signific esfor; d'où vient que les François l'appellent eschape, congé, &c. & quelques architectes, source de la colonne. L'apophyge n'étoit originairement que l'anneau ou la ferraille attachée ci-devant aux extrémités des piliers de bois, pour les empêcher de se fendre, ce que dans la suite ou voulut imiter en ouvrages de pierre. Voyez Congé. (P)

APOPHYSE, f. f. Anatomie, vient de ἀπό, de, & Φω , croitre. C'est cette partie de l'os, qui n'en a ja mais été féparée par un cartilage mitoyen. C'est en cela que consiste sa différence d'avec l'épiphyse, os séparé dans le foctus d'avec le corps de l'os par un cartilage, & qui ne se réunit à l'os que lorsque ce cartilage a été essacé. On consond très-souvent ces deux objets, & on appelle apophyse ce qui est une véritable épiphyse.

Les apophyses sont ou originaires ou adventices. La mâchoire inférieure en a quatre originaires. Il y en a à l'os ischion au talon & ailleurs.

Les apophyses adventices se forment par l'attraction des muscles. C'est le mastridien, qui en trainant à soi la surface inférieure du crâne, sépare la lame externe de l'interne, & donne naissance à l'apophyse mastoidienne. Tous les os longs sont remplis de tubercules que des muscles ont sormés de la même maniere, & qui ne se trouvent pas dans le sœtus. (H.D.G.)

APOPLÉCTIQUE, adj. relatif à l'apoplexie: ainsi nous disons, accès apoplectique, eau apoplectique, symptome apoplectique, un malade apoplectique, soiblesse e paralysie apoplectique, disposition apoplectique, amulette & épitheme apoplectique.

baume

home apoplestique. Voyez AMULETTE & BAUME. (M)

APOPLEXIE, f. f. Médecine, maladie dans laquelle il fe fait subitement une suspension de tous les mouvemens qui dépendent de la volonté & de l'action des sens intérieurs & extérieurs , sans que celle des poumons ni la circulation du fang foient interrompues, la respiration & le battement des arteres étant comme dans l'état naturel , & souvent meme plus forts; d'où l'on peut conclure que les nerfs qui prennent leur origine dans le cerveau sont les seuls affectés, fans que les fonctions de ceux qui partent du cervelet soient altérés dans le commencement; ce qui donne à cette maladie la ressemblance d'un profond Ionmeil, qui est cependant accompagné l d'un bruit provenant de la poitrine, auquel les médecins ont donné le nom de Rerteur.

Les fignes avant-coureurs-de cette maladie font, felon Duret, des douleurs de tête vagues, un vertige ténébreux, une lenteur dans la parole, & le froid des ex-

trémités.

Ces fignes ne se manisestent pas toujours; car le malade est ordinairement trappé avec tant d'impétuosité, qu'il n'a pas occasion de prévoir ni le temps de prévenir une attaque d'apoplexie.

On doit regarder comme causes de cette maladie, tont ce qui peut arrêter ou dimimur le cours des esprits animaux dans les
organes des sens & des mouvemens dépendans de la volonté, tels qu'un épaisfissement du sang & de la lymphe, assezconsidérable pour qu'ils ne puissent circuler dans les vaisseaux du cerveau; un
épanchement de quelque matiere, qui
comprimant les vaisseaux artériels, nereux & lymphatiques, arrête la circulation du fluide qu'ils contiennent; enfin
tout ce qui peut s'opposer au retour du
lang des vaisseaux du cerveau vers le
cœur.

Ces causes ne concourent pas toutes ensemble à l'apoplezie, ce qui a donné lieu à la distinction que l'on a faite de cette maladie en fereuse & en sunguine, Boerhaave ajoute la polypeuse.

Ontire le prognostic de l'appplexie de la respiration du malade : lor squ'elle est laborieule, la maladie est mortelle; qu'and

Tome III. Part. I.

elle est aisée, ou que les remedes la rendent telle, il reste encore quelque espérance de sauver le malade.

La cure de l'apoplexie est différente, selon les causes qui la produisent.

Les anciens médecins d'accord avec les modernes sur la nécessité de la saignée dans cette maladie, lorsqu'elle est produite par une cause chaude, ordonnent de la réitérer souvent dans ce cas, avec la précaution de mettre quelques intervalles entr'elles; selon Hippocrate & Ceste, lorsqu'elles ne sont pas avantageuses, elles deviennent très-nuisibles aux malades.

Hollier est d'avis de faire tourmenter beaucoup le malade attaqué d'apoplexie séreuse, de le faire secoucr, & de lui faire froter toutes les parties du corps; il prétend que l'on empêche par ce moyen le sang de se congeler, sur-tout si l'on a le soin de frotter le cou du malade à l'endroit où sont les veines jugulaires, & les arteres carotides, ce qu'il regarde comme absolument nécessaire pour passer avec succès à la saignée.

Duret n'admet la méthode de secouer le malade, que lorsque l'apoplexie est venue peu-à-peu, & que l'on est sur qu'il n'y a qu'une légere obstruction, prétendant que dans une apoplexie subite, les secousses augmentent l'oppression & accélerent la mort du malade.

Le reste du traitement consiste à procurer par tous les moyens possibles des évacuations: ainsi les émétiques sont les remedes appropriés dans ce cas, tant pour évacuer les matieres amassées dans le ventricule, que pour donner au genre nerveux une secousse bapable de rendre aux esprits animaux la facilité de parcourir les filets nerveux qui leur sont destinés.

On joindra à l'usage des émétiques celui des clysteres àcres & purgatifs, afin de rappeller le sentiment dans les intestins, par l'irritation qu'ils y occasionnent.

Malgré tous les fecours, l'apoplexie qui ne s'est pas terminée au feptieme jour par, la mort du malade, dégénére fouvent en hémiplégie, c'est-à-dire en paralysie de quelqu'un des membres, ou en paraplègie, qui est une paralysie de tous, maladie ordinairement incurable. Voyce Hémiplégis, St para pi figle. (L)

"L'on vient de confeiller les émétiques. M. Le Preux - Andri va prouver qu'ils sont souvent funcites : "

Won nostrum est tantas componere lites. ,,

L'usage des émétiques paroît confacré dans le traitement ordinaire de toutes les especes d'apoplexie ; cependant fi l'on confitere l'effet que produit un émétique dans le moment de fon action, fi I'on fonge au reflux de fang qu'il occafionne vers les parties supérieures, reflux si bien annoncé par la rongent de la physionomie, la proéminence des yeux qui femblent fortir de l'orbite, par une douleur vive qui semble fendre le crane. par les tintemens d'oreille très - confidérables, n'aura - t - on pas lieu de craindre d'augmenter l'embarras qui existe deja dans le cerveau, fi l'on vient à pouffer vers cette partie une nouvelle quantité de fang ? On dira pent-être qu'en accélérant la circulation ; en déterminant avec force une nouvelle quantité de lang, on va détruire les obstacles qui donnoient des entraves à la circulation : mais connoît - on affez bien le degré de force qu'on imprime? peut-on évaluer le degré de réfistance que présenterent les vaisseaux, fi la distension de ces vaisfeaux est deja portée à un degré exceflif? n'a-t-on pas à crainfre que, par le premier effort qui furviendra, les tuniques des vailleaux , déja incapables de preter, ne rompent tout d'un coup? On fentira, & de refte, la jufteffe de ces réflexions, quand on viendra à examiner ce qui fe vaffe dans l'efficce d'apoplexie qu'on nomme fanguine.

Car dans cette espece, le malade paroit sustantié de sang qui se porter vers la têré; et certes le moyen d'empêcher que. le sang ue soit dardé avec trop de violènce & en trop grande quantité vers le cerveau, n'est pas de lui donner un nouveau degré d'activité. ce que l'action de l'émétique produit. D'après ces considérations, il semble qu'on devroit être plus reservé qu'on ne l'est sur l'usage des émétiques; & si la plupart du temps les émétiques a se su doivent résulter nécessaire de leur action, c'est que les sorcés de la machine se trouvant engont dies, l'émétique n'éxerve pas

fon action dans toute fon étendue ; il ne ... produit alors qu'une impression légere; qui equivaut à celle qu'un purgatif ordinaire auroit pu produire. Si nous paroiffons blamer l'ufage des émétiques dans l'espece d'apoplexie qu'on nomme fanguine, nous croyons qu'ils pourroient être placés avec plus d'avantage dans l'espece d'apoplexie qu'on nomme ferense ; l'inertie dans laquelle eft plongée toute la machine; le ratentiffement de la circulation, qui paroit si bien marque par la paleur de la physionomie, la foiblesse & la lenteur du pouls, annoncent que la machine a besoin d'un nouvel aiguillon qui développe le principe de vie prêt à s'éteindre. D'ailleurs , comme il y a toujours dans l'apoplevie féreufe, appareil dans les premieres voies, c'est-à-dire, amas de fabarre , un émétique qui va nettoyant les premieres voies, ne peut que convenir. Un remede dont on peut tirer grand profit dans les différentes especes d'apoplexie, est l'application des véficatoires. Ce remede convient principalement dans l'apoplexie ferenfe, parce qu'étant de nature stimulante , il met en jeu tout le système nerveux , & donne plus de reffort aux vaiffeaux qui ne font que trop affoiblis; d'un autre coté, la suppuration qui s'excite par l'effet des vélicatoires est une espece de décharge qui va au bien de la machine. (M. le Preux Andri.

APOPOMPÉE, f. f. Hist. anc., nom que l'on donnoit à la victime que les Juifs chargeoient de malédictions, & qu'ils chassiciant dans le desert à la fête de l'expiation. V. Explation.

Ce mot vient du gree awauimmen, qui fignifie renvoyer. Macer, in Hierolexic.

(G)

ÁPORON ou APORISME, fignifie chez quelques auciens Géometres un problème difficile à réfoudre, mais dont il n'est pas certain que la folution soit imposibile. L'oyez PROBLÈME.

Ce niotivient du grec αποςος, qui fignifie quelque chefe de très - difficile, & même d'impraticables il est forme d'a, privatif, & de πόρος, puffage. Tel est le problème de la quadrature du cercle.

Poyez QUADRATURE. &c.

Lorfque l'on proposit une question à quelque philosophe Grec, fur tout de la

\* fecte des académiciens, & qu'il n'en pouvoit donner la folution, la réponse étoit dangée, je ne la conçois pas, je ne fuis pas capable de l'éclaircir. (10)

PORRHAXIS, d'a modification, abrumpo, frango; forte de jeu en usage chez
les anciens. & qui consistoit à jeter obliquement une balle contre terre, de maniere que cette balle rebondissant allât
rencontrer d'autres joueurs qui l'attendoient. & qui la repoussant encore obliquement contre terre, lui donnoient occasion de rebondir une seconde fois vers
l'autre coté, d'où elle étoir renvoyée de
l'autre de diuse, jusqu'à ce que
quelqu'un des joueurs manqu'àt son coup;
& l'on avoit soin de compter les divers
bonds de la balle. C'étoit une espece de
paume qu'on jonoit à la main. (G)

APORRHOEA, du mot grec develhen, couler, se dit quelquesois, en Physique, des émanations ou exhalations sulphureoses qui s'élevent de la terre & des corps souterrains. Foyez VAPEUR, EX-

HALAISON, MEPHITIS. (0)

APOS, C. m. c'eft, felon Jonston, une hirondelle de mer, très-garnie de plumes, qui a la tête large, & le bec court; qui se nourrit de mouches, & dont le cou est court, les ailes longues, & la quene fourchue. On le nomme apos, parce qu'il a les jambes si courtes qu'on croiroit qu'il n'a point de pieds si l'on ajontoit à cette description qu'il a le gosier large, qu'il ne peut se relever quand il est à terre, & qu'il est noir de plumage, on prendroit facilement l'apos pour le martinet.

APOSCEPARNISMOS, terme de Chirurgie, set une espece de fracture du crâne faite par un instrument tranchant, qui emporte la piece comme si une ha-

che l'avoit coupée.

Ce mot vient du grec orizaprov, une coigule, une hache. Voyez Bibl. anat. med.

tom. I. p. 559 & 581.

J'ai oni lire, à l'académie royale de Chirurgie, une observation envoyée par un chirurgien de régiment, qui assure avoir guéri par la simple rénnion une plaie à la tête faite par un coup de sabre, qui en dédolant avoit enlevé une piece du crâne, de façon que la durement étoit découverte de l'étendue d'una lentille. Cette piece d'es étoit retenue

par les tégumens. Le chirurgien, après avoir lavé la plaie avec du vin tiede, appliqua les parties dans leur fituation naturelle, & les y maintint par un appareil & un bandage convenable. Il prévint les accidens par les faignées & le régime, & la conduite qu'il tint eut tout le fuccès poffible.

Cette pratique ne seroit point à imiter si la dure-mere étoit contuse, il faudroit dans ce cas achever d'ôter la piece, & panser ce trépan accidentel, comme celui qu'on fait dans un lieu de nécessité ou d'élection, pour les accidens qui requierent cette opération, asin de faire suppurer la contusion de cette membrane. L'oyoz TRÉPAN. (Y)

APOSIOPESE, f. f., Belles - Lett., figure de rhétorique, autrement appellée réticence ou suppression: elle se fait lorsque venant tout d'un-coup à changer de passion, ou à la quitter enticrement, on rompt brusquement le fil dudiscours qu'on devroit poursuivre, pour en entamer un différent. Elle a lieu dans les mouvemens de colere, d'indignation, dans les menaces, comme dans celle-ci, que Neptune fait aux vents déchainés contre les vaisseaux d'Enée:

Quos ego. . . fed motos præstat componere fluctus.

Ce mot vient du grec ἀποσιωτάω, je me tais. Γογες RÉTICENCE. (G) APOSTASIE, ἀποςασία, τένοιτε, abandon du parti qu'on suivoit pour en pren-

dre un autre.

Ce mot est sormé du grec & wo, ab, contra, & de innu, être debout, se tenir ferme, c'est-à-dire, résister au parti qu'on avoit suivi, embrasser une opinion contraire à celle qu'on avoit tenue; d'où les Latins ont formé apostatare, mépriser ou violer quelque chose que ce soit. C'est en ce sens qu'on lit dans les loix d'Edouard le contessers. Qui leges apostatabit terra sue, reus sit apud regem; que quiconque viole les loix du royaume soit tenu criminel de lese-maesté.

Apostasse fe dit plus particuliérement de l'abandon qu'une personne fait de la vraie religion pour en embrasser un fausse: telle est l'action de l'empereur,

C

Julien, quand il quitta le christianisme

pour professer l'idolatrie.

Parmi les catholiques, apostasse s'entend encore de la désertion d'un ordre religieux, dans lequel on avoit fait profession, & qu'on quitte sans une dispense légitime. Voyès ORDEE & DISPENSE.

Les anciens distinguoient trois sortes d'apostafie ; la premiere, à supererogatione, qui se commet par un prêtre ou un religieux qui quitte fon état de fa propre autorité, pour retourner à celui de laic; & elle eft nommée de furerogation, parce qu'elle ajoute un nouveau degré de crime à l'une ou l'autre des deux especes dont nous allons parler, & fans I'une ou l'autre desquelles elle n'arrive iamais : la seconde, à mandatis Dei ; c'est celle que commet quiconque viole la loi de Dien , quoiqu'il perlifte en fa croyance: la troifieme, à fide; c'est la défection totale de celui qui abandonne ta foi. Voyez RENEGAT.

Cette derniere est sujette à la vindicte des soix civiles. En France, un catholique qui abandonne sa religion pour embrasser la religion prétendue réformée, peut être puni par l'amende honorable, le bannissement perpétuel hors du royaume, & la confication de se biens, en vertu de plusieurs édits & déclarations publiés sous le regne de Louis-

le grand. (G. H.)

APOSTAT, apostata, homme qui abandonne ou renie la vraie foi, la vraie

religion. (G)

APOSTEME, s. m. terme de Chirurgie, tumeur contre nature, faite de matiere humorale.

Nous remarquerons, dans les apostèmes, leurs différences, leurs cautes, leurs signes, leurs temps & leurs ter-

minaifons.

Les différences des apossèmes sont effentielles ou accidentelles : celles - là viennent de l'elpece de fluide qui produit la tumeur; celles-ci viennent du désordre ou dérangement que ces mêmes hu-

meurs peuvent produire.

Les apossèmes étant formés par les liqueurs renfermées dans le corps humain, il y a autant de différentes especes d'apossèmes qu'il y a de ces différentes liqueurs; ces liqueurs sont le chyle, le tang, & celles qui émanent du jang.

1°. Le chyle forme des apostèmes, soit en s'engorgeant dans les glandes du mésentere, dans les vaisseaux lactées, out dans le canal thorachique, soit en s'échappant dans le ventre ou dans la poitrine.

2°. Le sang produit des apostèmes, par fa partie rouge ou par fa partie blanche. Il v a plufieurs especes d'apostèmes formes par la partie rouge du fang : les uns fe forment par infiltration, comme le rhumbus , l'échymofe , les taches l'corbutiques. Voyez INFILTRATION. D'autres, par l'épanchement proprement dit , comme l'empyème de fang. . Voyez EMPYEME. Quelquefois le fang est épanché, & en outre infiltré dans le tiffu graiffeux; tel est le cas de l'anévryfme faux. Voyez ANEVRYSME. Toutes ces différentes especes d'apostèmes sanguins font produites par extravafation : il y en a de plus qui sont causés par le sang contenu dans les vaisseaux, soit par leur dilatation contre nature, comme les anévrylmes vrais, les varices, les hémorrhoides; d'autres sont produits, en confequence de la constriction des vaisseaux . ce qui produit l'inflammation, laquelle est phiogose, érélipele, ou phiegmon. Voyez ces mots à leur ordre.

La partie blanche du fang cause des apostèmes, en s'arrètant dans ses vaisseaux, on en s'extravasant. On range sous la premiere classe les skirthes, les glandes gonflées & dures, les rhumatismes, la goutte; l'œdeme & l'hydropine sont de la seconde: celui-là se fait par insistration, celui-ci par épan-

chement.

3'. Les liqueurs émanées du fang peuvent être des caules d'apossèmes: le sue nourricier, lorsqu'il est vicié ou en trop grande abondance, produit, en s'arrêtant ou en s'épancharit dans quelques parties, les calus difformes, les excroissances de chair appellées farcomes, les poireaux, les vertues, les condylomes, les farcoceles. Force: tous ses mots.

La gradie, dépoiée en trop grande quantité dans quelque partie, forme la loupe graisseuse. Voyez LIPOME.

La semence retenne, par quelque caufe que ce foit, dans les canaux qu'elle parcount, forme des tumeurs qu'on appelle spermatocele, si la liqueur est arrète dans l'épidydime ; & tumeur féminale, fila liqueur s'amalle en trop grande quantité dans les vélicules féminales.

La synovie, lorsqu'elle n'est point repompée par les pores reforbans des ligamens articulaires, produit l'ankilose, le gonflement des jointures, & l'hydropifie

des articles.

La bile cause une tumeur en s'arretant dans les pores biliaires, ou dans les vélicules du fiel , ou dans le canal cholidoque; ce qui peut être occasionné par une pierre biliaire, ou par l'épaissiffement de la bile.

L'humeur des amygdales, retenue dans ces glandes, cause leur gonflement. La falive , retenue dans les glandes , produit les tumeurs nommées paratides; & retenue dans les canaux excréteurs des glandes maxillaires ou sublinguales, elle produit la grenouillette.

Le mucus du nez produit le polype, par l'engorgement des glandes de la membra-

ne pituitaire.

Les larmes , par leur mauvaise qualité, ou par leur féjour dans le fac lacrymal, ou dans le conduit nasal, produisent les temeurs du fac lacrymal, ou l'obstruction du canal nafal.

La chassie, retenue dans les canaux excréteurs, forme de petites tumeurs qui ferviennent aux paupieres, & qu'on ap-

pelle orgelets.

L'humeur lébacée, retenue dans les petits canaux excréteurs, forme les tanes ou taches de rousseur.

L'urine, retenue dans les reins, dans les preteres, dans la vellie ou dans l'urethre, produit des tumeurs urinaires. V. RETENTION D'URINE.

L'humeur des prostates canse la rétention d'urine, lorsqu'elle s'arrête dans ces glandes, & qu'elle les gonfle au point d'obliterer le canal de l'urethre.

Le lait peut obstruer les glandes des mamelles, ou rentrer dans la maffe du lang, le déposer ensuite sur quelque partie, & former ce qu'on appelle communément bit répandu.

Le lang menftruel, retenu dans le vagin des filles imperforées, cause un apostème.

Voyez IMPERFORATION.

Les tumeurs, formées par l'air contena dans nos humeurs, peuvent être reprices comme des apostèmes. Voyez EM-

PHYSEME & TYMPANITE. Quelquesuns regardent les tumeurs venteufes, furtout lorfque cet air vient du dehors, comme formees par un corps étranger. Voyez TUMEUR.

Les différences accidentelles des apolitmes fe tirent de leur volume , des aceidens qui les accompagnent, des parties qu'ils attaquent, de la maniere dont ils fe forment, & des causes qui les pro-

duisent.

Par rapport aux parties où les apostèmes fe rencontrent, ils reçoivent differens noms : à la conjonctive, l'inflammation s'appelle ophthalmie; à la gorge, efquinancie ; aux aines , bubons ; à l'extrémité

des doigts , panaris.

Les apostèmes le forment les uns par fluxion,c'eft-à-dire,promptement, les autres par congestion, c'est-à-dire lentement; ceux qui fout formés par fluxion, font ordinairement des apostèmes chauds, comme l'éréfipele & le phlegmon : on appelle apostemes froids , ceux qui se forment par congestion ; par exemple , l'odeme & le skirrhe.

Quant à leur cause, les uns sont benins, les autres malins ; les uns critiques , les autres symptomatiques: les uns viennent des caufes externes, comme coups, fortes ligatures , contact , piquure d'infictes , morfure d'animaux venimeux , & mauvais ulage des fix chofes non-naturelles , lesquelles font l'air , les alimens , le travail, les veilles & les passions, le sommeil & le repos, les humeurs retenues ou évacuées ; toutes ces causes produisent embarras, engorgement & obstruction . & conféquemment des apostèmes ou tumeurs humorales.

Les canfes internes viennent du vice des folides, & de celui des fluides. Le vice des solides, confifte dans leur trop grande tenfion, ou dans leur contraction, dans la perte ou dans l'affoiblissement de leur reffort, & dans tour division.

Le vice des fluides confifte dans l'excès ou dans le défaut de leur quantité, & dans leur mauvaise qualité. Voyez le mémoire de M. Quelnay fur le vice des bumeurs , dans le premier volume de ceux de l'académie royale de Chirurgie.

Les figues des apostèmes sont particuliers à chaque espece; on peut les voir à l'ar-

ticle de chaque tumeur,

On remarque aux apostèmes, comme à toutes les maladies , quatre temps; le commencement, le progrès, l'état & la

Le commencement est le premier point de l'obstruction qui arrive à une partie; on le reconnoît à une tumeur contre nature, & à quelques légers symptomes.

Le progrès est l'augmentation de cette même obstruction; on le reconnoit aux

progrès des symptômes.

L'état eft celui où l'obstruction est à son plus haut point; on le reconnoît à la vio-lence des symptômes.

La fin des apostèmes se nomme leur ter-

minaifon.

La terminaison des apostèmes se fait par résolution, par suppuration ; par délitescence, par induration, & par pourriture ou mortification. Toutes ces terminaifons peuvent être avantagenses on desavantageuses, relativement à la nature & aux circonftances de la maladie. Voy. les mots ani expriment les cinq terminaisons des apostèmes, chacun à fon article.

Onelques auteurs prennent le mot apostème, comme lignifiant la même chose

qu'abces. Voyez ABCES. (Y)

APOSTILLE, f. f. Droit, Comm. Litter., annotation ou renvoi qu'on fait à la marge d'un écrit, pour y ajouter quelque chofe qui manque dans le texte; ou pour l'éclaireir & l'interpréter.

APOSTILLE, en matiere d'arbitrage, fignifie un écrit fuccinet que des arbitres mettent à la marge d'un mémoire ou d'un compte, à coté des articles qui font en dispute. Les apostilles doivent être écrites de la main des arbitres, & on doit les regarder comme autant de fentences arbitrales, puifqu'elles jugent les conteftations qui font entre les parties.

Celles qui sont faites en marge d'un acte palle pardevant notaire, doivent être paraphées par le notaire & par les parties.

APOSTIELE, adj., quand on dit qu'un memoire, qu'un compte est apostillé par des arbitres, c'est-à-dire, qu'il a été réglé & jugé par eux. V. APOSTILLE.

APOSTILLER, mettre des apostilles en marge d'un mémoire, d'un acte, d'un compte, d'un contrat. V. APOSTILLE.

APOSTIS, f. m. Marine, on appelle ainfi deux longues pieces de bois de huit

ponces en quarré, & tant foit peu abaiffées, dont l'une est le long de la bande droite d'une galere, & l'autre le long de la bande gauche, depuis l'épaule jufqu'à la conille. & qui portent chacune toutes les rames de la chiovirme par le moven d'une groffe corde. V. GALERE. EPAULE , CONILLE , CHIOURME. (Z)

APOSTOLICITÉ . f. f. fe peut prendre en différens fens; ou pour la conformité de la doctrine avec celle de l'églife apostolique; ou pour celle des . mœurs avec celles des apôtres; ou pout l'autorité d'un caractere accordé par le faint fiége. Ainfi on dit l'apostolicité d'un fentiment, de la vie, d'une milfion.

\* APOSTOLINS, f. m. pl. Hift. ecclef. religieux dont l'ordre commença an quatorzieme fiecle à Milan en Italie. Ils prirent ce nom parce qu'ils faisnient profes, fion d'imiter la vie des apôtres, ou celle des premiers fideles.

APOSTOLIQUE, adi., fignifie en général ce qui vient des apôrres, on qui peut convenir à un apôtre. Mais ce torme le dit plus particuliérement de ce qui appartient au faint liège, on qui en émane. C'eft en ce fens qu'on dit, un nonce apoftolique, un bref apostolique.

Apostolique (Chambre), est un tribunal où l'on discute les affaires qui regardent le tréfor ou le domaine du faint fiège

& du pape.

Notaire apostolique, voyez NOTAIRE.

(H)APOSTOLIQUE, Theol. Le titre d'apoftolique tft un des caracteres diftinctits de la véritable Églife. Ce titre qu'on donne aufnurd'hui par excellence à l'Eglife Romaine, ne lui a pas tonjours été uniquement affecté. Dans les premiers fiecles du Christianisme il étoit commun à toutes les églifes qui avoient été fondées par les apôtres, & particuliérement aux fiéges de Roine, de Jerusalem , d'Antioche, & d'Alexandrie : comme il paroit par divers écrits des peres & autres monumens de l'histoire eccléfiastique. Les églifes même qui ne ponvoient pas le dire apostoliques; en égard à leur fondation faite par d'aux tres que par les apôtres, ne laiffoient pas de prendre ce nom, foit à cause de la conformité de leur doctrine avec celle des

fglifes spoftoliques par leur fondation ; fait encore parce que tons les évêques fe regardoient comme succosseurs des apotres, on qu'ils agiffoient dans leurs dioceles avec l'autorité des apôtres Voyez EVEQUE.

li paroit encore par les formules de Marculphe, dreffees vers l'an 660, qu'on donnoit aux évêques le nom d'apostoliques. La premiere trace qu'on trouve de cet ufage, eft une lettre de Clovis aux prélats affeinbles en concile à Orléans; elle commence par ces mots: Le voi Clavis and SS. eveques & très-dignes du fiére apostolique. Le roi Gontran nomme les évéques affe ubles au concile de Macon, des pontifes apostoli-

ques , apostolici pontifices.

Dans les fiecles suivans, les trois patriarchats d'orient étant tombés entre les mains des Sarrafins ; le titre d'apoflulique fut refervéun feul fiége de Romey comme celui de pape au fouverain pontife qui en eft évêque. Voyez PAPE. S. Grégoire le grand qui vivoit dans le vi. fiecle dit, liv. V. fpit. 37. que quoiqu'il y ait en plufieurs apôtres, néanmoins le fige du brince des apôtres a feul la fupreme autorité, & par conféquent le nom d'upostolique, par un titre particulier. L'abbé Rupert remarque, liv. I. de Divin. offic. c. xxvij. que les fuccesseurs des autres apôtres ont été appelles patriarches ; mais que le fuccesseur de St. Pierre a été nommé par excellence apostolique , à cause de la dignité du prince des apôtres. Enfin le concile de Rheims tenu en 1049, déclara que le souverain pontife de Rome étoit le seul primat apostolique de l'église universelle. De-là ces expressions aujourd'hni fr usitées, fit ge apostolique, nonce apostolique, notaire apostolique, bref apostolique, chambre apostolique, vicaire upostolique,

&c. Voy. NONCE, BREP, &c. (G)
APOSTOLIQUES, f. m. pl. Théologie, nom qu'Holpinien , & Bale ou Balce, évêque d'Offerie, donnent à d'anciens moines autrefois répandus dans les îles

Britanniques.

Ces deux auteurs prétendent que Pélage, fi fameux par fon herefie, & qui étoit Applois de naissance, ayant été témoin dans fes voyages en Orient, de la vie monaftique , l'introduifit dans la patrie ! & | qu'il fut abbe du monaftere de Bungot, ayant fous fa conduite pjulqu'à deux

mille moines. Mais M. Cave, dans fon histoire littéraire, tom. I. pag. 291 , quoiqu'il avoue que Pélage ait été moine. traite tout le reste de reveries & de fables; avancées fur l'antorité de quelques modernes, tels que Jean le Tinmouth, Nicolas Chanteloup , &c. écrivains fort pen respectables.

Bede dans fon histoire d'Angleterre. liv. II. e. if , fait mention de ce monaftere de Bancor ou de Bangor, dans lequel on comptoit plus de 2000 moines ; mais il ne dit rien du nom d'apostolique, qui paroit être entiérement de l'invention de

Bale & d'Hospinien.

Bingham , de qui nous empruntons cet article, remarque qu'il y avoit en Irlande un monastere de Benchor, fondé vers l'an 520 par Congell, dont faint Gal & faint Colomban furent disciples. Mais, ou lui ou fon traducteur fe font trompés. en prérendant que faint Colomban avoit fondé le monaftere de Lizieux en Normandie ! In Normania Lexoviense monasterium. Il falloit dire : Luxovienfe monasterium; le monaftere de Luxeu on de Luxeuil : & tout le monde fait que cette abbave est since en Franche - Comté. Bingham', orig. ecclefinft. libi VII, c. ij. 6. 12.

APOSTOLIQUES, Théologie, nom que deux fectet différentes ont pris. fons prétexte qu'elles imitoient les mœurs & la ...71 .7

pratique des apôtres.

Les premiers apostoliques, autrement nommes apotactites & apotactiques , s'eleverent d'entre les Encratites & les Cathares, dans le troisieme fiecle; ils profesfolent l'abstimence du mariage, du vin, de la chair , &c. V. APOTACTITES .

ENCRATITES; &c.

L'autre-branche des apostoliques fut du xij ficele : ils condomnoient auffi le mariage; mais ils permettoient le concubi-nage; ne vouloient point admettre l'usage du bapteme, & imitoient em plusieurs chofes les Manicheens. Saint Bernard écrivit contre la fecte des apoftoliques, & parle contr'eux qu fermon 66 fur les cantiques: Il paroit ; par Sanderus & Baronius, qu'ils nicient le purgatoire, l'invocation des Saints, la priere pour les morts, & fe difoient être le fent & Vrai corps de l'église: erreurs qui ont beaucoup de rapport a celles des Albigeois qui partirent vers le même temps. Toy. ALBIGEOIS. (G)

APOSTROPHE, f. f. Bell. Lett. gure de rhétorique, dans laquelle l'orateur intercompt le discours qu'il tenoit à l'auditoire , pour s'adreffer directement & nommément à quelque personne, soit aux dieux, foit aux hommes, aux vivans ou aux'morts, ou à quelqu'être, même aux choles inanimées, ou à des êtres métaphyliques, & qu'on elt en ulage de personnifier.

De ce dernier genre est ce trait de M. Boffuet, dans fon oraifon funebre de la duchesse d'Orléans. "Hélas! nous ne pouvons arrêter un moment les yeux fur la gloire le la princesse, sans que la mort ne s'y mêle aufli-tôt pour tout offulquer de fon ombre. O mort ! éloigne-toi de notre penfee : & laiffe-nous tromper. pour un moment, la violence de notre douleur par

le souvenir de notre joie. ,

. . . . . . . 90 1

Cicéron, dans l'oraison pour Milon, s'adresse aux citoyens illustres qui avoient répandu leur sang pour la patrie, & les interesse à la défense d'un homme qui en avoit tué l'ennemi dans la personne de Clodius. Dans la même piece il apostrophe les tombeaux, les autels, les bois facrés du mont Albain. Vos Albani tumuli atque luci, &c,

Enée, dans un récit, remarque que fi l'on avoit été attentif à un certain événement, Troie n'auroit pas été prise:

Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres. Æncid. II. 11. 1 "

L'apostrophe fait sentir ici toute la tendreffe d'un bon citoyen pour fa patrie. Celle que Démosthene adresse aux Grees tués à la bataille de Marathon, est célebre: le cardinal du Perron a dit qu'elle fit autant d'honneur à cet orateur, que s'il eut ressuscité ces guerriers. On regarde auti comme un des plus beaux endroits de Ciceron, celle qu'il adresse à Tubéron dans l'oraison pour Ligarius: Quid enim , Tubero, tuus ille districtus in ucie : Pharfalica gladius agebat? &c. Cette apostrophe eit remarquable & par la vivacité du discours & par l'émotion qu'elle produifit dans l'ame de Celar. true jun pr

Au reite il en eft de l'apostrophe comme

des autres figures. Pour plaire elle doi n'etre pas prodiguée à tout propos. L'au diteur souffriroit impatiemment qu'on l perdit incessamment de vue pour n s'adreffer qu'à des êtres qu'il suppose tou jours moins intéreffés que lui au discout de l'orateur.

Le mot apostrophe est gree, anospoth averfio, forme d'ano, ab, & de goito verto, je tourne; quia orator ab audito re convertit sermonem ad aliam personan.

APOSTROPHE, f. m. eftauffe un term de Grammaire, & vient d'azassocos, lub stantif malculin; d'où les Latins on fai apostroghus pour le memeiulage. R. ant τρέθω, averto, je détourne, j'ôte. L'u fage de l'apostrophe en grec, en latin, ei italien & en françois, eit de marquer l retranchement d'une vovelle à la fin d'un mot, pour la facilité de la prononciation Le figne de ce retranchement est une pe tite virgule que l'on met au haut de le confonne, & à la place de la voyelle qu feroit après cette consonne, s'il n's avoit point d'astrophe; ainfi on écrit ei latin men' pour mene ? tanton' pou tanto-ne.

. . . Tanton' me crimine dignum? Virg. Æneid. v. 668. ... Tanton' placuit concurrere motu Virg. Æneid. XII. v. 503.

viden' pour vides-ne ? ain' pour aif-ne dixtin' pour dixisti-ne ? & en françois grand'meffe, grand'mere, pas grand'cho Se, grand peur, &c.

Ce retranchement eft plus ordinair quand le mot suivant commence par un

voyelle.

En françois l'e muet ou féminin est I feule voyelle qui s'élide toujours devan une autre voyelle, an moins dans la pro nonciation; car, dans l'écriture, on n marque l'élifion par l'apostrophe que dan les monofyllabes je, me, te, fe, le, ce, que de, ne, & dans jufque & quoique, quoi qu'i arrive. Ailleurs on écrit l'e muet quoi qu'on ne le prononce pas : ainsi on écrit une armée en batuille, & l'on prononce u armé en bataille.

L'a ne doit être supprimé que dans l'ar ticle & dans le pronom la , l'ame , l'églife je l'entends, pour je la entends. On dit l onzieme, ce qui oft peut-être venu de c

que ce nom de nombre s'écrit fouvent en chiffre, le XI roi, la XI lettre. Les enfans difent m'amie, & le peuple dit ziff m'amour.

L'ine se perd que dans la conjonction f, devant le pronom masculin, tant au finguirer qu'au phiriel; s'il vient, s'ils viercent; mais on dit, fi elles viennent.

L'u ne s'élide point, ilm'a paru étonné. l'avone que je fuis toujours furpris quand je trouve, dans de nouveaux livres, vienira-t il . dira-t'il : ce n'eft pas là le cas de l'apostrophe, il n'y a point là de lettre endee; le t en ces occasions n'est qu'une. lettre euphonique, pour empêcher le baillement ou rencontre de denx voyelles; c'eft le cas du tiret ou division; on doit berire, viendra-t-il, dira-t-il. Les proter ne lifent-ils done point les grammaires 98'els impriment?

Tous nos dictionnaires françois font ce not du genre féminin; il devroit pourtant être masculin, quand il signifie ce figne qui marque la suppression d'une voyelle finale. Après tout, on n'a pas occasion, dans la pratique, de donner un genre à ce mot en françois; mais c'eft une faute à ces dictionnaires, quand ils font venir ce mot d'anterrestn, qui est le nom d'une figure de rhétorique. Les dictionnaires latins sont plus exacts; Matinius dit, apostrophe. R. amorroodn. fgura rhetorica; & il ajoute immédiatement, apostrophus: R. anorrecto; , fignum rejecte vocalis. Indore, au liv. I. de ses origines, chap. xviij, où il parle des figures ou fignes dont on fe fert en ecrivant, dit: apostrophos, pars circuli dextra, & ad Summam litteram apposita, fit ita', qua nota deeffe oftenditur in fermone ultimas vocales. (F)

\* APOSTROPHIE, de amorreicen, detourner . Myth. , nom que Cadmus donna à Venus Uranie, que les Grecs révéroient, pour en obtenir la pureté de corps & d'esprit. Elle eut un temple à Rome, Sous le nom de Verticorda : les femmes déhanchées & les jeunes filles lui facrificient, les unes pour se convertir, & les autres pour perlifter.

APOTACTITES, f. m. pl. Théolog., en grec, anorantitai, composé d'ano & taren, je renonce. C'est le nom d'une lette d'anciens berétiques, qui affectant de suivre les conseils évangéliques sur la

pauvreté; & les exemples des apôtres & des premiers chrétiens, renongoient tous leurs biens, meubles & immeubles,

Voy. APOSTOLIQUES.

Il ne paroit pas qu'ils aient donné dans aucune erreur, pendant que fublifta leur premier état; quelques écrivains eccléfinftiques nous affurent qu'ils eurent des martyrs & des vierges dans le quatrieme fiecle, durant la perfécution de Diocletien; mais qu'ensnite ils tomberent dans, l'héréfie des encratites. & qu'ils enseignerent que le renoncement à toutes les, richestes, étoit non-seulement de conseil & d'avis, mais de précepte & de nécessité. De-là vient que la fixieme loi du code Théodossen joint les apotactiques, aux eunomiens & aux ariens. Voy. Eu-NOMIENS & ARIENS. ...

Selon S. Epiphane, les apotactites fe fervoient souvent de certains actes apoeryphes de S. Thomas & de S. André, dans le squels il est probable qu'ils avoient puilé leurs opinions. V. APOCRYPHE.

(G)

APOTHEME, f. m. dans la Glométrie élémentaire, est la perpendiculaire ménée du centre d'un polygone régulier fur un; de les cotés.

Ce mot vient du grec and, ab, de, & τίθημι, flo, pono, je pole; apparemment, comme qui diroit, ligne tirée depuis le cen-

APOTHEOSE, f. f. Hift. anc., ou confectation; du grec anofin, diviniser ; elle est plus ancienne chez les Romains. qu'Auguste, à qui l'on en attribue communément l'origine. M. l'abbé Mongault a démontré que du temps de la république on avoit inftitue en Grece & dans l'Afie mineure, des fêtes & des jeux en l'honneur des proconfuls Romains; qu'on avoit même établi des facrificateurs & des facrifices, érigé des autels & bâti des temples, où on les honoroit comme des divinités. Ainsi les habitans de Catane, en Sicile, avoient confacré leur gymnase à Marcellus; & cenx de Chalcide affocierent Titus Flaminius avec Hercule & Apollon, dans la dédicace des deux principanx édifices de leur ville. Cet ufage, qui avoit commencé par la reconnoissance, dégénéra bientôt en flatterie, & les Romains l'adopterent pour leurs empereurs. On éleva des temples à Auguste de

fon vivant, non dans Rome ni dans l'Italie, mais dans les provinces. Les honneurs de l'aportéofe, lui furent déférés après fa mort, & cela passa en coutume pour ses successeurs, Voiei les principales cérémonies qu'on y observoit.

Si-tôt que l'empereur étoit mort, tonte la ville prenoit le denil. On ensevelissoit le corps du prince à la maniere ordinaire, cependant avec beaucoup de pompe; l'on mertoit dans le vestibule du palais ; fur un lit d'ivoire couvert d'étoffes d'or, une figure de cire qui reprefentoit parfaitement le défunt , avec un air pale, comme s'il étoit encure malade. Le fenat en robe de deuil restoft rangé au coté gauche du lit pendant une grande partie de jour ; & au coté droit . étoient les femmes & les files de qualité, avec de grantes robes blanches, fans colliers ni bratelets? On gardoit le meme ordre fept fours de fuite, pendant lefquels les médecins s'approchoient du lif de temps en temps , & trouvoient toujours que le malade baiffoit, jusqu'à ce qu'en-In ils pronongovent qu'il étoit morti- Alors les chevaliers Romains les plus diftingués ; avec les plus jeunes fénareurs; le portoient sur leurs épaules, par la rue qu'on nommoit suerea, jufqu'à l'ancien marché, ofrfetrouvoit une estrade de bois peint. Sur bette eftrade étoit éouftruit un périftyle enricht d'ivoire & d'or., fours lequel on avoit préparé un lit d'étoffes fort riches, où l'on plaçoit la figure de cire. Le nouvel empereur, les magiftrats s'affevoient dans la place, & les das mes sous des portiques, tandis que deix chœurs de mufique chantoient les louauges du mort ; & après que fon fucceffeur en avoit prononce l'éloge, on transportoit le corps hors de la ville, dans le champ de Mars, où fe trouvoit un bucher tout dreffe. C'étoit une charpente quarrée en forme de pavillon, de quatre ou cing étages qui alloient toujours en diminuant comme une pyramide. Le dedans étoit rempli de matieres combustibles, & les dehors revétu de draps d'or, de compartemens d'ivoire, & de riches peintures. Chaque étage formoit un portique foutenu par des colonnes : & fur le faite de l'édifice on plaçoit affez ordinairement une représentation du char doré dont le fervoit l'empereur défunt.

Ceux qui portoient le fit de parade le remettoient entre les mains des pontifes; & ceux ei le plaçoient fur le fecond étage du bucher. On faifoit enfoite des courfes de chevaux & de chars. Le nouvel empereur, une torche à la main, alloit metic le feu au bucher, & les principaux magistrats l'y mettant auffi de tous cotés, la flamme pénétroit promptement jusqu'au fommet, & en en affoit un aigle ou un paon, qui s'envolant dans les airs, alloit felon le pemple, porter au ciel l'ame du feu empereur ou de la feue impératrice, qui dès-lors avoient leur culté & leurs antels comme les autes comme les autes deux.

On accorda aufi l'apothéofe aux favoiris des princes; à leurs maitreffes, &femais en général on ne déféroit cet honeur en Grece!, que fur la réponse d'un oracle; & à Rome, que par un decret du

Sénat.

Les anciens Grees déficient ainfi les princes: les héros, les' inventeurs des arts; & nous fisons dans Eusebe. Tertullien, & S. Chrysosome, que sur le bruit des miraeles de Jesus Christ Tibere proposa au sénat de Rome de le mettre au nombre des dieux; mais que cette proposition fut rejetée, parce qu'il étoit contrait e aux loix d'introduire dans Rome le cult des dieux étrangers: c'est ainsi qu'ils noumoient les divinités de tous les peuples, à l'exception de celles des Grees, qu'ils ne traitoient point de barbares.

Le grand nombre de personnes auxquelles on accordent les honneurs de l'apothéose avilit cette cérémonie, & même d'affez bonne heure: Dans Juvenal. At-las fatigué de tant de nouveaux dieux; dont on groffassie le nombre des ancieux, gémit & déclare qu'il est prêt d'être écrafé sous le poills des cieux : & l'empereur Vespasseni, naturellement railleur, quoiqu'à l'extrémité. dit en plaisantant à ceux qui l'environnoient, je sens que je commence à décenir dieu, faisant allusion à l'apothéose qu'on alloit bien tôt lui décerner. (6)

APOTHÉOSE d'Homere, Litt. Antiquités. On fait que ce monument ell l'ouvrage d'Archelains de Priene, fameux seulpteur de l'antiquité; & le P. Kircher prétend, d'avec assez de fondement; que c'est l'empereur Claude, grand amateur des lettres grecques, & sur-tout des

envrages d'Homere , qui le fit construire à l'honneur de ce poète. Quoi qu'il en foit, on le trouva en 1668 dans un lieu nommé Frattochia, appartenant aux princes Colonne, où l'empereur Claude avoit antrefois une maifon de plaifance; & il y a peu de curieux qui ne fachent ew'il fait aujourd'hni l'un des principaux ornemens du palais de ces princes à Romé.

Ce célebre monument fut aufli-tôt explique par le pere Kircher, dans son Latium; mais comme il laissa beaucoup de chofes fans explication, on avoit cru que MM. Sévéroli, Falconiéri; & Spanheim, trois célebres antiquaires, acheveroient d'en déchifrer toutes les parties. M. Cuper c'est chargé de ce soin; & il s'en eft fort bien acquitte dans un ouvrage fait expres, intitule apotheofis E consecratio Homeri , où il rend comp-M. M. Spanheim & Nicolas Heinfius fur les endroits les plus embarrassans de ce marbre. M. Grævius en a donne une explication particuliere, dan's le tome II. de fon Thefaurus antiquitatum Gracarum; & M. Westein a fait la même chofe, dans la Differtatio de fato scriptorum Homeri. Nous renvoyons le lefteur à bes'différens ouvrages, dont l'analyse paroitroit deplacee dans celui-ci.

APOTHEOUE : f. f. Belles-Lettres. Les anciens donnaient de nom à l'endroit de leur maifon où ils confervoient les vivres, les parfums, & toutes autres pro-

visions. (+)

APOTHESE, f. f. , Med., nom qu'Hippocrate donne à l'action de placer dans une fituation convenable un membre tompo auquel les bandages font appliques. (+)

APOTHETE, Mulique des anciens , nom d'un air de flute des anciens. Voyez

APOTHICAIRE, f. m. celui qui prépare & wend les remedes ordonnés par le médecin. Les apothicaires de Paris, ne font avec les marchans épiciers, qu'un feul & même corps de communanté, le fecond des fix corps des marchands.

On conçoit aifement qu'une bonne police a du veiller à ce que cette branche de la medecine, qui confitte à compofer les remedes, ne fut confiée qu'à des gens de

la expacité & de la probité desquels on s'affurat par des examens, des expériences, des chef-œuvres , des vifites , & les autres moyens que la prudence hu-

maine peut fuggerer.

Les statuts de ceux qui exercent cette profession à Paris, contiennent neuf difpositions. La premiere, que l'aspirant apothicaire, avant que de pouvoir être obligé chez aucun maître de cet art en qualité d'apprentif, fera amené & préfenté par le maître au bureau, par-devant les gardes, pour connoître s'il a étudié en Grammaire, & s'il eft capable d'apprendre la Pharmacie. Qu'après qu'il aura achevé ses quatre ans d'apprentissage; & fervi les maitres pendant fix ans , il en rapportera le brevet & les certificats; qu'il fera présenté au bureau par un conducteur, & demandera un jour pour fubir l'examen ; qu'à cet examen affifte, ront tous les maîtres, deux docteurs en medecine de la Faculté de Paris , lecteurs en pharmacie; qu'en préfence de la compagnie, l'aspirant fera interrogé durant l'espace de trois heures par les gardes, & par neuf autres maîtres que les gardes auront choifis & nommés.

La seconde, qu'après ce premier examen; fi l'aspirant est remivé capable à la pluralité des voix, il inffera donné jour par les gardes pour fubir le second examen , appelle l'acte der berbes , qui fera encore fait en prefence des maîtres & des docteurs qui auront affiste an précédent.

La troifieme que, fi après ces examens l'aspirant est trouve capable, les gardes lui donneront un chef - d'œuvre de eing compositions ; que l'aspirant , après avoir disposé ce chef d'œuvre, fera la démonstration de toutes les drogues qu'i doivent entrer dans ces compositions ; que s'il y en a de défectuelles , elles seront changées, & qu'il en fera ensuite les préparations & les mélanges en la presence des maitres , pour connoître par eux, fi toutes choses y seront bien observées.

. La quatrieme, que les veuves des maifres pourront tenir boutique pendant leur viduité, à la charge toutefois qu'elles feront tenues , pour la conduite de leur boutique, confection, vente & débit de leurs marchandifes, de prendre un bon ferviteur expert & connoiffant , qui fere examiné & approuvé par les gardes; & que les veuves & leurs ferviteurs feront tenus de faire ferment par devaytée magifrat de police, de bien & fidelement s'employer à la confection, vente & de-

bit de leurs marchandites.

La cinquieme , qu'attendu que de l'art & des marchandiles des épiciers incorpores avec les apothicuires, dépendent les confection, composition, vente & debit des baumes, emplatres, onguens, parfums, firops, huiles, conferves, miels fucres, cires, & autres drogues & épiceries, ce qui suppose la connoissance des simples, des métaux, des minéraux, & antres fortes de remedes qui entrept dans le corps humain, ou s'y appliquent & fervent à l'entretien & confervation des citoyens, connoissance qui requiert une longue expérience, attendu que l'on ne peut être trop circonfpect dans cette profession, parce que fouvent la premiere faute qui s'y commet n'eft pas réparable : il est ordonné qu'il ne fera requaucun maitre par lettres, quelque favorables ou privilégiees qu'elles foient, fans avoir fait apprentiffage, & lubi les examens précédens; & que toutes marchandises d'épicerie & droguerie, entrant dans le corps humain, qui feront amenées à Paris , seront dolcendues au bureau de la communauté, pour être vues & vifitées par les gardes de l'apothicairerie & épicerie, avant que d'être transportées ailleurs , quand même elles appartiendroient à d'autres marchands ou bourgeois qui les auroient fait venir pour eux.

La fixieme, que, comme il est trèsnécessaire que ceux qui traitent de la vie des hommes, & qui participent à cet objet important, seient expérimentes, & qu'il seroit périlleux que d'autres s'en melaffent, il eft defendu à toutes fortes de personnes, de quelque qualité & état qu'elles foient, d'entreprendre, compofer, vendre & diftribuer aucunes medecines, drogues, épiceries, ni aucune autre chose entrant dans le corps humain. fimple ou compolée, ou destinée à quelque composition que ce soit, de l'art d'apothicairerie & de pharmacie, on marchandife d'épicerie, s'il n'a été reçu maitre . & s'il n'a fait le ferment par devant le magistrat de police, à peine de confiscation, & de cinquante livres parifis

La feptieme, que les apothicaires. Se épiciers ne pourront employer en la confection de leurs médecines, dragues, conficures, conferves, huiles, firops, aucunes dragues fophistiquées, éventées ou
corromaucs, à peine de conflication de cinquante livres d'amende, d'être les
drogues & marchandifes ainfi défectueufes, brûlées devant le logis de celui qui
s'en trouvera faifi, & de punition exemplaire, fi le cas y écheoit.

La huitieme, que les gardes seront au nombre de six, choisis gens de probité & d'expérience, qu'il en sera élu deux, chacun, au, pour être trois aus en exercice, & qu'après leur élection, ils feront serment par devant le magistrat de police, de bien & fidelement exercer leur charge, & de procéder exactement & en leur conscience, aux visites tant de neur conscience, aux visites tant

générales que particulieres.

La neuvieme, que les gardes feront tenus de procéder aux vilites générales, trois fois du moins par chacun an, chez tous les marchands apothicaires & épiciers, pour examiner s'il ne s'y palle rien contre les statuts, ordonnances & reglemens. Il est encore défendu aux apothicaires d'administrer aux malades aucuns médicamens, lans l'ordonnance d'un médecin de la Faculté, ou de quelqu'un qui en soit approuvé.

APOTHICAIRERIE, I. f. du greca carofixa, boutique ou mugafin; c'est par rapport à l'architecture, une salle dans un emaison de communauté, dans un hopital, ou dans un palais, où l'on tient en ordre & avec décoration les médicamens. Celle de Lorette en Italie, orenée de vases dis dessein de Raphael, est une des plus helles a celle de Dresté est aussi très, fameuse, on dit qu'il y a 14000 boites d'argent toutes pleines de drogues & de remedes fort renommés. (P)

APÒTOME, f. m. mot employé par quelques anteurs, pour défigner la différence de deux quantités incommensurables. Tel est l'excès de la racine quarréble 2 sur 1. Voyez INCOMMENSURABLE.

Ce mot est dérivé du verbe grec 222riuve, abscindo, je retranche : un apotome, en géométrie, est l'excès d'une lime donnée fur une autre liene qui lui et incommensurable. Tel est l'excès de la diagonale d'un quarré fur le coté. (0)

APOTOME, en mufique, est audi ce qui refte d'un ton majeur après qu'on en a éte un limma, qui est un intervalle moindre d'un comma que le fémi-ton majeur ; par confequent l'apotome eft d'un comma plus grand que le fémi-ton moyen.

Les Grecs qui favoient bien que le ton majeur ne pouvoit par des divisions harmoniques être partagé en deux parties égales, le divisoient inégalement de plusieurs manieres. Voyez INTERVALLE. De l'une de ces divisions inventées par Pythagere, ou plutôt par Philolaus fon disciple, réfultoit le diese ou limma d'un coté, & de l'autre l'apotome, dont la raison eft de :048 à 2187. Voyez LIMMA.

La génération de l'apotome se trouve à la feptieme quinte , ut diefe , en commencant par ut; car alors la quantité dont cet ut diefe furpaffe l'ut naturel , eft précifément le rapport que nous venons d'é-

tablir, (S)

Les anciens appelloient apotome majeur un petit intervalle formé de deux fons,en railon de 125 à 128, c'est ce que M. Rameau appelle quart de ton enbarmonique dans la Démonst. du princ, de l'harmonie, Paris 1750.

Ils appelloient apotome mineur l'intervalle de deux fons, en raison de 2025 2048, intervalle encore moins fenfible 1 l'oreille que le précédent. (0)

APOTRE, f. m., Theolog., apostolus, du grec anosolos, compose d'ano, & de stau, j'envoye: ce mot a été employé par Hérodote & d'autres anteurs profanes, pour exprimer diverses fortes de délégués: mais dans le nouveau Testament, il est le nom donné par excellence aux douze disciples de Jesus Christ, choifis par Ini-même pour prêcher son évangile, & le répandre dans toutes les parties du monde.

Quelques faux prédicateurs contesterent à S. Paul sa qualité d'apatre, parce qu'à les entendre, on ne pouvoit fe dire envoyé de Jesus-Christ sans l'avoir vû, & sans avoir été témoin de ses actions. Pour répondre à ces sophistes qui avoient léduit les églifes de Galatie; il commence par ces mots l'épitre aux Galates : Paul

apôtre; non des hommes ni par les hommes , mais par Jesus-Christ & Dieu le Pere; leur faisant ainsi connoître qu'il avoit sa mission immédiatement de Dieu. Son élection est clairement exprimée dans ces paroles que Dieu dit à Ananie en parlant de Saul converti. Act. chap. jx. verf. 16. Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus & regibus; ce qui fait qu'il est appelle par excellence l'apôtre des Gentils, à la conversion defquels il étoit spécialement deftiné : mais il est à remarquer que, malgré ce témoignage & la vocation expresse du Saint-Esprit , Segregate mibi Saulum & Barnabam in opus ad quod affumpfi cos , il ajouta encore la mission ordinaire & légitime qui vient de l'Eglife , par la priere & l'imposition des mains des prophetes & des docteurs qui composoient celle d'Antioche. Act. chap. xiij verf. 2 & 3.

On représente ordinairement les douze apôtres avec leurs fymboles ou leurs attributs fpécifiques; & c'eft pour chacun d'eux, à l'exception de S. Jean & de S. Jacques le majeur, la marque de leur dignité; ou l'instrument de leur martyre. Ainfi S. Pierre a les clés pour marque de fa primauté; S. Paul un glaive; S. André une croix en fautoir; S. Jacques le mineur une perche de foulon; S. Jean une coupe d'où s'envole un ferpent ailé; S. Barthélemi un coutean; S. Philippe un long baton, dont le bout d'en-haut le termine en croix ; S. Thomas une lance; S. Matthieu une hache d'armes; S. Jacques le majeur un bourdon de pélerin & une gourde; S. Simon une fcie, &

S. Jude une maffue.

On fait par les actes des apôtres, par leurs épitres, par les monumens de l'histoire ecclesiastique, & enfin par des traditions fondées, en quels lieux les apotres out prêché l'évangile. Quelques auteurs ont douté s'ils n'avoient pas pénétré en Amérique; mais le témoignage confant de ceux qui ont écrit l'histoire de la découverte du nouveau monde, prouve qu'il n'y avoit dans ces vaftes contrées nulle trace du christianisme. Voyez Ac-

TES DES APÔTRES.

On donne communément le nom d'apotre à celui qui le premier à porté la foi dans un pays: c'eft ainfi que S. Denys premier évêque de Paris, qu'on a

long-temps confondu avec S. Denvs l'aréopagite, est appellé l'apotre de la France; le moine S. Augustin, l'apotre de l'Angletetre; S. Boniface, l'apotre de l'Allemagne; S. François Xavier, l'apotre des Indes: on donne aussi le même nom aux Missionnaires Jésuites, Dominicains, &c. répandus en Amérique & dans les Indes Orientales. Voyez Missionnaires.

Il y a eu des temps où l'on appelloit spécialement apoire, le pape, à cause de se sur en qualité de successeud du prince des apoires. Voyez Sidoine Apollin. liv. VI. epist. 4. Voyez aussi PAPE &

APOSTOLIQUE.

APOTRE étoit encore un nom pour défigner des ministres ordinaires de l'Eglife, qui voyageoient pour les intérêts. C'est ainsi que S. Paul dit dans son épitre aux Romains , ch. xvj. verf. 7. Saluez. Andronicus & Junia , mes parens & compagnous de ma captivité, qui sont distingués parmi les apôtres. C'étoit aussi le titre qu'on donnoit à ceux qui étoient envoyés par quelques églifes, pour en apporter les collectes & les aumones des fideles, deftinées à subvenir aux besoins des panvres & du clergé de quelques autres églises. C'est pourquoi S. Paul écrivant aux Philippiens legr dit qu'Epaphrodite leur apôtre avoit fourni à fes befoins , chap, xj. verf. 25. Les chrétiens avoient emprunté cet ulage des synagogues, qui donnoient le meme nom à ceux qu'elles chargeoient d'un pareil soin . & celui d'apostolat à l'office charitable qu'ils exercoient.

It y avoit chez les anciens Juifs une autre espece d'apôtres ; c'étoient des officiers qui avoient en département une certaine étendue de pays, dans lequel on les envoyoit en qualité d'inspecteurs ou de commissaires, afin d'y veiller à l'observation des loix, & de percevoir les deniers levés pour la réparation du temple ou autres édifices publics, & pour payer le tribut aux Romains. Le code théodofien, lib. XIV. de Judais, nomme apotres ceux qui ad exigendum: aurum atque argentum à patriarché certe tempore diriguntur. Les Juifs appellent ces prépofes schelibhin , envoyés ou meffagers. Julien l'apostat qui vouloit favorifer les Juifs pour s'en fervir à la deftruction di christianisme, leur' remi l'appstolat, 27550m, c'est-à-dire, comm il s'explique lui-même, le tribut qu'il avoient contume de lui envoyer.

Ces apotres évoient subordonnés au officiers des fynagogues, qu'on nom moit patriarches , de qui ils recevoien leurs commissions. Quelques auteurs ob fervent que S. Paul avant sa conversion avoit exercé cet emploi, & qu'il y fai allution dans l'endroit de l'épitre au: Galates, que nous avons cité au com mencement de cet article, comme s'i eut dit : Paul qui n'est plus un apôtr de la fynagogue, ni fon envoyé pour l maintien de la loi de Moyle, mais à pré fent un envoyé de Jelus Chrift. S. Jé rome admet cette allufion à la fonction d'apôtre de la synagogue, sans infinue en aucune maniere que S. Paul en eu jamais été chargé.

APÔTRE, dans la Liturgie grecque amosonos, est un terme particulieremen usité pour désigner un livre qui contien principalement les épitres de S. Paul, fe lon l'ordre où les Grecs les lifent dan leurs 'églises pendant le cours de l'année car comme ils ont un livre nommé ivay. fexion, qui contient les évangiles, ils ont auffi un anogolog, & il ya apparen. ce qu'il ne contenoit d'abord que les épitres de S. Paul; mais depuis un très-longtemps il renferme austi les actes des apd. tres, les épitres canoniques, & l'apocatypfe; c'eft poutquoi on l'appelle auffi πεαξαπος chos, à cause des actes qu'il contient, & que les Grecs nomment mex-Esis. Le nom d'apostolus a été en usage dans l'église Latine dans le même sens . comme nous l'apprennent S. Grégoire le grand, Hinemar, & Isidore de Séville : c'eft ce qu'on nomme aujourd'hui épiftolier. Vovez EPISTOLIER. (G)

APÓTRES, terme de Droit: on appelloit ainfi autrefois des lettres dimiffoires, par lesquelles les premiers juges, de la fentence desquels avoit été interjeté appel, renvoyoient la connoissance de l'affaire au juge supérier & s'en dessaissance it pas etre de quoi l'appel ne pouvoit pas etre poursuivi.

Ces fortes de lettres étoient aussi en usage dans les cours ecclésiastiques.

Mais ces npetres-là ont été abrogés

test en cour laique qu'en cour ecclé-

On appelloit encore apôtres les lettres desiloires qu'un évêque donnoit à un tique ou à un clere, pour être ordonné dans un autre diocèfe. Voyez DIMIS-, soire. (H)

Apôtres (Onguent des), Pharmacie, est une espece d'anguent qui déterge ou nétoye; il est composé de douze drogues; cest la raison pourquoi il est nommé l'impent des apôtres. Voyez ONGUENT,

Avienne en fut l'inventeur. On l'appelle autrement, anguestum Venevis. Les principaux ingrédiens font la cire, la térébenthine, la réfine, la gomme ammonisque, l'oliban, le bdellium, la myrihe, le galbanum, l'opopanax, les racines d'ariftoloche, le verd de-gris, la litharge, l'invile d'olive. Voyez DÉ-TEZGENT, & c.

Cet onguent est un excellent digestif, deerfif. & un grand vulneraire. (N)

APOTROPÉENS, Myth., dieux qu'on invoquoit, quand on étoit menacé de quelque malheur; on leur immoloit une jeune brebis. Le mot apotropéens vient de a morpimen, détourner. Les Gres appeloient encore ces dieux altimate, qui chossent le mal; & ils étoient térérés des Latins sous le nom d'avertunci, qui vient d'avertuncare, écarter.

\*APOYOMATLI, fub. m., Hist. nat. bet., herbe qu'on trouve dans la Floride: elle a la femille du poireau, fenlement un peu plus longue & plus déliée, le tuyan comme le jone, & la racine aromatique. Les Espagnols en font une poudre, qu'ils prepinent dans du vin pour la gravelle, elle pousse poirrine, & soulage dans les affections histériques.

APOZEME, f. f., Pharmac., forte détotion des racines, des f-uilles, & des iges d'une plante ou de plusieurs plantes ensemble. Cet mot est formé du Bec avo & Zew, ferveo. Les anciens casandoient la décoction avec l'apozeme: spendant l'insulion simple peut seule: live un apozeme, qui n'est autre chose s'un médicament liquide chargé des rerus & principes d'un ou de phriseurs tenedes simples 3 & comme l'extrait ou

Paction de les tirer d'un mixte ne demande dans certains cas que la simple macération de plusieurs corps qui sent volatils, & dans d'autres cas l'ébusiition, il est clair que la décoction n'est pas essenticile à l'apozenie. On diviss l'apozene en alterant & en purgatif. Le premier est celui qui n'est composé que de simples ou remodes alterans. Le second est celui auquel on ajoute des purgatifs.

L'alterant est une infusion qui change les humeurs. Le purgatif les évacue

L'apozeme se compose de limples cuits ou insusée ensemble. L'on met d'abord le bois, les racines, ensuite les seorces, & après les herbes ou feuilles, puis les fruits, & en dernier lieu les semencea & les sleurs. L'insuson de ces simples se fait dans l'eau de fontaine ou de rivieres on ne regle pas la quantité de l'eau, mais on la laisse à la prudence de l'apothicaire.

Les upozemes, s'ordonnent ordinairement pour trois ou quatre dofes, & à chacune on ajoute deux gros de fucre ou de firop, felon que la maladie l'exige.

Chaque dose doit être de quatre on fix onces. On la diminue de moitié pour les enfans

L'usage des apozemes est de préparer les humeurs à la purgation, de les délayer, détremper & divisor pour les rendre plus fluides., & emporter les obstruetions que leur épaississement auroit engendrées dans les petits vaisseaux.

Les apozemes doivent donc varier felon les indications que le Médecin a à remplir : ainfi il en est de tempérans & rafraichistans; de calmans & adoucissans, d'incrassans & empâtans, d'apéritifs, de diurétiques, d'emménagogues, d'antipleurétiques. C'est ainfi que les aneiens ordonnoient des apozemes rafraichissims pour la bile échaussée, âtre, subule & brulée, qui causoit un désordre dans les maladies aigues & dans les sievres putrides.

Apozeme temperant. Prenez racines de chicoree, d'ofcille & de buglofe, de chacune une once; feuilles de chicorée, de laitue; de poprpier, de buglofe, de chacune une poignée; raifins mondés, une poce; organondes, une pincée; fleurs de violetre & de symphea, de chacune une pincée; vous ferez d'abord

bouillir les racines dans trois chopines d'eau réduites à pinte, & sur la fin vous ferez infuser les feuilles avec les semences & les fleurs. Cet apozeme est des plus composés; il est cependant sort temperant. Pour le rendre plus agréable, on ajoutera sur chaque dose du sirop de nymphéa & de grenade, de chacun deux gros; du sel de prunelle, un gros.

Apozeme délayant & bumeclant. Prenez racines de chien-dent , de caprier , de fraisier & de petit-houx, de chacune une once; feuilles & racines de chicorée, feuilles d'endive, de capillaire, de pimprenelle & d'aigremoine, une poignée de chacune ; fleurs de chicorée , de buglofe & de violette , une pincée de chacune: faites du tout un apozeme le-Ion l'art, comme il eft marque ci-dellus, en ajoutant fur chaque dole deux gros de firop de guimauve, de limon ou de capillaire, avec fix gouttes d'esprit-de-soufre. Cet apozeme eft delayant & temperant; il convient dans l'épaississement & Pardeur du fung & des humeurs.

Apozeme atténuant & déterfif. Prenez Facines d'ache, de perfil & de fenoui, fix gros de chacune; de racine d'aunée & de patience, de chacune demi-once; feuille de chamépithys, d'aigremoine, de chamédrys & de capillaire, de chacune deux gros; fleurs de flochas & de fouci, une pincée de chacune: faites bouillir le tout felon l'art dans de l'eau de fontaine pour quatre doses, & passez la iqueur; ajoutez à chaque dose da sirop des cinq racines, deux gros.

Apozeme opéritif, bépatique & emnénogogue. Prenez des cinq racines apéritives, de chacune une once; écorce
moyenne de frène & de tamaris, de
chacune demi-once; feuilles de chicorée,
de foologendre, de capillaire, de cerfeuil, une demi-poignée de chacune:
faites du tout un apozeme felon l'art;
ajoutez à chaque dose, de sel de duobus,
un scrupule; de sirop d'armoise, une

Apozeme contre la pleuresse, la péripneumonie & la toux? Prenez feuiltes de bourrache, de buglose & de capillaire, de chacune une poignée; de chicorée fauvage sune demi-poignée: lavez ces herbes & coupez-les un peu; ensuite

faites-en un apozeme réduit à une pinte: passez la liqueur, & ajontez sirop de guimauve, ...ne once: celui-ci est plus simple & plus agréable. Nous en avons donné de composés pour nous accommoder au gout des Médecins & de leurs malades.

Apozeme anti-scorbutique. Prenez racines de raifort & d'aunée , de chacune une once ; de pyrethre concastee , un demi-gros : prenez ensuite feuilles de cochléaria, de becahunga, de trefle d'eau, & de creffon de fontaine , de chacune une demi-poignée : pilez le tout ensemble dans un mortier de marbre , & jetez deffus une pinte d'eau bouillante, laissez infuser pendant une henre. On aura foin de bien couvrir le vaiffeau, & de ne le découvrir qu'après que la liqueur sera refroidie. Pasfez le tout, & ajoutez à la colature, du firop d'absynthe ou anti-scorbutique, une once. Cet apozeme eft bon dans le scorbut. Voyez SCORBUT.

Apozeme pectoral S adoucissant. Prenez orge mondé, une demi-once; feuilles de bourrache, de tussilage & de pulmonaire, de chacune une demi-pongnée: faites bouillir le tout selon l'art dans trois chopines, à réduction d'une pinte; ajoutez ensuite racines de guimauve, deux gros; sleurs de tussilage, de mauve, de chacune une pincée. Laissez insufer le tout: passez ensuite sans expression; édulcorez la colature avec sirop de violette ou de capillaire, une once. La dose est d'un bon verre de deux heures en deux heures.

Apozeme laxatif. Prenez racines de chicorée sauvage & de patience sauvage, de polypode de chêne, ratiffées & coupées, de chacune une demi - once; feuilles d'aigremoine, de chicorée sauvage, de chacune une demi - poignée : faites bouillir le tout dans trois chopines d'eau que vous réduirez à une pinte; retirez la crnche du feu, & faites-y infuler pendant quatre heures lene mondé, une once ; crème de tartre, demi-once; femence d'anis, un gros; passez la liqueur par un linge avec tégere expression, & ajoutez à la colature du firop de fleurs de pecher , une once & demie ; partagez le tout en fix verres à prendre tiedes en deux jours, trois dans chaque

sbaque matinée, un bouillon entre chaque prife. Cet apozeme s'ordonnera pour purger légérement & à la longue ceux qu'on ne veut point faire évacuer copieulement, ni fatiguer par un purgatif dif-

gracieux & dégoutant.

Apozeme apéritif & purgatif contre Prenez racines de patience faurage, de chardon-roland, d'asperge, de chacune demi-once; d'aunée, den gros: coupez le tout par morocaux spres l'avoir ratiffe, & faites-le-bouillir dus trois chopines d'eau que vous réduitez à une pinte ; ajoutez fur la fin feuilles d'aigremoine, de oresson, de chacun une poignée; passez la liqueur par un linge avec expression 3 dissolvez-y arcanum duplicatum, deux gros; brop de Nerprun , une once & demic. La dole eft d'un verre tiede de quatre en quatre heures, en suspendant les derniers, fi l'évacuation est sufficante : on l'ordonne fur-tout dans l'œdeme & la leucophlegmatie.

Apozeme febrifuge & laxatif. Prenez feuilles de bourrache, buglofe, chicoree fauvage, de chacune une poignée; quinquina pulvérifé, une once; folicules de sené, trois gros; set de Glauber, deux gros: faites bouillir les plantes dans trois chopines d'eau commune, que vous réduirez à une pinte : 'passez la liqueur avec expression, & ajoutez-y sirop de fleurs de pecher, une once & demie. Cet apozeme convient dans les" nevres intermittentes; on le donne de quatre en quatre heures hors les accès, lorique les urines font rouges , & qu'elles dépolent .. un fédiment briqueté, lorique l'éréthifme & la chaleur font

fort abattus.

Nota. 1°. que les apozemes di dessus tonces peuvent être changés en juleps; en potions, ou autres formules plus ficiles à exécuter. Voyez Jules, Porton.

29. Tous les apozemes peuvent être

3°. L'ulage de ces apozemes demande une grande attention pour le régime; la dete doit être reglée. felon l'état & la. force du malade, réspectivement à la qualité de l'apozeme. (N)

APPAISER on chevri, Munige, c'eft

Tome III. Part. I.

vemens déréglés & trop vifs par colere; on l'appaise ou en lui donnant un peu d'herbe à manger, ou au moyen d'un fishement doux que le cavalier fait. (V)

APPARAT, î. m. est usité en Littérature, pour défigner un titre de plusieurs livres dispotés en forme de catalogue, de bibliotheque, de dictionnaire, &c. pour la commodité des études. Voyez DICTIONNAIRE.

L'apparat fur Cicéron, est une espece de concordance ou de recueil de phrases

cicéroniennes.

L'apparat facré de Possevin est une table alphabétique des noms des écrivains ecclésiastiques, avec les titres de leurs ouvrages. Les gloses, les commentaires, &c. ont été aussi fort souvent appelés apparats. Voyez GLOSE, &c. L'apparat poétique du P. Vaniere est un recueil des plus beaux morceaux des poètes Latins sur toutes sortes de sujets. (G)

APPARAT, s'employoit autrefois comme lyaonyme à commentaire, & on s'en est lervi ungulièrement pour défigner la glose d'Accurse sur le digeste & le code. Voyez DIGESTE & CODE. (H)

APPARAT ou ORNEMENT (Lettres d'), le dit, en écriture, de celles qui se mettent au commencement des pages; elles sont ordinairement plus grolles que les majuscules, & se sont plus délicatement avec la plume àtraits. On peut les faire plus surement avec la plume ordinaire.

\* APP ARATORIUM, lieu des préparatifs, Hist. anc. M. Fabretti croit que ce lieu des préparatifs étoit celui où l'on tenoit disposé le festin des funérailles, & où l'on gardoit l'ean lustrale.

APPARAUX ou APARAUX, f. m. pl., Marine. Ce mot fignific les voiles, les manauvres, les vergues, les poules, les manauvres, les vergues, les poules, le factiurie du vaiffeau ; de forte qu'il défigne plus de choies que le mot d'agrez, & moins que celui d'équipement, qui fignific, outre cela, les gens de l'équipage & les vicinailles. (Z)

APPAREIL, f. m. fignific proprement une préparation formelle à quelqu'acte public & folennel. V. PRÉPARATION.

Nous dilons, l'appareil d'une fête ou d'un couronnement; qu'un prince a fait

son entrée avec beaucoup d'appareil & de magnificence. (G)

APPAREIL , enterme de Chirurgie , eft la préparation & la disposition de tout ce qui est nécessaire pour faire une opération, un pansement, &c. L'appareil est différent, suivant le besoin; les inftrumens, les machines, les bandes, lacs, compresses, plumasseaux, bourdonnets, charpie, tentes, font des pieces d'appareil, de même que les médicamens dont on doit faire ulage. Voyez la signification de ces mots.

C'est une regle générale en chirurgie, qu'il faut avoir préparé l'appareil avant que de commencer l'opération. regle fouffre une exception dans les luxations; car il faut avant toutes chofes replacer les os dans leur fituation naturelle: on fait enfuite l'appareil.

Le mot d'appareil est aussi d'usage en chieurgie, pour défigner les opérations de la taille ; on dit le haut appareil, le grand & le petit appareil, l'appareil lateral. Voyez LITHOTOMIE. (Y)

APPAREIL, en Architecture : on dit qu'un batiment eft d'un bel appareil. quand il eft conduit avec foin, que les affifes font de hauteur égale, & que les joints sont proprement faits & de peu d'écartement ; tel est celui de l'Observatoire, & la fontaine de Grenelle, fauxbourg faint Germain, qui peuvent paffer pour des chef-d'œuvres dans ce genre.

On dit auffi qu'une pierre ou affile eft de bas appareil, quand elle ne porte que douze ou quinze pouces de hauteur; & de haut appareit, quand elle en porte vingt-quatre on trente. (P)

APPAREIL, appareil de pompe, c'est

le pifton de la pompe. APPAREIL de mats & de voiles , voyez

MAT & VOILE.

APPAREIL, en cuifine, c'est un composé de plusieurs ingrédiens qui entrent dans un mets: la panne, les épices, la chair, les fines herbes, font l'appareil d'une andouille.

APPAREILLEE, adj. f., Marine; voile uppareille ; c'elt une voile mile dehois ou au vent, c'est-à-dire, déployée pour prendre le vent : de qui est le contraire de voile feriée ou carguée!

APPAREILLER, v. R., Marine, ce

verbe exprime la réunion de plusieurs manœuvres d'un vaisseau dont le but est de quitter l'endroit où il étoit mouillé, & de mettre à la voile.

Avant de détailler la façon d'appareil, je supposerai que le vaisseau est détaffourché & qu'il vire au cabestan pour lever fa derniere auere, parce que c'eft de ce moment-là feulement que le verbe appareiller a fon application: je fuppoferai aufli que le vaisseau est éviré debout. au vent, position dans laquelle il se trouve le plus souvent, & que l'on veut abattre fur ftribord , le temps d'ailleurs étant beau & maniable.

Les voiles doivent être serrées tandis que l'on vire, parce que le vent, en lesfrappant, tendroit à éloigner le vaisseau de fon aucre, & augmenteroit conféquemment la force qu'il eft nécessaire de faire au cabestan. On doit cependant excepter de cette regle générale, le cas où un courant viendroit à prendre le vaisseau, & à le faire courir sur! ion avere; car alors on doit contrebafancer cette force en braffant le perroquet de fougue fur le mat, dans la crainte que le vaisseau n'engageat son cable. autour de fon ancre. Il est bon qu'au' moins les deux huniers ne foient tenus. que par des fils de caret, parce qu'il eft. alors très facile de les déferler promptement quand le moment vient de s'en fervir. Lorfque le vaisseau est presque à pic, on déferle & on borde les huniers & le perroquet de fougue. Si l'équipage n'étoit pas affez confidérable. pour virer en même temps, il faudroit mettre le linguet au cabestan, & faire! menter tout le monde pour donner la main à la manœuvre. Je regarde com-me nuisible de hisser le grand hunier; mais il faut toujours hisser tout haut, ou en partie, le petit hunier & le perroquet de fougue , & tenie les focs tout? prêts à l'être. L'ulage du petit humer &: du perroquet de fougue eft de déterminer l'abattée du vaisseau des l'instant où l'ancre lui permettra d'obéir, & les focs doivent accélérer l'abattée que ces voiles. aurant déterminée. Pour que ces voiles faffent abattre, il faut, dans la fup-! polition que nous avons faite de vouloir. abature fur fritord, braffer bas-bord les vergues de l'avant, & ftribord celles de. I store III. 5 . 1 . 2.

l'arriere. Le grand hunier, presque situé au centre du vaisseu, & abrégé par le petit hunier, elt sans force, & ne peut qu'ôter le vent au perroquet de fougue, pius propre que lui à produire l'esset que nous en attendons, à cause de son éloignement du centre de gravité du vaisseau. C'est ce qui m'a fait dire qu'il étoit nuisible de le hisser.

Il eft facile de fentir pourquoi les voiles orientées comme on vient de dire. font abattre le vaisseau. L'obliquité en effet qu'elles ont alors avec la direction du vent, décompose l'effort du vent sur elles en deux forces, dont l'une devient parallele à la voile, & est conféquemment nulle par rapport au vaisseau; & dont la seconde, perpendiculaire à la premiere, & la feule qui agiffe, le fait culer dans une direction qui lui est parallele. Mais cette force ne paile point par le centre de gravité du vaisscau; elle communique donc confequemment un mouvement de rotation autour de ce centre, mouvement qui forme l'abattée. C'est-là un principe de méchanique connu de tous ceux qui ont quelque teinture de cette science.

Les voiles de devant, braffées à basbord, jettent l'avant fur ftribord ; & celles de l'arriere, braffées à stribord, jettent, par la même canfe, l'arriere fur bas - bord; ainfi toutes concourent à préparer le vaisseau au mouvement que l'on defire, & à le lui faire exécuter lerfque fon ancre ne le retiendra plus, & lui permettra d'obéir aux forces qui agiffent for lui. Le vaisseau alors culera, on l'a vu plus haut; le gouvernail consequemment ne sera plus oifif; on ne doit donc pas négliger de s'en fervir, & de mettre la barre à ftribord, afin que le gouvernail, placé à bas-bord du vaif-feau, décompose par son obliquité l'action du fluide . & contribue de fon coté à produire l'effet qu'on le propose.

Tout étantainsi dispoté pour l'abattée du vaisseau, on doit virer de sorce au cabestian pour faire déraper l'ancre. Il faut laisser abattre le vaisseau jusqu'à ce que le vent puisse porter dans les voiles; & alors, si l'on n'est point forcé de faire servir sur le champ, il faut arrêter l'abattée, & mettre en panne jusqu'à ce que l'ancre soit haute. On gent pour cela

hiller alors le grand hunier; fi on ne le faifoit pas, il faudroit du moins balancer l'effort du perroquet de fougue avec celui du petit hunier. Cette position conduit naturellement à faire voir qu'il est défavantageux d'abattre sur le cote où eft placee l'ancre que l'on leve; car un vaiffeau ainti en panne a de la dérive . & cette dérive presse le cable contre le batiment. & augmente confiderablement la force qu'il faut faire au cabeftan. Quelquefois même l'ancre s'engage fous le navire, & il a fallu virer de bord pour le pouvoit dégager. Dans le cas où on feroit contraint de forcer de voile fur le champ, on leve l'ancce comme on peut. mais bien fonvent on est obligé de couper le cable, on de le filer par le bout.

Si l'on vouloit abattre sur bas-bord, on sent bien que la manœuvre seroit la même; il faudroit seulement brasser stribord devant, bas-bord derriere, & mettre la barre du gouvernail à bas - bord. Il y a des cas cependant où le gouvernail ne doit pas être placé comme on vient de le preserire, & ce sont ceux où un courant, venant de l'avant du vaisseu, frapperoit le gouvernail avec une vitesse quelconque: car alors ce courant peut être regardé comme une vitesse quelcurroit le navire, & on doit manœuvrer le gouvernail, comme si le vaisseau alloit de l'avant.

Si le courant prenoît le vaisseau de cote, à bas-bord, par exemple, & que l'on voulût abattre sur stribord, il faudroit mettre la barre à bas-bord, parce que le gouvernail, essacé & presque parallele au courant, n'offriroit alors que peu de prise au fluide, & ne s'opposeroit par conséquent que foiblement à l'abattée. Si dans la suite le recul du vaisseau surpasseau furpassoit en vitesse le courant, il est évident qu'il faudroit changer la barre.

Si ce même courant ne suivoit point la direction du vent, & tenoit un vaisseau qui peut appareiser, évié, non plus debout au vent, mais de sorte que ses voiles pourroient porter, on a soin alors, avant de téraper, de hisser le hunjer & le per-roquet de sougue serrés par des sils de carect, & de brasser toutes les vergues du même bord & sous le vent, asin que, lotsqu'on viendra à border ces voiles, elles

D 2

puissent porter & servir à gouverner le vaisseau des que l'ancre quittera le fond. Cette façon de tenir les huniers hauts, avant de les border, eft fort bonne; & on la pratique souvent, parce que la

manœuvre en est plus vive.

Si le vent trop considérable ne permettoit de fe fervir des huniers qu'avec des ris, il faudroit les prendre avant d'orienter les voiles : si même la force du vent empêchoit tout-à-fait de les pouvoir porter, on ne se serviroit pour abattre que des fonds du petit hunier que l'on ferreroit tout de fuite après, ou même simplement des fonds de misaine.

Lorfque l'o: appareille d'une rade fort petite, ou généralement lorsqu'on veut appareiller en faisant une abattée prompte, & dans laquelle on ne perde point de terrein, on appareille en failant embossure. Pour cela, du coté oppofé à celui sur lequel on veut abattre. on passe une aussiere ou un grélin par un des fabords de la seconde batterie le plus en arriere, & on l'amarre sur le cable en avant du vaisseau & en dehors ; on roidit cette aushere, & on l'amarre folidement au pied du grand mât, ou on la garnit au cabestan afin de ponvoir virer deffus. Lorfqu'on veut appareiller, on coupe le cable ou on le file par le bout. Le vaisseau n'étant plus retenu. obéit en entier un instant à la force qui le tenoit éviré, jusqu'à ce que l'aussiere, venant à se roidir, retient l'arriere, & ne permet qu'à l'avant de céder. mouvement de rotation que fait alors le vaisseau est très-vif, & on doit l'apprécier pour régler la grandeur de l'abattée & l'amortir à propos. Il eft. en effet, également désavantageux de laisser trop abattre le vaisseau ou de ne point le laisser affez abattre; parce que ce vaiffeau, qui n'a d'autre monvement que celui de rotation, ne ponrroit point obéir à son gouvernail, & reprendre promptement la route qu'on veut lui faire tenir. On est tonjours maitre d'alfurer l'abattée du bord opposé à celui de l'austiere, & il n'y auroit pour cela qu'à filer du cable en douceur, & attendre, pour le larguer tout-à-fait, que l'auffiere eut commencé à faire force (on pourroit, par ce moyen, mettre un vaiffeau en travers, ou dans telle autre pofition que l'on desireroit par rapport au vent); mais si l'on se servoit de voiles pour la faciliter, il faudroit avoir du monde fur les bras des vergues pour les braffer des qu'elle feroit décidée . & difpofer les voiles à recevoir le vent dedans le plutot qu'il est possible. Lorsque le vaisseau a fait l'abattée que l'on veut de lui, on coupe l'aufliere par laquelle feule il étoit tenu.

Une ancre & un cable que l'on laisse, & une austiere que l'on coupe, doivent facilement persuader que l'on n'emploie cette façon d'appareiller que lorfqu'on y est forcé. On éviterait ces inconvéniens, s'il étoit possible de lever son ancre, & de la remplacer par un autre point d'appui, tel qu'un corps mort ou un hâtiment mouillé, qui largueroit de son bord les amarres, ou auquel on largueroit celles qu'il auroit prêtées (M. le Chev. de la Coudrage. )

APPAREILLER le corps, les arcades, les semples, Sc. dans les Manufactures de foie; c'est égaliser toutes les parties dont sont composés les corps, les arcades, les semples, &c. de maniere qu'elles soient toutes de nivean, & que l'une. ne foit pas plus haute que l'autre.

L'oyez à l'article VELOURS CISELÉ, la nécessité de cette attention.

APPAREILLER, terme de Chapelier; c'est former le mélange des poils ou des laines qui doivent entrer dans la compofition d'un chapeau, felon la qualité qu'on veut lui donner.

APPAREILLER, en terme de Layetier; c'est joindre ensemble une ou plusieurs

planches d'égale grandeur.

APPAREILLER , v. act. , Manege . fe dit de deux, de quatre ou de fix chevaux de même poil, qu'on veut mettre à un caroffe. On dit aussi apparier. Appareiller , en terme de haras , fignifie faire faillir à un étalon la jument la plus propre pour faire avec lui un bean & bon poulain. (V)

APPAREILLEUR , C.m. , Architect. , est le principal ouvrier chargé de l'appareil des pierres pour la construction d'un bâtiment; c'est lui qui trace les épures. par panneaux ou par équarrissement, qui préfide à la pofe, au raccordement, &c. Il feroit nécessaire que ces sortes d'ouvriers fussent definer l'architecture ; cette feience leur apprendroit l'art de profiler, & de former des courbes élégantes, gracieules, & fans jarrets: il feroit aust itre-important qu'ils fussent mathématiciens, ainsi de pouvoir se rendre compte de la ponsiée des voûtes, du poids, de la charge, & du fruit qu'il convient de donner au mur, selon la diversité des occasions qu'ils ont d'être employés dans les bâtimens; mais la plupart de ceux qui se donnent pour tels, n'ont que le métier de leur art, malgré les cours publics qui leur sont offerts à Paris pour l'instruire. (P)

"APPARENCE, extérieur, debors, Gram. L'extérieur fait partie de la thofe; le debors l'environne à quelque distance: l'apparence est l'esse que produit sa présence. Les murs sont l'extérieur d'une maison, les avenues en sont les debors: l'apparence résulte du

tout.

Dans le sens figuré, extérieur se dit de l'air & de la physionomie; le debors, des manieros & de la dépense; l'apparene, des actions & de la conduite. L'extérieur prévenant n'est pas toujours accompagné du mérite, dit M. l'abbé Girard, Syn. Franç. Les debors brillans ne sont pas des preuves certaines de l'opulence. Les pratiques de dévotion ne décident rien sur la vertu.

APPARENCE, f. m. L'apparence est proprement la surface extérieure d'une chose, ou en général ce qui assecte d'abord les sens, l'esprit & l'imagination.

Les académiciens prétendoient que les qualités sensibles des corps ne sont que des apparences. Quelques philosophes modernes ont embrassé ce sentiment. Voyez ACADÉMICIEN & QUALITÉ. Voyez auss CORPS.

Nos erreurs viennent presque toutes dece que nous nous hâtons de juger des choses, & de ce que cette précipitation ne nous permet pas de discerner le vrai de qui n'en a que l'apparence. Voyez VOLONTÉ, LIBERTÉ, ERREUR, VRAI-

SEMBLANCE.

Apparence en perspective, c'est la représentation ou projection d'une figure, d'un corps, ou d'un autre objet, sur le plan du tableau. Voyez PROJECTION. L'apparence d'une ligne droite projetée, est toujours une ligne droite; car la commune section de deux plans est toujours une ligne droite: donc la commune section du plan du tableau. & du plan qui passe par l'œil & par la ligne droite qu'on veut représenter, est une ligne droite: or cette commune section est l'apparence de la ligne qu'on veut projeter. Voyes PERSPECTIVE. L'apparence d'un corps opaque ou lumineux étant donnée, on peut trouver l'apparence de son ombre. Voyez OMBRE.

APPARENCE d'une étoile, d'une planete, &c. Voyez APPARITION. On entend quelquefois par apparences, en aftronomic, ce qu'on appelle autrement phénomenes ou phases. Voyez PHENOME-

NE & PHASE.

On se sert en optique du terme d'apparence directe, pour marquer la vue d'un objet par des rayons directs, c'està-dire, par des rayons qui viennent de l'objet, sans avoir été ni réstéchis ni rompus. Voyez DIRECT & RAYON. Voyez aussi Optique & VISION. (0)

APPARENCE, belle apparence, Manége, se dit ordinairement d'un cheval qui, quoiqu'il paroisse très beau, n'a cependant pas beaucoup de vigueur, & quelquefois même point du tout: on dit; voila un cheval de belle apparence. (V)

APPARENT, upparens, adj.m. Cette épithete convient à tout ce qui est visible, à tout ce qui est sensible à l'œil, ou intelligible à l'esprit. Voyez APPA-

RENCE.

Horizon apparent ou fenfible, c'est le grand cercle qui termine notre vue, ou celui qui est formé par la rencontre appa-

planetes. Voyez CONTONCTION.

rente du ciel & de la terre.

Cet horizon fépare la partie vifible ou fupérieure du ciel, d'avec la partie inférieure qui nous est invisible, à cause de la rondeur de la terre. L'horizon apparent differe de l'horizon rationel qui sui est

Voyez HORIZON. On pent concevoir un cône dont le fommet feroit dans notre mil, & dont la base seroit le plan circulaire qui termine notre vue : ce plan eft l'horizon apparent. Voyez ABAISSEMENT.

L'horizon apparent détermine le lever & le coucher apparent du foleil, de la lune, des étoiles, &c. Voyez LEVER,

COUCHER, &c.

Grundeur apparente. La grandeur ap-parente d'un objet est celle sous laquelle Il paroit à nos yeux, Voyez GRAN-

DEUR.

L'angle optique est la mesure de la grandeur apparente, du moins c'est ce que les auteurs d'optique ont foutenu longtemps. Cependant d'autres opticiens prétendent avec beaucoup de fondement, que la grandeur apparente d'un objet ne dépend pas seulement de l'angle sous lequel il eft vu; & pour le prouver, ils diient qu'un géant de fix piés, vu à fix piés de distance, & un nain d'un pié, vu à un pié de distance, sont vus l'un & l'autre fous le même angle, & que cependant le géant paroit beaucoup plus grand : d'où ils concluent que tout le reste étant d'ailleurs égal, la grandeur apparente d'un objet dépend beaucoup de la distance appareute, c'est-à-dire, de l'éloignement auquel il nous paroit être. V. ANGLE.

Ainfi quand on dit que l'angle optique eft la melure de la grandeur apparente, on doit reftraindre cette proposition aux cas où la distance apparente est supposée la même; ou bien l'on doit entendre par le mot de grandeur apparente de l'objet, non pas la grandeur fous laquelle il paroit véritablement, mais la grandeur de l'image qu'il forme au fond de l'æil. Cette image est en effet proportionnelle à l'angle sous lequel on voit l'objet; & en ce sens on peut dire, que la grandeur apparente d'un objet, est d'autant de degrés que l'angle optique sous lequel on voit cet objet en contient. L'oyez VISION.

On dit auffi que les grandeurs apparentes des objets éloignés, sont réciproquement comme les distances, Voyez VI-

SION & VISIBLE.

Cependant on peut démontrer en rigueur qu'un même objet A C (Pl. d'Opt. fg, 69.) étant vu à des diffances différen-

parallele, mais qui paffe par le centre de ftes, par exemple, en D. & en B, fes grandeurs apparentes, c'eft-à-dire, les angles ADC & ABC, font en moindre raison que la réciproque des distances DG & BG: il n'y a que les cas où les angles optiques ADC & ABC feroient fort petits, comme d'un ou de deux degrés, dans lequel les angles on les grandeurs appurentes scroient à-peu-près en raison réciproque des distances.

La grandeur apparente, ou le diametre apparent du foleil, de la lupe, ou d'une planete, est la quantité de l'angle sous lequel un observateur place fur la surface de la terre, aperçoit ce diametre.

Les diametres apparens des corps celestes ne sont pas toujours les, mêmes. Le diametre apparent du foleil n'eft jamais plus petit que quand le folcil eft dans le cancer, & jamais plus grand que quand il eft dans le capricorne. Voyex SOLEIL.

Le diametre apparent de la lune aug-& diminue alternativement, parce que la diftance de cette planete à la terre varie continuellement. Voyez

LUNE.

Le plus grand diametre apparent du foleil eft, selon Caffini, de 32' 10', le plus petit de 31' 38". Selon de-la-Hire, le plus grand eft de 32' 43", & le plus petit de 31' 38".

Le plus grand diametre apparent de la lune eft, felon Kepler, de 32' 44", & le plus petit de 30' 6". Selon de la-Hire, le plus grand est de 33' 30", & le plus petit de 29' 30". Voyez SOLEIL & LUNE.

Le diametre apparent de l'anneau de faturne elt, felon Huyghens, de 1'8", lorfqu'il est le plus petit. V. SATURNE.

Quant aux diametres apparens des autres planetes, voy. l'article DIAMETRE. Si les distances de deux objets fort éloignés, par exemple, de deux planetes, font égales, leurs diametres réels seront proportionnels aux diametres apparens; & fi les diametres apparens font égaux, les diametres réels feront entr'eux comme les diftances à l'æil du fpectateur; d'où il s'ensuit que quand il y a inégalité entre les distances & entre les diametres apparens, les diametres réels sont en raifon compolée de la directe des diftances, & de la directe des diametres apparens.

Au refte, quand les objets font fort éloignés de l'œil, leurs grandeurs apparentes, c'eft-à-dire, les grandeurs dont on les voit, font proportionnelles aux angles fous lesquels ils font vus; ainli quoique le foleil & la lune foient différens l'un' de l'autre pour la grandeur réelle, cependant leur grandeur apparente eft à-peuprès la meme, parce qu'on les voit à-peuprès fous le même angle. La raison de cela eft que, quand deux corps font fort éloignés, quelque différence qu'il y ait entre leur diftance réelle, cette différence n'eft point apperque par nos veux, & nous les jugeons l'un & l'autre à la même distance apparente; d'où il s'ensuite que la grandeur dont on les voit, est alors proportionnelle à l'angle optique ou visuel. Par consequent fi deux objets font fort éloignés, & que leurs grandeurs réelles foient comme leurs distances réelles, ces objets paroitront de la même grandeur, parce qu'ils seront vus sous des angles

Il y a une différence très-fensible entre les grandeurs apparentes ou diametres apparent si to seile de la lune à l'horizon. & leurs diametres apparents au méridien. Ce phénomene a beaucoup exercé les philosophes. Le P. Malebranche est celui qui paroit l'avoir expliqué de la maniene la plus vraisemblable, & nous donnerons plus bas son explication; cependant l'opinion de cet auteur n'est pas encore reque par tous les physiciens. Voyez Lune.

Distance apparente ou distance apperçue, eft la diftance à laquelle paroit un objet. Cette diftance elt sonvent fort différente de la distance réelle; & lorsque l'objet est fort éloigné, elle est presque toujours plus petite. Il n'y a personne qui n'en ait fait l'expérience, & qui n'ait remarqué que dans une valte campagne, des maiions ou d'autres objets qu'on crovoit affez près de foi, en font souvent fort éloignés. De même le foleil & la lune, quoiqu'à une distance immense de la terre, nous en paroiffent cependant affez proches, fi nous nous contentons d'en juger à la vue simple. La raison de cela eft, que nous jugeons de la diffance d'une objet, principalement par le nombre d'objets que nous vayons interpofés entre nous & cet objet; or quand ces objets intermédiaires sont invisibles, ou

font trop petits pour être apperous, nous jugeons alors l'objet heaucoup plus proche qu'il n'eft en effet. C'eft par cette raifon, felon le pere Malebranche, que le foleit à midi nous paroit beaucoup plus pres qu'il n'est récliement, parce qu'il n v a que très-peu d'objets remarquables & fenfibles entre cet aftre & nos veux; au contraire, ce même foleil à l'horizon nous paroit beaucoup pluséloigné qu'en méridien; parce que nous vovons alors entre lui & nous un bien plus grand numbre d'objets terrestres, & une plus grande partie de la voute célefte. G'eft encore par cette raifon que la lune, vue derriere quelque grand obiet.comme une muraille, nous paroit immédiatement contigue à cet objet. Une autre raifou ponr laquelle nous jugeons fouvent la diftauce d'un objet beaucoup plus petite qu'elle n'eft réellement ; c'eft que pour juger de la distance réelle d'un objete il fant que les différentes parties de cette diftance foient apperques ; & comme notre œil ne peut voir à la fois ou'un affez petit nombre d'obiets, al eft nécessaire pour qu'il puisse discerner ces différentes parties, qu'elles ne foient nas trop multiplices. Or, lorfque la distance est considérable, ces parties sont en trop grand nombre pour être diftinguées toutes à la fois, joint à ce que les parties éloignées agissent trop foiblement fur nos yeux pour pouvoir être apperques. La distance apparente d'un objet est donc renfermée dans des limites affez étroites; & c'eft pour cela que deux objets fort éloignés font jugés souvent à la même distance apparente, ou du moins que l'on n'apperçoit point l'inégalité de leurs diftances reelles, qubique cette inégalité foit quelquefois immenfe, comme dans le foleil & dans la lune, dont l'un eft étaigné de nous de 11000 diametres de la terre l'autre de 60 feulement. :... 27

Mouvement apparent, temps apparent, &c. Voyez Mouvement, Temps,

Lieu apparent. Le lieu apparent d'un objett, cent optique, est celtique, est coloride pou le voit. Comme la distance lapparent d'un objett est fouvent fort différente étale de la differe celtique réelle, le lieu apparent estrouvent fort diffétenti dit lieu vrai. Le lieu apparent fe dit principalement durieu qui on

16

voit un objet, en l'observant à travers un ou plufieurs verres, ou par le moyen d'un ou plusieurs miroirs. Voyez DIOP-TRIQUE, MIROIR, &c.

Nous disons que le lieu apparent est différent du lieu vrai; car lorsque la réfraction que souffrent à-travers un verre les failceaux optiques que chaque point d'un objet fort proche envoye à nos yeux, a rendu les rayons moins divergens, ou lorfque par un effet contraire, les rayons qui viennent d'un objet fort éloigné font! rendus par la réfraction aussi divergens que s'ils venoient d'un objet plus proche; alors il est nécessaire que l'objet paroiffe à l'œil avoir changé de lieu : or le lieu que l'objet paroît occuper, après ce changement produit par la divergence ou la convergence des rayons; eftre qu'on appelle fon lieu apparent. Il en eft de même dans des miroirs. Voyez VISTON.

Les opticiens sont fort partagés sur le lien apparent d'un objet vu par un miroir, ou par un verre. La plupart avoient cru jufqu'à ces derniers temps que l'objet paroiffoit dans le point où le rayon réfléchi ou rompu, passant par le centre de l'œil, rencontroit la perpendiculaire menée de l'objet fur la surface du miroir ou du verre. C'est le principe que le pere Taquet a employé dans fa catoptrique, pour expliquer les phénomenes des miroirs convexes & concaves : c'eft auffr celui dont M. de Mairan s'eft fervi pour trouver la courbe apparente du fond d'un baffin plein d'ean, dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'académie de 1740. Mais le pere Taquet convient lui-même à la fin de sa Catoptrique, que le principe dont il s'eft fervi n'est pas général, & qu'il est contredit par l'expérience. A l'égard de M. de Mairan, il paroît donner ce principe comme un principe de géométrie plutôt que d'optique; & il convient que Newton, Barrow, & les plus célebres auteurs ne l'ont pas entierement admis. Ceux-ci, pour déterminer le lieu apparent de l'objet, imaginent d'abord que Pobjetienvoye for la furface du verre ou do miroir , deux rayons fort proches l'un de l'autre, lesquels, après avoir souffert une ou plusieurs réfractions ou ré-Aexions , entrent dans l'eil. Ces rayons rompus. ou réfléchis étant prolongés,

concourent en un point : & ils entren par conféquent dans l'œil comme s'il venoient de ce point; d'où il s'enfoit felon Newton & Barrow, : que le lie apparent de l'objet, est au point de con cours des rayons rompus ou réfléchis qui entrent dans l'œit, & ce point est aif à déterminer par la géométrie. Voyet l'optique de Newton, & les legons opti ques de Barrow. Ce dernier auteur rap porte même une expérience qui paroi fans replique, & par laquelle il eft de montré que l'image opparente d'un fil à. plomb enfance dans l'eau, est courbe ; d'où il résulte que le lieu apparent d'un objet vu par réfraction n'est point dans Pendroit où le rayon rompu coupe la perpendiculaire menée de l'objet fur la furface rompante. Mais it faut avouer auffi que Barrow, à la fin de fes leçous d'optique, fait mention d'une expérience qui paroit contraire à son principe sur le lieu apparent de l'image : il ajoute que cette expérience est ausi contraire à l'opinion du pere Taquet qu'à la fienne; malgré cela, Barrow n'en est pas moins attaché à fon principe fur le lieu apparent : de l'objet, qui lui paroit évident & très fimple; & il croit que, dans le cas particulier où ce principe semble ne pas avoir lieu, on n'en doit attribuer la caufe qu'au peu de lumiere que nous avons fur la vision directe. A l'égard de M. Newton, quoiqu'il fuive le principe de Barrow fur le fien apparent de l'image, il paroît regarder la folution de ce problème comme une des plus difficiles de l'optique : Puncli illins, ditil, accurata determinatio problema folutu difficillinum præbebit , nift bypotheft aliquà faltem verifimili, fi non accurate verà, nitatur affertio. Lect. optic. fchol. Prop. VIII. pag. 80. Voy. MIROIR & DIOP-TRIQUE.

Quoi qu'il en foit, voici des principes dont tous les opticiens conviennent.

Si un objet eft place à une diftance d'un verre convexe, moindre que celle de fon fover, on pourra déterminer fon lieu apparent; s'il est place au foyer, fon lieu apparent no pourra être déterminé ; on le verra feulement dans ce dernier cas extrêmement éloigné, ou plutôt on le verra très-confusément.

Le lieu apparent ne pourra point en-

sore se déterminer, si l'objet est placé au delà du soyer d'un verre convexe: ecpendant si l'objet est plus éloigné du verre convexe que le foyer, & que l'au soit placé au delà de la base distincte, son lieu apparent sera dans la base distincte. On appelle base distincte un plan qui passe par le point de consours des rayons rompus. Voyez LENTILLE.

De même, si un objet est placé à une distance d'un miroir concave mondre que celle de son soyer, on peut déterminer son lien apparent: s'il est placé au soyer, il paroîtra infiniment éloigné, ou plutôt il paroîtra confusément, son lieu apparent ne pouvant être dé-

terminé.

Si l'objet est plus éloigné du miroir que le foyer, & que l'mil soit placé audit de la base distincte, le lieu apparent ser dans la base distincte. V. Miroir, Concave & Catoptrigue.

On peut toujours déterminer le lieu

rexe.

Le lieu apparent d'une étoile, &c. est un point de la surface de la sphere, déterminé par une ligne tirée de l'œil au centre de l'étoile, &c. Voyez Lieu.

Le lieu vrai ou réel se détermine par une ligne tirée du centre de la terre, au centre de la planete, ou à l'étoile, &.

APPARITEUR, f. m., Hift. anc. & med. C'eft le nom du bedeau d'une université, dont la fonction est de porter la masse devant les docteurs des facultés. V. BEDEAU, UNIVERSITÉ, MASSE.

Onappelle aussi appariteurs, ceux qui ont l'emploi de citer quelqu'un devant un tribunal eccléssattique. Voyez SOMMER,

CITATION.

Les appariteurs, chez les Romains, étoient la même chose que les sergens ou les exempts parmi nous; ou plutôt, c'étoitun nom générique, exprimant tous les ministres qui exécutoient les ordres des juges ou des magistrats, & de-là leur et venu le nom d'appariteurs, formé d'apparere, être présent.

Sous le nom d'appariteurs, étoient com-Fits, firibæ, accessfi, interpretes, præcotes, viatores, lictores, flatores, & même carnifices, les exécuteurs. Voyez SCRIBE, LICTEUR, &c. On les choififfoit ordinairement parmi les affranchis de magiftrats : leur état étoit méprifé & odieux , tellement que le fénat imposoit comme nne marque d'infamie à une ville qui s'étoit révoltée, le soin de lui fournir des appariteurs. Il y avoit auffi une forte d'appariteurs des cohortes, appellés cohortales & conditionales , comme étant attachés à une cohorte, & condamnés à cette condition. Les appariteurs des prétoires, apparitores prætoriani, étoient ceux qui servoient les préteurs & les gouverneur de provinces : ordinairement le jour de la naissance de leurs maitres on les changeoit, & on les élevoit à de meilleures places. Les pontifes avoient auffi leurs appariteurs, comme il paroit par une ancienne inscription en marbre, qui est dans la voie Appia.

APFARITORI PONTIFICUM PARMULARIO

\* APPARITION, vifion, Gram.; la vision se passe au dedans, & n'est qu'un estet de l'imagination: l'apparition supposition se passe au dehors. S. Joseph, dit M. l'abbé Girard, sut averti par une vision de passer en Egypte: ce fut une apparition qui instruit la Madeleine de la résurrection de Jesus-Christ. Les cerveaux échaussés & vuides de nourriture sont sujets à des visions. Les esprits timides & crédules prennent tout ce qui se présente pour des apparitions. Synonymes Franç.

cultation Voyez OCCULTATION.

Le lever du Soleil est plutôt une apparition qu'un vrai lever. Voyez SOLEIL & LEVER.

Cercle d'apparition perpétuelle. Voyez CERCLE. (O)

APPAROIR, en style de Palais, est synonyme à paroître: faire apparoir, c'est

montrer, prouver, constater. (H)

\* APPARONNÉ, adj., Commerce, on
dit à Bordeaux qu'une barique, ou autre
vaissau a été apparonné, quand il a été
jaugé par les officiers commis à cet effet.

APPARTEMENT, f. m. , Architect. ,

Ce mot vient du latin partimentum, fait du verbe partiri, divifer ; auffi entend-on par appartement la partie effentielle d'une mailon royale, publique ou particuliere, composee, lorsque l'appartement est complet , d'une ou plusieurs antichambres , de salle d'assemblée, chambres à coucher, cabinet, arriere-eabinet, toilette, garde-robe, &c. En general on diftingue deux fortes d'appartement ; l'un que l'on appelle de parade , l'autre de commodité; ce dernier est à l'usage perfonnel des maitres, & est ordinairement expolé au midi ou au nord, felon qu'il doit être habité l'été ou l'hiver: les pieces qui le compotent doivent être d'une médiocre grandeur, & d'une moyenne hauteur; c'eft pourquoi le plus fouvent, lorfque l'espace du terrein est refferré, l'on pratique des entrefolles au-deffus pour les garde.robes , fur-tout lorsque ces appartemens de commodité sont contigns à de grands appartemens, dont le diametre des pieces exige d'élever les planchers depuis 18 julqu'à 20 ou 22 pies : ces petits appartemens doivent avoir des communications avec les grands , afin que les maitres puissent paffer de ceuxci dans les autres pour recevoir leurs visites, saus risquer l'hiver de prendre l'air froid de dehors, ou des vestibules, antichambres , & autres lieux habités par la livrée, & pour éviter la présence des domestiques ou personnes étrangeres auxquels ces fortes de pieces font deftinées. Il est sur-tout important d'éloigner ces appartemens des basses-cours, & de la vue des domeftiques subalternes, & autant qu'il se peut même de la cour principale, à cause du bruit des voitures qui vont & viennent dans une maison de quelqu'importance. Le nombre des pieces de ces appartemens de commodité n'exige pas l'appareil d'un grand appartement; le commode & le salubre font les chofes effentielles ; il fuffit qu'ils foient composés d'une antichambre, d'une deuxieme antichambre ou cabinet , d'une chambre à coucher, d'un arritecabinet, d'une gaule-robe, d'un cabinet d'aisance, &c. mais il faut essentiellement que ces garde robes & antichambres foient dégagées, de maniere que les domettiques puillent faire leur devoir fans troubler la tranquillité du maître.

Il fant favoir que, lorsque ces appea temens sont destinés à l'usages des dame, ils exigent quelques pieces de plus, cause du nombre de domestiques que communément sont attachés à leur ser vice; qu'il faut augmenter le nombre des gar-iv-robes, & y pratiquer que ques cabinets particuliers de toilette, & o'.

A l'égard des appartemens de parade il fant qu'ils soient spacieux & expose au levant, autant qu'il eft possible, au fi-bien que places du coté des jardins quand il peut y en avoir: il faut fui tout que les enfilades regnent d'une es trémité du bâtiment à l'autre, de m: niere que l'appartement de la droite « celui de la gauche s'alignent par l'as de leurs portes & croifées, & s'unisser avec symmétrie avec la piece du milieu pour ne compofer qu'un tout fans inter ruption, qui annonce d'un seul coup d'œil la grandeur intérieure de tout l'e difice. Sous le nom d'appartement de pa rade, on en diftingue ordinairement d deux especes; l'un qui porte ce nom l'antre celui de société. Les pieces mas quées ? dans le plan de la onziem Planche, peuvent être confidérées com me appartement de fociété; c'eft - à - dis destine à recevoir les personnes de de hors , qui l'après-midi viennent fair compagnie au maître & à la maitreffe d logis, & celles marquées Z composen celui de parade , où le maître pendas la matinée reçoit les personnes qui or affaire à lui , selon sa dignité : mais e cas de fête ou d'assemblée extraordinai re, ces deux appartemens fe réunissen avec le grand fallon du millieu , pou recevoir avec plus d'éclat & de magni ficence un plus grand nombre d'étras gers invités par cérémonie ou autrement Ces grands appartemens doivent aussi êtr munis de garde-robes & de dégagemen nécessaires à l'usage des maîtres, de étrangers & des domestiques. Voyez 1 destination de chacune de ces pieces à la maniere dont il les faut décorer, dan les définitions des mots SALLE A MAN GER, CHAMERE A COUCHER, CABI NET , &c. (P)

APPARTEMENS d'un vaisseur Il est de fendu aux gardiens de prendre leur loge ment dans les chambres & principaux as partemens des vaissaux, mais seutemes à la fainte harbe ou entre les ponts. (Z) APPARTENANCE, f. f. Manege, fe

dit de toutes les choses nécessaires pour composer entierement le harnois d'un cheval de felle, de caroffe, de charette, de. quand on ne les détaille pas. Par exemple, on dit une felle avec toutes fes appartenances , qui font les fangles , la crompiere , Sc. Voyez SELLE. (V)

APPARTENANCE, & Droit, eft fynonyme à dépendance, annexe, &c. Voyez

lan & Cautre.

Ce mot eft forme du latin ad, à , &

perimere, appartenir.

Les appartenances peuvent être corporelles, comme les hameanx qui appartiennent à un chef-lieu; ou incorporelles , telles que les fervices des vassaux

on centitaires. (H)
APPAS, f. m. pl. attraits, charmes, Gram., outre l'idée générale qui rend ces mots synonymes, il leur est encore commus de n'avoir point de fingulier dans le fens où on le prend ici , c'est-à-dire, lersqu'ils sont employés pour marquer le pouvoir qu'ont fur le cœur la beauté, l'agrément ou les graces; quant à leurs differences, les attraits ont quelque chole de plus naturel ; les appas tiennent plus de l'art , & il y a quelque chofe de plus fort & de plus extraordinaire dans les charmes. Les attraits le font suivre, les appas engagent, & les charmes entrainent. On ne tient guere contre les attraits d'une jolie femme ; on a bien de la peine à se défendre des appar d'une coquette; il est prefqu'impossible de refifter aux charmes de la beauté. On doit les attraits & les charmes à la nature : on prend des appas à la toilette. Les défauts qu'on remarque diminuent l'effet des attraits; les appas s'évanquissent quand l'artifice fe montre: on le fait aux charmes avec l'habitude & le temps,

Ces mots ne s'appliquent pas seulement aux avantages extérieurs des femmes ; ils se disent encore en général de tout ce qui affecte agréablement. On dit que la vertu a des attraits qui le font fentir aux vicieux meme ,, que la richeffe a des appas qui font quelquefois seccomber la vertu, & que le plaisir a des charmes qui triomphent fouvent de

la philosophie.

Avec des épithetes, on met de grands

attraits, de puissans appus, & d'invincibles charmes. Voyez les Syn. Franç.

APPAT ou APPAST, f. m. fing. c'est le nom générique sous lequel on comprend tous les moyens dont on se sert, soit à la pêche foit à la chasse, pour surprendre les animaux.

APPATER , v. act. terme d'Oiseleur, mettre du grain ou quelqu'autre amorce dans un lieu, pour y attirer les oiseaux qu'on veut prendre. On doit appater les perdrix pour les prendre au filet.

On dit auffi, en terme de peche, appa-

ter le poisson.

SAPPAUMÉE , adj. f. terme de Blafon, se dit d'une main étendue, les bouts. des doigts en haut : elle est ainsi nommée de ce qu'elle montre la paume.

La main droite eft le symbole de la fidélité, parce que c'est avec cette main levée que l'on prête le ferment en justice.

Goulard d'Invilier, en Orléanois, d'azur à une main appaumée d'argent.

Baudry de Piencourt, dioceses d'Evreux & de Lifieux, de fable à trois mains droites appaumées d'argent. (G. D. L. T. )

APPEAU, vieux terme de Palais, qui s'eft dit autrefois pour appel .: on dit meme encore dans quelques jurisdictions, le

greffe des appeaux. (H)

APPEAU , f. m. fifflet d'oifeleur avec lequel it attrappe les offeaux en contrefaifant le fon de leur voix ; l'appeau des perdrix rouges est différent de celui des perdrix grifes ; il y en a aussi pour appeller les cerfs, les renards, &c. ce font des anches semblables à celles de l'orgue, qui ont differens effets felon les petites boites qui les renferment. On donne auffi le nom d'appeau aux oiseaux qu'on éleve dans une cage , pour appeller les autres oileaux qui passent, & que l'on nomme plus communément appellans.

APPEL . f. m. , Hift, nat. Botania. . plante du Malabar, figurée affez hien, mais fans presqu'aucuns détails, par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus, val. I. p. 99. pl. LIII. Les Malabares la nomment encore nalla appella, & les Brames caro nervoloe. Jean Commelin , dans les notes fur cet ouvrage, p. 100, la défigne fous le nom de arber Malabarica baccifera, flore parvo umbellato odoro.

: C'est un arbre de moyenne grandeur,

qui croit dans les terreins sablonneux, à la hauteur de vingt à vingt-cinq pies. Son tronc a cinq on six pies de hauteur, & quinze à dix-huit pouces de diametre; il porte ses branches droites, peu écartées, ce qui lui donne une forme cônique asserbele; son bois est blanc, à cœur roux-brun; les jeunes branches sont vertes, tendres, quadrangulaires, & marquées d'un sillon sur chaque face; sa racine est épasser, couverte de sibrea & jaunâtre.

Ses feuilles sont opposees deux à deux, en croix , elliptiques , quelquefois obtufes, mais pour l'ordinaire légérement pointues, longues de deux à trois pouces, presqu'une fois moins larges , épailles , folides , mais molles , liffes deffus, verdbrunes & luifantes, verd-claires deffous, & portées far un pédicule cylindrique fort court. Leur surface inférieure est relevée d'une nervure longitudinale, accompagnée sur chacun de ses cotés, de trois à quatre côtes d'un verd clair, relevées auffi fur leur furface supérieure, qui fe rencontrent avant que d'arriver aux bords de la feuille ; de forte qu'elles forment, par leur réunion , une espece de bordure affez remarquable. L'espace compris entre ces côtes, est coupé par nombre de veines fubtiles, qui fe croisent en un réscau à mailles fort petites & serrées.

Les fleurs forment, au bout de chaque hranche , un corymbe à - peu - près hémisphérique, de deux pouces de diametre for un pouce de hauteur , porté fur un pédicule de même longueur, composé de cinquante à cent fleurs , supportées chacune fur un pédicule égal à leur longueur. Elles font fort petites, blanches, ou d'un verd blanchatre , d'une ligne au plus de diametre quand elles font épanouies , compofées de quatre feuilles ; dont une un peu plus grande, un peu plus blanche, qui enveloppe toutes les autres , de quatre pétales blancs , & de quatre étamines menues de même longueur , à antheres sphériques & blanchatres. Du centre des étamines fort un ftyle menn , verd-clair , fourchu en deux ftigmates courts. Au-deffous du calice eft l'ovaire, d'abord peu sensible, comme un globule de demi-ligne de diametre , qui devient par la fuite une baie sphérique de la groffeur d'un pois , c'est-à-dire , de

trois lignes de diametre, d'un verd-clai d'abord, ensuite brune & noirâtre dan sa maturité, couronnée du calice qui el peu sensible, & à une loge qui contien un osselle sphérique de deux lignes d diametre.

Qualité. L'appel fleurit & fructific un fois chaque année. Sa racine a l'odeur di fafran, & fes fleurs répandent une odeu forte, qui n'est pas défagréable; fes autre parties rendent pareillement une odeu piquante & comme parfumée.

Ufages. On tire, par la distillation d l'écorce de la racine, une huile claire jaune-dorée, limpide, d'une odeur pé nétrante & très-agréable, d'une faveu un pen acre & legerement amere. Cetti huile fe boit dans les fievres froides , & l'on en frotte le ventre dans les colique venteuses. La décoction de ses feuilles mêlée avec le poivre en poudre, a à-peu près la même vertu , foit qu'on l'emploi en bain , foit qu'on la boive dans les fie vres froides, ou dans les douleurs cau fées par les vents arrêtés dans diverse parties du corps. Son écorce, pilée très menn , & réduite en pate avec le miel s'applique en cataplasme pour arrêter le lienterie. La décoction de sa racine se boi pour diffiper la goutte, pourvu qu'or applique en même temps, fur la partiaffectée de la douleur, un cataplaime fai de la même racine , pilée & cuite dan l'eau falée. La décoction de toute la plan te diffipe toutes les douleurs de la tête & du corps , pourvu qu'on en baigne le parties affectées. Le fuc extrait de fa dé coction , affaisonné de fucre , se donne dans toutes les maladies occasionnées pa le froid, ou qui exigent de la chaleur.

Remarque. L'appel ayant un calici & une corolle, avec des étamines po fées sur le fruit, se range donc naturel lement dans la famille des onagres, i la premiere section, qui comprend le plantes à une seule graine, où nous l'a vons placé. (M. Adanson.)

APPEL, en terme de Droit, est un acti judiciaire, par lequel une cause jugée pa un tribunal inférieur est portée à un supé rieur; ou le recours à un juge supérieu pour réparer les griefs qui résultent d'u ne sentence qu'un juge inférieur prononcée. Voyez Juge & Cour.

les appels se portent du tribunal qui amodu le jugement dont eft appel, à celui où il ressortit nûment & sans moyen : par exemple, d'un bailliage à m préfidial, d'un préfidial au parlement, leanel juge fouverainement & faus appel: mas il n'eft pas permis d'appeller omifo metio, c'est-à-dire, d'un premier juge à un juge supérient d'un tiers tribunal intermédiaire. Il faut parcourir en monunt tous les dégrés de jurisdiction superieurs les uns aux autres.

Il faut excepter de cette regle génénie les appels en matiere criminelle, lesquels se portent rechà au parlement, mifo medio. Il faut dire la meme chofe, mime en matiere civile, des appels de deni de renvoi & d'incompétence. Voyez

On a quelquefois appelé d'un tribunal ecclésialtique à un séculier ou à une cour laque. Le premier exemple que l'on en a, eft celui de Paul de Samofate, lequel erant condamné & déposé par le second concile d'Antioche, refusa de livrer la maifon épiscopale à Domnus, qui avoit ett elu son successeur, & appella à l'empereur.

La même chose se pratique journellement dans les cas où il y a lieu à l'appel comme d'abus. Voyez au mot ABUS.

L'appel a la force de suspendre, toutes les fois qu'il a pour objet de prévenir un mal qu'on ne pourroit réparer s'il

etoit une fois fait.

Mais quand l'appel n'a pour objet qu'un jugement préparatoire, de reglement ou d'instruction , il ne fulpend pas l'execution du jugement , lequel est exécutoire provisoirement & nonobstant

l'appel. L'appel périt par le laps de trois ans, t'ell-à-dire , lorsqu'on a été trois ans depuis le jour qu'il avoit été interjeté & fignifié, sans le poursuivre ; l'appellant n'est pas même reçu à interjeter un second oppel de la même sentence , laquelle acquiert par la péremption force de chole jugée . & vaut arrêt. Voyez PEREMPTION.

L'appellant qui succombe en son appel, ef condamné, outre les dépens, en l'amende de 6 livres dans les préfidiaux; de 12 dans les cours supérieures.

APPEL comme d'abus. Voyez ABUS.

APPEL fimple par opposition à l'appel comme d'abus, ell celui qui est porté d'une cour ecclésiastique inférieure à une Inpérieure; au lieu que l'appel comme d'abus est porté d'une cour eccléfiastique

dans un parlement.

Les appels dans les tribunaux eccléfiaiti. ques sont portés comme dans les cours laïques, du moins en France, par gradation & fans omission de moven . d'un tribunal à celui qui lui cft immédiatement supérieur, comme du tribunal épiscopal à celui de l'archevêque , de celui de l'archevêque à celui du patriarche ou du primat, & de celui-ci au pape. Mais en France, lorfque l'appel est porté à Rome , le pape est obligé , en vertu du corcordat, tit. de causis, de nommer des commissaires en France pour juger de, l'appel. De même, fi l'appel d'un official françois est dévolu à un archeveché fitué hors de France, les parties conviendront de juges réfidans dans le royaume; finon il leur en sera nommé d'office par le parlement, ainsi qu'il a été réglé par le concordat, ibid.

Le siège vacant, le chapitre connoît

des appels dévolus à l'évêque.

On peut appeller du chapitre où a affifté l'évêque comme chanoine , à l'éveque même : secus s'il y a assisté comme président & en sa qualité de prélat. On ne sauroit appeler de l'official à l'évêque.

Lorsqu'une fois il y a eu trois sentences conformes dans la même cause . n'y a plus lien à l'appel, & la décision passe en force de chose jugée.

L'appel eft ordinairement dévolutif & suspensif : mais il n'est que dévolutif lorfqu'il s'agit d'une fentence de correction , conforme aux fatuts fynodaux &. aux canons des conciles , laquelle s'exécute provisoirement nonobstant l'appel . ne detur occasio licentius delinquendi. V. DEVOLUTIF & SUSPENSIF. (H)

On distingue en général deux fortes d'appel, l'appel simple & l'appel qualifié, savoir; appel comme de juge incompétent, appel comme de déni de renvoi, appel comme de déni de jultice, & aprel comme d'abus. Il n'y a en France que l'appel fimple qui foit entierement de la jurifaiction eccléfiastique, & on prétend qu'elle ne peut prononcer que par bien ou mal jugé. Les appels qualifiés se relevent contre ceux

qui jugent, & au nom du roi comme protecteur des canons & de la juftice. L'appel comme d'abus est une plainte contre le juge ecclésiastique, lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir & entrepris, en quelque maniere que ce soit, contre la jurisdiction séculiere, ou en générale contre les libertés de l'église gallicane. Cette procédure est particuliere à la France.

On appelle quelquefois des jugemens des papes au futur concile, & nous avons dans notre histoire différens exemples de ces appels. Le dernier exemple qu'on en ait, est l'uppel interjeté au futur concile de la bulle Unigenitus, par les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellicr, & de Boulogne, auquel accederent le cardinal de Noailles, & l'université de Paris, qui l'a retracté en 1739, sous le rectorat de M. l'abbé de Ventadour, aujourd'hni cardinal de Soubise & évêque de Strasbourg. (G)

APPEL, f. f. Escrime, est une attaque qui se fait d'un simple battement du pied droit dans la même place. Voyez AT-

TAQUE.

APPEL, en terme de Chasse, est une maniere de sonner du cor pour animer les chiens.

APPELLANT, en terme de Palais, est une des parties collitigantes, qui se prétendant lésée par un jugement, en interjette appel devant des juges supérieurs, (H)

APPELLANT; nom qu'on a donné au commencement de ce fiecle aux évêques & autres eccléfiaftiques, & c. qui avoient interjeté appel au futur concile de la bulle Unigenitus, donnée par le pape Clement XI. & portant condamnation du livre du pere Quesnel, intitulé Réfexions morales sur le nouveau Testament. (G)

APPELLANT, f. m. Chafe, est un oifeau dont on se sert quand on va à la chasse des oiseaux, pour en appeller d'autres & les faire venir dans les filets.

APPELLATIF, adj. Grammaire., du latin appellativus, qui vient d'appellate, appeler, nommer. Le nom appellatif et opposé au nom propre. Il n'y a en ce monde que des êtres particuliers', le foleil, la lune, cette pierre, ce diamant, ce cheval, ce chien. On a observé que ces êtres parti-

cuhers fe resembloient entr'eux par rap port à certaines qualités; on leur a donn un nom commun à cause de ces qualité communes entr'eux. Ces êtres qui vége tent, c'est à dire qui prennent nourritur & accroissement par leurs racines, qu ont un trone, qui poussent des branche & des feuilles, & qui portent des fruits chacun de ces êtres, dis-je, est appellé d'un nom commun arbre; ainsi arbre est unom appellatif.

Mais un tel arbre, cet arbre qui est de vant mes fenèrres, est un individu d'ar bre, c'est-à-dire, un arbre particulier.

Ainsi le nom d'arbre est un nom appella tif, parce qu'il convient à chaque indivi du particulier d'arbre; je puis dire d chacun qu'il est arbre.

Par consequent le nom appellatif ei une sorte de nom adjectif, puisqu'il ser

à qualifier un être particulier.

Obiervez qu'il y a deux sortes de nom appellatif: les uns qui conviennent tous les individus ou êtres particulier de différentes especes; par exemple, arbr convient à tous les noyers, à tous les oran gers, à tous les oliviers. Efc. alors on di que ces sortes de noms appellatifs sont de nom de genre.

La seconde sorte de noms appellatifs n convient qu'aux individus d'une espece

tels font noyer , olivier , oranger.

Ainsi animal est un nom de genre, parc qu'il convient à tous les individus différentes especes; car je puis dire, cobien est un animal bien caressant, ce éléphant est un gros animal, &c. chien éléphant, lion, cheval, &c. sont des nom d'especes.

Les noms de genre peuvent deveni noms d'especes, fi on les renferme fon des noms plus étendus, par exemple, 1 je dis que l'arbre est un être ou une fich ftance , que l'animal est une substance : il même le nom d'espece peut devenir non de genre, s'il peut être dit de diverles for tes d'individus subordonnés à ce nom par exemple, chien fera un nom d'espec par rapport à animal ; mais chien devien dra un nom de genre par rapport aux dit fentes especes de chiens ; car il y a de chiens qu'on appelle dogue, d'autres ti miers, d'autres épagneuls, d'autres braques d'autres matins , d'autres barbets', &c. 'c font la autant d'especes différentes d chiens. Ainfi chien, qui comprend toutes ces especes, est alors un nom de genre par rapport à ces especes particulieres, quaiqu'il puisse être en même temps nom déspece, s'il est considéré relativement à un nom plus étendu, tel qu'animal on sustance; ce qui fait voir que ces mots genre, espece, sont des termes métaphysiques qui ne se tirent que de la manière dont on les considere, (F)

APP

APPELLATION, l. f. terme de Palais, qui au fond est tout-à-sait synonyme à appel; cependant il y a des phrases auxquelles le premier est spécialement confacré: par exemple, au parlement, pour éviter de prononcer expressement sur le bien ou le mal jugé d'une senence qu'on instrue, on dit, la cour a mis l'appellation au néant; on ne dit jamais a mis l'appellation ae néant. On dit appellation verbale d'un appel interjeté sur une sentence rendue à l'audience; on ne dit pas appel verbal. D'ailleurs le mot appellation a encore ceti de particulier, qu'il se peut dire au plunel & non pas appel. (H)

APPELLE, f. f. Marine., c'est une sette de manœuvre, coyez MANOEUVRE. Une manœuvre qui appelle de loin ou de près, est celle qui est attachée loin ou près du lieu où elle doit servir. (Z)

\* APPELLER, nommer. Grammaire. On nomme pour diffinguer dans le difcours; on appelle pour faire venir. Le Seigneur appelle tous les animaux & les nomme devant Adam. Il ne faut pas toujours nommer les chofes par leurs noms, ni appeller toutes fortes de gens à fon fecours. Symon. François.

APPELLER un cheval de la langue, Manige, , c'est frapper la langue contre le palais, ce qui fait un fon qui imite le sac. On accoutume les chevaux à cet avertissement en l'accompagnant d'abord de quelqu'autre aide, voyez AIDES, ain que par la suite il réveille son attention pour son exercice, en entendant ce son tout seul. (V).

APPENDICE, f. f., Littérature, du him appendix; chapitre accelloire ou dependant d'un traité: Voyez ACCES-SOIRE.

On employe ce terme principalement ex matiere de littérature, pour exprimer une addition place à la fin d'un ouvrase ou ld'un écrit; & nécessaire pour l'éctairofffement de ce qui n'a pas été suffilamment expliqué, ou pour en tirer des conclusions; en ce sens ce mot revient à ce qu'on appelle supplément. Voyes SUPPLÉMENT.

Le pere Jouvenci, à la suite de ses notes & commentaires sur quelques poètes latins, a donné un petit traité de Mythologie initulé: Appendix de diis & beroibus. (G)

APPENDICE, f. f. en terme d'Auatomie, c'est une partie détachée en quelque sorte d'une autre partie, à laquelle cependant elle est adhérente ou continue.

Il y a des appendices membraneuses de différentes sigures dans la plupart des parties intérieures du corps.

Sur l'appendice vermiculaire de l'intestin cacum, voyez Cacum.

Appendice xyphoide, voyez XYPHOi-DE. (L)

APPENS (Guet.) f m. pl., est un affassinat concerté & premédité. Appens ne se dit plus que dans cette seule expression. (H)

APPENTIS, s. m. terme d'Architecture, du latin appendix, dépendance, qui n'a qu'un égoût, voyez ANGARD, APPENZEL, Géog. mod., petite ville ou gros bourg de Snisse, dans le canton d'Appenzel, le treizieme & dernier des cantons. Longitude 27, 6; lat.

APPERT (IL) terme usité au Palais, dans le commerce & dans le style de Chancellerie, pour lignilier il est manifeste, avéré ou constant; c'est un impersonnel qui rend le mot latin apparet, il apparoit. (H)

Les négocians se servent souvent de ce terme dans la tenue de leurs livres. Par exemple: M. Roger, serrétaire du Roi, doit donner premier Juin, pour marchandises, suivant sa promesse payable dans trois mois; appert au journal de vente, sol. 2: 1. 40: 10. (G)

APPESANTIR, v. act. rendre plus pelant, moins propre pour le mouvement, pour l'action: l'age, la vieillesse, l'oi fiveté. & c. appelantissent le corns. (L)

fiveté, &c. appejantifent le corps. (L)
APPESANTISSEMENT, f. m. l'état d'une personne appeiantie; foit de corps, soit d'esprit, par l'âge, par la maladie, par le conmeil, &c. It est dans un grand appej utissement. (L)

APPÉTER, v. act. desirer par inflind, par inclination naturelle, indépendamment de la raison. L'estomac appete les viandes, la femelle appete le male. Pourquoi appete s-on des alimens solides & des liquems rafroichissantes, lorsqu'on est fort échaust, & excédé de faim & de satigue?

APPETIT, f. m. Morale, ce mot, pris dans le fens le plus général, défigne la pente de l'ame vers un objet qu'elle fe repréfente comme un bien; car cette repréfentation du bien est la raison fussifiante qui détermine notre appétit, & l'expérience le prouve continuellement. Quel que foit l'objet que nous appétons, dès-là que notre ame se porte vers lui, il faut qu'elle s'y représente quelque sorte de bien, sans quoi elle ne sortiroit pas de l'état d'indisserence.

Les scholastiques ont distingué un double appétit, concupicible & irascible; le premier, c'est l'appétit proprement dit, la détermination vers un objet en tant qu'elle procede des sens s'appétit irascible, c'est l'aversion ou l'éloignement.

A cette distinction des écoles , nous en fubstituerons une autre , plus utile , entre l'appétit fensitif & l'appétit raisonnable. L'appétit fenfitif eft la partie inférieure de la faculté appétitive de l'ame; cet appétit nait de l'idée confuse que l'ame acquiert par la voie des fens. Je bois du vin que mon goût trouve bon; & le retour de cette idée que man goût m'a donnée, me fait naitre l'envie d'en boire de nouveau. C'est à ce genre d'appetit que se bornent la plupart des hommes, parce qu'il y en a peu qui s'élevent au-dessus de la région des idées confufes. De cette fource féconde naiffent toutes les passions.

L'appétie raisonnable est la partie supérieure de la faculté appétitive de l'ame, & elle constitue la volonté proprement dite. Cet appétie est l'inclination de l'ame vers un objet, à cause du bien qu'elle reconnoît distinctement y être. Je feuillette un livre., & j'y apperçois plusieurs choses excellentes, & dont je puis me démontrer à moi-même l'utilitéslà-dessus je forme le dessein d'acheterce livre; cet acte est un acte de volonté, c'est-à-dire, d'appétie raisonnable. Le

motif ou la raison suffisante de cet appetit est donc la représentation distinct du bien attaché à un objet. Le livr en question enrichira mon ame de telle connoissances, il la délivrera de telles en reurs; l'énumération distincte de ces idée est ce qui me détermine à vouloir l'ache et ce qui me détermine à vouloir l'ache et ce qui me determine à vouloir l'ache en sinsi la loi générale de l'appétit, tan sensitif que raisonable, est la même Quidquid nobis representantes tanquai bonum, quoad nos, id appetitus. Lise la Psychol. de M. Wolf, part. II. seci. I. ch. ij. (X)

\*APPIADES, f. f. cinq divinités ain: nomméss, parce que leurs temples étoien à Rome aux environs des fontaines d'Appius, dans la grande place de Céfar; c'é toient Vénus, Pallas, Vefta, la Concos

de & la Paix.

APPIENNE (LA VOIE), grand che min de Rome, pavé, quAppins Claudins cenfeur du peuple romain, fit conftruir l'an 444 de Rome; il commençoit au foi tir de la porte Capene, aujourd'hui por te de faint Sebastien ; passoit fur la mon tagne qu'on appelle fancli Angeli, traves foit la plaine Valdrane , agri Valdrani les Palus Pontins , & finissoit à Capour Il avoit vingt-cinq piés de largeur ave des rebords en pierres qui fervoient contenir celles dont le chemin étoit fait de douze en douze pieds. On y avoit me nagé, d'espace en espace, des especes d bornes pour aider les cavaliers à monte à cheval, ou pour servir comme de siège fur lesquels ceux qui étoient à pied pu fent fe repofer. Caius Gracchus y fit pli cer de petites colonnes qui marquoies les milles.

\* APPIUS (MARCHED'), Hist. an Il ne faut pas entendre seulement par marché d'Appius une place de Rome; ma plutôt un petit bourg distant de cette vil d'environ trois milles. Nos géograph prétendent que de petit bourg de Sain Donat est le forum Appii des anciens.

APPLANIR, v. act. c'eft, dans r grand nombre d'arts, enlever les inégal té d'une furface; ainfi on applanir i terrein, en agriculture, en unissant mettant de niveau toute sa surface.

APPLATI. adj. m. spbéroide applas: est celui dont l'axe est plus petit que diametre de l'équateur. V. Allong é Sphéroide, & Terre. (O)

APPLATI

APPLATIR, v. act. c'est altérer la forme d'un corps, selon quelqu'une de ses dimensions, de maniere que la dimenfion selon laquelle se fera faite l'altération de sa forme, en soit rendue moin-dre: exemple; si l'on applatit un globe par un de fes poles , la ligne qui pallera par ce pole. & qui fe terminera à l'autie pole, fera plus courte avrès l'applatissement qu'elle ne l'étoit auparavant.

Ce qui rend le mot applatir difficile à définir exactement, c'est qu'il faut que la définition convienne à tous les corps . de socique nature & de quelque figure qu'ils foient; avant & après l'applatissement, réguliers on irréguliers, terminés par des furfaces planes ou furfaces convexes ca-

pables de condenfation ou non.

Pour cet effet , concevez une puiffance appliquée au corps qu'on applatit; imaginez une ligne tirée à - travers ce corps dans la direction de cette puissance; fi de cette ligne indéfinie qui marque la direction de la puissance, la partie interceptée dans la solidité du corps, se trouve moindre après l'action de la puissance qu'elle ne l'étoit auparavant, le corps eft applati dans cette direction.

Il est évident que cette notion de l'applatissement convient à chaque point de la furface d'un corps applati pris féparément. & qu'elle est par confequent génémle, quoiqu'elle semble d'abord souffrir une exception.

APPLATIR. Voyez PRESSER, enter-

me de cornetier.

APPLATISSOIRES, f. f. pl. c'est dans les ufines où l'on travaille le fer , le nom que l'on donne à des parties de moulins qui fervent à applatir & étendre les barres de fer , pour être fondues de la même chande dans les grandes fonderies , ou d'une autre chaude dans les petites fonderies. Voyez les articles FORGES, FON-DRE , FONDERIES petites & grandes. Ces parties qu'on appelle applatissires, ne font autre chole que des cylindres de fer qu'on tient approchés ou éloignés à discrétion, & entre lesquels la barre de fer entraînée par le mouvement que font ces cylindres fur eux - mêmes & dans le même sens, est allongée & étendne.

APPLAUDISSEMENT, f. m. Hift. mc. Les applaudiffemenschez les Romains | parties de l'espace. Voy. MOUVEMENT.

Tome III. Part. I.

accompagnoient les acclamations, & il y en avoit de trois fortes : la premiere qu'on appelloit bombi, parce qu'ils imitoient le bourdonnement des abeilles : la seconde étoit appellée imbrices, parce . qu'elle rendoit un fon femblable au bruit que fait la pluie en tombant fur des tuiles ; & la troifieme fe nommoit refte, parce qu'elle imitoit le fon des coquilles ou castagnettes : tous ces applaudiffemens , comme les acclamations , se donnoient en cadence ; mais cette harmonie étoit quelquefois troublée par les gens de la campagne qui venoient aux fpectacles . & qui étoient mal inftruits. Il y avoit encore d'autres manieres d'applaudir; comme de se lever, de porter les deux mains à la bouche. & de les avancer vers ceux à qui on vouloit faire honneur; ce qu'on appelloit adorare, ou bafia jactare; de lever les deux mains jointes en croifaut les pouces; & enfin de faire voltiger un pan de sa toge. Mais comme cela étoit embarraffant . l'empereur Aurélien s'avifa de faire distribuer au peuple des bandes d'étoffe pour fervir à cet ulage. Mem. de l'Acad des Belles - Lettres. (G)

\* APPLEBY, Glog. mod., ville d'Angleterre , cap. du Westmorland , fur

l'Eden. Long. 14, 50; let 54, 40.

\* APPLEDORE, Géog. mod., petite ville du comté de Kent, en Angleterre, fur la riviere de Photen , à deux lieues au nord du château de Rev.

\* APPLICATION, f. f. Psychologie. acte de l'ame, par lequel elle fixe son attention fur un fujet, en fait pendant long-temps l'objet de ses pensées, à desfein de le connoître austi parfaitement qu'il est possible. (+)

APPLICATION, action par laquelle on applique une chofe fur une autre : l'application d'un remede sur une

partie malade.

Il fe dit aussi de l'adaptation des particules nourricieres en place de celles qui fe font perdues. V. NUTRITION. (L)

APPLICATION, c'eft l'action d'appliquer une chofe à une autre, en les approchant, ou en les mettant l'une auprès de l'autre.

On définit le mouvement , l'application fuccessive d'un corps aux différentes

On entend quelquefois en géométrie par application, ce que nous appellons en arithmétique division. Ce mot eft plus d'usage en latin qu'en françois : applicare 6 ad 3 eft la même chole que divifer 6 par 3. Voyez DIVISION.

Application, fe dit encore de l'action de poser ou d'appliquer l'une sur l'autre deux figures planes égales ou inégales.

. C'est par l'application ou inperposition qu'on démontre plusieurs propositions fondamentales de la géométrie élémentaire; par exemple, que deux triangles oni ont une même bafe & les memes angles à la base, sont égaux en tout; que le diametre d'un cercle le divife en deux parties parfaitement égales; qu'un quarré est partagé par sa diagonale en deux triangles égaux & semblables, &c. Voyez SUPERPOSITION.

APPLICATION d'une science à une autre, en général, se dit de l'usage qu'on fait des principes & des vérités qui appartiennent à l'une pour perfectionner

& angmenter l'autre.

En général', il n'est point de science on d'art qui ne tienne en partie à quelqu'autre. Le discours préliminaire qui eft à la tête de cet ouvrage, & les grands articles de ce dictionnaire, en fournis-

fent par - tout la preuve.

APPLICATION de l'Algebre on de l'analyse à la géométrie. L'algebre étant, comme nous l'avons dit à son article, le calcul des grandeurs en général, & l'analyse l'usage de l'algebre pour découvrir les quantités inconnues ; il étoit naturel qu'après avoir découvert l'algebre & l'analyle, on fongeat à appliquer ces deux sciences à la géométrie, puisque les lignes, les furfaces & les folides dont la géométrie s'occupe, font des grandeurs mesurables & comparables entr'elles . & dont on peut par conféquent affiiner les rapports. Voyez ARITHMETI-QUE UNIVERSELLE. Cependant julqu'à M. Descartes , personne n'y avoit penté, quoique l'algebre eut déjà fait d'affez grands progrès, fur - tout entre les mains de Viete. Voyez ALGEBRE. C'est dans la geométrie de M. Descartes one l'on trouve pour la premiere fois l'application de l'algebre à la géométrie, ainfi que des méthodes excellentes pour perfectionner l'algebre même : ce grand

génie a rendu par - là un setvice immbe tel aux mathématiques, & donné la cl des plus grandes découvertes qu'on pû espérer de faire dans cette science.

Il a le premier appris à exprimer pa des équations la nature des courbes. résoudre par le secours de ces même courbes les problèmes de géometrie enfin a démontrer fouvent les théorème de géométrie par le fecours du calcu algébrique, lorsqu'il fersit trop penibl de les démontrer autrement en se ser vant des méthodes ordinaires. On verr aux articles Construction, Equa TION, COURBE, en quoi conlifte cett application de l'algebre à la géométrie Nous ignorons fi les anciene avoien quelque secours semblable dans leurs re cherches: s'ils n'en ont pas eu, on n peut que les admirer d'avoir été fi lois fans ce secours. Nous avons le trait d'Archimede fur les spirales , & ses pro pres démonstrations ; il est difficile d favoir fi ces démonstrations exposent pré cisément la méthode par laquelle il el parvenu, à découvrir les propriétés de spirales ; ou si après avoir trouvé ce propriétés par quelque méthode particu liere, il a en dellein de cacher cette mé thode par des démonstrations embarral fées. Mais s'il n'a point en effet suiv d'autre methode que celle qui eft con tenue dans ces démonstrations mêmes, i est étonnant qu'il ne se soit pas égaré & on ne peut donner une plus grand preuve de la profondeur & de l'étendu de fon génie : car Bouillaud avoue qu'i n'a pas entendu les démonstrations d'Ar chimede, & Viete les a injustemen accufées de paralogifme.

Quoi qu'il en soit, ces mêmes dé monstrations qui ont coûté tant de pein à Bouilland & à Viete, & peut-être tan à Archimede, peuvent aujourd'hui êtr extrêmement facilitées par l'application de l'algebre à la géométrie. On en peu dire autant de tous les ouvrages géomé triques des anciens, que presque per sonne ne lit, par la facilité que donn l'algebre de réduire leurs démonstration à quelques lignes de calcul.

Cependant M. Newton, qui connoil foit mieux qu'un autre tous les avanta ges de l'analyse dans la géométrie, s plaint eu plusieurs endroits de ses ouvra ges, de ce que la lecture des anciens !

gemeires eft abandonnée.

En effet, on regarde communément la méthode dont les anciens se sont fervis dans leuis livres de géométrie, comme plus rigourenfe que celle de l'analyle ; & c'eft principalement fur cela que sont fondées les plaintes de M. Newten, qui craignoit que par l'ulage trop fréquent de l'analyle, la géometrie ne perdit cette rigueur qui caractérife fes demonstrations. On ne peut nier que ce grand homme ne fut fonde, au moins en partie, à recommander jusqu'à un certain point, la lecture des anciens géometres. Leurs démonstrations étant plus difficiles, exercent davantage l'efprit , l'accoutument à une application plus grande, lui donnent plus d'étendue, & le forment à la patience & à l'opiniatreté, fi neteffaires pour les découvertes. Mais il ne faut rien outrer; & fi l'on s'en tenoit à la seule methode des anciens, il'n'y a pas d'apparence que, même avec le plus grand génie, on put faire dans la géométrie de grandes découvertes, on du moins en auffi grand nombre qu'avec le secours de l'anaiyle. A l'égard de l'avantage qu'on veut donner aux démonstrations faites à la maniere des anciens, d'être plus rigoureules que les démonstrations ana-lytiques, je doute que cette prétention loit bien fondée. J'ouvre les Principes de Newton : je vois que tout y est démontré à la maniere des anciens ; mais en même temps je vois clairement que Newton a trouvé ses théorèmes par une autre méthode que celle par laquelle il les démontre , & que les démonstrations ne font proprement que des calculs analytiques qu'il a traduits , & déguifés en substituant le nom des lignes à leur valeur algébrique. Si on prétend que les démonftrations de Newton font rigoureules, ce qui est vrai; pourquoi les traductions de ces démonstrations en langage algébrique, ne seroient-elles pas rigoureuses aussi? Que j'appelle une ligne A B , ou que je la déligne par l'expression algébrique a, quelle différence en peut - il résulter pour la certitude de la démonstration? A la vérité la derniere dénomination a cela de particulier, que quand j'aurai déligné toutes les lignes

par des caracteres algébriques . je pourrai faire fur ces caracteres beaucoup d'opérations, sans songer aux lignes ni à la figure; mais cela même est un avant ge; l'esprit est soulagé, il n'a pas trop de toutes les forces pour résoudre ceitains problèmes, & l'analyse les épargne autant qu'il est possible. Il suffit de favoir que les principes du calcul font certains ; la main calcule en toute furcté, & arrive presque machinalement à un résultat qui donne le théorème ou le problème que l'on cherchoit, & auquel fans cela l'on ne feroit point parvenu, ou l'on ne feroit arrivé qu'avec heaucoup de peine. Il ne tiendra qu'à l'analytte de donner à la démonstration ou à la folution la rigueur prétendue qu'on croit lui manquer ; il lui fuffira pour cela de traduire la démonstration dans le langage des anciens, comme Newton a fait les fiennes. Qu'on se contente donc de dire que l'ulage trop fréquent & trop facile de l'analyse peut rendre l'esprit paresseux , & on aura raifon, pourvu que l'on convienne en même temps de la nécessité absolue de l'analyfe pour un grand nombre de recherches; mais je doute fort que cet usage rende les démonstrations mathématique; moins rigourenfes. On pent regarder la méthode des anciens comme une route difficile, tortueuse, embarraffée, dans laquelle le géometre guide fes lecteurs : l'analyste place à un point de vue plus élevé, voit pour ainsi dire, cette route d'un conp-d'œil; il ne tient qu'à lui d'en parcourir tous les sentiers , d'y conduire les antres, & de les y arrêter aufli long - temps qu'il le vent.

Au reste, il y a des cas où l'usage de l'analyse, loin d'abréger les démonstrations, les rendroit au contraire plus embarraffees. De ce nombre font entr'autres plulieurs problèmes ou théorèmes, où il s'agit de comparer des angles entr'eux. Ces angles ne sont exprimables analytiquement que par leurs finds . & l'expression des sinus des angles est souvent compliquée ; ce qui rend les conftructions & les démonstrations difficiles en se servant de l'analyse. Au reste c'est aux grands géometres à savoir quan.t ils doivent faire ulage de la méthode des anciens , oul lui préférer l'analyfe.

feroit difficile de donner fur cela des re-

APPLICATION de la géométrie à l'algebre. Quoiqu'il foit beaucoup plus ordinaire & plus commode d'appliquer l'algebre à la géométrie, que la géométrie à l'algebre, cependant cette derniere application a lieu en certains cas. Comme on représente les lignes géométriques par des lettres, on peut quelquefois représenter par des lignes les grandeurs numériques que les lettres expriment, & il peut même dans quelques occasions en résulter plus de facilité pour la démonstration de certains théorèmes , ou la résolution de certains problèmes. Pour en donner un exemple simple, je suppose que je veuille prendre le quarré de a + b; je puis par le calcul algébrique démontrer que ce quarré contient le quarré de a, plus celui de b, plus deux fois le produit de a par b. Mais je puis auffi démontrer cette proposition en me servant de la géométrie. Pour cela je n'ai qu'à faire un quarré, dont je partagerai la base & la hanteur chacune en deux parties, dont j'appellerai l'une a , & l'autre b ; enfuite tirant par les points de division les lignes paralleles aux cotés du quarré, je diviserai ce quarré en quatre surfaces, dont on verra au premier coup-d'æil que l'une fera le quarre de a , une autre celui de b , & les deux autres seront chacune un rectangle formé de a & de b ; d'où il s'ensuit que le quarré du binome a + b contient le quarré de chaqune des deux parties , plus deux fois le produit de la premiere par la seconde. Cet exemple, très - fimple & à la portée de tout le monde , peut fervir à faire voir comment on applique la géométrie à l'algebre, c'est-àdire comment on peut fe fervir quelquefois de la géométrie pour démontrer les théorèmes d'algebre.

Au reste, l'application de la géométrie à l'algebre n'est pas si nécessaire dans l'exemple que nous venons de rapporter, que dans plusieurs autres, trop compliqués pour que nous en fassions ici une énumération fort étendue. Nous nous contenterons de dire que la considération, par exemple, des courbes de genre parabolique, & du cours de ces courbes par rapport à leur axe, est sou-

vent utile pour démontrer aisément plufieurs théorèmes fur les équations & fur leurs racines. Foyez entr'antres l'ufage que M. l'abbé de Gua a fait de ces fortes de courbes, mém. acad. 1741, pour démontrer la fameuse regle de Descartes fur le nombre des équations. Voyez PARABOLIQUE, CONSTRUCTION, ETc. On peut même quelquefois appliquer la géométrie à l'arithmétique, c'elt - àdire se servir de la géométrie pour démontrer plus ailement fans analyse & d'une maniere générale, certains théorêmes d'arithmétique; par exemple, que la fuite des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9. &c. ajoutés successivement, donne la fuite des quarres 1, 4, 9, 16, 25, &c.

Pour cela, faites un triangle rectangle A B E (fig. 65. Mechan. ) dont un coté soit horizontal & l'autre vertical ( je les défigne par l'orizontal & vertical. pour fixer l'imagination ): divisez le coté vertical A B en tant de parties égales que vous voudrez, & par les points de divifion 1 , 2 , 3 , 4 , &c. menez les paralleles If, 2g, &c. à BE, vous au-rez d'abord le petit triangle A If, enfuite le trapeze 1 fg 2 , &c. qui vandra trois fois ce triangle; puis un troisieme trapeze 2 g b 3. qui vaudra cinq fois le triangle : deforte que les espaces terminés par co paralleles If, 2g, &c. feront réprélentés par les nombres suivans, 1, 3, 5, 7, &c. en commençant par le triangle A I f, & délignant ce triangle

par 1, 5.
Or les fommes de ces espaces seront les triangles A 1 f, A 2 g, A 3 h, &c. qui sont comme les quarrés des cotés A 1, A 2, A 3, c'est-à-dire comme 1, 4, 9, &c. donc la somme des nombres impairs donne la somme des nombres quarrés. On peut sans doute démontrer cette proposition algébriquement; mais la démonstration précédente peut satisfaire ceux qui ignorent l'algebre. Voyez Accélération.

APPLICATION de la géométrie & de l'algebre à la méchanique. Elle est fondée fur les mêmes principes que l'application de l'algebre à la géométrie. Elle confiste principalement à réprésenter par des équations les courbes que décrivent les corps dans leur mouvement, à déterminer l'équation entre les espaces que

les corps décrivent (lorfqu'il font animes pas des forces quelconques), & le temps qu'ils employent à parcourir ces espaces, &c. On ne pent à la vérité comparer ensemble deux choses d'une nature differente , telles que l'espace & le temps; mais on peut comparer le rapport des parties du temps avec celui des parties de l'espace parcouru. Le temps par la nature coule uniformément, & la michanique suppose cette uniformité. Du refte, sans connoître le temps en luimeme. & sans en avoir de mesure précife, nous ne pouvons représenter plus clairement le rapport de ses parties, que par celui des parties d'une ligne droite indéfinie. Or l'analogie qu'il y a entre le rapport des parties d'une telle ligne, & celui des parties de l'espace parcouru par un corps qui se meut d'une maniere quelconque, peut toujours être exprimé per une equation. On peut donc imagiser une courbe dont les abscisses repréfentent les portions du temps écoulé depuis le commencement du mouvement; les ordonnées correspondantes désignant les espaces parcourus durant ces portions de temps. L'équation de cette courbe exprimera, non le rapport des temps aux elpaces, mais, fi on peut parler ainfi , le rapport du rapport que les parties de temps ont à leur unité, à celui que les parties de l'espace parcourn ont à la leur; car l'equation d'une courbe peut être confidérée, ou comme exprimant le rapport des ordonnées aux abscisses , ou comme l'équation entre le rapport que les ordonnées ont à leur unité, & celui que les abscisses correspondantes ont à la

ll ch donc évident que par l'application seule de la géométrie & du calcul, 
on peut, sans le secours d'aucun autre, 
principe, trouver les propriétés générales du mouvement, varié suivant une loi 
quelconque. On peut voir à l'article AcCÉLÉRATION, un exemple de l'application de la géométrie à la méchanique; les 
temps de la descente d'un corps pesant 
y sont représentés par l'abscisse d'un 
triangle, les vitesses par les ordonnées, 
« ASSCISSE & ORDONNÉE, & les espect parcourus par l'aire des parties du 
triangle. Poyez TRAJECTOIRE, MOUTEMENT, TEMPS, & ...

APPLICATION de la méchanique à la géométrie. Elle consiste principalement dans l'usage qu'on fait quelquefois du centre de gravité des figures, pour déterminer les solides qu'elles forment. Voyez CENTRE DE GRAVITÉ.

ÀPPLICATION de la géométrie & de l'astronomie à la géographie. Elle consiste en trois choses. 1°. A déterminer par les opérations géométriques & astronomiques la figure du globe que nous habitons. Voyez FIGURE DE LA TERRE, DEGRÉ, &c. 2°. A trouver par l'observation des longitudes & des latitudes la position des lieux. Voyez LONGITUDE & LATITUDE. 3°. A déterminer par des opérations géométriques la position des lieux peu éloignés l'un de l'autre. Voyez CARTE.

L'astronomie & la géométrie sont aussi d'un grand usage dans la navigation. V.

NAVIGATION, &c.

APPLICATION de la géométrie & de l'analyse à la physique. C'est à M. Newton qu'on la doit, comme on doit à M. Descartes l'application de l'algebre à la géométrie. Elle est fondée sur les mêmes principes que l'application de l'algebre à la géométrie. La plupart des propriétés des corps ont entr'elles des rapports plus ou moins marqués que nous pouvons comparer, & c'est à quoi nous parvenons par la géométrie, & par l'analyse ou algebre. C'est sur cette application que sont fondées toutes les sciences physico - mathématiques. Une seule observation ou expérience donne souvent toute une science. Supposez, comme on le sait par l'expérience. que les rayons de lumiere le réfléchissent en faifant l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion, vous aurez toute la catoptrique. V. CATOPTRIQUE. Cette expérience une fois admise, la catoptrique devient une science purement géométrique , puisqu'elle se réduit à comparer des angles & des lignes données de pofition. Il en eft de même d'une infinité d'autres. En général, c'est par le secours de la géométrie & de l'analyse que l'on parvient à déterminer la quantité d'un effet qui dépend d'un autre effet micux connu. Donc cette science nous est prefque toujours nécessaire dans la comparaison & l'examen des faits que l'expérience nous découvre. Il faut avouer ce-E 3

pendant que les différens sujets de phyfique ne font pas également fusc ptibles de l'application de la géométrie. Plusieurs expériences , telles que celles de l'aimant . de l'électricité , & une infinité d'autres, ne donnent aucune prife au calcul; en ce cas il faut s'abstenir de l'y appliquer. Les géometres tombent quelquefois dans ce défaut, en substituant des hypotheses aux expériences, & calculant en conféquence ; mais ces calculs ne doivent avoir de force qu'autant que les hypothefes fur lefquelles ils font appuyés, font conformes à la nature ; & il faut pour cela que les observations les confirment, ce qui par malheur n'arrive pas toujours. D'ailleurs quand les hypotheses seroient vraies, elles ne font pas toujours fuffisantes. S'il y a dans un effet un grand nombre de circonstances dues à plufieurs causes qui agiffent à la fois, & qu'on se contente de confidérer quelques-unes de ces eaufes, parce qu'étant plus simples leur effet pent être calculé plus aifement. on pourra bien par cette méthode avoir l'effet partiel de ces caufes ; mais cet effet fera fort différent de l'effet total . qui résulte de la réunion de toutes les caufes.

APPLICATION de la méthode géométrique à la métaphyfique. On a quelquefois abusé de la géométrie dans la phyfique, en appliquant le calcul des propriétés des corps à des hypotheses arbitraires. Dans les sciences qui ne peuvent par leur nature être foumifes à aucun calcul, on a abufé de la méthode des géometres, parce qu'on ne pouvoit abuser que de la méthode. Plusieurs ouvrages métaphyfiques, qui ne contiennent Souvent rien moins que des vérités certaines, ont été exécutés à la maniere des géometres ; & l'on y voit à toutes les pages les grands mots d'axiome, de théorême , de corollaire , &c.

Les auteurs de ces ouvrages se sont apparemment imaginé que de tels mots faisoient par quelque vertu secrete l'essence d'une démonstration, & qu'en écrivant à la fin d'une proposition, ce qu'il falloit démontrer, ils rendroient démontre ce qui ne l'étoit pas. Mais ce n'est point à cette méthode que la géométrie doit sa certitude, c'est à l'évidence &

à la simplicité de son objet; & comme un livre de géométrie pourroit être trèsbon & s'ecartant de la forme ordinaire . un livre de métaphyfique ou de moralepeut souvent être mauvais en suivant la methode des géometres. Il faut même fe défier de ces fortes d'ouvrages ; car la plupart des prétendues démonstrations n'y font fondées que fur l'abus des mots. Ceux qui ont reffechi fur cette matiere . favent combien l'abus des mots est facile & ordinaire, fur - tout dans les matieres métaphyfiques. C'est en quoi on peut dire que les scholastiques ont excellé, & on ne fauroit trop regretter qu'ils n'avent pas fait de leur fagacité un meilleur ulage.

APPLICATION de la métaphyfique à la géométrie. On abuse quelquefois de la métaphyfique en géométrie, comme on abule de la méthode des géometres en métaphyfique. Ce n'est pas que la géométrie n'ait . comme toutes les autres sciences, une métaphysique qui lui soit propre ; cette métaphylique est même certaine & incontestable, puisque les propositions géométriques qui en résultent, font d'une évidence à laquelle on ne fauroit se refuser. Mais comme la certitule des mathématiques vient de la fimplicité de son objet, la métaphysique n'en fauroit être trop fimple & trop lumineuse : elle doit toujours se réduire à des notions claires, précises & sans aucune obscurité. En effet, comment les conféquences pourroient-elles être certaines & évidentes, si les principes ne l'étoient pas ? Cependant quelques auteurs ont cru ponvoir introduire dans la géométrie une métaphyfique fouvent affez obscure, & qui pis eft, demontrer par cette métaphylique des vérités dont on étoit déja certain par d'antres principes. C'étoit le moyen de rendre ces vérités douteufes, fi elles avoient pu le devenir. La géométrie nouvelle a principalement donné occasion à cette mauvaife methode. On a cru que les infinimentpetits qu'elle confidere étoient des quantités réelles ; on a voulu admettre des infinis plus grands les uns que les autres; on a reconnu des infiniment petits de différens ordres, en regardant tout cela comme des réalités; au lieu de chercher à réduire ces suppositions & ces calculs

à des notions fimples. Voyez DIFFÉ-RENTIEL, INFINI & INFINIMENT PETIT.

Un autre abus de la métaphyfique en géométrie, confiste à vouloir se borner dans certains cas à la métaphyfique pour des démonstrations géométriques. En fappofant meme que les principes métaphyliques dont on part foient certains & evidens, il n'y a guere de propositions géométriques qu'on puille démontrer rigoureulement avec ce feul lecours ; presque toutes demandent , pour ainsi dire. la toife & le calcul. Cette maniere de démontrer est bien matérielle, si l'on vent: mais enfin c'est presque toujours la seule qui foit sure, c'est la plume à la main, & non pas avec des raisonnemens métaphysiques , qu'on peut faire des combinaisons & des calculs exacts.

Au reste, cette dernicre métaphysique dont nous parlons, est bonne jusqu'à un certain point, pourvu qu'on ne s'y borne pas: elle fait entrevoir les principes des découvertes; elle nous fournit des vues; elle nous met dans le chemin: mais nous ne sommes bien sûrs d'y être, û l'on peut s'exprimer de la sorte, qu'après nous être aidés du bâton du calcul, pour connoître les objets que nous n'en-

trevoyons auparavant que confusément. Il semble que les grands géometres devroient être toujours excellens métaphyliciens, au moins sur les objets de leur science : cela n'est pourtant pas tonjours. Quelques géometres ressemblent à des personnes qui auroient le sens de la vue contraire à celui du toucher: mais cela ne prouve que mieux combien le calcul est nécessaire pour les vérités géométriques. Au reste, je crois qu'on peut du moins affurer qu'un géometre qui eft manvais métaphysicien fue let objets dont il s'occupe, fera à coup für metaphyncien déteftable fur le reste. Ainfi la géométrie qui mesure les corps, peut fervir en certains cas à mefurer les elprits meme.

APPLICATION d'une chose à une autre, en général, se dit, en matiere de science ou d'art, pour désigner l'usage dont est la premiere, pour connoître ou perfectionner le seconde. Ainsi l'application de la cycloïde aux pendules, signific l'usage qu'on a fait de la cycloïde pour per-

fectionner les pendules. Voyez PEN-DULE, CYCLOIDE, &c. & ainfi d'une infinité d'autres exemples. (0)

APPLICATION, se dit particulièrement, en Théologie, de l'action par laquelle notre sauveur nous transfere ce qu'il a mérité par sa vie & par sa mort.

Voyez IMPUTATION.

C'est par cette application des mérites de Jesus-Christ que nous devons être justifiés, & que nous pouvons prétendre à la grace & à la gloire éternelle. Les sacremens sont les voies ou les instrumens ordinaires par lesquels se fait cette application, pourvu qu'on les reçoites et dispositions qu'exige le faint concile de Trente dans la vj. session. (G)

APPLIQUÉE, f. f. en Géométrie, c'est en général une ligne droite terminée par une courbe dont elle coupe le diametre; ou en général c'est une ligne droite qui se termine par une de se extrémités à une courbe, & qui par l'autre extrémité se termine encore à la courbe même, ou à une ligne droite tracée sur le plan de cette courbe. Ainsi (fg. 26, Scél. con.) EM, MM, sont des appliquées à la courbe MA M. Voyez COURBE, DIAMETRE, &c.

Le terme appliquée est synonyme à or-

donnée. Voyez ORDONNÉE. (0)

APPLIQUER, fignific, en Mathématique, transporter une ligne donnée, soit dans un cercle, soit dans un autre figure curviligne & rectiligne, ensorte que les deux extrémités de cette ligne soient dans la périmetre de la figure.

Appliquer fignifie austi diviser, sur tout dans les auteurs latins. Ils ont accoutumé de dire duc AB in CD, menez AB sur CD, pour, multipliez AB par CD; ou faites un parallélogramme rectangle de ces deux lignes; & applica AB ad CD, appliquez AB à CD, pour, divisez AB par CD, ce qu'on exprime AB

ains,  $\frac{AB}{CD}$ . On entend encore par appliquer, tracer l'une sur l'autre des figures différentes, mais dont les aires sont égales. (E)

APPIÉTRI, v. past terme de Commerce. On dit qu'une marchandise s'appiétrit, lorsque sa bonté, sa qualité & sa valeur diminuent, soit-à cause qu'elle Se corrompt ou se gate, soit parce que le débit ou la mode en est passée, & qu'il s'en fait de mauvais restes. Savary, dist. de comm. tom. I, pag. 681.

Ce terme paroît un composé du mot pietre, qui signise mauvais, vil, méprisable. Voilà de pietre marchandise, pour dire une mauvais marchandise. (G)

APPOINT ou APOINT, terme de Bauque; c'est une somme qui fait la solde d'un compte ou le montant de quelques articles que l'on tire juste. On dit, j'ai un appoint de telle somme à tirer sur un tel lieu.

Voyez fur ce mot Samuel Ricard dans fon traité général du commerce, imprimé à Amsterdam en 1700, pag. 509; & le dift. du commerce de Savary, ton. I,

pag. 681.

Appoint signific aussi la même chose que passe dans les payemens qui se sont comptant en especes, c'est-à-dire, ce qui se paye en argent si le payement se fait en or, ou en petite monnoie s'il se fait en argent, pour parfaire la somme qu'on paye & la rendre complete. Savary, diel. du comm. comp. tom. I, pag. 682. (G)

APPOINTE, adj. m. Art milit., un fantassin appointé, est celui qui reçoit une paye plus forte que les autres soldats, en considération de son conrage, on du temps qu'il a servi. V. Anspeson du temps qu'il a servi. V. Anspeson

SADE. (Q)

APPOINTÉ ou MORTE PAYE, Marine, c'est un homme qui étant à bord ne fait rien s'il veut, quoique sa dépense & ses mois de gages soient employés sur l'état d'armement; en quoi il differe du volontaire qui ne reçoit aucune paye.

APPOINTÉ, en terme de Blason, se dit des choses qui se touchent par leurs pointes: ainsi deux chovrons peuvent être appointés: trois épées mises en pairle, peuvent être appointées en cœur; trois

fleches de même, &c.

Armes en Nivernois, de gueules à deux épées d'argent, appointées en pile vers la pointé de l'écu, les gardes en bande & en barre, à une rose d'or en chef entre les gardes, & une engrélure de même autour de l'écu. (K)

APPOINTE & joint. Voyez ci - deffous

APPOINTEMENT.

APPOINTEMENT, f. m. en termes de

palais, est un reglement on jugement préparatoire qui fixe & détermine les points de la contestation, les qualités des parties, & la maniere dont le procès sera instruit, lorsqu'il n'est pas de nature à être jugé à l'audience, soit parce que sa décision dépend de quelque question qui mérite un examen sérieux, ou parce qu'il contient des détails trop longs, ou parce que les parties de concert demandent qu'il soit appointé, c'est-à-dire, instruit par écritures & jugé sur rapport. Voyez ECRI-TURES & RAPPORT.

Les appointemens des instances appointées de droit, ne sont point prononcés à l'audience, on les leve au greffe: telles sont les instances sur des comptes, sur des taxes de dépens où il y a plus de trois croix; les appels de jugemens intervenus dans des procès déja appointés en premiere instance; les causes miles sur le rôle pour être plaidées, qui n'ont pu être appellées dans l'année, &c.

Voyez Rôle, DÉPENS.

Il y a plusieurs fortes d'appointemens : l'appointement en droit, qui eft celui qui le prononce en premiere inftance; l'appointement à mettre , lequel a lieu es matieres fommaires, & ne s'inftruit pas autrement qu'en remettant les pieces du procès à un rapporteur que le même jugement a dû nommer : l'appointement d'écrire & produire, & donner causes d'appel, comme quand on appointe une caule fur le rôle de la grand'chambre : l'appointement en faits contraires, qui eft un délai pour vérifier des faits fur lefquels les parties ne font pas d'accord : l'appointement à ouir droit, qui a lieu en matiere criminelle, forsqu'après le re-collement & la confrontation, le procès ne fe trouve pas suffisamment instruit : l'appointement en droit & joint, est celui par lequel on a joint une demande incidente avec la demande principale, pour être jugées l'une & l'autre par un seul & même jugement.

Appointement de conclusion, oft un arrêt de reglement sur l'appel d'une sentence rendue en procès par écrit. Voyez

CONCLUSION. (H)

APPOINTEMENS, pension ou falaire accordé par les grands aux personnes de mérite ou aux gens à talens, à dessein de les attacher ou de les retenir à leur de Rheims, de tout ce qu'une femme

a apporté en mariage. & de ce qui lui

est échu depuis, même des dons de no-

Apports , dans quelques autres contu-

ces que son mari lui a faits.

fervice. Voyez HONORAIRE.

On fe fert communément en France du mot d'appointemens; par exemple, on dit le roi donne de grands appointemens aux officiers attachés à fon service.

Les appointemens font différens des gages. en ce que les gages font fixes & payés par les treforiers ordinaires, au lieu que les appointemens font des gratifications annuelles accordées par brevet. pour un temps indéterminé, & affignées fur des fonds particuliers. (G)

\* APPERCEPTION , f. f. Psychologie, acte par lequel l'ame se considere comme le fujet qui a telle ou telle perception , & par cette réflexion se diftinque des objets de fes perceptions.

APPERCEVOIR , v. act. Psychologie, avoir la perception d'une chose; e'eft-à-dire , fe la présenter en soi ou hors de soi à l'occasion de quelque modification que l'ame éprouve. S'appercewir, c'est avoir la conscience de ses perceptions.

APPOINTER , terme de Corroyeur , deft donner la derniere foule aux cuirs pour les préparer à recevoir le suif; il eft temps d'appointer ce cuir de vache.

APPOINTEUR, f. m. fe dit dans un fens odieux de juges peu affidus aux andiences . & qui n'y viennent guere que quand il est besoin de leur voix pour faire appointer le procès d'une partie on ils venlent favorifer.

Ce terme fe dit auffi de toutes personnes qui s'ingerent à concilier des différends & accommoder des procès. (H)

APPONDURE, f. f. terme de riviere; mot dont on fe fert dans la composition d'un train ; c'est une portion de perche employée pour fortifier le chantier lorfqu'il eft trop menu.

APPORT du fac ou des pieces; c'est la remise faite au greffe d'une cour supérieure, en confequence de son ordonnance, des titres & pieces d'un procès infimit par des juges inférieurs dont la jurissiction reffortit à cette cour ; & l'afte qu'en délivre le greffier s'appelle elle d'apport.

On appelle de même celui que donne un notaire à un particulier qui vient dépoler une piece, ou un écrit fous feingprivé dans son étude, à l'effet de lui donner une date certaine.

mes , fe prend austi pour rentes & redevances, mais confidérées du coté de celui qui les doit. (H)

APPORTAGE, f. m. terme de rivie-re, qui défigne & la peine & le salaire de celui qui apporte quelque fat-

deau.

APPOSITION . f. f. terme de Grammaire, figure de construction qu'on appelle en latin epexegefis, du grec emegnmois, composé d'ini, préposition qui a divers ulages , & d'ignynous , enarra-

On dit communément que l'apposition confifte à mettre deux ou plusieurs subflantifs de suite au même cas, sans les joindre par aucun terme copulatif, c'està-dire, ni par une conjonction ni par une préposition : mais selon cette définition , quand on dit : la foi , l'efpérance, la charité, sont trois vertus théologales ; St. Pierre , St. Matthieu, St. Jean , &c. étoient apôtres ; ces facons de parler qui ne font que des dénombremens, seroient donc des appositions. J'aime donc mieux dire que l'apposition consiste à mettre ensemble fans conjonction deux noms dont l'un est un nom propre, & l'autre un nom appellatif , en forte que ce dernier eft pris adjectivement & en qualificatif de l'autre, comme on le voit par les exemples : ardebat Alexim delicias domini, urbs Roma , c'est - à - dire , Roma que est urbs : Flandre , theatre funglant , &c. c'est-à-dire, qui est le théatre san-glant, &c. ainsi le rapport d'identité est la raison de l'apposition. (F)

APPOSITION , f. f. c'est l'action de joindre ou d'appliquer une chose à une

autre.

Apposition se dit, en physique, en parlant des corps qui prennent leur accroissement par leur jonction avec les corps environnans. Selon plusieurs physiciens, la plupart des corps du regne fossile ou minéral se forment par juxta - polition, ou par l'appolition de parties qui viennent le joindre ou s'at-

TA - POSITION. (0)

APPRECIABLE, adj. Mufique. Les sons appréciables sont ceux dont on peut trouver ou fentir l'unisson, & calculer les intervalles. M. Euler donne une espace de huit octaves depuis le son le plus aigu jusqu'au son le plus grave. appréciable à notre oreille; mais ces fons extrêmes n'étant gueres agréables, on ne passe pas communément, dans la pratique, les bornes de cinq octaves, telles que les donne le clavier à ravalement. Il y a auffi un degré de force , au-delà duquel le son ne peut plus s'apprécier. On ne fauroit apprécier le son d'une groffe cloche dans le clocher même, il faut en diminuer la force en s'éloignant pour le distinguer. De même les sons d'une voix qui crie, ceffent d'être appréciables ; c'eft pourquoi ceux qui chantent fort font fujets à chanter faux. A l'égard du bruit, il ne s'apprécie jamais ; & c'est ce qui fait fa différence d'avec le fon. Voyez BRUIT & SON. (S)

APPRECIATEUR, terme de commerce. celui qui met le prix légitime aux choses, aux marchandifes. On a ordonne que telles marchandifes feroient estimées & miles à prix par des appréciateurs & des ex-

perts.

APPRÉCIATEURS ; l'on nomme ainsi à Bordeaux ceux des commis du bureau du convoi & de la comptablie, qui font les appréciations & estimations des marchandifes qui y entrent ou qui en fortent, pour régler le pie fur lequel les droits d'entrée & de fortie en doivent être payés. On peut voir le détail de leurs fonctions dans le Dictionn. du Comm. tom. I , pag. 684.

APPRECIATION, f. f. estimation faite par experts de quelque chofe,lorfqu'ils en déclarent le veritable prix. On ne le dit ordinairement que des grains, denrées on choses mobiliaires. On condamne les débiteurs à payer les chofes dues en elpeces , finon la juste valeur , felon l'appréciation qui en fera faite par expert.

APPRECIER , v. act. estimer & mettre un prix a une chofe qu'on ne peut payer

ou representer en elpeces. (G)

APPREHENSION , Ordre encyclopédique. Entendement. Raifon. Philosophie on science. Science de l'homme. Art de penfer. Apprehenfion est une operation de

tacher les unes aux autres. Voyez Jux- l'esprit qui lui fait appercevoir une chofe ; elle eft la même chose que la perception. L'ame, felon le P. Malebranche, peut appercevoir les choses en trois manicres; par l'entendement pur, par l'imagination, par les sens. Elle appercoit par l'entendement pur, les choses spirituelles, les univerfelles, les notions communes . l'idée de la perfection , généralement toutes les pensées, lorsqu'elle les connoît par la réflexion qu'elle fait fur elle - meme. Eile apperçoit même par l'entendement pur, les choses matérielles, l'étendue avec ses propriétés ; car il n'y a que l'entendement pur qui puille appercevoir un cercle & un quarré parfait, une figure de mille cotés & choses semblables; ces sortes de perceptions s'appellent pures intellections ou pures perceptions, parce qu'il n'est point nécessaire que l'esprit forme des images corporelles dans le cerveau, pour se representer toutes ces choses. Par l'imagination l'ame n'apperçoit que les êtres matériels, lorfqu'étant absens elle se les rend préfens en s'en formant, pour ainfi dire, des images dans le cerveau : c'eft de cette maniere qu'on imagine toutes fortes de figures. Ces fortes de perceptions se penvent appelier imaginations, parce que l'ame fe presente ces objets en s'en formant des images dens le cerveau; & parce qu'on ne peut pas se former des images des chofes ipirituelles , il s'enfuit que l'ame ne peut pas les imaginer. Enfin l'ame n'apperçoit par les sens que les objets senlibles & groffiers , lorfqu'étant préfens ils font impression fur les organes extérieurs de fon corps, & que cette impression se communique au cerveau : ces fortes de perceptions s'appellent fentimens ou fenlations.

Quand le P. Malebranche prononce que les enoses corporelles nous font représentées par notre imagination, & les spirituelles par notre pure intelligence, s'entend-il bien lui-même? De coté & d'autre n'est-ce pas également une pensée de notre elprit, & agit-il moins en penfant à une montagne, qui est corporelle, qu'en pensant à une intelligence, qui est spirituelle ? L'opération de l'esprit , dira-t-on, qui agit en vertu des traces de notre cerveau par les objets corporels, est l'imagination; & l'opération de l'esprit indépendante de ces traces, est la pure intelligence. Quand les cartésiens nous parlent de ces traces du cerveau, disent-ils une chose seriente? Avec quelle espece de microscope ont-ils apperqu ces traces qui forment l'imagination? & quand ils les auraient apperques, peuvent-ils jamais savoir que l'esprit n'en a pas besoin pour toutes ses opérations, même les plus spirituelles.

Pour parler plus juste, disons que la faculté de penfer est toujours la même, tonjours egalement spirituelle, fur quelqu'objet qu'elle s'occupe. On ne prouve nullement sa spiritualité plutôt par un objet que par un autre, ni plutôt par ce qu'on appelle pure intellection, que par ce qui s'appelle imagination. Les anges ne penfent ils pas à des objets corporels & à des objets spirituels? nous avisonsnous pour cela de distinguer en eux l'imagination d'avec la pure intelligence? ent-ils befoin des traces du cerveau d'un coté piutôt que de l'autre ? Il en est ainsi de neus; des que notre efprit penfe, il pense absolument par une spiritualité aufli véritable que les purs esprits, foit qu'il s'appelle imagination ou pure intelligence.

Mais quand un corps se présente à notre esprit, ne dit-on pas qu'il s'y sorme un fentôme? Le mot fantôme, admis par d'anciens philosophes, ne signifie rien dans le sujet présent, ou signifie seulement l'objet intérieur de notre esprit, en tant qu'il pense à un corps. Or cet objet intérieur est également spirituel, soit en pensant aux corps, soit en pensant aux esprits; bien que dans l'un & l'autre cas il ait besoin du secours des sens. Je conclus que la différence essentielle qu'ont voulu établir quelques- uns entre l'imagination & la pure intelligener, n'est qu'une pure imagination, (X)

APPRÉHENSION, s. f. en terme de Droit, signifie la prise de corps d'un criminel ou d'un débiteur. (II)

\* APPRENDRE, étudier, s'instruire, Gramm. étuder, c'est travailler à devenir savant. Apprendre c'est réussir. On étudie pour apprendre, & l'on apprend à force d'étudier. On ne peut étudier qu'une chofe à la fois, mais on peut, dit M. l'abbé Girard, en apprendre pluseurs : ce qui métaphysiquement pris n'est pas vrai:

plus on 'apprend, plus on sait; plus on éttadie, plus on se fatigue. C'est avoit bien étudié que d'avoir appris à douter. Il y a des choses qu'on apprend sans les étudier, & d'autres qu'on étudie sans les apprendre. Les plus savans ne sont pas ceux qui ont le plus étudié, mais ceux qui ont le plus appris. Synon. Franç.

On apprend d'un maître; on s'instruit par foi-même. On apprend quelquefois ce qu'on ne voudroit pas favoir; mais on veut tonjours savoir les chofes dont on s'instruit. On apprend les nouvelles publiques; on s'instruit de ce qui se passe dans le cabinet. On apprend en écoutant; on s'instruit en interro-

geant.

APPRENTIF ou APPRENTI, f. m.

Commerce, jeune garçon qu'on met &
qu'on oblige chez un marchand ou chez
un maitre artifan dans quelqu'art ou
métier, pour un certain temps, pour apprendre le commerce, la marchandife &
ce qui en dépend, tel ou tel art, tel ou
tel métier, afin de le mettre en état de
devenir un jour marchand lui-même, ou
maître dans tel ou tel art.

Les apprentifs marchands font tenus d'accomplir le temps porté par les statuts; néanmoins les ensans des marchands font réputés avoir fait leur apprentissage, lorsqu'ils ont demeuré actuellement en la maison de leur pere ou de leur mere, faisant profession de la même marchandise, jusqu'à dix-scpt ans accomplis, selon la disposition de l'ordonnance de 1673.

Par les flatuts des six corps des marchands de Paris, le temps du service des apprentiss chez les maîtres, est différemment réglé. Chez les drapiers chaussetiers, il doit être de trois ans; chez les épiciers ciriers, droguistes & consseurs, qui ne font qu'un corps avec eux, de quatre ans; chez les merciers jouailliers, de trois ans; chez les pelletiers-haubanniers-fourcurs, de quatre ans; chez les bonnetiers aulmussers mitonniers, de cinq ans; & chez les orsevres jouailliers, de cinq ans; & chez les orsevres jouailliers, de des les orsevres jouailliers, de huit ans.

Les apprentifs doivent être obligés pardevant notaires, & un marchand n'en peut prendre qu'un à la fois.

Outre les apprentifs de ces fix corps, il y a encore des apprentifs dans toutes les communautés des arts & métiers de la ville & fauxbourgs de Paris; ils doivent tous, auffi - bien que les premiers, être obligés pardevant notaires, & font tenus après leur apprentissage de servir eucore chez les maitres pendant quelque temps en qualité de compagnons. Les années de leur apprentissage, aussi bien que de ce fecond service, sont différentes, en nombre suivant les différens statuts des communautés.

Le nombre des apprentifs que les maitres penvent avoir à - la - fois, n'est pas

non plus uniforme.

Aucun apprentif ne peut être requ'à la maitrife, s'il n'a demandé & fait fon chef d'œuvre.

La veuve d'un maître peut bien continuer l'apprentif commencé par son mari, mais non pas en faire un nouveau. La veuve qui épouse un apprentif, l'affranchit dans plusieurs communautés.

Les apprentifs des villes où il y a jurandes, peuvent être reque à la maîtrise de Paris, en faifant chef-d'œuvre après avoir été quelque temps compagnons chez les maitres, plus ou moins, suivant les communantés. (G)

APPRENTISSAGE, f. m. Comm., le dit du temps que les apprentifs doivent être chez les marchands ou maîtres des arts & métiers. Les brevets d'apprentissage doivent être enregistrés dans les registres des corps & communautés, & leurs temps ne commence à courir que du jour de leur enregistrement. Aucun ne peut être requ marchand qu'il ne rapporte son brevet & ses certificats d'apprentiffage. Art. 3. du tit. I. de l'ordonn. de 1673. (G)

APPRENTISSE, f. f. Commerce, fille ou femme qui s'engage chez une maitreffe pour un certain temps par un brevet pardevant notaire afin d'apprendre fon art & fon commerce, de la même maniere à-peu-près que les garcons apprentifs. Voyez APPRENTIF. (G)

APPRET des étoffes de foie. Toutes les étoffes légeres de soie sont apprêtées, principalement le fatin, & prennent par cette façon qu'on leur donne, du lustre & de la confistance.

Pour apprêter un satin, on fait disfoudre de la gomme arabique dans une certaine quantité d'eau; après quoi on paffe l'étoffe enroulée fur une enfuple, au - deffus d'un grand brafier; & à mefure qu'elle paffe, on t'enroule fur une autre ensuple éloignée de la premiere de 12 piés environ. L'étoffe est placée fur ces ensuples, de maniere que l'endroit est tourne du coté du brafier ; c'est entre ces deux ensuples que le brafier est pole; & à mesure que l'onvrier roule d'un coté la piece d'étoffe bien tendue, un autre ouvrier passe sur la partie de l'envers de l'étoffe , qui eft entre les deux ensuples, l'eau gommée avec des éponges humectées pour cette opération. La chaleur du brafier doit être si violente, que l'eau gommée ne puisse transpirer au - travers de l'étoffe, qui en seroit tachée, de façon qu'il faut que cette eau feche à mesure que la piece en est humectée. Voilà la facon d'apprêter les petits fatins.

Les Hollandois apprétent les petits velours de la même façon, avec cette différence, que l'étoffe est accrochée par la lifiere sur deux traverses de bois de distance en distance d'un pouce, pour lui conferver sa largeur au moyen de vis & écroues qui l'empêchent de se retrécir. On ne décroche l'étoffe apprêtée que quand la gomme est seche, ce qui rend l'apprêt plus long à faire que pour une étoffe mince. On suit une pareille méthode pour les étoffes fortes qui n'ont pas la qualité qu'elles exigeroient; ce qui est une espece de fraude. On appelle don-

neurs d'eau ces apprêteurs.

APPRET, f. m. en Draperie. On comprend fous ce mot toutes les opérations qui suivent la foule, telles que le garnissage on le tirage du chardon, la tonte. la presse, &c. Voyez l'article DRAPE-RIE.

APPRET, terme de Chapelier, ce sont les gommes & les colles fondues dans de l'eau, dont les chapeliers se servent pour gommer les chapeaux & leur donner du corps, afin que les bords se soutiennent d'eux-memes, & que leurs formes confervent toujours leur figure. L'apprêt eft une des dernieres façons que les ouvriers donnent aux chapeaux, & une des plus difficiles; car pour que l'apprêt foit bon.

d ne doit point du tout paroître en dehors. V. CHAPEAU & CHAPELIER.

Appaer, chez les pelletiers. Les peaux qu'on destine à faire des fourrures, & qui sont garnies de leur poil, doivent, avant que d'être employées par le pelletier, recevoir quelques façons pour les adoucir. Cette préparation consiste à les passer en huile, si ce sont des peaux dont le poil tienne beaucoup; mais si le poil s'enleve aisement, on les prépare à l'alun, comme nous l'allons expliquer.

Les principales peaux dont on se sert pour les fourrures, sont les martres de toute espece, les hermines, le castor, le loutre, le tigre, le petit-èris, la fouine, l'ours, le toup de plusieurs sortes, le putois, le chien, le chat, le renard, le lievre, le lapin, l'agneau, & autres semblables.

Maniere de passer en huile les peaux destinées à fuire des fourrures. que les peaux sont arrivées chez l'ouvrier, on les coud ensemble, de maniere que le poil ne puisse pas se gater; enfuite on les enduit d'huile de navette, qui eft la feute qui foit propre à cet ufage; après quoi on les foule aux piés, pour y faire pénétrer l'huile & les rendre plus maniables. Si elles ne font pas suffilamment adoucies, on réitere la même opération, & on y remet de nouvelle huile; infqu'à ce qu'elles foient arrivées au point de ponvoir être manices comme une étoffe. Cela fait, on les met fur un chevalet pour v être écharnées, & lorfqu'elles sont bien nétovées du coté de la clair; & qu'il n'y refte plus rien, on les découd, & on les dégraisse de la maniere suivante. étale les peaux sur terre, le coté de la chair en - deffous, & on les poudre du cote du poil avec du platre bien fin & paffe an tamis ; ensuite on bat les peaux avec des baguettes, pour en faire toinber le platre. Il faut recommencer cette opération jufan'à ce qu'elles foient totalement dégraissées, & en état d'être employées.

Mais comme il se trouve souvent des peaux dont le poil ne tient pas beaucoup, ces peaux perdroient leur poil si on les passoit en huile; ainsi au lieu d'huile on les apprête de la maniere suivante.

On prend de l'alun , du fel marin, &

de la farine de feigle; on délaye le tout ensemble dans l'eau, & on en forme une pâte liquide comme de la bouillie; enfuite on enduit les peaux du coté de la chair: cette opération resserre la peau & empéche le poil de tomber. Cette façon se réstere jusqu'à ce que les peaux soient tout-à-sait devenues souples & maniables; après quoi on les porte chez le pelletier pour y être employées en fourrures.

( Peinture d' ) c'est ainsi APPRÊT qu'on appelle la peinture qui fe fait fur le verre avec des couleurs particulie-On fe fert du verre blanc. Les couleurs appliquées fur ce verre, se fondent & s'incorporent. Cette peinture étoit fort en ulage autrefois, principalement pour les grands vitraux d'églife, où l'on employoit, dit M. de la Hire Mem. de l'académie , tom. IX. pour des couleurs vives & fortes, des verres colorés dans le fourneau, sur lesquels on mettoit des ombres pour leur donner le relief; ce qui ne s'entend guere. Mais voyez à l'article PEINTURE le détail de la maniere de peindre d'apprêt ou fur le verre.

APPRÈTER, v. act. chez les fondeurs de caracteres d'imprimerie, c'est donner aux caracteres la derniere façon, qui confifte à polir, avec un couteau fait exprès, les deux cotés des lettres qui forment le corps, pour fixer & arrêter ce corps, suivant les modeles qu'on aura donnés à suivre, on suivant la proportion qui lui est propre; ce qui se fait à deux, trois ou quatre cent lettres à la fois, qui sont arrangées les unes à coté des autres, fur un morceau de bois long qu'on appelle composteur. Etant ainfi arrangées, on les ratiffe avec le couteau. plus ou moins, jufqu'à ce qu'elles foient polies & arrivées au degré précis d'épaiffeur qu'elles doivent avoir. Voyez COMPOSTEUR , FONDERIE , & CA-RACTERES.

APPRÉTER l'étain. Toutes les gouttes étant reverchées, voyze REVERCHER, on les apprète, ainsi que les endroits des jets qu'on a épilés. Voyce EPILER. Apprêter, c'es écovaner, ou raper, limer la piece, pour la rendre unie & facile à tourner. On dit éconaner, parce qu'on se fert d'une éconane ou écoine, ou d'une rape,

outil de fer dont les dents font plus groffes que celles des limes. Pour apprêter aisement, il faut avoir devant soi une selle de bois à quatre piés, de trois piés de long sur environ un pié de large, de la hauteur du genou, au milieu de laquelle il y ait une planche en - travers d'environ 18 pouces de long, & de 10 ou 12 de large ; on arrête cette felle, que l'on appelle établi ou apprétoir, avec une perche ou morceau de bois posé sur le milieu , & portant roide contre le plancher, pour tenir l'apprétoir en arret. En tenant sa piece du genou gauche, fi c'eft de la poterie, & appuyant contre l'apprétoir, on a les deux mains libres, & avec l'écouane on rape les gouttes, en faifant aller cet outil à deux mains. Si c'est de la vaisselle, on tient plusieurs pieces ensemble l'une sur l'autre, fur fes genoux, en les appuvant à l'apprétoir, soit pour raper les jets, foit pour raper les gouttes. L'écouane ou la rape doit être courbe lorsqu'il faut aller fur les endroits plats, comme les fonds; puis on rape les bavures d'autour du bord avec une rape plus petite que l'écouane, ou un gratoir fous bras; & fi les gouttes font un peu groffes par dedans, on les unit avec le gratoir ou un cifeau.

On dit encore apprêter pour tourner, de ce qui fe tourne avant de fouder, comme les bouches des pots-à vin, les

bas des pots-à-l'eau, &c.

On peut encore dire appreter pour tourner, de ce qui se rapporte à la main avant de tourner la piece, comme les oreilles d'écuelle, les cocards ou becs d'aiguière, & c. Voyez REPARER.

APPRÈTER, en terme de vergettier, c'est mettte ensemble les plumes & les foies de même grosseur, de même gran-

deur, & de même qualité.

APPRÈTER au fourneau, en terme de Vergettier, c'est passer le bois d'une raquette au seu pour le rendre plus pliant, & lui faire prendre la sorme qu'il doit avoir, & qu'il ne pourroit acquérir sans cette précaution.

APPRETEUR, f. m. c'eft le nom qu'on donne aux peintres sur verre. Voy. APPRET & PEINTURE SUR VERRE.

APPROBAMUS, terme de droit canonique: ce mot est purement latin; mais les canoniftes l'ont introduit en françois, pour fignifler le visa que donne l'ordinaire à un mandat ou resert in forme dignum. L'ordinaire à qui la commission est adressée pour le visa, ne doit par prendre connoissance de la validité du titre, ni différer, à raison de ce, de donner son approbamus. (H)

APPROBATEUR, en librairie. Voye:

SNSEUR.

APBROBATION, f. f. en librairie est un acte par lequel un censeur nom mé pour l'examen d'un livre, déclare l'a voir lu & n'avoir rien trouvé qui puissi ou doive en empécher l'impression. C'es sur cet acte signé du censeur, qu'est accor dée la permission d'imprimer; & il doi être placé à la tête ou à la fin du livre

pour lequel il eft donné.

Il est vraisemblable que lors de l' naissance des lettres, les livres n'étoien pas sujets, comme ils le sont à présent à la formalité d'une approbation; & c qui nous autorise à le croire, c'est qu le bien heureux Autpert, écrivain duVII siecle, pour se mettre à couvert de critiques jaloux qui le persécutoient pria le pape Etienne III d'accorder son commentaire sur l'apocalypse un approbation authentique: ce que, dit il, aucun interprete n'a fait avant lui & qui ne doit préjudicier en rien à l liberté où l'on est de faire usage de so talent pour écrire.

Mais l'art admirable de l'imprimeri ayant confidérablement multiplié les l'vres, il a été de la fagesse des différen gouvernemens d'arrêter, par la formilité des approbations, la licence dange reuse des écrivains, & le cours des l vres contraires à la religion, aux bonnamœurs, à la tranquillité publique & A cet effet il a été établi des censeu chargés du soin d'examiner les livre

Voyez CENSEUR.

APPROCHE, s. f., en Géometri La courbe aux approches égales, acceff. aquabilis, demandée aux géometres p. M. Leibnitz, est fameuse par la difficu té qu'ils eurent à en trouver l'équation Voici la question.

Trouver une courbe le long de laque le un corps descendant par l'action leu de la pesanteur, approche également « l'horizon en des temps égaux, c'estdire trouver la courbe AMP (fig. 40. and.), qui foit telle que fi un corps pefant se meut le long de la concavité AMP de cette courbe, & qu'on tire à volonté les lignes horizantales Q M, RN, SO, TP. &c. également difantes l'une de l'autre, il parcoure en temps égaux les arcs MN, NO, OP,

&c. terminés par ces lignes. MM. Bernouilli, Varignon & d'autres, ont trouvé que c'étoit la seconde parabole cubique, placée de maniere que fon fommet A fut fa partie supérieure. On doit de plus remarquer que le corps qui doit la décrire , pour s'approcher également de l'horizon en temps égaux, ne peut la décrire des le commencement de fa chute. Il faut qu'il tombe d'abord en ligne droite d'une certaine hauteur V A, que la nature de cette parabole détermine; & ce n'eft qu'avec la viteffe acquife par cette chute qu'il peut commescer a s'approcher également de l'horizon en temps egaux.

M. Varignon a généralifé le question à fon ordinaire, en cherchant la courbe qu'un corps doit décrire, dans le vuide, pour s'approcher également du point donné en temps égaux, la loi de sa pefanteur étant supposée quelconque.

M. de Maupertuis a aussi résolu le même problème, pour le cas où le corps fe mouvroit dans un milien reliftant comme le quarré de la vitesse, ce qui rend la question beaucoup plus difficile que dans le cas où l'on iuppose que le corps fe meuve dans le vuide. Hift. de l'acad. royale des scienc. an. 1699, pag 82, & an. 1730, pag. 128. 9. 333. Voyez aufi DESCENTE, ACCE-LEBATION. (0)

APPROCHE, greffer en approche. V. GREFFE.

APPROCHE, terme de fondeur de caracteres d'imprimerie, par lequel on entend la distance que doivent avoir les lettres d'imprimerie, à coté les unes des autres : un a, un b, &c. qui dans un mot seroient trop diftans des autres lettres, feroient trop gros & mal approchés.

On appelle un caractere approché, quand toutes les lettres sont fort pressées les unes contre les autres; les imprimeurs font quelquefois faire des caracteres de

cette façon, pour qu'il tienne plus de mots dans une ligne & dans une page, qu'il n'en auroit tenu fans cela. Les lettres ainsi approchées ménagent le papier, mais ne font jamais des impressions élégantes. Voyez IMPRIMERIE

APPROCHE. f. f. terme d'imprimerie. on entend par approche, ou l'union de deux mots qui font joints, & qui doivent être espacés; ou la défunion d'un mot dont les svillabes sont espacées, quand elles doivent être jointes. Ces deux défauts viennent de la négligence ou de

l'inadvertance du compositeur.

APPROCHES, f. f. terme de fortification. qui fignifie les différens travaux que font les affiégeans pour s'avancer & aborder une forteresse ou une place assiégée. V. les Pl. de l'art milit. Voyez aussi TRA-VAUX & FORTIFICATIONS. Les principaux travaux des approches font les tranchées, les mines, la sape, les logemens, les batteries, les galeries . les épaulemens, &c. Voyez ces articles.

Les approches ou lignes d'approches le font ordinairement par tranchées ou checreufés dans la terre.

TRANCHÉES.

Les approches doivent être liées ensemble par des paralleles ou communications. Voyez COMMUNICATION.

Les asségés font ordinairement des contre - approches, pour interrompre & détruire les approches des ennemis. L'oy. CONTRE-APPROCHES. (Q)

APPROCHER, Marine, s'approcher du vent. V. ALLER AU PLUS PRES. (Z)

APPROCHER, en monnoyage, c'est ôter du flanc son poids fort en le limant. pour le rendre du poids prescrit par les ordonnances. Voyez REBAISSER.

APPROCHER carreaux, terme d'ancien monnoyage; c'étoit achever d'arrondir les carreaux, & approcher du poids que le

Ranc devoit avoir.

APPROCHER à la pointe, à la double pointe, au cifeau : ce font en feulpture diverses manieres de travailler le marbre, lorfqu'on fait quelques figures. POINTE.

APPROCHER le gras des jambes, les talons ou les éperons, (manege)c'est avertir un cheva qui ralentit fon mouvement, on qui n'obéit pas, en ferrant les jambes plus ou moins fort vers le flanc. (V)

APPROCHER, conferve fa fignification dans la chasse aux oiseaux marécageux.

Voici une machine plus facile & de moindre dépense que les peaux de vaches préparées pour tirer aux canards.

C'est un habit de toile couleur de vache on de cheval, depuis la tête jusqu'aux piés, avec un bonnet qui doit être fait comme la tête d'une vache ou d'un cheval. avant des cornes ou des oreilles, des veux. & deux pieces de la même toile pour attacher autour du cou & tenir le bonnet. Il faut laiffer pendre deux morceaux de la même toile au hout des manches, pour imiter les jambes de devant du cheval ou de la vache. Il faut marcher en se courbant, & présentant toujours le bout du fuul : vous approcherez, ainfi peu-à peu pour tirer les oiseaux à bas ; & s'il fe levent, rien ne vous empêchera de les tirer en volant. La meilleure heure pour cette chasse est le matin.

APPROPRIANCE, terme de droit contumier, usité dans quelques contumes, pour fignifier prife de possession. Dans la coutume de Bretagne, ce terme est synonyme à decret. Voyez DECRET. (H)

APPROPRIATION, f. f. Gramm. Logiq. On nomme ainfi le changement que l'on fait fubir au fens d'un mot, lorfque de son emploi naturel à défigner une chose d'un certain genre, on le fait iervir à en défigner une autre d'un genre different. C'eft ainfi que prefque tous nos termes, employés d'abord à déligner des erres phyliques, font devenus par appropriation des termes métaphyfiques; ceux qui ne marquoient que les actes du corps, ont été employés pour exprimer ceux de l'ame : ce qui fe disoit des hommes, a pu fe dire de Dieu. Ainsi un mot propre à nne idée, est devenu par l'appropriation, propre à une idée de nature toute différente. Pour que cette appropriation des termes n'induise pas en erreur, il faut avoir grand foin, par des définitions ou des explications, de déterminer dans quel fens on rend un tel mot propre à déligner une autre chose. (G. M.)

APPROPRIATION, Chymie, terme mis en usage par le célebre chymiste Jean-Frédéric Henckel, dans un ouvrage qu'il a donné en Latin, sous le titre de Mediorum chymicorum non ultimum conjunctionis primum appropriatio, & dout

la traduction en françois a été imprimée avec la Pyritologie & le Flora saturnisans du même auteur.

Dans cet ouvrage l'auteur s'est efforce de raffembler tous les faits chymiques qui tendent à prouver, felon lui, que la combination des corps, ou la mixtion exécutée par des opérations chymiques. a fouveat befoin d'être préparée par des changemens préliminaires, que l'artifte procure aux fubftances qu'il veut combiner, on, ce qui est la même chofe, aux matériaux ou principes de la combination qu'il fe propole de produire. Cette préparation ou prédispofition, en prenant ce mot dans un fens actif, est précisement ce qu'il appelle appropriation; & le terme n'exprime pas mal en effet le changement intreduit dans ces corps, & la fin on le but que le chymiste se propose en le leur. faifant fubir. Henckel, felon fa maniere ordinaire, qui eft auffi, il faut en convenir, celle de beaucoup de chymiftes d'ailleurs illustres, entaffe les observations les moins exactes & les plus mal conques, tirées des phénomenes de l'économie végétale & animale, & les allégations les plus gratuites empruntées des prétendues merveilles alchymiques ; il entaffe, dis-je, cette fauffericheffe avec plufieurs notions très positives, & qui auroient fuffi affurement pour établir fa doctrine fur l'appropriation. De ce dernier ordre est sa théorie de l'union de l'esprit de sel en argent, qui a été prédisposé ou approprié à cette mixtion par fon union préalable à l'acide nitreux théorie dont Henckel fe dit l'inventeur. Cet exemple & un petit nombre d'autres. fuffiront pour faire convenablement entendre ce que c'est que l'appropriation des chymiftes modernes; & il nous paroltroit au moins inutile de classer, comme Henckel l'a fait fort arbitrairement & fort confusément, les différens genres d'appropriation.

Les autres exemples que nous croyons convenables de citer, sont les suivans: l'acide nitreux concentré, qui dans cet état n'attaque que très-difficilement & très-imparsaitement l'argent, est approprié à cette combinaison par l'addition d'une quantité convenable d'eau qui l'affoiblit ou le délaie.

L'argent

L'argent & le mercure sont appropriés à être diffous dans les acides végétaux par une diffolution préalable dans l'acide nitreux. & une précipitation opérée par diverles matieres falines, d'après les procédés que M. Marggraf a donnés dans I Histoire de l'académie royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin, année 1746.

L'eau échauffée jusqu'à l'ébullition est appropriée à s'uniravec lacrême de tartre.

Dans la préparation du vernis de fuccin, que les chymiftes emploient à la composition d'un excellent lut, l'huile de lin & le succin dont le vernis est composé, sont disposés ou appropriés à la combinaison, en faifant bouillir l'huile & en faifant fondre le fuccin; circonstances sans lesquelles cette combinaison ne se feroit point. (Cet article eft de M. Venel.)

APPROPRIATION, f. f. terme de jurifprud. canoniq. , est l'application d'un bénéfice eccléfiastique, qui de sa propre nature est de droit divin, & non point un patrimoine personnel, à l'usage propre & perpétuel de quelque prélat ou communanté religieuse, afin qu'elle en jouisse pour toujours. Voyez APPROPRIÉ.

It y a appropriation, quand le titre & les revenus d'une cure sont donnés à un évêché, à une maison religieuse, à un collége, &c. & à leurs successeurs, & que quelqu'un des membres de ce corps fait l'office divin, en qualité de vicaire. Voyez Curé & VICARIAT.

Pour faire une appropriation, après en avoir obtenu la permission du roi en chancellerie, il est nécessaire d'avoir le confentement de l'évêque du diocèfe, du patron & du bénéficier, si l'évêque ou le benefice est rempli; s'il ne l'est pas, l'évêque du diocèse & le patron peuvent le faire avec la permittion du roi.

Pour diffoudre une appropriation, il fuffit de présenter un clerc à l'évêque, & qu'il l'institue & le mette en possession; car cela une fois fait, le benefice revient à sa premiere nature. Cet acte s'appelle une désappropriation.

L'appropriation est la même chose que

ce qu'on appelle autrement en droit canonique, union. Voyez UNION. (H) APPROPRIÉ, adj. en terme de droit ca-

nonique, fe dit d'une églife ou d'un benéfice, dont le revenu est annexé à quelque dignité eecléfiastique ou communauté re-

Tome III. Part. 1.

ligieuse, qui nomme un vicaire pour desfervir la cure. En Angleterre, le mot approprié est synonyme à infécdé. Voyez INFEODE. On y compte 3845 églifes uppropriées. Voyez APPROPRIATION. (H)

APPROVISIONNEMEN'T des places, f. m. c'est dans l'art milituire, tout ce qui concerne la fourniture des choses néceffaires à la subtistance des troupes ren-

fermées dans une place.

Cet objet demande la plus grande attention. M. le maréchal de Vauban donné des tables à ce sujet, qu'on trouve dans plufieurs livres, & notamment dans la défense des places par M. le Blond; mais elles ont le défant de n'être point raisonnées. Elles sont proportionnées au nombre des bastions de chaque place, depuis quatre bastions jusqu'à dix-huit. Il faudroit des regles plus générales & plus particulieres à ce sujet, qui puissent servir de principes dans cette matiere. Il y a un grand état de M. de S. Ferrier dressé en 1732; pour l'approvisionnement des places de Flandre. On le dit fait avec bien de l'intelligence, & c'est une piece manuscrite à laquelle il feroit à-propos de donner plus de publicité. (Q)

APPROUVER un livre, c'est déclarer par écrit qu'après l'avoir lu avec attention, on n'y a rien tronvé qui puisse ou. doive en empêcher l'impression. Voyez APPROBATION, CENSEUR.

APPROXIMATION, approximatio, f. f. en mathématique, est une opération par laquelle on approche toujours de plus en plus de la valeur d'une quantité cherchée, sans cependant en trouver jamais la valeur exacte. Voyez RACINE,

Wallis, Raphfon, Halley & d'autres, nous ont donné différentes méthodes d'approximation: toutes ces méthodes confiftent à trouver des féries convergentes. à l'aide defquelles on approche fi près qu'on veut de la valeur exacte d'une quantitécherchée, & cela plus ou moins rapidement, felon la nature de la férie. Voyez CONVERGENT & SÉRIE.

Si un nombre n'est point un quarré parfait, il ne faut pas s'attendre d'en pouvoir tirer la racine exacte en nombres rationnels, entiers ou rompus; dans ces cas il faut avoir recours aux méthodes d'approximation , & fe contenter d'une valeur qui ne differe que d'une très-petite quantité de la valeur exacte de la racine cherchée. Il en est de même de la racine cubique d'un nombre qui n'est pas un cube parfait, & ainsi des autres punssances, comme on peut voir dans les Transact.

philof. nº. 215.

La méthode la plus simple & la plus facile d'approcher de la racine d'un nombre, est celle-ci: je suppose, par exemple, qu'on veuille tirer la racine quarrée de 2; au lieu de 2, j'écris la fraction par le dénominateur 10000 soit un nombre quarré, c'est-à-dire, renserme un nombre pair de zéros; ensuite je tire la racine quarrée du numérateur 20000; cette racine, que je peux avoir à une unité près, étant divilée par 100, qui est la racine du dénominateur, j'aurai, à 13s près, la racine de 18000, c'est-à-dire, de 2.

Si on vouloit avoir la racine plus approchée, il faudroit écrire 10000000, & on auroit la racine à 1 1000 pour avoir la racine cubique de 2, il faudroit écrire 1000000, 1000000 etant un nombre cubique, & on auroit la racine

à 1000 près, & ainfi à l'infini.

Soit a a + b nn nombre quelconque qui ne foit pas un quarré parfait, &  $a^3 + b$  un nombre quelconque qui ne foit pas un cube parfait. Soit a a le plus grand quarré parfait, contenu dans le premier de ces nombres. Soit  $a^3$  le plus grand cube parfait, contenu dans le fecond de ces nombres; on aura  $\sqrt{(aa+b)} = a + \frac{b}{2a} \frac{3bb}{8a^3}$ , &c.

& 
$$\sqrt{(a^1+b)} = a + \frac{b}{3a^2} \frac{bb}{9a^1}$$
, &c. Voyez

BINOME. A l'aide de ces équations, on aura facilement des expressions fort approchées des racines quarrées & cubiques que l'on cherchera.

Soit proposé d'avoir la racine d'une squation par approximation, 1°, d'une squation par approximation, 1°, d'une squation donnée du second degré, dont il faut avoir la racine par approximation, x 5 x 31 = 0, on suppose que l'on sache déja que la racine est à-peu-près 8; ce que l'on peut trouver a sément par différentes méthodes dont plusieurs sont exposées dans le VI tiere de l'Analyse démontrée du P. Reyneau.

Soit 8 + y la racine de l'équation pro-

posée, ensorte que y soit une fraction égale à la quantité, dont 8 est plus grand ou plus petit que la racine cherchée, on aura donc

$$x^{2} = 64 + 16 y + y^{2}$$

$$-5 x = -40 - 5y$$

$$-31 = -31$$

$$-7 + 11y + y^{2} = 0$$

Or comme une fraction devient d'autant plus petite, que la puissance à laquelle elle se trouve élevée cst grande, & que nous ne nous proposons que d'avoir une valeur approchée de la racine de l'équation, nous négligerons le terme y<sup>2</sup>; & la derniere équation se réduira à

$$\frac{-7 + 11y = 0}{y = \frac{7}{11}} = \frac{8}{16} \text{ a-peu près} = 0.6.$$
Donc  $x = 8 + 0.6 = 8.6.$ 
Soit encore  $x = 8.6 + y$ , on aura
$$x^2 = \frac{796}{108} + \frac{173}{16} y + y^2$$

$$-5x = -\frac{1}{16} - 5y$$

$$-3t = -3t.$$

$$\frac{7196}{108} - \frac{11}{16} - 3t + \frac{173}{16}y - 5y = 0.$$

Réduisant les fractions au même dénominateur, on aura l'équation suivante :

y=004: 12. 20=0. 0032. Done x=8. 6000+0. 0032=8.6032.

-31 -31.00000000. -0.000094976 -12.20640000 y=0. y=0.000094976: 12,20640000 y=0.000077808.

Donc x == 8.6032000000 +

o. 0000076808 = 8. 603277808.

Soit maintenant cette équation du troifieme degré, dont il faut chercher la racine
pat approximation, x<sup>1</sup>+2x<sup>2</sup>-23x-70=0,
& dont on suppose que l'on sache à-peuprès la racine, par exemple 5.

Soit donc la racine de cette équation 5+y. Comme on peut négliger les termes. où y fe trouve au fecond « au troilieme degré, il n'est pas nécessaire de les exprimer dans la transformation. On aura done feulement

$$x' = 125 + 75y 
+ 2x' = 50 + 20y 
- 23 x = - 115 - 23y 
- 70 = - 70. 
y = \frac{1}{2} = 0. I. 
Donc x = 5 + 0. I = 5. I.$$

Soit derechef 
$$x = 5$$
.  $1 + y$ , on aura  $x^3 = 132$ .  $651 + 73$ .  $030y + 2$   $x^2 = 52$ .  $020 + 20$ .  $400y - 23x = -117$ .  $300 - 23$ .000  $y - 20$ .  $300y - 20$ .

y== 2. 629: 75. 430== 0. 0348.

Done x = 5. I + 0. 0348 = 5. 1348, & & ainfi de fuite à l'infini. Il est évident que plus on réitérera l'opération, plus la valeur de x approchera de la valeur exacte de la racine de l'équation proposée.

Cette méthode, pour approcher des racines des équations numériques, est due à M. Newton. Dans les mémoires de l'académie de 1744, on trouve un mémoire de M. le marquis de Courtivron, où il perfectionne & simplifie cette méthode. Dans les mêmes mémoires, M. Nicole donne aussi une methode pour approcher des racines des équations du troiseme degré dans le cas irréductible, & M. Clairaut, dans ses élémens d'algebre, enseigne aussi une manière d'approcher de la racine d'une équation du troiseme degré dans cé même cas. Vovez CAS IRBEDUCTIBLE du troiseme degré. (0)

A cet article de M. d'Alembert, nons joindrons l'article fuivant de M. le marquis de Condorcet, qui a mérité par fes grands talens que l'académie des foiences lui confiat fa plume.

APPROXIMATION, Mathématiques, méthode d'avoir la vuleur approchée de toutes les racines d'une équation numérale déterminée. Cette méthode est de M. de la Grange, qui l'a donnée dans les volumes XXIII ES XXIV des mémoires de Berlin.

Le premier point que propose M. de la

Grange, est de trouver toutes les racines réelles, politives & inégales d'une équation; mais pour cela, il faut commencer par connoitre le nombre de ses racines. Soit donc la propofée x-a.x-b.x-c.... = o, il est aile de voir que, si je mets à la place de x un nombre politif quelconque, les x-a, x-b, x-c, &c. refteront toujours politifs, fi a, b, c, font des nombres negarifs; que s'ils font imaginaires, le produit de chaque paire d'imaginaires fera auffi toujours pofitif, & il en fera de même de chaque paire de racines égales, quel que foit leur figne : donc si on divile une équation proposée en deux facteurs A & B, dont l'un A renferme les racines imaginaires négatives, ou enfin les paires des racines égales, & B les racines réelles positives & inégales, la valeur du facteur A ne changera point de figne, quelque nom-bre positif qu'on mette à la place de x, & restera toujours positive. Je considere seulement le facteur B, que je suppose égal à x-a' . x b' . x-c' ... les a' , b' , c', étant des nombres politifs &a'<b'<c'<, &c. dans ce cas je mets pour x un nombre plus petit que a', tous les facteurs feront négatifs; & fi je mets pour x un nombre > a' & < b', ils feront encore tous négatifs, hors le facteur x-e', qui fera politif; donc le produit B changera de figne; il en changera encore lorfque I'on mettra pour x un nombre > b < e. & encore lorfque l'on mettra pour zun nombre > e < o, & ainfi de fuite; enforte que fi on met fucceffivement pour x les nombres o, A, 2A, 3A, &c. où la différence & foit plus petite que la plus petite différence entre deux racines confécutives, il y aura autant de racines réelles, politives, inégales, que la valeur de la quantité égale à zéro changera de figne; il faut done connoître maintenant, 10. un nombre tel qu'en mettant pour x un nombre quelconque plus grand. B ne change point de figne, afin de ne pas être obligé d'étendre à l'infini la fubfitution des o, A, a A, 3 A, &c. pour x \$ 3º. un nombre A, tel qu'il foit plus petit que la plus petite différence entre deux racines confécutives, ou en général, entre deux racines pour le premier point ; comme cette valeur de x doit rendre B pofitif, le figne du premier terme l'étant auffi, il est clair que prenant un nombre égal au coefficient le plus grand des termes négatifs, augmenté de l'unité, B ne deviendra pas négatif, mettant pour x le nombre où un nombre plus grand; car prenant le cas le plus défavo-

rable, celui où l'on auroit x = ax + bx...  $q, a, b, \dots q$  étant politifs, on trouveraque  $p+1 = p \cdot p+1+p \cdot p+1 \dots > ap+1+$ 

b p + 1... puisque a, b... q, par l'hypothese, ne peuvent être plus grands

Pour le second point, on prendra d'abord l'équation entre les différences des racines de la proposée, & pour cela on remarquera que foit u cette difference, & mettant au lieu de x, x + u dans la propofée, on aura une équation qui devra avoir lieu en même temps que la propolée, & diminuant x, il reftera une équation en V, qui sera l'équation cherchée. Cette équation ne contiendra que des puissances paires de u, parce que foient a & b, deux racines de la propofée, il est clair que l'équation, pour les différences, aura également pour racines a-b & b-a & que par conféquent, ai-a-b' fera un des diviseurs. De plus, elle fera autant de fois divisible par n2, qu'il y aura de racines égales entr'elles. Puis que nous cherchons un nombre plus petit que cette différence entre des racines inégales, mettant au lieu de u2 la quantité \_\_\_, on aura une

équation en z, & connoissant une valeur plus grande que la plus grande racine positive de cette équation. l'unité divisée par la racine quarrée de cette valeur, sera plus petite différence entre les racines; on trouvera cette valeur par la même méthode que la limite des racines positives de la proposée, trouvée ci-dessus. Cela posé, si on substitue à la place de x, les nombres o.  $\Delta$ ,  $2\Delta$ ,  $3\Delta$ , ...  $\Delta$ , stant  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  jusqu'au nombre

p + 1, qui furpasse la plus grande racine positive, on aura autant de racines positives qu'il y aura de changemens de lignes; mettant ensuré un lieu de x, une quantité x, & faisant les mêmes opérations, il y aura autant de racines négatives inégales, que de changemens de lignes. Quant aux racines égales, foit X = o la proposée,  $\frac{d}{d} \frac{X}{x} = o$  aura lieu en même temps, s'il y a des racines égales. Mais de plus soit  $\frac{dX}{dx} = x+a$ . x+b. x+c. &c.  $X = \int x+a$ . x+b. ...  $dx+N = \frac{x+a^2}{2} \cdot x+b$ . x+c. Soit maintenant X aussi divisible par x+a, il

maintenant X audii divilible par x+a, il faut qu'en mettant — a pour x dans cette intégrale, elle devienne zéro, donc N—o,

donc X est divisible par x+a, donc toute racine commune entre  $X & \frac{dX}{dx} = 0$ , donne une égalité de racines entre celles de X = 0; prenant donc le commun diviseur de  $X & \frac{dX}{dx}$ , il est clair qu'il contient &

ne contient que les racines égales de X, élevées à des puissances moindres d'une unité que dans X; donc traitant le commun diviseur comme la proposée, on trouvera que la proposée a autant de racines réelles, positives ou négatives, égales au nombre pair, que le commun diviseur a de racines inégales. Ensuite si j'appelle X' le commun diviseur, & que j'aic celui de X' & de d X x, j'aurai autant de

racines égales, trois à trois, en nombre impair au-dessus de trois, que le diviseur communa de racines inégales, & ainsi de suite. Soit par exemple m, le degré de l'équation, & n < m le nombre des racines inégales, p celui des racines inégales du premier commun diviseur, r celui des memes racines pour le second commun divifeur, & s pour le troisieme, & qu'il n'y en ait point au-delà, la propofée aura n-r+2p-2s+3r+4s...
racipes réelles, n-r, inégales, p-s, égales deux à deux, égales trois à trois, & s , égales quatre à quatre , & les r , racines égales trois à trois , auront été déterminées parmi les n racines, que la méthode ci-deffus trouve par l'équation X=0, de meme que les s parmi celles du commun divifeur de X & d X, égales à zero. Le nombre de racines imaginaires

eft égal au nombre total des racines, moins celui des réelles, donc on aura le nombre de ces racines ; & quant à la di-Linction de celles qui sont égales, on les trouvera comme ci-dellus, en connoissant le nombre de racines imaginaires des di-

vifeurs communs.

Maintenant & on veut avoir une valeur approchée d'une des acines réelles, politives & inégales de la proposée, on prendra une férie, o A, 2A, 3A, &c. où A est à la fois plus petit que l'unité, & plus petit que la plus petite différence entre deux racines; on mettra fucceffivement dans la proposée pour x, les différens termes de cette férie , & l'on obfervera le point où, en mettant l'une après l'autre deux valeurs confécutives, le résultat changera de signe; alors la plus petite de ces valeurs ne différera de la plus petite des racines positives, que d'une quantité moindre que A; appellant p cette valeur, je ferai x p+1/2, & j'aurai une équation en z que je traiterai

comme la proposée; appellant q sa premiere valeur, j'aurai x  $p + \frac{1}{q+1}$ , &

une équation en u; appellani r la premiere valeur de n, toujours trouvée par la même méthode, j'aurai x=p+ 1 + 1

valeur qui approche continuellement de l la vraie, puisque, par l'hypothese, q, r, &c. sont des quantités plus grandes que

Si eft plus petit que 1, faifant  $\Delta = \frac{a}{L}$ , a & b font des entiers, on n'aura qu'à mettre, au lieu de x, une autre quantité 2, & on aura, pour l'équation en 2, Δ=a, & par conféquent, Δ fera un entier & pourra être supposé 1, & on aura 1º. les quantités p, Q, r, &o. égales à des nombres entiers, ce qui simplifie la fraction continue; 20. on aura une valeur exacte de la racine toutes les fois qu'elle y en a une rationnelle , voyez la fin de l'artièle, pourvu que tous les coefficiens de l'équation en Q foient entiers . ce qu'il est toujours possible de faire.

On pourra trouver, par cette méthode, succeffivement une valeur approchée de toutes les racines positives de la propolée; pour trouver celles de ces racines qui pourroient en avoir d'autres égales . appellant X=0, la proposée, prenant le commun diviseur de X & d X, ce commun divifeur contiendra les racines de la propofée qui en ont d'autres qui leur font égales, & elles seront toutes inégales entr'elles dans ce diviseur. Substituant donc dans ce divifeur la même férie o, A, 2 A, &c. ou o, 1, 2, 3, 4 .... que dans la proposée, on trouvera, s'il y a une des racines trouvées par approximation, où font celles qui font auffi racines approchées du diviseur, & toutes celles qui font dans le cas indiquent que dans la propofée elles font égales au moins deux à deux; on trouvera de même celles qui font égales trois à trois, en cherchant le commun diviseur de X,  $\frac{dX}{dx}$ ,  $\frac{ddX}{dx^2}$ , & ainsi de suite.

Après avoir ainfi tropvé toutes les racines positives, faisant x = -x', on aura une équation en x', dont on cherchera les racines positives; & les prenant avec le figne -, on aura les racines négatives cherchées.

Quant aux imaginaires qui font de la plus grande importance pour la folution approchée des équations différentielles, voyez ci-deffons, & l'article EQUATION SÉCULAIRE, on fera x= a+b V - 1, & prenant la partie réelle & la partie imaginaire de ce que devient la propofée après cette substitution, les égalant chacune à zéro, éliminant a, on parviendra d'abord à avoir  $a = \frac{A}{B}$ , A & B étant des

fonctions rationnelles & entieres de b, de plus on aura une équation en b. Cela polé, il eft clair que chaque valeur réclie de b donnera une valeur réelle de a, à moins que A, B, ne foient nuls en même temps que la propolée. Si donc cela n'a point lien, on prendra dans l'équation en b les valeurs approchées des racines réclies politives à chacune desquelles répondra une racine négative de la mente valeur, on anra a en mettant dans  $\frac{A}{B}$ au lieu de b cette valeur approchée, & par conféquent on connoîtra une valeur approchée de deux racines imaginaires a+b V-1.a-bV-1. Mais fi l'équation en b a lieu en même temps que A=0 & B=0, on prendra lecommun divifeur deces trois équations, ensuite on divisera par ce commun divifeur l'équation en b, & chaque racine reelle de l'equation ainsi divisée donnera une valeur de h; enfuite prenant le divifeur commun & une équation du fecond degré trouvée en éliminant a & de la forme Ma2 + Na + P = 0, on observera fi le commun diviseur , M , N & P. peuvent être en même temps égaux à zero. Si cela ne peut arriver, on prendra les racines de ce commun divifeur à chacune desquelles répondent les deux racines de l'équation en A ; fi M , N, P, pervent devenir nuls en meme temps que le commun divifeur, on prendra de nouveau le commun diviseur de ces quatre fonctions, & une equation du troifieme degré trouvée en éliminant a. & qui fera de la forme M' a' + N' a' + Pa+Q==0, & on operera comme ci-destos, & ainsi de suite.

Ton est less fois que dans la recherche des racines approchees, on aura substitué dans chaque approximation la série  $0, 1, 2, 3, \ldots$  à la place de la racine, on sera foir de trouver la valeur exacte lorsqu'elle sera rationnelle: en esse tente valeur exacte est nécessairement entre p, premiere valeur trouvée, & p+1, entre  $p+\frac{1}{q}$  &  $p+\frac{1}{q+1}$ , q étant un entier, entre  $p+\frac{1}{q}$  i &  $p+\frac{1}{q+1}$ , & ainsi de suite. Or

foit  $\frac{m}{n}$  la quantité plus petite que là ajouter à p pour avoir la vraie valeur, q fera égal au quotient de n par m, plus un refte,  $\frac{m'}{m}$ , n < m; de même r fera égal au quotient de m par n', un refte  $\frac{m'}{n}m'$ ; étant plus petit que n'; donc, en foivant toujours, on parviendra à un refte nui, ou égal à  $\frac{1}{n}$ , & par conféquent, à la valeur exacte. V oyez FRACTIONS CONTINUES.

La méthode dont je viens de rendre compte, est générale pour toutes les équations numérales, & elle donne pour tous les cas, d'une maniere certains, une valeur aussi approchée qu'on veut de chacune des racines. Elle a de plus l'avantage essentiel, qu'il est inutile de connoitre d'ailleurs la valeur approchée des racines, comme cela étoit nécessaire dans la methode de Newton.

Méthode d'avoir les valeurs approchées des racines d'une équation algébrique déterminée.

Il faudroit, pour que cette méthode fût générale, pouvoir trouver autant d'expressions de l'inconnue en féries convergentes que la proposée a de racines réelles.

Commençons par chercher un moyen général de réduire la valeur de x en féries: pour cela je remarque que, quelle que foit une fonction de x qui foit égale à y, je puis supposer que j'aie l'équation y—x—\Phi x=0, ou x—y+\Phi x; donc se je cherche à avoir, en y+\Phi x, la valeur d'une fonction de x, j'aurai, par le théorème de M. d'Alembert démontré à l'article Série des supplémens,

faisant donc  $\phi x = \phi y + B$ , dans la feconde formule, & ordonnant par rapport aux puissances de  $\phi y$ , il est aisc de voir que B doit être une série, dont le premier terme sera du second degré, égalant à zéro le terme qui, après la substitution, est de ce degré, & prenant la valeur qu'il donne pour B, j'aurai celle du premier terme de la vraie valeur de B, elle cst  $\frac{d^2y}{dy} \phi y$ , je ferai ensuite  $B = \frac{d^2y}{dy} \phi y + C$ , ou Cest une série, dont le premier terme est du troiseme degré; & continuant ainsi, je trouverai

$$\varphi x = \varphi y + \frac{d^2 y^2}{2dy} + \frac{d^2 \varphi y^3}{2 \cdot 3 d y^4}, &c.$$

par la même méthode .

$$\frac{\Phi x^{2}}{2.} = \frac{\Phi y^{2}}{2.} + \frac{2}{2.3} \frac{d}{d} \frac{\Phi y^{3}}{y} + \frac{3}{2.3.4.4y}, &c.$$

$$\frac{\Phi x^{3}}{3.3} = \frac{\Phi y^{3}}{2.3} + \frac{3}{3.4} \frac{d}{d} \frac{\Phi y^{4}}{y} + \frac{2.3}{2.3.4.5dy}, &c.$$

APP

fubstituant ces valeurs dans l'expression de Vx, l'ordonnant par rapport aux puissances de V y & V y y, & réduisant chaque rang de termes, j'ourai finalement

$$\frac{4x - 4y + \frac{4y + 4y + d4y^2 + 4y}{dy} + \frac{d^2 + 4y}{2 dy} + \frac{d^2 + 4y}{2 \cdot 3 dy^2} + &c.}$$

... - férie dont la loi est très - facile à

Il est aise de voir que si & x contenoit encore y, on aura également la valeur de Y x en y, quand même Y x contiendroit aussi y, en observant alors, dans la maniere

de prendre les différences, que d v ou d y,

Sontalors égaux à ce que devient  $\frac{d\Phi x}{dx}$ ,  $\frac{d\Psi x}{dx}$ 

Si après la différentiation, on met y pour x, ou, ce qui revient au même, différeneier en regardant comme constantes les y qui se trouvent dans Y x & 4 x. On voit delt comment, fi l'on a d' x , y=0, on auta (par une férie) x en y , & de même en une fonction quelconque de x & y. Si l'on veut appliquer cette maniere d'avoir en y la valeur de x, lorsqu'on a par équation en u & en y la folution des équations déterminées, on observera : 10, que fi en l'applique immédiatement, on n'aura que des expressions réelles & rationnelles pour la valeur de x : 20. que pouvant prendre pour y telle quantité qu'on voudra, on aura une infinité de valeurs de x: 3°. que parmi toutes ces valeurs, il n'y en aura de réellement différentes qu'autant que la proposéc peut avoir de racines: 40. qu'il y en aura un nombre de convergentes différentes entr'elles , égal au nombre des racines réelles : 50, que fi on prend un nombre ve moindre que n degré de l'équation, qu'on

faffe at + x=0, & qu'on fubititue au

lien de x fa valeur en +, on aura une nouvelle équation, d'où tirant des valeurs + en férie, on aura autant de valeurs imaginaires de chaque férie que l'é-

quation x + 1 a de racines imaginaires, & la proposée aura autant de racines imaginaires, si une de ces séries est con-

vergente.

Ces principes polés, on voit qu'il s'agit d'abord de favoir distinguer entre une infinité de séries celles qu'on peut prendre par des racines distérentes; soit donc la

proposée  $a + bx + cx^2 - px$ =0, il est aisé de voir que si l'on fait a=0, il y a une racine qui s'évanouira, deux qui s'évanouiront si on fait à 1 fois a & b=0, trois si on fait a, b, c = 0, & ainsi de suite. Par conséquent si on fait d'abord b=0, on aura  $-a+cx^2---+$ 

p x = 0, l'équation aura deux racines égales à zéro, en faisant a=0, & par conféquent deux racines infiniment petites & égales aux deux racines de a + c x2=0 lorfque a eft infiniment petit. Il el aife en effet de voir que a étant infiniment petit & b manquant, la propofée a deux racines infiniment petites; que dans le cas de deux racines infiniment petites c se réduit à être le produit de toutes les autres racines, puilque les autres termes qui entrent dans c, disparoiffent devant celui-là ; & qu'ainfi a, qui est le produit de toutes les racines, étant divilé par c, devient le produit des deux racines infiniment petites, qui sont par conséquent égales aux racines de l'équation a + c x2=0: de même fi l'on fait b & c égaux à zero, & a infiniment petit, trois des racines de l'équation deviendront égales à celles de l'équation a + cx' = 0, & ainfi de fuite.

Si donc on a différentes féries qui repréfentent la valeur de 2, on pourra diflinguer par-là celles qui font réellement différentes, c, a, d, qui appartiennent

à des racines différentes.

La méthode proposée ci-dessus donne une valeur de x en quantité connue toutes les sois que x est donné par une équation déterminée, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas de transcendantes. Mais on n'est pas sûr d'avoir cette valeur par une férie qui foit toujours convergente. C'est par cette raison que je vais indiquer ici une méthode élémentaire & très-simple, par laquelle on parviendra toujours à toutes les valeurs approchées de x.

1°. Si la fonction X=0 a plusieurs valeurs, on les prendra successivement; ainsi X sera considéré dans la suite comme une fonction qui n'a qu'une valeur, répondante à chaque valeur de x.

20. On cherchera d'abord les valeurs de x positives qui rendent X=0, & on commencera par déterminer pour x une quantité telle qu'en l'augmentant X ne puisse plus changer de figne, ni devenir zéro; ce qui sera tonjours possible toutes les fois que X=0 n'aura pas une infinité de racines. Ce dernier cas le rappelleroit aux antres en mettant au lieu de x, x == finus, x, pat exemple: en effet alors au lieu de x , un auroit a angle dont le hous ett x', & au lieu d'un feul X à examiner, on en mettroit une infinité répondans à l'angle dont le finus eft x + m II, m étant un entier quelconque.

3 '.Connoiffant les limites de x,on prendrax+ 1 qu'on substituera dans la pro-

posée, & on aura X'=0; alors repré fentera les différences qu'il y a entre x & la valeur de l'équation X=0.

4°. Substituant dans X=0 les valeurs fuccestives en nombre entier de x, depuis x-o jufqu'à la limite, & cherchant pour chacune les limites de x, j'aurai y == < A, A étant cette limite; donc il n'y a point de racines de X=oentre

cette valeur de x & x + 1/a.

50. Prenant ensuite toutes les valeurs  $x + \frac{1}{A}$  entre o & la limite de x, on fera la meme opération, & par ce moyen on parviendra à approcher des valeurs

6º. Pour trouver les valeurs négatives, on fera dans la proposée x = -x, & on cherchera les valeurs positives de x.

7°. Pour trouver s'il y a des racines égales, on égalera à zéro la quantité  $\frac{d}{d} \frac{X}{x}$ ensuite on cherchera les racines politives

ou négatives , & on verra fi les racines ne différent de celles de X=0 que d'une petite quantité, & si on répete les approximations , cette différence diminue continuellement.

La méthode de M. de la Grange fournit un moyen d'avoir en série la valeur d'une quantité quelconque y en x, lor fque y est donné par une équation en æ & y : li cette équation est différentielle , on parviendra également à avoir une telle férie : foit en effet une équation differentielle en y & x, on fera enforte qu'elle en contienne plus que d x; cela pofé, fi l'équation mile sous une forme rationelle & entiere, ayant tous fes rangs, & la plus hante différence fe trouvant dans le premier, elle n'a point de terme tx tx Y'x

constant, on fera y = Ae + Be + Ce... 2+x f+f'x 2f+x f+e f+ro. on aura A , B , C , &c. arbitraire , & fi n eft l'ordre de l'équation , f. fera donne par une equation du degre n, f' par la même équation . &c. en forte que f, f'f", font les différentes racines de cette équation : 20. la substitution de 2fx ftf'x

A'e B'e dans le premier rang, donne des termes égaux, chacun à chacun,

à ceux que Ae + Be &c. produit dans le second; donc A', B', &c. seront donnés en A , B , & ainsi de fuite : 3°. fi l'équation en fa deux racines égales,

soit f cette racine, il faudra faire Axe

+ Be &c., en effet, fi Pdy + Qdy + n-2 &c. est le R dy rang de la proposée,

& A(Pf + Q+uPf + R+u-Qf &c.) = 0donc on aura à la fois

Ce qui a lieu toutes les fois que l'équation enf a deux racines égales. On prouvera de meme que fi cette equation en a trois, il

faudra faire  $y = Ax^{2} + Bx + C$ ,  $e^{t} + e^{t}x$ 

De, &c. & ainfi de fuite, pour quatre, cinq, &c. racines égales; au lieu de

A' x + B' x e + C' f + f' x D' e + &c. qu'il faut prendre, & ainsi de suite.

Si la proposée avoit eu un terme confant, & qu'elle eut contenu y au premier

rang, on auroit fait

tx t'x 2fx ftf'x y= A+Be+Ce &c.+Ae+B'e, & fly avoit été dans les rangs supéricurs, on auroit trouvé les B, C, &c. toujours arbitraires, & s par une équation d'un dégré dépendant du rang de la valeur hypothétique, où l'on fe sera arrêté: fly manque dans les rangs supérieurs de la proposée, alors f est encore ici donnée par une équation cu degré n.

Si la propolée ne contient pas y au premier rang, & qu'elle ait un terme

confrant, il faudra prendre

On peut même l'étendre aux équations aux différences finies, où  $\Delta x$  est supposé constant; la folution sera la même absolument, à cela près que les arbitraires A, B, C, &c. seront dans ce cas égales à

des fonctions de e , e = 0, & ces fonctions étant telles qu'elles ne changent pas de valeur, lorsque x devient  $x + \Delta x$ .

h je fais  $z = A e^{-} + B e^{-}$  &c. + 2fx+2gy 2fx+g+g'y  $A'e^{-} + B'e^{-} +$  &c. j'aurai, les A, B, arbitraires, une équation en fág, en forte que f fera tout ce qu'on vou-

dra, & g donné en f, & que le terme A e tx+ &c. fera la fomme de tous ces termes, dont le nombre est infini.

S'il y a un terme constant, & que z soit dans le premier rang, on fera  $z = A \dagger B e^{tx^{\dagger}}gy$  &c. & alors, selon le rang où l'on s'arrétera, l'équation en f & g sera d'un ordre plus élevé.

Le moyen pour déterminer les arbitraires, fera le même que dans les équations

linéaires. Voyez LINEAIRE.

La méthode exposée jusqu'ici sert à donner y en x, lorsqu'on sait que y est trèspetit, & qu'on en peut négliger une certaine puissance. Voici une autre méthode qui peut servir à avoir y en x lorsque x est très-petit, lorsque l'équation est du premier ordre.

Elle est fondée sur cette remarque, que si Adx + B dy est une équation qui a tous ses termes, A & B étant rationnels, & que  $\frac{A'}{B'}$ , ces sonctions étant du degré m, rendent différentielle exacte une équation peu différente de A dx + B dy = 0, on pour-

ra, en prenannt  $\frac{A'+Z}{A'+Z}$  pour fracteur de A dx + B dx, faire Z & Z' d'un degré

 $A dx \dagger B dx$ , faire Z & Z' d'un degrétel, que négligeant les fecondes dimensions des coefficiens de Z & Z', & des petits soéfficiens de  $A dx \dagger A dx$ , dans la condition d'intégrabilité, le nombre des coëfficiens indéterminés surpasse celui des équations de comparaison; donc on aura en férie l'intégrale de  $A dx \dagger B dy$ , toutes les fois que l'on aura celle d'une équation peu différente: donc on l'aura toutes les fois que l'on pourra regarder x comme une quantité très-petite.

On peut étendre cette méthode aux ordres plus élevés.

Après avoir donné le moyen d'avoir y en x par une férie lorsque y est donné par une équation différentielle, supposons que y soit très - petit, qu'on puisse en négliger une certaine puissance, & voyons ce qui doit arriver.

1°. Si la valeur de y est de la forme Ae  $f'x \qquad f'x \qquad 2fx \qquad f+f'x$   $+Be \qquad +Ce \qquad \dots +A'c \qquad +B'e$ &c. & que tous les f soient réels & négatifs, ou bien imaginaires sans partie réelle,

90

ou bien imaginaires avec une partie | valeur de y contiendra une véritable réelle, mais négative, il arrivera que dans le cas des racines purement imaginaires, la valeur de x sera donnée en finus & cofinus de multiples de x, & pourra être toujours très-petite, & la férie convergente lorfque celle des A , A' , &c. le sera dans des f négatifs, ou partie négatifs & partie imaginaires; la même chofe aura lieu , fi l'on ne confidere que les valeurs de x depuis o jusqu'à ... & qu'on suppose x affez grand pour que

> 1; & si même, dans le cas, tous les finus & co-finus font multipliés par

, il v aura un point où la férie fera convergente, indépendamment de la conver-

gence des coëfficiens.

2°. Si la valeur de y conservant la même forme, fa des valeurs réelles positives, ou des valeurs imaginaires dont la partie réelle soit positive, alors la valeur de y ne peut plus être approchée pour toute l'étendue des valeurs de x.

3°. Si la valeur de y contient des x,

la même chose aura lieu.

4°. C'est à cause de l'égalité de plufieurs racines dans l'équation qui donne f. que y contient x dans sa valeur. & souvent la quantite réelle positive on négative de la valeur imaginaire de f est trèspetite, il suffit donc alors d'un léger changement dans ces coefficiens de la propofée pour faire que y change de forme : or ce changement devient permis toutes les fois, ou que les coefficiens de la propofée font donnés par l'observation, ou qu'on peut les produire, en augmentant y d'une petite quantité constante qui ne l'empêche pas de rester très-petit; donc toutes les fois que cela arrivera, il fera impossible de juger si la série est ou n'est pas convergente pour toute l'étendue des valeurs de x.

5°. Si la valeur de y est telle qu'elle puisse se réduire à un nombre fini de féries de la forme numero ter multi-

pliées par des puissances de x & de e, f étant politif, alors y sera donné par des féries convergentes pour toutes les valeurs de x quel que foit x; & fi on peut s'affirer de la convergence indéfinie des coefficiens des féries, alors la

équation féculaire.

6°. Si la valeur de y n'est pas approchée pour toute l'étendue des x, il faut faire plusieurs approximations successives ; & fi l'on ne peut pour chacune déterminer les arbitraires par de nouvelles conditions, on emploiera la méthode indiquée à l'art. COMETE dans le Diet.

ruis. des scienc. (O)
APPUI, SOUTIEN, SUPPORT. L'appui fortifie , le soutien porte , le support nide ; l'appui est à coté , le soutien dessous, l'aide à l'un des bouts : une muraille eft appuyée, une voute eft foutenue, un toit eft supporté: ce qui eft violemment poussé a besoin d'appui; ce qui est trop chargé a befoin de foutien; ce qui est très-long a besoin de support.

Au figuré, l'appui a plus de rapport à la force & à l'autorité; le foutien, an crédit & à l'habileté; & le support, à

l'affection & à l'amitié.

Il faut appuyer nos amis dans leurs prétentions , les foutenir dans l'adverlité. & les supporter dans leurs momens d'humeur.

APPUL on POINT D'APPUL d'un levier, eft le point fixe autour duque! le poids & la puissance sont en équilibre dans un levier; ainsi dans une balance ordinaire. le point du milieu par lequel on suspend la balance, est le point d'appui. Le point d'appui d'un levier, lorsque la puissance & les poids ont des directions paralleles, eft tonjours chargé d'une quantité égale à la fomme de la puissance & du poids. Ainsi dans une balance ordinaire à bras égaux, la charge du point d'appui est égale à la somme des poids qui sont dans les plats de la balance, c'est-à dire, au double d'un de ces poids. On voit auff par cette raifon, que l'appui eft moins chargé dans la balance appelée romaine ou peson , que dans la balance ordinaire; car pour pefer par exemple un poids de fix livres avec la balance ordinaire, il faut de l'autre coté un poids de fix livres . & la charge de l'appui est de douze livres, au lien qu'en fe servant du peson, on peut peser le poids de fix livres avec un poids d'une livre, & la charge de l'appui n'est alors que sent livres. V. PESON , ROMAINE, &c. (0) APPUI, f. m. terme de Fourneur , c'el ains qu'ils appellent une longue piece de bois qui porte des deux bouts sur les bras des deux poupées, & que l'ouvrier a devant lui pour soutenir & affirmir son outil. On lui donne aussi le nom de barre ou de support du tour. Voyez Support & Tour.

Apput en architecture, du latin podiam, selon Vitruve; c'est une balustrade entre deux colonnes ou entre les deux tableaux ou piés droits d'une crossée, dont la hauteur interieure doit être proportionnée à la grandeur humaine pour s'y appuyer, c'est-à-dire, ce deux piés & un quart au moins, & de trois piés & un quart au plus. Voyez BALUS-TRADE.

On appelle aussi appui, un petit mur qui lépare deux cours ou un jardin, sur lequel on peut s'appuyer; on appelle appui continu, la retraite qui tient lieu de prodestai à un ordre d'architecture, & qui dans l'intervalle des entre-colonnemeus ou entre-pilastres, sert d'appui aux croissées d'une sacade de bâtimens.

On dis appui aliégé, lorsque l'appui d'une croisée est diminué de l'épaisseur de l'embrasement, autant pour regarder par-dehors plus facilement, que pour soulager le linteau de celle de dessous.

On appelle appui évidé, non feulement les balustrades, mais aussi ceux ornés d'entre-lacs percés à jour, tels qu'il s'en voit un modele au péristyle du Louvre, du coté de S. Germain l'Auxerrois

On appelle appui rumpant, celui qui suit la rampe d'un escalier, soit qu'il soit de pierre, de bois ou de fer. Voyez

RAMPE. (P)

APPUI, c'est en Charpenterie le nom qu'on donne aux pieces de lois que l'on met le long des galeries, des escaliers & aux croisées. L'usage des appuis est d'empécher les passans de tomber.

APPUI, en terme de Mantge, est le sentiment réciproque entre la main du cavalier & la bouche du cheval, par le moyen de la bride; ou bien c'est le sentiment de l'action de la bride dans la main du cavalier. Voy. MAIN, FREIN, MORS, BRIDE, &c.

Un appui for fe dit d'un cheval qui a la bouche delicate à la bride; de manière qu'intimidé par la fenfibilité & la délicatesse de sa bouche, il n'ose trop appuyer sur son mors, ni battre à la main pour résister.

On dit qu'un cheval aun appui fourd, obtus, quand il a une bonne bouche, mais la langue si épaisse que le mors ne peut agir ni porter sur les barres, quoique cet effet provienne quelquefois de

l'épaisseur des levres.

Un cheval n'a point Lappui, quand il craint l'embouchure, qu'il appréhender trop la main, & qu'il ne peut porter la bride; & îl en a trop, quand il s'abandonne fur le mors. La rêne de dedans du caveçon attachée courte au pommeau, est un excellent moyen pour donner un appui au cheval, le rendre ferme à la main & l'assurer: cela est encore utile pour lui assoupir les épaules; ce qui donne de l'appui où il en manque, & en ôte où il y en a trop.

Si l'on veut donner de l'appui à un cheval, & le mettre dans sa main, il faut le galopper, & le faire souvent reculer. Le galop étendu est aussi trèspropre à donner de l'appui à un cheval, parce qu'en galoppant il donne lieu au cavalier de le tenir dans la main.

Appui à pleine main, c'est-à dire, appui ferme, fans toutefois peser à la main, & sans battre à la main. Les chevaux pour l'armée doivent avoir l'appui à pleine main.

Appui au-delà de la pleine main ou plus qu'à pleine main, c'est-a dire, qui ne force pas la main, mais qui pese pourtant un peu à la main: cet appui est bon pour ceux qui, faute de cuisses, se tiennent à la bride. (V)

APPUIE-MAIN, f. m. baguette que les peintres tiennent par le bout avec le petit doigt de la main gauche, & fur laquelle ils posent celle dont ils travaillent. Il y a ordinairement une petito boule de bois ou de linge revétue de peau au bout, qui pose sur le tableau pour ne le pas écorcher. (R)

APPULSE, s. en terme d'astronomie, se dit du mouvement d'une plancte qui approche de sa conjonction avec le solcil ou une étoile. Fayez CONJONCTION. Ainsi on dit, l'appulse de la lune à une étoile fixe, lorsque la lune approche decette étoile, & est prête de nous la cachet. Foy. OCCULTATION. (0)

APPUREMENT (d'un compte), terme de finances & de droit , eft la transaction ou le jugementi qui en termine les débats & le payement du reliquat, au moyen de quoi le comptable demeure quitte & décharge. Voyez COMPTE.

APPUREMENT (d'un compte), est l'approbation des articles qui y sont, portés. contenant décharge pour le comptable,

Les Anglois appellent cette décharge un quietus est , parce qu'elle fe termine chez eux par la formule latine , obinde recessit quietus. V. COMPTE. (H)

APPURER For moulu, terme de Doreur fur métal, c'eft, après que l'or en chaux a été amalgamé au feu avec le vifargent, le laver dans plusieurs eaux pour

en ôter la crasse & les scories.

APPUYÉ (TRILL), Musiq. Quelques muticiens appellent trill appuyé, celui qu'on ne commence pas brufquement, mais qu'on prépare en quelque sorte de la note supérieure. Dans quelques cas on peut aush préparer le trill appuyé de la note inférieure. (F. D. C.)

APPUYÉ, adi. m. on dit. en termes de géométrie, que les angles dont le fommet est dans la circonférence de quelque fegment de cercle, s'appuyent on sont poles fur l'arc de l'autre segment de desfous. Ainsi (fg. 78. Géomét.) l'angle ABC, dont le sommet est dans la circonférence du fegment ABC, est dit appuyé sur l'antre segment ADC. Voy. SEGMENT. (E)

APPUYER des deux, Manege. c'est frapper & enfoncer les deux éperons dans le flanc du cheval. Appuyer ouvertement des deux , c'eft donner le coup des deux éperons de toute sa force. Appuyer le poinçon, c'est faire sentir la pointe du poinçon sur la crouse du cheval de manége pour le faire fauter. V. Poincon. (V)

APPUIER les chiens , en Vénerie, c'est suivre toutes leurs opérations, & les diriger, les animer de la trompe & de la

voix.

APPUYOIR, f. m. Pour presser les feuilles de fer-blanc que le ferblantier veut fouder ensemble, il fe fert d'un morceau de bois plat, de forme triangulaire, qu'on appelle appuyoir.

APPYA, f. m. Hift. nat. Botania. plante de la famille des tithymales, & commune dans les isles d'Amboine. Rumphe en distingue de trois especes, dont il n'y en a que deux qui foient de ce genre: c'est à ces deux que nous nous arrêterons.

Premiere espece. APPYA.

L'appya, ainsi nommé par les habitans de Leytimore, est désigné sous le nom d'balecus terrestris vulgaris rubra, par Rumphe, qui en donne une bonne figure, mais avec peu de détails des fleurs. dans fon Herbarium Amboinicum, volume III. p. 197, pl. CXXVII. Les Malays l'appellent baleki mera, c'eft-à - dire, haleki rouge, & les habitans d'Amboine, baleki lau mari, qui veut dire la même chose à-peu-près.

Cet arbriffeau s'éleve à la hanteur de vingt à vingt-cinq piés, sous la forme d'un coudrier, ayant un tronc droit, haut de huit à douze piés, d'un pié de diametre & au-delà, couvert d'une écorce cendré-brune, charnue, fouple, qui s'enleve aifément par lanieres. Ses branches font alternes , très - distantes les unes des autres, ouvertes horizontalement, velues, cylindriques, vertes dans leur

ieuneffe.

Ses feuilles sont alternes, comparables en quelque sorte à celles du coudrier, mais plus pointnes par les deux bouts, longues de cinq à six pouces, presque une fois moins larges, minces, molles, marquées de huit à dix dents fur chaque coté, verd-foncées desfus, glauques dessous, velues, avec une nervure longitudinale à huit où dix paires de côtes alternes, & portées sur un pédicule cylindrique, pareillement velu, & quatre ou cinq fois plus court. Dans les jeunes piés ces feuilles sont plus brunes ou d'un verd plus foncé dessus, plus velues plus anguleufes, ou comme marquées de deux angles qui manquent dans les vieux piés. A l'origine de leur pédicule fe voient deux stipules triangulaires alongées.

Les fexes des ficurs font léparés de maniere que les femelles fortent folitairement , ou deux à deux , des aiffelles des feuilles fur les branches inférieures, portées sur un pédicule d'abord égal à celui de la feuille, enfuite s'alongeant de quatre à cinq pouces, & de maniere à atteindre fon milieu. Chaque fleur

femelle confifte en un calice en enveloppe de deux à trois grandes feuilles elibpiques, pointues, dentelées, nerverles comme des feuilles, contenant novaire sphérique qui devient une capfeleridée, pointillée & chagrinée, de la gossen d'un grain de poivre, de deux à trois loges, contenant chacune une graine sphérique de la grosseur d'un grain de carindre.

Les feurs mâles fortent de l'aisselle des seuilles supérieures, sous la forme du panicule à quatre ou cinq branches ca épi qui égalent la longueur de ces suilles. Chaque panicule en porte environ deux cents fort petites, vertes, affet semblables à celles de la vigne, c'estidite, composées d'un calice de quatre à cinq senilles, sans corolle, & de quatre loing étamines courtes, à antheres jau-

nes & reunies par leurs filets.

Culture. L'appya croît par-tout dans les illes d'Amboine, tant fur le rivage que lans le continent, non pas dans les valloss & les lieux humides, mais au bord des grandes foréts, dans les lieux fecs les plus expofés aux vents, où il ne croît que des arbriffeaux ou des arbres de la petite taille; & plus le terrein où il croît eff fec, plus fes fenilles font petites. Il fe multiplie de femences; il fleurit & frudiifie dans les mois pluvieux de juin & juillet.

Ludités. Toutes ses parties n'ont ni faveurai odeur, non plus que la mauve. Ses amandes sont blanches & fort douces.

User. Son bois est blanc, composé de fibres grossieres, léger, sec, peu durable, excepte dans les habitations bien ensumées. Il est sisce, qu'on ne peut l'employer à faire des haies, parce qu'il ne reponse pas comme les autres arbrisseaux.

Deuxieme espece. Hulika. Li seconde espece d'appya est nommée bilira & batery par les habitans de Lochoc, & balety daunbesar, c'est-à-dire, hakky, arbre à larges feuilles, par les Malay. Rumphe le désigne sous le nom de bilicus rugosa, sans en donner aucune figure, dans son Herbarium Amboinicum, voi. III, page 198.

Ceft un arbre de trente à trente-cinq pet de hauteur, à trong haut de quinze singt pies, sur deux piés de diametre. Ses feuilles sont presque rondes, d'un

hi & plus de longueur & de largeur, à

trois angles dans les jeunes piés, taillées en cœur dans les vieilles branches, trèsrudes & ridées dessus dessus, & hérisses de poils piquans faciles à tomber, & qui excitent des démangeaisons à la peau.

Ses fleurs ressemblent à celles de l'appya; mais ses capsules sont plus grandes, visqueuses, à deux loges & deux poils en crochet ou en hameçon, par lesquels elles s'attachent comme les têtes ou enveloppes des fleurs de la bardane.

Qualités. Ses capsules visqueuses répandent une odeur agréable de cham-

paca,

Usager. Son bois est blanc, à grosses sibres, & léger comme celui de l'appya, mais plus durable: aussi le préfere-t-on pour faire le combte & les couvertures des maisons.

Remarques. L'appya vient donc affez près du ricin, dans la famille des tithymales, à la feconde section qui rassemble les genres dont les étamines sont réunies par leurs filets. (M. Adanjon.)

\* APRACKBANIA ou ABRUCKBA-NIA; Géog., ville de Transylvanie sur la riviere d'Ompas, au-dessus d'Albe-Ju-

lie.

\* APRE, adj., Gramm., acide, rude, délagréable au goût; il se dit aussi au sigure, & signise avide, ardent, paffount pour quelque chose.

APRE, terme de Grammaire grecque. Il y a en grec deux figues qu'on appelle esprits; l'un appellé esprit doux, & se marque sur la lettre comme une petite virgule, iyà, moi, je.

L'autre est celui qu'on appelle esprit àpre ou rude; il se marque comme un petit c sur la lettre; αμα, ensemble. Son usage est d'indiquer qu'il faut prononcer la lettre avec une forte aspiration.

v prend toujours l'esprit rude, ນີ້ວິທຸ, aqua; les autres voyelles & les diphtongues ont le plus souvent l'esprit doux.

Il y a des mots qui ont un esprit & un accent, comme le rélatif %, %, %,

qui, quæ, quod.

Il y a quatre confonnes qui prennent un esprit rude, π, μ, τ, ρ: mais on ne marque plus l'esprit rude sur les trois premieres, parce qu'on a inventé des caracteres exprès, pour marquer que ces lettres sont aspirées; ainsi au lieu d'écri-

re π', x', τ', on écrit Φ, χ, θ; mais on écrit, au commencement des mots : P'ntogun, rhétorique, P'ntogunos rhétoricien; bunn, force. Quand le p cft redoublé, on met un esprit doux sur le premier, & un apre fur le fecond; πορρω, louge, loin. (F)

APREMONT, Géog., petite ville de la Lorraine, avec un château & baronnie, entre la Mofelle & la Meufe, près du bailliage de Saint-Michel. C'étoit l'un des plus anciens fiefs de l'évêché de Metz, lorfque dans le XVI ficcle, il en fut démembré pour faire partie des domaines de la maison de Lorraine. Son nom vient du haut rocher escarpé sur lequel on a bati le château. (C. A.)

APREMONT, Géog., château fortifié de Savoie, à l'ouest - nord-ouest & affez près de Montmélian. Il a donné fon nom à une famille illustre de cette province.

(C. A.)

94

APREMONT, Glog. mod., petite ville de France dans le Poitou, généralite de Poitiers. Long. 15, 52; lat. 46, 45.

APRES, préposition qui marque postériorité de temps, ou de lieu, ou d'ordre.

Après les fureurs de la guerre, Goutons les douceurs de la paix.

Après se dit aussi adverbialement : partez, nous irons après, c'eft-à-dire, ensuite.

Après est aush une préposition inséparable, qui entre dans la composition de certains mots, tels que après-demain, après - diné , l'après - dinée , après - midi ,

après - Soupé , l'après - Soupée.

C'est sons cette vue de préposition inféparable, qui forme un fens avec un autre mot, que l'on doit regarder ce mot dans ces façons de parler; ce portrait est fait d'après nature ; comme on dit en peinture & en sculpture , deffiner d'après l'antique ; ce portrait eft fait d'après Raphael, &c. c'eft-à-dire, que Raphael avoit fait l'original auparavant. (F)

APRETÉ, f. f. Gramm., qualité de ce qui est apre. On le dit des fruits, quand faute de maturité ils font rudes, acres, défagréables au goût; l'àpreté diminue dans les fruits à mesure

que les arhres vicilliffent. (+)

APRETÉ, f. f. se dit de l'inégalité & de la rudelle de la furface d'un corps, par laquelle quelques - unes de fes parties s'elevent tellement au - deffus du refte

qu'elles empêchent de passer la maira des fus avec aifance & liberté. Voyez PAR-TICULE.

L'aprité ou la rudelle est opposé à la douceur , à l'égalité , à ce qui eft uni or poli .&c. Le frottement des surfaces con. tigues vient de leur aprets. V. SURFA. CE & FROTTEMENT.

L'apreté plus ou moins grande des furfaces des corps, eft une chose puremen relative. Les corps qui nous paroitTen avoir la surface la plus unie, étant vie au microscope, ne sont plus qu'un tiffu di

rugofités & d'inégalités.

Suivant ce que M. Boyle rapporte de Vermausen, avengle très - fameux pa la délicateffe & la fineffe de fon tou cher, avec lequel il distinguoit les cou leurs, it paroitroit que chaque conien a fon degré ou fon espece particulier d'apreté. Le noir paroit être la plus ru de, de même qu'il est la plus obscur des couleurs; mais les autres ne font pa plus douces à proportion qu'elles fon plus éclatantes, c'est-à-dire, que la plu rude n'est pas toujours celle qui refléchi le moins de lumiere : car le jaune et plus rude que le bleu; & le verd , qu eft la couleur moyenne, est plus ru de que l'une & l'autre. Voy. COULEUR LUMIERE. (0)

APRIES , Histoire d'Egypte , fils d Plammis, fut son héritier au trône d' F gpyte. L'aurore de son regne fut bri lante, & tous fes combats furent fuiv de la victoire. Ses flottes qui couvroier les mers, lui affervirent l'Egypte & S don, dont il fit paffer les richeffes le commerce dans ses états. Les cor quetes qui fouvent épuisent les peuple conquétans, ouvrirent dans l'Egypte 1 fources de l'abondance. Apriès ne livra à fes inclinations belliqueufes qu pour rendre fon pays plus floriffant. L Juifs fatigués du joug tyrannique Nabuchodonofor, chercherent un .afy dans l'Egypte, où leur industrie con mercante accumula l'or des nation L'ivresse de ses fuccès le rendit impi & fe croyant plus qu'un homme, il es defier les dieux & braver leur pui Ma ce. Son audace facrilege fut purnie p la révolte des Rgyptiens, qui jamais laifferent impunies les offenfes fait an culte public. Ce monarque , vai ouenr des nations. le vit abhorré de les ! injets. Il passa de l'insolence de la victoire à l'abattement d'un esclave qui sttend en tremblant fon arrêt de la bouche d'un maitre irrité. Ses sujets lui parvissoient d'autant plus redoutables, qu'il les avoit instruits lui - même dans fert de combattre & de vaincre. Il eut dans cette extrémité recours à la négociation, & choifit pour médiateur Amafis, qui avoit par ses talens & la probité mérité la confiance de son maître & l'affection des peuples. Cet agent également propre à la guerre & à la négocution, avoit montré jusqu'alors une ame insensible aux promesses de l'ambition. A peine eut - il exposé aux rebelles le sujet de sa mission, qu'un de leurs chefs lui mit un casque fur la tête & le proclama roi. Apriès ne regarda ce fen dévorant que comme une étincelle prompte à s'éteindre. Il avoit dans la cour un de ces hommes privilégies, qui fatisfaits de leur devoir n'attendent leur récompense que du témoigarge intérieur de leur conscience. Cétait Paterbemis, que son intégrité & fon lefintereffement avoient rendu l'idole de la nation. Ce sage, dont la fulchité étoit incorruptible, fut chargé d'amener Amafis vivant, & de le livrer aux vengeartees d'un maître offensé. Sa negociation eut un manyais succès; il n'ellaya que les railleries de ceux qu'il crut devoir étonner par ses menaces. Aprils mécontent , le soupgonna d'être le complice de l'usurpateur de son pouvoir, &pour l'en punir, il lui fit tranther la tête. La nation indignée d'avoir vu tomber un citoyen fi respectable fous la hache du bourreau, se souleva pour venger sa mémoire. Tous les yeux le fixerent fur Amalis, qui des ce moment fut regardé comme le vengeur de la nation. Apriès abandouné de ses favoris, se jeta dans les bras de l'étranger. Trente mille Cariens & Ioniens mercénaires trafiquerent de leur fang tree lui. On en vint aux mains dans les plaines de Memphis. Les étrangers embattirent avec un courage qui tewit du défespoir; mais enfin, accablés pur la supériorité du nombre, & fatigués de donner la mort, ils furent dans l'impuissance de défendre leur vie, tous

expirerent en combattant. Apries fait prisonnier, ne leur survecut que pour être traîné au supplice par ses propres fujets. (T-N.)

APRIN, geog. anc. & mod., ville de la Romanie, que les anciens nommoient Apros & Apri. Elle porte aussi le nom de Theodosiopolis, parce que Théodofe le grand en aimeit le féjour.

APRISE, vieux terme de Palais, synonyme à estimation , prifée. Il est fait d'aprifia, qu'on trouve en ce fens dans d'anciens arrêts, & qui vient du verbe

appretiare, prifer. (H)

APRON , asper , Hist. nat. Zoolog. , poisson de riviere affez reffemblant au goujon; cependant fa tête est plus large ; elle est terminée en pointe : sa bouche est de moyenne grandeur; les machoires, au lieu d'être garnies de dents, font raboteuses ; il a des trous devant les yeux. Ce poiffon eft de couleur roul. se, & marqué de larges taches noires qui traverient le ventre & le dos obliquement : il a deux nageoires auprès des ouies & fous le ventre , deux autres fur le dos, affez éloignées l'une de l'autre. On le trouve dans le Rhône, furtout entre Lyon & Vienne; on a cru qu'il vivoit d'or, parce qu'il avale avec le gra-vier les paillettes d'or qui s'y rencontrent; sa chair est plus dure que celle du goujon. Rondetet. Voyez Poisson.

APROSIDE, on liste inacceffible. Pline la place dans l'Océan atlantique : quelques géographes modernes prétendent que c'est l'isle que nous appellons Porto - Santo; d'autres, que c'est Ombris ou Saint - Blandan ; ou par corruption , la isla de San - Borondon ; ou l'encubierta, la converte, ou la non trovada, la difficile à trouver. C'est une des.

Camaries du coté d'occident.

APSIDE, f. f. fe dit, en astronomie. de deux points de l'orbite des planetes. où ces corps se trouvent, soit à la plus grande, soit à la plus petite distance pof-sible on de la terre ou du soleit. Voyez ORBITE, PLANETE, DISTANCE . & LIGNE.

A la plus grande distance l'apfide s'appelle la grande apfide , fumma apfis ; à la plus petite distance l'apside s'appelle la petite apside, infima ou ima apsis.

Les deux apsides ensemble s'appellent anges. Voy. AUGES.

La grande apside se nomme plus communément l'aphélie ou l'apogée; & la petite apside, le péribélie ou le périgée. Voy: Apogée & Périgée.

La droite qui passe par le centre de l'orbite de la planete, & qui joint ces deux points, s'appelle la ligne des apsides de la planete. Dans l'astronomie non-velle la ligne des apsides est le grand axe d'une orbite elliptique; telle est la ligne AP, pl. d'astron. fg. 1, tirée de l'aphélie A, ou périhélie P. Voyez ORBITE, PLANETE.

"On estime l'excentricité sur la ligne des agsides; car c'est la distance du centre C de l'orbite de la planete au foyer S de l'orbite. Voyez FOYER & ELLIPSE. Cette excentricité est différente dans chacune des orbites des planetes. V. EXCENTRICITÉ.

Quelques philosophes méchaniciens considerent le mouvement d'une planete d'une apside à l'autre; par exemple, le mouvement de la lune du périgée à l'apogée, & de l'apogée au périgée, comme des ofcillations d'un pendule; & ils appliquent à ce mouvement les loix de l'oscillation d'un pendule; d'où ils inferrent que l'équilibre venant un jour à serétablir, ces oscillations des corps célestes cesseont. Voyez Horreb. Clar. astron. c. xx. Voyez OSCILLATION & PENDULE.

D'aucres croyent appercevoir dans ce mouvement quelque chose qui n'est point méchanique, & ils demandent : pourquoi l'équilibre s'est-il rompu & les ofcillations de ces corps ont-elles commencé? pourquoi l'équilibre ne renaitil pas? quelle est la cause qui continue de le rompre? Voyez Mém. de Trév. avril 1730, page 709 & Suivantes. Ils regardent toutes ces queltions comme iasolubles; ce qui prouve que la philosophie newtonienne leur est inconnue. Voyez Newt. princip. mathem. lib. I. feel. 9. Herman. Phoron. lib. I. c. iv. Voyez encore GRAVITATION, PLANE-TB, ORBITE, DISTANCE, PÉRIODE, LUNE, &c.

Parmi les auteurs qui ont comparé ces ofcillations à celle d'un pendule, un des plus eélebres est M. Jean Bernouilli,

professeur de mathematique à Baie, dans une piece Intitulée . Nouvelles pensées sur le système des Descartes, avec la maniere d'en déduire les orbites & les aphélies des planetes, piece qui remporta en 1730 le prix proposé par l'académie royale des sciences de Paris. Il tâche d'y expliquer comment il peut arriver que, dans le fyfteme des tourbillons, une planete ne foit pas toujours à la même distance du soleil, mais qu'elle s'en approche & s'en éloigne alternativement. Mais en physique il ne suffit pas de donner une explication plautible d'un phénomené particulier, il faut encore que l'hypothese d'où l'on part pour expliquer ce phénomene, puite s'accorder avec tous les autres qui l'accompagnent, on qui en dépendent. Or fi on examine l'explication donnée par M. Bernauilli, nous croyons qu'il feroit difficile de faire voir comment, dans cette explication, la planete pourroit décrire une ellipfe autour du foleil, de maniere que cet astre en occupat le foyer, & que les aires décrites autour de cet aftre fuffent proportionnelles aux temps, ainfi que les observations l'apprennent. Voyez sur ce sujet un mem. de M. Bougner, mém. acad. 1731, fur le mouvement curviligne des corps dans des milieux qui se meuvent.

gui le meuvent.

Si la ligne de la plus grande distanced'une planete, & celle de la plus petite distance, ne font pas situées précisément en ligne droite, mais qu'elles sassent en ligne droite, mais qu'elles fassent un angle plus grand ou plus petit que 180 degrés, la différence de cetangle à 180 degrés est appellée le mouvement de la ligne des apsides, ou le mouvement des apsides; & si l'angle est plus petit que 180 degrés, on dit que le mouvement des apsides est contre l'ordre des signes: au contraire si l'angle est plus grand, on dit que le mouvement des apsides est signes.

A l'égard de la méthode pour déterminer la position des apsides mêmes, on s'est servi pour y parvenir de différens moyens. Les anciens qui croyoient que les planetes décrivoient des cercles parfaits dont le soleil n'occupoir pas le centre, ont employé pour déterminer les apsides, une méthode expliquée par Keill dans ses Institutions astronomiques. De-

puis , comme on s'est apperçu que les planetes décrivoient des ellipses dont le soleil occupoit le foyer, on a été obligé de chercher d'autres moyens pour déterminer le lieu des apfides dans les orbites. M. Halley a donné pour cela une méthode qui ne suppose de connu que le temps de la révolution de la planete. Sethus Wardus en a auffi donné nne, qui suppose qu'on ait trois observations d ferentes d'une planete en trois endroits quelconques de fon orbite; mais la méthode qu'il donne pour cela, est fondée, fir une hypothese qui n'est pas exactement vraie, & le célebre M. Euler en a donné une beaucoup plus exacte dans le tome VII. des mem. de l'acad. de Pétersbourg. Oa peut voir ces différentes méthodes, excepté la derniere, dans l'aftronomie de Keil, ou plutôt dans les Inftitations astronomiques de M. le Monnier.

M. Newton a donné dans son livre des Principes une très - belle méthode pour déterminer le mouvement des apfides : en supposant que l'orbite décrite par la planete foit peu differente d'un cercle, comme le sont presque toutes les orbin tes planétaires. Ce grand philosophe fait voir que fi le foleil étoit immqbile . & que toutes les planetes pefal. feut vers lui en raifon inverse du quacré de leurs distances , le mouvement des apfeles feroit nul , c'eft - à - dire que la ligne de la plus grande distance & la ligne de la plus petite distance, sede l'autre , & ne formeroient qu'une ferle ligne droite. Ce qui fait donc que les deux points des apfides ne font pas topiours exactement en ligne droite avec le foleil, c'est que par la tendance mutuelle des planetes les unes vers les antres, leur gravitation vers le folcil n'eft pas precisement en raifon inverle du quarre de la distance. M: Newton donne une methode très - élégante pour déterminer le mouvement des appiles, en supposant qu'on connoille la force qui est ajoutée à la gravitation de la Planete vers le foleil , & que cette force ajoutée ait toujours la direction reis le foleil.

Cependant, quelque belle que loit cette méthode, il faut avouer qu'elle a besoin d'être perfectionnée; parce que

Tome III. Part. 1.

dans toutes les planetes, tant premières que secondaires, la force ajontée à la gravitation vers le foyer de l'orbite, n'a presque jamais sa direction vers ce foyer; austi M. Newton ne s'en est il point servi, du moins d'une manière bien nette, pour déterminer le mouvement des apsides de l'orbite lunaire; la théorie exacte de ce mouvement est très-difficile. Voyez APOGÉE & LUNE.

\* APSILES, f. m., géog., anc., peuples qui habitojent les environs du Pont-

Euxin, & le pays de Lazes.

éclairer.

APSIS ou ABSIS, mot usité dans les auteurs eccléssatiques pour signifier la partic intérieure des anciennes égliles où le clergé étoit asses, & où l'autel étoit placé. Voyez EGLISE.

On croit que cette partie de l'église s'appelloit ains, parce qu'elle étoit batie en arcade ou en voûte, appellée par les Grees, aus, et par les Lacins apsis. M. Figury tire ce nom de l'arcade qui en faisoit l'ouverture. Isidote dit, avec beaucoup moins de vraiscendiance, qu'on avoit ains nonmé cette partie de l'église, parce qu'elle étoit la plus églaixée, du mos gree ansay.

Dans ce sens le mot apsi. se prend austi pour concha, cameræ, presbycerium, par opposition à nef, ou à la partie de l'église où se tenoit le peuple; ce qui revient a ce que nous appellons cham & sanctuaire. Voyez NEF, CHOUR. Soc.

L'apfis étoit bati en figure hemisphérique, & confiftoit en deux parties., l'autel & le presbytere , ou fanctuaire. Dans cette deraiere partie étoient contenues les stalles ou places du clerge; & entr'autres le trone de l'évêque , qui étoit placé au milieu ou dans la partie la plus éloignée de l'autol. Peut - etre , dit M. Fleury, les chretiens avoient - ils vouls d'abord imiter la feance du Tanhedrin des Juifs , où les juges étoient affis en demi- cerele, le president au misseu : l'évêque tenoir la même place dans le presbytere. L'autel étost à l'autre extrémité vers la uef, dont il étoit separé par une grille on baluftrade à jour. Il éteit élové fur une estrade, & fur l'autel étoit le ciboire ou la coupe, fous une efucce de, pavillon ou de dais, Poyez Cordemoy,

Mêm. de Trêv. Juillet 1710, pag. 1268 & Suiv. Fleury, Maurs des obrêt. tit.

XXXV.

On faifoit plusieurs cérémonies à l'entrée ou fous l'arcade de l'apsis, comme d'imposer les mains, de revétir de sacs de cilices les pénitens publics. Il est aussi fouvent fait mention dans les auciens monumens, des corps des faints qui étoient dans l'apsis. C'étoient les corps des saints évéques, ou d'autres faints, qu'on y transportoit avec grande solennité. Synod, 32 Carth. can. 32. Spelman.

Le trône de l'évêque s'appelloit anciennement apsis, d'où quelques uns ont eru qu'il avoit donné ce nom à la partie de la bassique dans laquelle il étoit situé; mais, selon d'autres, il l'avoit emprunté de ce méme lieu. On l'appelloit encore apsis gradata, parce qu'il étoit élevé de quelques degrés au - dessus des seges des prêtres; ensuite on le nomina exhedra, puis throne & tribune, V. TRIBUNE.

Apfis étoit auffi le nom d'un reliquaire ou d'une chaffe, où l'on renfermoit anciennement les reliques des Saints , & qu'on nommoit ainfi, parce que les reliquaires étoient faits en arcade ou en voute : peut être auffi à caufe de l'apfis où ils étoient placés, d'où les Latins ont formé capfa, pour exprimer la même chose. Ces reliquaires étoient de bois, quelquefois d'or , d'argent , on d'autre matiere précieufe, avec des reliefs, & d'autres ornemens : on les plaçoit sur l'autel, qui comme nous l'avons dit, faisoit partie de l'apfis, qu'on a aussi nommé quelquefois le chevet de l'églife, & dont le fond, pour l'ordinaire, étoit tourné à l'orient. Voyez Du - Cange , Descript. S. Sophia. Spelman , Fleury , loc. cit. (G)

\* APT, géog. anc. & mod., autrefois Apta Julia, ville de France en Provence, sur la riviere de Calaran. Long. 23,

6; lat. 43 , 50.

\* APTERE, de antipo; , fans aile, myth., épithete que les Athéniens donnoient à la victoire qu'ils avoient répréfentée fans ailes, afin qu'elle restat tou-

fours parmi cux.

\* APTERE, géog. anc. & mod., ville de l'île de Crete: c'est aujourd'hui Atteria, ou Paleocastro. On dit qu'Aptere fut ainsi nommée de & surses, se is aile, parce que ce sur la que les sirea es tom-

berent, lorsqu'elles perdirent leurs ailes, après qu'elles eurent été vaincues par les muses, qu'elles avoient défiées à chanter.

AP-THANES, c'est un ancien mot écossoir qui défigne la plus haute noblesfe d'Ecosse. Voyez THANE ou ANCIEN NOBLE. (6)

APTITUDE, en terme de jurisprudence, est synonime à capacité & babileté.

Voyez l'un & l'autre. (H)

APTOTE, ce mot est grec, & signifie indéclinable. Sunt quedam, que declinationem non admittunt, & in quibusdam casibus tantum inveniuntar, & dicuntur aptota. Solipater; liv. I. pag. 23. comme fas, nesa, &c. ἀπτωίος, c'est. à dire sans cas, formé de πτωτις, cas, & d'à privatif. (F)

\* APUA , ville de Ligurie. Voyez

PONTREMOLE.

\* APUIES, f. m. pl., giog. & Hist., peuples de l'Amérique méridionale, dans le Bresil. Ils habitent à la fource du Ganabara ou du Rio-Janeiro, & près du gouvernement de ce dernier nom.

\* APURIMA ou APORIMAC, riviere de l'Amérique dans le Pérou, la plus rapide de ce royaume, à 12 lieues de la ri-

viere d'Abançac.

\* APURWACA on PIRAGUE, géogmod., riviere de l'Amérique méridionale, dans la Guiane; c'est une des plus considérables du pays.

§ APUS ou APOUS , Astron. , c'està - dire pedibus carens ; quelque fois auffi par corruption apis ; c'est le nom d'une constellation méridionale, appellée en françois l'oiseau de paradis, uvis indica manucodiata ou paradifea , c'est le nom que lui donne M. Linné. Cette confellation, dans les cartes de Bayer, a douze étoiles: il y en a un plus grand nombre dans le catalogue de M. de la Caille. Vovez Calum australe stelliferum . & les Mémoires de l'académie royale des Sciences de Paris de 1752, pag. 569. La principale étoile de cette constellation est de la cinquieme grandeur ; elle avoit le 3 r mai 1752, 14d 19' 54" d'ascension droite en temps, & 41d 3' de déclination australe : ainsi elle paffe au méridien à 7 feulement au-dessus de l'horizon de l'observatoire de Paris, ce qui ne suffit pas

( M. de la Lande. )

APYCNI , adj. pl. , Mufiq. des anc. Les anciens appelloient ainsi dans les genres épais, trois des huit sons stables de leur système ou diagramme, lesquels ne tonchoient d'aucun coté les intervalles ferrés ; savoir , la proslambanomené, la nété fynnémenon, & la nété hyperboléon. Ils appelloient aussi apycmos, ou non-épais, le genre diatonique , parce que dans les tétracordes de ce genre, la fomme des deux premiers intervalles étoit plus grande que le troi-Leme. (S)

APYRE, Chym. Ce nom est employe pour défigner la propriété qu'ont certains corps de réfister à la plus grande action du feu, fans en recevoir d'altération fenfible. On doit diftinguer les corps apyres d'avec ceux qu'on nomme réfractaires ; car il fuffit pour qu'on puisse qualifier une substance de réfractaire, qu'elle réfifte à la violence du feu fans le fondre, quoiqu'elle éprouve d'ailleurs des altérations considérables : au lieu que le corps véritablement apyre ne doit éprouver de la part du feu ni fusion ni aucun autre changement. Il fuit de-là que toute substance appre est réfractaire. mais que toute substance réfractaire n'est point apyre. Les pierres calcaires bien pures, par exemple, fout réfractaires, parce qu'elles ne se fondent jamais seules; mais elles ne font point apyres, parce que l'action du feu les fait confidérablement diminuer de poids, détruit l'adhérence de leurs parties intégrantes, & change toutes leurs propriétés ellentielles, en leur donnant les caracteres de la chaux vive : au contraire , le diamant bien net & bieu pur eft une fubftance upyre , parce que l'action du feu le plus fort est incapable, non-sculement de le fondre, mais même de lui caufer aucune autre alteration fenfible, enforte qu'un diamant qui a été expolé pendant très - long - temps au feu le plus fort, se retrouve après cela tel qu'il étoit auparavant.

Les chymistes ont prouvé que le diamant n'est point apyre; il s'évapore à un feu médiocre dans un vaisseau ouvert, & même dans un vaiffcan clos s'il eft milé à des matieres qui produisent des

pour qu'on puiffe y observer cette étoile. 1 vapeurs." Le rubis est des pierres précienfes la plus apyre.

APYREXIE, f. f. d'a' privatif, & de πυρεξία, fieure, absence de fievre; c'est, en médecine, cet intervalle de temps qui se trouve entre deux accès de fievre intermittente, ou c'est la cessation entiere de la fievre. Voyez FIEVRE. (N)

- . 123 1. .

\* AQUA, province d'Afrique, fur la côte d'or de Guinée.

\* AQUA - DOLCE ou GLECINIRO géog. anc. & mod. , riviere de Thrace qui le jette dans la Propontide, vers Selivrée.

AQUA-NEGRA, petite place d'Italie dans le Mantouan, fur la Chiefe, un peu an-delà de la jonction de cette riviere avec l'Oglio, 27, 55; lut. 45, 10.

AQUA-PENDENTE, voy. ACQUA-PENDENTE.

\* AQUA - SPARTA, petite ville d'Italie, dans la province d'Ombrie, fur un mont, entre Amelia & Spolette,

\* AQUE - CALIDE, Géog. anc., ville ainsi nommée de ses bains chauds. C'est la même qu'on appelle aujourd'hui Bath ; dans le comté de Sommerfet en Angleterre ; Antonin l'appelle austi Aqua folis.

AQUARIENS, Theol., espece d'hérétiques qui parurent dans le IIIc fiecle; ils substituoient l'eau au vin dans le facrement de l'eucharistie. Voyez EUCHA-RISTIE.

On dit que la perfécution qu'on exerçoit alors avec fureur contre le christianisme , donna lieu à cette hérésie. Les chrétiens, obligés de célébrer pendant la nuit la scene eucharistique, jugerent à - propos de n'y employer que de l'eau, dans la crainte que l'odeur du vin ne les décelat aux payens. Dans la fuite , ils pousserent les choses plus loin; ils bannirent le vin de ce sacrement, lors même qu'ils pouvoient en faire ulage en fureté. S. Epiphane dit que ces hérétiques étoient fectateurs de Tatien , & qu'on leur donna le nom d'Aquariens , parce qu'ils s'abstenoient absolument de vin , julque-là même qu'ils n'en vioient pas dans le facrement de l'eucharistie, V. ABSTEME, ABSTINENCE. (G)

Verseau. Voyez VERSEAU. (C)

\* AQUATACCIO, ou AQUA D'ACIO, ou RIO D'APPIO, Géog. anc. & mod., petite riviere dans la campagne de Rome en Italie, qui se jette dans le Tibre à un mille de Rome. On ne connoît cette riviere, que parce qu'autrefois on y lavoit les chofes facrifiées à Cybele.

AQUATIQUE, adj. fe dit des animaux & des végétaux qui se plaisent dans l'eau, tels que l'aulne, l'olier, les faules , le peuplier , le mailant & autres.

(K)

AQUATULCO, voyez AGUATULCO. AQUE ou ACQUE, f. f. marine, c'est une effece de batiment qui amene des vins du Rhin en Hollande :-il eft plat par le fond, large par le bas, haut de bords. & fe retreciffant par le hauts fon étrave est large de même que son étambord. (Z).

AQUEDUC, f. m. hatiment de pierre, fait dans un terrein inegal , pour conferver le niveau de l'eau ; & la conditire d'un lieu dans un autre. Ce mot eft formé d'aqua , eau , & de ductus , conduit.

On en diffingue de deux fortes', d'apparens & de souterrains. Les apparens font conftruits à travers les vallées & les fondrieres, & compolés de tremanx & d'arcades : tels font ceux d'Arqueil , de Marly & de Bucq près Versailles. Les fouterrains sont percés à travers les montagnes, conduits au - deffons, de la terre . batis de pierre de taille & de moilons, & couverts en - desfus de voutes ou de pierres plates, qu'on appelle dulles : ces dalles mettent l'eau à l'abri du foleil ; tels font ceux de Roquencourt, de Belleville , & du Pré S. Gervais.

On diffribue encore les aquéducs en doubles ou triples , c'eft - à - dire portés fur deux ou trois rangs d'arcades: tel est celui du Pont - du - Gard en Languedoc, & celui qui fournit de l'eau à Conftantinople; aux-quels on peut ajouter l'aquéduc que Procope dit avoir été construit par Cofroes roi de Perfe, pour la ville de Petra en Mingrelie; il avoit trois conduits fur une meme ligne, les uns élevés au - deffus des autres.

Souvent les aquéducs sont pavés ; quelquefois l'eau roule fur un lit de ciment

AQUARIUS, est le nom latin du fait avec art, ou sur un lit naturel de glaife : ordinairement elle passe dans des cuvettes de plomb, ou des auges de pierre de taille, auxquelles on donne une pente imperceptible pour faciliter fon mouvement ; aux cotés de ces cuvettes sont ménagés deux petits sentiers où l'on peut marcher au besoin. Les aquéducs. les pierriers, les tranchées . &c. amenent les eaux dans un réservoir , mais ne les élevent point. Pour devenir jailliffantes, il faut qu'elles soient resferrees dans des tuyaux. (K)

\* Les uquéducs de toutes especes étoient jadis une des merveilles de Rome: la grande quantité qu'il y en avoit. les fraix immenses employés à faire venir des eaux d'endroits'éloignés de trente, quarante, foixante, & meme cent milles fur des arcades, ou continues ou fuppléées par d'autres travaux, comme des montagnes coupées. & des roches perces ; tout cela doit furprendre : on n'entreprend rien de semblable anjourd'hui; on n'oferoit meme penfer à acheter fi cherement la commodité publique. On voit encore en divers endroits de la campagne de Rome de grands reftes de ces aquéducs, des arcs continués dans un long espace , au - dessus desquels étoient les canaux qui porteient l'eau à la ville : ces ares font quelquefois bas, quelquefois d'une grande bauteur, felon les inégalités du terrein. Il y en a à deux arcades l'une fur l'autre; & cela de crainte que la trop grande hauteur d'une leule arcade ne rendit la ftructure moins solide : ils font communément de briques fi bien cimentées, qu'on a peine à en détacher des morceaux. Quand l'élévation du terrein étoit énorme, on recouroit aux aguédues fouterrains; ces aquéducs portoient les eaux à ceux qu'on avoit élevés sur terre, dans les fonds & les pentes des montagnes. Si l'eau ne pouvoit avoir de la pente qu'en passant au travers d'une roche, on la perçoit à la hauteur de l'aquéduc fupérieur : on en voit un semblable audeffus de Tivoli , & au lieu nommé Vicovaro. Le canal qui formoit la fuite de l'aquéduc, est coupé dans la roche vive l'espace de plus d'un mille, sur environ cinq piés de haut & quatre de large.

Une chole digne de remarque, c'eft que ces aquédues qu'on pouvoit conduire en droite ligne à la ville, n'y parvemient que par des finuolités fréquentes. Les uns ont dit qu'on avoit fuivi ces obliquités, pour éviter les fraix d'arcades d'une hauteur extraordinaire : d'antres qu'on s'étoit proposé de rompre la trop grande impétuofité de l'eau qui, conlant en ligne droite par un espace immenfe, auroit toujours augmenté de viteffe, endommagé les canaux; & donne une boiffon peu nette & mal-faine. Mais on demande pourquoi , y ayant une si grande pente de la cascade de Tivoli à Rome, on est allé prendre l'eau de la même riviere à vingt milles & davantage plus haut; que dis-je vingt milles? à plus de trente, en y comptant les détours d'un pays plein de montagnes. On répond que la raison d'avoir des eaux meilleures & plus pures suffisoit aux Romains pour croire leurs travaux nécessaires & leurs dépenfes juftifiées; & fi l'on confidere d'ailleurs que l'eau du Tévéron est chargée de parties minérales, & n'eft pas faine, on fera content de cette reponfe.

Si l'on jette les yeux sur la planche 128, du IV volume des Antiquités du P. Montfancon, on verra avec quels soins ces immenses ouvrages étoient construits. On y laissoit d'espace en espace des soupitants; asin que si l'eauvenoit à être arrétée par quelque accident, elle pût se dégorger jusqu'à ce qu'on est dégagé son passage. Il y avoit encore dans le canal même de l'aquéduc des puits où l'eau se jetoit, se reposoit & déchargeoit son limon, & des pissines où elle s'étendoit & se purissoit.

L'aquéduc de l'Aqua-Marcia a l'arç de feize piés d'ouverture: le tout est compasé de trois différentes sortes de pierres; l'une rongeâtre, l'autre brune, & l'autre de couleur de terre. On voit en haut deux canaux, dont le plus élevé étoit de l'eau nouvelle du Téveron, & celui de dessous étoit de l'eau appellée Claudienne; l'édifice entier a soixante & dix piés romains de hauteur.

A coté de cet aquéduc, on a dans le P. Montfaucon la coupe d'un autre à trois canaux; le fupétieur est d'eau ju-

lin, celui du milieu d'eau Tépula, &

L'arc de l'aquéduc d'eau Claudienne est de très-belle pierre de taille; celui de l'aquéduc d'eau Néronienne est de brique; ils ont l'un & l'autre foixante-douze pies romains de hauteur.

Le canal de l'aquéduc qu'on appelloit Aqua-Appia mérite bien que nous en fafnions mention par une fingularité qu'on y remarque; c'eft de n'être pas uni comme les autres, d'aller comme par degrés, enforte qu'il est beaucoup plus étroit enbas qu'en haut.

Le consul Frontin, qui avoit la direction nes aquéducs sous l'empereur. Nerva, parle de neuf aquéducs qui avoient-13594 tuyaux d'un pouce de diametre. Vigerus observe que datis l'espace de 24 heures, Rome recevoit 500000 muids d'eau.

Nous pourrions encore faire mention de l'aquéduc de Drusus & de celui de Rimini: mais nous nous contenterons d'obferver lei qu'Auguste sit réparér tous les aquéducs; & nous passerons ensuite à d'autres monumens dans le même genre, & plus importans encore, de la magnificence romaine.

Un de ces monumens est l'aquéduc de Metz, dont il reste encore zujourd'hui un grand nombre d'arcades ; ces arcades traversoient la Moselle, riviere grande & large en cet endroit. Les fources abondantes de Gorze fournissoient l'eau à la Naumachie; ves eaux s'assembloient dans un reservoir; de-là elles étoient conduites par des canaux fouterrains faits de pierre de taille . & fi fpacieux qu'un homme y pouvoit marcher droit; elles paffoient la Molelle fur ces liautes & superbes arcades qu'on voit encore à deux lieues de Metz, fi bien maconnées & fi bien cimentées, qu'excepté la partie du milieu , que les glaces ont emportée , elles ont relifte & reliftont mix mjures les plus violentes des faisons. De ces arcades, d'antres aquéducs conduitoient les caux aux bains & au lien de la Naumachie.

Si l'on en croit Colmenare, l'aquéduc de Ségovie peut être comparé aux plus beaux ouvrages de l'an iquité. Il en refte cent cinquante-neur areades, toutes de grandes pierres fans ciment. Ces areades

J 3

avec le reste de l'édifice ont cent deux piés de haut; il y a deux rangs d'arcades l'un fur l'autre; l'aquéduc traverse la ville & passe par-dessus la plus grande partie des maisons qui sont dans le sond.

Après ces énormes édifices, on peut parler de l'aquéduc que Louis XIV a fait bâtir proche Maintenon, pour porter les eaux de la riviere du Bucq à Versailles; c'est peut-être le plus grand aquéduc qui soit à présent dans l'univers; il est de 7000 brasses de long sur 2560 de haut, & a

242 arcades.

Les cloaques de Rome, ou ses aquéducs Souterrains, étoient aussi comptés parmi fes merveilles; ils s'étendoient fous toute la ville , & fe fubdivisoient en plusieurs branches qui se déchargeoient dans la riviere : c'étoient de grandes & hautes voûtes bâties folidement, fous lesquelles on alloit en bateau; ce qui faisoit dire à Pline que la ville étoit fuspendue en l'air , & qu'on navigeoit fous les maifons; c'est ce qu'il appelle le plus grand ouvrage qu'on ait jamais entrepris. Il y avoit sous ces voûtes des endroits où des charrettes chargées de foin pouvoient paffer; ces voûtes foutenoient le pavé des rues. Il y avoit d'espace en espace des trous où les immondices de la ville étoient précipitées dans les cloaques. La quantité incroyable d'eau que les acquéducs apportoient à Rome y étoit aussi déchargée. On y avoit encore détourné des ruisseaux. d'où il arrivoit que la ville étoit toujours nette, & que les ordures ne féjournoient point dans les cloaques, & étoient promptement rejetées dans la riviere.

Ces édifices sont capables de frapper de l'admiration la plus forte: mais ce feroit avoir la vue bien conrte que de ne pas la porter au-delà, & de n'être pas tenté de remonter aux causes de la grandeur & de la décadence du peuple qui les a construit. Cela n'est point de notre objet. Mais le lecteur peut confolter là-dessos les confidérations de M. le président de Montesquien, & celles de M. l'abbé de Mably; il verra dans ces ouvrages, que les édifices ont toujours été & seront toujours comme les hommes, excepté peut-être à Sparte, où l'on trouvoit de grands hommes dans

des maisons petites & chétives : mais cet exemple est trop singulier pour tirer à conséquence.

AQUÉDUC, f. m. les anatomiftes s'en fervent pour défigner certains conduits qu'ils ont trouvé avoir du rapport avec les aqueducs.

L'aquéduc de Fallope est un trou situé entre les apophyses styloïde & mastoïde, on a aussi nommé ce trou stylo-mastoïdien.

Voy. STYLOIDE & MASTOIDE.

L'aquéduc de Sylvins est un petit canal du cerveau dont l'anus est l'orifice postérieur; & la fente qui va à l'infundibulum, est l'intérieur. Voy. CERVEAU, ANUS & INFUNDIBULUM.

AQUERCY, acquerecy, baut, il a paffe ici, terme dont on se sert à la chasse du lievre, lorsqu'il est à quelque belle

paffée.

AQUEUX, aquosus, adj. qui participe ou qui est de la nature de l'eau, ou bien ce en quoi l'eau abonde ou domine. Voyez EAU.

Ainsi l'on dit que le lait consitte en parties aqueuses ou séreuses, & en par-

ties butyreuses. Voyez LAIT.

C'est par la distillation que les Chymistes séparent la partie aqueuse ou le phlegme de tous les corps. V. PHLEGME.

Conduits ou canaux uqueux. Voyez

l'article LYMPHATIQUE.

Humeur aqueuse; c'est la premiere ou l'antérieure des trois humeurs de l'œil.

Voy. HUMEUR & CEIL.

Elle occupe la chambre antérieure & la postérieure; elle laisse par l'évaporation un fel lixiviel, & au gout elle eft un pen falée; elle s'évapore promptement, & toujours après la mort. Il est très-constant qu'elle se régénere, & qu'il y a par conséquent quelque source d'où elle coule fans cesse. Est-ce dans les vaisseaux secréteurs qu'Hovius croit avoir vus à l'extrémité de l'uvée, ainsi que la Charriere? Albinus a va fes injections transfuder par les extrémités des voiffeaux de l'iris; mais on n'est pas décidé à le croire, & l'analogie des liqueurs exhalantes qui viennent toutes des arteres, perluade autre chose.

L'humeur aqueuse est repompée par des veines absorbantes; autrement, comme elle aborde sans cesse par les arteres, elle s'accumuleroit, & l'œil deviendroit hydropique : d'ailleurs, on fait par expétience que le fang épanché dans l'humeur squeuse a été repompé; elle circule donc. Mais, encore une fois, quels en font les conduits? Nuck croit avoir découvert ces conduits. Rnyfch en parle dans deux endroits. Santorini, dans un aveugle, a quelquefois vu des canaux pleins d'une liqueur rougeatre. Hovius a cru découvrir de nouvelles sources; mais il les regarde comme artérielles, & il a nié qu'elles fuffent des conduits particuliers. Mais comment d'une artere visible, dans un canal également sensible à l'œil, une autre liqueur que le sang pourroit-elle paffer? Il n'y a aucun exemple de ce fait dans le corps humain, qui empêche le fang meme d'entrer dans un vaiffeau d'un auffi grand diametre. En voilà affez pour détruire ces sources particulieres de l'humeur aqueufe. Haller, Comment. Boerbaame. (L)

AQUEUX. Les remedes aqueux sont tous ceux où l'eau domine ; telles font les plantes fraiches & nouvelles, & entr'elles, toutes celles qui se résolvent aisément en eau, loit par la distillation, soit par la coction, soit par la macération. Les laitues, les laitrons, les patiences, les oseilles, les poirées, les chicorées, & autres, font fur-tout dans cette claffe : le pourpier, le cotyledon, le fedum, en

font auffi.

Entre les légumes, sont les pois verds, les haricots nouveaux, les asperges, tou-

tes les herbes potageres.

Entre les fruits, font les raisins, les poires, les pommes douces, les cerifes douces; les prunes, les abricots, les pêches & autres.

Les alimens aqueux tirés du regne végétal & animal, conviennent à ceux qui ont les humeurs âcres, les fibres trop roides. & les fluides ou le fang adufte; ainfi dans l'été on doit ordonner aux malades beaucoup d'aqueux & de délayans, pour calmer les douleurs que produisent l'ébullition & l'effervescence des humeurs. (N)

\* AQUI & AQUITA, ville & province du Japon, dans la contrée nommée Niphon. La province d'Aquita est aux environs de Chanquque, vers le détroit

de Sangaar.

\* AQUIGIRES , f. m. pl. Hift. & Géog.,

peuples de l'Amérique méridionale, dans le Brefil, vers la préfecture du Saint-

AQUILA, Glogr. mod., ville d'Italie au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, fur le Pescara. Long. 31, 10;

lat. 42, 20.

AQUILEGES, f. m. pl. Hift. anc., c'est le nom que les Romains donnerent fous Auguste à ceux qui étoient chargés du foin d'entretenir les tuyaux & les conduits des eaux.

\* AQUILIE, Géog. anc. & med., ville d'Italie dans le Frioul, jadis confidéra-

ble. Long. 31 , 5; lat. 45 , 55.

AQUILIENNE (Loi), lex Aquilia, Jurisprudence criminelle, c'étoit une loi pénale qui avoit deux objets. Le premier d'afforer la punition & la réparation du dommage que l'on avoit caufé à un particulier, foit en bleffant, foit en tnant, soit en lui enlevant ses esclaves ou son bétail; le second d'affurer de même la réparation & la punition du tort que pouvoit avoir occasionné à un citoven le fait de l'esclave ou du bétail appartenant à un autre. Elle fut denommee Aquilienne, parce qu'elle obtint la fanction du peuple Romain fur la proposition qu'en fit L. Aquilius , l'un de fes tribuns , qui remplissoit cette charge en l'année 572 de la fondation de Rome. V. Pighius tome II. de fes Annales Romaines ; Terraffon, Histoire de la Jurisprudence Romaine , &c.

Sur le premier chef, la loi ne prononçoit que des dédommagemens. A l'égard du fecond, elle vouloit, qu'outre le dédommagement, on livrat à l'offenté l'esclave ou l'animal qui avoit causé le dommage.

Parmi nous & chez tous les peuples de l'Europe, cette loi Aquilienne ne produit plus qu'une action civile en dommages &

intérets.

Ou'on nous permette de confidérer ici rapidement, quelle est la manière dont la justice a cru devoir procéder dans les différens temps, contre les animaux qui avoient caufé quelque dommage. C'eft une chose digne d'être observée par le philosophe, & de tenir fa place dans l'histoire de l'esprit humain.

Le clapitre XXI. du Lévitique veut

que tout animal qui aura tué un homme,

foit lapidé & mis à mort.

En Crete, Minos avoit ordonné que, fi un pourceau faisoit quelque dégat dans un champ de blé, on lui arrachât toutes les dents.

Solon, le fage Solon, fur la plainte d'un particulier qui avoit été mordu par un chien, fit charger l'animal de chaines, & le fit livrer en cet état à l'offenfé.

Démocrite, quoique philosophe, vonloit qu'on punit de mort tout animal qui

auroit fait un tort quelconque.

Les loix de Dracon alloient plus loin que ces premieres loix. Non-seulement elles dévouoient à la peine & au trépas les animaux dont la griffe ou la dent avoient tué ou bleffé un particulier; elles envoyoient encore au supplice les êtres meme inanimes & infentibles qui accient occasionné de semblables accidens. Mourfius , dans fon excellent abre, gé des loix Achénicanes, liv. I, chap. 17, cite plufieurs exemples de condamnation prononcees contre des arbres, des pierres, des flatues, dont la chute avoit cerafé ou bleffe des citoyens. L'execution fe faifoit avec appareil. Paulanias parle d'une statue qui fut précipitée juridiquement dans la mer, pour etre tombée de fon piédeftal, fur un particulier qui en avoit été bleffe.

Nos peres adopterent à leur tour cette jurisprudence du prytanée. Il seroit facile d'en rapporter beaucoup de preuves & beaucoup d'exemples. Nous nous bornerons à en citer deux. Guipape, iurisconsulte inftruit, confeiller & enfuite préfident au conseil souverain de Dauphiné, lequel a écrit vers l'année 1440, se fait à lui-même cette demande, quaft. 238. Si un animal commet un delit , comme font quelquefois les pourceanx qui mangent des enfans, faut-il le punir de mort? Il n'hélite pas à repondre affirmativement, & à dire qu'on le jugeroit de la forte en Dauphine, fi le cas s'y préfentoit. Il confirme son opimon par un fait dont il avoit été témoin; il affure que traversant la Bourgogne, pour se rendre à Chalons-sur-Marne où ctoit alors le roi, il vit un pourceau susrendu aux fourches patibulaires, pour avoir tue un enfant.

Dans les archives du collège de Befancon, existe un titre qui prouve que la jurisprudence des Comtois étoit la même que celle des Dauphinois & des Bourguignons. C'est une sentence que rendit fur un conflit de jurifdiction, Guillaume le batard de Poitiers, chevalier, baillif du comté de Bourgogne. Il ordonne qu'un pourceau atteint & convaince d'avoir tué & meurtri un enfant, lera conduit infqu'en un tel endroit par les officiers de l'abbesse de Beaune, & que la, il sera remis au prévot de Monthason , pour exécuter ledit porc aux fourches dudit lieu , &c.

Ces loix étoient fondées fur la nécessité de veiller à la conservation "des hommes. On vouloit engager les maîtres à veiller fur les bêtes qui ponvoient nuire, & on les rendoit responsables du dégat: Leur négligence étoit punie par la perte d'un animal utile. C'étoit le maître qui étoit puni plutot que l'animal ; mais comme les inflitutions les plus fenfées s'alterent ailement, on s'imagina penà-peu que la punition tomboit fur l'animal plutôt que fur le maître : on transforma leur mort en un supplice proprement dit; & ce fut le comble 'du ridicule, loriqu'on voulnt traiter l'animal malfaiteur comme l'homme coupable. (AA.)

AQUILIES on AQUILICINIA; facrifices que les Romains faiforent à Jupiter dans le temps de la féchereffe, pour

en obtenir de la pluie.

Les prêtres qui les offroient, s'appelloient aquiliciens, parce qu'ils attiroient l'eau, aquam eliciebant. Il faut voir comment Tertullien charge de ridicule toutes ces fuperftitions, dans fon apologétique.

AQUILON, f. m. eft pris par Vitruve pour le vent de nord-est, ou pour ce vent qui fouffle à 45 degrés du nord, entre le nord & I'cht. Voyez VENT, NORD & POINT.

Les poètes donnent le nom d'aquilon à tous les vents orageux que les nautonniers redoutent. (P)

\* AQUILONDA, Glog. mod., grand lac d'Afrique en Ethiopie, aux piés des montagnes du foleil; fur les confins du Congo & d'Angola.

AQUILONIE, Geogr. , ancienne ville

d'halie, fur le fleuve Aufide dans le terntoire des Hirpins, aux confins de l'Apulie. On croit que c'est aujourd'hui Cedontoa, petite ville épiscopale de la province sittieure, au royaume de Naples. (C. A.)

AQUIMINARIUM ou AMULA, Hilt. anc., vaisseau rempli d'eau lustrale; l'étoit placé à l'entrée des temples, & le peuple s'arrosoit de cette eau bénite.

AQUINO, Géog. anc. & mod., ville d'Italie au royaume de Naptes, dans la tette de Labour. Long. 31, 23; lat. 41, 32. AQUITAINE, f. f. Géog. & Hift.

AUCHAINE, I. R. Geog. Est Hist. sen. Est mol., une des trois parties de l'incienne Ganle. Céfar dit qu'elle étoit foprée au nord de la Gaule celtique, par la Garonne. Il y a fur fes autres bornes des conteflations entre les favans; on en pent voir le détail dans le Dictionnaire de

Moreri.

Selon le parti qu'on prendra , l'Aquimine fera plus ou moins resserrée. Lorsque Celar divifa les Gaules en quatre grands gouvernemens, il fit entrer dans Idquitaine les Bourdelois, les Angotimois, les Auvergnats, ceux du Velai, on Gévaudan, du Ronergue, du Querey, les Agénois, les Berrnyets, les Limouns, les Périgordins, les Poitevins, les Saintongeois, les Elviens ou ceux du Vivarais, à la place desquels un emperegt, qu'on toupconne être Galba, mit eeux d'Albi. Sous Julien, l'Aquitaine toit partagée en deux provinces : ces deux provinces s'appellerent fous Valentinien, premiere & Seconde Aquitaine, dont Bourdeaux fut la métropole. Dans la suite on voit Bourges métropole de la premiere Aquitaine, composée de sept autres cités; savoir, celles d'Auvergne, de Rhodes, d'Albi , de Cahors, de Limoges, de la cité de Gévaudan & de telle de Velai; & Bordeaux métropole de la seconde Aguitaine, & sous elle Agen, Angoulème, Saintes, Poitiers & Perigueux. Cette contrée fut appellée dquitaine, de l'abondance de les eaux; en l'appelloit anciennement Armorique, te armer, qui en langue gauloife fignibit pays maritime. Il faut ajouter à la Memiere & seconde Aquitaine, la Noimpopulanie, composée des douze cités arrantes ; Eause métropole, Acqs, le toure, Cominges, Conferans; la cité in Boiates ou de Buich , celle de Bearn,

Aire, Bozas, Tarbes, Oléron & Ausch, & ces trois provinces formerent l'Aquitaine, qui après avoir éprouvé plusieurs révolutions, fut érigée en royaume en 778 par Charlemagne, supprimé par Charles-le-Chauve, qui y mit des dues.

L'Aquitaine , qu'on peut appeller moderne, est renfermée entre la Loire, l'Océan & les Pyrénées. Il y en a qui ne comprennent fous ce nom que la Guienne & la Gascogne. D'autres divisent l'Aquitaine en trois parties; la premiere comprend le Berry & le Bourbonnois. la haute & baffe Auvergne, le Velai & le Gévaudan, le Rouergue & l'Albigeois. le Querci, le haut & bas Limofin, la haute & baffe Marche; la feconde, le Bourdelois, le Médoc, la Saintonge, l'Aunis, l'Angoumois, le Périgord, l'Agénois & le Condomois; la troisieme, l'Armagnac & le Bigorre, Cominges, Conserans, le Bearn, la hasse Navarre. les Basques, les Landes, le Bazadois, & la petite Gascogne.

\* AQUITECTEURS, f. m. pl. Hift. anc., nom que les Romains donnerent à ceux qui étoient chargés de l'entretien des aquéducs & de tous les bâtimens deftinés ou à distribuer les eaux dans la ville, ou à en expulser les immondices.

## A R

\* AR, Géog. anc. & facr., ville des Monbites. Voyez AROER.

ARA, est le nom latin de la constellation appellée autel. Voyez AUTEL. (0)

\* ARA ou HARA, Géog. anc. & fainte, ville d'Affyrie où les tribus qui étoient au-delà du Jourdain, favoir de Ruben, de Gad, & la moitié de celle de Manasse, furent menées en captivité par les rois Phul & Theglathphalasar. S. Jérome croit, que cette ville est la même que Ragès, dont il est parlé dans Tobie, ch. j.

\* ARA (Cap d'), Géog. anc. & mod., autrefois Neptuniam promontorium, est le cap le plus méridional de l'Arabie heureuse; il forme avec la côte d'Ajan en Afrique, le détroit de Babelmandel.

ARAB, Glogr., petite ville d'Affe, dans l'Arabie déferte, au pays de Nahido ou Nedsched. C'est une des plus anciennes de cette contrée, & peut-être de l'Affe. (A. C.) \* ARAB, Géog. anc. & Sainte, ville

de la tribu de Juda.

\* ARABA, Géog. anc. & mod., ville de Perse dans le Sigistan, entre la ville de ce nom & de Candahar. On pense communément que c'est l'ancienne ville d'Ariafpe, capitale de la Drangiane, à moins que ce ne foit Gobinam, ville de la même province, au midi de celle de Sigistan.

ARABAN, Géog., petite ville d'Afie, fur le fleuve Khabur, dans le Diarbekir, au gouvernement Turc d'Urfa ou Raca. C'est une de ces villes où les peuples vagabonds de ces contrées, tels que les Kiurdes, les Turcomans & les Arabes féjournent tour-à-tour, & qu'ils abandonnent tous les ans pour aller arrêter les caravanes, ou vendre leurs services au premier bacha qui veut les prendre à la folde. (C. A.)

ARABAT, Géog., petite ville maritime d'Europe, dans la Tartarie-Crimée, fur la partie orientale, au fud de Bacha-Serai, Elle fut emportée d'affant en 1771 par les Ruffes, fous la conduite du prince Tschibaloff. La plupart des troupes qui la défendoient furent paffées au fil de l'epée, & le refte fut prisonnier de guerre. Cette ville, ainsi que toute la Crimée, est soumise à un Kan qui ne depend plus des Turcs. Long. 54; lat. 45. (C. A.)

ARABE, adj. On appelle urabe & arabi. que tout ce qui a rapport à l'Arabie ou aux Arabes; langue arabique ou langue arabe.

c'est un dialecte de l'hébreu.

Le P. Ange de S. Joseph exalte beaucoup la richesse & l'abondance de l'arabe. Il affure qu'il y a dans cette langue plus de mille mots qui fignifient une épée, cinq cent qui fignifient un lion, deux cent pour dire un ferpent, & huit qui lignifient du miel.

Caracteres arabes ou figures arabiques, ce font les chiffres dont on se sert ordinairement dans les calculs arithmétiques. V. FIGURE, NOMBRE. Les caracteres arabes font différens de ceux des Romains.

Voy. CARACTERE.

On croit communément que les Sarrafins nous ont donné les caracteres arabes, qu'ils avoient appris eux-memes des Indiers. Scaliger étoient fi persuadé de leur neuveauté, qu'il affura qu'un médail lon d'argent sur lequel il fut consulté, étoit moderne, parce que les caracteres 234 & 235 étoient gravés deffus.

On croit que Planude, qui vivoit fur la fin du treizieme fiecle, a été le premier d'entre les chrétiens qui ait fait ulage de ces chiffres. Le P. Mabillon assure dans son traité de Re diplomatica, que l'on ne s'en est pas servi avant Le quatorzieme ficcle. Le docteur Walls foutient qu'ils étoient en usage longtemps auparavant, du moins en Angleterre , & fixe cette époque au temps d'Hermannus - Contractus, qui vivoit environ l'an 1050. Ces chiffres, selon lui, étoient d'ulage, finon dans les comptes ordinaires, du moins dans les ma-thématiques, & sur - tout pour les tables aftronomiques. Voyez Wallis , algeb. chap. iv.

Pour prouver l'antiquité des chiffres arabes, le même auteur le fonde fur une inscription en bas relief qui étoit sur un manteau de cheminée de la maison presbytériale de Hélindon dans la province de Northampton, où on lisoit ces caracteres. nº. 133, avec la date de l'année 1133. Transact. Philosoph. nº. 174.

M. Tuffkin fournit une preuve plus fure de l'antiquité de l'usage de ces chiffres. C'est la croifée d'une maison faite à la romaine, & située dans la place du marché de Colchester, fur laquelle, entre deux lions cifeles, eit un écuffon contenant cette marque, 1390. Philosoph. no. 255.

M. Huet penfe que ces caracteres n'ont point été empruntés des Arabes, mais des Grecs; & que les chiffres arabes ne font autre chose que les lettres grecques que l'on fait que ces peuples employoient

pour nombrer & chiffrer. Voyez Nom-

On dit que l'on nourrit les chevaux arabes avec du lait de chameau, & on rapporte des choses étonnantes de ces animaux. Le duc de Neucastle assure que le prix ordinaire d'un cheval urabe, est de 1000, 2000, & jusqu'à 3000 livres ; & que les Arabes font aufh foigneux de conferver la généalogie de leurs chavanx, que les princes font curieux de celle de leurs familles : les écuyers ont foin d'écrire le nom des peres & meres de ces animaux, & on en trouve dont la noblelle en ce genre remonte fort.

hatt. On affore qu'il y a eu tels cheraux pour lesquels on a frappé des méduiles.

Le bien que les Arabes donnent à leurs mans, quand ils font arrivés à l'âge d'homme, confifte en deux habits, deux cimeterres, & un cheval qui les accompagne toniours. Les chevaux arabes que l'on a amenés en Angleterre, n'ont jamais rien montré qui fût extraordinaire. Vosez CHEVAL.

Amée des Arabes , voyez AN.

ARABES (Hift. des) : Les Arabes envrés de la noblesse de leur antiquité & de leur descendance des patriarches . rifervent toute leur eftime pour eux-mêmes, & tout leur mépris pour le reste des nations. Il est bien difficile de déchirer le voile qui couvre leur origine ; tous les monumens historiques font mutiles ou détruits, & l'on ne peut s'appoyer que fur des traditions qui ont conservé quelques vérités & beaucoup de mensonges. On affure que l'Arabie, dès les temps les plus voifins du déluge, fut peuplée par trois familles différentes; la postérité de Cham s'établit sur les bords de l'Euphrate & du golfe Arabique. L'intérieur de la partie méridionele fut occupé par les fils de Jochtan, dont l'ainé donna son nom à toute la presqu'ile: fes descendans furent regardés comme Arabes naturels ; au lieu que la pofferité de Cham , & les Ismaelites qui formerent des établissemens dans l'Arabie Petree, quelques-temps après, futent toujours délignés par le nom de Mast-Arabes ou de Mac-Arabes, ce qui marquoit leur origine étrangere.

La pofférité d'Ismaël devenue la plus nombreuse, & par conséquent la plus puissante, réunit ses forces pour envahir tout le domaine de l'Arabie, & les deux antres peuples furent exterminés par elle : ce maffacre fut accompagué de besucoup de prodiges fans preuves. Quoiqu'on ne puiffe fe diffimuler les atrocités enormes de ces fiecles, dont on n'exalte ordinairement l'innocence que pour mieux faire la censure du nôtre, est-il a présumer qu'il y ait eu une génération Mez féroce, pour fe resoudre à exterminer deux penples dont elle vouloit envahir les possessions ? C'étoit dans un temps où la terre manquoit de cultiva-

teurs & d'habitans; où l'on pouvoit étendre fes domaines autant que fes defirs; où le superflu germoit à coté du nécesfaire: il est donc plus naturel de croire que les trois nations se confondirent . & qu'affinjetties par la nature du fol & du climat à un même genre de vie & aux mêmes usages, elles formerent entr'elles des alliances, qui par la succession des temps, firent disparoître les diffinctions qui défignoient la différence de leur origine. Mais cette façon de concevoir est trop fimple, & les Arabes, flattes de descendre tous d'Abraham, aiment mienx calomnier leurs ancêtres, & les repréfenter comme des conquérans barbares, que d'avouer que le fang ilmaélite a été altéré par le mélange impur du fang étranger; & en effet toutes les tribus le glorifient d'avoir également Abraham pour auteur.

Ce peuple, comme tous ceux de l'orient, étoit partagé en différentes tribus, dont chacune avoit fon chef, les usages & ses rites sacrés qui lui étoient particuliers: quoique chaque famille format une espece d'empire domestique absolument indépendant, quoiqu'éloignées les unes des autres, fans rélations d'intérets & d'amitié, elles avoient conservé certains traits qui faisoient reconnoitie que c'étoit autant de rameaux fortis de la même tige; toutes avoient le même amour de l'indépendance, & libres dans leurs délerts, elles plaignoient les nations affervies à des maîtres : cet amour de la liberté qui cst la passion des ames nobles & généreuses, étoit un fanatisme national, qui leur faifant meprifer le refte des hommes, les empêchoit de participer au deserdre & aux crimes dont le porson a infecté la source des mœurs publiques.

Les Arabes , grands & bien faits , entretiennent leur vigueur par des exercices pénibles, par une vie active qui les endurcit au travail & aux fatigues. La frugalité qui leur est inspirée par la stérilité du climat, semble en eux une vertu naturelle : l'eau est un breuvage qu'ils préferent à toutes les liqueurs aromatifees qui énervent les forces, & qui fufpendent l'exercice de la raifon; uniquement occupes des moyens de lublifter & du plaifir de le reproduire, ils n'éprou-

vent iamais les inquiétudes de l'ambition ni les tourmens de l'ennui; ils ne connoiffent point cet effaim de maladies qui affligent les peuples abrutis par l'intempérance; 'ils n'out d'autre lit que la mouffe & le gazon, ni d'autre oreiller qu'une pierre, & jamais leur sommeil n'est trouble par le tumulte des passions rébelles. Ce gente de vie les conduit sans infirmité à une longue vieilleffe; & quand il faut paver le dernier tribut impofé à l'humanité, ils femblent plutôt coffer d'être que de mourir; ils ont des vertus & des vices qui tiennent de l'influence de leur climat: telle est cette gravité mélancolique qui les rend infensibles à tout ce qui affecte le plus déliciensement les autres hommes. Cette indifference dédaigneuse est une fuite nécessaire de la solitude où ils sont confinés : & vivans pour cux-mêmes, ils font bientôt fans sensibilité pour les autres. On les taxe de s'abandonner avec trop de facilité aux seconsses d'une humeur chagrine, qui est entretenue par leur tempérament lec & bilieux, & qui les dépouille de toutes les qualités qui forment l'homme focial ; de là nait encore cet orgueil insultant qui se contemple soimême. & qui craint d'abaiffer fes veux fur les antres. Ces vices, sans être inhérens au caractere, fe contractent néceffairement dans la vie folitaire, où l'on peut conferver la folidité de l'amitié sans en avoir les dehors affectueux. En général, ce n'est point dans le filence des déferts qu'il faut chercher ces hommes compatissans, pleins d'indulgence pour les foiblesses de leurs semblables. & réservant toute leur sévérité pour eux-mêmes : c'el plutôt dans la retraite que l'amour propre, pour confoler le mifanthrope, va lui exagérer fon mérite & les imperfections des autres. Il est un reproche plus grave qu'on fait aux Arabes , & dont il elt difficile de les juftifier; c'est un fond de cruauté qui leur fait répandre fans fruit & fans remords le fang humain. Leurs propres hiftoriens nous ont transmis des atrocités, qui déposent que ce peuple féroce le propolojt moins de conquérir le monde, que de le détruire ; mais comme ils ont des vertus qui semblent incompatibles avec leurs vices, développons les resforts qui produisent des effets fi oppoles. Pour juger une nation, il faut partir d'après le principe qui la fait agir.

Un feul préjugé d'éducation fuffit pour la rendre vertueule ou féroce. Les Arabes descendus d'Ismaël regardoient le domaine de la terre comme leur héritage & leur patriarche chaffe de la maifon paternelle eut pour partage les plaines & les déferts; fes descendans qui le représentent s'arrogent le même privilege : ainsi l'enlévement d'une caravanne n'est point un larcin qui puisse exciter leurs . remords; ils le regardent comme la ré- . compense de leur courage, & comme la restitution d'un bien usurpé sur eux ; leurs erreurs fur le droit de la guerre les ont précipités dans un déluge de crimes. La plupart des pays qu'ils ont subjugués ont été privés de la moitié de leurs habitans. L'exemple des Amalécites exterminés par le peuple Hébreu. leur avoit peut - être donné de fauffes idées fur les égards qu'on doit aux vainens. Effrayes du deftin de leurs voifins ils se persuaderent que tout ennemi étoit exterminateur : ils fe crurent done autorifés par la loi naturelle, à massacrer des hommes qui les auroient exterminés s'ils avoient remporté la victoire fur eux. Ces excès, que l'expérience autoit da leur apprendre à réprimer, furent encore autorifés par la religion Musulmane, qui au lieu d'adoucir les mœurs, leur communiqua plus de férocité. Les premiersMufulmans fe regardant comme les exécuteurs des vengeances anticipées du ciel, crovoient avoir droit d'égorger ceux dont Dieu avoit prononcé la condamnation: ces missionnaires guerriers étoient intolérans par principe, & inspiroient à leurs disciples l'ambition d'être. les vengeurs de ce qu'ils appelloient la cause de la religion. J'avoue que pour adopter des prejugés si barbares, il faut avoir un penchant décide à la cruauté : mais on peut leur affigner une autre caufe. L'attachement des Arabes pour leurs asages & leurs opinions, le mépris de lamort qu'ils contemploient avec une frois de intrépidité, leur vie isolée qui les éloignoit des homes, étoient autant de caufes qui pouvoient les rendre barbares. Celui qui méprise la vie est inaccessible à la pitié, & il n'y a point d'ennemi plus redontable que celui qui fait mourir.

Si les Arabes ont surpassé les autres nations en férocité, ils ont aussi donné des

exemples de bienfaifance qui ont ett pen d'imitateurs. Nobles & fiers dans leurs fentimens, ils ont fait confifter la félicité dans la distribution des bienfaits, & le malheur dans l'hu piliante nécessité d'en recevoir. Peres tendres, enfans respectneux, ils écoment avec une délicieufe émotion la voix de la nature, qui fans ceste parle à leur cœur. On a fait de tout temps l'eloge de leur fidelité à tenir leurs engagemens; celui qui viole la fainteté du ferment, eft condamné à vieillir dans l'ignominie : c'est avec leur fang qu'ils feellent leurs alliances, pour leur imprimer un caractere plus facré; les droits de l'amitie sont inviolables. Deux amis contracteut des obligations réciproques dont ils ne peuvent le dispenser sans être trai-tés de profanateurs. Les Arabes bienfaifans envers tous les hommes , ont étendu leur genérofité jusques sur les animaux qui ont vieille à leur fervice : ils leur accordent le privilege de paître dans les plus gras paturages, fans en exiger aucun travail. Quelques dévots infenfés . confiderant les bêtes féroces comme l'ouvrage de la divinité, leur envoyent des subfistances fur le sommet des montagnes. Quand on voit ce peuple réunir les vertus & les vices qui semblent les plus incompatibles, on est presque tenté de croire · qu'il a deux natures; mais c'est par cette opposition qu'il ressemble au reste des hommes, qui font un affemblage de grandeur & de foibleffe, & dont le caractere . du matin est démenti par celui du foir. Ce penple qui dans la chaleur de la mêlée ne respire que le sang, qui dans une ville prife d'affaut égorge sans pitie des femmes , des enfans & des vieillards, se dépouille de la férocité du lion & n'a plus que la douceur de l'agneau, lorfque l'ivresse du carpage est diffipée; on le voit dans le defert & les routes enlever les dépouilles du voyageur; & un inftant après, il exerce la pius genéreuse hospitalité envers l'étranger qui se réfugie dans sa tente & qui se confie à sa foi. Dans chaque canton habité on allume des feux pendant la nuit, qu'on nomme les feux de l'hospitalité, pour appeller les voyageurs qui s'égarent dans leur tonte, ou qui ont befoin de fe delaffer de leurs fatigues; & après les avoir bien régalés, on les reconduit au son des in-

strumens, & on les comble de présens; mais ce qui décèle en eux un fond d'humanité, est leur indulgence pour les foibleffes, & la moderation dont ils usent envers les hommes convaincus de crimes : ils rougiroient de faire usage de ces tortures barbares, adoptées pour déconvrit la vérité, & qui souvent arrachent de la bouche de l'innocent l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis; ils ne dreffent point ces échaffauds, ils n'allument point ces buchers où la foi, sous prétexte de prévenir la tentation, ne proportionne pas toujours la peine, au délit : ils se font un scrupule d'infliger la même peine au foible qui n'a fait qu'une chute, & au scelerat qui a vieilli dans l'habitude du crime. La loi du talion regle leurs jugemens, & le mépris public est le supplice que redoute ce peuple à qui il refte des mœurs.

Les Scenetis, dont les descendans sont connus aujourd'hui sous le nom de Bédouins, habitent les déserts & menent la vie nomade comme leurs ancêtres. La ftérilité de leur fol a perpétué chez eux le goût du brigandage ; ils font des incursions sur les frontieres de la Syrie. de l'Egypte, & se répandent quelquefois julques fur les côtes d'Afrique. Ils n'ont point de demeures fixes. Ils s'arrétent dans les lieux où ils trouvent des eaux & des paturages ; ils fe nourriffent de chair de cheval, de chameau, ou de fruit : des qu'ils ont épuilé les productions d'un canton, ils recommencent leur courfe vagabonde, jufqu'à ce qu'ils aient trouvé un territoire où ils puillent jouir d'une nouvelle abondance. Ils marchent à la guerre sous les ordres d'un émir ou d'un chérif, dont l'autorité est à - peuprès la même que celle des gouverneurs établis dans les provinces par les successeurs de Mahomet. Ce chef, toujours tiré de la famille la plus noble, n'est obéi qu'autant qu'il eft fécondé par la fortune dans fes expéditions militaires. Dans le calme de la paix, ils ne font plus que des magistrats qui président aux assemblées publiques, & quoiqu'on leur jure une obéissance sans réplique, ils sont obliges de rendre compte de leur conduite au peuple , qui fouvent les dégrade pour les punir de l'abus de leur pouvoir. Ce peuple, prompt à s'allarmer pour fon

indépendance. & qui autrefois auroit ! blanchi d'écume le mors qui l'eût réprimé, n'est plus embrafé de l'ancien fanatisme républicain. Les émirs devenus plus puissans l'ent façonné à l'obéissance, & la conflitution nouvelle de l'Arabie a favorifé les desseins de ces chefs ambitieux. Les caravanes mieux escortées ont imposé aux tribus la nécessité de réunir leurs forces pour agir avec plus de · fuccès ; & à mesure que les sociétés font devenues plus nombreufes, chacune a été obligée de faire le facrifice d'une portion de son indépendance au maintien de l'ordre focial; & l'horreur qu'in-- fpiroit le tumulte des villes, a été remplacée par l'amour des commodités qu'elles procurent. Des besoins multipliés ont allumé de nouvelles passions, qui ne peuvent être fatisfaites qu'en fe faifant acheter par des chefs , feuls affez riches pour les payer; ils n'ont confervé que le goût du brigandage, & l'horreur & le mépris de l'agriculture. Les Arabes, habitans des villes & des bourgades, ont à-peuprès la même forme de gouvernement que les Bedouins. Ils ont, comme eux, des chefs qui magistrats & guerriers; préfident à la police intérieure ; quoique leurs mœurs aient effuyé le plus d'altération, ils ont conservé certains traits de famille qui rappellent leur origine. Les villes modernes, beaucoup plus confidérables que les anciennes, qui n'étoient qu'un affemblage informe de tentes & de chariots, font habitées par des commercans & des cultivateurs. Plusieurs ports font ouverts aux nations; c'est sur-tout à Moka, située sur la mer rouge, que les Européens vont chercher le café qu'ils changent contre leur or & leurs vices. Les Arabes, féduits par leur exemple contagieux, ont fenti naître en eux la cupidité. Ils ont abandonné leurs déserts sauvages, & se sont répandus dans les échelles du levant, où l'or qu'ils accumulent - par leur commerce, ne fert qu'à leur apprendre à rougir de leur antique simplicité; & devenus plus riches & moins henrenx, ils affoibliffent chaque jour le fentiment généreux de cette liberté précieuse, dont toutes les richeffes du monde ne peuvent dédommager.

Le pays des arts & des sciences est souvent infesté de charlatans qui obscur-

ciffent leur fplendeur. On vovoit Arabie de prétendus favans qui se va toient d'entendre le langage des oiseau Ils préféroient leur conversation à cel de leurs femblables. Ils prenoient i grand plaifir à découvrir leurs fecrets leurs petites intrigues. Une science au extraordinaire ne pouvoit être que bi accueillie chez un peuple amateur merveilleux. D'autres, profanant le tre de prophete, se retiroient dans ! antres & les déferts, où, après des je nes aufteres & des macérations doulo reuses pour plaire à la divinité, ils étoie gratifiés de visions qu'ils venoient anno cer à la multitude, qui n'avoit garde reconnoître un fripon dans un home pale & décharné, & souvent couvert plaies & d'ulceres, qu'on regardoit cor me autant de caracteres de fainteté. ( fut encore dans cette partie de l'Arabi qui confine à l'Egypte, qu'on vit éclo cet effaim d'avanturiers, qui errant fapatrie fur le globe, fous le nom de d ieurs de bonne avanture, font pay leurs mensonges au peuple imbécille c'étoit avec des fleches, des baguettes d vinatoires, des philtres, des amulette que ces imposteurs, en prononçant d paroles mystérieuses, faisoient leurs op rations magiques.

La médecine languit dans une longi enfance en Arabie; ceux qui l'exerçoic n'avoient que leurs expériences & le f cours des traditions. Les mêmes symtômes leur paroissoient demander les m mes remedes; ils igneroient le méch nilme du corps, & ne failoient aucui distinction des tempéramens. Mais 1 aromates & les plantes falubres dont pays abonde, la fobriété & la vie acti des habitans, suppléoient à l'ignoran des médecins, dont la plupart en ployoient des paroles magiques poi guérir leurs malades. Il est vrai qu'à renaissance de la médecine, ce furent 1 Arabes qui furent les premiers maîtr dans l'art de guérir. Ils eurent des de ciples chez toutes les nations. Les re & les grands, affligés de maladies, le donnerent leur confiance . qui fut juff fiée par quelques succès.

Les Arabes, fiers de la noblesse de le origine, ont toujours fait une étude s rieuse de leur généalogie; & comme leu

antêtres ne favoient ni lire ni écrire, ils n'ont pu leur transmettre de titres qui confiztent feur descendance, & par la neme raison il est impossible de les conveincre d'erreur. Il est vrai que depuis environ trente - fix fiecles les filiations font dépofées dans les archives publiques. Cet usage, religieusement observé, fut introduit par Adnan, qui fut un des ancitres de Mahomet. Au reste, un peuple antii peu nombreux, qui n'a point contradé d'alliance étrangère, qui n'a jamais effuyé de révolutions; qui dans fon loifir folitaire, est toujours occupé des intérêts de sa vanité, a pu facilement conserver le souvenir de ses ancêtres & la fuite de ses générations.

Les arts méchaniques ne dûrent pas bezuesup fe perfectionner chez un peuple qui éprouvoit peu de besoins. Comme leurs productions ont moins d'éclat que d'utilité, c'eft plutôt dans les villes qu'au milieu des déferts qu'on les voit éclore, parce que le besoin est créateur de l'induftrie. Les Arabes, uniquement occupés à faire la guerre aux hommes & aux animaux, n'excellerent qu'à fabriquer des cimeterres , des arcs & des dards. Leurs toiles de coton ne furent jamais

fort estimées.

Les sciences graves & férienses qui s'appuient du secours des calculs, qui demandent une méditation profonde pour lier le principe avec les conséquences, ne peuvent prendre de grands accroissemens chez une nation dominée par une imagination toujours embrafée, & qui ne s'éteint que quand on veut régler sa marche avec le compas géométrique. Ces sciences, bannies des climats voifins du tropique, ont été remplacées par les arts d'agrément, qui n'aiment que ces défordres & ces écarts qui étonnent l'esprit & maitrifent les cœurs. C'eft-là qu'on découvre le berceau de la poèfie & de l'éloquence, qui étant à peine écloses, y sont parvenues à une prompte maturité. Les Arabes, en fortant des mains de la nature, font tous. poètes & orateurs. Une langue harmonieule & féconde, qui admet des figures andacienfes, favorife leurs penchans fortunés. Les maximes qui affurent & embelliffent la société ne s'y montrent que parées des graces de la poéfie, & la morale se déponillant ainsi de ses rides & de

fon aufterite, s'infinue plus aifement dans les cœurs. L'émulation multiplie les productions du génte : les pieces sont récitées dans les affemblées publiques, & l'on décerne des honneurs & des récompenses à l'auteur qui a le mieux réuffi. Les femmes, revétues de leur robe nuptiale, chantent la gloire du vainqueur, dont les louanges font encore célébrées par fes rivaux, & les pieces couronnées font dépofées dans les archives de la nation. Les orateurs étoient honorés des memes diftinctions. Leur éloquence étoit une profe harmoniense & cadencée, faite pour leurs oreilles, & accommodée au génie de leur langue & à la trempe de leur caractere; mais elle ne peut fervir de modele aux étrangers. Toutes ces pieces enfantées par l'imagination n'ont aucune chaine dans les raifonnemens, ce font des fentences fans liaifon qui fe fuecedent & fe choquent avec bruit, des tranfitions subites & inattendues, des éclairs qui éblouissent plutôt qu'ils n'éclairent; enfin , l'imagination bondiffante & vagabonde se promene d'objets en objets . & n'en laille entrevoir que la superficie.

Ce fut encore dans l'Arabie que l'apologue prit naissance : cette maniere d'inftruire a dans tous les temps été en ufage chez les peuples de l'orient, qui aiment à envelopper d'un voile mysterieux les chofes les plus communes pour en relever la dignité. Les Arabes fur-tout ont fait briller leur fubtilité à deviner des énigmes. Ils se glorifient d'avoir produit Lockman, dont les traits sont trop ressemblans à ceux d'Esope, pour ne pas reconnoître l'identité. Ce celébre fabulifte a fervi de modele à tous ceux qui l'ont fuivi. Ainfi ce peuple aidé de son génie a puilé dans son propre fonds les richesses, que les autres ont empruntées ré-

ciproquement de leurs voifins.

L'éducation de la jeunesse n'est point confiée à des instituteurs mercénaires, qui se chargent sans pudeur d'enseigner ce qu'ils ignorent, & ce que leurs éleves doivent oublier dans un âge plus avancé, ponr n'être point confondus dans la classe abjecte des hommes vulgaires. Chaque pere de famille chez les Arabes en regle la police ; & à son défaut, c'est à celui qui a le privilege de l'âge & le plus de lagelle, qu'est confié l'empioi glorieux de former les mœurs des enfans. Ce n'est point par des maximes surannées & parasites qu'il les instruit; au dieu de tous ces apophtegmes rebutans, il n'oppose que ses exemples pour rectifier leurs penchans; & comme il est intéressé à perpétuer la gloire de sa famille, il se montre toujours pur & réservé, pourne point étonsserve eux le germe héréditaire des vertus. Les Arabes, subjugués par l'exemple, font pendant toute leur vie

ce que faifgient leurs peres. La langue arabe, qui est la langue savante des Musulmans, est une de celles qui disputent l'honneur de la maternité. Ses titres. Sans être décilifs, établissent -fa haute antiquité. Le pays où elle est en usage eut des habitans dans les fiecles les plus reculés; de nonvelles colonies n'y font point venues chercher des établifiemens; il ne subit jamais de domination étrangere. Se s'il ent à lutter contre des invalions, ce furent des torrens paffagers qui se diffiperent. Ainfi le langage n'eut -point à effuyer ces altérations qu'occafionne le melangé de différens peuples. Sa fécondité & son harmonie n'ont puêtre que l'ouvrage tardif du temps. Riche juf--qu'à la profusion, elle offre souvent le choix de cinq cents mots pour exprimer une feule & meme chofe. Ses tropes hardis, les métaphores fécondes qui présentent leurs objets avec leurs images, multiplient encore fon abondance : or, comme elle se montroit avec la même parure & la même magnificence dans les fiecles où le reste des nations étoit plongé dans · la plus épaisse barbarie, on ne peut lui contester une origine assez ancienne pour légitimer ses prétentions au titre d'ainelfe. Cette langue est compolée de différens dialectes dont le plus estimé est celui des Koreistites, parce que c'étoit celui que parloit le prophete législateur. Les autres font tombés dans une espece de mépris. Les premiers caracteres ne sont plus d'usage; Morabès, du temps de Mahomet, leur en substitua de nou-veaux qui sont appellés encore aujourd'hui les enfans de Morabes. Ce fut avec ces caracteres que le Koran fut écrit pour la premiere fois. Quoique moins imparfaits que les anciens, ils étoient encore informes & groffiers: ou leur en fubftitua de plus nets & de plus réguliers, qui

furent perfectionnés dans la suite par le secrétaire du dernier calife Abbaffide; & ce sont ceux qui sont en usage aujourd'hui.

Les Arabes avoient des usages qu'ils tenoient de leurs peres, & qui leur étoient communs avec la plupart des peuples de l'Orient, qui n'avoient aucune rélation avec eux.; ce qui semble démontrer que ces ulages s'étoient établis par le befoin du climat. La circoncision douloureule qu'ils tenoient d'Ilmaël, a été retenue par la perfuation qu'elle arrétoit les ravages de certaines maladies. dont la source peut être heureusement tarie. La diftinction des viandes permises & prohibées, étoit une leçon donnée par l'expérience, qui avoit appris que les alimens qui influent fur le phyfique, avoient également une influence secrete fur le moral : ainfi, une sage police étoit autorilée à interdire la chair de porc & des autres animaux immondes, qui pouvoit également altérer la fanté & les mœurs. Les ablutions n'ont rien de bifarre que les cérémonies prescrites pour en affurer l'efficacité. Les Arabes ne connoissoient point l'usage du linge & de la toile; la pouffiere du défert enlevée par le vent s'attache à leur corps . & les rend fales & dégoûtans. La chaleur du climat, les tempéramens secs & brûlés, les maladies de la peau, dont la lepre étoit la plus hideuse, trouvoient dans les lotions un remede facile & peu dispendieux, & par conféquent convenable à un peuple indigent : cette institution politique & religieuse n'a rien de pénible, & si la religion ne l'cût pas prescrite, les Arabes feroient par plaifir

ce qu'ils font par devoir.

La polygamie, autorifée par l'exemple des patriarches, s'est perpétuée dans l'Arabie, quoique ce ne soit point un privilege dans un pays où le divorce est permis, sans alléguer d'autres motifs que ses dégoûts. Plusieurs cantons dérogeoient à l'usage le plus universel; les Troglodites possiédoient leurs femmes en commun, & chez les Sarrasins le mariage n'étoit qu'une union passagere, formée par un besoin réciproque. Les Arabes attachoient un grand honneur à la fécondité; & comme ils se croyoient formés d'une argile plus pure que le reste des

nommes

hommes , ils étoient perfuadés que leur espece ne pouvoit être trop multipliée: errans & folitaires dans leurs deferts , ils croient que la trifte uniformité de vivie avec le même objet, les plongemit dans un affoupiffement perpetuel, an lieu qu'une famille plus nombreuse divertifie leurs occupations & leurs plaifirs: tout, jusqu'aux jalousies domeftiques, les reveille & les fait fortir de la langueur. L'es femmes réduites à l'indigence par un partage inégal, supportent fans murmure le joug qui leur est impole; leur vie laborieuse, les détails domeltiques dont elles font furchargées, écartent les tentations qui font presque toujours victorieuses dans, les affauts qu'elles livrent à la pareffe & à l'inutilité. La discipline à laquelle on les affujettit depuis l'introduction du mahométilme, est bien plus austere que celle des premiers temps; elles accompagnoient autrefois leurs maris à la guerre, elles préfidoient aux fetes, & jamais cette liberté ne dégéneroit en licence ; la chafteté étoit une vertu nationale, & la crainte de perdre un cœur dont elles n'avoient que le partage, les précautionnoit contre une chute dont le scandale les auroit réduites à une indigence absolue.

Les Arabes naturellement guerriers n'attendirent que les circonstances pour être conquérans ; long - temps pacifiques & obscurs, ils ne prirent les armes que par l'avidité du butin, & jamais pour étendre leurs limites : ils méprisoient trop les hommes pour defirer de les avoir pour fujets.' Ils marchoient fans ordre & fans discipline ; mais accoutumes à combattre les bêtes féroces, ils portoient le courage jusqu'à la férocité. Quelques hordes plus lauvages que les autres , vendoient leur lang& leurs fervices à des rois affez riches pour les payer, & c'étoit moins par un fentiment de gloire ; que par.l'espoir du butin, qu'ils renonçoient à la douceur de leurs folitudes. Les Romains & les Perfes avoient dans leurs armées un corps de Sarrafins, qui souvent fixa le fort des combats ; quoique fatisfaits de leur indépendance, ils le fillent un scrupule d'attenter à la liberté de leurs voifins, ils donnerent à l'Egypte des rois qui sont connus sous le nom de pasteurs : leur plus grande gloire fut de n'avoir ja-Tome III. Part. I.

mais subi de domination étrangere. Sefostris, dont les exploits pourroient bien n'être que fabuleux, ne se rendit maitre que de quelques villes maritimes qu'il fut obligé d'abandonner. Les Perfes, protecteurs de quelques tribus , ne leur donnerent jamais la loi, & on ne trouve point l'Arabie dans aucun dénombrement de leurs provinces. Les Spartiates accoutumés. à vaincre y firent une invafion . & se repentirent de leur témérité. Les préparatifs que fit Alexandre à son retour des Indes, prouve qu'il regardoit cette conquete comme digne de tout fon courage : la mort l'arrêta au milieu de ce projet, & l'on ne peut décider quel en auroit été le succès. Les successeurs de ce héros qui en tenterent l'exécution, n'éprouverent que des défaites. La réponse des Arabes à Démétrius fait connoître leur male fermeté & leur indifférence pour la gloire des armes. "Roi Démétrius , lui difent-ils , quelles font tes prétentions? qu'exige - tu de nous? quel motif t'engage à troubler le filence de nos deferts, où la nature marâtre n'offre à fes enfans que des moyens penibles de fubfifter? Nos plaines arides & fablonneufes n'ont d'attraits pour nous que par la liberté dont nous y jouissons, & que tu veux nous ravir. C'est cet amour de l'indépendance naturelle qui nous rend supportables des maux inconnus aux autres habidans de la terre. Ces rochers font trop durs pour être brifes par ton fceptre. Tu voudrois nous foumettre à ton joug? commence par subjuguer nos fentimens; change notre maniere de vivre, & songe auparavant aux moyens de sublifter dans un pays qui n'a que du fable, des rochers & des métaux. Crois nous, laisse vivre en paix des peuples dont tu n'as aucun fujet de te plaindre, & qui ne veulent avoir rien à démêler avec toi : voici des présens que nous t'apportons ; puiffent ils t'engager à ne voir dans les Nabathéens que tes amis ! ,;

Les Romains pénétrerent dans l'Arabie, & n'en furent jamais les conquérans. Quelques tribus vaincues par Lucullus rendirent hommage à la majefté du peuple romain. Aretas, prince d'une contrée, fut forcé de recevoir garnifon dans Petra; Crassus ambitieux d'en faire la conquête y entra avec une nombreuse ar-

11

mée qui périt dans les déferts de foif & de mifere : Elius Gallus répara la honte de ce désaftre. C'est le général romain qui a pénétré le plus avant dans cos immenses déferts; il eut d'abord les plus brillans succès, mais les chaleurs meurtrieres lui enleverent fes meilleurs foldats, & il fut contraint de se retirer en Egypte avec les débris de son armée, dont les flatteurs d'Auguste célébrerent les victoires stériles. Cajus, son petit-fils, reconnoissant l'impossibilité de subjuguer un penple qui n'estimoit la vie qu'autant qu'il pouvoit vivre, porta le fer & la flamme dans leurs villes, d'où ils faifoient des incursions sur les terres de l'empire, & il crut en avoir fait affez pour sa gloire, que de leur avoir ôté le moyen de nuire : depuis ce temps, jusqu'au regne de Trajan, on ne voit aucun démèlé entre ces deux peuples. Cet empereur fit le siege de la capitale des Hagaréniens qu'il eut la honte de lever; fes successeurs payerent un fubside aux Sarrafins qui servoient dans leurs armées; mais Julien qui les regardoit comme ses fnjets, & non comme fes allies, trouva que ce traité avilissoit la majesté de l'empire, & il refusa de paver un tribut qu'on qualificit du nom de subfide; les barbares se plaignirent de cette infraction, mais ce prince qui favoit combattre comme il favoit gouverner, leur répondit avec fierté : je n'ufe que du fer , & je ne connois pas l'or. Ces peubles belliqueux marcherent quelque tems après au secours de Constantinople, dont ils furent les libérateurs. Ce fut fous le regne de Théodose qu'ils commencerent à faire la guerre en leur nom, & après avoir soutenu l'empire chancelant, ils en furent la terreur. Les Arabes, jusqu'alors partagés en tribus, se réunissent & deviennent conquérans. Il falloit que le germe de cette valeur barbare fut renfermé dans leur cœur , & que leur vie dure les eût préparés à devenir intrépides foldats. Leurs déferts étoient une barriere qui les mettoit à l'abri des incursions étrangeres; on ne pouvoit y pénétrer fans s'expofer à périr par la difette des eaux, & les puits qui pouvoient en fournir, n'étoient connus que des habitans qui n'en révéloient jamais le feeret ; leurs villes n'étoient que des magafins où ils renfermoient le fruit de leurs brigandages; elles n'étoient formées que d'un assemblage de cabanes qu'ils abandonnoient aux approches de leurs ennemis ; leurs citadelles étoient l'ouvrage de la nature : c'étoit des rochers efcarpés d'où ils déficient les armées les plus nombreuses, qui comme eux n'avoient à redouter que la famine & la difette d'eau. Comme ils ignoroient l'art des fortifications, ils étoient peu verfés dans l'attaque des places ; ainfi leurs guerres offenfives n'étoient que des incursions passageres : les citadelles que leurs ennemis élevoient fur les frontieres, réprimoient leurs brigandages. Ils avoient coutume de remercier le ciel de ce qu'il leur avoit donné des épées au lieu de remparts ; leur éducation étoit toute guerriere ; ils exerçoient leur enfance à se servir de l'arc & de l'épée, & à dompter leurs chevaux ; une excellente épée étoit un monument domeftique qu'un pere laissoit à ses enfans pour les faire souvenir du courage de leurs ancêtres. Prodigues de leur fang, ils ne devoient pas être avares de celui des autres. Ils ne combattoient qu'à la clarté du jour, parce que le courage s'enflamme quand il a des témoins de fes efforts, & ils croyoient que les ténebres favorisoient la lacheté; il n'eft donc pas étonnant qu'un peuple né avec des penchans fi nobles, ait enfanté tant de prodiges de valeur, quand il a succombé à l'ambition des conquêtes.

ARABES. Etat de la philosophie chez les anciens Arabes. Après les Chaldéens, les Perfes & les Indiens, vient la nation des Arubes, que les anciens historiens nous représentent comme fort attachée à la philosophie, & comme s'étant distinguée dans tous les temps par la subtilité de son esprit; mais tout ce qu'ils nous en disent paroît fort incertain. Je ne nie pas que depuis l'Islamisme, l'érudition & l'étude de la philosophie n'ayent été extrêmement en honneur chez les peuples, mais cela n'a lieu & n'entre que dans l'histoire de la philosophie du moyen age: auffi nons proposons-nous d'en traiter au long, quand nous y ferons parvenus. Maintenant nous n'avons à parler que de la philosophie des anciens habitans de l'Arabie heureuse.

Il y a des favans qui veulent que ces

philosophiques; & pour prouver teur opinion ils imaginent des systèmes qu'ils leur attribueut, & font venir à leur fecours la religion des zabiens, qu'ils prétendent être le fruit de la philosophie. Tout ce qu'ils disent n'a pour appni que des raisonnemens & des conjectures : mais que prouve-t-on par des raisonnemens & des conjectures, quand il faut des témoignages? Cenx qui sont dans cette persuation, que la philosophie a été cultivée par les anciens Arabes, sont obliges de convenir eux - mêmes, que les Grees n'avoient aucune connoissance de ce fait. Que dis - je ? Ils les regardoient comme des peuples barbares & ignorans - & qui n'avoient aucune teinture des lettres. Les écrivains Arabes , fi l'on en croit Abulfarage, disent euxmemes qu'avant l'islamisme, ils étoient plongés dans la plus profonde ignorance. Mais ces raisons ne sont pas affez fortes pour leur faire changer de sentiment fur cette philosophie qu'ils attribuent aux anciens Arubes. Le mépris des Grecs pour cette nation, difent - ils, ne prouve que leur orgueil & non la barbarie des Araber. Mais enfin quels mémoires peuvent-ils nous produire, & quels auteurs penvent-ils nous citer en faveur de l'érudition & de la philofophie des premiers Arabes? Ils conviennent avec Abulfarage qu'ils n'en ont point. C'est donc bien gratuitement qu'ils en font des gens lettrés & adonnés à la philosophie. Celui qui s'est le plus fignale dans cette dispute, & qui a en le plus à cœur la gloire des anciens Arabes. c'eft Joseph Pierre Ludewig. D'abord il commence par nous oppofer Pythagore, qui au rapport de Porphyre, dans le voyage littéraire qu'il avoit entrepris, fit l'honneur aux Arabes de paffer chez eux , de s'y arrêter quelque temps, & d'apprendre de leurs philosophes la divination par le vol & par le chant des oifeaux, espece de divination où les Arabes excelloient. Moyle luimême, cet homme instruit dans toute la lagesse des Egyptiens, quand il fut obligé de quitter ce royanme, ne choilit-il pas pour le lieu de son exil l'Arabie, préférablement aux autres pays? Or qui pourra s'imaginer que le législateur des

peuples le foient livrés aux spéculations | hébreux fe fût retiré chez les Arabes, fi ce peuple avoit été groffier, flupide, ignorant? Leur origine d'ailleurs ne laisse aucun doute fur la culture de leur esprit. Ils fe glorifient de descendre d'Abraham, à qui l'on ne peut refuser la gloire d'avoir été un grand philosophe. Par quelle étrange fatalité auroient-ils laisse éteindre dans la suite des temps ces premieres étincelles de l'esprit philosophique, qu'ils avoient hérité d'Abraham leur pere commun? Mais ce qui paroît plus fort que tout cela , c'est que les livres faints, pour relever la fageffe de Salomon, mettent en opposition avec elle la fagesse des Orientaux : or ces Orientaux n'étoient autres que les Arabes. C'eft de cette même Arabie que la reine de Saba vint pour admirer la sagesse de ce philosophe conronné; c'est l'opinion constante de tous les savans. On pourroit prouver auffi par d'excellentes raisons. que les mages venus d'Orient pour adorer le Meffie , étoient Arabes. Enfin , Abulfarage fut obligé de convenir qu'avant l'Islamisme même, à qui l'on doit dans ce pays la renaissance des lettres. ils entendoient parfaitement leur langue, qu'ils en connoissoient la valeur & toutes les propriétés, qu'ils étoient bons poètes, excellens orateurs, habiles aftronomes. N'en est - ce pas assez pour mériter le nom de philosophe? Non, vous dira quelqu'un. Il se peut que les Arabes ayent poli leur langue, qu'ils ayent été habiles à deviner & à interpréter les fonges, qu'ils ayent réussi dans la composition & dans la solution des énigmes, qu'ils ayent même eu quelque connoissance du cours des aftres, fans que pour cela on puisse les regarder comme des philose. phes; car tous ces arts, fi cependant ils en méritent le nom , tendent plus à nourrir &à fomenter la superstition qu'à faire connoître la vérité. & qu'à purger l'ame des passions qui sont ses tyrans. Pour ce qui regarde Pythagore, rien n'est moins certain que fon voyage dans l'Orient; & quand même nous en conviendrions, qu'en réfulteroit-il, finon que cet impofteur apprit des Arabes toutes fes niaiferies, ouvrage de la superstition, & dont il étoit fort amoureux? Il est inutile de citer iei Moyle. Si ee faint homme paffa dans l'Arabie, & s'il s'y établit en épon-

fant une des filles de Jethro , ce n'étoit pas affurément dans le deffein de méditer chez les Arabes, & de nourrir leur folle curiolité de lystèmes philosophiques. La providence n'avoit permis cette retraite de Moyfe chez les Arabes, que pour y porter la connoissance du vrai Dien & de sa religion. La philosophie d'Abraham, dent ils fe glorifient de defcendre, ne prouvent pas mienx qu'ils ayent cultivé cette science. Abraham pourroit avoir été un grand philosophe & avoir été leur pere, fans que cela tirat à conféquence pour leur philosophie. S'ils ont la ffe perdre le fit des vérités les plus précieuses, qu'ils avoient apprifes d'Abraham , si leur religion a dégenere en une groffiere idolatrie, pourquoi leurs connoissances philosophiques, supposé qu'Abraham leur en cut communiqué quelques-unes, ne fe feroientelles pas austi perdues dans la suite des temps ? Au reste, il n'est pas trop sur que ces peuples descendent d'Abraham. C'eft une histoire qui paroît avoir pris naissance avec le mahométisme. Les Arabes ainfi que les mahométans, pour donner plus d'autorité à leurs erreurs, en font remonter l'origine jusqu'au pere des croyans. Une chose encore qui renverse la supposition de Ludewig, c'est que la philosophie d'Abraham n'est qu'une pure imagina ion des Jaifs, qui veulent à toute force trouver, chez eux l'origine & les commencemens des arts & des sciences. Ce que l'on nous oppose de cette reine du midi, qui vint trouver Salomon sur la grande réputation de sa fageffe, & des mages qui partirent de l'orient pour le rendre à Jérusalem, ne tiendra pas davantage. Nons voulons que cette reine soit née en Atabie : mais est - il bien décidé qu'elle fit de la secte des zahiens? On ne peut nier fans doute, qu'elle n'ait été parmi les femmes d'orient une des plus instruites. des plus ingénieuses, qu'elle n'ait souvent exercé l'esprit des rois de l'orient par les énigmes qu'elle leur envoyoit ; c'est-là l'idée que nous en donne l'hiltoire facrée. Mais quel rapport cela a-t-il avec la philosophie des Arabes? Nous accordons auffi volontiers que les mages venus d'orient étoient des Arabes , qu'ils avoient quelques connoissances du cours

des aftres; nous ne refusens point absolument cette science aux Arabe; nous voulons même qu'ils ayent affez bien parlé leur langue, qu'ils ayent aufin réussi dans les choses d'imagination, comme l'éloquence & la poésie: mais on n'en conclura jamais, qu'ils ayent été pour cela des philosophes, & qu'il ayent fort cultivé cette partie de la littérature.

La seconde raison qu'on fait valoir en faveur de la philosophie des anciens Arabes , c'eft l'histoire du zabianisme . qui palle pour avoir pris naiffance chez eux. & qui suppose nécessairement des connoissances philosophiques. Mais quand meme tout ce que l'on en raconte feroit vrai, on n'en pourroit rien conclure pour la philosophie des Arabes , puisque le zabianisme étant de lui - même une idolatrie honteufe & une fuperstition ridicule, est plutôt l'extinction de toute raifon qu'une vraie philosophie. D'ailleurs , il n'eft pas bien décidé dans quel temps cette fecte a pris naiffance ; car les hommes les plus habiles, qui ont travaillé pour éclaiteir ce point d'hi-Roire, comme Hottinger, Pocock, Hyde . & fur-tont le docte Spencer, avouent que ni les Grecs ni les Latins ne font aucune mention de cette fecte. Il ne faut pas confondre cette fecte de zabiens Arabes avec ces autres zabiens dont il est parlé dans les annales de l'aucienne églife orientale, lesquels étoient moitié Juifs & moitié chrétiens, qui fe vantoient d'être les disciples de Jean Baptifte, & qui se trouvent encore aujourd'hui en grand nombre dans la ville de Baffore, près des bords du Tigre, & dans le voifinage de la mer de Perfe, Le fameux Moyse Mai nonides a tiré des auteurs Arabes tout ce qu'il a dit de cette fede; & c'eft en examinant d'un œil curioux & attentif toutes leurs cerémonjes extravagantes & fuperfliticufes. qu'il juft fie très - ingénieusement la plupart des laix de Moyfe, qui blefferoient au premier coup d'ail notre délicateffe. fi la fagefie de ces loix n'étoit marquée par leur opposition avec les loix des zabiens , pour lefquelles Dieu vouloit in-Spirer aux Juif une grande aversion. On ne pouvoit mettre entre les Juifs & les zabiens qui étoient leurs voifins une plus forte barrière. On peut lire fur cela l'ouvrage de Spencer sur l'économie mofaique. On n'est pas moins partagé fur le nom de cette fecte que fur fon age. Pocock prétend que les zibiens ont été ainsi nommes de NOU, qui en hébreu, fignifie les aftres on l'armée céleste; parce que la religion des zabiens ; confiftuit principalement dans l'adoration des aftres. Mais Scaliger pense que c'est originairement le nom des Chaldeens ainsi appelles, parce qu'ils étoient orientaux. Il a été luivi en cela par plufienes favane, & entr'autres par Spencer. Cette fignification du nom de zabiens eft.d'autant plus planfible, que les zabiens rapportent leur origine aux Chaldeens, & qu'ils font auteur de leur fecte Sabius fils de Seth. Pour nous, nous ne croyons pas devoir prendre parti fur une chose, qui deja par elle - meme est affez pen intereffante. Si par les zabiens on entend tous ceux qui parmi les peuples de l'orient adoroient les aftres, fentiment qui peroit être celui de quelques Arabes & de quelques auteurs chrétiens, ce nom ne seroit alors plus le nom d'une fecte particuliere, mais celui de l'i-dolatrie univerfelle. Mais il paroit qu'on a toujours regardé ce nom comme étant propre à une fecte particuliere. Nous ne voyons point qu'on le donnât à tous les peuples qui à l'adoration des aftres joignoient le culte du feu. Si pourtant au milieu des ténebres où eft envelorpée toute l'histoire des zabiens, on peut à force de conjectures en tirer quelques rayons de lumiere, il nous paroit probable que la fecte des zaniens n'est qu'un mélange du judaifme & du paganilme ; qu'elle a été chez les Arabes une religion particuliere & distinguée de toutes les autres ; que pour s'élever au-deffus de toutes celles qui floriffoient de fon temps, elle avoit non-fenlement affecté de se dire très - ancienne, mais meme qu'elle rapportoit son origine jusqu'à Sabius, fils de Seth : en quoi elle trovoit l'emporter pour l'antiquité sur les Juifs mêmes , qui ne reuvent remonter au-dela d'Abraham. On ne fe persuadera jamais que le nom de zabiens leur ait été donné, parce qu'ils étoient mientanx, puifqu'on n'a jamais appellé de ce nom les mages & les mahométans qui habitent les provinces de l'Afie fi-

tuées à l'orient. Quoiqu'il en soit de i'origine des zahiens, il eft-certain qu'elle n'est pas aussi ancienne que le prétendent les Arabes. Ils sont même sur cela partagés de fentiment; car fi les uns voulent la faire remonter fufqu'à Seth . d'autres se contentent de la fixer à Noé, & mene à Abraham. Eutychius, auteur Arabe, s'appuyant fur les traditions de fon pays, trouve l'auteur de cette fecte dans Zoroaftre, loquel étoit né en Perfe, fi vous n'aimez mienx en Chaldee. Cependant Eutychius observe qu'il y en avoit quelques - uns de fon temps qui en faisoient honneur à Juvan; il a voulu fans doute dire Javan; que les Grees avoient embraffe avidement ce fentiment , parce qu'il firtoit leur orgueil, Javan ayant été un de leurs rois ; & que pour donner cours à cette opinion, ils avoient composé plusieurs livres fur la science des aftres & fur le mouvement des corps céleftes. Il y en a même qui croyent que celui qui fonda la fecte des zabiens étoit un de ceux qui travaillerent à la construction de la tour de Babel. Mais sur quoi tout cela est-il appuyé? Si la fecte des zabiens étoit auffi ancienne qu'elle s'en vante . pourquoi les anciens auteurs Grees n'en ont - ils point parlé? Pourquoi ne lisonsnous rien dans l'écriture qui nous en donne la moindre idée? Pour répondre à cette difficulté, Spencer croit qu'il fuffit que le zabianisme, pris materiellement, c'est - à - dire, pour une religion dans laquelle on rend un culte au foleil & aux affres, ait tiré fon origine des anciens Chaldeens & des Babyloniens, & qu'il ait précédé de plusieurs années le temps où a vécu Abraham. C'est ce qu'il pronve par les témoignages des Acgber, qui s'accordent tous à dire que la religion des zabiens est très - ancienne., & par la ressemblance de doctrine qui se trouve entre les zabiens & les Chaldeens. Mais il n'est pas question de favoir li le culte des étoiles & des planetes eft très - ancien. C'eft ce qu'on ne peut contefter; & c'eft ce que nous montrerons nous-mêmes à l'art, des CHAL-DEENS. Toute la difficulté confilte donc à favoir fi les zabiens ont tellement requ ce culte des Chaldeens & des Babyloniens , qu'on puisse affurer à juste ti-H 3

tre que c'est chez ces peuples que le zabianisme a pris naissance. Si l'on fait attention que le zabianisme ne se bornoit pas seulement à adorer le soleil , les étoiles & les planetes, mais qu'il s'étoit fait à lui - même un plan de cérémonies qui lui étoient particulieres, & qui le distinguoient de toute autre forme de religion, on m'avouera qu'un tel sentiment ne peut se soutenir. Spencer luimême, tout subtil qu'il eft, a été forcé de convenir que le zabianisme considéré formellement, c'eft à-dire, autant qu'il fait une religion à part & distinguée par la forme de son culte, est beaucoup plus récent que les anciens Chaldéens & les anciens Babyloniens. C'est pourtant cela même qu'il auroit dû prouver dans fes principes; car si le zabianisme pris formellement n'a pas cette grande antiquité qui pourroit le faire remonter au. delà d'Abraham, comment prouvera t-il que plusieurs loix de Moyse n'ont été divinement établies , que pour faire un contrafte parfait avec les cérémonies superstitienses du zabianisme? Tout nous porte à croire que le zabianisme est assez récent, qu'il n'eft pas même antérieur an mahométisme. En effet, nous ne vovons dans aucun auteur, foit Grec, foit Latin, la moindre trace de cette fecte; elle ne commence à lever la tête que depuis la naiffance du mahométifme, &c. Nous croyons cependant qu'elle est un peu plus ancienne, puisque l'alcoran parle des zabiens comme étant déja connus fous ce nom.

Il n'y a point de secte sans livres; elle en a befoin pour appuyer les dogmes qui lui sont particuliers. Austi voyonsnous que les zabiens en avoient, que quelques - uns attribuoient à Hermes & à Aristote, & d'autres à Seth & à 'Abraham. Ces livres, au rapport de Maimonides, contengient fur les anciens patriarches, Adam, Seth, Noé, Abraham, des hikoires ridicules, & pour tout dire, comparables aux fables de l'alcoran. On y traitoit au long des démons, des idoles, des étoiles & des planetes; de la maniere de cultiver la vigne & d'ensemencer les champs; en un mot on n'y omettoit rien de tout ce qui concernoit le culte qu'on rendoit au foleil , au feu, aux étoiles & airx planetes. Si

l'on est curieux d'apprendre toutes ces belles choses, on peut consulter Maimonides. Ce seroit abuser de la patience du lecteur, que de lui présenter ici les fables dont fourmillent ces livres. Je ne venx que cette feule raison pour les décrier comme des livres apocryphes & indignes de toute creance. Je crois que ces livres ont été compofés vers la naissance de Mahomet , & encore par des auteurs qui n'étoient point gueris, ni de l'idolatrie, ni des folies du platonisme moderne. Il nous suffira, pour faire connoître le génie des zabiens, de rapporter ici quelques-uns de leurs dogmes. Ils croyoient que les étoiles étoient autant de dieux , & que le foleil tenoit parmi elles le premier rang. Ils les honoroient d'un double culte, favoir d'un culte qui étoit de tous les jours,. & d'un autre qui ne se renouvelloit que tous les mois. Ils adoroient les démons fous la forme de boucs ; ils fe nourriffoient du fang des victimes, qu'ils avoient cependant en abomination; ils croyoient par - là s'unir plus intimement avec les démons. Ils rendoient leurs hommages an foleil levant. & ils observoient scrupuleusement toutes les cérémonies, dont nous voyons le contraste frappant dans la plupart des loix de Moyle; car Dieu, felon plusieurs favans , n'a affecté de donner aux Juifs des loix qui se trouvoient en opposition avec celles des zabiens, que pour détourner les premiers de la superstition extravagante des autres. Si nous lifons Pocock, Hyde, Prideaux, & les aueurs Arabes, nous trouverons que tout leur fysteme de religion se réduit à des différens articles que notes allons détailler. 10. Il y avoit deux fectes de zabiens; le fondement de la troyance de l'une ou de l'autre étoit, que les hommes ont besoin de médiateurs qui soient placés entr'eux & la divinité; que ces médiateurs font des substances pures . spirituelles & invisibles ; que ces substances, par cela meme qu'elles ne peuvent être vues, ne peuvent le communiquer aux hommes, fi l'on ne suppose entr'elles & les hommes d'autres médiateurs qui foient visibles; que ces mediateurs vifibles étoient pour les uns des chapelles, & pour les autres des fimulachresjique les chapelles étojent pour ceux

qui adoroient les fept planetes , lefquelles étoient animées par autant d'intelligences, qui gouvernoient tous leurs mouvemens, à peu-près comme notre corps est animé par une ame qui en conduit & gouverne tous les resforts; que ees aftres étoient des dieux , & qu'ils préfidoient au destin des hommes, mais qu'ils étoient foumis cux - mêmes à l'Etre suprême; qu'il falloit observer le lever & le concher des planetes, leurs différentes conjonctions, ce qui formoit autant de politions plus ou moins regulieres; qu'il falloit affigner à ces planetes leurs jours , leurs nuits , leurs heures , pour diviser le temps de leur révolution, leurs formes , leurs personnes & les régions où elles roulent; que movennant tontes ces observations , on ponvoit faire des talismans, des enchantemens, des évocations qui réuffissoient toujours ; qu'à l'égard de ceux qui se portoient pour adorateurs des simulachres, ces simulachres leur étoient nécessaires, d'autant plus qu'ils avoient besoin d'un médiateur toujours visible, ce qu'ils ne pouvoient trouver dans les aftres, dont le lever & le coucher qui se succedent régulierement , les dérobent aux regards des mortels ; qu'il falloit donc leur fubstituer des fimulachres; moyennant lesquels ils pussent s'élever jufqu'aux corps des planetes, des planetes aux intelligences qui les animent, & de ces intelligences jusqu'au Dieu fuprême ; que ces simulachres devoient être faits du métal qui est consacré à chaque planete, & avoir chacun la figure de l'astre qu'ils représentent ; mais qu'il falloit fur-tout observer avec attention les jours, les heures, les degrés, les minutes, & les autres circonstances propres à attirer de bénignes influences, & fe fervir des évocations, des enchantemens, & des talismans qui étoient agréables à la planete; que ces simulachres tenoient la place de ces dieux céleftes, & qu'ils étoient entr'eux & nous autant de médiateurs. Leurs pratiques n'étoient pas moins ridicules que leur croyance. Abulfeda rapporte qu'ils avoient coutume de prier la face tournée vers le pole arctique, trois fois par jour; avant le lever du foleil, à midi, & au foir; qu'ils avoient trois jeunes, l'un de trente jours , l'autre de neuf , & l'autre de fept,

qu'ils s'abstenoient de manger des seves & de l'ail; qu'ils faisoient brûler entierement les victimes, & qu'ils ne s'en réfervoient rien pour manger.

Voilà tout ce que les Arabes nous ont appris du fystème de religion des zabiens. Plusieurs traces de l'astrologie chaldaique, telle que nous la donnerons à l'article CHALDEENS . s'v laissent appercevoir. C'est elle sans doute qui aura été la premiere pierre de l'édifice de religion que les zabiens ont bati. On y voit encore quelques autres traits de ressemblance, comme cette ame du monde qui se diffribue dans toutes fes différentes parties, & qui anime les corps céleftes. fur - tout les planetes, dont l'influence fur les chofes d'ici-bas est si marquée & si incontestable dans tous les vieux svstèmes des religions orientales. Mais ce qui y domine fur-tout , c'eft la doctrine d'un médiateur , doctrine qu'ils auront dérobée , foit aux Juifs , foit aux chrétiens ; la doctrine des génies médiateurs . laquelle a eu un fi grand cours dans tout l'Orient, d'où elle a passé chez les cabaliftes & les philosophes d'Alexandrie. pour revivre chez quelques chrétiens hérétiques, qui en prirent occasion d'imaginer divers ordres d'aones. aifé de voir par - là que le zabianisme n'eft qu'un composé monttrueux & un mélange embarraffant de tout ce que l'idolatrie, la superfition & l'hérésie ont pu imaginer dans tous les temps de plus ridicule & de plus extravagant. J. Voilà pourquoi, comme le remarque fort bien Spencer, il n'y a rien de suivi ni de lié dans les différentes parties qui composent le zabianisme. On y retrouve quelque chose de toutes les religions, malgré la diversité qui les sépare les unes des autres. Cette feule remarque fuffit pour faire voir que le zabianisme n'est pas auffi ancien qu'on le croit ordinairements & combien s'abusent ceux qui en donnent le nom à cette idolatrie universellement répandue des premiers fiecles, laquelle adoroit le soleil & les aftres. Le culte religieux que les zabiens rendoient aux astres, les jeta, par cet enchaine. ment fatal que les erreurs ont entr'elles . dans l'astrologie, science vaine & ridicule, mais qui flatte les deux passions favorites de l'homme, sa crédulité, en

Ini promettant qu'il percera dans l'avenir; & fon orgueil, en lui infinuant que sa deftinée est éerite dans le ciel. Ceux d'entr'eux qui s'y font le plus di-Ringues, font Thebet Ibn Korra, Alba-

tegnius. Efc.

ARABESQUE on MORESQUE, f. m. ouvrage de peinture ou de sculpture. qu'on nomme ainfi des Arabes & des Mares, qui employoient ces fortes d'ornemens au défaut de representations humaines & d'animaux que leur religion defendoit d'employer. On fait encore usage de ces ornemens, que l'on exécute en peinture feulement & non en feulpture; tels qu'on en voit au château de Meudon, à celui de Sceaux, de Chantilly, à la menagerie, à Trianon, &c. peints par Audran aver beaucoup d'art, de fen & d'invention. Berin, Gillot & Vateau ont aussi excellé dans ce genre d'ornement , dont on s'est scrvi pour fabriquer aux gobelins & à la savonnerie, quelques tapifferies des appartemens du roi, des portieres, des paravens, & antres meubles de cette efpece, auxquels ces fortes d'ornemens font propres, & non ailleurs ; auffi nos meilleurs architectes n'en font-ils usage que là, ou tout au plus dans de petits appartemens, comme chambre & salle de bains, cabinets de toilette, garde-robes, &c. & méprisent - ils le mauvais goût de ces sculpteurs, qui prodiguent ces ornemens chimériques & imaginaires dans les appartemens qui demandent de la gravité; au lien de leur préférer ce que la nature nous offre de plus beau dans ses productions. (P)

\* ARABI, le golfe de Gli-Arabi, géoz. anc. & mod. , autrefois Gylis ou Zygis , petit golfe de la mer de Barbarie, entre les côtes de Barca & de l'Egypte.

\* ARABI. la torre de Gli - Arabi; tour & village d'Egypte, fitués dans le petit golfe qu'on nomme le golfe des Arabes.

Voyez l'article précédent.

S ARABIE, Geogr. Cette region qui forme la plus grande presqu'ile du monde, a une étendue presque de cinq cents lieues du midi au feptentrion . & environ de quatre cents lieues d'orient en occident. Les géographes en ont étendu on refferré les limites, felon le temps où ils écrivoient ; quelquefois ils ont compris fous ce nom les contrées voifines qui pouvoient être affervies à quelques tributs. & quelquefois its en ont détachés quelques cantons foumis à une

ă

ź

Ħ

H

Sil.

å

g,

8

4

domination étrangere.

Cette presqu'ile est bornée à l'orient par le golfe Persique, & la baie d'Ormus; au couchant par la mer rouge . l'ifthme de Sues , la Terre Sainte & une partie de la Svrie; au midi par le détroit de Babel - Mandel & l'océan Indien , au septentrion par l'Irak , le Kureftan , & la Turquie d'Afie. On lui donne le nom de peninsule, parce qu'elle fe retrecit entre l'Euphrate & la Méditerranée. Les révolutions des temps n'ont point changé fon nom primitif, & des les fiecles voifins du déluge, elle fut connue fons le nom d'Arab, que les uns dérivent d'Iarab, fils ainé de Joctan, & d'autres d'Araba, canton habité par Ismaël : un pays austi vaste ne peut recevoir la même dénomination de tous fes voifins ; ainfi les Syriene l'appelerent Aribistan , & nos livres facrés le défignent lous le nom du pays de Moyle a fondé fa divition fur Chus. les trois differens peuples qui y formerent les premiers établiffemens ; & fa géographie exacte & précise n'a point à redouter la severité de la critique. Ptolamée est le premier qui a distigué cette région en Arabie heureuse, Arabie pétrée, & en Arabie déserte; & comme fon ouvrage nous est plus familier que ceux des Orientaux, nous l'avons choisi pour guide. Les géographes Arabes . micux instruits de la situation de leur pays, le partagent en cinq provinces qui s'étendent depuis Ailah ou Calsum fur la mer rouge jufqu'à la mer des Cette division eft d'autant plus naturelle, qu'elle est fondée fur les différens genres de vie de fes habitans, dont les uns errans dans leurs déferts, ne s'arrêtent que dans les lieux où ils trouvent des eaux pour leurs besoins, & des paturages pour leurs troupeaux. Ils n'ont d'autres toits que leurs tentes . & toute leur richesse confifte dans leur bétail & leurs armes. D'autres se réunissent dans les villes, qui ne sont que d'ignobles bourgades formées d'un affemblage de tentes ou de maifons de cannes & de roleau. Ces fimulacres de villes

font fort distantes les unes des autres ; parce que la terre rébelle à la culture ne pourroit fournir affez de productions pour la subfistance d'une multitude rasfemblée.

La province de Tehama s'étend sur tout le nord de cette péninsule jusqu'à Eleaf; on n'v trouve ni villes ni hameaux, & c'est ce qui lui a fait donner le nom du grand Defert ; mais comme le fol eft le plus bas de toute l'Arabie, on y rencontre une quantité de sources , richelle précieuse pour un pays aride & delleché. En sortant de cette province, on entre dans le Najed, pays élevé qui n'offre que des rochers & des deferts, d'où la difette des eaux 'proferit les hommes & les animaux , excepté dans certains cantons plus favorifés, où l'ombre des montagnes garantit des ardeurs du foleil. En s'avançant au fud - eft vers l'orient, on trouve l'Hegias, pays disgracié de la nature, où la terre dessechée ne fournit ni caux, ni fruits, ni moissons; mais la crédulité superstitienle y fait, germer l'abondance, & cette province, condamnée par la nature à la est devenue la plus riche & la plus fortunée de l'Arabie; elle fut connue dès les premiers temps sous le nom de la Madianite ou l'Arabie pétrée. C'est aux villes de la Mecque & de Medine qu'elle doit son opulence & sa célebrité. L'une s'honore d'avoir donné naiffance à Mahomet, & l'autre se glorifie de lui avoir fervi d'afyle , lorfqu'au commencement de sa prédication il fut obligé de se souftraire au glaive de ses persécuteurs. Bien des titres annobliffent cette province : ce fut-là, à ce qu'on dit, qu'Abraham jeta les fondemens du plus ancien temple du monde; ce fut là qu'Ismael, force de quieter la maison paternelle, fut chercher une nouvelle patrie ; ce fut-là que Moyle fugitif d'Egypte, se déroba aux vengeauces de ceux qui vouloient le punir d'avoir tué un Egyptien ; il s'y maria avec la fille de Jethro , prophete fort reveré, qui donna, difent les Arabes, d'utiles instructions à ce conducteur du peuple Hebreu. C'est encore - là qu'on voit les montagnes d'Oreb & Sinaï, où l'Eternel donna des loix à son peuple , au bruit des tonnerres & à la lueur des

éclairs. C'eft par ces titres de nobleffe qu'une province qui n'offre que des fables & des rochers d'où fortent des eaux ameres, établit sa prééminence & trouve des ressources toujours renaissantes. dans une tradition qui lui est glorieuse & avantageufe. L'Orude, qui est la quatrieme partie de cette division , s'étend depuis le Najed julqu'à la terre d'Oman. Les habitans agreftes & fauvages font encore plongés dans la barbarie des premiers temps ; ils jouissent en commnnauté de toutes les productions de la nature , qui n'est pas extrêmement liberale pour eux : l'ignorance où ils sont des commodités de la vie & des rafinemens du luxe , leur fait regarder leur pays ingrat comme la contrée la plus déliciense de la terre. Quoiqu'on pêche, les perles fur leurs côtes, quoique leur fol foit parsemé de poudre d'or , ils sont, fans attachement pour ces richesses d'opinion, qu'ils abandonnent à la cupidité des étrangers beaucoup plus à plaindre qu'eux.

La province d'Yemen , plus connue fous le pom d'Arubie heureuse, est la plus féconde & la plus étendne ; ce pays fi vanté par la verdure de ses arbres, par la pureté de l'air qu'on y respire, par l'excellence de ses fruits , par l'abondance variée de ses productions, n'offre plus aujourd'hui le spectacle de son, antique opulence ; on a peine à comprendre comment on a pu donner le nom , d'heureuse à une contrée où la plus grande partie du fol reste sans culture, & qui defféchée par des chaleurs brulantes, ne trouve d'habitans que dans les lieux où . les montagnes prétent le secours de leur ombre : il est donc à présumer que les ; chofes de luxe qu'elle produit . & dont les peuples polices se font un besoin . . ont donné lieu de croire que par - tout où l'on trouvoit des superfluités , Jouissoit d'un nécessaire abondant : de même que le vulgaire s'imagine que les lieux les plus fortunés font ceux qui produisent l'or , les perles & les diamans. Cette province, beaucoup moins feconde que l'Egypte & la Syrie qui lui sont contigues, ne paroit avoir usurpé le nom d'beureuse, que par comparaison avec les contrées ftériles & indigentes qui l'enviconnent.

L'Arabie a trop d'étendue pour que les productions de chaque province foient les mêmes; on n'y trouve plus ces parfums, cet or, ces perles, ces épiceries dont la fource est épuisée , ou dont l'existence pourroit bien n'être qu'imaginaire : ces richesses paroissent avoir été autant de productions des Indes & des côtes d'Afrique, où les Egyptiens alloient les chercher pour les répandre chez les peuples d'occident ; & comme il étoit de l'intérêt de cacher la fource de leur abondance, ils aimoient mieux faire croire qu'ils commergoient en Arabie, où l'on ne pouvoit pénétrer sans exposer sa vie dans les sables & la pouffiere des déferts. Homere, dans l'énumération qu'il fait des peuples commerçans, ne fait aucune mention des Arabes: ce font les Européens qui les ont tirés de l'oubli; ils ont traversé les mers croyant y trouver la fource de toutes les richesses, & ils n'en ont rapporté que le café, qui est devenu un befoin pour les peuples policés, & qui est un bien réel

pour le pays qui le produit.

La principale richesse de l'Arabie confifte dans fes troupeaux, & fur-tout dans les especes qui n'exigent pour se nourrir que des herbes succulentes. La vache y donne pen de lait, & la chair du bœuf, qui comme elle se plait dans de gras pâturages, est inlipide & fans fuc. Le veau gras étoit un mets rare & recherché , qu'on réservoit pour les festins de l'hospitalité. Le mouton, le chameau, décorent les tables les plus délicates. Le cochon y est rare, parce qu'il auroit peine à se multiplier dans un pays qui fournit à peine des fublistances à ses habitans, où l'on trouve pen de pâturages & de bois, de racines & de terres labourables : presque tous les législateurs de l'orient ont défendu de s'en nourrir, parce que, outre que la chair eft fastidieuse & dégoutante, elle eft encore nuifible à la fanté : ces animaux fujets à la ladrerie, qui est contagiense, ponrroient la communiquer aux troupeaux dont la chair fert de nourriture aux hommes. Il falloit que l'Arabie, malgré la ftérilité de son sol, fût surchargée de troupeaux, puisqu'elle en faisoit un grand objet de commerce avec ses voisins ; mais on fait que dans tous les climats brulans il fe fait une plus grande confommation de fruits que de viandes. Le bétail n'é-

toit pas fon unique richeffe; on a beaucoup vanté l'excellence de ses dattes . la fuavité de fes parfums, le goût délicieux de ses fruits , la beauté de son ébene Toute l'antiquité dé-& de fon ivoire. pose que les Tyriens y puisoient ces monceaux d'or qu'ils étaloient comme figne de leur puissance; c'étoit, dit-on, dans les provinces méridionales, que germoit ce précieux métal dont les habitans faifoient des tables , des fieges & des lits ; ils ouvroient les entrailles de la terre . d'où ils en tiroient des morceaux de la groffeur d'une noix. Hérodote fait mention d'une riviere qui rouloit tant d'or . que fes eaux portoient tout l'éclat de ce métal : ces richesses étoient inutiles à ces possesseurs, qui préféroient une indigence pareffeuse à des biens qu'il falloit acquérir par un traveil pénible. Un nombreux troupeau leur paroissoit une richeffe plus réclle que des perles & des diamans, que la nature a enfoui dans le fein de la terre , comme fi elle ent prévu qu'ils feroient les alimens de nos maux & de nos crimes.

L'Arabie est infestée de toutes les betes féroces, qui préférent aux terres humides, les fables brulans & les montagnes arides : elles établiffent leur demeure dans les cavernes des montagnes. dans les fentes des rochers, ou dans des tanieres qu'elles se creusent elles-mêmes. Ces rois solitaires exercent un empire absolu dans les déserts, dont l'homme fier de ses titres n'est que le monarque dégradé. Mais si les lions, les tigres, les hyenes, les pantheres & les léopards, exercent avec impunité leurs ravages dans les déferts, on trouve dans les montagnes d'autres animaux , qui quoiqu'auffi féroces, produisent de grands avantages pour le commerce; tels font les chats musqués, la civette. la belette odorante, la genette, le chevreuil de musc, & plusieurs autres que l'éducation dépouille de leurs inclinations féroces, & que l'habitude accoutume à la discipline domestique. Ces animanx portent auprès des parties de la génération un fac, dans lequel se filtre une humeur odorante, dont on fait des pommades & des parfums fort recherchés. Les anciens, qui en connoissoient la vertu stimulante, en composoient

des philtres. Les peuples de l'orient usent encerc de cet artifice pour suppléer à la fage économie de la nature, trop avare au gré de leurs destris immodérés. Les Hollandois excellent, dit-on, dans la composition de ces pommades, & on les roit beaucoup plus actives & vivisiantes que celle de l'Arabie & des Indes, qu'on altere par le mélange des drogues odo-

Quoique le fol de l'Arabie ne foit en général que fable & pouffiere . il est certains cantons privilégiés où des sources abondantes arrofent des terreins impregnés de sel, qui n'ont besoin que d'ètre amollis par l'humidité pour produire de riches moissons. Tout l'art du cultivateur se borne à bien préparer la terre, pour recevoir les fels qui ont befoin du fecours des eaux, pour donner an fol un aliment convenable à la femence qui lui a été confiée. Les déserts couverts de fable n'ent pas la même ressource : les eaux concentrées dans les entrailles de la terre, ne peuvent s'élever dans l'air , ni lui donner ces vapeurs vivifiantes, qui en retombant sur la superficie du fol s'insinuent dans son fein pour en favoriser la fécondité. Ainfi, tandis que certains cantons sont rafraichis par des pluies abondantes, d'autres languissent dans l'aridité. Cette inégalité n'a d'autre cause que la position des eaux: coulent-elles sur la surface de la terre , l'action du foleil attire des vapeurs humides d'où se forment des orages : font - elles renfermées dans l'intérieur de la terre , le foleil est impuisfant à les en détacher pour tempérer l'ardeur de ses rayons, & le fol brûlé par les ravages n'est plus que cendre & pouffiere. Le même phénomene le fait remarquer dans tous les pays voifins du tropique; les Grecs établis sur les côtes de Cyrene en Afrique, avoient peine à comprendre comment la Lybie, qui étoit contigue à la Pentapole qu'ils habitoient. éprouvoit une féchereffe continuelle. tandis qu'ils étoient sans cesse inondés depluies qui leur faisoient dire que leur tiel étoit percé. Quoique l'Arabie foit louvent agitée de tempêtes violentes , fair y eft par - tout également brulant; & c'eft quand les vents fouffent avec le plus de violence que la chaleur est

excessive. L'on est obligé de se coucher par terre pour ne pas respirer un air de feu, & pour se dérober aux ardeurs d'un foyer que les vents semblent promener dans les airs. (T.n.)

ARABIE, Comm. L'intérieur de l'Arabie étoit jusqu'ici pour nous un pays entiérement inconnu. Les voyageurs, dans leurs rélations, se sont bornés à la description des côtes de cette vaste contrée, qui sans doute avoient été le terme de leurs courfes. M. Michaelis, célebre professeur de Göttingue, proposa au feu roi de Danemarck d'envoyer cinq favans reconnoître le terroir & lesproductions de l'Arabie : de ces cinq Danois il en mourut quatre fur la route.. M. Niebuhr, qui étoit chargé de la partie géographique, a tâché de remplir tout seul le but de son voyage ; il en a publié la rélation en 1772 : nous en extrairons ce qu'il y a de rélatif à notre objet, en l'abrégeant.

De toutes les cartes de l'Avabie qui ont paru jusqu'ici, ce savant donne la préférence à celle de M. d'Anville, publiée en 1751, sous le titte, premier e partie de la carte d'Asie, la Turquie, l'Arabie, l'Inde & la Tartarie.

Il a austi recueilli un grand nombre d'inscriptions & de médailles en caracteres chusiques, & dont il rapporte les explications données par M. Reiske, professeur à Leipsick. Parmi ces antiques on distingue un moyen bronze qui offre l'in.age de la croix, avec le nom d'un calife & une légende Turque: on cessera d'être étonné d'un aussi bisarre mélange, lorsqu'on saura que cette médaille sut frappée dans un pays qui étoit en même temps gouverné par les cmpereurs Grecs & par les califes de Bagdad.

L'Arabie est divisée en huit provinces entiferement indépendantes les unes des autres, & qui font Ardel, Yemen, Hadramant, Oman, les contrées situées le long du gosse Persique, Hadsjar, Medsicd, Hedsias, & le pays des Bedonins.

La province d'Yemen qui a 48 milles d'Allemagne de longneur, sur vingt de largeur, est partagée en quatorze difiricts. Les principaux sont les seigneures d'Aden & de Kaukebon, le pays du Yemen proprement dit, Chaulan, Katsigtan,... De tous les états d'Arabie,

l'Yemen est le plus uniforme & le mieux policé; gouverné d'abord par des souverains particuliers, il regut l'alcoran la

feptieme année de l'hégire.

Cette belle province excita plusieurs fois l'amhition de l'Egypte, & fut loumile aux fultans ottomans. Elle devint la proie de Saladin, de Guri, de Soliman; mais l'amour de la liberté triompha toujours' des armes ottomanes fur les montagnes de cette province. 1630, Khassem, l'un des scheichs indépendans, força les bachas Turcs à quitter le pays; Ismael, son fils, affermit cette heureuse révolution, & prit la qualité d'iman : on l'honora comme un faint pendant sa vie & après sa mort: son renoncement au plaisirs du fiecle, fa frugalité, sa modération, furent les titres de son apothéose. Il n'eut d'autres revenus que le produit de la vente des bonnets qu'il n'avoit pas dédaigné de faire lui-méme.

De toutes les villes commerçantes de l'Arabie; la plus riche, la plus florifante, est celle de Moka, stude dans un terroir stérile, à 12° 19' de latitude. On voit presque toujours son port rempli de vaisseaux qui arrivent d'Egypte & des Indes. Moka sut sondée par un sage de la secte de Sunni, qui s'étoit confine dans un hermitage des environs. Almanzor, second calife Abasside, bâtit près de la cellule d'un autre philosophe, la ville de Bagdad, qu'on peut appeller la Babyloné de l'Arabie.

Beit-el-fakih (c'est à dire, la maison des savans), située au 14<sup>d</sup> 31' de latitude, est maintenant l'entrepôt du commerce du café: c'est au port de cette ville qu'abordent continuellement des vaisseaux de tous les pays, pour acheter cette denrée, devenue si précieuse se sinécessaire en Asie se en Europe. La croupe des montagnes voisines présente

de tous cotés des cafiers,

Sana, capitale de l'Yemen, est le lieu de la résidence de l'iman. Sa situation', peu favorable pour le commerce, n'y attire point cette foule d'étrangers qu'on remarque dans les villes dont nous venons de parler; mais l'air y est infiniment plus pur, plus sain, & le soleti beaucoup moins ardent. Elle commande une vaste plaine où la nature a pris

plaifir à étaler ses plus précieux trésors. Tel est le séjour où quelques pontifes musulmans s'endorment dans les bras de la molleste & de la volupté.

Taas, éloigné de l'équateur de 1d 34', est rempli de mosquées magnifiques, qui

atteftent fon ancienne fplendeur.

Aden, l'une des plus anciennes & des plus célèbres villes de l'Arabie, fituée à 12<sup>4</sup> 40' de latitude, a feconé depuis 1740 le joug de la domination de l'iman. Le despatisme des pontises, le souvenir des l'expulsion des ottomans, encouragement les habitans à tenter cetté révolution. Ils réclamerent leurs anciens droits, & nommerent un scheich qui ne devoit exercer sur eux qu'une puissance paternelle.

Dans la vaste contrée de Haschid & de Bekil, on trouve plusieurs chefs qu'i sont autant, de souverains sous le titre du Nakib.' L'iman se fait gloire de les avoir pour alliés; & c'est parmi les Arabes de ce pays qu'on regarde comme les plus belliqueux; qu'il forme ses meilleures troupes. Le métier de partisan est fort à la mode dans le Nedsjeran; un scheich de ce district, appellé Mekkrami, traversa l'Arabie avec un camp volant, depuis la mer rouge jusqu'au gosse Persique.

Les habitans de Sahan ne connoissent d'autres loix religieuses ou civiles, que celles de l'instinct. Ils se contentent d'une seule femme, & ne marient leurs filles qu'à quinze ans, tandis que dans le district de l'iman elles sont communément meres à l'âge de neuf ou dix ans.

Les mœurs, les ufages, tout chez ce peuple annonce une fimplicité & une innocence qui valent bien, fans doute, les vices aimables des villes polics.

Dans la province d'Oman, les débauches du pontife Seif-Ben, înltan, ont opéré depuis peu une révolution remarquable. Achmet-Ben-Saïd qui l'a chaffé, par la douceur de son regne, fit oublier aux habitans les maux qu'ils avoient soufferts sous de perfides ulurpateurs.

Mascat, situé au 23<sup>d</sup> 37' de latitude, si un port aussi sur que commodé. Cetté ville, la plus riche & la plus commerçante de l'Arabie, qui s'étend le long du gosse Persique, els descudue par deux châteaux. Les Portugais s'emparerent de cette place es 1508, & la perdirent 150 années après, parce que le gouverneur avoit

calevé la fille d'un banian.

Parmi les différentes colonies Arabes, émblies sur la plage maritime du gosse Petsque, la plus considérable est la ville d'Abuschahr, éloignée de l'équateur de 28<sup>d</sup> 59<sup>f</sup>. Celle de Gambron, fondée par Schah-Abbas, a perdu depuis lestronbles qui suivirent la mort violente de Schah-Nadir, cette splendeur qu'elle devoit à l'étendue de son commerce.

L'ile de Baharein, qui renferme cinquante petits villages, appartient maintenant, ainfi que la pêche des perles qui fe fait dans fes parages, au scheich d'Abuschaltr, Arabe de nation; elle lui pro-

duitenviron 67 mille écus.

A cinq lienes de cette ile, on trouve la ville de Katif qu'enrichit la péche des perles, entreprise aux fraix des ha-

bitans.

Les Arabes de la province de Hedfias, ne dépendent en rien des ottomans. Il fivrai que le grand feigneur a un bacha à Ofiadda, ville maritime de cette contré; mais sa jurisdiction ne s'étend pas

au-delà des murs de la cité.

Le sultan envoye chaque année à la Mesque & à Medine quatre ou cinq vaifleans charges de denrées, qui font diftribules aux habitans de ces villes. Il fait paller auffi annuellement au fiege de la foi musulmane des sommes immenses, que partagent entr'eux les descendans de Mahome. Rien de plus fimple que l'architecture de la Caba ou maifon de Dieu: à deux tiers de sa hauteur, pend une large hande de foie noire, qui préfente les principaux passages de l'alcoran, brodes en or. Les revenus de la plupart des hains, bazars & caravanferais qui lont m Turquie, appartiennent à cette célebre mosquée.

Dans toute la presqu'ile de l'Arabie; on me connoît que deux faisons, la seche & la pluvieuse; celle ci commence pour la province d'Vemen, vers le milieu ét juin, & finit en septembre : à Maseut, elle dure depuis le ex novembre au 18 février ; & dans l'Oman, depuis le 10 février jusqu'au 20 avril. La chaleur n'est pas moins sujette à des variations que le froid ; à Sara le thermo-

metre n'a jamais été au-delà de 85 degrés, depuis le 18 au 29 de juillet, tandis que dans le Téhama, qui est plus bas que l'Yemen, on l'a vu au 98 degré, depuis le 6 au 21 aout. Les Arabes donnent le nom de famum à leur canicule, ainfi qu'à un vent mortel qui souffle pendant les grandes chaleurs dans le défert, entre Ballora, Bagdad, Alep & la Mecque. Pour se garantir du danger qui les menace, les habitans se jettent à terre. Les peuples de l'île de Charedfi & de Maredin, n'ont rien à redouter du famum : ils couchent en plein air depuis le 15 mai jusqu'en octobre, sans en être aucunement incommodés. Voyez SAMUM.

Les Arabes ne reconnoissent pour nobles que les descendans de Mahomet & des scheichs (seigneurs indépendans.) Presque tous les schérifs ou émirs, sont remonter seur origine au faint prophete. Les Arabes observent à la rigueur la tolérance religieuse, & sont prêts à recevoir dans seur communion tous ceux qui le desirent. Le gouvernement de Moka paie à chaque nouveau converti un écu & un quart par mois, jusqu'à ce qu'il ait appris un métier. Quant à la superssition, elle regne parmi les Arabes comme chez la plupart des autres nations.

On trouve sur les montagnes de Hedsias des tribus entieres de Juss, qui ne réconnoissent d'autre domination que celle de leurs scheichs; les chrétiens y sont en petit nombre; & de tant de temples superbes qui avoient été élevés au vrai Dieu dans cette vaste contrée, il ne leur rette qu'une église à Bassora.

L'éducation des Arabes est très-févere: à peine sont ils sortis du harem, d'où on les retire à l'âge de quatre à cinq ans, que les peres les tiennent continuellement aupres d'eux, sans leur permettre les amusemens les plus innocens. Le beau sexe ne paroit jamais dans les compagnies: on peut juger par-là du plaisir qu'on y goûte. On n'est guere moins délicat en drabie sur le point d'honneur que dans les autres pays.

Les loix pénales ont beaucoup de rapport avec les loix judiciaires. A Sana on décerne la peine de mort-contre l'homicide; mais dans quelques autres difuriés de l'Yemen, les parens de l'affaffiné ont le choix de faire quelqu'accommodement avec le meurtrier, ou de se battre !

Les habitans de l'Arabie déserte préférent l'état de vierge à la plus riche dot. Le moindre foupgon fur la conduite d'une fille, est une raison suffisante de la renvoyer. Chofe finguliere! fi un pere furprend sa fille en flagrant délit avec un féducteur , il a le droit de lui ôter la vie; il n'eft point oblige d'examiner si le crime a été volontaire ou non. Les gens aifés se contentent ordinairement d'une femme, parce que les polygames y font fujets à quelques loix peu commodes.

C'est à tort que la plupart des voyageurs ont avancé, qu'en Arabie les peres vendent leurs files au plus offrant : il en eft peu qui ne foient dotées. femme peut disposer de sa dot comme d'un bien qui lui appartient exclusivement, & le mari s'engage devant le cadi , à payer à fon épouse, en cas de divorce, une certaine tomme spécifiée dans le contrat de mariage : ils ont l'un & l'autre le même droit de demander la féparation de biens & de corps.

La vertu d'hospitalité caractérise particuliérement la nation Arabe: les feigneurs des villages vinrent plufieurs fois eux-mêmes inviter M. N.... à leur table, & comme le voyageur n'acceptoit point leurs offres, ils lui faisoient passer les mets les plus délicieux. Les écoles font fituées fur les grandes places des villes; c'eft-là qu'en voit chaque étudiant affis devant son pupitre, sans être diftrait par le bruit des passans. La province de l'Yemen a deux académies, l'une à Zebid l'autre à Damar. La premiere est réservée aux sunnites . la seconde aux zeidites. Quand il s'agit de décider des points de controverle, on a recours à l'académie du grand Caire.

Les Arabes en général, & partieuliérement ceux du délert, on en talent supérieur pour la versification. L'auteur raconte qu'un scheich ayant vo un oifeau s'envoler du toit d'une maison qui étoit vis-à-vis de la prison où on l'avoit confiné, composa sur le champ un poème, dans lequel il faisoit voir combien il y auroit de mérite à lui rendre la liberté. La muse du prisonnier

fléchit l'iman, qui le remit en possession de fes droits primitifs.

Les sciences exactes sont encore an berceau en Arabie : les connoissances aftronomiques de ces peuples se bornent à la notice historique des astres. Dans ce pays, chaque particulier est son propre méde-

De tous les animaux le cheval y est le plus estimé, sur-tout de l'espece de ceux que l'on appelle kochlani, dont la nobleffe est juridiquement prouvée, & que les bédouins élevent entre Bassora, Merdin & la frontiere de la Syrie : ils ne font remarquables ni par leur grandeut ni par leur beauté; une agilité extraordinaire, une douceur extrême, un attachement fingulier pour leurs maîtres, voilà ce qui en fait le prix. Voy. Journal Encyolopéd. septembre 1773. (C)

ARABINISSAR , Géogr. , petite ville de la Turquie dans l'Anatolie. Elle eft fituée fur le bord méridional de la riviere Schina, on croit que c'est l'ancienne Alinda. Les maisons qui y restent sont chétives, & les habitans pauvres & mi-

férables. (C. A.)

ARABIQUE (Gomme) Mat. médic., est un suc en grumeaux, de la grosseur d'une aveline ou d'une noix , & même plus gros, en petites boules; quelquefois longs, cylindriques ou vermiculaires; d'autres fois tortillés, & comme des chenilles repliées fur elles-mêmes ; transparens, d'un jaune pâle ou tout-àfait jaunes ou brillans; ridés à la furface; fragiles, luifans en-dedans comme du verre, s'amolliffant dans la bouche s'attachant aux dents ; fans goût, & donnant à l'eau dans laquelle on les dissout une viscosité gluante.

La gomme arabique vient d'Egypte . d'Arabie, & des côtes d'Afrique. Celle qui est blanche ou d'un jaune pale, transparente, brillante, feche & fans ordure , eft la plus estimée. On en apporte aussi en grands morceaux roullatres & fales, qu'on vend aux artifans qui en employent.

Il est constant, dit M. Geoffroy, que la gomme thébaïque ou égyptiaque des Grecs & l'arabique de Sérapion, est un fue gommenx qui découle de l'acneia t mais on doute fi celle de nos boutiques est la même que celle des Grees. Geoffroy prouve que ce doute est mai fon-

de. Voyez la Matiere med. L'acacia qui donne la gomme arabique est, selon lui, un grand arbre fort branchu, dont les racines fe diftribuent & s'étendent en rameaux, & dont le tronc a souvent un pié Jépaiffenr , qui égale , ou même furpalle en hauteur les autres acacia; qui eft ferme & armé de fortes épines; qui a la feuille menue, conjuguée & rangée par paires fur une côte de deux pouces de long , d'un verd obscur , longue de trois lignes & large à peine d'une ligne; & dont les fleurs viennent aux aisselles des côtes qui portent les feuilles, ramaffées en un bouton fphérique porté fur un pédienle d'un pouce de long, & font de couleur d'or & fans odeur, d'une feule piece, en tuyau renflé à son extrémité supérieure , & divifé en cinq fegmens ; garnies d'un grand nombre d'étamines, & d'un piftil qui dégénere en une gousse semblable en quelque chose à celle de lupin, lengue de cinq pouces ou environ, brune ou rouffatre, applatie, épaisse d'une ligne dans fon milien, plus mince fur les bords, large inégalement, fi fort étranglée par intervalles, qu'elle représente quatre, cinq, fix, huit, dix, & meme un plus grand nombre de pastilles applaties, naies ensemble par un fil d'un demi-pouce dans leur plus grande largeur, d'une ligne à peine à l'endroit étranglé; pleines chacune d'une semence ovalaire, applatie, dure, mais moins que celle du caroubier; de la couleur de la châtaigne; marquée tout autour d'une ligne telle qu'on la voit aux graines des tamarins, & enveloppée d'une espece de mucilage gommeux, aftringent, acide, & rouffatre. Cet acacia, fi l'on en croit Augustin Lippi, est commun en Egypte, auprès du grand Caire.

On pile les gouffes quand elles sont encore vertes, & l'on en exprime un suc que l'on fait épaissir, & que l'on appelle suc d'acacia; mais il découle des fentes de l'écorce, du tronc & des rameaux, une humeur visqueuse qui se durcit avec le temps, & qu'on appelle gomme vermi-

calaire.

La gomme arabique donne dans l'analyle du flegme limpide, fans goût & fans odeur, un acide rouffatte, une liqueur akaline, & de l'huile.

La masse noire restée dans la cornue,

calcinée au fen de reverbere pendant trente heures, laisse des cendres grises; dont on retire par lixiviation du sel fixe alkali.

La gomme arabique n'a ni goût ni odeur. Elle fe diffout dans l'eau; mais non dans l'esprit. de-vin ou l'huile; elle fe met en charbon dans le feu; elle ne s'y ensamme pas; d'où il s'ensuit qu'elle est composée d'un sel falé, uni avec une huile grossere & une portion assez considérable de terre; elle entre dans un grand nombre de médicamens; on la donne même comme ingrédient principal.

Elle peut par ses parties mucilagineufes adoucir la lymphe acre, épaissir celle qui est ténue, & appaiser les mouvemens trop violens des humeurs. On s'en sert dans la toux, l'enrouement, les catarrhes salés, le crachement de sang, la strangurie, & les ardeurs d'urine. Voyez Mat.

méd. de M. Geoffroy.

Cette substance, de nature végétale, absolument semblable à celle qui s'échappe par les fentes ou crevasses de la plupart de nos arbres fruitiers, est le corps muqueux, fade ou gommeux des chymistes, appellé vulgairement mucilage. Il y a néanmoins quelques différences entre ce corps ou cette gomme, & le mucilage proprement dit : on observe même quelques variétés dans cette gomme', prise dans différens végétaux. La gomme arabique est alimenteuse, à considérer ses principes; & l'observation vient à l'appui de cette conjecture, déduite de l'analyse chymique. M. Adanson rapporte que les negres qui portent cette gomme dans nos comptoirs du Sénégal, n'ont pas d'antre nourriture durant la traverfée des déferts par où ils paffent. (Article de M. la Fose.)

ARABIQUES, adj. pris fubst. Theol., sede d'hérétiques qui s'éleverent en Arabie vers l'an de J. C. 207. Ils enseignoient que l'ame naissoit & mouroit avec le corps, mais aussi qu'elle ressus proporte qu'en tint en Arabie même, dans le III siccle, un concite anquel affista Origene, qui convainquit s'elairement ces hérétiques de leurs ereurs, qu'ils les abjurerent & feréunirent à l'église. V. THNELOPSYCHITES. (G)

ARABISSE , Géogr. , ville d'Arménie ,

jadis munie d'une forteresse. Il y a en un eveque, & faint Jean Chrysostome s'y résugns dans le temps que les Isaures désoloient le nays d'alentour. (C. A.)

ARABISTAN, Géogr., nom que les Tures & les Persans donnent à l'Arabie

moderne.

\*ARABOUTEN, f. m. Hift. nat. bot., grand arbre du Brest qui donne le bois de Brest si connu par sa bonne odeur, & dont il seroit à souhaiter qu'on est une meilleure description. Cette observation est même commune pour tous les arbres étrangers dont on nous apporte des bois; il n'y en a presqu'aucun qui soit bien connu.

\* ARACA, Géogr, anc. & mod., ville de Chaldee dans la terre de Sennaar, unt det plus anciennes du monde, puifqu'elle fut, dit-on, bâtie par Nemrod. On croit que c'est l'ancienne Edesse & l'Or-

pha d'aujourd'hui.

\*ARACA-MIRI, Hift. nat. bot., arbriffeau commun au Brefil. Son fruit murit en mars & en septembre; il tient de la saveur du muse & de l'arboisser. Il se garde consit. Il est astringent & rafraichissant.

On fait des feuilles & des boutons de l'araca-miri, un bain falutaire pour toutes les affections du corps, où l'on peut employer l'aftringence. Sa racine est bonne pour la dysenterie; elle est sur- tout

diurétique. Ray , Hift. Plant.

\* ARACAN, Géogr. mod., royaume maritime des Indes, proche l'embouchure du Gange, borné au midi par le golfe de Bengale, à l'orient & au feptentrion par le royaume de Bengale. La yille d'Aracan, fituée lur la riviere du même nom, est la capirale de tout le royaume. Long. 110. 30.

lat. 20-30.

Le commerce d'Aracan n'est pas fort considérable. Pour celui de Pégu il vant mieux: on y porte des toiles, des mouchoirs, du poivre, de la canelle, de la muscade, des bois odoritéraus, & on en tire du gingembre, de l'or, de l'argent, des pierreires & des perles. La maniere dont on y commerçoit dans les commencemens étoit allez fingulière. Les marchés, se faisoient sans mot dire: l'acheteur & le vendeur se donnoient la main couverte

d'un mouohoir. & ils convencient de prix par le mouvement des doigts. Voilà un excellent moyen pour prévenir les encheres.

ARACA - PUDA, f. m. Hist. nat. botaniq., plante très - approchante du rost folis, assez bien dessinée sous ce nom par Van-Rhecde, dans son Hortus Malabaricus, vol. X, pag. 39, pl. XX. Les brames l'appellent mess. Jean Commelin lui donne le nom d'avine myriophylli folio, store carneo; & M. Linné, celui de Drosera Indica, cause ramoso folios, foliis linearibus, dans son systema natura, imprimé en 1767, pag. 225, nº, 6.

C'est une herbe vivace, qui se propage par fes racines tracantes dans les fables du Malabar, où elle s'éleve à la hauteur de trois pouces. Sa racine eft courte , menue , articulée & fibreuie. Sestiges, au nombre de cinq à fix à chaque pied , font cylindriques , menues , prelque fimples , on divifées en deux rameaux vers leur extrémité, vertes, charnues, tendres, convertes de poils blanchatres. Chaque tige est garnie du bas en haut de fix à huit feuilles alternes, fort écartées, disposées circulaire-ment, semblables à un filet cylindrique, verdatie, roulé en partie en fpirale en deffus , comme les feuilles des fougeres avant leur développement, & convert, un pen au-delà du milien de sa longueur, de quantite de poils affez longs, ferrés, cylindriques, terminés par un petit globule jaunatre.

Le bout de chaque branche est terminé par un épi de deux à quatre fleurs rouge-bleuâtres, de deux bonnes lignes de diametre, portées fur un pédicule prefqu'une fois plus long. Chaque flenr confilte en un calice d'une feule piece, à cinq divisions profondes persistantes, en une corolle à cinq pétales égaux & ronds , & en cinq étamines à antheres jaunes, entre lefquelles on voit einq autres filets fans antheres. Du centre de la fleur s'éleve un ovaire sphérique. contiguaux étamines, couronné par deux ftyles fimples. Cet ovaire en muriffant devient une capfule sphéroide à une loge, s'ouvrant en deux valves ou battans, qui portent chacun fur un placenta, élevé comme une ligne longitudinale à leur mifies, abundre de graines sphéroïdes trèspeties, d'un sixieme de ligne de diametre, d'abord blanches, ensuite verdâtres, enfin noirâtres.

Qualités. Toute cette plante est fans

Usages. Son sel passe pour le spécifique des obstructions du foie, de la rate & du mésentere.

Remarques. L'araca puda a, comme l'on voit, beaucoup de rapportavec le rossofis, mais il en differe assez par les cinq filets d'étamines qu'il a de plus, & par le nombre des styles & des battans de son fuit, pour en faire un genre différent dans la famille des pourpiers. Consultez, à cet égard, nos familles des pluntes, vol. II, pag. 245.

Quoique M. Linné ait confondu cette plante avec celle de Ceylan, que les habitans de cette île appellent kandulessa, nous la croyons trop différente pour ne la pas difinguer comme une espece partituliere, que nous allons décrire.

## Deuxieme espece. KANDULASSA.

Le kandulæssa, ainsi nommé à Pile de Ceylan, du mot kandula, qui dans le lingage du pays veut dire une larme, parce que ses feuilles sont toujours couvertes de goutelettes d'eau qui ressemblent à des larmes, a été figuré asse pioque sans détails, par M. Burmann, dans son the sames Zeylanicus, pag. 209, st. XCIV, sig. 1, où il le désigne sous le nom de rossolis ramossus caule folioso. Harting l'appelloit, faxifraga Zeylanica mustas, minutissimo folio, store albo.

Il differe principalement de l'araca-pude, en ce que ses tiges ont communément cinq à six pouces de hauteur, & qu'elles se ramissent en deux, non pas à leur extrémité supérieure, mais dans le bas, un peu au-dessus des racines. Ses semilles sont plus menues, plus courtes, couvertes de poils à peine jusqu'au milien de leur longueur.

Ser fleurs sont branches, à pétales moins ronds, elliptiques, une fois plus longs que larges; elles sortent rarement du bout des branches, mais pour lordinaire solitairement, ou disposées en épi, de deux à trois, de l'aisselle des seuilles, portées chacume sur un

Tome III. Part. I.

péduncule, une à trois fois plus long qu'elles.

Remarques. Ces caracteres font, à mon avis, bien suffisans pour ne pas confondre le kandulæssa avec l'aracu puda, comme a fait M. Linné d'après M.

Burmann. ( M. Adanfon. (

ARACARI, f. m., Hift. nat. Ornitholog., espece de toucan, ainsi nommé au Bresil, au rapport de Marggrave, qui, dans son bistoire naturelle du Brefil, pag. 217, en a donné une figure passable, laquelle a été copiée par Jonfton & Ruysch , pag. 148 , pl. LX de fon histoire naturelle des oiseaux, & par Willughby, pl. XXII de fon ornithologie. Belon avoit publié, des l'année 1750, une affez bonne figure de fon bec , fous le nom d'vifeau des Terres-Neuves, dans fon bistoire naturelle des oiseaux, pag. 184, & sous celui d'oiseau aquatique apporté des Terres-Neuves, portraits Coifeaux , pag. 40. M. Briffon l'appelle toucan verd, tucana superne obscure-viridis, inferne sulphurea, capite, gutture & collo nigris; dorso infimo, uropygio; rectricibus cauda superioribus & tænia transversa in ventre coccineis ; rectricibus Superne 'obscure', inferne dilute viridibus . . . tucana Brafilienfis viridis; & il en donne une bonne figure dans fon ornithologie, vol. IV, pag. 426, no. 9, pl. XXXIII, fig. 2.

Cet oifean eft un peu plus gros qu'un fort merle; il a feize pouces & demi de longueur, du bout du bec jusqu'à celui de la quene, treize pouces & demi jufqu'au bout des ongles , & deux pouces deux tiers d'épaisseur aux épaules. Son bec a quatre pouces deux lignes & demie de longueur, depuis son extrémité jusqu'aux coins de la bouche, & feize lignes d'épaisseur, c'est-à-dire, de profondeur à son origine. Sa quene a fix pouces & un quart, fon pied feize lignes & demie , fon doigt antérieur le plus long, dix-fept lignes & demie. Ses ailes , lorfqu'elles font étendues, ont dix-fept pouces de vot, & plices elles n'atteignent guere au-delà du croupion ou de l'origine de la queue.

L'aracari a la tête petite, comprimée; le col médiocrement long, les ailes & les pieds courts, la quene longue, arrondic au bout, composée de dix plumes roides,

rondes, dont les intermédiaires sont les plus longues. Le bec est extrêmement grand, de la grosseur de la tête, de forme cônique très-alongée, comprimé par les cotés, arqué ou courbé légérement en bas vers son extrémité, creux intérieurement, plus léger qu'une éponge, dentelé sur prefque toute la longueur des deux demi- becs, dont le supérieur est une fois plus profond que l'inférieur, & plus alongé. Sa langue est longue de trois pouces, très-mince, très-légere, noire, ornée des deux cotés de barbes, comme une plume. Ses doigts font au nombre de quatre, diftincts ou separes jusqu'à leur origine, sans aucune membrane, & disposés de maniere que deux font tournés en devant & deux en arriere, comme dans le perroquet. Ses yeux font grands, à prunelle noire, entourée d'un iris jaune. Les narines sont nues, rondes, placées à l'origine du demi bec superieur.

Le verd, le jaune, le rouge & le noir, font les quatre couleurs dominantes qui parent cet oileau. Sa tête, sa gorge & fon cou sont noirs; son dos, ses ailes, fe queue, fes cuiffes & fes pieds, d'un verd-obscur & noiratre, à - peu - près comme dans nombre de poissons ; son ventre jaune, tacheté de verd vers le croupion, & traversé, à son milieu, par une bande couleur de sang, large d'un bon travers de doigt. Le croupion en-dellus est austi couleur de fang, ainfi qu'une tache qui entoure les yeux, mais qui eft plus obscure, & qui tire un pen fur le marron. Le dessous de la quene & cies ailes est d'un verd-clair ou cendréverd. Ses ongles font noirs comme fon bec, qui n'a de blanc que les cotés du demibec supérieur, & une ligne anguleuse qui indique sa léparation d'avec la tête.

Maurs. Cet oifeau eit commun au Brefil & à Cayenne. Son cri ordinaire est aign, fans être très-bruyant : il femble prononcer le mot aracari, par lequel les habitans ent contume de le déligner. (M. Adanfon.)

ARACENE, Géogr., bourg d'Espagne dans l'Andalousie, à la source de la

riviere de Tino.

ARAC GELARAN, Géog., petit pays du Chusistan, province du royaume de Perle. Bandrand.

ARACHIDNA, f. m., Hift. nut. bet., genre de plante à fleur papilionacée. Le pistil devient dans la suite un fruit membraneux oblong , qui murit dans la terre, & que l'on nomme par cette raison pistache de terre. Ce fruit est compolé d'une seule capsule qui renferme une ou deux semences tendres & oblongues. Plumier , Nova plantarum

genera. Voyez PLANTE. (I)
ARACHNE, Myth., fille d'Idmon, de la ville de Colophon, disputa à Minerve la gloire de travailler mieux qu'elle en toile & en tapifferie. Le défi fut accepté; & la déesse voyant que l'ouvrage de sa rivale étoit d'une beauté achevée, lui jeta sa navette à la tête, ce qui chagrina Arachné au point qu'elle le pendit de délespoir; & les dieux par pitié la changerent en araignée. Le travail de l'araignée a probablement donné lieu à cette fable. (+)

ARACHNOIDE, f. f en terme d'Anatomie, c'eft une membrane fine, mince , transparente , qui regne entre la dure-mere & la pie-mere, & que l'on croit envelopper toute la substance du cerveau, la moelle alongée, la moelle de l'épine. Voyez MENINGE & CER-

VEAU.

Ce mot el dérivé du grec agazin . une araignée, une toile d'araignée, & de sidos, forme en égard à la finelle de la partie que l'on croit rellembler à une toile d'araignée. Elle fut décrite pour la premiere fois par Varole.

Pluficurs Anatomiftes nient l'existence de cette troisieme méninge on membrane, & prétendent que l'on doit plutôt la regarder comme la lame externe de la pie-mere, dont la lame interne s'infinue entre la circonvolution du cer-

veau. L'oyez PIE-MERE.

Arachuaide se prend pareillement pour une tunique fine & déliée qui enveloppe l'humeur crystalline. l'oy. CRYS-FALLIN.

Cette tunique est appellée par d'autres crystollorde ou capinie du Crystallin. Pluficurs ont même donté de fon existence ; ce qui est d'autant plus extraordinaire que Galien en parle; & la compare à une pellicule d'oignon. Vésale la compare à de la corne fine & transparente. Il eft aifé de la tronver dans les quadrupedes. particulierement dans le mouton, le bout, lecheval; & quoiqu'il soit un pen

stas difficile de la découvrir dans l'homme, néanmoins une personne qui l'a whe une feule fois, pourra la trouver affez vite.

Ce qu'il v a de furprenant, c'est que Briges n'en dit pas un mot, & qu'un aufli habile Anatomifte que Ruysch en a douté fort long-temps: ce ne fut qu'au moyen d'injections qu'il la découvrit, quoiqu'elle foit très-aifée à difcerner dans un mou-

ton, comme je l'ai déja dit.

L'arachnorde eft adhérente par la partie poftérieure à la tunique vitrée. Dans l'homme elle eft deux fois auffi épaisse qu'une toile d'araignée, au moins par fa partie antérieure. Dans un bœuf elle est encore auffi épaiffe que dans l'homme ; & dans un cheval elle est plus épaisse que

dans un bœuf.

Cette tunique a trois nfages : 1º. de retenir le crystallin dans le chaton de l'humeur vitrée, & d'empêcher qu'il ne change de fituation ; 20. de léparer le crystallin de l'humeur aqueuse, & d'empêcher qu'il n'en foit continuellement humecté; 3° .les vaisseaux lymphatiques fournissent une liqueur qu'ils dépoient dans la cavité, par le moven de laquelle le crystallin eft continuellement rafraichi . & tenu en bon état ; de forte que quand cette liqueur manque, le crystallin fe feche bien-tot. devient dur & opaque, & peut meme être réduit en poudre. V. Petit , Mem. de l'Aced. Roy. des Scienc, an. 1730. p. 622. & Iniv. Voyez CILIAIRE ET TUNIQUE.

ARACHOSIE ou ARACHOTIS, Glog., contrée d'Afie dont parlent les anciens geographes. Sa capitale étoit Alexandreiopolis: ou la plaçoit entre l'Inde & la Per-fe. On croit que c'est auiourd'hui le pays comu fous le nom moderne de Haïcan , aux frontietes du Candahar. ( C. A. )

ARACK , f. m. , Coms. , elpece d'eaude-vie que font les Tartares-Tungutes, fijets du Czar ou grand duc de Mosco-

Cette eau-de-vie fe fait avec du lait de cavale qu'on laiffe aigrir, & qu'enfuite on distille à deux ou trois reprifes entre deux pots de terre bien bouches, d'où la liqueur fort par un petit tuvan de bois. Cette eau-de-vie est très forte & enivre plus me celleide vin. (G) ...

\* ARACLEA. , Glog. , V. HERACLES.

\* ARACOUA on ARACHOVA , bourg de Grece dans is Livadie, proche le golfe de Lépente. On croit que c'est l'ancienne Ambriffe.

\*ARACUIES ON ARACUITES. C. m. pl. Géog., peuples de l'Amérique méridionale dans le Breul, dans le voifinage de la

préfecture de Pernambuco.

\* ARACYNAPPIL, Hift. nat. bot., malo aurantio parvis fructibus fimilis. est la seute plante dont Ray ait fait mention, sans lui assigner ni propriété ni

ARAD, Geog. unc. & fainte, ville des Amorrhéens au midi, de la tribu de

Juda , vers le defert de Cadès.

" ARAD, Géog., ville de la haute Hongrie fur la rive droite de la Marisch. \*ARADUS . Géogr. anc. Ed mod. . ile & ville de la Phénicie fur la côte de la mer de Syrie, proche de Tortole, qui

Le nommoit Antaradus. Les anciens ont cru que ce fut près d'Antaradus qu'Andromede fut expolée au monftre marin.

ARE PHILENORUM, Glogr. Hift. lieu d'Afrique, non loin de la mer Méditerrance . au bout de la Cyrénaique . & aux confine de la province Tripolitaine. Les François le nomment le Port-de-Sable. Sallufte en donne l'origine dans sa digression sur la guerre de Carthage contre Cyrrhene. C'eft un des monumens les plus frappans de l'enthousiasme, auquel ait pu porter jadis l'amour de la patrie. Deux freres a Carthaginois . qui avoient été nommés Philenes, qui avoient été choifis pour fixer les bornes du terris toire de Carthage, aimerent mieux fe faiffer enterrer vifs en cet endfolt par les Cyrrhénéens, que de recaler en arriere. En mémoire d'un tel facrifice, leurs compatriotes firent élever deux autels fur leur tombeau: & on y batit enfaite un petit bourg, qui a toujours confervé le nom d'Ara Philenorum. ( C. A. )

ARAFAT, Geog. & Hift. mod., montagne peu éloignée de la Meque; remarquable par la cérémonie qu'y pratiquent les pélerins Turcs: Après avoir fait lept fois le tour du temple de la Meque , & avoir été arrofés de l'eatr du puits nommé Zemzem ; ils s'en vont for le foir an mont Arafat; où ils paffent la muit & le jour fuivant en devotione & en priere. Le Jonde-

- main ils égorgent quantité de montons · dans la vallée de Mina, au pié de cette mentagne; & après en avoir envoyé quelque partie par présent à leurs amis, ils distribuent le reste aux pauvres ; ce qu'ils appellent faire le corban, c'està-dire , l'oblation : ce qu'ils exécutent en mémoire du facrifice qu'Abraham vouloit faire de son fils Isaac fur cette même montagne, felon eux. Au haut de cette montagne il n'y a qu'une molquée & une chaire pour le prédicateur, mais point d'autel. On n'y brûle aucun des moutons égorgés ; c'est pourquoi ce corban n'est point un facrifice proprement dit, & encore moins un holocauste, comme l'ont avancé quelques historiens. Ricaut , de l'emp. Ottom. (G)

\* ARAGON, Géog., royaume &, province considérable d'Espagne, bornée au septentrion par les Pyrenées qui la séparent de la France ; à l'occident par la Navarre & les deux Castilles; au midi par le royaume de Valence; & à l'orient par une partie du royaume de Nalence & par la Catalogne. Saragosse en est la capitale, & l'Ebre la riviere la plus confiderable. Ce royaume prend fon nom de l'Arugon, petite riviere qui y coule.

\*ARAGON - SUBORDANT , petite riviere d'Espagne dans le royaume d'Aragon, qui a la source dans les Pyrénées. passe à Jaccasa, Senguessa, &c. se joint à l'Agra. & fe jette dans l'Ebre.

ARAIGNE ON ARAIGNÉE, f. f. poifson de mer mieux appellé du nom de

wive. Vovez., VIVE. (I)

ARAIGNEE, C. f. , Hift. nat. Zoolog. , genre d'infecte dont il y a plusieurs especes fort différentes les unes des autres : on reconupit aisément dans le corps d'une araighée la tête, la poitrine, le ventre & les pattes; la tête & la poitrine composent la partie antérieure du corps ; les pattes sont attachés à la poitrine; & le ventre ... qui Elt la partie pokérieure, y tient, par un étranglement ou par un annean fort petit : la tête & la poitrine sont convertes d'une croûte dure & écailleufe dans la plupart des araignées; & le ventre eft-toujours enveloppéd'une peau fouples les pattes font dures comme la partie antérieure du corps; le corps est convert de poils. Toutes les especes d'araignées ont plusieurs yeux bien marqués', qui font tous fans paupiere , &: couverts d'une croûte dure , polie & transparente. Voyez INSECTE. Dans les différentes especes d'araignées, ces veux varient pour la groffeur ; le nombre & la fituation; elles ont fur le front une espece de ferre ou de tenaille, compofée de deux branches un peu plattes, convertes d'une croûte dure , garnies de pointes, fur les bords intérieurs ; les branches font mobiles fur le front mais elles, ne peuvent pas s'approcher au point de faire toucher les deux extrémités l'une contre l'autre ; le petit intervalle qui reste peut être fermé par deux ongles crochus & fort durs , qui font articulés aux extrémités des branches de la ferre : c'est au moven de cette ferre que les araignées failiffent leur proie, qui se trouve alors fort près de la bouche qui est derriere cette ferre. Elles ont toutes huit jambes, articulées comme celles des écrevisses. Voyez ECREVISSES. Il y a au bout de chaque jambe deux ongles crochus, mobiles, & garnis de dents comme une scie: il y a un troisieme ongle crochu, plus petit que les deux premiers, & polé à leur origine ; celui - ci n'est pas garni de dents. On trouve entre les deux grands ongles un paquet que l'on peut comparer à une éponge , qui contient une liqueur visqueuse ; cette forte de glu retient les araignées contre les corps polis fur lesquels les crochets des pattes n'ont point de prise : cette liqueur tarit avec l'Age. On a observé que les vieilles araignées ne penvent pas monter contre les corps polis. Outre les huit jambes dont on vient de parler, il y a de plus auprès de la tête deux autres jambes, ou plutôt deux bras; car elles ne s'en fervent pas pour marcher, mais seulement pour manier la proje qu'elles tiennent dans leurs ferres.

On voit autour de l'anus de toutes les araignées quatre petits mamelons musculeux , pointus à leur extrémifé . & mobiles dans tous les fens; il fort de l'endroit qui est entre ces mamelons , comme d'une espece de filiere. une liqueur gluante dont eft formé le fil de leur toile & de feurs nids ; la filiere a un sphincter quill'ouvre & qui la rellerre plus ou moins; ainil le El peut être plus gros on plus fin. L'orfque l'araignée est suspendue à son fil, elle peut l'alonger, & descendre par son propre poils en ouvrant la filière, & en la fermant elle s'agrète à l'instant.

Les araignées males sont plus petites que les araignées femelles; il faut quelquefois cinq où fix males des araignées de jardin , pour faire le poids d'une sense femelle de la même espece. Toutes les especes d'araignées sont ovipa-res: mais elles ne font pas toutes une égale quantité d'œufs; elles les pondent for une portion de leur toile; ensuite elles tiennent les œufs en un peloton, & elles les portent dans leurs nids pour les couver. Si on les force alors de fortir du nid , elles les emportent avec elles entre leurs ferres. Dès que les petits fant éclos, ils commencent à filer, & ils groffiffent presqu'à vue d'oil. Si ces petites araignées peuvent attraper un moutheron, elles le mangent : mais quelquefois elles pallent un jour ou deux, & meme plus, fans qu'on les voye prendre de nourriture : cependant elles groffiffent toujours également, & leur accroiffement eft fi prompt, qu'il va chaque jour à plus du double de leur grandenr.

M. Homberg a distingué six principales especes d'araignées , ou plutôt fix genres ; car il prétend que toutes les autres especes qu'il connoissoit pouvoient s'y rapparter. Ces fix genres font l'avaignée domestique, l'araignée des jardins, l'aruignée noire des caves ou des vieux murs. l'araignée vagabonde, l'araignée des champs qu'on appelle communément le fuucheur, parce qu'elle a les jambes fort longues, & l'araignée enragée que l'on connoit fous le nom de tarentule. Voyez TA-BENTULE. Le caractere distinctif que donne M. Homberg, n'est pas facile à reconnoître, puisqu'il s'agit de la differente polition de leurs yeux, qui font fort petits: à ce caractere il en ajoute d'antres qui font plus fenfihles, & par conféquent plus commodes: mais ils ne font pas fi constans.

Les araignées domestiques ont huit petits yeux, à-pen-près de la même grandeur, placés en ovale sur le stont; leurs bras sont plus courts que les jambes, mais au reste ils seur ressemblent parfaitement;

elles ne les posent jamais à terre. Ces araignées font les seules de toutes les autres araignées qui quittent leur peau. même celle des jambes, chaque année, comme les écrevisses. Il leur vient une, maladie dans les pays chauds, qui les convre d'infectes & de poux. L'araignée domestique vit affez long-tems. M. Homberg en a vu une qui a vécu quatre ans : fon corps ne groffiffoit pas, mais fes jambes s'alongeoient. Cette espece d'araignée fait de grandes & larges: toiles dans les coins des chambres & contre les murs : lorfqu'elle veut commencer une toile, elle écarte ses mamelons, & elle applique à l'endroit où elle se trouve une très-petite goutte de liqueur gluante qui fort de la filiere : cette liqueur fe colle ; voilà le fil attaché : en s'éloignant elle l'alonge, parce que la filiere est ouverte, & fournit fans interruption au prolongement de ce fil, Lorfaue l'araignée est arrivée à l'endroit où elle veut que sa toile aboutiffe, elle y colle fon fil, & ensuite elle s'éloigne de l'espace d'environ une demi ligne du fil qui eft tendu, & elle applique à cette distance le second fil qu'elle prolonge pareillement au premier, en revenant , pour ainsi dire , sur fes pas ; & lorfqu'elle est arrivée au premier point , elle l'attache, & elle continue ainsi de fuite fur toute la largeur qu'elle veut donner à la toile. Tous ces fils paralleles sont, pour ainsi dire, la chaire de la toile : reste à faire la trame. Pour cela, l'araiguée tire des fils qui traverfe it les premiers, & elle les attache par un bout à quelque chose d'étranger, & par l'autre au premier fil qui a été tendu; de forte qu'il y a trois cotés de la toile qui sont attachés: le quatrieme eft libre; il est terminé par le premier fil qui a été tiré; & ce fil, qui eft le premier du premier rang, c'est-à-dire de la chaine, fert d'attache à tous ceux qui traversent en croix les fils du premier rang., & qui forment la trame. Tous ces filsetant nouvellement files, font encore glutineux, & fe collent les uns aux autres dans tous les endroits où ils fe croisent . ce qui rend la toile affez ferme. D'ailleurs. à melure que l'araignée passe un fil sur un autre, telles les ferre tous deux avec fes mamelons, pour les coller ensemble : de plus, elle triple & quadruple les fils qui bordent la toile, pour la rendre plus forte dans cet endroit, qui est le plus exposé à se déchirer.

Une araignée ne peut faire que deux ou trois toiles dans sa vie, supposé même que la premiere n'ait pas été trop grande; après cela elle ne peut plus fournir de matiere giutineuse. Alors, si elle manque de toile pour arrêter sa proie, elle meurt de faim: dans ce cas il faut qu'elle s'empare par force de la toile d'une autre araignée, on qu'elle en trouve une qui soit vacante; ce qui arrivé, car les jeunes araignées abandonnent leurs premienes

res toiles pour en faire de nouvelles. Les araignées de la seconde espece sont celles des jardins; elles ont, quatre grands yeux placés en quarré an mi-lieu du front , & deux plus petits fur chaque coté de la tête. La plupart de ces araignées font de couleur feuillemorte; if y en a de tachetées de blanc & de gris ; d'autres qui font toutes blanches; d'autres enfin de différentes teintes de verd : celles-ci font plus petites que les blanches; les grifes font les plus groffes de toutes : en général les femelles de cette espece ont le ventre plus gros que celles des autres especes, & les mâles font fort menus. Ces araignées sont à l'épreuve de l'esprit-de-vin , de l'eau-forte, & de l'huile de vitriol; mais l'huile de térébentine les tue dans un instant : on peut s'en fervir pour detruire leur nichée, ou il s'en trouve quelquefois une cen-

Il est plus difficile aux araignées des jardins de faire leur toile, qu'aux araignées domestiques : celles - ci vont aifement dans tous les endroits où elles veulent l'attacher ; les autres travaillant, pour ainsi dire, en l'air, trouvent plus difficilement des points d'appuis, & elles font obligées de prendre bien des précautions, & d'employer beaucoup d'industrie pour y arriver. Elles choififfent un temps calme, & elles se posent dans un lien avancé: là elles fe tiennent fur fix pattes feulement , & avec les deux pattes de derriere , elles tirent peu-à-peu de leur filiere un fil'de la longueur de deux ou trois aunes, ou plus, qu'elles laissent conduire au hafard. Des que ce fil touche à quelque chose , il s'y colle ; l'araigule le tire de temps en temps, pour favoir s'it eft attaché quelque part ; & loriqu'elle fent qu'il reufte, elle applique fur l'endroit où elle cft , l'extrémité du fil qui tient à fon corps; enfuite elle va le long de ce premier fil julqu'à l'autre bout qui s'eft attaché par hafard . & elle le double dans toute fa longueur par un fecond fil; elle le triple & meme elle le quadruple . s'it eft fort long , afin de le rendre plus fort ; ensuité elle s'arrête à - poui- près au milieu de ce premier fil, & de - 12 elle tire de fon corps, comme la premiere fois , un nonveau fil qu'elle.laiffe flotter au hafard; il s'attache par le bout quelque part , comme le premier ; l'araignée colle l'autre bout au milien du premier fil; elle triple on quadruple ce lecond fil, après quoi elle revient le placer à l'endroit où il est attaché au premier : c'eft à - peu - près un centre, auquel abontiffent deja trois rayons : elle continue de jeter d'autres fits , jufqu'à ce qu'il y en ait un affez grand nombre pour que leurs extrémités ne le trouvent pas fort loin les unes des autres; alors elle tend des fils de travers qui forment la circonférence . & auxquels elle attache encore de nou-veaux rayons qu'elle tire du centre: enfin tous les rayons étant tendus, elle revient au centre, & y attache un nouveau fil qu'elle condnit en fpirale fur tous les rayons, depuis le centre jusqu'à la circonférence. L'ouvrage étant fini , elle fe niche au centre de la toile , dans une petite cellule où elle tient fa tête en-bas & le ventre en-hant, peut-être parce que cette partie; qui cit fort groffe : incommoderoit l'araignée dans une autre fituation ; peut-etre auffi cache-t-elle fes yeux, qui font fans paupiere , pour éviter la trop grande lumiere qui poufroit' les bleffer. Pendant la nuit, & loriqu'il arrive des plvies & de grands vents, elle se retire dans une petite loge qu'elle a en foin de faire audeffus de fa toile fons un petit abri. On pourroit croire que ce petit afyle est ordinairement l'endroit le plus haut, parce que la plupart des araignées montent plus aifément qu'elles ne descendent.

Les araignées attendent patiemment que

des mouches viennent s'embarrasser dans leurs toiles; dès qu'il en arrive, elles suissent la proie, & l'emportent dans leur nid pour la manger. Lorsque les mouches sont assez grosses pour résister à l'arraignée, elle les enveloppe d'une grande quantité de sils qu'elle tire de la silere, pour lier les ailes & les pattes de la mouche. Quelquesois il s'en trouve de sisque l'arrêtent, ou en déchirant les sils qui l'arrêtent, ou en déchirant les sils qui l'arrêtent, ou en déchirant soils. Dès que la mouche est dehors, l'araignée racommode promptement l'endroit qui est déchiré, on bien elle fait une nou-

velle toile. La troisieme espece d'araignée comprend celles des caves. & celles qui font leurs nids dans les vieux murs: elles me paroiffent avoir que fix yeux à-peu-près de la même grandeur, deux au milieu du front, & deux de chaque coté de la tete; elles fant noires & fort velues; leurs jambes sont courtes. Ces araignées font plus fortes & vivent plus longtemps que la plupart des autres; elles font les feules qui mordent lorfqu'on les attaque, auffi ne prennent-elles pas tant de précautions que les autres pour s'affurer de leur proie; au lieu de toile, elles tendent seulement des fils de fept à huit pouces de longueur, depuis leur nid julqu'au mur le plus prochain. Des qu'un infecte heurte contre un de ces fils en marchant fur le mur, l'araignée eft avertie par l'ébranlement du fil, & fort auffi tot de fon trou pour s'emparer de l'insecte : elles emportent les guèpes mêmes , que les autres araignées évitent à cause de leur aiguillon ; celles-ci ne les craignent pas, peut être parce que la partie antérieure de leur corps & leurs jambes sont convertes d'une écaille extrêmement dure, & que leur ventre eft revétu d'un cuir fort épais : d'ailleurs leurs ferres font affez fortes pour briler le corcelet des guépes.

Les araignées de la quatrieme espece, qui sont les vagahondes, ont huit veux; deux grands au milieu du front; un plus petit sur la même ligne que les grands de chaque coté, deux autres pareils sur le derriere de la tête, & enfin deux très-petits entre le front & le derriere de la tête. Ces araignées sont

de différentes grandeurs & de couleurs différentes; il y en a de blanches, de noires, de rouges, de grifes, & de tache tées: leurs bras ne sont pas terminés par des crochets, comme ceux des autres araignées; mais par un bouquet de plumes qui est quelquefois aussi gros que leur tête; elles s'en. se'vent pour envelopper les mouches qu'elles faitssent, n'a yant point de toile ni de sils pour les lier. Ces araignées vont chercher leur proie au loin, & la surprennent avec beaucoup de ruse & de sinesse.

Les araignées de campagne, appelées les faucheurs, qui font celles de la cinquieme espece, ont huit yeux, dispofes bien différemment de ceux des autres especes; il y en a deux noirs au milieu du front, fi petits, & places fi près l'un de l'autre , qu'on pourroit les confondre. Sur chaque coté du front il fe trouve trois autres yeux plus gros. & arrangés en forme de trefle fur une boffe; leur cornée est fort convexe & transparente, & le fond de l'ail eft noir. La tête & la poitrine de ces araignées font applaties & ont quelque transparence; l'écaille qui les recouvre cft fort fine, liffe & transparente; il y a une grande tache fur la tête : les jambes font fort menues . velues, & beaucoup plus grandes à proportion que celles des autres araignées: les bras font extremement courts & foit charnus; ils font fort differens des jambes. V. les mémoires de M. Homberg, dans les mémoires de l'académie royale des Sciences, année 1707.

Il y a en Amérique une très - groffe espece d'araignées, qui occur ent un espace d'environ fept pouces de dia netre , lorsque les pattes font fort éten. dues. Ces graignées Cont couveries d'un poil roux , & quelquefois noir , affez long; les jambes font terminées par une petite pince de substance de corne noire fort dure. Cet infede a fur le devant de la tête deux crochets de la meme subftance que les pincis, fort pointus, & d'un noir luifant. On eroit que ces crochets guériffeut du mal de dents, fi on s'en fert comme de curedents : on croit auffi , mais peut - être avec plus de fondement, que cette araiguée est autant venimente que la vipere : on dit qu'elle darde fon venin fort lein;

14

que si on la touche, on resent une démangeaison comme celle qui est causée par des orties; & que fi on comprimet cet insecte, on éprouve la piquure d'un petit aiguillon très-venimeux. Les œufs font dans une coque fort groffe, formée par une pellicule affez femblable au canepin : il y a au-dedans de la foie qui enveloppe les œufs. Ces araignées portent cette coque attachée fous le ventre : on dit que leurs toiles font fi fortes qu'elles arrêtent les petits oifeaux. Il y a des especes de colibris, qui font beaucoup plus petits que ces araignées, & qui n'ont pas affez de force ou de courage pour les empêcher de manger leurs œufs, dont elles font fort avides. V. COLIBRI.

On a donné à certaines araignées le nom de phalange; phalangim. Il y a différentes opinions sur la vraie signification de ce nom; les uns ont crù qu'il n'appartenoit qu'aux araignées qui n'ont que trois phalanges, c'elt-à dire, trois articulations dans les pattes, comme nous n'en avons que trois daus les doigts; d'autres ont prétendu que le nom de phalange ne convenoit qu'aux araignées vénimeuses, aranei noxii, telles que la tarentule, la grosse araignée d'Amérique, &c. Voyez

PHALANGE.

En général les araignées vivent d'insectes, & elles sont si voraces qu'elles se

mangent les unes les autres.

On détruit les araignées autant qu'on peut, parce qu'elles rendent les maifons mal propres en y faifant des toiles. Outre ce motif, la plupart des gens ont une aversion naturelle de cet inseoto. & lui trouvent un aspect hideux: enfin on l'évite & on le craint, parce qu'on le croit venimeux. On a foupconné que la morfure ou sa piquûre étoient vénimeuses; & on a prétendu que fi quelqu'un avaloit une araignée, il éprouvoit des symptômes qui dénotoient le venin de cet infecte. Je ne fais fi la chaleur du climat peut rendre les araignées vénimeufes, ou fi cette manvaile propriété est particuliere à quelques especes, comme à la tarentule. Ce qui me paroît certain , c'eft qu'on ne reffent aucun mal réel pour avoir avalé des araignées de ce pays-ci : combien de gens en avalent sans le savoir, & même de

ces araignées de cave, noires & velues pour lesquelles on a tant d'horreur ? Je crois que le feul risque qu'ils cou-rent, est de prendre du dégoût & de l'inquiétude, s'il s'en appercevoient ; mais qu'ils n'en ressentiroient pas plus de mauvais effet, que n'en ressentent tous les oiseaux qui mangent ces insectent avec beaucoup d'avidité. On n'a pas encore fait voir bien clairement en quetle partie de l'araignée réside son prétendu venin. Les uns ont cru que c'étoit dans les ferres; on a pris ces ferres pour des dents : d'autres les ont comparées à l'aiguillon de la queue du scorpion; mais la plupart ont crû que l'araignée répandoit du venin par ces organes. Enfin on a observé que l'araignée a une petite trompe blanche qui fort de fa bouche, & on croit que c'est par le moyen de cette trompe qu'elle répand du venin. On rapporte quantité de faits qui . s'ils étoient bien avérés, ne laisseroient aucun doute fur le venin des graignées, & fur ses functes effets ; mais je ue crois pas qu'il foit bien prouvé que celles de ce pays avent un venin qui puiffe être mortel : il est seulement très-probable qu'elles répandent, comme bien d'autres animaux, une liqueur affez acre & affez corrosive pour causer des inflammations à la peau, & peut etre pour irriter l'estomac. Je crois qu'il y a du risque à voir de près une araignée qui creve au feu d'une chandelle, & dont il peut jaillir jufque dans les yeux une liqueur mal - faine ou au moins très-mal-propre, qui est capable de caufer une inflammation. Ces effets . quelque legers qu'ils foient, penvent devenir plus dangereux, fi on travaille à les aggraver en se livrant à son imagination.

M. Bon, premier président de la chambre des comptes, de Montpellier, & associé honoraire de la société royale des sciences de la même ville, a cherché le moyen de rendre utiles les araignées, qu'on n'avoit regardées que comme trèsnussibles. Il en a tiré une soie, & il est parvenu à faire, avec cette soie d'araignées, différens ouvrages, comme des bas & des mitaines, aussi forts & presqu'anssi beaux que les ouvrages faits avec la soie ordinaire. Voyes SOLE D'ARAIGNÉE,

INSECTE. (I)

\* Il paroit par ce qui fuit , que le méde-

cie traite le poison & la piquire de l'ernignée un peu plus férieufement que le naturalifte. Voici ce qu'il dit de ses

ARA

effets & de fa cure.

Les symptômes que cause la piquire de l'araignée, font un engourdissement dans la partie affectée, un fentiment de froid par tout le corps, qui est bientôt fuivi de l'enflure du bas-ventre, de la påleur du visage, du larmoyement, d'une envie continuelle d'uriner, de convolfions, de sueurs froides.

On parvient à la cure par les alexipharmaques ordinaires. On doit laver la partie, auffi-tôt après la piquûre, avec de l'eau faiée, ou avec une éponge trempée dans le vinaigre chaud, ou dans une décoction de mauve, d'origan, & de thym.

Celfe veut qu'on applique un cataplafme de rhue , d'ail , piles , & d'huile, fur une piquure d'araignée ou de scorpion.

Lorsque l'on a avalé une araignée, s'il furvient des convulsions & contractions de l'estomac ; elles sont plutôt occasionnées par les petits poils de l'araignée, qui s'attachent à la membrane interne, que par le poifon de cet insecte.

On prétend que la toile de l'araignée eft fpécifique contre les fievres intermittentes : on l'applique aux poignets, ou bien on la suspend au cou dans une coquille de noix ou de noisette. L'expérience dément fouvent cette prétendue

vertu.

On se fert de la toile d'araignée pour arrêter le fang dans les coupures légeree,

(N)

Les sentimens ont varlé sur la génération des araignées. Quelques naturalifies ont cru qu'elles étoient androgynes on bermapbrodites; mais la diversité des fexes eft bien marquée : la femelle , comme parmi tous les insectes , est bien plus grande que le nfale, & la disproportion eft telle dans quelques especes, que M. Homberg a trouvé qu'il falloit cinq à fix araignées males des jardins, pour égaler le poids d'une femelle. Il y a encore quelques autres caracteres qui les distinguent. Lifter . qui avoit observé au bout des antennes des males, les boutons qui manquent aux femelles, avoit foupconné que se pouvoit être les organes de la génération : ce soupçon paroit confimé par les observations intéressantes qu'a faites M.

Lyonnet fur l'accouplement dos araignées de jardin, & qu'a répetées M. Geoffroi. Voici ce que ces naturaliftes ont observé, Depuis le commencement d'octobre jusqu'au milieu , on voit fur les tolles à réfeau dans les jardins, des araignées femelles qui se tiennent tranquilles la tête en bas vers le milien de la toile : le mâle va & vient dans les environs ; il s'avance doucement fur la toile, il s'approche insensiblement de la femelle, qui reste toujours dans la même place, & lorfqu'il en est tout près, il lui touche légérement la patte avec l'extrémité d'une des siennes . & recule auffi-tôt de quelques pas, comme s'il avoit peur : quelquefois elles fe laiffent tomber l'une & l'autre avec précipitation, & demeurent quelque temps fufpendues à leurs fils. Le courage ensuite leur revient: elles s'approchent de nouveau & répetent plusieurs fois le même manege. Pendant ce temps les boutons des antennes du male s'entrouvrent & paroissent humides : celui-ci devenu plus hardi s'approche d'avantage, & porte vivement le bout d'une de ses antennes dans la fente qui est au-devant du ventre de la femelle & fe retire auffi - tot: un moment après il fait la même chose avec l'autre antenne , & ainfi plusieurs fois alternativement. Ces mouvemens sont st prompts qu'on a peine à appércevoir autre chofe qu'un simple contact : cependant en y regardant de fort près, on découvre un tubercule charnu & blanchatre qui fort dans ce moment du bouton entr'ouvert de l'antenne , & qui v rentre des que le male se retire. Voyez Théor. des Infect. par Leffer , tom, I. pag. 184. Geoffroi , Hift. des Infect. tom. II. pag.

Voilà des amours moins surprenans par affortie au caractere féroce de ces infectes, que par la façon finguliere dont s'opere l'accouplement. Du refte , c'eft à des observations ultérieures à nous apprendre, s'il n'y a point d'autre accouplement, & s'il s'opere de la même maniere dans toutes les especes d'araignées , ce que l'analogie doit cependant présumer. Les anciens ont dit qu'elles s'accomplent à reculons , & quelques modernes ont prétendu que c'est ventre contre ventre. L'auteur d'un Mémoire sur les araignées courbé & élastique qu'il a observé sous le ventre des males de cette espece, pourroit bien être l'organe masculin; auquel cas l'accouplement se feroit dans cette forte d'araignées d'une manière bien différente de celle que nous avons décrite.

Quoiqu'il en soit de l'accouplement, les femelles réposent bientôt leurs œufs. Ces œufs font nombreux, petits, ronds, luifans, converts d'une peau molle & transparente, dont la couleur varie selon les especes : l'araignée pour les garantir des injures de l'air & des atteintes des autres insectes , les rassemble sous une enveloppe commune de soie en forme de coque arrondie ou ovale, dont le tiffu & la forme varient. L'araignée domeltique & celle des trous des murs , renferment leurs œufs dans des toiles peu différentes de celles qu'elles tendent: d'autres en font dont le tillu beaucoup plus fort & plus ferré leur donne quelque rapport avec les cocons du ver à foie, & a fait naître à M. Bon , prélident de la société royale de Montpellier, l'idée de les faire fervir à notre ulage. Quelques araignées cachent leurs coques en terre ou dans des trone d'arbres : d'autres les suspendent à des fils avec la précaution de les cacher derriere un paquet de feuilles feches : d'autres les cachent dans les feuilles roulées par des chenilles: une espece d'araignée des prairics qui ne tend que des fils confus, colle sa coque sur un feuille & semble la couver ; fon attachement eft tel qu'elle fe laiffe emporter avec la feuille fur laquelle elle eft, fans l'abandonner jufqu'à ce que les petites araignées foient éclofes : d'autres araignées, de celles qu'on nomme vagabondes, portent your le moins auffi loin l'attachement pour leur poftérité.

Dès que les petites araignées sont éclofes , elles fe mettent à filer. Ce premier temps de leur vie est le seul où elles vivent en famille; bientôt elles fe féparent & deviennent ennemies. Elles croiffent confidérablement dans ces premiers jours , quoique fonvent elles ne mangent point, ne pouvant encore attraper de monches. A melure qu'elles croiffent elles changent de peaul; & quelques naturaliftes ont remarque que

aquatiques , foupconne qu'un tuyan re- | celles même qui ont acquis tout leur accroissement, changent encore de peau tous les ans au printemps & laissent des dépouilles completes comme les écrevisses.

> On n'a rien de certain sur la durée de la vie de ces insectes. Plusieurs auteurs prétendent que les araignées vivent trèslong-temps, & M. Homberg rapporte qu'il en a vu une qui vécut quatre ans : fon corps ne groffiffoit pas, mais fes jam-

bes s'alongeoient.

L'araignée maçonne qu'a décrite M. l'abbé de Sauvages, est d'une espece simguliere : elle ressemble presqu'entiérement à celle des caves ; elle en a la forme , la couleur & le velouté : sa tête eft de même armée de deux fortes pinces. qui paroissent être les seuls instrumens dont elle puisse se fervir pour creuser un terrier comme un lapin, & pour y fabriquer une porte mobile , qui ferme fi exactement, qu'à peine peut-on introduire une pointe d'épingle entre les joints. Eile apporte , ainfi que les fourmis & plusieurs autres insectes , une grande attention pour le choix d'un lieu favorable pour établir son habitation. Elle choifit un endroit où il ne fe rencontre aucune herbe, un terrein en pente pour que l'eau de la pluie ne puisse pas s'v arrêter, & une terre exempte de pierrailles qui opposeroient un obstacle invincible à la construction de son domicile: elle le creuse à un ou deux piés de profondeur ; elle lui donne affez de largeur pour s'y mouvoir facilement, & lui conserve par-tout le même diametre; elle le tapisse ensuite d'une toile adhérente à la terre, foit pour éviter les éboulemens, foit pour avoir prise à grimper plus facilement , foit peut-être encore pour fentir du fond de fon trou ce qui se passe à l'entrée.

Mais ou l'industrie de cette araignée brille particuliérement, c'est dans la fermeture qu'elle conftruit à l'entrée de fon terrier , & auquel elle fert tout à la fois de porte & de couverture. Cette porte ou trappe est peut-être unique chez les infectes; & felon M. de Sauvages, on n'en trouve point d'exemple, que dans le nid d'un oif au étranger, représenté dans le trefor d'Albert Seba. Elle eft formée de différentes couches de terre . détrempées & liées entr'elles par des fils, pour empecher vraisemblablement qu'elle ne se gerce . & que ses parties ne se separent ; son contour est parfaitement rond ; le deffus , qui eft à fleur de terre. eft plat & raboteux ; le dessous cft convere & nni , & de plus il est recouvert d'une toile dont les fils sont très-forts & le tiffu ferré; ce font ces fils qui prolongés d'un coté du trou , y attachent fortement la porte. & forment une espece de penture, au moyen de laquelle elle s'ouvre & fe ferme. Ce qu'il y a de plus admirable dans cette construction . c'eft que cette penture ou charniere eft toujours fixée au bord le plus élevé de l'entrée , afin que la porte retombe & fe ferme par fa propre pelanteur.; effet qui eft encore facilité par l'inclination du terrein qu'elle choifit. Telle eft encore l'adresse avec laquelle tout ceci est fabriqué, que l'entrée forme par fon évasement une espece de feuillure , contre laquelle la porte vient battre , n'ayant que le jeu nécessaire pour y entrer & s'y appliquer exactement ; enfin le contour de la feuillure & la partie intérieure de la porte font fi bien formes . qu'on diroit qu'il ont été arrondis an compas. Tant de précautions pour fermer l'entrée de fon habitation paroiffent indiquer que cette araignée craint la surprise de quelque ennemi ; il semble auffi qu'elle ait voulu cacher fa demeure ; car fa porte n'a rien qui puille la faire diftinguer; elle est converte d'un enduit de terre de couleur semblable à celle des environs, & que l'infecte a laiffe raboteux , à dessejn fans doute, car il auroit pu l'unir comme l'intérieur. Le contour de la porte ne déborde dans auçun endroit, & les joints en font fi ferres ; qu'ils ne donnent pas de prife pour la faifir & pour la soulever. A tant de soins & de travaux pour cacher son habitation & pour en fermer l'entre, cette araignée joint encore une adresse & une force finguliere pour empecher qu'on n'en ou-Vie la porte.

A la première découverte que M. Pabbé de Sauvage en fit , il n'eut rien de plus pressé que d'enfoncer une épingle fous la porte de cette habitation pour la soulever; mais il y trouva une réssence qui l'étonna; c'étoit l'araignée

qui retenoit cette porte avec une force qui le furprit extremement dans un fi petit animal : il ne fit qu'entrouvrir la porte; il la vit le corps renversé, accrochée par les jambes d'un coté aux parois de l'entrée du trou , de l'autre à la toile qui recouvroit le dellous de la porte: dans cette attitude qui augmentoit fa force, l'araignée tiroit la porte à elle le plus qu'elle pouvoit , pendant que le naturaliste tiroit aussi de fon coté ; de façon que dans cette espece de combat la porte s'ouvroit & se refermoit alternativement. L'araignée hien déterminée à ne pas ceder , ne lacha prise qu'à la derniere extrémité ; & lorique M. de Sauvages eut entiérement soulevé la trappe , alors elle se précipita au fond de fon trou.

Il a fouvent répété cette expérience . & il a toujours observé que l'araignée accouroit fur le champ pour s'oppofer à ce qu'on ouvrit la porte de fa demeure. Cette promptitude ne montre-t-elle pas que, par le moyen de la toile qui tapiffe fon habitation, elle fent ou connoit du fond de fa demeure tout ce qui fe paffe vers l'entrée ; comme l'araignée ordinaire, qui par le moyen de fa toile prolonge, si cela se peut dire, son sentiment à une grande distance d'elle ? quoiqu'il en foit, elle ne celle de faire la garde à cette porte, des qu'elle y entend ou y fent la moindre chose, & ce qui est vraiment fingplier , c'eft que pourvu qu'elle fût fermée, M. l'abbé de Sauvages pouvoit travailler aux environs & cerner la terre pour enlever une partie du trou, fans que l'urdignée frappée de cet ébranlement ou du fracas qu'elle entendoit, & qui la menaçoit d'une ruine prochaine, fongeat à abant donner son poste; elle se tenoit toujours collée fur le derriere de fa porte, & M. Sauvages l'enlevoit avec, sans prendre aucune précaution pour l'empêcher de fuir. Mais li cette araignée montre tant de force & d'adreffe pour defendre les foyers , il n'en eft plus de même quand on l'en a tirée: elle ne paroit plus que languiffante , engourdie , & fi elle fait quelques pas, ce n'est qu'en chancelant. Cette circonftance, & quelques autres, ont fait penfer à notre observateur qu'elle pourroit bien être un insette nocturne que

la clarté du jour bleffe ; au moins ne l'a-t-il jamais vu fortir de son trou d'ellememe , & lorfqu'on l'expose an jour , elle paroît être dans un élément étranger.

Cette argignée fe trouve fur les bords des chemins aux environs de Montpellier; on la rencontre aussi sur les berges de la petite riviere du Lez, qui passe auprès de la même ville. On n'a pas de connoissance qu'on l'ait encore déconverte ailleurs ; peut - être n'habite-t-elle que les pays chauds. La maniere finguliere dont le loge cet insecte , fi d'fferent des autres araignées , inspire naturellement la curiolité de favoir comment il vit . comment il vient à bout de le fabriquer cette demeure, &c. mais il faut attendre de nouvelles observations. Jusqu'ici quelques efforts qu'ait fuits M. l'abbé de Sauvages pour conserver ces araignées vivantes , il n'a pu pouffer plus loin fes découvertes fur leur manière de vivre. Il faudroit neut-être, pour parvenir à les mieux connoître, enlever tout-à-lafois leur demeure & une portion confidérable de la terre qu'elles habitent, qu'on placeroit dans un jardin , alors , comme on les auroit lous les yeux, on pourroit plutôt découvrir leurs différentes manœuvres. (+)

ARAIGNEE, on terme de fortification . fignifie une branche , un retour ou une gulerie d'une mine , &c. V. RAMEAU

DE MINE. (Q).

. ARAIGNEE, ARAIGNEES, MARTI-NET , MOQUES DE TRELINGAGE , Marine, ce font des poulies particulieres où viennent passer les cordages appellés martinets ou marticles. Ce nom d'araignée leur a été donné à cause que les martinets forment plusieurs branches qui se viennent terminer à ces poulies, à-peu-près de la même façon que les filets d'une toile d'araignée viennent aboutir par de petits rayons à une espece de centre.

Le mot d'araignée le prend quelquefois pour le martinet ou les marticles ; comme le martinet se prend aussi pour les araigutes. Voyez MARTINET, MOQUES DE TRELINGAGE, TRELINGAGE. (Z)

ARAIGNEE, terme de chasse, forte de filet qu'on tend le long des bois ou des buiffons pour prendre les oifeaux de proie avec le duc: on s'en Tert auffi pour prendre les merles & les grives , pourvu que ce filet foit bien fait , & d'une couleur qui ne foit pas trop visible.

ARAINE, f. f. Luth. Les trompettes.

nommoient anciennement graines

(F. D. C.)

ARAL, Géogr., grand lac d'Alie, dans la Tartarie indépendante, à l'orient de la mer Calpienne; il eft au milieu du pays, habite indiftindement par les Turcomans , les Caracalpacs ou Calmoucs blancs & les peuples de la Calatchahorda. Il a environ trente milles d'Allemagne du fud au nord, & quinze de l'eft à l'ouest. Il reçoit deux grands fleuves . l'ancien Jaxartes , appelle aujourd'hut Sir-Daria , & l'ancien Oxus , nommé Ami e Daria. Ses eaux font très - salees. & les poissons qu'on y trouve font de la meme elpece que ceux de la mer Caspienne. Les peuples qui habitent fes bords pratiquent près du rivage des canaux larges, mais peu profonds, dans lesquela ils font écouler les eaux pour en tires le fel : ce qui reuffit très-bien à la faveur des exhalaisons occasionnées par le foleil. On ignore de quel coté sont les iffues de ce lac ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il en fort des rivieres qui viennent tomber dans la mer Casnienne. (C. A.)

§ ARALIA, Botanique, en françois, angélique baccifere ; en anglois, berrybearing angelica: en allemand, heertra-

gende angelica.

## Caractere générique.

Ses fleurs , qui naiffent en ombelles . font pourvues de cinq pétales & de cinq étamines ; le pistil est formé d'un embryon arrondi qui fait partie du calice, & qui est surmonté de quatre styles obtus : cet embryon devient une baie fucculente . où font renfermées cinq femences dures , de forme oblongue,

## Especes.

1. Angélique haccifere en arbrilleau . à tige & à pédicules épineux.

Frutex 1. Angélique épineuse. Aralia arborescens caulibus pediculisque Spinosis. Hort. Colomb.

Angelica tree.

2. Angelique baccifere, à tige nue. Plante. Aralia caule nudo. Hort. Cliff.

Berry - bearing angelica with a naked

3. Angélique baccifere, à tige unie, berbacée & garnie de fenilles.

Plante. Aralia caule foliofo, herbacen, leti. Hort. Upfal. 70.

Canaa berry-bearing ungelicu. Aralia canle foliofo & bifpido.

L'Aralia no. 1 porte les fleurs en gros bouquets, compofés de cent ou cent cinquante petites ombelles , formées par la réunion de vingt, de vingt cinq outrente flours d'un blanc verdatre , qui dans nos climats paroissent tantôt en été, tantôt en octobre. Nous tirons ces particularités du Truité des arbres & arbuftes de M. Duham el : nous n'avons pas encore vu fleurir cet arbuste dans nes jardins.

Sa tige eft groffe & fort moëlleuse; elle eft couverte d'épines courtes, larges par leur bafe , & dont la pointe est courbée vers le bas : les pédicules des feuilles y font très-fortement attachées par une espece de cuilleron ou genou qui l'embraffe; ces pédicules font ordinairement d'un pied & demi de long , ils sont armés d'épines rares placées sans ordre ; d'espace en espace ils ont des protubérances ou articulations, d'où partent, an nombre de deux on trois. de petits pédicules qui s'élevent & qui portent des folioles ovales pointnes & entieres.

Si les fleurs d'aralia ont quelque mérite, c'eft plutot par tenr maffe que par leur couleur : fes feuilles prodigieuses font d'un très-bel effet ; comme elles font encore très - vertes en Octobre, il convient d'employer cet arbufte dans les bofquets d'été & d'automne ; il aime un terre légere & fraiche; & un em-

placement un peu ombragé.

Ni en France ni en Angleterre fes baies ne parviennent à une parfaite maturité; on les envoye de l'Amerique, mais comme elles n'arrivent que vers le mois de Mars, leurs graines qui font Mez dures ne germent que le printems mirant : alors il faut arrofer avec foin les caisses où on les:a! femées ; & les puer de la plus grandé chaleur par quelque légere couverture, en leur donnant par gradation plus d'air & de lumiere. Les deux hivers suivans, on les mettra dans des caiffes à vitrages ; les étés , on les enterrera contre un mur exposé au devant; le troisieme printems, on transplantera chaque petit arbriffcau dans un pot, & on continuera de les traiter de la maniere que nous venons de dire & furtout de les arrofer fonvent.

An printemps de la seconde année, d'après cette transplantation, peu avant la pouffe,ou les enlèvera avec leur motte,

& on les plantera à demeure.

Les jeunes pousses de cet arbufte étant fort tendres , il conviendra de l'empailler les deux ou trois premiers hivers qui fuivront cette derniere transplantation; que fi par la fuite ils fe trouvent endonimagés par des froids rigoureux , c'elt à quoi l'on ne peut parer; mais les maitreffes tiges relifteront : quand même elles périroient , les racines qu'on aura toujours foin de couvrit de litiere. pousseront de nouveaux jets , & une fois que cet aralia est parvenu à une certaine force, il produit à une certaine distance de fon pied, des surgeons dont on pourra se servir: cela me conduit à penser qu'il seroit facile de le multiplier comme la campanule pyramidale & le bonduc, par des morceaux de racine plantés dans des pots fur couche ; c'eft un estai que nous nous proposons de faire.

Les autres especes sont des plantes dures ; elles aiment l'ombre & l'on peut les planter fons des arbres; elles fe multiplient aisément de graines, qu'on doit semer en automne , des qu'elles sont mûres. Ces malia n'ont nul agrément, on ne les souffre dans un jardin qu'en faveur de la variété, ou pour apprendre à les connoître ; mais c'eft une fort bonne connoissance à faire, si , comme le dit M: Sarrafin, la décoction de leurs racines guérit la leucophlegmatie. (M. le Baron de Tschoudi.)

\* ARALIASTRUM , Hift. nat. bot. espece de plante hermaphrodite , dont la fleur est réguliere, pofée lur un ovaire furmonté d'un calice découpé en plufieurs endroits. Ce calice fe change en un fruit qui contient deux ou trois semences plates & faites en conr. Sa tige fe termine en une ombelle , dont chaque

pointe ne porte qu'une fleur. On y remarque plusieurs pédicules, comme sur l'anémone. De leur extrémités partent comme en rayons plusieurs feuilles. On distingue trois especes d'araliastrum dont nous ne ferons point mention , parce qu'on ne leur attribue aucune propriété.

\* ARAMA; géogr. fainte, ville de Pa-

lestine de la tribu de Nephtali.

\* ARAMA, geog. Sainte, ville de Palestine de la tribu de Siméon, mais sur les confins de celle de Juda. On croit que cette ville & Jerimoth font la meme ville.

ARAMACA, f. m. Hift. nat. Ichthyologie, espece de sole, ainsi nommée par les habitans du Brell, figurée paffablement par Marggrave, dans fon Histoire naturelle du Bresil , liv. IV , chapitre 18 , & ensuite copiée par Jonfton & Ruysch, pag. 138, planche XXXVI, figure 2, de leur Histoire naturelle des

poilfons.

Ce poisson , que les Portugais appellent encore lingoada & cubricuncha, a la forme applatie de la fole, que les Hollandois appellent tonge, fon corps a une fois & demie plus de longueur que de largeur, & les yeux sont placés tous deux fur la gauche, c'est-à-dire, fur le coté qui est grifatre, pendant que le coté droit qui eft blanc en eft dépourvu; ces yeux sont de la grosseur d'un pois, à prunelle crystalline , environnée d'un iris en croissant bleuatre; sa bouche est petite sans langue, & garnie de petites dents très-aignes, l'ouverture des ouies est affez grande.

Ses nagcoires sont au nombre de sept, dont deux ventrales très-pettites, placées au-deffous de l'ouverture des ouies, & au devant des deux pectorales qui font affez longues, & terminée chaoune par un filet en forme de poil ; la nageoire anale, c'est-à-dire, de l'anus, commence gu-dessous de l'origine des pectorales, pendant que la dorfale commence audeffous des deux ventrales , & toutes deux s'étendent jusqu'à la queue; celleei en eft diftincte, & un peu arrondie à son extremité : tout son corps est cou-

vert d'équilles fort, petites.

Mours. L'aramaca vit dans les fonds fablonnens de la mer du Brefil; il fe mangeila chair eft de bon gout (M. Adanfon,)

ARAMBER, v. n. marine, c'est zocrocher un bâtiment pour venir à l'abordage , foit qu'on employe le grapin. foit d'une autre forte. (Z)

\* ARAMONT, glog., petite ville de France , dans le Languedoc , diocele

d'Uzes , fur le Rhone. Long. 22 , 22 , lat. 43, 54. \* ARAN, géog., vallée des Pyrénées,

à la fource de la Garonne , avant que d'entrer dans le pays de Comminges.

\* ARAN, iles d', deux iles d'Itlande dans le golfe de Gallowai , province de

Connaugth.

ARAN, Hist. sacrée, frere d'Abra-ham, fut l'ainé des fils de Tharé: il mourut avant fon pere, & ce fut le premier des hommes qui ne furvécut point à l'auteur de ses jours; sa mort prématurée, selon S. Ephiphane, fut une punition de Dieu , qui voulut châtier Tharé d'avoir forgé des dieux nouveaux. Les Rabbins disent qu'ayant refusé d'adorer le feu, son pere qui fut son juge & son accufateur , le fit précipiter dans une fournaile ardente ; d'autres affurent qu'ayant voulu éteindre le feu qu'Abraham avoit mis aux idoles de son pere, il fut dévoré par les flammes. ( T-n.)

ARANAPANNA , f. m. Histoire nat. Botaniq. , espece de fougere du Malabar . gravée fous ce nom affez bien, mais fans détails, par Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus , volume XI, page 61 , planche XXXI.

D'une tige traçante fous terre, fous la forme d'une racine garnie de fibres capillaires , s'élevent plusieurs feuilles ailées une fois seulement sur deux rangs de folioles à pédicule commun cylindrique , ligneux , roide , rouge-brun, luifant , marqué d'un large & profond fillon fur fa face supérieure ou intérieure ; ses folioles sont au nombre de trente ou environ, placées de chaque coté alternativement sur un même plan, longues de cinq à fix pouces, dix à douze fois moins larges, marquées de chaque coté de quarante à cinquante crenelures rondes presque sessiles , à base arrondie . pointues à leut extrémité, formes, & d'un verd vif & luifant , fur-tout en dellous où elles font relevées d'une cote longitudinale fort épaille.

Chaque foliole ou division de feuille, porte en desious deux rangs de paquets de sieurs, chaque rang de quarante à cinquante paquets; chaque paquet est placé sous la fente qui sépare deux cre-nelures l'une de l'autre; il est arrondi, d'un jaune - brun d'abord, ensuite rougeatre, composé d'un amas de glo-bules qui paroissent unds sans enveloppe & sans anneau; le dessus de la feuille est marqué de petites taches correspondantes à ces paquets & assez agréables à la vue.

Ufages. On n'en fait aucun ulage dans

le pays.

Remarques. Van-Rheede ne dit pas précisement que les paquets de fleurs de farenapanna sont nuds, mais il donne à entendre qu'ils sont sans enveloppe; ainsi on ne peut guere douter que cette plante ne soit une espece du genre du polypode. (M. Adanson.) ARANAS, Géogr., petite riviere d'Es-

AKANAS, Geogr., petite riviere d Elpagne qui a fa fource à Salvatierra, dans les montagnes du Guipuscoa, & son embouchure dans l'Arga: elle cou-

le de l'ouest à l'est. (C. A)

ARANATA, f. m., Hist. nat. Zoolog., animal indien de la grandeur d'un chien, dont le cri est horrible, & qui grimpe aux arbres avec légéreté. Il manque à cette description beaucoup de choses pour être bonne; & l'arausta est encore un de ces animaux dont nous pourrions ne faire aucune mention, sans que les lecteurs sensés trouvassent notre dictionnaire plus pauvre.

ARANCEY on ARANCY, Glogr., petite vitle du Luxemboug, au gouvernement de Metz: elle est sur la riviere de Crune, au sud-est de Montmedy, & au nord-est de Dampville; cest une de cinq petites prévôtés dont l'Espagne si cession à la France par le traite des Pyrénées de 1659. Long. 25, 505 lut. 49. 32.

\*ARANDA DE DUERO, sub. f., Géogr., ville d'Espagne, dans la vicille cattille, sur le Duero. Long. 14, 33; lat. 41, 40. Il y a aussi une Aranda au

royaume d'Aragon.

ARANDORE ou ARRANDARI, fort de l'ile de Ceylan, à cinq lienes du pie d'Adam.

\*ARANIES (Isles d'), Voyez Aran. ARANIMEGIES, Géegr., jolie petite ville de la Hongrie, dans le comté de Zatmar, elle est au milieu d'une plaine entre la riviere de Samos & celle de Tur, à trois lieues au nord-est de Zatmar. Long. 45, 20; lat. 47, 52. (C. A.)

\* ARANIOS, riviere de Tranfylvanie, qui a fa fource près de Claufembourg & fe joint à la Marisch ou Merisch.

ARANJUEZ, Géogr., petite ville de l'Amérique septentriouale, dans la nouvelle Etpagne, province de Costarica, audience de Guatimala; elle est au sudest du lac de Nicaragua, & à cinq ou six lieues de la mer du sud. Long. 290; lat. 10. (C. A.)

\* ARANJUEZ, Géog., maison de plaisance du roi d'Espagne sur le Tage, dans la nouvelle Cattitle. Long. 14, 30;

lat. 40.

\* ARANTELLES, sub. f. pl. ce terme se dit, en Vinerie, des filandres qui sont au pié du cerf, & qui ont quelque ressemblance avec les fils de la toile de

l'araignée.

ARAPABACA., Hist. nat. bot., genre de plante dont la fleur est en forme d'entonnoir & découpée. Il fort du calice un pistil qui est attaché à la partie inférieure de la fleur comme un clou, & qui devient dans la fuite un fruit composé de deux capsules, & rempli de semences pour l'ordinaire très-petites. Plumier, nova plant. gener. Voyez PLANTE. (1)

\*ARAQUIL on HUERTA-ARAQUIL, Géog. anc. & mod., petite ville de Navarre, à fept licues de Pampelune, vers les 
confins de l'Alava & du Guipulcoa. On 
croit que c'est l'ancienne Aracillum ou

Arocellis.

ARARA, f. m. Hift. nat. Ornitholog., nom Brasilien d'une espece de perroquet ou d'ara, décrit par Marggrave, page 207 de son Histoire naturelle du Brest. & par Jonston, page 142 de son Histoire naturelle des oiseaux, sous le nom de maracana secunda Brasiliensis. Jean de Laet lui donne le nom d'arara & macao, dans son Hist. novi orbis, page 556. M. Briston l'appelle ara verd & touge du Bress, psitacus major longicandus, saturaté viridis; maculà in syncipite sulla superiore viridicerules entre l'auculà in alarum exertu miniatà genis nudis cunqui salarum exertu miniatà genis nudis cunqui

didis, lineis plumosis nigris striatis; recticibus superul prima incalietate viridibus, alterà cyaneis, subtus saturate runis... ara Brasiliensis erythrochlora. Ornithologie, vol. IV, page 202, n°. 7. C'ch le psittacus 6 severus, macrourus viridis, genis nudis, remigibus rechricibusque caruleis subtàs purpurascentibus, de M. Linné dans son systema natura, bilition de 1767, page 140.

Cet oiseau n'a encore été figuré nulle part, à moins que ce ne soit celui qu'Edwards a réprésenté sous le nom de muracana. Voici la description qu'en fait Marggrave; il a la grandeur du perroquet amazone, ou il est un peu plus petit que l'ara verd du Bressi, il a la queue alongée de même, le bec noir, les joues nues, à peau blanche

pointillée de plumes noires.

Son front a une petite tache brune à Porigine du bec, & sa tête est en-dessius d'un verd-clair & comme bleuâtre; ses épaules & le dessous des ailes & de la queue est d'un bleu obsour; le reste de son corps, c'est-à-dire, la tête, le cou, le das, les ailes, la queue, le ventre, les cuisses, sont d'un verd soncé; ses piés sont bruns, la prunelle des yeux est noire, & leur iris jaunâtre; sa queue est elliptique, composée de douze plumes pointues, graduées proportionellement, de manière que les deux extérieures sont une sois plus courtes que les deux intermédiaires qui sont les plus longues.

. Mœurs. Le cri ordinaire de cet oiseau est oe oe oe: il se trouve en Amérique, depuis la Jamaïque jusqu'au Bresil,

(M. Adanfon. )

ARARACANGA, f. m., Hist. nat. Ornitholog., autre espece d'ara du Brésil, sigurée assez mal par Marggrave sous ce noth, dans son Histoire naturelle d n Bresil, pag. 206; Gesner en avoit donné une assez mauvaise sigure sous le nom de phitacus erythrocyaneus, dans son Histoire des oiseaux, page 721; Albin en a publié une plus exacte, mais trés-mal coloriée, sous le nom de perroquet de la Jamaigue, volume II, page 11, planche XVII; les Amériquains de Guiane l'appellent conorro; c'est le phitacus erythrocyaneus, caudà cuneiformi, temporibus nudis, rugosis, de M. Linné, dans son Systema natura, édi-

tion de 1767, page 237, nº. 1. M. Briffon l'appelle ara de la Jamaique; pfittacus major longicaudus, diluté coccinens
uropygio diluté carulto: pennis scapularibus luteis, viridi-terminatis; genis nudis candidis; reélricibus superné cyaneis
violaceo admixto, inferné obseude rubris;
binis intermediis utrinqué proxima medietate obseuré rubra... ara Jamaïcensis.
Ornithologie, volume IV1 page 188.

Il égale la grosseur du chapon, sa longueur du bout du bec jusqu'à celuri de la queue est de trente-deux pouces & demi, & de quinze pouces jusqu'au bout des ongles; son bec a vingt- une lignes d'épaisseur, & vingt-huit lignes de longueur du bout de son crochet jusqu'aux coins de la bouche; sa queue vingt-un pocces, son pié quatorze lignes, son doit antérieur le plus long joint à l'ongle, vingt-six lignes; ses ailes ouvertes ont trois piés onze pouces de vol, & lorsqu'elles sont pliées, elles s'étendent jusqu'aux tiers de la queue.

Se tête est plate en - dessus & fort large; sa queue est elliptique très-longue, composée de douze plumes qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés depuis les deux du misseu jusqu'aux deux extérieures, qui sont des deux tiers plus courtes qu'elles; la troisieme des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une peau blanche & nue, dans laquelle sont

placées deux narines rondes.

Le croupion en-dessus est bleu - clair . ainsi que les deux plumes du milien de la queue, & le bout, des autres qui, à leur origine, font d'un rouge obscur comme leur dellous & le deffous des ailes ; le reste du corps, savoir la tête, le cou, le dos, le ventre, le croupion en dessous, & les cuisses ou les jambes , font d'un beau rouge clair ; mais les moyennes couvertures du deffus des ailes ont le bout orangé terminé de verd , & celles qui les fuivent en s'éloignant de l'épaule . font d'un bleu mêlé d'une légere teinte de violet le long de la tige de chaque plume; la tige de toutes les plumes de l'aile est noire, les dix-huit premieres de ces plumes font d'un blen mêlé d'une teinte de violet le long de leur tige, & out une grande partie de leur coté intérieur noirâtre; les autres sont variées de verd, de bleu & de marron-pourpré; les joues & la gorge sont couvertes d'une peau blanche nue de plumes; l'iris des yeux est bleuâtre & la grunelle noire; le demi-bec supérieur est blanc, excepté le bout de son crochet & ses cotés vers sa base, qui sont noirs, ainsi que le demi-bec inférieur & les ongles de ses doigts: ceux-ci sont noirâtres, ainsi que les piés.

Meirs. L'araracanga est commun en Amérique, depuis la Jamaique jusqu'au Bréul; il a la langue comme le perroquet & la sort de même; il apprend de même

à répéter certains mots.

Remarque. Il s'est glissé deux erreurs dans la description de M. Brisson, qui dit que le bec de cet oiseau a deux pouces quatre lignes d'épaisseur, sur vingtune lignes de longueur, & que l'iris de se yeux est jaune: Maggrave nous apprend que cet iris est bleu. (M. Adanfox.)

\*ARARA DE CLUSIUS, Hist. nat. bot.. c'est un fruit de l'Amérique, long, couvert d'une écoree dure & noire, attaché à une longue queue, & contenant une noix noire de la grosseur d'une olive sauvage. Il ne s'agit plus que de savoir quelle est la plante qui porte ce fruit. On dit que sa décoction nettoye & guérit les ulceres invéterés. Il faudtoit aussi s'assurer si le fruit a cette proprieté.

\*§ ARARATH. L'on a dit que c'étoit une montagne d'Arménie sur laquelle l'Arche de la ville d'Erivan: les Arméniens prétendent que l'on y garde encore une partie du bâtiment: mais M. Saurin, Discours IX. sur la Bible, prétend que par le mot Ararath, employé dans divers endroits de l'écriture, il faut entendre l'Arménie; que c'est dans ce sens que le prennent les Septante, la Vuleate. Théodoret. Esc.

la Vulgate, Théodoret, & c. ARARAUNA, f. m. Hift. nat. Ornibelogie, troilleme espece d'ara, ainsi 
nomme au Brésil, & décrit sous ce nom 
par Marggrave dans son Histoire naturelle 
du Brisil, page 206. Aldrovande l'a décrit sous le nom de psittacus maximus 
cyanocroceus, & en a donné une figure 
peu exacte, Avium, volume I, p. 663 
& 664, qui a été copiée d'abord par 
Tome KII. Part. I.

Jonfton & Ruysch sous le nom de psittacus maximus , Avi. p. 141 , planche XV. & ensuite par Willughby, avec la dénomination de psittacus maximus cyanocroceus Aldrovandi, dans son Ornitholos gie , page 72 , planche XV. C'est le canide de Leri, & l'ara bleu & jaune d'Edwards qui en a donné une figure exacte & bien coloriée, volume IV, p. 159. Albin l'a gravée auffi & enluminée, le male à la planche XVII du volume II, & la femelle à la planche X du volume III. Les habitans de la Guiane l'appellent kararaoua, & M. Linné pfittacus ararauna na, macrourus, suprà cæruleus, subtus luteus, genis nudis, lineis plumofis; dans fon Systema nature , édit. de 1767 , page 139, 20.3. M. Briffon en a fait graver une bonne figure sous le nom d'ara blet & jaune du Brélil; pfittacus major longicaudus, Superne cyaneus, inferne croceus 4 Syncipite viridi; tænià trunversà sub gutture nigra; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis ; rectricibus infernt luteis, Superne cyaneis, lateralibus interius ad violaceum inclinantibus ... Ara Brafilienfis cyano crocea. Ornithologie , volume IV , p. 193 , planche XX.

Sa grandeur est la même que celle de l'aracanga; sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trente-un pouces & demi, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces & demi; son bec a depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche deux pouces de longueur, sa queue dix-neuf pouces, son pié quatorze lignes, son doigt antérieur le plus long, joint avec l'ongle, vingt-huit lignes; ses ailes ouvertes ont quatre piés de vol, & pliées, elles s'étendent au quart ou à peine au tiers de la longueur

de la queue.

Ses joues sont couvertes d'une pezu blanche nue, marquée sur chaeune de neuf lignes, formées par de petites plumes noires; toutes ces lignes partent du coin de la bouche, en divergeant comme autant de rayons, dont six plus courts & plus rapprochés remontent audessus des yeux, pendant que les trois autres plus longs descendent au dessous la base du demi-bec supérfeur est entourée d'une peau nue & blanchâtre dans laquelle sont les narines; la queue est ellips tique alongée, composée de douze pla-

mes larges, obtufes, dont les deux du milien font deux fois plus longues que les latérales, qui vont en diminuant de longueur par degrès infqu'à la plus extérieure de chaque coré.

Tout son corps est généralement bleu en dessus, & jaune-safran en dessous; cependant son front est d'un verd obseur, & sa gorge porte un demi-collier noir, & sa gorge porte un demi-collier noir, & sa partie inférieure d'un peu de verd obseur; les plumes des ailes & de la queue, quoique bleues sur leur coté extérieur, tirent sur le violet à leur coté intérieur qui est bordé de noir, & elles sont d'un jaune obseur en-dessous : la prunelle des yenx est noire & entourée d'un iris bleu; son bec & ses ongles sont noirs, ses piés & ses doigts sont cendré-noirs.

Quelques individus, & ce sont vraisemblablement les mâles, ont quelques plumes jaunes de safran, mélées au milieu des couvertures supérieures des ailes un peu derrière les épaules.

L'ararauna se trouve sur la côte orientale de l'Amérique, depuis la Jamaique jusqu'au Brésil.

Remarque. M. Brisson n'est pas plus d'accord sur la conleur de l'iris de cet oifeau, qu'il dit être jaune comme dans l'arzeanga, pendant que Marggrave qui l'a observé vivant au Brésil, nous assure que cet iris est bleuâtre. (M. Adauson.)

ARARENE, Géog., contrée des peuples vagabonds de l'Arabie heureuse, selon Strabon. Quelque uns croient que c'est aujourd'hui le pays ou royaume de Mahré qui s'étend le long du golfe d'Ormus, depuis le cap Ras-al-gate jusqu'au cap Mossandan. (C. A.)

\* ARARI, riviere de l'Amérique méridionate dans le Brésil: elle se jette dans la mer du nord, dans la présecture de

Tamaraca.

\* ARAS ou ARAXE, Glog., riviere d'Afie, qui prend sa source aux frontieres de la Turquie assatique, du côte d'Affancalé, traverse l'Arménie, une partie de la Perse, & se jette dans le Kur.

ARASE. f. f. terme d'architecture; c'est ainsi qu'on nomme un rang de pierres plus basses ou plus hautes que celles de dessous, fur lesquelles elles sont assises successivement, pour parvenir à la hau-

ARASEMENT, f. m. dans l'art de bâtir, c'est la dernière ashife d'un mur arrivé à sa hauteur.

ARASER, v. n. terme d'architecture; c'est conduire de même hauteur & de niveau une assis de maçonnerie, soit de pierre, soit de moilon, pour arriver à une hauteur déterminée. (P)

ARASER, terme de menuiserie, qui fignifie couper à une certaine épaisseur avec une scie faite pour cet ulage, le bas des planches où l'on veut mettre des emboifures, & conserver du bois suffisamment pour faire les tenons.

\* ARASSI, Géog., ville maritime d'Italie, dans l'état de Genes. Long. 25, 50; lat. 44, 3.

ARATE, f. m. Commerce, poids de Portugal, qui est aussi en usage à Goa & dans le Brésil; on le nomme assez souvent arobe, qui est le nom qu'il a en

Espagne.

L'arate ou arobe portugaise est de beaucoup plus forte que l'arobe espagnole,
celle-ci ne pesant que vingt-cinq livres,
& celle-là trente-deux; ce qui revient,
poids de Paris, à près de vingt-neus livres celle de Lisbonne, & celle de Madrid
seulement à vingt-trois & un quart. V.
AROBE. (G)

\* ARATÉES, Mythol., fêtes qu'on célebroit dans la Grece, en honneur d'Aratus, capitaine célebre, qui mérita des monumens par la conftance avec laquelle il combattit pour la liberté de fa patrie.

\* ARATICU, f. m. Hist. nat. botan., Ray fait mention de trois arbres différens fous ce nom. Le premier a le tronc, les branches, & l'écorce de l'oranger; mais son fruit, sa sleur, & ses feuilles sont très-différens. Sa feuille grillée sur le feu, trempée dans de l'huile, & appliquée sur un abcès, le fait mûrir, percer, & cicatrifer.

On n'attribue aucune vertu aux deux autres éspeces, ce qui feroit presque croire que le premier a celles qu'on lui donne.

\* ARATICUPANA, f. m. Hift. nat. bot., arbre du Brélil, de la grandeur de l'oranger, & portant un fruit odorant.

agréable au goût, mais dont il ne faut pas manger fouvent: defeription infuffifante & manuraife; il y a centarbrés aŭ Bréll à qui ces caracteres peuvent conveir.

ARATU, f. m. Hift. nat. Infethologie, nom braßlien d'une espece de crahe, cancer, que l'on appelle aussi aratu-pinima am Breßl, selon Marggrave qui en donne la description suivante.

Cet animal ne quitte point la terre pour aller dans l'eau; il vit sur le rivager maritime. Son corps est quarré, c'estidire, cubique, de médiocre grandeur, peint de diverses couleurs qui sont le bran, le bleu, le rouge & le bianc, mélées agréablement & comme par points. Son vente est jaune. Ses deux yeux sont noirs, très-écartés, portés chacun sur une longue colonne en forme de lunette placée vers les angles de la bonche.

Il a dix jambes, dont deux antérieures en pinces égales de médiocre grandent, rousses, mais blanc-jaunes à leur extrémité. Les huit autres jambes sont plates, rousses, variées de taches purpurines noires & blanches, semées de quelques poils noirs & composées chacune de quatre articulations. (M. Maxion.)

ARATUS, Hift. de Sicyone, chef de la ligne des Achéens, étoit fils de Climiss qui fut élevé au trône ou plutôt à la premiere magistrature de Sicyone par le suffrage unanime de la nation. Depuis la mort du roi Cléon, ce petit royaume était déchiré de factions; il s'élevoit de petits tyrans qui bientôt étoient punis de leur ambition. Clinias, appellé au gouvernement par une autorité légitime, fut enlevé par une mort prématurée. Abantidide s'empara de la tyrannie, & bientôt il fut massacré par Nioclés qui fut usurpateur à son tour. Aratus s'impofa un exil volontaire pour n'être pas la victime de cet ambitieux; mais toujours occupé de la patrie dans une terre étrangere, il se lia avec tous les autres exilés pour la tirer de l'oppression; il n'avoit que vingt ans; & c'eft à cet âge que les entreprises les plus périlleules ne laissent appercevoir que la gloire attachée à l'exécution. Il s'approche en ulence de Sicyone où il s'introduit par

escalade. Tous les partifans de la liberté se rangent sons ses enseignes; ils mettent le feu au palais de Nioclés, qui a le bonheur de se soustraire à leur vengeance. Les Sicyoniens reconnoilfans lui déferent le pouvoir suprème; mais il leur déclare que satisfait du titre de leur tiberateur; il vouloit qu'il n'y eût plus d'autres rois que les loix.

Son premier ouvrage fut la réunion des cœurs jufqu'alors divifés par la haine des factions. Revetu de tout le pouvoir, parce qu'il avoit la confiance publique. il engagea Sicyone dans la ligue des Achéens. Les Macédoniens s'érigeoient alors en arvitres de la Grece; & tout présageoft qu'ils en seroient bientôt les tyrans. Aratus nommé chef de la ligue . en dirigea les mouvemens avec la dextérité d'un génie exercé dans la politique. Corinthe fut fa premiere conquête; & il en fut redevable à son or plutôt qu'à les armes. Cette ville lui fut livrée par un de fes habitans à qui il promit loixante talens. Ce succès fut le fondement de la roputation. Epidaure, Trézene & Mégare abandonnerent les Macédoniens pour entrer dans fon alliance ; quoiqu'il eût antant de courage que de prudence, il étoit plus propre à gouverner qu'à consbattre. A force de trop prévoir, il étoit d'une circonfpection timide , & se précipitoit dans les dangers qu'il craignoit pour les autres. Son défintéreffement & ses talens éprouvés firent fermer les yeux fur ce qui lui manquoit pour être grand capitaine. Il fut nommé pour la feconde fois chef de la ligue des Achéens; & il fignata son commandement par l'extinction de la tyrannie dans plufieurs villes du Péloponnele & del'Illyrie. Son ambition étoit d'humilier les Macédoniens, régardés encore comme des barbares par le reste de la Grece qu'ils méditoient d'affervir. Ils étoient déja les maîtres de Pyrcée, de Munychie, de Sunium & de Mégare; il ne pouvoit le flatter de leur en enlever la possettion par la force desarmes. Il corrompit, à force de présens, Diognès qui lui livra ces villes dont il étoit gouverneur. Ce fut encore le moven qu'il employa pour détermia ner Lyfiade à abdiquer la tyrannie de Mégalopolis.

Les Macédoniens n'avoient point encore

eu d'ennemi plus redoutable. Aratus devint tout-à-coup leur plus zélé partifan; & ce furent les circonstances qui réglerent sa politique. Cléomene, de Sparte, fous prétextel des hostilités exercées sur le territoire des Arcadiens par Aratus, déclara la guerre aux Achéens: les avantages qu'il remporta fur eux , les forcerent d'accepter la paix aux conditions qu'il prescrivit lui-meme ; il exigea d'etre reconnu généralistime de la ligue. Aratus accoutumé au commandement regarda cette condition comme un outrage; & ce fut pour en prévenir l'effet, qu'il le dépouille de sa haine contre les Macédoniens. alliance avec eux ; & pour gage du traité, il leur remit Corinthe. Antigone qui gouvernoit alors la Macédoine en qua-lité de tuteur du jeune Philippe, joignit ses forces à l'armée des Achéens. On en vint aux mains dans les plaines de Selafie , & la phalange macédonienne eut tout l'honneur de cette journée. Aratus enflé de ce succès, marcha contre les Etoliens qui ravagoient la Messenie, & il effuya une sanglante défaite. Depuis ce revers, il devint plus circonfpect & plus timide; il se consola de cette disgrace par la gloire dont son fils se couvrit au fiege de Psopolis, ville d'Arcadie, dont il fit la conquête au milieu de l'hiver. Philippe étant monté au trône de Macédoine, avoit donné toute fa confiance à un favori nommé Apelle, dont les Achéens eurent à essuyer les hauteurs. Ce prince instruit de ses vexations, lui ordonna de ne rien faire fans l'approbation d'Aratus; mais ce tyran fubalterne, abufant toujours de son pouvoir, força son maître de l'arrêter & de le faire mourir.

Tant que Philippe suivit les conseils d'Aratus, sa vie fut un enchaînement de prospérités; mais aussi-tôt qu'ébloui de sa fortune, il se gouverna par lui-même, il s'assoupit dans les plus sales débauches. Les Romains, dont il étoit l'ennemi, eurent des avantages qui an lieu de l'humilier aigrirent fon caractere; & d'humain & populaire, il devint sombre & féroce. Il punit sur ses alliés la honte de fa défaite; & ce furent fur-tout les Mefféniens qu'il traita avec le plus de rigueur. Aratus eut le courage de lui remontrer l'injustice de sa conduite ; & Philippe le fit affaffiner, pour fe débarraffer de l'importunité de sa censure. Toutes les villes de l'Achaie fe difouterent l'honneur d'être les dépositaires de ses cendres. Sicyone, où il avoit pris naiffance, eut le privilege d'obtenir ses dépouilles mortelles; on lui fit de magnifiques funérailles. On offrit des facrifices fur fon tombeau, & toutes les villes lui érigerent des autels, & lui décernerent les honneurs divins. (T-n.)

\* ARAVA, Géog., forteresse de la haute Hongrie, dans le comté & fur la riviere de même nom. Long. 37, 30; lat. 49, 20.

\* ARAUCO, Géog., fortereffe de l'Amérique méridionale, dans le Chili, à la fource de la riviere de Tucapel. Long.

309; lat. 42, 30. ARAUQUES (les), Géog., peuples qui habitent la vallée d'Arauco, au Chili, dans l'Amérique méridionale ; ils sont vaillans, & ont fait la guerre pendant près de cent ans aux Espagnols établis dans leur voifinage. Leurs armes font des arcs, des fléches, de longues piques, des rondaches, & des cuiraffes faites de peaux de loups marins; ils ont coutume d'élire pour chef celui d'entr'eux qui porte le plus lourd fardeau. Alonzo de Ercilla a célébré, dans son poème de l'Araucana, la paix qu'ils firent en 1658 avec les Espagnols. (C. A.)

ARAURACIDES (les), Géog., ancien peuple d'Afrique, que Ptolomée place dans la Pentapole Libyenne, aux environs de Bérénice; il ne nous apprend rien de plus particulier fur ce peuple. (C. A.)

\* ARAW, Géog., ville de Suisse dans l'Argow, fur l'Aar. Long. 25, 30; lat.

47 , 25. ARAXAI, Géog., riviere de l'Amérique méridionale, an Brefil; elle coule vers la préfecture de Paraiba, où elle se jette dans la riviere de Mongaguaba. ( C. A. )

\* ARAXE, autrefois ARAXES, aujourd'hui Arais, Araiss Achlar & Cafacz.

Vayez ARAS.

\* ARAXE, fleuve de la Perfide, qui couloit près des murs de l'ancienne Perfepolis. On donnoit le même nom au Pénée,

fleuve de Theffalie.

ARAYA, Géog., cap de l'Amérique méridionale, dans la nouvelle Andaloufies il forme le golfe appellé par les Espagnols Golfo di Cariaco. C'est près de là qu'on voit, à trois cent pas de la mer, la plus famense saline que l'on connoisse: elle donne un sel excellent & très-dur. On l'exploite tous les mois. (C. A.)

\*ARBA on ARBE, Géog. anc. & mod., wille de Palestine, appellée autrefois Hébron, Mamré, Cariath, aujourd'hui Calil.

ARBACE, Hift. & Allyrie. Mede d'origine, il fut un des principaux capitaines de Sardanapale, dernier roi d'Affyrie: ce monarque, honteusement célebre par sa mollesse & ses débauches, s'étoit rendu invisible à ses sujets, pour vivre dans son palais, environné d'eunuques & de concubines. Arbace profita du mécontentement du peuple pour le précipiter du trône; & pour mieux affurer le fuccès d'une révolution, il crut devoir se faire un complice parmi les prêtres, dont le ministere sacré en impose toujours au vulgaire : il jeta les yenx fur Belifis, prétre révéré, astrologue savant, & qui joignoit à ces deux titres tous les talens de l'homme de guerre. Ce complice artificieux l'affura que les dieux Pappelloient an trone d'Affyrie. Arbace flatté de cette prédiction lui promit le gouvernement de Babylone! ses manieres affables & populaires lui concilierent tous les cœurs ; mais ambitieux avec prodence, il voulut connoître le caractere du monarque avili, dont il vouloit envahir la puissance. Les eunuques, corrompus par fes largeffes, l'introduifirent dans l'endroit où languissoit ce fantôme couronné; dès qu'il eût étudié ses penchans & fes mœurs, il cut une pleine confiance dans les promesses de Belifis , qui eut l'adresse de faire entrer les principaux feigneurs Babyloniens dans la conjuration.

La constitution militaire de l'Assyrie étoit de lever une armée, qui après avoir servi un an, étoit remplacée par une autre l'année suivante. Arhace prosta de cette coutume pour faire entrer dans sa rebellion les Perses, les Medes & les Babyloniens qui devoient servir l'année suivante: il en sorma une armée de quatre cent mille hommes tous dévoués à ses volontés. Sardanapale sorti du sommeil de la débanche, marche contre les rebelles qu'il a la gloire de tailler en pie-

ces. Arbace ne fut pas moins redoutable après sa défaite; it rassemble les débris de son armée, & vient défier son vainqueur au combat. Sardanapale. au lieu d'opposer la force, met à prix la tête de ce rebelle. Aucun foldat ne fut affez avare pour fe fouiller d'un affaffinat ; & Arbace vaincu une seconde fois, se retira dans des montagnes inaccessibles, où fans espoir de vaincre il n'eût rien à redouter des vengeances du monarque offensé. Belifis tit servir la religion pour le relever de sa chute; il annonça aux rebelles que les dieux dont il étoit l'interprête, lui avoient révélé qu'ils n'avoient qu'à combattre pour remporter la victoire: encouragés par les promesses, les rebelles engagent une action, & ils effuient une nouvelle défaite. Belifis ne fut point rebuté par ce mauvais fuccès; il emploie toute la nuit à confulter les aftres; & au lever de l'aurore, il leur annonce l'arrivée d'une milice célefte. Il étoit informé qu'une armée de Bactriensmarchoitau secours de Sardanapale; il députe des hommes de confiance à ces auxiliaires pour leur représenter la honte d'obéir à un prince efféminé, & leur offrir les moyens de rentrer dans lenr ancienne indépendance. Les Bactriens éhlouis par cette promesse se joignent aux rebelles. Arbace soutenu de ces nouveaux allies attaque Sardanapales, qui étoit occupé à donner des fêtes aux complices de ses débauches; il en fit un horrible carnage, & ce monarque se retira sous les murs de Ninive, où il essuya une seconde défaite. Il y soutint un siege de trois ans, & se vovant sans espoir d'être fecouru, il fe précipita dans un bucher avec fes femmes, fes concubines & fes eunuques. Arbace possesseur de ses états forma de l'empire d'Affyrie trois grandes monarchies; la Médie, Babylone & la Perfe eurent leurs rois particuliers. ( T-n. )

ARBACE, Géog., ville de la Celtibérie felon Étienne le géographe. On ne naus apprend aucunement en quel lieu elle étoit fituée. (C. A.)

§ ARBALETE, Art militaire, Armes.

SARBALE I E, Art mititaire, Armet, L'arbalète, appellée en latin arcus baliflarius ou balifla manualis, pour la diflinguer des baliftes & des catapultes, étoit une machine offensive, qui consistoit en un

K 3

aro, attaché au hout d'une espece de baton ou chevalet de bois, que la corde de l'arc, quand il n'étoit point bandé, cou-

poit à angles droits.

Ce baton ou manche ou chevalet, qu'on appelloit auffi l'arbrier de l'urhalète, avoit ! vers le milien une petite ouverture ou fente de la longueur de deux doigts, dans le milieu de laquelle étoit une petite roue d'agier solide & mobile, autravers du centre de laquelle paffoit une vis qui lui fervoit d'effieu. Cette roue forto t en partie en dehors au-deffus du chevalet, & avoit une coche ou échancrure où s'arrêtoit la corde de l'arbalete quand elle étoit bandee, & une autre coche plus petite dans la partie opposée de sa circonférence, par le moyen de Jaquelle le ressort de la détente tenoit la roue ferme. Cette rone s'appelloit la noix de l'arbalète. Sous le chevalet, en approchant vers la poignée, étoit la clef de la détente, affez femblable à celle du ferpeatin d'un monfquet. Par le moyen de cette clef, que l'on pressoit avec la main contre le manche de l'arbalète, le reffort laissoit le mouvement libre à la roue qui arrêtoit la corde, & ceile-ci, en se débandant, faisoit partir le dard.

Sur le chevalet, au - dessous de la petite roue, étoit une petite lame de cuivre qui se levoit & se couchoit, & étoit attachée par les deux jambes avec deux vis aux deux cotés du chevalet. C'étoit le frontean de mire. Elle étoit percée au haut de deux petits trous l'un fur l'autre; & quand la lame étoit leyée, ces deux trous répondoient à un globule de la groffeur d'un petit grain de chapelet, qui étoit suspendu tout au bas de l'arbalete par un fil de fer trèsmenu & attaché à deux petites colonpes de fer perpendiculaires, une à droite & l'autre à gauche. Ce petit globule répondant au trou de la lame, fervoit à regler la mire, foit pour tirer horizontalement, foit pour tirer en - haut,

foit pour tirer en bas.

La corde de l'arc étoit double. Les deux-cordons étoient tenus féparés l'un de l'autre à droite & à gauche par deux petits cylindres de fer, à égale distance des deux extrémités de l'arc & du centre. Aux deux cordons dans le milieu

tenoit un anneau de corde, qui fervoit à l'arrêter à la coche dont j'ai parlé, lorfque l'arc étoit bandé. Entre les deux cordons au centre de la corde, & immédiatement devant l'anneau, étoit un petit quarré de corde où l'on plaçoit l'extrémité de la fleche pour être pouffée par la corde.

Telle étoit l'ancienne arbalète, & je crois qu'elles se ressembloient toutes pour les parties essentielles. C'étoit avec la main que l'on handoit la corde des petites arbaletes, par le moyen d'un bâton ou d'un ser en surme de levier, appellé pied de cheure, parce qu'il étoit souschu du coté qui s'appuyoit sur l'arbalète & sur la corde. On bandoit les grandes avec le pié, & quelquesois avec les deux, en les mettant dans une espece d'étrier, selon ce vers de Guillanme le Breton:

Balifta duplici tenfa pede miffa fagitta.

On les bandoit aussi avec un moulinet & avec une poulie. Ces arbalètes étoient ou de bois ou de corne ou d'acier, ce qui se doit entendre de l'arc seul. Elles étoient de différentes grandeurs, comme d'un pié & demi, de deux piés & de trois piés, & d'autres plus longues, sonraies de leur pié de chevre, de leur moulinet & de keur poulie.

Ce fut Richard cœur-de-lion, roi d'Angleterre, qui rétablit l'ufage de l'arbalète, & il fut tué de cette arme. Ce n'est pas qu'avant ce temps-là on ne se servoit sous Louis le gros, aieul de Philippe Auguste; car l'abbé Suger, dans la vie de Louis le gros, dit que ce prince attaqua Dragon de Montiar avec une grosse troupe d'archers & d'arbalètriers; & plus bas que Raoul de Vermandois eut l'œil crevé d'un quarreau d'arbalète.

Il y avoit un canon du second coneile de Latran, tenu en 1138, sous le regne de Louis le jeune, pere de Philippe Auguste, qui désendoit cette arme. On l'observa sous le regne de Louis le jeune & au commencement du regne de Philippe Auguste; mais depuis on n'y eut nul égard ni en France ni en Angleterre, quoiqu'Ianocent III en cût recompandé l'abservation. L'usage de la baliste &

et abalete avoit été aboli dans ces deux royaumes, pendant qu'on observa le caaon du second concile de Latran; & cet usige sut rétabli d'abord en Angleterre par Richard, & en France par Philippe-Auguste; & il redevint commun depuis ce temp-là.

L'arhalète étoit encore en usage en France sous le regne de François I; il avoit à la bataille de Marignan pour une partie de sa garde une compagnie de deux cent arbaletriers à cheval qui firent des merveilles: mais dans la suite cet usage fat presqu'entiérement aboli, excepté parmi les Gafcons. Guillaume du Bellai rapporte qu'à la Bicoque, en 1522, il n'y avoit dans l'armée françoise qu'un seul arbaletrier, mais fi adroit, qu'un capitaine Espagnol nommé Jean de Cordonne, ayant ouvert la visiere de son armet pour respirer , l'archer tira sa fleche avec tant jufteffe, qu'il lui donna dans le vifage & le tua. Ce même auteur rapporte qu'au Rege de Turin, en 1536, le feul arbalétrier qui étoit dans la place, tua ou bleffa plus de nos ennemis en cinq ou fix escarmouches où il se trouva, que les meilleurs arquebusiers qui fussent dans la ville ne firent tout le temps du fiege. Cela prouve qu'on ne se servoit plus guere d'arbalêtriers en France vers le milieu du regne de François I; mais on s'en fervoit encore en Angleterre fur la fin du regne de Charles IX, comme il paroit par le traité fait en 1572 entre ce prince & la reine Elisabeth, qui s'obligea à fournir au roi 6000 hommes armés partie d'arcs & partie d'arquebuses. On confond quelquefois dans l'histoire le nom d'archers & d'arbaletriers, & l'on donne à celui qui commandoit ces troupes le nom de grand-maitre des arbalêtriers. On a abandonné l'arbalète depuis l'invention des fufils ou de nos moufquets, quoique cette arme fût infiniment plusmeurtriere & plus avantageuse que ne le sont les fufils; les coups sont plus certains & plus affurés, & sa force au moins égate. Si l'on n'est introduit la bavonnette au bout du fufil, qui fait presque tout l'avantage de cette arme , l'arbalête l'eût emporté de beaucoup. (P)

Les marins ont un inftrument appellé arbaiete ou arbaiestrille, qui leur fort à prendre hauteur. Voy. RAYON ASTRO- NOMIQUE, FLECHE, ABBALESTRIL-LE, &c. (T)

ABBALETE, f.f., chase, espece de piege dont on se sert pour prendre les loirs: on y met un appât de noix seches à de ni cassées, de châtaignes ou de chandelles. Il faut prendre garde qu'en plaçant cette machine dans un mur, il ne se trouve point de branché d'espalier, d'où le loir puisse atreindre à l'appât par un autre endroit que par l'arbalête.

ARBALÉTÉ, Manêge, ou cheval en arbalète; c'est un cheval attaché feul à une voiture devant les deux chevaux du timon. (V)

ARBALETE, f. f. dans les manufactures en foie, on distingue trois sortes d'arbalètes. L'arbalète du battant, qui n'est autre chose qu'uné corde doublée au haut des deux lances du battant, & tordue avec une cheville, à laquelle on donne le nom de valet. Cette corde fert à tenir la poignée du battant solide, & l'empêcher de remonter ou de badiner sur le peigne. Voyez VALET & BATTANT.

Arbaltte des étrivieres; c'est une corde passée à chaque bout des lisser une de rabat, à laquelle on attache les étrivieres pour faire baisser les lisses. Voyez LISSES, LISSERONS & BTRIVIERES.

Arbalète de la gavassuiere; c'est une groffe corde à laquelle la gavassiniere est attachée. Voy. GAVASSINIERE.

ABBALETE, instrument à l'usage des ferruriers , des taillandiers , d'autres ouvriers en métaux, & meine de ceux qui travaillent aux glaces dont on L'arbalete des tailfait des miroirs. landiers est composée de deux lames d'acier élaitiques, courbées en arc, allant toutes deux en diminuant, appliquées , le gros bout de l'inférieure contre l'extrémité mince de la supérieure, & retenue l'une fur l'autre , dans cet état, par deux especes de viroles quarrées, & de la même figure, que les lames : l'une de ces lames eft scellée fixement à un endroit du plancher qui correspond perpendiculairement un peu endeca des máchoires de l'étan ; l'autre lame s'applique fur une encoche ou inégalue d'une lime à deux manches, qu'elle preffe plus ou moins fortement, à la difcrétion de l'ouvrier, contre la surface de l'ouvrage à polir. L'ouvrier prend la lime à deux manches, & n'a presque que la peine de la faire allers car pour la faire venir, c'est l'arbalète qui produit ce mouvement par son élasticité. L'arbalète le soulage encore de la pression qu'il seroit obligé de faire lui-même avec la lime contre l'ouvrage, pour le polir.

ARBALESTRIERE, f. f., Marine, c'est le poste où combattent les soldats, le long des apostis & des courtois, ordinairement derriere une passevande. V. Apostis, Courtois & Passevande. (Z)

ARBALESTRIERS, f. m., Charpente. Ce font deux pieces de bois dans un cintre de pont, qui portent en décharge sur l'entrait.

ARBALESTRILLE, f. f. eft un inftrument qui fert à prendre en mer les hauteurs du folcil & des aftres.

Cet instroment forme une espece de croix; il est composé de deux parties, la fleche & le marteau . voy. Pl. navig. fig. 12; la fleche A B eft un baton quarré, uni, de même groffeur dans toute fa longueur, d'un bois dur, comme d'ébene, ou autre, ayant environ trois pies de long & fix à fept lignes de groffeur. Le marteau C D eft un morceau de bois blen uni, applani d'un coté, & percé parfaitement au centre d'un trou quarré, de la groffeur de la fleche; au moyen de ce trou, il s'ajuste sur la fleche où il peut gliffer en avant ou en arriere ; il est beaucoup plus épais vers le trou, afin qu'il se ferme sur la fleche, & qu'il lui soit toujours perpendiculaire. On pourroit en cas de nécessité se contenter d'un feul marteau : mais comme on verra plus bas, il eft bon d'en avoir plufieurs; ils sont au nombre de quatre. Voici la mantere d'observer. On fait entrer le marteau fur la fleche, de façon que le coté uni regarde sa partie A, où l'on pofe l'ail; l'ail étant au point A, on regarde ensuite l'aftre par l'extrémité supérieure du marteau; & par l'extrémité inférieure D, l'horizon ; fi l'on ne peut les voir tous les deux à la fois, on fait avancer ou reculer le marteau jusqu'à ce qu'on en vienne à bout. Ceci une fois fait, l'observation sera achevée, & les deux raions vispels, qui vont de l'œil à

l'astre & à l'horizon, formeront un angle égal à la hauteur de l'aftre. On observe de la même maniere l'angle que font deux aftres entr'eux, en pointant à l'un par l'extrémité du marteau C, & à l'autre, par l'extrémité D; en consequence de cette façon d'observer, on divise la fleche de la maniere suivante. la place fur un plan, figure 13; & par l'extrémité A, qui eft celle où on applique l'œil, on éleve une perpendiculaire A P, égale à la moitié du marteau : du point P, comme centre . & du raion A P, on décrit un quart de cercle, que l'on divise en demi-degrés, & on tire depuis le 15d. jufqu'au 90 d., par tous les points de division, des raions du centre P à la fleche AF; les points où ces raions la couperont, seront autant de degrés. On marquera les 90 d. à une distance du point A, égale à la moitié C E du marteau ; les autres angles se trouveront fuccessivement, en marquant fur la fleche le nombre de degrés d'un angle double du complément de l'angle E P A; alors le marteau se trouvant sur un de ces degrés, indiquera la hauteur de l'aftre : car fi on le suppose en E, & que du point A, & par les points C & D, on tire des rajons visuels qu'on suppose dirigés vers l'aftre & à l'horizon , il eft clair que l'angle C A D sera double de l'angle CA E: mais cet angle CA E est égal à l'angle PEA; puisque les triangles PAE, AC E, font égaux & semblables , les angles P A E, A E Cétant droits , le coté A E commun , & les cotés AP , C Eégaux ; ainfi l'angle CAD sera double est de l'angle PEA; mais cét angle PEA est le com-plement de l'angle APE; par conséquent , l'angle marqué fur la fleche fera toujours égal à l'angle formé par les raions visuels. De plus, on voit qu'il falloit diviser le demi - cercle en demidegrés, puisque chaque angle, formé par les raions visuels, est double du complément de l'angle E P A; il est clair, par cette façon de diviser la fleche, qu'en approchant de 90 d., les degrés deviennent plus petits ; & qu'au contraire, en s'en éloignant, ils deviennent plus grands; conféquemment, qu'il faut donner au marteau une certaine longueur, pour que les degrés vers E soient dittincts : mais fi le marteau eft grand, cela donnera une

trop grande longueur à la fleehe; c'eft ! pourquoi au lieu d'un seul marteau, on en a quatre, comme on a dit plus haut, autast que de faces : & ces marteaux, étant plus grands les uns que les autres servent à observer les différens angles. Par exemple, le plus grand fert pour les angles au dessus de 40 d.; celui d'ensuite, pour ceux au-deffns de 20; le troifieme, pour ceux au-deffus de 10; & enfin le quatrieme, pour les plus petits angles. Il est inutile de dire que chaque marteau a sa face particuliere, & qu'elle est divifée comme nous venons de l'expliquer. Il y a encore une autre façon d'observer avec cet instrument, qui est plus fure & plus exacte, parce que l'on n'eft obligé que de regarder un feul objet à la fois; cela se fait de la maniere suivante. On ajuste le plat du grand marteau dans le bout de la fleche A fig. 14, de forte que le tout foit à l'uni; enfuite on palle dans la fleche le plus petit des marteaux qui a une petite traverse M d'ivoire, son coté plat étant tourné suffi vers le bout A; & l'on ajoute une vifiere au bout d'en-bas D du marteau C, c'eft - à - dire , une petite piece de cuivre, on autre métal, qui ait une petite fente.

L'arbalestrille ainsi préparée, comme le montre la figure, on tourne le dos à l'aftre, & on regarde l'horizon fentible par la viliere D, & par-dessous la traverse M du petit marteau : en regardant ainfi par le raion vifuel D M, on approchera on on reculera le petit marteau, jufqu'à ce que l'ombre du bout C du grand fe termine fur la traverle M, à l'endroit qui tépond au milien de la groffeur de la fleche. Alors le petit marteau marquera fur la fleche les degrés de hauteur du foleil ; ce qui eft fensible , puisque l'angle , forme par l'ombre qui tombe fur le petit marteau, & par le raion visuel D M, est egal al'angle que l'on auroit, si observant par devant, l'œil étant en A, le grand marteau fe trouve au point M.

Tel est l'instrument dont on s'est servi long-temps en mer, malgré tous ses détauts. Car, 1°. Sans les détailler tous, il est sur que, quelqu'attention que l'on apporte dans la division de l'instrument, elle est toujours fort imparfaite. 2°. Etant de bois, & d'une certaine longueur, il est toujours à craindre qu'il ne travaille & ne se déjette; & ensin il est fort difficile de s'en servir avec précision: on compte même généralement qu'il ne vaut rien pour les angles au dessus de 60 d. Ainsi on doit absolument l'abandonner, sur-tout depuis l'instrument de M. Hadley, si supérieur à tous ceux qui l'ont précédé. Voyez INSTRUNENT de M. Hadley.

L'arbalestrille a eu différens noms, comme radiometre, raion astronomique, bàton de Jacob, & verge d'or; mais arbalestrille est aujourd'hui le plus en

ulage.

Comme les observations qui se font sur un vaisseau donnent la hauteur du soleil, tantôt trop grande, tantôt trop petite, selon qu'elles se font par devant ou par derriere, & cela à cause de l'élévation de l'observateur au dessus de l'horizon, on est obligé de retrancher plusieurs minutes de l'angle trouvé par l'observation, ou au contraire, d'en ajouter à cet angle. Voy. là-dessus l'article QUARTIER ANGLOIS, à la fin. (T)

\*§ ARBATA, Géogr. Jacrée, c'est un nominatif pluriel qui signise des lieux champètres & incultes. Voyez Calmet, sur le v.23, du chap. v. du prem. liv.

des Machabées.

ARBE, Géog. mod., ville de la république de Venise, dans l'isle de même nom, près des côtes de Dalmatic. Long.

32 , 54 , lat. 44 , 55.

ARBELLE, Géog. anc., ville de Sicile, dont les habitans étoient li fots & fitupides, qu'on difoit à ceux qui en faifoient le voyage, quid non fies Arbellas profectus? Ce qui peut s'entendre de deux façons: que vous serez sot ou que vous serezriche à votre retour! sot, pour avoir vécu si long-temps avec des sots; riche, parce qu'il est facile de faire fortune avec des gens aussi peu sins.

\* Arbelle, Géog. fainte, ville de la haute Galifée, dans le tribu de Nephtali, à l'occident du lac Semachon, où l'on rencontroit des cavernes affreufes, la retraite des voleurs ou des Juifs perfécutés. Hérode le grand en fit boucher quelques-unes, & mettre le feu aux autres: on lit dans Josephe, Antiq. lib. XII. c. xviij, que l'accès en étoit rendu si difficile, par des rochers & des

préciples, qu'on n'y pouvoit presque le border quand on étoit au pié, ni descendre, quand on avoit atteint le sommet. Il ajoute qu'Hérode y sit descendre, dans des coffres attachés à des chaînes de fer, des soldats armés de hallebardes, qui accrochoient & tuoient ceux qui fassoint réstance.

\* ARBELLES, bourg d'Affyrie, fur le fleuve Lycus, célebre par la feconde victoire qu'Alexandre le grand rempor-

ta fur Darius, roi de Perfe.

\* ARBENGIAN, petite ville de la campagne ou de la vallée qu'on appelle Sogde de Samarcand; c'est proprement le territoire de cette ville.

ARBENNE, Hift. nat. ornithol., Lagopus avis. Ald. Cet oifean eft de la grandeur & de la figure du pigeon domeftique, ou peut etre un peu plus grand. Il pele quatorze ences; il a environ un pié trois pouces de longueur . depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue ou des pattes; l'envergure eft d'un pie dix pouces; le bec eft court, noir , & femblable à celui d'une poule, mais un peu plus petit; la partie supérieure est plus longue, & déborde un peu la partie inférieure; les narines sont couvertes par de petites plumes; il y a, au dessus des yeux en place de fourcils, une petite caroncule dégarnie de plumes, faite en forme de croissant, & de couleur de vermillon. On diftingue le male de la femelle par un trait noir, qui commence à la partie supérieure du bec des males. qui paffe au-dela des yeux, & qui finit vers les oreilles : tout le reste du corps est d'une couleur très blanche, à l'exception de la queue; il y a vingt-quatre grandes plumes dans rhaque aile, dont la premiere, ou l'extérieure, est auffi plus courte que la feconde; la feconde est aussi plus courte que la troisieme; les six plumes extérieures ont le tuyau noir: la queue a plus d'une palme de longueur; elle est composée de seize plumes; les deux du milieu font blanches, de même que les barbes extérieures de la derniere plume de chaque coté; toutes les autres plumes font de couleur cendrée noiratre, à l'exception de la pointe qui est blanche; les plumes qui font fur la queue, font aussi grandes que la queue même.

qu'au bout des doigts, de petites plumes molles polées fort près les unes des autres ; ce qui a fait donner à cet oiseau le nom de Lagopus. Les ongles sont trèslongs, & ressemblans à ceux de quelques quadrupedes, tels que le lievre ; ces ongles font de couleur de corne obfoure, ou de couleur de plomb; le doigt de derriere est petit, mais fon ongle est grand & recourbé; le doigt extérieur & le doigt intérieur de devant tienment au doigt du milien , par une membrane ; l'ongle du doigt du milieu est trèslong & un peu creux; fes bords font tranchans; il y a des poils longs & touffus fous les doigts.

On trouve ces oifeaux fur les Alpes . qui sont couvertes de neige pendant la plus grande partie de l'année, & fur d'autres montagnes trés - élevées. On a donné à cet oiseau le nom de perdrix blanche, sans doute parce que sa chair à quelque rapport à celle de la perdrix pour le goût; car l'arbenne eft un oifeau different de la perdrix, quoiqu'il lui reffemble pour la figure & pour la grandeur. Cependant le nom de perdrix blanche a fait croire que l'oiseau dont il s'agit étoit vraiment une perdrix : c'est pour éviter cette équivoque, que je le rapporte fous le nom d'arbenne, qu'on lui a donné en Savoie, comme celus de perdrix blanche. Il seroit à souhaiter que l'on put aimi prévenir les erreurs qui viennent des noms. Willughby, Aldrovande, Ornith. liv. XIII, pag. 145. Voy. OISEAU.

\* ARBERG, Géog., ville de Suiffe, dans le canton de Berne, dans une espece d'isle sur YAar. Long. 24, 45; lat. 47.

ARBEROU, Géogr., nom d'un des canton de la Basse Navarre, qui avec ceux d'Amix, de Cize, de Bassorri & d'Ostabaret, compose tout ce petit royaume, auquel on ne donne environ que dix lieues de longueur & cinq de largeur. (C. A.)

\* ARBI, petit pays de l'Amérique méridionale, près des Andes, entre le Popayan & la nouvelle Grenade.

\* ARBIA, petite riviere d'Italie, qui a fa fource dans le territoire de Florence,

paffe fur celui de Sienne, & fe jette dans l'Ombron.

ARBIENS, Géog., nation d'Afie, dans la Gedrolie, entre l'Indoftan & la Perfe. C'étoit précisément celle qui habitoit les rives de l'Arbis, au voisinage des Orites. Elle avoit aussi une ville du nom d'Arbis, que l'on prend aujourd'hui pour Arabe. Leur pays répond à celui que l'on nomme Send , qui fait partie du Mecran, anciennement la Gedrofie. Il v avoit aussi dans la contrée une chaise de montagnes nommées arbiti montes; ce sont vraisemblablement les monts qui separent les Indes de la Perse, & qui s'étendent depuis Buckar jusqu'à l'embonchure de l'Indus. (C. A.)

ARBITRAGE , f. m. en Droit , eft le jugement d'un tiers, qui n'est établi ni par la loi ni par le magistrat pour terminer un différend, mais que les parties ont choifi elles - mêmes. 1 Voyez AR-

BITRE. (H)

ARBITRAGE, en matiere de change, veut dire une combinaifon on assemblage que l'on fait de plusieurs changes, pour connoître quelle place est plus avantageuse pour tirer & remettre. De la Porte, Science des négocians. V. CHAN-

GE & PLACE.

Samuel Ricard, dans son traité général de commerce, dit que les arbitrages ne font autres qu'un proffentiment d'un avantage considérable, qu'un commettant doit recevoir d'une remise ou d'une traite faite pour un lieu préférablement à un autre.

M. de Montodegni définit l'arbitrage de change, un troc que deux banquiers fe font mutuellement de leurs lettres de change fur différentes villes , aux prix

& cours du change conditionné.

Suivant M. J. P. Ricard, qui a donne une nouvelle édition du traité des erbitrages, l'arbitrage est une négociation d'une somme en échange, à laquelle un banquier ne fe détermine qu'après avoir examiné, par plusieurs regles, de quelle maniere elle lui tournera mieux à compte. M. Savari pense que ces dernieres définitions sont les mêmes pour le fond ; & quant aux regles ou opérations qu'on fuit pour l'arbitrage, il en rapporte un exemple qu'on peut voir dans son ouvrage. Tame I, pag. 693. (G)

ARBITRAIRE, adj. dans un fens général, ce qui n'est pas défini ni limité par aucune loi ou constitution expresse. mais qu'on laisse uniquement au jugement & à la discrétion des particuliers. La punition d'un tel crime est arbitraire. Ce mot vient du latin , arbitrium , volonté. Les loix ou les mesures par lesquelles le Créateur agit, font arbitraires, au moins toutes les loix physiques. Voy. PHYSIQUE, POUVOIR ABBITRAL-BE, DESPOTISME, MONARCHIE, &c. (H)

ARBITRAL, terme de Droit, se dit des décisions, sentences, ou jugemens émanés des arbitres. Voyez ARBITRE & COMPROMIS. Les sentences arbitrales doivent être homologuées en justice, pour acquerir l'autorité d'un jugement judiciaire, & pour pouvoir emporter hypotheque fur les biens du condamné; & lorsqu'elles le sont, elles sont exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

S'il y a quelques difficultés pour l'interprétation d'une fentence arbitrule, c'est aux arbitres qu'il faut s'adresser pour l'interprétation, s'ils font encore vivans; finon il faudra s'en rapporter au juge ordinaire. (H)

ARBITRATEUR, f. m. terme de Droit, eft une espece d'arbitre. V. ARBITRE.

En Angleterre, les parties en litige choififfent ordinairement deux arbitrateurs; & en cas qu'ils ne puissent pas s'accorder, on y en ajoute un troifieme, que l'on appelle arbitre, à la décifion duquel les deux parties fent obli-

gées d'acquiefeer.

Les jurisconsultes mettent une difference entre arbitre & arbitrateur; en ce que, quoique le pouvoir de l'un & l'autre foit fondé sur le compromis des parties, néanmoins leur liberté est différente; car un arbitre est tenu de procéder & de juger suivant les formes de la lei ; au lieu que l'on s'en remet totalement à la propre discrétion d'un erbitrateur : sans être obligé à aucune procédure folemnelle, ou à fuivre le cours des jugemens ordinaires, il peut accommoder à son gré l'affaire qui a été remife à fon jugement, pourvu que ce soit juxtà arbitrium boni viri. (H)

ARBITRATEUR, f. pris adj. , Myth.,

ARB forte qu'il fut constitué le seul arbitre de leurs affaires réciproques.

nom que les pavens donnoient à Jupiter: y il v avoit à Rome un portique à cinq co-Ionnes consacré à Jupiter arbitrateur.

ARBITRATION, f. f. terme de Palais, est une estimation ou évaluation faite en gros , & fans entrer en détail : ainfi l'on dit en ce fens qu'on a arbitré les dépens ou les dommages & intérêts, à telle somme. (H)

· ARBITRE, f. m. en terme de Droit, est un juge nommé par le magistrat, ou convenu par deux parties, auquel elles donnent pouvoir par un compromis de juger leur différend suivant la loi. Voy. JUGE & COMPROMIS.

Les Romains se soumettoient quelquefois à un seul arbitre : mais ordinairement ils en choisifioient plusieurs qu'ils prenoient en nombre impair. Voy. ARBI-

TRAGE. Dans les matieres qui regardoient le public, telles que les crimes, les mariages , les affaires d'état , &c. il n'étoit pas permis d'avoir recours aux arbitres. On ne pouvoit pas non plus appeller d'une fentence on d'un jugement par arbitre; l'effet d'un appel étoit de fulpendre l'autorité d'une jurisdiction, & non pas d'un pacte, d'un convention ou d'un contrat. Voy. APPEL. Chez les modernes il y a ordinairement différentes fortes d'arbitres; quelques-uns font obligés de procéder suivant la tigueur de la loi, & d'autres font autorifés par les parties mêmes à s'en relacher, & a fuivre l'équité naturelle. Ils font appellés proprement arbitrateurs. Voy. ARBITRATEUR.

Les uns & les autres sont choisis par les parties: mais il y en a une troisieme sorte qui font des arbitres nommés par les juges, lesquels sont toujours tenus de juger fuivant la rigueur du droit.

Justinien , L. ult. c. de recept. , défend absolument de prendre une femme pour arbitre, comme jugeant qu'une pareille fonction n'eft pas hienfeante au fexe: néanmoins le pape Alexandre III confirma une sentence arbitrale donnée par une reine de France. Le cardinal Wolsey fut envoyé par Henri VIII à François premier, avec un plein pouvoir de negocier, faire & conclurre tout ce qu'il jugeroit convenable à ses intérets; & François premier lui donna le même pouvoir de son coté: de

Les arbitres compromissionnaires doivent juger à la rigueur auffi bien que les juges . & sont obligés de rendre leur jugement dans le temps qui leur est limité .. fans pouvoir excéder les bornes du pottvoir qui leur est prescrit par le compromis : cependant fi les parties les ont autorifés à prononcer selon la bonne fai & fuivant l'équité naturelle, fans les astreindre à la rigueur de la loi, alors ils ont la liberté de retrancher quelque chose du bon droit de l'une des parties pour l'accorder à l'autre, & de prendre un milieu entre la bonne foi & l'extrême rigueur de la loi.

Les actes de société doivent contenir la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui penvent survenir entre affociés; & fi cette claufe étoit omile, un des affeciés en peut nommer ; ce que les autres sont tenus pareillement de faire, autrement il en doit être nommé par le juge pour ceux qui en font refus.

En cas de decès ou d'une longue absence d'un des arbitres, les affociés en peuvent nommer d'autres, finon il doit y être pourvû par le juge pour les refufans.

Quand les urbitres sont partagés en opinions, ils peuvent convenir de fur-arbitres sans le confentement des parties; & s'ils n'en conviennent , il en eft nommé par le juge. Pour parvenir à faire nommer d'office un sur-arbitre, il faut présenter requête au juge, en lui expofant la nécessité d'un fur arbitre, attendu le partage d'opinion des arbitres; & l'ordonnance du juge sur ce point doit être fignifiée à la diligence d'une des parties aux arbitres, en les priant de vouloir procéder au jugement de leur différend. Les arbitres peuvent juger fur les pieces & mémoires qui leur font remis sans aucune formalité de justice ; non obstant l'absence de quelqu'une des parties.

Tout ce qui vient d'être dit a lieu à l'égard des veuves, héritiers & ayans caule des affociés, & est conforme aux articles 9, 10, 11, 12, 13, & 14 du titre jv. de l'ordonnance de 1673.

Dans les contrats ou polices d'affurance.

il doit y avoir une clause par laquelle les parties se soumettent aux arbitres en cas de contestation. Article 3. du titre vi. du liv. III. de l'ordonnance de la Marine, la mois d'Août 1681.

On peut appeller de la fentence des arbitres, quand même il auroit été convenu lors du compromis qu'on n'ap-

pelleroit pas. (H)

ARBITRER, v. act. c'est liquider, estimer une chose en gros, sans enter dans le détail; ainsi l'on dit: des amis communs ont arbitré à une telle somme le dépérissement de ces marchandiles. (G)

ARBITRIO, musiq. Voy. CADENZA,

musiq. (S)

ARBOGEN ou ARBO, Géog., ville de Suede dans la province de Westmanie, sur la riviere de même nom.

\* ARBOIS, Géog., petite ville de la Franche - Comté, entre Salins & Poli-

gnv. Long. 23. 30; lat. 46, 55.

ARBOLADE, f. f. c'est, en terme de Cuisne, le nom d'un flanc sait avec le beurre, la crème, les jaunes d'œufs, le jus de poiré, le sucre & le sel. Voyez le Cuisnier François.

\* ARBON, Géog. anc. & mod., ville de Sniffe, sur le bord méridional du lac de Constance, dans le Turgow. Long.

27, 30; lat. 47, 38.

ARBORER un mat, Marine, c'est mater ou dresser un mat sur le vaisseau. Le mat de hune est arboré sur le grand mât. On se sert dans la manœuvre des galeres da mot d'arborer & désurborer, pour dire qu'une galere leve son mestre & le brinquet pour appareiller, où qu'elle démâte & qu'elle abbat ses mâts. Popez Mat, Mestre, Beinquet, Galere, Galere.

Arborer le pavillon, c'est le hisser & le déployer. Voyez HISSER. (Z)

\*ARBORIBÓNZES, f. m. pl., Hift.
mod., prètres du Japon, errans, vagabonds, & ne vivant que d'aumônes.
Ils habitent des cavernes; ils se couvent la tête de bonnets faits d'écorce
d'arbres terminés en pointes, & garnis par le hout d'une tousse de crin
de cheval on de poil de chevre. Ils
sont ceints d'une listere d'étosse grosfiere, qui fait deux tours sur leurs
reins; ils portent deux robes, l'une

fur l'autre ; celle de dessus est de coton, fort courte, avec les demi - manches ; celle de dessous est de peaux de bouc , & de quatre à cinq doigts plus longue; en marchant ils tiennent d'une main un gobelet qui pend d'une corde attachée à leur ceinture, & de l'autre une branche d'un arbre sauvage qu'on nomme foutan, & dont le fruit eft femblable à notre nefle ; ils ont pour chauffure des fandales attachées aux piés avec des courroies, & garnies de quatre fers qui ne sont guere moins bruyans que ceux des chevaux ; ils ont la barbe & les cheveux si mal peignés, qu'ils font horribles à voir. Ils fe mêlent de conjurer les démons : mais ils ne commencent ce métier qu'à 30 ans. Ambaffad. part. I. p. 89 & 90.

\* ARBORICHES, f. m. pl., Hist., peuples que quelques - uns croyent être les habitans de la Zélande; d'autres, d'anciens habitans du territoire voisin de celui de Mastricht: felon Bécan, les Arboriches occupoient le pays qui est entre Anvers & la Meuse.

\* ARBORIQUE, f. m., Hist. mod., nom de peuples que quelques auteurs prétendent être les mêmes que les Armoriques ou Armoricains, Les Arboriques dont le P. Daniel fait mention, habitoient entre Tournai & le Vahal, étoient chrétiens sous Clovis comme la plupart des autres Gaulois, & forte attachés à leur religion. Voyez Armoriques.

\* ARBOURG, Géog., ville de Suisse dans le canton de Berne, dans l'Argow, au bord de l'Aar. Long. 25, 25;

lat. 47 , 10.

ARBOUSES, f. f. fruit de l'arboufier. Les arboufes ressemblent aux fraises, sont rouges étant mûres, d'un goût âpre, & difficiles à digérer. L'arbrisseau qui les porte croit dans les lieux montagneux, & entre dans plusieurs remedes. Voyez l'article suivant. (K)

§ ARBOUSIER, Botan. Jardinage d'agrément, en latin, arbutus; en anglois, straw-berry tree; en allemand,

erdbeerbaum.

Arbuta sufficere... Géorg. Liv. III.

Caractere générique.

Du fond d'un petit calice découpé en cinq parties s'éleve un embryon arrondi, surmonté d'un style environné de dix étamines : le calice supporte une fleur monopétale, semblable à un grelot. L'embryon devient une baie ronde ou ovale, à cinq cellules qui font remplies de petites semences dures.

Especes. 1. Arbousier à feuilles unies, dentelées, à tige droite, ligneuse, à baies polyspermes. . . . Arbre 4.

Arbutus foliis glabris, ferratis, caule erecto arboreo , baccis polyspermis. Mill.

En anglois, the common straw-berry tree.

Variétés de cette espece.

a. Arbousier à fleur double.

- B. Arboufier à fleur rougeatre. y. Arbousier à fleur oblongue, à fruit
- ovale. 2. Arbousier à feuilles unies & entie-

res , à tige droite , ligneuse , a baies polyspermes. . . . . Arbre. 3. Arbutus foliis glabris integerrimis .

caule erecto arboreo; baccis polyspermis. Mill.

The oriental straw-berry tree called adrachne.

3. Arbousier à tiges trainantes , ? feuilles ovales un peu dentelées, fleurs détachées. Arboufier des marais d'Arcadic.

Arbutus caulibus procumbentibus, foliis ovatls Subserratis , floribus sparsis. Linn. Sp. pl. 395. frutex 4.

Swamp arbutus of north America.

4. Arbousier à tiges trainantes , à feuilles rudes & dentelées.

Arbutus caulibus procumbentibus, fo-

liis rugofis serratis. Fl. Lap. 161. frutex 3.

Arbutus with training stalks , and rough famed leaves.

s. Arbousier à tiges trainantes & à feuilles très - entieres.

Arbutus caulibus procumbentibus foliis integerrimis. Fl. Lap. 162. uva urfi, anciennement connu. frutex 5.

Bearberries.

L'Arbousier , no. 1. croît naturellement en Espagne, en Italie, dans l'ile de Corfe, zux lieux pierreux & montagent de son fruit , quoiqu'il soit fade & indigefte. Dant arbuta fylva , dit Virgile ; ce qui prouve que de fon temps on regardoit les arboufes comme une ressource pour les paysans que par conféquent la mifere étoit extrême : elle croit dans les campagnes en proportion de la pompe des cours & des richeffes des grands, & ce n'eft qu'alors qu'on trouve des poètes courtifans qui chantent le bonheur de la vie rurale.

Sans doute que les feuilles de l'arboufier font un très - bon fourage pour les chevres , car Virgile prescrit de leur en donner : & puisque le même auteur dit dans un autre endroit , & que vos rarà viridis tegit arbutus umbra , il paroit que cet arbriffeau s'éleve à une certaine hauteur. Je le trouve dans un catalogue Hollandois au nombre des arbres du troifieme ordres mais comme il fleurit très - jeune , je pense qu'il n'est tout au plus que du quatrieme. Il s'éleve fur une tige un pou torfe, reconverte d'une écorce rougeatre , dont l'épiderme se gerse de bonne heure : les pousses de l'année font de la couleur du corail : il en fort des poils rares & un peu rigides ; elles fupportent des feuilles qui y font attachées par de petits pédicules rouges : les feuilles ont environ trois pouces de long, & un demi dans leur plus grande largeur , elles font oblongues , finement dentées & pointues par le bout : les dents & la pointe font bordées d'un beau rouge.

Les fleurs naissent fur un filet commun en forme de petites grappes; elles font blanches & paroiffent en Novembre & Décembre. C'est alors aussi que les baies de l'année précédente acquierent leur maturité; elles font affez groffes & d'un beau rouge : ces fleurs & ces fruits contrastent à merveille avec le verd gracieux des feuilles dont le deffous eft trèsluifant. Ainfi cet arbre offre une decoration pitoresque & riante , lorsque la campagne est déja dévastée par les approches de l'hiver.

Il nous laisse quelquefois respirer : on aime à profiter d'un rayon de fofeil reflechi par des arbres toujours verds; c'eft le

meme plaifir que reffent un vieillard, lorfqu'une fenfarion un peu vive l'avertit que son existence est près de lui échapper.

L'Arbousier merite une place diftinguer dans les bosquets d'hiver; il aime une terre plus feche qu'humide ; & veut être paré des vents froids : on le plante avec succès à la fin de Septembre. mais il faut le lever en motte autant qu'il elt poffible.

Il s'eleve de semences & de marcottes. Les baies se recueillent en Décembre; on en tire la graine par des lotions, on la fait séener, puis on la conserve dans du sable fin & sec jusqu'en Mars. Alors on la feme dans de petites caisses ou dans des pots emplis de bonne terre légere, fuivant la méthode détaillée dans l'article

CYPRES.

Ces pots on caisses doivent être enterrés dans une couche chaude. Les petits arbousiers se montreront au bout de fix semaines ou deux mois. La premiere & la seconde année on les laissera dans le semis, mais on leur fera passer l'hiver sous des chassis de verre, en leur donnant toutefois autant d'air que le temps pourra le permettre. La seconde année, à la fin de Septembre, on les plantera chacun dans un petit pot, on les mettra l'hiver sous le même abri, & l'été on les enterrera contre une muraille exposée au levant. Au mois de Septembre de la seconde année d'après cette premiere transplantation, on les plantera à demeure. Il conviendra alors de mettre de la menue litiere autour de leurs piés & de les empailler pendant quelques années, depuis le commencement 'de janvier julqu'au to d'avril , selon la méthode détaillée à Particle ALATERNE; mais en donnant de l'air autant qu'il est possible, car cet arbre en a grand befoin. L'urbousier n'est pas fort délicat ; Miller dit qu'il croit naturellement en Irlande : la graine qu'on tireroit de ce pays seroit préférable à celle qu'on fait venir de nos provinces méridionales : les arbres qui en proviendroient s'accoutumeroient plus aisement au climat de la France septentrionale ; la nature auroit fait la moitié des fraix de leur éducation. En Angleterre les urbeufiers ont perdu leurs

feuilles & leurs jeunes branches dans des hivers très-rigonreux : plusieurs perfonnes les ont cru morts & les ont fait arracher; mais ceux qui ont eu plus de patience les ont vu repousser & réparer lenrs pertes en fort peu de temps.

Les variétés de cette espece se perpétuent par les marcottes, ou en les greffant en approche fur l'arbousier commun. Les marcottes se font en Septembre, suivant la methode détaillée dans l'article

ALATERNE.

La variété à fleur double n'a pas beaucoup de mérite ; c'est un godet dans un godet, & ce petit enrichissement s'achette par la privation du bel effet des fruits. Cette variété n'en donne que fort peu.

Il n'en est pas de même de la variété B. Sa fleur, qui eft purpurine à l'extérienr, & qui devient tout à-fait rouge avant de tomber, fait une opposition agréable avec celle de l'arbonsier commun , lorsqu'on entremêle ces deux arbuftes.

La troisieme variété n'a que le mérite d'en être une. C'eft l'espece, no. 3, de M. Duhamel, & c'eft peut être auffi l'espece no. 2. de Tournefort, que M. Duhamel a transcrite, & qui eft auffi fon no. 2. Ainfi, d'une légere variété on auroit fait deux especes , par l'inexactitude des phrases. & pour n'avoir pas éclairé la nomenclature par la culture; elle auroit appris à conftater l'espece par la constance de la graine à la reproduire le plus souvent fans altération, & les variétés par la disposition de leur semence à reitituer l'espece originelle , plutôt qu'à rendre la différence accidentelle qui les caractérife.

L'arboufier no. 2, est de la plus grande beauté par la largeur de ses feuilles & par fa hauteur. Il eft devenu très - rare. On vend fous fon nom, en Angleterre, une variété à feuilles larges, mais dentées. Je trouve aussi cette variété sur un catalogue Hollandois. La véritable adrachne croit naturellement dans la Natolie aux environs de Manachie (l'ancienne Magnelie. ) Cet arbre y est si commun qu'il fournit aux habitans presque tout leur bois de chauffige. Il ne pent reuffie que dans un terrein très - fec, & demande bien plus de protection contre le froid que l'arbousser n' . 1.

Les autres efpeces d'arbbigfier reffem.

blent à l'uva ursi de Tournefort, qui est notre derniere; ce sont de fréles arbrisseaux dont les tiges ne se soutiennent pas.

L'espece n°. 3, est indigene de l'Amérique septentrionale, & sur-tout de l'Acadie: elle y croit dans les marais; ainsi cette plante est fort difficile à entretenir

dans les jardins.

L'arbousier n°. 4, croît en Suisse, en Sibérie & en Laponie, dans la mousse qui couvre certaines terres marécageuses à j'ai lieu de croire, d'après la description qu'on m'a faite d'un fruit que mangent les Lapons, qu'ils le doivent à cet arbousier: c'est le dernier présent de la nature, près d'expirer sous les glaces du nord.

L'uva urf donne un fruit rouge, il croit fur les montagnes en Espagne, & dans quelques autres parties de l'Europe; il ne s'èleve guere qu'à un pied de hauteur. (M. le Baron de Tschoudi.)

ARBRE, f. m. , Hift. nat. bot. Les arbres font les plus élevés, les plus gros, & par consequent les plus apparens de tous les végetaux. Ce sont des plantes ligneuses & durables; elles n'ont qu'un seul & principal tronc qui s'éleve, se divise & s'étend par quantité de branches & de rameaux, dont le volume & l'apparence varient en raison de l'age; du climat, du terrein, de la culture, & principalement de la nature de chaque arbre. En comparant la hauteur & la confistance de toutes les plantes, on va par des nuances insensibles depuis l'hystope jufqu'an cedre du Liban, je veux dire, depuis la plante la plus basse jusqu'à l'arbre le plus élevé depuis l'herbe la plus tendre jusqu'au bois le plus dur. Ainfi, quoique les herbes foient les plus petites des plantes, on auroit pû confondre certaines especes d'herbes avec les arbres, fi on n'étoit convenu de donner les noms d'arbriffeaux & de fous - arbriffeaux (Voy. ARBRISSEAU & SOUS-ARBRISSEAU), aux plantes de grandeur & de confistance movenne entre les herbes & les arbres : cependant il est encore assez difficile de diftinguer les arbres des arbriffeaux. Quelle différence y a - t - il entre le plus petit des arbres & le plus grand des arbriffeaux? Il n'est pas possible de la déterminer précisément : mais on peut dire, en général, qu'un arbre doit s'élever à

plus de dix ou douze piés. Cette hauteur est bien éloignée de celle des chênes ou des fapins, dont le sommet s'éleve à plus de cent piés; c'est pourquoi on peut diviser les arbres en grands, en moyens & en petits arbres; le chêne, le sapin, le marronnier d'Inde, &c. sont du premier rang; l'aune, le chêne verd, le prunier, &c. peuvent être du second; le pécher, le laurier, le nessier, &c. sont du nombre des petits arbres.

Les Botanistes ont rapporté les différentes especes d'arbres à différens genres, qu'ils ont caractérifés comme toutes les autres plantes , par le nombre , la figure & la polition de certaines parties, principalement des fleurs & des fruits ; & dans cet arrangement la plupart ont confondu les herbes avec les arbres. On a mis sous le même ordre ou dans la même fection, la capucine avec l'érable , la filipendule avec le poirier . le pourpier avec le tilleul , Gc. Ces methodes pourroient donner une fauffe idée de certains arbres lorsqu'on voit sous le même genre, c'est - à - dire, fous un nom commun avec des plantes qui ne font que des fous - arbriffeaux : par exemple, le chêne & le faule font deux grands arbres ; cependant , felon les méthodes de Botanique , il y a des chénes & des faules nains. Les méthodiftes qui se font fi peu de scrupule de changer les noms des plantes les plus nutés, & qui leur en substituent de nouveaux à leur gré. devroient bien plutôt donner à certains arbrisseaux des noms différens de ceux que portent de grands arbres ; par ce moyen on ôteroit toute équivoque dans la fignification du mot arbre, antrement on ne s'entend pas : car on a nécessairement l'idée d'un arbre lorsqu'il s'agit d'un chêne ou d'un faule ; cependant pour se préter aux conventions des méthodiftes, & pour le faire à leur langage, il faut prendre de petits arbriffeaux pour des chênes & pour des faules , & donner le nom d'arbre à des plantes que l'on ne doit regarder que comme des fous - arbriffeaux. Toute methode arbitraire nous induit nécellairement en erreur : celle que M. de Tournefort a donnée pour la distribution des plantes, est une des meilleures que nous

neus ayons fur cette matiere ; il a senti le ridicule des méthodistes, qui mêlent indifféremment les herbes & les arbres, & ila tâché de l'éviter en rangeant les arbres de les arbrisseux dans des classes particulières: cependant comme sa méthode est arbitraire, il a été obligé pour la suivre de s'éloigner quelquesois de l'ordre naturel: par exemple, en réunissent sous le même genre l'yeble avec le surran, l'althea frutex avec la guimanve, & c. La nature se refusera toujours à nos conventions; elle ne s'y soumettra janzis, pas même à la meilleure des méthodes arbitraires. Voyez MÉTHODE.

Les jardiniers & tous ceux qui ont cultivé des arbres, n'ont donné aucune attention aux calices & aux pétales, ni aux piftils & aux étamines des fleurs : mais ils ont observé soigneusement la nature des différens arbres, pour favoir la façon de les cultiver; ils se sont efforcés de multiplier ceux qui méritoient de l'ètre par la qualité du bois , la bonté des fruits, la beauté des fleurs & du feuillages. Auffi ont-ils diftingué les arbres en arbres robustes & en arbres délicats, arbres qui quittent leurs fenilles , arbres toujours verds, arbres cultivés, urbres de forêt , arbres fruitiers , arbres d'avenues, de bosquets, de palissades, arbres fleuriffans , &c.

Tous les arbres ne peuvent pas vivre dans le même climat: nous voyons que pour les arbres étrangers, le climat eften France le plus grand obstacle à leur mul-iplication; il y a peu de ces arbres qui se refusent au terrein, mais la plupart ne peuvent pas résister au froid. La serre & l'étuve sont une foible ressource pour supplier à la température du climat, les arbres délicats n'y végetent que languisfamment.

Les arbres qui quittent leurs feuilles sont bien plus nombreux que ceux qui sont toujours verds; les premiers croiffent plus promptement & se multiplient plus aisément que les autres, parmi lesquels d'ailleurs il ne s'en trouve qu'un très-petit nombre dont le fruit soit bon à manger.

On ne seme pas toujours les arbres pour les multiplier; il y a plusieurs autres fasons qui sont préférables dans certains eas. Lagresse perfectionne la fleur & le

Tome III. Part. I.

fruit : mais c'eft aux dépens de la hauteur & de l'état naturel de l'arbre. La bouture oft une voie facile, qui réuflit plus communément pour les arbriffeaux que pour les arbres. Le rejeton est un moyen fimple & prompt; mais il n'y a que de petits arbres, & des plus communs, qui en produifent. Enfin la branche couchée, la marcotte ou le provin, est un autre expédient que l'on employe pour la multiplication ; c'est celui qui convient le moins pour les grands arbres. Ceux qu'on multiplie de cette façon pechent ordinairement par les racines, qui sont trop foibles, en petite quantité, & placées le plus souvent d'un seul coté. On ne parle pas ici de la multiplication par les racines & par les feuilles, qui est plus curieuse qu'utile. Tous les arbres cependant ne le prêtent pas à toutes ces façons de les multiplier; il y en a qui ne réuffiffent que par un feul de ces moyens, & ce n'est pas toujours celui de la graine : beaucoup d'arbres n'en produisent point dans les climats qui leurs font étran-

Les arbres des forêts ne sont pas les mêmes par - tout; le chêne domine plus généralement dans les climats tempérés & dans les terrains plats; on le trouve auffi dans les coteaux avec le hêtre fi le terrein est crétacée, avec le châtaignier s'il est fablonneux & humide, avec le charme par - tout où la terre est ferme & le terrein pierreux : par - tout où il y a des sources, le frêne vient bien. Les arbres aquatiques, tels que le peuplier , l'aune , le faule , Se. fe trouvent dans les terreins marécageux; au contraire, les arbres réfineux, comme font les pins , le sapin , le melese , &c. font fur les plus hautes montagnes, €c.

On distingue en général les arbres fruitiers qui portent des fruits à noyau, de ceux dont les fruits n'ont que des pepins. On s'efforce continuellement de les multiplier les uns & les autres; mais c'est moins par la semence, qui donne cependant de nouvelles especes, que par la gresse qui perfectionne le fruit. C'est par le moyen de la taille, l'opération la plus difficile du jardinage, que l'on donne aux arbres fruitiers de la durée, de l'abondance & de la propreté. Les ar-

bres d'ornement servent à former des avenues & des allées, auxquelles on employe plus ordinairement l'orme, le tilleul, le chataigner, le peuplier, l'épicéas, le platane, qui est le plus beau & le plus convenable de tous les arbres pour cet objet. On employe d'autres arbres à faire des plantations, à garnir des bolquets, à former des portiques, des berceaux, des paliffades, & à orner des plates - bandes , des amphithéatres , des terraffes , &c. Dans tous ces cas la variété du feuillage, des fleurs & des formes que l'on donne aux arbres, plait aux yeux & produit un beau spec-tacle, si tout y est disposé avec gout. Voyez PLANTE. (1)

Le jardinier s'occupe de l'arbre de cinq manieres principales: 1°. du choix des arbres: 2°. de la préparation qu'il est à propos de leur donner avant que de les planter: 3°. de leur plantation: 4°. de leur multiplication: 5°. de leur entretien. Nous allons parcourir les regles générales que l'on doit observer dans la plupart de ces occasions; & nous sinirons cet article par quelques observations plus curieuses qu'importantes qu'on a faites sur les arbres.

1°. Du choix des arbres. Prenez plus de poiriers d'automne que d'été, & plus d'hiver que d'automne : appliquez la même regle aux pommiers & aux autres arbres, mutatis mutandis; ceux qui donnent leur fruit tard, relativement aux autres de la même espece, sont préférables. Gardez - vous de prendre les poiriers qui auront été greffés sur de vieux amandiers, de quatre à cinq pouces: rejetez ceux qui auront plus d'un an de greffe. Les premiers, pour être bons, doiventavoir trois ou quatre pouces. Les arbres greffés fur coignaffier, font les meilleurs pour des arbres nains : prenez les jeunes arbres avant trois ans ; trop jeunes, ils seroienttrop long-temps à se mettre en buisson; trop vieux, on n'en obtiendroit que des productions chétives : rejetez les arbres monffus, noueux, gommes, rabongris & chancreux. Que ceux que vous préférerez ayent les racines faines & belles : que la greffe en ait bien recouvert le jet ; qu'il foient bien fournis de branches par le bas; qu'ils foient de belle venue. Les pe-

ehers & les abricotiers doivent avoir été greffes d'un an seulement. Il fuffira que les pommiers greffes sur paradis, avent un pouce d'épaisseur. Pour les arbres de tige , il n'en feront que mellleurs s'ils ont quatre à cinq ponces d'épaisseur sur fept à huit pieds de haut. Prenez, si vous étes dans le cas de les choifir fur pied, ceux qui auront pouffe vigoureusement dans l'année, qui vous paroitront fains, tant à la feuille qu'à l'extrémité du jet, & qui auront l'écorce unie & luifante. Les pechers qui auront plus d'un an de greffe, & qui n'ont point été recépés en bas, font mauvais. Il en est de même de ceux qui par bas ont plus de trois pouces, ou moins de deux de groffeur, & de ceux qui font greffes fur des arbres de quatre à cinq pouces. Que les nains ou a bres d'espaliers foient droite; d'un feul brin ou d'une feule greffe , qu'ils foient fans aucune branche par bas, qu'on y apperçoive seulement de bons yeux. Que fi l'on ne choisit par les arbres fur pied , mais arrachés, outre toutes les observations précédentes, il faut encore veiller à ce qu'ils n'ayent point été arrachés depuis trop long-temps; ce qui fe reconnoitra à la fécherelle du bois & aux rides de l'écorce : s'ils ont l'écorce bien écorchée . l'endroit de la greffe étranglé de la filaffe, la greffe trop baffe, laiffez-les, fi fur-tout ce font des pechers. Examinez particuliérement les racines ; que le nombre & la groffeur en soient proportionnés à l'âge & à la force de l'urbre ; qu'il y en ait une au moins àpeu-près de la groffeur de, la tige; les racines foibles & chevelues marquent un arbre foible; qu'elles ne foient ni feches, ni dures, ni pourries, ni écorchées, ni éclatées, ni rongées: distinguez bien les jeunes racines des vieilles, & exigez ferupuleusement que les jeunes ayent les conditions requifes pour être bonnes : les jeunes racines sont les plus voifincs de la furface de la terre, rougeatres & unies aux poiriers, pruniers, fanvageons, &c. blanchatres aux amandiers, jaunatres aux muriers, & rougeatres aux cerifiers.

2°. De la préparation des arbres à planiter. Il y a deux choses à préparer, la tête & le pied. Pour la tête, que l'arbre

foit de tige, qu'il foit nain, comme on l'a fort affoibli en l'arrachant, il faut 1º. lui ôter de fa tête à proportion des firces qu'il a perdues. Il y en a qui different jufqu'au mois de Mars à décharger un arbre de sa tête; d'autres font cette opération des l'automne & tout en plantant l'arbre , observant de maftiquer le haut des branches coupées ; an qu'elles ne souffrent pas des rigueurs du froid. 2'. Il faut lui ôter de la tête, selon l'usage auquel on le destine. Si l'on veut que l'arbre faffe fon effet par bas, comme on le requiert des buissons & des espaliers, il faut les couper courts; au contraire, fi l'on veut qu'ils gagnent en hauteur. Voyez à l'article TAILLE, toutes les modifications que doit comporter cette opération. Mais on ne travaille guere à la tête des arbres, qu'on n'ait opéré fur les ra-

cines & au pié.

Quant aux racines, féparez-en tout le chevelu le plus près que vous pourrez, à moins que vous ne plantiez votre urbre immédiatement après qu'il a été arraché. L'action de l'air flétrit très-promptement ces filets blancs, qu'il importe de conserver fains , mais qu'il n'importe pas moins d'enlever & de détacher, pour pen qu'ils foient malades. La foufraction de ce chevelu met les racines à dicouvert, & expose les bonnes & les mauvailes. Voyez fur le caractere des racines, ce que nous avons dit à la fin de l'article précédent; féparez les mauvailes, & donnez aux bonnes leur jufte longueur. La plus longue raoine d'un arbre nain n'aura pas plus de huit à neuf pouces; celle d'un arbre de tige n'aura pas plus d'un pié. Laissez si vous voulez un peu plus de longueur à celles du murier & de l'amandier, en général aux racines de tout arbre qui les aura ou fort molles ou fort feches. Deux on quatre pouces de longueur fuffiront aux racines moins importantes que les racines maîtreffes. C'est affez d'un feul étage de racines , fur - tout fi elles sont bien placées. Des racines sont bien placées, quand elles fe diftribuent du pie circulairement, & laiffant entr'elles à-peu-près des intervalles égaux., enlotte que les arbres se tiendroient droits lans être plantés, fur-tout pour ceux qui

font destinés au plein - vent; cette condition n'est pas nécessaire pour les autres. Ce que nous venons de dire du choix & de la préparation, se réduit à un petit nombre de regles & fimples, que celui qui les aura mifes en pratique quelquefois sera aussi avancé que le jardinier

le plus expérimenté.

3º. De la maniere de planter les arbres. Commencez par préparer la terre: faites - y des trous plus ou moins grands, felon qu'elle est plus ou moins feche. Ils ont ordinairement fix piés en quarré dans les meilleurs fonds; deux piés de profondeur fuffilent pour les poiriers. Séparez la mauvaise terre de la bonne , & ne laissez que celle-ci. Il est très-avantageux de laiffer le trou ouvert pendant plusieurs mois. Labourez le fond du tron : remettez-y d'excellente terre à la hauteur d'un pié, & par-deffus cette terre une couche d'un demi - pié de fumier bien pourri: mêlez la terre & le fumier par deux autres labours : remettez enfuite un fecond lit de bonne terre, un fecond lit de fumier, & continuez ainfi . observant à chaque fois de méler le fumier par des labours.

Si la terre eft humide & n'a pas grand fond, on n'y fera point de trou; c'est assez de l'engraisser & de la labourer. Après cette façon on y placera les racines à la hauteur d'un pie & demi . & à la distance de quatre à cinq en tous fens, avec de la terre de gafon bien hachée : enfoncez votre arbre plus avant, fi votre fol eft fec & fablonneux. vous appliquez un espalier à un mur . que votre trou foit de huit piés de large fur trois de profondeur, & à un demi - pié du mur. Retenez bien encore les regles fuivantes. Le temps de planter est, comme l'on sait, depuis la fin d'octobre jusqu'à la mi-mars. Dans cet intervalle, choisissez un jour sec & doux: plantez volontiers des la faint-Martin, dans les terres seches & légeres; attendez février, & ne plantez que fur la fin de ce mois, fir vos terres font froides & humides : laiffez entre vos arbres, foit espaliers, foit builfons, loit arbres de tige. la diftance convenable reglez à chaque espece ion canton, & dans ce canton la piace à cha-. 13 311t." : ins gnteg all it . 45 :

cun en particulier : disposez vos trous au cordeau: faites porter chaque arbre près de fon trou; plantez d'abord ceux des angles, afin qu'ils vous servent d'alignement; paffez ensuite à ceux d'une même rangée; qu'un ouvrier s'occupe à couvrir les racines à mesure que vous planterez; plantez haut & droit; n'oubliez pas de tourner les racines vers la bonne terre, fi vous plantez an bord d'une allée, que vos principales racines regardent le coté opposé. Quand vos arbres seront plantés, faites mettre deux ou trois pouces de fumier sur chaque pié, recouvrez ce lit d'un peu de terre. Au défaut de fumier, servez - vous de méchantes herbes arrachées. Si la faison est seche pendant les premiers mois d'avril, de mai & de juin, on donnera tous les quinze jours une cruchée d'eau à chaque pié, & afin que le pié profite de cette eau, on pratique-ra à l'entour un fillon qui la retienne. Vous aurez l'attention de faire trépigner la terre de vos petits arbres ; vos espaliers auront la tête panchée vers la muraille : quant à la distance ; c'est à la qualité de la terre à la déterminer, on laisse depuis cinq à six piés jusqu'à dix; onze, douze entre les espaliers, depuis buit à neuf jusqu'à douze entre les buissons, & depuis quatre toiles jus-qu'à sept à huit entre les grands arbres. Il faut dans les bonnes terres laisser plus d'espace entre les arbres que dans les mauvailes, parce que les têtes prennent plus d'étendue. Les arbres qui jettent plus de bois, comme les pêchers, poiriers & les abricotiers, demandent auffi plus d'espace. Si l'on cultive la terre qui est entre les arbres, on éloignera les arbres les une des autres de huit à dix toifes, fur - tout fi ce font des poiriers ou des pommiers ; si l'on ne la cultive pas, quatre à cinq toiles en tous fens fuffiront à chaque arbre. Laillez trois toiles ou environ entre les fruitiers à noyau, foit en tige, foit en buillon, fur-tout fi ce font des cerifiers & des bigarotiers plantés sur meriliers; s'ils ont été greffés sur d'autres ceriliers de racine, ne les espacez qu'à douze ou quinze piés, Les poiriers fur coignaffiers plantés, en buiffon, se disposent de douze en douze piés, à moins que les terres ne foient très-hu-

mider , dans ce cas on les étoigne de quinze à quinze pies. Il faut donner dix-huit piés aux poiriers & pommiers entés sur le franc, & plantés dans des terres légeres & fablonneuses, vous leur en donnerez vingt-quatre dans les terres graffes & humides : c'est affez de neuf piés pour les pommiers entés sur paradis, fi l'on en fait un plant de plufieurs allées; c'est trop si l'on n'en a qu'une seule rangée : il ne leur faut alors que fix piés. Donnez aux pechers, abricotiers & pruniers en espalier , quinze piés dans les terres légeres, dix-huit piés dans les terres fortes; aux poiriers en espalier huit ou dix piés, selon la terre. Ne mettez jamais en contre - espaliers ni bergamotes ni bons - chrétiens ni petit muscat. On peut mêler des péchers de quatre piés de tige, ou environ, de quinze en quinze piés, aux muscats mis en elpaliers, mais que les pêchers que vous entremêlerez ainfi foient plantés sur d'autres pêchers : on peut se servir en même cas de poiriers greffés fur coignalfiers, pourvu qu'il ayent quatre pies de tige. Les châtaigniers, les moyers, les pommiers, & les poiriers mis en avenues, en allées & en routes, demandent une distance de quatre, cinq ou fix toifes , felon la terre ; les ormes & les tilleuls deux ou trois toises; les chênes & les hêtres neuf & dix pies; les pins & les sapins quatre à cinq toises. Quant aux expolitions, nous observerons en général que la plus favorable dans notre climat eft le midi, & la plus mauvaile le nord, que dans les terres chaudes le levant n'est guere moins bon que le midi; enfin que le couchant n'est pas mauvais pour les pêches, les prunes, les poires , &c. mais qu'il ne vaut rien pour les muscats, les chasselats & la vigne.

mulcats, les chalielats & la vigne.

4°. De la multiplication des arbres, & de leur taille. Nous renvoyons le détail de ces deux articles, l'un à l'article TAILLE, l'autreaux art.PLANTE, VÉGÉTATION, VÉGÉTAL, & même à l'article ANIMAL, où l'on trouvera quelques observations relatives à ce sujet. Voyez aussi les articles GREFFE, MARCOTTE, BOURGEON, PINCER, PINCEMENT, &c.

5°. De l'entretien des arbres. Otez aux vieux arbres les vieilles écorces jusqu'au vif; avec la serpe ou une bêche bien tran-

chante, déchargez-les du'trop de bois vers le milieu de février ; coupez-leur la tête à ua pié au - dessus des fourches pour les rajeunir ; faites-en autant à vos espaliers , contre-espaliers, & buissons sur coignasfier & fur franc. Quand ils font vieux ou. malades, ce que vous reconnoîtrez à la couleur jaune de la feuille, faites-leur un cataplasme de forte terre, de crotin de cheval ou de bouse de vache, bien liés ensemble. Quand on coupe des branches. il fant toujours les couper près du corps de l'arbre. Pour cet effet ayez un fermoir, copes FERMOIR. Il y en a qui fur les greffes en fentes & fur les plaies des arbres, aiment mieux appliquer un mélange d'un tiers de cire, d'un tiers de poix réfine, d'un tiers de fuif, le tout fondu ensemble. S'il est nécessaire de fumer les arbres greffes fur franc, faites-les dechausser au mois de novembre d'un demi-pié de profondeur fur quatre à cinq pies de tour , selon leur groffeur ; répandez fur cet espace un demi - pié de haut de fumier bien gras & bien pourri : mais à la distance d'un pié de la tige, & un mois après rejetez la terre sur le fumier en mettant le gason en-dessous. Il y en a qui se contentent de les déchauffer en décembre ou novembre, & de les rechausser en mars, ne leur procurant d'autres engrais que celui de la faifon. N'oubliez pas de nettover la mousse des wires quand il aura plû : cette mouffe eft une galle qui les dévore.

Si le naturalifte a fes distributions d'arbres, le jardinier a aussi les siennes. Il partage les arbres en sauvages, qui ne sont point cultivés, & en domestiques qui le font; cette distribution est rélative à l'avantage que nous en tirons pour la nourriture. En voici une autre qui est tirée de l'origine des arbres. Il appelle arbre de brin, celui qui vient d'une graine, & où le cœur du bois est entier ; & arbre de fciage, celui qui n'est qu'une piece de bois refendu, où il n'y a qu'une partie du cœur, où l'on n'apperçoit meme cette partie qu'à un angle. donne le nom de croffette à celui qui vient de marcotte; de taillis, à celui qui croît fur souche : s'il considere les arbres par tapport à leur grandeur, il appelle les plus élevés, arbres de baute futaie; ceux qui le sont moins, arbres de moyenne futaie; ceux qui font au-deffons de ceuxci, arbres taillis. Joint-il dans fon examen l'utilité à la grandeur, il aura des arbres fruitiers de haute tige & de baffe tige ou nains, & des arbres fruitiers en buiffons , des arbriffeaux on frutex , & des arbustes ou sous - arbrifeanx , suffrutex. S'attache-t-il seplement à cettaines propriétés particulieres, il dit que les péchers le mettent en efpaliers . que les poiriers forment des vergers , que les pommiers donnent des pommeraies, que les abricotiers font en pleisvent, que les châtaigniers font les châtaigneries, les cerifiers les cerifaies, les faules les fauffaies, les ofiers les oferaies, les ormes, les charmes, les tilleuls, les maronniers, les hêtres, les allées; les charmilles & les érables . les palissades ; les chênes & tous les autres arbres, les bois. Quelle foule de dénominations ne verra - t - on pas naître. fi l'on vient à confidérer les arbres coupés & employés dans la vie civile? Mais l'arbre coupé change de nom; il s'appelle alors bois. Voyez Bois.

Des arbres en palissades. Les espaliers se palissent à la mi-mai. On les palisse encore en juillet, pour exposer davantage les fruits au soleil. Voyez Palis-

SER & PALISSADES.

Des arbres à baute tige. Il faut les placer à l'abri des vents du midi , parce qu'au mois de feptembre ces vents les dépouillent de leurs fruits. Pour faire un plant de ces arbres ,: il faut choifir un terrein qui ne foit point battu des vents ni monillé d'eaux croupiffantes. & chercher la quantité d'arbres nécessaires pour l'étendue du terrein , ce qu'on obtiendra par les premiers regles de l'arpentage & de la géométrie ; vous diviserez ensuite votre terrein , vous marquerez l'endroit & l'étendue des trous; & vous acheverez votre plant comme nous l'avons dit ci - deffus : mais comme les arbres paffent ordinairement de la pépiniere dans le plant, 'il y a quelques obfervations à faire fur la maniere de planter les arbres.

Marquez dans votre pépiniere avec une coutile ronde les arbres que vous voulez faire déplanter; marquez-les tous du coté du midi, afin de les orienter de la mêmé façon, car on prétend que cette précaution est utile; marquez-fur du par-

chemin la qualité de l'arbre & du fruit, attachez-y cetre étiquette. & faites arracher. Pour procéder à cette opération. levez prudemment & fans offenfer les racines, la premiere terre, prenez enfuite une fourche, émouvez avec cette fourche la terre la plus profonde: vuidez cette terre émue avec la pelle ferrée, ménagez toujours les racines, Gernez autant que vous le pourrez, plus votre cerne fera ample, moins vous risquerez. Quand vous aurez hien découvert les racines, vous les separerez de celles qui appartiennent aux arbres voilins, vous vous affocierez enfuite deux autres ouvriers, vous agiterez tous ensemble l'arbre. & Farracherez. S'il y a quelques racines qui rélistent, vous les conperez avec un fermoir bien tranchant. C'est dans cette opération que l'on sent combien il est important d'avoit laissé entre ces arbres une jufte distance.

Arbre de haut ou de plein vent, arbre de tige ou en plein air. Toutes ces expressions sont synonymes, & designeut un arbre qui s'éleve naturellement fort haut & qu'on ne rabassic point. Il v a des fruits qui sont meilleurs en plein vent qu'en buisson ou en cspalier.

Arbre nain ou en buison: c'est celui qu'on tient bas, auguel on ne laisse que demi-pié de tige. On l'étage en dedans, afin que la sevese jettant en dehors, ses branches s'étendent de coté, & forment

une boule ou buiffon arrondi.

Arbre en espatier: c'est celui dont les branches sont étendues & attachées contre les murailles, & qu'on a taillé à main ouverte ou à plat: it y a aussi des espatiers en plein air: ils sont cependant taillés à plat; & prement l'air sur deux faces, mais leurs branches sont sonte nues par des échalas disposés en raquette.

Arbre sux franc.: ce sont ceux qui ont été greffés sur des sauvageons venus de pepins, on venus de boutures dans le voisnage d'autres sauvageons; ainsi on dit, un poirier greffé sur franc, '&c.

Arbres en contre-espaliers ou baies d'appui : ce sont des arbres plantés sur tine

ligne paralleleià des cfpaliers.

Observations particulieres sur les arbres. 1°. Le taoine des drivers, même de toute plante en générali, un oltromose Bestoma; d'est-ià que de fait la premiere & principale préparation du suc. De-là il passe, du moins pour la plus grande partie, dans les vaisseaux de l'écorce, & y reçoit une nouvelle digestion. Les arbres creusés & cariés, à qui il nereste de bois dans leurs troncs que ce qu'il en faut précisément pour soutenir l'écorce, & qui cependant vivent & produisent, prouvent assez combien l'écorce est plus importante que la partieligneuse.

2°. Les arbres dont les chenilles ont rongé les feuilles n'ont point! de fruit cette année, quoiqu'ils ayent porté des fleurs, ou du moins n'ont que des avortons : donc les feuilles contribuent à la perfection du fue nourricier. Hist. de

l' Acad. pag. 51, an. 1707.

Les deux propositions précédentes sont de M, de Réaumur : mais la premiere paroit contredite par deux observations rapportées dans l'Hist. de l' Acad. 1709. pag. En Languedoc, dit M. Magnol, on ente les oliviers en écusson, au mois de mai, quand ils commencent d'être en feve, an tronc ou aux groffes bran-Alors on coupe l'écorce d'enviches. ron trois ou quatre doigts tout autour do trope ou des branches, un peu audesfus de l'ente, de sorte que le bois ou corps ligneux est découvert, & que l'arbre ne peut recevoir de nourriture par l'écorce. Il ne perd pourtant pas encore les feuilles, elles font nourries par le suc qui est déja monté. Ce qu'il v a de remarquable, c'est que l'arbre porte dans cette année des fleurs & des fruits au double de ce qu'il avoit coutume d'en porter. Ensuite les branches au-deffus de l'ente, étant privées du fue qui doit monter par l'écurce, meurent, & les rejetons qui fortent de l'ente, font un nouvel arbre: il paroit de là que le fuc qui monte par l'écorce n'est pas celui qui fait les fleurs & les fruits, que c'eft done celui qui a paffé par la moëlte & qui y a été préparé, que la quantité du fue qui devoit naturellement paffer par la moelle a été angmenté de celui qui ne pouvoit plus paffer par l'écorce. & que d'oft - là ce qui a caulé la multiplication des fleurs & des fruits, En effet, ajoute M. Magnol, la moelle des plantes eft , comme celle des animaux'; un amas de vélicules, qui parolfient deftinées à filtrer & à travailler un luc plus finement qu'il ne feroit nécessaire pour la seule nourriture du bois, & les plantes qui ont beaucoup de moëlle, comme le rosier, le troësne, le lilas, ont austi beaucoup de fleurs & de graines : dans les plantes férnlacées, la moelle monte de la tige jufqu'à semence; & les longues femences du myrrhis odorata, n'étant pas encore mûres, ne sont visiblement que de la moëlle.

Un orme des Tuilleries, qui à l'entrée du printemps de 1708 étoit entiérement dépouillé de son écorce depuis le pié jusqu'aux branches, ne laissa pas de pouffer la feve dans toutes fes parties, & d'entretenir ses feuilles pendant tout l'été suivant, cependant avec moins de vigueur que les autres ormes. Le premier jardinier le fit arracher en automne, persuadé qu'il ne pouvoit plus subfifter à l'avenir. C'est dommage , dit M. de Fontenelle, qu'on ne l'ait pas laiffe vivre autant qu'il auroit ph : mais les intérêts de la physique & ceux de la beauté du jardin se sont trouvés différens. M. Parent a montré à l'académie une atteftation de M. Dupuis (c'étoit le premier jardinier ) qui méritoit en effet d'être bien certifiée , car on a cru julqu'à présent l'écorce beaucoup plus nécesszire à la vie des plantes. démie avoit donc alors changé d'avis, & ne pensoit pas sur ce point en 1709 comme en 1707.

3°. Un arbre abandonné à lui - même , pousse à une certaine hauteur un certain nombre de branches plus ou moins grand, par exemple 2, 3, 4, 5, felon l'espece, le sol, l'exposition & les autres circonstances. Si ce même arbre est cultivé par l'amendement de la terre, par le labour du pié de l'arbre, & par l'arrosement durant les sécheresses, il poulfera peut-être un plus grand nombre de branches & de rameaux; mais la culture par le retranchement d'une partie de fes branches, contribue plus qu'aucune antre industrie à la multiplication : de forte qu'on peut dire, que plus on retranche de cette forte de corps vivans julqu'à un certain point, plus on les

multiplic.

Cela montre deja combien font abondantes les ressources de cette forte d'ètres vivans; car on peut dire que depuis l'extrémité des branches jusqu'au pié de l'arbre, il n'y a presque point d'endroit , fi petit qu'on puille le défigner, où il n'y ait une espece d'embryon de multiplication pret à paroître, des que l'occasion mettra l'arbre dans la nécessité de mettre au jour ce qu'il tenoit en referve.

Si l'on n'avoit jamais vu d'arbre ébranché jusqu'à sa racine, on croiroit qu'un arbre en est estropie sans ressource & n'est plus bon qu'à être abattu, pour être débité en charpente ou mis au feu. Cependant fi un orme , ou un chene , ou un peuplier , en un mot un arbre dont la tige s'étend affez droite du pié à la cime, est ébranché de bas en haut, il pouffera depuis le collet des branches retranchées jusqu'à la cime de la tige. de toutes parts, un nombre infini de bourgeons, qui poussant des jets de tous cotés ferent d'un tronc haut de trente à quarante piés, comme un gros bouquet de feuilles, fi touffit qu'à peine verrat-on le corps de l'arbre.

Si l'on n'avoit jamais vu d'arbre étêté par un tourbillon de vent, ou par le. retranchement exprès de son tronc au collet des branches , il n'y a personne qui ne regardat durant fix mois , un arbre mis en cet état, comme un tronc mort & inhabile à toute génération ; cependant cet arbre étêté repoussera du tronc au-dessous de l'endroit où il avoit poussé ses branches, un grand nombre de jets, ou au couronnement, ou vers le couronnement.

On en peut dire autant des arbres conpés à rase terre ; car ils repoussent autant & plus qu'à toute hauteur: c'eft ce qui fait les arbres nains, en buiffon on en espalier , entre les fruitiers , & le taillis entre les fauvageons. Voyez mém. de l'acad. an. 1700, pag. 140. Je rappelle ces faits, ann qu'on se détermine à réfléchir un peu plus fur cette réproduction. & à en tirer plus davantage encore qu'on n'a fait jufqu'à present, soit pour l'ornement des jardins, foit pour l'utilité du jardinier.

4º. Comme il est nécessaire que les, bois aient une certaine courbure pour. la bonne & facile construction des vaiffeaux, il y a long - temps que l'on a proposé de les plier jeunes dans les forêts : mais il ne paroît pas que jusqu'à présent on ait suivi cette idée : seroit-ce qu'elle

eft d'exécution difficile ?

50. Dans les environs de Paris. M. Vaillant comptoit, en 1700, jufqu'à 137 especes de mousses ou plantes parafites, qui font dans le regne végétal ce que les insectes sont dans le regne animal. Toutes ces plantes sucent la seve des arbres par une infinité de petites racines ; & c'est une forte de maladie pédiculaire, dont il feroit très - important de les guérir. Pour cet effet, l'expédient le plus simple qui se présente, feroit de la racler, fur-tout dans un temps de pluie, comme nous l'avons prescrit plus hant : mais outre que cette opération seroit longue dans bien des cas, elle scroit dans tous très-imparfaite : c'est - là ce qui détermina M. de Ressons à propofer à l'académie , en 1716 , un moyen qu'on dit être plus court & plus fur : c'est de faire avec la pointe d'une ferpette, une incision en ligne droite. qui pénetre au bois, depuis les premieres branches jufqu'à fleur de terre , cette longue plaie se referme au bout d'un certain temps , après quoi l'écorce est toujours nette & il n'y vient plus de mousse. Le temps de cette opération est depuis mars julqu'à la fin d'avril. En mai, l'écorce auroit trop de seve & s'entr'ouvriroit trop. Ce remede a été fuggéré à M. de Ressons d'une maniere singuliere; il s'appercut que les noyers, auxquels c'est la coutume en Bourgogne de faire des incisions, n'avoient point de lepre, & il conjectura qu'ils en étoient garantis par cette opération. Voyez dans les Mémoires de l'Académie , année 1716. pag. 31. de l'Histoire, le rapport qu'il y a entre le remede & le mal.

6°. Pour peu qu'on ait fait attention à l'état des arbres qui forment les forêts, on aura remarqué que ceux qui font plus près des bords font confidérablement plus gros que ceux qui font plus proches du milieu, quoiqu'ils foient de même âge; il s'enfuit, dit M. de Réaumur, dans un mémoire fur l'amélioration de nos forêts, que quand on n'a pas une grande quantité de terrein où l'on puisse élever des arbres en futaie, il est plus avantageux de les laisser élever sur des listeres

longues & étroites, que de laisser élever la même quantité d'arbres sur un terrein plus large & moins long. Voyez Mém. de l'acad. an. 1721, pag. 271.

70. Le rigoureux hiver de 1709, dont la mémoire durera long-temps, fit mourir par toute la France un nombre prodigieux d'arbres : mais on remarqua, dit M. de Fontenelle . Hift. de l'acad. 1710. pag. 59, que cette mortalité ne s'étendoit pas fur tous indifféremment : ceux qu'on auroit jugé en devoirêtre les plus exempts par leur force, y furent les plus fujets. Les arbres les plus durs, & qui confervent leurs feuilles pendant l'hiver, comme les lauriers, les cyprès, les chênes verds , &c. & entre ceux qui font plus tendres, comme les oliviers, les chataigniers, les noyers, &c. ceux qui étoient plus vieux & plus forts moururent presque tous. On chercha dans l'académie la cause de cette bizarrerie apparente ( cela suppose qu'on s'étoit bien affuré de sa réalité ); & M. Cassini le fils en donna une fort fimple à l'égard des vieux arbres. Il dit avoir remarqué que le grand froid avoit détaché leur écorce d'avec le bois, de quelque maniere que cela fût arrivé. effet, il est bien naturel que l'écorce foit plus adhérente au bois dans les jeunes arbres que dans les vieux, beaucoup plus remplis de fucs , & de fucs huileux. M. Chomel en imagina une autre raifon. M. Homberg tenta auffi d'expliquer le même phénomene. Voyez leurs conjectures dans les Mémoire de l'académie.

Quoiqu'il en soit, il est constant que plusieurs arbres qui sembloient avoir échappé à ce cruel hiver parce qu'ils repousérent des branches & des seuilles à la seve du printems, ne purent prositer de celle de l'automne, & périrent tout-à-fait. Quand on les coupoit, on les trouvoit plus noirs & plus brûlés dans le cœur, que vers l'aubier & vers l'écorce; le cœur, qui est plus dur, avoit été plus endommagé que l'aubier. & il étoit déja mort, que l'aubier conservoit

encore un petit refte de vie.

8°. Dans plusieurs arbres fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, les châtaigniers, & généralement dans ceux qui en imitent le port, tels que sont les

noyers, les chênes, les hétres, la base de la touffe affecte toujours d'être parillele au plan d'où fortent les tiges, foit que ce plan foit horizontal ou qu'il ne le foit pas, foit que les tiges ellesmêmes foient perpendiculaires ou inclinées fur ce plan ; & cette affectation eft li conftante , que fi un arbre fort d'un endroit où le plan foit d'un coté horizontal, & de l'autre incliné à l'horizon, la base de la touffe se tient d'un coté horizontale, & de l'autre s'incline à l'horizon autant que le plan. C'est M. Dodart qui s'eft le premier apperçu de ce phénomene extraordinaire, & qui en a recherché la cause.

Nous ne rapporterons point ici les conjectures de M. Dodart, parce que nous ne défespérons pas qu'onn'en forme quelque jour de plus vraisemblables & de plus heureuses; & que ce seroit détourner les esprits de cette recherche, que de donner quelque satisfaction à la curiosité. Quand la solution d'une difficulté est éloignée, notre paresse nous dispose à prendre pour bonne la première qui nous est présentée: il suffit donc d'avoir appris le phénomene à ceux

qui l'ignoroient.

9°. Tout le monde connoît ces cercles peu réguliers d'aubier & de bois parfait. qui se voyent toujours dans le tronc d'un arbre coupé horizontalement, & qui marquent les accroissemens en großeur qu'il a pris successivement; par-là on compte fon age affez furement. Le dernier cercle d'aubier qui est immédiatement enveloppé par l'écorce, & la derniere production du tronc en groffeur, eft d'une substance plus rare & moins compacte. est, bois moins parfait que le. cercle qu'il enveloppe lui-même immédiatement, & qui a été la production de l'année précédente; & ainsi de fuite jusqu'au cœur de l'arbre: mais on s'apperçoit qu'à mesure que les cercles concentriques sont plus petits, la différence des couleurs qui eft entr'eux disparoit.

On croit assez communément que ces creles sont plus serrés entr'eux du coté du nord que du coté du midi; & on en conclut qu'il seroit possible de s'orienter dans une forèten coupant un corbre. En effet, il paroit assez naturel que les arbres croissent plus en grosseur du

coté qu'ils sont plus exposés aux rayons, du soleil: cependant ce sentiment n'est-pas général; on soutient que c'est du coté du midi que les cercles sont plus, serrés, & on en donne la raison physique, bonne ou mauvaise: quelques-unsmême sont pour le levant, & d'autres pour le couchant.

On a trouvé par un grand nombre d'expériences que ces faits opposés sont vrais. L'arbre a de grosses racines qui se jettent les unes d'un coté les autresde l'antre : s'il en avoit quatre à-peuprès égales, qui tendiffent vers les quatre points cardinaux de l'horizon, elles fourniroient à tout le tronc une nourriture égale , & les différens cercles auroient chaque année un même accroiffement, une même augmentation de largeur ou d'épaisseur, sauf les inégalités qui peuvent survenir d'ailleurs : mais fi une des quatre racines manque, celles du nord, par exemple, ce coté-là du tronc fera moins nourri, & les cercles par conséquent seront moins larges ou plus ferrés du coté du nord : mais une groffe branche qui part du tronc d'un certain coté, fait le même effet qu'une groffe racine; la nourriture qui a du fe porter à cette branche en plus grande abondance, a rendu les cercles plus larges de coté-là ; & de-là le reste s'ensuit. Mais on voit que tout cela suppose une direction réguliere dans le mouvement des fucs de l'arbre : or si une parfaite régularité n'est pas dans la nature ; il faut y calculer des à-peu-près, réitérer des expériences, & reconnoître une cause générale à-travers les petites altérations qu'on remarque dans les effets.

D'où il s'enfuit que plus les groffes racines font également diftribuées autour, du pié de l'arbre, & les groffes branches autour du trone, plus la nourriture fera également diftribuée dans toute la substance de l'arbre; de sorte qu'on aura un signe extérieur d'une de ses principales qualités, rélativement à l'usage des bois.

L'aubier se convertit peu-à peu en bois parsait, qu'on appelle cœur: il lui arrive par le mouvement, soit direct, soit latéral de la séve, des particules qui s'arrètent dans les interssices de sa substance làche, & la rendent plus serme & plus dure. Avec le temps l'aubier n'est plus aubier : c'est une couche ligneuse : le dernier aubier est à la circonférence extérieure du tronc ; & il n'y en a plus

quand l'arbre celle de croitre.

Un arbre est d'autant plus propre au fervice, qu'il a moins d'aubier & plus de cœur: & MM. Duhamel & de Bufson, dont nous tirons ces remarques, ont trouvé, par des expériences réitérées, que les hons terreins ont toujours fourni les arbres qui avoient le moins d'aubier, & que plus les couches d'aubier ont d'étendue, plus le nombre en est petit. En estet, c'est l'abondance de nourriture qui leur donne une plus grande étendue; & cette même abondance fait qu'elles se convertissent plus promptement en bois, & ne sont plus au nombre des couches d'aubier.

L'aubier n'étant pas compté pour bois de fervice, deux arbres de même âge & de même espece peuvent être tels par la feule différence des terreins, que celui qui aura crû dans le bon aura deux fois plus de bois de service que l'autre, parce qu'il aura deux fois moins d'aubier. Il faut pour cela que les arbres soient d'un

certain âge.

On croit communément qu'en plantant les jeunes arbres qu'on tire de la pépiniere, il fant les orienter comme ils l'étoient dans la pépiniere; c'est une erreur: vingt-cinq jeunes arbres de même espece, plantés dans un même champ, alternativement orientés & non orientés comme dans la pépiniere, ont tous éga-

lement réuffi.

Le froid par lui-même diminue le mouvement de la féve, & par conféquent il peut être au point de l'arrêter tout-àfait, & l'arbre périra : mais ce cas est rare, & communément le froid a besoin d'être aidé pour nuire brancoup. L'ean & toute liqueur aqueule fe rarefie en fe gelant; s'il y en a qui soit contenue dans les pores intérieurs de l'arbre, elle s'étendra donc' par un certain degré de froid, & mettra nécessairement les petites parties les plus délicates dans une diftention forcee & très - confidérable; car on fait que la force de l'extension de l'em qui se gele est presque prodigienfe; que le foleil furvienne, il fondra brufquement tous ces petits glaçons, qui reprendront leur volume naturel:

distendues violemment, pourront ne pas reprendre de même leur premiere extenion; & si elle étoit nécessaire pour les fonctions qu'elles doivent exercer, tout l'intérieur de l'arbre étant altéré, la végétation sera troublée ou même détruite, du moins en qu'elque partie. Il auroit fallu que l'arbre eut été dégelé doucement & par degrés, comme on dégele des parties gelées d'animaux vivans. Ce système est très-applicable à l'esset du grand froid de 1709, dont nous avons parlé plus haut.

Les plantes réfinences feront moinsfujettes à la gelée, ou en feront moinsendommagées que les autres. L'huile ne s'étend pas par le froid comme l'eau; au

contraire , elle se resserre.

Un grand froid agit par lui-même fur les arbres qui contiendront le moins de ces petits glaçons intérieurs, ou qui n'en contiendront point du tout , fi l'on veut ; fur les arbres les plus exposés au foleil & fur les parties les plus fortes, comme le tronc. On voit par-la quelles font les circonstances dont un froid médiocre a besoin pour être nuisible : il y en a fur-tout deux fort à craindre ; l'une , que les arbres aient été imbibés d'eau ou d'humidité quand le froid est venu, & qu'ensuite le dégel soit brusque ; l'autre, que cela arrive dans un temps où les parties les plus tendres & les plus précieuses de l'arbre, les rejetons, les bourgeons, les fruits commencent à Ce former.

L'hyver de 1709 rassembla les circonstances les plus fàcheuses; aussi est - on
bien sur qu'un pareil hyver ne peut être
que rare. Le froid sut par vui-mème sort
vis: mais la combination des gelées &
des degels sut singulièrement suncste;
après de grandes pluies, & immédiatement après, vint une gelée très-forte
dès son premier commencement; ensuite
un degel d'un jour ou deux, très-subit& très-court; & aussi-tôt une seconde
gelée longue & forte.

distension forcée & très-considérable; car on sait que la force de l'extension de l'en qui se gele est presque prodiques; que le soleil survienne, il fondra brusquement tous ces petits glagous, qui le soleil survienne, il fondra brusquement tous ces petits glagous, qu'ils ont appellé le faux aubier: on voit mais les parties de l'arbre, qu'ils avoient

ensuite une couche de bois parfait, qui ne s'étend pas comme elle devroit jusqu'au centre du tronc, en devenant toujours plus parfaite, mais qui est fuivie par une nouvelle couche de bois imparfait ou de faux aubier; après quoi revient le bois parfait qui va jufqu'au centre. On eft fur par les indices de l'âge de l'arbre, & de leurs différentes couches, que le faux aubier est de 1709. Ce qui cette année-là étoit le véritable aubier ne put se convertir en bon bois, parce qu'il fut trop altéré par l'excès du froid; la végétation ordinaire fut comme arrêtée-là: mais elle reprit son cours dans les années suivantes, & passa par-dessus ce mauvais pas; de forte que le nouvel aubier qui environna ce faux aubier, se convertit en bois de son temps, & qu'il resta à la circonférence du tronc celui qui devoit toujours y être naturellement.

Le faux aubier est donc un boisplus mal conditionné & plus imperfait que l'aubier; c'est ce que la différence de pesanteur & la facilité à rompre ont en estet prouvé. Un arbre qui auroit un saux aubier seroit fort désectueux pour les grands ouvrages, & d'autant plus que ce vice est plus caché, & qu'on s'a-

vise moins de le soupgonner.

Les gelées comme celle de 1709, & qui font proprement des gelées d'hyver, ont rarement les conditions nécessaires pour faire tant de ravages, ou des ravages si marqués en grand: mais les gelées du printemps, moins fortes en elles-mêmes, sont asser féquentes, & asser souvent en état, par les circonstances, de faire beaucoup de mal. La théorie qui précede eu rend raison: mais elle fournit en même temps, dans la pratique de l'agriculture des regles pour y obvier, dont nous nous contenterons d'apporter quelques exemples.

Puisqu'il est si dangereux que les plantes soient attaquées par une gelée du printems lorsqu'elles sont fort remplies d'humidité, il faut avoir attention, sur-tout pour les plantes délicates & précieus, telles que la vigne, à ne les pas mettre dans un terrein naturellement humide, comme un sond, nià l'abri d'un vent de word qui auroit dissipé teur humidité, ni dans le voisinage d'attires plantes qui leur en auroiente sourni de nouvelle par

leur transpiration, ou des terres labourées nouvellement, qui seroient le même effet.

Les grands arbres mêmes, dès qu'ils font tendres à la gelée, comme les chênes, doivent être compris dans cette regle: mais voyez dans le mémoire même de MM. Duhamel & Buffon , année 1737 , le détail des avantages qu'on peut retirer de leurs observations, & conclucz, avec l'historien de l'académie, 1º. que fi la nécessité des expériences pouvoit être donteuse, rien ne la prouveroit mieux que les grands effets que de petites attentions peuvent avoir dans l'agriculture & dans le jardinage. On apperçoit à chaque moment des différences très-fenfibles , dans des cas où il ne paroît pas qu'il dût s'en trouver aucune ; d'où naissent-elles? de quelques principes qui échappent par leur peu d'importance apparente : 20, que fi l'agriculture, qui occupe la plus grande partie des hommes pendant toute leur vie & pour leurs besoins les plus estentiels, n'a pourtant fait que des progrès fort lents , c'est que ceux qui exercent par état cet art important, n'ont presque jamais un certain esprit de recherche & de curiofité; ou que quand ils l'ont le loifir leur manque; ou que fi le loifir ne leur manque pas, ils ne sont pas en état de rien hafarder pour des épreuves. Ces gens ne voyent donc que ce qu'ils sont forcés de voir, & n'apprennent que ce qu'ils ne peuvent, pour ainsi dire, éviter d'apprendre. Les académies modernes ont enfin fenti combien il étoit utile de tourner ses vues d'un coté si intéressant, quoique peut-être dépourvu d'un certain éclat: mais tout prend de l'étenduc, de l'élévation & de la dignité dans certaines mains; le caractere de l'esprit de l'homme passe nécessairement dans la maniere dont il exécute sa tache, & dans la maniere dont il l'expose. Il est des gens qui ne favent dire que de petites choses fur de grands lujets; il en eft d'autres, à qui les plus petits sujets en suggerent de grandes.

10°. Des arbres déponillés de leur écorce dans toute leur tige, & laissés sur pié en cet état jusqu'à ce qu'ils meurent, ce qui ne va qu'à trois ou quotre ans au plus, fournissent un bois plus pesant, plus lerré, & plus uniformement serré que ne se roient d'autres arbres de même espece, de

meme age, de même groffeur . femblables en tout , mais qui n'auroient pas été dépouillés de leur écorce, & qui n'auroient pas été traités de même : outre cela, ils fournissent plus de bois bon à employer; car, des autres arbres, il en faut retrancher l'aubier , qui eft trop tendre & trop different du cour; au lieu que dans ceux - ci tout eft cœur, & leur aubier, ou ce qui en tient la place, eft dur, ou même plus dur que le cœur des autres. On trouvera dans les remarde quoi expliquer ques précédentes ce phenomene; on n'a qu'à voir comment l'aubier devient bois parfait à la longue, & l'on verra comment il doit se durcir, tout en se formant, quand l'arbre eft fans écorce.

La différence de poids entre deux motceaux de chéne, qui ne different que de ce que l'un vient d'un arbre écorcé & l'antie d'un arbre non écorcé, & par conféquent la différence de folidité, est d'un cinquieme, ce qui n'est pes peu considérable.

Malgré cet avantage de l'écorcement des arbres, les ordonnances le défendent févèrement dans le royaume; & les deux académiciens à qui] nous avons obligation de ces expériences utiles, ont eu befoin de permission pour oser le faire. Cette maniere de consolider les bois n'étoit entierement inconnue ni aux anciens ni aux modernes. Vitruve avoit dit que les arbres entaillés par le pié en acquieroient plus de qualité pour les bâtimens; & un auteur moderne Anglois, cité par M. de Busson, avoit rapporté cette pratique comme usitée dans une province d'Angleteere.

Le tan nécessaire pour les cuirs se fait avec l'écorce, de chêne; & on l'enlevoit dans le temps de la sève, parce qu'alors elle étoit plus aissé à enlever, & que l'opération coûtoit moins: mais ces arbres écorcés ayant été abattus, leurs souches repoussoient moins, parce que les racines s'étoient trop épuissés de sucs. On croyoit d'ailleurs que ces souches ne repoussoient plus du collet, comme il le faut pour faire de nouveau bois; ee qui n'est vrai que des vieux arbres, ainsi que M. de Busson s'en est assurés.

Un arbre écorcé produit encore au

moins pendant une année des feuilles, des bourgeons, des fleurs & des fruits; par conféquent il est monté des racines dans tout son bois, & dans celui-même qui étoit le mieux formé, une quantité de sève suffisante pour ces nouvelles productions. La seule sève propre à nourrir le bois, a formé aussi tout le reste : donc il n'est pas vrai, comme quelques - uns le croyent, que la sève de l'écorce, celle de l'aubier & celle du bois, nourrissent & forment chacune une certaine partie à l'exclusion des autres.

Pour comparer la transpiration des arbres écorcés & non écorcés. M. Duhamel fit paffer dans de gros tuyaux de verre des tiges de jeunes arbres, toutes semblables; il les mastigua bien haut & bas, & il observa que, pendant le cours d'une journée d'été , tous les tuyaux se remplissoient d'une espece de vapeur, de brouillard, qui fe condensoit le soir en liqueur, & couloit en-bas; c'étoit-là fans doute la matiere de la transpiration; elle étoit fensiblement plus abondante dans les arbres écorcés, de plus, on voyoit fortir des pores de leur bois une seve épaisse & comme gommeufe.

De-là M. Duhamel conclut que l'écorce empêche l'excès de la transpiration, & la réduit à n'être que telle qu'il le faut pour la végétation de la plante; que puisqu'il s'échappe beaucoup plus de sucs des arbres écorcés, leurs couches extérieures doivent se deffécher plus aifement & plus promptement ; que ce deffechement doit gagner les couches inférieures, &c. Ce raisonnement de M. Duhamel explique peut-être le durciffement prompt des couches extérieures . mais il ne s'accorde pas, ce me femble, auffi facilement avec l'accroissement de poids qui furvient dans le bois des arbres écorcés.

Si l'écorcement d'un arbre contribue à le faire mourir, M. Duhamel conjccure que quelque enduit pourroit lui prolonger la vie, fans qu'il prit un nouvel accroillement: mais il ne pourroit vivre fans s'accroître, qu'il ne devint plus dur & plus compacte & par conféquent plus propre encore aux ulages qu'on en pourroit firer. la

conjecture de M. Duhamel mérite donc

beaucoup d'attention.

Mais nous ne finitons point cet article fans faire mention de quelques autres vues de l'habile académicien que nous venons de citer, & qui font en-

tierement de notre fujet.

La maniere de multiplier les arbres par bouture & par marcotte, est extrêmement ancienne & connue de tous ceux qui fe font melés d'agriculture. Une branche piquée en terre devient un wire de la même espece que l'arbre dont elle a été féparée. Cette maniere de multiplier les arbres est beaucoup plus prompte que la voie de semence; & d'ailleurs elle est unique pour les arbres étrangers transportés dans ce paysei, & qui n'y produisent point de graine. C'est aussi ce qui a engagé M. Duhamel à examiner cette méthode avec plus de foin.

Faire des marcottes ou des boutures, c'eft faire enforte qu'une branche qui n'a point de racines s'en garnisse; avec cette différence que fi la branche eft léparée de l'arbre qui l'a produite, c'eft une bouture ; & que fi elle y tient pendant le cours de l'opération, c'est une marcotte. Voyez BOUTURE & MARCOTTE: Il étoit donc nécessaire d'examiner avec attention comment se faisoit le développement des racines, fil'on vouloit parvenir à le faciliter.

Sans vouloir établir dans les arbres une circulation de sève analogue à la eirculation du fang qui se fait dans le corps animal, M. Duhamel admet une feve montante qui fert à nourrir les branches, les feuilles & les bourgeons . & une descendante qui se porte vers les racines. L'existence de ces deux especes de seve est démontrée par pluueurs expériences : celle-ci fur - tout la prouve avec la derniere évidence. l'on interrompt par un anneau circulaire enlevé à l'écorce, ou par une forte ligature, le cours de la sève, il le forme aux extrémités de l'écorce soupée deux bourrelets : mais le plus haut, celui qui est au-bas de l'écorce supérieure, est beaucoup plus fort que l'inférieur, que celui qui couronne la partie la plus basse de l'écorce. La même chole arrive à l'insertion des greffes; il

s'y forme de même une groffeur, & fi cette groffeur est à portée de la terre, elle ne manque pas de pousser des racines; alors fi le sujet est plus foible que l'arbre qu'on a greffé dess, il périt, & la greffe devient une véritable bouture.

L'analogue de ces bourrelets & de ces groffeurs dont nons venons de parler , a conduit M. Duhamel à penser que ceux-ci pourroient de même donner des racines; il les a enveloppés de terre ou de mouffe humectée d'eau, & il a vu qu'en effet ils en produi-

foient en abondance.

Voilà donc déjà un moven d'affurer le succès des boutures. Ordinairement elles ne périssent que parce qu'il faut qu'elles vivent de la sève qu'elles contiennent, & de ce qu'elles peuvent tirer de l'air par leurs bourgeons, jusqu'à ce qu'elles avent formé des racines par le moyen que nons venons d'indiquer. En faifant fur la branche , encore attachée à l'arbre . la plus grande partie de ce qui fe pafferoit en terre on les préservers de la pourriture & du defféchement, qui font ce qu'elles ont le plus à craindre.

M. Duhamel ne s'est pas contenté de cette expérience, il a voulu connoître la cause qui faisoit descendre la sève en si grande abondance. On pouvoit soupçonner que c'étoit la pesanteur. Pour s'en éclaireir , après avoir fait des entailles & des ligatures à des branches, il les a pliées de façon qu'elles euffent la tête en - bas : cette fituation n'a point troublé l'opération de la nature . & les bourrelets fe font formes, comme si la branche eût été dans sa situation naturelle. Mais voici quelque chose de plus surprenant. M. Duhamel a planté des arbres dans une fituation absolument renversée, les branches dans la terre & les racines en l'air : ils ont repris dans cette étrange polition ; les branches ont produit des racines, & les racines des feuilles. Il est vrai qu'ils ont d'abord poussé plus foiblement que ceux qui étoient plantés à l'ordinaire: mais enfin ils ont pousse; & dans quelques-uns de ces sujets, la différence au bout de quelques années ne s'appercevoit plus.

Il en a fait arracher plusieurs, & il a

vû que les racines portoient toutes des groffeurs qui se trouvoient à l'insertion des bourgeons; il a jugé en conféquence que ces groffeurs analogues aux loupes des greffes & aux bourrelets caufés par les ligatures, étoient indifférentes à produire des bourgeons ou des racines. Pour s'en affurer il a fait élever à trois pies de haut une futaille, qu'il a remplie de terre : après en avoir percé le fond de plufieurs trous, il a passé par ces trous des boutures , dont le bout entroit dans le terrein au-dessous de la futaille. Les unes étoient placées le gros bont en haut, & les autres au contraire. Toutes ont pouffé des racines dans la partie qui entroit dans le terrein, des bourgeons & des feuilles entre le terrein & la futaille, des racines dans la futaille & des feuilles au-deffus.

Les germes qui existent dans les arbres sont donc également propres à produire des bourgeons ou des racines: le seul concours des circonstances les détermine à l'un ou à l'autre; il n'en faut cependant rien conclurre contre les causes sinales ce n'est pas un seul phénomene qui peut ébranler un dogme conforme à la raison, à la saine théologie, & confirmé par une multitude d'effets enchaînés les uns aux autres avec tant de faresse.

M. Duhamel appuie l'expérience précédente par un grand nombre d'autres, & donne le manuel de l'opération néceffaire pour élever des boutures avec autant de fûreté & de facilité qui est possible. Voici l'extrait de ce manuel.

Le vrai temps pour couper les boutures est vers le commencement du mois de mars. Miller veut qu'on attende l'auto mne pour les boutures d'arbres verds , & peut être a-t-il raison. Il faut choisir une branche dont le bois soit bien formé, & dont les boutons paroissent bien conditionnés. On fera former un bourrelet, si on en a le temps & la commodité; dans ce cas, fi la branche est menue, on n'entaillera pas l'écorce; il' fuffira d'une ligature ferme de laiton ou de ficelle cirée : fi elle a plus d'un ponce de diametre, on pourra entever un petit anneau d'écorce de la largeur d'une ligne , & recouvrir le bois de plusieurs tours de fil ciré : fi la branche ne perit pas , le bourrelet en fera plus

gros & plus disposé à produire des racines; on recouvrira aussitôt l'endroit où fe doit former le bourrelet, avec de la terre & de la mousse qu'on retiendra avec un réseau de ficelle: on fera bien de garantir cet endroit du soleil, & de le tenir un peu humide. Le mois de Mars suivant, si en défaisant l'appareil on trouve au-dessus de la ligature un gros bourrelet, on aura tout lieu d'espèret du succès: si le bourrelet est chargé de mamelons ou de racines, le succès est certain; on pourra en assurance couper les boutures au-dessous du bourrelet & les mettre en terre, comme on va dire.

Si on n'a pas le temps ou la commodité de laisser former des bourrelets, on enlevera du moins avec les boutures la grosseur qui se trouve à l'insertion des branches. Si dans la portion des boutures qui doit être en terre il y a quelques branches à retrancher, on ne les abattra pas au ras de la branche: mais, pour ménager la grosseur dont on vient de parler, on conservera sur les boutures une petite éminence qui ait seulement deux lignes d'épaisseur.

Si à la portion des boutures qui doit être en terre il y avoit des boutons, on les arracheroit, en ménageant feulement les petites éminences qui les supportent, puisqu'on a reconnu qu'elles sont disposées à fournir des racines. Malpighi recommande de faire de petites entailles à l'écorce; & je crois que cette précaution peut être

avantageufe.

Voilà les boutures choifies & taillées: il faut faire ensorte qu'elles ne se dessechent pas, qu'elles ne pourrissent pas, & qu'elles poussent promptement des racides. Voyez dans le Mémoire de M. Duhamel ce qu'on peut pratiquer pour remplir ces intentions.

Quant aux marcottes, quand on veut en avoir beaucoup d'un même arbre, on fait ce que les jardiniers appellent des mercs, c'est-à-dire, qu'on abat un gros arbre presqu'à ras de terre; le tronc coupé pousse au printems quantité de bourgeons; l'automne suivante on bute la souche, c'est-à-dire, qu'on la couvre d'un bon demi-pié d'épaisseur de terre, ayant soin que les bourgeons fortent en-dehors: deux ans après on trouve tons ces bourgeons garnis de bonnes racines, & en état d'être mis en pépiniere; & comme la fouche, à mesure qu'on la décharge de bourgeons qui ont pris racine, en fournit de nouveaux, une mere bien ménagée fournit tous les deux ans du plant enraciné en abondance, & cela pendant des 12 à 15 années.

La tize pousse d'autant plus de bourgeons qu'elle est plus groffe, & qu'on n'auroit qu'un très-petit nombre de boutures d'une tige qui n'auroit que deux à trois pouces de diametre. En ce cas. on coupe la tige à un pié ou deux piés de terre : elle produit quantité de bourgeons dans toute cette longueur; l'automne on fait une décomble tout autour & une tranchée, dans le milieu de laquelle on couche cette tige, & on étend de coté & d'autre tous les bourgeons. On couvre de terre la tige conchée à l'insertion des bourgeons; & on pent être affuré que la seconde année, toutes ces marcottes feront bien garnies de racines.

Mais il y a des branches qui ferent dix à douze ans en terre, fans y produire la moindre racine; tel est lecatalpa: alors il faut arrèter la seve descendante, & occasonner la formation d'un bourrelet par

incilion ou par ligature.

On fera l'incisson ou la ligature à la partie basse. Si on laisse les bourgeons dans la situation qu'ils ont prise naturellement, on fera la ligature le plus près qu'on pourra de la souche ou de la branche dont sort la marcotte. Si on est obligé de courber la marcotte, on placera la ligature à la partie la plus basse, audessous d'un bouton, de l'éruption d'une branche. Es c.

Enfin, comme les racines poussent aux endroits où les tumeurs sont environnées d'une terre convenablement humeckée, on entretiendra la terre fraiche & humide; ce sera pour les marcottes qu'on fait en pleine terre, en couvrant la terre de litiere, & en l'arrosant, Quant aux marcottes qu'on passe dans des mannequins, pots ou caisses, voyez dans le memoire de M. Duhamel les précautions qu'il faut prendre.

Il fuit de tout ce qui précede, que plus

on étudie la nature, plus on est étonné de trouver dans les sujets les plus vils, en apparence, des phénomenes dignes de toute l'attention & de toute la curiofité du philosophe. Ce n'eft pas affez de la fuivre dans fon cours ordinaire & reglé. il faut quelquefois effayer de la dérouter. peur connoître toute la fécondité & toutes fes ressources. Le peuple rira du philosophe quand il le verra occupé dans ses jardins à déraciner des urbres pour leur mettre la cime en terre & les racines en l'air : mais ce peuple s'émerveillera quand il verra les branches prendre racines, & les racines se couvrir de feuilles. Tous les jours le sage joue le rôle de Démocrite, & ceux qui l'environnent celui des Abdéritains. Cette avanture eft des premiers ages de la philosophie & d'aniourd'hui.

ARBRE DE JUDÉE . ON ARBRE DE

JUDAS, voyez GAINER. (1)

Arbre, Hift. nat. bot., qui porte des savonnettes, arbor sapinda; genre de plante observé par le P. Plumser. Ses sieurs sont composées ordinairement de quatre pétales disposés en rose; le pistil sort d'un calice composé de quatre feuilles, & devient dans la suite un fruit sphérique, qui renserme une petite noix aussi sphérique, dans laquelle il y a une amande de même figure. Tournesort, Inst. rei berb. Voy. PLANTE. (I)

\* Cet arbre est désigné dans les botanistes, par arbor Japonaria americana. Il croît à la Jamaïque & dans d'antres contrées des Indes occidentales. Son fruit est mûr en Octobre. Lorfqu'il est sec, il est sphérique, d'une couleur rougeâtre, plus petit qu'une noix de galle, amer

au goût, mais fans odeur.

On le recommande dans les pâles couleurs. Le fruit passe pour un spécifique contre cette maladie; il la guérit infailliblement, sur-tout quand ou a fait usage des eaux ferrugineuses. On en croit la teinture; l'extrait & l'esprit, plus énergiques encore.

ARBRE DE VIE, thuya, Hist. nat. bot. , arbrisseau dont les embryons écailleux deviennent des fruits oblongs. On trouve, entre les écuilles, des semences bordées d'un feuillet délié. Ajoutez aux caracteres de ce genre, la

structure singuliere de ses seuilles, qui sont formées par de petites écailles posées les unes sur les autres. Tournefort, Instit. rei berb. Voyez PLANTE.

On apporta cet arbre de Canada en France, au roi François I. Ses feuilles font réfolutives, déficcatives, carminatives, fudorifiques; fon bois est déterfif, sudorifique, propre pour résister aux venins, aux maux des yeux ou des oreilles, étant pris en poudre ou en infusion.

Il est ainsi nommé parce qu'il est toujours verd, & qu'il rend une odeur douce & agréable. On l'appelle encore, cedre américain; ou arbre toujours verd. Il est chaud & apéritifs il provoque les regles, guérit les pales couleurs, disfout les tumeurs: son huile appliquée sur la gourte, la foulage. Son action est analogue à celle du seu; elle irrite & elle dissout; elle purge les lits de puces & de poux. Boerh. Inst. (N)

"Nous croyone que les lecteurs nous fauront gré de l'attention que nous avons de leur mettre fous les yeux, la maniere dont M. le baron de Tichoudi a traité le

même sujet., SARBRE, Botaniq. Jardin. Pour déterminer la place que l'arbre occupe sur l'échelle végétale, il est sans doute inutile d'en parcourir tous les échelons; mais du moins faut-il s'arrêter aux derniers, akn d'écarter les rapports qui nous le feroient consondre avec les plantes, & de discerner par-là même les distérences qui l'en dikinguent.

1. Comme l'arbrisseau ne differe de l'arbre qu'en ce qu'il pousse de son pied plusieurs branches à -peu - près d'égale force, que cette différence n'est pas essentielle, & qu'il lui ressemble parfaitement dans toutes les parties constituantes, comprenons-le dans l'idée générale de l'arbre, & voyons par quels traits l'arbre est caractérisé.

Seroit-ce par l'appareil de se vaisseaux? Il est le même dans la plupart des plantes: par sa tige subsistante? quelques plantes bisannuelles en sont aussi pourvues; par sa longévité? des plantes vivaces durent aussi long-temps que certains arbres: les boutons intérieurs qui repercent sous l'écorce, sont communs à d'autres ordres-de végétaux; & files boutons à fleurs affifes ne se trouvent dans aucune plante, ils ne se rencontrent pas non plus dans tous les arbres. Les boutons extérieurs à bois ne different guere de ceux qui s'élevent sur la couronne des racines des plantes vivaces; ceux-ci conviennent les rudimens des tiges sutures, & ceux - là renferment les nouveaux bourgeons: ces boutons sont cependant la seule marque distinctive de l'arbre, mais en tant qu'il reposent sur des tiges & des branches subtifantes, & qu'ils sont exactement fermés par le bout.

Les premiers arbrisseaux qui s'élancent sur une tige unique, doivent être les derniers arbres, & nous les appellerons arbres du quatrieme ordre; tels sont les lilas & l'obier: viennent ensuite, suivant leur degré d'élévation, les arbres du troiseme ordre, comme le sorbier des oiseleurs. & le griotier: ceux du second, comme le saux sycomore & le frêne: ensin ceux du premier, comme le noyer, le châtaigner & le chêne,

2. A mesure que le regne végétal s'é-

ouvrage des fiecles.

leve, il améliore & embellit davantage la demeure de l'homme; que la terre soit tapissée de prairies, c'est une forêt pour l'infecte qui rampe au fond de l'herbe; mais les yeux de l'homme, naturellement dirigés vers le ciel , font bientôt las d'être haisses vers ce tapis de verdure qui les foulage pourtant; ils reçoivent avec bien du plaisir la lumiere trop éclatante des cieux, lorsqu'elle descend tempérée par l'ombre verdoyante des arbres, comme elle est ensuite modifiée par la paupiere supérieure. Que les regards s'étendent au loin, ils se fatiguent en errant fur une furface trop plane & trop uniforme. Les arbres & les bois placés çà & là fur l'espace, procurent des points de repos à la vue : ils coupent la plaine, ils coiffent les montagnes, ils dessinent les ruisseaux & les vallons,

animent la scene champêtre, dont ils font en un mot presque tout l'ornement. Quelle affreuse nudité n'officent pas les Poles

ils font reffortir mille groupes du fond

du tableau : c'est de leurs touffes épailles

que partent les concerts de la nature :

dociles au souffle des vents, il femble

respirer la vie; leurs rameaux agités

poles du monde qui en sont dénués! Ce ! trifte spectacle se retrouve fur le sommet des montagnes. Après avoir descendu longtemps depuis la cime des plus hautes Alpes au-travers des glaces & des neiges, le premier arbriffeau que je rencontre est un faule qui rampe contre les pierres; la petite Daphné avertit bientot mon odorat, elle attire mes yeux par l'aménité de ses fleurs incarnates, mais elle ne croît qu'à un pied de haut : plus bas, un bosquet de ledum me présente des touffes purpurines qui atreignent à ma hauteur; hientôt je trouve des berceanx de condriers ; ils me conduifent vers un beis d'aliziers qui me couvrent d'un dome plus élevé; leurs tiges élancées m'annoncent que je vais rencontrer les plus grands arbres. En effet. du périftyle des sapins, j'entre sous la nef majeftueuse des kêtres & des chênes : affis à leur ombre fraiche, combien le lestiment de mon existence me devient agréable! Que ma poitrine est dilatée par un air plus humectant! Que mes yeux fatigués par l'éclat des neiges se foulagent en s'égarant sous ce dais de verdure! Que ma vue échappée au travers des rameaux, tombe avec plaifir fur le vallea voiEn !

3. J'éprouve tout l'agrément des arbres, & deja je découvre les biens plus précieux que nous leur devons. La fumée qui c'éleve de ces hameux, cette charrue qui rompt la glebe, cette forge qui rétentit, cette gondole qui fillonne les eaux, me donnent la plus grande idée de leur utilité: les arts de premier besoin ne peuvent fe passer de leur bois; il fert aux arts agréables; mais avant d'être livrés à la hache, que de présens les arbres nous ont faits! C'eft de leurs rameaux que la pomme & l'orange tombent à nos pieds; les uns donnent un fruit qui supplée le pain ; d'autres fournissent une liqueur vinense: les châtaignes & les glands doux contiennent une farine; le fagou vient de la moëlle d'un palmier; l'huile découle de l'olivier, du noyer & du hêtre; la feve du bouleau est une liqueur rafraichisfante; les feuilles du talipot & du bananier couvrent les cabanes ; l'écorce d'un autre arbre procure une forte de dentelle; on fait des cordages de celle du tilleul, & de la toile de quelques au-

Tome III. Part I.

tres; les feuilles du murier font tiffues de foie; le fucre est délayé dans la seve des érables; la poix, la térébenthine, exfudent des fapins & des térébinthes ; la graine d'un mirica est enveloppée de cire; un arbre de la Chine fournit du fuif; les vernis fortent du tronc des fumacs à les abeilles trouvent le miel fur la feuille du faux sycomore; la manne se fige sur celle du frêne de Calabre & du melefe. au pied duquel creft l'agaric médical s le fue acide du tamarin s'oppofé à la putridité des humeurs; la casse donne un purgatif rafraichiffant; une écorce detruit la fievre ; le peuplier , le copaibafourniffent un baume déterfif; le gayas opere les prodiges du mercure; dans un pays privé de fontaines, l'eau dégoutte des feuilles d'un arbre. Nous ne finirions pas, fi nous voulions détailler tous les usages de ces végétaux. Telle est la profulion de la nature, qu'elle raffemble fouvent dans une feule de fes productions les avantages de toutes les autres.

4. L'utilité des arbres peut être encore envilagée lous un nouvel aspect, des plus intéressans par leurs effets sur le sol.

Telle montagne ne s'affaisse & ne se décharne par des éboulemens successifs, que parce qu'on l'a privée des arbres qui retenoient les terres par l'entrelacement de leurs racines: couverte d'une épaisse forêt, cette autre montagne gagne annuellement de nouvelles couches de terre par la pourriture des feuilles, des raccines & des rameaux.

Quelques femences d'arbriffeaux faxatiles lont jetées fur un rocher nud; qu'elles y germent, ces arbriffeaux profiteront d'une de les crevaffes où leurs racines vont s'étendre ; elles y puiseront les fucs de quelqu'amas de terre recélé dans fon fein : depofés maintenant fur la fuperficie du rocher, par le détritus des parties de l'arbufte qui tombent ou le détruisent, ces principes naguere inutiles vont couvrir le rocher d'une petite couche de terre végétale; à mesure que cette espece s'y multipliera, cette couche augmentera de volume : avce te temps elle admettra des elpeces d'arbriffeaux plus eleces y enfin de grands arbret pourront y crustre.

D'après ce procédé de la nature, que l'on feme fucceillyement fut un foi trop peu profond, des taillis d'arbriffeaux d'especes toujours plus élevées, on le rendra par la suite capable de porter des bois, ou d'être fillouné par le soc.

Le féjour des forêts a d'abord fécondé la terre: qu'elles cedent aux guérets & aux prairies une partie de l'étendue qu'elles avoient envahie, mais qu'on fe rappelle leurs premiers bienfaits: il ne fuffit pas de les conferver dans la proportion de nos beloins; il convient encore d'en couvrir les terres maigres, & d'en enrichir les fols trop peu profonds, dans la vue de les rendre un jour capables de culture.

Les arbres pourroient-ils augmenter l'épaisseur du sol, s'ils n'attiroient pas plus de principes nutritifs de l'air, qu'ils ne pompent de fucs dans la terre? Plufieurs observations paroissent prouver ce paradoxe; personne n'ignore que l'athmosphere charie quantité de substances; des bases terreuses ou alkalines expofées au courant de l'air libre, se combinent avec les acides qui y nagent & forment des fels neutres. Qu'on ouvre la terre, & qu'on laisse la glebe longtemps expolée aux influences de l'air. ce fluide lui rendra les sucs épuisés par la récolte précédente : seroit - ce que la terre, telle qu'elle se trouve autour du globe, ne fait guere, à l'égard de la végétation, que filtrer, préparer & combiner les principes contenus dans l'air qui la pénetre ?

Quoi qu'il en foit, il n'est guere possible de douter que certains arbres ne tirent plus de nouriture de l'air par leurs organes d'imbibition, qu'ils n'en dérobent à la terre par leurs racines : il semble que la nature ait pris soin de nous dévoiler ce mystere, en nous offiant un arbuste pourvu, sous l'aisselle de ses seuilles, de racines sibrentes qui nagent d'autant plus haut qu'il est resserve dans un plus petit pot, & l'on a vu des pins hauts de vingt piés, croître sur des murailles.

Mais, foit qu'en effet les arbres tirent immédiatement plus de nourriture de l'athmosphere que du sol, soit qu'ils pompent dans les lits de terre les plus profonds, des sucs qui y serojent demeurés inutiles, - soit que les principes qu'ils s'approprient deviennent plus féconds, en passant par cet alembie végétal, soit enfin que toutes ces causes agistent enfemble, il est très vrai que le féjour des arbres améliore le sol & augmente son épasseur : ils servent encore à la dessécher.

5. Couvrez un marais d'arbres, le terrein s'élèvera par le détritus végétal qu'ils dépoferont; leurs racines le haufieront en groffissant; elles fourniront le long de leurs parois des couloirs à l'eau; mais ce qui contribuera peutêtre le plus à sa retraite, d'est son abforption produite par la prodigieuse transspiration des jeunes rameaux & des feuilles.

6. Cette transpiration est meme un nouvean bien : l'air en est trempé ; on le refpire plus humectant & plus balfamique. Vers la fin d'avril, lorsque la poitrine est fatiguée par les vents dessechans, comme on defire alors la verdure nouvelle! On fent fi bien la fraicheur qu'elle met dans les poumons! Après avoir parcouru les coteaux brûlés par le foleil, qu'on approche d'une forêt, l'odeur végétale qu'elle répand, caufe un plaifir qui avertit du mieux être de toute l'écanomie animale. Dans certaines especes d'arbre. comme les peupliers, les pins, les melefes, cette odeur eft un vrai baume; qu'on voie à cet égard ce que nous en disons à l'article CYPRES. Dans une île de la mer Pacifique, l'effart qu'on y fit des forets de cedres rendit à l'air une qualité fi mal-faine, qu'on fut obligé de les replanter.

7. Que les arbres raffemblés foient auffi une des sources des pluies bienfaisantes, c'est ce dont on ne peut pas douter. Il s'éleve de la transpiration des forêts, & de la fraicheur qu'elles entretiennent dans leurs fonds, une évaporation confidérable : les nuages s'enrichissent de ces parties aqueufes ; portées fur les vents, elles vont féconder les terres qui en étoient privées. Les vents sont modifiés, brifes & dirigés par les bois: telle contrée ne jouit d'un climat fi doux, en comparaifon de celle qui l'avoifine, que par l'abri dont la convrent les forets fituees au nord-eft & nord - oueft : dans les pays-chauds, au contraire, elles temperent les vents brulans : depuis

qu'on les a coupées dans la Caroline, on a observé que les moissons n'y sont plus si abondantes.

Combien tant d'avantages que nous procurent les arbres, ne doivent-ils pas nous rendre attentifs aux facultés de réproduction dont l'auteur de la nature les a doués! fuivons-la dans fes procedés, nous ne pouvons jamais nous égarer en l'imitant.

8. Presque toutes les semences des arbies ont une forme ou une propriété capable de procurer leur dispersion; celles des sapins, des érables, des frênes, des tulipiers, des bouleaux, sont pourvucs d'une alle; les noix, les glands, les châtaignes, par leur rondeur, roulent au bas des coteaux; les oiseaux sement les noyaux & les pepins; les osselts du houx ont requ dans l'estomac des grives une préparation qui hâte leur germination; ils sont déposés avec leur fiente.

Mais ces graines que répand la nature, ne peuvent pas geriner & croître dans tous les lieux où elles tombent.

Pourquoi le fapin hérisset-il le front des montagnes, & que le peuplier s'incline sur le rivage des eaux? C'est que les semences de ces arbres ont, avec ces simutions, des rapports qui les y sont prospérer.

Quel est le nuage qui environne la tête de ce faule ? C'est la foule de ses graines qui s'élevent à l'aide des aigrettes dont elles font pourvues : confiées aux vents qui les charient à l'aventure dans l'espace de l'air , elles sont entin dépofées en des lieux bien différens. Toutes celles qui se trouvent éparses sur les coteaux & dans les terres feches, font perdues : celles-là feules germeront qui ont été jetées fur la mouffe qui tapiffe le bord d'un ruisseau; mais combien de semences inutilement prodiguées, pour une qui réuffit ? En seroit-il né un feul erbre, fi la nature l'avoit répandu avec moins de profusion?

1°. De cette observation nait le premier principe de la multiplication artificielle des arbres. Ne les semez que dans des terres & des situations analogues à celles où la nature les fait croître; ainsi vous procurez à des millions de semences les avantages qu'arencontrés cette graine privilégiée, jettée par les vents dans un local favorable.

Cette graine qui est tombee fortuitement fur un fol & dans une exposition convenable, ne peut jamais être que trèslégérement couverte de terre, foit par l'effet des pluies, foit par quelque petit éboulement; souvent elle n'a besoin que de s'infinuer dans les touffes de la mouffe, ou bien fous quelques feuilles feches : ainfi elle poulle fes foibles radicules dans cette superficie de terre meuble, qui n'est qu'un détritus de substances végétales; par conféquent les racines latérales du jeune arbre provenu de cette graine, s'etendront toujours à peu de profondeur, elles profiteront des sucs qui abondent dans cette premiere couche, de même que du bénéfice des méteores qui pénétrent aifement la terre légere & poreuse dont elle est composée.

2°. N'enfoncez jamais trop ni les semences d'arbres, ni les jeunes arbres que vous confierez à la terre, & recouvrez les semences de ce terreau léger & végétal que leur a préparé la nature.

Suivez dans fa croiffance cet arbre enfant qui vient de s'élancer du fein de la graine; il a d'abord une tige unique pourvne de plusieurs feuilles; à leur aisselle fe trouvent autant de boutons ; ces boutons contiennent les rudimens des jeunes branches qui en fortent la feconde année; ces branches sont disposées latéralement : le bouton terminal est le seul qui produife une branche verticale qui continue l'arbre en hauteur; ainfi, durant plufieurs années, il ressemble parfaitement à un buisson; cependant sa fleche s'cleve toujours, tandis que la feve, arrêtée par les branches laterales, grollit le tronc successivement : ainsi , par la proportion qu'il acquiert, il se prépare à braver l'effort des tempétes: peu-àpeu il perd ses branches latérales inférieures, que la seve abandonne pour fe porter plus vivement vers sa partie superieure; ou, s'il croît d'autres arbres autour de lui, elles fe fechent par la privation du conrant d'air; alors se forme fa tête qu'un tronc vigoureux porte aifément.

3°. Cette observation est le principe de l'importante opération d'élagger.

Divers arbres croiffent près les uns de M 4

autres dans une forêt, & vivent comme en societé; leurs têtes entremêlées ne paroissent former qu'une seule voûte: parmi leurs branches entrelacées, j'en vois quelques unes qui se croisent, qui se pressent & semblent faire corps ensemble: je regarde de plus près; celles-ci, se trouvent entaillées les unes dans les autres, mais elles ne sont pas jointes; celles-là, au contraire, sont étroitement unies, ce n'est qu'un seul nœud formé par l'abouchement des vaisseaux ligneux: ce mariage intime m'annonce que les arbres d'où partent ces branches sont d'une mème famille.

4°. Voilà le principe de toutes les alliances qu'on peut faire contracter aux différentes especes ou varietés d'arbres, en un mot de leur multiplication par la

greffe.

En arrachant un jeune arbre dans un hois, une de les branches dont on s'est débarrasse, est tombée dans la terre nou-vellement remuée, elle s'y trouve comme sichée par un hout: est-ce la fraicheur entretenue par l'ombre qui luia fait pousser des racines au bout de quelques mois?

5°. Cette bouture fortuite est le modele de cette voie curieuse & fertile de

réproduction.

Qu'une branche inférieure d'une cépée traine fur la terre, dans un taillis, les feuilles de l'automne vont recouvrir l'endroit le plus bas de sa courbure, tandis qu'elle se reieve un peu par le bout. L'automne suivante, si je hausse cette branche, je la trouve garnie de jeunes racines dans toute la partie qui étoit cachée, & j'obierve qu'elles partent des nœuds & des petites protubérances de l'écorce.

6°. C'est sur l'observation de cette marcote naturelle que doivent se former les méthodes de marcoter les arbres.

On voit des arbres pousser de leurs piés des branches droites, appellées leurers; en déterrant ces écuyers, on les trouve pourvus de quelques racines; s'ils adherent au tronc d'un coté, ils s'appellent leclats, du moment qu'on les a détachés. Plus loin du tronc, il s'éleve souvent nombre de petits arbres: un coup de béche apprend qu'ils partent des nœuds supérieurs des racines latérales qui s'étendent lous la première couche

de terre; qu'une de ces racines se trouve coupée par une tranchée, il partira de son bont quantité de rejets.

7°. Ces faits procurent & indiquent différens moyens très-utiles de multi-

plier les arbres.

Dans le nombre des fruitiers qui croiffent naturellement dans les bois, j'en
trouve dont les fruits méritent d'être
trantplantés dans nos jardins; comme ils
n'ont pas été greffès, ils ne peuvent provenir que d'un noyau & d'un pepin; ce
pepin ou ce noyau étoient donc organifés
différemment de ceux des fruitiers agreftes. Les plus communs ne feroient - ils
pas nés de la projection fortuite des poufficres prolifiques d'une certaine efpece
dans les ovaires d'une autre espece?

8°. Cette conjecture m'engage à semerles graines des fruitiers qui se trouvent rassemblés dans nos vergers: comme ils y forment une sorte de société, ils ont pu contracter des aliances, d'où il doit

naître de nouveaux fruits.

Que je seme les noyaux ou pepins de ces fruits: dans le nombre de ceux qui en feront provenus, peut-être s'en trouve-ra-t-il quelques-uns qui leur ressemble-ront plus ou moins; mais on verra revi-vre dans la plupart l'ancien modele, c'est-à-dire, les especes agresses & primitives qui forment leur souche commune.

9°. Loin donc que la greffe produise quelque altération dans le caractere des fruits, elle n'est faite au contraire que pour perpétuer & fixer les variétés trou-

vées ou obtenues fortuitement.

Cependant, qu'un arbre se trouve greffé sur un autre dont le bois est fort différent, souvent il arrive que le bois du sujet change de couleur peu-à-peu, & s'imbibe de celle de l'espece greffée: d'où il suit que la seve des greffes a été repompée par le sujets; à plus forte raison la seve des sujets doit-elle opérer sur les greffes.

10°. Encore bien donc que la greffe soit faite pour fixer le caractere des fruits, elle peut néanmoins, par le choix du sujet, leur faire subir quelques légers changemens, & contribuer, par exemple, à leur coloris, leur grosseur, leur goût, leur

abondance.

J'admire la beauté de cet arbre que la nature a élevé dans le fond des forêts; fa

Meche s'élance à une hauteur considérable, ses rameaux réguliers lui donnent une forme pyramidale, c'est dommage qu'il ne porte point de fruits: cet autre au contraire en est chargé, qui n'attiroit pas d'abord mes regards; je l'observe: sa seche a été rompue par un coup de vent, sa tige est demeurée basse, il en part des branches divergentes à-peu-près d'égale force, qui portent d'autres branches du second & du troisieme ordre, où la seve paroit également & sobrement distribué.

11°. Cette observation est le principe de l'importante opération de la taille.

Que ce vallon est décoré par cette masse d'arbers fruitères! l'heureux fol! quelle abondance de fruits! Je les goûte, ils sont fades on amers: sur un rocher exposé aux rayons du midi, ils sont peints des plus vives couleurs, mais leur goût est trop musqué, ils sont petits & durs: sur ce coteau exposé au levant, où la terre est substantielle, quoique mêlée de gravois, les fruits sont lavés de couleurs tendres, ils sont d'une belle forme, d'une pâte douce, d'un goût exquis; leur abondance est médiocre, ils chargent les branches sans les courber.

120. De ces comparaisons naissent les regles propres à guider le cultivateur dans le mélange des terres, l'exposition naturelle on artificielle qui conviennent aux

arbrer à fruits.

13°. Des êtres organisés qui vivent, s'accroiffent, se perpéttient par l'admission de la modification des principes qu'ils tirent des élémens, des êtres qui ne se conservent que par l'action & la réaction des liquides & des solides, dont les humeurs sont même de différente espece & les vaisseants de différente structure, les arbres aussi bien que les plantes, doivent être super à des désordres, & ils ont sur-tout de commun avec les autres plantes, les maladies qui attaquent la sacine.

Mais les arbres sont en général des corps plus composés que la plupart des plantes: ils sont pourvus d'une tige pérenne qui sit leur caractere principal: cette tige avec ses branches, ses houtons & ses feuil les, els une machine hydraulique & pneumatique, dont le jeu doit être en harmonie avec les racines qui font l'office dès pompes. Que cette réaction soit interrompue ou troublée, il en doit résulter divers accidens: aussi voit-on que les maladies des seuilles de l'arbre se communiquent souvent aux bourgeons, delà aux branches, au trons & quelquefois aux racines; que s'il arrive qu'elles demeurent saines, l'arbre a perdu sa tige & n'est par conséquent plus un arbre; au contraire, la tige d'une plante peut périr plusieurs sois; si les racines subfistent, elle renaîtra bientôt aussi haute & aussi helle.

D'ailleurs, la tige de l'arbre qui flotte dans l'air, & qui doit braver les hivers, est continuellement exposée aux variations des météores; les vents lui procurent la santé, ou lui portent les germes des maladies, suivant qu'ils lont chargés d'une fraicheur biensaisante, d'une douce chaleur, principes vivisians, ou qu'ils charient des dards frigorisques, des exhalaisons brûlantes, des miasmes

dangereux.

Rarement les arbres deviennent malades durant l'hyver, lorsque leur transpiration est presque nulle; c'est dans le printems & l'été, qu'elle est fort abondante, que les arbres sont sujets à plus de désordres. Il paroît donc que ces désordres dépendent en grande partie des causes extérieures qui peuvent troubler ou supprimer la transpiration : de là l'épaissiement de la seve, l'obstruction des vaisseaux, les gonflemens extraordinaires, les dépôts de gomme & de résine, & la pléthore qui frappe souvent de mort l'arbre le plus vigoureux.

14. Ce manque de transpiration, en épailliffant la feve, est louvent la premiere cause des maladies pédiculaires des arbres. Un suc coagulé tapisse la feuille d'un pecher: les fourmis viennent s'en nourrir : elles piquent les feuilles qui le recoquillent; que les pucerons foient atrirés par quelque humeur viciée qui transfude des ecorces, c'eft ce que nous ne pouvons affurer, puif m'ils s'en fant pen que chaque arbre n'ait fon puceron particulier, & que ces infectes attaquent fouvent des branches très-saines; mais nous observons en paffant, que les fourmis qui se melent parmi eux ne font pas complices de leurs déprédations; elles viennent gober un globule sucré qui fort de temps à autre de

M t

leur anus. Les premiers font beaucoup de mal aux arbres; en perçant de mille trous la tendre écorce ils contrarient la circulation de la feve, les feuilles se bossellent & se recourbent, le jeune bourgeon se tourmente & s'incline: après la retraite des inscites, la branche attaquée ne repousse que fort tard & avec beaucoup de peine.

Que les racines d'un arbre se chancissent par la stagnation des eaux on par quelqu'autre cause, les fonrmis rouges, les vers blancs, les jules, les scolopendres viennent s'y loger; rarement attaquent-

ils un arbre fain.

Hen est de même des mousses & des lichens. Tontes les précautions propres à conserver la vigueur de l'arbre & à retarder sa vicillesse, sont aussi les movens les plus surs d'en écarter ces parasites. Leurs très-petites semences s'arrêtent dans les aspérités d'une écorce raboteuse; les parties d'écorce d'entre les gerqures n'étant plus alimentées par la seve, se pourrissent peu-à-peu, & se changent en un terreau léger, propre à la germination de ces plantes, qui s'étendent souvent jusqu'au point de tapisser tout le pourtour de l'arbre.

C'est donc en vain qu'on attribue à un sol humide la disposition des arbres à se couvrir de mousse; s'il y contribue, ce n'est qu'en tant qu'il ne convient pas à l'espece d'arbre qui s'y trouve; alors sa végétation se rallentit. l'écorce se ride & devient galeuse; inconvénient qui résulteroit de même de la plantation en un terrein sec, d'une espece d'arbre propre aux terres fraiches & tremptopre aux terres fraiches & trem-

pées.

15°. Mais parmi les accidens qui menacent les urbres, il en est que les soins les plus éclairés ne peuvent guere prévenit. Difficilement peut-on parer aux coups que leur porte la gelée; les uns y sont plus ou moins fensibles, par une suite de leur caractere spécifique; tous en reçoivent plus ou moins de dommage, suivant qu'ils sont vigoureux où languissans, jeunes ou vieux.

Les jeunes arbres ont rélisté à l'hiver de 1709, & les vieux y ont succombé. Le framboisier, dont le bois est tendre & fpongieux, se trouve également sous la ligne & vers les poles; tandis que l'oran-

ger dont le bois est fi dur, périt sous fixe

Frappé de ce phénomene, & convaincu de la ressemblance qui se trouve entre un jeune arbre, de que squ'espece qu'il soit, & un arbre naturellement pourvu de sibres molles, que l'on s'attache à découvrir la raison de seur propriété commune de ressite à la gelée; peut-être la trouvera-t-on dans l'élassicité de leurs vaisseaux; la glace qui occupe plus de place que l'eau, les distend sans les rompre; après le dégel ils reprennent peu-à-peu leur calibre, la seve ressue

dans fes conduits.

16". Si les pays chauds, dans le nombre de leurs arbres indigenes, en offrent plufieurs dont les vaiffeaux manquent d'élaflicité , doit-on défespérer d'accoutumer, à des climats moins heureux ceux d'entre ces arbres qui ne sont pas entiérement privés d'une disposition semblable? Ne peut-on pas augmenter cette disposition, en la soumettant par degres à l'action de la gelée? C'est ce ce qui paroit résulter de nombre d'expériences. Le succès sera d'autant plus certain, qu'on aura pris ces nouveaux colons dans leur plus bas age , & qu'on les aura conduits d'une main plus attentive au travers des frimats de notre température. Les élever de graine, semer celle qu'ils donneront à leur tour, eft fans doute le plur fur moyen; cette feconde graine aura dejà fubi quelque changement dans ses organes, imprimé par un climat différent. De génération en génération, la colonie s'affermira toujours davantage contre l'inclémence d'un nouveau ciel, & pourra peut-être un jour l'affronter.

Souvent même ces précautions deviennent en partie inutiles. Dans le nombre des arbres qui croissent sous les latitudes chaudes, il s'en trouve qui sont organisés de maniere à supporter la gelée. Ceux qui habitent la cime des hautes montagnes, où le froid, même sous la ligne, est excessifis, s'accommoderont des coteaux & des plaines dans les lienx voissins du pole. Il en est qui ne sont frilleux que dans le temps de leur pousse; la froidure du printemps de ces contrées téprimera les premieres faillies de leur seve; ils végeteront plus tard, mais avec sures.

L'espece de plaqueminier ; qu'on croit être le lotus des anciens, a été apporté d'Afrique à Padone; de-là il a paffé dans pes provinces métidionales; il a été ensoite naturalisé en Angleterre, & l'on ne doute pas qu'il ne puille eufin s'accoutumer au climat des provinces septentrionales de la France. Le buplevrum lieneux. naturel des montagues d'Ethiopie, supporte dix ou douze degrés de congelation. Le murier blanc indigene de la Chine . a été transplanté dans l'Inde s long-temps après il a peuplé le Péloponnese ; bientot l'Italie a joui de ses dens; notre bon roi Henri en a enrichi nos provinces méridionales; après un fiecle, le nord du royaume l'a vu réuffir avec étonnement; on vient enfin de l'établir en Danemarck.

Après ces observations & ces expériences, combien ne seroit-il pas ridioule de demander encore, si l'on peut éleveren France des arbres étrangers? sur-tout si l'on considere qu'il n'y a guere de climats, de sols d'expositions dans les zônes tempérées, qui ne puissent rencontrer leurs analogues dans les différentes parties de ce grand royaume. (M. le Baron de

Tschoudi. )

ARBRES, Droit. Les arbres de réserve & baliveaux sur tailles sont réputés faire partie du fond des forèts, sans que les engagistes, donairiers ou usuffruitiers, y puissent rien prétendre, ni aux amen-

des qui en proviendront.

Les propriétaires d'héritages tenans & aboutiffans aux grands chemins & branches d'iceux, font tenus de les planter d'arbres, suivant la pature du terrein, à la distance de trente piés l'un de l'autre, & à une toise au moins du bord extérieur des fossés des grands chemins , & de les armer d'épines ; & à leur défaut, les seigneurs qui ont le droit de voierie sur lesdits chemins, pourront en faire planter à leurs fraix, dont ils auront l'usufruit & la propriété. Il y a des peines contre ceux qui dégradent les orbres, foit dans les forets . foit fur les chemins. Lorfqu'il y a contestation fur la propriété d'un arbre, on l'adjuge à celui dans l'héritage duquel est le tronc; mais quand le tronc eft dans les limites, l'arbre eft commun. Quand un arbre étend fes

branches fur le bâtiment du voifin, celuici peut demander qu'il foit coupé par le pie; mais frelles s'étendent seulement fur un lieu où il n'y a point de batiment, le voifin peut demander que les branches foient coupées à quinze pies de terre. Il est permis, dans l'usage, au voilin qui fouffre que les branches d'un arbre foient pendantes fur fon héritage, de cueillir les fruits de ces branches. Les arbres morts appartiennent à l'usufruitier : ceux abattus par le vent, à celui qui a la propriété. Les arbres en futaie sont réservés au propriétaire ; l'ufufruitier peut leulement en demander pour les réparations. Un fermier qui a planté des arbres. peut les emporter à la fin de son bail; mais le propriétaire du fonds est en droit de les retenir, en payant la valeur au fermier. (+)

§ ARERE DE VIE, Botania,, en latin arbor vitæ, thuya Theophrafti, en allemand lebenshaum; l'anglois n'a pas de nom particulior. Thuya vient du grec

θυω, parfumer.

## Caractere générique.

Le même individu porte des fleurs males & des fleurs femelles. Les premieres composent, par leur réunion, un petit chaton ovale; elles naissent opposees sur un filet commun, qu'elles embrassent par leur basse. & consistent dans une écaille ovale & concave, pourvue de quatre étamines à peine remarquables, dont les sommets sopt attachés presqu'à la baso de l'écaille. Les fleurs femelles sont groupées en sorme de cône. & sont opposées deux à deux dans chaque écaille; chacune a un petit embryon qui supporte un style délié, couronné d'un seul stiemate.

Nous ne faisons pas entrer dans cette description la forme du cône perfectionné, ni celle des semences qu'il renferme; ces parties sont si disparates dans les deux especes de thuya connues, qu'elles serviront plutôt à les différencier qu'à les réunir sons un caractere commun.

## Especes.

1. Arbre de vie à andouillers alternes, à feuilles pustulenses.

Thuya uncis alternis, tegulis bubulofis, Hort, Col. Thuya Canadensis.

Arbor vita of Canada.

2. Arbre de vie à andouillers opposés, à feuilles sillonnées.

Thuya uncis oppositis, tegulis sulcatis. Hort. Col.

Arbor vita Sinenfis. Arbor vita of

Il n'est point aisé de distinguer au premier coup d'œil ce qu'on doit appeller fenille dans les arbres de vie. On se résout difficilement à donner ce nom à des especes de petits rameaux verds qui naisfent en soule sur les branches; cependant lorsque l'on observe qu'ils tombent vers la sin de septembre de leur feconde année, on s'assure que ce sont de vraies seuilles extrêmement compofées; car on n'a pas d'exemples de branches qui se détachent d'elles-mèmes périodiquement.

C'est fous cet aspect que nous allons

confiderer la feuille des arbres de vie. Elle conlifte premierement dans un pédicule principal & commun, lequel eft plat, mais arrondi dans la partie inféricure. Il est garni par les bords de petites folioles oppofécs, qui l'embraffent en fe réunissant par leur base, tandis qu'elles s'en écartent par leur bout, qui est aigu; de forte qu'il fem- ] ble voir de petites urnes pofées les unes fur les autres. Ce pédicule principal fe subdivise en d'autres moins longs, qui font alternes, & qui donnent naiffance a d'autres encore moindres, reffemblans à des andouillers, lesquels sont toujours plus petits à melure qu'its s'approchent du bout, & qui portent quel. quefois de très-petits pédicules en forme de crochets, mais d'un seul coté. Ces andouillers, outre les folioles de coté que nous avons décrites, en ont d'autres fur les deux faces, qui ressemblent à de petites écailles, & font pofées les nnes fur les autres comme les tuiles d'un toit.

Les foiloles qui convrent les faces sont affiz grandes; elles ont vers leur pointe une petite protubérance, excepté dans le thuya de la Chine, où elles sont au contraire fillonnées & très-petites.

Dans le thuya de Canada, les protubérances dont je viens de parler, font affez groffes for les deux faces du pédicule

400

principal; elles font rondes & brunes; ce font de vraies pustules qui jettent une goutte de résine lorsqu'on les écraic. Ce n'est pas la seule différence qui se trouve dans les seulles de l'une & l'autre de ces especes; dans le thuya de Canada, les andouillers sont alternes & assez étoingnés; dans celui de la Chine, ils sont opposés & très-rapprochés. Dans le premier, les pédicules les plus élevés du coté intérieur, se pedicules les plus élevés du coté intérieur, se n'est vers le bout. Dans le second, ils sont opposés deux-à-deux dans toute la longueur du pédicule qui les soutent.

lieft encore des différences plus frappantes qui caracterifent ces deux especes. Le thuya de Canada étend fes branches prefque horizontalement; celui de la Chine les rassemble en faisceau. premier porte de très-petits cones ovoides, pointus, bruns, compolés d'un petit nombre d'écailles laches , liffes & oblongues, au fond desquelles se trouvent d'infiniment petites femences plates, creufees en cuilleron & membraneufes. Les cônes du fecond font gros comme une petite noix, ronds, bleuatres; ils font composés d'écailles larges, qui ont vers leurs bouts des crochets recourbés en en-bas; elles contiennent des femences dures, brunes, luifantes, aflez groffes, ovoides, & terminées en

pointe.

Le verd du thuya no. 1., n'a pas beaucoup d'eclat en été; pendant l hiver il est terne, & tirant fur la couleur feuillemorte pale, dès les derniers jours de l'hiver. En été, & dans le commencement de l'automne, la verdure de l'arbre de vie de la Chine est fi belle & fi éclatante, qu'elle efface celle des arbres les plus frais à feuilles vernales. Mais elle fubit de fingulieres altérations; des la fin d'octobre, fans qu'il se produife aucun changement dans la matiere ni dans la forme de l'arbre, sans qu'il perde aucune feuille, il devient a-peu-près de la couleur qu'on appelle maure-dore; il ne lui refte plus que de très-petits linéamens verds, qu'on n'appergoit qu'avec peine sur le revers des feuilles. Il demeure enseveli fous cette elpece de métamorphofe, jufqu'aux prentiers jours favorables de fevrier ou de man, qu'il reprend tout-à-coup sa ver-

Le thuya n°. 1. croît de lui-même en Canada & en Sihérie; en Françe, où ila été apporté fons François I, il s'éleve à la hauteur de quarante piés. Le fecond est originaire de la Chine septentrionale; il y acquiert, dit-on, une élévation considérable: il n'est pas encore depuis assez long-temps en France, où set semences ont été envoyées par nos missionnaires, pour savoir la hauteur à laquelle il pourra atteindre sous et nouveau ciel. Miller dit qu'il en a vu en Angleterre de plus de vingt piés. Nous en avons un, qui en a déja plus de dix sept, & qui gagne beaucoup appullement.

L'arbre de vie de Canada pent être placé dans le bofquet d'été en faveur de la variété; la cifelure de fes femilles y contrastera à merveille avec les feuilles très-larges & très-entieres des peupliers de Caroline, tulipiers & catalpas qui doivent faire le fond de ce bofquet; on doit l'employer dans ceux d'automne, fa verdure étant encore affez belle dans cette faifon : comme elle eft en général fort terne en hiver, nous ne pouvons conseiller de le placer parmi les arbres à feuilles pérennes, à moins qu'on n'ait l'attention de l'environner par des maffes : leur abri l'empechera de jaunir; cette altération dans la conleur de fes feuilles n'eft produite que par le contact des vents froids que briferont ces abris. En effet, retournez en janvier une feuille d'un de ces thuras qui foit exposé au courant libre de l'air . vous la trouverez trèsverte à fon revers qui en aura été garanti.

L'abre de vie de la Chino, par son veté éclatant, son port, la forme élégante de ses seulles & leur grand nombre, décore singultérement les bosquets du printemps & de l'été.

Comme les deux especes ont des ports & des verds differens, on peut en former de petites allées, en les plantant alternativement à la diffance de neuf ou dix pies les uns des autres; il conviendra aufii d'en farce des haies: ils garniflent à merveille. il fant les paliffer les premieres aunées, & ensuite réprimer le luxe de

leurs pousses par la tonte qu'ils souffrent très-bien. Ces palissades s'élevent à une hauteur considérable, & sont d'un effet majestueux; comme elles sent toujours vertes & impénétrables, elles forment des abris excellens, dont l'usage ne se borneroit pas même à garantir les especes d'arbre curieuses & délicates, qu'on planteroit auprès; elles serviroient encore à abriter une vigne, un quinconce de figuiers, des contrépaliers de toute espece, & même certains légumes. Une palissade de thuya de la Chine est une riche tapisserie.

On attribue à ces arbres les vertus de la fabine, & leurs feuilles sont sudorifiques. Il sort de l'espece, n°. 1. (dit M. Duhamel) des grains de résine jaune & transparente comme la copale; en la brûlant, elle répand une odeur de galipot.

Quoique le bois du thuya no. 1, soit plus tendre que celui du sapin, cependant, comme il est presque incorruptible, on en fait des palissades d'une extrême durée. Le bois de l'arbre de vie de la Chine paroit être plus dur; & comme cet arbre est d'une plus haute stature, il y a toute apparence qu'il sera placé par la suite dans le nombre des arbres utiles.

Cette considération doit engager les cultivateurs amis de la société, à propager ces arbres par la graine qu'ils portent en abondance: c'est le moyen de les multiplier & de les répandre extrémement, de les avoir droits, vîtes & bien venans, en un mot, de les faire atteindre à toute la hauteur que leur a prescrit la nature. La méthode d'en faire des semis, est différente pour les deux especes.

Les cônes du thuya de Canada commencent à s'ouvrir dans les premiers jours d'Octobre: c'est alors qu'il faut les recueillir; on en emplira un ou pludieurs petits sacs, que l'on conservera dans un lieu sec. En Février, on s'occupera à apprêter les graines: on recueillera d'abord celles qui seront tombées d'elles-mêmes au fond des sacs; quant à celles qui seront restées su fond des éasilles des cônes, nous ne connoissons d'autres moyens de les en dégager, que de les sever une à une: on jettera les écailles à mesure-qu'on recueillera les écailles à mesure-qu'on recueillera la graine, qu'il est effentiel d'avoir

Cette besogne demande de l'a- I pure.

dreffe & de la patience.

1. Cette operation faite, muniffezvous de caisses de sapin ou de chêne, profondes d'un pié, & percées par le bas de plusieurs trous, que vous convrirez d'écailles d'huitres on de têts de pots : emplificz-les d'une bonne terre fraiche & légere, mêlée par égale partie de terreau bien consommé; a mesure que vous verferez cette terre dans les caiffes ; pressez-la doncement avec la main pour prévenir son affaissement; quand on viendra à la couche supérieure & dernière, an lieu de la presser avec la main, égalifez la avec les doigts le plus qu'il vons fera possible : ensuite ferrez-la & l'applanissez avec une planchette unie, pourvue d'un manche. Alors semez la graine affez épais, mais également. Vous aurez à portée de vous une terre légere. mêlée d'un tiers de fablon fin & d'un tiers de terreau confommé : ces substances auront été intimement unies & le mélange bien tamifé. Prenez en avec la main, & l'éparpillez à plusieurs reprifes fur les graines , jusqu'à ce qu'elles en foient couvertes de l'épaisseur d'environ quatre lignes, mais de maniere qu'elles ne le foient pas plus dans un endroit que dans l'autre.

Les graines semées & couvertes. vous applanirez la superficie de la terre, en pressant doucement avec la planchette. Pour très-bien faire, il conviendra de femer , par-dessus le tout , environ une ligne d'épaisseur de terreau confommé, mèlé de détritus de bois pourri, tamifé. Vous conferverez de ce dernier mélange dans un pot auprès de votre

femis.

L'emplacement de ces caisses n'est pas une précaution de moindre importance que celles déja indiquées : fi elles font petites & en petit nombre, vous les plongerez dans une conche tempérée, ombragée par des paillassons, & les gouvernerez suivant la méthode indiquée à l'article CYPRES; vous leur ferez paffer le premier hiver fons des chassis, & cet abri fera d'un grand fecours aux petits thuvas.

2. Mais, fi vons vous propofez d'en élever un très-grand nombre , vos caisses feront trop grandes ou trop nombreules

pour être aisément portatives; dans ce cas-là, vous les enterrerez dans une terre fraiche à l'exposition du levant le plus matinal ; fi vous ne pouvez pas trouver une expolition semblable, vous y suppléerez par des paillassons élevés des cotés où vous voulez intercepter les rayons du foleil, an bien vous formerez au-deffus de vos caisses de petites arcades avec des branches de coudrier. fur lesquelles vous poserez des tameaux de bruyere, de pin ou de la paille de

3. Les bords de la caisse doivent sortir de terre d'environ deux pouces, de crainte que les taupes ne s'y gliffent; accident facheux, par lequel nous avons vu fouvent nos plus beaux femis anéantis en un instant ; pour y parer plus furement encore, & pour ôter tout accès aux oifeaux qui mangent quelquefois les jeunes plantules, à mesure qu'elles s'élevent du fein des graines. nous ne ponyons affez recommander de couvrir ces caisses d'un réseau. mieux encore de chassis. à mailtes de fil

d'archal. 4. Ce semis une fois établi de la maniere que nous venens de détailler, voici les foins & l'entretien qu'il des mande. Tous les jours au foir on l'arrofera, afin de précipiter la germination, à moins qu'il ne tombe de temps à autres des pluies douces, fines & paifibles, les feules dont on ofe profiter: les pluies abondantes ou turlinlentes, ainfi que celles à groffes gouttes, doivent être foigneulement parées par des auvents qu'on pofera fur les caisses; car elles dérangeroient la derniere conche de terre légere, dont les graines sont convertes, & les déterreroient. Pour éviter cet inconvénient, les arrofemens ne se feront pas même avec la pomme d'un petit arrofoir; on fe fervira d'un goupillon qu'on secouera doucement & de près sur le femis, julqu'à ce qu'il foit fuffilamment imbibé.

5. Malgré ces précautions, peut-étre verra-t-on au bout de quelque temps les graines un peu découvertes; on prendra de cette terre fine, mife en réserve auprès des femis, & on en repandra:pardeffus autant qu'il faudra : fouvent cette

spération doit être répétée, même lorfque les thuyas sont germés; car on verna quelquefois ces frêles plantules décaustées du pié près de chanceler & de tember. Si l'on ne néglige aucun de ces soins, on se procurera d'excellent plant de cet arbre de vie & dans la plus grande abondance.

6. Si le semis n'est pas destiné à passer l'hiver sous des chassis, il sera nécessaire de le garantir au moins le premier hiver des estets du froid & des frimats. Le plus grand danger n'est pas que ces jeunes plantes périssent par le simple contact de la gelée, mais elle hausseroit la terre, & en même temps les petits arbres. Que le degel survienne, la terre s'affaissera, & les plantes ne se rensonceront pas, elles demeureront couchées & déracinées.

Pour parer à cet inconvénient, nous connoissons deux bons moyens; le premier, c'est de former sur les caisses une faitiere de paille avec une porte à chaque bout pour l'admission de l'air, lorsque letemps le permettra; le second qui est plus simple, c'est d'entourer le semis de branches de pin ou de sapin qui se réuniront en arca les par leurs sommités.

Les petits thuyas doivent demeurer deux ans dans le semis; le troisseme printemps, au commencement d'Avril, le matin ou le soir d'un jour doux & nébuleux, on s'occupera à les transplanter

pour les mettre en nourrice.

7. Choifisse un morceau de terre fraîche & douce dans un lieu légérement ombragé, ou bien contre un mur ou une haie exposés au levant; si vous n'aviez pas des positions semblables, vous pourriez y suppléer par des abris: & si la terre étoit trop compacte, il conviendroit de la diviser par des sables & des terreaux.

Tracez des planches d'une longueur indéterminée, mais qui n'aient que deux piés de large, afin que l'on puiste les soigner plus commodément; après les avoir labourées & nettoyées avec soin, creusez à l'entour des rigoles, dont la terre serviza à les relever de quelques pouces 20-dessus du niveau du terrein : amintifiez bien la terre par-dessus, & l'applantisez exactement.

Faites alors apporter les caisses où font vos petits arbres; déclonez-les par

un bout, afin de les en tirer plus aifément ; après avoir marqué le milieu de vos planches, vous porterez cinq pouces de chaque coté, & tendrez deux cordeaux qui le trouveront ainsi espacés de dix pouces: vous ferez le long des cordeaux de petits trous avec la truelle. à dix pouces les uns des autres ; c'eft dans ces trous que vous planterez vos petits thuyas, qui fe trouveront entr'eux à la distance de dix pouces en tout sens. Voici comment on doit les planter : vous les tirerez doucement les uns après les autres de la caisse, en commençant par ceux qui seront les plus proches des bouts que vous avez déclonés; de cette maniere, il vous sera facile de les avoir avec leurs racines bien entieres . & quelque peu de terre après, ce qui est très-avantageux. Vous poserez vos petits arbres dans les trous, de maniere qu'ils y foient un peu plus avant qu'ils n'étoient enterrés dans le semis. Tandis que vous les fontiendrez d'une main dans cette polition, vous prendrez de l'autre d'un mélange de terre femblable à celui du femis, & le jetterez délicatement contre la racine en même temps que vous étendrez ses fibres dans tous les sens : la racine converte, vous presserez doucement, & vous achéverez d'emplir le trou. Vos thuyas font-ils tous plantés. arrofez - les légérement pour coller la terre contre leurs racines : & dans la vue d'v entretenir la fraicheur , plaquez adroitement un peu de mouffe autour de leurs pieds. L'ombre est absolument nécessaire pour la reprise & la croissance de ces arbres : vons pratiquerez donc au-desfus des planches des arcades formées de cerceaux; & vous couvrirez. cette espece de herceau de paille de pois ou de rameaux de bruvere. Vos foins fe borneront désormais à quelques légers arrosemens de temps à antre, & à béquiller adroitement la terre entre les petits arbres; mais il faudra leur procurer autant d'air libre & de lumiere qu'il fera possible, afin de les y accoutumer peu-à-peu.

8. Dans ce dessein, il conviendra d'ôter les convertures, tast que dureront les pluies douces & les jours nébuleux, & en général tous les jours depuis sept ou huit heures du soir jusqu'à sept ou

huit heures du matin. Au bout de deux mois, on pourra leur donner graduellement plus d'air. En Septembre, il ne faut plus du tout les convrir. Ils doivent rester deux ans dans ce berceau : le troifieme printemps on les transplantera après les avoir enlevés en petites mottes, mais dans les mêmes circonstances, & avec les mêmes précautions qui ont accompagné la premiere plantation; & on les mettra en pépiniere à deux pieds & demi en tout sens les uns des autres. On les arrofera, & l'on plaquera de la mousse ou de la litiere autour de leurs pieds; ils peuvent rester deux ou trois ans en pépiniere : au bout duquel temps, on les enlèvera en motte, pour les placer où l'on veut les voir croître: mais il y a deux autres partis à prendre; le premier qui convient à ceux qui font de grandes plantations d'arbres verds dans des lieux bien clos, est de les planter à demeure au fortir de nourrice ; ils n'en viendront que mieux & plus vite ; le fecond elt de les laiffer, au contraire, en pépiniere julqu'à ce qu'ils zient huit ou dix piés de haut, de les enlever en groffes mottes à cette époque, pour les mettre en place : ce dernier parti est indispensable lorsqu'on veut les planter dans des lieux fans defense, & il convient à ceux qui veulent foriner des bofquets d'un prompt effet. Les thuyas tirés de pépiniere au bout de deux ans, c'est-à-dire, âgés de six ans, font très-propres à former des paliffades, en les plantant en ligne à dix pouces ou un pie les uns des autres, & meme à une diftance bien plus confidérable, fi l'ou veut économiter, car ils garniront bien vite leurs intervalles par le palissage & la tonte.

A quelques différences près que nous ferons remarquer, tout ce que nous venons de diré, convient au thuya de la Chine: ses cônes ne sont ordinairement bien mûrs qu'à la fin de l'hiver; alors les graines sortent aisément d'entre les écailles: on les recueille & on les seme tout de suite; mais comme elles sont bien plus groffes que celles du thuya n°. 1, il faut les couvrir d'un demi-pouce au moins de terre moins légere que celle indiquée pour les pre-

mieres: quelquefois elles ne levent que le second printemps. Jamais elles ne levent toutes le premier.

Nos deux thuyas se multiplient aussi de marcotes & de boutures: les marcotes se font au printemps, en juillet & en septembre, avec les branches les plus basses & les plus souples, suivant la méthode détaillée à l'article ALATERNE.

Les boutures de l'espece no. 1. peuvent se faire en avril & en septembre; il faut prendre les pouffes de l'année, pourvues du bois de l'année précédente: on les compera rez-tronc pour enlever la protubérance qui se trouve à leur insertion, circonstance dont l'utilité est indiquée à l'article BUPLEU-RUM. Vous les émonderez du bas, & les enfoncerez de la moitié de leur hauteur dans une planche de terre fraiche, bien préparée contre un mur ou une haie, à l'exposition du levant, ou bien entre des paillassons dresses au midi & au couchant. On peut auffi couvrir la planche de la maniere indiquée pour les thuyas en nourrice; mais alors il convient de ne laisser la couverture que durant les plus chaudes heures du jour , c'est-à-dire , depuis neuf heures du matin julqu'à cinq du foir, du moins fi vos planches de boutures font placées dans un endroit légérement ombragé, comme entre des charmilles on des pepinieres : li vous n'avez à leur donner qu'un emplacement exposé par tous les cotés, il faudra laisser la couverture plus long-temps.

Les boutures de thuya de la Chine ne peuvent se faire avec siccès que vers la sin de septembre. Nous avons estroyé en vain dans tous les autres temps de l'année, de multiplier cet arbre par ce moyen: on les plantera dans une planche un peu relevée dans une bonne terre fraîche, à l'exposition du levant; & l'on couvrira toute la superficie de la terre, dans leurs intervalles, d'écorce, de tan consoumé, ou de sciure de bois.

9. Ces convertures dont nous avons déja parlé plufieurs fois, font d'un excellent ufage; mais-par l'humidité qu'elles entretiennent, elles attirent les vers que finvent les taupes dont ils font la proie : celles-ci, par les galeries qu'elles se font,

déterrent les houtures & les jennes arbres, ou elles empechent leur reprife en cavant auprès. Pour se mettre à l'abri de cet inconvénient, sans perdre le fruit de la pratique que nous venons d'indiquer , lorfqu'on n'aura que peu de boutures ou de plantules rares, il conviendra de les planter dans de longues cziffes profondes d'un pié, qu'on enterrera & qu'on couvrira de chassis à mailles de fil d'archal , en forme de fattieres, on tout au moins de réseaux. Si vos boutures ou vos arbres nourricons font en affez grand nombre pour devoir être plantés en pleine terre, du moins faudra-t-il livrer aux taupes une guerre continuelle, an moyen des taupieres qu'on tendra soigneusement sur les trainées aboutissantes à la petite plantation. Les taupieres de bois cylindriques, formées de deux parties qui se rejoignent, & munies d'un fermoir à resfort, sont les meilleures que nous connoissions. Le troilieme printemps, les boutures feront suffianment enracinées pour les mettre en pepinieres

Lorsqu'on plantera les thuyas à demeure, il conviendra de les arroser, & de mettre de la mousse, de la litiere, ou des gazons retournés autour de leurs

pies.

Comme les arbres de vie ne sont pas auffi refineux que les pins & lapins, ils ne fouffrent pas autant d'un élaguement inconfidéré; cependant ce fera bien fait dene leur retrancher à la fois qu'un petit nombre de branches inférieures, le contentant de couper par la moitié quelques-unes de celles de l'étage d'audeffus, lesquelles l'année suivante on coupera rez-tronc, en répétant cette opération jufqu'à ce que l'arbre ait un tronc and de la hauteur que l'on voudra: fix ou lept pies fuffilent ordinairement; car la beauté de ces arbres, ainsi que de tous ceux dont la verdure est perenne, et de présenter une belle touffe pyramidale. Nous avons élagué les thuyas avec inocès vers la fin de juin; alors ils se firme encore un bourrelet autour des compures: nous n'avons pas encore ofé mouer cette opération d'ins d'autres temps; nous pensons qu'il n'y auroit quere d'inconvenient à la faire en septembre, comme aux pins & fapins : le

pen de réfine qui fortiroit encore, garantiroit la blessure des injures de la mauvaise saison. (M. le baron de Tschoudi.)

ARBRE DE VIE, Theolog., c'étoit un arbre planté au milieu du paradis, dont le fruit auroiteu la vertu de conferver la vie à Adam, s'il avoit obéi aux ordres de Dieu; mais cet arbre de vie fut pour lui un arbre de mort, à cause de son infidélité & de sa désobéissance.

ARBRE de la science du bien & du mal; c'étoit un arbre que Dieu avoit planté au milieu du paradis. Il avoit défendu à Adam d'y toucher, sous peine de la vie : quo enim die comederis ex eo, morte morieris. On dispute fi l'arbre de vie & l'arbre de la science du bien & du mal étoient un même arbre. Les sentimens font partagés sur cela. Voici les raisons qu'on apporte pour & contre le fentiment qui tient que c'étoient deux arbres différens. Moyfe dit que Dieu ayant planté le jardin d'Eden, y mit toutes fortes de bons arbres, & en particulier l'arbre de vie au milieu du paradis, comme aussi l'arbre de la science du bien & du mal. Et lorfqu'il eut mis l'homme dans le paradis , il lui dit : mangez de tous les fruits du jardin, mais ne mangez pas du fruit de la science du bien & du mal; car au moment que vous en aurez mangé, vous mourrez. Et lorsque le ferpent tenta Eve, il lui dit : pourquoi Dieu vous a.t-il defendu de manger de tous les fruits du jurdin? Eve répondit: Dieu a permis de manger des fruits du paradis, mais il nous a défendu d'user du fruit qui est au milieu du jardin, de peur que nous ne mourrions. Le lerpentrépliqua : vous ne mourrez point; mais Dien sait qu'aust-tôt que vous en aurez mangé, vos yeux seront ouverts, & vous Serez comme des dieux , Sachant le bien & le mal. Et après qu'Adam & Eve eurent violé le commandement du Seigneur. Dieu les chaffa du paradis, & leur dit: voilà Adam qui est devenu comme l'un de nous, sachant le bien & le mal! mais à présent de peur qu'il ne prenne encore du fruit de vie , qu'il n'en mange & ne vive éternellement, il le mit hors du paradis. Genef. ij. 9 , ibid verf. 17; Genef. iij. I, 2, 3; & v. 22.

De tous ces passages, on peut inférer en faveur du sentiment qui n'admet qu'un arbre dont Dieu ait défendu l'usage à

Adam. 1°. Qu'il n'est pas nécessaire d'en reconnoître deux ; le même fruit qui devoit conferer la vic à Adam, pouvant auffi donner la feience. 20. Le texte de Moyle peut fort bien s'entendre d'un feul arbre: Dieu planta l'arbre de la vie ou l'arbre de la science. Souvent dans l'hébreu la conjonction &, est équivalente à la disjonctive ou; & de la même maniere, de peur qu'il ne prenne auffi le fruit de vie, & ne vive éternellement, fe peut expliquer en ce fens : de peur que comme il en a pris, croyant y trouver la science, il n'y retourne aussi pour y trouver la vie. 3°. Enfin le démon attribue véritablement au même arbre, le fruit de la vie & le fruit de la science : vous ne mourrez point; mais Dien fait qu'aufi-tot que vous aurez mangé de ce fruit, vous saurez le bien & le mal. Il les raffure contre la peur de la mort, & leur promet la science en leur offrant le fruit defendu.

Mais l'opinion contraire paroit mieux fondée dans la lettre du texte. Moyfe diftingue manifestement ces deux arbres, l'arbre de la vie, & l'arbre de la science: pourquoi les vouloir confondre fans nécessité? La vie & la science sont deux effets tout différens ; pourquoi vouloir qu'ils foient produits par le même fruit ? Est-ce trop que de défendre à Adam l'n. fage de deux arbres? Le discours que Dieu tient à Adam après son péché, paroit bien exprès pour distinguer ici deux arbres: de peur qu'il ne prenne aussi du fruit de vie, & ne vive éternellement; comme s'il disoit, il a déja goûté du fruit de la science, il faut l'éloigner du fruit de la vie, de peur qu'il n'en prenne ausli. Le démon, à la vérité, rassure Eve & Adam contre la crainte de la mort; mais il ne leur offre que le fruit de la fcience, en leur difant que des qu'ils en auront goûté, ils seront aussi éclairés que des dieux : d'où vient qu'après leur peché il est dit que leurs yeux furent ouverts. Ces raifons nous font préférer ce dernier fentiment au premier. Voyez Saint- Augustin , lib. VI. de l'ouvrage imparfait contre Julien , cap. xxx , pag. 1359 , & Juiv.

On demande qu'elle étoit la nature du fruit défendu. Quelques uns ont crû que c'étoit le froment, d'autres le figuier, d'autres le cerisser, d'autres le pommies: ce dernier sentiment a prévalu, quoiqu'il ne soit guere mieux fondé que les autres. On cite pour le prouver le passage du cantique des cantiques : je vous ai éveilles sous un pommier, c'est là que votre mere a perdu son innocence; comme si Salomon avoit voulu parler en cet endroit de la chute de la premiers femme. Rabb. is Sanbedrin, fol. 70. T'ecolos, apud Theodor, quast. xxviij in Gent Indor. Pelus. liv. I, épitr. ij. canticor. viij. 5.

Plusieurs anciens ont pris tout le récit de Moyse dans un sens figuré, & ont crû qu'on ne pouvoit expliquer ce récit que

comme une allégorie.

S. Augustin a cru que la vertu de l'arbre de vie & de l'arbre de la science du bien ET du mal, étoit surnaturelle & miraculeufe; d'autres croyent que cette vertu lui étoit naturelle. Selon Philon, l'arbre de vie marquoit la piété, & l'arbre de la Science la prudence. Dieu eft l'auteur de ces vertus. Les Rabbins racontent des chofes incroyables & ridicules de l'arbre de vie. Il étoit d'une grandeur prodigieuse, toutes les eaux de la terre sortoient de son pié; quand on auroit marché cinq cents aus, on en auroit à peine fait le tour. Peut-être que tout cela n'eft qu'une allégorie; mais la chose ne mérite pas qu'on se fatigue à en chercher le sens caché. August. de Genef. ad Litter. lib. VIII, & lib. II, de peccat. Merit. c. xxj. Josephe, Antiq. lib. I. Bonavent, Hugo Victor. &c. Philo. de Opificio mundi, pag. 35. Basnage, Hist. des Juifi, liv. VI. cap. xij , art. 18. Calmet , dict. de la Bib. tom. I, lett. A. pag. 205. (G)

ARBRE de Diane ou ARBRE philosophique, Chym., végétation métallique artificielle, dans laquelle on voit un arbre se former & croitre peu-à peu du fond

d'une bouteille pleine d'eau.

Cette opération se fait par le mélange de l'argent, du merenre & de l'espeit de nitre, qui se crystallisent ensemble

en forme d'un petit arbre.

Furetiere dit qu'on a vù à Paris végeter les métaux. l'or, l'argent, le fer, & le cuivre, préparés avec l'eau-forte; & qu'il s'éleve dans cette eau une espece en plusieurs branches dans toute la hauteur de l'eau, tant qu'il y a de la matiere.

le fecret en a été donné par Rhodès Caraffes, chymiste grec, dont parle le jour-

nal des Savans de 1677.

Il y a deux manieres différentes de faire cette expérience amusante. La prémiere est d'une longueur à faire languir un curieux : voici comment la décrit Lemery. Prenez une once d'argent; faites la dissolution dans trois onces d'esprit de nitre; jetez votre dissolution dans un matras où vous aurez mis dix-huit onces d'eau & deux onces de vif argent : il faut que le matras soit rempli jusqu'au cou; laillez le en repos fur un petit rondeau de pulle, en quelque lieu fur, durant quarante jours : vous verrez pendant ce temps-là se former un arbre avec des branches & de petites boules an bout qui représentent des fruits.

La seconde maniere de faire l'arbre de Diane eft plus prompte, mais elle est moins parfaite; elle est due à M. Homberg , & elle se fait en un quart-d'heure. Pour la faire, prenez quatre gros d'argent fin en limaille; faites-en un amalgame à froid avec deux gros de mercure; diffolvez cet amalgame en quatre onces deau-forte ; verfez cette diffolution dans trois demi-feptiers d'eau commune ; hattez-les an peu ensemble pour les meler, & gardez le tout dans une bouteille bien

Quand vous voudrez vous en servir pour faire un arbre métallique , prenez-en une oace on environ . & mettez dans la meme bouteille la groffeur d'un petit pois d'amalgame ordinaire d'or ou d'argent, qui leit maniable comme du beurre: eninte laificz la bouteille en repos deux ou trois minutes de temps.

Austi-tôt après vous verrez fortir de petits filamens perpendiculaires de la boule d'amalgame, qui s'augmenteront vue d'œil, en jetant des branches en

farme d'arbriffeau.

La petite boule d'amalgame se durcira, & deviendra d'un blanc terne; mais le petit arbriffean aura une véritable couleut d'argent poli. M. Homberg explique parfaitement la formation de cet whe artificiel. Le P. Kircher avoit à Rome dans ion cabinet un parcil arbre mirallique, dont on peut trouver une belle defeription dans fon Museum colleg.

On appelle cette eau , eau de caillou; & Rom. f. 4, p. 46. Cet article est en partie de M. Formey.

ARBRE de mars , Chymie , c'est une invention moderne, dont on est redevable

à M. Lemery le jeune.

Il la découvrit de la maniere fuivante. Sur une diffolution de limaille de fer dans l'esprit de nitre renfermé dans un verre, il versa de la liqueur alkaline de tartre. La liqueur s'échauffa bientôt très-confidérablement, quoiqu'avec une fort petite fermentation; elle ne fut pas plutôt en repos, qu'il s'y éleva une forte de branches adhérentes à la surface du verre , lesquelles continuant à croître, le couvrirent enfin tout entier.

La forme des branches étoit si parfaite. que l'on pouvoit même y découvrir des especes de feuilles & de fleurs ; de maniere que cette végétation peut être appellée l'arbre de Mars, à aussi juste titre que l'on appelle la précédente l'arbre de Diane. Voyez l'Hist. de l'acad. royale des

Sciences de 1706. (M)

ARBRE de porphyre en Logique, s'appelle autrement échelle des prédicamens, Scala pradicamentalis. Voyez PREDICA-

MENT.

\* ARBRE, Mythol. Il y avoit chez les payens des arbres confacrés à certaines divinités. Exemple : le pin à Cybele, le hêtre à Jupiter, le chêne à Rhea; l'olivier à Minerve, le laurier à Apollon, le lotus & le myrte à Apollon & à Vénus, le cyprès à Pluton; le narcisse, l'adiante ou capillaire à Proferpine; le frêne & le chiendent & Mars; le pourpier à Mercure; le pavot à Cérès & à Lucine; la vigne & le pampre à Bacchus; le peuplier à Hereule; l'ail aux dieux Penates; l'aune, le cedre, le narcisse & le genèvrier aux Eumenides; le palmier aux Mufes; le platane aux Génies. Voyez aux articles de ces divinités, les raisons de la plupart de ces confécrations; mais observez combien elles devoient embellir la poélie des anciens : un poète ne pouvoit presque pas parler d'un brin d'herbe qu'il ne pût en même temps en relever la dignité, en lui affociant le nom d'un dieu ou d'une décfie.

ARBRE, f. m. arbor, oris, f. f. terme de Blason, meuble dont on charge les ar-

moiries.

L'arbre a pour émail particulier le

finople; il y en a cependant de différens émaux; lorsqu'on peut diffinguer l'espece par les fruits, on le nomme de fon nom, soit chêne, pin, olivier, poirier, &c.

On dit d'un arbre, fûté, lorsque le fût est d'un autre émail; arraché, quand on en voit les racines; écoté, si les branches ont été coupées; esseuilé, de celui qui n'a

point de feuilles.

Baudeau de Parabere , en Bigorre ;

d'or à l'arbre de sinople.

Rousselet de Châteauregnauld, en Bretagne; d'or au poirier de sinople. (G. D. L. T.)

ARBRE GÉNÉALOGIQUE, arbor confanguinitatis, stemma, atis, plusieurs rangs d'écussons posés sur des figures de branches d'arbres qui partent d'un tronc, au-dessous duquel on voit quelquefois des racines.

L'arbre généalogique est nécessaire, lorsqu'il s'agit de faire des preuves pour entrer dans un chapitre noble, ou pour être recu dans quelqu'ordre qui exige des

preuves de noblesse.

Sur le tronc de l'arbre se trouve l'écusfon de celui qui fait ses preuves, que l'on

nomme le présenté.

Au premier rang au - dessus, il y a deux écussous; le pere à droite, la mere à gauche.

Au deuxieme rang, quatre écussons; l'aïeul paternel & sa femme, à droite; l'aïeul maternel & sa femme, à gauche.

Au troisieme rang, huit écussons; les bisareuls paternels, à droite, & mater-

nels, à gauche.

Au quatrieme rang, seize écussons; les trisareuls paternels, à droite, & maternels, à gauche, & c. toujours en doublant le nombre des écussons, à mesure que l'on monte de rang en rang.

ARBRE, f. m. en Marine; c'est le nom que les Lévantins donnent à un mât. Arbre de mestre, c'est le grand mât. V.

MAST. (Z)

ARRE se dit figurément, en Mécha mique, pour la partie principale d'une machine qui sert à soutenir tout le reste. On s'en sert pour désigner le fuseau, ou l'axe sur lequel une machine tourne. (O)

Dans l'art de bâtir & dans la Charpenterie l'arbre est la partie la plus forte des

machines qui servent à élever les pierres, celle du milieu, qu'on voit posée a plomb, & sur laquelle tournent les autres pieces qu'elle porte, comme l'arbre d'unegrue. d'un gruau, ou engia. Voyez GRUE, GRUAU, ENGIN.

Chez les Cardeurs, c'est une partie du rouet à laquelle est suspendue la roue, par le moyen d'une cheville de fer, qui y entre dans un trou assez large pour qu'elle puisse tourner aisement. Voyez ROUET.

Chez les Cartonniers, c'eft une des principales pieces du moulin, dont ils fe fervent pour broyer & delaver leur pate. Il confifte en un cylindre tourmant fur un pivot par en-bas, & for une crapaudine placée dans le fond de la cure on pierre, & par en-haut dans une folive. La partie d'en-bas de ce cylindre. qui entre dans la cuve ou pierre, est armée de couteaux : à la hauteur d'environ fix pies, est une piece de bois de quatre ou cinq piés de longueur, qui traverse par un bout de l'axe de l'arbre, & qui de l'autre a deux mortoiles, à environ deux ou trois piés de distance, dans lesquelles font affujetties deux barres de bois de trois piés de longueur, qui defcendent & forment une espece de brancart; on conduit ce brancart à bras, ou par le moyen d'un cheval, qui en tournantautour de la cuve donne le mouvement à l'arbre, & par conséquent facilite l'action des couteaux.

Chez les Friseurs d'étoffes, c'est une piece qui est couchée le long de la machine à friser, sur laquelle est montée la plus grande partie de la machine. L'ensuple est aussi montée sur un arbre de couche. Voyez ENSUPLE.

Chez les Fileurs d'or, c'est un bouton de fer qui traversant le sabot & la granderoue, donne, en les faisant tourner, le mouvement à toutes les autres, par le moyen de la manivelle, qu'on emmanche à une de ses extrémités. Voy. Mou-

LIN A FILER L'OK.

Chez les horlogers, c'est une piece ronde ou quarrée, qui a des pivots, & sur laquelle est ordinairement adaptée une roue. Les arbres sont, en général, d'acier; quelqui-sois la roue tourne sur l'arbre, comme le barillet sur le sien; mais le plus communément munément, ils ne font l'un & l'autre qu'un seul corps. Lorsqu'il devient fort petit, il prend le nom de tige. Voyez Essieu, Axe. Tige, Barillet, Fusée, &c. (T)

Chez les mêmes ouvriers, c'est un essien qui est au milieu du barillet d'une montre ou d'une pendule. Cet arbre a, sur sa circonférence, un petit crochet auquel fœil du ressont s'arrêtant, il se trouve comme attaché à cet arbre par une de sextrémités: c'est autour de cet essien que le ressont s'enveloppe lorsqu'on le bande en montant la montre. L' BARILLET, RESSORT, CROCHET, &c.

C'est encore, chez les horlogers, un outil qui sert à monter des roues & autres picces, pour pouvoir les tourner entre deux

pointes. P. HORLOGER.

On appelle encore arbre, un putil qui a un crochet, & qui fert à mettre les refforts dans les barillets & à les en ôter; il se met dans une tenaille à vis par la

partie qui est quarrée. (T)

Chez les imprimeurs, on nomme arbre de preffe, la piece d'entre la vis & le pivot : ces trois parties, distinctes par leur denomination feulement, ne font effentiellement qu'une même piece de ferrurerie travaillée de trois formes différentes. Le milieu, ou l'arbré, de figure quarrée, quelquefois fphérique, est celle où passe la tête du barreau; son extrémitte eft un privot qui, eu égard à la con-Broction générale & aux proportions de la preffe, a toute la force qui cft convenable à fa destination, & aux pieces dont il fait la troisieme & derniere partie: laquelle, trois ou quatre doigts audeffus de fon extrémité, est percée & retoit une double clavette qui foutient la boète dans laquelle paffe la plus grande partie de l'arbre, dimension prife depuis l'entrée du barreau jufqu'à la clavette qui fontient la boète. l'oyez VIS, PIVOT, BARREAU, BOETE.

AEBRE du rouleau, chez les mêmes;

voyez BROCHE du rouleau.

Dans les Papeteries, arbre est un long cylindre de hois qui sert d'axe à la rone du moulén; il est armé des deux cotés de tourillons de fer, qui pôrtent sur deux piliers on montans, sur lesquels it tourne par l'action de l'enu. Cet arbre est garni d'espace en espace de morçaux

Tome III. Part. I.

de bois plats, qui reffortent d'environ quatre pouces', & qui en tournant rencontrent l'extrémité des pilons ou maillets qu'ils élevent. & laissent enfuite retomber. Les arbres des moulins à papier sont plus ou moins longs, selon la disposition du terrein & la quantité de maillets qu'ils doivent faire jouer. J'ai vu un moulin à papier dont l'arbre donnoit le mouvement à vingt-quatre maillets distribués en six piles. V. MOULLIN À PAPIER.

Chez les Potiers-d'étain, c'eft la principale des pieces qui composent leur tour ; elle consiste en un morceau de fer ordinairement rond on à huit pans, dont la longueur & la groffeur n'ont point de regle que celle de l'idée du forgeron. Cependant on pent fixer l'une à peu-près à fix pouces de circonférence, & l'autre à environ dix-huit pouces de long. On introduit dans le milien une poulie de bois fur laquelle paffe la corde que la roue fait tourner : aux deux cotés de la poulie, à environ deux pouces d'éloignement, il y a deux moulures à l'arbre qu'on nomme les oignons ; ils font enfermés chacun dans un collet d'étain posé vers le haut des poupées du tour : ces oignons doivent être bien tournés par l'ouvrier qui a fait l'arbre, & c'est fur ces nignons que l'arbre fe meut. L'arbre est ordinairement creux par le bout en dedans du tour, pour y introduire le mandrin. Poy. MANDRIN. L'autre bout qu'on appelle celui de derriere, doit être prépare à recevoir quelquefois une manivelle qu'on appelle guinguette. Voyez TOURNER A LA GUIN-GUETTE.

Il ya des arbres de tour qui ne sont point creux, & dont le mandrin & l'orbre sont tout d'une piece: mais ils sont anciens & moins commodes que les creux, V. Tour DE POTIER D'ETAIN.

Chez les Rubaniers, c'est une piece de bois de figure octogone, longue de quatre piés & demi, avec ses mortosses percées d'outre en outre, pour recevoir les traverses qui portent les ailes du moulin de l'ourdisser; cet arbre porte au centre de son extrémité d'en haut une broche où bouton de ser, long de 8 à 9 pouces, qui lui sert d'axe; l'extrémité d'enbas porte une grande poulie, sur laquelle

passe la corde de la selle à ourdir, l'oyez SELIE A OURDIR. Il y a eucore au centre de l'extrémité d'en-bas, un pivot de for qui entre dans une petite crapaudine placée au centre des traverses d'en-has. C'eft fur ce pivot que l'arbre tourne pendant le travail. Voyez OURDISSOIR,

Chez les Tourneurs , c'eft un mandrin fait de plusieurs pieces de cuivre, de fer, & de bois, dont on le fert pour tourner en l'air, pour faire des vis aux ouvrages de tour, & pour tourner en ovale & en d'autres figures irrégulieres. V. Tour.

On voit par les exemples qui précédent, qu'il y a autant d'arbres différens de nom , qu'il y a de machines différentes où cette piece se rencontre; mais qu'elle a presque par-tout la même fonction : austi les différentes fortes d'arbres dont nous avons fait mention, suffirout pour faire

connoître cette fonction.

ARBRISSEAU, frutex, f. m. Hist. nat. bot., plante ligneuse, du tronc de laquelle s'élevent plusieurs tiges branchues, qui forment naturellement un buisson. Il n'est pas possible de déterminer précisément ce qui distingue un arbrilleau d'un arbre ; il eft für qu'un urbriffcau est moins élevé qu'un arbre, mais quelle différence y aura-t-il entre la mefure d'un grand arbriffeau & d'un petit arbre? L'arbriffean fera quelquefois plus grand que l'arbre. Cependant on peut eftimer en général la hauteur d'un arbriffeau, depuis environ fix jufqu'à dix ou douze piés; tels font l'aubépin, le grenadier, le filaria, &c. Voyez ARBRE. (1)

Sous-ABBRISSEAU, f. m. Juffrutex, plante ligneufe qui produit d'un feul tronc plufieurs menues branches qui forment un petit buiffon. Les fous-arbriffeaux font plus petits que les arbriffeaux, comme leur nom le défigne. On peut regarder comme fous - arbriffeaux, toutes les plantes ligueuses que l'on voit sous sa main, lorfqu'on est debout, comme les grofeliers, les bruyeres, &c. Voy. AR-

ARBROT, f. m. terme d' Oiseleur, c'eft un petit arbre garni de gluaux. On dit

prendre les eifeaux à l'arbrot.

ARBUSTE, fub. m. Hift. nat. bot., très petite plante ligneuse, telle qu'un fous-arbriffeau. V. Sous-ARBRISSEAU. (I)

ARC, arme offensive propre à combattre de loin, faite de bois, de corne ou d'une autre matiere élaftique, & que l'on bande fortement par le moyen d'une corde attachée aux deux extrémités, enforte que la machine retournant'à fon état naturel , ou du moins fe redreffant avec violence, décoche une fleche. Voy. FLE-CHE, TIRER DE L'ARC.

L'arc est l'arine la plus ancienne & la plus universelle. Les Grecs, les Romains, mais fur-tout les Parthes, s'en servoient fort avantageusement. Elle eft encore en ulage en Alie , en Afrique , & dans le nouveau monde. Les anciens. en attribuoient l'invention à Apollon.

Avant que l'ufage des armes-à-feu fût introduit en Europe, une partie de l'iufanterie étoit armée d'arcs, & l'on nom -. moit archers les soldats qui s'en ser-voient. Les habitans des villes étoient même obligés de s'exercer à tirer de l'arc ; c'est l'origine des compagnies bourgeoifes, des compagnies de l'arc, qui sublistent encore dans plusieurs villes de France. Louis XI abolit en 1481 l'usage de l'are & de la fleche, & leur fubftitua les armes des Suisses, la halebarde, la

pique, & le sabre.

En Angleterre on fait un grand ufage. de l'arc ; il y a eu même des loix & des réglemens pour engager les peuples à fe perfectionner dans l'art d'en tirer. Sous le regne de Henri VIII, le parlement se plaignit que les peuples négligeoient un exercice qui avoit rendu les troupes Angloifes redoutables à leurs ennemis; & en effet, elles durent en partie à leurs archers le gain des batailles de Créci, de Poitiers, & d'Azincour. Par un réglement d'Henri VIII, chaque tireur d'arc de Londres est obligé d'en faire un d'if & deux d'orme, de coudrier, de frêne, ou d'autre bois : ordre aux tireurs de la campagne d'en faire trois. Par le huitieme réglement d'Elisabeth, chap. x. les uns & les autres furent obliges d'avoir toujours chez eux cinquante ares d'orme, de coudrier, ou de fiene, bien conditionnés. Par le douzieme reglement d'Edouard, chap. ij , il elt ordonné de multiplier les arcs, & défendu de les vendre trop cher. Les meilleurs ne pouvoient pas valoir plus de fix fols huit deniers. Chaque commerçant

qui trafique à Venice, on aux autres en-droits d'où l'on tire les bâtons propres à faire des arcs. doit en apporter qua-tre pour chaque tonneau de marchandife, lons peine de fix fols huit deniers damende, pour chaque bâton manquant; & par le premier réglement de Richard III, chap. xi, il leur est ordonné d'apporter dix batons à faire des arcs, pour chaque botte ou tonneau de malvoisse, à peine de treize fois quatre deniers d'amende. L'arc n'eft plus guere en ofage dans la Grande - Bretagne, que parmi les montagnards d'Ecosse & les sauvages des isles Orcades : quelques corps de troupes Turques & Ruffiennes en font suffi ulige. (G)

ARC, f. m. en Géométrie, c'eft une portion de courbe , par exemple, d'un cercle, d'une elliple, ou d'une autre

courbe. Voyez COURBB.

Arc de cercle, est une portion de circonférence, moindre que la circonférence entiere du cercle. Tel est A E B, Plun-Voyez CERCLE & che de Géom. fig. 6. CIRCONFÉRENCE. La droite AB qui joint les extrémités d'un arc. s'appelle corde; & la perpendiculaire, DE tirée fur le milieu de la corde, s'appelle flecbe. Voyez CORDE, EBECHE. Tous les angles sont messutés par des arcs. Pour avoir la valeur d'on aingle , on décrit un arc decercle, dont le centre foit au fommet de l'angle. Voy. ANGLE. Tout cercle eft supposé divisé en 360 d. Un arc est plus ou moins grand, lelon qu'il contient un plus grand ou un plus petit nombre de ces degrés. Ainfi l'on dit un arc de 30, de 80, de 100 d. Voy. DEGRE. La mefare des angles par les arcs de cercle, eft fondée fur ce que la courbure du cercle eft uniforme. Les arcs d'une autre courbe ne pourroient y fervir.

Ares concentriques, font ceux qui ont le même centre : ainli dans la figure 80, les arcs b H , e K , font des arcs concentriques. Voy. CONCENTRIQUE.

Arcs igaux , ce font ceux qui contiennent le même' nombre de degrés d'un même cercle ou de cercles égaux; d'où il s'ensuit que dans le même cercie ou que dans des cercles égaux, les cordes égales soutiennent des ares égaux. Un rayon C E fig. 6, qui coupe en deux parties égales en Dune corde AB, coupe auffi en E l'arc A E B en deux parties égales , & est perpendiculaire à la corde, & vice verja. Le proble. me de couper un urc en deux parties égales fera donc résolu, en tirant une ligne C E perpendiculaire fut le milien D de la corde.

Arcs femblables, ce font ceux dili coutiennent le même nombre de degrés de cercles inegaux. Tels font les arcs A B & DE. fig. 87. Si deux ravons partent du centre de deux cercles concentriques, les ares compris entre les deux rayons ont le même rapport à leur circonférence entiere ; & les deux fecteurs , le méme rapport à la surface entiere de leurs cercles.

La distance du centre de gravité d'un arc de cercle au centre du cercle, eft une troisieme proportionelle à cet arc. à la corde & au rayon. Voy. CENTRE de gravité. Quant aux finus, tangentes, lécantes, &c. des arcs. Voy. SINUS. TANGENTE, & ARC en Astronomie. L'arc diurne du folcil ett la portion d'un cercle à parallele à l'équateur, décrite par le foleil dans fon mouvement apparent d'orient en occident, depuis son lever julqu'à fon coucher. Voyez DIURNE, Jour, &c.

L'arc nocturne est la même chose, excepté qu'il est décrit depuis le coucher julqu'au lever. Pov. NUIT, LEVER, &c. Voyez auff NOCTURNE.

La latitude & l'élévation du pole sont mefurées par un arc du méridien. La longitude est mesurée par un arc de l'équateur. Voyez ELEVATION, LATITU-DE, LONGITUDE, &c.

L'arc de progression ou de direction, est un arc de l'ecliptique qu'une planete femble parcourir, en suivant l'ordre des fignes. Voyez DIRECTION.

L'arc de rétrogradation est un arc de l'écliptique qu'une planete semble décrire, en fe mouvant contre l'ordre des fignes. Voyez RETROGRADATION.

Arc de Station. Voyez STATION &

STATIONNAIRE.

L'arc entre les centres dans les éclinfer, eft un arc tel que AI, Planches d'Aftron. fig. 35, qui va du centre de la terre A perpendiculairement à l'orbite lunaire O B. Voy. ECLIPSE.

Si la somme de l'arc entre les centres AI & du demi-diametre apparent de la lune, est égale au demi-diametre de l'ombre, l'éclipse sera totale sans aucune durée; si cette somme est moindre, elle sera totale avec quelque durée; & si elle est plus grande, & toutefois moindre que la somme des demi-diametres de la lune & de l'ombre, elle sera partiale.

L'arc de divisson est celui qui mesure la distance à laquelle le soleil est au dessus de l'horizon, lorsqu'une étoile que ses rayons déroboient commence à reparoitre. Voyez LEVER. (O)

ARC fe dit, en architecture, d'une fructure concave qui a la forme de l'arc d'une courbe, & qui fert comme de fungort intérieur à tout ce qui pose dessus. M. Henri Wotton dit qu'un arc n'est rien autre chose qu'une voûte étroite ou ressercé, & qu'une voûte n'est qu'un arc dilaté. Voy, VOUTE.

On fe sert d'arcs dans les grandes intercolumnations des vasses bâtimens, dans les portiques, au-dedans comme au-dehors des temples, dans les salles publiques, dans les cours des palais, dans les cloîtres, aux théatres & amphithéatres. Voyez PORTIQUE, THÉATRE, LAMBRIS, &c. On s'en sert aussi comme d'éperons & de contresorts pour soutenir de fortes murailles qui s'enfoncent profondément en terre, de même que pour les fondations des ponts, des aquédues, des arcs de triomphes, des portes, des fenêtres. Voy. EPERON, ARC-BOUTANT, &c.

Les ares sont aussi soutenus par des piliers ou piés droits, des impostes, &c. Voyez PILIER ou PIÉ DROIT, IMPOS-TE, &c.

Il ya des arcs circulaires, elliptiques, droits.

Les arcs circulaires sont de trois especes; à savoir, les arcs demi-circulaires, qui sont exactement un demi-cercle, & qui ont leur centre au milieu de la corde es farc; les architectes François les appellent des arcs parfaits ou des arcs en

plein ceintre.

Les arcs diminués ou bombés sont plus petits qu'un demi cercle, & par conséquent ces arcs sont plus plats : quelquesuns contiennent 90 degrés, d'autres 70, & d'autres seulement 60: on les appelle aussi mes imparfuits.

Les arcs tiers & quart - point, comme s'expriment quelques ouvriers d'Angleterre , quoique les Italiens les appellent di terzo & quarto acuto , parce qu'à leur fommet ils font toujours un angle aigu , font deux ares de cercle qui se rencontrent en formant un angle par le haut . & qui se tirent de la division de la corde en trois ou quatre parties à volonté. Il y a un grand nombre d'arcs de cette espece dans les anciens bâtimens gothiques : mais M. Henri Wotton veut qu'on ne. s'en ferve jamais dans la conftruction des édifices, tant à cause de leur foiblelle, que du mauvais effet qu'ils produisent aux yeux.

Les ares elliptiques confistent en une demi - ellipse; ils étoignt autrefois fort usités au lieu des mantéaux de cheminée; ils ont communément une clé de voûte &

des impostes.

Les arcs droits sont crux dont les cotés supériours & inférieurs sont droits, comme ils sont courbes dans les autres; & ces deux cotés sont aussi paralleles, les extrémités & les jointures toutes dirigées ou tendantes à un centre. On en fait principalement usage au-dessus des fenêtres, des portes, &c.

La doctrine & l'usage des arcs sont très-bien exposés par M. Henri Wotton, dans les théorèmes suivans.

1°. Supposons différentes matieres solides, telles que les briques, les pierres, qui ayent une forme rectanglaire i si l'onen dispose plusieurs les unes à coté des autres, dans un même rang & de niveau, & que celles qui sont aux extrémités soient soutenues entre deux supports; il arrivera nécessairement que celles du milieu s'assaissement que celles du milieu s'assaissement que par leur propre pesanteur, mais beaucoup plus si quelque poids pose dessus; c'est pourquoi, afin de leur donner plus de folidité, il faut changer leur figure ou leur position.

2°. Si l'on donne une forme de coin aux pierres, ou autres matériaux, qu'ils foient plus larges en deffus qu'en - deffous, & disposs dans un même rang de niveau avec leurs extrémités, foutentres comme dans le précédent théorème; il n'y en a aucun qui puille s'affailler, à moins que les supports ne s'écartent ou s'inclinent; parce que dans cette situation il n'y a pas lieu à une descente perpendiculaire: mais ce n'est qu'une construction foible, attendu que les supports sont sujets à une trop grande impulsion, particulièrement quand la ligne est longue: ainsi l'on fait rarement usage des arcs drôits, excepté au-dessus droits, excepté au-dessus droits et courte: c'est pourquoi, asin de rendre l'ouvrage plus solide, il faut non-seulement changer la figure des matériaux, mais encore leur position.

3°. Si les matériaux sont taillés en forme de coin, disposés en urc circulaire, & dirigés au même centre, en ce cas aucune des picces de l'arc ne pourra s'affaisser, puisqu'elles n'ont aucun moyen de descendre perpendiculairement, & que les supports n'ont pas à soutenir un aussi grand effort que dans le cas de la forme précédente; car la convexité fera toujours que le poids qui pese dessus, portera plutôt sur les supports qu'il ne les poussers en dehors; ainsi l'on peut tirer de-là ce corollaire, que le plus avantageux de tous les arcs dont on vient de parler, est l'arc demi-circulaire, & que de toutes les voûtes l'hémi-

Sphérique eft préferable. 4°. Comme les voutes faites d'un demi-cercle entier font les plus fortes & les plus solides, de meme celles-là sont les plus agréables, qui s'élevant à la même hauteur, font néanmoins allongées d'une quatorzieme partie du diametre: cette augmentation de largeur contribuera beaucoup à leur beauté, sans aucune diminution confidérable de leur force. On doit néanmoins observer que, inivant la rigueur géométrique, les ares qui font des portions de cercle, ne font pas absolument les plus forts; les ares qui ont cette propriété appartiennent à une autre courbe appellee chainette, dont la nature est telle , qu'un nombre de sphères dont, les centres sont dispoles suivant cette courbe, le soutiendront les unes les autres , & formeront un arc. l'oy. CHAINETTE.

M. Grégory fait voir même que les arcs qui ont une antre forme que cette courbe,

ne se soutiennent qu'en vertu de la chainette qui est dans leur épaisseur; de sorte que s'ils étoient infiniment minces, ils tombéroient d'eux-mêmes, ou naturellement; au lieu que la chainette, quoiqu'infiniment mince, peut se soutenir, parce qu'aucun de ses points ne tend en-bas plus que l'autre. Transact. philos. n°. 231. Voyez une plus ample théorie des arcs à l'article Voute. (P)

ARC, ou ligne courbe de l'éperon, Marine, c'est en longueur la distance qu'il y a du bout de l'éperon à l'avant du vaissean par-dessus l'éperon; cette courbe est formée principalement par les aiguilles, on plutôt par l'aiguille inférieure & la gorgère. On donne aujourd'hui beaucoup d'arc à l'éperon. Vovez la signre de l'éperon tom. I. Marine, Pl. IV. (Z)

ABC, C. m. partie de la ferrure d'un carroffe. Ce sont les Maréchaux groffiers qui forgent les arcs ainsi nonnnés parce qu'ils en ont la forme.

\* ARC, riviere de Savoie qui a sa source à la partie septentrionale du grand mont - Cenis, aux confins du duché d'Aoste, traverse le comté de Maurienne, & va se jeter dans l'Here.

ARC-BOUTANT, & mieux ARC-BU-TANT, en Architecture, est un arc ou portion d'un arc rampant qui bute contre un mur ou contre les reins d'une voête, pour en empêcher l'écartement & la pouflée, comme on le voit aux église gothiques. Ce mot est françois, & est formé d'urc & de buter.

On appelle aussi assez mal-à-propos arc-butant, tout pilier ou masse de mangonnerie qui servent à contreteuir un mur, ou de terrasse, ou autre. V. Pl-LIER-BATTANT, CONTRE-FORT, & EPERON. Ce mot d'arc-butant ne convient qu'à un corps qui s'éleve & s'incline en portion de cercle contre le corps qu'il soutient. (D)

ARCS-BOUTANS, en Marine, ce sont des pieces de bois entaillées sur les baux ou barots, & servant à soutenir les barrotins. Voy. les fig. de Marine Pl. IV. fig. 1. le nº. 73. marque les arcs-boutans & leur situation. On pent les voir encore dans la Planche V, fig. 1, sons le nº. 73. Voyez BAUX, BAROTIS, & BAROTINS.

Arcs boutans fe dit encore d'une espece

de petit mât de 25 à 30 piés de long, ferré par un bout avec un fer à trois pointes de 6 à huit pouces de longueur, dont l'usage est de tenir les écoutes des bonnettes en état, & de repousser un autre vaisseaus l'abordage. V. ECOUTES; BONNETTES. (Z)

ARCS-BOUTANS, étais des jumelles, ce font, dans un grand nombre de machines, des pieces de bois qui assemblent & soutiennent les jumelles sur les

piés des patins.

ARC-EUTER, v. act. en Architecture, c'est contretenir la poussée d'une voite ou d'une plate-bande avec un aro-butant : mais contre-buter, c'est contretenir avec un pilier butant ou un étai. Voyez Con-

TREBUTER. (P)

ARC-EN-CIEL, iris, s. m. Physiq., météore en forme d'arc de diverses couleurs, qui paroit lorsque le temps est pluvieux, dans une partie du ciel opposée au soleil, & qui est formé par la réfraction des rayons de cet altre, au travers des gouttes sphériques d'eau dont l'air est alors rempli. Poy. METEORE,

PLUIE, & RÉFRACTION. On voit pour l'ordinzire un second arc en ciel qui entoure le premier à une certaine diffance. Ce fecond arc-en-ciel s'appelle arc-en-ciel extérieur, pour le diftinguer, de celui qu'il renferme, & qu'on nomme arc-en-ciel intérieur. L'arc intérieur a les plus vives couleurs, & s'appella pour cela l'arc principal. Les conleurs de l'arc extérieur sont plus foibles, & de-là vient qu'il porte le nom de second arc. S'il paroit un troifieme arc, ce qui arrive fort rarement, fes couleurs font encore moins vives que les précédentes. Les couleurs font renverlées dans les deux arci; celles de 'are principal font dans l'ordre fuivant. à compter du dedans en - dehors, violet, indigo, bleu, verd; jaune, orangé , rouge : elles fant arrangées au contraire dans le fecond are en cet ordre, rouge, orangé, jaune, verd, blen, indigo, violet; dans le troifieme elles observent derechef le mome ordre que dans le premier : ce font les mêmes couleurs que l'on voit dans les rayons du folcil qui traverient un prifme de verre. Posez PRISME. Les Phyliciens font aufh mention a'un arc-en-ciel hungire & d'un

arc-en-ciel marin, dont nous parlerons plus bas.

L'arc-en-ciel, comme l'observe M. Newton, ne paroît jamais que dans les endroits où il pleut & où le foleil luit en même temps; & l'on peut le former par art en tournant le dos au soleil & en faisant jaillir de l'eau, qui poussée en l'air & dispersée en gouttes, vienne tomber en forme de pluie; car le foleil donnant sur ces gouttes, fait voir un arc en-ciel à tout spectateur qui se trouve dans une juste position à l'égard de cette pluie & du soleil, sur-tout si l'on met un corps noir derriere les gouttes d'eau.

Antoine de Dominis montre dans son livre, de radio vifus & lucis, imprimé à Venife en 1611, que l'arc-en-ciel est produit dans des gouttes rondes de pluie. par deux réfractions de la lumiere folaire, & une reflexion eftre deux; & il 'confirme certe explication par des expériences qu'il a faites avec une phiole & des boules de verre pleines d'eau, exposées au foleil. Il faut cependant reconnoître que quelques anciens avoient avancé, antérieurement à Antoine de Dominis, que l'arc-en-ciel étoit formé par la réfraction des rayons du soleil dans des gouttes d'eau. Kepler avoit eu la même penfée, comme on le voit par les lettres qu'il écrivit à Berenger en 1605, & à Harriot en 1606. Def-cartes, qui a suivi dans ses météores l'explication d'Antoine de Dominis, à corrigé celle de l'arc extérieur." Mais comme ces deux favans hommes n'entendoient point la véritable origine des conleurs', l'explication qu'ils ont donnée de ce météore, est défectaeufe ? quelques égards; car Antoine de Do minis a cru que l'arc en ciel exterien étoit formé par les rayons qui rasoien les extremités des goutres de pluie, & qui vénoient à l'œil après deux refrac tions & une reflexion. Or on trouve par le calcul ; que ces tayons , dan ieur feconde refraction, doivent fair un angle beaucoup plus petit avec 1 rayon du folcil qui paffe par l'œil, qu l'angle sous lequel on voit l'arc en ci intérieur; de cerendant, l'angle fou lequel on voit l'arc-en-ciel exterienr . e boutcoup plus giand' que celui tous le quel' on vo t l'ave-en-cutt-interieur : - d

plus, les rayons qui tombent fort obliquement fur une goutte d'eau, ne font point de couleurs sensibles dans leur seconde réfraction, comme on le verra sifément par ce que nons dirons dans la fuite. A l'égard de M. Descartes, qui a le premier expliqué l'arc-en-ciel extérieur par deux reflexions & deux refractions, il n'a pas remarqué que les rayons extrêmes qui font le rouge, ont leur réfraction beaucoup moindre que felos la proportion de 3 à 4, & que ceux qui font le violet , l'ont beaucoup plus grande : de plus , il s'est contenté de dire qu'il venoit plus de lumiere à l'œil fous les angles de 41 & de 42 d., que fous les autres angles, fans prouver que cette lumiere doit être colorée ; & ainfi il n'a pas suffisamment démontré d'où vient qu'il paroit des couleurs sous un angle d'environ 42 d. , & qu'il n'en paroit point fous ceux qui font an-dessous de 40 d. & au deffus de 44 dans l'arc-en-ciel intérieur. Ce célebre auteur n'a donc pas fuffilamment expliqué l'arc-en-ciel, quoiqu'il ait fort avancé cette explication. Newton l'a achevée par le moyen de fa doctrine des couleurs.

Théorie de l'arc-en-ciel. Pour concevoir l'origine de l'arc-en-ciel, examinons d'abord ce qui arrive lorsqu'un rayon de lumiere qui vient d'un corps éloigné. tel que le foleil, tombe fur une goutte d'eau fphérique, comme font celles de la pluie. Soit donc une goutte d'eau A DKN, (Tab. Opt. fig. 45. no. 2.) & les lignes EF, BA, &c. des rayons lumineux qui partent du centre du foleil, & que nous pouvons concevoir comme paralleles entr'eux à cause de l'éloignement immense de cet aftre, le rayon B A étant le seul qui tombe perpendiculairement fur la furface de l'eau, & tous les autres étant obliques, il est aifé de concevoir que tous ceux - ci fouffriront une réfraction & s'approcheront de la perpendiculaire ; c'est-à-dire , que le rayon EF, par exemple, au lieu de continuer ion chemin fuivant FG, fe rompra an point F. & s'approchera de la ligne H FI perpendiculaire à la goutte en E, pour prendre le chemin F K. Il en est de même de tous les autres rayons proches du rayon EF; lefquels le détourperont d' F vers K, où il y en aura vraifemblablement quelques - uns qui s'échapperont dans l'air, tandis que les autres se réfléchiront sur la ligne KN. pour faire des angles d'incidence & de réflexion égaux entr'eux. Voyez Ré-PLEXION.

De plus, comme le rayon R N & ceux qui le fuivent, tombent obliquement fur la furface de ce globule, ils ne peuvent repaffer dans l'air fans fe rompre de nouveau & s'éloigner de la perpendiculaire MNL; de forte qu'ils ne peuvent aller directement vers 7, & font obligés de se détourner vers P. Il faut encore observer ici que quelques-uns des rayons, après qu'ils font arrivés en N. ne passent point dans l'air, mais se roffechiffent de nouveau vers Q, où fouffrant une réfraction comme tous les autres, ils ne vont point en droite ligne vers P . mais vers R, en s'éloignant de la perpendiculaire T V: mais comme on ne doit avoir égard ici qu'aux rayons qui peuvent affecter l'œil, que nous supposons placé un pen au-dessous de la goutte, au point Z, par exemple, nous laiffons ceux qui se réfléchissent de N vers Q comme inutiles , à cause qu'ils ne parviennent jamais à l'œil du spectateur. Cependant il faut observer qu'il y a d'autres rayons, comme 2, 3, qui fe rompant de 3 vers 4, de-la fe reflechissant vers 5, & de 5 vers 6 , puis le rompant fuivant 6, 7, peuvent enfin arriver à l'œil qui est placé au-dessous de la goutte.

Ce que l'on a dit jufqu'ici eft très - évident: mais pour déterminer précisement les degrés de réfraction de chaque rayon de lumiere, il faut recourir à un calcul. par lequel il paroit que les rayons qui tombent fur le quart de cercle A D, continuent leur chemin fuivant les lignes que l'on voit tirées dans la goutte A D K N, où il y a trois choses extrêmement importantes à observer. En premier lieu, les deux réfractions des rayons à leur entrée & à leur fortie font telles, que la plupart des rayons qui étoient entres paralleles fur la furface AF, fortent divergens, c'est-à-dire, s'écartent les uns contre les autres, & n'arrivent point jusqu'a l'œil; en second lieu, du faifceau des rayons paralleles qui tombent fur la partie AD de la goutte, il y en a une petite partie qui avant été rom-

pus par la goutte, viennent se réunir au fond de la goutte dans le même point, & qui étant refléchis de ce point, fortent de la goutte paralleles entr'eux comme ils y étoient entrés. Comme ces rayons font proches les uns des autres, ils peuvent agir avec force fur l'œil en cas qu'ils puissent y entrer , & c'est pour cela qu'on les a nommés rayons efficaces; au lieu que les autres s'écartent trop pour produire un effet fenfible, ou du moins produire des couleurs ausli vives que l'arc. en-ciel. En troifieme lieu, le rayon N P a une ombre ou obscurité fous lui; car puisqu'il ne sort ancun rayon de la furface N4, c'eit la même chose que fi cette partie étoit converte d'un corps opaque. On peut ajouter à ce que l'on vient de dire, que le méme rayon NP a de l'ombre au dessus de l'œil, puisque les rayons qui sont dans cet endreit n'ont pas plus d'effet que s'ils n'existoient point du tout.

De-là il s'ensuit que pour trouver les rayons efficaces, il faut trouver les rayons qui ont le même point de réseavion, c'est-à-dire, qu'il faut trouver quels sont les rayons paralleles & contigus, qui après la réfraction se rencontrent dans le même point de la circonférence de la goutte, & se resséchissent de-là vers l'œil.

Or supposons que N P soit le rayon efficace, & que E F soit le rayon incident qui correspond à N P, c'est-à-dire, que F soit le point où il tombe un petit faisceau de rayons paralleles, qui après s'ètre rompus viennent se réunir en K, pour se réfléchir de là en N, & sortir suivant N P, & nous trouverons par le calcul que l'angle O N P, compris entre le rayon N P & la ligne O N tirée du centre du soleil, est de 41 d. 30. On enseignera ci-après la méthode de la déterminer.

Mais comme, outre les rayons qui viennent de centre du folcil à la goutte d'eau, il en part une infinité d'autres des différens points de la furface, il nous reste à examiner plusieurs autres rayons efficaces, sur-tout ceux qui partent de la partie supérieure & de la partie inférieure de son disque.

Le diametre apparent du foleil étant

d'environ 32', il s'ensuit que si le rayon EF passe par le centre du soleil, un rayon esticace qui partira de la partie supérieure du soleil, tombera plus haut que le rayon EF de 16', c'est-à-dire, fera avec ce rayon EF un angle d'environ 16'. C'est ce que sait le rayon G II. fig. 46. qui sousfrant la même réfraction que EF, se détourne vers I & de-là vers L, jusqu'à ce que sortant avec la même réfraction que NP, il parvienne en M pour former un angle de 41 d. 14' avec la ligne O N.

De même lerayon QR qui part de la partic inférieure du foleil, tombe fur le point K 16' plus bas, c'ell-à-dire, fait un angle de 16' en dessous avec le rayon EF, & fouffrant une réfraction, il se détourne vers S, & de-là vers T, où passant dans l'air il parvient jusqu'à V; de forte que la ligne T V & le rayon O T forment un angle 41 d. 46'.

A l'égard des rayons qui viennent à l'œil après deux réflexions & deux réfractions, on doit regarder comme efficaces ceux qui, après ces deux réflexions & ccs deux réflexions, fortent de la goutte

paralleles entr'eux.

Supputant donc les réflexions des rayons qui viennent, comme 23, fg. 45. no. 2. du centre du foleil , & qui , penétrant dans la partie inférieure de la goutte, fouffrent, ainfi que nous l'avons supposé, deux réflexions & deux réfractions, & entrent dans l'eil par des lignes pareilles à celle qui est marquée par 67, fig. 47. nous trouvons que les rayons que l'on peut regarder comme efficaces, par exemple 67, forment avec la ligne 86 tirée du centre du foleil, un angle 867 d'environ 52 d.: d'où il s'enfuit que le rayon efficace qui part de la partie la plus élevée du foleil, fait avec la même ligne 86 un angle moindre de 16'; & celui qui vient de la partie inférieure, un angle plus grand de 16'.

Imaginous donc que ABCDEF foit la route du rayon efficace depuis la partie la plus élevée du foleil jufqu'à l'œil F, l'angle 86 F fera d'environ 51 d. & 44. De même, fi. G HIKLM est la route d'un rayon esseca qui part de la partie inférieure du foleil & aboutit à l'œil, l'angle 86 M approche de 52 d. & 16'.

Comme il y a plusieurs rayons efficaces

outre ceux qui partent du centre du fo-Ieil, ce que nous avons dit de l'ombre Souffre quelque exception; car, des trois rayons qui font traces , fig. 45 , no. 2. & 46, il n'y a que les deux extrêmes qui avent de l'ombre à leur coté extérieur.

A l'égard de la quantité de lumiere, c'està-dire, du faisceau desrayons qui se réunisfent dans un certain point , par exemple , dans les points de réflexion des raions efficaces, on peut le regarder come un corps lumineux terminé par l'ombre. Aureste il faut remarquer que jusqu'ici nous avons supposé que tous les rayons de lumiere se rompoient également; ce qui nous a fait trouver les angles de 41d 30' & de 52d. Mais les différens rayons qui parviennent ainfi julqu'à l'œil, font de diverses couleurs, c'eft-à-dire propresà exciter en nous l'idée de différentes conleurs; & par conléquent ces rayons sont différement rompus de l'eau dans l'air, quoiqu'ils tombent de la même maniere fur une furfaceréfrangible; car on fait que les rayons rouges, par exemple. fouffrent moins de réfraction que les rayons jaunes, ceux-ci moins que les bleus, les bleus moins que les violets, & ainfi des antres. Voyez COULEUR.

Il fuit de ce qu'on vient de dire, que les rayons différens ou hétérogenes le féparent les uns des autres & prennent différentes routes, & que ceux qui sont homogenes se réunissent & aboutissent au même endroit. Les angles de 41d 30' & de 52d, ne fant que pour les rayons d'une moyenne réfrangibilité, c'est-à-dire, qui en se rompant, s'approchent de la perpendiculaire plus que les rouges, mais moins que les rayons violets : & de - là vient que le point lumineux de la goutte où se fait la réfraction, paroit bordé de différentes couleurs, c'est-à-dire que le rouge, le verd & le bleu, naiffent des différens rayons rouges, verds & bleus du foleil, que les différentes gouttes transmettent à l'wil, comme il arrive lorsqu'on regarde des objets éclairés à travers un prisme. Voyez PRISME.

Telles font les couleurs qu'un seul globule de pluie doit représenter à l'ail : doù il s'enfuit qu'un grande nombre de ces petits globules venant à se répandre dans l'air , y fera appercevoir différentes couleurs, pourvu qu'ils foient tellement

affecter Poil; car ces rayons ainfi difpo" fés, formeront un are-en ciel.

Pour déterminer maintenant quelle doit être cette disposition, supposons une ligne droite tirée du centre du foleil à l'œil du spectateur, telle que V X, fig. 46., que nous appellerous ligne d'aspect : come elle part d'un point extrêmement éloigné, on peut la supposer parallele aux autres lignes tirées du même point; or on fait qu'une ligne droite qui coupe deux paralleles, forme des angles alternes égaux. Voyez ALTERNE.

Imaginons donc un nombre indéfini de lignes tirées de l'œil du spectateur, à l'endroit opposé au soleil où sont des gouttes de pluie, lesquelles forment différens angles avec la ligne d'aspect, égaux aux angles de réfraction des différens raïons ré-frangibles, par exemple, des angles de 414 46', & de 41 30', & de 41 40, ces lignes tombant fur des gouttes de pluie éclairées du foleil, formeront des angles de même grandeur avec les raïons tirés du centre du foleil aux mêmes goutres; de forte que les lignes, ainfi tirées de l'œil, représenteront les raions qui occasionnent la fensation de différentes couleurs.

Celle, par exemple, qui forme un angle de 41d 46', représentera les rayons les moins réfrangibles ou rouges, des différentes gouttes ; & celle de 41d 40' les rayons violets qui font les moins réfrangibles. On trouvera les couleurs intermédiaires & leurs réfrangibilités dans l'esvace intermédiaire. Vovez ROUGE.

On fait que l'œil étant place au fommet d'un cône , voit les objets fur la furface comme s'ils étoient dans un cercle, au moins lorfque ces objets font affez éloignés de lui: car quand différens objets font à une distance affez considérable de l'œil . ils paroissent être à la même distance. Nous en avons donné la raison dans l'article APPARENT ; d'où il s'ensuit qu'un grand nombre d'objets ainfi disposés, paroitront rangés dans un cercle fur la furface du cône. Or l'œil de notre spectateur estici su sommet commun de plusieurs cônes formés par les différentes especes de rayons efficaces de la ligne d'aspect. Sur la furface de celui dont l'angle au fommet est le plus grand, & qui contient tous les autres, font ces gouttes ou parties de goutdisposes, que les rayons efficaces puissent; tes qui paroillent rouges; les gouttes de couleur de pourpre sont sur la superficie du bóne qui forme le plus petit angle à son sommet; & le bleu, le verd, & c. sont dans les cônes intermédiaires. Il s'ensuit donc que les différentes especes de geuttes daivent paroitre comme si elles étoient disposées dans autant de bandes ou arcs colorés, comme on le voit dans l'arc-en-ciel.

M. Newton explique cela d'une maniere plus scientifique, & donne aux angles des valeurs un peu différentes. Supposons, dit-il, que O, fg. 4°., soit l'œil du spectateur, & OP une ligne parallele aux rayons du soleil; & soient POE, POF des angles de 46<sup>d</sup> 17', de 42<sup>d</sup> 2', que l'on suppose tourner autour de leur coté commun OP: ils décriront par les extrémités E, F, de leurs autres cotés OE &

OF, les hords de l'arc-en-ciel.

Car fi E, F, font des gouttes placées en quelque endroit que ce foit des furfaces coniques décrites par OE, OF, & qu'elles foient éclairées par les rayons du foleil SE, SF; comme l'angle SE O estégal à l'angle P O E qui est de 40d 17', ce sera le plus grand angle qui puisse être fait par la ligne SE; & par les rayons les plus réfrangibles qui font rompus vers l'œil après une seule réflexion; & par conséquent toutes les gouttes qui se trouvent fur la ligne O E, enverront à l'œil, dans la plus grande abondance possible, les rayons les plus réfrangibles, & par ce moyen feront fentir le violet le plus foncé vers la région où elles sont placées.

De même l'angle S F O étant égal à l'angle P O F qui est de 42 2', fera le plus grand angle felon lequel les rayons les moins réfrangibles puissent fortif des gouttes après une feule réstexion; & par conséquent ces rayons seront envoyés à l'œil dans la plus grande quantité possible par les gouttes qui se trouvent sur la ligne OF, & qui produiront la sensation du rouge le plus soncé en cet endroit.

Par la même raison les rayons qui ont des degrés intermédiaires de réfrangibilité, viendront dans la plus grande abondance possible des gouttes placées entre E & F. & feront sentir les couleurs intermédiaires dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de réfrangibilité, c'est-à-dire, en avançant de E en F., ou de la partie intérieure de l'àre à l'extérieure dans cet ordre, le violet, l'indigo, le bleu, le verd, le jaune, l'orangé & le rouge: mais le violet étant mélé avec la lumiere blanche des nuées, ce mélange le feraparoître foible, & tirant fur le pourpre.

Comme les lignes OE, OF peuvent étre situées indifféremment dans tout autre endroit des surfaces coniques dont nous avons parlé ci-dessus, et que l'on a dit des gouttes, & des couleurs placées dans ces lignes, doit s'entendre des gouttes & des couleurs distribuées en tout autre endroit de ces surfaces; par conséquent le violet sera répandu dans tout le cercle décrit par l'extrémité E du rayon OE autour de OP; le rouge dans tout le cercle décrit par P, & les autres couleurs dans les cercles décrits par les points qui sont entre E & F. Voilà quelle est la maniere dont se forme l'arc - en - ciel intérieur.

Arc. en. ciel extérieur. Quant au fecon d' arc-en. ciel qui entoure ordinairement le premier, en affignant les gouttes qui doivent paroître colorées, nous excluons celles qui partant de l'œil, font des angles un peu au - deffous de 42<sup>d</sup> 2', mais non pas celles qui en font de plus grands.

Car fi l'on tire de l'œil du spectateur une infinité de pareilles lignes, dont que l'aques unes fassent des angles de 50<sup>d</sup> 57<sup>e</sup> avec la ligne d'aspect, par exemple O G d'autres des angles de 54<sup>d</sup> 7<sup>e</sup>, par exemple O H, il faut de toute necessité que les gouttes sur lesquelles tomberont ces lignes, fassent voir des conseurs, sur-tout celles qui forment l'angle de 50<sup>d</sup> 57<sup>e</sup>.

Par exemple, la goutte G paroitra rouge, la ligne G O étant la même qu'un rayon efficace, qui après deux réflexions & deux réfractions, donne le rouge; de même les gouttes fur les legnes qui font avec O P des anglès. de 54<sup>th</sup> 7', par exemple, la goutte H paroitra couleur de pourpre; la ligne O H étant la même qu'un rayon efficace, qui aprés deux réflexions & deux réfractions, donne la couleur de pourpre.

Or, s'il y a un nombre suffisant de cesgouttes, & que la lumiere du soleil soitaffez forte pour n'être point trop affoiblie par deux réflexions & réfractionsconsécutives, il est évident que ces gouttes doivent former un second arc semblable au premier. Dans les rayons les moins réfrangibles, le moindre anglesous lequel une goutte peut en voyer des rayons efficaces après deux réflexions, a été trouvé par le calcul de 50 57, & dans les plus réfrangibles, de 54 7.

Supposons l'œil placé au point O, comme ci-devant, & que POG, POH foient des angles de 50<sup>4</sup> 57', & de 54<sup>4</sup> 7'; et de 64<sup>4</sup> 7

Car fi G O sont des gouttes placées en quelques endroits que ce soit des surfaces coniques décrites par O G, O H, & qu'elles soient éclairées par les rayons du soleil; comme l'angle S G O est égal à l'angle P O G de 50°. 57′, ce sera le plus petit angle qui puissette fait par les rayons les moins réfrangibles après deux réflexions; & par conséquent toutes les gouttes qui se trouvent sur la ligne O G, enverront à l'œil dans la plus grande abondance possible, les rayons les moins réfrangibles, & feront sentir par ce moyen le rouge le plus soncé vers la région où elies sont placées.

De même l'angle SHOétantégal à l'angle POH, qui est de 54°7′, sera le plus petitangle sous lequel les rayons les plus réfrangibles puissent sortir des gouttes après deux réflexions; & par conséquent ces rayons seront envoyés à l'œil dans la plus grande quantité qu'il soit possible par les gouttes qui sont placées dans la ligne OH& produiront la sensation du violet

le plus foncé dans cet endroit.

Par la même raison les rayons qui ont des degrés intermédiaires de réfrangibilité : viendr ont dans la plus grande abondance possible des gouttes entre G & H, & feront sentir les conleurs intermédiaires dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de réfrangibilité, c'est-à-dire, en avançant de G en H, ou de la partie intérieure de l'extérieure .5 dans cet ordre, le fonge . l'orangé, le jauné, le verd, le bleu, l'indigo, & le violet.

Et comme les lignes O G, O H, peuvent être lituées indifféremment en quelqu'endrôft que ce foit des furfaces côniques, ce qui vient d'être dit des gouttes & des couleurs qui sont sur ces lignes, doit être applique aux gouttes & aux

couleurs qui font en tout autre endroit de ces furfaces.

C'est ainsi que seront formés deux arcs colorés; l'un intérieur , & composé de couleurs plus vives par une seule résexion; & l'autre extérieur, & composé de couleurs plus soibles par deux réslexions.

Les couleurs de ces deux arcs feront dans un ordre opposé l'une à l'égard de l'autre; le premier ayant le rouge en-dedans & le pourpre en-dehors; & le fecond le pourpre en-dehors & le rouge

en - dedans , & ainfi du refte.

Arc-en-ciel artificiel. Cette explication de l'arc-en-ciel est confirmée par une expérience facile : elle confifte à suspendre une boule de verre pleine d'eau en quelqu'endroit où elle foit exposée au soleil, & d'y jeter les yeux, en se plaçant de telle maniere que les rayons qui viennent de la boule à l'œil , puissent faire avec les rayons du foleil un angle de 42 ou de 50d; car si l'angle est d'envirou 42 ou 43d., le spectateur (supposé en O) verra un rouge fort vif fur le coté de la boule oppolé au soleil, comme en F; & fi cet angle devient plus petit, comme il arrivera en faifant descendre la boule jufqu'en E, d'autres couleurs paroitront successivement sur le même coté de la boule favoir le janne, le verd & le bleu.

Mais fi l'on fait l'angle d'environ 50<sup>d</sup>., en haussant la boule jusqu'en G., il paroîtra du rouge sur le coté de la boule qui est vers le soleil, quoiqu'un peu soible; & si l'on fait l'angle encore plus grand, en haussant la boule jusqu'en H, le rouge se changera successivement en d'autres couleurs, en jaune, verd & bleu. On observe la même chose lorsque, sans faire changer de place à la boule, on hausse ou l'on baisse l'œil pour donner à l'angle ou l'on baisse l'œil pour donner à l'angle

une grandeur convenable.

On produit encore, comme nous l'avons dit, un urc en-ciel artificiel, en tournant le dos au foleil. & jetant en - haut de l'eau dont on aura rempli fa bouche; car on verra dans cette cau les couleurs de l'arc en-ciel, pourvû que les gouttes foient pouffées affez haut pour que les rayons tirés de ces gouttes à l'œil du fpectateur, faffent des angles de plus 41 avoc le rayon O P.

Dimension de l'arc-en-ciel. Descartes a le promier déterminé son diametre par une methode indirecte, avançant que sa grandeur dépend du degré de réfraction du fluide , & que le finus d'incidence est à celui de réfraction dans l'eau. comme 250 à 187. Voyez REFRAC-TION.

M. Halley a depuis donné, dans les Transactions philosophiques, une méthode fimple & directe de déterminer le diametre de l'arc-en-ciel, en supposant donné le degré de réfraction du fluide, ou réciproquement de déterminer la réfraction du fluide par la connoissance que l'on a du diametre de l'arc-en-ciel. Voici en quoi confifte fa méthode, 1º. Le rapport de la réfraction, c'est-à-dire, des finus d'incidence & de réfraction, étant connu, il cherche les angles d'incidence & de réfraction d'un rayon, qu'on suppose devenir efficace après un nombre déterminé de réflexions; c'eft - à - dire, il cherche les angles d'incidence & de réfraction d'un faisceau de rayons infiniment proches, qui tombant paralleles fur la goutte, fortent paralleles après avoir souffert au - dedans de la goutte un certain nombre de réflexions déterminé. Voici la regle qu'il donne pour cela. Soit une ligne donnée AC (Pl. d'Opt. fig. 49); on la diviscra en D. ensorte que D C soit à A Cen raison du sinus de réfraction au finus d'incidence; ensuite on la divisera de nouveau an E, ensorte que A C soit à A C comme le nombre donné de réflexions augmenté de l'unité est à cette même unité ; on décrira après cela sur le diametre A E le demi-cercle A B E; puis du centre C & du rayon C D on tracera un arc D B, qui coupe le demi cercle au point B: on ménera les lignes A B, CB; ABC, ou fon complément à deux droits, fera l'angle d'incidence, & C A B l'angle de réfraction qu'on demande.

2º. Le rapport de la réfraction & l'angle d'incidence étant donnés, on trouvera ainfi l'angle qu'un rayon de lumiere qui fort d'une boule après un nombre donné de réflexions, fait avec la ligne d'aspect, & par conféquent la hauteur & la largeur, de l'arc-en-ciel. L'angle d'incidence & le rapport de refraction étant donnés, l'angle de réfraction l'eft anfi. Or fi l'on multiplie ce dernier par le double du nombre des reflexions augmenté de 2, & qu'on retranche du produit le double de l'angle d'incidence , l'angle restant sera celui que l'on cherche.

Supposons avec M. Newton, que le rapport de la réfraction foit comme 108 à 81 pour les rayons rouges , comme 109 à 81 pour les bleus , &c. le problème précédent donnera les angles sous lesquels on voit les couleurs.

Le spectateur

le dos

les

yant tourné au foicil, I. Arc-)rouge 42d. II' parce que en-ciel. violet 401. 16'. raions qui viennent à l'œil du spectateur, après

une ou deux réflexions , font II. Arc. rouge 501. 58' du même coté en-ciel. violet 541. 99'. de la goutte que les raions inci-

Si l'on demande l'angle formé par un rayon après trois ou quatre réflexions , & par conféquent la hauteur à laquelle on devroit appercevoir le troisieme & le quatrieme arc. en-ciel, qui font très-rarement & très-peu fensibles, à cause de la diminution que souffrent les rayons par tant de réflexions réitérées, on aura

III. Arc-)ronge 41d.37' en-ciel. violet 37

IV. Arc. rouge 34d: 53 en-ciel. violet 493. 53'.

Le spectateur ayant le visage tourné vers le foleil, parce que es raions qui viennent à l'œil iu fpectateur ... après trois ou quatre reffexions , fortent de la goutte d'un coté oppofé à celui par on ils y font entrés . & confequemment tont , par rapport au foleil .. d'un autre coté de la goutte que les raions inciIl ek aifé sur ce principe de trouver la largeur de l'urc-en-cècl; car le plus grand demi-diametre du premièr arc-en-cècl, c'est-à-dire, de sa partie extineure, étant de 42 d. 11', & le moindre, savoir, de la partie intérieure, de 40 d. 16', la largeur de la bande mesure du rouge au violet sera de 1 d. 55', & le plus grand diametre du second arc étant de 54 d. 9', & le moindre de 50 d. 58', la largeur de la bande sera de 3 d. 11', & la distance entre les deux arcs-en-cèc de 8 d. 47.

On regarde dans ces mesures le soleil comme un point; c'est pourquoi comme un point; c'est pourquoi comme son diamètre est d'environ 30', & qu'on a pris jusqu'ici les rayons qui passent per le centre du soleil, on doit ajoûtre ces 30' à la largeur de chaque bande ou arc du rouge ou violet; savoir, 15' en-dessous au violet à l'arc intérieur, £ 15' en-dessous au rouge dans le même arc; & pour l'arc-en-ciel extérieur, 15' en-dessous au rouge; & il faudra retrancher 30' de la listance qui est entre les deux arcs.

La largeur de l'arc-en-ciel intérieur fera donc de 2 d. 25', & celle du fecond de 3 d. 41', & leur diffance de 8 d. 17'. de font-là les dimensions de l'arc-enciel, & elles font conformes à très-peu près à celles qu'on trouve en mesurant un arc-en-ciel avec des instrumens.

Phinomenes particuliers de l'arcen-ciel. Il et aisé de déduire de cette théorie tous les phénomenes particuliers de l'arcen-ciel : 1º, par exemple, pourquoi l'arcen-ciel est toujours de même largeur; cet parce que les degrés de réfrangibilité des rayons rouges & violets qui fouacut ses couleurs extrêmes, sont toujours les mêmes.

2°. Pourquoi on voit quelquefois les jumbes de l'arc - en - ciel contiguës à la surface de la terre, & pourquoi d'autres fois ces jambes ne viennent pas jusqu'à terre: c'est parce qu'on ne voit l'arc-en-ciel que dans les endroits où il plett, or si la pluie est assez étendue pour occuper un espace plus grand que la portion visible du cercle que décrit le point E, on verra un arc-en-ciel qui ità jusqu'à terre, sinon l'on ne verra d'arc-en-ciel que dans la partie du cercle occupée par la puluie.

3°. Pourquoi l'are-en-ciel change de fituation à mesure que l'œil en change; pourquoi, pour parlei comme le vulgaire, il fuit oeux qui le suivent, & suit ceux qui le fuient: c'est que les gouttes colorées sont disposées sous un certain angle autour de la ligne d'aspect, qui varie à mesure qu'on change de place. De là vient aussi que chaque spectateur voit un arc en ciel différent.

Au reste ce changement de l'arc-encièl pour chaque spectateur, n'est vrai que rigoureusement parlant; car les rayons du soleil étant censés paralleles, deux spectateurs vossins l'un de l'autre ont assez sensiblement le même arc-enciel.

4°. D'où vient que l'arc-en-ciel forme une portion de cerele tantôt plus grande & tantôt plus petite: c'est que la grandeur dépend du plus au moins d'étendue de la partie de la superficie cônique qui est au-dessus de la surface de la terre dans le temps qu'il paroit; & cette partie est plus grande ou plus petite, suivant que la ligne d'aspect est plus inclinée ou oblique à la surface de la terre; cette obliquité augmentant à proportion que le soleil est plus élevé, ce qui fait que l'arc-en-ciel diminue à proportion que le soleil s'éleve.

5'. Pourquoi l'arc-en-ciel ne paroit jamais lorsque le soleil est élevé d'une certaine hauteur : c'est que la surface conique fur laquelle il doit paroître, eit cachée fous terre lorique le foleil est élevé de plus de 42 d.; car alors la ligne O P, parallele aux rayons du soleil, fait avec l'horizon en-dessous un angle de plus de 42 d., & par conféquent la ligne OE, qui doit faire un angle de 42 d. avec O P, est au - dessous de l'horizon, de sorte que le rayon E O rencontre la furface de la terre, & ne fauroit arriver à l'œil. On voit auffi que fi le foleil eft plus élevé que 42 d., mais moins que 54, on verra l'arc-en-ciel extérieur, fans l'arc-en-ciel intérieur.

6?. Pourquoi l'arc-en-ciel ne paroit jamais plus grand qu'un demi-cercle: le foleil n'est jamais visible au-dessous de l'horizon, & le centre de l'arc-en-ciel est-toujours dans la ligne d'aspect; or, dans le cas où le foleil est à l'horizon,

cette ligne rase la terre: donc elle ne s'éleve jamais au - dessus de la surface de la terre.

Mais si le spectateur est placé sur une éminence considérable, & que le soleil soit dans eu seus l'horizon, alors la lique d'aspect dans laquelle est le centre de l'arc-en-ciel, sera considérablement élevée au-dessous de l'horizon, & l'arc-en-ciel pour lors fera plus d'un demi cercle; & même si le lieu est extrémement élevé, & que la pluie soit proche du spectateur, il peut arriver que l'arc-

en-ciel forme un cercle entier.

7°. Comment l'arc-en-ciel peut paroître interrompu & tronqué à fa partie fupérieure: rien n'est plus simple à expliquer. Il ne faut pour cela qu'un nuage qui intercepte les rayons, & les empèche de venir de la partie supérieure de l'arc à l'œil du spectateur; car dans ce cas n'y ayant que la partie inférieure qui soit vûe, l'arc-en-ciel paroîtra tronqué à sa partie supérieure. Il peut encore arriver qu'on ne voye que les deux jambes de l'arc-en-ciel, parce qu'il ne pleut point à l'endroit où devroit paroître la partie supérieure de l'arc-en-ciel.

8°. Par quelle raison l'arc-en-ciel peut paroître quelquefois renverlé : fi le foleil étant élevé de 41 d. 46', ses rayons tombent fur la furface de quelque lac spacieux, dans le milieu duquel le spectateur foit place, & qu'en meme temps il pleuve, les rayons venant à se réfléchir dans les gouttes de pluie, produiront le même effet que si le soleil étoit fous l'horizon, & que les rayons vinffent de bas en-haut; ainsi la surface du cone sur laquelle les gouttes colorées doivent être placées, sera tout-à-fait au-deffus de la furface de la terre. Or . dans ce cas, fi sa partie supérieure est converte par des nuages, & qu'il n'y ait que sa partie inférieure sur laquelle les gouttes de pluie tombent, l'arc lera renverfé.

9". Pourquoi l'arc-en-ciel ne paroit pas toujours exactement rond, & qu'il est quelquefois incliné: c'est que la rondeur exacte de l'arc-en-ciel dépend de son éloignement, qui nous empêche d'en juger: or si la pluie qui le forme est près de nous, on appercevra ses irrégularités; &

si le vent chasse la pluie, ensorte que sa partie supérieure loit plus sensiblement eloignée de l'œil que l'inférieure, l'arc paroitra incliné; en ce cas l'arc en-ciel pourra paroitre ovale, comme le paroit un cercle incliné vu d'assez loin.

10°. Pourquoi les jambes de l'arcen-ciel paroifient quelquefois inégalement éloignées: fi la pluie fetermine du coté du spectateur, dans un plan tellement incliné à la ligne d'aspect, que le plan de la pluie forme avec cette ligne un angle aigu du coté du spectateur. & un angle obtus de l'autre coté, la surface du cône sur laquelle sont placées les gouttes qui doivent faire paroitre l'arcenciel, sera tellement disposée, que la partie de cet arc qui sera du coté gauche, paroitra plus proche de l'œil que celle du coté droit.

C'est un phénomene fort rare de voir en même temps trois, arcs-en ciels les rayons colorés du troiseme font toujours fort foibles, à cause de leurs triples réflexions: aussi ne peut-on jamais voir, un troiseme arc-en-ciel, à moins que l'air ne soit entierement noir par-devant

& fort clair par-derriere.

M. Halley a vu en 1698 à Chester trois arcs-en-ciel en meme temps, dont deux étoient les mêmes que l'arc-en ciel intérieur & l'extérieur qui paroissoit ordinairement. Le troisieme étoit prefqu'auffirif que le fecond, & les couleurs étoient arrangées comme celles du premier arc-en-ciel; fes deux jambes repofoient à terre au même endroit où reposoient celles du premier arc-en-ciel. & il conpoit en-haut le second arc-enciel , divifant à - peu - près cet are en trois parties égales. D'abord on voyoit pas la partie de cet arc qui étoit à gauche; mais elle parut enfuite fort éclatante : les points où cet arc coupoit l'arc extérieur parurent enfuite fe rapprocher, & bientot la partie lupérieure du troilieme arc-en-ciel confondoit avec l'arc-en-ciel extérieur. Alors l'arc - en - ciel extérieur perdit fa couleur en cet endreit, comme cela arrive lorfque les couleurs se confondent & tombent les unes fur les autres : mais aux endroits où les deux couleurs rouges tomberent l'une fur l'autre en fe coupant, la couleur rouge parut avec

plus d'éclat que celle du premier arc-enciel. M. Senguerd a vû en 1685 un phénomene semblable, dont il fait mention dans sa Physsque. M. Halley fissant attention à la maniere dont le folcil luisoit, & à la position du terrein qui recevoit ses rayons, croit que ce trosseme arc-en-ciel étoit causse par la résexion des rayons du solcil qui tomboient sur la riviere Dée qui passe à Chester.

M. Celsius a observé en Dalécarlie, province de Suede, très-coupée de lacs & de rivieres, un phénomene à - peupres semblable, le 3 août 1743, vers les 6 à 7 heures du soir, le solcil étant à 11d 30' de hauteur; & le premier qui en ait observé de pareils, a été M. Etienne, chanoine de Chartres, le to août 1665. Voyez le Journ, des Suv. & les transluct, phil. de 1666, & l'Hist. de lacad, des Scienc. an. 1743.

Vitellion dit avoir vû à Padoue quatre arcs-en-ciel en même temps; ce qui peut fort bien arriver, quoique Vicomercatus foûtienne le contraire.

M. Langwith a vû en Angleterre un arc-en-ciel solaire avec ses couleurs ordinaires; & sous ce premier arc - enciel on en voyoit un autre, dans lequel il y avoit tant de verd, qu'on ne pouvoit diftinguer ni le jaune ni le bleu. Dans un autre temps il parut encore un arc-en-ciel avec fes couleurs ordinaires, au-deffus duquel on remarquoit un arc bleu , d'une jaune clair en-haut, & d'un verd foncé en - bas. Un voyoit de temps - en - temps audessous deux ares de pourpre rouge, à deux de pourpre verd. Le plus bas de tous ces arcs étoit de couleur de pourpre, mais fort foible, & il paroissoit & disparoissoit à diverses reprifes. M. Mufichenbroek explique ces differentes apparences par les observations de M. Newton sur la lumiere. Voyez l'Effai de Phys. de cet auteur, ari. 1611.

Arc-en-ciel lunaire. La lune forme aussi quelquesois un arc-en-ciel par la réfraction que souffrent ses rayons dans les souttes de pluie qui tombent la nuit. V. LUNE. Aristote dit qu'on ne l'avoit point remarque avant lui, & qu'on ne l'apper-soit qu'à la pleine lune; sa lumiere dans

d'autres temps est trop foible pour frapper la vûe après deux réfractions & une réflexion.

Ce philosophe nous apprend qu'on vit paroître de son temps un arc-en-ciel lunaire, dont les couleurs étoient blanches.
Gemma Frisus dit aussi qu'il en a vû un
coloré, ce qui est encore consirmé par
M. Verdries, & par Dan. Sennert, qui
en a observé un semblable en 1599. Snellius dit en avoir vû deux en deux ans de
temps, & R. Plot en a remarqué un
en 1675. En 1711 il en parut un dans
la province de Derbyshire en Angleterre.

L'arc-en-ciel lunaire a toutes les mêmes couleurs que le folaire, excepté qu'elles font prefque toujours plus foibles, tant à cause de la différente intensité des rayons, qu'a cause de la différente disposition du milieu. M. Thoresby, qui a donné la description d'un arc en-ciel lunaire dans les Trans. phil. n°. 331. dit que cet arc étoit admirable par la beauté & l'éclat de ses couleurs; il dura environ dix minutes, après quoi un nuage en déroba la vûe.

M. Weidler a vû en 1719 un arc-en-ciel lunaire, lorsque la lune étoit à demipleine, dans un temps calme, & où il pleuvoit un peu; mais à peine put-il reconnoître les couleurs; les supérieures étoient un peu plus distinctes que les inférieures: l'arc disparnt auffi-tôt que la pluie vint à cesser. M. Musschenbrock dit en avoir observé un le premier octobre 1729, vers les 10 heures du soir : il pleuvoit très-fort à l'endroit od il voyoit l'arc-en-ciel, mais il ne put distinguer aucune couleur, quoique la lune cut alors beaucoup d'éclat. Le même auteur rapporte que le 27 août 1736, à la même heure, on vit à Yffeittein un arc-en-ciel lunaire fort grand, fort éclatant ; mais cet arc - en - ciel n'étoit par-tout que de couleur jaune.

Arc en ciel mariu. L'arc en ciel marin est un phénomene qui paroit quelquefois lorsque la mer est extrémement tourmentée, & que le vent agitant la superficie des vagues, fait que les rayons du soleil qui tombent dessus, s'y tompent, & y peignent les mêmes conleurs que dans les gouttes de pluie ordinaires. M. Bowrzes observe dans les Tranjactions philosophi.

ques, que les couleurs de l'arc en-cielmarin sont moins vives, moins diffinctes, & de moindre durée que celles de l'arc-en-ciel ordinaire, & qu'on y diffingue à peine plus de deux couleurs, savoir, du jaune du coté du soleil, & un verd pale du coté opposé.

Mais ces arcs sont plus nombreux, car on en voit souvent 20 ou 30 à-la-fois; ils paroissent à midi, & dans une position converse à celle de l'arcs viel d'off à

contraire à celle de l'arc-en-ciel, c'est àdite, renversés; ce qui est une suite nécessaire de ce que nous avons dit en expliquant les phénomenes de l'arc-en-ciel

Solaire.

On peut encore rapporter à cette classe une espece d'arc - en - ciel blanc que Menzelius & d'autres disent avoir observé à l'heure de midi. M. Mariotte, dans son essait de Physique, dit que ces arcs enciel sans couleur se forment dans les brouillards, comme les autres se font dans la pluie; & il assure en avoir vû à trois diverses fois, tant le matin après le lever du soleil, que la nuit à la clarté de la lune.

Le jour qu'il vit le premier, il avoit fait un grand brouillard au lever du foleil; une heure après le brouillard se sépara par intervalles. Un vent qui venoit du levant ayant poussé un de ces brouillards féparés à deux ou trois cent pas de l'observateur , & le soleil dardant fes rayons deffus, il parut un arcen-ciel semblable pour la figure, la grandeur & la lituation, à l'arc - enciel ordinaire. Il étoit tout blanc, hors un peu d'obscurité qui le terminoit à l'extérieur ; la blancheur du milieu étoit très - éclatante , & surpassoit de beaucoup celle qui paroitsoit sur le reste du brouillard: l'arc n'avoit qu'environ un degré & demi de largeur. Un autre brouillard avant été pousse de même, l'observateur vit un autre arc-en-ciel femblable au premier. Ces brouillards étoient si épais, qu'il ne vovoit rien au-delà.

Il attribue ce défaut de couleur à la petitesse des vapeurs imperceptibles qui composent les brouillards : d'autres croyent plutôt qu'il vient de la ténuité excessive des petites vésicules de la vapeur, qui n'étaut en effet que de petites pellicules aqueuses remplies

d'air, ne rompent point affez les rayons de lumiere, outre qu'elles font trop petites pour féparer les différens rayons colorés. De là vient qu'elles réfléchiffent les rayons aussi composés qu'elles les ont reçûs, c'est-à-dire blanes.

Rohault parle d'un arc-en-ciel qui fe forme dans les prairies par la réfraction des rayons du folcil dans des gouttes de rofée. Traité de Phyfique.

Nous ne nous arrêterons pas ici à rapporter les sentimens ridicules des anciens philosophes fur l'arc - en - ciel. Pline & Plutarque rapportent que les prêtres, dans leurs offrandes, fe fervoient par préférence du bois fur lequel l'arc - en - ciel avoit repo!é , & qui en avoit été monillé , parce qu'ils s'imaginoient, on ne fait pourquoi, que ce bois rendoit une odeur bien plus agréable que les antres. Voyez l'effai de Phys. de Muffch. d'où nons avons tiré une partie de cet article. Voy. aufi le traité des météores de Descartes, l'optique de Newton, les lectiones optice de Barow, & le quatrieme volume des auvres de M. Bernoulli, imprimées à Laufanne, 1743. On trouve dans ces différens ouvrages, & dans plusieurs aures, la théorie de l'arc en ciel.

Finissons cet article par une réflexion philosophique. On ne sait pas pourquoi une pierre tombe, & on sait la cause des couleurs de l'arc - en - ciel, quoique ce dernier phénomene soit beaucoup plus surprenant que le premier pour la multitude. Il semble que l'étude de la nature soit propre à nous enorgueille d'une part, & à nous hu-

milier de l'autre. (0)

Pour faire ailément concevoir les phénomenes de l'arc-en-ciel, Muffchenbrock a imaginé une machine, par le moyen de laquelle on les réprésente tous aifément . & d'une maniere très-claire. AAAA (ol. I. de Pyfique; fig. 1.) eft une table à quatre piés, ouverte à fon milieu, afin qu'on puille faire monter & descendre à travers cette table un corps conique. B C est la moitié d'un cône, dont le fommet eft en D. Ce fommet est appuyé for un axe transversal fur lequel tourne le cône BC, & fur lequel il s'éleve au-deffus de la table, ou fur lequel il s'abaille au-deffous : à l'extrémité du même fommet eft adapté

adapté un œil de la grandeur ordinaire L de l'œil d'un homme, & qui fert à repréfenter l'æil du spectateur : outre cela une verge de fer , longue de trois piés , est adaptée au cône & à l'axe; l'extrémité de cette verge se termine par un manche M : un globe doré S'eft enfile fur cette verge, & ce globe réprésente le soleil ; la base du cone B est entourée d'une large bande fémi-circulaire, fur laquelle en peint les fept couleurs de l'iris : le coté du cône forme avec l'axe un angle de 40d. 17 : la largeur de la bande peinte for la bale du cone , est de près de deux degrés, conformément à la largeur ordinaire d'une iris principale. E, E, font deux plans triangulaires mobiles , dont le centre du mouvement est placé au-deffus du fommet du cone; ces deux plans sont conflamment appliqués à chaque coté du cône : ils fervent à cacher l'échanceure faite à la table, & représentent en même temps l'horizon. On verra dans la figure 2, comment ils font conftamment appliqués aux deux cotés du cone. Cela posé, lorsque la tige de fer, ainsi que le soleil S, est parallele à l'horizon . la moitié du cône est audeffus de la table, & l'œil du fpectateur, qui eft en D, voit la bande colorée femicirculaire placée à la base du cône : mais, lorfque la main faisit le manche de la tige de fer , & éleve le soleil S , le cone s'abaiffe, ainfi que le limbe qui est ad-herent à la base du cone & qui alors devient moindre qu'un demi - cercle. Si on éleve encore le soleil S, on abaisse toujours dans la même proportion le cone, & consequemment l'arc qui repréfente l'iris diminue aussi; ce qui a lieu julgu'à ce que le foleil S foit élevé à 42d 1'; car alors tout l'arc-en-ciel fe trouve au-desfous de l'horizon, & les plans E E couvrent entiérement le cone. Ce limbe coloré appliqué à la base du cône, représente la pluie qui tombe au devant & au loin du fpectateur, dans le temps qu'on observe dans le ciel un ample arcciel : mais , comme il arrive quelquefois que l'arc-en-ciel paroit plus petit, lersque la pluie qui tombe n'est pas éloignée du spectateur, il ya sur cette machine nn autre arc plan L, fur lequel en peint les fept couleurs de l'iris , qui est place à une plus proche distance du Tome III. Part. I.

fommet du cône, & dont la largeur est proportionnée de façon que cet arc forme un demi - cercle sur l'horizon lorsque le soleil est à l'horizon, & qu'il est tout-à-sait caché par les plans E, E, lorsque le soleil est élevé à 42<sup>d</sup>. 2' audessurée le soleil est élevé à 42<sup>d</sup>. 2' audessurée l'horizon: on représente donc aisément, à l'aide de cette machine, comment il arrive que l'arc-enciel paroisse quelquesois très-ample & quelquesois très-petit.

Il y a outre cela fur cette machine un. autre limbe N, placé au-deffus du premier limbe L; ce limbe N représente la seconde iris, & les couleurs de cette derniere y font peintes dans un ordre renverlé. On a donner à ce dernier limbe une largeur suffisante , pour que cet iris paroiffe à l'wil du fpectateur, place en D, de 3d. 8' de largeur. Ce limbe représente un demi-cercle au-dessus de la table, lorfque le foleil Seft placé dans le plan de cette table , ou fe trouve à l'horizon. Mais, lorsque le seleil S est élevé à 54" 7' au-dessus de l'horizon, ce limbe defcend au - deffous & fe dérobe à l'œil du spectateur. Les bords intérieurs des plans E, E, ceux qui font contigus & qui touchent les cotés du cône , sont aussi peints des mêmes couleurs que l'iris; ils ont les mêmes dimentions que l'iris elle-même dans l'endroit où ils touchent le limbe de la base B: mais leur largeur va toujours en diminuant, & ils fe terminent en un point auprès du fommet du cône. Ces bords colorés représentent les jambes de l'iris, celles qu'on remarque à la campagne dans une iris naturelle, lorfqu'une nuée qui lance la pluie passe sur la tête du spectateur, & fait tomber des gouttes de pluie qui s'attachent à l'herbe. La figure 2, représente la même machine. mais vue par derriere: on y voit même le limbe coloré qui est adhérent à la base du cone. Les plans triangulaires E, E, font tires par les cordes H H, qui paffent fur la circonférence de deux poulies horizontales K, K, pour venir embraffer les gorges de deux autres poulies verticales R , R : on attache aux extremités de ces cordes deux poids P , P , par le moyen desquels les deux plans font conftamment tires & appliqués contre les cotés du cone; & par ce moyen

l'échancrure faite à la table est continuellement cachée, & les plais E E représentent l'horizon. On peut consulter sur cela, & sur ce qui y a rapport, les Transactions philosophiques d'Angleterre, n. 240, 267, 375. Les notes de Clarck sur la physique de Rohault, pare. III. chap. 17. Les ouvrages de Jean Bernouilli, vol. I. pag. 401. L'optique de Newton', & ses leçons d'optique. Smith compleat fystem of Optik, Book 2, c. 10. Martin dans sa philosoph. Britann. volum, II. Le célebre Nocetus a décrit l'iris dans ses vers, d'une manière fort élégante. (+)

ARCODE CLOÎTRE, Architect. Es Coupe des pierres. On appelle ainfi une voûte
composée de deux, trois, quatre, ou plufieurs portions de berceau; qui se rencontrent en angle rentrant dans leur
concavité, comme les portions ABC,
fig. 3. Coupe des pierres; ensorte que
leurs cotés somment le contour de la voûte en polygone. Si les berceaux cylindriques se rencontroient au contraire
en angle saillant sur la concavité, la
voûte changeroit de nom, elle s'appelleroit voûte d'arête. Voyez ARETE. (D)

ARC-DOUBLEAU, c'est une arcade en faillie sur la douelle d'une voûte.

ARC-DROIT, Coupe des pierres, c'est la section d'une voute cylindrique perpendiculairement à son axe.

ARC-RAMPANT, Coupe des pierres., c'est celui dont les impostes ne sont pas de niveau. V. la fig. 2. Coupe des pierres.

\* ARCS DR TRIOMPHE, Hift. anc. & mod., grands portiques ou édifices élevés à l'entrée des villes ou fur des pallages publics, en l'honneur d'un vainqueur à qui l'on avoit accordé le triomphe, ou en mémoire de quelqu'évènement important. On élevoit aufli des arcs de triomphe aux dieux. Une infeription confervée dans les régiftres de l'hôtel-de-ville de Langres, montre que dans ces monumens on affocioit même quelquefois les hommes aux dieux. Voici cette infeription:

Q. SEDULIUS FIL.\* \* filius SEDULI MAJOR DIS MARIS AC Aug. \* Arcum Augusto.
STATUAS IDEM
M. \* D. D. munus on municeps
dedicavit.

Quintus Sedulius, fils ainé d'un autre Sedulius; à dédié aux dieux de la mer Es à Auguste, l'are de triomphe Es les statues.

Ces édifices étoient ordinairement décorés de statues, & de bas - reliefs rélatifs à la gloire des dieux & des héros . & à la nature de l'événement qui en avoit occasionné la construction. Plusieurs arcs de triomphe des anciens font encore fur pié : celui d'Orange , près de l'une des portes de cette ville, fut érigé ;'à ce qu'on croit, à l'occasion de la victoire de Caius Marius & de Catulus, fur les Tentons, les Cimbres & les Ambrons. On en peut voir dans les antiquités du favant pere Montfaucon , un deffein fort exact. Cet arc a environ onze toiles de long fur dix toiles en la plus grande hauteur. Il est composé de trois arcades embellies en dedans de compartimens, de feuillages , de fleurons & de fruits , & filetées avec foin. Sur l'arcade du milieu eft une longue table d'attente, & la repréfentation d'une bataille de gens de pié & de cheval , les uns armés & couverts . les autres nuds. Sur les petites portes des cotés des quatre avenues, sont des amas de boucliers, de dagues, coutelas, pieux , trombes , heaumes & habits, avec quelques fignes militaires relevés en bolle. On y voit aussi d'autres tables d'attente, avec des trophées d'actions navales, des rostres, des acrostyles , des ancres , des proues , des apluftes , des rames & des tridens. Sur les trophées du coté du levant, est un foleil rayonnant dans un petit arc femé d'étoiles ; au haut de l'arc , fur la petite porte gauche du septentrion , sont des instrumens de facrifices; à la même hauteur. du coté du midi , est une demi - figure de vieille femme, entourée d'un grand voile comme l'éternité. Les frises principales font parfemées de foldats combattans à pié. Il réfulte de cette description. que cet arc 'triomphal a été confirmit à l'occasion de deux victoires , l'une fur mer & l'autre fur terre , & qu'il y a tout lieu de douter que ce foit celui de Caius Marius & de Catulus.

Il va à Cavaillon les ruines d'un arc | enlevee au cifeau : c'étoit Geta , spectade triomphe ; à Carpentras les vestiges d'un autre ; à Rome , celui de Tite est le plus ancien & le moins grand de ceux qui subliftent dans cette ville .: Celui qu'on appelloit de Portugal, arco di Portigallo, a excité de grandes contestations entre les antiquaires ; les uns prétendant que c'étoit l'arc de Domitien , d'autres celui de Marc-Aurele : mais Alexandre VII fe proposant d'embellir la rue qu'on appelle il corfo, fit examiner cet arc qui la coupoit en deux. On reconnut que la ftructure en étoit irréguliere dans toutes fes parties; que fes ornemens n'avoient entr'eux aucun rapport, & que le plan & le terrein fur lequel il étoit confirmit ne s'accordoient point avec les anciens ; d'où l'on conclut que cet édifice étoit moderne , qu'on l'avoit forme de bas-reliefs, de marbres antiques, & d'autres morceaux raffemblés au hazard, & il fut detruit. ...

Il v a deux arcs de Sévere , le grand & le petito le grand eft au-bas du capitole. Le Serlio a pretendu que c'étoit aufi un amas de ruines différentes, rapportées : mais la conjecture de cet architede elt hazardee. Cet are eft à trois arcales. Dans les bas - reliefs qui font au-delfus des petites arcades de coté, on voit Rome affife, tenant en fa main un globe', & relevant un Parthe suppliant. Viennent des foldats , dont les uns menent un captif & les antres une captive , les mains liées. Sur le milieu est une femme affife , qu'on prendroit aifement pour une province. Suivent des chariots chargés de dépouilles, les uns tirés par deschevaux, les autres par des hœnfs. Ce bas-relief fert, pour ainsi dire, de bale pour un autre , où l'on voit Septime Sévere triomphant & accueilli du peuple, avec les acclamations & les cérémonies ordinaires.

Le petit arc de Sévere, qui est auprès de S. George in velabro, à Rome, a quelques morceaux d'architecture remarquables. On voit fur un des petits cotés Severe qui facrifie en verfant fa patere fur le fover d'un trépié : ce prince est voilé. On croit que la femme voilée qui est à ses cotés, est ou sa femme Julia, on la paix avec son caducée. Il y avoit par derriere, une troifieme figure qui a été

teur du facrifice. Après que Caracalla fon frere l'eut tué , il fit ôter fa figure & fon nom des monument publics. Audellous de ce facrifice font des inftrumens facrés, comme le bâton augural, le préféricule , l'albogalerus , &c. Plus bas encore eft l'immolation du taureau; deux victimaires le tiennent , un autre le frappe. Le tibicen joue de deux flutes. Camille tient un petit coffie. Vient enfuite le facrificateur voilé avec une patere ; ce facrificateur fans barbe pourroit bien être Caracalla. Le grand morceau qui fuit eft entre deux pilaftres d'ordre composite. Sur la corniche, entre les chapiteanx, il y a deux hommes dont l'un verse de son vase dans le vase de l'autre. Denx autres plus près des chapiteaux tiennent , l'un un préféricule . & l'antre un acerre. Plus bas font deux captifs les mains liées derri re le dos. & conduits par deux foldats. Au-deffous fent des trophées d'armes, & plus bas un homme qui chasse des boufs. C'est tout ce qu'on apperçoit dans la planche du P. de Montfangon.

L'arc de Galien fe reffent un peu des malheurs du tems de cet empereur. L'empire étoit en combustion. Les finances étoient épuifées. Les particuliers avoient enterré leurs richesses. Marc-Aurele Victor fit élever ce monument en l'honneur de Galien & de Salonine fa femme. L'inscription est , cujus invicta virtus sola pietate superata est ; ce qui ne convient guere à Galien, qui vit avec joie. Valerien son pere tomber entre les mains des Parthes. Les chapiteaux font d'ordre corinthien d'un goût fort médiocre. On s'apperçoit là que les arts tomboient, & suivoient le fort de l'empire.

L'arc de Constantin est un des plus considérables ; on y voit les batailles de Constantin, & il est orné de monumens transportés du forum Trajani. Les têtes & les mains qui manquent aux statues pofées fur le haut de l'arc , ont été enlevées furtivement.

L'arc de Saint Remi en Provence n's qu'une porte large, au-deffus & fur chaque coté de laquelle on a place une victoire. Il y'a à coté de la porte , entre deux colonnes annelées, deux figures d'hommes maltraitées par le temps.

Outre ces arcs de triomphe anciens, les médaillons en offrent un grand nombre d'autres. Ceux qui feront curieus d'en favoir d'avantage, n'auront qu'à parcourir le quatrieme volume de l'Antiq. expliquée.

Mais les modernes ont aussi leurs ures de triomphe; car on ne peut douner un autre nom à la porte du Peyrou à Montpellier, aux portes de saint Denys, de saint Martin, & de saint Antoine à Paris. Outre les arcs de triomphe en pierre, il y a des arcs de triomphe deau; tel est celui de Versailles, du dessein de M. le Nautre. Ce morceau d'architecture est un portique de sen ou de bronze à jour, où les nuds des pilastres, des faces & des autres parties rensermées entre des ornemens, sont garnis pac des nappes d'eau.

ARC, Musique. On trouve quelquefois ce mot dans de vieux auteurs pour ar-

chet, ( F. D. C. )

ARC femi-diurne , Aftron , celt L'arc parallele diurne d'un aftre qui est compris entre le méridien & l'horizon , & qui regle le temps qui s'écoule depnis le lever julqu'au paffage par le métidien , & depuis ce paffage infqu'au concher; ainsi le calcul du lever ou du concher d'un aftre, fe réduit à celui des ares semidiurnes, qui changent à raison de la hauteur du pole du lieu & de la déclinaison de l'astre. On en trouve une table fort détaillée dans la plupart des volumes de la connoissunce des temps que Pacademie publie chaque année, pour l'ufage des aftronomes & des navigateurs." ( 31. de la Lande.) (C)

ARC d'émersion, Astron., est la quantité dout il faut que le soleit soit abaisse verticalement au dessous de Phorizon pour qu'un autre astre soit visble à la vuo simple; on estime iordinairement l'ure d'émersion de dix-huit degrés pour la splus petites étoiles, de quatorze degrés pour les étoiles de troiseme grandeur, de onze à douze degrés pour les étoiles de première grandeur, comme pour mars & saturne, de dix degrés pour venus; mais ce demier, varie beau, coup, & il se reduit même à rich, puifque l'on voit quelquesoit venus a plein

jour, le folell étant très-élevé sur l'Horizon. Voyez CRÉPUSCULE, Diél. raif. des Sciences, &c. (M. de la Lande.)

ARC de pesition, terme d'Astrologie, l'arc de l'équateur compris entre le méridien & le cercle horaire ou cercle déclination qui passe par le pole & par l'astre dont on s'occupe; c'est la même chose que ce que nous appellons angle boraire! (Mi de la Lande.)

§ ARCEN BARROIS, Géogr., petite ville de France, dans le duché de Bourgogne, au bailliage de la Montagne, diocée de Langres, fur l'Anjon. Ce lieu a été déclaré ville, par arrêt du Parlemens, eu 726. Arc, est à 14 lieues nord de Dijon., & 6 nord-ouest de Langres. C'est la partie de Pierre du Châtel. (C)

ARC. an. L'AR., Géogr., petite riviere de France en Provence. Elle a la fource du coté de Porciouls, traverse la plaine de Pourrieres où Marins défit les Cimbres, passe aux environs d'Aix, & casuite va de jeter dans l'étang de Berre, près de la ville de ce nom. Quelquesuns la prennent pour le canum flumess de Ptolomée. (C. A.)

ARC DU COLON, ou la grande courbure du colon, Anat., c'est le nom que l'on donne à une grande courbure-que fait l'intestin colon en remontant sous la vésicule du fiel, sous l'estomac. & defcendant ensuite sur la rate & le rein gauche jusques sur le dos des iles, où se

termine fon arc. (+)

ARC (Jeumne d') Hist, de France. Cette célebre amazone à qui la France dut sa conservation, & Charles VII fa couronne, naquit l'an 1412 à Domremi hamcau de la paroisse de Greaux, proche de Vaucouleur. Elle eut pour pere Jacques d'Arc, & pour mere Isabelle Romé, dont-probablement les noms n'auroient jamais figure dans l'histoire fans les exploits de leur fille. Obligée par misere de lurtir de la mailon paternelle, Jeanue fe mit fervante d'hotellerie; née dans un rang inférieur, elle avoit des graces naturelles , une physionomie très - heureule : ces détails tont intéressans , ils donnent plus d'éclat à cette vertu qui lui mérita le furnom de pucelle, fous lequel on la déligne plus ordinairement que par celui de la famille. Elle avoit

à seine dix-lept ans lorfqu'elle concut. en plutot lorfqu'on lui-infpira le noble deffein de lauver la France du joug des Anglois ; ces fiers infulaires en étoient presqu'entiérement les maîtres. Lour domination étoit affermie dans la capitale , Charles VII au defefpoir faifoit des préparatifs pour se retirer en Dauphine, seule province que les ennemis n'eussent pas entamée : il ne lui restoit de plus que quelques places éparles dans le royaume. Ce fut dans ces triffes conjondures que Jeanne s'offrit à Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs en Champagne. Son imagination embrafée par le récit des hants faits dont elle entendoit parler chaque jour, & penfant avoir une inspiration divine ; elle crut qu'elle étoit destinée à chasser les Anglois & à conduire Charles à Rheims. Charles ne portoit, dans le pays où dominoit la faction Bourguignone, que le titre de dauphin , encore qu'il fût vraiment roi , les cérémonies du facre n'ajoutant rien à la dignité; elles ne fervent qu'à rendre la personne des rois plus vénérable, en lui donnant un caractere facré : la couronne ne dépend en France que de la loi qui la défere aufi-tôt au plus proche héritier du roi décede. " Capitaine Meffire , dit Jeanne à Baudricourt , Dieu depuis un temps en ca m'a plusieurs fois fait savoir & commandé que j'allasse devant le gentil dauphin qui doit être & est vrai roi de France , & qu'il me bailtat des gens d'armes , & que je leverois le fiege d'Orleans , : telle fut à-peu-près la harangue. Rejettée par le gouverneur, qui la traita comme une fille en délire, elle alla faire le même compliment à Longpont; ce vieux gentilhomme blama Baudricourt de fon indifférence, & eut affez de genie pour voir qu'elle pouvoit fervir à inspirer un zele extraordinaire, seul remede qui put alors opérer une révolution. Jeanne avoit bien des qualités qui pouvoient la faire passer pour une fille envoyée par le ciel : elle avoit un esprit juste, une conception vive, une taille bien prife & pen ordinaire aux personnes de son état , un tourage à defier non un homme , mais une armée , maniant un cheval, le pouffant avec autant d'adreffe & d'antrépidité que le

cavalier le mieux exercé ; elle fe fervoit avec la même dextérité du fabre & de l'épée; elle s'étoit formée à tous ces exercices dans fon hotellerie , dont elle alloit abreuver les chevaux , & où elle vivoit confondue avec les gens de guerre. dont la Champagne étoit pour lors remplie. Elle étoit parfaitement instruite de tout ce qui s'étoit fait de grand dans les deux armées, elle connoissoit le nom de tous les foldats & des officiers qui s'étoient distingués par quelqu'action d'éclat ; "enflammée du defir de partager leur gloire, elle retourna chez Baudricourt. " An nom de Dien , lui dit-elle , que tardez vous à m'envoyer ? aujourd'hui le gentil dauphin vient d'avoir un affez grand dommage aux environs d'Orleans ... Bandricourt , determine par Longpost', confentit enfin à l'envoyer au roi qu'il avoit en l'attention de prévenir ; il lui donna des armes . un cheval, & la fit conduire à Chinon où la cour étoit alors : elle parut devant le roi fons l'appareil d'un guerrier, & le reconnut', dit on', au milieu d'une faule de feigneurs, quoiqu'il fût déguifé. Suivant une réflexion judicieuse du pere Daniel , cette circonstance . dont on eut grand foin d'informer l'armée, n'avoit rien d'étonnant, parce que la majesté d'un roi imprime toujours un certain respect que l'on ne sauroit perdre , lors même qu'il l'ordonne ; mais n'étoit-il pas aussi possible que Jeanne fût informée du déguisement dont le roi devoit user ce jour-là , comme de l'habit qu'il avoit contume de porter? Les affaires de Charles étoient tellement désespérées , que l'on croyoit qu'elles ne pouvoient le rétablir que par un miracle ; il ne devoit donc pas être faché que l'on crût que le ciel pût en operer en fa faveur. Jeanne ayant obtenn l'audience du roi, lui fit part de sa mission, l'affurant qu'elle venoit de la part de Dieu pour le conduire à Rheims & délivrer Orleans dont l'ennemi faisoit le siege. Charles consentit sans peine à la reconnoître pour une inspirée ; il la fit auffi-tôt paroître en présence de sa cour armée de toutes pieces ; la pefanteur de fon armure ne l'empêcha pas de monter fur fon cheval fans aide, ce que pouvoient à peine les cavaliers les

plus robuftes. Comme elle n'avoit l' point d'épée, elle voulut en avoir une qui depuis plus d'un fiecle étoit dans le tombeau d'un chevalier, derriere l'autel de Ste. Catherine de Fierbois ; le roi affectant une grande furprife , publia qu'el'e avoit deviné un grand secret, qui n'étoit connu que de lui feul; telle fut la seconde preuve miraculeuse de sa miffion. Il en l'alloit une troifieme , on la trouva dans fa virginité ; on ne crovoit pas que, fans une faveur particuliere du ciel, une fille fi favante dans le métier de la guerre . & qui avoit fait son apprentissage dans le lieu le plus funeste à la vertu , l'eût conservée jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Jeanne fut indignée du foupcon, elle jura; on ne le contenta pas de fon fermenti on la met entre les mains des matrones : ces vénérables, présidées par la reine de Sicile, déclarerent qu'elle étoit vierge, & lui expédierent des lettres de pucelle. La multitude étonnée d'un aussi grand prodige, ne douts plus que ce ne fût un ange. Charles l'envoya aussitôt vers Orléans avec un corps de troupes; mais quelque sublime idée qu'on eût de sa capacité, on la subordonna au marechal de Rieux & au batard d'Orleans : des qu'elle eut déployé fa banniere où Dieu étoit représenté fortant d'un nuage , & tenant un globe , elle écrivit an roi d'Angleterre & à fes généraux , leur ordonnant de par Dieu de fortir du royaume de France .. " Et si ainsi ne le faites, disoit-elle vatten-dez les nouvelles de la pucelle qui vous ira voir brievement à vos bien grands dommages . . . roi d'Angleterre , fi ainsi ne le faites, en quelque tieu que j'attendrai vos gens en Brance , je les ferai aller, veuillent ou non veuillent ... le refte de la lettre étoit à peu-près dans ce ftyle. Les Anglois , an lieu d'en frire le fujet, de leur plaifanterie , traiterent la chose très - lérieusement . & firent arrêter ie messager. Des qu'elle parut à la vue d'Orléans, le comte de Dunois qui défendoit la ville en fortit, & vint au-devant d'elle avec toutes les troupes. On prétend que oe fut ce fameux comte qui ayant reconnuidans Jeanne de l'esprit & du conrage , forma le projet' de s'en bien fervir : rien p'eft,

plus probable que cette conjecture ; Dunois étoit bien capable de diriger les organes de cette héroine. Quoi qu'il en foit, Jeanue justifia par des victoires les menaces qu'elle avoit faites. Cette amazone animant le courage du foldat par fis paroles , & plus encore par fes exemples , enleva fucceffivement aux Anglois Jargeau, Beaugenci & toutes les places qu'il tenoient dans l'Orléanois. La journée de Patai en Beausse, où quatre mille des ennemis furent couchés fur le champ de bataille, & où le brave & genereux Talbot fut fait prisonnier, mit le comble à sa gloire. Les François voloient à sa suite, & la regardant comme une fille divine ils s'enfonçoient dans les plus affreux périls. Les Anglois la fuvoient comme un foudre , ou plutôt comme une femme envoyée par le diable & animée par les démons. Jeanne victorieuse court vers le roi , met à ses pieds ses lauriers , & lui dit que c'est dans Rheims même qu'il fant en aller cueillir de nouveaux. La Champagne presque entiere étoit au pouvoir de l'ennemi ; mais rien n'étoit impossible, il n'y avoit aucun obstacle capable d'arrêter la pucelle : son nom feul reduifoit à la fuite l'ennemi le plus aguerri, & changeoit en foldat intrépide le François le plus pufillanime. Charles ne manqua pas de profiter de cette heureuse effervescence il lui donne l'étendard royal & marche vers Rheims à la fuite : Auxerres , Troyes ; Chalons , se rendent sans souffrir de siege. Les officiers qui commandoient dans la ville archiépifoopale , prévoyant bien qu'il faudroit se résoudre à la fuite, chercherent des prétextes pour excufer leur pufillanimité, & s'éloignerent. Charles ne voyant autour de lui ni ennemis ni rivaux , entre triomphant dans la ville, toujours précedé de la pucelle. Les cérémonies de son facre furent ordonnées pour le lendemain. Dès que le roi eut requ le diadème des mains du prélat, Jeanne ne put retenir fes larmes ; elle fe jette à ses genoux , les embraffe, exprimant ainsi la joie dont son ame étoit pénétrée : " Enfin , gentil roi , lui ditelle est exécuté le plaifir de Dieu, qui vouloit que vinffiez à Rheims recevoir votre digne facre den montrans

que vous étes vrai roi ... Charles étoit trop reconnoissant pour laisser tant de bienfaits, tant de zele sans récompenfe: que la pucelle fut ange ou fille, il lui étoit également redevable de sa couronne. Il fit frapper une médaille, dont ua coté représentoit l'effigie de l'héroine, l'autre une main tenant une épée; cette médaille avoit pour légende ces mots : confilio firmata Dei. La reddition de Rheims & des autres villes de la Champagne, fraya un chemin au roi pour arriver dans la capitale. Quoique Jeanne cut exécuté les deux points de sa misfion , elle consentit , à la priere des gens de guerre, de suivre l'armée au fiege de Paris. Les villes de Crepy, de Senlis, de Saint-Denis & de Lagny, furent prifes auffi - tot qu'attaquées. Paris fit une vigoureuse défense, le courage de la pucelle ne put rien décider pour cette fois ; & l'envie qu'avoient excité son courage & ses succès s'en prévalut. Les farcasmes qu'elle avoit chaque jour à effuyer, ne lui permettant pas de refler davantage, elle sup-plia le roi de consentir à sa retraites mais ce prince connoissant trop bien le prix de fes fervices, la fit folliciter par le comte de Dunois, qui l'invita à le suivre au secours de Compiegne, elle fe laiffa vainere, & ce fut fon malheur : heureuse à combattre contre les ennemis de l'état, elle devoit sugcomber sous les traits des jaloux. Elle se fraya un chemin dans la ville affiégée, où sa préfence donna une ardeur nouvelle aux habitans; fon courage bouillant ne lui permettant pas de combattre à l'abri d'un rempart, elle fait une fortie à la tête de fix cent hommes, deux fois elle chargea les ennemis & les relança jusque dans leurs forts les plus reculés. Obligée de rentrer dans la ville , par des troupes fraiches qui arrivoient au fecours des Anglois, elle fir une retrai-te: mais lorfqu'elle fe présenta aux portes, elle les trouva fermées. Se voyant trahie, son courage se changea en fureur , elle faisoit un carnage horrible des Anglois; mais enfin fon cheval ayant été tué sous elle , elle fut forcee de se rendre à Lionnet, bâtard de Vendôme, qui la remit à Jean de Luxembourg. Ce due au mépris de son rang.

de fa naiffance . & du refpect qu'un guerrier doit à la valeur, la vendit dix mille livres aux Anglois : c'étoit un commerce auffi flétriffant pour ce feigneur, que glorieux pour la pucelle. Elle fut d'abord enfermée dans le chateau de Beaumanoir, d'où elle fut transferée à Rouen; ce fut là que le duc de Betford fe couvrit d'une tache in ffaçable ; ne pouvant soutenir la présence d'une femme qui l'avoit si souvent réduit à la fuite, il la fit accuser de magie, & par un arrêt, dont la honte doit retomber fur fon autenr, il la fit condamner à être brûlée vive. Comme il étoit difficile de donner une base à cette procédure inique, on essaya d'abord de flétrir sa vertu & de la faire passer pour une fille de débauche. Forcés d'abandonner ce moyen, la duchesse l'ayant reconnue pour vierge dans une seconde affemblée de matrones, on chercha une nouvelle espece de crime ; alors on l'accufa d'etre forciere , herefrarque , devinereffe, fausse prophételle, d'avoir fait pacte avec les esprits malins, d'avoir oublié la décence de son sexe : tel fut le sommaire du procès. La pucelle montra dans toutes les réponfes autant de bon fens que de fermeté; & lorfque l'évêque de Beauvais, son principal juge, lui parla de l'état des affaires de Charles VII, elle lui dit qu'elle ne devoit point d'obéissance à son évêque, au point de trabir les intérets de son roi. La conviction de fon innocence ne fuffiant pas pour désarmer ses bourreaux, elle voulut le dérober à leur fureur & fe laiffa tomber du sommet de la tour où elle étoit captive ; mais le bruit de sa chute l'ayant trahie, la fentinelle qui la gardoit , la faifit avant qu'elle eut repris ses sens : son évasion lui fut reprochée comme un nouveau crime, on l'accusa de fnicide. Les évêques de Beauvais. de Coutance & de Lizieur, le chapitre de Notre - Dame , seize licencies théologiens, & onze avocats de Rouen, fignerent-l'arrêt de mort de cette héroïne : la décision de ces docteurs fait connoitre de quelles erreurs l'homme eft capable, lorsque séduit par la corruption de fon cœur il ferme les yeux à ce que lui, dictent la réligion & la raison. Jeanne jugée coupable d'enchantement &

de sortilege, fut livrée au bras séculier le 16 Mai 1431; & comme fi le supplice du feu eut été trop doux, on la fit monter fur un échafaud dans une cage de fer; ce fut dans cette posture humiliante & penible, qu'on l'exposa aux outrages d'une multitude insultante. Jeanne montra une constance supérieure à la tyrannie de ses juges; incapable de crainte, elle entre dans le fatal bucher, & regarde avec douceur la main qui fe dispose à y mettre le feu. Elle remercia le ciel de son fupplice, comme elle le remercioit auparavant de ses victoires; Dieu foit béni, dit-elle, en voyant la flamme s'approcher: telles furent ses dernieres paroles. Ainsi mourut Jeanne : elle périt contre toutes les loix, même contre celles de la guerre qui rend sacrée la personne d'un ennemi désarmé. On blame l'insensibilité de Charles VII ; il eût pu, diton, arracher au supplice cette héroine, en menagant les Anglois d'user de repréfailles. Si ces menaces euffent fuffi, eft-il à croire que ce prince eût refulé de les employer? Il connoissoit l'acharnement des Anglois, capables de facrifier mille victimes au plaisir féroce de la faire périr, & fes mœurs étoient trop douces pour lui permettre de luivre ces exemples barba-Charles l'avoit recompensée d'une maniere à se justifier de tout soupcon d'ingratitude ; ontre la médaille qu'il avoit fait frapper à l'honneur de cette héroine, il l'avoit annoblie elle & toute fa famille, c'est-à-dire, son pere, sa mere, fes trois freres & toute leur poftérité, tant en ligne masculine que féminine; on lenr donna à tous des armoiries qui ne pouvoient être plus nobles & plus lignificatives; c'étoit un écu d'azur à deux fleurs de lys d'or, une épée d'argent à la garde dorée, la pointe en haut férue en une couronne d'or qu'elle · foutient. Son nom d'Arc fut changé en celui de Lys. Le hameau où elle avoit pris naissance, fut exempté de toutes tailles, sides & autres subsides à per-pétuité. Il reste encore des rejetons de cette illuftre famille en Anjou & en Bretagne : le dernier male eft mort en 1660. Les prérogatives accordées aux femmes leur furent ôtées en 1614, au regret de tous les bons citoyens : on pourroit les leur rendre. Les monu-

mens de la reconnoissance à Orléans. & du repentir à Rouen, le sollicitent plus puissamment que les discours étudiés des panégyriftes : puisque c'étoit une femme qui avoit acquis les privileges de cette famille, il étoit peut être plus juste d'en priver les males. reste, on ne rapportera pas ici les fables inventées par la superstition & par la haine. Des auteurs pieucement imbécilles ont remarqué qu'étant chez ses parens, elle avoit coutume de se retirer sous un chêne , & en ont conclu qu'elle avoit eu de longs entretiens avec faint Michel. On ne dira rien non plus de cette colombe blanche que l'on vit à fa mort , ni de fon cour qui fe conferva entier au milieu des flammes. Jeanne fut fans doute une fille rare. mais elle ne dut peut - être les succès qu'à la crédulité des deux partis ; sa chasteté, son courage, sa fermeté tranquille à la vue des tourmens, tout en la conduite est admirable, mais n'a rien de furnaturel : elle fut bleffee autant de fois qu'elle combattit. Quant à cette épée, dont on feignit que le fecret lui avoit été révélé, la lame en fut brifee avant meme qu'elle ent va les Anglois. Des écrivains ont élevé des doutes fur fon supplice ; ils ont prétendu que l'on choifit une personne da même lexe , digne d'une mort aussi cruelle , qui lui fut substituée. Ces historiens fe fondent fur plusieurs circonstances séduifantes ; ils remarquent que l'évêque de Beauvais, à qui l'on avoit confié le foin de sa destinée, laissa passer cinq semaines entre la derniere sentence & l'exécution p chose extraordinaire , & qui , dit - on , fut menagée afin de pouvoit convainere celle que l'on vouloit lei fubflituer. Ce fentiment est fortifié par les termes d'une lettre de don d'accordée à Pierre ; l'un des freres de Jeanne, par le duc d'Orleans, l'an 1443, treize ans après ion prétendu supplice " oui la fupplication (c'eft ainfi que s'exprime cette lettre) dudit meffire Pierre, contenant que, pour acquitter la loyauté envers le roi notre fire, & M. le duc d'Orléans, il se partit de fon pays pour venir à leur service en la compagnie de Jeanne la-pucelle fa lœur , avec laquelle , & jufques à lon absentement, & depuis jui-

qu'è préfent, il a expolé fon corps & fes biens audit fervice". A ce témoignage politif, ils ajoutent le filence du roi, qui n'eût pas manqué de venger la mort ignominieuse de cette héroine sur les Bourguignons & les Anglois qui furent en fa puissance. Les partifans de cette opinion crovent que Jeanne en fut quitte pour quelques années de captivité, & qu'aprés la mort du duc de Betfort. général des Anglois, arrivée à Rouen en 1435, elle trouva moyen de s'enfuir, & de retourner dans fa province, où elle termina ses aventures par fon mariage avec un riche feigneur nommé Robert des Armoifes. On trouve dins un manufcrit , contenant une rélation des chofes arrivées dans la ville de Metz en 1436, que le pere Vignier, prêtre de l'oratoire, a vu le contrat de mariage de Jeanne d'Arc avec Robert des Armoifes. On ne fauroit fe diffimuler la force de ces autorités ; c'est un frere qui attefte avoir toujours été en la compagnie de cette illustre fille, avant & après sa captivité; c'est un prètre qui dit avoir vu l'acte de célébration du mariage. On répond à ces diffientés en difant que l'épouse du fieur des Armoifes étoit une fourbe qui fe paroit d'un grand nom , & qui avoit eu affez d'adresse pour faire croire à Pierre & à Jean d'Arc qu'elle étoit vraiment leur fœur; mais il vaudroit mieux nier le fait : car enfin il n'y aureit plus rien de certain dans le monde , s'il étoit possible qu'une fille en impofat à un homme, au point de lui faire croire qu'elle est sa sœur , avec laquelle il a toujours vécu. Voici les paroles du manufcrit de Metz: "la pucelle Jeanne de France s'en alloit à Erlon en la duché de Luxembourg, & y fut grande presse julqu'à tant que le fils le comte de Vunembourg la menoit à Cologne, de coté fon pere le comte de Vunembourg, & la menoit le comte très-fort, & quant elle en vault venir , il l'y fit une très - belle curaffe pour le y armer & puis s'en vint à ladite Erlon, & là fut fait le mariage de M. de Hermoise, chevalier, & de sa Gebanne la pucelle, & puis après s'en vint ledit fieur Hermoile . avec fa femme la pucelle, demeurer en

Metz, & fe tinrent-là jufqu'à tant qu'il leur plaifit aller ,. Plufieurs historiens, & entr'autres du Haillan, rapportent les actes de fon procès. On ne conteste pas que son procès n'ait été fait ; on se fonde encore fur les termes de la réhabilitation faite en 1456, où l'on voit ces paroles : Jean & Pierre, freres de defunte Jeanne d'Arc ; mais elle pouvoit être vivante en 1436 , & défunte en 1456. Au refte , le lecteur peut fe décider pour l'opinion qu'il jugera la plus probable. On admire dans l'histoire de Jeanne, non son supplice, mais sa sagesse, son courage & la politique de Dunois, & plus encore le fil où tient la deftinée des empires. Il est problable que, fans cet heureux événément . Charles n'ent jamais monté fur le trone de fes peres. Voyez tous les historiens de France. (-T - N. )

ARCADE, R. K. en architecture, se dit de toute ouverture dans un mur, formée par le haut, en plein cintre ou demicercle parsait. Voyez ARC & VOUTE en latin fornix.

Nons abserverons d'abord que la regle établie par Vignole, & assez généralement suivie pour la hauteur & la largeur des arcades des portiques', leur donne deux fois plus de hauteur que de largeur pour les ordres tofean, dorique & ionique, & un module de plus de hauteur que le double de leur targeur pour les ordres corinthien & composite. Mais les colonnes qui accompagnent ces arcades, apportent quelque changement à leur largeur, parce qu'elle doit être plus grande quand ces colonnes ont des piédestaux, que quand elles n'en ont point. Voici les proportions qu'on doit observer dans ces deux cas.

Lorsque les colonnes toscanes n'ont point de piédestaux, les arcades reçoivent lix modules & demi de largeur, & leurs jambages trois modules. Lorsque ces colonnes ont des piédestaux, la largeur des arcades augmente d'un quart de module, & celle des jambages d'un module entier; ainsi les arcades ont alors trois modules trois quarts de largeur, & leurs jambages quatre modules,

Dans l'ordre dorique fans piédestaux, on donne fept modules de largour aux arcades, & trois à leurs jambages. Mais fi cet ordre a des piédeshaux, les arcades prennent dix modules de largeur, & leurs jambages cinq modules.

Si l'ordre ionique est sans piédestaux, les arcades auront huit modules & demi de largeur, & les jambages trois modules. Si l'on donne des piédestaux à cet ordre, il faudra donner aux arcades une largeur d'onze modules, sans augmenter celle des jambages, qui n'aura que trois modules de largeur.

Les colonnes corinthiennes & compofites sans piédestaux exigent neuf modules de largeur pour les arcades, & douze modules si elles ont des piédestaux; mais dans l'un & l'autre cas, la largeur des jambages ne doit être que de trois modules.

Telle est la proportion donnée par Vignole d'après l'antique. Scamozzi qui l'a vérifiée, l'a adoptée, & leur autorité, d'accord avec le bon goût, a entrainé le reste des architectes qui s'y conforment sans difficulté; ceux qui ont osé s'en écarter en ont été justement blamés.

Lorsque l'on engage les colonnes dans les jambages des arcades, Vignole veut que la partie engagée foit les trois quarts de la colonne, de maniere qu'il n'en forte qu'un quart. Scamozzi prétend au contraire que la colonne sorte des trois quarts de son diametre, & que la partie engagée ne sorte que d'un demi module.

On fait des arcades sans colonnes ni pilastres, ce qui n'empêche pas qu'on ne soit obligé de donner à leurs jambages les mêmes proportions que si ces arcades étolent accompagnées de colonnes; observant sur-tout de ne jamais faire ces jambages plus larges que la moitié de l'arcade, ni plus étroits que le tiers, & de faire toujours les bases plus grandes aux ordres massifs qu'aux ordres délicats.

Les piés droits d'une areade sont terminés par un imposte A, (figure 2 de la planche IV d'architecture du supplément des planches), à l'endroit où la ligne courbe qui forme l'arcade; joint la ligne à plomb de l'alette. L'imposte est une petite corniche, dont la suillé me doit point excéder

celle des pilaftres ou des colonnes, quand il y en a aux jambages, parce que ces impostes servent seulement de confincts pour recevoir la retombée des arcades avec leur bandeau & archivolte B. Vignole a établi cette regle, & a donné des desfins d'impostes pour tous les or-dres (Voyez planche IV), corrigeant en cela les anciens, qui donnoient beau+ coup trop de faillie à cette partie de leurs arcades. Selon Scamozzi, les impoftes des grandes arcades, dont les colonnes fans piédestaux ne portent que fur des focles, ne doivent avoir de hauteur que la treizieme partie & demie de celle de leurs jambages. Le même architecte donne pour la largeur des bandeaux de l'arc ou archivolte, la neuvieme partie de celle de l'arcade dans l'ordre tofcan . la dixieme partie dans l'ordre corinthien, & une proportion mitoyenne entre ces deux-là pour les autres ordres. La Clef O (fig. 2 de la planche IV d'architecture ), qui est le sommet de l'arcade, a ordinairement un boffage qui excede le bandeau de l'arc. La largeur de ce boffage est au moins de deux tiers de module au plus. Quant à fa hauteur, pour être affortie aux ordres, elle doit cette moindre dans les ordres maffifs, & plus élevée dans les ordres légers & délicats. Ces bossages qu'on nomme anffi claveaux, peuvent recevoir divers ornemens, un masque, une console, un trophée , un écuffon , un cartel , une tête d'animal , &c. Leur force . leur relief & leur richeffe, doivent fe proportionner au ton de l'architecture où ils sont employés. Le galbe des cartels qui renferment ces ornemensquidoit fur - tout être affujetti au profil des bandeaux, afin que par ce moyen l'architecture & les ornemens paroiffent être faits l'un pour l'autre... On fait que des bandeaux de l'arc ou archivolte font les deux parties courbées entre les impostes & la

La meme planche IV offre des modeles de moutures & d'autres ornemens propres aux impostes & aux archivoltes de arcades, suivant les différens ordres, su'a près les desseins de Vignole. Nous repréfentons dans les deux planches suivantes un portique dorique & un portique ionique, par lesquels on pourra juger. As

eeux des autres ordres. Le dernier a été desinée par M. de Chambray, d'après des édifices antiques de Rome, & il en parle comme do plus beau & du plus magnifique morceau de ce genre que l'on puisse voir. Nous l'avons choisi avec d'autant plus de raison, qu'il offre un bel enfemble de toutes les parties d'une ordonance.

Arcade des muscles de l'abdomen. Sous le ligament inguinal passent l'extrémité du muscle iliaque & le tendon du psoas, sichisseurs de la cuisse, & outre cela, les vaisseaux cruraux, artere, veine & nerf, avec la graisse & les membranes qui les accompagnent. L'espace qui donne passegt à toutes ces parties, est ce que l'on nomme communément, l'arcade des muscles du bas-ventre; & c'est par-là que s'échappe austi quelquesois une portion d'untestio ou d'épiploon, qui forme au hant de la cuisse une hernie, appellée crurale, asse passent le une hernie, appellée crurale, asse d'accomment.

Arcade sourciliere ou orbitaire. On appelle ains l'avance sensible qu'on découtre à l'os coronal, & qui couvre en partie & désend le globe de l'œil. Elle cst interrompue, dans sa partie qui approche du nez, par une impression, en forme de poulie, qui donne passage au tendon d'un muscle de l'œil. Dictionnaire raisonné d'Anatomie & de Prysiologie.

ARCADE feinte, est une fausse porte ou fenètre cintrée, pratiquée dans un mur d'une certaine profondeur, pour tépondre à une arcade percée, qui lui est opposée ou parallèle, ou seulement pour la décoration d'un mur. (P)

ARCADE, en jardinage, se dit d'une palifiade formant une grande ouverture ciutée par le haut, qui peut être percée jusqu'en bas, ou arrêtée sur une banquette de charmille.

Les arcades se plantent de charmilles, d'ifs, d'ormilles, de tilleuls, & même degrands arbres rapprochés. Le terrein insi & marécageux leur est absolument nécessaire, ou du moins une terre extrêmement forte.

On donne à ces areades, pour juste proportion de leur hauteur, deux fois ou deux fois & demie leur largeur. Les trémeaux auront trois ou quatre piés de large; au-dessus on éleve une corniche ou bande plate de deux ou trois piés de haut, taillée en chanfrain, & échappée de la même charmille, avec des boules ou aigrettes faites en forme de vases sur chaque tremeau; s'il y a quelque corps saillant, tel qu'un socle, un claveau, ce ne doit être au plus que de deux ou trois pouces.

Il est nécessaire de tondre quatre fois l'année ces sortes de palissades, pour leur conserver plus exactement la forme con-

trainte où on les tient. ( K)

ARCADE, c'eft, dans les manufactures de soicrie, une ficelle de la longueur de cinq piés pliée en deux, bouclée par le haut, ou du moins arrêtée par un nœud en boucle ; c'eft dans cette boucle qu'on paffe la corde de rame : quant aux deux bouts, ils fe rendent dans des planches percées qu'ils traversent, & servent a tenir les mailles de corps qui leur font attachées; c'est par le moyen de l'arcade que le dessein est répeté dans l'étoffe; elle se paffe de deux façons, à pointe & à aile ou à chemin. L'arcade se passe à pointe pour les deffeins à symmétrie & à deux parties également semblables . placées l'une à droite & l'autre à gauche; elle est à aile ou à chemin, lorsque le dessein ne peut se partager en deux parties égales & fymmétriques fur sa longueur. Il fant observer que dans les deffeins qui demandent des arcades à pointe, l'extrémité d'une fleur pouvant le trouver composée d'une seule corde qui tireroit les deux mailles jointes ensemble , elle formeroit un quarré ou une découpure trop large, proportionnelle-ment aux autres mailles qui font séparées, & qui contiennent neuf à dix fils chacune. Pour éviter ce petit inconvénient, on a la précaution de ne mettre dans chacune des deux mailles qui fe joignent à la pointe, que la moitié des fils dont les autres font composées, afin que le volume des deux ne fasse que celui d'une ; ce qui s'appelle en terme de l'art. corrompre le course. Voyez VELOURS CI-SELÉ.

ABCADE, en passementerie, est un morceau de Fer plat, haut de trois à quatre lignes, allant en augmentant depuis les extrémités jusqu'au centre, où il a à-peuprès le tiers de largeur de plus, & où il 220:

est percé de trois trous ronds qui donnent passage aux guipures qui fervent à la livrée du roi & autres qui portent comme celle ci de pareilles guipures; les deux extrémités font terminées en rond pour fervir à l'usage que l'on expliquera en son lieu; ce morceau de fer est. encore arrondi en demi - cercle fur le dedans, & au centre de cet arrondissement est attachée une autre petite piece de fer, d'égale hauteur que le centre : cette piece est percée en fon milieu d'un feul trou dont on dira l'ufage ; les extrémités terminées en rond portent elles mêmes deux petites éminences de fer rivées fur leurs faces; ces éminences roudes servent à entrer dans les deux trous du canon à grands bords, & en élargissant un peu ladite arcade, qui obeit affez pour cet effet. Ce canon est percé dans toute sa longueur d'un trou rond , tant pour être propre à être mis dans la broche du rouet, que pour être chargé des trois brins de guipure dont on le remplit; ce trou fert encore à recevoir dans fes deux extrémités les petites éminences dout on a aussi parlé. Ces trois brins pafsent tous d'abord dans le seul trou de la petite piece, ensuite chacun d'eux passe dans chacun des trois trous du devant. Voici à présent la maniere de charger le canon appellé à grands bords : ce canon étant à la broche du rouet à faire de la trame, il faut tenir les trois brins de guipure les uns à coté des autres entre le pouce & le doigt index de la main gauche, pendant que la. droite fait tourner le rouet : on conduit ainsi également cette guipure le long de ce canon, le plus uniment qu'il est possible, pour éviter les laches qui nuiroient à l'emploi : voici à préfent fon usage; cette arcade fert comme la navette a introduire ce qu'elle contient , à travers la levée de la chaîne, & y arrêter par ce moyen les guipures qui forment differens entrelacemens, qui comme il a été dit en commençant, ornent la livrée du roi & autres: il faut toujours deux arcades, dont l'une fait la répétition de l'autre, mais chacune de ion cote.

ARCADE, en paffementerie, est encore une espece d'anneau de gros fil d'archal , qu'on a attaché au lieu & fir l'épailleur du retour, en faifant entrer les deux bouts dans le baton du retour. Voy. RETOUR.

ARCADE, en ferrurerie, est, dans les balcons ou rampes d'escalier, la partie qui forme un fer à cheval, & qui fait donner à ces rampes & balcons le nom de rampes en arcade ou balcons en arcade.

ARCADE, en Anatomie, arcus, arcuatio , fe dit des parties qui ont la forme d'un arc.

ARCADE ALVÉOLAIRE : c'est le contour formé par toutes les alvéoles.

ARCADES (Académie des) f. m. voy. ARCADIENS.

\* ARCADIA on PARCADIE, Glogr., ville de la Morée proche le golfe de même nom, dans la province de Belvédere. Long. 39, 30; lat. 37, 27.

\* ARCADIE, Géogr. anc. & mod., province du Péloponnele qui avoit l'Argolide ou pays d'Argos au levant , l'Elide . au couchant , l'Achaïe propre au feptentrion, & la Messinie au midi. Elle étoit divifée en baute & baffe Arcadie. Tout ce pays est connu aujourd'hui sous le nome de Traconie.

ARCADIE on ARCHADIE, ville autrefois affez renommée dans l'île de Crete ou de Candie. Le golfe d'Arcadie est le

Cypariffus finus des anciens.

ARCADIENS, f. m. plur. , Hift. litter. , nom d'une fociété de favans qui s'eft . formée à Rome en 1690, & dont le but est la conservation des lettres & la perfection de la poèsie italienne. Le nom d'arcudiens leur vient de la forme de leur gouvernement. & de ce qu'en entrant dans cette académie, chacun prend le nom d'un berger de l'ancienne Accadie. Ils s'élisen t tous les quatre ans un préfident , qu'ils appellent le gardien, & ils lui donnent tous les ans douze nouveaux affeffeurs : c'est ce tribunal qui décide de toutes les affaires de la société. Elle eut pour fondateurs quatorze favans, que la conformité de fentimens, de gout & d'étude, rassembloit chez la reine Christine de Suede, qu'ils fe nommerent pour protectrice. Après sa mort, leurs loix, au nombre de dix , furent rédigées , en 1696 ; dans la langue & le ftyle des douze tables. par M. Gravina; on les voit exposees fur deux beaux morcoaux de marbre

das le Serbatojo, falle qui fert d'archives à l'académie; elles sont accompaguées des portraits des académiciens les plus célebres, à la tête desquels on a mis Je pape Clément XI, avec for nom pastoral, Alnano Melleo. La fociéte a pour armes une flûte couronnée de pin & de laurier; elle est confacrée à Jelius-Christ naissant; & ses bezoehes se sont répandues sous diffécens noms dans les principales villes d'Italie : celles d'Arezzo & de Macerata s'appellent la Forzata; celles de Bologne, de Venise & de Ferrare, l'Azimofa; celle de Sienne, la Phyficacriticu; celle de Pife, l'Alphaja; celle de Ravenne, dont tous les membres lont ecceliaftiques , la Camaldulenfis &c. Elles ont chacune leur vice - gardien ; elles s'affemblent fept fois par an, ou dans un bois, ou dans un jardin, ou dans une prairie, comme il convient; les premieres seances se tinrent sur le mont Palatin; elles se tiennent aujourd'hui dans le jardin du prince Salviati. Dans les fix premieres on fait la lecture des arcadiens de Rome. Les arcadiennes de cette ville font lire leurs ouvrages par des arcadiens. La septieme est accordée à la lecture des arcadiens affocies étrangers. Tout postulant doit être connu par les talens, & avoir, somme difent les arcadiens, la nobleffe de mérite ou celle d'extraction, & vingtquatre ans accomplis. Le talent de la poèhe eft le feul qui puille ouvrir la porte de l'académie à une dame. On est regu, ou par l'acclamation, ou par l'enrolement, au par la représentation, ou par la surrogation , on par la destination : l'acelamation est la réunion des suffrages, sans aucone délibération; elle est réservée aux cardinaux, aux princes & aux amballadeurs; l'enrôlement est des dames & des étrangers : la représentation , des éleves de ces colleges où l'on instruit la nobleffe : la furrogation, de tout homme de lettres qui remplace un académicien après sa mort: la destination, de quiconque a mérité d'ohtenir un nom arcadien , avec l'engagement folennel de l'aradémie de succéder à la premiere place Les arcadiens comptent par elympiades; ils les célebrent tous les quatre ans par des jeux d'esprit. On écrit la

vie des loriadiens. Notre dei Yvetaux auroit été bien digne de cetto société; il faifoit passablement des vers ; il s'étoit réduit; dans les dernieres aunées de sa vie, à la condition de berger. & il mourut an son de la musette de sa bergere. L'académie auroit de la peine à citer quelqu'exemple d'une vie plus arculienne & d'une sin plus pastorale. V. ACADÉMIE.

ARCADIUS & HONORIUS, Hift. Empire d'Orient. , furent affocies à l'empire par le testament de Théodose leur pere. Leur jeunesse fit craindre qu'ils ne fullent encore trop foibles pour fontenir le poids des affaires. & leur pere trop prévoyant leur nomma à chacun un tuteur pour les inftruire dans l'art de gouverner: Le malheur des touverains est de donner leur confiance à leurs flatteurs. Arcadius fut mis fous la turele de Rufin . & Honorius fous celle de Stilicon. L'empire fut partagé pour éviter les baines qui naifient de la rivalité du pouvoir. Constant nople fut le fiege où Arcadius établit sa domination, qui s'étendit fur tous les veuples de l'orient : Rome sons Honorius redevint la capitale des nations de l'occident & du leptentrion. Chacun, content de fon partage. fembloit promettre à la terre un calme durable . fi les tuteurs ambitieux fe fussiont refferrés dans les bornes de leur devoir. Rufin, que l'habitude de commander degoûtoit de la vie privée où la majorité de son pupille alloit le condamner, crut devoir fe rendre néceffaire en replongeant l'état dans la confusion. Les richesses qu'il avoit accumulées par ses exactions, lui servirent à preparer l'invasion d'Alaric, roi des Gots , dans l'Italie , & il eut l'adreffe de lui persuader qu'Arcadius intimidé par ses armes abdiqueroit, sans effusion de iang, un empire que ce tuteur parjure ambitionnoit pour luit La conjuration fut découverte, & les foldats indignés lui trancherent la tête, qui fut envoyée à Constantinople, où elle fut expolée sur une des portes de cette capitale. pour prévenir la tentation de ceux qui auroient voulu lui ressembler.

Le gouvernement de l'Afrique qui étoit de la dépendance d'Honorius, étoit confié à Gildon qui voulut en envahir la fouveraineté; mais ce gouverneur infidele,

ayant trempé ses mains dans le sang de ses neveux, attira sur lui les armes de leur pere Marellus qui le vainquit & le fit étrangler. Marellus fier de la victoire, regarda l'Afrique comme fon héritage; Honorius qui tailla son armée en pieces le traita en rebelle. Stilicon. beau-pere d'Honorius, eut l'ambition de placer fon fils fur le trone, & pour y reuffir, il suscita des ennemis à son gendre jufqu'aux extrémités du nord. Les Sueves, les Vandales & les Allemands firent une irruption dans l'Italie avec une armée de deux cent mille hommes, fous la conduite de Radagufe. Ce chef de brigands, plus propre à pilter qu'à combattre, fut vaincu & précipité dans une prison où il fut étranglé. Son armée fe réunit & élut pour chef Alaric, qui, l'an 411, fe rendit maitre de Rome. Le perfide Stilicon ne jouit pas du fruit de fon crime ; fa trahifon fut découverte, & il fut condamné à la mort avec fon fils. Honorius fut dans la fuite plus réfervé à donner sa confiance. San regne qui avoit été fi orageux devint plus tranquille; il mourut Rome, & laiffa fes états à fon fils Théodole. (T.N)

\*ARCAHON (golfe d') ou d'ARCAS-SON, petit golfe de la mer de Gafeogne, entre l'embouchure de la Garonne & celle de l'Adoure. Il y a dans le voisi-

nage un cap de même nom.

ARCALO (Principauté d') petit état des Tartares Monguls, fur la riviere d'Hoamko, où commence la grande muraille de la Chine, fous le 122e. degré de longitude & le 42e. de latitude feptentrionale.

ARCAN, Géog., ville d'Afie en Tartarie, fur les frontieres du Mawaralnahra. Elle est fur la riviere de Cassima. On la nomme auss Adercand. (C. A.)

ARCANE, s. m., Chymie. On se sert ordinairement de ce mot pour désigner un remede secret, un remede dont la composition n'est pas connue; ce qui rend ce remede mystérieux & plus estimable pour le vulgaire, ou pour ceux qui pechent par l'éducation ou par l'esprit. On diroit que ces personnes veulent être trompées, & se plaisent à être les dupes de ces sansarons en médecine, qu'on nomme charlatans.

Les hommes, agités par leurs passions, détrussent la santé dont ils jonissent, & aveugles par de dangereux préjugés, ils s'en imposent encore sur les moyens de recouvrer cette santé précieuse, lorsqu'ils l'ont perdue. Ils blament injustement la médecine, comme une science extraordinairement obscure; cependant en ont-ils besoin, ils n'ont pas recours à ceux qui par leur étude & leur application continuelle pourroient en avoir dissipation continuelle pourroient en avoir dissipation ils prétendues ténebres; & dans leurs maladies, ils s'en rapportent à des ignorans.

Tout le monde est médecin, c'est-àdire, tous les hommes jugent sur la médesine décisivement, comme s'ils étoient certains de ce qu'ils disent; & en même temps, ils précendent que les médecins

ne peuvent qu'y conjecturer.

On ne doit avancer que la médecine est conjecturale, que parce qu'on pent dire que toutes les connoissances hatmaines le sont, mais si l'on veut extaminer succerement la chose, & juger sans préjugé, on trouvera la médecine plus certaine que la plupart des autres sciences.

En effet, si une science doit passer pour certaine lorsqu'on en voit les regles plus constamment suivies, les médeeins sont plus en droit de réclamer ce témoignage en leur faveur, que les autres savans. Quel contraste de maximes dans l'éloquence, la politique & la philosophie 3 Socrate a fait oublier Pythagore; la doctrine de Socrate a de même été changée par Platon son éleve; Aristote, formé dans l'école de Platon, semble n'avoir écrit que pour le contredire.

Et pour se rapprocher de nos jours, nos peres ont vû Descartes sonder son empire sur les ruines de l'ancienne Philosophie: ses succès ont été si éclatans, qu'il sembloit avoir fait disparoître devant lui tous les philosophes; & cependant moins d'un siecle a suffi pour changer presque toute sa doctrine : celle de Newton y a succédé, & plusieurs philosophes censurent aujourd'hui

Au milieu des ruines des écoles de Pythagore, de Socrate, de Platon, d'Aristote, de Delcartes & de Newton, Hippocrate, qui vivoit avant Platon, se soutient, &

celle ci.

jouit à présent de la même estime que ses contemporains lui ont accordée; sa doftrine fubfifte , au lieu que celles des autres favans fes contemporains font cubliées ou décriées.

- Gependant Hippocrate n'étoit pas un plus grand homme que Socrate ou que Platon. Si la doctrine de ce médecin a été plus durable que celle de ces favans, c'est que la médecine dont Hippocrate atraité, a quelque chofe de plus confrant que n'ont les fciences que ces grands

philosophes cultivoient.

Cette foule d'opinions littéraires ou philosophiques , qui tour - a - tour ont amulé le monde, est ensevelie depuis long-temps; & l'art qui a pour objet la fanté des hommes, est encore aujourd'hui i-peu-près le même qu'il étoit du temps d'Hippocrate, malgré l'immenfe intervalle des temps, malgré les changemens nécessaires qu'ont introduits en médecine la variété des climats, la différence des mœurs, les maladies inouies aux fiecles paffes. Toutes les découvertes faites par Galien, par Avicenne, par Rafis, par Fernel & par Boerhaave, n'ont fervi qu'à confirmer les anciennes.

Pour juger la philosophie, on ouvre les ouvrages des premiers philosophes. S'agit - il de la médecine, on laisse-là Hippocrate & Boerhaave, & I'on va chercher des armes contr'elle dans les livres & la conduite des gens qui n'ont que le nom de médecin; on lui objecte toutes les réveries des aichymiftes, entre lesquelles les arcanes ne sont pas oubliés.

Il eft du devoir d'un citoyen de faire tous fes efforts pour arracher les hommes à une prévention qui expose souvent leur vie, tant en les écartant des vrais secours que la science & le travail pourroient leur donner, qu'en les jetant entre les mains des prétendus poffesseurs de secrets, qui achevent de leur ôter ce qui leur reste de fanté. Combien d'hommes ont été dans tous les temps & font encore tous les jours les victimes de cette conduite ? C'est pourquoi les magistrats attentifs à la conservation de la vie des citoyens, se sont toujours fait le plus essentiel devoir de leurs charges de protéger la médecine, & ont donné une attention particuliere à cette partie du gouvernement, surtout en réprimant l'impudence de ces imposteurs, qui pour tenter & exciter la confiance du peuple qu'ils trompent, ont des secrets pour tout, & promettent toujours de guérir.

Paracelle dit qu'en entend par ce terme , une subftance incorporelle , immortelle, fort au-deffus des connoissances des hommes & de leur intelligence ; mais il n'entend cette incorporéité que rélativement, & par comparaison avec nos corps ; & il ajoute que les arcanes font d'une excellence fort au-deffus de la mariere dont nos corps font compofés; qu'ils en different comme le blanc du noir, & que la propriété effentielle de ces arcanes est de changer ; sitérer , restaurer & conferver hos corps." L'arcane eft proprement la fubftance qui renferme toute la vertu' des corps dont elle eft tirée. Le même Paracelle distingue deux fortes d'arcanes, l'un qu'il appelle perpétuel, le second pour la perpétuité. Il fubdivife enfuite ces denx en quatre, qui font, la premiere matiere, le mercure de vie, la pierre des philosophes, & la teinture.

Les propriétés du premier arcane ou de la premiere matiere, font de rajeunir l'homme qui en fait ufage, & de lui donner une nouvelle vie, comme celle qui arrive aux végétaux qui se dépouillent de leurs feuilles tous les ans, & fe renouvellent l'année d'après.

La pierre des philosophes agit fur nos corps comme le feu fur la peau de la falamandre; elle en nettoie les tâches. les purifie & les renouvelle, en confumant toutes leurs impuretés, & en y introduifant de nonvelles forces, & un haume plein de vigueur, qui fortifie la nature humaine.

Le mercure de vie fait à-pen-près le même effet; en renouvellant la nature. il fait tomber les cheveux, les ongles, la peau. & en fait revenir d'autres à la place.

Le célebre M. Hales, dans ses dernieres années, avoit auth donné dans une pareille folie; il crut avoir trouvé un pareil arcane dans une efpece d'efprit de meliffe.

La teinture montre fes effets à la maniere de Rebis, qui transmue l'argent & les autres métaux en or. Elle agit de même sur le corps humain; elle le teint, le purge de tout ce qui peut le corrompre, & lui donne une pureté & une excellence au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Elle fortifie les organes, & augmente tellement le principe de vie, qu'elle en prolonge la durée fort au-delà des bornes ordinaires.

: Arcane, se prend aussi pour toutes sortes de teintures, tant métalliques que végétales ou animales. Paracelse l'a employé plusieurs suis dans ce sens-là.

Arcane, par les mêmes philosophes, doit s'entendre de l'eau mercurielle épaisfie, ou du mercure animé par la réunion du soufre philosophique. (+)

ARCANE - CORALLIN, Chym. méd., g'est le précipité rouge adouci par l'esprit-de-vin. Arcane veut dire fecret, & corallin veut dire ici, de coulour de corail. En disant arcane-corallin, on dit une composition ou un remede secret qui est rouge comme du corail. Paracelse a quelquefois nonmé l'arcane-corallin, diacelta tesson.

Pour faire l'arcane-corallin, il faut commencer par faire le précipité rouge; & pour faire le précipité rouge, on met dans un matras ou dans une phisle de verre, parties égales de mercure & d'esprit-de-nitre. Lorsque la dissolution est faite, on la met dans une petite cornue, que l'on place dans du fable sur le feu; on ajoute un récipient à cette cornue, & on en lute les jointures.

Ensuite on distille jusqu'à sec, & on reverse dans la cornue ce qui a dissillé dans le récipient. On fait redissiller, & l'on remet dans la cornue, ce qui est passé dans le récipient. On réitere ainsi cette opération jusqu'à cinq fois; on a par ce moyen un beau précipité rouge qui est en feuillets, comme du talc. Il fant à la dernicre distillation augmenter

le feu jusqu'à faire rougir la cornue.

Il y en a qui au lieu de faire le précipité rouge par la distillation, comme
l'on vient de le dire, le font par évaporation: ils mettent dans une phiole
ou dans un matras à cou court, parties égales de mercure & d'esprit-denitre; ensuite ils mettent le vaisseau
fur le sable à une chaleur douce. Lorsque la dissolution du mercure est ache-

vée, ils augmentent doucement le feu, pour diffiper ce qui refte d'elprit-de-nitre & toute l'humidité; ce qui donne un précipité blane, qui devient jaune en augmentant le feu desfous. Ensuite, on met ce précipité dans un creuset, qu'on place au milieu des charbons ardens : le précipité devient rouge par la force du feu, cependant il n'est jamais aussi rouge que celui dont on a donné auparavant la préparation; & lorsque pour tacher de le rendre austi rouge on employe plus de feu , il devient moins fort, parce que le feu diffipe de l'acide; & même on rétablit par-là en mercure coulant, une partie du précipité. On trouve des globules de mercure au couvercle du creuset.

Le précipité rouge, fait par la diftillation, est d'autant plus fort qu'il devient plus rouge, parce qu'il ne devient plus rouge que par la cohobation qui y con-

centre plus d'acide.

Il y a des fripons qui vendent du minium pour du précipité rouge. Un des moyens de diftinguer l'un de l'autre, c'est de verser dessus de l'esprit-de-nitre; mais le plus sûr moyen d'éprouver le précipité, c'est d'en mèler trois parties avec deux de tartre crud, & une de falpetre, qu'on fond ensemble dans un creuset. Si c'est du minium, ou s'il y en avec le précipité, on trouve après cette opération du plomb dans le fond du creuset. Voyez PRÉCIPITÉ.

On ne doit point employer intérieurement le précipité rouge, qu'on n'en ait

fait l'arcane-corallin.

Cette opération se fait en versant l'efprit-de-vin sur le précipité rouge, fait par la cohobation, jusqu'àce qu'il en soit couvert. Il faut employer un esprit-devin bien rectifié, & y mettre le feu; ensuite on fait secher, & on réitere quatre sois; & méme, selon quelques chymistes, on y brûle aussi de l'esprit-de-vin jusqu'à sept sois.

L'arcane-corallin est par ce moyen fort différent du précipité rouge; l'esprit-de-vin y apporte un grand changement. Il y a autant de différence entre l'arcane-corallin & le précipité rouge, qu'il y ca a entre l'esprit-de-nitre, qui est une cau forte, & l'esprit de-nitre dulcifié, qui est une liqueur agréable.

On

On fait: pen d'mage de l'orcane-corallin; cependant it est fort efficace en mé deeine , & il feroit bon de s'en fervir' dans des cas de maladies opiniatres, qui refiftent aux remedes ordinaires.

Il eft très-bon de simplifier la pratique de la médecine, c'est-à-dire, il est àpropos de ne pas donner plus de remedes qu'it 'n'eft néceffaire, & il fant les donner les plits faciles & les plus fimples qu'il eft poffible. Mais it eft des maladies qui exigent plus de remedes, & des remedes plus, forts, fans lesquels tes maladies reftent incurables; & ce que fait un medecin qui aftraite par les remedes fimples & ordinaires, 'ne fert souvent que de préparation pour un remede plus efficace; le malade ennuyé de ne pas gnérir, regoit quelquefois ce femede d'un charlaran'qui le donne fans connoissance; an lien que le médecin-pourroit le donner méthodiquement." Si le médécin'fe conduisoit ainfi , if ne feroit que fuivre le confeil d'Hippocrate, qui dit : melius eft anceps'adbibere remedium quam rullum.

On peut regarder l'arcane - corallin , comme un des plus grands fondans des humeurs froides ou véroliques ; qui font des tumeurs ou des ulceres cancereux. Il produit auffi de bons effets dans certaines hydropifies, & dans de vieilles maladies de la peau, comme font certaines dartres.

L'arvane-corallin est un bon remede pour les vreilles veroles, dont le dépôt est dans les parties folides du corps, comme dans les os. Il ne réufit pas si bien pour les véroles qui ne font fenfibles que dans les humeurs; fur - tont fi elles font nouvelles; pour celles - 12 le mercure crud pris en friction ou autrement, vaut micux.

On fait prendre l'arcane - corallin ou comme évacuant, ou comme purifiant. Lorfqu'on le donne comme évacuant, on le fait prendre à la dole de trois grains ; aux perfonnes délicates on n'en donne qu'un grain, & aux personnes robuttes on en fait prendre jufqu'à cinq, & même, dans des cas extraordinaires, julqu'à fix grains tout d'un coup : il putge par - bas, & quelquefois par le vo-millement. ...

Tome III. Part. I.

Lorfqu'on veut fondre les humeurs & les purifier, on en fait prendre ma-tin & foir une prife d'un demi-grain ou d'un grain.

Pour puifier & vuider en meme tems les humeurs , M. Malouin en fait prendre trois prifes le matin à une heure de diffance l'une de l'autre , d'un demigrain on d'un grain chaque prife.

On prend une taffe d'eau tiede on de tifane une demi-heure après chaque prife, & un bouillon une heure apres

la derniere prife.

On peut auffi fe fervir extérieurement de l'arcane-corallin ; on l'allie avec de la pommade ou avec du cérat de Galien, pour en frotter de vicilles dartres après avoir purgé suffisamment.

ARCANE DE TARTRE, Chym. med., c'est une matiere faline composée de l'acide du vinaigre & de l'alkati du tartre. Elle fe fait lorfqu'on précipite te foufre doré d'antimoine avec le vinaigre; on fait évaporer la liqueur où s'est faite cette précipitation, on en tire l'arcane du tartre, qui est une elpeçe de terre ou de tartre folié. (M)

\* ARCANE, Géogr. anc. & mod., petite ville de la Turquie Afiatique dans la Natolie propre, sur la côte de la mer noire, entre la ville de Sériape ou Sinape, & le cap Pifello. Quelques géographes pretendent que c'elt l'Abonitrichos des anciens.

\* ARCANEE, f. f. nom qu'on donne à une craie rouge minerale, qui fert dans plusieurs professions à tracer des lignes fur le bois, la pierre, &c. V. CRAIE.

\* ARCANI, Géogr. anc. & mod., ville de Mingrelie, à l'embouchure de la riviere du même nom. On croit que c'eft l'ancienne Apfarum, Apfarus, Apfarrus, &c. de la Colchide.

ARCANUM DUPLICATUM, Chym. med. , comme qui diroit double arcane , c'est-à-dire , un remede secret composé de deux , favoir, de l'acide vitriolique & de la base alkaline du nitre; ce qui fait un fel moyen qu'on nomme fel de duobus. Voy. SEL DE DUOBUS. (M)

ARCANUM Jovis, Chymle med. , eft un amalgame fait de parties égales d'étain & de mercure pulvérilé & digéré avec du bon esprit de nitre. Après en avoir tire de l'esprit dans une retorte,

on laisse sécher la masse; & Yayant pulvérisée de nouveau, on la digere avec de l'esprit-de vin, jusqu'à ce que la poudre

devienne insipide. (M)

Cet arcane est fort vanté dans la pharmacopée de Bath: on le donne là comme un puissant sudorifique, & l'on fixe sa dose entre trois & huit grains. Mais l'usage intérieur de toutes les préparations d'étain est dangereux.

\* ARCAS, Géogr. anc. & mod., petit bourg d'Espagne dans la Castille:

c'est l'Arcabrica des anciens.

ARCASSE, f. f. terme de Marine, par lequel on entend toute la partie extéricure de la poupe d'un navire, qui dans les vaisseaux de guerre est assez ornée. Il faut que toutes les pieces qui composent l'arcasse, foient bien liées les unes avec les autres, pour s'opposer aux coups de mer qui quelquesois enforcent cette arcasse.

Sa hauteur est déterminée par l'étambord & le trépot, & sa largeur par la lisse de hourdi ou grande barre d'arcasse. Voyez ETAMBORD, TRÉPOT, LISSE DE HOURDI. Voyez aux sigures de la Marine, Pl. V. la sig. 1, qui repréfente l'arcasse ou la poupe d'un vaisse avec les noms des principales pieces qui

la composent.

ARCASSE, s. f. en Marine, est aussi le corps de la poulie qui renferme le rouet. (Z)

\* ARCE, Géogr. anc., ville de Phé-

nicie.

ARCEE, Géogr., Voyez PETRA.
ARCEAU, f. m. en Architecture, est la combure du cintre parfait d'une voûte, d'une croifée ou d'une porte; laquelle courbure ne comprend qu'une partie du demi-cercle, un quart de cercle au plus, & au-descous. Voyez CROISÉE BOMBÉE, ÉO VOUTE BOMBÉE.

On appelle ausi de ce nom des ornemens de sculpture en maniere de

trefle. (P)

. ARCEAU, fur les rivieres, c'est la voûte ou la petite arche d'un ponceau.

ARCEAU, en Chirurgie, demi-caisse de tambour dont on fait un logement à la jambe ou au pie dans les fractures ou autres maladies, afin que le membre soit à l'abri de la pesanteur du drap & des couvertures du lit.

Voyez Pl. X. de Chirurgie, fig. 2. ARCEGOVINA, Géogr., province de la Dalmatie, entre le pays des Dulcignotes au sud-est, la république de Raguse au nord-ouest, une partie de la Bosnie au nord-est, & la mer Adriatique au sud-ouest. Ses villes principales font Risano. Castel-Nova, Cataro & Budoa, toutes places sortes; la riviere de Moracica la traverse du nord-ouest au sud-ouest. Le pays est rempli de montagnes, & cependant très-fertile. Cette province eut autresois ses ducs souverains, que l'on appelloit ducs de Saba; les Vénitiens en possedent la plus grande partie, le reste appartient aux Turcs. (C. A.)

aux Turcs. (C. A.)

ARCHIASME, Littérature, est une imitation de la manière de parler des anciens, soit que l'on en révivise quelques termes qui ne sont plus usités, soit que. l'on fasse ulage de quelques tours qui leur étoient familiers, & qu'on a depuis abandonnés. Ce mot vient du grec agracs, ancien, duquel, en ajoutant la terminaison 100005, qui est le symbole de l'imitation, on a fait aparante que un control que qu'ent dire antiquorum imi-

tatio, imitation des anciens.

Les pieces de J. B. Rousseau, en ftyle marotique, font pleines d'archaifmes. Naudé, parifien, a écrit plusieurs ouvrages dans le style de Montaigne. quoiqu'il loit venu long-temps après ce philosophe; on ignore ce qui l'engagea à préférer ce vieux langage, qu'on ne permet guere que dans la poélie familiere : c'est même un mauvais genre qu'on ne doit point employer, quand on vent se faire lire de tout le monde. Si l'on présentoit à un François, qui prétend posseder sa langue, la lettre du comte Hamilton à J. B. Rousseau. il lui faudroit un dictionnaire archaique pour bien entendre toutes les expressions que le poète employe. Voici le commencement , ou , fi l'on veut . l'adresse de cette épitre : A gentil Clerc que se clame Rouffel,

A gentil Clerc que se clame Roussel, Ores chantant ès marches de Solure, Où, de Cantons Purpaillots n'ayant cure, Prêtres de Dieu baisent encore Missel, De l'Evangile en parsinant lecture; Illec qui va dans moult noble écriture (Digne trop plus de los sempitenuel,)

Mettant planté de cet antique fel Quen Virelais mettoit purfois Voitute, d cil Rouffel ma rime, ainçoit obscure, Mande falut dans ce chétif charlet (+)

ARCHANGE, f. m. Theol. , Substance intellectuelle ou ange du fecond ordre de la hierarchie celeste. Vovez ANGE & HIERARCHIE. On appelle ces elprits archanges , parce qu'ils font au - deffus des anges du dernier ordre ; du grec arxi principauté, & d'ayyeddos, ange. Saint Michel est considéré comme le prince des anges, & on l'appelle ordinairement l'archange S. Michel. (G)

\* ARCHANGEL, Géog., ville de la Ruffie septentrionale, capitale de la province de Dowina, fur la Dowina. Long.

57, 20, lat. 54, 26.

Le commerce d'Archangel comprend celui d'une partie de la Moscovie. Les Anglois & les Hollandois s'en font prefqu'entierement emparés. Cependant les François, les Suédois, les Danois, & ceux de Hambourg & de Breme, ont des

correspondans à Archangel.

La foire s'ouvre le 20 aout & dure dix jours: mais le commerce peut commencer une quinzaine plutôt. Il fe fait ou en échange . & c'ett le plus ordimire, ou partie en échange & partie au comptant, on tout au comptant. Il faut yenvoyer de France les vins de Bordeaux & d'Anjou, des toiles, des futaines, des draps, des lainages, des rubans, des thapeaux, quelques riches étoffes, des bagues, des bijoux, des ustensiles de menage, des outils d'artisans, du papier, des épices, &c. on en tire des pelleteries, des cuirs, des cires, des martes . Efc.

ARCHE, en Architecture, est l'espace qui eft entre les deux piles d'un pont, & fermé par le haut d'une partie de cercle. On appelle maitresse arche celle qui eft au milieu d'un pont, parce qu'elle est plus large & plus haute que les antres pour la facilité de la navigation, & aush pour élever le milien du pont, & former une pente à chaque bout pour l'écoulement des eaux de pluie sur le pavé. Les urches reçoitent differentes expressions, par rapport à la forme du cercle ou de l'arc qui les ferme par le haut. Voyez ALC

Arche d'assemblage, est un cintre de chargeute bombé & tracé d'une portion de cercle pour faire un pont d'une feule arche , comme il s'en voit dans Palladio . & comme il avoit été proposé d'en faire un à Seve près Paris, par M. Perrault. Voyez M. Biondel , cours d'Architecture , part. V. liv. I. &c. (P)

ARCHE EXTRADOSSEE, eft celle dont les voussoirs sont égaux en longueur. paralleles à leurs douelles, & qui ne font aucune liaison entr'eux, ni avec les affifes des reins. Voyez celle de Notre-

Dame.

ARCHE, f. f. en Marine, c'est la boète de menuiferie qui couvre la pompe, pour qu'elle ne foit point endommagée. On fe fert auffi pour le même effet des cordes

dont la pompe est surliée. (Z)
ARCHE, s. f. en Verrerie, c'est une partie du four. Il y en a fix, quatre grandes & deux petites; elles font faites de brique, & forment l'extérieur du four. à l'intérieur duquel elles communiquent chacune par une lunette d'environ un pié de diametre. C'eft dans ces arches que l'on met recuire les matieres propres à faire le verre, avant que de les mettre dans les pots ; elles fervent auffi à attremper les pots, avant que de paffer pour la premiere fois dans l'intérieur du four. Les arches font chauffées par la chaleur du four qui s'y porte par les lunettes. Voyez Four, LUNETTES, & Ar-TREMPER.

ARCHE D'ALLIANCE, Théol., dans l'Ecriture-fainte fignifie une forte de coffre , dans lequel étoient renfermées les deux tables de pierre fur lesquelles étoient gravés les dix commandemens de la loi donnée à Moyfe fur le mont Sinal, ainfi que l'avoit ordonné Dieu lui-même.

Exod. c. xxv. verf. 16.

Cette arche étoit en finguliere vénération parmi les Hébreux, qui l'avoient placée dans la partie la plus fainte du tabernacle. On la portoit dans les expéditions militaires; comme un gage fenfible de la protection divine : mais Dieu irrité contre son peuple, permit qu'elle fut prife par les Philiftins , au pouvoir desquels elle demeura sept mois. Les Réaux dont à leur tour les Philittins furent frappés , les obligerent de restituer l'arche aux Ifraelites, qui la

déposerent à Cariathiarim dans la maifon d'un lévite nommé Abinadab, chez lequel elle demoura encore foixante & dix ans, suivant Ufferins & les plus habiles chronologistes. David fit transporter l'arche avec beaucoup de folennité à Jérusalem, & la plaça sous un tabernacle qu'il avoit fait construire; & enfin Salomon la fit mettre dans le temple. Quoique l'Ecriture femble dire en plusicurs endroits, qu'il n'y avoit dans l'arche que les deux tables de pierre, elle marque expressement ailleurs, quelle renfermoit une urne pleine de la manne qu'avoient mangé les Israélites dans le desert, & la verge ou baguette d'Aaron qui avoit fleuri.

Hebr. ix. verf. 4. On peut volr dans l'Ecriture la defcription de l'arche. Voici celle qu'en donne Josephe. L'arche, dit-il, aveit cinq palmes de longueur, trois de largeur, & autant de hauteur. Le bois de l'un & de l'autre coté étoit revétu de lames d'or, & attaché avec des clous dorés; à quoi il fant ajouter qu'elle avoit à ses deux plus longs cotés de gros anneaux d'or qui traversoient le bois, dans lesquels on mettoit de gros bâtons dorés pour la porter selon le befoin, ce que faisoient les sacrificateurs ( & les lévites. ) La couverture de l'arche s'appelloit le propitiatoire, fur lequel étoient placées deux figures appellées chérubins, selon la forme qu'en avoit prescrite Moyse, qui les avoit vûs devant le throne de Dieu. Voyez CHÉ-RUBIN. Quelques critiques prennent ce mot cberub, 1273, pour une tranfposition de celui-ci 2127, réchub, qui fignifie charjot, & prétendent que par les chérubins qui étoient placés sur l'arche d'alliance, on doit entendre que l'arche étoit comme une forte de char fur lequel on supposoit que Dieu étoit affis. Voyez PROPITIATOIRE & CHÉ-I UBIN.

Les Juifs modernes ont une espece d'arche dans leurs synagoges; c'est un cossire dans laquelle ils mettent leurs livres sacrés, & qu'ils regardent comme une figure de l'arche d'alliance construite sur les desseins de Moyfic. Ils la nomment aron. Les Juifs, dit Léon de Modene, dans le détail qu'il a

donné des coutumes & des cérémonies de ceux de sa nation, ont au coté oriental de leurs synazogues, une armoire qui représente l'arche d'alliance, dans laquelle ils conservent le Pentateuque écrit sur du vélin avec une encre particuliere. Cet usage n'est pas nouveau, puisque Tertullien appelle cette arche, armarium Judaicum, d'où est venue cette saçon de parler, être dans l'armoire de la synagogue, pout dire être au nombre des écrits canoniques. Voyez CANONIQUE & APOCRYPHE.

Quant à l'arche d'alliance qui étoit dans le temple, on lit dans le second livre des Machabées, chap. ij. que peu de temps avant la prise de Jérusalem, Jérémie ayant fait cacher le feu facré, l'autel des parfums, & l'arche, dans un fouterrain, par les prêtres & les lévites, l'en retira après le départ des Chaldéens, & les fit porter à sa suite jusqu'an-delà du Jourdain, à la montagne de Nébo, sameuse par la mort & par la fépulture de Moyfe; & qu'ayant fait retirer tous ceux qui l'accompagnoient. Dieu lui découvrit une caverne profonde, où il plaça l'arche & l'autel des parfums, & en ferma fi bien l'entrée, que sans une révélation particuliere, il n'étoit pas possible de la connoître: que ses compagnons s'en étant approchés dans ce desscin, le prophete leur déclara que l'autel & l'arche demeureroient en dépôt dans cette caverne inconnue, jufqu'à ce qu'il plut au Seigneur de raffembler fon peuple de tous les pays où ils étoient dispersés : qu'alors il leur rendroit l'un & l'autre avec une grande magnificence, & qu'on verroit alors se renouveller les merv.illes opérées du temps de Moyfe & de Salomon. Cet oracle n'étant point encore accompli, les interpretes penfent qu'il ne le fera qu'à l'entiere réunion des Juifs , qui doit préceder le jugement dernier. (G)

ARCHE DE Not fignific, felon le langage de l'Ecriture, une forte de bateau ou de vaste batiment flottant, qui sut confruit par Noé, afin de préserver du déluge les diverses especes d'anionaux que Dien avoit ordonné à ce patriarche d'y faire entrer. Voyez DELUGE.

Les Naturalites & les Critiques ont fail divertes recherches, & imaginé différent lystèmes sur l'arche de Noe, sur la forme

fa grandeur, fa capacité, fur les materiaux employés à la construction, sur le temps qu'il a fallu pour la bâtir, & fur le lieu où elle s'arrêta quand les eaux du déluge se retirerent. Nous parcourtons tous ces points avec l'étendue que comportent les hornes de cet ouvrage.

t'. On croit que Noé employa cent ans à bâtir l'arche, favoir, depuis l'an du monde 1555 jusqu'en 1656 qu'arriva le déluge. C'ett l'opinion d'Origene, lib. Il'. contra Celf. de S. Augustin , de civit. Dei, lib. XV. cap. xxvij. & cont. Fauft. lib. XII. cap. xviij. & dans ses quest. 5. & 23. fur la Genese; & de Rupett, lib. IV. fur la Genese, chap. xxij. en quoi ils ont été suivis par Salien , Spon, le Pelletier, &c. D'autres interpretes prolongent ce terme jusqu'à fix vingt ans. Berofe affüre que Noé ne commença à bâtir l'arche que 78 ans avant le déluge : Tanchuma n'en compte que cinquante deux; & les Mahométans ne donnent à ce patriarche que deux ans pour la construire. Il est certain d'un coté par le texte de la Genese, que le déluge arriva l'an fix cent de Noé; & d'un autre, que Noé étoit agé de cinq cent ans, lorfqu'il eut Sem , Cham, & Jobet; d'où il s'ensuit que l'opinion de Berole paroit la plus probable; car selon le P. Fournier dans son Hydrographie, qui fuit en cela le fentiment des peres, Noé fuit aidé dans son ouvrage par fes trois fils; & le meme auteur ajoute que ces quatre personnes suffirent pour le finir ; ce qu'il prouve par l'exemple d'Archias le Corinthien, qui avec le secours de trois cent ouvriers, construist en un an le grand vaisseau d'Hieron roi de Syracuse. Quand on suppoferoit l'arche beaucoup plus grande, & batie en 78 ans, il faudroit faire attention aux forces des hommes des premiers temps, qu'on a toujours re-gardées comme de beaucoup supérieures acelles des hommes qui vivoient longtemps après. Par ces confidérations, on pent répondre aux objections de ceux qui prétendent que l'ainé des enfans de Noé ne naquit qu'environ dans le temps où l'arche fut commencée, & que le plus jeune ne vint au monde qu'apres que l'ouvrage eut été mis en train; enforte qu'il se passa un temps considérable avant qu'ils fussent en état de rendre service à leur pere. On détruit également ce que d'autres objectent, qu'il est impossible que trois ou quatre hommes ayent pû suffire à construire un bâtiment où il falloit employer une prodigieuse quantité d'arbres, qui demandoient un nombre infini d'onvriers

pour les exploiter.

2º. Le bois qui fervit à bâtir l'arche. eft appellé dans l'Ecriture עצי & ce gopber , bois de gopher , que les Septante traduifent par ξύλον τετράγωνον . bois équarri , Onkelos , Jonathan & quelques autres ont estimé que ce bois étoit le cedre. S. Jerôme, dans la vulgate, employe le mot ligna levigata, bois trillé ou poli; & ailleurs ligna bituminata, bois enduit de bitume ou gaudronné. Kimki dit que c'étoit du bois propre à aller fur l'eau : Vatable l'entend d'un bois léger, qui demeure dans l'eau fans se corrompre, ce qui n'explique pas de quelle espece étoit ce bois. Junius, Tremellius & Buxtorf pretendent que c'étoit une espece de cedre , appellé par les Grecs xideraarn. M. Pelletier de Rouen panche pour cette opinion, & en donne pour raison l'incorruptibilité de ce bois, & la grande quantité de son espece en Alie ; puisque selon Herodote & Aristophane, les rois d'Egypte & de Syrie employoient le cedre, au lieu de fapin , à la construction de leurs flottes ; & que c'eft une tradition reque dans tout l'Orient, que l'arche s'est conservée toute entiere jusqu'à présent sur le Bochar au contraure mont Ararath. soutient que gopher signifie le cypres. parce que dans l'Arménie & dans l'Affyrie, où l'on suppose avec raison que l'arche fut construite, il n'y a que le cyprès propre à faire un long vaisseau tel qu'étoit l'arche ; ce qu'on prouve par l'autorité d'Arien , liv. VII. & de Strabon, liv. XVI. qui racontent qu'A-lexandre étant dans la Babylonie, & voulant faire construire une flotte, fut obligé de faire venir des cyprès d'Affyrie. Ce dernier fentiment paroît d'au-tant plus fondé, qu'il n'est pas vrai-femblable que Noé, avec l'aide de ses feuls enfans, & le peu de temps qu'il ert pour batir un vailleau auffi vafte, dut encore tirer de loin les bois de construction. Enfin, quelques auteurs croyent que l'hebreu gopher fignifie en général des bois gras & refineux, comme le pin, le fapin, le térébinthe. Les Mahométans dilent que c'étoit le fag ou le platane des Indes, que Dieu indiqua à Noé, qui le planta de sa main, & le vit croître si prodigieusement en vingt ans, qu'il en tira toute la charpente & les autres bois nécessaires à la construc-

tion de l'arche. 3º. Ce bâtiment, felon Moyfe, avoit trois cent coudées de longueur, cinquante de largeur, & trente de hauteur, ce qui paroît d'abord insuffisant pour contenir toutes les choses dont l'arche a dù nécessairement être remplie ; & c'est cette proportion inégale qui a fait révoquer en doute à quelques - uns l'antorité de cette rélation de Moyfe. Celfe , entr'autres , s'en est moqué , & l'a nommée xioutor an exclor , l'arche d'absurdité. Pour resondre cette difficulté, les SS. Peres & les critiques modernes fe font efforcés a determiner l'espece de coudées dont Moyfe a voulu parler. Origene, S. Augustin, & d'autres, ont pense que par ces coudées il falloit entendre les coudées géométriques des Egyptiens, qui contencient , f: lon eux , fix coudées vulgaires ou neuf piés. Mais où trouvet-on que ces coudées géométriques des Egyptiens fussent en usage parmi les Hebreux? D'ailleurs, dans cette fuppulition, l'arche auroit eu 2700 piés de longueur; ce qui, joint aux autres dimentions, lui cut donné une capacité énorme & tout-à - fait superflue, tant pour les especes d'animaux qui devoient y être renfermés, que pour les provifions destinées à leur nourriture. D'autres difent que les hommes étant plus grands dans le premier âge qu'ils ne font maintenant, la coudée qui est une mefure humaine, devoit être proportionnément plus grande: mais cette raison est foible; car les animaux devoient être auffi plus grands & occuper plus de place. D'autres enfin supposent que Moyse parle de la coudée sacrée, qui étoit de la largeur de la main plus grande que la coudée ordinaire, opinion qui n'est pas encore folidement appuyée; car il ne paroit pas qu'on ait jamais employé cette melure, fi re n'est dans les édi-

fices facrés, comme le temple & le tabernacle. Cette difficulté a été mieux refolue par Butco & par Kircher, qui, en supposant la coudée de la longueur d'un pie & demi . prouvent géométriquement que l'arche étoit trè-- fuffifante pour contenir tous les animaux. On est encore moins gêné à cet égard dans le fysteme de ceux qui , comme Meslieurs le Pelletier . Graves . Cumberland & Newton, donnent à l'ancienne condée hébraique la même longueur qu'à l'ancienne coudée de Memphis, c'est-à-dire, vingt pouces & demi environ mesure de Paris. Les dimensions de l'arche, prises fuivant cette mesure, donnent une capacité fuffisante pour loger commodément non-feulement les hommes & les animaux, mais ausi les provisions néceffaires, & l'eau donce pour les entretenir pendant un an & plus, comme on le verra ci-deffous par l'exposition des fyftemes de M. le Pelletier & du P.

Snellius a prétendu que l'arche avoit plus d'un arpent & demi : Cuneus , Budée, & d'autres ont auffi calculé la capacité de l'arche. Le dockeur Arbuthnot compte qu'elle avoit quarante fois 8106 a piés cubiques. Le P. Lami dit qu'elle etoit de cent dix piés plus longue que l'égifie de S. Merry à Paris, & de foixante - quarre piés plus étroite; à quoi fon traducteur Anglois ajoute qu'elle étoit plus longue que l'Eglife de S. Paul à Londres ne l'est de l'est à l'ouest, & qu'elle avoit foixante-quatre piés de haut felon la mesure

angloife.

4º. L'arche contennit, outre les huit personnes qui composoient la famille de Noé, une paire de chaque espece d'animaux impurs, & fept d'animaux purs, avec leur provision d'alimens pour un an; ce qui, du premier coup d'æil, paroit impossible; mais si l'on descend au calcul. on trouve que le nombre des animaux n'est pas fi grand qu'on fe l'étoit d'abord imaginé. Nous ne connoissons guere qu'environ cent, ou tout - auplus cent trente especes de quadrupedes, environ autant des oifeaux, & quarante especes de ceux qui vivent dans l'eau. Les Zoologistes comptent ordinairement cent loixante & dix especes doifeaux en tout. Wilkins évêque de Chefter, prétend qu'il n'y avoit que foixante & douze especes de quadrupedes qui fussent nécessairement dans l'arche.

5°. Selon la description que Moyse fait de l'arche, il semble qu'elle étoit divifée en trois étages, qui avoient chacun dix coudées ou quinze pies de hauteur. On ajoute que l'étage le plus bas étoit occupé par les quadrupedes & les reptiles; que celui du milieu renfermoit les provisions, que celui d'en-haut contenoit les oiseaux avec Noé & sa famille; enfin que chaque étage étoit fubdivifé en plusieurs loges. Mais Joseph, Philon, & d'antres commentateurs imaginent encore une espece de quatrieme étage, qui étoit sous les autres, & qu'ils regardent comme le fond de cale du vaiffeau, lequel contenoit le left & les excrémens des animaux. Drexelius croit que l'arche contenoit trois cent loges ou appartemens; le P. Fournier en compte trois cent trente-trois; l'auteur anonyme des Questions sur la Genese, en met jufqu'à quatre cent. Budée, Temporarius, Arias Montanus, Wilkins, le P. Lami, & quelques autres supposent autant de loges qu'il y avoit d'especes d'animaux. M. le Pelletier & le P. Butco en mettent beaucoup moins, comme on le verra: la raison qu'ils en apportent , eft que fi l'en suppose un grand nombre de loges, comme trois cent trente-trois ou quatre cent, chacune des huit personnes qui étoient dans l'arche, auroient eu 37, ou 41, ou 50 loges à pourvoir & à nettoyer par jour , ce qui eft impossible. Peut - être y a-t-il autant de difficulté à diminuer le nombre des loges , à moins qu'on ne diminue le nombre des animaux; car il feroit peut-être plus difficile de prendre foin de 300 animaux en 72 loges, que s'its occupoient chacun la leur. Budée a calculé que tous les animaux qui étojent contenus dans l'arche, ne devoient pas tenir plus de place que cinq cent chevaux , ce qu'il réduit à la dimenfion de cinquante. fix paires de boufs. Le P. Lami augmente ce nombre jusqu'à foixante-quatre paires on cent vingt huit bœufs; de forte qu'en supposant que deux chevaux tiennent autant de place qu'un bouf, fi l'arche a eu de l'efface pour deux

cent cinquante-fix chevaux, elle a pu contenir tous les animaux; & le même auteur démontre qu'un feul étage pouvoit contenir cinq cent chevaux, en comptant neuf piés quarrés pour un cheval.

Pour ce qui regarde les alimens contenus dans le fecondétage, Budée a obfervé que 30 ou 40 livres de foin sufficient ordinairement à un bœuf pour sa nourriture journaliere, & qu'une coudée solide de foin pressée comme elle l'est dans des greniers ou magasins, pete environ 40 livres. De forte qu'une coudée quarrée de soin est plus que suffisante pour la nourriture journaliere d'un bœuf: or il paroit que le secondétage avoit 150000 coudées solides. Si on les divise entre 206 bœufs, il y aura deux tiers de foin plus qu'ils n'en pourront manger dans un an.

L'évêque Wilkins calcule tous les animaux carnaffiers équivalens, tant par leur volume, que par rapport à leur nourriture, à 27 loups, & tous les autres à 208 bœufs. Pour l'équivalent de la nourriture des premiers, il met celle de 1825 brebis, & pour celle des feconds 109500 coudées de foin: or les deux premiers étages étoient plus que fuffilans pour contenir ces choses. Quant au troilieme étage, il n'y a point de difficulté; tout le monde convient qu'il y avoit plus de place qu'il n'en falloit pour les oiseaux, pour Noé & pour sa famille.

Ensuite le favant évêque observe qu'il eft infiniment plus difficile d'évaluer en nombres la capacité de l'arche, que de trouver une place suffisante pour les différentes especes d'animaux connus. Il attribue cette différence à l'imperfection de nos liftes d'animaux, fur-tout des animaux des parties du monde que nous n'avons pas encore fréquentées, il ajoute du refte que le plus habile mathématicien de nos jours ne détermineroit pas mieux les dimenfions d'un vaiffeau , til que celui dont il s'agit ici , qu'elles ne le font dans l'Ecriture , relativement à l'ufage auquel if étoit destiné. D'où il conclut que l'arche dont on a prétendu faire une objection contre la vérité des écti-tures divines, en devient une preuve, paifqu'il eft à préfumer que dans les premiers ages du monde, les hommes, moins versés dans les sciences & dans les arts, devoient être infiniment plus sujets à des erreurs, que nous ne le ferions anjourd'hi : que cependant, & l'on avoit aujourd'hui à proportionner la capacité d'un vaisseau à la masse des animaux & de leur nourriture, on ne s'en acquitteroit pas mieux; & que, par conféquent, l'arche ne peut être une invention humaine; car l'esprit humain étant exposé en pareil cas à fe groffir prodigieusement les objets , il seroit arrivé indubitablement dans les dimensions de l'arche de Noé, ce qui arrive dans l'estimation du nombre des étoiles par la feule vne ; c'eft que de même qu'on en juge le nombre infini, on eut pousse les dimensions de l'arche à des grandeurs démesurées, & qu'on cût ainfi engendré un bâtiment infiniment plus grand qu'il ne le falloit, & pechant plus par son excès de capacité dans l'historien, que ceux qui attaquent l'histoire prétendent qu'il peche par défaut.

Mais pour donner au lecteur une idée plus juste des dimensions de l'arche, de sa capacité, de sa distribution intérieure, & autres proportions, nous allons lui faire part de l'extrait des systèmes de M. le Pelletier de Rouen & du P. Buteo, sur cette matiere, tel qu'il se trouve dans la dissertation du P. Calmet sur l'arche de Noc.

M. le Pelletier suppose que l'arche étoit un bâtiment de la figure d'un parallelipipede recangle, dont on peut diviser la hauteur par dedans en quatre étages, donnant trois coudées & demie au premier, sept au second, huit au troiseme, & six & demie au quatrieme, & laisser les cinq coudées restantes des trente de la hauteur, pour les épaisseurs du fond, du comble & de trois ponts ou planchers des trois derniers étages.

Le premier de ces étages auroit été le fond, ou ce que l'on appelle carene dans les navires; le fecond, ponyoit fervir de grenier ou de magalin ale troifieme ponvoit contenir les étables, & le quatrieme les volieres: mais la carene ne se comptant point point un étage, & ne fervant que de réservoir d'eau douce, l'arche n'en avoit proprement que trois, & l'Eccriture n'en met pas un plus grand nom-

bre, bien que les interpretes y en ayent mis quatre, en y ajoutant la carene.

It ne suppose que 36 étables pour les animaux de terre, & autant pour les oiseaux; chaque étable pouvoit ètre de quinze coudées \$ de long, de dix-sept de large, & de huit de haut; par comféquent elle avoit environ vingt-six piés & demi de long, plus de vingt-neus de large, & plus de treize & demi de haut de notre mesure; car il faut se souvenir que M. le Pelletier donne à sa coudée vingt pouces & demi, ou environ, mesure de Paris. Les trente-six volicres étoient de meme étendue que les étables.

Pour charger l'arche également, Noé pouvoit remplir ces étables & ces volieres, en commençant par celles du milieu, des plus gros animaux & des plus gros oifeaux. Cet auteur fait voir, par un calcul exact, que l'eau qui étoit dans la carene pouvoit être de plus de 31174 muids, ce qui ett plus que fuffiant pour abreuver, pendant un an, quatre fois autant d'hommes & d'animaux qu'il y en avoit dans l'arche; il montre enfuite que le grenier pouvoit contenir plus de nourriture qu'il n'en falloit à tous les animaux en un an.

Dans le troisieme étage Noé a pu construire 3 loges pour serrer les ustensiles de ménage, les instrumens du labourage, les étosses, les grains, les semences; il s'y pouvoit menager une cussine, une salle, quatre chambres, & une espace de 48 coudées pour se promener.

M. le Pelletier place la porte, non au coté de la longueur, mais à l'un des bouts de l'arche, persuadé qu'à l'un des cotés de la longueur, elle auroit gâté la symmétrie de l'arche, & en auroit ôté l'équilibre.

Quelques-uns ont cru qu'il n'étoit pas nécessaire de faire provision d'eau donce dans l'arche, parce que l'eau de la mer ayant été mélée avec les eaux du déluge, pouvoit être assez dessaix de pour être rendue potable, & qu'on en pouvoit tirer par la fenêtre de l'arche pour abreuver les animaux: mais cette prétention est insoutenable; l'eau de la mer est en bien plus grande quantité que l'eau qui tomba du ciel pour inonder la terre: or l'expérience fait voir qu'un tiers d'eau falée, mèlée avec deux tiers d'eau douce, fait une potion qui n'est point bonne à boire; & l'arche ayant cessé de stotter sur les eaux dès le vingt-septieme jour du septieme mois, elle demeura à sec sur les montagnes d'Arménie pendant presque sept mois, pendant les quels on n'autoit pu puiser de l'eau de dehors. Tel est chile système de M. Pelletier de Rouen.

Le pere Jean Butea, natif de Dauphine, & religieux de l'ordre de S. Antoine de Viennois , dans fon traité de l'arche de Not , de fa forme Ef de fa capacité , suppose que la coudée de Moyse n'étoit que de 18 pouces comme la nôtre, & cependant il ne laisse pas de trouver, dans les dimensions marquées par Moyse, tout l'espace convenable pour loger dans l'arche, les hommes, les animaux, & les provisions nécessaires. Il croit que l'arche étoit composée de plusieurs sortes de bois gras & réfineux, qu'elle étoit enduite de bitume , qu'elle avoit la forme dan parallelipipede, avec les dimentions qu'en marque l'Ecriture, mesurées à notre coudée.

Il divise le dedans en quatre étages, donnant au premier quatre coudées de hauteur, huit au fecond, dix an troisieme, & huit au dernier. Il place la sentine dans le premier , les étables dans le lecond, les provisions dans le troisieme, les hommes, les oiscaux, & les ustensiles de ménage dans le dernier. Il met la porte à vingt coudées près du bout d'un des cotés second étage, & la fait ouvrir & fermer en pont-levis. Il dispose la fenetre au haut de l'appartement des hommes, prétendant que les animaux n'avoient pas besoin de lumiere. Il ferme cette fenetre d'un double chassis à carrerex de crystal, de verre on de pierte transparente, parce qu'il la croyoit très-grande. Il éleve le milieu du comble d'une condée de hauteur sur toute la leagueur, prenant pour cette haufeur la coudée que les interpretes expliquent de la hauteur de la fenêtre.

Ayant dans le second étage tiré du coté de la porte une allée de six coudées de large & de 300 coudées de long, & contruit deux escaliers aux deux bouts

pour monter aux troisieme & quatrieme étages , il prend fur le milieu du refte de la largeur une autre allée de douze coudées de large, tombant perpendiculairement ou à angles droits sur le milieu de la premiere, & de coté & d'autre de cette derniere : il divise un espace de 15 coudées de large; & de 44 de long, en trois parties égales fur la largeur, & en douze parties fur la longueur , pour trouver par cette division 36 cellules ou étables de chaque coté, dont fix étant prifes pour deux allées traversantes , il en refte 30 de chaque coté qui forment trois rectangles , deux qui en contiennent chacun neuf, & celui du milieu douze ; & ces étables ou cellules ont 15 coudées de long & 3} de large. Il prend encore fur le reste de cet étage de coté & d'autre un espace de 15 coudées de largeur, & de 44 coudées de longueur, dont il retranche quatre condées de coté & d'autre fur la largeur pour faire deux allées ; il lui refte un rectangle de fept coudées de largeur & de quarante-quatre coudées de longueur, dont il divise la largeur en deux, ensorte qu'une moitié ait trois coudées de large & l'autre quatre, & la longueur en vingt parties égales: & ces divisions lui donnent quarante petites étables ou cellules en deux rang, dont vingt ont chacune trois coudées, & les vingt autres quatre de long, & les unes & les autres deux coudées & demie de large, & par ce moyen il se trouve 60 grandes étables, 40 moyennes & 40 petites, & outre cela encore deux espaces de coté & d'autre de 114 coudées de long, & de 44 coudées de large.

Or en réduisant tous les animsux qui entrent dans l'arche à la grandeur du bœuf, du loup & du mouton, il trouve qu'ils étoient égaux à 120 bœufs (80 loups, & 80 montous; de sorte qu'ayant disposé 60 grandes étables, 40 moyennes & 40 petites, il prétend qu'elles pouvoient contenir 60 paires de bœufs, 40 paires de loups, & 40 paires de moutons. Mais comme il pense qu'on devoit nourrir de chair les bêtes carnassieres, il en conclut qu'on devoit avoir mis dans l'arche 3650 moutons pour la subfisance de 40 paires de ces animaux, qu'il essimoit de la grandeur du loup;

pour leur en donner dix par jour, ou un

Il perce toutes les étables par le bas, afin que les excrémens des animaux tombent dans le premier étage ou sentine, qu'il dispose aussi pour le lest: mais de peur que l'infection des sumiers n'incommode, il construit en plusieurs endroits de cet étage des soupiraux, qu'il fait monter jusqu'au dernier, pour y donner de l'air.

Il divise le troisieme étage en plusieurs séparations pour mettre à part le foin, les feuilles, le fruits & les grains: il prétend même qu'on pouvoit confiruire un réservoir pour y nourrir du poisson pour les animaix & les oiseaux amphibies qui en vivent, & un réservoir pour l'eau douce. De plus , il veut que toutes les cellules ou étables qui étoient immédiatement sous cet étage, ayent été percées par en-haut, pour distribuer par ces ouvertures la nourriture dont les animaux auroient besoin ; & au moyen de certains canaux qui alloient dans chaque étable , on auroit pu leur donner de l'eau pour plufieurs jours.

Il croit qu'au milieu du quatrieme étage il devoit se trouver pour l'appartement des hommes une grande chambre éclairée par la fenêtre de l'arche, une dépense, une cuisine dans laquelle il y auroit eu un moulin à bras & un four, des chambres particulieres pour les hommes & pour les femmes, enfin des lieux pour le bois, pour le charbon, pour les meubles & ustensiles du ménage & du labourage, & pour les autres choses qu'on vouloit garantir des eaux, & que, sur le reste de cet étage, on avoit construit de coté & d'autre des cages ou volieres pour renfermer les oiseaux, & des loges pour en

ferrer les provisions.

Ayant accordé pour nourriture dix moutons chaque jour aux animaux carnaffiers, estimés à 80 loups, il en auroit fallu 3650 pour un an; mais ce nombre diminuant de dix par jour, ne devoit être compté que comme un nombre fixe de 1820; or ayant estimé les animaux qui vivent d'herbes, de graines, ou de fruits, égaux à 120 bœufs & à 80 moutons, ajoutant 80 à 1820, on reconnoît qu'il auroit en 1900 moutons à nourrir, & 120 bœufs. Il trouve que sept mou-

tons mangent autant de fourage qu'un bœufs ; d'où il conclut qu'il falloit autant de nourriture à tous ces animaux qu'à 400 bœufs, & parce qu'il estime que 40 livres, ou une condée cube parifienne de foin , pourroient nourrir un bœuf en un jour, il en résulte qu'il en auroit fallut 146000 coudées pour un an. Le troisieme étage étoit de la capacité de 150000 coudées cubes. Le foin est la nourriture qui occupe le plus de place : mais 146000 coudées cubes de foin suffisoient pour nourrir les animaux pendant un an ; ainfi , fuivant cet auteur , il y auroit eu suffisamment de place dans cet étage pour ferrer autant de nourriture qu'il en falloit pour nourrir les animaux pendant un an. Toute la capacité de l'arche, en prenant la coudée à 18 pouces, étoit de 450000 coudées ou 675000 piés : elle avoit 450 piés de long, 75 pies de large , & 45 de haut. Tel eft le lyfteme du P. Buteo, qui vivoit dans le x VIe. ficcle.

Quelqu'ingénienses que paroissent ses idées , & quelqu'exact que foit fon calcul , fon opinion fouffre pourtant de grandes difficultés. Les principales qu'y remarque M. le Pelletier , font 1º. que la coudée dont parle Moyle étoit celle de Memphis, différente de celle de Paris, & plus courte d'une septieme partie : 2'. ou'un hatiment plat & quarre, plus long & plus large que haut , n'a uni befoin de left pour l'empecher de tourner , de quelque maniere qu'on le charge : 3°. qu'il est ridicule de placer des animaux entre des fumiers & des provisions pour les étouffer , & de les mettre fous l'eau pour les priver de la lumiere ; au lieu qu'on prévient tout ces inconveniens en les mettant au troifieme étage : 4°. que la pefanteur du corps des animaux qui entrerent dans l'arche, ne pouvant aller à foixante-dix milliers , & les provisions qu'on y enferma & qui étoient au-dessus des animaux, pouvant aller à plus de dix millions, il n'y auroit pas de bon fens de mettre dix millions de charge dans un étage placé audeffus d'un autre qui n'en auroit contenu que foixante & dix milliers : 50. qu'en plaçant la porte de l'arche à un des cotes pour laisser une allée vuide de trois cent coudées de long fur fix de large, on au-

mit rendu cette arche plus pefante d'un coté que d'un autre, & incommode en gitant la symmétrie des étables & des autres appartemens. Mais, ajoûte D. Calmet, il y a peu d'anteurs qui avent traité cette matiere, qui ne foient tombes dans que ques inconvéniens. Les uns ont fait l'arche trop grande, les autres trop petite , d'antres trop peu folide : la plupart n'ont apperqu d'autres difficultes dans l'histoire du déluge, que celle qui regarde la capacité de l'arche, sans fare attention à une infinité d'autres inconveniens, qui résultent de sa forme, de la difiribution des appartemens, des étages, des logemens des animaux, de leur diftribution, de la maniere dont on pouvoit leur donner à boire & à manger , leur procurer du jour & de l'air, les nettoyer & faire couler le fumier & les immondices hors de l'arche ou dans la lentine. On peut voir toutes ces difficultés éclaircies par M. le Pelletier de Rouen, dans le chap. xxv. de sa Disferration sur l'arche de Noé.

Noas terminerons cet article par quelques observations fur le lieu où s'arrêta l'arche après le déluge. Quelques - uns ont cru que c'étoit près d'Apamée, ville de Phrygie, fur le fleuve Mariyas, parce que cette ville prenoit le furnom d'arche, & portoit la figure d'une arche dans les médailles, comme il paroit par une piece frappée en l'honneur d'Adrien, où l'on voit la figure d'un homme qui represente le sleuve Marsyas, avec ces mots: ΑΠΑΜΕΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ ΜΑΡ-ΣΤΑΣ, c'est-à-dire . médaille d' Apamée, l'arche, le fieuve Marfyas. Et dans les vers Sibyllins, on lit que le mont Ararat, où s'arrêta l'arche, est sur les confins de la Phrygie, aux fources du fleuve Marfyas : mais ce sentiment n'est pas soutenable; le plus suivi, appuyé sur une tradition constante des Orientaux & fur la narration de Moyfe, est que l'arche s'arrêta fur le mont Ararat; ce que St. Jérôme traduit par les montagus I' Arménie. Josephe l'historien parlant d'Izates, fils du roi de l'Adiabene, dit que son pere lui donna un canton dans l'Arménie, nommé Kaéron, où l'on voyoit des reit's de l'arche de Noe, & il cite encore Berofe le Chaldeen , qui dit que de son temps on voyoit des reftes de l'arche sur les montagnes d'Armenie. Antiquit. Lib. I. cap. v. Lib.

XX. cap. ij.

Nicolas de Damas, Théophile d'Antioche, Iudore de Séville, racontent la même chose; Jean Struys, dans ses voyages, dit qu'en 1670 il monta sur la montagne d'Ararat, & y trouva nn hermite Italien, qui l'affura que l'arche étoit encore toute entiere fur cette montagne ; qu'il étoit entré dans ce bâtiment. & lui montra une croix faite du bois qu'il en avoit lui-même arraché: mais M. de Tournefort qui a été fur les lieux. affure que la montagne d'Ararat est inaccessible, & que depuis le milieu jusqu'au fommet elle eft perpétuellement converte de neiges qui ne fondent jamais, & au-travers desquelles on ne peut s'ouvrir aucun passage. Les Arméniens eux-mêmes tiennent par tradition, qu'à caufe de cet obstacle personne depuis Noé n'a pû monter fur cette montagne, ni par conféquent donner des nouvelles bien certaines de l'état de l'arche; c'est donc sans aucune pretve folide, que quelques voyageurs ont avancé qu'on en voyoit encore des débris. Calmet, Differt. sur l'arche de Noé, & Dictionn. de la Bible , tom. I. lettre A , aux mots APAMEE, ARARAT, & AR-CHE. (G)

ARCHE, la cour des arches, en Angleterre est une cour épiscopale à laquelle ressortissent les appels en fait de matieres ecclésiastiques de toutes les parties de la province de Cantorbéri. Voyez COUR, APPEL & ARCHEVEQUE. Cette cour est ainsi appellée de l'église & de la tour voûtée de fainte Marie, où elle le tenoit. ordinairement. Les officiers de cette cour font le juge , le secrétaire de fynode, les greffiers, les avocats, les procureurs ou députés de l'affemblée du

clergé, &c.

Le juge de la cour des arches est appellé le doyen des arches on l'official de la cour des arches , &c. On joint ordinairement à cette officialité une jurisdiction particuliere fur treize paroiffes de Londres: cette jurifdiction s'appelle un doyenné; elle n'eft point subordonnée à l'autorité de l'évêque de Londres, & elle appartient à l'archeveque de Cantorberi.

D'autres pensent que le nom & les fonc-

tions du doyen de la cour des arches viennent de ce que. l'official de l'archevèque ou le doyen, étant souvent employé dans les ambassades étrengeres, le doyen des arches étoit son substitut dans cette cour. Cé juge, sur quelqu'appel que l'on fasse à la cour, sur le champ & sans aucun examen ultérieur de la cause, envoye son ajournement à l'accusé, & sa défense au juge dons est appel. Les avocats qui plaident ou qui peuvent plaider à la cour des arches, doivent être docteurs en droit civil dans quelqu'une des universités d'Angleterre. (H)

ARCHE ou ARCHI, Gramm., terme qui par lui même & prisifeul n'a aucune ingnification determinée, mais qui en acquiert une très-forte lorfqu'il en précede quelqu'autre fimple, qu'il éleve au degré fuperlatif, dont il a pour lors l'énergie, ainfi l'on dit archi-fou, archi coquin, &c. pour exprimer le plus haut degré de folie & de fourberie: on dit auffi pour marquer une fur - éminence d'ordre ou de dignité, archange, archevêque, archi-diacre, archi-tréforier, archi-ma-

réchal , &c.

- Ce mot est formé du grec ἀρχή, primanté, commandement, autorités d'où est dérivé ἀρχὸς, princeps, summas, prince

ou chef.

En Angleterre on supprime ordinairement l'i sual du mot archi, ce qui rend durs à l'oreille les termes dans la composition desquels il entre; défaut qu'on a évité dans presque toutes les autres langues, soit mortes, soit vivantes. Voy.

ANOMAL, OU IRREGULIER.

ARCHEE, f. m. , I by fologie , ce mot fignifie ancien dans sa propre étymologie. Bafile Valentin & autres chymiftes abuserent de ce mot, qu'ils convertirent en den Naturknaben, appellant ainsi le principe qui détermine chaque végétation en son espece. Paracelse admit l'archée, & Van Helmont voulut exprimer par-là un être qui ne fût ni l'esprit penfant, ni un corps groffier & vulgaire, mais quelqu'être moyen qui dirigeat toutes les fonctions du corps sain, guérit les maladies dans lesquelles il erre, ou même entre quelquefois en délire, &c. Ce qui a engagé ces philosophes à se forger ces hypotheses, c'est qu'ils ont vu que le carps humain étoit construit avec un art fi merveilleux, & fuivant les loix d'une méchanique si déliée, qu'ils ont eru en consequence qu'un austi grand nombre de fonctions , fi fubtilement enchainées entr'elles, ne pouvoient jamais se faire sans le secours de quelqu'intelligence qui présidat à tout : mais ils ne voulurent point accorder ce ministere à l'ame, parce qu'il leur fembloit qu'il s'ensuivroit de-là que nous eustions du favoir ce qui se passe au-dedans de nousmemes, & pouvoir commander à toutes nos fonctions, fans excepter celles qu'en nomme vitules. Cette opinion ne mérite pas d'être réfutée; je ne crois pas que Van-Helmont ait été affez infenlé pour croire vrai tout ce qu'il a écrit fur fon archée; & lorfqu'il dit que l'archée a faim ou foif, digere, choisit, expulse, &c. il n'a fans doute voulu dire autre chole, finon que c'eft une puiffance inconnue qui fait tout cela dans l'homme; car qu'importe qu'on avoue ignorer la caufe de quelqu'action, ou qu'on la mette dans un être imaginé dont on ne connoit ni l'existence, ni la nature, ni les affections, ni la façon d'agir? Mais pour nous, nous conoissons plufieurs causes méchaniques des fonctions du corps : nons favons qu'elles dépendent toute d'une infinité de causes phyfiques connues, tellement raffemblées en un tout, qu'elles forment la vie & la fanté, la conservent & la rétablisfent. Comment. Boerbany. Voy. VIE & SANTE. (L)

ARCHÉE de la nature, Philosophie berm. Les physiciens & particulièrement les philosophes spargyriques appellent ainsi l'agent universel. Voyez l'article

précédent.

ARCHEGETES, Myth., nom fous lequel Apollon avoit un autel & un culte dans l'isle de Naxos. Sur des monnoies de la même isle, on voyoit la tête d'Apollon avec ce furnom. On donnoit à Hercule le même titre dans l'isle de Malte, où son culte avoit été apporté de Tyr. Ce mot fignifie, chef, prince, conducteur, du grec &proprie de Tyr.

ARCHELAUS, Hift. des Juifs, fils d'Hérode le grand, lui succéda dans le royaume de Judée, non sous le titre de roi, mais sous celui d'ethnarque, que lui accorda Auguste, avec la moitié seule-

ment des états dont son pere avoit joui, hi promottant qu'il lui accorderoit la royanté, s'îl s'en rendoit digne. Mais il gouverna la Judée avec tant de violence & de cruauté, que les Juifs se révolterent contre lui, & porterent leurs plaintes à Auguste, qui le sit venir à Rome pour répondre aux accusations sormées contre son administration. Il ne put se justifier. Auguste le rélegua à Vienne dans les Gaules, où Archelaus soit ses jours.

ARCHELAUS , Hift. d'Egypte. Après l'expulsion d'Aulete, sa fille Bérénice fut élevée fur le trône d'Egypte , qu'elle a'ambitionnoit pas, & ce fut pour adoucir le poids des affaires qu'elle épou-& Archelaus, grand-prêtre de Comane, dans le Pont. Ce n'étoit point un specmele rare en Egypte, de voir le sceptre dans les mains d'un ministre de l'autel. Affocié au gouvernement, il montra an'il possédoit tous les talens qui confituent le grand capitaine & le politique le plus raffiné. Les temps étoient orageux, & il falloit des mains habiles pour diriger les rênes d'un empire agité par tant de tempêtes.

Gabinius, sous prétexte de rétablir Anlete, s'en approprioit les plus riches dépouilles. Archelans ofa s'opposer à la fortune des Romains. Il leva une nombreuse armée. Mais les Egyptiens amollis par les délices, seconderent mal sa valeur & sa prudence. Tremblans & fans discipline, ils ne savoient ni combattre ni obéir. Toutes les fois que la nécessité leur prescrivoit de se retrancher, ils refusoient de remuer la terre pour s'en faire un rempart, alléguant qu'un peuple libre & guerrier ne devoit pas s'avilir par un travail qui ne convenoit qu'à des esclaves. Archelaus, général d'une multitude sans courage & lans discipline, cut affez de confiance pour en venir aux mains avec Antoine & Gabinius. Il déploya toutes les reffources d'un génie fait pour la guerre, mais étant mal secondé, il tomba percé des coups. Antoine qui honoroit le mérite jufque dans fes ennemis, lui fit rendre les honneurs funebres. (T-N.)

ARCHELAUS, Hist. de Lacédém., roi de Sparte, regna pendant soixante ans; Philioire ne nous a transmis rien de mémorable touchant ce prince, qui ne nous est connu que par la conquête d'Egis, ville frontiere de Laconie, qui s'étoit liguée avec les Arcadiens, alors en guerre avec Sparte; il régna conjointement avec Charilas, qui ne nous est connu que par son nom. (T-N.)

ARCHELET, f. m. c'est, enterme de Pècheur, une branche de saule pliée en rond, qui s'attache avec de la lignette autour du verveux pour le tenir ouvert. Voyez VERVEUX. C'est encore le nom de deux bâtons d'orme courbés & se traversant en forme de croix, à l'extrémité desquels sont attachés les quatre coins du filet à prende le goujon, qu'on appelle échiquier. Voy. ECHIQUIER.

ARCHELOGIE, f. f. nom d'un traité des premiers élémens de la médecine, fondés sur la raison & l'expérience, & considerés par abstraction. (L)

ARCHERS, f. m., Art milit., forte de milice ou de foldats armés d'arcs & de fleches. Voyez ARMES , FLECHE. Ce mot vient du latin areus, are ; d'où l'on a forme arcuarius & arquis , & arquites , termes de la baffe latinité. On' fe fervoit beaucoup d'archers anciennement : mais présentement il ne sont plus d'usage qu'en Turquie & chez les Afiatiques, qui ont encore des compagnies d'archers dans leurs armées , desquels on fit une terrible boucherie à la bataille de Lépante. Le nom d'archers est cependant resté chez les peuples même qui ne s'en fervent plus: par exemple, les officiers exécuteurs des ordres des lieutenans de police & des prévôts, &c. dont l'emploi eft de faifir, faire des captures , arrêter , &c. font appelles archers , quoiqu'ils avent pour armes des hallebardes & des fufils; c'eft dans ce fens que l'on dit les archers du grand prevot de l'botel, du prevot des marchands, les archers de ville, les archers du guet ou de nuit. Il y a aussi des archers que l'on appelle la maréchauffe, qui font continuellement fur les grands chemine pour les rendre surs contre les voleurs. La diligence de Lyon est toujours escortée par la maréchaussée. Ces archers, où cette maréchauffée, font canfe que l'on peut voyager dans toutes les parties de la France sans courir de risque; de

forte qu'il arrive moins de vols dans le royaume de France pendant un an , qu'auprès de Londres pendant une femaine.

Il y a aussi les archers des pauvres, dont l'office est de saisir les mendians qui errent dans les rues, & de les mettre à l'hopital.

Il y a eu autrefois en France un corps d'infanterie créé par Charles VII sous le nom de francs-archers; ce corps étoit formé par les différentes paroisses du rovaume; chacune fournissoit un homme armé : le privilege que ce prince accorda à ceux qui étoient choisis, fut caufe qu'il y eut de l'empressement pour l'être; car il les affranchit presque de tous subfides; & c'eft de cet affranchisfement, dit le P. Daniel, qu'on les appella francs - archers ou francs-taupins, nom qui leur fut donné sans-doute, parce qu'on le donnoit alors aux payfans à cause des taupinieres dont les clos des gens de campagne sont ordinairement remplis.

Cette milice n'a subsisté que jusque vers la fin du regne de Louis XI. Il cassa les francs-arcbers pour décharger les, bourgs & villages qui étoient tenus de leur entretien: mais pour suppléer à cette infanterie, il leva six mille Suisses & dix mille hommes d'infanterie Françoise à sa solde. Histoire de la mili-cer françoise, par le P. Daniel. (0)

ce Françoise, par le P. Daniel. (Q) § ARCHER, Art milit. milice Grecque. Les Grecs employoient les archers, les jaculateurs, en général tous les gens de trait , pour engager une affaire & pour attirer l'ennemi au combat. Quoiqu'ils ne l'attaquaffent que de loin, ils ne laissoient pas de lui brifer bien des armes, de lui bleffer & tuer beaucoup de monde, & de mettre le désordre dans fes rangs. Quelquefois leurs brufques attaques déconcertoient l'effort d'une aile de cavalerie, & la forçoient de plier. Ils servoient encore à favoriser les retraites, à fouiller les endroits suspects, à éventer & dreffer des embuscades. Dans une bataille, ils en venoient toujours aux mains les premiers; ils ne cessoient point d'agir pendant la chaleur de l'action, & ils combattoient encere après qu'elle étoit décidée; en un mot

ils rendoient en toute occasion des ser vices signalés.

Les armes de jet des anciens produifoient un effet plus confidérable que nou ne penfons. Le but des archers & des frondeurs étoit une butte de guzon, à laquelle on tiroit & que l'on touchoit, au moins les frondeurs, de 600 piés de diflance, ce qui fait une longueur d'environ 120 pas. (V)

ARCHET, f. m. en Lutherie, petite machine qui fert à faire réfonner la plupart des inftrumens de mufique à cordes. Il est compolé d'une baguette de bois dur un peu courbée, pour éloigner les crins de la baguette, & d'un faifceau de crins de chevat, compolé de 80 ou 100 brins, tous également tendus.

Afin que l'archet touche plus vivement les cordes, on en frotte les crins de colephone, sorte de poix. V. COLOPHONE.

ARCHET, outil d'Arquebusier, est un morceau de lame d'épée ou de fleuret, emmanché dans une poignée faite comme celle d'une lime, mais percée tout proche du manche, d'un trou, dans lequel on passe une grosse corde à boysu qui eft retenue à demeure par un nœud. Le haut de cette lame est dentelé comme une crémaillere, & l'autre bout de la corde à boyau est noué en boucle, & peut s'arrêter par cette boucle dans chaque dent ; les Arquebnliers fe fervent de l'archet pour faire tourner la boète à foret. Pour cet effet, ils font faire un tour à la corde à boyau autour de la boîte, & l'accrochent par la boucle ou rolette à une des dents de la crémaillére de la lame; de maniere que le tour de corde fait fur la boéte foit bien ferré, en vertu de l'élafticité de la lame. On conçoit que si la corde n'étoit pas serrée fur la boite, l'archet en allant & venant ne feroit pas tourner la boite, ni par conféquent percer le foret , fi furtout la matiere à percer opposoit quelque réfiftance au mouvement du foret & de la boète.

Cet archet est aussi à l'usage du dorent. Celui des horlogers n'est presque pas différent; ils substituent quelquesois à la lame d'épée un morceau de baleine ou de canne. Si vous comparez cette description avec celle qui suit, yous verrez que Parchet du ferrurier eft très-femblable

ARCHET, chez les ferruriers, eft un ontil qui fert à faire marcher le foret. Cet outil est fait d'une lame d'épée ou de fleuret, ou d'un morceau d'acier étire fous cette forme. A fon extremité . faite en crochet, est attachée la laniere de cuir ou la corde à boyau qu'on roule fur la boite du foret. Cette laniete fe tend au manche de l'archet & y eft attachée, en paffant dans un mil ou un piton; l'œil est percé dans la lame, ou le piton est rivé dessus. On cloue la laniere, après avoir traverfé le piton ou l'ail fur le manche : on a des archets de toute grandeur, selon la force des ouvrages à foret.

ARCHET, chez les fondeurs de caractures l'imprimerie, est un instrument
fassant partie du moule qui sert à fondre les caracteres de l'imprimerie. C'est
un bout de fil de fer long de douze à
quatorze pouces géométriques, plié en
tercle oblong. Des deux bouts qui se
rejoignent, l'un est arrêté dans le bois
instrieur du moule, & l'autre reste mobile, fassant un ressort que l'on met sur
le talon de la matrice, pour l'arrêter
au moule à chaque lettre que l'on fond.

Alcher, chez les Tourneurs, est un nom que ces ouvriers donnent à une perche attachée au plancher suspendue au dessis de leur tête, & à laquelle ils attachent la corde qui fait tourner leur outrage. Voyez TOURNEUR.

ARCHETYPE, f. m., à la Monnoie, eft l'étalon primitif & général, sur lequel on étalonne les étalons particuliers.

Voyez ETALON.

ARCHEVECHÉ, f. m., Gramm. & Junifor. écclef., terme qui se prend en differtas seas; 1º. pour le diocese d'un archevêque, c'est-à-dire, toute l'étendue de pays soumise à sa jurisdiction, mais qui ne compose qu'un seul diocese; on dit en ce seus que tel évêché a itérigé en archevêché; que tel archevêché contient tel nombre de parosistes: 2º. pour une province ecclésiastique composée d'an siege métropolitain, & de pluseurs évêques suffragans; ainsi l'archevéché de Sens, ou l'église métropolitaine & primatiale de Sens, a pour suffragans les évèchés d'Auxerre, de Troies,

de Nevers, & l'évêché titulaire de Bethiléem: 3° pour le palais archiépiscopal, ou pour la cour ecclésiastique d'un archevêque; ainsi d'on dit qu'un tel ecclesiastique a été mandé à l'archevêché, qu'on a agité telle ou telle matiere à l'archevêché: 4°. pour les revenus temporels de l'archevêché; ainsi l'archevéché de Tolede passe pour le plus riche du monde. (G)

Il y a maintenant en France dix-huit archevêchés. Celui de Paris est le plus dittingué par le lieu de son siège qui est la capitale du royaume : mais quelques autres le sont encore plus par une prééminence affectee à leur siège.

Il n'y a que deux archevichés en Angleterre, celui de Cantorbéri, & celui d'York, dont les prélats sont appellés primats & métropolitains, avec cette unique différence, que le premier est appellé primat de toute l'Angleterre, & l'autre simplement primat d'Angleterre, V. PRIMAT & MÉTROPOLITAIN.

L'archevêque de Cantorberi avoit autrefois jurisdiction sur l'Irlande, aussien que sur l'Augleterre: il étoit quahsié de patriarche, & quelquesois alterius orbis papa, & orbis Britannici pon-

tifex.

Les actes qui avoient rapport à fon autorité se faisoient & s'enregistroient en fon nom, de cette maniere, anno pontificatus nostri primo, &c. Il étoit auffi legat ne , &c. Voyez LEGAT. Il jouissoit même de quelques marques particulieres de royauté, comme d'être patron d'un évêché, ainfi qu'il le fut de celui de Rochefter, de créer des chevaliers, & de faire battre monnoie, &c. Il est encore le premier pair d'Angle-terre, & immédiatement après la famille royale, ayant la préséance sur tous les ducs & tous les grands officiers de la couronne, &c. Suivant le droit de la nation, la vérification des teftamens ressortit à son autorité; il a le pouvoir d'accorder des lettres d'administration, &c. Il a aussi le pouvoir d'accorder des licences ou privileges . & des dispenses dans tous les cas où elles étoient autrefois poursuivies en cour de Rome, & qui ne sont point contraires à la loi de Dieu. Voyez DISPENSE. Il tient auffi plufieurs cours de judicatures, telles que la cour des arches, la cour d'audience, la cour de la prérogative, la cour des paroisses privilégiées. Voyez AR-

CHE, AUDIENCE, &c.

L'archeveque d'York a les mêmes droits dans fa province que l'archevéque de Cantorbéri ; il a la préséance sur tous les ducs qui ne font pas du fang royal, & fur tous les ministres d'état, excepté le grand chancelier du royaume. Il a les droits d'un comte Palatin fur Hexamshire.

Le nom d'archevêché n'a quere été connu en occident avant le regne de Charlemagne: & fi l'on s'en est fervi auparavant, ce n'étoit alors qu'un terme de di-Rinction qu'on donneit aux grands siéges, mais qui ne leur attribuoit aucune forte de jurisdiction; au lieu qu'à présent ce titre emporte le droit de présider au concile de la province. C'est aussi à son officialité que font portés les appels fimples des caufes jugées par les officiaux de fes fuffragans. V. APPEL, SUFFRAGANT,

& ARCHEVÉQUE. (H)

ARCHEVEQUE, f. m., Théol., en latin archiepiscopus, composé du grec αρχός, princeps, & d'enisuonoς, vigil; c'est-à-dire, chef, premier des évêques dans une certaine étendue du pays. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui métropolitain, qui a plusieurs évêques suffragans; mais cette notion reque maintenant ne feroit pas exacte pour tous les fiecles de l'églife, puisqu'il y a eu autrefois des métropolitains sans suffragans, & des archeveques qui n'étoient pas métropolitains. Voyez METROPOLITAINS. Voy. auffi le P. Thomatfin , discipline de l'églife , part. I. liv. I.

Le nom d'archevêque fut absolument inconnu dans les premiers fiecles de l'églife: il l'étoit encore du temps du premier concile général de Nicée, & même de ceux d'Antioche & de Sardique, où il n'en est fait nulle mention dans les canons qui concernent les privileges des premiers fieges & les appels eccléfiaftiques ; ce titre d'honneur & de jurifdiction n'eût pas été oublié, s'il eût alors existé. Il paroît seulement par le trentetroisieme canon attribué aux apôtres, que lorsqu'on vouloit marquer le prélat qu'on a depuis nommé archeveque, on disoit seulement le premier évêque d'une nation. C'est ainsi qu'Eusebe, Hift.

ecclef. liv. V. dit qu'Irenée évêque de Lyon, étoit évêque des églises des Gaules, fur lesquelles il avoit l'intendan-

On croit que S. Athanase introduisit le premier ce terme dans l'églife, vers le milien du quatrieme fiecle, en donnant par occasion ce titre à l'évêque d'Alexandrie. Mais ce nom dans fon origine n'étoit qu'un terme de vénération & de respect, & ne fut d'abord employé en orient qu'à l'égard des evêques les plus illustres par leur doctrine & par leur fainteté. C'eft en ce fens, que S. Grégoire de Nazianze qualific d'archeveque S. Athanase lui - même. Ensuite ce titre fut donné par déférence aux évêques des villes les plus diftinguées, mais fans y attacher aucun rapport aux privileges qui pouvoient être attachés à leurs fiéges. Tout l'orient affemblé dans le troisieme concile général d'Ephese, le donna au pape S. Céleftin & à S. Cyrille, fans prétendre égaler les prérogatives du fiege d'Alexandrie à celles du fiege de Rome. Dans le concile général de Chalcédoine; les peres le donnerent auffi au pape S. Léon; & S. Epiphane en usa ainsi nonseulement à l'égard de S. Alexandre & de S. Pierre martyr, mais même de Melece, auteur du schisme qui désola l'orient. Ce ne fut qu'après que l'évêque d'Alexandrie fe fut attribué le nom d'archevêque, qu'il l'ent fait valoir contre les évêques de fa province qui lui suscitoient des contestations injustes, qu'on le regarda comme un titre de prééminence & de jurisdiction. Alors on le restraignit particuliérement aux métropolitains qui avoient des suffragans, au lieu qu'on l'avoit donné jufque-là à de fimples évêques qui n'en avoient aucun. C'est donc à l'évêque d'Alexandrie qu'on doit proprement rapporter l'origine du nom d'archeveque dans le fens où il se prend aujourd'hui.

Mais quelqu'autorifie que fût l'églife grecque à diftinguer ainsi ses métropolitains, l'églife latine fut long-temps fans fuivre fon exemple. Celle d'Afrique furtout s'en éloigna jusqu'à proscrire dans le troisieme concile de Carthage, auquel affifta S. Augustin, le titre d'archevêque, come plein de faste & d'orgueil. Vetuit synodus ut primæ fedis episcopusnon appelletur princeps facerdotum aut fummus facerdos, fed

tantim

sentim prima sedis episcopus. Cependant elle admettoit les titres d'archi-prêtre, d'archi-diacre, de primat; il est vrai qu'en Afrique la primatie n'étoit attachée à aucun siege épiscopal en particulier, mais à la personne du plus aucien évéque, à dater du temps de sa promotion à l'épiscopat. Voyèz PRIMAT és PRIMATIE.

Si les autres églifes d'occident firent moins d'éclat que celle d'Afrique, il est estain que les principales, telles que estes de France & d'Espagne, n'avoient pus encore adopté ce titre dans le septieme siccle, comme il paroît par S. Isidore de Seville, qui vivoit en 625, & qui est le premier auteur latin qui fasse mention des archevêques; & d'un grand nombre d'évêques qui souseriverent au concile d'Orléans, tenu en 621, nul ne prend ce titre, quoique pluseurs prend ce

uent celui de métropolitain.

Ce que ce terme sembloit avoir d'odieux avant disparu avec le temps, toute l'église d'occident l'a adopté aussi-bien que celle d'orient , comme un terme énergique & propre à exprimer le degre d'honneur & de jurifdiction dans l'épiscopat, qu'ont les métropolitains sur les éveques leurs fuffragans. On ne difingue plus anjourd'hui la dignité de metropolitain d'avec celle d'archeveque. L'archevêque a droit de convoquer le concile de fa province & d'y présider, de juger par appel les causes des sujets de fes fuffragans, de viliter meme la province, felon le concile de Trente, mais pour des raisons approuvées dans le concile provincial. Il jouit encore de plufieurs autres prérogatives, dont on peut voir les fondemens & les preuves dans le P. Thomassin, Disciplin. de l'église lio. I. part. I. (G)

ARCHI-ACOLYTE, f. m., Hist. eccis, nom d'une dignité qui étoit audessus de l'acolyte dans les églises ca-thédrales, lesquelles étoient divifées en quatre ordres de chanoines, savoir, les prètres, les diacres, les sous-diacres, & les acolytes: ils avoient chacun leurs chefs, & celui de ces derniers s'appelloit archi-acolyte: ils n'af-shoient point au chœur, ils n'avoient point de voix au chapitre, non plus que legaeolytes. Cette dignité est présented.

Tome III. Part. I.

tement éteinte. Du Cange, Glosarium latinitatis. (G)

latinitatis. (6)
ARCHI - CAMERIER ou ARCHICHAMBELLAN, f. m., Hift. mod., officier de l'empire d'Allemagne, qui n'a pas
les mêmes fonctions que le grand chambellan en France, & dont la dignité n'est
à proprement parler, qu'un titre d'honneur.

L'électeur de Brandebourg est archichambellan de l'empire, comme il est porté par la bulle d'or, & en cette qualité, il porte le sceptre devant l'empereur . & marche à la gauche de l'électeur de Saxe. Dans le festin qui fuit l'élection de l'empercur, il eft à cheval comme les antres électeurs , porte un baffin & une aiguiere d'argent avec une serviette sur le bras, pour donner à laver à ce prince ; ce n'est guere qu'en cette occasion qu'il exerce les fonctions de la charge, & même il peut être suppléé par un vice-régent, qui est le prince d'Hoenzollern , aussi de la maifon de Brandebourg. Heiss, Hift. de Lembire.

ARCHI CHANCELIER, f. m., Hift. mod., grand chanceller; c'etoit anciennement le chef des notaires c'est-à-dire, des fecrétaires d'état. Voy. CHANCELIER.

On trouve cet office établi en France fous les rois de la premiere & de la feconde race, & ensuite sous les empereurs. Comme ils avoient trois différens gouvernemens, savoir, l'Allemagne, l'Italie & le royaume d'Arles, ils avoient trois arbi-chanceliers, ce qui subsiste encore en Allemagne, l'archevêque de Mayence est archi-chancelier d'Allemagne, celui de Cologne l'est d'Italie, & cesui de Treves a le titre d'urchi-chancelier d'Arles.

Bern. de Mallincrot, dans son traité de Archicancellis Imp. rom. montre que ces trois archevêques furent archi-chanceliers avant que d'être électeurs. On trouve aussi dans l'histoire, des archi-chanceliers de Bourgogne, & ce titre sut donné par l'empereur Fréderic I à l'archevêque de Vienne.

Des trois électeurs archi-chanceliers de l'empire, celui de Treves & celui de Cologne n'ont aucune fonction; l'électeur de Mayence feul en fait les fonctions, ce qui rend sa dignité très - considérable: car en cette qualité, il est le doyen perpétuel des électeurs & le garde de la matricule de

l'empire. Il a inspection sur le conseil aulique, fur la chambre impériale de Spire, & en cas de vacance du fiege impérial, le droit de convoquer les dietes d'élection. Non - seulement il a en sa possession les archives de l'empire, pour ce qui concerne l'Allemagne, mais encore tous les diplomes , titres & papiers des affaires d'Italie. Il y a à la cour impériale un vice-chancelier qui garde ces archives, & en délivre des expéditions. L'abbé de Fulde a aussi le titre d'archichancelier de l'impératrice , qui lui fut confirmé par l'empereur Charles IV, en 1368. Heiff, Hift. de l'emp. (G)

ARCHI-CHANTRE, f. m., Hift. eccl., principal chantre ou le premier des chantres d'une églife. Cette dignité est euco-re en usage dans quelques chapitres V.

CHANTRE. (H)

ARCHI - CHAPELAIN, f. m., Hift. mod. Sous la feconde race des rois de France le titre d'archi-chapelain étoit confacré à fignifier celui qui avoit la conduite de la chapelle du palais. Son autorité étoit fort grande sur tout ce qui pouvoit concerner les affaires ecclefialtiques. Il étoit dans le conseil comme le médiateur entre le roi & les évêques. Souvent il décidoit des contestations, & ne rapportoit au roi que les plus confidérables. Il paroit aussi par les monumens de ce temps - là, qu'on le nommeit grandchapelain , fouverain chapelain , quelquetois simplement chapelain & garde ou primicier du palais. Les papes lui donnoient auffi quelquefois le titre & les fonctions d'apocrifiaire auprès de nos rois. Voyez APOCRISIAIRE.

Cette fonction fut d'abord exercée par des abbés, particulierement par Pulral abbé de S. Denys, fous le regne de Pepin, & ensuire par des évêques. L'archi-chapelain étoit alors en même-temps affez souvent chancelier, ou comme on dioit alors, notaire du roi. Sous la troifieme race il n'est plus fait mention d'archi-chapelain, mais de chapelain, de confesseur, d'aumônier, & enfin de grand-aumônier. Vey. GRAND-AUMÔNIER. Thomashup, Disciplin. eccl. part. III, liv. I, ch. lyv. & part. IV. liv. I. eb. lyv. & part. IV. liv. I.

ARCHIDAPIFER, fubf. m., Hift.

d'un des grands officiers de l'empire. L'électeur de Baviere est revetu de cette charge, qui lui a été contestée par les électeurs Palatins, ceux - ci prétendant qu'elle étoit annexée au Palatinat , mais ils fe font defiftes de cette prétention. Voyez PALATIN. Il faut distinguer cette charge de celle de grand maître d'hotel de l'empereur, qui est la premiere de sa cour. Sous celui - ci sont les controleurs, les tréforiers, les argentiers, lee officiers de la honche, les maîtres & autres officiers de cuifine, d'échanfonnerie, de fommellerie, de panneterie, de fruiterie, les pourvoyeurs, & les marchands qui en dépendent. Heiff. Hift. de l'empire. (G)

ARCHIDIACONAT, fubl. m., Hift. ecclef., aignité d'archidiacre. Voyez ci-

deffous ABCHIDIACRE.

ARCHIDIACONÉ, est la portion d'un diocese sujette à la visite d'un archidiagre.

ARCHIDIACRE, f. m., Hist. eccl., nom que l'on donnoit anciennement au premier des diacres, ou à celui qui étoit leur chef. St. Augustin attribue ce titre à S. Etienne, parce que S. Luc le nomme le premier des sept diacres. Il n'y avoit d'abord que les diacres qui pussent étre élevés à cette dignité; & si celui qui en étoit revétu recevoit l'ordre de prêtrise, il ne pouvoit plus exercer la fonction d'archidiacre, mais dans la suite on donna aussi ce titre à des prêtres, comme on le voit dans Hinemar, l'ann. 877.

L'archidiacre, dit M. Fleury dans fon Institution au droit ecclésiastique . tome I. part. I, chap. xjx. pag. 168 & Juiv. étoit des les premiers temps le principal miniftre de l'évêque pour toutes les tonctions extérieures, particuliérement pour l'administration du temporel : au-dedans même il avoit soin de l'ordre & de la décence des offices divins. C'étoit lui qui présentoit les clercs à l'ordination, comme, il fait encore, qui marquoit à chacun fon rang & les fonctions, qui annonquit au peuple les jours de jeune ou de fête, qui pourvoyoit à l'ornement de l'église & aux reparations. Il avoit l'intendance des obligations & des revenus de l'églife, & ce n'est dans celles où il y

avoit des économes particuliers. Il faifoit distribuer aux clercs ce qui étoit reglé pour leur subsistance, & avoit toute la direction des pauvres, avant qu'il y ent des hopitaux. Il étoit le censeur de tout le bas clergé & de tout le peuple, veillant à la correction des mœurs. Il devoit prévenir ou appailer les querelles, avertir l'évêque des défordres, & être comme le promoteur pour en poursuivre la réparation : aussi l'appelloit-on la main & l'ail de l'évêque. Ces pouvoirs , continue M. Fleury , attaches aux choses fensibles & à ce qui pent intéreller les hommes, mirent bientôt l'archidiacre au - dessus des prêtres , qui n'avoient que des fonctions purement spirituelles, jusque - là qu'ils en vinrent à mépriser les prêtres; vanité contre laquelle S. Jérôme s'éleva vivement. L'archidiacre n'avoit toutefois sucune jurifdiction fur eux jufqu'au VIe siecle, mais enfin il leut fut su-périeur, & même aux archiprêtres : ainfi il devint la premiere personne après l'évêque, exerçant sa jurisdiction & faifant ses visites, soit comme délégué, foit à cause de son absence, ou pendant la vacance du fiege. Ces commissions devinrent enfin fi fréquentes, qu'elles tournerent en droit commun, enforte qu'après l'an 1000 les archidiacres furent regardés comme juges ordinaires, ayant jurisdiction de leur chef , avec pouvoir de déléguer eux - mêmes d'autres juges. Il eft vrai que leur jurisdiction étoit plus ou moins étendue, selon les différentes contumes des églifes, & felon que les uns avoient plus empiété que les autres; elle étoit aufli bornée par leur territoire, qui n'étoit qu'une partie du diocele : car depuis qu'ils devinrent si puissans, on les multiplia, fur-tout en Allemagne, & dans les autres pays où les dioceses sont d'une étendue excessive; celui qui demeura dans la ville prit le titre de grund archidiacre. Des le IXe, fiecle il fe trouve des archidiacres pretres, & toutefois il y en a en 200 ans après qui n'étoient pas même diacres, tant l'ordre étoit des-lors peu conaderé en comparaison de l'office. On les a obligés à être au moins diacres , & ceux qui ont charge d'ames, à être prêtres, C'eft la disposition du concile de Trente, Seff. XXIV. de reform. c. xij.

Les évêques se trouvant ainsi presque depouillés de leur jurisdiction, travaille-rent après l'an 1200 à diminuer celle des archidiacres, leur défendant de connoître des causes des mariages, & des autres les plus importantes, & d'avoir des officiaux qui jugeassent en leur place. L'assemblée du clergé tenue à Melun en 1579, restraint à cet égard les droits auxquels prétendoient les archidiacres, & divers arrêts, soit du conseil, soit du parlement, ont limité leur jurisdiction contentieuse. Thomassin, Discipline de l'églife, part. 1, liv. I. chap. xij. Es part. IV. liv. I. chap. xij. Es part. IV. liv. I. chap. xvv.

L'archidiacre est obligé de faire des visites dans son diftrict, qu'on nomme archidiacone. Il y connoit des matieres provisionnelles & qui se doivent juger fur le champ, mais pour la plupart de peu de conséquence. Il y a quelquefois plusieurs archidiacres dans une meme cathédrale, qui ont chacun leur diftrict, fur - tout dans les grands dioceses, & dans quelques - unes ils ont des places distinguées au chœur. En quelques dioceses, comme dans celui de Cahors, les archidiacres tiennent le premier rang après l'évêque & devant les doyens . ce qui s'observoit autrefois en Angleterre. Il y avoit anciennement un archidiacre de l'églife romaine, & le pape Gelase II , avoit exercé cette dignité avant que d'être élevé au fouverain pontificat. Panvinus dit que Gregoire VII supprima cet office, & établit en fa place celui de camérier, pour garder le trésor de l'église romaine. On lit neanmoins dans l'histoire. qu'il y a en depuis des archidiacres fous Urbain II, Innocent II, & Clément III. A l'égard des archidiacres cardinaux, ils ont été ainsi appellés, non qu'ils eussent le titre de cardinal de l'églife romaine, mais du nom cardinalis, qui fignific principal. Dans l'église de Constantinople le grand archidiacre est du nombre des officiers, comme on peut le voir dans le catalogue des officiers de cette église, que le P. Goar a fait imprimer; & c'est à lui de lire l'évangile lorfque le patriarche célebre la liturgie, ou il en commet un autre pour le lire en fa place. Du Conge. Gloffar latinit.

Le P. Morin observe que le titre d'archi-diacre est devenu aujourd'hui un titre assez inutile en quelques églises où l'on pourroit s'en passez. Leur principale fonction, dit-il, est d'examiner la dépense du revenu des églises, d'avoir l'œil sur leur temporel, de faire rendre les comptes aux marguilliers des paroisses, & de voir s'il ne s'y commet point d'abus; ce que penvent faire, ajoute cet auteur, les évêques ou les grands vicaires dans le cours de leurs visites.

L'auteur des supplémens au dictionnaire de Moreri, traite affez au long, & prouve par des faits , la prétention que forment en quelques dioceles les archidiacres, du droit de dépouille ou des funérailles. Ils prétendent , dit-il, que lorsqu'un curé de leur archidiaconé est mort, ils ont droit d'avoir son lit, fon breviaire, fon furplis, fon bonnet quarré , & une annee du revenu de la cure, qu'ils appellent l'année du déport. Dans d'autres endroits ils prennent aufli le cheval du défunt. M. Thiers, ajoute-t-il , dans fon Traité de la dépouille des cures, soutient que ce droit eft une pure exaction, & qu'il eft contraire aux canons des conciles, aux decrets des papes, aux libertés de l'église gallicane, aux ordonnances de nos rois. aux loix & aux coutumes générales du royaume, & aux arrêts du parlement. Ce droit de déport étoit accordé aux archevêques on évêques par des priviléges particuliers du pape, comme il paroit par un bref de 1246, accordé à l'archevêque de Cantorberi ; & par la fuite dans d'autres églifes les archidiacres le partagerent avec les évêques, à la charge de faire desservir le hénéfice pendant l'année du déport. Il subsiste encore en Normandie, où l'on tácha inutilement de l'abolir dans le concile de Rouen en 1522. Voyez DEPORT. Thomass. Discipl. de Vegl. part. IV. liv. IV. cb. xxxij. Suppl. au dictionn. de Moreri, tom. I. lett. A au mot ARCHIDIACRE.

Bingham remarque qu'anciennement l'archidlacre étoit choifi par l'évêque, auquel fouvent il fuccédoit; que les principaux offices étoient de fervir l'évéque à l'autel, & au commencement de la communion, de crier à haute voix au peuple,

neme contra aliquem, nerso in simulatione accedat, d'adminiftrer fous l'évêque les revenus de l'églife, de le soulager dans le ministere de la parole, d'assister aux ordinations des moindres clercs, & de leur presenter les instrumens de leur ordre, d'infliger des peines canoniques aux diacres & autres clercs inférieurs. Il ajoute qu'on donne à l'archidiacre les noms de choreveque & d'anavlerns, c'eft - àdire , inspecteur on vifiteur. Ouelquesuns crovent que l'archidiacre avoit infpection fur tout le diocese, & d'autres fur quelque partie feulement. Habert regarde la dignité d'archidiacre comme d'inflitution apostolique; d'autres en fixent l'origine vers le milieu du troifieme fiecle : & Saumaife a meme prétendu. mais faustement , qu'elle étoit inconnue du temps de S. Jérome. Bingham , orig. ecclef. lib. II. cop. xxj. S. 1. 2. 34. & feq. (G)

ARCHIDAME , Hift. de Lacédémone , monta sur le trone de Sparte au milieu des calamités publiques. Athenes avoit repris sa supériorité, l'état étoit dechiré de factions. Un tremblement de terre bouleversa toute la Laconie, qui resta presque sans habitans. Les Ilotes, ennemis secrets des Lacédémoniens, qui les traitoient en esclaves, profiterent de cette désolation pour se venger de leurs maîtres infolens. Les Mefféniens qui avoient une origine commune avec ces peup'es opprimés, leur envoyerent du fecours pour les relever de leur dégradation. Cette guerre n'offrit que des loines d'atrocités. Les Hotes vouloient exterminer infou'au dernier des Lacedemo-Mais malgré la supériorité de niens. leur nombre ; ils furent contraints de fe retirer à Itome en Meffenie, d'où its firent des courses fur le territoire de Lacédémone. Les Spartiates implorerent l'affi-Stance des Atheniens, qui furent affez généreux pour oublier qu'ils avoient été offenfés; mais ces nouveaux alliés devinrent bien-tot fufpects, & cet outrage fait à leur filélité, les rendit ennemis de ceux dont ils s'étoient offerts d'être les libérateurs. Il s'éleva une guerre fanglante qui partagea la Grece. Les Spartiates & les Athéniens embrafferent chacun un parti different. Le début en fut heureux pour Athenes; mais la fortune, à force de la

avoriser, multiplia ses ennemis. Toute la Grece se souleva contr'elle. Archidame fut choisi pour être le pacificateur de la Grece & l'arbitre des différends. Mais les esprits étoient trop aigris pour concourir à fes vues pacifiques. Il fallut reprendre les armes, & toutes les villes regarderent les Spartiates comme leurs liberateurs. Archidame laiffe trente mille hommes pour la défense de la Laconie. & entre à la tête de foixante mille dans l'Attique. La Grece n'avoit jamais mis sur pié une armée austi formidable. Arcbidame, avant de commencer les hostilités, députe un Spartiate aux Athéniens, mais ils refuserent de l'entendre , jufqu'à ce que leurs ennemis euffent mis bas les armes. fat dévaftée , fans que les Athéniens , renfermes dans leurs villes, fiffent aucun mouvement. Tranquilles dans leurs murailles ; leurs armées les vengeoient dans le Péloponele, & ravageoient cette riche contrée. L'année suivante n'offrit encore que des scenes de désolation : nul parti ne remporta des avantages décififs ; mais la peste épuisa les Athéniens, qui abaifferent leur fierte, & demanderent la paix. Archidame se souvenant de la réception faite à son député , répondit qu'il ne favoit point pardonner quand on le forçoit de punir; la guerre fut continuée avec fureur. Les Plateens, alliés des Athéniens, furent affiégés & obligés de se rendre après deux ans de résistance. Archidame les abandonna aux vengeances des Thébains, leurs implacables ennemis. Tous furent égorgés par ces vainqueurs barbares, avec les Atheniens qui se trouverent dans leur ville. Archidame mourut l'an 426 avant Jefus-Chrift. ( T-N)

ARCHIDAMIE, Hift, anc., femme Spartiate, fut l'honneur de son sexe, & mérita d'avoir une place parmi les désenseurs de la patrie. Pyrrhus, roi d'Epire, aspirant à la domination de la Grece, assissant à la domination de la Grece, assissant à summation de la Grece, assissant à la domination de la Grece, assissant à la salle debarroit les femmes en Candie. Cette résolution parut, sétrissant à la salle du confeil, tenant en sa main une épée nue, & le chargeant, de venger l'honaeur

des femmes, elle reprocha à ceux qui avoient opiné contr'elles, l'injustice de les avoir crues affez lâches pour furvivre a la ruine de la patrie. Cette fermeté courageule fit révoquer la délibération. Archidamie, à la tête des femmes, se joignit aux vicillards débiles. & tous travaillerent à l'envi aux tranchées qu'on formoit vis-à-vis du camp Lorsque l'ouvrage fut achevé. ennemi. elles voulurent elles - mêmes armer les hommes en les exhortant de défendre avec intrépidité le rempart qu'elles venoient d'élever, ou de monrir en Spar-Les unes se précipitoient avec tiates. les foldats dans la mélée; d'autres alloient leur chercher des fleches & des javelots: elles leur donnoient à boire & à manger, & remportoient sur leurs épaules les bleffes pour les faire panfer. Ce fut la valeur héroïque de ces femmes qui fauva Sparte d'un joug étranger. Pyrrhus forcé de lever le fiege, avoua qu'il avoit été vainou par des femmes. ( T-N)

\* ARCHIDANA, Géogr., petite ville d'Espagne dans l'Andalousie, sur le

Xénil.

\* ARCHIDIANA, petite ville de l'Amérique méridionale, dans le Pérou, & la province de la Canelle.

ARCHIDUC, f. m., Hift. mode, est un duc revétu d'une autorité, d'une prééminence sur les autres ducs. Voyez Duc.

L'archiduc d'Autriche est celui dont les titres font les plus anciens. Il y a eu aussi des archiducs de Lorraine & de Brahant.

L'Autriche fut érigé en marquifat par Othon ou Henri I , & en duché par Fréderic I en 1156; mais on ne fait pas le temps où le nom d'archiduché lui. fut donné. Les uns crovent que ce fut Fréderic IY, qui prit le premier le nom d'archiduc : d'aurres que ce nom fut accorde par Maximilien I en 1459 & qu'il annexa à cette qualité de très, grands priviléges : les principaux font que l'archiduc exerce toute justice dans son domaine sans appel: qu'il est censé recevoir l'inveftiture de fes états, après ! en avoir fait la demande par trois fois ; qu'il ne peut être dépouillé de son état. même par l'empereur & les états de l'empire, que l'on ne peut conclure aucune affaire qui concerne l'empire, sans sa participation ; qu'il a le pouvoir de

créer des comtes, des barons & d'annoblir dans tous les états de l'empire; priviléges que n'ont point les autres ducs. Outre cela, dans les dietes de l'empire l'arcbiduc d'Autriche tient le directoire des princes, c'elt-à-dire, qu'il préfide à leur college alternativement avec l'archevêque de Salzbourg. Cette alternative ne se fait pas à chaque séance, mais à chaque changement de matiere; sans pourtant que l'un & l'autre quittent leur place pendant qu'on agite les propositions & qu'on est aux opinions: mais l'arcbiduc fait toujours l'ouverture de la diete. Heis, Hist. de l'empire. (G)

ARCHIDRUIDE, f. m. Hift. anc., chef ou pontife des Druides, qui étoient les fages ou les prêtres des anciens Gau-

lois. Voyez DRUIDE. (G)

ARCHI - ECHANSON ou GRAND-ECHANSON, f. m., Hist. mod., dignité de l'empire. Le roi de Boheme, en qualité d'électeur, en est revétu, & sa fonction consiste, dans le festin qui suit l'électeur d'un empereur, à lui présenter la premiere coupe de vin; mais il n'est point obligé d'avoir en cette occasion la couronne sur la tête. Il a pour vicaire ou sous-échanson le prince héréditaire de Limbourg. Heist, Hist. de l'empire. (G)

ARCHI EPISCOPAL, adj. se dit de ce qui a rapport à la dignité ou à la personne d'archevêque; ainsi l'on dit, palais archi-épiscopal, croix archi-épiscopale, purisdiction archi-épiscopale. Le pallium est un ornement archi épiscopal. Voyez CROIX,

JURISDICTION , PALLIUM.

ARCHI-EPISCOPAT, s. m., Hist. ecclissist, se dit de la dignité d'un archevéque. L'archi-épiscopat, quant à l'ordre, n'est dans le fond que la même chose que l'épiscopat. Le premier lui est supérieur par la jurisdiction. Archi-épiscopat se prend aussi pour la durée du temps qu'un archevéque a occupé le siége archi-épiscopat. M. le cardinal de Noailles mourut après trente-quatre ans d'archi-épiscopat. (G)

ARCHI-EUNUQUE, f. m., Hift. anc., le chef des eunuques. Voyez Eu-

Sous les empereurs grees l'archi-ennu-

que étoit un des principaux officiers à

ARCHIGALLE, Hift. anc., chef des Galles ou des facrificateurs de Cybele, grand - prêtre de Cybele. On le 'tiroit ordinairement d'une famille diftinguée. Il étoit vétu en femme, avec une tunique & un manteau qui lui descendoient jusqu'airex talons. Il portoit un collier qui lui descendoi fur la poitrine, & d'où pendoient deux têtes d'Atys fans barbe, avec le bonnet phrygien.

ARCHIGRELIN, terme de Corderie, c'est un cordage commis trois fois, & composé de plusieurs grelins. Le plus simple de ces cordages aura vingt - sept torons, & si l'on vouloit faire les cer-dons à six torons, les grelins de même à fix cordons, & l'archigrelin auffi à fix grelins, on auroit une corde qui feroit composée de deux cents treize torons. Mais cette corde en seroit - elle meilleure ? J'en doute. Il ne fereit guere possible de multiplier ainsi les opérations, fans augmenter le tortillement . & fürement on perdroit plus par cette augmentation du tortillement, qu'on ne gagneroit par la multiplication : ces cordes deviendroient fi roides, qu'on ne pourroit pas les manier , fur tout quand elles fereient mouillées ; d'ailleurs elles feroient fort difficiles à fabriquer . & par confequent très-sujettes à avoir des defauts. Voyez CORDE.

ARCHILEVITE, f. m. Voyez ARCHI-

ARCHILUTH, f. m. Luth. & Musiq. forte de grand luth, avant ses cordes étendues comme celles du théorbe, & étant à deux jeux :-les Italiens s'en servent pour l'accompagnement. Bross pag. 10. Voyez Théories & Luth, & la table du rapport de l'étendue des instrumens de musique, où les nombres 1, 2, 3, 4, & c. marquent par les notes visavis lesquelles ils sont placés, quels sons rendent ces cordes à vuide.

ARCHIMANDRITE, fubf. m., Hift. mod. ecclef. Ce nom fignifieit anciennement le fupérieur d'un monastere, &
revient à ce qu'on appelle présentement
un abbé régulier. Voyez ABBÉ, SUPE-

RIEUR, &c.

· Covarruvias observe que ce mot signifie

littéralement le chef on le guide d'un troupesse; & dans ce sens il peut convenir à un supérieur ecclésissique : aussi trouvet-on dans l'histoire de nom quelquesois donné aux archevéques; mais dans l'église greeque il étoit & est encore particulièrement affecté au supérieur d'une abbaye ou monastere d'hommes.

M. Simon affure que ce mot est originairement syriaque, au moins sa derniere partie, mandrite, qui dans un sens éloigné fignifie un folitaire ou un moine: la premiere est grecque, dexà, empire, autorité.

Les abbés des monasteres en Moscovie, où l'on suit le rite grec, se nomment archimandrites, & les supérieurs des caloyers, on autres moines répandus, tant dans la Grece moderne, que dans les isles de l'Archipel, portent aussi le même titre.

ARCHI - MARÉCHAL, f. m. Hift. mod. On nomme ajusi le grand maréchal de l'Empire. Voyez MARECHAL. L'électeur de Saxe est urchi-maréchal de l'Empire, & en cette qualité il précéde immédiatement l'empereur dans les cérémonies . & porte devant lui l'épée nue. Avant le diner qui suit le couronnement de l'empereur , l'archi-maréchal accompagné de les officiers, monte à cheval, & le pousse à tonte bride dans un grand monceau d'avoine amassée dans la place publique ; il en emplit une grande mefare d'argent qu'il tient d'une main , & qu'il racle de l'autre avec un racloir aussi d'argent : ensuite de quoi il donne cette mesure au vice-maréchal héréditaire de l'Empire, qui la rapporte à la maisonde-ville. Cette derniere charge eft depuis long-temps dans la maifon de Pappenheim. Heiff, bift. de l' Emp.

ARCHIMIME, f.m. Hist. anc., c'est la même chose qu'archibouson ou bâteleur. Les archimimes, chez les Romains, étoient des gens qui imitoient les manieres, la contenance & le parler des personnes vivantes, & même des morts. V. Mime. On s'en servit d'abord pour le théarre, ensuite on les employa dans les fêtes, & à la fin dans les funérailles. Ils marchoient après le corps, en contrefaisant les gestes & les manieres de la personne morte, comme si elle étoit encore vivante. Voyez Funérall.

LES.

ARCHIMINISTRE, f. m. Hift. mod. \*
le premier ministre d'un prince ou d'un
état. Charles - le - Chauve ayant déclaré
Boson son viceroi en Italie, le fit aussi
son premier ministre, sous le titre d'archiministre. Ce mot est formé du grec
acces, & du latin minister Chorier. (G)

ARCHIPEL (duché de l') Géogr., souveraineté qui a duré plusseurs siecles dans la maison des ducs de Naxe, alors propriétaires de la plupart des isles de la mer Egée. Le dernier duc qui la posséda sut Jacques Crispo. Le grand seigneur, Sclim II, la lui enleva en 1556, pour la donner au juis Michez, qui la garda peu de temps. Depuis la mort de ce dernier, elle fait partie de l'empire Ottoman. (C. A.)

ARCHIPEL on ARCHIPELAGE, f. m. Géogr., terme de Géographie, qui fignifie une mer entre-coupée d'un grand

nombre d'isles. Voyez MER.

Ce mot est formé par corrupcion, felon quelques-uns, d Ægeo pelagns, mer Egée , forme d'airaisv milares, mer Egée, nom que les Grees donnoient à une partie de la méditerranée, qui renferme beaucoup d'isles. D'autres font venir ce mot d'apxi. principe, & mihayos, mer , apparemment parce que cette mer est regardée comme la portion la plus remarquable de la Méditerranée, à cause des isles qu'elle contient. Le plus célebre Archipel, & celui à qui ce nom est donné plus particuliérement, est fitué entre la Grece, la Macédoine & l'Asie. Il renferme les isles de la mer Egée, laquelle est appellée aussi mer Blanche, pour la distinguer du Pont-Euxin, qui se nomme mer Noire. Les géographes modernes font mention d'autres Archipels, comme celui de S. Lazare proche les côtes de Malabar; l'Archipel du Mexique; celui des isles Caraïhes, qui contient un grand nombre d'isles; ainfi que celui des Philippines, que l'on appelle le grand Archipel; celui des Moluques , &c. (0)

ARCHIPERACITE, f.m. Hift. anc., c'est le nom des ministres des synagogues des Juiss, qui sont chargés de
lire & d'interpréter le Perakim, ou
les titres & chapitres de la loi, & les
prophetes. L'archiferacite n'est pas la
même chose que l'archiferagogus, comme
Grotius & d'autres auteurs l'ont eru;

mais c'est plutôt le chef ou le premier de ceux qui sont chargés de lire, d'expliquer & d'enseigner la loi dans leurs écoles, comme le nom le fait voir ; lequel est formé du grec zexos, chef, & de l'hébreu ou chaldéen phérat, division, chapitre. (G)

ARCHIPOMPE, f. f. ou puits. On appelle ainfi , en Marine , une enceinte ou retranchement de planches dans le fond de cale, pour recevoir les eaux qui fe déchargent vers l'endroit où elle est fituée; les pompes font élevées au milieu

d'une grobipompe,

Le matelot qui va visiter l'archipompe , & qui trouve que l'eau ne franchit pas, v jette une ligne chargée de plomb, pour sonder & mesurer la profondeur de l'eau : on y met quelquefois les boulets de canon. Voyez aux figures, Marine, Planche IV, figure premiere, nº. 58, de canon. la fituation de la grande archipompe; & au no. 49 . l'archipompe ou lanterne d'attimon. (Z)

ARCHIPRETRE , f. m. Hift. ecclefiastique, titre d'une dignité ecclésiaftique, que l'on donnoit autrefois au premier des prêtres dans une églife épiscopale. Sa fonction étoit de veiller fur la conduite des prêtres & des clercs, de célebrer la messe en absence de l'évêque, d'avoir soin des veuves, des orphelins & des panvres paffans, auffi bien que l'archidiacre. La dignité d'archiprêtre, encore à-présent, est la premiere après celle de l'évêque, dans quelques églifes cathédrales , comme à Verone , à Perouse, &c. Depuis on a donné le titre d'archiprêtre au premier curé d'un diocefe, ou au doyen des curés. On les distingue en archiprêtres de la ville & en archiprêtres de la campagne, ou doyens ruraux. Il en est parle dans le deuxieme concile de Tours en 567, & dans les capitulaires de Charle-le-chauve, qui mourut l'an 877. Il y a encore à préfent deux archipretres dans la ville de Paris, qui font les curés de la Magdeleine & de S. Séverin. M. Simon remarque, que comme les curés étoient autrefois tires du clergé de l'évêque. & qu'il y avoit entr'eux de la subordination, celui qui étoit le premier se nommoit archipretre, & avoit en effet une prééminence au-deffus des autres prètres ou cu-

rés. Il ajoute que l'archipretre fe nomme protopapas chez les Grecs, c'est-àdire , premier papas , ou prêtre ; & que , dans le catalogue des officiers de l'église de Constantinople, il est remarqué qu'il donne la communion au patriarche, & que le patriarche la lui donne; & qu'il tient le premier rang dans l'église, remplissant la place du patriarche en son abfence. Le P. Goar, dans fes remarques fur ce catalogue, dit que l'archiprêtre chez les Grees a sucoédé en quelque maniere aux anciens chorévéques; & que dans les isles ils sont de la dépendance des Venitiens, il ordonne les lecteurs & juge des caules eccléfiastiques. Il y a des enchologes où l'on trouve la forme de conférer la dignité d'archiprêtre, & le P. Goar l'a rapportée d'un cuchologe manuferit qui appartenoit à Allatius. L'évêque lui impose les mains, comme l'on fait dans les ordinations, & ce font les prêtres qui le presentent à l'évêque. Du Cange, Gloff, latinit.

ARCHIPRIEUR . f. m. Hift. eccléfiaft, On donnoit quelquefois ce nom au maître de l'ordre des Templiers. V. TEMPLIERS & MAITRE. (G)

ARCHISTRATEGUS, voyez GENE-

RALISSIME. ARCHISYNAGOGUS, f. m. Hift. auc. , chef de la fynagogue ; c'étoit un titre d'office chez les Juifs. Ordinairement il y avoit plusieurs notables qui presidoient aux synagognes & aux affemblées qui s'y tenoient. Leur pombre n'étoit pas fixé ni égal dans toutes les villes ; cela dépendoit de la grandeur des lieux, & du plus ou du moins grand nombre de gens qui venoient aux fynagogues. Il y avoit telle fynagogue où foixan e & dix anciens prefidoient; d'autres en avoient dix , d'autres neuf , d'autres seulement quatre ou cinq, ou meme un feul chef ou archifynagogus. On leur donne quelquefois le nom d'ange de la synagogue on de prince de la syuagogue. Les Juifs leur donnent auffi le nom de chachamim on fage. Ils préfidoient aux affemblées de réligion . invitoient à parler ceux qui c'en tronvoient capables, jugeoient des affaires pecuniaires, des largins & autres choses de cette nature. Ils avoient droit de faire fouetter ceux qui étoient convaincus de qualque contravention à la loi. Ilspouvoient aussi excommunier & chasser de la synagogne ceux qui avoient mérité cette peine. Voyez Basnage, bist. des Just, liv. VII, c. vij. & Vitringa,

de synagoy. (G)

ARCHITECTE, fubit, mafc, des mots grees appos & de textur, principal ouorier. On entend par ce nom un homme dont la capacité, l'expérience & la probité méritent la confiance des personnes ani font batir. De tous les temps les architectes ont été utiles à la société, quand ils ont fu reunir ces différentes qualités. Les Grecs & les Romains ont montré dans plus d'une occasion le cas qu'ils ont fait des architecles, par les éloges qu'ils nous ont laissés de la plupart des leure. Mais fans remonter si haut , la protection que Louis XIV a accordée à ceux de fon temps, nous fait affez connoître qu'un bon architecte n'eft point un homme ordinaire, puisque sans compter les connoissances générales qu'il eft obligé d'acquérir, telles que les Belles-Lettres , &c. il doit faire fon capital du deffein , comme l'ame de toutes ses productions; des mathématiques, comme le feul moyen de regler l'esprit, & de conduire la main dans ses différentes opérations ; de la coupe des pierres , comme la base de toute la main - d'œuvre d'un batiment ; de la perfpective , pour acquérir les connoissances des différens point - d'optique, & les plus - valeurs qu'il est obligé de donner aux hauteurs de la décoration, qui ne peuvent etre apperques d'en - bas. Il doit joindre à ces talens les dispositions naturelles . l'intelligence , le gout , le feu & l'invention; parties qui lui font non-feulement nécessaires , mais qui doivent accompagner toutes fes études. C'est fans contredit par le secours de ces connoisfances diverfes , que de Broffe , le Mer-cier, Dorbets , Perrault , & fur - tout les Mansards, ont mis le sceau de l'immortalité sur leurs ouvrages , dans la confruction des batimens des Invalides . du Val - de - grace, du Palais - royal, de Verfailles, de cenx de Clagny, de Maiions, des quatre - Nations, du Luxembourg , du périftyle du Louvre . &c. monumens éternels de la magnificence du monarque qui les a fait ériger , & du lavoir de ces grands architectes. C'est auffi

par ces talents réunis que nous voyons encore de nos jours MM. Boffrand, Cartault, & plusieurs autres, qui sont au nombre des hommes illustres de notre siecle, se distinguer avec éclat dans leur profession, & avoir place dans l'académie royale d'architecture, qui a été sondée par Louis XIV, en 1671, & est composée de vingt-six architectes, entre lesquels je nommerai M. Gabriel, premier architecte du roi, & MM. de Coté, d'Isle, l'Assurence, Bilaudel, contrôleurs des bâtimens du Roi, & c. qui out pour ches & directeur général, M. le Normant de Tournehem, sur-intendant des bâtimens.

Indépendamment des architectes de l'académie, dont plusieurs se sont distingués dans la conftruction , diftribution , & décoration de leurs édifices. Paris en possede encore quelques-uns d'un mérite diflingué, à la tête desquels on peut mettre MM. Franque & le Carpentier, dont la capacité & la probité véritablement reconnues, leur ont attiré l'estime & la confiance des personnes du premier ordre. On verra quelques unes de leurs productions dans cet ouvrage. Je les ai engagés à trouver bon qu'elles y paruffent ; j'ai compté par-là rendre un véritable fervice au public. Ces morceaux d'architecture feront de differens genres, & d'autant plus estimables qu'ils sont éloignés du déréglement dont la plupart des architectes ufent aujourd'hui en France dans leurs bâtimens. J'oserois presqu'avancer que plu-fieurs de ces derniers n'ont d'architecte que le nom , & joignent à une suffisance mesurée à leur ignorance, une mauvaise foi & une arrogance insupportables.

Peut. être trouvera-t on ma lincérité halardée; mais comme j'écris ici plus en qualité de citoyen qu'en qualité d'artifte, je me suis cru permise la liberté d'en user ainsi, tant par l'amour que je porte aux progrès des heaux arts, que dans l'intention de ramener la plipart de ceux qui font leur capital de l'architecture, des vices trop marqués de la jalonsie, de la cabale, & des mauvais procétés dont plusieurs d'entr'eux font profession ouvertement, sans respect pour le prince,

l'état & la patrie.

L'on trouvera auffiphnieurs desiens de composition, dans le nombre des planches qui feront partie de celles d'architecture,

idée de la façon dont je penfe for la fimplicité, la proportion, & l'accord aux-quels je voudrois que l'architecture fût réduite, de maniere que l'on trouvera dans la diverfité de ces exemples une variété de préceptes, de formes, & de compolitions, qui, je crois, fera plaisir aux amateurs. Heureux fi je puis trouver par - là l'occasion de prouver aux hommes du métier , qu'il n'est point de vice plus honteux que la jalousie, ni qui dégrade tant l'humanité : du moins me faura-t-on quelque gré, malgré les bontés dont le public a honoré mes ouvrages jusqu'à présent, de m'être fait honneur de partager le bien d'être utile au public, avec les deux habiles architecles que je viens de nommer, qui méritent à toute forte d'égards l'estime des citoyens & l'attention du ministre. (P)

" M. Sulzer a traité le même sujet dans l'article suivant. En le transcrivant, nous croyons ajouter au plaisir des lec-

ARCHITECTE, Beaux - Arts. Celui qui prétend au titre d'architecte, dans toute la force du terme, doit réunir, à beaucoup de talens nathrels, des connoissances très-étendues dans la plupart des arts & des sciences. Il ne fera pas inutile d'expliquer plus en détail les qualités de l'architecle, que nous venons d'in-

Nous exigeons d'abord dans un archi telle, une connoissance solide & étendue des mœurs & ulages des principaux peuples, mais fur-tout de la nation ou milieu de laquelle il vit. Cette connoissance lui fervira à ordonner chaque bâtiment suivant le rang & la maniere de vivre du propriétaire. Chaque classe d'hommes a fes besoins, fes occupations, fes commodités particulieres , que l'architecte doit connoitre & confulter, pour ne pas tomber dans des fautes groffieres. grand a non - feulement besoin d'un logement plus spacieux que le simple bourgeois; il lui faut encore une toute autre distribution des appartemens. Une maifon qui doit contenir un nombreux domestique, exige un arrangement différent de celui qu'on feroit pour un domestique feul. Le nombre des circonstances de cette nature, qui diverlifient les ba-

dans lesquelles j'ai taché de donner une | timens fuivant l'état des propriétaires est très-grand ; l'architecte doit les pefer toutes , s'il veut éviter des défauts ridicules.

> Cette connoissance lui fervira ensuite à imaginer des dispositions, qui peuvent fouvent influer très - efficacement fur le goût & fur la maniere de vivre dans les différentes classes de citoyens. Il n'eft pas douteux que les hommes ne s'aviseroient point de divers expédiens avantagenx, ni de plusieurs arrangemens utiles à leur genre de vie, s'ils n'y étoient conduits par des conjonctures purement accidentelles. Un architecle qui aura obfervé avec attention tout ce qu'il y a de plus raisonnable & de plus folide dans la maniere de vivre des divers peuples, faura faire entrer, dans le plan de ses bâtimens. des idées dont les propriétaires profiteront ; ils feront entrainés à imiter de bons usages, qu'ils avoient négligés on ignorés jufqu'alors.

Mais cette connoissance seroit inutile à l'architecte, s'il n'y joignoit pas un jugement folide pour discerner l'utile, le convenable & le décent. Dénué de cette qualité essentielle, il entrainera le bourgeois opulent à imiter, d'une façon ridicule, la maniere de bâtir qui ne convient qu'aux grands, ou bien il voudra refferrer l'homme de qualité dans les bornes du simple bourgeois. L'art de discerner sainement ce qui convient à chaque état dans la vie civile, eft donc un talent né-

ceffaire à l'architecte.

Nous exigeons troiliémement de lui qu'il foit doué d'un bon génie, c'eft - àdire, qu'il ait une grande facilité d'inventer & d'ordonner. Avec ce talent , il faura non-feulement placer à propos dans fes bâtimens tout ce qu'il juge y être nécollaire, mais il faura de plus varier ces arrangemens felon le goût particulier du propriétaire, & suivant la nature propre des lieux, des temps & de l'emplacement. Si pour chaque espece d'édifice il n'avoit qu'un modele ou deux dans fa tête, il courroit risque bien souvent de faire des incongruités.

C'est ce génie qui dirigé par un jugement folide le tirera d'embarras , dans les cas où divers besoins se trouvent en opposition. Il faura discerner lequel de ces besoins est le plus indispensable; il

faura vaincre les obstacles par des moyens inconnus jusqu'alors. & il surmontera les plus grandes difficultés à l'aide de

quelques heureuses inventions.

Un goût épuré en tout genre de heauté, est encore une qualité nécessaire à l'exchitecte. Par ce talent; il donnera L'abord à l'édifice entier, ou l'élégance, ou la magnificence, ou la majesté convenables, & il augmentera ensuite l'esset de l'ensemble par le choix des beautés

de détail.

Enfin l'architecte doit posseder diverfes parties des mathématiques, un précis de l'histoire naturelle, la méchanique, & la connoiffance de tous les arts qui entrent dans la conftruction d'un batiment. Sans la facilité de calculer, il ne fauroit déterminer exactement les divisions, les proportions, la quantité des matériaux & la solidité des pieces. Sans connoiffance de la méchanique, il ne fauta pas proportionner les forces aux beloins . & il donnera des dimensions défectueuses. Sans habitude avec les beaux - arts, il omettra plufieurs ornemens qui devoient trouver leur place, ou il les deffinera dans un mauvais goût. Sans notion des arts méchaniques, il imaginera des choses dont l'exécution ou ne fera pas possible, ou ne répondra pas à fon attente ; car tout architelle qui fe repose sur le goût, le jugement ou l'ha-bileté des ouvriers, est ordinairement trompé; il faut qu'il leur prescrive chaque ouvrage dans la plus grande précifion , on qu'il veille lui-même à leur travail , & qu'il les redreffe dans l'exécu-tion. Enfin, fans étude de la phylique , il pourra tomber dans des fautes trèsgraves, faire des logemens mal - fains, conftruire un batiment peu folide & peu ourable, prendre une mauvaile exposi-tion à l'égard du vent & de la pluie, manquer à donner une prompte issue à la fumée & aux exhalaifons, & rendre les appartemens incommodes à l'égard du froid ou de la chalenr.

Les remarques précédentes indiquent les directions que l'architecte doit fuivre dans ses études. Il doit débuter par celle de l'hiftoire & des foiences philofophiques, pour exercer les forces de l'esprit, & pour acquérir la pénétration & la folidité qui font indispensablement nécessaires. Il en est de l'architette comme du poète; pour réussir, il faut s'être exercé des l'enfance dans les arts & dans les sciences. Après avoir pesé de solides fondemens dans ces études générales, l'arhitetle s'appliquers particuliérement aux mathématiques & au dessein; il faut qu'il s'exerce dans ce dernier art, autant qu'un futur peintre pourroit le faire, asin de s'y former un goût délicat, non-seulement pour juger du beau en matière de figures & de décorations, mais encore pour inventer au besoin

dans ce genre.

Muni de ces connoissances préliminaires, notre éleve architecte donnera tous fes foins à étudier les principaux morceaux d'architecture dispersés dans les divers pays de l'Europe. Il étudiera d'abord avec attention les différens traités des plus célebres architecles ; il en apprendra les regles qu'ils donnent, & les exécutera par des dessins. Il se formera enfuite la collection la plus étendue, d'autant des plus beaux édifices, jardins , places & villes entieres qu'il en pourra raffembler. Il les contemplera d'un œil attentif, s'attachant premierement à considérer l'ensemble, & à observer avec soin l'effet qu'il produit fur lui. Il examinera enfuite chaque partie féparément dans son rapport au tout, dans fa polition, dans fa figure , dans fes ornemens , dans les proportions de les parties subordonnées, & cet examen fe fera le compas & l'échelle à la main.

Il est essentiel que dans ces recherches l'architede remonte toujours aux premiers principes de l'art; qu'il demande, pour ainsi dire, à chaque piece du batiment, que fais - tu ici ? comment remplis - tu ton but? en quoi contribues - tu à l'aspect, à la commodité, à l'embellis-sement? fatisfais - tu pleinement, & mieux que toute autre piece ne l'ent pa faire, à ta destination ? & qu'ici le jeune architecte se garde hien de s'en laifser imposer par l'autorité ou la célébrité. Apperçoit-il quelque chofe qui n'ait point fa railon fuffifante, qui bleffe même les regles de premiere nécessité, ou qui choque du moins le bon goût : que ni le refpect de l'antiquité, ni l'autorité de Palladio, ni l'ulage établi ne l'empéchent point de la désapprouver, & qu'il ne se taisse pas induire à l'adopter. Les meilleurs architectes modernes ont commis des fautes groffieres; & l'on tolere affez généralement en architecture certaines chofes qui sont évidemment contraires au bon goût.

Après que l'arcbitecte aura pnisé ce fond de connoissances dans les écrits & les desseins des grands maîtres , il lui fera très - utile de voyager en Italie & en France pour y examiner de près les principaux édifices, y découvrir la méthode d'appliquer les regles de l'art, y observer des choses que les simples plans ne fauroient indiquer. Il ne suffira pas, dans ces voyages, de considérer seulement les bâtimens isolés; il faut encore faire attention à leur rapport avec les bâtimens voifins , & avec la place où ils font conftruits. Ce n'est pas allez qu'un architecte ait la capacité de tracer des édifices isolés ; c'est ce qu'il apprendra le plus aisément. Pour être parfait dans fon art, il doit favoir batir des places entieres, des villes même, & leur donner au - dedans & au - dehors, toutes les commodités & toute la beauté possibles. Il faut , pour y réuffir , des vues qui tendent au grand, & qui supposent un génie élevé au - dessus du commun. Depuis l'économie privée du fimple bourgeois, jusqu'à celle des grands; à la ville & à la campagne; de-là jusqu'à la cour des princes, & de celle - ci enfin jusqu'à la police des villes & des pays entiers , fes vues doivent tout em-braffer. Il n'est permis qu'à celui qui fe fent des connoissances aussi étendues . d'aspirer à l'emploi d'architecte d'un grand prince.

C'aft fans doute cette étendue de talens & de connoissances, & la dépense que leur acquisition exige , qui fait qu'un grand peintre, un grand poète est une chole moins rare qu'un architecte parfait. Il Faudroit qu'il y cut dans chaque état un établiffement pour former de grands architecles; que du féminaire des éleves on choisit les plus intelligens, & que ceux-ci fullent inftruits & perfectionnés dans leur art aux dépens du public.

Il importe à l'Etat d'avoir un certain nombre d'habiles architettes ; qui soient en même temps gens d'honneur & de pro-

. .

bité. Il conviendroit qu'ils fussent largement pensionnés du public, & qu'on leur impolat l'obligation d'affifter de leur confeil , mogennant une modique rétribution , tout particulier qui voudroit batir; pour que celui-ci ne fut pas expolé, par l'ignorance ou la cupidité des ouvriers, à effuyer des pertes confidéra-

ARCHITECTONIQUE, adj. Physiq., eft ce qui donne à quelque chose une forme réguliere, convenable à la nature de cette chofe, & à l'objet auguel elle eft destinée : ainsi la puissance plastique ; qui felon quelques philosophes, chang ge les œufs des femelles en créatures vivantes de la même espece, est appellée, par ces philosophes, esprit architectonique. Sur le fyfteme des puillances & natures plaftiques , voyes l'article PLASTI-QUE. (0)

ARCHITECTURE, f. f. eft, en géné-

ral , l'art de bâtir.

On en diftingue ordinairement de trois especes; savoir, la civile, qu'on appelle architecture tout court , la militaire, & la navale.

L'ordre encyclopédique de chacune est different.

On entend par architecture civile, l'art de composer & de construire les bâtimens pour la commodité & les différens usages de la vie, tels que sont les édifices facrés, les palais des rois, & les maisons des particuliers, auffi-bien que les ponts, places publiques, theatres, aros de triomphes, &c. On entend par architecture militaire . l'art de fortifier les places , en les garantissant, par de solides constructions, de l'infulte des ennemis, de l'effort de la bombe, du boulet, &c. & c'eft ce genre de conftruction qu'on appelle fortification, Voyez FORTIFICATION. On entend par architecture navale, celle qui a pour objet la construction des vaisseaux, des galeres, & généralement de tous les bâtimens flottans, auffi bien que celle des ports, môles, jetées, corderies, magafins , &fc. erigés fur le rivage de la mgr , ou fur fes bords. V. Larticle MARINE.

Four parler de l'architecture civile qui el notreobjet, nous dirons en général que fon origine est aussi ancienne que le monde ; que la néceffité enfeigna aux premiers homes à le bâtireux-mêmes des huttes, des fentes, & des cabanes; que par la fuite des temps se trouvant contraints de vendre & d'acheter, ils se réunirent ensemble, & vivant sous des lois commentes ils parvinrent à rendre leurs

demeures plus régulieres.

Les anciens auteurs donnent aux Egyptiens l'avantage d'avoir élevé les premiers des batimens fymmetriques & proportionnés; ce qui fit, difent-ils, que Salomon eut recours à eux pour bâtir le temple de Jérusalem, quoique Villapandre nous affure qu'il ne fit venir de Tyr que les ouvriers en or, en argent-, & en cuivre , & que ce fut Dien lui-même qui infpira à ce roi les préceptes de l'architecture ; ce qui feroit , felon cet auteur , un trait bien honorable pour cet art. Mais fans entrer dans cette difcuffion , nous regardons la Grece comme le berceau de la bonne architecture, soit que les regles des Egyptiens ne foient pas parvenues jufqu'à nous , foit que ce qui nous reste de leurs édifices , ne nous montrant qu'une architecture folide & colossale, (tels que ces fameuses pyramides qui ont triomphé du temps depuis tant de fiecles ) ne nous affecte pas commes les reftes des monumens que nous avons de l'ancienne Grece. Ce qui nous porte à croire que nous fommes redevables aux Grecs des proportions de l'architecture , ce font les trois ordres , dorique, inoique & cerinthien, que nous tenons d'eux, les Romains ne nous ayant produit que les deux antres, qui en font une imitation affez imparfaite, quoique nous en fassions un vsage utile dans nos batimens; exprimant parfaitement chacon à part le genre d'architecture ruftique, folide , moyen , délicat & compofé, connus fous le nom de toscan, dorique , ionique , corinthien , & composite, qui ensemble comprennent ce que l'architecture a de plus exquis; puisque nous n'avons pu en France, malgré les occasions célebres que nous avons eues de batir depuis un fiecle, compofer d'ordres qui ayent pu approcher de ceux des Grecs & des Romains : je dis approcher , car plusieurs habiles hommes l'ont tenté, tels que Bruant, le Brun, le Clerc Gc. fans être approuvés ni imités par leurs contemporains ni leurs fuccesseurs;ce qui nous montre affez combien l'architechure, ainsi que les autres arts, a ses limites. Mais sans parler ici des ouvrages des Grecs, qui font trop éloignés de nous, & dont plufieurs auteurs cétebres on donné des descriptions , paffons à un temps moins reculé , & difons que l'architecture dans Rome parvint à son plus haut degré de perfectiont fous le regne d'Auguste; qu'elle commença à être négligée fous celui de Tibere fon successeur ; que Néron même. qui avoit une passion extraordinaire pour les arts malgré tous les vices dont il étoit possedé , ne se servit du goût qu'il avoit pour l'architecture , que pour étaler avec plus de prodigalité son luxe & sa vanité, & non sa magnificence. Trajan témoigna aussi beaucoup d'affection pour les arts ; & malgré l'affoibliffement de l'architecture , ce fut fous son regne qu'Apollodore éleva cette fameuse colonne qui porte encore aujourd'hui dans Rome le nom de cet empereur. Ensuite Alexandre Sévere foutint encore, par fon amour pour les arts , l'architecture : mais il ne put empécher qu'elle ne fût entraînée dans la chute de l'empire d'Occident , & qu'elle ne tombat dans un oubli dont elle ne put se reveler de plusieurs siecles, pendans l'espace desquels les Vifigots détruisirent les plus beaux monumens de l'antiquité, & où l'architeclure fe trouva réduite à une telle barbarie, que ceux qui la professoient négligerent entierement la justesse des proportions la convenance & la correction du deffein , dans lesquels confifte tout le mérite de cet art.

ARC

De cet abus se forma une nouvelle maniere de bâtir, que l'on nomma gotbique, & qui a sublisté jusqu'à ce que Charlemagne entreprit de rétablir l'ancienne. Alors la France s'y appliqua avec quelque fuccès, encouragée par Hugues Capet, qui avoit aussi beaucoup de gout pour cette science. Robert fon fils , qui lui succéda, etit les mêmes inclinations; de forte que par degrés l'architecture . en changeant de face, donna dans un exces opposé en devenant trop légere ; lesarchitectes de ces temps-là failant confifter les beautés de leur architecture dans une délicateffe & une profusion d'ornemens jusqu'alors inconnues : excès dans

leauel ils tomberent sans doute par oppolition à la gothique qui les avoit précedés, ou par le goût qu'ils reçurent des Arabes & des Maures, qui apporterent ce genre en France des pays méridionaux, comme les Vandales & les Goths avoient apporté du pays du nord le goût

pefant & gethique.

Ce n'est guere que dans les deux derniers fiecles que les architectes de France & d'Italie s'appliquerent à retrouver la premiere simplicité, la beauté & la proportion de l'ancienne architecture ; aussi n'eft-ce que depuis ce temps-là que nos édifices ont été exécutés à l'imitation & suivant les préceptes de l'architecture antique. Nous remarquerons à cette occafion que l'architecture civile qui se distingue, eu égard à les différentes époques & à ses variations, en antique, ancienne , gothique & moderne , peut encore fe diftinguer felon fes différentes proportions & ses usages, selon les différens caracteres dont nous avons parlé. Voyez Toscan, Dorique, Ionique, Co-BINTHIEN , & COMPOSITE.

Pour avoir des notions de l'architecture, & des principes élémentaires concernant la matiere, la forme, la proportion , la fituation , la distribution & la décoration, voyez la définition de ces différentes exprellions, aufli - bien que celles des arts qui dépendent de l'architechure, tels que la SCULPTURE, PEIN-TURE, DORURE, MACONNERIE, CHARPENTERIE, MENUISERIE, &c.

Voyez ces articles. De tous les architectes grecs qui ont écrit fur l'architecture , tels qu'Agatharque l'athénien , Démocrite , Theophrafte, &c. augun de leurs traités n'eft parvenu julqu'à nous , non plus que ceux des auteurs latins, tels que furent Fuffitius, Terentius Varo, Publius Septimius , Epaphroditus , &c. de forte que Vitruve peut être regardé comme le seul architecte ancien dont nous ayons des préceptes par écrit, quoique Vegece rapporte qu'il y avoit à Rome près de septcent architectes contemporains. Cet architecte vivoit sous le regne d'Auguste, dont il étoit l'ingénieur, & composa dix livres d'architecture, qu'il dédia à ce prince : mais le peu d'ordre, l'obscurité & le mélange de latin & de grec qui se

trouve répandu dans son ouvrage . a donné occasion à plusieurs architectes, du nombre desquels font Philander, Barbaro, &c. d'y ajouter des notes : mais de toutes celles qui ont été faites fur cet auteur , celles de Perrault , homme de lettres & favant architecte , font celles qui font le plus d'honneur aux commentateurs de Vitruve. Ceux qui ont écrit fur l'architecture depuis cet auteur . font Léon , Baptiste Alberti , qui publia dix livres d'architecture, à l'imitation de Vitruve, mais où la doctrine des ordres est peu exacte ; Sebastien Serlio en donna aussi un , & suivit de plus près les préceptes de Vitruve ; Palladio , Philibert Delorme & Barrozio de Vignole, en donnerent auffi ; Daviler a fait des notes fort utiles fur ce dernier. On peut encore ranger au nombre des ouvrages célebres fur l'architecture , l'idée univerfelle de cet art, par Vincent Scamozzi, le parallele de l'ancienne architecture avec la moderne, par M. de Chambray, le cours d'architecture de François Blondel , professeur & directeur de l'academie royale d'architecture , qui peut être regardé comme une collection de ce que les meilleuis auteurs ont écrit fur le cinq ordres ; l'architecture de Goldman , qui a montré combieu il étoit ailé d'arriver au degré de perfection dans l'art de batir. par le secours de certains instrumens dont il est l'inventeur ; celle de Wotton, réduite en démonstration par Wolfius . à qui nous avons l'obligation , ainfi qu'à François Blondel, d'avoir appliqué à l'architecture les démonstrations mathématiques.

Depuis les auteurs dont nous venons de parler, plusieurs de nos architectes françois ont auffi traite de l'architecture, tels que M. Perrault, qui nous a donné les cinq ordres avec des additions sur Vitruve , & des observations fort intéresfantes; le P. Dairan, qui nous a donné un excellent traité de la coupe des pierres . que la Rue , architecte du roi , a commenté, eclairci & rendu utile à la pratique ; M. Fraizier , qui a donné la théorie de cet art , preiqu'inconnne avant lui; M. Boffrand, qui nous a donne des euvres dans lefquelles cet habile homme a montré son érudition & son experience dans l'art d'architecture; M. Brizeux pous

aufi donné un traité de la distribution E de la décoration des maisons de campagne; & Daviler , qui non-seulement a commenté Vignole, mais qui nous a donné un traité d'architecture fort eftimé, augmenté par le Blond, qui a deffiné les planches de l'excellent traité du jurdinage de M. d'Argenville, dont il et parle dans le discours préliminaire , & depuis par Jacques - François Blondel, profesient d'architecture , dont nous rons auffi un traité de la diftribution & de la décoration des édifices ; sans oublier Builet, le Muet, Bolle, &c. qui nous out auffi donné quelques ouvrages fur l'architecture.

Le terme d'architecture reçoit encore plufieurs fignifications, felon la maniere cont on le met en ulage, c'est-à-dire, qu'on appelle architecture en perspective celle dont les parties sont de differentes proportions, & diminuées à raison de leurs distances, pour en faire paroitre l'ordonnance en général plus grande ou plus éloignée qu'elle ne l'est réellement, tel qu'on voit exécuté le fameux escalier du Vatican, bati fous le pontificat d'Alexandre VII, fur les deffins du cavalier Bernin. On appelle architecture feinte, celle qui a pour objet de représenter tous les plans , faillies & reliefs d'une archireclare réelle par le feul fecours du coloris , telle qu'on en voit dans quelques frontilpices de l'italie, & aux douze pavillons du château de Marly ; ou bien celle qui concerne les décorarions des théatres ou des arcs de triomphe, peintes fur toile on fur bois , géométralement ou en perspective, à l'occasion des entrées ou fetes publiques , on hien pour les pompes funebres, frux d'artifices, &c. (P) " Les opservations que nous allons

ajonter, sont encore de M. Sulzer ... § ARCHITECTURE, Beaux - Aris. Nous ne parlerons dans cet article de s'erchitessure, qu'autant qu'elle tient au goût. Si l'on fait abstraction de la méchanique de cet art, que l'architecte doit posséder à fond, & de ce qu'il doit emposséder à la fond, et de ce qu'il doit emposséder à la cométrie, il reste encore assez à l'architecture, pour lui assigner un sang parmi les beaux-arts. Les mêmes telens qu'on a droit d'exiger de tout autre artisse, doivent se retrouver dans l'architecte: ce génie qui donne aux ouyra-

ges de l'art leur importance, leur dignité, une force capable d'enchaîner l'attention , & de s'emparer des esprits & de cœurs; ce bon gout qui répand for les ouvrages, la beauté, l'agrément, l'harmonie , en un mot certain attrait auquel l'imagination ne fauroit se soustraire. Le même esprit qui inspira Homere & Raphael, doit animer l'architoche qui aspire à la célébrité; tout ce qu'il produira , guidé par cet esprit , sera à juste titre un ouvrage des beaux arts. Le besoin qui fait construire un batiment, en détermine aussi les parties principales; les regles de la méchanique & de la géométrie lui donnent la folidité néceffaire; mais de composer avec des pieces que le besoin a inventées, un tout qui dans chaque partie puisse fatisfaire à ce que l'imagination exige, un tout qui puisse sontenir l'examen réfléchi de la raison & entretenir l'esprit dans une utile activité, un tout dont l'aspect puisse exciter divers genres de sentimens agréables, qui imprime dans les cœurs l'admiration, le respect, la dévotion, un faisifiement affectueux, ce font - là des productions du génie guidé par le goût; c'eft par-là que l'architecte s'affure un rang diftingué dans la classe des artistes.

Envilagée dans ses objets , l'architecture ne le cede en noblesse à aucun des autres arts, & confidérée dans fes effets, elle y soutient très-bien son rang. D'où l'homme a-t-il eu les utiles & importantes notions d'ordre, de beauté, d'harmonie, de symmétrie? D'où lui sont venus les premiers sentimens de l'agréable, du gracieux , & ceux d'admiration pour la grandeur, de respect même & de culte pour la divinité, fi ce n'est de la contemplation réfléchie des objets fenfibles. que la structure de l'univers offre à ses yeux ? N'est-il pas évident que c'est à la beauté, aux agrémens, à la commodité, & aux autres avantages des contrées que l'homme habite , qu'il est redevable des premiers progrès dans sa perfection? Comme d'un autre coté rien ne contribue plus à l'entretenir dans la barbarie & dans l'état de pure animalité, que le fejour habituel d'un climat malheureux, privé de tous les agrémens, & de toutes les commodités de la vie, on ne fauroit donc nier que l'architecture n'ait une utilité bien décidée pour la culture de l'efprit & du cœur, puisque cet art fait reproduire à l'a maniere toutes les impresfions avantageuses que la beauté d'une

contrée peut exciter.

Que celui qui a quelque goût pour l'ordre, la beauté, la magnificence des objets purement matériels & inanimes , prenne la peine de lire la rélation que Paufanias nous a donnée de la ville d'Athenes , & qu'il fasse ensuite reflexion aux effets que le séjonr d'une telle ville a dû produire fur un athénien. Ce feroit bien peu connoître la nature de l'homme, que de ne pas fentir combien de pareils objets ont du contribuer efficacement à annoblir les fentimens. Si la nation la mieux logée n'est pas précisément la plus parfaite, fi dans des pays où l'on ne voit que des miserable cabanes, on rencontre des hommes qui ne sont rien moins que barbares , il n'en faut pas conclure que cette nation-là ne doive rien à la beauté de son architecture, ou que l'habitant de ces cabanes n'en feroit pas plus perfectionné pour avoir fenti l'heureuse influence de cet art. En un mot, on auroit tort de foutenir que l'architecture foit de tous les beaux arts le plus utile à la culture de l'homme ; mais on auroit également tort de ne pas reconnoître que cet art peut efficacement concourir avec les autres à cet objet le plus important de tous.

L'essence de l'architessure, en considérant cet art comme une production du génie dirigé par le bon goût, consiste à donner aux édifices toute la perfection sensible ou esthétique que leur destination comporte. Perfection, ordre, convenance dans la distribution intérieute, beauté dans la figure, caractere affortissant, régularité, proportion, bon goût dans les ornemens au-dedans & au-dehors: voilà ce que l'architecte doit mettre dans tous les bâtimens qu'il veut construire.

Dès qu'on lui en aura indiqué la destination précife, c'est à lui à trouver le nombre des pieces principales. & à donner à chacune la grandeur la plus convenable pour l'usage auquel elle est destinée; il doit ensuite distribuer ces pieces principales, & les réunir en un tout, de maniere que chaque piece ait la place qui lui convient le mieux, & qu'en même temps le tout présente au-dedans & au-dehors un édifice bien-entendu, commode, qui réponde à son gente, & à sa destination; dont la forme plaife aux yeux, & qu'il n'y ait aucune partie qui , jufque dans le petit détail, ne soit telle précisément que son usage le demande; qu'on voie regner dans l'ouvrage entier l'intelligence , la réflexion & le bon gout : qu'on n'y apperçoive rien d'inutile, d'indécis, de confus ou de contradictoire ; que l'œil attiré par la forme graciense de l'ensemble loit dirigé dès l'abord vers les principales parties ; qu'il les distingue sans peine, & qu'après les avoir considérées avec plaifir , il s'arrête fur les parties de détail, dont l'ulage, la nécessité, & le juste rapport au tout, se fassent aisement fentir. Qu'il y ait dans l'ensemble une telle harmonie, un tel équilibre entre les parties, qu'aucune ne domine au préjudice des autres, & que rien de defectueux ou d'imparfait n'interrompe délagréablement l'attention. En un mot, ii faut qu'on découvre dans un bâtiment parfait , autant que la nature de l'objet peut le permettre, la même sagesse, le même goût, que l'on admire dans la ftructure intérieure & extérieure du corps humain , lorfqu'il eft fans défauts.

La nature est donc la véritable école de l'architecte, comme de tout autre artifte. Tout corps organisé est un édifice ; chaque partie est parfaitement propre à l'ulage auquel elle est destinée; toutes ces parties ont entr'elles la liaifon la plus intime, & en même temps la plus commode; l'ensemble a dans son espece la forme extérieure la mieux choisse : des proportions justes , une exacte symmétrie des parties ; le luftre & la diffribution des couleurs en font un tout agreable. Tout batiment parfait doit réunir les mêmes perfections ; on en pourroit donc conclure, avec quelqu'apparence de raifon , que l'invention & le génie font des qualités plus néceffaires encore à l'architecte qu'au peintre ; celui - ci . par une fimple imitation sernpuleuse de la nature, peut déja produire un bon ouvrage; l'autre, au contraire , n'imite point les œuvres de la nature , il n'en imite que l'esprit & le génie , & ce genre d'imitation suppose autre chose que de bons yeux. Le peintre n'invente pas ses figures, il les trouve dans la nature : l'architecte les crée.

Aufli la perfection dans l'art de bâtir fait-elle autant d'honneur à une nation. que les autres talens qu'on y cultive. Des édifices mal entendus, qui malgré leur grandeur, n'ont ni commodité, ni régularité, dans lefquels l'abfurdité, la difproportion, la négligence, & d'autres défauts de cette nature regnent de tous cotés, font une preuve infaillible que la nation manque elle-même de goût, de ingement & d'ordre. On se fera au contraire l'idée la plus avantageuse de la maniere de penfer d'un peuple, chez lequel on verra julques dans les moindres bâtimens & leurs plus petites parties, une noble fimplicite, un gout fur, & un rapport judicieux. Elien rapporte qu'à Thebes le peintre qui faisoit un mauvais tableau, étoit condamné à une amende pécuniaire ; Ælianus Var. Hist. L. IV , chap. 4. Il feroit plus important encore dans un état policé, d'établir des loix pour prévenir les fautes groffieres en architecture. La protection de cet art, & fon extention jufqu'aux moindres batimens des particuliers, n'eft point un objet indigne de l'attention d'un fage législateur. L'architecture peut ausli bien iafluer fur les mœurs, que la musique y influoit, au jug-ment des anciens Spartiates. De miserables édifices, conçus & exécutés fans ordre & fans jugement, ou larchargés d'ornemens ridicules, extravagans & monftrueux, ne peuvent que produire un mauvais effet fur la maniere de penfer d'un peuple, qui ne voit que des bâtimens dans ce goût-là.

Le bon gout en architecture n'est au fond que le même gout qui se maniseste si avantageusement dans les autres arts, & même dans toute la vie civile. L'effet de ce bon gout, en matiere de bâtimens, sera qu'on n'y appercevra rien qui ne soit résléchi, intelligible, digne d'une imagination bien régléc; chaque partie harmoniera avec le tout; l'air, la forme, le caractere répondront à sa premiere vue on ne puisse sendre raison. La noble simplicité y sera préserée à l'excès dans les ornemens;

E jufques dans le moindre détail, on Tome III. Part. I.

remarquera distinctement l'intelligence, & la soigneuse industrie desl'architecte. On retrouve clairement tous ces caracteres dans le petit nombre d'edifices qui subsiste encore des beaux siccles de l'architecture grecque. Ce sont les modeles d'un gout épuré.

Dès qu'une nation fortie de sa premiere barbarie a le loifir de refléchir, & qu'elle commence à avoir quelques notions d'ordre, de commodité, de convenance, fes premiers efforts fe tourneront naturellement vers l'urchitecture. Il est dans la nature de l'homme de préférer l'ordre au désordre. L'origine de l'architecture remonte donc aux temps les plus reculés, & ne doit pas être cherchée en un seul . pays. Il seroit également agréable & inftructif de pouvoir mettre fous les yeux les principaux genres de gout en fait d'architecture, en raffemblant les deffins d'édifices confidérables chez les diverfes nations qui ont cultivé cet art, sans avoirde communication entr'elles. On en pourroit bien tirer des éclaircissemens sur le caractere national de ces peuples. On retrouveroit par-tout les mêmes principes fans doute, mais la maniere de les appliquer seroit bien différente.

Le gout que les Européens d'anjourd'hui ont adopté, est le même, au fond, qui regnoit autrefois en Grece & en Italie. L'architecture, aussi peu que les autres arts, ne paroît point être née dans la Grece ; elle y avoit été apportée de l'Egypte & de la Phénicie; mais c'est chez les Grecs qu'elle atteignit à sa perfection, graces au jugement sclide & à la senfibilité del care de ces peuples. On voit encore en Egypte des ruines d'édifices qui, selon toutes les apparences, sont antérieures aux temps historiques. On y découvre néanmoins déja le gout grec, voyles articles CORINTHIEN, DORIQUE, même jusques dans les ornemens de détail. Il n'existe plus rien des bâtin ens Phénicions, Babyloniens ou Perlans, de la haute antiquité. Cependant comme le temple de Salomon tenoit fons doute de l'architecture Phénicienne, on peut encore affirmer de celle ci qu'elle reffem. bloit à l'architecture des Egyptiens.

C'est donc l'Orient & probablement l'Asie, en deçà de l'Euphrate, qui est le

pays natal de ce genre d'architecture, que la Grece a porté au plus haut degré de perfection. Il paroit que cet art, lorfqu'il passa chez les Grecs, étoit encore fort groffier; car il subfifte enore des ruines confidérables d'édifices grees, qui remontent à des temps bien antérieurs à celui du hon gout; telles font les ruines de Pestum fur le golfe de Salerne, & celler d'Agrigente en Sicile. Succesfivement cette architechure regut en Grece & en Italie diverses modifications; c'étoient autant de nuances différentes qu'on défigna dans la fuite fous le nom d'ordres. Les Etrufques & les Doriens s'écarterent le moins de l'ancienne fimplicité & du ftyle groffier. Les Ioniens y introduifirent un peu plus d'agrément, & une espece de mollesse. Mais lorsqu'enfuite la Grece devint le séjour des beaux arts , l'architecture fut plus ornée, il y entra même du luxe, comme on l'observe dans l'ordre corinthien. Enfin les Romains, venus plus tard, renchérirent encore sur les ornemens. Voyez l'article ORDRE , Architecture.

Ces cinq anciens ordres d'architecture servent encore de regle aujourd'hui, toutes les fois qu'il est question d'employer des colonnes & des pilaftres; & ils font fi bien choisis, qu'on ne sauroit guere s'écarter des formes & des proportions que les anciens leur ont données, sans risquer de gâter l'ouvrage. Il n'est plus à préfinmer qu'on puisse inventer un nouvel ordre qui differe réellement de ceuxlà, & qui foit bon. Les Romains ont déja épuifé, à ce qui me femble, tous les effais possibles à cet égard. Ils s'étoient proposé de faire de Rome la plus belle ville du monde, par la beauté de fes édifices. On lit avec plaifir ce que Strabon rapporte à ce sujet, au livre V. de sa Géographie. Cependant tons ces grands efforts des plus habiles architectes , ralfemblés de toutes les contrées de la Grece, n'aboutirent qu'à imaginer le feul ordre romain, qui n'est que le composé du corinthien & de l'ionique.

A l'extinction de la maison de César, l'architecture romaine commença à décliner. On s'éloigna insensiblement de la belle fimplicité des Grees; on prodigua les ornemens. Les édifices prirent le caractere des mœurs qui regnent dans toutes les cours despotiques. Une pampe éblouissante remplaça la véritable grandeur.

Il subsiste encore divers morceaux d'architecture de ces temps là; tels font les arcs de triomphe des empereurs Sévere. Marc-Aurele & Conftantin, & fur-tout les thermes de Dioclétien. A mesure que la majesté de l'empire se dégradoit , l'architechure dégénéroit de même. Les Romains la transporterent à Constantinople, où elle s'est sontenue pendant plufieurs fiecles dans un état de médiocrité. En Italie on négligea de plus en plus les belles proportions; elles s'y perdirent enfin totalement. Après la chute de l'empire d'occident, les Goths, les Lombards & ensuite les Sarrasins, avant affermi leurs conquêtes, entreprirent de vastes édifices , dans lesquels on ne vit plus que de foibles vestiges de l'ancien bon gout. On avoit perdu de vue presque toutes les regles du vrai beau; on s'efforça d'y substituer le peiné, le maniéré, le fingulier, & en quelque façon le monstrueux.

C'eft au milieu de ces temps où la barbarie regnoit, que la plupart des villes d'Allemagne & des temples en occident, furent conftruits : ils portent encore de nos jours l'empreinte d'un gout qui bravoit toutes les regles. Ces bâtimens étonnent par leur grandeur, par l'abus excessif des ornemens , & par l'oubli total des proportions. On y trouve néanmoins de loin en loin quelques traces de l'ancien gont. L'églife de faint Marc à Venise, bâtie dans les années depuis 977 jusqu'à 1071, contient encore des vestiges de la magnificence & des belles proportions; & l'églife de Santa-Matia-Formola dans la même ville, conftruite par l'architecte Paulo Barbetta, en 1350, est presqu'entiérement dans le

gout antique.

Divers édifices considérables du bas age, qui existent encore dans plusieurs villes d'Italie, semblent prouver affez clairement que le bon gout en architecture ne s'est jamais entiérement éteint. On posa en 1013, à Florence, les fondemens du temple de Saint-Amiat; cet édifice est d'un gout passable. La cathédrale de Pife fut commencée l'an 1016. L'architecte étoit un Grec de Dulichium ; les Itiliens le nomment Buschetto. Comme les l'ins faisoient en ce tems-là un grand commerce au levant, ils lirent transporter de Grece des colonnes de marbre tirées des monumens antiques, pour les employer à cet édifice. Ils appellerent auss de la Grece des peintres & des soulpteur. Vers ce temps-là, on commença auss à bitr à Rome, à Bologne & à Florence. La belle chapelle de marbre, dans l'égise de Sainte Marie Majeure à Rome, sut bâtie vers l'an 1216, par un certain Marchione qui étoit à la fois senlpteur & architecte.

L'undes plus grands architectes du basige, fut un Allemand nommé Maitre-Jacques: il s'établit à Florence, où il bâtit le grand couvent des Franciscains; son fils, que les Italiens nomment Arnolfo Lapo, conftruisit dans la même ville l'église de la Sainte-Croix, & donna les plans du magnisique temple de Santa-Maria de Fiori; il mourut l'an 1200.

Cependant ces perits restes du bon goût ne s'etendirent point encore au-dela de l'Italie. Dans tous ces vastes bâtimens qu'on élevoit alors aux Pays-Bas, monumens de l'opulence qui y regnoit, on ne voit qu'un travail infini lans gout. On en peut dire autant de la cathédrale de Strabourg, l'un des plus étonnans édifices qui aient jamais été entrepris; c'est un ouvrage du treizieme siecle, dont l'architecte se nommoit Erwin de Steinbach.

Mais au quinzieme fiecle l'architecture commença à renaître de ses ruines. Les villes dévastées par les troubles qui avoient agité l'Europe, se rétablirent, la tranquillité permit d'entreprendre de nombrenx batimens , & d'y mettre du gout. On confidera avec plus d'attention les monumens de l'antiquité; on en prit les dimensions. Un certain Ser Bruneleschi, qui vivoit au commencement de ce quinzieme fiecle, fut l'un des premiers qui prit la peine de parconrir dans Rome les anciennes ruines, l'échelle & le compas à la main. Dès-lors, l'attention pour ces beaux modeles alla toujours en sugmentant, julqu'à ce que, vers la fin du quinzieme fiecle . & au commencement du feizieme , Alberti , Serlio , Palladio, Michei-Ange, Vignote, & d'antes grands architectus s'occuperent, avec

un foin infatigable, à découvrir toutes les regles qu'avoient fuivies les anciens, pour donner à leurs édifices la beauté qui les diffugue : c'est ainsi que l'architecture renaquit.

Elle ne reparut pas néanmoins dans son ancienne pureté; on avoit compris dans les modeles qu'on confulta, les monumens postérieurs de Rome ancienne . & fur tout les thermes de Dioclétien. qui n'étoient pas exempts de défauts. Palladio & Michel-Ange, les deux plus grands architectes, mirent eux - meines au nombre des regles qu'ils adopterent, les défauts que la décadence du goût fous les empereurs, avoit infenfiblement introduits ; & l'autorité de ces deux grands hommes leur a donné un poids qui les fait encore respecter aujourd'hui. Cependant le bon gout se répandit successivement de l'Italie dans le reste de l'Europe. De la Russie jusqu'en Portugal, & de Stockholm à Rome, on voit aujourd'hui, quoique seulement de loin en loin, des édifices qui, à la vérité, ne lont pas lans défaut, mais qui, à les confidérer en gros, font confiruits avec gout. Mais ces ouvrages sont en trop petit nombre pour qu'on puisse affirmer que la bonne architecture foit généralement reque en Europe. Il n'y a encore que trop de villes confidérables, où l'on en apperçoit à peine quelque vestige. Il ne manque néanmoins aux architectes modernes, pour acquérir le bon gout des anciens, qu'à étudier avec une attention refléchie les plans & les desfins des monumens antiques de la Grece & de Rome. On en a des recueils affez complets, & qui font répandus dans tous les pays.

Nous allons terminer cet article par quelques réflexions sur la théorie de l'architecture.

L'usage anquel chaque bâtiment est destiné, donne presque toujours à l'architecte l'étendue de l'édifice & le nombre des pièces, pourvu qu'il ait le jugement assez sain pour distinguer ce qui dans chaque cas convient au temps, aux circonstances & aux personnes. C'est à lui ensuite à faire la distribution des pièces, & le plan de l'ensemble. C'est dans ce travail qu'il a besoin d'être dirigé

par certains principes, pour ne point se tromper dans son jugement sur le beau & l'agréable. Il lui faut en outre certains principes d'expérience, qui lui fassent connoitre le beau, dans tous les cas où les regles fondamentales ne le déterminent pas avec affez de précifion. De - là réfulte la théorie de l'architecture: il y a d'abord certaines regles dont l'observation eft indispensable dans toute espece d'édifice, & dans chacune de fes parties, fous peine de tomber dans des défauts qui choquent & qui révoltent; nous les nommerons des regles nécessaires. Il y en à d'antres qu'on peut négliger, sans qu'il en réfulte aucun défaut dans l'ouvrage, mais aussi il manquera totalement de beauté: nous nommerons ces derniers des regles accefoires.

La théorie doit déterminer avant toutes choses les regles de la premierre cipece : elles se réduisent à la juftesse, à la régularité, à la liaison, à l'ordre, à l'uniformité & à la proportion; car les attributs désignés par ces termes sont tellement essentiels aux bâtimens de toute cipece que le moindre désaut à cet égard choqueroit un œil at-

tentif. Mais un édifice où l'on aura évité tout ce qui pourroit choquer, peut encore n'étre point un bel édifice ; pour qu'il devienne tel, il ne fuffit pas que l'ail n'y apperçoive rien de choquant, il fant de plus que l'édifice puisse lui plaire. Cette condition suppose d'abord qu'on y ait obfervé une exacte réunion de la pluralité avec l'unité, l'oyez l'art. BEAU; c'est ce qu'on obtient par la variété des parties, le nombre & la justesse de leurs proportions. La théorie doit donc enfeigner l'art d'arranger l'ensemble d'un bâtiment, en combinant diverses pieces qui ayent entr'elles une jufte harmonie & de belles proportions. Les auteurs qui ont traité de l'architecture , n'ont pasété afficz attentifs à diffinguer ces deux efpeces de regles; & ce manque de précision a refferté l'architecture dans des bornes trop étroites.

La plupart des architectes parlent des proportions des colonnes, & des ornemens dans chaque ordre, de maniere à faire penfer que toutes les regles qu'on en donne sont d'une précision & d'une

nécessité absolues. Ils envisagent les écarts de ces regles comme des défauts effentiels, tandis que souvent ces écarts, ou ne produisent point de mauvais effets, ou même en produisent un bon. Ce feroit, au jugement d'un grand nombre d'architectes, une faute impardonnable, que d'employer dans l'ordre ionique ou dans le corinthien, les ornemens que l'architecture grecque donnoit à la frise d'une colonne dorique. Plufieurs pouffent le ferupule fi loin, qu'ils ne permettent pas qu'on s'écarte dans les moindres minuties des regles preferites. Vitruve, par exemple, veut que dans la frise dorique, la largeur du triglyphe foit égale aux deux tiers de fa hauteur, & que les métopes ayent ces deux dimensions égales. Malheur à l'architecte qui s'aviseroit de renverser ces proportions de Vitruve; eut-il raffemble dans son hâtiment tous les genres de beauté, ses confreres l'accuferoient d'avoir commis une faute irrémiffible.

C'est-là un préjugé qui rétrécit trop le goût; il n'y a de regle fixe & invariable, que celle dont la violation amene un défaut qui bleffe nécessairement la vue. & qui répugne à la maniere de penser & de fentir commune & naturelle à tous les hommes. Des regles de cette nature font inaltérables, il n'est point permis de s'en dispenser. Mais comme il n'y a point de raison nécessaire pourquoi dans un tel ordre, la frise doit avoir des triglyphes, & dans les autres ordres, d'autres ornemens; ou pourquoi l'on donne au chapiteau corinthien trois rangs de feuilles plutôt que deux, il ne faut pas non plus convertir ces beautés accidentelles en regles nécessaires. Il n'est pourtant que trop commun de pardonner plus facilement à l'architecte un fronton brifé, quoiqu'il choque la nature, qu'un triglyphe qui s'écarte des dimensions de Vitruve, bien qu'il n'en foit fouvent que plus beau.

Les regles nécessaires sont fondées sur la nature de nos conceptions. Les regles accidentelles ne sont que le résultat du coupd'œil & du sentiment, dont on ne sauroit assigner les limites précises. On sait par une longue expérience que les architectes Grecs avoient le coup-d'œil très-siu ; que leurs proportions plaisent, que leurs ornemens sont gracieux; mais personne ne
sauroit démontrer que ce soient les seuls
qu'on doive adopter. Nous savons que
plusieurs de ces ornemens sont purement
accidentels, & qu'on peut sonvent en
substituer de plus agréables. S'astreindre
si scrupuleusement aux regles des antiens, ce seroit décider qu'il ne peut y
avoir en femmes de belie signre, que celle qui ressembleroit en tout point à la Vénus de Médicis, ni de bel homme qui
n'ent toutes les proportions de l'Apollon
du Belvédere.

Nons confeillons done à ceux qui veulent écrire sur la théorie de l'architecture. de bien développer, avant toute chose, les regles nécessaires, & d'en prescrire rigourensement l'observation, pnisqu'il n'est permis de s'en écarter en aucun cas. Quant aux regles accidentelles, ils penvent les prendre des meilleurs modeles de l'antiquité, de Vitruve, & des architectes modernes les plus estimés. en avertiffant néanmoins que l'observation scrupuleuse de ces regles n'est point d'une nécessité absolue. On ne doit les confiderer que comme des limites àpeu-près exactes, qu'on ne fauroit exceder de beaucoup sans tomber dans des écarts dangereux. Il est très-bon que les architectes médiocres, qui manquent de gout & d'un coup-d'œil juste, s'aftreignent à suivre ponctuellement ces regles. Mais avec un gout plus fur, & un coup-d'mil plus fin, on peut fonvent s'en écarter fans inconvénient.

Un des meilleurs guides que l'on puisse suivre à l'égard de ces regles accidentelles, c'est Goldman; peu d'architectes ont traité de cet art avec autant de sagacité & de réflexion qu'il l'a fait.

L'application des regles générales, tant nécessaires qu'accidentelles, rouse for les trois objets principaux que nons allons indiquer; ro. sur l'ordonnance générale du bâtiment, c'est-à-dire, sa forme & sa figure; 2º. sur sa distribution intérieure; 3º. sur la décoration des parties. Ainsi la théorie complete de l'architecture embrasse les sept articles souvans: 1º. des recherches générales fur la perfection & la heauté des édifices; 2º. les regles de l'ordonnance; 3º.

les regles de la distribution, 4°. des réflexions & des regles sur la beauté des saçades; 5°. la description des divers ordres d'architecture, lavec les considérations qui y sont rélatives; 6°. des ornemens convenables aux petites parties; 7°. les décorations de l'intérieur. Nous passons sous silence ce qui concerne la méchanique de art. Cet article est tiré de la Théorie générale des beaux-arts de M. Suizer.

ARCHI-THRÉSORIER, f. m. Hift. mod. , ou grand thrésorier de l' Empire , dignité dont est revetu l'électeur Palatin. Cette dignité fut créée avec le huitieme électorat, en faveur du prince Palatin du Rhin: mais Fréderic V. ayant été dépoffede de fon électorat par l'empereur Ferdinand II, après la bataille de Prague, fa charge fut donnée à l'élect ur de Baviere: mais elle a été rendue à la maison Palatine , lorfqu'elle eft rentrée en posseision d'une partie de ses états par le traité de Westphalie. Au commencement de ce fiecle. l'empereur Joseph avant mis l'électeur de Baviere au ban de l'Empire . le priva de fon électorat & de fa charge de grand-maître d'hôtel, qu'il donna a l'électeur Palatin , revétit de celle de grand thréforier l'électeur d'Hanovre, qui fonde d'zillenrs fon droit à cette charge fur ce qu'il descend de Fréderic V. Mais la maifon de Baviere avant été rétablie dans fes états & dans les droits, le Palatin conteste à l'électeur d'Hanovre le titre de grand thrésorier, d'autant plus que celui-ci ne le tient qu'en vertu d'une disposition particuliere de l'empereur Joseph, qui n'est point confirmée par la décision du corps germanique. Quoi qu'il en foit de ces droits, une des principales fonctions de l'archi-thréforier de l'Empire, le jour du couronnement de l'Empire, est de mouter à cheval, & de repandre des pieces d'or & d'argent au peuple dans la place publique. Heifs, hift. de l'Empire. (G).

\* ARCHITIS, Myth., on adoroit Vénus au mont Liban lous ce nom; elle y étoit représentée dans l'affliction que lui cause la nouvelle de la blessure d'Adonis, la tête appuyée sur la main gauche, & couverte d'un voile, de dessous lequel on croyoit voir couler ses larmes.

ARCHITRAVE, f. f. Architechure,

W 3

du grec asxos, principal, & du latin trabs, une poutre; on le nomme aussi épistyle, du latin epiftylium, fait du grec ini, fur, & gulos, colonne. Sous ce nom on entend la principale poutre ou poitrail qui porte horizontalement fur des colonnes, & qui fait une des trois parties d'un entablement. V. ENTABLEMENT. Comme les anciens donnoient peu d'espace à leur entre-colonnement, leur architrave étoit d'une feule piece qu'ils nommoient fommier. Nos architectes modernes, qui ont mis en ulage les colonnes accouplées, ont donné plus d'espace à leurs grands entrecolonnemens, & ont fait leur architrave de plusieurs claveaux, tels qu'on le remarque aux grands & petits entre-colannemens du péristyle du Louvre, au Val-de-grace, aux Invalides, &c.

Les architraves sont ornées de moulures nommées plates-bandes, parce qu'elles ont peu de faillie les unes sur les autres. Ces plates - bandes doivent être en plus ou meins grande quantité, sebon que ces architraces appartiennent à des ordres rustique, solide, moyen ou délicat. Voyez

ORDRE.

Il est des architraves mutilées, c'estadire dont les moulures sont atrassées
ou retrauchées, pour recevoir une inscription, tel qu'on le remarque au
péristyle de la Sorbonne du coté de la
cour. Cette licence est viciense, les inferiptions pouvant - être mises dans la
frite, qui doit toujours être lisse. Voyez

FRISE.

Il est aussi des architraves qu'on nomme coupées, parce qu'elles sont interrompues dans l'espace de quelqu'entre-pilastre, voyèz PILASTRE, afin de lasser monterles croisées jusque dans la frise, tel qu'on peut le remarquer à la façade des Thuileries, dans les ailes qui sont décorées de pilastres d'ordre composite. Mais cette pratique est tout-à-fait contraire aux principes de la bonne architecture. En edoit être suivie par aucun architecte, malgré le nombre prodigieux d'exemples qu'on remarque de cette llicence dans la plupart de nos édifices. (P)

ARCHITRAVE, f. f. épisiyle; c'eft, en marine, une piece de bois mise sur des colonnes au lieu d'arcades, qui est la premiere & la principale, & qui

foutient les autres. Au-dessous de la plus basse frise de l'arcasse qui sert de base aux termes, il y a une architrave, qui dans un vaisseau de 134 piés de longueur de l'étrave à l'étambord, doit avoir deux piés de largeur & quatre pouces & demi d'épaisseur. Voyez aux sigures de Marine, Pl. P., sig. 1. l'architrave marquée G. G. (Z)

ARCHIVES , f. f. Hift. mod. , fe dit d'anciens titres ou chartes qui contiennent les droits, prétentions, privileges & prérogatives d'une maifon, d'une ville. d'un royaume: il fe dit auffi d'un lieu où l'on garde ces titres ou chartes. Ce mot vient du latin arca, ou du gree acxaiov, dont Soidas fe fert pour fignifier la même chofe : on trouve dans quelques auteurs Latins, archarium. On dit les archives d'un college, d'un monastere. Les mehives des Romains étoient conservées dans le temple de Saturne. & celles de France le font dans la chambre des comptes. Dans le Code on trouve qu'archimm publicum vel armarium, étoit le lieu ubi acha & Hbri exponebantur. Cod. de fid. inftrum. auth. ad bac XXX. qual. i. (H)

ARCHI. VIOLE DE LYRE, Luth. musig., instrument à cordes usité ci-devant en Italie, & qui étoit semblable, par sa structure & par son jeu, à la baffe de viole, excepté son manche qui étoit beaucoup plus large à caufe de la quantité des cordes : car quelques - uns en mettoient douze, & d'autres jufqu'à feize. Comme cet inftrument avoit beaucoup de cordes, l'on pouvoit prendre des accords complets. Il avoit deux cordes au grave qui déhordoient le manche, & qui par conféquent ne pouvoient donner chacune qu'un ton.

(F. D. C.)

\* ARCHI-VIOLE, f. f. Luth. & Musiq., espece de clavecin qui n'est presque d'aucun usage, auquel on a adapté un jeu de vielle, qu'on accorde avec le clavecin, & qu'on fait aller par le moyen d'une roue & d'une manivelle.

ARCHIVISTE, f m. garde des archi-

ves. Voyez ARCHIVES.

ARCHI-VOLEUR, f. m. Hift. anc., chef ou capitaine de filous. Si l'on en croit Diodore de Sicile, les voleurs égyp-

tiens observoient cette coutume: ils se faisient inserire par le ches de leur bande, en promettant de lui apporter sur le champ & avec la plus exacte sidélité ce qu'ils auroient dérobé, asin que quicoaque auroit perdu quelque chose put enécrire à ce capitaine, en lui marquant le lieu, l'heure & le jour auquel il avoit perdu ce qu'il cherchoit, qui lui étoit resitué, à condition d'abandonner au voleur, pour sa peine, la quatrieme partie de la chose qu'on redemandoit.

ARCHIVOLTE, f. m. du latin arcus colutus; arc contourné. Sous ce nom l'on entend le bandeau on chambranie, voyez CHAMBRANLE, qui regne autour d'une arcade de plein cintre, & qui vient fe terminer fur les impostes. Voyez IMPOS-TR. Les moulures de ces archivoltes imitent celles des architraves, & doivent être ornées à raison de la richeffe on de la fimplicité des ordres. On appelle arobivolte retourné, celui qui retourne horizontalement fur l'imposte. comme an château de Clagny, & à celui de Val proche Saint - Germain - en-Lave; mais cette maniere eft pefante . & ne doit convenir que dans une ordonnance d'architecture ruftique. On appelle archicolte ruftique, celui dont les monlures font fort simples . & font interrompues par des boffages unis ou vermiculés. V. BOSSAGE.

\* ARCHO (les) Géographie, trois petites iles de l'Archipel, au fud-fud-est de Pathmos, & au fud fud-ouest de Samos.

ARCHONTES, f. m. pl. Hift. unc., magistrats, préteurs ou gouverneurs de l'ancienne Athenes. Ce nom vient du gree αρχων, au pluriel αρχωντες, commandans ou princes. Ils étoient au nombre de neuf, dont le premier étoit l'archonte, qui donnoit son nom à l'année de fon administration ; le fecond se nommoit le roi; le troisieme, le polemarque ou généralissime, avec fix thefinothetes. Ces magistrats, élus par le scrutin des feves, étoient obligés de faire preuve devant leur tribu, comme ils étoient iffus , du coté paternel & maternel, de trois ascendans citoyens d'Athenes. Ils devoient prouver de même leur attachement au culte d'Apollon, protecteur de la patrie, & qu'ils avoient dans leur maifon un antel confacré à Jupiter; & par leur respect pour leurs parens, faire espérer qu'ils en auroient pour leur patrie. Il falloit auffi qu'ils cuffent rempli le temps du fervice que chaque citoven devoit à la république; ce qui donnoit des officiers bien préparés, puisqu'on n'étoit licencié qu'à 40 ans : leur fortune même, dont ils devoient instruire ceux qui étoient préposés à cette enquête. servoit de garant de leur fidélité. Après que les commissaires nommés pour cet examen, en avoient fait leur rapport. les archontes prétoient serment de maintenir les loix, & s'engageoient, en cas de contravention de leur part, à envoyer à Delphes une statue du poids de leur corps. Suivant une loi de Solon, fi l'archonte se trouvoit pris de vin , il étoit condamné à une forte amende. & même puni de mort. De tels officiers méritoient d'être respectés: auffi étoit-ce un crime d'état que de les insulter. L'information pour le second officier de ce tribunal, qui étoit nommé le roi, devoit porter qu'il avoit époufé une vierge, & fille d'un citoyen, parce que, dit Démofthenes. ces deux qualités étoient néceffaires pour rendre agréables aux dieux les facrifices que ce magistrat & son épouse étoient obligés d'offrir au nom de toute la république. L'examen de la vie privée des archontes étoit très-févere, & d'aufant plus nécessaire, qu'au fortir de leur exercice . & après avoir rendu compte de leur administration, ils entroient de droit dans l'Aréopage.

Ceci regarde principalement les archontes décennaux, car cette forte de magiftrature eut 'ses révolutions. D'abord dans Athenes les archontes succéderent aux rois, & furent perpétuels. Medon fut le premier, l'an du monde 2936, & eut douze successeurs de sa race, auxquels on fubilitua les archontes décennaux, qui ne durerent que 70 ans. & qui furent remplacés par des archontes annuels. Le premier de ces magistrats se nommoit proprement archonte; on y ajoutoit l'épithete d'éponyme, parce que dans l'année de son administration toutes les affaires importantes se passoient en son nom. Il avoit soin des choses sacrées, présidoit à une espece de chambre ecelésiastique où l'on décidoit de tous les demê-

lés des époux, des peres & des enfans, & les contestations formées sur les testamens, les legs, les dots, les fucceffions. Il étoit chargé particuliérement des mineurs, tuteurs, curateurs; en général, toutes les affaires civiles (toient portées en premiere instance à son tribunal. Le deuxieme archonte avoit le furnom de roi; le refte du cuite public & des cérémonies lui étoit confié. Sa fonction principale étoit de préfider à la célébration des fêtes, de terminer les querelles des prétres & des familles facrees. de punir les impictés & les prof mations des mysteres. On instruisoit encore devant lui quelques affaires criminelles & civiles, qu'il décidoit ou renvoyoit à d'autres cours. Le polémarque veilloit aulti à queiques pratiques de religion; mais son vrai département étoit le militaire, comme le porte son nom, dérive de modemos, guerre, & d'appelo commander. Il étoit tout puiffant en temps de guerre, & jonissoit pendant la paix de la meme jurisdiction fur l'étranger, que le premier archonte fur le citoyen d'Athenes. Les fix antres , qui portoient le nom commun de thefmothetes, qui vient de Birmos , loi , & de ribnus , établir, formoient un tribunal qui jugeoit des feductions, des calomnies, de toute fauffe accufation; les différends entre l'etranger & le citoyen, les faits de marchandifes & de commerce, étoient encore de fon reffort. Les thesmothetes avoient fur-tout l'ail à l'observation des loix. & le pouvoir de s'opposer à tout établiffement qui leur paroissoit contraire aux intérêts de la fociété, en faifant une barriere élevée entre les autres magistrats & le peuple. Tel étoit le diftrict de chaque archonte en particulier. Le corps feul avoit droit de vie & de mort. En recompense de leurs services ces inces étoient exempts des impôts qu'on levoit pour l'entretien des armées, & cette immunité leur étoit particuliere. La succesfion des archontes fut reguliere; & quelles que inrent les révolutions que l'état fouffrit par les factions ou par les ufurpateurs, on en revint toujours à cette forme de gonvernement, qui dura dans Athenes tant qu'il y eut un refte de liberte & de Vie.

Sous les empereurs romains plusieurs

autres villes grecques eurent pour premiers magistrats deux archontes, qui avoient les mêmes fonctions que les dummvirs dans les colonies & les villes municipales. Quelques auteurs du bas. empire donnent le nom d'archouter à divers officiers , foit laigues , foit eceleliaftiques ; quelque fois aux évêques ; & plus! fouvent aux Jeigneurs de la cour desempereurs de Conftantinople. Ainsi archonte des archontes & ou grand archonte, fignifie la premiere personne de l'état après l'empereur ; archonte des églifes , archonte de l'évangile , un archéveque, un évêque; arcbonte des murailles, le fur-intendant des fortifications, & ainli des autres. Poyez AREGRAGE. 3171 - 41

ARCHONTIQUES . 2di, Théol. , mot formé du gree dexai, an plurier dexaires, principantés on hiérarchies d'anges. On donna ce nom à une fecte d'hérétiques qui parorent far la fin du II ficele, parce qu'ils attribuoient la création du monde, non pas à Dieu, mais à diverses puissances ou principautés , c'eft-à-dire, à des fubftances intellectuelles subordonnées à Dien-, & qu'ils appelloient archontes. Ils rejetoient le baptème & les faints myfteres , dont ils faisoient auteur Sabahot , qui étoit, felon eux, une des principautés inférieures. A les entendre, la femme étoit l'ouvrage de fatan, & l'ame devoit reffusciter avec le corps. On les regarde comme une branche de la fecte des Valentiniens. Vovez VALENTINIENS & GNOSTIQUES. (G)

ARCHURE; f. f. Charp. , nom de plufienrs pieces de charpente ou de menuiferie, placées devant les meules d'un moutin.

ARCILACIS, Géogr., nom de deux anciennes villes d'Elpagne, l'une dans la Betique, & l'autre dans le territoire des Baftitans. Prolomée eft le feul qui en ait parlé. (C. A.).

ARCILIERES, f. f. terme de riviere, pieces de bois cintrées & tournances, fervant à la construction d'un bateau foncet.

ARCIROESSA, Géogr., nom d'une ancienne ville d'Afie, fur le Pont Euxin ou mer Noire. Etienne le géographe dit qu'elle étoit tributaire d'Héraclee: ou toupgonne que ce pourroit bien être aujourd'hui Efchifumuni, dans le pays d'Arballa. (C. A.)

ARCISSA ou ARSSISSA, Glogr. , grand las d'Afie dans l'Arménie majeure, au fud - eft du Pont - Euxin : on l'appelle aujourd'hui mer de Van ou d'Acramar. (C. A.)

\* ARCIS SUR-AUBE, Glogr., ville de France en Champagne, fur l'Aube.

Long. 21 , 45; lat. 48 , 30.

ARCITENENS, nom latin de la conftellation du Sagittaire. Voyez SAGIT-TAIRE. (0)

\* ARCK , lac d'Ecosse dans la province de Loquebar, près de celle de Murrai.

ARCKEL (terre d') contrée du Brabant-Espagnol, dont la ville de Liere ou Lire eft le lieu principal.

\* ARCLO ou ARECLO, ville d'Irlande dans la Lagénie à l'embouchure de la

riviere de Doro.

ARCO (l') f. m. terme de fonderie; ce font des parties de cuivre répandues dans les cendres d'une fonderie, & qu'on retire en criblant ces cendres , & en les faifant paffer fucceffivement par differens tamis. Voyez l'article CALA-MINE.

ARCO, ARCHET, Musique. Ces mots italiens con l'arco, marquent qu'après avoir pincé les cordes il faut reprendre l'archet à l'endroit où ils font écrits.

ARCO, Géogr., ville d'Italie dans le Trentin, proche la riviere Sarca, un peu au nord de l'extrémité septentrionale du lac de Garde. Long. 28, 25; lat.

ARCOB, Géogr., ancienne ville de la Palestine, dans une contrée du même nom : elle dépendoit de la tribu de Ma-

naffe. (A. C.

ARCOBRICA, Géogr., nom de deux anciennes villes d'Espagne, l'une dans la Lufitanie, que l'on prend aujourd'hui pour Arcos de Valden, & l'autre au pays des Celtibériens, que l'on croit être la meme qu'Arcos dans la vieille Castille : Prolomée en a fait mention. Il y a eu encore une ville de ce nom dans le royaume de Séville; c'est aujourd hui Arcos de la Frontera.

ARCOL, Géogr., ville de la Castille vieilte, fur la riviere de Xalon.

ARÇON, f. m. Manege, est une efpece d'are composé de deux pieces de bois qui soutiennent une felle de cheval,

& lui donnent fa forme. Il ya un arçon, de devant & un arçon de derriere.

Les parties de l'arçon sont le pommeau, qui est une petite poignée de cuivre él vée au - devant de la felle; le garrot, petite arcade un peu élevée au - deffus du garrot du cheval; les mammelles, qui font l'endroit où aboutit le garrot; & les pointes qui forment le bas de l'ar-On y ajoutoit autrefois des morceaux de liege, fur lefquels on chauffoit les battes. Voyez GARROT , MAMMEL-LES, POINTE, BATTE, &c.

Il y a des arçons mobiles pour les selles à tous chevaux, qui changent l'ou-verture de la felle. L'arçon de derrière porte, fur le troussequin. V. TROUSSE-QUIN... Les arçons sont nervés, c'est-àdire, couverts de nerfs battus & reduits en filaile, puis collés tout autour des arcons pour les rendre plus forts. On les bande ensuite avec des bandes de fer qui les tiennent en état. Au-dessous des argons on cloue les contre-fanglots, pour tenir les fangles en état. Voyez CONTRE-SANGLOT, SANGLOT, &c.

Les pistolets d'arçon sont ceux qu'on porte ordinairement à l'arçon de la selle. Perdre les arçons, vuider les arçons, fet-

me fur les arçons.

Arçons à corps, servoient autrefois aux gendarmes. Le trouffequin leur alloit jusqu'au milieu du corps. (V)

ARGON, outil de Chapelier, avec lequel ils divifent & féparent le poil ou la laine dont les chapeaux doivent être

fabriqués.

L'arçon ressemble par sa forme à un archet de violon ; il est long de fix à fept pieds; & il a une corde de boyau, bien bandée, qui étant tirée & agitée avec la main par le moven d'un petit morceau de bois qu'on nomme coche ou bobine. de huit à dix pouces de long, mais dont le milieu est fort enflé pour donner plus de prise, pour la tenir de la main droite quand on veut argonner, fait voler la matiere fur une claie.

Cet arçon est composé d'un baton cylindrique qu'on appelle perche , & qui a sept à huit piés de longueur; à l'un de les bouts est fixée à tenon & mortaile une petite planche de bois chantournée, qu'on appelle bec de corbin ; fur fon épaiffeur il y a une petite rainure, dans la-

quelle se loge la corde de boyan , qui après avoir paffé dans une fente pratiquée du coté de la petite planche , va s'entortiller & fe fixer à des chevilles de bois, qui font placées au coté de la perche diamétralement oppofé au bec de corbin ; à l'autre bout de la perche eft de même fixée à tenon & mortaile une planche de bois qu'on appelle panneau ; on évide cette planche dans son milieu pour la rendre plus légere; on laisse ses extrémités plus épaisses, & on la met dans le même plan que le bec de corbin. L'épaisseur qui est du coté de la perche, fait qu'elle s'y applique plus fortement ; celle qui est pratiquée de l'autre coté fert à recevoir le cuiret , qui eft un morceau de peau de caftor que l'on tend fur l'extrémité du bord du panneau; ce cuiret fert à couvrir la chanterelle , & à empêcher que la corde n'y touche immédiatement, au moyen des cordes qui font attachées à ses extrémités. Ces cordes font le tour de la perche, & font tendues par des petits taranx, qui les tordent ensemble deux à deux, de la même maniere que les menuifiers bandeut la lame d'une feie.

On attache ensuite , au moyen d'un nœud coulant, une corde à l'extrémité de la perche où est le panneau. qu'elle y est fichée , on la fait passer deffus le cuiret , & on la conduit dans la rainure du bec de corbin , d'où elle revient par la fente pratiquée à l'extrémité de la pêtite planche contournée infqu'aux chevilles où elle doit être

fixée & fuffismment tendue.

Pour éloigner le cuiret du panneau, laiffer un voide entre deux , & faire rendre à la corde un son proportionné à sa tenfion , on fe fert de la chanterelle qui est une petite piece de bois ou cheville d'une ligne ou environ d'épaisseur, & qu'on appelle ainfi, parce qu'elle donne à l'accord de l'arcon une espece de ton mufical, comme d'une trompette mari-Ce fon fait connoître à l'onvrier quand elle eft affez tendue pour arçon-

ner la matiere.

Sur le milieu de la perche de l'arçon , il y a une poignée , c'est-à-dire , courrole de cuir ou de toile, qui fert à entourer le dessus de la main gauche de l'arconneur. Cette courroie empêche que

le poids du panneau & du bec de corbin ne fasse tomber la corde à boyan sur la claie. & aide l'arconneur à soutenir l'arcon dans fa fituation horizontale.

Lorsqu'on veut arconner, on met fur deux treteaux une claie d'ofier, dont les doffiers font deux autres claies pofées à les extrémités, courbées en-dedans, & qui servent à arrêter les matieres qu'on argonne sur celle qui est posée horizontalement ; un coté de la claie est appliqué contre le mur, & celui qui eft visà-vis de l'ouvrier a deux pieces de peau qui ferment les angles que la claie & les doffiers laiffent entr'eux , qui retiennent les matieres qu'on arconne.

L'arconneur tient de sa gauche, & le bras tendu , la perche de l'arçon qui elt fuspendu horizontalement par une corde qui tient au plancher ; en forte que la corde à boyau de l'arcon est presque dans un même plan horizontal que la perche. De fa main droite il tire à fui la corde à hoyau, qui échappe en gliffant fur la rondeur du bouton, & va frapper, avec la force élastique que la tension lui donne, fur le poil ou la laine précédemment cardée ; ce qui divife l'étoffe & la fait passer par petites parties de la gauche à la droite de l'ouvrier ; cela s'appelle faire voguer. On répete cette opiration jusqu'à ce que le poil ou la laine foient fuffisamment arconnés, & pour cela on les raffemble fur la claie avec un clayon , qui eft un quarre d'ofier qui a deux poignées, & dont le coté a un pen plus d'un pié: on s'en fert pour ramaffer au milieu de la claie l'étoffe éparfe.

Les cardeurs , qui prennent auffi le nom de maitres arconneurs, se servent de l'arçon pour préparer les cotons & les laines qu'on emploie dans les robes de chambre, convertures & courte-pointes piquées. C'est auffi au moyen de cet instrument que les chapeliers forment les capades, qui font une certaine étendue de laine ou de poil qu'on a formée

par le moyen de l'arçon.

ARCONNEUR, f. m. est un ouvrier qui se sert de l'argon, ou qui, par son moyen, fait voler fur une claie la laine ou le poil, qui auparavant ont été bien cardés, pour être employés à la chapel-lerie. Voyez ARÇON.

ARCOS, Géogr., petite ville d'Esp2-

gne dans la vicille Castille, à deux lienes à l'eft de Médina-Celi : elle est au pied d'une montagne, fur le chemin de Siguenza à Saragosse. On la nommoit anpennement Arcobriga. Long. 15, 30; lat. 14, 15. (C. A.)

ARCOS DE LA FRONTERA, Géogr., petite ville forte d'Espagne dans l'Andaloufie, au pays d'Agaraffo : elle est fur na roc escarpé au pied duquel coule la riviere de Guadeletes, au nord-est de Cadix & au fud find-oueft de Séville. Les rois d'Espagne l'érigerent en duché, il va environ deux cents ans, en faveur de la maifon Ponce de Léon , lorsque celle-ci fit cession à la couronne de la ville & du port de Cadix. Arcos de la Frontera le nommoit austi anciennement Arcobriga. Long. 12, 10; lat. 36, 35. (C. A.)

ARCOS DEVALDEVEZ, Glogr., petite ville de Portugal, dans la province Centre Minho & Douro : elle a un di-Brict de quarante-cinq paroiffes, & elle est possédée, à titre de comté, par la maifon de Moronhan. C'est l'ancienne Arcobriga Lufitaniana de Ptolomée.

(C. A.

ARCS (les) Glogr. , petite ville de France en Provence, dans la viguerie de Dragnignan : elle eft fur la riviere d'Argent, à deux lieues sud-est de Draguignan . & à quatre à l'ouest de Fréjus. Long. 27, 41; lat. 43, 25. (C. A.)

ARCTIQUE, adj. c'eft, en astronomie, pne épithete qu'on a donnée au pole septentrional, ou au pole qui s'éleve sur notre horizon. Voyez NORD, SEPTEN-

IRION . POLE.

Le pole septentrional a été appellé pole erdique, du mot grec agare; , qui fignifie earfe ; d'où l'on a fait le terme archique , épithete qu'on a donné au pole feptentrional, parce que la derniere étoile fituée dans la queue de la petite ourle, en eft tres-voifine. Voyer OURSE.

Le cercle polaire arclique est un petit tercle de la fphere parallele à l'équateur, & éloigné du pole arclique de 23 30'. C'est de ce pole qu'il prend le nom d'arcti-

que. Voyez CERCLE, SPHERE.

Ce cercle & le cercle polaire antarélique, fon oppofé, font ce qu'on nomme les cercles polaires. On peut les concevoir décrits par le mouvement des poles de l'écliptique autour des poles de l'équateur ou du monde, Depuis le cercle jusqu'au pole arctique, est comprise la partie de la terre appellée zone froide Septentrionale. Les observations faites en 1736 & 1737, par l'académie des sciences, pour déterminer la figure de la terre. ont été faites fous le cercle polaire archique. Voyez POLE & POLATRE. (0)

ARCTOPHYLAX, terme d'astronomie, nom d'une constellation qu'on appelle autrement bootes ou bouvier. Arc. tophylax fignifie gardien de l'ours : il est dérivé des deux mots grees aperec, ourfe , Φυλάττω, je garde. La confiellation du bouvier est ainsi appellée , parce qu'elle se trouve proche de la grande & de la pe-

tite ourse. (0)

ARCTURUS, en grec aparagos, dérivé d'aguros, ourse & de sea , queue ; c'eft, en astronomie, une étoile fixe de la premiere grandeur, fituée dans la constellation du bouvier, très-voifine de la queue de l'ourfe. Voyez Bouvier, Voyez aufi OURSE & CONSTELLA-TION.

Cette étoile a été fort connue des anciens, comme on le voit par de vers de

Virgile:

Archurum, pluviafque Hyadas, geminofque Triones.

Il en est aussi parlé dans l'écriture en plufieurs endroits, comme on le voit par ces passages: Qui fecit areturum & oriona & hyadas, & interiora austri. Job, c. ix, v. 9, & c. xxxviij, v. 31. Nunquid conjungere valehis micantes stellas pleïadas, aut gyrum arcturi poteris dissipare? (0)

ARCTUS, aprios, fubft. m. Astronomie, c'est le nom que les Grecs ont donné à deux constellations de l'hémisphere septentrional, que les Latins ont appellées ursa major & minor, & que nous appellons la grande ourse & la petite ourfe. L'oyez OURSE, grande & petite.

(0)ARCUATION , f. f. terme dont quelques chirurgiens fe fervent pour exprimer la courbure des os, comme il arrive aux enfans qui se nouent, &c. Voyez RACHITIS.  $(\Upsilon)$ 

ARCUDIA , Geogr. anc. & med. .

ville d'Afrique dans la Barbarie, au royaume de Tripoli, vers la frontière de celui de Barca, sur le gosse de Sidra. Quelques uns croyent que c'est l'ancien evicus Philaderum ou Philanorum ara ; d'autres que c'est l'ancienne Automala.

. ARCUEIL, Géogr., joli village de l'Isle de France aux environs de Paris, au fud: il existoit dès le temps de l'empereur Julien, surnommé l'apostat: ce prince y sit construire le fameux aquéduc qui fut réparé sous le regne de Louis XIII, & au moyen duquel la bonne eau de Rongis parvient à Paris. (C. A.)

ARCULÆ AVES, Myth., nom que les Romains donnoient à certains oiseaux qui étoit de mauvais présuge, soit par leur vol, soit par leur manière de prendre la mangeaille. Ils empéchoient, disoit-on, qu'on ne format aucune entreprise; areulæ aves, quia arcebant ne quid fieret. (G)

ARCULUS, f. m. Mith., nom du dieu qui prefisioit aux coffres & cassettes, du nom latin arca, un coffre, & du diminutif arcula, cassette. Quelques-uns dérivent ce nom d'arx, citadelle, forteresse, & font d'arculus le dieu tutélaire des citadelles. (G)

ARCY. Voyez GROTTE.

\* ARDACH, Géogr., ville épiscopale d'Irlande, au comté de Longfort. Long. 9, 48; lat. 55, 37.

9, 48; lat. 55, 37.
\* ARDALIDES, furnom des muses, pris d'Ardalus fils de Vulcain, qui hono-

roit fort ces deeffes.

ARDANAT, Géogr., ville des Indes orientales aux environs de l'isle Diu, en terre ferme, au-delà de l'Indus: elle piffe pour être grande, riche & affez peuplée. Les Juifs & les Maures y font le principal commerce: les loix du pays où elle eft fituée n'ont d'autre manière de faire mourir les malfaiteurs que par le poilon nommé argenta.

\* ARDASTAN ou ARDISTAN, ville de la province appellée Gebal, ou Ira-

que Persique.

ARDAVALIS ou HARDAVALIS, Mufque infirum. des Hébreux. Bartoloccius, dans sa grande bibliotheque rabbinique, tome-11, parle de cet instrument de mulique d'après plusieurs rabbins, qui ditent qu'on ne le trouvoit point dans

le sanctuaire; cet auteur veut que l'ardavalis soit une orgue hydraulique, & que ce nom même soit le mot grec bydraulis cortompu, ce qui paroît assez probable. (F. D. C.)

ARDAXANE, Glozr., c'étoit, selon Polybe, une riviere d'Il yrie dans le voisinage de la ville de Lissus, aujourd'hui Alesso: c'est vraisemblablement la même qui passe près des murs de cette ville, au midi, & qui va se jeter dans le golfe du Drin. (C.A.)

ARDBRY, Géogr., petit port d'Afrique sur la Méditerranée, au royaume de Barca: il est situé près des ruines d'une petite ville anciennement nommée Bruorum Littus.

\* ARDEBIL, Géogr., ville d'Asie dans la Perse, dans l'Adirbeizan. Longit. 65;

lat. 37 . 55,

\* ARDÉE, Géogr. anc. & Mythol., ville capitale des Rutules. Les soldats d'Enée y ayant mis le feu, on publia, dit Ovide, qu'elle avoit été changée en héron, oiseau que les Latins nommoient ardea; c'est tout le fondement de cette métamorphose. Peut-être Ardée avoit elle été ainsi nommée du grand nombre de hérons qu'on trouve dans cette contrée.

\* ARDEMEANACH, contrée d'Ecosfe, dans la province de Rois; elle est pleine de hautes montagnes toujours cou-

vertes de neige.

\* ARDENBOURG, ville des Pays-Bas, dans la Flandre Hollandoise. Long.

31; lat. 51, 16.

\*ARDÉNNE, f. f. Géogr., grande forêt fur la Meule, qui s'étend fort loin de l'occident à l'orient, & qui passe entre Charlemont au nord, & Rocroi au

ARDENS, adj. pl. Hist. mod., est le nom qu'on a donné à une espece de maladie pestilentielle, qui sit autresois beaucoup de ravage à Paris, & dans le royaume de France; & c'est de-là qu'est venu le nom de sainte Genevieve des ardens, parce que cette maladie sut, diton, guérie par l'intercession de cette sainte.

Il y avoit à Paris, proche l'église métropolitaine, une petite paroisse sous le titre de fainte Genevieve des ardens, érisée en mémoire de ce miracle, & qu'on vient ie détruire pour agrandir l'hopital des enfans-trouvés. (G)

ARDENT. Foyez MIROIR.

ALDENT fe dit quelquefois d'un métiore ignee, qui restemble à une lampe allumée. Voyez MÉTÉORE. Voyez auffi FEU-FOLET. (0)

ARDENT fe dit auffi, en Médecine, & de l'habitude du corps dans certaines asladies, & de la maladie même.

Fievre ardente , c'eft une fi vre violente & brulante , que l'on appelle autrement causis. Voyez FIEVRE. (N)

ARDENT fe dit , en Marine , d'un vaifsen qui se comporte à la mer de façon qu'il approche aisément au plus près du Vent. (Z)

ARDENT, Manege, poil ardent, eft celui qui tire fur la couleur de feu. On dit, ce cheval est poil ardent. (V)

ARDENT , adj. accensus , part. d'accendo, terme de Blafen, fe dit d'un charbon qui paroît allumé : ce mot vient du vicux verbe ardre, brûler.

Sandras du Meiz à Rheims, d'argent à trois charbons de sable, ardens de gueu-

Carbonnieres de la Burthe en Auvergne; d'argent à quatre cotices d'asur, acotées de quatorze charbons de fable, ardens de gueules, un en chef, un en pointe, les douze autres quatre à quatre, en trois

rungs. (G. D. L. T.)

ARDER ou ARDRA, petit revaume d'Afrique dans la Guinée proprement dite, an nord du golfe de Saint Thomas : Ardre ou Affen en est la capitale. On lit dans le Dictionnaire géographique de M. de Volgien , que le peuple y est fort débauche; qu'une femme y passe pour adultere fi elle accouche de deux jumeaux; qu'il n'y a ni temple ni affemblées publiques de religion , & que l'on n'y crest ni résurrection ni autre vie apres celle . ci.

'ARDES, espece de péninsule sur le lac Coin en Irlande, dans l'Ultonie & le

comté de Downe.

ARDES , Géogr. , ville de France dans la baile Auvergne; chef-lieu du duché de Mercœur. Long. 20, 40; lut.

ARDESCHE, riviere de France dans le Vivares : elle vient de Mirebet, paffe à Aubenas; regoit d'autres rivieres, & se jette dans le Rhone à une lieue au-desfus du Pont-Saint-Efprit.

ARDESTON , Géogr. , ville d'Afie dans la Perfe : elle est connue par les bonnes toiles qui s'y fabriquent. (C. A.) ARDEUR d'urine , voyez DYSURIE.

ARDEUR , f. f. , Manege , cheval d'ardeur ou qui a de l'ardeur ; c'eft un cheval toujours inquiet fous le cavalier. & dont l'envie d'avancer augmente à mefure qu'il eft retenu : c'eft un defaut bien

fatiguant. (V)

ARDEY ou ARDEE , Glogr. , petite ville d'Irlande dans la province de Leinfter, au comté de Louth : elle est fur la riviere de More, au fud-est de Kilmore. & au nord de Kelles. Long. 10, 40; lat. 54 , 10. (C. A.)

\* ARDFEARD ou ARTFEART, ville d'Irlande au comté de Kerry, près de la mer, à l'occident. Long. 7, 53; lat.

52 , 14.

ARDIENS, Géogr., peuple d'Illyrie, l'un de ceux que les Romains forcerent d'abandonner les bords de la mer , & d'aller chercher d'autres terres à défricher , parce qu'ils étoient indociles & turbulens. Il y a eu encore un peuple de ce nom dans les Gaules, qui habitoit un valion le long du Rhône; Polybe en a fait mention. (C. A.)

ARDIERE, Géogr., riviere de France qui prend sa source dans le Beaujolois, & qui après avoir traversé une partie de cette province de l'ouest à l'est , & avoir paffe à Beaujen, va fe jeter dans la Saô-

ne. (C. A.)

ARDILA, riviere d'Espagne qui a sa fource dans l'Andalousie, & fe joint à l'Anas ou Guadiana au deffus d'Olivança.

ARDMILLON, Géogr., petite ville d'Ecosse dans le comté de Carrick : elle est à l'embouchure d'une petite riviere, dans le golfe de Cluyd, au fud - ouest d'Ayr, & à l'ouest de Bangery. Long.

12, 20; lat. 55, 50. (C. A.)

ARDMORE, Géogr., port d'Irlande, fur la côte méridionale, au comté de Waterford, entre la baie d'Youghal au sud-ouest, & celle de Dungarvan au nord-est; il y a encore une petite ville de ce nom dans le même royaume, au comté de Tirconel fur la riviere de Dunnagal. (C. A.)

\* ARDOINNA ou ARDUINNA , My-

tbol., nom que les Gaulois & les Sabins donnoient à Diane protectrice des chasseurs. Ils la représentoient armée d'une espece de cuirasse, un arc débandé à noi

la main, avec un cluen à fon coté.

ARDOISE, f. f. Hift. nat. Minéral., lapis fifilis, ardefia, ardofia; espece de schifte, matiere de la nature de l'argille, de couleur bleue ou grife, ou même rousse, qui se divise en lames minces. plates, unies, qu'on emploie pour couvrir les maifons. Cette espece de couverture n'étoit pas connue des anciens : le nom d'ardoise est nouveau, mais cette matiere a servi, dans les temps pailés, de moilon pour la construction des murs. On en fait encore aujourd'hui le même ufage dans les pays où il s'en trouve des carrieres. On dit que la plupart des murs d'Angers font bâtis de blocs d'ardoife, dont la couleur rend cette ville d'un trifte aspect. L'ardoise est tendre au sortir de la terre; mais exposée à l'air, elle acquiert affez de dureté pour soutenir le poids d'un batiment : c'est par cette raifon apparemment qu'on lui a donné le nom de pierre. Cependant ce qu'une terre plus dure qu'une autre; c'est un schiste, une argille, comme nous l'avons dit, mais qui se trouve à une grande profondeur dans la terre. A mefure qu'on creuse davantage, en trouve cette terre plus dure & plus feche; elle est disposée par bancs, dans lesquels il y a des fentes qui se trouvent si près les unes des antres, que les lames qu'elles forment ont très-peu d'épaisseur. C'est par ces fentes qu'on les divife, lorsqu'on les prépare à servir de couverture aux bâtimens.

Nos plus fameuses carrieres d'ardoise sont aux environs d'Angers: aussi est-ce dans la province d'Anjou que se fait le plus grand commerce d'ardoise pour ce royaume & pour les pays étrangers. La plus belle vient de Trélaze & des Ayraux, parosises distantes d'une lieue de la ville d'Angers; mais on trouve de l'ardoise de différentes qualités en d'autres sienx de l'Anjou. Il y en a dans les parosises de l'Hôtellerie, de Flée, de la Jaille, de Margné près d'Aon, & dans l'élection de Château - Gontier. Celle de Mezieres est plus tendre que les autres. On a trouvé à quelques lieues de Char-

leville, de l'ardoise auffi bonne & auffi belle que celle d'Anjou, quoiqu'elle ne foit pas d'une couleur auffi bleue ou auffi noire. Il y en a plusieurs carrieres à Murat & à Prunet en Auvergne. On en voit auprès de la petite ville de Fumai en Flandre, for la Meufe, au-dessus de Givet. On en tire de la côte de Genes qui est très-dure. Il y a en Angleterre de l'urdoise bleue & de l'ardoise grise. Celle-ci est connue sous le nom de pierre de Horsbam, du nom d'une ville de la contrée de Suffex, où elle eft très - commune. Pour des tables & des carreaux, on donne la préférence aux ardoifes les plus dures. On a remarqué fur des morceaux de pierre d'ardoise, mais plus fréquemment fur le schifte, des réprésentations de poif-

ARD

fons & de plantes. V. SCHISTE. Après cet historique de l'ardoife, nous allons pasier à une considération plus voifine de les carrieres & de la fabrication, C'est avec de grands risques qu'on entreprend d'ouvrir & de travailler une carriere d'ardoife. On n'a point de sureté que la roche découverte dédommagera dans la fuite des fraix confidéraules. Il ne faut pas trop compter fur le jugement que les ouvriers ne manquent jamais d'en porter à la premiere inspection de la cosse. On entend par coffe, la premiere surface que présente le rocher immédiatement au-deffous de la terre. La cosse peut promettre une bonne ardoise, & le fond de la carriere n'offrir que des feuilletis & des chats : deux défauts qui rendent l'ardoife mauvaife. On travaille donc long-temps en aveugles : fi la carriere se trouve bon-

ne, on fait sa fortune; sinon l'on est ruiné. Voyez MINES.

Les ardoifes peuvent être confidérées felon leurs échantillons. La grande quarrée forte fait le premier échantillon; on dit que le millier couvre environ cinq toifes d'ouvrage: la grande quarrée fine fournit par millier cinq toifes & demie, & fait le fecond échantillon: la petite fine environ trois toifes par millier, & est du troisieme échantillon: la quatrieme, qu'on appelle quartelette, fait le quatrieme échantillon, & donne deux toifes & demie de couverture.

ARDOISES; elles servent aux passementiers pour les liantes lisses, au lieu de platines. Voyez PLATINE. ARDONA. Géogr., ville autrefois, maintenant village de la Capitanate, pro-

vince du royaume de Naples.

\* ARDRA, ANDRA, eu ORDRA, Géogr., ville d'Afrique dans la Guinée. Il y a aussi un royaume de ce nome a Guinée, entre la riviere de Volta & le lac de Deranto. Ardra en est la capitale.

ARDRES, Géogr., ville de France dans la baste Picardie, au milieu des marais. Long. 19, 30; lut. 50, 35.

rais. Long. 19, 30; lut. 50, 35.
ARDSCHIR I, roi de Perfe. Voyez
Bahaman.

AEDSCHIR II , furnommé Babegan , Hift. de Perfe, fot le premier roi de la quatrieme dynastie de Perfe. , Lorfque le roi s'applique à rendre la justice, le peuple se passionne à lui rendre obéisfance : le plus méchant de tous les princes est celui qui se rend redoutable aux gens de bien & acceffible aux méchans. L'autorité royale ne se maintient que par les troupes, par l'argent : l'argent ne vient que par la culture des terres, qui languit fi le sonverain néglige la justice & la police." Telles furent les principales maximes de ce prince , l'un des plus grands rois dont la Perfe s'honore : il feroit bien difficile de rien ajouter à l'idée que présentent ces nobies & véritables principes. L'histoire varie for fon origine : les uns le font his de Sassan, homme privé, & même d'une condition très - obscure. Suivant cette opinion , Saffan fut berger d'un nommé Babek, qui pour récompenser les soins, lui donna sa fille en mariage. Sassan glorieux de cette alliance, & pour en perpétuer le fouvenir , donna à Ardfebir fon fils le furnom Babegan; mais cette origine que l'on trouve dans le Lebtarik , eft presque totalement abandonnée. Nous suivrons dans cet artiele le récit de Knondemir ; il assure l'avoir tiré du Tarik Kondek & du Bina Kiti, qui font fans contredit les deux histoires les plus justement accréditées. Spirant cet écrivain , Sassan frere de Bahaman , roi de Perse , ne pouvant s'accommoder du second rang, se bannit volontairement de la Perse, & alla dévorer loin de sa patrie des chagrins que le trone feul pouvoit diffiper. Un de ses enfans, jaloux de voir la Perse, d'où on lui avoit appris qu'il tiroit son

origine , y fit un voyage , & entra au fervice de Babek , gouverneur de la province, qui charmé du naturel aimable de ce jeune homme, lui donna sa propre fille en mariage. Ce fut de cette union que fortit Ardfcbir prit le surnom de Babegan en mémoire de Babek son beau - pere & son bienfaiteur. Ardfibir fut élevé avec les foins les plus tendres; & fa vive reconnoifiance , jointe au souvenir de son origine , le perfectionna dans tous les exercices dignes d'un prince. Ses talens jeterent tant d'éclat, que dans toute la Perse on ne parloit que du jeune Ardschir. Ardavan qui regnoit alors, curieux de le voir , le fit venir à fa cour, & le retint dans son palais, où il lui témoigna autant d'amitié qu'à ses propres enfans. Bientôt ces mêmes talens qui venoient de captiver son admiration, changerent fon amitié en ialoufie : humilié de la différence que la nature avoit mile entre fes fils & Babegan , il l'éloigna de la cour ; mais trop juste pour vouleir qu'un homme de son mérite languit dans une obscurité honteuse, il lui donna le commandement des troupes d'une province. Ardschir condamné à cette espece d'exil, s'en dédommagea en se perfectionnant dans les exercices qui avoient fait admirer son enfance. Il ne reparut à la cour que pour demander le gonvernement qu'avoit possédé Babek, dont on venoit de lui apprendre la mort. Ardavan ne put lui accorder fa demande, parce qu'il avoit disposé du gouvernement en faveur de son fils aine; mais il mit tant de donceur dans son refus, qu'il ne resta dans le cœur d'Ardschir que la douleur d'avoir perdu son beau-pere. Cependant Ardavan ayant vu dans un fonge plufieurs objets affrayans, confulta les mages, qui peu jaloux de fon repos , lui répondirent que son longe préfageoit fa ruine, & qu'un étranger monteroit fur fon trône. Ardavan plus troublé par cette interprétation, qu'il ne l'avoit été pendant son songe , tourna ses regards fur Ardfebir , & crut appercevoir en lui le destructeur de sa race & le sien propre ; il le regarda dès-lors comme une victime qu'il devoit facrifier à fa sureté; mais une fille du ferrail , instruite des

inquiétudes du prince, avertit Ardschir qu'il en étoit l'objet ; & s'offrant à partager sa destinée, elle l'engagea à s'éloigner de la Perse déja si funcste à sa famille. Ardfebir profita de cet avis : mais an lieu de fuivre l'exemple de Saffan . il se rendit dans la province de Fars, dont Babek avoit en le gouvernement. fils ainé d'Ardavan voulut s'affurer de fa personne; mais le nom d'Ardschir étoit fi ouissant dans la province, que tous les habitans s'offrirent à se dévouer pour Il accepta leurs offres, & fon fervice. marcha auffi tôt contre le jeune Ardavan qui périt après plusieurs combats. Tous les Molouk - Thavais subirent le même fort d'Ardavan, ou suivirent la fortune du vainqueur. Le roi, affligé de ces triftes nouvelles, s'avança aufli-tót dans la province de Fars, résolu de périr ou de venger la mort de son fils. Une bataille, qu'il perdit près d'Hefthekar, jultifia la prédiction des mages. Ardschir , pour prix de sa victoire, qui fut scellée du tang d'Ardavan, monta fur le trône qu'avoient occupé ses ancêtres . & prit auffi-tot le titre de Schainskab qui fignifie empereur ou monarque. Les Perfes, naturellement jaloux d'une vaste domination, n'eurent point à gémir de l'avoir pour maître. Leurs voifins ne pu rent relifter à un prince qui fans états venoit de conquérir le royaume le plus florissant de toute l'Asie. La Mésopotamie & l'Affyrie furent les principaux monumens de fes victoires; mais c'eft moins par l'éclat de ses triomphes que l'histoire de ce prince nous intéresse. que par le foin qu'il prit de rendre ses peuples heureux. La vraie gloire des souverains ne consiste pas à couvrir la terre de débris, ni à faire des esclaves. Les lauriers d'un conquérant sont bientôt desféchés, s'il ne les arrose que du fang & des sueurs des vaincus. Ardschir, dans les défordres même des guerres, bâtit plus de villes qu'il ne détruifit de villages, & tous fes sujets eurent autant de droits fur fon cœur , que s'ils euffent été ses enfans. Persuadé qu'un prince qui le néglige, est indigne de l'etre, il eut toujours les yeux attachés fur lui-Chaque jour il méditoit sur les devoirs des rois ; dans la crainte d'y manquer, ce prince bienfaisant nomma

un officier qui tous les matins devoit l'interroger fur les actions du jour précédent; il connoissoit la nature indulgente pour foi - même, & il ne se permettoit pas d'être son propre juge : il donna peu de temps au sommeil . & moins encore an plaifir. Toutes les heures du jour furent confacrées à la gloire ou à la tranquillité des Perfes ; il avoit des instans pour agir, d'autres pour réfléchir, & comme il n'avoit à rougir ni de ses actions ni de ses pensées, il en composa un mémorial qui servit de regle à ses successeurs. Ardfebir fit encore plufieurs ouvrages, & tous avoient pour objets la pureté des mœurs ou la perfection du gouvernement. Le fameux Nouskervan ne dut peut-être sa célébrité qu'au foin de confulter ces précieux ouvrages qu'il fit publier. Entre les fages institutions de ce monarque, on remarque l'attention qu'il eut de distribuer le peuple en plusieurs classes, qui toutes eurent leurs censeurs particuliers. Les artifans furent distingués des soldats; les simples citovens des nobles. & chaque docteur avoit foin de parler un langage convenable à l'esprit de la classe commife à ses spins. Rien n'étoit plus sage : il faut bien plus de ressorts pour émouvoir le cour fourbe & delie du courtifan, que pour toucher une populace fimple & groffiere.

Le spectacle attendriffant d'un peuple fortuné fut la plus douce récompense pour le cœur de ce prince ami de l'humanité. La Perse & les provinces nouvellement foumises le louvient. le bénissoient à l'envi. Les vœux de ce peuple n'étoient cependant pas fatisfaits. Ardfebir étoit fans héritiers : le ciel long temps fourd à leurs prieres , lui en accorda un. prince le plus doux, le plus digne d'être heureux, manqua de frapper l'objet de tant de vœux dans le fein d'une époule ingrate, & de paffer le reste de ses jours dans le chagrin le plus amer. Ardschir rejetant cette maxime barbare, qui prefcrit aux usurpateurs d'éteindre la race des rois légitimes, avoit époufé la file d'Ardavan : cette princeffe pen reconnoissante ne goutoit aucun plaisir fur un trone d'où fon fang étoit proferit. Sans cesse agitée du desir de voir le Ardavans dans l'appareil de leur premiere

grandeur,

273.

eindebr. elle congut le criminel proset'l'empoisonner fon maris & de donner la couronne au frere dir feu roi; elle alloit confommer ce crime, lorfque lemonaque, averti par fes officiers du coup dont il étoit menace, la remit en leurs mains. L'airet de mort fut pronescé contre cette époule coupable : elle avoit. julqu'alors .. celé, la groffelle; & elle pe la déclara qu'à l'inftant où le miniftre auquel on avoit confié de foin de. le destinée, alloit la frappetit ce miniftre, respectant en elle l'heritier du trone, leiprocuta une retraite fure : elle y donm le jour à Schabour, autrement Sapors ce fut ce Sapor qui vengea fur Valégien les anciennes injures que les Perles avoient reques des Romains. Ardschir charmé de contempler son digne. heritier, recompensa avec magnificence le lage ministre qui le lui avoit conservé. L'histoire varie fur la durée du regne de ce prince. Le Lebtarik la fait de quarente aus; mais Knondemir que nous, avons fuivi, ne compte que quatorze ans depuis fa victoire fur Ardavan jufqu'à sa mort. La Dynastie à laquelle il doppa naiffance, fut nommée Saffanide, de nom de Sallan, l'un de fes ayeux; ce qui prouve que la tige des Saffan n'était pas obscure comme quelques hiftoriens l'ont prétendu & qu'elle étoit au moins auffi illuftre que celle des! Babek, L'histoire conserve une anecdote fur Ardschir que le lecteur leroit fache de ne pas trouver ici; elle fert à montrer que ce prince, qui donnoit à fon esprit tous les alimens possibles, étoit avare de ceux qu'il donnoit à son corps : voulant le restraindre à ses seuls besoins. il demanda à son médecin combien il devoit prendre de nourriture pour entretenir sa vigueur; cent gros ou dragmes arabiques (ce poids répond à notre livre ) vous suffisent, répondit le medecin. Si vous vous en contentez, cette quantité vous portera; mais si elle excede, c'est vous qui serez obligé de la porter.

ARDSCHIR III. Ce prince étoit fils de Schirouik que nous prononçous Siroès; il ne fit que paroitre fur le trope. Schéheriat, son général, s'étant revolté, le vainquit près la ville de Madain, & le fit Tome III. Part. I.

gne. La victoire du rebelle étoit aifée. La Perle étoit fans généraux, & le prince entroit à peine dans sa huitieme année. Bhd ABatrik compte un quatrieme Ard-Schir; mais les historiens les plus exacts ne font mention que des trois dont on a. parlé. Le mot Ardschir répond à celui d'Affuerus & d'Artaxerxes; & l'on pretend qu'il fignifie farine & lait. D'Herb. Bib. Orient. (M.Y.)
\* ARDSTIN ou STINCHARD, Geog.,

petite riviere d'Ecoffe qui le décharge dans le golfe de Cluyd, vis-à-vis de la pointe de la presqu'île de Cantyr.

- ARDUENNENSIS ( Splun & Pagus), Geogr. du moyen age. La forêt, le pays des Ardennes tire fon nom de la célebre forêt des Ardennes, Arduenna, Ardenna, Ardoevensis silva. César dit qu'elle s'étendoit julqu'aux confins du' Rhémois; il ajoute même qu'elle comprenoit le pays de Treves, & s'étendoit jufqu'aupres des Nerviens, & qu'elle renfermoit non - feulement le pays entre le Rhin & la Meule, mais encore celui qui se tronvoit entre la Meufe & l'Escaut julqu'à l'Océan. Strabon ne la borne qu'à l'Océan & au pays d'Artois. On voit encore aujourd huientre Douzy-les-Pres, Sedan, Donchery. & Rheims une grande forêt, qui conserve le nom de bois des Ardennes ; & fur le chemin de Sainte-Menchould. à Verdun, on trouve une partie de ce même bois, qui se nomme la forêt d'Ardenne.

Sigebert , roi d'Austrasie , appelle Charles - le - chauve , dans fes capitulaires, la met au nombre des forêts royales. On voit dans nos annales que les empereurs Charlemagne & Louis-ledébonnaire alloient chaque tonée en automne chaffer dans la foret d'Ardenne ou des Voges. L'inscription suivante prouve le culte rendu à Diane, déeffe des chaffeurs, dans le pays des Ardennes:

M

Q. CORSIUS. Q. FILIUS CL. ANLIANUS SACERDOS DIANÆ ARDUINNÆ FECIT SIBI ET HÆREDIBUS SUIS IN FR. P. XII. IN AGRO P. XV. IIII. ID. OCTOB. IMPER, CÆS. FL. DOMITIANO VIII ET'C. VALERIO MESSALINO COS.

Broverius, qui cite cette infeription, nous apprend que dans le même canton, à Epternac, on trouve les restes d'un ancien temple de Diane, avec cette infeription:

DEÆ DIANÆ
'Q. POSTHUMUS POTENS
'V. S.

c'est-à-dire, voitum folvit; d'où Diane a reçu le surnom de Ardoina, comme le prouve une inscription rapportée par Gruter, c. 49:

V. DIIS SACRA ARDOINÆ, CAMULO, JOVI, MERCURIO, HERCULI.

Voyez Greg. Tur. à D. Ruinart, in-fol.

page 1395.

Indiciomare affembla les états de la Gaule contre Célar à Amberlove, dans la forêt d'Ardenne, où Vereingentorix fut proferit par les Trévirois, Pan de Rome 700. Voyez Hist. du Luxemb. in 4°. 1741,

P. 44.

Il est fait mention du comté des Ardennes dans le partage fait entre les enfans de Louis-le-débonnaire. Ce comté est placé entre Atbania & la Frise, au-deçà du Rhin, qui s'étendoit jusqu'à l'Escaut. Les annales de St. Bertin, à l'ang39, mettent ce comté entre le Moselgow ou duché de Lorraine, & le comté de Condroz.

Sigebert, roi d'Austrasie, y fonda deux monasteres, celui de Malmedi, Malmundarium in parochia Agrippinensi, & celui de Stavelo, Stabulaus in diecessi Tra-

jectenfi.

Mais aujourd'hui, par les soins des aneiens moines & des habitans qui ont défriché le pays, les deux monasteres se

trouvent hors de la forêt.

Dans les gestes des évêques d'Auxerre, il est parlé de Bastagne, Bastonia villa sita in saltu Azduenne. Eginhart dit que Grippon sut ensermé par ordre de son frere Carloman dans la citadelle de Neuschatel, Novo Castello quod juxta Arduennam situm est.

La célebre abbaye de Prum, fondée par Pepin, ou fut relégué & tondu Pepin, fils ainé de Charlemagne, pour s'être révolté contre fon pere, étoit dans les Ardennes, à douze lieues & du diocele de Treves. L'empereur Lothaire, fils ainé de Louis-le-débonnaire, après avoir vécu en tyran, y mourut fous l'habit de réligieux: fon tombeau se voit au milieu du chœur. L'abbé a le titre de prince du Saint-Empire.

La belle abbaye de S. Hubert, au comté de Chiney, qui a seize villages dans sa dépendance, sut sondée au huitieme siecle dans les Ardennes, à quatre lieues de Rochesort & quatorze de Liege. Elle portoit autrefois le nom d'Andaium ou Audagium. Voyez not. Gall. Valois. La

Martiniere. (C)

ARDUSSON, Géogr., petite tiviere de France en Champagne. Elle a sa source auprès de Saint-Flavy & son embouchure dans la Seine, entre Nogent & Pont-fur-Seine, après un cours de trois à quatre lieues. (C. A.)

ARE on AREK, Glog., riviere d'Angleterre au duché d'York. Elle a la fource dans le comté de Lancastre, & son embouchure dans l'Humber, à douze milles au-dessous de la ville d'Yorck.

Ptolomée place une contrée de ce nom dans l'Arabic-Heureuse, & une île dans le golfe Persique. Ce pourroit bien être la même chose que les deux Arcos modernes. Voyez ces mets. (C. A.)

AREALU, f. m., Hist. nat. Botaniq., espece de siguier du Malabar, très-bien gravé sous ce nom par Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, vol. 1. page 47, pl. XXVII. Les Brames l'appellent bipalor, les Cinghales de l'île de Ceylan bhoudougas & rhoogas, & Jean Commelin, dans ses notes, seus Malabarensis, folio cuspidato, frustu rotundo, parvo, gemino. M. Linné le désigne sous le nom de sicus religiosa, foliis cordatis, oblongis, integerrimis, acuminatissimis, dans son Systema nature, imprimé pour la douzieme sois en 1767, page 681, nº. 3.

C'est un arbre qui croît dans les terreins sablonneux & pierreux, où il s'éleve à la hauteur de quarante à cinquante piés, en étendant ses branches horizontalement, de maniere qu'il for-

me une cime épaiffe, hémisphérique, de trente-cinq à quarante piés de diametre. Sa racine eft épaisse, & répand au loin fes rameaux fibreux, tant au - deflous qu'au - deffus de la terre; elle eft couverte d'une écorce blanche, qui rougit lorfqu'on l'a écorchée; ce que fait auffi celle du tronc, qui est cylindrique, de huit à dix pieds de hauteur, fur trois pieds de dia netre. Les jeunes branches font vertes, affez épaisses, & comme noneufes.

Les feuilles sont disposées alternativement & circulairement, affez ferrées le long des branches, & pendantes à un pédicule cylindrique, peine une fois plus court qu'elles. Elles font arrondies ou taillées en cœur, légérement échancrées à leur origine dans les jeunes pieds, & terminées par une pointe égale au tiers de leur longueur, qui est de fix à fept pouces, fur une largeur presqu'une fois moindre. Leurs bords font entiers, environnés d'une espece de nerf mince & blanchatre; leur lubstance est solide, épaisse, d'abord tendre & flexible, ensuite roide à mesure qu'elles vieillissent. Elles sont liffes, d'un verd - brun & luifant en - deffus, plus clair en-dessous, & relevées d'une nervure longitudinale, à cinq ou fix côtes alternes & transversales de chaque coté, dont l'espace intermédiaire est rude par un nombre confidérable de petites nervures qui s'y croisent en forme de réfeau.

Chaque branche est terminée par une pointe conique, oblongue, liffe, verdatre, formée par une stipule roulée en cornet, qui enveloppe la feuille, à l'oppolé du pédicule de laquelle elle eft attachée fur la branche qu'elle quitte au

moment de fon développement.

L'aiffelle de chaque feuille porte deux enveloppes de fleurs, c'est-à-dire, deux figues sphériques, festiles, de cinq à fix lignes de diametre, creusées d'un petit ombilic en-deffus, rougeatres dans leur maturité, affez fermes, & entiérement pleines de petites graines noirâtres.

Usages. L'arealn est confacré par les gentils du Malabar au dieu Vistnou, qu'ils croient être né sous cet arbre. & en avoir enlevé les fleurs, dont il paroit en effet dépontvu, puisqu'elles sont cachées dans cette enveloppe, que l'on appelle communément la figue. En conséquence. leur réligion leur impose comme un devoir d'adorer cet arbre, de lui faire un culte qui confiste à élever autour de lui un mur de pierres, & de marquer en rouge son tronc ou le mur qui l'environne. C'eft pour cela que les chrétiens qui habitent les Indes, appellent cet arbre l'arbre du diable, arbor diabeli, felon Van - Rheede.

La décoction de l'écorce de sa racine fe boit pour adoucir l'acreté des humeurs, purifier le fang, & déraciner les fievres les plus longues & invétérées. L'écorce de son tronc & de ses branches, pilée & réduite en pate avec de l'eau, s'applique fur les ulceres, qu'elle nettoie & guérit. Le suc exprimé de fes fenilles , & cuit avec l'huile , s'emploie en liniment dans les fievres cau-

fées par la goutte.

Remarques. En comparant la description de l'arealu avec celle de l'antsjac. on voit aifement que ces deux arbres different comme elpeces, quoique M. Linné les ait confondus fous le nom commun de sicus religiosa, &c. comme il a été dit à l'article de l'antisfac. Le figuier se range naturellement, comme l'on fait, dans la famille des châtaigniers, où nous l'avons placé. Voyez nos Familles des plantes, vol. II, pag. 377. (M. Adanson.)

\* AREB, Comm. , monnoie de compte dont on se fert dans les états du grand Mogol, & fur - tout à Amadabath.

L'areb vaut 25 lacs, ou le quart d'un crou, ou 2500000 rouptes. Voy. CROU, LACS. ROUPTE.

AREBBA, Géog., ville de la tribu de Juda, dans la Palestine. Elle étoit fur les frontieres de cette tribu, au sud-ouest de Bethléem, à égale distance à-peu-près de ces deux villes. Long. 67, 55. lat.

30, 55. (C. A.)

AREBO ou ARBON, Géogr., place de commerce en Afrique, sur la côte de Guinée, au royaume de Benin. Elle est fituée sur la riviere Formose, à soixante lieues de son embouchure. ville eft grande, bien peuplée, & affez agréable; sa forme est ovale. Ses édifices font propres & commodes, quoique peu décorés. Le pays est gouverné par un viceroi. Les Anglois y avoient autrefois un comptoir; mais les Hollandois sculs y en possedent un aujourd'hui, & se sont emparés du principal commerce qui s'y fait. Les vassseaux remontent la riviere jusqu'à Arebo. Long.

22, 35. lat. 5. (C. A.)

ARECA, Mut. méd. & Bot., espece d'arbre qui croît sur la côte de Malabar, & en général dans l'Inde. Ses sleurs sont petites, blanches & sans odeur son fruit est ovale, gros comme une noix, ayant unc écorce verte au commencement, mais qui devient sort jaune en mûrislant, molle, converte d'une en mûrislant, molle, converte d'une espece de duvet ou bourre. Cette écorce étant ôtée, il paroît un fruit gros comme une aveline, à demi-rond ou pyramidal, qui étant rompu, ressemble à une muscade cassée.

Cet arbre, appellé areca catechu par Linné, eft le même qu'on a appellé faufel ou fufel, avellana Indica verficolor par quelques auteurs. Le fuc ou l'extrait de ce fruit épaissi donne ce qu'on appelle le cachou, qu'on avoit cru pendant long-temps être une espece de terre, à laquelle on avoit donné le nom de terra Japonica ou catechu. M. de Juffieu, dans les Mémoires de l'académie de 1720, prétend que le cachou est le fuc pur du fruit de l'areca: d'autres affurent qu'on y mêle auffi le fuc de l'écorce d'un arbre appelle catschu, ou le suc de la régliffe, & celui d'un acorus des Indes. (M. la Folle. )

ARECA, Géogr., île d'Asie, dans le gosse Periique, au voisinage de celle d'Ormus. Elle est fertile & agréable; mais il n'y a ni rade ni port où l'on puisse s'établir & résister aux pirates, qui viennent souvent la désoler. Les Hollandois ont tenté inutilement de s'v établir (C.A)

ARECON, Géogr., ville de la Palestine, dans la tribu de Dan. Elle étoit à l'orient de Geth & à l'ouest de Ramatha. Long. 67, 40, lat. 31, 23. (C. A.)

§ AREK, f. m., Hist. nat. Botanig., genre de palmier des plus connus & des plus en ufage dans les Indes. On en diftingue fept especes principales, dont nous allons faire l'histoire.

Premiere espece. AREK.

L'arek, proprement dit, eit connu fous ce nom au Malabar & dans toute l'Inde,

felon Garcias, felon Zanoni qui l'appelle arecha, & felon Rumphe qui ayant fait heaucoup de recherches intéressantes pour éclaireir l'histoire, jusqu'alors fort obscure, d'un arbre aufficutile, remarque que ce nom elt aufli connu au Malabar & dans toute l'Inde, que l'eft peu celui de caunga, fous lequel Van-Rheede en a donné une figure très-détaillée & affez bonne dans fon Hortus Malabaricus, vol. I, pag. 9, pl. V, VI, VII & VIII. Quelques diction= naires, au lieu d'arek, écrivent areque. Les Portugais l'appellent arequiero : les Espagnols arreguero; les Chinois binari L les Arabes faut & fufel, qui selon Avicenne, vient du mot fiefel, qui chez eux défigne le poivre. Les Brames le nomment madi, les Malays pinang & pinanga poeti, d'où Rumphe a fait le mot latin pinanga alba, fous lequel il a donné de cet arbre une bonne figure & bien détaillée dans son Herbarium Amboinicum, wol. I, pag. 26. pl. IV, figures Ca, Da & E. Cest l'areca catechu, frondibus pinnatis: foliolis replicatis, oppositis, præmorsis. de M. Linné, dans fon Syftema natura imprimé pour la douzieme fois en 1767. page 730.

Tels font les noms fous lesquels on défigne communement l'arbre de l'arck par-tout où il est connu; mais son fruit qui en est la partie la plus estimée à caufe de fon grand ulage , a reçu diffé. rens noms suivant ses divers degrés de maturité. Lorsqu'il eft très - jeune & verd encore, les Malays l'appellent pinang moeda ou pinang muda, les habitans de Ternate bena, ceux du Malabar painga felon Rumphe, & tanni paina, ou schalemba paina felon Van-Rheede. Ce fruit un peu plus avancé, ou mur à demi, c'eft-à-dire, tel que son amande, encore molle & comme spongieuse & mucide, ne puisse se manger, se nomme adecca ou aria-decca chez les Malabares, & pinang-tsjelucatte chez les Malays. Enfin lorfque ce fruit eft parfaitement mur, que fon amande eft entié. rement formée, bien feche & dure, les Malabares l'appellent areec' & pac ou paleca, felon Rumphe, les Javanois boa; les Indiens koffot, felon Rumphe, & coffolo selon Zanoni; les habitans de Banseulement pua, ceux de l'isle Ceylan peac, ceux d'Amboine hoa & hue, ceux de Ternate pare; enfin les Macaffares l'appellent rapo, & les Malays pinang-tous & pinang-tua. Le citation de tous ces différens noms, ainsi exposés avec methode, étoit absolument indispensable pour démêler la confusion qui à regne jufqu'ici dans l'histoire de l'arek.

C'est un arbre de moyenne grandeur, & qui s'éleve rarement au deffus de trente à quarante piés. D'une racine en pivot, de sept à huit pouces de diametre, noiratre, couverte d'une touffe sphéroide de deux piés de diametre, de Ebres cylindriques de cette longueur, onduleules, comme vermiculées, roides , piquantes , rouffes ou noiratres dehors, blanches dedans, avec un filet Tigneux, s'éleve un tronc droit, cylindrique, affez égal, de fept à huit pouces de diametre dans presque toute sa longueur, qui ne passe pas vingt à trente piés. Ce tronc est d'un verd-clair ou comme cendré à son extérieur, qui est marqué fur toute sa longueur de nombre d'anneaux circulaires, paralleles, assez serrés & peu élevés, qui indiquent le lieu on étoient attachées les feuilles qui font tombées. Ces anneaux font plus ferrés dans les individus qui croiffent lentement & avec peine, & moins dans ceux dont la végétation est vigoureuse. Son bois est plus blanc, plus fibreux que celui du cocotier, fpongieux d'abord dans sa jeunesse, ensuite ténace, enfin dur & compacte comme de la corne, aussi facile à fendre dans sa longueur, que difficile à couper en travers.

La cime de ce tronc est couronnée par fix à huit feuilles longues de quinze piés, ane à deux fois moins larges, qui fortant deux à deux comme à l'oppolé l'une de l'autre, & s'épanouissant sons un angle de quarante - cinq degrés, lui forment une tête hémisphérique d'environ vingt pies de diametre. Chaque feuille est ailee une fois, c'est-à-dire, fur deux rangs, chacun de trente-cinq à quarante ailerons ou folioles comme oppofées, longues de trois à quatre pies , huit à dix fois plus étroites , pliées en denx , a eing plis plats & unis , lif-

du eree & pua, ceux des isles Maldives fes, verd-brunes, luifantes, pointues, convexes en dessus, & relevées en angle de vingt à trente degrés, au contraire de celles du cocotier, qui font concaves & pendantes en - deffous. La côte longitudinale qui porte les ailerons on les folioles, est triangulaire, de maniere que fon dos est convexe, pendant que les cotés qui attachent les folioles font plats, & que fon deffus forme un angle aigu: elle eft verte, fibreuse, solide, très-fouple, & forme à fon origine une espece de gaine cylindrique, longue de deux pies & plus, trois fois moins large, verd-brune & life exté-rieurement, blanchatre & ftriée à leur face intérieure, de substance coriace, qui enveloppe le tronc. Celle qui est la plus extérieure enveloppe les antres feuilles; & c'est après sa chute qu'on voit, au lieu où elle étoit attachée, un fillon circulaire, imprimé comme un petit degré fur le tronc. Chaque fillon indique une couche ligneule; en forte que le tronc aureit autant de couches qu'il a porté de feuilles.

Cette partie du haut du tronc, qui eft environnée & comme engaînée par la bafe des fauilles, forme une espece de bourgeon long de deux à trois piés dans les jeunes arbres, mais qui diminue à mefure qu'ils vieilliffent, au point de n'ave plus qu'un demi - pié de longueur. Ce bourgeon est ce qu'on appelle le chou du palmier , qui est compose uniquement de l'affemblage des jeunes feuilles qui doivent se développer, & dont la plus avancée s'appelle la flecbe, parce qu'elle pointe en-haut comme une fleche. Ce chou de l'areck, quoique blanc & tendre, ne se mange pas comme celui du cocotier,

parce qu'il est trop austere.

L'arek ne commence à fleurir qu'à fa cinquieme on fixieme année; & quoique les fleurs fortent de l'aisselle des feuilles. ce n'est qu'après leur chute qu'on en voit fortir les gaines, au nombre d'une à quatre au deffus du bourgeon , c'eft-à-dire , de l'origine des feuilles extérieures de la tête de l'aibre. Chaque gaine ou spathe eft une espece de fac on de poche parfaitement semblable à celle du cocotier ou du dattier, & du chamærops, elliptique, très-applatie, obtufe, longue d'un pie & demi- deux pies, trois fois moins

large, liffe, d'abord verd-blanche, enfuite jaunatre, dure, coriace, fendue au milieu de sa face intérieure d'un fil-Ion longitudinal, qui laille fortir un régime en forme de grappe, ou plutôt de faisceau ou de balai, d'abord blanc-jaunatre, ensuite verd, enfin verd-brun, long de deux piés & demi trois piés, fessile, comprimé & mince comme une feuille à son origine, composé de cinq à fix branches principales, divifées chacune en quinze à vingt branches alternes. anguleuses, disposées sur toute leur longueur. Chacune de ces dernieres ramifications porte environ cinquante cent petites fleurs blanches, dont les fupérieures . quoiqu'hermaphrodites , font Rériles . & tombent pen après leur épanouissement, pendant que les inférieures, qui font femelles ou hermaphrodites fertiles, restent au au nombre de dix ou environ. Les premieres grappes de fleurs des jeunes areks font toutes ftériles, comme il arrive à tous les aibres qui n'ont pas la force de nourrir leurs fruits. Lorfqu'il y a plusieurs grappes sur un même pié, la grappe la plus inférieure fleurit & murit la premiere ; celle qui eft un peu au deffus fleurit ensvite, & ainsi fuccessivement; de forte que souvent la grappe supérieure est à peine en fleur, lorsque l'inférieure a ses fruits en maturité.

Chaque fleur eft d'abord un bouton ovoide, triangulaire, de deux lignes de diametre, qui en s'épanouissant, forme une étoile de quatre lignes de diametre, composée d'un calice a fix feuilles elliptiques, concaves, une fois plus longues que larges, épaisses, dont trois extérienres , toutes affez égales & réunies par le bas, de maniere qu'elles tombent enfemble comme un calice d'une scule pieec; fix étamines réunies à leur origine par une membrane fort courte, fortent du réceptacle de la fleur , oppofées à chacune des feuilles du calice , plus courtes qu'elles, peu sensibles & sans antheres dans les fleurs inférieures qui font fertiles, & au contraire égales à leur lon-& portant chacune une anthere jaune & pleine d'une poussiere de même couleur dans les fleurs fupérieures, qui sont hermaphrodites ftériles. Au centre de la fleur s'élève un ovaire blanc , ovoide, triangulaire, égal au calice, dans les fleurs inférieures qui font fécondes', & couronué de trois flyles qui ont chacun fur leur face intérieure un fillon veulu; cet ovaire est plus petit & avorté dans les fleurs supérieures.

L'ovaire en grandissant devient un fruit en écorce, de la grandeur & de la forme d'un œuf de poule, mais pointu aux deux bouts, accompagné du calice qui y tient fi fort qu'on ne peut l'en féparer qu'aveo la queue. & qui reste sur l'arbre jusqu'à son entiere putréfaction; son écorce eft très-mince, mais coriace, liffe, d'abord blanche, ensuite verte, enfin jaune-doré ou orangé: elle recouvre une chair blanche succulente, épaisse de trois à quatre lignes, tiffue de fibres dures qui s'amollissent fous la dent, & qui se mange fous le nom de painga au Malabar, & sous celui de pinang moeda chez les Ma? lays; ensuite feche, fibreuse, roux-brune, fans fuc, incapable d'être mangée, à une loge qui tient une noix ou plutôt une amande cônique, nue, longue d'un pouce & demi, de moitié moins large, à peau fine jaune ou brun rougeatre, veinée à. peu-près comme la muscade, & marquée fur un des bords de la bale , c'eft-à-dire, fur le coté , d'un petit enfoncement orbiculaire qui est le point de son attache, Cette amande , lorfqu'elle eft encore jeune, a fort peu de chair, qui est blanche, tendre, creule au milieu " & pleine d'une eau limpide & austore comme elle; on l'appelle alors tanni - paina au Malabar; lorfque cette eau eft convertie en chair blanc-jaune, & que l'amande a demi-mûre eft pleine & en chair blanche & tendre , on l'appelle scalemba-paina : enfin , lorfque cette amande eft feche & un pou dure, on l'appelle ariadecca; un peu plus dure elle s'appelle adecea & paleca , lorfqu'elle est extrêmement dure & à écoros jaune dorée ; alors fa fubstance est blancgrifatre, prefqu'auffi dure que de la corne , toute criblée & traverfée de veines brunes fort leches. Ce n'eft qu'un mois après la fleuraifon que ses amandes sont pleines d'eau ou tanni-paina; il leur faut trois mois pour se remplir de chair molle & devenir schalemba paina, & fix mois pour être dans leur parfaite maturité ou dans leur état de féchereffe.

Qualités. Toutes les parties de l'arekont

me savenraustere & styptique: ses seurs, lersqu'elles s'ouvrent, répandent une odeur foible à la vérité, mais agréable, & plus sensible le matin ou lesoir que

dans la chaleur du jour.

. Usages. La chair du fruit de l'arek se mange avec le betel , lorfqu'elle est fraichesmais fon amande eft d'un usage beaucoup plus général dans tout l'Indostan. Elle se mange tendre ou feche, mais plus communément tendre : on la coupe en trois ou quatre portions, dont chacune fe mange enveloppée dans une ou deux feuilles de betel, appellé firi par les Malays, avec autant de chaux qu'il en faut pour convrir l'ongle : ces trois ingrédiens composent ce mets. L'amande tendre de l'arek caule une espece d'ivresse & de vertiges, comme le tabac en opere fur ceux qui n'y font pas accoutumés; & c'est vraisemblablement pour cette raison qu'on ne les mange jamais sans chaux, au lieu que les feches fe mangent fans elle : c'eft auffi pour cela, & parce qu'elles font moins fibreules, moins pateules, & embarraffent moins les dents, que les viellards préférent les feches ; ils les concassent groffiérement dans des mortiers de bois, & les mangent comme les tendres avec la chaux & le betel. Cette amande feule feroit peu agréable au gout, étant austere à-peu-près comme le gland du chêne; le bétel qu'on y ajoute fait disparoitre cette aufterite par fon piquant, dont l'acreté eft tempérée par le fel alkalin de la chaux. Enfin, de l'union de ces trois choses, il en réfulte un mets agréable , qui teint la falive en un rouge purpurin, quoique chacune d'elles, prife féparément, ait un gout defagreable; & fi l'on en omet une des trois, il ne résulte du mélange des deux autres ni un mets agréable ni une teinture rouge. Pour tirer de ce mets fingulier tout l'avantage possible, il faut savoir le manger; cela se réduit aux deux methodes fuivantes.

Dès qu'on a màché l'ark suffisamment pour que la falive, que ce mets procure à la bouche, soit teinte en un beau rouge pourpurin, ou crache aussité cette teinture qui contient la plus grande partie de la chaux: puis on mâche le reste, on le remâche en l'exprimant, en suçant & avalant à chaque sois sa teinture jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un marc, une pâte semblable à de l'étoupe ou de la filasse qu'on rejette. Telle est la pratique ordinaire. Les gourmets crachent deux à trois fois de suite cette teinture avant que de l'avaler, asso que ne donnant pas à la chaux le temps de se dissoudre elle ne nuile pas aux dents, aux geneives & à l'estomac.

Cette mastication de l'arek avec le betel est d'un usage journalier dans toute l'Inde; hommes, femmes, enfans, les Européens même s'en occupent du matin au foir. La faveur de cette pate eft d'abord très-acre , très-aromatique , & finit par être fort agréable; ceux qui en font usage par la premiere fois éprouvent une espece d'ivresse; mais le corps s'y accontume en pen de temps, au point qu'elle ne fait plus qu'échauffer doucement le fang , fortifier l'estomac , & precarer une halelne douce, de vives couleurs au vifage, aux levres & aux dents, ce qui passe pour un agrément dans l'Inde, comme les dents blanches en Europe : de-là, l'usage chez les grands & chez tous les gens ailés d'offrir un plat d'arek à ceux qui les vifitent; après le falut on commerce par manger l'arek-avant que d'entamer la conversion. Onregarde avec mépris tout homme qui néglige d'offrir ainsi l'arek, ou celui qui le refuse, à moins qu'il n'ait quelque raison légitime qui l'en dispense, comme une maladie, un jeune, ou une femblable cérémonie réligieuse. C'est donc un point effentiel pour les voyageurs dans ces pays, que de s'accoutumer à cet ulage, quelque fingulier qu'il paroiffe, s'ils ne veulent pas être traités de nouveaux venus. Le service de l'arek se fait avec magnificence dans l'Inde; les rois le font fervir dans des plats d'or on d'un bois presqu'aussi précieux, les grands dans de l'argent, & le peuple dans le cuivre : de quelle matiere que soient ces plats, ils font très-ornés de figures cizelées habilement, & creufés tout-autour vers leurs bords de nombre de fossettes dont les unes contiennent des doses toutes préparées d'arek tendre, pendant que les autres font garnies de noix ou d'amandes entieres &'dures d'arek, & de feuilles de betel; au milieu du plat cft une petite boite d'argent pleine de chaux réduite en poudre humide, aux bords de laquelle pend une petite cuiller en spatule, graude comine l'ongle, & une force à poignée d'argent pour concasser l'arek, à l'usage de ceux qui préférent de le manger dur. A cette boète de chaux les Européens, qui entretiennent lenrs appartemens plus proprement que les Indiens, joignent des tasses ou des soucupes d'argent, à l'usage des voyageurs ou des nouveaux arrivés, car les Indiens & ceux qui sont bien accoutumés à ce mets cracheut très-peu.

La chaux qui se mange avec l'arek n'est pas indifferente ; il eft effentiel pour qu'elle ne foit point acre, qu'elle foit faite de coquillages d'une substance trèslégere ; la plus estimée se fait dans les istes orientales des Moluques, avec une espece de millepore très-blanche ,! trèslégere, très - porenfe, à branches plus mennes que celle qu'on appelle abrotanorde, qui croit fi abondamment dans la mer de ces isles, où on l'appelle: carangbonga , qu'on pourroit en faire de la chaux pour batir des citadelles & une ville entiere. Cette chanx eft la plus douce de toutes, & la plus propre à être mangée avec l'arek; elle ne ronge ni la langue ni les gencives, comme fait la chaux des madreporcs de Java & la chaux de pierre. Elle oft ordinairement blanche, mais on la teint en divers endroits tant en role qu'en jaune, avec la racine de curouma & d'autres drogues, fans donte pour pallier les defauts ou les manvailes qualites : celle de Siam , qui se porte dans des calchasses par toute l'Inde , eft rolee & extremement acre; au refte, c'ett l'expérience qui apprend la dose qu'il faut employer de ces diverles chaux, fuivant leur qualité & leur force. Lotiqu'on a mange-une trop grande portion de feuilles de bétel, an point que la bonche en est comme enflammée ou trop poierée, alers on y ajonte une plus grande quantité de chaux & d'arek qui tempere & calme aulli-tot cette chaleur. 111 11 1

L'arek se prépare encore autrement: les Indiens de Surate & de Pégn. & les Portugais, augmentent la force du bets! en l'aromatisant par l'addition de pluseurs épiens, comme laigéreste, le cardamome & le cacon, appelit sutsja

an Pegu ; ils v melent auffi fe ratte. gambir , qui font des petites paltilles on des trochifques de la grandeur d'un denier , faites lavec le fuc de certaines feuilles & de la farine, qui font'd'abord ameres, & qui laiffent enfuite à la bouche une douceur agréable, en procurant de la fermeté aux gencives & une belle couleur rouge aux levres ; ou bien ils v melent le cachunde qui est une maffe composée de cardamome, de muso, d'ambre & de divers fucs , qui à la ve rité procurent bonne haleine;" mals qui foulevent le cœur à nombre de perfonnes. 

Les habitans de la rôte de Coromandel ont une autre façon de préparer lavid vieux & tropice, qu'ils appellent heffet, & d'en faire un mets delicat. Pour cela, ils le coupent en petits morceaux qu'ils font mocres dans l'eiu de volé, dans laquelle on a infinié du catoja ou cachoù brové, & qu'ils font enfinite féchier au folcil pour s'en feevir au befoin. Ces fragmens se conservent long temps sans se corrompre, se portent au-delà des mers, & ont la proprieté de raffermir les genetes & de procurer une haleine agréable à la bouches constants.

L'usage de l'arek, continué toute la journée à la façon des Indiens ; est pernicieux aux afthmatiques & aux phthlic ques ; il mine'les dents , les ebranle & les fait tomber de bonne heure : cet ufage entraine encore beauconp d'inconveniens & d'abut. Des gens mal mentionnés y mélent fouvent du poison qui eft carhe fous leurs ongles; & te gliffent li fubtilement dans l'arek qu'ils préparent devant vous , qu'il eft phis prudent de le préparer foi nrêmen Luriquea mangeant pour la premierdifoisale l'arek ... on reffent des vertiges & des opu preffione de poitrine .. le vrai remide eft d'avaler un peut de fel ou du fus de limon; tout autre acide , comme la mange ou le fruit du mangier ; orud ou marine au fel , opere la meme guerifou Son amande visible ou feche eft aftringentey deficeative & afraichillante , & l'on en fait boire avecufucces la pondreminat dole d'une demifdragme ; pendant pluficurs jours , dans du bon vin-rouge pour la diarrhee & la dyfentetie; laddoochon de fon, brog a la meme hettusala detodiou de sa racine sert en gargarisme pur les aphtes & autres ulceres de la buche. Le suc exprimé de ses jeunes serbiles se boit avec l'huile de sésame statte les vers.

Le bois des vieux troncs de l'arek le fend en long en deux pour faire des poum, & en quatre pour faire des folives, les chevrons & des pieux de paliffade; mais il dure moins que celui des ureks invages. Les Malays appellent du nom ime & cepe les gaînes des feuilles ; ils in cousent deux ensemble pour en faire es face & des feaux à puiser l'eau. Lorsme ces gaines font encore vertes , leur spiderme ou l'écorce qui convre-leur nce intérieure est blanche; les Malays leslevent pour envelopper, au lieu de pipier, les carottes de tabac. La gaine on fpathe des fleurs leur fert comme de boète pour envelopper & envoyer au loin des poissons frais qui s'y conservent parfaitement.

L'arekest, avec le cocotier, une des plantes dont les Indiens se servent comme de earacteres, en coupant les fruits diverfement pour exprimer diverles écritures ou des idées symboliques à la mamere des Chinois & des anciens Egyptiens. Les exemples suivans donneront une idée de leurs expressious symboliques. Une feuille d'arek nouée & entrelicée de maniere qu'elle représente un arekier entier, envoyée à quelqu'un, est une déclaration d'amitié & d'affection : mefemblable fenille verte, c'eft-à-dire, hienfraiche, écorcée de maniere qu'elle forme un trépied, s'envoie à une perfonne pour lui témoigner qu'on defire faire me alliance avec elle. L'arek où il manque quelque chose, par exemple, envoyé fans chaux par une femme à son meri, lui annonce une rupture & nne legaration prochaine. Si Furek a quelque shole de plus que les trois ingrédiens ordinaires, comme par exemple, un poil , un fetu , &c. & qu'il foit ainfi place quelque part, il paffe dans le pays four un fiftre destiné à enchanter celui qui le mangera.

Culture. L'arek fe trouve dans l'Inde, préque par - tout où ctoit-le coco ; mais si moindre quantité & moinsprès de la acr: il elt cependant des pays où il me le trouve pas , comme la coss de Coromandel & le Bengale; c'est pour ces pays qu'on en fait la récolte, & comme il devient un objet de commerce & d'un bon rapport, on le cultive avec soin. On choisit les fruits abandonnés sur l'arbre & les plus vieux, on les enterre dans une fosse qu'on recouvre d'un peu de terre; & quand ils ont germé, ont les repique en cercle autour des maisons ou en allées qui forment un effet aussi agréable que le cyprès en Italie; il croît plus vite que le coco, & réussit bien dans toute soite de terrein & beaucoup mieux sur la côte marttime.

L'arek produit des la cinquieme année jusqu'à la trentieme, où il dépérit peu-àpeu, en produifant d'abord par degrés moins de feuilles chaque année, & les perdant successivement; il vit ainsi cinquante ans : la récolte de ses fruits fo fait en arrachant ou en coupant fes régimes entiers; ce sont les enfans qui sont chargés de cette opération, parce qu'ils le montent plus aifément que des hommes faits qui font plier le tronc fous leur Lorfqu'on veut conferver fes amandes tendres pour les manger journellement dans les voyages fur mer, on en fuspend les régimes dans le vaifseau. ayant auparavant brifé & tortillé leur pédicule, afin que le fue ne retourne plus des amandes dans le régime, & qu'elles ne sechent pas si tôt. Les Portugais de Surate & du Pégu pratiquent une autre méthode; ils cueillent ces fruits encore verds , les détachent de leur régime, les couvrent de fable par lits dans des corbeilles, de maniere qu'ils ne se touchent pas, & prétendent que par ce moyen leur amende eft attendrie & plus facile à digérer.

Dans le tronc des vieux arcki on trouve des arckites ou des pinangites, c'estadire, des pierres d'arckou des especes de bézoards végétaux, de la grandeur & forme d'un grain de vesse ou de froment, blanes, luitans, pesans, duis & froids comme un caillou; les Indiens les portent ensilés dans un anneau en forme de baque à leurs doigts; on s'en set aussi comme de pierre de tonche pour éprouver. Pot & l'argent: l'or le plus pur, au titre de 23 earats, y paroit d'un beau jaune, pendant que celui qui est métangé a une couleur rousse & terne: l'argent y paroit

blanc, mais avec une légere teinte de couleur cuivrée.

Variétés. Rumphe dit que cet arbre a pluficurs variétés. La premiere confifte à avoir un goût de fumée à fon amande, à-peu-près, comme du riz frais; ce goût, qui plait aux Indiens, est regardé comme an grand défaut par les Européens. Quelquefois les hermaphrodites supérieures portent du fruit, mais il n'est pas plein & a une forme singuliere, communément fphérique ou en rein. On en a vu quelquefois une monstruosité à deux amandes dans le même fruit.

Remarques. Nous ne voyons pas trop fur quelle autorité M. Linné affure que l'arek a neuf étamines dans ses fleurs ; s'il eut moins copié servilement qu'interprété le sens des expressions peu exactes de Van-Rheede & de Rumphe, il eut reconnu que tous deux, & fur-tout le premier, en difant flores aperiunt se in tria folia . . continentque in medio stamina novem albicantia tenuia fine ullis apicibus, tria longiora ex flavo albicantia , que à sex minoribus magis flavis cinguntur, a pris pour trois étamines plus longues & moins jaunes les trois stigmates de l'ovaire, qui sont en effet plus longs que les fix étamines qui les entourent dans les fleurs hermaphrodites fertiles.

On fait aujourd'hui que le cachou n'est pas tiré de l'arékier, mais d'un autre arbre que nous ferons connoître; ainsi le nom de catechu, que M. Linné donne à l'arek, n'est pas plus exact que les neuf étamines qu'il lui accorde, ce qui seroit une chose bien extraordinaire, vu que toutes les autres plantes de la famille des palmiers en ont six, ni plus ni moins. Consultez nos Familles des plantes, volu-

me II. pag. 22.

Enfin, M. Linné en fait une troisieme, lorsqu'il dit que les feuilles de l'arck sont tronquées & dentées, arca catechu, foliolis . . . præmorsis; il les a pointues toutes les fois qu'elles n'ont pas été usées, ni déchirées par le frottement.

Deuxieme espece. HOEA-NYWEL.

La Icconde espece d'arek que les habitans d'Amboine appellent hoca-nywel, les Malays, pinangcalappa, & Rumphe pinanga-clapparia au volume premier de son Herbarium Amboinicum, page 28, planche VI, figures C. D., est plus haut & plus grand que les autres especes d'arek. Il ressemble beaucoup au cocotien par son tronc, ses feuilles & ses régimes, qui sortent des aisselles des seuilles actuellement existantes, & non pas audessous d'elles. Ses fruits sont de la grosseur d'un œuf d'oie, obtus ou presque phéroïdes, à peine un sixieme plus lorg que larges, à corre rouge extérieurement, avec des stries cendrées, à amande sphéroïde, longue de treize à quatorze lignes, avec une petite pointe au bont, douce au goût, mais dure.

L'hoea-nywel est très-rare à Amboine, & commun à l'isle Célebe, sur-tout au-

tour de Macassar.

Ulages. On en fait peu d'usage pour la nourriture, à cause de sa dureté, mais beaucoup en médecine pour les maladies auxquelles on emploie l'urek.

## Troifieme espece. MABOCK.

Le mahock, appellé pinang-mabock, & pinang-itum par les Malays, & décrit sans figure par Rumphe, sous le nom de pinanga-nigra, page 29, differe de l'arek par les caracteres suivans; il a les racines plus semées d'épines, plus élevées au dessus de la terre; les articulations ou fillons du tronc plus écartés, les feuilles d'un verd plus noir ; le fruit plus petit, mais plus étroit, plus menu à proportion, à-peu-près comme un gland, roux ou plus rougeatre que le hoea-nywel; l'amande conique plus alongée; plus menue, moins blanche, plus feche, plus auftere, plus fujette à enivrer & fouvent amere.

Ufages. Le mabock est commun dans les isles orientales Moluques, où on en mange l'amande communément verte.

## Quatrieme espece. HENA-HENA.

La quatrieme espece d'arek est appellée bena - hena par les habitans de Ternate; hena-ewan, c'est-à-dire, arek de montagne, par ceux d'Amboine; bua-alang, par ceux d'Hitoé; pinang-oetau besaar, par les Malays, & pinanga sylvestris globosa, par Rumphe, qui en a donné une figure passable dans son Herbarium Amboinicum, volume premier, p. 38, pl. V. fig. 1 & A. Voici en quoi il differe de l'arek commun.

Son tronc eft un peu plus épais, de neuf

dir pouces de diametre, haut de douze i riagt pies, pius blanc, à anneaux plus larges, à feuilles longues de dix à douze pies, à côte groffe comme le doigt, à vingt folioles de chaque coté, longues chacune d'un pie & demi à deux pies. neuf à dix fois moins larges, pointues, pliées, & à plusieurs côtes longitudisales en-deffous. Le régime des fleurs n'eft pas ramifié, mais lemblable à un mi fimple, long comme les feuilles; au lieu de fortir au-deffous d'elles ou de la tige sprès leur chute, il fort du haut de leur gaine, comme s'il faisoit corps avec leur pédicule. Sa partie inférieure est ou fans fleurs, dans une longueur de trois pies environ, le reste est garai de plus de deux cent fleurs fessiles . ellez écartées, semblables à celles de faret , c'eft - a - dire , hermaphrodites , dont les supérieures avortent, pendant que douze à quinze des inférieures font fertiles : elles font accompagnées de grandes écailles qui roftent fur l'épi seres lenr chute.

Les fruits sont sphériques, de dix lipes environ de diametre, d'un jaune orangé, à peau & chair minces, sechet & fragiles, contenant une amande sphérique avec un point, recouverte d'une peau dure comme une espece étorce. La substance de cette amande ressemble à celle de l'arek, mais est plus dure, plus austere, plus amere, & cependant mangeable,

Culture. L'hena hena ne croît ni dans les petites forêts, mais seulement sur les montagnes, & à l'ombre des arbres de haute futaie.

Qualités. Son bois est d'abord blanc, enfaite roux, plus ferme & plus durable que celui de l'arek, composé de sibres longitudinales; mais il a, comme l'arek, le cœur blanc, plus tendre, composé de fibres plus courtes.

Usages. On fend facilement fon tronc pour en faire des solives; ses amandes se mangent dans les lieux où l'arek manque; pour cela on les concasse en gros fragmens; & quoique plus dures que cells de l'arek, sependant un coup suffit pour les briser en éclats; quoiqu'austeres & ameres, elles sont préserables à toutes les autres especes sauvages.

Cinquieme espece. HUDA - KEKER.

L'buda-keker est un arékier souvage, qui croît également sur le rivage & sur les montagnes des iles Maluques, où il est semé par-tout par les chauve-souris qui se gorgent de ses fruits; les Malays l'appellent pinang-lansa ou pinang-pandang, à cause de la disposition de ses fruits, qui sont serrés comme ceux du lansa ou du pandang: les habitans d'Amboine l'appellant nibun mera, & les Hollandois roode nieboom, parce que son bois est rouge.

Il a le tronc plus haut, plus menu que l'arck, marqué d'articulations plus grandes, & le bois plus dur, roux audehors; ses feuilles ont sept à huit piés de longueur, à côte velue d'un pouce de diametre, vingt folioles de chaque coté doublées pour l'ordinaire, c'est-àdire, fortant deux à deux d'un même point; de sorte qu'il y en a quarante de chaque coté, quoiqu'il n'en paroisse que vingt. Chaque foliole est pointue, longue de trois piés, quinze à vingt fois moins large, pliée en deux seulement, avec une nervure au-dessous, lisse comme celle du nipa.

Le régime des fleurs fort de la tige un peu plus bas que les feuilles de la cime . comme dans l'arek, mais d'une gaine plus étroite; il a les fleurs plus petites, & ressemble à un épi long d'un pié & demi, dont la partie supérieure avorte & fe fépare, pendant que la partie inférieure, qui refte longue de trois ponces & une fois moins large, oft couverte, comme l'épi de l'arum, de trente à quarante fruits , entre lesquels on voit nombre de fleurs avortées; chaque fruit est ovoïde, semblable à un gland, souvent anguleux à cause de la pression, pointu par le bout, long de neuf à dix lignes, de moitié moins large, verd d'abord, ensuite jaune, enfin rouge, à chair fibreuse douce, à amande ovoïde, obtufe & très-fragile.

Qualités. Son amande est assez douce d'abord, mais amere sur la fin, & croque sous la dent.

Usages. L'buda keker se mange seulement au désaut de l'arek; les perroquets hupés & les chauve-souris en aiment beaucoup la chair; son bois est rouge, & fert à faire des planches & des poutres, qui font d'une longue durée, lorfqu'on a foin de les paffer à la fumée avant que de les employer. Les habitans de l'île Célebe tirent de ses jeunes feuilles du fil dont ils font des facs. Sou chou, c'est-à-dire, ton bourgeon cuit se mange, mais il faut le éueilir sur les jeunes arbres qui n'ont pas encore fleuri; car dès qu'ils ont une sois porté du fruit, il n'est plus-mangeable à éause de son amertume.

Remarque. On voit à Amboine une variété de cette espece à tronc plus menu, hant de trente à quarante pies, à régimes plus longs, rameux, à fruits plus laches, rouges du corail, dont la chair est seche & fragile, & l'amande sem-

blable à un pois.

## Sixieme espece. OPOSSY.

Les habitaus de la côte orientale de l'ile Célehe appellent opossy une sixieme espece d'arek, que les habitaus d'Amboine nomment bua-soil ou bia-tette, ou bien bua-tette everan, c'est-à-dire, arek menu, & les Malays nibum mera kitsjil ou pinang oetan kitsjil ou pinang salee, parce que ces fruits ne sont pas plus gros que les grains du riz ou de la larme de Job, qu'ils appellent salee. Rumphe l'a décrite & sigurée sous le nom de pinanga sysvestris oryzaformis, dans fon Herbarium Amboinicum, volume I, pas. 40. planche V, fg. 2. B. C. D.

Son tronc a à peine quatre pouces de diametre, tur vingt à vingt-cinq piés de hauteur, les anneaux fort ferres, le bois tres dur, rouffatre, fibreux; à centre moelleux ou fongueux, plus tendre; ses feuilles ont huit à neuf pies de longueur; à pédicule triangulaire avec un fiton en-neffus, dont le tier inferieur forme une gaine qui embraffe à peine la moitie du tronc; & qui est ordinairement couronnée de folioles rameules & affées; le fecond tiers, on celui du milien de la côte de la fenille, est nud, & be troisieme tiers qui le termine : elt garni de chaque coté de vingt à vingt cinq paquets, chacun de trois feuilles en lame, poin-tues, longues de deux piés & plus, dix à donze fois moins larges, fermes, pliées en deux, avec une nervure enand the state of the state of deflous.

Les fleurs ont, comme dans l'arek, une spathe de trois pouces de diametre, d'où fort un régime partage en singt à vingt-fix branches, fortant en faisceau d'un même point, & couvertes d'un hout à l'aure de fleurs hermaphrodites, dont plus de la moitié avorte; les fruits de celles qui resteut sont sphéroides, de la grosseur d'un pois, c'est-à-dire, de trois à trois lignes & demie de diametre, d'abord verd-blanchàrres', ensuite rouges de fang, à amande fort petite & peu sensible.

Qualités. L'opoffy est rare à Amboine, & très - commun dans les moyennes forèts de l'île Célebe.

Usages. Ses fruits se mangent entiers, parce que leur chair seche est à-peu-près de même goût & solidité que l'amande. Son régime appellé rambu, étant séparé de l'arbre, ne peut retenir ses fruits pendant plus de deux jours sans les laisser quitter leur calice, & tomber; au contraire de l'arek commun, qui les retient pendant des années entieres.

## Septieme espece. SALEYT.

Selon Rumphe, les habitans de Boeron appellent du nom de faleyt une feptieme & derniere efpece d'arck , differe de l'oposiy en ce que, 1º. ses racines font élevées en arc au - deffus de la terre, où elles présentent leurs pointes obtufes comme des épines ; 20. les anneaux de son tronc sont plus écartes ; 3º. les feuilles sont liffes, fans poils, semblables à celles de l'arek, garnies d'un plus petit nombre de fotioles, longues d'un pié, trois itois moins larges, pointues, à tept nervures, dont quatre en - deffous & trois en-deffus ; 40. son régime est semblable à celui de l'arek, mais fes fruite font plus petits, femblables à ceux du gnemm, ou à un gland pointu aux deux bouts, long de neuf à dix lignes, de moitie moins larges, rougeatres."

Ufages. Ses fruits avant la maturité font aufleres & acerbes; mais bien mûres, ils fe mangent & croquent fous les den ts. Les habitans de Boeron, Cajeli & Bela femient fon écorce pour en tirer des fais dont ils font dus habits; qu'ils appellen etentis & badjus qui durent nombre d'années. (M. Adanson.)

ARENCA, Géogr., port de la mer Rouge, à 22 lieus de Snagnem.

\* AREMBERG, Géogr., petite ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, sur la riviere d'Ahr, capitale du comté de même nom, incorporé au cercle du bas Rhin, & érigé en principauté par l'empereur Maximilien II. Long. 24, 33; lat. 50, 27.

AREMOGAN ou ARMEGON, Géog., ville & port des Indes, sur le gosse de Bengale, au royaume de Bisnagar; elle est entre Paliacate & Masulipatan, sur une petite riviere qui vient des montagnes de Cadapa. Long. 98. 153

lat. 14 , 20. (C. A.)

ARENA, Géogr., tiviere de Sicile, dans la vallée de Malara; elle prend fa source dans les montagnes près de Salemi, & après un cours de dix ou douze lieues du nord au sud, elle vient se jeter dans le golfe de Masara, à l'orient de cette villo. (C. A.)

ARENE , arena , Hift. nat. foff. , amas de particules de pierres, formé du débris des matieres lapidifiques calcinables. L'urene, le gravier, & le fable calcinable, sont de la même subfrance, & ne différent que par la grofe feur des grains. Le cours des eaux, l'action de la gelée,"'l'impression de l'air , &c. reduisent peu-a peu les pierres en petites parties plus ou moins fines: les plus petites forment le fable calcinable ; les plus groffes font du gravier ; et on a donné le nom d'arene à celles qui font plus groffes que le fable, & plus petites que le gravier. On a auth divile l'arene en foffi. le, fluviatile, & marine : mais qu'elle difference y a f-il entre l'arene qui fe trouve dans les terres , & celle qui eft fur les côtes de la mer ou dans les lits des rivieres ? Lour origine & leur nature ne sont-elles pas les mêmes? & quoi fervent en histoire naturelle toutes ces divisions arbitraires? Terra Musai reg. Dresdensis aut. Gottlieb Ludwig. page 75. Voyez PIERRE.

ARENE, Hist. anc., partie de l'amphithéatre des Romains. C'étoit une valte place sablée où combattoient les gladiateurs ; d'où est venue l'expression in arenum descendere, pour fignifier se présenter au combat. Le lable dont l'arene étoit converte , outre qu'il amortiffoit les chutes, lervoit encore aux athletes à se frotter, peur donner moins de prise à leurs adversaires. D'autres prétendent qu'on avoit pris la précaution de fabler l'amphitheatre, pour dérober aux spectateurs la vue du sang qui couloit des bleffures des combattans. On dit que Neron porta l'extravagance julqu'à faire couvrir l'arene de fable d'or : cette partie du cirque étoit pour les gladiateurs ce que le champ de bataille étoit pour les foldats ; & de-là leur vint le nom d'arenarii. L'oyez GLADIATEUR. (G)

ARENER, v. pass. terme d'architect., se dit d'un bâtiment qui s'est affaillé, qui a bâți sur un pas bâți sur un fonds solide: On dit ... ce bâtiment est

arénéi (P) ·

\* ARENSBERG, Glogr., ville d'Allemagne dans le cercle de Weftphalie, fur la Roer. Long. 25, 50s lat. 51,25. \* ARENSBOURG, Glogr., ville ma-

ritime de Suede dans la Livonie, dans l'ile d'Ofel, fur la mer Baltique. Long. 40, 20; dat. 58, 15.

† ARENSWALDE, Géogr., ville d'Allemagne dans la nouvelle Marche

d'Allemagne dans la nouvelle Marche de Brandebourg, fur le lac Slavin, frontiere de la Poméranie. Long. 32, 22; lat. 53, 13.

AREOLE, f. f. est un diminutif

d'aire & fignific petite furface. Voyez
AIRE & SURFACE, (E)

ARÉOLE, en unatomie, est ce cercle coloré qui entoure le mammelon. Voy. MAMMELLE, MAMMELON, &c., ... Ce cercle est, d'un rouge agréable dans les fitles, un peu plus obscur ou d'un rouge pale dans les jeunes femmes, & tout-a-fait livide dans les vieilles.

On remarque fur les arteles, tant des hommes que des femmes, des tubercules dont la fituation n'est pas-constante. Ces tubercules font chargés de glandes fébacées; ces glandes ne regoivent point de conduits lactiferes, & ne teivent pas à fournir du lait. La nature est trop fage pour aller perdre une liqueur utile, que ces petits

conduits ne pourroient pas faire paffer dans la bouche de l'enfant. Tous ces conduits passent dans le mammelon, s'ouvrent entre les plis dont il est ridé, & fournissent du lait des que l'érection du mammelon a rendu à ces conduits une direction qui favorise la sortie de cette liqueur. (H. D. G.)

AREOMETRE, f. m. mot dérivé d'aparic, tenuis, & de mirgor, mensura. On appelle areometre un instru-ment qui fert à mesurer la densité ou la pelanteur des fluides. Voyez FLUI-DE , GRAVITÉ , PESANTEUR , &

DENSITE.

L'artometre ordinairement eft de verre; il confifte en une globe rond & creux, oui fe termine à un tube long, cylindrique , & petit ; on ferme ce tube hermétiquement , après avoir fait entrer dans le globe autant de mercure qu'il en faut pour fixer le tube dans une position verticale, lorsque l'inftrument est plongé dans l'eau. On divise ce tube en degrés, comme on voit Pl. de Pneumat. fig. 18. & l'on estime la pesanteur d'un fluide, par le plus ou le moins de profondeur à laquelle le globe descend; ensorte que le fluide dans lequel il descend le moins bas est le plus pesant; & celui dans lequel il descend le plus has, est le plus léger.

En effet , c'est une loi générale, qu'un corps pelant s'enfonce dans un fluide , jusqu'à ce qu'il occupe dans ce fluide la place d'un volume qui lui foit égal en pelanteur : de-là il s'ensuit que plus un fluide eft denfe, c'eft-à-dire, plus il est pesant, plus la partie du fluide qui fera égale en poids à l'aréometre , fera d'un petit volume, & par conféquent le volume de fluide que l'arcometre doit déplacer sera auffi d'autant plus petit que le fluide est plus pefant : ainfi plus le fluide est pélant, moins l'aréometre doits'y enfoncer. Il doit donc s'enfoncer moins dans l'eau que dans le vin, moins dans le vin que dans l'eau-de-vie, &c. comme il arrive en effet.

Il y a un autre aréometre de l'invention de M. Homberg: on en trouve la description suivante dans les Tranfaet. philos. no. 262. A, fig. 19. est une bouteille de verre ou matras, dont le col C B eft fi étroit, qu'une goutte d'eau y occupe cinq ou fix lignes; à coté de ce col est un petit tube capillaire D de la longueur de fix pouces, & parallele au col O B. Pour remplir ce vaiffeau, on verse la liqueur par l'orifice B, dans lequel on peut mettre un petit entonnoir: on verfera jufqu'à ce qu'on voye fortir la liqueur par l'orifice D, c'eft-à-dire, jusqu'à ce qu'elle soit dans le col CB. à la hauteur C; par ce moyen on aura toujours le même volume ou la même quantité de liqueur; & conféquemment on pourra trouver par le moyen d'une balance quelle eft, parmi les différentes liqueurs dont on aura rempli cet aréometre, celle dont la pefanteur absolue est la plus grande, ou qui pefe le plus.

Il faut avoir quelqu'égard à la failon de l'année, & au degré de chaleur ou de froid qui regne dans l'air; car il y a des liqueurs que la chaleur raréfie, & que le froid condense beaucoup plus que d'autres, & qui occupent plus ou moins d'elpace felon qu'il fait plus on moins chaud ou froid. Voyez PESANTEUR SPÉCIFIQUE, RAREFACTION, &c.

A l'aide de cet instrument, son savant auteur a construit la table suivante, qui montre, tant pour l'été que pour l'hyver , les différentes pefanteurs fpecifiques des fluides, dont l'usage est le plus ordinaire en Chymie.

AREOMETRE pefe en été, en biver. Onc. Dr. G. Onc. Dr. G. plein de Vif-argent . . . . 11 00 06 11 00 32 Huile de tartre . . or og og or og 31 Esprit d'urine . . or oo 32 or 00 43 Huile de vitriol . or o3 58 or 04 03 Esprit de nitre . . ot ot 40 ot of 70 Sel . . . . . . . . oi oo 39 oi ∞ 47 Eau-forte . . . . or or 38 or or 55 Espris-de-vin . . . 00 06 47 00 06 61 Eau de riviere . . 00 07 53 00 07 57 Eau distile . . . 80 07 50 00 07 54

L'instrument vuide pesoit une dragme vingt-huit grains.

Une autre méthode pour connoître le degré de pelanteur d'un fluide, eft de suspendre une maffe de verre maffif & de figure ronde à un crin de cheval, que l'on attache au - deffous d'un petit plat : cette maile ainfi Sufpendue dans

fzir a une balance bien infte . demeure en équilibre avec un poids fait en forme de baffin , & fufpendu à l'autre bras de la balance; on plonge ensuite le corps de verre dans la liqueur dont on veut examiner la pefanteur, & for le champ l'autre bras de la balance s'éleve & devient plus léger, parce que le corps de verre a perdu dans la liqueur une partie de fon poids : on met ensuite fur le petit plat auquel le crin de cheval est attaché, autant de poids qu'il en fant pour que l'équilibre soit rétabli ; & ces poids ajoutés indiquent ce que la masse de verre a perdu de son poids dans la liqueur : or le poids que le corps a perdu est égal an poids d'un pareil volume de la liqueur; donc on connoît par-là ce que pele un volume de la liqueur égal à célui du petit corps de verre.

M. Musschenbroek parolt préférer cette derniere méthode à toutes les autres qu'on a imaginées pour peser les liqueurs. Il prétend que la méthode de M. Homberg en particulier a ses inconvéniens, parce que la vertu attractive du tuyau étroit, fait que la liqueur y monte plus hant que dans le col lirge; & comme les liqueurs ont une vertu attractive différente, il devra y avoir auss une grande différence entre les hauteurs dans le col large, lorsqu'elles seront sievées jusqu'à l'orikce du tnyau étroit.

Si an haut de la tige de l'arfometre, on met quelque petite lame de métal, &c. il s'enfonce plus avant, quoique dans la même liqueur. En effet, la partie plongée de l'artometre fouleve autant de liqueur qu'il en faut, pour faire équilibre à l'instrument entier. S'il pese une once, par exemple, il souleve moins d'eau que de vin, quant au volume, parce qu'il faut plus de vin que d'eau pour le poids d'une once ; & comme il ne fait monter la liqueur qu'en s'enfonçant, il doit donc plonger plus avant dans celle qui est la plus légere. Si l'on augmente le poids de l'aréometre par addition de quelque lame de métal ou autrement, il s'enfonce plus avant, quoique dans la même liqueur ; parce qu'alors il en faut une plus grande quantité pour lui faire équilibre. Formey.

Cela fert à expliquer divers faits. Si tone les corps qui flottent s'enfoncent plus ou moins, suivant la densité du fluide. une barque chargée en mer aura donc moins de parties hors de l'eau, fi elle vient à remonter une riviere; car l'eau falée pele plus que la douce, & les nageurs aflurent qu'ils en fentent bien la différence. On doit donc avoir égard à cet effet. & ne pas rendre la charge auffi grande qu'elle pourroit l'être, fi l'on prévoit qu'on doive paffer par une eau moine chargée de fel que celle où l'on s'embarque. On a vu quelquefois des îles flottantes , c'eft-à-dire , des portions de terre affez confidérables qui fe détachent du continent, & se trouvant moins pefantes que l'eau, se soutiennent à la surface . & flottent au gré des vents. L'eau mine peu-à-peu certains terreins. qui font plus propres que d'autres à se diffoudre : ces fortes d'excavations s'augmentent avec le temps, & s'étendent au loin : le deffus demeure lié par les racines des plantes & des arbres. & le fol n'eft ordinairement qu'une terre bitumineufe, fort légere; de forte que cette espece de croûte est moins pesante que le volume d'eau fur lequel elle eft reque, quand un accident quelconque vient à la détacher de la terre ferme, & à la mettre à flot. L'exemple de l'aréometre fait voir encore qu'il n'eft pas besoin pour surnager, que le corps flottant foit d'une matiere plus légere que l'eau. Car cet inftrument ne fe foutient point en vertu du verre ou du mercure dont il est fait, mais feulement parce qu'il a, avec peu de folidité, un volume considérable qui répond à une quantité d'eau plus pefante. Ainsi l'on pourroit faire des barques de plomb , ou de tout autre métal , qui ne s'enfonceroient pas. Et en effet , les chariots d'artillerie portent fouvent à la fuite des armées des gondoles de cuivre, qui fervent à établir des ponts pour le passage des troupes. M. Formey.

Il faut apporter diverses précautions dans la conftruction & l'usage de cet instrument. 1°. Il faut que les liqueurs dans lesquelles on plonge l'aréomètre, soient exactement au même degré de chaleur ou de froid. afin qu'on puisse être sur que leur différence de densité ne vient

le volume de l'aréometre même n'en a

requ ancun changement.

2°. Que le col de l'instrument, fur lequel font marquées les gradations, foit partout d'une groffeur égale; car s'il eft d'une forme irréguliere, les degrés marqués à égales distances ne mesureront pas des volumes de liqueurs semblables en fe plongeant; il fera plus fur & plus facile de graduer cette échelle rélativement à la forme du col, en chargeant fuccessivement l'instrument de plusieurs petits poids bien égaux, dont chacun produira l'enfoncement d'un degré.

3°. On doit avoir foin que l'immerfion fe falle bien perpendieulairement à la furface de la liqueur, fans quoi l'obliquité empêcheroit de compter avec instesse le degré d'enfoncement.

4°. Comme l'usage de cet instrument est borné à des liqueurs qui différent peu de pelanteur entr'elles, on doit bien prendre garde que la partie qui furnage ne fe charge de quelque vapeur on faleté, qui occasionneroit un mécompte, dans une estimation où il s'agit de différences peu considérables. Et lorfque l'artometre paffe d'une liqueur à l'autre, on doit avoir foin que l' fa furface ne porte aucun enduit, qui empêche que la liqueur où il entre ne s'applique exactement contre cette furface.

co. Enfin, malgré toutes ces précautions, il refte encore la difficulté de bien juger le degré d'enfoncement, parce que certaines liqueurs s'appliquent mieux que d'autres au verre; & qu'il v en a beaucoup qui, lorfqu'elles le touchent. s'élevent plus ou moins au-dessus de leur niveau. Quand on se sert de l'aréovietre que nous avons décrit, il faut le plonger d'abord dans la liqueur la moins pefante, & remarquer à quelle graduation se rencontre sa surface : ensuite il faut le rapporter dans la plus dense, & charger le haut de la tige, ou du col, de poids connus, juiqu'à ce que le degré d'enfoncement foit égal au premier. La fomme des poids qu'on aura ajoutés pour rendre cette immersion égale à la premiere, sera la différence des pefanteurs spécifiques entre les deux liqueurs, Nous devons ces remarques à M. Formey, qui

point de l'une de ces deux caufes; & que liles a threes de M. l'abbé Nollet Lett. Phyl. (0)

> AREOPAGE, f. m., Hift. anc. ; fenat d'Athenes, ainsi nommé d'une colli-ne voiline de la citadelle de cette ville confacrée à Mars, des deux mots Grecs mayor bourg , place , & A'ent , le Dien Mars; parce que, felon la fable, Mars, acculé du meurtre d'un fils de Neptune; en fut absous dans ce lieu par les Juges d'Athenes. La Grece n'a point eu de tribunal plus renommé. Ses membres étoient pris entre les citoyens distingués par le mérite & l'intégrité, la naissance. & la fortune ; & leur équité étoit li généralement reconnue, que tous les états de la Grece en appelloient à l'aréopage dans leurs démèlés, & s'en tenoient à les décisions. Cette cour est la premiere qui ait eu droit de vie & de mort. Il paroit que dans sa premiere institution elle ne connoisfoit que des affaffinats : la jurifdiction s'étendit dans la fuite aux incendiaires, aux conspirateurs, aux transfuges, enfin à tous les crimes capitaux. Ce corps acquit une autorité fans boines, fur la bonne opinion qu'on avoit dans l'état de la gravité & de l'intégrité de les membres. Solon leur confia te maniement des deniers publies ; & l'inspection fur l'éducation de la jeuneffe : foin quientraîne celui de punir la débauche & la fainéantife, & de récompenser l'induftrie & la fohriété. Les ardopnettes connoiffoient encore des matieres de réligion : c'étoit à eux à arrêter le cours de l'impiété, & à venger les dieux du blafphême, & la réligion du mepris. Ils delibéroient fur la confécration des nouvelles divinités , fur l'érection des temples & des autels, & fur toute innovation dans le culte divin; c'étoit même leur fonction principale. Ils n'entroient dans l'administration des autres affaires; que quand l'état allarmé de la grandeur des dangers qui le menaçoient, appelloit à fon secours la sagesse de l'aréopage, comme fon dernier refuge. Ils conferverent cette autorité jusqu'à Périclès, qui ne pouvant être aréopagite, parce qu'il n'avoit point été archonte, employa toute sa puissance & toute fon adrelle à l'avilissement de ce corps. Les vices & les excès qui corrompoient alors Athenes s'étant glifles dans cette cour, elle perdit par de

grés l'eltime dont elle avoit joui, & le pouvoir dont elle avoit été revétue. Les auteurs ne s'accordent pas sur le nombre des juges qui compositent l'arcopage. Quelques uns le fixent à rente un, d'autres à cinquante un, & quelques autres le font monter jusqu'à cinq cent. Cette derniere opinion ne peut avoir lieu que peur les temps où ce tribund; tombé en discrédit, admettoit indifféremment les Grecs & les étrangers; car, au rapport de Cicéron, les Romains s'y Ensoient recevoir: ou bien elle confond les arcopagies avec les prytanes.

Il est prouvé par les marbres d'Arondel, que l'arépage sublistic qu'ans avant Solon: mais comme ce tribunal avoit été humilié par Dracon, & que Solon lui réndit sa premiere spleudeur; cela a donné sicu à la méprise de quelques auteurs, qui out regardé Selon comme l'instituteur

de l'arlopage:

Les artopagites tenoient leur audience en plein air. & ne jugeoient que la nuit, dans la vue, dit Lucien, de n'être occupés que des railoss & point du tout de la figu-

re de ceux qui parloient.

L'éloquence des avocats passoit auprès d'eux pour un talent dangerenx. Cependant leur feverite fur ce point fe refacha dans la suite: mais ils furent constans à bannir des plaidovers, tout ce qui tendoit à émouvoir les patfions, ou ce qui écartoit du fond de la question. Dins ces deux cas, un héraut imposoit silence aux avocats. Ils donnoient leur fuffrage en filence , en jetant une espece de petit caillou noir ou blanc dans des urnes , dont l'ene étoit d'arain , & fe nomme l'urne de la mort , Sa varov. l'autre étoit de bois , & s'appelloit l'urne de la miféricorde, ilsov. On comptoit ensuite les suffrages , & selon que le nombre de jetons noirs prévaloit ou étoit inférieur à celui des blancs , les juges traceient avec l'ongle une ligne plus ou moins courte fur une espece de tablette enduite de cire. La plus courte fignifioit que l'accufé étôit renvoyé abfous; la plus longue exprimoit fa condamnation.

ARÉOPAGITE, juge de l'aréopage. Voici le portrait qu'llocrate nous a tracé de ces hommes merveilleux. E du bon ordre qu'ils établirent dans Athenes. Les

Tome III. Part. I.

juges de l'aréopage , dit cet auteur, n'étoient point occupés de la maniere dont ils puniroient les crimes , mais uniquement d'en inspirer une telle horteur ; que perfonne ne pût fe refoudre à en commettre aucun : les ennemis , felon leur façon de penser, étoient faits pour punir leurs crimes, mais eux pour corriger les mœurs. Ils donnoient à tous les citovens des soins généreux, mais ils avoient une attention spéciale aux jeunes gens. Ils n'ignoroient pas que la fongue des passions naissantes donne à cet âge tendre les plus violentes seconsses, qu'il faut à ces jeunes cœurs une éducation dont l'apreté foit adoucie par'une certaine mesure de plaisir ; & qu'au fonds il n'y a que les exercices où fe trouve cet heureux mélange de travail & d'agrément, dont la pratique constante puisse plaire à ceux qui ont été bien élevés. Les fortunes étoient trop inégales pour qu'ils pusfent prescrire à tous indifféremment les mêmes choses & au même degre; ils en proportionnoient la qualité & l'ufage aux facultés de chaque famille. Les moins riches étoient appliqués à l'agriculture & au négoce, fur ce principe que la paresse produit l'indigence, & ainfi l'indigence les plus grands crimes : ayant arraché les racines des plus grands maux , ils croyoient n'en avoir plus rien à craindre. Les exercice du corps , le cheval , la chasse . l'étude de la philosophie, étoient le partage de cenx à qui une meilleure fortune donnoit de plus grands secours : dans une distribution si fage , leur but étoit de fauver les grands crimes aux panvres , & de faciliter aux riches l'acquisition des vertus. Peu contens d'avoir établi des loix fi utiles, ils étoient d'une extrême attention à les faire obferver: dans cet esprit, ils avoient diftribué la ville en quartiers, & la campagne en cantons différens. Tout fe paffeit ainfi comme fous leurs yeux. Rien ne leur échappoit des conduites particulieres. Ceux qui s'écartoient do la regle étoient cités devant les magiftrats , qui affortiffoient les avis on les peines à la qualité des fautes dont les coupables étoient convainous. Les mêmes aréopagites engagoient les riches

à soulager les pauvres; il réprimoient l'intempérance de la jeunesse par une discipline austere. L'avarice des magiltrats, effrayée par des supplices toujours prêts à la punir , n'osoit paroitre; & les vieillards à la vue des emplois & des respects des jeunes gens, se tiroient de la léthargie, dans laquelle le grand âge a coutume de les plonger. "Ainfi ces juges fi respectables n'avoient en vue que de rendre leurs citoyens meilleurs , & la république plus florissante. Ils étoient fi defintéresses qu'ils ne recevoient rien ou presque rien . pour leur droit de présence aux jugemens qu'ils prononçoient, & fi integres qu'ils rendoient compte de l'exercice de leur pouvoir à des censeurs publics, qui placés entr'eux & le peuple, empêchoient que l'ariftocratie ne devint trop puissante. Quelque courbés qu'ils fuffent sous le poids des années , ils se rendoient sur la colline où se tenoient leurs affemblées, expofés à l'injure de l'air. Leurs décisions étoient marquées au coin de la plus exacte juftice : les plus intéreffantes par leurs objets, font celles qu'ils rendirent en faveur de Mars ; d'Oreste qui y fut absous du meurtre de sa mere , par la protection de Minerve qui le sauva , aioutant son suffrage à ceux qui lui étoient favorables , & qui se trouvoient en parfaite égalité avec les fuffrages qui le condamnoient; Cephale pour le meutre de sa femme Procris, & Dédale pour avoir affaffine le fils de fa fœur , furent condamnés par ce tribunal. Quelques anciens auteurs prétendent que S. Denys premier évêque d'Athenes avoit été aréopagite, & qu'il fut converti par la prédication que S. Paul fit devant ces juges. Un plus grand nombre ont confondu ce Denys l'aréopagite avec S. Denys premier évêque de Paris. Voyez dans le recueil de l'acad. des belles Lettres, tome VII, deux excellens mémoires sur l'aréopage, par M. l'abbé de Canaye, qui sait allier à un degré fort rare l'esprit & la philosophie à l'érudition. (G)

- AREOSTYLE , f. m. dans l'ancienne architechure, c'eft une des cinq fortes d'intercolonnations, dans laquelle les colonnes étoient placées à la distance de huit, ou, comme disent quelquels-uns, de dix

modules l'un de l'autre. Vayez INTER COLONNATION. Ce mot vient d'a exiós, rare & sulos, colonne; parc qu'il n'y avoit point d'ordre d'architee ture où les colonnes fuffent auffi clo? gnées les unes des autres que dans l'a réoffyle.

On fait principalement usage de l'a réostyle dans l'ordre toscan , aux porte des grandes villes & des fortereffes. Von

Toscan, &c. Vitruve (P)
AREOTECTONIQUE, adj. eft cett
partie de fortification & d'architectur militaire, qui concerne l'art d'attaque

& de combattre. (Q)

AREOTIQUES, en médecine, se di de ces remedes qui tendent à ouvrir le pores de la peau, & à les rendre affez di latés pour que les matieres morbifi ques puiffent être pouffees dehors pa le moven de la sueur ou de l'insensibl transpiration. Voy. PORE, SUEUR TRANSPIRATION , &oc. qui appartien nent à la classe des aréstiques. Voyez DIAPHORÉTIQUES, SUDORIFIQUES &c. (N

AREOTOPOTES , Hift. anc. , ot le grand buveur de vin; nom fous leque on honoroit à Munichia, comme in homme doué de vertus héroïques, ce

lui qui favoit bien boire.

AREQUE, ureca, five faufel, Hift nat. bot. c'eft le fruit d'une espece ale palmier qui croit aux Indes orientales. I est ovalaire & ressemble à la datte; il ef feulement plus ferré par les deux bouts. Son écorce est épaisse , lisse & membra. neuse, & sa pulpe d'un brun rougeatre. Elle devient en fechant fibreule & jauna. tre. La moelle, ou plutôt le novat qu'elle environne , eft blanchatre , er forme de poire, & de la groffeur d'u. ne muscade. Les Indiens le machent continuellement; qu'il foit dur ou qu'il foit mou , il n'importe ; ils le melent avec le lycvon ou le kaath , la feuille de betel , & un peu de chaux. Ils avalent leur falive teinte par ces ingré diens , & rejettent le refte. Geoff. & diel, de med. Voyes AREK.

\* AREQUIPE ou AREQUIPA, Géog. ville de l'Amérique méridionale dans le Pérou, fur une riviere, dans un terreit fertile. Long. 308; lat. mer. 16, 40.

ARER ou chaffer fur fes ancres, Marine

lorfque l'ancre étant moutillée dans un manvais fond, elle lache prife, & fe traine en labourant le fable. V. CHAS-

SER. (Z)

\* ARES, Myth., nom que les Grecs donnoient à Mars. Il lignifie donnage, d'autres le dérivent du phénicien arits, qui vent dire fort , terrible ...

ARESGOL, ancienne ville du royaume d'Alger:, dont il ne refte que les ruines; elle étoit auparavant la capitale de la province & de tout le royaume de Tremecen , qui fait une partie de celui d'Alger.

\* ARESIBO, Géog., petite ville d'Amérique. fur une riviere du meme nom . à trois lieues de san Juan de Porto-Riceo, dans l'île de ce nom , qui est une des

grandes Antilles.

ARETA , Geog. , petit pays d'Afie , dans la Palestine, sous l'empire turc: c'est l'ancienne tribu d'Isachar. Ses bornes font , à l'orient , l'Elbise , riviere qui fort du mont Dari ou Hermon & se jette dans le Jourdain; au septentrion, la montagne de Thabor; à l'occident, la mer Méditerrannée, & au midi, le gouvernement de Mabolos, anciennement la demi-tribu de Manasse, en deça le Jourdain ; on le nomme aujour'hui Mardsche-ebn-aamer. c'est-à-dire , la prairie des fils d'Aamer : la plaine fertile de Jefrael ou d'Eldrelon est comprise dans l'Arete. On y trouve encore quelques villes ruinées, telles que le Nain, Endor, Célarée &c. mais toute cette contrée n'est habitée aujourd'hui que par des Arabes, nomades ou vagabonds, & par quelques chrétiens, qui tous vivent fous des tentes . & obeiffent à des émirs de la race de Turabéia. Chacun de ces émirs exerce une autorité fans bornes dans son camp ; le grand émir qui est le juge souverain des émirs subalternes habite ordinairement le mot Carmel; il paie un médiocre tribut au grand-feigneur, en chevaux & en chameaux, mais il est obligé de pouvoir à la sûreté des caravanes marchandes, de fournir des escortes aux couriers du fultan, & de faire marcher fes troupes dans l'occasion : son armée, y comprises celles des autres émirs, peut former un corps de cinq à fix mille hommes. (C. A.)

ARETAS I. , Hift. des Arabes, chefou zoi d'une tribu des Arabes Nabatéens, On

ne sait à quelle époque rapporter le commencement de son regne. Ayant été appellé par les habitans de Damas, qui étoient en guerre contre les Juifs, il marcha à leur secours vers l'an quatre-vingtquatre avant notre ere. Après avoir délivré Damas, il poursuivit les Juifs jusques dans le centre de leur pays, & remporta fur eux une fameuse victoire près d'Adida, quoiqu'ils fusient commandés par Alexandre Jannes, leur roi. Aretas fit une seconde expédition en Judée, & prétendit contraindre Aristobule II, fils d'Alexandre Jannes, à rendre le sceptre des Juifs à Hircan , frere ainé de ce prince. Son armée composée de cinquante mille hommes, tant Arabes que Juifs, étoit devant Jérusalem , qui délibéroit pour lui ouvrir ses portes, lorsque Schorus, lieutenant de Pompée, l'obligea de lever le siege. Une defaite qu'il essuya dans un lieu nomme Rapiron, lui fit abandonner le pays , & rentrer en Arabie. Aretas craignant l'événement de cette guerre, défarma le général romain par un prefent de trois cent talens. Ce prince eut encore plusieurs, démèlés avec les Juifs . dont, suivant Josephe, le succès lui fut toujours contraire : on place ordinairement fa mort vers l'an 66 avant J. C. Josephe. Ant. Judaig (T-N.)

ARBTAS II. autrement Enée, arrieresuccesseur d'Aretas I. Il paroit que de fon temps les Arabes de sa tribu étoient obligés à quelques devoirs envers les Romains. En effet, des qu'il fut reconnu pour roi , il envoya des ambassadeurs à Rome pour faire confirmer son élection par l'empereur, & lui offrir une couronne d'un très grand prix. Auguste rejeta ces préfens & refusa d'admettre les ambassadeurs à son audience : le motif de ce refus fait honneur à l'empereur. Aretas étoit accusé d'avoir fait empoisonner Obadas son prédécesseur s cette calomnie ayant été découverte, Sylleus, qui en étoit auteur, fut jugé digne de mort, & fubit cet arrêt: Auguste rendit aush tot fa faveur au prince Arabe; l'histoire ne l'accufe pas d'en avoir abufé; il ne fit aucune en'reprife fous son regne dont les Romains enssent à se plaindre. Suivant l'auteur des antiquités Juives, Aretas remporta une grande victoire fur le tétrarque Hérode, qui venoit de lui renvoyer fa fille pour

épouser Hérodiade: on ne sait ni le genre, ni l'année de sa mort. Des écrivains donnent à ces deux Aretas la qualité de rois des Arabes ; cette maniere de s'exprimer est peu exacte, elle feroit entendre que l'Arabie étoit gouvernée par un seul souverain, tandis qu'elle en avoit une multitude, tous indépendans les uns des autres : ces rois n'étoient proprement que des chefs décorés du titre d'émir, qui répond au mot capitaine ou duc. Jo-

feph. Ant. Jud. (T-N) ARETE, Spina, Hist. anc., partie du corps de la plupart des poissons; on entend communement par ce mot toutes les parties dures & piquantes qui fe trouvent dans les poissons : mais dans ce fens on doit distinguer plusieurs fortes d'arêtes ; car il y a des parties dures dans les poissons, qui font analogues aux os des serpens, des oiseaux, & des quadrupedes; tels font les os de la téte des poissons, teurs vertebres, & leurs côtes. La plupart ont de plus des piquans dans les nageoires, dans la queue , & fur d'autres parties de leur corps. Il y a austi dans la chair de plusienrs poissons, des filets folides, pointus, plus un moins longs, de différente groffeur, dont les uns font fimples & les autres fourchus. On ne peut donner à ces parties que le nom d'arête Voyez Poisson. (1)

ARETE, Coupe des pierres, c'est l'angle ou le tranchant que font deux surfaces droites ou courbes d'une pierre quelconque: lorsque les surfaces concaves d'une voûte composée de plusieurs portions de berceaux, se rencontrent en angle faillant, on l'appelle voite

d'arêtes. (D)

\* Lorsque l'angle d'une pierre est bien taillé, & fans aucune cassure, on dit qu'elle est à vive-arête.

Sur la mefure des voûtes d'arêtes, Voy.

VOUTE.

ARÈTE, f. f. fe dit, chez les chapeliers, de l'extrémité par où l'on arrondit un chapeau , & où l'on coud ce qu'on appelle un bord de chapeau. Pour arrondir l'aréte, on met une ficelle autour du lien, au bas de la forme; on tourne cette ficelle tout autour fur la circonférence du bord extérieur, & avec un morceau de craic qui eft au bout on marque se qu'il y a à enlever

du bord du chapeau, qui par ce moyen fe trouve parfaitement rond. Voyez CH A-PEAU.

ARÉTE, chez les diamantaires, se dit proprement des angles de toutes les faces que peut récevoir un diamant, c'est poursquoi, il ne faut pas confondre l'arête avec le pan. Voyez PAN.

ARETE, en terme de planeur, c'est une carne ou angle, qui sépare dans tout le contour de la boète le houge d'avec la marlie. On dit pincer l'arête. V PINCER.

ARETES , f. f. pl. Manège & Maréchallerie , maladics du cheval , galles

qui viennent aux jambes.

Les arêtes ou queues de rat ne sont autre chose qu'une infirmité qui vient le long du nerf de la jambe, au dessous du jarret, qui s'étend jusqu'au boulet, fait tomber le poil. & découvre des calus & des grosseurs très-rudes.

Le remede est de couper ces grosseurs ou câlus avec le feu, & d'appliquer destius l'emmiellure blanche, que nous décrirons à faplace; il tombera une escare, qu'on desseure avec les poudres pour

les plaies.

Si les arêtes sont humides , & qu'il n'y ait ni cal ni enflure , il faut appliquer deffus l'onguent verd pour la galle.

Ce mal eit défagréable, en ce qu'il fait tomber le poil de la partie : maisil ne porte aucun préjudice notable au cheval. (V)

ARESTIER, f. m. en charpenterie, est une principale piece de bois d'un comble, qui en forme l'arête ou angle faillant. (P)

ARESTIERES, f. f. en architecture, font les cueillies de platre que les Couvreurs mettent aux, angles faillans d'un

comble couvert en tuile. (P)

\* ARESTINGA , ile fur la mer des Indes vers le Kerman & la ville de Dulcinde. On croit que c'est la Liba de Ptolomée.

\*ARETHUSE, f. f., Myth., fontaine de la prelqu'ile d'Ortygie. On dit qu'A-réthufe, avant que d'être fontaine, étoit une des compagnes de Diano, qu'un jour qu'elle fe baignoit dans un ruissean, elle fut apperçue par Alphée; que se fentant vivement pourfuivie par le steuve amoureux, eile implora le secours de Diane, qui la métaniorphosa en fontaine, mais qu'Alphée ayant reconnu son amante sous ce déguilement, ne s'on unit que plus in-

timement avec elle, en melant fon onde la fienne. On lit dans Ciceron, que l'Aretbufe eut été de son temps entierement couverte des flots de la mer, fans une digue & une levée de pierre qui l'en separoient. Pline & plusieurs des anciens paroiffent avoir cru que l'Alphée contiawant fon cours fons la mer, venoit reparoitre en Sieile, & que ce qu'on jetoit dans ce fleuve en Arcadie, fe retrouvoit dans la riviere d'Ortygie: mais Strabon ne donne pas dans cette tradition ridicule ; il traite de mensonge la coupe perdue dans l'Alphée, & retrouvée dans la Sicile, & ne balance pas à dire que l'Alphée se perd dans la mer comme les autres fleuves. Pline débitoit encore une autre fable fur les caux de l'Arethuse; c'eft. qu'elles avoient une odeur de fumier dans le temps des jeux olympiques qui le célébroient en Grece, sous les murs d'Olympe où passoit l'Alphée, dans lequel on jetoit le fumier de victimes, & celui des chevaux qui servoient dans les cour-Tes.

Outre la fontaine d'Ortygie, il y en a en encore plufieurs du nom d'Arethuse. Ortelius parle d'une qui étoit près de Smyrne; Etienne le géographe en place une autre dans l'ile d'Ithaque ; Pline en met une troisieme en Béotie , & une quatrieme dans l'Eubée. (C. A.)

\* ARETHUSE, ville de Syrie, entre Emeffe & Epiphanie. On dit que c'eft

aujourd'hui Fornacufa.

ARETHUSE , ville de Macédoine , que quelques-uns appellent Tadino, & d'autres Rendina. Elle est fur le bord du golfe que nous appellons di Comteffa , & que les anciens nommoient Strymonium.

ARETHUSE, lac dans l'Arménie majeure , près de la fource du Tigre , non loin des monts Gordiens, que quelques-

uns appellent Gibel-Not.

ARETINI, Géogr., peuples d'Italie, dans l'Etrurie, aujourd'hui la Toscane: ils habitoient trois villes au territoire de Florence, dont il ne refte maintenant qu'Arezzo. (C. A.)

ARETOLOGIE, f. f. Morale. , c'eft le nom de la partie de la Philosophie morale , qui traite de la vertu , de fa nature, & des moyens d'y parvenir. Voyez VERTU, MORALE. (X)

AREVACÆ ou AREVACI, Géogr.

peuples de l'Espagne Tarraconoise, qui occupaient les territoires de Burgos, de Ségovie & de Valladolid, dans la Caftille vieille: ils tiroient leur nom de la riviere d'Areva, que l'on croit être l'Arlangon. (C. A.)

\* AREVALO, petite ville d'Espagne dans la vieille Castille, près du royaume

de Léon.

AREVATILLO, Géogr., riviere d'Efpagne, dans la vicille Castille : elle a la fource dans les montagnes, au nordoueft d'Avila , & fon embouchure dans l'Adaja, au-dessus d'Arevalo. (C. A.)

\* AREUS, Myth. , fils ou enfant de Mars; épithete que les poètes donnoient à ceux qui s'étoient illuftrés dans les

combats. Voyez ARES.

\* AREZZO, Géogr., ancienne ville d'Italie dans la Toscane & le territoire de Florence. Long. 29, 32; lat. 34, 27. \* ARG, Géogr. anc. mod., riviere d'Allemagne dans la Souabe : c'est l'Ar-

gus des Latins; elle passe à Wangen , &

se jette dans le lac de Constance. ARGA ou ALGIAR , Géogr. , petite

ville de l'Arabie Pétrée , dans le gou-vernement de Médine. Elle est fur le golfe Arabique, à trois stations à l'onest de Medine , dont elle eft confiderée , comme le port de mer. Quelques-uns la nomment Egra, & d'autres croyent que c'est la même que Dichat. Long. 55, lat 25. (C. A.)

ARGA, riviere d'Espagne, qui a sa fource dans les Pyrénées , aux frontieres de la baffe Navarre, traverse la haute, baigne Pampelune, & se joint à l'Arragon, vis-à-vis de Villa-Franca.

ARGÆUS, Géogr. , très-haute montagne de l'ancienne Cappadoce, aujourd'hui la Caramanie. Le fommet en eft. en tout temps couvert de neige. Sa pente septentrionale , qui fait fice à la ville de Kailerie, autrefois Cesaria Cappadociæ, est pleine de grottes tailiées dans le roc, lesquelles on croit avoir fervi jadis de tombeaux ou d'hermitages. Les Turcs appellent cette montagne Erdgische ou Erdjasib. Lat. 37. (C. A.)

ARGAIS, Géogr. , ile de la Méditerranée, fur la côte de Lycie, felon Etien-

ne le géographe. (C. A.)

ARGALUS, Hift.de Lacedémone, fuccoffeur d'Amyclès au trone de Sparte, n'a

fauvé que fon nom du naufrage des temps. La fable même n'en fait aucune mention, ce qui femble indiquer qu'il fut fans vices & fans vertus. (T-n.)

\* ARGAN , ville d'Espagne dans la nouvelle Castillei, & le diocese de Tolede.

ARGANA, Géogr. , ville d'Afie , au gouvernement de Diarbekir, fous l'empire des Turcs. Elle est fur une montagne, au bas de laquelle on voit le lac Genttichik. C'ett la capitale d'une principauté du même nom, qui n'est pas fort étendue, mais qui est toute converte de vignobles, dont les vins font très-bons. On en fait une exportation confidérable. Long. 57; lat. 37. (C. A.) .

ARGANEAU on ORGANEAU d'un ancre, est un anneau place à l'extrémité de l'ancre, auquel on attache le

cable. Voyez ANCRE. (0)

ARGANETE, Art milit. Machines, fort de balifte , dont les anciens fe fervoient pour lancer des matieres combuftibles , & meme des barils de poudre ; auxquels on mettoit le feu par le moyen d'une meche ou d'une fufée de compoli-

ARGARICUS Sinus, Geogr., golfe d'Asie dans la mer des Indes, dont plufieurs géographes anciens ont parlé. C'est aujourd'hui le golfe de Bengale. (C. A.)

\* ARGATA , ( Chevalier de l' ) Hift. mod. ou Chevalers du Dévidoir ; compagnie de quelques gentilshommes du quartier de la porte neuve à Naples, qui s'unirent en 1388, pour défendre le port de cette ville en faveur de Louis d'Anjou, contre les vaisseaux & les galeres de la reine Marguerite. Ils portoient fur le bras, ou fur leur coté gauche, un dévidoir d'or en champ de gueules. Cette espece d'ordre finit avec le regne de Louis d'Anjou. On n'a que des conjectures futiles fur le thoix qu'ils avoient fait du dévidoir pour la marque de leur union, & peut-être ce choix n'en mérite-t-il pas d'autres.

ARGEENS ou ARGIENS, adj. plur. fubst. Hift. anc. , c'étoit anciennement des représentations d'hommes, faites avec du jonc, que les vestales jetoient tous les ans dans le Tibre, le jour des Ides de mai. Voyez VESTALES.

Cette cérémonie est rapportée par Pes-

tus & Varron ; Festus dit cependant qu'elle étoit faite par les pretres , à fucerdotibus; nous supposons que c'étoient les prêtresses. Il ajoute que le nombre de ces figures étoit de trente. Plutarque dans ses questions fur les Romains, recherche pourquoi on appelloit ces figures argea, & il en donne deux Yaifons : la premiere, que les nations barbares qui habiterent les premieres ces cantons, jetoient tons les Grees qu'ils pouvoient attraper dans le Tibre; car argéens ou argiens étoit le nom que l'on donnoit à tous les Grecs : mais un'Heroute leur persuada de quitter une contume fi inhumaine, & de fe purger d'un crime pareil en inftituant cette folennité. La feconde , on Evandre l'arcadien , cruel ememi de Grees , pour transmettre sa liaine à fa postérité, ordonna que l'on fit des représentations d'argiens , que l'on jetteroit dans la riviere. Les fetes dans lesquelles ces Grees d'ofier étoient précipités dans le Tibre , l'appellerent argées. (G)

\* ARGEES , adj Hift. anc. , nom qui fut aussi donné, seton quelques uns, aux fept collines fur lesquelles Rome fut affife , en mémoire d'Argeus , un des compagnons d'Hetcule qu'Evandre regut chez lui : felon d'autres , aux feuls endroits de la ville de Rome, où étoient les tombeaux des Argiens, compagnons d'Hercule, Voyez ARGÉENS.

ARGEI Infula , Geogr. , petite ile d'Egypte, auprès de Canope, ainfi nommée d'Argée, fils de Macedon, duquel les Argéades ont aussi pris leur nom. (C. A)

\* ARGEIPHONTES, Myth. furnom qu'on donna à Mercure après qu'il ent

tué Argus.

ARGEMA on ARGEMON, f. m. Chirurgie, est un ulcere du globe de l'œil, dont le fiege est en partie sur la conjonctive ou blanc de l'œil ', & en partie fur la cornée transparente. Il paroit rougeatre fur la premiere membrane, & blanc fur la cornée. L'inflammation, les pustules, les abces, on les plaies des yeux, penvent donner lieu à ces ulceres.

En général, les ulceres des membranes de l'œil sont des maladies facheuses, parce qu'ils donnent fouvent beaucoup de difficulté à guérir, & qu'ils peuvent etre accompagnés d'excroffances de chair, de fiftules, d'inflammations, de la fortie & de la ropture de l'uvée qui fait flétiri l'œil; enfin parce que leur guérifon laiffe des cicatrices qui empêchent la vue, lorsqu'elles occupent la cornée transparente. Les niceres superficiels sont moins facheux & plus faciles à guérir que les profonds.

Pour la cure, il faut, autant qu'on le pent, détruire la cause par l'usage des remedes convenables. Si elle vient de cause interne par le vice & la surabondance des humeurs, les saignées, les lavemens, les purgatifs, le régime, les velicaroires , les canteres , ferviront à diminuer & à détourner les fues vicies ou superflus. S'it y a inflammation, il faudra employer les topiques émolliens & anodyns. Enfuite on tachera de cicatrifer les ulceres. Le collyre suivant est fort recommandé: dix grains de camphre, autant de vitriol blanc, & un ferupule de fuere candit; faites diffoudre dans trois onces des eaux distillées de rose, de plantain ou d'enphraise, dans lesquelles on ait fait fondre auparavant dix grains de gomme arabique en poudre, pour les rendre mucilagineuses. On en fait couler quelques gouttes tiedes dans l'œil malade, dix à douze fois par jour; & par-deffus Pail on applique une compresse trempée dans un collyre rafraichissant, fait avec un blanc d'œuf & les eaux de rofe & de plantain', battue insemble. (Y)

ARGEMONL ou pavot épineux, f. f. Hift. nat. bot. , genre de plante dont les fleurs font composées de plufieurs feuilles disposées en rose. Il s'éleve du milieu de la fleur un piftil qui devient dans la fuite un fruit ou une coque ordinairement ovale, qui n'a qu'une feule capfule & qui est ouverte. Il y a des especes de côtes qui s'étendent depuis la base jusqu'au sommet ; & les intervalles qui restent entr'elles , sont remplis par des panneaux qui s'écartent dans le haut & laiffent un vuide entre les côtes ; chacune soutient un placenta chargé de semences arrondies pour l'ordinaire. Tournefort. Elem. Bot. Voyez PLANTE. (1)

On la seme en Septembre & en Octobre sur une couche bien ameublie, converte d'un peu de terreau, & on la trausporte en Avril dans les plates-baudes. (K) ARGENCES, Géogr., bourg de France en basse Normandie sur la Meance. Long. 17, 20; lat. 49, 15.

\* ARGENDAL, petite ville d'Allemagne dans le Palatinat du Rhin, entre

Simmeren & Bacharach.

\* ARGENDAL, riviere de France en Provence, qui a trois sources; l'une à Seillons; l'autre vers Saint-Martin-de-Varages, l'autre du coté de Barjols; & se jette dans la mer près de Frejus, après avoir reçu plusieurs rivieres.

ARGENNUM, Glogr., on donnoit autrefois co furnom à trois promontoires de la mer Archipélagienne: favoir, le cap Blanc, dans le golfe de Smyrne; le cap Saint-Alexis, fur la côte orientale de la Sieilé, & le cap Malia, dans l'île de Metelin, jadis Lesbos. (C. A.)

\* ARGENS (t), riviere de France en Provence, qui prend sa source au marais d'Olietes. & se jette dans la Médi-

terranée près Fréjus.

ARGENSOLE, Géogr., abbaye de France, au diocele de Soissons. Elle est dans un lieu solitaire, entre Epernay & Vertus. Ce fut une reine de Navarre; veuve d'un compte de Champagne, qui la fonda dans le XIII siecle, pour des réligieuses de Citeaux. L'abbesse a le privilege de pouvoir amster au chapitre général des peres de Citeaux. (C. A.)

ARGENSON, Géogr.; petite ville de France, dans les montagnes du Dauphiné, au diocole de Gap, à deux lieues d'Aspres. On la nomme ordinairement

Saint -, Pierre - d'Argenson.

\* ARGENT, f. m. Ordre encyc. Entend. Raison. Philosophie ou Science; Science de la nature, Ehymie, Métallurgie, Argent.' C'est un des métrux que les Chymistes appellent parfaits, précieux & nobles. Il est blanc quand il est travaillé, sin, pur, ductile, se fixe au seu comme l'or, & n'en differe que par le poids & la couleur.

On trouve quelquefois de l'argent pur formé naturellement dans les mines ; mais ce métal, ainfi que rous les autres métaux, est pour l'ordinaire mêle avec des matieres étrangeres. L'argent pur des mines est le plus souvent dans les fentes des rochers; il est adhérent à la plerre, & on est obligé de l'en détachers

mais quelquefois le courant des rivieres, la chute des pierres, l'impétuolité des vents, entrainent des morceaux l'argent au pié des rochers, où il est mélé avec les fables & les terres. Ces morceaux d'argent n'ont pas toujours la même forme; les uns sont en grains de différentes grossems; il y en a de petits qui sont posés les uns sur les autres; il y en a de trèsgros y par exemple, celui que Worm dissit avoir été tiré des mines de Norvège,

& peler 130 marcs. L'argent en cheveux est par filamens fi délies & fi fins , qu'on ne peut mieux le comparer qu'à des cheveux , à des fils de foie , ou à un flocon de laine qui feroit parfemé de points brillans. L'arrent en filets eft en effet compofé de fils li bien formés, qu'on croiroit qu'ils auroient été passés à la filiere. L'argent en végétation ressemble en quelque forte à un arbriffeau : on y remarque une tige qui jette de part & d'autre des branches; & ces branches out des rameaux : mais il ne faut pas s'imaginer que les proportions foient bien observees dans ces fortes de végétations. Les rameaux font auffi gros que les branches, & la tige n'est pas marquée comme devroit l'être un tronc principal. L'argent en feuilles eft affez reffemblant à des feuilles de fougere; ou y voit une côte qui ictte de part & d'autre des branches . dont chacune a aussi de petites branches latérales. L'argent en lames est aife à reconnoitre; il eft étendu en petites plaques fimples , unies & fans aucune forme de feuiliage.

Les mines d'argent les plus ordinaires font colles où l'argent est renfermé dans la pierre: les particules métalliques font dispersées dans le bloc, & la richetse de la mine depend de la quantité relative & de la groffeur de ces particules au volume du bloc. Dans ces sortes de mines . l'argent est de la couleur naturelle : mais dans d'autres il paroit de diff rentes couleurs , qui dépendent des matjeres avec lesquelles il est melangé. Il eft ici-noir , roux; ailleurs d'un beau rouge , d'une fubftance transparente . & d'une forme approchante de celle des cryftallifations des pierres précientes; de Torte qu'a la premiere vue on le prendroit plutot pour du rubis que pour de la

mine d'argent. On l'appelle mine d'ar-

Il y a des mines d'argent dans les quatre parties du monde; l'Europe n'enmanque pas, & la France n'en est pastout-à-fait privée, quoiqu'il y aitdes contrées plus riches en cela qu'elle, ne l'est. Au reste on pent juger de ce qu'elle possede en mines d'argent par l'état suivant.

Dans la généralité de Paris & l'île de France . en plufieurs endroits & au milieu des malles de fable jaune & rougeatre , il y a des veines horizontales de mine de fer imparfaite, qui tiennent or & argent .: on en trouve à Géroncourt . Marine , Grizy , Berval , & autres villages au-dela de Pontoise, route de Beau-vais, qui donnent aux esfais depuis 450 julqu'à 1000 grains de fin , dont moitié & davantage est en or , & le reste en argent : mais il est difficite d'en separer ces deux métaux dans la fonte en grand-A Geninville , demi - lieue ou environ par - delà Magny, route de Rouen; à deux lieues de Notre-Dame-la Defirée : près Saint-Martin-la Garenne, & à quatre lieues de Meulan , il y a plusieurs indices de mine d'argent. On y fit faire en 1729 un puits de 15 pies de profondeur & d'autant de large , à 20 piés de la route du moulin de ce lieu. Suivant la tradition du pays, la mine n'eft pas à plus de 15 pies de profondeur, Ce puits eft actuellement rempli d'eau. En Hainault, on dit qu'il y a une mine d'argent à Chymai. En Lorraine il y a plulieurs mines d'argent : celle de Lubine dans la Lorraine - Allemande, donne de l'argent & du cuivre. Le filon a plus d'épaisseur. La mine de la Croix a des filons qui donnent du plomb , du cuivre. & de l'argent. Les mines de Sainte - Marie au village de Sainte-Croix , & à celti de Luffe dans la prévôté de Saint-Diez, font de cuivre tenant argent. Nous donnerons à l'article CUIVRE les procédes par lequels on travaille ces mines, & on obrient ces métaux féparés. Il y a au Val - de - Lievre pluficurs mines d'argent, de cuivre, & d'autres métaux. A Chipaul , des mines d'argent , de fer, & d'autres métaux. Au Val-de Sainte-Marie: 10. une mine d'argent naturel qui se trouve imediatement au-deffus de la pyrite,ce

qui eft très - rare: 2°. une mine d'argent rouge, mélée avec la mine de cuivre, ec qui eft auffi fort rare. A Sainte - Marieaux-mines, pluficurs mines de cuivre tenant argent; d'autres mines de plomb tenant argent; quelques filons de, mine d'argent rouge, de mine d'argent vitrée, éparpillée dans un beau quartz.

En Alface, à Giromagny, & an Puy, dans la haute Alface, il y a une mine d'arzent & une mine de cuivre dont on a tiré 1600 marcs pelant en argent, & 24 milliers en cuivre : mais la dépense égalant presque le profit, elles ont été abandonnées. Voyez à l'article ACIER ce qu'il fant penfer des mines d'Alface & de leur exploitation. Il y a actuellement dans un canton appelle vulgairement Phenigtorne . & dans un autre appelle le canton de Saint - Pierre , deux mines d'argent qui s'exploitent. Celle de Theitzgran , confiderable en 1733 , & fort riche , s'est enfoncée & remplie d'eau. Il y a mine d'argent à Hannette-le-haut, appellée Guefchaff: elle contenoit aussi du cuivre; les guerres l'ont fait abandonner. Au village de Stembach proche Sernay, dans le Val de Saint - Amand - de-Thurn , & à Saint - Nicolas près Rougemont, il y a deux mines de cuivre tenant argent, aussi abandonnées à cause des guerres. On a repris depuis quelques années le travail de celles de Stembach qui sont de plomb.

En Franche - Comte, felon Dunod , Histoire du comté de Bourgogne, tome II. pag. 434. il y a trois mines d'argent ouvertes dans ce comté; favoir, deux de Charquemont dans le Mont-Jura: mais elles font abandonnées depuis quelques années; une mine d'argent près la Ville de Lons-le-Sannier, qu'on dit abondante. En Dauphine ,-haut & bas Brianconois, depuis Valence à deux lieues de Tournen, on voit le long des rivages du Rhone un bon nombre de pay-fans occupés à féparer les paillettes d'or & d'argent : ils y gaguent 30 ou 40 fous par jour. On n'en trouve ordinairement que depuis Valence jufqu'à Lyon. A l'Hermitage , au - desfus de Tain & visà-vis Tournon, il y a une mine d'or & argent; Chambon dit , pag. 77. de fu Physique, qu'il en a tiré par les essais; que la mine eft heureusement fituée .

& qu'elle mérite attention. A la Gardette, lieu dépendant de la commusauté de Villars. Edmont, il y a une mine dont les effais ont donné or & argent.

En Provence , au territoire d'Hieres , une mine de cuivre tenant argent & un peu d'or. A Barjoux, une mine d'or &; une mine d'argent. Au territoire du Luc, diocese de Fréjus, une mine d'argent. A Verdaches , près de la ville de Digne, une mine de cuivre tenant or & argent. Dans le Velai, le Vivarais, le Gévaudan , & les Cévennes , à la montagne d'Esquieres près le village, d'O en Velai, une mine d'argent. Près de Tournon, fix mines de plomb tenant argent. A Lodeve près des Cévennes & au pié des montagnes, une. mine de cuivre qui tient argent. A une lieue de Mende, paroisse de Bahours, mine de plomb tenant argent. Le filon du puits de Saint - Louis rend à l'essai trente - deux livres & demie de plomb & fept onces & un denier d'argent. Le filon du puits Saint - Pierre pris au hazard, ne donne que cinq livres douze, onces de plomb, & trois gros deux deniers huit grains d'argent. Le filon qui est au coté de la fontaine du village ... donne en plomb treize livres & demie . & en argent une once fept gros un denier. Le filon du puits Saint - François donne en plomb trente-neuf livres. & en argent neuf onces cinq gros un denier. A Espagnac, une mine qui donne trente-trois livres en plomb. A Montmirat, à trois lieues de Florac, mine de plomb qui donne quatre - vingt pour cent , & tient un peu d'argent. A l'Escombet, à quatre licues de Mende , mine de plomb qui donne trente - trois par cent ; ce plemb tient deux onces d'argent par quintal.

En Languedoc & en Rouergue; la mine d'argent de la Canette, fur la montagne noire, près de cette vallée. A Lanet dans le même canton, en 1660, le filon qui étoit à fleur de terre avoit plus d'un pié; sept quintaux de son minéral donnoient un quintal de cuivre & quatre marcs d'argent. On a trouvé à Avéjan des roignons de mine de plomb, qu'on a nommés extrassions, couverts de terre fort humide. Dans une ancienne ouverture, il y avoit deux filons qui se

réuniffoient dans le roc jufqu'à quatre toiles de profondeur; cette mine donne par quintal dix onces d'argent : on en fit tirer deux cent quintaux , qui rendirent deux cent cinquante marcs d'argent. A Meux-des-Barres, petite ville de la vallée de Cambellon, une mine d'argent. On trouve dans le mas de Cabardes, sons la montagne noire, des marcaffites qu'on a dit autrefois tenir beaucoup d'argent. Dans le diocese de Beziers, anciens travaux des Romains déconverts en 1746 & 1747, aux lieux de Ceilhes, Avenes, Die, Lunas & Bouffagues, it y a des mines de plomb & de cuivre riches en argent. Pres'de la Vaouste, comté d'Alais, une mine de plo nb tenant orgent.

Dans le Rouffillon, au territoire de Pratz-de-Mouilhou ; une mine de cuivre nommée les billots, ou de Sainte-Marie, tenant argent. A deux cent pas de la précédente, un autre filon dit le minier de Saint Louis; tenant argent. An même territoire. le lieu appellé Saint - Salvador, à une lieue & demie de diftance, autres filone femblables aux précédens. Près de la Vaill, mine de cuivre tenant argent; en deux filons voifins. Dans la viguerie de Conflent , au territoire de Balleiftin , col de Galline , mine d'argent & de cuivre, filon de quatre piés, Au Pnich - des - Mores, même terroir, filon de cuivre tenant argent. Au terroir de Saint Colgat, mine d'argent, filon d'un travers de doigt dans une roche bleuatre. Dans la même paroisse d'Escarro, mine d'argent & cuivre , au lieu nommé Loplade . Gaute. Un filon de cuivre & argent à la ganche des étangs. A la Cama, mine de cuivre & argent, filon de trois pies. Au territoire d'Estonere, derriere le col de la Galline, mine de cuivre & argent. Dans la Cerdagne francoise, vallée de Carol, an lieu nommé Pedreforte, une mine d'argent. Au village de Mezonrs, à quelques lieues de Perpignan, filons riches en argent, cuivre & plomb. Dans le ventre de la montagne, entre l'est & le fud, il y a des morceaux de ce minéral cuivrenx, qui donnent à l'essai depuis quatre jusqu'à neuf onces d'argent.

Dans le comté de Foix de Couserans; les mines de S. Pau, où les Espa-

gnols venoient en 1600 fouiller furtive ment, & emportoient de la mine d'à gent très-riche: on s'en plaignit à Hent IV, qui y mit ordre.

A Alfen, mine d'argent. A Cabanes trois mines d'argent. A Cardazet : un mine d'argent. Les minieres de l'Afpi font des mines de plomb tenant urgent A Coullon', mine d'argent qui tient or A Defattie', "mine d'argent. Dans la mon tagne de Montroustand, une mine d'ar gent. A Lourdat on Londat , nne min d'argent. Plusieurs mines dans la vallé d'Ufton ; environnées de montagnes dont les principales sont celles de Byros de Peyrenere, de Carbonere, d'Argen tere, de Balougne, de l'Arpiant, de la Fonta, de Martera, de Peyrepertufe toutes riches en argent. La montagne de Riviere - nord est riche en mines de cui vre tenant or & argent. Dans la monta gne d'Argentere', mines d'argent es abondance. Dans la montagne de Montariffe , refte des anciens travaux de Romains, on trouve une mine d'argen. abondante. Dans la montagne de Gerus une mine de plomb tenant argent & or . dont le filon est gros comme la cuiffe, Près la bastide de Seron, les mines d'ar. gent & cuivre de Meras & de Montegale découvertes en 1749.

Comminges , à cinq lieues d'Aspech & hors de Portet , dans la montagne de Chichois, mine d'argent tenant or. Dans l'Asperges, montagne de la vallée d'Arbouft mine de plomb tenant argent. Dans la vallée de Luchon, voifine de celle d'Ayron', entre les montagnes de Lys , de Gouveilli , & de Barouffe , unt mine de plomb tenant argent. Dans 1: petite ville de Lege, une mine de plomi tenant argent. Dans la montagne de Souquette, mine de plomb & d'argen. tenant or. Goverran, montagne voiling du comté de Comminges, remplie de mines d'argent. A Goveilh, entre les vallées de Loron , de l'Arbouft & de Barouges, auprès d'un château royal de Henri IV, deux riches mines de ploml tenant argent. La vallée de l'Esquiere est abondante en mines de plomb tenan argent ; un feul homme peut en tire deux quintaux par jour. Dans la mon tagne du Lys, plusieurs mines de plom!

tenant argent.

Dans le Béarn, la mine de cnivre de Bielle, à cinq licaes de Larinns, vallée d'Offéau, tient un peu d'argent. Dans la baffe-Navarre, dans la montagne d'Agella, pluseurs mines de plomb temant argent. Dans la montagne d'Avadet, me mine de plomb tenant argent.

Dans les Pyrénées; dans la montagne de Machicot, mine de cuivre tenant un peu d'argent; le filon paroit couper la montagne. Dans la montagne de Malpeltre, plusieurs filons de mines de cuivre tenant argent! Dans la montagne, de Ludens , une mine de plomb tenant wgent. Dans les montagnes de Portufon, mines de plomb & d'argent. Dans celles de Baraava , du coté de l'Espa-gue, mine de plomb , d'argent , & d'azur de roche. Dans celle de Varan ou Varen , an pié de laquelle est la petite contrée nommée Zazhn, mine de plomb tenant un trentieme d'argent. Dans la montagne de la Commade, mine de plomb tenant argent. Dans la montagne de Bouris, pluficurs mines de cuivre, de plomb, d'argent & d'azur. Dans la montagne de Szint-Bertrand, deux mines de cui-vre tenant argent. A Pladeres, monrigne du coté de l'Espagne, mines de plomb abondantes & tenant argent. A, the liene de Lordes, aux Pyrénées, une mine d'argent. En Auvergne, à Rouripe, pres de la montagne du Pui , une mine d'argent. Dans l'Angoumois, à Manet pres Montbrun , une mine d'antimoine où il se trouve de l'argent. Dans le Nivernois, une mine d'argent fort riche, au village de Chitri fur Yonne ; en un an elle a rendu onze cents marcs d'argent, & environ cent milliers de plomb ; elle fut trouvée en fouillant les fondemens d'une grange. En Touraine, auprès de l'abbaye de Noyers, une mine de cuivre tenant argent. Dans le Berry il y a quelques mines d'argent, mais elles font négligées. En Bretagne dans la petite foret nommée le buiffon de la Roche-Mureft , une autre mine d'argent. Près de la petite ville de Layion , une autre mine d'argent. Ce détail est tiré de M. Héliot, tom. I. de la fonte des mines & des fonderies, traduit de l'allemand de Schluter.

La mine d'argent de Salfeberyt en Suede, est ouvertes par trois larges bouches, semblables à des puits dont on ne voit point le fond. La moitie d'un tonneau foutent d'un cable , fert'd'escalier pour descendre dans ces abim's , an moyen d'une machine que l'eau fait mouvoir. La grandeur du péril le conco t a fément on eft à moitle dans uh tonneau', où l'on ne porte que sur une jambe. On a pour compagnon un fatellite comme nos forgerons, qui entonne triftement une chanfon lugubre, & qui tient un flanbeau a la main. Quand on eft au milien de la descente, on commence à sentir un grand' froid. On entend les torrens qui tombent de toutes parts; enfin, après une demi-heure on arrive au fond du gouffre; alors la crainte le diffipe ; on n'apperguit plus rien d'affreux , au contraire tout brille dans ces régions fouterrain s. On entre dans un fallon foutenu par des colonnes d'argent; quatre galérie spacieufes y viennent abourir. Les feux qui servent à éclairer les travailleurs, fe répetent für l'argent des vootes & fur un' clair ruisseau qui coule au milicu de la mine. On voit là des gens de toutes les nations; les uns tirent des chariots , lesautres roulent des pierres, arrachent des blocs; tout le monde a son emploi : c'eft une ville fouterraine. Il y a des caba-rets, des maifons, des écurics, des che-vaux; mais ce qu'il y a de plos fingulier, c'est un moulin à-vent qui va continuellement dans cette caverne, & qui, fert à élever les eaux.

Les mines d'argent les plus riches & les plus abondantes font en Amérique, furtout dans le Potofi, qui est une des provinces du Pérou. Les filons de la mine étoient d'abord à une très-petite profondeur dans la montagne du Potofi. Peuà-pett on a été obligé de descendre dans les entrailles de la montagne, pour suivre les filons; à present les profondeurs. font fi grandes, qu'il faut plus de quatre cents marches pour atteindre le fond de la mine. Les filons fe trouvent à cette profondeur de la même qualité, qu'ils étoient autrefois à la surface; la mine, est aussi riche; elle paroit être inépuisable; mais le fravail en d vient de jour en jour plus difficile; il est même funeste à la plupart des ouvriers par les exhalaifons qui fortent du fond de la mine, & qui le répandent même au-deliors; il a'y en a aucun qui puisse supporter un

il fait impression fur les animaux qui paiffent aux environs. Souvent on rencontre des veines métalliques qui rendent des vapeurs fi pernicienfes, qu'elles tuent fur le champ ; on est obligé. de les refermer auffi - tot , & de les abandonner : presque tous les ouvriers sont perclus, quand ils ont travaillé pendant un certain temps de leur vie. On feroit étonné fi l'on favoit à combien. d'Indiens il en a coûté la vie, depuis que l'on travaille dans ces mines , & combien il en périt encore tous les jours. La mine d'argent , quoique dans le même filon, n'est pas toujours de la même couleur & de la même qualité : on lui donne au Péron le nom de minerai ; s'il est blanc ou gris, mêlé de taches rouges blanciatres, on l'appelle plata-blanca; c'est le plus riche & le plus facile à exploiter. On trouve du minerai noir comme du machefer que l'on nomme plomo ronco. Il y a une autre forte de minerai noir, auquel on a donné le nom de bofficler, parce qu'il devient rouge lorfqu'on le frotte contre du fer , après l'avoir mouillé. Le minerai appellé zoroche, brille comme du tale; quoiqu'il semble argente, on en retire peu d'ar-gent : le paco est d'un rouge jaunatre, en petits morceaux fort mous ; il eft peu riche; le minerai verd appellé cobrifo, est presque friable ; on y découvre à l'œil des parties d'argent : mais il eft très - difficile de les en retirer. Enfin il. y a dans la mine de Catamito au Potofi . un minerai appellé arannea, composé de fils d'argent pur ; c'est ce que nous avons appellé mine d'argent en filets. Les filons font tonjours plus riches dans leur milieu que fur leurs bords : mais l'endroit le plus abondant eft celui où deux filons se croifent & fe traverfent. Les deux premieres mines du Potofi furent ouvertes en 1545; on appella l'une Rica, & l'autre Diego centeno. La premiere étoit élevée au-deffus de la terre, en forme de créte de coq, de la hauteur d'une lance, ayant trois cent pies de longueur & 13 de largeur. Cette' mine étoit fi riche, qu'il y avoit prefque la moitié d'argent pur jusqu'à 50 ou 60 brasfes de profondeur , où elle commença ua peu à changer. Au reste, l'on regarde comme un grand accroiffement à la richef-

air fi pernicieux plus d'un jour de fuite ; le des mines, d'être placées proche des rivieres, à cause de l'avantage des moulias propres à broyer la mine. A Lipes & au Potofi meme, il faut bien aban- . donner dix marcs par chaque quintal. pour acquitter la dépense; au lieu qu'au Tanara, il n'en coûte pas plus de cinq. On ne trouve les mines d'argent les plus riches, que dans les endroits froids de l'Amérique. La température du Potoli-est si froide, qu'autrefois les femmes Espagnoles ne pouvoient y accoucher s elles étoient obligées d'aller à 20 ou 30. lienes au-delà, pour avoir un climat plus doux: mais anjourd'hui elles accouchent auffi aifement à Potofi , que les Indiennes naturelles du pays. Au pié de la montagne du Potoli eft la ville du meme nom ... qui est devenue fameule par les grandes richesfes que l'on a tirées de la montagne; il y a dans cette ville plus de soixante mille Indiens, & dix mille Espagnols. On oblige les paroisses des environs de fournir tous les ans un certain nombre. d'Indiens pour travailler aux mines ; c'eft ce qu'on appelle la mita : la plupart menent avec eux leurs femmes & leurs enfans, & tous partent avec la plus grande répugnance. Cette servitude ne dure qu'une année, après laquelle ils font libres de retourner à leurs habitations ; il y en a plusieurs qui les oublient, & qui s'habituent au Potofi, qui devient ainsi tous les jours plus peuplé. Les mines du Potofi sont les moins dangereufes ; cependant fans l'herbe du Paraguai, que les mineurs prennent en infusion comme nous prenons le thé, ou qu'ils machent comme du tabac, il faudroit bientôt les abandonner. Les mines du Potofi & de Lipes conservent toujours leur reputation ; cependant on en a déconvert d'autres depuis quelques années qui paffent pour plus riches , telles font celles d'Oruvo à 8 lieues d'Arica, & celles d'Ollacha, près de Cusco, qu'on a découvertes en 1712.

Pour rentrer un moment dans notre continent, il ya, à ce qu'on dit, en Saxe & dans le pays d'Hanovre, beaucoup de mines d'argent : on trouva à Hartz un morceau d'argent si considérable , qu'étant battu , on en fit une table où pouvoient s'affeoir vingt-quatre personnes.

Les mines les plus riches, après la mine

naturelle, font les mines d'argent corne; elles cedent sous le marteau comme fait le plomb, & fe laiffent couper comnie de la corne ; elles contiennent de l'arfenic. La couleur de ces mines est noiràtre ; & plus elles font noiratr's , plus elles font riches ; il v en a de si riches qu'elles donnent cent quatre vingt marcs d'argent par quintal, c'est à dire, par cent livres de mine; de sorte qu'il n'y a que dix livres de dechet fur chaque quintal de mine. Il y en a qui n'eft ni fi facile à couper, ni si noire, & qui donne cent forxante marcs d'argent par quintal : ces mines font fort aifées à fondre . pourve qu'on les ait léparées des pierres qui y font fouvent jointes , & qu'elles ne foient pas melées de cobalth , qui eft originairement ferrugineux. Les mines d'argent noires font rarement feules; elles fe trouvent prefque toujours avec la blende & avec le milpickel, qui eft! une efpece de cobalth ou mine arfénicale. On a beaucoup de peine à les separer ; ce qui rend la mine difficile à fondre : ces mines noires d'argent se trouvent quelquefois mélées avec les mines de plomb à gros grains : mais les unes & les autres font fort traitables.

La mine d'argent rouge est la plus riche après la mine cornée. Il y a de plufieurs fortes de mines d'argent rouge ; il y en a qui font en grappes de raifin ; il y en a de transparentes, d'autres qui ne le font pas ; il y en a de noires avec des taches rouges; il y en a de dures, compactes, & rouges comme du cinnabre ; ce font de toutes les mines rouges d'argent les plus riches; elles donnent depuis 90 jusqu'à 100 mares d'argent par quintal. Celles qui foat comme de la fuie, tachetées de rouge, donnent vingt marcs par quintal. Cette mine fe trouve ordinairement dans les montagnes arides. Les mines rouges se trouvent quelquefois dans des pierres dures, qui pareissent à la vue teintes de couleur de fang. Ces pierres Sont ou du quartz; ou de la pierre à fusil . que les mineurs appellent pierre cornée, à caufe de fa ressemblance avec la corne de cheval coupée.

Les mines blanches & grifes donnentjusqu'à 20 marcs d'argent par quintal. On trouve dans des souterrains de ces mines blanches qui ne donnent qu'un marc.

par quintal; c'eft ce qu'on nomme fauffe apparence.

Pour retirer l'argent du minérai qui le contient, on commence par le caffer en morceaux, affez petits pour être moulus & broves fous des pilons de fer qui pefent jufqu'à deux cents livres , & qui pour l'ordinaire font mis en mouvement par le moyen de l'exu. On passe le minérai réduit en poudre par un crible de fer où de cuivre , & on le petrit avec de l'eau pour en faire une pate qu'on laiffe un peu deflecher; puis on la pétrit derechef avec du fel marin ; enfin on y jette du mercure, & on la pétrit une troifieme fois pour incorporer le mercure avec l'argent; c'eft-là ce qu'on appelle amalgame. Huit ou dix jours fuffifent pour la faire dans les lieux temperes: mais dans les pays froids il faut quelquefois un mois ou fix semaines. On jette la pâte dans des lavoirs pour en féparer la terre : ces lavoirs consistent en trois baffins qui font fur le courant d'un ruiffeats qui entraine la terre, loriqu'elle a été delayée dans chaque baffin. Pour faciliter l'opération , on agite continuelle-ment la pâte avec les pies, afin que quand l'eau fort claire des baffins , il ne refts au fond que de l'argent & du mercure amalgames ensemble; c'est ce qu'on appelle pigne. On tâche de tirer le mercitre qui h'eft pas uni à l'argent, en preffant la pigne, en la battant fortement', ou en la foulant dans une presse ou moule. Il y'a des pignes de différentes groffeurs & de différentes pefanteurs ; ordinairement elles contiennent de l'argent pour le tiers de leur poids ; le mercure fait les deux autres tiers. On pose la pigne fur un trépié, au-deffous duquel est un vase rempli d'eau; on couvre le tout avec de la terre en forme de chaniteau, que l'on environne de charbons ardens. L'action du feu fait fortir le mercure de la pigne; il fe fublime , & edfuite il retombe dans l'ean où il se condenfe. Les intervalles que le mercure occupoit dans la pigne reffent vuides; co n'elt plus qu'une malle d'argent porcule & légere, en comparaifon de fon volume. On peut encore tirer l'argent de la mi-

s'est réduite en poussiere ; on la calcine enfuite pour en chaffer le foufre & l'arfenic; c'est ce qu'on appelle rotir la mine; puis on la relave pour en ôter la poudre calcinée. La mine étant ainfi préparce , on la fait fondre, avec du plomb, avec de la litharge , ou avec des têtes de coupelles qui ont fervi : on employe à cet effet le plomh granule, quand, le travail est petit. Plus la mine est difficile à fon ire, plus on y met de plomb; on met julqu'à feize ou vingt parties de ! plomb pour une partie de mine, Cette opération le nomme scorifier. Les scories Iont composées du plomb qui se vitrifie avec la pierre . & avec ce qui n'eft point or ou argent dans la mine ; & ce qui eft metal tombe dellous en regule. Si ce régule paroît bien métallique, on le passe la coupelle; s'il est encore mélé de scories , s'il est noir, on le fait refondre avec un peu de verre de plomb.

Pour séparer l'argent du mercure avec lequel il est amalgame, on a un fournean qui a une ouverture au sommet; on couvre cette ouverture d'une espece de chapiteau de terre de forme cylindrique, qu'on peut laistr ou enlever à discrétion. Quand on a mis dans le fourneau la masse d'argent & le mercure, & qp'on a appliqué le couverele & allumé, se seu, le vif argent s'éseve en forme de vapeurs, & s'attache au chapiteau; d'où on le retire pour le faire servir une secon-

de fois.

Lorsque l'argent est bien purifie, qu'on en a ôté , autant qu'il est possible , toute la matiere étrangere , foit métallique on autre., qui pourroit y etre melec , on dit qu'il eft de douze deniers ; c'eft-la l'exprellion dont on fe fert pour déligner le titre de l'argent le plus pur , & Tans aucun melange ni alliage : mais s'il s'y en trouve, ou déduit le poids du mélange du poids principal, & le reste marque le titre de l'argent. Le denier est de 24 grains ; ainfi , lorsque sur le poids de douze deniers il y a douze grains de mélange, le titre de l'argent est onze deniers douze grains , & ainfi des autres exemples.

Pour monter le titre de l'argent en le raffinant, on s'y prend de la maniere suivante. On met une coupelle spu une tête à rougir au feu; ensuite on

y met le plomb. Quand le plomb el fondu & bien clair , on y ajoute une quantité d'argent proportionnée; favoir, une livre de plomb pour quatre à cinq onces d'argent. On met quelquefois d'avantage de plomb , lorfque l'argent a beaucoup d'alliage. A mesure que ces deux métaux se fondent ensemble, le cuivre, qui auparavant étoit mélé avec l'argent , s'en va en fumée , ou fort avec l'écume & la litharge. Le plomb s'évapore de même, & il ne reste dans la coupelle que l'argent, qui est au degré de finelle qui lui convient. Voyez LITHARGE, APPINAGE, COUPELLE, COUPELER.

Independamment de la maniere de raffiner l'argent avec le plomb, il y en a une autre qui se fait avec le salpetre. Voyez RAFFINER & AFFINA-GE. Mais toutes ces méthodes sont incommodes & ennuyeuses; ce qui a donne lieu à M. Homberg de chercher à abréger cette opération, & il y a réulfi. Sa methode confifte à calciner l'argent avec moitié de la pelanteur ordinaire; & après avoir fondu le tout ensemble, d'y jetter à différentes fois une certaine quantité de limaille d'acier. Par cette opération le soufre abandonne l'argent pour se joindre au fer . & l'un & l'autre se convertissent en écume qui nage sur l'argent ; & on trouve au fond du creuset le métal purifié.

L'argent en Chymie s'appelle luna, lune : on en fait différentes préparations , principalement une teinture. Pour avoir la teinture Wargent , folvez des plaques d'argent minces dans l'esprit-de-nitre, & jetez cette diffolution dans un autre vale plein d'eau de fel; par ce moyen l'argent se précipite auffi-tôt en une poudre blanche, qu'on lave plusieurs fois dans l'eau de fontaine. On met cette poudre dans un matras, & on jette par-deffus de l'espritde-vin rectifié & du fel volatil d'urine : on laiffe digerer le tout fur un feu modéré pendant quinze jours ; durant ce tems l'esprit-de-vin contracte une belle couleur bleu-céleste. Cette couleur lui vient du cuivre; car il y a environ deux gros de cuivre pour l'alliage fur chaque marc d'argent, & l'argent monnoyé en a plus pe celui de vaisselle. Ceux qui ignorent la chymie jettent le teste; & ceux qui fontusage de cette teinture de lune, l'employent contre l'épilepse, l'apoplexie, la paralysie, & la plupart des maladies de la tête, comme-l'hydropisse du cerveau. Mais toutes les préparations d'argent en général sont suspectes, sans en excepter les pilules de Boyle, composées de sels de l'argent & du nitre: quoiqu'on les adoucisse avec trois fois autant de sucre, elles ne laissent pas d'être corrosives & d'affoiblir l'estomac; elles ne conviennent qu'à l'extérieur, pour ronger & guérir les parties attaquées d'ulceres invéterés.

On peut convertir l'orgent en crystal par le moyen de l'esprit-de-nitre, & c'est ce qu'on appelle improprement vitriol d'argent. Voyez CRYSTAL.

La pierre infernale d'argent n'est rien autre chose que le crystal d'argent fondu dans un creuset à une chaleur modérée, & ensuite jetée dans des moutes de fer.

Lorsqu'on verse dans une dissolution d'argent faite par l'eau-forte de l'espritde-sel, ou du sel commun fondu dans de l'eau, l'argent se précipite en une poudre qu'on nomme chaux d'argent. Cette chaux d'argent se fond aisément au seu; elle s'y dissipe si le seu est fort: & si au contraire le seu est médiocre, & qu'on ne l'y laisse pas long tems, la chaux d'argent se change en une:masse qui est un peu transparente; & qu'on peut couper comme de la corne: dans cet état on la nomme lune cornée. Voyez LUNE CORNÉE.

On peut conjecturer sur ce qui précede, que la maniere de féparer l'argent d'avec la terre de mine, est la même que celle dont on sépare l'or de la mine, c'est-à-dire, par le moyen du vis-argent; avec sette différence que pour l'argent on ajoute sur 50000 liv. pesant de mine, mille livres de sel naturel. L'oyez la description au long de cette curieuse opération, à l'article OR.

L'argent est après l'or le métal le plus fixe. Kunckel ayant laissé pendant un mois de l'argent bien pur en sonte dans un seu de verrerie, trouva après ce temsqu'il n'avoit diminué que d'une soixantequatrieme partie. Haston de Claves exposa de même de l'argent dans un sour-

neatt de verrerie; & l'ayant laiffé deux mois dans cet état, il le trouva diminué d'un douzieme, & couvert d'un verre couleur de citron. On ne peut douter que cette diminution ne provint de la matiere qui s'étoit féparée & vitrifiée à la surface de l'argent; & on peut affurer que ce verre n'est point un argent dont les principes ayent été déruits par le feux c'est plutôt un composé de cuivre, de plomb, & d'autres matieres étrangeres qui se trouvent presque toujours dans l'argent.

L'argent est moins ductile que l'or, it l'est plus qu'aucun des autres métaux. Voyez DUCTILITÉ. Le pouce cube d'argent pese sin gros à vingt-six grains. Nous venons de considérer l'argent comme métal, ou comme production de la nature, nous allons maintenant le considérer comme monnoie.

ARGENT est dans notre dangue un terme générique, fous lequel font comprises toures especes de fignes de la richesse courans dans le commerce, or, argent monnoyé, monnoies, billets de toute nature , &c. pourvu que ces fignes foient autorifés par les loix de l'état. L'argent, comme métal, a une valeur, comme toutes les autres marchandifes; mais il en a encore une autre comme figne de ces marchandises. Considéré comme figne, le prince peut fixer la valeur dans quelques rapports, & non dans d'autres; il peut établir une proport on entre une quantité de ce métal, comme métal , & la même quantité comme figne ; fixer celle qui est entre divers métaux employés à la monnoie; établir le poids & le titre de chaque piece , & donner à la piece de monnole la valeur idéale, qu'il faut bien distinguer de la valeur reelle , parce que l'une est intrinseque , l'autre d'inftitution ; l'une de la nature, l'autre de la loi. grande quantité d'or & d'argent eft toujours favorable , lorsqu'on regarde ces métaux comme marchandise ; mais il n'en est pas de même lorfqu'on les regarde comme fignes , parce que leur abondance nuit à leur qualité de figne qui est fondée sur la rareté. L'argent eft une richesse de fiction ; plus cette opulence fictice fe multiplie , plus elle perd de fon prix . parce qu'elle reprefante moins : c'eit ce que les Espagnole

ne comprirent pas lors de la conquête du rer sur l'or. Même raisonnement sur l'ap-Mexique & du Pérou.

L'or & l'argent étoient alors très-rares en Europe. L'Espagne , maitresse tout-· d'un coup d'une très-grande quantité de ces métaux, conqut des espérances qu'elle n'avoit jamais enes. Les richesses représentatives doublerent bientôt en Europe, ce qui parut en ce que le prix de tout ce qui s'acheta fut environ du double : mais l'argent ne put doubler en Europe, que le profit de l'exploitation des mines , confideré en lui même; & fans égard aux pertes que cette exploitation entraîne . ne diminuât du double; pour les Espagnols, qui n'avoient chaque année que la même quantité d'un métal qui étoit devenu la moitié moins précieux. Dans le double de temps l'argent doubla encore . & le profit diminua. encore de la moitié ; il diminua même dans une progression plus forte : en voici la preuve que donne l'auteur de l'Efprit des Loix, tom. II, pag. 48. tirer l'or des mines, pour lui donner les préparations requifes & le transporter en Europe, il falloit une dépense quelconque. Soit cette dépense comme r est à 64. Quand l'argent fut une fois double . & par consequent la moitié moins précieux, la dépense fut comme 2 à 64, cela est évident ; ainsi les flottes qui apporterent en Espagne la même quantité d'or , apporterent une chose qui réellement valoit la moitié moins, & contoit. la moitié plus. Si l'on suit la même progression, on aura celle de la cause de l'impuissance des richesses de l'Espagne. Il y a environ 200 ans que l'on travaille les mines des Indes. Soit la quantité d'argent qui est à present dans le monde qui commerce , à la quantité qui y étoit avant la découverte, comme 32 à I, c'eft-à dire , qu'elle ait doublé cinq fois: dans deux cents ans encore, la méme quamité ferà à celle qui étoit avant la découverte, comme 64 à 1, c'est-àdire, qu'elle doublera encore. Or à prefent, cinquante quintaux de minerai pour l'or, donnent quatre, cinq & fix onces d'ors & quand il n'y en a que deux. le mineur ne retire que fes fraix. Dans deux cents ans, lorfqu'il n'y en aura que quatre, le mineur ne tirera aussi que fes fraix : il y aura donc peu de profit à reti-

gent, excepté que le travail des mines d'argent est un peu plus avantagenx que celui des mines d'or. Si l'on découvre des mines fi abondantes qu'elles donnent plus de profit, plus elles feront abondantes . plutôt le profit finira. Si les Portugais ont en effet trouvé dans le Bréfil des mines d'or & d'argent très-riches , il faudra nécessairement que le profit des Ef. pagnols diminue considérablement , & le leur auffi. f'ai our déplorer plufieur fois, dit l'auteur que nous venons de ci ter , l'aveuglement du conseil de Francois premier, qui rebuta Christophe Co lomb qui lui proposoit les Indes. En vé rité, continue le même auteur, on fi peut-être par imprudence une chose bier fage. En suivant le calcul qui précede fur la multiplication de l'argent en Euro pe, il est facile de trouver le temps oi cette richesse représentative sera si com mune qu'elle ne servira plus de rien mais quand cette valeur fera réduite : rien , qu'arrivera t-il ? précisément co lorfque l'argent ayant été précipité dan la mer, & le fer substitué à sa place, i en falloit une charretée pour conclure ne très petit marché. Ce malheur fera-t-i done fi grand? & croit-on que quand c figne métallique fera devenu, par foi volume, très-incommode pour le com merce, les hommes n'ayent pas l'indu ftrie d'en imaginer une autre? Cet incon vénient est de tous ceux qui peuvent at river, le plus facile à réparer. Si l'ar gent eft également commun par - tout dans tous les royaumes, fi tous les peu ples se trouvent à la fois obligés de re noncer à ce signe, il n'y a point de mal il y a même un bien, en ce que les par ticuliers les moins opulens pourront f procurer des vaisselles propres, saines & folides. C'est apparemment d'après ce principes, bons ou mauvais, que le Espagnols ont raisonné, lorsqu'ils or défendu d'employer l'or & l'argent en de rure & autres fuperfluités ; on diro qu'ils ont craint que ces fignes de la r cheffe ne tardaffent trop long-temps s'aneantir à force de devenir communs:

Il s'ensuit de tout ce qui précede , que Por & Pargent le détruisant peupar eur memes, étant des fignes très-durables, n'eft presque d'aucune importance que leur quantité absolue n'augmente pas, & que cette augmentation peut à la longue les réduire à l'état des choses communes, qui n'ont du prix qu'autant qu'elles sont utiles aux usages de la vie, & par conséquent les dépouiller de leur qualité représentative , ce qui ne seroit peut-être pas un grand matheur pour les petites républiques; mais pour les grands états c'eil autre chose : car on conçoit bien que ce que j'ai dit plus haut est moins mon fentiment, qu'une maniere frappante de faire sentir l'absurdité de l'ordonnance des Espagnols sur l'emploi de l'or & de l'argent en meubles & étoffes de luxe. Mais si l'ordonnance des Espagnois est mai raisonnée, c'est qu'étant poffeffeurs des mines, on cong it combien il étoit de leur intérêt que la matiere qu'ils en tiroient s'anéantit & devint pen commune , afin qu'elle en fut d'autant plus précieule ; & non précifement par le dauger qu'il y avoit que ce figne de la richesse fût jamais réduit à nulle valeur à force de se multiplier : c'est ce dont on se convainera facilement par le calcul qui fuit. Si l'état de l'Europe reftoit durant encore deux mille ans exactement ce qu'il eft aujourd'hui , fans aucune viciffitude fenfible, que les mines du Pérou ne s'épuifaffent point & puffent toujours fe travailler, & que par leur produit l'augmentation de l'argent en Europe suivit la proportion des deux cent premieres années, celle de 32 à 1, il eft évident que dans dix - fept à dix - huit cent ans d'ici . l'argent ne seroit pas encore affez comun pour ne pouvoir plus être employé à reprefenter la richeffe ; car fi l'argent étoit deux cent quatre - vingt - huit fois plus commun , un figne équivalent à notre piece de vingt · quatre fous , devroit être deux cent quatre vingt-huit fois plus grand , ou notre piece de vingtquatre lous n'équivaudroit alors qu'à un figne deux cent quaire - vingt - huit fois plus petit. Mais il y a deux cent quatre-vingt-huit deniers dans notre piece de vingt - quatre fous ; donc notre piece de vingt-quatre fous ne repréfenteroit alors que le denier ; représentation qui seroit à la vérité fort incommode, mais qui n'anéantiroit pas encore tout-à-fait dans ce Tome III. Part. I.

métal la qualité représentative. Or dans combien de temps pense-t-on que l'argent devienne deux cent quatre - vingthuit fois plus commun, en suivant le rapport d'accroissement de 32 à 1 par deux cent ans? dans 1800 ans, 2 compter depuis le moment où l'on a commencé à travailler les mines , ou dans 1600 ans , à compter d'aujourd'hui ; car 32 eft neuf fois dans 288 , c'elt-àdire que dans neuf fois deux cent ans la quantité d'argent en Europe sera à celle qui y étoit quand on a commencé à travailler les mines, comme 288 à I. Mais nous avons supposé que dans ce long intervalle de temps , les mines donneroient toujours également, qu'on pourroit toujours travailler, que l'argent ne fouffriroit auenn déchet par l'ulage, & que l'état de l'Europe retteroit tel qu'il est fans aucune viciffitude ; suppositions dont quelques - unes font fauffes . & dont les autres ne font pas vraisemb'ables. Les mines s'épuisent ou deviennent impossibles à exploiter par leur profondeur. L'argent décheoit par l'ulage, & ce déchet est beaucoup plus confidérable qu'on ne le penie; & il furviendra nécessairement dans un intervalle de 2000 ans, à compter d'aujourd'hui , quelques - unes de ces grandes révolutions, dans lesquelles toutes les richeffes d'une nation disparoissent presqu'entiérement, sans qu'on sache bien ce qu'elles deviennent : elles font , ou fondues dans les embrafemens, ou enfoncées dans le sein de la terre. En un mot, qu'avons nous aujourd'hui des tréfors des peuples anciens? presque rien. Il ne faut pas remonter bien haut dans notre histoire, pour y trouver l'argent entiérement rare , & les plus grands edifices batis pour des fommes fi modia ques, que nous en sommes aujourd'hui tout étonnés. Tout ce qui sublifte d'anciennes monnoies dispersées dans les cabinets des antiquaires , rempliroit à peine quelques urnes : qu'eft devenu le reste? il est anéanti ou répandu dans les entrailles de la terre , d'où les focs de nas charges font fortir de temps à autre un Antonin, un Othon, ou l'effigle précleufe de quelqu'autre empereur. On trous vera ce que l'on peut defirer de plus intéa tellant fur cette matiere à l'article Mona NOIE. Nous ajouterons seulement ici que nos rois ont défendu, sous punition corporelle & conssication, à quelles personnes que ce fût, d'acheter de l'argent monnoyé, soit au coin de France ou autre, pour le désormer, altérer, resondre ou recharger, & que l'argent monnoyé ne paye point de droit d'entrée, mais qu'on ne peut le faire sortir sans passeport.

Argent blane, se dit de toute monnoie fabriquée de ce métal. Tout notre argent blane est aujourd'hui, écus de six francs, de trois livres, pieces de vingtquatre sous, pieces de douze, & pieces de six de six.

Argent sin, se dit de l'argent à douze deniers, ou au titre le plus haut auquel il puisse être porté.

Argent bas on bas argent, se dit de celui qui est plus de six deniers au-dessous

du titre de l'argent monnoyé.

Argent fanx, se dit de tout ce qui est fait de cuivre rouge, qu'on a couvert à plusienrs fois par le feu, de feuilles d'argent.

Argent tenant or, se dit de l'or qui a perdn son nom & sa qualité pour être allié sur le blanc, & au - dessous de dix - sept

karats.

Argent de cendrée; c'est ainsi qu'on appelle une pondre de ce métal, qui est attachée aux plaques de cuivre mises dans de l'eau-forte, qui a servi à l'assinage de l'or, après avoir été mèlée d'une portion d'eau de fontaine; cet argent est estimé à douze deniers.

Argent-le-voi; c'est celui qui est au tière suquel les ordonnances l'ont sixé pour les ouvrages d'orfevres & de monnoyeurs. Par l'article 3 de l'édit de Henri II. roi de France, il fut défendu de travailler de l'argent qui ne sût à onze deniers douze grains de sin au remede de deux grains; aujourd'hui on appelle argent-le-voi celui qui passe à cinquante livres un son onze deniers, & qui est au titre de onze deniers dix-huit grains de sin.

Argent en pate, se dit de l'argent prêt à être mis en fonte dans le creuset. Voy. le commencement de cet article.

Argent en bain, se dit de celui qui est en fulion actuelle.

Argent de coupelle ; c'est celui qui est à onze deniers vingt - trois grains.

Argent en lame; c'est l'argent trait, applati entre deux rouleaux. & disposé à être appliqué sur la soie par le moyen du moulin, ou à être employé tout plat dans les ornemens qu'on fait à plusieurs ouvrages brodés, brochés, & C Voyez FLEUR D'OR.

Argent trait; c'est celui qu'on a réduit à n'avoir que l'épaisseur d'un cheveu, en le faisant passer successivement par

les trois trous d'une filiere.

Argent filé, ou fil d'argent en lame, employé & appliqué fur la foie par le moyen du moulin.

Argent en feuille ou battu; c'est celui que les batteurs d'or ont réduit en feuilles très-mines, à l'usage des argenteurs & doreurs. Voyez BATTEUR D'OR, BATTE, OR.

Argent en coquille, se dit des rognures même de l'argent en seuilles ou battu; il est embloyé par les peintres & les ar-

genteurs.

Argent fin fumé, se dit de l'argent fin, soit trait, soit en lame, soit silé, soit battu, auquel on a tâché de donner la couleur de l'or en l'exposant à la sumée; cette fraude est désendue sous peine de confiscation entiere & deux mille livres d'amende, voyez pour l'intelligence de tous ces articles, Tirer, Battre, Filer L'OR.

Argent à la groffe; c'est la même chose qu'argent mis à la grosse avanture.

Argent de permission; c'est ainsi qu'on nomme l'argent de change dans la plupart des Pays. Bas François ou Autrichiens: cet argent est différent de l'argent courant. Les cent storins de permission valent huit cent storins & un tiers courant; c'est à cette mesure que fe rédussent toutes les remisses qu'on fait en pays étrangers.

Argent , en droit , s'entend toujours

de l'argent monnové.

Argent, se dit, en blason, de la couleur blanche dans toute armoirie. Les barons & nobles l'appellent en Angleterre blanche perie; les princes, lune; & les héraults dient que fans or & saus argent, il n'y a point de bonnes armoiries. L'argent s'exprime, en gravure d'armoiries, en laiffant le fond tel qu'il eft, tout uni & fans håchure.

\* ARGENTAC , Géogr. , ville de France, dans le Limoufin, for la Dordogne. Long. 19, 33; latit. 45 ; 5.

ARGENTAN , Géogr. , ville de Franee, dans la basse-Normandie, au diocese de Seez. Elle eft fur une petite montagne, au milieu d'une belle plaine très-fertile, au bord de l'Orne. Il y a une élection, un bailliage, un bureau des fels & un des forets. On y trouve trois églifes paroiffiales , quatre monafteres & deux hopitaux. Il s'y fabrique quantité de toiles, d'étamines & d'autres étoffes légeres. Cette ville a titre de marquifat & de vicomté. C'est l'Argentomum ou Argentomagum des anciens. Long. 17, 35, lat. 48, 54. ( C. A. )

ARGENTANUM, Géogr., ville d'Italie an pays des Brutiens. On ne fait pas précisément si c'est Argentina ou San-Marco, villes modernes de la Calabre

citérieure. ( C. A. )

ARGENTARIA ou ARGENTOVA-RIA, Géogr., ville de la Gaule Séquanoise, près de laquelle l'empereur Gratien battit les Allemands, & qui fut enfuite détruite par Attila. On croit qu'elle n'étoit pas éloignée de l'endroit où se tronve aniourd'hui Colmar dans la haute-Alface. (C. A.)

ARGENDARO ou MONTE - ARGEN-TALO, Géogr., cap d'Italie en Toscane. lleftau midi d'Orbitello, & à l'eft de l'ile Giglio. On y trouve Porto-Hercole, & quelques autres bourgs. Long. 32 ,

15; lat. 47, 55. (C. A.)
ARGENTE, adj., Manége, gris argenté, nom d'un poil de cheval. Voyez

GRIS. (V)

ARGENTEAU, Géogr., ancien château fort dans les Pays-Bas, fur la Meuie, au duché de Limbourg, dans le comte de Fauguemont. Il est tout ruiné. Une branche de la maison de Merci porte le titre de comte d'Argenteau. (C. A. )

ARGENTER, v. act. c'est appliquer & fixer des feuilles d'argent fur des ouvrages en fer , en cuivre , ou autres métaux, en bois, en pierre, en écaille, fur la toile, fur le papier , &c. pour faire paroitre ces ouvrages en tout ou

en partie , comme s'ils étoient d'argent. Voyez ci-desfous ARGENTEUR.

ARGENTEUIL, Géogr., gros bourg de France fur la Seine, à deux lieues de Paris, entre Saint-Denis & Saint Germain. Il est entouré de murailles & de fossés comme une ville. On y compte près de cinq mille habitans. Il s'y fait un affez grand commerce de vin & d'autres denrées, & l'on trouve dans les environs plusieurs carrieres de platre trèsabondantes. Les bénédictins de la congrégation de Saint - Maur en possedent la seigneurie. Ils conservent une robe fans couture , qu'on dit être la robe de J. C. Cette robe eft de couleur ventre-

Il y a encore un bourg du nom d'Argenteuil en Bourgogne, au comté de Tonnerre, sur la riviere d'Armançon.

( C. A. )

ARGENTEUR. Ouvrier dont l'art eft d'appliquer & fixer l'argent en feuilles fur des ouvrages en tous métaux ; fur papier, bois, écaille, toile, &c. & de faire paroître ces ouvrages, en tout ou en partie, comme s'ils étoient d'argent.

On ne lait pas précisément en quel temps cet art a commencé, ni ceux qui en furent les premiers inventeurs. Il y a cependant lieu de présumer qu'il doit son origine au luxe des peuples , qui n'étant pas affez riches pour avoit en matiere d'argent certains ornemens dont ils se servoient, imaginerent de leur appliquer quelque couleur qui les fit regarder comme s'ils étoient réellement d'un métal aussi précieux.

Lorfqu'on veut donner l'apparence de l'argent à ce qui n'en est pas, on y applique fortement des feuilles d'argent par-tout; on doit les unir fi bien, que l'œil ne puisse pas s'appercevoir qu'une piece argentée differe d'une pareille qui est d'argent. L'ouvrage passe pour mauvais lersqu'on y trouve quelque inégalité, & pour mal fait lorfque la furface est mal adhérente, légere & raboteuse. pour avoir employé de l'argent qui n'est pas de bon aloi.

On argente différemment fur les métaux que fur toutes les autres matieres: On se fert du feu dans le premier cas, & dans le feçond, on fait usage de quel-

ques matieres glutineuses, qui prenhent fur les feuilles d'argent, & fur les pie-

ces qu'on doit argenter.

Pour argenter fur fer on fur cuivre, on commence par émorfiler l'ouvrage; c'est-à-dire, que, lorsque cet ouvrage a été fait au tour , on en ôte le morfil ou vives arêtes avec des pierres à polir. Après que les pieces ont été bien émorfilées, on les fait recuire, c'eft - à - dire, qu'on les met rougir dans le feu ; & après qu'elles font un peu refroidies, on les plonge dans de l'eau seconde, où on les laisse pendant peu de temps : forties de cette ean, on les ponce, c'eft-àdire, on les éclaircit en les frottant à l'eau avec une pierre - ponce. Dès qu'elles sont éclaircies, on les fait réchauffer un peu, affez cependant, pour qu'en les replongeant dans l'eau feconde, l'ébullition qu'elles caufent en y entrant, foit accompagnée d'un peu de bruit. On ne fait cette espece de seconde trempe, que pour donner à chaque piece de petites inégalités infensibles, qui la dispofent à prendre mieux les feuilles d'argent dont on doit la couvrir.

Lorsqu'on veut que l'argenture soit folide & durable, on bâche les pieces; c'est-à-dire, qu'on y pratique en tout fens un nombre prodigieux de traits, qu'on appelle bâchures, & qu'on fait avec le tranchant d'un couteau d'acier, dont la forme & la grandeur sont proportionnées à l'ouvrage qu'on doit hacher.

Lorsque cette opération est faite, on met bleur les pieces hachées , c'eft - àdire, qu'on leur donne un degré de chaleur qui change leur surface en bleu. Ce degré de chaleur y est si nécessaire, qu'on ne fauroit les finir fans le leur continuer ; & comme on ne pourroit le tenir à nud dans la main, on les monte fur des tiges ou chaffis de fer qu'on nomme mandrins. Ces mandrins varient, dans leur forme & dans leur granderr, relativement aux ouvrages qu'on veut argenter. Les pieces plates, conime les afficttes, font montées sur un mandrin à chassis ou à couliffe. Les piés des chandeliers & de toutes les pieces percées, font tenus par une broche de fer terminée par une vis; & au moyen d'un écrou, on fixe l'ouvrage fur cette broche, qu'on appelle auffi mandrin. Ainli , felon la difference des ouvrages, on dit un mandrise à aiguiere, à affiette, à plat & à chandelier.

Chaque feuille d'argent dont on se sert, a cinq pouces en quarré, & quarantecinq de ces seuilles doivent peser un gros.

On commence par en mettre deux & la fois sur une piece chaude, ce qu'ous appelle charger. On prend les feuilles de la main gauche avec des brusselles ou piuces, & de la droite, on tient un brunissoir à ravaler, c'est-à-dire, à prefer & frotter fortement les feuilles appliquées sur la piece.

Ces brunissoirs ont une forme & une grandeur distérente, suivant les divers ouvrages auxquels on les emploie. Les uns sont droits, les autres courbés; mais lis sont tous d'un acier bien trempé, trèspoli, & parfaitement arrondis par leurs angles, pour ne pas faire des raies en

allant & venant sur l'ouvrage.

Lorsque le feu a trop pénétré la piece en quelque endroit, en la gratteboffe; c'est-à-dire, qu'on emporte avec un in-trument de laiton, appellé gratteboffe, une espece de poussiere noire qui s'est formée à la surface de la piece : on la charge

ensuite comme auparavant.

Les argenteurs travaillent toujours deux pieces à la fois. Pendant qu'une

chauffe, ils bruniffent l'autre.

Quand les deux premieres feuillee d'argent font bien appliquées, on fait rechausser la piece comme auparavant. On y met par dessusquatre ou six feuilles d'argent à la fois, & l'on continue jusqu'à trente, quarante, einquante & foixante feuilles, selon qu'on veut donner à la piece une argenture plus durable & plus belle. Pour rendre ces feuilles adhérentes entr'elles & les deux prêmicres, on passe par dessus à chaque fois le brunisser à brunis, qui ne disfere du brunisser à ravaler que par la longueur de son manche.

Chaque piece étant revêtue de la quantité de femilles d'argent qu'on juge à propos de lui donner, on la brunit à fond, en appuyant fortement de brunifloir

contre elle.

Comme on argente le bois, la toile le cuir, &c. de la même façon qu'on les dore, nous en parlerons à l'article du doreur.

Pour désargenter une piece, on la fait chauffer à deux fois; & on la trempe autant de fois dans de l'eau seconde ; qui prend peu-à peu tonte l'argenture; il faut cependant bien prendre garde de ne pas l'y laiser tremper trop longtemps, parce que l'eau feconde prendroit trop fur le corps de la piece , y formeroit des inégalités, & lui donneroit une furface raboteuse & désagréable quand on la réargenteroit.

Les statuts des argenteurs datent depuis Charles IX. Ils font les mêmes que ceux des doreurs fur cuivre & autres métaux . avec lesquels les argenteurs ne font qu'une même communauté. Voyez

DOREUR.

ARGENTIER , f. m. Commerce , dans les anciennes ordonnances, est le nom qu'on donnoit à ceux qui se méloient du commerce de l'argent, comme les banquiers, les changeurs.

ARGENTIER, Hift. mod., fignificit aufli autrefois en France le furintendant des finances du roi. Le fameux Jacques Cœur étoit argentier du roi Charles VIII.

(G)

ARGENTIERE (P) petite ville de France en Languedoc, dans le Vivarais. Long. 21, \$5; lat. 44, 30.

\* ARGENTIERE (l') Géogr. , petite ile de l'Archipel, proche celle de Milo. Elle a été ainfi nommée de fes mines d'argent auxquelles on ne travaille point. Long. 42, 40 ; let. 36, 50.

ARGENTINE, plante qui doit être rapportée au gente des pentaphylloïdes. V. PENTAPHALLOIDES. (I)

\* Sa racine est noirâtre, astringente, tantot fimple, tantot fibreufe. Ses feuilles font conjuguées . semblables à celles de l'aigremoine, composées de plusieurs grands lobes, obtus & denteles profondement vers les bords, entremélés d'autres lobes plus petits. Ses feuilles font vertes par-deffus , & garnies par-deffous de petits poils blancs argentins. Ses fleurs naiffent feule à feule de l'aiffelte des feuilles, qui embraffent les petites tiges par leurs appendices; elles font portées fur de longs pédicules velus, & compolées de cinq pétales jaunes. Leur caparties pointues, entre lesquelles il y en a cinq autres plus petites; elles renfer-

ment plufieurs étamines garnies de leurs sommets de même couleur. Le pistil se change en une tête sphérique de trois lignes de diametre, couverte de plufieurs petites graines arrondies, jaunatre, & semblables à celles du pavot. Elle est commune dans les lieux humides, le long des chemins, fur le bord des rivieres ; elle trace par des jets comme le fraisier. Sa racine, ses feuilles, & fa graine font d'ulage en médecine.

Distillée fraiche au bain - marie, elle donne un flegme limpide, infipide & fans odeur ; une liqueur limpide, obfcurément acide, puis manifestement acide, enfin fortacide. Ce qui eft refté dans l'alembic . distillé à la cornue , a donné une liqueur rouffatre , foit acide, foit auftere. foit alkaline urineufe ; une liqueur rouffe empyreumatique, urineufe, remplie de beaucoup de fel volatil urineux ; du fet volatil urineux concret , & de l'huile de la confistance du beurre. La masse noire reftée dans la cornue a donné, après une calcination de treize heures au feu de reverbere, des cendres noiratres. dont on a tiré par la lixiviation du sel fixe

alkali.

Toute la plante a un goût d'herbe un peu falé & ftyptique. Son suc rougit le papier bleu; d'où il est clair qu'elle est composée d'un sel ammoniacal & un peu alumineux & vitriolique, uni avec une haile épaisse. Elle passe pour rafraichiffante, aftringente, déficeative, répercuffive . & fortifiante. On la met au rang des plantes vulnéraires, aftringentes; & en effet elle arrête toute forte d'hémorrhagies. On la prescrit utilement dans le crachement de fang , dans les pertes de fang . & dans les hémorrhoides. On lui attribue encore la vertu de foulager dans la diarrhée & les flux de fangi Géoff. mat) med.

\* ARGENTINUS , f. m. Mythol. dieu de l'argent, fils de la déeffe Pecurius

\* ARGENTO, Géogr. , riviere de la Turquie en Europe ; elle coule dans l'ALbanie & fe jette dans le golfe de Venise.

\* ARGENTON, Glogr. , ville & contrée de France , dans le duché de Berri . divifée en deux par la Creufe; l'une de ces parties est appellée la haute ville; & l'autre la ville buffe. Long. 19, 10; 13 1 19 1 lat. 40, 30.

ARGENTON-LE CHATEAU, petite ville de France en Poitou, généralité de Poitiers.

ARGENTOR, riviere de France dans l'Angonmois, formée de deux ruisseaux, l'un nommé argent, l'autre or Lelle fe jette dans la Charante, au village de Porfac.

ARGENTURE, f. f. fe prend en deux fens différens ; ou pour l'art d'appliquer des feuilles d'argent fur quelque corps, ou pour les feuilles même appliquées. Voyez l'att de l'argenture à l'article AR-GENTEUR. Quantà l'argenture prife dans le fecond fens , il faut qu'elle foit forte , fortement appliquée, égale par-tout, bien unie. Le but de cette façon eft de donner l'apparence de l'argent à ce qui n'en eft pas ; fi donc on appergoit à l'œil, dans la piece argentée, quelque différence d'avec une pareille piece qui feroit d'argent, l'argenture est mal faite; elle est mauvaile si elle est inégale, mal adhérente, légere, & raboteule, & si l'argent est mauvais.

\* ARGIAN ou ARREGIAN, ville du Chulistan, province de Perse; elle est sur la riviere de Sirt, proche du golfe de

Balfora.

\* ARGIENNE on ARGOLIQUE, Myth. , furnom de Junon .. Voyez CA-NATHO.

\*ARGIENS, f. m. pl. Géogr. Hift. , les habitans d'Argos. Voyez ci-après, Al-Gos. Géogr. Hift. anc.

ARGILE, voyes ARGYLE.

ARGILLE , argilla, f. f. Hift. nat. foff., terre pefante , compacte , graffe , & gliffante. L'argille a de la ténacité & de la ductilité lorfqu'elle eft humide , mais elle devient dure en féchant, & ce changement de confistance n'en défunit point les parties, c'eft pourquoi cette terre eft propre à differens ulages. On en fait des vales de toute espece, des tuiles, des briques, des carreaux, des modeles de feulpture , &c. car on peut lui donnet toutes fortes de formes lorfqu'elle eft molle, & elle les conserve après avoir été durcie au feu. Dans cet état elle refifte à l'humidité; & fi l'on pousse le feu à un certain point, on la vitrifie. Il y auroit pour ainfi dire une infinité d'especes d'argille, si on vouloit les distinguer par les couleurs; il y a des

argilles blanches, jaunes, grifes, rouffes, bleues, noires, &c. on en voit qui sont veinées comme les marbres. L'argille se trouve par tout, mais à différentes profondeurs; elle fert de bafe à la plupart des rochers. C'est une matiere des plus abondantes & des plus utiles que nous connoillions.

M. de Buffon a prouvé que l'argille forme une des principales couches du globe terrestre; & il a traité cette matiere dans toute son étendue. C'est en réfléchissant for la nature de cette terre. qu'il en découvre l'origine, & qu'il fait voir que sa situation dans le globe est une preuve de l'explication qu'il donne de la formation du globe. Comme cette explication fait partie de la théorie de la terre ; que M. de Buffon nous a donnée dans le premier volume de l'Hift. nut. géner. & part. avec la descrip. du cabinet du Roi, il faudroit pour la bien entendre avoir une idée fuivie de l'ensemble de cet ouvrage. Nous ne pouvons rapporter ici que ce qui a un rapport immédiat avec l'argille.

Les fables, dit M. de Buffon, dont les parties constituantes s'uniffent par le moven du feu, s'allimitent & deviennent un corps dur , très-denfe ; & d'autant plus transparent que le fable eft plus homogene; exposé au contraire long-temps à l'air , ils fe décomposent par la desunion & l'exfoliation des petites lames dont ils font formés, ils commencent à devenir terre ; & c'eft ainh ou'ils ont pu formet les terres & les argilles. Cette poussiere, tantôt d'un jaune brillant; tantôt femblable à des paillettes d'argent; dont on fe fert pour fether l'écriture, n'est autre chose qu'on fable trèspur den quelque façon pourre presque rednit en fes principet, & qui tend à une décomposition parfaite ; avec le temps les paillettes seroient atténuées & divifées an point qu'elles n'auroient plus en affez d'épaiffeur & de furface pour réfléchir la lumière . & elles auroient acquis toutes les propriétés des glaifes. Qu'on regarde an grand jour un morceau d'argille, on varpercevra une grande quantité de paillettes talqueuses, qui n'ont pas entiérement perdu leur forme. Le fable peut donc avec le temps produite l'argille; & celle-ci, en le divisant, acquiert de même les propriétésfun véritable limon, matiere vitrifiable comme l'argille, & qui est du même

Cette théorie est conforme à ce qui se passe tons les jours sous nos yeux. Qu'on lave du s'able sortant de sa miniere, leau se chargera d'une assez grande quantité de terre noire, ductile, graffe, de véritable argise. Dans les villes où les rues sont pavées de grais, les boues sont toujours noires & très-grasses; & desséchées, elles forment une terre de la même nature que l'argise. Qu'on détrempe & qu'on lave de même l'argise prise dans un terrein où il n'y a ni grais ni cailloux, il se précipitera toujours au sond de l'eau une assez grande quantité de fable vitrisable.

Mais , ce qui prouve parfaitement que le fable, & meme le caillou & le verre existent dans l'argille, & n'y font que deguifes , c'eft que le feu en reunissant les parties de celui-ci, que l'action de l'air & des autres élémens avoit peutêtre divilées, lui rend sa premiere forme. Qu'on mette de l'argille dans un fourneau de reverbere échauffé au degré de la calcination, elle se convrira audehors d'un émail très-dur; fi à l'extérieur elle n'eft pas encore vitrifiée, elle anra cependant acquis une très-grande dureté, elle refiftera à la lime & au burin : elle étincellera sous le marteau; elle aura tontes les propriétés du caillou. Un degré de chaleur de plus la fera couler. & la convertira en un véritable verre.

L'argille & le fable font donc des matieres parfaitement analogues & du même genre. Si l'argille en se condensant peut devenir caillou, du verre, pourquoi le Sable en se divisant ne pourroit-il pas devenir de l'argille ? Le verre paroit être la véritable terre élémentaire, & tous les mixtes un verre déguifé. Les métaux , les mineraux , les fels , &c. ne font gn'une terre vitrescible. La pierre ordinaire, les autres matieres qui lui font analogues, & les coquilles des teftacées, des crustacées, &c. font les feules fubstances qu'aucun agent connu, n'a på julqu'à prélent vitrifier, & les feules qui semblent faire une classe à part. Le feu , en réunissant les parties divifées des

premieres, en fait une matiere homogene. dure & transparente à un certain degré. fans aucune diminution de pefanteur . & à laquelle il n'est plus capable de causer aucune altération. Celles-ci, au contraire. dans lesquelles il entre une plus grande quantité de principes actifs & volatils. & qui le calcinent , perdent au feu plus du tiers de leur poids, & reprennent fimplement la forme de terre, fans aucune altération que la défunion de leurs principes. Ces matieres exceptées, qui ne sont pas en bien grand nombre, & dont les combinaisons ne produisent pas de grandes variétés dans la nature; toutes les autres substances, & particuliérement l'argille, peuvent être converties en verre, & ne sont essentiellement, par conséquent, qu'un verre décomposé. Si le feu fait changer promptement de forme à ces substances en les vitrifiant, le verre luimême, foit qu'il ait sa nature de verre, ou bien celle de fable ou de caillou, fe change naturellement en argille, mais par un progrès lent & infensible.

Dans les terreins où le caillou ordinaire eft la pierre dominante, les campagnes en font ordinairement jonchées : & fi le lieu eft inculte, & que ces caillous ayent été long-temps expofés à l'air, fans avoir été remués, leur superficie supérieure est toujours très - blanche, tandis que le coté opposé qui touche immédiatement la terre, eft très-brun, & conferve sa couleur naturelle. Si l'on casse plufieurs de ces caillous, on reconnoîtra que la blancheur n'eft pas feulement endehors; mais qu'elle penetre dans l'intérieur plus ou moins profondément, & y forme une espece de bande qui n'a dans de certains cailloux que très - peu d'épaiffeur, mais qui dans d'autres occupe presque tonte celle du caillou; cette partie blanche eft un pen grenue, entiérement opaque, auffi tendre que la pierre ; & elle s'attache à la langue comme les bols , tandis que le refte du caillou eft liffe & poli , qu'il n'a ni fil ni grain, & qu'il a conservé sa couleur naturelle, sa transparence, & sa même dureté. Si l'on met dans un fourneau ce même caillou à moitié décomposé, sa partie blanche deviendra d'un rouge couleur de tuile , & fa partie brune d'un très - beau blanc. Qu'on ne dife pas avec un de nos plus célebres naturaliftes, que ces pierres font des caillous imparfaits de différens ages, qui n'ont pas encore acquis leur perfection. Car , pourquoi feroient ils tous imparfaits? pourquoi le serojent-ils tous du même coté? pourquoi tous du coté exposé à l'air ? Il me semble qu'il est aisé de se convaincre que ce sont au contraire des caillous alterés, décomposés, qui tendent à reprendre la forme & les propriétés de l'argille & du bol dont ils ont été formés. Si c'eft conjecturer que de raisonner ainfi, qu'on expose en plein air le caillou le plus caillou, (comme parle ce fameux naturaliste, ) le plus dur & le plus noir: en moins d'une année il changera de couleur à la surface ; & si l'on a la patience de suivre cette experience, on lui verra perdre infentiblement & par degré sa dureté, sa transparence, & les autres caracteres spécifiques . & approcher de plus en plus chaque jour de la nature de l'argille:

Ce qui arrive au caillou, arrive au fable. Chaque grain de fable peut-être confideré comme un petit caillou, & chaque caillou comine un amas de grains de fable extremement fins & exactement engrenés. L'exemple du premier degré de décomposition du fable, se tronve dans cette poudre brillante . mais opaque , mica, dont nous venons de parler, & dont l'argille & l'ardoile font toujours parfemées : les caillous entiérement transparens, les quartz , produifent en fe décompofant des fables gras & doux au toucher; auffi petriffables & ductiles que la glaife, & vitrifiables comme elie, tels que ceux de Venise & de Moscovie; & il me paroit que le tale elt un terme moyen entre le verre ou le caillou transparent & l'argille; au lien que le caillou groffier & impur, en fe décomposant, paffe à l'argille sans intermede.

Notre verre factice éprouve auffi la même altération; il se décompose à l'air. & se pourrit en quelque façon en léjournant dans les terres. D'abord la superficie s'irrife, s'écaille, s'exfolie, & en le maniant on s'appergoit qu'il s'en détache des paillettes brillantes : mais, lorfque sa decomposition est plus avancée, il s'écrase entre les doigts, & se réduit en poudre talqueufe très-blanche & trèsfine. L'artia meme imité la nature par

la décomposition du verre & du caillou. Est etiam certa methodus solius aque communis ope filices & arenam in liquorem viscosum, eumdemque in sul viride convertendi ; & boc in oleum rubicundum , &c. Solius ignis & aquæ ope speciali experimento durissimos quosque lapides in mucorem refolvo, qui distillatus subtilem Spiritum exhibet, & oleum nullis laudibus prædicubile. Bech. Physic. Subterr.

Les différentes couches qui couvrent le globe terreftre, étant encore actuellement ou de matieres que nous pourrons confidérer comme vitrifiables, ou de matieres analogues au verre, qui en ont les propriétés les plus effentielles, & qui toutes font vitrefeibles ; & comme il eft évident d'affleurs que de la décomposition du caillou & du verre, qui se fait chaque jour fous nos yeux, il résulte une véritable terre argilleufe; ce n'est donc pas une supposition précaire ou gratuite, que d'avancer que les glaifes , les argilles & les sables ont été formés par des scories & des écumes vitrifiées du globe terreltre, fur-tout quand on y joint à priori , qu'il a été dans un état de liquéfaction caufée par le feu , voyez Hift. nat. tom. I , pag. 259. (1)

ARGINUSES, Géogr., Diodore de Sicile, Thucydide & Xénophon, difent qu'à la vue des lles Arginufes , les Atheniens conduits par Conon, vainquirent les Lacédémoniens commandés par Callicratidas. Ces iles, au nombre de trois, étoient apprès de l'ile de Lesbos, vis-à-vis Mi-

\* ARGIPPÉENS, f m. pl. Hift., anciens peuples de la Sarmatie, qui, fi l'on en croit Hérodote, naissujent chauves, avoient le menton large, peu de nez, & le fon de la voix different de celui des autres hommes, ne vivoient que de fruits , & ne faisoient jamais la guerre à leurs voifins , qui touchés de respect pour eux les prenoient fouvent pour arbitre de leurs différends.""

\* ARGO, f. m. Mythin nom du vaiffeau celebre dans les Poètes, que tranfporta en Colchide l'élite de la jeuneffe Grecque, pour la conquête de la toilon d'or. L'oyez AEGONAUTES.

Les critiques font partagés fur l'origine de ce nom, que les uns tirent d'un cer-tain Argus, qui donna le deffein de ce navire & le construisit; d'autres de sa vitelse & de sa légéreté par antiplicase du
gre Agyés, qui fignise lent & paresseux;
ou de sa figure longue, & du mot arco,
dont les Phéniciens se servoient pour
nommer leurs vaisseaux longs. Quelques uns l'ont fait venir de la ville
d'Argor où il sut bâti; & d'antres ensin des Argiens qui le mont-rent, selon
et distique rapporté par Cicéron, I. Tuscul.

Argo, quia Argivi in eti delecti viri Vecti petebant pellem incuratam arietis.

Ovide appelle ce navire facram Argum, parce que, felon lui, ce fut Minerve qui en donna le plan & qui présida à sa confruction ; peut-etre encore parce que fa proue éteit formée d'un morceau de bois coupé dans la forêt de Dodone, & qui rendoit des oracles, ce qui lui fit suffi donner le nom de loquax. Voyez ORACLE & DODONE. Jason ayant heureulement achevé son entreprise, confacra à fon retour le navire Argo à Neptune, ou sclon d'autres, à Minerve, dans l'ifthme de Corinthe, où il ne fut pas long-tems sans être placé au ciel & changé en constellation. Tous les auteurs s'accordent à dire que ce vaisseau étoit de forme longue comme nos galeres , & qu'il avoit vingt-cinq à trente rames de chaque coté. Le scholiaste d'Apollonius remarque que ce fut le premier batiment de cette forme. Ce qu'atteffe auffi Pline après Philostephane. Longa nave Jusonem primum navigafe Philoftephanus auctor eft. Hift. nat. lib. VII. cap. xxxvj.

Une circonstance prouve qu'il ne ponvoit pas être d'un volume bien vaste; c'est que les Argonautes le porterent sur leurs épaules, depuis le Danube jusqu'à la mer Adriatique. Mais pour diminuer le merveilleux de cette avenure, il est bon de se ressouvenir de la sorce prodigieuse que les poètes attribuent aux hommes des temps héroiques.

Quant aux oracles qu'on prétend que rendoit le navire Argo, M. Pluche daus son bistoire du ciel explique ainsi la chose. Quand les Colques on habitans de la Colchide avoient ramassé de l'or dans le Pha e, " il fassoit rappeller le peuple aun travait plus nécessaire, tel qu'etoit celui de filer le lin & de fabriquer les toiles. On changeoit d'affiche : l'Isis qui annonçoit l'ouverture du travail des toiles, prenoit dans fa main une navette, & prenoit le nom d'argonio:h, le travail Quand les Grecs, qui des navettes. alloient faire emplette de cordes ou de toiles dans la Colchide, vouloient prononcer ce nom , ils disoient argonaus , qui dans leur langue, fignificit le navire Argo. S'ils demandoient aux Colques ce que c'étoit que cette harque dans la main d'Ifis (car en effet la navette des Tifferands a la figure aufli-bien que le nom d'une barque.) les Colques répondoient apparement que cette barque fervoit à regler le peuple, que chacun la consultoit, & qu'elle apprenoit ce qu'il falloit faire. Voilà, ajoute-t-il, le premier fondement de la fable du vaiffeau Argo, qui rendoit des réponfes à tous ceux qui venoient le confulter ". Hift. du ciel, tom. I. pag. 327. (G)

ARGO, le nauire Argo ou le vaissaus des Argonautes, subst. m. C'est ainsi que les Astronomes appellent une constessation ou un assemblage d'étoiles sixes dans l'hémisphere méridional. Cesétoiles sont dans le catalogue de Ptolomée au nombre de buit, dans celui de Tycho au nombre de onze, dans le catalogue Britannique au nombre de vingt-en q, avec leurs longitudes, latitudes, grandeurs, &c. (0)

ARGOLIDE , ARGOS ou ARGIDE , Géogr. ; royaume de Gréce, dans le Péloponnese, fondé par Inachus, l'an du monde 2107. Il avoit au levant la mer Egée, & le golfe Argolique, aujourd'hui golfe de Napoli de Romanie; au couchant l'Arcadie; au mici la Laconie; & au septentrion le pays de Corinthe & le golfe d'Engia. Argos en étoit la ville capitale; ses villes principales étoient Eridaure , Hyrinthe , Cynethia , &c. Il y a eu plusieurs rois fameux dans l'Argolide. Après Perfée qui fut le dernier . cet état devint républicain. Il passa enfuite aux Romains, & depnis aux Turcs, qui le poffedent aujourd'hai , & qui le nomment la Romanie de Moréa ou Scani. On n'y retrouve plus ces belles villes, cet empire florissant , chanté fi majeftueusement par Homere ; on n'y voit

que des villes ruinées. des campagnes ftériles & désertes , affreux monumens de la barbarie des hommes, du despotisme des tyrans, & du découragement

des peuples. (C. A.)
\* ARGONAUTES, f. m. pl. Mythol., c'est ainsi qu'on appella les princes Grecs, qui entreprirent de concert d'aller en Colchide conquérir la toilon d'or, & qui s'embarquerent pour cet effet fur le navire Argo, d'où ils tirerent leur nom. On croit ou'ils étoient au nombre de cinquante-quatre, non compris les gens qui les accompagnoient. Jason étoit leur chef, & l'on compte parmi les principaux, Hercule, Caftor & Pollux, Laerte pere d'Ulyffe, Oilée pere d'Ajax, Pelée pere d'Achille, Thefee & fon ami Pirithous, Ils s'embarquerent au Cap de Magnelie en Theffalie; ils allerent d'abord à Lemnos, de-là en Samothrace; ils entrerent ensuite dans l'Hellespont. & cotoyant l'Afie mineure, ils parvinrent par le Pont-Euxin jusqu'à Ea, capitale de la Colchide ; d'où après avoir enlevé la toison d'or, ils revinrent dans leur patrie, après avoir surmonté mille dangers. Cette expédition précéda de trente-cinq ans la guerre de Troie, felon quelques - uns, & felon d'antres de quatre-vingt-dix ans. A l'égard de l'objet qui attira les Argonantes dans la Colchide, les fentimens font partagés. Diodore de Sicile croit que ette toilond'or tant pronée, n'étoit que la peau d'un mouton que Phryxus avoit immolé, & qu'on gardoit très - foigneusement, à caufe qu'un oracle avoit prédit que le roi sergit tué par celui qui l'enléveroit. Strabon & Justin pensoient que la fable de cette toison étoit fondee sur ce qu'il y avoit dans la Colchide des torrens qui rouloient un fable d'or, qu'on ramaffoit avec des peaux de mouton, ce qui se pratique encore anjourd'hui vers le Fort-Louis, où la poudre d'or se recueille avec de semblables toisons, lesquelles, quand elles en sont bien remplies, peuvent être regardées comme des toisons d'or. Varron & Pline prétendent que cette fable tire son origine des belles laines de ce pays, & que le voyage qu'avoient fuit quelques marchands Grees pour en acheter, avoit donné lieu à la fiction. On pourroit

ajouter que, comme les Colques faifoient un grand commerce de peanx de marte & d'autres pelleteries précieufes, ce fut peut - être là le motif du voyage des Argonautes. Paléphate a imaginé, on ne fait fur quel fondement. que sous l'embleme de la toison d'or on avoit voulu parler d'une belle ftatue d'or que la mere de Pelops avoit fait faire, & que Phryxus avoit empor-tée avec lui dans la Colchide. Enfin Suidas croit que cette toison étoit un livre en parchemin, qui contenoit le secret de faire de l'or, digne objet de l'ambition, ou plutôt de la cupidité nonseulement des Grecs, mais de toute la terre; & cette opinion que Tollins 2 vonlu faire revivre, est embraffee par tous les Alchimistes. Hift. des Argon. par M. l'abbé Bannier. Mémoire de l'académie des Belles-Lettres, tom. XII. (G)

ARGONAUTIQUE, Hift. littéraire & critique , c'eft le nom d'un poème épique d'Apollonius de Rhodes, l'un des sept poètes qui florissoient à la cour de Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte Ce poème est écrit, en grande partie . du ton uni & familier qu'exige l'intime société des gens qu'un même vaisseau rassemble. Le caractere particulier de chaque personnage y est mis dans un jour allez bien marqué. Tous ces caracteres tiennent entr'eux par quelques traits généraux. Il y regne une espece de piété à l'antique, ou de vénération pour les dieux, de zele pour leur culte , d'amitié & de complaisance réciproques. Chaque héros a un rôle conforme à fon caractere, & tous ces róles se rapportent à la navigation, & à la toison qui en fait l'objet. Ainst le lecteur eft à tont moment ramené au but général, ce qui forme l'unité d'action. Junon protege l'entreprise, & dirige la course. Les héros ne sont que les instrumens de la déesse, mais sans le savoir. Des détails très - circonstanciés dans la description des objets animés & inanimés, répandent un jour clair & gracieux for ce poème. Ceux qui se plaisent à suivre les traces du cœur & de l'esprit humain jusques dans les temps les plus reculés, trouveront ici une ample moisson à recueillir, principalement fur les dogmes religieux, l'institution des temples, les térémonies des facrificés, & les lieux confacrés. Virgile a imité Apollonius dans l'épisode de Didon; l'amour de cette reine est tracé d'après celui de Medée, & il est fort douteux que l'avantage soit du coté du poète Latin. Longin donne la préférence à l'Iliade sur le poème des Argomutes, & il la donne à ce poème sur l'Odyssée. Mais tout ce qu'il dit à ce sujet; se réduit presque à remarquer que l'Argonautique & l'Odyssée, n'ont pas autant de seu que l'Iliade.

Divers poètes Romains avoient aussi chois l'expédition des Argonautes pour le miet de leurs chants, mais il n'y a que l'argonautica de Valerius Flaccus qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce poème n'a rien de bien remarquable. (Cet article est ziré de la théorie des beaux-avis de M. Sulzer.)

\* ARGONNÉ (P.), Géogr., contrée de France, entre la Meufe, la Marne, & l'Aine. Sainte-Menchould en est la ca-

pitale.

ARGOREUS ou DIEU DU MAR-CHE, Myth., innom de Mercure, sous lequel il avoit une statue à Pharès en Achaie. Cette statue, dit Pansanias, rendoit des oracles, elle stoit de marbre, de médiocre grandeur, de sigure quarrée, débout à terre, sans piédestal.

ARGOS , Géogr. Hift. anc. , Argos , ville du Péloponnese, n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade appellée Naupalia: dans fon origine, elle fut connue fous les noms de Phoronique, d'Egyali & d'Apé, de trois de ses rois appellés Phorance , Apis & Egyale , qui furent rois de cette ville & de Sicvene. Strabon nous apprend qu'elle étoit fituée dans une plaine défendue par Lariffe, citadelle qui étoit foutenue par des areades ; ainsi cette fortereffe fameuse doit plutôt fa célébrité à la hardiesse de l'ouvrage qu'à fa force & à fa folidité. L'histoire des rois d'Argos n'est qu'un mélange de fahles qui enveloppent quelques vérités. Le premier fut Inachus, qui réunit en société des hommes épars & fauvages. Il ent pour fuccesseur Phoronée . qui donna des mœurs à ses sujets barbares, en instituant un culte réligieux & des loix. On prétend qu'il a appris

aux hommes à fe nourrir de glands ou de chataignes, au lieu d'herbes fauvages dont ils faifoient leur nourriture. Après un regne de foixante aus, la reconnoifiance publique le mit au rang des dieux, & on lui fit des facrifices. Ce fut environ dans ce temps, qu'arriva le déluge d'Ogygès. Gette inondation l'obligea de quitter la Béotie, & de retirer fur les bords du lac Triton, où il fut le fondateur de la ville d'Eleufis, où dans la fuite fe tint l'assemblée de la Grece pour y célébrer les my-freres de Cérès.

Après sa mort . Apis , quoiqu'étranger . s'empara du trone où il se maintint par fes violences; & pour rendre sa puissance plus respectable, il se vanta d'etre fils de Jupiter & de Niobe; qui passa pour avoir été la premiere mortelle qui cut en commerce avec ce dieu . ou plutôt qui rejeta for lui la faute dont elle étoit coupable. Le peuple pasrut le croire, mais après l'avoir adoré pendant fa vie, il eut fa memoire en execration. Sa famille fut proferite. Argus ; petit-fils de Phoronée , fut rétabli fur le trône de fes pereso Il donna fon nom à tonte la contrée, dont la métropole fut appellée Argos. Sa postérité fournit fix rois, qui remplirent le trône pendant l'espace de cent soixante & fept ans. Le dernier nomme: Gelnnor ; fut. detroné par Danaus, laventurier Egyptien . qui employa avec foccès les superstitions de fon pays pour féduire des hommes groffiers. Le flambeau des sciences qu'it fit briller dans tes contrées tenebrenfes, ne fit que multiplier les fas bles. Je ne m'étendrai point sur l'histoire des Danaides, dont l'absurdité révoltante ne trouva point d'incrédules dans la Grece. Après Danaus, on voit le trône occupé par: son neveu Lyneée, qui eut pour successent Abbas & Prætus, dont le regne n'eft celebre que par l'aventure fabuleufe de la Chimere & de Bellerophon. Acrise qui lui succeda, eut pour fille Danae, qu'il fit enfermer dans une tour, pour préve-nir l'accomplissement de l'oracle qui lui avoit annoncé qu'il périroit de la main d'un fils qui naîtroit d'elle. La précaution fut inutile; Prætus, frere d'Acrife, palfionnément amoureux de la princesse,

corrompit les gardes à force de présens. & fut introduit dans la tour. Perfée fut le fruit de cette visite . & pour cacher cette intrigue, on publia que cet enfant étoit fils de Jupiter. Perfée expofé fur mer dans une frèle barque, fut jeté près de Seriphe, l'une des Cyclades, où il fut élevé par Polydecte, qui regnoit alors dans cette ile. Ses premieres inclinations le tournerent vers la guerre, & la premiere victoire fut contre les Gorgones, qui regnoient fur les iles Gorgades , où le sceptre étoit toujours déféré aux femmes. Medufe, qui alors occuport le trône, s'étoit rendue hontensement célebre par ses proftitutions. On la peignit avec des ferpens fur la tête, pour marquer l'horreur qu'inspiroient ses désordres. Elle avoit pour sœur Stheyyo & Eurnale, auffi lu-briques qu'elle. Leur union étoit si parfaite, qu'on publioit qu'elles n'avoient qu'une dent, qu'une corne & qu'un œil. Perfee furprit Médufe fans défenfe, & il lui coupa la tête, qu'il mit fur l'égide de Pallas, symbole de la sagesse qu'il avoit fait éclater dans cette expédition.

Cette victoire fut fuivie d'une plus éclatante, contre Geryon, roi d'Espagne ou d'Ibérie. La fable le représente avec trois corps, parce qu'il avoit trois fils, tous éprouvés par leur courage, ou felon d'autres, trois habiles généraux qui commandoient fes armées. On disoit qu'il nourisfoit ses boufs avec de la chair humaine. parce que ses enfans ravagement tous les champs ensemencés, ou faisoient patrre leurs nombreux troupeaux dans les terres de leurs fujets. Perfee delivra l'Iberie de fes tyrans, & le bruit de fes victoires réveilla la nature dans le cœur d'Acrife , qui eut une entrevue avec le jenne heros. Tandis qu'ils s'abandonnoient aux transports d'une joie réciproque, & qu'ils varioient leurs plaisirs à différens jeux d'adreffe, Perfec lança un palet avec tant de violence, qu'Acrife, qui en fut atteint, mourut far le champ. délespoir causé par ce crime involontaire, lui fit dédaigner un trône souillé d'un parricide; & ne voulut plus vivre dans un lieu qui lui en rappelloit fans celle le fouvenir , il échangea fon royaume avec celui de Mégapente, roi de Tirynthie. Ce nouveau roi d'Argos tronva tout le royaume dans la confusion; son fils Anaxagore fut son succession; son fils Anaxagore fut son succession can en en ele femmes Argiennes furent attaquées d'uner maladie dont il est facile de deviner la cause, quand on sait le remede qui la guérit : elles couroient toutes échevelées dans les campagnes & les forêts, montrant ce que la pudeur or donne de cacher. On institua les grandes orgies de Bacchus, on sit de pompenses processions, où l'on porta l'image obscène du Phallus, & aussi-tôt les Argiennes rentrerent dans l'exercice de leur raison.

Le royaume d'Argos, qui par lui même étoit peu confidérable, fut encore partagé en trois, & comme il ne tint plus un tang parmi les autres états de la Grece, il est difficile de démèler la suite de ses rois. Oreste, fils d'Agamemnon, en fit la conquête, & depuis ce temps Argos sut dans la dépendance de Mycene. Ce royaume subsissée par la difficile de se conse.

Les Argiens avoient les mœurs, les ufages & les rites facrés des autres Grecs. On raconte que deux freres se rendirent également recommandables par leur tendreffe réciproque & par leur respect pour leur mere. Un jour qu'elle vouloit aller au temple de Junon, pour y offrir un facrifice, elle demanda fon char; les boufs, trop lents à féconder fes voux, excitoient son impatience. Cléobis & Biton , fes deux fils fe-mirent avec empressement sous te, joug, & trainerent Toutes les le char jusqu'au temple. femmes applamlirent à ce zele filial. La mere demanda à la déesse, pour ses deux fils, la grace qui pouvoit le plus contribuer à la felicité des hommes ; fa priere fut exaucéep Cléobis & Biton s'endormirent dans le temple . & terminerent leur vie dans ce tranquille fommeil. Les Grecs , pour immortalifer leur mémoire, placerent leur statue dans le temple de Delphes. ( T.N. )

ARGOS, Géogr., petite ville d'Afrique, au royaume de Dongala en Abylinie, dans la province de Fungi. Elle est fur la rive orientale du Nil, au nord de la mer de Fungi. Il y passe de caravanes chargées de toiles & de savons qui paient un droit en nature de marchaudises à la douane de cette ville. (C.A.)

de Cephalonie, vis-à-vis de l'Albanie,

le meilleur de l'île.

ARGOT, f. f., Jardinage, se dit de l'extremité d'une branche morte, qui étant défagréable à la vue, demande à être coupée près de la tige. On en voit beaucoup dans les pépinieres, fur les arbres greffés en écusion. (K)

\* ARGOUDA, f. m. forte de coton qui se recueille en différens endroits de la Chine , & dont les habitans de Canton font trafic avec ceux de l'île de

Haynan.

ARGOUSIN, f. m., Marine, c'eft un bas officier de galere, qui a foin d'ôter ou de remettre les chaînes aux foreats, & qui veille fur eux pour empecher qu'ils ne s'echappent. (Z)

\* ARGOW ( ! ), pays de Suisse sur

l'Aar . dont il tire fon nom.

ARGOULETS, sub. m. pl., Hist. milituire, espece de houssards de l'ancienne milice françoile. Ils étoient armés de même que les estradiots, excepté par la tête où ils mettoient , un cabaffet qui ne les empêchoit point de coucher en joue. Leurs armes offensives étoient l'épée au coté, la masse à l'arçon gauche, & au droit une arquebufe de deux pies & demi dans un fourreau de cuir Par deffus leurs armes, une bouilli. foubrevefte courte , comme celle des eftradiots, & comme eux une longue banderole pour se rallier. Ces argoulets étoient des especes de houstards qu'on envoyoit à la découverte. Il y en avoit encore à la bataille de Dreux, sous Charles IX. (+)

ARGUE, t. f. machine à l'usage des Tireurs d'or, lorsque le lingot qu'on destine aux Fileurs d'or a été fondu , examiné pour le titre, & divilé par le forgent en trois parties égales, aussi rondes qu'il est possible de le faire sur l'enclume, chacune de ces parties va au laboratoire pour être paffée à l'argue. L'effet de l'argue est de les étirer en un fil plus rond & plus menu, par le moyen d'une filiere, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une groffeur convenable, & telle que deux hommes

puiffent après cela les dégroffir. ARGUE ROYALE (1), c'est un lieu

ou bureau public , où les Orfevres &

\* ARGOSTOLI, Geogr., port de l'ile les Tireurs d'or vont faire tirer & dégroffir leurs lingots d'or & d'argent. Ce bureau a été établi pour conserver les droits de marque; & c'est à même fin qu'il a été défendu aux Orfévies & Tireurs d'or d'avoir dans leurs maisons on bontiques ni argue ni autre machine capable de produire le même effet.

\* ARGUENON, Glogr., petite riviere de France en Bretagne, qui a fa fource près du bourg de Jugon, & fe décharge dans la mer de Bretagne,

à trois lieues de Saint Melo.

ARGUER, v. act. c'est, en terme de Tireur d'or, passer l'or & l'argent à l'argue pour le dégroffir. Voyez ARGUE & TIREUR D'OR.

\* ARGUIN , Géogr. , ile d'Afrique , fur la côte occidentale de la Negritie.

Long. 1, lat. 20, 20.
ARGUMENT, f. m. en Rhétorique. Ciceron le définit une raison probable qu'on propose pour se faire croire. Ratio probabilis & idonea ad faciendam fidem. Voyez PROBABILITE, SENTI-MENT. Les Logiciens le définissent plus scientifiquement : un milieu, qui par fa connexion avec les deux extrêmes, établit la liaison que ces deux extrêmes ont entr'eux. Voyez MILIEU & EXTREME. On distingue les argumens par rapport à la source d'où ils sont tirés, en argumens tirés de la raison . & argumens tirés de l'autorité. Et par rapport à leur forme, les rhéteurs aussibien que les logiciens, les divisent en fyllogismes , enthymêmes , inductions ou forites, & dilemmes. Voyez ces mots à leur place.

Un argament en forme eft un fyllogifme formé felon les regles de la logique . à laquelle cette espece d'argumentation eft principalement affectée. Tous les rhéteurs , après Aristote , difent que l'enthymême est l'argument de la rhétorique, parce que c'est la forme de raifonnement la plus familiere aux orateurs. La rhétorique n'étant, fur leur definition , que l'art de trouver en chaque sujet des argumens propres à perfunder , ils diftinguent denx especes principales d'argument par rapport aux fources qui penvent les fournir : les uns intrinleques ou artificiels, les autres

extrinséques ou naturels. Les argumens intrinséques ou artificiels appellés par les Grecs arrixva, & par les Latins infita, font ceux qui dépendent de l'induftrie de l'orateur, & qu'il tire ou de fa propre personne, ou de celle de ses auditeurs, ou du fond même du lujet qu'il traite. L'orateur persuade à l'occasion de fa personne & de ses mœurs, lorsque son discours donne à ses auditeurs une grande idée de sa vertu & de sa probité, parce qu'on ajoute volontiers foi aux paroles d'un homme prudent, éclairé & vertueux, fur-tout en matiere douteule & problématique ; c'est pourquoi Caton regardoit la probité comme la premiere base de l'éloquence : orator , vir bonus dicendi peritus. Les argumens qui se tirent de la part de l'auditeur, ont pour but de le porter à quelque passion qui incline Ion jugement pour ou contre. C'est parlà que l'orateur exerce un empire abfolu fur ceux qui l'écoutent, & qu'il peut déterminer le jugement qu'il en follicite. Cette partie demande une connoissance approfondie des mœurs & des paffions. Voyez MORURS & PASSION.

Enfin les argumens qui naissent du sujet consistent à le faire envisager par son propre sond, sa nature, ses circonfances, ses suites, sa conformité ou son opposition avec d'autres, & de là ces ressources qu'on nomme lieux com-

muns.

Les argumens naturels ou extrinséques, everguz, que Ciceron appelle affumpta, ceste à-dire, moyens extérieurs, sont ceux qui ne dépendent point de l'orateur. & qu'il trouve, pour ainsi dire, tous faits; comme les arrêts & jugemens, les loix, les preuves par écrit, les registres publics, la déposition des témoins, les procès-verbaux, &c. qui lui fournissent des autorités d'où il tire des conséquences.

Un auteur moderne distingue encore les lieux communs ou chess d'argumens, par rapport aux trois genres de rhétorique: 1°. en ceux qui servent à persuader ou à dissimuler, & qui sont ordinairement fondes sur des motifs de profit, d'honneur & d'équité: 2°. ceux qui ont pour but la louange ou le blâme, Voyez PANÉGYRIQUE, & 3°. ceux qu'on emploie pour accuser ou pour

defendre. Voyez REPUTATION, AC-CUSATION, CONFIRMATION, &c.

ARGUMENT, terme ulité pour lignifier l'abrégé, le fommaire d'un livre, d'une hiftoire, d'une piece de
théatre. Voyez SOMMAIRE. On a prefque perdu l'usage des prologues, qui
contenoient pour l'ordinaire l'argument
d'une tragédie ou d'une comédie. Les
prologues d'un grand nombre de nos
opéra sont même totalement étrangers à
la piece. (G)

ARGUMENT DIALECTIQUE, en logique, c'est le nom qu'on donne à des raisonnemens qui sont uniquement probables, c'est-à-dire, qui ne convainquent pas l'esprit, ou qui ne le déterminent pas absolument à l'affirmative ou à la négative d'une question. Voyez DIALECTIQUE & PROBABILITÉ. (X)

ARGUMENT, argumentum, subst. m. terme d'astronomie; l'argument de la latitude d'une planete quelconque est l'angle qui mesure la distance de son lieu vrai à son nœud, c'est-à-dire, la distance du point qu'elle occupe dans son orbite, au point où cette orbite coupe l'orbite terrestre. Les degrés de cet angle se comptent suivant l'ordre des signes, & le nœud dont on prend la distance du lieu vrai, est le nœud ascendant. L'argument de la latitude s'appelle encore argument de l'inclinaison, Voyez INCLINAISON.

Argument menstruel de la latitude de la lune, est la distance du vrai lieu de la lune au vrai lieu du soleil. Voyez LIEU. C'est par l'argument menstruel de la latitude, qu'on trouve la grandeur d'une éclipse, c'est-à-dire, combien il y aura de doigts d'éclipsés de la lune on du soleil. Voyez ECLIPSE.

Argument de la longitude menstruelle de la lune, ou argument menstruel de la longitude, dans l'astronomie aucienne, est un arc de son excentrique L. P. (Planche Astr. fig. 32.) intercepté entre son vrai lieu L, déterminé par une premiere équation, & une ligne droite P. Q, tirée par le centre de l'excentrique B parallelement à la ligne menstruelle des apsides. L'argument annuel de la longitude est représenté par l'angle DAH. L'un & l'autre ne sont plus d'usage.

Argument annuel de l'apogée de la lune, on simplement argument annuel, dans la souvelle astronomie, est la distance du lieu du foteil au lieu de l'apogée de la lune, c'est-à-dire, l'arc de l'écliptique compris entre ces deux lieux. (0)

ARGUN, Géogr., ville de Russie, for la riviere de même nom, dans la Tartarie orientale, frontiere de l'empire Roffen & de l'empire Chinois.

136, 20 , lat. 49 , 30.

ARGUN , Géogr. , riviere d'Alie dans la Tartarie orientale. Elle se jette dans l'Amur & fépare l'empire des Russes de celui des Tartares Chinois, par une convention faite en 1728, entre ces deux puissances. On y pêche des perles & des rebis; & on trouve aux environs des mines de plomb & d'argent. ( C. A. )

ARGUS , Myth. , fils de Phryxus, inspéré, dit - on , par Minerve , construiat le navire Argo, qui porta son nom, t invita Jason & les autres princes de la Grece, à aller venger la mort de son pere. (+)

ARGUS, Myth., avoit cent yeux à la tête, dit la fable; il n'y en avoit jamais que deux qui se fermassent à la fois, les autres veilloient & faisoient sentinelle. C'est à ce surveillant que Junon confia la garde d'Io: mais Mercure , ayant trouvé le moyen de l'endormir par le doux son de sa flûte, fui coupa la tête. Junon prit les yeux d'Argus , & les répandit sur les ailes & for la queve du paon. Cet Argus fut le quatrieme roi d'Argos, depuis Inachus, & donna fon nom à cette ville. C'étoit apparemment un prince aush sage qu'édairé, & voilà pourquoi on lui donne tent yeur. Peut-être avoit-on mis fous la conduite Io, qu'il prenoit soin d'élever. & que quelque prince, pour la ravir, fit périr Argus. (+)

ARGUS, Myth., petit fils de celui à qui les poètes ont donné tant d'yeux, fuccéda à Apis, roi d'Argos, & donna son nom à la ville d'Argos & aux Argiens. La Grece ayant fait de grandes récoltes de blé sous son regne, cette abondance, à laquelle il avoit contribué par la fageffe de fon gonvernement, lui mérita après sa mort des autels &

des facrifices. (+)

ARGUS, Hift. nat. On a donné ce

nom , 1º. à des papillons diurnes , à fix piés, qui ont fur les ailes des taches en forme d'yeux, dont le nombre & la couleur varient felon les efpeces, ainfi que celle du fond : les chenilles de ces papillons sont de celles qu'on nomme chenilles-cloportes. Celui qui porte plus particuliérement ce nom , eft d'un beau bleu : le deffous des ailes est gris blanc, parsemé de plufieurs petits yeux noirs, hordés de blanc. On voit fouvent ce petit papillon voltiger dans les prairies & fur les bruyeres. Sa chenille vit fur le frangula.

2º. On appelle encore argus, des coquillages du genre des porcelaines, dont la robe est couverte de taches

rondes.

3º. On a enfin donné ce nom à un ferpent très-rare de Guinée, fur lequel on voit un double rang de taches en forme d'yeux, depuis la tête jufqu'à la queue, ainfi qu'à un petit léfard d'Amérique, de couleur bleue, dont tout le corps eft convert de pareilles taches, excepté la tête & la queue. (D)

ARGUS, terme de Fleuriste, tulipe couleur de feu, gris-de-lin & blanc-

de-lait. (十)

\* ARGYLE, Géogr., province de l'Ecosse occidentale, avec titre de duché; la capitale est Innérata.

\* ARGYNNIS, Myth., furnom de Vénus, fous lequel Agamemnon lui fit

batir un temple.

ARGYRA, Géogr., nom denné par les anciens géographes à une contrée de l'Inde, au - delà du Gange, où l'or & l'argent étoient fort communs. ne sait pas précisément aujourd'hui fi c'est le royaume d'Ava, ou la presqu'ile de Ma'aca; mais on ne doute pas que ce ne foit l'une de ces deux contrées. ( C. A. )

ARGYRA, Glogr., nom que plusieurs villes ont porté chez les anciens : il y en avoit une dans l'île de Jara, une autre dans la Tatrobone, aux Indes une troifieme dans l'Achaie, & une quatrieme dans la Judée; mais toutes font telle-ment ensévelies sous leurs ruines, que nous ignorous entiérement leur emplace-

ment. ( C. A. )

ARGYRASPIDES, f. m. plur., Hift. anc., foldats Macedoniens fignales par

d'Afrique, en Barbarie, au royaume de

Fez, près d'Efagen. C'est une branche au

mont Atlas. Sa direction va d'orient en

leurs victoires, & qu'Alexandre difingua en leur donnant des boucliers d'argent, ainfi nommés du Grec agyupos, argent , & aonis, bouclier. Selon Quinte-Curce, liv. IV. no. 13 & 27. les Argy--raspides faisoient le second corps de l'armée d'Alexandre, la phalange Macédonienne étant le premier. Autant qu'on peut conjecturer des paroles de cet historien , les Argyraspides n'auroient été que des troupes légeres. Mais il est difficile de concilier ce fentiment avec ce que rapporte Juftin , liv. XII , cb. vij. qu'Alexandre ayant penetre dans les Indes . & -pouffe fes conquêtes jufqu'à l'Ocean, vou-Jut pour monument de sa gloire, que les armes de fes foldats & les houstes de leurs chevaux, fussent garnies de lames ou de plaques d'argent, & que de-là elles fusdent appellée s Argyraspides, ce qui semble infinuer que toutes les troupes d'Alexandre auroient porté ce nom. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après la mort d'Alexandre, ses capitaines, qui partagerent entr'eux fes conquetes, tacherent à l'envi d'engager dans leur parti les Argyrafpides, qui les méprisant ou les trahissant tour-à-tour, faisoient passer la victoire du coté du prince auquel ils s'attachoient. Ce fait feul prouve que les Argyraspides étoient l'élite de l'armée d'Alexandre. (G)

ARGYROCOME, adj. est le nom que certains auteurs donnent à une comete de couleur argentine, qui différe très-peu de l'héliocomete, finon qu'elle eft d'une conleur plus brillante , & qu'elle jete affez d'éclat pour éblouir les yeux de ceux qui la regardent. Ce mot est formé du Grec aprueos, argent, & de noun chevelure. Voy. HELIOCOMETE. (0)

ARGYROPÉE, fub. m. terme d'alchimie, dérivé des mots grecs, apyopog, argent, & moiew, je fais: l'argyropée est l'art de faire de l'argent avec un métal d'un prix inférieur. Voyez ALGHIMIS & ARGENT. L'objet de l'argyrople & de la chrysopée est de faire de l'or & de l'argent. V. TRANSMUTATION, PIERRE PHILOSOPHALE. (M)

\* ARGYRUNTUM ou ARGYRU-TUM. Geogr. anc. & mod., ville de Dalmatie, que quelques géographes difent être le Novograd d'aujourd'hni, & d'autres notre Obrovazza, qui n'eft pas loin de Novograd.

occident, & fon étendue est très-confidérable. Elle eft peuplée en partie par des anciens Maures challes d'Espagne, & pat quelques familles Arabes. Le fol y produit abondamment de l'orge, qui eft la seule graine du pays. On y recueille des olives & des raifins fecs. Les habitans entretienment une grande quantité d'abeilles qui y réuffiffent admirablement bien ; ils font commerce de favon liquide qu'ils fabriquent euxmêmes. Leurs habitations font éparles çà & là comme des maifons de campagne ; elles font presque toutes , ou de planches ou de groffes toiles; en furme de tentes. L'empereur de Marocen tire un tribut confiderable; on prétend qu'il peut lever dans ce feul canton jusqu'à dix mille hommes d'infanterie. (C. A.) \* ARHUS ou ARHUSEN, ville de Danemarck dans le nord Jutland, capitale du diocese d'Arhus, au bord de la mer Baltique, à l'embouchure de la ririere de Gude qui la traverse. Longita 27, 30, lat. 56, 10. ARIA , ului effigie , folio lanato ma-

jor. Jons. Hift. nat. botan Cette plante croit dans les bois, fur les montagnes, entre les rochers. Elle fleurit en avril, On lui attribue la vertu d'appailer la toux & d'en faciliter l'expectoration. Dale.

ARIA, Musiq. Chant., ce terme em prunté de l'Italien, appartient également à la poélie & à la mulique. En poélie, c'eft un petit morceaulyrique, une firophe à chanter pour l'ordinaire à deux reprifes. En musique, c'est l'air noté, tel

qu'il doit etre pour le chant. Dans un drame mufical . les fentimens s'élevent souvent à un tel degré de force, les passions devienment si vives, que pour fe foulager, il faut leut accorder un libre effor; tel eft le but de l'aria. Le poète choisit pour cet eff un metre lyrique ; mais entre un grand nombre de peniées & d'expressions qui fe prélentent d'elles-mêmes , il n'en choilit que quelques-unes , & précisemen celles qui dépeignent en peu de trait la pallion entiere, ou qui du mein metten le musicien sur la voie d'achever

le tableau.

Comme l'aria est destinée au chant, & ànn chant enrichi de tous les ornemens de la musique, il est évident que le sujet en doit être une essusion du cœur. Car ce n'est que dans ces épanouissemens, qu'il est naturel à l'homme de substituer le chant au langage ordinaire. L'aria ne diffère de l'ode & de l'élégie, qu'en ce qu'elle peint le sentinent en moins de traits, qu'elle le concentre pour ainsi dire en un seul point.

Ainsi l'aria ne veut point de poète médiore. Il faut qu'il sache saisir le sentiment dans toute son étendue, & le rendre en peu de mots, mais choisis & coulans. Une passion trop véhémente & trop inquiéte en même temps, qui cherche à serépandre & à extravaguer de tous cotés, n'est pas propre à l'aria, parce qu'on n'y sauroit observer l'unité de sentiment que ce genre de composition exige. C'est aux accompagnemens à exprimer les pas-

tions fougueufes.

L'aria est composée de deux parties, ou de deux propositions. La premiere renferme l'expression générale du sentiment, & la reprise en fait l'application particuliere au sujet, ou en indique la modification précise: par cette distribution, le compositeur a l'occasion de mieux déveloprer l'expression. Au reste l'ordre des parties peut aussi être renversé. Mais en général, Faria la plus parfaite est celle où la premiere partie fait une antithsse avec la seconde.

La théorie muficale de l'aria n'est pas, à beaucoup près, aussi perfectionnée que la théorie poétique : ici, comme dans plusieurs autrescas, le compositeur n'a point de regles bien solidement éta-

blies.

quant à la forme extérieure, les compostreurs italiens ont introduit une méthole qui a passé en loi, ou peu s'en faut. La musique instrumentale débute par un prélude qu'on nomme la ritourselle. Cette courte symphonie exprime le sentiment général qui doit régner dans l'aria: vient ensuite la voix qui chante seule la premiere partie de l'air assez uniment, & d'un bout à l'autre, après quoi elle en répete les périodes & les décompose. Puis le chanteur re-Tome III. Part. I. prend haleine pendant quelques instans, & cette pause est remplie par les instrumens qui répétent les principales expressions du chant. La musque vocale recommence. Le chanteur analyse de nouveau les mots de la premiere partie, & appuie principalement sur ce qui fait l'essentiel du sentiment. Il acheve de l'estanter cette reprise, & quand il a sini, les instrumens continuent le même sujet pour donner à l'expression du sentiment, toute la force dont elle est susceptiblo. Ainsi sinit la premiere partie.

La seconde partie se chante tout uniment, sans les fréquentes répétitions & décompositions multipliées qu'on se permet dans la premicre partie. Seulement, dans les petites pauses que le chanteur fait, les instrumens appuient & fortisser l'expression du chant. Quand celni-ci a sini, la musique instrumentale joue une seconde ritournelle, après quoi la voix reprend la premiere partie de l'air, & la chante une seconde sois avec la même étendue & les mêmes ré-

pétitions,

Il faut convenir que cette méthode est indicieuse & très - conforme au but de la mufique. Le chanteur, un peu fatigué par le récitatif qui précede l'aria, a le temps de prendre haleine pendant la ritournelle, & de fe preparer an chant; & les auditeurs sentent réveiller leur attention. La ritournelle les dispose d'avance à l'imprefion que le chant doit faire fur eux. Cependant les compositeurs ne s'astreignent pas toujours à cet usage. Quelquefois le chant commence fans aucune préparation; & dans certaines conjonctures, lorsque la passion est violente, cette methode est plus naturelle, & l'effet en est plus fur-Tous ceux qui ont entendu chanter l'aria: o numi consiglio, Sc. dans l'opéra de Cinna, ont eu l'occasion de s'en convaincre.

C'est aussi avec raison qu'on fait d'abord chanter de suite la première partie de l'aria, presque sans aucun accompagnement. Par ce moyen, on faisit rapidement le sujet général qui doit nous occuper, & l'on se dispose à entrer dans les sentimens du poète & du compositeur. Alors les répétitions du chanteur viegnent à propos, pour appuyer fur les expressions les plus énergiques, & les ramener en plusieurs manieres différentes, & fur des tons toujours variés.

Ces répétitions sont dans la nature du fontiment; il revient fans ceffe fur l'objet qui l'occupe, & l'envifage fous toutes fes faces. Et ce n'est aussi que par des impressions redoublées que l'auditeur peut être vivement ému. La mufique instrumentale acheve de frapper les derniers coups.

Comme la seconde reprise n'est, pour l'ordinaire, qu'une application particuliere de la premiere, où le fentiment s'eft pleinement développé, elle n'exige pas que le chanteur y insiste beaucoup. Le compositeur se contente ordinairement de changer le mode ou la mesure, pour donner un nouveau tour à la même ex-

pression.

222

Le da-capo, ou la répétition de la premiere partie, n'a probablement d'autre motif que le desir de faire entendre une feconde une fois un chant bien expressif. Les impressions de la musique passent rapidement; la répétition les fortifie & les rend plus durables. Mais pour que cette répétition ne forte pas de la vraifemblance, il faut que le poète & le compofiteur aient arrangé l'aria de maniere que sa véritable fin soit réellement placée au bout de la premiere partie. La chose n'est pas aisée, parce qu'une fin trop marquée rendroit la seconde partie inutile; elle paroîtroit déplacée. La répétition la plus naturelle est celle qui est amenée par la maniere dont la seconde reprise finit: fi elle fe termine par une question dont la premiere partie contient la réponfe , ou , en général , fi elle excite une attente à laquelle la premiere réprise satisfait , la répétition n'aura rien que de très-vraisemblable.

'Il n'y a au reste que les artistes médiberes, ceux qui ne connoissent d'autres regles que l'ufage, qui s'aftreignent fervitement à la pratique ordinaire. De-là vienment ces ania froides & inlipides que l'on entend quelquefois. Le poète n'y a mis que des perfées triviales & plates. Le compositeur s'appesantit à les répéter, à les analyser, comme il a vu qu'on le fait lorsqu'il y a des sentimens intéres. fatts à exprimer. D'autres, avec la

même simplicité, ont recours à la musique instrumenta'e pour lui faire dire ce que la voix devoit seule rendre d'une maniere touchante & énergique; c'eft que ces compositeurs ont observé qu'en certains cas, lorsque le chant a donné à l'expression toute la force dont il est capable, les inftrumens remplissent sa place pendant une petite paufe de la voix, appuient l'expression du sentiment & y ajoutent encore; cette observation les induit à placer des pauses sans nécessité, pour faire exécuter à la mufique inftrumentale quelques tirades inutiles, furchargées d'agrémens ou qui ne fignifient rien, ou qui difent le contraire de ce que le chanteur exprimoit. Ils outrent pour l'ordinaire les roulades & les tremblemens.

Un compositeur habile ne s'attache pas fi fervilement à la forme, qu'il ne fache s'en affranchir dès que la nature du fujet l'exige. Il n'a en vue que l'essentiel de l'expression. C'est le sentiment qui regle le chant; tantôt il fera fort, fimple & fans ornement; tantôt riche, nombreux & varié: ici rapide & véhément; ailleurs doux & moèlleux. Les paffions férieufes & chagrines ne veulent ni tirades ni roulemens, & le compositeur indicieux ne prodigue pas toutes les richesses de la musique sans de bonnes raisons. Il n'emploie pas tous les instrumens à la fois; il ne prend jamais que ceux que l'ex-

preffion demande.

Nous renvoyons le chanteur au traité de Tog fur l'étude de sonart; il suffira de lui recommander ici l'attention aux

regles qu'il doit se proposer.

Une des principales, c'est que le chanteur le souvienne toujours qu'it ne chante pas dans la vue de faire admirer aux affiftans fon habileté, mais dans le but de leur présenter l'image exacte d'un home pénétré de tel ou tel fentiment. Mieux il réuffira à faire oublier qu'il n'est que chanteur & qu'acteur, plus il s'affurera un applaudissement légitime. pas fon gofier, c'est fon cœur que les gens de gout veulent admirer. Dès qu'ils s'appercoivent qu'on leur fait perdre l'objet principal de vue , pour étonner par des coups de l'art, ils fe refroidiffent, & le charme de l'illusion est détruit.

L'application la plus férieufe du chan-

teur doit être de bien choisir le véritable caraftere de l'uria, & d'entrer exactement dans toutes les penfées du poète & du compositeur, afin de pouvoir rendre chaque fyliabe, chaque ton avec la plus grande vérité. S'il a en outre affez de capacité pour renforcer l'expression par de nouveaux tous, il lui est permis dele raire, mais qu'il ne le fasse qu'autant qu'il fera bien affuré du fuccès. A ce defaut il vaut mieux qu'il s'en tiente ferupuleusement à son texte. Il sui reste affez d'occupation à bien étudier la meilleure maniere de rendre les tons qui lui font prescrits. Un ton unique qui porte au fon de l'ame, est préférable, dans fa fimplicité, à ces longues cadence, improprement ainsi nommees, dont tout le mérite ne consiste que dans la difficulté de l'exécution. ( C'est art. est tirée de la Théor, gén. des beaux arts de M. Sulzer.)

Azia, Géog., dans les pays où les Grecs font parvenus, ce nom, tiré du mot arétos, qui dans leur langue fignifie confere au dieu Mars, a été donné à plus d'un endroit : c'est ainsi qu'une île du Pont-Eoxin, vers les côtes de Trebisonde, & une chaîne de montagnes de l'Asie meure, l'ont porté; mais ce n'est pas aînsi que le porte, dans les temps modernes, une ville du royaume d'Arima, au Japon, laquelle baignée du sang de nombre de martyrs chretiens, ne paroit pas plus avoir requ son nom aria des anciens Grecs, qu'el'e n'en exerce la tolérance. (D. G.)

ARIA, Géog., contrée de l'ancienne Afie, à l'orient de la Perle, & au noidouest de l'Inde. Il y avoit un lac, un fleuve & une ville de même nom; mais l'obscurité ou les contrariétes, avec lelquelles les géographes & les historiens en parlent, nous laissent dans une incertitude absolue sur la position de ce lac, de cette ville & de cette contrée, & sur le cours de ce seuve. (D. G.)

\*ARIA, alni effigie, fotio lanato majore. Jons. Hift. nat. bot. Cette plante croit dans les bois, sur les montagnes, entre les rochers. Elle seurit en avril. On lui attribue la vertu d'appaiser la toux, & de facilitér l'expectoration. Date.

ARIACE, Géog, peuple de l'ancienne Scythic, vers les bords orientaux de la mer Caspienne. (D. G.)

- ARIADAN ou ARITAN , Glog. , lieu

de l'Arabie Heureuse, dans le Tahama, sur la mer Rouge: quelques voyageurs en sont une ville, & d'autres pretendent que ce n'est qu'un village habité par des paysans, & dépendant de la Mecque.

(D, G)ARIADNE on ARIANE, Myth, fille de Minos, charmée de la bonne mine de Théfée, qui étoit venu pour combattre le Minotoure, elle lui donna un peloton de fil dont il fe fervit heureusement pour fortir du labyrinthe, aprè la défaite du Minotaure ; c'eft-a dire , qu' Ariadne apprit à fon amant les movens de vaincre Taurus; & par le peloton il faut entendre le plan du labyrinthe qu'Ariadne avoit regn de l'architecte même, & dont Théfée le fervit pour en fortir. Thefée, en quittant la Créte, emmena avec lui la beile Ariadne; mais il l'abandonna dans l'ile de Naxe. Bacchus qui vint peu après dans cette ile contola la princesse de l'infidelite de fon amant, & en l'éponfant il lui fit prefent d'une belle couronne d'or . chef-d'œuvre de Vulcain; laquelle fut dans la fuite metamorphofée en aftre. Plutarque dit qu' Ariadne fut enlevée à Thefee dans l'île de Naxe par un prêtre de Bacchus, ce qui eft plus vraisemblable que l'ingratitude de Thefee. Homere dit que ce fut Diane qui retint Arindne , à la priere de Bacchus, voulant marquer par là que la princ sie y étoit morte subitement, ou par quelqu'accident. Hygin dit que c'est Thelée qui donna la belle couronne à Aridane, & ajoute q'e c'eft à la lueur des diamans qui la composoient. que Thélee fortit du labyrinthe. Thomas Corneille à donné une tragedie & Ariadne abandonnée par Théfée. Elle a fourni aussi le sujet de trois opéra, l'un de Perrin , donné en 1661; le fecond du fieur de St. Jean , dont le titre eft Ariadne & Bacchus, en 1666; 'e dernier eft de MM.

la Grange & Rei, donné en 1716. (+)
\* ARIADNÉES, Myt., fetes inflituées
en l'honneur d'Ariadne, fille de Minos.

ARIANISME, f. m. Theol. & ecclef., hereite d'Arius & de les fectat u. s. L. arianisme est une hérésie ancienne dans l'églice. Arius, prêtre de l'églice d'Alexandrie, en sur l'auteur au commoncement du IV fiecle. Il nioit la consobitantulité, c'est à-dire, l'egalité de subtance du Fils avec le Pere dans la fainte Trinité, & pré-

tendoit que le Fils étoit une créature tirée du néant & produite dans le temps. V. ANTI - TRINITAIRES & CONSUB-STANTIBL.

Les Ariens convenoient que le Fils étoit le Verbe: mais ils soutenoient que le Verbe n'étoit point éternel. Ils lui accordoient seulement une priorité d'existence sur les autres êtres créés. Ils avançoient encore que le Christ n'avoit rien de l'home en lui que le corps, dans lequel le Verbe s'étoit rensermé, y opérant tout ce que l'ame fait en nous. Arius, après avoir soutenu de vive voix ces erreurs à Alexandre, les répandit dans tout l'Orient par ses écrits, & sur-tout par celui qu'il intitula Thalie. V. APOLLINAIRES, TRI-

NITE, FILS, PERE, &c. Cette hérésie fut anathématisée dans le premier concile de Nicée, tenu en 325.On dit même qu'il y ent un ordre de Conttantin qui condamnoit à mort quiconque ne brûleroit pas tous les ouvrages d'Arius qui lui tomberoient entre les mains. Mais les foudres lancées alors contr'elle ne l'anéantirent pas ; elle prit au contraire de nouvelles forces , & fit en Orient des progrès aussi étendus que rapides : ses ravages ne furent pas si terribles en Occident. Un grand nombre d'évêques d'Orient étoit déja tombé dans cette erreur; ceux d'Occident étoient juclines par l'autorité de l'empereur Constance, & féduits par les propositions artificienses des deux évêques Ariens, Valens & Urface, qui leur firent entendre que pour rendre la paix à l'églife, il n'étoit question que de facrifier les termes amphibologiques, inventés par les peres du concile de Nicée, évoix, όμοβσιος, υπόςατις, termes nouveaux, ajontoient-ils, qu'on ne trouveit point dans l'Ecriture, & qui scandalisoient & jetoient en perplexité les esprits foibles; quelques occidentaux eurent done la foiblesse de souscrire à une formule arienne, tandis que les Ariens affemblés à Seleucie, & dans un conciliabule qu'ils tinrent à Nicee, firent la même chose. Par cette fupercherie, le monde, dit S. Jérôme, fut étonné de se trouver tout-à-coup Arien. Une paix fondée sur un mal-entendu, ne pouvoit être durable. La plupart de ceux qui avoient figné la formule de Rimini, reconnurent leur faute & la réparerent. L'église ne manqua de défenseurs ni en

Orient ni en Occident; & les ariens, malgré leur nombre & leurs intrigues, virent la plus grande & la plus faine partie des évêques foutenir généreulement la foi de Nicée. Les termes ôvoia & ôuéque furent retablis dans leurs premiera droits, & les expressions ambigues sous lesquelles l'erreur se cachoit, proseries. On disputa un peu plus long - temps sur le mot vaisaus; mais dans un concile tenu à Alexandrie en 362, S. Athanase accorda le différent qui étoit à cet égard entre les catholiques.

Il paroit que du temps de S. Grégoire de Nazianze, les ariens dominoient à la cour & dans la capitale, où ils reprochoient aux orthodoxes leur petit nombre; & c'eft ce qui donna lieu apparement à ce pere de comencer son vingt-cinquieme discours contre les ariens par ces mots: où font ceux qui nous reprochent notre pauvreté, qui prétendent que la multitude du peuple fait l'église, qui méprisent le petit troupeau? &c. exagération vifible de la part des ariens, puisque tous les monumens de ce temps - la font for qu'ils avoient très peu de partifans en occident & que les catholiques les égaloient, au moins, en nombre dans l'or ent.

L'arianisme y fut enfin abattu sous le grand Théodose, en sorte qu'à la sin du IV siecle, les ariens se trouverent réduits par les loix des empereurs à n'avoir plus ni églises, ni évéques dans toute l'étendue de l'empire Romain. Les Vandales porterent cette hérétie en Áfrique, & les Visigots en Espagne: c'est où elle a subsisté le plus long-temps sous la protection des rois qui l'avoient embrassée; mais ceux-ci l'ayant ensin abjurée, elle s'y éteignit aussi vers

l'an de Jesus-Chrift 660.

Il y avoit près de 900 ans qu'elle étoit ensevelie sous ses ruines, lorsqu'au comencement du XVI siecle, Erasme, dans son Commentaire sur le nouveau Testament, parut avoir dessein de l'en tirer. Ses ennemis ne manquerent pas de l'accuter d'avoir semé dans cet ouvrage des interprétations & des gloses ariennes, avec d'autres principes savorables à la même hérésie. La seule réponse qu'il sit à ces imputations, c'elt qu'il n'y avoit point d'hérésies sinculairement détruite que l'arianisme, nulla beress magis extincta quan uriamorum: ce n'étoit point assurer qu'elle na

renzitroit pas, ni qu'on n'ent nulle envie de la re Aufeiter. En effet, en 1531 Michel Servet, Espagnol, publia un petit traité contre le mystere de la Trinité. Après avoir dogmatifé en Allemagne & en Pologne, il vint à Geneve, où Calvin le fit bruler. Servet fe montra plutôt photinien qu'arien. La feule chofe qu'il avoit de commun avec les ariens, c'est qu'il fe fervoit des memes armes qu'eux pour combattre ladivinité de Jefus Chrift; je venx dire des mêmes passages de l'Ecriture. & des memes raisonnemens:mais le but & le fonds de son syfteme étoient differens. Voyez SERVETISTES.

On ne peut pas dire proprement que Servet eut des fectateurs, mais il est vrai qu'après sa mort, on vit paroitre à Geneve un nonvern fystème d'arianisme, élevé sur ses principes, mais avec plus d'art & de finelle que le fien. Ces nouveanx ariens donnerent beaucoup d'occupation à Calvin , parce qu'il leur avoit lui - même enfeigne la voie de prendre son esprit particulier pour interprête & juge du véritable fens des Ecritures. Cette f de paffa de Geneve en Pologne, où elle fit des progrès confidérables : à la longue elle dégénéra en socinianisme. Voyez SOCINIENS.

On accuse le savant Grotius d'avoir favorile l'arianisme dans ses notes sur le nouveau Teftament. Il eft certain qu'il véleve tellement le Pere au dessus du Fils, qu'on seroit tenté de croire qu'il le regardoit comme le seul Dieu toutpuiffant, & qu'en cette qualité il lui accordoit une grande supériorité sur le Verbe. Cela supposé, il auroit plus penchévers l'héréfie des semi-ariens que vers celle des ariens. Voyez ARIENS & SE-

MI-ARIENS.

L'arianifme moderne, étant une fecte anti-chrétienne, n'est toléré ni à Geneve, ni dans les cantons Suisses, ni dans le Nord, ni en Angleterre, à plus forte raifon dans les pays catholiques. On le profelle ouvertement en Turquie, parce que les mahométans ne croient pas la divimité de Jefus-Christ. Au reste si nulle héréfie ne s'enveloppe & ne se défend avec plus de subtilité, on peut dire qu'aucune n'a été ni mieux démêlée, ni combattue avec plus d'avantage par les théologiens, tant protestans que catholiques. (6)

\* ARIANO, Géogr., ville d'Italie au royaume de Naples dans la principauté ultérieure. Long. 32 49 ; lat. 41 , 8.

\* ARIANO, Géogr., bourg d'Italie dans le Ferrarois sur un bras du Pô. II donne fon nom à une petite contrée.

Long. 29 , 38; lat. 45.

ARIBERT , Hift. de France , fils de Clotaire II, fut exclu du partage de la monarchie françoise, par Dagobert I, son frere aine, qui la reunit toute entiere, contre les loix en nsage jufqu'alors. Il eut beaucoup de peine à obtenir une partie du duché d'Aquitaine, qu'il gouverne avec fageffe; il devoit le tenir plutôt comme duc que comme roi. Il fe fit. cependant couronner à Toulouse, qui fut le siège de sa domination : ce prince mourut en 630, deux ane après son couronnement. Chilpéric , fon fils , fut mis à mort par l'ordre de Dagobert, qui commettoit indifféremment les crimes. pourvu qu'ils fussent avoués tous par la politique. Vaiffete , auteur de l'Hiftoire du Languedoc, prétend qu'Aribert eut d'autres enfans, Bertrand & Boggis; qui tous deux échapperent au conteau du tyran : Boggis , l'ainé , est regardé comme la tige d'une longue suite de princes qui s'est éteinte dans la personne de Louis d'Armagnac, qui fut duc de Némours. & périt à la fameuse bataille de Cerignole, en 1503. (M-y)
§ ARICA, Géogr., port & ville de

l'Amérique méridionale Long. 317 . 15 } lat. mérid. 18, 26. Dès le commencement de la domination Espagnole au Pérou, Arica, fituée fur la mer du fud, au bout d'un vallon de peu de largeur, & de quatre à cinq lieues de longueur, devint un des plus grands gouvernemens du pays : ce fut l'entrepôt des mines du Potofi. destinées pour Lima; l'argent y arrivoit par terre, & en partoit par mer de façon que la polition respective de ces divers lieux en rendoit les voyages également courts & commodes. Mais ce bonheur particulier d'Arica ne devoit pas durer. En l'an 1579, le fameux Drake, faifant le tour du monde, au nom de la reine Elizabeth d'Angleterre, entra fans peine dans le port d'Arica, & le trouvant plein de trefors affez mal gardes, y pritee que tout autre homme de mer auroit pris à la place. C'en fut affez pour

dégouter les Espagnols de l'entrepôt . & pour leur faire abandonner la voie de transporter par mer à Lima les richesses du Potofi. Ainfi privée d'un avantage qui lui avoit donné quelque célebrité, la ville d'Arica de lors ne fit plus que languir, & enfin fa deftruction totale arriva, par un tremblement de terre , qui la renverla de fond en comble en 1605. Un village, dont les maisons ne sons bâties que de cannes & couvertes de nattes . en a pris la place aujourd'hui. On dit qu'il ne pleut jemais dans le vallon d'Arica , que les ruisseaux y font rares . & que le terroir en est cependant d'une fecondité surprenante. L'on dit que sans autre engrais que la fiente d'oiseaux, que I'on y ramasse avec grand foin, le ble, le mays, la luzerne, & fur-tout le piment, forte d'épicerie que les Espagnols aiment beaucoup, y font cultivés avec un fucces prodigieux. (D. G.)

ARICA, Géog., nom latin de la petite isle d'Alderney ou Aurigny ; dans le canal de Saint-George, possédée par les Anglois, au voisinage de Jersey & de

Guernefey. ( D. G. )

ARICARETS, Géog., nation de l'Amérique méridionale dans la Gniane, fur les bords d'un fleuve nommé Aricari. Eile eft , quoique peu nombreufe , divifee en orientale & en occidentale, commercant d'une part avec les François de la Cayenne, & de l'autre avec les Portugais du fort Strerro. (D. G.)

ARICIE, Géogr., ville d'Italie dans le Latinm, au pied du mont Albam, Sa fondation avoit, dit-on, dévancé celle de Rome, & ses loix municipales la rendojent refpectable par leur fageffe. est affez vraisemblable que la reputation avantageuse dont elle jouissoit à ce dernier égard, donna lieu au titre de bois sacré que portois une forêt de son voilinage, dans laquelle on vint en effet à baur un temple à Diane, & à placer la demeure de la nymphe Egerie, confultée & citée par l'habile roi Numa. Cette ville n'en aujourd'hui qu'un bourg médiocre , avec un chateau , dans l'état de l'églife. On le nomme Larricia. (D, G.)

ARICIE, Hift. Pott. , princeffe du fang royal d'Athenes , & refte matheu-, qui Théfée usurpa le royaume. Virgile dit qu'Hippolyte l'époufa & en eut un fils. après qu'Esculape l'eut reffuscité. Elle donna fon nom à la ville décrite à l'article précedent, & à une foret voifine, dans laquelle Diane cacha, dit-on, Hippolyte, après sa résurréction. En reconnoissance d'un tel bienfait, il lui éleva un temple, & y établit un prêtre & une fete en son honneur. Le pretre étoit un esclave fugitif, qui devoit avoir tué de la main lon prédécesseur, & qui avoit tonjours en main une épèe nue, pour prevenir celui qui auroit voulu lui fuoceder à la même condition. La fête qui le célébroit aux ides d'aont, confiftoit à s'abstenir ce jour-là de la chasse, à couronner les bons chiens de chasse. & à allumer des flambeaux. (+)

\* ARICINA, Myth., furnom fous lequel on honoroitDiane dans la foret appellee Aricine, d'Aricie , prince le du lang royal d'Athenes, & reste de la famille des Pallantides , fut, qui Thefee ulurpa le royaume. Virgile dit qu'Hippolyte époula Aricie, & qu'il en eut un fils après avoir été ressuscité par El culape, On ajoute qu'Aricie donna fon nom à une petite ville d'Italie dam le Latium. & a une forêt où Diane eacha Hippoly te après fa réfurrection; & qu'en mémoire de ce bieufait, Hippolyte éleva un temple à Diane, & y établit un prêtre & des fêtes. Le prêtre étoit un esclave fugitif qui devoit avoir tué de la main son prédecelleur; & qui pour prévenir celui qui auroit été tenté de lui luggéder , portoit toujours une épée nue. La fête qui fe célébroit aux ides d'aout confistoit à s'abstenir ce jour de la chasse, à couronner les bons chiens, & à allumer des flambeaux.

ARICONIUM, Géog., ville ou bourg de la Grande Bretagne, fameux autrefois par les belles chasses qui se faisoient dans fes environs. L'on croit que c'eft aujourd'hui Canchesier, dans la province d'Hereford , l'une des plus fertiles , quoiquen meme temps l'une des moins unies à la furface , de toute l'Angleterre. (D, G.)

- S. ARICOURI, Géog, , peuple de lAmérique méridionale dans la Guiane, vers la rimiere des Amazones. De Laet di reux de la famille des Pallantides , fur que les Aricouris ne donneat prefq u'aueun figne de religion ; qu'ils respectent le soleil & la lune, sans pourtant les odorer ; qu'ils paroissent croire à l'immortalité de l'ame, en ce qu'ils affignent le ciel pour demeure après la mort à ceux qui ont bien vecu: que cependant ils font timides, foupconneux, & apres à la vengeance : qu'ils recourent volontiers aux devins, iesquels sous le nom de pecaios fe disent inspirés par le démon Watipa, & les instruisent tant des choles futures que de celles qui se paffent dans les pays éloignés; que ce font d'ailleurs gens de moyenne taille, dont les yeux & les cheveux font noirs , dont les femmes accouchent sans beaucoup de fouffrance , & dont la nudité n'est couverte, pour l'ordinaire, que d'une forte de teinture gommée, diverfement employée par l'un & par l'autre fexe. Les hommes .. s'en frottent épaissement le corps, pour se préserver de l'ardeur du folcil; & les femmes s'en peignent légérement le leur, pour y ménager à leur mode, la représentation de plusieurs figures. (D. G.)

\* ARIEGE (1') Géogr., riviere de France qui a fa source dans les Pyténées, passe à Foix & à Pamiers, & se jette dans la Garonne. Elle roule avec son

Sable des paillettes d'or.

ARIENATES, Géogr., peuple d'Italie, dans la fixieme région où étoit, entr'autres, l'Ombrie moderne, (D. G.)

ARIENS , f. m. pl. , Theol. hift. ecclef. hérétiques sectateurs d'Arius , prêtre de l'église d'Alexandrie, qui vivoit dans le IV fiecle , & mourat en 336. Cet héréfiarque convenoit de la divinité de Jefus - Chrift; mais jl prétendoit que comme Dieu il étoit inférieur à fon pere; que le pere & le fils différoient en effen-.ce: qu'il n'y avoit point entrieux d'égalité, & qu'ils n'étoient point ce-éternels, mais que le fils avoit été créé de rien , & qu'il étoit du nombre des créatures: à quoi il ajoutoit que le Saint-Esprit n'étoit pas Dieu , mais un être crée par le fils, quoiqu'il n'enseignat pas ces deux dernieres erreurs d'une maniere auffi ouverte que les Macédoniens & les Sociniens. Voy. MACEDONIENS & SOCINIENS. Les ariens furent d'abord condamnés par un concile tenu à Alexandrie, sous Alexandre évêque de

cette ville, & ensuite par le concile général de Nicée, où affisterent trois cent dix-huit évêques. Depuis cette condamnation, la secte se divisa en disserentes branches: les purs ariens ou anoméens suivoient l'hérésie d'Arius, telle qu'elle étoit dans sa naissance; on les nomma acaciens & endoxiens, d'Acace évêque de Césarée, & d'Eudoxe patriatche d'Antioche, deux de leurs principaux chess: anoméens, parce qu'ils soutenoient que le sils de Dieu étoit dissenblable à son pere, ανόμωιος; ursaciens, d'Ursace évêque de Tyr, selon quelques-uns, & de Sigedun selon d'autres; & aésiens & eunomiens, d'Aétius & d'Eunomius.

Les femi-ariens, qui vouloient conferver une partie des dogmes d'Arius , & cependant rejeter les expressions confacrées par les orthodoxes pour exprimer la confubstantialité, au lien d'emeries, confubstantiel, avoient imagine le terme onoigeros, femblable en substance. Ils avoient pour chefs Basile évêque d'Ancyre, George de Laodicée, Eustathius de Sebalte, &c. dont les uns tenoient que le verbe avoit commencé d'être, mais avant tous les fiecles , les autres qu'il avoit été de toute éternité; quoiqu'ils foutinffent opiniatrement qu'il n'etoit pas de la même fubstance que le pere. Rienne fut moins constant que les professions de foi des ariens : ils changeoient, ajoutoient, retranchoient, pour ainfi dire, à chaque instant, des expressions. Au concile d'Antioche tenu en 341, ils en drefferent quatre , ... on condamnant Arius en apparence, ils combattoient réellement la foi du concile de Nicée : celle de Rimini n'étoit pas moins captieufe : celle de Siemich approchait affez du fens catholique ; mais ils en altérerent ces mots en poutet chofer ; qui emportoient implicitement l'unité le fubftance entre le pere & le filt, fe refervant, par là la ressource de n'admettre qu'une fimilitude de nature : tant de variations no devoient pas têtre prifes pour des caracteres de vérité. (G) ...

\*ARIENS, f. m. Hift. & Glogy, , peuples d'Altemagne, dont Tacite fait mention. & que quelques unstiprendent pour les habitans de l'île d'Arren ou d'Arrée.

ARJEPLOG , Géogri , paroiffe de la

Laponie Pitea, soumise à la Suede. Elle touche au grand lac d'Hornawam, & elle comprend cinq villages. La couronne y a établi, en 1743, une école pour six Lapons à la fois. (D. G.)

ARIES, astronom., est la même chose que la constellation du Bélier. Voyez

BELIER. (0)

ARIETTE, sub. f. Musique, diminutif venu de l'Italien, signifie un petit air; mais le sens de ce mot est changé en France, & l'on entend aujourd'hui par-là un grand morçeau de musique, d'un mouvement pour l'ordinaire asses accompagnemens de symphonie: les accompagnemens de symphonie: les ariettes sont communément en rondeau. Voy. Air. (S)

\* ARIGNANO, Géog. anc. & mod., wille autrefois, maintenant village d'Italie, dans la Toscane, sur la riviere d'Arno, au territoire de Florence.

ARIM, Glogr., ville d'Afie dans les Indes, supposée par les géographes orientaux, à une égale distance des colonnes d'Hercule au couchant, & de celles d'Alexandre au levant, & employées par eux en conséquence, à faire-le compte des longitudes. (D. G.)

\* ARIMA (le détroit d'), Géogr., il est dans l'Océan oriental, entre la petite île de Nangayauma & celle de Ximo: il est ainsi nommé d'Arima, ville qui n'en est pas éloignée.

\* ARIMA, Géogr. mod., ville & royaume du Japon, dans l'île de Ximo.

ARIMA, Géogr., mont de l'Asse Mineure, placé par quelques-uns en Cilieie, & pard'autres en Lydie. La fable, plus positive à son égard que la géographie, en fait la masse énorme, sous le poids de laquelle Jupiter condamna le géant Typhon à demeurer éternellement couché. (D. G.)

ARIMA PYTHECUSE, Glogri, ce'nomque portoit jadis l'île d'Ischia, sur les côtes de Naples, veut dire l'île des fin-

ges. (D. G.)

\* ARDAN, Géogr. fainte, ville de Galand, dans la partie méridionale de la tribu de Manassé, au-delà du Jourdain.

ARIMASPA, Géogr., fleuve aurifere de la Scythie Septentrionale, sur les

bords duquel habitoient les Arimaspes.

(D. G.) § ARIMASPES, Hift. anc., on a publié tant de fables fur les Arimafpes, qu'on eft en droit de révoquer en doute leur existence : on est encore incertain quel étoit le pays qu'ils habitoient. Les uns les placent en Alie, d'autres en font un peuple de Sarmates, qui confinoit au pays des Hyperboréens. Ce qui fait présumer que ce peuple n'a été enfanté que par l'imagination , c'est qu'on a débité qu'ils n'avoient qu'un œil au milieu du front, & qu'étant voilins des griffons, ils leur faisoient une éternelle guerre. Or on fait que ces griffons étoient des animanx fauvages, qui guidés par un instinct fingulier fouilloient dans les entrailles de la terre pour en tirer de l'or & des pierres précienses; & lorfqu'ils avoient trouvé leur proie, ils auroient plutôt perdu la vie que de l'abandonner. Tous ces contes puériles ont été accrédités par le témoignage des écrivains d'un grand poids, tels que Pline, Pomponius Méla, Strabon, Pausanias & Solin. Mais on peut beaucoup savoir & être fort crédule. La plupart des auteurs en parlent comme d'un peuple qui n'avoit existé que dans la premiere origine des siecles. Diodore de Sicile est le seal qui affure qu'ils formoient un corps de nation du temps de Cyrus, roi de Perse, qui leur donna le nom d'Evergetes, qui fignifie bienfaifant. L'armée de ce prince éprouvoit l'horreur de la plus cruelle famine, & les foldats étoient réduits à se manger les uns les autres. Les Arimaspes, touchés de leur affreuse deftinée, leur envoyerent trois mille chariots chargés de blé. Cette générolité méritoit bien que le monarque Persan les nommat ses bienfaiteurs. Le même auteur nous apprend qu'ils fubfistoient encore du temps d'Alexandre le grand, qui les rangea sous son obéissance. Etienne de Byzance cite un ancien auteur qui en a beaucoup fait mention, & qui les place autour de la foret Hercynie.

Ceux qui n'osent contredire des autorités si imposantes, ont entrepris de démêler toutes ces fables, & de déchirer le voile qui cachoit la vérité; & par le secours des étymologies, ils ant fait dispa-

329

reitre l'absurdité de ne donner à tout un peuple qu'un seul œil au milieu du front. Ari, en langue Scythe, fignifie l'unité, & mafpos défigue l'œil ; zinfi en décompofant le mot, on trouve l'origine du nom de borgne, qu'on donnoit aux Arimafpes. D'autres, sans recourir aux étymologies, ont vu la réalité dans la figure. Les Sarmates étoient armés de la lance & du bouclier. Les Arimaspes ne se fervoient que de l'arc & des fleches , & pour diriger plus furement leurs coups, ils fermoient un œil , & tenoient l'autre ouvert. Ce fut de cette coutume qu'ils acquirent la réputation d'être borgnes. (T-n.)

ARI

\* ARIMATHIE, Géog. anc. & fainte, ville de la Judée & de la tribu d'Ephraim , à dix lieues de Jérusalem , on l'appelloit autrefois Ramat hiam fophim , & elle s'appelle aujourd'hui Rama.

Remle , & Ramola.

\* ARIMOA, Géog., ite de l'Afie, près de la nouvelle Guinée, à coté de la terre des Papous, entre celle de Moa

& de Southen.

· ARINDRATO, f. m., Bot., arbre dont le bois pourri rend une odefir fort agréable quand il est mis au feu: on le trouve dans l'ile de Madagascar ; c'est tout ce qu'on nous en apprend : ce n'en eft pas affez pour le connoître.

\* ARINGIAN, Géogr., ville de la province de Transoxane, appartenante à la fogde ou vallée de Samarcand.

ARIOLA, Géogr., petite ville du royaume de Naples, dans la Province ultérieure, avec titre de principauté, que porte la maison de Carraccioli.

ARION , Hift. Poet. , celebre mufieien & poète grec, de la ville de Methymne, de l'île de Lesbos, inventa le Dithyrambe , & excella fur - tout dans la poésie lyrique Il demeura long-temps à la cour de Périandre, roi de Corinthe; & y ayant amassé de grands biens . il voulut retourner dans fa patrie; il s'embarqua pour cela fur un vaisseau dent les matelots voulurent le tuer pour s'emparer de ses richesses. Arion les pria de lui permettre de chanter, avant que de mourir, quelques airs fur la lyre; & le charme de ses chants attira auprès du vaiffeau plusieurs dauphins: il se pré-

cipita fur l'un d'eux , qui le porta fur fon des jusqu'au cap de Ténare, aujourd'hui cap Matapan, qui fait la pointe de la Morée. Le musicien se réfugia chez Périandre . & lui raconta son aventure : & quelque temps après le vaisseau ayant été jetté sur les côtes de Corinthe, le roi fit faifir les matelots, & les fit pendre près du tombeau du dauphin, qui avoit fauvé la vie à Arion. (†)

\* ARJONA, Geogr., petite ville d'Ef-pagne, dans l'Andalousie, sur la riviere

de Frio, entre Jaen & Auduxar.

ARIOSO, Musique, adj. pris adver-bialement. Ce mot italien, à la tête d'un air, indique une maniere de chant foutenue, développée & affectée aux grands airs. (S)

\* ARIPO . Géog. , fort en Alie fur la côte occidentale de l'île de Cevlan . à l'embouchure de la riviere de Ceronda; il appartient aux Hollandois ; on y pêche

des perles. Long. 97, 55; lat. 8, 42.
ARIS, Géog., ville de la Lithuanie Prussienne, dans le cercle ou grand bailliage de Rhein. C'est une de celles que les foins & les vues économiques du feu roi Frederic Guillaume, firent paffer, pour ainsi dire, du néant à l'existence. & dont la sage administration moderné accroît de jour en jour la postérité. (D.G.)

ARISABIUM , Géog. , ville de l'Inde, au delà du Gange. Quelques interprêtes de Ptolomée croient que c'eft moderne, capitale d'un royaume de même nom. (D. G.)

ARISARUM, Hist. nat. bot. , genre de plante qui ne differe du pié-de-veau & de la ferpentaire, que parce que fes fleurs font en forme de capuchon. Tournefort, Inst. rei berb. Voyez Pik - DE-VEAU. SERPENTAIRE. (I)

ARISBE, Géeog., nom de quelques villes de l'anriquité, fituées en Béotie, dans la Troade & dans l'isle de Lesbos. On fait que l'endroit où Alexandre raffembla fon ermée, après avoir paffé l'Hellespont , fe nommoit auffi Arisbe ; & l'on croit que cette Arisbe eft aujourd'hui Mussakui, bourg de Nato-lie, entre Lampsaque & l'ancien château des Dardanelles. (D. G.)

ARISBUS, Géog., riviere de la Thrace, qui alloit se jetter dans l'Hebrus, anjourd'hui le Maritz: on ne connoît pas le nom moderne de l'Arisbus.'

ARISH, f. m., Commerc., longue mefure de Perle, qui contient 3197 piés

d'Angleterre. Arbutb. p. 32.

ARISITIUM, Géog., ville épiscopale de France, dans le Rouergue, aux confins du Languedoc: elle est détruite depuis long-temps; mais ses roines se voient encore près de Milhaud, dans le petit pays d'Arsad. (D. G.)

ARISTAGORAS, Hift. anc., fils de Melpagoras, gendre & coufin d'Hiftée, souverain de Milet. Sa fierté ne lui permettant pas de voir Athenes fa patrie sous la domination des Perses, il forma le projet de l'affranchir. Son activité égalant son génie, il mit une flotte en mer, & s'avança jusqu'à Sardis , qu'il réduifit en cendre. Darius en concut un reffentiment fi vif, qu'il recomman la à ses principaux officiers de l'entretenir de cette révolte tous les foirs avant le souper, & de l'exhorter à laver cette injure dans le fang du rebelle. Ariftagoras recula fon châtiment par des victoires : mais fes compatriotes ne pouvant relifter à la supériorité des Perfes, il fut defait & tue vers la soivantedixieme olympiade, après avoir fontenu fix ans de guerre. L'histoire fait mention de plusieurs autres Ariftagoras, dont l'un avoit fait des recherches sur l'Egypte. On croit que celui-là est le meine dont parle Diogene Laerce, dans fa vie de Chinon. Il vivoit fous le regne de Ptolomée Philadelphe. (T--n.)

ARISTARQUE, s. m., Hist. Est Litterat., dans sa fignisication littérale, signisie un bon prince, ce mot étant composé du grec deses, & dexos; mais on le prend ordinairement pour un critique éclairé & sévere, parce qu'un grammairien, nommé Aristarque, sit une critique solide & sensée des meilleurs poètes, sans en excepter Homere. Un Aristarque signise donc un censeur; & cette expression étoit déja passée en

proverbe du temps d'Horace.

Arguet ambigue diclum, mutanda notabit. Fict ARISTARCHUS, &c. Art: poet.

Ainsi dans une épigramme, Boileau appelle les Journalistes de Trévoux,

Grands Aristarques de Trévoux.

De ce nom viennent encore les titres de quelques livres de critique & d'observations sur d'autres ouvrages, comme Aristarchus fucer, qui sont des notes d'Heinsius sur le Nouveau Testament, Aristarchus anti Bentleranus. Il faut encore observer que le nom d'Aristarque seul ne se prend point en mauvaise part, comme celui de Zoile. Voy. Zoile. (G.)

ARISTOBULE, Hift. des Juifs, autrement appellé Judas, & furnommé Philellen , fils d'Hircan , & petit-fils de Simon Macchabée, grand-prêtre & roi des Juifs, succéda à son pere l'an du monde 3898; il ne régna qu'un an , pendant lequel il fit mourir de faim fa mere dans la prifon, où il l'avoit fait enfermer avec trois de fes freres; il fit mourir auffi Antigone son frere, mais par un accident, ou plutôt par la fourberie infigne de quelques - uns de ses courtisans. Aristobule, malade, envoya son frere Antigone à une expédition militaire, dont il revint victoricux. Des hommes jaloux de sa gloire firent entendre à Aristobule qu'il avoit tout à craindre d'Antigone , qui avoit formé le projet de le tuer pour régner feul. Quoi que le roi n'ajoutat pas foi à ces propos, il voulut s'en éclaircir avec son frere, & lui fit dire de le venir voir fans armes; en même temps il ordonna aux gardes qui étoient dans son palais, en un lieu obscur & souterrain par où le prince devoit passer, de le mettre à mort s'il venoit armé, ne doutant pas qu'alors il n'eût réellement quelque mauvais delfein. Cenx qu' Aristobule avoit charges de dire à son frere de le venir trouver sans armes, lui digent au contraire que le roi ayant entendu parler de la beauté de fon armure, étoit curieux de le voir sous ces armes brillantes, & le prioit de le venir voir armé de pié en cap. Antigone donna dans le piege, & fut massacré par les gardes de son frere. Aristobule fut fi touché de cette mort, dont il étoit beaucoup moins coupable que de celle de sa mere; qu'il devint plus malade & mourut peu après, l'an du monde 3899.

ARISTOBULE, Hift. des Juifs, second fils d'Alexandre Jannès & d'Alexandra, & frere puiné du grand-prêtre Hircan, à qui Alexandra, en mourant, laissa la couronne, uturpa-& le royaume & la souveraine sacrificature sur son frere, qui

luicéda l'un & l'autre forcèment, après pne guerre dans laquelle Aristobule sur victorieux; il en jouit pendant trois ans & trois mois: au bout duquel temps, Pompée ayant des sujets de mécontentement d'Aristobule, le mena prisonnier à Rome, après l'avoir dépouillé de sa royauté & de la dignité de grand-prêtre pour les rendre à Hirean. Plusieurs annéesaprès, Jules César lui ayant rendu la liberté, voulut le charger de quelque expédition contre Pompée; mais les partisans de celui-ci l'empoisonnerent avant qu'il sortit de Rome, l'an du monde

ARISTOBULE, Hist. des Juiss, petit-fils du précèdent, eut pour lœur Mariamne, épouse d'Hérode le grand: ce-lui-ci fit tout ce qu'il put pour l'éloigner de la souveraine, sacrificature qui lui étoit due. Vaineu néanmeins par les sol, lisitations de Mariamne, il lui accorda cette dignité, quoiqu'il n'eût encore que dix-sept ans. Mais ayant remarqué la grande affection du peuple Juis pour ce isune prince, il en prit de l'ombrage; de lorsqu' Aristobule, se baignoit à Jéricho dans un reservoir d'eau près du palais, Herode envoya quelques jeunes gens se baigner avec sui, avec ordre de le noyer; ce qu'ils firent par un jeu barbare, l'an du monde 3970.

ARISTOBULE, Hist. des Juifs, fils d'Hérode le grand & de Mariamne, fut un prince d'une extrême beauté, & ce qui est beaucoup plus estimable, dout éts plus belles qualités de l'ame. Son oncle Pheroras & sa tante Sulomé le noiscirent tellement auprès d'Hérode, par leurs infâmes calomnies, que ce pere dénaturé, au lieu de s'éclaireir de la vértité de leurs imputations, le jetta dans un affreux cachot, avec son frere Alexandre, & ne les en tira que pour les faire

étrangler.

ARISTOCRATIE, f. f., Politique, forte de gouvernement politique, administré par un petit nombre de gens nobles & fages; d'ârs, Mars, on puissant, ou d'ârsog, très-bon, très-fort; & de 22255, force, puissance des grands. Les auteurs qui ont écrit fur, la politique préferent l'ariflocratie à toutes les autres formes, de gouvernement. La république de Venile, & celle de Gènes

font gouvernées par des nobles, à l'exclusion du peuple. Il semble que l'aristocratie & l'oligarchie ayent beaucoup de rapport ensemble; cependant l'oligarchie n'est qu'un gouvernement aristocratique vicié, puisque dans l'oligarchie l'administration confiée à un petit nombre de personnes se trouve comme concentrée dans une ou deux qui dominent sur toutes les autres. Voyez OLI-GARCHIE, (G)

\* Quant aux loix relatives à l'ariftocratie, on peut confulter l'excellent onvrage de M. de Montesquieu. Voich

les principales.

i. Dans une aristocratie le corps des nobles donnant les suffrages, ces suffrages ne peuvent être trop secrets.

a. Le suffrage ne doit point se donner par fort; on n'en auroit que les inconvéniens. En effet, lorsque les distinctions qui elévent quelques citoyens au-dessus des autres, sont une sois etablies, quand on téroit chois par le sort, on n'en seroit pas moins odieux: ce n'est pas le magistrat, c'est le noble qu'on envie.

3. Quand les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui regle les affaires que le corps des nobles ne sauroit décide; & qui prépare celles dont il decide; dans ce cas on peut dire que l'aristogratie est en quelque sorte dans le senat, la démocratie dans le corps des nobles, &

que le peuple n'eft rien.

4. Ce fera une chose très-heureuse dans l'aristocratie, si, p.: quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement. Ainsi à Gones la banque de S. Georges, qui est dirigée par le peuple, lui donne une certaine influence dans le gouvernement qui en fait toute la prospérité.

5. Les fénateurs ne doivent point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le fenat; c'est à des censeurs à nommer les nouveaux ségateurs, si l'on ne

veut perpétuer les abus...

6. La meilleure ariflocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part à la puissance, cst si petite & spauvre, que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer.

7. La plus imparfaite est celle où la

partie du pouple qui obéit, est dans l'efclayage civil de celle qui commande. 8. Si dans l'ariftocratie le peuple est vertueux, on y jouira à - peu - près du bonheur du gouvernement populaire, & l'état deviendra puissant.

 L'esprit de modération, est ce qu'on appelle la vertit dans l'aristocratie; il y tient la place de l'égalité dans l'état po-

pulaire.

10. La modestie & la simplicité des manieres, font la force des nobles aristo-

cratiques.

11. Si les nobles avoient quelques prérogatives personnelles & particulieres; diffinctes de leurs corps, l'ariflocratie s'écarteroit de sa nature & de son principe; pour prendre ceux de la monarchie.

12. Il y a deux fources principales de défordres dans les états ariffocratiques: l'inégalité excessive, entre ceux qui gouvernent & ceux qui font gouvernes, & l'inégalité entre ceux qui gouvernes.

13. Il y aura la première de ces'inégalités, si les priviléges des principaux ne sont honorables que parce qu'ils sont honteux au peuple, & si la condition relative aux subsides est différente entre les citoyens.

14. Le commerce est la profession de gens égaux : les nobles ne doivent donc pas commercer dans une aristocratie.

15. Les loix doivent être telles que les nobles soient contraints de rendre justice au peuple.

16. Elles doivent mortifier en tout

l'orgueil de la domination.

17. Il faut qu'il y ait, on pour un temps, ou pour toujours, une autorité qui fasse trembler les nobles.

18. Pauvreté extrême des nobles, richesses exorbitantes des nobles, perni-

cieuses dans l'aristocratie.

19. Il ne doit point y avoir de droit d'afnesse entre les nobles, afin que le partage des fortunes tienne tonjours les membres de cet ordre dans une égalité approchée.

20. Il faut que les contestations qui furviennent entre les nobles ne puissent

durer long-temps.

21. Les loix doivent tendre à abolir la distinction que la vanité met entre les familles uobles.

22. Si elles sont bonnes, elles feront plus sentir aux nobles les incommodités du commandement, que ses avantages.

23. L'aristocratie se corrompra, quand

le pouvoir des nobles devenant arbitraire, il n'y aura plus de vertu dans ceux qui gouvernent, ni dans ceux qui font gouvernés. Voyez l'Esprit des loix, f. 1. & fuiv. 13. & fuiv. 114. & fuiv. od ces maximes lont appuyées d'exemples anciens & modernes, qui ne permèttent guere d'en contesser la vérité.

ARISTOLOGHE, ariftolochia, f. f., Hist. nat. bot., genre de plante, à steur monopétale irréguliere, tubulée, terminée en forme de langue, & crochue pour l'ordinaire; le calice devient un fruit membraneux, le plus souvent arrondi, ovale ou cylindrique, diviséen tix loges, & rempsi de semences applaties & posées les unes sur les autres. Tournesort; Instit, rei borb. Voyez

PLANTE. (I)

Il y a quotre fortes d'aristoloche employées en Médecine. La premiere est l'aristoloche ronde. & nommée aristolochia rotunda, Matth. fa racine eft ronde, affez groffe , charnue , garnie de fibres ; grife en - dehors ; jannatre en - dedans, d'une odeur défagréable, d'un goût trèsamer. La seconde espece est songue; & nommée aristolochia longa vera; C. B. Pit. Tourn, fa racine oft longue d'environ un pié, groffe comme le poignet. La troifieme eft l'aristoloche clématite, c'eft l'aristolochia clemutitis recta; C. B. La quatrieme eft la petite ; ou ariftolochia tenuis pistolochia; les racines de cette ariftoloche sont plus menues & plus déliées.

On nous apporte toutes les racines d'arissoloche seches du Languedoc & de la Provence; la longue & la ronde doivent étre choisses grosses & bien nourries, nouvellement séchées, pesantes, griscs en-dehots, jaunes en-dedans, d'un goût extrémement amer. La petite doit être nourrie, toussue, comme la racine d'ellebore noir, récemment séchée, de couleur jaunâtre, d'une odeur asomatique, d'un goût amer: on la présere à toutes les autres pour la thériaque.

Toutes les ariftoloches contiennent une huile exaltée, du fel essentiel. Le peu de phlegme; elles sont détersures, vulnéraires, atténuantes, apéritives, elles résistent à la malignité des homeurs. L'ariftoloche clématite est la plus foible de toutes. Dioscoride regarde toutes ces plantes comme propres à faitefottirles vnidanges, de-là leur vient lenom d'aristolochia de «1950, optimus, & 1852ia, purgamenta quæ post partum

egrediuntur. (N)

ARISTOLÒCHIQUE, Mat. méd., Popinion généralement reque, que chaque évacuation du corps humain peut être fecialement excitée ou aidée par des médicamens appropriés, a fait donner le nom d'ariflolochique à ceux que l'on croit exciter le flux des lochies ou vuidanges; on les a diftingués des emménagogues qu'on defline à exciter le cours périodique drs regles, & de echoliques qu'on impose plus propres à faciliter la forte du fœtus & de l'arriere-faix. Voyez Emménagogues, Echoliques,

Cette distinction n'existe pas dans la nature comme dans les livres; on ne trouve dans les aristolochiques, que la vertu très-générale des emménagogues: ils n'operent tout au plus qu'en dirigeant l'imitation vers l'utérus, ou en déterminant le cours du sang vers ce viscere.

Voyer UTERINS, LOCHIES.

On divife les aristolochiques en apéritifs & en dérivans.

La premiere classe contient la plus grande partie des utérins ou emménagogues, qu'on appelle auffi quelquefois bémagogues ou bématogogues , & parmi lefquels les auteurs de matiere médicale ont frit un choix de ceux qu'ils croyoient plus propres à exciter le cours des lochies. Tels font . le petit chêne , le marrube. la metricaire, le calament, le dictamne, la menthe, l'armoise, la mélisse, la canelle, l'aristoloche, la rue, la fobine, &c. leurs huiles distillées, l'assa-fœtida, la myrrhe, l'aloès, le safran , & en général les différentes compositions officinales, dans lesquelles on fait entrer ces substaneas ou leurs differens produits.

Si l'on parcourt avec attention la liste de ces médicamens, on voit qu'ils sont tous plus ou moins irritans, principalement par leurs huiles essentielles ou distillées, que la plupart contiennent en abondance; ils ont nième un certain degré de causticité, qui les rend propres à mondifier ou déterger les parties ulcérées ou fistuleuses par leur emploi extérieur; mais cette action n'est pas la même dans tous : elle parcit relative ou proportionnée à la quantité d'huile qu'on en

retire ; ainsi deux livres de sabine , selon le rapport d'Hossimann , produssent cinq ou six onces d'une huile distillée très-pénétrante & très-forte : cette proprtion n'est pas la même dans l'armoise, la mélisse, &c.

La seconde classe contient tous les moyens qui peuvent attirer ou déterminer le cours du sang & des humeurs vers l'utérus & les parties inférieures : tels font les bains locaux, les fomentations, les ventouses, les emplàtres aromatiques, les frictions, la saignée du pié, &c.

Il est peu de remedes dont l'usage exige antant de précautions que les aristolochiques ; l'abus est presque tonjours à coté de l'ufage; & il vandroit peut-être mienx manquer d'une ressource utile dans le petit nombre des cas qui l'exigent , que de courir le plus souvent les risques d'une application imprudente ou criminelle. Voyez AVORTEMENS, Med. C'eft ici que l'arbitraire des théolég. ries entraîne les conséquences les plus funestes. La multiplicité & la fréquence des maladies particulieres au fexe, mettent en jeu l'imagination des médecins; l'amour-propre s'irritant des voiles dont la nature se couvre, en substitue aux causes dont la chaîne ne s'apperçoit pas, des obstructions, des éréthismes & des plethores; tout s'explique alors avec une merveilleuse facilité, & le choix du remede découle, pour ainfi dire, de l'explication meme ; mais ce choix, fi fubordonné au point de vue sous lequel on considére les causes de la maladie. est rarement relatif à cette cause : la plus légere attention démontre que les trois fystêmes d'explication que je viens de proposer, exigent dans le traitement des remedes contradictoires. Que d'erreurs ! Et qu'il y a loin du point où nous fommes , à celui où l'on pourroit marcher avec confiance !

L'aristoloche qui semble avoir donné le nom à cette classe de remedes. est l'un des plus éprouvés, mais n'est pas le plus esticace; il faut sans doute beaucoup rabattre des éloges ampoplés d'Apulée, qui prétend que les médecins n'ont de succès à espérer que par le secours de cette plante.

On peut voir aux différens articles des médicamens ariftolochiques, la maniere de s'en fervir, la dose, les indications & les particularités qu'on peut observer sur chacun d'eux. Art. de M. la Fosse, docteur en médecine de la faculté de Montpellier.)

ARISTOTELISME , fub. m. , Hift. anc. , Ariftote , fils de Nicomachus & de Phæstiade, naquit à Stagyre, petite ville de Macédoine. Son pere étoit médecin & ami d'Amitas, pere de Philippe. La mort prématurée de Nicomachus fit tomber Aristote entre les mains d'un certain Proxenus, qui se chargea de son éducation, & qui lui donna les principes de tous les arts & de toutes les sciences. Aristote en fut li reconnoissant, qu'il lui éleva des statues après sa mort, & qu'il en usa envers fon fils Nicanor, qu'il instruisit dans tous les arts libéraux, ainsi que son tuteur en avoit ufé envers lui. On ne fait pas trop de quelle maniere il paffa les premieres années de sa jeunesse. Si l'on en croit Epicure . Athenée & Elien , il avoit requ de la part de son tuteur une très - mauvaise éducation , & pour le confirmer , ils difent qu'abandonné à lui-même, il dissipa tout son patrimoine, & embrassa par libertinage le parti des armes ; ce qui ne lui ayant pas réuffi, il fut obligé dans la fuite, pour pouvoir vivre, de faire un petit trafic de poudres de senteur, & de vendre des remedes : mais il y en a qui récufent le témoignage de ces trois philosophes, connus d'ailleurs par leur animolité, & par les traits satyriques qu'ils langoient contre toux ceux dont le mérite les bleffoit, & il en appellent à Ammonius, lequel rapporte cet oracle d'Apolion qui lui fut adreffé : Allez à Athenes, & étudiez persévéramment la Philosophie : vous aurez plus besoin d'être retenu que d'être pouffe. Il falloit que les oracles fuffent alors bien oififs, pour répondre à de pareilles interrogations.

La grande réputation que Platon s'étoit àcquile, engageoit tous les étrangers à se mettre sous sa discipline. Aristote vint donc à l'académie, mais dès les premiers jours, il y parut moins en disciple qu'en génie supérieur. Il devança tous ceux qui étudioient avec lui; on ne l'appelloit que l'esprit ou l'intelligence. Il joignoit à ses talens une ardeur insatiable de tout savoir, une lecture immense, qui lui faisoit parcourir tous les livres des anciens. Sa passion pour les livres alla si loin, qu'il acheta jusqu'à trois talens les livres de

Speulippe, Strabon dit de lui qu'il penfa le premier à se faire une hibliotheque. Sa vafte littérature paroit affez dans les ouvrages qui nous restent de lui. Combien d'opinions des anciens a-t il arraché à l'oubli, dans lequel elles feroient aujourd'hui ensevelies s'il ne les en avoit retirées, & s'il ne les avoit expolées dans ses livres avec autant de jugement que de variétés il seroit à souhaiter que sa bonnefoi dans leur exposition égalat sa grande érudition. Si nous nous en rapportons à Ammonius, il demeura pendant vingt ans fous la discipline de Platon . dont il honora la mémoire par un autel qu'il érigea, & fur lequel il fit graver ces deux vers:

Gratus Aristoteles struit hoc altare Platoni, Quem turbæ injustæ vel celebrare nefas.

Il y a bien d'autres preuves de fon amour envers fon maitre, témoin l'oraifon funchre qu'il composa pour lui, & mille épigrammes dans lesquelles il a rendu justice à ses grands talens. Mais il y en a qui prétendent que tous ces témoignages de l'attachement d'Aristote, sont démentis par la brouillerie qui s'éleva entre lui & Platon. En effet , le maître fe faisoit souvent un plaisir de mortifier son disciple; il lui reprochoit entr'autres chofes trop d'affectation dans fes dilcours, & trop de magnificence dans les habits. Aristote de son coté ne cessoit de railler fon maitre, & de le piquer dans toutes les occasions qui se présentaient. Ces méfintelligences allerent fi loin , que Platon lui préféra Xénocrate , Speufippe, Amiclas, & d'autres qu'il affecta de mieux recevoir que lui , & pour lefquels il n'eut rien de secret. On rapporte même qu'Aristote prit le temps où Xénocrate étoit allé faire un voyage dans son pays; pour rendre vilite a Platon, étant escorté d'un grand nombre de disciples ; qu'il profita de l'absence de Speusippe, qui étoit alors malade, pour provoquer à la dispute Platon, à qui son grand âge avoit ôté la mémoire ; qu'il lui fit mille questions fophiftiques , plus embarraffantes les unes que les autres ; qu'il l'enveloppa adroitement dans les pieges feduifans de fa fubtile dialectique, & qu'il l'obligea à lui abandonner le champ de bataille. On ajoute que Xénocrate étant revenu trois mois après de fon voyage fut

fort furpris de trouver Aristote à la place de son maitre; qu'il en demanda la raison; & fur ce qu'on lui répondit que Platon avoit été forcé de céder le lien de la promenade, qu'il étoit allé trouver Aristote; qu'il l'avoit vu environné d'un grand nombre de gens fort estimés, avec lesquels il s'entretenoit paifiblement de questions philosophiques ; qu'il l'avoit fatué très - respectueusement, fans lui donner aucune marque de fon étonnement : mais qu'ayant affemblé fes compagnons d'étude, il avoit fait à Speufippe de grands reproches d'avoir ainsi laiffé Aristote maître du champ de bataille, & qu'il avoit attaqué Ariltote, & qu'il l'avoit obligé de céder à fon tour une place, dont Platon étoit plus digne que Ini.

D'autres disent que Platon fut vivement piqué que de son vivant Aristote se fut fait chef de parti , & qu'il eut érigé dans le Lycée une secte entiérement opposée à la sienne. Il le comparoit à ces enfans vigoureux, qui battent leurs nourrices après s'être nourris de leur lait. L'auteur de tous ces bruits fi defavantageux à la réputation d'Aristote, eft un certain Aristoxene, que l'efprit de vengeance anima contre lui , felon le rapport de Suidas, parce qu'il lui avoit preferé Théophraste , qu'il avoit defigné pour être fon successeur. Il n'eft point vraisemblable, comme le remarque fort bien Ammonius , qu'Aristote ait ofé chaffer Platon du lieu où il enseignoit , pour s'en rendre le maître , & qu'il ait formé de son vivant une fecte contraire à la fienne. Le grand crédit de Chabrias & de Timothée , qui tous deux avoient été à la tête des armées , & qui étoient parens de Platon , auroit arrêté une entreprise fi audacieule. Bien loin qu'Aristote ait été un rebelle qui ait ofé combattre la doctrine de Platon pendant qu'il vivoit, seus voyons que même depuis sa mort, il a toujours parlé de lui en termes qui marquoient combien il l'estimoit. Il est vai que la fecte péripatéticienne eft hen opposée à la fecte académique; mais on ne prouvera jamais qu'elle foit Bie avant la mort de Platon : & fi Ariftote a abandonné Platon, il n'a fait que pair du droit des philosophes ; il a fait

céder l'amitié qu'il devoit à fon maître, à l'amour qu'on doit encore plus à la vérité. Il peut se faire pourtant que dans l'ardeur de la dispute, il n'ait pas assez ménagé son maître; mais on le peut pardonner au seu de sa jeunesse, & à cette grande vivacité d'esprit qui l'emportoit au-delàdes bornes d'une dispute modérée.

Platon en mourant, laissa le gouvernement de l'académie à Speusippe son neveu. Choqué de cette préférence, Aristote prit-le parti de voyager, & il parcourut les principales villes de la Grece, se familiarisant avec tous ceux de qui il pouvoit tirer quelque instruction, ne dédaignant pas même cette sorte de gens qui font de la volupté toute leur occupation, & plaisent du moins, s'ils n'instruisent.

Durant le cours de fes voyages Philippe roi de Macédoine , & juste appréciateur du mérite des hommes , lui manda que son dessein étoit de le charger de l'éducation de son fils. " Je rends moins graces aux dieux, lui écrivoit-il , de me l'avoir donné , que de l'avoir fait naître pendant votre vie; je compte que par vos confeils il deviendra digne de vous & de moi " Aul. Gell. lib. IX. Quel honneur pour un philosophe, que de voir son nom lié avec celui d'un héros, tel que celui d'Alexandre le Grand! & quelle récompense plus flatteule de les foins, que d'entendre ce jeune héros répéter fouvent : " Je dois le jour à mon pere, mais je dois à mon précepteur l'art de me conduire ; fi je regne avec quelque gloire, je lui en ai toute l'obligation ,..

Il y a apparence qu'Aristote demeura à la cour d'Alexandre , & y jouit de toutes les prérogatives qui lui étoient dues, jusqu'à ce que ce prince destiné à conquérir la plus belle partie du monde, porta la guerre en Afie. Le philosophe se sentant inutile, reprit alors le chemin d'Athenes. Là, il fut reçu avec une grande diftinction, & on lui donna le Lycée pour y fonder une nouvelle école de philosophie. Quoique le foin de ses études l'occupat extrêmement, il ne laiffoit pas d'entrer dans tous les mouvemens & dans toutes les querelles qui agia toient alors les divers états de la Grece. On le soupçonne même de n'avoir point ignoré la malheureuse conspiration d'Antipater, qui fit empoisonner Alexandre à la fleur de son âge, & au milieu des plus justes espérances de s'assujettir le monde entier.

Cependant Xénocrate qui avoit succédé à Speusippe, enseignoit dans l'académie la doctrine de Platon. Aristote qui avoit été son disciple pendant qu'il vivoit, en devint le rival après sa mort. Cet esprit d'émulation le porta à prendre une route différente vers la renommée , en s'emparant d'un district que personne encore n'avoit occupé. Quoiqu'il n'ait point prétendu au caractere de législateur, il écrivit cependant des livres de loix & de politique, par pure opposition à son maître. Il observa, à la vérité, l'ancienne méthode de la double doctrine, qui étoit fi fort en vogue dans l'académie, mais avec moins de réserve & de discrétion que ceux qui l'avoient précédé. Les Pythagoriciens & les Platoniciens faisoient de cette méthode même un secret de leurs écoles ; mais il semble qu'Aristote ait eu envie de la faire connoître à tout le monde, en indiquant publiquement la distinction que l'on doit faire de ces deux genres de doctrine: ausli s'explique-t-il sans détour, & de la maniere la plus dogmatique, contre les peines & les récompenses d'une autre vie. La mort, dit-il, dans fon traité de la morale, est de toutes les choses la plus terrible; c'est la fin de notre existence, & après elle l'homme n'a ni bien à espérer ni mal à craindre. Dans fa vieilleffe Ariftote fut attaqué par un prêtre de Cérès, qui l'accusa d'impiété & le traduisit devant les juges. Comme cette accusation pouvoit avoir des suites facheuses, le philosophe jugea à propos de se retirer secrétement à Chalcis. Envain ses amis voulurent - ils l'arrêter : Empêchons, leur cria - t - il en partant, empêchons qu'on ne faffe une seconde injure à la Philosophie. La premiere fans doute, étoit le supplice de Socrate, qui pourroit être regardé comme un martyr de l'unité de Dieu, dans la loi de nature , s'il n'avoit pas eu la foiblesse , pour complaire à ses concitoyens, d'ordonner en mourant qu'on facrifiat un coq à Esculape. On raconte diversement la mort d'Ariftote. Les uns difent que défef-

péré de ne pouvoir deviner la cause de flux & reflux qui fe fait fentir dans l'Euripe , il s'y précipita à la fin , en disant ces mots : puisqu' Aristote n'a jamais pu comprendre l'Euripe, que l'Euripe le comprenne donc lui même. D'autres rapportent qu'après avoir quelque temps foutenu son infortune, & lutté, pour ainfi dire, contre la calomnie, il s'empoisonna, pour finir comme Socrate avoit fini. D'antres, enfin , veulent qu'il soit mort de sa mort naturelle, exténué par les trop grandes veilles & consumé par un travail trop opiniatre : tel eft le fentiment d'Apollodore , de Denys d'Halicarnasse, de Censorin, de Laërce. Ce dernier , pour prouver fon infatigable activité dans le travail, rapporte que lorfqu'il fe mettoit en devoir de reposer, il tenoit dans la main une sphere d'airain, appuyée fur les bords d'un baffin , afin que le broit qu'elle feroit en tombant dans le baffin , pût le réveiller. Il rendit l'ame en invoquant la cause universelle , l'Etre suprême , à qui il alloit se rejoindre. Les Stagyriens devoient trop à Aristote, pour ne pas rendre à sa mémoire de grands honneurs. Ils transporterent son corps à Stagyre, & fur fon tombeau ils élevent un autel, & un espece de temple qu'ils appellerent de son nom , afin qu'il fut un monument éternel de la liberté & des autres priviléges qu'Aristote leur avoit obtenus, foit de Philippe, foitd' Alexandre. Si l'on en croit Origene , lib. I. contra Celf. Ariftote avoit denné lieu aux reproches d'impiété qui lui firent abandonner Athenes pour s'exiler à Chalcis. Dans les conversations particulieres, il ne se ménageoit pas assez : il osoit soutenir que les offrandes & les factifices font tout-à-fait inutiles, & que les dieux font peu d'attention à la pompe extérieure qui brille dans leurs temples. C'étoit une snite de l'opinion où il étoit, que la providence ne s'étend point julqu'aux choses sublunaires. Le principe fur lequel il s'appuyoit pour foutenir un fystème si favorable à l'impiété, revient à ceci : Dieu ne voit & ne connoit que ce qu'il a toujours vu & connu; les choles contingentes ne sont done pas de son reifort : la terre est le pays des changemens, de la génération & de la corruption; Dieu

n'y a donc aucun pouvoir : il se borne au pays de l'immortalité, à ce qui est de se nature incorruptible ; Aristote, pour affurer la liberté de l'homme, éroyoit ne pouvoir mieux faire que de nier la providence : en falloit-il davantage pour armer contre lui les prêtres intéresses du paganisme? Ils pardonnoient rarement, & sur-tout à ceux qui vouloient diminner de leurs droits & de leurs prérogatives.

Quoique la vie d'Aristote ait toujours été fort tumultuense, soit an Lycée, soit à la cour de Philippe, le nombre de les ouvrages eft cependant prodigieux : on en peut voir les titres dans Diogene Laerce, & plus correctement encore dans Jérome Gemulæus, medeein & Prof. en philofophie à Bale, qui a composé un traité intitule de vità Aristotelis , & ejus operum cenjurà, encore ne fommes-nous pas fars de les avoir tous : il elt même probable que nous en avons perdu plufieurs, puilque Ciceron cite dans les entretiens des pallages qui ne fe trouvent point aujourd'hui dans les ouvrages qui nous restent de lui. On auroit tort d'en conclure . comme quelques-uns l'ont fait , que dans cette foule de livres qui portent le nom d'Ariftote, & qui paffent communément pour être de lui, il n'y en a peut - être ancun dont la supposition ne paroisse vraisemblable. En effet ; it seroit aile de prouver , fi l'on vouloit s'en donner la peine, l'authenticité des ouvrages d'Aristote, par l'autorité des auteurs profanes, en descendant de fiecle en fiecle depuis Ciccron jusqu'au notre : contentons - nous de celle des auteurs ecclétiaftiques. On ne niera pas fans doute que les ouvrages d'Aristote n'existallent du temps de Ciceron, puisque cet auteur parle de plufieurs de ces ouvrages, en nomme dans d'autres livres que ceux qu'il a écrits fur la nature des dieux, quelques-uns qui nous restent encore, ou du moins que nous prétendons qui nous reftent. Le christianisme a commencé peu de temps après la mort de Ciceron. Suivons donc tous les peres depuis Origene & Tertullien : confultons les auteurs eccléfialtiques les plus illustres dans tous les siccles, & voyons si les ouvrages d'Aristote leur ont cté connus, Les écrits de ces deux premiers au-Tome III. Part. I.

teurs eccléfiastiques sont remplis de pasfages, de citations d'Aristote, soit pour les réfuter, soit pour les opposer à ceux de quelques autres philosophes. Ces palfages fe trouvent aujourd'hui ; excepté quelques uns, dans les ouvrages d'Ariftote. N'eft-il pas naturel d'en conclure que ceux que nous n'y trouvons pas, ont été pris dans quelques écrits qui ne font pas parvenus jufqu'à nous ? Pourquoi , fi les ouvrages d'Aristote étoient supposés , y verroit-on les uns & point les autres? Y auroit-on mis les premiers ; pour empêcher qu'on ne connût la supposition ? Cette même raison y cut du faire mettre les autres. Il est vitible que c'est ce manque & ce défaut de certains passages qui protive que les ouvrages d'Aristote sont véritablement de lui. Si parmi le grand nombre de paffages d'Ariftote qu'ont rapportés les premiers peres, quelà ques-uns ont été extraits de quelques onvrages qui sont perdus, quelle impoffibilité y a-t-il que ceux que Ciceron a places dans les entretiens fur la nature des dieux , ayent été pris dans les mêmes ouvrages ? Il feroit impossible d'avoir lamoindre preuve du contraire, puisque Ciceron n'a point cité les livres d'où il les tiroit. Saint Justin a écrit un ouvrage contidérable fur la phyfique d'Ariftote : on y retrouve exactement, non-leulement les principales opinions, mais même un nombre infini d'endroits des huit livres de ce philosophe. Dans presque tous les autres ouvrages de faint Juftin , il eft fait mention d'Ariftote. Saint Ambroife & faint Augustin nous affurent dans vingt endroits de leurs ouvrages, qu'il ent lû les ouvrages d'Aristote ; ils les refutent; ils en rapportent des morceaux, & nous voyons que ces morceaux le trouvent dans les écrits qui nous restent , & que ces réfutations conviennent parfaitement aux opinions qu'ils contiennent. Allons maintenant plus avant, & passons au fixieme fiecle : Bocce, qui vivoit au commencement, parle souvent des livres qui nous reftent d'Aristote , & fait mention de les principales opinions. Cassiodore, qui fut contemporain de Boéce, mais qui mourut beaucoup plus tard, ayant vécu juique vers le septieme fiecle, est encore un témoin irreprochable des ouvrages d'Aristote. Il nous fait connuître qu'il

avoit écrit d'amples commentaires fur le livre d'Ariftote de l'interprétation , & composé un livre de la division, qu'on explique en logique après la définition, & que son ami le patrice Boèce, qu'il appelle homme magnifique, ce qui étoit un titre d'honneur en ce temps, avoit l'introduction de Porphyre, les cathégories d'Aristote , son livre de l'interprétation , & les huit livres des topiques. Si du feptieme fiecle, je paffe an huitieme & au neuvieme, j'y trouve Photins, patriarche de Constantinople, dont tous les favans anciens & modernes ont fait l'éloge à l'envi les uns des autres : cet homme dont l'érudition étoit profonde, & la connoissance de l'antiquité aussi vaste que fûre, ratifie le témoignage de faint Juftin, & nous apprend que les livres qu'il avoit écrits fur la phylique d'Aristote, existoient encore ; que ceux du philofophe s'étoient aussi conservés, & il nous en dit mot à mot le précis. On fait que faint Bernard, dans le douzieme fiecle, s'éleva fi fort contre la philosophie d'Ariftote . qu'il fit condamner sa méthaphyfique par un concile : cependant peu de temps après elle reprit le deffus ; & Pierre Lombard , Albert le Grand , faint Thomas , la cultiverent avec foin, comme nous l'allons voir dans la fuite de cet article. On la retrouve presque en entier dans leurs ouvrages. Mas quels font ceux à qui la supposition des ouvrages d'Arittote a paru vraisemblable ? Une foule de demi-favans hardis à décider de ce qu'ils n'entendent point, & qui ne font connus que de ceux qui font obligés par leur genre de travail de parler des bons ainsi que des mauvais écrivains. L'auteur le plus confidérable qui ait vou-In rendre suspects quelques livres qui nous reftent d'Aristote , c'est Jamblique, qui a prétendu rejeter les cathégories : mais les auteurs les contemporains & les plus habiles critiques modernes fe font moqués de lui. Un certain Andronicus Rhodien , qui étoit apparement l'Hardouin de son fiecle , avoit austi rejeté, comme supposés, les livres de l'Intreprétation : voilà quels font ces favans fur l'autorité desquels on regarde comme apocryphes les livres d'Aristote. Mais un lavant qui vaut mieux qu'eux tous, & qui oft un juge bien compétent dans

cette matiere , c'eft M. Leibnitz ; on voudra bien me permettre de le leur oppofer. Voici comme il parle dans le fecond tome de fes Epitres page 115, de l'édition de Leipzic , 1738 : " Il eft temps de retourner aux erreurs de Nizolius : cet homme a prétendu que nous n'avions pas aujourd'hui les véritables ouvrages d'Aristote : mais je trouve pitoyable l'objection qu'il fonde lur les passages de Cicéron, & elle ne sauroit faire la moindre impression sur mon esprit. Eft-il bien furprenant qu'un homme accable de foins, chargé des affaires publiques , tel qu'étoit Ciceron , n'ait pas bien compris le véritable fens de certaines opinions d'un philosophe trèsfubtil , & qu'il ait pu fe tromper en les parcourant très - legerement ? Quel eft l'homme qui puisse se figurer qu'Aristote ait appellé Dieu l'ardeur du ciel ? S. l'on croit qu'Ariftote a dit une pareille absurdité, on doit conclure nécessairement qu'il étoit insensé : cependant nous voyons par les ouvrages qui nous restent qu'Aristote éroit un grand génie; pourquoi donc veut - on fubitituer par force, & contre toute raifon, un Aristote fon à l'Aristote sage? C'est un genre de critique bien nouveau & bien fingulier , que celui de juger de la supposition des écrits d'un auteur , généralement regardé de tous les grands hommes...comme un génie supérieur, par quelques absurdités qui ne s'y trouvent point : enforte que , pour que les ouvrages d'un philosophe auffi subtil que profond, ne paffent point pour suppofés , il faudra désormais qu'on y trouve toutes les fautes & toutes les impertinences qu'on lui aura prétées , foit par inadvertance, foit par malice. Il est bon d'ailleurs de remarquer, que Ciceron a été le feul que nous connoissions avoir attribué ces fentimens à Aristote : quant à moi , je suis très - persuadé que tous les ouvrages que nous avons d'Ariftote, font conftamment de lui, & quoique quelques-uns aient été regardes comme supposés, ou du moins comme luspects , par Jean - François Pic , par Pierre Ramus, par Patricius & par Naudé, je n'en fuis pas moins convain-cu que ces livres sont véritablement d'Aristote. Je trouve dans tous une

parfaite liaison , & une harmonie qui les unit : j'y découvre la même hypothefe toujours bien fuivie , & toujours bien, soutenuc : j'y vois enfin la même méthode, la même sagacité & la même habileté ". Il n'est guere surprenant que , dans le nombre de quatorze ou quinze mille commentateurs qui ont travaillé fur les ouvrages d'Aristote, il ne s'en soit trouvé quelques - uns qui , pour se donner un grand air de critique & montrer qu'ils avoient le gout plus fin que les autres , oru devoir regarder comme supposé quelque livre particulier parmi ceux du philosophe grec : mais , que peuvent dix on douze personnes qui auront ainfi penfe, contre plus de quatorze mille, dont le sentiment sur les ouvrages d'Ariftote eft bien different ? Au refte aucun d'eux n'a jamais foutenu qu'ils fuffent tous supposés; chacun selon son caprife & la tantaine a adopté les uns, & rejeté les autres ; preuve bien fenfible que la seule fantaille a dicté leur décition.

A la tête des ouvrages d'Ariftote, font ceux qui roulent fur l'art oratoire & fur la poètique : il y a apparence que ce font les premiers ouvrages qu'il ait compolés; il les destina à l'éducation du prince qui lui avoit été confiée; on y trouve des choses excellentes, & on les regarde encore aujourd'hui comme des chef-d'œuvres de gout & de philofophie. Une lecture affidue des ouvrage d'Homere lui avoit forme le jugement, & donné un goût exquis de la belle littérature : jamais personne n'a penetré plus avant dans le cœur humain, ni mieux connu les ressorts invisibles qui le font mouvoir : il s'étoit ouvert , par la force de son génie, une route sure julqu'aux fources du viai beau, & fi anjourd'hui l'on veut dire quelque chose de bon sur la rhétorique & sur la poètique, on se voit obligé de le répéter. Nous ne craignons point de dire que ces deux ouvrages font ceux qui font le plus d'honneur à sa mémoire ; voyez-en un jugement plus détaillé aux deux articles qui portent leur nom. Ses traités de morale viennent enfuite, l'auteur y garde un caractere d'honnétebomme qui plait infiniment : mais par

malheur il attiédit au lieu d'échauffer; on ne lui donne qu'une admiration ftérile; on ne revient point à ce qu'on a lu. La morale est seche & infructueuse, quand elle n'offre que des vues générales & des propositions métaphysiques, plus propres à orner l'esprit & à charger la mémoire, qu'à toucher le cœur & à changer la volonté. Tel est en général l'esprit qui regne dans les livres de morale de ce philosophe. Voici quelques-uns de ses préceptes, avec le tour qu'il leur, donne.

1º. Le bonheur de l'homme ne confifte ni dans les richesses, ni dans les honneurs, ni dans la puissance, ni dans la noblesse, ni dans les spéculations de la philosophie, mais bien plutôt dans les habitudes de l'ame, qui la rendent plus ou moins parfaite. 20. La vertu eft pleine de charmes & d'attraits ; ain fi une vie où les vertus s'enchainent les unes avez les autres , ne sauroit être que très - heureufe. 3º. Quoique la vertu fe fuffife à elle-même, on ne peut nier cependant qu'elle ne trouve un puissant appui dans la faveur, les richesses, les honneurs, la nobleffe du fang, la beauté du corps, & que toutes ces choses ne contribuent à lui faire prendre un plus grand effor , & n'augmentent par - là le bonheur de l'homme. 4º. Toute vertu fe trouve placée dans le milieu entre un acte manvais par excès & entre un ade mauvais par defaut : ainfi le courage tient le milieu entre la crainte & l'audage; la libéralité, entre l'avarice & la prodigalité; la modefrie , entre l'ambition & le mépris superbe des honneurs; la magnificence, entre le faste trop recherché & l'épargne fordide ; la douceur, entre la col re & l'infenfibilité; la popularité, entre la mifan hiovie & la baffe flatterie . &Tc. d'où l'on peut conclure que le nombre des vices est double de celui des vertus, puifque toute vertu elt tonjours voifine de deux vices qui lui font contraires. 50. Il diftingue deux fortes de justices, l'une universelle, & l'autre particuliere : la justice univerfelle tend à conferver la fociété civile par le respect qu'elle inspire pour toutes les loix : la justice particuliere, qui confifte à rendre à chacun ce qui loi eft du , eft de deux fortes : la juffice distributive & la commutative : la justice distributive dispense les charges & les récompenses, selon le mérite de chaque citoyen, & elle a pour regle la proportion géométrique : la justice commutative, qui consiste dans un échange de choses, donne à chacun ce qui lui est dû, & garde en tout une proportion arithmétique. 6° On se lie d'amitié avec quelqu'un ou pour le plaisir qu'on retire de son commerce, on pour l'utilité qui en revient, ou pour son mèrite fondé sur la vertu ou d'excellentes qualités. La dernère est une amitié parfaite : la bienveillance n'est pas, à proprement parler, l'amitié, mais elle y conduit, & en

quelque facon elle l'ébauche. Aristote a beaucoup mieux réussi dans fa logique que dans sa morale. Il y découvre les principale fources de l'art de raisonner; il perce dans le fond inépuisable des pensées de l'homme; il démêle fes pensees, fait voir la ligison qu'elles ont entr'elles , les fuit dans leurs écarts & dans leurs contrariétés, les ramene enfin à un point fixe. On peut affurer que fi l'on pouvoit atteindre l'eferit, Ariftote l'auroit atteint. N'est ce pas une chose admirable, que par differentes combinaifons un'il a faites de toutes les formes que l'esprit peut prendre en raisonnant, il l'ait tellement enchaîné par les regles qu'il lui a tracées, qu'il ne puisse s'en écarter, qu'il ne raisonne inconséquem-ment? Mais sa méthode, quoique louée par tous les philosophes, n'est point exempte de défauts. 1". Il s'étend trop, & par-là il rebute : on pourroit rappeller à peu de pages tout son livre des cathégoties, & celui de l'interprétation ; le fens y eft noyé dans tine trop grande abondance de paroles ; 2º. Il est obscur & embarrassé; il veut qu'on le devine, & que son lecteur produile avec lui ses pensées. Quelque habile que l'on foit, on ne peut guere fe flatter de l'avoir totalement entendu , témoin ses analytiques , où tout l'att du fyllogifme eft enseigné. Tous les membres qui compesent sa logique se trouvent difperfés dans les différens articles de ce Dictionnaire ; c'est pourquoi, pour ne pas ennuyer le lecteur par une répétition inurile des mêmes choles, on a juge à propos de l'y renvoyer afin qu'il les confulte.

Passons maintenant à la physique d'A-

riftote ; & dans l'examen que nous en allons faire, prenons pour guide le célebre Louis Vifes , qui a disposé dans l'ordre le plus méthodique les différens ouvrages où elle est répandue. Il commence d'abord par les huit livres des principes naturels , qui paroillent plutôt une compilation de différens mémoires , qu'un ouvrage arrangé fur un même plan; ces huit livres traitent en géréral du corps étendu, ce qui fait l'objet de la phylique, & en particulier des principes, & de tout ce qui eft lie à ce principe , comme le mouvement , le lieu , le temps , &c. Rien n'est plus embrouillé que tout ce long détail; les définitions rendent moins intelligibles des choses qui par ellesmemes auroient paru plus claires, plus évidentes. Aristote blame d'abord les philosophes qui l'ont précédé, & cela d'une maniere affez dure, les uns d'avoir admis trop de principes, les autres de n'en avoir admis qu'un feut : pour lui, il en établit trois , qui font la motiere , la forme , la privation. La matiere eft , felon lui le sujet général sur lequel la nature travaille; fujet éternel en meine temps, & qui ne cestera jamais d'exister; c'est la mere de toutes choses, qui soupire après le mouvement, & qui fouhaite avec ardeur que la forme vienne s'unir à elle. On ne fait pas trop ce qu'Aristote a' entendu par cette matiere premiere qu'il définit , ce qui n'est ni qui , ni combien grand, ni quel, ni rien de ce par quei l'être eft déterminé. N'a-t il parlé ainfi de la matiere que parce qu'il étoit accoutumé à mettre un certain ordre dans fes penfées, & qu'il commençoit par envifager les chofes d'une vue générale, avant de defcendre au particulier ? S'il n'a vontu dire que cela , c'eft-à-dire , fr dans fon esprit la matiere premiere n'avoit d'autre fondement que cette méthode d'arranger des idées ou de concevoir les chofes, il n'a rien dit qu'on ne puisse lui accorder : mais ausli cette matiere n'eft plus qu'un être d'imagination, une idée putement abstraite; elle n'existe pas plus que la fleur en général, que l'homme en general , &c. Ce n'eft pourtant pas qu'on ne vove des philosophes apionrd'hui, qui tenant d'Ariftote la maniere de confidérer les chofes en général avant que de venir à leurs especes , & de

paffer de leurs especes à leurs individus, ne sontiennent de sens froid . & même avec une espece d'opiniatreté, que l'universel est dans chaque objet particulier : que la fleur en général , par exemple, est une réalité vraiment exifante dans chaque jonquille & dans chaque violette. Il paroit à d'autres que par matiere premiere Aristote n'a pas entendu seulement le corps en général, mais une pâte uniforme dont tout devoit être conftruit ; une cire obeiffante qu'il regardoit comme le fond commun des corps, comme le dernier terme où revenoit chaque corps en se détruisant; c'étoit le magnifique bloc du Statuaire de la Fontaine :

Un bloc de marbre étoit si beau, Qu'un statuaire en sit l'emplette: Qu'en sera, dit-il, mon ciseau? Sera t-il dieu, table ou cuvette?

Brifez ce dieu de marbie, que vous refte-t-il en main? des morceaux de marbre. Cassez la table ou la cuvette. c'est encore du marbre ; c'est le même fond par - tout ; ces choses ne différent que par une forme extérieure. Il en eft de même de tous les corps; leur maffe est essentiellement la meme; ils ne différent que par la figure, par la quantité, par le repos, ou par le mouvement, qui font toutes choses accidentelles. idée qu'on doit à Ariftote, a paru fi fpécieuse à tous les philosophes, tant anciens que modernes, qu'ils l'ont généralement adortée : mais cette idée d'une matiere générale, dans laquelle s'en retournent tous les corps en derniere décomposition, est démentie par l'expérience : fi elle étoit vraie, voici ce qu'il en devroit arriver. Comme le mouvement a fait sortir de cette cire un animal, un morceau de bois, une maffe d'or, le mouvement, en leur otant une forme paffagere, devroit les ramener. à leur cire primordiale. Empedocle, Platon, Aristote & les Seholastiques le difent : mais la chose n'arrive point. Le corps organisé se dissout en différentes masses de peaux, de poils, de chairs, d'os, & d'autres corps mélanges. Le corps mixte se résout en eau, en fable, en fel, en terre : mais, avec les dissolvans les plus forts, avec le feu le plus vif , vous n'obtiendrez point de ces corps fimples de fe changer. Le

fable reste sable, le ser demeure ser, l'or épuré ne change plus; la terre morte ser a toujours terre; & après toutes les épreuves & tous les tourmens imaginables, vous les retrouverez encore les mêmes. L'expérience ne va pas loin : les élémens sont chacun à part des ouvrages admirables qui ne peuvent changer, afin que le monde, qui en est composé, puisse recevoir des changemens par leurs mélanges, & soit cependant durable comme les principes qui en sont la base. Voyez Particle CHIMIE.

Pour la forme, qui est le second principe d'Aristote, il la regarde comme une fubstance, un principe actif qui conftitue les corps , & affujettit pour ainfi dire la matiere. Il fuit de-là qu'il doit y avoir autant de formes naturelles qui naiffent & meurent tour - à - tour, qu'il y a.de corps primitifs & élémentaires. Pour la privation, dit Aristote, elle n'eft point une substance; elle eft meme. à quelques égards, une forte de néapt. En effet, tout corps qui reçoit une telle forme, ne doit pas l'avoir auparavant; il doit meme en avoir une qui foit absolument contraire. Ainfi les morts fe font des vivans. & les vivans des morts.

Ces trois principes étant établis. Aristote passe à l'explication des causes, qu'il traite d'une maniere affez diftince, mais presque fans parler de la premiere cause qui eft Dieu. Quelques-uns ont pris occalion, tant de la définition qu'il donne de la nature, que du pouvoir illimité qu'il lui attribue, de dire qu'il méconnoit cette premiere cause: mais nous le justifierons d'athéilme dans la suite de cet article. Selon lui, la nature est un principe effectif, une caufe pleniere, qui rend tous les corps où elle réfide capables par eux-mêmes de mouvement & de repas ; ce qui ne peut point se dire des corps où elle ne réfide que par accident, & qui appartiennent à l'art : ceuxlà u'ont rien que par emprunt, & fi j'ofe ainsi parler, que de la seconde main. Continuons: tous les corps ayant en eux cette force , qui dans un fens ne peut être aneantie , & cette tendance au mouvement qui eft toujours égale. font des substances véritablement dignes de ce nom: la nature par consequent eft un autre principe d'Ariffote; c'eft elle

qui produit les formes, ou plutôt qui le divite & subdivise en une infinité de formes suivant que les besoins de la matiere le demandent. Ceci merite une attention particuliere, & donne lieu à ce philosophe d'expliquer tous les changemens qui arrivent aux corps. Il n'y en a aucun qui foit parfaitement en repos, parce qu'il n'y en a aucun qui ne faile effort pour se mouvoir. Il conclut delà que la nature inspire je ne sais quelle nécessité à la matiere. Effectivement, il ne dépend point d'elle de recevoir telle ou telle forme : elle eft affujettie à recevoir toutes celles qui se préfentent. & qui fe succedent dans un certain ordre. C'eft-là cette fameuse entéléchie qui a tant embarraffé les commentateurs, & qui a fait dire tant d'extravagances aux fchoteftiques.

Après avoir expliqué quelle est la caufe efficiente, quel eft le principe de toute la force qui se trouve répandue dans l'univers, Aristote entre plus avant dans fa matiere', & tache de développer ce que c'eft que le mouvement. On voit bien qu'il fait là de grands efforts de génie : mais ses efforts aboutissent à une définition très-obscure, & devenue même fameule par lon obleurité. Plus Aristote s'avance . plus il embraffe de terrein : le fini & l'infini , le vuide & les atômes , l'espace & le temps, le lieu & les corps qui y lont contenus ; tout fe présente devant ses yeux : il ne confond rien, une proposition le mene à l'autre; & quoique ce foit d'une façon très-rapide, on y fent toujours une forte de liaiton.

La doctrine qui est comprise dans les deux livres de la génération, tient néceffairement à ce que nous avons déja développé de ses principes. Avant Socrate, on croyoit que nul être ne périffoit, & qu'il ne s,en reproduisoit aucun : que tous les changemens qui arrivent aux corps, ne font que de nouveaux arrangemens , qu'une distribution différente des parties de matiere qui composent ces mêmes corps; on n'admettoit dans l'univers que des accroissemens & des diminutions', des reunions & des divifions, des mélanges & des féparations. Ariftote rejeta toutes ces idees, quoique fimples, & par-là affez vraisemblables; & il établit une génération & une cor-

ruption proprement dites. 'Il reconnut qu'il se formoit de nouveaux êtres dans le fein de la nature, & que ces êtres périffoient à leur tour. Deux choses le conduifirent à cette penfée: l'une qu'il s'imagina que dans tous les corps le fujet ou la matiere est quelque chose d'égal & de constant; & que ces corps, comme nous l'avons oblervé, ne différent que par la forme, qu'il regardoit comme feur essence: l'autre qu'il prétendoit que les contraires naiffent tous de leurs contraires, comme le blanc du noir; d'où il fuit que la forme du blanc doit être anéantie avant que celle du noir s'établiffe. Pour achever d'éclaircir ce système, j'y ajouterai encore deux remarques. La premiere, c'est que la génération & la corruption n'ont aucun rapport avec les autres modifications des corps, comme l'accroissement & le décroisfement, la transparence, la dureté, la liquidite, &c. dans toutes ces modifications, la premiere forme ne s'éteint point, quoiqu'elle puiffe fe diverfifier à l'infini. L'autre remarque suit de celle-là ; comme tout le jeu de la nature confifte dans la génération & dans la corruption, il n'y a que les corps fimples & primitifs qui y foient fujets ; eux feuls regoivent de nouvelles formes, & paffent par des métamorpholes fans nombre; tous les autres corps ne sont que des mélanges, & pour ainfi dire des entrelacemens de ces premiers. Quoique rien ne foit plus chimérique que ce coté du fystême d'Aristote, c'eft cependant ce qui a le plus frappé les Scholastiques, & ce qui a donné lieu à leurs expressions barbares & inintelligibles: delà ont pris naissance les formes substantielles, les entités, les modalités, les intentions reflexes, &c. tous termes qui ne réveillant aucune idee, perpetuent vainement les disputes & l'envie de disputer.

Ariftote ne se renserme pas dans une théorie générale: mais il descend à un très-grand nombre d'explications de physoque particuliere; & l'on pent dite qu'il s'y menage, qu'il s'y observe plus que dans tout le teste; qu'il ne donne point tout l'essor à son imagination. Dans les quatre livres sur les méteores, il a, selou la réslexion judicieuse du pere Rapin', plus éclaires d'esserve de la nature que tous les philosophes modernes joints ensemble. Gette

abondance lui doit tenir lieu de quelque mérite, & certainement d'excule. En eff:t, au-travers de toutes les erreurs qui lui sont échappées , faute d'expériences & de quelques-unes des decouvertes que le hasard a présentées aux modernes , on s'appercoit qu'il fuit affez le fil de la nature, & qu'il devine des choses qui certainement lui devoient être inconnues. Par exemple, il détaille avec beaucoup d'adresse tout ce qui regarde les météores aqueux, comme la pluie, la neige, la gréle, la rofée, &c. il donne une explication très - ingénieule de l'arc-en-ciel, & qui au fond ne s'éloigne pas trop de celle de Descartes; il définit le vent un courant d'air , & il fait voir que la direction dépend d'une infinité de caufes étrangeres & peu connues; ce qui empeche, dit-il, d'en donner un fysteme general.

On peut rapporter à la physique particuliere ce que ce philosophe a publié far l'histoire des animaux. Voici le jucement avantageux qu'en a porté M. de Buffon dans fon premier discours de l'histoire naturelle : " L'histoire des animaux d'Aristote est peut-ètre encore aujourd'hui ce que nous avons de mieux fait en ce genre; & il feroit à desirer qu'il nous cut laissé quelque chose d'auffi complet fur les végétaux & fur les minéraux : mais les deux livres de plantes que quelques-uns lui attribuent, ne ressemblent point à cet ouvrage, & ne font pas en effet de lui. Voyez le comment. de Scaliger. Il est vrai que la Botanique n'étoit pas fort en honneur de son temps : les Grecs & les Romains même ne la regardoient pas comme une fcience qui dut exister par ellemême, & qui dut faire un objet à part; ils ne la confidéroient que rélativement à l'agriculture, au jardinage, à la médecine & aux arts. Et quoique Théophraste, disciple d'Aristote, connut plus de eing cent genres de plantes, & que Pline en cite plus de mille, ils n'en parlent que pour nous en apprendre la culture, ou pour nous dire que les unes entrent dans la composition des drogues, que les autres font d'usage pour les arts , que d'autres fervent à orner nos jardins, &c. en un mot, ils ne les considerent que par l'utilité qu'on en peut tirer, & ils ne le sont pas

attachés à les décrire exactement , "L'histoire des animaux leur étoit mieux connue que celle des plintes. Alexandre douna des ordres & fit des dépenfes très confidérables pour raffembler des animaux , & en faire venir de tous les pays; & il mit Aristote en état de les bien observer. Il paroit par fon ouvrage qu'il les connoissoit pentêtre mieux, & sous des vues plus générales , qu'on ne les connoit aujeur-Enfin, quoique les modernes d'hui. aient ajouté leurs découvertes à celles des anciens, je ne vois pas que nous ayons fur l'histoire naturelle beaucoup d'ouvrages modernes qu'on puisse mettre au deffus de ceux d'Aristore & de Pline; mais comme la prévention naturelle qu'on a pour son fiecle, pourroit persuader que ce que je viens de dire est avancé témérairement, je vais faire en peu de mots l'exposition du plan de

l'ouvrage d'Aristote. ,

Aristote commence fon hist Ire des animaux par établir des différences & des ressemblances générales entre les différens genres d'animaux, au lieu de les diviser par de petits caracteres particuliers, comme l'ont fait les modernes. Il rapporte historiquement tous les faits & toutes les observations qui portent sur des rapports généraux, & fur des caracteres fentibles. Il tire des caracteres de la forme, de la couleur, de la grandeur, & de toutes les qualités extérieures de l'animal entier & austi du nombre & de la position de ses parties, de la grandeur, du mouvement, de la forme de les membres, des rapports femblables ou différent qui le trouvent dans ces mêmes parties comparées; & il donne par - tout des exemples pour fe faire mieux entendre. Il confidére auffi les différences des animaux par leur façon de vivre , leurs actions, leurs mœurs , leurs habitations , &c. il parle des parties qui font communes & effentielles aux animaux, & de celles qui penvent manquer qui manquent en effet à plufieurs efpeces d'animaux. Le fens du toucher. dit - il , eft la feule chofe qu'on doive regarder comme nécessaire, & qui ne 344

doit manquer à aucun animal: & comme ce sens est commun à tous les animaux, il n'eft pas possible de donner un nom à la partie de leur corps dans laquelle refide la faculté de fentir. Les parties les plus essentielles sont celles par lefquelles l'ani : al prend fa nourriture, celles qui recoivent & Higerent cette nourriture, & celles par où'il rend le superfin. Il examine ensuite les varietes de la génération des animaux; celles de leurs membres , & des differentes parties qui fervent à leurs fonctions naturelles. Ces observations générales & preliminaires font un tableau dont tontes les parties sont intéressantes : & ce grand philosophe dit auffi qu'il les a présentées sous cet aspect, pour donner un avant goût de ce qui doit suivre, & faire naître l'attention qu'exige l'histoire particuliere de chaque animal , ou plutôt de chaque chose. ,,

" Il commence par l'homme, & il le décrit le premier, plutôt parce qu'il est l'animal le mieux connu, que parce qu'il elt le plus parfait; & pour rendre fa defeription mains feche & plus piquante, il tache de tirer des connoissances morales en parconrant les rapports physiques du corps humain', & il indique les caracteres des hommes par les traits de leur vilage. Se bien connoître en phyfionomie, feroit en effet mie science bien utile à celui qui l'auroit acquise : mais peut-on la tirer de l'histoire naturelle? Il décrit donc l'homme par toutes les parties extérieures & intérieures; & cette description eft la feute qui foit entiere : au lieu de décrire chaque animal en particulier, il les fait connoitre tous, par les rapports que toutes les parties de lour corps ont avec celles du corps de l'homme. Lorfqu'il decrit, tar exemple , la tête humaine , compare avec elle la tête de toutes les especes d'animanx. Il en eft de même de toutes les autres parties. la description du poumon de l'homme, il rapporte historiquement tout ce qu'on faveit des poumons des animaux ; & il fait l'histoire de ceux qui en man-A l'occasion des parties de la génération, il rapporte toutes les variétés des animaux dans la maniere

de s'accoupler, d'engendrer, de porter & d'accoucher. A l'occasion du fang. il fait I histoire des animaux qui en sont privés ; & fuivant ainfi ce plan de comparaifon dans lequel, comme l'on voit , l'homme fert de modele , & ne donnant que les différences qu'il y a des animaux à l'homme, & de chaque partie des animaux à chaque partie de l'homme, il retranche à deffein toute description particuliere ; il evite par-là toute répétition ; il accumule les faits, & il n'écrit pas un mot qui foit inutile: austi a-t-il compris dans un petit volume un nombre infini de differens faits: & je ne crois pas qu'il soit possible de réduire à de moindres termes, tout ce qu'il avoit à dire sur cette matiere, qui paroit fi peu susceptible de cette précifion , qu'il salsoit un génie comme le fien pour y conferver en même temps de l'ordre & de la netteté. Cet ouvrage d'Aristote s'est présenté à mes yenk comme une table des matieres qu'on auroit extraîte avec le plus grand foin de plufieurs milliers de volumes remplis de descriptions & d'observations de toute elpece : c'est l'abrégé le plus savant qui ait jamais été fait, si la science est en effet l'histoire des faits ; & quand même on supposeroit qu'Aristote auroit tiré de tous les livres de fon temps ce qu'il a mis dans le fien , le plan de l'ouvrage, sa distribution, le choix des exemples, la justesse des comparaisons, une certaine tournure dans les idées, que j'appellerois volontiers le caractere philosophique, ne laiffent pas douter un instant qu'il ne fût lui-même braucoup plus riche que ceux dont il auroit emprunté. "

Voici de nouveaux dogmes. Nous avons vû que la matiere qui compose tous les corps, est fonciérement la même, felon Ariftote, & qu'elle ne doit toutes les formes qu'elle prend fuocellivement , qu'à la différente combinaison de ses parties. Il s'eft contenté d'en tirer quatte élémens, le feu, l'air, l'eau & la terre, quoiqu'il lui fût libre d'en tirer bien davantage. Il a cru apparemment qu'ils suffifoient pour former ce que nous voyons. La beaute des cieux lui fit pourtant foupçonner qu'ils ponvoient bien etre

compofés de quelque chose de plus beau. Il en forma une quinteffence pour en confruire les cieux : c'eft de tout temps que les philesophes sont en possession de croire que quand ils ont inventé un nourean mot, ils out decouvert une nonrelle chose, & que ce qu'ils arrangent nettement dans !cur penfée, doit tout de fuire fe trouver tel dans la nature; mais ni l'autorité d'Aristote & des autres philofophes, ni la petteté de leurs idées, ni la prétendue évidence de leurs raisonnemens, ne nous garantissent rien de réel. La nature peut être toute différente. Quoi qu'il en foit de cette réflexion, Arifote crovoit qu'il n'y avoit dans cet univers que cinq especes de corps : les nremiers qui font la matiere qui forme tous les corps célettes, se meuvent circulairement; & les quatre autres, dont font compofés tous les corps sublunaires, ont un mouvement en ligne droite. La cinquieme effence n'a ni légereté ni pefanteur ; elle eft incorruptible & éternelle ; elle suit toujours un mouvement égal & poiforme : au lieu que des quatre élémens les denx premiers font pefans, & les denx antres légers. Les deux premiers descendent en bas, & sont pousses vers le centre : les deux autres tendent en haut . & vont se ranger à la circonférence. Quoique leurs places foient ainfi précises & marquées de droit, ils peuvent cependant en changer. & en changent effectivement: ce qui vient de l'extrème facilité qu'ils ont de se transformer les uns dans les autres, & de fe communiquer leurs mouvemens.

Cela supposé. Aristote affure que tont l'univers n'est point également gouverné par Dieu. quoiqu'il soit la cause générale de tout. Les corps céleftes, ce qui eft compolé de la cinquieme effence, méritent ses foins & fon attention : mais il ne fe mele point de ce qui est au-dessous de la lune, de ce qui a rapport aux quatre élémens. Toute la terre échappe à sa providence. Ariftote, die Diogene Laerce, crovoit que la puiffance divine régloit les chofes céleftes, & que celles de la terre le gouversoient par une espece de sympathie avec le ciel. En fuivant le même raisonnement, on protive d'après Aristote que l'ame est mortelle. En effet, Dien n'étant point témoins de la conduite, ne peut ni la punir,

ni la récompenser ; s'il le faisoit, ce scroit par caprice & fans aucune connoissance. D'ailleurs Dieu ne veut point se méler des actions des hommes ; s'il s'en méloit, il les prévoiroit; l'homme ne seroit point libre; fi l'homme n'étoit point libre, tout feroit bien arrangé sur la terre. Or tout ce qui se fait ici-bas est plein de changemens & de variations, de defastres & de mauxs done l'homme se détermine par lui-même. & Dieu n'a aucun pouvoir fur lui. Une autre raison qui faisoit nier à Aristote l'immortalité de l'ame, c'est l'opinion où il étoit avec tous les autres philosophes. que notre ame étoit une portion de la divinité dont elle avoit été détachée; & qu'après un certain nombre de révolutions dans différens corps, elle alloit s'y rejoindre & s'y abymer, ainst qu'une goutte d'eau va se réunir à l'Océan quand le vale qui la contenoit vient à se brifer. Cette éternité qu'ils attribuoient à l'ame. étoit précisement ce qui détruisoit son immortalice. Voy. Part. AME, où nous avons développé plus au long cette idée des anciens philosophes grees.

Les fausses idées qu'Ariftote s'étoit faites fur le mouvement. l'avoient conduit à croire l'éternité du monde. Le mouvement, diloit-il, doit être éternel ; ainfi le ciel on le monde dans lequel eft le mouvement, doit être éternel. En voici la preuve. S'il y a eu un premier mouvement. comme tout monvement suppose un mobile, il faut absolument que ce mobile soit engendré ou éternel, mais pourtant en repos, à cause de quelque empêchement. Or de quelque façon que cela soit, il s'ensuit une absurdité; car fice premier mobile est engendré, il l'est donc par le mouvement, lequel par conféquent fera antérieur au premier, & s'il a été en repos éternellement, l'obstacle n'a ph être ôté fans le mouvement, lequel derechef aura été antérieur au premier. A cette raison Aristote en ajoute plusieurs autres pour prouver l'éternité du monde. Il foutenoit que Dieu & la nature ne seroient pas toujours ce qu'il y a de meilleur, fi l'univers n'étoit éternel, puisque Dieu ayant juge de tout temps que l'arrangement du monde étoit un bien, il auroit différé de le produire pendant toute l'éternité autérieure. Voici encore un de ses argumens sur le méme sujet : si le monde a été créé, il peut être détruit ; car tont ce qui a en un commencement doit avoir une fin. Le monde est incorruptible & inaltérable; donc il est éternel. Voici la preuve que le monde est incorruptible : fi le monde peut être détruit, ce doit être naturellement par celui qui l'a créé: mais il n'en a point le pouvoir : ce qu'Aristote prouve ainsi. Si l'on suppose que Dieu a la puissance de détruire le monde, il faut favoir alors fi le monde étoit parfait; s'il ne l'étoit pas, Dien n'avoit pu le créer, puisqu'une canfe parfaite ne peut rien produire d'imparfait. & qu'il faudroit pour cela que Dien fut défectueux ; ce qui est absurde : si le monde au contraire est parfait. Dieu ne pent le détruire ; parce que la méchanceté eft contraire à fon effence, & que c'eft le propre d'un être mauvais de vouloir nuire aux bonnes chofes.

On peut juger maintenant de la doctrine d'Aristote fur la divinité; c'est à tort que quelques-uns l'ont accufé d'athéifme, pour avoir cru le monde éternel: car autrement il faudroit faire le même reproche à prefque tous les anciens philosophes, qui étoient infectes de la même erreur. Ariftote étoit fi eloigne de l'athéilme, qu'il nous réprésente Dieu comme un être intelligent & immateriel, le premier moteur de toutes choses, qui ne peut être mû lui-même. Il décide même en termes formels, que fi dans l'univers il n'v avoit que de la matiere, le monde se trouveroit sans cause premiere & originale, & que par conféquent il faudroit admettre un progrès de caufes à l'infini : absurdité qu'il réfute lui même. Si l'on me demande ce que je pense de la création d'Aristote, je répondrai qu'il en a admis une, même par rapport à la matiere, qu'il croyoit avoir été produite. Ii différoit de Platon fon maître. en ce qu'il croyoit le monde une émanation naturelle & impétueuse de la divinité, à peu-près comme la lumiere est une émanation du foleil : au lieu que , felon Platon, le monde étoit une émanation éternelle & nécessaire, mais volontaire & réfléchie d'une cause toute sage & toute puiffante. L'une & l'autre creation, comme on voit, emporte avec foi l'éternité du monde. & eft bien differente de celle de Movfe, on Dieu eft fi libre par rapport a la production du monde, qu'il auroit pu le laiffer éternellement dans le néant.

Mais fi Ariftote n'eft pas athée en ce fens qu'il attaque directement & comme de front la divinité, & qu'il n'en reconnoisfe point d'autre que cet univers, on peut dire qu'il l'eft dans un fens plus étendu, parce que les idées qu'il se forme de la divinité, tendent indirectement à la renverler & à la détruire. En effet Ariftote nous représente Dieu comme le premier moteur de toutes choses : mais il veut en même temps que le mouvement que Dieu imprime à la matiere, ne foit pas l'effet de sa volonté, mais qu'il coule de la nécessité de sa nature : doctrine monstrueuse qui ôte à Dieu la liberté, & au monde sa dépendance par rapport à fon créateur. Car fi Dieu eft lie & enchaine dans fes opérations, il ne peut donc faire que ce qu'il fait, & de la maniere dont il le fait; le monde est donc aussi éternel & aussi nécessaire que lui. D'un autre coté, le Dien d'Aristote ne peut être immenie ni présent par-tout, parce qu'il est comme cloue au ciel le plus élevé, où commence le mouvement, pour se communiquer de-là aux cieux inférieurs. toute éternité dans la contemplation de ses divines perfections, il ne daigne pas s'informer de ce qui se passe dans l'univers . il le laiffe rouler au gré du hazard. Il ne pense pas meme aux autres intelligences qui sont occupées, comme lui, à faire tourner les spheres auxquelles elles font attachées. Il est dans l'univers ce qu'un premier mobile est dans une machine : il donne le monvement à tout, & il le donne nécessairement. Un Dien si éloigné des hommes, ne pent être honoré par leurs prieres, ni appaife par leurs facrifices, ni punir le vice, ni recompenser la vertu. De quoi ferviroit - il aux hommes d'honorer un Dien qui ne les connoît pas, qui ne fait pas même s'ils existent, dont la providence est bornée à faire mouvoir le premier ciel où il est attache? Il en est de même des autres intelligences, qui contribuent aux mouvemens de l'univers ainsi que les différentes parties d'une machine, où plusieurs resforts sont subordonnés à un premier qui leur imprime ce mouvement. Ajoutez à cela qu'il croyoit nos ames mortelles. & qu'il rejetoit le dogme des peines & des récompenses éternelles; ce qui étoit une suite, comme nons l'a-

vons ci-deffus observé, de l'opinion monfruense qui faisoit de nos ames autant de pertions de la divinité. Jugez après cela fi Ariftote pouvoit être fort dévot envers les dieux. N'est il pas plaifant de voir que même dans les plus beaux fiecles de l'églife , il y ait eu des hommes affez prevenus. & non moins impies qu'infenles, les uns pour élever les livres d'Ariftote à la dignité de texte divin, les autres pour faire un regard de fon portrait & de celui de J. C. ? Dans les fiecles fuivans & même depuis la renaissance des lettres en Italie, on n'a point héfité à mettre ce philosophe au nombre des bienheureux.

Nous avons deux ouvrages exprès fur cette matiere: l'un attribué aux théologiens de Cologne, & intitulé du salut d' Ariftote: l'autre composé par Lambert Dumont . professeur en philosophie . & pub'ié sous ce titre : Ce qu'on peut avancer de plus probable touchant le falut d' Aristote, tent par des preuves tirées de l'écriture-suinte, que par des témoignages empruntés de la plus faine partie des théologiens : tandis qu'il est constant par l'exposition de son fyfteme , qu'il n'a point eu d'idee faine de la divinité, & qu'il n'a nullement connu la nature de l'ame, ni fon immortalité, ni la fin pour laquelle elle eft née. lappole dans ces deux ouvrages comme un principe clair & évident , qu'il a eu une connoissance anticipée de tous les myfteres du chriftianisme, qu'il a été rempli d'une force surnaturelle. A combien d'excès l'envie opiniatre de christianiser les anciens philosophes n'a-t elle point donné naiffance? Cenx qui auroient l'efprit tourné de ce coté-là , ne feroient pas mai de lire l'excellent traité de J. B. Crifpus, Italien, qui florissoit au commen-cement du xvie siecle. Ce traité est plein d'une critique fine & délicate, & où le difternement de l'auteur brille à chaque pa-20; il est intitulé : des précautions qu'il faut trendre en étudiant les philosophes puyens.

Si Ariftote a eu des temples, il s'est tronvé bien des infideles qui se font moqués de sa divinité: les uns l'ont regardé comme le génie de la nature, & presque comme un dieu; mais les autres ont daigné à peine lui donner le titre de-physicien. Ni les panégyrises ni les critiques n'en ont parté comme ils devolens, les premiers

avant trop exagéré le mérite de ce philofophe, & les autres l'avant blame fans aucun ménagement. Le mépris qu'on a est pour lui dans ces derniers fiecles, vient de ce qu'au lieu des originaux, que perfonne ne lifoit , parce qu'ils étoient en gree, on confultoit les commentateurs arabe. & scholastiques, entre les mains defquels on ne peut douter que ce philosophe n'ait beaucoup perdu de ses traits. En effet ils lui ont prêté les idées les plus monftrueuses, & lui ont fait parler un langage inintelligible. Mais quelques torts que ·lui aient fait tous ces écarts & toutes ces chimeres, au fond il n'en est point responfable. Un maître doit-il fouffrir de l'extravagance de ses disciples? Ceux qui ont lu fes ouvrages dans l'original, lui ont rendu plus de justice. Ils ont admiré en lui un esprit élevé, des connoissances variées, approfondies, & des vues générales ; & fi fur la phyfique il n'a pas poufféles recherches auffi loin qu'on l'a fait aujourd'hui, c'eft que cette science ne peut se perfectionner que par le fecours des expériences, ce qui dépend, comme l'on voit, du temps. J'avouerai cependant d'après le fameux chancelier Bacon, que le défaut effentiel de la philosophie d'Aristote, c'est qu'elle accoutume peu à peu à se passer de l'évidence, & à mettre les mots à la place des choses. On peut lui reprocher encore cette obscurité qu'il affecte par-tout, & dont il enveloppe ses matieres. Je ne puis mieux finir, ni faire connoître ce qu'on doit penfer du mérite d'Aristote, qu'en rapportant ici l'ingénieux parallele que leP.Rapin en fait avec Platon, qu'on a toujours regardé comme un des plus grands philosophes, Voici à peu près comme il s'exprime : les qualités de l'espritétoient extraordinaires dans l'un & dans l'autre : ils avoient le génie élevé & propre aux grandes chofes. Il eft vrai que l'esprit de Platon eft plus poli, & celui d'Ariftote plus profond. Platort a l'imagination vive, abondante, fertile en in ventions, en idees, en expreffions, en figures, donnant mille tours différens, mille conleurs nouvelles & toutes agréables à chaque cho'e. Mais après tout ce n'est fouvent que le fruit de l'imagination. Aristote eft dur & fec en tout ce qu'il dit : mais ce font des raifons que ce qu'il dit, quoiqu'il le dife séchement : sa diction toute pure qu'elle est, a je ne lais quoi d'austere;

les obscurités naturelles ou affectées. dégoutent & fatiguent les lecteurs. Platon eft délicat dans tout ce qu'il penfe, & dans tont ce qu'il dit : Aristote ne l'est point du tout , pour être plus naturel ; fon ftyle eft fimple & uni, mais ferré & nerveux. Celui de Platon est grand est élevé, mais lâche & diffus : celui-ci dit toujours plus qu'il n'en faut dire; celui-là n'en dit jamais affez, & laiffe à penfer toujours plus qu'il n'en dit: l'un furprend l'esprit, & l'eblouit par un caractere éclatant & fleuri ; l'autre l'éclaire & l'instruit par une méthode juste & folide ; & comme les raisonnemens de celui-ci font plus droits & plus fimples . les raisonnemens de l'autre sont plus ingénieux & plus emharrassés. Platon donne de l'esprit par la fécondité du fien, & Ariftotedonne lu jugement & de la raison par l'impression du bon sens qui paroit dans tout ce qu'il dit. Enfin Platon ne pense le plus souvent qu'à bien dire, & Aristote ne penle qu'à bien penler, à creuler les matieres, à en rechercher les principes, & des principes tirer des conféquences infaillibles; au lieu que Piaton, en fe donnant plus de liberté , embellit fon discours & plaît davantage: mais par la trop grande envie qu'il a de plaire, il se laiff: trop emporter à son éloquence; il est figuré en tout ce qu'il dit. A iftote fe pofféde tonjours ; il appelle les choses tout simplement par leur nom : comme il ne s'éleve point . & qu'il ne s'égare jamais, il est aussi moins fujet à tomber dans l'erreur que Platon, qui y fait tomber tous ceux qui s'attachent à lui ; car il féduit par fi maniere d'instruire qui est trop agréable. quoique Platon ait excellé dans toutes les parties de l'éloquence, qu'il air été un orateur parfait au fentiment de Longin . & qu'Atiftote ne foit nullement élaquent, ce dernier donne pour l'ordinaire du fond & du corps au discours , pendant que l'autre n'y donne que la couleur & la grace.

Lorsque les injustes persécutions des prêtres de Cérès contraignirent Aristote de se retirer à Chalcis, il nomma Théophrafte pour son successeur. & lui légua tous ses manuscrits. Ce philosophe jouit toute sa vie d'une très-grande réputation : on comparoit la douceur de son éloquence à celle du vin de Lesbos, qui étoit sa patrie. Né doux & obligeant, il parloit avantageusement de tout le monde; & les gens

de lettres fur-tout trouvoient dans fa rénérofité un appui auffi fur que prévenant. Il lavoit faire valoir leur mérite lors même qu'ils l'oublicient , on plutôt qu'ils fembloient l'ignorer par un excès de modeftie. Pendant que Théophrafte se distinguoit ainfi à Athenes, Sophoele fils d'Amphictide porta une loi , par laquelle il étoit défendu à tous les philosophes d'enscignet publiquement fans une permillion expresse du fenat & du peuple. La peine de mort étoit même décernée contre tout ceux qui n'obéiroient point à ce réglement. Les philosophes indignés d'un procédé fi violent , se retirerent tous d'Athenes , & la fferent le champ libre à leun rivaux & à leurs ennemis, je veux din aux autres favans d'imagination. Tandit que ces derniers jonissoient de leur triom phe, un certain Philon qui avoit été am d'Ariftote, & qui faifoit profession d'igno rer les beaux arts, compofa une apologi en faveur des philosophes retirés. Cett apologie fut attaquée par Démochares homme accrédité, & fils d'une four d Demofthene. L'amere critique n'étoi point épargnée dans sa réfutation, & i faifoit fur tout un portrait odieux d tous les philosophes qui vivoient alors & d'autant plus odieux , qu'il étoit moin reffemblant. Ce qu'il croyoit devoir fet vir à sa cause la gâta, & la perdit san ressource : le peuple revenu de sa pre miere chaleur, abolit l'indécente loi d Sophocle, & le condamna lui - meme une amende de cinq talens. Les jour tranquilles revinrent à Athenes. & ave eux la raifon ; les philosophes recom mencerent leurs exercices.

Le Lycée perdit beaucoup par la moi de Théophraste : mais quoique déchu d fon ancienne fplendeur , on continu toujours d'y enseigner. Les professeut furent Démétrius de Phalere, Strato furnomme le Physicien , Lycon, Ariston d l'isle de Cea, Critolaus, & Diodore qui véct fur la fin de la 160° olympiade. Mais è tous ces profesieurs , il n'y eut que Str ton qui donna quelque chose de noi veau, & qui attira fur lui les regards de autres philosophes; car pour ceux que viens de nommer, on ne fait d'eux qu leur nom , l'époque de leur naissance celle de leur mort , & qu'ils ont e dans le Lycée les successeurs d'Aristot

Straton ne se piqua point de suivre le pur péripatéticisme. Il y fit des innovanons : il renversa le dogme de l'existence de Dien. Il ne reconnut d'autre puissance que celle de la nature, & sans trop éclaireir ce que ce pouvoit être au fond que cette nature , il la regardoit comme me force répandue par-tout & essentielle ila matiere , une espece de sympathie mi lie tous les corps & les tient dans l'équilibre; comme une pulsance, qui fans le décomposer elle - même, a le secret merveilleux de varier les êtres à l'infini ; comme un principe d'ordre & de régubrité, qui prodnit éminemment tout ce qui peut se produire dans l'univers. Mais va-t-il rien de plus ridicule que de dire qu'une nature qui ne sent rien, qui ne connoît rien , le conforme parfaitement ides loix éternelles; qu'elle a une activité qui ne s'écarte jamais des routes qu'il fant tenir; & que dans la multitude des facultés dont elle est douée , il n'y en spoint qui ne faffe fes fonctions avec la derniere régularité ? Conçoit-on des loix qui n'ont pas été établies par une caufe intelligente? en conçoit on qui puissent ètre exécutées réguliérement par une caufe qui ne les connoît point, & qui ne fait pas même qu'elle foit au monde ? c'eft-là , métaphysiquement parlant, l'endroit le plus foible du stratonisme. C'est une objection infoluble , écueil dont il ne peut Tous les athées qui font venus après Straton , éblouis par des discours dont le détail est séduisant, quoique frivole, ont embraffe fon fyfteme. C'eft ce fyfteme fur-tout que Spinofa a renouvellé de nos jours, & anquel il a donné l'apparence d'une forme géométrique , pour en imposer plus facilement à ceux qui ent l'imprudence de se laisser prendre dans les pieges qu'il leur prépare. Entre tes deux fyftemes, je ne vois d'autre différence, finon que Spinofa ne faifoit de tout l'univers qu'une seute substance, dogme su'il avoit emprunté de Xenophanes, de Meliffus, & de Parmenides; au lieu que Straton reconnoissoit autant de substances qu'il y avoit de molécules dans la matiere. A cela près ils pensoient précisé-ment la même chose. L'oyez l'article SPI-NOSISME & celui d'HYLOZOISME, où le fysteme de Straton eft plus développé. Des restaurateurs de la philosophie d'A- riftote. Jamais on n'a tant cultivé la philosophie que sous les empereurs romains : on la voyoit sur le trône comme dans les chaires des sophistes. Ce goût semble d'abord annoncer des progrès rapides : mais en lifant l'histoire de ce temps-là, on eft bientôt détrompé. Sa décadence suivit celle de l'empire romain, & les barbares ne porterent pas moins le dernier coup à celle là qu'à celui ci. Les peuples croupirent long-temps dans l'ignorance la plus craffe; une dialectique dont la fineffe confiftoit dans l'équivoque des mots & dans des diftinctions qui ne fignitioient rien, étoit alors feule en honneur. Le vrai génie perce . & les bons esprits, des qu'ils fe replient fur eux-memes , apperçoivent bientôt fi on les a mis dans le vrai chemin qui conduit à la vérité. A la renaissance des lettres, quelques favans instruits de la langue grecque, & connoissant la force du latin, entreprirent de donner une verfion exacte & correcte des ouvrages d'Ariftote . dont les disciples même disoient heaucoup de mal, n'ayant entre les mains que des traductions barbares , & qui repréfentoient plutôt l'efprit tudefque des traducteurs, que le bean génie de ce philosophe. Cela ne suffisoit point pourtant pour remédier entiérement au mal. Il fal. lo.t rendre communs les ouvrages d'Ariftote ; c'étoit le devoir des princes ; puif. qu'il ne s'agissoit plus que de faire certaines dépenfes. Leur empressement répondit à l'utilité : ils firent venir à grands frais de l'orient plusieurs manuscrits, & les mirent entre les mains de ceux qui étoient verfés dans la langue greeque pour les traduire. Paul V s'acquit par-là beaucoup de gloire. Personne n'ignore combien les lettres doivent à ce pontife : il aimoit les savans, & la philosophie d'Ariftote fur-tout avoit beaucoup d'attraits pour lui. Les savans te multiplierent . & avec eux les versions : on recouroit aux interpretes fur les endroits difficiles à entendre. Jufque là on n'avoit confuité qu'Averroes; c'etoit-là qu'alloient se brifer toutes les disputes des favans. On le tronva dans la fuite barbare ; & le gout étant devenu plus pur , les gens d'esprit chercherent un interprete plus poli & plus élégant. Ils choifirent donc Alexandre . qui paffoit dans le Lycée pour l'interprete le plus pur & le plus exact. Averroès &

lui étoient sans difficulté les deux chefs du péripatéticisme, & ils avoient contribué à jeter un grand éclat fur cette fecte : mais leurs dogmes fur la nature de l'ame n'étoient pas orthodoxes; car Alexandre la croyoit mortelle; Averroès l'avonoit à la vérité immortelle, mais il n'entendoit parler que d'une ame universelle, & à laquelle tous les hommes participent. Ces opinions étoient fort répandues du temps de S. Thomas, qui les réfuta avec force. La secte d'Averroès prit le dessus en Italie. Leen X, fouverain pontife, crut devoir arrêter le cours de ces deux opinions si contraires aux dogmes du christianisme. Il fit condamner comme impie la doctrine d'Averroès dans le concile de Latran qu'il avoit assemblé. " Comme de nos jours, dit ce souverain pontife, ceux qui sement l'ivraie dans le champ du Seigneur ont repandu beaucoup d'erreurs, & en particulier fur la nature de l'ame raisonnable, difant qu'elle est mortelle, ou qu'une seule & même ame anime les corps de tous les hommes, ou que d'autres, retenus un peu par l'évangile, ont ofé avancer qu'on pouvoit défendre ces fentimens dans la philosophie seulement, crovant pouvoir faire un partage entre la foi & la raison : Nous avens cru qu'il étoit de notre vigilance pastorale d'arrêter le progrès de ces erreurs. Nous les condamnons, le faint concile approuvant notre centure, & nous définissons que l'ame raisonnable est immortelle ; & que chaque homme est animé par une ame qui lui est propre, distinguée individuellement des autres; & comme la verité ne fauroit être opposée à elle-même, nous défendons d'enseigner quelque chose de contraire aux vérités de l'évangile." Les docteurs crurent que les foudres de l'églife ne fuffifoient pas pour faire abandonner aux favans ces opinions dangereuses. Ils leur opposerent donc la philosophie de Platon, comme très - propre à remédier au mal; d'autres pour qui la philosophie d'Aristote avoit beaucoup d'attraits, & qui pourtant respectoient l'évangile, voulurent la concilier avec celle de Platon. . D'autres enfin adoucissoient les paroles d'Aristote, & les plioient aux dogmes de la religion. Je crois qu'on ne fera pas taché de trouver ici ceux qui se distinguerent le plus dans ces fortes de disputes.

Parmi les Grecs qui abandonnerent leur patrie, & qui vincent, pour ainfi dire. transplanter les lettres en Italie, Théodore Gaza fut un des plus celebres; il étoit instruit de tous les sentimens des différentes sectes de philosophie; il étoit grand medecin, profond théologien. & fur tout très-verfé dans les helles-lettres. Il étoit de Thessalonique : les armes victorieuses d'Amurat qui ravageoit tout l'Orient, le firent réfugier en Italie. Le cardinal Bessarion le regut avec amitié , & l'ordonna prêtre. Il traduisit l'histoire des animaux d'Ariftote, & les problèmes de Théophraste sur les plantes. Ses traductions lui plaisoient tant , qu'il prétendoit avoir rendu en ausli beau latin Ariflote, que ce philosophe avoit écrit luimême en grec. Quoiqu'il passe pour un des meilleurs traducteurs, il faut avouer avec Erasme, qu'on remarque dans son latin un tour grec, & qu'il fe montre un peu trop imbu des opinions de son siecle. Colme de Médicis se joignit au cardinal Bestarion, pour lui faire du bien. Comblé de leurs bienfaits, il auroit pu mener une vie agréable & commode : mais l'économie ne fut jamais son défaut ; l'avidité de certains petits Grecs & des Brutiens ne lui laissa jamais de quoi parer aux coups de la fortune. Il fut réduit à une extrême pauvreté; & ce fut alors que pour soulager sa misere, il traduisit l'histoire des animaux, dont j'ai déja parlé. Il la dédia à Sixte IV. Toutes les elpérances de fa fortune étoient fondées fur cette dédicace : mais il fut bien trompé ; car il n'en eut qu'un présent d'environ cent pistoles. Il en concut une fi grande indignation, & fut fi outré que de li pénibles & fi utiles travaux fussent auth mal payés, qu'il en jeta l'argent dans le Tibre. Il fe retira chez les Brutiens , où il seroit mort de faim, fi le duc de Ferrare ne lui avoit pas donné quelque secours. Il mourut peu de temps après dévoré par le chagrin, laissant un exemple mémorable des revers de la fortune.

George de Trébisonde s'adonna, ainfique Gaza, à la philosophie des péripatéticiens. Il étoit Crétois de naissance, & ne se disoit de Trébisonde que parce que c'é. toit la patrie de se ancêtres paternels. Il passa en Italie pendant la tenue du concile de Florence, & lorsqu'on traitoit de la

reunion des Grecs avec les Latins. Il fut | d'abord à Venise, d'où il pasta à Rome, & v enfeigna la rhétorique & la philofophie. Ce fut un des plus zéles défenseurs de la phisosophie peripateticienne ; il ne pouvoit fouffrir tout ce qui y donnoit la moindre atteinte. Il écrivit avec beaucoup d'aigreur & de fiel contre ceux de fon temps qui suivoient la philosophie de Piaton. Il s'attira par-là beaucoup d'ennemis. Nicolas V, fon protecteur, desapprouva fa conduite, malgré la pente qu'il wait pour la philosophie d'Aristote. Son pius redoutable adverfaire fut le cardinal Bessarion, qui prit la plume contre lui, & le réfuta lous le nom de calomniateur de. Platon. Il eut pourtant une ennemie encore plus à craindre que le cardinal Beffarion ; ce fut la milere & la pauvreté : cette difpute, malheureusement pour lui, coupa tous les canaux par où lui venoient les vivres. La plume d'un favant, si elle ne doit point être dirigée par les gens riches, doit au moins ne pas leur être défagréable : il faut d'abord affurer sa vie avant de philosopher ; semblables en cela aux aftronomes , qui quand ils doivent extremement lever la tête pour observer les aftres, afforent auparavant leurs pies. Il mourut ainfi martyr du péripatéticifme. La postérité lui pardonne plus aitément les injures contre les platoniciens de son temps , que fon peu d'exactitude dans fes traductions. En effet, l'attention, l'érudition , & qui plus est , la bonne foi , manque dans ses traductions des loix de Platon . & de l'histoire des animaux d'Ariftote. Il prenoit même souvent la liberté d'ajouter au texte, de le changer, ou d'omettre quelque chose d'intéressant, comme on peut s'en convaincre par la traduction qu'il nous a donnée d'Eusebe.

On a pu voir jusqu'ici que les savans étoient partagés à la renaissance des lettres entre Piaton & Aristote. Les deux partis se firent une cruelle guerre. Les sectateurs dePlaton ne purent soussir que leur maitre, le divis Piaton, trouvat un rival dans Aristote: ils pensoient que la senle barbarie avoit pu domer l'empire à la philosophie, & que depuis qu'un nouveau jour luiseit sur le monde lavant, le périparéticisme devoit disparoitre. Les pripatéticiens de leur coté ne des nationals de leur coté ne des nationals de leur maître avec moins de zele:

on fit desvolumes de part & d'autre, où vous trouverez plus aifement des injures que de bonnes rations; en forte que fi dans certains vous changiez le nom des perfontes, au lieu d'être contre Ariftote, vous les trouveriez contre Platon; & cela parce que les injures font comunes à toutes les fectes, & que les défenfeurs & les aggreffeurs ne peuvent différer entr'eux, que loriqu'ils donnent des raifons.

Des philosophes récens Aristotelico - Scholastiques. Les disputes de ces savans atrabilaires, dont nous venons de parler, n'apprenoient rien au monde; elles pareiffoient au contraire devoir le replonger dans la barbarie d'où il étoit forti depuis quelque temps. Plusieurs favans firent tous leurs efforts pour détourner ceux qui s'adonnoient à ces miférables fubtilités scholastiques, qui consistent plus dans les mots que dans les choses. Ils développerent avec beaucoup d'art la vanité de cette methode; leurs legons en corrigerent quelques uns . mais il restoit un certain levain qui se fit sentir pendant longtemps. Quelques théologiens même gâterent leurs livres, en y melant de ces fortes de subtilités à de bons raisonnemens qui font d'ailleurs connoître la folidité de leur esprit. Il arriva ce qui arrive toujours : on passe d'une extrémité à une autre. On voulut se corriger de ne dire que des mots , & on voulut ne dire que des chofes, comme fi les chofes pouvoient fe dire clairement fans fuivre une certaine méthode. C'est l'extrémité où donna Luther; il voulut bannir toute scholaftique de la théologie. Jérême Angeste, docteur de Paris, s'eleva contre lui, & lui démontra que ce n'étoit pas les syllogifmes qui par eux-mêmes étoient mauvais, mais l'usage qu'on en faisoit. Quelqu'un dira-t-il en effet que la méthode géométrique est vicieule, & qu'il fant la bannir du monde , parce que Spinofa s'en eft fervi pour attaquer l'existence du Dieu que la raison avoue ? Faut-il . parceque quelques théologieus ont abulé de la scholattique , la bannir ? L'expérience , depuis Luther, nous a appris qu'on pouvoit s'en fervir utilement : il pouvoit lui. meme s'en convaincre en lifant St. Thomas. La definition de l'églife a mis d'ailleurs cette question hors de aispute. Selon Bruker, cette définition de l'églife

pour maintenir la théologie scholastique, fit du tort à la bonne philosophie; il fe trouva par-là que tandis que dans toutes les univerfités qui n'obéifsoient plus a la cour de Rome, on dictoit une philosophie zaisonnable, dans celles au contraire qui n'avoient ofé secouer le joug, la barbarie y regnoit toujours. Mais il faut être bien aveuglé par les préjugés pour penfer pareille chofe. Je crois que l'université de Paris a été la premiere à dicter la bonne philosophie; & pour remonter à la source, n'est-ce pas notre Descartes qui le premier a morqué la route qui conduit à la bonne philosophie? Quel changement fit donc Luther dans la philosophie? il n'écrivit que fur des points de théologie. Suffit-il d'être hérétique pour être bon philesophe? Ne trouvons-nous pas une bonne philosophie dans les mémoires de l'académie? il n'y a pourtant rien que l'églife romaine ne puisse avouer. En un mot, les grands philosophes peuvent être très-bons catholiques. Descartes, Gaffendi , Varignon , Mallehranche, Arnaud, & le celebre Pascal, prouvent cette vérité mieux que toutes nos raifons. Si Luther & les protestans n'en veulent précifément qu'à la théologie scholattique, on va voir par ceux dont nous allons parler, fi leur opinion a le moindre fondement.

A la tête des scholastiques nous devrions mettre fans doute St. Thomas & Pierre Lombard; mais nous parlons d'un temps beaucoup plus récent : nous parlons ici des scholastiques qui vivoient vers le tems de la célébration du concile de Trente.

Dominique Soto, un des plus célebres, naquit en Espagne de parens pauvres; sa pauvreté retarda le progrès de fes études; il fut étudier à Alcala de Henares; il eut pour maître le célebre Thomas deVilla-Nova: de-là il vint à Paris, où il prit le bonnet de docteur; il repaffa en Espagne, & prit l'habit de faint Dominique à Burgos. Peu de temps après il fuccéda à Thomas de S. Victor dans une chaire de professeur à Salamanque. Il s'acquit une fi grande réputation, que Charles V le députa au concile de Trente, pour y affister en qualité de théologien. La cour & la vue des grands le fatiguerent ; la chaire de professeur avoit beaucoup plus d'attraits pour lui : aussi revint-il en faire les fonctions, & il mourut peu de temps

aprês. Outre les livres de théologie qui le rendirent fi fameux , il donna des commentaires fur Ariftote & fut Porphyre. Il donna austi en fept livres un traité du droit & de la juffice, où on trouve d'excellentes choses, & des raisonnemens qui marquent un efprit tres-fin. Il eut pour disc ple François Tolet , dont nous parlerons dans la fuite.

Frangois de S. Victor vivoit à peu près vers le temps de Dominique Soto; il naquit au pays des Cantabres; il fit fes études à Paris, où il prit aussi l'habit de saint Dominique. On l'envoya professer la théologie à Salamanque, où il le rendit très. célebrejily compofa entr'autres ouvrages, fes tivres fur la puissance civile & eccléfiaflique. Plufieurs affurent qu'ils ont beaucoup servi à Grotius pour faire son droit de la guerre & de la paix; le vengeur de Grotius paroît lui-même en convenir. On trouve en effet beaucoup de vues dans ce traité & beaucoup d'idées qui sont si analogues à certaines de Grotius. qu'il feroit difficile qu'elles ne les euffent

point occafi nnées.

Bannés fut encore un des plus célebres théologiens de l'université de Salamanque; il étoit subtil, & ne trouvoit pour l'ordinaire dans les peres de l'églife que ce qu'il avoit penfé auparavant; de forte que tout paroiffoit fe pl'er à fes sentimens. Il soutenoit de nouvelles opinions, croyant n'avoir d'autre mérite que de les avoir découvertes dans les peres. Presque tout le monde le regarde comme le premier inventeur de la prémotion phyfique, excepté l'école de S. Thomas , qui l'attribue à S. Thomas même; mais en vérité je voudrois bien favoir pourquoi les dominicains s'obstinent à refuser à Baunes le mérite de les exercer depuis long-temps. Si faint Thomas est le premier inventeur de la prémotion physique, elle n'en acquerra par plus de certitude que si c'étoit Bannest ce de sont pas les hommes qui rendent les opinions honnes, mais les raifons dont ils les d'fendent; & quorqu'en disent toutes les differentes écoles , les opinions qu'elles defendent ne doivent leur origine ni à la tradition écrite ni à la tradition orale. Il n'y en a pas une qui ne porte le nom de fon auteur, & par conféquent le caractère de nouveauté; tous pourtant vont chercher des preuves dans l'écriture & dans les peres,

peres, qui n'ont jamais eu la premiere idée de leurs fentimens. Ce n'eft pas que je trouve mauvais qu'on parle de l'écriture dans ces questions théologiques ; mais je voudrois feulement qu'on s'attachât à faire voir que ce qui est dans l'écriture & dans les peres, ne s'oppose nullement à la pouvelle opinion qu'on veut défendre. Il eft jufte que ce qu'on défend ne contredife point l'écriture & les peres; & quand je dis les peres, je parle d'eux autant qu'ils conftatent la tradition, & non quant à leurs opinions particulieres, parce qu'enfin je ne suis pas obligé d'être platonicien avec les premiers peres de l'églife. Toutes les écoles doivent dire : voici une nouvelle opinion qui peut être défendue, parce qu'elle ne contredit point l'écriture & les peres, & non perdre le tems à faire dire aux passages ce qu'ils ne peuvent pas dire. Il seroit trop long de nommer ici tous les théologiens que l'ordre de faint Dominique a produits ; tout le monde fait que de tout temps cet ordre a fait de la théologie sa principale étude, & en cela ils fuivent l'esprit de leur institution : car il eft certain que faint Dominique leur fondateur étoit plus prédicateur controverfifte que prédicateur de morale, & il ne s'affocia des compagnons que dans cette vue. L'ordre de S. François a eu des scholastiques fort célebres ; le premier de tous est le fameux Scot, surnommé le docteur subtil. Il faisoit consister son mérite à contredire en tout S. Thomas; on ne trouve chez lui que de vaines subtilités. & une méthaphyfique que tout homme de bon sens rejette : il est pourtant à la tête de l'école de S. François; Scot chez les cordeliers est une autorité respectable. Il y a plus : il n'est pas permis de penser autrement que lui ; & j'ofe dire qu'un homme qui sauroit parfaitement tout ce qu'il a fait, ne sauroit rien. Qu'il me soit permis de faire quelques réflexions ici fur cette manie qu'ont les différens ordres de défendre les systèmes que quelqu'un de leur ordre a trouvés. Il faut être thomifte chez les jacobins, scotiste dans l'ordre de S. François, moliniste chez les jésuites. Il eft d'abord évident que non-seulement cela retarde les progrès de la théologie, mais même les arrête ; il n'est pas possible de penfer mieux que Molina chez les jéfnites , puifqu'il faut penfer comme lui. Quoi ! les gens qui se maquent aujour-Tome III. Part. I.

d'hui de ce respect qu'on avoit autrefois pour les raisonnemens d'Aristote , n'ofent pas parler autrement que Scot chez les uns . & que Molina chez les autres ? Mais homme pour homme, philosophe pour philosophe , Ariftote les valoit bien. Des gens qui se piquent un peu de raisonner. ne devroient refpecter que la foi & ce que l'églife ordonne de refpetter. & du refte fe livrer à leur génie. Croit-on que fi ches les jesuites on n'avoit point été gené . quelqu'un n'eut pas trouvé un fentiment plus aifé à défendre que les fentimens de Molina? Si les chefs des vieilles fectes de philosophes dont on rit aujourd'hui . avoient été de quelqu'ordre, nous verrions encore leurs fentimens défendus. Graces à Dieu, ce qui regarde l'hydrostatique, l'hydraulique & les antres sciences, n'a point été livré à l'esprit de corps & de fociété ; car on attribueroit encore les effets de l'air à l'horreur du vuide. Il eft bien fingulier que depuis cent cinquante ans il soit défendu dans des corps trèsnombreux de penfer , & qu'il ne foit permis que de favoir les penfées d'un feul homme ? Eft-il poffible que Scot ait affez pensé pour meubler la tête de tous les franciscains qui existeront à jamais? Je fuis bien éloigné de ce fentiment, moi qui crois que Scot n'a point penfé du tout : Scot gate donc l'esprit de tous ceux de son ordre. Jean Pontius professa la théologie à Paris selon les sentimens de son mattre Scot. Il est inutile de peindre ceux qui se font distingués parmi les franciscains. parce qu'ils sont tous jetés au même moule ; ce font tous des scotiftes.

L'ordre de Citeaux a eu aussi ses théologiens: Manriquès est le plus illustre que je leur connoisse; ce qui le distingue de la plupart des théologiens purement scholastiques, c'est qu'il avoit beaucoup d'esprit, une éloquence qui charmoit tous ceux qui l'entendoient. Philippe IV l'appella auprès de lui; il sit beaucoup d'honneur à l'université de Salamanque dont il étoit membre, aussi l'en nommoit on l'Atlus: c'est de lui que sont les annales de Citeaux, & plusieurs ouvrages de philosophie & scholastique.

L'ordre de Citeaux a produit aussi Jean Caramuel Lobkowitz, un des esprits les plus singullers qui aient jamais paru. Il naquit à Madrit en 1607. Dans la plus tendre jeunesse son esprit se trahit; oa découvrit ce qu'il étoit , & on put juger ? des-lors ce que Caramuel feroit un jour. Dans unage où rien ne peut nous fixer, il s'adonna entierement aux mathématiques : les problèmes les plus difficiles ne le rébutoient point ; & lorfque fes camarades étoient occupés à jouer, il méditoit, il étudioit une planete pour calculer les révolutions. Ce qu'on dit de lui est prefqu'incrovable. Après fa théologie il quitta l'Espagne, & passa dans les Pays-Bas, il y étonna tout le monde par son savoir. Son elprit,actif s'occupoit toujours , & toujours de choses nouvelles ; car la nouveau é avoit beaucoup de charmes pour lui. Son rare mérite le fit entrer dans le confeil aulique; mais l'éclat de la cour ne l'éblouit pas. Il aimoit l'étude, non précilément pour s'avancer, mais pour le plaifir de favoir : aufli abandonna-t.il la cour; il fe retira à Bruges, & fit bien-tôt après fes vœux dans l'ordre de Citeaux. Il alla enfuite à Louvain, où il passa maîtreès arts, & en 1630 il y prit le bonnet de doctour. Les études ordinaires ne tuffiforent pas à un homme comme Caramuel; il approt les langues orientales, & furtout celle des Chinois; fon defir de favoir s'étendoir beaucoup plus que tout ce qu'on peut apprendre ; en un mot, il avoit réfolu de devenir une encyclopédie vivante. Il donna un ouvrage qui avoit pour titre: la théologie douteufe; il y mit toutes les objections des athées & des impies. Ce livre rendit la foi suspecte; il alla à Rome pour le juftifier. Il parla fi éloquemment, & fit paroltre une fi vafte érndition devant le pape & tout le facré collège, que tout le monde en fut comme interdit. Il at roit peut être été honoré du chapeau de cardinal, s'il n'avoit pas parlé un peu trop librement des vices qui régnoient à la cour de Rome : on le fit pourtant évêque. Son defir immoderé de favoir fit tort à fon jugement ; & comme fur toutes les feiences il voulut se frayer de nouvelles rontes, il donna dans beaucoup de travers; fon imagination forte l'égaroit fouvent. Il a écrit fur toutes fortes de matieres; & ce qui arrive ordinairement, 'nous n'avons pas un feul bon ouvrage de lui : que ne faifoit il deux petits volumes, & fa réputation anioit été plus affuree!

La foriété des jétuites s'est extrêmes ment distinguée sur la theologie scholastique; elle peut le vanter d'avoir eu les

plus grands théologiens. Nous ne nous arrêterons pas long temps fur eux, parce que s'ils ont eu de grands hommes, il y en a parmi eux qui ont été occupés à les louer. Cette fociété étend fes vues fur tout, & jamais jésuite de mérite n'a dementé inconnu.

Vasquès est un des plus subtils qu'ils aient jamais cus; à l'àge de vingt-einq aus il enseigna la philosophie & la théologie. Il se fit admirer à Rome & par-tout où il fit connoître la facilité de son esprit; les grands talens dont la nature l'avoit doué paroissoient malgré lui. Sa modestie naturelle & celle de son état n'empécherent point qu'on ne le reconnût pour un grand homme: sa réputation étoit telle, qu'il n'osoit point se nommer, de peur qu'on ne lui rendit trop d'honneur; & on ne connoissoit jamais son nom & son mérite, que par le frere qui l'accompagnoit partur.

Suarez a mérité à juste titre la réputation du plus grand scholastique qui sit jamais écrit. On trouve dans ses ouvrages une grande pénétration, beaucoup de justesse, un profond savoir: quel dommage que ce génie ait été caprivé par le système adopté par la société! Il a voulu en faire un, parce que son esprit ne domandoit qu'à créer; mais ne pouvant s'éloigner du molinisme, il n'a fait pour ainsi dire que donner un tour ingénieux à l'ancien système.

Arriaga , plus estimé de son temps qu'il ne meritoit de l'etre, fut fuccessivement professeur & chancelier de l'université de Prague. Il fut député trois fois vers Urbain VIII, & Innecent X. It avoit plutôt l'efprit de chicane que de methaphylique: on ne trouve chez lui que des vétilles, presque tontes difficiles parce qu'on ne les entend point , peu de difficultés réelles. Il a gâté beaucoup de jeunes gens auxquels il a donné cet esprit minutieux : plusieurs perdent leur temps à le lire. On ne peut pas dire de lui ce qu'on dit de beaucoup d'ouvrages, qu'on n'a rien appris en les lifant ; vous apprenez quelque chofe dans Arriaga, qui ieroit capable de rendre gauche l'esprit le mieux fait , & qui paroitroit avoir le plus de justelle.

La théologie scholastique est si liée avec la philosophie, qu'on croit d'ordunaire qu'elle a beaucoup contribué aux progrès de la métaphysique: sur - tout la bonne morale a paru dans un nouveau jour. Nos fivres les plus communs fur la morale. valent mieux que ceux du divin Platon; & Bayle a eu raifon de reprocher aux protestans, de ce qu'ils blamoient tant la théologie scholastique. L'apologie de Bayle en faveur de la théologie scholastique, eft le meilleur trait qu'on puisse lancer contre les hérétiques qui l'attaquent. Bayle, dira-t-ou, a parlé ailleurs contre cette méthode, & il a ri de la barbarie qui rezne dans les écoles des catholiques. On fe trompe : il est permis de se moquer de la barbarie de certains scholastiques . fans blamer pour cela la scholastique en général. Je n'estime point Arriaga, je ne le lirai pas; & je lirai Suarez avec plaifir dans certains endroits, & avec fruit presque par-tout. On ne doit pas faire retomber fur la méthode ce qui ne doit être dit que de quelques particuliers

qui s'en sont servis. Des philosophes qui ont suivi la véritable philosophie d' Aristote. On a déja vu le péripatétisme avoir un rival dans le platonilme ; il étoit même vraisemblable que l'école de Platon greffiroit tous les jours des déserteurs de celle d'Aristote, parce que les fentimens du premier s'accordent beaucoup mieux avec le christianisme. Il y avoit encore quelque chose de plus en fa faveur, c'est que presque tous les peres font platoniciens. Cette raifon n'est pas bonne aujourd'hui, & je fais qu'en philofophie les peres ne doivent avoir aucune autorité : mais dans un temps où l'on traitoit la philosophie comme la théologie. c'eft-à-dire, dans un temps où toutes les disputes se vuidoient par une autorité, il eft certain que les peres auroient dû beaucoup influer fur le choix qu'il v avoit à faire entre Platon & Ariftote. Ce dernier prévalut pourtant, & dans le fieele où Descartes parnt, on avoit une si grande vénération pour les sentimens d'Aristote , que l'évidence de toutes les raisons de Descartes eut beaucoup de peine à lui faire des partifans. Par la méthode qu'on fuivoit alors, il étoit impossible qu'on fortit de la barbarie; on ne raisonnoit pas pour découvrir de nouvelles vérités, on se contentoit de savoir ce qu'Aristote avoit penfé. On recherchoit le fens de les livres auth forupuleusement que les chrétiens recherchent à connoître le fens des écrisures. Les catholiques ne furent pas

les feuls qui fnivirent Ariftote, il eut beaucoup de parrifans parmi les protestans, maigré les déclamations de Luther; c'est qu'on aimoit micux suivre les fentimens d'Arittote, que de n'en avoir auenn. Si Luther, au lieu de déclamer contre Aristote, avoit donné une bonne philosophie, & qu'il eut ouvert une nouvelle route, comme Descarres, il auroit réuffi à faire abandonner Aristote, parce qu'on ne fauroit détruire une opinion fans lui en fubstituer une autre : l'esprit ne veut

rien perdre.

Pierre Pomponace fut un des plus célebres péripatéticiens du XVI fiecle; Mantoue étoit la patrie. Il étoit fi petit qu'il tenoit plus du nain que d'un homme ordi saire. Il fit fes études à Padoue; les progrès dans la philosophie furent si grands, qu'en peu de temps il fe tronva en état de l'enfeigner aux autres. Il ouvrit donc une école à Padone; il expliquoit aux jeunes gens la véritable philosophie d'Aristote, & la comparoit avec celle d'Averroès. Il s'acquit une grande réputation, qui lui devint à charge par les ennemis qu'elle lui attira. Achillinus, professeur alors à Padoue, ne put tenir contre tant d'éloges; fa bile favante & orgueilleuse s'alluma : il attaqua Pomponace, mais en pédant. & celui - ci lui répondit en homme poli. La douceur de son caractere rangea tout le monde de son parti, car on ne marche pas volontiers fous les drapeaux d'un pédant: la victoire lui resta done, & Achillinus. n'en remporta que la honte d'avoir voulu étouffer de grands talens dans leur naiffance. Il faut avouer pourtant que quoique les écrits de Pomponace fussent élégans, eu égard aux écrits d'Achillinus, ils le ressentent pourtant de la barbarie où l'on étoit encore. La guerre le força de quitter Padoue & de se retirer à Bologne. Comme il professoit précisément la meme doctrine qu'Ariftote, & que ce philosophe paroit s'éloigner en quelques endroits de ce que la foi nous apprend, il s'attira la haine des zélés de fon temps. Tous les frelons froqués chercherent à 'e piquoter, dit un anteur contemporain; mais il fe mit à l'abri de leur aiguillon, en protestant qu'il se soumettoit au jugement de l'eglife, & qu'il n'entendoit parler de la philosophie d'Ariftote que comme d'une chole problématique. Il devint fort riche; les uns difent par un triple mariage qu'il

fit, & les autres par son seul favoir. Il mourut d'une rétention d'urine, àgé de foixante-trois ans. Pomponace fut un vrai pyrrhonien, & on peut dire qu'il n'eut d'autre dien qu'Aristote; il rioit de tout ce qu'il voyoit dans l'évangile & dans les écrivains facrés : il tâchoit de répandre une certaine obscurité sur tous les dogmes de la religion chrétienne. Selon lui, l'homme n'est pas libre, ou Dieu ne connoit point les choses futures, & n'entre en rien dans le cours des événemens; c'esta-dire que, felon lui, la providence détruit la liberté, ou que fi l'on veut conferver la liberté, il faut nier la providence. Je ne comprends pas comment fes apologiftes ont prétendu qu'il ne soutenoit cela qu'en philosophie, & qu'en qualité de chrétien il croyoit tous les dogmes de notre religion. Qui ne voit la frivolité d'une pareille diftinction? On fent dans tous ses écrits le libertinage de son esprit; il n'y a presque point de vérité dans notre religion qu'il n'ait attaquée. L'opinion des storciens fur un destin aveugle lui paroit plus philosophique que la providence des chrétiens : en un mot son impiété se montre par tout. Il oppose les stouciens aux chrétiens, & il s'en faut bien qu'il fasse raisonner ees derniers austi fortement que les premiers. Il n'admettoit pas comme les Rocciens une nécessité intrinséque; ce n'eft pas , felon lui . par notre nature que nous fommes nécessités, mais par un certain arrangement des chofes qui nous est totalement étranger : il est difficile pourtant de favoir précifément son opinion làdeffus. Il trouve dans le sentiment des périnatéticiens, des ftorciens, & des chrétiens fur la prédestination, des difficultés infurmontables : il conclut pourtant à nier la providence. On trouve toutes ces Impiétés dans son livre sur le destin. Il n'est ni plus sage ni plus raisonnable dans son livre fur les enchantemens. L'amour extravagant qu'il avoit pour la philofophie d'Aristote, le faisoit donner dans des travers extraordinaines. Dans ce livre on trouve des réveries qui ne marquent pas une tête bien affurée ; nous allons en faire un extrait affez détaillé. Cet ouvrage est très-rare, & peut-être ne fera-t-on pas faché de trouver ici fous ses yeux ce qu'on ne pourroit fe procurer que très-difficilement. Voici donc les propolitions de ce philosophe.

1°. Les démons ne connoissent les chofes ni par leur essence, ni par celle des choses connues, ni par rien qui soit distingués des démons.

2'. Il n'y a que des fots qui attribuent à Dieu ou aux démons les effets dont ils

ne connoissent pas les causes.

3°. L'homme tient le milieu entre les choses éternelles & les choses creées & corruptibles, d'où vient que les vertus & les vices ne se trouvent point dans notre nature; il s'y trouve seulement la semence des vertus & des vices.

4°. L'ame humaine est toutes chofes, puisqu'elle renferme & la sensation & la

perception.

5°. Quoique le fentiment & ce qui eft sensible soient par l'acte même dans l'ame feulement, felon leur être fpirituel . & non felon leur être réel , rien n'empêche pourtant que les especes spirituelles ne produisent elles-mêmes réellement les choses dont elles sont les especes, si l'agent en est capable, & si le patient est bien disposé. Pomponace traite cet article fort au long , parce qu'il prétend démontrer par-la que la force de l'imagination est telle, qu'on peut lui attribuer les effets extraordinaires qu'on raconte. Tous les mouvemens des corps qui produisent des phénomenes extraordinaires, il les attribue à l'imagination; il en donne pour exemple les illusions . & ce qui arrive aux femmes enceintes.

6°. Quoique par les especes qui sont reçues dans l'ame & par les passions, il arrive des esfets surprenans, rien n'empèche qu'il n'arrive des esfets semblables dans des corps étrangers; car il est certain qu'un patient étant disposs au dehors comme intérieurement, l'agent a affez d'empite sur lui pour produire les mêmes essets.

7°. Les démons meuvent immédiatement les corps d'un mouvement local, mais ils ne peuvent causer immédiatement une altération dans les corps cat l'altération se fait par les corps naturels qui sont appliqués par les démons aux corps qu'ils veulent altérer, & cela en secret ou onvertement. Avec ces seuls principes Pomponace fait la démonstration.

g°. Il fuit de-là qu'il est arrivé beaucoup de choses felon le cours ordinaire, par des causes inconnues, & qu'on a regardées comme miracles ou comme les œuvres des démons, tandis qu'il n'en étoitrien. 9°. Il suit de-là encore que s'il est vrai, comme disent des gens dignes de foi, qu'il y a des herbes, des pierres ou autres chofes propres à éloigner la gréle, la pluie & les vents, & qu'on puisse s'en servir, comme les hommes peuvent trouver cela naturellement, puisque cela est dans la nature, ils pourront donc faire cesser la gréle, arrêter la pluje sans miracle.

1º. De-là il conclut que plufieurs perfonnes ont passé pour magiciennes & pour avoir un commerce avec le diable . tandis qu'elles croyoient peut-être avec Aristote, qu'il n'y a point de démons; & que par la même raison plusieurs ont patlé pour faints, à cause des choses qu'ils opéroient, & n'étoient pourtant que des fcélérats. Que si l'on objecte qu'il y en a qui font des signes faints par eux-mêmes, comme le figne de la croix, & que d'autres font le contraire ; il répond que c'est pour amufer le peuple, ne pouvant croire que des personnes savantes aient tant étudié pour augmenter le mal qui se trouve dans le monde. Avec de tels principes ce philosophe incrédule renverse aisément tous les miracles, même ceux de Jesus-Chrift. Mais pour ne pas paroître fans religion, & éviter par là les poursuites dangereuses (car il étoit en Italie, ) il dit que s'il fe trouve dans l'ancien ou dans le nouveau testament des miracles de Jesus-Christ ou de Moyse qu'on puisse attribuer à des causes naturelles, mais qu'il y soit dit que ce font des miracles, il faut le croire. à canse de l'autorité de l'église. Il s'objecte qu'il y a plusieurs effets qu'on ne fauroit attribuer à des causes naturelles . comme la résurrection des morts, la vue rendue aux aveugles; mais il répond que les historiens des payens nous apprennent que les démons ont fait des choses semblables , & qu'ils ont fait fortit des morts de l'enfer & les ont reproduits sur la terre, & qu'on a guéri des aveugles par la vertu de certaines herbes. Il veut détruire en chrétien ces réponfes, mais il le fait d'une maniere à faire connoître davantage son incrédulité, car il dit que ces réponfes font mauvaifes, parce que les théologiens l'affurent, & dans la fuite il marque un grand mépris pour les théologiens.

Il est surprenant, dit Pomponace, qu'un aussi grand philosophe qu'Aristote n'est par reconnu l'opération de Dieu ou des démons dans les faits qu'on cite, si cela

avoit été réel. Cela jete un doute sur cette question; on fent que Pomponace groffit la difficulte le plus qu'il peut : il en fait un monftre . & fa reponse ne fert qu'à confirmer de plus en plus l'impiété de ce philosophe. Il apporte la raison pourquoi Aristote a nié l'existence des démonsiparcc.que, dit-il, on ne trouve aucune preuve de ces folies dans les chofes fenfibles . & que d'ailleurs elles sont opposées aux choses naturelles. Et comme on allegue une infinité d'exemples de choses opérées par les démons, après avoir protefté que ce n'est que selon le fentiment d'Aristote qu'il va parler, & non felon le fien , il dit premierement que Dien eft la caufe univerfelle des choses matérielles & immatérielles; non-seulement efficiente, mais encore finale, exemplaire & formelle, en un mot l'archétype du monde. 2 . De toutes les choses corporelles créces & corruptibles, l'homme est la plus noble. 3°. Dans la nature il y a des hommes qui dépendent les uns des autres, afin de s'aider. 4. Cela se pratique différemment. selon le degré de dépendance. 5". Quoique Dieu foit la caufe de tout, felon Aristote, il ne peut pourtant rien opérer fur la terre & fur ce qui l'environne, que par la médiation des corps céleftes, ils font fes inftrumens nécessaires; d'où Pomponace conclut. qu'on peut trouver dans le ciel l'explication de tout ce qui arrive fur la terre. Il va des hommes qui connoiffent mieux les choles que d'autres, foit par l'étude, foit par l'expérience, &ces hommes là font regardés par le vulgaire, ou comme des faints, ou comme des magiciens. Avec cela Pomponace entreprend de répondre à tout ce qu'on lui oppose de surnaturel. Cette fuite de propolitions fait affez connoître que ce n'est pas sans fondement que Pomponace est accufé de l'impiété des péripatéticiens. Voici encore comme il s'explique dans les propositions suivantes.

Dien connoît toutes choses en foi-même. dans son effence, & les créatures dans sa

toute puiffance.

Dieu & les esprits ne peuvent agir sur les corps, parce qu'un nouveau mouvement ne sauroit provenir d'une cause imobile, que par la médiation de l'ancien mouvement.

Dieu & les esprits meuvent donc l'entendement & la volonté, comme premiers moteurs, mais non sans l'intervenation des corps gélestes.

La volonté est en partie matérielle, parce qu'elle ne peut agir sans les corps , & en partie imatérielle, parce qu'elle produit quelque chose qui eft au-deffus des corps : car elle peut choifir, elle eft libre.

Les prophetes sont disposés par leur nature & les principes de leur génération , quoique d'une façon éloignée, à recevoir les impressions de l'esprit divin; mais la cause formelle de la connoissince des choses futures leur vient des corps célestee. Tels furent Elifée, Daniel , Joseph , & tous les devins desGentils.

- Dieu est la cause de tout, voilà pourquoi il est la source des prophéties; mais il s'accomode à la disposition de celui qu'il infpire, & à l'arrangement des corps céleftes: or l'ordre des cieux varie perpétuellement.

La fanté rendue à un malade miraculeusement, vient de l'imagination du malade: c'eft pourquoi fi des os réputés être d'un faint, étoient ceux d'un chien, le malade n'en seroit pas moins guéri; il arrive même fouvent que les reliques qui opérent leplus de prodiges, ne font que les trifteedebris d'un home dont l'ame brûle en enfer. La guérison vient auffi quelquefo's d'une disposition particuliere du malade.

Les prieres faites avec ardeur pour demander la pluie ont souvent leur effet par la force de l'imagination de ceux qui la demandoient; car les vents & les élémens ont une certaine analogie, une certaine fympathie avec un tel degré d'imagination, & ils lui obeissent. Voilà pourquoi les prieres n'opérent point qu'elles ne partent du fond du conr. & qu'elles ne foient ferventes.

Suivant ce lentiment , il n'eft pas ingrovable qu'un homme né fous une telle constellation, puisse commander aux vents & à la mer, chasser les démons, & opérer en un mat toutes fortes de prodiges.

- Nier que Dien & les esprits soient canfe de tous les maux physiques qui arrivent ... c'eft renverier l'ordre qui confifte dans la diverlité.

Comme Dieu ni les corps céleftes ne peuvent forcer la volonté à se porter vers na objet, ausi ne peuvent-ils pas être la cause du mal moral.

out Certaines dispositions, des corps influent pourtant for le mal moral : mais alors it celle d'être mal moral, & devient wier de rature.

.. Les aftenlagues difent toujours des choles conformes à la raison & au hon sens; l'homme par la force de ce qu'il renferme. peut être changé en loup, en pourceau, prendreen un mot toutes fortes de formes.

Tout ce qui commence doit avoir une fin; il n'est donc pas surprenant que les

oracles aient celle.

L'ancienne loi, selon l'ordre, demandoit des oracles : la nouvelle n'en veut point, parce que c'est un autre arrangement; il falloit contracter d'autres habitudes.

Comme il est fort difficile de quitter une ancienne habitude pour en prendre une nouvelle, il s'ensuit que les miracles étoient nécessaires pour faire adopter la nouvelle loi, & abandonner l'ancienne.

Lorlque l'ordre des cieux commencera à changer, tout changera ici-bas: nous voyons que les miracles furent d'abord foibles, & la religion aussi; les miracles devinrent plus furprenans, la religion s'accrut ; les miracles ont ceffe, la religion diminue : tel eft l'ordre des cieux ; il varie & il variera fi fort, que cette religion cestera de convenir aux hommes.

Moyle a fait des miracles, les payens aufli, avec eux Mahomet & Jefus-Chrift. Cela est nécessaire, parce qu'il ne sauroit y avoir de changement confidérable dans le monde, fans le sceours des miracles.

La nature du miracle ne confifte pas en ce qu'il est hors de la sphere des choles ordinaires, mais en ce que c'est un effet rare, dont on ne connoit pas la canfe, quoiqu'elle se trouve réellement dans la nature.

Voilà l'impieté de l'omponace dans fon entier; il croit l'adoucir, en disant que Jefus. Christ doit etre prefere à Aristote & à Piaton. " Et quorque, dit-il , tous les miracles qui sont arrivés puissent s'explique naturellement, il fant pourtant croire qu'ils out éte faits surnaturellement en fayeur de la religion, parce que l'églife veut qu'on le croie. , Il avoit pour maxime de parler comme le vulgaire . & de penfer comme un philosophe ; c'est-à-dire , qu'il étoit chrétien de houche, & impie dans le cour." Je parle, dit-i! en un endroit, pour les philosophes, qui sont les seuls hommes qui loient fur la terre; car pour les autres . je les, regarde comme de fimples figures propres a remplir les vuides qui se trouvent dans l'univers. " Qu'eft-il besoin de réfuter ce qu'on vient de lire? ne fassitil point de l'avoir mis fous les yeux ? Pomponace cut plufieurs disciples , parmi, lefquels te trouve Hercule de Gonzague, qui fut cardinal dans la fuite. & qui cut tant, d'estime pour son maître qu'il le sit inhumer dans letombeau de ses ancêtres. Il parolt par une lettre de Jules Scaliger qu'il a été disciple de Pomponace.

Scaliger qu'il a été disciple de Pomponace. Augurtin Niphus fut l'adversaire le plus redoutable de Pomponace : ce fut un des pluscélébres péripatéticiens de son fiecle. Il naquit dans la Calabre, quoique plufieurs l'aient cruSuisse. Il est vrai que Niphus lui-même donne occasion à cette erreur; cat il fe difoit Suille, parce qu'il avoit vécu long-temps dans ce pays-là, & qu'il s'y étoit marié. Son pere le remaria après avoir perdu la mere de Niphus : sa maratre étoit cruelle & injuste; elle pouffa fa haine fi loin, que Niphus, quoique fort jeune, fut obligé d'abandonner la maison de son pere. Il s'enfuit à Naples où il eut le bonheur de rencontrer un Suiffe à qui il plut : il le regarda comme un de fes enfans, & lui donna la même éducation. On l'envoya faire ses études à Padone : il y étudia la philosophie des péripatéticiens, & s'adonna à la médecine. Sclon la coutume de ce temps-la dans l'Italie, ceux qui n'embrassoient pas l'état écclefialtique, joignoient l'étude de la médecine à l'étude de la philosophie: c'est pourquoi Niphus fut dans fon fiecle aufli bon médecin que célebre philosophe. Il avoit eu pour maître un péripatéticien fort attaché aux opinions d'Averroes, surtout à celle del'existence d'une seule ame: il avoit apporté tant d'argumens pour prouver ce fentiment, que le peuple & les petits philosophes l'adopterent avec lui; de forte que cette opinion le répandit dans toute l'Italie. Il avoit encore enchéri fur Averroes : il foutenoit entr'autres chofes. qu'il n'y avoit d'autres substances immatérielles que celles qui faisoient mouvoir les spheres célestes. Niphus n'examina point dans la fuite fi ce que son maitre lui avoit appris étoit bien fondé; il ne chercha que les moyens les plus propes à bien défendre les opinions dece maitre. Il écrivit dans ce dessein son livre de l'entendement & des démons. Cet ouvrage fit beaucoup de bruit : les moines se récrierent hautement fur les erreurs qu'il contenoit: ils exciterent contre lui une fi violente tempète, qu'il ent toutes les peines du monde à ne pas faire naufrage. Cela le rendit plus lage & plus prudent dans la fuite. Il enseigna la philosophie dans

les plus cé'ebres académies de l'Italie. & où Achillinus & Pomponace étoient en grande réputation , comme à Pife . Botogne, Salerne, Padoue, & enfin à Rome, dans le collège de la Sapience. Niphus nous affure que la ville de Bologne & celle de Venise lui avoient offert mille ecus d'or par an pour professer la philosophie dans leur ville. La maison de Medicis le protégea beaucoup, & en particulier Léon X qui le combla de biens & d'honneurs. Il lui ordona de réfuter le livre de Pomponace fur l'immortalité de l'ame, & de lui prouver que l'immortalité del'ame n'étoit pas contraire aux fentimens d'A: iltote; ce que Pomponace prétendoit. C'est ainsi que la barbarie du fiecle rendoit mauvailes les meilleures caufes. Par la fagon ridicule de refuter Pomponace, ce philosophe le trouvoit avoir raison : car il est certain qui Aristote ne croyoit pas l'immortalité de l'ame. Si Niphus s'étoit a taché à prouver que l'ame étoit immortelle, il auroit fait voir que Pomponace avoit tort, avec Aristote, son maître & son guide, Nichus eut beaucoup d'alverfaires , parce que Pomponace avoit beaucoup de disciples. Tous ces écrits contre lui n'empecherent pas qu'il ne fût fort agréable à Charles V. & meme aux femmes de la cour; carce philosophe, quoiqu'all z laid, savoit pourtant fi bien dépouiller la rudeffe philo-ophique, & prendre les airs de la cour. qu'il étoit regardé comme un des hommes les plus aimables. Il contoit agréa lement. & avoit une imagination qui le servoit bien dans la convectation. Sa voix étoit fonore; il aimoit les femmes, & beaucoup plus qu'il ne convenoit à un philesophe: il poussa quelquefois les aventures fi loin, qu'il s'en fit meprifer, & rifqua quelque chose de plus. Bayle, co.nma on fent bien, s'étend beaucoup fur cet article; il le suit dans toutes des aventures . où nous croyons devoir le laiffer. Nous ne faurions trop nous élever contre fes mœurs . & contre la fureur de railler indiftinctement tout le monde, fur quelque matiere que ce fut. Il y à beaucoup de traits obleenes dans fes ouvrages. Le public fe venge ordinairement; il y a fort pen de personnes sur qui on fasse des contes auffi plailans que fur Niphiis. Dans certains ecrits on lit qu'il devint fourmais nous ne devons pas faire plus de cas de ces hiftorietres que des fiennes. On je it affin-

25

è

11

2

9

ú

[2]

ò

17

0

Ž,

27

100

rer seulement que c'étoit un homme de beaucoup d'esprit; on le voit aisement dans ses ouvrages. Il a fait des commentaires sur presque tous les livres d'Aristote qui regardent la philosophie: c'est méme ce qu'il a fait de mieux: car ce qu'il a écrit sur la morale n'est pas, à beaucoup près, si bon. Son grand défaut étoit la distuson; lorsqu'il a une idée, il ne la quitte pas qu'il ne vous l'ait présentée de toutes les façons.

Parmi les derniers philosophes qui ont suivi le pur péripatétisme, Jacques Zaborella a été un des plus fameux. Il naquit à Padoue en 1533, d'une famille illuftre. L'esprit de ceux qui doivent faire un jour du bruit se développe de bonne heure. Au milien des fautes & des mauvzifes chofes que fait un jeune homme, on découvre quelques traits de génie . s'il eft deftine un jour à éclairer le monde. Tel fut Zaborella: il joignoit à une grande facilité un desir insatiable de favoir. Il auroit voulu posséder toutes les fciences . & les épuifer toutes. Il s'efcrima de bonne heure dans le péripatétisme; car c'étoit alors le nec plus ultra des philofophes. Il s'appliqua fur-tont aux mathématiques & à l'aftrologie, dans laquelle il fit de grands progrès. Le fénat deVenise l'estima si fort, qu'il le fit succéder a Bernard Tomitanus. Sa réputation ne fut point concentrée dans l'Italie seulement. Sigifmond, alors roi de Pologne, lui offrit des avantages si confidérables pour aller professer en Pologne, qu'il se détermina à quitter sa patrie, & à satisfaire aux desirs de Sigismond. Il a écrit plufieurs ouvrages qui lui donneroient une grande réputation, si nous étions encore dans la barbarie de oe temps-là : mais le nouveau jour qui luit fur le monde littéraire, obscurcit l'éclat que jetoient alors ces fortes de livres.

Les Piccolominis ne doivent point être oubliés icl. Cette maifon est aussillustre par les savans qu'elle a produits, que par fon ancienneté. Les parens d'Alexandre l'iccolominiayant hérité de leursancêtres l'amour des sciences, voulurent le transmettre à leur fils: pour cela ils lui donnerent toute sorte de maîtres, & les plus habiles. Ils ne pensoientpas comme on pénse aujourd'hui: la vanité fait donner des précepteurs & des gouverneurs aux enfans; ils fussilles qu'on en aitun, on ne s'em-

barraffe guere s'il est propre à donnet l'éducation convenable; on ne demande point s'il fait ce qu'il doit apprendre à fon éleve ; on veut feulement qu'il ne foit pas cher. Je fuis perfuadé que cette façon de penfera caufé la chute de plusieurs grandes maifons. Une jeune homme mal élevé donne dans toutes fortes de travers, & fe ruine; & s'il ne donne pas dans des travers, il ne fait pas pour s'avancer ce qu'il auroit pu faire s'il avoit eu une meilleure éducation. On dit que les inclinations du duc de Bourgogne n'étoient pas tournées naturellement au bien : que ne fit donc pas l'éducation que lui donna le grand Fénélon , puifqu'il en fit un prince que laFrance pleurera toujours? Pour revenir à Alexandre Piccolomini, il fit avec de tels maîtres des progrès extraordinalres. Je crois que ce qu'on dit de lui tient un peu de l'exagération, & que la flatterie y a eu un peu de part : il est pourtant vrai qu'il fut un des plus habiles hommes de fon temps : la douceur de fes mœurs , & son urbanité digne du temps d'Auguste. lui firent autant d'amis, que fon favoir lui avoit attiré d'admirateurs. Il n'eut pas seulement le mérite philosophique, on lut trouva le mérite épiscopal; il fut élevé à cette dignité, & fut ensuite fait coadjuteur de l'archevêque de Sienne. Il vieillit estimé & respecté de tout le monde. Il mourut en 1578, regretté de tous les favans & de tous ses diocésains, dont il avoit été le pere. On ne fauroit comprendre l'amour qu'il avoit pour les ouvrages d'Ariftote ; il les lisoit nuit & jour , & y trouvoit toujours un nouveau plaisir. On a raison de dire qu'il faut quela passion & le préjugé s'en mélent ; car il est certain que dans quelques ouvrages d'Aristote, les plaisirs qu'un homme d'esprit peut gouter font bientot épuifés. Alexandre Piccolomini a été le premier qui ait écrit la philosophie en langue vulgaire : cela lui attira les reproches de plusienrs savans, qui crurent la philosophie d'Aristote profanée. A peine ces superstitieux osoient-ils l'écrire en latin ; à les entendre, le grec feul étoit digne de renfermer de si grandes beautés. Que diroient-ils aujourd'hui s'ils revenoient? notre philolophie les furprendroient bien; ils verroient que les plus petits écoliers se moquent des opinions qu'ils ont tant respectées. Comment se peut-il faire que les hommes,

qui aiment naturellement l'indépendance, aient fléchi le genou fi long-temps devant Ariftote? c'eft un problème qui mériteroit la plume d'un homme d'esprit pour le réfondre : cela me surprend d'autant plus, qu'on écrivoit déja contre la religion. La révélation gênoit; on ne vouloit pas captiver fon esprit fous les prophetes, fous les évangéliftes, fous faint Paul: fesépitres pourtant contiennent une meilleure philosophie que celle d'Aristote. Je ne suis pas surpris de voir aujourd'hui des incrédules: Descartes a appris à n'admettre rien qui ne foit prouvé trèsclairement. Ce philosophe qui connoissoit le prix de la soumission, la refusa à tous les philosophes anciens. L'intérêt ne le guidoit pas; car par les principes, on a cru ne devoir le fuivre que lorfque fes raifous étoient bonnes. Je conçois comment on a étendu cet examen à toutes choses, même jufqu'à la religion : mais que dans untemps où tout en philosophie se jugeoit par autorité, on examinat la religion, voilà ce qui est extraordinaire.

François Piccolomini fut encore un de cenx qui firent honneur à la philosophie péripaté: icienne. Il femble que son esprit voulout fortir des entraves où il étoit. L'autorité d'Aristote ne lui suffisoit pas: il ofa auffi penfer commePlaton; ce qui lui attira fur les bras le fougueux Zaborella. Leur dispute fut finguliere; ce n'étoit point fur les principes de la morale qu'ils disputoient, mais sur la façon de la traiter. Piccolomini vouloit qu'on la traitat fynthétiquement, c'est-à-dire, qu'on partit des principes pour arriver aux conclufions. Zaborella disoit qu'à la vérité dans l'ordre de la nature on procédoit ainfi, mais qu'il n'en étoit pas de même de nos connoiffances; qu'il falloit commencer par les effets pour arriver aux caufes; & tonte fon attention étoit à démontrer qu'Ariftote avoit penfé ainfi, croyant bien avoir terminé la dispute s'il venoit à bout de le démontrer : mais il se trompoit. Lorfque Piccolomini étoit hattu par Ariftote, il se réfugioit chez Platon. Zaborella ne daignoit pas même l'y attaquer; il auroit eru manquer au refpect dû à fon maitre, en lui donnant un rival. Piccolomini voulut accorder ces deux philosophes ensemble; il croyoit que leurs principes étoient les mêmes, & que par conféquentils devoient s'accorder dans les conclusions. Les zélateurs d'Aristete improuverent cette conduite ; ils vonloient que leur maître fût le seul de l'antiquité qui eut bien penfé. Il mourut agé de quatrevingt-quatre ans. Les larmes qui furent verfées à fa fépulture, font l'oraifon funebre la plus éloquente qu'on puisse faire de lui; car les hommes n'en aiment pas un autre précisément pour ses talens ; si le cœur lui manque, ils fe bornent à estimer l'esprit. François Piccolomini mérita l'estime & l'amitié de tous ses citoyens. Nous avons de lui un commentaire fur les livres d'Aristote qui traitent du ciel. & fur ceux qui traitent de l'origine & de la mort de l'ame; un système de philosophie naturelle& morale, qui parut sous ce titre : la Sience parfaite & philosophique de tonte la nature, distribuée en cinq parties.

Les grands étudioient alors la philosophie, quoiqu'elle ne fut pas à beaucoup près si agréable qu'aujourd'hui. Cyriaque Strozzi fut du nombre : il étoit de l'illufire maifon de ce nom chez les Florentins. Après une éducation digne de sa haute naiffance, il crut nécessaire pour sa perfection, de voyager dans les différentes parties de l'Europe. Il ne le fit point en homme qui voyage précisément pours'amuser. Toute l'Europe devint un cabinet pour lui, où il travailloit autant & avec plus de fruit que certains favans qui croiroient perdre leurs temps s'ils voyoient quelquefois le jour. De retour dans sa patrie, on le nomma professeur ; car les grands ne se croyoient pas alors déshonorés en prouvant qu'ils en savoient plus que les autres. Il fut ensuite professeur à Bologne, d'où il fut transféré à Pife : par-tout il foutint fa réputation qui étoit fort grande. Il entreprit de donner au public le neuvieme & le dixieme livre de la politique d'Ariftote, qui font perdus. Ils ne font peutêtre pas de la force de ceux qui sont sortis de la plume d'Aristote : mais on peut dire qu'il y a de la finesse dans ses réflexions', de la profondeur dans ses vues. & de l'efprit femé dans tout son livre. Or dans ce temps-là l'esprit étoit beaucoup plus rare que le favoir: & je suis persuadé que tels qui brilloient alors. ne pourroient pas écrire deux lignes aujourd'hui ; il faut allier la science avec l'esprit.

André Cæsalpin & César Crémonin se rendirent fort illustres dans leur siecle. Il est aisé de fixer les yeux de tout le monde

fur foi-même, en écrivant contre la religion, & fur - tout lorfqu'on écrit avec · esprit;on voit que toutle monde s'empres-· fe à acheter ces livres; on diroit que les hommes veulent se venger de la gêne où les tient la religion, & qu'on est bien aife de voir attaquer des préceptes qui font les ennemis de toutes les passions de l'homme. Cæfalpin passa pour impie, & non fans raifon: jamais perfonne n'a fait moins de cas des vérites révélées. Après les études ordinaires, il prit la résolution de devenir habile dans la médecine & dans la philosophie d'Aristote. Son genie percant & facile lui fit faire des progrès rapides dans ces deux sciences. Sa vaste érudition couvrit un peu la tache d'impiété dont -il étoit accusé; car le pape Clément VIII le fit son premier médecin, & lui - donna une chaire de médecine au collège de Sapience : ce fut là qu'il fit connoître toute la fagacité. Il fe fit un grand nom par les différens ouvrages qu'il donna, & furtout par la découverte de la circulation du fang; car il paroit en ce'a avoir prévenu Harvei. La justice demande que nous rap-· portions for quoi l'on se fonde pour dispu-- ter à Harvei la gloire de cette découverse. Voici comme parle Cæfalpin : Ideirco pul mo per venam arteriis finitem ex dextro cordis ventriculo fervidum hauriens fanguinem, eumque per anastomosim arteriæ venali reddens, que in finistrum cordis ventriculum tendit, tranimifo interim aere frigido per aspera canales , qui juxtà arteriam venalem protenduntur, non tamen ofculis communicantes, ut putavit Galenus , folo tactu temperat. Huic funguinis circulationi ex dextro cordis ventriculo per pulmones in finistrum ejus dem ventriculum, optime respondent ea que in diffectione apparent : nam duo funt vafa in dextrum wentriculum definentia, duo etiam in fini-· frum; duorum autemunum intromittit tuntiem, alterum educit, membrunis eo ingenio constitutis. Je laiste aux médecins à juger fi ces paroles ne pronvent pas que Cælalpin a connu la circulation du fang. La philosophie est ce qui nous intéresse le plus dans la personne de Cæsalpin; puisque c'est ici de la philosophie seulement, dont il s'agit. Il s'étoit proposé de suivre Aristote à la rigueur; aucun commentateur n'etoit une autorité suffisante pour lui. Heureux s'il avoit pu secouer ceile d'Aristore meme! mais il etoit donné à la France de l

produire ce génie, qui devoit tirer de l'elclavage tous les esprits du monde. Lorsqu'il trouvoit quelque chofe dans Ariftote qui lui paroissoit contraire aux dogmes de la religion chrétienne, cela ne l'arrêtoit point: il pourfuiveit toujours sonehemin, & laissoit aux théologiens à se tirer de ce mauvaispas. Il paroitmeme qu'illa prévenu Spinosa dans plusieurs de les principes impies; c'est ce qu'on peut voir dans ses questions péripatéticienes sur les premiers principes de la philosophie naturelle. Non-leulementil a suivi les impiétés d'Ariftote; mais on peut dire de plus qu'il a beaucoup enchéri fur ce philosophe. Voilà pourquoi plusieurs personnes distingnées dans leur fiecle par leur mérite, l'ont accusé d'athéisme. Nous allons dire en pen de mots ce qui doit être repris dans Cœsalpin. Il faut auparavant se rappeller ce que nous avons dit fur le lyfteme de la physiologie d'Aristote; car fans cela il seroit difficile de nous suivre. Pour mieux faire avaler le poison, il prenoit un passage d'Aristote, & l'interprétoit à sa façon, lui faisant dire ce qu'il vouloit ; de forte qu'il prétoit fouvent a ce philosophe ce qu'il n'avoit jamais penfe. On ne peut lire fans horreur ce qu'il dit de Dieu & de l'ame humaine; car il a surpalle en-cela les impiétés & les folies d'Averroès. Selon Catalpin il n'y a qu'une ame dans le monde, qui anime tous les corps & Dieu même; il paroit meme qu'il n'admettoit qu'une feule fubstance : cette ame, selon lui, est le Dieu que nous adorons; & fi on lui demande ce que font les hommes, il vous dira qu'ils entrent dans la composition de cette ame. Comme Dieu est un & simple (car tout cela le trouve réuni dans cette doctrine ) il ne fe comprend que lui-même; il n'a aucune relation avec les choses extérieures, & par conféquent point de providence. Voilà les fruits de la philosophie d'Aristote, en partie, il est vrai, mal entendue, & en partie non corrigée. Car Aristote ayant enleigné que toutes chofes partoient de la matière, Cæfalpin en conclut qu'il n'y avoit qu'un e substance spirituelle. Et comme il voyoit qu'il y avoit plufieurs corps animés, il prétendit que c'étoit une partie de cette a me qui animoit chaque corps en particulier. Il fe fervoit decet axiome d'Aristote, quod in je optimum, id feipfum intelligere, putil nier la providence. Dans la physique il ef encore rempli d'erreurs. Selon lui, il n'y a | tre, mais leur dieu; car il n'est pas d'un aucune différence entre la modification & la fubitance: & ce qu'il y a de fingulier, il vent qu'on définisse la matiere & les différens corps, par les différens accidens & les qualités qui les affectent. Il est sans doute ! dans tout cela plein de contradiction:mais onne fauroit lui refuser d'avoir défendu quelques - unes de fes propositions avec beaucoup de subtilité & fort ingénieuse. ment. On ne fauroit trop deplorer qu'un tel génie se soit occupé toute sa vie à des choles si inutiles. S'il avoit entrevu le vrai, quels progrès n'auroit-il point fait? Presque tous les savans, comme j'ai déja remarqué, reprochent le spinosisme à Cxfalpin. Il faut pourtant avouer qu'il y a quelque différence effentielle entre lui & ce célebre impie. La substance unique dans les principes de Cæsalpin, ne regardoit que l'ame ; & dans les principes de Spinola elle comprend auffi la matiere: mais qu'importe ? L'opinion de Cæsalpin ne détruit pas moins la nature de Dieu que celle deSpinofa. SelonCxfalpin, Dieu est la substance du monde, c'est lui qui le confirue, & il n'est pas dans le monde. Quelle absurdité! il considéroit Dieu par rapport au monde, comme une poule qui couve des œufs. Il n'y a pas plus d'action du coté de Dieu pour faire aller le monde, qu'il n'y en a der coté de cette poule pour faire éclore les cenfs : comme il est impofhole, dit-il ailleurs, qu'une puissance soit lans fujet, auffi est-il impossible de tronver un esprit sans corps. Il est rempli de pareilles absurdités qu'il seroit superflu. de rapporter.

Cremonin fut un impie dans le goût de Calalpin; leur impiété étoit formée sur le meme modele, c'eft-à-dire, fur Ariftote. Ces especes de philosophes ne pouvoient Pas s'imaginer qu'il fut possible qu'Ariflote le fut trompé en quelque chole; tout ce que ce philosophe leur maitre avoit Prononcé leur paroissoit irréfragaele:voila pourquoi tous ceux qui faisoient profestion de le suivre à la rigueur, nicient l'immortalité de l'ame & la providence; ils ne crovoient pas devoir profiter des lumieres que la religion chrétienne avoit repandues fur ces deux points. Aristote ne l'avoit point penfé ; pouvoit on mieux penfer après lui ? S'ils avoient un peu ré-Bechi fur lene conduite, ils le fervient apperçus qu'Ariftote n'étoit point leur mai-

homme de découvrir tout ce qu'on peut favoir & de ne fe tromper jamais. Avec une telle vénération pour Aristote, on doit s'imaginer ailément avec quelle fureur ils dévorcient les ouvrages. Crémonin a été un de ceux qui les ont le mieux entendus. Il ie fit une grande réputation qui lui attira l'amitié & l'estime des princes . & voilà ce que je ne comprends pas; car cette espece de philosophie n'avoit rien d'attrayant. Je ne ferois pas surpris si les philosophes de ce temps-là avoient été renvoyés dans leur école ; car je fens qu'ils devoient être fort ennuyeux: mais qu'aujourd'hui ce qu'on appelle un grand philo-Sophe ne foit pas bien accueilli chez les rois, qu'ils n'en fassent pas leur ami, voilà ce qui me surprend ; car qui dit un grand philosophe aujourd'hui, dit un homme rempli d'une infinité de connoiffances utiles & agréables, un homme qui est rempli de grandes vues. On nous dira que ces philosophes n'entendent rien à la politique: ne lait on point que le train des affaires est une espece de routine . & qu'il faut nécessirement y être entré pour les entendre? Mais croit-on qu'un homme qui par ses ouvrages est reconnu pour avoir ungénie vaste & entendu, pour avoir une penetration furprenante, croit-on, dis-je, qu'un tel homme ne seroit pas un grand ministre si on l'employoit? Un grand esprit est toujours actif & se porte toujours vers quelque objet: il feroit donc quelque chofe; nous verrions certains fystèmes redressés, certaines contumes abolies, parce qu'elles font mauvaifes ; on verroit de nouvelles idées éclore & rendre meilleure la condition des citoyens; la société en un mot se perfectionneroit, comme la philosophie se perfectionne tous les jours. Dans certains états on est aujourd'hui, eu égard au fystême du bien général de la société, comme étoient ces philosophes dont je parle par rapport aux idées d'Aristote; il faut espérer que la nature donnera à la société ce qu'elle a deja donné à la philosophie; la société aura fon Descartes qui renverfera une infinité de préjugés, & fera rire nos derniers neveux de toutes les fottifes que nous avons adoptées. Pour revenir à Crémonin, le foud de son système est le même que celui de Cafalpin. Tous ces philolophes sentoient leur impiété, parce

ŧ

qu'il ne faut qu'avoir des yeux pour voir que ce qu'ils foutenoient est contraire au dogme du christianisme:mais ils croyoient rendre un hommage suffisant à la religion en lui donnant la foi, & réservant la raifon pour Aristote, partage très-désavantageux:comment ne fentoient-ils point que ce qui est contraire à la raison, ce que la raison prouve faux, ne sauroit être vrai dans la religion? La vérité est la même dans Dien que dans les hommes; c'est la même fource. Je ne fuis plus furpris qu'ils ne rencontraffent pas la vérité; ils ne favoient ce que c'étoit : manquant par les premiers principes, il étoit bien difficile qu'ils fortiffent de l'erreur qui les fubju-

guoit. Les philosophes dont j'ai parlé jusqu'ici font fortis du fein de l'églife romaine : il y en a eu beaucoup d'autres, fans-doute: mais nous avons cru devoir nous arrêter feulement à ceux qui fe sont les plus distingués. Les protestans ont eu les leurs ainfi que les catholiques. Il sembloit que Luther ent porté dans ce parti le dernier coup à la philosophie péripatéticienne, en l'enveloppant dans les malédictions qu'il donnoit à la théologie scholastique; mais Luther lui-même fentit qu'il avoit été trop loin. La secte des anabaptistes lui fit connoître qu'il avoit ouvert la porte aux enthousiastes & aux illuminés. Les armes pour les réfuter manquoient aux luthériens, & il fallut qu'ils empruntaffent celles qu'ils maudiffoient dans la main des catholiques. Mélanchton fut un de ceux qui contribua le plus au rétablissement de la philosophie parmi les protestans. On ne savoit être dans ce temps-là que péripatéticien. Mélanchton étoit trop éclairé pour donner dans les erreurs groffieres de cette fecte; il crut donc devoir réformer la philosophie dans quelques-unes de ses parties, & en conserver le fond qu'il jugea nécessaire pour repousser les traits que lançoient les catholiques, & en même temps pour arrêter les progrès de certaines sectes qui alloient beaucoup plus loin que les protestans. Cet homme célebre naquit àBretten, d'une famille honnête, il reque une fort bonne éducation. Des ses premieres années on découvrit en lui un defir insatiable d'apprendre; les plaisirs ordinaires ne l'amufoient point ; fon application continuelle le rendoit grave & férieux ; mais cela n'altéra jamais la dou-

ceur de son caractere. A l'age de 12 ans, il alla continuer fes études à Heidelberg; il s'attira bientôt l'estime & l'amitié de tout le monde; le comte Louis Lowenftein le choifit pour être précepteur de fes enfans. C'est avec raison que Baillet l'a mis au nombre des enfans qui se sont distingués dans un âge peu avancé, où l'on posséde rarement ce qui est nécessaire pour être favant. Mélanchton étoit naturellement éloquent, comme on le voit par les écrits; il cultiva avec grand foin les talens naturels qu'il avoit recus en ce genre. Il étudia la philosophie comme les autres, car on n'étoit rien fi on ne savoit Aristote. Il fe distingua beaucoup dans les folutions qu'il donna aux difficultés sur les propofitions modales. Il parut un aigle fur les universaux. On sera sans-doute surpris de voir que je loue Mélancthon par ces endroits; on s'en moque anjourd'hui, & avec raifon : mais on doit louer un homme d'avoir été plus loin que tout son fiecle. C'étoient alors les questions à la mode,on ne pouvoit donc fe difpenfer de les étudier , & lorfqu'on excelloit par-deffus les autres, on ne pouvoit manquer d'avoir beaucoup d'esprit ; car les premiers hommes de tous les fiecles font toujours de grands hommes, quelques absurdités qu'ils sient dites. Il faut voir, dit M. de Fontenelle, d'où ils sont partis: un homme qui grimpe fur une montagne escarpée pourra bien être aust léger qu'un homme qui dans la plaine fera fix fois plus de chemin que lui. Mélanchton avoit pourtant trop d'esprit pour ne pas sentir que la philosophie d'Aristote étendoit trop loin ses droits; il désapprouva ces questions épineuses, difficiles & inutiles dont tout le monde se tourmenteit l'efprit; il s'apperçut qu'une infinité de folies étoient cachées fous de grands mots . & qu'il n'y avoit que leur habit philosophique qu put les faire respecter. Il eft très-évident qu'à force de mettre des mots dans la tête, on en chasse toutes les idées; on fe trouvefortfavant, & on ne fait rien ; on croit avoir la tête pleine, & on n'y a rien. Ce fut un moine qui acheva de le convaincre du manvais goût qui tyrannifoit tous les hommes : ce moine un jour ne fachant pas un fermon qu'il devoit prêcher, ou ne l'ayant pas fait, pour y luppléer imagina d'expliquer quelques questions de la morale d'Aristote; il se servoit de tous les termes de l'art : on fent ailement combien cette exhortation fututile. & quelle onction il y mit. Mélanchton fut indigné de voir que la barbarie allat jusque-là : heureux fi dans la fuite, il n'avoit pas fait un crime à l'église entiere de la folie d'un particulier , quelle a désavouée dans tous les temps, comme elle défavone tous les jours les extravagances que fon: des zélés! Il finit ses études à l'age de dix - fept ans, & fe mit à expliquer en particulier aux enfans Térence & Virgile : quelque temps après on le chargea d'une harangne, ce qui lui fit lire attentivement Cicéron & Tite - Live ; il s'en acquitta en homme de beaucoup d'efprit, & qui s'étoit nourri des meilleurs auteurs. Mais ce qui surprit le plus Mélanchon, qui étoit, comme je l'ai deja dit, d'un caractere fort doux , c'eft lorfqu'il vit pour la premiere fois les disputes des différentes fectes : alors celles des Nominaux & des Réels fermentoient beaucoup : après plutieurs mauvailes raifons de part & d'autre, & cela parce qu'on n'en fauroit avoir de bonnes là-deffus, les meilleurs poignets restoient victorieux; tous d'un commun accord dépouilloient la gravité philosophique, & se battoient indécemment: heureux fi dans le tumulte quelque coun bien appliqué avoit pu faire un changement dans leur tête ; car fi , comme le remarque un homme d'esprit, un coup de doigt d'une nourrice pouvoit faire de Pascal un sot, pourquoi un sot trépané ne pourroit-il pas devenir un homme d'esprit? Les accoucheurs de ce temps-là n'étoient pas sans doute si habiles qu'à présent, & je crois que le long triomphe d'Ariftote leur eft dû. Mélanchton fut appelle par l'électeur de Saxe, pour être professeur en grec. L'erreur de Luther faisoit alors beaucoup de progrès ; Mélanchton connut ce dangereux héréfiarque; & comme il cherchoit quelque chose de nouveau, parce qu'il sentoit bien que ce qu'on lui avoit appris n'étoit pas ce qu'il falloit savoir, il avala le poison que lui présenta Luther ; il s'égara. C'est avec raifon qu'il cherchoit que lque chofe de nouveau : mais ce ne devoit être qu'en philosophie; ce n'étoit pas la religion qui demandoit un changement; on ne fait pas une nouvelle religion comme on fait un nouveau système. Il ne peut même y avoir une réforme sur la religion ; elle présente !

des chofes fi extraordinaires à croire, que fi Luther avoit eu droit de la reformer, je la reformerois encore, parce que je me persuaderois aisément qu'il a oublié bien des chofes : ce n'est que parce que je fais qu'on ne peut y toucher, que je m'en tiens à ce qu'on me propose. Mélanchton, depuis fa connoissance avec Luther , devint lectaire & un fectaire ardent, & par conféquent son esprit fut enveloppé du voile de l'erreur ; ses vues ne purent plus s'étendre comme elles auroient fait s'il ne s'étoit livré à aucun parti : il prêchoit, il catéchisoit, il intrigueit, & enfin il n'abandonna Aristote en quelque chose, que pour suivre Luther, qui lui étoit d'autant moins préférable qu'il attaquoit plus formellement la religion. Luther répandit quelques nuages fur l'esprit de Mélanchton, à l'occasion d'Aristote; car il ne rougit pas après les leçons de Luther, d'appeller Aristote un vain sophiste: mais il fe réconcilia bientôt; & malgré les apologies qu'il fit du fentiment de Luther, il contribua beaucoup à rétablir la philosophie parmi les protestans. Il s'appercut que Luther condamnoit plutot la scholaftique que la philosophie; ce n'étoit pas en effet aux philosophes que cet hérésiarque avoit à faire, mais aux théologiens; & il faut avouer qu'il s'y étoit bien pris en commençant par rendre leurs armes odieuses & méprisables. Mélanchton déteftoit toutes les autres fectes des philofophes; le feul péripatétilme lui paroissoit foutenable ; il rejetoit également le floicilme, le scepticisme & l'épicuréisme. Il recommandoit à tout le monde la lecture de Platon, à cause de l'abondance qui s'y trouve, à caufe de ce qu'il dit for la nature de Dieu , & de sa belle diction; mais il préferoit Aristote pour l'ordre & pour la methode. Il écrivit la vie de Platon & celle d'Aristote; on pourra voir aisément fon fentiment en les lifant : je crois qu'on ne fera pas fâché que je transcrive ici quelques traits tirés de les harangues, elles font rares; & d'ailleurs on verra de quelle façon s'exprimoit cet homme fi fameux . & dont les discours ont fait tant d'impresfion : Cum eam , dit-il , quam toties Plato prædicat methodum, non fæpe adbibeat, of evagetur aliquando liberius in disputando, quædam etiam figuris involvat ac volens occultet, denique cum rard pronuntiet quid fit fentiendum , affentior adolef-

centibus potities proponendum effe Aristotelem , qui artes , quas tradit , explicat integras , & methodum fimpliciorem , feu filum ad regendum lectorem adhibet , & quid fit fentiendum plerumque pronuntiat : næc in docentibus ut requirantur multa caufa graves funt ; ut enim satis dentibus draconis à Cadmo feges exorta est armatorum, qui inter fe ipfi dimicarunt, ita , fi quis ferat ambiguas opiniones, exoriuntur inde varia ac perniciosa diffenfiones. Et un peu après , il dit qu'en se servant de la méthode d'Ariftote, il est facile de réduire ce qui dans Platon seroit extremementlong. Aristote, nous dit-il ailleurs, a d'autres avantages far Platon; il nous a donné un cours entier; ce qu'il commence, il l'acheve. Il reprend les choses d'austi haut qu'on peut aller, & vous mene fort loin. Aimons, conclut-il, Platon & Aristote; le premier à caufe de ce qu'il dit fur la politique, & à cause de son élégance; le second, à caufe de sa méthode : il faut pourtant les lire tous les deux avec précaution, & bien diftinguer ce qui est contraire à la doctrine que nous lifons dans l'évangile. Nous ne faurions nous paffer d'Aristote dans l'églife, dit encore Mélanchton, parce que c'elt le seul qui nous apprenne à définir, à divifer, & à juger; lui seul nous apprend même à raisonner; or dans l'église tout cela n'est-il pas nécessaire? pour les choses de la vie n'avons-nous pas besoin de bien des choses que la physique seule nous apprend? Platon en parle, à la vérité : mais on diroit que c'est un prophète qui annonce l'avenir, & non un maître qui veut in. ftruire; au lieu que dans Aristote, vous tronvez les principes, & il en tire luimême les conféquences. Je demande feulement, dit Mélanchton, qu'on s'attache aux choses que dit Aristote & non aux mots, qu'on abandonne ces vaines subtilités, & qu'on ne se serve de distinctions que lorfqu'elles feront nécessaires pour faire fentir que la difficulté ne regarde point ce que vous défendez ; au lieu que communément on distingue afin de vous faire perdre de vue ce qu'on foutient : est-ce le moyen d'éclaireir les matieres? Nous en avons , je crois, affez dit pour démontrer que ce n'eft pas fans raifon que nous avons compris Mélanchton au nombre de ceux qui ont rétabli la philosophie d'Aristore. Nous n'avons pas prétendu donner sa vie; elle renferme beaucoup plus de circon-

flances intéressantes que celles que nous avons rapportées : c'est un grand homme, & qui a joué un très - grand rôle dans le monde : mais sa vie est très-connue, & ce' n'étoit pas ici le lieu de l'écrire.

Nicolas Taureill a été un des plus célebres philosophes parmi les protestans ; il naquit de parens dont la fortune ne faisoit pas espérer à Taureill une éducation telle que son esprit la demandoit : mais la facilité & la pénétration qu'on apperqut en lni, fit qu'on engagea le duc de Virtemberg à fournir aux frais. Il fit des progrès extraordinaires, & jamais personne n'a moins trampé ses bienfaiteurs que lui. Les différens des catholiques avec les protestans l'empêcherent d'embrasser l'état eccléfiastique. Il fe fit medecin, & c'eft ce qui arrêta sa fortune à la cour de Virtemberg. Le duc de Virtemberg defiroit l'avoir auprès de lui, pour lui faire défendre le parti de la réforme qu'il avoit embraffe, & c'eft en partie pour cela qu'il avoit fourni aux frais de son éducation : mais on le soupçonna de pencher pour la confession d'Augsbourg; peut - être n'étoit-il pour aucun parti : de quelque religion qu'il fut, cela ne fait rien à la philosophie. Voilà pourquoi nous ne discutons pas cet article exactement. Après avoir profesté long-temps la médecine à Bale, il passa à Strasbourg; & de cette ville il revint à Bale pour y être professeur de morale. De-là il repassa en Allemagne où il s'acquit une grande réputation : fon école étoit rempli de barons & de comtes, qui venoient l'entendre. Il étoit fi défintéresse qu'avec toute cette réputation & ce concours pour l'écouter, il ne devint pas riche. Il mournt de la peste, agé de 59 ans. Ce fut un des premiers hommes de fon temps ; car il ofa penfer feul , & il ne fe laissa jamais gouverner par l'autorité : on découvre par tous les écrits une certaine hardieffe dans fes penfecs & dans fes opinions. Jamais personne n'a mienx faisi une difficulté, & ne s'en est mienx fervi contre fes adverfaires, qui communément ne pouvoient pas tenir contre Itri: Il fut grand ennemi de la philosophie de Cæfalpin: on découvre dans tous les écrits qu'il étoit fort content de ce qu'il faifoit ; l'amour propre s'y montre un peu trop à découvert, & on y apperquit quelque fois une présomption insupportable. Il regardoit du haut de son esprit tous les philo-

fophes qui l'avoient précédé, fi on en excepte Ariftote & quelques anciens. Il examina la philosophie d'Aristote, & il y apperque plusieurs erreurs; il ent le courage de les rejeter, & affez d'esprit pour le faire avec fuccès. Il eft beau de lui entendre dire dans la préface de la méthode de la médecine de prédiction, car tel est le titre du livre : " Je m'attache à venger la doctrine de Jetus-Christ, & je n'accorde Ariftote rien de ce que Jelus-Christ pawit lui refuser; je n'examine pas même se qui est contraire à l'évangile, parce qu'avant tout examen, je fuis affuré que cela eft faux. " Tous les philosophes devroient ay oir dans l'esprit que leur philosophie ne doit point être opposée à la religion; toute leur raifon doit s'y brifer, parce que c'eft un édifice appuyé fur l'im muable vérité. Il faut avouer qu'il est difficile de faifir fou sylteme philosophique. Je fais seulement qu'il méprisoit beaucoup tous les commentateurs d'Ariftote, & qu'il avoue que la philosophie péripatéticienne lui plaisoit beaucoup, mais corrigée & rendue conforme à l'évangile; e'est pourquoi je ne erois pas qu'on doive l'effacer du catalogue des peripateticiens, quoiqu'il l'ait réformée en plusieurs endroits. Un efprit auffi hardi que le fien ne ponvoit manquer de laiffer échapper quelques paradoxes : fes adverfaires s'en font fervis pour prouver qu'il étoit athée : mais en verité, le respect qu'il témoigne par-tout à la religion, & qui certainement n'eroit point simulé, doit le mettre à l'abri d'une pareille accufation. Il ne prevovoit pas qu'en pût tirer de pareilles conféquences des principes qu'il avancoit ; car je fuis perfuade qu'il les auroit rétractes, ou les auroit expliqués de facon à latisfaire tout le monde. Je crois qu'on doit être fort referve fur l'accufation d'atheisme; & on ne doit jamais conclure fur quelques propofitions hafardees, qu'un homme est athée; il faut confulter tous fes ouvrages, & l'on peut affarer que s'il l'eft reetlement , fon impiété se fera fentir par - tout.

Michel Piccart brilloit vers le temps de Nicotas. Taureili; il professa de bonne heure la logique, & s'y diffingua beaucoup; il sinvit le torrent & sur péripatéticien. On lui consia après ses premiers estats la chaire de métaphysique & de pocsie, cela paroit assez disparat, & je n'au-

gure guere bien d'un temps où on donne une chaire pour la poésie à un péripatéticien: mais enfin il étoit peut-être le meilleur dans ce temps-la, & il n'y a rien à dire lorfqu'on vaut mieux que tous ceux. de son temps. Je ne comprends pas comment dans un fiecle où en payoit fi bien les favans , Piccart fut fi pauvre ; car il lutta toute sa vie contre la pauvreté; & il fit bien connoitre par la conduite que la philosophie de son cœur & de son ef. prit valoit mienx que celle qu'il dictoit. dans les écoles. Il fit un grand nombre. d'ouvrages, & tous fort estimés de son vivant. Nous avons de lui cinquante & une differtations, où il fait connoître qu'il possédoit Aristote supérieurement. Il fit, austi le manuel de la philosophie d'Aristote, qui eut beaucoup de cours : la réputation de Piccart sublite encore ; &. ce qui ne peut guere se dire des ouvrages de ce temps-là, on trouve à profiter dans les fiens.

Corneille Martini naquit à Auvers; il y fit fes études, & avec tant de diftinction. qu'on l'attira immédiatement après à Amsterdam, pour y professer la philosophie. Il étoit subtil, capable d'embarraffer un homme d'esprit, & se tiroit aisément de tout en bon péripatéticien. Le duc de Brunfwick jeta les yeux fur lui, pour l'envoyer au colloque de Ratisbonne. Gretzer qui étoit aussi député à ce colloque pour le parti des catholiques, trouva mauvais qu'on lui affociat un professeur de pkilosophie, dans une dispute où on ne devoit agiter que des questions de théologie; c'est ce qui lui fit dire lorsqu'il vit Martini dans l'assemblée, quid Saul inter prophetas quærit ? A quoi Martini répondit, afinam patris sui. Dans la suite Martini fit bien connoitre que Gretzer avoit en tort de fe plaindre d'un tel fecond. Il fut très-zele pour la philosophie d'Aciftote ; il travailla toute sa vie à la défendre contre les affants qu'on commençoit deja à lui livrer. C'elt ce qui lui fit prendre les armes contre les partisans de Ramus; & on peut dire que ce n'eft que par des efforts redoublés que le péripatétifme le foutint. Ii étoit pret à disputer contre tout le monde : jamais de sa vie il n'a refuse un cartel philotophique. Il mourut agé de 54 ans, un peu martyr du peripateticifme, car il avoit altere la fante, foit par le travail opiniatre pour defendre fon

cher maître, foit par ses disputes de vive voix, qui infailliblement userent sa poi trine. Nous avons de lui l'analyse logique, & le commentaire logique contre les Ramistes, un système de philosophie morale & de métaphysique. Je ne fais point ci mention de ses différens écrits sur la théologie, parce que je ne parle que de ce qui

regarde la philosophie. Hermannus Corringius est un des plus favans hommes que l'Allemagne ait produits. On pourroit le louer par plusieurs endroits: mais je m'en tiendrai à ce qui regarde la philosophie; il s'y distingua si fort, qu'on ne peut se dispenser d'en faire mention avec éloge dans cette histoire. Le duc Ulric de Brunswick le fit professeur dans son université; il vint dans un mauvais temps, les guerres défoloient toute l'Europe : ce fléau affligeoit toutes les différentes nations; il est difficile avec de tels troubles de donner à l'étude le temps qui est nécessaire pour devenir savant. Il trouva pourtant le moyen de devenir un des plus favans hommes qui ait jamais paru. Le plus grand éloge que j'en puisse faire, c'est de dire qu'il fut écrit par M. Colbert sur le catalogue des savans que Louis-le Grand récompensa. Ce grand roi lui témoigna par ses largesses au fond de l'Allemagne le cas qu'il faisoit de son mérite. Il fut péripatéticien, & se plaint luimême que le respect qu'il avoit pour ce que fes maitres lui avoient appris, alloit un peu trop loin. Ce n'est pas qu'il n'osat examiner les opinions d'Ariftote : mais le préjugé se mettant toujours de la partie, ces sortes d'examens ne le conduisoient pas à de nouvelles découvertes. Il pensoit fur Aristote, & fur la façon dont il falloit l'étudier, comme Mélanchton. Voici comme il parle des ouvrages d'Ariftote : " Il manque beaucoup de chofes dans la philosophie morale d'Aristote, que je défirerois ; par exemple, tout ce qui regarde le droit naturel, & que je crois devoir être traité dans la morale, puisque c'eft fur le droit naturel que toute la morale est appuyée. Sa méthode me paroit mauvaile & fes argumens foibles. ,, Il étoit difficile en effet qu'il put donner une bonne morale, puisqu'il nioit la providence, l'immortalité de l'ame, & par conféquent un état à venir où on punit le vice, & où on récompense la vertu. Quelles vertus vent on admettre en niant les premie- !

res vérités ? Pourquoi donc ne chercherois-je pas à être heureux dans ce monde, puisqu'il n'y a rien à espérer pour moi dans l'antre? Dans les principes d'Ariftote, un homme qui le facrifie pour la patrie, eft un fou . L'amour de foi-meme eft avant l'amour de la patrie; & on ne place 2 ordinairement l'amonr de la patrie avant l'amour de foi-même, que parce qu'on est persuadé que la préférence qu'on donne à l'intérêt de la patrie sur le sien est récompensée. Si je meurs pour la patrie, & que tout meure avec moi , n'est-ce pas la plus grande de toutes les folies ? Quiconque penfera autrement, fera plus attention aux grands mots de patrie, qu'à la réalité des choses. Corringius s'éleva pourtant un peu trop contre Descartes: il ne voyoit rien dans fa phyfique de raisonnable, & celle d'Aristote le satisfaisoit. Que ne peut pas le préjugé fur l'esprit ? Il n'approuvoit Descartes qu'en ce qu'il rejetoit les formes substantielles. Les Allemands ne pouvoient pas encore s'accoutumer aux nouvelles idées de Descartes; ils ressembloient à des gens qui ont eu les yeux bandés pendant long temps, & auxquels on ôte le bandeau : leurs premieres démarches font timides ; ils refusent de s'appuyer fur la terre qu'ils découvrent; & tel aveugle qui dans une heure traverse tout Paris, seroit peut-être plus d'un jour à faire le même chemin, si on lui rendoit la vue tout d'un coup. Corringius mourut, & le péripatéticisme expira presque avec lui. Depuis il ne fit que languir, parce que ceux qui vinrent après & qui le défendirent, ne pouvoient être de grands hommes; il y avoit alors trop de lumiere pour qu'un homme d'esprit pût s'égarer. Voilà à-peu-près le commencement , les progrès & la fin du péripatétici fine. Je ne pense pas qu'on s'imagine que j'aie prétendu nommertousceux qui le font diftingués dans cette fecte : il faudroit des volumes immenses pour cela, parce qu'autrefois pour être un homme diftingué dans fon fiecle, il falloit fe fignaler dans quelque fecte de philosophie; & tout le monde fait que le péripatéticisme a long-tems dominé. Si un homme passoit pour avoir du mérite, on commençoit par proposer quelqu'argument, in baroco très - fouvent, afin de juger si sa réputation étoit bien fondée. Si Racine & Corneille étoient venus dans ce temps-là , comme on n'auroit trouvé aucon ergo dans leurs tragédies, ils auroient passé pour des ignorans, & par conséquent pour des hommes de peu d'esprit. Heurenx notre siecle de penser autre-

ment ! (\*)

. 5 -

ARISTOXÉNIENS, Musiq., secte qui ent pour chef Aristoxene de Sarente, disple d'Aristote, & qui étoit opposée aux Pythagoriciens sur la mesure des interalles & sur la maniere de déterminer les rapports des sons; de sorte que les Aristoxéniens s'en rapportoient uniquementau jugement de l'oreille, & les Pythagoriciens à la précision du calcul. Voy. PYTHAGORICIENS. (S)

ARITHMANTIE OUARITHMOMAN-TIE, f. f. divination ou maniere de connoitre & de prédire l'avenir par le moyen des nombres. Ce mot est formé du grec applus; , nombre, & de uarria, divination. Delrio en diftingue de deux fortes; l'une en usage chez les Grecs, qui considéroient le nombre & la valeur des lettres, dans les noms de deux combattans, par exemple, & en auguroient que celui dont le nom renfermoit un plus grand nombre de lettres, & d'une plus grande valeur que celles qui composoient le nom de son adversaire, remporteroit la victoire; c'eft pour cela, disoient ils,qu'Hector devoit être vaincu par Achille. L'autre espece étoit connue des Chaldéens, qui partageoient lettr alphabet en trois décades en répétant quelques lettres, changeoient en lettres numérales les lettres des noms de ceux qui les consultoient, & rapportoient chaque nombre à quelque planete, de laquelle ils tiroient des préfages.

La cabile des Juifs modernes est une espece d'arithmantie; au moins la divifent-ils en deux parties, qu'ils appellent

théomantie & arithmantie.

L'évangéliste S. Jean, dans le ch. xiij. de l'Apocalypse, marque le nom de l'Ante-Christ par le nombre 666, passage dont jintelligence a beaucoup exercé les commentateurs. C'est une prophétie enve-

loppée fous des nombres mystérieux, qui n'autorise nullement l'espece de divination dont il s'agit dans cet article. Les platoniciens & les pythagoriciens étoient fort adonnés à l'arithmantie. Delrio, Disquist. Magicar. lib. 11', cap. ij, quass. 7, sect. 4, pag. 565 & 566. (G)
ARITHME FICIEN, s.m. se dit en gé-

ARITHMETICIEN, i.m. le dit en général d'une personne qui sait l'arithmetique, & plus communément d'une personne qui l'enseigne. V. ARITHMÉTIQUE. Il y a des experts jurés écrivains arithméticiens. V. Expert Juré, & c, (E)

ARITHMÉT!QUE, f.f. (Ordre encycl. Entend. Raifon, Philof. ou Science, Science de la nat. ou des êtres, de leurs qualités abstraites. de la quantité, ou mathémat. Math.pures, Arithmétique.) Ce mot vient du grec aqualog, nombre. C'est l'art de démoutrer, ou cette partie des mathématiques qui considere les propriétés des nombres. On y apprend à calculer exactement, facilement, promptement. V. Nombre, MATHÉMATIQUE, CALCUL.

Quelques auteurs definissent l'arithmétique, la science de la quantité discrete. Voyez DISCRET & QUANTITÉ.

Les quatre grandes regles ou opérations, appellées l'addition, la foustraction, la multiplication, & la division, compofent proprement toute l'arithmétique. V. ADDITION, &c.

Il est vrai que pour faciliter & expédier rapidement des calculs de commerce, des calculs astronomiques, &c. on a inventé d'autres regles fort utiles, telles que les regles de proportion, d'alliage, de fausse position, de compagnie, d'extraction de racines, de progression, de change, de troc, d'escompte, de réduction ou de rabais, &c. mais en faisant usage de ces regles, on s'apperçoit que ce sont seulement différentes applications des quatre regles principales. Voyez REGLE. Voyez aussi Proportion, Alliage, &c.

Nous n'avons rien de bien certain sur l'origine & l'invention de l'arithmétique: mais ce n'est pas trop risquer que de l'at-

Tome III. Part. I.

<sup>(\*)</sup> L'auteur a cru pouvoir semer ici quelques morceaux de l'ouvrage de M. Deslandes, qui font environ la dixieme partie de ce long article; le reste est un extrait substantiel & raisonné de l'histoire latine de la philosophie par Brucer; ouvrage moderne estimé des étrangers, peu connu en France, & dont on a fait heaucoup d'usage pour la partie philosophique de l'Encyclopédie, comme dans l'article ARABES, & sans un très-grand nombre d'autres.

tribuer à la premiere fociété qui a eu lieu parmi les hommes, quoique l'histoire n'en fixe ni l'auteur ni le tems. On conçoit clairement qu'il a fallu s'appliquer à l'art de compter, des que l'on a été dans la nécessité de faire des partages, & de les combiner de mille différentes manières. Ainsi comme les Tyriens passent pour être les premiers commerçans de tous les peuples anciens, plusicurs auteurs croient qu'on doit l'arithmétique à cette nation. Voyez COMMERCE.

Josephe assure que par le moven d'Abraham l'arithmétique passa d'Alie en Egypte, où elle sut extrémement cultivée & persectionnée; d'autant plus que la philosophie & la théologie des Egyptiens rouloient entiérement sur les nombres. C'est de là que nous viennent toutes ces merveilles qu'ils nous rapportent de l'unité, du nombre trois, des nombres quatre, sept, dix. Voyez UNITÉ; &s.

En effet, Kircher fait voir, dans son Elip. Ægypt. tom. II, pag. 2, que les Egyptiens expliquoient tout par des nombres. Pythagore lui - même affure que la nature des nombres est répandue dans tout l'univers, & que la connoissance des nombres conduit à celle de la divinité, & n'en est presque pas différente.

La science des nombres passa de l'Egypte dans la Grece; d'où après avoir reçu de nouveaux degrés de perfection par les astronomes de ce pays, elle fut connue des Romains, & de-là est ensin venue

jufqu'à nous.

Cependant l'ancienne arithmétiq. n'étoit pas, à beaucoup près aussi parfaite que la moderne: il paroit qu'alors elle ne fervoit guere qu'à considérer les différentes divisions des nombres : on peut s'en convaincre en lifant les traités de Nicomaque, écrits ou composés dans le troisieme fiecle depuis la fondation de Rome, & celui de Boéce, qui existent encore aujourd'hui. En 1556, Xylander publia en latin un abrégé de l'ancienne arithmétique, écrit en gree par Pfellus. Jordanus compofa ou publia, dans le douzieme fiecle, un ouvrage beaucoup plus ample de la meme efpece, que Faber Stapulenlis donna en 1480, avec un commentaire.

L'arithmétique, telle qu'elle est aujourd'hui, se divise en differentes spices, y comme théorique, pratique, instrumentale, logarithmique, numérale, spécieuse, déci-

tribuer à la premiere société qui a en lieu mole, tétractique, duodécimale, sexagéparmi les hommes, quoique l'histoire n'en simale, &c.

L'arithmétique théorique est la science des propriétés & des rapports des nombres abstraits, avec les raisons & les démonstrations des différentes regles. Voy. NOMBRE.

On trouve une arithmétique théorique dans les septieme, huitieme, neuvieme livres d'Eucide. Le moine Barlaam a auffi donné une théorie des opérations ordinaires, tant en entiers qu'en fractions, dans un livre de sa composition intitulé Logistica, & publié en latin par JeanChambers anglois, l'an 1600. On peut y ajouter l'ouvrage italien de Lucas de Burgo, mis au jour en 1523: cet auteur y a donné les différentes divisions de nombres de Nicomaque & leurs propriétés, conformément à la doctrine d'Euclide, avec le calcul des entiers & des fractions, des extractions de racines, & c.

L'arithmétique pratique est l'art de nombrer ou de calculer, c'est-a dire, l'art de trouver des nombres par le moyen de certains nombres donnés, dont la relation aux premiers est connue; come si l'on demandoit, par exemple, de détermier le nombre égal aux deux nombres donnés, 6, 8,

Le premier corps complet d'avithmétique pratique nous a été donné en 1556, par Tartaglia, vénitien: il confife en deux livres; le premier contient l'application de l'arithmétique aux ufages de la vie civile; & le fecond, les fondemens ou les principes de l'algebre. Avant Tartaglia, Stifelius avoit donné quelque chofe fur cette matiere en 1544: on y trouve différentes méthodes & remarques fur les irrationnels, & &c.

Nous supprimons une infinité d'autres auteurs de pure pratique qui sont venus depuis, tels que Gemma Frisius, Metius.

Clavius, Ramus, &c.

Maurolicus, dans ses Opuscula mathématica de l'année 1577, a joint la théorie à la pratique de l'arithmétique, il l'annéme perfectionnée à plusieurs égards: Heneschius a fait la même chose dans son Arithmetica perfecta de l'année 1609, où il a réduit toures les démonstrations en forme de syllogisme; ainsi que Taquet, dans sa Theoria & praxis Arithmetices de l'année 1704. (E)

Les ouvrages sur l'arithmétique sont si communs parmi nous, qu'il servit inutile d'en faire le dénombrement. Les regles principales de cette science sont exposees fort clairement dans le premier volume du cours de mathématique de M. Camus, dans les institutions de géométrie de M. de la Chapelle, dans l'arithmétique de l'officier par M. le Blond. (0)

L'arithmétique instrumentale est celle, où les regles communes s'exécutent par le moyen d'instrumens imaginés pour calculer avec facilité & promptitude: comme les bâtons de Neper (V.NEPER); l'instrument de M. Sam. Moreland, qui en a publié lui même la description en 16663 celui de M. Leibnitz, décrit dans les Miscellan. Berelin. la machine arithmétique de M. Pascal, dont on donnera la description plus bas; egr.

L'arithmétique logarithmique, qui s'exécute par les tables des logarithmes. Voyez LOGARITHME. Ce qu'il y a de meilleur là dessus est Arithmetica logarithmica de Hen. Brigg, publiée en 1624.

On ne doit pas oublier les tables arithsattiques universelles de Prostapharese, publiées en 1610 par Herwart, moyennant lesquelles la multiplication se sait aisément & exactement par l'addition, & la

division par la soustraction.

Les Chinois ne se fervent guere de regles dans leurs calculs; au lieu de cela, ils font ufage d'un instrument qui confiste en une petite lame longue d'un pié & demi, traverfée de dix on douze fiis de fer, où font enfilées de petites boules rondes : en les tirantensemble, & les plaçant enfuite l'un après l'autre, suivant certaines conditions & conventions, ils calculent à peu près comme nous faisons avec des jetons, mais avec tant de facilité & de promptitude, qu'ils peuvent suivre une perfonne qui litun livre de compte, avec quelque rapidité qu'elle aille; & à la fin l'opération se trouve faite : ils ont aussi leurs méthodes de la prouver. V. le P. le Comte. Les Indiens calculent à peu près de même avec des cordes chargées de nœuds.

L'arithmétique numérale est celle qui enfeigne le calcul des nombres ou des quantités abstraites désignées par des chiffres: on en fait les opérations avec des chiffres ordinaires ou arabes. Voy. CARACTERE

ET ARABE.

L'arithmétique spécieuse est celle qui enseigne le calcul des quantités désignées par les lettres de l'alphabet. Voyce Sph.

CIRUSE. Cette arithmétique est ce que l'on appelie ordinairement l'algebre ou arithmétique littérale. Voyez ALGEBRE.

Wallis a joint le calcul numérique à l'algébrique, & démontré par ce moyen, les regles des fractions, des proportions, des extractions de racines, &c.c.

Wels en a donné un abrégé fous le titre de Elementa arithmetica, en 1698.

L'arithmétique décimale s'exécute par une suite de dix caracteres, de manière que la progression va de dix en dix. Telle est notre arithmétique, où nous faisons usage des dix caracteres arabes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: après quoi nous recommençons 10, 11, 12, 6%.

Cette méthode de calculer n'est pas fort ancienne, elle étoit totalement inconnuc aux Grecs & aux Romains. Gerbert, qui devint pape dans la suite sons le nom de Sylvestre II, l'introdussit en Europe, après l'avoir reçu des Mores d'Espagne. Il est fort vraisemblable quo cette progression a pris son origine des dix doigts des mains, dont on faisoit usage dans les calculs avant que l'on eût réduit l'arithmétique en art.

Les missionnaires de l'orient nous assurent qu'aujourd'hui mème les Indiens sont très - experts à calculer par leurs doigts, sans se servir de plume ni d'encre. Voyez les lett. édif. S' curieuses. Ajoutez à cela que les naturels du Pérou, qui sont tous leurs calculs par le différent arrangement de grains de maiz, l'emportent beaucoup, tant par la justesse que par la célérité de leurs comptes, sur quelque Européen que ce soit avec toutes ses regles.

L'arithmétique binaire est celle où l'on n'emploie uniquement que deux figures, l'unité ou 1 & lc o. Voyez BINAIRE.

M. Dangicourt nous a donné dans les Mifcell. Berol. tome I, un long mémoire fur cette artibmétique binaire; il y fait voir qu'il est plus ailé de découvrir par ce moyen les loix des progressions, qu'en se fervant de toute autre méthode où l'on feroit usage d'un plus grand nombre de caracteres.

L'arithmétique tétractique est celle où l'on n'emploie que les figures 1, 2, 3, & o. Erhard Weigel nous adonné un traité de cette arithmétique; mais la binaire & la tétractique ne sont guere que de curiosité, rélativement à la pratique a Aa 2

puisque l'on peut exprimer les nombres ! d'une maniere beancoup plus abrégée par l'arithmétique décimale.

L'arithmétique vulgaire roule fur les entiers & les fractions. V. ENTIER &

FRACTION.

L'arithmétique sexagésimale est celle qui procéde par foixantaines, on bien c'est la doctrine des fractions sexagelimales. Voyez SEXAGESIMAL. Sam. Reyher à inventé une espece de baguettes sexagénales, à l'imitation des bâtons de Neper, par le moven desquelles on fait avec facilité toutes les opérations de l'arithmétique fexagéfimale.

L'arithmétique des infinis eft la méthode de trouver la somme d'une suite de nombres dont les termes font infinis, on d'en déterminer les rapports. Voyez IN-

FINI, SUITE ou SÉRIE, &c.
M. Wallis est le premier qui ait traité

à fond de cette méthode, ainfi qu'il paroît par les Opera mathematica, où il en a fait voir l'usage en géométrie pour déterminer l'aire des furfaces & la solidité des corps, ainfi que leurs rapports : mais la méthode des fluxions, qui eft l'arithmétique universelle des infinis, exécute tout cela d'une maniere beaucoup plus prompte & plus commode, indépendamment d'une infinité d'autres choses auxquelles la premiere ne fauroit atteindre. Voyez FLU-XIONS, CALCUL, &c.

Sur l'arithmétique des incommensurables ou irrationnels, voy. INCOMMEN-

SURABLE, IRRATIONEL, &c.

Jean de Sacrobofco ou Hallifax compofa en 1232, felon Wolfius, un traité d'arithmétique ; mais ce traité a toujours resté manuscrit : & , selon M. l'abbé de Gua, Paciolo qui a donné le premier livre d'algebre, est aussi le premier auteur d'arithmétique qui ait été imprimé. L'oyez

ALGEBRE. (E)

Jufqu'ici nous nous sommes contentés d'exposer en abrégé ce que l'on trouve à peu près dans la plupart des ouvrages mathématiques sur la science des nombres , & nous n'avons guere fait que tradnire l'article arithmétique tel qu'il se trouve dans l'encyclopedie angloife : tachons présentement d'entrer davantage dans les principes de cette fcience , & d'en donner une idée plus précife.

Nous remarquerons d'abord que tout

ton, n'eft proprement qu'un rapport-Pour entendre ceci, il faut remarquer que toute grandeur qu'on compare à une autre, eft ou plus petite, ou plus grande, ou égale; qu'ainsi toute grandeur a un certain rapport avec une antre à laquelle on la compare. c'eft-à-dire qu'elle y eft contenue ou la contient d'une certaine maniere. Ce rapport ou cette maniere de contenir ou d'être contenu , est ce qu'on appelle nombre ; ainfi le nombre 3 exprime le rapport d'une grandeur à une autre plus petite, que l'on preud pour l'unité, & que la plus grande contient trois fois : au contraire la fraction i exprime le rapport d'une certaine grandeur à une plus grande que l'on prend pour l'unité, & qui est contenue trois fois dans cette plus grande. Tout cela fera exposé plus en détail aux articles NOMBRE, FRACTION, &fc.

Les nombres étant des rapports apperque par l'efprit & diftingués parides fignes particuliers , l'arithmétique , qui eft la science des nombres, est donc l'art de combiner entr'eux ces rapports, en fe servant pour faire cette combinaison des fignes memes qui les diftinguent. De-là les quatre principales regles de l'arithmétique, car les différentes combinaifons qu'on peut faire des rapports, fe réduisent ou à examiner l'excès des uns fur les autres, ou la maniere dont ils se contiennent. L'addition & la souftraction ont le premier objet, puisqu'il ne s'agit que d'y ajouter ou d'y foustraire des rapports ; le fecond objet est celui de la multiplication & de la division, puisqu'on y détermine de quelle manière un rapport en contient un autre. Tont cela fera expliqué plus en détail aux articles MULTIPLICATION ET DIVISION.

Il y a , comme l'on fait , deux fortes de rapports, l'arithmétique & le géométrique. V. RAPPORT. Les nombres ne font proprement que des rapports géométriques; mais il semble que dans les deux premieres regles de l'arithmétique , on confidere arithmétiquement ces rapports, & que dans les deux autres on les confidere géométriquement. Dans l'addition de deux nombres (car toute addition fe réduit proprement à celle de deux nombres, ) l'un des deux nombres représente l'excès de la fomme fur l'autre nombre. Dans la multiplication l'un des deux nomnombre, suivant la définition de M. New- | bre est le rapport géométrique du produit à l'autre nombre. V. SOMME, PRODUIT.

A l'égard du détail des opérations particulieres, de l'arithmétique, il dépend de la forme & de l'institution des fignes par lefquels on defigne les nombres. Notre arithmétique . qui n'a que dix chiffres , feroit fort différente fi elle en avoit plus ou moins; & les Romains qui avoient des chiffres différens de ceux dont nous nous fervens, devoient aussi avoir des regles d'arithmétique toutes différentes des notres ; mais toute arithmétique se réduira toujours aux quatre regles dont nous parlons, parce que de quelque maniere qu'on defigue ou qu'on écrive les rapports, on ne peut jamais les combiner que de quatre fagons, & même, à proprement parler, de deux manieres seulement, dont chacune peut être envilagée fous deux faces differentes.

On pourroit dire encore que toutes les régles de l'arithmétique se rédnisent ou à former un tout par la réunion de différentes parties, comme dans l'addition & la multiplication , ou à résondre un tout en différentes partie:, ce qui s'exécute par la Joustraction & la division. En effet, la multiplication n'est qu'une addition ré-, pétée, & la division n'est aussi qu'une souftraction répétée. D'où il s'ensuit encore que les regles primitives de l'arith. métique peuvent à la rigueur se réduire à l'addition & à la foustraction. La multiplication & la division ne sont proprement que des manieres abrégées de faire l'addition d'un même nombre plusieurs fois à lui-même, ou de foustraire plusieurs fois un même nombre d'un autre : aussi M. Newton appelle-t-il les regles de l'arithmétique, compositio & resolutio arithmetica , c'eft à dire , composition & resolution des nombres.

ABITHMÉTIQUE UNIVERSELLE; c'est ainsi que M. Newton appelle l'algebre ou calcul des grandeurs en général: & ce n'est pas sans raison que cette dénomination lui a été donnée par ce grand homme, dont le génie également lumineux & prosond paroit avoir remonté dans toutes les sciences à leurs vrais principes métaphysiques. En cset, dans l'arithmétique ordinaire on peut remarquer deux especes de principes; les premiers sont des regles générales, indépendantes des signes particuliers par lesquels on exprime les nombres; les autres sont des

regles dépendantes de ces mêmes fignes. & ce font celles qu'on appelle plus particulièrement regles de l'arithmétique. Mais les premiers principes ne sont autre chose que des propriétés générales des rapports. qui ont lieu de quelque maniere que ces rapports foient délignés; telles font, par exemple, ces regles : fi on ôte un nombre d'un autre, cet autre nombre joint avec le reste, doit rendre le premier nombre; fi on divife une grandeur par une autre, le quotient multiplié par le diviseur , deit rendre le dividende; si on multiplie la fomme de plusieurs nombres par la fomme de plusieurs autres, le produit est égal à la somme des produits de chaque partie par toutes les autres , &c.

De là il s'ensuit d'abord qu'en défignant les nombres par des expressions générales , c'est-à-dire , qui ne défignent pas plus un nombre qu'un autre, on pourra former certaines regles relatives aux opérations qu'on peut faire fur les nombres ainfi défigués. Ces regles fe réduifent à représenter de la maniere la plus simple qu'il est possible, le réfultat d'une ou de plusieurs opérations qu'on peut faire fur les nombres exprimés d'une maniere générale; & ce réfultat ainfi exprimé ne fera proprement qu'une opération aritbmétique indiquée, opération qui variera felon qu'on donnera différentes valeurs arithmétiques aux quantités qui dans le résultat dont il s'agit représentent des nombres.

Pour mieux faire entendre cette notion que nous donnons de l'algebre, parcourons-en les quatre regles ordinaires, & commençons par l'addition. Elle confifte, comme nous l'avons vu dans l'article AD-DITION, à ajouter ensemble avec leurs fignes, fans aucune autre opération, les quantités diffemblables, & à ajouter les coefficiens des quantités semblables : par exemple, fi j'ai à ajouter ensemble les deux grandeurs diffemblables a, b, j'écrirai fimplement a+b; ce résultat n'est autre chose qu'une maniere d'indiquer que fi on deligne a par quelque nombre. & b par un autre, il faudra ajouter ensemble ces deux nombres ; ainfi a + b n'est que l'indication d'une addition arithmétique . dont le réfultat fera différent, felon les valeurs numériques qu'on affignera à a & à b. Je suppose présentement qu'on me propole d'ajouter 5 a avec 3 a, je pourrois Aa 3

écrire 5 a + 3 a , & l'opération arithmétique seroit indiquée comme ci-dessus; mais en examinant 5 a & 3 a, je vois que cette opération peut être indiquée d'une maniere plus fimple: car quelque nombre que a représente, il est évident que ce nombre pris 5 fois, plus ce même nombre pris 3 fois, est égal au même nombre pris 8 fois; ainsi je vois qu'au lieu de 5 a+3 a, je puis écrire 8 a, qui est l'expression abrégée , & qui m'indique une opération arithmétique plus simple que ne me l'indique l'expresfion sa+ 3a.

C'est là-dessus qu'est fondée la regle générale de l'addition algébrique, d'a jouter les grandeurs femblables en ajoutant leurs coëfficiens numériques, & écrivant ensuite la partie littérale une fois.

On voit donc que l'addition algébrique se réduit à exprimer de la manière la plus fimple la fomme ou le résultat de plusieurs nombres exprimés généralement, & à ne laiffer , pour ainfi dire , à l'arithméticien que le moins de travail à faire qu'il est possible. Il en est de même de la soustrac. tion algébrique. Si je veux retrancher b de a, j'écris simplement a-b, parce que je ne peux pas représenter cela d'une maniere plus simple; mais si j'ai à retrancher 3 a de 5 a, je n'écrirai point 5 a-3 a, parce que cela me donneroit plufieurs opérations arithmétiques à faire , en cas que je vouluffe donner à a une valeur numérique : j'écrirai simplement 2 a, expresfion plus simple & plus commode pour le calcul arithmétique. V. Sous TRACTION.

J'en dis autant de la multiplication & de la division. Si je veux multiplier a+b par c+d, je puis écrire indifféremment  $(a+b)\times(c+d)$ , ou ac+bc+ad+b d; & fouvent même je préférerai la premiere expression à la seconde, parce qu'elle semble demander moins d'opérations arithmétiques : car il ne faut que deux additions & une multiplication pour la premiere, & pour la feconde il faut trois additions & quatre multiplications. Mais fi i'ai à multiplier s a par 3 a, j'écrirai 15 a a au lieu de 5 a X 3 a , parce que dans le premier cas j'aurois troisopérations arithmétiques à faire, & que dans le second je n'en ai que deux : une pour trouver a a, & l'autre pour multiplier a a par 15. De même fi j'ai a + b à multiplier par a-b, j'écrirai a a bb, parce que ce refultat I l'on cherche, & pour cela il faut expri-

sera souvent plus commode que l'autre pour les calculs arithmétiques , & que d'ailleurs j'en tire un théorème, favoir que le produit de la fomme de deux nombres, par la différence de ces deux nombres, est égal à la différence des quarrés de ces deux nombres. C'eft ainli qu'on a trouvé que le produit de a+b par a+b, c'est-à-dire le quarré de a+b, étoit aa+ 2 ab + bb, & qu'il contenoit par conféquent le quarré des deux parties, plus deux fois le produit de l'une par l'autre: ce qui fert à extraire la racine quarrée des nombres. Voyez QUARRE ET RACINE

Dans la division, au lieu d'écrire 20 ab j'écrirai simplement 4 a; au lieu d'écrire a - x x j'écrirai a - x: mais si j'ai à diviser b c par b d, j'écriraib c, nepouvant

trouve une expression plus simple. On voit done par-là que M. Newton a eu raifon d'appeller l'algebre arithmétique universelle, puisque les regles de cette science ne confistent qu'à extraire, pour ainfi dire, ce qu'il y auroit de géneral & de commun dans toutes les arithmétiques particulieres qui se feroient avec plus ou moins ou autant de chiffres que la nôtre, & à prélenter fous la forme la plus simple & la plus abrégée, ces opérations arithmétiques indiquées.

Mais, dira-t-on, à quoi bon tout cet échafaudage? Dans toutes les questions que l'on peut se proposer sur les nombres, chaque nombre eft déligné & énoncé. Quelle utilité y a-t-il de donner à ce nombre une valeur littérale dont il semble qu'on peut se passer? Voici l'avantage

de cette dénomination. Toutes les questions qu'on peut propofer fur les nombres, ne font pas auffi fimples que celles d'ajouter un nombre donné à un autre, ou de l'en fouffraire, de les multiplier on de les divifer l'un par l'autre. Il est des questions beaucoup plus compliquées, & pour la folution desquelles on est obligé de faire des combinaifons, dans leiquelles le nombre ou les nombres que l'on cherche doivent entrer. Il faut donc avoir un art de faire ces combinaisons sans connoître les nonthres que mer ces nombres par des caracteres différens des caracteres numériques, parce qu'il y auroit un très grand inconvénient à exprimer un nombre inconnu par un caractere numérique qui ne pourroit lui convenir que par un très-grand hafard. Pour rendre cela plus fensible par un exemple, je suppose qu'on cherche deux nombres dout la somme soit 100. & la difference 60. Je vois d'abord qu'en désignant les deux nombres inconnus par des caracteres numériques à volonté, par exemple l'un par 25 & l'autre par 50, je leur donnerois une expression très-fausse, puifque 25 & 50 ne fatisfont point aux conditions de la question. Il en seroit de meme d'une infinité d'antres dénominations numériques. Pour éviter cet inconvénient, j'appelle le plus grand de mes nombres x , & le plus petit y ; & j'ai par cette dénomination algébrique les deux conditions ainsi exprimées ; x plus y eft égal à 100, & x moins y est égal à 60; ou en caracteres algébriques.

x + y = 100.

x-y=60. Voyez CARACTERE. Puilque x+y est égal à 100, & x-y égal à 60, je vois que 100 joint avec 60 doit être égal àx+y joint àx-y. Or, pour ajouter x + y à x - y, il faut, fuivant les regles de l'addition algébrique, écrire 2x; je vois donc que 2x est égal à 160, c'eft-à-dire, que 160 eft le double du plus grand nombre cherché; donc ce nombre est la moitié de 160, c'est-à-dire 80 : d'où il oft facile de trouver l'autre qui est y : car puisque x + y est égal à 100, & que x eft égal à 80, donc 80 plus y eft égal à 100; donc y est égal à 100 dont on a retranché 80. c'est-à-dire, à 20; donc les deux nombres cherches font 80 & 20: en effet leur fom me eft 100, & leur difference eft 60.

Au reste je ne prétends pas faire voir par cet article la nécessité de l'algebre, car elle ne seroit encore guere nécessaire, si on ne proposoit pas des questions plus compliquées que celles-là: j'ai voulu seument faire voir par cet exemple trèssimple, & à la portée de tout le monde, comment par le secours de l'algébre on parvient à trouver les nombres inconnus. L'expression algébrique d'une question n'est autre chose, comme l'a fort bien remarqué M. Newton, que la traduction de cette même question en caracteres algébriques; traduction qui a cela de commo-

de & d'essentiel, qu'elle se réduit à ce qu'il y a d'absolument nécessaire dans la question, & que les conditions superstues en sont bannies. Nous allons en donner d'après M. Newton l'exemple suivant. Question énoncée par La même question trale langage ordinaire. duite algébriquement.

On demande trois nombres avec ces x, y, z.

conditions.

nt en v. v. v. v. v.

Qu'ils soient en x: y:: y: z, ou proportion géomé-xz = y y. Voyez trique continue. PROPORTION.

Que leur somme

x+y+z=20.

Et que la fomme de leurs quarrés xx + yy + zz = 140. foit 140.

Ainfi la question se réduit à trouver les trois inconnues x, y, z, par les trois équations xz = yy, x + y + z = 20, xx + yy + zz = 140. Il ne reste plus qu'a tirer de ces trois équations la valeur de chacune des inconnues.

On voit donc qu'il y a dans l'arithmétique universelle deux parties à diffinguer.

La premiere est celle qui apprend à faire les combinaisons & le calcul des quantités représentées par des figues plus universels que les nombres ; de maniere que les quantités inconnues, c'est à-dire dont on ignore la valeur numérique, puissent être combinées avec la même facilite que les quantités connues, c'est-à-dire, auxquelles on peut assigner des valeurs numériques. Ces opérations ne supposent que les propriétés générales de la quantité, c'est-à-dire qu'on y envisage la quantité simplement comme quantité, & non comme représentée & sixée par telle ou telle expression particuliere.

La feconde partie de l'arithmétique univerféle confifte à favoir faire ufage de la méthode générale de calculer les quantités, pour découvrir les quantités qu'on cherche par le moyen des quantités qu'on connoît. Pour cela il faut 1". repréfenter de la maniere la plus fimple & la plus commode, la loi du rapport qu'il doit y avoir entre les quantités connues & les inconnues. (Cette loi de rapport est ce qu'on nomme équation; ainli le premier pas à faire lorsqu'on a un problème à réfoudre, est de réduire d'abord le problème à l'équation la plus simple.

Ensuite il faut tirer de cette équation

la valeur ou les différentes valeurs que doit avoir l'inconnue qu'on cherche; c'est ce qu'on appelle résoudre l'équation. Voy. Particle ÉQUATION, où vous trouverez là-dessis umplus long detail, auquel nous renvoyons, ayant du nous borner dans cet article à donner une idée générale de l'artithmétique universélle, pour en détailler les regles dans les articles particuliers. Voyez aussi Problème, Racine, &c.

La première partié de l'arithmétique suriverselle s'appelle proprement algebre, ou science du calcul des grandeurs en général; la second: s'appelle proprement analyse: mais ces deux noms s'emploient assez souvent l'un pour l'autre. V. Alge-

BRE ET ANALYSE.

Nous ignorons si les anciens ont connu cette science : il y a pourtant bien de l'apparence qu'ils avoient quelque moyen semblable pour resoudre au moins les questions numériques, pur exemple, les questions qui ont été appellées questions de Diophante. V. DIOPHANTE; V. aussi APPLICATION de l'analyse à la géométrie.

Seion M. l'abbe de Gua, dans son excellente histoire de l'algebre, dont on trouve la plus grande partie à l'art. ALGE-BRE de ce dictionnaire, Théon paroit avoir cru que Piaton est l'inventeur de l'analyse: & Pappus nous apprend que Diophante & d'autres auteurs anciens s'y étoient principalement appliqués, comme Euclide, Apollonius, Ariftee, Eratofthene, & Pappus lui-même. Mais nous ignorons en quoi confistoit précisément leur analyse, & en quoi elle pouvoit différer de la nôtre ou lui ressembler. M. de Malezieu, dans les élémens de géométrie, prétend qu'il est moralement impossible qu'Archimede foit arrivé à la plupart de fes belles découvertes géométriques, fans le fecours de quelque chose d'équivalent à notre analyse : mais tout cela n cft qu'une conjecture ; & il feroit bien fingulier qu'il n'en restat pas au moins quelque vestige dans quelqu'un des ouvrages des anciens geometres. M. del'Hopital, ou plutor M. ie Fontenelle , qui eft l'auteur de la pr face des infiniment petits, observe qu'il y a apparence que M. Pafcal eft arrivé à force de tête & fans analyfe, aux belles découvertes qui composent son traits de la roulette imprimé sous le nom d'Etonville. Pourquoi n'en seroit-il pas de même d'Archimede & des anciens?

Nous n'avons encore parlé que de l'ufage de l'algebre pour la résolution des questions numériques : mais ce que nous venons de dire de l'analyse des anciens, nous conduit naturellement à parler de l'usage de l'algebre dans la géométrie : cet ufage confifte principalement à réfondre les problèmes geométriques par l'algebre, comme on résout les problèmes numériques, c'est.à-dire, à donner des noms algébriques aux lignes connues & inconnues : & après avoir énoncé la queftion algébriquement, à calculer de la même maniere que fi on réfolvoit un probleme numérique. Ce qu'on appelle en algebre équation d'une courbe, n'eft qu'un problême géométrique indéterminé, dont tous les points de la courbe donnent la folution; & ainfi du refte. Dans l'application de l'algebre à la géométrie, les lignes connues ou données font représentées par des lettres de l'alphabet, comme les nombres connus ou donnés dans les questions numériques : mais il faut observer que les lettres qui représentent des lignes dans la folution d'un problème géométrique. ne pourroient pas tonjours être exprimées par des nombres. Je suppose, par exemple, que dans la folution d'un problème de géométrie on ait deux lignes connues. dont l'une que j'appellerai a foit le coté d'un quarré, & l'autre que je nommerai b soit la diagonale de ce même quarré; je dis que fi on affigne une valeur numérique à a, il fera impossible d'assigner une valeur numérique à b, parce que la diagonale d'un quarré & son coté sont incommenfurables. Voyez INCOMMENSURA-BLE, DIAGONALE, HYPOTHÉNUSE, Sc. Ainsi les calculs algébriques appliqués à la géométrie ont un avantage, en ce que les caracteres qui expriment les lignes données peuvent marquer des quantités commenfurables ou incommenfurables ; au lieu que dans les problèmes numériques, les caracteres qui représentent les nombres donnés ne peuvent représenter que des nombres commensurables. Il cft vrai que le nombre incount qu'on cherche, peut être représenté par une expression algebrique qui désigne un incommenfurable: mais alors c'eft une marque que ce nombre inconnu & cherché n'existe point, que la question ne veut être rélolue qu'à peu près, & non exactement; au lieu que dans l'application de

ARI

l'algébre à la géométrie, on peut toujours affigner par une construction géométrique la grandeur exacte de la ligne inconnue, quand meme l'expression qui désigne cette ligne feroit incommensurable. On peut même souvent asigner, la valeur de cette ligne, quoiqu'on ne puisse pas en donner Pexprellion algébrique, foit commensurable foit incommenfurable : c'eft ce qui arrive dans le cas irréductible du troifieme degré. l'oyez CAS IRREDUCTIBLE.

Un des plus grands avantages qu'on ait tirés de l'application de l'algebre à la géometrie, eft le calcul differentiel; on en trouvera l'idée au mot DIFFÉRENTIEL, avec une notion exacte de la nature de ce Le calcul différentiel a produit l'intégral. V. CALCUL & INTEGRAL.

Il n'y a point de géometre tant foit peu habile . qui ne connoisse aujourd'hui plus ou moins l'usage infini de ces deux calculs dans la géométrie transcendante.

M. Newton nous a donné sur l'algebre un excellent ouvrage, qu'il a intitulé Arithmetica universalis. Il y traite des regles de cette science, & de son application à la géométrie. Il y donne plusieurs méthodes nouvelles, qui ont été commentées pour la plupart par M. 's Gravefande dans un petit ouvrage très-utile aux commencans, intitule Elementa algebra, & par M. Clairaut dans fes élémens d'algebre. Voy. à l'art. ALGERRE les noms de plusieurs autres auteurs qui ont traité de cette science. Nous croyous que l'ouvrage de M. 'sGravefande , celui du P. Lamy , la Science du calcul du P. Reyncau, l'Analyse démontrée du même auteur, & l'Algebre de Saunderson publiée en Anglois, sont en ce genre les ouvrages dont les jeunes gens penvent le plus profiter; quoique dans pinfieurs de ces traités, & peut être dans tous, il refte bien des chofes à defirer. Sur la maniere d'appliquer l'algebre à la géométrie,c'eft-à-dire.de réduire en équation les queftions géométriques, nous ne connoissons rien de meilleur ni de plus lumineux que les regles données par M. Newton , p. 82 & Suiv. de Son ari bmétique universelle. édition de Leyde 1832, jufqu'à la page 96; elles font trop précieufes pour être abrégées, trop longues pour être inférées ici dans leur entier; ainfi nous y renvoyous nos lecteurs : nous dirons sculement qu'elles peuvent se réduire à ces deux regles.

Premiere regle. Un problème géométri que étant proposé ( & on pourroit en dire autant d'un problème numérique)comparez ensemble les quantités connues & inconnues que renferme ce problème ; & fans diftinguer les connnes d'avec les inconnues, examinez comment toutes ces quantités dépendent les unes des autres & & quelles font celles qui étant connues feroient connoître les autres, en procédant par une methode fynthetique.

Seconde regle. Parmi ces quantités qui ferojent connoitre les autres, & que je nomme pour cette raifon fynthétiques ; cherchez celles qui feroient connoître les autres le plus facilement, & qui pourroient être trouvées le plus difficilement, fi on ne les supposoit point connues ; & regardez ces quantités comme celles que

vous devez traiter de connues.

C'est là-dessus qu'est fondée la regle des géometres, qui disent que pour résoudre un problème géométrique algébriquement, il faut le supposer résolu : en effet, pour résoudre ce problème il faut se représenter toutes les lignes, tant connues qu'inconnues, comme des quantités qu'on a devant les yeux, & qui dépendent toutes les unes des autres, en forte que les connues &les inconnues puissent réciproquement & à leur tour être traitées , fi l'on veut. d'inconnues & de connues. Mais en voilà affez fur cette matiere. dans un ouvrage où l'on ne doit en exposer que les principes généraux. VAPPLICATION (0)

\* ABITHMÉTIQUE POLITIQUE, c'est celle dont les opérations ont pour but des recherches utiles à l'art de gouverner les peuples : telles que celles du nombre des homes qui habitent un pays; de la quantité de nourriture qu'ils doivent confommer ; du travail qu'ils penvent faire ; du temps qu'ils ont à vivre ; de la fertilité des terres; de la fréquence des naufrages, &c. On conçoit aifément que ces découvertes & beaucoup d'autres de la même nature, étant acquifes par des calculs fondés fur quelques experiences bien constatées, un ministre habile en tircroit une foule de conféquences pour la perfection de l'agriculture , pour le commerce tant intérieur qu'extérieur, pour les colonies, pour le cours & l'emploi de l'argent, &c. Mais fouvent les ministres (je n'ai garde de parler fans exception,) croient n'avoir pas besoin de passer par des combinaisons & des suites d'opérations arithmétiques: plusieurs s'imaginent être doués d'un grand génie naturel, qui les dispense d'une marche si lente & si pénible, sans compter que la nature des affaires ne permet ni ne demande presque jamais la précision géomètrique. Cependant si la nature des affaires la demandoit & la permettoit, je ne doute point qu'on ne parvint à se convaincre que le monde politique, peut se régler à beaucoup d'égards par

poids, nombre & mesure. Le chevalier Petty, Anglois, est le premier qui ait publié des effais fons ce titre. Le premier est fur la multiplication du genre humain; fur l'accroiffement de la ville de Londres, ses degrés, ses périodes, fes caufes & fes fuites. Le fecond, fur les maifons, les habitans, les morts & les naiffances de la ville de Dublin. Le troisieme est une comparaison de la ville de Londres & de la ville de Paris; le chevalier Petty s'efforce de prouver que la capitale de l'Angleterre l'emporte fur celle de la France par tous ces cotés. M. Auzout a attaqué cet effai par plufieurs objections, auxquelles M.le chevalierPetty a fait des réponfes. Le quatrieme tend à faire voir qu'il meurt à l'Hotel-Dieu de Paris environ trois mille malades par an, par mauvaile administration. Le cinquieme est divilé en cinq parties: la premiere est en réponse à M. Auzout; la seconde contient la comparaison de Londres & de Paris sur plusieurs points; la troisieme évalue le nombre des paroilliens des 134 paroilles de Londres à 696 mille; la quatrieme est une recherche sur les habitans de Londres, de Paris, d'Amsterdam, de Venise, de Rome, de Dublin, de Briftol & de Rouen; la cinquieme a le même objet, mais relativement à la Hollande & au reste des Provinces-Unies.Le sixieme embrasse l'étendue & le prix des terres, les peuples, les maifons , l'industrie , l'économie, les manufactures, le commerce, la péche, les artifans, les marins ou gens de mer, les troupes de terre, les revenus publics, les intérets, les taxes, le lucre, les banques, les compagnies, le prix des hommes, l'accroissement de la marine & des troupes, les habitations, les lieux, les conftructions de vaisseaux, les forces de mer, &c. relativement à tout pays en général, mais I

particuliérement à l'Angleterre, la Hollande, la Zéelande & la France, Cet effai est adressé au roi; c'est presque dire que les réfultats en sont favorables à la nation Angloife. C'est le plus important de tous les effais du chevalier Petty; cependant il est très-court, si on le compare à la multitude & à la combinaison des objets. Le chevalier Petty prétend avoir démontré dans environ une centaine de petites pages in-douze, gros caractere : 10. Qu'une petite contrée avec un petit nombre d'habitane peut équivaloir par fa fituation, fon commerce & fa police, à un grand pays & à un peuple nombreux, foit qu'on les compare par la force ou par la richelfe; & qu'il n'y a rien qui tende plus efficacement à établir cette égalité que la marine & le commerce maritime. 2º. Que toutes fortes d'impôts & de taxes publiques tendent plutôt à augmenter qu'à affoiblir la fociété & le bien public. 3º. Qu'il y a des empéchemens naturels & durables à jamais, à ce que la France devienne plus puissante fur mer que l'Angleterre ou la Hollande : nos François ne porteront pas un jugement favorable des calculs du chevalier Petty fur cette proposition, & je crois qu'ils auront raison. 4°. Que par son fonds & son produit naturels, le peuple & le territoire de l'Angleterre sont à peu près égaux en richesse & en force au peuple & au territoire de France. 50. Que les obstacles qui s'oppofent à la grandeur de l'Angleterre, ne font que contingens & amovibles. 6°. Que depuis quarante ans la puissance & la richesse de l'Angleterre se sont fort accrues. 7º. Que la dixieme partie de toute la dépense des sujets du roi suffiroit pour entretenir cent mille homes d'infanterie . trente mille hommes de cavalerie, quarante mille hommes de mer. & pour acquitter toutes les autres charges de l'état, ordinaires & extraordinaires, dans la feule supposition que cette dixieme partie feroit bien impofée, bien perque, & bien employée. 8°. Qu'il y a plus de sujets fans emploi, qu'il n'en faudroit pour procurer à la nation deux millions par an, s'ils étoient convenablement occupés; & que ces occupations sont toutes prêtes, & n'attendent que des ouvriers. 9°. Que la nation a affez d'argent pour faire aller fon commerce. 10°. Enfin que la nation a tout autant de ressources qu'il lui en

frut pour embrasser tout le commerce de l'univers, de quelque nature qu'il soit.

Voilà comme on voit des prétentions bien excessives : mais quelles qu'elles foient, le lecteur fera bien d'examiner dans l'ouvrage de chevalier Petty les raifonnemens & les expériences fur lesquels ils'appuie : dans cet examen, il ne faudra pas oublier qu'il arrive des révolutions. soit en bien, soit en mal, qui changent en un moment la face des états, & qui modifient & même anéantiffent les suppofitions ; & que les calculs & leurs refultats ne sont pas moins favorables que les événemens. L'ouvrage du chevalier Petty fut composé avant 1699. Selon cet auteur, quoique la Hollande & la Zéelande ne contiennent pas plus de 1000000 d'arpens de terre , & que la France en contienne au moins 8000000, cependant ce premier pays a presque un tiers de la richesse & de la force de ce dernier. Les rentes des terres en Hollande font à proportion de celles de France, comme de 7 ou 8 à un. ( Observez qu'il est question ici de l'état de l'Europe en 1699; & c'eft à cette année que se rapportent tous les calculs du chevalier Petty, bons ou mauvais). Les habitans d'Amsterdam font : de ceux de Paris & de Londres ; & la différence entre ces deux dernieres villes n'eft, felon le même auteur, que d'environ une vingtieme partie. Le port de tous les vaisseaux appartenans à l'Europe, se monte à environ deux millions de tonneaux, dont les Anglois ont 500000, les Hollandeis 900000 , les François 100000 , les Hambourgeois, Danois, Suédois, & les habitans de Dantzie 250000 ; l'Espagne, le Portugal,l'Italie, &c. à peu près autant. La valeur des marchandises qui fortent annuellement de la France, pour l'usage de différens pays . se monte en tout à environ 5000000 liv. sterlings, c'est-à-dire, quatre fois autant qu'il en entroit dans l'Angleterre fente. Les marchandifes qu'on fait fortir de la Hollande pour l'Angleterre valent 300000 livres sterlings; & ce qui fort de là pour être répandu par tout le refte du monde, vaut 18000000 livres fterlings. L'argent que le roi de France leve annuellement en tems de paix fait environ 61 millions sterl. Les sommes levées en Hollande & Zéelande font autour de 2100000 liv. fterl.; & celles provenantes de toutes les Provinces. Unies font en-

femble environ 3000000 livres sterlings. Les habitans d'Angleterre font à-peu-près au nombre de 6000000; & leurs dépenfes a raifon de 7 livres sterlings par an . pour chacun d'eux, font 42000000 livres sterlings ou 80000 liv. sterlings par semaine. La rente des terres en Angleterre eft d'environ 8 millions fterl. ; & les intérêts & profits des biens propres à-peu-près autant. La rente des maifons en Angleterre 4000000 livres fterlings. Le profit du travail de tous les habitans se monte à 26000000 liv. ferlings par an. Les habitant d'Irlande font au nombre 1200000. Le blé confommé annuellement en Anyleterre, comptant le froment à c schelins le boiffeau, & l'orge à 2! schelins, se monte à dix millions stert. La marine d'Angleterre avoit befoin en 1699, c'eft-à-dire, du temps du chevalier Petty, ou à la fin du dernier fiecle, de 36000 hommes pour les vaisseaux de guerre, & 48000 pour les vaiffeaux marchands & autres, & il ne falloit pour toute la marine de France que 15000 hommes. Il y a en France environ treize millions & demi d'ames; & en Angleterre, Ecosse & Irlande, environ neuf millions & demi. Dans les trois royaumes d'Angleterre, d'Ecoffe & d'Irlande, il y a environ 20000 eccléfiastiques; & enFrance, il v en a plus de 270000. Le rovaume d'Angleterre a plus de 40000 matelots, & la France n'en a pas plus de 10000. Il y avoit pour lors en Angleterre, en Ecoffe, en Irlande, & dans les pays qui en dépendent, des vaisseaux dont le port se montoit environ à 60000 tonneaux, ce qui vaut à-peu-près quatre millions & demi de livres sterl. La ligne marine autour de l'Angleterre, de l'Ecoffe , de l'Irlande , & des isles adjacentes, est environ 3800 milles. Il y a dans le monde entier environ 300 millions d'ames, dont il n'y a qu'environ 80 millions avec lesquels les Anglois & les Hollandois foient en commerce. La valeur de tous les effets de commerce ne passe pas 45 millions sterlings. Les manufactures d'Angleterre qu'on fait fortir du royaume se montent annuellementà environ 5 millions sterlings. Le plomb, le fer - blanc & le charbon, à 500000 livres sterlings par an. La valeur des marchandises de France qui entrent en Angleterre, ne passe pas 1200000 livres fterl. par an. Entin il y a en Angleterre environ fix millions flerl. d'especes mon-

noyées. Tous ces calculs, comme nous l'avons dit, sont relatifs à l'année 1699, & ont dû fans doute bien changer depuis.

M. Davenant, autre auteur d'arithmétique politique, prouve qu'il ne faut pas compter absolument sur plusieurs des calculs du chevalier Petty : il en donne d'autres qu'il a faits lui-même & qui se trouvent fondés fur les observations de M.

King. En voici quelques-uns.

L'Angleterre contient, dit il, 39 millions d'arpens de terre. Les habitans, felon fon calcul, font à-peu-près au nombre de 5545000 ames, & ce nombre augmente tous les ans d'environ 9000, déduction faite de ceux qui peuvent périr par les pestes, les maladies, les guerres , la marine , &c. & de ceux qui vont dans les colonies. Il compte 530000 habitans dans la ville de Londres; dans les autres villes & bourgs d'Angleterre 870000, & dans les villages & hameaux 4100000. Il estime la rente annuelle des terres à 10 millions fterl.; celle des maisons & des bâtimens à deux millions par an; le produit de toutes fortes de grains, dans une année passablement abondante, à 9075000 liv. sterl. ; la reute annuelle des terres en blé à deux millions, & leur produit net au-deffus de 9 millions fterl. ; la rente des pâturages , des prairies, des bois, des forêts, des dunes, &c. à 7 millions sterl. le produit annuel des bestiaux en beurre, fromage & lait, peut monter, felon lui, à environ 25 millions fterl. Il estime la valeur de la laine tondue annuellement à environ deux millions sterl celle des chevaux qu'on éleve tous les ans à environ 250000 liv. ftetl. la confommation annuelle de viande pour nourriture, à environ 3350000 liv. sterl. celle du suif & des cuirs environ 600000 liv. Rerlings : celle du foin pour la nourriture annuelle des chevaux, environ 1300000 livres sterl., & pour celle des autres bestiaux , un million sterl. : le bois de bâtiment coupé annuellement, 500000 liv. fterl. Le bois à brûler, &c. environ 500000 liv. sterl. Si toutes les terres d'Angleterre étoient également diftribuées parmi tous les habitans, chacun auroit pour fa part environ 71 arpens. La valeur du froment, du seigle, & de l'orge nécessaire pour la subsistance de l'Angleterre, se monte au moins à 6 millions sterl. par an. La valeur des manu-

factures de laine travaillées en Angleterre, eft d'environ 8 millions par an ; & toutes les marchandises de laine qui sortent annuellement de l'Angleterre, paffent la valeur de 2 millions sterlings. Le revenu annuel de l'Angleterre, fur quoi tous les habitans se nourrissent & s'entretiennent, & payent tous les impots & taxes, fe monte, felon lui, à environ 43 millions: celui de la France à 81 millions, & celui de la Hollande à 18250000 liv. fterl.

Le major Grant, dans fes observations fur les listes mortuaires, compte qu'il y a en Angleterre 39000 milles quarrés de terre: qu'il y a en Angleterre & dans la principeauté de Galles, 4600000 ames: que les habitans de la ville de Londres font à - peu - près au nombre de 640000, c'est-à-dire, la quatorzieme partie de tous les habitans de l'Angleterre : qu'il y a en Angleterre & dans le pays de Galles, environ 10000 paroiffes:qu'il y a 25 millions d'arpens de terre en Angleterre & dans le pays de Galles, c'est-à-dire, environ 4 arpens pour chaque habitant: que de 100 enfans qui naiffent, il n'y en a que 64 qui atteignent l'âge de 6 ans; que de 100, il n'en reste que 40 en vie au bout de 16 ans, que dans 100, il n'y en a que 25 qui paffent l'âge de 26 ans; que 16 qui vivent 36 ans accomplis, & 10 seulement dans 100 vivent jusqu'à la fin de leur 46e année; & dans le même nombre, qu'il n'y en a que 6 qui aillent à 56 ans accomplis; que 3 dans 100 qui atteignent la fin de 66 ans; & que dans 100, il n'y en a qu'un qui foit en vie au bout de 76 ans: & que les habitans de la ville de Londres font changés deux fois dans le cours d'environ 64 ans. Voyez VIE, &c. MM. de Moivre, Bernoulli, de Montmort, & de Parcieux, fe font exercés fur des lujets relatifs à l'arithmétique politique : on peut consulter la doctrine des bafards, de M. de Moivre; l'art de conjecturer, de M. Bernouilli; l'analyse des jeux de hafard, de M. de Montmort : l'ouvrage fur les rentes viageres & les tontines, &c. de M. de Parcieux, & quelques mémoires de M. Halley, répandus dans les transactions philosophiques, avec les articles de notre dictionnaire, HASARD , JEU, PRO-BABILITÉ, COMBINAISON, ABSENT, VIE, MOET, NAISSANCE, ANNUITÉ, RENTE, TONTINE, &c.

ABITHMÉTIQUE, pris adjectivement fe dit de tout ce qui a rapport aux nombres, ou à la fcience des nombres, ou qui l'exécute par le moyen des nombres. On dit opération arithmétique, de toute opération fur les nombres.

MOYEN arithmétique. Voyez

PROGRESSION arithmétique. Voyez PROGRESSION.

PROPORTION arithmétique. Voyez PROPORTION.

RAPPORT arithmétique. Voyez RAP-

TRIANGLE arithmétique. Voyez

ÉCHELLES ARITHMÉTIQUES, eft le nom que donne M. de Buffon, Mém. acad. 1741, aux différentes progressions de nombres, fuivant lesquelles l'arithmétique auroit pu être formée. Pour entendre ceci,il faut observer que notre arithmétique ordinaire s'exécute par le moyen de dix chiffres, & qu'elle a par conféquent pour bafe la progression arithmétique decuple ou dénaire , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, voy. PROGRESSION, &c. Il est vraisemblable, comme nous l'avons remarqué plus haut, que cette progression doit son origine au nombre des doigts des deux mains, par lesquels on a du naturellemert commencer à compter : mais il est vilible auffi que cette progression en ellemême est arbitraire, & qu'au lieu de prendre dix caracteres pour exprimer tous les nombres poffibles, on auroit puen prendre moins ou plus de dix. Supposons, par exemple, qu'on en eut pris cinq seulement, o, 1, 2, 3, 4; en ce cas tout nombre paffé cinq, auroit eu plus d'un chiffre, & cinq auroit été exprimé par 10; car I dans la seconde place, qui dans la progression ordinaire, vaut dix fois plus qu'à la premiere place, ne vaudroit dans la progreffion quintuple, que cinq fois plus. De même 11 auroit représenté 6; 25 auroit été représenté par 100, & tout nombre audeffus de 25 , auroit eu trois chiffres ou davantage. Au contraire fi on prenoit vingt chiffres ou caracteres pour repréfenter les nombres, tout nombre au-deffous de 20 n'auroit qu'un chiffre ; tout nombre au-dessous de 400, n'en auroit que deux , &c.

La progression la plus courte dont on puisse se servir pour exprimer les nombres . est celle qui est composée de deux chiffres seulement o, 1, & c'est ce que M. Leibnitz a nommé arithmétique binaire. Voyez BINAIRE. Cette arithmétique auroit l'inconvénient d'employer un trop grand nombre de chiffres pour exprimer des nombres affez petits, & il eft évident que cet inconvénient aura d'autant plus lieu, que la progression qui servira de base à l'arithmétique, aura moins de chiffres. D'un autre coté si on employoit un trop grand nombre de chiffres pour l'arithmé. tique, par exemple, vingt ou trente chiffres au lieu de dix , les opérations fur les nombres deviendroient trop difficiles; je n'en veux pour exemple que l'addition. Il y a donc un milieu à garder ici; & la progreffion décuple, outre fon origine qui eft affez naturelle, paroit tenir ce milieu; cependant il ne faut pas croire que l'inconvénient fût fort grand, fi on avoit pris neuf ou douze chiffres au lieu de dix. Voyez CHIFFRE & NOMBRE.

M. de Buffon, dans le mémoire que nous avons cité, donne une méthode fort fimple & fort abrégée pour trouver tout d'un coup la maniere d'écrire un nombre donné dans une échelle arithmétique quelconque, c'est-à-dire, en supposant qu'on se serve d'un nombre quelconque de chiffers pour exprimer les nombres. Voyez BINAIRE. (O)

\* ARITHMÉTIQUE (Machine), c'est un assemblage ou système de roues & d'autres pieces, à l'aide desquelles des chiffres ou imprimés ou gravés se meuvent, & exécutent dans leur monvement les principales regles de l'arithmétique.

La premiere machine arithmétique qui ait paru, est de Blaise Pascal, né à Clermont en Auvergne le 19 juin 1623; il l'inventa à l'âge de dix-neuf ans. On en a fait quelques autres depuis qui, au jugement même de MM. de l'acad. des feiences, paroissent avoir sur celle de Pascal des avantages dans la pratique: mais celle de Pascal est la plus ancienne; elle a pus fervir de modele à toutes les autres; c'est pourquoi nous l'avons préférée.

Cette machine n'est pas extrêmement compliquée; maisentre ses pieces il y en a une sur-tout qu'on nomme le sautoir,

qui se trouve chargée d'un si grand nombre de fonctions, que le reste de la machine en devient très - difficile à expliquer. Pour se convainere de cette difficulté, le lecteur n'a qu'à jeter les yeux fur les figures du recueil des machines appronyées par l'académie, & fur le difcours qui a rapport à ces figures & à la machine de Pascal : je suis fur qu'il lui paroitra, comme à nous, presque aussi difficile d'entendre la machine de Pascal, avec ce qui en eft dit dans l'ouvrage que nous venons de citer, que d'imaginer une autre machine arithmétique. Nous allons faire en forte qu'on ne puisse pas porter le méme jugement de notre article, sans toutefois nous engager à exposer le méchanisme de la machine de Pafcal d'une maniere fi claire, qu'on n'ait besoin d'aucune contention d'esprit pour le faisir. refte, cet endroit de notre dictionnaire ressemblera à beaucoup d'autres, qui ne font destinés qu'à ceux qui ont quelque habitude de s'appliquer.

Les parties de la machine arithmétique fe ressemblent prefque toutes par leur figure, leur disposition & leur jeu , nous avons ciu qu'il étoit inutile de représenter la machine entiere : la portion qu'on en voit Pl. II. d'arithmétique, Inffira pour en donner une juste idée. NOPR, fig. 1, est une plaque de cuivre qui forme la surface supérieure de la machine. On voit à la partie inférieure de cette plaque, une rangée NO de cercles Q, Q, Q, &c. tous mobiles , autour de leurs centres Q. Le premier à la droite a douze dents , le fecond en allant de droite à gauche, en a vingt, & tous les autres en ont dix. Les pieces qu'on apperçoit en S,S,S, &c. & qui s'avancent fur les difques des cercles mobiles R, R, R, &c. font des étochios ou arrêts qu'on appelle potences. Ces étochios sont fixes & immobiles; ils ne pofent point fur les cercles qui se peuvent mouvoir librement fous leurs pointes, ils ne fervent qu'à arrêter un ftylet, qu'on appelle direiteur, qu'on tient à la main, & dont on place la pointe entre les dents des cercles mobiles Q, Q, Q, &c. pour les faire tourner dans la direction 6,5.4, 3, &c. quand on fe fert de la machine.

Il est évident par le nombre des dents des cercles mobiles Q, Q, Q, &c. que le premier à droite marque les deniers; le fecond en allant de droite à gauche, les sons; le troiseme les mités de livres; le quatrieme les dixaines, le cinquieme les centaines, le fixieme les mille, le feptieme les dixaines de mille, le huitieme les centaines de mille; & quoiqu'il n'y en ait que huit, on auroit pu, en aggrandissant la machine, pousser plus loin le nombre de ces cercles.

La ligne YZest une rangée de trous, à travers lesquels on apperçoit des chissres. Les chissres apperçus ici sont 46309 l. 15 f. 10 d. mais on verra par la suite qu'on en peut faire paroitre d'autres à discrés

tion par les mêmes ouvertures.

La bande PR est mobile de bas en haut; on peut en la prenant par ses extrémités RP, la faire descendre sur la rangée des ouvertures 46309 l. 15 s. 10 d. qu'elle couvriroit: mais alors on appercevroit une autre rangée parallele de chiffres à travers des trous placés directement audessus des premiers.

La même bande P R porte de petites roues gravées de plusieurs chiffres, toutes avec une aiguille au centre, à laquelle la petite roue sert de cadran: chacune de ces roues porte autant de chiffres que les cercles mobiles Q, Q, Q, &c. auxquels elles correspondent perpendiculairement. Ainsi V 1 porte douze chiffres, ou plutôt a douze divisions; V 2 en a vingt ; V 3 en a dix, V 4 dix, & ainsi de

ABCD, fig. 2, est une tranche verticale de la machine, faite felon une des lignes ponetuées mx, mx, mx, &c. de la fig. 1, n'importe laquelle; car chacune de ces tranches, comprise entre deux paralleles m x, m x, contient toutes les parties de la fig. 2, outre quelques autres dont nous ferons mention dans la fuite, I Q 2 représente un des cercles mobiles Q de la fig. 1 : ce cercle entraîne par fon axe Q3, la roue à chevilles 4, 5. Les chevilles de la roue 4, 5, font mouvoir la rone 6 , 7, la roue 8, 9, & la rone 10, 11, qui font toutes fixées fur un même axe. Les chevilles de la roue 10, 11, engrennent dans la roue 12, 13, & la font mouvoir, & avec elle le barillet 14,

Sur le barillet 14, 15, même fig. 2 foient tracées l'une au-dessus de l'autre, deux rangées de chiffres de la maniere qu'on va dire. Si l'on suppose que ce barillet soit celui de la tranche des deniers, soient tracées les deux rangées:

0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si le barillet 14, 15, est celui de la tranche des sous, soient tracées les deux rangées:

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Si le barillet 14,25 est celui de la tranche des unités de livres, soient tracées les deux rangées:

Il est évident 1º. que c'est de la rangée inférieure des chiffres tracés fur les barillets . que quelques-uns paroiffent à travers les ouvertures de la ligue XZ, & que ceux qui paroîtroient à travers les ouvertures convertes de la bande mobile P R, font de la rangée supérieure. 20. Qu'en tournant, fig. 1, le cercle mobile Q.on ar. rêtera fous une des ouvertures de la ligne XZ, tel chiffre que l'on voudra; & que le chiffre retranché de 11 fur le barillet des deniers, donnera celui qui lui correfpond dans la rangée supérieure des deniers; retranché de 16 fur le barillet des fous, il donnera celui qui lui correspond dans la rangée supérieure des sous ; retranché de 9 sur le barillet des unités de livres, il donnera celui qui lui correspond dans la rangée supérieure des unités de livres, & ainfi de luite. 30. Que pareillement celui de la bande supérieure du barillet des deniers, retranché de 11, donnera celui qui lui correspond dans la rangee inférieure . &c.

La piece a b c d e f g b i k l, qu'on entrevoit, même fg. 2, est celle qu'on appelle le fontoir. Il est important d'en bien considérer la figure, la position, & le jeu; car sans tac connoissonce très-exacte de ces trois shofes, il ne faut pas espérer d'avoir une idée précise de la machine: aussi avonsnous répété cette pieceentrois figures différentes. a b c d e f g b i k l, fig. 2, est le sautoir, comme nous venons d'ep averuir: 1234567xy Tzv, l'est aussi, fig. 3 &c 12345678 9 l'est encore, fig. 4.

Le fautoir , fig. 2 , a deux anneaux ou portions de douilles, dans lesquelles passe la portion f b & g l de l'axe de la roue à chevilles 8 9 ; il eft mobile fur cette partie d'axe. Le sautoir fig. 3, a une concavité ou partie échancrée 3,4.5;nn coude 7. 8. 9, pratiqué pour laisser passer les chevilles de la roue 8, 9; denx anneaux dont on voit un en 9; l'autre est couvert par une portion de la roue 6, 7; à la partie inférieure de l'échancrure 3, 4,5, en 2, une espece de coulisse, dans laquelle le cliquet 1 cft fulpendu par le tenon 2, & presse par un ressort entre les chevilles de la roue 8, 9. Pour qu'on apperçût ce reffort & fon effet, on a rompu fig. 3. un des cotés de la couliffe en x, y; 12 eft le cliquet; 2 le tenon qui le tient fuspendu , & Zo le reffort qui appuie fur fon talon, & pouffe fon extrémité entre les chevilles de la roue 8, 9.

Ce qui précéde bien entendu, nous pouvons paffer au jeu de la machine. Soit fig. 2', le cercle mobile 1 Q 2, mu dans la direction 1 Q 2, la roue a chevilles 4. 5, fera mue, & la roue à chevilles 6, 7; & fig. 3 la roue VIII, IX; car c'est la même que la roue 8, 9, de la figure 2. Cette roue VIII, IX, fera mue dans la direction VIII, VIII, 1X, IX. La premiere de fes deux chevilles r, s, entrera dans l'échancrure du fautoir; le fautoir continuera d'être élevé, à l'aide de la seconde cheville R S. Dans ce mouvement l'extrémité I du cliquet fera entrainée, & se trouvant à la hauteur de l'entre-deux de deux chevilles immédiatement supérieur à celui où elle étoit. elle y fera pouffée par le reffort. Mais la machine est construite de maniere que ce premier échappement n'est pas plutôt fait, qu'il s'en fait un autre, celui de la seconde cheville R S de dessous la partie 3 , 4 , du fautoir : ce fecond échappement laisse le sautoir abandonné à lui-même ; le poids de sa partie 45 6789, fait agir l'extrémité a du cliquet contre la cheville de la roue 8, 7, fur laquelle eile vient de s'appuyer par le premier échappement; fait tourner la roue , 8 . 9 , dans le fens 8, 8, 9, 9, & par conféquent aussi dans le même fens la roue 10, 11, 11, & la roue 12, 12, en lens

contraire, ou dans la direction 13, 13, 12; & dans le même fens que la roue 12, 13, le harillet 24, 15. Mais telle est encore la construction de la machine que, quand par le second échappement, celui de la cheville R S de desfous la partie 3, 4, du sautoir, ce sautoir se trouve abandonné à lui-même, il ne peut descendre & entraîner la roue 8, 9, que d'une certaine quantité déterminée. Quand il est descendu de cette quantité, la partie T sg. 2, de la coulisse rencontre l'étochio r qui l'arrête.

Maintenant fi l'on suppose 1°, que la roue VIII, IX, a douze chevilles, la roue XII, XI autant, & la roue XII, XIII autant encore: 2°, que la roue 8, 9 a vingt chevilles, la roue 10, 11, vingt, & la roue 12, 13 autant: 3°, que l'extrémité T du sautant: fgure 3, rencontre l'étochio r précisément quand la roue 8, 9, fg 4, a tourné d'une vingtieme partie, il s'ensuiva évidemment que le barillet XIV, XV, fera un tour sur lui-même, tandis que le barillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que de sa vingtieme partie.

Si l'on suppose 2°, que la roue VIII, IX a vingt chevilles, la roue X, XI autant, & la roue X, 3I, xIII autant, 2°, que la roue 8, 9 ait dix chevilles, la roue 10, 11 autant, & la roue 12, 13 autant; 3°, que l'extrémité T du sautoir ne soit arrêté, figure 3, par l'étochio r, que quand la roue 8, 9, figure 4, a tourné d'une dixieme partie, il s'ensuivra évidemment que le barillet XIV, XV sera un tour entier sur lui-même, tandis que le harillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que de sa dixieme partie.

Si l'on suppose 3°, que la rone VIII, IX ait dix chevilles, la roue X, XI autant, & la roue XII, XIII, autant: 2°, que la roue 8, 9 ait pareillement dix chevilles, la roue 10, 11 autant, & la roue 12, 13 autant aussi; 3°, que l'extrémité T du fautoir, fig. 3, ne soit arrêtée par l'étochior, que quand la roue 8, 9, fig. 4, aura tourné d'un dixieme, il s'ensuivra évidemment que le barillet XIV, XV fera un tour entier sur lui-même, tandis que l'barillet 14, 15 ne tournera sur lui-même que d'un dixieme.

On peut dong en général établir tel rapport qu'on voudra entre un tour entier du barillet XIV, XV, & la partie dont le barillet 14, 15 tournera dans le même temps.

Donc, fi l'on écrit fur le barillet XIV, XV les deux rangées de nombres suivantes, l'une au-dessus de l'antre, comme on les voit

me on les voit,

0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, & fur le barillet 14, 15, lex deux rangées fuivantes, comme on les voit,

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 17, 10, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

& que les zéros des deux rangées inférieures des barillets correspondent exactement aux intervalles A, B, il est clair qu'au bout d'une révolution du barillet XIV, XV, le zéro correspondra encore à l'intervalle B: mais que ce sera le chiffre I du barillet 14, 15, qui correspondra dans le même tems à l'intervalle A.

Done, si l'on écrit sur le barillet XIV, XV les deux rangées suivantes, comme on les voit.

0, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
& fur le barillet 14, 15, les deux rangées suivantes, comme on les voit,

0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
& que les zéros des deux rangées inféricures des barillets correspondent en même-temps aux intervalles AB, il est clair que dans ce cas, de même que dans le premier, lorsque le zéro du barillet XIV, XV cerrespondra, après avoir fait un tour, à l'intervalle A, le barillet 14, 15 présenter à l'ouverture ou espace A le chiffre 1.

Il en sera toujours ainsi, questes que soient les rangées de chistres que l'on trace sor le barillet XIV, XV, & sur le barillet 14, 15: dans le premier cas le barillet XIV, XV tournera sur lui même, & présentera les douze caractere à l'intervalle A, quand

le barillet 14 , 15 , n'ayant tourné que d'un vingtieme , présentera à l'intervalle A, le chiffre t. Dans le second cas , le barillet XIV, XV tournera fur hi-meme . & présentera ses vingt caracteres à l'onverture ou intervalle B, pendant que le barillet 14, 15, n'ayant tourné que d'un dixieme, présentera à l'ouverture ou intervalle A, le chiffre 1. Dans le troifieme cas, le barillet XIV, XV tournera fur lui-même, & aura présenté fes dix caracteres à l'ouverture B, quand le barillet 14 , 15 , n'ayant tourné que d'un dixieme , présentera à l'ouverture où intervalle A , le chiffre 1.

Mais au lieu de faire toutes ces suppofitions fur deux barillets , je peux les faire fur un grand nombre de baril-· lets , tous affemblés les uns avec les autres , comme on voit ceux de la fg. 4. Rien n'empêche de supposer à coté du - barillet 14 , 15 un autre barillet placé par rapport à lui, comme il est placé par rapport au barillet XIV , XV , avec les mêmes roues, un fautoir. & tout le reste de l'assemblage. Rien n'empeche que je ne puisse supposer douze chevilles à la roue VIII , IX &les deux rangées 0, 11, 10, 9, &c.

11,0, 1, 2, Sc. tracées sur le barillet XIV, XV, vingt chevilles à la roue 8, 9, & les deux rangées 0,19,18,17,16,15,86.

19, 0, 1, 2, 3, 4, &c. tracées fur le barillet 14, 15; dix chevil-· les à la premiere, pareille à la roue 8, 9, & les deux rangées 0, 9, 8, 7, 6, &c. 9,0,1,2,3, &c.

for le troifieme barillet; dix chevilles à la feconde pareille de 8, 9, & les deux ranzées 0, 9, 8, 7, 6, &c. fur le quatrieme 9,0,1,2,3, &c.

- barillet; dix chevilles à la troisieme pareille de 8, 9, & les deux rangées 0,9,8,7,6, &c. 9,0,1,2,3, &c.

fur le cinquieme barillet, & ainfi de fuite. Kien n'empêche non plus de suppofer que tandis que le premier barillet présentera ses douze chiffres à son ouverture , le fecond ne présentera plus -que le chiffre I à la fienne ; que tandis que le second barillet présentera fes vingt chiffres à son ouverture ou intervalle, le troisieme ne présentera que le chiffre s ; que tandis que le troilieme

Tome III. Part. I.

barillet présentera ses dix caracteres à son ouverture, le quatrieme n'y présentera que le chiffre 1; que tandis que le quatrieme barillet présentera ses dix caracteres à fon ouverture, le cinquieme batillet pe présentera à la sienne que le chiffre ; & ainfi de fuite.

D'où il s'ensuivra 10. qu'il n'y aura aueun nombre qu'on ne puisse écrire avec ces barillets; car après les deux échappemens, chaque équipage de barillet demeure ifole, est indépendant de celui qui le précede du coté de la droite, peut tourner fur lui-meme tant qu'on voudra dans la direction VIII, VIII, IX, 1X, & par confequent offrir à son ouverture celui des chiffres de la rangée inférieure qu'on jugera à propos : mais les intervalles A, B, font aux cylindres nus XIV, XV, 14, 15, ce que leur font les ouvertures de la ligne Y, X, figure 1, quand ils sont couverts de la plaque NORP.

2. Que le premier bariller marquera des deniers, le second des sous, le troisieme des unités de livres, le quatrieme des dixaines, le cinquieme des centaines. Etc.

3. Qu'il faut un tour du premier barillet pour un vingtieme du lecond, un tour du fecond pour un dixieme du troilieme, un tour du troisieme pour un dixieme du quatrieme; & que par conséquent les barillets inivent entre leurs mouvemens la proportion qui regne entre les chiffres de l'arithmétique quand ils expriment des nombres; que la proportion des chiffres. est toujours gardée dans les mouvemens des barillets, quelle que soit la quantité de tours qu'on fasse faire au premier, ou an fecond, ou au troifieme, & que par conséquent de même qu'on fait les opérations de l'arithmétique avec des chiffres, on peut le faire avec les barillets & les rangées de chiffres qu'ils ont.

4°. Que pour cet effet, il faut commencer par mettre tous les barillets de maniere que les zéros de leur rangée inférieure correspondent en mêmetemps aux ouvertures de la bande YZ, & de la plaque NORP; car a tandis que le premier barillet , par exemple , présente O à son ouverture, le second présente 4 à la fienne, il est à présumer que le premier barillet a fait déja quatre tours; ce qui n'est pas vrai.

5°. Qu'il est affez indifférent de faire

"tourner les barillets dans la direction VIII, VIII, IX; que ce mouvement ne dérange rien à l'effet de la machine, mais qu'il ne faut pas qu'ils aient la liberté de rétrograder, & c'est auli la fonction du cliquet fupérieur C de la leur'ôter.

Il permet, comme on voit, aux roues de tourner dans le sens VIII, VIII, IX: mais il les empéche de tourner dans

le fens contraire.

6°. Que les roués ne pouvant tourner que dans la direction VIII, VIII, IX, c'est de la ligne ou rangée de chistres inférieure des barillets qu'il faut se servir pour forire un nombre, par conséquent en core pour faire l'addition, par conséquent encore pour faire la multiplication : & que comme les chistres des rangées sont dans un ordre renversé, la soustraction se doit faire sur la rangée supérieure, & par conféquent aussi la division.

Mais tous ces corollaires s'éclaireiront davantage par l'usage de la machine, & la maniere de faire les opérations.

Mais avant que de passer aux opérations, nous ferons observer encore une fois que chaque roue 6, 7, fig. 4, a sa correspondante 4, 5, fig. 2, & chaque roue 4, 5, son cercle mobile Q; que chaque roue 8, 9, a son cliquet supérieur, & son cliquet inférieur ; que ces deux cliquets ont une de leurs sonctions commune; c'est d'empêcher les roues VIII, IX, 8, 9, & c. de rétrograder; enfin que le talon 1, pratiqué au cliquet inférieur, lui est essentiel.

Usage de la machine avithmétique pour l'addition. Commencez par couvrir de la bande P R, la rangée supérieure d'ouvertures, en forte que cette bande soit dans l'état où vous la voyez sg. 1, mettez enfuite toutes les roues de la bande inférieure ou rangéé à zéro; & soient les sonmes

à ajouter.

69 7 8 584 15 6 342 12 9

Prenez le conducteur ; portez sa pointe dans la huitieme denture du cercle Q, le plus à la droite; faites tourner ce cercle jusqu'à ce qui l'arrêt ou la potence S vous empêche d'avancer.

Passez à la roue des sous, ou au cercle Q qui suit immédiatement celui sur lequel vous avez opéré, en allant de la droite à la gauche; portez la pointe du conducteur dans la septieme denture, à compter depuis la potence; faites tourner ce eercle jusqu'à ce que la potence S vous arrête; passez aux livres, aux dixaines, & faites la même opération sur leurs cercles Q.

En vous y premant ainfi, votre première somme sera évidemment écrite; opérez sur la seconde précissement comme vous avez fait sur la première, sans vous embarrasser des chiffres qui se présentent aux ouvertures; puis sur la troisieme. A près votre troisieme opération, remarquez les chiffres qui paroitront aux ouvertures de la ligne YZ, ils marqueront la somme totale de vos trois sommes partielles.

Démonstration. Il est évident que si vous faites tourner le cercle D des deniers de huit parties , vous aurez S'à l'ouverture correspondante à ce cercle : il est encore évident que si vous faites tourner le même cercle de fix autres parties, comme il est divifé en donze c'est la même chase que si vous l'aviez fait tourner de douze parties, plus 2 : mais en le faisant tourner de douze, vous auriez remis à zéro le barillet des deniers correspondant à ce cercle des deniers , puisqu'il eut fait un tour exact fur lui - même : mais il n'a pu faire un tour fur lui - même , que le fecond barillet , ou celui des lous, n'ait tourné d'un vingtieme, & par consequent mis le chiffre r à l'ouverture des sous. Mais ce chiffre des deniers n'a pu rester ào, car ce n'est pas seulement de douze parties que vous l'avez fait tourner, mais de douze parties plus deux. Vous avez donc fait en sus comme fi le barillet des deniers étant à zero , & celui des fous à 1 , vous euffiez fait tourner le cercle Q des deniers de deux dentures : mais en faifant tourner le cercle Q des deniers de deux dentures, on met le barillet des deniers à 2 , où ce barillet présente 2 à son ouverture. Donc le barillet des deniers offrira 2 à son ouverture, & celui des fous 1: mais 8 deniers & 6 deniers font 14 deniers , on un fous , plus 2 deniers ; ce qu'il falloit en effet ajouter , & ce que la machine a donné. La démonstration sera la même pour tout le reste de l'opération. Exemple de foustraction. Commencez par vertures inférieures, écrivez la plus grande fomme fur les ouvertures de la ligne fuperieure, comme nous l'avons preferit pour l'addition, par le moyen du conducteur; faites l'addition de la fomme à foustraire, ou de la plus petite avec la plus grande, comme nous l'avons preferit à l'exemple de l'addition : cette addition faite, la foustraction le sera aussi. Les chiffres qui paroitront aux ouvertures, marqueront la différence des deux sommes, ou l'excès de la grande sur la petite: ce que l'on cherchoit.

Soit 9121 9 2
dont il faut loustraire 8989 16 11
Si vous exécutez ce que nous vous avons
present, vous trouverez aux ouvertures

131 3. Démonstration. Quand j'écris le nombre 9121 liv. 9 f. 2, d. pour faire paroitre 2 à l'ouverture des deniers, je suis obligé de faire paffer avec le directeur, onze dentures du cercle Q des deniers ; car il y a à la rangée supérieure du barillet des deniers onze termes depuis o jusqu'à 2 : fi à ce 2 j'ajonte encore 11, je tomberai fur 3 ; car il faut encore que je faffe faire onze dentures aux cercles Q: or comptant 11 depuis 2 , on tombe fur 3. La démonstration est la même pour le reste. Mais remarquez que le barillet des deniers n'a pu tourner de 22 fans que le barillet des fous n'ait tourné d'un vingtieme ou de douze deniers. Mais comme à la rangée d'en haut les chiffres vont en rétrogardant dans le sens que les barillets tournent, à chaque tour du barillet des deniers les chiffres du barillet des fous diminuent d'une unité , c'eft à-dire que Pemprunt que l'on fait pour un harillet eft acquitté fur l'autre, ou que la soustraction s'exécute comme à l'ordinaire.

Exemple de multiplication. Revenez aux ouvertures inferieures; faites remonter la bande PR fur les ouvertures supérieures; metrez toutes les roues à zéro par le moyen du conducteur, comme nous avons dit plus haut. Ou le multiplicateur n'a qu'un caractere, ou il en a plusieurs; s'il n'a qu'un caractere, on écrit, comme pour l'addition, autant de fois le multiplicande qu'il y a d'unités dans ce chiffre du multiplicateur: ains la fomme 1245 étant à multiplier par 3, j'écris ou pose trois sois cette somme à l'aidé

de mes roues & des cercles Q, après la derniere fois, il paroît aux ouvertures 3735, qui est en effet le produit de 1245 par 3.

Si le multiplicateur a plufieurs caracteres, il faut multiplier tous les chiffres du multiplicande par chacun de ceux du multiplicateur, les écrire de la même maniere que pour l'addition: mais il faut observer au second multiplicateur de prendre pour premiere roue celle des dixaines.

La multiplication n'étant qu'une efpece d'addition, & cette regle fe faifant évidemment ici par voie d'addition, l'opération n'a pas besoin de démonstration.

Exemple de divisson. Pour faire la division, il faut se servir des ouvertures supérieures; faites donc descendre la bande PR sur les inférieures; mettez à zéro toutes les roucs sixées sur cette bande, & qu'on appelle roucs de quotient; faites paroître aux ouvertures votre nombre à diviser, & opérez comme nous allons dire.

Seit la somme 65 à diviser par cinq; vous dites, en six, cinq y est, & vous ferez tourner votre rene comme si vons vouliez additionner 5 % 6; cela fait, les chiffres des roues supérieures allant toujours en rétrogradant, il est évident qu'il ne parostra plus que 1 à l'ouverture où il parosissit à l'auverture où la parosissit de car dans 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 est le cinquieme terme après 6.

Mais le diviseur 4 n'est plus dans 1 : marquez donc I fur la roue des quotiens, qui répond à l'ouverture des dixaines ; paffez enfuite à l'ouverture des unités, ôtez-en 5 autant de fois qu'il fera possible. en ajoutant 4 au caractere qui paroit à travers cette ouverture , jufqu'à ce qu'il vienne à cette ouverture ou zéro ou un nombre plus petit que cinq, & qu'il n'y ait que des zéros aux ouvertures qui précedent : à chaque addition faites paffer l'aiguille de la roue des quotiens qui est audellous de l'ouverture des unités, du chiffre I fur le chiffre 2, fur le chiffreg, en un mot fur un chiffre qui ait autant d'unités que vous ferez de loustractions : ici, après avoir ôté trois fois q du chiffre qui paroiffoit à l'ouverture des unités, il est venu zéro; donc 5 est 13 fois en 65.

Il faut observer qu'en ôtant ici une fois 5 du chiffre qui paroît aux unités, il vient B b 2 tout de fuite o à cette ouverture, mais que pour cela l'opération n'est pas achevée, parce qu'il reste une unité à l'ouverture des dixaines, qui fait avec le zéro qui suit 10, qu'il faut épuiser; or il est évident que 5 ôté deux fois de 10, il en restera plus rien, c'est-à-dire que pour exhaustion totale, ou que pour avoir zéro à toutes les ouvertures, il faut encore soustraire; deux fois.

Il ne faut pas oublier que la foustraction se fait exactement comme l'addition, & que la feule différence qu'il y ait c'est que l'une se fait sur les nombres d'en-bas, & l'autre sur les nom-

bres d'en-haut.

Mais fi le divifeur a plusieurs caracteres, voici comment on opérera: foit 9989 à divifer par 124, on ôtera 1 de 9, chiffre qui paroit à l'ouverture des mille, 2 du chiffre qui paroit à l'onverture des centaines, 4 du chiffre qui paroitra à l'ouverture des dixaines, & l'on mettra l'aiguille des cercles de quotient, qui répond à l'ouverture des d'xaines, fur le ch ffre 1. Si le diviseur 124 peut s'ôter encore une fois de ce qui paroitra, après la premiere souftraction, aux ouvertures des mille , des centaines, & des dixaines, on l'ôtera, & on tournera l'aiguille du même cercle de quotient fur 2, & on continuera jufqu'à l'exhaustion la plus complete qu'il sera possible ; pour cet effet il faudra réitérer ici la souftraction huit fois sur les trois mêmes ouvertures; l'aiguille du cercle du quotient qui répond aux dixaines fera donc fur 8, & il ne fe trouvera plus aux ouvertures que 69, qui ne peut plus fe divifer par 124; on mettra donc l'aignille du cercle de quotient, qui répond à l'ouverture des unités, luro, ce qui marquera que 124 ôté 80 fois de 9989, il refte enfuite 69.

Maniere de réduire les livres en fous, & les fous en deniers. Réduire les livres en fous, c'est multiplier par 20 les livres données, & réduire les fous en deniers c'est multiplier par douze. Voyez MULTIPLI-

CATION.

Convertir les sous en livres & les deniers en sous, c'est diviser dans le premier cas par 20, & dans le second par douze. V. DIVISION.

Convertir les deniers en livres, c'est diviser par 240. Voyez DIVISION.

Il parut en 1725 une autre machine arithmétique, d'une composition plus simpie que celle de M. Pafcal , & que celles qu'on avoit déja faites à l'imitation ; elle est de M. de l'Epine, & l'académie a iugé qu'elle contenoit plusieurs choses nouvelles & ingénieusement pensées. On la trouvera dans le recueil des machines : on y en verra encore une autre de M. de Boitiffendeau , dont l'académie fait austi l'éloge. Le principe de ces machines une fois connu , il y a peu de mérite à les varier : mais il falloit trouver ce principe; il falloit s'appercevoir que fi l'on fait tourner verticalement de droite à gauche un barillet chargé de deux fuites de nombres placées l'une au-dessus de l'autre, en cette forte, 0, 9, 8. 7, 6, &c. 9. 0, 1, 2, 3, &c.

l'addition se faisoit sur la rangée supérieure, & la soustraction sur l'éférieure,

précisément de la même maniere.

\* ARIZA, Géog. anc. & mod. bourg d'Espagne dans l'Arragon, sur les frontieres de la vieille Castille, & sur la riviere de Xalon. Les géographes prétendent que cette Ariza est la ville qu'on nommoit anciennement Arsi ou Arzi.

ARKA, Glog. ville d'Asie, en Syrie, agréablement située sur une riviere de son nom, vis-à-vis de l'extrémité septentrionale du mont-Liban. L'on en voit encore les ruines dans un endroit qui fait partie du gouvernement moderne de Tripoli de Syrie. (D. G.)

\* ARKEG, Géog. lac d'Écosse dans la province de Loch - Aber, à l'occident du lac Aber, avec lequel it communique par un canal de trois à quatre milles: le lac Arkeg a près de

fix milles de long.

ARKEL, Glog. district des Provinces-unies des Pays-Bas, appartenant en particulier à celle de Hollande. If comprend les villes & feigneuries d'Asperen, de Heuchelnum & quelques villages; on le nomme autrement le pays de Gorkum (D. G.)

\* ARKI. Géog. ville de la Turquie en Europe, fituée dans la Bosnie, à l'embouchure de la Bosna dans la

Save.

ARKONA, Géog. forteresse de la presqu'isle de Witto de Poméranie, proche de l'isle deRugen. Elle ne iubsiste plus de-

puis passé 600 ans. Un roi Waldemar la prit en 1168, & la rasa de fond en comble, enveloppant dans sa destruction le temple de Swantwoit, idole fameuse du pays. (D. G.)

ARLANZA, Géogr., petite riviere d'Espagne, qui a sa source, à Lara, baigne Lerma, & se rend dans l'Arlanzon.

\* ARLANZON, Géogr., riviere d'Efpagne dans la vieille Castille, qui baigne Burgos; reçoit l'Arlanza, & se jette dans le Pizuerga sur les frontieres du royaume de Léon.

ARLBERG, Glogr., branche des Alpes Rhétiennes, qui pénétrent dans l'empire, vers le Tyrol & le lac. de Conflance, & fous le nom général de laquelle ou comprend en Autriche les comtés particuliers de Bregentz, de Sonneberg, de Pludentz, & de Feldkirk ou Montfort, avec la feigneurie de Hoheneck. (D. G.)

ARLENC on ARLANC, Géog., ville de France dans la basse-Auvergne, élection d'Issoire, généralité de Clermont.

(D. G.)

ARLEQUIN, f. m. Littér., personmage qui dans la comédie italienne fait le séle de bouffon, pour divertir le peuple par ses plaisanteries. Nous l'avons introduir sur nos théatres, & il joue un des principaux rôles dans les pieces que l'on représente sur le théatre italien.

Quelques uns prétendent que ce nom doit son origine à un fameux comédien italien qui vint à Paris sous le reçne de Henri III. Le que comme il fréquentoit familièrement la maison du président de Harlai qui lui avoit accordé ses bounes graces, ses camarades l'appelloient par dérision ou par envie barlecchino, le perit de Harlai; mais cette histoire a tout l'air d'une sable, quand on fait attention au caractère d'Achilles de Harlai, qui aussible que les autres magistrats de ce temslà, me, s'avilisse point à recevoir chez lui des baladins. Voyez Comédie. (6)

S Le caractere distinctif de l'ancienne comédie italienne, est de jouer des ridicules, non pas personnels, mais nationnaux. C'est une imitation grotesque des mœurs des différentes villes d'Italie, & chacune d'elles est représentée par un personnage qui est toujours le même: Pantalon est vénitien, le Docteur est Bolonois, Scapin est Napolitain, & Arlequin est Bergama

que. Celui-ci eft en meme temps le perfonnage le plus hizarre & le plus piai aut de ce theatre. Un neg e Bergamafque eft une chose absurde: il est même assez vraisemblable qu'un esclave African fut le premier modele de ce personnage. Son caractere est un mélange d'ignorance, de naiveté, d'esprit, de bètise & de grace; c'est une espece d'homme ébauché, un grand enfant qui a des lueurs de raison & d'intelligence, & dont toutes les méprifes ou les mal-adresses ont quelque chose de piquant. Le vrai modele de fon jeu est la foupleffe, l'agilité, la gentilleffe d'un jeune chat, avec une écorce de groffiereré qui rend fon action plus plaifaure; fon rôle est celui d'un valet patient, fidele, crédule, gourmand, toujours amoureux, toujours dans l'embarras, ou pour son maitre, on pour lui-même ; qui s'afflige , qui fe confole avec la facilité d'un enfant, & dont la douleur est aussi amusante que la joie.

Ce rôle exige beaucoup de naturel & d'efprit, beaucoup de grace & de souplesse.

Le seul des poètes françois qui l'ait employé heureusement, c'est de-l'Isle dans Artequin fuuvage, & dans Timon le misarthrope; mais en général la liberté du jeu de cet acteur naîs & l'originalité de son langage s'accommodent mieux d'un simple canevas, qu'il remplit à l'o guise, que du rôle le mieux écrit. (M. Mormontel.)

Ce personnage de la comédie italienne. où il a un caractere approprié, a passé dans la comédie françoise, & dans l'allemande il meriteroit de remplacer le rôle du banswurft. Son caractere confifte à avoir l'air d'un garçon simple , très-naif , ou tout au plus bouffon , mais d'etre au fond très-rulé, spirituel, habile à observer les foiblesses le ri lien e des autres, & à les relever avec autant de naiseté que de finelle. Quelques critiques penfent que ce personnage avilit la scene comique, & qu'il choque le bon goût du spectacle theatral , mais il n'eit pas difficile de faire voir que cette decilion est peu réfléchie, & que dans pluficurs cas le rôle de l'arlequin est un rôle dont on ne peut prefque point fe paffer.

Lorqu'il est qu'aftion d'exposer sur la scene un sou sérieux dans tout le ridicule de sa solie, le moyen le plus sur , c'est de le faire accompagner d'un bon arlequin.

B b 3

Qu'on se rappelle avec quelle énergie les bouffons des princes savoient autrefois faire sentir les solies de grands, & combien ils humitioient l'orgueil par la vivaeité de leurs faillies. Il n'y a que le ridieule qui puisse décontenancer un fat de qualité, ou un fourbe accrédité & puissant pour y réussir, il faudroit que les railleurs enssent le caractere d'un véritable artequin. On fera fort bien par conséquent de conserver au moins au théatre le rôle des anciens bouffons de la cour.

Il n'eft pas nécessaire, à la vétité, que le bouffen ait un habillement bizarre ou une marote, ni qu'il foit toujours polisfon ; on tombe trop aifement par-là dans le bas comique. Son grand rôle doit être de dévoiler le ridicule qui fe cache fous un air de gravité ou de dignité; de démafquer le fourbe , & de l'exposer aux huées du public. C'eft.là, fans contredit, le plus grand avantage qu'on peut attendre du théatre comique, & cet avantage n'est pas médiocre. Il y a des hommes affez effrontement mechans, pour se mettre au-deffus des loix de l'équité & de l'humanité. Les plus fortes remontrances, tirées de la faine raison & des principes de la justice , ne font pas la plus petite impression sur eux : nul frein ne peut arrêter leur folie on leur fourberie. Livrez-les à arlequin; auffi indifférens qu'ils étoient aux reproches, auffi fenfibles feront-ils aux railleries : car ils faisoient précisément consister leur grandeur à tout braver. C'étoit en dédaignant le jugement des autres, qu'ils croyoient fentir plus vivement le prix de leur qualité, de leur rang, de leur puissance; la rifée publique les fait tomber tout-à-coup de cette hauteur, ils se fentent eux-memes avilis & méprifés.

Au fond, arlequin fait exactement sur la scene ce que Lucien & Swift faisoient dans leurs écrits. Les railleries satyriques de ces deux auteurs sont dans le véritable caractere d'arlequin; aussi y a-t-il des comédies où ce personnage fait le premier rôle. Les poètes comiques, à qui ce rôle a paru trop bas, en ont néanmoins seatile besoin; ils l'ont fait remplir par des valets: mais ces valets ne sont en effet que des arlequins en livrée, & lorsqu'ils sont obligés de faire ce personnage, ne seroit-il pas mieux qu'arlequin le sit lui-même? Au reste, il faut convenir que

c'est un rôle très-difficile à bien traiter, & qui doit être tracé de main de maitre. Il n'est pas aisé de faire paroître à propos ce personnage au moment où sou ministere feroit le plus important : d'ailleurs pour en tirer tout le parti possible, il faut avoir le don de la raillerie, & c'est peut-être de tour les talens le plus rare. (Cet artècle est tiré de la théorie des beaux arts de M. Sulzer.)

\$ ARLES, Géog., vifte très-confidérable de France, fur le Rhône, à huit lieues de la mer. & au vossinage d'un grand marais dont la situation étevée ne lui laisse pas crandre les inondations, mais dont le souffle de certains verts lui rend quel quefois les vapeurs affez incommodes. Long. 22,18; lat 43, 40, 3.

Flacée dans l'enceinte du gouvernement de Provagee, & pourvue d'un territoire de plufieurs lieues de circuit; elle a par la nature de son sol & de son chimat, de quoi commercer en bons vins, en vermillon, en manne, en huiles & en excellens fruits.

Elle est le siège d'un archevéché, dont bailliage y d'une viguerie, d'une amiranté, & d'un bureau des cinq grosses sermes. Quatre évêques, savoir, ceux de Marseille, de Saint-Paul-trois Châtéaux, de l'Ounlon, & d'Orange, relevent de son archevéque lequet, sous le titre de primée de Montdragon, & avec trente-trois mille livres de rente, gouverne cinquante-une paroisses dans son diocèse parsioulier.

Cette ville eft en elle-meme grande & bien batie : l'on y trouve neuf églifes, une abbaye , quatorze convens , un hopital & une academie des belles lettres ; fondée par une institution finguliere, en 1668, pour des gentilshommes uniquement. L'on y trouve auffi , & peut-être plus que dans aucun autre endroit de la France, des morceaux d'antiquité dignes de l'attention des curieux. Il y a des tombeaux à la Romaine, & des tirnes fépulcrales fans nombre : il y a les reftes d'un capitole . d'un théatre & d'un amphithéatre,le bufte d'un Esculape entouré d'un ferpent , & un obelifque de porphyre , érigé & renverle, on ne fait à quelle date, mais redreffé en 1675, à l'honneur de Louis XIV. fur une bafe, à la vérité, de roc ordinaire, & peu porportionnée par conféquent à la beauté de la matiere dont la piece est

. [Artes érigea une colonne en l'honneur du grand Constantin, sur laquelle on voit ces mots gravés en cinq lignes:

IMP. CÆS. FLAV. VAL.
CONSTANTINO P. F. AUGUSTO,
PIO FELICI AUGUSTO
DIVI CONSTANTII AUG. PII
FILIO.

ARELATIS RESTITUTORI.

En effet, après la mort de Maximilien Hercule, Constantin sixa son séjour à Arles, dont il releva les murs ruinés par Crocus en 270: il y bâtit un palais dont la tour s'appelle encore aujourd'hui le

château de la Trouille.

C'est alors qu'Arles, pour marquer sa reconnoissance envers son restaurateur, sit élev.r cette colonne. L'empereur répondit par ses libéralités à l'affection d'un peuple qui paroissoit si zélé pour sa gloire: il fit frapper des médailles d'or. & en distribua une grande quantité au peuple. M. Terrin, qui nous a donné à ce sujet une bonne distribua une grande quantité au peuple. M. Terrin qui nous a donné à ce sujet une bonne distribus on, en cite une rapportée par Ducange dans son ouvrage des médailles & des familles Byzantines; on y lit: virtus Augusti; & dans l'exergue, P. Are, c'est-à-dire, percussa Arelate, frappé à Arles. Voyez Jour. de Trév. Févr. 1211, page 309.] (C)

Ces diverles antiquités , renfermées dans Arles, font aisement juger de celle de la fondation & de la prospérité de cette ville. Jules César, dans ses commentaires, parle déja d'Arles sons le nom d'Arelate, & dit qu'il y fit construire douze vaisseaux , pour servir au siège de Marfeille; il falloit que les bouches du Rhône dans ce temps-là fussent moins enfablées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Arles ent part à l'affection de Constantin le Grand, qui lui donna le nom de Constansine ; & à celle de l'empereur Honorius , qui lui donna le préfectoire des Gaules, avant que le fiége en fût transféré à Treves. (D. G.)

S ÀRLES, Géographie, petite ville de France dans le Rouffillon, à fix lieues de Perpignan, au pié du Canigou, fur la riviere du Tec. Il y a deux paroisses dans cette petite ville, & une abbaye de Bénédictins, la plus confidérable qui foit dans sette province, & fameuse d'ailleurs par le concours de dévots que sui attire le tombeau miraculeusement humide, de saint Abdon & de saint Sennen (D. C.)

faint Abdon & de faint Sennen. (D. G.) § ARLESHEIM, Géog., hourg agréable au milieu d'un vallon riant & fertile, dans l'éveché de Bale, à une lieue & demie de la ville du même nom , féjour des chanoines réguliers du chapitre de Bâle. composé de nobles. C'est dans leur corps qu'est choisi le prince évêque, à la pluralité des suffrages. Lors de la réformation, le chapitre se réfugia de Bale à Fribourg en Brifgau; après y avoir effuyé toutes fortes d'adversités, particulièrement pendant la guerre de trente ans, les chanoines obtinrent enfin à la paix de Nimegue en 1678, la liberté de s'établir à Arlesbeim. (D. A.)

. \* ARLEUX, Géogr., petite & ancienne ville des Pays-Bas dans le Cambrefis, fur les confins de la Flandre & du Hainaut. Long. 20, 46; lat. 50, 17.

ARLEY ou ARLAY, Géogr., petite feigneurie de France, dans le comté de Bourgogne, fur la riviere de Seille; elle étoit jadis du patrimoine de la maison de Châlons fuccédée par celle d'Orange; & le roi de Prusse, comme cohéritier de cette derniere, ne dédaigne pas de faire entrer encore le titre d'Arley ou Arlay par-

mi les fiens propres. (D. G.)

§ ARLON, Géog. Le territoire d'Arlon, reconnu depuis long-temps pour l'une des douze prévôtés du duché de Luxembourg, comprend environ cent villages grands & petits. Le titre de marquiat lui fut douné, croit-on, l'an 1103, à la place de celui de comté, fous lequel il avoit fait partie juqu'alors du pays des Ardennes. Quant à la ville d'Arlon même, elle est bâtie sur une hauteur, d'où part la riviere de Semoi, & commandée par un château encore plus élevé qu'elle gais les François raserent ses fortisseations proprement dites en 1671. (D. G.)

ARLSTEIN on ARNOLDSTEIN, Géogr., très-ancien château de la Carinthie, dans le cercle d'Autriche, en Allemagne. Il appartient, avec plufieurs autres du même pays, à l'évêque de Bamberg, par donation de l'empereur Henri II, & il est aujourd'hui rempli de moines de faint Benoît. La souveraineté de cet endroît & de ceux que Bamberg posséde encore dans la Carin-

B b 4

thie, est un long & ennuyeux objet' de litige, entre la cour de Vienne &

celle de l'évêque. (D. G.)

ARLY, Géog., riviere de Savoye, qui descend des montagnes de Fossigny, reçoit les torrens de Montoux & d'Aron, & va se jeter dans l'Isere, proche de Constans. (D. G.)

ARMA, Géog., petite province de l'Amerique méridionale, dans le Popayan, avec une ville & une riviere nommées comme elle. Le fol en est, dit-on, si fertile, que l'on y moiffonne le maiz deux fois l'année. (D. G.)

\* ARMADE, f. f., Hist. mod., ou le régiment de l'armade: c'est celui qui a droit de garder la principale porte du palais du roi de Portugal, & de louer dans la ville.

ARMADILLE, animal quadrupéde, mieux connu fous le nom de tatou.

Voyez TATOU. (1)

ARMADILLE, f. f., Marine. On appelle ainsi un certain nambre de vaisseaux de guerre, comme six ou huit, depuis vingt-quatre jusqu'à cinquante pieces de canon, qui forment une petite flotte que le roi d'Espagne entretient dans la nouvelle Espagne pour garder la côte. & empécher que les étrangers n'aillent négocier avec les Espagnols & les Indiens. Cette flotte a le pouvoir de prendre même tous les vaisseaux espagnols qu'elle rencontre à la côte sans permission du roi.

La mer du Sud a son armadille, de même que celle du Nord; celle - ci réfide ordinairement à Carthagène, & l'autre à Callao, qui est le port de

Lima.

ARMADILLES: c'est aussi une especc de petits vaisseaux de guerre dont les Espagnols se servent dans l'Amérique. (Z)

ARMAGARA, Glogr., ville de l'Inde, en deça du Gange, suivant Ptolo-

mée. (D. G.)

ARMAGA, Géog. Cette ville, que les guerres, les seditions, les incendies, ont successivement réduite à la misere, est expendant encore le siège d'un archevêque, primat d'Irlande, & la seule, avec Charlemont, capitale de son comté, qui envoie, pour Armagh, des députés au parlement. (D. G.)

\* ARMAGNAC, Géogr., province det France, avec titre de comté, d'environ 22 lieues de long fur 16 de large, dans le gouvernement de Guienne, bornée à l'orient par la Garonne, au midi, par la Bigorre & le Béarn, à l'occident par la Gascogne particuliere, au septentrion par le Condomois & l'Agénois : Auch en est la capitale. Il y a le haut & le bas Armagnac.

§ C'est un pays généralement fertile en grains, en vins & en bon fruits, & d'où l'on exporte du marbre, du plâtre, du salpêtre & des eaux-de-vie. Il a eu long-temps ses comtes particuliers, qui formoient une branche de l'ancienne maison de Gascogne, & dont le dernier, peu sidele au roi Louis XI, sut tué au siège de Lectoure en 1470. (D. G.)

ARMAMAR, Géog., ville de Portugal, dans la province de Beira, au département de Lamego: l'on n'y trouve que deux églisses paroissales; preuve du peu de considération qu'elle mérite; car dans ce pays-là les moindres villes ont plusieurs églises. (D. G.)

ARMAND, terme usité parmi les maréchaux, est une espece de bouillie qu'on fait prendre à un cheval dégouté & malade, pour lui donner de l'appétit & des forces: en voici la composition.

Prenez plein un plat de mie de pain blanc émiée bien menu: mouillez - la avec du verjus, y mettant trois ou qua-tre pincées de sel (au défaut de verjus le vinaigre pourra servir), & fuffifante quantité de miel rofat ou violat, on à leur defaut, du miel commun : faites cuire cette pate à petit fen pendant un quart d'heure pour en ôter l'humidité superflue . & ajoutez-v de la canelle en poudre le poids de deux écus. une douzaine & demie de clous de giroffe battus, une muscade rapée, & demi-livre de cassonnade : remettez le tout fur un petit feu , & laislez cuire à feu lent un demi - quart d'heure, remuant de temps-en-temps avec une spatule de bois , pour bien meler le tout, & faire incorporer les aromates avec le pain & le miel; mais il faut peu de feu, parce que la vertu des drogues s'exhale promptement par le moindre excès de chaleur.

Il faut avoir un nerf de bœuf, & mettre tremper le gros bout dans l'eau pendant quatre on cinq heures ; & après qu'il fera ramolli de la forte, le faire ronger au cheval, qui l'applatira peu à peu: ou bien vous l'applatirez avec un marteau, & v mettrez enfuite gros comme une noix de l'armand: vous ouvrirez d'une main la bouche du cheval, lui faifanttenir la lanque par quelqu'un avec la main. & la téte auffi, de peur qu'il ne la remue , & vous introduirez votre nerf ainsi chargé, le plus avant qu'il fera possible. Dès qu'il aura pénétré affez avant dans la bouche. il faut lui lacher la langue, & lui laisser macher le nerf de bœuf & l'armand tout ensemble l'espace d'un pater : vous lui en remettrez ensuite julqu'à cinq on fix fois, & le laisserez manger au bout de trois heures, pour lui redonner l'armand; & continuerez de la forte de trois en trois heures.

L'armand est utile à tous les chevaux dégosités & malades, pourvu qu'il n'aient point de fievre. Il nourrit & fait revenir l'appétit, & ne manque jamais, lorsqu'on fourre tout doncement le nerf jusqu'au fond du gosier, de faire jeter au dehors quantité de slegmes amers & bilieux qui causent le dégoût. Il faut à chaque fois qu'on retire le nerf du gosier, le nettoyer & l'essuyer avec du foin. Solleyscl,

Parfait maréchal.

L'armand est bon pour déboucher le gosser d'un cheval qui auroit avalé une plume ou telle autre ordure semblable, ensonçant par pluseurs sois le ners chargé d'armand jusqu'au sond. On éprouvera que l'usage de ce remede ne fait aucune violence au cheval, & qu'il le nourrit & le remet en appétit; mais si le maréchal a la main rude, & que le ners ne soit pas amolli, il peut crever le gosser du cheval, & ele faire mourir par la suite: mais cela arrive sort rarement. Ibid.

Autre armand pour un cheval dégouté. Prenez une livre de miel, & le faites un peu chauffer; un demi-verre de vinaigre, & un peu de farine de froment cuite au four: faites cuire doucement le tout dans un pot devant le feu: ajoutez-y une canelle rapée, & pour deux liards de girofle battu. Quand le tout fera cuit, vous le feze prendre au cheval le mieux que vous

Pourrez.

Comme un cheval peut être dégoûté

agir la nature il feroit en danger de fe laiser atténuer faute de nourriture, on prend du gruau ou de l'orge mondé qu'on fait bouillir dans un pot sans beurre, puis on le donne tiede au cheval; ce qui suffit pour le soutenir dans son mal, & empêcher qu'il ne meure de faim. (P)

\* ARMANOTH, Géogr., province de l'Ecosse septentrionale, qui fait partie de la province de Ross, entre celles de Lo-

quabir & de Murrai.

\* ARMANSON ou ARMENSON ; Géogr., riviere de France en Bourgogne, qui a fa fource au dessus de Semur où elle passe, recoit la Brenne, arrose Tonnerre, & se jette dans l'Yonne à la gorge d'Ar-

manson, près d'Auxerre.

ARMARINTE, s. f. cacbrys, Hist.nat. bot., genre de plante à fleurs en rese, soutenues par des rayons en forme de parafol, composées de plusieurs pétales disposées en rond sur un calice qui devient dans
la suite un fruit composé de deux pieces
faites en demi-ovale, d'une matiere spongieuse, lisses dans quelques especes, cannelées & raboteuses dans quelques autres: ces deux pieces renferment chacune une semence semblable à un grain
d'orge. Teurnes. Inst. rei berb. Voyez
PLANTE. (I)

ARMATA, Myth., furnom fous lequel les Lacédémoniens honoroient Vénus, qu'ils repréfentoient armée.

ARMATEUR ou CAPRE, Marine, on appelle ainfi le commandant d'un vaif-feau qui est armé pour croîfer sur les bâtimens du parti contraire; & c'est aussi le nom spécieux que prennent les pirates, pour adoucir celui de corsaire.

On appelle aussi armateurs les marchands qui afretent ou équipent un vaisseau, soit pour la course, soit pour le

commerce. (Z)

ARMATÜRE, f. f. Fonderie, Les fondeurs en flatues équefires & en grands ouvrages de bronze, appellent ainfi un affemblage de différens morceaux de fer, pour porter le noyau & le moule de potée d'un ouvrage de bronze. Ceux d'une forme pyramidale n'ont pas befoin d'une forte armature, parce que la bafe foutient les parties d'au-dessus qui diminuent de grosser; & il suffit d'y mettre quelques barres de fer, dans lesquelles on passe d'autres fers plus menus qu'on appelle d'aptres fers plus menus qu'on appelle

lardons, pour lier le novau avec te moule de potée. Voyez FONDERIE, NOYAV,

LARDON, &c.

Ouclanes fers de l'armature son faits pour rester toujours enfermés dans le bronze, parce qu'ils fervent à donner plus de solidité aux parties qui portent le fardeau; les autres sont faits de maniere qu'on peut les retirer lorfque l'ouvrage eft fondn : & de-là vient qu'on les fait de plusieurs pieces attachées les unes aux autres avec des vis, des boulons & des clavettes, afin de pouvoir les tourner dans le vuide du bronze lorfqu'on en ôte le noyau. Il faut observer en forgeant les fers de l'armature, de leur donner un contour fort coulant, pour ne pas corrompre les corpuscules du fer, ce qui lui ôteroit toute sa force.

Pour mettre en leur place tous les fers de l'armature, on commence par démolir la grille & le massif qui portoit dessus, de façon qu'on puisse assembler & river les principaux fers sur la base de l'arma-

ture.

ARMATURE, en Architect., nom générique sous lequel on comprend toutes les barres, boulons, clés, étriers & mutres liens de fer qui servent à contenir un af-

semblage de charpente.

\* ARME, ARMURE, Gram., Arme fe dit de tout ce qui fert au soldat dans le combat, soit pour attaquer, soit pour se défendre: armure ne s'entend que de ce qui sert à le désendre. On dit une armure de tête, de cuisse, &c. Dom Quichotte prend un bassin à barbe pour une armure de tête, & fait tomber sur des moulins à vent l'essort de ses armes. La mode des armures est passée, mais celles des armes ne passers point. Voyez les Synon, franç, passers de passers de servers passers de passers de servers passers de servers de servers

ARME on SCIE A MAIN, Luth. Menuif. Marq., outil dont se servent les facteurs de clavecin, les ébénistes, les menuisiers, &c. est un feuillet de scie trèsmince & fort large, denté dans toute sa

longueur.

ARME les avirons, Marine, c'est un commandement de mettre les avirons sur le bord de la chaloupe, tout prêts à ser-

vir. (Z)

ARMES, f. f. Art militaire, se dit en général de tout ce qui peut servir à se garantirou couvrir des attaques de l'ennemi & à le combattre. Nicod fait venir ce

mot d'une phrase latine, quod operiant armos, parce qu'elles convrent les épaules ou les flancs; mais il paroit qu'il vient plutôt du latin arma, que Varron dérive ab arcendo eò quod arceant bostes. On croit que les premieres armes étoient de bois. & qu'elles fervoient uniquement contre les bêtes ; que Nembroth , le premier tyran, les employa contre les hommes, & que son fils Belus fut le premier qui fit la guerre ; d'où, felon quelques uns, il a été appellé Bellum. Diodore de Sicile croit que Belus eft le même que Mars, qui drefsa le premier des soldats. Selon Josephe, ce fut Moyle qui commença à armer les troupes avec du fer ; on le fervoit auparavant d'armes d'airain. Les armes sont offenfives ou défensives ; les premieres servent à attaquer l'ennemi, les autres à se couvrir de ses coups. Les armes chez les Romains étoient défensives ou offensives; les offenfives étoient principalement le trait : il y en cut de bien des especes, felon les différens ordres des foldats. Les foldats armés à la légere s'appelloient en général ferentarii. Les Vélites qui furent créés en CA2. cellerent quand on donna le droit le bourgeoifie à toute l'Italie : on leur substitua les frondeurs, funditores, & les archers, jaculatores. Les armes des Vélites étoient premiérement le fabre d'Espagne, comun à tous les soldats; ce fabre avoit une excellente pointe, & coupoit des deux cotés. en forte que les foldats pouvoient fe fervir du bout & des deux tranchans : du temps de Polybe ils le porteient à la cuisse droite. Ils avoient en second lieu sept javelots on demi-piques qui avoient environ trois piés de longueur, avec une pointe de neuf doigts. Cette pointe étoit fi fine, qu'on ne pouvoit renvoyer le javelot quandil avoit été lancé, parce que cette pointe s'émouffoit en tombant. Ils portoient un petit bouclier de bois d'un demi-pié de large . couvert de cuir. Leur casque étoit une espece de chaperon de peau, appellé galen on galerus, qu'il faut bien diftinguer des casques ordinaires, qui étoient de métal, & qu'on appelloit cassis: cette sorte de calque étoit affez connue chez les anciens. Les armes des piquiers & des autres foldatsétoient premiérement un bouclier. qu'ils appelloient scutum, différent de celui qu'ils nommoient clypens; celui - ci étoit rond, & l'autre ovale. La largeur du

bouolier étoit de deux piés & demi , & fa longueur étoit de près de quatre piès; de façon qu'un homme, en se courbant un peu, pouvoit facilement s'en couvrir, parce qu'il étoit fait en forme de tuile creuse, imbricata. On faisoit ces boucliers de bois leger & pliant, qu'on couvroit de peau ou de toile peinte. C'est de cette contume de peindre les armes que font venues dans la suite les armoiries. Le bout de ce bouclier étoit garni de fer , afin qu'il pût rélifter plus facilement, & que le bois ne se pourrit point quand on le posoit à terre, come on le faisoit quelquefois. Au milieu du bouclier il y avoit une boffe de fer pour le porter; on y attachoit une courroie. Outre le bouclier, ils avoient des javelots qu'ils nommoient pila ; c'étoit l'arme propre des Romains : les uns étoient ronds & d'une groffeur à remplir la main : les autres étoient quarrés, ayant quatre doigts de tour , & le bois quatre coudées de longueur. Au bont de ce bois étoit un fer à crochet qui faisoit qu'on ne retiroit ce bois que très difficilement : ce fer avoit à peu près la même longueur que le bois. Il étoitattaché de maniere quela moitié tenoit au bois , & que l'autre fervoit de pointe ; eh forte que ce javelot avoit en tout cinq coudées & demie de longueur ; l'épaisseur du fer qui étoit attaché au bois, étoit d'un doigt & demi : ce qui prouve qu'il devoit être fort pefant, & devoit percer tont ce an'il atteignoit. On fe fervoit encore d'autres traits plus légers qui refsembloient à peu près à des pieux.

11s portoient auffi un casque d'airain on d'un autre métal, qui laissoit le visage découvert ; d'où vient le mot deCésar à la bataille de Pharfale ; Soldats , frappez au vifage. On voyoit flotter fur ce cafque une aigrette de plumes rouges & blanches, ou de crin de cheval. Les citoyens de la premiere classe étoient couvert d'une cuiraffe qui étoit faite de petites mailles ou chaînons , & qu'on appelloit famata! on en faisoit auffi d'écailles ou de lames de fer : celles-ci étoient pour les citovens les plus distingués; elles pouvoient couvrir tout le corps. Héliodore, Æthiop. lib. IX, en fait, vers le milieu de son ouvrage, une description fort exacte. Cependant la plupart portoient des cuirasfes de lames d'airain de 12 doigts de largeur, qui couvroient leulement la poitrine.

Le bouelier, le casque & la cuirasse étoient enrichis d'or & d'argent, avec différentes figures qu'on gravoit dessus c'est pourquoi on les portoit toujours couvertes, excepté dans le combat & dans différentes cérémonies. Les Romains portoient aussi des bottines, mus quelque-fois une seule à une des deux jambes. Les soldats sur-tout portoient de petites bottines garnies de clous tout autour, quon appelloit caligæ, d'où est venu le mot de Caligula, que l'on donna à l'empereur Cains, parce qu'il avoit été élevé parmi les simples soldats dans le camp de Gesmanicus son pere.

Dans les premiers temps les cavaliers, chez les Romains, n'avoient qu'une efpece de vefte, afin de monter plus facilement à cheval. Ils n'avoient ni étriers ni felle, mais feulement une couverture qui leur en fervoit. Ils avoient auffi des piques très-légeres & un bouclier de cuir: mais dans la fuite ils emprunterent les armes des Grecs, qui confisionent en une grande épée, une pique longue, une cuirasse, un casque, & un bouclier. Ils portoient aussi quelquefois des javelots. Nieupoort, coutumes des Romains:

Les armes des François, lorsque Clovis fit la conquête des Gaules, étoient la hache, le javelot, le bouclier, & l'épée. Procope, secrétaire du fameux Bélisaire, parlant de l'expédition que les François firent en Italie, sous Théodoric I, roi de la France Auftralienne, dit que ce roi, parmi les cent mille hommes qu'il conduisoit en Italie , avoit fort peu de cavaliers , qui étoient tous autour de sa personne. Ces cavaliers seuls portoient des javelots, qui foli bastas ferebant ; tout le reste étoit infanterie. Ces piétons n'avoient ni arc ni javelot; non arcu, non bastà armati; toutes leurs armes étoient une épée, une hache. & un bonclier. Le fer de la hache étoit à deux tranchans; le manche étoit de bois & fort court. Au moment qu'ils entendoient le fignal, ils s'avançoient, & au premier affaut, des qu'ils étoient à portée, ils langoient leur hache contre le bouclier de l'ennemi, le cassoient & puis fautant l'épée à la main fur leur ennemi, le tuoient.

Les casques & les cuirasses n'étoient guerre en usage parmi les François du temps de nos premiers rois : mais cet usage fut introduit peu à peu. Ces cuirasses, dans les premiers temps, étoient des cottes de mailles, qui couvroient le corps depuis la gorge jusqu'aux cuisses; on y ajouta depuis des manchesa& des chanfaires de même. Comme une partie de l'adresse des combattans, foit dans les batailles, soit dans les combats particuliers, étoit de trouver le défant de la cuirasse, étoit de trouver le défant de la cuirasse, c'est-à-dire, les endroits où elle se joignoit aux autres pieces de l'armure, afin de percer par-là l'ennemi; nos anciens chevaliers c'appliquoient à remédier à cet inconvénient.

dier à cet inconvénient. Guillaume le Breton, & Rigord, tous deux historiens de Philippe Auguste, remarquent que ce fut de leur temps . ou un peu auparavant, que les chevaliers reuffirent à fe rendre prefqu'invulnerables , par l'expésient qu'ils imaginerent de joindre tellement toutes les pieces de leur armure, que ni la lauce, ni l'épée, ni le poignard, ne puffent guere penetrer jufqu'à leur corps. & le les tendre fi fortes qu'elles ne puffent être percées. Voici ce que dit Rigord la deffus. "Le chevalier Pierre de Mauvoifia, à la bataille de Bovines', feifit par la bride le cheval de l'empereur Othon, & ne pouvant le tirer du milieu de ses gens qui l'entraînoient , un autre chevalier porta à ce prince un coup de poignard dans la poitrine: mais il ne put le bleffer, tant les chevaliers de notre temps, dit-il, font impénétrablement converts. " Et en parlant de la prise de Renaud de Dammartin, comte de Bologne, qui étoit dans la même bataille du parti d'Othon. "Ce comte, dit-il, ctant abattu & pris fous fon cheval ... un fort garçon, appellé Commote, lui ota fon calque, & le bleffa au vifage. . . . Il voulut lui enfoncer le poignard dans le ventre : mais les bottes du comte étoient tellement attachees & unies aux pans de la cuirasse, qu'il lui fut impossible de trouver un endroit pour le percer., Guillaume le Breton décrivant la même bataille, dit la même chose encore plus expressément, & marque distinctement que cette maniere de s'armer avec tant de précaution étoit nouvelle; que c'étoit pour cela que dans les batailles on fongeoit à tuer les chevaux , pour renverser les cavaliers, & ensuite les affommer ou les prendre, parce qu'on

ne pouvoit venir à bour de percer leurs armures.

.... Equorum viscera rumpunt
Demissis gladiis, dominorum corpora quando
Non patitur ferro contingi ferrea vestis.
Labuntur vecti , lapsis victoribus; & sic,
Vircibiles magis existunt in pulvere strati:
Sed nec tunc acies valet illos tangere ferro,
Ni priù armorum careat munimine corpus.
Tot ferri sua membra plicis, tot quisque
patenis

Pectora, tot coriis, tot gambufonibus armant.

Sic magis attenti sunt se munire moderni, Quam fuerint olim veteres . . . . .

Et il fait la réflexion que c'étoit pour cela que dans le temps passé, ou l'on ne prenoit pas tant de précaution, il périssoit tant de gens dans les batailles.

Munimenque novum contrà nova tela repertum est.

De sorte que dans le temps dont il parle, pourvu que le cheval ne fut point renverse, que le cavalier de tint bien ferme fur les étriers lorfque l'ennemi venoit fondre fur lui avec fa lange, il étoit invulnérable, excepté par la visiere du casque. Il falloit étre bien adroit pour y donner; & c'étoit à acquérir cette adresse que servojent divers exercices en ulage, comme les sournois, & autres divertissemens militaires de ces. temps là. On acquéroit cette juste ffe de bien diriger la lance dans la courfe de la bague, & dans quelques autres exercices. Les blessures que les chevaliers remportoient alors des combats n'étoient d'ordinaire que des contufions, caufées ou par les coups de massue qu'on leur déchargeoit on par de violens coups de fabre qui faulloient quelquefois l'armure; & rarement étoient-ils bleffes ju fqu'au fang : ainfi ceux qui étoient les plus robuites & les plus forts pour porter leurs armes très-pelantes, ou pour affener ou pour foutenir mieux un coup. avoient l'avantage; de sorte qu'alors la force du corps entroit beaucoup plus dans les qualités du héros , qu'aujourd'hui.

Ouant aux hommes de cheval, dit Panchet; ils chaussoient at chausses de mailles, des éperons à molettes, ausli larges que la paume de la main; car c'est un vieux mot que le chevalier commence à s'armer par les chauffes : puis on donnoit un gobiffon ... (c'étoit un vétement long julque fur les cuiffes, & contrepointé :) dessus ce gobisson ils avoient une chemife de mailles, longue jufqu'au delfous des genoux, appellée auter ou banber, du mot albus, pour ce que les mailles de fer bien polies, fourbies, & reluifantes, en sembloient plus blanches. A ces chemiles étoient cousues les chausses, ce difent les annales de France, en parlant de Renaud, comte de Dammartin, combat-tant à la bataille de Bovines. Un capuchon ou coiffe, auffi de mailles, y tenoit pour mettre auffi la tête dedans ; lequel capuchon fe rejetoit derriere, après que les chevaliers s'étoient ôté le heaulme. & quand ils vonloient se rafraichir fans ôter tont leur harnois; ainfi que l'on voit dans plufieurs fépultures, le hauber ou brugne, ceint d'une ceinture en large courroie . . . & pour derniere arme défensive un'elme ou heaulme, fait de plusieurs pieces de fer élevées en pointe, & lequel couvroit la tête, le vifage & le chinon du cou, avec la vifiere & ventaille, qui ont pris leur nom de vue & de vent , lesquels pouvoient s'élever & s'abaiffer pour prendre vent & haleine; ce néanmoins fort poifant , & fi malaifé , que quelquefois un coup bien affené au nafal, ventaille, ou vifiere , tournoit le devant derriere , comme il avint en ladite bataille de Bovines à un chevalier François.... Depuis, quand les heaulmes ont mieux représenté la tête d'un homme , ils furent nommés bourguignotes , possible à cause des Bourguignons invent :urs; par les Italiens ferlades, ou celates urmets.... Lenr cheval étoit volontiers housse, c'eft-à-dire, couvert, & caparaçonné de loie, aux armes & blason du chevalier, & pour la guerre, de cuir bouilli, ou de bandes de fer ,..

Cette maniere de s'armer tout de fer a duré long-temps en France; & elle étoit encore en ufage fous Louis XIII, parce qu'il y avoit peu de temps qu'on avoit ceffé de se fervir de la lance dans les armées. Or c'étoit une nécessité de s'armer, de la forte contre cette espece d'arme,

dont on ne pouvoit se parer que par la résisance d'une forte armure. Sur la sin du regne de Louis XIII notre cavalerie étoit encore armée de même pour la plupart, car voici comme en parle un officier de ce temps là, qui imprima un livre des principes de l'art militaire en 1641.

" Hs font fi bien armés, dit-il, (nos gens de cheval ) qu'il n'est par besoin de parler d'autres armes ; car ils ont la cuiraffe à l'épreuve de l'arquebufe , & les taffettes, genouillieres , hauffecols , braffarts, gantelets, avec la falade, dont la viliere s'éleve en haut, & fait une belle montre . . . qu'il les faut armer à cru & fans cafaques, car cela a bien plus belle montre , & pourvu que la cuirasse soit bonne , il n'importe du reste. Il seroit bon que seulement la premiere brigade qui seroit au premier rang, cut des lames avec des piftolets; car cela feroit un grand effort, foit aux hommes, foit aux chevaux des ennemis : mais il faudroit que ces lanciers là fussent bien adroits; autrement ils nuifent plus qu'ils ne fervent ,.. Or il n'y en avoit plus guere qui fussent alors fort adroits dans l'exercice de la

Les chevanx avoient auffi dans les anciens temps leurs armes défensives. On les couvroit d'abord de cuir ; on fe contenta ensuite de les couvrir de lames de fer fur la tête & le poitrail seulement . & les flancs, de cuir bouilli. Ces armes défensives du cheval s'appelloient des bardes, & nn cheval ainfi armé s'appelloit un cheval bardé. On voit des figures de ces chevaux ainfi armés & bardés, dans les anciennes tapifferies , & en plufieurs autres monumens. Cette converture, dit le préfident Faucet, étoit de cuir ou de fer. Mais la chronique de Cesinar, sous l'an 1298, parlant des chevaux de batailles, dit que ces couvertures étoient comme les haubers, faites de mailles de fer. Hi equi cooperti fuerunt cooperturis ferreis, id est, veste ferreis circulis contextà : mais cela n'etoit pas général. Par une lettre de Philippe-le-bel, datée du 20 janvier 1303. au bailti d'Orléans, il est ordonné que ceux qui avoient cinq cents livres de revenu dans ce royaume, en terres, aideroient d'un gentilhomme bien ormé , & bien monté d'un cheval de cinquante liv. tournois, & convert de converture de fer,

ou converture de pourpointe. Et le roi Jean dans fes lettres du mois d'août 1353, écrit aux bourgeois & aux habitans de Nevers, de Chaumont en Baffigni, & autres villes, qu'ils eussent à envoyer à Compiegne, à la quinzaine de Pâque, le plus grand nombre d'hommes & de chevaux couverts de mailles qu'ils pourroient, pour marcher contre le roi d'Angleterre. Depuis on se contenta de leur couvrir la tête & le poitrail de lames de fer, & les slanes de cuir bouilli.

Il est fait encore mention de cette armure dans une ordonnance de Henri II. "Ledit homme d'armes fera tenu de porter arme petit & grand, garde bras, cuiraffe, cuiffots, devant de greves, avec une groffe & forte lance ; & entretiendra quatre chevaux , & les deux de service pour la guerre, dont l'un aura le devant garni de bardes, avec le chamfrain & les flancois: & si bon lui semble aura un pi-Rolet à l'argon de la selle ". C'étoient ces flancois, c'est-à-dire, ce qui convroit les flancs du cheval , qui étoient de cuir bouilli. Les seigneurs armoient souvent ces flançois de leurs écussons; nos rois les semoient souvent de fleurs de-lis, & quelquefois de quelques pieces des armoiries

d'un pays conquis.

Le chamfrain qui étoit de métal ou de cuir bouilli . fervoit encore d'arme défenfive au cheval; il lui couvroit la tête pardevant, & c'étoit comme une espece de masque qu'on y ajoutoit. Il y en a un de cuir bouilli au magafin d'armes de l'arfenal de Paris. Il y a dans le milieu un fer rond & large , & qui fe termine en pointe affez longue; c'étoit pour percer tout ce qui fe presenteroit, & tout ce que la tête du cheval choqueroit. L'usage de cette armure du cheval étoit contre la lance, & depuis contre le pistolet. Les scigneurs françois se piquoient fort de magnificence fur cet article. Il est rapporté dans l'histoire de Charles VII que le comte de S. Pol au fiége de Harfleur, l'an 1449, avoit un chamfrain à fon cheval d'armes , c'eft. à-dire, à fon cheval de bataille, prifé trente mille écus. Il falloit qu'il fût nonfeulement d'or, mais encore merveillensement travaillé. Il est encore marqué dans l'histoire du même roi, qu'après la prife de Bayonne par l'armée de ce prince, le comte de Foix en entrant dans la place, avoit la tête de son cheval couverte d'un chamfrain d'acier, garni d'or & de pierreries, que l'on prisoit quinze mille écus d'or; mais communément ces chamfrains n'étoient que de cuivre doré pour la plupart, ou de cuir bouilli, ainti qu'on le voit par un compte de l'an 1316, à la chambre des comptes de Paris , où il eft dit entr'autres chofes : item , deux chamfrains dorés Ef un de cuir. On trouve dans le traite de la cavalerie françoise de M. de Monzommeri . qu'on donnoit encore de fon temps des chamfrains aux chevaux, c'est-à-dire, du temps de Henri IV. La principale raison de cette armure des chevaux n'étoit pas seulement de les conserver, & d'épargner la dépense d'en acheter d'autres . mais c'est qu'il y alloit souvent de la vie & de la liberté du gendarme même. Car comme les gendarmes étoient très-pesamment armés , s'ils tomboient fur leur cheval tué ou bleffé, ils étoient eux-mêmes tués ou pris , parce qu'il leur étoit prefqu'impossible de se tirer de dessous le cheval. Ces armes défensives, comme on l'a vu plus haut, étoient néce ffaires pour les hommes comme pour les chevanx, pour les garantir des coups de lance. Ainfi depuis qu'on ne s'est plus servi de cette arme offenfive, & peu de temps après, on a abandonné non-feulement les chamfrains, mais encore tous ces harnois dont on a parlé, à cause de leur pesanteur, de l'embarras, & de la dépense qu'ils caufoient.

Pour les armes défensives de l'infanterie, on en trouve la description dans une ordonnance de Jean V, duc de Bretagne.

publiée en l'an 1525.

" Jean , par la grace de Dieu . . . . voulons.... & ordonnons que des gens de commun de notre pays & duché, en outre les nobles, se mettent en appareil promptement & fans délai; favoir eft, de chaque paroiffe trois ou quatre , cinq ou fix . ou plus, selon le grand ou qualité de la paroille, lesquels ainsi choilis & elus . foient garnis d'armes, & habillemens qui ensuivent . . . . savoir eft , ceux qui fauront tirer de l'arc , qu'ils ayent arc . trousse, capeline, coustille, hache, ou mail de plomb, & soient armés de forts jacques garnis de laifches, chaînes ou mailles pour couvrir le bras ; qu'ils foient armés de jacques, capelines, haches, on

bouges, avec ce, ayant panier de tremble, on autre bois plus convenable qu'ils pourront trouver, & soient les paniers affez longs pour convrir haut & bas ,.. Les armes défensives qu'on donne ici aux pictons, font la capeline, le jacques, & le panier. La capeline étoit une espece de casque de fer ; le jacques étoit une espece de juste-au-corps; les piétons portoient eet habillement garni de laisches, c'est-à-dire, de minces lames on plaques de fer, entre la doublure & l'étoffe, on bien de mailles. Ces paniers de tremble dont il est parlé dans l'ordonnance, étoient les boucliers des piétons; on les appelle paniers, parce qu'en-dedans ils étoient creux. & faits d'ofier. L'ofier étoit couvert de bois de tremble ou de peuplier noir, qui est un bois blanc & fort léger. Ils étoient affez longs pour couvrir tout le corps du piéton ; c'étoit des especes de targes.

Du temps de François I, les piétons avoient les uns des corcelets de lames de fer, qu'on appelloit ballecrets; les autres une veste de maille, comme nous l'apprenons du livre attribué à Guillaume du Belay, seigneur de Lengei. " La façon du temps présent, dit-il, est d'armer l'homme de pié d'un hallecret complet, on d'une chemife ou gollette de mailles & cabaffet; ce qui me femble, ajoute-t-il, suffisant pour la défense de la personne, & le trouve meilleur que la cuiraffe des anciens n'étoit ,. L'armure des francs archers doit avoir été à peu près la même que celle du reste de l'in-fanterie françoise. Nous avons vu de notre temps donner encore aux piquiers des cuirasses de fer contre les coups de piftolets des cavaliers qui les attaquoient en caracolant , pour faire breche au bataillon, & ensuite l'enfoncer. M. de Puyfegur, dans ses mémoires, dit qu'en 1387 les piquiers des régimens des gardes & de tous les vieux corps avoient des corcelets . & qu'ils en porterent jusqu'à la bataille de Sedan, qui fut donnée en 1641.-Les piquiers du régiment des gardesfuiffes en ont porté jufqu'au retranchement des piques, fous le précédent regne. Hist. de la milice françoise par le P.

Les armes défensives de la cavalerie sont aujourd'hui les plastrons à l'épreuve au moins du pistolet : les officiers doivent avoir des cuirasses de même. A l'égard des armes offensives, elles confiftent dans un mousqueton , deux piftolets & un fabre. Les dragons ont un moufqueton & un fabre comme les cavaliers; mais ils n'ont qu'un pistolet à l'argon de la felle; à la place du fecond pistolet. ils portent une beche, ferpe , hache , ou autre instrument propre à ouvrir des passages. Ils ne sont point plastronnés, attendu qu'il combattent quelquefois à pié comme l'infanterie. V. DRAGON. Ils ont de plus une bayonnette. Les armes de l'infanterie sont le fusil, la bayonnette & l'épée. Cette derniere arme eft inutile anjourd'hui , attendu que l'infanterie ne combat que la bayonnette au bout du fusil : ce qui fait que plusieurs habiles officiers pensent qu'on devroit la Supprimer, de même que le fabre. Car . dit M. le maréchal de Puysegur, comme on les porte en travers, des que les soldats touchent à ceux qui sont à leur droite & à leur gauche, en se remuant & en se tournant, ils s'accrochent toujours. Un bomme seul même ne peut aller un peu vite, qu'ib ne porte la main à la poignée de son épée, de peur qu'elle ne passe dans ses jambes, & ne le fasse tomber ; à plus forte raison dans les combats , sur-tout dans des bois , baies ou retranchemens, les soldats pour tirer étant obligés de tenir leurs fufils des deux mains.

Cet illustre maréchal prétend que les conteaux de chaffe devroient être fubfi. tués aux épées, & qu'ils seroient heaucoup plus utiles dans les combats. " J'ai oblervé, dit-il, que quand on se joint dans l'action, le foldat allonge avec le fusil son coup de bayonnette, & qu'en le poussant il releve ses armes; en forte que souvent la bayonnette se rompt ou tombe. De plus, quand on est joint, il arrive ordinairement que la longueur des armes fait que l'on ne peut plus s'en fervir; auffi le foldat en pareil cas ôtet-il fa bayonnette du fufil, quand elle y est encore . & s'en fert de la main . ce qu'il ne peut plus faire quand elle est rompue ou tombée. S'il avoit un couteau de chasse, cela remédieroit à tout. & il ne feroit pas obligé d'ôter sa bavonnette du bout de fon fufil : de forte qu'il auroit en même temps une arme longue

& une courte ; reffource qu'il n'a pas avec l'épée, vu fa longueur,. Art de la guerre,

par M. le maréchal de Puylegur.

A l'égard des urmes des officiers de l'infanterie, il est enjoint par une ordonnance du premier décembre 1710, aux colonels, lieutenans-colonels & capitaines de ce corps , d'avoir des espontons de sept à huit piés de longueur, & aux officiers subalternes d'avoir des fusils gar-'nis de bayonnettes. Pour les sergens, ils font armés de hallebardes de fix piés & demi environ de longueur, y compris le fer.

Selon M. de Puylegur les fergens & les officiers devroient être armés de la même maniere que les soldats. Il prétend qu'il n'y a aucune bonne raison pour les armer différemment , des qu'il eft prouvé que l'armement du fusil avec la bayonnette à donille est l'arme la meilleure & la plus utile pour toutes fortes d'actions. Ausli voit-on plusieurs officiers qui dans les combats se servent de fusils au lieu d'espontons; & parmi ceux qui sont détachés pour aller en parti à la guerre, aucun ne fe charge de cette longue arme, mais d'un bon fusil avec sa bayonnette.

Par les anciennes loix d'Angleterre, chaque personne étoit obligée de porter les armes, excepté les juges & les ecclé-fiastiques. Sous Henri VIII, il fut expressément ordonné à toutes personnes d'être instruites des leur jeunesse aux armes dont on fe fervoit alors , qui étoient l'arc & la fleche. XXXIII, b. viij. V. ARC.

ARMES, felon leur fignification en droit , s'entendent de tout ce qu'un homme prend dans sa main, étant en colere, pour jeter à quelqu'un ou pour le frapper. Car armorum appellatio non ubique Scuta & gladios , & galeas fignificat , Sed

& fustes & lapides.

ARMES DE PARADE, c'étoient celles dont on se servoit dans les jontes & dans les tournois. V. JOUTE & TOURNOI. C'étoient ordinairement des lances qui n'étoient pas ferrées, des épées fans pointes & fouvent des épées de bois, ou des cannes de rofeau.

Paffe d'armes , c'étoit une forte de combat en usage parmi les anciens chevaliers.

Voyez FLEURET.

ARMES, fignifie auffi les armes naturelles , ou les défenses des bêtes , comme les griffes, les dents & les défenfes d'élé-

phans, & les becs des oifeaux. Voyez DENT, ONGLE, BEC, &c. liyades animaux qui font fuffifamment en garde contre tous les dangers ordinaires, par leur couverture naturelle , ou leur armure d'écaille, comme les tortues. Voyez ECAILLE, TORTUE. D'autres qui n'ont pas ces avantages, sont armés de cornes ; d'autres, de pointes aigues, comme le porc - épic & le hérisson; d'autres sont armés d'aiguillon. Voyez AIGUILLON . CORNE, &c.

ARMES, se disent aussi au figuré pour la profession de soldat. C'est dans ce sens que l'on dit être flevé aux armes. Voyez SOLDAT.

FRATERNITÉ D'ARMES, VOYEZ FRA-

TERNITE.

LOIX D'ARMES, voyez LOI. SUSPENSION D'ARMES, v. SUSPEN-

SION.

Nous avons eru qu'il ne seroit pas hors de propos, après avoir parlé de l'ulage des armes dans la guerre, d'ajouter quelques articles des ordonnances de nos rois, fur le port des armes pendant la paix.

Article III de l'ordonnance du roi . du mois d'août 1669. Interdisons à toutes personnes, sans distinction de qualité, de temps ni de lieu, l'ulage des armes à feu brifées par la croffe ou par le canon . & de cannes ou bâtons creufés, même d'en porter sous quelque prétexte que ce foit ou que ce puisse être ; & à tous ouvriers d'en fabriquer & façonner, à peine contre les particuliers de 100 livres d'amende, outre la confiscation pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la seconde ; & contre les ouvriers, de punition corporelle pour la premiere fois.

Article IV , meme ordonnance. Faifons auffi défenfes à toutes personnes de chaffer à feu , & d'entrer ou demeurer de muit dans nos forêts, bois & buissons en dépendans, ni même dans les hois des particuliers, avec urmes à feu, à peine de 100 livres, & de punition corporelle, s'il y

Article V, même ordonnance. Pourroat néanmoins nos fujets de la qualité requife par les édits & ordonnances, paffant par les grands chemins des forêts & bois. porter des pistolets & autres armes noin prohibées, pour la défense & conservation de leur personne.

Article

Article V de l'ordonnance du roi, du mois d'avril 1669. Défenses à tous payfans, laboureurs, & autres habitans domiciliés en l'étendue de nos capitaineries. d'avoir dans leurs maisons ni ailleurs , aucuns fufils ni arquebuses simples ni brifées, moufquetons ni piltolets, porter ni tirer d'iceux , fous prétexte de s'exercer au blanc, ni aller tirer au prix, s'ils ne font établis par permillion du roi , duement enregistrée en ladite capitainerie, ou fous autre pretexte que ce puisse être , à peine de confication & amende ; à eux enjoint de porter lefdites armes à feu ès chateaux & mailons leigneuriales des lieux où ils réfident, ès mains desdits seigneurs ou leurs concierges, qui en donneront le role au greffe de ladite capitainerie, & demeureront responsables desdites armes à eux dépofées.

Article VI., même ordonnance. Permis néanmoins auxdits habitans domiciliés qui auront besoin d'armes pour la sûreté de leurs maisons, d'avoir des mousquets à meche pour la garde d'icelles.

Article XV de la déclaration du roi, du 18 décembre 1680. Et ne pourront les gentilshommes fe lervir d'arquebuses ou fufils pour la chasse, sinon à l'égard de ceux qui ont justice & droit de chasse, pour s'en servir & en tirer sur leurs terres, & autres sur lesquelles ils ont droit de chasfer; & à l'égard de ceux qui n'ont ledit droit, pourront s'en exercer seulement dans l'enclos de leurs maisons.

Extrait de la déclaration du rol, du 4 décembre 1679. Eujoignous pareillement à tous nos aurres sujets, tant pour les dits couteaux & bayonnettes, que pistolets de poche, que nous voulons être rompus, à peine de confiscation, & de golivres parisis d'amende contre chagun

contrevenant.

Extrait de l'ordonnance du roi, du 9 septembre 1700. Sa majesté permet néanmoins par les mêmes déclarations à tous sujets, lorsqu'ils seront quelque voyage, de porter une simple épée, à la charge de la quitter los squ'ils seront arrivés dans les lieux où ils iront.

ARMES A L'ÉPREUVE, est une cuirafde fer poli, confistant en un devant à l'épreuve du pissolet, & un pot-en-tète aussi à l'épreuve du mousquet ou du fussi.

Toma III. Part. I.

Il y a aussi des calottes de chapeaux de fer de la même qualité.

ARMES DES PIECES DE CANON : ce font tous les instrumens nécessaires à son fervice, comme la lanterne, qui fert à porter la poudre dans l'ame de la piece; le refouloir, qui est la boite, ou masse de bois montée fur une hampe, avec laquelle on foule le forage mis fur la poudre, & enfuite fur le boulet ; l'éconvillon, qui est une autre boite montée fur une hampe, & couverte d'une peau de mouton, qui fert à nettoyer & rafraichir la piece ; le dégorgeoir , qui fert à nettoyer la lumiere , &c. Voyez ces différens instrumens dans ia 6º fig. de la Pl. VI. de l'art milit. Voyez encore CHARGE & CANON. Le mortier a auffi fes armes. Voyez Mon-TIER.

ARMES A OUTRANCE; c'étoit une espece de ducl de fix contre fix, quelquefois de plus ou de moins, presque jamais de seul à seul. Ce duel étoit fait sans permillion , avec des armes offentives & défensives, entre gens de parti contraire ou de différente nation, fans querelle qui eut précédé, mais seulement pour faire parade de ses forces & de son adresse. Un héraut d'armes en alloit porter le cartel, dans lequel étoit marqué le jour & le lieu du rendez-vous, combien de coups on devoit donner, & de quelles armes on devoit se servir. Le defi accepté, les parties convenoient des juges: on ne pouvoit remporter la victoire qu'en frappant son ennemi dans le ventre ou dans la poitrine; qui frappoit aux bras ou aux cufffes perdoit fes armes & fon cheval , & étoit blamé par les juges; le prix de la victoire étoit la lance, la cotte d'arme & l'épée du vaincu. Ce duel se faisoit en paix & en guerre. A la guerre avant une action , c'en étoit comme le prélude : on en voit quantité d'exemples., tant dans l'histoire de S. Louis, que dans celle de ses successeurs , jusqu'au regne de Henri II.

ARMES MOUCANIERES; on appelle ainfi les fusils dont se servent les chaseurs des isles, & principalement ceux de Saint Domingue. Le canon est long de quatre piés & demi, & toute la longueur du fusil est d'environ cinq piés huit poucea. La batterie est forte, comme elle duit

être à des armes de fatigue, & le calibre est d'une once de balle, c'est-à-dire de 16 à la livre. La longueur de cette arme donne tant de force au coup, que les boucauiers prétendent que leurs fusils portent aussi loin que les canons; quoique cette expression ne soit pas exacte, il est néanmoins certain que ces sussis portent beaucoup plus loin que les sussis portent deurcoup plus loin que les sussis portent assurés. En effet les boucaniers se tiennent assurés de tuer à trois cents pas, & de percer un bœuf à deux cents. Voy. BOUCANIER.

L'auteur anonyme de la maniere de fortifer, tirée des méthodes du chevalier de Ville, du comte de Pugan, & de M. de Vauban, voudroit que les arfenaux fuffent fournis de fept à huit cents fusils boucaniers, & même davantage felon la grandeur de la place, afin d'en armer les soldats placés dans les ouvrages les moins avancés. Les mousquets biscayens y seroient aussi également utiles. Voycz Mousquet, Biscayen.

ARMES COURTOISES, fe disoit autrefois des armes qu'on employoit dans les tournois: c'étoient ordinairement des lances sans fer, & des épées sans taillans

& fans pointe.

ARMES A FEU, font celles que l'on charge avec de la poudre & des balles : comme les canons, les mortiers. & les autres pieces d'artillerie; les moufquets, les carabines, les piftolets; & même les bombes, les grenades, les carcaffes, & c. Voyez CANON, MORTIER, ARTILLERIE, & c.

Pour le rehond ou ressaut des armes à feu, voy. REBOND, voyez aussi POUDRE

A CANON, BOULET, CANON, &c. On trouve dans les mérioires de l'académie royale de l'année 1707, le détail de quelques expériences faites par M. Cassini avec des armes à fin diss'remment chargées. Il observe entr'autres choses, qu'en chargeant la piece avec une balle plus petite que son calibre, avec de la poudre dessus dessons, il se saite un bruit violent, sans que la balle reçoive la moindre impussion de la part de la poudre. Il prétend que c'est en cela que consiste le secret de ceux qui se disent invulnérables ou à l'épreuve des armes à fru. (Q)

\* ARMES (exercice des), Hift. anc., partie de la Gymnastique; les Romains

l'inventerent pour perfectionner l'art militaire. Le soldat se couvroit de ses armes, & se battoit contre un autre soldat, ou contre un poteau : les membres devenoient ainsi souples & vigoureux; le soldat en acquéroit de la légéreté & l'habitude au travail. Nos exercices ont le même but & les mêmes avantages.

ARMES, Hist. mod., arma dare, donner les armes, fignifie dans quelques auciennes chartes, armer quelqu'un che-

valier.

Armu deponere, mettre has les armes's c'étoit une peine que l'on imposoit autrefois à un militaire qui avoit commis quelque crime ou faute confidérable. Les loix de Henri I le condamnoient à cette peine, qui est encore en usage parmi nous dans da dégradation de noblesse; où l'on brife

les armes au coupable.

Arma mutare, échanger les armes, étoit une cérémonie en ulage pour contirmer une alliance ou amitié; on en voit des traces dans l'antiquité; dans l'Illiade, lorsque Diomede & Glaucus, après avoir combattu l'un contre l'autre, se jurent amitié, & changent de cuirasse; Diomede donne la seone qui n'étoit que d'airain à Glaucus, qui sui rend en échange une cuirasse d'or, d'où est venu le proverbe, échange de Diomede, pour signifier un marché dans lequel une des parties a infiniment plus d'avantage que l'autre.

Arma moluta, étoient des armes blanches fort pointues; Fleta les appelle ar-

ma emelita.

Arma reversata, armes renviesses, étoit une cérémonie en usage, lorsqu'un homme étoit/canvainou de trahison ou de Félonie. Voyez DÉGRADATION. (G)

ARMES afomptives, en terme de Blafon, sont celles qu'un homme a droit de
prendre en vertu de quelque belle action.
En Angleterre un homme qui n'est pas
gentilhomme de naissance. E qui n'a
point d'armoirie, si dans une guerre légitime il peut faire prisonnier un gentithomme, un pair, ou un prince, acquiert le droit de porter les armes de son
prisonier, & de les transmette à sa
postérité: ce qui est fondé sur ce principe
des loix militaires, que le domaine des
choses prises en guerre légitime passe au
vainqueur. (V)

ARMES, ce terme s'emploie en escrime de la maniere suivante : on dit . tirer dans les armes, c'est allonger un coup d'épée entre les bras de l'ennemi, ou, ce qui est la même chose, du coté gauche de fon épéc. Tirer bors les armes, c'est allonger un coup d'épée hors des bras de l'ennemi , on , ce qui est la même chofe , du coté droit de son épée. Tirer fur les armes , c'est porter un comp d'estocade à l'ennemi , dehors ou dans les armes, en faisant passer la lame de l'épée par dessus son bras. Tirer jons les armes , c'est porter une estocade à l'ennemi dehors ou dans les armes, en faifant paffer la lame de l'épée par - dessous son

ARMES qu'on applique en or sur les livres; ces armes doivent être gravées fur un morceau de cuivre fondu , taillé en ovale ou en rond ; il doit y avoir par derriere deux queues courtes, d'une force proportionnée à la grandeur du morceau . lesquelles queues servent à tenir le carton avec lequel on les monte. On applique ces armes des deux cotés du volume for le milieu, par le moven d'une

preffe.

S ARME, ÉE, adj. unguibus armatus, a, um, terme de Blafon, fe dit du lion, du léopard & des autres quadrupedes qui ont des ongles ou griffes , lorfqu'ils font d'émanx différens.

Arme, fe dit auffi des ongles des oifeaux , lorfqu'ils font d'un autre émail

que leurs corps.

Armé, se dit encore d'un foldat ou cavalier couvert d'un casque, d'une cuirasle . & généralement de tout ce qui peut le garantir de l'attaque de l'ennemi.

Armé, ne fe dit point des fleches dont le fer est d'émail différent, comme quelques auteurs l'ont prétendu; mais en pareil cas, on dit telle fleche d'un émail futée d'un autre émail.

De Polastron de Grepiac, diocese de Toulouse ; d'argent au lion de fable , lam-

paffé & armé de gueules.

Aubaud du Perron, en Artois; d'argent à l'aigle de sable becqué & armé d'or.

(G. D. L. T.)

ARMÉ en guerre , Marine ; c'est-à-dire équipé & armé pour attaquer les vaiffeaux ennemis.

Un vaisseau arme moitie en guerre &

moitié en marchandise , eft celui qui, outre l'équipage nécessaire pour le conduire , a encore des officiers, des foldats, des armes & des munitions propres pour l'attaque & la défense. La plupart des vaisseaux marchands qui font des voyages de long cours font sinfi armes, ce qui diminue beaucoup le profit.

On ne peut armer un vailleau en guerre fans commission de l'amiral : celui qui l'a obtenue est obligé de la faire enregiftrer au greffe de l'amiranté du lieu où il fait son armement, & de donner caution de la somme de 15000 livres, laquelle eft reque par le lieutenant de l'amiranté, en prélence du procureur du roi. Article j & ij du tit. 9 du liv. III de l'ordonnance de de marine, du mois d'août 1681.

ARME en cours ou en course. V. Cour-SE. (Z)

ARMÉE, f. f. Art milit., eft un nombre confidérable de troupes d'infanterie & de cavalerie jointes ensemble pour agir contre l'ennemi. Cette définition regarde les armées de terre. On peut définir celles de mer, qu'on appelle armées navales , la rénnion ou l'affemblage d'un grand nombre de vaisseaux de guerre qui portent des troupes destinées à agir contre les vaisseaux ennemis. Voyez FLOTTE, VAISSEAU, &c.

On comprend dans ce qui compose l'armée , l'artillerie, c'est-à-dire, le canon & les autres machines de guerre en usage

dans l'attaque & la défense.

" Toutes les troupes d'une armée étant divifées en escadrons & en bataillons, ces différens corps de cavalerie & d'infanterie peuvent être considérés comme les élémens de l'armée, de même que les hommes le font de tous les corps dont elle est composee. Ainsi la formation de l'armée ne dépend que de l'arrangement des hataillons & des escadrons: comme l'action la plus confidérable qu'elle puisse faire , est celle de livrer bataille, on appelle ordre de bataille celui qui s'observe dans la position des bataillons & des escadrons de l'armée.

" On place les bataillons & les escadrons à coté les uns des autres, par les mêmes motifs qui font placer les hommes de cette maniere dans les différentes trou-

Cc 2

pes: mais ces troupes ainsi placées dans l'ordre de bataille, ne font point appellées troupes en rang, mais troupes en ligne ou en bataille ; & l'on ne dit point non plus un rang de troupes, mais une

ligne de troupes.

On met les troupes les unes derriere les autres , par les mêmes raisons qui font placer ainfi les hommes dont elles font composées : mais on ne se sert pas du terme de file par rapport à cet arrangement. Si celles qui sont postées les unes derriere les autres sont deftinées à se suivre , & qu'elles soient en grand nombre, on les appelle troupes en colonne , l'on dit colonne de troupes . & non pas file de troupes. Si les troupes placées les unes derrière les autres ne font pas destinées à se suivre, on ne les confidere point par rapport à l'arrangement précédent, mais seulement par rapport aux autres troupes avec lefquelles elles font en ligne. Ce dernier cas est beaucoup plus commun dans l'ordre de bataille que le pre-

" Le nombre des lignes qu'on doit donner à l'armée n'est pas fixé , non plus que le reste de l'ordre de bataille : la différence des pays & des terreins où l'on doit combattre, & la disposition des ennemis, peuvent y occasionner des changemens considérables. Ainfi il paroit qu'on doit définir l'ordre de bataille : l'ordre & l'arrangement des bataillons & des escadrons d'une armée par rapport au terrein & aux deffeins du général , & par rapport à l'arrangement que les ennemis ont pris ou peuvent

prendre. ,.

" On n'entreprend point ici de donner tous les différens ordres de bataille ou exécutés ou possibles: on se contentera pour en donner une idée, d'en suppe ser un qui foit le plus conforme aux maximes en ulage, & qu'on regardoit encore dans la guerre de 1701, comme des regles dont on ne devoit point s'écarter. On est fondé à en user ainsi sur ce qui se pratique réellement lorsqu'on assemble une armée. On suppose d'abord un ordre àpeu-près tel qu'on va le décrire, pour affigner & pour apprendre à chaque troupe le poste où elle doit être : on en fait un état dont on distribue des copies aux

officiers principanx. Cet ordre n'eft pas pour cela regardé comme quelque chose de fixe , & le général y fait dans la fuite les changemens qu'il juge à propos. ,,

"Voici les maximes qui dans les dernieres guerres servoient de base à l'ordre de bataille.

Principes ou maximes qui servent de fondement à l'ordre de bataille. Premiere maxime. " Former l'armée fur deux lignes

de troupes. ,,

" La ligne la plus proche des ennemis est appellée la premiere ligne; celle qui fuit immédiatement , la seconde ; celle qui fuit la seconde, la troisieme; & ainsi de suite si l'on a un grand nombre de lignes : ce qui arrive lorfque le terrein ne permet pas que l'armée foit feulement fur deux lignes. ,

II. maxime. " Garder quelques trottpes outre celles qui composent les deux lignes , pour s'en servir au besoin à porter du fecours dans les endroits où il est nécessaire. Le corps composé de ces troupes, ou de bataillons & d'escadrons. est appellé réserve dans l'ordre de bataille. On en a vu jusqu'à trois dans les grandes armées. Le poste le plus naturel des referves eft derriere la feconde ligne.

III. maxime. " Mettre toute l'infanterie au milieu de l'armée. L'espace qu'elle occupe, ainsi placée se nomme

le centre.

IV. Maxime. " Placer la cavalerie également fur les deux flancs de l'infanterie. Cette cavalerie de chaque ligne fe

nomme alors ailes de cavalerie.

V. maxime. "Laisser entre les bataillons un intervalle égal à leur front, & observer la même chose entre les escadrons; enforte que par cette disposition les lignes aient autant de vuide que de plein : ce qui fait que les bataillons & les escadrons peuvent se mouvoir facilement, & exécuter les différens mouvemens qui leur font ordonnés par le général, sans que pour cela ils s'embarrasfent les uns les autres.

VI. maxime. " Placer les bataillons & les escadrons de la seconde ligne vis-à-vis les intervalles de ceux de la premiere, afin, qu'en cas de besoin les troupes de la seconde ligne puissent secourir aifément celles de la premiere ; & que si les | Ce calcul est un peu plus long que le prétroupes de cette premiere ligne sont battues & mifes en defordte, elles trouwent les intervalles de la seconde , par on elles peuvent fe retirer fans caufer de desordre à cette ligne , & qu'enfin elles puissent se rallier ou reformer derriere. ...

VII. maxime, " Placer la seconde ligne environ à trois cents pas, ou cent cinquante tolfes de la premiere , afin que le feu des ennemis ne parvienne pas jufqu'à l'endroit qu'elle occupe. Dans le moment du combat, la seconde ligne s'approche davantage de la premiere; mais à cent toiles elle perd du monde, & elle en perd beaucoup plus à einquante toifes & à vingt-cing. ,,

Observations sur les maximes précéden-" Snivant ces maximes une armée doit avoir une très - grande étendue de la droite à la gauche, & très - peu de pro-

fondeur de la tête à la queue.

Pour connoître cette étendue, il faut favoir le nombre des bataillons & des escadrons dont la premiere ligne doit être compolée, & quel doit être l'intervalle qui les fépare. Comme on connoît l'espace qu'occupe un bataillon & un escadron , il ne s'agit plus que d'une fimple multiplication pour favoir l'étendue du terrein de cette premiere ligne, & par conféquent celui du front de l'armée.

Si l'on objecte à cela que les bataillons & les escadrons peuvent être fort différens les uns des autres , & qu'ainfi le calcul qu'on vient d'indiquer ne peut être exact, on répondra à cette objec-tion, que si ces troupes différent considérablement entr'elles , c'est aux officiers à qui il importe particuliérement de connoître le terrein que l'armée doit occuper, de s'instruire#de ces différences pour y avoir égard dans le calcul. Si ces différences ne font pas confidérables , ou fi elles ne viennent que du nombre complet des troupes, on peut fans erreur fensible ajonter la moitié de la différence des plus fortes troupes aux plus petites, & regarder ensuite comme éga-les celles de la même espece : autrement il fant calculer l'étendue de chaque troupe en particulier, & les additionner enfemble avec les intervalles convenables.

cédent : mais il faut convenir aussi on'il n'a rien de difficile.

M. le maréchal de Puylegur propose dans son excellent livre de l'art de la guerre , pour déterminer exactement leterrein nécessaire à une armée , de régler au commencement de la campagne le nombre de rangs que les bataillons & les escadrons doivent avoir. Pour cela il faut examiner la force ou le nombre des hommes de chacune de ses troupes . & fixer ce qu'il peut y en avoir à chaque rang par le plus grand nombre des bataillons & des escadrons. S'il s'en trouve quelques - uns qui nient un front beaucoup plus grand que les autres . cet illustre général prétend qu'il faut leur donner un rang de plus, & en donner un de moins à ceux qui auront trop peu de front. De cette façon on pourroit regarder les bataillons & les escadrons, comme occupant toujours le même front, & faire le calcul du terrein que toute l'armée doit occuper avec une très - grande facilité.

Pour donner une idée du calcul qu'on vient d'indiquer , c'eft-à-dire , de celui qui est utile pour trouver l'espace néceffaire pour le front d'une armée, foit une armée de 48 bataillons & 80 efcadrons , & foit supposé auffi que , suivant l'usage ordinaire , les intervalles font égaux au front de chaque troupe, & qu'on veut disposer ou placer l'armée fur deux lignes. On aura 24 bataillons & 40 escadrons pour chaque ligne. On suppose que les bataillons sont de 650 hommes à 4 de hauteur , & les escadrons de 150 à 3 de hauteur ; ce qui donne, en comptant 2 piés pour chaque foldat dans le rang , & 3 piés pour le cavalier, 54 toises pour le front du bataillen, & 25 pour celui de l'escadron. Multipliant donc 24 par 54. on aura 1296 toifes pour le front de 24 bataillons, ci, 1296

On aura la même étendue pour les intervalles , ci , 1296

Pour le front des escadrons , on multipliera 40 par 25 : ce qui donnera toifes pour le front, ci, . 1000 Il faut observer les mêmes espa-

ces pour les intervalles , ci , . Total du front de chaque ligne ; 4592

Cc 3

"A l'égard de la profondeur du terrein occupé par l'armée, elle ne contient que celle de deux bataillons ou de deux fécadrons, avec la diftance de deux lignes, qu'on peut régler de 150 toifes; ainsi cette profondeur n'auroit guere que 160 toifes. On n'a point parlé des réferves dans ce calcul, parce qu'elles n'ont point de poste fixe & déterminé.

Il est difficile de ne pas convenir qu'une étendue de 4592 toises, ou de deux licues communes de France, telle qu'est celle du front de l'armée qu'on vient de supposer, est exorbitante par rapport à la profondeur de cette même armée. Aussi d'habiles généraux penfent ils qu'il seroit à propos de diminuer ce front en retranchant quelque chose de la grandeur des intervalles.

M. le maréchal de Puysegur est nonfeulement de l'avis de ceux qui croient que les grands intervalles sont préjudiciables & qu'il faut les diminuer; mais il pense encore qu'il seroit à propos de faire combattre les troupes à lignes pleines, c'est-à-dirc, sans inter-

walle.

Il suppose, pour en démontrer l'avantage, 20 bataillons de 120 hommes de front fur fix de hauteur, rangés à coté les uns des autres fans aucun intervalle, & que chaque bataillon occupe un espace de 40 toises de front : il suppose austi 10 bataillons de pareille force. qui leur foient oppofés & rangés à l'ordinaire avec des intervalles égaux à leur front : cela polé, il paroit évident que les 20 bataillons battront fans difficulté les 10 opposés, & même 15 qui occuperoient un pareil front ; car lorfque deux troupes combattent l'une contre l'autre, l'avantage doit être du coté de celle qui a le plus de combattans qui agiffent ensemble dans le même lieu. Il est arrivé cependant quelquefois que des lignes pleines ont été battues par des lignes tant pleines que vuides, mais l'événement en doit être attribué aux troupes de la ligne pleine, qui n'ont pas fu entrer dans les intervalles de l'autre ligne, & attaquer le flanc des bataillons de cette ligne.

M. de Puyfegur examine encore si une armée rangée sur une seule ligne pleine, sera placée plus avantageuse-

ment qu'une autre armée de pareil nonbre de bataillons & d'efcadrons rangée fur deux lignes tant pleines que vuides. Il est clair qu'alors les deux armées occuperont le même front: mais il ne l'est pas moins que si des deux troupes qui ont, à combattre, l'une joint tout son monde. L'autre le fépare, celle qui attaque avec tout le sien a incontestablement un avantage considérable sur la partie qu'elle attaque & qu'elle doit battre en détail toutes celles de la troupe dont le monde est séparé.

S'il est difficile de ne pas penser làdeffus comme l'illustre maréchal qui fait cette observation , on peut lui objecter . & il ne fe le diffimule pas , que si la premiere ligne est rompue, la seconde vient à son secours pour en rétablir le désordre : & que la premiere peut alors se rallier derriere la seconde ; au lieu qu'en combattant à ligne pleine , si l'effort de cette ligne ne reuffit pas, l'armée se trouve obligée de plier fans pouvoir se reformer derriere aucun autre corps qui la couvre & qui la protége. A cela M. le maréchal de Puyfegur, d'accord avec le favant marquis de Santa-Crux , prétend que tout le fuccès d'une bataille dépend de l'attaque de la premiere ligne, & que si elle est rompue, la seconde ne peut guere rétablir le combat avec avantage. Ajoutez à cela, que cette feconde ligne s'avançant avec la même foiblesse dans son ordre de bataille que la premiere, elle fera battue avec la même facilité par la ligne pleine, qui a presque le même avantage sur cette ligne que fur la premiere; on dit presque, parce qu'il n'est pas possible à la ligne pleine de battre celle qui lui eft opposée fans déranger un ven fon ordre, & que la seconde ligne arrivant dans ce moment eft en état d'attaquer la ligne pleine avec plus d'avantage que la premiere ne le pouvoit faire. Il faut voir plus en détail dans l'ouvrage de M. le maréchal de Puylegur, tous les raifonnemens par lesquels il démontre en quelque façon ce qu'il dit à l'avantage des lignes pleines. Ce détail n'est point de la nature de ce traité. & nous n'en avons dit un mot, que pour exciter les militaires à ne pas négliger l'étude d'un livre auffi utile pour l'intelligence de leur métier, & dont ils peuvent tirer les plus grands avantages pour en polléder par-

faitement les principes. "

Des divisions de l'armée, appellées brigades. "S'il n'y avoit point de division dans l'armée que celle des bataillons & des escadrons, c'est-à-dire, fi elle étoit seulement partagée en plusieurs parties par ces differentes troupes, ou bien en partie du centre & en ailes, on pourroit dire que la premiere de ces divifrons donneroit de trop petites parties. & la feconde de trop grandes. Mais comme on a vu par la formation des troupes en particulier qu'il ne convient pas de les compofer, ni d'un trop petit nombre d'hommes ni d'un trop grand, il s'ensuit que les divisions de l'armée doivent être proportionnées de même d'un nombre de bataillons ou d'escadrons affez confidérable pour produire de grands effets dans le combat, mais trop petit pour donner de l'embarras dans le mouvement de l'armét. Ce qu'on appelle division dans l'armée n'étant autre chose que l'union ou la liaison de plusieurs corps de troupes destinés à agir ensemble, l'union de plusieurs bataillons ou escadrons peut donc être confidérée comme une division de l'armée.

Chaque régiment peut aussi être confidéré comme une division; mais comme les régimens sont très différens en France les uns des autres par le nombre d'hommes dont ils font composés, la division de l'ordre de bataille par régimens ne conviendroit pas; c'est pour cela qu'on en joint plusieurs ensemble, qu'on met sous les ordres d'un même chef appellé brigadier, & cette union de régimens, ou plutôt des hataillons on des escadrons qu'ils composent, se nomme brigade d'armée ou simplement brigade. Vorez BRI-GADIERS. Il fuit de-là qu'on doit définir la brigade un certain nombre de bataillons ou d'escadrons destinés à combattre & à faire le service militaire ensemble, sous les ordres d'un chef appellé brigadier.

Les troupes d'une même brigade sont fur la même ligne dans l'ordre de bataile, & placées immédiatement à coté les unes des autres; elles ne sont point de différente espece, mais seulement ou d'infanterie ou de cavalerie.

Toute l'armée est divisée par brigades: mais le nombre des bataillons ou des escadrons de chaque brigade n'est pas fixé. On regarde cependant le nombre de fix bataillons ou celui de huit escadrons comme le plus convenable pour former les brigades: mais il y en a de plus fortes & de plus foibles.

Il y a encore quelques autres regles ufitées dans la formation de l'ordre de bataille, par rapport au rang que les régimens ont entreux: mais on renvoie pour ce détail aux ordonnances militaires qui fixent le rang de chaque régiment, & l'on se restraint à ce qu'il y a de plus essentiel & de plus général dans

l'ordre de bataille.

Les brigades suivant entr'elles le rang du premier régiment qu'elles contiennent: les autres régimens sont regardés comme joints avec ce premier, & ne faisant en quelque façon que le même corps. Conformément au rang de ce régiment, on donne aux brigades les postes d'honneur qui lui conviennent. « Voyez POSTE D'HONNEUR, Essai sur la Ca-

stramétation par M. le Blond.

On a expérimenté en Europe, qu'un prince qui a un million de fujets, ne peut pas lever une armée de plus de dix mille hommes fans fe ruiner. Dans les anciennes republiques cela étoit différent; on levoit les foldats à proportion du reste du peuple, ce qui étoit environ le huitieme, & présentement on ne leve que le centieme. La raison pourquoi on en levoit anciennement davantage, semble venir de l'égal partage des terres fondateurs des républiques que les avoient fait à leurs sujets; ce qui faifoit que chaque homme avoit une propriété confidérable à défendre, & avoit les movens de le faire. Mais présentement les terres & les biens d'une nation étant entre les mains d'un petit nombre de perfonnes, & les autres ne pouvant subsister que par le commerce ou les arts, &c. n'ont pas de propriétés à défendre, ni les moyens d'aller à la guerre sans écrafer leurs familles; car la plus grande partie du peuple est composée d'artifans ou de domestiques. qui ne font que les ministres de la molleffe & du luxe. Tant que l'égalité des terres subsista, les Romains, quoique bornés à un petit état & dénués du Scours que les Latins devoient leur four-

nir après la prise de leur ville , sous | qui est en état d'assiéger une place forte le consulat de Camille , leverent cependant dix légions dans la feule enceinte de leur ville : ce qui, dit Tite-Live , étoit plus qu'ils ne peuvent faire à prefent , quoiqu'ils foient les maitres d'une grande partie du monde; & la raison de cela, ajoute cet historien , c'est qu'à proportion que nous sommes devenus plus puissans, le luxe & la mollesse se font augmentés. Voy. Tite - Live , Dec. I , liv. VII; Confid. fur les cauf. de la grand, des Rom. ch. iif , p. 24.

Anciennement nos armées étoient une forte de milice compofée des vassaux & des tenans des feigneurs. VASSAL, TENANT, SEIGNEUR, SER-VICE, MILICE. Quand une compagnie avoit servi le nombre de temps qui Iui étoit enjoint pas son tenement ou par la coutume du fief qu'elle tenoit, elle étoit licenciée. Voyez TENEMENT,

FIER, &c.

Les armées de l'Empire confistent en différens corps detroupes fournies par les différens cercles d'Allemagne. Voy. EM-PIRE, CERCLE. La principale partie de l'armée françoife, fous la premiere race, confistoit en infanterie. Sous Pepin & Charlemagne elles étoient composées également d'infanterie & de oavalerie : mals depuis le défaut de la ligne carlovingienne, les fiefs étant devenus héréditaires, les armées nationales, dit le Gendre, sont ordinairement composées de cavalerie.

Les armées du grand - feigneur font composées de Janissaires, de Spahis, &

de Timariots.

ARMÉE D'OBSERVATION , est une armée qui en protége une autre qui fait un fiege, & qui eft deftinee à observer les monvemens de l'ennemi pour s'y

oppofer.

Suivant M. le maréchal de Vauban, lorsqu'on fait un fiége, il faut toujours avoit une armée d'observation : mais elle doit être placée de maniere qu'en cas d'attaque elle puisse tirer du secours de l'armée affiégeante, avec laquelle elle doit toujours conserver des communications.

ARMÉE BOYALE, est une armée qui marche avec du gros canon, & & bien defendue. On pend ordinairement le gouverneur d'une petite place, quand il a ofé tenir devant une armée royale.

ARMÉE A DEUX FRONTS, c'est une armée rangée en bataille fur plusieurs lignes, dont les troupes font face à la tête & à la queue, ensorte que les soldats des premieres & des dernieres se trouvent dos à dos. Cette position se prend lorsqu'on eft attaqué par la tête & par la queue (Q)

ARMÉE NAVALE : on appelle ainfi un nombre un pen considérable de vaisseaux de guerre réunis & joints ensemble : lorfque ce nombre ne passe pas douze ou quinze vaiffeaux, on dit une efcadre.

Quelques- uns se servent du mot de flotte, pour exprimer une escadre ou une urmée navale peu considérable : mais cette expression n'est pas exacte; on la réserve pour parler de vaisseaux marchands qui font reunis pour naviger ensemble. V.

FLOTTE.

Une armée navale est plus ou moins forte, suivant le nombre & la force des vaifseaux dont elle est composée. La France en a eu de confidérables à la fin du fiecle dernier, & au commencement de celuici. En 1690, l'armée navale commandée par M. le comte de Tourville, vice-amiral de France, étoit de 116 voiles : favoir 70 vaisseaux de ligne, depuis 100 canons jusqu'à 40 canons, 20 brûlots, 6 frégates, & 20 bâtimens de charge.

En 1704, l'arméen avale commandée par M. le comte de Touloufe étoit de 50 vaisseaux de ligne, depuis 104 canons julqu'à 54 canons, de quelques frégates. brûlots, & bâtimens de charge, avec 24

galeres.

Nons divisons nos armées navales en trois corps principaux, ou trois escadres, qu'on distingue par un pavillon qu'ils portent au mat d'avant; l'une s'appelle l'escadre bleue, l'autre l'escadre blanche, & la troisieme l'efcadre blene & blancbe. L'escadre blanche oft toujours celle du commandant de l'armée. Ces trois escadres forment une avant-garde, un corps de bataille, & une arriere-garde; chaque vaisseau porte des flammes de la couleur de son escadre.

L'avant-garde eft l'escadre la plus au

vent, & l'arriere-garde, celle qui est sous le vent. Lors du combat ces trois escadres se rangent sur une même ligne, autant pu'il est possible; de sorte que le commandant se troivée au milieu de la ligne, (Z)

ARMEMENT, f. m. Art militaire, grand corps de troupes abondamment fourni de toutes fortes de provisions, soit pour le service de terre, soit pour le service de mer. Voyez ARMÉE. On dit qu'un prince sait un armement, lorsqu'il augmente le nombre de ses troupes, & qu'il sait de grands amas de munitions de guerre & de bouche. (Q)

ARMEMENT, f. m. Marine, c'est l'équipement, soit d'unvaisseau de guerre, soit de plusieurs, & la distribution ou embarquement des troupes qui doivent monter chaque vaisseau. Il se prend aussi quelquesois pour les gens de l'équi-

page.

On appelle état d'armement, la liste que la cour envoie, dans laquelle sont marqués les vaisseaux, les officiers, & le nombre des matelots qu'on destine pour armer. On dit encore état d'armement, pour signifier le nombre, la qualité, & les propositions des agreils, apparaux & munitions, qui doivent être employés aux vaisseaux qu'on doit armer.

Armement; temps d'un armement. On dit: l'armement ne durera que quatre mois. (Z)

ARMENDON ou ARMEDON, Géog., isle dans le voifinage de l'isle de Crete, à l'opposite du promontoire Sammonien. C'est apparemment l'un dè ces écucils, sans nom moderne, dont on sait que Candie est encore environnée. (D.G.)

\*ARMENIE, f. f. Géog. & Hist. anc. & mod., grand pays d'Alie, borné à l'occident par l'Euphrate; au midi par le Diarbeck, le Curdistan & l'Aderbijan; à l'orient par le Chirvan; & au septentrion par la Géorgie. Il est arrosé par plusieurs grands seuves. Le paradis terpuseurs grands seuves.

restre y étoit situé.

\*ARMÉNIE (PIERRE D'), Hist. nat. foss., elle est opaque; elle a des taches vertes, bleues & brunes; elle est polie, parsemée de petits points dorés, comme la pierre d'azur, dont elle disser en ce qu'elle se met aisément en poudre. On les trouve dans la même terre; c'est pourquoi ou les emploie indistincement. Elles ont les mêmes propriétés.

La pierre d'Arménie purge feulement plus fortement que celle d'azur; on les recommande dans les mêmes maladies: la dose en est depuis six grains jusqu'à un serupule. Elle déterge à l'extérieur, avec un peu d'acrimonie & d'assriction: mais on s'en sert rarement en médecine.

Les peintres en tirent un beau bleu tirant sur le verd. Geoff. Alexandre de Tralles préfere la pierre d'Arménie à l'ellébore blane, en qualité de purgatif dans les effections mélancoliques.

ARMÉNIENS, f. m. pl. Théol. Hift. ecclés, considérés par rapport à leur religion, c'est une secte des chrétiens d'orient, ainsi appellés parce qu'ils habitoient autresois l'Arménie. Voy. SECTE.

On croit que la foi fut portée dans leur pays par l'apôtre S. Barthelemi : ce qu'il y a de certain, c'eft qu'au commencement du ive fiecle l'églife d'Arménie étoit très-florissante, & que l'arianisme y fit peu de ravages. Ils étoient du ressort du patriarche de Constantinople : mais ils s'en separerent avant le temps de Photius, aufli-bien que l'églife grecque, & composerent ainsi une église nationale, en partie unie avec l'église romaine, & en partie féparée d'elle. Car on en distingue de deux fortes ; les francs Arméniens, & les schismatiques. Les francs Armeniens font catholiques, & foumis & l'église romaine. Ils ont un patriarche à Naklivan ville d'Arménie, sous la domination du roi de Perfe, & un autre à Kaminick en Pologne. Les Arméniens schismatiques ont auffi deux patriarches ; l'un relidant au convent d'Elchemiazin, c'est-à-dire, des trois églises proche d'Erivan, & l'autre à Eti en Cilicie.

Depuis la conquète de leur pays par Scha-Abbas, roi de Perfc, ils n'ont prefque point eu de pays ou d'habitation fixe: mais ils fe font dispersés dans quelques parties de la Perse, de la Turquie, de la Tartarie, & même en plufeurs parties de l'Europe, particulièrement en Pologne. Leur principale occupation est le commerce, qu'ils entendent très-bien. Le cardinal de Richelieu, qui vouloit le rétablir en France, projeta d'y attirer grand nombre d'Arméniens; & le chancelier Seguier leur accorda une imprimerie à Marseille, pour multiplier à moins de frais leurs livres de re-

& fort chers.

Le christianisme s'est conservé parmi eux, mais avec beaucoup d'altération, furtout parmi les Arméniens schismatiques. Le pere Galanus rapporte que Jean Hernac, Armenien catholique, affure qu'ils fuivent l'hérefie d'Entiches, touchant l'unité de nature en Jesus - Christ; qu'ils croient que le S. Esprit ne procede que du pere : que les ames des justes n'entrent point dans le paradis ni celles des damnes en enfer avant le jugement dernier; qu'ils nient le purgatoire ; retranchent du nombre des facremens la confirmation & l'extrême-onction; accordent au peuple la communion fous les deux especes; la dennent aux enfans avant qu'ils aient atteint l'age de raison; & pensent enfin que tout prêtre peut absoudre indifferemment de toutes fortes de péchés, en forte qu'il n'est point de cas réfervés, foit aux évêques, foit au pape, Michel Fevre, dans son théatre de la Turquie, dit que les Arméniens font Monophyfites. c'eft à dire, qu'ils n'admettent en Jesus-Chrift qu'une nature composée de la nature divine & de la nature humaine, fans n'anmoins aucun mélange. Voyez MONOPHYSITES.

Le même auteur ajoute que les Arménieur; en rejetant le purgatoire, ne laissent pas que de prier & de célébrer des messes pour les morts, dont ils croient que les ames attendent le jour du jugement, dans un lieu où les justes éprouvent des fentimens de joie dans l'espérance de la béatitude . & les méchans des impressions de douleur dans l'attente des supplices qu'ils savent avoir mérités, quoique d'autres s'imaginent qu'il n'y a plus d'enfer depuis que Jefus Chrift l'a détruit en descendant aux lymbes, & que la privation de Dien fera le suplice des réprouves; qu'ils ne donnent plus l'extrême onction depuis environs deux cent ans, parce que le peuple crovant que ce facrement avoit la vertu de remettre par lui-même tous les péchés. en avoit pris occasion de négliger tellement la confession, qu'insensiblement elle auroit été tout-à-fait abolie : que quoiqu'ile ne reconnoissent pas la primauté du pape, ils l'appellent néanmoins dans leur livres lepasteur universel, &vicaire de J.C.

ligion, qui avant cela étoient fort rares | Ils s'accordent avec les Grees fur l'article de l'eucharistie, excepté qu'ils ne mélent point d'eau avec le vin dans le facrifice de la messe, & qu'ils s'y servent de pain fans levain pour la confecration, comme les catholiques. Voyez AZYME.

C'est sans fondement que Brerewood les a accusés de favorifer les opinions des facramentaires, & de ne point manger des animaux qui font eftimés immondes dans la loi de Moyse, n'ayant pas pris garde que c'est la coutume de toutes les sociétés chrétiennes d'orient de ne manger ni fang ni viandes étouffées; en quoi, felon l'efprit de la primitive églife, il n'y a point de superstition. Ils font grands jeuneurs, & à les entendre, l'effentiel de la religion confifte à jeuner.

On compte parmi eux plufieurs monafteres de l'ordre de S. Balile, dont les schismatiques observent la regle : mais ceux qui le font réunis à l'églife romaine ont embraffé celle de S. Dominique, depuis que les dominicains envoyés en Armenie par Jean XXII eurent heaucoup contribué à les réunir au faint fiége. Cette union a été renouvellée & rompue plusieurs fois, sur tout au concile de Flo-

rence, fous Eugene IV.

Les Arméniens font l'office ecclésiaftique en l'ancienne langue Arménienne. différente de celle d'aujourd'hui. & que le peuple n'entend pas. Ils ont aussi dans la même langue toute la bible, traduite d'après la version des Septante. Ceux qui fout foumis au pape font aussi l'office en cette langue, & tiennent la même créance que l'églife catholique, fans aucun mélange des erreurs que professent les schismatiques.

Nous remarquerons encore, que le titre de vertabied, ou docteur, eft plus respecté que celui d'évêque ; qu'ils le conférent avec les mêmes cérémonies qu'on donne les ordres facrés ; parce que , felon eux . cette dignité repréfente celle de Jefus-Chrift , qui s'appelloit rabbi ou docteur. Ces vertabieds ont droit de prêcher affis, & de porter une croffe femblable à celle du patriarche . tandis que les évêques n'en ont qu'une moins distinguée, & prèchent debout, l'ignorance de leurs évêques ayant acquis ces honneurs & cette préférence aux docteurs. Galanus, coneiliat. de l'égl. armén. avec l'égl. rom. Simon, bist. des relig. du levant. (G)

\* ARMENNA, Géog. anc. ruines d'une ville appellée autrefois Medobriga: on les voit dans l'Alentéjo, près de l'Estramadure d'Espagne, & du bourg de Marvaon.

ARMENTIERES, Géog., ville des Pays-bas, dans le comté de Flandre, au territoire d'Ypres, capitale du quartier de la Wepe. sur la Lys. Long. 20, 27, lat.

50 , 40.

S. Cette ville qui a son seigneur particulier de la maison d'Egmond, sut prise & démantelée par les François l'an 1667. Son sort, avant cette époque, pareil à celui des autres places sortes de la contrée, l'avoit souvent exposée aux horreurs de la guerre : les François & les Espagnols constamment en guerre dans le dernier siemparoient & se chassoient de se murs: leur démolition a fait son repos; & cessiont d'être importante comme forteresse, elle l'est devenue, comme ville de commerce, comme place de fabriques de draps très-estimées. (D. G.)

ARMER (s'), en terme de manige, se dit d'un cheval qui baisse sa tête & courbe son encolure jusqu'à appuyer les branches de la bride coutre son poitrail, pour résister au mors, & défendre ses barres

& fa bouche.

On dit encore qu'un cheval s'arme des levres, afin de rendre l'appui du mors plus fourd. Les chevaux qui ont de grofles levres fon sujets à s'armer ainsi. Le remede à cela est de lui donner un mors plus large, & qui soit mieux arrêté sur les barres.

Pour le premier cas, le remede eit de lui attacher fous la bouche une boule de bois entourée d'étoffe entre les os de la mâchoire inférieure qui l'empêche de porter sa bouche si près de son poitrail. (V)

ARMER un vaisseau, c'est l'équiper de vivres, munitions, soldats - matelots, & autres choses nécessaires pour faire voya-

ge & pour combattre. (Z)

ARMER, terme de Fauconnerje. On dit armer les cures de l'oiseau. Voyez CURE. On dit aussi armer l'oiseau; c'est lui atta-

cher des sonnettes au pié.

ARMER un métier, terme de fabrique de étoffes de foie; c'est par rapport à la chaine, quand elle est passée au travers du remisse, qu'elle est tirante, & qu'il s'agit de la faire mouvoir pour former le corps de l'étoffe, attacher des ficelles de moyenne groffeur aux listrons par de longues boucles, enfiler les marches & les ajuster, pour faire lever ou baister les listes, & partager la chaine de façon que', l'ouvrier puisse mouvoir sa navette.

L'armure cft très-peu de chose, pour ce qui concerne la chaine: mals elle est de conséquence pour les tisses de poil: quant à cette opération, voyez l'article

ARMURE.

ARMER, Jard., se dit d'un arbre qu'on garnit d'épines par le pié pour empecher les bestiaux de s'y frotter & d'en offenser l'écorce. On doit en couvrir la tige avec des cordons de paille qu'on entortile tout-autour; c'est une précaution nécessaire pour la maintenir fraiche & pour faciliter le cours de la seve pendant

les grandes chaleurs.

Comme les arbres d'une pépiniere ont leur écorce tendre & délirate, parce qu'ils ont toujours été à l'ombre, il faut quand on les transplante, avoir soin de les armer pour ne pas les exposer tout-à-coup aux fortes gelées, ni aux grandes ardeurs du soleil. C'est un moyen de conferver leurs tiges belles & nettes: faut avoir cette attention jusqu'à ce qu'ils aient pris leur force, & se soient accoutumés au grand air. (+)

ARMER un canon, Artill. c'est mettre le boulet dans un canon. Lorsqu'on ôte le boulet d'un canon, on appelle ce-

la désarmer le canon. (+)

ARMER un fourneau de mine, Artill. c'est, après l'aveir chargé de la poudre nécessaire, couvrir le costre avec des madriers, pour servir de base aux étançons qui sontiennent le ciel du fourneau; ensuite fermer la chambre par plusieurs madriers que l'on nomme porte, que l'on arc-boute avec des étrillons qui appuient contre un des cotés des rameaux opposés à la chambre. (+)

ARMER la clef , Musiq., c'est y mettre le nombre de dieses ou de bémois convenables au ton & au mode dans lequel on veut écrire de la musique. Voyez Bé-

MOL, CLEP, DIESE. (S)

S ARMES ou ARMOIRIES, f. f. qui narques d'honneur fur les écus & fur les enfeignes & drapeaux, pour connoître les familles nobles & diftinguer les na-

Les armes les plus limples & les moins diversifiées, font les plus belles & les plus nobles; on entend par-là que dans l'écu, moins il y a de pieces, plus elles font diffinguées.

Les pieces qui tiennent le premier rang dans les armoiries font les pieces honorables, le chet, la fasse, le pal, la croix, la bande, le chevron & le sautoir.

Les autres pieces, composées de pieces honorables, sont le fascé, le palé, le ban-

dé, le chevronné.

Les quatre partitions, le coupé, le parti, le tranché & le taillé, & les répartitions.

Toutes ces pieces sont héraldiques, parce qu'elles ont été inventées & mises en usage pour les hérauts d'armes, dès Porigine des armoiries.

Les lions, léopards, aigles, alérions, merlettes, besans, tourteaux, billettes, &c. sont entrés dans les armoiries, pres-

que dans le même temps.

En général toutes les pieces & mèubles dont on compose les armes, sont très-honorisiques, puisqu'elles représentent les actions éclatantes des aucêtres ou aiculs de ceux qui ont droit de les porter.

Il y a différentes fortes d'armes ou armoiries. Armes pures & pleines sont celles où il n'entre aucun mélange, que les aînés des maisons ou familles portent telles que leurs aucètres les ont toujours portées.

Armes brifées; celles que les cadets ont augmentées de quelque piece, pour être

distingués de leur ainé.

Armes parlantes; celles où il y a quelques figures, pieces ou meubles qui font

allusion au nom de la famille.

Armes de concession; celles faites de quelques pieces des armoires des souverrains, ou même leurs armoiries pures & pleines, accordées à certaines personnes pour les récompenser de quelque service important.

Armes chargées; celles où l'on ajoute d'autres armoiries par substitution.

Armes substituées; celles qui ôtent la connoissance d'une famille, puisque par substitution de biens & d'armes faite à une personne, elle est obligée de quitter son nom & ses armes, & de prendre celles du substituant par mariage.

Armes à enquérir; celles qui ayant un champ de métal, sont chargées de pieces parcillement de métal; ou celles qui étant de couleur, sont chargées de pieces aussi de content, ce qui est contre les regles de l'art du blason, & donnent occasion de s'informer pourquoi elles font de la sorte.

Armes ou armoiries vient du mot armure, parce que les marques que l'on prenoit pour se faire connoître, du temps des
anciens tournois & des croisades, furent
d'abord portées sur les boucliers, cotted'armes & autres armes offensives & dé-

fenfives. (G. D. L. T.)

ARMET, f. m. Art milit. On appelloit ainsi un chapeau de fer que les chevaliers faisoient porter avec eux dans les batailles, & qu'ils se mettoient sur la tête, lorsque s'étant retirés de la mélée pour se reposer & reprendre haleine, ils quittoient leur heaume.

Dreuxe de Mello, dans l'escarmouche de Mante, n'ayant que cette armure, sut attaqué par le seigneur de Préaux, vassal du roi d'Angleterre, qui d'un coup de sabre, lui abattit son chapeau de ser &

le bleffa an front.

Froissart parle souvent de ces chapeaux de fer: c'étoit un casque léger, sans vifiere & sans gorgerin, comme ce qu'on a depuis appellé bacinet. Ces casques légers étoient dans ce temps-là l'armure de tête de la cavalerie légere & des piétons. (V)

\* ARMIER, Géog., ville de France, dans le Dauphiné, an Valentinois.

\*ARMIERES, Glog., petite ville du Hainaut, sur la Sambre. Long. 25, 2; lat. 52, 4.

ARMIGER, f. m. Hist. mod., mot latin composé d'arma gerere, porter les armes. C'étoit chez nos anciens, ceux qui accompagnoient les héros au combat, & étoient leurs porteurs d'armes. Dans les écrivains modernes, armiger est un titre de dignité, un degré de noblesse, que nous exprimons en françois par écnyer. Voyez ECUYER. (G)

ARMILLAIRE, adj. en astronomie, c'est ainsi que l'on appelle une sphero artissicille, composée de plusicurs cercles de métal ou de bois, qui représentent les différens cercles de la sphere du monde, mis ensemble dans leur ordre naturel. Voyez SPHERE &

CERCLE. Ce mot armillaire est formé d'armilla, qui vent dire un bracelet. La sphere armillaire sert à aider l'imagination pour concevoir l'arrangement des cieux, & le mouvement des corps célefies. V. CIEL, SOLEIL, PLANETE.

On en voit la représentation dans la planche astron. fig. 21. P & Q représentent les poles du monde; AD, l'équateur; EL. l'écliptique, ou le zodiaque; P AQD, le méridien, ou le colure des folftices; T, la terre; EG, le tropique du cancer ; H L, le tropique du capricorne; MN, le cercle arctique; O V. le cercle antarctique; N & O, les poles de l'écliptique; & RS, l'horizon. Il ya cette différence entre le globe & la sphere armillaire, que la sphere est à jour , & ne contient précisement que les principaux cercles; au lieu que le globe est entiérement folide, & que les cercles y font limplement tracés. Outre la sphere armillaire, qui représente les différens cercles qu'on imagine sur le globe terrestre ou céleste, il y a d'autres spheres armillaires, qui représentent les orbites ou les cercles que décrivent les planetes dans les différens fystèmes. Ainfi il va la sphere armillaire de Ptolomée. celle de Copernic, celle de Tycho: ces différentes spheres représentent les différens arrangemens des planetes, fuivant ces astronomes. (0)

ARMILLE, en Architecture. Voyez

ANNELETS.

ARMILLES, f. m. pl. Astronomie. Instrum., Les armilles d'Alexandrie font célebres dans l'astronomie par les observations de Tymocharis & d'Eratosthene. La plus ancienne observation faite à Alexandrie sous le regne des Ptolomées, environ 294 ans avant J. C, fur la déclinaison de l'épi de la vierge, fut faite avec ces armilles ; & ces observations fervirent à Hipparque pour découvrir le changement de lituation des étoiles fixes on la précession des équinoxes. Ces armilles confistoient probablement en deux cercles de cuivre, fixés dans le plan de l'équateur & du méridien, & pent - être un troisieme cercle mobile; à-peu-près comme l'aftrolabe que Ptolomée décrit dans l'Almagefte, Hift. S. C. I. Ces armilles avoient une demi-aune de diamemetre, fuivantProclus; & comme l'aune

des anciens étoit, suivant quelques auteurs, la longueur des bras étendus, Flamfleed pense que ces armilles pouvoient avoir trois piés de diametre. Hist. calest, prolegomena 19, 21, 30; & il croit qu'on pouvoit observer à cinq minutes près avecces armilles. Ptolomée s'en servitaussi pour observer les équinoxes, depuis l'au 132 de J. C. jusqu'à l'an 147, à l'exemple d'Hipparque, dont Ptolomée rapporte de semblables observations. (M. de la Lande.)

ARMILUSTRIE, f. f. Hift. anc., fêtes des Romains, dans laquelle on faifoit une revue générale des troupes dans le champ de mars, au mois d'octobre. Les chevaliers les centurions & tous les foldats étoient couronnés, & l'on y faisoit un facrifice au son des trompettes. Ce nom vient du latin arma lustrare, fuire la revue des armes. Varron donne à cette fête une antre origine: il prétend que cette fête étoit regardée comme un οπλοκαθά ρσων, expiation ou bénédiction des armes, dérivant armilustrium de arma suere, ou lustrare, qui entermes confacrés à la religion paienne, fignificient une expiation, pour la prospérité des armes des Romains. (G)

\* ARMINACHA, Géog. anc. & mod., petite ville de la Natolie, dans l'Aladulie, au pié du mont Taurus; on prétend que

c'est l'ancienne Cybistra.

ARMINIANISME, fubit. m. TheoL Hift. ecclif. , doctrine d'Arminius, célebre ministre d'Amsterdam, & depuis profesfeur en théologie dans l'académie de Leyde & des arminiens fes fectateurs. Voyez ARMINIENS. Ce qui distingue principalement les arminiens des autres réformés, c'est que perfuadés que Calvin, Beze , Zanchius , &c. qu'on regardoit comme les colonnes du calvinisme. avoient établi des dogmes trop féveres, fur le libre arbitre, la prédestination, la justification, la perfévérance & la grace, ils ont pris sur tout ces points des sentimens plus modérés & approchans à quelquels égards de ceux de l'églile romaine. Gomar, professeur en théologie dans l'académie de Groningue, & calviniste rigide, s'éleva contre la doctrine d'Arminius. Après bien des disputes commencées dès 1609, & qui menagoient les Provinces-unies d'une guerre civile, la matiere fut discutée & décidée en faveur des gomaristes par le synode deDordrecht tenuen 1618 & 1619, & composé outre les théologiens de Hollande, de députés de toutes les églifes réformées, excepté des François, qui en furent empechés par des raisons d'état. C'est par l'expofition de l'arminiasme faite dans ce fynode, qu'on en pourra juger fainement. La dispute entre les deux partis étoit réduite à cinq chefs : le premier regardoit la prédestination; le lecond, l'universalité de la rédemption ; le troifieme & le quatrieme , qu'on traitoit toujours ensemble, regardoient la corruption de l'homme & la conversion; le cinquieme concernoit la perfévérance.

Sur la prédestination, les arminiens di-foient " qu'il ne falloit reconnoître en Dien aucun décret absolu par lequel il eut resolu de donner Jesus - Christ aux feuls élus, ni de leur donner non plus à eux feuls par une vocation efficace, la foi, la justification, la perseverance & la gloire; mais qu'il avoit donné Jesus-Christ pour rédempteur commun à tout le monde, & résolu par ce décret de juftifier & de fauver tous ceux qui croiroient en lui, & en même temps de leur donner à tous les moyens suffisans pour être fauvés ; que personne ne périssoit pour n'avoir point ces moyens, mais pour en avoir abulé; que l'élection abfolue & précise des particuliers se faifoit en vue de leur foi & de leur perfévérance future, & qu'il n'y avoit d'élection que conditionelle; & que la réprobation se faisoit de même, en vue de l'infidélité & de la perfévérance dans un fi grand mal ... Ce qui étoit directement opposé au système de Calvin, qui admet un décret abioln & politif de prédeftination pour quelques-uns & de réprobation pour les autres, avant toute prévision de leurs mérites ou démérites futurs. Voyez PREDESTINATION, DE-CRET, MERITE, DEMERITE, RE-PROBATION, PREVISION, &c. Sur l'universalité de la rédemption, les arminiens enseignoient, "que le prix pavé par le Fils de Dieu, n'étoit pas seulement fuffisant à tous , mais actuellement offert pour tons & un chacun des hommes; qu'aucun n'étoit exclu du fruit de la rédemption par un décret absolu, ni autrement que par fa faute ,: doctrine

toute différente de celle de Calvin & des-Gomaristes, qui posoient pour dogme indubitable, que Jefus Chrift n'étoit mort en aucune forte que pour les prédeftinés, & nullement pour les réprouvés. Sur le troisieme & quatrieme chef, après avoir dit que la grace est nécesfaire à tout bien , non-feulement pour l'achever, mais encore pour le commencer, ils ajoutoient que la grace n'étoit pas irréfistible , c'est-à-dire , qu'on peut y refister, & soutenoient " qu'encore que la grace fût donnée inégale. ment , Dieu en donnoit ou en offreit une suffisante à tous ceux à qui l'évangile étoit annoncé, même à ceux qui ne se convertissoient pas; & l'offroit avec un desir sincere & sérieux de les sauver tous, fans qu'il fit deux personnages, faifant semblant de vouloir sauver &au fond ne le voulant pas, & poussant fecrétement les hommes aux péchés qu'il défendoit publiquement ,, ; deux opinions monstrueuses qu'avoit introduites les premiers réformateurs. Sur le cinquieme, c'est à-dire, la persévérance , ils décidoient " que Dieu donnoit aux vrais fideles, regeneres par fa grace, des moyens pour le conserver dans cet état ; qu'ils pouvoient perdre la vraie foi justifiante, & tomber dans des péchés incompatibles avec la justification, même dans des crimes atroces, y perfévérer, y mourir même, s'en relever par la pénitence, sans néanmoins que la grace les contraignit à la faire »; & par ce fentiment, ils détruisoient celui des calvinistes rigides; savoir que l'homme une fois justifié, ne pouvoit plus perdre la grace, ni totalement ni finalement , c'est-à-dire , ni tout - à - fait pour un certain temps, ni à jamais & fans retour. Synod. Dordac. feff. 31 & 34 Boff. Hift. des var. liv. XIV, nº. 23, 24 , 25 , 26 & 27. Voyez GOMARISTES.

ARMINIENS, Hift., sectateurs d'Arminius, parti ou secte qui s'éleva en Hollande au commencement du dix-leptieme siecle, & qui se separa des Calvioistes. Voyez ARMINIANISME. Les arminiems sont aussi appellés remontrans, par rapport à une requête ou remontrance qu'ils adresser-unies en tôll, & dans laquelle ils exposerent les principaux articles de

leur crovance. Voyez REMONTRANS. Les derniers arminiens ont pouffe les chofes beaucoup plus loin que n'avoit fait Arminius lui - meme, & fe font fort approchés du focinianisme, sur-tout lorsqu'ils avoient pour chef Simon Episcopius. Quand les calviniftes les accusoient derenouveller une ancienne hérélie déja condamnée dans les pélagiens & les femipélagions, ils répliquoient que la fimple autorité des hommes ne pouvoit paffer pour une preuve légitime que dans l'églife romaine ; que les calviniftes eux-mêmes avoient introduit dans la religion une toute autre maniere d'en décider les différens ; & enfin qu'il ne fuffisoit pas de faire voir qu'une opinion avoit été condamnée, mais qu'il falloit montrer en même temps qu'elle avoit été condamnée à jufte titre. Nec satis est damnatam olim fententiam effe , nift damnandam cam , aut ture ac rite dunnatam effe confect.

Sur ce principe que les calvinistes ne font pas trop en état de réfuter , les arminiens retranchent un allez grand nombre d'articles de religion que les premiers appellent fondamentaux, parce qu'on ne les trouve point affez clairement expli-qués dans l'écriture. Ils rejettent avec mépris les catéchismes & les confessions de foi , auxquels les calvinistes venlent qu'ils aient à s'en tenir. C'eft pourquoi ceux-ci dans le lynode de Dordrecht, s'attacherent beaucoup à établir la nécessité de décider les différens de religion par voie d'autorité, & condamnerent les arminiens , qui furent d'abord proscrits en Hollande, où on les tolere cepen-

dant aujourd'hui.

Ils ont abandonné la doctrine de leur premier maitre sur la prédestination & l'élection faites de tonte éternité, en conféquence de la prévision des mérites; Episcopius ayant imaginé que Dieu n'élit les fideles que dans le temps, & lorsqu'ils croient actuellement. Ils pensent que la doctrine de la Trinité n'eft point nécessaire au salut . & qu'il n'y a dans l'écriture aucun précepte qui nous com-mande d'adorer le S. Esprit. Enfin leur grand principe eft qu'on doit tolerer toutes les fectes chrétiennes , parce que , disent-ils, il n'a point été décidé jusqu'ici qui font ceux d'entre les chrétiens qui ont embraffe la religion la plus véritable

& la plus conforme à la parole de Dieu. On a distingué les arminiens en deux branches; par rapport au gouvernement, & par rapport à la religion. Les premiers ont été nommés arminiens politiques ; & l'on a compris sous ce titre tous les Hollandois qui se sont opposés en quelque chofe aux deffeins des princes d'Orange, tels que MM. Barneveld & de Witt . & plusieurs autres réformés qui ont été victimes de leur zele pour leur patrie. Les arminiens eccléfiaftiques, c'eft-à-dire, ceux qui professant les sentimens des remontrans touchant la religion, n'ont cependant point de part dans l'administration de l'état, ont été d'abord vivement persécutés par le prince Maurice; mais on les a ensuite laissés en poix, sans toutefois les admettre au ministère ni aux chaires de théologie, à moins qu'ils n'aient accepté les actes du synode de Dordrecht. Outre Simon Episcopius, les plus célebres entre ces derniers ont été Etienne de Courcelles & Philippe de Limborch, qui ont beaucoup écrit pour expefer & foutenir les fentimens de leur parti. (G)

\* ARMIRO, Géog., ville de la Turquie Européenne, dans la Macédoine, fur le golfe de Vole, & les côtes de l'Archipel, vis-à-vis l'isle de Négrepont. Long.

41, 10; lat. 38, 34.

Il y a encore en Candie une riviere de ce nom; elle coule près le Castel Malvesi, & fe décharge dans la Méditerranée, près de Paleo Caftro. On dit que c'eft l'Oaxès des anciens.

On croit que l'Armiro, montagne de Portugal, aux confins de l'Alentéjo, près de Portalegre , est l'Herminius ou Emi-

nius mons des anciens.

ARMIROS, Géog., peuples de l'Amérique méridionale non loin du bord de la riviere de la Plata. Leur pays fut découvert par les Espagnols en 1541; on le dit fertile en mais, en caffave & rempli d'oies , de poules d'Inde & de perroquets. Quelques-uns croient que ce font les memes que les Arécifes. (C A.)

\* ARMISTICE . f. m. Art milit. trève fort courte, ou suspension d'armes pour un petit espace de temps. V. TREVE, &c.

ARMOA, petite riviere d'Arcadie, que se jette dans l'Alphée; on croit que c'est l'Amaryneus des anciens.

ARMOACHIQUOIS, Géogr., fauva-

ges de l'Amérique septentrionale, qui changent souvent de demeure. On n'a encore rien de certain fur leur figure ni

fur leur caractere. (C. A.)
ARMOGAN, f. m. Marine on a laissé paffer l'armogan. Les pilotes fe servent de ce mot pour dire le beau temps, quieft propre pour naviger. Il n'est en usage que dans la mer Méditerranée. (Z)

ARMOIRIES, voyez ARMES. ARMOISE, f. f. artemifia, Botan., genre de plante, dont les fleurs sont de petits bouquets à fleurons découpés, portés fur un embryon, & foutenus par un calice écailleux : on trouve parmi ces fleurons quelques embryons découverts & furmontes d'un filet fourchu. Tous ces embryons deviennent des semences femblables à celles de l'absynthe. L'armoife ne differe de l'absynthe que par fon port extérieur, car la différence des fleurs n'eft presque pas fenfible. Tournefort, Inft. rei berb. Voyez PLANTE. (I)

L'artemisia vulgaris major, C. B. & Pit. Tournef. donne du fel effentiel, de l'huile à demi exaltée, pen de flegme, & affez de terre ; fon odeur eft forte &

pénétraute.

Elle eft déterfive, vulnéraire, apéritive, hyfterique, fortifiante ; elle excite les mois aux femmes, provoque la fortie du fœtus & de l'arriere-faix ; elle nettoie & fortifie la matrice; elle abat les vapeurs : enfin employée à l'intérieur, elle met les humeurs en mouvement & les divise ; extérieurement, elle elt réfolutive, tonique & fortifiante; elle entre dans les compofitions hystériques ou emménagogues.

Pour faife du sy rop d'armoife, prenez feuilles d'armoife nouvellement cucillies quatre poignées : coupez-les & les pilez, puis laiffez-les infufer pendant douze heures dans deux pintes d'eau distillée d'armoise : après cela faites-les bouillir jufqu'à confomption du quart: passez le tout avec une forte expression, ajoutez fucre deux livres : clarifiez ensuite la colature & la faites cuire à confistance de fyrop; mettez fur la fin de la cuite un nouet dans lequel on enfermera, de fel d'armoife; demi-once; cannelle concaffée, trois gros; spic-nard hâché, castoreum, de chaque un gros. La nouvelle pharmacopée le fait plus simplement; ce lyrop a toutes les vertus de l'armoife.(N)

ARMOSIN, f. m. Manufacture de foie, c'eft le nom d'un taffetas extremement mince, qui se fabrique en Italie. mais surtout à Florence. I'. pour la fabrication des taffetas, Part. TAPPETAS.

\* ARMON , f. in. , terme de charron & de carrofier fellier. , c'eft le nom que ces ouvriers donnent aux deux pieces de bois qui aboutiffent au timon d'un carroffe .

& qui foutiennent la cheville.

ARMONIAC, fel plus ordinairement nommé sel ammoniac. Voy. AMMONIAC.

ARMORIQUE, adj. , Hift. & Glog. c'est ainsi que les anciens désignoient la petite Bretagne. Ce mot fignifie maritime: il faut comprendre fous ce nom. outre la petite Bretagne, quelque portion de la Normandie; felon Saufon, il convenoità tous les peuples qui formeient la province Lyonnoise seconde & troiseme, où font maintenant les archevechés de Rouen & Tours.

'ARMOT (ISLE D'), Géogr., petite isle de la mer de Gascogne, sur la côte

de Saintonge.

ARMURE, f. f. Hift. anc. & mod. , habit de défense, qui fert à mettre le corps à couvert des coups des ennemis. Voy. ARMES. Dans les anciens écrits. l'armure est souvent nommée barnois. L' Tels font le bouclier. HARNOIS. cuiraffe, le heaume, la cotte de maille, le gantelet, &c. Voyez BOUCLIER, CUIRASSE, &c.

L'ancienne armure complete étoit compofée d'un casque ou heaume, d'une gorgerette ou hauffecol, de la cuiraffe, des gantelets, des taffettes, des braffarts, des cuiffarts, & de l'armure des jambes auxquelles étoient attachés les éperons; c'eft ce qu'on nommoit l'armure de pié en-cap ; & c'étoit l'habillement des cavaliers & des hommes d'armes : l'infanterie ne portoit qu'une partie de l'armure, savoir, le poten-tête, la cuiraffe & les taffettes, mais plus légers que ceux des cavaliers. Enfin les chevaux avoient auffi leur armure, qui leur couvroit la tête & le poitrail. De toute cette armure, on ne fe fert à préfent que de la cuiraffe; car le hauffecol que portent les officiers, est plutot un habillement d'honneur que de défense; cependant il eft pour l'infanterie comme une marque du gorgerin ou gorgerette, qui fai Coit partie

partie de l'ancienne armure. Les François poufferent fi loin la coutume d'aller au combat à découvert & fans aucune armure défensive, que Louis XIV fut obligé de faire publier souvent des ordonnances pour obliger les officiers à se servir d'armure : en conféquence de quot les officiers généraux & les officiers de cavalerie furent obligés de reprendre la cuirasse. La cavalerie de la maifon du roi porte aussi la cuirasse & sur le chapeau une calotte de fer pour parer les coups de tranchant. ou une calotte de meche en dedans du chapeau: le reste de la cavalerie porte des plaftrons de fer, qui s'attachent derriere le dos avec deux fortes courroies passées en fautoir. Les dragons ne portent point de cuiraffe. Voyez ARMES. (G)

ARMURE d'un aimant, Physique, n'est autre chose que plusieurs plaques de fer qu'on attache à une pierre d'aimant, & par le moyen desquelles on augmente prodigieusement sa force. V. ALMAN F. (O)

ARMURE, f. f. dans les manufactures de fois; c'elt, après que le métier ett monté, l'ordre dans lequel on fait mouvoir les lifes tant de chaîne que de poil, pour la fabrication de l'étoffe: cet ordre suppose une certaine correspondance déterminée par le genre de l'étoffe, entre les lisses & les marches; d'où il s'ensuir qu'il doit y avoir un grand nombre d'armures différentes. Nous donnerons ces armures aux articles des ouvrages auxquels elles appartiennent.

ARMURE, f. f. en ferrurerie: on donne généralement ce nom à toute la ferrure d'une poutre, d'une machine, & c. nécessaire soit à sa conservation, soit à ses usages. Ainsi on dit une poutre armée, un aimant armé, &c.

ARMURE, ce font, chez les passementiers Es autres ouvriers en soie, de petites pieces de fer que l'on met aux deux bouts de la navette, en faisant de petites échanceures dans le bois de ladite navette, de façon que ces petites pieces ne la désasteurent pas. L'usage de l'armure est de préserver les bouts anguleux de la navette, lors de ses chutes. V. NAVETTE.

ARMURIER, f. m. celui qui faisoit autrefois les armes défensives dont les gens de guerre se couvroient, telles que le heaume ou le casque, le gorgeron, la cuirasse, les brassarts, les cuissatts, le morion, le hausseol. 800. On consoud au-

Touse III. Part. I.

jourd'hui l'armurier avec l'arquebusier; il est cependant évident que l'armurerie & l'arquebuserie sont deux professions fort dissertentes, & que l'une sublistoit dans toute sa vigueur lors que l'autre n'étoit pas encore établie. Les armuriers s'appelloient aussi beaumiers, du heaume ou casque. Leur communauté étoit nombreuse. Leurs premiers statuts sont de 1409, sous le regne de Charles VI; ils fureur renouvellés en 1562, sous Charles IX. En voici les principaux articles.

1. Ils auront quatre jurés, dont deux feront élus chaque année : ces jurés veilleront à l'exécution des réglemens & à la conservation des priviléges. 2. Chaque maitre ne fera qu'un apprenti à la fois, qui fera obligé par devant notaire & requ par les jurés. 3. L'apprentissage sera de cinq ans ; les fils de maitres n'en feront pas exempts; ils auront feulement le droit de faire apprentissage chez leur pere ; & les peres, celui d'avoir un autre apprenti avec leur fils. 4. Le chef- d'œuvre fera donné par les jurés ; les fils de maitres en feront exempts. 5. Les veuves . restant en viduité, jouiront des priviléges de leur mari, excepté de celui de faire des apprentis. 6. Les ouvrages & marchandises des forains feront vilités par les jurés. 7. Les matieres destinées à la fabrication des armures, fer, acier, fer-blanc, cuivre , Gc. feront auffi visitées. 8. Chaque maître n'aura qu'une boutique. 9. Toute piece de harnois sera marquée d'un poincon donné par les jurés, & dont l'empreinte en plomb fera dans la chambre du procureur du roi. 10. Les apprentis de Paris, en concurrence de boutique avec les compagnons étrangers, leur feront préféres. 11. Les armuriers feront tous harnois pour homme, comme corcelets, cuiralles, haussecols, &c.

Les arinuriers avoient faint George pour patron & leur confrérie étoit à S. Jacques de la boucherie : mais les armures ayant passé de modes, la communauté des armuriers est tombée. La fabrique des corps de cuirasse dont on se serve dans quelques régimens de cavalerie françoise, est à Belançon.

\* ARMYDEN, Glogr., ville des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans l'isle de Valcheren. Long. 21, 10; lat. 51. 30.

cuiraffe, les braffarts, les cuilfarts, le mo- ARNA, Géogr., nom de trois villes rion, le hauffecol, &c. On confond au- anciennes, dont l'une étoit dans la Béotic,

Da

l'autre dans la Thessalie, & la troisieme en Italie; il ne reste plus aucunes traces que de la derniere que l'on croit être aujonrd'hui Cavitelli d'Arno dans le Pérugin, sur l'etat eccléssassique; il y a encore un bourg de ce nom dans l'iste d'Andro, qui en est le lieu principal. V. ci-dessus,

ANDRO. (C.A.)

ARNALDISTES on ARNAUDISTES, f. m. pl. Théologie, Hift. eccléfiaftique, hérétiques, aiuli nommés d'Arnaud de Breffe leur chef. Ils parurent dans le XIIc fiecle; & à l'exemple de leur maitre, ils invectiverent hautement contre la possession légitimes tles biens appartenans aux églifes & aux eccléfiaftiques, qu'ils traitoient d'usurpation. Ils enseignerent enfin des erreurs contre le baptême & contre l'encharistie; & furest condamnés au concile de Latran fous Innocent II en 1139. Arnaud, après avoir excité de dangereux troubles à Breffe & à Rome, fut pendu & brûlé dans cette derniere ville en 1155, & ses cendres furent jetées dans le Tibre. Quelques - uns de fes difciples , qu'on nommoit auffi publicains ou poblicuins, étant passés de France en Angle terre vers l'an 1160, y furent arrêtés & diffipes. Cette fecte devint ensuite une branche de l'héréfie des Albigeois. Voyez At BIGEOIS. (G)

ARNALT, f. m. Histoire nat. bot., c'est un arbre qui croît, à ce qu'on dit, aux Indes orientales, & qui a l'odeur du ciron & la feuille du saule. On aionte qu'il ne porte point de fruit: mais cela ne

fuffit pas pour le caractérifer.

\* ARNAUTES, f. m. pl. Hift. med., peuples d'Albanie, fur la côte orientale du golfe de Venife: ils sont errans & vagabonds. On donne aussi le nom d'Armautes aux Albanois qui se sont inxés dans l'isle de Nio, une de celles de l'Archipel.

ARNAY-LE-DUC, Glog., petite ville de France en Auxois, au duché de Bourgogne, diocefe d'Autun, fur la riviere d'Arroux. Il y avoit autrefois un châreau qui passoit pour fore; mais il n'en reste plus qu'une tour. L'église paroissaie est bâtie dans l'enceinte du château. Il y a un prieuré de l'ordre de saint Bonoit, fonde en 1088 par Girard, seigneur de ladite ville; le prieur a justice dans Arnay deux sois l'année depuis midi de la vetile des settes de S. Jacques & de S. Biaise, justigu'à midi de leudemain, Il y a un hopi-

l'autre dans la Thessalie, & la troisieme | tal fondé, en 1686, par les libéralités de

plusieurs citoyeus.

Le collège doit son existence & ses fonds à Jean Lacurne, lieutenant civil du bailliage en 1631; ce bailliage est ancien; on trouve des sentences rendues en 1379. Quatre rivieres y prennent leurs sources, l'Arroux, l'Armanson, la Braine & le Serrain.

Le duc Robert II acquit Arnay de J. Rabuthau, en 1289, pour quinze cents livres, d'où elle a reçu le nom d'Arnay-le-duc. Philippe le Bon l'innit au comté de Charni qu'il donna à Pierre de Beaufremont en faveur de fon mariage avec Marie, fa fille naturelle, en 1456. Depuis ce temps, les comtes de Charni ont toujours été feigueurs d'Arnay; c'est aujourd'hui mada-me la comteile de Brionne.

Hugues IV accorda aux habitans des franchifes & le droit de commune en 1223; on en voit la charte dans Perard, page 426.

Arnay est remarquable par la bataille qui s'y livra entre l'admiral de Coligny, & le maréchal de Costé Brislac, lez? Juin 1570. Henri IV y sit ses premieres armes; & il dit depuis qu'il étoit question dans cette affaire de vaincre ou d'être pris; animés par sa présence, 4000 protestans sans canons & sans bagages désirent 12000 catholiques: par la paix boiteuse qui suivit bientôt cette action, Charles IX accordoit aux huguenots quatre places de súreté; & pour l'exercice de leur religion, en Bourgogne, les fauxbourgs de Mailli-la-ville & ceux d'Arnay.

Depuis ce temps, les calvinistes y eurentum ministre qui tenoit le préche au fauxbourg St. Honoré, où toute la noblefse des environs se rendoit pour la cène jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes

en 1685.

Arnay a donné naiffence à quelques hommes illustres, tels que Bonaventure Desperiers, valet de chambre de la reine Margnerite de Naverre, & fort connu par ion Cymbalum mundi.

L'avocat Guillaume, orateur du tiersétat aux états de Blois en 1588, mort à Dijon en 1626, étant consciller des états

de la province.

Jean Laverne à qui Saumaise rend ce témoignage, "qu'ilétoit autant verséen toute doctrine & bonnes lettres qu'autre qu'on puisse nommer, en somme les délices d'Apollon & des Muser, ; il mérita que Jean de Chevanes composat savie, morten 1632. François Florent, avocat distingné, professeur à Paris en droit canon; avec penson du roi de deux mille livres que le garde des feeaux Molé lui fit donner; mort à Orléans en 1650. L'abbé Lenglet assure que Florent étoit très-versé dans les matteres bénéficiales, & que ses traités sont utiles & savans; on peut en voir la liste dans la bibliotheque de Bourgogne.

Claude de la Ville connu par fon diction-

naire des arrêts.

Le commerce d'Arnay est en blé, en hine & en bestiaux; mais il n'est pas considérable.

Cette petite ville est à cinq lieues d'Autun, fix de Beaune & dix de Dijon. (C)

ARNDAL, Géogr., ville très-commercante de Norwege, dans le diocese provinciat de Christiansand sur le bord du steuve d'Arendal, à deux lieues de la mer. Elle est coupée de canaux, & bâtie sur pilotis: les plus grands vaisseaux s'en approchent commodément. On les y charge du fer & des bois que produit la contrée, & que les étrangers achetent. Le gouvernement y protége & y favorise beauconp ceux de diverses nations qui vont s'ypouryoir. (+)

ARNE, Myth., fille née dans l'isle de Sithone; ayant trabi la patrie pour de l'argent, les dieux pour la punir la changerent en chouette, qui conferva, dit Ovilde, après son changement la même pas

fion pour l'argent. (+)

ARNEAF, f. m. Ornith., oiseau mieux connu sous le nom de pie-grieche. Voyez

PIE-GRIÉCHE. (I)

\* ARNEBERG, Géogr., ville d'Allemagne, dans la vieille marche de Brandebourg, fur l'Elbe, entre Angermonde & Werben. Elle appartient au roi de Prosse.

\* ARNEDO, Géogr., ville du Pérou, à une demi-lieue de la mer du fud, où elle a un port à ro lieues au nord de Lima.

ARNE-SYSSEL, Géogr., district de l'Islande, dans l'enceinte duquel est la ville épiscopale de Skaalholt. (D. G.)

§ ARNHEIM ou plutôt ARNHEM on ARNEM, Géogr., ville des Provinces-Unies des Bays-Bas, dans la partie de la Gueldres, appelléele Veluwe, fur le Rhin, & à une demi-lieue de l'endroit où commence l'Yssel. Le célebre Cochoorn en répara les fortifications en 1702. Long. 23, 25, 442. § 2.

Cette ville, entrée dans l'union en 1585. & devenue la premiere en rang dans l'ordre de celles qui opinent pour la province, semble à quelques égards disputer à Nimegue le titre de capitale. Elle eft en elle-même passablement grande & bien bâtie. La plupart des gentilshommes paffent l'été dans le Veluwe, l'hiver dans Arnbeim. Elle est le siège de la chambre des comptes & du tribunal fuprême de la province. Anciennement les dues de la Gueldres, & dans la fuite fes ftadthouders n'ont pas eu d'autre résidence. Elle 2 même encore un palais, à l'usage du stadthouder de la république, toutes les fois que les affaires appellent ce prince à l'afsemblée des états de la Gueldres. Son église principale renferme les tombeaux de plusieurs comtes & ducs du pays, & cette églife est accompagnée de trois autres. dont l'une est luthérienne & deux font réformées. Enfin cette ville fut une des quarante que le torrent des François fit tomber en 1672 fous la main de Louis XIV, qui la garda deux ans. (D. G.)

ARNHEIN on TERRE D'ARNHEIM. Géogr., partie de la terre australe que les Hollandois ont découverte au midi de la nouvelle Guinée. Les rélations ne nous apprennent absolument rien de particulier sur cette terre d'Arnheim. (C. A.)

\* ARNHUSEN, Géogr., petite ville d'Allemagne, près de la riviere de Rega, fur les confins de la marche de Brande-

bourg.

ARNIS, Géogr., petite isle du duché de Schlefwig en Danemark, dans le golfe de Schely. L'on y trouve depuis cent ans une cinquantaine d'habitations, fondées par quelques paysans de la contrée, à qui la dureté des gentilshommes avoit fait abandonner leurs villages. Ce n'étoit, avant ce temps-là, qu'un terrein chargé de bois & de brouffailles. La protection donnée à ces fugitifs par le souverain, les ayant rendus laborieux, industrieux & tranquilles, Arnis s'est peuplée, cultivée & cnrichie; & les gentilshommes en sont peut-être devenus plus humains. (D. G.)

\* ARNO, Géogr., fleuve d'Italie dans la Tofcaue; il a fa fource dans l'Apennin, paffe à Florence & à Pife, & fe jette dans la mer un peu an-deffous.

S Ce fleuve, sujet à des debordemens ; qui ont souvent donné l'allarme à Florence, le grossit des marais de la Chiane & des eaux de la Sieve, avant que d'arriver à cette ville. Il reçoit, après l'avoir quittée, le Bisentio, la Pesa, l'Eta & la Pescia, & c'est au-dessous de l'embouchure du Bisentio qu'il commence à porter des barques. (D. G.)

ARNODES, f. m. pl. Littler., nom que l'on donnoit a ceux qui parmi les Grecs, dans les festins ou d'autres assemblées, récitoient des vers d'Homere une branche de laurier à la main. On les nommoit ainsi, parce qu'on leur donnoit pour récompense un agneau, qu'on appelle en grec apro ; on les appelloit aussi rbapsodes. V. RHAPSODES. (G)

'ARNOGNES (les) Géogr., quartier du gouvernement de Nivernois en France, où l'on ne trouve ni villes ni bourgs; mais où l'on a lieu d'admirer la fécondité de la terre, & la vue de la quantité de grains, de vins, de bois & d'herbage qu'elle y produit. (D. G.)

\* ARNON, Géog. Ste., fleuve qui avoit fa fource dans les montagnes d'Arabie, traversoit le déscrt, entroit dans le lac Asphaltite, & divisoit les Moabites des

Amorthéens.

ARNOUL, Hift. Modern., roi de Germanie, empereur d'occident. Ce prince fut surnommé le Batard. Carloman , fils de Louis le germanique, l'avoit eu de Litorinde, originaire de Carinthie où elle tenoit un rang distingué. Quoique sa naissance fut illustre, elle ne fut point honorée du titre de reine, pas même de celui d'épouse. Arnoul étoit à peine forti de l'enfance, que Carloman lui donna le duché de Carinthie & celui de Styrie. Le gouvernement de ces deux provinces ne suffisoit point à l'ambition de ce jeune duc; & quoique le vice de sa naissance dut l'écarter du trône, il songea à monter sur celui que Charles le gros, son oncle, occupoit. La bâtardise commençoit à être regardée comme une tache qui donnoit l'exclusion aux enfans des rois. Cette tache devenoit de jour en jour plus infamante, à mesure que les peuples de la domination françoise se soumetteient aux décisions du St. Siege; mais ce ne fut point un obstacle pour Arnoul. Les conjontures étoient on ne peut plus favorables aux deffeins qu'il méditoit. Charles le gros chanceloit sur un trône que l'ambition des grands chan-

geoit en un funefte écueil, & leur fuffrage vénal étoit toujours pour celui qui offroit le plus d'aliment à leur cupidité. Les nobles & les prélats, après avoir contribué de leurs bras, & de leurs confeils aux conquêtes des François, aspiroient à en devenir les propriétaires titrés. Possesseurs à vie des fiefs dont la propriété appartenoit à la couronne, ils prétendoient les transmettre à leur postérité sans l'agrément du prince, mais seulement par droit de naissance. Les guerres étrangeres & civiles qui fignalerent le regne déplorable des enfans de Louis le débonnaire. avoient favorifé ces prétentions confirmées en partie par un décret de Charles le chauve , prince foible , & dont l'ambition égaloit l'incapacité. Les grands, depuis le berceau de la monarchie, jouissoient d'un droit qui à la longue devoit sapper les fondemens du trône, & leur en faire paffer les priviléges. Libres dans le choix de leurs fouverain, ponrvu qu'ils les prissent parmi les enfans des rois , ils fe partageoient en factions, & ne donnoient la couronne qu'aux prétendans auxquels ils connoissoient des dispositions favorables à leurs desseins ; & s'ils ne condamnoient pas au rang de sujet celui qu'ils jugeoient capable de leur opposer une fermeté légitime, ils ne lui donnoient qu'une portion de la couronne. La race de Charlemagne étoit presqu'éteinte : il ne restoit en 884 de la nombreuse postérité de Louis le débonnaire, que deux prince habiles à succéder, savoir : Charles le gros, dója roi de Germanie & empereur d'Occident, & Charles qui dans la suite fut surnommé le Simple, quoique fon courage & l'excellence de son cœur lui euffent mérité une dénomination plus honorable. Celuici, comme fils de Louis le begue, devoit régner sur les Neustriens, ou François occidentaux. C'est ainsi qu'on appelloit les peuples d'en-decà de la Meufe . pour les distinguer de ceux d'au-delà de ce fleuve & du Rhin, que les écrivains du moven age appellent Auftrafiens ou François orientaux. Les grands fachant bien qu'un roi couronné par leurs suffrages, leur feroit de grands facrifices, ne permirent pas à Charles le simple de monter fur le trone de fon pere, parce que la foiblesse de son age l'éloignoit d'un état agité par des factions

& déchiré par des guerres étrangeres; ce n'étoit au fond qu'un prétexte : les François ne manquoient pas de généraux pour repousser l'ennemi du dehors, ni de miniftres pour composer un conseil de régence. L'enfance n'étoit point un obstacle l'élévation des princes françois, & Louis le débonnaire étoit encore au berceau, lorfque Charlemagne fon pere lui donna le trone d'Aquitaine : ce n'eft pas le feul exemple qu'on puisse alléguer. Charles le gros s'étant rendu à Gondreville , y requt leur hommage; mais fon nouveau sceptre prépara tous ses malheurs. Endes ou Odon, comte ou gouverneur de Paris, le lui arracha presqu'auffi-tot. C'étoit un feigneur dont la valeur & les talens militaires étoient soutenus par toutes les graces de l'esprit & du corps. Arnoul, témoin des succès de cet usurpateur, ne balança pas à suivre la route qu'il lui avoit tracée. Ses émissaires, répandus dans la Germanie, déclamerent contre l'empereur que la fortune abandonnoit ; les bruits les plus injurieux infecterent les provinces, & annoncerent fa chute prochaine; on peignoit Charles legros, tantôt comme lache & imbécille, tantôt comme tyran. Arnoul auteur de ces bruits, étoit représenté sous les plus séduifantes conleurs. Dans les temps d'anarchie, il est aussi difficile de trouver un prince fans défauts & fans vices, qu'un prétendant fans talens & fans vertus. Charles le gros voulut en vain arrêter les progrès de la révolte: on peut juger de l'audace & du pouvoir des grands, par la demande de leurs députés. Ils oferent demander à l'empereur qu'il eut à défigner fur le champ fon fuccesseur; ajoutant que les vœux de la nation appelloient Arnoul; & que ce feroit exposer la Germanie aux malheurs d'une guerre civile que de faire un autre choix.

Cette députation audaciente fit frémir Charles d'une juste indignation: il répondit qu'il étoit encore digne d'être leur roi, & qu'il vouloit vivre & mourir avec ce titre. Mais c'étoit en vain que ce prince prétendoit lutter contre fa destinée: un rebelle lui avoit ravi la France; l'Italie, la Bourgogne, la Lorraine & l'Allemagne lui-échappérent dans un instant. On prétend qu'il conserva toujours le titre d'empereur & de roi d'Italie; mais quel roi qui n'ose mêmo réclamer l'allistance de ses

prétendus sujets, & qui se voit contraint de recourir à l'ennemi qui lni ravit son trône, & de mendier auprès de lui des secours pour sournir à ses premiers besoins! Charles obtint à peine d'Arnoul le revenu de trois villages, & avant d'en jouir il manqua d'expirer de misere.

Arnoul, après avoir réduit l'empereut fon oncle aux plus affreux malheurs, se rendit à Ratisbonne, où les seigneurs & les prélats de Germanie vinrent lui rendre un hommage, qu'ils prétendirent avoir le droit de révoquer. L'empire ou la royauté avoitété jusqu'alors un propre dans la personné des princes françois; ce ne sut plus qu'un fier amovible, & dépendant du caprice des seigneurs. C'étoit une conséquence nécessaire de l'acceptation d'Arnoul

L'héritage de Charlemagne fut donc partagé entre deux usurpateurs, dont l'un descendoit de ce prince en ligne directe, mais par un mariage illégitime; l'autre n'avoit pour titre que ses talens , & quelques vertus qui pouvoient bien n'étre que des vices déguifés. Celui ci convaincu de l'impossibilité de jouir du fruit de son usurpation s'il avoit Arnoul pour ennemi, fe rendit à Worms, où ce monarque tenoit une diete générale. Il lui remit entre les mains le sceptre & la couronne & les autres marques de la royauté, l'affurant qu'il ne vouloit les porter qu'avec fon agrément. Le roi de Germanie flatté de cette déférence, les lui rendit aufli-tôt, & consentit même à l'admettre dans son alliance, au préjudice de Charles le fimple son neveu, qui sollicitoit la même faveur, mais que sa qualité de fils légitime d'un roi rendoit dangereux.

Cette modération étoit moins un effet de la générolité d'Arnoul que de la politique. Il n'eût pas manque de retenir pour lui-meme le sceptre pour lequel Eudes venoit de lui rendre hommage, s'il cût pu le conserver sans péril. Il étoit même de l'intérêt de cet usurpateur de l'avoir pour allié dans un temps où Gui & Berenger lui disputoient le titre d'empereur avec l'Italie, & Rodolphe la Bourgogne. Il traitoit ces princes de rebelles, mais alors la force décidoit le droit; & le succès suffisoit pour faire d'un usurpateur un souverain légitime: d'ailleurs Charles le fimple n'étoit pas fans partifans. Il étoit d'autant plus redoutable, que fes actions dans son extrême jeunesse montrolent qu'il étoit vraiment digne de regner. Louis disputoit la Provence, que l'empereur Lothaire avoit érigée en royaume pour Charles le plus jeune de ses fils. Cet état qu'avoit possée Boson, pere de Louis, comprenoit, outre la province qui conferve ce nom, le Lyonnois, le Dauphiné, & cette partie de l'ancien royaume de Bourgogne, qui confinoit au mont Jura. On prétend que ce fils de Boson avoit été adonté par l'empereur défunt.

Arnoul auffi-tôt après son couronnement, songea à soumettre ces différens souverains qui ambitionnoient sur - tout le royaume d'Italie, auquel le titre d'empereur sembloit être attaché. Tandis qu'il faisoit ses dispositions pour y entrer, son armée marcha contre Rodolphe, & le contraignit à demander la paix. Rodolphe conserva ses états qu'il posséda à titre de royaume, mais à condition qu'il en feroit

hommage.

Tandis que les troupes du roi de Germanie forgoient les Bourguignons, sujets de Rodolphe, à reconnoître sa puissance, sa politique semoit en Italie des troubles qui lui en applanirent la conquête; il offrit des secours à Berenger contre Gui, Ion concurrent. L'un & l'autre lui étoient également odieux, & ses projets étoient de les écraser par leurs propres armes. Le pape Formose leur montroit beaucoup de zele; mais dans le temps qu'il posoit la couronne impériale sur le front de Gui re pontife qui ne vouloit pas d'un maître si voisin de Rome, écrivoit à Arnoul de venir la reprendre : " Hâtez-vous, lui disoit-il, de mettre dans votre main le royaume d'Italie, & les biens de faint Pierre; ne souffrez pas plus long-temps que ce malheureux état soit déchiré par des mauvais chrétiens, & par le tyran Gui ". Cette proposition étoit trop flatteufe, & le roi de Germanie trop ambitieux pour que Formole pût craindre d'elfuyer un refus. Toutes les rigueurs de l'hiver ne furent pas capables d'arrêter le zele d'Arnoul. Il partit au mois de janvier pour l'Italie, secondé par Berenger que Gui en avoit chasse. Entré dans la Lombardie, il affiege & prend Bergame, ville alors très-fortifiée, & défendue par une garnison puissante. Le gouverneur fut traité non comme ennemi, mais comme rebetle. Il fut pendu dans le pre-

mier tumulte de la victoire. Intimidés par cet exemple, plufieurs ducs & feigneurs qui possédoient des châteaux dans les environs, envoyerent des députés, offrant de se soumettre à certaines conditions. Arnoul exige une prompte obéiffance, & refuse toute négociation. Irrité de leurs délais, il les fait arrêter, & ne les relache qu'après les avoir menacés de ses vengeances, s'ils ofent jamais violer le ferment de fidélité qu'il exige de leur part. Tous les seigneurs Lombards & Toscans, dues, comtes ou marquis, furent traités avec la même févérité également digne d'un conquérant & d'un roi. Arnoul prit auffi-tôt la courorne d'Italie, fans cependant fe qualifier d'empereur. Ce titre ne lui auroit point échappé, fans l'infidélité de Rodolphe, qui probablement étoit d'intelligence avec Gui, fantôme d'empereur, que la frayeur des armes germaniques retenoit dans Rome. Arnoul replié vers les Alpes, prend le château d'Ivrée, défendu par une garnison Bourguignone ; mais ne pouvant punir Rodolphe qui se cantonna dans les montagnes de Suisse, il confia le soin de son armée à Zwentehalde, son fils, qu'il avoit fait roi de Lorraine, & rentra dans la Germanie, toujours accompagné de Berenger, qu'il traitoit moins en roi qu'en captif. La mort de l'empereur arrivée le 12

La mort de l'empereur arrivée le 12 Décembre de la même année (894), rappella bientôt Arnoul en Italie. Il faisoit

pella bientôt Arnoul en Italie. Il faisoit ses préparatifs, & consultoit les états pour ce voyage, lorfque de nouveaux députés de Formose l'inviterent à se rendre à Rome, pour y recevoir la couronne impériale. On étoit étonné de voir ce pontife écrire à Foulques, archevêque de Rheims, & l'ennemi d'Arnohl; " qu'il avoit de Lambert, fils de Gui, le même foin qu'un pere tendre pouvoit avoir pour fon fils; & qu'il vonfoit vivre avec es jeune prince. dans une inaltérable union . . . ; qu'il seroit tonjours son ami, malgré les efforts & les artifices des méchans ,. Arnoul déterminé par les instances du pape, passe auffi-tôt les Alpes : fon armée partagée en deux corps, ravage le territoire de Florence & de Luques. Ce fut dans cette derniere ville qu'il déponilla Berenger, on ne fait pour quel motif: fans donte qu'il n'espéroit plus rien des ménagemens dont il avoit ulé envers ce seigneur : cependant

il le rétablit peu de temps après. Il lui

1100

donna le marquifat, ou la marche de Vérone, avec l'usage du titre de roi d'Italie. Les Germains s'avancoient vers Rome . dont ils se flattoient de voir les portes s'ouvrir à leur approche ; mais une femme qui allioit toutes les subtilités de fon fexe au courage du nôtre, les avoit prévenus ; c'étoit Ageltrude , veuve de Gni & mere de Lambert : femme vraiment digne de commander aux Romains dans le temps de leur folendeur. Cette héroine parut sur les remparts avec une armée déterminée à vaincre sous ses yeux , ou à s'ensévelir sous les ruines de Rome. Le roi , temoin des préparatifs de l'impératrice, n'ofa le promettre un fuccès favorable; il parloit même de faire une retraite , lorique fes troupes indignées des railleries de quelques Romains, le conjurerent d'en tirer vengeance: alors il s'approcha de la ville, & s'en rendit maître après quinze jours de siège. Entré dans Rome, il s'y comporta moins en vainqueur qu'en juge inexorable.

Après avoir reçu la couronne impériale des mains de Formose (le 15 Avril 896,) il fit punir plufieurs des principaux partifans d'Ageltrude, & feignit de les immoler au reffentiment du pape qu'ils avoient outragé. Voici le ferment que lui prêterent les Romains, assemblés dans la basilique de saint Paul : serment équivoque dont le font souvent servi les empereurs & les papes pour appuyer leurs prétentions. " Je jure par tous les divins mysteres que, sauf mon honneur, ma foi & ma fidélité pour le pape Formose, je fnis & ferai fidele tout le temps de ma vie à l'empereur Arroul. Je ne me liquerai jamais avec un homme contre lui. Je jure que je ne donnerai aucun fecours ni à Lambert, ni à Ageltrude sa mere, pour en obtenir des charges & en acquérir des honneurs, que je ne livrerai jamais cette ville ni à lui, ni à elle, ni à leurs hommes, en quelque maniere ni pour quelque raifon que ce foit ...

Arnoul soupiroit àprès la fin de cette guerre; mais tant que respiroit Ageltrude, il ne lui suffisoit pas de commander dans Rome. Cette princesse étoit bloquée dans la cité léonine; c'est ainsi qu'on appelloit le quartier de St. Pierre de Rome, depuis que Léon, qui mérita le surnom de grand, l'avoit fait fortisser,

& v avoit fixé un nombre confidérable d'habitans, que la terreur des Sarrafins en avoit souvent chasses. L'impératrice se voyant prête de tomber au pouvoir des Germains, quitta cette place incommo- . de . & fit une retraite vers Camerino. Forcée d'en fortir , elle alla s'eufermer dans Fermo. Les fortifications de cette ville, située sur une montagne dans la marche d'Ancone, tomboient sous les coups redoublés des Germains , lorfqu'Arnoul frappé d'apoplexie fut obligé de lever le siège. Des écrivains prétendent que cette princesse artificieuse lui fit donner une liqueur qui le plongez dans un sommeil lethargique; mais c'est une fable digne de ces temps groffiers. La maladie dont l'empereur étoit atteint s'étant changée en paralylie, il ne fongea qu'à rentrer dans ses états d'Allemagne, où il mourut peu de temps après fon retour , laiffant l'Occident dans la même agitation où ce malheureux empire avoit été depuis la mort de Charlemagne, son restaurateur. Oda sa femme donna le jour à Louis IV surnommé l'enfant, le dernier de la race de Pepin qui ait occupé le trône de Germanie. & à Hedwige qu'Othon le grand épousa en secondes noces. Cette princesse avoit été accusée d'adultere , & justifiée dans une diete. Tritheme donne à Arnoul une autre femme, nommée Agnès, tille d'un empereur grec, dont il fait descendre Arnoul de Baviere , ce duc fameux par les guerres qu'il suscita à Contad. Arnoul, outre ces deux princesses, tint une concubine nommée Helingarde, qui fut mere de Zuintilbod, roi de Lorraine, & de Ralbod, que l'on regarde comme la tige des anciens comtes d'Andeks . en Baviere. Il eut de la même Helingarde une fille nommée Berthe, qui fut mariée à un duc de Cleves. On ignore la naissance de cette concubine; mais li l'on en juge par l'amour qu'elle fut inspirer à l'empereur , il est à croire qu'elle étoit trop obscure pour pouvoir être associée à ses destinées.

On met au nombre des fautes d'Arnoul l'indiscrétion qu'il eut d'appeller les Hongrois à son secours. Ce peuple alors barbare, & qui figure aujourd'hui avec les plus sages & le mieux policés, venoit de conquérir la Pannonie sur les

Dd 4

Huns qui, comme eux, étoient fortis des vastes déserts de la Scythie, Le secours de ce peuple lui avoit paru nécessaire pour contenir les Moraves qui, conduits par Zuintilbod, duc ingrat auquel il avoit donné l'investiture de la Bohème, prétendoient se soustraire à son obéissance.

Ce fut fous le regne d'Arnoul que s'établit la chevalerie. Cet ordre fi propre à faire naître l'enthousialme , vrai germe des grandes actions, avoit été connu en Germanie de toute antiquité. Il avoit été en ufage fur-tout parmi les Cattes, peres des François. Les hommes parmi ces nations généreules faisoient vœu au fortir de l'enfance de laisser croître leurs cheveux & leur barbe , jufqu'à ce qu'ils euffent délivré la partie d'un ennemi étranger ou domestique : ils se dévonoient même à l'esclavage; ces hommes étranges que l'amour de la liberté rendoit féroces, se chargeoient de chaines & ne les quittoient que fur le corps de l'ennemi terraffé. Ils se coupoient alors les cheveux & la barbe, & les confacroient aux dieux après les avoir trempés dans le sang de leur victime. Telle étoit, suivant eux, la plus agréable offrande que l'on pût faire à la divinité. " Ils ne quittent pas même cet équipage pendant la paix , dit Tacite ; les braves parmi les Cattes vieilliffent fous d'illustres fers , également révérés du citoyen & de l'étranger ... Entre les loix qui intéreffent le gouvernement, on ca remarque une , datée du concile de Tribur, que les papes avoient long-temps ambitionnée : cette loi ordonne d'honorer l'église de Rome . comme celle d'où dérive le sacerdoce, & de souffrir le joug qu'elle impose , quand même il seroit à peine supportable.

On croit que les cendres de cet emperenr reposent à Ratisbonne, dans l'abbaye de St. Emmeran, où fon corps fut transféré d'Oettingue peu de jours après fa mort, arrivée le 26 Novembre 899. Il avoit été fait duc de Carinthie en 877; roi de Germanie en 887 ; d'Italie en 814. Ge fut le \$6 Avril 896 qu'il recut la couronne impériale des mains du pape

Formofe. (M.y.)

\* ARNOULD, Glogr., petite ville de France dans la Beauce, dans la forêt d'Yveline.

ARNSBOURG, V. ARENSBOURG.

\* ARNSHEIM , Géogr. , petite ville d'Allemagne, dans le Palatinat du Rhin.

bailliage d'Altzey.

§ ARNSTADT, Géogr. , ancienne ville de Thuringe en Allemagne, dans le cerele de Haute - Saxe, fur la riviere de Gera. Elle étoit originairement du domaine des premiers ducs de Saxe , dont les grands états, comme on fait , fe trouvent aujourd'hui partagés entre bien des mains différentes. L'Empereur Othon I , non moins liberal que devot , fit prefent d'Arnstadt à l'abbaye, si riche dans la fuite, de Hersfeld en Hesse. Mais des comtes de Kefernberg, protecteurs de cette abbaye, s'étant allies avec les maisons d'Orlamunde & de Weimar, l'on trouva moven de faire repaffer Arnstadt fous une domination féculiere , & les comtes de Schwartzbourg l'acheterent de ceux d'Orlamunde, aux commencement du XIVe fiecle. C'eft aujourd'hui la branche de Sondershausen qui posséde cette ville , & qui la fait fleurir. On l'aggrandit & on l'embellit tous les jours. Eile a quatre églises en comptant celle du château; un palais bâti il y a quarante ans pour fervir de réfidence aux princesses douairieres de Schwartzbourg ; une école divifée en huit claffes. à l'ulage de toute la jeuneffe de la contrée. & enfin plufieurs autres batimens publics où se tiennent les colléges ecoléfiastiques & civils du pays, & fa chambre des finances. La Gera fait mouvoir dans Arnstadt divers rouages pour le travaildu fer & du léton . & à cet objet confidérable de commerce & d'industrie pour l'intérieur de la ville, il faut joindre celui du falpêtre pour fes environs. Long. 28, 23, lat. 50, 54-(D.G)

ARNSTEIN , Géogr. , château & bailliage d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, dependance de l'évêché de Bamberg. L'évêché de Wirtzbourg posséde auffi une petite ville du meme nom : lequel est encore celui d'une abbaye de prémontrés sur la Lahne, relevant de l'archeveche de Trèves ; celui d'une ancienne seigneurie du comté de Mansfeld en Haute Saxe, & celui de quelques autres petits endroits d'Allemagne. (D. G.)

ARNSTORFF, Glogr., ville d'Allemagne fur le Danube. Elle eft enclavée dans le cercle d'Autriche, mais elle appartient à l'archevêque de Saltzbourg. (D. G.)

\* AROCE on ARROBE, f. m. Comm.

en espagnol arobas, en péruvien, arone, poids dont on fe fert en Efpagne, en Portugal, à Goa, & dans tonte l'Amérique espagnole. Les Portugais s'en servent auffi au Brefil , où auffi - bien qu'à Goz , on l'appelle arate : tous ces arobes n'ent guere que le nom de commun; & ils font d'ailleurs affez différens pour leur pefanteur & pour leur évaluation au poids de France. L'arobe de Madrid & du reste de presque toute l'Espagne à la réferve de Seville & de Cadix , eft de vingt-cinq livres espagnoles, qui n'en font pas tout-à-fait vingt - trois & un quart de Paris; en forte que le quintal commun qui eft de quatre arobes , ne fait que quatre-vingts-treize de nos livres. L'arobe de Séville & de Cadix est auffi de vingt-cinq livres , mais qui en font vingt-fix & demie poids de Paris , d'Amfterdam , de Strasbourg . & de Befancon, où la livre est égale, Quatre arobes fout le quintal ordinaire . c'est-à-dire, cent livres ; mais pour le quintal mucho il faut fix arobes , qu'on peut réduire en livres de Paris, sur le pié de la réduction qu'on a faite ci - delins de l'arobe de ces deux villes. Voyez QUINTAL.

L'arobe de Portugal est de 32 livres de Lisbonne, qui reviennent à vingt-neuf livres de Paris. Voyez ARATE. (G)

AROCHA, Géogr., riviere d'Italie dans la grande Grece. On croit que c'est présentement la Crecha, au royaume de

Naples. (C. A.)

AROCK-SZÁLLAS, Géogr., jolie ville de la Hongrie, au pays des Jazigiens Métanaftes dans une contrée fertile & agréable. C'eft la même qu'Aracha, qui est fur une petite riviere au nord-ouest de Temes war. Long. 44. lat. 46. 25. (C. A.)

\* AROE, Géogr. avc. & mod., ville d'Achaïe: c'est aujourd'hui Patras.

AROER, Géogr. fainte, ville de la Judée en Alie, au-delà du Jourdain, de la tribu de Gad, prohe la riviere d'Arnon, fur les confins de la tribu du Ruben, & du pays des Ammonites.

AROMAIA, Giogr., contrée de l'Amérique méridionale, dans la Guyane, au pays des Caraïbes. On la place au midi de l'Orenoque, & non loin de son embonchure; mais elle est encore peu connue. (C. A)

AROMATA, Glogr., montagne d'Afic,

dans la Lydie, selon Strabon. Il y avoit, selon Ptolomée, une ville & un promontoire de ce nom dans l'Ethiopie, sous l'E-

gypte.( C. A.)

AROMATES, f. m. pl. Hift. nat. & mat. medic., on comprend fous ce nom générique tous les végétaux pourvus d'une huile & d'un fel acre, qui par leur union forment une fubstance savonneufe. qui eft le principe de l'odeur & du goût acre , ftimulant & échauffant qu'on v découvre. Tels font le cardamome , le clou de girofie, la canelle, le poivre, le gingembre, le macis, &c. Si dans le cas où la bile a perdu sa force & son énergie, & où les fibres de l'estomac font relachées , les aromates font d'un grand fecours, ils font auffi très-nuifibles dans les dispositions contraires, par l'impétuolité du mouvement qu'ils occasionnent dans les humeurs qui font déja trop agitées. L'absynthe qui facilité l'écoulement des eaux , en relevant le ton & le resfort des vaisseaux affoiblis , & divifant & incifant les humeurs muqueules, eft un excellent remede dans l'hydropisie: mais dans les fievres inflammatoires, elle feroit certainement beaucoup de mal, en produifant les mêmes effets que dans l'hydropisie.

AROMATIQUE, adj. P. ODORANT.
\* AROMATITE, f. f. Hist. nat. fost., pierre préciecle d'une lubstance bitumineuse, & fort ressemblante par sa couleur & son odeur à la myrthe, qui lui donne son nom. On la trouve en Egypte & eu

Arabie.

ARON, Géogr., gros bourg d'Afie, en Perfe, dans l'Yrac Agemi. Il est à deux lieues de Cacheau & à vingt d'Ispahan. Il y a un grand nombre d'habitans & on y fait un grand commerce de soie. (C. A.)

\* ARONCHES, Géogr, petite ville de Portugal dans l'Alentéjo, fur les confins de l'Eftramadure Espagnole: elle est sur la riviere de Care, qui coule proche l'Alegrette, & joint la Guadiana un peu audessus de Badajoz. Long. 11, 14; lat. 39.

ARONDE, terme de fortification, voy-QUEUE D'ARONDE. C'est ainsi qu'on appelle les asses ou les branches d'un ouvrage à corne eu à couronne, lorsqu'elles vont en se rapprochant vers la place, en sorte que la gorge se trouve moins étendue que le front. (Q) \* ARONDEL , voyes ARUNDEL. ARONDELIERE, f. f. Bot., nom de

plante, fynonyme avec celui de chélidoine

Voyez CHÉLIDOINE. (1)

ARONDELLES , f. f. Marine , arondelle de mer , c'eft ainfi qu'on appelle , en terme de marine, les brigantins, les pinasfes , & autres vaisseaux médiocres & légers. (Z)
\* ARONE ou ARONA, Géog., ville

d'Italie dans le territoire d'Anghiéra, au duché de Milan. Long. 26, 5 ; lat. 45, 41.

AROOL , Géogr. , ville de l'empire Ruffien dans l'Uckraine, fur la riviere d'Occa, à 80 lieues nord de Moscow. Long. 55 , 50; lat. 51 , 58.

\* AROSBAY, Géogr., ville des Indes dans la contrée septentrionale de la côte occidentale de l'isle de Madura, proche celle de Java. Long. 132. lut. mérid. 9. 30. \* AROSEN ou WESTERAS, Géogr.,

petite ville de Suede, capitale de la Wef-

timanie, fur le lac Meler.

AROT & MAROT , f. m. , Theol. & Hift., font les noms de deux anges que l'imposteur Mahomet disoit avoir été envoyés de Dieu pour enseigner les hommes . & pour leur ordonner de s'abstenir du meurtre, des faux juremens, & de toutes fortes d'excès. Ce faux prophete ajoute qu'une très-belle femme ayant invité ces deux anges à manger chez elle, elle leur fit boire du vin , dont étant échauffés ils la solliciterent à l'amour ; qu'elle feignit de consentir à leur passion, à condition qu'ils lui apprendroient auparavant les paroles par le moyen desquelles ils disoient que l'on pouvoit aisément monter au ciel; qu'après avoir su d'eux ce qu'elle leur avoit demandé, elle ne voulut plus tenir fa promeffe, & qu'alors elle fut enlevée au ciel, où ayant fait à Dieu le récit de ce qui s'étoit paffe, elle fut changée en l'étoile du matin qu'on appelle lucifer on aurore, & que les deux anges furent feverement punis. C'eft de-la, felon Mahamet, que Dieu prit ocçasion de défendre l'ulage du vin aux hommes. Voy. ALCORAN.

AROTES, f. m. pl. , Hift. anc. , nom que les Syracufains donnoient aux hommes de condition libre, qui par le malheur, de leur fortune étoient obligés de fervir pour lublifter. (G)

\* AROU ou AAROW , Géogr. , ville du

canton de Berne au pays d'Argow, for l'Aar , qui lui a donné son nom : elle est bâtie sur les ruines de l'ancienne fortereste de Rora.

\* AROVAQUES , f. m. pl. Hift. mod. . peuples de la Caribane dans l'Amérique septentrionale , proche les bords de l'Effekebe & les frontieres du Paria.

\* AROUCA, Géogr. ancienne. & mod. village de Portugal dans la province de Beira, entre Viseu & Porto, sur la riviere

de Paira. On croit que c'est l'ancienne Araducta.

AROUE , fubit. f. Commerce , poids dont on se fert dans le Pérou . le Chily . & autres provinces & royaumes de l'Amérique qui font de la domination espagnole. L'aroue, qui n'est rien autre chose que l'arobe d'Espagne, pele vingt - cinq livres poids de France. Voyez AROBE. Dict. du comm. some. I. pag. 726.

AROUENS (isle des), Géogr., l'une des isles qui sont proche de l'embouchure de la riviere des Amazones, dans l'Amé-

rique méridionale.

AROUGHEUN , Hift. nat. Zoolog. . animal qu'on trouve en Virginie , & qui eft tout femblable au caftor, à l'exception qu'il vit sur les arbres, comme les écu-

La peau de cet animal forme une partie du commerce que les Anglois font avec les sauvages voifins de la Virginie; elle compose une sorte de fourrure fort estimée en Angleterre.

AROUKORTCHIN, Glogr., contrée d'Asie, dans la grande Tartarie, vers la muraille de la Chine. Elle est habitée par les Tartares surnommés Niuches, qui sont une famille des Monguls. ( C. A.)

AROURE, f. f. Hift, anc., nom d'une mesure en usage chez les Grecs; elle contenoit cinquante piés, fi l'on en croit Suidas. Ce mot fignifioit plus fréquemment une mesure quarrée qui faisoit la moitié du plethron. Voyez PLETHRON.

L'uroure égyptien étoit le quarré de cent coudées, felon le calcul du docteur

Arbutnoth , tab. 9. (G)

AROW ou AROU, Géog., isle de la mer des Indes, à l'orient des Moluques, & an midi de la nouvelle Guinée. Elle est confidérable: on-lui donne plus de trente lieues de longueur & environ dix de largeur. Il y a deux petites isles du même nom, l'une an fud-eft & l'autre à l'oueft de cette isle d'Arore. Long. 150, lat. 5-6, 30. (C. A.)

AROY, Géogr., riviere de l'Amérique méridionale; elle fort du lac Cassipe dans la province de Paria, & se jette dans

la riviere de ce nom.

ARPA EMINI, f. m. , Hift. mod. , officierdu grand-feigneursc'est le pourvoyeur des écuries : il est du corps des mutaferacas ou gentilshommes ordinaires de sa hauteste. A la ville il reçoit l'orge, le foin, la paille & les autres fourrages d'imposition; à l'armée ils lui sont fournis par le Tefierdar ou grand tréforier qui a foin des magafins. L'arpa emini en frit la diftribution aux écuries du fultan & à ceux qui en ont d'étape ; ses commis les délivrent & lui rendent compte du bénéfice, qui est quelquefois fi confidérable, qu'en trois ans d'exercice de cette charge il se voit en état de devenir bacha par les voies qui conduisent ordinairement à ce grade, c'est-à-dire, par les riches présens faits aux fultanes & aux ministres. Guer. Maurs des Turcs, tome II. (G)

ARPAGE , adj. des deux genres , Hift. anc. , ou plutot HARPAGE , comme on le trouve écrit dans les anciennes inscriptions, fignifie un enfant qui meurt au berceau, ou du moins dans sa plus tendre jeunesse. Ce mot est formé du grec apraço, rapio, je ravis : on le trouve rarement dans les auteurs latins. Gruter l'emploie, page 682, inscript. ix, dans l'épitaphe de Marc-Aurele, qui mourut à l'âge de 9 ans 2 mois & 13 jours; mais cette inscription fut trouvée dans les Gaules, où l'on

parloit le grec corrompu.

Les Romains ne faisoient ni funérailles ni épitaphes aux barpages ; on ne brûloit point leur corps; on ne leur érigeoit ni tombeaux ni monumens, ce qui fait qu'on trouve dans Juvenal,

Terra clauditur infans.

Et miner igne rogi.

Dans la fuite on introduisit la coutume de brûler les corps des enfans qui avoient vécu 40 jours, & à qui il avoit poussé des dents : on appelloit ausi ceux - là agman. Tos, rapti. Cet usage semble avoir été emprunté des Grecs, qui selon Eustachius, ne bruloient les enfans ni la nuit ni en plein jour., mais des le matin , & ils n'appelloient pas leur decès mort, mais d'un nom plus doux, nuigas agrayn, difant

que ces enfans étoient ravis par l'aurore. qui jouiffoit ou qui se privoit de leurs em-

braffemens. (G

ARPAIA, Géogr. and & mod., village de la principanté ultérieure au royaume de Naples, sur les confins de la terre de Labour, entre Capone & Bénévent. On croit que c'est l'ancien Caudium, & que notre Stretto d' Arpaja font les fourches Caudines , furce Caudine , des anciens.

ARPAILLEUR , f. m. , nom que l'on donne à ceux qui s'occupent à remuer les fables des rivieres qui roulent des paillettes d'or, afin de les en féparer. Ces ouvriers n'ont aucun emploi dans les mines.

\* ARPAJON, Géogr., ville de France dans le Rouergue, avec titre de duché.

ARPAJON, Voyez CHARTRES. ARPASKALESI, Géogr., ville ruinée de la Turquie d'Asie, en Natolie, près du Méandre, vis-à-vis de Nassalée, for un emplacement élevé. On croit que c'est ou l'Ortopia ou la Coschinia des anciens. Al'orient , & à peu de distance de cet endroit , se voient encore les ruines d'une autre ville qui passe dans l'opinion de quelquesuns pour Antioche fur le Méandre, & dont le nom moderne est Jennischeher. Il v a fous ces ruines nombre de voûtes & de caveaux : c'est là qu'en 1739, la Porte fit maffacrer le feditieux Soley Begy & fes quatre mille complices. (C. A.

ARPA-SOU, Géorg., riviere d'Asie, en Arménie, dans le Karasbag. Elle coule du fud-oueft au nord-oueft, entre Erivan & Tanris, & après avoir féparé les terres du grand-leigneur de celles du roi de Perfe. elle va se jeter dans l'Araxe. Elle est trèsdangereules par fes crues subites qui lui donnent une profondeur & une rapidité fouvent funeste à ceux qui la passent. ( C. A.

ARPEGGIO, ARPÉGE ou ARPÉGE-MENT, f. m. en musique, est la maniere de faire entendre successivement & rapidement les divers fons d'un accord, au lieu de les frapper tous à la fois.

Il y a des instrumens fur lesquels on ne peut former un accord plein qu'en arpégeant; tels font le violon, le violoncelle, la viole, & tous ceux dont on joue avec l'archet, car l'archet ne peut appuyer fur toutes les cordes à la fois. Pour former donc des accords fur ces instrumens, on est contraint d'arpéger ; & comme on ne peut

il a neuf cent toiles de superficie, c'est celui dont on se sert en France dans tous les livres d'agriculture & de commerce. Un arpent de terrein aux environs de Paris rapporte 16 à 18 liv. de serme, & coûte environ 400 livres; il faut un septier de bled pour l'ensemencer, & il en rapporte quatre & cinq. Le territoire de la France suivant M. de Mirabeau, est d'environ cent & trente millions d'arpens, dont une moitié est cultivable en grasus: mais il n'y en a pas quarante qui soient essections

ARP

tirer qu'autant de sons qu'il-ya de cordes, l'arpése du violon & du violoncelle
ne sauroit être composé de plus de quatre
sons. Il faut pour arpéger que les doigts
soient atrangés en même-tems chacun sur
se corde & que l'arpége se tire d'un seul &
grand coup d'archet, qui commence sur la
plus grosse corde, & vienne finir en tournant sur la chanterelle. Si les doigts ne
s'arrangeoient sur les cordes que successivement, ou qu'on donnât plusieurs coups
d'archet, ce ne seroit plus un arpége, ce seroit passer la chantere de sur les cordes de sur les cestirement, ou qu'on donnât plusieurs coups
d'archet, ce ne seroit plus un arpége, ce seroit passer les vite plusieurs notes de
sur les cordes de sur les cesti-

L'arpent des eaux & forêts établi par l'ordonnance est aussi de cent perchesquarrées; mais la perche a 22 piés : ainsi cet arpent a 1544; toiles de supersicie.

Ce qu'on fait sur le violon par nécessité, on le pratique par goût sur, le clavecin. Comme on ne peut tirer de cet instrument que des sons secs qui ne tiennent pas, on est obligé de les refrapper sur des notes de longue durée. Pour faire donc durer un accord plus long-temps, on le frappe en arpégeant, en commençant par les sons bas, & en observant que les doigts qui ont frappé les premiers ne doivent point quitter leur touche que tout l'arpége ne sois tin, a fin qu'on puise entendre à la fois tous les sons de l'accord. Voyez Ac-

Le journal de Bourgogne approche beaucoup de l'arpent de Paris; car il est de 360 perches quarrées, chacune ayant deux piés & demi de longueur; ainsi il a-902; toises de supersicie.

COMPAGNEMENT.

Arpregio est un mot italien que nous

L'acre d'Angleterre a 210 toiles mesure de Paris. Il se divise en quatre rood, le rood en 40 poles; le pole contient 10 188 paces, le pace 27 yards, l'yard 9 piés quat-

avons francisé par celus d'arpère; il vient du mot arpa, à canse que c'est du jeu de la harpe qu'on a tiré l'idée de l'arpègepaces, le pace 25 yards, l'yard 9 pies quarrés, le pié 11 pouces 3 lignes 115. Philofoph. Transact. 1768, p. 326. Le jugerum des anciens Romains avoit de longueur 240 piés romains, que puiron

ment. (S)

Le jagerum des ancient Romains avoit de longueur 240 piés romains, ou environ 36 toiles de Paris; & de largeur 181 feulement, fuivant Arbuthnot; ainfi il devoit avoir 648 toiles de furface. Aétus quadratus, medius, mina, eft la moitif de jugerum.

On entend encore par arpeggio, un trait de chant composé s'unement des différentés notes d'un accord, qu'on fait entendre l'une après l'autre. Lorsqu'it y a plusieurs arpeggio de suite, on n'eortt que le premier & on se contente d'écrire les notes qui forment les autres en sorme d'accord, & de mettre dessous le mot arpeggio. Quelquesois on ne marque pas sculement le premier arpeggio, sur-tout dans les partitions, mais on a tort: cela laisse de l'équivoque: souvent aussi on omet le mot arpeggio. Voyez sig. 7, pl. 4. supplément des planches. (F. D. C.)

A Rome le rubio est de 4866 toiles quarrées; on donne le même nom à une mesure de blé qui pese 443 liv. de France. Voyage d'un François en Italie, fait en 1765, Esc.

. S ARPENT, Agriculture, c'est une surface qui sert à évaluer les près, les bois & autres especes de terreins. Il y en a de plufieurs sortes: l'arpent de Paris est de cent perches quarrées, la perche étant supposée de dix-huit piés ou trois toiles de longueur; ainsi l'arpent de Paris contient trente toiles en toutssens ou en quarré, & A Naples le moggio est de 887 toifes quarrées; mais il varie beaucoup dans les differentes provinces du royaume. Ibid.

A Turin la giornata est de 1000 ; toi-

A Milan la pertica est de 173 toises. Ib. A Parme la biolca est de 802 toises. Ib. A Plorence le stioro ou staioro est de 196

toiles. Ibid.

M. Chrittiani, dans son livre Delle misure d'ogni gencre, imprimé à Bresoia en1760, a rapporté aussi des arpens de differens pays, en piés quarrés de France, dont 36 sont la toile quarrée; nous rapporterons ici la table; après le nombre de piés quarrés, on trouve le nombre d'arpens des caux & forcts, & les miliemes d'arpens.

| C                      |                 |                |             | -          |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| Ancona, di Pertiche 89 |                 |                |             |            |
| Ancona, di Pertiche 89 | 0 122967        | piés quarrés 2 | arpens \$41 | milliemes. |
| 79                     | 00 101367       | 2              | 92          |            |
|                        | 90417           | 1              | 868         |            |
| Bergamo                | 6194            | ō              | 128         |            |
| Bolgiano, detto Stochi | acuh 55331      | 1              | 143         |            |
| J.uch                  | 41490           | 0              | 857         |            |
| Tagina                 |                 | o              | 572         |            |
| Staarla                | ndt 6916        | 0              | 143         |            |
| Graber                 |                 | ŏ              | 114         |            |
| Bologna, detto Biolca  | 26953           | , ,            | 557         |            |
| Torna                  | tura 19248      | ő              |             |            |
| Brifcia pio            | 30709           | 0              | 397<br>636  |            |
| Crema                  | 7500            | 0              |             |            |
| Cremona                | 7514            |                | 155         |            |
| Ebraico                | 2957            | 0              | 155         |            |
| Ferrara, detto Moggio  |                 |                | 61          |            |
| Biolca                 | 203493<br>61048 | 4              | 411         |            |
| Firenze                |                 |                | 261         |            |
| Francfort ful Meno     | 5547            | _              | 115         |            |
| Inghilterra            | 19150           | 0              | 396         |            |
| Infpruc                | 5512            | . 0            | 114         |            |
| Livorno                | 41498           | . 0            | 857         |            |
| Mantova                | 51215           | I              | 58          |            |
| Milano, pertica        | 29326           | 0              | 606         |            |
| Modena                 | 6152            | 0              | 127         |            |
| Napoli, moggio         | 39528           | 0              | 816         |            |
| Padova                 | 30624           | 0              | 633         |            |
| Piacenza               | 51708           | 1              | 68          |            |
| Roma Salto             | 7237            | 0              | 149         |            |
|                        | 19049600        | 393            | 591         |            |
| Centuria               | 4762400         | 98             | 398         |            |
| Giugero                | 23812           | •              | 492         |            |
| Atto Maggiore          |                 |                |             |            |
| A Mina                 |                 |                |             |            |
| ( Moggio               | 11906           | 0              | 246         |            |
| Pezza                  | 25053           | . 0            | 518         |            |
| lovigo .               | 61015           | I              | 261         |            |
| Saffonia, detto Morgen | 63525           | 1              | 312         |            |
| Stufa                  | 1905750         | 39             | 375         |            |
| l'orino .              | 35423           | ó              | 732         |            |
| Crento                 | 32701           | 0              | 676         |            |
| Trevifo                | 49372           | 1              | 20          |            |
| Venezia                | 28              | . 0            | 0           |            |
| l'erona                | 28726           | 0              | 594         |            |
| Vizenza                | 34361           | ő              | 710         |            |
| Zurigo di Pertiche 2   | 00 25322        | 0              | 523         |            |
|                        | 20 27010        | •              | 558         |            |
|                        | 60 30386        | •              | 628         |            |
|                        | 30300           | •              | 0.40        |            |

(M. de la Lande.)

ARPENTAGE ou GEODESIE, f. m. Géom. ; c'eft proprement l'art ou l'action de mesurer les terreins, c'est-à-dire, de prendre les dimensions de quelques portions de terre, de les décrire on de les tracer fur une carte, & d'en trouver l'aire. Voyez MESURE & CARTE, Soc.

L'arpentage est un art très-ancien : on croit même que c'est lui qui a donné naisfance à la géométrie. V. GEOMÉTRIE.

L'arpentage a trois parties; la premiere confifte à prendre les mesures & à faire les observations nécessaires sur le terrein même; la seconde, à mettre sur le papier ces mesures & ces observations; la troisieme, à trouver l'aire du terrein.

La premiere partie est proprement ce que l'on appelle l'arpentage : la seconde eft l'art de lever ou de faire un plan; & la troisieme est le calcul du toisé

De plus, la premiere se divise en deux parties, qui consistent à faire les observations des angles, & à prendre les mefures des distances. On fait les observations des angles avec quelqu'un des instrumens suivans : le graphometre, le demi-cercle, la planchette, la bouffole, Efc. On peut voir la description & la maniere de faire usage de ces instrumens, aux articles GRAPHOMETRE, PLAN-CHETTE, BOUSSOLE, CERCLE d'arpenteur , &c.

On mefure les distances avec la chaîne on l'odometre. Voyez la description & la maniere d'appliquer ces instrumens, aux articles CHAINE & ODOMETRE ou

COMPTE-PAS.

La seconde partie de l'arpentage s'exécute par le moyen du rapporteur & de l'échelle d'arpenteur. Voyez-en les usages anx articles RAPPORTEUR, ECHEL-

LE, &c. Voyez que CARTE.

La troisieme partie d'arpentage se fait en réduisant les différentes divisions, les differens enclos, &c. en triangles, en quarrés, en parallélogrammes, en trapezes, &c. mais principalement en triangles; après quoi l'on détermine l'aire ou la surface de ces différentes figures, fuivant les regles exposées aux articles AIRE, TRIANGLE, QUARRE, Erc.

La croix d'arpentage ou le bâton d'arpenteur, eft un instrument peu connu & encore moins ulité en Angleterre,

au lieu de graphometre ou de quelqu'autre instrument semblable. Il eft composé d'un cercle de cuivre, ou plutôt d'un limbe circulaire gradué, & de plus divifé en quatre parties égales par deux lignes droites qui fe coupent au centre à angles droits : à chacune des quatre extrémités de ces lignes & au centre sont attachées deux pinnules ou des visieres , & le tout est monté sur un baton. Voyez BATON. (E)

& Il s'eft élevé depuis quelque temps une question rélative à la pratique de l'arpentage. Il s'agit de savoir si dans la mefure d'un terrein incliné, on doit prendre on sa superficie réelle ou celle de sa

base horizontale.

Nous remarquerons d'abord que cette question n'est pas du ressort de la géometrie. En effet, quelque maniere qu'on prenne, il faudra nécessairement déterminer les limites du terrein qu'on mefure, & fon inclinaifon fur l'horizon, & après cela, foit qu'on mesure sa base horizontale, foit qu'on mesure sa superficie, on voit que le résultat final détermine également le même terrein.

Mais l'arpentage est encore plus l'art de reconnoître, de partager & d'évaluer un champ, que celui d'en marquer la pofition , de le mesurer & de le diviser ; & c'est dans cette partie civile & économique de l'art qu'il peut seulement y avoir quelques diffigultés, qu'on résoudra facilement dans tous les cas à l'aide des

principes fuivans.

1°. On peut proposer de mesurer un tel nombre d'arpens de terre, pris dans un champ dont la position est donnée. Dans ce cas'il faut examiner d'abord fi cette quantité à prendre n'a pas été déterminée par un arpentage antérieur, & fi cela eft, & qu'on connoisse la méthode qu'on a suivie, il faut encore la fuivre. Si c'est ce premier arpentage, nous remarquerons que le feul but qu'on puisse avoir est de prendre la méthode qui donne en général un produit de culture proportionnel à la mefure; ainsi si le produit d'un plan incliné étoit à celui de fa bale horizontale comme la fuperficie de ces deux plans, ce feroit la fuperficie du terrein incliné qu'il faudroit mefurer ; mais c'eft ce qu'on ne peut affurer. Car fi la difficulté de la culture, les ravines, la dégradation des terreins est quoiqu'en France, &c. l'on s'en serve | plus que compensée par la facilité de placer les plantes à des distances horizontales moins grandes, il est ailé de voir que cet avantage n'est pas , à beaucoup près , dans la proportion dont je viens de parler : en effet il faudroit pour cela qu'une saperficie inclinée à 60 degrés, par exemple, produisit autaut que la même super-ficie horizontale, ce que personne ne s'avisera e soutenir. Ainsi il sera en genéral plus commode de mesurer seulement la base horizontale, & de se conduire par rapport à l'avantage des terreins inclines comme fi dans le même champ on avoit des terreins de différen-

20. Si on a un champ à diviser en raifon donnée, il faut encore préférer la méthode de mesurer la base horizontale, & on auroit alors à partager un champ horizontal , mais dont les différentes parties font inégales quant au produit. Ainsi pour que le partage soit égal, il faut, au lien de le divifer en parties égales , le diviser en parties qui soient entr'elles en raison inverse de leur produit.

3°. S'il eft queftion d'évaluer un champ par la quantité de sa superficie, on voit que pour une évaluation exacte, il faut on mefurer fa bafe horizontale . & avoir égard aux avantages de l'inclinaison, ou mesurer la superficie inclinée, & avoit égard à son désavantage sur une superficie égale & horizontale. Or, puisque dans aueum des deux cas une fimple mefure ne fuffit, c'eft la méthode de mesurer la base horizontale qu'il faut préférer.

Elle eft dans tous les cas auffi exacte pour le but civil , qui eft le rapport des produits plutôt que celui des furfaces, & l'autre ne peut être pratiquée avec exactitude fur des terreins de courbures, fonvent irrégulieres, fans des attentions & des précautions qu'on ne doit pas attendre des arpenteurs.

Lorsqu'il est question de lever des plans & de défigner les terreins mesurés par leurs limites, la maniere de prendre par leur fuperficie, celle du plan incliné, rend la construction & l'usage de ces plans presqu'impraticable, & c'eft une raiton pour faire préférer l'autre méthode toutes les fois qu'un arpentage fait antérieurement , & qui doit fervir de regle, n'oblige pas à prendre la premiere; je crois même qu'il feroit utile de faire une regle generale qui aftreignit à forte qu'à chaque pas elles mesurent

fuivre la méthode qu'on vient de voir être la meilleure; & dans le cas où l'autre auroit été employée d'avance, on détermineroit aifément quelle feroit, dans la méthode de mesurer la base horizontale, la mefure & les terreins auxquels on anroit affigné une mesure par l'autre mé-

La méthode qui ne mesure que les bases s'appelle, par les gens de l'art, méthode de cultellation , & celle qui mesure ce plan incliné, méthode de développemens; les arpenteurs préféreront long-temps cette derniere, quoique très-fantive entre leurs mains, parce que de la maniere dont ils l'emploient elle eft beaucoup plus aifée dans la pratique, & que sur des terreins pen inclinés & pen étendus fes inconvéniens sont affez bornés. (C)

ARPENTER, v. act. & neut., Géoin., c'eft l'action de mesurer un terrein , c'eftà-dire, de l'évaluer en arpens. Voyez ARPENT & ARPENTAGE.

ARPENTEUR , f. m., Géom. On appelle ainfi celui qui mefure, ou dont l'office eft de mefurer les terreins, c'eft-àdire, de les évaluer en arpens ou en toute autre mesure convenue dans le pays où fe fait l'arpentage. V. ARPENTAGE. IL faut qu'un arpenteur fache bien l'arithmétique & la géométrie pratiques; on ne devroit même jamais en recevoir à moins qu'ils ne fussent instruits de la théorie de leur art. Celui qui ne fait que la pratique, est l'esclave de ses regles; si la mémoire lui manque, ou s'il fe présente quelque circonstance imprévue, son art l'abandonne, ou il s'expose à commettre de très-grandes erreurs : mais quand on est muni d'une bonne théorie, c'est-àdire, quand on eft bien rempli des raifons & des principes de son art, on trouve alors des ressources; on voit toujours clairement & la nouvelle route que l'on va fuivre conduit droit au but, ou infqu'à quel point elle peut en écarter. (E)

ARPENTEUSE, f. f. Hift. nat. Infect. , eruca geometra ; dénomination commune à toutes les chenilles qui n'ont que dix à douze jambes. Leur démarche leur a fait donner ce nom; pour faire un pas, elles approchent leurs jambes de derriere de celles de devant en ployant leur corps par le milieu , & portent enfuite en avant la partie antérieure, de un espace de terrein égal à la longueur de leur corps comprise entre les jambes de

devant & les postérieures.

Toutes les arpenteuses se changent en phalenes. Il y en a un assez grand nombre d'especes dont quelques unes ne sont que trop connues par les dégâts qu'elles font dans certaines années aux arbres & aux légumes.

La plupart de ces chenilles, sur-tout de celles à dix jambes, ont dans le repos une attitude singuliere; cramponnées par leurs jambes de derriere, elles tiennent le reste de leur corps en l'air, quelque-fois tout-à-fait droit, d'autres fois courbé: elles ont alors l'apparence d'un petit bâton, & cette ressemblance est d'autant plus grande que leur couleur approche communément de celle du bois. (D)

\*ARPENTRAS, Géogr. anc. & mod., anciennement ville fur le lac Leman, maintenant hameau appellé Vidi, au-

dessous de Laufanne.

ARPHAS, Géogr., ville de la Palestine, dans la demi-tribu de Manassé, audelà du Jourdain. Elle étoit à l'occident des montagnes de Galaad & au sud-est du tabernacle de Cédar; ses environs étoient très-agréables & très-fertiles. Long. 70; lat. 31, 45. (C. A.)
\*ARPHASACEENS, s. m. plur., Hift.

\* ARPHASACEENS, f. m. plur., Hift. anc., peuples de Samarie qui s'opposerent au rétablissement du temple. Voyez

Eld. xlix , 23.

ARPHAXAD, Hist. Sacrée, fils de Sem, & pere de Salé, naquit l'an du monde 1658, un an après le déluge; & mourut l'an du monde 2096, agé de quatre cents trente-huit ans.

Il est aussi parlé dans le livre de Judith, d'un Arphaxad, | roi des Medes, que l'on suppose être le même que Phraortès, fils & successeur de Déjocès, roi des Medes.

ARPHYE, Hift. Nat., poisson de mer, mieux connu sous le nom d'aiguille.

Voyez AIGUILLE.

\* ARPINO, Géogr. anc. & mod., ville d'Italie au royaume de Naples, dans la terre de Labour; c'est l'Arpinum des Romains & la patrie de Cicéron. Longit. 31, 20, lat. 41, 45.

ARPULI, Hift. nat. bot., nom Brame d'une plante du Malabar, confondue mai à propos par les modernes avec la casse. Les Malabares l'appellent ponna-vinem

& ponnam-tagera; c'est sous ce nom que Van-Rheede en a donné une figure asser médiocre & incomplete dans son Hortus Malabaricus, volume II, page 101, planche III. M. Liuné l'appelle cassa sophera, foliis decemjugis lanceolatis, glaudulă baseos oblongă, dans son Systema natura, imprimé en 1767, page 200.

C'est un arbrissau de cinq à six piés de hauteur, & formé en buisson ovoide pointu, de moitié moins large, & peu épais: sa racine forme un pivot replié pour tracer horizontalement sous terre, garni çà & là de fibres, à bois & écorce jaunes couverte d'une peau noiràtre. Sa tige est cendré-brune, garnie de bas en haut de branches de même cou-

leur.

Ses feuilles sont alternes, assez serrées, disposées circulairement le long des branches, ailées une fois seutement de six à dix paires de folioles sans impaire, exactement opposées entr'elles, taillées en fer de lance, longues d'un pouce & demi à un pouce trois quarts, deux fois moins larges, molles, listes, verd-brunes dessus, plus claires dessous avec une nervure, portées sur un pédicule cylindrique fort court, & attachées sur un pédicule commun cylindrique, depuis son extrémité jusqu'au sixieme de sa longueur prés de la tige, sur laquelle on voit à son origine deux stipules, petites, triangulaires, caduques.

De l'aiffelle de chacune des feuilles fupérieures fort un épi de deux fleurs; mais au bout des branches cet épi forme une espece de panicule longue comme les feuilles de cinq à fix pouces, compofées de fix à dix fleurs dont les inférieures sont couplées deux à deux sur un pédicule commun comme les fleurs qui fortent de l'aisselle des feuilles, pendant que les autres sont portées solitairement fur un péduncule presqu'égal à leur longueur. Chaque fleur forme d'abord un bouton rond, de quatre à cinq lignes de diametre; ensuite elle s'épanouit comme une rose jaune, d'un pouce un quart à un pouce & demi de diametre, à cinq pétales elliptiques, concaves, obtus, peu inégaux , striés de trois à quatre nervures , recouvrant un calice verd de cinq feuilles auffi arrondies, une fois plus courtes. Au centre de la fleur s'élevent dix étamines une fois plus courtes que les pétales, dont cinq une fois plus petites font ftériles , & les cinq autres recourbées en crechet en dessus à antheres jaunes, entourant l'ovaire qui est verd. un peu plus long, recourbé de même & porté fur un pédicule qui l'éloigne des étamines. L'ovaire en grandiffant, devient un légume droit, long de cinq à fix pouces, d'abord verd, très-applati, ensuite jaune & cendré, renflé, cylindrique, relevé de deux nervures comme deux coutures , l'une en deffus , l'autre en deffons par leiquelles elle s'onvre en deux valves ou battans, & partagée par des cloisons membraneuses en vingt - cinq à trente loges qui contiennent chacune une graine orbiculaire, blanche-brunatre, un peu luifante, dont la largeur répond au travers du légume à la conture supérieure duquel elle est attachée pendante fur un petit tubercule faillant fur un de fes hords.

Qualités. L'arpuli n'a pas d'odeur, mê-

me dans fes fleurs.

Usages. Sa décoction se boit dans les fievres caufées par la goutte. L'infusion de les feuilles fe donne avec le fucre

contre la jauniffe.

Remarques. Cette plante pent faire un genre particulier avec le sophera & quelques autres qui ont été confondues dans le genre de la casse qui rassemble trop de plantes d'un caractere bien différent.

( M. ADANSON. )

ARQUA, on ARQUATO, Géogr., village d'Italie dans l'état de Venife, entre Vicenze & Padoue : il est recommandable par le tombeau de Pétrarque qui vint y finir fes jours. Il y a encore deux bourgs de ce nom en Italie, l'un dans la marche d'Ancone , aux frontieres de l'Abbruzze, & l'autre dans le duché de Milan fur la Serivia. (C. A.)

ARQUE, adj., Marine, quille arquée, c'eft celle dont les deux bouts tombent plus que le milieu; navire arqué, c'eft celui dont la quille est courbée en arc , foit que ce vaisseau ait touché sur un terrein inegal, ou qu'il soit vieux. (Z)

ARQUE, adj. . Man. , fe dit des jambes du cheval. Un cheval arqué est celui dont les tendons des jambes de devant le sont retirés par fatigue, de façon que les genoux avancent trop, parce que la jambe est à moitie pliée en dessous. Les chevaux brafficourts ont auffi les genoux fei ; qui ont succede aux ares des alle

Topic III. Parti I.

courbés en atc , mais cette difformité leur est naturelle, (V)

ARQUEBUSADE ( Ean d' ) , Mati

med. , voici comment on la fait.

Prenez feuilles récentes de lauge, d'angélique, d'abfynthe, de farriette, de fenouil, de meutastrum, d'hyssope, de melifie, feuilles de bafilie, de rhue, de thym, de marjolaine, de romarin, d'origan. de calament, de ferpolit, fleur de lavande, de chaque quatre onces : espritde-vin redifie, huit livres.

On coupe groffierement toutes ces plantes; on les met infuser pendant 10 ou 12 heures dans l'esprit-de-vin; on procede ensuite à la distillation au bainmarie, pour tirer tonte la ligneur fpiris tucufe: on la conferve dans une bouteille qu'on bouche bien. Et c'eft là ce que l'an nomme eau vulnéraire Spiritueufe.

Si l'on emploie de l'eau à la place de l'esprit-de-vin, on obtient l'eau vul= néraire à l'eau qui eft blanche, laiteufe & fur laquelle il furnage un peu d'huile effentielle qu'on fépare. Cette eau vulnéraire est beaucoup moins agréable à l'odorat, que celle qui a été préparée avec

l'e prit-de-vin.

Enfin fi l'on emploie du vin blanc ou du vin rouge en place d'eau ou d'espritde.vin , on obtient l'eau vulnéraire au vin , qui est plus agréable que celle qu'ori

tire à l'esprit-de-vin.

Telle est la composition de l'eau d'arquebufade. Elle eft excellente pour les contusions, pour les dislocations, les plaies, & fur-tout celles d'armes à feu pour lesquelles on lui a donné le nomi d'eau d'arquebufude ; pour réfoudre les tumeurs, & nettoyer les ulceres, pour fortifier les parties foibles & refifter à la gangrene, appliquée extérieurement. Elle eft auffi tres-utile pour les douleurs de rhumatisme, appliquée en linimens, & avec des compresses qu'on laisse séchet fut la partie , & qu'on renouvelle de

temps en temps. (+)
ARQUEBUSE, f. f. Art milit., arme à feu de la longueur d'un fusil ou d'un moulquet: c'est la plus ancienne des armes à feu, montée fur un fût ou long baton. Ce mot vient de l'italien arcobugio ou archibufo ; arco fignific arc ; & bugio troute. L'ouverture par où le feu fe communique à la poudre dans les arquébu-

ciens, a donné lieu à cette dénomination. L'arquebufe, felon Hanzelet, doit avoir quarante calibres de long, & porter une balle d'une once & fept huitiemes, avec autant de poudre. Le P. Daniel prétend que cette arme commença au plutôt à être en usage sur la fin du regne de Louis i XII, parce que Fabrice Colonne, dans les dialogues de Machiavel sur l'art de la guerre, ouvrage écrit à-peu-près dans le même temps, en parle comme d'une invention toute nouvelle. L'arquebufe, dit-il , qui est un baton inventé de nouveau, comme vous favez , est bien nécessaire pour le temps qui court. L'auteur de la discipline militaire, attribuée au seigneur de Langis, en parle de même : la barquebufe, dit-il, trouvée de peu d'uns en çà, est trèsbonne. Il écrivoit sous le regne de François I. Cette arme avoit beaucoup de rapport à nos mousquetons d'aujourd'hui pour le fût & le canon, mais elle étoit à

Des arquebuses vinrent les pistolets ou pistolets à rouet, dont le canon n'avoit qu'un pié de long: c'étoient les arquebu-

fes en petit.

Les arquebuses & les pissolets à rouet font aujourd'hui des armes fort inconnues: l'on n'en trouve guere que dans les arsenaux & dans les cabinets d'armes, où l'on en conserve par curiosité.

Le rouet qui donnoit le mouvement à tous les resforts de ces armes, étoit une petite roue folide d'acier qu'on appliquoit contre la platine de l'arquebuse ou du pistolet: elle avoit un efficu qui la pergoit dans son centre. Au bout intérieur de l'effieu qui entroit dans la platine, étoit attachée une chaînette qui s'entortilloit antour de cet effieu quand on la faisoit tourner, & bandoit le reffort auquel elle tenoit. Pour bander le ressort on se servoit d'une clé, où l'on inféroit le bout extérieur de l'effieu. En tournant cette clé de gauche à droite on faisoit tourner le rouet, & par ce mouvement une petite coulisse de cuivre qui couvroit le bassinet de l'amorce, se retiroit de dessus le basfinet : par le même mouvement , le chien armé d'une pierre de mine, comme le chien du fusil l'est d'une pierre à fusil, étoit en état d'être lâché dès que l'on tireroit avec le doigt la détente comme dans les pistolets ordinaires; alors le chien tombant fur le rouet d'acier, faisoit

feu & le donnoit à l'amorce. On voit par cet exposé, que nos pistolets d'aujourd'hui sont beaucoup plus simples, & d'un usage plus aisé que les pistolets à rouet. Hist. de la milice frang, par le P. Daniel.

Lorsque l'arquebuse étoit en usage, on appelloit arquebusers les soldats qui en étoient armés. Il y avoit des arquebusers à pié & à cheval. On tire encore en pluseurs villes de France le prix de l'arquebuse pour le plaisir & l'amusement des bourgeois. On l'appelle ainsi, parce que l'établissement de ces prix aveit eu pour objet d'exercer les bourgeois des villes à se servir de certe arme avec adresse dans des temps où la garde de la plupart des villes leur étoit consiée. Ces prix subsissement encore dans plusseurs villes; & quoique l'on s'y serve de sussi, si retiennent leur ancien nom de prix de l'ar-

quebufe. (0)

ARQUEBUSE à croc, est une arme que l'on trouve encore dans la plupart des vieux châteaux : elle reffemble affez à un canon de fußl, & elle ett foutenve par un croc de fer qui tient à fon canon , lequel est foutenu par une espece de pié qu'on nomme chevalet. On s'en servoit beaucoup autrefois pour garnir les creneaux & les meurtrieres. On dit que la premiere fois qu'on ait vu de ces arquebufes, ce fat dans l'armée impériale de Bourbon , qui chasta Bonnivet de l'état de Milan. Elles étoient fi maffives & fi pefantes qu'il falloit deux hommes pour les porte. On ne s'en fert guere anjourd'hui, fi ce n'est dans quelques vieilles fortereffes, & en France dans quelques garnisons. Le calibre de l'arquebuse à croc est plus gros que celui du fusit, & bien moindre que celui du canon. On charge cette arme de la même maniere que le canon, & l'on y met le feu avec une meche. Sa portée est plus grande que celle du fufil. ( Q )

ARQUEBUSE à vent, voyez Fusit A

VENT.

ARQUEBUSERIE, f. f., art de fabriquer toutes fortes d'armes à feu, qui se montent sur des sûts, comme sont les arquebuses, les sussis, les mousquets, les carabines, les mousquetons, les pistolets. Il se dit aussi du commerce qui se fait de ces armes. L'arquebusérie, que quelques- uns mettent au rang de la quincaillerie, fait partie du négoce des marchands merciers.

ARQUEBUSIER, f. m. qu'on nommoit autrefois artillier, artifan qui fabrique les petites armes à feu, telles que font les arquebuses, dont ils ont pris leur neuveau nom, les fusils, les mousquets, les pistolets, & qui en forgent les canons, qui en font les platines, & qui les montent sur des fusts de bois. Toutes les armes que fabriquent les arquebusiers confistent en quatre principales pieces, qui font le canon, la platine, le fût, & la baguette.

Les meilleurs canons se forgent à Paris. par des maîtres de la communauté, qui ne s'appliquent qu'à cette partie du métier , & qui en fourniffent les autres. Il en vient néanmoins quantité de Sedan, de Charleville, d'Abbeville, du Forez, de Franche Comté, &c. Les canons des belles armes s'ornent vers la culasse d'ouvrages de cifelure & de damasquinure d'or ou d'argent, suivant le génie de l'ouvrier, & le goût de celui qui les commande. Voyez DAMASQUINURE. C'eft auffi à Paris qu'on travaille les plus excellentes platines ; chaque maitre faisant ordinairement celles des ouvrages qu'il monte. Plusieurs se servent néanmoins de platines foraines pour les armes communes, & les tirent des mêmes lieux que les canons. Voyez CANON, PLATINE.

Les fûts qu'on emploie pour l'arquebuferie font de bois de nover, de frêne, ou d'érable, fuivant la quantité ou la beauté des armes qu'on veut monter deffus. Ce font les marchands de bois qui vendent les pieces en gros ; les menufiers qui les débitent suivant les calibres au modele qu'on leur fournit, & les arquebufiers qui les dégroffiffent & les achevent. On embellit quelquefois ces fûts de divers ornemens, d'or, d'argent, de enivre ou d'acier, gravés & ciselés ; les statuts de la communauté permettent aux maîtres de travailler & d'appliquer ces ouvrages de gravure & de ciselure, de quelque métal qu'ils veuillent les faire. Voyez FUT.

Les baguettes sont de chêne, de noyer, ou de baleine; il s'en fait aux environs de Paris: mais la plus grande quantité & les meilleures viennent de Normandie & de Ligourne: elles se vendent au paquet & au quart de paquet. Le paquet est ordinairement de cent baguettes, néan-stoins se nombre n'en est pas réglé. Ce

font les arquebusiers qui les ferrent & qui les achevent: ils font aussi les baguettes ou verges de fer, qui servent à charger certaines armes, particuliérement celles dont les canons sont rayés en dedans.

C'est aus matires arquebusiers à faire tout ce qui fert à charger, décharger, monter, démonter, & nettoyer toutes les

fortes d'armes qu'ils fabriquent.

Les outils & instrumens dont fe fervent les maîtres arquebufiers, font la forge, comme celles des ferruriers, l'enclume, la grande bigorne, divers marteaux, gros, moyens & petits; plufieurs limes , les compas communs , les compas à pointes courbées, les compas à lunette. & les compas à tête ; les calibres d'acier . doubles & fimples pour roder la noix & les vis; d'autres calibres de bois pour fervir de modele à tailler les fûts; diverses filieres, les unes communes, les autres fimples, & les autres doubles, des pinces ou pincettes; des étaux à main. des rifloirs, des cisclets, des matoirs, des gouges, & des cifeaux en bois & en fer ; des rabots, la plane ou couteau à deux manches, la croche à huit pans pour arrondir les trous, celle à quatre pour les agrandir & équarrir, les tenailles ordinaires, les tenailles à chanfraindre; la potence, l'équierre, les fraises, le tour avec ses poupées & son archet, le poincon à piquer, pour ouvrir les trous, le bec - d'ane pour travailler le fer; des écouennes& écouennettes de diverses fortes; des porte-tarieres, des porte-broches , un chevalet à fraiser avec son arçon: enfin plusieurs scies à main & à refendre, & quelques autres outils que chaque ouvrier invente fuivant son génie & son besoin, & qui ont rapport à plufienrs de ceux qu'on vient de nommer.

Les arquebisters, nommés improprement armuriers, parce que ce nom ne convient qu'aux heaumiers qui font des armes défensives, composent une des plus nombreuses communautés de Paris, quoique leur élection en corps de jurande ne soit pas d'une grante antiquité. Les réglemens des arquebusiers sont composés de 28 articles: les jurés sont sixés au nombre de quatre, dont deux s'elisent chaque année. Les jurés sont chargés de la passance. Les jurés sont chargés de la passance. Les jurés sont chargés de la passance. Les jurés sont chargés de la passance de confession de magatrile pour l'élquelles ils donnent de chest

Ee 2

d'œuvre, des visites, tant ordinaires qu'extraordinaires, foit des ouvrages des maîtres, foit des marchandises foraines; enfin de tout ce qui regarde l'exécution des statuts & la police de la communauté. Nut ne peut tenir boutique qu'il n'ait été reçu maître, & aucun ne peut être maitre qu'il n'ait été apprentif & compagnon du métier d'arqueboserie. n'est permis aux maitres d'ouvrir sur rue qu'une feule boutique. Tout maitre doit avoir son poincon pour marquer ses ouvrages, dont l'empreinte doit rester sur une table de cuivre, dépofée au châtelet dans la chambre du procureur du roi. L'apprentissage doit être de quatre années confécutives, & le fervice chez les maitres en qualité de compagnon, avant d'afpirer à la maîtrife, de quatre autres années. Chaque maître ne peut avoir qu'un feul apprentif à la fois, fauf néanmoins à ceux qui le venlent, d'en prendre un fecond après la troifieme année du premier achevée. Il eft défendu à tout apprentif d'etre plus de trois mois hors de chez fon maitre, s'il n'a caufe légitime, à peine d'être renvoyé & être décha de tout droit à la maitrise. Les maîtres ne penvent débaucher ni les apprentifs , ni les compagnons, non plus que ceux-ci quitter leurs maitres pour aller chez d'autres, avant que leurs ouvrages ou leur temps soient achevés. Tout aspirant à la maîtrife doit chef-d'œuvre, à l'exception des fils de maîtres, qui ne doivent qu'expérience.

Les fils de maitres, foit qu'ils travaillent dans la maifon de leur pere, foit qu'ils apprennent le métier dehors, font obligés à l'apprentissage de quatre ans; tenant lieu d'aprentifs aux antres maîtres, mais non pas à leurs peres. Nul apprentif ne doit racheter fon temps. Les compagnons qui ont fait apprentiffage à Paris doivent être préférés pour l'ouvrage chez les maîtres aux compagnons étrangers, à moins que les premiers ne voulussent pas travailler aux mêmes prix que les derniers. Les venves restant en viduité jonissent des priviléges de leurs maris, sans néanmoins pouvoir faire d'apprentifs ; & elles & les filles de maitres affranchissent les compagnons qui les épousent. Toute marchandise foraine du métier d'arquebuferie, arrivant à Paris, pour y être vendue, foit par les marchands forains mémes, soit par ceux de la ville, ne peut être exposée en vente, qu'elle n'ait été visitée & marquée du poinçon de la communauté, etant au surplus défendu aux maitres d'aller au-devant desdits forains, ni d'acheter d'eux aucune marchandise avant ladite visite faite.

Enfin il est défendu aux maîtres de la communauté & aux forains, de braser, ni d'exposer en vente aucuns canons brasés; avec faculté aux jurés qui en font la visite, de les mettre au seu, pour découvrir ladite brasure, & les autres défauts desdits canons; à la charge néanmoins par lesdits jurés de les remettre, s'ils se trouvent de bonne qualité, au même état qu'ils étoient auparavant qu'ils les cussent fau feu.

Il a été permis aux maitres arquebufiers d'établir à Paris un jeu d'arquebule, tel qu'on le voit dans les fossés de la porte S. Antoine, pour y exercer la jeune noblesse & ceux qui font profession des armes. Les maîtres arquebusers peuvent faire toutes sortes d'arbalètes d'acier, garnies de leurs bandages, arquebuses, pistolets, piques, lances & fustels, monter lesdites arquebuses, pistolets, hallebardes & bâtons à deux bouts,

& les ferrer & vendre.

Il lour est pareillement permis de fabriquer & vendre dans leurs boutiques tous autres bâtons ouvragés en rond & au rabot privativement à tous autres métiers. Apoun maitre ne peut tenir plus de deux compagnons, que les autres maîtres n'en aient autant ; si bon leur semble, à peine d'amende. Les fils de maîtres doivent être reçus maitres audit métier, en faifant l'ex-périence accoutumée. Les compagnons épontant les filles de maitres, font obligés à pareille expérience. maitre ne peut être élu juré , qu'il n'ait été auparavant maître de confrérie, à peine de nullité de l'élection, & de demi écu d'amende contre chacun des maîtres qui auront donné voix à celui qui n'aura pas été maître de confrérie.

ARQUER, s'arquer, v. act., Marine, fe dit de la quille, lorfque mettant le vaif-feau à l'eau, ou que faifant voile, & venant à toucher par l'avant ou par l'ar-

riere, pour être inégalement chargé, la quille se dément par cet effort, devient arquée, & perd de son trait & de sa figure ordinaire. Lorfqu'on lance un vaisseau de dessus le chantier pour le mettre à l'eau, la quille peut s'arquer ; on ne court point ce rifque en batiffant les vaisseaux dans une forme. (Z)

ARQUERAGE, fubit. m. terme d'uncien droit coutumier , fignifiant une forte de fervitude, en vertu de la velle un valfel étoit obligé de fournir un foldat à fon feigneur. On a auffi dit archarage & archairage. Il semble que ce mot soit dé-

rivé de celui d'archer. (H)

ARQUES, Géogr., petite ville de France en Normandie, au pays de Caux, fur la petit: riviere d'Arques. Long. 18,

50; lat. 49, 54.
ARQUET f. m. petit fil de fer attaché le long de la brochette ou du pointicelle qui retient les tuyanx dans les navettes ou espolins, où il forme une espece de reffort. V. BROCHETTE, POINTINCELLE, NA-VETTE & ESPOLINS.

\* ARQUIAN , Géogr. , petite ville de France, dans le Gatinois, élection de

Gien.

ARRA, Géogr., ville d'Asie en Syrie dont Ptolomée fait mention · elle étoit grande & bien peuplée; fon nom moderne est Maara: ce n'est plus aujourd'hui qu'un gros bourg, fous le gouvernement d'Alep, & le lieu principal d'un petit pays tres-fertile en grains & en hons fruits. On voit près de là, dans un endroit défert, les raines de l'ancienne ville de Seriane dont quelques morceaux font encore magnifiques. (C.A.)

ARRA on ARRAS, f. m. Hift. nat. Orn. , nom que l'on a donné en Amérique à une des plus grandes & des plus belles especes de perroquets. V. PERROQUET. (I)

ARRA - BIDA , Geog. , haute montame du Portugal dans l'Alentéjo, sur les frontieres du royaume d'Algarve: elle fait partie, de la Sierra ou montagne de Cal-

deraon. (C.,A.)

ARRACHE, adj. terme de Blafon, il Se dit des arbres & autres plantes dont les, racines paroissent ; austi bien que des têtes & membres d'animaux, qui n'étant pas coupés net ont divers lambeaux encore langlans ou non langlans; ce qui fait connoître qu'on a arraché ces membres par force.

De Launay en Bretagne, d'argent à un arbre de finople arraché. (V)

ARRACHEMENT, f. m. en bâtiment . s'entend des pierres qu'on arrache & de celles qu'on laiffe alternativement pour faire liaifon avec un mur qu'on veut joindre à un autre : arrachemens sont auffi les premieres retombées d'une voute enclavée dans le mur. (P)

ARRACHER, v. act. Jardinage, ce terme s'emploie à exprimer l'action de tirer de terre avec force quelque plante

qui y est morte. (K)

ARRACHER le jarre, terme de chapelier, qui fignifie éplucher une peau de castor, ou en arracher avec des pinces les poils longs & luifans qui s'y rencontrent. Poyez JARRE.

ARRACHEUSES, f. f. pl. nom que les chapeliers donnent à des ouvriers qu'ils emploient à ôter avec des pinces le jarre de dessus les peaux de castor.

Voyez JARRE.

ARRACHIS, f. m. terme de droit , ufité en matiere d'enux de forêts, qui fignifie l'enlevement frauduleux du plant des arbres. (H)

ARRACIFES (Cap des), Glog., il eft fur la côte des Cafres, en Afrique, à 60 lieues

de celui de Bonne-Espérance.

\* ARRADES , Geog. , ville d'Afrique , an royaume de Tunis, fur le chemin de la Goulette à Tunis.

ARRAGIAN, Voyez ARGIAN.

AR - RAKIN , Geogr. , petite ville d'Alie dans T'Arabie Petree, au diftrict d'Al-Bkaa: on croit avec affez de vraifemblance que c'est l'ancienne Petra, capitale de la contrée appellée Sela dans la bible, & Adriana par l'empereur Adrien: la plupart de ses maisons sont taillées dans le roc, 'ce qui a pu la faire nommer Ar Rakin; car rakin, en langue du pays, veut dire tailler, & ar veut dire ville. (C.A.)

\* ARRAMER, v. act. c'eft étendre, ou plutôt c'eft diftendre fur des rouleaux la ferge & le drap. Cette manœuvre eft défendue aux fabriquans & aux foulons.

ARRAN ou ARREN, Géog., isle confidérable d'Ecoffe, & l'une des Hébrides ; fa plus haute montagne est Capra. Long. 12 ; lut. 59.

ARRAS, Glogr., grande & forte ville des Pays-bas, capitale du comté d'Artois. Elle est divisée en deux villes;

Ee 3

l'une qu'on nomme la cité, qui est l'ancienne. & l'autre la ville, qui est la nouvell. Elle est sur la Scarpe. Long. 20, 26. 12; lut. 50. 17, 30.

ARRASSADE. L'oyez Sourd, SALA-

MANDRE.

ARRAYOLOS, Géog., petite ville du royaume du Portugal dons l'Alentéjo : elle est au nord d'Evora & au sud-est de Monte-Mayor; sa situation sur le penchant d'une montagne, est des plus riantés: on y compte près de deux mille habitans; & son district est de quatre paroifses. Long. 10, 15; lat. 38, 35. (C.A.)
ARREGES (CONTRAT D'). Voyez

GAZALLLE.

ARRENTEMENT, f.m. terme de droit continitier, bail d'héritage à rente. On appelle auss avrentement, l'héritage même

donné à rente. (G)

ARRERAGES, f. m. pl., terme de pratique, se dit des payemens d'une rente ou redevance annuelle, pour raison desquels le débiteur est en retard. On ne peut pas demander au delà de 29 années d'arrérages d'une rente sonsière, ni plus de cinq d'une rente constituée, Tous les arrêrages échus antérieurement aux 29 années ou aux cinq, sont prescrits par le laps de temps, à moins que la prescription n'en ait été interrompue par des commandemens ou devandes judiciaires. Vey. RENTE, INTERET, & C. (H)

Toute rente peut être regardée comme le deaier d'une certaine fomme prétée; foit donc a la fomme prétée, & m le denier, c'est à dire, la fraction qui déligne la partie de la somme qu'on doit payer pour la rente: si l'intérêt est simple, la fomme due au bout d'un nombre d'années q pour les arrérages sera a m q; c'est-à-dire, l'intérêt dù à la sin de chaque année, multiplié par le nombre des années; & si l'intérêt est composé, la somme due au bout de ce temps sera a

(1+m)<sup>q</sup> — a, c'est-à-dire, la somme totale due à la fin du nombre d'annéesé exprimé par q; de laquelle somme it faut retrancher le principal.

Pour avoir l'expression arithmétique de  $a(1+m)^{\frac{q}{2}}-a$ , supposons que la somme prétée ou le principal soit 1000000 siv, que le nombre des aunées soit Lo, & que le denier soit 20; il faudra chercher une fraction qui soit égale à  $\frac{1}{10}$  multiplié par lui-même 10 fois moins une, c'estament par le secours des logarithmes (V. Logarithmes); & cette fraction étant diminuée de l'unité & multipliée par 1000000, donnera la somme cherchée.

Ceux de nos lecteurs qui font unpeu algébriftes, verront aifément furquoi ces deux formules font fondées. Les, autres en trouveront la raifon à l'article INTÉRET, avec beaucoup d'autres remarques importantes fur cette matiere.

On pourroit au reste se proposer ici une

difficulté. Dans le cas où l'intérêt est fimple, ce qui dépend de la convention entre le débiteur & le créancier, le débiteur ne doit en tout à la fin d'un nombre d'années . q; que la fomme totale a + a m a, compofée du principal a ; & du denier a m répé- a te autant de fois qu'il y a d'années : ainfi retranchaut de la somme totale qui eft : due, le principal a , il ne refte que a mq , d'arrérages, à payer en argent comptant. Mais dans le cas où l'intérêt est composé , ; l'intéret joint au principal devient chaque année un nouveau principal; ainfi: à la fin de la q - 1º année, ou ce qui rea vient au même , au commencement de la ; qe année, le débiteur eft dans le même cas que s'il recevoit du créancier la fomme a(1+m) 7-1 de principal. Cette fomme travaillant pendant l'année, le débiteur doit à la fin de cette année la somme totale a (1+m) q, d'où retranchant le principal a ( 1 + m) 9-1 qui est cenfe prêté à la fin de l'année précédente, il s'ensuit, où it paroît s'ensuivre, que le débiteur à la fin de la qe année doit payer au créancier en argent comptant la fomme a(1+m) 7 -a (1+m) 7-1, & non pas (1+m) 1-a. Pour rendre cette difficulté plus fensible, examinons en quoi confiste proprement le payement d'une rente. Un particulier prête une fomme à un autre ; au bout de l'année le débiteur doit la fomme totale a + a m, tant pour le principal que pour l'intérêt; de cette fomme totale il ne paye que la partie am; ainfi ilrefte débiteur de la partie a comme an commencement de la premiere année: donc le débiteur qui paye exactement fa rente eft dans le même cas que si chaque année il rendoit au créancier la fomme a +am, & qu'en même temps le créancier lui reprétat la somme a : donc tout ce que le déhiteur ne rend point au créancier est cenfé au commencement de chaque année former un nouveau principal dont il doit à la fin de l'année les intérêts en argent comptant. Ainfi à la fin de la q-1º année le debiteur eft cenfé recevoir a (1+in)q-1 de principal : donc à la fin de l'année fuivante il doit payer a (1+m) 1 =a (1+m) 7-I d'argent comptant, par la mêmeraifon que s'il recevoit b en argent comptant, il devroit payer à la fin de l'année b (1+m) - b, La réponse à cette difficulté est que la

quantité d'argent que le débiteur doit payer, dépend absolument de la convention qu'il fera avec le créancier, & que d'une maniere ou d'une autre le créancier n'est mullement lefe; car fi le débiteur paye à la fin de la qe année la fomme a(1+m)q-a il ne devra donc plus au créancier au commencement de l'année suivante que la fomme a; il fe retrouvera dans le même cas où il étoit avant le temps où il à ceffé de payer, & à la fin de l'année q+1º il ne devra au créancier que la fomme a m. Mais fi le débiteur ne paye que la fomme a(1+m) 1-a(1+m) laquelle est moindre que a (1+m)q-a, toutes les fois que q est plus grand que 1, comme on le suppose ici ; alors le débiteur an commencement de la q + 1e année fe trouvera redevable d'une fomme plus grande que a; & s'il veut en faire la rente annuelle, il devra payer a (1+m) 4 x m d'intérêt chaque année en argent com-

me moindre ou plus grande dans les années qui fuivront celle du payement des arrérages, felon que le débiteur aura donné pour le payement de ces arrérages une fomme plus ou moins grande. Il n'est donc : . lésé ni dans l'un ni dans l'autre cas, & tout dépend de la convention qu'il voudrafaire avec le débiteur.

Autre quellion qu'on peut faire fur les arrérages dans le cas d'intérêt composé. Nous avons vu que le débiteur an commencement de la qe année doit la fomme totale a (1 + m)4 ; supposons qu'il veuille s'acquitter au milieu de l'année fuivante, & non pas'à la fin , que doit-il paver pour les arrérages ? Il est visible que pour résoudre cette question il faut d'abord favoir ce que le débiteur doit au milieu de la ge année. En premier lieu , le principal ou some totale a (1+m)4 étant multiplié par t + m , doit donner la fomme qui fera due à la fin de la qe année, favoir a (1+m) q, ou, ce qui revient au même,le débiteur devra à la fin de cette année a (1+m)9-1 plus l'intérêt de cette fome, c'eft-à dire,a(1+m)q-1×m. Dans le cours de l'année, il doit d'abord a(1+m) 1 , qui eft le principal; il doit de plus une portion de ce principal pour l'intérêt qui court depuis le commencement de l'année : cette portion doit certainement être moindre que a (1+m)9-1×m, qui eft l'intérêt di à la fin de l'année : mais quelle doit-elle être ? Bien des gens s'imaginent que pour l'intérêt de la demi-année il faut prendre la moitié de l'intérêt de l'année, c'est-àdire, a  $(1+m)^{q-1} \times \frac{m}{1}$ , le tiers de l'intérêt pour le tiers de l'année, & ainst du refte : mais ils font dans l'erreur. En effet, qu'arrive-t-il dans le cas de l'intérêt composé ? c'est que les sommes dues au bout de chaque année sont en progres. fion géométrique, comme il est aifé de le voir. Or pourquoi cette loi n'auroit-elle pas lieu aufli pour les portions d'années, comme pour les années entieres? J'avoue que je ne vois point quelle en pontroit être la raison. La somme due à la fin de la q-1e aunée est a (I m) q-1; ptant. Ainfi le créancier recevra une fomcelle qui est due à la fin de la qe année est Ec 4

 $a(1+m)^q$ , celle qui feroit due à la fin de la  $q+1^c$  feroit  $a(1+m)^{q+1}$ ; & ces trois fommes font dans une proportion géométrique continue. Donc la fomme due au milieu de la  $q^c$  année doit être moyenne proportionelle geométrique entre les deux fommes dues au commencement & à la fin de cette année c'est au dire entre  $a(1+m)^{q-1}$  &  $a(1+m)^q$ ; donc cette fomme fera  $a(1+m)^q$ . Or cette fomme est moindre que  $a(1+m)^q$  +  $a(1+m)^q$  |  $a(1+m)^q$  |

De même s'il est question de ce qui est du au bout du tiers de la q'année, ou trouvera que la somme cherchée est la première de deux moyennes proportionelles géométriques entre a(1+m) q-12.

& a (1+m) q, c'est à dire a (1+m) q-12.

& ien général à ctaut un nombre quelconque d'années, entier, rompu, on en partie, entier & en martie fractionnaire, on our a (1+m) pour la somme due à la sin de ce hombre d'années.

Dans l'hypothese que nous combattons, on suppose que l'intérêt est regardéscomme composé d'une année à l'autre, mais que dans le cours d'une seule & umique année il est traité comme intérêt simple ; fupposition bifarre, qui ne peut être admise que dans le cas d'une convention formelle entre le créancier & le debiteur. En'effet, dans cette fuppolition le débiteur paveroit plus qu'il ne doit reellement payer, comme nous l'avons vu tout-à l'heure : Nous traiterous cotte matiere plus à fond à l'anticle INTERET. & nous espérons la mettre dans tout fon jour, & y joindre plusieurs au-tres remarques curieuses, Mais comme l'observation précédente peut être utile, & eft affez peu connue, nous avons cru devoir la placer d'avance dans cet article.

Soit donc la portion d'année écoulée; il est visible, par ce que nous venons de dire, que le tréancier doit au bout de cette portion la fomme totale a (1+m)<sup>q-1</sup>+r; & pour avoir les arrérages, il faudra retrancher de cette somme ou le principal a, ou le principal a (î+m)q-1; ce qui dépend, comme nous l'avons observé, de la convention mutuelle du débiteur & du créancier.

On peut propofer une autre queffion dans le cas de l'intérêt fimple. Dans ce casil v a cette convention, du moins tacite, entre le creancier & le debiteur. que le principal feul, touché par le débiteur, & prêté par le créancier, produit chaque année am d'intérêt , & que l'intérêt ( non pavé chaque année ) eft un argent mort, ou un principal qui ne produit point d'intérêt; ainfi dans le cas où cette convention tacite feroit fans restriction, la somme totale due à la fin de la qe année feroit a + a mq, & les arrérages seroient a mq. Mais si la convention entre le débiteur & le créanoier étoit par exemple, que le dé-biteur payat tous les cinq ans l'intérêt fimple 5 am, & que le débiteur fût quinze ans fans payer, alors la fomme a + 5 a m due à la fin de la cinquieme année, est regardée comme un nouveau principal fur le payement & les intérêts duquel le créancier peut faire au débiteur telles conditions qu'il lui plait. Sapposons, par exemple, que par leur convention il doive porter intérêt simple durant cinq ans; en ce cas, au bout des cinq années qui suivent les cinq premieres , la somme totale due par le débiteur fera a + sam+am+ 25 amm; & à la fin des cinq années fuivantes, c'eft-à-dire, au bout des quinze années révolnes . la fomme due fera a + 5 am + 5 am + 25 am m +5 a m+25 a m m+25 a m m+125 a m'= a+15 am + 75 amm + 125 am3. V. IN-TERET ! ANNUITÉ , RENTE, TON-TINE , & c. (0)

ARRET, fab. m. terme de palais, est le jugement d'une cour souveraine. On n'appelloit autresois wrêts que les jugemens rendus à l'audience sur les plaisoners respectifs des parties; & simplement jugement ecux qui étoient expediés dans des procès par écrit. Ils se renducient, ainsi que la plupart des jugemens, ou du moins s'expédioient en latin, jusqu'à à ce que François I par sopriordonnance de 1539; ordonna qu'à l'avenir ils seroient tous promoncés & rédigés en françois.

Arrêts en rabes rouges, étoient des arrêts que les chambres affemblées avec solemnité & dans leurs habits de cérémonie prononcoient fur des questions de droit dépouillées de circonstances, pour fixer la

jurifprudence fur ces queftions.

Les arrêts de réglement sont ceux qui établissent des regles & des maximes en matière de procédure: il est d'usage de les agnifier à la communauté des avocats & procureurs.

Arrêt de défense, est un arrêt qui reçoit appellant d'une sentence celui qui l'obtient, & f-it défense de mettre la sentenced exécution; ce qu'un simple appel ou relief d'appel obtenu en chancellerie n'opere pas, quand la sentence est exécutoi-

re nonobstant l'appel.

Arrêe du conscil du roi, est un arrêt que le roi, séant en son conseil, prononce sur les requêtes qui lui sont présentées, ou sur les remontrances qui lui sont faites par ses sujets, pour faire quelqu'établissement, ou pour réformer quelqu'abus.

Les sièges inférieurs rendeut des jugemens, prononcent des fentences, dont les parties penvent appeller devant les cours Souveraines, auxquelles ces sièges resfortiffent. On n'appelle pas des décilions qui emanent des cours fouveraines, & c'eft pour cela que ces décisions se nomment arrêts · arrêt du parlement , arrêt de la chambre des comptes, arrêt de la cour des aides, arrêt du conseil, &c. Il faut chercher l'origine de ce mot dans ces expreffions du moyen age arrestum, arrestare, qui fignificient, felon Ducange & les autres commentateurs ou gloffateurs , faifir, prendre , détenir quelqu'un , Saifie , détension , capture , &c. ainfi les décifions des cours souveraines, arrêtant le cours de la procedure & pofant la horne que la chicane ne devoit point paffer , ces décisions furent appellées arrêts. Cependant le recueil de Jean du Luc, l'un des plus anciens arretiftes que l'on conngiffe , eft intitule Placita curia , &c. comme qui diroit : recueil de décisions qu'il a plu à la cour de porter. Aussi le premier president , en prononçant les arrêts , fe servoit de cette locution : placuit curia, Esc.

Il se sert à présent de celle-ci: la com a mis & met l'appellation au néant. & c. M. de Montesquieu prétend que cette for mile vient de nos anciens compais judiciaires. "En esset dit-il, quand celui qui avoit appellé de faux jugement étoit vaincu, l'appel étoit anéant : quand il étoit vainqueur, le jugement étoit anéant.

ti & l'appel même, il falloit procéder à un nouveau jugement, &c. " Voy. le liv. XXIII de l'Esprit des loix , chap. 33.

Ce n'est pas qu'on ne puisse faire réformer la décision d'une cour souveraine, mais c'eft par d'autres voies que celle de l'appel, qui n'est point autorisé dans ces fortes de cas. En matiere civile, il fant prendte l'une de ces trois voies, suivant les circonstances ; ou se pourvoir au confeil du fouverain, fi l'on a jugé contre les ordonnances ( voyez CASSATION ); ou former opposition à l'arrêt, pardevant la cour qui l'a rendu: si elle a prononcé contre une partie qui ne paroiffoit point, ( V. OPPOSITION , TIERCE OPPOSI-TION ); ou enfin prendre en chancellerie, des lettres de requête civile contre l'arrêt, & faire de nouveau juger la caule par le même tribunal ( V. REQUETE CIVILE). S'il s'agit d'une affaire criminelle, on prendalars an confeil du prince des lettres de révision, & l'affaire se juge de nouveau par les mêmes magistrats qui l'ont décidée la premiere fois. Voyez REVISION.

Plusieurs arrêts conformes sur une même question de droit, forment ce qu'on nomme la jurisprudence des arrêts ou des cours ; la possible que cours ; la possible que les cours font dans l'usage de porter sur ces sortes de des décisions que les cours font dans l'usage de porter sur ces sortes

de queltions.

Il n'eu est point dont les arrêts n'aient été recueillis par quelques compilateurs; de-là cette multitude d'arrêtistes dont les ouvrages surchargent les bibliotheques des jurisconsultes, sans éclairer leur esprit. On estime la collection connue sous le nom de Journal du palais, 2 vol. in-fol. On recherche les arrêts de Bohisace, de le Prestre, de Bordet & un petit nombre d'autres.

Il existe aussi un Dictionnaire des arretes & l'auteur a éu le courage de porter sa compilation jusqu'à six vol. in fol. elle se vend chérement parce qu'elle est rare: mais elle ne vaut rien. L'auteur n'a mis , dans son travail, ni choix, ni méthode, ni gout; il à rassemble au hazard une multitude d'arrets pour & contre, sur les mêmes questions; il a grossi des volumes par des mémoires qu'il avoit composés dans disférens procès. & qui n'ont ni le mérite du style ni le merite du s

formes & Souvent contraires , il ne peut | nus, l'autre pour les accusés reconnus crique jeter dans l'embarras un juge scrupuleux, égarer le jurisconsulte qui cherche à s'instruire, & fournir des armes à la chicane. La collection qui vient d'être donnée au public , sous le nom d'un procureur au châtelet de Paris, appellé Denisart, vant beaucoup mieux que le Diet. de Brillon.

ARRETS , f. m. pl. Discipline militaire , punition qui s'inflige à l'officier pour des fautes légeres ; ils font à - peu - près pour lui ce que la prison est pour le soldat. Mettre un officier aux arrets, Ini ordonner les arrêts, c'est lui enjoindre de se retirer dans son appaitement & lui défen-

dre d'en fortir.

Quelquefois pourtant les arrêts ceffent d'etre une correction militaire; ils ne font alors qu'une suite de la vigilance d'un commandant, qui voulant prévenir les effets d'une querelle survenue entre deux officiers, leur prescrit de refter chez eux ; ils font précaution en ce cas, & non chatiment.

Au reste, les arrêts n'ont rien de déshonorant pour celui à qui on les ordonne; la prison même ne fletrit point le soldat.

Quelle est donc cette bizarrerie de l'opinion publique, qui imprime une tache au malheureux citoyen que la calomnie aura fait précipiter dans une prison, pour des crimes dont il est innocent? Qu'on pardonne à un jurisconsulte humain, de fouhaiter qu'il y ait enfin pour les accufés un lieu de détention & de fureté qui ne foit point la prison : ils v seroient gardés & foignés julqu'à ce que par les voies les plus promptes on eut reconnu leur crime ou leur innocence ; ils n'en fortiroient que pour entrer dans la prifon s'ils étoient coupables , ou pour être rendus à la société s'ils ne l'étoient point. Mais enfin leur l'éjour dans cette maifon de fureté p'auroit rien d'aviliffant. Quel homme peut fe flatter d'être au-deffus du soupçon & de l'accusation? Ce n'est donc pas la calomnie qui lui fait perdre quelque chose dans l'estime publique; c'est la justice, qui le rete-nant dans le même lieu que les criminels femble le confondre avec eux , & lui fait partager injustement le déshonneur que le public verse sur les coupables. En Rusfie, on a déja imaginé trois lieux différens de détention : l'un pour les préveminels, le troisieme pour les condamnés. C'est du nord aujourd'bui que nous vient

la lumiere. Volt. (AA.) Arrêt & brandon , terme de pratique , eft une faisie des fruits-pendans par les

racines. (H)

ARRET de vaisseaux & fermetures des ports : c'est l'action de retenir dans les , ports, par l'ordre des souverains, tous les vaisseaux qui y font , & qu'on empêche d'en fortir , pour que l'on puisse s'en fervir pour le fervice & les besoins de l'état. On dit arrêter les vaiffcaux & fermer

les ports. (Z). ARRET, en terme de manége, est la paule que le cheval fait en cheminant. Former l'arret du cheval , c'eft l'arreter fur fes hanches. Pour former l'arrêt du cheval, il faut en le commençant approcher d'abord le gras de jambes pour l'animer, mettre le corps en arriere, lever la ... main de la bride sans lever le coude, étendre ensuite vigoureusement les jarrets, & appuver fur les étriers pour lui faire former le temps de fon arrêt , en falquant avec les hanches trois ou quatre fois. Voyez FALCADE.

Un cheval qui ne plie point fur les hanches, qui fe traverfe , & qui bat à la main, forme un arrêt de mauvaise grace. Après avoir marqué l'arrêt, ce cheval a fait au bout une ou deux pesades.

Vovez PESADE.

Former les arrêts d'un cheval courts & précipités , c'eft se mettre en danger de

ruiner les jarrets & la bouche.

Après l'arrêt d'un cheval, il faut faire en forte qu'il fournisse deux ou trois courbettes. Le contraire de l'arrêt eft le partir. On disoit autrefois le parer & la parade d'un cheval , pour dire son arrêt. Voyez PARADE & PARER.

Demi-arrêt , c'eft un arrêt qui n'eft pas achevé, quand le cheval reprend & continue fon galop fans faire ni pelades na courbettes. Les chevaux qui n'ont qu'autant de force qu'il leur en faut pour endurer l'arrêt, font les plus propres pour le

manége & pour la guerre. (V)
ARRÊT, terme de chasse, désigne l'action du chien couchant qui s'arrête quand il voit ou fent le gibier, & qu'il en eft proche : on dit , le chien eft M'arret . & d'un excellent chien , on dit , qu'il arrêse

ferme poil & plume.

ARRÊT, se dit fur les rivieres, d'une file de pieux traversée de pieces de bois nommées chanlattes, pour arrêter le bois qu'on met à flot, ensuite le tirer, le triquer & en faire des piles.

ARRET, on donne ce nom, en serrurerie, à un étochio qui sert à arrêter un pène, un ressort, &c. ou autre piece d'ouvrage. L'arrêt se rive sur le palatre ou la platine sur laquelle sont montées les pie-

ces qu'il arrête.

§ ARRÊTE - BŒUF, Bot., en latin anonis, en anglois rest-harrow, commack, petty-whin, en allemand hauhechel.

## Caractere générique.

La fleur est papilionacée: elle est composée d'un calice découpé en cinq segmens étroits: l'étendart est cordiforme est plus large que les ailes; celles-ci sont ovales & plus courtes que la carenne qui se termines réunies & un embryon oblong & velu qui supporte un seul style contronné d'un sigmate obtus: l'embryon devient une silique ensée à une seule cellule; contenant des semences rénisormes.

## Especes.

1. Arrête-bauf de montagne précoce en arbriffeau à fleur purpurine.

Anonis montana precox , purpurea , fru-

tescens. Mor. H. R. Bleff. Early shrubby rest barrow.

2. Arrête bauf à feuilles étroites trifo-

Anonis foliis ternatis, carnosis, sublineazibus, tridentatis. Linn. Sp. pl. 718.

Rest-barrow with trifoliate fleshy leaves

which are narrow & have three indentures.
Nous croyans que, cette espece est la
même que celle nº. 2 de M. Duham.;
qui porte la phrase de Tournefort.

3. Arrête beuf à fleurs, naissant ordinairement au nombre de trois sur enaque pédicule, & disposées en pannicules.

Anonis floribus panniculatis, pedunculis Subtrifloris, stipulis vaginalibus, foliis ter-

natis. Hert. Cliff. 358.

Rest-barrow with paniculated slowers, generally proving three upon a foot-stalk, sheath like slipula and trifoliate leaves, or purple shrubby rest-barrow.

Il se pourroit que cette espece fut le!

no. 1 de M. Duhamel qui est aussi notre no. 1; mais comme la phrase françoise dans cet auteur porte qu'elle est d'Espagne, & que Miller assure que celle-ci est originaire des Alpes, nous les avons séparées, en attendant que nous soyons à portée de lever cette difficulté.

4. Arrête-bœuf épineux à fleurs affifes, latérales & folitaires.
Arrête-bœuf des pharmacopo-

France.

Anonis floribus Subsessibus, folitariis, lateralibus, caule spinoso. Hort. Cliff. 259.

Rest harrow with single sto-Angleter. wers sitting close to the sides of the branches and a prietly stalk. Allemag. Petty whin.

5. Arrête-bauf defarme à fleurs Vivace. folitaires , latérales & affiles.

Anonis floribus subseffilibus, folitariis, lateralibus, ramis inermibus. Hort. Cliff. 359.

Rest-barrow with single stomers sitting close to the stalks and branches without spines.

Allemag.

6. Arrête - bouf à branches Vivace. trainantes & à feuilles velues.

Anonis caulibus procumbentibus, floribus subsessibus, folitariis, foliis birsutis. Mill.

Rest - barrow with trailing stalks & bairy leaves.

E Terres sablonneus.

7. Arrête-bauf à fleurs soli-

Anonis pedunculis unifloris France filo terminatis, foliis ternatis. méridion. Hort. Cliff. 356.

Rest harrow with one slower on each foot flash which are terminated by a thread, &c. broadleaved.

8. Arrête bouf à fleurs (oli taires & terminées par un fil, à tige rameule & velue, à feuil-les dentelées.

Anonis peduncults uniflorts filo terminatis, cauleramofo, villofo, foliis ternatis, ferratis, Mill.

Broad-leaved veet reft-bar-

Portug.

9. Arrête-bauf à fleurs affifes, latérales, dont toutes les feuilles sont trifoliées & munies de pédicules & à stipules hérissées.

Anonis floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus ternatis France petiolatisque, slipulis setaceis méridion.

Linn Sp. pl. 717.

Rest harrow wich slovers sitting close to the sides of the stalks, all the leaves trifoliate growing upon foot stalks and bristly stipu-

10 Arrête-bæuf à deux fleurs fur un pédicule, terminées par un fil.

Annuel.

Anonis pedunculis bistoris, filo terminatis. Prod. Leyd. 376.

Rest-harrow with two stowers Sicile.

upon a foot stalk with are termiuated by a tread.

11. Arrête bauf à trois feuil· les à trois fleurs sur des pédi-

cules latéraux & nus.

Anonis pedunculis axillaribus Annuel.

trifloris nudis, foliis ternutis. Hort. Cliff. 358.

Rest harrow with naked foot. Alpes. stalks to the sides of the branches sustaining three slowers & trifo liale leaves.

12. Arrête-beuf à cinq fleurs Bisann. In run pédicule latéral, tigus éparses & tombantes, à feuilles trifoliées, & à siliques kaniformes.

Anenis pedunculis quinque floris, axillaribus, caulibus diffusis procu-bentibus, foliis ternatis, leguminibus lunulatis, Mill.

Refl barrow with five flowers on a foot flalk, proceeding from the fides of the branches, diffufed trailing flalk, trifoliate leaves & monshaped pods.

13. Arrête-bauf dont les flis Annuel.
pules des fleurs font ovales,
membrancufes & entieres.

Anonis stipulis storalibus ovatis, membranuceis, integerrimis.

Prod. Leyd. 376.

Rest-barrow with over genti-Barbades.
re, membranaceous stipula.

14. Arrête - beuf à feuilles ovales, lancéolées & entieres, l'ivace. à tige droite, herbacée, à épi de fleurs terminal.

Anonis foliis ternatis lanceolato - ovatis integerrimis , caule teretto berbaceo, racemo terminali. Mill.

Carolina reft-barrow.

15. Arrîte-bauf à épis mêlés de feuilles simples & obtuses. Anonis spicis soliosis simplici bus, obtusis. Linn. Sp. pl. 717. Rest barrow with leafy spikes and single obtuse leaves.

16. Arrête-bouf à feuilles tri Italie. foliées ovales, à pédicules très. longs, & à filiques velues.

longs, & à siliques velues.

Anonis foliis ternatis, ovatis, petiolis longissimis, legumi-

nibus birsutis. Mill.
Rest barrow with oval trifoliate leaves growing on very long I Ameria,
spot-stalks and hairy pods.

Les trois premieres especes sont de petits arbrisseaux qui ne parviennent guere qu'à la hauteur de trois piés. Les especes proposes peuvent s'élever en pleine terre, & n'out rien à redouter du froid dans les provinces septentrionales de la France. La premiere est indigene d'Espagne. Selon Miller, la troisieme croît naturellement dans les Alpes. La seconde vient de l'Espagne & du Portugal: en Anglettre elle demande d'être soritée pendant les mauvaises sa sons des chaffis à vitrages.

Les premiere & troisieme forment de :: très - jolis arbriffeaux , par les épis de grandes fleurs couleur de rofe qu'ils portent à la fin de mai, ou au commencement de juin : on doit les planter-en = premiere ligne dans les massifs des bosquets de ces mois , ou dans les plates bandes qu'on peut former en avant de ces maffifs. Ils s'elevent fort bien des femences & marcottes. Les filiques font mures au commencement de feptembre : on les cueillera alors pour les conferver dans un lieu sec. Au mois de mars on en tirera les graines qu'on semera dans de petites caiffes préparées & garnies, suivant la méthode détaillée à l'article CYP ES. The assistance

Comme les graines sont médiocrement grosses, il faudra les couvrir d'environ un demi-pouce de terre. Les caisses doivent être plongées dans une couche tempérée, mais il ne faut pas les trop ombrager, ni les trop arroser. La seconde année on mettra les perits arbustes un à un dans des pots. Au hout de deux ans on les en tirera avec la motte pour les planter à demeure.

Les marcottes se sont en juin, suivant la méthode indiquée à l'article ALATER-ME. La seconde automne elles seront suffisamment enracinées, & on pourra les

enlever.

Les especes 4, 5 & 6 ont destiges ligneuses qui se soutiennent bien avant dans l'hiver, & qui ne périssent même qu'en partie vers la fin de cette saison; mais commeelles tracent beaucoup, on n'ose les employer pour la décoration des jardins.

Nous croyons que l'espece n°. 6 est l'anonis pussa, villosa est viscosa de Tournefort. Les petits posse doit cette plante est
couverte sont impregnés d'une sorte de
glu: l'odeur forte & aromatique que répandent ses seuilles, lorsqu'on les froisse,
ne décele-t-elle pas des vertus qu'on ne
s'est pas encore avise d'y chercher? Peutêtre cette espece en a-t-elle de plus puss'
fantes que celle n°. 4 employée dans la
pharmacie; celle-ci passe pour être apéritive, diurétique & emmenagogue. Ses
préparations s'emploient pour l'istère, la
colique néphrétique & le scorbut.

Linnæus en changeant le nom d'anonis en ononis, n'a fait que suivre l'étymologie que donne Tournefort. Le botanisse françois dit que le nom de cette plante dérive du mot grec et de la mot grec et de la mot grec et animal la broute volontiers. Tent le monde sait que le nom françois d'arrête-heuf, sui vient de ce que ses racines fortes & trainantes résistent aux essonts du coutre & du

foc. (M. le Buron de Ticboudi.)

"Cette plante donne dans l'analyse chimique beaucoup d'huile, de sel acide, & de terre, une quantité médiocre de sel fixe, & très-peu d'esprit urmeux. Ces principes sont enveloppés par un su visqueux, qui se détruit par le feu. Le suc de la bugrande ou arrête-beuf, rougit un peu le papier bleu. Ses sevilles ont une faveur de légume, sont fétides & gluantes: c'est ce qui a fait dire à M. Tournéfort, que cette plante est composée d'un sel presque semblable au tartre vitriolé, enveloppé dans du phlegme, & dans beaucoup de terre & de soufre.

On compte communément sa racine parmi les cinq racines apéritives. En effet, elle résout puissamment les humeurs épaisses, elle est salutaire dans les obstructions rebelles du soie & de la jaunisse, elle souppressions d'urine. S. Pauli la regarde comme un excellent remede au calcul des reins & de la vessie. Matthiole la recommande pour les excrosssames charnues. Etimuller la croit utile pour le sarcocele. Voy. dans la Matiere médicale de Geoffroy, le reste du détail de ses propriés, & les compositions qu'on en tire.

ARRÊTÉ, f. m. terme de palais, fignifie une réfolution ou détermination prife par une cour de judicature, en conféquence d'une délibération, & qu'elle n'a pas encore rendue notoire par un arrêt ou jugement. Voy. ci-deffus ARRÉT. (H)

ARRÈTE d'un compte, en commerce, c'est l'acte ou écrit qu'on met au bas d'un compte, par lequel comparant ensemble le produit de la recette & de la dépense, on déclare laquelle des deux excede l'autre; ce qui rend le comptable débiteur, si l'excedent est du coté de la recette; au contraire l'oyant compte, si c'est du coté de la dépense que l'excédent se trouve. On l'appelle aussi finito de compte. Voyez FINITO.

ARRÉTÉ, fe dit encore dans les fociétés de marchands & dans les compagnies de commerce, des réfolutions prifes par les afleciés ou directeurs à la pluralité

des voix. (G)

ARRÉTÉ, ad. terme de blason, se dit d'un animal qui est sur ses quatre piés, sans que l'un avance devant l'autre; ce qui est la posture ordinaire des animaux

que l'on appelle paffans.

Baglione marquis de Morcone à Florence, & Baillon comte de la Sale à Lyon, dont il ya eu un évêque de Poitiers, d'azur au lion léopardé d'or arrité & appuyé de la patte droite de devant sur un tronc de même, trois fleurs de lys d'or rangées en chef, surmontées d'un lambel de quatre pieces de même. (V)

ARRÊTER, v. act. en bâtiment, est asurer une pierre à demeure, maçonner les solives, &c. c'est auss sceller en platre, en ciment, en plomb, &c. (P) ARRÉTER l'artillerie, terme de marine, dont on se sert pour signifier attacher un coin avec des clous, sur le pont, immédiatement derriere l'affût des grands canons, pour les tenir fermement attachés aux cotés du vaisseau, afin qu'ils ne vacillent point quand le vaisseau balance, & que par ce moyen ils ne courent pas risque d'endommager les bords du vaisseau.

ARRÉTER, en jardinage, se dit de l'action d'empécher un arbre ou une palissade de monter haut: on les coupe à une certaine hauteur, pour ne pas les laisser emporter ni s'échapper. On le dit aussi des melons & des concombres, dont on abat des bras ou des branches trop longues. (K)

ARRÉTER, se dit, en peinture, d'une esquisse, d'un dessein fini, pour les distinguer des croquis ou esquisses légeres. Un dessein arrêté, une esquisse arrêtée.

On dit encore des parties bien arrêtées, lorsqu'elles sont bien terminées, bien

recherchées. (R)

ARRÊTER, en terme de metteur en neuvre, n'eft autre chose que fixer la pierre en rabattant les sertissures d'espace en espace, asin d'achever de la sertir plus commodément & avec moins de risque.

ARRÊTER un compte, Comm., c'est après l'avoir examiné & vérifié sur les pieces instificatives, & en avoir calculé les différens chapitres de recette & de dépense, en faire la balance, déclarer au pié par un écrit signé, lesquels des uns ou des autres sont les plus forts. On dit aussi l'élder un compte. Voyez COMPTE & SOLDER.

Arrêter un mémoire, arrêter des parties, c'est régler le prix des marchandifes qui y font contenues, en apostiller les articles, & mettre au bas le total à quoi ils montent avec promesse de les payer & acquitter dans les temps convenus.

Arrêter fignifie austi convenir d'une chole, la conclure, en tomber d'accord avec ses affociés. Il a été arrêté de faire un emprunt de cent mille écus au nom de la

fociété. Poyez SOCIÉTE.

ARRÊTES ou QUEUE DE RAT, terme de maréchal, ce sont des croûtes dures & scailleuses qui viennent aux jambes des chevaux, qui rongent le poil, & que l'on tronve quelquesois le long du tendon. Ce sont des gales & tumenrs qui viennent sur les nerss des jambes de der-

riere du cheval, entre le jarret & le

Les arrêtes sont de deux especes: il y en a de crustacées & de coulantes. Les premieres sont sans écoulement de matiere; les secondes se distinguent par des croûtes humides, d'où découle une sérosité roussaire, dont l'âcreté ronge trèsfouvent les tégumens son doit les mettre au rang des maladies cutanées qui attaquent les chevaux, & qui ont toutes leur fource dans une lymphé salée, plus ou moins âcre, & plus ou moins visqueuse.

Si les arrêtes sont seches, le meilleur remede est de les emporter avec le fen, & d'appliquer dessus l'emmiellure blanche. Lorsque l'escarre est tombée, on desseche la plaie avec des poudres désiccatives: si les arrêtes sont coulantes sans ensure, on les guérit avec l'onguent verd, décrit pour la gale. Mais on peut dire en général que cette maladie & toutes celles qui viennent à la peau du cheval, demandent, lorsqu'elles sont portées à un certain point, un traitement intérieur.

Les arrêtes sont un vilain mal en ce qu'il dépouille la partie du poil; mais il ne porte aucun préjudice notable au cheval. On appelle aussi arrêtes les queues des chevaux dégarnies de poil, qu'on ap-

pelle queues de rut. (+)

ARRHABONAIRES, f. m. pl. Théol. Hift. eccl., nom qu'on donna aux facramentaires dans le xyf fiecle, parce qu'ils disoient que l'eucharistie leur étoit donnée comme le gage du corps de Jesus-Christ, & comme l'investiture de l'hérédité promise. Stancarus enseigna cette doctrine en Transilvanie. Pratéole au môt Arrbab.

Ce mot est dérivé du latin arrha ou arrhaho, arrhe, gage, nantissement. Les catholiques conviennent que l'eucharissie est une gage de l'immortalité bienheureuse: mais que c'est là un de ses effets, & non pas son essence, comme le soutenoient les hérétiques dont il est ici question. (G)

ARRHEMENT ou ENHARREMENT, fubit. m. en commerce, c'est une convention que l'on fait pour l'achat de quelque marchandise, sur le prix de laquelle on paye quelque chose par avance. Voy. ARRHES. Savari, Dictionnaire du commerce, tonc I, page 733.

ARRHENE, Gfogr., contree d'Alit,

dans la grande Arménie. Il y en avoit encore une de ce nom dans l'Arabie heureuse, habitée par des Arabes vagabonds, laquelle Strabon nomme Ararene. (C. A.)

ARRHER on ENARRHER, Comm.,

c'est donner des aribes. Voyez ARRHES. Ce verbe est usité dans quelques ordonnances, pour aller au devant des marchands, & acheter les denrées avant qu'elles foient arrivées aux ports ou marchés.

Les ordonnances de police défendent à tous marchands, regrattiers, &c. d'aller au-devant des laboureurs & marchands forains pour arrher les grains ou les marchandiles, & les acheter avant que d'erre arrivées fur les ports ou aux marchés; com me auffi d'enharrber ou d'acheter tous bles en verd. Il y a austi différentes communautés ou corps de métiers de Paris, entr'autres celle des bonnetiers, par les Statuts desquelles il eft defendu d'arrber par les chemins les marchandises destinées pour Paris, comme d'arrher dans Paris aucun ouvrage de bonneterie qui n'ait été vu & visité par les maitres & gardes de ce corps. (G)

ARRHES, f. f. pl. en droit, est un gage en argent que l'acheteur donne au vendeur, pour sûreté du marché qu'il fait avec lui. Si le marché est consommé par la suite, les arrhes sont autant d'acquitté sur le payement; & si l'acheteur rompt, les arrhes restent au vendeur par forme de dommages & intérêts; c'est la condition sous laquelle les arrhes ont été données. Poyez DENIER-A-DIEU. (H)

Les arrhes ont quelquefois un effet plus rigoureux; celui qui les donne est obligé d'exécuter exactement le marché qu'il a fait; & dans le cas où il refuse de l'exécuter, la perte des arrhes qu'il a données ne suffit pas toujours pour sa décharge: on peut le poursuivre pour le payement du prix entier du marchéarrèté.

ARRIANA, Géogr., ville de Germanie, au département de la Pannonie norique. On croît que c'est aujourd'hui Attenhoven, bourg d'Autriche sur le Danube. (C. A.)

ARRIANE. Géogr., ville d'Afrique au royaure de Tunis. Elle est petite, & n'a pour habitans que des laboureurs & des jardiniers; mais quelques morceaux d'architecture & de foulpture que l'on y trouve, font conjecturer qu'elle étoit anciennement plus considérable. (C. A.)

ARRIENNES, ou AIRIENNES, ou ERENNES, Géogr., montagne de France en Normandie, à une lieue de Falaife, du coté de l'occident; elle est connue par ses oiseaux de proie, & par quelques médailles antiques que l'on y déterra dans le XVIe fiecle. C'est dans son voifinage, mais dans la plaine, qu'est situé le village d'Arne, où l'on prétend que la mer envoie ses eaux de temps en temps par des conduits souterreins & inconnus, & que là, formant un petit lac très-poisson- . neux, ce lac tantôt se maintient à une hauteur confidérable, tantôt se desseche absolument. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce village n'est baigné d'aucune riviere ni d'aucun ruisseau, & qu'il est à plus de huit lieues de la mer. (C. A.)

ARRIERE, f. m. ou poupe; Marine, c'est la partie du vaisseau qui en fait l'arriere, & qui est foutenue par. l'étambord, le trépot & la lisse de hourdi ou barre d'arcasse. On comprend ordinairement sous le nom d'arriere & de poupe, cette partie du vaisseau comprise entre l'artimon & le gouvernail, où l'on trouve la duvette, la galecie, la chambre du capi-

taine , &c. Voyez ARCASSE. Faire vent arriere, c'est prendre le vent en poupe : on dit auffi venir vent arriere, porter vent arriere, & aller vent arriere. Le vaisseau qui porte vent arriere, ne va pas fi vite que quand il fait vent largue, & qu'il porte de vent de quartier , supposant que dans l'une & l'autre navigation, le vent soit d'une égale force : car ayant vent largue, toutes les voiles servent & prennent le vent de biais; au lieu que lorfque le vent est en poupe . & qu'il porte également entre deux écoutes. la voile d'artimon dévole une partie du vent à la grande voile, & celle-ci à la misene, les dernieres faisant toujours obstacle à celles qui les précedent. Voyez LARGUE.

Paffer à l'arriere d'un vaisseau; c'est aller se mettre à l'arriere d'un vaisseau, ou le laisser passer devant & se mettre à sa suite.

Demeurer de l'arriere; se trouver de l'arriere à l'atterrage suivant l'estime de ses routes. L'oyez NAVIGATION & NAVIGER SUR LA TERRE.

Mettre un vaisseau de l'arrière; c'est le dépasser & le laisser derrière soi. (Z) ARRIERE, terme que l'on joint avec un autre mot, pour faire fignifier à ce mot quelque chose de postérieur, qui est derrière, opposé à avant ou devant. Voy. AVANT.

ARRIERE, en terme militaire, fignifie la partie postérieure d'une armée; c'est l'opposé de front ou face. Voyez FRONT.

ARRIERE-GARDE; c'est la partie d'une armée qui marche la derniere immédiatement après le corps de l'armée, pour empêcher les déserteurs. Voyez GARDE.

ARRIERE - DEMI - FILE; ce font les trois derniers rangs d'un bataillon qui est rangé sur fix hommes de profondeur.

Voyez FILE.

ARRIERE - LIGNE; c'est la seconde ligne d'une armée campée, qui est éloignée de trois ou quatre cent pas de la premiere ligne ou du front. Voyez LIGNE.

ARRIERE-RANG; c'est le dernier rang d'un bataillon ou escadron, quand

il eft campé. Voyez RANG.

Toutes ces applications du terme d'arree n'est pour signifier la partie de l'armée qui marche la derniere, c'est-à-dire, l'arriere garde: car on dit, seconde ligne d'une armée, & non arriere ligne, & dernier rang d'un bataillon, &c. (Q)

ARBIERE - GARDE, Marine. L'arriere-garde d'une armée navale, c'est la division qui fait la queue de l'armée, & c'est aussi celle qui est sous le vent. (Z)

ARRIERE-BAN, f. m. Hift. mod., terme de milice; c'est la convocation que le prince ou le sonverain fait de toute la pobleffe de ses états pour marcher en guerre contre l'ennemi. Cette coutume étoit autrefois fort commune en France, où tous ceux qui tenoient des fiefs & arriere-fiefs, étoient obligés sur la sommation du prince de se trouver à l'armée, & d'y mener felon leur qualité un certain nombre d'hommes d'armes on d'archers. Mais depuis qu'on a introduit l'ulage des compagnies d'ordonnance & les troppes réglées, l'arriere-ban n'a été convoque que dans les plus pressantes extrémités. On ! trouve pourtant que fous Louis XIV l'arsiere-ban a été convoqué pendant la guerre qui commença en 1688, & fut terminée par la paix deRyfvick. Dans ces occasions la noblesse de chaque province forme

un corps féparé, commandé par un des plus anciens nobles de cette province. Il y a des familles qui font en possession de cet honneur. En Pologne, sur les universaux du roi ou de la diète, les gentilshommes sont obligés de monter à cheval pour la désense de l'état, & l'on nomme ce corps de cavalerie Pospolite. Voyèz POSPOLITE.

Quelques-uns difent que le ban est la première convocation, & l'arrière-ban la seconde; comme une convocation réitérée pour ceux qui sont demeurés arrière, ou qui ne se sont pas rendus à temps à l'armée. D'autres sont venir ce nom d'beri-bannum, proclamation du maître ou de souverain pour appeller ses sujets au service militaire, sous les peines portées par les loix. Voyez BAN. (G)

ARRIERE-BEC d'une pile, en terme de riviere; c'est la partie de la pile qui

est sous le pont du coté d'aval.

ARRIERE-BOUTIQUE, en Architecture. Voyez Magasin de Mas-CHAND. (P)

ARRIERE CHANGE, Comm., elt la même chose que l'intérêt des intérêts. Voyez Intérêt.

ARRIERE-CHŒUR, voyez CHŒUR.

ARRIERE CORPS, en Serrurerie; ce font tous les morceaux ajoutés au ou d'un ouvrage, de maniere qu'ils en foient excédés; en forte qu'on pourroit dife que fi l'avant-corps fait relief fur le nu, le nu au contraire fait relief fur l'arrierecorps. Les rinceaux & autres ornemens de cette nature ne font jamais arrierecorps. Des moulures formées fur les arêtes de barres de fer ou d'ornement fotmeroient fur le nu des berres dont elles porteroient le quarré, arriere-corps. Les avant & arriere-corps devroient être pris dans le corps de la piece ; & fi on les rapporte, & s'ils sont des pieces détachées , c'est seulement pour la facilité du travail & pour éviter la dépense. Voyez AVANTCORPS.

ARRIERE - COUR, en Architecture, est une petite cour qui dans un corps de batiment sent à éclairer les moindres appartemens, gardes robes, escaliers de degagement, &c. Vitruve les appelle met-

aulæ. (P)

RRIERE FAIX, f. m. Anat., eft la membrane ou tunique dans laquelle étoit enveloppé l'enfant dans l'uterus.

Voyez FOETUS.

On l'appelle ainsi, parce qu'ellene sort qu'après l'enfant, comme par un fécond accouchement ; c'est ausi ce qui lui'a fait donner le nom de delivre. DELIVEE.

Les medecins l'appellent auffi fecondine, encore par la même raison. Il contient le placenta & les vaisseaux ombili-

caux. (L)

Il a quelques ulages en médecine : on doit le choilir nouvellement forti d'une femme faine & vigoureufe, entier, beau's il contient beaucoup de sel volatil & d'huile. On l'applique tout chaud , fortant de la matrice, fur le visage, pour en effacer les lentilles. On en fait distiller de l'eau au bain-marie pour les taches du vilage; on s'en fert aussi à l'intérieur , mis en poudre, pour l'épileplie, pour hater l'accouchement, pour appailer les tranchées : la dofe en est depuis un demiscrupule jufqu'à deux scrupules. (N)

ARRIERE - FERMIER , terme fyno-

nyme à fous fermier. (H)

ARRIERE FIEF, Jurifpr. ; c'eft uu fief qui dépend d'un autre fief. V. FIEF. Les arrieres-fiefs commencerent au temps où les comtes & les ducs rendirent leurs gouvernemens héréditaires. Ils diftribuerent alors à leurs officiers certaines parties du domaine royal, qui étoient dans leurs provinces , & ils leur permirent d'en gratifier de quelque portion les foldats qui avoient servi sous eux. Voyez COMTE, DUC. (H)

ARRIERE FLEUR, terme de chamoifeur : c'eft un tefte de fleur que l'on a oublie d'enlever de deffus les peaux en les effeurant. Voyez EPFLEURER, FLEUR.

ARRIERE FONCIERE (Rente), terme de contumes, lynonyme à sur - fonciere.

Voyez ce dernier. (H)

ARRIERE - GARDE ; terme de droit coutumier , est une forte de garde qui a lieu quelquefois dans les contumes où la garde appartient au roi on au leigheur, comme en Normandie ; dans le cas où il échet une garde feignenriale à un mineur , qui lui-meme à caufe de lon bas

Tome III. Part, 11.

age eft en la garde de fon feigneur : car alors la garde de l'arriere-vassal tourne au profit du leigneur fuzerain, & c'eft ce qu'on appelle arriere garde; & cela en conféquence d'une maxime de droit, que celui qui est sous la puissance d'autrui ne peut pas exercer la même puissance sur un autre. C'eft par la même raifon qu'un fils de famille en pays de droit écrit n'a pas fes enfans fons fa puissance, qu'un esclave ne peut pas posséder des esclaves. ni un minent exercer une tutele. Voyez GARDE, FILS DE FAMILLE, TUTE-LE , &c. (H)

ARRIERE - MAIN , Maréchall. & Manege, c'est tout le train de derriere du

cheval. (V)

ARRIERE-MAIN , terme de Paumier , prendre une balle d'arriere main, c'est la prendre à la gauche. Pour cela il fant avoir le bras plié, & l'étendre en la chaf-

ARRIERE - NEVEU on ARRIERE-PETIT-NEVEU, terme de généalogie & de droit , eft le petit fils du neveu , ou fils du petit-neveu. Il est diftant de la fouche commune ou de fon bifaieul au cinquieme degré. Voyez DEGRE. (H)

ARRIERE-PANAGE, terme de droit; nfité en matiere d'eaux & forêts', qui fignifie le temps auquel on laisse les bestiaux paitre dans la foret après que le panage est fini. Voyez PANAGE. (H)

ARRIERE - PETIT - FILS on AR-RIERE-PETITE FILLE, c'eft le fils ou la fille du petit-fils on de la petite-fille, descendans en droite lighe du bisaieul ou de la bisaieule dont ils sont distans de trois degres. Voyez DEGRE. (H)

ARRIERE POINT, f. m. maniere de coudre que les couturieres emploient aux poignets des chemifes, aux furplis, & fut tous les ouvrages en linge où il s'agit de tracer des façons on des deffeins. Pont former l'arrière point on commence pat léparer avec la pointe de l'aiguille un des fils de la toile, qu'on arrache fur toute la longueur où l'on veut former des are riere-points. Quand ce fil eft arrache, on appercoit les fils de la chaine fouls fi c'est un fil de trame qu'on a arrache, ou les his de trame feuls fi c'eft un fil de chaine : on palle Paiguille en dellas; on Ff

embrasse en dessous trois fils de chaîne on de trame ; on revient repaffer enfuite son aiguille en dessus dans le même endroit, & l'on embraffe en deffous les trois premiers fils & les trois suivans ; on repasse son aiguille en dessus, entre le troisieme & le quatrieme de ces six fils; l'on sontinue d'embraffer en dessous les trois derniers fils avec les trois suivans. & de repaffer fon aignille en deffus , entre le troisieme & le quatrieme des six derniers fils embraffes ; & à chaque fois on forme ce qu'on appelle un arrierepoint. Si l'on n'eut embraffe d'abord que deux fils, on eut fait des arriere-points de deux en deux fils, mais l'opération eut été la même. Si l'on veut que les arrierepoints aillent en zig-zag, on n'arrache point de fil : mais on compte ceux de la trame ou de la chaîne, car cela dépend du fens dans lequel on travaille la toile; & l'on opere comme dans le cas où le fil est arraché, laissant à droite ou à ganche autant de fils que le demande le deffein qu'on exécute, & embrassant avec son aiguille autant de fils perpendiculaires aux fils laiffes, qu'on veut donner d'étendue à ses arriere-points. Mais il faut observer dans le cas où les arriere-points sont en ligne droite & où l'on arrache un fil , d'arracher un fil de chaîne ou un fil parallele à la lisiere, preférablement à un fil de trame ; les points en feront plus étroits & plus ferrés , ce qui n'eft pas difficile à concevoir , car la trame paroissant toujours moins que la chaîne, le matiere qu'on y emploie est moins belle & plus groffe; d'où il arrive que l'espace que laiffe un fil de cette matiere, arraché, eft plus grand & plus large.

ARRIERE - VASSAL, Jurispr. feed., eft le vassal of Arriere passal of Arriere passal

VASSAL & ARRIERE-PIEF. (H)

ARRIERE - VOUSSURE, coupe des pierres; c'est une sorte de petite voûte dont le nom exprime la position, parce qu'elle ne se met que derriere l'ouverture d'une baie de porte ou de seuêtre, dans l'épaisseur du mur, au-dedans de la feuillure du tableau des piés droits. Son usage est de former une fermeture en plate-bande, ou seulement bombée, ou en plein ceintre. Celles qui sont en plate-bande à la feuillure du linteau, & en demi-cercle par derriere, s'appellent arriere - vousure faint - Autoine, parce

qu'elle est exécutée à la porte Saint-Antoine à Paris. Celles au contraire qui sont en plein cintre à la feuillure & en plate-bande par derrière, s'appellent arrière - voussure de Montpellier. (D)

ARRIERÉ, adject. dans le commerce, fe dit d'un marchand lorsqu'il ne paye pas régulièrement les lettres de change, billets, promesses, obligations, & autres dettes, & que, pour ainsi dire, il

les laisse en arriere. (G)

ARRIMAGE, f. m. Marine. Ce mot exprime l'arrangement de tout ce qui entre dans l'intérieur d'un vailseau; mais il désigne d'une maniere plus particuliere la façon dont sont arrangés dans la cale, le lest, les sutailles, les quarts de viande & ceux de farine, & c. & c'est en ce sens que je vais traiter de l'arrimage.

Il est d'usage que le soin de l'arrimage. tonjours joint avec le détail de tout le vaiffean, ne regarde point les officiers qui font d'un grade supérieur à celui de lieutenant de vaisseau; mais c'est ordinairement au plus ancien d'eux à qui le capitaine le confie. Dans le bâtiment où le fecond n'eft point au deffus de ce gra. de, c'est le second même qui en est chargé. On donne tonjours le nom de lieutenant-en-pié à l'officier chargé de l'arrimage, de quelque grade qu'il foit. Il choifit pour travailler fous fes ordres un contre - maître & un certain nombre de matelots qui ne quittent point la cale, & ne font occupés que du foin de l'arrimage, & qui pendant tout le cours de la campagne sont également charges d'une façon particuliere de tout ce qui entre dans la cale, & de tout ce qui en fort : on diffingue ce contre-maître par le nom de contre-maitre d'arrimage , & les matelots sont distingués aussi par le nom de pens de la cale.

gens de la cale.

On commence par bien nettoyer le vaisseau, décharger le vieux lest, laver, balayer & visiter les lumieres & les conduits faits pour laisser couler l'eau jusqu'aux pompes: lorsque ces précautions sont prises, on embarque le lest. On doit se régler pour la quantité qu'il en faut prendre sur les dimensions du vaisseau fur le poids de sa charge; car le même vaisseau ne doit pas toujours porter la même quantité de lest à toutes ses campagnes, parce qu'il n'a pas à toutes la même, tonnue de poids à porter.

Pour déterminer la quantité de lest ! qu'il convient d'embarquer dans un vaiffeau neuf & qui n'a point encore été à la mer, la regle la plus fûre feroit de prendre la quantité en poids que doit porter le vaisseau pour être à sa charge la plus avantageule, & c'est au constructeur à la donners puis d'en foustraire le poids de la mature, greement, rechange, artillerie, munitions de guerre & de bouche, des hommes avec leurs armes & bagages . & généralement de tout ce qui doit entrer dans le vaisseau ; le reste donnereit la quantité de left qu'il faut prendre (lorfqu'on fuit cette regle, on estime à trois cents livres le poids de chaque homme & de les effets ) : mais la difficulté de cuber toutes ces choses, & le peu de certitude que l'on doit avoir sur le jaugeage du vaiffeau fait par le conftructeur , rendent ce tte methode presqu'impraticable. Dans la pratique on se contente donc de fuger du mieux qu'on peut des capacités du vaisseau, de les comparer avec celles d'un vailleau de même rang qui a navigué, & de déterminer là - deffus la quantité de left que l'on doit prendre. Si le vailleau a deja été à la mer, on se regle sur l'état que l'on tient a chaque campagne de l'arrimage du vaisseau, & de la façon dont il s'est comporté. La similitude des vaisfeaux & le pouvoir que l'on se ménage d'ajouter une certaine quantité de lest à la charge, li le vaisseau n'étoit point affez plongé dans l'eau lorsqu'il est entièrement armé, rendent certe méthode fuffifante, quoique fort défectueuse par ellemême. On ne peut pas de même retirer du left, lorfque l'arrimage eft fini & que le vaisseau est trop calé, mais on y supplée à la mer, en ne remplaçant point en poids les consommations journalieres que l'on y fait

On leste tous les vaisseaux avec du ser & des pierres. Le lest de ser est composé de vieux canons, de bombes & de boulets de rehut, de tronçons d'ancres, & c. & il est assujett par des listeaux de bois cloués sur le sond du vaisseau. On Pembarque le premier, observant de le tenir éloigné d'un pié & demi ou de deux piés de chaque coté de la carlinge, parce que sa réunion rendroît les mouvemens du roulis trop viss, & fatigueroit beaucoup la mâture: on ne l'éloigne pas trop non plus de la carlinge, pour

qu'il ne soit point appuyé sur l'extrémité des varangues, ce qui pourroit nuire au vaisseau & le trop delier. La quantité de left de fer eft déterminée par la quantité totale du left que l'on veut prendre , parce qu'elle est ordinairement environ le tiers de toute la fomme : on s'en rapporte à l'estime pour la mesurer, & c'est le maitre canonier du port qui fait cette estime. On fent combien cette méthode peut tromper, & il seroit bien plus convenable d'avoir, comme dans quelques en-droits, des saumons de fer depuis cinquante jufqu'à deux cents livres qui porteroient la marque de leur poids. On y trouveroit le double avantage de savoir exactement la quantité de left de fer qu'on embarque, & de le pouvoir diftribuer également , & de forte qu'aucune partie ne seroit plus surchargée que l'autre.

Le lest de pierre s'embarque ensuite : le meilleur eft celui qui n'eft ni trop gros ni trop petit, mais propre à bien engraver les futailles qui portent deffus; qui eft net & point mele de terre, & dont la pesanteur spécifique lui fait occuper le moins de place. Un bâtiment chargé de lest vient s'amarrer le long du vaisseau d'où on le prend pour le vuider dans la cale. On le mefure ou avec des mannes dont on compte le nombre & dont on a pesé quelques-unes pour avoir le poids moyen en chacune, ou par le jaugeage du batiment meme qui l'apporte , on enfin on le mefure avec une caiffe fufpendue au-deffus du grand panneau, & faite pour contenir un tonneau feulement, que l'on vuide lorsqu'elle eft pleine en laiffant tomber le fond, qui tenu par une charniere peut s'ouvrir & fe refermer. Ces trois méthodes pour connoître le poids du lest ne peuvent donner qu'un à-peu-près à cause de la difficulté de cuber les batimens qui le portent, & parce qu'on remplit plus ou moins les mannes ou la caiffe, qui d'ailleurs ne pefent point également fous un volume égal. Il y auroit une autre méthode que voici, & que je tire des papiers d'un officier de la marine diftingué, & dont le nom feul formeroit l'autorité la plus complete. " Elle confifte, dit il, à faire une romaine dont le plateau seroit une caiffe telle que celle dont on vient de parler, & dont la verge feroit une barre de cabestan. On suspen-Ffa

droit cette romaine au grand panneau par le moven de cordes que l'on attacheroit à des barres mifes fur le fecond pont : à l'autre extrémité de la verge, on mettroit un poids qui feroit en equilibre avec la caiffe, étant remplie & pefant un tonnean. On rempliroit cette cuiffe, & des qu'elle fereit lever le poids du bout de la verge', on feroit fur que le lest qui v feroit peferoit un tonneau. Cette methode paroit d'autant meilleure, qu'elle ne paroit aveir aucun des inconvéniens des pricedentes, & qu'elle ne feroit pas bien emba raffante: fi on trouvoit que la pefanteur d'un tonneau fût trop grande, on pourroit faire la caiffe d'un demi - tonneau. 3

On doit avoir l'attention , lorfqu'on embarque le left de pierre, de mettre en dehors du vaisseau un prélat qui prenne depuis le sabord par où on le fait passer jusques dans le bâtiment qui l'a apporté. afin qu'il n'en tombe point à la mer entre les deux bâtimens, ce qui à la longue pourroit gater le port. On met auffi des planches en dedans du vaisseau, appuyées fur le feuillet de ce même fabord, par lequel on embarque le left, & fur lefquelles on fait courir les mannes pleines jusqu'au grand panneau, ou jusqu'à la caisse où on les vuide. A mesure qu'on le jette dans la cale, les matelots ont foin de le répandre avec des pelles, & de le placer comme on a déterminé de le faire, foit en avant , foit en afriere , foit en dos d'ane, foit d'une maniere horizontale, car tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de placer le left, & c'est ce dont il fautici parler.

Plubeurs personnes veulent qu'on place le lest de façon que le vaisseau ait la même différence de tirant d'eau après qu'il est lesté, qu'auparavant lorsqu'il étoit entiérement vuide. Cette méthode fans doute peut être fuivie avec succès dans quelques batimens; mais en faire une regle générale & univerfelle , la manvaile foi & l'entétement peuvent leuls le conseiller. Que l'on compare en effet deux vaisseaux dont l'un ait beaucoup de capacité de l'atriere rélativement à l'avant, & dont l'autre au contraire en ait beaucoup de l'avant & peu de l'arriere; il est évident que le premier de ces vaiffeaux étant entiérement vuide, aura peu de difference de tirant d'eau, & que l'au- l'jetties."

tre en aura une considérable; si cependant on lefte ces deux bâtimens, en les laiffant à la même différence que chacun d'eux avoit avant d'être lefté, il arrivera' que comme dans les vaisseaux la place de la plupart des choses est marquée, & qu'on ne peut changer, par exemple, la place des canons, des cables, des ancres, Sc. il arrivera, dis-je, que le premier vaisseau dont les capacités de l'arriere font grandes, ne calera pas plus fous fa charge par l'arriere que par l'avant ; au contraire même, comme les poids placés de l'avant dans les vaisseaux sont beaucoup plus confidérables que ceux que l'on place de l'arriere, ce vaisseau peut être réduit à n'avoir point du tout de différence, ou même à tirer plus d'eau de l'avant que de l'arriere : & l'expérience. ainsi que le raisonnement , demontrent qu'un vaisseau ainsi arrimé navigueroit très mal, & ne gouverneroit point. Le second vaiffeau tomberoit dans un autre excès, moins nuifible à la vérlté, mais qui contribuefoit ausli à le faire mal naviguer. Il faut donc placer le left, de forte qu'il mette le vaisseau à une différence telle que le reste de la charge le ramene à celle qui lui est la plus avantagense pour se bien comporter à la mer. C'est au conftructeur qui a fait le vaisseau à la calculer & à la donner ; comme cependant . quelqu'habile qu'il foit , il peut fe tromper, on a la précaution d'avoir du lest volant que l'on puisse placer en avant ou en arriere pour corriger fon etreur . & ramener le vailleau à la différence du tirant d'eau qu'on veut lui donner. Lorsque le vaisseau a déja fait campagne, on doit toujours s'informer de la façon dont il étoit arrimé & dont il s'est comporté; car'il est d'un grand avantage de pouvoir s'appuver sur l'expérience.

On ne convient point non plus généralement que l'on doive placer le left horizontalement & de niveau ; quelques perfonnes le relevent en dos d'ane au milieu du vailleau, & le font aller en baiffant vers les cotés. Cette methode est cependant peu fuivie, & elle paroit sujette à quelques inconvéniens; le left plus ramaffe au centre, rend les mouvemens du vailleau plus vifs, & les futailles qui doivent porter fur le left, participant à cette polition , femblept moins bien allu-

Les matelots qui répandent à droite &, a vauche dans la cale le left que l'on v jette , s'affurent de la distribution égale qu'ils en font , à l'aide d'une ligne verticale que l'on trace fur une des apontilles . & d'un fil à plomb attaché au haut de cette même apontille. On pose une regle fur le left , & avec un grand niveau pareil à ceux des menuifiers ou des macons , on s'affure s'il eft bien horizontal. Et quant à sa position sur l'avant ou-sur L'arriere . on la dirige en examinant fouwent le tirant d'eau : il faut pour cela avoir attention que le vaiffeau ne foit point furchargé d'aucun poids qui puisse rendre cet examen faux & inutile ; & fi J'on ne peut s'en débarraffer tout-à-fait , au moins doit - on en diminuer l'inconvénient en le placant vers le centre du vaiffeau.

Le lest volant dont on a parlé plus haut, fe met ordinairement fous la plateforme de la fosse aux cables , & on ne le change de place que dans le cas cité où l'on veut mettre le vaillean à un tirant d'eau différent. Ce left volant eften fer , & composé de pieces maniables & affez

régulieres.

Lorfque le lest est embarqué & distribué, on doit prendre le tirant d'eau du vaiffeau tant de l'avant que de l'arrière, & en garder la note, afin de s'en tenir à ce memeitirant d'eau , fi le vaiffeau s'eft bien comporté à la mer, on de le changer fi l'on juge qu'il étoit désavantageux. An retour de la campagne, on doit communiquer cette note avec toutes les augres remarques faites fur le vaiffcau, afin que ceux qui iront enfuite deffus à la mer puillent en profiter : c'eft au contrôle du port que l'on fait ce dépôt. Le lest arrange l'on travaille à l'arrimage des futailles ; on fe regle pour la quantité que l'on doit en prendre, fur le nombre d'hommes d'équipage que l'on a , fur les traverlees qu'on a à faire . & fur ce que la cale neut contenir. L'ordonnance fixe , dans les vaisseaux de guerre, à une barique & un quart d'eau per jour la provifion néceffaire à cent hommes; & tout vaisseau qui fait un voyage de long cours, prend au moins des futailles nécessaires pour foixante-dix jours d'eau. Il est estentiel dans la façon de faire son arrinage de le rendre folide, & de bien menager le terrein : pour remplir ce dernier

objet, on mesure la cale avec exactitude en tous fens , depus la cloifon de la folle aux cables . où on doit commencer à mettre des futailles, jufqu'à la cloison de la foute aux poudres; & comparant fes proportions avec celles des futailles, on fe determine au choix & à l'arrangement que l'on juge le plus avantageux. C'est aufli fur cet examen que l'on pose une cloison dont l'ulage est de separer l'ean du vin . & qui forme deux cales dont celle de l'arriere destinée pour le vin, est fans communication avec la grande cale on cale à l'eau. Cette cloison s'appuie ordinairement fur l'avant du faux-bau, qui est le plus près en arriere de la cloison de l'archi-pompe qui fait face à l'avant du vaisseau : cependant ce qui doit fervir de regle, c'eft de la placer de forte qu'on ne perde point de place, & qu'il ne refte point un vuide inntile entre le dernier

rang de futaille & la cloison.

On embarque les futailles à l'eau vuides, & on les defeend dans la cale avec les palans d'étai & le bredindin. La longueur des futailles se met dans le sens de la longueur du vaisseau; & on commence à placer celles qui doivent toucher la cloison de la fosse aux cables. La largeur du va ffeau , à cet endroit , détermine fi le nombre des futailles qui doivent former ce premier rang, eft pair ou impairs s'il eft pair, "c'eft l'entre - deux de deux pieces qui répond au milien du vailleau s'il eft impair, on pole la premiere piece au milieu même du vaiffeau, & on met les autres à droite & à gauche jufqu'à toucher les deux cotés. On met des pieces plus petites aux extrémités du rang, file vailleau trop fetroit ne permettoit pas d'en mettre de même groffeur , ou fi les facons élevoient les deux dernières futailles plus que les autres. Toutes ces futailles doivent être enfoncées dans le lest de quelques pouces de profondeur : afin qu'elles foient mieux affajetries; & on braie cette partie pour qu'elle ne participe point à l'humidité du lest : on appelle cela les engrever. Il faut que le trou de la bonde foit hen au-deffus; que chaque piece ne fot pas plus élevée de l'avant que de l'ariere , qu'aucune d'elles ne fe dépaff ni en hauteur ni par les bouts, & de toutes fe tonehent par le ventre, fes celler d'avoir leur longueur parallele. la longueur du vaisseau. On Ff 3

les place dans cette fituation à l'aide de deux bouts de corde, passés sous la futaille en avant & en arriere, avec lesquels on peut la foulever, & retirer ou avancer le left qui eft deffous; puis on s'affure qu'elles l'ont acquise avec la regle & le niveau. A mesure que chaque piece est en place, on l'appuie avec des cailloux du left , julqu'à ce que le premier rang étant fini, on visite de nouveau si toutes les pieces sont bien dans la fituation où elles doivent être Alars on met entre chaque futaille , tant par-dessous que par-deffus, de petits rondins de bois on des buches fendues & taillées exprès. ani rempliffent exactement le vuide occassonné par leur rondeur ou houge. Ce bois parte le nom de bois d'arrimage : il est uniquement destiné à cela ; on le choifit droit. & on lui donne veu de longueur, parce qu'il en est plus commode & plus propre à remplir fon objet. Entre la derniere piece & le coté du vaiffeau, il faut mettre le plus de bois que I'on peut, pour bien affermir toutes les futailles, & leur oter tout moyen d'acquérir du jeu par le ronlis du vailleau.

Quelques personnes veulent laiffer un pouce ou deux d'intervalle entre les futailles, de crainte qu'elles ne. s'écrafent dans le roulis; & ils ne les affermiffent que par les bois qu'ils mettent entre deux : mais cette méthode paroit mauvaife. On perd du terrein . & les pieces au contraire semblent moins bien affujetties, car fi le bois n'est pas mis avec force entr'elles , elles penvent acquérir du jeu, alors elles fe choqueront & courront bien plus de risque que si elles se touchoient.

Le premier rang fini, on en fait un fecond. Quelques-uns veulent que les pieces du fecond rang correspondent à celles du premier ; d'autres veulent que le centre de chaque piece réponde à l'entredeux des pieces du premier rang : la premiere methode eft plus generalement fuivie ; cependant l'on doit fuivre celle qui procurera le plus de place; & l'on doit pour cela confulter à chaque rang la largeur du vaiffeau qui vaie. On continue ainfi à faire des rangs , topjours avec les memes précautions que l'a a employées pour le premier, julqu'à 3 cloison qui fépare les deux cales. Quel refois on est obligé de placer les futaille auprès de l'archi-pompe dans un fens catraire à

celui des autres futailles . c'eft-à-dire de les placer perpendiculairement à la longueur du vaiffeau : on appelle cette fagon - là , dans quelques endroits , mettre les pieces en Breton.

La fomme de tous ces rangs s'appelle plan; & le plan dont on vient de fuivre le détail. ou le moins élevé qui porte directement fur le left , s'appelle premier plan-Les futailles qui composent le premier plan , font ordinairement dans les gros vaiffeaux des pieces de quatre ; dans les frégates des pieces de trois, & dans les corvettes des pieces de deux 1 cette regle n'oft cependant point invariable.

Il y a cu des bâtimens dans lesquels. par un défaut de confruction, on ne pouvoit point mettre de left de l'avant ou de l'arriere; alore on met des fagots au fond du vailleau, fur lefquels on arrime les futailles , parce qu'elles ne seroient jamais auffi ftables , fi elles portoient fur le vaigrage meme. Quelquefois aush, lorfqu'on craint moins de charger le batiment fur l'avant que fur l'arriere, on commence l'arrimage par l'arriere, parce qu'en plaçant les futailles , on pouffe toujours un peu de lest vers le coté oppofé à celui par lequel on commence à arrimer. Une attention plus importante eft de savoir quelquefois se paffer de folle aux cables, & de commencer l'arrimage dès la cloison de la fosse aux lions e dans ce cas, on met les cables fur un fauxpont qui porte sur les faux - baux. Cette méthade n'est point toutefois exempte d'inconvéniens; & il en résulte que les cables font plus difficiles à manier. & qu'ils font sujets à être gâtés par l'eau que l'on est dans la nécessité de prendre " & de mettre dans la cale, & dontil eft presque impossible de garantir les cables. On peut gagner auffi du terrein en engravant les futailles jufqu'à la bonde ; il faut alors avoir l'attention de les braver entiérement, pour les préferver de l'humidité du left.

Le premier plan étant fait, on remplit les futailles d'eau ; on n'attend même point toujours pour cela que le plan entier foit fini. On fe fert , pour remplir les futailles, d'une manche quelquefois de cuir, mais plus ordinairement de toile, foutenue par les quatre coins à deux barres de cabestan, miles en travers du panneau du milieu fur le second pont. La

manche descend dans la cale par le grand panneau; & un matelot en introduit le bout confécutivement dans chaque futaille. On soutient la manche avec des planches dans les endroits où elle s'appuie , afin de lui donner une direction plus droite, qui facilite à l'eau de couler, & l'empêche de se crever sur les inégalités du bois d'arrimage. On a soin encore de mettre une manne à l'embouchure de la manche, pour qu'il n'y tombe aucune ordure. L'eau est apportée à bord dans des bariques que l'on hisse dans le vaiffeau avec les palans d'étai; on appuie ces bariques fur les deux barres de cabestan, qui fontiennent la manche, & on les vuide ainsi directement dans la manche. La polition du palan d'étai , perpendicu-Laire an grand panneau, appelle les bariques que l'on hiffe à cette même direction; & elles s'y rendroient avec une vivacité dangereuse, dès qu'elles viennent à parer le bord & à pouvoir s'échapper au-deffus du paffe-avant, fi l'on n'y remédioit par le moyen d'un cordage que l'on appelle trape, que l'on amarre de derriere aux grands haubans ou à quelque taquet, & qui fe rend fur le gaillard d'avant, où un matelot le retient après Jui avoir fait faire un tour ou deux fur un taquet ou jambe-de-chien. Ce cordage retient la barrique; & elle ne pout fe rendre à son appel qu'à mesure que l'on file de la trape. Cette façon d'embarquer l'eau est la plus mitée, quoique la plus pénible & la plus longue, parce qu'on ne peut s'en procurer de plus commo de dans la plupart des ports. Lorsqu'on le peut, on le fert de citernes flottantes , qui contiennent depuis 30 julqu'à 50 tonneaux d'eau: elles accostent le vaisseau; & par le moyen des pompes aspirantes & foulantes dont elles font munics, on fait paffer l'eau dans les futailles. Quelque fois le vaisseau va s'amarrer aupres d'une fon-taine; & on fait venir l'eau à bord à l'aide d'une manche amarrée fur le tuyau de la fontaine : ce dernier moyen fur-tout eft extrêmement avantageux, parce qu'il est très-expéditif, & ne donne nulle peine. Auffi-tot qu'une piece eft pleine, an cloue par-deffne la bonde un morceau de toile à voile pour tenir lieu de tampon. Avant de travailler au fecond plan , on visite si les pieces du premier n'ont point coulé ; pour y remédier ou les changer.

Ce premier plan fait, on travaille à faire le second, c'est-à-dire, à placer d'autres futailles par-dessus celles qui portent fur le left. Quelquefois les pieces du fecond plan font aussi groffes que celles du premier, quelquefois elles sont plus petites : cela dépend de la hauteur de la cale & de la quantité d'eau qu'il faut embarquer. En général plus les pieces sont groffes, & moins on perd de place. On commence le second plan par l'avant; & on pose les pieces ou directement sur la bonde de celles du premier plan ou bien dans l'entre-deux des pieces, fuivant le terrein qu'il faut toujours ménager, On observe d'ailleurs pour ce fecond plan exactement les mêmes précautions que pour le premier; & c'est avec le bois d'arrimage qu'on les appuie & qu'on leur donne la fituation qui convient. Si ce fecond plan ne fuffit pas, on en fait un troisieme.

Les futailles pour le vin s'arriment dans la cale au vin de la même maniere que l'on a arrimé celles qui contiennent l'eau. On les engrave dans le lest, ou on répand au fond de la cale des fagots sur lefquels elles portent : on les accore avec du bois d'arrimage, & on leur donne la meme fituation horizontale , &c. Pour les remplir, on fe fert d'une manche de cuir, placée au-dessus du panneau de la cale aux vivres, comme on a placé celle de l'eau au-dellus du grand panneau. On hiffe à bord les barriques de vin que l'on a prifes aux magatins, & on les vuide dans la manche, dont le bout descend dans la cale , & est introduit confécutivement dans chaque futaille. On l'appuie fur des planches pour qu'elle ne le creve point fur les inégalités du bois d'arrimage : & on place des gens furs à l'embouchure de la manche , dans l'entre-pont par où elle paffe, & dans la cale pour empêcher qu'on ne prenne du vin, ou que guelqu'un ne perce la manche , & avertir fi elle couloit. Un officier inspecte toujours ce travail. Pour ne point répandre de vis en changeant la manche d'une futaille à l'autre . on met un trévire au bout de la manche pour la mieux ferter qu'avec la main ; ce trévire est une corde qui entoure la manche par le moyen de laquelle on peut la ferrer en tordant cette corde avec force, à l'aide d'un morceau de bois. On bouche les pieces auffi-tot qu'elles font pleines avec un tampon de liége. & on cloue par-FF4

destus une plaque de fer blanc. Cette fa- | sés. C'est encore dans la grande cale, augon d'embarquer le vin est sujette à l'éventer ; aufli lorfqu'on n'eft point trop pressé dans son armement, on descend les bariques de vin dans la cale, & on les vuide dans les futailles deja arrimées, par le moyen d'un grand entonnoir; mais cette méthode est beaucoup plus lente, On ne peut guere cependant se dispenser de s'en fervir, lorfque le vin eft fuspect on a peu de corps. Si l'on embarque de l'eaude vic pour la boisson de l'équipage, on ne la fait jemais paffer par la manche, mais on emploie ce dernier moyen. Il eft plus convenable encore de ne point du tout la transvafer, mais d'en arrimer, les pieces pleines & telles qu'elles viennent des vivres : il faut pour cela que les futailles foient bonnes & bien cerclées. Lorfqu'un premier plan de vin ne fuffit pas, on en fait un fecond; mais toujours deux fuffifent.

C'est dans la cale au vin que l'on place les quarts de farine, les quarts de viande, les barriques de fromage, celles de morue, & enfin tous les vivres de l'équipage, aux legumes & au pain pres , qui ont des foutes particulière. On arrange le tout le plus convenablement qu'il eft poffible, pour que les choles ne le genent point les mes les autres, lorign'on veut s'en fervir les confommer , pour ménager la place, & pour que tout foit folfdement établi. La cale au vin ne s'étend pas toujours jusqu'à la cloison de la souté aux poudres : ordinairement meme on fait un retranchement que l'on appelle cuve du capitaine, forme par une cloifon mife en avant de la fonte aux poudres . & qui termine la cale an vin. Son nom fent deligne all z quel eft for ufige: elle fert auffi au capitaine a ferrer grand nombre de provifions qui lui Tont neceffaires pour fa table. La cave di capitaine n'eft cependant pas toujours fituee en cet endroit; quelquefois on la fait entre la cele à l'eau & celle au vin des deux ontes de l'archi-poince. Loffque les quarts de farine & de lard de penvent pas tous tenir dans la cale au vin , on en place dans la cale à l'ean, & on a foin alors de confommer cenx-ci les premiers.

Dans l'arrimage de la grande cale on doit avoir attention de referver une place pour pouvoir y faire un eghafand, en cas de combat , pour les mulades & les blef-

dell'us du troisieme plan & en avant à toucher la cloison de la folle aux cables . que l'on met le bois à brûler : on en place auffi dans tous les vuides que laiffent entr'elles les différentes choses qui se placent au deffus du troilieme plan. De ce nombre lont les barriques destinées à aller faire de l'eau dans la chaloupe pendant le cours de la campagne ; les barils de galere, &c. On afferinit bien le tout, & on le rend inébranlable même dans le roulis le plus fort. Il n'eft pas difficile de fentir l'importance attachée à la folidité de l'arrimage; auffi y apporte-t-on les plus grands foins. On affure cependant qu'il y a eu des vaisseaux dans lesquels l'arrimage s'étoit dérangé à la mer; dans pareil cas, il faudroit chercher la relache la plus prochaine, & remédier cependant au plutot , & du mieux que l'on pourroit, à ce contre-temps. (M. le chevalier de la Condraye.)

ARRIMER, v. act. Marine, c'est placer & arranger d'une maniere convenable la cargailon d'un vardeau. Un vailleau mal atrimé, est celui dont la charge est mal arrangee, de façon qu'il est trop sur l'avant ou fur le cul, ce qui l'empeche de gouverner': cela s'appelle fur le mers du levant, être mal niis en estive. C'eft auffi un mauvais arrimuge, lorique les futailles fe déplacent & roulent hors de leux place; de forte qu'elles fe heurtent , fe défoncent, & canfent de grands conlages. Par l'ordonnance de 1672, il est défendu de defoncer les fotailles vuides , & de les mettre en fagot, & ordonne qu'elles feront remplies d'eau salée pour servir à

l'arrimage des vailleaux. ARRIMEUR, Cim. V. ARRUMEUR.

ARRISER, amener , abaifer , mettre lean a arrife fes huniers , fes perrequets , pont dire qu'il a baiffé ces fortes de volles.

ARRISER Les vergues , Marine , c'elt les bailler pour les attacher for les deux bords du vibord. (Z)

ARRIVAGE, I. m. terme de police, qui lighifie l'abord des marchandifes an port! (H)

ARRIVER ou obsir au vent, terme de marine. Pour arriver, on poulle la barre du gouvernail fous le vent; & on manœuvre comme li on vouloit prendre le vent en poupe, loriqu'on ne veut plus tenir le vent : ainsi on fait arriver le vaisfeau pour aller à bord d'un autre qui est noire restée dans la cornue, cascinée au sous le vent, ou pour éviter quelque banc. feu de reverbere, a laisse des cendres

Arrive; celase dit par commandement an timonier, pour lui faire pousser le gouvernail, afin que le vaisseau obeisse au vent, & qu'il mette vent en poupe.

Arrive fous le vent à lui, n'arrive pas ; c'est un commandement au timonier, pour qu'il gouverne le vaisseau plus vers le vent, ou qu'il tienne plus le vent.

Arrive tout; terme de commandement que l'officier prononce, pour obliger le timonier à pousser la barre sous le vent, comme s'il vouloit faire vent arrière.

ARRIVER sur un vaisseau, c'est aller à lui en obéissant au vent, ou en mettant vent en poupe.

ARRIVER à bon port, c'est-à-dire, beu-

reusement. (Z)

ARROCHE, Botanique, en latin etriplex; en anglois, arach; en allemand, melde : genre de plante compofee de plusieurs étamines fans pétaies. Les étamines fortent d'un calice à cinq feuilles. Le pistil devient dans la suite une semence plate & ronde , enveloppée par le calice ou par une capsule. trouve fur le même pie d'arroche une autre forte de fruit qui n'eft précédé par aucunes fleurs ; il commence par un embryon, qui devient ensuite un fruit beaucoup plus étendu, composé de deux feuilles échancrées en forme de conr , & plates ; elles renferment une femence arrondie & applatie. Tournef. Inft. rei berb. Voyez PLANTE.

On en distingue trois especes blanche, la rouge, & la puante: La blanche & la rouge ne different que par Ja couleur : on les oultive dans les votagers; elles font annuelles, mais quand une fois on les a femées , etles fe renouvellent d'elles - mêmes par la chute de leurs graines. On les fait cuire , & on les mange comme les autres herbes potageres; mais elles font plus d'ufage hans la medecine que dans les culfines !! on en emploie les feuilles & les graines.2"La blanche donne dans l'analyle une liqueur d'abord limpide , puis trouble , enfin jamatte , d'anie odeur & d'une faveur un pen fatet , Tixiviente, qui indique un fel falé & alkali ; une liqueur jaunatre , foit falee , foit alkaline urinenfe ; une liqueur brune imprognée de fel vo-

latil urineux, & de l'huile. La masse noire restée dans la cornue, cascinée au feu de reverbere, a laissé des cendres dont la lessive a donné du sel sixe purementalkali. Ainsi l'arroche blanche contient un sel essentiel, falé, ammoniacal. & nitreux, tel que celui qui résulteroit du mélange de l'esprit-de-nitre & du sel volatil urineux, mélés avec une grande portion d'huile, & délayés dans un peu de terre & dans, beaucoup de phiegme.

L'arroche , soit rouge , soit blanche, nourrit peu, nuit à l'estomac, à moins qu'on ne la corrige par des aromates; du fel & du vinaigre; elles font utiles dans les bouillons par lesquels on se propose de lacher le ventre ; elles font rafraichiffantes & humectantes : on les met au nombre des émolfientes. Elles conviennent fort aux hypochondriaques; elles temperent les humeurs acres & bilieufes qui bouillonnent dans les premieres voies: on les fait entrer dans les lavemens émolliens & anodyns, & dans les cataplasmes . pour arrêter les inflammations . appaifer les douleurs, amollir les tumeurs, relacher les parties tendues : &c.

Les graines fraiches d'arroche blanche lachent doucement le ventre & font vomir. Serapion raconte que Rhafès avoit vu un homme qui ayant pris de la graine d'arroche, fut violemment tourmenté de diarrhée & de vomiffement, Quelques-tins les recommandent dans la jauniffe & le rachtis.

L'mordebe puante analyfée donne une liqueur limpide d'abord , puis jaunatre, d'une odeur & d'une faveur falée lixivieufe , & qui marque la présence d'un fel alkali urineux; une liqueur d'abord jaunatre, enfaite rouffatre, falée, foit alkaline urineute, foit un peu acide; une liqueur brune, empyreumatique, impregnée de fel volavil urineux ; du fel volatil grineux concret , & de l'huile en confistance de graisse. La maile restée dans la cornue, calcinée au feu de rèverbere : ataiffe des centres dont on a tire par liniviation du fel fixe purement alkali. Doute la plante a une odeur puante, ammoniacate & urineuse; elle eit' composée d'un fel effentiel ammoniacal, presque developpe, & melé de beaucoup ahuile groffiere. Elle paffe pour anti-hyfterique : elle chaffe les acces hyfteriques par fon odeur; c'eft là fur tale that it is an i find

fur-tout la propriété de l'infusion chaude de ses seuilles. On peut recommander ses seuilles fraiches, pilées & mises en confiture avec le sucre, aux semmes tourmentées de ces affections. On peut, selon M. Tournesort, employer au même usage la teinture des seuilles dans l'esprit-de-vin, & les lavemens de leur désoction.

\* ARROÉ, Géogy., petite isle du Danemarck dans la mer Baltique, au nord de l'isle de Dulsen, entre l'isle de Fionie & le Sud-Jutland. Long. 27, 20; lat. 55, 20.

\* ARROJO DE SAINT - SERRAN, petite ville d'Espagne dans l'Estramadu-

re. Long. 12, 10; lat. 38, 40.

ARRONDI, adj. terme de blason: il se dit des boules & autres choses qui sont rondes naturellement, & qui paroissent de relief par le moyen de certains traits en armeiries, qui en sont voir l'arrondissement. (V)

\* Medicis, grands ducs de Florence, d'or à cinq boules de gueules en orle, en chef un tourteau d'azur chargé de trois

fleurs-de-lis d'or.

Je namme boules les pieces de guenles de ces armoiries, perce que dans tous les anciens monumens de Florence & de Rome, on les voit arrondies en boules.

ARRONDIR un cheval, Manége, c'est le dresser à manier carond, soit au trot ou au galop. soit dans un grand ou petit rond, sui faire porter les énaules & les hanches uniment & rondement sans qu'il se traverse & se jette de coté. Pour meux arrondir un cheval, on se sert d'une longe que l'on tient dans le centre, jusqu'à ce qu'il ait formé l'habitude de s'arrondir de de ne pas faire des pointes. On ne doit jamais changer de main en travaillant sur les voltes, que ce ne soit en portant le cheval en avant, & en l'arrondissant.

ARRONDIR, v. act. terme de peinture.
On arrondit les objets en fondant leurs
extrémités avec le fond, ou en diffribuant
des lumieres & des ombres vives sur les
parties faillantes qui leur donnent du
relief & qui font fuir les autres. (R)

ARRONDIR., parmi les borlogers, en général, d'est mettre en rond les extrémités des dents d'une roue ou d'un pignon; mais il signifie plus particulièrement leur donner la courbure qu'elles doivent avoir. On dit qu'une roue est bien arrondie, lorfque les dents ayant la courbure convenable, elles fe restemblent toutes parfaitement , & que leurs pointes font précisément dans leurs axes. Quelquefois cependant on est oblige de s'écarter de cette derniere condition qui n'est point essentielle, & qui n'est que d'agrément, parce qu'en général dans les horloges, les roues tournant toujours dans le meme fens, les dents n'ont befoin d'être arrondies que du feul coté où elles menent le pignon. On les arrondit des deux cotés, pour pouvoir seulement dans différens cas faire tourner les roues dans un sens contraire à celui-où elles vont lorfque l'horloge marche. DENT, AIRE, ROUE, PIGNON, EN-GRENAGE, &c.

Il y a en Angleterre des machines qui fervent à arrondir les roues, au moyen de quoi leurs dents font plus régulieres, & cela diminue la peine de l'horloger. Il est étonnant qu'on n'ait pas encore taché de les imiter dans ce pays-ci. Il est vrai que cette machine peut étre difficile pour la construction & l'exécution ; mais le succès de celle des Anglois doit encourages.

(T)

ARRONDIR, chez les chapeliers, c'ell couper avec des cifeaux l'arête du bord d'un chapeau, après y avointracé avec de la craie in cerole, au moyen d'une ficel-le qu'on tourne autour du nœud du chapeau. Voyez CHAPEAU.

ARRONDISSEUR, subst. m. enterme de tabletier-cornetier, est une espece de gougge, dong la lame se termine quarrément; ayant un petit hisau au bout. & un transhaut qui est immédiatement au dessou. Il sert à arondir les dents.

ARROSAGE, f. m. fabrique de la poudre à canon; c'est ainsi qu'on nomme dans les moulins à poudre, l'action de verser de l'eau dans les mortiers, pour y faire le liage du salpètre, du seufre & du charbon song en cinq houres; pour cet este ton arrête, les batteries ou le mouvement des pilons. Voyez Poudre A Canon.

ARROSER, v. act. Jardinage. La terre, ett pénétrée d'une homidité bienfailante. & d'un feu modéré qui s'exhalent de son sein, & que lui rendent les régions de l'air par les rayons solaires, les pluies & les rosées. Ce sont les grands moteurs de la végétation des plantes: Dieu leur dispense avec mesure & la chaleur des jours & la fraicheur des muits.

Cependant cette balance n'est pas toujours si égale, que les végétaux n'aient à souffrir par son dérangement: c'est à notre industrie à les secourir; elle est aussi

un don du grand Bienfaiteur.

Les humides vapeurs que rassemblent les douces nuits d'été, ces globules de rosse dont le matin fait briller les feuilles, ces ticdes ondées si doucement verfées sur les plantes qui se relevent en les recevant, & semblent enivrées de plaisir, ces tendres secons de la nature quelque-fois ne concourent plus ensemble, & sont même assez souvent interrompus à la fois : il est nécessaire d'arrofer.

Mais il s'en faut beaucoup que les arrolemens, fur-tout s'ils ne font pas ménagés avec intelligence, puissent suppléer an bien que les pluies font aux végétaux. Lorfqu'il pleut, ce n'eft pas feulement un petit espace autour de la plante qui se trouve humecté, c'est toute la surface du fol qui s'imbibe également. Les pluies douces de l'été tombant mollement, caressent le sein de la terre sans le trop presfer. L'air chargé de fraîcheur, pénetre les fenilles ; le voile léger dont le ciel se couvre, ôte au foleil cette activité dévorante qui bientôt reprendroit à la terre les eaux dont elle vient de s'abreuver, & l'on respire une moite chaleur melée de la transpiration odorante des végetaux, qui ouvre à la fois tous les canaux de la végétation.

Les arrosemens seront d'autant meilleurs, qu'ils imiteront mieux ces arrofemens naturels. -Adaptez done à vos arrofoirs des pommes, dont les trous très-petits faffent jaillir une gerbe de pluie fine : ne vous contentez pas d'humecter le pié des plantes; versez cette pluie artificielle dans un pourtour considérable; relevez quelquefois votre arrofoir pour laiffer à la terre le temps de s'imbiber, & recommencez à plusieurs reprifes d'arroser. Souvent il fera très-utile de répandre cette rofée fur les feuilles, fur tout lorsque les plantes, ayant lutté long-temps contre la féchereffe de l'air, penchent teurs tiges fatigués, & laissent pendre leurs feuilles chargées de ponssiere.

Pour les plantes grêles & très-délica- !

tes, pour les tendres plantules qui viennent d'éclorre du fein d'une très-petite femence, la pomme de l'arrosoir verseroit l'ean avec encore trop de force ; fervezvous d'un goupillon que vous fécouerez doucement par deffus. Tenez le pié des plantes entouré d'une terre légere & fans cohésion , afin qu'elle ne se fende pas après les arrosemens, ou bien jetez de la terre feche fur la terre humectee, & defferrez - la quelquefois par de petits labours; de la litiere menue, des pelures de gazon retournées dont on environne le pié des plantes, parent à l'affaissement que les arrofemens occasionnent . entretiennent long-temps leur fraicheur, & quelquefois même les suppléent en arrêtant les vapeurs qui s'exhalent du fein de la terre. & qui iroient fe perdre dans le vague des airs : fur-tout profitez pour faire & reiterer vos arrolemens des temps converts, donx & moites : s'il tombe une pluie fine, c'est le moment le plus précieux.

On a demandé lesquels étoient préférables des arrosemens du soir, du matin, ou du milieu du jour, tous ont leur avantage particulier; mais les premiers certainement sont les plus utiles, tant que durent les longs jours, & ces courtes nuits dont les vents doux secouent les voiles humides; elles conservent, même elles augmentent la fraicheur des arrosemens qu'on a faits le soir; ceux du matin deviennent alors bien vite la proie du soleil; il desseche tout-à-coup la terre, elle se crevasse, & un air brûlant s'insinue jusqu'aux racines.

Dans les premiers mois du printems & es derniers de l'automne, les arrofemens du foir feroient dangereux à caufe des trop fraîches nuits & des gelées blanches qui aideroient à transir les plantes. Alors que vos jardiniers matineux, portant par-tout les arrofoirs, fascent jaillir la rofée fots leurs pas précipités, tandis que l'aurore jette les doux regards sur la nature embellie.

Dans ce temps aufil l'on peut fans-rifque arroser vers le midi; il n'est pas à craindre que le soleil frappe trop vivement la terre humestée, ni qu'il brûle les feuilles sur lesquelles se sont échappées des gouttes d'eau; c'est ce qui arrive lorsqu'il est armé de ses seux jes plus puissans, Ces globules aqueux rassemblant les rayons folaires, font l'effet des miroirs ardens: enfin il est des plantes & des arbres qui demandent d'être arrosés au mi-

lieu du jour.

Lorsque la sécheresse a été long-temps continuée, que le ciel est d'airain, que la terre eft entr'ouverte , & que les plantes fe fletriffent, les arrofemens prefque toujours utiles , fur-tout pour procurer aux légumes & aux fruits le volume & la douceur, deviennent absolument indifpensables ; mais c'eft alors auffi qu'ils produisent les plus mauvais effets . fi l'on arrole lans précaution & sans continuité. Dés qu'on les a commencés, il faut les réitérer tous les jours, ou au moins de deux jeurs l'un, fous peine de voir les plantes mourir ou languir : alors on doit fur-tout les faire avec mesure & ménagement , en un mot avec, tous les foins que nous avons indiqués d'abord.

Combien de jardiniers stupides ou de mauvaile volonté, qui dans pareilles circonstances arrosent à des temps trop éloignes; & noient les racines en y jetant tut-à-coup une foite colonne d'eau! ils les livront à l'aridité de l'air qui s'introduit dans les fentes de la terre battue, aux taupes, aux mulois, aux taupes-gril-Jons qu'attire une fraisheur intérmittente, & qu'une humidité continue éloignezoit; ils sont aussi bien plus de mai aux plantes qu'elles n'en souffriroient de la

Jeule fecherelle.

Celles que l'on tient en pots demandent encore plus de précaution & de toin, pour leur préparer & leur procurer les meilleurs effets des arrolemens. Il faut mettre des écailles d'huitres ou de moules au fond des pots, tournées par leur coté concave fur les trous dont ils fant perces, & par-deffus un lit de moellon broye groflierement ; fi le fond des pots , au lieu d'ètre plat, a été fait concave, & qu'on l'ait pouryu d'un pie qui l'éloigne un peu de la furface de la terre, on le lera prémuni autant qu'il est potsible contre la stagnation des arrofemens. Quand ils auront été quelque temps continués , il fera bon de defferrer la terre par un petit labout . & de repandre par-deffus une couche de bonne terre légère, mêlee de fa ble; mais lorique les racines fibrentes, empliffantitous les pots, ne permettent plus aux arrolemens de penetrer , percez .la terre juiqu'au fond , avant al'arrojer , · Add Tare to the dear

avec un fer pointu & mince, & plongez à pluficurs reprifes le fond du pot dans un feau plein d'eau, fouvent il convient de tenir les pots enterrés pour procurer aux racines le bien de la fraicheur environmante, & de celle qui s'éleve du fond de la terre.

La fréquence & l'abondance des arrofemens le régleront fur le temps , les faifons, ou fur le plus ou le moins de foif naturelle aux especes de plante. Il en eft , comme les plantes graffes, qui ne demandent preique point d'eau; plusieurs an contraire veulent être continuellement abreuvées. Les arbres qui se dépouillent & que l'on tient dans la ferre, n'ont besoin l'hiver que de très-peu d'humidité; tandis que les arbres tonjours verds dont les feuilles continuent de transpirer . exigent dans cette faifon des arrofemens réglément réitérés ; & ceux à feuilles larges transpirant davantage, veulent être encore humectés plus fouvent.

Les arrolemens font indispentables pour procurer & hater le développement des racines des plantes nouvellement tranfplantées ; mais il faut , à l'égard de pluficurs especes, les faire plus rarement du moment que la reprise elt fure, à moins qu'il ne furvienne une féchereffe extraordinaire. Pour ce qui concerne les bontures, les arrofemens leur font nécessaires, & ils doivent être continués longtemps & réglement ; mais il faut les faire avec d'autant plus de circonspection & de mefure, que ces bouts de branches encore dépourvus de racines, se pourriroient plus ailement, dit Collet, par une humidité stagnante ou trop copieuse, & par la preflion d'une terre trop battue. Voyes le mot BOUTURE, & l'article MURIER.

Heureux qui pourroit affeoir son jardin sur le donx penchant d'un coteau exposé aux plus favorables aspects! De la cime revétue de bois, qui ne le domineroit que pour lui servir d'abri, tomberoient de pures fonts le long de ses plates-bandes, & dans les sentiers des plates-bandes, et dans les sentiers des planches de légumes. Cet arrosement qui pénetre transversalement la terre, qui la souleve doucement au lieu de la presser, donneroit aux utiles productions de ce jardin la même vigueur, la même beauté qu'on remarque dans les plantes, qui dans leux luxe vain s'élevent aux bords des rivie-

rès: & c'est ainsi qu'Alcinous entretenoit dans ses jardins immortalises, une perpétuelle fraicheur: on y remarquoit avec un égal plaisir, l'éclat de la verdure ornée de fleurs & de fruits', & celui du crystal mobile des eaux qui formoient un Méandée.

Ceux qui n'ont pas ces commodités, doivent raffembler avec foin dans une citerne les eaux de tous leurs toits, ou faire conftruire, s'ils trouvent les moyens de les emplir d'eau, de larges bassins au fond de leur potager. Quelque fois les terres se trouvent abreuvées sous très-peu de prosondeur; il suffit de multiplier des pierrées paralleles ou brisées par un angle à un certain éloignement de ces bassins, où on les décharge par une pierre qui les traverse. Il est encore bien d'autres moyens de se procurer des eaux; mais ils sont du ressort de l'architecture hydraulique.

Lorsqu'on fait construire de petits toits au-dessus des murs des potagers, les espaliers se trouvent arrosés à leur aide: si peu de pluie qu'il tombe, elle s'assemble entre les tuiles, dégoutte au pié des arbres, & leur procure une fraicheur salutaire & prosonde qui ordinairement se maintient jusqu'aux pluies nouvelles, à moins que les intervalles de sécheresse loient très-longs.

Pour entretenir certaines plantes, pour aider à s'enraciner les marcottes qu'on fait au haut des arbriffeaux, pour affurer la reprife de certaines boutures précieufés, on pend au-deffus un vase dans lequel on passe un tube recourbé, ou une lamiere de drap dont l'humidité perpétuelle me permet pas à la terre de se dessécher.

Toutes les eaux ne sont pas propres aux arrosemens; il en est de nuisibles : telles sont les eaux crues, les eaux marécageufes, craffeuses, visqueuses & celles qui pétrifient : il s'en trouve aussi d'indigentes & de fatiguées qui ne charient point de parties nourriffantes. Les eaux des rivieres & des ruisseaux où le poisson abonde, celles des fontaines où fleurissent le creffon & le becca-bunga, font pures & bienfaifantes. Les eaux des pluies amalfées dans les citernes font encore meilleures; mais il faut les tirer le matin & les lailler, avant de s'en servir, tout le jour expofées aux doux rayons du foleil. Les caux graffes qui ont lave les chemins, les cours, les fumiers, sont infinement précieuses: elles portent l'abondance avec elles. En général, une eau qui dissont bien le savon, qui s'évapore aisément, qui cuit bien les légumes, est autant propre aux arrosemens qu'elle est utile & falutaire pour tous les autres usages. On peut corriger quelques-unes d'entre les mauvaises eaux en les battant par des roues, en les faisant passer par des lits de sables, en y jetant du fumier & des herbages pourris.

C'est par le moyen des arrosemens qu'on peut rendre avec le plus d'efficacité. & le plus promptement, des fucs à la terre exténuée où languissent les plantes. Celles qu'on tient captives dans des pots ou des caisses, avant bientôt épuisé la petite portion d'alimens contenue dans le peut de terre qu'on peut leur donner, ne fauroient, par l'extension des racines, en aller chercher plus loin : elles ont befoin derestaurans. Ils conviennent aussi aux arbres malades & défaillans, ou furchargés de fruits; on les rétablit, on les foutient en leur donnant de temps à autre un bouillon. Le plus fort de tous, qui s'emploie pour les orangers, se compose avec du crottin de brebis, de la lie de vin & du sang de la boucherie. Voyez dans le livre de l'abbé Roger Shabol la composition de celui qu'il emploie pour les pechers. Suivant Mortimer , le fang de bouf eft un excellent bouillon pour tous les arbres fruitiers. Les terres alumineuses détrempées font un effet prodigieux fur la végétation : & c'est à peu près à quoi se réduisent les nombreuses expériences de M. Home fur les effets de différens fels.

Lorsque les plantes se trouvent couvertes d'une foule d'infectes de l'espece de ceux que la féchereffe multiplie, tels que les altifes, de simples arrofemens réitérés fur les feuilles les écartent & les diffipent: à l'égard des autres insectes, comme les chenilles , l'eau dans laquelle on a infusé de la coloquinte, de la suie ou femblables amers, & dont on inonde la touffe des arbres par le moyen des pompes, eft un des meilleurs moyens de fe débarraffer de cette engeance dévorante ; pour les taupes-grillons, il faut arrofer la terre qu'ils fréquentent, les trous qu'ils habitent, ceux où l'on a fu les attirer avec de l'eau melée d'huile de chenevi;

l'eau de chaux détruit les coches & les limaces.

Au reste, si l'on a soin de bien essondrer les potagers & d'y enterrer des couches épaisses de fumier, les arrosemens n'y seront pas aussi souvent nécessaires, & ils y seront plus profitables. (M. le baron de Tschoudi.)

ARROSER les capades, le feutre & le chapeau, termes de chapellerie; c'est jeter de l'eau avec un goupillon sur l'ouvrage à mesure qu'il avance, & qu'il acquiert ces différens noms. Les chapeliers arrofent leurs bassins quand ils marchent l'étosse à chaud; & le lambeau ou la feutriere, quand ils la marchent à froid.

Voyez CHAPEAU.

ARROSOIR, fub. m. c'est un vaisseau à l'usage du jardinier, ou de fer blanc ou de cuivre rouge, en forme de cruche, tenant environ un feau d'eau, avec un manche, une anse & un goulot,ou une tête ou pomme de la même matiere : ainfi on voit qu'il va des arrofoirs de deux fortes ; l'un appellé arrosoir à pomme ou tête, est percé de plusieurs trous ; l'eau en fort comme une gerbe, & fe répand affez loin : l'autre appellé arrofoir à goulot, ne forme qu'un seul jet, & répand plus d'eau à la fois dans un même endroit. On s'en fert pour arrofer les fleurs, parce qu'il ne mouille que le pié & épargne leurs feuilles, qui par leur délicateffe seroient exposées à se faner dans les chaleurs, fi elles étoient monillées; cependant l'arrofoir à pomme est le plus d'usage. (K)

ARROUX, Géogr., riviere de France en Bourgogne; elle a fa fource près d'Arnay-le-duc, passe à Autun. & ayant reçu le Misei, le Vesure, le Tornay, la Mothe, la Varenne & quelques autres ruissaux, elle se joint à la Loire au pié du château de la Mothe-Saint-Jean, au-dessous de

Bourbon-Lancy. (C. A.) (\*)

ARRUMEUR, f. m. Comm., nom d'une forte de bas-officiers établis fur quelques ports de mer, & finguliérement dans ceux de la Guienne, dont la fonction est de ranger les marchandises dans le vaisseau, & auxquels les marchands à qui elles appartiennent payent un droit pour cet effet. (H)

ARS, Géogr., riviere d'Esnagne dans

la Galice. Elle se jette dans l'Océan, à Céa, près du cap Finisterre. On croit que c'est le Sars des anciens. Il y a en France une belle chartreuse du nom d'Ars dans le duché de Lorraine, au doyenné de Port. (C. A.)

ARS, f. m. Maréchall. & Manége. On appelle ainfi les veines fitués au bas de chaque épaule du cheval, aux membres de derriere au plat des cuiffes. Saigner un cheval des quatre ars, c'eft le laigner des quatre membres. Quelques uns les appellent ers ou air; mais ars est le feul terme ufité chez les bons auteurs. (V)

ARSA, Glogr., nom de deux villes d'Espagne, dont l'une étoit dans la Bétique, & l'autre dans la Tarragonoise. C'étoit aussi le nom d'une contrée d'Asse, entre l'Indus & l'Hydaspe, ou l'on trouvois les villes d'Isagurus & de Taxila. (C. A.)

\*ARSA, Géogr., riviere d'Istrie qui separe l'Italie de l'Illyrie; elle se jette dans la mer Adriatique au dessous de Pola.

ARSACE, Géogr., ville de la grande Médie, bâtie par Arface, gouverneur de la Médie fous Alexandre le grand. Cette ville a fublisté peu de temps, & n'a jamais été rétablie. Il y avoit un bourg de ce nom dans la PaleRine. (C. A.)

ARSACE, Hift. de l'empire des Parthes, fondateur de l'empire des Parthes, del. cendoit des anciens rois de Perle; & malgré la noblesse de son origine, il vivoit confondu dans la foule des courtifans des gouverneurs des rois de Syrie. Agathoclès à qui Antiochus le dieu avoit confié le gouvernement de la Perfe, brûla d'une paffion criminelle & brutale pour Tiridate, frere d'Arface; ce fatrape effréné n'ayant pu réuffir à le féduire par l'éclat de fes promesses, voulut employer la violence. Les deux freres à qui l'injure étoit commune s'armerent contre leur infame corrupteur qu'ils poignarderent. . Arface redoutant les vengeances d'Antiochus le dieu, dont Agathoclès étoit le favori, se retira dans la Parthie, où il fe rendit indépendant, après en avoir chassé les Macédoniens. Tous les peuples charmés de rentrer fons l'obéissance de leurs anciens maltres, favoriferent sa tebellion, fi l'on peut ainfi qualifier une révolution qui retablit un prince dans l'héritage de les pe-

<sup>(\*)</sup> On travaille, par ordre des etats de Bourgogne, à la rendre navigable depuis Autun; l'hiftoire femble annoncer qu'elle l'étoit du tems de Jules Céfar.

res.Le roi de Syrie n'entreprit point de le dépouiller d'un état dont le cœur des fujets d'Arsace lui affuroit la possession. Ce fut ainfi que se forma le royaume des Parthes, que quelques-uns confondent mal-àpropos avec celui des Perfes; il comprenoit cette région célebre de l'Afic, qui a la Médie à l'occident, la Perfe an midi, la Bactriane à l'orient, la Margiane & l'Hyrcanie au septentrion. Hécatompyle, ainsi nommée à cause de ses cent portes, en étoit la capitale: c'est aujourd'hui Hispahan. Cet empire a subsifté pendant près de cinq cents ans fous vingt-fept rois connus fous le nom de rois Arfacides, dont l'histoire est presque tombée dans l'oubli; il n'en refte que quelques fragmens épars dans les annales des peuples qui ont eu des démêlés on des intérêts à discuter avec eux. Artaban en fut le dernier roi. Artaxerxès ou Artaxate, foldat de fortune, lui ôta le trône & la vie l'an 223 de l'ere vulgaire.

ARSACE II. fils & successeur du fondateur de l'empire des Parthes, fut un prince véritablement grand & magnanime. Maître de la Parthie & de l'Hyrcanie, il joignit aux états dont il avoit hérité de son pere, plusieurs provinces voisines. Antiochus le grand, allarmé de sa puissance, entreprit de la détruire avant qu'elle fût affermie; il marcha contre lui avec tout l'appareil de ses forces. Arface se flatta que les déferts qui fervoient de barrieres à ses états, seroient le tombeau des Syriens qui n'y trouveroient aucune subfistance; mais voyant que ces obstacles ne ne les arrêtoient point dans leur marche, il ordonna d'empoisonner les fontaines & les puits. Les exécuteurs de ses ordres furent mis en fuite par Antiochus qui traversa sans périls des contrées qui refufoient tout aux besoins de l'homme. Il se présente devant Hécatompyle qui'lui ouvre ses portes. Arface avoit quitté la Parthie pour se retirer dans l'Hyrcanie, défendue par des montagnes escarpées, qui ne pouvoient être franchies par une armée. Antiochus applanit cet obstacle, en partageant son armée en différens corps qui se réunirent à la descente des montagnes. Arface qui s'étoit cru invincible par la nature, fentit alors la nécesfité d'artêter un ennem! qui avoit triomphé des plus grandes difficultés; il se met à la tête de cent mille hommes de pié & de vingt mille chevaux, & se présente devant un

ennemi épuisé par une marche longue & pénible. On alloit donner le fignal du combat, lorsque Antiochus adoptant un système pacifique, aima mieux l'avoir pour allié que pour ennemi; & après leur réconciliation, sils marcherent enfemble contre Euthydeme qui avoit envahi la Bactriane. Dès qu'il n'eut rien à craindre des rois de Syrie, il devint redoutable aux Barbares, dont il réprima les brigandages. Les détails de sa viene nous sont point connus; il mourut l'an

222 avant l'ere vulgaire. ARSACE iII, le troisieme de sa famille qui regna sur les Parthes, avoit toutes les vertus qu'on exige de l'homme privé, & tous les talens qui font les grands rois. Heureux conquerant, il fit le bonheur des peuples subjugués. Sa domination s'étendit depuis le mont Caucase jusqu'à l'Euphrate ; il vainquit Démétrius Nicanor, roi de Syrie; & quoiqu'il eut à s'en plaindre, il adoucit les ennuis de sa captivité, en lui faisant rendre les mêmes honneurs qu'on rend aux rois. Mais ce prince dégradé se sentit humilié de recevoir à titre de graces des honneurs dus à fa naissance ; & quoiqu'il eût époulé Rodogune , fœur d'Arface, dont il avoit des enfans, il prit la fuire pour se retirer dans ses états; mais il fut arrêté fur le territoire de Babylone, & envoyé dans l'Hyrcanie comme dans une terre d'exil, où on lui procura tous les plaifirs, excepté celui de commander. Un traitement auffi doux étoit inspiré par la politique. Arface qui depuis longtemps ambitionnoit la conquête de Syrie, vouloit se servir de Demétrius pour faire la guerre à Antiochus le pieux, qui depuis la détention de fon frere avoit profité de son malheur pour monter fur le trone. Ce projet formé par Arface fut exécuté par Phraate fon fuccesseur. Ce prince heureux à combattre & à gouverner, fut le législateur de sa nation , qui avant lui ne connoissoit point le frein des loix. Il emprunta des peuples vaincus les inflitutions qui lui parurent les plus utiles pour adoucir les mœurs dures & fauvages de ses sujets. On voit encore paroître dans l'histoire un quatrieme Arface qui envoya des Ambassadeurs à Sylla pour faire alliance avec les Romains. Quoique ses Succesteurs euffent des noms diftinctifs,

on leur donne à tous indiftinctement nier d'arranger ou de placer toutes les

celui d'Arface. (T - n.)

ARSACIS PALUS, Glogr., nom d'un lac ou marais que le Tigre traverfe dans son cours. On croit que c'est le même que le lac d'Arethuse. (C. A.)

\*ARSAMAS, Géogr., ville de Ruffie au pays des Mosduates, sur la riviere de

Mokscha-Reca.

ARSCHIN, f. m., Comm., mefure d'étendue dont on se sert à la Chine pour mefurer les étoffes: elle eft de même longueur que l'aune de Hollande, qui contient 2 pies 11 lignes de roi, ce qui revient à d'aune de France; en forte que fept arschins de la Chine font quatre aunes de France. Savary, Diction. du Commerce, tom. I; page 756. (G)

ARSEN, f. m., Comm., nom que l'on donne à Caffa, principale échefle de la mer Noire, au pié ou à la mesure d'étendue qui fert à mesurer les draperies & les foieries. V. ECHELLE & PIE. Savary, Diction. du Commerce , tome I , page

737. (G)

ARSENAL, f.m. Art milit., magalin royal & public, ou lieu destiné à la fabrique & à la garde des armes nécessaires pour attaquer ou pour se défendre. V. ARMES & MAGASIN d'armes. Ce mot, felon quelques-uns, vient d'arx, fortereffe; felon d'autres, d'ars, qu'ils expliquent par machine, parce que l'arfenal est le lieu où les machines de guerre font conservées. Il y a des auteurs qui disent qu'il est composé d'arx & de fena us, comme étant la défente du fénat; d'autres qu'il vient de l'Italien arsenale : mais l'opinion la plus probable est qu'il vient de l'arabe darsenaa, qui fignifie arsenal.

L'arfenal de Venise est le lieu où on batit & où l'on garde les galeres. L'arfenal de Paris est la place où on fond le canon & où on fait les armes à feu. Cette inscription est sur la porte d'entrée :

Ætna bæc Henrico vulcania tela miniftrat.

Tela giganteos debellatura furores.

Il y a d'autres arsenaix ou magafins pour les fournitures navales & les équipages de mer. Marfeille a un arfenal pour les galeres ; & Toulon , Rochefort & Breft, pour les gens de guerre. Voyez VAISSEAU, VERGUE, ANTENNE &c.

différentes chofes qui fe trouvent dans un arfenal. (Q)

ARSENAL, Marine, eft un grand batiment près d'un port, où le roi entretient les officiers de marine, les vaisseaux. & les choses nécessaires pour les armer.

C'est aussi l'espace ou l'enclos particulier qui fert à la construction des vaisseaux & à la fabrique des armes. Il renferme une très grande quantité de batimens civils. destinés tant pour les atteliers des différentes fortes d'ouvriers employés dans la fabrique des vaisseaux que pour les magafins des armemens & desarmemens. Pour s'en faire une idée juste, il faut voir le plan d'un arfenal de marine, aux figures de marine, pl. VII. (Z)

§ ARSENIC , Hift. nat. Métal. Chym. Med. & Arts. Ce mot eft derivé d'appny. ou apont, bomme ou plutot male, & de vixaw, je vaint, je tue, faifant allufion à sa qualité vénéneuse. L'arsenic est une concrétion minérale , volatile au fen , pesante , très-caustique & pénétrante , qui se treuve souvent & trop souvent dans les mines métalliques, fous une apparence plus ou moins métallique & fous des formes fort différentes. Sperling , dans fa differtation de arfenico, fait voir que tout arfenic participe différemment aux foufres, aux fels & aux métaux. Cette minéralisation composée eft ou opaque, ou transparente, d'une couleur quelquefois noire ou brune, quelquefois grife ou blanchatre , fouvent teinte d'autres couleurs. Ses formes & fes combinaifons font fi diverfes, que cette diversité a donné lieu à beaucoup de confusion, & naissance à une multitude de noms par lesquels on a défigné ce minéral. Lemery confond la cadmie avec l'arsenic , & Savary l'a fuivi en cela. Tachons de mettre plus de netteté dans la description des arsenies naturels ou fossiles, & ensuite nous confidérerons ce que la chymie nous apprend fur cette substance naturelle & fur l'ar-Senic factice.

Linné range l'arfenic fossile dans la claffe des pierres compofees & dans l'ordre des foufres. Puifqu'il eft fufible, & qu'il le fond aifement avec les matieres graffes, & qu'il s'en forme un'régule fous nne forme métallique, il eut été bien plus naturel de le placer dans l'ordre des substances minérales qu'il nomme mercurielles, ce me femble, affez improprement. Quoi qu'il en foit, il donne le nom de foufre aux corps qui fument dans le fen . & qui repandent de l'odeur. Arfenicum, dit-il , fumo odore alliaceo , colore albo, sapore dulci. Voici comment il a distingué & décrit les diverses fortes d'arfenics naturels ou fossiles.

I. Arfenic anguleux ou cubique, teffulu octabedra , teffera arfenicalis , en fué-

dois berg-tærning.

II. Arfenic rouge hérissé: rubrum . acerofum rigidum, coboltum rubrum, en

fuédois kobolt bloma.

III. Arsenic amorphe, obscur par la calcination: amorphum, calcinatione obfeurum, en allemand mifpickel, en suédois vatukies.

IV. Arlenic amorphe, bleu par la calcination: amorphum, calcinatione caruleum, en allemand faffer, en suédois kobolt. C'est le cobolt proprement dit.

Il s'en faut beaucoup que toutes les minéralisations arsénicales , qu'il importe fi fort en métallurgie de savoir dittinguer , ne puillent être rangées fous cette classification imparfaite.

Walterius fait une autre division, & après lui Valmont de Bomare, qui quoique plus exacte & plus complete , laiffe cependant encore quelque obscurité.

Comme l'arfenic paroit entrer dans la composition de la plupart des demi-métaux, & dans la minéralifation de plufieurs mines de métaux, il en résulte bien des formes diverses, fous lesquelles il fe montre. Il differe cependant des demi-métaux par une plus grande volatilité, par une force pénétrante, par l'abondance des fels caustiques, & parce qu'il a extérieurement moins d'éclat & d'apparence métallique. D'ailleurs il n'est point inflammable comme eux, ni par-lui-même, ni avec le nitre.

Dioscoride semble avoir donné le nom d'arsenic à deux substances, à celle que nous appellons orpiment, qui est l'arfenic fulfureux , couleur de citron , & à l'arsenic rouge, qui approche du fandaraque. Les Arabes ont fait mention de deux arsenics, l'un limoneux, felon eux, qu'ils ont appellé karnik-asfar , o'est encore l'orpiment ; l'autre ! Tome III. Part. II.

rouge, qu'ils nomment realgar & kurnikahmer. Les Arabes réservent le nom de sandaraque à une gomme que l'on emploie pour les vernis.

Comme il y a peu de mines qui ne tiennent plus ou moins quelque chofe d'arfenical, pour donner une idée jufte de l'arsenic naturel ou fossile, nous suivrons la methode de M. Bertrand, dans Ion dictionnaire des fossiles ; nous décrirons les minéraux , où l'arfenic fe trouve communément en plus grande quantité. & d'une maniere plus sensible.

1º. Les pyrites blanches arfénicales tiennent une partie d'arfenic contre deux de fer & de terre. On les nomme en allemand weiffer - kies , mifpickel & giftkies. C'eft mal - à - propos que quelquesuns l'appellent cobolt. C'est donc là l'arsenic minéralise par le fer en minéral blanchatre, brillant par des écailles & des parties planes & cubiques.

2º. Les pyrites arsenicales de cuivre. que les Allemands, qui ont été nos maîtres dans la métallurgie , nomment kug ferkies . contiennent auffi beaucoup

d'arfenic.

3°. Il y a encore une mine d'arfenic tessulaire, qui tient aussi du fer comme la pyrite blanche. Sa couleur est noiratre ; fes cubes font octogones & marqués. Les Allemands l'appellent mur-

fliche-blende , bergwürfel.

4º. La pierre d'arsenic grise, qu'il ne faut point confondre avec la pyrite blan che, tient ausi du fer, est mêlée de paillettes luifantes, & frappée avec l'acier donne des étincelles. C'est encore un arsenic minéralisé avec le fer en minéral difforme, brillant par des grains cendrés, qui tirent fur le bleu.

5". La mine d'arfenic d'un ronge cuivreux tient peu de l'oufre, encore moins de cuivre , quelquefois du cobolt , est en minérai difforme d'une couleur rougeatre. C'est ce que Woodward appelle cuprum Nicolai, & ce que les Allemands nomment kupfernickel. C'eft l'ar-Senic minéralisé avec le soufre, le cuivre & le cobolt.

6". L'arfenic teftacé eft obscur , noiratre , faliffant les moins , écailleux, Les Allemands le nomment schil-kobolt ou Schirben - kobolt , ou Schwarzes giftertz. On lui a donné auffi fort mal - àpropos le nom de cadmie fosile, puisqu'il ne participe en rien du zinc, d'où nait la cadmie. Souvent on a confondu cet arfenic avec l'arfenic bitumineux: Juncker lui-même femble être tembé

dans cette erreur.

7°. L'arsenic bitumineux est noir, quelquesois friable, plus rarement solido, toujours inslammable & volatil au seu, brillant dans son intérieur comme le plomb, obscur, se noircissant à l'air. Agricola le nomme mal-à-propos cadmie bitumineuse; les Allemands l'appellent poudre volante & poudre aux mouches, sliegen-pulver.

8°. Le coholt, proprement ainfi nommé, qu'on emploie pour le bleu, contient quelquefois autili plus ou moins d'arfenic. Il peut alors être mis dans la claffe des mines arfenicales, mais non dans celles d'arfenic. Cette mine est plus obfeure & plus compacce que la pyrite blanche. Il y en a beaucoup à Schneeberg. On tire l'arfenic de ces minéraux par la

fublimation.

9° Les mines d'étain, qui font enveloppées de concrétions, tiennent d'ordinaire de l'arfenie. On nomme ces concrétions wolfram ou mifpickel. On tire en Milnie beaucoup d'arfenie de ces concrétions minérales, fous la forme d'une farine.

10°. La mine d'argent rouge, qui est d'ordinaire crystallisée, & que les Allemands nomment roth gulden - ertz, est

auffi fort arfenicales.

11°. L'orpiment natif est une forte de mine d'arsenic propre: elle a été connue des anciens. Theophraste, Dioscoride, Galien, Celfe & Pline en parlent. Voy. Hill fur Théophraste, Traité des pierres, p. 148 & 149, 172 & 173. C'est un er-Senic mineralisé par le soufre, avec une matiere spatheuse & micacée, d'un janne tirant fur le verd plus ou moins, affez éclatant, toujours volatil au feu, compole d'écailles. Le fandaraque des anciens étoit l'orpiment rougi au feu dans un creuset. On trouve dans la Styrie un foufre natif femblable, qu'il ne faut pas confondre. Le réalgar, le rifigal, le fandix, font proprement des préparations arfenicales faites avec l'orpiment, & qu'il ne faut pas non pius confondre avec l'orpiment naturel.

On peut distinguer trois fortes d'orpiment : le jaune mélé de rouge, c'est

alors le fandaraque natif; le jaune couleur d'or; le jaune verdâtre mêlé de terre, c'est la plus vile espece.

Linné range l'orpiment parini les pyrites, & il le définit pyrites submudus, squamosus, arseniculis. Ce n'est pas éclaircir par des distinctions lumineuses, mais consondre par une obscurité embarras-

fante.

Becker', in Morosophia, dit qu'il y 2 une grande veine de ce minéral dans une montagne de la Turquie en Asie; Dioscoride en Mysie, dans le Pont & la Cappadoce; Vitruve, entre les consins d'Ephese & de la Magnésie; Henckel, près de Cremnitz, Pott, dans la Lusaee; Wallerius, à Rothendal, à Elfdal & à Osterdal en Suede. Il est certain qu'on en trouve souvent dans les veines des mines d'or & d'argent.

L'orpiment banni de la médecine comme un poison, sert par la dissolution dans la peinture, par la fusion dans la verrerie. On peut consulter la Chymie de Juncker, la dissertation de Pott de auri pigmento, l'art de la verrerie, par Kunckel & Neri, avec les notes de Hellot. On se sert encore de ce minéral pour l'encre de sympathie & pour divers autres nsages. Voyez Wallerius, Minéralog. T. I. page 410.

12°. Il y a des terres marneuses arsenicales: c'est ce qu'atteste Henckel, dans les Ephemer nat. curios. vol. II. p., 364.

Il en a trouvé près de Freyberg.

13°. Enfin, il s'éleve du fond des mines des vapeurs arfenicales mortelles : c'est ce que les mineurs allemands appellent bergschwaben. Souvent ces vap: urs qui font une forte de moufettes, forment une poussiere légere & volatile, qui est un arfenic décomposé & volatilisé. On le nomme alors en allemand meiffen meblichten arsenic, arsenic farineux. Quelquefois ces vapeurs accompagnées. d'une humidité vitriolique, se crystallifent , & forment l'arfenie crystallin, femblable à un verre blanc. Toutes ces vapeurs sont l'effet des feux souterrains ou d'une effervescence qui se fait dans le scin de la terre par la chaleur. Les phénomenes de la grotte du chien, non lein de Naples, près des bains de faint Janvier , lout peut-être l'effet de vapeurs arsenicales de ce genre. Voyez le voyage dun François en Italie.

L'arfenic fuclice fe tire de quelquesunes des substances que nous venons de décrire ; & il fe fait , sclon les lieux & les especes de mineraux , de différentes manieres. On peut consulter sur cette fabrication, la chymie de Juncker, con-Spect. chym. tom. I. p. 1067. Voyez ausli Kunckel & Hench , & Pott , de auri pigmento; Walterius & Bomare, Mineralog. Consultez enfin la Biblioth. de Gronovius, au mot arfenicum; vous y trouverez le catalogue nombreux des auteurs qui ont écrit fur cette matiere.

On vend une espece de régule arsenical, qui se fait de trois manieres. On en tire par une forte de fublimation du cobolt noir : c'est ce que les Allemands nomment mücken-gift. Il en est encore qui est formé des mines de plomb & de celles de cuivre, qui sont minéralifées avec l'arfenic : c'eft une forte de fcorie qui surnage à la fonte de ces minéraux. Les ouvriers le nomment speise ou kupferleg, ou Schwarzer kupfer. On fait austi par la precipitation un régule avec l'arfenic blanc crystallin & le plus noir, traité dans un vale fermé. Wallerii Mineralog. tom. I, p. 402 & 404, tom. II, p. 205 & 206. Brandt , de femimetallis.

On trouve encore dans les boutiques un arfenic à demi - vitrifié , cryftallin , blanc , jaune on rouge. On fait le rouge avec une partie de loufre & cinq d'arfenic transparent. Lorsque l'arfenic eft en crystaux, on le nomme rubis de foufre ou rubis arfenical. Lorsque le soufre ne fait qu'un dixieme du mélange, l'arfenic eft jaune. L'alliage du foufre rend l'ar-Senic plus fusible & plus fixe: ainii l'ar-Senic rouge peut se fondre, & il ac-

quiert de la transparence.

On vend enfin une poussiere arfenicale , qui s'eleve & s'attache dans les cheminées ou aux parois supérieures des fonderies & des atteliers où l'on travaille toutes les mines arsenicales : c'est ce que les fondeurs allemands nomment butteinrauch & gift - mebl. Cette farme arfenicale eft tantôt blanchatre, tantôt iaunatre.

Julqu'ici nous avons confidéré l'arfenic comme fossile & naturel, & l'arfenic fabrique; il nous rette à l'envisager en chymifte; c'est dans ce seul point de vue que l'a confidéré l'auteur du Dictionnaire de chymie, & nous allens maintenant

fuivre fes observations, en y ajontant les nótre.

L'arfenic factice , qu'on nomme aussi arfenic . blanc , n'eft ordinairement que la fleur du régule d'arfenic, ou fa chaux métallique.

Cette matiere a des propriétés fingulieres, & qui la rendent unique dans fon

espece.

Elle eft en meme-temps terre métallique & substance faline; elle ressemble à toutes les chaux métalliques, en ce que n'ayant point la forme métallique, elle est capable de se combiner avec le phlogistique, de se changer avec lui en un veritable demi-metal.

Mais elle differe très-effentiellement de toutes les chaux & terres métalliques.

1°. En ce qu'elle est constamment volatile, au lieu que toutes les autres chaux des métaux, & même celles des demi-métaux les plus volatils, font trèsfixes, quand elles ont été dépouillées de leur phlogistique.

2?. Les chaux métalliques, bien loin d'être diffolubles dans l'eau, font même presque toutes indissolubles par les acides les plus forts. L'arfenic blanc, au contraire , eft diffolubie , non feulement dans tous les acides, mais encore dans l'eau même, comme le font les matieres falines.

Selon M. Brandt , Acta eruditorum Upfal. de femi-metallis, en 1733, l'arsenic se dissout à l'aide de l'ebullition pendant toute une journée, dans quatorze ou quinze fois son poids d'eau, & on obtient par le refroidissement, & l'évaporation de cette dissolution, des cryfaux jaunes , transparens & irréguliers.

Toutes les liqueurs, le vinaigre, l'efprit-de-vin, l'can-de-vie, les huiles, peuvent plus ou moins facilement diffoudre l'arfenic factice. Il faut feulement, felon le menftrue, plus ou moins de chaleur, de dig ftion , de temps , ou de liqueur.

3º. Les chanx métalliques, loriqu'elles font parfaitement calcinees, font ablolument inodores, inlipides & fans action fur notre corps, même celle du régule d'antimoine. L'ansenie , au contrane , conferve toujours une très-forte odeur d'ail: étant mis sur la langue, il excite une impreihon d'acreté & de chaleur, qui produit un crachotement involon-

Lorfqu'on le prend intérieurement, ou même lorfqu'on l'applique extérieurement, il fa t tonjours les effets d'un poifon corrolif, des plus terribles & des

plus violens.

4°. Aucune espece de terre, même les terres méralliques, ne peuvent contracter d'union avec les tubffances métaltiques. L'arfenic s'unit facilement avec tous les métaux & demi - métaux, avec les mèmes degres d'affinité que le régule d'antimoine, c'eft à-dire, dans l'ordre fuivant : arfenic , fer , cuivre , étain, plomb, argent, or, fuivant M. Cramer. V. auffi Juncker . Confpect. Chym. t. I , p. 1070.

Il faut observer à ce sujet, que l'arsenic rend fragiles & caffans tous les métaux avec lesquels il s'unit. Il rend l'or grifàtre dans fa fracture, l'argent d'un gris fonce, le cuivre blanc. L'étain devient par son mélange, beaucoup plus dur & de difficile fusion. Le plomb devient auffi très dur & très caffant . & de difficile fusion; il change le fer en une masse noirâtre: toutes ces observations sont de

M. Brandt, loc. tit.

5°. Plus les chaux métalliques sont déponitlées de phlogistique , plus elles font difficiles à fondre. L'arjenic au contraire ell toujours très-fusible. Sa seule volatilité met obstacle à sa parfaite fufion. It volatilife, fcorifie & verifie tous les corps folides, à l'exception de l'or, de

l'argent & de la p'atine.

6". Les terres & chaux métalliques n'ont aucune action fur le nitre, qui ne peut être décompose que par le phlogistique, par l'acide vitriolique, & par le fel fedatif. L'arfenic décompose le nitre avec la plus grande facilité, non pas en se combinant avec fon acide, & en le détruifant, comme le fait le phlogiftique, mais en le dégageant, & en prenant sa place auprès de l'alkali, comme le font l'acide vitriolique, & le fel fedatif.

Stahl & Kunckel ont connu l'un & l'autre cette propriété qu'a l'arjenic de décompofer le nitre & d'en degager l'acide.

Stahl enseigne à préparer , par l'intermede de l'arfenie, un acide nit eux trèsvolatil, extremement concentre, d'une odeur pénétrante & fétide , & de couleur blene, quoique ses vapeurs soient rouffes. Cette couleur bleue n'elt due . feion l'observation de M. Baumé, qu'a l'eau qu'on est obligé de mettre dans le feu de vitrification. Il facilite la fusion

récipient, pour condenser les vapeure de cet acide , qui eft extremement fort & difficile à condenfer.

Kunckel enfeigne autli à faire une eau forte toute femb able, mais par un procede beaucoup p us fimple & plus clair qui celui de Srahl, puitqu'il ne décompole le nitre que par l'arsenic feul, au lien que Stah!, 1". fait entrer dans fon mélange le vitriol de mars, calcine au rouge , 20. non pas l'arfenic pur, mais une combinail in d'arfenic a parties égales avec l'antimoine & le fonfre : combinaifon que les chymiftes avoient nommée lapis pirmiefon on lapis de tribus.

Ces deux chymilles s'. to ent contentés d'examiner les propriétés de l'esprit de nitre qu'ils retiroient par l'intermede de l'arfenic, & perfonne n'avoit examine ce qui reste dans la cornue après la distil-

lation-

Cette matiere , digne d'attention , a été reprise par M. Macquer, qui a examiné fingulièrement la décomposition du nitre par l'orfenic dans les vaisseaux clos, & la nouvelle espece de fel qui refte fixe dans la cornue après la diffillation de l'acide nitreux.

Ces recherches, dont il a donné le détail dans deux mem-ires, imprimes dans le Recueil de l'académie de Paris, lui ont fait decouvrir que l'arfenic, en le combinant avec la bafe du nitre, après en avoir chaffé l'acide, forme, avec cet alkali , une forte de fel parfaitement neutre, augrel il a donné le nom de fel

neutre arfenical. On connoiffeit en chymie une autre décomposition du nitre par l'arfenic, & par conféquent une autre combinaison de l'arfenic avec la bale du nitre, nommée par quelques chymiftes arfenic fixe par le nitre ou nitre fixe par l'arfenic; mais cette derniere combinaifon differe du sel arsenical de M. Macquer, en ce qu'elle n'eft point un fel neutre, & qu'elle conferve, an contraire, toutes les propriétés a kalines.

M. Macquer a fait encore une autre combinaison de l'arfenic avec l'alkali

fixe en liqueur.

L'arfenie blane, quoique très - volatil fe fixe en partie par l'adhérence qu'il contracte avec diverfes fortes de terres. & meme jufqu'an point de foutenir le de plufieurs matieres réfractaires , felon les expériences de M. Pott. De-là vient qu'on le fait entrer dans la composition de plufieurs verres & cryftaux, auxquels il donne beau oup de netteté & de blancheur, à-peu-près comme le sel sédatif & le borax ; mais il a aussi les mêmes inconvéniens; c'est que quand il y est dans une proportion un peu grande, ces cryftanx fe terniffent beaucoup plus promptement par l'action de l'air.

Les teinturiers emploient l'arfenic blane dans plufieurs de leurs opérations ; mais les effets qu'il y produit ne sont pas encore bien connus . & demandent un

examen particulier.

L'arsenic entre dans la composition de plufieurs couleurs folides des fabriquans

d'indiennes ou toiles peintes.

L'arfenic & son régule , pouvant se combiner avec tous les métaux, on se fert auffi de son mélange pour plusieurs compositions, telles par exemple, que le cuivre blanc ou tombac blanc. Voyez la Minéralogie de Wallerius & celle de M. Valmont de Bomare.

On le l'ert avec grand fuccès de l'arfenic , pour faire avec le cuivre & l'étain . des composés métalliques d'un affez beau blanc , & d'un tiffu très - denfe & trèsferré, capables par conféquent de prendre un beau poli, de bien reflechir les rayons de la lumiere, & de faire des miroirs de métal.

On peut conjecturer de tout ce qui vient d'être dit des propriétés de l'arfenic, que cette matiere eft une terre métallique, d'une nature particuliere, intimément combinée avec un principe falin & même acide, qu'aucune épreuve chymique n'a pu julqu'à présent en féparer, qui l'accompagne dans fa combinaison avec le phlogistique, lorsqu'elle prend la forme métallique, & qui y reste adhé-rent, lorsque par la combustion de ce phlogistique , elle redevient urfenic blanc.

Auffi Becker, fans avoir même connu toutes les propriétés de l'arfenic, en donne-t il une idée bien analogue à cette conj Aure. Il le définit dans la phyfique fouterraine : " une fuhftance compofée de la terre du foufre qui est dans le fet commun ( ce qui veut dire apparemment l'aci le du fel marin), & d'un metal qui y est joint , Ailleurs it l'appelle une eau

tout la terre mercurielle , ou an moins quelque chose de mercuriel , il nomme le mercure un arfenic fluide; il regarde le mercure & les métaux cornés, comme des especes d'arsenics artificiels.

Il est des composes d'arsenic & de soufre qui font naturels, il en elt d'artificiels : ceux-ci fe préparent en melant & fublimant ensemble ces deux fubstances dans les proportions dont on a parlé cideffus, ou encore mieux, en fai'ant fublimer ensemble le forfre & l'arfenic des minéraux qui contiennent ces deux fubstances.

Agricola, Matthiole, Schræder, semblent avoir confondu les arfenics jaunes & rouges artificiels avec les naturels. & depuis eux la plupart des chymistes & des naturaliftes les ont auffi confondus: confusion fur laquelle Hoffmann leur fait un très-grand reproche, fondé principalement fur ce que fes expériences . qu'il a faites exprès , l'ont convaincu que l'orpiment & le réalgar naturels font pas des poifons comme l'arfenic jaune & l'arfenic rouge artificiels.

Mais malgré les expériences de Hoffmann , qui n'ont été faites qu'une fois ou deux fur les chiens , il feroit très-imprudent de faire prendre intérieurement de l'orpiment ou du réalgar naturel. D'autant plus que toutes les épreuves chymiques démont:ent que ces substances contiennent réellement un principe arfenical . & que Hoffmann convient lui-même que quand ils ont été expolés au feu, ils deviennent des poisons très-violens.

Hoffmann remarque auffi que les anciens médecins ne faisoient pas difficulté de donner intérieurement l'orpiment & le réalgar foffiles, & les disculpe du reproche que des médecins modernes leur en ont fait. Mais il faut observer à ce sujet, que les anciens connoissoient peu nos arsenics blancs, jaunes & rouges factices, qui ne font bien connus qu'environ depuis deux cents ans ; & que s'ils avoient connu les effets de ces poisons, & la ressemblance qu'ils ont avec l'orpiment & le réalgar naturels, ils auroient été vraifemblablement beaucoup moins hardis. La méfiance est austi louable que la hardieffe est condamnable fur ces fortes de matieres, dans lesquelles les différences presqu'insentibles peuvent ocforte coagulée; & comme il voyoit par- I casionner les accidens les plus facheux.

C'est pourquoi on ne peut approuver la sécurité singuliere avec laquelle un aussi grand médecin que l'étoit Hossman, s'essorce d'inspirer de la constance pour des drogues aussi suspectes que le sont l'orpiment & le realgar naturels.

On ne prétend pas dire pour cela qu'il ne peut point y avoir de différences effentielles entre l'orphient naturel & l'arfenic jaune factice. On convient même que l'arfenic contenu dans l'orphiment y est vraisemblablement mieux lié par le soufre, & qu'il y est d'ailleurs en moindre proportion; car une partie de l'orphient paroît être composée d'une pierre spathense, & d'une espece de mica, ce qui lui donne une forme feuilletée & brillante.

Lorfque l'arfenie est combiné avec le foufre, on peut séparer une partie du foufre par la feule sublimation, parce qu'il est plus volatil; mais il y a toujours une portion du foufre qui demeure unie avec l'arfenie, & que l'on ne peut en separer que par le secours d'un intermede.

L'alkali fixe & le mercure font deux intermedes propres à faire cette opéra-

tion.

Lorsqu'on se sert de l'alkali fixe, il faut le prendre en liqueur & en former une pâte avec l'arsenic sulfuré qu'on veut sublimer, mettre cette pâte dans un vaisseu, la sublimer & pousser la sublimation par un seu gradué: l'arsenic se sublime en fleurs blanches. Si l'on mettoit trop d'alkali, on retireroit moins d'arsenic, parce que la portion d'alkali, qui ne seroit pas saturée de soufre, le retiendroit. On trouve du soie de soufre au fond du vaisse au pres l'opération.

Lorsqu'on se sert du mercure pour faire cette séparation, il faut le triturer & l'éteindre avec l'arsenic sulfuré, & procéder à la sublimation. L'arsenic monte d'abord; ensuite il se sublime du cinabre. Toutes les matieres métalliques qui ont plus d'affinité que le mercure avec le soufre, sembleroient pouvoir être employées pour cette opération. Mais deux

raifons s'y oppofent :

1". Elles ont aussi beaucoup d'affinité avec l'arsenic, & le mercure n'en a pas.

2°. L'arfenica la propriété très-remarqu'able d'enlever à toutes les maticres métalliques, excepté à l'or, à l'argent, & au mercule, une partie de leur phlogiftique, en forte qu'il se sublimeroit à moitié régulifé.

Dans l'opération par le mercure, sonvent une partie du cinabre monte avec l'arsenic; ce qui oblige de le sublimer

une leconde fois.

L'arfevic fe dissout dans tous les acides, & forme avec eux des combinaisons qui n'ont point encore été examinées dans un détail suffisant. L'acide vitriotique a la propriété de le rendre infiniment plus fixe qu'il ne l'est naturellement ; effet qu'il produit aussi sur le mercure.

Si-l'on traite ensemble par la diffillation un mélange d'arfenic & d'acide vitriolique concentré, on retire un acide vit iolique , qui quelquefois , fuivant l'observation de M. Macquer, a une odeur tout-à-fait impolante d'acide marin. Lorfque l'on a pouffe cette diffolution julqu'à ce qu'il ne monte plus d'acide, alors la cornue est presque rouge, il ne fe fublime point d'arfenic , mais cette fubstance refte dans une fonte tranquille au fond de la cornue. En la laif. fant refroidir , on trouve l'arfenic en une feule malle, compade, très-pefante, cassante & transparente comme du crystal. Cette espece de verre exposé à l'air s'y ternit en peu de temps, à cause de l'humidité qu'il en retire, qui le diffout, & qui le résout même en partie en liqueur; ce déliquium est extremement acide,

L'arfenic, traité avec le phlogistique d'une maniere convenable, se combiné avec lui, & prend toutes les proprietés d'un demi métal très-volatil, d'une couleur plus ou moins sombre, blan he ou brillante: on nomme cette substancé

régule d'arfenic.

L'arsenic qui est dans le commerce, se tire dans les travaux en grand, qu'on fait principalement en Saxe, sur le cobolt, pour en tirer le fassire ou bleu d'azur. Ce minéral contient une très-grande quantité d'arsenic, qu'on est obligé de séparer par une longue torréfaction: cet arsenic seroit perdu, sans un moyen qu'on a imaginé, & qu'on pratique pour le retenir & le rassembler.

Pour cela ongrille le cobolt dans une espece de four vouté, auquel est ajustée une longue cheminée tortueuse. L'arjénic réduit en vapeurs enfile cette cheminée & s'y amasse; les portions

L'arsenic qui se sont attachées à la partie de la cheminée la plus froide & la plus éloignée du four, y sont sons la forme d'une poudre blanche ou grife, qu'on nomme fleurs on farine d'arfenic. Celles au contraire qui s'attachent à la partie de la cheminée la plus chaude, & la plus voifine du fourneau, y éprouvent une forte de fusion qui les réduit en maffes compactes, pefantes, d'un bianc mat & ressemblant a de l'émail blanc: ces maffes d'arfenic blanc font presque tonjours entre-coupées de veines ou couches jaunatres ou grifatres. Ces confeurs font dues à un peu de foufre ou de phlogistique, auxquels étoit encore une cette portion d'arfenic.

Comme il est rare, ainsi qu'on le voit par ce détail, que l'arsenie qu'on obtient dans ces travaux en grand, soit entièrement exempt de parties sulfureuses ou phlog stiques, si l'on a besoin pour les opérations de chymie ou des arts, d'arsenie qui soit parsaitement pur, on doit le sublimer de nouveau, après l'avoir mélé avec quelque intermede capable d'absorber les parties inflammables, principalement avec les alkalis ou les

terres abforbantes.

L'arsenic est un poison corrosis trèsviolent: il produit toujours les plus sacheux symptômes & des esses meurtriers, pris intérieurement, ou même appliqué extérieurement. Il ne doit jamais être employé dans l'usage de la médecine, quoique quelques personnes, très-peu instruites de cette science, osent le faire prendre en petites doses dans des fievres intermittentes opiniatres, mais toujours aux dépens des malades, qui sont exposés ensuite à la phthisie, on à d'autres maladies aussi fâcheuses.

On a prétendu que l'arsenic entroit dans les poudres fébrisuges de Berlin. Un emprique donnoit pour les fievres une préparation de l'arsenic en poudre, qu'il faisoit aussi prendre en dissolution. Il s'est promené dans l'Europe, & a

trouvé des dupes avec son remede.

Les accidens qu'éprouvent les personnes empoisonnées par Parsenie, sont des douleurs énormes dans les entrailles, des vomissemens violens, des sucurs froides, des syncopes, des convulsions, qui sont toujours suivies de la mort, si l'on n'y apporte un prompt remede. Les

meilleurs contre - poisons de Parfenic sont, les grands lavages délayans & adoucisans, comme les mucilages, l'huile, le lait, le petit-lait: les matieres absorbantes & alkalines produiront aussi de très - bons effets, à cause de la propriété qu'a Parsenic de se combiner, & de se neutraliser en quelque saçon avec ces substances. Le sel de tartre & la lessive de cendres de cuisine peuvent être employées comme contre-poison, & sont très-efficaces.

Lorsqu'on fait l'ouverture des cadavres des gens empoisonnés par l'arsenic, on apperçoit dans l'eftomac & dans les intestins grêles, des taches rouges, noirâtres, livides, enslammées & gaugreneuses; souvent on y trouve encore l'arfenic en substance, qu'on peut reconnoitre aisément à son odeur d'ail, en-le mettant sur les charbons ardens ou sur une

pelle rouge.

La table de M. Geoffroy n'indique point les affinités de l'arfenic; celle de M. de Gellert donne le zinc, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent, l'or

& le régule d'antimoine.

Brandt , dans les Actes des l'académie de 1733, avoit proposé l'arsenic, diffous dans l'huile & mélé avec la poix & la réfine, comme propre à faire un vernis pour enduire le bois des vaisfeaux & les pilotis des digues , afin de les préserver de la vermoulure. J'ai vu une expérience en petit, qui a eu le plus grand succès. Il est surprenant que l'on n'ait pas fait ulage de cette ouverture, pour chercher un vernis pen conteux, qui se seche facilement & qui s'étende exactement. J'ai vu aufli employer l'arfenic avec fuccès pour embaumer les oiseaux ou leur peau emplumée, & les garantir contre toutes les vermines. (B. C.)

\* ARSENOTELES, f. m. pl. ou hermaphrodites. Ariftote donne ce nom aux animaux qu'il conjecture avoir les deux fexes. Poyez HERMAPHRODITE.

ARSI ou ARSE, Géog., peuples de l'Atabie heureule, dont Pline & Ptolomée ont fait mention. La différente terminaison de leur nom est cause que des géographes pen attentifs en ont fait deux peuples, quoique ce ne soit que le même appelle indifferemment Arsi ou Arsæ par les auteurs. (C. A.)

J C 4

ARSIA SYLVA, Géog., forêt d'Italie près de Rome; elle fera à jamais célebre par la mort du grand Lucius-Junius-Brutus, l'un des premiers confuls de Rome, qui délivra la patrie de Tarquin le superbe. Ce sut dans cette forêt que Brutus sut tué dans un combat contre les Etrusques. (C. A.)

ARSIAS, Géog. fleuve d'Italie célebre par une victoire que Ptolomée remporta fur fes bords, contre fes ennemis. Cest aujourd'hui l'Esmo dans la Marche

d'Ancone. (C. A.)

ARS'CDA, Géog. ville de la Germanie, felon Ptolomée. Les interpretes s'acordent à la placer en Moravie; mais ils ne favent fi c'est aujourd'hui Olmütz ou Brünn. Ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que Hradish a bien plus de rapport avec Arficua, & que la conjecture est bien mieux fondée, de prendre Hradish pour l'ancienne Arsicua, qu'Olmutz ou Brünn. (C. A.)

ARS/ETÆ, Géog., nation de la Sarmatie Européenne, selon Prolomée. On conjecture qu'elle habitoit le pays appellé aujourd'hui le Palatinat de Chelm en

Pologne. (C. A.)

ARSINARIUM, Géogr. c'étoit chez les anciens le nom du fameux promontoire d'Afrique, dans le Sénégal, que nous connoistons aujourd'hui fous le nom de Cap Verd. (C. A.)

ARSINOE, Glogr., ville d'Egypte, que l'on nommoit encore indifféremment Cléopatride. Elle étoit for les bords du canal creusé par Ptolomée; entre le Nil & la mer Rouge. Quelques - uns prétendent que c'eft Suez, & d'autres Azirutz à quinze milles de Suez. Il vavoit encore plusieurs villes de ce nom; savoir trois en Afrique, denx le long du golfe Arabique, & une dans la Libye Cyrénaique, entre Ptolémaide & Leptis, une en Syrie, une en Célésyrie, quatre dans l'isle de Chypre, une en Lycie, une en Grece dans l'Etolie , & enfin une dans l'Afie mineure , qui étoit la même que la célebre ville d'Ephese: excepté rette derniere, on n'a presque point de détails vrais ou importans sur toutes ces villes. (C. A.)

ARSINOÉ, Hift. d'Egypte, sœur de le résoudre à obéir à celui que la nature la fameuse Cléopatre, en eut toute l'ambition sans en avoir les talens & la beautie à la cour de son beau-frere pour té. César lui fit présent de l'isse de Chy-folliciter son secours; mais Scleucus allé-

pre dont elle fut mile en possession avec le plus jeune de ses freres; mais mécontente du partage, elle engagea Photin à se révolter contre les Romains. Cet eunuque qui avoit tous les talens pour gouverner un empire, s'affocia avec Achillas qui avoit tous les talens pour commander une armée. Ces deux rebelles, follicités par Arfinoé, raffemblerent des esclaves fugitifs de Syrie & de Cilicie, qu'ils joignirent à un corps de foldats qui avoient fervi fous Gabinius, mais dont le sejour en Egypte avoit amolli le courage & les mœurs. Ces hommes autrefois célebres par leurs exploits militaires , n'étoient plus connus que par des larcins & des meurtres. Ce fut de cet amas impur qu'Achillas & Photin formerent une armée. Arfinoe fut affez aveugle pour croire que cette guerre changeroit le destin de l'Egypte. Elle fe retira dans le camp des rebelles, où fa présence éleva le courage des Egyptiens, flattés d'avoir à leur tête une princesse du fang de leurs rois. La jalousie du commandement alluma les haines des chefs, & Achillas fut affaffiné. Arfmoé revétue du pouvoir mit à la tête de l'armée Ganymede, qui quoiqu'eunuque, avoit l'ame d'un héros. Ses talens ne purent balancer la fortune de Céfar, & malgré la supériorité du nombre, il fut vainou dans une bataille qui rendit le calme à l'Egypte. Arfinot fans armée tomba au pouvoir du vainqueur qui craignant qu'elle n'excitat de nouveaux troubles, la conduisit à Rome chargée de chaines, pour fervir estuyé cette humiliation, elle fut réléguée dans le fond d'une province de l'Afie, où elle vécut obscure & saus considération. jufqu'à ce qu'Antoine, enivré d'amour, fouscrivit aveuglément aux volontés de Cleopatre : cette reine auffi ambitieuse qu'impudique, exigea qu'il lui facrifiat la lœur Arfinol, qui fut égorgée à Ephese dans le temple de Diane , où elle avoit cru trouver un alyle. (T-n.

ARSINOÉ, fille du premier des Ptolomées, fut mariée à Scleucus, roi de Syrie. Ceranus son frere, à qui le testament de son pere avoit substitué son puiné, ne put se résoudre à obéir à celui que la nature avoit destiné à être son sujet, il se retira à la cour de son beau-frere pour solliciter son secours; mais Scleucus allé-

soa la foi des traités qui l'obligeoient à l ne jamais faire la guerre aux enfans de Ptolomée Soter. Ceranus, indigné de cette délicatesse, conçut & exécuta le desfein de l'assaffiner. Sa four , veuve de ce prince, fe retira avec fes enfans dans Caffandrée, pour les soustraire aux fureurs d'un perfide qui ne voyoit en eux que les vengeurs de son crime. Alors Ceranns force de distimuler fit demander fa fœur en mariage, promettant d'affurer à ses neveux l'héritage de leur pere. Arfinot qui n'étoit point affez puissante pour lui refister, consentit à le recevoir dans Caffandrée. Après qu'il ent prêté serment fur l'autel de Jupiter qu'il seroit le protecteur de fes enfans, elle va à fa rencontre accompagnée de ses deux fils, dont l'ainé avoit seize ans & l'autre trois. Cette réception fut brillante ; en offrit des facrifices dans les temples , & ce jour fut marque par des fètes. Ceranus reçoit les neveux avec un épanouissement de joie, qui en annongoit la fincérité; mais à peine est-il le maitre de la ville , qu'il dicte i l'arrêt de leur mort ; Arfinot furieuse leur fait un bouclier de son corps, & c'est fur elle que tombent les premiers coups, & ses enfans sont massacrés dans ses bras; on l'arrache pale & défigurée de desfus leurs cadavres, & elle eft trainée en exil dans la Samothrace, où elle n'a d'autre plaisir que la ressource de verser des larmes. Tandis qu'au milieu d'une nation barbare tout lui retracoit la fureur d'un frere dénaturé, Philadelphe la fit venir dans fa cour, & l'amour violent qu'elle lui infoira la fit paffer dans fon lit. Ce fut pour se concilier l'affection des Egyptiens, amateurs des fêtes, qu'elle célébra avec pompe la fête d'Adonis, & toute l'Egypte accourut en foule à cette solemnité; quoiqu'elle ne fût plus dans l'âge d'avoir des enfans, & qu'elle eût perdu la fleur de la beauté, elle conserva pendant toute fa vie un ascendant vainqueur fur fon époux, qui ne put lui furvivre, & pour l'avoir toujours présente, il lui érigea une statue de topale, haute de quatre coudées, qu'il fit placer dans ses appartemens. Il lui confacra un temple dans Alexandrie, & la nation dont elle avoit fait les délices, lui en fit hâtir un autre austi magnifique fur le promontoire de Zéphyrie, où elle fut a dorée fous le nom de Vénus Zephyride. Plufieurs villes ne crurent .

pouvoir mieux perpétuer sa mémoire & leur reconnoissance, qu'en renonçant à leur ancien nom, pour prendre celui d'Arsinoé; telle sut Patere dans la Lycie, & une autre dans le Delta. (T-n.)

ARSINOÉ, fille de Lyfimaque, roi de Macédoine, épousa le second des Ptolomées, & cette union fut une fource d'amertumes & de crimes. Sa jalousie, excitée par la prédilection de son mari pour une autre, la précipita dans un delespoir qui la rendit capable des plus grandes atrocités; elle corrompit par fes carelles & ses présens Amyntas & le médecin Chrysippe, qui s'engagerent à faire périr par le poison sa rivale & son époux infidele. Les conspirateurs furent decouverts & punis ; Ptolomée respectant encore dans Arsinoe le titre de son époufe , & plus encore celui de mere des enfans qu'elle lui avoit donnés, eut la modération de ne pas la faire expirer dans les supplices; il borna fa vengeance à la reléguer à Copte, ville de la Thébaïde, où dévorée de remords elle languit dans un éternel oubli. (T-n.)

ARSINOÉ, sœur & femme de Ptolomée Philopator, en eut un fils dont la naissance sembloit lui affurer la posselsion du cœur de son époux ; mais supplantée par une courtifanne effrontée. elle éclata en reproche contre le prince infidele, qui l'humilioit par fes dédains. Ptolomée qui se sentoit coupable n'en fut que plus fenfible à l'importunité de fes plaintes, & ce fut pour ne plus entendre une voix qui réveilloit ses remords, qu'il chargea son ministre de l'en débarrasset par le fer ou le poison. L'ordre barbare fut bientôt exécuté, & Arfinoé expira victime d'un époux qui ne pouvoit lui reprocher qu'un excès de tendresse dont il n'étoit pas digne. (T-n.)

ARSIS, s. f. terme de grammaire ou plutôt de prosodie; c'est l'élévation de la voix quand on commence à lire un vers. Ce mot vient de appo, tollo, j'éleve. Cette élévation est sinivie de l'abaissement de la voix, & c'est ce qui s'appelle thesis, bieus, déposition, remission. Par exemple, en déclamant cet hémistiche du premier vers de l'Enéide de Virgile, Arma virunque cano, on sent qu'on éleve d'abord la voix, & qu'on l'abaisse

ensuite.
Par arfts & thefis on entend commu-

nement la division proportionnelle d'un pie métrique, faite par la main ou le pié de celui qui bat la mesure.

En mesurant la quantité dans la déclamation des mots, d'abord on hausse la main, ensuite on l'abaisse. Le temps que l'on emploje à hauffer la main est appellé arfis, & la partie du temps qui est mésurée en baissant la main, est appellée thesis. Ces mesures étoient fort connues & fort en usage chez les anciens. Voyez Terentianus Maurus; Diomede, lib. III. Mar. Victorinus. lib. I. art. gramm. & Mart. Capella, lib. IX. pag. 328. (F)

On dit en mufique qu'un chant, un contre-point, une figure, font per thefin, quand les notes descendent de l'aigu au grave; & per arfin, quand les notes montent du grave à l'aigu. Fugue per arfin & thefin, est celle que nous appellons aujourd'hui fugue renversée on contre-fugue , lorsque la réponse le fait en fens contraire, c'est-à-dire, en descendant fi la guide a monté, ou en montant fi elle a descendu. Voyez CONTRE-FU-

GUE . GUIDE. (S)

ARSITIS, Géogr. contrée d'Alie, dans l'Hyrcanie, auprès du mont Coro-

nos. (D. G.)

ARSKOG, Géogr. très - grande forêt de la Suele septentrionale, dans la province de Medelpad. Il semble que les pays ou nord ont des bois, comme cenx du midi des fables, & que ces vagues étendues fournissent plutôt des points à la géographie, que des scenes à l'histoire. Mais le cosmographe y trouve toujours de quoi servir à ses études. (D. G.)

ARSLAN, Glogr. place forte d'Afie, dans la Perse, proche de Casbin, dans la province d'Erach. (D. G.)

AKSOFFA, Géogr. ville d'Afie, dans la partie de l'Arabie que l'on appelle défert de Syrie. Les transactions philosophiques donnent cette ville pour celle de Resapha; en Palmyranie, dont Ptolomée fait mention. (D. G.)

ARSONIUM, Géogr. ville de la grande Germanie , selon Ptolomée.

(D. G.)

ARSTAD, Géog. petite isle de la mer de Syrie , avec une ville de même nom. Elle est vis-à vis de Tortose, & s'apelle eft entourée de rochers , & n'a plus que deux maifons & deux châteaux de défense. (D. G.)

ARSUF, ORSUF ou URSUF, Géog. ville d'Afic, dans la Paleftine, fur la

Méditerranée : elle tombe en ruines ; & l'on ne fait fi jadis ce n'étoit point ou l'une des Apollonies, ou l'une des Antipatrides. Il y a dans fon voilinage une petite isle nommée Arfuffo. (D. G.)

ARSUS, Géog. grande plaine de la Turquie en Asie, dans le gouvernement d'Alep: on lui donne une grande lieue de largeur, sur trois à quatre de longueur, & elle eft voiline des monts qu'on nommoit anciennement Pieria &

Rhoffus. (D. G.)

ART, f. m. Ordre encycloped. Entendement. Mémoire. Histoire de la nature Histoire de la nature employée. Art. terme abstrait & metaphylique. commencé par faire des observations fur la nature, le service, l'emploi, les qualités des êtres & de leurs symboles ; puis on a donné le nom de science on d'art ou de discipline en général , au centre, au point de rennion auquel on a rapporté les observations qu'on avoit faites . pour en former un système ou de regles ou d'instrumens, ou d'instrumens & de regles, tendant à un même but; car voilà ce que c'est que discipline en général. Exemple. On a reflechi fur l'ufage & l'emploi des mots. & l'on a inventé ensuite le mot Grammaire. Grammaire eft le nom d'un fysteme d'instrumens & de regles relatifs à un objet déterminé ; & cet objet eft le son articulé, les fignes de la parole, l'expression de la pensée; & tout ce qui y a rapport : il en est de même des autres sciences ou arts. Voy: ABSTRACTION.

Origine des sciences & des arts. C'eft l'industrie de l'homme appliquée aux productions de la nature ou par ses befoins, ou par fon luxe, ou par fon amufement, ou par la curiofité, &c. qui a donné naissance aux sciences & aux arts ; & ces points de réunion de nos différentes réflexions ont requ les dénominations de science & d'art, felon la nature de leurs objets formels, comme disent les logiciens. Voyez OBJET. Si l'objet s'exécute, la collection & la disposition technique des regles felon lefquelles il pelle anjourd'hui Rouvadde, ou Ruad : s'exécute, s'appellent art. Si l'objet est contemplé seulement sous différentes saces, la collection & la disposition technique des observations relatives à cet objet, s'appellent science; ainsi la métaphyssque est une science. & la morale est un art. Il en est de même de la théocst un art. Il en est de même de la théo-

logie & de la pyrotechnie.

Speculation & pratique d'un art. Il eft évident par ce qui précede, que tout art a la spéculation & sa pratique; sa spéculation, qui n'est autre chose que la connoissance inopérative des regles de l'art; fa pratique, qui n'eft que l'ufage habituel & non réfléchi des mêmes regles. Heft difficile, pour ne pas dire impolfible, de pouffer loin la pratique fans la fpéculation, & réciproquement de bien posseder la spéculation sans la pratique. Il y a dans tout art un grand nombre de circonftances telatives à la matiere, aux instrumens & à la manœuvre, que l'ufage feul apprend. C'est à la pratique à présenter les difficultés & à donner les phénomenes, & c'est à la spéculation à expliquer les phénomenes & à lever les difficultés: d'où il s'enfuit qu'il n'y a guere qu'un artifte fachant raisonner. qui puiffe bien parler de fon art.

Distribution des arts en libéraux & en méchaniques. En examinant les productions des arts, on s'est appercu que les unes étoient plus l'ouvrage de l'esprit que de la main, & qu'au contraire d'autres étoient plus l'ouvrage de la main que de l'efprit. Telle eft en partie l'origine de la prééminence que l'on a accordée à certains arts fur d'autres, & de la distribution 'qu'on a faite des arts en arts libéraux & en arts méchaniques. diftination, quoique bien fondée," à produit un mauvais effet, en avilissant des gens très-estimables & très-utiles, & en fortifiant en nous je ne sais quelle pareffe naturelle qui ne nous portoit déja que trop à croire que donner une appli-cation constante & suivie à des expériences & à des objets particuliers, senfibles & matériels, c'étoit déroger à la dignité de l'esprit humain; & que de pratiquer on même d'étudier les arts méchaniques, c'étoit s'abaisser à des chofes dont la recherche est laboricuse, la méditation ignoble, l'exposition difficile, le commerce déshonorant, le nombre inépuisable, & la valeur minutielle : Minui majestuteni mentis bumana , fi in

Bac. nov. org. Prejuge qui tendoit à remplir les villes d'orgueilleux raisonneurs & de contemplateurs inutiles . & les campagnes de petits tyrans ignorans, oififs & dédaigneux. Ce n'eft pas ainft qu'ont penfé Bacon, un des premiers génies de l'Angleterre ; Colbert un des plus grands ministres de la France; enfin les bons esprits & les hommes sages de tous les temps. Bacon regardoit l'histoire des arts méchaniques comme la branche la plus importante de la vraie philosophie; il n'avoit donc garde d'en mépriser la pratique. Colbert regardoit l'industrie des peuples & l'établissement des manufactures, comme la richelle la plus fûre d'un royaume. Au jugement de ceux qui ont aujourd'hui des idees faines de la valeur des choses, celui que peupla la France de graveurs, de peintres, de fculpteurs & d'artiftes en tont genre, qui surprit aux Anglois la machine à faire des bas, le velours aux Gé-nois, les glaces aux Vénitiens, ne fit guere moins pour l'état que ceux qui hattirent fes ennemis & leur envelerent leurs places fortes ; & aux yeux du philosophe il y a peut être plus de mérite réel à avoir fait naitre les le Bruns , les le Sueurs . & les Audrans, pour peindre & graver les batailles d'Alexandre & exécuter en tapifferie les victoires de nos généraux, qu'il n'y en a à les avoir remportées. Mettez dans un des cotés de la balance les avantages réels des fciences les plus sublimes & des arts les plus honorés, & dans l'autre coté ceux des arts méchaniques, & vous trouverez que l'estime qu'on a faite des uns & celle qu'on a faite des autres, n'ont pas été distribuées dans le juste rapport de ces avantages, & qu'on a bien plus loué les hommes occupés à faire croire que nous étions heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fussions en effet. Quelle bisarrerie dans nos jugemens! nous exigeons qu'on s'occupe utilement. & nous méprisons les hommes utiles.

But des arts en général. L'homme n'est que le ministre ou l'interprete de la nature; il n'entend & ne fait qu'antant qu'il a de connoissance ou expérimentale ou résléchie des êtres qui l'environnent. Sa main nue, quelque robutte, infarigable & souple qu'elle soit, ne peut suffire qu'à un petit nombre d'esses; elle n'acheve de grandes choses qu'à l'aide des instrumens & des regles : il en faut dire autant de l'enrendement. Les instrumens & les regles four comme des muteles furajoutés aux bras, & des refforts acceffoires à ceux de l'esprit. Le but de tout art en géneral, ou de tout fystème d'inftrumens & de regles conspirant à une meine fin , eft d'imprimer certaines formes déterminées fur une hafe donnée par la nature; & cette bile ift ou la matiere, on quelque fonction de l'ame, ou quelque production de la cature. Dans les arts méchaniques, auxquels je m'attacherai d'ant int plus ici, que les auteurs en ont moins parle, le pouvoir de l'homme fe reduit à rapprocher ou à éloigner les corps naturels. L'homme peut tout ou ne peut rien , felon que ce rapprochement ou cet Cloignement eft on n'est pas possible. (Voy. now org.

Projet d'un traité général des arts méchaniques. Souvent l'on ignore l'origine d'un art méchanique, ou l'on n'a que des connoiffences vagues fur les progrès : voilà les fuites naturelles du mépris qu'on a en dans tous les temps & chez toutes les nations favantes & h. lliqueules, pour ceux qui s'y font livres. Dans ces occasions il faut recourir à des suppositions philosophiques, partir de quelqu'hypothese vraisemblable, de quelqu'évenement premier & fortuit , & s'avancer de-là julqu'où l'art a été poullé. Je m'explique par un exemple que j' mprunterai plus volontiers des arts méchaniques, qui font moins connus, que des arts libéraux, qu'on a présentés sous mille formes différentes. Si l'on ignoroit l'origine & les progrès de la verrerie ou de la papeterie, que feroit un philosophe qui se proposeroit d'écrire l'histoire de ces arts? Il supposeroit qu'un morceau de linge est tombé par hasard dans un vaisfeau plein d'eau, qu'il y a léjourné affez long temps pour s'y diffoudre ; & qu'au lieu de trouver au fond du vaisseau, quand il a été vuidé, un morceau de linge, on n'a plus apperçu qu'une espece de fédiment, dont on auroit eu bien de la peine à reconnoître la nature fans quelques filamens qui restoient, & qui indiquoient que la matiere premiere de co fédiment avoit été auparavant sous la Forme de linge. Quant à la verrerie, il supposeroit que les premieres habitations solides que les hommes se soient construites, étoient de terre cuite ou de brique: or il est impossible de faire cuire de la brique à grand seu, qu'il ne s'en vitrise quelque partie; c'est sous cette sorme que le verre s'est présenté la première sois, Mais quelle distance immense de cette écaille sale & verdàtre, jusqu'à la matiere transparente & pure des glaces! &c. Voils cependant l'expérience sortuite, ou quelqu'autre semblable, de laquelle le philosophe partira pour arriver jusqu'où l'art de la verrerie est maintenant parvenu.

Avantage de cette méthode. En s'y prenant afufi, les progrès d'un art feroient exposés d'une maniere plus instructive & pius claire, que par son histoire véritable, quand on la fauroit. Les obstacles qu'on auroit eu à surmonter pour la perfectionner se présenteroient dans un ordre entierement naturel, & l'explication synthétique des démarches successives de l'art, en faciliteroit l'intelligence aux esprits les plus ordinaires, & mettroit les artisses lur la voie qu'ils auroient à suivre pour approcher davantage de la perfection.

Ordre qu'il faudroit suivre dans un pareil traite. Quant à l'ordre qu'il faudroit fuivre dans un pareil traité, je crois que le plus avantageux seroit de rappeller les arts aux productions de la nature. Une énumération exacte de ces productions donneroit naiffance à bien des arts inconnus. Un grand nombre d'autres naitroient d'un examen circonftancié des différentes faces sous lesquelles la même production peut être confidérée. La premiere de ces conditions demande une connoissance très-étendne de l'histoire de la nature; & la feconde, une très grande dialectique. Un traité des arts, tel que je le conçois, n'est donc pas l'ouvrage d'un homme ordinaire. Qu'on n'aille pas s'imaginer que ce sont ici des idées vaines que je propose, & que je promets aux hommes des découvertes chimériques. Après avoir rematqué avec un philosophe que je ne me laffe point de louer, parce que je ne me fuis jamais laffe de le lire, que l'histoire de la nature eft incomplete fans celle des arts, & après avoir invité les naturalistes à couronner leur travail fur les regnes des végétanx, des minéraux, des animaux, &c. par les expériences des arts méchaniques, dont la connoissance importe beaucoup plus à la vraie philosophie, j'oserai sjouter à son exemple , Ergo rem quam ago , von opinionem, sed opus effe , eamque non secta aticujus aut placiti, sed utilitatis effe & amplitudinis immenfæ fundamentu. Ce n'eft point ici un fyfteme : ce ne font point les fantailies d'un homme; ce font les décisions de l'expérience & de la raifon, & les fondemens d'un édifice immenfe ; & quiconque penfera différemment, cherchera à retrécir la Sphere de nos conn iffances , & à décourager les efprits. Nous devons au hazard un grand nombre de connoissances; il nous en a presenté de fort importantes que nous ne cherchions pas : est-il à présumer que nous ne tiouverons rien , quand nous ajouterons nos efforts à fon caprice . & que nous mettrons de l'ordre & de la méthode dans nos recherches? Si nous polfedons à présent des secrets qu'on n'espéroit point auparavant, & s'il nous eft permis de tirer des conjectures du paffé, pourquoi l'avenir ne nous réferveroit - il pas des richesses sur lesquelles nous ne comptons guere aujourd'hui ? Si l'on eût dit, il y a quelques fiecles, à ces gens qui mesurent la pollibilité des choses sur la portée de leur génie, & qui n'ima,inent rien au-dela ce qu'ils connoissent, qu'il eft une ponffiere qui brife les rochers , qui renverse les murailles les plus épsiffes à des distances étonnantes, qui renfermée au poids de quelques livres dans les entrailles profondes de la terre, les fecoue, se fait jour à travers les masses énormes qui la convrent, & peut ouvrir un gouffre dans lequel une ville entiere disparoitroit, ils n'auroient pas manqué de comparer ces effets à l'action des roues, des poulies, des leviers, des contrepoids, & des autres machines connues, & de prononcer qu'une pareille poussière est chimerique, & qu'il n'y a que la foudre ou la caufe qui produit les tremblemens de terre, & dont le méchanisme est inimitable, qui foit capable de ces prodiges effrayans. C'eft ainfi que ce grand philofophe parloit à son fiecle, & à tous les fiecles à venir. Combien (ajouterons-nous à fon exemple ) le projet de la machine à élever l'eau par le feu , telle qu'on l'exéenta la premiere fois à Londres, n'auroitil pas occisionné de mauvais raisonnemens, fur-tout fi l'anteur de la machine avoit eu la mo leftie de se donner pour un homme peu verse dans les méchaniques?

Sil n'y avoit au monde que de pareils estimateurs des inventions , il ne fe feroit ni grandes ni petites chofes. Que ceux donc qui fe hatent de prononcer jur des ouvrages qui n'impliquent aucune contradiction , qui ne font quelquefois que des additions très légeres à des machines connues , & qui ne demandent tout au plus qu'un habile ouvrier , que ceux , dis-je , qui font affez bornés pour juger que ces ouvrages font impossibles . fachent qu'eux-memes ne font pas affez instruits pour faire des fonhaits convenables. C'eft le chancelier Bacon qui le leur dit , quisumptà, on ce qui est encore moins pardonnable, qui neglectà ex his que præsto sunt conjectura , ea aut impossibilia aut minus verismilia putet , eum scire debere Se non Jutis doctum, ne ad oftandum quidem commode & apposite effe.

ART

Autre motif de recherche. Mais ce qui doit encore nous encourager dans nos recherches, & nous déterminer à regarder avec attention autour de nous, ce sont les siecles qui se sont ecculés sans que les hommes se so en: apperçus des choses importantes qu'ils avoient, pour ains dire, sous les yeux. Tel est l'art d'imprimer, celui de graver. Que la condition de l'esprit humain est bizarre! S'agit-il de dé. courrir? il se dificultés qu'il se fair; les choses sui puroisseur les difficultés qu'il se fair; les choses sui puroisseur impossibles à trouver sont-enter si fault les chrecher si long-temps.

I il a pitié de lui-même.

Différence singuliere entre les machines. Après avoir proposé mes idées fur un traité philosophique des arts en général , je vais paffer à quelques observations utiles fur la maniere de traiter certains arts méchaniques en particulier. On emploie quelquefois une machine très-compolée pour produire un effet affez fimple en apparence, & d'autres fois une machine tres-fimple en effet fuffit pour produire une action fort composée : dans le premier cas, l'effet à produire étant conçu facilement; & la connoissance qu'on en aura n'embarraffant point l'esprit, & ne chargeant point la mémoire, on commencera par l'annoncer, & l'on passera ensuite à la description de la machine : dans le fecond cas au contraire , il est plus à propos de descendre de la description de la machine à la connoissance de l'effet.

L'effet d'une horloge est de diviser le l temps en parties égales , à l'aide d'une aiguille qui se meut uniformément & très lentement sur un plan ponctué. Si dont je montre une horloge à quelqu'un à qui cette machine étoit inconnue, je l'instruirai d'abord de fon effet, & j'en viendrai en'uite au méchanisme. Je me garderai bien de suivre la même voie avec celui qui me demandera ce que c'eft qu'une maille de bas, ce que c'eft que du drap, du droguet, du velours, du fatin. Je commencerai ici par le détail des métiers qui servent à ces ouvrages. Le développement de la machine, quand il est clair , en fait fentir l'effet tout d'un coup; ce qui seroit peut-être impossible sans ce preliminaire. Pour se convaincre de la verite de ces observations, qu'on tâche de définir exactement ce que c'eft que de la guze, fans suppofer aucune notion de

la machine du gazier.

De la géométrie des arts. On m'accordera fans peine qu'il y a peu d'artiftes à qui les élémens des mathématiques ne foient nécessaires : mais un paradoxe dont la vérité ne se présentera pas d'abord , c'est que ces élémens leur feroient nuisibles en plusieurs occasions, si une multitude de connoissances physiques n'en corrigeoient les préceptes dans la pratique; conneiffances des lieux, des poutions, des figures irrégulieres, des matieres, de leurs qualités, de l'élafticité, de la roideur, des frottemens, de la confistance, de la durée , des effets de l'air , de l'eau, du froid, de la chaleur, de la fechereffe, &c. il eft évident que les élémens de la géométrie de l'académie ne font que les plus simples & les moins composés d'entre ceux de la géometrie des boutiques. Il n'y a pas un levier dans la nature, tel que celui que Varignon suppole dans les propolitions; il n'y a pas un levier dans la nature dont toutes les conditions puiffent entrer en calcul. Entre ces conditions il y en a, & en grand nombre . & de très-effentielles dans l'ulage . qu'on ne peut même foumettre à cette partie du calcul qui s'étend jusqu'aux différences les plus infensibles des quantites , quand elles font appréciables ; d'où il arrive que celui qui n'a que la géométrie intellectuelle, eft ordinairement un homme affez mal-adroit, & qu'un artifte

eft un ouvrier très-borné. Mais il eft, ce me femble , d'expérience qu'un artifte fe passe plus facilement de la géométrie intellectuelle , qu'un homme , quel qu'il foit , d'une certaine géometrie expérimentale. Toute la matiere des frottemens eit restée, malgré les calculs, une affaire de mathématique expérimentale & manouvriere. Cependant julqu'où cette ennnoillance feule ne s'étend- elle pas ? Combien de mauvaifes machines ne nous fontelles pas propofées tous les jours par des gens qui se sont imaginés que les leviers, les roues , les poulies , les cables, agiffent dans une machine comme fur un papier. & qui faute d'avoir mis la main à l'œuvre, n'ont jamais su la différence des effets d'une machine même, ou de son profil ? Une seconde observation que nous ajouterons ici , puisqu'elle est amenée par le fujet , c'eft qu'il y a des machines qui reufliffent en petit , & qui ne reufliffent point en grand , & réciproquement d'autres qui reufbffent en grand . & qui ne reuffiroient pas en petit. Il faut , je crois, mettre du nombre de ces dernieres toutes celles dont l'effet dépend principalement d'une pesanteur considérable des parties memes qui les composent, ou de la violence de la réaction d'un fluide , ou de quelque volume confidérable de matiere élastique à laquelle ces machines doivent être appliquées : exécutez-les en petit : le poids des parties se réduit à rien ; la réaction du fluide n'a presque plus de lieu; les puissances sur letquelles on avoit compté disparoissent, & la machine manque son effet. Mais s'il y a , relativement aux dimensions des machines, un point, s'il est permis de parler ainsi, un terme où elle ne produit plus d'effet. il y en a un autre en-delà ou en-deca duquel elle ne produit pas le plus grand effet dont fon mechanisme étoit capable. Toute machine a , selon la maniere de dire des géometres, un maximum de dimentions; de même que dans la construction, chaque partie confiderée par rapport au plus parfait méchanisme de cette partie, est d'une dimension déterminée par les autres parties; la matiere entiere est d'une dimension déterminée . relativement à son méchanisme le plus parfait. par la matiere dont elle est composée , l'ulage qu'on en veut tirer , & une infiqui n'a que la géométrie expérimentale, I nité d'autres caufes. Mais quel est, demandera-t-on, ce terme dans les dimenfions d'une machine, au delà ou en-deça duquel elle est ou trop grande ou trop petite? Quelle est la dimension véritable & absolue d'une montre excellente, d'un moulin parfait, du vaisseau construit le mieux qu'il est possible? C'est à la géométrie expérimentale & manouvriere de plusieurs siecles, aidée de la géometrie intellectuelle la plus déliée, à donner une folution approchée de ces problèmes, & je suis convaineu qu'il est impossible d'obtenir quelque chose de satisfaisant làdestus de ces géométries séparées, &

très-difficile, de ces géométries réunies. De la langue des arts. J'ai trouvé la langue des arts très-imparfaite par deux caules; la disette des mots propres, & l'abondance des synonymes. Il y a des outils qui ont plusieurs noms differens; d'autres n'ont au contraire que le nom générique, engin, machine, fans aucune addition qui les spécifie: quelquefois la moindre petite différence fuffit aux artiftes pour abandonner le nom générique & inventer des noms particuliers; d'autres fois, un outil fingulier par fa forme & fon usage, ou n'a point de nom, on porte le nom d'un antre outil avec lequel il n'a rien de commun. Il feroit à fouhaiter qu'on eut plus d'égard à l'analogie des formes & des usages. Les géometres n'ont pas autant de noms qu'ils ont de figures : mais dans la langue des arts, un marteau, une tenaille, une auge, une pelle, &c. ont prefque autant de dénominations qu'il y a d'arts. La langue change en grande partie d'une manufacture à une autre. Cependant je fuis convaincu que les manœuvres les plus fingulieres & les machines les plus composées s'expliqueroient avec affez petit nombre de termes familiers & connus, fi on prenoit le parti de n'employer des termes d'art que quand ils offriroient des idées particulieres. Ne doit-on pas être convaincu de ce que j'avance, quand on confidere que les machines composées ne sont que des combinaifons des machines fimples, que les machines simples sont en petit nombre , & que dans l'exposition d'une manœuvre quelconque tous les mouvemens font reductibles fans aucune erreur confidérable, au mouvement rectiligne & au mouvement circulaire? Il fergit

donc à fouhaiter qu'un bon logicien à qui les arts seroient familers , entreprit des élémens de la grammaire des arts. Le premier pas qu'il auroit à faire, ce feroit de fixer la valeur des corrélatifs. grund, gros, moyen, mince, épais, foible , petit , leger , pefant , &c. Pour cet effet , il faudroit chercher une melure constante dans la nature, ou évaluer la grandeur , la groffeur & la force moyenne de l'homme, & y rapporter toutes les expressions indéterminées de quantité, ou du moins former des tables auxquelles on inviteroit les artiftes à conformer leurs langues. Le second pas, ce fereit de déterminer fur la différence & fur la reffemblance des formes & des niages d'un instrument & d'un autre instrument, d'une manœuvre & d'une autre manœuvre, quand il faudroit leur laiffer un même nom & leur donner des noms différens. Je ne doute point que celui qui entreprendra cet ouvrage ne trouve moins de termes nouveaux à introduire que de tynonymes à bannir, & plus de difficulté à bien définir des choses communes, telles que grace en peinture. næud en paffementerie , creux en plufieurs arts, qu'à expliquer les machines les plus compliquées. C'est le défaut de definitions exactes , c'eft la multitude & non la diverfité des mouvemens dans les manœuvres , qui rendent les chofes des arts difficiles à dire clairement. Il n'y a de remede au fecond inconvenient, que de se familiariser avec les objets : ils en valent bien la peine, foit qu'on les confidere par les avantages qu'en en tire, ou par l'honneur qu'ils font à l'esprit humain. Dans quel fysteme de phylique ou de métaphyfique remarque - t - on plus d'intelligence, de fagacité, de conféquence, que dans les machines à filer l'or, à faire des bas, & dans les métiers de paffementiers, de gaziers, de drapiers ou d'ouvriers en foie ? Quelle démonstration de mathématique est plus compliquée que le méchanisme de certaines horloges, ou que les différentes opérations par lesquelles on fait passer ou l'écorce du chanvre on la coque du ver , avant que d'en obtenir un fil qu'on puisse employer à l'ouvrage? Quelle projection plus belle, plus délicate & plus finguliere que celle d'un deffein fur les cordes d'un fample, & des cordes du sampes sur les fils d'une chaine?. 480

qu'a-t-on imaginé en quelque genre que ce loit, qui montre plus de subtilité que le chiner des velours? Je n'aurois jamais fait, si je m'imposois la tâche de parcourir toutes les merveilles qui frapperont dans les manufactures ceux qui n'y porteront pas des yeux prévenus ou des yeux su-

pides. Je m arrêterai avec le philosophe Anglois à trois inventions, dont les anciens n'ont point en connoissance, & dont, à la honte de l'histoire & de la poésie modernes . les noms des inventeurs font prefqu'ignorés : je veux parler de l'art d'imprimer, de la déconverte de la poudre à ca on , & de la propriété de l'aiguille aimantée. Quelle révolution ces découverte n ont-elles pas occasionnée dans la république des lettres, dans l'art militaire, & dans la marine ? l'aiguille aimantée a conduit nos vaisseaux jusqu'aux régions les plus ignorées ; les caracteres typographiques ont établi une correspondance de lumiere entre les favans de tous les lieux & de tous les temps à venir ; & la pondre à canon a fait naître tous ces chefs-d'œavres d'architecture , qui défendent nos frontieres & celles de nos ennemis: ces trois arts ont presque changé la face de la terre.

Rendous enfin aux artistes la justice qui leur eft due. Les arts libéraux le font affez chantés eux-mêmes; ils pourroient employer maintenant ce qu'ils ont de voix à célébrer les arts méchaniques. C'est anx arts libéraux à tirer les arts méchaniques de l'avilissement où le préjugé les a tenus fi long-temps ; c'eft à la protection des rois à les garantir d'une indigence où ils languissent encore. Les artisans fe sont crus méprisables, parce qu'on les a méprifés; apprenons-leur à mieux penfer d'eux-mêmes ; c'est le seul moyen d'en obtenir des productions plus parfaites. Qu'il sorte du sein des académies quelqu'homme qui descende dans les atteliers, qui y recueille les phénomenes des arts, & qui nous les expofe dans un ouvrage qui détermine les artiftes à lire , les philosophes à penser utilement, & les grands à faire enfin un usage utile de leur autorité & de leurs récompenses.

Un avis que nous oferons donner aux favans, c'est de pratiquer ce qu'ils nous enseignent eux-mêmes; qu'on ne doit pas

juger des autres avec trop de précipitation, ni proferire une invention comme inutile, parce qu'elle n'aura pas dans fon origine tous les avantages qu'on pourroit en exiger. Montaigne, cet homme d'ailleurs fi philosophe, ne rougiroitil pas s'il revenoit parmi nous, d'avoir écrit que les armes à feu font de si pen d'effet. sauf l'étonnement des oreilles , à quoi chucun est désormais apprivoise, qu'il espere qu'on en quittera l'usage...? N'auroit-il pas montré plus de lageffe à encourager les arquebufiers de son temps à substituer à la meche & au rouet quelque machine qui répondit à l'activité de la poudre, & plus de sagacité à prédire que cette machine s'inventeroit un jour? Mettez Bacon à la place de Montaigne, & vous verrez ce premier confidérer en philosophe la nature de l'agent , & prophétiler , s'il m'est permis de le dire, les grenades, les mines, les canons, les bombes, & tout l'appareil de la pyrotechnie militaire. Mais Montaigne n'est pas le seul philosophe qui ait porté sur la possibilité ou l'impossibilité des machines , un jugement précipité. Descartes, ce génie extraordinaire, né pour égarer & pour conduire, & d'autres qui valoient bien l'auteur des Effais, n'ont-ils pas prononcé que le miroir d'Archimede étoit une fable ? cependant ce miroir est exposé à la vue de tous les favans au jardin du roi, & les effets qu'il y opere entre les mains de M. de Buffon qui l'a retrouvé , ne nous permettent plus de douter de ceux qu'il opéroit fur les murs de Syracufe entre les mains d'Archimede. De fi grands exemples fuffifent pour pous rendre circonfpects.

Nous invitons les artistes à prendre de leur coté conseil des savans, & a ne pas laisser périr avec eux les déconvertes qu'ils feront. Qu'ils fachent que c'est se rendre coupable d'un larcin envers la société, que de renfermer un secret utile; & qu'il n'est pas moins vii de préférer en ces occasions l'intérêt d'un seul à l'intérêt de tous, qu'en cent autres où ils ne balanceroient pas eux-mêmes à prononcer. S'ils se rendent communicatifs, on les débarrasseralsera de pluseurs préjugés, & sur-tout de celui où ils sont presenter degré de perfection. Leur peu de lunier degré de perfection. Leur peu de lunier se sur le sièce de peus de lunier degré de perfection. Leur peu de lunier degré de perfection. Leur peu de lunier degré de perfection.

mieres les expose souvent à rejeter sur la nature des choses, un défaut qui n'est qu'en eux-memes. Les obstacles seur parcossitent invincibles, dès qu'ils ignorent les moyens de les vaincre. Qu'ils fassent des expériences; que dans ces expériences chacun y mette du sien; que l'artiste y soit pour la main-d'œuvre, l'académicien pour les lumieres & les conseils, & s'homme opulent pour le prix des matieres, des peines & du temps; & bientôt nos arts & nos manusactures auront sur celles des étrangers toute la supériorité

que nous defirons. De la supériorité d'une manufacture sur une autre. Mais ce qui donnera la supériorité à une manufacture sur une autre, ce fera fur-tout la bonté des matieres qu'on y employera, jointe à la célérité du travail & à la perfection de l'ouvrage. Quant à la bouté des matieres, c'est une affaire d'inspection. Pour la célérité du travail & la perfection de l'ouvrage, elles dépendent entiérement de la multitude des ouvriers raffembles. Lorfqu'une manufacture eft nombreuse, chaque opération occupe un homme différent. Tel ouvrier ne fait & ne fera de la vie qu'une feule & unique chole; tel autre, une autre chofe : d'où il arrive que chacune s'exécute bien & promptement, & que l'ouvrage le mieux fait est encore celui qu'on a a meilleur marché. D'ailleurs le goût & la façon fe perfectionnent nécessairement entre un grand nombre d'ouvriers , parce qu'il est difficile qu'il ne s'en rencontre quelquesuns capables de réfléchir, de combiner, & de trouver enfin le feul moven qui puisse les mettre au-dessus de leurs semblables; le moyen ou d'épargner la matiere, ou d'allonger le temps , ou de surfaire l'induftrie, foit par une machine nouvelle, Soit par une manœuvre plus commode. Si les manufactures étrangeres ne l'emportent pas fur nos manufactures de Lyon, ce n'est pas qu'on ignore ailleurs comment on travaille-la; on a par-tout les memes métiers, les mêmes foies, & àpeu-près les mêmes pratiques : mais ce n'est qu'à Lyon qu'il y a 30000 ouvriers raffemblés & s'occupant tous de l'emploi de la même matiere. Nous pourrions encore allonger cet article: mais ce que nous venons de dire, joint à ce qu'on tronvera dans notre discours préliminai-

ge, suffira pour ceux qui savent peuser, l

& nous n'en aurions jamais affez dit pour les autres. On y rencontrera peut être des endroits d'une métaphyfique un peut forte: mais il étoit impolible que cela fût autrement. Nous avions à parler de ce qui concerne l'art en général, nos propositions devoient donc être générales: mais le bon-sens dit qu'une proposition est d'autant plus abstraite qu'elle est plus générale, l'abstraction consistant à étendre une vérité, en écartant de son énonciation les termes qui la particularisent. Si nous avions pu épargner ces épines au lecteur, nous nous serions épargné bien du travail à nous-mêmes.

ART, f.m. ARTS LIBÉRAUX, f. m. pl. Belles-Lettres. Rien de plus bizarre en apparence que d'avoir annobli les arts d'agrément, à l'exclusion des arts de première nécessité, d'avoir distingué dans un même art l'agréable d'avec l'utile, pour honorer l'un de préférence à l'autre; & cependant rien de plus raisonnable que ces distinctions, à les regarder de près.

La société, après avoir pourvn à ses befoins, s'est occupée de ses plaisirs; & le
plaisir une fois senti, est devenu un befoin lui-même. Les jouissances sont le
prix de la vie, & on a reconnu dans les
arts d'agrément le don de les multipliers.
Alors on a considéré entreux & les arts
de bésoin, ou de premiere utilité, le genre d'encouragement que demandoient les
uns & les autres; & on leur a proposé
des récompenses relatives aux facultés
& aux inclinations de ceux qui devoient
s'y exercer.

Le premier objet des récompenses est d'encourager les travaux. Or des travaux qui ne demandent que des facultés communes, telles que la force du corps. l'adresse de la main. la sagacité des organes, & une industrie facile à acquérir par l'exercice & l'habitude, n'out besoin pour être excités, que de l'appât d'un bon salaire. On trouvera par-tout des hommes robustes, laborienx, agiles, adroits de la main, qui seront satisfaits de vivre à l'aise en travaillat, & qui travaille ront pour vivre.

A ces arts, même aux plus utiles & de premiere nécedité, on a donc pu ne propoler qu'une vie aisée & commode; & les qualités naturelles qu'ils supposent ne sont pas susceptibles de plus d'ambition. L'ame d'un artisan, celle d'un taboureur ne se repait point de chimeres. & une exiftence ideale l'intérefferoit foiblement.

Mais pour les arts dont le succès dépend de la penfée, des talens de l'esprit, des facultés de l'ame, fur-tout de l'imagination, il a fallu non feulement l'émulation de l'intérêt, mais celle de la vanité; il a fallu des recompenses analogues à leur génie. & dignes de l'encourager. une eftim: flatteule aux uns , une espece de gloire aux antres, & à tous des diftinctions proportionnées aux movens & aux facu'tés qu'ils demandent.

Ainfi. s'est établie dans l'opinion la preéminence des arts libéraux fur les arts méchaniques, fans égard à l'utilité, ou plutôt en les supposant diversement utiles, les uns aux besoins de la vie, les au-

tres à son agrément.

Cette diftinction a été fi précile, que, dans le même art, ce qui exige un degré peu commun d'intelligence & de génie, a été mis au rang des arts libéraux . tandis qu'on a laitfé dans la claffe des arts méchaniques ce qui ne suppose que des movens phyliques, ou les facultés de l'esprit données à la multitude. Telle eft, par exemple, la différence de l'architecte & du magon, du ftatuaire & du fondeur, Sc. Quelquefois meme on a feparé la partie spéculative & inventive d'un art mechanique , pour l'élever au rang des sciences, tandis que la partie exécutive est reflée dans la foule des arts obfenre, 'Ainfi l'agriculture, la navigation, l'optique, la statique, tiennent par une extrémité aux connoillances les plus fublimes, & par l'autre à ces arts qu'on n'a point ennoblis.

Les arts libéraux se réduisent donc à ceux-ci, l'éloquence, la poésie, la mufique, la peinture, la sculpture, l'architecture, & la gravure considérée dans la

partie du deffein.

Par un renversement affez fingulier , on voit que les plus honorés des arts, & ceux en effet qui méritent le plus de l'être, par les facultés qu'ils demandent & par les talens qu'ils supposent, que les feuls même d'entre les arts qui exigent une intelligence, une imagination, un génie rares . & une délicatesse d'organes dont peu d'hommes ont été donés, sont presque tous des arts de luxe, des arts sans lesquels la société pourroit être

heureule, & qui ne lui ont apporté que des plaifirs de fantaifie, d'habitude & d'opinion, ou d'une nécessité très - éloignée de l'é;at naturel de l'homme. Mais ce qui nous paroit un caprice, une errenr, un défordre de la nature, paroit néanmoins affez raisonnable : car ce qui eft vraiment néceffaire à l'homme a du être facile à tous . & ce qui n'eft poffible qu'au plus petit nombre, a du etre inutile au plus grand.

Parmi les arts libéraux, les uns s'adreffent plus directement à l'ame, comme l'éloquence & la poéfie; les autres plus particulierement aux fens . comme la mulique & la peinture; les uns emploient pour s'exprimer des fignes fictifs & changeans, des fons articulés ; un autre emploie des fignes naturels, & partout les mêmes, les accens de la voix. le bruit des corps fonores ; les autres emploient, non pas des fignes, mais l'apparence même des objets qu'ils expriment. les surfaces & tes contours. les couleurs , l'ombre & la lumiere ; un autre enfin n'exprime rien (je parle de l'architecture ), mais fon étude eft d'obferver ce qui plait au sens de la vue; soit dans le rapport des grandeurs, foit dans le mélange des formes, & fon objet de téunir l'agrément & l'utilité.

Enfin parmi ces arts, les uns ont la nature pour modele, & leur excellence confifte à la choifir, & à compofer d'après elle, auffi-bien qu'elle, & mieux qu'elle même : ainfi operent la poéfie , la peinture & la foulpture; tel autre exprime la vérité même, & n'imite tien, mais aux moyens qu'il emploie, il donne toute la puissance dont ces movens sont fosceptibles; ainsi l'éloquence déploie tous les relforts du lentiment , toutes les forces de la raison; tel antre imite on par ressemblance on par analogie : ainsi la mulique a deux organes, l'un naturel, l'autre factice, celui de la voix humaine & celui des inftrumens qui peuvent feconder in voix, y suppléer, porter à l'ame par l'entremise de l'oreille de nouvelles émotions.

On voit combien il feroit difficile de réduire à un même principe des arts dont les moyens, les procédés, l'objet différent fi effentiellement.

Quand il feroit vrai, comme un muficien célebre l'a prétendu, que le principe universel de l'harmonie & de la mélodié sur dans la nature, il s'ensuivroit que la nature seroit le guide, mais non pas le modele de la musique. Tous les sons & tous les accords sont dans la nature sans doute; mais l'art est de les réunit & d'en composer un ensemble qui plaisé à l'orcile & qui porte à l'ame d'agréables émotions: or, qu'on nous dise à quoi ce composé ressemble. Est-ce dans le chant des oiseaux, dans les accens de la voix humaine que la musique a pris le système des modulations & des accords?

Cet art est peut-être le plus profond secret que l'homme sit dérobé à la nature. Le peintre n'a qu'à ouvrir les yeux ; dirat-on de même que le mulicien n'a qu'à prêter l'oreille pour trouver des modeles ? La mulique, il est vrai, imite affez fouvent, & la vérité embellic est un nouveau charme pour elle; mais qui la réduiroit à l'imitation, à l'expression de la nature, lui retrancheroit les plus frappans de fes prodiges, & à l'oreille les plus sensibles & les plus chers de ses plaifirs. La mufique reffemble donc d'un coté à la poélie, laquelle embellit la nature en l'imitant, & de l'autre à l'architecture qui ne consulte que le plaisir du fens qu'eile doit affecter.

En étudiant les arts, il fant le bien remplir de cette idée , qu'indépendamment des plaifirs réfléchis que nous caufent la ressemblance & le prestige de l'imitation, chacun des sens a ses plaisirs purement phyfiques, comme le gout & l'odorat ; l'oreille fur-tout a les fiens ; & il semble qu'elle y foit d'autant plus senfible, qu'ils font plus rares dans la nature. Pour mille fensations agréables qui nous viennent par le sens de la vue, il ne nous en vient peut-être pas une par le fens de l'ouie : on diroit que cet organe étant · spécialement destiné à nous transmettre la parole & la pensée avec elle, la nature parcela feul ait eru l'avoir af. lez favorifé. Tout dans l'univers femble fait pour les yeux, & prefque rien pour les oreilles. Auffi de tous les arts, celui qui a le plus d'avantage à rivalifet avec la nature, c'eft l'art des accords & du chant.

L'architecture est encore moins que la musique asservic à l'imitation. Quelle idée, que de lui donner pour modele la premiere cabane dont l'homme fauvage

imagina de se faire un abri! Quand cette cabane, cette ébauche de l'art en contiendroit les élémens, elle n'a pas été donnée par la nature : elle est, commé l'église de S. Pierre de Rome, un compose arrificiel, le coup d'essai de l'industrie; & il est étrange de voulair que l'essai soit le modele du chef-d'œuvre. Comment tirer de cette cabane l'idée des proportions, des profils, des formes les plus régulières?

Le prodige de l'art n'a pas été d'employer des colonnes & des chevrons ! c'est la plus simple & la plus grossière des inventions de la nécessité. Le prodige a été de déterminer les rapports des hauteurs & des hafes, l'enfemble harmonieux, l'équilibre des masses, la précifion & l'élégance des faillies & des contours. Eft ce la raison, l'analogie, la nature enfin qui a donné la composition de l'ordre corinthien, le plus magnifique de tous, le plus agréable & le plus infenle? Les colonnes rappellent des tiges d'arbres qui supporteroient de longues poutres & des folives en travers, figurées par l'entablement : je le veux bien; mais où l'inventeur de l'ordre corinthien a-til vu, foit dans la nature, foit dans les premieres inventions de la nécessité, ufi vafe entouré d'une plante, placé au bout d'une tige d'arbre & foutenant un lourd fardean? Callimaque l'a vu, ce vafe, mais il l'a vu par terre, & ne supportant rien. L'emploi qu'il en a fait révugne au bon-fens & à la vraisemblance; & cependant cette abfurdité est, au gré des yeux, le plus riche, le plus bel ornement de l'architecture. Les rouleanx, on volutes , de l'ordre ionique ne font pas moins ridiculement employés, & c'eff encore une beauté. L'art même depuis deux mille ans cherche en vain à renchérir fur ces compositions, rien n'en veut approcher; les proportions de l'architecture grecque reftent encore inaltérables ; & fans avoir de modele dans la nature. elles femblent deftinées à être éternelle. ment elles - memes le modele de l'art. Pourquoi cela? C'est que le plaifir des yeux eft , comme celui de l'oreille , attaché à de certaines impressions, & que ces impreffione dépendent de certains rapports que la nature a mis entre l'oba iet & l'organe. Mais faifir ces rapports 66 n'eft pas imiter , c'eft deviner la nature.

Hh s

Ainfi procede l'éloquence, elle n'imite ! rien : l'orateur n'est pas un mime; il parle d'après lui, il transmet sa pensée, il exprime ses sentimens. Mais dans le desfein d'émouvoir, d'éclairer, de persuader, de faire paffer dans nos cœurs les mouvemens du sien, il choisit avec réflexion ce qu'il connoît de plus capable de nous remuer à son gré. C'est encore ici l'influence de l'esprit fur l'esprit, l'action de l'ame fur l'ame, le rapport des objets avec l'organe du sentiment , qu'il faut étudier; & pour maitrifer les efprits, le foin de l'orateur eft de connoltre ce qui les touche & peut les mouvoir à fon gré.

Dans les arts mêmes dont l'imitation femble être le partage, comme la poésie, la peinture, la sculpture, copier n'est rien, choisir est tout. Les détails font dans la nature, mais l'ensemble est dans le génie. L'invention confifte à compofer des maffes qui ne ressemblent à rien, & qui sans avoir de modele aient pourtant de la vérité : or , quel eft dans la nature le type & la regle de ces compositions? Il n'y en a pas d'autre que la connoillance de l'homme , l'étude de fes affections, le résultat des impressions que les objets font sur l'organe. Cela est évident pour le choix, le mélange & l'harmonie des couleurs, la beauté des contours , l'elégance des formes : l'œil en est le juge suprême; & la même étude de la nature qui a démêlé les fons qui plaifent à l'oreille, nous a éclairé fur le choix des objets qui plaisent aux yeux.

Même théorie à l'égard de la partle intellectuelle de la peinture, & à l'égard de la poésie qui est l'art de peindre à l'es-

prit.

Il est aussi impossible d'expliquer les plaisirs de la pensée & du sentiment que ceux de l'orcille & des yeux. Mais une expérience habituelle nous fait connoître que la faculté de sentir & d'imaginer a dans l'homme une activité inquiete qui veut être exercée, & de telle saçon plusôt que de telle autre.

La nature nous présente pêle-mêle, si j'ose le dire, ce qui flatte & ce qui blesse notre sensibilité: or, l'imitation se propose non seulement l'illusion, mais le plaise, c'est-à-dire, non seulement d'afiecher l'ame en la trompant, mais de l'afiecher l'amme elle se plait à l'etre. Ce

choix est le secret de l'art, & rien dans la nature ne peut nous le révéler, que l'étude même de l'homme & des imprefsions de plaifir ou de peine qu'il reçoit des objets dont il est frappé.

C'eft ce discernement acquis par l'observation, qui éclaire & conduit l'artifte; mais il est le guide du parsumeur,
comme celui du poète & du peintre; &
que l'artimite ou n'imite pas, s'il est de
son essence d'être un art d'agrément, son
principe est le choix de ce qui peut nous
plaire. La différence est dans les organes qu'on se propose de flatter, ou plutôt
dans les affections que chacun des arts
peut produire.

Les arts d'agrément qui ne portent à l'ame que des fensations, comme celui du parfumeur, ne seront jamais comptés parnii les arts libéraux. Ceux-ci ont spécialement pour organes l'œil & l'oreille, les deux sens qui portent à l'ame des sentimens & des pensées, & c'est à quoi l'opinion semble avoir eu égard, lorsqu'elle a marqué à chacun d'eux sa plaqu'elle a marqué à chacu

ce & le rang qu'il devoit tenir.

Ces arts s'accordent affez fouvent pour embellir à frais communs le même objet , & produire un plaifir composé de leurs impressions réunies : c'est ainst que l'architecture & la sculpture, la poélie & la mulique travaillent de concert; mais il ne faut pas croire que ce foit dans la vue de faire plus d'illusion . en imitant mieux leur objet. Un observateur habile a déja remarqué que les deux arts dont l'altiance étoit le plus fenfiblement indiquée par leurs rapports (la sculpture & la peinture) se nuisent l'un à l'autre en fe réunissant. Une belle estampe fait plus de plaifir qu'une statue colorée : dans celle-ci l'excès de ressemblance ôte à l'illusion son mérite & son agrément. Voyez BELLE NATURE . IL-LUSION, IMITATION, &c. (M. Marmontel.)

BEAUX-ARTS. Celui qui le premier donna l'épithete de beaux aux arts dont nous allons parler, s'étoit fans doute apperqu que leur effence est d'allier l'agréable à l'utile, ou d'embellir les objets que l'art méchanique avoit inventés.

En effet, au lieu de faire confifter, comme on l'a si souvent prétendu, l'esfence des beaux-arts dans une imitation de la nature, qui n'ossi à l'esprit que des

idées vagues, & très-peu fures, il est bien plus naturel d'en chercher l'origine dans le penchant qui nous porte à embellir tout ce qui nous environne, & qui sert à nos besoins les plus fréquens.

On a été logé, on s'est fait entendre, avant de songer à embellir les logemens par l'ordre & la symmétrie, & avant de recourir à l'harmonie pour rendre le lan-

gage plus agréable.

Les ames d'une heureuse trempe apportent en naissant un penchant décidé pour les impressions douces, & c'est ce penchant qui a produit les beaux-arts.

Le berger, qui le premier a essayé de donner une forme plus élégante à la coupe, ou à sa houlette, & d'y ébaucher quelques petits reliefs, a été l'inventeur de la sculpture. Celui de l'architecture, c'est le premier sauvage qui ait eu le génie de mettre de l'ordre dans la construction de sa hutte, & qui ait su observer dans l'ensemble une proportion convenable; & l'on doit considérer etime le pere de l'éloquence, chez une nation, celui qui eut la premiere idée d'introduire quelque sorte d'arrangement & d'agrément dans le récit qu'il avoit à faire.

C'est de ces foibles germes que l'entendement humain, par une culture résiéchie ; a su peu-à-peu faire éclorre les beaux-ares: ces germes formés par la nature sont ensin devenus d'excellens arbres chargés des fruits les plus délicieux.

Il en est des beaux - arts comme de toutes les inventions humaines : elles font, pour la plûpart, l'ouvrage du hazard, & très-chétives dans leur origine; mais par une amélioration successive, elles deviennent d'une utilité trèsimportante. La géométrie n'étoit d'abord qu'un arpentage fort groffier, & c'est la simple curiosité de quelques gens descuvrés qui a fait naître l'astronomie : une application judicieuse & soutenue a développé les premiers élémens de ces deux sciences, & les a portées à ce haut degré de perfection où nous les voyons aujourd'hut, qui les rend d'une utilité inestimable pour la société humaine. Ainfi quand les beaux arts n'auroient été dans leur berceau que de foibles effais uniquement imaginés pour réjouir la vue , ou d'autres sens , il faudroit bien nous garder de resierrer dans des bornes

aussi étroites toute l'étendue de leurs avantages réels & de leur vrai but. Pour apprécier ce que vant l'homme, il faut considérer, non ce qu'il est dans sa premiere ensance, mais ce qu'il sera dans un age mur.

La premiere question qui se présente ici, c'est donc de rechercher quelle utilité l'homme peut se promettre des beaux-arts considérés dans toute l'éteadue de leur essence, & dans l'état de per-

fection dont ils font fusceptibles.

Les esprits foibles ou frivoles répetent fans ceffe que les beaux-arts ne font deftinés qu'à nos amusemens; que leur but ne va pas plus loin qu'à récréer nos sens & notre imagination : examinons donc fi la raison n'y découvre rien de plus important, & voyons julqu'où la sagesse peut tirer parti du penchant industrieux qui porte les hommes à tout embellir, & de leur disposition à être sensibles au beau. Nous n'aurons pas besoin de nous engager pour cela dans des recherches longues & profondes; l'observation de la nature nous offre une voie bien plus abrégée. La nature est le premier artiste, & fes merveilleux arrangemens nous indiquent tout ce qui peut élever au plus haut point le prix & la perfection des arts.

Dans les œuvres de la création tout conspire à procurer des impressions agréables à la vue, ou aux sens. Chaque être destiné à notre usage, a une beauté qui est indépendante de son utilité: les objets mêmes qui n'ont aucun rapport immédiat avec nous, semblent n'avoir requ une figure gracieuse & des couleurs agréables, que parce qu'ils alloient être exposés à nos regards.

La nature en travaillant ainsi de tout coté à faire affluer sur nous les sensations agréables, a sans doute eu pour but d'exciter & de fortifier en nous une douce sensibilité, capable de tempérer la fougue des passions & la rudesse de

l'amour-propre.

Les beautés répandues sur les productions de la nature sont analogues à cette sensibilité délicate qui cachée au fond de nos cœurs, y doit sans cesse être excitée par l'impression que sont sur nous les couleurs, les formes & les accens qui frappent nos sens. De-là résulte un sentment plus tendre, l'esprit & le cœur en

Hh 3

deviennent plus actifs : nons ne fommes I plus bornés à des fenfations groffieres, communes à tous les animaux; des impreffions plus douces s'y joignent, nous devenons hommes : en augmentant le nombre des objets intéressans, nous ajoutons à notre premiere activité; toutes nos forces le réunissent & se déploient ; nous fortons de la pouffiere. & nous nous élançons vers les intelligences supérieures. Dès-lor nous nous appercevons que la nature n'est pas simplement occupée des besoins de l'animal, mais qu'elle veut lui ménager des jouissances plus délicates. & élever par degrés son être à un état plus noble.

Dans cet embelliffement univerfel , la nature en mere tendre a pris un foin particulier de raffembler les attraits les plus touchans for les objets les plus néceffaires à l'homme : elle a même eu le fecret de faire également fervir la laideur & la beauté à notre bonheur , en les attachant comme fignes caractéristiques au mai & au bien. Elle enlaidit l'un pour nous en dégoûter . & elle embellit l'autre pour que nous l'aimions. Qu'y a-t-il, par exemple, de plus essentiel que les liens de la société pour conduire l'homme au bonheur & au principal objet de sa deffination? Or ces liens tiennent aux agrémens mutuels que les hommes fe progurent. Cela est vrai fur tout de l'heureufe union par laquelle l'homme encore isolé au milieu des sociétés générales, s'affocie une compagne qui entre en communauté de ses biens, redouble fes plaifirs en les partageant, adoucit fes chageins & allege fes peines. Et où la nature a-t elle prodigué les agrémens comme fur la figure humaine? Là font tiffus les nœuds indiffolubles de la sympathie. les charmes les plus irrefistibles de la beauté y font distribués, comme ils devoient l'etre pour amener la plus heureufe des liaifons. Par cette admirable & fage profusion, la nature a su rendre expreffive la matiere infenfible & muette, & lui donner l'empreinte des perfections de l'efprit & du cœur , c'eft à-dire , des charmes les plus puillans.

D'on autre cote, tout ce qui eft nuilible en foi, a requ de la nature une force repoussante qui produit l'aversion. Les fignes caractéristiques qui révoltent ou re a deftinés à déceler l'abrutiffement fur pide, l'esprit acariàtre, ou le mauvais cœur; ces signes, dis-je, sont gravés sur le visage de l'homme par des traits aussi profonds que ceux qui annoncent la beaute de l'ame.

Ce procédé de la pature fi bien marqué dans toutes fes œuvres, ne doit nous laiffer auenn doute fur le caractere & la fin des beaux-arts. L'homme, en embelliffant tout ce qui est de son invention . doit se proposer le même but que le propole la nature elle-même, lorfqv'elle embellit avec tant de foin fes propres ouvrages. C'est donc aux beaux-arts à revétir d'agrémens divers nos habitations. nos jardins, nos meubles, & fur - tout notre langage, la principale de nos inventions, & non-feulement, comme tant de personnes se l'imaginent à tort. pour que nous ayons la fimple jouissance de quelques agrémens de plus, mais principalement afin que les douces impressions de ce qui est beau, harmonieux & convenable, donnent une tournure plus noble, un caractere plus relevé à notre esprit & à notre cœur.

Une autre chose bien plus importante encore , c'eft que les beaux arts , imitant toujours la nature, répandent à pleines mais les attraits de la beauté sur les objets immediatement nécessaires à notre félicité, & par-là nous inspirent pour tous ces objets un attachement invincible.

Ciceron fouhaitoit (de officiis, lib. I.) de pouvoir présenter à son fils une image de la vertu , perfuadé qu'on ne pourroit la voir fans en devenir éperdument amoureux : voità le service inestimable que les beaux-arts peuvent réellement nous rendre : ils n'ont , pour cet effet , qu'à confacrer la force magique de leurs charmes aux deux biens les plus nécesfaires à l'humanité, à la vérité & à la vertu.

A ce premier service, ils doivent encore en joindre un autre, toujours d'après ieur grand modele, c'est de donner à tout ce qui est nuifible une figure hideule qui excite le fentiment de l'averfion : la méchanceté, le crime, tout ce qui peut corrompre l'homme moral devroit etre revetu d'une forme fenfible qui attirat notre attention, mais de maniere à qui produisent le dégoût, & que la natu- l nous faire envisager ces vices sous leurs propres traits, pour nous en donner une horreur ineffaçables c'est-là un des grands coups de l'Auteur de la nature. Personne ne sauroit s'empêcher de considérer une physionomie funcite avec autant d'attention & de curiosité qu'on en a pour la beauté même. Ainsi l'institutricé des beaux arts a voulu que nous ne détournassions nos regards de dessis le mal, qu'après qu'il auroit excité en nous toute l'impression d'une horreur salutaire.

Les remarques générales que nous venons de faire contiennent le germe de tout ce qu'on peut dire de la nature, du but, de l'emploi des beaux arts: leur éffence confifte à mettre les objets de nos perceptions en état d'agir fur nous, à l'aide des fens & par une énergie partiguliere qui a fa fource dans l'agrément; leur but est de toucher vivement le œur, leur véritable emploi doit être d'élever l'ame. Chacun de ces trois points mérite une discussion particuliere, & un exa-

men plus precis.

I. Que l'essence des beaux-arts soit de mettre les objets à portée d'agir sur nous à l'aide des sens & par une énergie qui naisse de l'agrément, c'est ce qui se manifeste dans tout ce qui mérite le nom de production de l'art. En effet , comment un discours devient-il un poème ? Comment la démarche de l'homme prend-elle le nom de danse? Quand est - ce qu'une peinture merite de paffer pour un tableau, ou qu'une suite de sons variés peut s'appeller une piece de mufique? Qu'est-ce, enfin, qui d'une maison fait un morceau d'architecture ? C'eft lorfque par le travail de l'artifte l'ouvrage quel qu'il foit acquiert un charme particulier qui à l'aide des sens attire la réflexion.

L'historien rapporte un événement tel qu'il s'est passé; le poète s'empare du même sujet, mais il nous le présente de la maniere qui lui paroit la plus propre à faire sur nous une impression vive, & conforme à ses vues: le simple dessinateur trace dans la plus grande exactitude l'image d'un objet visible; mais le peintre y ajoute tout ce qui peut completer l'illusion, & ravir les sens & l'esprit; tandis que dans leur démarche & par leurs gestes les autres hommes développent sans y penser le sentiment qui les occupe, le danseur donne à ses

gestes & a cette démarche de l'ordre & de la beauté.... Ainsi il n'est pas possible qu'il nous reste aucun doute sur ce qui constitue l'essence des beaux-arts.

II. Il est également certain que leur premier but, leur but immédiat eft de nous toucher vivement : ils ne veulent pas que nous reconnoissons simplement. ou que nous concevions d'une maniere distincte les objets qu'ils nous présentent: ils veulent que l'esprit soit frappé & le cœur ému. C'eft pour cela que les beauxarts donnent aux objets la forme la plus propre à flatter les sens & l'imagination : dans le temps meme qu'ils cherchent à percer l'ame par des traits douloureux , ils charment l'oreille par l'harmonie des fons , l'œil par la beauté des figures . par d'agréables alternatives d'ombres & de lumieres , & par l'éclat brillant des couleurs. Ils femblent nous fonrire à l'instant même qu'ils nous remplissent le cœur d'amertume ; & c'eft ainfi qu'ils nous forcent de nous livrer à l'impression des objets, & qu'ils s'emparent de toutes les facultés sensitives de l'ame : ce font des fyrenes , au chant desquelles on ne peut refifter.

III. Mais cet empire qu'ils exercent fur les esprits est encore subordonné à un autre but, à un but plus relevé, & qu'on ne sauroit atteindre que par un bon n'age de la force magique qui constitue leur essence; sans cette direction vers un but supérieur, les Muses ne seroient que

de dangereufes féductrices.

Qui pourroit douter un instant que la nature en donnant à l'ame la faculté de goûter le charme des fens, n'ait eu un but plus relevé que celui de nous flatter & de nous attirer simplement à une jouissance fférile & non refléchie des attraits sensuels? Personne ne dira que l'Auteur de la nature nous ait donné le fentiment de la douleur dans la vue de nous tourmenter ; ne feroit-il donc pas également absurde de s'imaginer que le fentiment du plaifir n'a pour but fuprême qu'un chatouillement passager ? It n'y a que de petits génies qui n'aient pas apperqu que dans l'univers entier tout a une tendance bien marquée & bien décidée vers l'activité & la perfection, & il ne fauroit y avoir que des artiftes superficiels qui s'imaginent avoir rempli leur vocation, lorfqu'au lieu de se

proposer un but plus digne de l'art & d'enx-mêmes, ils se contentent de chatouiller par d'agréables images les appé-

tits fensuels de l'ame.

Il cit évident, & nous l'avons déja observé, que ce n'est que pour servir d'appàt & d'indice à ce qui est bon, que la nature emploie la beauté: ce ne doit donc être également que pour tourner notre attention vers le bien, & nous le faire enérir, que les arts déploient le charme qui leur est propre. S'ils n'ont pas ce but, ils n'intéressent, que bien peu le genre humain. & ne peuvent mériter ni l'estime du lage ni la protection des gonvernemens, au lieu que par les soins & la vigilance d'une politique éclairée, les béaux-arts seront les principaux instrumens du bonheur des mortels.

Concevous les beaux-arts parvenus à toute la perfection dont ils font susceptibles, & univerfellement accueillis chez une nation: examinons les avantages multipliés qu'on en retirera. Là, tout ce qu'on verra, tout ce qu'on entendra, portera l'empreinte de la beauté & des graces : le féjour des citovens, leurs maisons, le mobilier , les vétemens , tout ce qui environnerales hommes, y fera, grace à l'influence du bon goût & à la culture des talens & du génie, également beau & parfait, & fur-tout cet indifpenfable & merveilleux organe destiné à communiquer aux autres ce que l'on pense & ce que l'on fent : l'æil ne pourra promener les regards d'aucun coté, l'oreille ne fera frappee d'aucun son, que les sens internes ne soient en même temps émus par le fentiment de l'ordre, de la convenance & de la perfection : tout y excitera l'efprit à s'occuper d'objets propres à le former toujours plus, & tout y fera naître dans le cœur une douce fensibilité; effet naturel des sensations agréables que chaque objet fournira. Ce que la nature fait dans les climats les plus heureux, les beaux-arts le font par-tout où ils brillent de leurs ornemens naturels ( Voyez ci-devant AB-CHITECTURE ). Toutes les forces de l'ame fe développent & s'épurent nécessairement de plus en plus dans un homme dont l'esprit & le cœur sont à chaque instant frappés & touchés par des perfections de tous les genres. La ftupidité, l'infenfibilité de l'homme inculte & groffier disparoit peu à peu; d'un animal ! fauvage, il se forme un homme dont l'efprit est rempli d'agrémens, & dont le caractere inspire l'amitié.

Un fait peu connu, mais qui n'en eft pas moins vrai, c'est que l'homme doit sa principale institution à l'influence des beaux-ares. Si d'un coté j'admire le bon lens des anciens philolophes cyniques, & le courage avec lequel ils s'efforçoient de faire rentrer dans l'état primitif de la nature inculte, ceux qui étoient nés & qui vivoient au milieu d'un peuple livré au luxe. & plongé dans la mollesse par l'abus des beaux-arts, d'un autre coté je suis indigné de voir l'ingratitude de ces philosophes célebres, qui auroient voulu anéantir les beaux - arts auxquels ils étoient redevables de ce qu'ils avoient de plus précieux. O Diogene, d'où te provenoit cette fine plailanterie que tu exercois avec tant d'amertume fur les fottifes de tes concitoyens? On avois-tu puilé ce fentiment délicat qui faififfoit avec tant de vivacité le moindre ridicule, fût-il même déguifé sous les dehors d'une fageffe auftere ? Comment pouvois-tu, an milieu d'Athenes ou de Corinthe, concevoir le dessein de retourner à l'état de pure nature? N'étoit-il pas absurde de vontoir l'introduire dans un pays où les beaux-arts avoient déja fait fentir toute leur-influence? Il auroit fallu pouvoir auparavant effacer dans les eaux du Léthe toutes les impressions que les beauxarts avoient produites fur ton esprit & fur ton cœur. Mais alore tu n'aurois plus ofé vivre parmi les Grecs: pour trouver une retraite où tu pusses vivre & penser librement selon tes principes, il ne te feroit refté d'autre parti que de rouler ton tonneau jufqu'à la horde des Scythes la plus méprifable & la plus reculée. Et toi, meilleur Diogene, qui vis parmi les Grecs modernes , illustre Rousfean! avant de former une accufation publique contre les Muses, tu devois leur restituer ce que tu tenois d'elles. Mais alors ton plaidoyer auroit été bien foible! Ton cœur , si généreux d'ailleurs, n'a pas fenti combien tu devois de reconnoissance à celles dont tu follicitois la profcription.

Les observations précédentes ne concernent encore que l'effet le plus universel des beaux-arts en général; effet qui consiste dans l'affinage de ce sens moral qu'on norame le goût du beau. Ce prémier fervice que les beaux-arts nous rendent est si important, que quand il seroit le seul, nous devrions encore par reconnoissance élever des temples & ériger des aurels aux Muses. La nation qui possedera le goût du beau, sera toujours, à la prendre dans sa totalité, composée d'hommes plus parfaits que ceux des nations où le bon goût n'aura encore eu aucune instuence.

Cependant les ares produisent des fruits plus excellents encore, mais qui ne peuvent naître que dans un terroir cultivé par le bon goût. (Voyez GOUT.) Le premier avantage dont nous venons de parler, ne doit donc être considéré que comme un acheminement vers d'autres

avantages bien supérieurs. .

Il faut à une nation, pour être heureufe, de bonnes loix relatives à son étendue . & adaptées au fot & au climat : mais ces loix , qui font l'ouvrage de l'entendement, ne fuffifent pas; il faut encore que chaque citoven ait continuellement sous les yeux, de la maniere la plus propre à le frapper vivement, certaines maximes fondamentales, certaines notions directrices qui soient comme la bafe du caractere national , qui le maintiennent & l'empêchent de s'altérer. De plus, dans les conjon cures critiques où tantôt l'inertie, tantôt les passions s'opposent au devoir , il eft néceffaire qu'on ait en main des moyens propres à donner à ce devoir de nouveaux attraits ; & voilà deux services qu'on peut se promettre des beaux-urts. Ils ont mille occafions de réveiller en nous ces maximes fondamentales, & de les y graver d'une maniere ineffaçable ; eux feuts, après nous avoir insensiblement préparés à des fentimens délicats, peuvent dans les momens de crife faire une douce violence à nos cœurs , & nous enchaîner par une forte de plaifir aux devoirs les plus pénibles ; eux feuls possedent le secret, quoique diversement & chacun à sa maniere, de présenter avec tous les appas que l'on peut imaginer, les vertus, les fentimens d'un cœur honnête , & les actes de bienfaisance que la circonftance exige. Quelle ame un pen sensible pourroit leur refifter alors? Et quand ils déploient toute lear magie , pour bien rendre la laideur du crime . de la mé-

chanceté, des actions vicieules, & pour expofer toutes les horreurs de leur fuite, qui oferoit fe permettre d'en entretenir la moindre penfée au fond de son cœur?

Certainement fi l'on fait le fervir à propos du ministere des beaux-arts, pour remplir l'imagination d'un homme de l'idée du beau & pour rendre fon cœur fenfible an bon, on pourra faire enfuite de cet homme tout ce que sa capacité naturelle lui permet de devenir. Il fuffit pour y réuffir que le philosophe, le législateur l'ami des hommes, livrent à l'artifte, l'un fes maximes, l'autre fes loix , & le troisieme fes projets. Qu'un bon prince lui confie ses plans dans la vue de porter fes peuples à aimer teurs véritables intérêts ; l'artifte favorifé des Muses faura, comme un autre Orphée, entraîner les hommes même contre leur gré, mais par une violence toujours aimable, & les obliger à s'acquitter avec zele de tout ce que leur bonheur exige.

Nous devons donc considérer les beaux-arts comme des troupes auxiliaires, dont ne sauroit se passer la sagesse qui veille au bien des hommes. Elle voit ce que l'homme doit être ; elle trace la route qui conduit à la perfection, & par conséquent à la félicité; mais cette sagesse ne sait pas nous donner les forces nécessaires pour vaincre les difficultés de ce chemin, souvent rude & escarpé. Ici viennent les beaux-arts; ils applanissent la route, & la passement de fleurs dont le parfum agréable attire le voyageur, & le ranime a chaque pas.

Qu'on ne pense pas que ce soient ici de ces exagérations de rhéteur, qui pour un moment peuvent faire illusson, mais qui se dissipent ensuite comme un léger brouillard, dès que la raison les éclaire. Ce que nous avons dit, est sondé sur la nature de l'hommé. L'entendement ne produit que la connoissance ne donne point la force d'agir. Pour que la vérité devienne active, il ne suffit pas de la connoitre, même sous la forme du bien; il faut de plus la sentir sous cette forme: c'est alors, & alors seulèment qu'elle excite les for-

ces de la volonté. C'est ce que les storciens eux-mêmes avoient apperçu, quoique leur principe fût de bannir tout sentiment, & de faire de l'ame un être purement taisonnable. Leur physiologie étoit parsemée d'images & de fictions , dont le but ne pouvoit être que de réveiller le sentiment par la force de l'imagination: aucune secte n'a eu plus de foin d'animer les oracles de la raison . par tous les charmes de l'éloquence.

L'homme de la nature n'eft qu'un être groffierement fenfuel , qui n'a d'autre but que la vie animale : l'homme des Roiciens, tels qu'ils l'imaginoient fans pouvoir jamais le realiser, eut été la raison toute pure, un être toujours occupé à connoître & n'agissant jamais : l'homme formé par les beaux - arts tient exactement le milieu entre ces deux extrémes ; il est en même temps intelligent & sensuel; mais sa sensualité provient d'une fenfibilité épurée , qui en fait un être moral & actif.

Ne diffimulous cependant rien : les beaux-arts peuvent aifement devenir pernicieux à l'homme ; semblables à l'arbre du jardin d'Eden, ils portent les fruits du bien & du mal : ils perdront l'homme qui en fera un usage indiscret. Une sensualité rafinée a des suites funestes, dès qu'elle n'eft pas conftamment dirigée par la raison : les extravagances des enthousiaftes, fuit qu'ils aient pour objet la politique, l'amour ou la religion, les écarts d'imagination où donnent les fectes fanatiques, & quel quefois des nations entieres, qu'eft - ce autre chole que l'effor d'une sensualité rafinée , exaltée , & destituée du frein de la raison? De la même source vient encore cette mollesse de Sybarite , qui foit de l'homme une créature foible, dégradée & méprifable. Au fond , c'eft une feule & meme fenfibilité qui crée les héros & les fous, les faints & les scélérats.

Quand l'énergie des beaux - arts tombe entre des mains perfides, le plus excel-·lent des remedes devient un poison mortel: car alors le vice regoit l'aimable empreinte de la vertu , & l'homme attiré par ces dehors trompeurs va dans l'étourdiffement de l'ivresse se jeter & fe perdre dans les bras de la féductrice. Il est done indispensable de soumettre l'emploi & l'ufage des beaux-atts à la direc-

tion de la raison.

Vu leur extrême utilité, les arts méritent que la faine politique les encourage efficacement, les soutienne puillamment, & les répande parmi les divers ordres de citovens; mais à caufe du dangereux abus qu'on en peut faire, cette meme politique doit en refferrer l'emploi dans les bornes indiquées par leur utilité même.

En premier lieu , à ne confidérer que les simples avantages du bon , & les maux qu'entraîne nécessairement un gout dépravé, une législation vraiment fage ne devroit permettre à aucun particulier de gâter le goût de ses concitoyens, ni par conféquent de batir des maifons ou de tracer des jardins affez magnifiques au dehors & au dedans pour attirer l'attention, fi d'ailleurs il y regne en meme temps quelque défaut fenfible de jugement, fi l'on y appercoit, par exemple, des parties ridicules . baroques ou extravagantes.

Il devroit être défendu à tout artifte d'exercer fon art avant d'avoir donné, outre les preuves de son habileté, des preuves toutes particulieres de fon jugement , & même de la droiture de fes

intentions.

Le législaleur doit être convaince qu'il eft très-important, non seulement que les édifices & les monumens publics, mais auffi que tout objet vifible travaille par les arts même méchaniques, porte l'empreinte du bon gout, de la même maniere que l'on veille à ce que, non feulement l'argent monnoyé, mais encore la vaisselle ait la marque de son vrai titre. Un magistrat sage ne se contente pas de profiter de l'influence des beaux-arts pour rendre plus énergiques & plus avantageuses aux citoyens les réjouissances, les fetes publiques, & les cerémonies folemnelles; il a foin même que chaque fête domestique, chaque usage privé conduise au même but & par la meme voie.

Mais ce qui mérite une attention plus diftinguée de la part de ceux aux foins de qui le bonheur des citoyens est confié, c'est la langue, cet instrument le plus important & le plus universel dans nos principales opérations. Rien ne préjudicie plus à toute une nation qu'un langage barbare, dur, incapable de bien rendre la délioatelle des fentimens, & la fineffe des penfées. La raifon & le goût se forment & s'étendent dans la même propertion dans laquelle la langue se perfectionne, puisqu'an fond le langage n'eft autre chose que la raison & le goût transformés en fignes sensibles. Cela étant ainfi, comment peut-on abandonner au hazard une chose de cette importance? comment peut-on, ce qui est pire encore, l'abandonner aux caprices de chaque particuler, & même à ceux des cervelles les plus extravagantes?

Il y a des contrées où la négligence du gouvernement fur ce chapitre eft incroyable. Le moven le plus efficace pour élever l'homme au-dessus des animaux, se trouve précisement être celui dont on fait le L'homme le plus inepte moins de cas. peut à sa volonté & selon ses caprices parler à toute une nation un langage abfurde & barbare, dans des gazettes, des almanachs, des feuilles périodiques, des livres & des fermons; même dans les édits & dans les ordonnances où la majesté des souverains annonce sa volonté à des peuples entiers dont ils sont les peres & les conducteurs , on fait fouvent tenir à ces princes un langage rempli d'incongruités, & dans lequel on chercheroit vainement le plus petit vestige de goût & de réflexion.

S'il est vrai que l'établissement de la célebre académie des quarante à Paris, n'ait eu pour objet que d'étendre la resommée de la France, en perfectionnant la langue de cette nation, on peut dire que le coté le moins intéressant de cette institution. Il y avoit plus à en recueillir que de la renommée; & l'on devoit s'y proposer, non d'obtenir un éclat passage, mais d'étendre & de fortisser la raison & le goût passai tous les ordres de citoyens.

Presque tous les arts réunissent leurs effets dans les spectacles, qui seuls sournissent le plus excellent de tous les moyens que l'on peut maginer pour donner de l'élévation aux sentimens, & qui néanmoins par un abus déplorable contribuent souvent le plus à la corruption du goût & des bonnes mœurs. Ne devroit-il donc pas y avoir des loix pénales contre ceux qui alterent les arts, comme on en a promulgué contre ceux qui alterent les monnoies? Et comment les beaux-arts pourroient-ils parvenir à leur véritable destination, s'il est permis à toute tête foile de les prosituer?

Enfuite, puisque les beaux arts doivent, selon leur essence & leur nature, où la raison a acquis quelque développeservir de moyens pour accroître & assurer ment. Semblables cependant aux fruits

le bonheur des hommes, il est en second lieu nécessaire qu'ils pénetrent jusqu'à l'humble cabane du moindre des cit toyens; il faut que le soin d'en diriger l'usage & d'en déterminer l'emploi entre dans le système politique, & soit un des objets essentiels de l'administration de l'état: il faut donc aussi que l'on consacre à cet objetune partie des trésors que l'industric & l'épargne d'un peuple laborieux fournit chaque année au souverain pour subvenir aux dépenses publiques.

Ce que nous venons de dire ne paroîtra fans doute pas fort évident à plus d'un prétendu politique, & même bien des philosophes ne regarderont les projets que nous proposons que comme autant

de chimeres.

Ces projets ne sont en effet autre chose, nous en convenons les premiers, tant qu'on regardera comme fondé sur des principes invariables & facrés, l'esprit de la plupart des institutions politiques qu'on suit aujourd'hui. Par-tout où l'on considérera comme l'affaire capitale de l'état, les richesses pécuniaires au-dedans, & la puissance au-dehors, avec tout ce qui contribue à augmenter ces deux objets, nous sommes d'avis qu'on bannisse les beaux-arts, & nous joignons notre voix à celle du poète romain, pour crier aux administrateurs publics:

O cives, cives! quærenda pecunia primian est;

Virtus post nummos.

Histoire des beaux-arts. Il ne sera pas inutile de tracer ici une légere esquisse des divers forts que les beaux arts ont subis, & de leur état actuel, afin de comparer ce dernier au tableau que nous avons fait de ce qu'ils pourroient être d'après leur notion idéale:

On le tromperoit fort, si l'on pensoit que les beaux - arts ont été découverts comme la plupart des inventions méchaniques. Celles-ei doivent leur origine ou à quelque heureux hasard, ou à la méditation sinvie & soutenue de quelques hommes de génie, & ont passé ensuite du lieu de seur naissance dans d'autres contrées. Mais les beaux arts sont des plante indigenes, qui sans exiger aucune culture pénible, croissent dans tous les lieux où la raison a acquis quelque développement. Semblables cependant aux fruits

de la terre, ils prennent des formes différentes selon le climat qui les voit éclorre, & en raison des soins qu'on donne à leur culture. Dans des contrées sauvages, ils croupissent sans prix & sans éclat.

Nous voyons anjourd'hui encore, que chez tous les peuples de la terre qui ont eu affez d'intelligence pour fortir de leur premiere barbarie , on connoît la musique, la danfe, l'éloquence, & même la poelie. Il en a fans doute été de même dans tous les fiecles antérieurs , dès le moment que les hommes ont commencé à réfléchir. Pour voir les beaux - arts dans leur berceau, & fous leur forme la plus groffiere, il n'est donc pasi nécessaire de remonter dans l'histoire jusqu'à l'antiquité la plus obscure. Ils auront été d'abord chez les Egyptiens & dans la Grece ancienne . ce qu'ils font encore chez les Hurons. Quiconque a un peu observé le caractere de l'esprit humain , connoît le penchant général de l'homme à polir & à orner tous les objets fensibles qui sont à sa portée & à son usage. On conçoit sans peine comment le génie de l'homme a pu être amené par des conjonctures ou naturelles ou accidentelles, à produire de premiers effais foibles & groffiers dans chaque branche des beaux-arts : ce n'eft pas ici le lieu de descendre dans le détail.

Non-seulement on retrouve les principales branches des beaux-arts chez des nations qui n'ont en aucune communication ni directe ni indirecte entr'elles , on y retrouve encore des rameaux particuliers qui dérivent de ces branches capitales, Chacun fait que les Chinois ont des comédies & des tragédies; même les anciens Péruviens connoissoient ces deux especes de drame, puisqu'au rapport de Garcilasso de la Vega, ils employoient l'une à repréfenter les actions de leurs Incas, & l'autre à mettre fur la scene des événemens de la vie commune ( Histoire des Incas liv. II. chap. 27. ) Les Grecs que l'orgueil national portoit à exagérer leurs avantages, eux dont Macrobe a dit : Graci cinnia fua in immensum tollant, ( Saturnal. lib. I, cup. 24. ) s'attribuoient à la vérité l'invention de tous les arts: mais Strabon, l'un des plus judicieux d'entr'eux , nous a averti de nous défier de leurs relations fur les faits d'une haute antiquité; il observe très-judicieusement que les anciens rédacteurs des relations ont été entrainés I

dans un grand nombre d'erreurs par la mythologie des Grecs. (Geogr. lib. VII.) Il est aisé de juger que les Grecs qui dans le temps que d'autres nations étoient déja storisantes, se nourrissoient encore de glands, n'ont puêtre les premiers à cultiver les beaux-arts.

Mais quoique nous foyons perfuadés que le premier germe des beaux-arts a exifté chez tous les peuples, il y a encore fi loin des premiers esfais jusqu'au terme feulement où la culture des beaux-arts prit une forme méthodique, où l'on commença à les exercer comme des arts qui pouvoient être enseignés, qu'on est encore toujours fondé à demander chez quel peuple de la terre ce pas difficile a

été le premier franchi.

Nous avons trop peu de relations fur l'état des arts, chez les nations les plus anciennes, pour pouvoir répondre à cette question. Les Chaldeens , ou felon d'autres , les Egyptiens passent pour être les premiers qui ont exercé avec quelque méthode les diverses branches des arts du deffein ; on n'a cependant rien d'abfelument certain là-dellus. Ce qu'il y a de fur, c'eft que chez ces peuples , auffi bien que chez les Etrufques, les beaux-arts foriffoient déja dans des temps où ce quel'histoire a de bien constaté ne répand encore qu'un jour très-foible fur l'état des nations. Les arts qui tiennent au deffein, avoient déja pris racine dans la Chaldée . an temps d'Abraham; & fous le regne de Sélostris, contemporain du législateur des Juifs,l'architecture floriffoit au milieu de l'Egypte. ( Hift. de l'ars thez les anciens , par Winckelmann , p. I, chap. 1.)

On ne fauroit déterminer avec précifion jusqu'où ces peuples avoient porté les heaux-arts, avant qu'ils naquissent chez les Grecs. Les Egyptiens & les Perses ont eu des édifices & des jardins, qui du moins en étendue & en magnificence extérieure, surpassent tout ce que la Grece a eu depuis en ce genre. La nation Juive produit encore d'excellens morceaux d'éloquence & de poésie, qui sont antérieurs à ceux des Grecs.

Il femble que la Grece propre n'a connu les beaux arts que par le moyen de ses colonies, répandues dans l'Italie & dans l'Ionie.Cette derniere province les tenoit fans doute des Chaldéens ses voisins, & la grande Grece les avoit reçus de l'Etrurie. Statuas Thusci primum in Italia invenerunt, dit Cassiodore. Les ruines de Pestum, restes de la plus antique architecture des Grees, semblent tenir du goût des Egyptiens; & l'on trouve dans les écrits des anciens plusieurs vestiges, qui prouvent que la poésie a pénétré de l'otient, de l'occident, & même du septen-

trion dans la Grece.

Mais fi les arts ne furent d'abord chez les Grecs que des plantes exotiques, il faut convenir qu'ils y acquirent bien vite une beauté & un goût qu'ils n'ont eus nulle part ailleurs, ni avant ni après cette transplantation. La Grece, par un effet de fon heureux climat & de l'admirable génie de fes habitans, a vu & a su conserver pendant des fiecles entiers dans la plus grande perfection & dans l'éclat le plus brillant toutes les branches des beauxarts. Ils y ont même été durant quelque temps confacrés à leur véritable destination, comme on peut le prouver par mille exemples; c'eft donc à juste titre que la Grece est regardée comme la patrie des

Cette nation, distinguée si avantageusement par tous les dons de l'esprit & du cœur, ayant enfin perdu fa liberté, les beunx-arts perdirent auffi leur luftre. Les Romains qui après l'éversion des républiques grecques dominerent pendant quelques fiecles fur le monde connu , avoient un génie trop roide pour entretenir les arts dans leur fplendeur; quoiqu'on. eut transplanté au milieu de cet empire les artiftes grecs & les chefs-d'œuvre de leur nation , les Romaine ne posséderent jamais au même degré que les Grecs cette liberté d'esprit qui laisse agir la raison. Le defir de dominer eut toujours le deffus dans leur caractere ; & emportés par cette paffion , la culture des beaux-arts leur paroissoit un hors-d'œuvre étranger an plan qu'ils s'étoient prescrit.

Les Muses ne furent jamais appellées à Rome; on leur y accorda simplement un afyle, comme à des fugitives étrangeres, & le soin de leur culture fut

abandonné au hazard.

Il femble néanmoins qu'Auguste les voulut faire entrer dans son plan de gouvernement; mais la fermentation intérieure qu'un reste d'amour pour la liberté enchaînée excitoit sur les osprits, ne laissoit pas la tranquillité nécessaire pour

rendre aux arts toute la beauté qu'ils avoient eue chez les Grecs. La force d'efprit qu'on conservoit encore étoit dirigée vers de tout antres objets. Le parti dominant avoit affez à faire à maintenir (on autorité par les moyens les plus prompts; il y falloit la force ouverte ; & quant à ceux qui supportoient impaticmment l'oppresfion, ils n'étoient occupés qu'à fapper fourdement le pouvoir qui les accabloit. Le parti neutre, spectateur de cette dangereuse fermentation, cherchoit au milieu de cette position critique à se conferver autant de repos que la conjoncture en pouvoit permettre. Entre les mains de ce parti, le génie devint ort & se vendit à prix d'argent. Ceux qui s'étoient emparés d'une autorité jusqu'alors mal affermie ... employerent les travaux de ces artiftes mercénaires pour rendre la tyrannie aimable. On voulut que la partie du peuple qui souffroit le joug sans résistance, perdit de vue l'idée de la liberté, & qu'elle donnat toute fon attention aux divertiffemens publics. L'effet qui devoit nécessairement résulter de cette politique, fut que les beaux-arts fe virent non - feulement détournés de leur véritable destination . mais encore dépravés dans les principes, qui font la bafe de leur perfection. Deslors ils fe degraderent insensiblement. & tomberent enfin dans un état d'aviliffement, dans lequel ils ont croupi pendant plufieurs fiecles, & dont ils n'ont point pu se relever encore.

Il est vrai qu'au milieu de cette décadence, les beaux-arts conferverent quelque luftre apparent- La partie méchanique de chaque art fe perpétua dans les atteliers des artiftes; mais le goût & l'efprit s'affoiblirent insensiblement : les artiftes subsifterent. A la place des temples confacrés aux divinités du paganisme, on construisit des églises; au lieu des statues des dieux & des héros, on dressa des images aux faints & aux martyrs. La mufique paffa du théatre dans les églifes , & l'éloquence fut transférée de la tribune aux harangues sur la chaire. Aucune branche des beaux-arts ne périt, mais peu-à-peu elles fe fletrirent: toutes elles devinrent enfin fi racornies , qu'on ne pent plus y dés mêler les vestiges deleur ancienne beauté,

Il en a été des arts, comme de certaines solemnités, qui dans leur origine ont eu de l'importance & une fignification bien marquée , mais qui dans la fhite des temps ont dégénéré en de simples observances dont on ne connoit plus ni le mo: tif ni le but.

Ce que font avjourd'hui les ordres de chevalerie, comparés à ce qu'ils ont été autrefois, c'eft ce que les arts furent dans les temps dont je parle, au prix de ce qu'ils avoient été dans la belle antiquité; il ne leur resta que les marques extérieures , les croix , les cordons ; & voilà pourquoi les productions des artifles n'eurent plus ni beauté extérieure ni

énergie intrinfeque.

Quelques auteurs parlent des arts d'une maniere à faire croire qu'ils le font perdus pendant des fiecles entiers. C'est ce qui est contredit dans l'histoire; depuis le fiecle d'Anguste jusqu'à ccloi-du pape Léon X, chaque fiecle a eu fes poètes, fes foulpteurs, les lapidaires, ses musiciens & fes historiens. Il paroit même que dans les arts du dessein il y a eu de loin en loin quelque heurenx génie qui a tenté d'y ramener de la beauté & du gout! J'ai vu fl y a quelques années à Erforden un diplôme de l'empereur Henri IV, fur le freau duquel la tête de cet empereur m's paru auffi belle que fi elle avoit éte gravée du temps des premiers Céfars. On trouve de même divers rituels du fiecle de Charlemagne, & des ficeles suivans ; enrichis de pierres gravées qui ne manquent pas absolument de beauté. Mais comme la dépravation des mœurs fut pouffée à un degré presque increvable dans le douzieme fiecle & les fiecles fuivans, les beaux-arts s'en reffentirent auffig on'en fit un usage honteux. On trouve dans les livres de dévotion de ces tems-là & parmi les ornemens des temples & des chaires, des sujets de peinture & de foulpture si obscenes qu'on seroit seandalisé aujourd'hui d'en rencontrer de pareils. même dans les lieux destinés à la déhauche la plus effrénée: heureusement un tel abus n'a pas dû être fort dangereux ; cesmonstrueux ouvrages manquoient absolument de graces & d'attraits.

C'est néanmoins du fein de cette barbarie-que l'aurore d'un meilleur goût dans queiques branches des beaux arts . [ commença de percer. Mais le jour ne repaquit qu'an feizieme fiecle, ce n'eft | qu'alors que sa lumiere éclaira tout l'em-

vant, deja l'opulence de quelque féptibliques d'Italie y avoit excité l'attention fur quelques branches des arts. On avoit transporté de la Grece à Pife, à Florence, à Genes, d'anciens morceaux d'architecture & de sculpture. Leur beauté frappa, & l'on fit quelques effais pour l'imiter. Peu de tems après, les Grecs réfugiés de l'Orient en Italie, y apporterent les ou-vrages des poètes & des orateurs de l'ancienne Grece ; la connoiffance de ces auteurs fe répandit infentiblement, & produifit encore des effets plus heureux. On v reconnut les fruits du bon goût dans leur véritable maturité. Cela redoubla l'empressement à rechercher dessous les ruines les reftes de l'antiquité dans d'autres genres encore. Le gout des artiftes fe raffina. La célébrité & les applaudissemens que quelques' uns de ceux - ci obtinrent par.l'Imitations des onvrages ancients, excita dans les autres une noble émulation. Les arts le relevent de la poussière, & de l'Italie ils se répandirent successivement dans fout l'occident, & julqu'au nord de l'Europe. On s'apperqut généralement que les ouvrages des anciens artiftes étoient-les modeles qu'il fatloit fuivre pour rendre aux arts leur première fplendeur. Heurenfement une politique plus faine avoit introduit quelque tranquillité dans les états. Ils étoient mieux affermis; on ent le loifir d'aimer les beaux arts, & ils acquirent par degrés l'éclat dont ils brillent aujourd'hui.

Mais pour nous mettre dans un point de vue d'où nous puissions librement découvrir leur étatactuel, il fera à propos de retourner aux réflexions générales que nous avons déja touchées fur la na-

ture & l'emploi des beaux-arts.

Nous avons vu ce qu'ils pourroient être. en déployant toute leur énergie. Ce font les feuls moyens propres à inspirer aux hommes la passion générale du beau & du bon, à rendre la vérité active & la vertu aimable, à inciter l'homme vers le blen de toute espece, & à le détourner de tout écart pernicieux. C'est en un mot le reffort qui l'excite sans ceffe à travailler à son véritable intéret moral, lorsque la raison le lui a fait connoître.

Je n'oferois affurer que les beaux - arts aient jamais atteint à ce degré de perfection chez aucun pouple du monde; mais pire des beaux-arts. Long-temps aupara- il eft fûr, ce me semble, qu'il y a en un temps où ils en ont approché d'affez près. Les Grecs s'étoient fait des beaux-arts une idée très-juste. Ils les regardoient comme des moyens propres à former les mœurs & à appuyer les maximes de la philosophie & de la religion. Auffi ne négliceoient-ils rien de ce qui pouvoit encourager les artiftes; honneurs, éloges, récompenses, rien n'étoit épargué. Dans quelques républiques de la Grece, c'étoit souvent le plus grand orateur qui obtenoit la premiere dignité de l'état. Les grands poétes étoient confidérés par les législateurs & les magistrats, comme des personnages importans, qui pouvoient donner de la viguent aux loix. Homere fut regardé comme le meilleur guide de l'homme d'état & du général d'armée, & comme le plus excellent inflituteur du citoyen. C'est dans cette vue que Lyonrque étant dans l'isle de Créte . y raffembla les chants épars de ce poète. Ce même législateur engagea le poète Thalès à le suivre à Sparte, pour y faciliter par les vers le succès de fa législation ( Plutarque , Vie de Lycurgue. ) Les anciens estimoient, dit un philosophe greo, que la poche eft en quelque maniere la premiere philosophie, qui nous montre des l'enfance le chemin d'une vie réglée, & qui nous imprime les mœurs, les fentimens & l'amour des grandes actions par des legons agréables; les modernes , ajonte-t-il, & ces modernes, c'etoient les Pythagoriciens, foutiennent que le poète est seul le vrai sage. (Strabon, liv. I. ) De-là vient que chez les Grecs la premiere chole qu'on enfeignoit aux enfans , c'étoit la poélie , & cela , non dans la vue de les amuser, mais pour former leur cour'à la vertu & aux beaux fentimens. La mulique prétend au même mérite , je veux dire d'inspirer des mœurs & de les adoucir. Ausli Homere donne - t-il aux chanteurs le titre d'instituteurs. On peut en général dire des Grecs ce qu'un tomain disoit avec moins de fondement de fes aucêtres , qu'ils ont employés tous les arts au hien public: nullam mojores nostri artem esfe voluerunt quæ non aliquid respublica commodaret. Servius ad Eneid. lib. VI.

Il feroit superflu de rapporter ici des exemples particuliers des grandes récompenfes & des honneurs diftingués que les Grees accordoient à leurs bons artiftes. Les écrits des anciens en sont pleins, & Junius en a recueilli un grand nombre d'anecdotes; on peut confulter entr'autres le chap. xiij du second livre de son traité De pictura veterum.

Les artiftes avoient de fréquentes occafions de déployer tout leur génie & toute l'influence des beaux-arts fur le caractere des hommes. On employoit leur secours à chaque folemnité, à chaque établiffement public, dans toute affaire d'état un peu importante. Tont tenoit aux beaux-urts ; les délibérations publiques, les éloges folemnels, inflitues à l'honneur des heros. & des citovens morts pour la défense de la patrie, les monumens deftines à conferver la mémoire des grandes actions , les fréquentes fêtes religieufes qu'on célebroit avec tant de pompe; & les spectacles dramatiques qui faifoient partie de quelques-unes de ces fêtes & qui contoient aux magistrats des foins & de frais extraordinaires. On s'occupoit fi férieusement des beaux - arts, qu'on fit même des réglemens pour perfectionner le bon gout, pour empecher qu'il ne dégénérat, ou ce qui est encore pire qu'il ne fe corrompit par un excès de raffinement. Voyez ARCHITECTURE & MUSIQUE.

Les Etrusques furent également foigneux d'afforer aux beaux - ares une influence utile fur les mœurs. Nous connoissons très - peu les arrangemens politiques de cette nation que les Romains détruiffrent. Mais les reftes nombreux des arts étrusques ; montrent affez combien étroitement on avoit su lier les arts à toutes les fonctions de la vie privée. A la vue de ces monumens, on a lieu de conjecturer que le moindre citoyen ne pouvoit rien voir ni toucher chez lui., qui, grace aux arts du dessein, ni lui rappellat efficacement le souvenir de fes dieux & de fes héros, rien qui n'imprimat un nouveau degré de force à fon zele pour la religion, la patrie & les mœurs.

Tols furent les beaux-arts chez les Grecs & les Etrufques dans l'age d'or de la liberté; mais à mesure que les sentimens généreux du bien public s'émoufferent, que les chefs & les principaux de l'état léparerent leur intérêt partieulier de l'interet commun , que la cupidité & le goût du luxe amollirent le caractere, les beaux arts cefferent de fervir de luxe, & bientôt on perdit de vue leur

véritable dignité.

Il ne feroit pas inutile, pour l'inftruction de notre siecle, de lui mettre sous les yeux l'énorme abus que la Grece fit des beaux-arts, lorsqu'elle commença à dégénérer. Mais il faut se borner ici au tableau général qu'en a fait un judicieux anglois ( M. Temple, Histoire de la Grece, par Stanian , livre III , chap. 3. ) "Les Athéniens , dit - il , débarrallés de l'ennemi, qui les avoit si bien tenus en haleine (c'étoit Epaminondas,) s'abandonnerent aux plaifirs, & ne s'occuperent plus que de jeux & de fêtes; ils donnerent à cet égard dans l'excès le plus étrange; la passion pour le théatre leur fit oublier toute affaire d'état, & étouffa en eux tout fentiment de gloire. Les poètes & les acteurs eurent feuls la favent du peuple; on leur accorda les applaudissemens & la confidération qu'on devoit à ceux qui avoient hazardé leur vie pour la défense de la liberté. Les trefors destinés à l'entretien de la flotte & des troupes de terre. furent dépensés en spectacles. Les danfeurs & les chanteules vivoient dans l'abondance & dans les voluptés, tandis que les généraux d'armée manquoient du fimple nécessaire, & qu'à peine trouvoit-on fur les vaisseaux du pain , du fromage & des oignons. La dépense du théatre étoit si excessive, qu'au rapport de Plutarque la représentation d'une comédie de Sophocle ou d'Euripide coûta plus à l'état que la guerre de Perse ne lui avoit coûté. On y employa le trésor qui avoit été mis en réserve comme un dépôt sacré pour les besoins extrêmes de l'état, quoique par une fanction publique, la fimple proposition de détourner ce trésor à d'autres usages dût être punie de mort ".

Ce qui dans son origine étoit destiné à allumer une vigueur patriotique dans le cœur des citoyens, servit donc alors à nourrir l'oisiveté, & à étouffer tout sentiment du bien public. Les grands eurent des artiftes . comme ils avoient des cuifiniers; & les arts qui auparavant préparoient des remedes falutaires de l'ame, ne donnoient plus que du fard & des

parfums.

Tel étoit l'état des beaux-arts en Grece & en Egypte , lorsque les Romains conquirent ces provinces ; & voilà pourquoi

an bien de l'état. Ils devinrent des arts les arts conferverent ce même caractere. à Rome. Dans le temps de leur splendeur, le noble usage qu'on en faisoit donnoit de la dignité à l'artiste. Sophocle . poète & acteur , fut en meme-tems archonte d'Athenes; mais dès le temps de Cefar, un chevalier romain crut, & avec raison, être déshonoré pour avoir, été forcé de monter sur le théatre. Sous Neron , l'état du poète , du muficien on de l'acteur , n'étoit guere plus reievé que celui d'un danseur de corde. Ainfi la dignité des beaux-arts disparut infensiblement, & dans les fiecles modernes encore, ce n'eft qu'au luxe & au faite qu'ils doivent le degré d'estime qu'on leur accorde. Il seroit bien mal-aife de prouver qu'aucun des protecteurs ou des protectrices modernes des beaux - arts . ait fait la moindre chose en leur faveur par une connoissance intime de leur véritable prix; auth les arts ne font-ils jufqu'à présent que l'ombre de ce qu'ils pourroient être.

Il est évident que nos institutions en général leur ont retranché bien des occafions de déployer comme autrefois leur énergie. Il manque à nos fêtes publiques cette folemnité qui expose les arts dans leur plus beau jour. Nos fêtes religieuses même n'ont ordinairement rien de majestueux ; ce n'est plus qu'accidentellement que les beaux-urts y confervent encore quelque chose de leur destination primitive . & l'emploi qu'on en fait montre affez qu'on a perdu de vue leur vrai but. Qu'un artifte reufbife, ce qui n'arrive que trop rarement, à produire un ouvrage plein d'énergie, ce fera plutôt l'effet de son génie heureusement guidé par sa raison, que ce ne sera le but de ceux qui l'auront mis en œuvre.

D'ailleurs à n'en juger que par le choix peu réfléchi des fujets fur lesquels on exerce les beaux-arts, il femble qu'à tous égards on ait perdu la juste idée de leur utilité & de leur importance; pour une feule foisqu'on introduit fur nos théatres un héros qui ait des droits à notre reconnoissance, on v voit paroitre cent fois ou Diane , ou Apollon , ou Agamemnon . ou Edipe, on tant d'antres personnages vrais ou fabuleux qui nous tont parfaitement indifférens. Qu'un peintre prenne dans la mythologie un fujet infipide , propre même à corrompre les mæurs, ou qu'il fasse un choix plus utile, on lui a la même obligation; il suffit que le tablean soit bon: & cette façon de penser s'étend à toutes les autres branches des arts; n'en exceptons pas même les ornemens des églises: les tableaux qui décorent les temples catholiques, que présentent-ils quelquesois, sinon une dévote mythologie qui peut être choque encore plus la faine raison que ne le faisoient les fables du paganisme?

Pour se faire une juste idée de l'esprit qui anime, ou plutôt qui énerve aujour-d'hui les arts, jettons les yeux sur celui de nos spectacles qui réunit tous les beaux-serts. Y a-t-il rien de moins significatif, de plus insipide, & qui réponde plus mal au but des arts, que notre opéra? Et cependant ce même spectacle, qui dans l'état actuel mérite à peine l'attention des ensans, pourroit être exactement la plus noble & la plus utile production des

beaux-arts réunis.

Une preuve bien claire que l'on méconnoît aujourd'hui entiérement le pouvoir des beaux-arts, & qu'on n'a qu'une idée abjecte de leur emploi, c'est qu'on ne les fait guere fervir qu'an luxe & à l'oftentation, ou on les confine dans les palais des grands, dont l'entrée est toujours interdite au peuple; ou lorsqu'on les étale aux fetes & aux folemnités publiques . ce n'est point dans la vue d'atteindre plus fürement le but auquel ces solemnités étoient originairement destinées; mais c'est pour éblouir le peuple, étourdir les grands, & empêcher les uns & les autres de sentir le dégoût qui accompagne des fêtes d'une si pitoyable invention.

Les modernes ne manquent cependant ni de talens ni. de génie; à ces égards ils ne sont point aush inférieurs aux anciens qu'on a quelquefois voulu le soutonir. Nous possédons aussi bien & en plusieurs genres mieux que les Grecs, la méchanique des arts. Le goût du beau eft chez un bon nombre de nos artiftes aufli délicat qu'il l'étoit chez les meilleurs artiftes de l'antiquité. Bien loin que le génie des modernes se foit retréci, on peut dire en général, qu'il a au contraire acquis plus d'étendue, puisque les sciences sont plus universellement repandues, & qu'on a fait de grands progrès dans l'étude des hommes & de la nature. Ainfi les forces requifes pour rendre aux arts leur pre-

Tome III. Part. II.

miere splendeur, existent encore: mais aussi long-temps qu'on ne leur accordera pas l'encouragement nécessaire, qu'on négligera de les diriger vers leur véritable but, ou qu'on ne les fera servir qu'au luxe & à une volupté raffinée, l'artiste, quelques éloges qu'on donne à ses talens, ne sera guere distingué d'un artisan industrieux; on ne le considérera que comme un homme qui sait amuser le public & les grands, & délivrer l'opulence desceuvrée de l'ennui qui la poursuit.

Ce n'est pas la faute des artistes si les arti sont avilis; plusieurs d'entr'eux prendroient volontiers un vol plus élevé; mais que peuvent produire une ou deux tenra ives répétées de loin en loin, s'il ne s'éleve quelque part une sage législation qui s'applique à relever les arts de leur avilissement, & à les ramener à de leur avilissement.

leur grande destination ?

Un intérêt médiocie n'excita jamais de grands efforts; auffi long-temps que l'artifte livré au préjugé commun, que les grands n'appuient que trop, ne fe connoitra d'autre vocation que celle de les amufer, les plus beaux dons du génie languiront dans l'inaction: qu'au contraire l'artiste soit appellé, non dans le cabinet du prince, où celui-ci n'est qu'un homme privé, mais au pié du trône pour v recevoir des commissions tout aussi intéresfantes que celles qu'on y donne aux chefs de l'armée, de la justice, ou de la police : que le plan général du législateur embrasse les grandes vues de porter le peuple à l'obéissance envers les loix, & à la pratique des vertus sociales par le ministere des beaux arts, on verra hien vite toutes les forces du génie se déployer pour remplir ce grand objet; on pourra s'attendre à voir renaître des chefs d'œuvre. & des chefs-d'œuvre vraisemblablement supérieurs à ceux de l'antiquité. Quel puissant aiguillon pour des cœurs généreux, pour des hommes de génie. que de voir les yeux de la nation entiere attachés sur leurs ouvrages, & de sentir que ces mêmes ouvrages vont contribuer au bonheur de leurs concitovens!

Après avoir examiné l'effence, le hut & l'emploi des becux-arts, nous pouvons présentement en déduire la véritable theòrie. Elle résulte de la solution de ce problème moitié psychologique & moitié politique; "l'homme ayant naturel-

lement du geût pour les idées sensibles, comment faut-il s'y prendre pour que ce peuchant serve à l'élévation de ses sentiquens, & foit en certains cas un moyen irrésifible de le porter à son devoir?, La folution de ce problème indiquera à l'artiste la roure qu'il doit tenir, & au souverain les moyens qu'il doit employer pour amener les beaux arts à la perfection, & en retirer les plus grands avantages.

Ce n'est pas ici le lieu de résoudre ce problème dans toute son étendue; nous ne pouvons qu'indiquer les points capi-

taux.

La théorie des perceptions sensibles est sans contredit la partie la plus difficile de la philosophie. Un philosophe Allemand, M. Banugarten, a entrepris le premier de la traiter sous le nom de Science esthétique, comme une nouvelle branche des connossisances philosophiques. (Voyez Cantiele ESTHÉTIQUE): science qui mérite d'autant plus d'être cultivée & approfondie, que c'est elle qui peut enfeigner à la philosophie la route à un empire absolu sur l'homme.

Les beaux arts se divisent en autant de hranches principales, que la nature a ouvert de voies différentes aux perceptions sensibles pour élever les sentimens de l'homme; & chaque branche principalé se subdivise en autant de rameaux qu'il y a de différens genres & de diverses especes de torces esthétiques, ou de beautés sensibles, qui peuvent agir sur l'ame par chacune de ces différentes voies. Nous allons voir si d'après ces principes il seroit possible de construire l'arbre géseroit possible de construire l'arbre que l'arbre de l'arbre

néalogique des beaux-arts.

Il n'y a exactement qu'une feule voie de penetrer dans l'ame , celle des feus externes ; mais cette voie se multiplie en raison de la différente nature de ces sens. Le même objet, la même perception paroit changer de nature, acquérir plus ou moins d'activité felon la conflitution de l'organe qui le transmet à l'ame. Les sens les plus groffiers, le tact, le goût & l'odorat, font ceux qui agillent le plus fortement fur l'ame, mais ce sont trois rontes qui ne conviennent point aux beauxwets, parce qu'elles ne tiennent qu'à l'animal. Si les beaux-arts etgient aux gages de la volupté, leurs principales branches feroient occupées à travailler pour ces trois fens : l'ure de préparer des mets favoureux, de distiller des eaux de senteur, seroit le premier des arts; mais la sensualité qui doit servir à elever le caractère de l'homme, est d'une plus noble espece; elle ne se borne pas au matériel, elle y joint cellede l'ame & de l'esprir. Ce n'est que dans des circonstances particulieres qu'à l'aide de l'imagination les beauxarts peuvent tirer quelque parti des sensiations qui proviennent des sens inférieurs, sans néanmoins le faire d'une maniere aussi grossiere que l'a fait Mahomet, dont le système n'étoit que trop appuyé sur l'appât des plassirs sensuels.

L'ouie est le premier de nos sens qui transmet à l'ame des perceptions dont nous pouvens démêler l'origine & la caufe. Le fon peut exprimer la tendreffe, la hienveillance, la haine, la colere, le déscipoir, & diverses autres passions dont l'ame eft agitée. An moyen des fons une ame peut donc fe faire fentir à une autre ame; & il n'y a que les perceptions de cette nature qui puissent faire fur le cœur des impressions capables de l'élever. C'est ici donc que commence l'empire des beaux arts. Le premier, le plus puissant de tous, c'est l'art de la musique; elle pénetre dans l'ame par le fens de l'ouie : tous les urts de la parole, il est vrai , agillent autfi fur l'oreille ; mais leur but principal n'est point de l'émouvoir ; leur objet va bien au-delà du fiege immédiat des fens ; leur énergie ne confife pas dans les fons, mais dans la fignification des mots; l'harmonie des paroles est néanmoins un des moyens accessoires qu'ils emploient pour donner plus de torce au discours, & pour faire des impreflious plus profondes fur l'esprit de l'auditeur.

Après le sens de l'ouie vient celui de la vue, dont les impressons sont moins fortes, mais aussi beauconp plus diversisses d'une étendue bien plus vaste. L'œil pénetre incomparablement plus loin que l'oreille dans l'empire des esprits; il sit lire presque tont ce qui se passe dans l'ame. Le bean, qui fait une impression si favorable sur l'esprit, l'œil le laisit presque sons coutes ses formes; & de plus il déconvre encore le bon & le parsut. Il u'est presque rien qu'un œis exercé n'apperçoive dans la physionomie, dans la isque, dans l'attitude & dans la démarche d'un homme; c'est à ce sens

que nous devons tous les arts du deffein: La vue confine de fi près à l'entendement pur, que la nature n'à point établi de fens moyen entre la vue & les perceptions internes. Nous croyons fouvent n'être occupés que de nos propres idées . parce que nous n'avons pas le fentiment de l'impression que fait fur nous quelqu'objet extérieur, tandis qu'au fond e'eft cet objet que nous vovons. Il n'v a donc au-delà de la vue aucun autre fens pour les arts: Mais la providence avoit ménagé au génie l'invention d'un moyen très-étendu, pour pénétrer dans tous les recoins de l'ame. On a inventé l'art de révétir d'images sensibles des pensées & des notions qui n'ont rien de matériel ; fous cette nouvelle forme elles s'infinuent par les sens & pallent dans les ames des autres. Le discours peut à l'aide de l'ouie ou de la vue porter chaque idéc dans l'ame, fans que ces fens l'alterent ou lui donnent une forme analogue à leurs propres organes; ni le son du mot , ni la maniere de l'écrire, ne renferment point la force fignificative ; c'eft donc quelque chose de purement intellectuel revetu d'une figure arbitraire, inventée pour le faire passer dans l'esprit d'un autre par le canal des fens ; c'eit ce merveilleux expédient dont les arts de la parote le servent. En force extérieure, ces arts font fort au-deffous des autres, parce qu'ils n'empruntent aucune efficace de l'émotion des fens externes , qu'auqu'accidentellement ils peuvent émonvoir l'oreille. Mais ce qui leur manque en force , ils le regagnent en étendue : ils mettent en jeu toutes les forces de l'imagination, & favent par son moven rendre sensibles toutes les impressions des fens, même des fens les plus groffiers.

Auffi l'ulage des arts de la parole eft le plus étendu de tous. Ils nous inftruisent de tout ce qui se passe dans une ame; de quelque coté qu'on veuille l'attaquer , quelque femiment qu'on venille lui inspirer, les arts de la parole en fourniront toujours les moyens; ils ont d'ailleurs für les autres urts cet-avantage, qu'à l'aide des fignes qu'ils emploient, on fe rappelle chaque idee avec toute la précision & la facilité pothbles. Ainsi, bien que les plus foibles de tous les arts; quant à la vivacité des impreffions, ce font les plus importans par leur aptitude à ex-

citer tons les divers genres d'impressions. Telles font les trois especes primitives des beaux-arts : on a enfuite trouvé le moyen de les combiner & de réunir deux ou trois de ces especes, pour en former de nouvelles....

La danse rennit les arts qui avissent fur la vue & fur l'ouie ; le chant raffemble l'art de la mufique & ceux de la parole; tous les beaux-arts peuvent conbelle invention des arts; ils peuvent de-

courir à la fois dans les spectacles. Aussi les spectacles dramatiques sont-ils la plus venir le moyen le plus propre à inspirer des fentimens nobles & élevés. Chaque espece d'arts se partage de nou-

veau en plufieurs branches inbalternes; la meilleure méthode de déterminer celles-ci, feroit peut-être de faire l'énumération des diverfes especes de beau ou de forces efthétiques qui en font l'objet. Le beau simple occupe ces branches particulieres des arts qui n'ont d'autre but dans leurs ouvrages que celui de plaire. En poésie, de jolies bagatelles ; en peinture, des fleurs, des payfages fans caractere décidé; en mufique, ces pieces où l'on ne fent que l'harmonie & le nombre, &c. Le vrai & le parfait font l'objet principal d'une autre espece de branches, tels que font, dans les arts de la parole, le discours dogmatique, le poème didactique, certain genre d'apologue, &c. Un troisieme ordre de ces branches s'exerce fur des fujets propres à émouvoir, & se propose d'exciter les passions. Enfin les branches les plus parfaites réunissent à la fois tous ces objets , déploient toutes les forces de l'art. & en constituent les especes les plus intéressantes.

Comme chaque espece différente suppole auffi dans l'artifte non-feulement un génie propre à cette espece là, mais encore un caractere particulier, on pourroit peut-être déterminer avec affez d'exactiende les, subdivisions de chaque branche des beaux-arts. d'après le degré d'ame & le tour d'esprit qu'on peut concevoir dans l'artifte. Peut-être tenteronsnous dans quelques articles un ou deux esfais de cette methode.

Il entre , au refte , tant d'arhitraire & d'accidentel dans la forme exterieure que les beaux-arts donnent à leurs productions, qu'avec les porions les plus

précifes sur la nature & l'emploi des arts, on ne fauroit rien fixer à l'égard de la forare de ces ouvrages. Qui pourroit, pour ne citer qu'un seul exemple, assigner toutes les différentes formes que l'ode ou le drame peuvent prendre sans se dénaturer? Dans des recherches de cette nature, le bon sens veut qu'on évite les fubtilités minutieuses, & qu'on se garde bien de donner des entraves au génie de l'artisse.

Le grand principe que tout artiste doit suivre dans ses compositions, c'est "de faire que l'ensemble & chaque partie de son ouvrage, produise l'expression la plus favorable sur les sens & sur l'imagination, afin d'exciter, autant qu'il est possible, toutes les forces de l'ame à y graver cette impression d'une maniere inestaçable., Or il n'est pas possible d'atteindre à ce but, si l'ouvrage n'a de la beauté & de la régularité, en un mot, s'il ne porte l'empresinte du bon goût. Le défaut le plus essente de l'art, quoique ce ne soit pas toujours le plus important, c'est de manquer du coté du goût.

La maxime générale fur le choix du fujet, o'est "que l'artifec choissife des objets propres à insuer avantageusement sur l'esprit & sur le cœur. " Ce sont-là les seuls sujets dignes de nous émouvir fortement, & de faire sur nous des impressions durables: tout le reste peut n'en

produire que de passageres.

Ce seroit néanmoins mal entendre cette maxime, que de vouloir interdire aux mrss tout sujet qui ne seroit pas précisément moral; elle ne défend pas à l'artiste de sculpter une coupe ou de peindre un vase à boire, mais elle lui prescrit simplement de n'y rien tracer qui ne soit propre à faire une heureuse impression, de quel-

que genre qu'elle foit.

De tous les avantages de l'art, ceux-là ont fans contredit l'utilité la plus importante, qui gravent dans notre esprit des notions, des vérités, des maximes, des fentimens propres à nous rendre plus parfaits, & à former en nous les caracteres dont nous ne faurions manquer fans perdre de notre prix, soit en qualité d'hommes, soit en qualité de citoyens. Mais au défaut de parcils sujets, l'artiste aura encore satisfait à son devoir, si son ouvrage nous affermit & nous perfectionate dans le goût du beau. Ainsi, le peintre

auquel j'aurai commis le foin de décorer mon appartement méritera toute ma reconnoillance, s'il s'en acquitte de maniere que de quelque coté que je jette les yeux, je me fente rappeller vivement les notions pratiques qui me font les plus nécessaires; que fi la chose n'est pas Faisable, fon travail fera néanmoins encore digne d'éloge, s'il me présente dans chaque objet de quoi nourrir & fortisier en moi le bon goût.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que les beaux-arts ne supposent pas simplement dans l'artiste un goût exquis, mais qu'ils demandent de plus qu'il y joigne une raison saine, une connoissance réséchie des mœurs, & une intention sérieuse de faire de ses aleas le meilleur usage possible. (Cet article est extrait de la théorie générale des beaux-arts de M.

Sulzer.)

ART DES ESPRITS, ou ART ANGE-LIQUE, moyen superstitieux pour acquérir la connoissance de tout ce qu'on veut favoir avec le secours de son ange gardien, ou de quelqu'autre bon ange. On distingue denx fortes d'art angélique ; l'un obscur, qui s'exerce par la voie d'élévation ou d'extase; l'autre clair & distinct, lequel se pratique par le miniftere des anges qui apparoissent aux hommes fous des formes corporelles, & qui s'entretiennent avec eux. Ce fut peut-être cet art dont se servit le pere du célebre Cardan , lorfqu'il disputa contre les trois efprits qui foutenoient la doctrine d'Averroès, recevant les lumieres d'un génie qu'il eut avec lui pendant trente - trois ans. Quoi qu'il en foit, il est certain que cet art est superstitieux, puisqu'il n'eft autorisé ni de Dieu ni de l'église, & que les anges par le ministere desquels on suppose qu'il s'exerce, ne sont autres que des esprits de ténebres & des anges de latan. D'ailleurs, les cérémonies dont on fe fert ne font que des conjurations par lesquelles on oblige les démons, en vertu de quelque pacte, de dire ce qu'ils favent & de rendre les services qu'on espere d'eux. Voyez ART NOTOIRE. Cardan, lib. XVI, de rer. variet. Thiers. Traité des superstitions. (G)

ART NOTOIRE, moyen superstitieux par lequel on promet l'acquistion des sciences par insuson & sans peine, en pratiquant quesques jeunes, & en faisant

certaines cérémonies inventées à ce deffein. Ceux qui font profession de cet art, affurent que Salomon en eit l'auteur, & que ce fut par ce moyen qu'il acquit en une nuit cette grande fageffe qui l'a rendu fi celebre dans le monde. Ils ajoutent qu'il en a renfermé les préceptes & la méthode dans un petit livre qu'ils prennent pour guide. Voici la maniere par laquelle ils prétendent acquérir les sciences, felon le témoignage du pere Delrio : ils ordonnent à leurs aipirans de fréquenter les sacremens, de jeuner tous les vendredis au pain & à l'eau, & de faire plufieurs prieres pendant fept femaines; enfuite ils leur prescrivent d'autres prieres, & leur font adorer certaines images, les fept premiers jours de la nouvelle lune, au lever du foleil, durant trois mois : ils leur font encore choisir un jour où ils se fentent plus pieux qu'à l'ordinaire, & plus disposés à recevoir les inspirations divines ; ces jours-là ils les font mettre à genoux dans une églife ou oratoire, ou en pleine campagne, & leur font dire trois fois le premier verset de l'hymne Veni creator Spiritus, &c. les affurant qu'ils seront après cela remplis de science comme Salomon, les prophètes & les apôtres. S. Thomas d'Aquin montre la yanité de cet art. S. Antonin, archeveque de Florence, Denys le chartreux, Gerson, & le cardinal Cajetan, prouvent que c'eft une curiolité criminelle par laquelle on tente Dieu, & un pacte tacite avec le démon ; aussi cet art fut-il condamné comme superstitieux par la faculté de théologie de Paris l'an 1320. Deltio, difq. magic. part. II. Thiers, truité des Superstitions.

ART DES. ANSELME, moyen'de guérir les plaies les plus dangereuses, en touchant seulement aux linges qui ont été appliqués fur les bleffures. Quelques foldats Italiens, qui font encore ce métier, en attribuent l'invention à S. Anselme : mais Delrio affure que c'eft une superftition inventée par Anselme de Parme, fameux magicien; & remarque que ceux qui sont ainsi guéris, si toutefois ils en guérissent, retombent ensuite dans de plus grands maux, & finissent malheureusement leur vie. Delrio, difq. magic,

ART DE S. PAUL, forte d'art notoire

été enseigné par S. Paul, après qu'il eût été ravi jusqu'au troisieme ciel : on ne fait pas bien les cérémonies que pratiquent ceux qui prétendent acquérir les sciences par ce moyen; sans aucune étude, & par inspiration : mais on ne peut donter que cet art ne foit illicite ; & il eft constant que S. Paul n'a jamais, révélé ce qu'il ouit dans lon ravissement, puisqu'il dit lui-même qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de raconter. V. ART NOTOIRE. Thiers , traité des Superflitions. (G)

ART MNEMONIQUE. On appelle art mnémonique, la science des moyens qui peuvent fervir pour perfectionner la mémoire. On admet ordinairement quatre de ces fortes de moyens : car on peut y employer ou des remedes physiques, que l'on croit propres à fortifier la masse du cerveau ; ou de certaines figures & Schematifmes, qui font qu'une chole le grave mieux dans la mémoire; ou des mots techniques, qui rappellent facilement ce qu'on a appris; ou enfin un certain arrangement logique des idées, en les placant chacune de façon qu'elles se suivent dans un ordre naturel. Pour ce qui regarde les remedes phyliques, il est indubitable. qu'un régime de vie bien observé peut contribuer beaucoup à la conservation de la mémoire; de même que les excès dans, le vin , dans la nourriture , dans les plaifirs , l'affoiblissent. Mais il n'en est pas de meme des autres remedes que certains auteurs ont recommandés, des poudres, du tabac, des cataplasmes qu'il faut appliquer aux tempes, des boissons, des purgations, des huiles, des bains, des odeurs fortes qu'on peut voir dans l'art mnemonique de Marius d'Affigni, autenr Anglois. Tous ces remedes font très-fujets à caution. On a tronvé par l'expérience que, leur ulage étoit plus souvent funeste que falutaire, comme cela est arrivé à Daniel Heinfius & à d'autres, qui loin de tirer quelqu'avantage de ces remedes, trouvoient à la fin leur mémoire si affoiblie. qu'ils ne pouvoient plus se rappeller ni leurs noms, ni ceux de leurs domeftiques. D'autres ont eu recours aux schématismes. On fait que nous retenous une chofe. plus facilement quand elle fait fur notre esprit, par le moyen des sens extérieurs, une impression vive. C'est par cette raique quelques superstitieux dilent aveir fon qu'on a taché de soulager la mémoire

dans ses fonctions, en représentant les idées sous de certaines figures qui les expriment en quelque façon. C'est de cette maniere qu'on apprend aux enfins, nonfeulement à connoître les lettres, mais encore à le rendre familiers les principaux événemens de l'histoire fainte & profane. Il y a même des auteurs qui par nne préditection finguliere pour les figutes, ont appliqué ces schématismes à des fciences philosophiques. C'est ainsi qu'un certain Alfemand, nommé Winckelmann, a donné toute la logique d'Aristote en figures. Voici le titre de son livre : Logica inemorativa, cujus beneficio compendium logica Peripatetica brevissimi temporis Spatio memoria mandari potest. Voici austi comme il definit la logique. Ariftote eft represente affis , dans une profonde méditation ; ce qui doit fignifier que la logique elt un talent de l'efprit, & non pas du corps : dans la main droite il tient une clé, c'est-à-dire que la logique n'est pas une science, mais une cle pour les sciences: dans la main gauche il tient un marteau; cela veut dire que la logique est une babitude inftrimentale; & enfin devant fui eft un étau fur lequel le trouvent un morceau d'or fin & un morceau d'or faux , pour indiquer que la fin de la logique est de distinguer le vrai d'avec le faux.

Pnifqu'il eft certain que notte imagination eft d'un grand fecours pour la memoire, on ne peut pas abfolument rejeter la methode des schematismes , pourvu que les images n'aient rien d'extravagant ni de puerite, & qu'on ne les applique pas à des chofes qui n'en foirt point da tout fusceptibles. Mais c'est en cela qu'on a manque en plusieurs façons : 'car les uns out voulu defigner par des figures toutes fortes de choles morales & meraphyfi; ques; ce qui est absurde, parce que ces choles ont besoin de tant d'explications, que le travail de la memoire en est double. Les autres ont donne des images ti ablurdes & fi ridloules ; que loin de re is-dre la fefence agréable , elles l'ont rendu dégoûtante. Les perfonnes qui com ven-cent à fe fervir de leur tailon, doivent s'abstenir de cette methode, & tacher d'aider la memoire par le moyen du jugement. Il faut dire la meme chofe de fa memoire qu'on appelle technique. Quelques-uns ont propole de s'imaginer une

maifon ou bien une ville, & de s'y reprefenter différens endroits dans lefquels on placeroit les choses ou les filées qu'on voudroit se rappeller. D'autres, au sied d'une maifon on d'une ville , ont choife certains animaux dont les lettres initia? les font un alphabet latin. Ils partagent chaque membre de chacupe de ces betes en cinq parties, fur lefquetles ils affi-chent des idees, ee qui leur fournit 150 places hien marquees , pour autant d'i? dees qu'ils s'y imaginent affichies. Il y en a d'antres qui ont en recours à certains mots, vets, & antres choses semblables, par exemple, pour retenir les mots d'A texandre, Romulus, Mercare, Orphée ils prennent les lettres initiales qui forment le mot demo ; mot qui doit leur fervir à se rappeller les quatre autres. Tout ce que nous ponvons dire là-dellis, c'el que tous ces mots & ces vers techniques paroiffent plus difficiles à retenir, les choles memes dont ils doivent facilia ter l'érn'de.

Les moyens les plus furs pour perfectionner la memoire; font eeux que nons fonrnit la logique; plus l'ider que nous avoirs d'une chole est claire & dillincte! plus nous antons de facilité à la resenir à la rappeller quand nous eu aurons beloin. S'il y a pluisurs ide s', un les arc tange dans leur grare naturel de forte que Place principale foit fuivie des idees accessoires, accertoires, Comme d'antant le confe quences; avec cela on peut pratiques certains artifices qui ne lont pas lans utilite! par exemple, fil'on compole quel-que chofe, pour l'apprendre enfuire par conr , on doit avoir foin d'écrire diffinetement, de marquer les différentes parfervir des lettres initiales au commencement'd'un fens; c'est ce qu'on appelle la memoire locale. Pour apprendre par cour, on recommande enfuite de se retirer dans an endepit tranquitle. Il y a des gens qui choififfentla nuit, & meme fe mettent au lit. Vojez la deffus la pratique de la mit-

moire artificielle, par le P. Buffier.

Les ancient Grees & Romains parlent en plufieur enthroits de l'art innément que. Ciceron dit dans le liv. II. de orar. e. Ixxxvi.; que Simonide l'a inventé. Ce philosophe étant en Thofalie fut invite par un dataine Scopai; l'orfou il fut teptie, deux jeunes gens le firent appellet.

pour lui parler dans la cour. A peine Simonide fut-il forti, que la chambre où les autres étaient restés tomba & les écrafa tous. Lorfqu'on voulut les enterrer, on ne put les reconnoître, tant ils étoiens défigurés. Alors Simonide fe rappellant la place où chacun avoit été affis, les nomma l'un après l'autre; ce qui fit connoitre, dit Ciceron, que l'ordie étoit la principale chose pour aider la mémoire. (X)

\* ART SACEBDOTAL, Philof. bermét., c'est le nom que donnoient les Egyptiens à ce que nous appellons aujourd'hui philosophie bermetique : cet art confiftoit dans la connoissance parfaite des procédes de la nainte dans la production des mixtes. Cette science cachée sous l'enveloppe des hiéroglyphes & des termes les plus myfterieux, étoit une espece d'éuigme dont on ne donnoit le mot qu'à ceux qui par une épreuve longue & pénible s'étoient rendus dignes d'être initiés à de si grands mysteres. Le secret étoit ordonné aux prêtres, fous peine de mort : il ne se communiquoit que dans le fanctuaire. On affure que Pythagore confentit à louffrir la circoncilion pour v être initié.

ART POÉTIQUE. V. POÉSIE &

Poérique.

ART MILITAIRE. V. MILITAIRE. ART-ET-PART, Hift. mod., auteur & complice; c'eft une expression ulitée dans l'extrémité septentrionale de l'Angleterre & en Ecoffe. Quand quelqu'un eft accufé d'un crime, on dit : il elt art-& - part dans cette action ; c'eft à-dire que non seulement il l'a confeillée & approuvée, mais encore qu'il a contribue personnellement à son exécution. L'oyez AUTEUR & COMPLICE. (G)

\* ARTA (L') Géogr., ville de la Turquie Europeenne, dans la baffe Albanie, proche la mer, fur la riviere d'Afdhas.

Long. 37, int. 39, 28. ARTABAN, Histoire de Persc, Hyrcanien de naillance, tint le premier sang parmi les favoris de Xerxès dont il fut capitaine des gardes. Ce prince qui n'arcordoit sa confiance qu'aux complices de fes crimes & aux compagnons de les débauches, lui abandonna le soin des affaires, & ne fe referva que le titre de roi & l'humiliant privilège d'en abufer. Artubun, ingénieux à le captiver

par le charme des voluptés, fit le destin de la Perfe ; & comme il étoit le diftributeur des graces, il lui fut aile de le faire des adorateurs. Xerxès, tombé dans le mépris , lui parut une victime qu'on pouvoit immoler impunément. & l'habitude du commandement lui inspira l'ambition de le perpétuer. Ingrat envers son maître, il conspira contre sa vie, & il profita des ténebres pour entrer dans fa chambre, où, suivi des cunuques qu'il avoit fait ses complices, il le tua pendant qu'il dormoit : ce monstre souillé du sang de son maitre, va trouver Artaxerxes, & lui apprend que fon frere Darius ve. noit de fe fouiller d'un parricide, & que lui-même alloit être enveloppé dans le meurtre de son pere. Artanernes, trop jeune encore pour connoître la défiance, ajouta foi à l'imposture; & pour fauver fa vie, il autorifa Artaban à donner la mort à fon frere. Ce meurtrier de fes rois disposa de la couronne qu'il mit sur la tête du jeune Artanerxès, en attendant l'occasion favorable de la mettre sur la fienne. Il avoit sept fils qu'il pourvut des premieres dignités de l'état. Fier de leur appui, il prodigua les trefors de l'etat pour se faire des partifans; quand il crut son ponvoir affez affermi, il laiffa appercevoir ses desleins. Artaxerxès, instruit de fes complots, le fit allaffiner avant qu'il pût les exécuter. Ses fils voulurent venger fa mort: ils leverent une armée, & ils livrerent un combat où ils furent entiérement défaits : ils expirerent au milieu des plus cruels supplices, avec tous ceux qui avoient été leurs complices. (T-n.)

ARTABAZANE, Hift. de Perfe, fils ainé de Darius, roi de Perfe, etoit appelle par le droit de sa naissance au trone de son pere; mais son frere Xerxès lui fut préféré, parce qu'il étoit né depuis l'élévation de son pere, & qu'il defcendoit par Atolfa sa mere, de Cyrus, fondateur de l'empire Persan, au lieu qu'Artabazane étoit né avant que fon pere fût revétu de la pourpre, & qu'il n'avoit point du coté de sa mere une origine royale. Leurs droits furent difentés au tribunal de Darius, felon l'usage des rois de Perfe qui avant de mourir défignoient leur successeur. Des que l'arret qui donnoit la préférence à Xerxes eut été prononce, Artabazane le profter-

na devant son frere. & le reconnut pour son roi. Il donna pendant le cours de sa vie un exemple de la fidélité qu'on doit à ses maitres, & le premier fujet fut le plus soumis: il fut tué à la bataille de

Salamine. (T n)

ARTABAZE, Hift. de Perfe, Perfe d'origine, excita une rebellion dans son gouvernement, moins pour fatisfaire fon ambition, que ponr n'être pas la victime des furenrs de fon maitre. Ochus, roi de Perle, ne sembloit armé du pouvoir que pour s'abandonner impunément à la cruanté de les penchans. Ce fut sur les généraux & fur fes domeftiques qu'il fit l'effai de fer fureurs. Enfnite il fe fouilla du fang de son oncle & de celui de cent de fes fils. Il eut la férocité de faire enterrer sa sœur vivante. Tant d'atrocités le rendirent l'objet de l'exécration publique. Artabaze profita de la disposition des esprits pour se rendie indépendant dans fon gouvernement. Il attira dans son parti Charès, général des Athéniens, qui tailla en pieces foixante mille hommes. Le monarque menaça les Athéniens de ses vengeances, s'ils ne rappelloient leur genéral. Cette menace produifit fon effet. Artubaze abandonné des Athéniens, eut recours aux Thebains qui lui fournirent 5000 hommes avec lesquels il remporta deux victoires. L'argent d'Ochus fit ce que fes armes n'avoient pu exécuter. Trois cents talens comptés aux Thébains les engagerent à trahir un allié quin'étoit pas affez riche pour les payer. Artabaze, privé de leur secours, se réfogia chez Philippe de Macédoine, anquel il révéla le secret de subjuguer la Perfe dont il connoissoit la foiblesse, & ce fut fur le plan qu'il traça qu'Alexandre quelque temps après en fit la conquête. (T-n.)

ARTABE, f. m. Hift. anc., forte de mefure dont fe fervoient les Babyloniens, & dont il eft fait mention dans Daniel, c. xiv, v. 2, où il eft dit que les prêtres de Bel, dont ce prophete découvrit l'imposture, offroient tous les jours à ce dieu douze artabes de vin. L'artabe contenoit soixante-douze septiers, selon S. Epiphane , de ponderib. & menf. & Ifidore de Séville, lib. XVI, orig. diction.

de la bib. tom. I, p. 227. (G)
ARTABRI, Glogr., peuple d'Espagne, aux environs du promontoire Ne-1

rium, aujourd'hui le cap Finisterre en Galice. ( D. G. )

ARTACABANE, Géogr., ville d'Asie, dans l'Arie, où les anciens géographes en placent encore une du nom d'Arcatane, & qui n'eft peut-être que la mê-

me. (D. G.)

ARTACE, aujourd'hui ARTAKUI, Géogr. , ville d'Asie , dans la Natolie , & fituée dans une prefqu'iste de la Propontide , où refide un des principaux archevêques de l'églife grecque en Turquie. Cette presqu'isle étoit autrefois l'isle même de Cyzique, & elle produit de très-bon vin blanc. Une fortereffe de la Bithynie & une ville d'Arménie ont ausi porté le nom d'Artace. (D. G.)

ARTÆA, Géogr., contrée de la Perfe, d'après laquelle tous les Perfes ne faifoient même pas difficulté de se dénom-

mer. (D. G.)

ARTAGERA, Glogr., ville d'Afie, dans l'Arménie : quelques-uns veulent que ce foit la même qu'Artaxate, capitale du pays. (D. G.)

ARTAJONA , Géogr. , petite ville d'Espagne, dans la Navarre; & dans la Merindade d'Estalla. Elle est environnée d'un vignoble très fertile. (D. G.)

\* ARTAMENE , f. m. , terme 'de fleurifte ; c'eft un willet beun , fur un fin blanc gagné de l'orfeline. Il vient petit : mais fa plante est robufte, & fa marcotte vigoureuse. Traité des fleurs.

ARTAMIS, Geogr., riviere d'Afie,

dans la Bactriane. (D. G.)

ARTANES, Géogr., riviere d'Afie, dans la Bithynie. (D. G.)

ARTASI, Géogr., ville de la Turquie en Asie, dans le gouvernement de Giurdistan : elle est peu considérable. ftoire des croisades fait mention d'une autre ville de même nom, laquelle étoit fituée en Syrie, & fut prife aux Turcs par les chrétiens, sous la conduite de Ro-

bert de Flandres. (D. G.)
\* ARTAXATE on ARDACHAT. Géog. unc. & Hift. , capitale ancienne de l'Arménie, sur l'Araxe, appellée dans la suite Néronée. Il n'y en a plus aujourd'hni que quelques ruines, qui confiftent en une façade de batiment, à quatre rangs de colonnes de marbre noir. & quelques autres morceaux du meme édifice. Les habitans du pays appellent cet amas de matériaux , taclerdat , ou le

ARTAXERXES LONGUE - MAIN. Hist. de Perfe. Ce prince surnommé longue main à cause qu'il avoit la main droite plus longue que la gauche, fut magnifique & bienfailant : quoiqu'il ne fut que le troisieme fils de Xerxès, il fut son succeffeur au trône de Perfe. Darius , fon ainé, avoit été enveloppé dans le meurtre de son pere, affassiné par Artaban, & Hydaspe, que la naissance appelloit à la couronne, étoit alors trop occupé dans la Bactriane pour faire valoir fes droits. Artabane ne plaça Artaxerxès fur le trône que pour en faire bientot fa victime; mais il fut prévenu dans ses desseins criminels, & quand il étoit prêt de les exécuter, il fut affaffine lui meme. Les femences des troubles de la Perse ne furent pas étouffées dans son sang; il lui restoit fept fils auffi ambitieux que lui. Artaxerxes ardent à venger la mort de fon pere, marcha contre les enfans de son meurtrier, qu'it crut devoir immoler à ses manes: il leur livra une bataille où tous forent exterminés. Dès qu'il se vit débarraffé d'ennemis austi redoutables, il tourna fes armes vers fon frere, dont la nature foutint mal les droits. Artaxerxes vainqueur fe vit paifible poffesieur d'un empire qu'il étoit digne de gouverner; les gouverneurs dont la fidélité étoit sufpecte, furent dépolés ; ceux qui furent convaincus de tyrannie & d'exactions, expirerent dans les supplices; les moins coupables furent notés d'infamie, punition plus cruelle que la mort pour ceux qui conservent un refte de pudeur. Les abus réformés & les tyrans subalternes punis lui mériterent l'amour de fes fujets, qui est la récompense des bons rois & le fondement inébranlable de leur pouvoir.

Ce fut sous son regne que Thémistocle, fugitif d'Athenes, fut cherher un asyle dans la Perse, où sa tête avoit été mise à prix. Artaxerxès, religieux observateur des droits de l'hospitalité, révoqua l'arrêt de sa proscription, & rendit grace à son dieu Oromaze d'avoir pour hôte un guerrier qui après avoir épranlé le trône de la Perse étoit capable d'en augmenter la splendeur. Il ent plusseurs entretiens avec lui pour découvrir quels étoient les ressorts de la pussance de la

Grece, & les vices de sa constitution, & satisfait de ses conseils il lui assigna des revenus confidérables pour vivre avec magnificence. Cimon l'Athénien enlevoit alors à la Perfe ses plus riches provinces: Eione, Seste, Amphipolis & Byzance, furent ses conquêtes : tout le pays d'Ionie , jufqu'en Pamphilie, paffa fous la domination des Athéniens & de leurs alliés. La flotte d'Artaxerxès, composée de trois cents cinquante voiles, fut battue & diffipée à l'embouchure du fleuve Eurymedon, & la conquête de la Cherfonese de Thrace fut les suites de la victoire de Cimon. Cette guerre fournit plufieurs exemples qui prouvent que la domination des rois de Perfe devoit être bien douce, puisqu'on y voit ce même enthousiasme de citoyen qui n'embrale ordinairement que le républicain. Les infulaires de Thafe, affiégés par les Athéniens, décernerent peine de mort contre le premier qui parleroit de se rendre : ils fouffrirent pendant trois ans toutes 'les horreurs d'une ville affiégée ; les femmes s'élevant au dessus des foibleffes de leur fexe, ne le céderent point aux hommes en férocité; on manquoit de cordes pour faire agir les machines. elles couperent leurs cheveux, & confacrerent à cet usage leurs plus cheres dépouilles. Quand la famine n'offrit plus aux affiégés que la ressource de mourir. un des habitans, nommé Hegetoride, paroit dans affemblée du peuple ? la corde au cou, & dit: chers compatriotes, difpofez de ma vie, je vous l'abandonne, fi vons croyez que mon fang vous puisse être utile; mais du moins fauvez le reste du peuple, en abrogeant une loi meurtriere qui vous défend de traiter avec les arbitres de votre destinée. Les Thafiens pleins d'admiration abolirent la loi qu'il venoit d'enfreindre ; la ville ouvrit ses portes aux Athéniens, qui respecterent la vie & les biens des habitans. Boges', gouverneur d'Ione fur le Strymon , donna dans le même temps un exemple de fidélité pour les maîtres 3 il fut affiégé par les Athéniens, & quoiqu'il fût dans l'impuissance de fe défendre, il crut que fon honneur lui pre, scrivoit de mourir dans le poste oui lui avoit été affigné ; il fit raffembler tout l'or & l'argent qu'il trouva dans la ville, & le fit jeter dans le flouve Strymon, ne voulant pas qu'il fût la recompense des ennemis de son roi. Après ce
premier sacrisice, il égorgea sa semme,
ses enfans & ses esclavea, & teint de
leur sang, il se précipita dans un bûcher qu'il avoit fait préparer. Les républiques n'offrent point un exemple plus
frappant d'amour pour la patrie; &
quand on voit des hommes préts à tout
souffiir pour vivre dans la dépendance
d'un maître, on doit proposer son
exemple aux rois, pour leur apprendre à mériter de si grands sacrisices:
ces essorts d'une vertu portée jusqu'à la
férocité, sont l'éloge de la bonté d'Artaxerxès.

Les Egyptiens étoient toujours indoeiles & rebelles : nés pour être esclaves, ils ne songevient point à briser leurs fers, ils ne vouloient que changer de maitres. Il se fortifierent de l'alliance des Athéniens, & fe crurent affez puifsans pour s'affranchir de la domination des Perfes. Artaxerxes ht marcher con-; tre eux fon frere Achemenide , tête de trois cents mille hommes; cettearmée fut défaite, & les débris s'en rafsemblerent dans Memphis, où ils furent affieges pendant trois ans; ils furent enfin délivrés par une nouvelle armée qu'on envoya à leur feçours. Il y ent alors un second combat, où Inare, que les Egyptiens avoient élu pour leur roi . perdit la vie. Sa mort rendit le calme à l'Egypte. Les vengeances exercées contre les rebelles furent une nouvelle femence de guerre; Megabile s'étoit engagé par serment à conserver la vie des prisonniers; la mere d'Artaxerxès exigea qu'on les lui livrât pour les immo. ler aux manes de son fils Achemenide, tué, dans le combat, & dès qu'elles les eut en fon potivoir, elles les fit tous crucifier. Megabife indigné de ce qu'on l'avoit rendu parjure, se retira dans son gouvernement de Syrie, où levant l'étendart de la rébellion il ébranla le trôné de son maître ; les armées d'Artaxerxès furent défaites dans plusieurs occafions. & il fallut recourir à la négociation pour le faire rentrer dans fon devoit. Ce fut dant la vingtieme année du regne d'Artaxer ves, que ce grince envoya Nehemie, fon échanfon , avec le titre de gonverneur , pour rebâtir les murs de Jerusalem qui n'avoient pu encore être

mon, ne voulant pas qu'il fût la recompense des ennemis de son roi. Après ce Darius, fits d'Hystaspe, & la protection déclarée de ces deux rois pour le peupse ses enfans & ses séclayes. & teint de luis.

Artaxerxès, fatigué d'une guerre onéreuse à son peuple, la termina par une paix qui rendit aux villes grecques d'Alie leur liberté, leurs loix & leur ancienne forme de gouvernement. Ce traité. dont les conditions paroissent avoir été dictées par les Grecs, est un monument de la supériorité d'un peuple qui combat pour son indépendance, sur une nation avilie par l'esclavage. Un événement qui fait honneur aux sciences, pensa devenir la semence d'une nouvelle guerre. La réputation du médecin Hippocrate avoit pénétré jufqu'aux extrémités de la Perfe : Suze frappée de la peste avoit besoin d'une main habile pour détourner ce fléau; Artaxerxes le follicita de venir au fecours de fes fujets fouffrans, & il crut l'éblouir par l'éclat de ses promesses. Les Grees avoient une aversion invincible contre les barbares : Hippocrate étoit sufceptible de cette antipathie nationale; & fupérieur à tout ce qui peut tenter l'avarice & l'ambition, il répondit au monarque Afiatique, qu'étant fans defirs & fans befeins, il devoit fe confacrer au foulagement de ses concitoyens, préférablement à des étrangers, ennemis de sa patrie. Une réponse si fiere irrita l'orgueil d'Artuxerxes, qui fomma la ville de Cos de lui livrer un médecin insolent qui étoit né dans son fein; les habitans fenfibles au facrifice qu'Hippocrate leur avoit fait de sa fortune, aimerent mieux s'exposer au ressentiment d'un monarque puissant, que d'avoir à se reprocher la honte d'avoir été moins généreux que lui. Artaxerxès éprouva par ce refus que les rais ont souvent besoin d'un médecin, dont la destince plus heureuse est de pouvoir fe patfer d'eux.

La guerre du Péloponnese depuis sept ans embrasoit la Grece acharnée à se détruires les deux partis également satigués d'en sous d'Artaxerxès, qui seul pouvoit faire pencher la balance: ce prince staté d'être l'arbitre de la Grece, saisoit des préparatiss sormidables gour donner plus de poids à sa médiation, lorsque la mort l'enleva à la Perse. Il sut samé doute un grand roi, puisqu'il sut aimé doute un grand roi, puisqu'il sut aimé

de les fajets, & qu'il préféra la gloire ! d'être leur bienfaiteur, à la vanité d'être conquerant. Quoiqu'il cultivat les let. tres & qu'il aimat à les récompenser . il manqua d'historiens pour nous tranfmettre festalens & fes vertus ; il ne nous eft connu que par les Grees , peintres infideles , dont la jalouse malignité défiguroit les plus beaux traits de l'étranger. Xerxès qui lui succéda sut le seut fels qu'il eut de sa femme légitime, mais il en eut dix-fept autres de fes concubines : les loix den réglant l'ordre des fuccessions, prévenoient les abus de l'invi continence. .. Un monarque entouré de femmes dévouées à les plaifirs, s'aban" donnait à la licence de fes penchans fans compromette fa gloire ; une pofté. rité nombreule étoit honorable . & la Rérilite imprimoit une efpece d'approbre qu'il étoit doux de prévenir. L'évangile a rectifié cette façon de penfer; & quoi du'il ait élevé le mariage à la dignité de facrement , il nousapprend à negorder le celibat chétien comme un état plus parfait qu'une union charnelle; qui fe propole de persetuer l'espèce humaine & de donner des habitans à la torre. (T.n.) ARTAXBEXED II. Hift. de Perfe ; étoit fils a Ochus | qui a fon élévation au trone; avoit pris le nom de Darius Nothus. Etant aupreside fon pere pres d'expirer; Artexerxès lui demanda par quel fecret il n'avoit epronvé que des profpérités pendant un regne de dix-neuf ans ; l'ai, répondit le monarque , toujours pratiqué or que la justice & la religion exigeoient de moi. Le nouveau roi en montant fur le trone ent fa famille & des rebelles à punir ; fon frere Cyrus qui avoit forme le projet de l'affaffiner , fut découvert & condamné à la mort ; mais le momarque olement, à la folicitation de la mere, le renvoya dans fon gouvernament de l'Ava fie-mineure. Cyens 'fenfible ifol'affront' d'avoit tété condamné à la mort coublis qu'il lui avoit pardonné. Il leva une ari mee de cent mille barbares ; & les Lacedémoniens dui fournirent encore des troupes & des vailleaux tractte armies après une marche de eing cente lieues! qu'elle exécuta en quatre - vinte référe jours, arfive dans les plaffies de Babylone, où elle trouva Artaverxer pret'à Iui livrer bataille. Les Grees attaquent

eft oppofée eft défaite & difperfée; dans ce premier succès, ils proclament Cyrus roi ; en frappant fur leurs boucliers ; ce jeune prince apperçoit fon frere, il fond fur lui, tue le capitaine de fes gardes , & eft tué à fon tour par Artimerxes d'un coup de javeline : la rebellion fut éteinte dans fon fang. Direction 1

La cour de Perfe offrit encore une feene auffi fanglante. Artuxerxes avoit époufé Statira , dont le frere étoit marid'Ameftris , fœur da monarque ; ce frere , pour affonvir une paffinn incel tueufe dont il brûloit pour fa fœur, effava d'empoisonner son épouse Ameltris : it fut découvert & puni. Sa famille ; qui n'avoit point eu de parta fon crime , fut enveloppée dans fon chatiment, & Suze au milieu decette confusion fut le theatre des inceftes, des adulteres ,-des meurtres & des empoisonnemens.

Ce fut après la itéfaite de Cyrns, que les Grece firent cette belle retraite célebre fous le nom de la retraite des dix mille. Artuxerets ne vonloit partager avec le perfonne le cruel honneur d'avois tue fon frere ; un Carien qui le vante de lui avoir porto le premier coup, fut Hore a Parifatis qui avoit fure la perte de oeux qui avoient en part à la mort de fon file : ee foldat malheureux ; fans être coupable', 'éprenva pendant' huit jours les tourmens les plus horribles, & it ne ceffa de fouffeir qu'en ceffant de vivre: 'L'ennque' qui par l'ordre de fon maure avoit conné la tête & la main à Cyrus , fut écorché tout vifi Artavernes opprima les Grees de l'Alles minentes y pont les ponir du fecours qu'ils avoient prété à fon frere. La ris valice qui divisoit ses générant; s'oppola aux profperités qu'il devoit fe promettre de la fapériorité le fes forces contre une poignée de Lacédémentens; il le fortifiante l'alliance des Athéniens ialoux de la grandeur de Spartes Ile lui envoyerent Conon poor commander fa flottes fur tes' côtes de Phénicie & de Syl rie. Les Spattiates, fous les ordres de Defeyilldas pondtrorent dans la Carie; &d'un autre cote y'Agefilas avec une auere armee partit devant Ephele avant qu'on cut une armée à lift oppofer : rien ne s'oppola à fes conquetes, & les Perles n'eurent d'autret reffource ; que de s'a avec tant d'impétuolité ; que l'alle qui bailler à demander la paix qui leuf fut

refusée. Artaxerxès étoit persuadé qu'il ne pouvoit détruire les Grees qu'en les armant les uns contre les autres : il eut plus de confiance dans son or que dans ses soldats. Thebes, Argos, Corinthe, corrompues par ses largesses, trahirent la cause commune de la Greec. La flotte Persane fortifiée de celle de ses alliés mit à la voile sous les ordres de Conon, il y ent une action sanglante près de Cnide, villeide l'Assemineure; la mort du général des Lacédémoniens mit le désordre sur leur flotte : cinquante de leurs vaisseaux sur le cent coulés à sond, & seur plus grande perte sut la désection de leurs alliés.

La politique d'Artaxerxes dans toute cette guerre fut de semor la division parmi les Grecs, & d'appuyer les uns pour affoiblir les autres. Ce prince devenu l'arbitre de la Grece, sans en prendre le titre, exigea que pour dédommagement des dépenies de la guerre, toutes les villes grecques de l'Afie lui fergient foumifes . & de toutes les isles il ne fe réferva. que Chypre & Clazomed y ce fut à ce prix qu'il consentit do rendre la liberté aux autres villes pour vivre chacune fous. leurs loix; Cyros, Lemnos & Imbros, furent remifes aux Athéniens . & chaque. peuple qui avoit été de les alliés eut part. au partage : ce fut ainst qu'affectant une modération apparente, il dicha des loix à la Grece, trop affoiblie par les divilions pour ne pas y fouscrire. Ce fut pour mettre ce traité en exécution qu'il tourna ses armes contre Exagoras, roi de Chypre,à qui il vouloit enlever fon isles ce prince, possesseur d'un petit état , ofa soutenir tout le poids de la guerre contre un monarque dominateur de l'Afie , & arbitre de la Grece; il fuccomba, mais avec gloire . & les Perfes . forces : d'admirer : fa magnanimité, le laisserent possesseur de Salamine. La Perse triomphante au-dehors avoit au dedans un vice de constitution qui annongoit fon dépérissement; les rébellions éteintes étoient la femence d'une nouvelle. Goas voyant dans les fers Teribase , dont il avoit époulé la fille, craignit d'être enveloppé dans fa difgrace ; il lui parut plus for d'être rebelle , que de s'abandonner à la discrétion de ses calomniateurs ; toute la milice se déclara pour lui ; l'Egypte lui fournit des troupes , & les Lacedemoniens , à qui il promit l'empire de la

Grece, se laisserent éblouir par ses promesses; tout annongoit dans la Perse une prochaine révolution, lorsque Goas sutassasser la mort dissipation par un de ses officiers: sa mort dissipation par un de ses officiers: sa mort dissipation en la comme de la mercanusse est en la pont-Euxin & la mercapienne, étoient comme tous les peuples pauvres, fiers & belliqueux; ils ne vouloient s'assujettir qu'à leurs usages, & rémissoint au nom d'un maître, & comme, les Perses n'avoient aucun titre
pour leur, commander, ils ne se croyoient

point obligés d'obéir. Artaxerxes marcha contr'eux avec une armée de trois cents mille homme de pié & deux cents mille chevaux; quoiqu'il ne trouvat: point de rebelles à combattre. il eut les plus grand obstacles à sur-: monter. Le pays stérile ne put fournir des fubliftances à une armée fi nombreule; les foldats furent reduits à ne vivre que des bêtes de fomme . & la tête d'un: ane fur vendve julqu'à foixante dragmes. Artaxerxes humilie d'une expédition ou il falloit effuver des travaux fans fruits tournat fes armes contre l'Egypte , dont le roi Achoris lui oppose une vigourenfe. réfistance : Artaxerxes quivavoit plus de confiance dans la valeur & la discipline des Grecs que dans les propres fujets .: voulut que leur nombre dominat dans! fon armée . & pour mienx les intéreffer à la destinée, il ordonna de rendre à leurs; villes tous leurs priviléges . & de les rétablir dans leur ancienne indépendances cette politique lui concilia tous: les, omurs , & lui fournit d'intrépides défenfeurs. Vingt mille Grecs, commandes par! Iphicrate, se réunirent à cent mille Perfes fous les murs de Ptolemais; cette armée , capable de tout exécuter, ne fit rien, de memorable ; la mésintelligence des généraux s'oppola à toutes les opérations ; Iphierate, fut accusé de corruption . & il ageula à son tour Pharnabale. d'incapacité. & la Perfe épuisa ses tréfors fags gloire & fans fruit.

Douze ans après cette malheureuse expédision, la guerre contre l'Egypte seralluma; Taohos qui occupoi talors le trône de Memphis, se fortissa de l'alliance des Lacédémoniens, qui lui fournirent un corps de troupes, commandé par Agésilas. La Grece fut scandalisée de voir un roi de Sparte à la solde d'un roi barbare;

ce général, agé de plus de quatre-vingts ans, succomba à la vanité de se voir l'arbitre de deux rois puissans; mais des qu'il parut à la cour de Memphis, il n'esliva que des dégoûts, & ses conseils dédaignés favoriserent les progrès des Perfes , qui poussoient leurs conquêtes dans le fein de l'Egypte, dans le temps que Tachos, contre l'avis d'Agéfilas, faifoit de la Phenicie le théatre de la guerre: Artaxerxès, accablé de chagrins domestiques, devenoit chaque jour plus infenfible à la gloire de ses armes. Ses enfans voyant fa fin approcher, fe disputoient son héritage, il en avoit cent quinze de fes concubines, & trois d'Arolla, sa femme légitime. Il crut ponvoir prévenir leurs divisions en désignant son succesfeur , fon choix tomba fur l'ainé nommé Darius, qui des le moment fut couronné de la thyare, & prit le titre de roi. Ce - jeune prince brûloit d'un feu fecret pour une des concubines de son pere, & sur le refus qu'il effuya , il conqut l'horreur d'un parricide : il fut découvert & puni avec les plus distingués de la Perse, qui s'étoient rendus ses complices. Tant de fang n'étouffa point le feu des haines & des révoltes ; Ariaspe & Ochus , nés d'un légitime mariage, avoient une égale ambition de régner ; Arlane, né d'une concubine , leur parut un compétiteur dangereux. Le pere avoit pour lui un amour de préférence, qui étoit juftifié par fes mœurs & ses talens : Ochus & Ariaspe se débarrasserent de sa concurrence par le poison. Le pere justement irrité menaça de punir ce fratricide; Ariaspe, pour prévenir fon ressentiment , aima mieux se donner la mort, que de la recevoir de la main d'un bourreau. Artaxerxes qui n'avoit plus que son unique héritier à punir , ne put survivre à la honte, de sa famille souillée des plus grandes atrocités. Il mourut age de quatre-vingt-quatorze ans, dont il avoit régné quarante-fix. Ce fut un prince généreux & politique qui respecta les loix , la justice & les dieux. (T-n)

ARTAXERXES OCHUS, Hift. de Perfe. Ce prince détefte des grands & du peuple cût trouvé de grands obfacles pour arriver au trône, s'il n'eût caché péndant dix mois la mort de son pere: il employa cet intervalle à acheter des partisans. & dès qu'il se crut affez puissant, il donna en fon nom les ordres oui jusqu'alors avoient été revétus du fccan de fon pere. Les Perfes qui ne voyoient en lui que le meurtrier de sa famille, allumerent le feu de la révolte dans toutes les provinces. L'Afie mineure, la Syrie. la Phénicie refuserent de le reconnoître pour roi. Tous les gouverneurs des provinces furent déclarés les chefs de la révolte. Les impôts qu'on avoit coutume de verser dans le tresor du roi , furent destiné à lui faire la guerre. La rivalité divisa les chefs., & les plus féditieux devinrent les plus soumis. Datame, gouverneur de Cappadoce, soutint seul tout le poids de la rebellion ; il fe rendit maître de la Paphlagonie, où il se maintint avec gloire jufqu'au moment qu'il fut affaffiné par un traitre dont il avoit été le bienfaiteur. Sa mort fit rentrer dans l'obéissance toutes les provinces qui ne reconnurent plus qu'un feul maître. Artaxerxes possesseur paisible de fes états, n'usa de fon pouvoir que pour se livrer à la férocité de ses vengeances. La rebellion qui venoit de s'éteindre lui en fit craindre une nouvelle. Tous ceux qui pouvoient la rallumer, furent ses victimes : il prononça un arrêt de mort contre tous les princes de sa famille ; son oncle fut investi avec cent de ses fils . & tout périrent percés de fleches. Ocha fa four, dont il avoit époufé la fille, fut enterrée vivante. Tous les grands qui lui faisoient ombrage, furent immolés à ses soupçons, & aveugle dans fon ambition , il fembloit moins vouloir régner sur des hommes que sur des déferts.

Ce fléau de l'humanité eut autant d'ennemis qu'il lui resta de sujets. Artabaze. gouverneur de l'Asie mineure, donna lefignal de la révolte: Artaxerxes fit marcher contre lui soixante & dix mille hommes qui furent taillés en pieces par Charès, général des Athéniens, partifans de ce gouverneur rebelle. Le monarque les menaça de les faire repentir un jour d'une alliance qui étoit un attentat contre les traités. Charès fut rappellé. Artabaze privé de la main qui pouvoit le défendre, implore les Thébains qui lui fournissent cinq mille hommes, avec lesquels il remporta plusieurs victoires : les Thébains se laifferent corrompre par l'or d'Artaxerxes. Trois cents talens qui leur furent

comptés les rendirent infideles à leurs engagemens, & Artabaze destitué de tout fecours, se réfugia chez Philippe de Macedoine. Sa retraite ne mit point fin aux troubles de la Perse : les Sidoniens & les Phéniciens armerent pour recouvrer leur indépendance, & ils taillerent en pieces les gouverneurs de Syrie & de Cilicie , qui furent contraints de laisfer cette révolte impunie. Les Cypriots suivirent l'exemple des Phéniciens rebelles. Le roi de Carie fut chargé de mettre tout à feu & à fang dans leur isle, tandis qu'Artaxerxes, à la tête de trois cents mille hommes de pié & de 30000 chevaux, marchoit contre la Phénicie. Mentor le Rhodien, que les Phéniciens avoient mis à la tête de leur armée, le fentit trop foible pour refifter à cette multitude de combattana; il faifit cette occasion pour élever sa fortune aux dépens de sa gloire: il offrit au monarque de lui livrer Sidon , & de paffer à fon service avec les corps de troupes qu'il avoit à fes ordres: cette propplition fut acceptée , & Artaxerxes ne crut pouvoir trop achter une fi belle conquête & un auffi rand capitaine fans effusion de sang. Les Sidoniens trahis s'enfermerent avec leurs femmes & leurs enfans dans leurs maifons & ils v mirent le feu. Plus de quarante mille habitans fe précipiterent volontairement dans les flammes : désefpoir qui n'a rien de surprenant chez des peuples libres, que la nécessité réduit à l'alternative de mourir ou de ramper fous un maître.

La destinée de Sidon en fit craindre aux autres une austi deplorable. Toutes également empressées à rentrer sous l'obéiffance, implorerent la clémence du vainqueur. Quoique la clémence ne fut point une vertu naturelle à Artaxerxes, il aima mieux les traiter en fujets qu'en rebelles, parce que voulant porter la guerre en Egypte , il lui eut été dangereux de faire des mécontens : il étendit fa générolité jufques fur les Cypriots qu'il triffa fons la domination parfible de leur roi. Après avoir pacifié Chypre & la Phénicie, il marcha contre l'Egypte avec trois armées , dont une feule ent été fuffifante pour en faire la conquête. Nectanebo, qui en occupoit alors le trône, avoit des forces beaucoup inférieures; mais il mettoit la confiance dans des étrangers

mercénaires , dont la guerre étoit le métier & l'unique rellource. Mentor qui commandoit l'armée persane, fit publier que fon maître , magnifique dans fes récompenses & terrible dans fes chatimens, exigeoit une obéissance prompte, & qu'il fauroit punir févérement les téméraires & les rebelles. Les étrangers corrompus par fes largeffes, trahirent Nectaneb. , & furent renvoyés dans leurs pays charges de préfens. Artaxerxès s'en retourna triomphant à Babylone qu'il enrichit des dépouilles de l'Egypte ; quand il n'ent plus d'étrangers ni ue rebelles à combattre, il s'affoupit dans les plus rebutantes débauches , le repofant du foin de l'empire fur l'eunuque Bagoas & fur Mentor le Rhodien. L'eunuque qui étoit Egyptien, étoit aussi attaché aux superstitions de son pays que son maître les trouvoit aviliffantes, & ce fat pour venger fa religion & fon pays, autant que par ambition, que cet eunuque se fit un devoir de l'empoisonner avec toute la famille royale. (T-n)

ARTAXIAS, Hift. tancienne , lieutenant d'Antiochus le grand, profita des diffensions de la mailon des Séleucides pour le rendre indépendant dans l'Arménie , dont ses services lui avoient mérité le gouvernement; il rechercha l'alliance des Romains qui le maintinrent dans fon usurpation qu'il affermit lui - même par fes manieres affables & populaires; & fa domination s'étendit fur tout le pays fitué entre la Capadoce, l'Ibérie, la Médie & la Mesopotamie. Possesseur paisible de cette région , il vit son alliance recherchée par Pharnace, roi de Pont, & par Eumene , roi de Pergame , qui fe faisoient une guerre sanglante, où les Syriens étoient entrés pour favoriser Pharnace. Les Romains, arbitres des querelles des rois de l'orient ; leur ordonnerent de déposer les armes. Les hoftilités cesserent, & dans le traité de paix, dont ils dicterent les conditions . le titre de roi d'Arménie fut confirmé à Artaxias ; des qu'il eut un titre pour regner, il fit de la province un empire florissant. La ville d'Artaxate dont il jeta les fondemens, devint la capitale de ce nouvel empire & la réfidence des rois. Annibal qui avoit une haute idée de fon courage & de fes talens , fe rendit à fa cour dans l'espoir de l'associer à son ressentiment contre les Romains. Artaxias plus jaloux d'affermir fa puissance que de faire des conquêtes nouvelles , le traita honorablement fans fe laiffer féduire par fes promesses. Quelque temps après. Antiochus Epiphane lui redemanda les provinces qu'il avoit ulurpées. La guerre se ralluma. Artuxius perdit une bataille sans rien perdre de sa gloire; il tomba au pouvoir du vainqueur, & mourut dans la captivité: sa détention ni sa mort ne changerent point le destin de l'Arménie qui forma pendant 227 ans un revaume indépendant fous quatorze rois descendus d'Artuxias. (Tn)

\* ARTEMIS, Mytb., furnom fous lequel Diane étoit adorée en plusieurs endroits de l'Asse mineure & de la Grece.

ARTÉMISE, reine d'Halycarnaffe, Hift. anc. , fille de Lygdamis , roi d'Halycarnasse, de Cos, de Calydon & de plufieurs autres contrees, fut une de ces femmes privilégiées , qui tenant leurs patlions affervies à leur raifon, fe font montrées dignes de commander aux hommes. Après la mort de son pere & de fon mari, elle tint les rênes de l'état pendant la minorité de son fils, dont elle augmenta les possessions : ayant appris que Xerxès méditoit une invalion dans la Grece , elle faisit cette occasion de montrer qu'elle favoit combattre compie elle favoit gouverner, & fans attendre les folicitations du monarque afiatique, elle fit équiper une petite flotte, dont les vaisseaux ne le cédoient en magnificence qu'à ceux des Sidoniens. Cette princelle voulut la commander elle - même, & quoiqu'elle n'eut aucune expérience de la navigation, elle fut un témoignage que le génie est propre à tous les emplois. Xerxès étonné de son intelligence, l'appella dans tous fes confeils; & lorfqu'on agita s'il étoit avantageux d'engager une action dans le détroit de Salamine , eile fut la feule qui en repréfenta le danger, parce que, disoit-elle, les Grees etoient plus expérimentés dans la marine que les Perfes, & que la perte d'une bataille feroit suivie de la ruine de l'armée de terre. Il lui paroissoit plus avantagenx de tirer la guerre en longueur, & de s'approcher du Péloponnele, perinadée que l'armée des Grecs, composée de différens peuples qui avoient leurs intérêts particuliers à ménager. se dissipare pour aller défendre ses propres soyers. Le succès justifia la saguste d'un conseil qui ne fut pas suivi. Ce sut elle qui dans ce combat donna à tous l'exemple de l'intrépidité. Xerxès, frappé de sa résistance hérosque, s'écria que les hommes combattoient en semmes, & que les semmes combattoient en hommes. Il falloit qu'elle parût bien redoutable à ses ennemis, pussque les Athéniens eurent la bassesse de metre sa tête à prix.

Xerxès, qui se repentoit de n'avoir point suivi ses avis, la consulta trop tard fur le parti qui lui restoit à prendre pour réparer une perte qu'il auroit du prévenir. Artémife qui le voyoit déterminé à rentrer dans fes états , & à laiffer Mardonius dans la Grece, ne s'obstina point à combattre sa résolution; mais prévoyant le mauvais súccès d'une guerre conduite par un général fans talens & faus expérience, elle ne voulut point en partager la honte, & elle follicita fon retour dans les états. Xerxès, après l'avoir comblée d'éloges & d'honneurs , la fit conduire avec une forte escorte julqu'à Ephele, & pour témoignage de son estime, il lni confia plusieurs de ses enfans nés de ses concubines qui l'avoient suivi dans cette guerre. Les autres actions de cette princesse sont tombées dans l'oubli mais ce que l'histoire nous fa confervé fuffit pour lui affigner une place parmi les plus grands hommes. (T-n)

ARTEMISE , reine de Carie , Hift. anc. femme de Maufole, roi de Carie, s'eft rendu immortelle par sa tendrelle conjugale, & fur-tout par les regrets dont elle honora la mémoire de son époux. Ce prince qui venoit de subjuguer les isles de Rhodes & de Cos, fut enlevé par une mort prématurée au milieu de les conquetes. Son epouse vivement touchée de fa perte , lui éleva un superbe tombeau qui a fervi de modele à tous les necles fuivans dans les pompes funéraires. On donne encore le nom de munfolée à ces monumens que la vanité des vivans érige aux reftes infenfibles des morts. Cette princesse ne pouvant vivre séparée de celui qui avoit fait sa félicité, sit brûler son corps, en recueillit les cendres, & en mela toujours dans sa boillon, jusqu'à ce que son corps fut devenu la véritable fépulture de son époux. Les poètes & les orateurs qui celébrerent les vertus de Mausole, furent récompensés avec magnificence. Artemife inftitua des combats & des jeux funebres,où Isocrate & Théopompe déployerent les richesses de l'éloquence. Quoiqu'occupée de la douleur, elle ne negligea point l'administration publique. Elevée au trône de Carie, elle se montra digne de l'occuper. Les Rhodiens qui s'étoient révoltés, furent punis. Les vengeances qu'elle exerça sur ces insclaires, exciterent la compassion des Atheniens. L'orateur Demofthene fut l'organe dont ils se servirent pour intéreffer Athenes à leur fort. Les foins qu'elle donna aux affaires ont fait douter de la fincérité de fa douleur, dont elle n'eut peut étre que le faste : au reste, la grandeur du courage peut s'allier avec la sensibilité. (T-n.)

\* ARTEMISIES , Myth. , fêtes instituées en l'honneur de Diane , surnom-

mee Artemis.

ARTEMISIUM, Géog. De dix differens lieux auxquels la géographie ancienne donne ce nom, le plus remarquable est l'endroit de l'isle d'Eubée où les Athéniens érigerent le monument d'une victoire que leur flotte venoit de remporter sur celle des Medes. (D. G.)

ARTEMITA, Géographie, une ville d'Arabie, une autre d'Arménie & une troilieme de Mésopotamie portoient ce nom en commun avec une petite isle de

la mer d'Ionie. (D. G.)

ARTEMON, f. m. Méchan., troifieme moufle qui est au tas du polyspaste ou plutôt du trispaste. Voyez Polyspaston. (J. D. C.)

ARTEMUS, Glogr., cap du royaume de Valence en Espagne: on l'appelle aussi cap Saint Martin & pointe de l'empereur. (D. G.)

ARTENA, Géog. Il y avoit autrefois en Italie deux villes de ce nom, l'une dans le territoire des Volfques, & l'autre dans celui des Cerites. (D. G.)

ARTERE, f. f. Anat. açraçia, dérivé des mots grees, air, air, & raçio,
je conferve, en anatomie, c'est un canal
membraneux, élastique, qui a la figure
d'un cône allongé, intérieurement liste
& poli, sans valvules, si ce n'est dans
le cœur, qui décroit à mesure qu'il se
divise en un plus grand nombre de ra-

meaux, & qui est déstiné à recevoir le sang du cœur pour le distribuer dans le poumon & dans toutes les parties du corps. Voyez COEUR, POUMON, & c. On donna d'abord ce nom à ce que nous appellons la trachée-artere, aspera, & c.

Les arteres dont il est question, s'appelloient veines saillantes ou internes, veines qui battent, par opposition aux veines externes non faillantes. Elles eurent principalement cette dénomination, parce que suivant la théorie d'Erassistrate, on pensoit que les tuyaux qui partent du cœur, n'étoient pleins que d'air, qui entrant dans leurs cavités les dilatoit, & les faisoit se contracter lorsqu'il en sortiet. Voilà la cause de la diassole & de la sytole, suivant les anciens.

L'artere par excellence, αρτηρία αρτηριώδης, est l'aorte. Voyez AORTE.

Toutes les arteres du corps sont des branches de deux gros trones, dont l'un vient du ventricule droit du cœur, & porte tout le sang au poumon, d'où on le nomme artere pulmonaire; l'autre part du ventricule gauche du cœur, & distribue le sang de toutes les parties du corps. On l'appelle aorte. Veyez Pulmonnaire.

Les auteurs sont fort partagés sur la structure des anteres: les uns ont multiplié les membranes, d'autres en ont diminué le nombre; il y en a qui en admettent jusqu'à six, savoir la nerveuse, la cellulaire, la vasculeuse, la glanduleuse, la musculeuse, & la tendineuse. Voyez NERVEUX, CELLULAI-RE, Esc.

Le docteur Haller dont nous embraffons la doctrine, n'en admet que deux, l'interne, & la charnue; la cellulaire n'est que leur accessoire, & il ne regarde pas

l'extérieure comme constante.

Les arteres ont la figure de cônes allogés, & vont en décroissant à méfure qu'elles se divisent en un plus grand nombre de rameaux; & lorsqu'elles parcourent quesque espace saus en jeter, elles paroissent remplis, dans quelqu'endroit qu'on les conçoive coupés par un plan perpendiculaire à l'axe de leur direction, l'ouverture qu'ils présenteront fera toujours circulaire; ces vaisseaux côniques ont leur base commune dans les

les deux ventricules du cœur , puisqu'ils font tous produits par l'aorte & par l'artere pulmonaire, & leur sommet aboutit à l'origine des veines, ou à la partie de Partere qui est ou paroit cylindrique.

La membrane externe des arteres n'eft pas une membrane propre à toutes, & qui s'observe dans tous leurs trajets: par exemple, quelques-unes font reconvertes par la plévre dans la poitrine, par le péritoine dans le bas-ventre ; d'autres , comme les arteres du cou, font environnées extérieurement d'un tiffu cellulaire plus épais ; le péricarde embrasse de tous cotés l'aorte; mais il se termine bientôt en changeant de texture dans la membrane cellulaire; la dure-mere fournit une gaine à la carotide au passage de cette artere dans le crâne. La premiere membrane de toutes les arteres est donc la membrane cellulaire, qui est plus làche dans sa superficie externe, colorée d'une infinité de petites artérioles & de veines . & traverfée de nerfs affez fenfibles.

La macération fait voir que ce qu'on appelle la membrane tendineuse de l'artere. ne differe en aucune facon de la cel-Julaire, puisque les couches intérieures mêmes de cette tunique deviennent cel-Iulaires.

La partie de l'artere la plus intérieure & la plus proche de sa cavité, paroît composée en général de fibres circulaires. Ces fibres dans les grands vaiffeaux font composées de plusieurs couches affez fensibles par leur couleur rougeatre & leur folidité; plus les vailleaux deviennent petits, & plus elles font difficiles à découvrir. Sous cette membrane on en temarque une autre cellulaire fort difficile à démontrer, dans laquelle se répandent les concrétions platreuses , lorsque l'artere s'offifie.

La membrane la plus interne de l'artere est unie & polie par le courant du fang; elle forme une couche continue dans toute l'étendue de ses cavités : elle revêt par-tout let fibres charnues, qui d'elles-mêmes ne sont pas affez continues pour former un plan uni, & empêche que le fang ne s'infinue dans les espaces qu'elles laiffent entr'elles ; elle eft meme partout fans valvules.

Il est facile de concevoir par ce que nous venons de dire, pourquoi certaine | res spinales produites par les vertébrales.

Tome III. Part. 11.

auteurs ont attribué cing membranes aux arteres, pendant que d'autres n'en ont reconnu que trois.

Toutes les arteres battent. En effet . quoiqu'on fente avec le doigt le mouvement de fystole & de diastole dans les grandes arteres , & qu'il n'en foit pas de même dans les plus petites, on fent néanmoins de fortes pulfations dans les plus petites, lorfque le mouvement du fang est un peu augmenté, comme cela arrive dans l'inflammation. Les arteres ont affez de force : mais le tiffn épais & dur de la membrane cellulaire externe, refusant de se prêter à la force qui les distend, elles fe rompent facilement & prefque plus facilement que les membranes de la veine ; c'est là une des causes de l'anévrysme. D'ailleurs les membranes des groffes arteres font, proportion gardée , plus foibles que celles des petites, & par cette raison le fang produit un plus grand effet fur les grandes que sur les petites ; c'est là pourquoi les anévrysmes sent plus ordinaires aux environs du cœur.

La nature a mis par-tout les arteres à

couvert , parce que leur bleffure ne pou-

voit être fans danger dans les plus petites, & fans la perte de la vie dans les plus grandes. Les plus petites artérioles se diftribuent en grand nombre à la peau. & les plus grands troncs font recouverts par la peau & par les muscles, & rampent fur les os. Il part de chaque tronc artériel des rameaux qui se divisent & fe fubdivisent en d'autres plus perits, dont on a peine à découvrir la fin ; les orifices des deux rameaux produits par un tronc pris enfemble, font toujours plus grands que celui du tronc, dans la raifon de 2 à 1. à pen près, ou un peu moins. Tous les troncs s'élargissent au deffus de leur division. Les angles fous lesquels les rameaux fortent de leurs troncs, font presque tonjours aigus, demi-droits ou approchant; angle fous lequel il est démontré dans les méchaniques, que les fluides doivent êfre poullés le plus loin. Nous avons cependant des exemples dans lefquels les rameaux partent de leurs troncs fous des angles droits ou approchant, comme onle remarque dans les arteres lombaires'

& dans les intercostales. Nous avons

auffi des rameaux retrogrades dans les arel

teres coronalres du cœur ; & dans les arte-

Les arteres communiquent toutes fréquemment les unes avec les autres, de forte qu'il n'y a aucune partie du corps dans laquelle les troncs artériels voifins ne communiquent par des rameaux intermédiaires. Les extrémités des arteres font cylindriques ou très - approchantes de cette figure, & fe terminent de différentes façons, soit en se continuant jusques dans la plus petite veine, foit dans les vifceres où elles forment des pinceaux, des arbriffeaux, des zig-zags, des franges, & différentes figures, suivant la différente fonction de ces parties; foit dans des conduits excréteurs semblables aux veines, foit dans des vaisseaux d'un genre plus petit, qui sont quelquefois continus aux arteres, & qui font de véritables troncs par rapport aux rameaux qu'ils produisent (telles sont les arteres lymphatiques ); foit dans un canal exhalant : c'est ainsi qu'elles finissent très-fréquemment par tout le corps.

Les veines ressemblent aux arteres en plusieurs points, mais elles different en bien des choses. Voyez VEINE.

La nature élastique des arteres fait voir qu'elles fe contractent effectivement . & que cette contraction fert à faire avancer le lang. Voy. SANG & CIRCULATION. Voy. dans nos planch. d'anatomie , la di-Aribution des arteres; & à l'article ANA-TOMIE, l'explication des figures relati-

ves à cette distribution. (L)

La fection des arteres est constamment circulaire. Si des anatomistes ont cru qu'il y en avoit d'applaties, c'est l'effet de la mort qui leur en a impofé. L'artere aorte d'un cadavre paroit applatie dans la poitrine & dans le bas - ventre ; elle est vuide : le poids des visceres l'a comprimée dans un cadavre étendu fur Ion dos. Mais qu'on injecte cette artere applatie, elle deviendra cylindrique, & fa Section fera un cercle. C'est la figure naturelle à un canal flexible, lorsque ses parois rélistent également de tous cotés : s'il y avoit une partie plus ferme que le reste, elle s'étendroit moins, & le canal pourroit être applati, triangulaire même, comme le sont quelques finus veincux; mais nous ne connoissons pas d'artere dont l'injection ne rende la fection circulaire.

L'artere est un composé de cylindres ajustés l'un à l'autre : le terme de chaque entieres après la mort du sujet, pourvu

cylindre est à la naissance d'une branche un peu confidérable; le second cylindre est toujours plus petit que le premier ; mais une artere qui ne donne pas de branches , refte cylindrique : telle eft l'artere ombilicale, la carotide commune. Les branches capillaires & celles des réscaux font cylindriques.

Les petites artérioles des grandes arteres naissent des petits troncs les plus à portée: la coronaire ne paroît qu'au

commencement de l'aorte.

On trouve fur la furface des arteres un grand nombre de nerfs en bien des endroits; il y en a des exemple proche du cœur , fur l'aorte & l'artere pulmonaire , fur la carotide commune, fur toutes les branches de l'artere carotide externe, fur. la méfentérique, fur la cœliaque, fur la mésocolique. Plus cependant on est attentif à suivre ces nerfs, plus on se convainc qu'ils ne se terminent pas à l'artere , & qu'ils paffent à d'autres parties. Dans les expériences, les arteres ne paroissent pas douées de fentiment : leurs nerfs font apparemment très - petits & proportionnés aux fibres musculaires, qui sont très-fines & très-minces. Galien a regardé les arteres & les veines comme insensibles. Comme les grandes arteres de l'homme & les médiocres ont des fibres musculaires, elles ont fans doute une force contractive proportionnée ; mais comme cette force a donné occasion à bien des discussions depuis vingtans, il ne sera pas inutile de mettre dans leur véritable jour, la force musculaire, la force élastique & l'irritabilité des arteres.

Il y a dans cette classe de vaisseaux une force contractive naturelle, qui agit fans doute dans l'animal vivant , mais qui n'est pas attachée à la vie, & qui demeure dans fa force pluficurs jours après la mort parfaite: cette force vient du tiffu élastique des arteres, qui réfiste vivement à leur dilatation . & qui tend sans ceffe à en raccourcir tous les diametres, en fe rapprochant de l'axe. Nous rapportons à cette force le petit diametre, auquel se réduit toute artere qui ne reçoit plus de fang & l'expression de la cire, dont on aura rempli une artere , & qu'on aura percée d'un petit trou : l'artere force la cire de fortir de ce trou dans la forme d'un ver , plufieurs jours & des femaines qu'elle n'ait pas été trop defféchée. La rétraction d'une artere coupée qui en opere le raccourcissement, est de la même nature ; elle ne fauroit être l'effet d'un pouvoir musculaire , les arteres n'avant bien certainement aucunes fibres longitudinales. L'action des acides chymiques fait agir cette force : elle force l'artere de le contracter ; elle fait ramper & fauter une artere liée par les deux bouts , pendant qu'elle en dévore les membranes : car ce phénomene est le même plus de vingtquatre heures après la mort de l'animal.

L'irritabilité est d'une autre nature; elle suppose des fibres musculaires; elle furvit à la vie, mais de peu d'heures dans un animal à fang chaud; elle agit ordinairement par des oscillations ou par des alternatives de contraction & de relà-

chement.

Dans les grandes arteres les fibres musculaires font très-visibles ; il ne seroit point surprenant qu'on y découvrit de l'irritabilité. Il est cependant très - rare qu'on y en apperçoive. Dans presque toutes les expériences on n'en apperçoit pas de vestige; on égratigne l'artere d'un animal vivant, on la coupe, on en enleve des morceaux entiers, fans qu'elle fe contracte. Il est vrai qu'elle fe contracte nécessairement, puisqu'après avoir été dila:ée par le lang que le cœur fait entrer dans l'artere, elle reprend son petit diametre : cette contraction n'eft pas toujours également visible ; on ne la manquera cependant jamais dans le bulbe de l'aorte d'un poulet renfermé dans l'œuf, pendant les premiers jours de l'incubarion. Mais on pourroit disputer ce mouvement à l'irritabilité, & l'attribuer à la force élastique.

Il v a cependant en quelques expériences dans lesquelles les observateurs ont vu l'artere fe contracter, quand on l'a irritée avec le scalpel, pincée avec une tenette, ou frappée d'une étincelle électrique. Quoique l'artere ne donne le plus souvent aucune marque d'irritabilité, il fuffit, pour établir cette force, qu'on l'ait La cellulofité apperque quelquefois. épaiffe & extremement ferree qui enveloppe les fibres musculaires, diminue apparemment l'effet des irritations ex-

térieures.

Il y aura donc une irritabilité dans les grandes arteres, mais foible & peu fenfi- I fes élémens.

ble , proportionnée au nombre des fibres qui composent fa tunique musculaire; elle est infiniment moins apparente que l'irritabilité des intestins.

Nous avons nommé à dessein les grandes arteres; car il eft plus que donteux que les petites aient de l'irritabilité. On a remarqué que les arteres, dont le diametre eft au-deffous d'une demi-ligne, n'ont point de pulsation dans l'animal vivant.

Il est très-douteux que ces vaisseaux fans poulx aient des fibres musculaires. Dans les animaux à fang froid on voit avec précision les bornes de la pulsation; elle ne s'étend guere au-delà des grandes branches de l'artere mésentérique : dans les branches un pen plus petites, qui cependant font acceffibles à plusieurs globules de front , il n'y a certainement ni irritabilité ni fibre musculaire. Le microscope n'y découvre qu'un tiffu cellulaire uniforme & très-ferré ; & uve incifion faite avec une bonne lancette, ne fe dilate point : l'expérience est fure . &

a fouvent été vérifiée.

Il est donc presque avéré que les grandes arteres ont un certain degré d'irritabilité; il eft auffi fur que les petites arteres ne changent pas de diametre dans l'état ordinaire de la vie, & qu'elles ne sont pas irritables. Il nous paroît même qu'il ne faut pas fe hater d'appliquer aux arteres ce que nous apprenons des expériences faites sur des parties véritablement irritables. Le cœur ou l'intestin est irrité par l'air, par le fang, par un corps àcre ou aigre; il fe contracte par toutes ces raifons; il chaffe la liqueur qui le remplit . & parvient à abolir la cavité : rien de tout cela ne réuffit dans une artere.

Il nous paroît donc que l'on précipiteroit fon jugement, fi l'on vouloit chercher dans l'artere rendue plus irritable la caufe de quelques phénomenes des maladies. Dans le cœur cette irritabilité excessive pent avoir de grandes snites : mais l'irritabilité des arteres est trop obscure pour qu'on en craigne un excès coupable.

La force dont nous allons parler, est d'une autre espece : c'eft celle avec laquelle l'artere refifte à celle que l'on emploie pour la rompre ; elle est purement mechanique, & depend de l'épaiffeur & de la denfité du tiffu cellulaire dont l'artere eft composée . & de l'attraction de Cette force a des loix tout-à fait différentes dans les différents animaux. Dans le poulet, les arteres sont robustes au sortir du cœur; elles y sont blanches, parce que le sang ne paroit pas à travers de leurs épailles tuniques: cette blancheur ne s'étend guere au delà de l'insertion du second canal artériel; au dessous de cette insertion, l'aorte devient plus ample & semblable à une voine. C'est cette idée qui regne généralement sur l'artere dans les auteurs; ils se persuadent que l'aorte a plus de solidité & de densité, & que cette folidité diminue avec le diametre de l'artere.

Des expériences exactes ont découvert l'erreur de cette opinion. Un phyficien induftrieux a poullé une athmosphere après l'autre; il a remarqué le nombre d'athmospheres qu'il faut pour crever chaque artere ; le calcul a fait le refte. Il s'eft trouvé qu'en général les arteres, à proportion de leur épailleur , réliftent moins que les veines; que l'aorte résiste le moins à sa fortie du cœur ; quelle gagne en ténacité en s'éloignant de fon origine , & qu'en général les petites branches sont plus fortes que les troncs. Il y a cependant des exceptions : les arteres de l'utérus sont remarquablement plus foibles que les autres, & celles des reins & des autres organes fécrétoires font plus robuftes.

La proportion de la substance solide de l'artere au vuide que parcourt le sang, est entiérement différente : généralement parlant, cette proportion diminue en s'élaignant du cœur; les branches de l'aorte ont plus de dureté dans leurs tuniques, mais moins d'épailleur. Il paroit que ces deux progressions opposées se compensent, & que la branche de l'artere résiste mieux, mais qu'aussi elle est dilatée avec

plus de force que le tronc.

Cette proportion est d'ailleurs sujette à des changemens. Dans un animal languissant & mal nourri, les membranes ont plus d'épaisseur. & la lumiere du vaisseur que parcourt le sang est plus étroite. Dans un animal robuste & mieux. nourri, dans le mème animal dont on a ranimé la circulation. languissante, les membranes deviennent moins épaisses, & la lumiere du vaisseur s'élargit. Les membranes ayant moins de largeur dans cet état, leurs élémens sont plus rapprochés, leur ténacité devient plus grande, & les

arteres réfistent mieux au courant accéléré du sang. C'est le cas des sievres aigués, & c'est apparemment cet endureissement des parois que le médecin appêrçoit dans les maladies instammatoires. (H. D. G.)

\* ARTÉRIAQUES, adj. pl. On donne en médecine ce nom aux remedes qu'on emploie contre l'atonie, ou les maladies qui proviennent de la trop grande aridité de la trachée-artere & du larynx. On peut mettre de ce nombre, 1°. les huiles tirées par expression, ou les émulsions préparées avec les anandes douces; les semences froides, &c. ou les loochs & les syrops faits de ces substances: 2°. les vapeurs qui s'élevent des décactions de plantes émollientes ou farineuses, qu'on dirige vers la partie affectée: 3°. les opiates.

ARTÉRIEL, adj. en anatomie, ce qui a rapport ou ce qui appartient aux atteres. V. ARTERE. On pense que le sang artériel est plus chaud, plus vermeil, plus spiritueux que le sang veineux. V. SANG.

ARTÉRIEL (CONDUIT), Anat. Dans le fœtus humain l'artere 'pulmonaire donne deux branches d'un médiocre diametre au poumon, dont le trone s'infere dans l'aorte descendante au - dessous de son arcade.

Dans les oifeaux une artere unique paroit fortir du œur. Elle paroit avoir trois branches, parce que celles du poumon ne font pas vilibles encore. Le tronc c'est l'aorte; les deux branches ce font deux conduits artériels; le supérieur semblable à celui de l'homme; l'inférieur, que l'homme n'a pas; l'un & l'autre s'inferent dans l'aorte.

'Dans les quadrupedes à fang froid, cette ftructure paroit se conserver. Dans l'animal adulte deux branches sortent du cœur, & se réunissent dans une seule ar-

tere abdominale.

Le canal artériel est essentiellement dans le fœtus de l'homme la seconde racine de l'artere aorte. Cette àrtere grossie après l'avoir requ.

Le conduit artériel est très-grand; il est plus grand que l'aorte naissante dans le sœtus humain.

Les deux ventrieules du œut concourent à cet âge à pouffer le fang dans l'aorte. & lui donnent une impulfion qui trepeut plus être la même dans l'adulte, dans lequel le ventricule gauche donne feul du mouvement au fang de l'aorte.

C'est cette grandeur du conduit artériel, qui rend l'aorte plus petite à la sortie du cœur, que ne l'est l'artere pulmonaire. Ce conduit enleve plus de la moitié du sang que l'aorte reçoit dans l'adulte à travers le poumon: & le tron ovale, qui augmente le volume du sang de l'aorte, est beaucoup plus petit que le conduit artériel, & ne peut réparer la diminution que le sang des cavités gauches du cœur sousser par ce canal.

La membrane interne du conduit artériel est làche & pulpeuse dans le sœtus de l'homme. Le sang a moins de peine à s'attacher à cette membrane, qu'aux parois plus lisses des arteres ordinaires.

Le canal artériel se ferme bientôt après la naiffance de l'enfant , parce que la refpiration dilate les poumons : que les branches pulmonaires se dilatent en conséquence : que le conduit artériel a moins de facilité à vuider son sang dans l'aorte inférieure dont les principales branches, connues fous le nom d'arteres ombilicales, font fermées : que le fang abandonne la foute du canal artériel devenue plus difficile, pour suivre celle des branches pulmonaires devenue plus aifée, & que par une suite de ces causes, le sang ralenti s'arrête dans le conduit artériel , s'y fige & s'y colle à la membrane interne. Il est tres rare que ce conduit refte ouvert dans l'adulte: cela est très-commun dans le trou ovile. (H. D. G.)

ARTÉRIEUX, EUSE, adj. qui tient de la nature de l'artere; Veine artérieuse; c'est un nom que l'on donne à l'artere pulmonaire, ou à un vaisseau par lequel le sang est porté du ventricule droit du cœur aux poumons. V. PULMONAIRE.

ARTÉRIO - PITUITEUX, adj. en anatomie. Ruysch a fait connoître dans les narines, des vaisseaux singuliers, qu'il nomme artério - pituiteux, qui rampent suivant la longueur des narines; & font de longues aréoles réliculaires. (L)

ARTÉRIOTOMIE, dernectula, d'actual & de thirus, je coupe, en terme de thirusgie, l'opération d'ouvrir une artere, ou de tirer du fang en duvrant une artere avec la lancette, ce que l'on pratique en quelques cas extraordinaires. V. ARTERE, PHLEBOTOMIE, & C. Voyez AMI ANEVRYSME.

L'artériotomie est une opération qui ne se pratique qu'au front, aux tempes & derrière les oreilles, à cause du crâne qui sert de point d'appui aux arteres; par-tout ailleurs l'ouverture de l'artere est ordinairement mortelle: on a un très-grand nombre d'exemples de personnes qui sont mortes de la faignée, parce qu'une artere a été prise pour une veine.

Fernel (2, 18.) Severinus (Effic. med. part. II.) Tulpius (objer. 1, 48.) & Catherwood, ont fait tous leurs efforts pour introduire l'artériotomie dans les cas d'apoplexie, comme étant préférable à la faignée qui se fait par les veines; mais ils n'ont pas été fort suivis. V.

APOPLEXIE.

Pour ouvrir l'artere temporale, qui eft celle qu'on préfere pour l'artériotomie, on n'applique point de ligature; on tâte avec le doigt index une de les branches, qu'on fixe avec le pouce de la main gauche; on l'ouvre de la même façon que la veine dans la phlébotomie: quelques "uns préferent l'ufage du biftouri. Le fang qui vient de l'artere est vermeil, & fort par secousses qui répondent à l'action des tuniques des arteres ; lorsqu'on a tiré la quantité de sang suffifante , on rapproche les levres de la plaie, & on la couvre de trois ou quatre compresses graduées; dont la premiere aura un pouce en quarré, & les autres plus grandes à proportion, afin que la compression soit ferme. On contiendra ces compresses avec le bandage appellé folaire. Voici comme il fe fait. Il faut prendre une bande de quatre aunes de long & trois doigts de large ; on la route à deux globes, dont on tient un de chaque main. On applique le milieu de la bande fur les compresses , pour aller autour de la tête fur l'autre tempe . y engager les deux chefs en changeant les globes de main : on les ramene fur les compresses, où on les croife en changeant de main; de forte que si c'est du coté droit, on fasse passer le globe postérieur deffous l'antérieur , c'eft - à - dire . celui qui a paffé fur le front , & qui dans l'exemple proposé est tenu de la main droite. Dès qu'on les à changés de main . on en dirige un fur le fommet de la tête . & l'autre par - deffous le menton ; on continue pour aller les croifer à la tempe opposée au mai, pour de-là revenir, Kk 2

en changeant de main autour de la tête, former un deuxieme nœud d'emballeur au - des un des compresses ; on continue en faisaut des circulaires assez et ur de la tête pour employer ce qui reste de la bande. Voyez figure 3, chir. pl. XXVII. Un bandage circulaire bien fait produit le même effet sans tant d'em-

barras. (Y) \* C'eft de la bleffure des arteres que procedent les hémorrhagies dangereules. Nous parlerons à l'article HEMORRHA-GIE, des differ ns moyens inventés par l'art pour l'arrêter. Onne peut disconvenir que la ligature ne foit le plus fur de tous ; mais il y a des cas où elle a de grands inconvéniens, comme dans celui de l'anévryfine au bras , où le chirurgien n'étant jamais certain de ne pas lier le tronc de l'artere , le malade est en risque de perdre le bras par l'effet de la . ligature , s'il n'y a pas d'autre ressource pour la circulation du fang, que celle de l'artere liée. C'est donc un grand remede que celui qui étant appliqué fur la plaie de l'artere déconverte par une incilion , arrête le fang & difpenfe de la ligature. Le roi l'a acheté (en mai 1751) du fieur Broffart . chirurgien de la Châtre en Berry, après plufieurs expérienees fur des amputations faites à l'hotel royal des Invalides, & à l'hopital de la Charité, mais notamment après un anévryfme guéri par ce moyen, & opéré par l'illustre M. Morand, de l'académie royale des sciences. Ce célebre chirurgien , dont l'amour pour le bien public égale les talens & le savoir si généralement reconnus, a bien voulu nous communiquer le

Il confiste dans la substance fongueuse de la plante nommée agaricus pedis, equini facie. Inst. rej herb. 562. Fungus in caudicibus nascens unguis equini sigurà. C. B. Pin. 372. Fungi signiarii. Trag. 943, parce qu'on en fait l'amadou.

remede dont il s'agit.

On coupe l'écorce ligneuse de cet agaric; on sépare la partie fongueuse du reste de la plante; elle est déja souple comme une peau de chamois, on l'amollit enerre en la battant avec un marteau. Un morceau de cette espece d'almadou appliqué sur la plaie de l'artere, & plus large que ladite plaie, soutenu d'un second morceau un peu plus large, & de l'appareil convenable, arrête le sarge, \* ARTHRITIQUES (APPECTIONS)
On donne en médecine ce nom à toutes
les maladies qui attaquent les jointures,
& qui tiennent de la nature de la goutte, & à tous les médicamens qu'on emploie pour les guérir. Voyez GOUTTE.

ploie pour les guérir. Voyez GOUTTE. ARTHRODIE, f. f. mot formé du grec αέβρον, articulation. & de δίχομαι, je reçois; c'est, en anatomie, une espece d'articulation dans laquelle la tête plate d'un os est reçue dans une coneavité peu profonde d'un autre os. Voyez OS & ARTICULATION.

Telle est l'articulation des os du métacarpe avec les premieres phalanges des doigts, des apophyses obliques des vertebres entr'elles, &c. (L)

ARTI, f. m. Hist. nat. botan., nom brante d'une plante du Malabar qui peut faire un genre différent du lizeron, convolvulus, & du quamoclit où elle a été jusqu'ici confondue: Van Rheede en a fait graver une figure assez bonne, mais incomplete, dans son Hortus Melabaricus, vol. II. page 121, plante LIX. M. Linné l'appelle ipomæa, pes tigridis, folis palmatis, soribus aggregatis, Jans son Systema Naturæ, imprimé en 1767, pag. 159, n. 17.

Cetté plante est annuelle, rampant sur terre , & grimpant fur les arbriffeaux à la hauteur de cinq à fix piés : sa racine eft cylindrique, courte, d'une ligne & demie au plus de diametre, verd elair, aqueufe, divifée en trois on quatre branches fibreuses; elle jette une tige fimple , cylindrique , de même groffeur , charnue, mais dure, flexible, d'un yerd-clair, toute hérissée de poils longs, jaunes, écartés: ses feuilles sont alternes , disposées circulairement à des distances de trois à quatre pouces les unes des autres, orbiculaires, de trois pouces environ de diametre , d'un verd - clair , divifées jufqu'aux deux tiers de leur profondeur en eing à fept lobes , elliptiques, pointues aux deux bouts, relevées en deffous d'un pareil nombre de côtes qui forment autant de rayons, & fendues pareillement, jusqu'au tiers de leur longueur , d'une échancrure , au fond de l'aquelle elles font portées fur un pédicule cylindrique un peu plus long qu'elles & hériffé de poils comme les tiges.

De l'aisselle de chaque pédicule s'éleve

un péduncule de même longueur, & hériffé de même, mais un peu plus mince, portant à son extrémité une fleur prefque deux fois plus grande, blanche, luifante , d'une seule piece en entonnoir , dont le pavillon entier est ouvert sous un angle de quarante-cinq degrés, & austi long que le tube qui est un cylindre égal dans toute fa longueur; ce pavillon eft ondé, comme crépu fur ses bords, ftrié en long de dix à quinze nervures & femé de quelques poils. Le calice qui enveloppe cette fleur est une fois plus court qu'el-le, composé de cinq feuilles vertes à base blanche, triangulaires, pointues, affez inégales, ondées, trois à quatre fois plus longues que larges, hérissées de poils : cing étamines menues, droites, blanches, à antheres blanches, font attachées au bas du tube de la corolle, dont elles égalent seulement la moitié de la longueur, n'atteignant que le bas du pavillon qui forme l'entonnoir. Au centre de la fleur eft un disque jaune, fort applati , fur lequel porte un ovaire conique, qui fait corps avec lui & qui est terminé par un ftyle & un stigmate blane sphéroïde, à la hauteur des étamines. L'ovaire, en mûrissant devient une capsule sphéroide de quatre lignes de diametre, à quatre loges , s'ouvrant en quatre battans, & contenant chacune une graine triangulaire à trois faces, dont deux plates & une convexo, d'abord verte, ensuite brune, légérement velue.

Qualités. L'arti n'a qu'une faveur & une odeur fauvage : en quelqu'endroit qu'on le bleffe, il rend une liqueur lai-

teufe abondante.

Usages. Ses feuilles pilées avec le poivre s'appliquent sur les morsures des chiens enragés, dont elles attirent & imbibent tout le venin: pilées avec le baume, & appliquées de même sur les tumeurs, elles les font disparoître.

Remarques. L'arti est une plante fort différente de celle qu'Herman & Dillen ont figurée & décrite sous le nom de pes tigridis; celle-cl a les lobes des feuilles fendues jusqu'au pédicule, les seurs rassemblées en corymbe, le tube de la corolle beaucoup plus large, la graine jaune, & nombre d'autres différences. M. Linné a donc eu tort de les confondre. (M. Adanson.)

ARTICHAUT, f. m., cinara, Hift.

nat. bot. genre de plante qui porte des fleurs à fleurons découpés, portés chacun fur un embryon, & renfermés dans un calice écailleux & ordinairement épineux. L'embryon devient dans la suite une semence garnie d'aigrettes. Ajoutez aux caracteres de ce genre le port de l'artichaut, qui le fait diltinguer si aisément des chardons. Tourn. Inst. rei berb. V. PLANTE. (I)

On distingue trois sortes d'artichants, les rouges, les blancs, & les violets.

Les rouges sont les plus petits, & ne sont bons qu'à manger à la poivrade; les blancs sont les plus ordinaires; & les viotets qui viennent les derniers, sont les meilleurs, les plus gros, & ceux que

l'on fait fécher pour l'hiver.

On en fait des œilletons qu'on détache du pié, & qu'on replante tous les trois ans à neuf ou dix pouces de diffance. Ils demandent à être fouvent fumés, arrofés, & couverts pendant la gelée: on les butte feulement dans les terres légeres. Pour les faire avancer, plufieurs jardiniers y répandent des cendres de bois brûlé. (K)

\* Dans l'analyse chymique de culs d'artichauts tendres & frais, dépouillés des écailles & des semences, distillés à la corque, il est sorti une liqueur limpide, d'une odeur & d'une saveur d'herbe, insipide & obscurément acide; une liqueur d'abord limpide, manisestement acide, fort acide sur la fin, austere, roussare, empyreumatique; une liqueur empyreumatique rousse, d'abord fort acide, ensuite un peu salée, & imprégnée de beaucoup de sel alkali urineux; une huile épaisse comme du sirop.

La masse noire calcinée pendant dix heures, a lassié des cendres dont on a tiré par lixiviation un sel fixe purement alkali. Cette substance charnue a une saveur douçâtre, austere & noircit la dissolution du vitriol: elle contient done un sel essentiel, tartareux, uni avec beaucoup de terre astringente & d'huile douçâtre.

On mange les artichauts à la poivrade, on les frit, on les fricasse & on les confit.

Pour les mettre à la poivrade, prenezles tendres; coupez - les par quartiers; ôtez-en le foin & les petites feuilles; pelez le destis; jettez-les dans l'eau fraiche, & les y laissez, de peur qu'ils ne se noireissent & ne devienment amers, jus-

Kk 4

qu'à ce que vous les vouliez fervir : alors mettez-les dans un plat ou fur une affiette, arrofés d'eau, & fervez en même temps

du poivre & du fel mèlés.

Pour les frire, prenez-en les culs; coupez-les par quartiers: ôtez le foin; rognez la pointe des feuilles; saupoudrez-les ensuite de farine détrempée avec du beurre, des jaunes d'œus, du sel, &c. & jettez-lez dans la friture chaude.

On met encore les artichants à la sauce blanche & à plusieurs autres. Voyez là-

dessus les traités de cuifine.

Pour les confire, pelez les culs; n'y laissez ni feuilles ni foin; jetez - les dans l'eau fraiche; faites - les passer dans une autre eau; faites-leur jeter un bouillon; prenez un pot; mettez-y de l'eau bien salée qui surnage de trois doigts; ajoutez-y une partie d'eau & une autre de vinaigre; l'épaisseur de deux doigts de bonne huile ou de beurre qui ne soit pas trop chaud; de laissez les artichauts dans cet état.

L'artichaut à la poivrade est ami de l'estomac, & fait trouver le vin bon. On en conferve les culs pour l'hiver, en les faifant sécher au soleil ou à la fumée, & en les tenant dans un jieu sec, mais de quelque maniere qu'on les prépare ils nour-ristent peu, & sournissent un suc grosser. & venteux: les côtes des feuilles, & les tiges tendres & blanches se digerent sailement. Les racines excitent fortement les urines, on les peut employer dans les décoctions & les bouillons diurétiques. Quelques-uns prescrivent la décoction en lavement pour provoquer les urines.

On a prétendu que les têtes d'artichaut étoient aphrodifiaques; cette propriété n'est rien moins que prouvée, quoi qu'en disc le préjugé, & tout au moins s'il est permis de les regarder comme tels, ce n'est que par la vertu excitante très e générale qui leur est commune avec une in-

finité d'autres alimens.

Il est encore plus plaisant qu'on ait prétendu que l'usage fréquent des artichauts à titre d'aliment, étoir un moyen assuré pour faire des enfans mâles. Nous ignorons sans doute une foule de propriétés dans les substances qui nous environnent, & l'on doit s'abstenir de dogmatifer avec aussi peu de connoissances, mais il est un excès de prétentions introduites par l'absurde crédulité qui rend le scepticisme nécessaire.

Langins vante l'usage de la racine d'artichaut dans la gonorrhée. ( M. Lafoffe. )

ARTICLE, f. m., Gramm., en latin articulus, diminutif de artus, membre, parce que dans le fens propre on entend par article les jointures des os du corps des animaux, unies de différentes manieres & felon les divers mouvemens qui leur font propres : de-là par métaphore & par extension on a donné divers fens à ce mot.

Les grammairiens ont appellé articles certains petits mots qui ne fignifient rien de phylique, qui sont identifiés avec cenx devant lesquels on les place , & les font prendre dans une acception particuliere: par exemple, le roi aime le peuple; le premier le ne présente qu'une même idée avec roi; mais il m'indique un roi particulier que les circonftances du pays où je suis ou du pays dont on parle, me font entendre : l'autre le qui précede peuple , fait auffi le même effet à l'égard de peuple ; & de plus le peuple étant placé après aime, cette pofition fait connoître que le peuple eft le terme ou l'objet du fentiment que l'on attribue au roi.

Les articles ne fignifient point des chafes ni des qualités feulement, ils indiquent à l'esprit le mot qu'ils précedent, & le font considérer comme un objet tel, que sans l'article cet objet seroit regardé sous un autre point de wot ; ce qui s'entendra mieux dans la suite, surtout par

les exemples.

Les mots que les grammairiens appellent articles, n'ont pas toujours dans les autres langues des équivalens qui y aient le même ufage. Les Grecs mettent fouvent leurs articles devant les noms propres, tels que Philippe, Alexandre, Céfar, &c. nous ne mettons point l'article devant ces mots-là. Enfin il y a des langues qui ont des articles, & d'autres qui n'en ont point.

En hébreu, en chaldéen & en syriaque, les noms sont indéclinables, c'estadire qu'ils ne varient point leur définence ou dernieres syllahes, si ce n'est comme en françois du singulier au pluriel: mais les vues de l'esprit ou relations que les Grecs & les Latins sont connoître par les terminaisons des noms, sont indiquées en hébreu par des prépositis qu'on appelle préfixes, & qui sont

liés aux noms à la maniere des prépositions inséparables, en sorte qu'ils for-

ment le même mot.

Comme ces prépositifs ne se mettent point au nominatif, & que l'ulage qu'on enfait n'eft pas trop uniforme, les hébraïfans les regardent plutôt comme des prépolitions que comme des articles. Nomina bebraica proprie loquendo funt indeclinabilia. Quo ergo in casu accipienda sint & efferenda, non terminatione dignoscitur, sed præcipue constructione & præpositionibus quibufdam, feu litteris præpositionum vices gerentibus, quæ ipsis à fronte adjiciuntur. Masclef. Gramm. bebr. c. ij , n. 7.

A l'égard des Grees , quoique leurs noms le déclinent , c'est-à-dire , qu'ils changent de terminailon felon les divers rapports ou vues de l'esprit qu'on a à marquer , ils ont encore un article 6, 4, 70, TE, THE, TE, So dont ils font un grand ulage : ce mot eft en grec une partie fpéciale d'oraison. Les Grecs l'appellerent aρθρον, du verbe aρω, apto, adapto, difpoler, apprêter, parce qu'en effet l'article dispose l'esprit à considérer le mot qui le fuit fous un point de vue particulier; ce que nous développerons plus en détail

dans la fuite.

Pour ce qui est des Latins, Quintilien dit expressément qu'ils n'ont point d'articles, & qu'ils n'en ont pas hefein, nofter Sermo articulos non desiderat. (Quint. lib. I , c. iv. ) Ces adjectifs is , bic , ille , ifte, qui sont sonvent des pronoms de la troi-sieme personne, sont aussi des adjectifs démonstratifs & métaphysiques, c'elt-àdire, qui ne marqueut point dans les objets des qualités réelles indépendantes de notre maniere de penfer. Ces adjectifs répondent plutôt à notre ce qu'à notre le. Les Latins s'en servent pour plus d'énergie & d'emphale : Catonem illum fapientem , (Cic.) ce fage Caten; ille alter, (Ter.) cet autre; illa feges, (Virg. Georg. I, v. 47.) cette moiffon ; illa rerum domina fortuna , (Cic. pro Marc. n. 2. ) la fortune ellememe , cette maîtrelle des événemens.

Uxorem ille tuus pulcher amator babet. Propert. lib. II, eleg. xzj, v. 4. Ce hel amant que vous avez, a une femnie.

Ces adjectifs latins qui ne fervent qu'à déterminer l'objet avec plus de force, font fi différens de l'article grec & de l'article françois, que Voffins prétend (de Anal.

faifant apprendre les déclinaisons latines, font dire bec mufa , induisent leurs disciples en erreur; & que pour rendre littéralement la valeur de ces deux mots latins felon le génie de la langue grecque, il faudroit traduire bec musa, aura n μουσα,

c'eft-à-dire , cette la mufe.

Les Latins faisoient un usage si fréquent de leur adjectif demonstratif ille , illa, illud, qu'il y a lieu de croire que c'est de ces mots que viennent notre le & notre la ; ille ego, mulier illa : Væ bomini illi per quem tradetur. ( Luc , c. xxij , v. 22. ) bonum erut ei si natus non fuiset homo ille. (Matth. c. xxvj. v. 24. ) Hic illa parva Petilia Philocteta. ( Virg. Æn. lib. III, v. 401. ) C'est-là que la petite ville de Petilie fut batie par Philocete. Aufonia pars illa procul quam pandit Apollo. Ib. v. 479. Hec illa Charybdis. Ib. v. 558. Pétrone faisant parler un guerrier qui se plaignoit de ce que son bras étoit devenu paralytique, lui fait dire : funerata est pars illa corporis mei qua quondam Acbilles eram; il est mort ce bras par lequel j'étois autrefois un Achille. Ille Deum pater , Ovide. Quifquis fuit ille Deorum. Ovide. Metam. lib. I, v. 32,

Il y a un grand nombre d'exemples de cet ulage que les Latins faisoient de leur ille, illa, illud, fur-tout dans les comiques, dans Phedre & dans les auteurs de la baffe latinité. C'est de la derniere syllabe de ce mot ille, quand il n'est pas employé comme pronom, & qu'il n'eft qu'un fimple adjectif indicatif, que vient notre article le : à l'égard de notre la , il vient du féminin illa. La premiere syllabe du masculin ille a donné lieu à notre pronom il, dont nous faifons ufage avec les verbes, ille affirmat, (Phæd. lib. III, fab. iii, v. 4, ) il affure. Ille fecit, (Id. lib. III, fab. v. vers 8, ) il a fait ou il fit. Ingenio vires ille dat, ille rapit, (Ov. Her. ep. xv. v. 206.) A l'égard de elle, il vient de illa, illa veretur, (Virg. eclog. iij, v. 4, ) elle craint.

Dans presque toutes les langues vulgaires, les peuples, foit à l'exemple des Grees, foit plutôt par une pareille disposition d'esprit , se sont fait de ces prépositifs qu'on appelle articles. Nons nous arrêterons principalement à l'article françois.

Tout prépolitif n'eft pas appellé article, Ce , cet , cette , certain, quelque, tout, chaque, nul, aurun, mon, ma, mes, &c. ne lib. I, c. 2, p. 375,) que les maitres qui en ! font que des adjectifs métaphysiques ; ils

précedent toujours leurs substantifs ; & quitqu'ils ne fervent qu'à leur donner une qualification métaphylique, je ne lais pourquoi on les met dans la classe des pronoms. Quoi qu'il en foit, on ne donne pas le nom d'article à ces adjectifs ; ce | font spécialement ces trois mots, le, la, les, que nos grammairiens nomment articles, peut-etre parce que ces mots font d'un usage plus fréquent. Avant que d'en parler plus en détail , observons que 1 . nous nous servons de le devant les noms masculins au fingulier, le roi , le dour. 20. Nous employons la devant les nome féminins an fingulier , la reine , la nuit. 3°. La lettre s qui, felon l'analogie de la langue, marque le pluriel quand elle est ajoutée au fingulier , a formé les du fingulier le ; les fert également pour les deux genres, les rois, les reines, les jours , les nuits. 4º. Le , la , les , font les trois articles simples : mais ils entrent austi en composition avec la proposition à, & avec la préposition de, & alors ils forment les quatre articles composés, au, aux , du , des.

Au est composé de la préposition à . & de l'article le , en forte que an cft autant que à le. Nos peres disoient al, al temps de Innocent III. c'est-à-dire, au temps d'Innocent III. L'apostoile manda al prodome, &c. le pape envoya au prud'homme : Ville-Hardouin , liv. I , pag. 1. mainte lerme i fu plorée de pitié al departir, ib. id. page 16. Vigenere traduit maintes larmes furent plorées à leur partement , & au prendre congé. C'est le son obscur de l'e muet de l'article simple le , & le changement affez commun en notre langue de l en u, comme mal, maux, cheval, chevaux ; altus , haut , alnus , anine (arbre) alna, aune (mesure) alter, autre, qui ont fait dire au au lieu de à le, ou de al. Ce n'est que quand les noms masculins commencent par une consonne ou une voyelle aspirée, que l'on se fert de au au lieu de à le; car si le nom masculin commence par une voyelle, alors on ne fait point de contraction, la prépolition à & l'article le demeurent chacun dans leurentier : ainsi quoiqu'on dife le cœur , au eaur , on dit l'efprit ; à l'efprit , le pere , au pere , & on dit l'enfant , à l'enfant ; on dit le plomb , au plomb , & on dit l'or , à l'or , l'argent , à l'argent , car quand le fubstantif commence par une voyelle !,

l'e muet de le s'élide avec cette vov elle . ainsi la aison qui a donné lieu à la contraction au , ne fublifte plus; & d'ailleurs, il fe feroit un baillement defagréable fi l'en disoit au esprit , au argent , au enfant ; &c. Si le nom eft féminin , n'y ayant point d'e muet dans l'article la, on ne peut plus en faire au; ainsi l'on conserve alors la préposition & l'article, la raison, à la raison, la vertu, à la vertu. 20. Aux fert au pluriel pour les deux genres ; c'eft une contraction pour à les . aux hommes, aux femmes, aux rois, aux reines, pour à les bommes, à les femmes , &c. 3°. Du eft encore une contraction pour de le ; c'eft le fon obscur de deux e muets de fuite, de le, qui a amené la contraction du : autrefois on disoit del ; la fins del conseil fi fu tels , &c. l'arrêté du conseil fut , &c. Ville - Hardouin, lib. VII , p. 107. Gervaile del Chaftel , id. ib. Gervais du Caftel. Vigenere. On dit donc du bien & du mal . pour de le bien, de le mal , & ainfi de tous les noms masculins qui commencent par une consonne ; car si le nome commence par une voyelle, ou qu'il foit du genre féminin, alors on revient à la fimplicité de la préposition, & à celle de l'article qui convient au genre du nom; sinfi on dit de l'efprit , de la vertu , de la peine; par-là on évite le baillement : c'est la même raison que l'on a marquée sue an. 40. Enfin des fert pour les deux genres au pluriel , & fe dit pour de les , des rois . des reines.

Nos enfans qui commencent à parler, s'énoncent d'abord sans contraction; ils disent de le pain, de le vin. Tel est encore l'usage dans presque toutes nos provinces limitrophes, sur-tout parmi le penple: c'est peut - être ce qui a donné lieu aux premieres observations que nos grammairiens ont faites de ces contractions.

Les Italiens ont un plus grand nombre de prépositions qui se contractent avec leurs articles.

Mais les Anglois qui ont comme nous des prépositions & des articles, ne font pas ces contractions; ainsi ils disent of the, de le, où nous disons du ; the king, le roi; of the king, de le roi, & en françois du roi; of the queen, de la reine; to the king, à le roi, au roi; to the queen, à la reine. Cette remarque, n'est pas de simple

curiolité; il est important, pour rendre raison de la construction, de séparer la préposition de l'areicle, quand ils sont l'un & l'autre en composition: par exemple, si je veux rendre raison de cette facon de parler, du pain suffité, je commence par dire de le pain; alors la préposition de, qui est ici une préposition extractive, & qui comme toutes les autres prépositions doit être entre deux termes; cette préposition, dis-je, me fait connoître qu'il y a ici une ellipsé.

Phedre, dans la fable de la vipere & de la lime, pour dire que cette vipere cherchoit de quoi manger, dit: hec quim tentaret fi qua res esceteii, l. IV. fabl. vii. v. 4, où vous voyez que aliqua res cibi fait connoître par analogie que du pain, c'est aliqua res panis, paululum panis, quelque chose, une partie, une portion du pain : c'est ainsi qué les Anglois, pour dire, donnez-moi du pain, disent give me sour dire, donnez-moi quelque pain; & pour dire j'ai vu des houmes, ils disent I bave seen some men; mot à mot, j'ai vu quelques kommes; à des médecins, to some

phyficians , à quelques médecins. L'usage de sous-entendre ainsi quelque nom générique devant de, du, des, qui commencent une phrase, n'étoit pas inconnu aux Latins. Lentulus écrit à Ci céron de s'intéresser à sa gloire, de faire valoir dans le fénat & ailleurs tout ce qui pourroit lui faire honneur: de nostra dignitate velim tibi ut femper curæ fit. Cicéron , ep. liv. XII, ep. xiv. Il eft évident que de nostra dignitate ne peut être le nominatif de cure fit ; cependant ce verbe fit étant à un mode fini , doit avoir un nominatif: ainfi Lentulus avoit dans l'esprit ratio ou fermo de nostra dignitate , l'intérêt de ma gloire ; & quand même on ne trouveroit pas en ces occasions de motconvenable à suppléer, l'esprit n'en seroit pas moins occupé d'une idée que les mots; énonces dans la phrase reveillent, mais qu'ils n'expriment point : telle eft l'analogie, tel est l'ordre de l'analyse de l'é-; nonciation. Ainfi nos grammairiens manquent d'exactitude, quandils difent que la préposition dont nons parlons fert à marquer le nominatif , lorsqu'on ne vent que defigner une partie de la chofe, Gramm. de Regnier , page 170 , Restaut , pag. 75 & 418. His ne prennent pas garde que les prépofitions ne fauroient entrer dans le

discours, fans marquer un rapport ou relation entre deux termes, entre un mot & un mot : par exemple, la préposition pour marque un motif, une fin, une raifon : mais ensuite il faut énoncer l'objet qui'eft le terme de ce motif, & c'eft ce qu'on appelle le complément de la prépofition. Par exemple . il travuille pour la patrie, la patrie est le complément de pour, c'est le mot qui détermine pour; ces deux mots pour la patrie font un fens particulier qui a rapport à travaille, & ce dernier au sujet de la préposition, le roi travaille pour la patrie. Il en est de même des prépositions de & à. Le tivre de Pierre est beun , Pierre est le complément de de , & ces deux mots de Pierre fe rapportent à livre, qu'ils déterminent. c'est-à-dire, qu'ils donnent à ce mot le fens particulier qu'il a dans l'efprit, & qui dans l'énonciation le rend fujet de l'attribut qui le fuit : c'eft de ce livre que je dis qu'il eft beau.

A est aussi une préposition qui, entre autres usages, marque un rapport d'attribution: donner son cœur à Dieu, parler à quelqu'un, dire sa peusée à son ami.

Cependant communément nos grammairiens ne regardent ces deux mots que comme des particules qui fervent, difent-ils , à décliner nos noms ; l'une eft. dit-on , la marque du génitif , & l'autre celle du datif. Mais n'eft-il pas plus fimple & plus analogue au procédé des langues, dont les noms ne changent point leur derniere syllabe, de n'y admettre ni cas ni déclinaison, & d'observer seulement comment ces langues énoncent les mêmes vues de l'esprit. que les Latins font connoître par la différence des terminaisons? tout cela se fait, ou par la place du mot, ou par le secours des prépolitions.

Les Latine n'ont que fix cas, cependant il y a bien plus de rapports à marquer; ce plus, ils l'énoncent par le fecours de leurs prépositions. Hé bien, quand la place du mot ne peut pas nous fervir à faire connoître le rapport que nous avons à marquer, nous faisons alors ce que les Latins faisoient au défaut d'une désinence ou terminaison particuliere: comme nous n'avons point de terminaison destinée à marquer le génitif, nous avons recours à une préposi-

tion; il en est de même du rapport d'attribuer, nous le marquons par la préposition à, ou par la préposition pour, & même par quelques autres, & les Latins marquoient ce rapport par une terminaison particuliere qui faisoit dire que

le mot étoit alors au datif. Nos grammairiens ne nous donnent que fix cas, fans donte parce que les Latins n'en ont que fix. Notre accufatif, dit-on, est toujours semblable au nominatif: hé , y a-t-il autre chose qui les distingue, finon la place? L'un fe met devant & l'autre après le verbe : dans l'une & dans l'autre occasion le nom n'estqu'une simple dénomination. Le génitif, felon nos grammaires, est toujours semblable à l'ablatif, le datif a le privilège. d'être seul avec le prétendu article à: mais de & à ont toujours un complément comme les autres prépositions, & ont également des rapports particuliers à marquer ; par conléquent fi de & à font des cas , Sur , par, pour , Sous , dans, avec, & les autres prépositions, devroient en faire aussi; il n'y a que le nombre determiné des fix cas latins qui s'y oppose : ce que je veux dire est encore plus fenfible en italien.

Les grammaires italiennes ne comptent que lix cas auss, par la feuleraison, que les Latins n'en ont que six. Il ne sera pas inutile de décliner sei au moins le singulier de nos Italiens, tels qu'ils sont déclinés dans la grammaire de Buommatei, celle qui avec raison a le plus de réputation.

1. Il re, c'est-à-dire, le roi; a. del re, 3. al re, 4. il re, 5. o re, 6. dalre, 1. Lo abbate, l'abbé, 2. dello abbate, 3. allo abbate, 4. lo abbate, 5. o abbate, 6. dallo abbate. 1. La donna, la dame, 2. della donna, 3. alla donna, 4. la donna, 5. o donna, 6. dallo donna. On voit aisement & les grammairiens en conviennent, que del, dello & dalla, sont composition se change en de; que al, allo & alla sont ansiè composition de l'article, & de di, qui en composition se change en de; que al, allo & alla sont ansiè composés de l'article & de a, & qu'ensin dal, dallo & dalla, sont formés de l'article & de da, qui signifie pur, che, de.

Buommatei appelle ces trois mots di, a, da, des segnaccasi, c'est-à-dire des signes des cas. Mais ce ne sont pas ces seues prépolitions qui s'unissent avec l'ar-

ticle: en voici encore d'autres qui ont le même privilége.

Con, co, avec, col tempo, avec le temps; colla liberta, avec la liberté.

In, en, dans, qui en composition se change en ne, nello specchio, dans le miroir, nel grardino, dans le jardin, nelle strade, dans les rues.

Per, pour, par rapport à, perd l'r; pe'lgiardino, pour le jardin.

Sopre, sur, le change en su, su'l prato, sur le pré, sulla tavola, sur la table. Infra ou intra se change en tra: en dit

tru'l pour intra il , entre le .

La conjonction & s'unit aussi avec l'article, la terra e' l ciclo, la terre & le cicl. Faut il pour cela l'ôter du nombre des conjonctions? Puisqu'on ne dit pas que toutes ces prépositions qui entrent en composition avec l'article, forment autant de nouveaux cas qu'elles marquent de rapports différens, pourquoi dit-on que di, a, du, ont ce privilége? C'est qu'il lussificit d'égaler dans la langue vulgaire le nombre des six cas de la grammaire latine, à quoi on étoit accoutumé des l'enfance. Cette correspondance étant une sois trouvée, le surabondant n'a pas mérité d'attention particulière.

Buommatei a fenti cette difficulté, fa honne foi est remarquable ; je ne faurois condamner, dit il, cenx qui veulent que in, per, con, foient auffi bien fignes de cas, que le font di, a, da, mais il ne me plait pas à présent de les mettre au nombre des fignes de cas ; il me paroit plus utile de les laiser au traité des prépositions : io non danno in loro ragioni, che certò non si posson dannare 3 ma non mi piace per ora mettere gli ultimi nel numero de segnaccasi, parendo à me piu utile lasciar gli al trattato delle propositioni. Buommatei della ling. Toscana. Del Segn. c. tr. 42. Cependant une raison égale doit faire tirer nne conséquence pareille : par ratio paria jura desiderat : co, ne, pe , &c. n'en font pas moins prépolitions, quoiqu'elles entrent en composition avec l'article; sinfi di, a, da, n'en doivent pas mains être prépolitions pour être unies à l'article. Les unes & les autres de ces prépolitions n'entrent dans le discours que pour marquer le rapport particulier qu'elles doivent indiquer chacune sclon la destination que l'usage leur a donnée,

fauf aux Latins à marquer un certain nombre de ces rapports par des termi-

naifons particulieres.

Encore un mot, pour faire voir que notre de & notre a ne sont que des prépositions, c'est qu'elles viennent, l'une de la préposition latine de, & l'autre de ad ou de a.

Les Latins ont fait de leur préposition de le même usage que nous faisons de motre de ; or si en latin de est toujours préposition, le de françois doit l'être aussi tou-

jours.

1°. Le premier usage de cette préposition est de maquer l'extraction, c'est-àdire d'où une chose est tirée, d'où elle vient, d'où elle a pris son nom; ainsi nous disons un temple de marbre, un pont de pierre, un bomme du peuple, les femmes de notre siccle.

2°. Et par extension cette préposition fert à marquer la propriété: le livre de Pierre, c'est-à-dire, le livre tiré d'entre les choses qui appartiennent à Pierre.

C'est sclon ces acceptions que les Latins ont dit, templum de marmore ponam. Virg. Géorg. liv. 111, vers 13, je serai bâtir un temple de marbre: fuit in tecsis de marmore templum, Virg. Æn. 11V, v. 457; il y avoit dans son palais un temple de marbre: tota de marmore, Virg. Ecl. VII, v. 31, toute de marbre:

..... folido de marmore templa Instituam, festosque dies de nomine Phabi.

Virg. En. VII, v. 70. Je ferai bâtir des temples de marbre, & j'établirai des fêtes du nom de Phabus, en l'honneur de Phæbus.

Les Latins, au lieu de l'adjectif, se sont souvent servis de la préposition de suivie du nom; sinsi de marmore est équivalent à marmoreum. C'est ainsi qu'ovide, I. met. v. 127, au lieu de dire etas ferrea, a dit: de duro est ultima ferro, le dernier age est l'âge de ser. Remarquez qu'il venoit de dire, aurea prima sata est estas; ensuite spuit argentea proles.

· Tertia post illas successit abenea proles : & enfin il dit dans le même fens , de duro

est ultima ferro.

Il est évident que dans la phrase d'Ovide, stas de ferro, de ferro n'est point au génitis: pourquoi donc dans la phrase françoise, l'age de fer, de fee seroit-il au génitif? Dans cet exemple la prépolition de n'étant point accompagnée, l'article ne fert avec fer qu'à donner à âge une qualification adjective:

Ne partis expers effet de nostris bonis, Ter. Heaut. IV, 1, 39, afin qu'il ne fût pas privé d'une partie de nos biens: non boc de nibilo est, Ter. Hec. V, 1, 1, ce n'est pas là une affaire de rien.

Reliquim de ratiuncula, Ter. Phorm. I, 1, 2, un reste de compte.

Portenta de genere boc. Lucret. liv. V, v. 38, les monstres de cette espece.

Cetera de genere boc adfingere, imaginer des phantômes de cette forte, id. ibid. v. 165; & Horace, I, fat. 1, v. 13, s'est exprimé de la même maniere, catera de genere boc adeò funt multa.

De plebe deo, Ovid. un dieu du com-

mun.

Nec de plebe des, sed qui vaga fulmina mitto. Ovid. M. I, v. 595. Je ne suis pas un dieu du commun, dit Jupiter à Io, je suis le dieu puissant qui lance la foudre. Homo de schola, Cic. de orat. ij, 7, un homme de l'école. Declamator de ludo, Cic. orat. c. xv, déclamateur du lieu d'exercice. Rabula de foro, un criailleur, un bràillard du palais, Cic. ibid. Primus de plebe, Tit. Liv. lib. VII, c. xvij. le premier du peuple. Nous avons des élégies d'Ovide, qui sont intitulées de Ponto, c'est-à-dire, envoyées du Pont. Mulieres de mostro seculo que spont? peccant, les femmes de notre siecle. Aulone dans l'epitre qui est à la tare de l'Idylle VII.

Cette couronne, que les foldats de Pilate mirent fur la tête de Jesus-Christ, S. Marc (ch. xv, v. 17) l'appelle spineam coronam; & S. Matth. (ch. xv, v. 29) aussi bien que S. Jean (ch. xix, v. 2,) la nomment coronam de spinis, une cou-

ronne d'épines.

Unus de circumstantibus, Marc, ch. xiv, v. 47, un de ceux qui étoient là, l'un des affistans. Nous disons que les Romains ont été ainsi appellés de Romulus; & n'est-ce pas dans le même sens que Virgile a dit: Romulus excipiet gentem, Romunosque sud e nomine dicet. I. Eneid. v. 281; & au vers 471 du même livre, il dit que Didon acheta un terrein qui fut appellé byrsa, du nom d'un certain fait; facti de nomine byrsam; & encore au vers 18 du III°. liv. Enée dit: Eneadasque men nomen de no-

mine fingo. Ducis de nomine , ibid. vers. 166 , Sc. de nihilo irafci ; Plaut. fe facher d'une bagatelle, de rien, pour rien ; quercus de calo tactas, Virg des chênes frappés de la foudre; de more, Virg. selon l'usage; de medio potare dic. Horace, dès midi; de tenero ungui, Horace , des l'enfance ; de industrià , Teren. de dessein prémédité ; filius de summo loco, Plante, un enfant de bonne maifon ; de meo, de tuo, Plaute, de mon bien, à mes dépens ; j'ai acheté une mai-Son de Craffus , domum emi de Craffo; Cic. fam. liv. V, ép. vj; & pro Flacco, c, xx , fundum mercatus est de pupillo ; il est de la troupe, de grege ille eft; Ter. Adelp. III, iij, 38; je le tiens de lui, de Davo audivi ; diminuer de l'amitié , aliquid de nostra conjunctione imminutum, Cic. V. liv. epift. v.

3. De se prend aussi en latin & en françois pour pendant; de die, de nocte; de

jour, de nuit.

4. De pour touchant, au regard de; si res de amore meo secundæ essent; si les affaires de mon amour alloient bien. Ter.

Legati de pace, Céfar, de Bello Gall. 2, 3, des envoyés touchant la paix, pour parler de paix; de argento, somnium, Ter. Adelp. II, j, 50, à l'égard de l'argent, néant; de captiois commutandis, pour l'échange des prisonniers.

5. De. à cause de, pour, nos amas de fidicinà isthac, Ter. Eun. III, iij, 4, vous m'aimez à cause de cette musicienne; leeus est de amicà, il est gai à cause de sa mastresse; rapto de fratre dolentis, Horace, 1, ep. xiv, 7, inconsolable de la mort de son frere; accusare, arguere de, accuser, reprendre de.

 Enfin cette préposition sert à former des façons de parler adverbiales; de integro, de nouveau. Cic. Virg. de industria, Teren. de propos délibéré, à dessein.

Si nous passions aux auteurs de la basse latinité, nous trouverions encore un plus grand nombre d'exemples: de celis Deus, Dieu des cieux; pannus de lanà, un drap, une étosse de laine.

Ainfi l'ufage que les Latins ont fait de cette préposition a donné lieu à celui que nous en faisons. Les autorités que je viens de rapporter doivent suffire, ce me semble, pour dérruire le préjugé répandudans toutes nos grammaires, que notre de est la marque du génitif: mais, en-

.1

core un coup, puisqu'en latin templum de marmore, pannus de lanà, de n'est qu'une préposition avec son complément à l'ablatif, pourquoi ce même de passant dans la langue françoise avec un parcil complément, se trouveroit-il transformé en particule? & pourquoi ce complément, qui est à l'ablatif en latin, se trouveroit-il au génitif en françois?

Il n'y est ni au génitif ni à l'ablatif ; nous n'avons point de cas proprement dit en françois ; nous ne faisons que nommer: & à l'égard des rapports ou vues différentes sous lesquels nous confidérons les mots, nous marquons ces vues, ou par la place du mot, ou par le

secours de quelque préposition.

La prépolition de est employée le plus fouvent à la qualification & à la détermination; c'est-à-dire qu'elle sert à mettre en rapport le mot qui qualifie, avec celui qui est qualisé: un palais de roi, un cou-

rage de béros.

Lorsqu'il n'y a que la simple prépo. fition de , fans l'article , la prépofition & fon complément font pris adjectivement; un palais de roi, est équivalent à un palais reyal ; une valeter de béros, équivaut à une valeur béroique; c'eft un fens spécifique , ou de forte : mais quand il y a un fens individuel ou perfonnel, foit universel, soit singulier, c'est-à dire, quand on vent parler de tous les rois personnellement, comme fi l'on disoit l'intérêt des rois, ou de quelque roi particulier, la gloire du roi, la valeur du béros que j'aime, alors on ajoute l'article à la préposition ; car des rois , c'est de les rois ; & du heros , c'est de le héros.

A l'égard de notre à, il vient le plus souvent de la préposition latine ad, dont les Italiens se servent encore aujourd'hui devant une voyelle : ad uomo d'intellecto, à un homme d'esprit; ad uno ad uno, un à un; (S. Luc, cb. ix, v. 13.) pour dire que Jefus-Chrift dit à fes disciples, &c. fe fert de la préposition ad, ait ad illos. Les Latins disoient également loqui alicui , & loqui ad uliquem , parler à quelqu'un; afferre aliquid alicui, on ad aliquem , apporter quelque chose à quelqu'un, &c. Si de ces deux manieres de s'exprimer, nous avons choisi celle qui s'énonce par la préposition, c'est que nous n'avons point de datif.

1º, Les Latins disoient auffi pertinere

ad; nous disons de même avecla prépoficion appartenir à.

2°. Notre préposition à vient ussi quelque sois de la préposition latine à on ab; auferre aliquid alicui ou ab alquo, ôter quelque chose à quelqu'un : or dit aussi eripere aliquid alicui ou ab alquo; petere venium à Deo, demander parson à Dieu.

Tout ce que dit M. l'abé Regnier pour faire voir que nous avons des datifs, me paroit bien mal issorti avec tant d'observations judicieuses qui font répandues dans sa grammare. Selon ce célebre académicien (page 38.) quand on dit voilà un chien qui s'estlonné à moi , à moi eft au datif: mais I l'on dit un chien qui s'est adonné à moi cet à moi ne fera plus alors un datif; c'ft, dit il, la prépolition latine ad. J'avaie que je ne faurois reconnoître la prépolition latine dans adonné à . fans la voir aiffi dans donné à. & que dans l'une & dins l'autre de ces phrases les deux à miparoissent de même espece & avoir la nême origine. En un mot, puisque ad aliaem ou ab alique ne font point des datif en latin, je ne vois pas pourquoi à quehu'un pourroit être un datif en françois.

Je regarde donc de & à omme de fimples prépolitions, aussi bien que par, pour, aurc. &c. les unes & les autres servent à faire connoître en françois les rapports particuliers que l'usage les a chargés de marquer, sauf la langue latine à exprimer autremeit ces mêmes

rapports.

A l'égard de le, lu, les, j: n'en fais pas une classe particulière de mots sous le nom d'article; je les place vec les adjectifs prépositifs, qui se ne nestent jamais que devant leurs substantis. & qui ont chacun un service qui leur est propre. On pourroit les appeller pénoms.

Comme la société civile le sauroit employer trop de moyens pour faire naître dans le cœur des hommes des sentimens, qui d'une part les portent à éviter le mal qui est contraire à cette beiété, & de l'autre les engagent à pratquer le bien, qui sert à la maintenir & àla rendre florissante, de même l'art de la parole ne sauroit nous donner trop de secours pour nous saire éviter l'obseurité & l'amphibologie, ni inventer un assez grand nombre de mots, pour énoncer nonseulement les diverses idées que nous avens dans l'es-

prit, mais encore pour exprimer les différentes faces sous lesquelles nous considérons les objets de ces idées.

Telle est la destination des prénoms ou adjectifs métaphysiques, qui marquent, non des qualités physiques des objets, mais seulement des points de vue de l'esprit, ou des faces différentes sous lesquelles l'esprit confidere le même mot; tels sont tout, chaque, nul, aucun, quelque, certain, dans le sens de quidam, un, ce, cet, cette, ces, le, la, les, auxquels on peut joindre encore les adjectifs possessifies des pronoms personnels, tels sont mon, ma, mes, & les noms de nombre cardinal, un, deux, trois, &c.

Ainsi je mets le, la, les, au rang de ces pronoms ou adjectifs métaphysiques. Pourquoi les ôter de la classe de ces au-

tres adjectifs ?

Ils font adjectifs puisqu'ils modifient leur substantif, & qu'ils le font prendre dans une acception particuliere, individuelle, & personnelle. Ce sont des adjectifs métaphysiques, puisqu'ils marquent, non des qualités physiques mais une sim-

ple vue particuliere de l'esprit.

Presque tous nos grammairiens (Regnier, p. 141, Refaut, p. 64) nous difent que le , la . les , fervent à faire connoître le genre des noms, comme si c'étoit là une propriété qui fut particuliere à ces petits mots. Quand on a un adjectif à joindre à un nom, on donne à cet adjectif, ou la terminaison masculine, ou la féminine, felon ce que l'usage nous en a appris. Si nous disons le foleil plutôt que la folcil, comme les Allemands. c'est que nous savons qu'en françois scleil eft du genre masculin, c'eft à dire, qu'il eft dans la claffe des noms des chofes inanimées auxquels l'usage a confacré la terminaison des adjectifs deja deftinée aux noms des mâles, quand il s'agit des animaux. Ainfi lorfque neus parlons du foleil, nous difons le foleil plutôt que la, par la même raison que nous dirons beau foleil, brillant foleil, plutot que belle ou brillante.

Au reste, quelques grammairiens mettent le, la, les, au rang des pronoms: mais si le pronom est un mot qui se mette à la place du nom dont il rappelle l'idée, le, la, les, ne seront pronoms que lorsqu'ils feront cette sonction: alors ces mots vont tous seuls & ne se trouvent point avec le nom qu'ils représentent. La vertu est aimable; aimez-la. Le premier la cst adjectif métaphysique, ou comme on dit, article; il précede son substantif vertu; il personnise la vertu; il la fait regarder comme un individu métaphysique: mais le second la qui est après aimez, rappelle la vertu, & c'est pour cela qu'il est pronom, & qu'il va tout seul; alors la vient de illam, elle.

C'est la différence du service ou emploi des mots, & non la différence matérielle du son, qui les fait placer en différentes classes: c'est ainsi que l'infinitif des verbes est souvent nom, le boire, le manger.

Mais fans quitter nos mots, ce même fon la n'est-il pas auss quelquesois un adverbe qui répond aux adverbes satins, ib., hâc, istac, illâc, il demeure là, il va là? & c. N'est-il pas encore un nom substantif quand il signifie une note de musique? Ensin n'est-il pas auss une particule explétive qui sert à l'énergie? ce bomme-là, cette femme-là, &c.

A l'égard de un, une, dans le fens de quelque ou certain , en latin quiden , c'est encore un adjectif prépositif qui défigne un individu particulier, tiré d'une espece, mais sans déterminer fingulièrement quel eft cet individu , fi c'eft Pierre on Paul. Ce mot nous vient auffi du latin, quis est bic bomo? unus ne amator? ( Plaut. Truc. I, ij , 32. ) quel eft cet homme ? est-ce là un amoureux ? bic est unus fervus violentiffimus, (Plaut. ibid. II, 1,39. ) c'est un esclave emporté; ficut unus paterfamilias , (Cic. de orat. 1. 29. ) comme un pere de famille. Qui vuriare cupit rem prodigialiter unam, (Hot. art. port. v. 29 ) celui qui croit embellir un fujet, unam rem, en y faifant entrer du merveilleux. Forte unam adspicio adolescentulam, ( Ter. And. act. 1, v. 91. ) j'apperçois par hasard une jeune fille. Donat qui a commenté Térence dans le temps que la langue latine étoit encore une langue vivante, dit fur ce passage que Térence a parlé felon l'usage, & que s'il a dit unam, une, au lieu de quamdam, certaine, c'eft que telle étoit, dit-il, & que telle eft encore la maniere de parter. Ex consuetudine dicit unam , ut dicimus , unus est adolescens : unam ergo twidiwtisμω dixit, vel unam pro quamdam. Ainfi ce mot n'est en françois que ce qu'il étoit en latin.

La grammaire générale de P, R. p. 53. dit que un et article indefini. Ce mot ne me paroit pas plus article indefini que tout . artice universel . ou ce . cette . ces. articles deinis. L'auteur ajoute , qu'on croit d'ordhaire que un n'a point de pluriel; qu'il esterai qu'il n'en a point qui soit formé de lui-nême : on dit pourtant, les uns, quelque-uns; & les Latins ont dit au pluriel, uni una, &c. Ex unis geminas mibi conficient nuptias. (Ter. And. act. IV , fc. 1 , . 51. ) Aderit una in unis adibus. ( Ter Eun. act. II , fc. iij , v. 753 & felon Mad. Dacier, act. II, fc. iv, v. 74. ) Mais re enons à la grammaire générale. Je dis pour suit l'auteur, que un a un pluriel pis d'un autre mot, qui est des , avant les substantifs , des animaux. of de , quand ludjectif précede , de heaux lits. De un pleiel ! cela eft nouveau.

Nons avon déja observé que des est pour de les, & que de est une préposition, qui par conséuent suppose un mot expriméou sous-ntendu, avec lequel elle puisse mettre su complément en rapport; qu'ainsi il y a dipse dans ces façons de parler; & l'amlogie s'oppose à ce que des ou de soientle nominatif pluriel d'un

ou d'une.

L'auteur de ette grammaire générale me paroit bienau-dessous de la réputation quand il parle le ce mot des à la page 55: il dit que cette particule est quelquesois nominatif, quiquesois accusatif, ou génitif, ou datif, ou ensin ablatif de l'article un. Il ne lui manque donc que de marquer le vœatif pour être la particule de tous les ca. N'est-ce pas là indiquer bien nettemen l'usage que l'on doit faire de cette prépsition?

Ce qu'il y ade plus surprenant encore, c'est que cet unteur soutient, page 55, que comme on lis au datif singulier à un, se' au datif plusiel à des, on devroit dire au génitif plusiel de des; puisque des est, dit-il, le plusid d'un: que si on ne l'a pas sait, c'est, portsuit-il, par une raison qui sait la plupar des irrégularités des langues, qui est à cacophonie; ainst, dit-il, selon la patole d'un ancien, impetratum est à ratione ut peccare suvoitaits causa liceret; & cetti remarque a été adoptée par M. Restau, pag. 73 5 75.

Au refte, Cieron dit, ( Orat. n. xlvij.) que impetratun est à consuetudine, & non à ratione, ut peccare suavitatis causa

liceret :

Meeret : mais foit qu'on life à confuetudine', avec Ciceron , ou à ratione , felon la grammaire générale, il ne faut pas croire que-les pieux solitaires de P. R. aient voulu étendre vette permiffion au-

delà de la grammaire.

Mais revenons à notre sujet. Si l'on vent bien faire attention que des eft pour de les ; que quand on dit à des bommes, c'eft à de les bommes ; que de ne fauroit alors determiner à , qu'ainfi il y a ellipfe. à des hommes , c'eft-à-dire , à quelques-uns de les bommes , quibustam ex bominibus : qu'au contraire , quand on dit le San. veur des hommes , la conftruction eft toute fimple for dit au fingulier, le Sauveur de l'homme, & au pluriel le Sauveur de les bommes; il n'y a de différence que de le à les , & non à la prépositions il seroit inutile & ridicule de la répéter : il en eft de des comme de aiix, l'un eft detes, & l'autre à les: or comme , lorfque le fens n'eft pas partitif, on dit aux hommes fans ellipfe, on dit auffi des hommes dans le même sens général, l'ignorance des bom-mes, la vanité des bommes,

Ainli regardons 10. le , la , les , comme de simples adjectifs indicatifs & metaphyliques ; aufli-bien que ce , cet ; cette;

sm , quelque , certain , &c.

. Confidérans de comme une prépofition, qui sinfi que par , pour , en , avec, Suns , &c. fert à tourner l'efprit vers deux objets, & à faire appercevoir le rapport que l'on veut indiquer entre l'un & l'autre.

3º. Enfin décomposons au, aux, du, des, faifant attention à la destination & pofés, & tont le trouvera applant.

Mais avant que de paffer a un plus grand detail touchant l'emploi & l'ufage de ces adjectifs, je crois qu'il ne fera pas inutile de nous arrêter un moment aux réflexions fuivantes : elles paroitront d'abord étrangeres à notre fujet , mais Tole me fatter qu'on reconnoîtra dans la fuite qu'elles étoient nécessaires.

Il n'y a en ce monde que des êtres réels que nous ne connoissous que par les impressions qu'ils font sur les organes de nos sens, ou par des résexions qui supposent toujours des impressions sen-

fibles.

Ceux de ces êtres qui font féparés des artres, font chacun un enfemble, un

Tome III. Part. II.

tout particulier par la lisison , la continuité, le rapport, & la dépendance de teurs parties.

Quand une fois les impressions que ces divers objets ont faites fur nos fens, ont été portées jusqu'au cerveau , & qu'elles y ont laiffe des traces, nons pouvons alors nous tappeller l'image ou l'idée de ces objets particuliers, même de ceux qui font éloignés de nous; & nous pouvons par le moyen de leurs noms, s'ils en ont un, faire connoître aux antres hommes, que c'eft à tel objet que nous pensons plutot qu'à tel autre.

Il parolt donc que chaque être fingulier devroit avoir fon nom propre, comme dans chaque famille chaque personne a le fien : mais cela n'a pas été poffible à caufe de la multitude innombrable de ces étres particuliers, de leurs propriétes & de leurs rapports. D'ailleurs comment apprendre & retenir tant de

noms?

Qu'a-t-on donc fait pour y fuppleer ? Je l'ai appris, en me rappellant ce qui s'eft paffe à ce sujet par rapport à moi.

Dans les premieres années de ma vie avant que les organes de mon cervenu euffent acquis un certain degré de confiftance, & que j'euffe fait une certaine provision de connoissances particulieres les noms que j'entendois donner aux ob-jets qui se présentoient à moi ; je les prenois comme j'ai pris dans la fuite les noms proptes.

Cet animal à quatre pattes qui venoit badiner avec moi , je l'entendois appeller chien. Je croyois par fentiment & fans autre examen, car alors je n'en étois pas capable, que chien étoit le nom qui fervoit à le distinguer des autres objets que l'entendois nommer autrement.

Bientot un animal fait comme ce chien vint dans la maifon, & je l'entendis auffi appeller chien; c'eft , me dit on , le chien de notre voifin. Après cela, j'en vis encore bien d'antres pareils, auxquels on donnoit auffi le même nom , à caufé qu'ils étoient faits à peu-près de la même maniere; & j'observal qu'outre le nom de 'chien qu'on leur donnoit à tous, on les appelloit endote chacun d'un nom particulier; celui de notre maifon s'appelloit medor ; celui de notre voifin, marquis ; un autre , diamiant , &c.

Ce que j'avois femarque à l'égatd des

chiens, je l'observai austi peu-à-peu à l'é- ! gard d'un grand nombre d'autres êtres. Je vis un moineau, enfuite d'autres moit neaux; un cheval, puis d'autres cheyaux ; une table , puis d'autres , tables ; un livre, ensuite des livres .. &com.

Lexidées que ces différens noms excitoient dans mon cerveau . étant une fois determinées, je vis bien que je pouvojs donner à medor & à marquis le nom de chien, mais que je ne pouvois pas leur donner le nom de cheval, ni celui de moinean, pi celui de table, ou quelqu'autre: en effet, le nom de chien réveilloit dans mon elprit l'image de chien, qui est differente de celle de cheval, de celle de moineau, &c.

Medor avoit done deja deux noms, celui de médor qui le dillinguoit de tous les autres chiens. & celui de chien qui le mettoit dans une classe particuliere . differente de celle de cheval . de moineau,

de rable, &c.

Mais nu jour on dit devant moi que medor étoit un joli animal , que le cheval d'un de nos amis étoit un bel'animal; que, mon moineau étoit un petit animal bien prive & hien aimable; & ce mot d'animal je ne l'ai jamais oui dire d'une tahle ni d'un arbre, ni d'une pierre, ni coma de tout ce qui he marche pas, ne fent pas, & qui n'a point les qualités communes & particulieres à tout ce qu'on appelle animal.

Médor cut donc alors trois noms . mé-

dor . , chien . animal.

On m'apprit dans la fuite la différence qu'il y a entre ces trois fortes de noms : ce qu'il est important d'observer & de bien comprendre par rapport au fujet principal dont nous avons à parler.

1°. Le nom propre, c'eft le nom qui n'eft dit que d'un être particulier , du moins dans la sphere où cet être fe trouve ; ainfi Louis, Marie, font des noms propres , qui dans les lieux où l'on en connoit la deftination; ne defignent que telie ou telle performe , & non une forte ou espece de personnes.

Les objets particuliers auxquels on donne ces fortes de voms font appelles ues individus , c'eft-a-dire , que chacun d'eux ne fauroit être divile en un autre lui-même fans ceffer d'être ce qu'il eft; ce diamant, si vous le divisez, ne fera plus ce diamant; l'idée qui le représente L

ne vous offre que lui & n'en renferme pas d'antres qui lui foient fubordonnés. de la meme, maniere que médor est subotdonné à chien & chien à animal.

, 2°. Des noms d'espece, ce sont des noms qui conviennent à tous les individus qui ont entr'eux certaines qualités communes ; ainfi chien eft un nom d'elpece, parce qu'it convient à tous les chiens particuliers, dont chacun est un individu femblable en certains points effentiels à tous les antres individus, qui à cause de cette ressemblance sont dits. être de meme efpece. & ont entr'eux un

pom commun. chien.

3°. Il ya une troilieme forte de nome qu'il a plu aux maitres de l'art d'appeller nams de genre, c'est-à-dire, nome plus generaux, plus étendus encore que les famples noms d'espece; ce sont ceux qui; sont communs à chaque individu de toutes les especes subordonnées à ce genre ; par exemple, animal fe dit du chien. ducheval., du lion , du cerf , & de tous les. individus particuliers qui vivent, qui peuvent le transporter par eux-memes. d'un lieu en un autre, qui ont des orga-nes, dont la liaison & les rapports forment un ensemble. Ainfi l'on dit ce chien eft un animal bien attaché à son maitre ... le lion eft un animal feroce . &c. Animal est donc un nom de genre, puisqu'il est commun à chaque individu de toutes les différentes especes d'animaux,

... Mais ne pourrois-je pas dire que l'animal eft un être, une fubftance, c'eft-adire , upe chofe qui exifte ? Oui fans doute, tout animal est un être. Et que deviendra alors le nom d'animal, fera-t-il encore un nom de genre? Il sera toujonts un nom de genre par rapport, aux différentes especes d'animaux, puisque chaque individu de chacune de ces elpeces n'en sera pas moins appellé animal. Mais en même temps animal fera un nom d'espece subordonné à être, qui est le genre suprême ; car dans l'ordre métaphyfique, (& il ne s'agit ici que de cet ordre-là) être fe dit de tout ce qui exifte & de tout ce que l'on peut confidérer comme existant, & n'est libordonné & ancune claffe, supérieure. Minli on dira fort bien qu'il y a différentes especes d'étres corpotels : premierement les animaux, & voilà animal devenu nom d'elpece s en fecond lieu il va les corps in-

3 cme 111. L'a 1. 11

Tenfibles & inanimés, & voilà une au-

Remarquez que les especes subordomnées à leur genre, sont distinguées les unes des autres par quelque propriété efsentielle; aunsi l'espece humaine est distinguée de l'espece des brutes par la raison & par la conformation; les plumes & les ailes distinguent les oiseaux des autres animaux, &c.

Chaque espece a done un caractere propre qui la diffingue d'une autre espece, comme chaque individu a son suppôt particulier, incommunicable à tout autre.

Ce caractere distinctif, ce motif, cette raison qui nous a donné lieu de nous former ces divers noms d'espece, est ce qu'on appelle la différence.

On peut remonter de l'individu jufqu'au genre iupreme, médor, chien, animal, ésre; c'est la méthode par laquelle. la nature nous instruit; car elle ne nous montre d'abord que des êtres particuliers.

Mais lorfque par l'ulage de la vie on a. acuttis une fuffisante provision d'idéesparticulieres, & que ces idées nous ont donné, lieu d'en former d'abstraites & de générales, alors comme l'on s'entend foimeme, on peut le faire un ordre leton lequel on descend du plus général au moins général, suivant les différences que l'on observe dans les divers, indivisi dus compris dans les idées générales. Ainli en commençant par l'idée générale de l'etre ou de la substance, j'observe, que je puis dire de chaque être partiqulier qu'il existe : ensuite les différentes manieres d'exister de ces êtres, leurs differentes propriétés, me donnent lieu de placer au-dessous de l'être autant de elaf-fes ou especes différentes que j'observe de propriétés communes feulement entre certains objets, & qui ne fe trouvent point dans les autres : par exemple, entres les êtres j'en vois qui vivent, qui out des sensations, &c. j'en fais une plasso. particuliere que je place d'un coté fous tere & que j'appelle animaux , & de l'autre ooté je place les êtres inanimés; en forte que ce mot être ou substance eft comme le chef d'un arbre généalogique, dont animaux & êtres inanimés font comme les descendans placés au-dessous, les uns à draite & les autres à gauche

Enfuite sous animaix je fais autant de classes particulieres, que j'ai observé de différences entre les animanx; les uns marchent, les autres volent, d'autres rampent; les uns vivent sur la terre & mourroient dans l'eau; les autres au contraire vivent dans l'eau & mourroient sur la terre.

J'en fais autant à l'égard des êtres inanimés; je fais une classe des végétaux, une autre des minéraux; chacune de ces classes na d'autres sous elle; on les appelle les especes insérieures, dont ensailes dernières ne comprennent plus que leurs individus, & n'ont point d'autres ospeces sous elles.

Mais remarquez bien que tous ces noms, genre, espece, différence, ne sont que des termes métaphysiques, tels que les noms abstraits humanité, bonté, & une infinité d'autres qui ne marquent que des considérations particulieres de notre esprit, sans qu'il y ait hors de nous d'objet réel qui soit ou espece, ou genre, ou humanité, ésc.

L'ulage où nous sommes tous les jours, de donner des noms aux objets des idées qui nous a porté à en donner aussippar initation aux objets métaphysiques des idées abstraites dont nous avons connoisance tains nous en parlons comme nous faisons des objets réels ; en sorte que l'ordre métaphysique a aussi ses noms d'especes & ses noms d'individus: cette vérité, cette vertu, ce vice, voilà des mots pris par imitation dans un sens individuel.

L'imagination, l'idée, le vice, la verta, la vie, la mort, la maludie, la fanté, la fevre, la peun, la courage, la force, l'étre, le. néunt, la privotion, &c. ce font-la encore des noms d'individus métaphy-fiques, c'ell-à-lire, qu'il n'y a point hors de notre ciprit un objet réel qui fuit le vice, la mort, la maladie, la fanté, la peur, éc. cependant nous en parlons par imitation & par analogie, comme nous parlons des individus phyliques.

C'eit le besoin de faire connoître aux autres les objets singuliers de nos idées. & certaines vues ou manieres particulières de considérer ces objets, soit réels, soit abstraits ou métaphysiques, c'est ce besoin, dis-je, qui au défaut des noms, propres pour chaque idée particulière, nous a donné lieu d'inventer, d'un éotés.

les noms d'espece & de l'autre les adjectifs prépolitifs, qui en font des applications individuelles. Les objets partienliers dont nous voulons parler, & qui n'ont pas de noms propres, se trouvent confondus avec tous les autres individus de leur espece. Le nom de cette espece leur convient également à tous : chacun de ces êtres innombrables qui nage dans la vafte mer, eft également appellé poiffon : sinfi le nom d'espece tout seul , & par lui-même , n'a qu'une valeur indéfinie, c'eft-à-dire, une valeur applicable qui n'est adaptée à ancun objet particulier; comme quand on dit, vrai, bon, bean, fans joindre ces adjectifs à quelque être réel ou à quelque être métaphyfique. Ce font les prénoms, qui de concert avec les autres mots de la phrase tirent l'objet particulier dont on parle de l'indétermination du nom d'espece, & en font ainsi une forte de nom propre. Par exemple, fi l'aftre qui nous éclaire n'avoit pas fon nom propre foleit, & que nous eustions à en parler, nous prendrions d'abord le nom d'espèce aftre ; enfuite nous nous servirions du prépolitif qui conviendroit, pour faire connoître que nous ne voulons parler que d'un individu de l'espece d'aftre ; ainfi nous di-Tions cet aftre, on l'aftre, après quoi nous aurions recours aux mots qui nons paroitroient les plus propres à déterminer fingulierement cet in lividn d'aftre; nous dirons donc cet aftre qui nous éclaire; l'aftre pere du jour, l'ame de la nature, & c. Antre exemple: livre elt un nom d'espece dont la valeur n'est point appliquée : mais fi je dis, mon livre ; ce livre, le livre que je viens d'acheter ; liber ille , on conçoit d'abord par les prénoms ou prépolitifs, mon, ce, le, & ensuite par les adjoints ou mots ajoutés, que je parle d'un tel livre, d'un tel individu de l'espece de livre. Observez que lorsque nous avons à appliquer quelque qualification à des individus d'une espèce, ou nous voulons faire cette application, 1°. à tous les individus de cette espece; 2º. on feulement à quelques-uns que nous ne voulons ou que nous ne pouvons pas determiner, 3°. ou enfin à un feul que nous voulons faire connoître fingulièrement. Ce font ces trois fortes de vues de l'esprit que les logiciens appellent l'étendue de la proposition.

Tout discours est composé de divers fens particuliers énoncés par des affemblages de mots qui forment des propositions, & les propositions font des périodes : or toute proposition a. 10. ou une étendue univerfelle; c'eft le premier cas dont nous avons parle: 2º. ou une étendue particuliere ; c'eft le fecond cas : 30. ou enfin une étendue finguliere ; c'eft le dernier cas. 1°. Si celui qui parle donne un fens univerfel au fujet de fa propolition , c'eft-à-dire , s'il applique quelque qualificatif à tous les individus d'une efpece, alors l'étendue de la propolition eft univerfelle, ou, ce qui eft la meme chofe, la proposition est universelle. 20. Si l'individu dont on parle, n'eft pas déterminé expressément, alors on dit que la proposition est particuliere , elle n'a qu'une étendue particuliere , c'eft-à-dire, que ce qu'on dit n'eft dit que d'un fujet qui n'est pas désigné expressément : 30. enfin les prépositions sont fingulieres lorfque le lujet, c'est-à-dire, la personne ou la chose dont on parle, dont on juge . eft un individu fingulier déterminé ; alors l'attribut de la proposition, c'eft-àdire, ce qu'on juge du fujet n'a qu'une étendue finguliere, ou, ce qui eft la même chofe, ne doit s'entendre que de ce fujer : Louis XV a triomphé de ses ennemis; le Soleil eft levé.

Dans chacun de ces trois eas, notre langue nous fournit un prénom deftiné à chacune des vues particulières de notre esprit: voyons donc l'effet propre ou le service particulier de ces prénoms.

I'. Tout bomme est animal; chaque bomme eft animal : voilà chaque individu de l'espece humaine qualifié par animal . qui alors fe prend adjectivement : car tout bonime est animal , c'est-à-dire, tout bomme végete, est vivant, se meut, a des Senfations, en un mot tout homme a les qualités qui distinguent l'animal de l'être infenfible; ainfi tout étant le prépolitif d'un nom appellatif, donne à ce nom une extention univerfelle, c'eft-à-dire, que ce que l'on dit alors du nom, par exemple d'homme, est cenfé dit de chaque individu de l'espece, ainsi la proposition est universelle. Nous comptons parmi les individus d'une espece tons les objets qui nous paroiffent conformes à l'idée exemplaire que nous avons acquife de l'especepar l'ulage de la vie : cette idée exem-

Plaire n'eft qu'une affection intérieure que notre cerveau a reque par l'impreffion qu'un objet extérieur a faite en nous la premiere fois qu'il a été apperçu, & dont il est resté des traces dans le cerveau. Lorsque dans la fuite de la vie, nous venons à appercevoir d'autres objets , fi nous fentons que l'un de ces nouveaux objets nous affecte de la même maniere dont nous nous ressouvenous qu'un autre nous a affectés, nous disons que cet objet nouveau eft de même efpece que tel ancien : s'il nous affecte différemment nous le rapportons à l'espece à laquelle il nous paroît convenir , c'eft-àdire, que notre imagination le place dans la classe de ses semblables; ce n'est donc que le fouvenir d'un fentiment pareil qui nous fait rapporter tel objet à telle espece : le nom d'une espece est le nom du point de réunion auquel nous rapportons les divers objets particuliers qui ont excité en nous une affection ou fensation pareille. L'animal que je viens de voir à la foire a rappellé en moi les imprefiions qu'un lion y fit l'année paffée; ainfi je dis que cet animal est un lion; fi c'étoit pour la premiere fois que je viffe un lion, mon cerveau s'enrichiroit d'une nouvelle idée exemplaire: en un mot, quand je dis tout bomme eft mortel, c'eft antant que fi je difois Alexandre étoit mortel; César étoit mortel; Philippe est mortel, & ainfi de chaque individu paffé, présent & à venir , & même possible de l'espece humaine; & voilà le véritable fondement du fyllogisme: mais ne nous écartons point de notre fujet.

Remarquez ces troit façons de parler, sout bomme est ignorant, tous les bommes font ignorans, tout homme n'est que foi. bleffe ; tout bomme , c'eft-à-dire , chaque individu de l'espece humaine, quelque individu que ce puisse être de l'espece humaine; alors tout eft un pur adjectif. Tous les hommes sont ignorans, c'est encore le même fens ; ces deux propositions ne sont différentes que par la forme : dans la premiere, tout veut dire chaque; elle présente la totalité distributivement, c'eft-à dire, qu'elle prend en quelque forte les individus l'un après l'autre, au lieu que tous les bommes les présentent collectivement tous enfemble, alors tous eft un prépositif deftiné à remarquer l'universalité de les bommes ; tous a ici une

forte de fignification adverbiale avec la forme adjective, c'est ainsi que le particlpe tient du verbe & du nam; tous, c'estadire, universellement sans exception: ce qui est si vrai, qu'on peut séparer tous de son substantif, & le joindre au verbe, Quinault, parlant des oiseaux, dit:

En amour ils sont tous Moins bêtes que nous

Et voilà pourquoi en ces phrases les ne quitte point fon substantif , & ne fe met pas avant tous : tout l'honnne , c'eftà-dire, l'homme en entier, l'homme entierement , l'homme considéré comme un individu fpécifique. Nul, aucun, donnent auffi une extension univerfelle à leur substantif, mais dans un fens négatif: nul bomme, aucun bomme n'est immortel, je nie l'immortalité de chaque individu de l'espece humaine ; la proposition est univerfelle, mais négative ; au lieu qu'avec tous, fans négation, la proposition est universelle affirmative. Dans les propofition dont nous parlons, nul & aucun étant adjectifs du fujet, doivent être accompagnés d'une négation : nul homme n'est exempt de la nécessité de mourir. Aucun philosophe de l'antiquité n'a eu autant de connoissance de physique qu'on en a aujourd bui.

Ho. Tout , chaque , nul , aucun , font donc la marque de la généralité ou univerfalité des propositions; mais sonvent ces mots ne font pas exprimés, comme quand on dit : les François font polis, les Italiens font politiques; alors ees propolitions ne font que moralement universelles, de more , ut funt mores , c'eft-à-dire , felon ce qu'on voit communément parmi les hommes ; ces propositions sont aussi appellées indéfinies, parce que d'un coté on ne peut pas affurer qu'elles comprennent généralement & fans exception tous les individus dont on parle. & d'un autre coté on ne peut pas dire non plus qu'elles excluent tel ou tel individu ; ainfi comme les individus compris & les individus exclus ne font pas précisement determinés , & que ces propolitions ne doivent être entendues que du plus grand nombre , on dit qu'elles sont indéfinies.

III. Quelque, un, marquent auffi un individu de l'espece dont on parle: mais ces prénoms ne désignent pas singulièrement cet individu; quelque bomme est riche, un favant m'est venu voir: je parle

LI 3

d'un individu de l'espece humaine ; mais je ne détermine pas fi cet individu cft Pierre ou Paul; c'est ainfi qu'on dit une certaine personne, un particulier; & alors particulier est oppole a général & à singulier ; il marque à la vérité un individu , mais un individu qui n'eft pas déterminé finguliérement; ces propositions sont

appellées particulieres.

Aucun fans négation, a aussi un fens particulier dans les vienx livres, & figni-Be quelqu'un, quifpiam, non nullus, non nemo. Ce mot est encore en usage en ce fens parmi le peuple & dans le ftyle du palais : aucuns foutiennent , &c. quidam uffirmant, Go. ainfi aucune fois dans le vieux ftyle, veut dire quelquefois de temps en temps, plerumque, interdum, non nunquam. On fert auffi aux propositions particulieres : ou m'a dit : c'eft-àdire, quelqu'un m'a dit, un bomme m'a dit; car on vient de bomme ; & c'est par cette raifon que pour éviter le baillement ou la rencontre de deux voyelles, en dit fouvent l'on, comme on dit l'bomme, fi l'on. Dans plusieurs autres langues, le mot qui fignifie bonone, le prend ausli en un fens indefini comme notre on. De, des qui font des prépolitions extractives, fervent austi à faire des prépolitions particulieres; des philosophies, ou d'anciens philosophes ont cru qu'il y avoit des antipodes . c'est-à-dire, quelques-uns des phila-Jophes, ou un certain nombre d'anciens phitofophes ou en vieux ftyle, aucuns philo-

IV°. Ce marque un individu déterminé , qu'il présente à l'imagination, ce liere, cet bomme, cette femme, cet en-

fant, &c. V°. Le, la, les, indiquent que l'on par-le, 1°. ou d'un tel individu reel que l'on tire de fon espece, comme quand on dit le roi , la reine , le folcil , la lune , 20. ou d'un individu métaphylique & par imitation ou analogie ; la vérité, le menfonge , l'esprit , c'est-à-dire, le genie, le caur, c'est-à-dire, la sensibilité, l'entendement, la volonté, la vie, la mort, la nature, le mouvement, le repos, l'être en général, la Substance, le néant, Sc.

C'ett ainfi que l'on parte de l'espece tirée du genre auquel elle est subordonnée, lorfqu'on la confidere par abstraction, & pour ainfi dire en elle-même fous la forpar exemple, quand on dit que parmi les animaux, l'homme seul est raisonnable,

C'est encore ainfi que sans parler d'aucun objet réel en particulier, on dit par abstraction, For est le plus précieux des métaux ; le fer se fond & se forge ; le marbre fert d'ornement aux édifices ; le verre n'est point malléable ; la pierre est utile ; l'animal est mortel ; l'homme est ignorant ; le cercle est rond ; le quarré est une figure qui a quatre angles droits & quatre cotés éganx, &c. Tous ces mots, l'or, le fer, le marbre, &c. font pris dans un fens individuel, mais métaphylique & fpécifique, c'eft-à-dire, que sous un nom fingulier ils comprennent tous les individus d'une espece; en forte que ces mots ne font proprement que les noms de l'idée exemplaire du point de réunion ou concept que nous avons dans l'esprit, de chacune de ces especes d'etres. Ce sont de ces individus métaphyliques qui font l'objet des mathématiques . le point . la ligne . le cercle. le triangle, &c.

C'est par une pareille opération de l'efprit que l'on personnifie fi sonvent la na-

ture & Cart.

Ces noms d'individus spécifiques sont fort en ulage dans l'apologue, le loup & l'agneau , I bomme & le cheval , &c. on ne fait parler ni aucun loup ni aucun agueau particulier; c'est un individu spécifique & me:aphyfique qui parle avec un autre individu.

Quelques fabulifles ont même personnifié des êtres abstraits; nous avons une fable connue où l'auteur fait parler le jugement avec l'imagination. Il y a autant de fiction à introduire de pareils interlocuteurs, que dans le reste de la fable. Ajouton's ici quelques observations à l'oc-

calion de ces noms spécifiques.

10, Quand un nom d'espece est pris adjectivement, il n'a pas besoin d'article; tout bomme eft animal; bemme eft pris fubstantivement; c'eft un individu spécifique qui a fon prépositif tout; mais animal eft pris adjectivement, comme nous l'avons déja obfervé. Ainfi il n'a pas plus de prépolitif que tout autre adjectif n'en auroit : & l'on dit ici animal, comme l'on diroit mortel, ignorant, Sc.

C'eft ainfi que l'écriture dit que toute chair eft foin, omnis caro fænum, Ifaïe, ch. me d'un tout individuel & metaphylique; | xl. v. g'eft à-dire, peu durable, perila fable, corruptible , & c'eft ainfi que nous ! difons d'un homme, fans esprit, qu'il

elt bête.

20. Le nom d'espece n'admet pas l'article , lorfqu'il est pris felon fa valeur indéfinie fans aucune extension ni restitution, on application individuelles c'est-à-dire. qu'alors le nom est considéré indéfiniment comme forte, comme efpece, & non comme un individu spécifique; c'eft ee qui arrive fur-tout, lorsque le nom d'espece précédé d'une préposition, forme un sens adverbial avec cette préposition, comme quand on dit parjaloufie, avec prudence, en présence , &e.

Les oifeaux vivent sans contrainte . S'aiment fans feinte.

C'est dans ce même fens indéfini que I'on dit avoir peur : avoir honte , faire pitie, &c. Ainfi on dira fans article : chepal est un nom d'espece, bomme est un nom d'espece , & l'on ne dira pas le cheval aft un nom d'espece, l'homme est un nom d'espece, parce que le prénom le marqueroit que l'on voudroit parler d'un individu , ou d'un nom considéré individuellement.

3°. C'est par la même raison que le nom d'espece n'a point de prépositif, lorsqu'avec le secours de la préposition de, il ne fait que l'office de simple qualificatif d'espece, c'est-à-dire, lorsqu'il ne sert qu'à défigner qu'un tel individu eft de telle espece : une montre d'or, une épée d'argent, une table de marbre, un bomme de robe, un marchand de vin, un joueur de violon, de luth , de barpe , &c. une action de clémence,

une femme de vertu, &c.

4º. Mais quand on personnifie l'espece , qu'on en parle comme d'un individu spécifique, ou qu'il ne s'agit que d'un individu particulier tiré de la géneralité de cette même espece, alors le nom d'espece étant confidéré individuellement est précédé d'un prénom : la peur trouble la raison, la peur que j'ai de mal faire, la crainte de vous importuner , l'envie de bien faire, l'unimal est plus parfait que l'être insensible, jouer du violon, du luth, de la harpe, on regarde alors le violon, le luth, la burpe , &c. comme tel inftrument particulier, & on n'a point d'individu à qualifier adjectivement.

Aint on dira dans le fens qualificatif adj. Gif, un rayon d'espécance, un rayon de loire, un fentimens d'amour, au lieu fons a'une telle ville font bâties de brique.

que fi on personnifie la gloire , l'amour , &c. on dira avec un prépolitif :

Un béros que la gloire élev: N'est qu'à demi récompensé . Et c'est peu, si l'amour n'acheve

Ce que la gloire a commencé. Quinault. Et de même on dira , j'ai acheté une tabatiere d'or . & j'ai fait une tabatiere d'un or ou de l'or qui m'est venu d'Espagne. Dans le premier exemple, d'or est qualificatif indefinitif, ou plutot c'eft un qualificatif pris adjectivement, au lieu que dans le fecond', de l'or ou d'un or, il s'agit d'un tel or: c'est un qualificatif indivi-

duel, c'est un individu de l'espece de l'or. On dit d'un prince ou d'un ministre qu'il a l'esprit de gouvernement: de gouvernement eft un qualificatif pris adjectivement; on veut dire que ce ministre gouverneroit bien, dans quelque pays que ce pnille être où il feroit employé; au lieu que fi l'on disoit de ce ministre qu'il a l'efprit du gouvernement, du gouvernement feroit un qualificatif individuel de l'efprit de ce ministre; on le regarderoit comme propre fingulierement à la conduite des affaires du pays particulier où on le met en œuvre.

Il faut donc bien distinguer le qualificatif Spécifique adjectif, du qualificatif individuel : une tabatiere d'or, voila un qualificatif adjectif; une tabatiere de l'or que, &c. ou d'un or que, c'est un qualifi-catif individuel, c'est un individu de l'espece de l'or. Mon esprit est occupé de deux substantifs, r. de la tabatiere, 2. de l'or particulier dont elle a été farte.

Observez qu'il y a aussi des individus collectifs, ou plutôt des noms collectifs dont on parle comme fi c'étoit autant d'individus particuliers : c'est ainsi que l'on dit le peuple , l'armée , la nation , le

parlement , &c.

On confidere ces mots-là comme noms d'un tout , d'un ensemble ; l'esprit les regarde par imitation comme autant de nome d'individus réels qui ont plusieurs parties ; & c'eft par cette raifon que lorfque quelqu'un de ces mots est le fujet . d'une propolition, les logiciens difent que la proposition est singuliere.

On voit donc que le annonce toujours un objet confidéré individuellement par celui qui parle, foit au fingulier, la mai-Son de mon voisin, foit au pluriel, les mai-

Ce ajoute à l'idée de le , en ce qu'il montre pour ainsi dire l'objet à l'imagination, & fuppole que cet objet eft deja connu, ou qu'on en a parlé auparavant. C'eft ainfi que Cicéron a dit; quid eft enim boc ipsum diù? ( Orat. pra Marcello. ) qu'eft-ce en effet que ce long-temps ?

Dans le ftyle didactique, ceux qui écrivent en latin . lorfqu'ils veulent faire remarquer un mot , autant qu'il eft un tel mot . le fervent . les uns de l'article grec Tà, les autres de ly : To adhuc est adverbium compositum ( Perisonius , in Sanci. Min. p. 576): ce mot adbuc eft un ad-

verbe composé.

Et l'auteur d'une logique, après avoir dit que l'homme feul eft raisonnable . bomo tantiem rationalis, ajoute que ly tantam reliqua entia excludit : ce mot tantum exclut tous les autres êtres. ( Philof. ration. auct. P. Franc. Caro è fom. ) Ve-

net. 1665.

Ce fut Pierre Lombard dans le onzieme fiecle, & S. Thomas dans le douzieme , qui introduifirent l'ulage de ce ly : leurs disciples les ont imités. Ce ly n'eft autre chose que l'article françois li , qui étoit en ulage dans les temps-la : Ainfi fut li chatias de Galathas pris: li baron ET li dux de Vinise : li Véniciens par mer, Ed li François par terre. Ville-Hardouin, lib. III, p. 53. On fait que Pierre Lom-bard & S. Thomas ont fait leurs études & se sont acquis une grande réputation dans l'université de Paris.

Ville-Hardouin & fes contemporains écrivolent li, & quelquefois li, d'où on a fait ly, foit pour remplir la lettre, foit pour donner à ce nom un air scientifique & l'élever au - deffus du langage vulgaire

de ces temps-là.

Les Italiens ont conservé cet article au pluriel , & en ont fait un adverbe qui fignifie là , en forte que ly tantam , c'eft comme fi l'on disnit ce mot - là tantum.

Notre ce & notre le ont le même office indicatif que ro & que ly , mais ce aveq

plus dénergie que le.

5°. Mon , ma , mes , ton , ta , tes , fon, fa , fer , &c. ne font que de fimples adjectif tires des pronoms personnels ; ils marquent que leur substantif a un rapport de propriété avec la premiere, la feconde ou la troilieme personne : mais de plus, comme ils sont eux-mêmes adjectifs prépalitifs, & qu'ils indiquent leurs

fubftances, ils n'ont pas befoin d'être accompagnés de l'article le ; que fi l'on dit le mien , le tien , c'eft que ces mots font alors des pronous substantifs. Ou dit proverbialement que le mien & le tien font peres de la discorde.

6°. Les noms de nombre cardinal un deux , &c. font auffi l'affice de prénoms ou adjectifs prépofitifs : dix foldats , cent

Mais fi l'adjectif numérique & fon fubftantif font ensemble un tout , une forte d'individu collectif, & que l'on veuille marquer que l'on confidere ce tout fous quelque vue de l'esprit autre encore que celle de nombre , alors le nom de nombre est précédé de l'article on prénom qui indique ce nonveau rapport. Le jour de la multiplication des pains les apôtres dirent à Jeins - Christ : Nous n'avons que cinq pains & deux poissons ( Luc. cb. ix . v. 13. ) voilà cinq pains & deux poissons dans un fens numérique absolu : mais enfuite l'évangéliste ajoute que J. O. prenant les cinq pains & les deux poissons, les benit , &c. Voilà les cinq pains & les deux poiffons dans un fens relatif à ce qui précede, ce font les cinq pains & les deux poissons dont on avoit parle d'abord. Cet exemple doit bien faire featir que le, la. les , ce , cet , cette , ces , ne font que des adjectifs qui marquent le mouvement de l'esprit, qui se tourne vers l'objet par-ticulier de son idée.

Les prépolitifs délignent donc des individus déterminés dans l'esprit de celui qui parle; mais lorsque cetto premiere détermination n'est pas ailée à appercevoir par celui qui lit on qui écoute, ce font les circonstances ou les mots qui suivent, qui ajoutent ce que l'article ne fauroit faire entendre : par exemple, fi je dis je viens de Versailles , j'y ai vu le roi , les circonstances font connoître que je parle de notre auguste monarque; mais fi je voulois faire entendre que j'y ai vu le roi de Pologne, je serois obligé d'ajouter de Pologue à le roi , & de même fi en lifant l'histoire de quelque monarchie ancienne ou étrangere, je voyois qu'en un tel temps le roi fit telle chose, je comprendrois bien que ce seroit le roi du royaume dont il s'agiroit.

Des noms propres. Les noms propres n'étant pas des noms d'especes, nos peres n'ont pas cru avoir befoin de recourir à l'article pour en faire des noms d'individus, puisque par eux-mêmes ils ne sont

que cela.

Il en est de même des êtres inanimés auxquels on adresse la parole: on les voit ces êtres, puisqu'on leur parle; ils sont présens, au moins à l'imagination: on n'a donc pas besoin d'article pour les tirer de la généralité de leur espece, & en faire des individus.

Coulez, ruisseau, coulez, fuyez-nous. Hélas! petits moutons, que vous êtes beu-

Fille des plaisirs, triste goutte! Desh. Cependant quand on veut appeller un homme ou une femme du peuple qui pafle , on dit communément l'homme, la femme : écoutez, la belle fille , la belle enfant , &c, Je crois qu'alors il y a ellipse : écoutez, vons qui étes la belle fille, &c. vous qui étes l'bomme à qui je veux parler , &c. C'eft ainfi qu'en latin un adjectif qui paroit devoir se rapporter à un vecatif, est pourtant quelquefois au nominatif. Nous difons fort bien en latin , dit Sanctius, defende me, amice mi, & defende me, amicus meus, en sous - entendant tu qui es amicus meus (Sanct. l. II, c. vj. ) Térence, (Phorm. act. II, fc. 1.) dit, 6 vir fortis atque amicus ! c'est-à dire, é quam tu es vir fortis atque amicus! ce que Donat trouve plus énergique que si Térence avoit dit amice. M. Dacier traduit, o le brave homme & le bon ami! on fous - entend que tu es. Mais revenone aux vrais noms propres.

Les Greçs mettent fouvent l'article devant les noms propres, fur-tout dans les eas obliques, & quand le nom ne commence pas la phrase; ce qu'on peut remarquer dans l'énumération des ancêtres de J. C. au z. c. de St. Matth, Cet usage des Grecs fait bien voir que l'article leur servoit à marquer l'action de l'esprit qui se tourne vers un objet. N'importe que cet objet soit un nom propre ou un nom appellatif; pour nous, nous ne mettons pas l'article, sur-taut devant les noms propres personnels Pierre, Marie, Alexandre, César &c. voici quelques remarques à ce snict.

I. Si par figure on donne à un nom propre une fignification de nom d'espece, & qu'on applique enfuite octte fignification, alors on aura besoin de l'arsicle. Par exemple, si vous donnez au nom d'Alsxandes la fignification de conquérans on

de béros, vous direz que Charles XII a été l'Alexandre de notre fiecle: c'est ainsi qu'on dit les Cicérons, les Démosthènes, c'est-à-dire, les grands orateurs, tels que Cicéron & Démosthène, les Virgiles, c'est-à-dire, les grands poètes.

M. l'abbé Gedoyn observe ( dissertation des anciens & des modernes , page 94. ) que ce fut environ vers le septieme siccle de Rome que les Romains vivent fleurir leurs premiers poètes. Nevius, Accius, Pacuve & Lucilius, qui peuvent, dit-il, être comparée. les uns à nos Desportes, à nos Ronfards & anos Regniers, les autres à nos Trislans & à nos Rotrous; où vous voyez que tous ces noms propres prennent en ces occasions une s à la fin, parce qu'ils deviennent alors comme autant de noms appellatifs.

Au reste, ces Desportes, ces Tristans & ces Retrous, qui ont précédé nos Corneilles, nos Racines, &c. font bien voir que les arts & les sciences ont, comme les plantes & les animaux, un premier âge, un temps d'accroissement, un temps de consistance, qui n'est suivi que trop souvent de la vieillesse & de la décrépitude avant-coureurs de la mort. Voyez l'état où sont aujourd'hui les arts chez les Egyptions & chez les Grecs. Les pyramides d'Egypte & tant d'autres monumens admirables que l'on trouve dans

ces viciffitudes.

Dieu est le nom du souverain être s mais si par rapport à ses attributs on en fait une sorte de nom d'espece, on dira le Dieu de misfricorde, &c. le Dieu des

les pays les plus barbares, sont une preu-

ve bien sensible de ces révolutions & de

chrétiens , &c.

II. Il y a un très-grand nombre de noms propres qui dans leur origine n'étoient que des noms appellatifs. Par exemple, Ferté, qui vient par l'yncope de fermeté, fignifioit autrefois citadelle ; ainsi quand on vouloit parler d'une citadelle particuliere, on disoit la ferté d'un et el endroit, & c'est de-là que nous viennent le Ferté-Imbaut, la Ferté-Milon, &c.

Mefnilest aussi un vieux mot qui signifioit maison de campagne, village, du latin, manile, & mansile dans la basse latinité. C'est de - là que nous viennent les noms de tant de petits bourgs appellés le Mesnil. Il en est de même de le Mans, le Perche, &c. le Catelet, c'est-à-dire, le petit Château, le Quesnoi, c'étoit un lieu planté de chênes, le Ché prononcé par Ké, à la maniere de Picardie & des pays

circonvoifins.

Il y a aussi plusieurs qualificatifs qui sont devenus noms propres d'hommes, tels que le blanc, le noir, le brun, le beau, le bei, le blond, &c. & ces noms conservent leurs prénoms quand on parle de la semme, madame le Blanc, c'est-à-dire, femme de M. le Blanc.

III. Quand on parle de certaines femmes, on se sert du prénom la, parce qu'il y a un nom d'espece sous-entendu, la le Maire, c'est-à-dire, l'astrice le Maire,

IV. C'est peut-être par la même raison qu'on dit le Tasse, l'Arioste, le Dante, en sous-entendant poète, & qu'on dit le Titien, le Carracbe, en sous-entendant peintre: ce qui nous vient des Italiens.

Qu'il me soit permis d'observer ici que les noms propres de familie ne doivent être précédés de la préposition de, que lorsqu'ils sont tirés de noms de terre. Nous avons en France de grandes maisons qui ne sont connues que par le nom de la principale terre que le chef de la maison possédoit avant que les noms propres de famille sussent que les noms propres de famille sus préposition de, parce qu'on sous-entend sire, sièqueur, duc, suavquis, &c. ou sieur d'un tel ser, l'est peur d'année nainé n'a d'autre nom que France.

Nous avons aussi des maisons très-illustres & très-anciennes dont le nom n'est point précédé de la préposition de, parce que ce nom n'a pas été tiré d'un nom de terre: c'est un nom de famille ou maison.

Il y a de la petitesse à certains gentilshonimes d'ajouter le de à leurs noms de famille; rien ne décele tant l'homme nouveau & peu instruit.

Quelquefois les noms propres sont accompagnés d'adjectifs, sur quoi il y a

quelques observations à faire.

I. Si l'adjectif est un nom de nombre ordinal, tel que premier, second, &c. & qu'il suive immédiatement son substantif, comme ne faisant ensemble qu'un même tout, alors on ne fait aucun usage de l'article: ainsi on dit François premier, Charles second, Henri quatre, pour quatrieme.

II. Quand on se sert de l'adjectif pour

marquer une simple qualité du substantif qu'il précede, alors l'article est mis avant l'adjectif, le favant Scaliger, le galant Ovide, &c.

III. De même si l'adjectif n'est ajouté que pour distinguer le substantif des autres qui portent le même nom, alors l'adjectif suit le substantif, & cet adjectif suit le substantif, & cet adjectif set précédé de l'article: Henri le grand, Louis le juste, &c. où vous vayez que le tire Henri & Louis du nombre des autres Henris & des autres Louis, & en fait des individus particuliers, distingués par une qualité spéciale.

IV. On dit auffi avec le comparatif & avec le superlatif rélatif, Homere le meilleur poète de l'antiquité, Varron le plus

Savant des Romains

Il paroit par les observations ci - dessus, que lorsqu'à la simple idée du nom propre on joint quelqu'autre idée, ou que le nom dans sa premiere origine a été tiré d'un nom d'espece, ou d'un qualificatif qui a été adapté à un objet particulier par, le changement de quelques lettres, alors on a recours au prépositif par une suite de la premiere origine: c'est ainsi que nous disons le paradir, mot qui à la lettre signifie un jardin planté d'arbres qui portent toute sorte d'excellens fruits, & par extension un lieu de délices.

L'enfer, c'est un lieu bas, d'inferus, via inferu, la rue d'enfer, rue inférieure par rapport à une autre qui est au deffus. L'univers, universus orbis ; l'être universet, l'assemblage de tous les êtres.

Le monde, du latin mundus, adjectif, qui lignific, propre, élégant, ajusté, paré, & qui est pris ici substantivement: & encore lorqu'on dit mundus muliebris, la toilette des dames où sont tous les petits meubles dont elles se servent pour se rendre plus propres, plus ajustées & plus séduisantes: le mot grec xosus; qui fignitie ordre, ornement, beauté, répond au mundus des Latins.

Selon Platon, le monde fut fait d'après l'idée la plus parfaite que Dieu en conqut. Les payens frappés de l'éclat des aftres & de l'ordre qui leur paroiffoit régner dans l'univers, lui donnerent un nom tiré de cette beauté & de cet ordre. Les Grecs, dit Pline, l'ont appellé d'un nom qui signisse ornement, 5" neus d'un nom qui vieut dire, élégance parfaite. (Quem 207140), Gracci, nomine or name-

ti appellaverunt , eum & nos à perfecta ab-Solutaque elegantia mundum. Pline 11, 4.) Et Ciceron dit, qu'il n'y a rien de plus beau que le monde , ni rien qui foit au-deffus de l'architecte qui en eft l'auteur. ( Neque mundo quidquam pulcbrius, neque ejus ædificatore præstantius. Cic. de univ. cap. ij. ) Cum continuiset Deus bonis omnibus explere mundum.... fic ratus est opus illud effectum effe pulcberrimum. (ib. iij. ) Hanc igitur babuit rationem effector mundi molitorque Deus , ut unum opus totum atque perfectum ex omnibus totis atque perfectis absolveretur. (ib. v. ) Formain autem & maxime fibi cognatam & decoram dedit. (ib. vj.) Animum igitur cum ille procreator mundi Deus ex sua mente & divinitate genuisset, &c. (ib. viij. ) Ut bunc bac varietate diftinctum bene Græci noomor, nos lucentem mundum nominaremus. (ib. v.)

Ainfi quand les payens de la Zone tempérée septentrionale, regardoient l'universalité des êtres du beau coté, ils lui donnoient un nom qui répond à cette idée brillante, & l'appelloient le monde, c'est-àdire l'être bien orné, bien ajusté, lortant des mains de son créateur comme une belle dame fort de sa toilette. Et nous, quoiqu'in-Aruits des maux que le péché originel a introduits dans le monde, comme nous avons trouvé ce nom tout établi, nous l'avons confervé, quoiqu'il ne réveille pas aujourd'hui parmi nous la même idée de perfection, d'ordre & d'élégance.

Le folcil de folus, felon Ciceron, parce que c'eft le feul aftre qui nous paroiffe auffi grand, & que lorfqu'il eft levé, tous les autres disparoilsent à nos yeux.

La lune, à lucendo, c'est-à-dire la planete qui nous éclaire, sur-tout en certains temps pendant la nuit. ( Sol vel quia folus ex omnibus fideribus est tantus , vel quia cum est exortus, obscuratis omnibus folus apparet, luna à lucendo nominata, andem eft enim lucina, (Cic. de nat. deor. tib. II, c. xxvij.

La mer , c'eft-à-dire, l'eau amere, proprie autem mare appellatur, eo quod aque ejus amaræ fint. (Ilidor. l. XIII, c. xiv. )

La terre, c'est-à-dire, l'élément sec, du Grec Tripw, Secher, & au futur fecond, TEGW. Auffi voyons-nous qu'elle est appellée arida dans la Genese, chup. j, v. 9, & en S. Matthieu , cb. xxiij , v. 15 , cireuitis mure & gridam. Cetie étymologie

me paroit plus naturelle que celle que Varron en donne : terra dicta eo quod teritur. Varr. de ling. lat. iv. 4.

Elément est donc le nom générique de quatre especes , qui font le feu , l'air , l'eau, la terre : la terre se prend auffi pour

le globe terrestre.

Des noms de pays. Les noms de pays, de royaumes, de provinces, de montagnes, de rivieres, entrent fouvent dans le discours sans article comme noms qualificatifs , le royaume de France , d'Espagne . &c. En d'autres occasions ils prennent l'article, foit qu'on fous - entende alors terre, qui est exprimé dans Angleterre, ou région, pays, montagne, fleuve, riviere, vaiffeau, &c. Ils prennent fur tout l'article quand ils font personnifiés ; l'intérêt de la France, la politesse de la France , &c.

Quoi qu'il en soit, j'ai cru qu'on seroit bien aife de trouver dans les exemples fuivans, quel est aujourd'hui l'ufage à l'égard de ces mots, sauf au lecteur à s'en tenir simplement à cet usage, ou à chercher à faire l'application des principes que nous avons établis, s'il trouve

qu'il y ait lieu.

Noms propres employés seulement avec una préposition sans l'article.

Royaume de Valence. Isle de Candie. Royaume de France, &c. Il vient de Pologne, &c. Il est alle en Perfe, en Suede. &c. Il est revenu d'Espagne, de Perse, d'Afrique , d'Afie , &c. Il demeure en Italie. en France, & à Malte, à Rouen, à Avignon. Les Languedociens & les Provençaux disent en Avignon, pour éviter le baille-ment; c'est une faute. Les modes, les vins de France, les vins de Bourgogne, de Champagne, de Bourdeaux, de Tokaye. Il vient de Flandre. A mon départ d'Allemagne. L'empire d'Allemagne. Chevaux d'Angleterre, de Burbarie, &c.

Noms propres employés avec l'article.

La France. L'Espagne. L'Angleterre. La Chine. Le Jupon. Il vient de la Chine, du Japon , de l'Amérique , du Pérou. Il demeure au l'érou, au Japon, à la Chine, aux Indes, à l'Isle de Saint-Domingue. La politesse de la France. L'intérêt de l'Espagne. On attribue à l'Allemangne l'invention de l'imprimerie. Le Mexique. Le Pérou. Les Indes. Le Maine, la Marche, le Perche, le Milanes ste Mantouan, le Parme-

san, le vin du Rhin. Il vient de la Flandre! françoise. La gloire de l'Allemagne.

On dit par opposition le mont-Parnasse, le mont Valérien , &c. & on dit la mentagne de Tarare : on dit le fleuve Don , & lariviere de Seine; auffi de quelques autres, fur quoi nous renvoyons à l'usage.

Remarques fur ces phrases, 1°. il a de Pargent, il a bien de l'argent, &c. 20. Il a beaucoup d'argent, il n'a point d'argent,

&c.

I. L'or, l'argent, l'esprit, &c. peuvent être confidérés, ainfi que nous l'avons observé, comme des individus spécifiques; alors chacun de ces individus eft regardé comme un tout dont on peut tirer une portion : ainfi il a de l'argent, o'eft il a une portion de ce tout qu'on appelle argent, esprit, &c. La préposition de est alors extractived'un individu, com. me la préposition latine ex ou de. Il a bien de l'argent , de l'esprit , &c. c'est la même analogie que il a de l'argent , &c.

C'eft ainfi que Plaute a dit credo ego illic ineffe auri & argenti largiter. ( Rud. act. IV , fc. iv , v. 144. ) en fous-entendant xenux, rem auri, je crois qu'il y a là de l'or & de l'argent en abondance. Bien est autant adverbe que largiter, la valeur de l'adverbe tombe fur le verbe, ineste largiter, il y a bien. Les adverbes modifient le verbe & n'ont jamais de complément , ou comme on dit ; de régime : ainsi nous disons il a bien, comme nous dirions il a véritablement: nos peres disoient il a merveilleusement de l'esprit.

II. A l'égard de il a beaucoup d'argent . d'esprit, &c. il n'a point d'argent, d'esprit, &c. il faut observer que ces mots beaucoup, peu , pas , point , rien , forte, espece, tant, moins, plus, que, lorsqu'il vient de quantim, comme dans ce vers :

Que de mépris vous avez l'un pour l'au-

tre .

Et que vous avez de raison ! ees mots, dis-je, ne font point des adverbes, ils font de véritables noms, du moins dans leur origine, & c'est pour cela qu'ils font modifiés par un fimple qualificatif indefini , qui n'étant point pris individuellement n'a pas besoin d'article, il ne lui faut que la fimple prépolition pour le mettre en rapport avec beaucoup, peu, rien, pas, point, sorte, &c. Beaucoup vient , selon Nicot, de bel- | mots qui ne marquent que de petits obla, id eft, bona & magna copia, une belle I jets, tels que grain, goutte, mie, brin,

abondance, comme on dit une belle récolte, &c. Ainfi d'argent, d'efprit font les qualicatifs de coup, en tant qu'il vient de copia, il a abondance d'argent, d'esprit, &c.

M. Ménage dit que ce mot est formé de l'adjectif beau , & du fubstantif coup; ainsi quelque étymologie qu'on lui donne, on voit que ce n'est que par abus qu'il eft considéré comme un adverbe, on dit: il est meilleur de beaucoup, c'est-à-dire, felon un beaucoup, ou vous voyez que la

préposition décele le substantif.

Pen fignifie petite quantité; on dit le peu, un peu, de peu, d peu, quelque pen : tous les analogiftes foutiennent qu'en latin avec parum on fous - entend ad ou per, & qu'on dit parum-per, comme on dit te-cum , en mettant la prépofition après le nom , ainsi nous disons un peu de vin, comme les Latins disoient parum vini, en forte que comme vini qualific param fubftantif, notre de vin qualifie peu par le moyen de la prépolition de.

Rien vient de rem accufatif de res : les langues qui le font formées du latin . ont souvent pris des cas obliques pour en faire des dénominations directes; ce qui est fort ordinaire en italien. Nos peres disoient fur toutes riens, Mehun, & dans Nicot, elle le hait sur tout rien, c'est-àdire , fur toutes chofes. Aujourd'hui rien vent dire aucune chofe ; on fous-entend la négation, & on l'exprime même ordinairement, ne dites rien , ne faites rien: on dit le rien vaut mieux que le manvais ; ainli rien de bon ni de beau, c'est aucune chose de bon , &c. aliquid boni.

ficatifs de rien, & alors de bon ou de beau étant pris dans un sens qualificatif de sorte ou d'espece ils n'ont point l'article , au lieu que fi l'on prenoit bon ou beau individuellement, ils seroient précédés d'un prénom , le beau vous touche , j'aime le orai, &c. Nos peres pour exprimer le sens négatif, se servirent d'abord en latin de la fimple négative ne , facbiez nos ne venisines por vos mal faire, Ville-Hardouin , p. 48. Vigenere traduit , Saches que nous ne sommes pas venus pour vous mal faire. Dans la suite nos peres, pour donner plus de force & plus d'énergie a

la négation, y ajouterent quelqu'un des

De bon ou de beau font donc des quali-

Das , point : quia res eft minuta , sermoni vernaculo additur ad majorem negationem ; Nicot, au mot goutte. Il y a toujours quelque mot de fous-entendu en ces occafions : je n'en ai grain ne goutte ; Nicot , au mot goutte. Je n'en ai pour la valeur ou la groffeur d'un grain. Ainfi quoique ces mots servent à la négation . ils n'en sont pas moins de vrais substantifs. Je ne veux pas ou point, c'eft-à-dire, je ne veux cela même de la longueur d'un pas ni de la groffeur d'un point. Je n'irai point, non ibo; c'est comme fi l'on disoit , je ne ferai sen pas pour y aller , je ne m'avancerai d'un point ; quafi dicas , dit Nicot , ne punctum quidem progrediar, ut eamillo. C'est ainsi que mie, dans le sens de miette de pain, s'employoit autrefois avec la particule negative: il ne l'aura mie ; il n'est mie un bomme de bien, ne probitatis quidem mica in eo eft , Nicot; & cette facon de parler eft encore en usage en Flundre.

Le substantis brin, qui se dit au propre des menus jets des herbes, fert fouvent par figure à faire une négation comme pas & point, & fi l'ulage de ce mot étoit auffi fréquent parmi les honnêtes gens qu'il l'est parmi le peuple, il seroit regardé auffi bien que pas & point comme une particule négative : a-t-il de l'efprit ?

il n'en a brin , &c.

On doit regarder ne pas,ne point, comme le nibil des Latins. Nibil est composé de deux mots, 1º. de la négation ne, & de bilum qui fignifie la petite marque noire que l'on voit au bout d'une féve; les Latins disoient boc nos neque pertinet bilum, Lucret. liv. III, v. 843; & dans Cicé-ron, Tufcul. 1, no. 3, un ancien poète parlant des vains efforts que fait Syliphe dans les enfers pour élever une groffe pierre fur le haut d'une montagne, dit: Syfiphus verfat

Saxum sudans nitendo, neque proficit bi-

Il y a une préposition sous - entendue devant bilum, ne quidem xora bilum; cela ne nous intéresse en rien , pas même de la valeur de la petite marque noire d'une five.

Syfiphe après bien des efforts, ne se trouve pas avancé de la groffeur de la petite

marque noire d'une féve.

Les Latins disoient aussi : ne faire pas plus de cas de quelqu'un ou de quelque de laine ou de foie que le vent emporte, flocci facere , c'eft-a dire , facere rem flocci ; nous disons un fétu. Il en est de même de notre pas, & de notre point; je ne le veux pas ou point, c'eft-à-dire, je ne veux cela même de longueur d'un pas ou de

la groffeur d'un point.

Or comme dans la fuite le bilum des Latins s'unit si fort avec la négation ne. que ces deux mots n'en firent plus qu'un feul nibilum , nibil , nil , & que nibil fe prend fouvent pour le fimple non , nibil circuitione ususes, (Tet. And. I, ij, v. 31. ) vous ne vons étes pas servi de circonlocution. De même notre par & notre point ne font plus regardés dans l'usage que comme des particules négatives qui accompagnent la négation ne, mais qui ne laiffent pas de conferver toujours des marques de leur origine.

Or comme en latin nibil eft fouvent fuivi d'un qualificatif , nibil falfi dizi , mi fenex ; Terent. And. act. IV, fc. io ou v, felon M. Dacier, v, 49 , je n'ai rien dit de faux ; nibil incommodi , nibil gratie, nibil lucri, nibil fancti. &c. de même le pas & le point étant pris pour une très-petite quantité, pour un rien, font suivis en françois d'un qualificatif. il n'a pas de pain , d'argent , d'esprit , & c. ces noms pain, argent, efprit, étant alors des qualificatifs indéfinis, ils ne doivent

point avoir de prépolitif.

La grammaire générale dit, pag. 92, que dans le sens affirmatif on dit avec l'article, il a de l'argent, du cœur, de la charité, de l'ambition ; au lieu qu'on dit négativement sans article, il n'a point d'argent, de cour, de charité, d'ambition; parce que, dit-on, le propre de la néga-

tion eft de tout ôter. (ibid.)

Je conviens que selon le sens la négation ôte le tout de la chose : mais je ne vois pas pourquoi dans l'expression elle nous ôteroit l'article fans nous ôter la prépofition ; d'ailleurs ne dit-on pas dans le fens affirmatif fans article , il a encore un peu d'argent, & comme dans le fens négatif avec l'article, il n'a pas le fou, il n'a plus un sou de l'argent qu'il avoit? les langues ne font point les sciences, on ne coupe point des mots inséparables, dit fort bien un de nos plus habiles critiques (M. l'ubbé d'Olivet); ainfi je crois que la véritable raison de la différence de ces fashole, qu'on en fait de ces petits flocons I cons de parler doit se tirer du sens individuel & défini, qui seul admet l'article, & du sens spécifique indésini & qualificatif, qui n'est jamais précédé de l'article.

Les éclaircissemens que l'on vient de donner pourront servir à résoudre les principales difficultés que l'on pourroit avoir au sujet des articles : cependant on croit devoir encore ajouter ici des exemples qui ne seront point inutiles dans les

cas pareils.

Noms construits sans prénom ni prépofition à la suite d'un verbe, dont ils sont le complément. Souvent un nom eft mis fans prénom ni préposition après un verbe qu'il détermine ; ce qui arrive en deux occasions : 1º. parce que le nom est pris alors dans un fens indéfini, comme quand on dit, il aime à faire plaisir, à rendre fervice; car il ne s'agit pas alors d'un tel plaifer ni d'un tel service particulier : en ce cas on diroit, faites-moi ce ou le plaifir, rendez-moi ce service, ou le service, ou un fervice , qui , &c. 20. Cela fe fait auffi fouvent pour abréger, par elliple, ou dans des façons de parler familieres & proverbiales; ou enfin parce que les deux mots ne font qu'une forte de mot compofé, ce qui fera facile à démêler dans les exemples fuivans.

Avoir faim, soif, dessein, bonte, contume, pitié, compassion, froid, chaud, mal, besoin, part au gâteau, envie.

Chercher fortune, malheur. Courir fortune, rifque.

Demander raifon , vengeance.

L'amour en couroux Demande vengeance. Quinault. grace, pardon, justice.

Dire vrai, faux, matines, vêpres, &c.
Donner prife à fes ennemis, part d'une
nouvelle, jour, parole, avis, cuution,
quittance, leçon, atteinte à un acte, à
un privilege, valeur, cours, courage,
rendez-vous aux tuileries, &c. congé,
fecours, beau jeu, prife, audience.

Echapper, il l'a échappé belle, c'est à-dire peu s'en est fallu qu'il ne lui soit arrivé

quelque malbeur.

Entendre raifon , raillerie, malice, vepres ,

&c.

Faire vie qui dure, bonne chere, envie, il vaut micux faire envie que pitté, corps neuf par le rétablissement de la fanté, réslexion, bonte, honneur, peur, plaisir, choix, bonne mine à mauvais jeu, cas de quelqu'un, alliance, marché,

argent de tout, procifion, semblant, route, bunqueroute, front, face, difficulté, je ne fais pas difficulté. Gedoyn. Gagner pars, gros.

Mettre ordre, fin.

Parler vrai, raison, bon - sens, latin, françois, &c.

Porter envie, témoignage, coup, bonheur, malheur, compafion.

Prendre garde, patience, séance, médecine, congé, part à ce qui arrive à quelqu'un, conseil, terre, langue, jour, leçon.

Rendre fervice, amour pour amour, vifite, bord, terme de marine, arriver,

gorge.

Savoir lire, vivre, chanter.

Tenir parole, prison faute de paiement, bon, ferme, adjectifs pris adverbialement.

Noms construits avec une préposition sans article. Les noms d'especes qui sont pris selon leur simple signification spécifique, se construisent avec une préposition sans articles.

Changez ces pierres en pains; l'éducation que le pere d'Hrace donna à son fils est digne d'étre pris pour modele; à Rome, à Athenes, à bras ouverts; il est arrivé à bon port, à minuit; il est à jeun; à Dimanche, à vêpres; & tout ce que l'Espagne a nourri de vuillans: viore suns pain, une livre de pain; il n'a pas de pain; un peu de pain; beaucoup de pain, une grande quantité de pain.

J'ai un coquin de frere, c'est-à-dire, qui est de l'espece de frere, comme on dit, quelle espece d'homme étes-vous? Térence a dit; quid hominis? Eun. III. iv. viij. Si ix; & cneore, act. V, sc. j, v. 17. Quid monstri? Tér. Eun. IV, sc. iij, x

ET xiv.

Remarquez que dans ces exemples le qui ne se rapporte point au nom spécifique, mais au nom individuel qui précede: c'est un bon bonnne de pere qui; le qui se rapporte au bon bonnne.

Se conduire par sentiment; parler avec esprit, avec grace, avec facilités agir par dépit, par colere, par amour, par foiblesses. En fait de physique, on donne souvent des mots pour des choses; physique est pris dans un sens spécifique qualificatif de fait.

A l'égard de on donne des mots, c'est le sens individuel partitif, il y a ellipse, le régime ou complément immédiat du verbe donner est ici sous-entendu-; ce-qua fuivans.

Noms construits avec l'article ou prénom funt préposition. Ce que j'aime le mieux, c'est le pain (individu spécifique); apportez le pain ; voilà le pain , qui est le complément immédiat ou régime naturel du verbe: ce qui fait voir que quand on dit apportez ou donnez-moi du pain, alors il y a ciliple; donnez-moi une portion, quelque choje du pain , c'eft le fens individuel partitif.

Tous les pains du marché, ou cellectivement, tout le pain du marché ne suffiroit pas pour , &cc.

Dounez-moi un pain : emportons quel-

ques pains pour le voyage.

Noms construits avec la préposition & l'article. Donnez-moi du pain , c'ett-à-dire de le pain : encore un coup il y a ellipfe dans les phrases pareilles, car la chose donnée se joint au verbe donner sans le fecours d'une préposition; ainsi donnezmoi du pain, c'est donnez-moi quelque cho-Je de le pain, de ce tout spécifique individuel qu'on appelle pain; le nombre des pains que vous avez apportés n'est pas Juffisant.

Voilà bien des pains, de les pains, individuellement, c'est - à - dire, considérés comme faifant chacun un être à part.

Remarques sur l'usage de l'article, quand l'adjectif précede le substantif , ou quand il eft après le substantif. Si un nom substantif est employé dans le discours avec un adjectif, il arrive ou que l'adjectif pré-

cede le substantif, ou qu'il le suit. L'adjectif n'est séparé de son substantif que lorsque le substantif est le sujet de la prépolition, & que l'adjectif en est affirmé dans l'attribut. Dieu eft tout-puiffant's Dieu eft le fujet ; tout-puiffant, qui eft dans l'attribut, en eft leparé par le verbe eft , qui , felon notre maniere d'expliquer la propolition, fait partie de l'attribut ; car ce n'eft pas feulement toutpuiffunt que je juge de Dieu , j'en juge

qu'il eft , qu'il existe tel. Lorfqu'une phrase commence par un adjectif feul, par exemple : favant en l'art de régner , ce prince se fit aimer de ses Sujets & craindre de ses voifins : il elt évident qu'alors on fous-entend ce prince qui Stoit favant , &c. ainfi favant en l'art de regner, eft une propolition incidente, implicite, je veux dire dont tous les mots

l'on efftendra mieux par les exemples | ne sont pas exprimés ; en réduifant ces propositions à la construction simple, on voit qu'il n'y a rien contre les regles; & que fi dans la construction ufuelle on préfere la façon de parler elliptique, c'eft que l'expression en est plus serrée & plus vive.

> Quand le substantif & l'adjedif font ensemble le sujet de la proposition, ils' forment un tout inféparable; alors les prépolitifs se mettent avant celui des. deux qui commence la phrase : ainsi on

10. Dans les propositions universelles, tout homme, chaque homme, tous les bommes, nul bomme, aucun bomme,

20. Dans les propolitions indéfinies les Turcs , les Perfans , les bommes favans,

les savans philosophes.

3°. Dans les propositions particulieres, quelques bommes, certaines personnes Soutiennent, &c. un savant m'a dit &c .. on m'a dit, des savans m'ont dit, en fousentendant quelques uns , aucunt , ou des favans philosophes, en sous-entendant un certain nombre, ou quelqu'autre mot.

4°. Dans les propositions singulieres. le soleil est levé, la lune est dans son plein, cet homme , cette femme , ce livre.

Ce que nous venons de dire des noms qui font fujets d'une proposition, se doit ansii entendre de ceux qui font le complément immédiat de quelque verbe ou de quelque prépolition : détestons tous les vices, pratiquons toutes les vertus, &c. dans

le ciel , Sur la terre , &c. J'ai dit le complément immédiat ; j'entends par - là tout substantif qui fait un fens avec un verbe ou une préposition. fans qu'il y ait aucun mot fous-entendu entre l'un & l'autre; car quand on dit. vous aimez des ingrats, des ingrats n'est pas le complément immédiat de aimez ; la construction entiere eft, vous gimez certaines personnes qui sont du nombre des ingrats, on quelques-uns des ingrats, de les ingrats , quosdam ex ou de ingratis: ainfi des ingrats enonce une partition: c'est un sens partitif, nous en avons souvent parlé.

Mais dans l'une ou dans l'autre de ces deux occasions , c'est-à-dire , 1º. quand l'adjectif & le fubftantif font le fujet de la proposition; 2º. ou qu'ils sont le complément d'un verbe ou de quelque prépofition : en quelles occasions faut-il n'employer que cette simple préposition, & ! en quelles occasions faut-il y joindre l'article & dire du ou de le & des , c'eft-à-dire de les? La grammaire générale dit(p.54.) qu'avant les substantifs on dit des, des animanx, & qu'on dit de quand l'adjectif précede, de beaux lits : mais cette regle n'est pas générale, car dans le sens qualificatif indéfini on fe fert de la simple

Noms avec l'article compose, c'est-à-dire avec la préposition & l'article. Les ouvrages de Ciceron font pleins des

idées les plus faines. (De les idées.) Voilà idées dans le fens individuel.

Faites-vous des principes, (c'eft le fens individuel.)

Défaites-vous des préjugés de l'enfance.

Cet arbre porte des fruits excellens,

Les especes différentes des animaux qui font fur la terre. (fens individuel univerfel.

Entrez dans le détail des regles d'une faine dialectique.

Ces raisons sont des conjectures bien foi-

Faire des mots nouveaux. Choifir des fruits excellens. Chercher des détours.

Se fervir des termes établis par l'usage. Evitez l'air de l'affectation, (sens individuel métaphyfique.)

Charger la mémoire des phrafes de Ciceron. Discours soutenu par des expressions fortes. Plein des sentimens les plus beaux.

Il a recueilli des préceptes pour la langue & pour la morale.

Servez-vous des fignes dont nous fommes convenus.

Le choix des études.

Les connoissances ont toujours été l'objet de l'estime , des louanges & de l'admiration des hommes.

Les richeffes de l'esprit ue peuvent être acquifes que par l'étude.

Les biens de la fortune font fragiles.

prépolition de, même devant le fubliantif, fur-tout quand le non qualifié eft précédé du prépolitif un , & on le fert de des ou de les, quand le mot qui qualifie eft dans un fens individuel , les lumieres des philosophes anciens, ou des anciens philosophes.

Voici une lifte d'exemples dont le lecteur judicieux pourra faire ulage, & jnger des principes que nous avons établis.

Noms avec la seule préputition.

Les ouvrages de Ciceron font pleins d'idees Saines.

Ides faines eft dans le fens fpécifique indéfini général de forte.

Nos connoissances doivent être tirées de principes évidens. (Sens spécifique où vous voyez que le substantif précede.)

N'avez-vous point de préjugé fur cette question ?

Cet arbre porte d'excellens fruits, (fens de forte.)

Il y a différentes especes d'animaux sur la terre.

Différentes fortes de poissons, &c. Il entre dans un grand détail de regles frivoles, (voilà le substantif qui précede , c'eft le fens spécifique indéfini ; on ne parle d'aucunes regles particulieres . c'est le fens de forte.)

Ces raisons sont de foibles coniectures.

Faire de nouveaux mots. Choifir d'excellens fruits. Chercher de longs détours pour exprimer les choses les plus aisées. Ces exemples peuvent servir de modeles. Evitez tout ce qui a un air d'affectation.

Charger la mémoire de phrases. Discours foutenu par de vives expressions. Plein de fentimens. Plein de grands sentimens. Recheit de préceptes pour la langue & pour la morale. Nous sommes obligés d'user de signes extérieurs pour nous faire entendre. Il a fait un choix de livres qui font , &c. C'eft un fujet d'estime, de louanges & d'admiration.

Il y a au Pérou une abondance prodigienfe de richeffes inutiles. (Des biens de fertune, la Bruyere, caracteres, page 176.)

L'enchaînement

L'enchaînement des preuves fait qu'elles plaifent & qu'ell s e fuadent.

C'est par la mé tation for ce qu'on lit qu'on acquiert des connoi fances nouvelles. Les avantages de la ménoire.

La mémoire des fuits est la plus brillante.

La mémoire est le trésor de l'esprit, le fruit de l'attention & de la reflexion.

Le but des bons maîtres doit être de cultiver l'esprit de leurs disciples.

On ne doit propofer des difficultés que pour faire triompher la vérité.

Le gout des bommes est sujet à des vicissitudes.

Il n'a pas besoin de la leçon que vous voulez tui donner.

Remarques. Lorfque le substantif précede, comme il fignifie par Ini-meme on un etre reel ou un être metaphysique confidéré par imitation à la maniere des erres réels, il préfente d'abord à l'esp it une idée d'individualité d'être sépare existant par lui-même; au lieu que lorfque l'adjectif précede, il offre à l'efprit u le idée de qualification, une idée de forte, un fens adjectif. Ainfi l'article doit preceder le substant f, au lieu qu'il fuffit que la préposition précede l'adjectif, à moins que l'adjectif ne forve lui-méme avec le lubitantif à donner l'idée individuelle, comme quand on dit: les Javans bommes de l'antiquité : le sentiment des grands philosophes de l'antiquité, des plus favans philosophes : on fait la description des beaux lits qu'on en voit en Portugal.

Réflexions sur cette regle de M. Vaugelas, qu'on ne doit point mettre de relatif après un nom funs article. L'auteur de la grammaire générale a examiné cette regle. (II partie, chap. x.) Cet auteur pa roît la restraindre à l'usage présent de notre langue; cependant de la manière que je la conçois, je la crois de toutes les

langues & de tous les temps.

En toute langue & en toute construction, il y a une justesse à observer dans l'emploique l'on fait des fignes destinés par l'ulage, pour marquer non sculement les objets de nos idees, mais encore les diffé rentes vues fons lefquelles l'efprit confidere ces objets. L'article, les prépolitions, les conjonctions, les verbes avec leurs différentes inflexions , enfin tous

Tome III. Part II.

Il y a dans ce livre un admirable enchalnement de preuves folides (f. ns de forte.) C'est par la méditation qu'on acquiert de nouvelles connoiffances.

Il y a différentes fortes de mémoire.

Il n'a qu'une mémoire de faits, & ne retient aucun raisonnement.

Présence d'esprit; la mémoire d'esprit & de raifon eft plus utile que les autres fortes de mémoire.

Il a un air de maître qui choque.

Il a fait un recueil de difficultés dont il cherche la folution.

Une société d'hommes choisis, (d'hommes choisis qualifie la société adjectivement.) Cefar n'eut pas befoin d'exemple. Il n'a pas besoin de leçons.

les mots quine marquent point des chofes , n'ont d'autre destination que de faire connoître ces différentes vues de l'esprit.

D'ailleurs, c'est une regle des plus communes du raisonnement, que lorsqu'au commencement du discours on a donné à un mot une certaine fignification, on ne doit pas lui en donner une autre dans la suite du même discours. Il en est de même par rapport au sens grammatical; je veux dire que dans la même période, un mot qui est au fingulier dans le premier membre de cette période, ne doit pas avoir dans l'autre membre un corrélatif ou adjectif qui le suppose au pluriel: en voici un exemple tiré de la princesse de Cleves, toin. II, pag. 119. M. de Nemours ne lai foit échapper aucune occasion de voir madame de Cleves, sans laisser paroitre néummoins qu'il les cherchat. Ce les du fecond membre étant au pluriel, ne devoit pas être destiné à rappeller occasion , qui eft au fingulier dans le premier membre de la période. Par la même raison, si dans le premier membre de la phrafe, vous m'avez d'abard préfenté le mot dans un fens spécifique, c'eftà-dire, comme nous l'avons dit, dans un fens qualificatif adjectif, vous ne devez pas dans le membre qui fuit donner à ce mot un relatif, parce que le relatif cappelle toujours l'idée d'une personne ou d'une chofe, d'un individu reel ou métaphyfique, & jamais celle d'un fimple qualificatif qui n'a aucune existence , & qui n'eft que mode; c'eft uniquement à un substantif consideré substantivement, M m

& non comme mode, que le qui peut le rapporter: l'antécédent de qui doit être pris dans le même fins, audi-bien dans toute l'étendue de la période, que dans

toute la suite du syllogisme.

Ainsi, quand on dit, il a été reçu dvec politesse, ces deux mots, avec politesse, sincipale, sincipale, modificative, adjective, qui ne présente aucun être réel ai métaphysique. Ces mots avec politesse, ne marquent point une tele politesse individuelle: si vous voulez marquer une telle politesse, vous avez besoin d'un prépositif qui donne à politesse un fens individuel réel, soit universel, soit particulier, soit singulier; alors le qui fera son office.

Encore un coup, avec politeffe eft une expreffion adverbiale, c'eft l'adverbe po-

liment décomposé.

Or ces fortes d'adverbes font absolus, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni suite ni complément; & quand on veut les rendre relatifs, il fant âjouter quelque mot qui marque la corrélation; il a tit reçu fi poliment que, &c. il a tit reçu avec tant de politese, que, &c. ou bien avec une politese, qui, &c.

En latin même ces termes corrélatifs font souvent marqués, is qui, ea que, id

quod, &c.

Non enim is es, Catilina, dit Cicéron, ut ou qui, ou quem, felon ce qui fuit ; voila deux corrélatifs is , ut , on is, quem, & chacun de ces relatifs est con-ftruit dans sa proportion particuliere : il a d'abord un sens individuel particulier dans la premiere propofition; enfuite ce fens est déterminé singuliérement dans la seconde: mais dans agere cum aliquo, inimice, ou indulgenter, ou atrociter, ou violenter, chacun de ces adverbes présente un sens absolu spécifique qu'on ne peut plus rendre fans relatif fingulier, à moins qu'on ne répete & qu'on n'ajoute les mots destinés à marquer cette relation & cette fingularité: on dira alors ita atrociter ut, &c. ou en décomposant l'adverbe , cum ea atrocitate ut ou que , &c. Comme la langue latine est presque toute elliptique, il arrive fouvent que ces corrélatifs ne font pas exprimés en latin : mais le fens & les adjoints les font ailément suppléer. On dit fort bien en latin, funt qui putent , Cic. le corrélatif de qui eft philosophi ou quidam funt; mitte cui

dem litteras, Cic. envoyez-moi quelqu'an à qui je puisse donner mes lettres; où vous voyez que le corrélatif est mitte fervum , on puerum , ou aliquem. Il n'en eft pas de même dans la langue françoise : ainsi je crois que le sens de la regle de Vaugelas eft, que lorsqu'en un premier membre de période un mot eft pris dans un fens absolu . adjectivement ou adverbialement (ce qui est extraordinairement marqué en françois par la suppression de l'article & par les circonftances), on ne doit pas dans le membre suivant ajouter un relatif, ni meme quelque autre mot qui supposeroit que la premiere expresfion auroit été prife dans un fens fini & individuel, foit universel, foit particulier ou fingulier ; ce feroit tomber dans le fophisme que les logiciens appellent paffer de l'espece à l'individu , paffer du général au particulier.

Ainsi je ne puis pas dire l'homme est animal qui raisonne, parce que animal, dans le premier membre étant sans article, est un nom d'espece pris adjectivement & dans un sens qualificatif; or qui raisonne ne peut se dire que d'un individu réel qui est ou déterminé ou indéterminé, c'est-à-dire, pris dans le sens particulier dont nous avons parlé; ainsi je dois dire l'homme est le seul animal, ou un ani-

mal qui raisonne.

Par la même raison, on dira fort bien, il n'a point de livre qu'il n'ait lu; cette proposition est équivalente à celle-ci: il n'a pas un seul livre qu'il n'ait lu; chaque livre qu'il a, il l'a lu. Il n'y a point d'injustice qu'il ne commette; c'est-à-dire, chaque sorte d'injustice particuliere, il la commet. Est-il ville dans le royaume qui soit plus obéissante 2 c'est-à-dire, est-il dans le royaume quelqu'autre ville, une ville qui soit plus obéissante que, Esc. Il n'y a bomme qui sache cela; aucun bomme ne sait cela.

Ainsi, c'est le sens individuel qui autorise le relatif, & c'est le sens qualificatis adjectif ou adverbial qui fait supprimer l'article; la négation n'y fait rien,
quoi qu'en dise l'auteur de la grammaire
générale. Si l'on dit de quelqu'un qu'il
agit en roi, en pere, en ami, & qu'on
prenne roi, pere, ami, dans le sens spécisque, & selon toute la valeur que ces
mots peuvent avoir, on ne doit point ajouter de qui; mais si les circonsances sont

connoître qu'en disant roi, pere, ami, on a dans l'esprit l'idée particuliere de tel roi, de tel pere, de tel ami, & que l'expression ne soit pas consacrée par l'usage au seul seus spécifique ou adverbial, alors on peutajouter le qui; il se conduit en pere tendre qui; car c'est auvant que si l'on disoit comme un pere tendre; c'est le sens particulier qui peut recevoir ensuite une détermination singuliere.

Il est accable de maux, c'est-à-dire, de maux particuliers on de dettes particulieres, qui &c. Une forte de fruits qui, &c. une forte tire ce mot fruits de la généralité du nom fruit; une forte est un individu spécifique, on un individu collectif.

Ainfi, je crois que la vivacité, le feu, Penthousialme, que le style poètique demande, ont pu autoriser Racine à dire (Efther, act. II, fc. viij.) nulle paix pour l'impie ; il la cherche , elle fuit : mais cette expression ne seroit pas réguliere en profe , parce que la premiere propofition étant universelle négative, & où nulle emporte toute paix pour l'impie, les pronoms la & elle des propolitions qui faivent, ne doivent pas rappeller dans un fens affirmatif & individuel un mot qui a d'abord été pris dans un sens négatif universel. Peut être pourroit-on dire nulle paix qui foit durable n'est donnée aux hommes : mais on feroit encore mieux de dire une paix durable n'est point donnée aux bommes.

Telle est la justesse d'esprit & la précifion que nous demandons dansceux qui veulent écrire en notre langue, & même, dans ceux qui la parlent. Ainfi on dit abfolument dans un fens indéfini , fe donner en spectacle, avoir plur, avoir pitié, un esprit de parti, un esprit d'erreur. On ne doit donc point ajouter ensuite à ces substantifs, pris dans un sens général, des adjectifs qui les supposeroient dans un fens fini, & en feroient des individus metaphysiques. On ne doit donc point dire se donner en Spectacle funeste, ni un esprit d'erreur futale , de sécurité téméraire , ni avoir peur terrible : on dit pourtant avoir grand'peur , parce qu'alors cet adjectif grand , qui précede son substantif , & qui perd meme ici sa terminaison féminine, ne fait qu'un même mot avec peur , comme dans grand meffe, grand mere. Par le même principe, je crois qu'un de nos auteurs n'a pas parlé exactement quand il a dit: (le P. Sanadon, vie d'Horace, page 47.) Octavien déclare en plein sé nat, qu'il veut lui remettre le gouvernement de la république; en pein sénat est une circonstance de lieu, c'est une sorte d'expression adverbiale, où sénat ne se présente pas sous l'idée d'un être personnissé; c'est cependant cette idée que suppose lui remettre; il falloit dire, Octavien déclare au sénat assemblé qu'il veut lui remettre, & co ou prendre quesqu'autre tour.

Si les langues qui ont des articles, ont un avantage sur celles qui n en ont point.

La perfection des langues confifte principalement en deux points. 1º. A avoir une affez grande abondance de mots pour suffire à énoncer les différens objets des idées que nous avons dans l'efprit: par exemple, en latin regnum fignifie royaume, c'eft le pays dans lequel un souverain exerce son autorité: mais les Latins n'ont point de nom particulier pour exprimer la durée de l'autorité du louverain, alors ils ont recours à la périphrase; ainsi pour dire sous le regne d' Augufte, ils difent imperante Cafare Augusto, dans le temps qu'Auguste regnoit, au lieu qu'en françois nous avons royanme, & de plus regne. La langue françoile n'a pas tonjours de pareils avantages fur la latine. 2°. Une langue est plus parfaite lorfqu'elle a plus de moyens pour exprimer les divers points de vue fous tefquels notre esprit peut considérer le même objet : le roi aime le peuple, & le peuple aime le roi : dans chacune de ces phrafes, le roi & le peuple font confidérés fons un rapport différent. Dans la premiere. c'est le roi qui aime : dans la seconde, c'est le roi qui est aimé; la place ou position dans laquelle on met roi & peuple, fait connoitre l'un & l'autre de ces points de vue.

Les prépolitifs & les prépolitions servent aussi à de pareils usages en françois.

Selon ces principes, il paroît qu'une langue qui a une forte de mots de plus qu'une autre, doit avoir un moyen de plus pour exprimer quelque vue fine de l'eliprit; qu'ainfi les langues qui ont des articles ou prépofitifs, doivent s'énon-er avec plus de justeffe & de précision que celles qui n'en ont point. L'article le tire un nom de la généralité du nom d'espece, & en fait un nom d'individu, le roi, ou d'individus, les rois: le nom fans urticle

ou prépefitif, eft un nom d'efpece; c'eft un adjectif. Les Latins qui n'avoient point d'articles , avoient fouvent recours nux adjectifs demonstratifs. Die ut lapides ifti panes fiant (Matth. iv, 3.) dites que ces pierres deviennent pains: Quand ces adjectifs manquent, les adjoints ne fufficent pas toujours pour mettre la phrase dans tonte la clarté qu'elle doit avoir, Si ficius Dei es (Matth. iv. 6. ) on peut traduire fi vous étes fils de Dieu , & voilà fils nom d'espece; au lien qu'en traduifant fi vous étes le fils de Dien , le file ett un individu.

Nous mettons de la différence entre ces quatre expressions, I fils de roi, 2. fils d'un roi , 3. fils du roi, 4. le fils du roi. En fils de roi , roi eft un nom d'espece, qui avec la préposition n'est qu'un qualificatif; 2. fils d'un roi, d'un roi est pris dans le sens particulier dont nous avons parle; c'eft le fils de quelque roi; 3. fils du roi , fils eft un nom d'espece ou appellatif, & roi eft un nom d'individu, fils de le roi; 4. le fils du roi , le fils marque un individu: filius regis ne fait pas fentir ces différences.

Fics vous roi? étes-vous le roi? dans la premiere phrase, rei eft un nom appellatif; dans la seconde, roi est pris individuellement : rexestu? ne diftingue pas ces diverfes acceptions: nemo fatis gratiam regi refert. Ter. Phorm. II., ii, 24, où regi neut fignifier au rei ou à un roi.

Un palais de prince, est un beau palais qu'un prince habite, ou qu'un prince pourroit habiter décemment; mais le palais du prince (de le prince ) est le palais déterminé qu'un tel prince habite. Ces différentes vues ne font pas diffinguées en latin d'une maniere auffi fimple. Si en le mettant à table on demande le pain. c'est une totalité qu'on demande ; le latin dira da ou affer panem. Si étant à table on demande du pain, c'est une portion de le pain; cependant le latin dira également panem.

Il eft dit au fecond chapitre de S. Matthien, que les mages s'étant mis en chemin au tortir du palais d'Hérode, videntes ftellam gavifi funt , & intrantes domum invenerunt puerum : voilà étoile , maifon , enfant , fans aucun adjectif determinatif; je conviens que ce qui précede fait entendre que cette étoile eft celle qui avoit guidé les mages depuis l'orient, que l

cette maifon eft la maifon que l'étoile leur indiquoit , & que cet enfant eit celui qu'ils venoient adorer : mais le latin n'a rien qui présente ces mots avec leur détermination particuliere; il faut que l'esprit supplée à tout : ces mots ne seroient pas énoncés autrement , quand ils feroient noms d'especes. N'est-ce pas un avantage de la langue francoife, de ne pouvoir employer ces trois mots qu'avec un prépofitif qui fasse connoître qu'ils font pris dans un fens individuel déterminé par les circonftances? ils virent l'étoile, ils entrerent dans la maifon, 87 trouverent l'enfant.

Je pourrois rapporter plufieurs exemples, qui feroient voir que lorfqu'on veut s'exprimer en latin d'une maniere qui diffingue le fens individuel du fens adjectif ou indéfini . ou bien le fens partitif du fens total, on est obligé d'avoir recours à quelqu'adjectif démonstratif , ou à quelqu'autre adjoint. On ne doit done pas nous reprocher que nos articles rendent nos expressions moins fortes & moins ferrees que celles de la langue latine; le defaut de force & de précision est le défaut de l'éc: ivain, & non celui de

la langue.

Je conviens que quand l'article ne fert point à rendre l'expression plus claire & plus précife, on devroit être autorifé à le supprimer : j'aimerois mieux dire , comme nos peres, pauvreté n'eft pas vice, que de dire, la pauvreté n'est pus un vice : il va plus de vivacité & d'énergie dans la phraso ancienne : mais cette vivacité & cette énergie ne font louables, que lorsque la suppression de l'article ne fait rien perdre de la précifion de l'idée, & ne donne aucun lieu à l'indétermination du fens.

L'habitude de parler avec précision, de diftinguer le fens individuel du fens fpecifique adjectif & indefini , nous fait quelquefois mettre l'article où nous pouvions le supprimer : mais nous aimons mieux que notre ftyle foit alors moins l'erre, que de nous expofer à être obfeurs; car en genéral il eft certain que l'article mis ou supprimé devant un nom (Gram. de Regnier, p. 152. ) fnit quelquefois une si grande différence de sens. qu'on ne pent donter que les langues qui admettent l'article n'aient un grand avantage fur la langue latine, pour exprimer nettement Ed clairement certains rabborts ou vues de l'esprit, que l'article seul peut désigner, sans quoi le lecteur est exposé à fe méprendre.

Je me contenterai de ce feul exemple. Ovide faifant la description des enchantemens qu'il imagine que Medée fit pour rajeunir Efon, dit que Medee, Met. liv. VII, v. 184.

Tectis , nuda pedem , egreditur. Et quelques vers plus bas (v. 139.) il

ajoute:

Crinem irroravit aquis.

Les traducteurs instruits que les poètes emploient ionvent un fingulier pour un pluriel, figure dont ils avoient un exemple devant les yeux en crinem irroravit, elle arrofa fes cheveux, ces traducteurs, dis-je, ont eru qu'en nuda pedem, pedem étoit ausli un fingulier pour un pluriel; & tous, hors M. l'abbé Banier, ont traduit unda pedem par ayant les pieds nus : ils devoient mettre, comme l'abbé Banier , ayant un pied nu ; car c'étoit une pratique superflitieuse de ces magiciennes, dans leurs vains & ridicules prestiges, d'avoir un pié chaussé & l'autre nu. Nuda pedem peut dont fignifier ayant un pie nu, ou avant les pies nus; & alors la langue, faute d'articles, manque de précision , & donne lieu aux méprifes. Il est vrai que par le secours des adjectifs déterminatifs . le latin peut Suppléer au défaut des articles; & c'eft ce que Virgile a fait en une occasion pareille à celle dont parle Ovide: mais alors le latin perd le prétendu avantage d'être plus ferre & plus concis que le françois.

Lorfque Didon eut recours aux enchantemens, elle avoit un pié nu, dit Virgile , . . . Unum exuta pedem vinclis. . . (IV. Eneid. v. 518.) & ce pié étoit le gauche, felon les commentateurs.

Je conviens qu'Ovide s'est énoncé d'une maniere plus terrée, nuda pedem : mais il a donné lieu à une méprile. Virgile a parlé comme il auroit fait s'il avoit écrit en françois; unum exuta pedem, ayant un pie nu; ila évité l'équivoque par le fecours de l'adjectif indicatif unum, & ainsi il s'est exprimé avec plus de justesse qu'Ovide.

En un mot . la netteté & la précision font les premieres qualités que le difcours doit avoir : on ne parle que pour

exciter dans l'esprit des autres une penfée précisément telle qu'on la conçoit; or les langues qui ont des articles, ont un instrument de plus pour arriver à cette fin ; & j'ofe affurer qu'il y a dans les livres latins bien des paffages obscurs, qui ne sont tels que par le défant d'articles : défaut qui a fouvent induit les auteurs à négliger les autres adjectifs démoustratifs ; à cause de l'habitude où étoient ces auteurs d'énoncer les mots sans articles. & de laiffer au lecteur à y suppléer.

Je finis par une réflexion indicieuse du P. Boffier ( Gramm. nº. 340) Nous avons tire nos éclaircissemens d'une métaphyfique peut-être un peu subtile, mais très-réelle .... C'est ainsi que les sciences se prétent mutuellement leurs secours : li la métaphylique contribue à démèler nettement des points essentiels à la grammaire . celle-ci bien apprise ne contribueroit peutêtre pas moins à éclaireir les discours les plus métaphyfiques. V. ADJECTIF. AD-VERBE. STc. (F)

ARTICLE, f. m. en termes de commerce. fignifie une petite partie ou division d'un compte, d'un mémoire, d'une facture, d'un inventaire , d'un livre journal , &c.

Un bon teneur de livres doit être exact à porter sur le grand livre au compte de chacun, foit en débit, foit en crédit, tous les articles qui font écrits fur le livre journal . & ainfi du refte.

Article fe dit auffi des claufes, conditions & conventions portées dans les fociétés, dans les marchés, dans les traités, & des choles jugées par des arbitres.

Articles se prend aussi pour les différens chefs portés par les ordonnances. les réglemens, les statuts des communautés, &c. particulièrement quand on les cite. Aiufi l'on dit : cela est conforme à tel article de l'ordonnance de 1672; à tel article du réglement des Teinsuriers, &c. Savary , Dict. du Comm. tome I, p. 738. (G)

ARTICLE, en peinture eft un très-petit contour qu'on nomme auffi tems. On dit : ces articles ne sont pas affez prononces. Outre ces contours, il y a un article ou un tems, &c.

Article figuitie auffi , en Peinture comme en Anatomie, les jointures ou afticulations des os du corps, comme les jointures des doigts , &c. (R)

ARTICLES, en terme de Palais, font Mm 3

les circonstances & particularités sur lesquelles une partie le propose d'en faire interroger une autre en justice : dans ce fens, on ne dit guere articles qu'avec faits, comme, interroger quelqu'un fur faits & articles , donner copie des faits ET articles . &c.

On appelle les articles tout simplement, les claufes & conventions qu'on est convenu de stipuler dans un contrat de mariage par les deux futurs conjoints, ou leurs parens ou tuteurs ftipulans pour eux (H

ARTICULAIRE , adj. en Anatomie, fe dit des parties relatives aux artioula-

tions. V. ARTICULATION.

L'apophyie articulaire est une éminence qui fert de base à l'apophyse zygomatique de l'os des tempes. V. TEMPORAL.

La cavité articulaire est une cavité située entre les apophyses styloïde & articulaire de l'os des tempes , qui reçoit le condyle de la machoire inférieure. V. MACHOIRE.

Facettes articulaires, font des parties des os qui servent à leur articulation avec d'autres. V. FACETTES & OS.

Nerf articulaire. V. AXILLAIRE. (L) ARTICULAIRE, terme de médecine;

c'eft une épithete qu'on donne à une maladie qui afflige plus immédiatement les articulations on les jointures.

La maladie articulaire, morbus articularis, est ce que les Grecs appellent apbeirie, & nous goutte. V. GOUTTE. (N)

ARTICULATION , f. f. Belles - Lettr. Depuis la leçon du Bourgeois gentilhomme, il n'y a guere moven de parler ferieusement de la maniere de prononcer les lettres ; mais , raillerie cessante , il ne feroit pent-être pas inutile d'analyser le méchanisme de la parole; on trouveroit dans cette analyse la raison physique de la rudesse ou de la donceur, de la lenteur on de la rapidité naturelle des articulations, & en deux mots, les élémens de la profodie & de la mélodie d'une langue.

Parmi les voyelles, on tronveroit que les fons graves ont naturellement de la lenteur, par la raison que l'organe en formant ces lons, éprouve une modification plus pénible; que les sons grêles veulent être brefs; que les sons moyens sont éga lement susceptibles ou de lenteur par leur volume, ou de viteffe par la facilité que nous avous à les former. V. PROSODIE.

L'étude de l'articulation, ou des mouvemens combinés des organes de la parole pour donner aux fons de la voix les modifications qu'on appelle confonnes. feroit encore plus curienfe : on diftingueroit d'abord parmi les confonnes celles où un fouffle muet, une efpece de lifflement confus précede l'articulation , comme I'f & fon doux, le v; comme l'f double & fon doux, le z; comme le g & 1'/ mouilles ; & celle où l'articulation n'est précédée d'aucun fouffle , comme le p & fon doux le b, comme le t & fon doux le d. comme le k, I'm & I'n, I'l & I'r ou fimple ou redoublée : de là, un caractere diftinct qui assigne à chacune d'elles une place dans l'harmonie imitative, détail que nous mépriferons peut-être, mais que les

Grecs ne méprisoient pas.

On trouveroit dans la nature la raison du choix que les anciens avoient fait de I'm & de l'n pour être les fignes du fon nazal, & on s'appercevroit avec furprife que pour faire paffer & retenir dans . le nez le son d'une voyelle, on est obligé de l'intercepter, ou avec la langue en la disposant de la même façon que pour l'articulation de l'n, ou avec les levres en les pressant comme pour l'articulation de I'm ; & de-là cette conféquence , que les nazales des Latins & des Italiens, où l'articulation de l'n fe fait fentir , peuvent être breves , par la raison que l'articulation éteint le retentissement, comme dans examen , bymen ; mais que les nazales françoifes , où la langue ne fait qu'intercepter le son sans le détacher nettement, doivent tontes se prolonger. Les Latins eux-mêmes ne faisoient breves que les nazales dont l'articulation coupoit le retentiffement : c'étoient les finales en en des mots qu'ils avoient pris des Grecs; mais toutes les nazales de leur langue étoient longues, par la raison qu'elles n'éroient, comme les nôtres, que des voyelles inarticulées, si bien que dans les vers, on les élidoit comme les voyelles finales, afin d'éviter l'biatus.

On verroit pourquoi on a confondu la foible articulation du y avec le son de l'i, & que la légere application de la langue contre les dents, étant la même pour donner le fon de l'i & l'articulation du y , il n'eft pas poffible d'exécuter celle ci fans que le son analogue se fasse entendre,

comme dans payer, moyen, &c.

On verroit pourquoi l'articulation est plus sorte ou plus soible, plus rude ou plus douce en elle-même, suivant le caractère de la consonne qui frappe la voyelle; peurquoi les articulations, relativement l'une à l'autre, sont aussi plus on moins liantes, plus ou moins dociles à se succéder; pourqui les uues se suivent coulamment & avec aisance, les autres se froissent & se brisent dans leur choc; & l'étude de tous ces effets contribueroit à éclairer le choix de l'oreille.

On verroit pourquoi l'eft facile après l'r, & l'r pénible après l'!; pourquoi deux labiales ne peuvent s'allier enfemble, non plus que deux dentales dont l'une est la foible de l'autre; pourquoi le passage d'une labiale à une dentale est facile du foible au foible, comme dans abdiquer; du sort, comme dans abtiquer; du sort, comme dans obtenir de très pénible du fort au foible comme dans cap-de-Bonne-Eppérance, que, l'on, est obligé de prononcer cab de-Bonne-Eppérance.

On trouveroit de même la raison de la difficulté que nous éprouvons à prononcer l'x après l's, & réciproquement, comme Quintilien l'a remarqué: virtus Xer-

eis, arx fludiorum, &c.

d'exercice.

Ce ne seroit dons pas une érude aussi puérile qu'on l'imagine; & plus d'un poète en auroit eu besoin, pour suppléer au don d'une oreille sensible, qui seule peut-être à manqué à quelques-uns de ceux qu'on renomme & qu'on ne sit pas. V'eyez HARMONIE DE STYLE. (M. Marmontel.)

ARTICULATION, Peinture, Dessin, La nature a lié avec un art si merveilleux les membres du corps humain par diver-les jointures, que c'est une des parties les plus difficiles du dessein de les prononcer correctements, l'articulation exacte n'exience point le génic, il est vrai 3 mais elle demande beaucoup d'étude, de soin &

Sans une connoissance parfaite de la partie anatomique qu'on nomme l'ostéologie, le dessinateur ne sauroit articuler les jointures : pour apprendre à les bien prononcer, il s'exercera long-tems à dessure de simples squelettes : après quoi, il étudiera avec application les modeles vivans de différens ages & de diverses constitutions. En estet, la forme exté-

rieure des articulations varie beaucoup fuivant l'age & l'embonpoint du fujet; ce qui donne le plus de vic à une figure, c'est la vérité avec laqueelle chaque articulation répond à l'attitude & à la conftitution de la personne ; fi au contraire le peintre a péché à cet égard, tout est manqué. La premiere impression à la vue d'un tableau, doit être le fentiment d'une forme véritablement naturelle, fans laquelle l'idée du heau ne peut exister : er on ne fent jamais mieux le défaut de la figure, que lorsque l'articulation n'est pas exacte; le peintre ne fauroit trop y donner de foin. (Cet article eft tiré de la théorie des beaux-arts de M. Sulzer.)

ARTICULATION, f. f. en Anatomie, c'est une jointure ou une connexion de

deux os. V. Os.

Il ya différentes formes & différentes especes d'articulation qui correspondent aux différentes sottes de mouvemens & d'actions. L'articulation qui a un monvement notable & manisciste est appellée diarthrose. V. DIARTHROSE. Celle-ci se subdivise de subdivise. V. ENARTHROSE, Arthroginglyme. V. ENARTHROSE, ARTHRODIE, & GINGLYME.

L'articulation qui ne permet point de mouvement, est appellé fynarthrose. V. SYNARTHROSE. Elle se subdivise en suture, barmonie, & gomphose. V. SUTU-RE, HARMONIE, & c. (L)

ARTICULE, adjectif & participe du

verbe articuler.

Article, en terme d'anatomie, fignifie la jointure des os des animaux; articulation, en général, fignifie la jonètion de deux corps, qui étant liés. l'un à l'autre peuvent être pliés fans se détacher. Ainsi les sons de la voix humaine sont des sons différens, variés, mais liés entr'eux de telle sorte qu'ils forment des mots. On dit d'un homme qu'il articule bien, c'est-à-dire, qu'il marque distinctement les syllabes & les mots. Les animaux n'articulent pas comme nous le son de leur voix. Il y a quelques oiseaux auxquels on apprend à articuler certains mots: tels sont le perroquet, la pie, le moineau, & quelques autres. V. ARTICLE. (F)

ARTICULER, v. act. en flyle de Pa-

tre en fait (H).

ARTICULER, v. act. On dit en peinture & en sculpture, que les parties d'u-M m 4 ne figure, d'un animal, &c. sont bien articulées, lorsquelles sont bien prononcées, c'elt-à-dire que tout y est certain, & non exprime d'une manière équivoque. Il saut articuler ces parties; cette figure articule bien. (R)

ARTIER, Glogr., riviere de France dans l'Auvergne: on la fait fervir à plufieurs bons mo lios à papier, fans pouvoir cependant l'employer à la navigation, à cause de son peu de profondeur: elle tombe dans l'Allier. (C. A.)

ARTIFICE, f. m. Ce mot fe dit des feux qui fe font avec art, foit pour le divertiffement, foit pour la guerre. Voyez

PYROTECHNIE.

ARTIFICIEL. On appelle en klomfteie lignes artificielles, des lignes tracées fur un compas de proportion ou une échelle quelconque, lesquelles représentent les logarithmes des sinus & des taugentes. & peuvent servir avec la ligne des nombres à résoutre affez exactement tous les problèmes de trigonométrie, de navigation & c. Les nombres artificiels sont les ficantes, les sinus & les tangentes. V.SÉCANTES, SINUS & TANGENTE, V. aussi Logarithme. (E)

ARTIFICIER, f. m. L'artificier est celui dont la profession est d'employer la
poudre à canon, en la rensermant dans
dissermer des picces d'artisice', destinées
aux réjouissances publiques, on au divertissement des particuliers. La forme
de ces artifices varie autant que leurs
noms. L'artificier ne se bonie point à donner au seu qui résulte de ses préparations
une seule nuance; it suit en procure pluficeurs autres très-agéables à la vue, en
ajoutant dans la composition de ces artifices certaines matieres métalliques.

Le carton propre à l'atrifice le nomme carte de moulage. Il c'il fait de plulicurs feuilles de bou papier gris, pour le ini-lieu. & de papier blanc, pour l'extérieur, qui font collées enfemble avec de la colle de fariale; il faut qu'il folt affez mince pour que l'on puiffe le rouler commodément pour en former le cartouche. Il fuffit de s'en procurer de trois, épaisteurs falvoir, de trois feuilles pour les petites folées, jusques & compris celles de dixhuit lignes de d'ametre; de ciog feuilles pour les delles d'aut destine de les d'auteurs de les de leui feuilles pour les pots à aigrettes.

La colle pour le carton, & pour le moulage se fait avec de la fleur de farine de froment; on la détrempe bien dans de frau, & l'ayant mise sur le feu, on la laisse bouillir insqu'à ec qu'elle air perdu son odeur de farine; & on y ajonte de l'alun en pondre; ensuire on passe ce mélange par un tamis de crin, en ayant soin de le manier pour diviser les grumeaux, & ôter tout ce qui pourroit être un obstacle à la perfection du collage. On se fert pour cette opération de grandes brosfes de poil de pore:

On fe fert d'étoupille pour amorcer les fusées ," & pour conduire le feu d'une

piece à une autre.

La matiere de l'étoupille n'est autre chose que du coton silé, mis en plus ou moins de doubles, soi vant la grosseur qu'on desire donner à l'étoupille. On fait tremper ée coton pendant quelques heis res dans de l'eau-de-vie, & encore mieux dans l'esprit de-vin; & quand il en est diffiamment imbibé, on lépand dessus du poussier de poudre a'casion, & on manie le coton dans le plat où il a trempé pour qu'il se pénetre & se couvre de cette pâte de poudre. Lorsqu'il en est sussimilation de pour de cette pâte de poudre. Lorsqu'il en est sussimilation de passant légérement dans les doignes, pour étendre la pâte de maniere qu'il en soit couvert par tout également, & on le met ensuite fecher à l'ombre sur des cordes.

L'étenpile ét dant feche, on la coupe par morceaux de deux piés & demi de longueur; on en forme des bottes ou paquets, & on les conferve dans un endreit

bien lec.

Les apporces proprement dites se font autrement que les étotipiles. On prend de la poudre en grain que l'on huncète d'un peu d'eau. & on la broie sur une table avec une molette de bois, jusqu'à ce qu'elle ast pris sa conssitance d'une pate bien sine. On s'en sert pour celler & rete-

pir l'étoupille dans la gorge des fusées. L'état de l'artificier exige bien des commodités qui ne fe rencontrent pas indifféremment dans toutes les maifons. Premiérement, il a besoin d'une petite chambre fur terre pour charger fes fufées volantes: cette opération ne fe fait pas fans bruit, puisqu'on y emploie le maillet, dont les coups réitérés pendant long-temps demandent un lieu qui en amortiffe le retentillement. L'artificier doit encore s'attacher à avoir une cham-Bre qui'ne foit point humide pour y faire ce: tains ouvrages, comme, par exemple, pour mêler les matières, faire les cartouches, & les petits artifices.

Le falpetre, le foufre, le charbon & le fer, font les matieres les plus ordinaires dont on falle nfage dans l'artifice. Leurs différentes combinaifons varient leurs effets & la couleur des fenx : ces couleurs confiftent en une dégradation de nuances du rouge au blanc. Le foufre, torfqu'il prédomine, donne un bleu clair, Le le fer produit des étincelles dont l'éclat'a fait nommer fen brillant la compofition dans laquelle entre cette matiere. La dole de charbon & de foufre qui doit donner le plus de force au falpetre n'eft pas la même pour l'artifice que pour la poudre à canon; il en faut moins pour la poudre, attendu que la trituration qui divife le charbon & le foufre en plus petites parties qu'ils ne peuvent l'être dans les compositions d'artifice , multiplie en quelque forte ces matieres en multipliant leurs furfaces: v. POUDRIER.

Les matieres dont nons avons parlé, doivent être pulvérifées & tamifées de maniere à pouvoir se mêter intimément entrèlles. La limaille de fer n'est sufceptible d'aucune préparation; on en trouve communément de toute faite chez les ouvriers au travaillent le fer.

Pour former les cartouches propres à renfermer l'artifée; on roule le carton fur une haguette qu'on nomme baguette à rouler: on fui donne de diametre les deux tiers de l'intérieur do moule qui doit le rvir à charger le cartonche. Le moule fert à foutenir le cartonche, lorfqu'on le charge & à régler la hagteur du massif.

Le carton doit être entiérement collé, à l'exception du premier tour qui enveloppe la baguette : ou trempe dans l'eau

le dernier tour du carton avant de le coller, pour lui ôter le reffort qu'il a naturellement, & qui feroit dérouler le cartouche avrès qu'il eft formé.

Les cartouches pour les laires & pour les conduites de feu, doivent être faits de papierscenx des ferpenteaux & autres petites fusées de 5 à 6 lignes de diametre extérieur, sont faits de cartes à jouert on termineces especes de cartouche par deux tours de papier gris, dont le dernier est collé.

Il ne faut pas attendre que les cartouches soient entiérement sets pour les étrangler; cet état de sécheresse rendroit l'opération plus pénible & plus sujette à des impersections.

Avant d'étrangler les cartouches, ou commence par rogner for la baguerte. avec des cifeaux', le bout qui doit être étranglé, pour que les hords de cette partie, qui doit avoir la forme d'une calotte . foit à l'uni. Après cette opération , on prend une corde ou une ficelle d'une groffeur proportionnée à celle de la fufee. & on attache cette ficelle par un bout à un piton vissé dans un poteau, ou scellé dans le mur. & par l'autre bout l'artificier l'attache à sa ceinture ou à un baton qu'il place derriere & en travers de fes cuiffes , de maniere qu'il foutienne le corps, lorfque l'artifte fait effort pour étrangler le cartouche. Dans cette fituation, & la corde étant tendue, on pose le cartouche dessus; puis on prend la partie de la corde qui est entre soi & le cartouche, & l'on en fait deux tours fur le cartouche Jans la partie que l'on veutétrangler, à un demi-diametre extérieur de son extrémité: on enfance une baguette dans cette partie, la tenant de la main droite & le cartouche de la gauche, & l'on serre la corde en jetant le corps en arrière, '& tournant chaque fois le cartouche pour en bien arrondir l'étranglement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tron à pouvoir paffer avec peine une petite broche de fer; alors, il eft fuffifamment étranglé. Il faut avoir foin de frotter la corde avec du favon, pour empêcher que le cartouche, qui est encore humide lorfqu'on l'étrangle, ne s'y attache & ne se déchire. Il ne faut pas tarder à lier les cartouches quand ils font étran. gles , sans quoi l'etranglement seroit sujet à se relacher. On les lie, en passant trois boucles de ficelle dans la gorge & ferrant à chaque boucle ; ce qui s'appel-

le le nœud d'artificier.

Lorsque le cartouche est préparé, par exemple, pour une fusé, on le met debout dans un moule; on verse la poudre de composition dans ce cartouche; l'on se sert d'une baguette pour l'entasser. & on frappe dessus à coups égaux pour bien comprimer cette poudre; on met ensuite par dessus un tampon de papier chiffonné que l'on frappe bien, & sur lequel on rabat une partie du carton; ensuite on perce ce carton de deux ou trois treus, asin que le seu puisse prendre aisement à la composition, lorsqu'on veut faire partir la fusée.

-Après cette opération, on retire la finfée de deffus la partie du moule, qu'on appelle broche : on délie la corde qui remplissoit l'étranglement, & on rogne la partie du cartouche qui excede le carton rendoublé : la broche fert à ménager un vuide dans l'intérieur de la fusée. Ce vuide, qu'on nomme l'ame de la fusée, la fait monter, en présentant an feu une plus grande surface de matiere inflammable, qui fe réduifant en vapeur dans ce vuide, fait, dit l'abbe Nollet, l'office d'un ressort, qui agit d'une part contre le corps de la fulée, & de l'autre contre la colonne d'air fur laquelle repose la fusée, & qui ne cede pas aulli vite qu'elle eft frappee.

Les fusces, sont rarement simples, elles sont presque toujours garnies d'un pot terminé par un chapiteau en forme de côse, dans lequel sont renfermées différentes petites pieces d'artifice, comme téviles, ferpenteaux, &c. qui, sorsque la fusce s'est élevée aussi haut qu'elle peut aller, en terminent l'effet d'une ma-

niere très-agréable.

Pour garair la fusée, on commence par verser dans le pot une piocée de poussier, & en frappant un peu coatre, on le fait entrer dans les trous qu'on a ménagés pour la communication du feu. On verse ensuite dans le pot un peu de la même composition dont on a chargé la fusée; c'est ce qui s'appelle la chasse; la fusée; c'est ce qui s'appelle la chasse; les serpenteaux ou les étoiles que la fusée doit jeter, en observant de n'en pas mettre plus pesant que le corps de la fusée. Une susée dont la garaiture seroit trop pesante, ne s'eleveroit que médio

crement, & retomberoit à terre en fais fant un demi cercle. On place quelques petits tampons de papier chiffonné dans les interfétices des ferpenteaux ou des paquets d'étoiles, pour empécher qu'ils ne ballottent. Après quoi, on ferme le pot avec un rond de papier qu'on a eu soin de taillader par les bords pour empêcher qu'il ne fasse de plis, & que l'on colle dessur.

On observe, avant de mettre les paquets d'étoiles dans le pot, de les passer dans du poussier, pour les disposer à

prendre feu plus subitement.

Le pot étant garni, on place par-deffus. un chapiteau qui eft fait d'une fimple épailleur de cotton, & qu'on y affujettit avec de la colle. Le chapiteau étant placé bien droit fur le pot, on colle fur la, feiffure une bande de papier brouillard , tant pour cacher cette sciffure que pour empêcher que le chapiteau ne se décolle en fechant. On amorce ensuite la fusée, en prenant un morceau d'étoupille double & de groffeur proportionnée, que l'on fait entrer dans le trou formé par la broche, à la hauteur d'un diametre extérieur de la fusée, & on la colle dans la gorge avec de l'amorce. On finit par coller un rond de papier fur la gorge; c'eft ce que les artificiers nomment bouneter.

La plupart des artificiers ne metteut point de pots aux petites fusées de caifes; ils se contentent de rouler & coller, au haut de ces susées un quarté de papier gris qui déborde la fusée de la hauteur de la gamiture qu'ils veulent y placer. Après qu'ils y ont mis la chasse & la garniture, ils lient le papier par-dessus la garniture pour la renfermen.

La haguette que l'on attache aux fufes

La aguette que l'on attache aux rapers voiantes, fert à les maintenir droites, en contre-balauçant leur pelagreur, contre laquelle le fen agit par l'un des bouts qui doit toujours être tourné vers le bas, de qu'elle force à garder la fitmation vertiscale. Le bois le plus léger est le plus proèpre pour les baguettes. Dans les provinces où les goleaux sont communs, on s'en sert de préférence à tous les autres bois. Plus les baguettes sont longues, plus les frées montent drois; on leur donne au moins huit fois la longueur du moule de la fusée, ou plutôt: une longueur et le qu'en plaçant fous la baguette sun conteau à un pouce ou deux de dif-

tance de la fusée, le tout puisse se trou-

ve en équilibre.

On a imaginé en Angleterre, pour les accidens causés par la chute des grosses baguettes, d'en préparer de maniere que, lorsque la fusée s'est élevée & a fait son effet, elle met le seu à de petits saucifons de poudres qui entourent la baguette, & la divisent en l'air en une mulitude de parties, ce qui fait de plus un joli effet. On place les susées volantes sur une espece de chevalet, lorsqu'on veut y mettre le seu pour les faire élevèr.

Le chevalet est un poteau dont la partie supérieure a la figure d'un rateau; on le plante en terre, ou bien il est soutenu sur terre par un pié en forme de croix, on place les susées entre les dents du rateau pour les soutenir verticalement.

Les pieces d'artifices, appellées marrons, sont faites de poudre grainée, renfermée dans un cartouche de carton de forme cubique & recouvert d'un ou de deux rangs de ficelle collée de colle-forte: on perce un trou dans l'angle de ce cartouche. Ces marrons éclatent avec beaucoup de bruit. Les marrons luisans ne different des autres qu'en ce qu'ils sont recouverts de pâte d'étoiles. Nous dirons plus bas ce que c'est que cette pâte.

Les faucifons ne different des martons que par la forme; l'effet en est le meme: leurs cartouches font ronds: on les emploie pour terminer avec bruit certains, artifices, tels que les lances, les jess, & autres.

Les étoiles élevées par les fusées volantes font un effet admirable : on les fait d'une pate composée de salpetre, de foufre & de poussier. On forme avec cette pate des especes de pastilles rondes & plates, de la forme d'une dame à jouer. On les perce par le milieu pour y mettre l'étoupille qui les enflamme. Si elles étoient trop groffes, elles ne feroient pas un ausi bel effet , parce qu'elles retomberoient trop bas. L'effet des Sauciffons volmis eft de monter en fpirale, & de terminer leur voi par un coup. Ce mouvement spiral leur eft donné par l'étoupille. Cette étoupille contournée brûle plus vite que la composition du saucisson, & donne entrée à la matiere enflammée, qui suit les révolutions de la spirale. & en imprime les mouvemens à la fusée.

Le ballon, ou bombe d'artifice, est une

imitation de la vraie bombe, & se jette de même avec un mortier, soit de métal, soit de bois ou de carton.

Les bombes d'artifice se font en bois ou en carton. Celles qui sont en bois sont composées de deux hémispheres qui se ferment en s'emboitant l'un dans l'autre: on garnit ees bombes d'un mélange de différentes especes d'artifices, comme serpenteaux, saucissons, étoiles & autres, parmi lesquels on répand de la composition pour faite crever le cartouche. On adapte à la bombe une susée d'une longueur convenable, & remplie d'une composition qui brûle affez lentement pour donner à cette bombe d'artifice le temps de s'élever.

Les mortiers & les pots de carton que l'on destine à jeter des bombes, doivent toujours être recouverts, dans toute la longueur de leur cylindre, d'un rang de bonne corde collée de colle-forte, sans quoi ils auroient peine à résister à l'essort

de la poudre.

Lorfqu'on veut faire partir un grand nombre de fufées volantes tout à la fois . on les place dans une caiffe longue, traverfée par une planche percée de trous à égale distance, & proportionnés à la groffeur des baguettes, comme la caisse doit l'être à leur longueur ; cette planche percée se nomme la grille. On la couvre de feuilles de papier, les baguettes des fufées y font leur trou en les plaçant dedans ; ce papier fert à retenir du poussier, ou quelque composition vive que l'on répand deffus pour communiquer le feu à toutes les fusées en même temps. Les fulées destinées à cet ulage se nomment fusées de caisse.

Les artificiers font aussi des fusées de table, ainsi nommées, parce qu'il faut nne table on quelque autre plan fort uni pour les tires. L'effet de cette susée est de tourner en forme de soleil sur la table où on la pose; jusqu'à ce que le seu, qui a commencé par les trous latéraux dont elle est percée, se soit communiqué par l'intérieur de la susée à quatre autres trous pratiqués dessons, qui l'élevent en l'air, tandis que le sen qui sort par les tous latéraux continue à lui donner le mouvement de rotation: c'est un soleil qui s'éleve en l'air dans une situation horizontale.

Les fusées courent sur la corde par le

même méchanisme que nous les avons vu a'élever en l'air. Les susses à dauble vol, qui reviennent sur elles-mêmes, se sont en attachant ensemble deux susses, dont l'une ne s'enstamme qu'après l'autre, & en direction contraire. On nomme set ou gerbe toute susée chargée en massis, à qui doit agir sans quitter la place où elle est fixée; telles sont les susées des soleils fixes, des soleils tournans, & celles qui fervent à imiter en seu les jets d'eau, les nappes d'eau, les cascades, & ce.

Le soleil fixe est un assemblage de jets chargés en feu brillant, difpole en forme de rayons autour d'un moyen & garnis d'une étoupille de communication de l'un à l'autre, pour qu'ils prennent tous feu à la fois. On nomme gloire les soleils à plusieurs rangs de jets. Il n'y a de différence entre les soleils tournans & les girundoles que dans la polition qu'on leur donne pour les tirer, qui en les mettant dans un autre point de vue, paroît en changer l'effet. On les nomme foleils lorfqu'ils font places verticalement, & girandoles quand leur plan est parallele à l'horizon. Un soleil tournant est une rouc que le feu d'une ou de plusieurs fusées qui y fout attachées fait tourner, agiffant comme dans les fusées volantes par l'action du ressort de la matiere enflammée contre t'air qui lui rélifte. On forme des delleins en feu, en plagant derriere les découpures de carton, des foleils tournans renfermés entre les planches pour contenir leur feu, & pour qu'ils ne foient vus qu'à travers les découpures ; cet artifice employé en décoration fait un trèsgrand effet. Un foleil tournant étant placé au milieu d'un panneau de menuiferie figure en étoile; & bordé de planches ou de cartons pour soutenir fon feu, il en prendra la forme & représentera une étoile, & de même toute autre figure dans laquelle il feroit renfermé.

i.. C'est le pere d'Incarville qui nous a fait connoître l'art qu'ont les Chinois de représenter en seu des sigures d'animaux & des devises. On fait avec du soufre en poudre inpalpable & de la colle de farine mêlés ensemble, une espece de pâte dont un couvre des figures d'osier, de carton bu de bois, après les avoir enduites de terre grasse pour les empêcher de brûler. La couche de pâte de soufre étant possée, on la saupoudre de poussies ensenée.

dant qu'elle est encore assez humide pour qu'il s'y ettache. Lorsqu'elle est bien seche, on colle des étoupilles sur les principales parties, pour que le feu se porte per-tont en même-temps, & on couvre la figure en entier de papier collé. Les Chinois peignent ces figures de la couleur des animaux qu'elles représentent. Leur dyrée en seu le proportionnée à l'épaisseur de la couche de pâte qui les couvre, comme cette pâte ne coule pointen brûlant, les figures conservent leur forme jusqu'à ce que la pâte soit entiérement consumée.

Les artificiers font des feux pour brûler fur l'eau & dans l'eau : l'opposition de deux élémens austi contraires que le feu & l'eau, fait regarder la chofe comme merveilleufe, quoique dans le fond ces artifices d'eau n'aient rien de plus extraordinaire que les autres. Toutes les matieres qu'on employe pour les artifices destinés à brûler dans l'air à sec, peuveut fervir pour les artifices d'eau, par le moven des enduits dont on couvre les cartouches de ces derniers pour les rendre impénétrables à l'eau. On emploie pour cet effet des vernis compolés avec des huiles & des matieres réfineufes, & quelquefois du goudron par pour enduire la partie extérieure des cartouches.

Les grenouilleres sont pour les artifices d'eau ce que les serpenteaux sont pour l'artifice d'air: on les nomme aussi dauphins ou canards; leur effet est de serpenter sur l'eau, de s'élancet à plusieurs reprises en l'air, & de finir par éclater avec bruit. Un fourreau sert à soutenir la fusée sur l'eau; ce sourreau a une condure qui lui imprime un mouvement inégal & tortueux; le poussier dont on a mis une demi-charge, après trois charges de composition, la fait élancer en l'air lorsque le seu parvient à cette matière.

Les plongeons sont des susées qui éclairent d'une lumiere très blanche & vive en plongeant de temps en temps dans l'eau pour reparoitre avec le même éclat; on en charge aussi de feux faillans qui représentent des jets d'eau & des arbres sleuris, & qui plongent de même. Ces effets sont produits par des charges alternatives de poudre grainée & de composetion. Ces susées ne s'éteignent pas lors qu'elles sont plongées dans l'eau ; au

contraire elles y cheminent, parce que la matiere enflammée fait reliftance à l'eau . & s'oppose à son introduction dans la fusée. La cause qui la fait mouvoir dans l'eau est la même que celle qui fait monter en l'air les fusées volantes.

Après avoir donné une idée de la façon de préparer les pieces d'artifices les plus essentielles, il nous reste à dire un mot de la maniere de dresser la carcasse de charpente, fur laquelle on les place ordi-

nairement.

Avant que de former un dessein d'un fen d'artifice, on en fixe la dépense, & on fe regie iur la fomme qu'on veut y employer, tant pour la grandeur du théatre & de les décorations, que pour la quantité d'artifices nécessaires pour le garnir convenablement.

Les revêtemens de la carcasse de charpente le font ordinairement de toile peinte à la détrempe, & les bords font terminés par des chassis de planches contournées en arcades, en feltons, en confoles ou en trophees, suivant que le deffein l'exige.

On fait ces ouvrages à part, & lorsque tontes les pieces sont bien faites & numérotées, on les apporte sur la place où l'on veut tirer le feu d'artifice, & on les

affemble en très pen de temps.

Un artificier doit avoir attention, avant que d'arranger ses pieces artifices sur un théatre, de prévenir les incendies oui rendent confus le jeu des artifices, & diminuent l'ordre de la beauté du spectacle. Pour prévenir ces accidens, on doit couvrir toutes les parties fituées de niveau, comme plates-formes & galeries , d'une couche de terre graffe recouverte d'un peu de fable répandu pour pouvoir marcher dessus sans gliffer. Outre ces précautions, on doit avoir des gens actifs, vetus de peau, munis de baquets pleins d'ean, & toujours prêts à éteindre le feu , en cas qu'il vint à s'attacher à quelques parties du théâtre. Pour mettre ces hommes en furete, il est à propos de leur ménager une retraite à couvert, pour qu'ils puissent s'y retirer dans le moment du jeu de certains artifices , dont les feux fortent en grand nombre. Il faut de plus que ces retraites communiquent aux escaliers par où l'on monte sur le theatre d'artifice.

Un artificier dans l'exécution ne doit | très-beaux fruits. (C. A.)

rien négliger pour que les pieces d'artifice dont il a fait provision, offrent aux yeux des feux successifs & une belle lymmétrie.

Si le feu d'une illumination précede celui de l'artifice, on commence des avant la fin du jour par allumer ce qui doit former l'illumination, & lorsque la nuit est assez noire pour que les feux paroissent dans toute leur beauté, on annonce le spectacle par une salve de boites on de canons; après quoi on commence par des fufées volantes, qu'on tire à quelque diftance du théatre d'artifice, ou successivement, ou par douzaines.

Après ces préludes, un courantin, deftiné à allumer toutes les lances à feu qui bordent le théatre, part de la fenêtre où est la personne la plus distinguée qui y met le feu quand il est temps, & va tout d'un coup commencer à éclairer le spec-

tacle.

L'art de l'artificier est libre, & n'a point été érigé en maîtrife. Les perfoenes qui desireroient des détails étendus fur cet art , peuvent consulter le Manuel de l'artificier, dont nous avons tiré une

bonne partie de cet article.

Il y a encore des artificiers qui font particuliérement attachés au corps de l'artillerie ; ce font ceux qui compofent tous les feux d'artifice qu'on peut jeter dans les places qu'on attaque, ou au bas de celles qu'on défend. Casimir Simierowits, Polonois, a écrit un excellent traité fur tout ce qui concerne les feux d'artifice, tant pour la guerre, que pour la paix. Joachim Brechtelius a donné austi un fort bon ouvrage sur ce sujet. (X)

On appelle aush artificiers, un certain nombre de foldats dans chacune des compagnies de bombardiers du corps royal d'artillerie. Ils font principalement occupés à la composition des artifices de guerre. ( M. de Pommereul. )

ARTIGIS, Géogr. , ville d'Espagne ,

an pays des Turdules; on croit que c'eft aujourd'hui Alhama entre Grenade & la mer, en tirant vers Malaga. ( C. A. )

ARTIK-ABAD, Geog. , ville ou bourg de la Turquie en Alie, dans le gouvernement de Siwas, au milieu d'une plaine entre la ville même de Siwas & celle de Tocat ou Tohac. Ses environs sont très-fertiles en grains, & on y trouve de

ARTILLERIE, f. f. Art milit, Ce nom collectif présente l'idée de toutes les armes de jet dont se fert le corps royal d'artillerie; il indiquoit également toutes celles qui étoient en usage chez les anciens, telles que les baliftes , les catapultes, &c. C'est improprement qu'on l'applique à l'art des feux d'artifice, qui eft bien défigné par celui de pyrotechnie. Ce mot a encore d'autres acceptions : on dit, l'artillerie eft un art favant & terrible . comme on dit, la peinture est un art aussi favant qu'agréable. L'artillerie est dans ce fens confidérée comme une science qui a sa théorie particuliere. Les articles relatifs à l'artillerie inlérés dans ce dictionnaire, feront prendre de cet art une idée plus juste que la définition que nous pourrions en donner ici. Il nous fuffira de dire que la géométrie , la méchanique, la baliftique, l'hydraulique, la phyfique, la chymie, le dessin, l'art de lever des plans, des cartes, de fortifier des places, celui de construire des ports, de creuser & de conduire des mines, entrent dans les études d'un artilleur ; que la tactique Ini doit être bien connue, & qu'à toutes ces connoissances théoriques, il a besoin d'unir une grande pratique de son art & les leçons fi inftructives de quelques fiéges & de plusieurs campagnes.

L'artillerie, quant aux machines qu'elle emploje, se divise aujourd'hui en deux especes: l'artillerie de siège composée de canons de 24 & de 16 , d'obusiers , de pierriers & de mortiers . & de canons de petit calibre dont on fe fert utilement dans la défense des places, &c. & l'artillerie de campagne composée de canons de 12, de 8 & de 4, & d'obufiers. Les Autrichiens & les Pruffiens en ont meme d'une troisieme espece, au moins quant à fon ulage ; c'est une artillerie légere destinée à suivre leur cavalerie & portée fur des affuts qui fervent en meme-tems de caisson pour les munitions & de voiture aux canonniers destinés à l'exécuter. V. les mots AFFUT, ARTILLERIE DE BATAILLE, CANON, CANON DE CAMPAGNE, CORPS ROYAL DE L'AR. TILLERIE, EQUIPAGE DE SIÉGE, EQUIPAGE DE PONT, PONT, &c.

Beaucoup d'autres ont écrit fur l'artillerie. Buchnerius, Braunius, Tartaglia, Collado, Sardi, Diego, Ufano, Moretti, Cassmir Simienowitz, Mieth, d'A-

velour, Manesson, Mallet, le chev. de S. Julien, nous ont laissé des ouvrages ; mais cet art étoit dans son enfance . & ce ne sont pas des guides à consulter. Belidor & S. Remi font venus depuis & out apporté de nouvelles lumieres. Le Blond n'a fait qu'abréger ce dernier, & sa compilation intitulée , artillerie raisonnée , n'a pas même le foible mérite d'être un bon extrait des mémoires de S. Remi, ouvrage devenu d'ailleurs presqu'entièrement inutile, depuis les changemens opérés dans l'artillerie par M. de Gribauval. Mais ce liecle a produit des ouvrages plus estimables : on distinguera toujours ceux qu'on doit à M. le marquis de Valiere fur les mines, à M. de Morogues fur la poudre, à M. du Puget fur ce qui concerne les siéges, à M du Coudray lur différentes parties de l'artillerie. Cette science a fait un nom en Angleterre à Robins & à Miller, & en Piémont à Dulacq , Antoni & Tignola. Au refte le corps de l'artillerie de France possede un fonds de manuscrits, plus précieux peutêtre que la plupart des ouvrages qu'on a publiés, & ils les doit à un grand nombre des officiers instruits qui le compesent. (M. de Pommereul.)

ARTILLERIE de campagne ou de betaille. Art milit. On ne doit pas s'attendre à trouver ici un ouvrage complet fur l'artillerie : halancer les avantages qu'elle peut procurer avec les inconvéniens qui résultent nécessairement de sa masse & des dépenfes qu'elle entraîne : en combiner les mouvemens avec ceux des troupes dans les batailles rangées, dans les affaires de poste, dans les passages de riviere, dans les montagnes, dans les retranchemens, dans les retraites, dans les marches: établir des principes pour ces différentes circonftances , les appuyer par des exemples, en déduire des conféquences générales, des maximes applicables à tous les cas particuliers, détailler ces différens cas, les comparer, faifir leurs rapports , faire voir leur différence; montrer par des faits que ces principes exactement suivis procurerent de grands fuccès . & qu'on éprouva fouvent des revers pour les avoir négligés : prélenter une théorie lumineuse sur les projections des corps par le moyen de la poudre, analyfer les matieres qui la composent, entrer dans les détails de la fabrication. ART

chercher s'il ne feroit pas possible de corriger la bifarrerie de les effets : confidérer les métaux qui entrent dans la composition des bouches à feu, la forme la plus avantageuse & la plus capable de produire le plus grand effet : appuyer le tout par des expériences faites de bonne i foi , dans la feule vue de découvrir la vérité, sans opinion, sans partialité, sans intérêt particulier : approfondir le grand art d'employer l'artillerie dans les fieges , pour l'attaque & pour la défense des places : un tel plan feroit celui d'un tèrsgrand ouvrage, qui manque à l'artitlerie, & qui feroit très - intereffant s'il étoit bien rempli, mais qui exigeroit des connoissances infiniment plus étendues que les nôtres , peut-être même le concours de plusieurs personnes pour le conduire

à la perfection. Il a paru en 1771 un ouvrage très-eftimable, intitulé : Effai fur l'ufage de l'artillerie dans la guerre de campagne & celle de fieges, où une partie des objets que nous venons d'indiquer est parfaitement traitée : nous avons puisé dans ce bon livre quantité de choses qu'on lira dans cet article: les bornes que nous nous sommes prescrites, ne nous ont pas permis d'embraffer toutes les parties de la science de l'artillerie, lesquelles sont immenses dans leurs détails; nous nous bornons à quelques réflexions générales fur l'ufage de l'artillerie en campagne, & fur les changemens qu'on a projetés dans les dimen-tions des pieces de canon communément appellées de campagne ou de bataille. Nous avons fait mention des pieces de canon, dont la forme avoit été fixée par une ordonnance du roi en 1732 : celles qu'il a été question de leur substituer depuis, ne sont pas généralement connnes, quoique cette espece d'artillerie ne foit pas nouvelle, qu'elle ait été proposée à différentes reprifes,& que plubeurs puiffances de l'Europe l'aient adoptée depuis long-temps. C'eft de ce nouveau fyfteme qu'il s'agit ici, par opposition avec l'ancien. Nous ne tenterons pas de réunir les militaires divifés d'opinions fur les fyftêmes d'artillerie, comme fur toutes les autres parties de l'art de la guerre; ce n'eft pas dans le moment de la fermentation & de l'enthousiaime , qu'on peut se promettre du succès d'une pareille entreprife; nous expoierons nes idées simple-

ment & de bonne foi, fans prétention & fans partialité, perfundés que nous fommes qu'il seroit avantageux que toutes les connoissances utiles & les erreurs même. fussent confignées dans ce dépôt public, afin que dans l'occasion on pût y trou-ver les unes pour en profiter, & les autres pour les éviter.

Nous protestons d'avance que notre intention n'est pas de critiquer ou de blamer: car nous sommes convaincus que ceux qui préférent l'artillerie des puiffances étrangeres à la nôtre, croyent y trouver des avantages réels, fans quoi ils renoncerojent bien vite à leur opinion. Nous ne fommes d'ailleurs que rédacteurs, & nous ne présentons dans cet article, que ce qui a été dit pour & contre les deux systèmes : nous aurons soin de citer en conféquence les sources où nous

aurens puifé.

Confidérer l'artillerie comme l'arme unique effentielle qui doit feule gagner les batailles, ou la regarder comme inutile dans les combats, sont deux excès également blamables & qu'il faut éviter :la comparer avec les armes de jet des anciens & donner la préférence à celles-ci. comme l'ont fait le chevalier Follard & quelques-uns de les fectateurs , eft une opinion qui paroîtra infottenable à tous ceux qui voudront examiner & juger fans partialité. Quelle différence en effet de ces machines compliquées auxquelles il falloit des chars pour les voiturer & qu'on ne mettoit en batterie qu'avec peine, des machines dont les montans & les bras donnoient tant de prifes aux batteries oppofées, qu'on ne pouvoit mettre en action qu'à force de leviers , de cordages , de moufies, de treuils, auxquelles on opposoit des tours de charpente qui refiftoient à leurs efforts pendant des temps infinis, quelle différence, dis-je, de ces machines à nos bouches à feu qui se chargent aifement & qui fe mettent en batte-. rie fur l'affut meme qui fert à leur transport! Quelle différence dans la longueur & la justelle des portées, dans la force des mobiles projetés & dans la rapidité des effets! Voyez ces boulevards detruits & réduits fi promptement dans un monceau de décombres, des fronts entiers de fortification que le ricochet force d'abandonner, des retranchemens ouverts & renverfes, des files entieres de cavalerie

& d'infanterie emportées, le feu, l'effroi, l'épouvante, la mort, portés à des distances incroyables par la force inexplicable du fluide élassique de la poudre, mis en action par l'inflammation subte : comparez ce ressort avec celui des machines anciennes, & jugez. (Essui général de Tac-

tique, page 135.)

Sans entrer ici dans une plus longue discussion qui nous paroitroit déplacée, nous regarderons la question comme décidée en faveur de l'artillerie, & nous observerons d'abord, que les militaires en gineral font un peu prévenus pout l'espece de service auquel ils se sont dévoués : la cavalerie ne fait pas grand cas de l'infanterie, celle-ci regarde à son tour les troupes à cheval avec affez d'indifférence : & l'une & l'autre croient qu'on pourroit fort bien fe paffer d'artillerie dans la guerre de campagne. Pour nous qui n'avons aucun intérêt à faire valoir une arme aux dépens d'une autre, qui n'avons ni passion ni esprit de parti, nous croyons qu'il seroit auffi injuste de dire que l'artillerie n'a aucune influence dans les batailles, que d'établir qu'elle doit seule les gagner. Le sort des combats dépend de la tête du général , d'une armée inftruite , disciplinée & aguerrie dont il a mérité la confiance, d'une marche, d'une position, d'un ordre de bataille, & enfin du mélange bien combiné des différentes especes d'armes. C'est par cette combinaison bien entendue que François premier triompha à Marignan, & c'est pour l'avoir négligée & arrêté l'effet de sa batterie dans le parc, que la victoire lui échappa des mains à Pavie. ( Effai fur l'ufage de l'artillerie , p. 1 , 11 & 12. ) L'artillerie contribua beaucoup au succès de Henri IV à Ivry , à Coutras, & fur-tout à Arques , où ce monarque, engagé dans un combat extrêmement inégal, dût fon triomphe ipespéré à quatre pieces de canon, dont un brouillard épais avoit rendu l'effet inutile au commencement de l'action. Turenne qui polledoit a éminemment toutes les parties de la guerre, n'ignoroit pas le parti qu'on pouvoit tirer de l'artillerie , & ayant appris la veille de la bataille des Dunes que le canon des Espagnols ne devoit arriver que dans deux ou trois jours, il se décida à sortir de ses lignes , à prévenir l'ennemi . & à l'attaquer le lendemain matin. !

(A descriptio of the maritime parts of France, &c. London, 1761. ) Le chevalier de Follard, qui ne faisoit pas grand cas de l'artillerie, & son témoignage est d'autant moins suspect, raconte qu'au combat de Caffano , l'artillerie débarraffée des équipages qui l'avoient long temps masquée, ayant faift des emplacemens favorables, emportoit des files entieres, & que des pieces placées en oblique firent encore un plus grand meurtre, enforte que les ennemis ne purent tenir contre un feu fi prodigieux & fi foutenu. (Follard, toute III, p. 335 & 336. ) Notre histoire militaire nous fourniroit beaucoup d'autres faits qui concouroient à prouver qu'une artillerie bien dirigée, peut avoir une grande influence dans les affaires de campagne; mais pour ne pas entrer dans des détails superflus , il nous suffira de nommer Dettingen & fes heureux commencemens, Fontenoy & la redourable colonne Angloife, prefque maitreffe du champ de bataille, arrêtée par quelques pieces de canon : Rancoux, Lawfelt dans la partie où le canon fut employé, Astembeck, Bergen . &c.

Il eft vrai que l'artillerie ne feroit qu'un furcroît d'embarras, qu'une masse qui appesantiroit & retarderoit les mouvemens des armées, fi elle étoit trop nombreuse, mal conduite & mal dirigée ; mais il faut pour qu'elle fasse tout l'effet dont elle est capable , que le général qui la commande, & les officiers chargés de fon exécution fous fes ordres, aient des connoissances beaucoup plus étenducs que ne le soupçonnent peut-être ceux qui n'ont pas examiné d'affez près cette importante partie de l'art militaire. Si l'on croyoit que tout confifte à faire arriver l'artillerie à temps & à tirer devant foi, on feroit dans l'erreur. Il faut que le général qui la commande ait l'esprit vif & fécond en ressources, pour trouver promptement des remedes aux accidens imprévus. beaucoup de fang-froid pour les ordonner & les appliquer fans inspirer d'inquiétude à ceux qui l'environnent, quel que foit le succès d'une affaire:une conoilfance générale du theatre de la guerre, & très-exacte du champ de bataille, le coupd'œil vif& fûr pour failir fur le front & les ailes de la hataille, les positions les plus savorables aux emplacemens du canon; ces emplacemens peuvent changer dans le cours

cours d'une affaire suivant les circonftances heureuses on malhenreuses , lefquelles exigent par confequent de nouvelles combinations & de nouveaux mouvemens : ces mouvemens font d'autant plus difficiles à exécuter, qu'il faut autant qu'il eft poffible, qu'ils ne nuifent point à ceux des troupes, mais qu'il·les favorisent & les protégent au contraire par un feu fuivi & bien dirigé. Il faut donc que les commandans de l'artillerie connoissent les évolutions & les manœuvres des troupes, qu'ils foient actifs & prompts pour fe porter par-tout où leur présence est nécessaire, & où les changemens qui arrivent dans les dispositions de l'ennemi, obligent de changer celles des batteries. Les affaires dans les montagnes, dans les plaines découvertes, dans les pays coupés & couverts , les attaques & défenfes de retranchemens & de postes, les passages de rivieres, l'offensive ou la défensive, font autant de circonstances partieulieres qui exigent des préparatifs, des manœuvres, des mouvemens, des emplacemens , des fystemes différens. Pour les fiéges , nouveaux talens , foit dans l'attaque ou la défense des places, nouveaux détails pour les approvisionnemens dans l'un ou l'autre cas; science des mines, art des ponts, des conftructions d'affuts, de haquets , de voitures de toute cipece, des petites manœuvres, c'est-à-dire, l'art d'employer avec avantage & promptitude les leviers, les treuils, les poulies, &c. des grandes manœuvres, c'est-à-dire, · l'art de fuppléer à toutes ces machines., lorfqu'on en est dépourvu: tout cela est du reffort d'un bon officier d'artillerie , & les connoissances qu'il doitréunir, & que nous ne faisons qu'indiquer rapidement, sont , -comme on voit , très-étendues; mais ces derniers objets sont étrangers à cet article , où il n'eft question que de l'artillerie de campagne ou de bataille , & de l'efpece de pieces qu'on y emploie.

L'objet de l'artillerie de bataille est mon-seulement d'empécher ou de retarder la formation des troupes ennemies, ou de les rompre lorsqu'elles sont formées, de porter le désordre dans les bataillons & les escadrons, en faisssant les emplacemens les plus avantageux pourles battre de front, d'écharpe & de revers, de détruire les bateries ennemies, oc. mais aussi d'ouvrir les retranche-

Tome III. Part. II.

mens, les abbatis, les murs même de certains postes qui coûteroient bien du sang pour les infulter & les prendre de vive force, fans le fecours du canon. Mais quelque convaincu que nous soyons de l'utilité de l'artillerie, nous fommes bien éloignés de penser qu'il faille la multiplier excessivement dans les armées, ainsi que l'ont fait presque toutes les puissances de l'Europe. "Les Romains aguerris & disciplinés , pour tout dire en un mot , les Romains de la république, n'avoient point d'armes de jet à la fuite de leurs légions : peu à peu on en eut quelquesunes pour battre les retranchemens . pour occuper les points principaux dans les ordres de bataille ; cette petite quantité relative & suffifante à l'objet propofé , pouvoit être regardée comme un progrès de l'art militaire : on en accrut fuccessivement le nombre : la tactique déchut, les courages dégénérerent; alors l'infanterie ne put plus relifter à la cavalerie, il fallut de groffes machines de jet pour l'appuyer : on en traina jusqu'à trente par légion ; on en couvrit le front des armées; les combats s'engageoient par-là, fouvent ils finissoient avant qu'on en fût venu aux mains: ces temps furent ceux de la honte & de la ruine de l'empire.

" Suivons l'histoire de nos fiecles, nous y verrons pareillement les nations placer leur confiance dans la quantité de leur artillerie, en raison de la diminution du courage & de l'ignorance des vrais principes de la guerre. Les Suisses qui humilierent la maison de Bourgogne, ces Suisses dont François I & Charles V se disputoient l'alliance, dédaignoient le canon, ils se feroient crus déshonorés de s'en fervir ; c'étoit une étrange prévention , effet de leur ignorance, qui caufa leur defaite à Marignan : encore cet excès valoit - il miettx que celui où l'on a donné depuis; il supposoit du courage, & celui dans lequel nous fommes tombés ne fait honneur ni à notre courage ni à nos lumieres.

"Où commença, l'usage des trains énormes d'artillerie? Ce fut chez les Turcs, chez les Russes. Les ezars Jean & Bazile menoient avec eux 300 pieces de canoni dans leurs guerres contre les Tartares. Cestetranchemens de Nerva, que Charles XII emporta avec 8000 Suédois, étoient garnis de 130 bouches à

fen. Pierre le Grand disciplina sa nation, & diminua cette quantité d'artillerie; après lui , elle reparut dans les armées Russes; on les vit , la guerre derniere, trainer à leur suite jusqu'à 600 pieces de canon , & certainement l'armée Ruffe n'étoit pas , de toutes celles qui se battoient alors en Europe, la plus favante & la plus manœnvriere; fes mouvemens fe reffentoient de fa pefanteur: elle reont des batailles fans en favoir donner ; elle en gagna fans en pouvoir profiter, tonjours obligée d'abandonner les fuccès pour fe rapprocher de fes magafins. Les Autrichiens eurent, à l'instar des Russes, une artillerie nombreuse & formidable; ils firent la guerre relativement à cette quantité; ils tâcherent de réduire tous leurs combats à des affaires de poste : on ne vit de leur coté ni les grands mouvemens, ni les marches forcées, ni la lupériorité des manœuvres.

" Le roi de Prusse, dira-t-on, n'avoitil pas aussi une artillerie immense? Sans doute : mais outre qu'il en eut moins que les Autrichiens, elle étoit emplacée ou en réferve dans fes villes de guerre , plutôt que dans fes armées; c'étoit de-là qu'il la tiroit pour réparer les défastres, c'étoit de-là qu'il en faifoit arriver des renforts fur fes politions defensives. Sa tactique en diminua l'embarras : il fut la perdre & la remplacer. En trainoit-il hezucoup lorsqu'il voloit de Saxe en Silefie, de la Silefie fur l'Oder ? Il en trouvoit dans les places qu'il prenoit fur ces différens points, ou bien il favoit combattre avec le peu qu'il avoit amené. A Rosbach il n'eut jamais plus de douze pieces en batterie, & il n'en avoit que quarante à fon parc. A Liffa, ce ne fut pas son artillerie qui tattit les Autrichiens. Regle générale, lorfqu'on tournera fon ennemi, lorfqu'onl'attaquerapar des manœuvres,lorfqu'on engagera sa partie forte contre sa partie foible, ce n'est pas avec de l'artillerie qu'on décidera le succès ; puisqu'entamer alors un combat d'artillerie, ce feroit donner le temps à son ennemi de se reconnoltre & perdre consequemment tout le fruit des manœuvres qu'on auroit faites. (a)

Jetons maintenant un premier coup d'œil fur le nouveau système d'artillerie,

c'eft-à-dire, fur cette multitude de petites pieces qu'on se propose de trainer à la suite de nos armées , & suivons le calcul de l'auteur de l'Effai général de Tuclique. Chaque bataillon fera accompagné de deux pieces de canon du calibre de 4; il y en aura autant au pare de l'artillerie en pieces de 12 & de 8; donc une armée de 100 baraillons trainera à la fuite 400 pieces de canon; ces 400 pieces de canon exigeront 2000 voitures pour le transport des munitions , outils , rechanges & autres attirails nécessaires; voilà 2400 attelages, faifant au moins 9600 chevaux \$ voilà 3000 & tant de charretiers, conducteurs, gardes d'artillerie, capitaines de charroi , &c. Il fandra pour le service de ces 400 picces, à raison de 12 canonniers on fervans l'un portant l'autre, environ 4800 foldats, non compris les officiers. Que le roi ait plusieurs armées sur pié, comme les circonstances ne peuvent que trop fouvent l'exiger , qu'il faille attacher de l'artillerie à ces armées dans la même proportion : quels énormes embarras, quelles dépenses, & quels effets peut-on s'en promettre ? Toute la science de la guerre se réduira-t-elle à brûler de la poudre & à faire du bruit ! Que fera une armée appefantie par cette prodigieuse quantité de voitures, harcelée, tournée par une armée moins nombreufe & plus légere qui l'attaquera par des manœuvres? La moitié ou les deux tiers de cette énorme quantité de bouches à feu fera dans l'inaction en seconde ligne, on en réserve : les petites pieces de régimens, dont les portées sont courtes & incertaines, éparpillées deux à deux fur le front de l'armée, ne ponvant que difficilement fe joindre pour réparer par le nombre de leurs coups réunis l'incertitude de chaque coup particulier, ne feront que peu ou point d'effet : les pieces de parc de 8 & de 12, allégées & raocourcies, ne pourront porter à des diftances raisonnables, sans être tirées sous des angles d'élévation qui rendront leur direction pen fure; leurs boulets tombans fous des angles trop ouverts, ne frapperont qu'un point & s'enfonceront dans la terre, & l'on perdra par-là leur principal effet qui eft d'emporter plusieurs hom-

<sup>(</sup>a) Essai général de Tactique, pag. 142, & suiv. Lorsque Végéce écrivoit, il y avoit 55 baliftes & 10 onagres par légion. Vég. liv. II.

mes à la fois & de ricocher à de grandes ! distances. L'armée attaquante se gardera hien d'ailleurs d'engager un combat d'artillerie qui donneroit le temps à fon ennemi de faire une bonne disposition; ce seroit perdre le fruit de sa marche rapide & de la manœuvre. Que deviendra donc cette armée furchargée de canons & d'attirails, & trop enivrée de la maxime moderne, qu'il faut multiplier l'artillerie dans les armées, puisqu'elle doit à l'avenir décider feule de la victoire ? Nous dirons avec l'auteur de l'Effai fur l'ufage de l'artilleric, que quelque favorable que foit cette maxime au corps où nous avons l'honneur de fervir , eile est trop contraire aux folides principes de la guerre. & en particulier au génie qui a fair tant de fois triompher notre nation, pour que nous l'admettions jamais. C'en est fait de l'art militaire , fi on le réduit à la feule methode d'employer bien fon feu : tôt ou tard les nations qui l'adopteront, seront domptées par celles qui fauront s'en tenir à la bonne combinaison de l'infanterie, de la cavalerie & de l'artillerie , & à l'ufage bien raisonné des armes à feu & des armes blanches. Puitfions nous nous en tenir aux vrais principes de la tactique. à l'ordonnance & aux armes les plus conformes au génie de la nation, à la quantité & à l'espece d'artillerie la plus favorable aux armees peu nombreufes, mais bien exercees & bien inftruites aux manœuvres (a) ! Revenons à notre objet.

35 Des le temps de Guicciardin , les artilleurs françois étoient regardés comme les meilleurs de l'Europe (h). L'art fe perfectionna dans le XVIe fiecle, & l'histoire prouve encore que les artilleurs françois confervent leur supériorité, quoiqu'ils aient moins écrit que les Allemands, les Espagnols & des Italiens. Heureux temps où la bravoure & les belles actions étoient la meilleure pierre de touche du mérite du militaire !

" Notre nation fut la premiere à rejeter peu à peu ce fatras de pieces, dont chacun avoit un nom barbare.

" Le regne immortel de Louis XIV.,

rent de nouvelles lumieres aux prédécelfeurs de nos chefs de l'artillerie. Ils commencerent à former des plans réguliers. pour les équipages , foit de fiège , foit des campagne. Tonjours guides par une fage pratique & par une théorie ufuelle , & on peut s'exprimer ainfi , ils rejetterent les bouches à feu & les attirails d'un. poids excellif ; ils bannirent aula les pieces d'un trop petit calibre, les peces trop. légeres & trop courtes : car il est à remarquer que de tout temps il s'eft trouvé. des hommes déterminés à donner dans l'un & l'autre extrême ; enfin ils fimpli=; fierent, autant que les circonstances pu> rent le permettre, ce qui étoit trop compole: de forte que . vers la fin du fiecle : paffé & dans les, premieres années de celui-ci, l'artillerie du royaume etoit deja fur un très-bon pié , quoique de tout temps des novareurs étrangers au corps aient tenté d'y faire recevoir les fruits de leur oifive imagination.

. Ce fut fous les aufpices du prince éclairé qui gouverna la France, pendant. la minorité de Louis XV, que l'artillerie prit.e. fin cette confiftance, dont toutes les ptillances vnifines ont été jaloufes. Nous pouvons fixer à cette époque l'unian bien entendae de ces trois qualités. folidité , fimplicité , uniformité dans tous nos attirails, piece de canon, mortiers , affuts , voitures , &c.

De ce moment . nous n'eumes plits pour le fervice de tetre , en France , que des pieces de canon de cinq calibres : fas voir , de 24 , de 16 , de 12 , de 8 & de 4 livres de balles 41.

Les pieces de 24 font trop pefantes & d'un fervice trop difficile pour être tranfportées aifement : leur objet eft de ruiner les défenfes des places , & d'y ouvrir des breches ; celles de 16 feroient utiles dans bien des occasions où il est que flion d'attaquer des puftes & des terranchemens', mais elles font encore embarrafe fantes par leur maffe, . & leur effet, n'a pas affez de supériorité fur celui des pies ces de 12, pour qu'on ne doive pas prés ferer les detnieres plus mobiles & d'un la fuite étonnante de fes fuccès , fourni- l'ervice plus prompt : le poids des muni-

(b) Lettre en réponse aux observations sur un ouvrage attribué à feu M. de Valisre, page 34. Voyez auff l'Histoire de Guicciardin, lib. I. Kenife in-40. 15624 Nn 3

<sup>(</sup>a) In omni prælio , non tam multitudo & virtut indocta quam ars & exercitlum Solent præstare victoriam

tio is qu'on doit d'ailleurs principale- | qui furent invariablement déterminées ment confidérer par le nombre de chevaux & de voitures nécessaires à leur transport, a presqu'entierement banni les pieces de 16 de la guerre de campagne; en forte que jusqu'à la paix de 1762, on n'y en a mene qu'une très - petite quantité de ce calibre, & l'on s'en eft tenu aux pieces de 12, 8 & 4, dont les dimensions ont été fixées par une ordonnance du roi , 1732. Ces dimensions les rendent affez fortes pour fournir au moins quinze cents coups, sans dépériffement sensible & nuifible au fervice, & assez mobiles pour que les pieces de 8, de 4 & de 12 , puissent être employées avec une raisonnable célérité, suivies de voitures de munitions dans toutes les actions de guerre, relativement aux effets

qu'elles doivent produire. Pour qu'une piece de canon ait la plus longue portée & la plus grande justeffe de direction possibles, il faut sans doute qu'il y ait un rapport entre sa longueur d'ame, son calibre, sa masse & sa charge de poudre : trop courte, trop longue, trop foible en métal, chargée d'une trop grande ou d'une trop petite quantité de poudre, elle ne fera pas l'effet qu'on s'en étoit promis : il y a donc des limites entre ces excés, & c'eft d'après une fuite d'expériences guidées par la théorie la plus éclairée, que M. de Valiere, dont le nom fera toujours cher à la France & refpectable pour tout officier d'artillerie , a déterminé les dimensions des pieces de canon deftinées au fervice de terre , & les charges de poudre qui convenoient le mieux à chaonne d'elles : en effet , leur portée & leur justesse ne paroissoient pas devoir laiffer à defirer de parvenir à une connoissance plus exacte des véritables proportions qui pourroient convenir à chacune d'elles, dans la supposition neanmoins qu'on pût parvenir à les connoître avec plus de précision : d'ailleurs la supériorité qu'eut toujours l'artillerie de la France fur celle de ses ennemis, la di igence & la précision avec lesquelles elle ! a toujours été portée où elle devoit l'être; la célérité de fon exécution & fes effets, sembloient lui affurer le droit imprescriptible de conserver à jamais la forme & les proportions qu'elle avoit reques, &

par une ordonnance du roi, en 1732.

" Il ne faut pas croire que des réglemens de cette importance aient été rédigés au hazard, fur des idées vagues de perfection & fur des possibilités incertaines. Feu M. de Valiere , qui y préfidoit , joignoit à la force naturelle de son génie. une expérience acquife par un grand nombres de siéges, de batailles, de marches dans des pays difficiles , & de retraites toujours fi embarraffantes pour ceux qui sont chargés de l'artillerie. Il auroit pu certainement s'en tenir à ses lumieres; mais il eut la prodence & la modeftie de consulter les plus éclairés & les plus expérimentés d'entre les officiers supérieurs du corps , ses collegues , des capitaines d'ouvriers , même des ouvriers entendus, hommes précieux qui connoisfent d'autant mieux le bon & le mauvais des objets dont il s'agit , qu'ils en ont la pratique manuelle.

D'après une recherche ferupuleufe & des épreuves réitérées les avis se réunirent, & l'on choifit fur tout ce qui exiftoit les pieces & autres attirails qui avoient été du meilleur usage. A la folidité des machines, combinée avec leur mobilité raisonnable, est unie dans ce lystème cette simplicité si nécessaire pour leur construction & leur réparation. Car on fait que tout charron , tout charpentier, tout forgeur , en un mot tout ouvrier passablement instruit dans sa profestion, peut être mis très-promptementau fait de nos conftructions & les exécuter en tout pays avec fes outils ordinaires, ou les réparer promptement au befoin (a) ...

Nous ne prétendons pas inférer de-là que notre artillerie eut atteint le plus haut degré de perfection théorique : comment fe flatter d'y parvenir jamais avec les variétés inféparables des matieres qui entrent dans la composition des bouches à feu , des mobiles qu'elles projettent & de la poudre? Mille accidens qui se combinent de milles façons différentes, couvrent la science de l'ur'illerie d'un nuave qu'il est difficile d'écarter. La combinaiion des matieres dont on fabrique les bouches à feu, a été pour sinsi dire arbitraire jufqu'ici. Chaque fondeur a fes ulages, & ils ne fe reffemblent pas; on

<sup>(</sup>a) Lettre en reponse aux observations, Sr. pager 35, 36 & 37.

n'est pas d'accord sur la quantité précise de roiette, de laiton & d'étain , dont il feroit le plus avantageux de composer les pieces d'artillerie, ni sur le degré de coction qu'il conviendroit de lui donner (a). Les changemens qui arrivent dans la direction de l'ame des pieces, par la chaleur qu'elles contractent & la fatigue qu'elles effuient en tirant, changemens à autant plus prompts. & d'autant plus considérables, pour le dire en passant, que la piece est moins épaisse ; les différentes denfités des fers dont on coule les mobiles : les différentes politions de leur centre de gravite : le mouvement de rotation qu'ils acquierent souvent de la maniere la moins favorable à l'effet du coup : les hizarreries de la poudre dans les effets , bizarreries inféparables de fa fabrication , qui ne permet pas de croire qu'il y ait deux grains dans un baril, on les trois matieres, qui les composent foient melees dans la proportion convenue; les différentes températures de l'air, l'affiette des plates-formes, la fituation des pieces fur leurs affiits, la polition de leurs tourillons, leur encastre-ment dans les Hasques, la manière de charger & de refouler, & c. sont autaut d'obstacles à l'exactitude & à la perfection cherchee : en forte de M. de Valiere en conclut que de mille coups de canon, tirés avec la même piece, à la même charge, au même degré, il n'y aura peutêtre pas deux amplitudes exactement égales. " Ces irrégularités, dit cet habile militaire , peuvent venir de la part de la poudre, de la part de l'air, de la part de la viteffe de l'inflammation, de la part du boulet, de la part de la piece , de fon affut, de la plate-forme, ou de la part de quelques-unes de ges caules féparément en plufieurs manieres , ou de toutes conjointement. (b).

C'est ainfi que s'exprimoit ce favant militaire fur la théorie d'un art qu'il avoit trouvée lui-même, Personne n'auroit été plus en état que lui de raffurer fur ces in-

multitude d'actions où il fut employer l'artillerie avcc le plus grand succès , 1ª modestie qui accompagne toujours' vrais talens, ne lui permit pas d'entrer dans de pareils détails , puisque & simple récit des faits auroit été son éloge. S'il a garde le filence fur la partie purement méchanique de l'artillerie, citons quelques faits qui puiffent, au moins, donner une idée de ses effets , encourager les jeunes gens qui le deftinent à ce genre de fervice, & persuader a ceux qui n'out aucune connoiffance de cette partie de l'art militaire, qu'il n'est pas impossible de pa venir aux effets qu'on le propole. Un canonier & un bombardier exerces , comme ils le sont presque tous , sans favoir ce que c'est que finide élastique , dilatation , milicu , reliftance , apres quelques coups d'épreuve , connoitront leur poudre & leut piece & frapperont leur but avec prefqu'antant de jufteffe qu'un chaffeur pent s'en promettre de fon fufil. Nous avons vu un canonier pointer fa piece à un canon d'une place affiégée, du-quel il avoit été fort fatigue pendant la construction de la batterie, & le frapper à la bouche avec tant de justesse, que le boulet y feroit entre s'il n'avoit pas été d'un trop grand calibre; un bombardier diriger fon mortier fur une piece de canon qui faisoit beaucoup de desordre, ses trois premieres bombes tomberent fur le parapet & l'embrasure, & la quatrieme fur la piece. Les mines nous fourniraient encore bien des exemples capables de raffurer ceux qui croiroient, au pie de la lettre, qu'il,n'y a qu'incertitude à attendre de la part de la poudre & de l'exécu-tion des houches à feu; mais nous craindrions d'étre trop longs. La théorie nous fait connoître les inconveniens possibles, & la pratique qu'elle éclaire , nous apprend à nous en garantis, à les prévenir ou à les diminuer, & avec des précau-tions nous paryenons à un degré de précifion fuffifant pour operer , à très-peu de chole pres, tous les effets que les diffécertitudes , s'il avoit rendu compte de la frentes circonstances exigent à la guerre :

(b) Memoire fur les charges & les portées , &c. pare a [mprinerie royale, 1741. Nn3

<sup>(</sup>a) Si quelqu'un ponvoit fixer les incertitudes fur un objet auffi; important, ce Seroit furement M. Berenger , commissaire des fontes de l'artillerie à Douai. Nous faitisfons avec platier cette occasion de rendre, à ses talens & à son, intégrité toute la justice qui leur est due; mais on fait hien que ce ne sont pas toujours les gens de cette trempe qui fant confultés , coantés & employesi phanagus tol an

car il est d'aillieurs rarement nécessaire de frapper un seul point; au contraire. & sur tout dans la guerre de campagne, ce sont des mosses de troupes, des débouchés, qui présentent une certaine étendue, en sorte qu'avec des picces bien proportionnées, bien placées & bien mancuyrées, on auroit peine à citer un exemp'e où notre artillerie n'ait pas rem pli son objet & où elle n'air pas eu me supériorité marquée sur celle de nos ennemis.

La révolution qui s'est. fatte à la paix de 1762, a honleverle notre artillerie encore plus que les autres parties du militaire. On ne pouvoit pas reprocher à nos pieces de canon de ne pas potter jufte & loin : des experiences de guerre , les feu les peut être qui pullent inspirer une jufte conflance avoient établi & foutenir leur reputation; mais ou leur a reproche d'etre trop pessités & trop difficiles à manguyrer. Les puffinges avec lesques les nous somminément dans le cas d'avoir la guerre , ayant une nambreule artillerie & extremement le-gere on run devoir faire comme elles, fors prine d'être bietus, comme l'one in-printé les partifans de l'artillerie nouvel-le. Quoique les perfes pièces attachees aux regimens Hanovriens, Heffits, Anglois, Pruffiens, euffent fait veu' d'ef-fer contre dous à la bataille d'Hastembek que nous avons enguee , à celle de Cresque nous n'aurions pentretre jins perdue h nos batteries All centre fravoient pas ete eraintes contre toute raifon, à Ros-bach qui ne fut qu'une déroute, à Ber-con journée b' glorieufe à M. le Matéchal de Broglie ("1 l'act up du 25 aont Conde, & a p'uficurs autres offaires hen-reules ou malhegrantes, (4), comme les priffances strangeres avoi nt de pe tites pieces à la finte des regimens , qu voulut en avoir comme elles. En coufe-guence de ce nouveau fysteme, on fe determina à multiplier notre urtillerie & à l'alleger confiderablement : on fe flatta qu'en diminuant nos pieces de campagne de longueur & d'épaisseur, on perdroit

larité de leurs portées, & qu'ainfi allégées elles pourroient trainées par des hommes suivre le mouvement des troupes & fe combiner facilement avec toutes les dispositions. On reduisit conféquemment à ce nouveau plan, les pleces de 12, de 8 & de 4, à la longueur d'ame de 17 fois le diametre de leur boulet depuis le fond de l'ame julqu'à la boucke, ou is diametres depuis la plate bande de culalle jusqu'à la bouche, pour leur longueur extérieure, au lieu de 24 diametres de fon boulet qu'avoit l'ame de la pièce de 12', de 25 qu'avoit l'ame de la piece de 8, & de 26 diametres de fon boulet qu'avoit l'ame de la piece de 4. (V. Canon de pataille, ) Il fut question de s'assurer par des epreuves , que les pieces de campadans ces nonveltes dimenfions remplirafent les objets auxquels elles font deffinees . & reunfroient tous les avantages de celles auxquelles elles fuccedoient. On apporta fans doute à ces éprenves toutes les précautions & la bonne foi gul accompagnent toujours le defir fincere de s'éclairer fur des objets tres-importans: mais lorique les reful-tats en furent publics, les opinions qu'ils anroient du rennir , fe partagerent, & tà queffion resta tellement indécife , que l'aureur de l'Effai, géréral de Tuéfique, imprima s ans après (chap. de l'artillerie ) : " Puille fentement le gouvernement exciter le genie fur cette branche importante du militaire, comme fur tou-. ter les autres, & en meme temps contenir les inquietudes des novateurs, ne pas rejeter fans exameb & ne pas adopter fans epreuve ! Puiffent les epreuves qu'il ordonnera, n'etre parce que j'ajoui dire gu'elles éroient trop fouvent, des affemblees, dont le resultat est connu avant an'elter ne fe tiennent , foit parce que l'autorité des officiers qui y président entraine & couvre toutes les opinions folt parce que chacun y apporte la prévention plutot que l'impartialité qui veut voir avant que de juger ,

On be de nouvelles epreuves dont les refultats, différens de ocux des premieres, futern plus à l'avantage des pieces anciennes des deux partis s'en prévafurent de chacun conjerva fon opinion,

<sup>(</sup>a) Réponfe de l'auteur de l'Estai sur l'usage de l'artillerie à colui du livre intitu-

Poursuivons & continuons le détail de ce qui s'est fait & dit pour & contre l'un & l'autre fystème, en prévenant de nouveau que nous ne sommes que rédacteurs: peut-être que ce choc d'opinions jettera quelques lumieres sur l'objet important que nous traitons dans cet article.

Les partisans de l'ancienne artillerie , conviennent qu'il seroit fans-doute bien avantageux d'avoir des pieces de canon affez légeres & affez mobiles pour être trainées à bras d'hommes , fans le fecours des chevaux qui s'effraient, & des charretiers qui souvent effravés eux - mêmes sont hors d'état de les conduire, pour fuivre & accompagner les troppes dans toutes leurs évolutions & leurs manœuvres . & pour être ainfi portées successivement & avec rapidité dans les différentes politions où leur effet deviendroit plus utile, depuis le commencement d'une affaire jufqu'à la fin. L'avantage feroit complet fi l'artillerie, allégée à cette intention , pouvoit conserver toutes les qualités qui font propres aux pieces bien proportionnées : mais comment ofer s'y attendre , puisque l'expérience a montré combien les efpérances qu'on avoit conques à cet égard, étoient peu fondées?

On a effayé, ajoutent les partifans de l'ancien système, de faire marcher ou plutôt courir avec nos bataillons, des pieces nouvelles de 12 & de 8; mais quoiqu'allégées autant qu'il est poffible, & même au-delà, quelque belles & unies que fullent les plaines où l'on a fait ces expériences, quelque beau temps qu'on ait choisi pour les tenter, les canomiers attelés à ces pieces , étoient hors d'haleine en arrivant fur leur terrein & auroient été incapables d'exécuter leurs pieces. Que feroit-il donc arrivé dans des terreins inégaux, ou dans des terres labourées & détrempées par les plules ? On s'eft réduit à ne faire trainer à bras d'hommes, fur les alles des bataillons, que des petites pieces de 4; mais quelque légères qu'elles foient pourront-elles fuivre dans toute forte de terrein les mouvemens de l'infanterie fans les retarder, & fans faire perdre par ce retard tout l'avantage qui pourroit résulter de leur célérité? Pourrontelles, s'il eft poffible de les tirer ninfi en conrant , produire quelqu'effet mile. avec des coups nécessairement auss incer-

tains? Et quel avantage pourroit-on fe promettre de ces pieces, dans la nécessité de tirer toujours devant elles, fans pouvoir prendre une position favorable & ajuster à l'objet ? Quel inconvénient ne réfultera-t il pas de leur recul? qu'arrivera-t il fi quelqu'oblacle arrête ou retarde leur marche, foit en avant, foit en retraite ? Le corp: auquel elles appartiennent s'arrêtera-t-il pour les attendre > Quelle influence ce retard d'un corps de troupes ne peut-il pas avoir fur le fort d'une affaire engagée? S'il ne s'arrête pas, elles generont la marche de ceux qui fuivent , n'arriveront pasà temps & ne ferviront à rien. Mais en supposant qu'aucun des accidens que nous venons de rapporter n'aura lieu , les voitures de mumitions nécessaires à ces pieces pourront. elles les suivre par-tout ? " Il n'v a . ( lifons-nous dans la lettre en réponfe aux obfervations, page 56. ) qu'à fe roppeller ce qui est arrivé à Metz . dans les degniers simulacres de bataille. Ne fut on pas obligé de prendre de grands détours pour des pieces de régiment ? Une année auparavant n'a t-on pas en le déplaifir de voir tomber une de ces petires pieces dans un foffe d'où elle ne fut retirée qu'avec peine ? Comparons ces manœuvres de paix avec celles qu'il fautroit faire pour fuivre tous les mouvemens des régimens dans une bataille réelle, & l'on le défera de la faulle idée que par-tout où les chevaux penvent paffer ; on v fera paffer une petite piece du nouveau fyftemes mais quand ces petites pieces de régiment pafferoient , fera-t-on fuivre les voitures de munition , pour le moins auffi pefantes qu'antrefois? Or que font les pieces légeres sans munitions ? elles embarraffent. Il y a plus de fanfaronnade encore à promettre qu'où les chevanx ne pourront avoir accès, les canonniers enleveront les pieces avec une facilité finguliere. Si le terrein eft rempli de broffailles, fangeux, labouré nouve Hament & humide, les plus vigoureux canonniers fuffirent à peine à trainer quelques pas les pieces de régiment & feront même fouvent dans l'impossibilité de le faire. Ceci n'eft pas dit au halard ; & fi la promelle des novateurs est au moins imprudente à l'égard des petites pieces de 4. comment la nommera-t-on relativement aux pieces de 12 &de 8 ? ,, Nn 4

" Il me refte à dire un mot ( lisonsnous dans l'Effai général de Toctique ) du fystème que nous avons adopté depus la paix, d- ne manœuvrer nos pieces une fois entrées en action ou prêtes à y entrer, qu'à bras d'hammes. Ce fysteme, qui est upe suite de l'allégement de potre artillerie, a certainement de grands. avantages. Il ne faut pas pourtant s'imaginer que cette maniere de manœuvrerl'artillecie , puiffe s'employer par - tout.

10, Toutes les épreuves faites cet égard dans non écoles, se sont passées fur des furfaces planes, folides & fur lesquelles le canon mené à bras rouloit fans effort. Or la guerre, offrita fouvent des terreins difficiles, escarpés, détrempes par les pluies, où la manœuvre deviendra trop lente & trop pénible pour des canonniers, qui après avoir mis les pieces en batterie, ont ensuite besoin de. force & d'adrelle pour les exécuter.

2°. J'admets la manœuvre à bras pour tous les mouvemens de proche en proche. Il y en a une infinité d'autres où il s'agira de se mouvoir rapidement, ou de parcourir des distances considérables, comme pour porter de l'artillerie en renfort, d'une colonne ou d'un point à un autre . pour faifir à toutes jambes no plateau avantageux, pour retirer l'artillerie d'un point où elle eft en prife, &c, Là il faut nécessairement se fervie de chevaux, N'embraffons done point de methode exclusive fur cet objet ,......

On voit par les passages que nous venons de citer, qu'il faut un peu rabattre des avantages qu'on s'étoit promis de la légereté des pieces du nouveau système. On ne doit pas raisonner ici de piece à piece en particulier, mais relativement à la masse totale de l'artillerie d'une grande armée, à ses marches, à son usage, à fon exécution raifonnable, à fon véritable effet, ; a . . I there is

Premiérement nous avons vu, par l'exemple de cinq ou fix campagnes, par le témoignage encore sublistant de plufigurs officiere d'artillerie très-respectahles, & par l'autorité du maréchal de Saxe , que ces avantages, tant exagérés arriqued'hui, n'ont pu foutenir, le regne de la piece à la suédoile, contre l'ufage: de la piece de 4 ordinaire. Voilà, ce mo femble, un préjugé bien défavorable aux

En fecond lieu ces nouvelles pieces de 8 pefent plus que nos pieces de 4 ordinaires , & celles de 12 courtes presqu'autant que nos anciennes pieces de 8. Cependant le projet eft de mettre au parc presqu'au-. tant de pieces nouvelles de &, qu'il y avoit, de pieces de 4 ordinaires à l'équipage de 1748, & plus de pieces courtes: de 12, qu'il n'y avoit de pieces longues de 8. Les partifans du nouveau fysteme n'ont donc réellement à s'applaudir que. fur un très - petit nombre de pieces de 12 anciennes. Si le parc eft un peu allégé par rapport à quelques pieces de 12 .. combien n'eft - il pas furchargé par les munitions, qui en général font plus embarrassantes à conduire, à placer , à conserver que les pieces mêmes? Lo nombre des pieces nouvelles étant fuppofé triple de celui des pieces anciennes dans les équipages de campagne, le calibre restant le même, il fandra un approvisionnement triple en boulets, poudre, pieces de rechange, &c. On accordera aux petites pieces plus de célérité d'exécution, autant que l'échauffement des pieces , la nécessité d'éviter les accidens qui accompagnent cette rapidité ... celle de diriger ses coups, & enfin autant que la possibilité d'avoir des munitions. fuffisantes , peuvent le permettre : mais ful'on le contient prudemment dans ceste justes bornes, les pieces longues penvent encore tirer trop vite. Supposons que la piece courte tire trois coups contre deux de la piece longue, & qu'il y ait. trois fois plus de pieces courtes qu'onn'en employe de longues : le poids des munitions des pieces courtes fera à celui des munitions des pieces longues . comme 9 eft à 1. De-là l'augmentation indispensables deschevaux & de voitures. & par conféquent un furcroit d'embarras.)

.. Pour détruire enfin le reproche de trop de pelanteur qui ne peut raifonnablement tomber que fur les pieces de 12; & relever en paffant l'épithete de paralytique qui a été donnée à notre ancienne artillerie par les partifans de la nouvelle, nous en appellerons au témoignage de tous les militaires qui ent fait-la guerre, & qui ont été à portée d'en voir les effets, Ils n'auront pas oublié, pour ne citer qu'un fait deut'à la bataille de Raucoux , non-feulement les pieces de  rent les troupes à l'attaque & à la pour-

fuite des ennemis. (a)

Avant donc été reconnu que les nouvelles pieces de 12 & de 8. & même celles de 4, dans bien des occasions étoient encore trop pelantes pour accompagner les troupes dans leurs marches rapides , étant traînées à bras d'hommes ; une longue expérience avant d'ailleurs prouvé que nos pieces de campagne, dans les dimensions fixées par l'ordonnance de 1732 , avoient toujours été portées à tems dans les emplacemens qu'elles devoient occuper, & que par conféquent elles ne méritoient pas le reproche qu'on leur a fait relativement à leur poids, examinons maintenant lesquelles des anciennes pieces ou des nouvelles méritent la préférence, relativement à leur portée & à la justelle de leur direction. Prenons le journal des épreuves faites à Douai avec une piece de 4 longue, & une piece de 4 du nouveau lysteme ; il auroit été à Squhaiter que ces épreuves comparatives euffent été faites en meme temps avec les pieces de 12 & de 8.

Le but des épreuves exécutées à Douai, (lifons-nous dans ce proces-vercal, page 23 & Suiv. ) pour la comparaison des pieces de 4 longues & des pieces de 4 courtes du nouveau . modele . Etant d'apprécier le mérite de deux especes de pieces pour la guerre, on infiftera particulièrement sur les portées horizontales, ou fur celles qui en approchent le plus, parce que les coups tirés fous des angles trop élevés n'agiffent que par leur chute & par plongée, à la maniere des bombes dont ils n'ont pas les éclats; par conféquent les coups tirés de cette maniere ne peuvent frapper une ligne de trois hommes de profondeur, que par le plus grand hazard; de plus dans la confidération des portées, on fera entrer les ricochets; 10 parce que les boulets ne partant point fous l'angle donné à la piece, à caufe des battemens, les portées de volée font une indication peu exacte de la force communiquée aux boulets, & que les ricochets font un complément à cette indigation, puifqu'ils fe font en vertu de la force qui n'a pas été employée avant la premiere chute; 20. parge que fous l'horizontale - 1-1-1

& aux environs qui doivent être les directions d'usage à la guerre, les ricochets s'élevant peu, feront autant de mal à l'ennemi que les coups de volée, & lui causeront plus de fraveur & de désordre. Or il résulte du procès-verbal des épreuves , que depuis l'horizontale jufqu'à fix degrés inclusivement, il y a eu 34 coups fur 45 en faveur de la piece longue, & 10 feulement pour la piece courte : fur quoi il faut remarquer que ces dix coups favorables à la conrte, ont tous été sous l'horizontale & sous trois degrés, directions fous lesquelles, suivant le procès-verbal, les ricochets de la piece longue ont été considérablement plus loin que ceux de la piece courte : de forte qu'ayant égard aux ricochets , comme on a fait voir qu'on le devoit, il n'y aura peut-être pas un feul coup pour la piece courte , fauf les accidens & erreurs inévitables qui doivent avoir été quelquefois en fa faveur. Comment ne pas conclure que la différence dans les portées totales, c'est-à-dire, y compris les ricochets, est affez grande pour qu'un artilleur instruit ne puille pas la regarder comme de peu de conféquence ? puifqu'avec la piece longue, on pourra affurer fes coups, dans le temps qu'avec la courte on ne pourra tirer qu'à coups perdus. & qu'on pourra prendre des directions obliques & croiler les feux, dans le temps qu'avec la piece courte on ne pourra employer que le feu direct. ,,

L'expérience a donc confirmé ce qu'avoit indiqué la théorie, qu'une piece courte, toutes conditions égales d'ailleurs, a une moindre portée qu'une piece plus longue de même calibre. ( V. CA-NON de bataille. ) Les partifans des pieces courtes convincent en effet, après les expériences de 1764, que les portées de ces dernieres font moindres que celles des picces longues, d'environ 50 à 60 toifes ; or dans combien d'occasions cette diminution de portée n'est elle pas une perte réelle ? S'il s'agit de favorifer un passage de riviere que nous voulons exécuter, ou de nous oppofer à ce que l'ennemi conftruise fes ponts & la paffe, quel avantage ne doit-on pas se promettre des pieces qui auront la plus longue portée

<sup>(</sup>a) Supplément à l'Essai sur l'usage de l'artillerie, pages 29 & 30, & le procès verbal den épreuves faites à Donai , pes 30 aut. 1. ... faite

dans ces fortes d'occasions, où les sinuosités d'une riviere, sa grande largeur, fes bords fangeux & bourbeux, ne permettent pas toujonrs de choisir l'empla cement le plus à portée de l'objet qu'on vent battre? L'expédient qu'ont proposé les novateurs, de porter les pieces courtes plus en avant, pour regagner cette diminution de portée, n'est donc pas admiffible dans ce cas , & lorfque des marais, des rivieres, des ravins & autres obstacles en empêchent absolument. De quelle conféquence n'est-il pas d'ailleurs d'atteindre l'ennemi à une diftance où ses boulets ne peuvent pas venir julqu'à vous? vous empêcherez les manœuvres & fes dispositions, vous démonterez ses pieces, avant qu'elles aient été mises en batterie à la portée qui leur convient. S'il est question de s'opposer à un débarquement , ne comptera-t-on pas pour quelque chose la possibilité de tirer fur des bateaux , & de les atteindre à une plus grande diftance ?' & quel défordre n'y jetterez - vous pas en brifant les rames, en emportant les rameurs, & en conlant les bateaux à fond ? Nous pourrions citer d'antres circonstances, où la longueur de la portée est d'une très-grande conséquence; mais tout militaire qui a quelque expérience fe les représentera aifément, & concevra l'importance d'avoir des pieces qui, dans des proportions plus exactes que celles des ennemis, aient fur elles une supériorité marquée: Observons encore que la piece qui porte le plus loin, imprime au boulet une plus grande viteffe, & par conféquent une plus grande force , d'où il réfulte un grand avantage, lorsqu'il est question de rompre & d'onvrir des retranchemens, des abattis, des paliffades, les murs de quelques poftes, & d'autres obstacles dont l'ennemi, qui connoîtroit la nature de vos armes, ne manqueroit pas de fe couvrir pour vous réduire à l'impossibilité de l'attaquer autrement que par une infulte de vive force , où l'on perdroit beaucoup de monde avant de reuffir. Si le principal mérite du canon est de préparer le chemin à la victoire, il paroit effentiel d'employer des pieces qui puiffent imprimer au boulet une viteffe affez grande pour atteindre de très - toin , & une force fuffisante pour détruire les hifferens obstacles que l'ennemi peut apposer dans la

guerre de campagne. Remarquons de plus que pour rapprocher les portées des pieces nouvelles de celles des pieces anciennes, on a augmenté le diametre des boulets, afin qu'avant moins de vent ils laiffent moins de vuide entre leur furface & les parois intérieures des pieces ; d'où il résulte la difficulté, pour ne rien dire de plus, de tirer à boulets rouges au besoin; car chacun fait que le fer, comme les autres métaux, augmente de volume étant chauffe , & les boulets dans cet étatde renflement, ne peuvent plus entrer dans leurs pieces. Ajoutons encore que ces pieces seroient trop courtes pour être exécutées dans des embrafures, resource qu'on ne pourroit pas se procurer dans les occasions où il seroit avantageux de s'en fervir. Le recul des pieces courtes a encore des inconvéniens qui peuvent tirer à conféquence; car il a été vérifié plufieurs fois que le recul de la piece ancienne de 12 fur un terrein ordinaire, étant de 3 à 4 piés, celui de la piece de 12 courte, étoit de 14 à 16.

"C'elt en vain, dit le procès-verbat des épreuves faites à Douai, qu'on vou-droit pallier les reculs exceffifs de la piece de 4 courte, on en a fentiles inconvénicns; on a prévu l'embarras de regagner continuellement un terrein perdu, & ceux qui en doivent réfulter à caufe de l'affociation des pieces courtes avec l'infanterie: on a prévu enfin que la piece longue, dont le recul eft plus que motité moindre, pourroit tirer fans rifque sur des rideaux & autres terreins étroits, où la piece courte se culbuteroit et en la compara de la courte de culbuteroit en courte se culbuteroit en courte de culbuteroit en courte de courte se courte se courte se courte se courte se culbuteroit en courte de courte se courte se

elle-même par fon recul.

Terminons l'article des portées par une derniere observation que nous avons deja indiquée, mais qui paroît trop importante pour n'y pas revenir avec plus de détail. La piece courte ayant une moindre portée que la piece plus longue, le boulet qu'elle projettera ayant reçu une moindre force d'impulsion , décrira une courbe moins alongée, & frappera l'objet qu'elle atteindra fous un angle plus ouvert ; en tendant à s'approcher plus promptement de la terre après l'avoir frappé. Il est aifé de se représenter le peu d'effet du boulet dans ce cas, fil'on res fléchit à ce qui arriveroit s'il tomboit verticalement ; il est évident qu'il ne frapperoit qu'un point; or plus la ligne de chute approchera de la verticale, moins il emportera d'hommes à la fois dans une bataille, moins il fera de défordre dans les pieces & les affuts d'une batterie ennemie, & moins il fera fusceptible de faire des ricochets, maniere de cière le canon si destructive. Vosei comment s'explique sur cette question intérestante; l'auteur de l'Essai sur l'usue de Fartillerie daus sa réponse à l'auteur du livre incitule: artillerie nouvelle.

"Moins la hauteur du jet est considérable, ou ce qui est la même chose, plus la courbe que décrit le boulet est raplatie, au dessis d'un terrein sensiblement horizontal, plus les hommes qui se trouvent sur ceterrein entre le point précies du but en blanc & la batterie, sont exposés à recevoir le coup; de sorte que sicette hauteur n'étoit que de quarre piés, par exemple, un homme placé sur quelque point de la ligne que ce sôt, entre les deux intersections de la ligne de mire & de la trajectoire, servit frappé du bou-let. V. Canon de baraille.

Au contrairet, plus la hauteur du jet, fera grande for le même terrein, plus il o auraide politions entre le but en blanc & labatterie, où l'ennemime feroit point frappé, le canonier vifant toujours à lui, le longide la piece.

co. Si donorde deux pieces de même cali-brey-l'une a le diametro de fa culafie beaucoap plus grand, relativement à fa longoeures au diametre alerson bouriet, que l'autre, la premiere aura fombutien blanc plus étoigné que la leconde y-mais ngusti la thinteur du jet sera plus grande, as par conséquent les coups féront plus simeritains quand l'ennemica approchera ade la batterier dans la tuppolition que le-canonier visera toujours à luing oul; ce qui recvient au même, hesbaisses, pas sapaceè qua facultait en le canonier de la ca

no Préfentement finles demanpieces ont leurs dimentions prépartionnelles, mais aque la plus longue spotésion boulet foi, mais toifes plus idoin que d'attree, elle satra ma bat de blanc plus éthigné que la plus courte, sé spour que la plus courte plus de l'appur que la plus courte plus d'élévation. La plus courte plus d'élévation. La plus courte plus d'élévation. La plus de l'au de l'au de la que le soules pertifens de l'au olemne cartillerie de Ma de Valiere, concident de la que les pieces de 12 & de 18 ; dumbius eaufylième, que tique moins pefantes que les ancien-

nes des memes calibres, l'étant encore trop pour fuivre les mouvemens des troupes & être trainées à bras dans toutes fortes de terreins, elles doivent occuper, comme les anciennes, le centre & les ailes de la bataille, & les différentes politions où réunies en nombre luffifant , elles croiferont leurs feux & prendront l'ennemi en flanc & même de revers s'il est possible : mais que ces pieces courtes ne pouvant opérer avantagenfement ces effets , par l'élévation qu'on est obligé de leur donner , elles ne fuppléeront pas les anciennes pieces dont le boulet pouvoit emporter dix à douze hommes à la fois, en parcourant une ligne plus approchante de l'horizontale, & caufer par-là un bien plus grand défordre & une bien plus grande perte dans les corps ennemis en les frappant fous un angle plus aigu ; ce qu'il n'est pas possible de le promettre avec les pieces raccourcies du nouve au système.

S'appuvant enfoite fur le réfultat des épreuves de comparaison, faites à Strafbourgen 1764, par lesquelles il eft prouvé que les pieces de 4 anciennes, portoient plus loin que les pieces de 8 nouvelles . & prefqu'auffi loin que les pieces de 12 nouvelles ; que de plus ; la piece de 4 longue portoit mieux sa cartouche que la piece à la suédoife, qui est une piece de 4 courte ( V. CANON de bataille ); qu'étant d'ailleurs avéré par un long ufage, que la piece de 4 longue peut être transportée par tout où quatre hommes peuvent paffer de front : on devroit , par toutes ces raisons, préférer même la piece de 4 longue, aux pieces de 12 & de 8 raccourcies, fuivant le nouveau système.

S'il est prouvé par la théorie , confirmé par l'experience & avoué par les partilans meme du nouveau lyfteme, que les pieces courtes ont une moindre portée que les pieces anoiennes ; dans les mêmes calibres, il n'eft pas moins certain que la direction des premieres est moine jufte & moins fure ; defaut qui résulte de leur gonfteudion: Le renflement du bourlet est trop rapproché de la plate-bamle de culaffe s: & la ligne de mite ; ou rayon vifuel, qui rafe les parties faillantes du metal, fe trouvant d'autant plus courte que la piece l'est elle-meme davantage, la direction en eft d'autant moins exacte-Lariquian weut prendre fur le terrein un

(uiv. ) qu'il eft difficile d'affurer le coup

alignement un peu étendu, on ne peut disconvenir qu'il sera d'autant moins exact que l'instrument qu'on emploiera fera plus court. La longueur de la piece repréfente l'instrument; plus elle sera longue, plus la direction fera fure. Si on prefere avec raison une longue alidade & un graphometre d'un grand rayon nour opérer avec justesse, la plus longue piece de canon doit avoir à plus forte raison la préférence sur la plus courte pour la jufteffe des directions, puisque ces bouches à feu n'ont point comme les instrumens en question, des pinnules dont la forme & la disposition concourent à l'éxactitude de l'opération. Cet inconvénient est commun à toutes les pieces courtes , quelque bien proportionnées qu'elles foient d'ailleurs ; mais il fera encore plus grand fi le diametre de la culasse excede de beaucoup celui du bourlet . parce qu'alors la ligne de mire feroit extrêmement plongeante, rencontreroit la ligne de tire très-près de la houche ; & formeroit avec elle un angle très-ouvert. La ligne de tire s'éléveroit d'autant plus au-deffus de la ligne de mire , à une certaine diftance, après leur interfection, que la différence des diametres de la culaffe & du bourlet feroit plus grande. Austi le défaut naturel de ces fortes de pieces est de porter le boulet trop haut. Nous trouvons dans l'Effai fur l'ufage de l'artillerie; p. 34, ,, qu'en 1744, le comte de Belle-iste attaqua un corps d'Autrichiens dans la forêt de Brompt : ils firent contre les François un feu affez vif de quelques pieces de 3 courtes & groffes à la culaffe, fans tuer un feul homme : tous les coups alloient frapper le haut des arbres : c'eft un fait dont plufieurs officiers ; peuvent encore rendre témoignages Les canoniers Allemands font auffi braves & auffi bons que ceux des autres nations de l'Europe : pourquoi donc tiroient-ils fi mal ? C'elt qu'avec des pieces conftruites comme celles qu'ils avoient à manœuvrer, il faut , à une certaine distance, pointer beaucoup plus bas que l'abjet, & que tout foldatidirigematurellement fon coup d'wil le long du métal de la piece, vers le point qu'it veut frapper! Nos piéces à la suédoise étant pointées à un but diftant de 180 toifes, le boulet paffe de quelques piés au-deslus." " C'est un principe avoué généralement,

de boulet à 400 toiles de distance .. même avec nos pieces longues , fur un petit objet ou une troupe qui marche. A plus forte railon y trouvera-t-on de la difficulté avec des pieces plus courtes, par la feule raison de leur peu de longueun, qui mettra dans la nécessité de les tirer foustel angle d'élévation que le coup en deviendra plus incertain & de moindre effet, malgré la précaution qu'on a prise de ne pas rendre excessive la différence du diametre de la culasse & de celui du bourlet. Il fuit de cette observation que leur direction fera plus jufte-que celle des pieces à la suédoise, qui sont plus mai proportionnées, mais qu'elle le fera moins que celle de nos anciennes pieces, dans les mêmes calibres : d'où il résulte qu'elles sont inférieures à celles-ci dans la vitelle & la force qu'elles impriment au boulet & dans la justesse du tir : deux inconvéniens qui paroissent aux partifans de l'ancienne, artillerie d'une grande conféquence dans toutes les occasions de guerre où on peut employer le canont. pour frapper à des débouchés distans de 400 toifes & plus . ou des troupes qui le formerojent à cette même diffance, ans Il ne faut pas conclure de cette diffi-

culté d'affortr le coup de boulet à 400 toiles, qu'il ne faille jamais tirer de canon à cette diffance & même au-delà. avec des pieces sbien proportionnées qui penvent, atteindre les objets fans être fenfiblement élevées à l'horizon : c'eft. comme nous l'avons déja observé : sur une maffe de troupes qu'on dirige les feux ; & coux de plufieurs pieces réunies penvent alors caufer un grand defordre, & de plein faiet & à ricochet . fe leurs dimentions les rendent propres à ces effets & fi la batterie n'eft pas trop élevée audell'us diuniveau de la campagne : car on fait l'avantage que M. de Valiere tira des pieces de 10 & de 8, qu'il avoit placées fur la colline entre Haftembek & leibois. avec lafquelles il rampit le corps des Hessois & des Hanovriens qui se dispofoient à fondre sur nos troupes au fortir de ce village.

Cet exemple ne contredit point une maxime peonvée par la caison & par l'einpérience, qu'il me faut pas placer le canon de pééférques sur les hauteurs trepélevées, parce qu'alors les coups sont plongeans & incertains. C'est au coup d'œil & à l'expérience à juger de ces sortes de positions, qui sont toujours favorables lorsque le commandement de la batterie n'est que de 15 à 20 piés sur une étendue d'environ 300 toises.

Nous établirons une autre maxime avec l'auteur de l'Effai fur l'ufage de l'artillerie, qui n'eft pas moins importante ; " c'eft que les batteries, pour avoir un effet décisif dans une affaire , doivent être fortes & se protéger réciproquement. Cela n'exclut pas , continue le même auteur, l'avantage des batteries plus foibles & plus éloignées les unes des autres, c'eft le meilleur qu'on propose fans rejeter le bon :" les circonstances déterminent d'ailleurs entre le plus & le moins; mais, autant qu'il est possible, il faut s'en tenir à la maxime qu'on ne peut nier, & dont la vérité est reconnue par les militaires meme qui font le moins d'accord fur les autres points. Voici ce que dit l'auteur de l'Effai genéral de la Tactique , à l'occasion d'un général habile qui oferoit s'écarter de l'opinion reque & n'auroit que 150 pieces de canon, avec une armée de 100 bataillons, égale à celle de son ennemi, mais qui auroit 400 pieces de canon. Tous les avantages, dit-il, feront du coté du premier. Il n'aura point ce que nous appellons des pieces de régiment, parce qu'il calculera que ces pieces n'ont pas des portées affez longues & affez décifives ; que dispersées & formant de petites batteries, elles ne rempliffent point de grands objets.... Ses batteries mieux disposées, mieux emplacées, mieux exécutées, des pieces d'un calibre plus décifif, des prolongemens plus habilement pris, lui donneront encore l'avantage,

L'estimable auteur qui a écrit contre l'Est. génér. de l'actique & qui réunit à de profondes connoissances une longue expérience de guerre, dit, dans un ouvrage sur les opinions qui partagent les militaires: "Que pourra-t-on opposer à nes démonstrations? Le nombre de canons très-augmenté dans les armées depuis le commencement du siecle? Mais l'augmentation ne porte que tur de petites pieces fort peu dangereus si se sessions si elles sont réunies par brigades s' & si elles sont réunies par brigades sur la ligne, c'est une sassque des sur la ligne, c'est une sassque de plus de la contra de puis le sont reunies par brigades sur la ligne, c'est une sassque de plus de la contra de la contra

pour ne pass'y exposer long tems." Les batteries d'une certaine force, composées de pieces de parc & du calibre de 8 au moins, bien placées, sont effectivement redoutables & méritent considération. Les partisans de la nouvelle artilèrie ne sont pass siblàmables, lorsqu'ils disent que le canon doit à présent décider les batailles; autresois ils pensoient seulement que par des positions bien choises & par un service bien dirigé, il instuoit sur le succès. Des prétentions si singulieres naissent naturellement de l'espece de tactique dont on se fert.

Nous finirons ce qui regarde les petites pieces éparpillées le long de la ligne; par ce que nous difons dans le fupplément à l'essaire fix l'usage de l'artillerie. 3, Quant à l'artillerie fixement attachée aux bataillons, elle ne peut être trop légere, de quelque coté qu'on l'envisage: plus on épargnera sur ce point, plus on méritera d'éloges, car elle coûtera toujours trop en construction & munitions pour l'avantage que l'état en tirera dans les batailles."

Il n'en sera pas de même des fortes batteries dont nous venons de parler. lesquelles occupant des positions favorables, pourront croifer avantageusement leurs feux sur des corps de troupes à la distance de 500 toises & plus loin encore, fur-tout fi les pieces de 12 & de 8 . dont elles feront composées, ont l'avantage de porter loin, sous le moindre angle d'élévation : mais il faut alors tirer lentement & fe donner le tems de pointer & de juger de l'effet de les coups. Ce sont les circonftances qui décident le commandant éclairé d'une batterie . & qui lui font juger de l'avantage ou de l'inutilité de tirer à de grandes distances : c'est la quantité de munitions qu'il a, c'est le besoin qu'il prévoit en avoir dans la fuite de l'action , c'est l'effet de son feu , c'est enfin son expérience & ses lumieres qui le déterminent. Que n'a-t-il pas à fouffrir dans ces occasions de l'empreffement fouvent indiferet des troupes qui l'environnent, lesquelles voudroient toujours voir l'artillerie en action & entendre du bruit, même lorfqu'il eft évident qu'il seroit sans effet : fituation pénible , mais dont il est bien dédommagé, lorsque dans la suite de l'affaire ses munitions lagement économilees font employées avec autant de fuécès que d'éclat.

Dans quelque circonstance que ce soit. on doit au lieu de tirer par falve , ne tirer qu'un coup après l'autre, en forte que le feu foit continu; c'eft la maniere la plus fure d'inquiéter l'ennemi , de lui faire tout le mal possible, & de ne lui pas donner un moment de reiache. Sans s'écarter de cette maxime, dont la vérité ne fera pas contestée, il faut tirer vivement à 200 toifes de diftance, parce que le coup commence à devenir certain, & à 100 toiles très-précipitamment, parce que le feu devient alors aussi meurtri rou'il peut l'être, & une troupe qui y feroit expolée, sans pouvoir l'éviter, le foutiendroit difficilement fans fe rompre.

Après avoir parlé de la légéreté de l'artillerie du nouveau lystème, dont les partisans ont prétendu tirer de si grands avantages; après avoir montré ce que les pieces raccourcies perdoient fur la longueur & la rectitude des portées, nous devons entrer dans quelque détail sur le canon tiré à cartouche. Cette question tient au fyfteme actuel de tactique qui paroit univerfellement adopté par toutes les puissances de l'Europe, & doit néceffairement entrer dans cet article, dont l'artillerie de campagne est l'objet : nous le terminerons par quelques réflexions fur l'économie qu'on a cru devoir réfulter du nouveau système & sur la dégradation des chemins que la nouvelle artillerie devoit plus ménager que l'ancienne, par rapport à sa légéreté.

M. Joly de Maiferoy, auteur austi estimable que militaire zelé, nous dit dans l'avant-propos de l'ouvrage sur les opinions qui partagent les militaires, que , depuis le ficele de Charles V & de François I, où l'on vit renaître en Europe la science de la guerre, l'infanterie conftituéc fur les principes des anciens , s'y étoit foutenue fans contradiction jufqu'après la paix de Nimegue, en 1678. Les fufils qui commençoient alors à luccéder aux moufquets, étant plus maniables & plus faciles à tirer , firent prendre infenfiblement du dégoût pour les piques , l'invention de la bayonnette contribuoit encore à l'augmenter, de forte que les piques furent entiérement abandonnées en 1703; ce fut M. de Vauban qui détermina Louis XIV à les supprimer . époque !

qui doit être remarquable dans l'histoire de notre tactique. Peu d'années après toute l'infanterie fut armée de fusis avec la bayonnette à douille, & la plupart imaginerent que l'arme de jet devoit être désormais prépondérante : cette idée ayant pris faveur, on nepensa plus qu'à fe ranger dans un ordre qui parût propre à faire usage de tout son feu, on oublia totalement celui qui convenoit le mieux pour la charge & qui avoit été précédemment comme la forme naturelle de l'infanterie.

Il auroit semblé que l'ordre mince & cette extrême confiance qu'on met aujourd'hui dans le feu, ne pouvoient se concilier avec l'impétueuse vivacité de la nation françoife, fi bien connue de toutes les autres : quoi qu'il en foit de cette discussion qui n'est cependant pas étrangere à notre sujet, il suffit de dire que toutes les puissances de l'Europe ayant adopté la formation des bataillons für trois de hauteur, on a cru qu'on ne pourroit refifter au feu de leur infanterie & de leur nombreuse artillerie , qu'en leur opposant des troupes rangées dans le même ordre, une artillerie auffi nombreule que la leur, & par ce moyen un feu auffi bien nourri que le leur. De là notre ordonnance actuelle ; de-là nos exercices . nos feux de pelotons, de divisions, de deux rangs : de - là l'artillerie légere & multipliée; de-là les coups de canon à cartouche préférés aux boulets, même à de trop grandes diftances.

Ce meme fysteme de tactique avant prévalu, il est certain que les partifans de la petite artillerie avoient un bean champ pour défendre leur opinion. Vous voulez du feu, ont-ils dit, vous y mettez toute votre confiance, vous abandonnez les armes de longueur qui mettoient votre infanterie dans le cas de se défendre contre la cavalerie & même de l'attaquer ; vous voulez que les François si impétueux & fi déterminés à en venir promptement aux mains, à fondre brufquement fur l'ennemi, à l'attaquer de vive force même dans des postes, dans des retranchemens, craignent de le joindre à découvers & reftent en panne expufés au feu de la moufqueterie & de l'artillerie. feu d'autant plus redoutable que les nations que vous prenez pour modele en font leur principale affaire, & qu'il convient à leur caractere : vous éteignez la bouillante ardeur des François, vous enchainez leur cour ge, vous voulez gêner les savantes dispositions , la valeur du général habite qui fera à leur tête ? il faut donc nous conformer à vos vues & à vos nouveaux principes, & copier les puiffances étrangeres dans la partie qui nous regarde, comme vous les copiez dans toutes les autres ; il faut multiplier l'artillerie & devenir supérieur à l'ennemi , dans le genre même qui parut toujours nous convenir le moins; nous aurons comme lui deux petites pieces de quatre attachées à chaque bataillon (celles de 3 conviendroient même mieux par leur extrême légereté pour suivre les mouvemens des troupes ). La portée de nos petes pieces fera affez longue & la force dn bonlet plus que foffilante pour emporter trois hommes de file , puisque les bataillons ennemis font formés fur trois de hauteur : certe formation présentant un grand front fur peu de profondeur, nous tirerons bien plus à mitraille qu'à boulet, à 200, même à 300 toises. Chaque coup vomira 41 balles de fer battu qui fortiront d'une boite à culot de fer, lequel donnera la mort à celui qu'il frappera . & chaque coup de canon équivaudra en outre à quarante & un coups de fufil: nous mettrons par-là plus de monde hors de combat, quoique nos pieces tirent en courant & toujours vis-à vis d'elles. Dirigées par les mêmes motifs, nos pieces de parc de 12 & de 8 feront emplacées. fi on ne peut pas les trainer à bras à la fuite des troupes, & n'ayant à tirer que fur des corps minces, il fera très-avantageux de les tirer à cartouches, même à de très-grandes distances. Si nous tuons peu de monde, nous ferons des bleffures multiplices à un point qui se conçoit à peine, & nous mettrons plus d'ennemis hors de combat, ce qui est notre véritable objet & le plus raifonnable qu'on puisse se propoter. Nous dirigerons la vivacité naturelle aux François du coté du feu. & nous ferons supérieurs à nos ennemis. même à cet égard, par la vitesse de notre exécution, & par la formidable multitude de nos pieces de canon : elles pefent beaucoup moins que les anciennes: elles coûteront done moins & elles gateront moins les chemins. Necritiquez pas notre petite artiflerie , puisqu'elle tient à votre tae-

tique, qu'elle est nécessaire à votre ordonnance, qu'elle est une turte de vos principes, puisqu'enfin vous ne pouvez la blàmer, sans tomber en contradiction avec vous-même.

Voilà en substance ce que nous avons entendu dire en faveur de la nouvelle artislerie; & nous convenons avec notre impartialité ordinaire, qu'il n'est pas aisé d'y repondre, à moins d'attaquer le système actuel de tactique en totalité, dont l'artislerie n'est qu'une branche. On a vu une partie des réponses qui ont été faites. Finissons ce qui nous reste à rapporter sur cette importante matiere, & renvoyons, pour le reste, à l'Essai général de tactique, & aux ouvrages qui l'ont résuté.

It paroît par les épreuves faites à Strafbourg, & les grandes distances auxquelles on y tiroit les coups à mitraille, qu'on eft dans le dessein d'employer des boîtes de fer blanc terminées par un culot de fer, & remplies de 41 balles de fer battu. de préférence aux boulets , contre les regles de l'ancienne pratique ( V. CANON de bataille); mais en supposant que dans tous les terreins & à tous les niveaux, en auroit à la guerre des réfultats pareils à ceux qu'on nous a donné des épreuves. ce qui ne peut se supposer, on ne peut pas dire que cette qualité de bien porter la mitraille foit particuliere aux pieces courtes ; car celles qui feroient plus longues auroient encore la supériorité à cet égard, ainsi que l'expérience l'a prouvé: c'est d'ailleurs une maxime reconnue de tous les anciens officiers d'artillerie, que les boulets font généralement plus de mal & canfent plus de défordre que les coups à mitraille ; fi les ennemis sont formés fur trois de hauteur, on cherchera des positions avantageuses pour les battre d'écharpe & en flanc : les longues pieces auront la supériorité sur les courtes dans ces politions; on ne peut en douter , & dans l'impossibilité de faire courir les unes & les autres à la suite des troupes. on les y placera ; quant aux petites pieces de régiment qui tireront en courant. fur des hauteurs ou dans des fonds ( car les champs de bataille ne sont pas des surfaces planes comme les champs d'éprenve), leur effet fera nul ou prefque nul.

Il est encore reconnu que les grappes de raisin & les boites de fer blanc remplies de petits mobiles, ne sont pas d'un

ART des témoins oculaires de quelques - une de ces faits, existent encore & en garantissent la verité.

tion renfermées dans des facs d'une toile légere , & que , quelle que foit l'espece de mitraille que l'on emploie, on ne doit se fervir des pieces de canon pour cet ufage que lorsqu'on est fort près de l'ennemi. Les coups à mitraille, ajoute-t-on, n'ont qu'une portée mediocre, font arrêtés ou détournés de leurs routes par de légers obstacles : une partie des petits mobiles passe au-dessus de la troupe contre laquelle ils étoient dirigés, une partie tombe en avant sans l'atteindre. & la petite quantité qui pourroit frapper à une trop grande distance, ne fait que des blesfures légeres qui n'inspirent point d'effroi. L'effet sera moindre encore si les mobiles sont de fer battu & légef , par la résistance qu'ils éprouveront de la part de l'air, & par la direction qu'ils prendront au fortir de la boîte qui les renferme, laquelle ayant un mouvement de rotation en sortant de la piece, ne s'ouvrira que très-rarement de la maniere la plus favorable à l'effet du coup. Les grappes de raifin , dont les mobiles font fice-lés & ferrés dans une toile forte & goudronnée, ne se séparent qu'avec peine, en sortant de la piece & prennent un mouvement de rotation qui les éloigne de leur direction : ces grappes de raifin, comme les boîtes de fer blanc, ne peuvent fervir qu'aux pieces dont elles ont le calibre, au lieu que les balles roulantes conviennent à toutes, s'écartent moins de leur direction , parce qu'elles ont plus de masse sous un moindre volume . & qu'elles n'ont point d'obstacle à vaincre en fortant de la piece : étant d'ailleurs en plus grande quantité ( 12 livres dans une piece de 12, &c.), elles bleffent plus de monde à portée moyenne, occasionnent par-là plus de défordre dans une troupe,

" A la journée de Malplaquet, M. de Malézieu commandoit plusieurs batteries au centre des mauvais retranchemens élevés à la hâte pendant la nuit précédente : un nombre de bataillons tous François réfugiés en Hollande, las d'être expolés à ses boulets, se précipiterent pour l'attaquer favec l'ardeur de la nation, excitée par la haine & par l'esprit de parti; ils fouff.irent encore quelques volées dans leur course; mais prêts à monter fur les retranchemens, ils effuyérent de toutes les pieces une grêle de balles, qui les mirent dans un défordre dont ils ne purent revenir.

laquelle on doit toujours préférer les boulets. Econtons l'auteur de l'Effai fur l'ufage de l'artillerie, p. 8, qui nons rapporte quelques faits qui doivent convaincre que les coups de canen à cartouche, à balles roulantes, font aussi meurtriers de près qu'ils sont peu dangereux de loin;

& sont conséquemment plus utiles &

d'un tout autre effet, lorsqu'elles sont ti-

rées de près, c'est-à-dire, à 60 ou 80 toises, distance que la bonne pratique a dé-

terminée pour les employer & au-delà de

A Guastalla, une batterie de 8 ou 10 pieces de 4, placée à notre gauche, & foutenue par le régiment de Champagne. avoit employé ses boulets avec succès ; mais elle commençoit à en manquer & se trouvoit forcée de diminuer ses feux. Les ennemis s'en apperqurent bien vite, & résolurent de s'emparer de cette batterie qui les avoit arrêtés jusques-là, & de pouffer les troupes qui la défendoient, ils s'avancerent donc en bon ordre & d'un pas précipité, presqu'assurés de la réussite. A leur approche, un des officiers de cette batterie courut à la caisse des balles que l'on met ordinairement avec les boulets ; les pieces furent promptement chargées d'une quantité suffisante de ces balles qui furent tirées de fort près sur les Allemands; & l'effet en fut fi meurtrier , qu'ils furent plies à l'instant & prirent la fuite.

On cite , lifons-nous , dans le même ouvrage, à l'occasion des cartouches tirées de trop loin, la perte que firent les bataillons françois dans les vergers de Bergen. Un pareil fait est-il bien propre à les mettre fi fort en crédit ? Les ennemis, dit-on, après avoir perdu la bataille, placerent vingt pieces de leur groffe artillerie, fur la hauteur qui domine ces jardins, à la distance de 250 toises environ, & canonnerent fi vivement nos troupes pendant quatre beures, que nous enmes fept on huit cents hommes tues ou bleffés. Il est aifé de calculer la dépense & l'effet de cette célebre canonade à cartouches : tirez de chaque piece un coup par minute , ce n'est pas faire un feu bien

vif. A ne supposer que cela, les ennemis | fois; & leurs membres déchirés & fantirerent 4800 coups pendant les quatre heures, & voilà fix coups pour tuer ou bleffer un homme. " (En ne supposant la cartouche que de 41 balles, ce qui est vraifemblablement au-deffons de ce qui fut employé dans des pieces de groffe artillerie, c'eft 216 balles pour tuer ou bleifer un homme.)

" Mais réduisons le nombre des coups à la moitié, les admirateurs outrés des coups à mitraille, n'auront pas encore fujet de triompher, le même nombre de coups à boulets bien tirés auroit produit un effet double & peut-être triple. "

Nous ajouterons un fait dont nous avons été témoins, c'est qu'ayant été expofés avec une troupe d'environ fix bataillons, formée fur quatre de hauteur, an fen de deux pieces courtes, qui tiroient avec des cartonches de fer blanc; de 200 coups au moins qui furent tirés à 156 ou 200 toiles , il n'y eut pas un hom-

me tué ni bleffé.

Voità des expériences de guerre, qui, de l'aveu des partis les plus divifés d'opinions, font les plus décifives; cependant l'auteur que nous venons de citer, les répéta à la Fere en 1760, pour latisfaire la curiolité de plusieurs témoins. · Les résultats de ces épreuves vinrent complétement à l'appui des exemples cites, & confirmerent que les balles renfermées dans des facs de toile, avoient l'avantage sur celles qui étoient renfermées dans des boîtes de fer blanc. Les partifans des anciennes méthodes en conclurent que, quelle que foit la cartouche qu'on préfere, on ne doit employer cette maniere d'exécuter le canon qu'à 100 toifes pour la grande distance, & entre 60 ou 80 pour la distance moyenne, & de très-près pour les effets décilifs ; que dans tous les autres cas, les boulets devoient être preferes aux cartouches, d'autant plus que l'effet des boulets eft encore augmenté par la terreur & l'effroi qu'ils inspirent : car ils atteignent à de très-grandes distances, ils épouvantent par leur fissement, ils brisent tout ce qu'ils rencontrent dans leur course rapide, ils emportent plusiours hommes à la

glans, les éclat des obfracles qu'ils ont fracallés, font de nouvelies armes qui portent au loin l'épouvante & la mort, & qui par le spectacle affreux qu'elles offrent , intimident fur-tout les nouveaux foldats qui n'en ent pas encore vu de pareils.

Il est fans doute cruel pour un militaire qui , après avoit fervi long-remps & s'être trouvé à nombre d'actions finglantes, conferve au fond de fon cour des fentimens d'humanité, d'être obligé, par état, de faire son étude des moyens les plus efficaces d'opérer la destruction de fes femblables, de rechercher les armes dont les effets font les plus terribles & los plus meurtriers, & de discuter de sang. froid la maniere la plus cruelle & la plus barbare de les employer. Mais l'état de guerre étant devenu fi commun aux hommes, la voie la plus fûre d'abréger celles qu'ils se font si souvent fur des motifs trop légers, seroit peut-être de la faire d'abord très-vivement; & qu'une puissance dont la reputation d'équité seroit aufi bien établie que méritée, le rendit auffi redoutable par les forces que. par la maniere de les employer, afin qu'en accablant ses ennemis tout à la fois, elle leur fit bien connoître le danger auquel on s'expose en troublant injustement la paix des nations : les guerres feroient moins longues & par confequent moins destructives ; car la faim , les fatigues & la mifere font périr plus de foldats que le fer & le feu. (a)

Puisse, au furplus, le Hambeau de la religion & de la philosophie éclairer les hommes fur leur véritable intérêt, leur vrai bonheur! Puissent les souverains de la terre gouter dans leurs regnes longs & paifibles, l'ineftimable bonbeur d'être les bienfaiteurs, les peres de leurs fuiets! Puille notre patrie jonir d'une paix eternelle & d'un bonhenr coustant ! Alors nous ne regretterons ni les, maux que nous avons foufferts, ni le fang que nous avons verie pour elle. Poursuivons & hatons-nous de terminer cet article,

Les partifans du nouveau système d'artillerie ont beaucoup fait valoir l'écono.

(a) Sepins enim penuria quam pugna confamit exercitum, & forro ferrior fames man 2. 1 de la la la la constante de la consta



mie qui résultoit de ces nouveaux établiffemens, & ont prétendu de plus que · les équipages d'artillerie, formés sur le nouveau plan dégraderoient moins les chemins que ceux d'autrefois. On leur a répondu qu'il étoit bien vrai que chaque piece pesant moins en particulier que la piece ancienne du calibre correspondant. chaque piece nouvelle coûteroit moins ; mais qu'en les multipliant, ainsi qu'on se propose de le faire, la masse totale seroit plus chere pour le métal & la façon. Pour s'en convaincre, a-t-on dit, il n'y a qu'à comparer le nombre des pieces qui étoient attachées aux armées de Flandre pendant la guerre de 1740 à 1748, avec celui qu'en projette d'employer à l'avenir . qui eft presque triple : après cette comparaison, l'économie prétendue disparoitra relativement au métal & à la facon; fi l'on confidere ensuite l'approvifionnement d'un pareil nombre de pieces, à 200 coups chacune, tant en boulets qu'en cartouches; fi l'en fait attention que ces cartouches coûtent fept fois plus que le boulet du même calibre, & qu'elles ont plus de volume; fi l'on remarque que la quantité de poudre fera sensiblement augmentée, on verra combien les voitures du parc seront multipliées : nouvelle augmentation de dépenfes pour teur conftruction, & augmentation en attelages & en charretiers. Loin donc de voir de l'économie dans les nouveaux projets, les partifans des anciens nsages n'y voient qu'un surcroît de dépense confidérable.

Ils répondent, en second lieu, que si les chemins sont un peu ménagés par la diminution de maffe de quelques pieces de 12, celles de ce calibre des dimenfions nouvelles les gâteront antant que les anciennes pieces de 8; que celles de 8 nouvelles les gâteront plus que les anciennes pieces de 4; que ce petit avantage des pieces de 12 allégées n'est pas à comparer avec les dégradations occasionnées par le nombre de voitures du parc & par celui des pieces, qui eft plus que doublé; enfin ils concluent que le nouveau fystème d'artillerie est plus difpendieux que l'ancien, plus embarraffant dans les marches, & que les chemins en seront plus promptement gâtés

& dégradés.

Nous observerons ici avec l'auteur de

l'Esfai sur l'usage de l'artillerie, que nous ne failons pas entrer en ligne de compte les voitures de munition nécessaires aux pieces de régiment, ni ces pieces elles-mêmes; sans quoi le nombre des voitures feroit plus que doublé : nous n'avons entendu parler que du feul pare. Si l'on dit que l'artillerie ne fuivra plus le même chemin , comme autrefois (Suppl. à l'Essai sur l'usage de l'artillerie, pag. 32.), "je répondrai que rien n'empéchoit autrefois de prendre les mêmes précautions pour faciliter les marches . & qu'on l'a fait dans les dernieres campagnes; sur quoi j'observerai encore qu'à force de promettre au ministere . aux généraux & aux troupes, de paffer légérement par - tout avec l'artilleric. nous pourrons en plus d'un lieu nous trouver fort embarraffes, fi ce n'eft pour les pieces de régiment, au moins pour les munitions & pour les autres pieces. Malheur alors aux officiers chargés de la marche, & peut-être au corps entier ...

N'oublions pas, avant de terminer, une maxime de laquelle il feroit trèsdangereux de s'écarter, c'est que, lorsqu'on porte de l'artillerie en avant de la
ligne, elle doit être soutenue par des
compagnies de grenadiers & même par
des bataillons, suivant la conjoncture, &
que les batteries & les troupes qui les
protégent & qui en sont protégées ne

doivent jamais s'abandonner.

Si l'on vouloit tout dire, on feroit un très-gros livre, ainsi que nous l'avons observé au commencement de cet article que nous terminerons ici, en concluant de tout ce qu'on y a lu:

1°. Que trop compter fur l'artillerie, ou la regarder comme inutile dans les combats, font deux excès qui décelent

la partialité.

20. Que l'artillerie est présérable, à tous égards, aux machines de jet des anciens.

3°. Que l'artillerie de la France eut affez constamment la supériorité sur celle

des puissances étrangeres.

4°. Qu'il semble qu'on doit préférer une artilerie peu nombreuse, mais bien dirigée, à une multitude de pieces de canon, qui rendroit les marches des armées pelantes & difficiles, & qui pourroit même dans bien des cas empêcher des mouvemens décisifs, par la difficulté des subsistances. Si on répond qu'alors' on en supprimeroit une partie, c'est convenir de son inutilité dans bien des oe-

5°. Que le plus fort calibre qu'on doive mener en campagne, est celui de 12; & que si on fait entrer des pieces de 16 dans un équipage de campagne, ce doit

être en petite quantité.

6°. Que nos pieces de canon dans chaque calibre, coulées dans les dimensions de l'ordonnance de 1732, ont une portée plus longue & des directions plus surs que des pieces plus courtes; qu'elles ont moins de recul, qu'elles sont plus durables, leur effet plus meurtrier, & leur feu plus rasant.

7°. Qu'il est difficile d'assurer le coup de boulet à 400 toises sur un petit objet ou sur petit corps en mouvement, & que le coup ne devient certain qu'à

200 toiles.

8°. Que c'est une erreur de croire qu'il y a de l'avantage à placer le canon sur des lieux sort élevés au-dessus du niveau de la campagne; que les batteries doivent être fortes, & se protéger réciproquement, & être soutenues par des troupes dont elles ne doivent pas se séparer.

9°. Que tant qu'on est éloigné de l'ennemi de 100 toises, on doit préférer le boulet à la cartouche, de quelque espe-

ce qu'elle foit.

10°. Que de toutes les cartouches, celles qui sont composées de balles de munition, telles qu'on les delivre aux tronpes, enveloppées dans des sacs de toile legere, sont celles qui font le plus d'effet, mais qu'on ne doit les employer que lorsqu'on est fort près de l'ennemi.

11°. Qu'en général, il est de la derniere conséquence de ne tirer, soit à boulet, soit à mitraille, qu'à bonne portée;
fans quoi l'on consommeroit inutilement
des munitions qu'on seroit dans le cas de
regretter, lorsque le moment d'en faire
un usage décisif arriveroit. Qu'il ne faut
point tirer à boulet par salve, mais un
coup après l'autre, en sorte que le feu
soit continu.

12°. Que l'artillerie de régiment, qui accompagne les troupes, ou qu'on sup-

pose qui peut les accompagner dans tous leurs mouvemens, ne sauroit procurer de grands avantages.

13°. Que les pieces de 12 & de 8 ne pouvant jamais être affez légeres pour fuivre les troupes, il paroîtroit plus avantageux de les laisser dans leurs anciennes proportions, & de leur faire occuper, comme autrefois, des positions bien saisses, d'où elles puissent battre en flanc, de revers, s'il est possible, ou au moins d'écharpe.

14°. Que la piece ancienne de 4, pertant plus loin & plus juste que la piece nouveile de 8, & presqu'aussi loin que celle de 12 nouvelle, que pesant moins que la piece nouvelle de 8, & portant mieux la cartouche que la piece à la suédoise, il seroit désavantageux de la ré-

former.

15°. Que le nouveau système d'artillerie est plus dispendieux que l'ancieu.

16°. Que la nouvelle artillerie gâtera plus les chemins que l'ancienne, rendra les marches p'us pesantes, & pourroit même empêcher le succès d'une affaire qui dépendroit de la célérité d'une mar-

che (\*).

Nous laissons an lecteur à juger de la solidité des motifs & des raisons des partifans de la nouvelle artillerie. & de la force des objections qu'on leur a faites. On voit, d'un coté, l'attachement qui nous lie à d'anciens ufages , attachement d'autant plus cher qu'il est plus auciennement contracté & qu'il n'eft pas facile à détruire; de l'autre part, le charme de nouveautés, toujours fi puiffant & fi capable de produire des illusions, de l'enthonsialme même. Que feront les militaires impartiaux entre ces deux écueils? Ils attendront que le ministere décide la question; ils se persuaderont qu'elle eft d'une affez grande importance pour mériter son attention ; ils fe conformeront aux ordres qui leur feront donnés; & fi la nouvelle artillerie prévaut pour la guerre de campagne, ils n'auront plus d'opinion, & chercheront à employer les nouvelles pieces avec la meme zele, & s'ils peuvent, avec le meme fuccès qu'ils eurent en fervant avec les anciennes. Le seul chagrin qui tene

<sup>(\*)</sup> Ces maximes sont sirées pour la plupart de l'Essai sur l'usage de l'artillerée, & d'un mémoire de seu M. de Mony, lieutenant-général des armées.

Oo 2

reftera, fera d'avoir vu régner trop longtemps une guerre intestine dans le corps de l'artillerie , & qu'une diversité d'opinions en ait trouble la paix & l'union qui firent autrefois fa force , & qui le rendirent, on ofe le dire, redoutable aux puifsances étrangeres. Ils attendront avec impatience que les chefs de ce corps, qu'ils respectent encore plus pour la supériorité des talens qu'ils leur reconnoiffent, que par l'éminence de leur grade, rétabliffent la concorde & la paix qui régnerent autrefois entre tous les officiers particuliers, persuadés que cette douce union peut seule faire renaître & maintenir l'ancien esprit du corps, en même temps qu'elle fera le bonheur de chacun des officiers qui le composent. Tels sont nos fentimens, tels font nos vœux finceres, tels font nos defirs les plus ardens. en attendant que les lumieres & l'autorité de nos maîtres dans l'art de la guerre détruisent toutes les sources de division. (AA. janvier 1773.)

Il ne nous reste plus qu'à donner une idée des manœuvres de la nouvelle ar-

tillerie.

SERVICE d'une piece de bataille du calibre de 12, par buit hommes du corps-royal, Et sept de l'infanterie.

POSITIONS des canonniers & servans à

droite de la piece. Premier canonnier désigné par un triangle

4

No. 1. En marchant en avant il tient des deux mains le levier de lunette a de la droite de la piece (fig. 1, planc. III nouvelle artillerie , Suppl. des planches.) Il tient le même levier feulement de la main droite, en marchant en retraite (fig. 2): pendant l'action, c'est-à-dire, lorsque la piece tire, il est placé entre les deux leviers de lunette (a, b, fig. 3): il a attention que le fecond canonnier & tous les servans soient à leurs postes: il fait alors le seul commandement chargez : pendant qu'on charge la piece , il la dirige avec les leviers de lunette, qu'on appelle auffi de pointage ; avant qu'on mette le fen, il fe retire à droite ou à gauche, selon le coté d'où vient le vent, pour observer son coup, fans être incommodé par la fumée.

Premier sanonier servant designé par un

No. 2. Il porte une bricole longue (c. fg. 4), pendante à fa gauche : il eft chargé de l'écouvillon qu'il tient à la main gauche en marchant, & qu'il appuie à fon épaule : il accroche fontrait (d, fig.4) au erochet z de la tête de l'affat en marchant (fig. 1), & il l'attache an crochet z du bout de l'efficu en marchant en retraite (fig. 2). La piece étant en action, il est placé en avant hors de l'alignement des roues; il tient horizontalement l'écouvillon des deux mains ; an commandement chargez , il fe porte à la bouche de la piece par un grand pas du pié gauche; & polant le pié droit à la même hauteur, les talons éloignés de 18 pouces, il se trouve placé parallelement la piece qu'il écouvillonne : il aide enfirite à enfoncer la cartouche dans le canon, puis il fe remet à sa premiere position en avant & hors de l'alignement de la roue.

Second canounier sevant désigné par

No. 3. Il est chargé du lac aux lances à feu qu'il porte à gauche, & du houte-feu ou porte-lance qu'il porte de la main droite: en marchant en avant, il se porte au levier e, qui est en travers de l'affût, faisant face à l'epnemi: il aide à soulever & à pousser l'affût; il agit en sens contraire, en marchant en retraite; pendant l'action il est placé à la hauteur de la culasse; il accroche & décroche le seau, & il met le seu lorsque le second servant de la gauche lui en a donné le signal.

Servant d'infanterie désigné par un lo-

N°. 4. Il porte une bricole raccourcie (g, fg. 5) à fagauche: en marchant en avant il accroche fon trait au crochet (z, fg. 1) de la tête de l'affût, à la droite du premier fervant; en marchant en retraite, il l'accroche au crochet z du bout de l'effieu (fg. 2, à la droite du même fervant. Pendant l'action il fe retire auprès de l'avant-train, où il aide à remplir les facs des pourvoyeurs: il remplaceroit, au befoin, un des hommes qui pourroit manquer.

Servant d'infanterie désigné par un lo-

No. 5. Il porte une longue bricole (c.

for A) à sa gauche : en marchant en avant, il accroche son trait au crochet 2 du bout de l'essie (fig. 1) : en marchant en retraite, il l'accroche au crochet & de la crosse (fig. 2) : pendant l'action, il se tient au caisson des munitions.

Servant d'infanterie désigné par un lo-

No. 6. Lorsqu'on sépare l'affut de l'avant-train, il aide au cinquieme servant de gauche à enlever le cossite de dessus l'affut & i le placer sur l'avant-train; en marchant en avant, il se porte au levier e en travers de l'affut (fg. 1), à la gauche du second servant canonnier, qu'il aide à soulever & à pousser la piece: pendant l'action il est au caisson des munitions.

Servant d'infanterie désigné par un lozange [6]

N. 7. Il porte une bricole raccourcie (g., fig. 5): en marchant en avant il accroche son trait au crochet z du bout de l'esseu (fig. 1): en marchant en retraite, il l'accroche au crochet & de la crosse (fig. 2): il est au caison des munitions pendant l'action.

Troisieme canonnier Servant, designe par

un guarre [1], v. 8. Ge servant, toujours du corps toyal de l'urtillerie, sera attaché à la garde de l'avant-train & du cossitet: il se portera, au besoin, au secours de la piece, & aidera les deux canonniers placés aux leviers de lunette u, b. Il est chargé d'empener & de ramener l'avant-traio.

Position des canonniers. Es servans à gau-

mener & de ramener l'avant-train. Polition des canonniers . & Lervans à gauche de la piece, Second emponnien defigné par un triangle, Mana

fight par un triangle hand in the des destre mains le levier de lunette à de la gadente de la piece (fig. 1); il rient le même levier feulement de la main gauche, en marchant en retraire (fig. 2); nendant l'action, c'ell-à dire, lorque la piece tirc, il elt placé à hanteur de la culalle (fig. 3); au commandement chargez, il bonche la lumiere de la main granche, et de la main droite il donne l'elevation à la piece par le moyen de la vis de nominage. Voyez Canon De Ba-Canonier fervant difigni par un gaurit.

No. 10. Il porte une longue bricole

(c, fg. 4.) pendante à sa droite : en marchant en avant, il accroche fon trait (d, fig. 4.) au crochet de la tête de l'affut. (z, fig. 1), & il l'accroche au crochet du bout de l'esheu (2, fig. 2), lorsqu'on marche en retraite. La piece étant en action, il est place hors de l'alignement. de la roue gauche, en avant. Au commandement chargez, il se porte à la bouche de la piece pour y aider le premier servant de la droite à écouvillonner : il recoit la cartouche du troiseme servant. il la place dans le canon & l'y enfonce avec le premier servant de la droite. Après quoi il reprend sa position en avant à coté de la rone.

Deuxieme canonnier servant de la gauche, désigné par un quarré 1

No. 11. Il porte le sac à étoupilles à sa ceinture, & le dégorgeoir de la main droite : en marchant en avant, il se porte au levier f de la crosse de l'affut (fg. 1), il aide à le soutenir & à le pousser, en avant & en retraite (fg. 2): pendant l'action il se porte à la culasse de la piece, à gauche du second canonnier qui vient de la pointer, il la dégorge de la main droite, place l'étoupille de la main gauche, & fait signe au second servant de droite de mettre le seu, lorsqu'il est retié à son posse (fg. 3).

Troisieme canonnier servant de gauche dé-

figné par un quarré ]T]

N°. 12, Il porte une bricole raccourcie (g, fig. 5), pendante à sa droite. En
marchant en avant, il accroche son trait
au crochet z de la tête de l'affût (fig. 1):
en marchant en retraite, il l'accroche au
crochet z de l'extrémité de l'essieu. (fig.
2). Il 'est pourvoyeur de la piece, chargé d'un sac de cuir où est la cartouche,
qu'il donne au premier servant. Le sac
ctant vuide, il va le remplir au cossret
où au caisson.

Sergant d'infanterie de gauche designé par un lozange

N. 13. Il porte une pricole (c, fg. 4.)
pendante à sa droite; en marchant en avant, il accroche son trait au crochet z de l'extremité de l'essie (fg. 1), en marchant en retraite, il l'accroche au crochet et de la crosse (fg. 2): il est avec le prosseme canonnier servant, pour voyeur de la piece, & porté, commune suit suin sac de cuir: il donne la car-

touche au premier fervant , pendant que son camarade va remplir son sac. Servant d'infanterie de gauche defigné par

un lozange isi

No. 14. Il aide au einquieme fervant de la droite à féparer l'affut de son avanttrain: en marchant en avant, il eft au levier f de l'affut, à la droite du second canonnier fervant, qu'il side à foutenir & à pouffer l'affut. En marchant en retraîte, il pousse la piece d'une main à la volée: & de l'autre aux anses : pendant l'action'il' eft'an coffret ou au caiffon.

Servant d'infanterie désigné par un lo-

zunge 16

No. 15. Il porte une bricole g racconrcie (fig. 5), pendante à sa droite : fon poste eft au caisson. Ponr marcher en avant , il accroche fon trait au erochet z de l'extrémité de l'esse (fig. 1), & en marchant en retraire, il l'accroche au crochet & de la crosse (fig. 2).

No. 16. Les bricoles (c, fg. 4 & 5.) feront d'un bon cuir de rouffi : elles doivent avoir, y compris l'anneau de fer b, deux pies fix pouces de longueur, & le trait fait d'un bon chanvre ayant fix lignes de diametre, aura sept piés fix, pouces de longueur, y compris la maille d, en sorte que la bricole & le trait pris ensemble auront dix piés de long. On raccourcit le trait , en passant le crochet de fer k dans l'anneau b.

No. 17. Les facs à porter les cartouches, les étoupilles & les lances à fen, doivent être de cuir liffe, l'ulage avant appris que ceux de cuir garnis de poil étoi nt fujets à s'enflammer.

On pent se figurer avec quelle rapidité ces petites pieces font fervies ; tous les canonniers & fervans qui y font atrachés, font en mouvement à la fois ; on les charge à cartouche, c'est-à-dire qu'on y met la poudre & le boulet en un feul temps; au lieu d'une trainée de poudre fur la lumiere, on y introduit une étoupille qui est un roseau rempli d'une compolition très vive, laquel entre dans la gargonffe, percée à cet effet avec le degorgeoir : au lieu d'une meche allumée pour mettre le feu, on fe fert d'une lance à feu , qui crache de fort loin fur l'exle porte une crayate ou plusieurs brins d'une mechée déliée , bien imprégnée de la composition dont le roseau de l'étoupille eft rempli, en forte que la piece eft chargée & le coup eft parti en un clin d'ail. On peut donc tirer très-vite avec ces petites pieces : mais il vaut peut-être mieux ralentir un peu la vivacité du feu, & fe donner le temps de pointer & de bien ajufter.

Manauvres avec les chevaux pour les pieces des trois calibres.

No. 18. Pour faire de longs trajets en retraite, ou pour couvrir une colonne qui auroit à craindre l'ennemi sur son flanc , ou enfin pour franchir des folles, rideaux, &c. avec les pieces des trois calibres, on fégare l'avant-train de l'affût, dont la croffe pose alors à terre; on attache un bout d'une demi - prolonge aux armons de l'avant - train , laquelle paffe fur l'avant - train , embraffe , d'un tour la cheville ouvriere, repasse fur le couvercle du coffret de munitions & est attaché de l'autre bout à l'anneau d'embrelage : on laisse environ quatre toifes de longueur au cordage entre l'affut & l'avant-train auquel les chevaux font attelés ; lorfqu'ils marchent , la piece tirée par le cordage suit aisément, au moyen de la coupe de la partie inférieure de la croffe qui eft faite en traineau ; les canonniers & fervans portant leurs armemens accompagnent la piece dans leury postes respectifs , à droite & à gauche.

Loriqu'on vent tirer , ie maitre canon. nier crie bulte, & dirige la piece , en failant le commandement charges. Le coup parti; s'il ne veut pas en tirer un fecond . il fait le commandement mas che.

S'il fant descendre on monter un tideau, paffer un foffe, on allonge, s'il le faut, le cordage, les chevaux patient avec l'avant train, & les canonniers & fervans joignent leurs efforts à ceux des chevaux, & la piece paffe. Il faut qu'ils aient une grande attention à ne pas s'engager dans leurs bricoles, & 1 foutenir. la piece dans les pas difficites, où elle pourroit verier, Ctoi est une manceuvre pénible & dangereufe : mais il y a des cas où on l'a exécutée, on l'équivalent, avec des pieces de 24 & de 16. On peut donc à plus forte rallon, en venir à bont avec des pieces très - légeres. Les apologistes trémité fupérieure de l'étoupille , laquel- |de la nouvelle artillerie concluent de l'exposé que nous venons de faire , que

leurs pieces de canon peuvent marcher ainfi , auffi vite que l'infanterie la plus lefte : nous en douterons jusqu'à ce que l'expérience de quelques campagnes nous en ait convaincus.

Les pieces des calibres de 8 & de 4 fe manœuvrent comme la piece de 12, à l'exception qu'on n'emploie que treize hommes pour la piece de 8, & que celle de 4 peut être exécutée avec huit hommes

Seulement. (AA.)

Les changemens survenus dans l'art de la guerre nous engagent à joindre de nouvelles observations à celles qu'on vient de lire. Nous devons compte au public des progrès de ce grand art, & des révolutions qu'il a éprouvées; & il eft de notre devoir de juftifier la proscription que le gouvernement a lancée contre les panégyriftes de l'ancienne ar-

Les partisans de l'ancienne artillerie avant joui de la liberté d'exposer dans l'Encyclopédie leurs sentimens sur les changemens faits dans l'artillerie francoife, depuis la paix de 1762, changemens approuvés par le gouvernement, changemens contre lesquels on s'est permis ce que la critique a de plus libre . changemens enfin qui après avoir mérité & obtenu le suffrage de généraux affemblés pour juger de leurs avantages & de leurs inconvéniens , ont été successivement confacrés par deux ordonnances du roi rendues en 1774 & 1776 : il convient sans doute que le même ouvrage qui doit porter à la postérité le blame qu'on a jeté fur les innovations, en contienne auffi le correctif , & apprenne quelles font les raisons qui ont déterminé le roi

à ne pas avoir égard aux réclamations de quelques anciens artilleurs. C'eft uniquement pour justifier les décisions de ces généraux & du roi, & non pour le frivole plaifir de trouver des torts à ces anciens artilleurs, que j'ai cru devoir discuter les articles qu'ils ont eu soin de fournir à l'Encyclopédie; justification an refte dont une décision auffi rgipectable n'a presque jamais besoin, mais qu'une certaine claffe de leceurs & la célébrité de l'ouvrage où sont confignées ces critiques, rendent cette fois excufable . & peut-être meme néceffaire.

Une réfutation de toutes les erreurs contenues dans ce long article feroit trop fastidieuse, nous nous contenterons d'attaquer les conclusions par lesquelles fon auteur l'a terminé. Comme elles font très - exactement le résumé de tout ce qu'il a cru avoir prouvé; en démontrer la foiblesse, ce sera détruire en substance presque tout ce qu'il a dit. Remarquons d'abord qu'en promettant la plus sévere impartialité dans la discussion qu'il fait du nouveau & de l'ancien fyfteme de l'artillerie, il paroit avoir affez mal rempli sa promesse, puisqu'en citant fans celle les ouvrages publiés en faveur de cet ancien système, il n'a pas fait mention une seule fois de ceux où l'on défendoit le nouveau (\*). Il faut croire qu'il les avoit peu lus; car il répete julqu'à fatiété mille objections qu'il y cut trouvé anéantes , & j'imagine qu'il n'anroit pas voulu combattre avec ces vieilles armes cent fois brifées & incapables de servir à la défense de son opinion. C'est déja contr'elles un préjugé bien défavorable que l'exclusion qui lui sont les raisons qui ont déterminé le roi, bien détavorable que l'exclusion qui lui Le un conseil de maréchaux de France, I fut donnée par un ministre plein de gé-

L'auteur de cet article se propose de publier incessamment l'Artillerie nouvelle. ouvrage qui réfumera dans un ordre plus clair tout ce que renferment ceux des partisans de l'ancienne & de la nouvelle artiflerie . & portera de nouvelles lumieres sur

les objets qui les ont partagés.

<sup>(\*)</sup> Nous ne l'imiterons pas ; & puisqu'il a cité tous les écrits en faveur de son Syfteme , nous jugeons qu'il est de notre devoir d'indiquer à notre lecteur ceux qu'on a publiés en faveur du nouveau. Les favans & les militaires qui voudront ne pas embraffer sans choix une opinion sur l'artillerie, peuvent consulter les ouvrages suivans, qu'on doit à M. du Coudray, chef de brigade au Corps royal, & que j'ai continuellement eus fous les yeux en compofant cet, article & ceux qui y font relatifs , comme les meilleures fources où je puffe puifer: Observations sur le Traité de la défense des places par les contremines. - La nouvelle Artillerie. - L'état activel de la querelle sur l'Artillerie. - Lettres d'un Officier d'artillerie à un Officier géné. ral. - Discussion nouvelle sur l'ancien & le nouveau système d'artillerie.

nie, & la proscription qu'elle a essuyée de la part de tous les généraux qui ont commandé nos armées & qui se sont assemblés pour en porter leur jugement. Si elle a reparu triomphante un moment, elle n'a dû ce succès éphémere qu'à un protecteur qu'i, remplacé successivées, les a vus détruire son ouvrage: ils ont aisément fenti que l'art de la guerre & la constitution des armées ayant changé, il étoit nécessaire que l'artillerie qui en dépend comme accessore essemble, s'accommodat à ces changemens, & y conformat son service & sa constitution.

Suivons donc l'ordre des numéros de notre auteur; il aidera nos lecteurs à comparer les objections à mes réponfes.

1d. "Trop compter sur Partillerie, ou la regarder comme nulle dans les combats, font deux excès qui décelent la partialité. ", Voilà de ces vérités triviales qu'on ne devroit jamais écrire. Il est plus qu'imutile de répéter ce que tont le monde fait; qui compteroit trop sur Partisferie seroit un enthonsialte; qui la regarderoit comme nulle seroit un fou. N'est-ce pas perdre son temps que l'emplayer à combattre de tels adversaires?

ployer à combattre de tels adversaires?

2º "L'artillerie est préférable aux machines de jet des anciens: "encore ont convaince tout le monde. Le chèvalier Folard a le premier montré des semtimens contraires; laissez dire se sectimens accoutumés à encenfer jusqu'aux creurs de leur auteur favori. Quelle nation a laisse ses canons pour reprendre les catapultes? Que' peuple sauvage na pas jefé ses ares pour s'armer de fusils? L'opinion de Folard n'a pn faire que des prosetytes incapables de produire, en nous ramenant aux batistes, une si étrange révolution dans l'art militaire.

19. "L'artilleris de la France eut affez conframment la supériorité sur celle ules puissances étrangeres; ", c'est pour lui conserver ce précieux avantage qu'on a du perfectionner la nôtre, quand les étrangers moins idolatres de leurs usages avoient changé en mieux la leur. Pour prétendre à la victoire, il faut au moins être en état de se battre à armes egales. L'auteur ne pense probablement pas que l'artillerie su tartivée en 1732 à ce point de persection, que dans tous

les arts il est impossible de passer: jufqu'ici nous n'en connoissons aucun dont l'intelligence ne puisse reculer les bornes, quelque progrès qu'il ait déja fait; & l'artillerie est un art perfectible de sa nature comme tous les autres.

4º. " Il femble qu'on doit préférer une artillerie peu nombreufe, mais bien dirigée, à une multitude de vieces de canon qui rendroit les marches des armées pefantes & difficiles, & qui dans bien des cas, pourroit empecher des mouvemens décisifs par la difficulté des fubliftances ,. Oui , fans contredit , quatre canons bien fervis font plus d'effet que trente mal dirigés. Ce ne peut pas être cette étonnante vérité que l'auteur ait voulu nous apprendre; il étoit trop facile de fentir qu'on peut auffi bien diriger cent canons que vingt, & qu'a-lors le grand effet fera furement produit par le plus grand nombre. Quant à la multitude des pieces de canon qui rendront les armées pesantes, je conviens que celles de l'ancienne artillerie raffernblées en grand nombre auroient infailliblement produit cet effet; mais, celles de la nouvelle artillerie marchent tout autrement vite, à moins que l'auteur ne foit d'avis qu'un poids moindre d'un tiers, & même de la moitié, placé fur un affrt plus mobile, doive aller plus lentement qu'un poids double fur un affut moins mobile, larfque la même force est appliquée à les faire mouvoir tous les deux. Comme ce sentiment paroit étre le fien, je crois que l'expofer c'eft lui avoir fait une réponse luffisante. La multitude des pieces de canon ne peut être attribuée au nouveau fyfteme d'urtillerie; c'eft une pétition de principe que l'autour fait fans ceffe; & pour nous épargner la fatigue de répondre à toutes les objections qui naiffent de ce raifennement , nons dirons ici que cette multiplication du canen eft l'effet néceffaire des révolutions forvenues dans la tactique, révolutions que l'auteur n'a pu appercevoir ou qu'il a feint d'ignorer. C'eft donc le nouveau fysteme de guerre, & non le nouveau fysteme d'artillerie qui & multiplié le canon. Au reste, de quoi se plaint-il? & quelle est cette étonnante multiplication? 50000 hommes avoient dans la dernière guerre 100 pieces de canon de 4; quel nombre leur en' donne-ton aujourd'hui? 120. Cette multiplica- l tion qui l'épouvante au point de lui faire prefager nos malheurs & prophétifer nos defaites futures, fe reduit donc à ;

d'augmentation.

50. "Le plus fort calibre qu'on doive mener en campagne eft celui de 12; & fi on fait entrer des pieces de 16, dans un équipage de campagne, ce doit être en petite quantité ... Les ordonnances du roi & le jugement de Mrs. le marechaux de Rohan - Soubife , de Richelieu , de Broglie & de Contades, ont décidé cette queftion ; les pieces de 4 , 8 & 12 , formeront feules déformais l'artillerie de campagne ; ils en ont banni celles de 16, parce que leur poids & la difficulté de leur transport auroit nui à la célérité des opérations de la guerre; parce que ce canon ne pouvant jamais être déposté à bras, auroit embarraffe la ligne par fes attelages; parce que deux canons de 16 entrainent autant d'attirails que 3 de 12, qui en temps égal fourniront deux fois plus de feu; parce que ces défavan-tages du 16 ne pouvoient être rachetés par la différence de son calibre; cette différence ne pouvant être comptée pour quelque chose en bataille où le tir n'a pour objet que des hommes & des chevaux; parce qu'enfin le canon de 12 eft fuffifant pour détruire les abattis ; paliffades, retranchemens, &c. L'auteur a quelque peine à se détacher de ce canon de 16 en campagne; ces généraux qui ont tous commandé nos armées, ont cru pouvoir le laiffer dans des dépôts à portée du théatre de la guerre, d'où on le tirereit au besoin. La diffinction d'une artiflerie de fiége & d'une de campagne étant toute nouvelle , on a contrarié cette innovation qui bleffoir les idees reques; on a défappronvé ce progrès de l'art. Etoit-ce parce qu'il nous venoit de l'etranger? il ne faut pas porter le patriotifue au point de ne trouver bons que fes nfages. Les Romains ne Coumirent tant de nations qu'en fuivant la niamime directement contraire. N'y a-t-il pas d'allieurs un pen d'inconfequence à he vouloir en campagne que du canon de 12, & à en admettre en meme tems de 16?

69. " Que nos pieces de canon dans chaque calibre, coulées dans les dimenfions de l'ordonnance de 1732 . ont une portée plus longue & lies directions plus

fures que des pieces plus courtes; qu'elles ont moins de recul; qu'elles font plus durables', leur effet plus meurtrier & leur feu plus rafant ". Voilà tant d'affertions accumulées que nous ferons obligés de les féparer & de les prendre isolées , afin de mettre plus d'ordre dans l'analyse à laquelle nous allons les soumettre. Prévenons d'abord qu'il n'est ici queftion que des pieces de 12. 8 & 4. dont on a changé les dimensions; celles de 16 & 24 étant reftées ce qu'elles étoient en 1732, à la suppression près de leur petite chambre qui n'a jamais produit les effets qu'on en attendoit. Difons encore qu'aucun principe n'avoit détermine en 1732 les proportions de toutes ces pieces. Leurs longueurs ne pouvoient être fixées que relativement à la charge qu'elles recevoient; cette charge étant le tiers du poids de leur boulet, en confidérant la piece de 24 comme bien proportionnée, il s'ensuivroit que l'ame du canon de 16 devroit avoir 100 pouces de long; celle du 12, 91 pouces; celle du 8, 84 ponces; & celle du 4, 65 pouces; tandis qu'en 1732, on fixa la longueur de l'ame du canon de 16, à 109 pouces 3 lignes; celle du 12, à 103 pouces 3 lignes; celle du 8, à 93 pouces 10 lignes; & celle du 4, à 77 pouces 4 lignes. Ces quatre pieces étant évidemment trop longues fuivant les principes même admis en 1732, en les raccourcissant, ce qu'on n'a fait qu'aux trois dernieres, c'étoit remplir les vues qu'on avoit eues en 1732, & que la force de l'habitude avoit apparemment empêché de suivre en ce temps; c'étoit le conformer aux principes reçus en 1732, ou bien il faut avouer qu'afors il n'y avoit point de principes.

de Que les canons de 1732 ont des portées plus longues que des canons plus courts ,, ; c'étoit une opinion presque générafement adoptée dans l'ancienne artillerie , que les portees étoient proportionnelles aux longueurs des pieces, ou du moins que luivant ces longueurs elles atignentoient dans une certaine raifon inconnue; cette opinion prife d'une maniere absolue seroit une erreur car il s'ensuivroit que plus une piece seroit longue, plus les portées feroient grandes, ce qui est contraire à l'experience, les longueurs qu'on devoit affigner aux pieces suivant leur calibre, & leur charge

n'étant point déterminées d'après des loix ! mathématiques auxquelles on n'eût rien à répondre; & une ordonnance ayant arbitrairement réglé de leur donner une grande longueur, on s'accontuma aifément à croire que cette longueur leur étoit effentiellement néceffaire . & que plus courtes de quelques pouces, elles donneroient de moindres portées; en conséquence la préférence fut affurée aux pieces longues, quoique Robius ent eprouvé . & eut dit , qu'en tirant des pieces de longueurs différentes, mais du même calibre, avec une même charge & fous le même angle, les portées de la plus courte seroient les plus étendues. La longueur des pieces avoit donc des bornes au-delà desquelles elle devenoit inutile, comme leur raccourcissement en a auffi : ces bornes mal connues laissoient la liberté d'embrasser à cet égard une opinion particuliere. Mais a-t-on ou n'a-t-on pas trop raccourci le canon de bataille ? Telle étoit la question que l'anteur devoit examiner, au lieu de vanter indefiniment les pieces longues c'eft ainsi que l'ancienne artillerie pensa jusqu'aux expériences de Bélidor, & longtemps même après ces expériences, que les portées étoient proportionnelles aux charges, & plus étendues en raison des plus fortes charges; cette opinion étoit bien moins vraisemblable que la précédente, & nne physique plus éclairée a démontré depuis qu'un boulet auquel une forte charge imprime une trop grande vitesse initiale, perd une partie de la portée qu'une moindre auroit pu lui donner , parce que la réfistance de l'air n'eft pas en raifon des viteffes , mais en raison du quarre des vitesses. Je suis loin de prêter gratuitement cette erreur à l'ancienne artillerie; elle est confignée dans un ouvrage, qu'elle s'est plu à reffusciter depuis quelques années, en imprimant un ancien mémoire sur les bouches à feu adopté par M. de Valiere, pere. & dont le véritable auteur étoit M. Duhamel, officier d'artillerie; on y lit : es les plus grandes portées répondent aux plus grandes charges, mais on ne fait pas dans quel rapport : les portées augmentent à mesure que les charges augmentent ... Quoi qu'il en foit de ces opinions. pour ne pas estuyer d'injustes difficultés fur le choix de nos preuves .

nous réfuterons l'affertion qu'annonce cet article, en nous appuyant sur les épreuves demandées & exécutées à Douay, en 1771, par les partisans de l'ancienne artillerie.

Les pieces de 4 de l'ancienne & de la nouvelle artillerie pointées à l'horizontale, & chargées à une livre & demie de poudre, charge ordinaire de la piece de 4 nouvelle, donnerent des portées entre lesquelles il y eut environ ; de différence à l'avantage de la piece de 4 ancienne.

A 3 degrés, l'une des plus fortes élévations sous tesquelles on puisse tirer à la guerre, les deux mêmes pieces toujours chargées à t liv. & demie de poudre, donnerent des portées entre lesquelles il y ent 34 de différence à l'avantage de la piece nouvelle.

Si partant de ces portées on calcule les vicelles initiales des deux boulets lancés par les pieces, on trouvera que celle du boulet de la piece courte est de 1511 piés par seconde, & celle du boulet de la pie-

ce longue de 1492.

En se servant des portées données par ces pieces sous l'angle de dix degrés pour trouver la vitesse initiale de leurs boulets, l'avantage est encore pour la piece courte dont le boulet eut de vitesse initiale 1535 piés par seconde, tandis que celle du boulet de la piece longue n'en eut que 1468.

Sous l'angle de 6 & de 15 degrés, l'avantage des longues portées & de la plus grande vitesse initiale est resté à la piece longue. Que conclure de cet exposé fidele? Que ces deux pieces se disputent réciproquement l'avantage des portées, qu'à l'horizontale la longue gagne ; sur la courte, & qu'elle perd ce foible avantage sous les degrés les plus en usage à la guerre.

Le procès-verbal de ces épreuves étant public & imprimé, il. n'est point de lecteur qui ne puisse vérisser les conclusions que j'en tire, quelque contradictoires qu'elles foient avec l'assertion de l'anteur de cet article. On voudra bien remarquer encore qu'à ces épreuves l'ame de la piece longue étoit élevée au dessus du fol d'environ; plus que celle de la courte; que cette élévation devoit augmenter l'amplitude de sa portée; que cependant sous les degrés où le tir du canon est praticable & destructif, malgré

cet avantage, elle en eut une moindre. Ce tableau comparatif des portées des pieces de 4 longues & courtes fuffit pour décider la question à l'égard des pieces de 8 & de 12. les feules avec celles de 4

que la nouvelle artillerie ait raccourcies. " Que les canons de 1732 ont des directions plus fures que des pieces plus courtes , : non , ils n'ont pas cet avantage. La différence de longueur qui exifte entre ces canons de 1732, & la plus courte des pieces nouvelles, ne peut empecher que la direction du pointement de ces dernieres ne foit auffi fure que dans les autres.' Qu'eft ce en effet que pointer, finon aligner deux points pris fur la culasse & la volée d'un canon sur un troisieme plus ou moins éloigné, qu'on nomme le but? qu'importe que ces deux points pris sur les extrémités du canon foient plus ou moins rapprochés l'un de l'autre, pourvu qu'il leur refte plus d'écartement entr'eux qu'on n'en doune aux instrumens ordinaires de pointage, les alignerai-je moins bien fur le troisieme point? Les plus longues alidades dont les géometres puissent se servir pour déterminer un pointement beaucoup plus étendu, & toujours plus délicat que celui d'un coup de canon fur une ligne ennemie, n'ont pas le quart de la longueur de nos plus petites pieces, dont on peut d'ailleurs regarder le guidon & l'entaille faite au milien du cintre de la hauffe, comme des especes de pinnules de groffent proportionnelle à la distance qui les fépare. Les deux pieces de 4, ancienne & nouvelle , font conftruites de maniere que l'angle de leur ligne de mire avec leur ligne de tir font fenfiblement égaux, n'ayant par leur conftruction aucun avantage l'une fur l'autre. Quant à la jufteffe de leur direction , leur pointement dépend donc entiérement de l'art du pointeur. On le favoit bien quand on adapta aux nouvelles pieces de bataille un guldon & une hauffe, deux inftrumens qui lui fervent de guide , corrigent fa mal-adreffe, évitent un pointement long & tatonneux, & rendent le fervice plus prompt & plus fur. Jamais Partillerie n'a pu le flatter de tirer avec plus de justeffe qu'aujourd'hui. L'invention de cette hauffe & de la vis de pointage, font une fauve-garde nouvelle contre l'inutile confommation des munitions: on

manquoit d'un inftrument qui avertit de ne plus tirer lorfqu'on étoit hors de por tée. La hauffe l'indique d'une maniere affez précife : il falloit auparavant s'en rapporter à une estimation de distance trop fouvent infilele. On objecte qu'elle ne peut être utile, lorsque les roues de l'affut ne repofent pas fur un plan horizontal, & que la ligne de mire qui pafferoit alors par le milieu du cintre de la hauffe & par le guidon , ne feroit pas dans le plan de l'axe de la piece; mais cette objection étant commune à toute espece de canon, supposée dans cette pofition inclinée, ne justifie rien contre une espece particuliere : ajoutez, que fi la piece nouvelle dans cette polition donne à droite, on partira au moins d'un

point fixe pour fe corriger.

"Les canons de 1732 ont moins de recul , : nous l'accordons ; mais ils ne doivent cet avantage qu'à leur plus grande maffe qu'on a voulu alléger, & à la coupe applatie de la croffe de leur affût, dont le frottement sur une plus grande furface diminue l'étendue du recul, qui pour les pieces de bataille destinées à tirer en rase campagne, n'est point un objet important, puisque fi l'on aveit la fantaille de les tirer toujours de la même place, les canonniers peuvent d'un coup de main les y replacer des qu'elles ont tiré. Ce recul, encore une fois, ne peut jamais être affez confidérable pour les éloigner de leur but', de maniere à faire naître le besoin de s'en rapprocher; cat il eft très-indifférent de tirer à 300, 301; on l'autre de ces diftances, n'en eft pas moins affuré, puisqu'on pointe à chaque coup. Si l'on craignoit, étant forcé de tirer fon canon près de la crête d'un ravin; qu'il ne s'y précipitat par l'effet de fon recul, on peut, dans ces politions ferrées , fort rares , le diminuer autant qu'on voudra; quelques coups de pioche fous la croffe & fous les roues font un remede infaillible contre cet inconvénient. & les affuts font affez folides pour n'en pas faire craindre le danger. Si le canna eft place fur le terre-plain d'une petite redoute, fur'le rempart d'une petite place, l'officier d'artillerie donnera plus de relief à ses plates-formes ou au terrein qui en tiendra lieu. Dans toutes les chofes d'usage il faut reconnoître des bornes.

& une balance d'inconvéniens nécellairement déterminée par la commodité: nne piece très-pesante ayant peu de resul, évite deux ou trois fois dans une campagne les embarras qui naillent du recul dans une polition étroite, mais elle jette cent fois dans l'inconvénient sans remede de ne pouvoir pas arriver, ou d'arriver trop tard , ou de faire battre les troupes chargées de l'escorter. Quand on el obligé de choifir entre deux chofes qui offrent differens inconvéniens , la farelle veut qu'on le fouvienne du précepte. Minima de malis. On a reproché aulli aux nouvelles pieces de campagne de ne pouvoir être miles en batteric : ce reproche ne peut regarder que celles de 12, car celles de 8 & de 4 anciennes n'avoient pas auffi la longueur nécessaire pour être mifes en embrasure : ce reproche d'ailleurs est fingulier , puisque généralement, dans les redoutes & les retranchemens de campagne, on ne met le canon qu'à barbette : fi cependant on le vouloit faire entrer en embrasure, rien de plus aisé que d'y faire entrer le nouveau; Pobstacle qui s'y oppose est le ronage, on le met à bas dans les cas infiniment rares. & on arrange la piece de façon que, portant fur fon effieu , elle recule fur des longerons ou lambourdes qu'on dispose pour la soutenir.

"Les capons de 1732 font plus durables ... On n'a point comparé une ancienne à une nouvelle piece en les pouffant à bont toutes les deux, pour déterminer. Teur durée. La mapiere dont périffent ordinairement les canons peut fervir à éclaircir ce doute, que l'expérience n'a point dévoilé. Le dépérissement des pieces provient d'ordinaire des battemens du boulet dans leur ame ; les enfoncemens qu'ils produifent sont dus à la différence de durete qui existe entre le fer & le cuivre , à la mollelle de ce dernier métal, mollelle à laquelle un peu plus ou un peu moins de matiere ne remedie pas. Les pieces courtes étant supposées un pen moins fortes que les longues, il ne paroit pas que la très-petite difference qui feroit à cet égard entr'elles, dut les faire perir beaucoup plus promptement. Une piece a toujours été regardée comme excellente dans l'artillerie quand eile alloit à 1000 coups. & les plus petites pieces nouvel.

dont on fe fert aujourd'hui n'avant qu'une ligne de vent . fatigueront d'ailleurs bien moins ces pieces que ne le faisoient autrefois ceux à 2 lignes de vent, qui avoient toujours été en ufage dans l'ancienne artillerie: les pieces courtes ont en cela un avantage que n'avoient pas les longues & dureront vraisemblablement plus que celles-là ne duroient, puisqu'on a diminué fensiblement la cause principale de leur destruction. Mais fut elle en effet plus accélérée, le gain qu'on a fait par la diminution de leur quantité de métal. compensera toujours abondamment les dépenses que nécessiteroit leur refonte un pen plus fréquente.

" L'effet du canon de 1732 eft plus meurtrier ". Ici j'avouerai bonnement que je ne conçois pas ce que l'anteur de cet article a voulu dire. Un boulet de 4 lancé par une piece longue, n'est-il pas le même que celui de 4 d'une piece courte? tous deux ne frappent ils pas par un diametre égal les corps contre lesquels ils font projetés? ils ont la même masse. le meme volume, comment pourroient-ils faire un effet différent? seroit-ce à raison de la différence de leur viteffe ? ce que nous avons dit en parlant de leurs portées respectives , nº. 6 , doit prouver qu'on auroit grand tort d'attendre de l'un des effets plus meurtriers que de l'autre.

"Le feu des canons de 1732 est plus rafant ... Comment le feroit - il ? deux pieces de 4, l'une longue, l'autre conrte, étant pointées de but en blanc, c'eftà dire, leur ligne de mire étant horizontale , l'angle que fait leur axe avec cette

ligne de mire eft.

57' 40" 58 27 4 longue, de o 4 courte, de o Pour la 8 longue, de 1 piece de 8 courte, de o 58. 41 12 longue, de i 58"

donc le feu de but en blanc des pieces de 4, courtes ou longues, faifant avec l'horizon un angle d'une infiniment petite difference, n'eft pas fensiblement plus rafant l'un que l'autre. Donc dans les pieces de 8 & 12, l'avantage de feu le plus rafant elt de beaucoup est faveur des pieces courtes, ainfi que le montre la meture des angles ci - deffus ; cette conféquence eft bien claire , bien évidente . & les ont refilte à plus de 200 ; les boulets l'expendant contradictoire à l'affertion que Je combats. Enfin quel que soit l'angle que les axes de deux pieces du même calibre de l'ancienne on de la nouvelle wlibre de l'ancienne on de la nouvelle wlibre feront avec l'horizon, leurs boulets ne s'éleveront au-dessis de cet horizon que d'une quantité infihiment peu
différente; leurs trajectoires seront à
très-peu de choses près égales, & leurs
feux aussi rasans l'un que l'autre; & rigoureusement parlant, la différence qu'il
pourroit y avoir entr'eux à cet égard seroit, comme on le voit, en faveur des
pieces nouvelles.

7". " Il eft difficile d'affurer le coup de boulet à 200 toifes fur un petit objet, on fur un petit corps en monvement; le coup ne devient certain qu'à 200 toiles ". Sans doute, il n'eft pas aife de tirer infte à un petit but éloigné de 400 toifes; cela dépend fur-tout de la justesse du coup d'ail du canonier, & de son habileté à estimer sans erreur de pareilles distances. Mais on lui en a facilité les movens dans la nouvelle artilleric. Dans l'ancienne, au-delà du but en blanc, il tiroit au hasard, ou en tatonnant; auiourd'hui la hausse vient au secours de fon intelligence, & affure fes coups. S'ils ne font bien certains qu'à 200 toiles, comment l'auteur de cet article. & les partifans de l'ancienne artillerie ont-ils pu s'obstiner à vouloir des pieces longues dont la portée movenne fût de 900 ou 1000 toiles. diftance excellive, où avec des pieces de 4, à moins de perdre inutilement des munitions, ils conviennent qu'il feroit fou d'espérer tirer avec quelque juftelle? Quel raisonnement est dono celui-ci : Tirez beaucoup à 200 toises, rarement à 400; mais quelque lourdes & embarrassantes qu'elles foient, servezvous toujours pour cela des pieces qui portent leur boulet à 1000 toiles? On concoit qu'une piece qui peut porter avec juftelle fon boulet fur des hommes diftans d'elle de coo toifes, doit, pour les tuer, lui imprimer une viteste capable de lui en faire parcourir 7 à 800, parce qu'une force qui fuffit pour faire mouvoir un boulet l'espace de 2 à 300 toiles, & même beaucoup moins, au-dela du but fixé à 500, eft certainement toute celle dont il a befoin pour abattre des files d'hommes entieres ; mais on ne conquit pas pourquoi ce boulet ayant rempli fon objet à 500 toifes . l'uno des diffances les plus éloignées de cel les où on pent compter fur fon effet, devroit encore conferver au-delà de 7 à 800 toifes une force qui lui devient tour-à-fait inutile. L'avantage des longues portées pour le canon de bataille est donc tout-à-fait chimérique, dès que ces portées s'etendent an delà des limites où elles peuvent se concilier avec la justesse du tir. Pourquoi donc vouloir en bataille des pieces longues, qui n'ont pas même, ions les angles en usage à la guerre, le très inutile avantage de ces longues portées?

8°. Je crois qu'aucun officier d'artillerie n'a jamais rien avancé de contraire à ce que notre anteur dit sous ce n'., & l'on pouvoit se dispenser de prouver une chose reconnue vraie par tout le monde. Remarquons seulement que les sortes batteries n'ont d'esse bien décisse que contre des troupes qui se présentent en colonne, ou qui prètent le slanc; position qu'elles savent changer très-vite, lorsqu'elle leur devient funcste, & que les feux d'écharpe ont des bornes beaucoup plus resservés que celles que semble leur

affigner notre auteur.

90. " Tant qu'on est éloigné de l'ennemi de 100 toiles, on doit preferer le boulet à la cartouche, de quelque espece qu'elle foit". C'est beaucoup trop refferrer la bonne portée des cartouches. Les épreuves faites en 1764 à Strasbourg, prouvent que le canon de 12 porte les nouvelles cartonches à 400 toiles, celui de 8 à 350, & celui de 4 à 300. Comme la variété & l'espece du terrein influe sur l'effet des cartouches , dont les balles peuvent ou ne peuvent pas ricocher, felon qu'il est plus ou moins ferme , je penfe que l'on peut diminner quelque chofe de l'étendue des portées des épreuves ; mais c'est trop les réduire que de les fixer an tiers de celle qui en a le moins. & à une plus grande diffance leurs coups doivent être plus meurtriers que ceux d'un boulet.

10°. "De toutes les cartouches, celles qui font composées de balles de munitions, telles qu'on les délivre aux troupes, enveloppées dans des sacs de toile légere; font celles qui font le plus d'effet." Les anciennes cartouches, connues sons le nom de grappes de railin, n'avoient, selou les partisus de l'ancienne artillérie, qu'une portée de 80 à 100.

toifes (il eft bien vrai cependant qu'elle étoit d'environ 200); les balles dont elles étoient formées étant de fer coulé, se brifoiegt, foit contre les parois de la piece, foit par leur choc mutuel, foit contre les pierres qu'elles rencontroient. Celles à balles de plomb, dont l'auteur vante l'usage & les propriétés, ont le défavantage de se pelotonner, de former des gâteaux, ne ricochent point, ont une pertée encore moindre que les précédentes. & coûtent ! plus que les suivantes. Les nouvelles cartouches sont de fer battu , ne se pelotonnent ni ne fe brisent, ricochent, & d'après lessépreuves de Strasbourg, ont une portée quadruple de celle des cartouches de balles de plomb, & à portée égale un effet quintuple. En adoptant des cartouches, qui pourroit balancer à donner la préférence à ces dernieres , qui réunissent seules tous les genres de mérite qui manquent aux autres? Ce font auffi celles dont on fe fert dans la nouvelle artillerie.

11°. " En général, il est de la derniere conféquence de ne tirer foit à boulet. foit à mitraille, qu'à bonne portée, sans quoi l'on confommeroit inutilement des munitions qu'on seroit dans le cas de regretter, lorsque le moment d'en faire un ufage décilif feroit arrivé : il ne faut point tirer à boulet par falve, mais un coup après l'autre, enforte que le feu foit continu". Rien affurement n'eft plus juste & plus vrai que cette maxime; mais quand on n'écrit pas pour le seul plaisir d'écrire, quand on veut s'instruire fur fon art, convient-il d'en annoncer d'auffi communes? tout ceci ne se réduit-il pas à ces mots : lorsque vous étes hors de portée, ne tirez pas?

12°. "L'artillerie de régiment, qui accompagne les troupes, ou qu'on suppose qui peut les accompagner dans tous leurs mouvemens, ne sauroit procurer de grands avantages". Comment l'anteur l'entend-il? croit-il que la nouvelle artillerie de campagne ne suivra pas les troupes? Si l'ancienne s'est toujours portée, comme il ne cesse de l'assurer, par-tout où l'on en a eu besoin, qu'il nous permette au moins de croire que la nouvelle, plus légere & plus mobile, s'y portera beaucoup plus vite, & qu'elle suivra les troupes, dont le poids de l'ansienne, quoi qu'il en dise, la tenoit tou-

jours éloignée, ou retardoit les mouvemens. Croit-il que cette artillerie sera moins bien sewie, que ses boulets iront moins loin, ne tueront personne? Mais les officiers & les soldats actuels valent ceux du temps passé, les portées de cette artillerie sont aussi étendues qu'il le faut, & ses boulers sont toujours ceux de 4, 8 & 12; ils ont même plus de masse qu'autrefois, puisqu'ils ont moins de vent.

120. "Les pieces de 12 & 8 ne pouvant jamais être affez légeres pour fuivre les troupes, il paroitroit plus avantageux de les laisser dans leurs anciennes proportions, & de leur faire occuper, comme autrefois , des politions bien faifies , où elles puiffent battre en flane , de revers, s'il est possible, ou au moins d'écharpe". Les pieces de huit & de donze ne sont point destinées à suivre les régimens , ce font celles de 45 mais elles font affez legeres pour marcher aux réferves & fe porter beaucoup plus vite que les anciennes de même calibre, partout où il en sera besoin, parce qu'elles font moins pclantes & ant des affuts mieux proportionnés & plus roulans, C'ent été ne rien faire que d'alleger feulement le canon de 4; celui de reserve restant dans ses anciennes dimensions & conservant son poids, eut toujours enchainé les mouvemens de l'armée nécelfairement dépendans de ceux de l'artille rie de parc. L'auteur paroit oublier que le canon de 8 & 12 est destiné à remplir l'objet auquel il a toujours servi. On the chera, j'ofe le lui promettre, de lui faire, comme autrefois occuper des politions bien faifies où il puisse battre en flanc l'ennemi que la nécessité forcera de fe placer ou qui ofera se tenir sans bouget sous le feu d'une batterie emplacée de cette maniere; mais pour le battre de révers ou au moins d'écharpe, nous avons déja dit que le tir oblique avoit une étendue très-bornée, quand on vouloit fe tenir dans les limites qui peuvent se concilier avec la justelle qu'exige toute efpece de tir.

14'. "La piece ancienne de 4 portant plus loin & plus juste que la piece nouvelle de 8, & presque aussi loin que la piece de 12 nouvelle, pesant moins que la piece nouvelle de 8, & portant mieux le cartouche que la piece à la suédoise, il seroit désayantageux de la réformer". Que

répondre à une pareille conclusion, tota- L que le prix de tous les effets de l'artillelement dénuée de preuves? la négative pure & fimple feroit une réponse fuffifante, mais nous cherchons à convaincre. L'auteur semble appuyer sa conclusion sur le résultat des épreuves de Strasbourg : & jamais à ces épreuves, dont le journal oft dans les mains de tous les artilleurs on n'a comparé la piece de 4 longue à celle de 8 courte. Admettous un moment comme vraie cette conclusion tirée d'un fait entiérement foux; ne craignons point de partir d'une supposition tout-à-fait imaginaire à canse de la différence énorme qui regne entre les charges & les houlets de ces deux pieces : qu'en réfultera-t-il? les coups de la piece de 8, même ceux à boulet qui frapperont par un plus grand diametre, ne feront-ils pas toujours plus d'effet sur une ligne ennemie que ceux de la piece de 4? ne détrui. ront ils pas des obstacles que ceux-ci ne pourroient brifer? que fera-ce fi on les tire l'une & l'autre à cartouches ? n'est-il pas constant, par ce même journal d'épreuves, fur lequel l'auteur s'est mal-àpropos appuyé, que la portée de la cartouche de 8 est de 50 toises plus forte que celle de 4, & que celle-ci ne porte que 63 petites balles quand l'autre est composée de 112? peut-on se promettre des effets femblables de causes si essentiellement différentes ? n'est - ce pas un avantage immenfe que celui de pouvoir tenir fon ennemi fous un feu auffi destructeur que celui du canon à cartouches, pendant qu'il parcourt so toifes de plus qu'il n'en anroit à parcourir sous celui du canon de 4, & de pou voir lui lancer durant tout ce temps près du double de balles à chaque

coup qu'on lui tire? 15°. " Le nouveau système d'artillerie eft plus dispendieux que l'ancien." Toujours des affertions fans preuves à la place de la vérité qu'il étoit si aisé de dire.

Un tableau comparatif des prix que coûte une piece de même calibre, moutée fur fon affût, de l'ancien & du nouveau fysteme, cut décidé la question. Mais ce n'est pas ainsi que l'auteur l'envilage; il veut dire, je crois, que l'artil-Terie, telle qu'elle est de nos jours, coûte plus en totalité que celle qu'on avoit en 1740; on le lui accorde fans peine. Si depuis ce tems on a doublé le nombre des canons, il n'y a rien de merveilleux à ce

rie foit aujourd'hui double de ce qu'il étoit alors. Ce ne seroit qu'être au pair, & nous prétendons mieux : ramenons la question à ses véritables termes. Une piece de 4 & fon affüt, on fi vous l'aimez mieux, celle de 8, coûtent-ils plus aujourd'hui, qu'une piece ancienne & fon affut ne contoient en 1740? Nous ofons affirmer que non , bien furs qu'on ne pourra nous prouver le contraire en produisant des états de dépenses authentiques de l'un & de l'antre tems. Cependant le prix des fers & des bois a fort augmenté depuis 1740, & les conftructions de l'artillerie ont été tellement perfectionnées, qu'on leur a reproché jusqu'à la beauté de leur exécution ; ces caufes auroient du naturellement & fans qu'on pût l'attribuer avec justice au nouveau fyfteme, hauffer le prix de chaque attirail & le porter fort au - delà de ce qu'il étoit en 1740. C'eft pourtant ce qui n'eft pas arrivé, parce que dans ces derniers tems, l'intelligence & l'économie se sont réunies pour abréger la main d'œuvre & épargner les matieres premiercs. Voyez à ce sujet nos réponses à l'art. AFFUT. Quant à l'augmentation de la quantité d'artillerie, elle n'eft point, on l'a fait voir, une fuite du nouveau Tylte. me d'artillerie, mais une conféquence nécessaire du nouveau système de guerre; ainfi les reproches des partifans de l'ancienne artillerie portent à cet égard entiérement à faux. Pour achever de mettre au néant cette importante accufation. j'invoquerai le témoignage de l'auteur de l'Esfai générale de tactique, les partifans de l'ancienne artillerie se sont trop souvent étayés de son suffrage pour avoir droit de le rejeter. "On prétend, dit-il, avec cette énergie qui lui est propre, que ces grands changemens ont coûté des fommes énormes; je fais, moi, de fcience certaine, qu'elles n'ont pas été telles; j'en ai vu les détails. Et l'eussent-elles été, fi le nouveau syfteme eft meilleur. s'il rend l'artillerie françoise supérieure à celle de l'ennemi, si par-là il influe sur le gain d'une bataille, la dépense est plus que compensée. En politique il n'y a que les erreurs qui coûtent; les dépenses utiles font économie." L'affertion que je combats, énoncée d'une maniere vague. pourroit auffi s'appliquer aux dépenfes cessitera pendant la guerre; dans ce cas, mes preuves contre le fentiment de l'auteur, pour être différentes, n'en feroient pas moins fortes contre fon opinion ; toujours la quantité d'artillerie à part, je lui prouverai que l'attelage des trois calibres de campagne a été diminué; que le graiffage, fi cher autrefois, est devenu prefque nul: que les réparations au parc feront infiniment moindres, & qu'enfin un nombre de pieces anciennes suivies de leurs attirails contoit autrefois beaucoup plus à entretenir à la guerre, qu'un pareil nombre n'y coûtera déformais.

16°. " La nouvelle artillerie gatera plus les chemins que l'ancienne, rendra les marches plus pelantes, & pourroit même empêcher le succès d'une affaire qui dépendroit de la célérité d'ue marche. " Telle eft enfin la derniere conclufion de l'auteur, & c'est affurément la plus étrange de toutes celles dont je viens de faire l'examen. Comment la nouvelle artillerie gatera-t-elle plus les chemins que l'ancienne ? est-ce parce qu'elle cst plus légere? La réponse à une si singuliere prétention doit le borner à une fimple exposition des faits. L'équipage de campagne de l'ancienne artillerie étoit composé de canon de 16 pesant avec Ion affût 6600 livres, de canon de 12 du poids de 4980, de canon de 8 du poids de 3600, & de canon de 4 du poids de 2400. Le poids de toutes ces pieces ne portoit absolument que sur deux roues, faute d'avoir inventé l'encastrement des roues, au moyen duquel la nouvelle artillerie a reparti le poids de ses canons fur 4 roues; la piece de 16 est bannie de tout équipage de campagne ; & l'on conviendra sans peine qu'un poids de 6600 livres , reparti prelqu'entierement fur deux points, doit feul charger davantage & détruire plus vite les chemins que cent autres voitures du poids de 3800, telles que font les nouvelles pieces de 12, le plus fort des calibres de campagne, & dont le poids porte sur 4 roues. Chacune de celles du 16 presse les chemins par un poids d'environ 3307 livres; chacune de celles du 12 nouveau, ne les preste que par un poids de 950 livres. Qu'on juge maintenant combien fera differente la dégradation qu'elles opéreront. Le canon de S nouveau avec fon affut pele 2900;

que l'artillerie du nouveau système né- | celui de 4 n'excede pas 1800. Ce n'effipas la peine d'étendre jufqu'à ces pieces le calcul de comparaifon que nous venons de faire pour celles de 12; on doit fentir l'étonnante différence qu'offriroient les réfultats. J'ajouterni que l'artillerie marchant en file & ensemble , la nécetlité d'attendre le canon de 16 auroit rendu nulle pour l'ancienne artillerie la mobilité des calibres inférieurs, quand, ce qui n'est pas, leur mobilité cut pu se comparer à celle des nouveaux. La différence de mobilité de ces deux especes d'artilleric eft telle, que la piece de 4 ancienne qui ne pele que 2400, n'a jamais pule manœuvrer à bras, quand celle de 12 nouvelle qui pese 3800 y est manœuvrable. Cette différence de mobilité entre deux machines, quoique l'avantage foit en faveur de la plus pesante, ne surprendra point les personnes instruites, celles qui favent combien les frottemens plus ou moins grands, nuifent ou ajoutent à la mobilité. Or ce sont ces frottemens qu'on a fur-tout diminué pour la nouvelle artillerie, en substituant les effieux de fer à ceux de bois, en faisant rouler leurs fusées bien tournées dans des boites de bronze encastrées dans les moyeux, & en relevant les roues des avans-trains pout augmenter la force du tirage des chevaux & éviter le frottement perpétuel du moyeu contre la terre, qu'une rone plus baffe épronve à la rencontre des moindres ornieres. Peut - on craindre après cet expolé, que la nouvelle artillerie ne puille arriver où l'on aura besoin de son fecours auffi promptement que l'auroit fait l'ancienne, & que fon défaut de célérité ne nuiscaux opérations de la guerre?

Nous prions le lecteur instruit & impartial de juger les objections des partifans de l'ancienne artillerie, & les répon-fes que je viens d'y faire. L'encyclopédie deltinée à porter à nos neveux la connoissance des arts que des révolutions auroient pu faire oublier . devoit ne pas leur laiffer ignorer la perfection où étoit arrivé de nos jours celui de l'artillerie, & leur rendre compte des motifs qui avoient déterminé à y faire les changemens contre lesquels des personnes trop attachées à leurs anciens ulages avoient réclamé. (Cet article oft de M. de Pommerent.)

ARTILLERIE (CORPS ROYAL DE L' ). L'artillerie à compose datis tous les tems un corps très-confidérable en France, même avant l'invention de la poudre: celui qui la commandoit avoit aufii le commandement sur tous les gens de pié, & l'autorité sur tous les travaux militaires, tant pour les sièges que pour les marches, & campemens. Henri IV érigea le commandement de l'artillerie en charge de la couronne, sous le titre de grand-maître de l'artillerie, en faveur de Maximilien de Béthune, duc de Sully.

En 1690, (a) Louis XIV voulant que l'arsillerie eut une troupe pour sa garde;

(a) Il est échappé à l'auteur de cet article quelques fautes que nous allons indiquer. Ce n'est point en 1690, mais en 1671, que fut créé le régiment des Fusiliers du roi. La réunion du régiment Roval-Bombardiers à l'Artillerie ne se fit point en 1693, mais en 1720, puisqu'en 1697 ce régiment, qui existoit séparé, sut augmenté d'un second bataillon. L'ordonnance du 15 août 1765; n'est point du 15, lisez du 13 août. C'est vouloir faire illusion à son lecteur que de lui dire que cette ordonnance de 1765, n'ayant jamais été imprinée, quoiqu'on la suivit depuis sept ans ; parut ensin & requt la publicité de l'impression le 23 août 1772.

L'ordonnance du 23 août 1772, qui fembla n'avoir pour objet que la défiruction de tout ce qui avoit été établi par celle de 1765, ne fera jamais confondue dans l'ar-tilerie avec cette dernière, dont les dispositions furent rétablies en 1774, & ont reçu depuis une nouvelle sanction en 1776, par les ordonnances successives rendues à ces

époques.

L'es motifs qui déterminerent la dispersion du corps des Mineurs, paroissent bien foibles, comparés à ceux qui militent en faveur de leur réunion. Renvoyez les Mineurs à la fuite de chaque régiment d'artislerie, vous détruisez l'unité de leur instruction pratique en grand. Une compagnie seule ne peut exécuter de grands ouvrages dans le cours d'un été; vous vous jetez dans l'inconvénient d'un surcroit de dépense considérable pour monter, même en petit, dans sept endroits différens, une instruction chere & difficile à étans un seul, vous éteignez l'esprit d'émulation qui résulte de la réunion de tous les Mineurs en un même lieu, esprit si nécessaire au progrès de tous les arts, que c'est au besoin de le faire nastre ou de l'entretenje qu'on doit tous les établissemes qui sous des moms divers ont pour objet de réunir & d'animer les efforts de ceux qui se consairement à les eultiver.

Les personnes qui pensoient que la diminution du nombre des soldats du Corps royal, faite en 1772, étoit une économie mal entendue, avoient bien raison, & leur avis a été celui de tous les ministres qui ont succédé à l'auteur de l'ordonnance de 1772. Quand un de ceux qui depuis ont occupé sa place apprit cette réforme, il me dit : voilà le Corps de l'artillerie perdu. Il rationnoit très-jufte : car en suppofant cette réforme auffi nécessaire & auffi économique qu'elle l'étoit peu, elle étoit toujouts mal faite, puifque dans cette supposition il valoit mieux licencier sur le champles onze derniers foldats de chaque compagnie que de s'expofer à perdre, comme cela eft arrivé, d'excellens canonniers qui avoient fait la guerre, & qu'après une fi longue paix il falloit conferver avec le plus grand foin, mais qu'on s'est vu force de laisser partir pendant trois ans de suite, à mesure que leurs engagemens expirosent; parce que les régimens étant alors chargés de furnuméraires, ne pouvoient ufer du pouvoir de rengager. Le prétexte de cette réforme de 1799 hommes étoit plaulible en apparence; on rendoit à l'infanterie le canon de 4, on pouvoit donc diminuer un Corps royal auquel on enlevoit une des principales branches de son service ; mais où étoit l'économie dans cette réforme ? Calculons : la force estimative de l'armée frangoife eft de 200 bataillons, en leur donnant à chacun 2 pieces de canon qui exigent pour lour fervice chacune huit hommes, il falloit tirer de l'infanterie 3200 hommes pour les attacher à ce canon ; on ne pouvoit le dispenser de leur joindre au moins 100 lergens & 100 officiers; on auroit donc paye 3200 canonniers dans l'infanterie, pour n'en pas payer 1799 dans le Corps royal. Voila sertes une finguliere économie! avoiton confulté la lagelle & la raison en sendant le capon de 4 à l'infanterie ? Je vetta, contre tonte vraifemblance ; que les foldats inftruits de la manœuvre folent-meme Tome III. Partie II:

& pour la servir dans le besoin, créa un régiment de six bataillons, sous la dénomination de régiment des sufficiers du roi, avec une compagnie de grenadiers, à chaque bataillon; ce corps su tains nommé, parce qu'il fut le premier armé de sussissance la basonnette, à la place des mousquets dont on faisoit alors usage: ce qui fait époque dans l'histoire de la milice françoise.

Dans le premier bataillon, il y avoit deux compagnies d'ouvriers de cent dix hommes, trois compagnies de canonniers, & huit de fusiliers de 55 hommes.

Dans le second & troisieme bataillons, une compagnie d'ouvriers, trois de canonniers & dix de fusiliers. Dans les trois derniers bataillons, trois compagnies de canonniers & douze de fusiliers.

Après la réforme qui fut faite à la fin

de l'année 1668, de tous les canonniers qui étoient appointés dans les places, oa leva fix compagnies de canonniers pout exécuter & fervir le canon, qu'on exerça en conféquence; on en leva dans la fuite encore fix autres. Quoique ces douze compagnies fissent partie du régiment des faisliers—, elles ne faisoient point corps avec les bataillons, & étoient regardées comme des compagnies détachées.

Le régiment Royal - Bombardiers fut créé en 1684, & composé de quinze compagnies de bombardiers, dont la premiere de 105 hommes, la seconde de 70, & les treize autres de 50. Il fut réuni au corps de l'artillerie en 1693.

Par ordonnance du 15 Avril 1693, le régiment des fusiliers fut appellé le régiment Royal Artillerie, uniquement at-

en entrant en campagne aussi bons canonniers que ceux du Corps royal, & que les officiers sachent tout d'un coup aussi-bien le métier d'artilleur que ceux de l'artillerie, par qui les auroit pu en détruire beaucoup? par des novices tirés de la ligne, on ne pouvoit se recruter que là, soit en officiers, soit en soldats. Peut-on croire que le service soit ansi bien sait par ces recrues sans expérience, que par des officiers & des soldats tirés du Corps royal, destinés à remplacer toutes les pertes qu'il pourra faire à la guerre, & possédant un sonds d'hommes instruits difficile à épuiser? Veuislez, pour parer à cet inconvénient décisif, exercer pendant la paix ces canonniers d'infanterie, & les sormer pour l'art qu'ils devront pratiquer à la guerre, vous vous jetez dans des dépenses effrayantes; voilà autant d'écoles que de régimens, & une consomation de munitions au moins dix fois plus forte que celle que fait l'artillerie; ne les exercez pas, vous aurez à coup sur de mauvais canonniers.

Les raisons qui doivent faire laisser le canon de 4 au Corps royal, me paroissent d'un tout autre poids que celles qui le lui faisoient ôtrer. C'est au lecteur sans pré-

vention à juger entr'elles.

On s'abstient de discuter les principes sur lesquels on s'appuie pour supprimer Pécole & la compagnie des éleves du Corps royal. Il suffir de dire que cet article de l'Encyclopédie n'apprend point quels furent les vrais motifs de cette réforme, qui n'étoient guere mieux sondés que ceux qu'on vient de détruire & qu'on faisoit servir

de prétexte à tant & de fi finguliers changemens,

Par ordonnance du 3 novembre 1776, le Corps royal d'artillerie est composé d'un premier inspecteur, de 9 inspecteurs généraux, 6 commandans d'école, 29 colonels, 34 lieutenans colonels, 42 majors ou chefs de brigades, 302 capitaines; 301 lieutemans, 7 aides-major, 7 quartiers-maîtres-trésoriers, & 105 lieutemans en trossieme; ces derniers tirés du corps des sergens, & bornés dans leurs emplois, me peuvent concourir avec les autres officiers pour les grades supérieurs. Le Corps royal est formé de 7 régimens, divités chacun en 5 brigades de 4 compagnies, qui composent enensemble 2 bataillons chacun de 10 compagnies de 74 hommes, eccorps contient en outre 9 compagnies d'ouvriers, de 71 hommes chacune, & six compagnies de mineurs, chacune de 82 hommes. Ainsi le nombre total des officiers du Corps royal est de 893, & celui des soldats 11085, y compris les armuriers & tambours-majors. Le roi entretient indépendamment de ce nombre d'hommes beaucoup de gardes d'artillerie dans les places, & des conducteurs d'artillerie destinés à suivre le parc en temps de guerre. (M. de Pompserval.)

taché au service de l'urtillerie, & dispensé de tout autre service, hors celui de la

garde des places.

Par ordonnance du 25 Novemb. 1695, les douze compagnies détachées de canonniers furent incorporées dans le régiment Royal Artillerie, & les six compagnies de grenadiers, furent converties

en compagnies de canonniers.

Par ordonnance du 5 Février 1720, le régiment Royal Bombardiers, toutes les sompagnies de canonniers, d'ouvriers, & de mineurs, furent incorporées dans le régiment Royal Artillerie, lequel fut com-

régiment Royal Artillerie, lequel fut composé de cinq bataillons, & chaque bataillon de huit compagnies de 100 hommes chacune; chaque compagnie composée d'un capitaine en premier, un capitaine en fecond , un lieutenant en premier . un lieutenant en fecond, 2 cadets, 4 fergens . 4 caporaux, 4 anspessades, 2 tambours & 84 foldats, divifés en trois escouades, dont la premiere de 24 canonniers ou bombardiers, commandée par 2 fergens, 2 caporaux & 2 anfpeffades: la feconde de 12 mineurs ou fapeurs, & 12 apprentis, avec un fergent, I caporal & I anfpeffade ; & la troifieme de 12 ouvriers en fer & en bois, 12 apprentis, avec un

Par ordonnance du premier Juillet 1729, les cinq bataillons du régiment Royal Artillerie furent composés chacun de huiteompagnies, dont une de sapeurs, tinq de canonniers, & deux de bombardiers de 70 hommes chacune, dont 4 sergens, 4 éap praux, 4 anspessades, 2 cadets, 18 sapeurs; canonniers ou bombardiers, 36 apprentis & 2 tambeurs: chaque compagnie commandée par un capitaine en premier, un capitaine en second, deux sus leutenans & deux sous leutenans.

fergent , un caporal & un anspessade.

On fépara des bataillons des cirq compagnies d'ouvriers & les cinquicompagnies de minetre : chaque compagnie d'ouvriers futcomposée de 40 hommes, & commandée par un capitaine & un lieutenant : chaque compagnie de mineurs fut composée de 50 hommes, y compris deux cadets, & commandée par un capitaine, deux lieutenans & deux

Sous-lieutenans.

Pariordonnance du 30 Septemb. 1743, les vompagnies des cinq batuillous du régiment Royal/Artillerie, furent augmentées de 20 hommes & portées à Leo. En 1747, chacun des bațaillons fut augmenté de deux compagnies & porté à dix de 100 hommes chacune.

Indépendamment des officiers attachés au régiment Royal Artillerie, aux compagnies détachées d'ouvriers & de mineurs, il exiftoit un corps d'officiers fous la dénomination d'officiers d'artillerie; ce corps étoit composé de lieutenans généraux du grand-maître, de commissaires provinciaux, commissaires ordinaires, commissaires extraordinaires, & officiers

pointeurs.

Par ordonnance du 8 Décembre 1755, la charge de grand-maître de l'artillerie ayant été supprimée, les cinq bataillons du régiment Royal Artillerie, les cinq compagnies d'ouvriers, les cinq compagnies de mineurs, les officiers du corps de l'artillerie, & les ingénieurs, ne firent plus qu'un seul-corps, sous la dénomination du Corps royal de l'artillerie & du génie.

Par ordonnance du premier Décemb. 1756, ce corps fût augmenté d'un bataillon, d'une compagnie d'ouvriers & d'une

compagnie de mineurs.

Par ordonnance du 5 Mai 1758, MM. les ingénieurs furent retirés du corps royal pour former un corps féparé, fous la dénomination de Corps du génie.

Par or lonnance du 5 Nov. 1758, les fix bataillons du corps royal de l'artillerie, furent convertis en dix brigades, composées chacune de huit compagnies de 100 hommes, favoir : une compagnie d'ouvriers, cinq de canonniers, & deux de bombardiers. Les compagnies de sapeurs & de mineurs, furent détachées du cosps soyal, & données au corps du génie, par ordonnance du 10 Mai 1759.

Par ordonnance du 27 Février 1760, les compagnies de fapeurs rentrerent dans le corps royal, pour être chacune la premiere compagnie de chaque brigade; & les compagnies d'ouvriers, téduites à 60 hommes chacune, furent détachées à

la fuite de chaque brigade.

Par ordonnance du 5 Novembre 1761, le corps royal fut augmenté de trois brigades pout le service de la marine.

Par ordonnauce du 21 Décemb. 1761, les fix brigades pour le fervice de terre furent augmentées de 2 compagnies de canonniers: les compagnies de mineura furent retirées du corps du génie & réag nies au corps royal pour fervir, une à la

fuite de chaque brigade.

A la fin de l'année 1762, le corps royal fut augmenté d'une brigade de huit compagnies de 100 hommes, formée à la Rochelle, le premier Janvier 1763. & destinée au service des colonies, ensuite affectée au service de terre conjointement avec les fix anciennes.

Par ordonnance du 5 Mars 1764, qui a supprimé une des trois brigades attachées au fervice de la marine, le corpsroyal de l'artillerie fut composé de sept brigades pour le fervice de terre, de fix compagnies d'ouvriers, de fix compagnies de mineurs & de deux briga tes pour le service de la marine. Les dix premieres brigades étoient composées chacune d'une compagnie de fapeurs ; & de neuf compagnies de canonniers bombardiers : chaque compagnie étoit de 100 hommes . dont un fourrier , 6 fergens , 6 caporaux, 6 appointés, 6 artificiers, 12 premiers canonniers bombardiers 18 feconds , 42 troisiemes & 3 tambours ; commandée par un capitaine en premier . e capitaines en fecond, 2 lientenans en premier, & 2 lieutenans en second. La composition de la compagnie de fapeurs étoit la même, à l'exception qu'elle formoit deux classes de 18 premiers sapeurs & 60 feconds.

La septieme brigade n'étoit que de huit compagnies de canonniers-bombardiers, composées comme celles des six autres

brigades.

Chacune des deux brigades, pour le le ma fervice de la marine, est composée d'une compagnies de bombardiers, & de fept mônic compagnies de canonniers de 82 hommes jora-chacune.

Chaque compagnie d'ouvriers a été attachée à une des lix premieres brigades, fans cependant en faire partie; les les lix compagnies de mineurs furent détachées du corps royal au mois de Mai 4764, pour être réunies à Verdun où cles forment un corps.

Par ordonnance du 15 Anût 1765, les feit brigades du corps royal de l'artillerie, affectées au fervice de terfe, ont été converties en pareil nombré de régimens fous la dénomination de régiment du corps royal de l'artillerie, de la Pere, de Metz, de Strasbourg, de Befançon, d'Auxonne, de Grenoble & de Toul. Chaque régiment a été composé de vingt compagnies, dont quatorze de canonniers, quatre de bombardiers & deux de sapeurs, divisé en cinq brigades de quatre compagnies chacune. Les quatre premieres brigades forment deux bataillons de deux brigades chacun; la premiere brigade sur composée, dans chaque bataillon, d'une compagnie de sapeurs, & de trois compagnies de canonniers, la seconde brigade sut composée de quatre compagnies de canonniers: les quatre compagnies de bombardiers formerent la cinquieme brigade, indépendante des deux bataillons.

Chaque compagnie de canonniers . bombardiers & sapeurs, étoit commandée par I capitaine en premier, I capitalne en second, 2 lieutenans en premier, & 2 lieutenans en second, dont un, tiré du corps des sergens , faisoit fonction de garçon-major de la compagnie. Elle étoit de 46 hommes, favoir : celles de canonniers & de lapeurs, I fourrier , 4 lergens, 4 caporaux , 4 appointés , 8 canonniers ou sapeurs de la premiere classe, 16 de la feconde . 8 apprentis & I tambour. Celles de bombardiers étoient également de 46 hommes; savoir 1 fourrier, 4 fergens, 4 caporaux, 4 appointés, 4 artificiers , 4 bombardiers de la premiere claffe , 16 de la feconde , 8 apprentis & 1 tambour.

L'état - major de chaque régiment étoit formé d'un colonel, I lieutenant - colonel, I major, 5 chefs de brigade ayant même rang & mêmes appointemens que le major, 1 aide-major, 2 fous-aides-major, 1 quartier-maître, 1 tréforier, 1 aumônier, I chirurgien & I tambour - ma-

Les compagnies d'ouvriers, portées au nombre de neuf ; étoient de 16 hommes chacune; favbirs: 1 fourrier ; 4 fergens, 5 caporaux; 15 appointés, 18 ouvriers de la première el tile; 16 de la feconde ; 11 apprentis & 1 tambour. Elles étoient commandées par 1 capitaine en premier, 1 capitaine en fecond ; 1 lieutenant en premier & 2 lieutenans en fecond tirés du corps des fergens; dont l'un faifoit les fonctions de garçon-major de la compagnie.

Les fix compagnies de mineurs étoient chacune de 70 hommes ; favoir ; t fourier, 4 lergens, 8 caporaux, 8 appointés, 16 mineurs, 32 apprentis & 1 tambour, commandées par 1 capitaine en gremier. I capitaine en second, 2 lieutenans en premier & 2 lieutenans en fecond, dont un tiré du corps des sergens, faisant les fonctions de garçon-major de la compagnie.

Par ordonnance du 15 décembre 1758, il a été établi quatre compagnies de canonniers invalides, de 100 hommes chacune, lesquelles font encore partie du

corps royal de l'artillerie.

L'uniforme du corps royal, déterminé par l'ordonnance du 15 aout 1765, étoit habit, veste & culotte de drap bleu de roi; doublure de l'habit, collet & paremens rouges; doublure blanche à la vefte; poches en travers à l'habit & à la veste, garnies de quatre boutons; quatre fur le parement ; l'habit garni d'une bande pour les boutonnières & croifé derriere ; boutons d'un coté jusqu'à la taille, ainfi qu'à la veste; ces boutons jaunes & plats, numérotés 47, & chapeau bordé de fil blanc. Les diftinctions des fourriers & sergens sur les manches en or, & celles des caporaux, appointés & premiers canonniers en laine aurore, l'épaulettes des fergens & foldats en drap bleu, doublée de rouge.

L'uniforme des ouvriers & mineurs de même, à l'exception que les ouvriers avoient des revers rouges à l'habit garni de neuf petits boutons, numérotés 47.

L'ordonnance du 15 aout 1765 n'a jamais été imprimée ; & quoique revétue de l'approbation & de la fignature du roi & de celle du ministre qui avoit alors le département de la guerre, la publicité de l'impression ne lui avoit pas encore donné la fanction confacrée par l'usage. Elle parut le 23 aout 1772, imprimée, mais avec des changemens & des modifications confidérables. Nous allons rapporter les principaux articles de cette ordonnance, qui établit la composition du corps royal de l'artillerie, & nous ferons remarquer les changemens effentiels qui furent faits à celle de 1765.

Les fept régimens conferverent leur dénomination de La Fere , Metz, Strasbourg, Besançon, Auxonne, Grenoble & Toul. On substitua à la veste & culotte bleues, la vefte & culotte rouges, fans changer le bouton de l'uniforme, numéroté 47, pour indiquer le rang que tient

le corps dans l'infanterie.

Chaque régiment fut composé de deux l

bataillons de dix compagnies, dont fept de canonniers, deux de bombardiers, & une de sapeurs : chaque bataillon divisé en deux brigades de cinq compagnies ; la premiere de la compagnie de sapeurs, trois de canonniers & une de bombardiers; la feconde de quatre compagnies de canonniers & une de bombardiers : ces brigades commandées par les quatre plus anciens capitaines.

Les compagnies de mineurs furent retirées de Verdun & portées au nombre de fept ; on en attacha une à chacun des régimens pour servir à sa suite. L'objet de cette disposition était, en réunissant en quelque forte les officiers des régimens & ceux des mineurs, de les mettre à portée de participer aux mêmes instructions, puifque, roulant ensemble, les officiers des mineurs peuvent fe trouver dans quelques occasions, charges des détails & des opérations de l'artillerie, & ceux des régimens peuvent se trouver dans les circonstances où ils regretteroient de ne s'être pas appliqués à la partie des mines.

Les compagnies d'ouvriers continuerent d'être attachées aux régimens, feulement pour l'avancement des officiers. mais resterent dans les arsenaux de conftruction, lesquels étant établis dans les places où les régimens du corps royal sont en garnison, les officiers d'ouvriers pouvoient participer aux infructions générales, & ceux des régimens aux détails particuliers des constructions.

Chacune des compagnies de canonniers & de fapeurs , reduite de 46 hommes à 35, fut compolée d'un fourrier, 3 sergens, 3 caporaux, 3 appointés, 6 canonniers ou sapeurs de la premiere classe, 12 de la seconde, 6 apprentis & 1 tambour.

Chacune des compagnies de bombardiers , réduite de 46 hommes à 35, fut composée de 1 fourrier , 3 sergens , 3 caporaux, 3 appointés, 3 artificiers, 3 bombardiers de la première classe, 12 de la seconde, 6 apprentis & 1 tambour.

Ces compagnies doivent être commandées en tout tems par I capitaine en premier , I capitaine en second, r lieutenant en premier & I lieutenant en fecond. Parlà les capitaines en fecond, qui par l'ordonnance de 1765 n'étoient qu'au nombre de 11 par régiment, & qui tous étoient détachés dans les places, furent portés au

nombre de 20 & rentrerent fous leurs drapeaux. Les neuf premiers lieutenans furent pourvus de commissions de capitaines pour en compléter le nombre. Les officiers existans au-delà du nombre qui fe trouvoit placé dans chaque régiment, resterent à leurs drapeaux où ils devoient continuer de servir & de s'instruire, en jouissant de leurs appointemens jusqu'à ce qu'il y eût des places vacantes dans les compagnies.

Les cinq chefs de brigades établis dans chaque régiment, par l'ordonnance de 1765, furent supprimés par celle de 1772, ainsi que les vingt officiers de fortune tirés du oorps des sergens, dont il n'en fut conservé que 2 porte-drapeaux & un

quartier - maitre.

Chacune des compagnies de mineurs fut réduite de 70 hommes à 50, & composée d'un fourrier, 3 fergens, 6 caporaux, 6 appointés, 11 mineurs, 22 apprentis & 1 tambour : elles étoient commandées par 1 capitaine en premier, 1 apitaine en fecond, 2 lieutenans en premier, un lieutenant en second.

Chacune des compagnies d'ouvriers, réduite de 60 hommes à 40, fut composée de 1 fourrier, de 3 sergens, 3 caporaux, 3 appointés, 29 ouvriers, dont 12 de la première classe, 10 de la seconde, & 7 apprentis, avec un tambour. Elles étoient commandées par 1 capitaine en premier, 2 capitaine en second, 1 lieutenant en premier, & 1 lieutenant en premier, & 1 lieutenant en premier, & 1 lieutenant en fecond.

L'état-major de chacun des régimens du corps royal de l'artillerie fut composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel, 1 major, 2 aides-major, 2 sous-aides-major, 1 quartier-maître, 2 porte-drapeaux, 1 trésorier, 1 aumônier, 1 chirurgieu, 1 tambour-majour & 6 fifres ou clarinets.

Suivant les dispositions de cette ordonnance, chaque compagnie de sapeurs, canonniers & bombardiers sut diminuée de 11 hommes; chaque compagnie de mineurs de 20, & chaque compagnie d'ouvriers de 21; ce qui sut une diminution sur la totalité du corps royal de 1799 hommes.

Plusieurs personnes pensoient que cette diminution étoit une économie mal entendue, mais on leur objecta que le corps royal, indépendamment des mineurs & des ouvriers, étant encore de 4900 hommes, il suffiroit en paix & même en bre de onze.

guerre, en affociant, comme autrefois fi les circonstances l'exigeoient, des régimens d'infanterie ou de milice à l'artillerie, parce qu'il fussit d'un homme ou deux instruits à chaque piece pour diriger les autres.

Indépendamment du nombre d'officiers attachés aux sept régimens du corps royal, aux compagnies de mineurs & d'ouvriers, S. Maj. en entretenoit d'autres dans les places, les écoles, forges, fonderies & manufactures d'armes: ces officiers continuoient de faire partie du corps royal, & S. M. se réservoit de les faire entrer dans les régimens & d'en saire passer d'autres desdits régimens à leur place, lorsque les circonstances l'exigeroient pour le bien de son service & l'avancement des officiers.

Les officiers existans au-delà du complet, joints aux furnuméraires fortis de l'école de Bapaume , étant en nombre fuffilant pour remplir pendant long-tems les places vacantes dans les régimens, S. M. jugea à propos de supprimer l'école des éleves établie à Bapaume. Les promotions d'officiers qu'on avoit faites depuis quelques années, étoient confidérables; en sorte que les places vacantes ayant été remplies dans les régimens, il avoit à leur fuite un grand nombre de furnuméraires avec leurs appointemens d'éleves, & par conféquent le même nombre d'éleves à Bapaume sans appointemens: chaque année auroit augmenté le nombre des furnuméraires, ou les jeunes gens auroient vainement langui à Bapaume, en attendant qu'il vaquat des places dans les régimens : sur des espérances éloignées & frivoles, ils auroient vieilli an lieu de chercher les moyens de fe placer dans d'autres corps. Tels furent les motifs qui déterminerent sans doute la suppression de l'école des éleves.

Sa Majesté avoit créé, par son ordonnance du 6 avril 1757, des commissires des guerres & du corps royal, pour tenir lieu des commis-contrôleurs qui étofent alors attachés à tous les grands départemens de son artilerie; & jugeant que les onze commissires établis par cette ordonnance, suffisoient pour le travail dont ils sont chargés, elle les réduisoit par son ordonnance de 1772, au même nombre de onze. Composition du corps royal de l'artillerie. Suivant l'ordonnance du 23 aout 1772.

Sept régimens de 20 compagnies chaenn; chaque compagnie de 35 hommes: par régiment 700 hommes ; & pour les fept 4900.

Sept compagnies de mineurs de co hommes chacune, en tout 350.

Neuf compagnies d'ouvriers . de 40 hommes chacune, en tout 360.

Le corps des officiers composé comme il suit; Savoir:

Un directeur général.

Sept chefs de départemens généraux, tels qu'ils étoient précédemment au nombre de neuf, fous la dénomination d'in-Specteurs généraux.

Sept commandans d'école. Sept colonels de régimens.

Vingt-trois colonels-directeurs.

Sept lieutenans-colonels de régimens. Vingt - trois lieutenans - colonels fous-

directeurs. Quatre inspecteurs aux manufactures

d'armes.

Sept majors.

Quatorze aides-majors.

Trente-cinq capitaines en premier attachés aux résidences des places.

Vingt capitaines en premier par régi-

ment; 140 pour les sept.

Sept capitaines en premier de mineurs.

Neuf capitaines en premier d'ouvriers. Vingt capitaines en second par régiment; 140 pour les fept.

Sept capitaines en second de mineurs. Neuf capitaines en second d'ouvriers. Vingt lieutenans en premier par régiment; 140 pour les fept.

Quatorze lieutenans en premier de mi-

neurs.

Neuf lieutenans en premier d'ouvriers. Vingt lieutenans en second par régiment; 140 pour les fept.

Sept lieutenans en second de mineurs. Neuf lieutenans en second d'ouvriers.

Quatorze porte-drapeaux. Sept quartiers-maîtres.

Le tout faisant , indépendamment du directeur général, le nombre de 800 officiers.

Nous craindrions d'être trop longs, fi nous voulions rapporter tous les motifs qui ont déterminé la constitution établie par l'ordonnance de 1772: on les trou-

vera tous présentés dans le plus grand détail, dans une brochure qui a pour titre : Lettre d'un officier du corps royal d'artillerie au lieutenant - colonel du régiment D\*\*\*, sur les changemens introduits dans l'artillerie françoise, depuis 1765 jusqu'en 1770, & sur les arrangemens pris par le ministere relativement à ce service , 1774.

Par ordonnance du 3 octobre 1774, le corps royal de l'artillerie est composé de neuf inspecteurs-generaux, dont le prémier a le titre de directeur général . fans néanmoins avoir d'autre autorité ni d'autres fonctions que les huit autres : de 7 écoles d'artillerie, de 7 régimens qui ont conservé les noms qu'ils avoient précédemment, d'un corps de mineurs formant 7 compagnies, établi à Verdun pour fon instruction, de 9 compagnies d'ouvriers, de 22 directions, & de 15 commissaires des guerres.

Chaque régiment est composé de deux bataillons de canonniers & de sapeurs . & de quatre compagnies de bombardiers . formant ensemble cinq brigades commandées par un chef de brigade avant rang de

major.

Chaque compagnie de canonniers & de bombardiers est commandée par un capitaine en premier, t lieutenant en premier & 2 lieutenans en fecond , dont l'un est tiré du corps des sergens & fait les fonctions d'adjudant. Chaque compagnie de sapeurs est commandée par le chef de la brigade dans laquelle elle fe trouve, il en est le capitaine titulaire ; on y a attaché de plus un capitaine en second pour la commander dans tous les cas du fervice.

Les autres capitaines en second sont supprimés, à l'exception de 11 par régiment, auquel ils ne sont attachés que pour leur avancement, & qui font employés dans les différentes places du royaume.

Chaque compagnie est de 35 hommes, elles feront portées à 70 en tems de

guerre.

Cette ordonnance accorde le grade de lieutenant - colonel aux 7 plus anciens chefs de brigade ou majors du corps royal, & la commission de majors aux 2 premiers capitaines de chaque régiment. lorfqu'ils auront rempli l'emploi de premier ou fecond expitaine pendant fix ans . en tems de paix , & celle de lientenantcolonel , lorfqu'ils l'auront occupé pen-

dant dix ans. Les huit premiers lieutenans de chaque régiment, que l'ordonnance de 1772 avoit élevé au grade de capitaine en second, redeviennent lieutenans en premier avec la commission de capitaine.

Le corps des mineurs est commandé Supérieurement par un des inspecteursgénéraux; il y a en outre un commandant particulier, choisi parmi les capitaines, un chef de brigade chargé de diriger les études des officiers, un aide-major, lequel est chargé de la police, de la discipline & du fervice de l'infanterie.

Chaque compagnie de mineurs est commandée en tout tems par un capitaine en premier, un capitaine en second, un lieutenant en premier & 2 lieutenans en fecond ; l'un desquels, tirés du corps des fergens, fait les fonctions d'adjudant. Ces compagnies sont de 46 hommes, S. M. se propolant de les augmenter de 24 rapprentis & de 12 de plus en tems de guerre.

Chaque compagnie d'ouvriers est commandée en tout tems par un capitaine en premier, un capitaine en fecond, un lieutenant en premier & 2 lieutenans en fecond, dont l'un est adjutant. Elle est de 40 hommes , sera portée à 61 , & en tems de guerre à 70. Ces compagnies sont diftribuées pendant la paix dans les arle-

naux de construction.

L'état major de chaque régiment est composé de 1 colonel, 1 lieutenant-colonel , 5 chefs de brigade , 1 major , 1 aidemajor, 2 sous aides-majors, 1 quartiermaitre, I tréforier, I tambour-major, 6 musiciens , 1 aumonier & I chirurgienmajor.

Uniforme. Habit, épaulette, veste de drap bleu, paremens, collet & doublure ronges, culottes de tricot bleu: beutons jaunes & plats , numérotés 47. Les mineurs ont l'épaulette fur l'habit & la vefte d'un galon de laine aurore. Les ouvriers ont des revers en drap rouge, & une patelette rouge à la veste. Les gardes magafin & artificiers ont les paremens & le collet de velours bleu célefte, & les conducteurs de charroi les ont en drap de la meme couleur.

Chaque régiment du corps royal a deux drapeaux, dont un blane colonel & un d'ordonnance aurore & verd , taffetas ! changeant & aurore & rouge de même par eppolition; les drapeaux blancs, les

croix blanches de ceux d'ordonnance. & leurs hampes peintes en bleu sont semées de fleurs-de lis d'or. Cette marque de distinction fut accordée à ce corps du tems qu'il étoit le régiment des fusiliers du roi . pour s'être fignalé à un affaut où il mon: a au fiége de Cambray.

Independamment du nombre d'officiers attachés aux 7 régimens du corps royal, aux compagnies de mineurs & d'ouvriers, S. M. entretiendra en outre, pour le fervice de l'artillerie dans les places, 205 officiers, favoir: 9 inspecteursgénéraux, 7 commandans en chefs des écoles , 22 colonels directeurs , 27 lieutenans-colonels , dont 23 fous directeurs & a infoecteurs des manufactures d'armes à 63 capitaines en premier, 77 capitaines en second, dont onze sont attachés à chaque régiment pour leur avancement.

Telles font les principales dispositions de l'ordonnance du 3 octobre 1774, calquée fur celle de 1765, à quelques chan-

gemens près.

Ecole d'artillerie. Louis XIV qui créa la plupart des établiffemens utiles qu'on voit en France, fentit la nécessité d'une école d'artillerie . où les officiers puffent employer les loifirs de la paix à s'instruire dans l'art de la guerre. Il en établit une à Douai en 1679, mais les guerres continuelles qu'il entreprit ne permirent pas à cette école de sublister long-tems. Ce ne fut qu'en 1720, que les écoles d'artillerie furent fondees d'une maniere ftable. M. le marquis de Valiere en fit établir dans toutes les villes défignées pour recevoir on garnison les troupes de l'artillerie. Aujourd'hui Strasbourg, Metz, Verdun, Befançon, Douai, la Fere & Auxonne ont des écoles d'artillerie : celle de Grenoble vient d'être supprimée, vraisemblablement pour être transférée dans un lieu plus commode & plus convenable. Les côtes de Bretagne, de Normandie , du pays d'Aunis , semblent exiger qu'une école foit rapprochée d'elles. Peutêtre même ne faudroit-il avoir qu'une seule école d'artillerie dans le centre du royaume, ainfique l'a proposé M. d'Espinaffy : chef de brigade du corps royal; l'instruction théorique y seroit meilleure , l'instruction pratique s'y feroit en grand. Une campagne dans une telle école apprendroit plus aux jeunes officiers, que dix ne peuvent le faire dans les éco-

les actuelles , où tout fe faifant en petit , ne donne de la guerre qu'une image très-imparfaite. Au reste, il faut voir le développement de ce grand & beau projet d'une école générale, dans le dictionnaire d'artillerie, que doit publier M. d'Espinasfy. Telles que font les écoles d'artillerie, elles font devenues une espece d'académie, où les jeunes gens que leur naissance appelle aux plus hautes dignités militaires, font venus & viennent tous les jours prendre leurs premieres lecons. Elles doivent s'honorer d'avoir vu fortir de leur fein M. le comte de Maillebois & M. le comte de Treffan, que l'academ. des feiences a depuis comptés parmi ses membres, & qui à de grands talens militaires ont su allier les connoisfances les plus étendues dans des genres très - variés, & faire inscrire leur nom parmi ceux des généraux, des favans, des beaux esprits, & ce qui vaut mieux encore, parmi ceux des hommes rares que la gloire n'a point gâtés & que les fuccès & les talens n'ont fait que rendre plus aimables. Sans donte les jeunes seigneurs qui suivent maintenant ces éco-les, prenant ces généraux pour modeles, ne leur feront pas un jour moins d'honneur qu'eux.

Chaque école est commandée par un officier général d'artillerie chargé de diriger l'instruction théorique & pratique des officiers & des tronpes qu'il a fous fes ordres. Le roi entretient dans chacune un professeur, un aide-professeur de mathématiques, un professeur de dessin. Non loin des villes où font les écoles, est un vafte champ d'exercice, ou parc d'artillerie qu'on nomme affez improprement polygone, on y éleve des fronts de fortification, on y construit des batteries, on y ouvre des tranchées, on y conduit des sappes; toutes les opérations qu'exigent les fieges y font pratiquées. Le commandant d'école nomme parmi les officiers du régiment d'artillerie un directeur , un fons-directeur & deux aides-de-parc. Le directeur commande dans le parc, a foin de fon approvisionnement; les officiers qui lui font adjoints, font charges par lui des détails; le parc a en outre un garde d'artillerie & un conducteur de charroi.

L'école de pratique se fait le plus matin qu'il est possible, trois jours de cha-

s'y trouver chaque fois. L'école de théorie fe tient les trois autres jours de la femaine, le matin; tous les lieutenans le trouvent durant trois heures à la falle de mathématiques , & le soir pendant le mème temps à celle de deffin : ils y font préfides par un capitaine & commandés par un chef de brigade ; les mathématiques élémentaires, le calcul intégral & differenciel, l'application de l'algebre à la géométrie, la méchanique, l'hydraulique , la fortification , font l'objet des legons qu'on denne à ces falles, qui font fuivies d'expériences de physique & de chymie. Aux falles de deffin , les lieutenans deffinent les plans & profils de la fortification, les machines de l'artillerie; dans les beaux jours d'été ils vont sur le terrein lever des plans, dreffer des cartes, faire des nivellemens. Les capitaines s'allemblent une fois la femaine, en présence du commandant d'école & des' chefs du régiment pour traiter, en forme de conférences, toutes les matieres qui font du reffort de l'artillerie. Les fergens ont auffi des salles de théorie.

Le commandant d'école examine de temps en temps les lieutenans pour juger de leur degré d'instruction, & l'inspecteur général lors de sa revne, leur fait fubir tous les ans un nouvel examen.

Louis XV créa en 1756 une école & une compagnie d'élever, destinées à servir de noviciat pour entrer au corps royal. Le nombre des éleves fixé d'abord à ço fut ensuite porté à 60. La compagnie étoit commandée par un colonel, un lieutenant-colonel, un capitaine , un lieutenant du corps-royal. L'école avoit des professeurs de mathématiques, de physique , de deffin. Un membre de l'académie des sciences venoit deux fois par an à la Fore , où elle fut d'abord établie , & ensuite à Bapaume , où elle fut transférée en 1766, examiner les éleves. & fur le compte qu'il rendoit de leur savoir au miniftre , ils étoient nommés officiers ou renvoyés à leurs familles. Ce même académicien examinoit les aspirans qui se rendoient à la Fere & à Bapaume de toutes les écoles d'artillerie . & fur son rapport ils étoient admis dans la compagnie des éleves, on refufés. Cette école & cette compagnie furent supprimes en 1772; il est vraisemblable que lorsque le corps que l'emaine & la moitié du régiment doit I royal aura besoin d'officiers, on prendra

de nouveaux moyens de s'affurer de la capacité & des talens de ceux qui se destineront au service de l'artillerie. (M. de

Pommercul. )

ARTIMON, f.m. Marine. On donne le nom d'artimon au bas mât le plus en arriere du vaisseau, à la vergue que ce mât supporte, & à la voile attachée sur cette vergue. Lorsqu'on veut parler de la voile, on se contente de dire l'artimon; mais lorsqu'on veut désigner le mât ou la vergue, on dit le mât d'artimon ou la vergue d'artimon. On distingue aussi par le mot artimon les manœuvres qui ont des noms génériques & communs pour tous les mâts, & qui servent au mât, à la vergue ou à la voile d'artimon: ainsi on dit les haubant d'artimon, la drisse d'artimon, les cargues d'artimon, &c.

Le mât, ainsi que la vergue, sont faits pour l'usage de la voile: mais il faut placer le mât avant de placer la vergue; & on place la vergue avant de placer la voile; c'est aussi l'ordre que je vais suivrè en

parlant d'artimon.

Mat d'artimon. Le mat d'artimon est le plus petit des trois bas mâts du vaisfeau. Il a ordinairement en longueur une fois trois quarts le maître bau , & la douzieme partie de cette longueur forme le tronc du mât. Son plus fort diametre eft de la trente-fixieme partie de sa longueur; & fon plus petit diametre est de la cinquante - quatrieme partie de cette longueur, ou ce qui revient au même, il a les deux tiers du plus grand. Ainsi un vaisseau qui auroit quarante-huit piés de bau ; aureit un mat d'artimon de 84 piés de longueur; le tronc de ce mat feroit de fept piés ; son gros diametre de deux piés quatre pouces; & fon petit d'un pié fix pouces huit lignes. Ces regles ne font pas invariables. Le mat d'artimon a , ainfi que les autres bas mats, des jauteraux pour foutenir fes harres fur lesquelles porte la hune. Son pié ne descend point dans la calle, mais il porte dans sa carlingue mile fur le premier pont. V. JAU-TERAUX, BARRES, HUNE, CARLIN-

Voici l'ordre que l'on observe dans le capelage du mât d'artimon. On commence par les pandeurs des palans de mât: on capele ensuite les deux premiers haubans de stribord de devant formés par un même cordage; puis les deux de devant

de babord, & ainfi de fuite : fi le nombre eft impair, on fait un œillet au dernier . & on le capele tout feul; ensuite on capele l'étai. Au capelage même on garnit les haubans & l'étai de cuir, pour qu'ils ne se mangent pas entr'eux & sur les barres. On met ensuite une poulse à trois rouets pour la driffe de la vergue d'artimon qui n'est qu'aiguilletée au trone du mat, afin de pouvoir facilement changer l'aiguillette, si elle venoit à se couper. Ce capelage fait , on met la hune for ses barres & on place ensuite le chuquet. Sur la face intérieure du chuquet il ya un piton de chaque coté, où font aiguilletées deux poulies pour les balanciers de la vergue feche. Un peu au-deffous du chuquet, on fait faire un tour-mort & une demi-clef à un pandeur aux deux bouts duquel font estropés deux caps-demouton pour les moustaches de la vergue feche; le pandeur doit être affez long pour que les caps-de-mouton débordent la hune , & on le fourre avec du bitord pour l'empêcher de se couper. Au dessous de la vergue feche est un autre pandeur . faifi autour du mat par un tour-mort & deux demi - clefs, & aux bouts duquel font estropées deux poulies qui fervent aux bras du grand hunier ; le pandeur doit être affez long, pour que les poulies dépassent la vergue seche, & on la fourre avec du bitord.

Tel est le capelage du mât d'artimon que les gablers d'artimon doivent visster tous les jours à la mer pour réparer ce qui pourroit s'user, & ce qui menaceroit de

manquer.

Lorsqu'on veut assujettir le mât, on ride les haubans l'étai; ensuite on fait les ensséchures; on met les quenouillets ets & les gambes de hune; on fait le trelingage, & on place la barre de treliugage & le ratelier.

Vergue d'artimon. La vergue d'artimon est suspendue à son mât différemment de toutes les autres. Sa longueur est dans le sens de la longueur du vaisseau; & elle a un de ses bouts fort élevé, tandis que l'autre n'est élevé que huit à dix piés au-

deffus do gaillard.

Le bout élevé est celui qui est le plus en arriere du vaisseau : il a moins de diametre que celui qui est en avant du mât, mais le plus fort diametre de la vergue est à son racage. La vergue n'est point fuspendue par son milieu; elle a un tiers de sa longueur en avant du mat, & les deux tiers en arriere : elle est ordinairement placée à stribord du mât. Pour la fuspendre, on met une poulie double fur la vergue, derriere l'estrop de laquelle on cloue un taquet, afin que l'obliquité de la vergue ne le laisse point gliffer : la driffe fait dormant en cet endroit fur la vergue par un tour d'anguille & passe alternativement dans la poulie à trois rouets aiguilletée au tronc du mât,& dant celle à deux rouets qui est sur la vergue puis descend ensuite par babord dans une poulie de retour aiguilletée à un piton qui eft en dehors du vailleau au deffus & un peu en arriere des porte-haubans : il faut quel'estrop de cette poulie de retour foit affez long, pour que la driffe ne frotte point fur le platbord, lorfqu'on laiffe ou que l'on amene la vergue. La vergue est faisie contre le mat par un racage. La partie de l'arriere de la vergue, qui est des deux tiers de la longueur totale, tend par fon poids à baiffer, mais on la foutient par une manœuvre qui se nomme martinet, frappée au bout de la vergue, & par le moyen de la quelle on veut l'élever davantage ou la laisser baisser. A l'autre extrémité de la vergue, on capele l'estrop d'une cosse pour le plan de driffe. & deux poulies simples pour l'hourse, manœuvre qui tient lieu de bras; le palan de driffe fert à ferrer le racage. (V. MARTINET.) Outre la driffe, on met une suspente à la vergue d'artimon pour la tenir en place, afin de soulager la driffe & d'en tenir lieu si elle étoit coupée. Pour cela on aiguillette une colle de fer fur la vergue auprès de la poulie de driffe;la suspente fait dormant sur le trone du mat, & elle vient paffer dans la coffe d'où elle remonte par le trou du chat, embraffer le tronc du mât par-deffus les barres, puis elle redescend dans la coffe; & après quatre ou cinq tours, on la faisit autour du mat. On ménage un bout après l'amarrage pour brider toutes les branches de la suspente, & les saisir les unes ? avec les autres.

La vergue d'artimon n'est pas toujours faite comme on vient de le dire: on en taquet éloué sur le mât. Les cargues doueoupe quelquesois la partie qui est en bles différent des premières, en ce que
avant du mât, & on appuie le hout sur le
mât même. Pour cela ce bout se termine
en croissant dans lequel le mât est emboitre à babord, & par-là embrasse la voile,

té. On garnit ce croissant de cuir, & on met assez souvent une plaque de cuivre sur le mât. On appelle alors cette vergue un artimon à corne, ou simplement une corne; on l'appelle auss un gui: on ne s'en sert point dans les gros vaisseaux.

Voile d'artimon. La voile d'artimon formoit autrefois un triangle rectangle dont l'hypothénuse tenoit à la vergue; mais aujourd'hui on ne se fert presque plus de ces fortes d'artimons; & on coupe à tous la partie qui est en avant du mat. Les vaisseaux françois sont ceux qui ont confervé plus longtemps l'usage des artimons triangulaires; ausli les appelle-t-on artimons à la françoise; on nomme ceux de la seconde espece artimons à l'angloise. La voile est bien faisse à la vergue à l'extremité élevée du de l'arriere, & elle est enverguée, ainfi que toutes les voiles, avec des rabans. La partie de l'artimoni qui descend le long du mât, est percée par des œillets dans lesquels, à commencer par l'æillet fupérieur, on paffe un cordage qui successivement embrasse le mat, & traverse un œillet, & qui eft arrêté en-bas.

L'artimon ainsi préparé n'a besoin, lorfqu'on veut s'en fervir, que d'être afsujetti au point qui formeroit l'angle droit du triangle : la manœuvre qui est placée pour cet usage, se nomme l'écoute d'artimon. Il y a une poulie simple aiguilletée on crochée dans une cosse qui se trouve à ce point de la voile : on en place une autre double, longue, crochée au montant du mât de pavillon; c'est dans ces deux poulies que paffe l'écoute d'artimon. Elle fait dormant au cul de la poulie simple du point de la voile, passe alternativement dans les deux poulies, & s'amarre fur la dunette à un taquet placé contre le bord.

Pour carguer l'artimon, on se sent de deux sortes de cargue; les unes simples, & les autres doubles ou à fourche. Chaque eargue simple est frappée sur la ralingue, & va passer dans une poulie ou dans une moque aiguilletée à la vergue, d'où elle descend à stribord ou à babord pour s'amarrer sur les lisses ou sur un taquet cloué sur le mât. Les cargues doubles différent des premieres, en ce que le même cargue a ses deux bouts frappés sur la ralingue, l'un à stribord & l'autre à babord. & nan-là embrasse la voile.

& la serre mieux contre la vergue lorsqu'on la cargue. Chaque cargue double eft done un cordage un peu plus long feulement qu'il n'est nécessaire pour embrasser sa voile des doux bords, en lui permettant de s'étendre & de se border. Ce cordage passe dans une poulie avant d'étre arrêté par les deux bouts fur la ralingue, & cette poulie tient à une autre corde fur laquelle on pefe, lorfqu'on veut carguer l'artimon. (M. le chevalier de la Coudrage. )

ARTIMPASA, nom fous lequel Hérodote dit que les Scythes adoroient

la Vénus célefte.

ARTISAN, f. m. nom par lequel on défigne les ouvriers qui professent ceux d'entre les arts mechaniques qui suppofent le moins d'intelligence. On dit d'un bon cordonnier que c'eft un bon artifux, & d'un habile horloger que c'est un

grand artifte.

ARTISON, ARTUSON, ARTOISON, ou ARTE, Infect. , nomque l'on donne à différentes fortes d'infectes qui rongent les étoffes & les pelleteries. Comme la fignification de ces noms n'est pas bien déterminée, on l'a étendue aux infectes qui percent le papier & à ceux qui penetrent dans le bois , comme les coffons & les poux de bois. Mais je crois que les noms dont il s'agit doivent se rapporter principalement aux teignes qui fe trouvent dans les étoffes (voyez TEIGNE), & peut-être aussi aux vers des scarabées difféqueurs qui font dans les pelleteries & les peaux d'oiseaux desféchées, & en général dans toutes les chairs gardées & corrompues. V. VER, SCARABÉE. (1)

ARTISTE, f. m. nom que l'on donne aux ouvriers qui excellent dans ceux d'entre les arts méchaniques qui suppofent l'intelligence, & même à ceux qui, dans certaines sciences moitié pratiques, moitié spéculatives, en entendent trèsbien la partie pratique : ainfi on dit d'un chymike qui fait exécuter adroitement les procédés que d'autres ont inventés, que c'eft un bon artifte ; avec cette différence que le mot artiste est toujours un éloge dans le premier cas, & que dans le fecond c'est presqu'un reproche de ne posseder que la partie subalterne de sa profession.

\* ARTOCREAS, Hift anc., mets des Romains, dont Perfe le fatyrique à I toient des prêtres dans l'ancienne Rome

fait mention. On ne fait pas exactement ce que c'étoit; les uns prétendent que c'étoit une sorte de pâté assez semblable aux notres ; d'autres au contraire difent que ce n'étoit que de la chair hâchée avec du pain ou de la pâte ; ce qui reviendroit mieux à ce que nous appellons des andouillettes.

\* ARTOIS, Géog. , province de France dans les Pays-bas, avec titre de comté. bornée par la Flandre au septentrion, & en partie à l'orient : & par le Hainaut, le Cambrelis & la Picardie, au fud & à l'occident : Arras en eft la capitale,

ARTOMAGAN ou AROMAGA, Géog., une ille des Larrons dans la mer Pacifique: c'est celle qui occupe le milieu. \* ARTONNE, Glogr., ville de Fran-

ce dans la baile Auvergne, fur la rivie-

re de Morges.

ARTOTYRITES, Theol. Hift. ecclef., fecte d'hérétiques qui formoient une branche des anciens Montanilles qui parurent dans le fecond fiecle, & infecterent toute la Galatie. Voy. MONTA-NISTES.

Ils corrompoient le sens des écritures, communiquoient la prétrife aux femmes, auxquelles ils permettoient de parler & de faire les prophétesses dans leurs affemblées. Dans le sacrement de l'Eucharistie. ils se fervoient de pain & de fromage, ou peut-être de pain dans lequel on avoit fait cuire du fromage, alléguant pour raison que les premiers hommes offroient à Dieu non-seulement les fruits de la terre, mais encore les prémices du produit de leurs troupeaux : c'est pourquoi S. Augustin dit qu'on leur donna le nom d'Artotyvites , formé du grec aeros , pain, & rufos , fromage. (G)

ARTRE, Ornith. , oileau mieux connu fous le nom de martin - pêcheur. Voyez

MARTIN-PÉCHEUR. (1)

\* ARU (TERRE D') Géog., ville & royaume dans l'isle de Sumatra. La ville cst sur le détroit de Malaca.

ARU, Géog., isle d'Asie, entre les Moluques & le nouvelle Guinée, à 25 lieues de la terre des Papons ou noirs.

\* ARVA ou AROUCA. Géogr., ville de Hongrie, capitale du comté de même nom dans la haute Hongrie, aux frontieres de Pologne, sur la riviere de Vag.

ARVALES (FRERES) Hift. anc. , c'é-

qui affistoient ou qui servoient aux sacrifices des ambarvales que l'on offroit tous les ans à Cérès & à Bacchus pour la prospérité des fruits de la terre, c'est-àdire, du blé & de la vigne. Voy. AMBAR-VALES. Esc.

Ce mot est originairement latin, & il est forme d'aroum, champ, à cause que dans leurs cérémonies ils alloient en procession autour des champs; ou, selon Aulugelle, à cause qu'ils offroient des sacrifices pour la fertilité des champs. D'autres disent que c'étoit parce qu'ils étoient nommes arbitres de tous les différends qui avoient rapport aux limites des champs & aux bornes des tergeins,

Ils furent inftitués par Romulus au mombre de douze; ils étoient tous des personnes de la premiere distinction, le fondateur lui-même ayant été de ce corps; ils composoient un collège appellé colle-zium fratrum avalium. V. COLLÉGE.

La marque de leur dignité étoit une guirlande composée d'épis de blé, attachée avec un ruban blanc, que Pline dit avoir été la premiere couronne qui fut en usage à Rome. V. COURONNE.

Selon Fulgentius, Acca Laurentia, nourrice de Romulus, fut la première fondatrice de cetordre de prètres. Il pasoit qu'elle eut douze fils, qui avoient coutume de marcher devant elle en proceffion au facrifice, l'un desquels étant mort, Romulus, en faveur de la nourrice, promit d'en prendre la place: & c'est della, dit-il, que vient ce facrifice, l' nombre de douze & le nom de freres. Pline, hv. XVII, c. 2, semble faire entendre la mêmechofe, quand il dit que Romulus institua les prêtres des champs, fuivant l'exemple d'Acca Laurentia sa nourrice.

ARVAN, f. m. Hist. nat. Conchyliologie, espece de coquillage de la famille des univalves sans opercule, & du genre des vis. Lister l'a fait graver dans son Histoire des coquillages à la planche DCCCXXVVII, figure 64, sous le nom de buccinum dentatum, claviculà longissimà, striis dense radiatum sanuppe sous le nom de strombus decimus chaiybeus, dans son Museum, page 100, article 10. planche XXX, figure 13. & Petiver sous celui d'unicornu Indicum minus, orbibus striatis dans son Gazophylacium, vol. II, catalog. 262, planche LXXV, figure 6.

L'arwan est le coquillage le plus com-

mun ds la côte fablonneuse du Cap-Verd; il y reste communement enfoncé d'un demi pouce ou d'un pouce dans le fable.

Sa coquille représente exactement la forme d'une vis. On peut la considérer comme un cône renversé, arrondi & renssé à sa base, & qui s'allonge en diminuant graduellement de grosseur jusqu'au sommet où il se termine en une pointe trèsfine. La longueur des plus grandes ne passe pas treize lignes; elle est quadruple de leur largeur qui n'a que trois lignes un quart.

Elle est composée de douze à treize spires sans rensement, & si plates qu'elles ne paroissent distinguées que par un petit sillon qui les sépare les unes des autres. Ces spires sont toutes coupées par un grand nombre de sillons fort légers, qui suivent la longueur de la coquille: ce sont autant de termes ou de marques de son accrossement.

Son ouverture est une ellipse irréguliere, pointue par le bas. & arrondie par le haut où elle se termine en un canal peu profondément échancré dans la coquille. La longueur de cette ouverture surpasse de moitié sa largeur. Elle est deux fois & demie plus courte que le sommet de la coquille, & un peu oblique à sa longueur.

La levre droite de cette ouverture est simple, courbée en portion de cercle, tranchante, sans bordures, mais avec une petite échancrure à sa partie inférieure. La levre gauche est aussi courbée en portion de cercle, en creusant dans un sens opposé à celui de la levre droites mais son bord est épais, arrondi, ondé ou creusé en deux endroits, & marqué en haut d'un pli fort léger.

Le fond de la couleur de cette coquille est un blanc sale qui devient agate dans la moitié supérieure de chacune de ses spi-

La feule variété qu'on observe dans cette coquille, confifte dans la proportion de ses parties, dant la largeur comparée à leur longueur, est beaucoup plus grande dans les jeunes que dans les vieilles.

L'animal que contient cette coquille, a la forme de celui de la pourpre. Il est d'un blauc pâte en dessous, blanc d'eau en defi lus & marqué de petits points blanchâtres. Il a une tête hémisphérique, deux cornes côniques fort écartées sur ses côtés, à l'origine désquelles sont clapés deux yeux comme deux points noirs fur leur coté extérieur. Sous la tête en devant, on voit une petite fente longitudinale, qui est l'ouverture de la bouche. Derriere la tête, au coté gauche du cou, le manteau qui tapiffe les parois intérieures de l'ouverture de la coquille, se plisse pour former un tuyau charnu cylindrique, qui fort par l'échancrure ou le canal de la coquille : ce tuyau fert à l'animal de trachée ou de conduit pour la respiration, de même que pour la sortie des excrémens, les ouïes étant au nombre de quatre à l'origine de ce canal, & l'anus ayant son ouverture à leur coté. Le pied de l'arvan forme une ellipse presqu'une fois plus courte que la coquille, deux fois plus longue que large, creufée d'un fillon transversal à sa face antérieure, & prolongée sur ses cotés en deux oreillettes triangulaires.

Remarques. Puisque la coquille de l'arvan a la forme d'une vis, & que son animal reffemble à ceux du genre de la vis, les noms de buccinum, strombus, unicornu, turbo, que lui ont donnés Lifter, Rumphe, Petiver & Langius, lui convenoient moins que celui de vis, terebra, que nons avons cru devoir lui appliquer.

(M. Adanfon.)

\* ARVE, Glogr. , riviere de Fossigny en Savoie; elle fort de la montagne maudite, & fe perd en peu au-deffus de Geneve, au lieu appellé la queue d'Arve.

\* ARVERT & ARDVERT, Géogr., isle de France en Saintonge, au midi de l'embouchure de la Sendre, & à l'orient de Marenne.

\* ARVISIUM. Géogr., promontoire de l'iste de Chio.

\* ARUM , Voy. PIÉ-DE-VEAU.

ARUN , Géogr. , petite riviere du comté de Suffex en Angleterre; elle baigne la ville d'Arundel, & se jette ensuite

dans la mer de Bretagne.

S ARUNI)EL Géogr. Cette ville envoie deux députés au parlement d'Angleterre, & fait un grand commerce de bois de charpente. Elle est principalement remarquable par son château, & par les marbres qui portent fon nom. En vertu d'un privilege, unique en fon espece dans toute l'Angleterre, le château d'Arundel donne le titre de comte & la pairie, sans création de la part du roi , à celui qui le possede: & c'est aujourd'hui le partage de l'un des membres de la grande famille

d'Howard. Quant aux marbres d'Irundel, on en connoit la nature & la célébrité, & l'on fait que découverts & acquis par l'illustre Peyresc dans l'isle de Paros, au commencement du dernier fiecle, ils échapperent des mains de ce savant François, & tomberent entre celles du comte d'Arundel, qui les commit à l'étude & aux foins du fameux Selden. Celui-ci fe montrant bientôt digne d'une telle commission, fit & publia sur ces marbres les recherches les plus utiles, & l'on convint de toutes parts qu'ils formoient le plus beau monument de chronologie que l'on eût pu desirer sur les antiquités de la Grece. Quelques fragmens s'en font perdue pendant les troubles du regne de Charles I, & ce qui en refte fe voit aujourd'hui parmi les morceaux précieux de la bibliothéque d'Oxford. (C. A.)

ARUPA, f. m. Hift. nat. Botaniq., arbre commun fur les montagnes d'Amboine & de la petite isle de Ceram, l'une des Moluques, & très-bien gravé, quoique fans details, dans l'Herbarium Amboinicum de Rumphe; vol. III, p. 66, plan.

XXXVIII.

Son tronc eft cylindrique, très-droit, haut de 45 à 50 pieds, fur cinq à fix ponces de diametre, & couronné d'une petite cime fphérique, très-dense, formée de branches menues affez longues, couvertes dans leur moitié supérieure de feuilles alternes, rapprochées, disposées circulairement, elliptiques, pointues aux deux bouts; longues de cinq à fix pouces, deux à trois fois moins larges, entieres, fermes, relevées sur les deux faces d'une nervure longitudinale de dix à douze côtes fines de chaque coté, comme oppofées, & portées horizontalement ou pendantes fur un pédicule cylindrique, menu, quatre à cinq fois plus court qu'elles.

Les fleurs ont le fexe feparé fur des individus différens. Les femelles fortent folitairement de l'aiffelle des fenilles ; elles sont petites, & portées sur un pédicule qui égale la longueur de celui des feuilles. Elles confistent en un calice d'une feule piece, évalé en hémisphere, & partagé jusqu'au tiers de sa longueur, en cinq dents ou crenelures obtules, & qui accompagne l'ovaire jusqu'à la maturité. Cet ovaire devient une baie en écorce. deux ou trois fois plus longue que lui. eveldey de la grandeur d'une moyenne plive , pointue à fon extrémité, qui est terminée par un ftyle; il est d'un jaune obscur, a une loge qui ne s'ouvre point, & qui est remplie par un offelet ovoïde , contenant une amande."

Qualith. En quelqu'endroit qu'on fasfe une incision à l'arupa, il rend un suc laiteux qui fe féche auffi-tôt en une efpece de chaux. Il croit extrêmement vite. Ses fruits muriffent en octobre. Son bois est blanc, léger, souple, pliant, affez ferme, ftrié en long, & comme farci de petites fentes qu'on découvre , lorfqu'on

l'examine avec attention.

Usages. Son bois, à cause de sa fermeté, est employé par les Malays, pour faire des mats à leurs petits navires, par préférence au bintangot, calaba, parce qu'il est plus léger. On l'écorce feulement fans diminuer de son bois quelqu'épais qu'il foit, parce que plus on approche du cœur, plus il est tendre. On l'emploie encore dans les couvertures des bâtimens. Les jeunes plants qui n'ont encore atteint que cinq à fix pieds de hanteur , font deftinés à faire des pieux & des piquets: pour cet effet on les écorce, & on les laiffe lécher pendant quelques jours au folcil.

Remarques. L'arupa est, comme l'on voit ; un genre de plante peu différent du mancenilier & du bestram, auprès desquels il faut le placer dans la premiere fection de la famille des tithymales.

Rumphe nous apprend qu'il existe aux isles Moluques une seconde espece d'arupa, qui ne differe presque du premier que par la couleur de son bois qui est rousfatre , nouenx , beaucoup plus pefant ; & qui pour cette raison, est preferée pour faire des poutres & des folives ; dans les! combles des bâtimens. (M. Adanson.)

\* ARUSPICES, f. m. Myth.; c'étoient chez les Romains des ministres de la religion, charges spécialement d'examiner les entrailles des victimes pour en tirer des préfages. Les Etruriens étoient de tous les peuples d'Italie ceux qui possédoient le mieux la seience des arufbices. C'étoit de leur pays que les Romains faifoient venir ceux dont ils fe fervoient; ils envoyoient même tous les ans en Etrurie un certain nombre de jeunes gens, pour être instruits dans les connoiffances des arufpices. De peur que cette science ne vint à s'avilir par la quantité des personnes qui l'exerçoient, on choi- laryux, i 'alles ...

fissoit ces jeunes gens parmi les meilleures familles de Rome. Les aruspices examinoient principalement le foie, le cœur, la rate, les reins, & la langue de la victime ; ils observoient soigneusement s'il n'y paroiffoit point quelques flétriffures, & fi chacune de ces parties étoit en bon état. On affure que le jour que César fut affaffiné, on ne trouva point de cœur dans deux victimes qu'on avoit immolées. Voy. AUGURES.

ARUSPICINE, f. f. C'est l'art de connoître l'avenir par l'inspection des entrailles des bêtes. Voy. ARUSPICES.

ARWA ou ARVA, voyez ARAVA. \* ARWANGEN, Glogt., petite ville de Suiffe dans le canton de Berne, fur

l'Aar , entre Araw & Soleure.

ARY-ARYTÉNOIDIEN, adj. Anat. nom d'un muscle qui quelquefois est situé transversalement entre les deux cartilages aryténoïdes, auxquels il s'attache. On y observe des fibres qui se croisent en X, ce qui a donné lieu à la distinction qu'on en a faite en grand & en petit aryténoïdien, ou en aryténoïdieu croisé & en transversal. (L)

ARYES, f. m. pl. Hift. Mod., peuple de l'Amérique méridionale au Brefil . aux environs de la Capitanie, ou du gou-

vernement de Porto Seguro,

ARYTENO EPIGLOTTIQUE, adi. en anutomie , nom d'une paire de mufcles de l'épiglotte qui viennent de la tête des cartilages aryténoïdes, & s'inserent antérieurement aux bords de l'épiglotte.

ARYTÉNOIDES (CARTILAGES), Anat. Les anciens ne comptoient qu'un

cartilage aryténoide.

Jacques Bérenger a découvert qu'il y en avoit deux, & Santorini ayant observé que la pointe est formée par un cartilage léparé, articulé avec la partie inférieure, en a fait quatre.

Le véritable cartilage aryténoïde est articulé inférieurement au cartilage annulaire par une facette ovale qui laiffe beaucoup de liberté à l'aryténoide : il va même une glande muqueufe pour y fournit la glaire accontumée.

Denx petites apophyles partent de la base du cartilage que nous décrivons: l'une pole fur le cartilage angulaire, & l'autre le porte en avant, & fert à foutenir le bord inférieur des ventricules du Le reste du cartilage aryténoïde s'éleve' & forme une espece de pyramide à trois faces: la posterieure à laquelle s'attachent les muscles aryténoïdiens: l'antérieure convexe, sillonnée & chargée d'une glande qui porte le même nom que le cartilage: & l'intérieure, toute unie, qui regarde l'aryténoïde de l'autre coté.

La pointe du cartillage fourient, par la convexité, un petit cartillage léparé, prefqu'ovale, pointu antérieurement & recourbé contre le pharynx. Il est esse divement léparé & extrémement mobile. (H.

D. G.)

ARYTÉNOIDIEN, adj. Anat., nom de trois muscles du larynx, dont deux sont appellés aryténordiens croifés, & le troifiente aryténoi lien transportal. Voy. ARY-

ARYTENOIDIEN. (L)

ARYTHME, terme de médecine. Quelques uns font ufage de ce mot pour marquer une défaillance du pouls telle qu'it n'est plus sensible; mais ce mot signifie plus proprement une irrégularité ou un défaut de regle & de mouvement convenable dans le pouls. Voy. Pouls. Ce mot est fermé d'és privatif, & de pubus; modulus, modulus, module ou mesure. (N)

ARZEL, adj. Manege & Maréchall., fe dit d'un cheval qui a une balzane ou marque blanche au pié de derriere hors du montoir. Les chevaux arzels passent chez les personnes superstitieuses pour être infortunés dans les combats. Voyez BALZANE, MONTOIR, &c. (V)

\*ARZENZA ou CHERVESTA, Géog., riviere de la Turquie en Europe, qui coule dans l'Albanie, & se décharge dans le gosse de Venise entre Durrazzo &

Pirgo

ARZILE, Géog., ville d'Afrique dans le royaume de Fez. Long. 12, 10; lat.

35, 30.
ARZINGNAN on ARZENGHAN, Glogr., ville d'Afie dans la Natolie, sur l'Euphrate.

AS, f. m. chez les antiquaires, fignific quelquefois un poids particulier, auquel cas l'as romain et la même chofe que la livre romaine, voyez POIDS, LIVEE, &C.

Ouelques-uns dérivent ce mot du grec rois, cette mar sur, qui est ulité dans le dialecte dorique pour 1/5, 20, c'est-à-dire, une chose totale le revers, étoit que entière; quoique d'autres prétendent d'un vailleau.

qu'il est ainsi nommé as, comme qui de roit as, airain, à cause qu'il est fait d'airain. Budé a écrit neuf livres de affe & ejus partibus, de l'as & de ses parties.

L'as avoit différentes divisions: les principales étoient l'once, uncia, qui étoit la douzieme partie de l'as; le fextant, fextant, la fixieme partie de l'as où deux onces; le quadrant, quadrans, la quatrieme partie de l'as ou trois onces; le trient, triens, la troiseme partie de l'as ou quatre onces; le quinconce, quincunx, ou cinq onces; le femis ou demi-as; moitié de l'as, qui est fix onces; le fetuux, sept onces; le bes, les deux tiers de l'as ou huit onces; le dodrans, les trois quarts de l'as ou neuf onces; le dextans; ou dix onces; & le deunx, c'est-à-dire, onze onces. V. ONCE, QUINCUNX, &c.

L'as étoit aussi le nom d'une monnoie romaine composée de différentes matieres, & qui fut de différent poids dans les différens tems de la république. Voyes MONNOIE, & le siget de cet article.

Sous Numa Pompilius, selon Eusebe, la monnoie romaine étoit de bois, de cuir ou de coquille; du tems de Tullus Hofilius, elle étoit de culvie ou d'airain, & on l'appelloit as, libra, libella ou poudo, à cause qu'elle pesoit actuellement une

livre ou douze onces.

Quatre cents vingt ans après, le tréfor public ayant été épuife par la premiere guerre Punique, l'as fut réduit à deux onces. Dans la seconde guerre Punique, Annibal opprimant les Romains, les as furent encore réduits à une once la piece. Enfin par la loi papyrienne, on ôta encore à l'as la moitié d'une once, ce qui le réduifit à la valeur d'une seule demi-once; & l'on croit généralement que l'as conferva cette valeur durant tout le terns de la republique, & même jusqu'au regne de Velpalien. Ce dernier fut appelle l'as papyrien, à cause de la loi dont nous venons de parler . qui .fut passée l'an de Rome 563, par C. Papyrius Carbo, alers tribun di penple; ainfi il y ent quatre as différens du tems de la république. La figure marquée fur l'at étoit d'abord un mouton, un bauf qu une truie. Plutarg. Poplic. Plin. XVIII, iij. Du tems des rois , cette marque étoit un Janus à denz faces, & d'un coté & de l'autre, ou fur le revers, étoit un refrum ou la prous Le Le trient, triens, & le quadrant, quadrans, de cuivre, avoient sur le revers la figure d'un petit vaisseu appellé rates: ainsi Pline dit, nota aris, c'est-à-dire, affs, fust ex altera parte Junus geminus, ex attera rostrum navis; in triente verò & quadrante rates. Hist. nat. liv. XXXIII, c. iij; d'où ces pieces furent appellées quelquesois ratiti.

On le sert aussi du mot as, pour désigner une chose entiere ou un tout, d'où est venu le mot anglois ace, & sans doute le mot françois as, au jeu de cartes. Ainsi as signisie un héritage entier, d'où est venue cette phrase, bares ex asse, ou legatarius ex asse, l'héritier de tout le bien. Ainsi le jugerum ou l'acre de la terre romaine, quand on le prenoit en entier, étoit appellé as, & divisé pareillement en douze onces. Voyez Juge-Rum ou Acre.

Voici l'as & ses parties ou divisions.

Onces. Onces, as a 12 \frac{1}{3} femis 6. deunx 11. \frac{1}{5} \frac{1}{6} quincunx 5. dextans 10. \frac{1}{4} tricus 4. dodrans 9. \frac{1}{4} quadrans 3.

As, f. m. Commerce, c'est à Amsterdam une des divisions de la livre poids de marc: 32 as sont un angel, 10 angels sont un loot, & 32 loots sont la livre. V. LIVRE. (G)

As, an feu de triclirac, se dit du seul point qui est marqué sur une des faces du dez que l'on joue; & au jeu de cartes, de celles qui n'ont qu'une seule sigure placée dans le milieu. L'as vaut aux cartes un, ou dix, ou même onze, selon le

jeu qu'on joue.

ASA, Hift. des Juifs, fils & successeur d'Abia, roi de Juda, commença à regner l'an du monde 3049, se déclara d'abord contre le culte des idoles qui s'étoit introduit à Jerusalem & dans le reste de se états; vainquit Zara, roi des Ethiopiens, qui lui sit la guerre; s'allia ensuite avec Bénadad, roi de Syrie, alliance dont le prophete Hanani lui sit des reproches qui déplurent tellement au roi qu'il le sit mettre en prison. Il mourut de la goutte, après un regne de quarante-un ans, dont la fin fint ternie par les violences qu'il exerça contre pluseurs personnes de Ju-

Tome III. Part. II.

da qu'il fit mourir, sans qu'ils eussent commis des crimes dignes d'un si cruel traitement.

\* As A ou ARA, Glog. anc., ville de la

tribu d'Ephraim.

\* ASAD - ABAD ou ASED - ABAD, Geog., ville d'Afie en Perfe, dans l'I-rac-Agemi. Long. 66, 5; lat. 36, 20,

\* ASAMINTHE, f. m. Myth.; c'étoit une espece de siège ou de chaife à l'usage du prêtre du temple de Minerve Granea. Ce temple étoit bâti fur une montagne escarpée ; il y avoit des portiques où l'on voyoit des cellules pour loger ceux qui étoient destinés au service de la décffe, & fur-tout le prêtre qui exerçoit les fonctions facrées: c'étoit un jeune garçon fans barbe ; il fervoit eing ans en cette qualité: ceux qui l'élisoient avoient soin de le prendre fi jeune, qu'au bout de cina ans qu'il devoit abdiquer , il n'eut point encore de poil follet. Pendant son quinquenuium il ne quittoit point le fervice de la déesse, & il étoit obligé de se baigner dans des afaminthes à la maniere des plus anciens temps.

L'afaminthe se prend aussi quesquefois

pour un gobelet.

I.

(G)

\* ASAN, Géog. anc., ville de la tribu de Juda, qui appartient aussi à celle de Siméon, & qui fut ensin donnée aux Lévites.

\*ASAPH (SAINT-), ville d'Angleterre au pays de Galles, un peu au-deffous du confluent de l'Elwy & de la Cluyd,

\* ASAPPES, f. m. vl. Hift. mod.; ce font des troupes auxiliaires que les Tures levent fur les chrétiens de leur obéissance, & qu'ils exposent au premier choe de l'ennemi.

\* ASARAMEL, Hift. & Géog. anc., lieu de la Paleftine, où les Hébreux affemblés accorderent à Simon & à ses fils le privilége de l'indépendance, en recon-

noissance de ses fervices.

ASARHADON, Hist d'Assirie. Après l'extinction de la premiere race des rois Babyloniens, il y eut un interregne de huit ans. Les troubles qui agiterent l'état, firent sentir au peuple la nécessité de se réunir sous un chef. Asarhaddon prosita de ce temps de trouble pour monter sur le trône d'Assirie. On ne sait s'il y sur la ppellé par les vœux de la nation, ou sit établit la grandour par l'épés. Il étoit déja roi de Babylone, d'où l'on peut can-

jecturer qu'il étoit affez puiffant pour envahir un empire voifin, qui étoit agité de troubles domeRiques. Quand les deux empires furent réunis fous un même maitre, la puissance affyrienne devint formidable. La Palestine & la Svrie avoient été enlevées au dernier des rois Affriens, Afarbaddon en fit la conquète. Quelques Ifraélites qui, après la proscription prononcée par Sennacherib, étoient reftés dans leur pays, furent transportés en Affyrie, & les plaines de la Palestine furent changées en déserts. Le monarque conquérant qui vouloit régner fur des hommes, les peupla de colonies étrangeres, qui substituerent au vrai culte les abominations de l'idolatrie. Le fléau de la ftérilité fut la punition de ce peuple profanateur, & ce fut pour les en détourner ou'Afarbaddon leur envova un prêtre Israélite, chargé de rétablir le culte dans sa premiere pureté; mais l'erreur avoit pris de trop profondes racines. La religion ne fot qu'un mélange de judaifme & de superstitions étrangeres. Et ce fut la source de l'aversion des luifs contre les Samaritains. Quand toutes les nations fléchissoient sous Afarbaddon, l'Egypte fe crut allez puissante pour refifter à fes armes; mais elle fut bientot affervie. Cenx qui admettent deux Sardanapales , l'un efféminé & l'autre belliqueux, croient appercevoir dans cet Afarbaddon le Sardanapale conquérant. Son regne en Affyrie fut de trente-neuf ans, il en avoit deja regné treize a Babylone. (T--n)

ASARINE, f. f. Hift. nat. bot. , afarina, genre de plante à fleur d'une feule piece irréguliere, en forme de tuyau & de mafque, reffemblante à la fleur du mufle de veau. Il s'éleve du calice un piftil qui est attaché à la partie postérieure de la flenr comme un clou , & qui devient dans la suite un fruit on une coque arrondie, divifée en deux loges par une cloison mitoyenne, & remplie de femences attachées à un placenta. Ces loges s'ouvrent de différentes manieres, comme le fruit de la linaire : ainfi on peut caractérifer l'afurine, en difant que c'eft un genre de plante qui ressemble au mufle de veau par la flenr, & à la linaire par le fruit. Tournefort, Inft. rei berb.

V. PLANTE. (I)

\* ASASON-THAMAR, Géogr. anc., autrement ENGADDI, ville de Palestine

de la tribu de Juda, fur le bord de la mer Morte, vers l'occident.

\*ASBAMÉE, Géog. & Hist., fontaine de Cappadoce au voilinage de Thyzne, dont Philostrate dit dans la vie d'Apollonius, que les eaux font froides au fortir de la source, mais ensuite bouillantes, & qu'elles paroissent belles, tranquilles & agréables aux gens de bien & clelaves de leurs sermens; mais qu'elles font un poison pour les méchans & les parjures.

\* ASBANIKEI, Géog., ville d'Asie dans la Mawaralnaher, Trans-Oxiane,

ou Zagatai.

S ASBESTE , Hift. nat. Orychologie. L'asbeste est au nombre des pierres argilleufes , qu'on nomme pierres molles, ou terre durcie. Il est composé de particules tibreuses , blanchatres , verdatres, ou de filets disposés par faisceaux paralleles les uns aux autres, ou partant d'un cen-tre commun, qui leur donne la figure d'une étoile, ou disposés pas faisceaux qui partent de différens centres. Ces filets font roides, à la différence de ceux de l'amiante , qui font doux & flexibles. Cette pierre fe caffe plus communément fuivant la longueur de ses fils qui, à caufe de leur dureté, font roides; ce qui a fait donner à l'asbeste le nom d'amiantes fibris rigidis; la pelanteur spécifique de les filets le fait tomber au fend de l'eau. an lieu que ceux de l'amiante sont affez légers pour surnager. Cette pierre est apyre, & devient au fen plus dure & plus compacte qu'elle n'étoit auparavant; elle n'eft point attaquée par les acides.

On pourroit soupçonner que cette subflance, qui est fort peu examinée par les chymistes, est une concrétion, puisqu'on a remarqué que la plupart des sibres de l'aibeste ou de l'amiante sont enduites d'un peu de terre calcaire qui s'en désunt par le lavage. Ceci ouvre une carariere aux conjectures sur l'origine de l'aibeste: v. AMIANTE.

On compte fept especes d'asbelte.

1. Asbestus maturus, Valler. 2. Inumaturus, idem. 3. Pseudo-asbestus plumosus officin. Linn. 4. Asbestus stellatus, Valler. 5. Asbestus fasciculatus, idem. 6. Asbestus spicas referens. Linn. 7. Asbestus lignum referens, Charith.

J'ai trouvé en Bourgogne plusieurs

especes d'asbestes, mais point d'amiante; ce qui semble annoncer que la composition des matieres propres à former l'asbeste, est differente de celles qui forment l'amiante. (M. Beguistet.)

\*ASBESTES ou ASBYSTES, f. m. pl. peuples de Libye, au-deffus de Cyrene, où Jupiter Ammon avoit un temple fa-

meux.

ASBIORN, Hift. de Danemarck, chef de rébelles en Danemark. Canut IV , ayant voulu punir la révolte de son armée par l'impolition d'une taille & de décimes en faveur du clergé, en occasionna une seconde plus funefte que la premiere, en 1085. Son deffein étoit de foumettre une province, & tout le royaume fe fouleva. Les rebelles choifirent Asbiorn pour leur chef; il étoit beau-pere du feu roi Harald; & ce titre lui donnoit heaucoup d'ascendant sur tous les esprits. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que cette proclamation fe fit fans que le roi en fût informé. Ashiorn profita de son ignorance. Il vouloit examiner les forces de Canut, lui arracher le secret de ses desseins, & le plan de son expédition, pour lui porter des coups plus furs. Il alla le trouver à Odenfée. "Vos sujets, lui dit-il, ont pris les armes contre vous, je me suis préfenté à eux, j'ai employé les menaces & les prieres pour les engager à venir fe jeter à vos pies : mais les tronvant opiniatres dans leur révolte, mon attachement à votre personne m'a inspiré un artifice qui a reuffi. J'ai feint de partager leur mecontentement, & d'entrer dans leurs desseins. Ils m'ont confié tout le plan de leur conspiration, & je viens vous le revéler ... Ators il lui apprit tout ce que les rébelles n'avoient pas deffein de faire ; Canut le crut, l'embrassa, & lui demanda confeil dans cette extremité. Asbiorn lui perfuada que fon armée n'etoit pis en état de relifter à la multitude des rebeiles . & qu'il devoit fe retirer jusqu'à ce que la premiere fermentation des esprits s'étant dislipée, son armée fut groffie, & celle des ennemis diminuée. Canut alloit suivre ce conseil, si Benoit, son frere, ne s'y fût opposé. "Allez, dit Canut à Asbiorn, retournez vers les rebelles; dites-leur que je leur pardonne s'ils mettent bas les armes; mais s'ils persistent dans leur désobeiflance, revenez combattre, vaincre, ou l

périr avec mai ". Asbiorn, après avoit examiné tous les endroits par lesquels on pouvoit entrer dans Odenfee, retourna vers les rébelles qui, fuivant les ordres, s'étoient avancés dans la Fionie, taodis qu'il étoit auprès du roi. Son deffein étoit de se saifir de la personne de ce prince. Il les conduifit jufqu'aux portes d'Odenfée, affembla les officiers, & leur dit: " j'ai fondé le cœur de Canut; c'est une ame féroce également incapable de ropentit & de clémence; fi vous vous foumettez, vous étes perdus; ne vous fiez point à la foi des traités : rien n'ett facré pour lui. Notre feule reffource eft dans notre courage. Attaquons Odenfée, je marcherai à votre tête. Si quelqu'un de vous aime mieux mourir fur un échofaud qu'au champ d'honneur, qu'it aille fe jeter aux genoux du tyran ... L'armée poussa des cris de joie, & s'avança en bon ordre : deja l'alarme est répandue dans la ville; on court aux armes; on excite le roi à se défendre, on lui montre l'armée des rébelles déja presque aux portes, il refuse d'en croire fes veux. "Non , dit il , fi ma vie étoit menacée , mon fidele Asbiorn seroit revenu m'en avertir : au refte, mes amis, fauvez-vous ; s'il faut que quelqu'un périffe , ce fera moi ... Cependant l'armée entra dans la ville, & Canut fut massacré aux piés des autels. Asbiorn tout convert du fang de son roi , vouloit se faire proclamer roi lui-même. Mais fon armée se dislipa; il se vit abandonné, horrible à ses amis même, si toutefois les scélérats ont des amis. Enfin il perit miferablement. (M. de Sacy.)

\*ASIBI, Glogr., petit royaume d'A-frique en Guinée, fur la côte d'Or.

\* ASCALON, Géorr, anc., une des cinq villes des Philiftins, fur la côte de la Méditerranée, prife dans la tribu de Juda, & reprife par les Philiftins, qui y transporterent d'Azot l'arche dont ils s'étoient emparés. Elle subsiste encore; mais dans un état de ruine; elle est réduite à un petit nombre de familles Mores.

ASCARIDES, f. m. pl. of carides, Hift, nat. Zool., petits vers qui fe trouvent dans thomme & dans quelques animans ; lumbrici minuti. Ils fout ronds & courts; ce qui les fait diftinguer des ftrongles, lumbrici teretes, qui lont ronds & longe,

& du ver folitaire, qui est très-long & plat, & que l'on nomme tænia, lumbricus latus vel fasciatus. Ces petits vers se meuvent continuellement : c'est pourquoi on leur a donné le nom d'ascarides : ils sont blancs & pointus par les deux bouts ; ils ressemblent à des aiguilles . pour la groffeur & pour la longueur; ils font ordinairement dans l'extrémité du rectum, près de l'anus, en très-grand nombre, & collés les uns aux autres par une matiere visqueufe. Les enfans font plus sujets à en avoir que les adultes. Il s'en trouve quelquefois dans les parties naturelles des femmes en certaines maladies, comme les pâles couleurs. Il v en a auffi dans les animaux, tels que les bêtes de somme.

On prétend que ces vers font produits, comme tous les autres vers qui se trouvent dans le corps humain & dans celui des animaux, par des œufs qui entrent avec les alimens ou avec l'air. On croit même que ces œufs étant entrés dans le corps d'un animal, s'il fert de pature à un autre animal , les mêmes œufs paffent dans le corps de celui - ci avec la chair du premier , & y éclosent. Ces opinions ne font pas fondées fur des preuves suffisantes; car on n'a jamais prouvé d'une maniere incontestable qu'il fallût toujours une semence prolifique, un germe ou un œuf, pour produire un ver ou tout autre animal. Voy. GENERATION. VER. (1)

Pour les chaffer, il faut les attaquer plutôt par has que par haut. Un suppofitoire de coton trempé dans du fiel de bonf, on de l'aloès diffous, eft un des meilleurs remedes. Si on se met dans le fondement un petit morceau de lard lié avec un bout de fil, & qu'on l'y laise quelque temps, on le retirera plein de vers. Les clysteres de décoction de gentiane produiront aufli un très-bon effet. On peut joindre à la gentiane l'aristoloche, la chicorée, la tanaise, la perficaire, l'arroche, & en faire une décoction avec de l'eau ou du vin blanc, à laquelle on ajoutera un peu de confection d'hiera.

On donnera aux enfans le clystere suivant: feuilles de mauve & de violette, de chaque une poignée; de chou, une ou deux poignées; de graine de coriandre & de fenouil, de chaque deux dragues;

de fleurs de camomille & de petite centaurée, de chaque une petite poignée: faites une décoction du tout avec le lait: mettez fondre dans la colature une once de miel ou deux dragmes de confection d'hiera.

Hippocrate confeille de broyer la graine de l'agnas caftus avec un peu de fiel de bœuf, d'ajouter un peu d'huile de cedre, & d'en faire un suppositoire avec

de la laine graffe.

ASCARUS on ASCARUM. Mufique des arciens. Suivant Pollux (Onomaft. lib. IV, cap. IV), & Musonius (de luxu Græc. cap. VII.) l'ascarus on ascarum, étoit un instrument de percussion . quarré & d'une coudée en tout fens, fur lequel étoient tendues des cordes qui. quand on les faisoit tourner, rendoient un son semblable à celui d'une crotale. Les mêmes auteurs difent que la plupart prétendent que l'ascarus & le plithyra font le même , & en attribuent l'invention aux Troglodites, ou aux Libyens. Pollux ajoute qu'Anacréon appelle aussi l'afcarus , nyagade, & que Cantharus en attribue l'invention aux Thraces. J'avoue que je ne comprends pas comment on peut faire tourner des cordes tendues fur une espece de chaffis, ni comment elles pourroient rendre un son en tournant. Walther , auteur d'un dictionnalre de musique allemand, donne la même description de l'ascarus ; mais il ajoute de plus que cet instrument étoit garni de tuyaux de plumes, & que probablement on ne faifoit pas tourner les cordes , mais l'instrument même ; & qu'alors les tuyaux de plume, venant à frapper les cordes , produisoient le son. Tout cela paroît affez vraisemblable; mais Walther n'appuie sa description d'aucune autre autorité que de celle des auteurs cités ci-dessus, qui ne difent pas un mot des tuvaux de plumes. Il cite encore, à la vérité, le traité De theatre de Bullenger, mais je l'ai feuilleté en vain. (F. D. C.)

ASCENDANT, adj. m. est sur-tout en usage dans l'astronomie & dans l'astrologie. C'est de l'ascendant qu'en astrologie l'on tire l'horoscope, c'est-à-dirc, du degré de l'écliptique qui s'éleve sur l'horizon au moment de la naissance de quelqu'un. Voyez Horoscope. Les astrologues prétendent que ce degré a une in-

fluence confidérable sur la vie & sur la fortune du nouveau né, en lui donnant du penchant pour une chose plutôt que pour une autre; mais on ne croit plus à ces chimeres.

L'ascendant s'appelle encore, dans le theme célefte de quelqu'un , la premiere maison, l'angle de l'orient, ou l'angle oriental, on le significator vita. Voyez MAISON , THEME , &c. On dit : telle planete dominoit à son ascendant ; Jupiter

étoit à son ascendant, &c.

On prend ce terme dans un sens moral, pour marquer une certaine supériorité qu'un homme a quelquefois fur un autre, & par laquelle il le domine & le gouverne, fans qu'on puisse quelquefois en rapporter de raison. Ainsi on dit un tel bomme a un grand afcendant fur l'esprit d'un autre, pour dire, qu'il tourne cet esprit à son gré, & le détermine à ce qu'il vent.

Ascendant se dit, en aftronomie, des étoiles ou des degrés des cieux, &c. qui s'élevent fur l'horizon dans quelque parallele à l'équateur. · Voyez LEVER &

HORIZON.

Latitude afcendante, c'est la latitude d'une planete , lorfqu'elle eft du coté du pole septentrional. Voyez LATITUDE.

Næud afcendant, c'est le point de l'orbite d'une planete, où cette planete se trouve lorsqu'elle traverse l'écliptique pour s'avancer vers le nord. Voyez OR-DITE, PLANETE, &c.
On l'appelle auffi næud feptentrional,

& on le distingue par ce caractere Q. V.

Nœud, &c.

Signes ascendans, en astronomie, ce sont ceux qui s'avancent vers le pole septentrional, & qui font compris entre le point du ciel le plus bas, qui est le nadir, & le point du ciel le plus haut , qui est le zenith. Ces signes sont le capricorne, le verseau , les poissons , le belier , le taureau, les gemeaux, qui font les fignes que le foleil décrit en s'approchant de nous. Ils ne sont ascendans que pour notre hémisphere, & descendans pour l'autre. Si l'on entend par les fignes afcendans ceux qui font les plus proches du pole septentrional, alors ces signes seront le bélier, le taureau, les gemeaux, le cancer, le lion, & la vierge. V. SIGNE, ZENITH, NADIR, &c. (0)

ASCENDANT , adj. n. en anatomie , fc

dit des parties qui sont supposées prendre naiffance dans une partie, & fe terminer dans une autre, en s'approchant du plan horizontal du corps. CORPS.

L'aorte ascendante, c'est le tronc supérieur de l'artere qui fournit le sang à la tête. Voyez AORTE & ARTERE.

La veine-cave usendante est une grofse veine formée par la rencontre & la réunion des deux iliaques. Voyez VEI-NE-CAVE.

Plusieurs des anciens anatomistes l'ont appellée veine-cave descendante , parce qu'ils s'imaginoient que le sang descendoit du foie par cette veine, pour fournir du fang aux parties qui font au - deffous du diaphragme : mais les modernes ont démontré qu'elle avoit un usage toutà fait contraire, & qu'elle fervoit à porter le fang des parties inférieures au cœur, d'où lui est venu fon nom d'afcendante. (L)

ASCENDANS, adj. pl. pris fubft. terme de droit, font les parens que nous comptons en remontant vers la fouche commune, comme pere & mere, ayeuls, bisayeuls, &c.

Les premiers sont seuls héritiers naturels de leurs enfans ou petits enfans qui

n'ont point d'enfans.

Ils ont même, dans le pays de droit écrit, une légitime : mais ils n'en ont pas en pays coutumier. Voyez LEGITIME. Ils partagent par têtes, & non par souches.

Les contumes sont fort différentes par rapport à la succession des ascendars. La plus grande partie néanmoins leur donnent les meubles & acquets, & les fréres & les sœurs n'y sont point appellés avec les ascendans : elles leur adjugent même les propres,

1º. Quand ils sont de l'estoc & ligne

dont sont échus les héritages.

2°. Même fans être de l'eftoc & ligne, mais simplement en qualité de plus proches parens, lorsque les parens de la li-

gne manquent.

3°. Dans le cas où un ascendant est donateur par contrat de mariage de l'héritage que le donataire a transmis à des enfans qui font tous morts : car fi le donataire étoit mort sans enfans, l'autre conjoint, quoique donateur, ne joniroit pas du retour. V. AYEUL & RETOUR.

Dans quelques contumes, comme en particulier celle de Paris, les peres & inte es fuccedent auffi à leurs enfins, en infufruit feulement, aux inmeubles acquis pendant la communauté du pere & de la mero. & avenus par 12 décès de Pun d'eux aux enfans, pourvu que l'enfant décèdic nait laillé aucuns defeendans, ni frere ou fœur du coté dont lefdits immeubles lui font échus. Cette fuccession s'étend auffi dans la coutume de Paris aux ayeux & ayeules.

Il n'y a aucune prérogative d'ainesse en faveur'ides mâles dans la succession

des afcendans.

En pays de droit écrit, ils excluent les freres utérins & confanguins, & même les neveux qui font conjoints des deux cotes : mais ils n'excluent pas les freres germains du défunt , lesquels succedentaveccux; & en ce cas la succesfion est divisée en autant de portions qu'il y a de têtes; chaque fiere prend une part, & les afcendans prennent le furplus & la divifent entr'eux 'en deux parts, l'une pour les paternels, & l'autre pour les maternels, qui chacun entr'eux partagent la portion qui est échue à leur ligne. Par exemple, s'il y a trois freres, un aveul & une aveule du coté paternel. & un feul avoul maternel, chaque frere aura un fixieme. l'ayeul & l'ayeule pa ternel un fixieme & demi à eux deux, & l'ayeul maternel autant à lui feul que les deux autres. Voy. AYEUL.

Lorsqu'il y a des Freres germains, les neveux conjoints des deux cotés dont le pere est décédé, y ennent à la succellion du défunt, avec les freres & les ascendans: mais ils n'y viennent que par la représentation de leur pere, & par conséquent ils partagent par sonctes & non

par têtes.

Par rapport à la part que prend une mere dans la succession de ses enfans, voyez à l'article MERE sa teneur de l'é-

dit des mercs.

Dans les pays de droit écrit, les peres & les meres qui ont donné quelque chofe entre - vifs à leurs enfans, fuccedent aux chofes par eux données, lorfque les enfans donataires décedent fans enfans, non pas par droit de fuccession, mais par un autre droit qu'on appelle droit de retour. L'oyez RETOUR. (II)

ASCENDANTE (PROGRESSION),

Géom. Quelques géometres nomment progression ascendante, celle dont les termes vont en crossistant: telle est la progression arithmétique des nombres naturels, \(\text{t}\), 2, 3, &c. (J. D. C.)

ASCENSION, f. fem. eft proprement une élégation ou un mauvement en-baut.

L'oyez ELEVATION.

C'est dans ce sens qu'on dit l'ascension des liqueurs dans les pompes, dans les tuyaux capillaires. Voyez POMPE,

TUYAUX CAPILLAIRES. (0)

ASCENSION de la seve, Jardinage. Dans le nouveau système de l'opératioa de la sève, on ne parle plus de la circulation; la sève, suivant M. Hale, descend dans les foirées fraîches & dans les temps de rosée, par les tuyanx lungitudinaux du tronc de l'arbre, après du clie a monté jusqu'au faite. Des capériences ont en partie établi ce système; on peut les consulter dans sin livre de la Statique des végétaux, t. aduit de l'anglois par M. de Buston.

Le trop de seve transpire & s'évapore par les vaisseaux capillaires des feuilles.

Vovez SEVE. (K)

ASCENSION, en afronomie, est droite ou oblique. L'afcențion droite du faleil ou d'une étoile, est le degré de l'équateur qui se leve avec le foleil ou avec l'étoile dans la sphère droite, à compter depuis le commencement d'Aries. Toyes SPHERE. Ou c'est le degré & la minute de l'équateur, à compter depuis le commencement d'Aries, qui passe par le méridien avec le soleil, une étoile, ou quelqu'autre point du ciel. Voyez SOLEIL, ETOILE.

On rapporte l'ascension droite au méridien, parce qu'il fait toujours angle droit avec l'équinoxiale, au lieu qu'il a'en est ainsi de l'horizon que dans la sphere

droite.

L'ajcension droite est le contraire de la descension droite. Voyez DESCENSION. Deux étoiles fises qui ont la même ascension droite, c'est à dire, qui sont à la même distance du premier degré d'Aries, ou ce qui revient au même, qui sont dans le même méridien, se levent en même-temps dans la sphere droite, c'est à dire, pour les peuples qui habiteut l'équateur. Si elles ne sont pas dans le même méridien, l'intervalle de temps qui s'écoule cutre leur lever, est la différent

ee précife de leur ascension droite. Dans la sphere oblique où l'horizon coupe tous les méridiens obliquement, différens points du méridien ne se levent ni ne se couchent jamais en même - temps: ainsi deux étoiles qui sont sous le même méridien, ne se levent ni se couchent jamais en même - temps pour ceux qui ont la sphere oblique, c'est - à - dire, plus on est près du pole, plus l'intervalle de tems qui est entre leur lever & leur coucher est grand. V. LEVER, COUCHER, &c.

L'arc de l'afcension droite d'une étoile est la portion de l'équateur, comprise entre le commencement d'Aries & le point de l'équateur qui passe au méridien.

Les aftronomes appellent aujourd'hui l'arc de l'afcension droite, afcension droite tout court; & c'est ainsi que nous l'appellerons dans la suite de cet article.

Pour avoir l'ascension droite du soleil, d'une étoile, & c. faites la proportion suivante : comme le rayon est au cosmus de l'obliquité de l'écliptique, ainsi la tangente de la distance de Aries ou de Libra est à la tangente de l'ascension droite. Pour trouver la même chose méchaniquement par le globe. voyez GLOBE.

La détermination de l'ascension droite du soleil & de celle d'une étoile fixe est la base de toute l'astronomie; aussi M. de la Caille a-t-il intitulé Astronomie sundamenta, le livre dans lequel il a donné toutes les observations qu'il avoit faites à ce sujet; & comme l'ascension droite d'une seule étoile six donne facilement celle de toutes les autres, la principale difficulté consiste à s'assurer d'une étoile pour servir de terme de comparaison.

On ne peut déterminer l'ascension droite d'une étoile que parcelle du soleil ; car comme c'est le soleil qui parcourt & qui marque l'écliptique, de même que le point équinoxial quand il traverse l'équateur, on ne peut reconnoître les di-Rances à ce point équinoxial que par le soleil qui en sourpit l'indication.

D'un autre coté, l'on ne peut déterminer l'ascension droite du soleil que par le moyen de sa déclination, & celle ci se conclut de la hauteur meridienne; ainsi la hauteur du soleil à midi est le point d'où il faut partir. Supposons qu'on ait observé à Paris la hauteur du soleil, & qu'après l'avoir corrigée par la réfraction & la parallaxe, son ait trouvé cette hauteur à midi de 51° 10', on fait que la hauteur de l'équateur n'est que de 41° 10' à Paris, on retranchera l'une de l'aute, & l'on aura 10 pour la déclinaison du soleil, ou la quantité dont il est éloigné de l'équateur. Alors dans le triangle formé par l'écliptique, l'équateur & le cercle de déclinaison, on connoît le petit coté qui est la déclinaison du soleil, & l'angle opposé qui est l'obliquité de l'écliptique 23°.28'; il est aisé de trouver l'autre coté qui est l'afcension draite du folcil, & l'hypothenuse qui est la longitude comptée sur l'écliptique.

Mais cette méthode dépend , comme on l'a vu , de la réfraction de la parallaxe, de la hauteur de l'équateur & de l'obliquité de l'écliptique ; car chacune des erreurs que l'on commetroit dans un de ces élémens, influeroit & en produiroit une deux ou trois fois plus grande fur l'ascension droite ; pour y remédier , il n'y a qu'à faire la même opération deux fois en fix mois , à la même hauteur du foleil, avant & après le folflice ; l'erreuz qui augmentoit l'ascension droite avant le folftice, la diminue nécessairement après . & en prenant le milieu des deux refultats, on a la véritable afcension droite du foleil, ayant égard au mouvement connu qu'il a dû avoir dans l'espace de temps qui s'est écoulé d'une observation à l'autre : ce mouvement même est facile à connoître par l'observation faite le même jour de l'étoile dont on veut déterminer la polition, & qu'on aura comparée avec le soleil. Tel est le fondement de la méthode que Flamsteed & la Caille ont employée pour conftruire leurs catalogues d'étoiles, & qui confiste à comparer deux fois l'année le foleil à une étoile quand il passe dans son parallele & qu'il a par conféquent la même hanteur; c'est en appliquant cette méthode à des centaines d'observations que M. de la Caille a trouvé l'ascension droite de Sirius le 1 janvier 1750 de 90° 23' 2", & celle de la Lyre 277 7'4": ces positions fondamentales ne different que de 5 à 6" de celle que M. de Monniera affignées par des observations & des méthodes, très-différentes : cela suffit pour montrer quel degré d'incertitude il y a dans la methode & dans l'observation des ascenfions droites.

J'ai dit qu'une seule ascension droite

Q9 4

donnoit ailément toutes les autres; il ne faut qu'observer la différence des passes du méridien, ou par des hauteurs correspondantes, ou par une lunette méridienne, & convertir en degrés la différence des temps, on aura celle des ascensions droites des deux astres observés; on choisit pour terme de comparaison les étoiles les plus brillantes, telles que Sirius & la Lyre, a sin que l'on puisse les voir de jour & en tout temps de l'année, pour comparer toutes les étoiles observées dans une même nuit & dont on yeut avoir l'ascension droite.

L'assension droite du milieu du ciel est une chose dont les astronomes se servent très - souvent, sur-tout pour calculer les éclipses par le moyen du nonagesime; c'est l'assension droite du point de l'équateur qui se trouve dans le méridien; elle est égale à la sonme de l'assension droite du soleil & de l'angle horaire ou du temps vrai réduit en degrés, ou à la somme de la longitude moyenne & du temps moyen, (M. de la Lande.)

L'astenston oblique est un arc de l'équateur, compris entre le premier point d'Aries & le point de l'équateur, qui se leve en même-temps que l'astre, dans la sphere oblique. Poyez Sphere.

L'ascension oblique se prend d'occident en orient, & elle est plus ou moins grande, selon la différente obliquité de la sohere.

La différence entre l'ascension droite & l'ascension oblique, s'appelle différence

afcenfionnelle.

Pour trouver par la trigonométrie ou par le globe l'ascension oblique du foleil, vorez ASCENSIONNEL & GLOBE.

L'arc de l'ascension oblique est une portion de l'horizon comprise entre le commencement d'Aries & le point de l'équateur, qui se leve en même-temps qu'une planete ou une étoile, & c. dans la sphere oblique, L'ascension oblique varie selon la latitude des lieux.

Refraction d'afcenfion & defcention.

Vayes REFRACTION.

M. le Monnier, dans sa théorie des cometes & ses institutions astronomiques, a donné la table suivante de l'ascension droite des principales étoiles. (O)

| NOMS<br>des étoiles. | Ascension droite | Ascension<br>droite |
|----------------------|------------------|---------------------|
|                      | D. M. S.         | en 1760<br>D. M. S. |
| La Polaire           | 10 19 52         | 10 39 11            |
| Acharnar             | 21 55 30         | 22 00 00            |
| a du Bélier          | 28 10 30         | 28 17 10            |
| Aldébaran            | 65 61 55         | 65 23 41            |
| ade la Chevre        | 74 21 00         | 74 33 47            |
| Rigel                | 75 32 05         | 75 37 525           |
| a d'Orion            | 85 18 10         | 85 24 45            |
| Canopus              | 94 82 20         | 94 35 00            |
| Sirius               | 98 26 40         | 98 31 57            |
| Procyon              | 111 26 35        | 111 32 55           |
| a de l'Hydre         | 138 43 40        | 138 49 36           |
| Régulus              | 148 38 35        | 148 44 56           |
| L'épi de la V.       | 197 54 35        | 198 00 54           |
| Arcturus             | 210 58 32        | 211 04 00           |
| Antarès              | 243 24 20        | 243 31 40           |
| a de la Lyre         | 277 03 10        | 277 07 10           |
| a de l'Aigle         | 294 32 50        | 294 38 42           |
| a dn Cygne           | 208 09 40        | 308 13 52           |
| a du Pégase          | 342 58 35        | 343 04 30           |
| Fomalhaut            | 340 49 40        | 340 56 00           |
| Accres               | . f. 1's         |                     |

ASCENSION, se dit proprement de l'élévation miraculeuse de J. C. quand il monta au ci-l en corps & en ame, en présence & à la vue de ses apôtres.

Tertullien fait une énumération succindte des différentes erreurs & hérésies que l'on a avancées sur l'Alcension du Sauveur. Ut & illi erubescant qui adformant carnem in calis vacuam sensu ut vaginam, exempto Obristo, sedere; aut qui carnem & animam tantumdem, aut tantumodo animam, carnem verò non jam.

Les Apellites pensoient que J. C. laisfa son corps dans les airs, (S. Augustin dit qu'ils prétendoient que ce fut sur la terre), & qu'il monta sans corps au cieli comme J. C. n'avoit point apporté de corps du ciel, mais qu'il l'avoit reçu des élémens du monde, ils soutenoient qu'en retournant au ciel il l'avoit restitué à ces élémens.

Les Seleuciens & les Hermiens eroyoient que le corps de J. C. ne monta pas plus haut que le folcil, & qu'il y resta en dépôt: ils se fondoient sur ce passage des pseaumes: il a placé son tabernacle dans le soleil: S. Grégoire de Nazianze attribue la même opinion aux Manichéens.

Le jour de l'Ascenfion est une fête ci-

ľ

## DIVISIC

L



Dimenony Google

lébrée par l'églife dix jours avant la Pentecôte, en mémoire de l'Afcension de No-

tre-Seigneur. (G)

\* ASCENSION (ISLE DE L'), dans l'Océan, entre l'Afrique & le Bréil, découverte en 1508 par Tristan d'Acugna le jour de l'Ascension. Le manque de bonne eau a empêché qu'on ne s'y établit. On l'appelle le bureau de la poste. Lorsque les vaisseaux qui viennent des Indes orientales s'y rafraichissent, ils y laissent une lettre dans une bouteille bouchée, s'ils ont quelque chose à faire savoir à ceux qui viendront après eux ceux-ci cassent la bouteille, & laissent leur réponse dans une autra bouteille. Long. 5; lat. mér. 8.

Il y a une autre isle de même nom dans l'Amérique méridionale, vis-à-vis

les côtes du Brefit.

ASCENSIONNEL, adj. différence afcenfionnelle, terme d'Aftr. La différence afcenfionnelle est la différence entre l'afcension oblique & l'ascension droite d'un même point de la surface de la sphere.

Voy. ASCENSION.

Ainfi de 27d 54' qui est l'ascention droite du premier degré de V, otant 14 24' qui est l'ascension oblique du même degré sur l'horizon de Paris, le reste 13d 30' en eft la différence afcensionnelle. Si on réduit en heures & minutes d'heure les degrés & minutes de la différence afcenfionnelle, on connoît de combien les jours de l'année auxquels elle répond, différent du jour de l'équinoxe : car ajoutant le double du temps de cette différence afcensionnelle aux 12 heures du jour de l'équinoxe, on a la durée des longs jours, le soleil parcourant la moitié de l'écliptique, qui est du coté du pole apparent; & fi l'on ôte ce même temps de 12 heures, on aura la longueur des petits jours, qui arrivent quand le foleil parcourt la moitié de l'écliptique, qui est du coté du pole invisible. Ainsi le double de 13d 30' est 27d; lesquels réduits en temps, à raison de 4' d'heure pour chaque degré, on aura une heure & 48': ce qui fait connoitre que le foleil étant le 20 avril au premier degré de V, le jour eft de 13 heures 48' fur l'horizon de Paris, & ainfi des autres ; ensuite de quoi l'on connoît facilement l'heure du lever & du coucher du foleil. Dans les fignes septentrionaux, les ascensions droites des

degrés de l'écliptique sont plus grandes que leurs ascensions obliques; mais au contraire aux signes méridionaux, les ascensions droites des degrés de la même écliptique sont plus petites que leurs ascensions obliques. M. Formey.

Pour avoir la différence ascensionnelle, la latitude du lieu & la déclinaison du soleil étant données, faites la proportion trigonométrique: comme le rayon elt à la tangente de la latitude, ainsi la tangente de la déclinaison du soleil est au finus de la difference afcenfionnelle. Si le foleil eft dans un des fignes septentrionaux, & qu'on ôte la différence ascensionnelle de l'ascension droite , le refte fera l'ascension oblique. Si le soleil est dans un des signes méridionaux, il faudra ajouter la différence afcenfionnelle à l'ascension droite, & la fomme fera l'ascension oblique. On pourroit en s'y prenant ainsi conftruire des tables d'ascension oblique pour les différens degrés de l'écliptique, fous diffé-

rentes élévations du pole. (0)

ASCETES , f. m. pl. Theol. , du grec arunric, mot qui fignifie à la lettre une personne qui s'exerce, qui travaille, & qu'on a appliqué en général à tous ceux qui embrassoient un genre de vie plus austere, & par-là s'exergoient plus à la vertu , ou travailloient plus fortement à l'acquérir que le commun des hommes. En ce fens, les efféniens chez les Juifs, les pythagoriciens entre les philosophes, pouvoient être appelles afcetes. Parmi les chrétiens dans les premiers temps, on donnoit le même titre à tous ceux qui se distinguoient des autres par l'auftérité de leurs mœurs, qui s'abstenoient, par exemple, de vin & de viande. Depuis , la vie monastique ayant été mise en honneur dans l'orient & regardée comme plus parfaite que la vie commune, le nom d'afcetes est demeuré aux moines, & particuliérement à ceux qui se retirant dans les déserts n'avoient d'autre occupation que de s'exercer à la méditation , à la lecture, aux jeunes, & autres mortifications. On l'a aush donné à des religieuses. En conféquence on a appellé afceteria, les monafteres, mais fur - tout certaines maifons dans lesquelles il y avoit des moniales & des acolythes, dont l'office étoit d'enfevelir les morts. Les Grecs donnent généralement le nom d'ascetes à tous les moines, foit anachoretes & folitaires, foit conobites. V. ANACHORETE, CENOBITE. M. de Valois dans fes notes fur Eufebe, & le pere Pagi, remarquent que dans les pre mers tems le nom d'afcetes & celui de moines n'étoient pas synonymes. Il y a touiours eu des ascetes dans l'églife, & la vie monastique n'a commencé à y être en honneur que dans le quatrieme fiecle. Bingham observe plusieurs différences entre les moines anciens & les Wcetes; par exemple, que ceux - ci vivoient dans les villes, qu'il y en avoit de toute condition , meme des cleres, & qu'ils ne suivoient point d'autres regles particulieres que les loix de l'église, au lieu que les moines vivoient dans la folitude, étoient tous laïques, du moins dans les commencemens, & affujettis aux regles ou constitutions de leurs instituteurs. Bingham, orig. eccl. lib. VII, c. 1, §. 5.

ASCETIQUE, adj. qui concerne les ascetes. On a donné ce titre à plisseurs livres de piété qui renferment des exercices spirituels, tels que les ascétiques ou le traité de dévotion de S. Bassile, évêque de Césarée en Cappadoce. Dans les bibliotheques on range sous le titre d'ascétiques tous les écrits de théologie myRique, on dit auss la vie ascétique, pour exprimer les exercices d'orailon & de mortification que doit pratiquer un religieux.

Voyez MYSTIQUE.

La vie ascétique des anciens fideles confistoit, felon M. Fleury, à pratiquer volontairement tous les exercices de la pénitence. Les ascetes s'enfermoient d'ordinaire dans des maifons où ils vivoient en grande retraite, gardant la continen. ce, & ajoutant à la frugalité chrétienne des abstinences & des jeunes extraordinaires. Ils pratiquoient la xerophagie ou nourriture leche, & les jeunes renforcés de deux ou trois jours de fuite, ou plus longs encore. Ils s'exerçoient à porter le cilice, à marcher nus piés, à dormir fur la terre, à veiller une grande partie de la nuit à lire affiduement l'écriture-fainte, & à prier le plus continuellement qu'il étoit possible. Telle étoit la vie ascétique : de grands évêques & de fameux docteurs, entr'autres Origenes, l'avoient menée. On nommoit par excellence ceux qui la pratiquoient, les élus entre les élus, exhextur Exameric repos. Clement Alexandrin, Eu-Sebe, bift. lib. VI, c. 3. Fleury, maurs des chetiens , II , part. no. 26. Bingham,

orig. eecl. lib. VII, cap. j, §. 6. (G)
\* ASCHATFENBOURG, Géogr., ville
d'Allemagne dans la Franconie, aux frontieres du bas. Rhin, fur la rive droite du
Mein, & le penchant d'une colline.
Long. 26, 35; lat. 50.

\* ASCHARIOUNS ou ASCHARIENS. Hift. mod., disciples d'Aschari . un des plus célebres docteurs d'entre les mufulmans. On lit dans l'Alcoran : " Dieu vous fera rendre compte de tout ce que vous manifesterez en dehors , & de tout ce que vous retiendrez en vous-même ; car Dieu pardonne à qui il lui plait, & il châtie ceux qu'il lui plait ; car il est le toutpuissant , & il dispose de tout felon fon plaisir., A la publication de ce verset, les mufulmans effrayés, s'adrefferent a Aboubekre & Omar , pour qu'ils en allassent demander l'explication au S. prophete. " Si Dieu nous demande compte des penfées mêmes dont nous ne fommes pas maitres, lui dirent les députés, comment nous fauverons-nous ? ,, Mahomet esquiva la difficulté par une de ces réponfes dont tous les chefs de fecte font bien pourvus, qui n'éclairent point l'efprit, mais qui ferment la bouche. Cependant pour calmer les consciences, hientôt après il publia le verfet suivant : " Dien ne charge l'homme que de ce qu'il peut , & ne lui impute que ce qu'il mérite par obeiffance ou par rebellion. , Quelques musulmans prétendirent dans la suite que cette derniere sentence abrogeoit la premiere. Les aschariens an contraire, se servirent de l'une & de l'antre pour établir leur fysteme fur la liberte & le mérite des œuvres, fyfteme directement oppose à celui des montezales. V. Mon-TEZALES.

Les aschariens regardent Dieu comme un agent universel, auteur & créateur de toutes les actions des hommes, libre toutes les actions des hommes, libre toutes les actions des hommes, libre toutefois d'élire celles qu'il leur plait. Ainsi les hommes répondent à Dieu d'une chofe qui ne dépend aucunement d'eux quant à la production, mais qui en dépend entiérement quant au choix. Il y a dans ce tytéme deux choses asserbles distinguées: la voix de la conscience ou la voix de Dieu, la voix de la concepisence ou la voix du démon, ou de Dieu parlant sous un antre nom. Dieu nous appelle également par ces deux voix, & nous suivons celle qui nous plait. Mais les aschariens

font, je penfe , fort embarraffes, quand on leur fait voir que cette action par laquelle nous fuivons l'une ou l'autre voix, ou plutôt cette détermination à l'une ou à l'autre voix . étant une action . c'eft Dieu qui la produit, felon eux; d'où il s'ensuit qu'il n'y a rien qui nons appartienne ni en bien ni en mal dans les actions. Aureste, j'observerai que le concours de Dieu, fa providence, fa préscience , la prédestination, la liberté, occasionnent des difputes & des héréfies par-tout où il en eft question; & que les chrétiens feroient bien, dit M. d'Herbelot dans la bibliotheque orientule, dans ces questions difficiles, de chercher paisiblement à s'inftruire, s'il est possible, & de le supporter charitablement dans les occalions où ils font de fentimens différens. En effet, que favons - nous là - deffus ? Quis confiliarius ejus fuit ?

\* ASCHAW, Géogr., ville d'Allemagne dans la haute Autriche, fur le Danube, à l'embquchure de l'Afcha; quelquesuns prétendent que c'est l'ancienne Joniucum de la Norique, que d'autres placent à Starnberg, & d'autres à Franken-

nemarch.

ASCHBARAT, ville du Turqueftan, la plus avancée dans le pays de Gotha ou des Getes, au-delà du fleuve Sihon.

\* ASCHBOURKAN ou ASCHFOUR-KAN, ville de la province de Chorafan. Long. 100; lat. 36, 45.

\* ASCHERLEBEL, ville d'Allemagne fur l'Eine, dans la principauté d'Anhalt.

ASCHERN ou ASCHENTEN, ville d'Itlande, dans la province de Moun ou de Mounter, & le counté de Limerik, sur la rivere d'Aschern.

"ASCHMOUN, ville d'Egypte, près de Damiete. Il y a entre cette derniere & Manssurah un canal de même nom.

ASCHMOUNIN, Giogr. anc., ville de la Thébaide, où il y a encore des ruines qui font admirer la magnificence des anciens rois d'Egypte.

\* ASCHOUR, nom d'une des rivieres qui passent par la ville de Kasch en Tur-

questan vers le nord.

\* ASCHOURA, isle de la mer des Indes, des plus reculées & des plus désertes proche Melai, & loin de Shamel.

\*ASCHTIKAN, ville de la province de Transoxane, dans la Sogdie. Long. 88; lut. J.pt. 39, 55.

\*ASCI, Hist. nat., plante qui croît en Amérique: elle s'éleve à la hauteur de, 5 ou 6 palmes & même davantage. Elle est fort branchue; fasteur, est blanche, petite & sans odeur; son fruit a le goût du poivre. Les Amériquains en assaionent nent leurs mets, les Européens en sont aussi usage. Il pousse des cipcess de gousses rouges, creuses, longues comme les doigt; ces gousses contiennent les semences.

ASCIENS; f. m., mot composé d' à & de vuz, ombre, il signific en géographie ces habitans du globe terrestre qui en certains tems de l'année n'ont point d'ombre. Tels sont les habitans de la zone torride, parce que le soleil leur est quelque-fois vertical ou directement au dessus de leur tête. V. ZONE TORRIDE. Tous ces habitans, excepté ceux qui sont précisément sous les deux tropiques, sont asciens deux fois l'année, parce que le soleil passe deux fois l'année in leur tête. Pour trouver en quels jours les peuples d'un parallele sont sans ombre, voyez GLOBE.

ASCIOR, ASOR, ASUR OH HASUR, Mufiq. inftr. des Hebr. , inftrument des Hébreux qui avoit dix cordes. D. Calmet & Kircher veulent tous deux que ce foit la même chose que la cythare, & tous deux lui donnent le même nombre de cordes. D. Calmet ajoute pourtant que dans les commentaires fur les pseaumes attribués à S. Jérome , on ne donne que fix cordes à la cythare, & que dans l'épitre à Dardanus, attribuée auffi à S. Jérome, on lui en donne vingt - quatre. D. Calmet donne à la cythare ou basur la figure de la harpe commune d'aujourd'hui, & Kircher, quoiqu'il ait dit que le basur & la cithare sont le même instrument, en donne la figure qu'il a tirée d'un ancien manuscrit du Vatican, dont il a encore tiré les figures du kinnor, du machul, du minien & du nebel ou nable, Voyez ces mots.

Je suis très porté à croire que la figure de Kircher est la vraie, 1° parce qu'elle est assez simple pour avoir existé depuis rès-long-tems; 2° parce qu'elle diffère peu du nebel & du kinnor, & qu'il me semble probable qu'anciennement, lorsqu'on ne connoissoit encore que peu d'instrumens de genres vraiment différens, on ait donné des noms particuliers à des infrumens qui ne différoient au fond que par le nombre de leurs cordes ou par leurs figures, & non par le principe du fon, ou par la maniere d'ea toucher.

On pouvoit pincer le basur avec les doigts, ou en toncher avec un plectrum, à

volonté. (F. D. C.)

S ASCITE , Med. Nofologie , d'arxos, bouteille; c'est une espece d'hydropisie qui affecte l'abdomen ou le bas-ventre. L'élévation du ventre, & la fluctuation qu'on y découvre, nous manifestent affez cette maladic, qui commence le plus sou-vent, ainsi que les autres especes d'hydropifics, par l'enflure des piés, la pâleur du vilage, la foif & la fievre lente, la difficulté de respirer, & quelquefois la toux seche, la cardialgie & les flatuolités, la constipation, les urines en petite quantité, tantôt limpides, tantôt épaisses & briquetées, ou couleur de fafran. La maigreur des parties supérieures, l'ædeme des jambes, des bourles & de la verge, en font les fignes équivoques. Le ventre le tend comme un ballon : il devient méme quelquefois fi prodigieux qu'il defcend jufqu'aux genoux, & fe crevaffe, fur-tout si les tégumens sont œdémateux. L'hydropisie du bas - ventre peut être compliquée avec la tympanite, avec la grolleffe, ou la mole, avec la leucophlegmatie, &c. Il arrive tous les jours qu'on fait paffer des groffesses de contrebande pour la maladie dont nous parlons; mais outre la fluctuation qui peut diftinguer ces deux états, on peut encore en juger par le visage, qui porte les impressions de la maladie dans l'ascite, & qui eft naturel dans les femmes groffes : on peut fentir d'ailleurs le mouvement du fætus, & avoir recours aux fignes de la groffeste, comme à la configuration du ventre plus enflé à l'hypogastre par l'hydropisie que par la grossesse, à l'état des regles, qui coulent ordinairement hors de la groffesse, &c.

Il est encore difficile de distinguer l'hydropisse ascite, dans laquelle le liquide baigne tous les visceres dessinés à la chylification, d'avec l'hydropisse enkystée du bas-ventre, c'est - à - dire, renfermée dans un fac, comme celle du péritoine, de l'épiploon, de la matrice, des ovaires, des reins, &c. C'est sans fondement qu'on a avancé qu'il n'y avoit aucune suctuation dans ces sortes d'hydropisses; il est vrai qu'elle est quelquesois peu sensible, parce que la liqueur est le plus souvent épaisse ou renfermée dans un petit espace; mais lorsque le kyste occupe la plus grande partie du bas-ventre, la suctuation y est tout aussi manifeste que dans la vraie afcite. On ne peut connoitre l'hydropisie enkystée, que lorsque le sac, peu étendu, permet à la vue & au toucher d'en connoitre les bornes. On peut ajouter à ce signe, que le liquide qu'on en tire par la paracentese, est presque toujours bourbeux, sétide, sanguinolent, on purulent; ce qui est beaucoup plus rare

dans la praie ascite.

L'hydropisie enkystée de l'abdomen renferme fouvent des hydatides, ou des fortes de vessies remplies ordinairement d'une eau limpide, & quelquefois d'une matiere glaireuse ou fordide. On les trouve dans les cadavres, tantôt libres, ou dégagées les unes des autres , & nageant dans un liquide ; tantôt liées ensemble en matiere de grappe de railin, ou collées par leur surface : leur forme est sphérique, ovale ou piriforme. Elles paroifsent être produites par la dilatation des vaiffeaux lymphatiques; delà vient qu'on en rencontre communément dans les parties où ces vaisseaux sont le plus nombreux, comme au foie, aux ovaires & aux trompes, au péritoine, & à l'épiploon, à la glande thyroïde, aux mamelles, aux genoux, & autres fieges ordinaires des tumeurs enkystées qui ne différent de l'hydropifie du même nom , que par leur volume. Il paroît encore, pour le dire en passant , que les différentes especes de loupe ont la même origine. On a encore remarqué, pour revenir à notre fujet, que dans l'hydropifie du péritoine, le nombril étoit un peu creulé, à cause de la connexion avec cette membrane. L'enflure' du scrotum peut paffer auffi pour un signe de l'hydropisie du péritoine; mais il faut la distinguer de l'infiltration cedématen fe des tégumens, qui eft commune à toutes les hydropifies , & qui n'a aucune communication avec le tiffu cellulaire du péritoine.

Il arrive communément dans l'hydropifie enkyftée, que l'enflure du ventre est inégale, que les malades confervent leur coloris, leur embonpoint & leur appétit : elle est d'ailleurs plus long-tems à se former que l'ascite; les extrémités inférieures s'engorgent plus tard : les malades enfin ne paroissent avoir d'autre incommodité , que celle qui vient du poids & du volume du ventre. Les hydropifies de l'un & de l'autre caractere reconnoisfent presque toutes des squirrhes qu'on ne fauroit toucher, lorfque le ventre eft élevé ou tendu à un certain point, mais qu'on découvre facilement après qu'on l'a vuidé par l'opération. Les eaux qu'on tire par la ponction, on qu'on trouve à l'ouverture des cadavres, font limpides, de la couleur de l'urine , verdatres , huileufes, fanguinolentes, fanieufes, purulentes, laiteules, de la couleur du café & de la lie de vin; gluantes, gélatineuses, graiffeuses, bourbeuses, fétides, &c. Nous avons dit que ces dernieres étoient plus communes dans les hydropifies enkistées: quant à leur quantité, on prétend en avoir tiré, en une seule fois, jusqu'à cinquante pintes. On en a trouvé dans des cadavres, selon Riviere, quatrevingt-dix livres, felon Stalpart, quatrevingt - quinze, & felon les Mem. de l'acad. de chirurgie de Paris, cent vingt.

Les buveurs de profession, les cachectiques, les scorbutiques & les gouteux, ceux qui ont fouffert des grandes hémorrhagies, font fujets aux épanchemens. La lencophlegmatie & l'ichere , la fievre quarte, & autres intermittentes, les maladies aigues, & les plus graves, la suppression des pertes habituelles , la rentrée des maladies cutanées, le delféchement des ulceres & des fikules , &c. y donnent auffi lieu ; mais c'eft à l'occasion des squirrhes, des tubercules & antres défordres dont nous ferons mention, que les épanchemens se forment le plus fouvent. Ils ont encore quelquefois cur source dans la boisson froide & excestive, dans la mauvaise conduite des

acconchées, &c.

Il est prouvé par les observations trèsnombreuses que nous avons sur l'ascite. que les filles & les femmes en guériffent mienx que les hommes, & qu'elle eft, dans les uns & dans les autres, moins rebelle que l'hydropifie enkiftée. Si l'afcite vient de la suppression des urines, sans vice intérieur, comme cela arrive quelquefois , elle fe diffipe facilement. Une femme de trente-cinq ans, qui en portoit une des plus manifestes, depuis peu de temps à la vérité, fut guérie en I font, depuis dix ou douze ans, dans cet

moins de douze jours, par une simple tifane nitrée . & quelques autres diurétiques des plus communs : on en a vu qui étoient dans le même cas, s'en délivrer, fans autre secours que celui de la nature, communément par un flux d'urine, & quelquefois par la diarrhée. On a obfervé encore que cette maladie s'étoit terminée par l'écoulement naturel des eaux par le nombril ; mais ces heureux événemens font affez fares, & il feroit très-

blàmable de les attendre.

Cependant l'ascite, pour le plus grand nombre , est très - difficile à guérir , & toujours plus indomptable que la leucophlegmatie, fur-tout lorfqu'elle en est la fuite : l'invétérée est regardée comme incurable, parce qu'elle est communément entretenue par un grand délabrement du foie ou des autres visceres. On peut bien alors tarir les eaux, foit par les remedes, foit par la ponction ; mais les malades n'en meurent pas moins defféchés , ou tombent dans des récidives très - familieres à tous les épanchemens, & presque toujours meurtrieres. Le dégoût , la jaunisse, le marasme, l'urine rouge, le flux hémorrhoïdal excessif, le crachement de fang , la fievre éréfipélatenfe . Soc. font des fymptomes on des accidens fâcheux. La toux seche & fréquente fait beaucoup craindre pour le foie, on annonce l'hydropifie de la poitrine ; les frissons irréguliers sont ordinairement les fignes d'une suppuration interne : le vomissement & le cours de ventre peuvent être très-falutaires dans le commencement; mais ils font à craindre dans les autres temps.

Les eaux que l'on tire par la ponction . qui approchent le plus de l'urine, font réputées les meilleurs : on redoute les limpides, les fétides, les fanguinolentes. les purulentes, &c. Si l'oppreffion fubfifte après cette évacuation, on a tout lieu de craindre un épanchement dans la poitrine. Lorfque l'afcite est jointe à la groffeffe, elle fe termine quelquefois par l'écoulement des eaux, qui précede l'acconchement, mais le plus souvent la maladie fubfifte an point que le ventre . après la sortie du fœtus & de l'arrierefaix, paroit avoir le même volume. L'afcite peut durer long - temps , & l'on rencontre a sez communément des gens qui

état. On a vu porter l'hydropisse de l'ovaire cinquante ans, à une fille qui en a vécu quatre-vingt-huit. Nous connoissons une femme qui depuis vingt-cinq ans est dans le même cas, dont le ventre depuis plusieurs années est si prodigieux, qu'il ne paroit presque qu'une boule, lorsque la malade, d'ailleurs assez petite, est dans son lit.

Les observations anatomiques nous laissent peu à désirer sur la connoissance des différens défordres qui donnent lieu à l'ascite, ou qui en sont les suites : elles font même fi nombreuses, qu'un volume pareil à celui - ci ne sauroit les contenir; mais en rassemblant les faits de la même nature, & en en retranchant toutes les superfluités, on peut les abréger beaucoup: en voici le résultat, toujours conforme au plan que nous avons suivi jusqu'ici. Le foie eft le viscere qui eft le plus communément affecté ; on l'a vu tantôt d'une grofieur monstrueuse , tantôt petit & defféché , guere plus gros que le poing, blanchâtre, livide, de la couleur du fafran , plombé , noir , &c. Sa surface a paru grenelée, tubéreuse, véliculaire, converte de vaisseaux lymphatiques très - apparens ; sa substance squirrheuse, calleuse, dure comme du bois, remplie de tubercules purulens ou platreux, renfermant des abcès, des hydatides, des ftéatomes, &c. Il eft fait mention d'une tameur pierreuse de dix à douze livres, tenant à fon ligament fuspensoire. On a trouvé la vésicule du fiel distendue extraordinairement par fept on huit livres de bile , contenant une eau limpide, fans la moindre teinture, renfermant des abcès, des ftéatomes, des hydatides, des pierres, &c. On l'a vue enfin desféchée, & fa cavité presque oblitérée. La rate a paru d'une groffeur étonnante, squirrheuse, calieuse & d'une dureté approchante de celle de la pierre; sa surface couverte de tuberentes platreux, on de grains reffemblans à la petite vérole. On a découvert l'épiploon extraordinairement épais, du poids de huit à dix livres, contenant une grande quantité d'eau, & des hydatides, exténué, steatomateux, suppuré ou détruit. On a découvert les mêmes désordres au péritoine, qui de plus a été vu déchiré.

On ;a vu l'estomac prodigieusement

gonflé par les vents, rempli d'eau, ou d'une liqueur fordide, gangrené, déchire , &c. les inteftins extraordinairement enflés, fur-tout le colon qui acquiert quelquefois la groffeur de la cuiffe , enflammés , ulceres , putrides & dechirés; les grêles sont très - souvent colles ensemble . & ne forment qu'un peloton; le pancréas ulcéré, dans un état de pourriture . & détruit ; le mésentere squirrheux, ulcéré, & d'une grandeur étonnante, contenant des abcès, des tumenrs anomales , des hydatides , &c. On a rencontré le péritoine d'une épaiffeur furprenante, & cartilagineux, enflammé, grenelé & gangrené, formant une cloison qui divisoit la cavité du ventre en deux parties. dont une seule étoit inondée. La veine ombilicale a été trouvée cave . & ouverte au nombril qui servoit d'égoût ; & ce cas a été observé quelquefois. Les reins se sont présentés desféchés, dépouillés de leur graiffe, couverts d'hydatides, fquirrheux, ulcérés. renfermant des pierres, ou prodigeulement dilatés par l'urine ; perces , ainfi que les preteres & la vessie. La matrice a paru énormément dilatée par l'eau contenant des pierres & des hydatides. ulcérée, &c. Les ovaires prodigiensement étendus , fquirrheux , abeedes & putrides, ainsi que les trompes : il est bon de remarquer que la subfrance des ovaires augmente à proportion de leur étendue; car on en a vu qui après avoir été vuidés, pesoient encore vingt-sept livres.

On a observé encore des kistes on des facs de toutes les groffeurs : il y en a qui occupant tout le bas-ventre, réduisent les visceres à un si petit volume, que ceux qui n'en étoient pas prévenus ont cru , à la premiere ouverture , qu'ils étoient tous détruits, tant ils étoient reffetres & caches par le fac, qui contracte plus ou moins d'adhérence avec toutes les parties voifines ; cela eft fur-tout affez commun à l'hydropifie du peritoine, fituée entre cette membrane & l'enceinte musculaire. On a vu de plus l'épiploon . les reins & les ovaires, formant, par leur dilatation , des kiftes plus ou moins confidérables; on en a observé qui tenoient simplement au foie, à la matrice & aux autres vifceres qui n'avoient pas perdu leur forme. Les uns & les autres

contiennent différentes fortes de liquide; les hydatides de toutes les groffeurs. détachées, folitaires, ou réunies en grappe : on les rencontre quelquefois, ces kiftes, divifés en plusieurs cavités, qui ne communiquent pas ensemble. & renferment des liqueurs differentes. Tous les visceres, dans la vraie ascite, ont été trouvés adhérens , couverts d'une croûte gélatineuse, & dans un état de pourriture. On a observé des tumeurs fongueufes & carcinomateules . s'élevant de la furface du foie, de l'estomac, des inte-Rins, & autres parties; des hydatides tenant à tous les visceres, ou ballotant dans la cavité du ventre. On a découvert quelquefois avec affez d'évidence que le liquide tiroit fa fource d'un vaisseau lymphatique ouvert, d'une veine lactée percée, des reins, des ureteres & de la vessie déchirés : nous avons déja dit de quelle nature étoient les différentes liqueurs qui croupissent dans les cavités que nous avons défignées.

Nous ne devons pas laisser ignorer qu'on voit souvent dans ces maladies, les plus grands délabremens à la poitrine. comme des épanchemens de toutes les natures, les poumons adhérens, tuberculeux, ulceres, putrides, &c. On a vu enfin le cœur d'une groffeur démesurée . ou exténué; ses valvules cartilagineules, offeules on pierreules; la furface ulcérée, converte de la même croûte gélatineuse qu'on trouve dans le basventre; des taches blanchatres , qu'on enlevoit en forme de pellicules, dont nous avons deja fait mention; fon adhéence avec le péricarde; ce sac épais, contenant une liqueur abondante , limpide , fanieuse , fétide , &c. entiérement létruit, & le cœur par conséquent à nu. Jous Supprimons les observations qui reardent la tête, qui ont un rapport plus

loigné avec la maladie dont nous parlons. Le traitement qui convient aux épanhemens du bas-ventre, differe peu de ceii que nous proposons pour l'hydropie : cependant l'expérience a appris à y sire quelques changemens que nous deone indiquer. Les vomitifs réitérés dans 's commencemens, ont produit fouvent :s meilleurs effets; mais il n'en a pas été : même , lorsque la masadie étoit avane. On peut ufer dans tous les tems, des irgatifs, tels que le jalap, la rhubarbe, i long - tems dans cet état.

l'iris, le féné, & les fels hydragogues. Mais on ne doit pas faire beaucoup de fond fur ces remedes; les draftiques furtout, qui reuffiffent fouvent dans la leuconhlegmatic, font ici à craindre; la gomme-gutte, qu'on donne fi familierement. à l'exemple de Willis qui enfaisoit prendre pendant fix jours depuis douze infqu'à vingt grains , pourroit en fournir la preuve; ce n'eft pas qu'on n'ait quelque. fois reuffi par cette methode ; mais l'histoire de ses manyais effets seroit très-ample, si l'on avoit eu le même intérêt à nous la conserver. Les apéritifs . & surtout les diurétiques, méritent plus de confiance ; tels font la chicorée , le cerfeuil , la scolopendre, la racine de fraisier, d'ache, de bruscus, &c. le nitre, le sel de genet, de tamarife & de Glauber ; les cloportes, le tartre vitriolé, & enfin la scille & ses préparations. Mais les remedes qui dans ce cas doivent porter à plus juste titre le nom d'apéritifs & de diurétiques . font les fortifians, les amers & les mattiaux; tels font l'aunée, les baies de genievre, la rhubarbe, la canelle , le cassialignea, la patience, la petite centaurée & l'absynthe, le safran de mars, le tartre martial , &c. Les eaux de Plombiere, de Bourbon-Lancy, & autres minérales, ont été quelquefois d'une grande efficacité; on a encore usé dans quelques circonstances du cresson, de la berle, de la patience . & autres dépurans & anti - fcorbutiques. Nous ne devons pas laisser ignorer que quelques personnes ont été guéries par l'abstinence de toute boisson; il y en a qui ont poussé ce régime jusqu'à trois mois, en trompant leur soif avec une rotie arrofée d'eau-devie. Cette pratique, que Lister avoit adoptée , n'est point à méprifer. On peut tirer enfin quelque avantage des topiques, que l'on propofe ordinairement contre la leucophlegmatie, auxquels il faut ajonter l'application chaude du fel commun , que Boerhaave'a employé fouvent avec fuccès.

Tout le monde sait que l'évacuation artificielle des caux, est un des points les plus effentiels du traitement : cette opération, qu'on nomme paracentese, peut réuffir lorsque le liquide n'a pas croppi long-tems, & que les visceres ne sont pas gâtés; mais fans ces conditions, elle précipite les malades qui auroient pu vivre

Lorsque le ventre vuidé se remplit ap bout de 12 ou 15 jours, il y a peu à espérer, & l'on eft force de reiterer l'operation pour prolonger la vie du malade; on nous apprend qu'elle a été faite plus de cinquante fois fur le même sujet, duquel on a cru avoir tiré quatre cents pintes d'eau. Je dirai à ce fujet qu'il eft important de comprimer le ventre, à melure que l'eau s'écoule. & d'v employer après l'évacuation, plusieurs bandes garnies de boucles & de courroies, dont quelquesunes doivent paffer entre les cuiffes, pour que les visceres soient à-peu-près autant comprimés qu'ils l'étoient auparavant ; il faut même que les malades qui étoient oppresses par la plénitude du ventre, ne fe trouvent pas trop foulagés par fon affaissement. Le défaut de cette précaution, que plusieurs mettent au nombre des minuties, rend pourtant la paracentele infruduenfe. Il eft encore fouvent dangereux de mettre le ventre à sec, lorsqu'il a été prodigieusement rempli ; il est plus fur de ne tirer alors que 19 ou 20 pintes d'eau à la fois. S'il y a des hydatides, il faut que l'ouverture soit proportionnée à leur volume ; on juge bien que la seule ponction est alors insuffisante. Il est même nécessaire pour toutes les hydropifies enkiftées d'aggrandir l'ouverture . & de l'entretenir . non - feulement pour favoriser l'écoulement des matieres épaisses & bourbeuses qui s'y rencontrent & qui se régénerent en très-peu de tems, mais encore pour y porter des injections déterfives & déliecatives , qui dans ce cas sont indispensables ; cette ouverture, à la vérité, peut rester fistuleuse, mais les malades font encore trop heureux de vivre avec cette incommodité. On a enfin tenté dans cette occasion le léton & le cautere , & cette pratique a été quelquefois avantageuse. (T)

ASCITES, f. m. pl. Theol., mot détivé du grec dexès, outre ou fac; c'est le nom d'anciens hérétiques de la fecte des montanifies, qui parurent dans le second fiecle. Voy. MONTANISTES. On les appelloit afcites, parce que dans leurs afsemblées ils introduisrent une cspece de bacchanales, où ils dansoient autour d'ane peau ensiée en forme d'outre, en difant qu'ils étoient ces vases remplis de vin nouveau, dont Jesus-Christ fait mention. Muthieu, ch. IX, 17. On les ap-

pelle quelquesois ascodrogistes. (G.)
ASCLEPIADE, adj. Belles Lettres,
dans la poésie grecque & latine, vers
composé de quatre pieds, savoir, d'un
spondée, de deux choriambes, & d'un
pyrthique, tel que celui-ci:

Mecae [nas a ta ves [edi te re | gi bu s. On le scande le plus ordinairement ainsi.

Mêcâê năs a ta | vii | edi te | regi bu s. & alors on le regarde comme composé d'un spondée, d'un dactile, une césure longne, & deux dactyles. Il tire son nom d'Asclepiade, poète grec, qui en sut l'inventeur. (G)

ASCLEPIADES, Hist. de la médecine ancienne. Ce nom défigne les descendans d'Esculape, dont la famille forma différentes branches, qui se répandirent dans différentes contrées pour y exercer la médecine, & qui ouvrirent des écoles célebres à Cos, à Rhode & à Cnide, d'où leurs disciples transporterent leur nom & leur gloire chez presque tous les peuples du monde. Esculape dont ils descendoient, fut le premier qui vifita les malades retenus dans leur lit, & qui examina les symptômes & la march : des maladies ; les asclépiades suivirent cette méthode, ce qui fit donner le nom de cliniques à leurs éleves, pour les distinguer des empyriques, qui n'exerçoient la médecine que dans les marchés & dans les places publiques. Ces asclépiades n'étoient que de fimples chirurgiens, dont la pratique n'étoit appuyée fur aucun principe de raisonnement , pnisque la philosophie n'étoit point encore née. Leur routine eut de si heureux succès, qu'ils abolirent toutes les anciennes méthodes ; avant eux , la médecine employoit le secours de la mufique pour dompter les maladies les plus rebelles ; on regardoit l'harmonie comme le remede le plus propre à calmer l'effervescence du fang & l'acreté des humeurs a quand cette ressource étoit impuissante , on avoit recours aux charmes & aux enchantemens , & c'étoit le remede dans lequel la multitude avoit le plus de confiance : les charlatans prononcoient des paroles mystérieuses & des vers magiques; ils gravoient fur la cire, fur la pierre & fur les métaux des figores fymboliques, appellées amuletes, qu'on attachoit aux bras des malades, dont l'imagination ébranlée tempéroit les mouvemens déréglés du corps , & le remettoit dans fon affiette naturelle. Les afclépiades affranchirent l'art de guérir de toutes ces puérilités superstitienses , & quoiqu'ils tournassent en ridicule la médecine méthodique , ils s'étudioient à démêler la cause des symptômes & des accidens des maladies. Pythagore qui se glorisioit d'être le 17e descendant d'Esculape, fut le premier qui fit fervir la philosophie à la conservation de l'humanité; il ne rejeta point le secours des observations & des expériences qui font les guides les plus fideles pour nous éclairer dans nos routes. Mais il alla plus loin, en établiffant des principes certains, dont il tira des conséquences lumineuses ; de forte qu'on peut le regarder comme le créateur de la médecine qu'on exerce aujourd'hui. (T-n.)

\* ASCLÉPIES, Hist. anc. & Myth., fêtes qu'on célebroit en l'honneur de Bacchus, dans toute la Grece, mais furtout à Epidaure, où se faisoient les gran-

des asclépies, Megalasclepia.

ASCODRUTES ou ASCODRUPI-TES , f. m. pl. Théol. , hérétiques du deuxieme liecle, qui rejetoient l'ulage des facremens, se fondant sur ce principe, que des choses incorporelles ne pouvoient être communiquées par des choles corporelles , ni les mysteres divins par des élémens visibles , qui étant , difoient-ils, l'effet de l'ignorance & de la passion, étoient détruits pas la connoisfance. Ils faisoient consister la rédemption parfaite dans ce qu'ils appelloient la connoissance, c'est-à-dire, l'intelligence des mysteres interprétés à leur fantaisse, & rejetoient le baptême. Les Ascodrutes avoient adopté une partie des réveries des Valentiniens & des Marcofiens V. 63 MARCOSIENS VALENTINIENS. (G)

ASCOLI, Géog., ville d'Italie, dans l'état de l'Eglise, & la marche d'Ancone, fur une montagne, au bas de laquelle coule le Fronto. Long. 31, 23: lat. 42, 47.

ASCOLI DE SATRIANO, Géog., ville d'Italie, au royaume de Naples Long.

33 , 15 : lat. 41. 8.

ASCOLIES, f. f. pl. Hist. anc., fêtes que les paysans de l'Attique célébroient en l'honneur de Bacchus, à qui ils sacrifioient un bouc , parce que cet animal , en broutant endommage les vignes.

Tome III. Part. II.

Après avoir écorché cet animal, ils faifoient de sa peau un outre ou ballon sur lequel ils sautoient, tenant un pié en l'air: cerémonie que Virgile a ainsi décrite au livre II des Géorgiques :

Non aliam ob culpam Baccho cuper om-

nibus aris

Caditur , & veteres ineunt profcenia ludi .

Præmiaque ingentes pagos & compita circum

Thereide posuere, atque inter pocula

Mollibus in pratis unclos faliere per utres.

Ce mot vient du grec arxos, qui fignifie un outre, une peau de bouc enflée. Potter prétend que de la peau du bouc immolé les Athéniens faisoient un outre qu'ils rempliffoient d'huile on de vin , & qu'ils l'enduisoient encore en dehors de matieres onchueuses ; ce qui le rendant également mobile & gliffant, exposoit à de fréquentes chutes les jeunes gens qui venoient fauter deffus , & divertiffoient les spectateurs. (G)

ASCOTIA ou AZPEYTA . Géogr. petite ville d'Espagne, en Biscaye, dans le Guispuscoa. Elle est sur la riviere d'Urola . & l'ouest de Tolose , & au sud est, à deux lieues de Placencia. C'est la patrie d'Ignace de Loyola, fondateur de la société jesuitique , anéantie aujourd'hui. Long. 15, 10; latit. 43, 15. Quelques lexicographes ont fait mal-à-propos deux villes d'une feule, à cause de fes deux noms, Afcoytia & Azpeyta. (C. A.)

ASCRA, Géogr., village de Grece, en Béotie , près l'Helicon. Il est remarquable pour avoir été la patrie du poète Héfiode. Un grand homme immortalise un hameau, tandis que le nom de plufieurs grandes villes , qui n'ont renfermé que des hommes ordinaires , reste enseveli

fous leurs ruines. (C. A.)

ASCYRUM, Hift. nat. bot. , genre de plante dont les fleurs sont composées de plusieurs pétales disposés en rose. Il fort du calice, qui est auffi compofé de plufieurs feuilles, un pistil qui devient dans la suite un fruit pyramidal, divisé en cinq loges remplies de femences, le plus fouvent affez menues & oblongues. Tournefort , Inft. rei herb. V. PLANTE. (1)

ASDRUBAL, fils de Magon, Hist. des Curthagineis. Plufienrs generaux Car-

thaginois ont annobli le nom d'Aldrubal. Le premier qui paroît dans l'histoire étoit fils de Magon, célebre capitaine, qui le premier introduisit la discipline militaire des Grecs parmi les Carthaginois. Ce fut fous fa tente que fon fils Afdrubal fit fon apprentissage de guerre. Le fils formé par des exemples & des lecons domestiques, fut l'héritier de la gloire & des talens de son pere , lorsqu'après sa mort il fut élevé au commandement des armées. Quoiqu'il eût les qualités qui forment le grand général, il ne fut pas toujours secondé de la fortune ; une grande étendue de génies'oppose quelquefois aux succès. A force de trop voir, on juge mal des vues des généraux qu'on a en tête. & ce fut la source des revers qu'éprouva le savant Afdrubal Régulus, qui lui étoit bien inférieur en talens, remporta fur lui une grande victoire en Afrique, & quelque temps après il fut encore défait par Cecilius Metellus, qui lui enleva tous fes éléphans. Ces animaux avec qui les Romains n'étoient point encore familiarifés, furent promenés comme autant de trophées dans toutes les villes d'Italie. Afdrubal , quoique malheureux à comhattre, n'en fut pas moins respecté de ses concitovens, parce que fécond en ressources il réparoit promptement ses pertes, & paroissoit aussi redoutable après une défaite que d'autres aprés une victoire. Il paroit qu'il ne fut pas toujours malhenreux à la guerre, puisque Carthage, fort économe dans la distribution des récompenses. lui accorda les honneurs de quatre triomphes , ce qui suppose qu'il fit au moins quatre campagnes glorienfes. La Sardaigne fut le brillant théatre de ses victoires. Il y mourut en béros dans une bataille, dont le juccès affura à Carthage la conquete de cette isle. Il laiffa un fils auquelil transmit tous fes talens, qu'il déploya dans la guerre de Numidie. Afdrubal, grand homme de guerre, exerça avec glore tous les emplois civils. Il fut éleve onze fois à la dignité de suffete. Cette suprème magistrature étoit élective & annuelle comme le consulat à Rome. Celui qui en étoit revétu avoit la même autorité à Cartage, que les rois avoient à Lacédemone. Le commandement des armées n'étoit point attaché à cette dignité, parce qu'il paroissoit dangereux de mettre dans la même main le glaive de

la loi & celui de la guerre. (T-n.)

ASDRUBAL, fils de Giscon, fut nommé par le senat pour commander en Siciele, pendant la premiere guerre punique. Son incapacité favorisa le progrès des Romains, & toujours mal sécondé par ses soldats, dont il étoit méprisé, il n'essuya que des revers. Après l'avoir accablé d'outrages, ils pousserent la licence & la cruauté jusqu'a'à le crucifier. Cette milice insolente & cruelle ne fit que prévenir l'arrêt de mort que devoit prononcer contre lui le sénat de Carthage, qui avoit coutume de regarder les malheureux comme au-

tant de coupables. (T-n.)

ASDRUBAL, furnommé le Beau, avoit recu de la nature tous les dons de plaire. & tous les talens qui font eftimer. Ses graces touchantes lui mériterent la bienveillance du grand Amilear , à qui il devint nécessaire. Un attachement fi marqué fit supconner que le héros de Carthage brûloit pour lui d'un amour criminel ; le fenat pour arrêter ce feandale . leur défendit de se voir. Amilear pour se fouftraire à l'arrêt flétriffant des magiftrats . donna sa fille en mariage à son ami. La loi ordonnoit de ne jamais séparer le gendre du beau-pere. Ce fut en ufant du privilége de cette loi qu'il fut antorifé à le mener avec lui en Espagne, où il le chargea de toutes les expéditions où l'on pouvoit acquérir le plus de gloire. Ce fut dans la guerre de Numidie qu'il déploya tous ses talens pour la guerre. Les Numides voyant les Carthaginois occupés en Espagne, eurent la témérité de déclarer la guerre aux Carthaginois. Afdrubal quitta l'Elpagne pour paffer en Afrique. dont fes victoires pacifierent les troubles, & firent rentrer les peuples dans l'obéiffance. Après la mort de fon beau pere l'armée d'Espagne le proclama général . & ce choix fut confirmé par le fénat qui crut ne pouvoir mieux confier fa deftinée qu'à un éleve d'Amilear. Les premiers jour de son commandement furent marqués par la défaite d'un prince espagnol qui ofa le provoquer au combat. La conquête de re villes qui lui ouvrirent leurs portes, furent le fruit de cette victoire. La modération dont il usa envers elles. engagea des contrées entieres à se soumettre plutôt que de s'exposer à la fortune de ses armes. Plein de reconnoissance pour la mémoire d'Amilear, il follicita le fénat de Carthage de lui envoyer Annibal pour le faire entrer dans la carrière de la gloire, & supérieur à l'envie, il ne craignit point d'être effacé par un jeune guerrier que les vœux de foldats appelloient au commandement. Un mariage qu'il contracta avec une princesse espagnole, acheva de lui gagner tous les cœurs de la nation. Après qu'il eut étendu fes conquêtes, il crut devoir s'en affurer la possession, en batissant une ville qui pût fervir de rempart à ce nouvel empire. Il lui donna le nom de Carthage la neuve . & cette ville devint dans la fuite la plus riche & la plus commerçante du monde. Les Romains alors trop occupés contre les Gaulois, qui avoient fait une irruption dans l'Italie , n'étoient point en état de l'arrêter dans le cours de fes profperites. Il étoit plus intéresant pour eux de protéger leurs foyers que de porter leurs forces dans une terre étrangere; ainfi ils conclurent le fameux traité par lequel les Carthaginois s'engagoient à ne point paffer l'Ebre, à ne jamais troubler Sagonte & les autres colonies grecques dans la jouissance de leurs privileges. Ce traité fut religieusement observé, & Afdrubal tourna fes armes contre cette partie de l'Espagne qui s'étend depuis l'Océan jusqu'à l'Ebre. Les rois & les peuples, fubjugués par son affabilité, n'opposerent aucune rélistance; Carthage conquérante sans effusion de sang , vit toute l'Espagne se faire un mérite de sa soumission. Tandis qu'Astrubal jouissoit paisiblement de fes conquêtes, il fut affaffiné par un efclave Gaulois qui crut devoir venger son maître condamné à la mort par le général Carthaginois. Ce serviteur fanatique, tranquille & serein au milieu des tourmens, ne parut sensible qu'à la gloire d'avoir vengé fon maître. (T.n)
ASDRUBAL BARCA, fils d'Amilcar,

ASDRUBAL BARCA, fils d'Amilcar, & frere d'Annibal, eut toutes les inclinations belliqueules qui distinguoient ceux de sa maison. Instruit dans le métier de la guerre par son pere & son beau-frere, il se montra le digne élève de ses illustres maîtres. Ce fut lui qui fut établi gouverneur de l'Espagne, lorsqu'Annibal partit pour porter la guerre en Italie; on lui laissa le commandement de la flotte pour protéger les côtes, & une puissante armée pour contenir les peuples dans l'obéssistance. Tandis qu'Annibal triomphoit

en Italie, Cneus Scipion subjuguoit tout le pays, depuis l'Ebre jusqu'aux Pyrénées. Magon qui commandoit dans cette partie de l'Espagne, fut taillé en pieces par ce Romain. Les troupes victorieuses le répandirent dans la campagne, faus observer ni ordre ni discipline. Asdrubal qui étoit venu au secours de son collegue; profita de la dispersion & de la sécurité présomptueuse des Romains. Il se mit à la tête de dix mille hommes de pié & de mille chevaux , paffa l'Ebre & fondit fur cette multitude éparse, dont le plus grand nombre fut passé au fil de l'épée. La fortune ne lui fut pas aush favorable la campagne suivante. Il mit en mer 45 vaisseaux de ligne, dont il donna le commandement à un certain Amilcar qui palfoit pour le plus grand homme de mer de fon temps. Il y eut une action fanglante où la fortune des Romains triompha de la valeur des Carthaginois. Asdrubal équipa une nouvelle flotte, & fit voile pour la Sardaigne, d'où il se proposoit de descendre en Italie, & d'y conférer avec Annibal fur le plan de cette guerre. Mais Servilius avec une escadre de solxante & dix galeres , l'obligea de rentrer dans ses ports. Les Romains affoiblis par les pertes qu'ils effuyoient en Italie, étoient dans l'impulsance de fournir des fecours à l'Espagne, dont Asdrubal se promit l'entiere conquête. Il faisoit des préparatifs formidables, lorsqu'il regut de Carthage l'ordre de paffer en Italie , pour porter du secours à son frere épuisé par ses propres victoires. A peine se mettoit-il en marche qu'il apprit qu'Ibera étoit vivement preffée par les Romains. Il fait fes dispositions pour la délivrer. Au bruit de son arrivée le fiége est levé, & l'ennemi vient camper près de son armée. Les deux partis étoient dans une égale impatience de combattre; on en vint bientôt aux mains. Asdrubal dirigeoit en grand capitaine les mouvemens de son armée, & ses premiers avantages lui préfageoient une pleine vietoire . lorsque les Espagnols , ou laches ou infideles, lacherent le pié & l'abandonnerent dans la plus grande chaleur du combat. Le motif de cette défection étoit le chagrin d'être transportés en Italie. Vingt mille Carthaginois resterent fur la place, & dix mille furent faits prisonniers. Afdrubal trahi par les alliés de Carthage, n'a d'autre ressource que dans liu-Rr 2

même : il équippe une flotte puissante & met à la voile pour la Sardaigne, où il étoit appellé par les vœux de tous les habitans, fatigués de la domination des Romains. Dès qu'il fut débarqué il renvoya fes vaiffeaux en Afrique, pour marquer aux insulaires qu'il mettoit en eux toute sa confiance. Les Sardes se rangent en foule fous fes enseignes. Manlius qui commandoit dans cette isle, rassemble uncarmée & livre un combat. Asarubal qui touchoit au moment de la victoire, est lâchement abandonné par ces perfides infulaires dont il défendoit les droits & la liberté. Il trouve à peine le moyen de retourner en Espagne, où toutes les pro-vinces pendant son absence s'étoient déclarées pour les Romains. Son génie fécond crée une nouvelle armée dans un pays où Carthage n'a plus ni alliés ni fujets. Il y balance la fortune des Romains; il livre deux combats, & quoique toujours vaincu, il foutient la réputation de grand capitaine, parce que dans ses malheurs il n'eut point de fautes à se reprocher.

Annibal n'en impofant plus dans l'Italie par l'éclat de ses victoires, se vit abandonné de tous ses alliés ; la fortune parut alors se lasser de servir les Carthaginois dans tous les lieux où ils porterent la guerre ; le jeune Scipion fe fignala en Efpagne par la prise de Carthagene. C'étoit là que les richesses des Afriquains étoient accumulées : cette ville étoit l'arfenal où étoient dépofées leurs armes & toutes leurs munitions & leurs machines de guerre. C'étoit saper la puissance de Carthage dans ses fondemens : il falloit un Afdrubal pour en retarder la chute ; il se maintint avec gloire jusqu'au moment où Edesco, prince Espagnol, fort accrédité parmi sa nation, embrassa le parti des Romains. Son exemple entraina plusieurs autres chefs, qui aimerent mieux combattre fous les enseignes d'un peuple belliqueux, que fous les drapeaux de républicains commerçans. Afdrubal voyant que fon armée s'affoibliffoit chaque jour par de nouvelles défertions, comprit qu'il lui faltoit remporter des victoires pour rétablit la réputation de ses armes. Les circonstances ne lui permettoient point d'attendre l'arrivée de Magon & d'un antre Aldrubal , qui lin avoient été alloeiés dans le commandement. Le mal étoit

urgent, il ne prit conseil que de la nécesfité. Il fe lassa de la lenteur de ses collegnes, & choifissant une position où il avoit droit de se croire invincible, il engagea une action, où les historiens affurent qu'il fut battu. Mais il ne faut pas que sa perte fut considérable , puisque ce revers ne l'empêcha point de faire fa ionction avec ses collegues, ce qu'il n'avoit pu exécuter avant le combat. De plus ils firent le partage des provinces, ce qui suppose qu'ils en étoient encore les maîtres. Asdrubal fut chargé de conduire une armée en Italie pour y favoriser les opérations de son frere Annibal. Il traverse les Gaules, précédé de ses éléphans, & dans tous les lieux de son passage il laisse des monumens de sa générofité. On lui permet par-tout de faire des recrues, & les Gaulois féduits par la magnificence s'empressent à marcher sous ses ordres. Les Liguriens le reçurent com-me le libérateur de leur pays. Sa marche fut si rapide que Plaisance étoit afsiégée, avant que les Romains & Annibal même foupconnassent son entrée en Italie. Il fat contraint d'en lever le siège pour hater sa jonction avec son frere. Les lettres écrites pour établir leurs relations , furent interceptées. Les confuls instruits de leur deffein réunirent leurs armées, & pour le prévenir, ils s'app ocherent de fon camp pour mieux observer tous ses mouvemens. Afarubal. trop foible pour rélister à leurs forces réunies, prit la réfolution de faire sa retraite. & d'éviter une action avec des forces trop inégales. Il étoit dans un pays dont il ignoroit les routes, il fut dans la nécessité de se confier à des guides infideles qui abuserent de sa confiance. Il erra quelques jours sans pouvoir tenir une route certaine; les Romains le joignirent fur le fleuve Metaro, dont il ne connoissoit ni les profondeurs ni les iffues; mais toujours fontenu par fon intrépidité naturelle, il affecta la même confiance que si le danger n'eût menacé que fes propres ennemis. Ses dispositions savantes annoncoient un général confommé : l'avantage de sa position , & la sagesse de son ordre de bataille supplécient à la supériorité du nombre. Il donne le fignal du combat, & l'exemple de la plus grande intrépidité. Déterminé à vaincre ou à mourir, il voit tomber à

fes pieds des milliers de foldats, qui tous briguent l'honneur de mourir à ses yeux. Honteux de survivre à cette milice courageuse, il se précipite au milieu d'une cohorte, où il trouve une mort digne d'un fils d'Amilcar & d'un frere d'Annibal. Le barbare Claudius déshonorant fa victoire , lui fit couper la tête, qui fut jetée quelques jours après dans le camp de son frere Annibal. Le héros Carthaginois faisi d'horreur & de pitié, ne lut dans l'avenir qu'un enchaînement d'événemens funestes, & il présagea dès ce moment quel seroit le deftin de Carthage. (T.n.)

ASDRUBAL, général des Carthaginois dans la derniere guerre punique, n'étoit point de la famille Barcine, mais il paroit avoir eu pour le nom Romain l'averfion dont ceux de cette maifon furent animés contre ces tyrans des nations. Dominé par son caractere turbulent & farouche, il accéléra la ruine de sa patrie par les efforts même qu'il fit pour la relever de sa chute. Le penple séduit par le faste d'un zele poussé jusqu'à l'enthoufialme républicain, s'abandonna à toutes les impulsions de son génie inquiet & fougueux. Ce factieux citoyen , devenu chef des tumultes populaires, introduifit dans l'état la confusion de l'anarchie; quarante des principaux citoyens furent condamnés à l'exil par l'abus qu'il fit de Ion pouvoir , & ce tyran domestique fit jurer au peuple que jamais il ne parleroit de leur rappel : les grands & le fénat gémirent dans l'oppreflion, & les plaintes furent punies comme le cri de la révolte. Ces illustres bannis se réfugierent auprès de Maffiniffa, roi de Numidie, qui s'intéreffa pour leur retour. Le refus infultant qu'il effuya fut le prétexte d'une guerre où plus de cinquante mille Carthaginois périrent dans une feule batail-1e. Ce coup violent dont Carthage chancelante fut frappée , épuifa fes forces languiffantes ; elle accepta la paix à des conditions humiliantes , dont la nécellité & fa foiblesse lui déguiserent l'ignominie.

Les Carthaginois, par leur dernier traité avec les Romains, s'étoient foumis à ne jamais prendre les armes fans l'aven préalable du fénat; ils avoient violé leurs engagemens en portant la guerre en Numidie : les Romains firent valoir cette

te ancienne rivale de leur puissance. Ce fut pour calmer leur reffentiment , que le fenat de Carthage déclara Afdrubal criminel d'état, comme auteur d'une guerre où Massinissa avoit été véritablement l'appressent. Cette condescendance aux. volontés d'un ennemi qu'on cherchait à defarmer , ne fut pas un facrifice affez gran | pour arrêter fon ambition ; les richesses de Carthage étoient seules capables d'affonvir l'avarice de ces avides oppresseurs des nations ; ils proposerent des conditions fi dures que les Caribaginois aimerent mieux s'exposer à tout fouffrir , que de fouscrire à leur dégradation. Cette republique commerçante ne forma plus qu'un peuple de foldats; des bourgeois pacifiques le revétirent de la cuiraffe & du bouclier ; les temples . les palais & les places publiques furent des atteliers , où les femmes les plus" foibles & les vieillards débiles travailloient confondus avec les artifans infatigables, à fabriquer des dards, des épées, des cuiraffes & des boucliers : tout retentifoit du bruit des martenux & des enclumes. Aldrubal ingnominieusement banni de sa patrie , y fut rappellé avec gloire , pour l'opposer à l'enne ni auquel une politique timide l'avoit faerifié; on le mit à la tête de six mille hommes, pour commander au dehors : mais bientôt resterré par les Romains, il s'enferma dans Nephele , qui fnt affiegee & prife d'affaut : foixante mille hommes turent ensavelies fous fes ruines. Afdrubal ne fut point enveloppé dans ce carnage, il rassembla une nouvelle armée, & continua de harceler les Romains, II eût mieux zimé commander dans la ville. que hors fes murailles, mais fon caractere farouche le faisoit redouter des citoyens, qui aimoient mieux obeir à un autre Afdrubal à qui ils avoient confié le commandement. Le premier accusa son concurrent de trahifon ; celui-ci ne s'abailfa point à le juftifier; fon filence fut regardé comme l'aven de fon crime, & il fut maffacré par la multitude indignée. Afdrubal lui fut fabititué dans le commandement de la ville , dont il eut pu retarder la chute , s'il cût pu tempérer l'impétuofité de fon courage & maltrifer la violence de fon caractere. Le premier fuccès des Romains ne fit qu'aigrir la féinfraction pour abattre entiérement vet-il recité de ce général ; il s'abandonna à Rr 3

des excès qui , lans réparer les pertes, le rendirent plus odieux : il fit emmener fur les remparts tous les prisonniers qu'il exposa à la vue de l'armée assiégeante ; sa fureur ingéniense multiplia leurs supplices; il leur fit couper le nez, les pieds, les mains & les oreilles; on leur coupa les yeux, on leur arracha la peau de deffus le corps avec des peignes de fer, aux yeux de leurs compagnons. Le barbare Asdrubal, après avoir joui de leur mutilation & de leurs souffrances, les fit précipiter du haut des remparts : c'étoit ôter tout espoir d'accommodement & de pardon. Les Carthaginois , naturellement cruels, voyoient avec horrenr les inhumanités de leur général ; ils étoient preffés de la famine , lorsque quelques convois entrerent dans la ville; la quantité n'étoit pas fuffisante à tant de besoin ; Afdrubal les fit diftribuer à ses troupes, fans le laisser attendrir par les gémissemens du citoyen expirant : cette odieule diftinction fit erier le penple & le fenat; le féroce Asdrubal ne répondit qu'en ordonnant le meutre des murmurateurs. Carthage comprit que son plus cruel ennemi étoit dans les murs ; les principaux citoyens, pleins de confiance dans la générofité de Scipion , fortent de la ville , & vont se présenter à lui en habits de Supplians; ils lui demandent d'accorder la vie à tous ceux qui voudroient sortir de Carthage, & un moment après on voit arriver cinquante mille tant hommes que femmes, qui furent regus avec bonté : neuf cents transfuges , ministres des fureursd' Afdrubal, ne purent obtenir cette faveur, qui fut également refulée à leur général impitoyable. Ces hommes défelpérés prennent la résolution de vendre. bien cher leur vie; ils fe retranchent dans le temple d'Esculape avec Afdrubal, sa femme & ses enfans ; ils aprojent été invincibles, s'ils avoient pu fe fouftraire à la famine, mais ce fleau le fit bientôt lentir. Afdrubal, cet implacable ennemi des Romains, ce tyran de fes concitoyens, trembla pour la vie ; il oraignit de monrir, quand il ne put plus vivre avec gloire, & affez lache pour racheter fa vie par le facrifice de fon honneur, il eut la hasselfe de mendier sa grace de la clémence d'un ennemi fi cruellement offenfé: son orgueil farouche passe de la fureur

du temple, tenant une branche d'olivier dans fes mains , & va fe profterner aux pieds de Scipion. Sa femme abandonnée avec fes enfans au reffentiment d'une foldatefque délefperée, ne peut le réfoudre à partager son ignominie. Les Romains du haut des remparts exposent à fes yeux fon mari; les transfuges vomiffent contre lui les plus horribles imprecations, & plutôt que d'imiter sa lacheté, ils prennent conseil de leur seul désespoir, ils mettent le feu au temple, aimant mieux être la proie des flammes que d'expirer sous les verges & les haches des bourreaux. Pendant qu'on allumoit le bûcher , la femme d'Afdrubal fe pare de se plus riches habits, & se mettant à la vue de Scipion avec ses deux enfans dans fes bras , elle éleve la voix , & lui crie : Romain, je ne fais point d'imprécations contre toi , tu ne fais qu'user du droit de la guerre ; mais puisse le génie de Carthage conspirer avec toi pour punir le parjure qui a trahi sa patrie , ses dieux , fa femme & fes enfans! Elle apostropha ensuite son perfide époux : o ! le plus lache & le plus feélérat des hommes , raffalie tes yeux de ces flammes qui vont nous dévorer moi & mes enfans ; notre fort est moins à plaindre que le tien , nous allons terminer nos fouffrances. Pour toi, indigne capitaine de Carthage , va fervir d'ornement à la pompe triomphale de ton vainqueur, va fubir à la vue de Rome vengée la peine due à tes crimes. Aufii tôt elle égorge fes enfans, les jette dans le feu, &s'y précipite avec eux. (T-u.)

ASEDOTH-PHASGA, Géogr., ville d'Afie en Palestine, dans la tribu de Ruben : elle étoit fitnée au pied du mont Phafga , entre Phogor , au nord - eft , & Callirhoé on Lafa, au fud-oueft. Long. 69,

ASEIGY, terme de la milice Turque; c'est le cuisinier des janissaires , qui outre fon office', eft oblige d'arrêter les prifonniers ; de les garder & de les mettre aux fers, ou de les garotter, felon qu'il est ordenné par l'oda-basog : il porte pour marque de fon emploi un grand couteau dans fa gaine , pendu au coté. (V.)

ASEKI , on comme l'écrivent quelques historiens ; affekai , Hift. Mod. , noms que les Turcs donnent aux fultanes dans l'abattement ; il fort furtivement ! favorites qui ont mis au monde un fils,

Lorfqu'une des fultanes du grand-feigneur est parvenue par-là au rang d'afeki . elle jouit de plusieurs distinctions, comme d'avoir un appartement léparé de l'appartement des autres fultanes, orné de vergers, de jardins, de fontaines, d'offices, de bains, & même d'une mosquée : elle y eft fervie par des ennuques & d'autres domestiques. La sultan lui met une couronne fur la tête, comme une marque de la liberté qu'il lui accorde d'entrer fans être mandée dans l'appartement impérial auffi fouvent qu'il lui plaira : il lui assigne un homme de confiance pour chef de fa maifon, & une nombreufe troupe de baltagis destinés à exécuter ses ordres: enfin elle accompagne l'empereur lorsqu'il fort de Constantinople en partie de promenade ou de chasse, & qu'il veut bien lui accorder ce divertissement. La fultan regle à sa volonté la pension des afekis ; mais elle ne peut être moindre de cinq cents bourses par an. On la nomme paschmaklik ou pasmalk, qui fignifie fandale, comme fi elle étoit deftinée à fournir aux fandales de la fultane, à-peu-près comme nous disons, pour les épingles, pour les gants, &c. Les Turcs ne prennent point de ville qu'ils ne réfervent une rue pour le paschmaklik. Les afekis peuvent être regardées comme autant d'impératrices, & leurs dépenfes ne font guere moindres que celles d'une épouse légitime. La premiere de toutes qui donne un enfant male à l'empereur eft reputée telle , quoiqu'elle n'en porte point le nom, & qu'on ne lui donne que celui de premiere ou grande favorite , buyuk afeki. Son crédit dépend de son esprit, de fon enjouement & de fes intrigues, pour captiver les bonnes graces du grand-feigneur; car depuis Bajazet I. par une loi publique, les fultans n'époufent jamais de femmes. Soliman II la viola pourtant en faveur de Roxelane. Le fultan peut honorer de la couronne & entretenir jufqu'à cinq afekis à la fois; mais cette dépense énorme n'est pas toujours de son geût; & d'ailleurs les befoins de l'état exigent quelquefois qu'on la retranche. Les ofekis ont en fouvent part au gouvernement & aux révolutions de l'emplre Turc. Guer. meurs & ufages des Turcs, tom. II. (G) \* ASEM , Géog. Sainte , ville fron-

tiere des tribus de Juda & de Si- fous de Cantorbery, & à deux lieues de

meon, dans la Terre - promife.

ASEM, Géog. royaume de l'Inde, au-delà du Gange, vers le lac de Chiamaï. Il y a dans ce pays des mines d'or, d'argent, de fer, de plomb, des foies, de la laque excellente, &c. Il s'y fait aussi un commerce considérable de bracelets & de carquans d'écaille de tortue ou de coquillages.

\* ASEMONA ou HASSEMON, Géog. fainte, ville de la Terre-promife, sur les confins de la tribu de Juda, de coté de

l'Idumée.

\* ASENA, Géog. Sainte, ville de la Terre-promise, dans la tribu de Juda,

entre Sarca, & Zanoe.

\* ASER (LA TRIBU D') Géog. contrée de la Palefine qui s'étendoit du sud au nord, depuis Ptolemaïs ou S. Jean d'Acre, jusqu'à Sidon: elle étoit confinée à l'orient par la tribu de Nephtali, & à l'occident par la mer: elle étoit habitée par le peuple descendu d'Ajer, fils de Jacob, & de Zelpha, servante d'Elia. (C. A.)

ASER, Géog. petite ville d'Asie, en Arabie. Sur le golfe de Bassora. Il ya un port assez bon & assez commode pour mouiller l'ancre; mais le pays est si stérile que les hommes & les bestiaux n'y vivent que de poisson. On y fait commerce de chevaux. Les Portugais y avoient autrefois un consul; mais aujourd'hui il n'y a aucun établissement de chrétiens. (C. A.)

\* ASER-GADDA, Géog. fainte, ville de Palestine, dans la tribu de Juda, en-

tre Moada & Haffemon.

"ASGAR, Géog. province d'Afrique, au royaume de Maroc. lituée entre le royaume de Fez. & la province de Hattele a vingt-fept lienes de longueur fur vingt de largeur; fes principales villes font Larafch ou Larafche, & Alcaçar-Quivir. On prétend que c'est la plus riche province d'Afrique, en bled, en bétail, en laines, en cuirs & heurre. (C.A.)

ASHBORN, Géog. petite ville d'Angleterre, au con té de Darby. Elle est sur une prite riviere au nord cuest de la ville de Darby, & au nord-est de Stefford. Long. 15, 50; lat. 35, 25. (C. A.)

ASHFORD, Géog. petite ville d'Angleterre; at comté de Kent. Elle eff fur la riviere Deffuse; à cinq licues au-deffous de Cantorbéry, & à deux lieues do

Rr4

la mer. Long 78, 50; lat. 51, 50. (C.A.) ASHLEY, Géog. riviere de l'Amérique septentrionale, dans la Caroline. Elle a son embouchure dans la mer du nord, conjointement avec la riviere Coo-

per. (C. A.)

ASHURST, Géog. petite ville d'Angleterre au comté de Kent. Elle est sur les frontieres du comté de Sussex, au fud-anest de Cantorbéry, dans une situation très agréable, environnée de bois & de paysages charmans. Long. 18; lat.

51, 15. (C. A.)

ASIARQUES, f. m. pl. Hift. anc. c'est ainti qu'on appelloit dans certaines villes d'Afie, des hommes revétus pour cinq ans de la souveraine prêtrise, dignité qui donnoit beaucoup d'autorité, & qui se trouve souvent mentionnée dans les médailles & dans les inscriptions. Les afiarques étoient souverains prêtres de plusieurs villes à la fois. Ils faisoient célebrer à leurs dépens des jeux folemnels & publics. Ceux de la ville d'Ephese empecherent S. Paul, qu'ils estimoient, de se présenter au théatre pendant la sédition de l'orfevre Démétrius.

ASIAS , Mufiq. inft. des anc. au rapport de Bullenger (de theatro, c. xvij.) l'afias étoit la premiere sorte de cythare faite par Cepion, disciple de Terpandre, & son nom lui venoit de ce que les Lesbiens, voifins de l'Afie, s'en fervoient.

(F. D. C.)

ASIATIQUES , Hift. mod. philosophie des Afiatiques en général. Tous les habitans de l'Afie sont ou mahométans, ou païens, ou chrétiens. La secte de Mahomet est sans contredit la plus nombreufe : une partie des peuples qui compofent cette partie du monde a conservé le culte des idoles ; & le peu de chrétiens qu'on y trouve font schismatiques, & ne font que les restes des anciennes sectes, & fur-tout de celle de Neftorius. Ce qui paroitta d'abord furprenant, c'eft que ces derniers sont les plus ignorans de tous les peuples de l'Afie , & peut-être les plus dominés par la superstition ... Ponr les mahométans, on fait qu'ils font partagés en deux fectes. La premiere eft celle d'Abonbecre, & la seconde est celle d'Ali. Elles fe haiffent mutuellement, quoique la différence qu'il y a entr'elles confifte plutôt dans des ceremonies, & dans des dogmes accessoires, que dans le !

fond de la doctrine. Parmi les mahométans, on en trouve qui ont confervé quelques dogmes des anciennes fectes philofophiques, & fur-tout de l'ancienne philosophie orientale. Le célebre Bernier qui a vécu long-temps parmi ces peuples , & qui étoit lui - même très - verlé dans la philosophie, ne nous permet pas d'en douter. Il dit que les Soufis Perfans, qu'il appelle cabaliftes, " prétendent que Dien, ou cet être fouverain qu'ils appellent achar, immobile, immuabile, a non seulement produit ou tiré les ames de fa propre substance, mais généralement encore tout ce qu'il y a de matériel & de corporel dans l'Univers; & que cette production ne s'est pas faite simplement à la façon des causes efficientes, mais à la façon d'une araignée, qui produit une toile qu'elle tire de son nombril, & qu'elle répand quand elle veut. La création n'est donc autre chose, suivant ces decteurs,qu'une extraction & extenfion que Dieu fait de sa propre substance. de ces rets qu'il tire comme de fes entrailles, de même que la deftruction n'est autre chose qu'une simple reprise qu'il fait de cette divine substance, de ces divins rets dans lui-même; en forte que le dernier jour du monde qu'ils appellent maperle ou pralea, dans lequel ils croient que tont doit être detruit, ne fera autre chose qu'une reprise générale de tous ces rets que Dieu avoit ainfi tirés de lui-même. Il n'y a donc rien , difent-ils , de reel & d'effectif dans tout ce que nous croyons voir, entendre, flairer, gouter, & toucher : l'univers n'est qu'une espece de fonge & une pure illusion, en tant que tonte cette multiplicité & diverfité de chofes qui nous frappent, ne sont qu'une feule, unique & meme chole, qui eft Dieu même ; comme tous les nombres divers que nous connoissons, dix, vingt; cent, & ainfi des autres, ne font enfin qu'une meme unité répétée plusieurs fois ". Mais fi vous leur demandez quelque raison de ce sentiment, ou qu'ils vous expliquent comment le fait cette fortie & cette reprife de fubftance, cette extension, cette diverlité apparente, on comment'il fe pent faire que Dien n'étant pas corporel, mais simple, comme ils l'avouent, & incorruptible, il foit néanmoins divifé en tant de portions de corps & d'ames, ils ne vous payeront jamais que de

belles comparailons : que Dieu eft comme un océan immense, dans lequel se mouvroient plusieurs fioles pleines d'eaus que les fioles, quelque part qu'elles puffent aller, fe trouveroient toujours dans le même océan, dans la même eau; & que venant à se rompre, l'eau qu'elles contenoient se trouveroit en même temps unie à fon tout, à cet océan dont elles étoient des portions : ou bien ils vous diront qu'il en est de Dieu comme de la lumiere, qui est la même par tout l'univers, & qui ne laissent pas de paroître de cent façons differentes , felon la diversité des objets où elle tombe, ou selon les diverfes conleurs & figures des verres par où elle passe. Ils ne vous paieront. dis-je, que de ces fortes de comparaisons. qui n'ont aucun rapport avec Dieu, & qui ne font bonnes que pour jeter de la pondre aux yeux d'un peuple ignorant; & il ne faut pas efperer qu'ils repliquent folidement, fi on leur dit que ces fioles se trouvoient véritablement dans une eau semblable, mais non pas dans la même; & qu'il y a bien dans le monde une lumiere semblable, & non pas la même; & ainfi de tant d'autres objections qu'on leur fait. Ils reviennent toujours aux mêmes comparaisons, aux belles paroles, ou comme les foufis, aux belles poésies de leur Goult-ben-raz.

Voilà la doctrine des Pendets , gentils des Indes; & c'eft cette meme doctrine qui fait encore à présent la cabale des Soufis & de la plupart des gens de lettres persans, & qui se trouve expliquée en vers perfiens si relevés & si emphatiques dans leur Goult-hen-raz, ou parterre des myfteres. C'étoit la doctrine de Fludd, que le célebre Gallendi a fi doctement réfutéesor pour peu qu'on connoisse la doctrine de Zoroaftre & la philosophie orientale, ou voit clairement qu'elles ont donné naiffance à celle dont nous venons de parler. Après les Perfes viennent les Tartares, dont l'empire est le plus étendu dans l'Afie ; car ils occupent toute l'étendue du pays qui est entre le mont Caucase & la Chine. Les relations des voyageurs fur ces peuples sont si incertaines, qu'il est extrêmement difficile de favoir s'ils ont jamais en quelque teinture de philosophie ; on fait seulement qu'ils croupissent dans la plus groffiere fuperstition, & qu'ils sont ou mahométans ou idolatres.

Mais comme on trouve parmi eux de nombreuses communautés de prêtres qu'on appelle lamas, on peut demander avec raifon s'ils font aussi ignorans dans les sciences que les peuples groffiers qu'ils font chargées d'instruire; on ne trouve pas de grands éclaircessemens sur ce sujet dans les auteurs qui en ont parlé. Le culte que ces lamas rendent aux idoles, eft fondé fur ce qu'ils croient qu'elles font les images des émanations divines, & que les ames, qui font aussi émanées de Dieu. habitent dans elles. Tous ces lamas ont au-dessus deux un grand-prêtre appellé le grand-lama, qui fait sa demeure ordinaire fur le fommet d'une montagne. On ne sauroit imaginer le profond respect que les Tartares idolatres ont pour lui; ils le regardent comme immortel, & les prêtres subalternes entretiennent cette erreur par leurs supercheries. Enfin tous les voyageurs conviennent que les Tartares font de tous les peuples de l'Afie les plus groffiers, les plus ignorans & les plus superstitieux; la loi naturelle y est presqu'éteinte : il ne faut donc pas s'étonner s'ils ont fait fi peu de progrès dans la philosophie.

Si de la Tartarie on passe dans les Indes, on n'y trouvera guere moins d'i+ gnorance & de superstition ; jusques - là que quelques auteurs on cru que les Indiens n'avoient aucune connoissance de Dieu. Ce fentiment ne nous paroît pas fondé. En effet, Abraham Rogers raconte que les Bramins reconnoissent un feul & fuprême Dieu , qu'ils nomment Viftnou; que la premiere & la plus ancienne production de ce Dieu , étoit une divinité inférieure appellée Brama, qu'il forma d'une fleur qui flottoit fur le grand abyme avant la création du monde : que la vertu , la fidélité & le reconnoiffance de Brama avoit été fi grandes, que Viftnon l'avoit doué du pouvoir de créer l'univers. Le détail de leur doctrine eft ranporté par différens auteurs avec une variété fort embarraffaute pour ceux qui cherchent à démêler la vérité; variété qui vient en partie de ce que les Bramins font fort réfervés avec les étrangers, mais principalement de ce que les voyageurs sont peu versés dans la langue de ceux dont ils se melent de rapporter les opinions : mais du moins il est constant par les relations de tous les modernes, que les

Indiens reconnoissent une ou plusieurs divinités.

Nous ne devons point oublier de parler ici de Budda ou Xekia, fi célebre parmi les Indiens, auxquels il enseigna le culte qu'on doit rendre à la Divinité, & que ces peuples regardent comme le plus grand philosophe qui ait jamais exifté. Son histoire se trouve si remplie de fables & de contradictions , qu'il seroit impossible de les concilier. Tout ce que l'on peut conclure de la diversité des sentimens que les anteurs ont eus à fon sujet, c'est que Xekia parut dans la partie méridionale des Indes, & qu'il se montra d'abord aux peuples qui habitoient fur les rivages de l'Océan ; que de-là il envoya fes disciples dans toutes les Indes, où ils répandirent la doctrine.

Les Indiens & les Chinois attestent unanimement que cet imposeur avoit deux sortes de docrines; l'une faité pour le peuple, l'autre secrete, qu'il ne révéla qu'à quelques-uns de ses disciples. Le Comte, la Loubere, Bernier, & surtout Kempfer, nous ont suffisamment infruits de la premiere qu'en nomme exostrique. En voici les principaux dogmes.

1º. Il y a une différence réelle entre le bien & le mal.

2°. Les ames des hommes & des animaux sont immortelles , & ne different entr'elles qu'à raison des sujets où elles se trouvent.

3°. Les ames des hommes séparées de leurs corps, reçoivent ou la récompense de leurs bonnes actions dans un séjour de délices, ou la punition de leurs crimes dans un séjour de douleurs.

4°. Le féjour des bienheureux est un lieu où ils goûteront un bonheur qui ne finira point, & ce lieu s'appelle pour ce-

la gokurakf.

5". Les dieux different entr'eux par leurnature, & les ames des hommes par leurs mérites; par conséquent le degré de bonheur dont elles jouiront dans ces champs élysées, répondra au degré de leurs mérites: cependant la mesure du bonheur que chacune d'entr'élles aura en partage sera û grande, qu'elles ne souhaiteront-point d'en avoir une plus grande.

6°. Amida est le gouverneur de ces lieux heureux, & le protecteur des ames humaines, sur-tout de celles qui sont destinées à jouir d'une vie éternellement

heureuse: c'est le seul médiateur qui pussle faire obtenir aux hommes la rémission de leurs péchés & la vie éternelle. (Plaseurs Indiens & quelques Chinois rapportent cela à Xekia lui-même.)

7°. Amida n'accordera ce bonheur qu'à ceux qui auront suivi la loi de Xekia, & qui auront mené une vie vertueuse.

8º. Or la loi de Xekia renferme cinq préceptes généraux, de la pratique defquels dépend le falut éternel : le premier, qu'il ne faut rien tuer de ce qui eft animé: 2°. qu'il ne faut rien voler: 3°. qu'il faut éviter l'inceste : 4°. qu'il faut s'abstenir du mensonge : 5°. & fur-tout des liqueurs fortes. Ces cinq préceptes sont fort célébres dans toute l'Afie méridionale & orientale. Pluficurs lettrés les ont commentés, & par conféquent obscurcis; car on les a divisés en dix conf. ils pour pouvoir acquérir la perfection de la vertn. Chaque conseil a été subdivilé en cinq go fiaktai ou instructions particulieres, qui ont rendu la doctrine de Xekia extrèmement fubtile.

9°. Tous les hommes, tant féculiers qu'ecciéfiastiques, qui se seront rendus indignes du bonheur éternel par l'iniquité de leur vie, seront envoyés après leur mort dans un lieu horrible appellé assob, où ils souffriront des tourmens qui ne seront pas éternels, mais qui dureront un certain temps indéterminé. Ces tourmens répondront à la grandeur des crimes, & seront plus grands à medure qu'on aura trouvé plus d'occasions de pratiquer la vertu, & qu'on les au-

ra négligées.

10°. Jemma O est le gouverneur & le juge de des prisons affreuses; il examinera toutes les actions des hommes, & les punira par des tourmens différens.

11". Les ames des damnés peuvent recerri quelque soulagement de la vertu de leurs parens & de leurs amis ; & il n'y a rien qui pnisse leur être plus utile que les prieres & les faurifices pour les morts, faits par les prêtres & adresse au graud pere des miscricordes , Amida.

12°. L'intercession d'Amida sait que l'inexorable juge des enfers tempere la rigueur de ses arrêts, & rend les supplices des damnés plus supportables, en sauvant pourtant sa justice, & qu'il les renvoie dans le monde le plutôt qu'il est possible.

110. Lorfque les ames auront ainfi été purifiées, elles seront renvoyées dans le monde pour animer encore des corps, non pas des corps humains, mais ceux des animaux immondes, dont la nature répondra aux vices qui avoient infecté

les damnés pendant leur vie.

14°. Les ames passeront successivement des corps vils dans des corps plus nobles, jufqu'à ce qu'elles méritent d'animer encore un corps humain, dans lequel elles puissent mériter le honheur éternel par une vie irréprochable. Si au contraire elles commettent encore des crimes , elles subiront les mêmes peines, la même

transmigration qu'auparavant.

Voilà la doctrine que Xekia donna aux Indiens, & qu'il écrivit de sa main sur des feuilles d'arbre. Mais sa doctrine ésotérique ou intérieure est bien différente. Les auteurs indiens affurent que Xekia fe vovant à son heure derniere, appella fes disciples, & leur decouvrir les dogmes qu'il avoit tenu secrets pendant sa vie. Les voici tels qu'on les a tirés des livres de les fuccesseurs.

1°. Le vuide est le principe & la fin de

toutes chofes.

2º. C'est de-là que tous les hommes ont tiré leur origine, & c'est-là qu'ils

retourneront après leur mort.

3°. Tout ce qui exifte vient de ce principe, & y retourne après la mort. C'est ce principe qui constitue notre ame & tous les élémens; par conféquent toutes les chofes qui vivent, pensent, & fentent , quelque différentes qu'elles foient par l'ulage ou par la figure, ne différent pas en elles-mêmes, & ne font point diftinguées de leur principe.

4°. Ce principe eft univerfel, admirable, pur, limpide, subtil, infini; il ne peut ni naître, ni mourir, ni être dif-

fous.

. Ce principe n'a ni vertu, ni ontendement, ni puissance, ni autre attribut semblable. .... 110

6º Son effence eft de ne rien faire, de ne rien penfer, de ne rien defirer.

7º. Celui qui fonhaite de mener une vie innocente & heureule, doit faire tous fes efforts pour se rendre semblable à son principe, g'eft-à-dire, qu'il doit dompter, ou plutot éteindre tontes fes paffions, afin qu'il ne foit troublé ou inquiété par aucune chofe.

8°. Celui qui aura atteint ce point de perfection, fera absorbé dans des contemplations sublimes, sans aucun ulage de fon entendement, & il jouira de ce repos divin qui fait le comble du bonheur.

9°. Quand on est parvenu à la connoissance de cette doctrine sublime, il faut laiffer au peuple la doctrine exotérique, ou du moins ne s'y prêter qu'à

l'extérieur.

Il eft fort vraisemblable que ce syfteme a donné naissance à une fecte fameuse parmi les Japonois, laquelle enseigne qu'il n'y a qu'un principe de toutes chofes ; que ce principe est clair, lumineux, incapable d'augmentation & de diminution, fans figure, fouverainement parfait, fage, destitué de raison ou d'intelligence, étant dans une parfaite inaction, & souverainement tranquille , comme un homme dont l'attention eft fortement fixée fur une chofe fans penfer à aucune autre. Ils disent encore que ce principe est dans tous les êtres partionliers, & leur communique son effence en telle maniere qu'elles font la même chose avec lui , & qu'elles se résolvent en lui quand elles font détruites.

Cette opinion eft différente du Spinofifme, en ce qu'elle suppose que le monde a été autrefois dans un état fort différent de celui où il est à présent. Un sectateur de Confucius a réfuté les absurdités de cette fecte par la maxime ordinaire , que rien ne peut venir de rien ; en quoi il paroit avoir supposequ'ils enfeignoient que rien eft le premier principe de toutes choles, & par conféquent, que le monde a eu un commencement fans matiere ni cause efficiente; mais il est plus vraisemblable que par le mot de vuide ils entendoient feulement ce qui n'a pas les propriétés fensibles de la matiere , & qu'ils prétendoient défigner par-là ce que les modernes expriment par le terme d'espace, qui eft un être trèsdiftinct du corps , & dent l'étendue indivisible, impalpable, pénétrable, immobile & infinie, est quelque chose de réel. Il est de la derniere évidence qu'un pareil être ne fauroit être le premier principe , s'il étoit incapable d'agir , comme le prétendoit Xekia. Spinofa n'a pas porté l'absurdité fi loin ; l'idée auftraite qu'il donne du premier principe , n'eft , à proprement parler, que l'idée de l'espace qu'il a revétu de mouvement, afin d'y joindre ensuite les autres propriétes de la

matiere.

La doctrine de Xekia n'a pas été înconnuc aux Juifs modernes; leurs cabaliftes expliquent l'origine des choses par des émanations d'une cause premiere, & par consequent préexistante, quoique peut-être sous une autre forme. Ils parlent aussi du retour des choses dans le premier être, par leur restitution dans leur premier état, comme s'ils crovoient que leur en foph, ou premier être infini, contenoit toutes chofes, & qu'il y a tonjours eu la même quantité d'etres, foit dans l'état incréé, foit dans celui de création. Quand l'être est dans son état incréé, Dieu est simplement toutes choses ; mais quand l'être devient monde, il n'augmente pas pour cela en quantité, mais Dieu se développe & se répand par des émanations. C'est pour cela qu'ils parlent souvent de grands & de petits vaisseaux, comme destinés à recevoir ces émanations de rayons qui fortent de Dieu, & de canaux par lesquels ces rayons font transmis : en un mot , quand Dieu retire ces ravons, le monde extérieur périt, & toutes choses redeviennent Dieu.

L'exposé que nons venons de donner de la doctrine de Xekia, pourra nous servir à découvrir sa véritable origine. D'abord il nous paroit très-probable que les Indes ne furent point sa patrie, nonfeulement parce que sa doctrine parut nouvelle dans ce pays-là torfqu'il l'y apporta, mais encore parce qu'il n'y a point de nation Indienne qui se vante de lui avoir donné la naissance; & il ne fant point nons opposer ici l'autorité de la Croze, qui affure que tout les Indiens s'accordent à dire que Xekia naquit d'un roi Indien; car Kempfer a très hien remarqué que tous les peuples fitués à l'orient de l'Afie , donnent le nom d'Indes à toutes les terres australes. Ce concert unanime des Indiens ne prouve donc autre chose, finon que Xekia tiroit son origine de quelque terre méridionale. Kempfer conjecture que ce chef de fecte étoit Africain , qu'il avoit été élevé dans la philosophie & dans les mysteres des Egyptiens; que la guerre qui défoloit l'Egypte l'ayant obligé d'en fortir. il fe retira avec fes compagnons chez les Indiens; qu'il se donna pour un autre Hermès & pour un nouveau législateur, & qu'il enleigna à ces peuples non-seulement la doctrine hiéroglyphique des Egyptiens, mais encore leur doctrine mysterieuse.

Voici les raisons sur lesquelles il ap-

puie fon fentiment.

1º. La religion que les Indiens reçurent de ce législateur, a de très-grands rapports avec celle des anciens Egyptiens; car tous ces peuples repréfentoient leurs dieux fous des tigures d'aui-

maux & d'hommes monstrueux.

20. Les deux principaux dogmes de la religion des Egyptiens, étoient la transmigration des ames. & le culte de Sérapis, qu'ils représentoient sous la figure d'un bouf ou d'une vache. Or il eft certain que ces deux dogmes font auffi le fondement de la religion des nations Afiatiques. Personne n'ignore le respet aveugle que ces peuples ont pour les animaux même les plus nuifibles; dans la perfuation où ils font, que les ames humaines font logés dans leurs corps. Tout le monde fait auffi qu'ils rendent aux vaches des honneurs superstitieux, & qu'ils en placent les figures dans leurs temples. Ce qu'il y a de remarquable, c'eft que plus les nations barbares approchent de l'Egypte, plus on leur trouve d'attachement à ces deux dogmes.

3°. On trouve chez tous les peuples de l'Alie orientale la plupart des divinités Egyptiennes, quoique sous d'au-

tres noms.

4°. Ce qui confirme sur-tout la conjecture de Kempfer, c'est que 526 ans
avant J. C. Cambyse, roi de Perse, sit
une irruption dans l'Egypte, tua Apis,
qui étoit le palladium de ce royaume. &
chassa tous les prêtres du pays. Or si on
examine, l'époque écclésastique des Siamois qu'ils sont commencer à la mort de
Xekia, on verra qu'elle tombe précisément au temps de l'expédition de Cambyse, de-là il s'ensuit qu'il est très-probable que Xekia se retira chez les Indiens, auxquels il enseigna la doctrine
de l'Egypte.

5°. Enfin l'idole de Xckia le représente avec un visage Ethiopien, & les cheveux crépus: or il est certain qu'il n'y a que les Africains qui soient ainsi faits. Toutes oes raisons bien pesées, semblent ne laisser ancun lieu de douter que Xekia ne sut Africain, & qu'il n'ait enseigné aux Indiens les dogmes qu'il avoit luimême puisés en Egypte.

\* ASIBE, Géogr., ville de Mélopotamie, appellée par les habitans Antiochia.

Il y a encore une ville de l'Afic mineure du même nom, dans la Cappadoce, vers l'Euphrate & les monts Moschiques.

ASIE, Géogr., l'une des quatre grandes parties de la terre, & la feconde en ordre, quoique la premiere habitée. Elle est separée de l'Europe par la mer Méditerranée, l'Archipel, la mer Noire, les Palus-Meotides, le Don & la Dwina; de l'Afrique par la mer Rouge & l'ifthme de Suez. Elle est des autres cotés entourée de l'Océan: ses parties principales font l'Arabie, la Torquie Afiatique, la Perse, l'Inde, la Tartarie, la Moscovie Asiatique, la Chine, le Japon, le royaume d'Ava, celui de Siam, l'île de Ceylan, les îles de la Sonde, dont les principales font Sumatra, Borneo, Java, l'île des Céleber, les Moluques, les Philippines, les Maldives: elle peut avoir d'occident en erient environ 1750 lienes, & du midi au septentrion 1550.

Les peuples de ce vaste continent, ceux fur-tout qui en occupent le milieu, & qui habitent les côtes de l'Océan septentrional, nous sont peu connus: excepté les Moscovites qui en possedent quelque portion, & dont les caravanes en traverfent tous les ans quelques endroits, pour fe rendre à la Chine, on peut dire que les Européens n'y font pas grand négoce. S'il y a quelque chose d'important à obferver fur le commerce d'Asie, cela ne concerne que les côtes méridionales & orientales : le lecteur trouvera aux différens articles des noms des lieux, les détails généraux auxquels nous nous fommes hornés fur cet objet.

ASIE SEPTENTRIONALE, Géogr. Recherches sur l'étendue des parties septementionales de l'Asse. Commençons par établir la véritable longueur du continent de l'Asse. On n'a pu commencer à s'en former une idée, quant à sa partie méridienale & orientale, même au-delà du Gange, que par les relations qu'on en a eues depuis les navigations commencées dans le xvi siecle; & vu leur diversité, avec les changemens arbitraires qu'on a

faits, il s'est passé bien du temps avant qu'on ait pu fixer la position de cette moitié de l'Asie; encore est-elle susceptible de correction, malgré les observations des PP. Jésuites à Péking, les plus exactes qu'on ait. Je vais donc rapporter le résultat de quelques cartes, pour en tirer des conclusions.

Je dois avertir que pour cette longueur, les géographes du ficele passé, & ceux du commencement de celui-ci, plaçoient l'extrémité orientale des côtes de la Tartarie & de la Corée de 155 à 185 degrés; le Japon, de 171 à 185. M. Allard, dans la carte de Witsen, marque le seuve Kamptzata apparemment Kamtschat, avec un cap, à son nord, à 178 degrès.

Les PP. Jéfuites, astronomes & miffionnaires au royaume de Siam, ont trouvé, après nombre d'observations, qu'en général on avoit donné près de 508 lienes, ou plus de 25 degrés d'étendue

de trop à l'Asie.

En 1724, M. Guillaume de l'Isle faifoit avancer la côte depuis le Lena sudest du 135e au 160e degré, où il plaçoit celle d'Ochotsk vers le fud, d'après les nouvelles cartes : leurs auteurs, en la failant commencer au sud, depuis la Lo-pat-ka, marquant celle-ci à 175 degrés, ont jugé à propos de placer la pointe la plus orientale à 205-208 degrés. Ils font allés bride en main pour l'Afie ci-devant connue & fes côtes, en avant confervé àpeu-près la position environ 160 & 161 degrés depuisOchotsk vers l'embouchure de l'Amur. Mais pour le nord de l'Afie, ils se sont donné pleine carrière, croyant n'être pas gênés par des cartes ni relations & pouvoir y fubstituer leurs idées, on ce qu'ils donnoient pour telles, le tout arbitrairement: c'est ce que nous nous proposons d'examiner avec toute l'exactitude & l'impartialité possible, n'adoptant que ce qui est le mieux prouvé, fans y préférer de pures conjectures, des relations mal expliquées à ce qu'elles disent véritablement , de quelque date qu'elles soient. La nouveauté, si elle n'a pas un caractere d'authenticité supérieur , no doit pas être préférée, & je ne dois pas imiter ni suivre ceux que la politique Russienne a pu faire agir contre les axiomes énoncés ci-devant à l'article AME-RIQUE. Nous devons pourtant remarquer que, sujvant le témoignage de M. Muller, Kirilow dit, dans le titre de fon atlas, "que toute la longueur de l'empire Ruffien est de 130 de ces degrés dont 360 font toute la circonférence de la terre ... Quoi de plus clair? L'empire Russen commence aux îles de Dago & i'Oesel, au 30° degré de longitude; on le finit dans les cartes à 205 ou 208. Comment concilier ces 170 degrés avec les 205 ou 208 des cartes nouvelles? Cellesci ne se réduiront-elles pas d'elles-mèmes de 30 degrés & plus en longitude? On peut voir notre carte de l'Asservatige, in 1, dans les cartes géographiques de ce dictionnaire.

Nous expliquerons d'ailleurs à l'article Passage par le nord, ce que c'est que cette politique Russenne, sur quoi elle est fondée, & quelles preuves nous en

saous.

Si les anciens avoient une connoissance fi foible des pays méridionaux de l'Afie en-delà du Gange, on ne fera pas furpris que celle qu'ils nous ont pu tranfmettre des pays , côtes & mers des Hyperborcens, on des extrémités feptentrionales . le soit infiniment plus; il faut même que Pline ait eu par hasard connoissance du cap Tabin & de l'île Tazzata: comme nous avons appris quelques nouvelles de ces grands lacs vers l'ouest de l'Amérique, par les fauvrages faits prifonniers, par d'autres, & par de fimples oui-dire , il faut se contenter de ces foibles connoissances en attendant mieux. Il étoit impossible d'en acquérir de plus amples fans le moyen des Russiens, qui jufqu'au xviie fiecle ne nous furent guere moins inconnus que les Tartares fauvages de ces pays les plus feptentrionaux. Que dis - je? Sans le Ruffe Anicow, qui fit des spéculations pour profiter d'un commerce lucratif que les Samoiedes faisoient à Moseow des pelle-teries venues de plus loin, la Sibérie, proprement ainsi dite, auroit refté encore long-temps inconnue aux Ruffes même : ce fut par lui & les fiens que ceux ei conquirent la Sibérie, & montrerent les movens de subjuguer pen-à-peu les peuples éloignés. Les Russes eux-mêmes furent connus des Européens par les voyages de ceux-ci. Les Anglois & les Hollandois en eurent des connoissances en cherchant un passage par le nord-est: ce fot alors qu'ils apprirent des Samoiedes

que la petite mer geloit en hiver, la grande mer ne geloit jamais ; qu'ile y alloient à la nêche depuis le Piafida & le Jenifcea; que vis-à-vis de la pointe orientale & septentrionale de la nouvelle Zemble. il y en avoit une autre qui faisoit un grand angle faillant, depuis lequel alors la côte baiffoit vers l'eft & fud-eft infques vers les pays chauds. Voilà à quoi se rédnisoient les connoissances géographiques que l'on avoit dans ce temps-là de la partie septentrionale de l'Afie, & les feuls matériaux avec lesquels on pût dresfer des cartes. On étoit embarraffé comment tout concilier . & ce d'autant plus. qu'encore de nos jours les Ruffes nous cachent ce qui étant à notre portée devroit être le plus connu, la côte entre le Pialida jufqu'à la pointe de fon cap à l'elt. On avoue qu'elle a été reconnue par terre le long du Piasida, & même les cotes de la mer à fon oueft jufqu'à fon embouchure, font remplies de simovies ou habitations d'hiver, par conféquent penplées ; & celles qui font au-delà de cette petite riviere doivent être fi inconnues, qu'on a cru devoir les marquer d'une maniere indéterminée.

On diloit, le cap Tabin doit faire un finis terra, une extrémité de l'Afie vers le nord. Il y a une mer qui baigne toutes ces côtes: on nous affure qu'une autre Separe l'Afie d'avec l'Amérique ; il faut donc que ces deux mers fe joignent, & à cet endroit forment un angle qui fera ce cap Tabin . & une fle à fon oueft . qu'on indiquoit comme se trouvant à l'embouchure d'une riviere. Cette idée, malgré tant d'autres découvertes qui devoient la détruire, a toujours sublifté d'une façon ou d'autre, jusqu'à nos jours. Il y en avoit qui le fondant fur le rapport des Samoïedes, marquoient la côte depuis le cap vers le Taimura, en déclinant peu-à-peu vers le fud-est. D'autres, voulant concilier l'un avec l'autre, marquoient cette déclinaison seulement vers le Lens. à fon embouchure, ayant appris qu'il s'y trouvoit des iles : de-là on faisoit remonter cette côte vers le nord-est, pour conferer ce cap Tabin. Loriqu'on apprit que les Moscovites & autres peuples regardoient le Swietoi-noss ou Swætoinoss comme le cap le plus avancé, on donna ce nom , ou celui de Promontorium facrum au prétendu Tabin; ensuite on

sut que ce Swietoi-noss étoit situé à l'est du Lena; on la marqua ainsi, & on n'en fut que plus persuadé que les îles à l'embouchure de ce seuve étoient celles de Tazzata; d'ailleurs on persista dans l'idée d'un cap Finis terræ, qu'on laissa sub-sister sous le nom de Tabin (dont je continuerai à me servir, lorsque je voudrai en parler en ce sens), Swietoi-noss, caput sacrum, cap des Tzchouschi, des Tchulahkz; & c: ce qui a causé une consussion qui a augmenté de plus en plus : tàchons de rétablir l'ordre.

2°. Strahlemberg indique ce cap Tabin d'une maniere frappante; auffi le navigateurs du fiecle passe, Linschotten même déja , & ses contemporains , furent perfuadés que ce n'étoit autre chofe que ce dit angle faillant vers le Taimura; en effet c'est le cap le plus avancé de toute la côte, se trouvant au-delà de 77 degrés & demi, ou à 78, & ainfi le finis terra vers le nord; mais Strahlemberg indique en même temps l'île de Tazzata, qu'il prouve être la nouvelle Zemble, vu que les anciens Scythes & leurs fucseffeurs ont commencé avec les peuples septentrionaux de l'Europe, par la riviere Taas; d'où ils nomment le grand golfe, auquel nous donnons le nom d'Obi, golfe de Taas . & duquel la nouvelle Zemble . qui eft vis-à vis , a été nommée Taazata ; cela eft fi naturel , & on en peut douter d'autant moins que cette île a toujours été réputée comme fituée à l'ouest du cap Tabin , vers l'embouchure d'une riviere. Strahlemberg en conclut que ceux des géographes qui la marquent plus à l'est, ont grand tort; buc uspiam Tazzata insula à Plinio ponitur.

Après la conquête de la Sibérie, il y eut des Ruffes qui firent la même réflexion qu'avoient faite les Anicowiens fur les richeftes que l'on pouvoit tirer de ces pays orientaux par les pelleteries, en allant s'en fournir en droiture, foit par la chaffe, foit par le commerce; il y eut plufieurs affociations de ces gens qu'on nommoit & nomme encore Promyfebleni.

3°. Ils réfléchirent que le plus grand profit qu'ils pouvoient faire, feroit d'aller par mer, terre-à-terre, trafiquer avec des peuples inconnus, qui ignorant la valeur de ces pelleteries, les leur céderoient à vil prix: ils ne fe trompoient pas; & malgré le grand risque qu'ils couroient

parce que leurs bâtimens étoient petits & misérables, qu'ils étoient aussi ignoanns dans l'art de les construire qu'en celui de les gouverner, que ne s'éloignant pas des côtes ils risqueient à tout moment de périr dans les glaces, l'amour du gain étoit trop fort pour qu'ils ne suivissent pas leurs projets; & la cour s'en trouva si bien que ces gens lui fournirent le moyen de rendre tributaires tous ces peuples.

Ils commencerent leurs courses à peu près en 1636; de cette façon allant pas à pas, ils découvrirent chaque année prefque une nouvelle riviere, un nouveau cap. le Jana, le Chroma, l'Indigir, PAlofeja, le Kolyma, & d'autres moins confidérables. Cette réussite les engagea à tenter de nouveaux progrès en 1646.

4º. Ignatien paffa plus loin, & fit le premier un voyage à l'est du Kolyma pendant 48 heures. Il y trouva des Tichonktchi, avec lefquels il fit quelque commerce dans un baie à 72 degrés; ces 48 heures font 7 degrés & demi. Staduchin avant entendu parler d'une riviere Pogitscha ou Kowitscha, à laquelle on pouvoit parvenir avec un très-bon vent du Kolyma en trois ou quatre jours, quoique Ignatien ne l'eût pas trouvée après 48 heures, Staduchin conftruifit en 1648. un batiment vers l'Iudigir, & partit du Kolyma, dans l'été de 1649, pour faire cette découverte; il fit voile pendant 7 fois 24 heures; ce qui feroit à cette latitude, comme ci-deffus, à raifon de 6 lieues par degré, 27 degrès; il demanda aux habitans des côtes des nouvelles de cette riviere; ils ne purent lui en donner. Bientot après, on apprit que cette riviere Pogitscha n'étoit autre que l'Anadyr. On apprit des idolâtres de cette contrée que pour trouver l'Anadyr on avoit une route bien plus courte par terre; auffi-tôt une fociété de Promyschleni demanderent la permission de s'emparer de cette contrée ; l'ayant obtenue avec un fieur Motora pour leur chef, & ayant fait un prisonnier parmi les Chodynsky, pour leur fervir de guide, ils y réuffirent.

5°. La passion des découvertes, d'augmenter les revenues de la cour & les richesses entrepreneurs, fut si forte, que pendant ce même tems, une autre grande société de Promyschleni se forma en 1647, dont les principaux furent, Fedot

Alexiew , Deschnew & Gerasim Ankudinow, qui partirent en juin avec quatre kotsches, espece de barques : ils ne purent y reuffir cette année, parce qu'ils rencontrerent plus de glaces qu'à l'ordinaire; loin de se décourager, ils furent excités à suivre leur projet par toutes les relations qu'ils eurent ; le nombre même des entrepreneurs augmenta, & on équipa lept kotiches, dont chacune étoit montée d'environ 30 hommes. On partit le 20 juin 1648.

Les auteurs se plaignent de ce que la relation de Deschnew, dont M. Muller trouva l'original dans les archives de Jakontski, dife si peu, ne dise même rien de ce qui est arrivé à quatre de ces kotsches, rien de ce qui arriva à lui & à sa compagnie qui étoit sur les trois autres kotiches juiqu'au grand cap, rien des glaces, parce que sans doute, dit M.Muller, il n'y en avoit point, & que, comme Deschnew remarque ailleurs, la mer n'est pas toutes les années également na-

vigable.

6°. Sa relation commence par ce cap: il dit, ce cap est tout-à-fait différent de celui qui se trouve près de la riviere Tichukolichia à l'ouest du Kolyma, il est fitué entre le nord & le nord-eft, & s'étend en demi-cercle vers l'Anadyr. Du coté de l'ovest ou de la Russie, les Tschontschy ont élevé à coté d'un ruisfeau quantité d'os de baleines, en forme d'une tour ( d'autres disent de dents de chevaux marins. ) Vis-à-vis de ce cap il y a deux isles, fur lesquelles on a vu des gens de cette nation qu'on reconnoît par les dents des chevaux marins, qu'ils paffent par leurs levres. Avec un très-bon vent on peut paffer depuis ce cap jufqu'à l'Anadyr en trois fois :4 heures; le kotsche d'Ankoudinow fit naufrage; l'équipage fut fauvé & diftribue fur les deux autres; pen après celles-ci furent féparées, & ne se revirent plus. Deschnew fut jeté loin de l'Anadyr vers le sud, & fit naufrage, à ce que l'on suppose, vers la riviere Olotiera. Nous dirons plus bas un mot de Fedet Alexiew.,

7°. Deschnew erra long-tems avec sa troupe pour retrouver l'Anadyr, fans reuffir plutot qu'en été suivant 1649; il fonda l'Oftrog Anadyrskoi : Motora & Deschnew, après des jalousies qui les désunirent, se réunirent à la fin, construi-

firent des bâtimens fur l'Anadyr; Motera ayant péri dans une rencontre avec les Anaules , Deschnew remarqua à l'embouchure de l'Anadyr un grand banc de fable, qui depuis ton coté septentrional s'avance beaucoup dans la mer, & qui étoit l'endroit où s'assembloit une grande quantité de chevaux & chiens ou veaux marins; espérant d'en faire un grand profit, il fit couper du bois, en 1653, pour construire un kotsche, & s'en servir pour envoyer le tribut à Jakontsk par mer; il s'en défista, tant parce qu'il n'avoit pas tout ce qui étoit nécessaire pour cette construction, que parce qu'on l'affura que le cap n'étoit pas toutes les années éga-

lement libre de glaces.

8°. En 1654, il fit un nouveau tont vers ledit bane de fable, pour chercher des dents de ces amphibies. La même année arriva un certain Seliwerstow, envoyé par Staduchin; il devoit ramasser de ces dents pour le compte de l'état; ceci donna lieu à des disputes entre lui & Deschnew; le premier voulut s'approprier la découverte de ce banc , difant qu'il y étoit venu par eau avec Staduchin en 1649. Deschnew lui prouva au contraire qu'il n'étoit pas seulement venu jusqu'au grand cap, entouré de rochers, & qui ne lui étoit que trop connu , puilque le kotsche d'Ankondinow y avoit péri ; que ce n'étoit pas le premier cap à qui on avoit donné le nom de Swietoi-Nois, que la véritable marque par laquelle on pouvoit reconnoitre ce cap, étoient les deux isles habitées par ces hommes ornés avec ces dents de chevaux marins; que ni Staduchia ni Schwerltow ne les avoient vues, mais que lui, Deschnew, les avoit découvertes, & que le banc à l'embouchure de l'Anadyr en était encore fort éloigné.

90. Deschnew fit en attendant toute le long de la côte, & apprit des Koriaques le fort des deux Ankudinow, de même

que de Fedot Alexiew.

En 1650, on entreprit encore plusieurs voyages, mais par les empêchemeus cideffus, quoique fortant en juillet, les glaces leur firent tant de mal entre les embouchures orientales du Lena & le Swietoi-Nofs, qu'on en fut dégoûté pour longtems; ce ne fut que fous le regne de Pierre le Grand, qu'on reprit de nouveau de pareilles entreprifes. On fait que fon vafte valte génie n'avoit que de valtes idées & de grands projets; que s'appliquant principalement à établir un commerce étendu par la navigation, il y travailla & commença par établir la navigation de la mer Baltique en fondant Pétersbourg Archangel fur la mer Blanche existoit déja; il crut avoir réussi pour la navigation de la mer Noire par Azow, & celle de la Caspienne par Astracan, qu'il exécuta : mais des événemens malheureux les firent tomber ; enfin il crut qu'il ne Itti Teroit pas impossible de participer att riche commerce des Indes, du Japon, de la Chine & de l'Amérique, par des établiffemens confidérables à l'extrémité de l'Asie voifine de ces pays. La compagnie hollandoife des Indes orientales n'ayant pas voulu entreprendre la découverte du passage par le Nord, le Czar tenta de découvrir & d'affujettir les pays voifins des objets de son commerce, en commençant par le Kamtschatka dont on avoit quelques notions obfcures.

10°. En 1596 on y envoya Wolodimir Atlasfow , qui étoit établi commandant des Cofaques à Anadryskin Oftrong, établiffement qu'on avoit confervé depnis qu'il avoit été fait par Deschnew comme deffus, & qui naturellement devoit avoir de vastes connoissances de tous les pays voifine. Il y envoya 16 Cofaques de Jakontski, pour rendre les Koriaques, sur la riviere Opuka, tributaires; Morosko leur chef s'en acquitta bien, & prit même nn Oftrogkamtschadale. Atlasfow profitant de cet avantage, conduisit 50 Cofaques & autant de Kukagres vers la riviere Kamtschat & dans les environs : dans la déclaration juridique, il raconte entr'autres avant de continuer son récit fur fon voyage vers le Kamtschatka:

11°. Qu'entre le Kolyma & l'Anadyr il se trouve un double cap que quelquestuns nommoient cap Tscbalutsi & Anadyrskoi. Il affure de celui-ci, qu'on ne le peut jamais dépasser et ce des bâtimens ordinaires, parce que du coté de l'ouest ou du nord, il y a toujours des glaces sottantes (stables & fermes en hiver), & que l'autre coté de la mer du cap Anadyrskoi est toujours libre de glace. Que lui-même n'avoit pas été personnellement à la hauteur de ces caps, mais qu'il apprit des Tschouktski, qui habitoient vers l'embouchure de l'Anadyr, que vis-à-vis

de ce cap il y avoit une grande isle habitée par des gens qui venoient chez eux par-deffus la glace en hiver, & leur apportoient de mauvaifes zibelines.

Pour abréger, je ne dirai rien du reste de sa rélation. M. Muller me parolt trop sévere la dess' il avoue qu'elle est réellement d'Atlassow, mais il dit qu'elle ne s'accorde ni avec la requéte de celui-ol de 1700, ni avec sa déposition juridique de 1701; pour faire valoir son doute il auroit dû-communiquer ces pieces, comme tant d'autres intéressants, dont il a enrichi son redueil; il ne l'a pas sait; & puisque le Czar, si bon connoisseur des hommes, en a été si content qu'il l'a fait colonel des Cosaques à Jakontski, ceci sait bien plus d'impression sur moi.

12°. On envoya fouvent des partis contre les Tschouktski, fans pouvoir les fubjuguer. Popow voulut obliger . en 1711 , ceux qui demeurent de l'autre coté de la baie & du cap ou nost, à payer le tribut, ce qu'ils refuserent. Il tira pourtant d'eux des connoissances sur la fituation des pays voifins ; entr'autres, que vis-à-vis, foit du Kolyma, foit de l'Anadyr, on voit une isle que les Tschouktski nomment la grande terre, dont les habitans fe percent les joues & y passent de grandes dents, n'ayant pas la même langue que les Tichouktski, qui font en guerre avec enx depuis un tems immémorial. Popow en vit dix, qui étoient prisonniers chez les Tschouktski; il remarqua que ces dents étoient des pieces de celles des chevaux marins. Il apprit qu'en été on y passoit en un jour avec des baldares, & en hiver sur les glaces auffi en un jour , dans des traineaux.

Sur le pomontoire ou terre de ce cap, on ne voit que des loups & des tenards, parce qu'il n'y a pas de forêts; mais fur l'autre terre, il y a toutes fortes d'animaux qui fournissent de nombreux troupeaux de rennes. Il y a dés cedres, fapins, pins, melezes & autres arbres. Popow jugea que le nombre des Tschouktski du cap peut se monter à deux mille hommes, & celui des infulaires au triples que depuis l'Ostrog-Anadry, on passot par terre pour aller au noss, à coté du recher Matkol, qui étoit au fond d'un grand gosse.

130. Jeltieshin, en 1716, devoiten-

tr'autres se rendre depuis le Tschouktskoi-Noss, aux isles & autres pays du coté opposé, mais ce voyage n'eut point de foite.

En 1718 des Tschouktski se rendirent à l'Oftrog-d'Anadir koi, pour se soumettre volontairement, & rapporterent qu'ils habitoient le promontoire entre l'Anadry & le Kolyma; qu'ils étoient au nombre d'environ 3500 hommes ; que ce promontoire étoit rempli de rochers & de montagnes; mais que le plat - pays confistoit en terres à tourbes; que vis-à-vis du cap on vovoit une isle de grandeur médiocre, dont les habitans ressembloient aux Tschouktski, mais se servoient d'une autre langue, que depuis la pointe on pouvoit paffer en un demi - jour à cette isle; qu'au - delà de celle - ci on trouvoit un grand continent, qu'on pouvoit voir depuis l'isle par un temps fercin, que fes habitans reflemblans auth aux Tschouktski, avoient une langue différente, beaucoup de forêts, &c. ( ce qui est la description exacte de la grande isle rapportée ci - dellus); qu'avec leurs baidares ils pouvoient, en côtovant le promontoire, faire le voyage depuis le fond de la baie de l'Anadry, à la derniere pointe du promontoire en trois semaines, souvent en moins de temps.

14°. Pierre-le-grand voulut avoir une connoissance plus précise de ces pays & passages , & ne pouvant obtenir de la compagnie des Indes en Hollande de s'en charger , ayant d'ailleurs ce dessein fort à cœut, il envoya en 1727 deux géodessites ou géomètres au Kamtschatka. On n'a jamais rien pu apprendre sur ce qu'ils firent & découvrirent. On fait seulement qu'à leur retour le czar les reçut fort gracieusement; ce qui a fait présumer qu'ils s'acquitterent avec succès de ce

dont ils étoient chargés.

15°. Enfin le czar voulant absolument contenter sa curiosité & faire reconnoitée ces passages; & principalement être assuré si l'Asie étoit contigue à l'Amérique du coté du N. E., vers le cap des Tichouktski, puisque du coté du nord on étoit de ja sur qu'elle ne l'etoit pas, il chossit Beering, Danois, marin trèsexpert

Pierre eut cette affaire si fort à cœur, que quoiqu'alité par la maladie qui mit fin à la vie, il en parla à Beering, & dres-

fa en outre de fa propre main une fafruction détaillée pour lui, laquelle lui fut remife cinq jours après le décès de ce grand monarque.

Il eut pour adjoints les capitaines

Spangberg & Tchirikow.

16. Il partit le 14 juillet 1728, depuis la riviere Kamtschat, & cingla vers le nord-est, suivant les côtes, qu'il perdit rarement de vue; & dressa une carte de celle-ci, aussi exacte qu'il étoit possible, & c'est encore à présent la meilleure qu'on en ait.

Le 8 août, se trouvant à 64° 30' de latitude, un baidare avec 8 hommes, s'approcha de son vaisseau; ils se disoient 'Tschouktski, nation depuis long-temps connue des Russes, & qui réellement habite cette contrée. Ils dirent que la côte étoitremplie d'habitations de leur nation, & firent entendre que la côte tournoit assez près de - là vers l'ouest; ils indiquerent encore une isle peu éloignée, que Beering trouva le 10 août, & lui donna le nom de St. Laurent.

Le 15 du même mois, il étoit parvenu à 67° 18' de latitude; voyant que, comme les Tichouktski le lui avoient indiqué, la côte couroit vers l'ouest & non plus au nord, il en tira la conféquence, erronée dit-on, qu'il avoit atteint l'extrémité du nord - eft de l'Afie; que la côte tournant des-là vers l'ouest, une jonction de l'Afie avec l'Amérique ne pouvoit avoir lieu, & qu'il s'étoit acquitté de la commission. M. Muller ajoute qu'il se trompoit, puisqu'il se trouva seulement au Serdzekamen, d'où la côte à la vérité alloit vers l'ouest , & formoit un grand golfe; mais elle se retournoit ensuite ver le nord & nord-cit, jusqu'au grand Tschouktskoi-Nost.

Au retour, le 20 août, 40 Tschouktski vinrent vers son vaisseau dans 4 baidares & dirent que leurs compatriotes alloient souvent vers le Kolyma, par terre, avec des marchandises, mais jamais par eau.

17°. En 1727; Schestakow voulut aller subjuguer les Tschouktski, de même que les Koriaques, vers le gosse de Penichiuska, au nord du Kamtschatka, découvrir ensuite les pays situés à l'opposte du Tschouktskoi. Noss des conquérir. Il eut pour adjoint le capitaine Pauluski, avec leque il se brouilla & s'en separa, le géodesisse Givosden & autres.

Schestakow marcha vers le sud pour dompter les Koriaques du Penschinska; mais en étant à deux journées, il rencontra un très - grand nombre de Tichouktski, qui voulurent auffi aller faire la guerre aux Koriaques. Schestikow alla à leur rencontre & fut tué : trois jours avant sa mort, il avoit envoyé le Cosaque Krowpischew, pour inviter les habitans des environs de ce fleuve à fe foumettre aux Ruffes, & lui recommanda encore Givolden. Il elt fur, continue McMuller, que celui - ci a étéen 1730 fur une côte inconnue, entre le 65 & 66° degré, pas loin du pays des Tschoukeski, où ittrouva des gens auxquels it ne put parler, fante d'interprete.

L'officier Russe y ajoute que Givosden zvant été envoyé pour chercher les provisions qui étoient restées depuis l'expédition de Beering, & les conduire dans le pays des Tichonktski, pour celle de Pauluski, il parvint jufqu'au Serdzekamen & fut chaffe par les vents fur les cotes de l'Amérique, peu éloignées du pays

des Tichonktski.

- Le 3 feptembre 1730 , Pauluski arriva à Anadyr, & fit la guerre aux Tschouktski l'année fuivante. Il avança directement vers la mer Glaciale, visit à l'embouchure d'une riviere ponfidérable inconnue', avança pendant quinze jours vers l'eft preique toujours fur les glaces , fouvent fi loin de la terre, qu'on ne pouvoit appercevoir les embouchures des rivieres; à la fin il remarqua une grande armie de Tichouktski quis s'avanța & parat prête tebmbattre ; le premier juin il les attaqua & remportalla victoirez Après quoi if y ent encore deux combats. "... Il pasta done victorieux le Tschouktskoinoff; où il trouva de hautes moritagnes, qu'illhi fallut gravir, & il employa dix jours pour atteindre les côtes oppo-Sees : ici il fit paffer partie de les gens fur eles baidaret .: & loi avec le refte contimua fon voyage par terre le long de la côte qui court fud elt ; & cut chaque foir des nouvelles de les baidares ; le vingtfeptieme jour il fe trouva à l'embouchu-Je d'une riviere, & dix - lept jours après à celle d'une antre, à environ de werfts (2 fieues); derriere celle-ci un cap s'avance très-loin vers l'eft; dans la mer ; il confifte au commencement en montames qui pen-à-penideviennent plus bal-

fes & finiffent entin en plaine.

Selon toute apparence, continue M. Muller, c'est le même cap d'où le capitaine Beering étoit retourné. Parmi ces montagnes il y en a une, qui à caufe de fa figure ressemblante à un cœur, eft nommée par les habitans d'Anadirskoi Offrog, Serdzekamen. Ici Pauluski quitta la côte, & retourna par le même chemin qu'il avoit pris en allant à Anadirskoi où il arriva le 21 octobre.

18°. M. Muller parle du zele ardent que M. Kitilow, alors secrétaire du fénat, manifesta pour la réussite de ces dé-

couvertes en 1732.

Après avoir rapporté ce que les Rusfiens, en particulier M. M. . . nous apprennent, ajoutons en peu de mots ce que nous tenons d'autres auteurs plus anciens.

199. Le P. Avril a appris d'un vaivode que les habitans, vers le Kowina, alloient fouvent fur les bords de la mer glaciale à la chasse du behemot ou cheval

marin, pour en avoir les dents. lebre par les foins infinis qu'il a pris', depuis environ: 1670 à 1672 , pour découvrix bes pays inconnus, dit, " que la grande pointe faillante , qu'il nomme cap Tabin , s'étend près de l'Amérique ; que so à 60 hommes venant du Lena. un peu avant 1692, le font avancés dans la meriglaciale . & avant tourne à droite font arrivés à la pointe, contre laquelle donne, toute la force des glaces qui viennent du nord , &ce Il ne leur a pas été pollible de doubler ce cap, ni d'en appercevoir l'extrémité depuis les montagnes du nord-eft de cette pointe de l'Ai fee, qui n'a pas beaucoup de largeur en cet endroit; ils remarquerent que la met étnit débarraffec des glaces de l'autre coté, c'eft à-dire, du coté du find, d'où l'on peut conclure que le terrein de cette peinte s'étend fi fort au nord-eft , que les glaces qui descendent du nord ne peuvent pas paffer du coté du fad ....

M. Buache (Confidérations géographis ques, pages 105 . [ 106.1), d'où je tire ce pallage, appuie & explique ceci, en difant : " les premieres glaces venues du nord's'arrêtent à l'isle , entre le cap & l'Amérique, '& aux bas fonds qui la lient aux deux continens; ces glaces s'étant annoncelees ,iforment comme jun ponti ce n'eft qu'après cela que les autres qui arrivent ensuite du nord, ne peuvent paffer au fud , &c. On trouve fur cette pointe, continue M. Witfen , des hommes qui portent de petites pierres & des os incrustés dans leurs joues . & qui paroissent être en grande relation avec les Américains feptentrionaux 3.

21°. Kæmpfer, en 1673, n'épargnant rien pour connoître l'état des pays septentrionaux, plusieurs personnes lui dirent que la grande Tartarie étoit jointe par un ifthme , composé de hautes montagnes à un continent voifin, qu'elles supposoient de l'Amérique. On lui montra les premieres cartes de l'empire de Russie, dressées peu d'années auparavant fans degrés de longitude.

On y voyoit sur les côtes orientales de Sibérie, plusieurs caps considérables; un entr'autres , trop grand pour entrer dans la planche , gravée fur bois , étoit coupé au bord. C'est cette pointe dont M. Witsen a parlé; mais alors on la croyoit environ 40 degrés plus proche, dit-on , qu'elle n'eft de la Ruffie.

220. Isbrand Ides , après les informations prifes avec tout le foin poffible en 1693 & 1694 , parle de Kamtschatka comme d'une ville, qui de même que les environs, étoit habitée par les Xuxi & Koeliki (Tschonktski & Koreski ou Korinques)& dit , que le cap de glace est une langue de terre qui s'avance dans la mer, où elle est coupée par plutieurs bras d'eau, qui forment des golfes & des isles au - deffus de Kamtschatka; la mer a une entrée par où paffent les pecheurs; on y voit les villes d'Anadyrskoi & Sabatska (dans la carte, & selon d'autres Sabatfia ) habitées par les deux nations fuldites. Les habitans de Jakontski vont au cap Saint Sabatfia, Anadyr, Kamts hat, &c. pour pecher le nayval. ....

23°. L'officier Suédois, qui fut prifonnier en Sibérie de 1709 à 1721, combat l'opinion de ceux qui croient l'Affe contigue à l'Amérique, en affurant pefitivement, que les batimens ruffes, cotoyant la terre ferme, passent à présent le Swætoi - noss, & viennent négocier avec les Kamtschadales, fur la côte de la mer orientale, vers le 50e degré dedatitude, mais il fant pour cela qu'ils palfent entre la terre ferme , & une grande iele, qui est au nord - est du cap Swætoi- I noff; & que cette isle eft le nord - oueft de l'Amérique. Strahlenberg ne dit rien de plus dans son ouvrage, que les faits rapportés déja ci - dessus, excepté que les Jukagres sont un peuple vers la mer glaciale, entre l'embouchure du Lena & le cap Tabin.

On a trouvé que dans la partie de la terre-ferme de l'Amérique, dont on a en quelque connoissance, vis-à vis le cap, il y a un grand fleuve qui charie quantité

de gros arbres, &c.

24°. Dans l'atlas de Berlin, on marque une côte far le continent, vers le 70° degré, où les Rulles doivent avoir fait naufrage en 1743, fans que j'aie pû découvrir un seul vestige d'une pareille

25°. Ce qu'on a appris de plus nouveau de ces pays & passages, confiste en ce qui a été annoncé de Pétersbourg, en date du 7 février 1765, & que le traducteur de l'ouvrage de M. Muller rapporte de cette maniere : " que des gens envoyés par les deux compagnies de commerce du Kamtschatka & du Kolyman, ont rapporté que ceux - ci ont doublé Tíchouktskoi-nost à 75 degrés; courant au sud par le détroit qui sépare la Sibérie d'avec l'Amérique, ils ont abordé par le 64e degrés, à quelques isles, remplies d'habitans, avec lesquels ils ont établi un commerce de pelleteries ; ils en ont tiré quelques peaux de renards noirs, des plus belles qui fe foient jamais vues, & ils les ont fait présenter à l'impératrice. Ils ont donné le nom d'Aleyut à toutes ces isles & terres . dont quelquesunes, à ce qu'ils croient , font partie du continent de l'Amérique. Pendant ce temps ceux de Kamtichatka venoient du fudau nord, & ont trouvé ceux de Kolyma près des isles d'Aleyut. Ils ont done jugé à propos d'établir en commun un commerce, & de faire un établissement dans l'isle de Beering pour, fervir d'entrepôt ; que l'impératrice avoit nommé le capitaine Bleumer & quelques habiles géographes pour pouffer ces découvertes depuis l'Anadyr ,,

Paffons aux cartes géographiques. & donnons un rapport fuccinet des pofitions de quelques-unes de ces contrées au nord & nord-eft, pour les combiner ensuite avec les relations. Sanfon fils. de même que tous les géographes de ces temps, avant Isbrand Ides, Witsen, Strahlenberg, n'en ayant aucune connoissance, & cherchant simplement à placer le cap Tabin, représentoit, comme nous l'avons dit, le cap si avancé vis-à-vis la nouvelle Zemble, enfuite la côte sudest; & après avoir représenté l'isle Tazzata, continuoit la côte vers le nord-est, pour pouvoir fixer ce cap Tabin, le reste de la côte encore sud-est jusques vers le Jesso.

Nicolas Vischer, dans sa mappe-monde, après le cap Tabia, sans nom, place la côte ouest-sud-ouest, sans indica-

tion de cap ou de riviere.

Charles Allard, dans sa carte de l'Asse de M. Witsen, donne par un extrait cette contrée si remarquable, qui n'avoit pas trouvé place dans la grande carte, & qu'il faut rapporter avec soin. Cet extraita beaucoup de conformité avec les nouvelles cartes, & encore plus avec la xéalité.

L'embouchure de l'Anadyr à 65 degrés de latitude & environ à 178 degrés de longitude entre le cercle polaire, & 68 degrés de latitude, une langue de terre qui avance près de 13 degrés en mer vers l'eft; à sa naiffance est marqué que ce font des rochers, & à l'extrémité, cap de glace dont la fin n'est pus connue. (M. de Fer , dans la Carte de l' Afie , de 1705, de même. ) Par cette meme prévention aussi durable qu'elle est peu fondée, on place le cap Tabin à environ 73 à 76 degrés de latitude , tourné directement vers l'est, avec une continuité de côte à son nord jusqu'an 80e degré. On étoit pourtant fi peu affuré de fon existence, qu'on le plaçoit entre l'Indigin, au nord & le Konitsa ou Kolyman au fud.

Fréderic de Witt n'a rien de remarquable dans sa carte de la grande Tartarie. Le cap le plus avancé s'y trouve à
l'est de Jenissea, à près de 73 degrès de
latitude, ensuite la côte du sud & sudest; Tazzata à l'embouchure d'une riviere sans nom, marquée Tazzata insulabùc uspiam à Plinio ponitar, de 67 à 69
degrés de latitude, 117, 124 de longitude; alors la côte court toujours sud-est,
jusqu'au 16e degré de longitude, de- là

tout-à-fait fud , &c.

La carte d'Isbrand Ides est remarquable. Depuis le Jeniscea, la côte un peu est-nord-est, jusques vis-à-vis l'extré-

mité septentrionale de la nouvelle Zemble, ou peu s'en faut, à 75 à 76 degrés. De-là avec divers caps, droit à l'est, tou-jours 75 degrés, on y voit Lena, Jana, Alazana, (ou Alasoja) Kolyman, Anadyr, avec Anadyrskoi; alors seulement le Swectoi-nost ou cap Saint, qui fait l'augle, & la côte y commençant directement, tournant au sud, on y voit d'abord la riviere & la ville de Kamtschatka à 22 degrés.

La carte de Strahlenberg l'est encore plus; ce fut la derniere des trois à quatre qu'il avoit dreffées & perfectionnées de plus en plus, après 16 ans de recherches assidues : à l'est de la nouvelle Zemble. un cap entre le Pialida & de Chatanga : l'Anabara, l'Olenck, le Lena avec ses isles, l'Omalœiwa, le Jana, le Swœtoi-nost, le Chroma, l'Indigin, l'Aalasoja, n'v font pas oubliés; l'embouchure du Lena à environ 72 degrés & demi, d'où la côte court toujours du plus au moins fud-est, de maniere que celle du Kolyma se tronve à 63 deg. de latitude & 165 de longitude, & la naissance de ce nost Tizalatskoi commence d'abord au fud de cette embouchure. Il est représenté tourné nord-nord-eft fort étroit, n'ayant guere plus de cinq lienes, dans fa plus grande largeur, au contraire ayant un de-là de 80 lieues de longueur, la moitié vers le continent remplies de montagnes, marquées comme habitées par les Tichouktski; dans ses environs plusieurs isles, & à l'ouest de la pointe, la prétendue grande isle des Eidigam, avec un détroit d'environ 30. lieues entre-deux. La côte continue alors fud - fud - eft, avec plusieurs caps qui font partie du grand cap ou promontoire fort large, dont l'extrémité eft nominée cap Andyrskoi. Pas loin de la naissance de ce grand cap on voit plufieurs isles, qui comme le cap même. eft-il dit, font habitées par les Tichouktski, vis-à vis de toutes ces terres, & audelà de ces isles, on voit la grande isle de Puchochotski, depuis le 50 jusqu'au delà du 56e degré de latitude.

Au sud du cap il y a une baie, ontre celle à l'embouchure de l'Anadyr, qui est tout près: après cela plus au sud les Ototures & leur cap; ensuite le cap Noss - Kamtschatskoi à 52 degrés, la riviere à 49 degrés, le cap des Kutiles à 41 degrés & demi, le Japon à 40

38 9

degrés : les isles Kuvilés entre deux.

Les officiers Suédois, apparemment ou compagnons des travaux de Strahlenberg, on ayant des papiers & relations recueillies après la publication de ladite carte, en donnerent une nouvelle, à leur avis corrigée, en 1726, après la mort de Pierre-le-Grand; elle fut auffi inférée dans le tome VIII du recueil des voyages du nord & même en y ajoutant une carte donnée par ordre du czar : nous en remarquerons ici seulement les principaux changemens & les différences esfentielles.

L'isle des Eidirgani & le cap Schalaginskoi y ont disparu; la côte allant vers l'eft, déclinant un peu vers le fud, finit par le grand cap qui prend fon commencement à l'est du Kolyma, mais qui bien loin de monter vers le nord, participe auffi à cette déclinaison & finit à 60 degrés de latitude. Toute sa plus grande largeur occupe l'espace jusqu'au cercle polaire, habitée, est il dit, par les Tschuktski & les Tschalacski, & finit à 185 degrés de longitude; l'isle des Puchochotski an fud eft, d'autres isles entre deux, entre le 59 & 60 degrés: Kamtschatskoi à 49 degrés & demi, la riviere Karaga se jetant dans une baie au nord de Kamtschat , l'isle de Karaga sans nom à l'opposite de la baie.

Herman Moll, dans sa carte du monde de 1719, marque le Lena, sans nom, à fon eft, le cap le plus, mais pen avancé, après cela l'Aldan, l'Ondigirka, le Kolyma, le tout sur une côte tirant droit à l'eft, qui finit par un cap pen avancé & indéterminé sous le nom de Smatoi-Noss ou cap Saint; le tout environ à 73 degres & demi de latitude , & ce cap , à moins de 150 degrés de longitude au fud . & tout près du cap , il marque Anhduskoi.

On fait que le célebre M. Guillaume "de l'Islo a omis encore en 1724 toutes ces côtes, rivieres, caps & pays quelconglies . tragant la côte depuis le Lena entierement fud-eft, jufqu'à celle de l'Ahe au deffous de l'Amur, marquant feulement Kamtschatka, comme une ville & cap au 65e degrés de latitude & 155 de longitude.

. Si nous voulions entreprendre de faire une récension des cartes nouvelles, ce

le; on fe copie, on croit avoir fait merveille en étendant fi fort l'Afie, en continuant à supposer ce cap Schalaginski fans préjudice du Serdzekamen, où on place meme trois caps différens, tonjours avec quelques différences : les uns dirigent le cap Tabin droit vers le nord, & c'est le plus grand nombre ; d'autres au nord -eft : il y en a qui fixent l'embouchure de l'Anadyr 5 degrés plus ou moins au fud du Serdzekamen. Si je ponvois adopter l'existence du cap Tabin . & l'étendue si extraordinaire de l'Asie, je préférerois la carte de M. Muller à toutes les autres ; peut-être lui-même s'il l'osoit, ne s'éloigneroit-il guere de mon fysteme.

La plus nouvelle carte que je connoiffe de ces passages, est celle que M. Adelong a jointe à fon ouvrage allemand trèsintéressant , intitulé : Histoire des navigations & tentatives faites par diverses nations pour découvrir la route du nordest vers le Japon, &c. 1768, in-4°. elle représente l'hémisphere boréal & l'auteur y renchérit beaucoup sur tous les autres, par rapport aux caps, qu'il multiplie à proportion des divers noms qu'il

a pu trouver dans les relations.

A environ 192 degrés de longitude & 72 de latitude, il place le cap Schalaginskoi de la largeur de 3 degrés & plus à son extrémité même ; droit vers le nord entre le 65 & le 67e ilegré de latitude le Serdzekamen , fous le nom Tschukotskoi-Noss en double cap , l'extrémité de 2 degrés (ou 40 lieues) abfolus de large, à 200 degrés plus an fud, à 190 degrés de longitude; il marque Serdzekamen, quoique toutes les cartes nouvelles donnent ce nom à la partie septentrionale du double cap; & seulement alors il place l'embouchure de l'Anadyr à 160 degrés de longitude & 60 de latitude : c'est ce quil y a de plus au fud, conformement aux cartes nouvelles , excepte que l'isle d'Amur eft représentée à plus de trois degrés de l'embouchure, longue de 4 degrés & demi abfolus, ou 90 lieues, & fon extrémité australe, de même que le cap Lopatka a 49 degres; il n'y a pas une feule des isles Kurites au fud du Lopatka; les premieres font marquées au 2 & 30 degres à l'oueft, & sinfidu refe; antfi le duffin , la gravnre . l'imprefune récention des cartes nouvelles, ce jantil le deffin , la gravure. l'impref-feroit un onveage aufi péniole qu'unui fion & le pipier , répondent très bien à l'exactitude de la carte même.

J'avois déja proposé quelques dontes fur l'existence de ce cap Tabin dans mes mémoires & observations géographiques. imprimées à Laufanne en 1765 ; je n'ofai pourtant pas l'omettre dans ma carte , crainte de choquer la prévention si enracinée; je lui ai donc donné une place Yous le nom de cap Schataginskoi, même avec la grande isle à son est, quoique je fusie convaincu qu'elle n'existoit pas; je redonne aujourd'hui la même carte réduite avec quelque petit changement . mais je ne puis m'empêcher d'y joindre l'esquisse d'une autre carte conforme à mes véritables idées ; je vais la détailler & l'appuyer sur les relations rapportées ci-deffus.

Il y a des faits que je crois ne pouvoir être niés. 1°. Que la pofition de ce cap Tabin doit fon origine à l'envie qu'on avoit de placer celui de Pline; nous en avons parlé ci-dessus, & ce motif ayant sublisté jusqu'à présent, ou du moins l'idée d'un sinis terræ vers le nord-est, on l'a conservée, & il falloit trouver un

cap.

2°. Que le plus grand, celui qui s'étend le plus en mer, le plus formidable, felon toutes les relations, est le double cap, nommé à présent Serdzekamen, au

nord de l'Anadyr.

3°. Que ce cap & les contrées voifines font le véritable pays des Tichouktski & Tichalaski, qui s'étendent depuis les Koriaques plus au fud, jufqu'au nord, & habitent les bords de la mer du nord & de l'est, depuis le Kolyma, ayant les Inkagres à leur ouest.

4°. Que les isles vers l'Amérique, petites & grandes, avec la partie du continent opposé, sont toutes à l'est de ce Serdzekamen, & que l'on n'en connoît point

de plus au nord.

5°. Que vers le nord, les côtes de l'Aferentient vers l'occident, & puifqu'on n'a plus de vessiges de celles du coté oppose, celles-ci doivent tourner vers le

-nord eft.

Je dis donc que tout ceci est prouvé par les rélations les plus authentiques, & ne peut être sujet à aucun doute; làdessus nous pouvons mieux examiner le sens de toutes ces relations ci-dessus rapportees, & les consequences qu'on en doit naturellement tirer. 10. Nous venons d'en parler.

20. Ceci en eft une fuite.

3". Ce fait ne sera pas nié; j'en conclus seulement encore, que ce que ces gens ont découvert chaque année pas à pas, côtoyant toujours depuis 1636, connu par conséquent dans l'espace de 100 ans, avant qu'on entreprît les dernieres découvertes, doit prévaloir, s'il

y a de la différence.

4º. Voici un fait frappant: ces gens curieux, passionnés pour les découvertes, s'informant de tout, en particulier de tout ce qui est à l'est du Kolyman, apprenant qu'il y a une riviere nommée Pegisfèba, & après de nouvelles recherches, que c'est l'Anadir, selon les nouvelles cartes si éloigné, & pas un mot de ce prétendu cap Schalaginskoi ou Tabin, qui selon les idées erronnées, devoit les empéchar de pousser vers l'Anadyr: un empéchament si grand, si voisin, n'est pas commu mème des habitans de ce pays, qui ne pouvoient en instruire Ignatiew en 1646: ceci est très frappant, mais ce n'est rien

en comparaison de l'autre fait.

Il avança vers l'est, non quatre jours, cela feroit fujet à des explications, mais quatre fois 24 heures, ce qui feroit 7 degrés & demi. Il commença avec les Tichouktski dans une baie qu'il trouva, & qui felon les cartes, devroit être à la naissance du cap; également il n'apprit rien de ce cap. Stadouchin voulant absolument trouver ce Pogitscha, vogua sept fois 24 heures vers l'eft; il mit des gens à terre pour s'informer de la riviere; on ne pouvoit lui en rien dire, & il n'eft pas fait mention d'un cap quelconque; feutement parle-t-il des rochers le long de la côte, qui empéchoient la peche, ce qui avec la diminution des provisions, le contraignit au retour; malgré donc que dans celles des nouvelles cartes qui étendent les côtes outre mesure, on voie la nailfance de ce cap à environ 20 degrés du Kolyma, & que Stadouchin doive avoir parcouru 37 degrés lans en voir une trace, ni en apprendre quoi que ce foit, comment foutenir cette existence? Qu'on observe encore que ce n'était point un cap entouré de glaces qui le fit sebroutler chemin, mais le manque de vivres , & les rochers, qui ne devoient pas être confidérables, puisqu'il n'en parle pas comme d'un empêchement à la navigation, mais feulement à la pêche. On trouva donc fimplement plus commode de chercher par terre l'Anadyr; on y réufit, & l'on confruifit dès-lors Ana-

dirskei-Oftrog.

50. Malgré toutes les recherehes paffibles, on craignit fi peu ce cap, ou plutot on eut fi peu d'idée de son existence . que le zele pour les découvertes augmenta d'une maniere surprenante; & ce qui eft digne de remarque , c'eft qu'il s'agiffe de les entreprendre du coté de ce prétendu cap. & que le peu de succès de l'an 1647 augmenta le courage au lieu de le diminuer; apparemment parce que comme il est naturel de le croire, ils avoient appris pendant la dernière année des particularités qui eurent cet effet ; ce ne fut certainement pas la connoissance d'un cap fi formidable, qui en eut opéré un tont contraire.

C'est donc sans raison que M. Muller & d'autres se plaignent du peu que l'original de cette relation dit de ce qui étoit arrivé aux trois kotsches jusqu'au grand cap, paroe que sans doute ils n'avoient vien à dire, ayant fait leur voyage tranquillement, sans empêchement, ni par un cap, ni par les glaces; mais étant arrivés au grand cap, c'est-à-dire, au Serdzekamen, comme tout l'indique, & que nous allons prouver tout-à-fait, Deschnew en rapporte tout ce qu'on pouvoit exiger

de lui,

69. Il dit que ee cap étoit différent de celui qui est près de la riviere Tschukoja à l'ouest du Kolyma ; cette distinction me donna quelque soupgon que je manifeltai dans mes Memoires.M. Adelon en eft furpris ; cependant fi , par exemple , on veut diftinguer entre Bologne en Italie & Boulogne fur mer, on le fait, parce qu'on pourroit s'y tromper, étant deux villes confidérables; mais jamais on n'avertit qu'on ne doit pas le prendre pour le château de Boulogne près de Paris; il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse caufer quelque méprife par la reffemblance, pon-leulement des noms, mais par d'autres endroits. Si Deschnew avertit que ce n'est par le cap près du Tschukotschia, mais le grand cap, ne pourroit-on pas en conclure que c'est autant , comme s'il disoit, il n'y a que deux caps confidérables par ces côtes , l'un celui duTfchukotichia, l'autre le grand près de l'Ana-

dyr : alors ce cap Schataginskoi difnaroltroit de foi - meme. Ce Deschnew, témoia de la plus grande authenticité, puisqu'il a fait ce voyage de l'aveu de tout le monde, & a demeuré plusieurs années dans ce pays, y a fait des voyages, s'est informé de tout . & en a rendu compte à la cour ou au gouvernement général de Jakontsk: ce Deschnew done; dis- je, décrit le grand cap d'une maniere à ne pouvoir s'y méprendre. Les isles vis-à-vis, reconnues fi fouvent pour être entre le Serdzekamen & l'Amérique, les habitans avec les joues & les levres percées, le peu de diftance entre l'extrémité de ce cap & l'embouchure de l'Anadyr, la forme des côtes en demi-cercle vers cette riviere.

J'avois déja parlé de ces deux dernieus articles dans mes Mémoires; M. Adelon en convenant parfaitement de la contradiction manifeste entre la relation & les cartes, ne veut pas voir que par cette raison on puisse conclure contre celles-ci;

qu'on en juge.

La kotiche d'Ankoudinow fit naufrage; l'équipage fut fauvé par les deux autres; peu après elles furent réparées, & toutes deux jetées fur les côtes vers le sud loin de l'Anadyr: elle a donc fait naufrage à l'extrémité à l'est ou sud-est de ceap, sans quoi ces kotiches restances, n'auroient pas osé hazarder de le passer, n'auroient pas osé hazarder de le passer, étant en esser aus d'angereux qu'on le dit de celui qu'on met toujours à la place de celui-ci, le prétendu cap Tabin.

7°. Pour revenir vers l'Anadyr depuis le sud, Deschnew erra pendant un an; y étant arrivé, il établit l'Ostrog qui dèscors resta la seule possession des Russes dans ce pays; c'est de-là qu'on eut quelques connoissances de cette côte, & où Atlassow ensuite prit les siennes. Deschnew remarqua le banc de fable à l'embouchure de l'Anadyr, le long de ce promontoire, qui étoit pour ainsi dire le rendez vous de tous ces amphibies qui pouvoient enrichir ceux qui s'appliquoient à en prendre.

Il voulut donc envoyer le tribut annuel considérable par mer à Jakontski, fentant bien qu'en passant avec précaution ce double cap Serdzekamen, il n'avoit rien à craindre d'un autre, mais seulement des glaces qui sont fréquentes au nord & nord-ouest de ce cap; ce qui n'est pas étonmant, la pointe en étant tournée un peu vers le nord-est & formant, à cause que se promontoire a une longueur considérable vers l'est dans la mer, une espece de baie, les glaces qui viennent du nord-ouest & nord-est, comme dans un entonnoir, s'y arrêtent & n'en sont pas si promptement chasses que dans une mer plus libre, d'autant moins qu'elles peuvent s'arrêter entre les isles vers l'est; c'est sur-tout le défaut des matériaux qui lui sirent abandonner son entreprise.

8°. Il arriva cette dispute mentionnée, qui prouva clairement la situation de ce grand cap des isles voisines & du

banc de fable.

9°. Il découvrit dans sa course vers le fud, le fort d'Ankoudinow & d'Alexiew; à l'arrivée d'Atlassow, les habitans pouvoient lui en donner encore des indices.

100. Atlassow fit les expéditions dont

on a parlé.

110. Il déclare encore plus positivement qu'entre le Kolyma & l'Anadyr, il se trouvoit un double cap nommé cap Tstbalas-Koy & Anadirs - Koy; peut - on voir quelque chose de plus convaincant? Il parle d'un feul, mais double cap, non de deux ou pluseurs. Il n'en est point nulle part que celui-ci; par - tout les noms de Tschuzchi & Tschataski sont pris pour des synonymes, & avec raison; nous verrons que ceux qui parlent des habitans de tout le nord , les nomment Tchouski , les habitans de ce promontoire & des environs de même; peut être que comme les Koriagnes du Kamtschatka se diftinguent de ceux de l'isle Karaga, quelquesuns donnent le nom de Tschalathi à ceux de ce promontoire.

Enfin toujours n'y a - t - il qu'un feul mais double cap, dont la partie australe est nommée cap Anadyr - Koi, comme ayant l'embouchure de cette riviere tout

près de sa côte méridionale.

Atlassow qui n'a rien vu par mer, assure qu'on ne peut le dépasser par eau, à cause des glaces vers le nord ou l'ouest, qu'il n'y en a jamais au sud; voilà ce qu'on a encore défiguré & appliqué à ce cap Tabin, représenté tournant au nord, au lieu que nous venons de voir la raison pourquoi il y a souvent des glaces au nord de Serdackamen; on n'osera nier qu'il ne s'agisseioi par-tout d'un cap, des isles, de peuple proche d'Anadyr, vers le 66 ou 67e degré, & non d'autre vers le

72 à 74e degré, & que n'y ayant qu'un cap considérable entre cette riviere & le Kolyma, ce cap Tabin ne doive disparoitre.

12°. L'article de Popow est très - remarquable; j'adopte à - peu - près toutes les relations, pourvu qu'elles ne s'oppol'ent pas au bon-fens comme celle-ci : une grande terre vis-à vis du Kolyma & de l'Anadyr, la même terre vis-à-vis du Kolyma, felon les nouvelles cartes, à 71 degrés de latitude, 175 degrés de longitude fur la côte septentrionale, & de l'Anadyr, 65 degrés de latitude, 193 degrés de longitude , fur la mer orientale ; n'eftce pas une contradiction palpable? Ne faut - il pas ou effacer le nom de Kolyma, ou placer fon embouchure dans la mer orientale, comme on l'a fait autrefois? S'il en étoit, comme les anciennes cartes le marqueat, le Kolyma seroit plus au fud que le prétendu cap Schataginskoi, peu éloigné au nord - oueft , fur une côte inclinée vers le fud - est du grand cap; alors en effet la grande isle ou terre feroit à-peu-près vis-à-vis des deux; ces rivieres seroient de la même mer, comme Gmelin le dit, & cet article de la relation de Popow feroit exact.

On voit que c'est par le préjugé en faveur de ce cap Tabin, qu'on vouloit confondre tout ce qui est prouvé encore, parce que, malgré toutes les recherches, on n'a point trouvé ville, ni d'isles habitées vers le Kolyma, & que la description des habitans, de même que la diftance, les animaux, les pelleteries, les bois, dont il n'en croît point à cette latitude de 70 à 74 degrés & plus loin, tout enfin indique fans équivoque les isles à l'opposite du Serdzekamen & de l'Anadyr, ainfi que le nombre des habitans, le même que les autres ont rapporté de ceux de Serdzekamen , & fes environs & des infulaires ; puis donc que le détail authentique qu'on a de ceux - ci, ne peut pas être douteux, il faut gre l'autre soit faux, & provenant de ce qu'on veut toujours confondre les deux caps, & appliquer à un cap Tabin imaginaire ce qui appartient au Serdze-

kamen feul.

13°. Stadouchin devoit se rendre depuis le Tschiketschoinos à ces isles & paya du coté oppoté; c'est donc depuis le Serdzekamen auquel ils le sont; pour le cap Tabin, il faudroit chercher des isles & pays oppolés, ausi imaginaires que le cap, puisqu'on en a jamais en la moindre notion ni idée.

Le reste de la relation des Tschutski des environs d'Anadyr-skoy, confirme si complétement ce que nous venons de dire, qu'il n'est pas nécessaire d'y insister. Ils disoient à Deschnew, à Atlassow, à Beering même tout ce qu'ils favoient de ces contrées ; que leur nation habitoit ce grand cap vers l'Anadyr, ces côtes, tous ces environs; ils décrivoient le mieux qu'il leur étoit possible les isles & pays voisins & leurs habitans, parioient du continent, tant de l'opposé que de celui à l'ouest d'Anadir-skoy & du Kolyma; ils connoissoient tout ceci, mais pour ce cap au 72, 74 degrés, si considérable, si formidable, qui comme on le dit, est habité par eux, parce qu'on le confond avec le Serdzekamen, aucun n'en disoit un mot à personne de ceux-ci, qui les virent en diverses fois dans l'elpace de 85 ans : il est donc évident qu'ils ignoroient l'exiftence d'un pareil cap, & qu'il n'y en a point.

On pourroit vouloir prendre avantage de ce qu'ils difoient, qu'il leur falloit près de trois femaines pour se rendre à l'extrémité du cap; mais si l'on fait attention à toutes les circonstances, on verra que ceci ne tire point à conséquence.

C'est avec leurs misérables baidares de cuir, qu'il leur faut tant de temps.

Du fond de la haie de l'Anadyr, qui sur la carte de M. Muller, à 5 degrés de profondeur.

Par dessus le banc de fable, ou tout près, ce qui doit les arrêter souvent, & mome doit les y jeter, & les y faire demeurer quelque temps.

Côtoyant ce long promontoire, où ils trouvent encore deux baies, & qu'il faut

du temps pour les passer.

L'extrémité du Serdzekamen est à son nord-est, à deux ou deux degrés & demi, ou 40 à 50 lieues de largeur, & pleine de rochers; mais de bons vaissaux qui prennent le large & cinglent directement, peuvent bien en trois sois 24 heures, comme l'autre relation l'assure, par un fort vent favorable depuis l'extrémité du cap, arriver non au sond de la baie, mais à l'embouchure de l'Auadyr. Il n'y a rien là qui se contredise.

140, On voit ici feulement qu'il s'en |

fant de beaucoup que la cour ait publié toutes les découvertes.

15°. Le grand monarque choisssant lui-même Beering, cela forme un grand préjugé en faveur de celui-ci, non que j'adopte en entier sa relation ou plutôt sa carte; il faut toujours aller, pour ains dire, la sonde à la main, si on veut for-

mer une bonne critique.

16°. Son voyage fut en tout de 55 jours, pour aller & revenir. croire que sa carte ait été dressée aush exactement qu'il l'a pu ; est-ce affez pour qu'elle soit exempte d'erreurs? Il a perdu rarement de vue les côtes, mais pourtant cela eft arrivé; l'officier Ruffe qui l'a accompagné dans son voyage en Amérique, & qui, curieux comme il l'étoit, auraeu mainte conversation avec lui fur son precédent voyage, affure qu'il a pu voir 12rement les côtes, à cause des brouillards fréquens. On ne peut donc le fier à la carte à cet égard, ni par conséquent placer l'extrémité du Serdzekamen à près de 205 degrés ( ou felon d'autres 208 ) de longitude, tandis que le point de fondepart, l'embouchure du Kamtschat, l'elt environ 177, & qu'un auteur affure que le gissement des côtes depuis le Lopatka, vers la mer glaciale est assez en ligne directe, excepté les caps, c'est-à-dire, ces caps de Kamtschat, Kronoskoi, Ilpinikoi & autres pareils; car de comprendre dans cette exception ces grands caps ou plutôt pays & contrées qui s'éloignent de la ligne directe d'environ 30 degrés, leroit une exception très-ridicule.

Les Tschuktscki, au 64c degré & demi, l'avertirent que la côte plus hautalloit se tourner vers l'ouest à 67 degrés 18 ou 28', ils en ont apperçu la vérité, & ont cru avoir assez de preuves pour assurer que les deux continens n'etoient pas joints voyant courir la côte à l'ouest, sans rentrer ni vers le nord ni vers l'est.

M. Muller traite ceci d'erreur, parce qu'il foutenoit l'existence du cap Tabin, & le rédacteur ( pour abréger, je cite fous ce nom la suite de l'bistoire généralt des voyages ) le taxe de timidite qui lui faisoit peu d'honneur, n'olant pas aller plus vers le nord pour achever ses découvertes. Ce dernier agit directement contre son axiome si incontestable, qu'un témoin vant plus que cent non témoins, ou qui n'ont rien vu; Bee ing étoit un bos

marin, reconnu & choisi comme, tel par l'empereur; il a vu ce qu'il a dit, & n'a pas vu ce cap Tabin, ni aucun indice qui pût le lui faire soupçonner; il n'a point entendu parler des Tschoutski, qu'on dit habiter ce cap; ces messions ne l'ont pas vu non plus, mais en soutienment l'existence par prévention, en y applicable qu'au Serdzekamen, & sans preuve, ceci doit, être préférable à un temoignage aussiauthentique que celui de Beering.

Il faut encore faire réflexion que ce n'est pas en particulier , en voyageur , qui souvent découvre au hazard des pays. fur quoi il est croyable, que Beering a agi, mais par ordre d'un grand monarque, ce qui n'empeche pas qu'il puisse n'être pas cru dans fa relation, & fur-tont ce qui concerne le principal but de cet ordre & de ce voyage. Il est donc naturel de diftinguer dans fa relation ce qu'il a vu . & le giffement des côtes dont il n'a vu qu'une petite partie, & fans observation aftronomique. Si dans sa carte il a également marqué le cap Tabin, c'est ce que j'ignore; ceci peut être une addition du géographe : supposons que ce foit de Beering même, il a pu le marquer de crainte de revolter le préjugé requ, tout comme je l'ai fait dans ma carte n'. II, quoique j'aie dreffé la troitieme, felon ce que j'en pense réellement, même en accordant encore an - delà.

17°. Cet article est encore remarquable: Givosden a été vers la terre, dont il est sait mention plusieurs sois ci-desus, entre 65 & 66 degrés, pas loin du pays des Tichouktski. C'est encore une nouvelle preuve que tout ceci regarde le Sordzekamen, & non ce cap imaginaire; Possicier dit sans équivoque, que c'est depuis le premier que Givossen sut jeté sur la côte de l'Amérique.

Mais la relation de Pauluski est telle, qu'on est en droit d'en rejeter tout ce vers la mer glociale; de-là invoyage de 15 jours vers l'est : cette riviere est donc encore à l'est du Kolyma; est-ce Pogisticha, que ses prédécesseurs n'ont pu trouver après des voyages de quatre & de sept fois vingt-quatre heures? a-t-il été sous la pratection du roi des algues marines, qui devroit entrer dans un pareil, conte

borgne, où une petite armée de 445 guerriers voyage pendant quinze jours, presque toujours sur les glaces ? grand protecteur a - t - il créé une isle de glace flottante, & fait avancer fi loin vers l'eft , comme on devroit le croire , parce que fouvent elle étoit fi éloignée des cotes, que même on ne pouvoit appercevoir les embouchures des rivieres ? & cette isle devoit être d'une nature particuliere. le génie avoit le pouvoir d'empêcher que jamais la glace ne se brisat, comme il est arrivé à tous les autres qui ont fait l'expérience que d'une heure à l'autre on n'étoit pas fur que cela n'arrivat? Non, ici les 445 hommes étoient toujours ensemble à leur aise ; ou est - ce un pont, une glace ferme , d'une telle étendue , qu'ils pouvoient y voyager pendant quinze jours au moins ? chacun comprendra qu'aucuns hommes peuvent avoir la force, le génie, la dextérité de voyager sur une isle de glace, sans risque, si loin, la faire avancer, la diriger de quel coté on le juge nécessaire. Je ne dis rien des provilions; je pense que Pauluski se sera pourvu de la chair de renard, loups & autres délicatesses; car pour pêcher il ne le pouvoit pas fur une glace fi étendue, fi ferme; mais du moins le génic devoit les pourvoir de quelques secours pour se repofer fur des couches molles, & à les garantir du grand froid. Etoit - il encore fur les glaces ou fur terre , lorfque les Tschouktski avancerent pour lui livrer bataille? Si c'est le premier, on ne peut qu'admirer son courage & son habileté, d'avoir pu & voulu abandonner son isle de glace pour aller à terre, uniquement dans le but de se battre.

De-là il s'avança encore plus loin, trouva deux rivieres, qui fe jettent à une journée l'une de l'autre, dans la mer glaciale, rivieres aussi inconnues à ses, prédécesseurs nommés ci-dessus. Il faut que cette côte soit d'une étendue immense, puisqu'après le 7 juin il ne reposa que huit jours, & pourtant ne parvint à cette deroiere & qu'il n'y eut un second combat que le 30 juillet (il est vrai qu'enfuite parlant du trosseme combat, il est dit le 14 juillet; il faut donc que par érreur, on ait mis 30 juillet, au lieu de juin.) N'importe, en calculant son veyage jusqu'à l'arrivée de l'autre coté du cap prétendu, il faudroit placer, cette extro-

mité, non à 208 lieues, mais à 250; vn que le degré n'y donne plus que 5 lieues & demie : polons 6 lieues, & que, comme il est dit en se rendant vers la mer depuis Anadirskoi, il laissa la source de cette riviere marquée à plus de 12 degrés à l'est de Kolyma à sa gauche, & marchant directement au nord; malgré donc l'étoignement supposé & incroyable de ce cap Tabin, du Kolyma (tonjours d'après la carte de M. Muller), il n'y auroit depuis la premiere riviere inconnue, jusqu'au cap, ou sa naissance, qu'environ 10 degrés ou 60 lieues. Je vondrois qu'on pur concilier cela avec toutes ces jour-

nées de temps qu'il y a employé. Après le troisieme combat, il passa ce cap Tabin, & mit dix jours pour parvenir à la côte opposée, à cause des grandes montagnes qu'il avoit à passer. Je n'en ferai pas le calcul; mais ce voyage augmente toujours cette étendne fi extraordinaire; depuis cet endroit, il fut vingt jours en chemin, lui & fes baidares de même, julqu'au Serdzekamen, d'où, est - il dit, il reprit le même chemin, pour retourner à Anadirskoi, qu'il avoit pris pour aller à la mer glaciale. L'auteur de la relation montre par-tout qu'en la compofant . le bon - fens l'avoit entiérement abandonné. Il alla depuis Anadirskoi directement au nord, fit un vovage de près d'un mois vers l'est; de-là au sud jusqu'au Serdzekamen, & revint pourtant par le même chemin qu'il étoit allé vers le nord. En vérité, pareilles fornettes épuisent toute crédibilité, crédulité même, & on eft en droit de rejetter toute la relation : mais enfin, dira-ton, il a été à ce cap dont on nie l'existence. Je veux supposer que fur un endroit de la côte, il y ait de grandes montagnes, tout comme au Serdzekamen, & dans prefque toute la partie de cette extrémité de l'Asie; mais il n'est pas dit un mot qu'il s'y trouve un cap fi fort avance dans la mer : quand même donc tout ce récit seroit aussi véritable qu'il est manifestement fabuleux, cela ne pronveroit rien en faveur du cap; au contraire, toutes ces relations s'accorderoient plutôt avec celles des anciens, avec leurs cartes, & l'idée mêmo de M. de l'Isle, que depuis le Lena, la côte s'avance toufours au fud-eft. & non point à l'eft.

18". Je n'ai rien à remarquer ici fut M. Kirilow, finon que c'est par connoissance de eause que le sénat mit tant de confiance en son zele & ses lumieres, lorsqu'ils'agissoit de sa relation de Spangberg.

gissoit de sa relation de Spangberg.

19°. On voit par ce que M. Witsen
it, & la remarque de M. Buache, que
tout ceci ne peut s'entendre que du Serdzekamen, quoiqu'il soit un de ceux qui
sont imbus de l'idée de ce cap Tabin, &
de l'existence tout-à-fait insoutenable des
itles & bas-fonds à cette latitude; ce que
M. Witsen dit des hommes à joues per-

cées, le confirme encore plus. 200. Ce que dit Kempfer eft de meme; un isthme n'a jamais pu être supposé à 73 degrés; mais il y en a un au Serdzekamen, rempli de montagnes, repréfenté par tous les auteurs, comme avançant fi fort en mer , qu'on n'en connoît pas la fin, & nommé cap de glace par M. de l'Isle, qui en eut la connoissance sous ce nom, de même que du Kamtschat, sans se douter qu'il existat un autre plus au nord ; que même on ne le connoîtroit pas fans les nouvelles découvertes, auxquelles celle de Beering a mis le sceau; ce sont les montagnes de Nossé, si fameuses chez les précédens géographes. Ce ne peut être que ce cap coupé fur la planche, que Kempfer a vu; quand même on allegueroit & admettroit les mentagnes mentionnées dans la relation plus que sufpecte de Fauluski, toutes les autres circonstances ne peuvent convenir qu'au Serdzekamen.

zekamen.

21°. Les Xuxi & Kœliki, habitant les pays jusqu'au Kamtschatka, la langue de terre ou cap de glace, coupée par des isles, ne sauroient indiquer que le même; l'entrée des pêcheurs vers le nord ne peut convenir qu'à celui-ci, puisque ce sont les passages entre ce cap & les isles; on voit qu'il parle d'Anadirskoi & de ses environs: ensin que le Narwal se trouve en abondance sur ce banc de l'Anadyr; c'est là que ceux de Jakontski se rendent. & que le cap Saint, avec tous les autres endroits mentionnés, sont voisins l'un de l'autre, non à 10 degrés, ou 200 lieues

plus au nord.

22°. L'officier Suédois parle encore affez récement des Russes qui passent le Swætoi-Noss pour commercer avec les Kamtschadales, vers les 50 degrés de latitude. Ne sera-ce pas encore le Serdzekamen? Assurant qu'ils seront obligés de passer entre la terre ferme & une grande

sle au nord-est du cap Swætoi-Noss, où trouver cette grande isle vers ce cap Tabin? Eft-ce à son nord-est? Personne n'ofera affurer qu'on en ait une ombre d'indice de ce coté, au lieu que la grande isle , que ce foit la côte du continent ou non, eft en grande partie au nord - eft du Serdzekamen; c'est à cette confusion que la prétendue terre des Eidigani devoit fon origine, parce qu'on l'a placée visà-vis le Kolyma; ce qui a caufé bien des frais & des peines pour en constater l'existence , qui ensuite des informations juridiques s'est trouvée fans fondement.

Les Jukagres habitent précisément les pays dont cet officier parle , depuis la source de l'Anadyr , jusques vers les bords de la mer du nord à l'ouest du Kolyma; fon cap Tabin eft donc le Serdzekamen, vu que les Tzutski occupent feuls tout le pays depuis l'Anadyr vers le pré-

tendu cap.

23°. Cette relation toute récente a frappé bien des favans, qui ont été furpris de la voir si concordante avec mon syfteme de la possibilité & facilité de passer ce formidable cap Tabin (que j'avois encore laiffe sublifter alors), contre tout ce que les autres géographes avoient foutenu ci - devant ; & ce qui me paroît le plus fingulier, c'est qu'en supposant ce cap, on le regardoit comme un obfracle infurmontable au passage par le nord; mais que l'ayant paffé, il n'y en avoit plus pour se rendre au Kamtschatka, au lieu que tout raisonnement & les expériences générales fondent un sentiment opposé.

Ce cap Tabin eft. dit-on, à l'extrémité du nord-est de l'Asie, ayant la mer du nord à l'ouest & au nord, l'autre mer à l'eft - fud-eft : ce doit être un finis terra. L'expérience incontestable prouve que dans une telle mer , l'agitation des vents, de quel coté qu'ils viennent, est si forte que jamais il ne s'y pourroit former des glaces, encore moins y rester si peu de temps que ce foit : tous ceux qui donnent la description des côtes de la mer & de ces glaces , ( V. art. FROID & GLAvent ordinaire du nord les jetant fur le rivage, un autre de terre les fait d'abord retourner en mer ; & qu'est-ce qu'un tel vent en comparaison de ceux qui regnent continuellement vers un tel cap de tous

les cotés ? Voilà donc ce cap, quelque grand qu'on le suppose, finissant en pointe, dit-on, qui ne mettroit jamais d'obstacle au passage. Il n'en est pas de même de Serdzekamen , un promontoire grand, large, s'avançant très-loin vers l'est dans la mer, fon extrémité fuivie de plusieurs îles grandes & petites vers le continent peu éloigné : quoi de plus naturel que les glaces emmenées de toutes les bandes du nord, qui s'arrêtent à cette presqu'île, autrefois prife pour un ifthme, vere les fles suivantes & entre les fles ? Voilà le véritable cap de glaces, & qui est très à craindre : cependant on voit qu'on peut le franchir avec de bons vaisseaux. & on ne le craint point.

On ne m'objectera pas qu'étant plus au fud , les glaces y font moins à craindre : nous prouverons à l'article cité, que ce n'est pas le plus ou moins de proximité du pôle qui est la cause du plus ou moins de glaces, mais des circonstances qui n'y sont pas précisément relatives. Je dois feulement remarquer fur cette relation, que ceux du Kolyman ont nommé ces îles vers l'Amérique, Aleyut; & que selon le rapport de M. Muller, d'après les Tschoutski, le peuple de la premiere île fe nomme Achjuch - Aliat ; celui de la grande contrée à l'eft , Kitschin - Aliat , ce qui paroît être le même nom que celui d'Aleyut; une autre nation de ces îles. Peckeli : tout ceci est très-conforme l'un' à l'autre.

Pour ne pas être trop prolixe, nous

dirons peu fur les cartes citées.

Nous voyons que ce que les anciens auteurs marquent du cap Tabin, n'eft fondé, comme nous l'avons dit, que sur l'envie de donner une place à celui de Pline , d'après les idées qu'on s'en eft formées, & non fur des relations; que tous placoient dans le voifinage du cap l'Indigir, le Kolyma (celui-ci même quelquefois au fud on à l'eft ) l'Anadyr , le Kamtschat, comme peu éloignés les uns des autres; ce qui fortifieroit l'idée, qu'en omettant ce cap, on devroit marquer une même côte depuis le Lena jusqu'au Serdzekamen; & que ce n'est pas fans raison que plusieurs, & encore Gmelin, qui a une grande connoissance de ces pays & rivieres, ont regarde l'Indigir & l'Anadyr comme rivieres de la même mer; ce qui, fans cela, feroit auffi ridicule & plus, que fi on parloit ainfi du Rhône & du Tage.

Strahlenberg, à la vérité, a laissé subfister ce cap Tabin; mais il met sa naisfance tout près du Kolyma, & ce cap fait une langue de terre étroite, fort avancée dans la mer, dont l'extrémité vis-àvis l'île supposée des Eidigani. Les officiers Suédois , en 1726 , ont omis l'un & l'autre, comme ne méritant également aucune créance. Au contraire, eux & Strahlenberg ont marqué avec foin un grand promontoire, ou presqu'ile, comme un finis terræ de ce coté; c'est le cap Anadirskoi, le seul cap réel & considérable ; une grande ile à son est, nommée des Puchochouski, qui fera celle découverte vers l'Amérique . & d'autres petites (a). Ce feul grand cap finit du coté du fud, foit fon commencement à 60 degrés; le tout depuis le 65° degré admirablement conforme à la vérité, sans doute parce qu'on l'a appris d'Atlassow: dans la relation de Strahlenberg, article Inkagri, il dit. . . entre le Lena & le Swatoi - nofs, ou comme difent les Ruffes , Noff - Tchalaskoi & Anadirskoi : voilà donc tout expliqué; qu'au - delà du Lena il n'y a point d'autre cap que le Serdzekamen, sous le même nom qu'Atlassow lui donna, comme tout près de l'Anadyr, point d'autre confidérable entre celui - ci & le Lena.

Si dans la carte d'Isbrand Ides, la riviere Kamtschat est marquée à 72 degrés, c'est toujours par la supposition qu'il y a un cap au 75e degre ; & pourtant on n'en connoissoit point d'autre que le cap voifin de l'Anadyr, qu'on éloignoit à proportion : d'ailleurs , les latitudes meme . & encore plus les longitudes , font encore li peu furement indiquées de nos jours ( comme nous le remarquerons article LATITUDE), qu'il ne faut pas être furpris fi les anciens y faisoient des fautes fi grofficres ; ce n'est point fur quoi je me fonde, mais sur les positions réciproques & relatives des caps & rivieres qui pouvoient & devoient être connues , fans que la latitude le fut. Ortelius, felon que M. Muller le remarque lui - mème, a placé les dix tribus d'Ifrael fur la rive de l'Obi, à 82 degrés; si donc on a pu commettre une faute fi groffiere, qui

n'empêche pas l'existence de l'Obi, Ides a bien pu placer le Kamtschat à 72 degrés: il s'agit des situations.

Le soupeon de la déclinaison de la côte & de la plus grande proximité de l'Indigir & du Kolyma, se fortifie encore par

d'antres réflexions.

M. Gmelin dit : "Il y a même des veftiges qu'un homme dans un petit bateau qui n'étoit guere plus grand qu'un canot de pecheur, a double le cap Schalaginfkoi, & a fait le voyage depuis le Kolyma jufqu'en Kamtschatka ... On demandera fi je fuis affez crédule pour le croire? Non: si j'accordois ce qu'il entend par ce cap , il faudroit , felon ces diftances arbitraires, données fur les cartes, faire 5 à 600 lieues; mais fi , lelon mon fyfteme, on fait rentrer le cap Tabin dans son neant, diminue l'étendue des côtes, rapproche les rivieres, furtout le Kolyma , fait doubler le Serdzekamen , comme le feul & véritable cap Schalaginskoi, alors celane fera pas imposlible dans une des années, où, comme M. Muller l'avoue, il n'y a pas deglaces dans ces environs; & alors je dois rendre juftice à M. Gmelin , qui par devoir, a fait fon possible pour infinuer l'impossibilité du voyage, l'existence du cap Tabin , & la diffance infinie qu'on a trouvé à propos d'établir; queiqu'en divers endroits de sa relation, il lui soit échappé des vérités contraires, dont la cour ne lui aura pas su gre : enfin toutes les cartes & les relations pefées avec impartialité & à la balance du bon-fens . feront voir qu'il faut refferrer le continent del'Alie, que l'on a fait trop fong & trop large jufqu'ici. C'eft inr cette idee que j'ai drefle la carte no. III': c'eft aum decouvertes ultericures faites avec foin. & aux relations véridiques, & non altérées par des motifs de politique, à constater mes conjectures. (E)

ASIE, Géogr., ville de Lydie, auprès di mont Tmolus. Suidas dit qu'on y inventa la guittare à trois cordes. On prétend que cette ville elt une des premieres de l'Afie, & qu'elle a bien pu donner son nom à cette partie du monde. (C. A.)

ASILLE, ofilius, Infecte, infecte que

<sup>(</sup>a) Cette fituation veritable a été li bien reconnue & adoptée, qu'on l'a aussi représentée telle dans l'Histoire des Tartafes d'Alaigast Bajadur Chan.

quelques auteurs ont confondu avec le taon; cependant on a observé des différences marquées entre l'un & l'autre, quoiqu'ils se ressemblent à quelques égards. L'afille tourmente besucoup les boufs, & les pique vivement ; on dit que son bourdonnement les fait fuir dans les forets, & que s'ils ne peuvent pas l'éviter, ils fe mettent dans l'eau jufqu'au ventre, & qu'ils se jettent de l'eau pardellus le corps avec leur queue , pour faire fuir les afilles. C'eft pour cette raifon qu'on a appellé ces infectes musca boaria, vel bucularia. Mouffet leur donne le nom grec ousson; mais il convient que ce même nom appartient aufli à d'autres infectes. M. Linnaus diftingue l'afille , l'aftrus , & le taon en trois genres dépendans d'une même classe; & il rapporte treize especes au genre de l'asille. Fauna Suecica , p. 308. V. INSECTE. (1)

ASIMA, Hift. des Relig. Idolat., dont il est parlé dans nos annales sacrées, fut l'idole des peuples d'Emath, qui le re-présentoient sous la figure d'un bouc, fymbole de la lasciveté; ce qui fait conjecturer que cette divinité préfidoit au plaifir de l'amour : d'autres prétendent qu'il étoit le même que le dieu Pan des Egyptiens: on ne fait aucun détail sur son culte. (T.n.)

ASINAIRES, adj. pris fubit. Hift anc., fêtes que les Syracufains célébroient en mémoire de l'avantage qu'ils remporterent sur Nicias & Démesthenes, généraux des Athéniens , auprès du fleuve Asinarius , anjourd'hui Falconara , riviere de Sicile. (G)

\* ASINARA, Géog., petite isle d'Italie, près de la côte occidentale de la Sar-

daigne. Long. 26; lat. 41.

ASINE, Géog., ville du Péloponnese, dans la Messénie; elle se nomme aujourd'hui Ancbora ; sa situation est près du golfe de Modon ou Coron. Etienne le géographe place une ville de ce nom dans l'isle de Chypre, & une autre encore dans

la Cilicie. (C. A.)
ASINE (bête), fynonyme dont on fe fert au palais pour éviter le mot ane, qui

a quelque chose de trivial. (H)

\* ASION - CABER, Géog., ville d'Idumée, fur le bord de la mer Rouge.

\* ASIOUTH ou SOIOUTH , Géog., ville de la haute Egypte.

un lieu qu'on appelle aujourd'hui Béribir ou Bergame , & où l'on trouve encore des ruines.

AS JOGAM, f. m. Hift. nat. bot., plante du Malabar, allez bien représentée, mais faus détails, par Van - Rheede dans son Hortus Malabaricus , vol. V , p. 117 , pl. LIX. Les Brames l'appellent asjogain comme les Malabares & casibori; les Portugais fulado diabolo, & les Hollandois , toverbloemen. C'est l'arbor Indica longis, mucronatis, integris foliis, fruclu albicante, nucis palma indel diche amulo ; ashoga maram Malabarorum de Plukeuet, dans fon Mantiffa, p. 21.

C'est un arbrisseau de moyenne gran-. deur, haut de quinze piés environ, à cime conique pointue, formée d'un petit nombre de branches , disposées circulairement & alternativement , écartées fous un angle de 30 à 40 degrés, & portées fur un tronc cylindrique de fix à neuf pouces de diametre, à bois blanc, recouvert d'une écorce brun-noir. Sa racine est longue, profondément enfoncée sous terre, converte de fibres nombreufes, blanchatre, à écorce noirâtre.

Ses feuilles sont opposées deux à denx. non pas en croix, mais fur un même plan, elliptiques, affez femblables à celles de l'adhatoda, pointues aux deux bouts, longues de fix à fept pouces, deux à trois fois moins larges, entieres, épaifses, relevées en dessous d'une nervure longitudinale à dix ou donze côtes alternes de chaque coté, & portées fur un pédicule demi-cylindrique affez court.

Les fleurs fortent des branches de l'avant-derniere pousse, dont les feuilles font tombées : elles font longues d'un pouce, un peu moins larges ; raffemblées au nombre de dix à douze, en un corymbe alterne , prefque feffile , fphérique , portées chacune fur un pédicule extrêmement court, & composees d'un calice à quatre dents ou divisions cylindriques portées fur l'ovaire, de quatre pétales jaunes orbiculaires ouverts horizontalement, deux fois plus longs que le calice; & de huit étamines une fois plus longues que les pétales, rouges, luifantes, couronnées d'antheres noirâtres, au centre desqueiles s'éleve un ftyle presqu'aufli long, conique, verd-blanchatre, épais, courbé en arc de bas en haut , & terminé \* ASISIA, Giog. , ville d'Illyrie, dans | par un fligmate fimple. Au-deffons de

cette fleur, l'ovaire paroît fous la forme d'un pédicule cônique renversé, long d'environ un pouce, deux à trois fois moins large, qui devient en mûrissant une baie ovoïde, blanchâtre, à une loge, contenant un ossellet de même forme, comparable à celui du dattier.

Culture. L'asjogam vit long-tems; il est toujours verd, & seurit tous les ans une fois en décembre & janvier; ses seurs durent long-tems. Il croit par tout le Malabar; on le voit sur-tout abondamment autour des temples des païens, qui ont soin de le cultiver pour orner de ses seuilles & de ses seurs ces temples dans leurs jours de cérémonies.

Qualités. Il n'a pas d'odeur ni de faveur sensible, si ce n'est dans ses feuilles, qui ne sont pas trop agréables au goût.

Usages. Les Malabares pilent ses seuilles & en expriment un suc, qui avalé avec la poudre des semences du cumin, appaise les coliques & la passion iliaque. La poudre de ses seuilles se prend aussi mêlée avec le santal citrin & le sucre,

pour purifier le fang.

Remarques. Quoique Van-Rheede ait dit que l'assogama une fleur monopétale, composée d'un long tube partagé en quatre divisions rondes & égales, on voit par l'expression même de sa figure, & par plusieurs autres caracteres qui ne vont pas avec ces sortes de fleurs, qu'il s'est trompé, qu'il a fait cette description après coup, & que cet arbre vient naturellement dans la premiere section de la famille des onagres, ensin qu'il n'est peutêtre qu'une espece de valikaba. U. nos Familles des plantes, vol. II, p. 84. (M. Adanson.)

ASKEATON, Glog., petite ville d'Irlande, au comtéde Limerick. Elle est sur la riviere de Shannon, à treize milles ouest de la ville de Limerick, & à dix

milles au fud de Trally. ( C. A. )

\*ASKEM-KALESI, Géog., ville ruinée d'Afie, avec un port, non loin de Milet. On prétend que c'étoit l'ancienne Halycarnasse: on y trouve encore aujourd'hui des marbres & des monumens anciens, & Jacques Spon a conjecturé que ce sont les ruines de Jasi ou Jasi; on y voit le reste d'un théatre de marbre.

\* ASKER-MORKEM, Géog., ville de la contrée d'Abouaz dans la Chaldée, qu'on nomme aussi l'Iruc Arabique,

Cette ville s'appelle auffi Sermenraî, fur la rive orientale du Tigre. Long. 72, 26; lat. fept. 34. On dit qu'elle s'appelloit autrefois Semirab.

ASKITH, Géeg., défert d'Afrique, en Egypte dans la vallée de Hofaïl; c'ett dans ce même lieu où la fainte famille fuyant en Egypte, féjourna quelque tems, parce qu'il s'y rencontra, dit-on, comme par miracle, une fontaine où l'on menoit boire les ânes. (C. A.)

\* ASKRIG, Géog., petite ville d'Angleterre, dans la province d'Yorck.

ASLANI, Comm., monnoie d'argent de Hollande, & que l'on fabrique auffi à Inspruck; c'est le daller même: cette espece a, tant pour essigie que pour écusson, un lion; & cet animal en Turc s'appellant aslami, c'est en conséquence que les Turcs ont nommé le daller aslami. Les Arabes qui prirent le lion de l'empreinte pour un chien (& ils n'eurent pas absolument tort, car jamais il n'y a eu d'ompreinte plus équivoque) appellerent la même piece abukesb V. ABUKESB & DALLER.

ASLAPAT, Géogr., bourg confidérable de Perle, en Afie. Il est sur l'Araxe, assez près de Maschivan; les femmes y sont d'une rare beauté, aussi le grand sophi y envoie-t-il faire des recrues pour

fon harem.

ASMERE, Géog., petite ville de l'Indonfian, dans la province de Bando, fous l'empire du Mogol. Elle est au fud-ousit d'Agra, fur la riviere du Padder. On y voit le tombeau de Hoghe Mondée, célebre musulman, sanctific chez les Indiens de sa fecte. Il ne faut pas confondre Afmere avec Azmer ou Bando. (C.A.)

\* ASMIREES, Géog., montagne d'Afie, dans le pays des Seres, qu'habitent les Afmiréens, peuples répandus auffi dans le canton de Cataja, qui est fort étendu, & qui fait partie de la Tartarie

prife en général.

ASMODAI ou ASMODÉE, Théol., est le nom que les Justs donnent au prince des démons, comme on peut voir daus la paraphrase chaldaique sur l'Eccléssaste, cup. I. Rabbi Elius dans son dictionnaire intitulé Thisbi, dit qu'Asmodai est le mène que Samaël. qui tire son nom du verbo hébreu samad, c'est-à-dive, détruire; & ainsi Asmodai signise un démon destructur. V. SAMABL. (G)

ASMUND, Hift. de Suede ; roi de Suede. Après la mort de Snibdager son pere. qui fut vainen par Hadding, roi de Danemarck, & périt les armes à la main, il fucce la à la triple couronne qui restoit dans fa famille. Mais il crut qu'il ne s'en rendroit digne, qu'en immolant Hadding aux manes de son pere. Il lui déclara la guerre. Il ne fut point arrêté par un préjugé général qui faisoit du roi de Danemarck un forcier dont les charmes étoient irresistibles. Il crut que si l'enfer combattoit pour Hadding, le ciel combattroit pour la bonne cause. Les deux armées furent bientôt en présence; Eric faisoit fes premieres armes fous les yeux d'Afmund son pere. Le premier coup d'Hadding renversa le jeune prince expirant aux piés d'Asmund. Celui - ci furieux, ayant à la fois son pere & son fils à venger, se précipite sur Hadding. La colere & la douleur égarerent son bras ; Hadding lui plongea fa lance dans le fein. La reine Gulnida, désespérée de la mort de fon époux, donna à tout le nord un spectacle plus tragique & plus rare encore. Elle fe tua de sa propre main. (M. de Sacy.)

ASMUND II, Hift. de Suede, roi de Suede, fut un prince pacifique qui ne prit les armes que pour venger la mort de son pere Ingard affaffiné par des rébelles. Il revint triomphant de cette expédition, & quitta la lance pour prendre en main le timon de l'état. Il fut juste, généreux, affable, n'eut d'autre ministre que lui-meme, & donna au nord l'exemple de toutes les vertus, dans un fiecle où l'on n'en connoissoit d'autre que la bravoure. C'eft lui qui fit bruler une partie des immenses forets qui couvreient la Suede, & servoient de retraite aux brigands & aux bêtes féroces; les cendres de ces arbres fertiliserent la terre; les cultivateurs encouragés par le gouvernement, ne se plaignirent plus ni de l'ingratitude de la nature, ni des exactions de l'état. Afinund fit applanir les chemins, & favorifa la circulation du commerce. Des bourgades & des villes s'éleverent dans des lieux qui jufques là n'avoient été habités que par des ours ; son peuple jouiffoit du fruit de les foins; il goûtoit lui-meme le plaisir de faire des heureux, lorique Siyard fon frere ofa lui disputer la couronne. Asmund marcha contre lui ; les deux armées se recontrerent dans la

Tome III. Part. II.

Néricie. Asmund périt dans le combat. l'an 564. On l'avoit furnommé Brand . c'eft-à-dire, deftructeur des forêts. ( M. de Sacy.)

ASMUND III, Hift. de Suede, roi de Suede. Il s'empara du trône de Biorn, & fut détrôné comme lui. Il perfécuta les profélytes de l'évangile qui commençoit à faire des progrès dans le Nord. Chasse de fes états, il équipa une flotte, écuma les mers, fit aux Vandales une guerre cruelle, laiffa fur les côtes d'Angleterre des monumens de sa barbarie, & périt dans un combat vers l'an 848. ( M. de Sucy.)

ASMUND IV, furnommé Koblbrenner. Hift. de Suede, roi de Suede. Le furnom de Koblbrenner fignifie bruleur. Almund publia une loi pénale par laquelle celui qui avoit fait tort à un autre étoit condamné à voir brûler sa propre maison. La peine étoit cependant proportionnée au crime. Si le dommage étoit léger, on ne brûloit qu'une partie de la maison du coupable. Asmund rendit aux anciennes loix leur premiere vigueur, en créa de nouvelles, favorisa les progrès de l'évangile, & fut le pere de ses sujets qui tinrent peu compte de ses bienfaits dans un fiecle où les habitans du Nord pardonnoient aux tyrans meme leur barbarie, lorfqu'ils étoient bons guerriers. Il se laissa entrainer dans une guerre de la Norwege contre le Danemarck : elle lui fut fatile: il périt dans une bataille. l'an 1035. (M. de Sacy.)

ASMUND V. furnommé Slemme, Hift. de Suede, frere du précédent. Il lui fuccéda, & périt comme lui les armes à la main: mais il ne vécut pas de même. La justice languit sous son regne, les loix, furent oubliées, les mœurs perdirent cette pureté qu'Afmund IV leur avoit rendue, & les brigands repartirent. Le roi termina par la cetlion de la Scanie les longs différends qui s'étoient élevés entre le Danemarck & la Suede au fujet de cette province. Ses quiets lui firent un crime d'avoir resterré les limites de ses états; leur ambition étoit plus vafte que celle de leur prince. Le furnom de Stemme qu'ils lui donnerent, failoit une allufion injurieuse à la foiblesse avec laquelle il avoit abandonné un des plus beaux fleurons de sa couronne. La honte fit sur son cour ce que l'amour de la gloire n'avoit pu faire. Il réfolut d'effacer ce surnom odieux, révoqua sa cession, déclara la guerre au roi de Danemarck, sut asségé dans un château, & mourut sur la breche, l'an 1041. (M. de Sacy.)

\* ASNA, Géog. anc. & mod., ville de l'Egypte, fur la rive occidentale du Nil.

Long. 49, 10; lat. 38, 15.

\*ASÓLA, Géog., ville d'Italie dans la Lombardie, au Bressan, dans l'état de la république de Venise. Long. 27, 48; lat. 45, 15.

\*ASOLO, Glog., ville d'Italie, dans le Trévisan, à la source de la riviere de Mouton. Long. 29, 30; lat. 45, 49.

ASONE, Géog., riviere d'Italie, dans la marche d'Ancone. Elle a fa source sur les frontieres de l'Ombrie, dans l'Apennin, & son embouchure dans la mer Adriatique. (C. A.)

\* ASOPA, voyez ANAPLYRTE.

\*ASOPE, Géogr., fleuve d'Europe, dans la Béotie. Il y a un autre fleuve de ce nom dans l'Asie mineure, un troisiéme dans la Morée.

L'Asope, fleuve de Macédoine, arrosoit

Héraclée.

ASOPH ou AZACH, Glogr. anc. & mod., ville de la petite Tartarie à l'embouchure du Don qui la traverse, y forme un port, & se jette dans la mer des Zahaques, qu'on appelloit autresois les Palus Miotides. Les anciens l'appelloient Tanaïs de l'ancien nom de la riviere, & la mettoient dans la Sarmatie européenne. Les Italiens l'appellent encore la Tana: on y a joint depuis une nouvelle ville appellée Saint-Pierre.

C'est d'Asoph que vient une partie du caviar qui se débite à Constantinople, & cet objet est considérable. Il en vient aussi des esturgeons & des mouronnes. Les Turcs & les Grees y sont un grand trafic en esclaves Russiotes, Mingréliens,

& Moscovites, & autres.

\*ASOR, Géog., Il y a en plusieurs villes de ce nom; une qui fut capitale du royaume de Jabin, que Josué rédussit en cendre: elle appartint à la tribu de Nephtali; une autre qui appartint à la tribu de Juda; une troisieme de la tribu de Benjamin.

ASORATH, on les traditions des prophetes, Hist. mod., c'est chez les mahométans le livre le plus authentique & le plus respecté qu'ils aient après Paleorae. Il renserme les interprétations des premiers califes, & des dosteurs les plus célebres, touchant les points fondamentaux de leur religion. (+)

ASPABOTA, Géog., nom d'une vale des Scythes, fituée, felon Ptolomée, en-

deçà de l'Imaus. (C. A.)

ASPALATH, affalathus, Hift. nat. bo'., cette plante, que quelques-uns appellent eryfifceptum, eft un gros buillos ligneux & épineux, qui croft le long de Danube, à Nisaro & à Rhodes. Les par. fumeurs s'en fervent pour épaillir leurs parfums. Le bon est pesant, rougeatre ou pourpre fous, l'écorce, rend une odem agréable, & eft amer au gout. Il y en a une espece blanche, ligneuse & sans odeur : il eft échauffant & aftringent : on en ordonne la décoction en gargarisme pour les aphthes, pour les viceres, &c. M. Herman & d'autres penfent que l'afpalath n'est autre chose que le bois du cytise: il nous vient de la Morée; il et refineux & fleurit à-peu-près comme la rofe. On en fait cas à la Chine. On en tire une huile effentielle, d'une odeur fi femblable à celle de rofe, qu'on peut donner l'une pour l'autre ; on ne les reconneitra qu'au plus ou moins de force dans l'odeur : l'huite effentielle de rofe eft la ples forte. Les anciens l'appelloient Rhodium lignum: mais on ne fait s'ifs ont voulu dire qu'il venoit de Rhodes, ou qu'il avoit l'odeur de la rose.

ASPALATHIA, Glogr., nom d'une ancienne ville des Taphiens, dans unt isle, sur la côte de l'Acarnanie. Elle étoit de médiocre grandeur, mais dans uns tituation des plus riantes, au confluent de trois petites rivieres. Ptolomée en a

auffi fait mention. (C. A.)

\* ASPE, Géog., vallée du Béarn, entre le haut des Pyrénées & la ville d'Oléron. La riviere d'Oléron passe dans cet endroit, & s'appelle le gave d'Aspe.

ASPECT, f. m. a/pectus, en astronomie, fe dit de la situation des étoiles ou des planetes, les unes par rapport aux aurers; ou bien c'est une certaine configuration ou relation mutuelle entre les planetes, qui vient de leurs situations dans le zodiaque, en vertu desquelles les astrologues croient que leurs puissances ou leurs forces croissent que leurs puissances ou que leurs qualités actives ou passives se

conviennent ou se contrarient. V. PLA-

NETE, &c.

Quoique ces configurations puissent tre variées & combinées de mille maniees, neanmoins on n'en confidere qu'un petit nombre ; c'est pourquoi on definit plus exactement l'afpect la rencontre ou angle des rayons lumineux qui vienient de deux planetes à la terre, Voyez

RAYON & ANGLE.

La dactrine des aspects a été introduite sar les aftrologues, comme le fondement le leurs prédictions. Ainfi Kepler définit 'aspect, un angle formé par des rayons, qui partant de deux planetes, viennent à e rencontrer fur la terre. & qui ont la propriété de produire quelque influence naturelle. Quoique toutes ces opinions oient des chimeres, nons allons les rapporter ici en peu de mots.

Les anciens comptoient cinq aspects, à avoir, la conjonction marquée par le caactere o, l'opposition par &, l'afpett rine par A , l'afpect quadrat par [] , & aspect fextile par \*. La conjonction & 'opposition sont les deux aspects extrênes, le premier étant le moindre de tous, & le second le plus grand ou le dernier, V. CONJONCTION & OPPOSITION.

L'aspett trigone ou trine eft la troilieme partie d'un cercle, ou l'angle meluré

par l'arc A B. Tab. aftron. fig. 3.

L'aspect terragone ou quadrat est la juatrieme partie d'un cercle , ou l'angle nesuré par le quart de cercle A D: l'afred fextile, qui eft la fixieme partie d'un ercle ou d'un angle, est mejuré par le extant AG. Voy. TRIGONE, TETRA-JONE, QUADBAT & SEXTILE.

Par rapport aux influences qu'on finpofe aux afpects, on les divile en benins,

nalins , & indifférens.

L'afpett quadrat & l'opposition font éputés malins ou mal-faifans : le trine & e fextile benins ou propices; & la con-

onction un afpect indifferent.

Aux einq afpects des anciens, les molernes en ont ajouté beaucoup d'autres, omme le décile qui contient la dixieme artie d'un cercle; le tridécile, qui en ontient trois dixiemes; & le biquintile, jui en contient quatre dixiemes ou deux inquiemes. Kepler en ajoute d'autres, m'il dit avoir reconnu efficaces par des bservations météorologiques, tel que le emi - fextile, qui contient la douzieme partie d'un cercle, & le quincune, qui en contient eing douziemes. Enfin nous fommes redevables aux médecins aftrologues d'un aspett offile, contenant un huitieme de cercle, & d'un aspect trioctile , qui en contient les trois huitiemes. Quelques médecins y ont encore mis l'afpect quintile, contenant un cinquieme du cercle . & l'aspect biquintile , qui , comine on a déja dit, en contient les deux cinquiemes.

L'angle intercepté entre deux planetes dans l'aspect de la conjonction ell=04 dans le décile 36°; dan l'octile 45°; dans le fextile 60°; dans le fextile 60°; dans le quintile 72°; dans le quartile 90"; dans le tridécile 1080; dans le trine 1200; dans le triochile 135; dans le biquintile 144'; dans le quincunce 150°; dans l'opposition

1800.

Ces angles ou intervalles se comptent par les degrés de longitude des planetes . tellement que les afgeels font cenfes les memes, foit qu'une planete fe trouve dans l'écliptique, ou qu'elle foit hors de

ce cercle.

On divise ordinairement les aspects en partiles & platiques. Les afpects partiles ont lieu quand les planetes font diftantes les unes des autres d'autant de degrés précisément qu'en contient quelqu'une des divisions précédentes. Il n'y a que ceux la qui foient proprement des ufpects. Les afpects platiques arrivent quand les planetes ne font pas les unes par rapport aux autres précisément dans quelqu'une des divisions dont nous venous de parler. V. INFLUENCE. (0)

ASPECT , f. m. Architect. On dit ce batiment presente un bel afpect , c'ett-àdire, qu'il paroit d'une belle ordonnance a ceux qui le regardent, & qu'il jette dans une admiration telle que celle qu'on épronveroit à la vue du periftyle & des façades intérieures du louvre, fi le pié da perityle étoit dégagé de tous les batte mens subalternes qui l'environnent , & fi ceux qu'ou vient d'ériger dans la grande cour de ce galais, n'offufquoient & ne malquoient point l'aspect de la décoration intérieure des façades, dont l'ordonnant ce fait autant d'honneur au dernier fiecle, que les bâtimens dont nous parlons déshonorent celui où nous vivons,

On dit auffi que tel ou tel palais, mal-

Tt a

fon on château eft fitue dans un bel afpedt, lorfque du pié du bâtiment on découvre une vue riante & fertile , telle que celles du château-neuf de S. Germain en Laye, de Meudon, de Marly, &c. (P)

ASPECT ou SOLAGE, c'est la même chole qu'exposition : il y en a quatre différentes, celle du couchant, du levant, du nord, & du midi. L'exposition du levant voit le soleil depuis le matin jusqu'à midi, celle du couchant a le foleil depuis midi jufqu'au foir. L'expolition du midi eft la plus riche de toutes, elle commence à neuf heures du matin jusqu'à quatre heures du foir ; & celle du nord ou du septentrion eft la plus mauvaile , fur-tout dans les terres froides & humides , n'ayant de foleil qu'environ deux heures le matin & autant le foir; mais aussi elle n'est pas si sujette à la gelée.

Quand on veut jouir de deux expositions en même tems, on construit des murs obliques où le soleil gliffe, & y demeure suffisamment pour que les arbres fe trouvent exposés au midi & au levant.

Rien ne contribue tant à la bonne santé qu'une bonne exposition, & les végétaux , par la vigueur de leur pousse, nous montrent affez combien elle fenr eft nécessaire. Ceux de tous les végétaux qui ont le plus besoin d'une bonne exposition, font les orangers, les myrtes & autres arbres à fleurs ; s'ils étoient trop expofés aux vents , fur - tout à ceux du nord, ils feroient bientot ruinés.

Les arbres fruitiers demandent aussi différentes expositions; les pêchers veulent le midi & le levant; les poiriers le levant & le couchant, les pommiers & les abricotiers peuvent venir à toutes fortes d'expolitions & en plein vent; les pruniers viennent fort bien au nord & au couchant ; les figuiers reuffiffent mieux au levant & au midi que par-tout

ailleurs. (K) ASPECT, AIR, Beaux-arts, c'est le caractere de la figure extérieure d'un objet; on dit qu'un édifice eft d'un bel afpeet, d'un afpect desagréable; on dit d'une personne qu'elle a l'air noble, ou l'air bas. L'afpect réfulte de l'enfemble de la Forme extérieure , & il differe du caractere, qui naît des parties de détail. Le vifage d'un homme annonce quelquefois gure entiere de cet homme femble exprimer.

Nous ne parlerons ici que de la figure humaine, en tant que fon afpect eft un des objets de l'art; c'eft l'étude la plus importante du peintre, du statuaire & de l'acteur : elle eft indispensable à l'orateur & an poète épique.

L'aspect, considéré en soi-même, fait déja un objet intéressant pour les beauxarts ; c'eft une chose bien digne d'ètre remarquée, que l'on puisse découvrir dans des formes matérielles , les propriétes d'un être qui pense & qui fent. Auffi tout artifte qui faura exprimer correctement dans l'air d'un personnage le caractere de l'ame,ou simplement un de les états pallagers, eft für d'obtenir nos fuffrages. Il n'y a pas jusqu'aux paysans de Teniers & d'Ostade, & aux badauds de Hogarth dans les estampes du Hudibras, qui n'excitent une espece d'admiration : & m fpectacle, dans lequel chaque perfonnage indiqueroit avec précision par son air extérieur , le caractere qu'il représente , on le fentiment qui doit l'animer , reuffiroit à plaire, par cet endroit feul.

Mais l'effet de l'asped eft d'une toutt autre importance encore dans les ouvrages d'un but plus relevé, qui n'eft pas borné au fimple amusement. C'eft per l'afpect extérieur que nous nous featons prévenus d'une maniere irréfiftible , pour ou contre certaines personnes, certaines actions & certains sentimens. Le simple aspect de Therfite nous inspire du mépris pour lui , avant meme qu'il parle ou qu'il agiffe.

Ainsi l'artifte qui possédera bien cette partie de son art, sera le maître de nes fentimens. C'eft dans cette partie que confifte le plus grand effet de l'art : pout juger de fon importance, il n'y a qu'à voir dans quel enthousialme l'afpett d'us torfe'a pu jeter Winckelman.

Mais il n'est donné qu'aux plus grands artiftes de réuffir dans cette partie. Il n'y a point ici de regles à prescrire, elles seroient parfaitement inutiles ; tout ce qu'on pourroit dire à l'artifte fe réduiroit à tui recommander l'étude de la nature; mais à quoi lui serviroit cette étude, s'il n'a l'ame la plus sensible, qui se transporte fans la moindre peine dans toutes les fituations, & qui fache donner à fon corps un caractere différent de celui que la fi- I toutes les formes possibles ? On voit quelpefois des gens qui avec des talens trèsnédiocres , ont celui de prendre avec la plus grande facilité, l'air & le maintien les personnes qu'ils veulent imiter : ce

ont des acteurs nés.

Il n'est pas douteux néanmoins, qu'un ravail assidu ne fortifiat considérablenent des dispositions médiocres à ce taent. Un artiste n'y échouera jamais absoument, s'il porte par-tout un wil obserrateur, s'il cherche à voir diverses naions, s'il confidere les personnes de toues les classes , & fi l'impression que l'œil in recoit, fe grave fortement dans l'imafination : cette faculté de l'ame demanle , comme toutes les antres , à être contamment exercée ; l'artifte qui defire de éuffir dans l'afpeet, doit s'appliquer fouent à se mettre soi-même dans toutes es fituations d'esprit imaginables. Le poète épique doit exceller dans l'art

l'exprimer l'aspect, & c'est peut-être le lus difficile de son art. Des descriptions rop détaillées feroient insupportables; I faut qu'il fache exprimer par un petit combre de traits une infinité de choses.

L'art de varier à son gré l'extérieur, ft de la plus grande confidération pour orateur. L'éloquence muette a plus de orce que le discours même. L'orateur. le même que l'acteur, doit être un Prohée, un Ulyffe, qui fache fe revétir de outes les formes. Dès qu'au milieu de on discours, il change de ton ou de maiere, il doit prendre aussi l'extérieur qui est le mieux approprié. (Cet article est iré de la théorie générale des beaux-arts de M. Sulzer.

\* ASPENDUS on ASPENDUM, Géog. anc., ville ruinée dans la premiere amphilie & dans l'exarchat d'Afie; elle

toit fituée fur l'Eurymedon.

\* ASPER , Hift. nat. , petit poisson e riviere qu'on trouve ordinairement ans le Rhône. Il est nommé asper, de rudesse de ses machoires & de ses écailes. Il a la tête assez large & pointue, & a gueule médiogre : il n'a point de dents, nais fes mâchoires font apres au toucher : lest rougeatre & parsemé de taches noies. On le mange, & sa chair passe pour péritive. Il palle pour avoir la vertu d'atirer le poisson. On donne à ceux qui denandent de fon huile, celle d'orfraye ou e bonis, ou quelqu'autre huile fétide. \*ASPEREN, Glogr., ville ou bourg

des Provinces-unies, dans la Hollande, aux confins de la Gueldre, fur la riviere de Linge, entre Gorcum & Culembourg.

S ASPERGE, Jard. botan. , en latin asparagus, en anglois sparagrass, en alle-

mand Spargel.

Caractere générique. L'afperge donne une fleur unie , campaniforme & sans calice; son pétale est évalé & recourbé en demi volute par son bord. Il fe trouve des fleurs males & des fleurs hermaphrodites , tantôt fur différens piés, tantôt sur le même individu. Les fleurs hermaphrodites contiennent un embryon qui devient une baie ronde à trois loges, dont chacune renferme une ou deux semences. Les fleurs males ont

fix étamines, sans embryon ni style, & Especes.

1. Asperge à tige droite, herbacée, à feuilles piliformes & à stipules égaux.

Asparagus caule herbaceo, erecto, foliis cetuceis, Stipulis paribus. Flor. Suec. 272.

Garden asparagus.

ne donnent point de baies.

2. Asperge à tige herbacée, sans épines, à feuilles cylindriques , longues , rassemblées en bouquets.

Asparagus caule inermi berbacea, foliis teretibus , longioribus , fasciculatis. Mill. Maritime asparagus with a thicker leaf.

. Asperge à feuilles figurées en anguille & piquantes, & à tige ligneuse sans épines.

Asparagus foliis aciformibus, pungentibus , caule fructuoso inermi. Sauv. Monf. 45.

Asparagus with sharp pointed leaves. 4. Asperge à épines solitaires, à branches tortueules, & à petites feuilles ras-

semblées en bouquet.

Asparagus aculeis folitariis flexuosis, foliis brevioribus, fasciculatis. Mill.

Prickly asparagus with hoarid spines. 5. Afperge à épines solitaires , à rameaux recourbés & repliés en dehors, à feuilles raffemblées en bouquet.

Asparagus aculeis solitariis, ramis reflexis retrofractisque, foliis fasciculatis. Linn. Sp. pl. 313.

Narrow leaved African afparagus with slender twigs and many leaves growing from a point, like those of the larch tree, and spread in form of a star.

Tt 3

6. Asperge sans feuilles, à épines inégales & divergentes, rassemblées en bouquet.

Asparagus aphyllus spinis fasciculatis, inequalibus, divergentibus. Hort. Cliff. 122.

Another prickly asparagus with three or four spines rising from the same point.

7. Afperge à tige sans épines, à rameaux penchans, à feuilles piliformes. Asparagus caule inermi, ramis declina-

tis , foliis cetaceis. Prod. Leyd. 29.

Asparagus with a smoot stalk , declining branches and bristly leaves.

8. Afperge à épines folitaires, à tige droite, à feuilles raffemblées en bouquets & à branches filiformes.

Asparagus aculeis solitariis, caule erec-

Linn. Sp. pl. 318.

Asparagus with single spines, an upright stalk, leaves growing in clusters, and very stender brunches.

9. Asperge à épines latérales & termihales, a branches ramasses & à feuilles

en bouquet.

Asparagus spinis lateralibus terminalibusque, ramis aggregatis, foliis fascicula-

tis. Linn. Sp. pl. 314.

Asparagus with spines growing on the fides and ends of the branches which are in

bunches, and leaves coming out in clusters.

10. Asperged feuilles solitaires, étroites & lancéolées, à tige tortueuse & à

épines recourbees.

Asparagus foliis solitariis, lineari lanreolatis, caule slexueso, aculeis recurvis.

Flor. Zeil. 124.

The great prickly asparagus of Ceylon

with bushy Stalks.

L'espece n'. I est l'asperge commune qui se cultive dans nos jardins pour le fervice de la table : ce n'eft vraisemblablement qu'à la culture qu'elle est redevable de ce degré de perfection où nous la voyons aujourd'hui; car dans les marais où elle croit naturellement , fes bourgeons ne font que de la groffeur d'un tuyau de paille : fi cela eft , il a dù en coùter bien du temps & des foins : car un de mes amis qui s'etoit procuré quelques graines de l'espece agreste, les ayant cultivées avec la derniere attention dans un terrein excellent, ne put obtenir que des bourgeons de moitié moins gros que ceux de l'asperge de jardin qui avoit cru dans le mi m: licu ; mais il remarqua que l'efpece champêtre poussoit constamment huit ou dix jours plus tôt, & que ses bourgeons étoient plus doux.

Cette asperge se multiplie de graines : pour l'avoir bonne, il faut s'adreffer à des connoisseurs à qui l'on puisse s'en rapporter fur le choix des meilleurs bourgeons & des semences les plus saines : mais quand on a de bonnes couches d'afperge, le meilleur parti est d'en réserver foi-mème pour de la graine: en conféquence il conviendra de marquer de bonne heure au printemps une quantité fuffisante des plus beaux piés, pour les laisser monter; parce que ceux qui montent après la faifon de couper les afperges, font en genéral fi tardifs, que la graine en murit rarement, à moins que l'été ne foit chaud & l'automne très favorable. Dans le choix des pies destinés à porter la graine, il faut particuliérement avoir égard à leur taille & à leur rondeur , rejeter ocux qui paroillent devoir s'applatir , ou qui s'ouvrent de bonne heure par le haut, & choisir toujours les plus ronds & ceux dont les bourgeons sont le plus ferrés. Or comme une grande partie de ces pies ne produit que des fleurs males, par conféquent ftériles, il fera bon d'en réferver plus qu'il ne seroit nécessaire, si l'on ponvoit s'affurer que tous fructifietoient; mais c'est ce qui n'arrive jamais: il est à propos de ficher un petit bâton au pié de chaque plant d'usperge que l'on réserve, mais de maniere que l'on n'endommage point la couronne de la racine. Ces batons serviront non-seulement à les faire reconnoitre , quand elles feront toutes montées, mais aussi à y attacher les bourgeons, quand elles feront parvenues à une certaine hauteur , & qu'elles auront poussé des branches latérales, ce qui empéchera qu'elles ne soient cassées par le vent, accident qui, faute de cette precaution , pourroit arriver avant la pousse des autres bourgeous, après quoi il n'y a plus rien à craindre, parce que pour lors elles feront abritées par les autres tiges. Vers la fin de septembre les baies feront dans leur parfaite maturité; c'eit alors qu'il faut couper les tiges , & mettre les baies dans un baffin où on les laillera fuer trois femaines on un mois; par ce moyen la peau extérieure pourrira ; caluite on remplira le baffin d'eau, & avec les mains on caffera toutes les col-

es en les pressant. Toutes ces peaux furlageront, mais les semences conleront fond, de forte qu'en verfant l'eau tout loncement, les cosses se trouveront enrainées par cette opération, & après woir changé vos semences d'eau deux ou rois fois & les avoir bien braffées, vous les rendrez parfaitement nettes; éparpillez les enfuite fur une natte ou un morreatt de drap, exposez-les au soleil ou à l'air par un temps fec, jufqu'à ce qu'cl-les foient parfuitement feches; mettezles dans un fae que vous placerez jufqu'au commencement de février dans un lieu qui ne soit point humide; alors yous préparerez une bonne couche d'excellente terre que vous rendrez le plus unie que vous pourrez, & sur laquelle vous semerez vos graines, mais non pas trop épais, fous peine de voir vos asperges s'étioler ; ensuite vous foulerez votre couche avec les piés pour enfoncer les semences, & vous y pafferez doucement le rateau.

L'été suivant, écartez avec soin les mauvailes herbes, vos asperges en deviendront plus robustes, & vers les derniers jours d'octobre que les tiges sont entièrement deffechées , vous étendrez un peu de fumier pourri sur la surface de la couche, de l'épaisseur d'environ un pouce ; par-là vous garantirez vos jeunes bour-

geons du froid.

Le printemps d'après, vous pourrez transplanter vos asperges avec succès ; (pour moi je préfére toujours celles de l'année, ayant vu par expérience qu'elles reprennent mieux que de plus vicilles & qu'elles donnent de plus belles bottes); vous préparerez donc votre terre en y faifant de bonnes tranchées, à l'extrémité desquelles vous enterrerez une bonne quantité de fumier confommé, de maniere qu'il soit recouvert au moins de six pouces de terre : applanissez ensuite soigneulement votre terrein, & ôtez-en toutes les groffes pierres : cette opération doit se faire peu de tems avant le moment de planter les asperges; au reste ce qui doit vous diriger, c'est la nature du fol & la faison; car si votre sol est sec, & la saison précoce, vous pouvez planter vers la fin de mars ; mais dans une terre fort humide il vant mieux differer à la mi-avril, qui est à peu près le tems que les asperges commencent à pousser. Bien des gens conseillent de les planter à la

faint Michel, mais mon expérience m'a convaincu du mauvais succès de cette méthode : Pai suivi ce conseil pendant deux années de suite, & étant venu an printemps à examiner mes asperges, je trouvai que la plupart avoient les racines chancies, & je vis que fur cinq s'il en réuffiffoit une , elle étoit fi foible , qu'elle ne valoit pas la peine d'être conservée.

La failon de planter étant venue, vous enleverez vos racines avec une petite fourche étroite, & après en avoir seconé la terre, vous les séparerez les unes des autres, observant de mettre leurs têtes de niveau pour les planter plus aisément :

veici comme il faut s'y prendre.

Votre terrein une fois nivellé, vous commencerez par un des cotés, vous tirerez proprement une ligne dans toute la longueur de la piece; dans cette diregtion vous creuserez une tranchée d'environ fix pouces de profondeur, de maniere cependant à ne pas retourner le fumier que vous y avez placé. Plantez-y vos racines, que vous aurez soin d'étendre avec les doigts, & de dresser contre le dos de la tranchée, afin que les hourgeons suivent cette direction; il faudra aussi faire en forte qu'elles se trouvent au moins 2 pouces au-deffus de la furface de la terre . & à un pied de diftance les unes des autres: cela fait, vous comblerez la tranchée avec un rateau & vous applanirez bien. Cette opération maintiendra les racines dans leur polition droite : vous tirerez ensuite une seconde ligne à un pied de la premiere : vous y pratiquerez une tranchée de la maniere ci - dessus, où vous planterez comme il vient d'etre dit : vous garderez le même intervalle d'un rang à l'autre, observant seulement entre tous les quatre rangs de laisser une distance de deux pieds & demi pour une allée, afin de pouvoir commodément couper les afperges.

Des que les couches sont plantées & bien applaties, rien n'empêche d'y femer quelques oignons qui ne feront point de mal aux afperges : il fant fonler les femences aux pieds & rateler hienuniment.

Quelques - uns plantent les semences d'asperges dans l'endroit où les racines doivent refter ; cette methode eft fort bonne, fi on y apporte toute l'attention nécessaire : on s'y prend ainsi : les tranchées faites & bien fumées, on les com-

ble & on applanit le terrein ; on tire enfuite une ligne dans la longueur de la couche, de la même maniere qui a été indiquée pour la transplantation du jeune plant: on y fait avec la houe, à un pied de diftance les uns des autres, des trous dans chacun desquels on met deux femences, au cas que l'une des deux périsse : ces trous ne doivent pas avoir plus d'un demipouce de profondeur : puis on couvre les femences en jetant de la terre par-deffins. Cela fait, on tire une autre ligne à un pied de distance de la premiere pour une seconde rangée, & après en avoir fait quatre ginfi diftantes d'un pied, on laiffe un intervalle pour une allée , fi on veut laiffer les asperges sur place; mais fi on se propose de les transplanter dans des couches chaudes, on peut mettre fix rangées en chaque couche, éloignées de neuf pouces seulement les unes des autres : ce semis doit se faire dès la mi-février, parce que les graines restent long - tems en terre avant de germer; mais fi on a envie d'v femer des oignons, on peut attendre quinze jours on trois femaines plus tard . pourvu qu'on ne remue pas la terre au point de troubler les semences d'asperges en ratelant la graine d'oignons.

Comme les racines d'asperges poussent toujours quantité de longues fibres qui pénetrent avant dans la terre, de même quand on seme les graines dans l'endroit où elles doivent rester, ces racines ne courront pas le risque d'être cassées ou endommagées, comme celles qui doivent être transplantées: c'est pourquoi elles s'enracineront davantage, feront plus de progrès, les fibres s'étendront latéralement; ce qui maintiendra la couronne de la ragine dans la perpendiculaire; an lieu que quand on les transplanté, les racines se couchent contre la paroi de la tranchée.

Dès que vos asperges sont levées, & que les feuilles séminales des oignons commencent à paroître (ce qui doit arriver un mois ou six semaines après qu'ils auront été semés), il faut avec une petite houe enlever toutes les mauvaises herbes & éclaireir les osgnons: mais cette opération demande la plus grande attention; il faut un tems sec, asin que les mauvaises herbes périssent aussi-tôt qu'elles sont ecupées. & on prendra garde de blesser les jeunes pousses d'asperge & de couper les oignons qui en sont voisins. Cette

6.

manœuvre doit so répéter trois fois : fl elle eft bien faite & que la faison ne soit point trop humide, il ne doit plus reparoître de mauvailes herbes julqu'au moment où l'on arrache les oignons, ce qui le fait ordinairement au mois d'août ; ce moment fe reconnoit quand leurs tiges commencent à tomber & à flétrir. Auffitôt que les oignons sont enlevés, il faut bien nettoyer le terrein des mauvailes herbes, il n'en reviendra point jufqu'au moment que vous rendrez de la terre à vos couches, ce qui doit fe faire en octobre, tems où les tiges commencent à fecher; car fi vous les coupez tandis qu'elles sont encore vertes, les racines pousseront de nouveaux bourgeons, & vos afperges en feraient confidérablement affoiblies : ces jeunes tiges doivent être coupées au couteau à deux ou trois nouces de terre : cette précaution devient nécessaire pour vous faire distinguer les couches des allées: cela fait, enlevez avec la houe les manvaifes herbes, enterrez-les à un des bouts des allées & rejettez-en la terre par-dessus les couches, de maniere que celles-ci dépaffent de cinq ou fix pouces le niveau des allées. Vous pourrez enfuite planter un rang de choux dans le milieu de vos allées ; mais gardez-vous de rien planter ou femer fur les couches , vous affaibliriez trop vos racines. Je me garderai bien de conseiller , à l'exemple de plufieurs, de planter des feves dans les allées; elles feroient un tort infini aux deux rangées d'asperges , qui de part & d'autre les avoifineroient. Il ne reste plus rien à faire jufqu'au printemps qu'il faut houer les couches pour détruire les mauvaises herbes qui auront recru & que l'on doit rateler le plus légérement poffible ; il conviendra auffi d'en nettoyer les couches avec foin pendant tout l'été fnivant. & de creuser derechef les allées à l'automne. suivant la méthode ci-deffus.

Au printemps de la feconde année, vous pourrez commencer à couper quelques-unes de vos ofperger, quoiqu'il feroit beaucoup mieux de n'y toucher que la troisieme année. Pour cet effet, vous prendrez une sourche plate dont les sourchons soient rapprochés, qui est faite exprès, & qu'on appelle ordinairement fourche à asperge; à l'aide de cette sourches, obtervant néanmoins de ne pas plonger trop

avant, de grainte de froiffer la tête de la racine (cette opération doit le faire avant la faifon de la pouffe au printemps); vous applanirez enfuite légérement vos couchesaumoment où les bourgeons sont près de percer la terre : par ce moyen vous détruirez toutes les mauvailes herbe qui reparoitront beaucoup moins fréquemment que fi vous aviez applani immédiatement après que vous avez enlevé vos afperges. Quand elles auront atteint à la hauteur de quatre ou cinq pouces, vous pourrez les couper, mais non pas indistinctement ; ne prenez que les gros bourgeons , laissant aux petits le tems de fortifier leurs racines; car plus vous les couperez, plus à la vérité vous multiplierez les boutons . mais aussi vous en affoiblirez les racines. vos afperges dégénéreront & en périront plus tot. Lorfqu'on coupe un bourgeon, il faut découvrir le pied de l'asperge avec un conteau dont la lame doit être longue . très-étroite, & dentée comme celle d'une fcie, pour voir s'il ne pouise pas près de celui ci quelqu'autre jeune bourgeon, qui au moment que l'on coupe le premier , pourroit être caife ou froiffe : enfuite on le fciera fous terre à environ troipances. Tout ce petit détail pourra paroitre embarraffant aux personnes qui manquent de pratique; ceux qui font dans l'usage de couper les usperges, parviendront en peu de tems à l'exécuter en grande partie : l'exécution en devient toutefois indifpensable pour tous ceux qui coupent les afperges.

La maniere d'arranger vos couches d'afperges fera tous les ans la même que l'on a indiquée pour la feconde année; elle confifte à enlever les mauvailes herbes, à creuser les allées en octobre, & à piquer les asperges sur la fin de mars avec l'espece de fourche dont nous avons parlé, &c. ; seulement on aura foin les années fuivantes de répandre sur les couches un peu de fumier consommé, pris sur une couche de melons ou de concombres, d'en enterrer auffi quelque peu dans les allées an moment où on les creufera. La terre ainsi entretenue maintiendra les racines en vigueur ; & en suivant cette méthode, une couche d'asperges peut durer dix à douze ans, & produire de bons bourgeons, fur-tout fi l'on observe de ne pas les couper trop longs à chaque faison ; car si on les coupe de façon à empécher les afper-

get de pouffer d'un peu bonne heure en juin, les racines affoibliront confidérablement, & les bourgeons en feront plus petits. Ceux donc qui voudront avoir des afperges à l'arriere-faison feront bien d'avoir des couches à part;ce qui vaut mieux que de gâter toute la plantation, en coupant les afperges trop longues.

Je ne puis m'empêcher de relever ici une erreur où tombent hien des gens depuis long-temps : c'est de ne point mettre d'engrais dans les couches ; ils fe perfuadent qu'il communique à l'asperge un goût fort de pourri; en cela ils se trompent: car les meilleures asperges sont celles qui croissent dans la terre la plus graffe; & ce n'est que dans la terre maigre qu'elles contractent ce goût de pourri. dont on se plaint. La bonté de l'asperge dépend de la vitelle de sa crue, qui est toujours en proportion de la bonté du terrein & de la chaleur des saisons ; pour preuve de cela, je plantai deux couches d'asperges dans un terrein où j'avois mis un pied d'épaisseur de fumier ; & tous les ans i'v en faifois mettre du nouveau extrêmement épais, les asperges qui y ont crû, étoient infiniment plus deuces qu'aucune autre, quoiqu'elles bouilliffent dans la même eau que celles provenues d'un terrein maigre.

Il faut au moins cinq ou fix verges de terrein, employées à planter des afperges, pour fournir à la confommation d'une petite famille; moins que cela ne feroit pas suffisant: car si on ne peut en couper une centaine à la fois, ce n'est pas la peine d'en cultiver; autrement on est obligé, pour en faire un plat, de garder les premières coupées deux ou trois jours; mais, pour une grande famille il faut au moins douze verges de terrein, qui bien oultivées donneront deux ou trois cents afperges par jour dans le fort de la saison.

Mais, comme il y a bien des gens qui aiment avoir des afperges de bonne heure, ce qui fait un trafic confidérable pour les jardiniers, je donnerai les instructions nécessaires pour s'en procurer pendant tout l'hiver.

Il faut d'abord se pourvoir de bonnes racines que l'on aura élevées soi-même, ou que l'on achetera des jardiniers qui en sont commerce; on observera que ces racines soient transplantées depuis deux ou trais aux; & après avoir déterminé le

temps où l'on veut avoir des afperges bon- | nes à couper, on préparera fix ou lept lemaines auparavant du fumier frais de cheval que l'on amoncelera, & qu'on laiffera dix ou douze jours en tas pour qu'il fermente : on y mêlera des cendres de charbon de terre ; & après avoir bien retourné ce mélange, pour en confondre les parties, on pourra ensuite l'employer : après cela, on creusera une tranchée dans le terrein où l'on se propose de faire une couche; vous donnerez à vos cadres la largeur & la longueur proportionnées à la quantité d'asperges que vous voulez planter; trois on quatre caisses à vitrage à la fois suffiront, si c'est pour la consommation d'une famille peu nombreuse : cela fait, répandez le fumier dans la tranchée le plus également que faire se pourra; & fi c'eft en décembre que vous faites cette opération, il faudra que vous mettiez au moins trois pieds de fumier, ou peut-être davantage, que vous recouvrirez de fix pouces de terre, ayant soin de casser les mottes & d'applanir la furface de la couche. Vous commencerez par un des bouts à planter vos racines, que vous placerez contre un petit ados de la hauteur d'environ cinq pouces : vous les placerez en rangées le plus près l'une de l'autre qu'il vous fera possible, & vous aurez attention que leurs bourgeons soient droits; vous mettrez un peu de terreau fin entre les rangées, & prendrez garde que la couronne des racines ne soit pas plus inclinée d'un coté que de l'autre. Quand vous aurez garni toute votre couche de racines , il faudra que vous mettiez un peu de terre forte auprès fur les dehors de la couche, qui font nus, pour les préferver de la sécheresse : il est nécessaire aussi de ficher deux ou trois bâtons longs d'environ deux pieds entre vos racines, dans le milieu de la couche, à quelque distance l'un de l'autre : par le moyen de ces bâtons, vous connoîtrez le degré de chaleur où est votre couche ; pour cela, huit jours après que votre conche a été faite, vous les retirerez de terre; & fi leur extremité enterrée n'est point chaude, vous pourrez répandre fur les cotés ou fur le haut de la couche un peu de paille ou de litiere, ce qui la téchauffera confidérablement; & fi vous voyez qu'elle ait trop de chaleur, & que vos racines loient en danger d'en être brûlées, il convien- i premiere ; car fi votre derniere planche

dra de la laiffer entiérement découverte . & de faire avec un gros baton , fnr les côtes de la couche, des trous en deux ou trois endroits pour faciliter à cette grande chaleur le moyen de se distiper : cet expédient ramenera bientôt la couche à une chaleur tempérée.

Quinze jours après que votre planche fera faite, vous couvrirez les couronnes de racines d'environ deux pouces de terre fine, & lorfque les bourgeons commenceront à se montrer, vous les couvrirez d'environ trois pouces de la même terre, ce qui fera en tout une épaiffeur de cinq pouces fur les couronnes des raci-

nes : & cela fuffira.

Vous ferez ensuite une bande de paille ou de longue litiere épaisse de quatre pouces ou environ, dont vous environnerez le pourtour de la planche, de maniere que le haut de la bande foit de niveau ave la surface de la planche. Vous l'afsujettirez avec des bâtons droits d'environ deux pieds de longs , pointus par une des extrémités, que vous ficherez horizontalement dans la couche. Vous placerez vos chastis fur cette bande ; & fur ceux-ci, vous mettrez vos vitrages : mais fi au bout de trois semaines que votre planche fera faite, vous vous appercevez qu'elle refroidiffe, vous revétirez fes cotes d'une bonne couche de fumier chaud récent, qui rappellera sa chaleur. Une autre attention qu'il faut avoir , c'est de couvrir les vitrages de nattes ou de paille toutes les nuits & pendant le mauvais tems; mais pendant le jour, cette précaution n'est pas nécessaire, sur - tout quand le soleil donne : ses rayons même pénétreront les vitrages, & donneront une belle couleur aux asperges.

Une planche faite de la manière dont je viens de dire, commencera au bout d'environ cinq semaines , si elle va bien , à donner des bourgeons bons à couper, & continuera d'en donner durant trois semaines; & fi les asperges étoient pourvues de bottes bien en racine , elles produiront dans cet espace de tems trois cents bourgeons par caiffe; fi vous etes curieux d'en avoir jusqu'à la faisen où la nature les produit, il faut renouveller votre planche toutes les trois semaines julqu'au commencement de mars , compter de la faison où vous avez fait la se fait dans la derniere huitaine de mars, elle vons menera jusqu'à la faison des asperges, & les planches faites les dernieres donneront des asperges bonnes à couper quinze jours plutôt que celles qu'on fait vers Noel: les bourgeons seront plus gros & plus colorés, en ce qu'ils seront pour lors plus échauffés par les rayons du faleil.

Si vous vous proposez de suivre cette méthode de faire venir des afperges précoces, il faut que tous les ans vous en réserviez pour planter la quantité que vous croirez nécessaire, à moins que vous n'aimiez mieux tirer vos racines de quelqu'autre jardin. La mefure du terrein où les bottes ont crû, indique ordinairement ce qu'il en faut pour planter une caiffe; car fi la planche eft bonne, & qu'il n'ait manquéque peu de racines, une verge vous en fournira suffisamment pour une caiffe : mais ce calcul a été fait respectivement à un terrein planté de racines que Pon destine à être enlevées la troisieme année, pour en avoir de précoces, dont chaque planche contient fix rangées à dix pouces seulement de distance entr'elles, & dans le quelles les plantes sont éloignées de huit ou neuf pouces; mais lorsque les rangées sont plus espacées & en moindre quantité par consequent sur la couche, alors il fant une mefure plus confidérable de terrein pour une caisse : la plupart des jardiniers enlevent leurs bottes deux ans après qu'elles ont été plantées ; mais fi le fol n'eft pas fort bon . il fera mieux de ne s'en fervir qu'au bout de trois ans : car, fi les racines font foibles, les bourgeons scront petits. & ne vaudront pas la peine d'être plantés pour avoir des asperges précoces. La meilleure terre pour en obtenir qui foient pourvues de groffes bottes & propres à être plantées dans des couches, est une terre moite & riche : quant à celles qui ne doivent pas être transplantées, elles se contentent d'un fol mitoyen, qui ne foit ni trop fec ni trop humide; mais une terre argilleufe, mélée de fable, quand on a foin d'y mettre de l'engrais, est préférable à

La seconde espece vient naturellement à ce qu'on dit dans le pays de Galles & aux environs de Bristol; mais je doute fort que cela soit vrai: car ceux qui en ont parlé, disent qu'elles ne different en rien de l'asperge de jardin, que la culture a seulement changée: mais j'en ai derniérement recu de celles-ci qui avoient été amassées près de Montpellier, & je me fuis pleinement convainen que cette efpece est toute differente de celle qui croit dans le pays de Galles : car les feuilles de l'espece agreste maritime sont pointues . épaiffes & fort éloignées les unes des autres fur les branches : les tiges n'en font point non plus si rameuses. Cette efpece fe multiplie de graine, comme l'afperge des jardins; mais elle demande une exposition plus chaude, & ses racines veulent être bien convertes pendant l'hiver , pour empécher la gelée de pénétrer jusqu'à elles , ce qui causeroit leur perte.

L'espece n°. 3 s'éleve à six ou huit piés: ses tiges sont blanches, ligneuses & tortues; elles n'ont point d'épines : ses seuilles naissent point d'épines : ses seuilles naissent point ouvres & terminées par des pointes aigues, de manière qu'on a de la peine à les manièr. Cette espece est indigene du midi de la France, de l'Espagne & du Portugal; elle se reproduit par ses semences comme l'espece précédente; mais elle est trop délicate pour vivre en Angleterre en pleine terre : ses racines veulent être plantées en pot & abritées durant l'hiver.

La quarrieme espece s'éleve en buisson à la hauteur de trois ou quatre piés; son écoroe est très-blanche: elle est armée d'épines solitaires, qui naissent sons chaque houpe de seuilles. Ses tiges substitent quelques années, & possent plusieurs branches garnies de feuilles courtes & étroites, conservent leur verdure tout l'hiver, si on a soin de les désendre des fortes gelées. On la multiplie de semence comme la précédente. On peut faire venir sa graine des bords de la Méditerranée qu'elle habite; il faudroit la lever en pot pour pouvoir la mettre à l'abri de l'hiver.

L'espece n°. 5. est originaire du cap de Bonne - Espérance: celle-ci a des tiges irrégulieres & très-tortues, qui parviennent à huitou dix piés de haut; c'est un buisson qui pousse quantité de branches latérales, grêles & foibles. Ses feuilles étroites naissent par bouquets, comme celles du méleze, & armées par-dessous d'une épine solitaire & aigue; ses tiges résistent quelques années, & ses feuilles

font toujours vertes: on la reproduit or, dinairement en divilant ses racines, parce que cette espece ne donne point de semence dans son pays natal: le mois d'avril est le temps propre à cette opération. Il faut planter les racines dans des pots, & les mettre à la serre en automne, car elles ne sauroient subsister à l'air libre en hiver.

L'espece n°. 6 nous vient d'Espague, de Portugal & de Sicile; elle habite généralement les lieux pierreux; elle pousses quantité de scions foibles & irréguliers fans feuilles, mais armés de petites épines rigides, qui naissent au nombre de quatre ou cinq du même point, & qui datre ou cinq du même point, & qui datre gent dans tous les sens. Ses seurs sont petites & d'une couleur herbacée; elle a les baies plus grosses que celles de l'espece commune; elles sont noires, quand elles sont mûres: cette espece est délicate; il faut la traiter comme l'espece co n°. 3.

La septieme espece vient d'elle-même au cap de Bonne-Espérance; elle donne du pié quantité de tiges grêles, qui donnent naissance à des branches soibles, qui s'inclinent vers le bas: ces branches sont toutes couvertes de feuilles filisormes, semblables à celles de l'aspèrge des jardins, qui restent vertes toute l'année: elle se multiplie, & se traite de même

que la cinquieme espece.

L'espèce n°. 8 croit aussi au cap de Bonne-Espérance; elle pousse quantité de scions soibles, qui naissent par bouquets & armés d'épines aigués sur leurs cotés & à leurs extrémités: ses seuilles croissent aussi par bouquets, & resent vertes toute l'année: même traitement & même voie de multiplication que pour

l'espece no. 5.

La dixieme espece pousse du pié quantité de branches foibles & grimpantes, qui s'élevent à cinq ou six piés de haut; elles sont garnies de feuilles étroites, lancéolées, qui naissent chacune séparément: les scions sont armés d'un si grand nombre de petites épines courbes, qu'il n'est pas aisé de manier les branches; elle se multiplie en partageant la racine: mais les plantes qui en proviennent, veulent être placées dans une étuve tempérée; fans quoi elles ne réudiroient point ici : en la trouve dans l'isle de Ccylan.

Ces plantes se trouvent dans les jar-

dins des ourieux; elles contribuent à les varier; elles ne sont point difficiles à conduire, lorsqu'on a un endroit pour les serrer l'hiver: on devroit les mettre au rang des autres plantes exotiques.

(M. le baron de Tschoudi.)

ASPERGILLUS, Bet., genre de plante qui ne differe du botrytis & du byfus, que par l'arrangement de ses semences; car nous les avons toujours vues arrondies ou ovales. Elles sont attachées à de longs filamens qui font droits & noueux , & qui tiennent dans de certaines plantes à un placents rond ou arrondi; fur d'autres especes ils sont attachés au sommet de la tige ou aux rameaux, fans aucun placenta, & ils ressemblent aux épis de l'espece de gramen, qu'on nomme vulgairement pié-de poule. Ces filamens tombent d'eux-mêmes quand ils font murs, & alors les semences se séparent les unes des autres. Nova plantarum genera, par M. Micheli. V. PLANTE. (I)

\*ASPERIEJO, Géog. anc. & mod., ville ruinée d'Espagne au royaume de Valence. Il y a au même royaume un bourg appellé Aspe, bâti des ruines de l'ancienne Aspe. La riviere de Lerda

coule entre Afpe & Afperiejo.

ASPÉRITE, f. f. enterme de physique, est la même chose qu'apreté. V. APRETE.

\*ASPEROSA, Géog., ville de la Terquie en Europe, dans la Romanie, fur la côte de l'Archipel. Long. 42, 50; lat. 40, 50.

ASPERSION, f. f. Théol., du latin afpergere, formé de ad & de spargo, je ré-

pands.

C'eft l'action d'afperger, d'arrofer, ou de le ter çà & là avec un goupillon ou une branche de quelqu'arbriffeau, de l'eau ou quelqu'autre fluide. V. GOUPILLON.

Ce terme est principalement consacté aux cérémonies de la religion, pour exprimer l'action du prêtre, lorsque dans l'église il répand de l'eau bénite sur les assistants ou sur les sépultures des sideles. La plupart des bénédictions se terminent par une ou plusieurs aspersions. Dans les paroisses l'aspersion de l'eau bénite précede tous les dimanches la grand'messe.

Quelques-uns ont foutenu qu'on devoit donner le bapteme par afpersion; d'autres prétendoient que ce devoit être par immersion, & cette dernière coutume

Digitized by Govern

i été affez long-temps en nfage dans l'églife. On ne voit pas que la premiere y sit été pratiquée. V. BAPTÉME, IMMER-

SION & ASPERSOIR. (G)

\* ASPERSOIR, f. m. Hift. anc. & mod., instrument composé d'un manche garni de crins de cheval chez les anciens, & de foie de porc parmi nous, dont ils fe servoient pour s'arroser d'eau lustrale. & dont nous nous fervons pour nous arrofer d'eau bénite. Les payens avoient leurs afperfions, auxquelles ils attribuoient la vertu d'expier & de purifier. Les prêtres & les facrificateurs le préparoient aux facrifices &. l'ablution étoit une des préparations requifes; c'est pourquoi il y avoità l'entrée des temples, & quelquefois dans les lieux fouterrains, des réfervoirs d'eau où ils fe lavoient. Cette ablution étoit pour les dieux du ciel; car pour ceux des enfers, ils se contentoient de l'aspersion. Voy. SACRIPICES.

ASPERUGO, rapette, Bot., genre de plante à fleur monopétale, faite en forme d'entonnoir, & découpée. Le calice est en forme de godet; il s'applatit de lui-même quand la fleur est tombée: il en fort un pistil qui est attaché à la partie postérieure de la fleur comme un clou, & qui est entorée de quatre embryons. Ces embryons deviennent dans la suite des semences oblongues pour l'ordinaire; elles murissent dans le calice, qui devient beaucoup plus grand qu'il n'étoit losser qu'il soutenoit la fleur, & qui est alors si fort applati, que ses parois se touchent & sont adhérentes. Tournefort, sust. rei

berb. V. PLANTE. (I)

ASPHADELODIENS, f. m. pl. Hift. & Glogr: anc. , tribu de Libyens Nomades, dont on croit que les Bedouins sont defcendus, quoiqu'ils en different par la couleur de leur peau, puisque les premiers font auffi noirs que les Ethiopiens; quelques-uns les confondent avec les Getules & les Numides , dont on voit qu'ils avoient quelques ulages; mais leur genre de vie étoit plutôt conforme à celui des Tartares & des Arabes Scenites, comme eux vivent encore aujourd'hui fous des tentes. Ces peuples indigens n'avoient pour meuble qu'une cruche, une conpe & un conteau; la terre leur fervoit de lit', & leurs troupeaux leur fournifloient du lait dont ils faifoient plus de encore de fruits ou du produit de leur peche. Ils étoient groffiers & fauvages; & comme ils étoient sans luxe & sans befoins, ils n'eurent aucune teinture des arts & des sciences. Le fol n'avoit point chez eux de possessent privilégié, & la terre leur fembloit un commun héritage abandonné à ses habitans. Leur férocité & l'habitude de s'approprier par la force tout ce qui levr appartenoit, les rendoit belliqueux, & leur pauvreté les rendoit laborieux; c'étoit fur-tout-leur cavalerie qui les rendoit le plus redoutables. Leurs chevaux, quoique petits, supportoient les fatigues des plus longues marches, c'étoit avec une baguette qu'ils dirigeoient leurs mouvemens : ils ne fe fervirent du frein & de la bride que du tems d'Annibal, qui les employa avec succès dans son armée. Leurs mœurs, leurs usages , leurs loix & leur religion étoient àpen-près les mêmes que chez les Numides & les Getules. V. NUMIDES. (T-n.)

\* ASPHALION, Myth., nom sous lequel les Rhodiens bâtirent un temple à Neptune dans une iste qui parut sur la mer, & dont ils se mirent en possession. Il signifie ferime, flable, & répond au flabilitor des Ramains; & Neptune sut révéré dans plusieurs endroits de la Grece sous le nom d'Afphalion. Comme on lui attribuoit le pouvoir d'ébranler la terre, on lui accordoit aussi celui de l'affermir.

ASPHAUITE, terme d'anatomie, qui se dit de la cinquieme vertebre des lombes. V. VERTEBRE.

On l'appelle ainsi, à cause qu'on la conçoit comme le support de toute l'épine. Ce mot est formé de la particule privative d'& de odd ALL, je renverse. (1)

\* ASPHALTE; afphaltus. On a donné ce nom au bitume de Judée, parce qu'on le tire du lac Afphaltite; & en général tout bitume folide porte le nom d'afphalte: par exemple, le bitume que l'on a trouvé en Suifle au commencement de ce fiecle, & c.

L'afphulte des Grecs eft le bitume des

Latins.

comme eux vivent encore aujourd'hui fous des tentes. Ces peuples indigens n'a-voient pour meuble qu'une cruche, une conpe & un conteau; la terre leur fervoit de lit; & leurs troupeaux leur fourvoit de lit; & leurs troupeaux leur foursissient du lait dont ils faisoient plus de affément, & il se liquésie au feu. On cas que de la chair. Its se nourrissoient troupe ce bisume en plusieurs endroits;

mais le plus estimé est celui qui vient de la mer Morte, autrement appellé lac af-

phaltite, dans la Judée.

C'est dans ce lieu qu'étoient autrefois Sodome & Gomorrhe, & les autres villes fur lesquelles Dieu fit tomber une pluie de foufre & de fen pour punir leurs habitans. Il n'est pas dit dans l'écriturefainte que cet endroit ait été alors couvert d'un lac bitumineux; on lit feulement aux 27 & 28 versets du xix chap. de la Genese, que le lendemain de cet incendie, Abraham regardant Sodome & Gomorrhe, & tout le pays d'alentour, vit des cendres enflammées qui s'élevoient de la terre comme la fumée d'une fournaile. On voit au xiv chap. de la Gen. que les rois de Sodome, de Gomorrhe & des trois villes voifines, fortirent de chez eux pour aller à la rencontre du roi Chodorlahomor, & des trois autres rois fes alliés, pour les combattre, & qu'ils se rencontrerent tous dans la vallée des Bois, où il y avoit beaucoup de puits de bitume, Voy. auff Tac. Hift. liv. V. cb. vi.

Il est à croire qu'il sort une grande quantité de bitume du fond du lac Afphaltite; il s'éleve au - desfus & y surnage. Il est d'abord liquide, & si visqueux, qu'à peine peut-on l'en tirer; mais il s'épasssifit peu-à-peu, & il devient aussi dur que la poix seche. On dit que l'odeur puante & pénétrante que rend ce bitume, est fort contraire aux habitans du pays, & qu'elle abrege leurs jours; que tous les oiseaux qui passent par-defus ce lac, y tombent morts, & qu'il n'y a aucun posssion dans ces eaux. Les Arabes ramassent ce bitume, lorsqu'il est encore liquide, pour goudronner leurs vaisseaux.

Ils lui ont donné le nom de karabé de Sodome; souvent le mot karabé signisse la même chose que bitume dans leur langue. On a aussi donné au bitume du lac Asphaltite le nom de gomme de funeraisles, & de munic; parce que chez les Egyptiens, le peuple employoit ce bitume, & le pussable employoit ce bitume, & le pussable employoit ce bitume, & le pussable employoit dit que le vrai bitume de Judée doit être d'une couleur de pourre brillante, & qu'on doit rejeter celui qui est noir & mèlé de matieres étrangeres: cependant tout ce que nous en avons aujourd'hui, est noir mais si on le casse en petits morceaux, & si on regarde à travers les parcelles, on appergoit une petite

teinte d'un jaune couleur de fafran: c'eft peut-être là ce que Diofeoride a vou udi-re. Souvent on nous donne du pissappalte durci au feu dans les chaudieres de cuivre ou de fer, pour le vrai bitume de Judée On pourroit aussi confondre ce bitume avec la poix noire de Stockholm, parce qu'elle est d'un noir fort luisant: mais elle n'est pas si dure que le bitume de Judée, & elle a, ainsi que le pissaspalte, une odeur puante qui les fait aisément reconnoître.

Les fumigations avec ce bitume sont recommandées dans les attaques d'hystérie; on en fait aussi des emplâtres, qu'on applique sur le pubis, en y mélant quelque corps moins solide. L'usage extérieur de ce bitume est principalement chirurgical: il est résolutif, détersif; on s'en ser lett dans les ulceres vernineux ou sordies, dans les extravalations de sang coagulé & les tumeurs qui en résultent.

Voy. BITUME, &c. (M. Lufuffe.)

Après avoir fait connoître le bitume de Judée, il ne nous reste plus qu'à parler de cette forte de bitume en général . & des asphaltes de nos contrées : c'est ce qu'on trouvera exposé fort au long dans un mémoire fait en 1750, fur les mines d'asphalte en général, & notamment sur celle dite de la Sablonniere , fife dans le ban de Lambersloh, bailliage de Warth. en basse Alface, entre Haguenau & Wifsenbourg, pour rendre compte à M. de Buffon, intendant du jardin du roi, de cette nouvelle découverte, & de la qualité des marchandises qui se fabriquent à ladite mine , pour fervir à l'bistoire naturelle, générale & particuliere, &c.

La premiere mine d'asphalte qui ait été connue en Europe sous ce nom-là, est celle de Neufchatel, en Suiffe, dans le val Travers: c'est à M. de la Sablonniere, ancien tréforier des Ligues-Suiffes, que l'on a obligation de cette découverte. Monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume, après l'analyse faite des bitumes fortant de cette mine, fit délivrer audit Sr. de la Sablonniere, un arrêt du confeild'état du roi, par le quel il lui étoit permis de faire entrer dans le royaume tontes les marchandifes provenantes de cette mine, fans payer aucuns droits; cet arrêt eft tout au long dans le die. du comm. au mot afphalte. Les bitumes qui fortent de cette mine , font de meme nature que

veux qui se trouvent à celle de la Sablonniere; avec cette différence que ceux de la mine de Neufchatel ont fitré dans des rochers de pierres propres à faire de la chaux , & que ceux d'Alface coulent dans un bane de fable fort profond en terre, où il fe tronve entre deux lits de terre glaife: le lit supérieur de ces mines est reconvert d'un chapeau ou banc de pierre noire, d'un à deux pieds d'épaisseur, qui Se sépare par feuilles de l'épaisseur de l'ardoife. La premiere glaife qui touche à ce banc de pierre est auffi par feuilles : mais elle durcit promptement à l'air, & ressemble affez à la serpentine. La mine de Neufchatel, en Suisse, n'a point été approfondie; on s'est contenté de caffer le rocher apparent & hors de terre. Ce rocher le fond au feu ; & en y joignant une dixieme partie de poix, on forme un ciment ou maftic qui dure éternellement dans l'eau, & qui y est impénétrable : mais il ne faut pas qu'il foit expofé à fec à l'ardeur du foleil, parce qu'il mollit au chaud & durcit au froid. Ces deux mouvemens alternes le détachent à la fin de la pierre, & la foudure du joint ne tient plus l'eau. C'est de ce ciment que le principal baffin du jardin du roi a été réparé en 1743. (depuis ce tems julqu'aujourd'hui, il ne e'est point dégradé. ) C'est aussi la base de la composition avec laquelle sont réunis les marbres & les bronzes d'un beau vafe que M. de la Sablonniere a eu l'honneur de présenter au roi en 1740; c'eft pareillement de ce ciment ou maftic que l'on a reparé les bassins de Versailles, l'arc de triomphe & les autres, même le beau vafe de marbre blanc qui est dans le parterre du nord à Versailles, sur lequel est en relief le sacrifice d'Iphigénie.

En séparant ces huiles ou bitumes de la pierre à chaux, elles se trouvent pareilles à celles que l'on fabrique actuellement en Afface: mais sa séparation en est beaucoup plus difficile, parce que les petites parties de la pierre à chaux sont si fines, qu'on ne peut tirer l'huile pure que par l'alembic; au lieu que celles d'Afface, qui ont filtré dans un banc de sable, quiteun facilement le sable dont les parties sont lourdes; ce sable détaché par l'eau bouillante, se précipite au sond de la chaudiere où il reste blanc, & l'huile qu'il contenoit surnage & se sépare dan peine de l'eau, avec le séparatoire. Pour

dire tout ce que l'on fait de la mine d'efphalte de Neufchatel , c'eft de celle-là que M. de la Sablonniere a fait le prilasphalte avec lequel il a caréné, en 1740, le Murs & la Renominée, vaisseaux de la compagnie des Indes, qui sont partis de l'Orient, le premier pour Pondicheri, & le fecond pour Bengale. Il est vrai que ces deux vaisseaux ont perdu une partie de leur carenne dans le voyage; mais ils sont revenus à l'Orient bien moins piqués de vers que les autres vaiffcaux qui avoient eu la carenne ordinaire. Il n'est pas nécellaire d'en dire davantage fur la mine de Neufchatel ; revenons à celle d'Alface.

Elle a été découverte par sa fontaine minérale. nommée en allemand backetbroun, ou fontaine de poix. Il y a plufieurs auteurs anciens qui ont écrit fur les qualités & propriétés des eaux de cette fontaine, dont le fameux docteur Jacques Théodore de Saverne, médecin de la ville de Worms, fait un éloge infini ; fon livre eft en allemand , imprimé à Francfort en 1588; il traite des bains & eaux minérales, & dit des choses admirables de la fontaine nommée backelbroun. Il est vrai que les eaux de cette fontaine. ont de grandes propriétés. & que tous les jours elles font des guérisons surprenantes, les gens du bays la buvant avec confiance quand ils font malades. Si cette fontaine s'étoit trouvée à portée de la ville de Londres, quand les eaux de goudron y ont eu une fi grande vogue, fes eaux feules auroient fait un revenu considérable. Il est constant que c'est une eau de goudron naturel , qui ne porte avec elle que des parties balfamiques ; elle fent peu le goudron; elle est claire comme l'eau de roche, & n'a presque pas de sédiment: cependant elle réchauffe l'estomac, tient le ventre libre, & donne de l'appétit, en buvant trois ou quatre verres le matin à jenn ; il y a des gens qui n'en boivent jamais d'autre, & se portent à merveille. Les bains de cette eau sont très-bons pour la galle & les maladies de la peau.

C'est donc cette fontaine qui a indiqué la mine d'afphale où M. de la Sablonniere travaille actuellement; elle charrie dans ses canaux souterrains, un bitume noir, & une huile rouge, qu'elle pousse de tems en tems, sur la superficie des eaux de son bassan; on les voit monter à

tous momens. & former un bouillon; ces huiles & bitumes s'étendent fur l'eau , & on en peut ramaffer tous les jours dix à donze livres, plus cependant en été qu'en hiver. Quand il y en a peu, & que le foleil donne fur la fontaine, ces huiles ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel , ou du prisme; elles se nuancent, & ont des veines & des contours dans le goût de celles de l'albatre, ce qui fait croire que fi elles se répandoient sur des tufs durs & propres à le pétrifier, elles les veineroient comme des marbres. Le baffin de cette fontaine a douze pieds de diametre d'un fens, fur quinze de l'autre; c'eft une efpece de puisard qui est revétu entierement de bois de charpente; il a quarante-cinq pieds de profondeur : la tradition du pays dit qu'il a été creusé dans l'espérance d'y trouver une mine de cuivre & d'argent; on en trouve effectivement des indices par les marcaffites qui font au fond de cette fontaine : M. de la Sablonniere l'a fait vnider ; l'ouvrage en bois étoit si ancien & si pourri, qu'une partie a croulé avant que la fontaine ait été remplie de nouveau t elle coule cependant à l'ordinaire. & jette fon bitume comme auparavant.

A cent soixante toises de cette fontaine , an nord , M. de la Sablonniere a fait creufer un puilard de quarante-cinq pieds de profondeur qu'il a fait revétir en bois de chéne; il s'y est rencontré plusieurs veines d'asphalte ou bitume, mais peu riches ; celle qui s'eft trouvée à quarantecinq pieds, elt fort graffe; elle eft en plature, mais cependant ondée dans sa partie funérieure, c'eft-à-dire qu'elle a quelquefois fix pieds d'épaisseur, & quelquefois elle fe réduit à moins d'un pied , puis elle augmente de nouveau; sa base est toufours fur une ligne droite horizontale de l'est à l'onest, & qui plonge du midi au nord; à la partie supérieure est une especo de roc plat , d'un pied d'épaisseur , qui eft par feuilles comme l'ardoife; il tient par-deffus à une terre glaife qui ressemble affez à la serpentine.

A sa partie inférieure se trouve un sable rougeatre qui ne contient qu'une huile moins noire que celle de la mine, plus pure & plus fluide , qui a cependant toutes les mêmes qualités; ce fable rouge Tert à faire l'huile de Pétrole, de même que le rocher qui fe trouve hors de terre,

& qui a la même couleur.

Pour donner une idée de cette mine . il est nécessaire de dire qu'elle eft d'une étendue immenfe, puifqu'elle fe découvre à près de fix lieues à la ronde : depuis l'année 1740, que M. de la Sablonniefe y fait travailler, on n'en a pas vuidé la huitieme partie d'un arpent à un feul lit, qui eft actuellement foixante pieds environ plus bas que la superficie de la terre. & l'on n'a pas touché aux trois lits ou banes qui sont supérieurs à celui où l'on travaille actuellement; ce lit eft de plus de soixante pieds plus élevé que celui que l'on a déconvert au fond de la fontaine dite backelbroun , & il s'en trouve deux lits entre l'un & l'autre : mais il y a grande apparence qu'à plus de cent pieds audessous de ce dernier lit , il y a encore olufieurs bancs infiniment plus riches & plus gras; on en juge par ce qu'on a déconvert avec la fonde . & par l'huile que cette fontaine charrie au fond de la fource, les marcaffites y font les mêmes ; elles font chargées de foufre, de bitume, & de petites paillettes de cuivre. On v trouve aussi quelques morceaux de charbon de terre . qui font foupconner qu'on en découvrira de grandes veines, à mesure que l'on s'enfoncera.

Si on continue ce travail, comme on le projette, & qu'on parvienne au rocher qui est beaucoup plus bas, on espere d'y trouver une mine de cuivre & argent fort riche; car les marcassites sont les mêmes que celles de Sainte-Marie-aux-Mines.

On observe dans ces mines , que le bitume se renouvelle, & continue de couler dans les anciennes galeries que l'on a vuidées de mine & remplies de fable & autres décombres ; ce bitume pouffe en montant, & non en descendant, ce qui fait juger que c'est une vapeur de soufre que la chaleur centrale poutfe en enhaut; il pénetre plus facilement dans le fable que dans la glaife, & coule avec l'eau par-tout où elle peut paffer , ce qui fait que plus la mine eft riche, & plus on est incommodé par les sources. Pour remédier à cet inconvénient qui est coûteux . M. de la Sablonniere vient de prendre le parti de suivre une route opposée dans fon travail; ses galeries ont été conduites julqu'à présent du midi au nord. il fait faire des paralleles du nord au midi; il aura par ce moyen beaucoup moins de frais; sa mine plongeant au nord, en fuivant suivant la ligne méridionale, les eaux couleront naturellement dans les pui-

fards.

Toutes les galeries que l'on a faites jusqu'à présent, ont quatre piés de large, fix piés d'élévation, & un canal sous les piés d'environ trois piés de profondeur pour l'écoulement des eaux : ces galeries sont toutes revêtues de jeune bois de chêne de huit à dix pouces de diametre. & planchevées fut le canal, pour que les ouvriers y conduisent facilement les prouettes. On y travaille jour & nuit. Le barometre y est partout au même degré que dans les caves de l'observatoire. L'air y a manqué quelquefois; on y a uppléé par le moyen d'un grand foufflet & d'un tuyau de fer blanc de deux cents pies , avec lequel on conduisoit de l'air extérieur jusqu'au fond des galèries. Depuis trois mois on acheve un puifard att ord, qui fait circuler l'air dans toutes

Pour tirer de cette mine une forte l'oing noir dont on le fert pour graisser ous les rouages, il n'y a d'autre manœurre que de faire bouillir le fable de la nine pendant une heure dans l'eau ; cette graiffe monte, & le fable refte blanc au fond de la chaudiere. On met cette graifle sans eau dans une grande chandiere de uivre, pour s'y affiner & évaporer l'eau qui peut y être restée dans la premiere

pération.

es galeries.

On tire du rocher & de la terre rouge me huile noire , liquide & coulante , qui ft de l'huile de pétrole: cette opération e fait par le moven d'un feu de dix à louze heures. La mine ou le rocher se mettent dans un grand fourneau de fer vien luté, & coule per descensum; on peut faire de ces huiles en grande quanité. C'est cette huile préparée que M. de a Sablonniere prétend employer pour es conferves des vaisseaux.

L'huile rouge & l'huile blanche font irées per ascensum, & font très utiles en nédecine, & sur-tout en chirurgie, our guérir les uleeres & toutes les maadies de la peau. Voyez BITUME &

ISSASPHALTE.

\* ASPHALTITE, Géog., lac de Judée, iinsi nomme du bitume qui en sortoit à ros bouillons. Les villes de Sodome, le Gomorrhe, Adama, Seboim & Segor, toient fituées dans ces environs. Le lae

Tome III. Part. 11.

Asphaltite porte auffi le nom de Mer-Morte, tant à cause de l'immobilité de fes eaux, que parce que les poissons n'y peuvent vivre, & qu'on n'apperçoit fur fes bords aucun oifeau aquatique. Les habitans du pays l'appellent Surbanet; d'autres le nomment la mer de Lot, & croient que c'eft le lieu où ce patriarche fut délivré des flammes de Sodome. On a dit que rien ne tomboit au fond de fes eaux. Cette propriété passe pour fabuleule, quoiqu'elle soit affurée par le témoignage de plusieurs voyageurs; par celui de Joseph, & dit-on, par l'expérience de Velpafien qui y fit jeter des hommes qui ne savoient point nager, qui avoient les mains liées, & qui furent toujours repoussés à la surface. Il reçoit les torrens d'Arnon, de Debbon & de Zored , & les eaux du Jourdain. Il eft long de cent mille pas, & large de vings ou vingt-cinq mille. V. MER - MORTE, ASPHALTE.

ASPHODELE, afphodelus, Hift. nat: bot., genre de plante à fleur en lis, compofée d'une feule piece , découpée en fix parties. Il fort du milieu de la fleur un pistil, qui devient dans la fuite un fruit presque rond, charnu & triangulaire. Ce fruit s'ouvre par la pointe; il est divisé intérieurement en trois loges remplies de semences triangulaires. Tournefort Inft. rei berb. Voyez PLANTE. (1)

Asphodelus major flore albo ramosus; I. B. Sa racine est nourrissante; on en fait du pain dans les temps de famine : elle eft déterfive, incifive, apéritive, diuré= tique, emménagogue : elle rélifte aux venins, déterge les vieux ulceres, &

refout les tameurs. (N)
\* ASPHYXIE, f. f. Méd., diminution du pouls, telle que les forces paroifsent résolues, la chaleur naturelle presqu'éteinte , le conr fi peu mit qu'ad homme est comme mort. La mort ne differe de l'afphyxic, quant aux symptomes, que par la durée. L'idée d'une chofe hor= rible, la groffelle, les passions violentes; le spalme, une évacuation forte, l'avortement & autres eaufes femblables ; penvent produire l'afphyxie.

ASPIC, f. m. afpis, Hift. nat. Zoolog.; serpent très-connu des anciens, & dont ils ont beaucoup parlé : mais il est difficile à présent de reconnoître l'espece de ferpent à laquelle ils donnoient ce noci:

On prétend qu'il appartenoit à plusieurs especes, & que les Egyptiens en distinguoient jufqu'à feize; auffi dit-on que les aspies étoient fort communs sur les bords du Nil. On rapporte qu'il y en avoit auffi beaucoup en Afrique. On a cru qu'il y avoit des aspics de terre & des afpics d'eau. On a dit que ces ferpens étoient de plusieurs couleurs; les uns noirs, les antres cendrés, jaunâtres, verdatres, &c. Ceux qui n'ont reconnu qu'une espece d'aspic, ont réuni toutes ces couleurs fur le même individu. Les afpics étoient plus ou moins grands ; les uns n'avoient qu'un pié, d'autres avoient une braffe ; & fi on en croit plufieurs auteurs, il s'en trouvoit qui avoient jusqu'à cinq condées. Les descriptions de cet animal qui font dans les anciens auteurs, different beaucoup les unes des autres. Selon ces descriptions , l'aspic est un petit ferpent plus allongé que la vipere; fes dents font longues & fortent de sa bouche comme les dents d'un fanglier. Pline dit qu'il a des dents creuses qui distillent du venin comme la queue d'un scorpion. Agricola rapporte que l'aspic a une odeur très - mauvaise, & qu'il a la même longueur & la même. groffeur qu'une anguille médiocre. Elien pretend que ce serpent marche lentement, que ses écailles font rouges, qu'il a fur le front deux caroncules qui reffemblent à deux callofités, que son cou est gonflé, & qu'il répand son venin par la bouche. D'autres affurent que fes écailles font fort brillantes , fur - tout lorsqu'il est exposé au foleil, que ses yeux étincellent comme du feu, qu'il a quatre dents revétues de membranes qui renferment du venin, que les dents per-cent ces membranes lorsque l'animal mord, & qu'alors le venin en découle, &c. Si ce fait est vrai, c'est une conformation de l'aspic qui lui est commune avec la vipere & d'autres serpents venimeux. Voyez VIPERE.

On a indiqué plusieurs étymologies du mot aspic. Nous les rapporterons lei, parce qu'elles sont fondées sur des faits qui ont rapport à l'histoire de ces serpens. Les uns disent qu'ils ont été ainsi appellés, parce qu'ils répandent du venin en mordant, aspis ab aspergendo. D'autres prétendent que c'est parce que leur peau est rude, aspis ab asperitate cutifs;

on parce que la grande lumiere les fait mourir, afpis ab afpiciendo ; ou parce que des que l'afpic entend du bruit il fe contourne & forme plusieurs Spirales , du milieu desquelles il eleve fa tête, & que dans cette fituation il reffemble à un bouclier, aspis ab aspide, clypeo; enfin parce que le fifflement de ce fer pent eft fort aign, on parce qu'il ne fiffle jamais. On a trouvé le moyen de dériver le mot gree 2000, de l'un & l'autre de ces faits. quaique contraires. Il nous feroit intéreffant de favoir lequel eft le vrai, plutôt pour l'histoire de ce ferpent que pour l'étymologie de son nom : mais ce que l'on sait de ce reptile paroît fort incertain, & en partie fabuleux. Aldrovande, Serpentum bist. lib. I. Ray, de Serpent. anim. quad. Synop.

On a donne le nom d'afpic à un ferpent de ce pays-ci, affez commun aux environs de Paris. Il paroît plus effilé & un peu plus court que la vipere. Il a la tête moins applatie ; il n'a point de dents mobiles comme la viperc. Voyez VIPE-RE. Son cou est affez mince. Ce ferpent est marqué de taches noirâtres fur un fond de couleur rouffatre . & dans certain temps les taches disparoissent. Notre afpic mord & déchire la peau par fa morfure: mais on a éprouvé qu'elle n'eft point venimeuse, an moins on n'a reffenti aucun symptôme de venin, après s'être fait mordre par un de ces ferpens, au point de rendre du fang par la plaie. Cette expérience a été faite & répétée plufieurs fois fur d'autres ferpens de ce pays ; tels que la couleuvre ordinaire . la couleuvre à collier , & l'orvet, qui n'ont donné aucune marque de venin. Il feroit à souhaiter que ces expériences fussent bien connues de tout le monde : on ne craindroit plus ces ferpens, & leur motfure ne donneroit pas plus d'inquiétude qu'elle ne cause de mal. Voyez SER-PENT. (1

Cependant, felon plusieurs auteurs, le meilleur remede contre cette piquere est l'amputation de la partie affectée; si-non on fearise les chairs qui sont aux environs de la piquure jusqu'à l'os, afin que le venin ne se communique point aux parties voilines, & l'on doit appliquer des cauteres sur les autres; car le venin de l'aspie, disent-ils, aussi-bien que le fang du taureau, sige les humeurs dans

Pes arteres. P. Æginete, liv. V, ch. źviij. On peut, selon d'autres, guérir la piqunre de l'aspic, aussi-bien que celle de la vipere, en oignant la partie affectée avec de l'huile d'olive chaude: mais le meilleur remede est de n'avoir point de peur. (N)

ASPIC, Art milit. On a donné autrefois ce nom à une piece de canon de douze livres de balle, qui pesoit 4250 livres. (Q)

ASPIC, Bot. Metr méd., lavendula spica, petite lavande. Les fleurs sont la seule partie de cette plante ustrée en médecine. Leur odeur très-p'nétrante est agréable. & leur saveur forte, àcre & amere, dépend principalement de la quantité d'huile essentielle éthérée qu'elles contiennent. L'analyse chymique démontre les mêmes principes entre cette plante & ia lavande ordinaire: les vertus en sont à peu près les mêmes. Voyez LAVANDE, & C.

On trouve dans les boutiques une hulle d'aspic qui est céphalique, utérine, carminative, anthelminthique; on l'emploie extérieurement contre les poux, on affure même qu'elle garantit les livres & les étoffes des infectes ou des tei-

gnes. (M. de Lafoffe.)

ASPIDO, Géogr., riviere d'Italie, dans la Marche d'Ancone. Elle a sa source près de Polverigo & se jette dans le Musone ou Mousone, un peu au dessus de son embouchure dans la mer Adriatique. (C. A.)

ASPIRANT, adj. m. en Hydraulique: on appelle un tuyau afpirant, celui dont on se sert dans une pompe pour élever l'eau à une certaine hauteur. Il doit être d'un plomb moulé bien épais & reforgé, de crainte des soufflures qui empêche-

roient l'eau de monter. (K)

ASPIRANT, adj. pris subst. est celui qui aspire à quelque chose, qui veut y parvenir: il se dit particuliérement des apprentis qui veulent devenir maîtres, soit dans les six corps des marchands de Paris, soit dans les communautés des arts & métiers.

Aspirant à la maitrise dans les six corps des marchands de Paris, est cetui qui ayant l'age requis, fait son tens d'apprentistage, & servi chez les maitres, aspire à se faire recevoir maitre

lui-même.

Personne ne peut aspirer à être reçut marchand, qu'il n'ait vingt ans accomplis, & ne rapporte le brevet & les certificits de son apprentissage, & du service qu'il a fait depuis chez les maîtres. Si le contenu aux cerrificats ne se rrouvoit pas véritable, l'aspirant servit déchu de la maitris ; le maître d'apprentissage qui auroit donné son certificat, condamné en 500 livres d'amende, & les autres certificateurs chacun en 300 liv.

L'afpirant à la maitrife doit être intertogé sur les livres & registres à parties doubles & à parties simples; sur les lettres & billets de change; sur les regles de l'arithmétique; sur les parties de l'aune; sur la livre & poids de mare, sur les mesures & les poids. & sur les qualités des marchandises autant qu'il doit convenir pour le commerce dost il entend

se méler.

Il est défendu aux particuliers & aux communautés de prendre ni recevoir des aspirans aucuns présens pour leur réception, ni autres droits que ceux qui sont portés par les statuts, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'amende, qui ne peut être moindre de 100 livres. Il est aussi défendu à l'aspirant de faire aucun session, à peine de nullité de sa réception.

Outre ces réglemens généraux, portés par les articles 3, 4 & 5 du tit. I de l'ordon. de 1673, chacun des fix corps de marchands en a de particuliers; foit pour le temps d'apprentissage, foit pour celui du fervice chez les maîtres, foit pour le

chef.d'œuvre: les voici.

Dans le corps des drapiers - chaussetes, qui est le premier des six corps, les aspirans à la maitrise ne sont point tenus de faire chef-d'œuvre; il sussit qu'ils aient servi les marchands drapiers trois ans en qualité d'apprentis, & deux ans depuis la sin de leur apprentissage.

Quoique les apothicaires, épiciers, droguistes, confileurs & ciriers, ne fasfent qu'un & même corps, qui est le deuxieme des six corps des marchands, néanmoins les aspirans sont tenus de différentes choses, selon l'état qu'ils veulent

embraffer dans le corps.

Ceux qui aspirent à la pharmacie ou apothicairerie, doivent avoir fait quatre ans d'apprentissage & six aenées de fervice chez les maîtres: outre cela ils doivent être examinés & faire chef-d'œnvre. Dans le corps des marchands merciersgroffiers-joailliers , qui est le troisieme des fix corps, les aspirans ne sont affujettis à aucun chef-d'œuvre; il fuffit pour être admis à maîtrise, qu'ils aient été au

service des marchands merciers trois ans i en qualité d'apprentis, & trois autres après leur apprentissage en qualité de

garcons.

Dans le corps des marchands pelletiers-haubanniers-fourreurs, qui est le quatrieme des fix corps, les aspirans à la maîtrife doivent justifier de leur apprentiffage & du fervice chez les maitres; favoir, quatre ans d'agprentissage & quatre ans de service, & ils sont obligés à

chef-d'œuvre.

Ceux qui aspirent à être reçus dans le corps des marchands bonnetiers-almufiers-mitonniers, qui eft le cinquieme des fix corps , sont aussi tenus de faire chef-d'œuvre, & doivent avoir fait leur apprentissage de cinq ans, & le service des maîtres pendant cinq autres années. Enfin ceux qui aspirent à se faire recevoir dans le fixieme & dernier corps des marchands, qui est celui de l'orfévrerie, doivent juftifier de huit ans d'apprentissage & de deux ans de service chez les maîtres : outre cela ils font encore obligés de faire chef-d'œuvre, & de donner caution de la somme de 1000 livres.

Les aspirans à la maîtrise dans les communautés des arts & métiers, ont auffi ieurs réglemens, leur temps d'appren-tiffage, celui du fervice chez les mattres , & leur chef-d'œuvre : mais presque tous diff. rent suivant la diversité des professions & des ouvrages qu'on y fait. On trouvera dans ce dictionnaire les détails les plus importans à cet égard sous les noms des différens arts & métiers. (G)

ASPIRATION, f. f. Gramm. Ce mot fignifie proprement l'action de celui qui tire l'air extérieur en dedans ; & l'expiration eft l'action par laquelle on repouffe ce même air en dehors. En grammaire, par aspiration, on entend une certaine prononciation forte que l'on donne à une lettre, & qui le fait par afpiration & respiration. Les Grecs la marquoient par leur efprit rude, les Latins par b, en quoi nous les avons fuivis. Mais notre b eft très-souvent muette. & ne marque pas toujours l'aspiration : elle eft muette dans bomme , bonnete , bérosne , & elle eft afpirée en baut , banteur ,

béros, &c. Voyez H. (F)
ASPIRATION, f. f. eft la même chofe en bydranlique qu'afcenfion. L'exu dans les pompes ne peut guere être sipirée qu'à 25 ou 26 pies de hant, quoique l'on puisse la poutier , suivant les regles, julqu'à 32 piés, pourvu que l'air extérieur comprime la furface de l'eau du puits ou de la riviere dans laquelle trempe le tuyau de l'aspiration; alors la colonne d'exu fait équilibre avec la colonne d'air. Si on n'aspire l'ean qu'à 20 ou 26 piés de haut, c'est afin que le piston ait plus de vivaeité & plus de force pour tirer l'eau. Voyez AIR, POMPE. (K)

ASPIRATION , Mufiq. , agrément principalement en usage pour le clavecin. Il eft de deux fortes , & on le marquoit autrefois de deux manieres, fuivant l'espece dont il devoit être. Lorfqu'on trouvoit la marque A, on faisoit entendre la note immédiatement au deffus de celle qui étoit notée , & quand on trouvoit cette autre marque V, c'étoit la note immédiatement au-deffous qu'il falloit faire entendre. Aujourd'hui on ne se fert plus de ces marques: on note l'aspiration tout au long , ou on la luisse à la volonté de l'exécuteur. Voyez la marque & l'effet de l'aspiration , fig. 8 , pl. IV , de Mufique.

On pratique encore l'aspiration par degrés disjoints. Voyez la fig. 9, pl. IV, de

Musique. (F. D. C.)
ASPIRAUX, f. m. pl. fe dit dans la plupart des laboratoires où l'on emploie des fourneaux, d'un trou pratiqué devant un fourneau, & recouvert d'une grille. Ce trou fert à descendre ou à pénétrer dans le fourneau pour en tirer la cendre . & à pomper l'air pour animer le feu & chasser les fumées dans la cheminée: c'est pour cela qu'il n'est couvert que d'une grille, quoique cela soit moins commode aux ouvriers qui travaillent autour des chaudieres. V. FOURNEAU. Ordinairement dans les laboratoires où l'on rafine le sucre, deux aspiraux suffifent pour un fourneau de trois chaudieres.

ASPIREE, adj.f. terme de Grammaire ; lettre aspirée. La méthode grecque de

P. R. dit auffi afpirante.

Mi, Kawaa, Tau, font les tenues; Et pour moyennes sont reques Ces trois, Βήτα, Γάμμα, Δίλτα;

Aspirantes Di, Xi, Onra. Autrefois ce figne b étoit la marque de l'aspiration, comme il l'est encore en latin, & dans plusieurs mots de notre langue. On partagea ce figne en deux parties qu'on arrondit; l'une fervit pour l'efprit doux , & l'autre pour l'esprit rude ou apre. Notre b afpiree n'eft qu'un efprit apre, qui marque que la voyelle qui la luit, ou la consonne qui la précede, doit être accompagnée d'une aspiration. Rheterica , &c.

En chaque nation les organes de la parole suivent un mouvement particulier dans la prononciation des mots; je veux dire, que le même mot est prononcé en chaque pays par une combination particuliere des organes de la parole; les uns prononcent du goller , les autres du haut du palais, d'autres du bout des levres, &c.

De plus, il faut observer que quand nous voulons prononcer un mot d'une autre langue que la nôtre, nous forçons les organes de la parole , pour tacher d'imi-ter la prononciation originale de ce mot; & cet effort ne fert fouvent qu'à nous écarter de la véritable prononciation.

De-là il est arrivé que les étrangers, voulant faire sentir la force de l'esprit grec, le méchanisme de leurs organes leur a fait prononcer cet esprit, ou avec trop de force , ou avec trop peu : ainfi au lien de it, fex, prononce avec l'efprit apre & l'accent grave, les Latins ont fait Sex; de lara, ils ont fait feptem; d'io-Somos, Septimus. Ainfi de isia eft venu vefta; d'égiudes, vestales; d'irmepos ils ont fait vesperus; d'unes, super; d'axs, fal; sinfi de plusieurs autres, où l'on fent que le méchanisme de la parole a amené au lieu de l'efprit une [, ou un e, ou une f: c'eft ainfi que de lors on a fait oinum; donnant à l'e confonne un pen du fon de l'u voyelle, qu'ils prononçoient on.

ASPIRER, v. act. Les doreurs disent que l'or couleur aspire l'or; ils entendent

qu'il le retient.

ASPIS, Géogr., ancienne ville de Macédoine, qui, felon Etienne le géogra. phe, fut batie par Philippe, pere de Perfee. Il n'en refte aucun veftige jaujourd'hui. (C. A.)

ASPITRA, Géogr., ancienne ville d'Afic , fur une riviere du même nom , au pays des Sines. On dit qu'elle contenoit d'affez beaux édifices, & que les rues étoient garnies d'allées d'arbres de toute

espece: (C. A.)

ASPLE, ou mieux ASPE, f. m. On donne ce nom dans les munufactures en foie de Piémont, indifféremment au dévidoir fur lequel on tire les foies des cocons, & à celui qui dans les moulins se charge de la foie organcinée : le premier s'appelle afpe de filature, & le fecond afps de tors. Mais dans nos manufactures on a confervé à celui-là le nom d'aspe ou d'asple, comme difent les ouvriers, & l'on a nommé guindre celui-ci. Le réglement de Piémont ordonne l'a/pe de tors de 9 pouces de tour pour les organcins , & de 91 pour les trames ; & l'aspe de filuture, de 43 pouces au plus, & de 40 au moins. Ces afper font t'un & l'autre des parallélipipedes, dont la bafe eft un quarré. & dont les angles font formés par quatre lames, dont une ou deux font mobiles, pour avoir la facilité d'enlever les éche. veaux. Si on donne à la base de l'aspe de tors 14"de nos pouces de diagonale, on lui en trouvera 40 de tour; il faudra que 40 de nos pouces équivalent à 9 pouces de Piemont', & que l'afpe de filature en uit 2131 de tour, ou environ 75. de diagonale; dimention beaucoup plus grande que celle qu'il a réellement. Trompés par cette contradiction du réglement, nous n'avions donné qu'environ 15 de nos pouces de circonférence à l'aspe de tors; tandis que sa base en a vraiment 14 de diagonale, ainfi que M. de Vaucanfon a eu la bonté de nous en avertir ; nous faifant remarquer en même temps qu'il y avoit faute dans le réglement, & qu'au lieu de 9 pouces de tout qu'on y affignoit à l'afpe de tors , c'étoit 29 qu'il devoit y avoir.

L'afpe de tors dans les moulins achevant tous les tours en temps égaux; moins il aura de diametre, moins fera grande la quantité de fil ou de loie dévidée dans un de les tours de deffus les bobines fur la circonférence, & plus par conféquent elle fera torfe : au contraire, plus fon diametre fera grand, plus fera grande la quantité de foie qui paffera dans un de fes tous de deffus les bobines fur la circonférence, meins ellessera torie. Mais il y a

V v 3

deux inconvéniens qui rendent le tors variable ; le premier , c'eft qu'à mesure que l'écheveau se forme sur l'aspe, l'épaisseur de cet écheveau s'ajoutant au diametre de l'aspe, il y a plus de soie portée de dessus les bobines sur la circonférence dans un instant, que dans un autre instant égal; d'où il s'enfuit que la foie est moins torfe à la fin qu'au commencement. & dans tout le temps de la formation de l'écheveau : le fecond, c'est que les bobines mues fur elles-memes par le frottement, n'ayant aucun mouvement régulier, tordent irrégulièrement.

Pour remédier au premier inconvénienc, les Piémontois fout des écheveaux très-légers : en effet , ce qu'ils appellent un matteau de foie , pele environ & onces . & le matteau contient 8 echeveaux : quant au fecond, peut-etre ne l'avoient-

ils pas même soupçonné. Le célebre M. Vaucanson, fait pour imaginer & perfectionnen les machines les plus délicates, outre la précaution de faire des écheveaux légers, a trouvé le moyen d'en repandre encore les fils fur une zone de l'afpe plus large , & il a anéanti l'irrégularité du mouvement des bobines, en armant de pignons les fufeaux, & en substituant au frottement d'une courroie l'engrenage de ces pignons dans les pas d'une chaine. Quand les ofper ont achevé 2400 révolutions, & que chaque, écheveau le trouve avoir 2400 tours, une détente alors, fans qu'on touche au moulin , recule subitement les tringles où font attachées les guides à tous les fils de foie changent de place fur l'afpe, & forment un nouvel écheveau à coté du premier , & ainfi de fuite. Après chaque 2400 révolutions, & lorfque tous les afpes font converts d'écheveaux, incontinent après le dernier tour du dernier echeveau , le moulin s'arrête de luimeme , & avertit l'ouvrier , par une fon. nette; de lever les afper qui fant pleine, & d'en remettre de vuides. Mais M. Vaucanfon n'a point applique cette fonnette à chaque bobine de fon moulin, pour avertir quand elles font, vuides , comme on l'a dit dans ce meme article de notre premier volume.

Telles sont en partie les découverses de M. Vaucanson : elles font trop bien à lui pour que qui que ce foit ple y donner

tteinte.

ASPLEDON, Géogr., ancienne ville de Grece dans la Béotie. Strabon la met à 20 ftades d'Orchomene, au - delà da fleuve Melas, (C. A.)

\* ASPOREUS, Geogr., montague d'Asie, proche de Pergame. Il y avoit un temple bâti à l'honneur de la mere des dieux, appellé du nom de la montagne Afporenum; & la deeffe en fut auffi nom.

mée Afporena.

\* ASPRA, Glogr. anc. & mod. , ville d'Italie dans l'état de l'Eglise, fur la ri-viere d'Aja, entre Trivoli & Terni. Elle étoit autrefois du territoire des Sabins. & s'appelloit Cafperia & Cafpernia.

ASPRE, f. f., Comm.; petite mos-noie de Turquie, qui valoit autrefois deniere de notre monnoie. Lorfqu'elle étoit de bon argent, selon la taxe, iles falloit go pour un écu; mais dans les provinces élaignées, les bachas en font fabriquer une li grande quantité de faules & de bas aloi, qu'à present on en donne jufqu'à 120 pour une rixdale, et un écu. L'afore, vant aujourd has enviun ecu. L'alore vant aujourd au enveron 6 denicité ou : liards mounoie de France. Gurthon meurs of ulages du Turci, tom 1711. 160.

ASPRES un fort, petite ville de France, qu haut Dauphine, dans le Gapengois. A lept lieues de Sifteron.

ASPRESLES, L. Hill. nat. bet. platic aqualique, d'un verd fonce, a feuilles longues & minces. & a tiges rondes,

plante aquanque, a up reproduce les longues & minees, & tiges rondes, divides har mines, & firedes, gu'en s'en l'ert pour polit, le bois, & même le fen Rour oct effet, on emmanche des lis de fer de trois, qu'quatre poinces de lois dans un morcean de bois ; on caste l'accessible prestean-dellir des nænds, & Pon intere un des file de fer dans la cavité de la tige. & ainfigles autres fils de fet. Ces bis se fer soutiennent l'écoree dont ils soutre-vétus, & l'appliquent sortement gonte les pieces d'ouvrage à polir, fans qu'elle

les pieces d'ouyrans e chalens de le brile.

ATROPITI de CHALEOS de graph. Petité ville de la Turquie en Europe. Elle est dans la Livadie parte de la Grece, jui le golfe de Levante ASPROPOTAMO. Géogr. ducre de la Grece dans la partie interdidonale. San Delpota, Elle a la lource au mon Mezzovo, coule vera le mid. E le jette dans la met lomicane vista le lie dans la met Ignicane vis-à vis les des Courfolaires.

ASSA, f. f., Mat. med. Il y a fous le nom d'affa deux especes de fuc concret. L'affa dulcis, & c'est le benjoin. V. BEN-JOIN. L'affa fætida, ainfi appellée à caule de fa grande pnanteur. Celle-ci eft une espece de gomme compacte, molle comme la cire, composée de grumeaux brillans, en partie blanchatres on jaunatres, en partie rouffatres, de couleur de chair ou de violette, en gros morceaux, d'une odeur puante, & qui tient de celle de l'ail, mais qui est plus forte, amere, acre & mordicante au gout. On en a dans les boutiques de l'impure, qui est brune & sale, & de la pure, qui est rougeatre, transparente, & parsemée de belles larmes blanches. Il faut la prendre récente, pénétrante, fétide, pas trop graffe, & chargée de grumeaux brillans & nets. La vieille, graffe, noire, opaque, & mêlée de fable, d'écorce & d'autres matieres étrangeres, est à laiser. Les anciens ont connu ce suc; ils en faisoient usage dans leurs cuisines. Ils avoient le Cyrénaique, & le Persun ou Mede. Le premier étoit de la Cyrenaïque, & le meilleur; l'autre venoit de Medie, ou de Perfe.

Le Cyrénaïque répandoit une odeur forte de myrrhe, d'ail & de poireau, & on l'appelloit par cette raison scordolasarum. Il n'y en avoit déja plus au tems de Pline. On ne trouva sous Néron, dans toute la province Cyrénaïque, qu'unc seule plante de laserpitium, qu'on envoya

à ce prince.

On a long-tems disputé pour favoir si l'affa fætida étoit ou non le sylphium, le lafer, & le suc Cyrenaique des anciens. Mais puisqu'on est d'accord que la Perse eft le lieu natal du lafer & de l'affafætida, que l'ulage que les modernes en font aujourd'hui eft le même que celui que les anciens faisoient du lafer, qu'on estime également l'un & l'autre, que l'affa fætida fe prépare exactement comme on préparoit jadis le fuc dufylphium Cyrénaique, & qu'ils avoient à-peu-près la même puanteur, il faut convenir de plus que le Sylphium ; le lafer & l'affa fætida des boutiques, ne sont pas des sucs différens.

Le silphium des Grecs & le laserpitium des Latins, avoit, selon Théophrasse & Dioscoride, la racine grosse, la tige semblable à celle de la férule, la feuille com-

me l'ache. & la graine large & feuillée. Ceux qui ont écrit dans la fuite sur cette plante n'ont rien éclairei, si l'on ex-

cepte Kempfer.

Kempfer s'affura dans son voyage de Perle que la plante s'appelle dans ce pays bingijeb, & la larme biing. Cet auteur dit que la racine de la plante dure plusieurs années ; qu'elle est grande, pesante, nue, noire en dehors, liffe quand elle eft dans une terre limonneuse, raboteuse & comme ridée quand elle est dans le sable; fimple le plus fouvent comme celle du panais, ordinairement partagée en deux, ou en un plus grand nombre de branches, un veu au deffous de fon collet, qui fort de terre, & est garni de fibrilles droites. femblobles à des crins, roides, & d'un roux brun, d'une écorce charnne, pleine de fue, liffe & humide en-de lans, & fe séparant facilement de la racine quand on la tire de terre; solide, blanche, & pleine d'un fue puant comme le poireau; pouffant des feuilles de fon fommet fur la fin de l'automne, au nombre de fix, fept, plus ou moins, qui le fechent vers le milieu du printemps, font branchues, plates, longues d'une coudée, de la même substance, & couleur, & auffi liffes que celles de la livêche, de la même odeur que le fue, mais plus foible; ameres au goût, acres, aromatiques & puantes, composées d'une queue & d'une cote, d'une queue longue d'un empan & plus, menue comme le doigt, cannelée. garnie de nervures, verte, creusée en goutiere près de la base, du reste cylindrique; d'une côte portant cinq lobes inégalement opposés, rarement sept; longs d'une palme & davantage, obliques, les inférieurs plus longs que les fupérieurs, divifés chacun de chaque coté en lobules dont le nombre n'est pas conftant, inégaux, oblongs, ovalaires, plus longs & plus étroits dans quelques plantes, séparées jusqu'à la côte, fort écartés, & par cette raison paroissant en petit nombre, folitaires, & comme autant de feuilles; dans d'autres plantes, larges, plus courts, moins divisés, & plus rassemblés, à sinuosités ou découpures ovalaires, s'élevant obliquement, partant en-dessous des bords de la côte par un principe court; verds de mer. liffes, fans fue, roides, caffans, un peu concaves en-desfous, garnis d'une seule nervure qui naît de la côte, s'étend dans toute leur longueur, & a rarement des nervures latérales, de grandeur variable; ils ont trois pouçes de long, fur un pouce plus ou moins de largeur.

Avant que la racine meure, ce qui arrive touvent quand elle ett vieille , il en fort un faisceau de feuilles d'une tige fimple, droite, cylindrique, cannelée, liffe, verte, de la longueur d'une braffe & demie & plus, de la groffeur de fept à huit pouces par le bas, diminuant infenfiblement, & fe terminant en un petit nombre de rameaux qui fortent des fleurs en parafol, comme les plantes férulacées. Cette tige eft revetue des bases des feuilles, placées alternativement à des intervalles d'une palme. Ces bales font larges, membranevles & renflécs, & elles einbraffent sa tige inégalement & comme en fautoir ; lorfqu'elles font tombées , elles laissent des vestiges que l'on prendroit pour des nœuds. Cette tige est remplie de moëlle qui n'est pas entrecoupée par des nœuds ; elle eft tres-abondante, blanche, fongu ule, entremelée d'un petit nombre de fibres courtes, vagues, & étendues dans toute leur longueur.

Les parafols sont portés sur des pédicules gréles, longs d'un pied, d'un empan, & même plus courts, fe partageant en dix, quinze, vingt brins, écartés circulairement, dont chacun foutient à fon extremité un petit parafol formé par cinq ou fix filets de deux pouces de longueur, chargés de semences nues & droites; ces femences font applaties, feuilloes, d'un joux brun, ovalvires, semblables a celles du panais de jardin, mais plus grandes, plus pourries, comme garnies de poils, ou rudes, marquées de trois canpelures, dont l'une eft entre les deux autres, & fuit toute la longueur de la Semence; les deux autres s'étendent en fe courbant vers les bords; elles ont une odeur légere de poireau, la faveur amere & défagréable ; la fubstance intérieure, qui est vraiment la lemence, est noire , applatie, pointue, qualaire. Kempfer n'a pas vu les fleurs; mais on lui a dit qu'elles font petites , pales & blanchatres, & il leur foupconne cinq pétales.

On netrouve cette plante que dans les environs de Heraat, & les provinces de Corasan & de Caar, sur le sommet des montagnes, depuis le fleuve de Caar jui-

qu'à la ville de Congo, le long du golfe Persique, loin du rivage de deux on trois parasanges. D'ailleurs, elle ne donne pas du suc par-tout; elle aime les terres arides, fablonneuses & pierreuses. Toute l'affa fætida vient des incisions que l'on fait à sa racine. Si la racine a moins de quatre ans , elle en donne peu; plus elle est vieille, plus elle abonde en lait; elle est composée de deux parties, l'une ferme & fibreule , l'autre spongieuse & molle. Celle-ci fe diffipe à mesure que la plante feche, l'autre se change en une moëlle qui est comme de l'étoupe. L'écorce ridée perd un peu de sa grandeur; le suc qui coule de ses vésicules est blanc, liquide, gras comme de la crême de lait, non gluant, quand il est récent; exposé à l'air , il devient brun & visqueux.

Voici comment on fait la récolte de l'affa, felon Kempfer. 1º. On fe rend en troupe fur les montagnes à la mi-avril, tems auquel les feuilles des plantes deviennent pales, perdent de leur vigueur, & sont prêtes à fécher ; on s'écarte les uns des autres , & l'on s'empare d'un terrein. Une société de quatre ou cinq hommes peut le charger d'environ deux mille pieds de cette plante : cela fait, on cresse la terre qui environne la racine, la découvrant un peu avec un hoyau. 2º.On arrache de la racine les queues des feuilles , & on nettoie le collet des fibres . qui ressemblent à une coëffure héristée; après cette opération, la racine parois comme un crane ridé. 3°. On la recouvre de terre avec la main ou le hoyau ; on fait des feuilles & d'autres herbes arrachées de petits fagots qu'on fixe sur la racine en les chargeant d'une pierre. Cette précaution garantit la racine de l'ardeur du foleil , parce qu'elle pourrit en un jour quand elle en est frappée. Voilà le premier travail; il s'acheve ordinairement en trois jours.

Trente ou quarante jours après, on revient chacun dans son canton avec une serpe ou un bon couteau, une spatule de fer & un petit vase, ou une coupe à la ceinture, & deux corbeilles. On partage son canton en deux quartiers, & l'on travaille aux racines d'un quartier de deux jours l'un, alternativement, parce qu'après avoir tiré le sue d'une racine, il lui faut un jour, soit pour en fournit de nouveau, soit au sue sour fourni pour

681

l'épaissir. On commence par découvrir les racines; on en coupe transversalement le sommet, la liqueur fuinte, & couvre le disque de cette section fans se répandre ; on la recueille deux jours après, puis on remet la racine à couvert des ardeurs du foleil , observant que le fagnt ne pole pas fur le disque; c'est pourquoi ils en font un dome en écartant les parties. Tandis que le fuc fe difpofe à la récolte fur le disque, on coupe dans un autre quartier , & l'on acheve l'opération comme ci-deffus. Le troisieme jour on revient aux premieres racines coupées , & couvertes en dôme par les fagots ; on enteve avec la spatule le suc formé; on le met dans la coupe attachée à la ceinture, & de cette coupe dans une des corbeilles, on fur des fenilles expofées au foleil; puis on écarte la terre des environs de la racine, un peu plus profondément que la premiere fois, & on enleve une leconde tranche horizontale à la racine; cette tranche se coupe la plus mince qu'on peut ; elle est à peine de l'épaisseur d'une paille d'avoine; car il ne s'agit que de déboncher les pores, & de faciliter l'iffue an fuc.

Le fuc en durciffant fur les feuilles prend de la couleur. On recouvre la racine, & le quatrieme jour, on revient au quartier qu'on avoit quitté, & de celuilà au premier, coupant les racines trois & recueillant deux fois du fuc. Après la seconde récolte, on laisse les racines couvertes huit ou dix jours fans y toucher. Dans les deux premieres récoltes, chaque fociété de quatre à cinq hommes remporte à la maison environ ço livres de fuo. Ce premier fuc n'est pas le bon. C'eft ainsi que finit le second travail.

Le troisieme commence au bout de huit à dix jours, on fait une nouvelle récolte. On commence par les racines du premier quartier, car il faut se souvenir que chaque canton a été divifé en deux quartiers. On les découvre , on écarte la terre, on recueille le fuc, on coupe la furface, & on recouvre. On paffe le lendemain aux racines du fecond quartier , & ainsi alternativement trois fois de suite; puis on les couvre de nouveau, on les laisse. & le troisseme travail est fini.

Trois jours après, on reprend les racines, & on les coupe trois fois alternativement, pallant du premier quartier au fecond, puis on ne les coupe plus : on les laisse exposées à l'air & au soleil, ce qui les fait bientôt mourir. Si les racines font grandes , on ne les quitte pas fi-tôts on continue de les couper, jusqu'à ce

qu'elles foient épuifées.

L'affa fætida donne dans l'analyse chymique un phlegme laiteux, acide, & de l'odeur de l'ail ; un phlegme rouffatre . foit acide, foit urineux ; de l'huile fétide , jaunatre , fluide , limpide , & une huile rouffe & d'une confiftance épaiffe. La masse noire restée dans la cornue . calcinée au creuset pendant trente heures, a laissé des cendres grises dont on a retiré du fel fixe falé. Ainfi l'affa fætida eft composée de beaucoup de soufre fétide, foit fubtil , foit groffier, d'une affez grande portion de sel acide, d'une petite quantité de fel volatil nrineux', & d'une peu de terre ; d'où il réfulte un tout falin fulphureux , dont une grande portion fe dissout dans de l'esprit-de-vin, & la plus grande partie dans de l'eau chaude.

Les anciens ont fort vanté l'affa fætidas nous ne l'employons que dans les coliques venteules , foit extérieurement, foit intérieurement. Nous lui attribuons quelque vertu pour expulser l'arrierefaix & les regles, exciter la transpiration & les fueurs , pouffer les humeurs malignes à la circonférence ; dans les fievres, la petite vérole & la rougeole, & pour remédier aux maladies des nerfs & à la paralyfie : nous la recommandons dans l'asthme & pour la résolution des tumeurs : nous en préparons une teinture anti-hyftérique: elle entre dans la poudre hyfterique de Charas , les trochifques de myrrhe, le baume utérin , & l'emplatre pour la matrice.

ASSAF , idole des Arabes coraïschites. Chaque autre tribu avoit son idole, mais on ne nous apprend rien de plus là deffus.

Il y a dans la contrée de Naharuam qui fait partie de la Chaldée , une petite ville

appellée Affaf.

ASSAI, Mufique, adverbe augmentatif italien qu'on trouve affez fouvent joint au mot qui indique le monvement d'un air ; ainfi presto affai , largo effai, fignifient fart vite , fort lent.

ASSAILLANT , f. m. eft une personne qui attaque ou qui donne brufquement fur une autre. V. Assaur, Attaque. connurent les conféquences , les arrête

C'est aussi quelquesois dans un siège l'assiégeant, auquel on donne le nom

d'affaillant. (Q)

ASSAISONNEMENT . f. m. en terme de cuifine, est un mélange de plufieurs ingrédiens, qui rendent un mets exquis. L'art du cuifinier n'eft presque que celui d'affaisonner les mets ; Il est commun à toutes les nations policées : les Hébreux le nommoient mathamim , les Grees apτύμασα ηθύσματα , les Latins condimenta. Le mot affaifonnement vient felon toute apparence de affatio : la plupart des affaisonnemens sont nuisibles à la fante , & meritent ce qu'en a dit un favant medecin; condimenta, gulæ irritamenta; c'est Fart de procurer des indigestions. Il faut ponrtant convenir qu'il n'y a guere que les fauvages qui puitfent fe trouver bien des productions de la nature prifes fans affaisonnen:ent , & telles que la nature même les offre. Mais il y a un milieu entre cette groffiéreté & les rafinemens de nos cuifines. Hippocrate confeilloit les affaiffonnemens fimples. Il vouloit qu'on cherchat à rendre les mets fains, en les disposant à la digestion par la maniere de les préparer. Nous sommes bien loin de-1à . & l'on peut bien affurer que rien n'eft plus rare, fur - tout fur nos tables les mieux fervies, qu'un aliment falubre. La diete & l'exercice étoient les principaux affaifonnemens des anciens. Us difoient que l'exercice du matin étoit un affaifonnement admirable pour le diner , & que la sobriété dans ce repas étoit de toutes les préparations la meilleure pour , fopper avec appetita Pendant long-temps le fel, le miel & la crême, furent les feuls ingrédiens dont on affailqunat les mets; mais les Asiatiques ne s'en tinrent pas à eela. Bientot ils employerent dans la préparation de leurs alimens toutes les productions de leur climat. Cette branche de la luxure fe fut étendue dans la Grece, fi les plus lages de cette nation ne s'y étoient opposés. Les Romains devenus riches & puiffans seconerent le joug de -leurs anciennes loix ; & je ne fais fi nous avons encore atteint le point de corruption où ils avoient poulle les choles. Apicius réduifit en art la maniere de rendre Jes mets délicieux. Cet art fe repandit dans les Gaules : nos premiers rois en l

connurent les conféquences, les arrêterent, & ce ne fut que fous le regne de Henri II, que les habiles cuifiniers commencerent à devenir des hommes importans. C'est une des obligations que nous avons à cette foule d'Italiens voluptueux qui suivrent à la cour Catherine de Médicis. Les choses depuis ce temps n'ont fait qu'empirer, & l'on pourroit presqu'assurer qu'il subsiste dans la société deux fortes d'hommes, dont les uns, qui sont nos chymises domestiques, travaillent sans cesse à nous empossoner, & les autres, qui sont nos médecins, à nous guérir; avec cette différence, que les premiers sont bien plus surs de leur les premiers sont les premiers sont les premiers sont les premiers de leur les premiers sont les premiers de leur les premiers de leur les premiers de leur les premiers de leur les premiers les premiers de leur leur les premiers de leur leur les premiers de leu

ASS

ASSANCALE, Géog., ville d'Arménie, sur l'Aras & sur le chemin d'Erze-

ron. Long. 59; lat. 39, 46.

\* ASSANCHIF , Géog. , ville d'Alie dans le Diarbek fur le Tigre. Long. 58,

20; lat. 36 40.

fait que les seconds.

ASSAPANIC, Hift. nat., espece d'écureuil de la Virginie, qui n'a point d'ailes, & qui peut cependant voler, à ce qu'on dit, l'espace d'un demi-mille, en élargissant ses jambes, & distendant sa peau. Ce animal mériteroit bien une meilleure description, ne fût-ce qu'es considération du méchanisme singulier qu'il emploie pour voler,

ASSARON ou GOMOR, étoit ches les Hébreux, une mesure de contenance. C'étoit la dixieme partie de l'ép ha comme le dénote le nom même d'assaron, qui fignifie dixieme. L'assaron contenoit à respeu de chose près, trois pintes mesure de

Paris. (G)

ASSASSIN, f. m. Jurifp., homme qui en tue un autre avec avantage, soit par l'inégalité des armes, soit par la litution du lieu, ou en trabison. P. Missa-

TRIER , DUEL , &c.

Quelques-uns disent que le mot affassivient du Levant, où il prit son origine d'un certain prince de la famille des Aifacides, appelles vulgairement affassi, habitant entre Antioche & Damas, dans un château où il élevoit un grand nombre de jeunes gens à obéir aveuglément à tous ses ordres, il les employoit à assifiner les princes ses ennemis. Le juif Beojamin, dans son Itinéraire, place ce affassims vers se mont Liban, & les aipelle en hébren imité de l'arabe, et affassi

Il y avoit un certain droit des gens, une opinion établie dans toutes les républiques de Grece & d'Italie, qui failoit regarder comme un homme yertueux l'afassin de celui qui avoit ulurpé la souveraine puissance. A Rome, sur tout depuis l'expussion des rois, la loi étoit précisé & lolemnelle, & les exemples regus à la république armoit le bras de chaque citayen & le faisoit magistrat pour ce moment. Constérations sur les causes de le grandeur romaine, ch. xj. page 121.

ASSASSINAT; f. m. Jurifo. criminalle. On peut le définir, un attentat prémédité fur la vie. d'un homme, Bien différent en cela du meurtre involontaire, du mévitte commis dans le cas d'une défente féritime, du meurtre enfin ordonne par la lor; car qui dit attentat, dit entreprife contre l'autorité du fouverain. Ou il foit enfiire confommé ou commencé fimplement. qu'on en foit coupable, ou qu'on n'en foit que complier, la définition embraffe tout, & fuivant nos loix, la punition est la même dans tous ces eas: c'est la mort.

L'afafinat est un de ces crimes qui font vaquer de plein droit, le hénéfice de l'écréfiatique qui s'en rend coupable. It est austi un de ceux pour lesquels le prince s'est ôté li sagement le pouvoir et accorder des lettres de rémission, art. 2 & 4 du tit. 16 de l'ordon. crimin.

Nos soix le punssion du supplice de la

Nos foix le puniffent du supplice de la rone, à moin que le conpable ne soit une femune; presque par-tout la peine attachée à ce crime; oft la perte de la vie.

Nous examinerons ailleurs quels peu-

vent être les fondemens, les effets & l'utilité du supplice de la rone.

On demande à ce moment si dons le système de la suppression des peines capitales, il ne seroit pas à propos de les laister au moins subsister pour l'assaffinat.

Ceux qui sont de ce sentiment se sondent sur l'accord presque unanime des peuples : ils observent que chez les Jusses, les Egyptiens, les Grecs & les Romains, l'affassin étoit puni de mort: ils s'autotisent de ce que le même usage subsiste parmi les nations medernes policées. Ils ajoutent qu'effectivement il paroit juste de priver de la vie celui qui l'a ôtée à son semblable; qu'en attentant aux jours des autres, l'assallin renonce à tout droit sur les siens; que d'ailleurs l'assallin renonce à tout droit sur les siens; que d'ailleurs l'assallin renonce à tout droit sur les siens; que d'ailleurs l'assallin renonce à tout droit sur les siens; que d'ailleurs l'assallin renonce à tout droit sur l'un des plus grands erimes qui troublent l'ordre de la fociété, il est convenable de le punir par la plus sévere des peines connies.

Les réponses ne sont peut'- être pas moins faciles que satisfaisantes.

Et d'abord, il ne faut pas croire que cet accord des peuples foit auffi unanime qu'on le fuppole: & quand il le feroit, il ne feroit pas tout a-fait capable de perfuader l'ami de l'humanité, qui vout trouver en tout, non des exemples, mais ces grandes maximes de la raionité de la justice, sans quoi le reste n'est rien.

Lorsqu'Homere nous représente sur le bouclier, d'Achille deux citoyens qui composent au sujet d'un ussalina e, n'estèce pas nous apprendre que l'allassin n'estoit pas toujours puni de mort chez les Grees? Les loix athéniennes de Meurius en offrent d'antres preuves. Il établit sur des autorités sans nombre que l'on se conténios de bannir les associates de maillen de la société; on leur refusoit l'entrée des temples, des bains publics, des assemblées, des mailons particulieres; il étoit défendu de communiquer avec eux, de leur donner de l'eau & du feu ; on conssquoit seur tous leurs biens, mais on respectoit leur vie. La société leur refusoit tout ce qui étoit en son pouvoir; elle euteraint d'entreprend der sur les droits de l'Este surpreme en tranchant les jours qu'il leur avoit donés.

tranchant les jours qu'il leur avoit doites.

On ne punissoit l'associat chez les Germains, qu'en dépoussant l'assain d'une partie de son bien en fayeur des parens du défunt; luitur enim bomici-

dium, dit Tacite, certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem

universa domus

L'histoire générale des voyages nous parle de plusieurs peuples, qui ne punissent l'assassinat qu'en abandonnant le meurtrier à la famille du défunt, & le lui livrant pour s'en servir comme d'un esclave & d'une bête de somme.

D'autres ne le condamnent, comme les Germains, qu'à des amendes pécuniaires.

Nos aieux n'en usoient pas autrement : rien n'est si connu que les compositions ordonnées par les loix des Saliens, des Bourguignons, des Ripuaires, où la vie d'un Franc est taxée à 200 sous, celle d'un

Romain à 100, ainsi des autres.

Pent-être ces compositions qui nous paroillent ridicules , parce qu'elles diffexent de nos ulages, n'étoient-elles pas défavouées par la justice & par la raison. Qui ne fait en effet que l'affaffine ne fe leve pas du tombeau, lorsque l'assassin y descend ? Pourquoi done l'y précipiter ? A quel propos enlever un second sujet à la fociété ? Est-ce pour la consoler du premier que le meurtre lui a ravi ? Ce sont deux hommes qu'elle perd au lieu d'un. Pen importe que ce foit le glaive de la loi, ou le poignard de l'affaffin, qui les Jui ote, L'effet eft le même pour elle. Elle est privée de deux hommes, & la famille du defunt n'en retire aucun avantage. Car après tout, quelles loix, en livrant un affaffin à la mort , pourront ramener à une époule & à des enfans le pere & l'époux que le crime a égorgé ? la mort du meurtrier n'aura jamais cet effet.Ils n'en pleureront pas moins l'objet de leur affection; ils n'en regretteront pas moins les seçours qu'ils recevoient de lui. Nos peines capitales ne leur rendront rien en retour. Les compositions au moins savoient les dédommager en partie. Depuis que l'or & l'argent sont devenus le signe d'échange de tous les biens, il est certain que cet or & cet argent peuvent rendre à des enfans & à une époule les secours qu'ils recevoient du travail d'un pere & d'un époux. Voilà ce que l'or est très-capable de représenter; voilà ce que le fang de l'affaffin ne représentera jamais. A Dieu ne plaise pourtant que nous prétendions inviter la génération actuel-le à ranimer la juriforudence des compofitions , & à publier une taxe pour la

jambe, le bras, l'œil, la vie d'un citeyen! Il y avoit à cela des inconvériens terribles : d'ailleurs nos dommages & intérèts remplacent à quelques égards ce que les compositions avoient d'avantageux. Tout ce que nous voulons montrer ici est que cetré jurisprudence des compositions, toute imparfaite qu'elle pouvoit être, approchoit peut être encore plus du véritable but des châtimens, que nos peines capitales. Rien ne détermine néces fairement à laisser dublisser celle-ci, pas même pour l'assassimat.

Dire que le meurtrier, en assassinant fon semblable, renonce à tous les droits qu'il peut avoir sur sa propre vie, c'est

ne rien dire du tout.

Premiérement, il est faux qu'il y renonce, soit explicitement, soit implicitement. Cela est si vrai, que pour établir
cette renonciation prétendue, il est nécessaire que vous falliez un raisonnement
qui porte tout sur des suppositions. Or
il n'est pas besoin de rien supposer dans
les choses qui ont la vérité pour base.

Secondement, personne n'a droit sur sa propre vie, conséquemment l'affaffia ne peut renoncer à ce droit; nul ne sauroit céder ni transmettre ce qu'il n'a pas; s'il le cédoit, il ne cédezoit rien.

Troiliémement quand il pourroit y renoncer, refteroit à favoir si l'intérêt de la société demande qu'elle profite de cette rénonciation, & qu'elle ôte à l'assisin une vie qu'il semble lui abandoncer, Il est des jurisconsultes bien respecta-

bles , qui ne le penfent pas.

Ajoutons pour terminer cet article, qu'en dérobant l'allaffin à la peine de mort, nous ne prétendons pas le foultraire au supplice. Qu'on ne s'y trompe pas , la mort n'en eft pas un , & c'eft precifément pour le livrer à la peine, à la douleur , à l'infamie , à un travail dur & utile à la société, que nous voudrions l'arracher à la mort. Un pendu, un roue, ne font bons à rien. Il feroit pourtant à delirer que les souffrances & les tourmens de ceux qui ont nui à la fociété, fuffent bons à quelque chofe. C'eft la seule maniere de dédommager cette fociété, dont ils ont troublé l'ordre & trahi les intérêts. Or voilà ce qu'on ne peut faire qu'en les laiffant vivre. Leur fupplice devenu utile,ne fera meme que plat grand; l'impression journaliere qu'il fera fur les ames, n'en acquerra que plus de force, & les effets qui en réfulteront n'en feront que plus fûrs & plus durables.

Mais quels doivent être ces châtimens? C'est ce qui mérite d'être développé à l'article PEINES CAPITALES: discussion bien importante, puisqu'elle devient tout à la fois la cause de l'humanité & de la société. (AA)

ASSATION, du mot latin afare rôtir, se dit en pharmacie F en cuisine, de la préparations des médicamens ou alimens dans leur propre suc par une chaleur extérieure, sans addition d'aucune humi-

dité étrangere.

Le motafation, par rapport aux opérations de cuiune, le rend plus fréquemment par rotir. & en pharmacie par session & torréfaction. Voy. ACCOMMODER, TORREFACTION, &c. (N)

ASSAUT, f. m. dans l'art de la guerre, c'est l'attaque d'un camp, d'une place forte, d'un poste, dans le dessein de l'emporter ou d'en devenir le maître. V. Ar-

TAQUE, FORTERESSE, &c.

Un afaut est proprement une attaque générale & furieuse, dans laquelle les assaillans ne se couvrent d'aucun ouvrage. On dit donner, ordonner, soutenir: repousser un afaut, emporter d'afaut. &c.

Le feu des batteries cesse pendant l'affaut, & lorsque les deux partis sont dans la mèlée, on ne fait point usage du canon de part ni d'autre; on s'exposeroit par-là

à détruire les propres troupes.

Un gouverneur est obligé de soutenir trois affauts avant que de rendre une place. Il est difficile d'empêcher le pillage des villes que l'on emporte d'affaut. Les enfans perdus montent les premiers à l'affaut. V. Enfans perdus.

Il y a peu de places à present qui soutiennent un assaut; M. de Feuquieres m'en compte que trois de son tems. Le premiera été celui de Neuhausel en 1683, soutenu par un bacha Turc; cette ville sut emportée, ainsi que la plupart des autres doivent l'être, parce que la colonne d'infanterie qui attaquoit, marchoit à la breche sur plus de rangs que celle de l'infanterie qui défendoit la place. La feconde place emportée d'assaute est Bude, & le bacha qui y commandoit sut tué dans l'attaque; il y avoit encore quelques ouvrages stanquans, dont les feux n'avoient pas été entiérement détruits

par l'artillerie des assiégeans. Le troisieme assaut à été au château de Namur, défendu par M. de Boufflers, qui ne sur pas emporté, par la raison que la colonne d'infanterie qui attaqua la breche partoit de trop loin & à découvert. Ajoutez qu'il est presqu'imposible d'emporter une place d'assaut, quand la breche peut être défendue par le seu des ouvrages qui ne sont pas-encore détruits. En esset, pour être sorcée, elle ne devroit être défendue par d'autres seux que ceux qu'elle peut opposer de front, ou par la breche même. Feuq. Mém.

Cette grande opiniàtreté dans la défense des places, jusqu'à la derniere extrémité, ne se trouve plus que chez les Turcs, auxquels un article essentiel de leur resigion désend de rendre par capitulation aux chrétiens une place où ils ont une mosquée, quosque dans ces derniers tems ils aient en quelques occasions manqué à ce point de leur loi. Voyez le même endroit cité. En 1747 les François ont pris d'assassas la célebre place de

Burg-op-zoom. (Q)

ASSAUT, f. m. Escrime, est un exercice qui s'exécute avec des fleurets, & qui représente un véritable combat.

Il y a deux façons de faite affant, qu'on appelle jeun, & ces jeuns ont des noms différens, fuivent la position des épées de ceux qu's s'eseriment. V. JEUN.

Avant de commencer un affaut, on fait le falut, voy. SALUT, & aufli-tôt que les escrimeurs ont mis le chapeau sur la tête, le signal du combat est donné, & ils peuvent s'attaquer réciproquement.

L'adresse d'un escrimeur consiste à savoir prendre le désant des mouvemens de son ennemi. V. Défaut. Ces monvemens fe terminent toujours à parer & à pousser. Il n'y a absolument que cinq façons de les terminer tous; car toutes les estocades qui se peuvent porter son nécessairement, ou dans les armes, ou hors les armes, sur les armes, ou en flanconnade; d'où il suit qu'il ne peut y avoir que cinq façons de parer, qui sont la guarte, la tierce, la quarte-basse, la seconde & la flanconnade.

On n'est pas toujours prêt à prendre le défaut du premier mouvement que fait l'ennemi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire: mais ce premier mouvement vous avertit de la nature du second, qu' fera nécessairement le contraire du pre-

Exemple. Lorsqu'un escrimeur a levé le bras pour frapper l'épée de son ennemi ou pour tout autre dessein, le mouvement qui suit cst de le baisser, non - seulement parce que ce mouvement de baisser est naturel, mais parce qu'il est à présumer qu'il se presser de venir au secours de la partie du corps qui se trouve alors découverte. De cet exemple, on peut tirer ectte maxime générale, que toutes les sois qu'un escrimeur fait un mouvement. il lui en fera sur le champ succéder un contraire: d'où il suit que le premier mouvement vous avertit pour prendre le

defaut du fecond. V. DEFAUT.

ASSAZOÉ, f. f. Hift, nat bot. , plante de l'Abyssimie, qui passe pour un préfervatif admirable contre les ferpens : fon ombre feule les engourdit : ils tombent morts s'ils en sont touchés. On conjecture que les Pfylles, ancienne nation qui ne craignoit point la morfure des ferpens, avoient la connoissance de cette herbe. Une observation que nous ferons fur l'affazoe & fur beaucoup d'autres fubstances naturelles auxquelles on attribue des propriétés merveilleuses, c'est que plus ces propriétés sont merveilleu-fes & en grand nombre, plus les descrip-tions qu'on fait des substances sont mauvaifes ; ce qui doit donner de grands foupçons contre l'existence réelle des fubstances, ou celle des propriétés qu'on leur attribue.

ASSECHER, v. n. Marine, terre qui assecte. On dit qu'une terre ou une roche assecte, lorsqu'on peut la voir après que la mer s'est retirée. On se sert du terme découvrir, pour signifier la même chose. On dit une roche qui découvre de basse

mer. (Z)
ASSECUTION, f. f. terme de jurifprudence canonique, fynonyme à obtention; c'est en ce sens qu'on dit qu'un premier bénésice vaque par l'assecution du second. V. INCOMPATIBLITÉ. (H)

\* ASSEDIM , Géog. , ville de la Palestine dans la tribu de Nephtali.

ASSEEUR, f. m. terme ufité à la cour des Aydes, pour fignifier un habitant d'un bourg ou d'un village, commis par sa communauté pour asserbles & autres impositions sur chacun des habitans, c'est-à-dice, pour régler & détermi-

ner ce que chacun d'eux en supportera, & en faire ensuite le recouvrement. (H)

\* ASSEFS, f. m. pl. Hift. mod., sont en Perse des gouverneurs que le prince a mis dans quelques provinces à la place des chams, dont le grand nombre d'officiers épuisoient les peuples.

ASSELMAN, Hift. lit., théologien modéré, naquit à Soest en Westphalie. Il a mis au jour un traité De ferendis bæreticis, non auferendis, qui tient ûn peu du jeu de mots; mais l'ouvrage part d'un esprit raisonnable.

ASSEM ou AZEM ou LE GRAND AR-DBA, Géogr., ville d'Afrique en Guinée au royaume d'Ardra, & autrefois la réfidence du roi d'Ardra. Elle eft fur l'Euphrate qui lui fert de fossé. Les rues font fort larges, & toutes les maisons font bâties de terre graffe . & éloignées les unes des autres par de grands jardins qui les environnent, ce qui la fait paroitre fort grande. Le pcuple y est affez nombreux; les femmes y vont vétues d'habits fort riches. Dans la conquête du royaume d'A dra, par le roi de Dahomé, en 1724, cette ville fouffrit beaucoup. Elle eft à 16 lieues de la mer & au nordouest du petit Ardra. Quant au gouvernement & à la religion , voyez ARDRA. (CA)

ASSEMBLAGE, dans l'Architecture, s'entend de l'art de réunir les parties avec le tout, tant par rapport à la décoration intérieure qu'extérieure: on dit aussi par rapport à la main d'œuvre, assembler à angle droit, en fausse coupe: à clé, à queue d'aronde, &c. V. MENUISE-RIE CHARPENTERIE, &c.

ASSEMBLAGE, c'est, en menuiserie, charpenterie, marquetterie, &c. la réunion de plusieurs pieces auxquelles on a donné des formes, telles que jointes, attachées, tapprochées, &c. clles puissent former un tout, dont les parties ne se séparent point d'elles-mêmes. Il y en a un grand nombre de différens; mais comme ils ont chacun leurs noms, nous en serons différens atticles.

ASSEMBLAGE par tenons & mortaife, Menuif., c'est celui qui se fait par une entaille appellé mortaife, qui a d'ouverture la largeur du tiers de la piece de bois, pour recevoir l'about ou tenon d'une autre piece taillée de juste grosseur pour la mortaise qu'il doit remplir, & nne ou deux chevilles.

ASSEMBLAGE à clé : c'est celui qui, pour joindre ensemble deux plates-formes de comble ou deux moifes de file de picux, fe fait par une mortaile dans chaque piece , pour recevoir un tenon à deux bonts appellé clé.

ASSEMBLAGE pur entailles : c'est celui qui se fait pour joindre bout à bout, ou à retour d'équerre , deux pieces de bois par deux entailles de leur demiépaiffeur, qui font en fuite retennes avec des chevilles on des liens de fer. Il fe fait auffi des entailles à queue d'aronde, ou en triangle, à bois de fil , pour le même effet.

ASSEMBLAGE par embrevement: c'est une espece d'entaille en maniere de hoche, qui recoit le bont démaigri d'une piece de bois lans tenon ni mortaile. Cet uffemblage fe fait aush par deux tenons trottans, posés en décharge dans legr mortaile.

ASSEMBLAGE en crémilliere : c'est celui qui se fait par entailles en maniere de dents de la demi-épaiffeur du bois, qui s'encastrent les unes dans les autres pour joindre bout à bout deux picces de bois, parce qu'une seule ne porce pas affez de longueur : cet affemblage se pratique pour les grands entraits & tirans.

ASSEMBLAGE en triangle : c'est celui qui pour enter deux fortes pieces de bois à plomb , se fait par deux tenons triangulaires , à bois de fil de pareille longueur, qui s'encastrent dans deux autres semblables, en sorte que les joints n'en paroiffent qu'aux arètes.

Assemblage quarré: c'est en Menuiferie celui qui se fait quarrement par entailles, de la demi-épaisseur du bois, ou

à tenons & mortailes.

·Assemblage à bouement : c'est celui qui ne differe de l'affemblage quarré qu'en ce que la moulure qu'il porte à fon parement eft coupée en onglet.

ASSEMBLAGE en englet , ou plutôt en anglet : c'est celui qui le fait en diagonale fur la largeur du bois, & qu'on retient par tenon & mortaife.

ASSEMBLAGE en fauste - coupe : c'ett 'celui qui étant en anglet & hors d'équerre', forme un angle obtus ou aigu.

ASSEMBLAGE à queue d'aronde : c'est celui qui se fait en triangle, à bois de fil l

dans laquelle il eft ensuite retenu par | par entaille, pour joindre deux ais bout à bout.

> ASSEMBLAGE à queue percée : c'est celui qui se fait par tenons à queue d'aronde , qui entrent dans des mortaifes . pour assembler quarrément & en retour d'équerre.

ASSEMBLAGE à queue perdue : c'est celui qui n'est différent de la queue percée , qu'en ce que fes tenons font cachés par recouvrement de demi-épaisseur, à

bois de fil & à anglet. (+)

ASSEMBLAGE, f. m. nom que l'on donne , en librairie , à un nombre plus ou moins grand de formes imprimées . que l'on range fur une table longue, fuivant l'ordre des lettres de l'alphabet, de gauche à droite. L'affemblage est ordinairement de huit ou dix formes. Voy. FORME. Ces formes font une quantité determinée , comme 500 , 1000 , &c. d'une même feuille imprimée, au bas de laquelle eft une des lettres de l'alphabet appellée fignature. V. SIGNATURE.

L'affemblage le fait en levant une feuille sur chacune de ces formes ainsi rangées, au moyen de quoi la feuille marquée A se trouve sur la feuille marquée B, ces deux-ci sur la feuille marquée C. & ainfi de fuite. On recommence la même opération jusqu'à ce que toutes les feuilles foient levées. A mesure qu'il y a une poignée à peu près de feuilles ainli levées, on la dreffe, on la bat par les bords , afin de faire rentrer les feuilles qui fortent de leur rang; ensuite on met ces diverses poignées les unes sur les autres. Cet amas de feuilles assemblées porte le nom de pile. V PILE. Pour rénnir sous un même point de vue tout le travail des livres en feuilles, nous donnerons dans cet article les différentes opérations suivant leur ordre.

Quand l'assemblage est fait de la maniere dont nous l'avons décrit, on prend une partie de la pile. & à l'aide d'une aiguille, ou de la pointe d'un canif, on leve par le coin où est la signature, chaque feuille l'une après l'antre, pour voir s'il n'y en a pas de double, ou s'il n'en manque pas , ce à quoi l'on remédie fur le champ, foit en ótant la feuille qui fe trouve double, foit en restituant celle qui manque; cela s'appelle collutionner.

Voyez COLLATIONNER. Si l'affemblage a été de huit formes, on

voit qu'il doit y avoir huit fenilles différente de suite; que s'il a été de neuf ou de dix formes, il doit y avoir de suite neuf ou dix feuilles differentes. En collationnant, on lépare chacune de ces huitaines ou de ces dixaines, & quand il y en a une certaine quantité de séparées de la forte, on les prend les unes après les autres & on les plie : alors elles portent le nom de parties. V. PARTIES. On remet ces parties ainfi pliées les unes fur les autres, & on en forme encore une pile.

Quand toutes les feuilles que contient un volume ont été affemblées , collationnées, pliées, & qu'enfin elles ont pris le nom de parties, on assemble ces parties comme on a assemblé les feuilles, de gauche à droite, en commençant par les premieres , & cela s'appelle mettre les parties en corps : alors le volume est entier. Si le livre a plusieurs volumes, on assemble ces volumes ainsi formés, en mettant le premier fur le second, le second fur le troisieme, &c. & l'exemplaire est complet ; il ne lui manque plus

que d'être vendu.

ASSEMBLEE, f. f. Hift. & jurifprud. , jonction qui fe fait de personnes en un même lieu & pour le même deffein, Ce mot eft forme du latin adsimulare, qui est composé de ad & fimul, ensemble. Les assemblées du clergé sont appellées Synodes, conciles, & en Angleterre convocutions, quoique l'affemblée de l'églife d'Ecosse, qui se fait tous les ans, retien-ne le nom d'assemblée générale. V. CON-VOCATION, SYNODE, CONCILE, &c. Les assemblées des juges, &c. font appellées cours , &c V. Cour. On appelloit comitia, comices, les affemblées du peuple romain. V. COMITIA, COMICE, &c. L'affemblee d'un prédicateur eft fon auditoire ; les académies ont leurs affemblees on leurs jours d'affemblee. V. ACA-DEMIE, &c. Les affemblées des presbytériens en Angleterre s'appellent affez fouvent , par maniere de reproche , des conventicules. Voyez CONVENTICULE.

Sous les gouvernemens gothiques, le pouvoir suprême de faire des loix résidoit dans une affemblée des états du royaume, que l'on tenoit tous les ans pour la même fin que le tient le parlement d'Angleterre. Il subsiste encore aujourd'hai quelques foibles reftes de cet ulage dans

les affemblées annuelles des états du Lans guedoc, de Bretagne, & d'un petit nombre d'autres provinces de France: mais ce ne font plus que les ombres des anciennes affemblees. Il n'y a qu'en Angleterre, en Suede, & en Pologne, que ses a femblées ont confervé leurs anciens pouvoirs & priviléges.

Assemblées du champ de Mars. Voyez

CHAMP DE MARS, &c.

ASSEMBLÉE , eft un mot ufité particuliérement dans le monde, pour exprimer une réunion ou compagnie de plus fieurs personnes de l'un & de l'autre fexe, pour jouir du plaifir de la conversation , des nouvelles , du jeu , &c.

Quartier ou place d'affemblée dans un camp , Sc. Voyez QUARTIER D'AS-SEMBLEE. On fe fert auffi du mot affensblee dans l'art milituire , pour defigner l'action de battre une seconde fois la caila fe ou le tambour, avant que l'on fe mette en marche. Voyez TAMBOUR.

Quand les foldats entendent cet appel, ils abbattent leurs tentes, ils les reulent, & vont fe mettre fous les armes. Le troisieme appel du tambour est appellé la marche, de même que le premier s'appelle la générale. Voyez GÉNÉRA-

LE: (H)

On dit auffi une affemblée de créanciers, une assemblée de négocians. Les assemblées générales des fix corps des marchands de la ville de Paris se tiennent dans le boreau du corps de la draperie , qui en eff le premier. (G)

ASSEMBLÉES , adj. f. pl. en anatomie a épithete des glandes qui font voifines les unes des autres. Voyez ATTROUPLES

& GLANDE. (L)

ASSEMBLEE, en terme de chaffe , c'eft le lieu ou le rendez-vous où tous les chalfeurs fe trouvent.

ASSEMBLER, dans plusieurs arts c'eft mettre toutes les pieces à leur place , après qu'elles sont taillées.

ASSEMBLER un cheval. Manige , e'eft lui tenir la main en ferrant les cuiffes, de façon qu'il se raccourcisse pour ainsi dire, en rapprochant le train de defriere de celui de devant ; ce qui televe le épaules & la tête. (V)

ASSEMBLER , en librairie , c'eft réunit ensemble ou plusieurs feuilles, ou plus tieurs parties, ou plutieurs volumes d'un meme livre , ainft qu'il a été dit & dé-

taillé plus au long au mot Assem- faut que l'assesseur soit homme gradué.

BLAGE. Quand il n'y a qu'un juge dans une vil-

\* ASSEN, Géog. petite ville de Hollande, dans la feigneurie d'Ower Yssel. \* ASSENSE, Géogr. ville maritime

de Danemarck, dans l'isle de Fionie.

Long. 28 , lat. 55 , 15.

ASSEOIR une cuve, c'est chez les seinturiers, la préparer, y mettre les drogues & les ingrédiens nécessaires, pour qu'on puisse y laisser les étosses, & c. en bain. Le chef - d'œuvre des aspirans en maîtrise, est d'asser une euve d'inde esseurée, & de la bien user & tirer, jusqu'à ce que le chef - d'œuvre soit accompli. Voy. l'article 92 des teinturiers, & l'art. TEINTURE. Le réglement de 1669 désend de réchausser plus de deux sois une cuve assis de guschde, d'indigo, & de pastel, pour les draps qu'on veut téindre en noir.

\*ASSER, f. m. Hift. anc. espece de bélier des anciens, que Végéee décrité de la maniere suivante. L'affer est one pout tre longue, de moyenne grosseure, pendue au mât, de même que la verque; & ferrée par-les deux bouts. Lorsque les vaisseaux ennemis venoient à l'abordage, foit à droite, soit à gauche, on se servicilemen, cetter pour le poussée avec violence, cetter pour le conservation de conser

en Europe, dans la Macédoine, fur la riviera de Vera, proche Salonichi.

\* ASSES, f. m. pl. Géog. peuples de la Guinée, en Afrique, sur la côte d'Or, fort avant dans les terres, au couchant de Rio de Volta.

ASSESSEUR, f. m. Hist. mod. & Jurifprud. est un adjoint, dont un maire de ville ou autre magistrat en chef d'une ville ou cité, se fait assister dans le jugement des procès, pour lui servir de conseil. Il y en a en titre d'office dans plusieurs jurisdictions. V. MAIRE. Il

Tome III. Partie II.

taut que l'affeffeur foit homme gradué. Quand il n'y a qu'un juge dans une ville, où il n'y a point de maire, on l'appelle aussi en quelques endroits assesser.

On appelle auffi afeffeurs les confeil-

lers de la chambre imperiale.

Il y a deux especes d'assessers dans cette chambre impériale, l'ordinaire & l'extraordinaire. Les assessers dinaires de l'extraordinaire. Les assessers d'admaires font à présent au nombre de quarantem, dont cinq sont élus par l'empereur, savoir trois comtes ou barons, & deux jurisconsultes, ou deux avocats en droit civil : les électeurs en nomment dix, les six cercles dix-huit, &c. Ils agissent en qualité de conseillers de la chambre, & ils ont les appointemens qui y sont attachés. l'oyez Impérial & Chambre, BRE. (H)

ASSETE-IRMANS, Glog. isles d'Afrique, dans l'Océan éthiopique, découvertes par les Portugais, au nombre de fept, &appellées par les François les

Sept-Freres.

ASSETTE, voy. ESSETTE.

ASSEZ . SUFFISAMMENT . Gram. ces deux mots font:tous deux relatifs à la quantité: mais affez à plus de rapport à la quantité qu'on vent avoir ; & fuffifamment en a plus à celle qu'on veut employer. L'avare in'en a jamais affez; le prodigue jamais fuffifamment. On dit; c'eft affez', quand on n'en veut pas davantage ; & cela fuffit, quand on a èe qu'il faut. A l'égard des doles , quand il y a afei , ce qu'on ajouteroit feroit de trop & pourroit nuire; & quand il v a fuffifunment, ce qui s'ajouteroit de plus mettroit. L'abondance & non l'excès. On dit d'un petit Benefice, qu'il rend fuffifam. ment : mais on ne dit pas qu'on ait afez de son revenu. Affez parqit plus général que Juffisamment, V. Synon. franç.

ASSIDARIUS pour ESSEDARIUS, f. m. Hifk. ant. gladiateur qui combattoit asiis sur un char, essedum, ou chariot, dit M. Ducange, est quasi assedum abussidendo. Le changement e quel-ques lettres assed condinaire dans dos inscriptions, a formé se mot assidarius de essedurius. On voit dans Suétone qu'un gladiateur nommé Possus combatteit ainsi sur un char, & excita la jalousie de d'empereur Caligusa, qui sertit du spectacle, en se plagnant que le peuple donnoit plus d'applaudissement à ce Pe-

fius qu'à lui-même , Pofio effedario. Cette maniere de combattre à Rome fur des chars dans les spectacles, s'étoit introduite à l'imitation des Gaulois & des habitans de la grande-Bretagne, dont une partie de la cavalerie étoit montée fur des chars. Barbari, dit Cefar dans fes commentaires , pramifo equitatn effedurio, quo plerumque genere in praliis uti consueverunt , &c.

ASSIDÉENS, f. m. pl. Théol. fecte de Juifs , nipfi nommés du mot hébreu bafidim , justes. Les Allidens crovoient les œuvres de surérogation nécessaires au falut; ils furent les prédecesseurs des Pharisiens, de qui sortirent les Esseniens, qui enseignoient conjointement que leurs traditions étoient plus parfaites

que la loi de Moyfe.

Serrarius, & Drufius, favant théologien protestant, ont écrit l'un contre l'autre touchant les Affidéens , à l'occafion d'un passage de Joseph,, fils de Gorion. Le premier a soutenu que par le nom d'Affidens, Joseph entend les Effeniens, & le second a prétendu qu'il entend les Pharissens. Il servitufacite de concilier ces deux fentimens, en oblervant avec quelques critiques, que le nom d'Affidéens a été un nom générique donné à toutes les fectes des Juifs, qui afpiroient à une perfection plus haute que celle qui étoit preserite par la loi : tels que les Cinéens, les Recabites, les Efféniens , les Pharifiens , &c. A-pen près comme nous comprenons aujourd'hui fous le nom de religieux & de cénobites ; tous les ordres & les inflients peligienx. On croit cependant que les Pharifiens. étoient très différens des Affidensi de: PHARISIENS, CINEENS & RECABIN TES. (H). 1000 107 10 195

ASSIENNE (PIERRE), ou ASSO (PIERRE D'), affins lapit, Hift. nat. Il est fait mention de cette pierre dans. Diofcoride, dans Pline, & dans Galien. Celti ci dit qu'elle a été ainfir nommée d'Affor , ville de Troade , dans l'Afremia neure; qu'elle eft d'une fubftance fongieule : légere & friable ; qu'elle eft couvorte d'une poudre farineufe; qu'on appelle fleur de pierre d'affo; que les molécules de cette fleur font très - pénétrantes; qu'elles confument les chairs ; que la pierre a la même vertu, mais dans un

encore digestive & préservative comme le fel ; qu'elle en a même le gout, & qu'elle pourroit bien être formée des vapeurs qui s'élevent de la mer, & qui des pofées dans les rochers, s'y condenfent & deffechent. I'oy. Gal. de fympt. med. fac. lib. ix. Dioscoride ajoute qu'elle eft. de la couleur de la pierre ponce ; qu'elle est parfemée de veines jaunes ; que fa farine eft jaunatre ou blanche; que mêlée avec de la réfine de térébenthine ou de goudron , elle résout les tubercules. V. lib. I', cap: cxlij, les autres propriétés que cet auteur lui attribue. Pline répete à-peu-près les mêmes chofes; on l'appelle, felon lui, farcopbage, de rait, chair, & de Payu, je mange, parce qu'elle confume , dit-il , les fubftances animales en quarante jours, excepté les dents.

ASSIENTE ou ASSIENTO. Comine ce terme est espagnol, & fignific ine

En France; ce mot s'est introduit depuis le commencement de la guerre pour la fuccession d'Espagne en 1701. On l'entend d'une compagnie de commerce établie pour la fourniture des Negres dans les états du roi d'Espagne en Amerique, particuliérement à Buenos ay resto

Ce fut l'ancienne compagnie francoile de Guinée, qui après avoir fait fon traitémpour cette fourniture avec les ministres Espagnols, prit le nom de compagnie de l'affiente, à cause du droit qu'elle s'engagea de paver aux fermes d'Espagne , pour chaque Negre , piece d'Inde qu'elle pafferoit dans l'Amérique

espagnole:

Ce traité de la compagnie françoile, qui confiftoit en trente-quatre articles, fut figné le premier septembre 1702 ; pout! durer pendant dix années , & finir 2 pareil jour de l'année 1712 ; accordant neanmoins aux affientiftes denx autres : années pour l'exécution entière de la fourniture, fr elle n'étoit pas finie à 'expiration du traité.

Les deux principaux de ces trente-quatre articles regardoient , l'un la quantité des Negres que la compagnie devoit fournir aux Efpagnols , l'antre le droit qu'elle devoit payer au roi d'Espagne pendant le temps de la ferme on affento.

A l'égard des Negres, il fut fixé à . moindre degré; que la fleur ou farine est I trente huit mille , tant que la guerre qui .

the zeedby Gonele

avoit commencé l'année d'auparavant. dureroit; & à quarante huit mille, en cas de paix. Pour ce qui eft du droit du roi d'Espagne, il fut réglé à trente-trois piaftres un tiers pour chaque Negre, pieced'Inde, dont la compagnie paya par avance la plus grande partie.

A la paix d'Utrecht un des articles du traité entre la France & l'Angleterre avant été la cellion d'affiente ou ferme des Negres en faveur de cette dernière, les Espagnols traiterent avec les Anglois

pour la fourniture des Negres.

Ce traité semblable en plusieurs articles à celui de la compagnie françoise, mais de beaucoup plus avantageux par plufieurs autres aux affientiftes anglois, devoit commencer au premier mai 1713, pour durer trente ans, c'eft-à-dire, jufqu'à pareil jour de l'année 1743.

La compagnie du sud établie en Angleterre depuis le commencement de cette meme guerre, mais qui ne fubli-Stoit qu'à peine , fut celle qui se chargea de l'affiento des Necres pour l'Amérique espagnole. La foutniture qu'elle devoit faire étoit de quatre mille huit cents Negres par an, pour lesquels elle devoit payer par tête le droit fur le pie reglé par les François, n'étant néanmoins, obligée qu'à la moitié du droit pendant les vingt-cinq premieres années, pour tous les Negres qu'elle pourroit fournir. an-dela du nombre de quatre mille huit cents ftipulés par le traité. Le quarantedeuxieme article de ce traité, qui est auffi le dernier, & peut-être le plus considérable de tous, n'étoit point dans le traité fait avec les François. Cet article accorde aux affientiftes anglols la permillion d'envoyer dans les ports de l'Amérique espagnole, chaque année des trente que doit durer le traité, un vaiffeau de cinq cents tonneaux , charge des mêmes marchandises que les Espagnols ont courume d'y porter, avec liberte de les vendre & débiter concurremment avec eux aux foires de Porto - Bello & de. Vera-Cruz.

On peut dire que la fourniture même des Negres, qui fait le fonds du traité, non plus que quantité d'autres articles qui accordent quantité de privilèges à la nouvelle compagnie angloife, ne lui apportent peut étre point tous enfemble de la troilieme claffe, trois pour deux autant de profit que cette fenle faculte preves ; & les petits de la quatrieme ;

d'envoyer un vailleau , donnée aux Angleis, contre l'ancienne politique des Espagnols, & leur jaloufie ordinaire à

l'égard de leur commerce en Amérique. L'on a depuis ajouté cinq pouveaux articles à ce traité de l'affiente angloife; pour expliquer quelques - uns des anciens. Le premier porte que l'exécution du traité ne seroit censée commencer qu'en 1714: le fecond, qu'il feroit permis aux Anglois d'envoyer leur vaisseau marchand chaque année, bien que la flotte on les galions espagnols ne vinffent point à l'Amérique : le troilieme, que les dix premieres années ce vaisseau pourroit être du port de fix cents cinquante tonneaux': enfin les deux derniers, que les marchandifes qui refteroient de la traite des Negres, feroient renvoyées en Europe, après que les Negres auroient été débarques à Buenos - avres ; & que ft . leur destination étoit pour Porto-Bello Vera - Cruz , Carthagene & autres ports de l'Amérique espagnole, les marchandises servient portées dans les isles Antilles angioiles , fans qu'il fût permis d'en envoyer à la mer du fud.

La manière d'évaluer & de payer le droit d'affiente pour chaque Negre , piece, d'Inde , lorfqu'il atrive fur les terres du roi d'Espagne en Amérique , est la même avec les affientiftes anglois qui fe pratiquoit avec les affientiftes françois; c'e !à-dire, que lorsque ces Negres sont débarqués, les officiers espagnols, de concert avec les commis de l'affiente ; en

font quatre claffes.

Premierement ils mettent enfemble tous les Negres de l'un & de l'autre fexe qui lont en bonne fanté, & qui ont depuis quinze ans julqu'à trente : enfuite ils féparent les vieillards, les vieilles femmes & les malades, dont ils font un' fecond lot, après suivent les enfans des deux fexes, de dix ans & au-deffus jufqu'à quinze; & enfin ceux depuis cinq julqu'à dix.

Ce partage étant fait on vient à l'evaluation; c'eft-à dire, qu'on compte les Negres de la premiere classe qui sont sains, chacun sur le pié d'une piece d'in-de; les vieux & les malades, qui sont la leconde claffe, chacun fur le pie de trois quarts de piece d'Inde ; les grands enfant

deux pour une piece; & fur cette réduc- ! tion on pave le droit du roi : ainsi d'une cargaifon de cinq cent foixante-cinq têtes de Negres, dont il y en a deux cents cinquante de fains, soixante de malades ou vieux, cent cinquante enfans de dix ans & au deffus, & cent cinquante depuis cinq jusqu'à dix, le roi ne recoit fon droit que de quatre cents quarante. (G)

La guerre commencée entre l'Espagne & l'Angleterre en 1739, avoit rompu le traité de l'affiente : les quatre ans qui restoient ont été rendus par la paix de 1748.

ASSLENTISTE, celui qui a part, qui a des actions dans la compagnie del'affien-

te. Voy. ASSIENTE. (G)

ASSIETTE, terme de collecte, est la fonction de l'afféeur. V. ASSÉEUR.

ASSIETTE, c'est en fait de bois, l'étendue des bois défignés pour être vendus. L'affette fe fait en prefence des of. ficiers des eaux & forets par l'arpenteur : elle s'exécute par le mesurage, & le mesurage s'affure par des tranchées, des layes, & la marque des marteaux du roi . du grand-maître & de l'arpenteur , aux piés corniers, & aux arbres des lifieres & parois. V. MARTELAGE.

On dit que le roi donne une terre en affiette , lorfqu'il affigne des rentes fur

cette terre.

ASSIETTE (Lettres d'), font des lettres qui s'obtiennent en chancellerie pour faire la répartition d'une condamnation de dépens sur toute une communauté d'habitans. Par ces lettres il est enjoint aux trésoriers de France d'impofer la somme portée par la condamnation, sur tons ceux de la communauté qui sont cottifes à la taille, sans que cette imposition puisse nuire ni préjudicier aux tailles & autres droits royaux.

Ces lettres s'expédient au petit sceau jusqu'à la somme de cent cinquante livres, & même jusqu'à celle de trois cents livres, quand la condamnation est portée par un arrêt; mais quand la somme excede celle de cent cinquante livres, ou qu'il y a condamnation par arrêt, portée au-delà de trois cents livres , il faut obtenir des lettres de la grande chancellerie. (H)

ASSIETTE du vaiffeau, ou vaiffeau en

en affette eft celui qui eft dans la fitvation convenable pour mienx filer. Mettre un vai Jeau dans son affette. (Z.

ASSIETTE, Manege. L'affiette du cavalier est la façon dont il est posé sur la felle. Il y a donc une bonne & une mauvaife affiette. On dit qu'nn cavalier ne perd point l'affette, pour dire qu'il eft ferme fur les étriers. L'affette eft fi importante, que c'est la seule chose qui falfe bien aller un cheval. (V)

ASSIETTE, nom que donnent les borlogers à une petite piece de laiton qui elt adaptée sur la tige d'un pignon; c'est sur cette piece qu'on rive la roue. Voy. PI-GNON, ROUE, RIVURE, RIVER.

&c. (T)

ASSIETTE, en terme de doreur. eft une composition qu'on couche sur le bois pour le dorer. Elle se fait de bel d'Arménie, de sanguine, de mine de plomb, broyés ensemble avec d'autres drogues, fur lesquelles on verse de la colle de parchemin qu'on passe au travers d'un linge, en le remuant bien avec les drogues, julqu'à ce qu'elles soient bien detrempécs.

ASSIETTE, terme de paveurs ; c'eft le nom par lequel ces ouvriers défignent la furface qui doit être placée dans le fable. L'affette est toujours opposée à la furfa-

ce fur laquelle on marche.

\* ASSIBTTE , terme de teinture ; c'ell l'état d'une cuve préparée d'ingrédiens, & disposée à recevoir en hain les étoffes,

fils, foie, laine, &c. V. ASSEOIR.
ASSIGNAT, f. m. terme de jurisprudence ufité linguliérement en pays de droit écrit, eft l'affectation spéciale d'un héritage à une rente qu'on hypotheque & affied deffus. Quelquefois meme le créancier, pour donner plus de sureté à l'affignat, ftipule qu'il percevra lui-meme les arrérages de la rente par les mains du fermier de l'héritage fur lequelelle est affignée. Voyez AFFECTATION & Нуротньопь.

L'affignat est un limitatif ou démonftratif : dans le premier cas il ne donne qu'une action réelle : dans l'autre il la donne personnelle. V. DEMONSTRA-

TIF & LIMITATIF.

ASSIGNATION , f. f. terine de pratique, qui fignifie un exploit par lequel une partie est appellee en justice à ceraffieste. Mar. V. Estiva. Un vailleau tain jour, heure & lieu , pour repondre aux fins de l'exploit. Voyez AJOURNE-MENT, qui est à-peu-près la même chofe.

Tout ajournement porte affignation, fed non vice versà; car l'assignation en conséquence d'une saisse, pour venir affirmer sur icelle, & l'assignation à venir déposer en qualité de témoin, n'emportent pas ajournement. L'assignation n'est censée ajournement que quand celui qu'on assigne est obligé à satisfaire aux sins de l'exploit par une convention expresse ou tacite; en tout autre cas l'assignation n'est point ajournement, ce n'est qu'une sommation ou commandement fait par autorité de justice. (H)

ASSIGNATION, dans le commerce, e'est une ordonnance, mandement ou rescription, pour faire payer une dette fur un certain fond, dans un certain temps, par certaines personnes.

Lorsque des gens de qualité, ou autres, donnent des assignations à prendre sur leurs fermiers ou autres, à des marchands, il est à propos que ces marchands les fassent accepter par ceux sur qui elles sont données, pour éviter les contestations. Quand une sois on a accepté une assignation, on se rend le débiteur de celui à qui elle a été données.

Comme ces sortes d'affignations peuvent être négociées par ceux à qui elles appartiennent, il est bon de remarquer qu'il ne faut point s'en charger sans faire mettre dessus l'aval de celui qui l'a négociée, parce qu'on le rend par-là garant du paiement, & que d'ailleurs en a trois débiteurs pour un; savoir, celui qui a donné l'affignation en premier lieu, celui qui l'a acceptée, & celui qui y a mis son aval.

On ne peut revenir sur ce dernier, non plus que sur celui qui a donné l'affignaston, sans rapporter des diligences en 
bonne forme, qui justifient l'impossibilité 
qu'on a ene de s'en faire payer par celui 
sur lequel elle a été donnée.

ASSIGNER, fignifie donner une ordonnance, un mandement ou une refeription à quelqu'un, pour charger quelqu'autre du paiement d'une fomme. (G)

ASSIMILATION, f. f. composé des mots latins ad & fimilis, semblable; se dit de l'action par laquelle des choses sont rendues semblables, ou ce qui fait qu'une chose devient semblable a une autre. V. SIMILITUDE.

ASSIMILATION, en physique, se dit proprement d'un mouvement par lequel des corps transforment d'autres corps qui ont une disposition convenable, en une nature semblable ou homogene à leur propre nature. Voyez MOUVEMENT, CORPS, &c.

Quelques philosophes lui donnent le nom de mouvement de multiplication, dans l'opinion où ils sont que les corps y sont multipliés, non pas en nombre, mais en masse; ce qui s'exprime plus proprement par le mouvement d'augmentation on d'accroissement. Voyez Accroisse-MENT.

Nous avons des exemples de cette affimilation dans la flamme qui convertir l'huile & les particules des corps qui fervent à nourrir le feu, en matiere ardente & lumineuse. La même chose se fait aussi remarquer dans l'air, la sumée & les esprits de toute espece. Voy. FLAMME, FEU, &c.

On voit la même chose dans les végétaux, où la terre imbihée de sucs aqueux, étant préparée & digérée dans les vaisseaux de la plante, devient d'une nature végétale, & en fait accroître le bois, les feuilles, le fruit, &c. Voy. VÉGÉTAL, VÉGÉTATION, SÉVE, BOIS, FAUIT, &c.

Ainsi dans les corps animaux nous voyons que les alimens deviennent semblables ou se transforment en substance animale par la digestion, la chylification, & les autres opérations nécessaires à la nutrition. Voyez ALIMENT, DIGESTION, CHYLIFICATION, NUTRITION, ANIMAL, &c. (L)

ASSIMINIER, Botanique, en latin', anona, en anglois custard-apple, en allemand rabmapfel.

Caractere générique. Le calice de l'affiminier est formé de trois petites feuilles cordiformes, creusées en cuilleron, & terminées en pointe.

Le disque de la seur est composé dans quelques especes, de trois pétales, & dans d'autres de six, tous cordiformes aussi d'autres de six, tous cordiformes aussi d'disposés en rese. Dans les seurs de six pétales, les trois intérieurs sont plus petits que les trois extérieurs: Mil, ler dit qu'ils sont grands & petits alternativement.

Il se trouve un grand nombre d'étamines attachées par de très-courts filamens

Xx3

autour de l'embryon ; leurs fommets font quadrangulaires.

Le pistil est composé de plusieurs embryons arrondis & d'autant de ftyles terminés par des stigmates obtus.

L'embryon devient un gros fruit charnu, tantôt oval, tantôt arrondi : son écorce est écailleuse, il ressemble à un concombre; il n'a qu'une cellule qui contient des semences dures, longues, applaties & raffemblées les unes près des autres.

Especes. 1. Assiminier à feuilles lancéolées & à fruit en trois segmens.

Anona foliis lanceolatis, fructibus trifidis. Linn. Sp. pl. 537.

The north American angua, en Amérique, paparo.

2. Affiminier à feuilles lancéolées, à fruits ovales & aréoles réticulaires.

Anona foliis lanceolutis fructibus ovatis , reticulato - areolatis. Linn. Sp. pl. 537 .

Custard apple. Pomme dariole,

3. Assiminier à feuilles ovales lancéolées, unies, luisantes & planes, à fruit en forme de chausse-trappe.

Anona foliis ovatis lanceolatis, glabris, nitidis, planis, pomis muricatis. Hort. Cliff. 222.

Sour fop. Soupe aigre.

4. Asiminier à feuilles oblongues, à fruit couvert d'écailles obtules.

Anona foliis oblongis, fructibus obtuse

Subsquammatis. Linn. Sp. pl. 537.

Swet Sop. Soupe Jouce.

s. Assiminier à feuilles oblongues. obtules, unies, à fruit rond, à écorce

Anona foliis oblongis, obtusis, glabris, fructu rotundo , cortice glabro. Mill. Water apple. Pomme d'eau.

6. Asiminier à feuilles très-larges & unies, à fruit oblong, écailleux, à femences très-luisantes.

Anana foliis latisimis, glabris, fructu oblonga Squammato, Seminibus nitidisimis.

Anona with very broad and smooth leaves, with oblong & Sealy fruit and very gliftering feeds. Les Elpagnols l'appellent cherimolias.

7. Assiminier à feuilles quales, lancéolées, velues, à fruit bleuatre & uni.

Anona foliis ovato-lunceolatis puhescentibus, fructu glabro subcæruleo. Mill. Smeet-apple. Pomme douce.

8. Affiminier à feuilles lancéolées, unies, reluifantes, fillonnées le long des neryures.

Anona foliis lanceolatis, glabris, nitidis, Secundum nervos Sulcatis. Hort

Cliff. 222.

Pourple apple. Pomme pourprée.

L'espece no. 1, se trouve en abondance dans les isles Bahama où rarement elle s'éleve à plus de fix coudées fur plusieurs branches qui partent de son pied; fon fruit est figuré comme une poire renverfée; il n'y a guere que les negres qui le mangent. Il fert de nourriture aux finges & à d'autres animaux.

En Angleterre on peut élever cet affiminier en pleine terre, fi on le plante à une exposition chaude & dans un lieu bien abrité. M. Duhamel parle d'un anona envoyé du Canada en France, qui vient au haut de Miffiffipi, vers les Iroquois, & qui subsiste depuis long-temps à l'air libre, au château de la Galiffoniere près de Nantes. Quelqu'apparence qu'il y ait que cet affimipier foit notre no. 1 , qui eft le no. 8 de Miller, on ne peut toutefois pas l'affurer , à cause de la dissemblance des phrases sous lesquelles l'un & l'autre de ces auteurs le font connoître. M. Duhamel a transcrit celle de Catesby, anona fructu lutescente , levi , scrotum arietis referens, & avertit que c'est le guanabanus du pere Plumier : ici les caracteres font pris de la couleur & de la forme du fruit. Dans la phrase de Linnæus, citée par Miller, il est bien dit que le fruit est divifé en trois parties, mais il n'est pas question de ce à quoi il peut ressembler, du reste il y est fait mention de la forme de fa feuille. Nous trouvons dans un catalogue hollandois un annona fructu bifido, mais qui demande la ferre chaude dans ce pays-là; quoi qu'il en foit, fuivons Miller. Cet auteur dit que l'affiminier , n'. I , doit être élevé en pots, & abrité pendant les hivers. julqu'à ce qu'il ait pris de la confistance; alors on le plantera en motte en pleine terre, dans l'endroit où l'on voudra le voir croître.

Les semences de cet affaninier sont d'une farme differente de celles des autres especes, ainsi que ses feuilles qui tombent en automne, tandis que la verdure des autres eft perpetuelle. Le fruit ne ressemble pas non plus à celui des especes du même genre ; chaque pédicule en porte deux ou trois.

L'espece no. 2, donne un fruit dont la pulpe a la confistance de la moëlle d'une dariole.

Le fruit de l'espece no. 4 renferme une

pulpe fort douce.

Le no. 6 se cultive en abondance dans

le Péron pour son fruit.

Les especes no. 7 & 8, sont indigenes de l'isle de Cuba & de quelques-unes des isles qui appartiennent à la France; ces insulaires en estiment beaucoup le fruit, ils le tiennent pour fain & rafraichissant, & le donnent aux malades.

Aucun de ces assiminiers ne peut subfifter en pleine terre. Nous nous bornerons à dire qu'ils s'élevent tous de semences dans des caisses qu'on doit plonger dans des couches très-chaudes, & qu'ils demandent d'être continuellement dans des lits de tan en ferre chaude, ayant foin de leur donner dans les plus beaux jours autant d'air qu'il sera possible. (M. le baron de Tschoudi.

ASSIMCHIRE on SKIRASSIN, Géogr. , province de l'Ecosse septentrionale, ou plus proprement partie de la province de Ross, le long de la mer, où

Sont les Hébrides.

\* ASSINIBOULT (LACD'), lac du Canada dans l'Amérique septentrionale : on dit qu'il se décharge dans la baie

d'Hudson.

S ASSINIE ou Assini, Glogr., petit royaume d'Afrique, en Guinée, fur la côte d'Or. Sa capitale eft un gros village appellé aussi Assini. Ce village est situé à l'embouchure d'une riviere de même nom qui coule affez long-temps au nord-ouest, entre les montagnes, & qui fe jette dans la mer vers le fud. Le pays est fort bas aux environs. On y fait le commerce de la pondre d'or. (C. A.)

ASSINIPOELS, f. m. pl. Géogr., peuple de l'Amérique septentrionale, les auteurs appellent Affinibouls, Affiniboils , Affiniboels & Affinipouals , noms qui ne varient que dans la terminaison & fignifient bommes de roche. Ils font polés & flegmatiques; ils fe marquent le corps de grands traits de diverses couleurs . &

se servent de calumets.

Le P. Charlevoix, après avoir parlé du naturel des Affinipoels, dit que leur pays est autour d'un lac qu'on connoît peu. Un

François que ce jésuite a vu à Montréal . dit y avoir été, mais en passant : il ajoute qu'on le dit de fix cents lieues de tour, & qu'on n'y peut aller que par des chemins impraticables; mais les bords en sont charmans; l'air y est tempéré : il comprend un fi grand nombre d'isles , qu'on le nomme le lac des isles : on en fait fortir cinq grandes rivieres. Aux environs de ce lac il ya des hommes semblables aux Européens; l'or & l'argent y font communs, & ils y font employes aux usages les plus ordinaires. Le P. Charlevoix établit de cette maniere l'existence du lac des Affinipoels, aujourd'hui Michinipi, dont quelques-uns commencent à douter (M. Danville, dans sa Mappemonde de 1761. ) par la raison que les François qui en out parlé, ne l'ont fait que par oui-dire, & non d'après leur propre expérience, n'ayant pas poussé leurs découvertes jusques - là, comme si dans de pareils cas on ne pouvoit pas s'en rapporter aux récits des sauvages, lorsqu'ils n'ont aucun intérêt d'en imposer. M. Jérémie, un des hommes les plus empressés à faire des découvertes, avoit déja parlé de ce lac à-peu-près sur le même pied que le P. Charlevoix, & quoique celui-ci dife que les lacs des Affinipoels & des Chriftinaux font plus qu'incertains, que cependant il les a marqués parce qu'il les a trouvés sur une carte manuscrite du sieur Franklin, dit - on , devoit connoître ces parties plus que personne, son doute ne me paroit pas raisonnable : il se résout de lui-même. Que veut - il davantage que l'accord unanime des récits des fauvages, de la relation d'un François qui a passé sur les lieux, & de la carte d'un voyageur in-ftruit?

Ce grand lac ne pourroit - il pas être cette mer dont parlent les fauvages de la baie d'Hudson , & qu'ils difent être éloignée de vingt-cinq journées ? Il est vrai que cette distance ne se trouve pas fur ces cartes: mais ne pourroit - on pas dire que cette fituation eft fi incertaine, que même plusieurs géographes doutent de l'existence du lac , & qu'il ne faut pas s'en rapporter aux cartes, qui ne fauroient jamais convenir avec l'itinéraire, à cause des chemins impraticables qui ne permettent par de faire autant de lieues par jour que dans les prairies? La conjecture eft affez probable. On voit encore par là qu'il y a des hommes barbus & polices peu éloignes du Canada & de la baie de Hudson; & que fi, depuis pe lac jufqu'à l'extrémité occidentale de l'Amérique, il y a une diffance de huit cents à mille lieues, mon fysteme sur ces nations fe trouve suffisamment confir-

On suppose que le lac des Afinipoels n'est autre que l'Oninipigon ou bien l'Anifquaonigamon; c'est pourquoi on a supprime le premier. Il me semble pourtant qu'on ne devoit pas procéder fi légerement dans de pareils cas. On verra par la fuite quel tort on a fait à la géographie. en convertiffant des doutes en certitudes, en supprimant des pays entiers, & en changeant leurs politions. Je prie le lecteur de reflechir fur les raisons qui peuvent fonder l'existence de ce lac. Les preuves suivantes font, à mon avis ,

tout-à-fait convaincantes.

1º. On ne fauroit contefter la folidité de cet axione, que des relations données par des personnes éclairées & de confidération qui ont pris foin de s'informer enactement de toutes les circonftances, ne doivent pas être rejetées, fur - tout après avoir été adoptées de tout le monde. C'est le cas de M. Jérémie, qui gouverneur du fort Bourbon, ensuite de Nelfon , pendant vingt ans , s'est informé exactement de tout, comme la relation le pronye. Il donne done une description des laçs qui se trouvent vers la même latitude, leur étendue & leur diftance entr'eux & du fort Bourbon. Le premier dont il parle eft le lac des forts, de cent lieues de circonférence, & à cent cinquante lieues du fort Boutbon. A trois cents lieues de-là & au nord oueft il place le Michinipi de fix cents lienes de tour. Il dit que la riviere de Bourbon entre dans le lac des Forts depuis le lac Anifquaenigamon, ou la jonction des deux mers, diftant du lac des Forts d'environ deux cente lieues. Il ajoute que c'eft le pays des Christinaux, & qu'à l'ouest habitent les Afinipoels qui occupent tout ce pays. Il dit que cent lieues plus loin il y a un autre lag nommé Quinipigonchin on la petite mer. On volt donc qu'il les diftingue tous & qu'il affigne à chacun la place bien éloignée l'une & l'autre.

20. Dans toutes les anciennes cartes

qui ont précédé cette relation, on a placé les lacs des Affinipoels & des Chriftinaux, quoique souvent d'une maniere indéterminée : les uns les ont mis à la même latitude à pen de diffance ; d'autres ont placé le premier au nord-ouest de l'autre; ce qui est conforme à la relation de M. Jérémic. On ne connoissoit point alors les noms de Michinipi & d'Anifquaonigamon: on leur donnoit les noms des peuples qui habitent leurs environs : ce qui est encore conforme à la relation de M. Jérémie. Les Christinaux demeurent près de celui-ci, & les Afforipoels vers l'ouest jusques vers le Michinipi.

3°. Cette relation a été donnée par les fauvages qui habitant des pays à la même latitude pouvoient & devoient connoitre exactement toutes ces contrées, & depuis que les François ont abandonné la baie de Hudfon aux Anglois, ils n'ont pu continuer leurs recherches; ce qui ne fauroit suffire pour rejeter & abandonner des relations auffi authentiques. D'ailleurs les lacs Tecamamionen . Minutie . le lac aux Biches , celui des Prairies, &c. ont été reconnus depuis le Canada. Doiton être furpris fi on n'y a pu avoir connoissance du Michinipi, qui est éloigné du Fort-Dauphin fur l'Oninipigon, selon M. Buache, de plus de deux cents lieues, puisque les François n'ont pas pénétré plus loin?

On recommence aujourd'hui à le placer fur les cartes. Son existence ne paroit plus douteufe; on veut même le faire fervir au paffage par le nord. Voyez Pas-

SAGE PAR LE NORD. (E)

ASSINOYS on CONIS, f. m. pl. Géog. . sauvages qui habitent entre le Mexique & la Louisiane, vers le 32e degrés de la-

titude feptentrionale.

ASSIS, adj. se dit, en manege, du cheval & du cavalier. Celui-ci eft bien ou mal affis dans la felle, & le cheval eit bien affis fur les hanches , lorfque dans les airs au manege, & même au galop ordinaire, fa croupe est plus basse que les épaules.

Assis, en terme de blafon, se dit de tous les animaux domestiques qui font fur leur cul , comme les chiens , les chats,

écurenils & autres.

Brachet à Orléans, de gueules au chien braque, offis d'argent. (V)

ASSISE, en terme de droit, formé du la-

tin affideo, s'affeoir auprès : c'est une féance de juges assemblés pour entendre & juger des causes. Voyez Juge on Jus-

TICE, &c.

Affife fe prenoît anciennement pour une léance extraordinaire que des juges supérieurs tenoient dans des sieges inférieurs & dépendans de leur jurisdiction, pour voir si les officiers subalternes s'acquittoient de leur devoir, pour recevoir les plaintes qu'on faisoit contr'eux, & pour prendre connoissance des appels que l'on faisoit de ces jurisdictions subalternes. Voyez APPEL, &c. En ce sens assistence de dit qu'au pluriel: il se tient encore dans quelques jurisdictions par les juges supérieurs des séances qui sont un reste de cet ancien usage.

Affise étoit aussi une cour ou assemblage de feigneurs qui tenoient un rang considérable dans l'état: elle se tenoit pour l'ordinaire dans le palais du prince, pour juger en dernier ressort des affaires de conséquence. L'autorité de ces affises a été transportée à nos parlemens. Voyez

COUR, PARLEMENT.

Les écrivains appellent ordinairement ces affifes, placita, malla publica, ou curia generales; cependant il y a quelque différence entre affife & placita. Les vicomtes, qui n'étoient originairement que lieutenans des comtes & qui rendoient justice en leur place, tenoient deux especes de cour; l'une ordinaire qui se tenoit tous les jours, & qu'on appelloit placitum; l'autre extraordinaire appellée offie ou placitum generale, à laquelle le comte affishoit en personne pour l'expédition des affaires les plus importantes. V. COMTE, VICOMTE.

De-là le mot d'affe s'étendità tous les grands jours de judicature, où il devoit y avoir des jugemens & des caufes folem-

melles & extraordinaires.

La conflitution des affies d'Angleterre est affez différente de celles dont on vient de parler. On peut les définir une cour, unendroit, un temps où des juges & des jurés examinent, décident, expédient des ordres.

Il y a en Angleterre deux especes d'asses, des générales & des particulieres. Les asses generales sont celles que les juges tiennent deux fois par an dans les différentes tournées de leur département.

Mylord Bacon a expliqué ou dévelop-

pé la nature de ces asses. Il observe que toutes les comtés du royaume sont divifées en six départemens ou circuits; deux jurisconsultes nommés par le rei, dont ils ont une commission, sont obligés d'aller deux fois l'année par toute l'étendue de chacun de ces départemens : on appelle ces jurisconsultes juges d'asse; ils ont différentes commissions, suivant lesquelles ils tiennent leurs séances.

1°. Une commission d'entendre & de juger, qui leur est adressée, & à plusieurs autres dont on fait le plus de cas dans leurs départemens respectifs. Cette commission leur donne le pouvoir de traiter ou de connoître de trahison, de meurtre, de félonie, & d'autres crimes ou malversations. V. TRAHISON, FÉLO-

NIE, &c.

Leur seconde commission consiste dans le pouvoir de vuider les prisons, en exécutant les coupables & élargissant les innocens: par cette commission ils peuvent disposer de tout prisonnier pour quelqu'ossense que ce soit.

La troisième commission leur est adressée, pour prendre ou recevoir des titres de possession, appellées aussi affer; & pour faire là dessus droit & justice.

Ils ont droit d'obliger les juges de paix qui font fur les lieux, à affifter aux aff-

fes, à peine d'amende.

Cet établissement de juges ambulans dans les départemens, commença au temps de Henri II, quoiqu'un peu disserent de ce qu'il est à présent.

L'affife particuliere est une commission spéciale, accordée à certaines personnes, pour connoître de quelques causes, une on deux; comme des cas où il s'agit de l'usurpation des biens, ou de quelqu'autre chose semblable; cela étoit pratiqué fréquemment par les anciens Anglois. Bracton, lib. 11, c. xij.

Assise, f. f. c'eft, en architecture, un rang de pierres de même hauteur, foit de niveau, foit rampant, foit continu, foit interrompu par les ouvertures des por-

tes & des croifées.

Afffe de pierre dure, est celle qui se met sur les sondations d'un mur de maconnerie, où il n'en faut qu'une, deux ou trois, jusqu'à hauteur de retraite.

Affife de parpain, est celle dont les pierres traversent l'épaisseur d'un mur, comme les Asses qu'on met sur les murs d'échifre, les cloisons, &c. (P)

ASSISE, c'est, chez les marchands bonnetiers & les fabricans de bas au métier, la foie qu'on étend fur les aiguilles, & qui forme dans le travail les mailles du bas. L'art. 2 du réglement du mois de février1672, permet aux maîtres bonnetiers de faire des bas à quatre brins de trame pour l'affife ; mais les abus qui s'en enfuivirent, donnerent lien à la réformation de cet article; & l'article 4 de l'arrêt du conseil du 30 mars 1700, ordonna que les foies préparées pour les ouvrages de bonneterie', ne pourront avoir moins de huit brins. V. l'article SOIE & MOULINAGE DE SOIES.

ASSISE, Géogr., ville d'Italie dans l'état de l'église, au duché de Spolete : on y remarque l'église de saint François, qui est à trois étages. Long. 30, 12; lat. 43, 4.

ASSISTANT , adj. pris fubit. Hift. mod., personne nommée pour aider un officier principal dans l'exercice de fes fonctions. Ainst en Angleterre . un évêque ou prêtre a lept ou huit aMtans.

Affiftunt, se dit principalement d'une espece de conseillers qui sont immédiatement au - desfous des généraux ou supérieurs des monafteres, & qui prennent foin des affaires de la communauté. Dans la congrégation de S. Lazare, chaque maifon particuliere a un supérieur & un affifant. Le général des jésuites a cinq affi-Rans, qui doivent être des gens d'une expérience consommée, choifis dans toutes les provinces de l'ordre; ils prennent leur nom des royaumes on pays qui font de leur resfort, savoir, l'Italie, l'Espagne , l'Allemagne , la France , & le Portugal. V. GENERAL, JESUITES.

Plusieurs compagnies de nêgocians en Angleterre ont anffi leurs ufiftans.

On appelle encore affiftans ceux qui sont condamnés à affister à l'exécution d'un criminel. V. ABSOLUTION. (G)

Assistans, adj. pris fubft. s'est dit au palais des deux anciens avocats qui étoient obligés de se trouver à l'audience, pour affister leur confrere, demandeur en requête civile, au nom de fa partie. Cet ulage a été abrogé par l'ordonnance de 1667, qui vent feulement qu'aux lettres de requête civile soit attachée la confultation des deux anciens avocats & de celui qui aura fait le raples onvertures de requête civile; & que les noms des avocats & les ouvertures soient inférés dans les lettres. (H)

ASSISTER, aider, Secourir, Gramm. On fecourt dans le danger ; on side dans la peine ; on affifte dans le beloin. Le fecours est de la générolité, l'aide, de l'humanité , l'affiftance , de la commifération. On Secourt dans un combat, on aide à porter un fardeau, on affifte les pauvres. Synon. franç.

ASSO, Géogr., petite ville de la Minrélie, que quelques-uns prennent pour l'ancienne ville de Colchide , qu'on appelloit Surium , Surum , & Archeapolis.

ASSOCIATION, f. f. eft l'action d'alfocier ou de former une fociété on compagnie. V. Associé, Société, Compa-GNIE , &c.

Association, est proprement un contrat ou traité, par lequel deux ou plufieurs personnes s'uniffent ensemble, foit pour s'affifter mutuellement, foit pour suivre mieux une affaire, soit enfin pour vivre plus commodément. La plus stable de toutes les affociations est celle qui se fait par le mariage.

ASSOCIATION d'idées . c'est quand denx ou plufieurs idées fe fuivent & s'accompagnent constamment & immédiatement dans l'esprit, de maniere que l'une falle naitre infailliblement l'autre, foit qu'il y ait entr'elles une relation naturel-

le ou non. V. IDEE , DIFFORMITE. Quand il y a entre les idées une connexion & une rélation naturelle, c'eft la marque d'un esprit excellent que de savoir les recueillir, les comparer & les ranger dans l'ordre qui leur convient pour s'éclaireir dans ses recherches : mais quand il n'y a point de lizison entr'elles . ni de motif pour les joindre. & qu'on ne les unit que par accident ou par habitude , cette affociation non naturelle eft un grand défaut, & elle eft, généralement parlant, une source d'erreurs & de mauvais raifonnemens. Voyez ERREUR.

Ainsi l'idée des revenuns & des esprits n'a pas réellement plus de rapport à l'idée des ténebres que celle de la lumiere : cependant il est si ordinaire de joindre les idées de revenans & de ténebres dans l'efprit des enfans , qu'il leur est quelquefois impossible de féparer ces idées tout le refte de leur vie, & que la nuit & l'obport; qu'elles contiennent fommairement | fourité leur inspirent presque toujours des idées effrayantes. De même, on accoutume les enfans à joindre à l'idée de Dieu une idée de forme & de figure, & par-là on donne naissance à toutes les absurdités qu'ils mêlent à l'idée de la divinité.

Ces fausses combinaisons d'idées sont la cause, selon M. Locke, de l'opposition irréconciliable qui est entre les différentes fectes de philosophie & de religion; car on ne peut raisonnablement supposer, que tant de gens qui soutiennent des opinions différentes, & quelquefois contradictoires les unes aux autres, s'en impofent à eux-mêmes volontairement & de guité de cœur, & le refufent à la vérité : mais l'éducation, la coutume & l'esprit de parti, ont tellement joint ensemble dans leur esprit des idées disparates, que ces idées leur paroiffent étroitement unies ; & que n'étant pas maîtres de les féparer , ils n'en font pour ainfi dire qu'une seule idée. Cette prévention est cause qu'ils attachent du fens à un jargon, qu'ils prennent des absurdités pour des démonstrations ; enfin elle est la source des plus grandes & presque de toutes les erreurs dont le monde est infecté. (X)

ASSOCIATION, terme de droit Anglois, est une patente que le roi envoie foit de son propre mouvement, soit à la requête d'un complaignant, aux juges d'une assice, pour leur associer d'autres personnes dans le jugement d'un procès.

Voyez ASSISE.

A la patente d'affociation, le roi joint un écrit qu'il adresse aux juges de l'assise par lequel il leur ordenne d'admottre

ceux qu'il leur indique,

ASSOCIATION, en droit commun, est l'aggrégation de plusieurs personnes en une même société, sous la coudition expresse d'en partager les charges & les avantages. Chacun des membres de la société s'appelle associé. V. ASSOCIÉ & SOCIETÉ. (H)

ASSOCIATION ou PORTUGA, Géog., isle de l'Amérique septentrionale, à quatorze milles de la Marguerite, vers l'occi-

dent.

ASSOCIÉ, adjoint, adj. Gramm., qui fait membre ou partie de quelque chose. Voyez ADJOINT, ASSOCIATION.

& focius, membre, compagnon: ainfi on

dit les afories du docteur Bray pour la conversion des Negres, &c.

ASSOCIÉ, en terme de commerce, est celui qui fait une partie des fonds avec les autres commerçans, & qui partage avec eux le gain, ou foufre la perte au pro-rata de ce qu'il a mis dans la fociété.

ASSOLER, Agriculture, fignifie partager les terres labourables d'une métairie pour les semer diversement, ou les laisser reposer, quand on en veut faire une raisonnable exploitation: en la plupart des lieux on partage les terres en trois sols; l'un se seme en froment, l'autre en menus grains, & le troiseme reste

assomption, f.f. Théol., du latin assumptio, dérivé d'assumere, prendre, enlever. Ce mot fignificit autrefois en général le jour de la mort d'un faint, quia ejus anima in celum assumetre. V. An-

NIVERSAIRE.

Assomption, se dit aujourd'hui particulierement dans l'égise romaine, d'une fête solemnelle qu'on y célebre tous les ans, le 15 d'août pour honorer la mort, la résurrection, & l'entrée triomphante de la fainte Vierge dans le ciel. Elle est encore particulièrement remarquable en France depuis l'année 1638, que le roi Louis XIII choisit ce jour pour mettre sa personne & son royaume sous la protection de la Ste. Vierge; vœu qui a été renouvellé en 1738 par Louis XV.

Cette fète se celebre avec beaucoup de solemnité dans les églises d'Orient, aussibien que dans celles d'Occident : cependant l'affomption corporelle de la Vierge n'est point un article de foi , puisque l'églife ne l'a pas décidé, & que plufieurs anciens & modernes en ont douté. Il eft fur que les peres des quatre premiers fiecles n'ont rien écrit de précis sur cette matiere. Ufuard qui vivoit dans le neuvieme fiecle, dit dans fon martyrologe, que le corps de la fainte Vierge ne fe trouvant point fur la terre, l'église qui est sage en ses jugemens, a mieux aimé ignorer avec piété ce que la divine Providence en a fait, que d'avancer rien d'apoervphe ou de mal fondé fur ce fujet : plus elegit sobrietas Ecclesia cum pietate nescire, quam aliquid frivolum & apocryphum inde tenendo docere; paroles qui fe tronvent encore dans le martyrologe d'Abdon,

& dans plusieurs autres qui n'appellent point cette fète l'assomption de la sainte Vierge, mais seulement son sommeil, dormitio, c'est-à-dire, la sète de sa mort, nom que lui ont aussi donné les Grees, qui l'ont désignée tantôt par merasaus, trépas ou passage, & tantôt par xoúmous,

Sommeil ou repas.

Néanmoins, la créance commune de l'église est, que la fainte Vierge est resfuscitée, & qu'elle est dans le ciel en corps & en ame. La plupart des peres Grecs & Latins qui ont écrit depuis le Ive fiecle, font de ce fentiment; & le cardinal Baronius dit qu'on ne pourroit fans témérité affurer le contraire. C'eft auffi le fentiment de la facuté de théologie de Paris, qui en condamnant le livre de Marie d'Agreda en 1697, déclara entr'autres choses , qu'elle croyoit que la fainte Vierge avoit été enlevée dans le ciel en corps & en ame. Ce qu'on peut recueillir de plus certain de la tradition depuis le IXe ficle, c'est que parmi les ornemens des églises de Rome sous le pape Paschal, qui mourut en 824, il est fait mention de deux, où étoit représentée l'assomption de la sainte Vierge en son corps ; ce qui montre qu'on la croyoit des-lors à Rome. Il est parlé de cette fête dans les capitulaires de Charlemagne . & dans les décrets du concile de Mayence tenu en 813. Le pape Léon IV qui mourut en 855, institua l'octave de l'afsomption de la sainte Vierge, qui ne se célébroit point encore à Rome. En Grece cette fête a commencé beaucoup plutôt, fous l'empire de Justinien , selon quelques-uns ; & felon d'autres , fous celui de Maurice, contemporain du pape S. Grégoire-le-grand. André de Crete fur la fin du vire fiecle, témoigne pourtant qu'elle n'étoit établie qu'en peu d'endroits : mais au XIIe elle le fut dans tout l'empire, par une loi de l'empereur Manuel Comnene. Elle l'étoit alors également en Occident, comme il paroit par l'épitre 174 de S. Bernard aux chanoines de Lyon; & par la créance commune des églises qui suivoient l'opinion de l'assomption corporelle, comme un fentiment pieux, quoiqu'il n'eût pas été décidé par l'eglife universelle. Martyrol. ancien. Tillemont, bift. ecclefiaft. Fleury, bift. eccl. tom. VII, Baillet , vie des Saints. (G)

ASSOMPTION (ISLE DE L'), on AN-

TICOSTI, Géog., isle de l'Amérique feptentrionale, dans le golfe de St. Laurent. Elle est pleine de forêts, & le sol y est aride & stérile. Elle appartient aujourd'hui aux Anglois à qui les François l'ont cédée avec le Canada à la derniere paix. Long. 316; lat. 49, 30. (C. A.)

ASSOMPTION, Géogr., ville de l'Amérique méridionale, dans le Paragnai propre, sur la riviere de Paraguai. Long.

323 , 40 ; lat. mérid. 25 , 30.

ASSON, Géogr. anc. Voyez ASSOS:
ASSONAH on ASSONA, f. m. Hift.
mod. C'est le livre des Turcs qui contient
leurs traditions. Ce motest arabe; il fignisse parmi les mahométans, ce que signisse missa parmi les Juiss. Sonna veut
dire une seconde loi, & as est l'article
de ce mot. L'alcoran est l'écriture des mahométans, & la sonna ou l'assona contient
leurs traditions. Nos auteurs appellent
ordinairement ce livre-là Zuse ou Sonne.
Ricault, de l'empire ottoman. Voy. SonNA. (G)

ASSONANCE, s. f. terme usité en rétorique & dans la poétique, pour signisset la propriété qu'ont certains mots de se terminer par le même son, sans néanmoins saire ce que nous appellons propre-

ment rime. Voyez RIME.

L'assonance, qui est ordinairement un défaut de la langue angloise, & que les bons écrivains françois ont soin d'évitet en prose, formoit un espece d'agrément & d'élégance dans la langue latine, comme dans ces membres de phrase, milites comparavit, exercitum ordinavit, acim lustravit.

Les Latins appelloient ces fortes de chutes finiliter desinentia, & leurs rhéteurs en ont fait une figure de mots. Les Grecs ont aussi connu les assenances sous le titre d'émoirtheura. Voy. Homolo-Téleuton. (G)

ASSONANCE, subft. fem. Musique, mot hors d'usage qui fignifie confonance.

(F. D. C.)

ASSORTIMENT, subst. m. termes de peinture, qui signise proportion & convenance entre les parties. Un bel affortiment. Ces choses sont bien assorties.

On dit encore afortiment de couleur, pour peindre, & l'on ne s'en lert même guere que dans ce cas. L'affortiment est compolé de toutes les couleurs qu'on emploie en peinture. (R)

ASSORTIR, en terme de plumassier, e est choisr les plumes de même grandeur, & les assembler avec des couleurs convenables.

ASSORTIR, en terme de Haras, c'est donuer à un étalon la jument qui lui convient le mieux, tant par rapport à la figure, que par rapport aux qualités. On affortit la jument à l'étalon bien ou mal.

ASSORUS, Géogr. anc. & mod., ville de Sicile, entre Enna & Argyrium. Ce n'est anjonrd'hui qu'un petit bourg appellé Afaro; il est baigné par le Chryfas.

Il y avoit encore en Macédoine, proche la riviere d'Echédore, une ville de

même nom.

ASSOS, Géogr. anc., ville maritime de Lycie, sur un promontoire fort élevé. Autre ville de même nom dans l'Eolide. Il y en avoit une trosseme en Mysie. C'est de la premiere dont on a dit, Asson eas, ut citiss ud exitii terminos eas.

\* ASSOUPISSEMENT, f. m. Med., état de l'animal, dans lequel les actions volontaires de son corps & de son ame paroillent éteintes, & ne font que sufpendues. Il faut en distinguer particulierement de deux efpeces : l'un qui eft naturel & qui ne provient d'aucune indisposition, & qu'on peut regarder comme le commencement du fommeil; il est occafionné par la fatigue, le grand chaud, la pelanteur de l'athmosphere, & autres caufes femblables; l'autre qui naît de quelque dérangement ou vice de la machine, & qu'il fant attribuer à toutes les caufes qui empêchent les esprits de fluer & refluer librement, & en affez grande quantité, de la moelle du cerveau par les nerfs aux organes des sens, & des muscles qui obéiffent à la volonté de ces organes, à l'origine de ces nerfs dans la moelle du cerveau. Ces caufes font en grand nombre; mais on peut les rapporter 10. à la pléthore. Le sang des pléthoriques se raréfie en été. Il étend les vaisfeaux deja fort tendus par eux-memes; tout le corps rélifte à cet effort, excepté le cerveau & le cervelet, où toute l'action eft employée à le comprimer ; d'où il s'enfuit affoupiffement & apoplexie ; 20. à l'obstruction ; 3°. à l'effusion des humeurs ; 4°. à la compression ; 5°. à l'inflammation; 6°. à la suppuration; 7°. à la gangrene; 80. à l'inaction des vail-

feaux : 90. à leur affaiffement produit par l'inanition; 10°. à l'usage de l'opium & des narcotiques. L'opium produit son effet lorfqu'il eft encore dans l'eftomac ; un chien à qui on en avoit fait avaler, fut disséqué, & on le lui trouva dans l'estomac : il n'a done pas besoin pour agir . d'avoir passé par les veines lactées ; IIo. à l'usage des aromates. Les droguiftes difent qu'ils tombent dans l'affonpiffement , quand ils ouvrent les caisses qu'on leur envoie des Indes, pleines d'aromates; 12°. aux matieres spiritueuses, fermentées, & trop appliquées aux narines; celui qui flairera long-tems du vin violent , s'enivrera & s'afoupira ; 13°. aux mêmes matieres intérieurement prifes ; 14°. à des alimens durs, gras, pris avec excès. & qui s'arrêtent long-tems dans l'estomac. On trouvera aux différens articles des maladies où l'assoupissement a Lieu . les remedes qui conviennent.

On lit dans les mémoires de l'académie des sciences, l'histoire d'un afoupissement extraordinaire. Un homme de 45 ans, d'un tempérament fec & robufte, à la nouvelle de la mort inopinée d'un homme avec lequel il s'étoit querellé, se prosterna le visage contre terre, & perdit le fentiment pen-à-peu. Le 26 avril 1715. on le porta à la charité, où il demeura l'espace de quatre mois entiers. Les deux premiers mois il ne donna aucune marque de mouvement ni de sentiment volontaire. Ses yeux furent fermés nuit & jour: il remuoit seulement les paupieres. Il avoit la respiration libre & aifée; le pouls petit & lent, mais égal. Ses bras restoient dans la situation où on les mettoit. Il n'en étoit pas de même du reste du corps, il falloit le soutenir pour faire avaler à cet homme quelques cuillerées de vin pur; ce fut pendant ces quatre mois fa seule nourritute; auffi devint il maigre, fec & décharné. On fit tous les remedes imaginables pour diffiper cette léthargie; faignées, émétique, purgatifs, véficatoires , fangfues , &c. & l'on n'en obtint d'autre effet que celui de le réveiller pour un jour au bout duquel il retomboit dans son état. Pendant les deux premiers mois il donna quelques fignes de vie. Quand on avoit differe à le purger, ilfe plaignoit, & ferroit les mains de sa femme. Dès ce tems il commença à ne plus le falir ; il avoit l'attention machinale de s'avancer au bord du lit où l'on avoit placé une toile cirée. Il buvoit, mangeoit, prenoit des bouillons, du potage, de la viande, & fur-tout du vin, qu'il ne cessa pas d'aimer pendant sa maladie, comme il faisoit en santé. Jamais it ne déconvrit ses besoins par aucun figne. Aux heures de ses repas on lui pasfoit le doigt sur les levres ; it ouvroit la bouche fans ouvrir les yeux, avaloit ce qu'on lui présentoit , se remettoit & attendoit patiemment un nouveau figne. On le rasoit régulierement, pendant cette: opération il restoit immobile comme un mort. Le levoit on après diner, on le trouvoit dans fa chaife les yeux fermes, comme on I'v avoit mis. Huit jours avant sa sortie de la charité, on s'avisa de le jeter brufquement dans un bain d'eau froide ; ce remede le furprit en effet , il ouvritles yeux, regarda fixement, ne parla point. Dans cet état sa femme le fit transporter chez elle, où il est présentement, dit l'auteur du mémoire. Onne lui fait point de remede; il parle d'affez bon fens, & il revient de jour en jour. Ce fait est extraordinaire : le suivant ne l'est pas moins.

M. Homberg lut en 1707 à l'académie l'extrait d'une lettre hollandoile imprimée à Geneve, qui contenoit l'histoire d'un affoapillement caulé par le chagrin, & precédé d'une affection mélanoolique de trois mois. Le dormeur Holtandois l'emporte fur celui de Paris; il dormit fix mois de fuite fans donner aucune marque de fentiment ni de mouvement volontaire. Au bout de fix mois, il fe réveilla, s'entretint avec tout le monde, pendant vingt-quatre heures, & fe rendormit: peut-être dopt-il encore.

ASSOUPLIR un cheval, cu Manege, c'est sui faire plier le cou, les épaules, les cotés & autres parties du corps, à force de le manier, de le faire trotter & galoper. Cheval assoupt, ou rendu souple. La réne de dedans du caveçon attachée courte au pommeau, est très-utile pour assouptir les épaules du cheval. Il faut asden de la réne du débors pour assouptir les épaules. On dit, ce pli assouptir extraordinairement le cou à ce cheval. Assouptir & rendre léger est le fondement du manege. Quand un cheval a le cou & les épaules roides, & n'a point de mouvement à la jambe, il faut estayer de l'assouplir à réce

un caveçon à la Newkastle, le trotter & le galoper de telle sorte qu'on le mette souvent du trot au galop. (V)

ASSUÉRUS, Hist. des Juiss, roi de-Perle, qui épousa une Juive nommée Esther, parente de Mardochée, après avoir répudié Vathi; il est toujours nomemé Artaxerxès dans le grec du livre d'Est ther, quoique l'hébreu & la vulgate loi donnent le nom d'Assuérus. Mais quel est ces Assuérus? est-ce Darius, sils d'Histaspe? est-ce Artaxerxès Longue-main? est-ce Cambyse? Les sentimens des savans sont partagés sur ce point, & l'on peut consulter là-dessus les différens commentateurs de l'écriture sainte.

ASSUJETTIR un mât ou quelqu'antre piece de bois, o'est l'arrêter de façon qu'elle n'ait plus aucun mouvement. (Z)
ASSUJETTIR la croupe d'un cheval, & lui élargir le devant. Avec la rêne de dedans & la jambe de dehors, on afficiet tit la croupe; & mettre la jambe intérieure de derriere à l'extérieure de derriere, étrécit le cheval & l'élargit pârdevant. Assujettir le derriere du cheval.

ASSUR , Hift.anc. , fils de Sem, quitta le pays de Sennaar , forcé , par l'usurpateur Nembrod , d'aller plus haut vers les fources du Tigre, où il s'arrêta, batit la fameule ville de Ninive, & jeta auffi les premiers fondemens de l'empire d'Affya rie auquel il donna son nom. Les auteurs font partagés pour savoit quel étoit Affur. Les uns le regardent comme le fondateur de l'empire d'Affyrie; d'autres prétendent que ce nom déligne une vafté contrée , qui dans la fuite la domination des peuples voifins. Ces différentes interprétations sont également fondées fur ce texte de l'écriture, où il eft dit, de terra illa egreffus eft Affar & edificavit Niniven; chacun donne à ce paffage une interprétation arbitraire, que l'ambiguité de la construction favorise. Les uns rapportent ces paroles à Nembrod', qui', fortant de la Chaldée fe ré-Affgrie. D'autres pretendent qu'Affer fils de Sem; ne pouvant plier fa fierte fous l'obeiffance d'un maitre, fe retira de Babylone , & fut chercher une nonvelle patrie; un peuple de niccontens s'affocia à fes deffinées, & le nombre dut être grand, fi l'on confidere que des hommes nes dans l'indépendance, font prets ≥ tout facrifier, plutôt qu'à se courber sous le joug: il n'y a que l'éducation qui puisse familiariser avec la honte de la servitude. Assur, devenu ches de ces émigrans, remonta vers les sources du Tigre, où il donna son nom à la contrée, qui depuis su connue sous le nom d'Assyrie, il y jeta les soudemens d'une ville qui, quelque temps après, devint la capitale d'un florissant empire: cette opinion est la plus suobable & la plus suivie.

Il ne paroit pas qu'Affur, chef de ce peuple fugitif, ait jamais été revétu du pouvoir suprême, ainsi l'on a tort d'appercevoir en lui la source de la royauté. Ceux qui avoient fuivi fa deftinée, n'avoient quitté les lieux de leur naissance, que pour se soustraire à la domination d'un maître. Ils avoient refuse de se courber fous le joug de Nembrod, il est absurde de penser qu'ils se fussent dépouillés de la mobleffe de leurs inclinations, en changeant de climat; on fait que dans ces tems voifins de l'enfance du monde, la: liberté étoit le plus précieux des tréfors: De plus, il ne nous reste aucun monument historique, qui attelte qu' Affur ait eu des fucceffeurs ; & ce nieft qu'en l'an 543 qu'on voit un guerrier élever sa tyrannie dans Ninive. Il eft denc probable que le gouvernement d'autonomie ou de pleine liberté fut le privilege de cette fociété naiffante; chaque famille ou chaque tribu le gouvernoit par les mœurs & fes ulages; il sufficoit qu'il y eut des juges pour décider les différends qui pouvoient naître entre les différens cantons : il'n'y avoit point encore de rois à Ninive da tems de Loth & d'Abraham , & il paroit que les champs n'avoient point de possesseurs, privilégiés. (T-n.)

ASSURÂNCE collatérale, dans la jurifpriudence angloife, est un acte accelfoire & relatif à un autre, dans lequel on. Alpute exprellément une claufe qui étoit confécteoutence au préquien, apour en afafurer d'autant plus l'exécution: c'est une espece de fuppitément d'acte, ATTO

-ASSUEANCE, en droit commun, est la fireté que donne un emprunteur à celui qui lui aprêté que somme d'argent, pour lui répondre du recouvrement d'icelle; commégage 4 hypothèque ou caution.

ASSURANCE, ou police d'affurance, terme de commerce de mer ; o'est un contrat de convention par lequel un particu-

lier , que l'on appelle afureur , le charge des risques d'une négociation maritime, en s'obligeant aux pertes & domenages qui peuvent arriver fur mer à un vaisseau, ou aux marchandises de son chargement pendant fon voyage, foit par tempêtes, naufrages, échouement, abordage, changement de route, de voyage ou de vailfeau, jet en mer, feu, prife, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre, repréfailles, & généralement toutes fortes de fortunes de mer, moyennant une certaine fomme de fept, huit, dix pour cent, plus ou moins, felon le rifque qu'il y a à courir; laquelle fomme doit ête payée comptant à l'affureur par les affurés, en figuant la police d'affurance.

Cette fomme s'appelle ordinairement prime ou cout d'affurance. V. PRIME.

Les polices d'assurance sont ordinairement dressées par le commis du gresse de la chambre des assurances, dans les lieux où il y en a d'établies; & dans ceux où il n'y en a point, on peut les faire par devant notaires, ou sous signature privée. Dans les échelles du levant les polices d'assurance peuvent être passées en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins.

Ces polices doivent contenir le nom & le domicile de celai qui fe fait affurer, faqualité, foit de propriétaire, foit de commiffionnaire, & les effets sur lesquels l'affurance, doit être faite; de plus less noms du navire & du maître, ceux dulieu où les marchandises auront été ou devront être changées, du havre ou port d'où le vaisseau devra partir ou sera partir, des ports où il devra charger. & décharger, & de tous ceux où il devra entrer.

Enfin il faut y remarquer le tems auquel les risques commenceront & finiront, les sommes que l'on entend assurer, la prime ou coût d'assurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas
de contestation, & généralement toutes
les autres clauses dont elles seront convenues, soivant les us & coutumes de
la mer. Ordonnance de la marine, du mois
d'autit 1681.

Il y a des affarances qu'on appelle secretes ou anonymes ; qui se sont par korer respondance chez les étrangers ; inème en tems de guerre. On met dans les poliers de ces sortes d'affarances; qu'ellesfont pour compte d'ami, tel qu'il puisse !

être, fans nommer personne.

Il y a encore une autre espece d'affurance, qui est celle pour les marchandifes qui se voiturent & se transportent par terre. Cette forte d'affurance fe fait entre l'affureur & l'affuré par convention verbale. & quelquefois, mais très - rarement, sous fignature privée.

L'origine des affurances vient des Juifs; ils en furent les inventeurs, lorfqu'ils furent chaffes de France en l'année 1182, fous le regne de Philippe-Auguste. Ils s'en servirent alors pour faciliter le transport de leurs effets. Ils en renouvellerent l'ufage en 1321, fous Philippe-le-long, qu'ils furent encore chassés du royaume. V. le détail dans lequel entre fur ce mot M. Savary, Dictionnaire du Commerce, tom. I. p. 753, &c.

L'affurance ne s'étend pas jusqu'au profit des marchandifes; l'affureur n'en garantit que la valeur intrinseque, & n'est pas garant des dommages qui arriveroient par la faute du maître ou des matelots, ni des pertes occasionnées par le vice

propre de la chose.

L'affurance n'a point de tems limité; elle comprend tout celui de la course. Une affurance par mois feroit un pacte

ufuraire. V. USURE. (G. H.)

ASSURANCE, f. f., Marine, coup d'affurance; c'eft un coup de canon que l'on tire lorfqu'on a arboré son pavillon, pour affurer le vaisseau ou le port devant lequel on fe présente, que l'on est véritablement de la nation dont on porte le pavillon. Un vaisseau peut arborer successivement les pavillons de nations différentes, pour ne se pas faire connoître; mais il ne peut pas les affurer : un vaiffean ne doit jamais tirer fous un autre pavillon que le fien. (Z)

Assurance fe dit, en Fanconnerie, d'un oiseau qui est hors de filiere, c'està-dire, qui n'est plus attaché par le pied. Il y a deux fortes d'affurances, favoir à la chambre & an jurdin. On affure l'oifeau au jardin afin de le porter aux champs.

ASSURANCE, fermeté. On dit en terme de chaffe, aller d'affurance. Le cerf va d'affurance; il ne court point; il va le

pied ferré, & fans crainte.

ASSURE , f. f. , terme de fubrique de tapifferie de baute-liffe, c'eft le fil d'or, couvre la chaîne de la tapifferie ; ce qu'on appelle treme ou trame dans les manufactures d'étoffes & de toiles. V. HAUTE-LISSE.

ASSURE, fur, certain, Gramm. Certain a rapport à la spéculation; les premiers principes font certains : fur , à la pratique ; les regles de notre morale font fûres: affuré, aux événemens; dans un bon gouvernement les fortunes font affurées. On est certain d'un point de science, fur d'une maxime de morale, affurt d'un fait. L'esprit juste ne pose que des principes certains. L'honnéte homme ne se conduit que par des regles fares. L'homme prudent ne regarde pas la faveur des grands comme un bien affuré. Il faut donter de tout ce qui n'eft pas certain ; se meffer de tout ce qui n'eft pas für; rejeter tout fait qui n'eft pas bien affuré. Synon. franç.

ASSURE, adj. serme de commerce de mer; il fignifie le propriétaire d'un vailfeau ou des marchandifes qui font chargées dessus, du risque desquels les affureurs se sont chargés envers lui, moyennant le prix convenu entr'eux. On dit en ce fens, un tel vaisseau est affuré, pour faire entendre que celui qui en cit le propriétaire l'a fait affurer : ou un tel marchand eft affure; pour dire qu'il a fait

affurer les marchandises.

L'affuré court toujours risque du dixieme des marchandifes qu'il a chargées, à moins que dans la police il n'y ait déclaration expresse qu'il entend faire affurer le total. Mais malgré cette derniere précaution, il ne laisse pas que de courir le rifque du dixieme , lorfqu'il est lui-même dans le vailleau, ou qu'il en ch le propriétaire. Ordon. de la marine, du mois d'avat 1681. (G)

Assené DES PIEDS, Manige. Les mulets font fi affuret des pieds, que c'eft la meilleure monture qu'on puille avoir dans les chemins pierreux & raboteux.

7. J. . . 11 1. 11. 7

ASSURER, affirmer, confirmer, Gram. On affure par le ton dont on dit les chofes; on les uffirme par le ferment; on les confirme par des preuves. Affurer tout, donne l'air dogmatique; tout affirmer. inspire de la méfiance ; tout confirmer rend ennuyeux. Le peuple qui ne fait pas douter, afure toujours; les mend'argent, de foie ou de laine, dont on teurs pensent le faire plus aisément croire

7

en affirmant; les gens qui aiment à parler, embrassent toutes les occasions de confirmer. Un honnête homme qui assure, mérite d'être cru; il perdroit fon caractere s'il affirmoit à l'aventure; il n'avance rien d'extraordinaire, sans le confirmer par de honnes raisons.

ASSURER , terme de commerce de mer; il fe dit du trafic qui fe fait entre marchands & négocians, dont les uns, moyennant une certaine somme d'argent, qu'on nomme prime d'affurance, repondent en leur nom des vaisseaux, marchandises & effets, que les autres expofent fur la mer. On peut faire affurer la liberté des perfonnes, mais non pas leur vie. Il est néanmoins permis à ceux qui rachetent des captifs, de faire affurer fur les perfonnes qu'ils tirent de l'esclavage, le prix du rachat que les affureurs font tenns de payer, fi le racheté faisant lon retour eft pris, ou s'il périt par autre vole que par sa mort naturelle. Les propriétaites des navires, ni les maîtres, ne peuvent faire affurer le fret à faire de leurs bâtimens, ni les marchands le profit espéré de leurs marchandises, non plus que lesgens de met leur loyer. Ordon. de la marine, du mois d'août 1681. (G)

ASSURER son pavillon, Marine; c'est tirer un coup de canon en arborant le pavillon de sa nation. V. ASSURANCE,

COUP D'ASSURANCE. (Z)

ASSURER la bouche d'un cheval, Manége; c'est accoutumer celui que la bride incommode à en souffrir l'estet, sans aucua mouvement d'impatience. Affurer les spoules d'un cheval, c'est l'empègner de les porter de coté. (F)

ASSURER un oiseau de proie, Vénerie, c'est l'apprivoiser, & empecher qu'il ne

s'effraie.

ASSURER une couleur, Teintur., c'est la rendre plus ténace & plus durable. On affire, l'indigo par le passel. Pour cet effer, on n'en met pas au-delà de six livres fur chaque grosse balle de passel: mais ce n'est pas seulement en rendant les conleurs plus sines, & en prenant d's précautions dans le melange des ingrédiens colorans, qu'on assure les couleurs ; il faut encore les employer avec intelligence. Par exemple, la couleur est moins assurée dans les étosses teintes après la fai brication, que dans les étosses par les entres. Il n'est avec des matieres déja teintes. Il n'est Teme III. Part. II.

pas nécessaire de rendre raison de cett différence; elle est claire.

ASSURER le grain, terme de corroyeur; c'est donner au cuir la derniere préparation, qui forme entiérement ce grain qu'on remarque du coté de la steur dans tour les cuirs corroyés, soit qu'ils soient en couleur ou non. Quand le grain est assuré, il ne réste plus d'autre façon à donner au cuir que le dernier lustre. V. CORROYER.

ASSURETTE, f. f. terme de commerce demer, uffité dans le Levant : il fignifie la même chofe qu'affurance. V. ci-deffus ASSURANCE.

ASSUREUR , f. m. terme de commerce de mer's' it fignifie celui qui affure un vaiffean ou les marchandifes de fon chargement, & qui s'oblige, moyennant la prime qui lui eft payée comptant par l'affuré, en fignant la police d'affurance, de réparer les pertes & dommages qui peuvent arriver au batiment & aux marchandiles, fufvant qu'il eft porté par la police. On dit en ce fens, un tel marchand eft l'affurent d'un tel vailleau & de telles marchantifics. Les affareurs ne font point tenns de porter les pertes & dom-mages arrives aux marchandiles par la faute des maîtres & mariniers, fi par la police ils ne font pas charges de la baraterie de patron; ni les déchets, diminutions & pertes qui arrivent par le vice propre de la choie; non plus que les pilotages, rouage, lamanage, droits de congé, vilites, rapports, antrage, & tous autres' impofes fur les navires & marchandifes. Ordon. de la marine, de 1681. (G)

ASSYN, Glogre, cap d'Ecosse au suite des paturages qui nourrissent quantité de chevaux & d'autre bétail; on y tronte aussi du marbre & des bétes sauves : if y a enceré dans le même royaume un lac & une rivice de même som; & le boistg d'Asymberg à l'embouchure de cette riviere. (C. A.)

ASSYRIE, Géograne, contrée d'Afie appellée aujourd'hui Arfermi on le Kurdiffan, dans le Diarbeck, au hörd de Baguad. Elle fût celebre dans l'antiquite par fes rois & par leur puislaine : les principales villes étoient Ninive, sa capitale, aujourd'hui Mosu, & Ciellphon, autrefols le siege royal des Parthes. Ninus fut le premier fondateur de l'empire d'Affyrie: on donne à cet empire une durée de treize cents ans, jusqu'à la mort de Sardanepale, qui en fut le dernier fouverain. (C. A.)

ASSYRIE. Hift. anc. L'empire d'Af-Syrie a effuyé tant de révolutions, qu'il eft diffieile d'en fixer les limites : fon étendue-a varié selon ses prospérités ou fes revers. L'opinion la mieux fondée Suppose qu'il renfermoit tout le pays situé entre le Tigre & l'Indus : on lui donne pour fondateur Affur, que quelquesuns confondent avec Nembrod. L'Allyrie, dans fon origine, eut des rois ou des chefs hereditaires, qui, comme dans toutes les sociétés naissantes n'eurent qu'un pouvoir limité; l'habitude de commander leur fit rechercher les moyens d'établir la tyrannie sur les débris de la liberté publique, & le sceptre mis dans leurs mains pour les faire souvenir qu'ils étoient les conducteurs des peuples , fut une verge dont ils frapperent les hommes déchus de leur indépendance naturelle. L'Affyrie fut le berceau du despotifme, parce que ce fut le premier empire où l'on déifia les rois : on vit ces defpotes infolens exiger & recevoir l'encens & les facrifices que la superfition offroit à la divinité; mais ces idoles réverées étoient fouvent avilies & trainées dans la . bone parce que tout ce qui déroge à la nature n'a qu'une existence passagere.

Leur legislation n'est point parvenue jusqu'à nous, ce qui suppose qu'ils n'awoient que des ufages ou des loix fort informes. Nous ne sommes pas mieux inftruits de leurs rites facrés : on fait feulement qu'ils étoient idolatres & fort fuperflitieux, & que leurs principales divinités étoient représentées sous la forme d'une mule, d'un cheval, d'un paon, d'un . faifan & d'une caille; ils rendoient un culte particulier aux poissons, en memoire de la deeffe Derceto, qui fut ainfi metamorpholee: Semiramis étoit adorée fous la figure d'un pigeon. On peut juger de leur penchant pour l'apotheufe, quand on les voit deifier tous Jeurs rois. meme ep ex clure le voluprieux Sardal nale : les Allvriens, en les placant dans le ciel, neffrent que suivre l'exemple de leurs voilins. n'offre plus que des plaines incultes &

stériles, où quelques habitans épars trainent une vie obleure & indigente; foit que le fol se soit épuifé par sa propre fécondité, foit que sa fituation entre plufieurs rivaux qui en ont fait le theatre des guerres, ait préparé cette étounante révolution, on ne voit plus que quelques viles bourgades dans les lieux où l'on admiroit antrefeis Ninive. Ctefiphon. & tant d'autres villes riches & peuplées, dont l'histoire a consicré les noms & la magnificence. Ce pays étoit arrosé par plufieurs grands fleuves, dont les plus confidérables étoient le Tigre, ainfi nomme à caufe du grand nombre de tigres qui infestoient ses bords ; le Lycus & le Caprus, connus aujourd'hui fous le nom des deux Zabes. On y trouvoit un lac qu'on croit être l'Averne ; fes eaux étoient si meutrières, que l'oiseau ou l'animal qui en bivoient, & qui respiroient les vapeurs qu'elles exhaloient, tomboient morts for le champ.

L'hikojre des rois d'Affyrie n'est qu'un tissu de fables révoltantes, rassemblées par Ctessas, qui a été copié par tous les écrivains postèrieurs. Tout y paroît en contradiction avec ce qui est consigné dans nos annales sacrées, qui servient des guides sûrs pour l'histoire orientale, si elles ne s'étoient pas presque bornées aux faits relatifs au peuple de Dieu; ainsi l'on est obligé de suivre Ctéssas, qui a plutôt écrit ce qui étoit ern que ce qui

étoit arrivé.

Ninns, qu'on suppose avoir été le premier roi d'Affgrie, pourroit n'etre qu'un héros fabnicux, créé par l'imagination des Grecs, qui trouvoient dans le nom d'une ville celui de fon fondateur ; ainfi de Ninive ils purent rirer celui de Ninus. Les traits dont ils embelliffent fon hifoife, momrent qu'ils ont réalise un fantôme : ils disent que Ninus fut le premier qui attenta à l'indépendance des peuples, qui jufqu'alors n'avoient point en de guerres à soutenir ; ils ajoutent qu'il craignit d'être arrêté dans fes expéditions par les Arabes, qui étoient les plus belliqueux de la terre: tout eft contradiction dans ce récit."S'il est vrai que ce fut la premiere guerre que les hommes eurent à foutenir , comment les Arabes pouvoient-ils avoir la réputation d'un neuple bellitteux ? C'eft encore à ce prince qu'on attribue la fondation de Ni-

nive & de Babylone; mais comment. dans des temps fi voifins de la naissance du monde , pouvoit-on raffembler un million d'habitans dans une même enceinte? C'elt suppofer que les campagnes étoient peuplées de nombreux cultivateurs, pour fournir aux besoins de cetre prodigicuse multitude ; c'est suppofer que les arts, qui ont befoin du secours de l'expérience & du temps, parvinrent fubitement à leur dernier degré de perfection. Les superbes monumens qui embellirent ces deux villes, les rafinemens d'un luxe délicat & recherché, introduits dans la cour du monarque & des grands, font autant de témoignages des erreurs

ou des impostures des premiers écrivains. On dit que ce prince dévoré de l'ambition des conquêtes, se mit à la tête de 700000 hommes de pié, & de 200000 chevaux : il avoit encore dix mille chariots armés. Ce fut avec cette multitude qu'il fit une irruption dans le royanme de Babylone, rempli de villés riches & penplées, dont il fit la conquête, ensuite il Subjugna l'Arménie, la Bactriane, la Médie, & tout le pays fitue entre le Nil & le Tanais: ce qu'il y a de plus furpremant, c'est que les rois ses ennemis lui opposoient des millions de combattans. L'imagination la plus féconde ne peut concevoir que dans un temps où la terre manquoit d'habitans on ait pu rassembler des armées fi nombreufes. Les hommes indociles & féroces auroient ils renoncé à leurs foyers, à leurs femmes, à leurs enfans, pour aller chercher à l'extremilobe des richeffes qu'ils tronvoient fous leurs mains? Les fociétés alors étojent pen nombreules ; l'autorité des rois étoit trop bornée pour assembler fons le même drapeau tant d'hommes dispersés & satisfaits des productions de leur fol. Comment faire fubfifter des armees fi nombreufes ? Les rontes n'étoient point frayées; les montagnes. & les bois opposoient'des barrieres par-tout renailfantes; 'les champs étoient incultes & steriles; la navigation encore dans son enfance n'offroit point le moyen de transporter les productions d'une terre féconde dans les pays arides ; ainfi toutes ces armées & ces expeditions font autant de fables, qui, comme l'ivraie, croiffent dans les champs de l'histoire.

fur le trone : cette princeffe, que la fupériorité de ses talens fait compter parmi les plus grands hommes, fut amenée captive d'Afcalon, où elle étoit née à la cour de Ninive : le roi Ninus , frappé de l'éclat de sa beauté, la fit entrer dans son lit : il en eut un fils dont il lui confia en mourant la tutelle : cette princelle ennoblit fon fexe, en fe montrant digne de commander à des hommes. Occupée du bonheur de fes fujets, elle euvrit aux provinces une communication réciproque, en hatiffant fur le Tigre & l'Euphrate plusieurs villes dont la magnificence immortaliserent sa mémoire. Après avoir affuré le bonheur de ses sujets, elle succomba à la tentation d'être comptée parmi les conquérans : ses expéditions militaires paroiffent febuleufes ; du moins on a droit de révoguer en doute le nombre d'hommes qu'elle employa contre les Médes & les Indiens. On affure fans: pudeur que son armée étoit composée de trois millions d'hommes de pié, d'un million de cavaliers, de 100000 chariots armés de faulx, de 300000 hommes pour les conduire, & pour différens ulages. L'ambition de régner la rondit injuste envers son fils Ninias, à qui elle refusa de remettre le sceptre, dont elle n'étoit que la dépositaire. Ce fils dénaturé arma la main d'un eunuque pour lui ôter la vie ; on répandit qu'elle avoit été transportée au ciel fons la forme d'une colombe: cette fable trouva beaucoup d'incrédules :. ainsi Nitrias pont fe juftifier, publia qu'elle avoit voulu l'engager à commettre unincefte avec elle; le fcandale de la vie accrédita ce bruit; on l'avoit vue dans les plaines de Médie s'abandonner à la brutalité de l'officier & du foldat.

font le même drapeau tant d'hommes dispersés & satisfaits des productions de leur sel. Comment faire subsiler des armées li nombreuses? Les routes n'étoient point frayées; les montagnes. & les bois opposoient des barrieres par-tout renaissantes; de là vient ce mélange de grandeur & de foiblesse, de meurs & de foiblesse, de meurs & de débauches, dont l'alliance estimpossibles; quoi qu'il en soit, Semiramis agrès sammées & ces expeditions font autant de fables, qui, comme l'irraie, rouffent dans les champs de l'histoie.

Après sammées & ces expeditions font autant de fables, qui, comme l'irraie, forme d'une colombe, symbole de la lutant les champs de l'histoie.

Après sammées & ces expeditions font autant de fables, qui, comme l'irraie, forme d'une colombe, symbole de la lutant les champs de l'histoie.

un pigeon, ou qui mangeoient de fa chair, Ses statues étoient sans ornement; elle étoit représentée dans la nudité & ses cheveux épars: ce désordre pouvoit bien être une image de sa vie licentieuse.

Ninias, fils d'une mere qui réunissoit les talens & le courage des grands hommes, ne porta fur le trone que les foible!fes qui font même la censure des femmes. Les rois, jusqu'alors gardés par l'amour de leurs sujets, avoient ressemblé à des peres au milieu de leur famille. Ninias introduisit l'usage de se faire garder par des hommes armés, qui femblent annoncer aux rois que tous les citovens font leurs ennemis. Ce prince trop effemine pour avoir de l'ambition se renferma dans l'ombre de son palais, où assoupi dans les molles voluptes il ne vivoit qu'avec les femmes & les concubines . dont il avoit les foiblesses: & ce fut en fe rendant invisible à ses peuples qu'il ernt se dérober au mépris public.

Trente génerations s'écoulerent fans qu'il parût un roi digne de l'être : leurs noms, comme leurs actions, font tombés dans l'oubli. Ce vuide qui fe trouve dans l'histoire d'Affyrie, a fait présumer à de judicieux critiques, que cet empire n'eut plus de rois après Ninias : leurs conjectures ont toutes les couleurs de la vraisemblance; on ne voit parmi ces rois aucun legislateur, aucun ambitieux. Comment pendant douze cents ans cet état auroitil pu fubfifter fans troubles domeftiques, fans guerres étrangeres? Comment tant de rois tributaires auroient-ils été li longtemps dociles au joug imposé par Belus & Sémiramis? S'il a éprouvé les seconsfes & les agitations qui ébranlent les autres empires, pourquoi les écrivains de l'antiquité auroient-ils gardé un filence unanime fur ses révolutions ? Plus il avoit d'étendue, plus il devoit intéreffer la curiolité, plus les resforts compliqués étoient lujets à se déranger. C'est supposer que tous les rois de la terre étoient aufli dégradés que les monarques Allyriens; supposition plus difficile, que de concevoir que depuis Ninias infau'à Sardanapale ce trone ne fut point occupé. L'opposition qui se trouve dans les deux liftes de leurs anciens rois, favorife cette conjecture; l'une contient trentefix rois, & l'autre quarante & us. On n'est pas plus d'accord sur la durée de cet l empire; les uns lui donnent 1300 auf. & les autres réduisent ce nombre à 5305 mais comme tous n'ont pour guide que Ctessas, ils n'ont fait que répéter ses erreurs.

Après une éclipse de plus de mille ans, on voit reparoitre fur le trône d'Affyrie, un Sardanapale, dont les vices & les mœurs effeminées ont immortalifé la mémoire. On donne encore aniourd'hui fon nom à ces prétendus conducteurs des peuples qui fommeillent abrutis fous la pourpre, & qui ne se réveillent que pour sucer la sueur & le sang des peuples épuifés, pour fournir des alimens à leurs fales debanches. Cetyran invisible, environné d'eunuques & de concubines, n'étoit occupé qu'à la recherche des voluptés, de celles même qui révoltent la nature, & que la pudeur défend de nommer. Fatigué du poids du sceptre, il prenoit la quenouille, & se fardoit pour disputer aux femmes le prix des graces & de la beanté. Tel eft le portrait que des auteurs outrés nous en ont laiffe pour nous peindre un prince voluptueux, qui facrifioit à les plaifirs les foins de fou empire. Ce monarque avili fit un peuple de mécontens. Arbace, Mede de nation, honteux d'obeir à un maître effemine. forma une conjuration avec Belefis, gonvernent de Babylone, pretre & guerrier, qui avoit la réputation de pénetrer dans les secrets de l'avenir : les peuples fe rangerent en foule fous leur drapeau. Les conjurés furent fouvent défaits; mais foutenus de la faveur de la nation, ils for releverent tonjours de leur chute. Sardanapale, réveillé par le bruit du danger. fit voir que le gont des voluptés n'éteint pas toujours le courage ; il donna des preuves d'un génie véritablement fait pour la guerre, & après avoir remporté trois victoires, il effuya un revers qui l'obligea de se renfermer dans Ninive. II. y fut affiege par l'armée rebelle, dont les efforts cullent été impuillans, li le débordement du Tigre n'eut requerfé la muraille. Le monarque voulant prévenir la honte d'implorer la clemence du vainqueur, fit preparer un bucher qui le reduilit en cendres, aver les cunuques, les concubines & les trefors. Il s'eleva trois grands royaumes fur les débris de ce valte empire. Arbace, chef de la conjuration , eut celui de Medie ; Beleis,

ma sique subordonné à Arbace, avoit dirigé tous les resforts qui préparerent la révolution : le trône de Babylone fut fa récompense. Le royaume de Ninive fut indépendant des deux autres, & le premier qui en fut roi , fe fit appeller Ninus le jeune : cette révolution arriva l'an du monde 3:57. ( T-n)

\*ASTA, Giogr. anc. & mod., ville du royaume d'Aftracan , entre Vifapour & Dabul. Riviere des Afturies, formée de celle de Ove & de Dova; elle fe décharge dans la mer de Bifcave à Villa-Viciofa. Quelques géographes prétendent que c'est la Sura des anciens; d'autres difent que la Sura est la Tuerta du royaume de Léon. Ruines de l'ancienne ville des Turdeftans, dans l'Andalousie, sur la riviere de Guadalette: ces ruines sont confidérables.

S ASTABALE, Mufique. P. ATA-

BALE. (F. D. C.) SASTABAT, Géog., ville d'Afie dans l'Arménie ou Turcomanie, fur les frontieres de Perfe, à une lieue de l'Araxe : elle est petite, mais très-belle; il y a quatre caravanferas; chaque maifon a fa fontaine & son petit jardin. Sou territoire produit d'excellent vin; & la campagne d'alentour est arrofée de mille ruiffeaux qui en rendent le fol extremement fertile: c'eft le seul pays où croille la racine de ronas qui est grosse comme la régliffe, & qui fert à donner cette belle couleur rouge à toutes les toiles qui vienment de l'Indostan. Les caravanes d'Ormus qui font le commerce de ronas, vont fans celle d'Ormus à Aftubat , dans toutes les faisons. Long. 64; lat. 39. (C. A.)

\* ASTACES, Géog., fleuve ancien du royaume de Pont, dans l'Asie mineure. Pline dit que les vaches qui paissoient fur fes bords avoient le lait noir , & que ce lait n'en étoit pas moins bon.

\* ASTACHAR, Glog., ville de Perfe. que les anciens appelloient Affacara, près du Bendimir & des ruines de Per-

fépolis.

\* ASTAFFORD, Géogr., ville du Condomois fur la riviere de Gers.

\* ASTAGOA, Géog., ville du Monoémugi, en Afrique, fur les confins de Zanguehar & Jes rivieres des hons Sienes.

\* ASTAMAR , ACTAMAR on ABAU-NAS, Geogr., grand lac dans la Turcomanie. Il reçoit plusieurs rivieres, & ne fe décharge par aucune. On l'appelle auffi lac de l'aftan & lac de Van , lieux fitués fur fes bords.

ASTAPA, Géog., ville d'Espagne dont parle Tite-Live : elle étoit fituée pres de la fource du Xenil. Les habitans affiégés & rednits aux abois, aimerent mieux s'entr'égorger & brûler leur ville que de fubir la loi du vainqueur. (C. A.)

\* ASTARAC on ESTARAC, Géogr., petit pays de France en Gascogne, entre l'Armagnac, le Bigorre & la Gascogne.

ASTAROTH , Hift. anc. & Theolog. , idole des Philiftins que les Juifs abattirent par le commandement de Smuel. C'étoit auffi le nom d'un faux dien des Sidoniens, que Salomon adora pendant fon idolatrie. Ce mot fignifie troupeun de brebis & richeffes. Quelques - uns difent que comme on adoroit Jupiter-Ammon . ou le foleil , fous la figure d'un bellier on adoroit auffi Junon-Ammonienne, ou la lune, fous la figure d'une brebis, & qu'il y a apparence qu'Aftaroth étoit l'idole de la lune , parce que les auteurs hébreux le représentent sous la forme d'une brebis. & que fon nom fignifie un troupeau de brebis. D'autres croient que c'étoit un roi d'Affvrie à qui l'on rendit des honneurs divins après sa mort, & qui fut zinsi nommé à cause de ses richesses. Mais cette idée n'a aucun fondement. il y a beaucoup plus d'apparence qu' Aftaroth eft la lune que les peuples d'Orient adoroient fous differens noms. Elle étoit connue chez les Hebreux fous le nom de la reine du ciel, chez les Egyptiens sous le nom d'Isis, chez les Arabes fous celui d'Alitta, les Affyriens la nommoient Mylitta , les Perfes Metra, & les Grecs Diane. Baal & Aftaroth font prefque tonjours joints dans l'écriture, comme étant les divinités des Sidoniens. Thom. Godwin , de ritibus Hebraor. Elien , Tertal. in Apologetic. Cic. de natur. deor. lib. III. Strab. Hefre. (G)

AST-AROTH , appellée aus Bafan ou Baeftra, Géogr., viile de la Paleitine au-delà du Jourdain, dans la deini tribu de Manassé: elle étoit capitale du petit pays de Bafan renfermé dans la Traconite Judaique. Voyez BASAN. (C. A.)

ASTAROTHITES, f. m. pl. Hift. anc., fecte de Juifs qui adoroient Aftaroth & le vrai Dieu, joignant ces deux cultes ensemble. On die qu'il y cut de ces idolatres

Y y 3

vouloient en jouir pour de l'argent, & le

depuis Moyle julqu'à la captivité de Ba-

bylone.

ASTARTÉ, Hist. anc. Astarté dont le nom fignifie un troupeau de chevres ou de montons, fut la principale divinité des Sidoniens qui la reprélentoient sous la forme d'une, poule qui couvre ses pousfins de ses ailes. Par un bizarre assemblage, on la représentoit avec des cornes sur la tête, parce que c'étoit l'attribut de la puissance suprême, elle n'ent pas le méme nam chez les différens peuples où fon culte étoit établi. Cicéron dans l'énumération qu'il fait des différentes Vénus, dit, que la quatrieme étoit adorée en Phénicie, fous le nom d'Astarté, où elle étoit représentée avec un carquois & des fleches. Comme elle fut adoree fous différens noms, on la peignit avec différens attributs; elle étoit appellée Dieu par les Hébreux idolâtres qui n'avoient point de terminaison féminine dans leur langue. Les peuples du mont Liban la représentaient plenrant la mort d'Adonis son époux chéri : sa tête étoit voilée & des larmes couloient de ses yeux ; ce fut pourquoi on la plaça dans le ciel où elle formoit la constellation de la poule, connue sous le nom de Pléiades. Les Affyriens l'habilloient tantôt en homme , & tantôt en femme; leurs prêtres consacrés à son culte n'entroient dans fon temple qu'avec un habit de femme. Les Perfes proscrivirent lon culte, mais on lui érigea un temple à Hiéropolis, où les Egyptiens, les Indiens, les Arméniens & les Baby-Ioniens porterent leurs offrandes : fes adorateurs ne pouvoient pénétrer dans cette demeure facrée sans avoir fait un échange d'habits; la femme prenoit celui de l'homme, & l'homme celui de la femme. On prétend que la Vénus Uranie des Grees, la Vénus des Affyriens, la grande Décffe des Syriens, la Derceto d'Afcalon, étoient l'Aftarté des Phéniciens : d'autres l'adoroient sous le nom de la Lune, de Lucifer , de Junon , de Minerve & d'Io.

Aftarté avoit ses prêtres qu'on appelloit les prophetes du bocage, parce que c'étoit dans le filence des forêts qu'on céléhroit ses mysteres. On exigeoit des femmes qui vouloient y participer, l'obligation de couper leurs cheveux; & comme elles étoient fort attachées à cette parure naturelle, elles s'affranchifsoient de cette loi rigoureuse en se pro-

produit de cette proftitution étoit effert à la déesse; le facrifice de leur honneur leur étoit moins pénible que celui de leurs cheveux : le temple qu'on lui avoit érigé sur le mont Lihan offrit le spectsche de la plus révoltante incontinence. Les hommes fans frein & fans pudeut étouffoient la nature, & se livroient aux défordres les plus détestables. Ces abominations religieuses passerent de l'Atie en Afrique, où l'on éleva à cette déelle un temple où les filles alloient dévotement se prostituer. Comme cette déelle n'avoit point par-tout des temples , les prêtres attentifs à la commodité publique, portoient fur les épaules de petits tabernacles autour desquels on offreit des facrifices impurs. Chaque pays fe difputa la gloire d'avoir donné naissance à cette déeffe. Son temple le plus fréquenté fut bâti à Tyr par Hiram, & c'eft peutêtre ce qui lui a fait donner une origine phénicienne: son culte s'étendit à mefure que les empires d'Affyrie & de Babylone prirent des accroissemens. Nos annales facrées la nomment Aftaroth, & tantôt le dieu de l'abomination des Sidaniens; les Talmudiftes, dont le vulgaire semble adopter les erreurs, lui donnent un des premiers rang dans la hiéarchie infernale; on attache à ce mot l'idée d'un diable important à qui l'on fait jouer un grand rôle pour troubler la police du monde. Quoique l'histoire ne nous ait point conservé le détail de ses actions, il est aifé de juger par les fables qui font parvenues jusqu'à nous, que la félicité dont ses sujets jouirent pendant son regne lui procura les honneurs divins. La religion païenne enseignoit alors que l'ame des bienfaiteurs des hommes alloit après leur mort résider dans les aftres; ainfi l'on se persuada que celle d'Aftarté qui avoit découvert ou protégé des arts utiles, avoit fixé sa demenre dans la lune , dont elle devint le symbole. ( T-n ) ASTATIENS, f. m. pl. Theol., herétiques du neuvieme fiecle, & lectateurs d'un certain Sergius qui avoit renou-

rétiques du neuvieme fiecle, & lectateurs d'un certain Sergius qui avoit renouvellé les erreurs des manichéens. Ce mot est dérivé du grec, & formé d'à privatif, sans, & d'ispan, sto, je me tiens ferme, comme qui diroit variable, inconstant, soit parce qu'il ne s'en te-

noient pas à la foi de l'églife, foit parce qu'ils varioient dans leur propre créance. Ces hérétiques s'étoient fortifiés fous l'empereur Nicephore, qui les favorisoit : mais son successeur Michel Curopalate les réprima par des édits extrêmement féveres. On conjecture qu'ils étoient les memes que ceux que Théophane & Cedrene appellent Antigoniens, parce que Nicephore & Curopalate tinrent chacun à l'égard de ceux - ci la conduite dont nous venons de parler. Le P. Goar dans fes notes fur Théophane à l'an 803, prétend que ces troupes de vagabonds, connus en France sous le nom de Bobemiens ou d'Egyptiens, étoient des reftes des Aftatiens. Son opinion ne s'accorde pas avec le portrait que Constantin Porphyrogenete & Cedrene nous ont fait de cette fecte, qui née en Phyrgie, y domine, & s'étendit peu dans le refte de l'empire, & qui joignant l'usage du baptême à la pratique de toutes les cérémonies de la loi de Moyfe, étoit un mélange absurde du judailme & du chrittianifme. (G)

\* ASTECAN ou ASCHIKAN, Géogr., ville d'Asie dans la contrée de Mawralnaher, & la province de Al-Sogde.

ASTER ATTICUS on OCULUS CHRISTI, Jardinage, plante vivace de la grande espece, à plusieurs tiges rougeatres , garnies de feuilles oblongues d'un verd clair. La fleur eft radiée, agréable à la vue, de couleur bleue on violette, quelquefois blanche & jaune dans le milieu: les fommets font oblongs, garnis chacun d'une aigrette. Il y en a deux differentes par rapport aux feuilles; elles croissent dans des lieux incultes, & se multiplient de racines éclatées. On les voit en fleur dans l'automne; on les place dans les parterres, dans les boulingrins, & entre les arbres ifolés & le long des murs de terraffes & des allées rampantes. (K)

\* ASTERABAT ou ASTRABAT , Géogr, ville d'Afie dans la Perle, au pays, fur la riviere, & proche le golfe du même nom, vers la mer Caspienne, Long. 72 ,5;

lat. 36, 50.
ASTERIE, f. f. Minér., astérius ou asterion, Plin. On ne fait pas bien quelle est la pierre à laquelle Pline donne ce nom. M. Lehmann décrit dans les memoires de l'académie de Berlin pour 1754, une pierre crystallisée singuliere, qu'il

croit être l'afterie de cet auteur ; il paroit cependant plus vraifemblable que c'eft une espece d'opale, & peut - être celle

qu'on appelle œil de chat.. (D)
ASTERIE, f. f. Miner., asteriæ ou pierres étoilées; ce sont de petites pierres plates , taillées en étoile & marquées ordinairement de quelques traits fur leurs deux furfaces : on les trouve ou féparées ou réunies en forme de colonnes prismatiques, auquel cas on les nom-

me aftéries columnaires.

Leur fubstance eft un fpath alkalin , dont les lames font un angle aigu avec les cotés de la colonne : les unes font rayonnées, d'autres ne sont qu'anguleuses: elles différent des trochites, parce que velles-ci sont circulaires. On regarde les unes & les autres comme des pétrifications de quelques parties de l'étoile radieufe, appellee tête de Medufe. M. Guettard a découvert un zoophyte, qui paroit être l'origine de ces pétrifications, ainsi que des encrinites. (D)

ASTERIO. Aftron. V. CHIENS DE

CHASSE

ASTÉRION, Géogr. Il y avoit deux' villes de ce nom dans la Grece . l'une en Péonie , selon Tite-Live , & l'autre en-Theffalie, felon Hefychius. (C. A.)

\* ASTÉRION, Géogr., fleuve du pays d'Argos, dans les eaux duquel croissoit une plante dont on faifoit des couronnes à Junon l'Argienne. Le fleuve Aftérion fut pere de trois filles nommées Euble, Profymme & Acree, qui fervirent, à ce qu'on dit, de nourrices à Junon.

ASTERIPHOLE . en latin , afteripholis, est un genre de plante qui produit de petites têtes écailleufes où font des fleurs, dont les fleurons sont au milieu du disque, & les demi-fleurons rangés fur la couronne : cette plante porte des femences en aigrettes qui sont séparées les unes des autres fur le fond du calice par des écailles. Pontedera Differt. 10. V. HER-BE, PLANTE, BOTANIQUE. (1)
ASTERISME, afterismus, f. m. figni-

fie en astronomie la même chose que con-Stellation. V. CONSTELLATION. Ce mot vient du grec agrip, ftella, étoile. V. ETOI-

LE. (0)

ASTERISQUE, f. m. terme de grammaire & d'imprimerie : c'eft un figne qui est ordinairement en forme d'étoile , que l'on met au-deffus ou auprès d'un mot,

pour indiquer au lecteur qu'on le renvole à un figne pareil, après lequel il trouvera quelque remarque ou explications. Une suite de petites étoiles indique qu'il y a quelques mots qui manquent. Ce mot étoit en usage dans le même sens chez les anciens; c'est un diminutif de asie, étoile. Ifidore en fait mention au premier livre de les origines : stella enim agna græco sermone dicitur, à quo asterifcus , stellula, est derivatus; & quelques lignes plus bas il ajoute qu'Aristarque se servoit d'astérisque alongé par une petite ligne "- pour marquer les vers d'Homere que les copiftes avoient déplacés : afteriscus cum obelo; hac proprie Aristarchus utebatur in iis versibus qui non suo loce positi erant. Isid. ibid,

Quelquefois on se sert de l'astérique pour faire remarquer un mot ou une pensée: mais il est plus ordinaire que pour cet usage on emploie cette marque NB, qui fignise nota bene, remarquez bien.

(F)

L'astérisque est un corps de lettre qui entre dans l'assortiment genéral d'une fonte. Son œil a la figure qu'on a dit ci-

dellus.

ASTÉRISQUE, afteriscus, Bot., genre de plante à fleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs fleurons, & dont la couronne est formée par des émisfeurons qui sont posés sur des émbryons, & qui sont soutenus par un éali et étoilé qui s'éleve au-dessus de la fleur. Les embryons deviennent dans la suite des semences plates & bordées pour l'ordinaire. Tournesort, Inst. rei berb. Voy. PLANTE. (1)

ASTÉROIDES, Bot., genre de plante à fleur radiée, c'est. à dire, dont le difque est composé de plusieurs fleurons, & la couronne de demi-fleurons qui tiennent à des embryons, qui sont places sur un calice écailleux. Les embryons deviennent dans la suite des semprés à radiairement oblongues. Tournetort, Corel. infl., rei berb. Il PLANTE.

ASTEROPE, Aftron., l'une des filles d'Atlas, & la premiere des lept étoiles principales, qui compafent les Plésades, Ovide. Fast. IV., 199. (M. de la Lande.)
ASTEROPÉE, Hist. postique. fils de

ASTEROPEE, Hift. potlique, fils de Pélogonias, étant venu avec les Péonièns qu focours des Troyèns, ofa aller au devant d'Achille, qui étoit énocre tout furieux de la mort de Patrocle, & portafur le champ la peine de sa témérité. (+)

ASTEROPTERE, Bot. M. Vaillant comprenoit sous ce nom générique, des plantes que M. Linné range parmi les aster. Le caractère par lequel M. Vaillant les distinguoit, c'est que les semences des asteropteres ont une aigrette en plume. (D)

\* ASTETLAN, Géogr., province du nouveau royaume de Mexique, dans l'Amérique feptentrionale, proche de la province de Cinaloa, vers cette mer rouge que les Espagnols ont nommé mar Vermejo.

\* ASTEZAN on COMTÈ D'AST, Géogr., pays d'Italie au Piémont, qui le borne au couchant; il est du reste encla-

vé dans le Montferrat.

ASTHME, f. m. Méd., difficulté de réfpirer, maladie de poittine, accompanie d'une espece de sifflement. On lui a aussi donné les noms de dispnée & d'orthôpisée, mots tirés du grec, & que l'on doit rendré en françois par ceux de resparation difficile, ou réspiration debout; su tuation favorable du malade, lorsqu'il

est dans un accès d'asthine. Les caufes générales de l'afthme , font toutes les maladies qui ont affecte ou affectent quelques parties contenues dans la poitrine, & ont occasionne quel-que delabrement dans les organes de la respiration : tels font l'éréstpele du poumon : ou l'inflammation de cette partie ou de quelqu'autre, dont la fonction eft nécessaire à la respira ion, sur-tout lorsque cette inflammation a dégénéré en Suppuration, & qu'il le rencontre quelque adhérence à la pleute on au diaphragme. On peut encore mettre au nombre de ces caules le vice de conformation de la poitrine, tant dans les parties intérieures que dans les extérieures.

1°. Les caufes prochaines on particulieres de l'allame, sont la trop grande abondance de lang provenant des caufes de la pléthore universelle, conduc la suppression des petres de sang ordinattes, le changement subit d'un air chaud en un froid, l'ulage immodéfé d'alimens succuléns; & alors cette espèce d'astèmies appellé se, & selon Willis, consulfes, 2°. La surahondance d'humeurs serverses qui résuant du coté des poumons, abreuvent le tissu de leurs sibres, & le rendent trop lache & peu propre à recevoir & chasser l'air qui y est apporté, & par le moyen duquel s'exécute la respiration: c'est particulierement à cette espece d'astème que sont sujets les vieillards; on l'appelle astème humide ou humoral.

Il suffit pour expliquer le retour périodique de cette maladie, de faire attention à ce que je viens de dire sur la caufe; dès qu'il se rencontrera quelque révolution qui la déterminera, elle occafiounera un accès d'assime; les changemens de tems, de saison, le moindre excès dans l'usage des choses non naturelles, sont autant de causes déterminantes d'un accès d'assime.

Cette maladie est ordinairement de longue durée, & aussi dangereuse qu'elle est fachesse; en esset, un malade sujet à l'astème croit à chaque accès dont il est attaqué, que ce sera le dernier de savie; rien n'étant plus nécessaire pour la confervation que la respiration, la crainte qu'il a de ne pouvoir plus respirer est

certainement bien légitime.

La suite ordinaire de l'asthme, sur-tout de celui que nous avons nommé bunide, eft l'hydropisie de poitrine; il est donc question de faire tous ses efforts pour prevenir cette funefte fin dans ceux qui en font menacés : pour cet effet , on ufera de remedes qui pourront diminuer la trop grande quantité de férolités, & en meme-temps donner du reffort aux fibres des poumons, & les mettre en état de refifter à cette affluence de liqueurs nuifibles. La saignée est un remede très-indiqué dans l'afthme fec ou convulfif, qui est ordinaitement accompagné d'ardeur & de fievre ; les délayans, la diete, & tout ce qui peut diminuer la quantité & l'effervescence du fang , sont aush d'un très-grand secours. (N)

ASTHME, alj. terme de fauconnerie, fe dit d'un oifeau qui à le poumon enfid & qui refpre difficilement, on fit: ce tiercelet eft aftimé, il faut s'en iléfaire.

§ ASTI, Géogr., helle & ancienne ville d'Italie, dans le Montferrat sur le Tanafo, à cinq lieues nord est d'Albe, & à huit sud-est de Casa; on la nommoit anciennement Asta Pompeia. C'est la capitale du comte d'Assi: il y a un évèché & une citadelle; les François l'ont prise deux sois. Long. 25, 50; list. 44, 50. (C.A.)

ASTIANAX, Hift. anc., fils unique du généreux Hector & d'Andromaque : ce jeune prince ne furvécut pas au défaftre de Trove sa patrie : il fut d'abord deftine à être esclave avec sa mere ; mais Calchas, pontife fanguinaire, prédit aux Grees que s'ils tefusoient de le facrifier. ils devoient s'attendre à retrouver en lui plulieurs Hectors; les Grecs refulerent d'abord de fe rendre à cet oracle; mais une tempéte les ayant surpris, comme ils alloient s'embarquer, Calchas prétendit que le calme dépendoit de ce sacrifice barbare. Ulyffe arracha le jeune Astyanax d'entre les bras de sa mere & le fit jeter du haut en bas des murailles. ( T n)

ASTIC, f. m. est un os de jambe de mulet ou de cheval, qui sert à lisser les semelles; on met de la graisse dans le trou du milieu pour graisser les alenes.

L'aftic de bois est à-peu-près semblable à celui d'os.

\*ASTINGES, f. m. pl. Hift. anc., peuples inconnus qui vinrent dans la Dace offrir du fecours aux Romains, à condition qu'on leur accorderoit des terres; ils furent alors réfuses: mais Marc-Aurele accepta leurs offres l'an 170 de J. C. & ils se battirent contre les ennemis

de l'empire.

\* ASTOMES, f. m. pl. peuples fabuleux qui n'avoient point de bouches; Pline les place dans l'Inde; d'autres les transportent bien avant dans l'Afrique: ce nom vient de l'œ privatif, & de çêµæ, bouche. On prétend que cette fable a été occasionnée par l'aversion que certains. Africains qui habirent sur les bords du Sénéga, branche du Niger, ont de montrer leur vislage.

\* ASTORGA, Glog., ville d'Espagne, au foyaume de Léon, sur la riviere de

Tuetta. Long. 12: lat. 42, 10.

\* ASTRACAN, Géogr., ville de la Moscovie Asiatique, dans la Tartarie; capitale du royaume de métie nom.

Comme iln'y pleut point, on n'y feme àueun grain; le Volga s'y déborde: depuis Afracan jusqu'à Terxi il y a de longues bruyerts le long de la met Capienne, qui donnent du fel en grande quantité; elle est fituée dans une isle que forme le Volga. Long. 67; lat. 46, 22.

ASTRAGALE, & egáyaxos, en anatomie; est un or du tarse, qui a une én lnence convexe, articulée par ginglynte avec le tibia. L'astragale eft le plus supérieur de tous les os du tarfe. V. TARSE.

Quelques-uns appliquent le nom d'aftragale aux vertebres du cou. Homere , dans fon Odyffe, emploie ce terme dans ce fens. V. VERTEBRE. On peut diftinguer dans l'astragale eing faces, qui font toujours toutes articulaires & revé-

tues d'un cartilage.

La face supérieure est convexe, & un peu concave dans fa longueur, & est articulée avec le tibia ; l'inférieure est concave, comme divifée en deux facettes articulaires, séparées par une goutiere, & s'articule avec le calcaneum; l'antérieure est arrondie & articulce avec le scaphoide ou naviculaire. Des deux latérales qui sont les moins considérables, la latérale externe qui est la plus grande, est articulée avec le malléole externe, & la latérale interne avec le malléole interne. V. MALLEOLE, &c.

ASTRAGALE, f. m. est un membre d'architecture, composé de deux moulures , l'une ronde , faite d'un demi cercle, l'autre d'un filet. Presque tous les auteurs, les architectes & les ouvriers, donnent ce nom à la moulure demi-ronde ; & par - tout ailleurs ils fe fervent du mot baguette. Mais le nom d'astragale doit s'entendre de ces deux moulures prifes ensemble & non separément : tous les fûts supérieurs des colonnes sont terminées par un astragale qui leur appartient, & non au chapiteau, à l'exception de l'ordre tofean & du dorique; quelquefois à l'ordre ionique, la baguette appartient au chapiteau, dans la crainte que cette moulure appartenant à la colonne, ne rendit son chapiteau trop bas & trop écrafé. Il faut remarquer que cette derniere observation n'a lieu que dans le cas où les fûts d'une colonne sont d'une matiere, & les chapiteaux de l'autre; savoir les premiers de marbre, les derniers de bronze , ou bien des fûts de marbre noir, & les chapiteaux de mar-bre blanc. Car lorsque ces deux parties de l'ordre sont de pierre, alors l'identité de la matiere empêche cette remarque : mais il n'en est pas moins vrai qu'il faut observer par rapport à la construction que l'astragale, ou au moins le filet de ce membre d'architecture, appartient au fiit de la colonne ou pilastre; en voici la raison.

L'ulage vent que l'on unisse le fut des colonnes à l'astragale par un congé. Or ce congé n'est autre chose qu'un quart de cercle concave, qui ne peut terminet feul le fut supérieur ou inférieur d'une colonne; il faut qu'il foit accompagné d'un membre quarré, qui par ses angles droits affure la folidité, le transport, & la pofe du chapiteau & de la colonne : ce qui ne se pourroit , de quelque matiere que l'on voulut faire choix , fans que ce congé fût sujet à se casser ou s'égrener. (P)

Ce petit nombre d'architecture se voit auffi fur les pieces .d'artillerie; il leur fert d'ornement comme il feroit à une colonne. Il y en a ordinairement trois fur une piece, favoir l'astragale de lumiere, celui de ceinture & celui de volée.

Voy. CANON. (Q)

ASTRAGALE, f. m. astragalus, Hift. nat. bot. , genre de plante à fleurs papilionacées; il fort du ealice un piftil enveloppé d'une gaine; ce pistil devient dans la fuite une gousse divifée en deux loges remplies de semences qui ont la figure d'un rein : ajontez aux caracteres de ce genre, que les feuilles naissent par paires le long d'une côte terminée par une feule feuille. Tournefort , Inft. rei berb. Voy. PLANTE.

ASTRAGALOIDE, Bot., genre de plante à fleurs papilionacées; il s'éleve du calice un piftil qui devient dans la suite une silique à-peu-près de la figure d'un bateau, & remplie de semences semblables à de petits reins. Tournefort. Inft. rei berb. Voy. PLANTE. (I)

ASTRAGALOMANTIE, f. f. divination ou espece de sort, qui se pratiquoit avec des offelets ou des especes de dés marqués des lettres de l'alphabet qu on jetoit au hazard, & des lettres qui résultoient du coup, on formoit la réponse à ce qu'on cherchoit. C'eft ainfi qu'on consultoit Hercule dans un temple qu'il avoit en Achaïe, & que se rendoient les oracles de Geryon à la fontaine d'Apone , proche de Padoue. Hist de l'acad. des inscript. tom. I, pag. 122. Ce mot eft formé d'aspayados, offelet, ou petit os qui eft fréquent dans les animaux , & de marrila, divination. Quand on y employoit de véritables des , xues, on la nommoit xucquavriia, cubomantie. Delrio remarque qu'Auguste & Tibere étoient fort adonnés à cette espece de divination, & cite en preuve Suétone; mais cet hiftorien ne dit rien autre chofe , finon que ces princes aimoient fort le jeu des des, & cela par pur divertiffement; ce qui n'a nul rapport à la divination. (G)

ASTRAL, ce mot vient du latin astrum, qui lui même vient du mot grec asis, étoile. Il est peu en usage : mais on s'en fert quelquefois pour fignifier ce qui a rapport aux étoiles, on qui dépend des étoiles & des aftres. V. ETOILE.

Année astrale ou sidérale , c'est le temps que la terre emploie à faire sa révolution autour du foleil, c'eft-à-dire, à revenir d'un point de son orbite au même point. Elle est opposée à l'année tropique, qui est le temps qui s'écoule entre deux équinoxes de printemps ou d'automne ; & cette année est plus courte que l'année fidérale, qu'on appelle autrement année anomalistique ou périodique. V. SI-

DÉRALE & ANNÉE. (0)

ASTRANTIA, sanicle de montagnes, Hist. nat. bot., genre de plante à fleurs en role, disposées en forme de parasol; la pointe des pétales est ordinairement repliée : ces pétales sont posés sur un calice qui devient un fruit composé de deux femences, dont chacune est enveloppée dans une coiffe cannelée & frifée. Les fleurs font raffemblées en un bouquet foutenu par une couronne de feuilles. Il y a austi des fleurs stériles qui sont sur leur calice. Tournefort , Instit. rei berb.

Vovez PLANTE. (I)
ASTRE, astrum, f.m. Astron., est un mot général qui s'applique aux étoiles, tant fixes qu'errantes , c'eft-à-dire , aux étoiles proprement dites, aux planétes, & aux cometes. V. ETOILE, PLANETE, &c.

Altre se dit pourtant le plus ordinairement des corps céleftes lumineux pareuxmêmes, comme les étoiles fixes & le fo-

feil. Voyez SOLEIL. (0)

ASTRES , Mythol. Les payens ont adoré les aftres; ils les croyoient immortels & animés, parce qu'ils les voyoient fe mouvoir d'un mouvement continuel, & briller sans aucune altération. Les influences que le foleil a évidemment fur toutes les productions de notre globe, les conduisirent à en attribuer de pareilles à a lune, & en généralisant cette idée, à ous les autres corps céleftes. Il est fingujer que la superstition se soit rencontrée ci avec l'astrologie physique.

Influence on influx des aftres , f. m. Med. physique générale, partie thérapeut. Ce mot , pris dans le fens le plus étendu , fignifie une action quelconque des aftres fur la terre & fur toutes ses productions; la connoissance des effets qui font censés résulter de cette action , ne nous regarde qu'autant qu'elle peut être de quelqu'utilité en médecine, par le rapport de ces effets avec les plantes, les animaux, & fur-tout l'homme , objet noble & précieux de cette science. Nous ne considérons que sous ce point de vue cette partie de l'astronomie, qui est appellée plus particulièrement astrologie; voyez ce mot. Nous ne pouvous nous empecher d'être un peu longs, & d'entrer dans bien des détails fur une matiere célebre chez les anciens, regardée par eux comme trèsimportante, & fort discréditée chez la plupart des médecins modernes.

L'influence des aftres étoit un dogme fameux dans l'antiquité la plus réculée, dont on étoit perfuadé même avant qu'on pensat à en connoitre ou à en déterminer le cours. L'application de l'astrologie à la médecine eft auffi très-ancienne ; elle eut lieu dans ces temps d'ignorance où cette science encore dans son berceau . exercée par des dieux , n'étoit qu'un mélange indigefte & bisarre d'un aveugle empyrisme & d'une obscure superstition. On voit dans quelques livres qui nous reftent d'Hermes ou de Mercure , que toute sa médecine étoit principalement fondée sur l'astrologie & sur la magie. Quelques phénomenes trop évidens, & trop constamment attachés à la marche du foleil, pour qu'on pût en méconnoître la fource, firent d'abord appercevoir une influence générale de cet aftre fur notre globe , & ces phénomenes principaux & les plus apparens font la lumiere , la chaleur & la féchereffe. On vit en même temps combien les hommes, les animaux & fur-tout les végétaux, étoient affectés par ces qualités, effets immédiats du foleil, par les variations qui leur arrivoient, par leur diminution, ou par une privation fenfible, favoir l'obscurité, & fur-tout le froid & l'humidité. Cette influence affurement incontestable ne fixa pas beaucoup l'attention, peutêtre le peu de fenfation qu'elle fit pouvoit être attribué à son trop d'évidence ; on ne tarda pas à la généraliser, on l'étendit d'abord à la lune, aux planetes, & enfin à toutes les étoiles fixes. On tourna bientôt en certitude les premiers foupçons que l'analogie, & peut-être quelques faits observés, firent naître sur l'influx lunaire. On fut beaucoup plus frappé de cette influence obscuré, mal constatée, peu fréquente, que de celle du foleil qui tomhoit tons les jours fous les fens, & dont on reffentoit à tout moment les effets ; fant doute parce qu'elle fourniffoit à l'esprit humain jaloux des déconvertes , plus flatté de celles qui fent difficiles , d'ailleurs avide de difpute, des matiefes abondantes de recherche & de discussion. On chercha dans cette action obscure de la lune la cause de tous les effets dont on ignoroit la véritable fource. L'ignorance en augmenta extraordinairement le nombre, & les esprits animés par quelque correspondance réellement observée entre quelques phénomenes de l'économie animale & les périodes de la lune , se livrerent à cet enthousialme femillant, actif, qu'entralne ordinairement le nouveau, le merveilleux, & que les succès animent, & porterent cette doctrine à l'excès & la rendirent insoutenable. La meme chose arriva à l'égard des autres astres; on leur attribua non feulement la vertu de produire les maladies , ou d'entretenir la fanté fuivant leurs différens afpects, leur passage, leur situation, &c. mais on crut en même temps qu'ils avoient le pouvoir de régler les actions morales, de changer les mœurs, le caractere, le génie, la fortune des hommes. On les fit préfider aux plus grands événemens, & on prétendit trouver dans leurs mouvemens la connoissance la plus exacte de l'avenir. Cette doctrine ainsi outrée, remplie d'absurdités, défigurée par les Pables, le mensonge, la superstition, fut pendant long-temps méprifée & négligée par les favans, & tomba en conféquence entre les mains des ignerans & des imposteurs, nation extremement étendue dans tous les temps, qui d'abord trèmpés eux - mêmes tromperent en luite les autres. Les uns aveugles de bonne foi, croyoient ce qu'ils enseignoient; d'autres affez éclairés pour sentir le ridicule & le faux de leur doctrine, ne laiffoient pas de la publier & de la vanter. Bien l des gens font encore de même aujour-

d'hui, foit pour foutenir une réputation établie, foit dans l'espérance d'augmenter leur fortune aux dépens du penple, & souvent des grands assez fots pour les écouter, les croire, les admirer & les payer. Une admiration stérile, illucrative, n'est pour l'ordinaire le partage que du vrai savant.

L'influence des astres étoit particulièrement en vigueur chez les Chaldéens, les Egyptiens & les Juifs. Elle entroit dans la philosophie cabalistique de ces derniers peuples, qui pensoient que chaque planete influoit principalement fur une partie déterminée du corps humain, & lui communiquoit l'influence qu'elle recevoit d'un ange, qui étoit lui-même soumis à l'influence particuliere d'une Splendeur ou fephirot, nom qu'ils donnoient aux émanations, perfections on attributs de la divinité; de façon, suivant cette doctrine, que Dien influoit fur les fplendeurs, les splendeurs sur les anges, les anges fur les planetes, les planetes fur l'homnie. Voy. CABALE. Les cabaliftes croyoient que tout ce qui eft dans la nature , étoit écrit au ciel en caracteres hébreux; quelques - uns même affuroient l'y avoir lu. Moyse, selon Pic de Mirandole, avoit exprimé tous les effets des aftres par le terme de lumiere , parce qu'il la regardoit comme le véhicule de toutes leurs influences. Ce fameux légistateur eut heaucoup d'égard aux aftres dans la composition de sa loi , & régla des cérémonies & des pratiques de religion lur l'influence particuliere qu'il prêtoit aux uns & aux autres. Il ordonna que le jour du repos on préviendroit & l'on détourneroit par la priere & la dévotion les mauvaifes influences de Saturne prélidoit à ce jour, mit la défense du meurtre fous Mars, &c. V. CABALE; &il est fingulier qu'on remarque sérieusement, que Mars est plus propre à les produire qu'à en arrêter le cours.

Hippocrate, le premier & le plus exact observateur, sit entrer cette partie de l'astronomie dont il est ici question, dans la médecine dont il sut le restaurateur, ou pour mieux dire le créateur; & il la regardoit comme si intéressante, qu'il resustité le nom de médecin à ceux qu'il ne la possédoient pas. "Personne, dit-il, dans la présace de son livre, de fignime, sit, vit. 30 mort, ne doit consier la santa.

" té & sa vie à celui qui ne fait pas l'afn tronomie, parce qu'il ne peut jamais " parvenir fans cette connoissance à la perfection néceffaire dans cet art. " Ceux au contraire, dit-il ailleurs, ( l. , de uer, aquis & loc. ) qui ont exactement observé les changemens de temps, le lever & le coucher des afp tres, & qui auront bien remarqué la , maniere dont toutes ces chofes feront , arrivées , pourront prédire quelle fe-, ra l'année , les maladies qui régneront, & l'ordre qu'elles suivront ... C'est d'après ces observations qu'Hippocrate recommande . & qu'il a fans doute faites lui-même, qu'il a composé ses aphorismes où font très-exactement classes les maladies propres à chaque faison, relativement aux temps, aux pluies, aux vents qui ont régné dans cette même faison & dans les précédentes. V. APHORISMES, Mais ceux prmi les astres dont l'influence lui paroit plus marquée & plus importante à observer, sont les pléiades , l'arcture & le chien ; il veut qu'on fasse une plus grande attention au lever & au coucher de ces étoiles . ou constellations, parce que ces jours sont remarquables, & comme critiques dans les maladies, par la mort, on la guérifon des malades, on par quelque métastale considérable , lib. de aëre , aqua. Et lorsqu'il commence la description de quelque épidémie, il a foin de marquer expressément la constitution de l'année, l'état des faisons, & la position de ces étoiles. Il avertit aussi d'avoir égard aux grands changemens de temps qui le font aux folftices & aux équinoxes , pour ne pas donner alors des remedes actifs, qui produireient de mauvais effets. Il confeille aufi de s'abstenir en meme temps des opérations qui le font par le fer ou le feu ; i) veut qu'on les differe à un temps plus tranquille.

Galjen, commentateur & sectateur zélé de la doctrine d'Hippocrate, a particulièrement goûté ses idées sur l'influence des astres sur le corps humain. Il les a constirmées, étendues dans un traité fait ex proségo sur cette matiere, & dans le cours de ses autres ouvrages. Il donne beaucoup plus à la lune que ne saispit Hippocrate; & c'est principalement avec sa période qu'il fait accorder ses jours critiques. Leur prétegulu rapport

avec une efficacité intrinseque des jours & des nombres supposés par Hippocrate, étant ule, affoibli par le temps, & renverlé par les argumens victorieux d'Afelépiade , Galien n'eut d'autre reffource que dans l'influence de la lune pour expliquer la marche des crifes ; & pour faire mieux appercevoir la correspondance des jours critiques fameux, le 7. le 14 & le 21, avec les phases de la lune, il imagina un mois médicinal, analogue au mois lunaire ; il donna par ce moyen à fon système des crifes, combiné avec l'influx lunaire . un air de vraisemblance capable d'en impofer . & plus que luffifqut pour le faire adopter par des médecins qui ne favoient penfer que d'après lui , & qui regardoient fon nom à la tête d'un ouvrage , d'une opinion , comme un fitre authentique de vérité . & comme la preuve la plus incontestable. V. l'article CRISE. Il admettoit auffi l'influence des autres aftres , des planetes , des étoiles , qu'il prouvoit ainfi , partant du principe que l'action du foleil fur la terre ne pouvoit être révoquée en doute. "Si l'afpect rep ciproque des aftres ne produit aucun " effet, & que le foleil, la fource de la " vie & de la lumiere , regle lui feul les , quatre faifons de l'année , elles feront n tous les ans exactement les memes, & , n'offriront aucune variété dans leur " temperature , puifque le foleil n'a pas , chaque année un cours different. Puis donc qu'on observe tant de variations. , il faut recoprir à quelqu'autre caule , dans laquelle on n'observe pas cette , uniformité." Comment. in fecund. lib. prorrhetic. On ne fauroit nier que ce raifonnement de Galien ne foit tres-plaufible, tres-latisfailant & tres-favorable à l'influence des aftres ; il indique d'ailleurs par là une cause physique d'un fa t dont on n'a encore aujourd'hui que des caufes morales. Ce dogme parficulier n'avoit besoin que de l'autorité sle Galien . pour devenir une des loix fondamentales de la médicine clynique; il fut adopte par le commun des médecins, qui n'avoient d'autre regle que les décisions de Galien. Quelques medicins s'eloigname du chemin battu , oferent cenfurer cette. doctrine quelquefois faulle, fouvent outree par les partifans ; mais ils fureit bientot accables par le nombre. Les mes

decins routiniers ont tonjours fouffert le plus impatiemment, que les autres s'écartassent de leur façon de faire & de penfer. L'astrologie devenant plus à la mode, la théorie de la médecine s'en reffentit. Comme il est arrivé toutes les fois que la physique a changé de face, la médecine n'a jamais été la derniere à en admettre les erreurs dominantes ; les médecins furent plus attachés que jamais à l'influence des astres. Quelques-uns sentant l'impossibilité de faire accorder tous les cas avec les périodes de la lune, eurent recours aux autres aftres, aux étoiles fixes, aux planetes. Bientot ces mêmes astres furent regardés comme les principales causes de maladie, & l'on expliqua par leur action le fameux To BELOV d'Hippocrate, mot qui a subi une quantité d'interprétations toutes oppofées, & qui n'est par consequent pas encore defini. On ne manquoit jamais de consulter les astres avant d'aller voir un malade; l'on donnoit des remedes, où l'on s'en abstenoit entierement , suivant qu'on jugeoit les astres favorables ou contraires. On suivit les distinctions frivoles établies par les aftrologues des jours heureux & malheureux, & la médecine devint alors ce qu'elle avoit été dans les premiers fiécles , appellés temps d'ignorunce ; l'astrologie fut regardée commé l'ail gauche de la médecine , tandis que l'anatomie paffoit pour être le droit. On alloit plus loin ; on comparoit un médecin de-Ritué de cette connoillance à un aveugle qui marchant fans baton bronche à chaque inftant ; & porte en tremblant de co-té & d'autre des pas mal-affures ; un fien le détourne , & il est dans la grainte de s'egarer : ce n'eft que par hafard & à tâtons qu'il fuit le bon chemin.

Les alchymiltes, fi oppofés par la nature de leurs prétentions aux idées reques, c'eft-à-dire, au galenisme, n'oublierent rien pour le détruire; mais ils respecterent l'influence des astres , ils renchérirent même fur ce que les anciens avoient dit, & liii firent jouer un plus grand role en medecine. Ils confidererent d'abord Phomme comme une machine analogue à celle du monde entier, & l'appellerent mierocofine, mixpoxoguos, mot grec qui fignifie petit monde. Ils donnerent aux vifoeres principaux les noms des planetes

fluences spéciales, & avec lesquels ils croyoient entrevoir quelque rapport; ainli le cœur considéré comme le principe de la vie du microcosme, sut compare au foleil, en prit le nom & en recut les infigences. Le cerveau fut appellé lune, & cet aftre fut cenfé préfider à fes actions. En un mot, on pen!a que Jupiter influoit fur les poumons . Mars fur le foie , Saturne fur la rate, Vénus fur les reins, & Mercure sur les parties de la génération. Les alchymiftes ayant supposé les mêmes influences des planetes ou des aftres auxquels ils donnoient ce nom , fur les fept métaux . de façon que chaque planete avoit une action particuliere fur un métal déterminé qui prit en conféquence fon nom : ils appellerent l'or, foleil ; l'argent, lune; le vis argent, mercure; le cuivre, venus; le fer, mars, & le plomb, faturne. L'analogie qui se trouva entre les noms & les influences d'une partie du corps & du metal correspondant , fit attribuer à ce métal la vertu spécifique de guérir les maladies de cette partie; aiofi l'or fut regardé comme le spécifique des maladies du cœur , & les teintures folaires paffoient pour être éminemment cordiales; l'argent fut affecté au cervean; le fer au foie, & ainfi des autres. Ils avoient confervé les distinctions des humeurs reques chez les anciens, en pituite . bile & mélancholie : ces humeurs recevoient auffi leg'influences 'des memes planetes qui influoient fur les visceres dans lefquels fe faisoient leur fecrétion . & leur derangement étoit rétabli par le même métal qui étoit confacré à ces parties ; de facon que toute leur médecine confiftoit à connoître la partie malade & la nature de l'humenr peccante, le reme de approprié étbit prêt. Il seroit bien a fouhaiter que tontes ces idees fuffent auffi reelles qu'elles fout on qu'elles paroiffent chimeriques , & qu'on put reduire la' medecine à cette simplicité, & la porter à ce point de certitude qui réfulteroit de la precieule deconverte d'un spécifique af-sure pour chaque maladie; mais malheurenfement l'accompliffement de ce foutrair oft encore tres-eloigne, & il eft meme à traindre qu'il n'ait jamais lien , & que nous fevons toujones rednits i la fcience la plus intéreffante & fa plus dont ile tiroient, fuivant eux, leurs in- | précieule, en un mot'où it s'agit de la

fanté & de la vie des hommes, science qui exigeroit par-là le plus de certitude & de penétration. Quelque ridicules qu'aient paru les prétentions des alchymiffe: fur l'influence particuliere des aftres & fur l'efficacité des métaux, on a eu de la peine à nicr l'action de la lune fur le cerveau des fous, ou n'a pas celle de les appeller lunatiques, σεληνιαζομενοι; on a confervé les noms planétaires des métaux, les teintures folaires de Minficht ont été long-temps à la mode, & encore aujourd'hui l'or entre dans les fameuses gouttes du général la Motte ; les martiaux font tonjours & meritent d'être regardés comme très-efficaces dans les maladies du foie; & l'on emploie dans les maladies chroniques du poumon l'antihectique de Poterius , qui n'a d'antre mérite (fi c'en est un ) que de contenir de l'étain.

Ces memes planetes, qui par lent influence falutaire, entretienment la vie & la fanté de chaque vifcere particulier , occasionnent par leur aspect finistre des derangemens dans l'action de ces mêmes vifceres, & deviennent par-là, fuivant tes alchymittes, caufes de maladie; on leur a principalement attribué celles dont les caufes font très-obscures ; inconnues ; la peste, la petite vérole, les maladies épidémiques & les fievres intermittentes, dont la théorie a été fi fort disentée & fi pen éclaircie. Les medecins qui ont bien senti la difficulté d'expliquer les retours variés & conftant des accès febriles , ont en recours aux aftres , qui étoient pour les médecins de ce temps ce qu'eft pour plusseurs d'aujourd'hui la nature, l'idole & Pafyle de l'ignorance. Ils leur ont donné l'emploi de diftribuer les accès suivant l'humeur qui les produisoit; ainfi la lune par Ion influence fur la pituite étoit cenfée produire les fievres enotidiennes; Saturne à qui la mélancholle étoit lubordonnée', donnait naiffance aux fievres quartes; le cholérique Mars dominant far la bile , avoit le diffrict des fievres tierces penfin on a commis anx foins de Jupiter le fang & les hevres continues qui étoient supposées en dépendre. Zucutus lufit. de medic. princip. D'autres médecins ont attribue tous ces effets, ofitions, fes phases, ses aspects, avoient a Veren dechanger le type des fievres &

d'exciter tantôt les tierces , tantôt les quartes , &c. conciliat, de différent. feb. 88. Pour compléter les excès auxquels on s'est porté sur l'influence des aftres, on ponrroit y ajouter toutes les fables de l'astrologie judiciaire, voyez ce mot . les prédictions , les horoscopes , &c. qui ont pris naiffance à la même fource ; les noms que les poêtes avoient donnés aux planctes, en divinisant, pour ainsi dire. les vertus ou les vices de quelques perfonnes, avoient donné lieu à ces delires des aftrologues, & faisoient penser que Saturne étoit mélancholique, Jupiter gai, Mars belliqueux. On renouvella les anciennes fictions fur les qualités de ces prétendus dieux ; qu'on appliqua aux planetes qui les représentoient; Vénus fut libertine, & Mercure voleur. En conféquence, lorfqu'on fe propofa de tirer l'horoscope de quelqu'un, on chercha quel aftre avoit passé par le méridien dans l'instant de sa maillance; & fur ce point déterminé, on conclut les qualités, l'état ; les mœurs , la fortune future de cette personne f' de façon que si Mars avoit préfidé à la naissance, on pronoffiqua dir courage, & on affura que i enfant premiroit le parti des armes. Celui qui naiffoit fous Venus , devoit eire porté pour les femmes, enclin all'libertinage . So. Tous ces caracteres décidés ne venoient que de l'influence d'un feut aftre ; & les caracteres composés étoient l'effet de l'influence compliquée de plufieurs uftres; par exemple, fi Saturne & Mercure paffoient ensemble par le méridien' c'étoit un figne que l'enfant feroit mélancholique & voleur, & ainfi des antres. On prétendit aussi lire dans les conftellas tions les présages de longue vie. Du ret fte, on tacha de s'accommoder au gont au defir , aux penchans des parens. Enfin ce qu'il y a de plus fingulier , c'eft qu'on reaffiffoit affez fouvent , & qu'on étoit en grand crédit; tant il eft facile de duper , de plaire , de le faire admiret par des prédictions, for-tout quand on ? l'esprit de ne pas les faire positives . & de les envelopper de quelque obfentité. L'enthousissme étoit si omré: pour ces aftrologues; que les rois de France, il n'y a pas encore deux fiecles, en entretenoient plusieurs dans leur cour , les combloient d'honneur &rde préfens : & décidoient for teurs oracles la paix , la guerte & tous les grands événemens. Plusieurs sa vans & des médecins de réputation étoient entichés de ces idées, entr'autres le sameux Cardan, qui poussa fort loin cette prétendue science, & duquel il nous reste une grande quantité d'horoscopes: on affure que son entêtement étost au point que pour satisfaire à son horoscope qui avoit fixé le jour de sa mort, il se fit mourir par une cruelle abstinence, à laquelle il se condamna lui-même.

Lorsque l'attrologie ou la doctrine sur l'influence des aftres eut été ainsi avilie , que tous ces abus s'y furent gliffes, que les fables les plus groffieres & les plus grandes absurdités eurent pris la place des véritables observations, les bons esprits abandonnerent ce dogme, & le renouvellement des sciences le fit entiérement difparoître. Les opinions nouvelles étant devenues l'idole à la mode, le seul titre d'ancienneté suffisoit aux systèmes pour les faire proferire; les médecins devinrent auffi inconsidérés contradicteurs des anciens qu'ils en avoient été pendant plufieurs fiecles admirateurs aveugles ; l'influence des astres fut regardée comme une production frivole & chimérique de quelque cerveau affecté par la lune ; & enfin l'on bannit avec une serupuleuse sévérité des écoles tout ce qui avoit rapport à cette doctrine, fans chercher à approfondir ce qu'il pouvoit y avoir de vrai & d'utile. Enfin, après que le pendule, embleme de l'esprit humain, eut vibré dans les extrémités opposées, il se rapprocha du milieu; après qu'on se fut porté à ces excès de part & d'autre, l'attrait de la nouveauté diffipé & fes prestiges évanouis, on rappella quelques anciens dogmes, on prit un chemin plus juste & plus affuré; fans fuivre indiftindement tons les anciens dogmes, on tacha de les vérifier : quelques observations bien constatées . firent appercevoir au docteur Mead une certaine correspondance entre quelques phénomenes de l'économie animale & les périodes de la lune: Il fuivit cette matiefe, fit des recherches ulterjeures. & fe convainquit de la réalité d'un fait qu'on n'efait plus foupconner. Il communiqua les idées dans une petite, mais excellente differtation., dout le titre eft de l'empire du foleil & de la lune fier le corps humain. D ux illustres médecins anglois, Goad & Kook, s'appliquerent coloute à exami-

ner le pouvoir & la force des planetes à produire les vents, les pluies & les autres variations dans l'athmosphere, en conféquence de leurs politions & de leurs afpects, foit avec la lune, foit principalement entr'elles. Frederic Hoffman allgre avoir vérifié leurs observations, & les avoir trouvées conformes à l'expérience: di fert. de ustror. influx. in corpore bumano. Urbain Hierne, célebre chymiste de nos jours, a de nouveau introduit l'influence des aftres dans la chymie; il prétend que les trois fameux principes, le fel , le foufre , & le mercure , dont tout corps visible & comprehensible est compolé, rétultent des mélanges des émagations des aftres & de quelques élémens sublunaires: " La lumiere, dit-il, être 3 immatériel emané du foicil , parvenue " fur la furface des planetes, se combine " avec les vapeurs qui s'en élevent n avec l'eau Supra céleste qui entre dans " leur composition , le matérialise par-" là , & prend un caractere particulier mencore indéterminé, suivant les plane-, tes qui la réfléchissent." C'est de cette combinaison variée que viennent les différentes influences propres à chaque planete ; il regarde , avec Moyle , la lumiere comme leur véhicule; mais avant de parvenir à la terre, cette lumiere déja matérialisée par l'union des atomes élevés des autres planetes, reçoit de nouvelles combinations dans la lune, qu'il appelle, d'après les anciens rabbins , l'entonnoir de la nature, d'où elle est enfin renvoyée fur la terre , particuliérement chargée de l'efficacité de cette planete secondaire. qui le manifeste sur la mer, les faifons, les humours, let maladies, & les autres choses qui obéissent à la lune. C'est cette même lymiere qui, selon ce savant chymifte, s'uniffant à la matiere éthérée . à l'air plus crasse, à l'eau qui y est contenue , enfuite à l'acide universel , forme le fel qu'il appelle aftral ; naturel, mierge. Des différentes folutions ; décompositions & recompositions de ce fe's résulte le foufre de l'univers , l'ame du joonde , fits du foleil, &c. enfin l'union amicale de ces deux substances primitives donne nuiffance à une créature d'une nature particuliers , qu'il appelle mercure catholique. L'oyez MERCURE, SEL & SOUTRES voyez auffi l'ouvrage, de Hierne, . ... chymic. Holmienf. tom. I, cap. wi , ayec les notes de Gotschalk Valerius. M. de Sauvages, fameux professeur en l'université de médecine de Montpellier, sit soutenir dans ses écoles une thèse sur l'in-Huénce des astres, où il tache, guidé par l'observation, à l'exemple de Mead, de prendre un juste milieu entre les éloges excessifs des médecins astrologues & le mépris outré des nouveaux théoriciens.

Telle est à peu près l'histoire des vérités , des conjectures , des erreurs & des Folies qui ont pris naiffance de l'influence des uftres ; histoire toujours curieuse & intéressante pour le philosophe, qui y voit retracé le tableau constant & varié de l'esprit humain. Le médecin y découvre fous d'antres couleurs les mêmes scenes qui se sont passées à l'égard de plusieurs autres dogmes théoriques , & quelquefois , qui pis eft , pratiques de médecine. Quoique ces opinions aient fait moins de bruit, quoique leur absurdité ait moins paru à découvert, les erreurs qui en font provenues n'en ont été ni moins confidérables, ni moins funestes ; & tel qui rit des prétentions ridicules des aftrologues, de leurs prédictions trompeuses, mais le plus souvent indifférentes à la fanté, ne fait pas attention qu'il a des idées dominantes qu'il ponsse à l'excès, & qui quoique plus conformes à la façon présente de penser & de s'exprimer, font souvent plus éloignées du vrai, & presque tonjours plus dangerenses. Loy. FERMENTATION, ACRIMONIE, ÉPAISSISSEMENT, SAI-GNÉE, PURGATIFS, êfc.

Nous allons tâcher, en suivant les traces des autenrs que nous avons cités en dernier lieu, d'examiner ce qu'il y a de politif dans l'influence des aftres, de pénetr r dans ce puits profond où rélide la vérité cachée & obscurcie par les fables, la superstition, &c. de séparer le vrai du faux, le certain de l'incertain, de retenir & de faire appercevoir ce qu'il peut y avoir d'utile & d'avantageux dans cette science. D'abord il n'est pas douteux que les aftres ne produisent quelque effet fur la terre, fur l'air, fur les animaux. Quand ces effets ne seroient pas austi évidens pour la plupart qu'ils le font, quand l'action réciproque des aftres ne seroit pas connue, la croyance presque continuelle de tous les peuples, de tous les favans, de tous les médecins, me paroît en fa-

Tome III. Part. II.

veur de cette doctrine l'argument le plus incontestable. Il est en effet moralement impossible qu'un dogme constamment & universellement foutenu pendant pluficurs fiecles par des physiciens de différentes fectes, combat.u enfuite & abandonné. & enfin rétabli de nouveau, ne foit pas fonciérement vrai; le faux, furtout en matiere de science, n'a que des partifans passagers; le vrai seul peut arracher un confentement unanime; ou fi les préjugés ou quelque attrait de nonveauté le font disparoitre , si quelque mensonge mêlé l'altere, le cache à nos yeux, ce n'est que pour un tems, il ne tarde pas à percer les nuages qui l'obscurcilsoient. Mais la lumiere du toleil. des aftres, frappe tous les jours nos veux; la chaleur, le froid, la féchereffe, l'humidité, les vents, la pluie, les météores, ne ceffent de nous affecter; accoutumés à ces impressions, nous en sommes pe u frappes, & nous negligeons d'en penetrer les causes. Ces effets sont incontestablement dûs à l'opération du foleil, vraisemblablement jointe a celle des planetes plus voifines. La gravitation mutuelle des planetes est un phénomene dont il n'est plus permis de douter, quoiqu'on en ignore la cause ; l'effet qui résulte de cette gravitation fur la terre & fur fes productions, eft un nouveau moyen d'influence. Ces effets , beaucoup plus fenfibles de la part de la lune dont la proximité & la vitelle, relativement à la terre, compensent & au-delà le défaut de masse, font très manifestes fur la mer par le flux & reflux qu'elle éprouve; comment eftce que l'homme, la machine la plus senfible, la plus impressionnable, ne seroit pas affecté par une force qui fait une impression très-marquee fur les corps les plus bruts, les moins doués de sentiment. fur l'air, l'eau & la terre? Les observa. tions font ici d'accord avec le raisonnement. Parmi le grand nombre que les fastes de la médecine nous offrent, nous choifirons les plus constatées & les plus récentes; celles-ci ne pourront point être fourgonnées d'être dictées par la prévention & les préjugés.

Nous diltinguous aupa-avant avec M. de Sauvages, trois especes d'instituence; sa-voir, l'instituence morale, physique & me-chanique; nous appellous instituence marale, cette vertu mystérieuse, fondement

de l'astrologie judiciaire (voyez ce mot), attribuée aux planetes & aux étoiles fixes, de déciter & de régler le fort, la fortune, les mœurs, le caractere, &c. des homme, en conféquence d'un afpet particulier, du paffage au méridieu dans un tems marqué, &c. c'eft for cette influence que portent les prédictions, les horoscopes, les divinations, qui ont rapport aux choses fortuites , aux événemens volontaires ou regardés comme tels . & Nous n'ignorons pas que ces oracles, femblables à ceux que rendoient anciennement les Sibylles, font le plus fouvent susceptibles d'une double interprétation, très - obscurs & quelquefois auffi faux; mais nous favons en même tems que quelquefois ils ont rencontré très jufte, en entrant même dans des détails très - circonstanciés. Nous tenons d'un prélat respectable l'histoire d'une femme, à qui un tireur d'horoscope détailla avec la derniere exactitude les moindres particularités de sa vie passe & future ; & tout ce qu'il lui dit , foit fur le paffé, foit fur l'avenir, fe trouva entiérement conforme à la vérité : le prélat qui m'a raconté ce fait, en a été luimême témoin oculaire, & toute une grande ville a vu avec surprise toutes les prédictions s'accomplir ponctuellement. Il v a bien d'autres semblables faits aussibien constatés que le philosophe spéculatif traite d'erreurs populaires ; il les méprife, ne les approfondit point, & les déclare impossibles, parce qu'il n'en voit point les raisons. Pour nous, nous nous contenterons d'exposer les faits sans hazarder un jugement qui ne pourroit qu'être inconfidéré, n'étant point appuyé sur des raisons suffiantes qui en démontrent l'impossibilité, sachant d'ailleurs qu'il est bien prouvé que des fous, dans de violens accès de manie, ont pu lire dans l'avenir , & que les événemens ont ensuite confirmé ce qu'ils avoient annoncé dans cet état. Voy. MANIE. Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette influena parce que nous n'en appercevens aucune utilité pour la médecine, point auquel nous rapportons tous nos travaux.

L'influence que nous avons nommée physique, est cette action des astres dont les estets sont manifestés sur l'air avant d'affecter le corps, & qui même ne l'affectent le plus souyent qu'en conséquen-

ce des variations qui font excitées dans l'athmosphere. On pourroit appeller cette influence, météorologique médiate; la cause & le méchanisme en sont inconnus; les phénomenes qui en résultent, peuvent seule la rendre sensible.

Nous donnons le nom d'influence méchanique à celle qu'on croit dépendre & fuivre les loix de cette tendance mutuelle qu'ont tous les aftres les uns à l'égard des autres, connue fous le nom de gravitation, expliquée par divers physiciens, tantôt par les tourbillons, & tantôt par l'attraction. Nous allons entrer dans quelque détail sur ces deux especes s'influences, dont la réalité & les avantages

paroiffeut affez conftatés.

Influence phyfique du foleil. I. Le foleil eft de tous les aftres celui dont l'action phylique fur les hommes eft la plus apparente : personne n'ignore que la lumiere & la chaleur en sont les effets primitifs; mais ces mêrres effets, & fur-tont la chaleur, deviennent encore la source d'un grand nombre d'autres phénomenes; ou pour parler avec plus d'exactitude, cette même caule (qu'on croit être le mouvement ) qui donne lieu à la lumiere & à la chaleur, produit aussi d'autres effets; car ni la lumiere ni la chaleur ne sont dans les corps appellés lumineux & chauds ; ce font des fensations particulierement modifiées dans les veux & dans l'organe du toucher : le soleil considéré comme influant phyliquement fur la terre, peut être regardé comme un feu immense, successivement placé dans des distances & des positions différentes, soit par rapport à toute la terre, foit relativement à quelques contrées. Les effets en font par - là plus variés & par conféquent plus fenfioles ; une tranquille & constante uniformité frappe rarement, & n'excite pas à chercher fa caufe; le foleil en tant que lumineux, ne ceffe jamais d'agir sur la terre en général; mais il y a tonjours quelques parties qui pe font point éclairées ; la partie antipode de celle qui requit directement les rayons du folcil, eft dans l'obscurité, tandis que celle ci jouit du spectacle brillant & utile de la lumiere ; le mouvement de la terre fur fon axe présente pendant les vingt - quatre houres fuccessivement tontes les parties de la terre au foleil, & occasionne par là dans elles une alternative

te lumiere & d'obscurité, sur laquelle porte la distinction frappante du jour & le la nuit. Pour appercevoir les effets de a lumiere fur l'homme & fur les aninaux, qu'un physicien porte des yeux ittentifs fur tout ce qui fuit les loix de la imple nature dans ces chaumieres ruftijues, où l'art n'est point encore venu la naitrifer & la plier à ses caprices ; il rerra lorfque le jour a fait place à la nuit, ous les travaux interrompus, le ramage des oifeaux inspendu, les vents apsailes, touten un mot annoncer & prepaer un sommeil tranquille & refraurant , encore attiré par un travail pénible, pien different & bien au - deffus de cette ombre de sommeil qui vient languissamnent fur les pas de la molleffe & de l'infolence, que la lumiere du jour auquel on l'a différé, interrompt & trouble, & qui ne peut être profond que lorfque obscurité la plus parfaite peut en quelque façon ressembler à la nuit. Mais lorsme l'aurore naissante ramene la lumiere, & annonce le retour prochain du foleil, royez tous les oiseaux témoigner par eurs chants l'imprellion qu'ils en ressenent; le coq bat des ailes & leve ses cris perçans jufqu'aux cieux; le sommeil se liffipe, le jour paroît, & le regne du ravail commence. V. JOUR, NUIT & UMIERE.

Le médecin apperçoit dans les personses que quelques maladies rendent plus enfibles, des preuves évidentes de l'acion de la lumiere ; les maniaques, par exemple, les phrénétiques, les typhomaniaques, ceux qui font dans quelqu'acès d'hydrophobie, & ceux enfin qui out nal aux yenx, font pour l'ordinaire blefés par la lumiere ; les ténebres leur fout nfiniment plus favorables; la lumiere end les délires plus fouguenx, l'obfeuité les appaile; c'est pourquoi il est trèsmportant d'y placer ceux qui font attajués de ces maladies, précaution que reommandoient spécialement les méthodijues. Baillou raconte que madame de Vaades étant malade, tomba dans une fynope violente dans l'instant de l'immerion du soleil dans une éclipse, & qu'elle n revint naturellement lors de l'emerion, que le foleil reconvra fa lumiere. l n'est personne qui n'ait éprouvé en écriant, en compofant, combien la lumiere Les ténebres influent diversement for les idées & fur la manière de les énoncer. Nous voyons enfin dans bien des maladies, la mort survenir, ou quelque changement considérable se faire au lever & au coucher du soleil. Ramazzini dit avoir observé des sievres épidémiques qui redoubloient vivement sur le soir vers le coucher du soleil, de façon que les malades étoient extrêmement abartus, presque mourans; ils passoient dans cet état toute la nuit; mais ils en sortoient promptement dès que le soless parosissis fur la promonent des que le soless parosissis sur la promener. Confit. épidem. ann. 1691. V. LUMIERE. SOLEIL, Sole.

Lumiere, Soleil, &c.
Les effets du foleil, comme principe de la chaleur, font beaucoup plus grands, plus étendus, & mieux conftatés ; c'eft avec raison qu'on l'appelle la source de la vie, de toutes les productions de la terre ; c'eft fur-tout par elle que les plantes vivent, végetent; les animaux mêmes ne peuvent s'en paffer ; une privation trop prompte & trop fensible produit beaucoup d'incommodités. Voyez FROID. Lorfqu'elle eft auffi pouffée à l'excès contraire, elle entraîne de grands inconvéniens. Voyez CHALBUR, FEU. Les effets de la chaleur fur les corps ne font jamais plus marqués & plus mauvais que lorsqu'on s'expose en repos aux rayons directs du foleil, & fur-tout avant la tête découverte ; d'abord la peau devient éréfipélateule, ensuite noire ; un mal de tête affreux furvient, on tombe dans le délire, ou dans un affoupissement mortel ; c'eft ce qu'on appelle coup de Soleil. Voyez ce mot à l'article SOLEIL. La chaleur que nous éprouvons du solcil varie beaucoup, fuivant qu'elle est directe ou réfléchie, fuivant les distances. l'obliquité des rayons, la quantité & la direction des points qui refléchissent ; delà naiffent les différences de chaleur. à l'ombre ou au folcil, dans les plaines. dans les vallées, ou fur les hautes montagnes; de là auffi les diftinctions des falfons : dans la polition où nous sommes . les plus grandes chaleurs le font resentir dans le temps où le soleil est le plus éloigné, mais où l'obliquité de ses rayons est moins grande. Voyez SAISONS, ETE. AUTOMNE, HIVER & PRINTEMPS. Tout le monde sait par expérience l'influence des faifons fur l'homme ; les maladies qui en dépendent font exactement

classées par Hippocratées; & les médecins obiervateurs qui l'ont fuivi, ont bien remarqué qu'il y avoit des maladies particulieres à chaque faison, & que les maladies qui passoient d'une faison à une autre, changeoient de génie, de type, de caractere , & demandoient fouvent une methode curative differente. Voyez furtout FIEURE INTERMITTENTE. La. chaleur infine non - feulement fur nous par une action immédiate, c'est-à-dire, lorfqu'elle est trop forte, en augmentant la transpiration, la sueur, en occasionnant des foiblesses, lassitudes, langueurs, en effeminant, ramollillant les vailfeaux, animant le mouvement intestin du fang, rendant le sommeil inquiet & la respiration lente, hâtée, laborieuse, mais encore par les effets qui la fuivent lorfqu'elle est appliquée à la terre, à l'eau, aux végetaux, &c. On n'a pour s'en convaincre, qu'à voir ce qui se passe lorsque les rigueurs de l'hiver font diffipées , qu'un printemps gracieux lui fuccede, & enfin lorsque les ardeurs de l'été se font reffentir; d'abord on voit toutes les plantes fortir de la terre, renaître, fleurir, embaumer l'air de leurs parfums, le rendre & plus fain & plus délicieux; les vapeurs élevées pendant le jour, retombent le soir en ferein, & le matin en rofée, & humceent de nouveau la terre; mais lorfque le brulant firius paroit, les vapeurs élevées avec plus de force & en plus grande abondance, deviennent la matiere des orages, des pluies, des tonnerres, des éclairs, &c. la terre cependant devient aride, les marais se dessechent, les exhalaisons les plus mauvaises s'en élevent & fe répandent dans l'air; les animaux morts le pourrissent promptement, & infectent l'athmosphere de miaimes contagieux; les rivieres & les tontaines abaiffées fourniffent une eau meins falutaire; les vins tournent dans les caves; les alimens font moins bons, digéres avec plus de prine, &c. de - là viennent toutes ces especes de fievres ardentes , inflammatoires , pétéchiales , pourprées , malignes , &c. les dysenteries, diarrhées bilieufes, la pefte enfin, & les maladies épidémiques; ces accidens feroient encore bien plus grands, fi les fruits que produit alors la terre n'en prévenoient une grande partie; nous avons fucceffivement les cerifes , les frailes ,

les prunes, les poires, les melons, les concombres, les pêthes, les figues, les railins, les aféroles, &c. lorfque ces fruits manquent, ou qu'ils font viciés, ou enfin lorfqu'on en fait des excès, les maladies font plus mauvaifes & plus fré-

quentes. Sans m'arrêter à beaucoup d'autres exemples, je me contenterai de faire obferver combien on pourroit tirer de lumieres d'une observation exacte des effets de la chaleur ; on pourroit le présenter d'avance le tableau des maladies qui régneront, du caractere générique qu'elles affecteront ; la connoissance qu'on auroit de ces maladies feroit bien plus exacte, & la pratique plus fure. On ne pent qu'applaudir au zele des médecins qui s'appliquent aux observations météorologiques, tels que les médecins d'Edimbourg & l'auteur du journal de médecine à Paris. On pourroit seulement exiger un pen plus de détails, & qu'à melure qu'on raconte, on fit les applications nécessaires qui fe présentent, & furtout qu'on comparât les résultats avec ceux d'Hippocrate.

Influence phyfique de la lune. On a ablolument rejeté toute influence de la lune. excepté celle qui dépend de la gravitation, que nous avons appellée méchanique; & lorfque les femmes ont objecté qu'elles s'appercevoient que les rayons de la lune brunissoient leur teint, on a fait des expériences pour chercher l'explication d'un fait qui paroiffoit affez confraté par la relation des femmes dans le point le plus intéressant pour leur vanité; on exposa un miroir ardent aux rayons de la lune, qu'on ramaffa de façon à leur donner un éclat prodigieux . on mit au foyer un thermometre extrêmement mobile , la liqueur n'en reçut aucune impression, ne monta pas sensiblement; on en conclut avec raifon que les rayons de la lune n'étoient pas capables de produire de la chaleur; & fur cela on décida qu'ils ne pouvoient pas brunir, & qu'ainsi l'observation des femmes étoit une de ces erreurs populaires que le philosophe doit nier lorsqu'il ne fait pas les expliquer ; il eut été plus fage de bien constater le fait, d'en chercher une autre caufe, ou de le croire fans l'approfendir, fans en penetrer la caufe, comme l'on fait dans bien d'autres cas. Voici

anelques autres observations qui démontrent cette action phylique de la lune, due vraisemblablement à sa lumiere : la lumiere ne feroit - elle qu'une émanation? feroit-elle, comme l'a pensé Hierne, combinée, lorsqu'elle fort de la lune, avec quelque vapeurs, avec quelques corps étrangers ? quoiqu'il en soit, voici Le fait. Mathiolus Faber rapporte qu'un jeune mélancholique quelques avant l'écliple de lune devint plus trifte, plus sombre qu'à l'ordinaire, & qu'au moment de l'éclipse il devint furicux . courant de coté & d'autre dans sa maison, dans les rues & les carrefours, l'épée à la main, tuant & renversant tout ce qu'il trouvoit fur fes pas , hommes, animaux, portes, fenêtres, &c. Misc. nut. curios. in appendic. dec. II, ann. 19. pag. 49. Baillou raconte, qu'en 1691, vers le folflice d'hiver, il y avoit beaucoup de fluxions, de morts fubites, especes d'apoplexies & de sueurs angloises. Au | rayons de la lune. Il seroit à souhaiter mois de décembre pendant la nuit, il se fit des changemens inouis, incroyables; les corps les plus sains étoient languisfans; les malades sembloient tourmentes par des démons, prêts à rendre l'ame ; il n'v avoit d'autre cause apparente qu'une éclipfe; " & comme nous ne l'apperceyions pas, ajoute Baillou, nous ne pouviens affez nous étonner de tout ce , nous voyions, nous en ignorions absolument la cause; mais ces délires foudains , les convultions inattenducs, ) les changemens les plus confidérables & les plus prompts qu'on observa cette nuit dans les maladies, nous firent bien , connoître que tous ces troubles étoient , excités par les affections du soleil, de , la lune & du ciel ,. Ramazzini a ausli observé le danger que couroient les malades pendant les écliples ; il remarque qu'une fievre pétéchiale , épidémique , dont il donne la description, étoit beaucoup plus facheuse après la pleine lune & dans les derniers quartiers, & qu'elle s'appaisoit vers la nouvelle lune; mais que pendant une écliple de lune tous ces malades monroient. Constit. annor. 1692 & 1698. On voit là quelques raifons qui juftifient la crainte excessive que certains peuples avoient des écliples, comme d'un figne de malheurs, opinion qui austi a été appliquée aux cometes, peut-être fans fondement. On observe en Amérique,

1º. que le poisson exposé à la lueur de la lune , perd fon gout & devient mollaffe ; les Espagnols l'appellent allunado. 20. Que les mulets qu'on laisse concher à la lune dans les prés, lorfqu'ils font bleffes, perdent l'usage de leurs membres & la bleffure s'irrite; ce qui n'arrive pas dans d'autres temps. 3º. Que les hommes qui dorment à la lune sont brisés & rompus à leur réveil; les plus vigoureux n'y résiftent pas : ces faits m'ont été atteftes par un témein oculaire qui m'a rapporté qu'un de sesamis ajoutant peu de foi à ceque lui racontoient les habitans du pays, s'offrit de paffer la nuit à fa fenetre , bien exposé aux ravons de la lune ; il le fit en effet, & paya bien cher fon incredulité & fa fanfaronnade; il refta fept à huit jours sans pouvoir remuer ni pieds ni mains. Il eft fait mention dans les melanges des curieux de la nature (dec. 1. ann. 1. obf. 19), d'un vertige excité par les que des observateurs éclairés & attentifs. s'appliquassent à vérifier & à confirmer. ces observations ; peut-être dans le temps des éclipses pourroit - on prévenir les. grands accidens qu'elles occasionnent. Dans ces pays les promenades à la lune sont moins nuisibles qu'en Amérique ; les. amans feuls fe plaignent de cette incommode clarté; fi l'on s'y enrhume quelquefois, ou fi l'on y prend des douleurs, on ne manque pas de les attribuer au ferein: est-ce avec raison? tomberoit-il plus abondamment pendant que la lune luit ? Influence physique des autres astres. Il

ne vient absolument point de chaleur des planetes ni des étoiles fixes, la lumiere qui s'en échappe est très - foible, trèspeu propre à faire quelqu'impression senfible; nous n'en voyons austi aucun effet : la production des vents, de la pluie, &c. que Goad & Kook leur attribuent , fi elle est réelle, vient sans doute de leur gravitation, & par conféquent est une influence méchanique dont il fera quettion; plus bas. L'influence phylique des cometes mérite plus d'attention, quoiqu'elle soit assurément dépourvue de toute utilité; ces especes de planetes penvent s'approcher affez de la terre pour iui faire éprouver & à les habitans l'activité de leur influence. Vovez les conjectures ingénieuses de Mr. de Mauperquis. Voy. l'article COMETE.

Influence méchanique du foleil. II. Cette influence est fondée fur l'action constante qui porte les planetes les unes vers les autres, & toutes vers le foleil, qui eft à fon tour attiré par chacune; l'influence méchanique du foleil fur la terre n'eft point un problème , c'est un fait très-décidé; c'eft en obeiffant à cette influence que la terre résistant à chaque point à sa force de projection, est comme obligée de former une courbe autour du foleil; fes effets, quoique très-réels fur l'homme, font trop constans & trop nécessaires pour être beaucoup fenfibles; le mouvement de rotation de la terre ne fait de même fur eux aucune impression, cette influence croiffant en raifon inverse des quarres des diftances, eft dans certains temps beaucoup plus forte que dans d'autres. Les différences les plus remarquables s'observent aux folftiges & aux équinoxes; dans ces temps précifément on a apperçu quelques phénomenes, quelques variations dans les maladies, qu'on a jugé inexplicables, & tout de fuite fausses, & qui pourroient vraisemblablement être rapportées à cette cause. Le temps des équinoxes est fort contraire aux phthisiques, aux hectiques, à ceux qui font dans des fievres lentes; & les muladies chroniques qui tombent dans ces temps éprouvent des changemens subits qui les terminent ordinairement par la mort ou par la fanté; & il eft rare que les troubles qui s'excitent alors, ne soient pas funestes aux malades. Frider. Hoffman, differt. citat. Sanctorius a observé que dans le temps du folftice d'hiver, notre transpitation étoit moindre d'une livre que dans tout autre temps. Médi. cin. static. Hippocrate, comme nous l'avons déja remarqué plus haut, vout que pendant les dix jours du folstice d'été, on s'abtienne de tout grand remede . qu'on ne coupe ni ne brûle, &c. & af-Inre que ce défaut de précaution n'est pas fans inconvénient.

Influence méchanique de la lune. L'action méchanique de la lune sur la terre, est incontestablement prouvée par le flux & restux de la mer; & c'est sur-tout de la correspondance exacte du flux & restux avec les périodes lunaires, qu'on est parti pour établir que la lune est la cause principale de ce phénomene; ainsi des observations qui démontreroient la

même réciprocité entre les phénomenes de l'économie animale & les phases & monvemens de la lune seroient une prepve évidente de l'influence méchanique de la lune fur le corps. Je paffe fous filence les éprenves phytiques qu'on pourroit tirer du reflux de l'air, des changemens qui y arrivent alors , & de l'action de l'air fur le corps humain. V. art. AIR. les raisons d'analogie qui seroient d'ailleurs suffisantes ; car qui niera que notre machine foit attirable ou compresfible? Toute la classe des végétaux pourroit encore fournir des traits d'analogie convaincans ; le laboureur & le botanifte ont également observé que la lune avoit un empire très-étendu fur la fécondité des plantes; c'eft auffi une regle invariable chez les payfans, fontenue par une tradition constante, & par-là mème respectable, d'avoir égard pour semer les grains aux phases de la lume ; ils ont remarqué que les arbres plantés en pleine lune portoient affez promptement des fruits, mais petits & graveleux ; & qu'an contraire, ceux qui étoient mis en terre pendant la vieille lune, portoient des fruits beaucoup plus tardifs , mais austi bien supérieurs en beauté & en délicatelle; la transplantation même des arbres ne fe fait jamais avec plus de succès que pendant les premiers quartiers de la lune : on s'eft auffi apperqu que les plantes semées dans le déclin de la lune poussoient des racines très-longues & très-multipliées, & celles qu'on semoit en pleine lune, étoient chargées de très-belles fleurs : ces précautions ne font point indifférentes à l'égard de plufieurs plantes ; le fleuriste pourroit fur-tout en tirer bien des avagtages; il n'est personne qui ne sache que la coupe des bois demande les mêmes attentions; que ceux qui sont coupés dans la pleine lune pourrissent bientôt, & sont moins propres à servir aux bâtimens que ceux qui ont été coupés dans la vieille lune.

Joignons à toutes ces preuves les obfervations propres qui établiront la même influence fur le corps humain, & qui font d'autant plus convaincantes qu'elles ont été faites la plupart par des médecins qui ajoutoient acu de foi à l'influence des aftres, ou qui la négligeoient entiérement.

1º, Le retour périodique des regles

۲

5

Z

ā

ĩ

9

dans les femmes, eft fi exactement d'accord avec le mois lunaire, qu'il n'y a eu preique qu'une voix fur ce point dans tous les fiecles, chez tous les médecins & chez les femmes même ; les maladies qui dépendent de quelque vice dans cette excrétion (claffe fort étendue à laquelle on peut rapporter la plupart des maladies des femmes), suivent souvent avec une extrême régularité les mêmes périodes. Charles Pison raconte qu'une fille fut pendant tout le printemps tourmentée de Tymptomes d'hystéricité qui commen-çoient aux approches de la pleine lune, & ne ceffoient que vers la fin du dernier quartier. On a observé que les hémorrhoides avoient auffi ces périodes communs avec l'évacuation menstruelle.

20. Maurice Hoffman dit avoir vu une jeune fille agée de 14 ans, née d'une mere épileptique , à qui le ventre enfloit tous les mois à mesure que la lune croisfoit, & diminuoit en même temps que la lune alloit en décroissant. ( Mifcell. nat. curiof. ann. 6, obf. 161). On affure que les huitres sont beaucoup plus groffes & les coquillages plus remplis pendant la nouvelle & la pleine lune, que pendant les derniers quartiers du déclin. Gelle, témoin oculaire de ce fait, prétend l'avoir vu s'opérer de même dans bien d'autres animaux, qui engraissoient & maigrissoient successivement selon que ba lune étoit nouvelle ou vieille. Hippocrate penfe que les femmes concoivent principalement dans la pleine lune. V.

Hoffman , differtation citée. 3". Les maladies nerveuses sont trèsfouvent conformes aux périodes lunaires. Il v a une foule d'observations qui justifient le nom de lunatiques, qu'on a donné aux épileptiques & aux maniaques; Galien, Calius Aurelianus, Pitearn, ont principalement observé cette uniformité. Mead rapporte l'histoire d'un jeune enfant attaqué de convulsions, qui étant revenues à la pleine lune suivirent fi enactement les périodes de la lune, qu'elles répondoient tous les jours au flux & reflux de la mer; de façon que lorsque les eaux venoient couvrir le rivage . l'enfant perdoit l'usage de la voix & de tons fes fens , & lorfque les eaux s'en retournoient, l'enfant revenoit entiere-ment à lui; il resta pendant quatorze jours dans cet état jusqu'à la nouvelle lu-

ne. (De imperio sol. & lun. page 169.) Pitcarn a oblervé un chorea fancti Viti auffi réguliérement périodique. Charles Pifon parle d'nne paralyfie, que la nouvelle lune ramenoit tous les mois. Tulpius a vu un tremblement, dont les accés étoient correspondans au flux & refinx de la mer, à la lune, & quelquefois au soleil. Un médecin de Paris m'a communiqué depuis quelques jours un mémoire à consulter pour un épileptique, dont les accès reviennent pendant la vieille lune.

4º. On trouve dans les éphémérides des curieux de la nature, une quantité d'exemples de maux de tête, de vertiges, de blessures à la tête, d'affections épidémiques, de fievres malignes, de diabetes, de maladies exanthématiques , &c. qui démontrent l'influence méchanique de la lune fur les corps. Synopf. ad liter. lune. Voyez Sauvages de influx. Syder. 11 y eft auffi fait mention de deux fomnambules, dont l'un tomboit dans ses accès dans le temps de la pleine lune, & les paroxyfmes de l'autre étoient correspon-

dans anx phases de la lune.

50. Il arrive auffi quelquefois que les redoublemens dans les maladies aigues fuivent les alternatives du flux & reflux; & cela s'observe principalement dans les villes maritimes. Charles Pison dit que les malades fe trouvoient très-mal lorfque le flux de la mer fe rencontroit dans la pleine lune ; c'eft un fait connu , dit-il. que plufieurs font morts pendant le tems du reflux; mais pour l'ordinaire, les douleurs, suivant le rapport des malades, & les symptômes redoubloient pendant fix heures que dure le flux, & le reflux amenoit une intermission plus ou moins parfaite. Dans la fievre pétéchiale. épidémique, qui régnoit à Turinge en 1698 & 1699, on appercut beaucoup d'altération dans les maladies correspondantes aux lunaisons pendant l'hiver & l'automne ; & au printemps, presque tous les fébricitans mouroient très-promptement pendant les derniers quartiers de la lune, tandis que ceux qui étoient malades pendant la nouvelle lune & les premiers quartiers, se rétablificient trèsbien & en peu de temps.

60. De toutes les maladies celles qui m'ont paru répondre avec plus de régularité aux periodes llunaires, font les mala-

234

dies cutanées. J'ai été sur-tout frappé ! d'une teigne, dont j'ai détaillé l'histoire dans le journal de médecine, année 1760, mois d'avril. Elle couvroit tout le vitage & la poitrine, occasionnoit des démangeaifons infontenables, quelquefois des douieurs très-vives pendant la vieille lune, prefentoit un spectacle affreux. Tous ces symptômes se soutenoient jusqu'à la nouvelle lune; alors ils disparoissoient peu-à peu; le visage s'éclaircissoit insensiblement, & le depouilloit de toutes croûtes, qui se desséchoient jusqu'à la vieille lune, où tout recommençoit de nouveau. J'ai été témoin pendant plus de trois mois de cette alternative marquée. J'ai vu la meme chofe arriver frequemment dans la gales & pluficurs perfonnes ont observé que la gale augmentoit vers la pleine lune; que lors même qu'elle étoit guérie, il en reparoiffiit vers ce temps-là quelques puftules , qui fe diffipoient enfuite periodiquement. Je n'ai point eu occasion de répéter les mêmes observations sur les autres maladies; je ne doute pas qu'on n'appercut aussi les mêmes correspondances. C'est un vaite champ ouvert aux obfervateurs zeles pour l'embellissement & la perfection de la médecine : on pourroit conftater les observations deja faites, y en ajouter d'autres, les pouller plus loin. Il reste encore à déterminer les variétés qui naiffent des différentes phafes, des conjonctions, des aspects de la lune avec le foleil & les autres aftres; peut-être les différentes maladies ont un rapport plus immédiat avec certaines phales, certaines positions de la lune qu'avec d'autres. Bennet prétend avoir observé que les maladies qu'il croit provenir d'une matiere faline, telles que font les douleurs, les démangeaifons, les maladies exanthematiques, &c. augmentoient beaucoup pendant les premiers quartiers de la lune , & fur tout les deux ou trois nuits qui précédoient la nouvelle lune. Ce même auteur affure que pendant la vieille lune, la lymphe & les humeurs s'accumulent dans le corps, parce qu'alirs il voit, dit-il, une augmentation fenfible dans toutes les maladies fereufes, hemorales, dans la cachexie, l'hydropifie, les fluxions, les catharres, afthmes, paralylies, &c. Quelque incompletes qui soient les observations que nous avons fur cette matiere, on peut en !

déduire ce canon thérapeutique : que dans les maladies foumifes aux influences de la lune , lorsque la position ou les phases de la lune, sous lesquelles se font les redoublemens, sont prochaines il faut appliquer quelque remede actif qui puille prévenir ou calmer l'intenfité des symptômes ; il faut s'abstenir de tout remede pendant le temps du redoublement, C'est dans le temps de l'intermission qu'il convient de placer les remedes appropriés; j'ai suivi avec beaucoup de succès cette méthode, dans le traitement de la teigne dont j'ai parlé plus haut. On affure que les médicamens donnés dans les écrouelles sur le déclin de la lune, réuftiffent beaucoup mieux qu'en tout autre temps ; que dans les affections de la tête, des nerfs, dans l'épileplie, les malades fe trouvent beaucoup soulagés de l'usage des nervins, cephaliques, anti-épileptiques, pendant les changemens de lune. Un illustre médecin de cette ville a eu égard aux périodes de la lune, dans l'administration des remedes pour un épileptique, dont j'ai parlé ci-deffus. Frédéric Hoffmann recommande aux calculeux de prendre trois ou quatre bulbes on goufles d'ail à chaque quartier de la lune. Je ne dois point oublier d'avertir, qu'en rapportant ces observations, en recommandant d'avoir égard aux astres dans l'administration des remedes, je n'ai point prétendu donner des regles invariables & rigoureusement démontrées, & dont onne pht s'écarter sans des inconveniens très-graves. J'ai en principalement en vue d'exciter les médecins à constater ces observations; & j'ai toujours pensé que dans les cas pressans, & où l'expectation pourroit être nuisible, il falloit peu faire attention li la polition des aftres étoit lalutaire ou nuisible, suivant cette maxime observée chez les anciens, que aftra inclinant non necessitant ; il faudra appliquer la même chose à l'influence des autres planetes dont nous allons parler.

Influence méchanique des aures aftres. Ni le raifonnement ni l'expérience permettent d'attribuer aux étoiles fixes quelqu'action méchanique sur le corps humain; l'une & l'autre s'accordent au contraire à établir l'influence méchanique des planetes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter & Saturne. Ces corps célefies, quoique placés à des distances considéra-

les de la terre, peuvent néanmoins exerer fur elle une gravitation réciproque, z la masse des planetes les plus éloinées compense suffisamment leur diance. L'attraction eft en raison directe es maffes, & en raifon inverse des quarées des distances. Ainsi Jupiter & Sature, quoique placés dans un prodigieux loignement, ne doivent pas être censés épourvus d'action fur la terre, parce u'ils contiennent en mame temps une ilus grande quantité de matiere. Lorfu'une partie de la terre est soumise à l'acion directe de deux planetes, il y a lieu le préfumer que cette action réunie proluira des effets plus fenfibles, fans exaniner fi par la conjonction les deux plaietes n'acquierent pas plus de force; il eft auffi très-vraisemblable que ces effets loivent varier suivant la situation, la poition, le mouvement & la diffance de ces lanetes. Je ne serois même pas bien loigné de croire qu'il y a quelque réalité lans les vertus que les anciens attrisuoient aux différens afpects des aftres; I eft fi fouvent arrivé aux modernes d'alopter, engagés par la force de la vérité, les dogmes anciens qu'on avoit ridiculiés peu de tems auparavant, qu'on ne fauoit être affez circonfpect à porter un jugement décisif contre quelqu'opinion, avant de l'avoir bien approfondie, & l'en avoir bien fenti l'impossibilité. On a oujours regardé les aspects de Saturne & de Jupiter , de Saturne & de Mars , comme très-mauvais, & annongant & occasionnant des maladies dangereuses, La peste même, suivant la remarque de Zeifius; cette idée ne peut être partie que de quelque observation. La fameuse peste qui parut en 1127, & qui par le grand nombre de morts dépeupla pour tinfi dire le monde, fut précédée & , felon les astrologues, produite par la con-ionction de Jupiter & de Saturne. Boccace & Guy de Chauliac ont écrit que celle qui avoit régné en 1348, devoit son origine à l'aspect de Saturne, Jupiter & Mars. Marsilius Ficinus , philosophe céebre, rapporte qu'en 1477, il y cut des felipfes de foleil & de lune, que Saturne & Mars furent en conjonction, & qu'il y eut une peste terrible. Gaspard Bartholin prédit en conféquence de l'afred de Mars & de Saturne, d'un hiver phand, & d'une automne brûlante, la l

peste qui ravagea quelques années après toute l'Europe. Paul de Sorbait, premier medecin de l'empereur, prédit fur le même fondement la peste à Vienne, & l'évenement répondit à ses prédictions. Sennert a auffi observé en 1624 & 1637, une dysenterie épidémique à la suite de la conjonction de ces planetes. Voy. Hofmann differt. citée. Les aspects de Jupiter & de Vénus sont censés benins. ceux de Mercure indifférens. Les conjonctions de Vénus & de Jupiter , du Soleil & de Mercure, de Jupiter & de Mercure, font regardées comme falutaires aux phthisiques, à ceux qui sont dans les fievres lentes. Sous ces aspects combinés on peut attendre des crifes bien completes dans les fievres ardentes, inflammatoires, &c. Aucune observation moderne n'est venue à l'appui de ces anciennes; mais aucune auffi ne les a détruites. On pourroit cependant regarder comme une confirmation du lystême des anciens, les observations faites par les célebres Goad & Kook fur les variations de l'athmofphere, relativement aux aspects & aux positions des planetes. Fred. Hofmann les a répétées avec foin, & il affure qu'une expérience fréquente lui en a attesté la vérité, & crebra nos experientia bac in re confirmavit; voici ce qu'il en dit lui-même.

Toutes les fois que Saturne regarde. adspicit, une planete dans quelque pofition que ce foit, il comprime l'air, excite des vents froids qu'il fait venir du septentrion. L'affociation de Saturne & de Vénus donne lieu d'attendre des pluies froides ; le vent souffle alors du septentrion & de l'occident. Jupiter est ordinairement venteux avec quelque planete qu'il concoure , fur-tout en automne & au printems; de façon qu'il ett rare qu'il y ait des tempêtes & des orages, sans que Jupiter foit en afpett avec quelqu'autre planete. Parmi les planetes pluvieuses, Vénus tient le premier rang, sur-tout si elle eft en conjonction avec Mercure, Saturne & Jupiter. Le foleil & Mars an-noncent & operent les jours sereins & chauds, fur - tout dans l'été lorfqu'ils fe trouvent en conjonction; les effets font les mêmes, quoique plus foibles, s'ils . agiffent de concert avec Mercure & Jupiter. Mercure eft d'une nature très-inconstante, & produit beaucoup de varia-

tions dans l'air; le même jour est sous ! fon aspect ferein , pluvieux, venteux, orageux, &c. Avec Jupiter il donne naissance aux vents; avec Vénus, à la pluie. L'action de ces planetes varie beaucoup, suivant la distince & la situation du foleil. La lune mêne y apporte des changemens, en accelere on en retarde les effets suivant son influence particuliere. La fituation du lieu, la nature du climat, peuvent auffi faire naître bien des variétés ; & cette même action appliquée au corps, ne laugoit être uniforme dans tous les tempéramens, tous les ages, tous les fexes, & tous les individus. Voyez Kook , Météorolog: S. Aftronom. Goad , tractatus meteorol. & la differtation d'Hofmann, qui se trouve dans

le IVe vol. tome V, page 70. Ces observations qu'il est hien difficile de contester, paroissent mettre hors de doute l'influence de ces planetes fur l'air, & en conséquence sur le corps humain. Personne n'ignore les effets de ce fluide, dans lequel nous vivons, que nous avalons avec les alimens, que nous respirons continuellement, & qui s'infinne par tous les pores absorbans qui sont ouverts fur notre peau; il eft certain que la plupart des maladies épidémiques méritent de lui être attribuées. J'ai prouvé dans un mémoire lu à la société royale des sciences en 1749, que l'air étoit la principale cause des fievres intermittentes. Il y a certaines personnes qui ont des tignes afforés, qui leur marquent exactement les variations de l'athmosphere, des douleurs de tête, des rhumatifines, des fuites de bleffures ou de luxations, qui les réveillent dans les changemens de temps, & les instruisent plus furement que les meilleurs barometres. V. AIR, ATHMOS-PHERE. J'ai vu, il y a peu de jours, un malade attaqué d'une fievre putride, portant à la poitrine; il resta pendant sept à huit heures que dura un orage violent. dans un état affreux; il avoit peine à refpirer, fe fentoit foible & abattu , avoit des inquiétudes. Après un coup de tounerre, qui fit un fracas épouvantable, l'orage ceffa; en même temps il se trouva débarraffe d'une espece de poids qui l'affaiffoit; la levre supérieure se couvrit de boutons, il fut extremement soulage, & entra en convalescence.

On peut déduire de toutes ces observa-

tions examinées de bonne foi, & approfondies sans partialité, combien cette partie de l'aftronomie qui traite de l'infinence des astres, peut être avantageuse aux médecins, & combien par conféquent elle mériteroit d'être plus cultivée & mieux étudiée. Tout ce qui eft de l'intérêt public , & d'un intérêt auffi preffant & auffi prochain que celui qui réfulte de la medecine, doit être un motif fuffifant pour nous engager à des recherches ultérieures; mais ne fera-t-il pas à craindre que l'esprit humain enflammé de nouveau par quelque réuflite, ne donne auffi-tot dans l'excès, ne porte cette science à un extrême toujours vicieux? & il eft fur que le mal qui en proviendroit seroit infiniment audesfus des avantages qu'on pourroit tirer de cette connoissance retenue dans un jufte milieu. Mais dans cet état même, les matieres aux recherches, aux observations, ne font-elles pas trop vaftes pour détourner un médecin de l'application à des choses plus sérieuses & plus intéresfantes? Si l'intérêt public l'emportoit davantage sur le particulier, il faudroit que des médecins s'appliquaffent uniquement aux observations météorologiques, qui pour être bien faites demanderoient beaucoup de temps & de connoissances, voyez ce mot; aux découvertes anatomiques, phyliques, chymiques, &c. en un mot aux sciences accessoires de la médecine ; & le praticien puiseroit dans ces arfenaux des matériaux tout digérés, pour être le fondement & l'appui d'une pratique beaucoup plus folide & plus brillante. Car il est impossible que le même médecin puille sulvre tous ces différens objets ; ils devroient être renvoyés à tant de gens qui ne font point nés médecins, que la curiolité porte à cette étude, mais que l'intérêt fait praticiens. On naît médecia comme on nait poète ; la nature fait l'un & l'autre. (Article de M. Menuret.)

& l'autre. (Article de M. Menuret.)

ASTRE, f. m. after, Hist. nat. etc.
genre de plante à fleur radiée, dont le
disque est composé de fleurons, & dont la
couronne est formée par des demi-fleurons qui sont posés sur des embryons, &
soutenus par un calice écailleux; les embryons deviennent dans la suite des semences garnies d'aigrette, & attachées
au fond du calice. Tournesort Inst. rii
berb. Voy. PLANTE. (1)

ASTRE du monde, ASTRE violet, As-

TRE triomphant , termes de Fleuriste. Ce

font trois efneces d'æillet.

\* ASTREE , Myth. , fille d'Aftréus & de Thémis , & mere de l'équité naturelle, de cette équité avec laquelle nous naissons, & dont la notion n'est point due à la crainte des loix humaines. Elle habita for la terre tant que dura l'age d'or : mais quand les hommes cefferent entierement d'entendre sa voix , & le furent souillés de crimes , elle s'envola au ciel, où elle fe placa, difent les poètes, dans le figne de la Vierge. Il paroît que ce ne fut pas fans regret qu'elle quitta la terre, & qu'elle v scroit encore, fi la méchanceté ne l'eût poursuivie par - tout. Exilée des villes, elle fe retira dans les campagnes & parmi les laboureurs, & elle n'abandonna cet afyle que quand le vice s'en fut encore emparé. On la peint, dit Aulugelle, fous la figure d'une vierge qui a le regard formidable. Elle a l'air trifte, mais fa triftelle n'ôte rien à fa dignité : elle tient une balance d'une main, & une épée de l'autre. Il paroît qu'on la confond fouvent avec Thémis, à qui l'on a donné les mêmes attributs.

§ ASTRINGENT, Mat med., ce nom générique est appliqué à tous les remedes qui peuvent, en resserant les couloirs ou les orifices, arrêter ou diminuer les différentes évacuations dans le corps

humain.

L'action des astringens n'est pas bornée aux premieres voies , & la trop grande liquidité des felles, n'eft pas la feule indication qui en exige l'emploison s'en fert contre les hémorrhagies, les écoulemens l'éreux de toutes les parties & de tous les organes; on les prescrit dans les relâchemens des parties, dont la force tonique est simplement diminuée, lors même que les écoulemens ou les évacuations n'excedent point l'état naturel par la quanti-:é. Ainfi le relachement du fphincter de la vessie, de l'anns, des glandes salivaires, Sc. eft efficacement combattu par les aftringens, lorsque l'urine, les matieres fécales & la salive, ne sont pas affez long-temps retenues dans las organes qui leur fervent de dépôt, Ce n'eft pas en corrigeant la trop grande fluidité des matieres , que les astringens s'opposent aux vacuations trop abondantes; ils ne proluifent cet effet que d'une matiere trèsecondaire; ils excitent ou réveillent l'aqtion des organes, ils perpétuent cette action & l'ordre renaît dans les fonctions. Ue médicament qui n'agiroit fur des felles trop liquides, qu'en abforbant l'humidité supersue, ne prouveroit pas la bonne disposition des organes de la digestion; il serviroit à tromper le médecin qui voudroit juger de l'état des organes, par celui des selles; il remédieroit à la liquidité des excrémens, sans amélioier les organes digestifs & les sues nourriciers qu'ils penvent extraire.

Les astringens, proprement dits, ne se donnent qu'à petite dose, & la quantité des sucs digestifs étant très considérable, ce n'est certainement pas la peine d'avoir égard au peu de liquide qu'ils peuvent absorber par leur partie terreuse. Il n'est pas même clair que cette partie terreuse soit assez à nu, ou dégagée de tout autre principe, pour exercer sa propriété ab-

forbante

Il n'est point de médicament dont l'action foit auffi fenfible ou évidente que celle des astringens, soit qu'on la dérive de leurs qualités fapides , foit qu'en l'évalue par leurs effets immédiats & évidens fur les corps des animaux; ils ont un gout apre, auftere, acerbe; ils rident, ils froncent les fibres & la plupart des folides par leur application : ils refferrent ou retrécissent les ouvertures, même confidérables, telles que la vulve, la bouche , l'anus : ils produisent les mêmes effets fur les cadavres des animaux , & toutes ces qualités fentibles font exactement proportionnelles à leur vertu médicamentense.

Il réfulte des ces notions, que l'action des ustringens s'exerce principalement fur les solides; ils en augmentent la force tonique, ou fi l'on veut, ils déterminent une action plus vive, plus conftante : cette action est appropriée & correspond à l'organifation animale : elle fe lie aux effets généraux des fonctions de la machine, elle dépend toujours du principe vital ou moteur, qui fait tout en nous. Le médicament n'est le plus souvent que l'occasion ou le moyen, & la force vitale est toujours le premier agent. Les resserremens les plus violens ne sont pas toujours l'effet des remedes ; la crainte on la terreur subite suspendent toutà-coup des hémorrhagies énormes ; les convulfions & les mouvemens spafmadiques étranglent quelquefois des cavités & des orifices.

Il faut bien diftinguer des aftringrus proprement dits, une classe de médicamens regardés par les auteurs comme offringens, & qui n'ont pourtant aucune de leurs propriétés; tels sent cenx qu'on appelle obstipans ou infarcians, obstruentia, emphractica, qu'on emploie sous le point de vue de boucher ou de remplir les vaisseaux.

Les astringens ou styptiques sont employés, 1º. dans les grandes hémorrhagies internes, qui menacent d'une mort prochaine, & lorique les secours ordinaires sont insuffisans; 2°. dans les dévoiemens énormes ou colliquatifs, qui réfiftent aux évacuans & aux adoucissans, tels que ceux qui précipitent la fin des phthiliques ; 3°. dans l'incontinence d'urine & les sueurs immoderées, mais avec peu d'espoir de réuffite ; 40. dans les queues de chaudepille ou gonorrhées, bien guéries, où il ne refte que le relàchement des parties, dans l'écoulement de la femence , par relachement , & les fleurs blanches qui dépendent de la méme cause; ço. dans le relachement ou la chute de quelque partie intérieure, ou de quelque organe, tel que l'utérus, ses ligamens, le vagin, certaines hernies, les bouffissures fans obstructions , qui suivent les grandes hémorrhagies.

On divise les astringens en forts & en foibles, en internes & en externes.

La lifte des aftringens foibles est trèsconfidérable; les plus usités font les racines de bistorte, de tormentille, de sceau de Salomon, la rhubarbe torréfiée; le quinquina, les feuilles de renouée, de plantain, le suo d'orties, les roses rouges, le santal rouge, les coings, les gratecus, la gomme-laque, le sandragon, le cachou, le suc d'hypocyste, & c.

Les eaux distillées qu'on retire de la plupart de ces plantes, ne participent point du tout à leur vertu aftringente, quoi qu'en disent les livres & quelques médecins; telle est l'eau de plantain, qu'on preserit néanmoins communément à ce titre. Il seroit possible que ceseaux eussent d'ailleurs 'quelques propriétés très-foibles ou très-pbscures, selon les plantes qui les fournissent; mais tout au moins le principe asserber plantes qui les fournissent; mais tout au moins le principe asserber plantais dans la simple distillation.

On peut ajouter à cette liste, la falicaire, dont les bons effets ont été reconnus par M de Haën dans les dysenteries: tous les fruits verds en général, comme les nesles, les poires, les abricots, les prunes, les noix de galle, de cyprès, les glands ou leurs calices, la pierre hématite, la sanguine, la tetre cimolée ou des couteliers, le laudanum, le prunelier, &c.

Parmi les forts font l'écorce de grenade, le tan, l'alun, le set de Saturne, l'eau de rabel & les acides duscifiés, l'eau-mere de vitriol, les eaux minérales vitrioliques de Calsabigi, de Cransac, l'agaric, le liége brûlé, les martiaux en

général.

On peut même observer sur ces derniers, que quoiqu'on les regarde vulgairement comme apéritifs ou désobstruans, ils ont néanmoins une vertu tonique, très-avérée, qui les rend propres à arrêter des écoulemens ou des évacuations trop considérables, lorsqu'elles dépendent du relàchement. Ainsi Freind prescrivoit avec succès les martiaux dans le slux immodéré des regles qui provenoit de cette cause. (Article de M. Lafosse, docteur en médecine, de la faculté de Montpellier.)

ASTROC, terme de Marine, c'est une grosse corde que l'on attache à une cheville de bois qu'on appelle escome. (+)

ASTROCYNOLOGIE, aftrocynelegia, mot composé du grec asper, astre, xuw, chien, & háyes, discours, traité. C'est le nom d'un traité sur les jours caniculaires, dont il est fait mention dans les actes de Leipsick, ann. 1702. mois de déc. p. 514. V. CANICULAIRE.

ASTROITE , f. m. ajtroites , Hift. nat. On a confondu sous ce nom deux choles de nature très - différente ; favoir prétendue plante marine que M de Tournefort a rapportée au genre des madrepores, voy. MADREPORE, & une pétrification. Il ne sera question ici que de la premiere, & on fera mention de l'autre au mot ftellite. V. STELLITE. L'aftroite dont il s'agit est un corps pierreux , plus ou moins gros, organifé régulierement, de couleur blanche , qui brunit par diffeiens accidens. L'aftroite se trouve dans la mer; il y a sur sa patrie supérieure des figures exprimées, partie en creux, partie en relief, qui font plus ou moins gran-

les. On a prétendu que ces figures reresentent de petits aftres ; d'où vient le iom d'aftroite. On a crut y voir des figues d'étoiles ; c'est pourquoi on a aussi lonné le nom de pierre étoilée à l'aftroite , orlqu'on croyoit que c'étoit une pierre; ilors on la mettoit au nombre des pierres igurées : enfuite on l'a tirée de la classe les pierres pour la mettre au rang des slante marines pierreuses , & enfin l'afroite a passe dans le regne animal, avec l'autres prétendues plantes marines, orfque M. Peyssonnel a eu découvert les infectes au lieu de fleurs dans ces corps marins, comme il feta explique au not plante marine. V. PLANTE MARI-NE. Il y a plufieurs especes d'astroite, qui different par la grandeur des figures tont elles sont parsemées; les plus peties ont environ une ligne de diametre, & es plus grandes ont quatre à cinq lignes. Ces figures font rondes, & terminées par in bord circulaire plus on moins failant. Il y a dans l'aire de chacun de ces cercles, des feuillets perpendiculaires qui s'étendent en forme de rayons deouis le centre julqu'à la circonférence. Ces feuillets sont léparés les uns des aures par un espace vuide, & ils traverfent l'aftroite du deffus au deffous ; ce qui forme autant de cylindres qu'il y a de cercles sur la surface supérieure. Ces ylindres ont un axe qui est composé ians les plus gros de plufieurs tuyaux concentriques. Il y a une forte d'astroite jui est figurée bien différemment. Sa furace supérieure est creusée par des sillons indoyans, qui forment des contours iréguliers que l'on a comparés aux anractuofites du cerveau : c'eft à caufe de ette ressemblance que l'on a donné à 'espece d'astroite dont il s'agit, le nom de erveau de mer. Cette astroïte est compoée de feuilles perpendiculaires, pofés à ne petite distance l'une de l'autre, qui 'étendent depuis la crête jusqu'au fond lu fillon, & qui pénetrent jusqu'à la furace inférieure de l'astroite, comme dans es autres especes.

On trouve affez communément des afroites fossiles & des astroites pétrifiées. A. le comte de Tressan vient d'envoyer u cabinet d'histoire naturelle plusieurs speces de ces astroites pétrifiées, avec ne grande quantité d'autres belles peifications qu'il a trouvées dans le Toulois, le Barrois, & d'autres provinces voilines qui lont fous fon commandement. Tous ceux qui, comme M. de Treffan . fauront recueillir des pétrifications avec le choix d'un homme de goût & les lumieres d'un naturalifte, trouveront prefque par-tout des corps marins, tels que l'aftroite, foffiles ou petrifies : il eft plus rare de les trouver pétrifiés en marbre & en pierre fine , fur-tont en fubstance d'agate. Les astroites qui font pétrifiées en agate, recoivent un très-beau poli, & les figures qu'on y voit font un affez joli effet: on les emploie pour faire des boites & autres bijoux. Il y en a beaucoup en Angleterre, c'est pourquoi nos lapidaires les ont nommées cailloux d'Angleterre, mais improprement. Voy. CAILLOU D'ANGLETERRE. Il fe trouve ausli à Touque en Normandie, de ces aftroites pétrifiées en agate. Voyez PETRIFICA-TION, FOSSILE.

ASTROLABE, f. m. Aftrom., fignifioit anciennement un systeme ou assemblage de différens cercles de la sphere, difpolés entr'eux dans l'ordre & dans la fituation convenable. V. CERCLES SPHERE.

Il y a apparence que les anciens aftrolabes avoient heaucoup de rapport à nos spheres armillaires d'aujourd'hui. V. Armillatre.

Le premier & le plus célebre de ce genre, étoit celni d'Hipparque, que cet astronome avoit fait à Alexandrie, & placé dans un lieu sur & commode, pour s'en servir dans différentes observations astronomiques.

Ptolomée en fit le même usage; mais comme cet infrument avoit différens inconvéniens, il prit le parti d'en changer la figure, quoiqu'elle fût parsaitement conforme à la théorie de la Iphere, & il réduisit l'astrolabe à une surface plane, à laquelle il donna le nom de planisphere, V. PLANISPHERE.

Cette réduction n'est possible qu'en supposant qu'un œil, qui n'est pris que pour un point, voit tous les cercles de la sphere, & les capporte à un plan; alors il se fait une représentation ou projection de la sphere, applatie & pour ainsi dire écrasée sur ce plan, qu'on appelle plus de projection.

Un tableau n'est qu'un plan de projection placé entre l'œil & l'objet, de maniere qu'il contient toutes les traces que

laifferoient imprimées fur la superficie tous les rayons tirés de l'objes à l'œil ; mais en fait de planispheres ou d'astrolabes, le plan de projection est placé au-delà de l'objet, qui est toujours la sphere. Il en est de meine des cadrans, qui font ! austi des projections de la sphere, faites par rapport au foleil. Il eft naturel & presqu'indispensable de prendre pour plan de projection de l'aftrolabe quelqu'un des cercle de la sphere, ou au moins un plan qui lui soit parallele; après quoi refte à fixer la polition de l'œil par rapport à ce plan. Entre le nombre infini de planispheres que pouvoient donner les différens plans de projection & les différentes politions de l'œil , Ptolomée s'arrêta à celui dont le plan de projection feroit parailele à l'équateur , & où l'œil feroit placé il l'un de poles de l'équateur on du monde. Cette projection de la sphere est possible, & on l'appelle l'astrolabe polaire ou de Ptolomée. Tous les méridiens qui paffent par le point où est l'œil, & sont perpendiculaires au plan de projection, deviennent des lignes droites, ce qui eft commode pour la description des planispheres, mafil faut remarquer que leurs degrés qui sont égnux dans la figure circulaire, devienment fort inégaux quand le cercle s'est changé en ligne droite : ce que l'on peut voir facilement en tirant de l'extrémité d'un diametre par tous les arcs égaux d'un demi - cercle des lignes droites qui aiffent se terminer à une autre droite qui touchera ce demicercle à l'autre extrémité du même diametre ; car le demi-cercle se change par la projection en cette tangente, & elle sera divisée de maniere que ses parties feront plus grandes à mesure qu'elles s'éloigneront davantage du point touchant. Ainfi dans l'aftrolabe de Ptolomée les degrés des méridiens sont fort grands vers le hord de l'instrument, & fort petits vers le centre , ce qui cause deux inconvéniens ; l'un qu'on ne peut faire aucune opération exacte sur les degrés proche du centre, parce qu'ils sont trop petits pour être aifément divifés en minutes , & moins encore en fecondes ; l'autre que les figures céleftes, telles que les conftellations , deviennent difformes & prefque méconnoissables, en tant qu'elles se rapportant aux méridiens , & que leur defcription dépend de ces cercles. Quant

aux autres cercles de la Sphere, grands ou petits, paralleles ou inclinés à l'équateur , ils demeurent cerules dans l'aftrelabe de Ptolomée. Comme l'horizon & tous les cercles qui en dépendent, c'eftà-dire, les paralleles & les cercles verticaux . font différens pour chaque lieu. on décrit à part for une planche qu'on place au dedans de l'instrument, l'horizon & tous les autres cercles qui y ont rapport, tels qu'ils doivent être pour le lieu ou pour le parallele où l'on veut se servir de l'astrolabe de Ptolomée, & par cette raifon il ne passe que pour être particulier, c'est-à-dire, d'une usage borné à des lieux d'une certaine latitude , & li l'on veut s'en fervir en d'autres lieux, il faut chauger la planche & y décrire un autre horizon. M. Formey. V. PLANISPHERE.

C'est de-là que les modernes ont donné le nom d'astrolabe à un planisphere ou à la projection stéréographique des cercles de la sphere sur le plan d'un de ses grands cercles. V. PROJECTION STÉ-

RÉOGRAPHIQUE.

Les plans ordinaires de projection font 1°. celui de l'équinoxial ou équateur , l'œil étant fuppofé à l'un des poles du monde: 2°. celui du méridien, l'œil étant fuppofé au point d'interfection de l'équateur & de l'horizon, 3°, enfin celui de l'horizon.Stoffier, Genima-Frifius & Clavius ont traité fort au long de l'aftrolabe.

Voici la conftruction de l'aftrolaire de Gemma-Frifius ou Frifon. Le plan de projection est le colure ou méridien des folftices, & l'œil elt placé à l'endroit où se coupent l'équateur & le zodiaque . & qui est le pole de ce méridien ; ainsi dans oet astrolabe l'équateur, qui devient une ligne droite, est divisé fort inégalement, & a ses parties beaucoup plus serrées vers le centre de l'instrument que vers les bords, par la même raifon que dans l'astrolabe de Ptolomée, ce sont les méridiens qui sont défigurés de cette sorte : en un mot, c'eft l'aftrolabe de Ptolomee renverfé. Sentement pour ce qui regarde l'horizon, il fuffit de faire une certaine opération, au lieu de mettre une planche séparée, & cela a fait donner à cet eftrolabe le nom d'universel. Jean de Royas a imaginé austi un astrolabe dont le plan de projection eft un meridien, & il place l'œil fur l'axe de ce méridien à une diftance infinie : l'avantage qu'il tire de

cette position de l'ail, est que toutes les lignes qui en partent sont paralleles entr'elles, & perpendiculaires au plan de projection ; par conféquent non - feulement l'équateur est une ligne droite , comme dans l'astrolabe de Gemma - Frifon , mais tous les paralleles à l'équateur en font suffi , puifqu'en vertu de la diftance infinie de l'œil, ils font tous dans le même cas que si leur plan passoit par l'œil : par la même raison l'horizon & ses paralleles font des ligner droites : mais au lieu que dans les deux astrolabes les degrés des cercles devenus lignes droites font fort petits vers le centre & fort grands vers les bords, ici ils sont fort pe-tits vers les bords & fort grands vers le centre ; ce qui se voit facilement en tirant for la tangente d'un quart de cercle des paralleles au diametre par toutes ses divisions égales. Les figures ne sont donc pas moins altérées que dans les deux autres; de plus la plupart des cercles dégénerent ici en ellipses qui sont difficiles à décrire. Cet astrolabe est appellé universel , comme celui de Gemma-Frison , & pour la même raison.

Nous venons de décrire les trois feules especes d'astrolabes qui euffent encore paru avant M. de la Hire. Leurs défauts communs étoient d'altérer tellement les igures des conftellations , qu'elles n'éoient pas faciles à comparer avec le ciel, & d'avoir en quelque endroit des degrés i ferrés, qu'ils ne laissoient pas d'espace ux opérations. Comme ces deux défauts nt le même principe, M. de la Hire y renédia en même tems, en trouvant une ofition de l'œil d'où les divisions des ercles projetes fussent très-sensiblement gales dans toute l'étendue de l'instrunent. Les deux premies astrolahes plaoient l'œil au pole du cercle ou du plan e projection, le troisieme à distance innie, & ils rendoient les divisions inéales dans un ordre contraire. M. de la re a découvert un point moyen, d'où les font fustifamment égales. Il prend our fon point de projection celui d'un éridien , & par conféquent fait un afolabe universel , & il place l'œil fur l'ade ce méridien prolongé de la valeur fon finus de 45 degrés, c'est à-dire je fi le diametre ou axe du méridien eft ppolé de 200 parties, il le faut prolonr de 70 à peu près. De ce point où l'œil !

est placé, une ligne tirée au milieu du quart de cercle, passe précisément par le milieu du rayon qui lui répond; cela est démontré géométriquement : & puisque de cette maniere les deux moitiés égales du quart de cercle répondent fi juste aux deux moitiés égales du rayon, il n'est pas possible que les autres parties égales du quart de cercle répondent à des par-

ties fort inégales du rayon.

L'expérience & la pratique ont confirmé cette penfée, & M. de la Hire a fait exécuter par cette méthode des planispheres ou des astrolabes très-commodes & très-exacts. Mais comme il n'étoit pas absolument démontré que le point de vue d'où les divisions de la moitié du quart de cercle & de la moitié du rayon font égales, fût celui d'où les autres divisions font les plus égales qu'il se puisse, M. Parent chercha en général quel étoit ce point , & s'il n'y en a pas quelqu'un d'où les divisions des antres parties soient moins inégales, quoique celles des moités ne foient pas égales. En se fervant donc du secours de la géométrie des infiniment petits , M. Parent détermina le point d'où un diametre étant divifé, les inégalités ou différences de toutes ces parties prifes ensemble font la moindre quantité qu'il se puisse ; mais il feroit encore à defirer que la démonstration s'étendit à prouver que cette somme d'inégalités, la moindre de toutes, est distribuée entre toutes les parties dont elle résulte, le plus également qu'il se puille : car ce n'est précisément que cette condition qui rend les parties les plus égales entr'elles qu'elles puiffent l'être; & il seroit possible que des grandeurs dont la somme des différences seroit moindre, seroit plus inégale, parce que cette somme totale seroit répandue plus inégalement. M. Parent trouva auffi le point où doit être place l'œil pour voir les zoncs égales d'un hémisphere les plus égales qu'il se puisse, par exemple les zones d'un hémisphere de la terre partagé de 10 en 10 degrés. Ce point est à l'extrémité d'un diametre de 200 parties, qui est l'axe des zones prolongé de 110;. V. Phift. de l'acad. des Scienc. 1701, pag. 122, & 1702, pag. 92. M. Formey. (0) ASTROLABE OU ASTROLABE MER , fignifie plus particulterement un inftrument dont on fe fert en mer pone

prendre la hauteur du pole ou celle du foleil, d'une étoile, Sc. V. HAUTEUR.

Ce mot est formé des mots grecs αξεν, étoile, & λαμωνω, capio, je prends. Les Arabes donnent à cet instrument le nom d'astarlab, qui est formé par corruption du grec; cependant quelques auteurs prétendent que le mot astrolabe est arabe d'origine: mais les savans conviennent assez généralement que les Arabes ont emprunté des Grecs le nom & l'usage de cet instrument. Nassireddin Thousi a fait un traité en langue persane, qui est intitulé Bait Babbsil astarlab, dans lequel il explique la structure & l'usage de l'assrolabe.

L'astrolube ordinaire le voit à la fig. 2, pl. Navig. Il consiste en un large anneau de cuivre d'environ 15 pouces de diametre, dont le limbe entier, ou au moins une partie convenable, est divisé en degrés & en minutes. Sur ce limbe est un index mobile qui peut tourner autour du centre, & qui porte deux pinnules. Au zénith de l'instrument eft un anneau par lequel on tient l'astrolabe , quand on veut faire quelqu'observation. Pour faire usage de cet instrument on le tourne vers le foleil, de maniere que les rayons passent par les deux pinnules F& G, & alors le tranchant de l'index marque fur le limbe divilé la hauteur qu'on cherche.

Onoique l'astrolabe ne soit presque plus d'ulage aujourd'hui, cependant cet instrument est au moins aussi bon qu'aucun de ceux dont on se sert pour prendre hauteur en mer, sur tout entre les tropiques, où le soleil à midi est plus près du zénith. On emploie l'astrolabe à beaucoup d'autres usages, sur lesquels Clavius, Henrion, & c. ont fait des volumes. (T)

ASTROLOGIÉ, f. f. Astrologia. Ce mot est composé de aspe, étaile, & de 2005, discours; ainsi l'astrologie seroit, en suivant le sens littéral de ce terme, la connoissance du ciel & des astres, & c'est aussi ce qu'il signisioit dans son origine. C'est la connoissance du ciel & des astres, qui faisoit l'astrologie ancienne; mais la signisication de ce terme a changé, & nous appellons maintenant astronomie ce que les anciens nommoient astrologie. V. ASTONOMIE.

L'astrologie est l'art de prédire les événemens futurs par les aspects, les positions & les instuences des corps céleftes, V. ASPECT, INFLUENCE, & c. On divise l'astrologie en deux bran-

ches; l'astrologie naturelle, & l'astrologie judiciaire.

L'astrologie naturelle est l'art de prédire les effets naturels, tels que les changemens de temps, les vents, les tempites, les orages, les tonnerres, les inonlations, les tremblemens de terre, &c. Voyez NATURELS; voyez aussi Temps, VENT, PLUIE, OURAGAN, TON-NERRE, TREMBLEMENT DE TEX-RE. SGC.

RE & & c.
Goal, auteur Anglois, dans l'ouvrage en deux volumes, qu'il a intitulé l'afrologie. Il prétend que la contemplation des aftres peut conduire à la connoissance des inoudations, & d'un infinite d'autres phénomenes. En conséquence de cette idée it tache d'expliquer la diversité des saisons par les différentes setuations & les mouvemens des planetes, par leurs rétrogradations, par le nombre des étoiles qui composent une constellation, & c.

L'astrologie naturelle est elle même, à proprement parler, une branche de la physique ou philosophie naturelle; & l'art de prédire les effects naturels, u'est qu'une suite à posseriori des observations & des phénomenes.

Sil'on est curieux de savoir quels sont les vrais sondemens de l'astrologie naturelle, & quel cas l'on peut faire de se prédictions, on n'a qu'à parcourir les articles Air, Arhmosphere, Temps, barometre, Eclipse, Comete, Planete, Hygrometre, Ecoulement, Emission, &c.

M. Boyle a eu raison quand il a fait l'apologie de cette astrologie dans fon biftoire de l'air. La génération & la corruption étant, felon lui, les termes extrêmes du mouvement, & la raréfaction & la condensation, les termes moyens, il démontre, consequemment à ce principe, que les émanations des corps céleftes contribuant immédiatement à la production des deux derniers offets , elles ne peuvent manquer de contribuer à la production des deux premiers , & d'affeder tous les corps phyliques. V. GENERA-TION , CORRUPTION , RAREFAC-TION , CONDENSATION , &c. П

Il est constant que l'humidité, la chaeur, le froid, &t. (qualités que la naure emploie à la production des deux ffets confidérables, la condensation & a raréfaction) dépendent presqu'entiéement de la révolution, des mouvemens, le la fituation , &c. des corps céleftes. Il i'est pas moins certain que chaque plajete doit avoir une lumiere qui lui eft propre ; lumiere diftincte de celle de tout utre corps; lumiere qui n'est pas seulenent une qualité visible en elle, mais in vertu de laquelle elle eft douée d'un souvoir spécifique. Le soleil, comme sons le savons, éclaire non seulement outes les planetes, mais il les échauffe incore par sa chaleur primordiale, les net en mouvement, & leur communijue des propriétés qui leur font particuieres à chacune. Mais ce n'est pas tout : es rayons prennent sur ces corps une elsece de teinture ; ils sont réfléchis sur les tutres parties du monde, & fur-tout fur es parties circonvoifines du monde plaiétaire. Ainfi felon l'afpent plus ou noins grand que les planetes ont avec et aftre, selon le degré dont elles en ont éclairées, le plus ou moins d'oblijuité fous laquelle elles reçoivent ses ayons, le plus ou moins de distance à aquelle elles en font placées, les fituaions différentes qu'elles ont à son égard, es rayons en teffentent plus ou moine la rertu, ils en partagent plus où moins les ffets , ils en prennent , fi on pent parler tinfi, une teinture plus ou moins forte, & cette vertu , ces effets , cette teinture , ont ensuite plus ou moins énergiques ur les êtres sublunaires. V. Mead, de mperio folis & luna, &c.

L'astrologie judictaire à laquelle on donne proprement le nom d'astrologie, est 'art prétendu d'annoncer les évenemens noraux avant qu'ils arrivent. J'entends par événemens moraux, ceux qui dépenient de la volonté & des actions libres le l'homme, comme si les astres avoient quelque auterité sur lui, & qu'il en sût lirigé. V. Volonté, Action, & c.

Ceux qui professent cet art prétendent que "le ciel est un grand livre où Dien i écrit de sa main l'histoire du monde, è où tout homme peut lire sa destinée. Notée art, disent-ils, a eu le même bereau que l'aftronomie. Les anciens Africas qui jouissoient d'un ciet dont tr

Tome III. Part. II:

beauté & la férénité favorisoient les obfervations aftronomiques, s'occuperent des mouvemens & des révolutions périodiques des corps céleftes : ils remarques rent une analogie constante entre ces corps & les corps terreftres; & ils en conclurent que les aftres étoient réellement ces parques & ce destin dont il étoit tant parlé , qui présidoient à notre naissance, & qui disposoient de notre état futur ". Voyez HOROSCOPE, MAISON, PARQUE; NAISSANCE, MAISON, PARQUE, DESTINÉE, &c. Voilà comment les aftrologues défendoient jadis leur arts Quant à présent, l'occupation principale de ceux à qui nous donnons ce titre , eft de faire des almanachs & des calendriers. Voyez CALENDRIER & AL-MANACH.

L'astrologie judiciaire passe pour avoit pris naissance dans la Chaldée, d'où elle pénétra en Egypte, en Grece, & en Istalie. Il y a des auteurs qui la font égyptienne d'origine, & qui en attribuent l'invention à Cham: quant à nous, c'est des Arabes que nous la tenons. Le peuple romain en fut tellement infatué, que les astrologues ou mathématiciens, oar c'est ainsi qu'on les appelloit, se soutinrent dans Rome malgré les édits des empereurs qui les en bannissoient. Vog: GÉNETHLIAOUES.

Quant aux autres contrées, les Brames ou Bramines qui avoient introduit cet art prétendu dans l'Inde, & qui l'y pratiquoient, s'étant donnés pour les dispensateurs des biens & des maux à venir, exercerent sur les peuples une autorité prodigieuse. On les consultoit comme des oracles, & on n'en obtenoit des répouses qu'à grands frais : ce n'étoit qu'à très-haut prix qu'ils vendoient leurs mensonges. Voyez BRACHMANE.

Les anciens ont donné le nom d'astrologie apoteles saigne ou sphere barbarique, à cette science pleine de supersition, qui concerne les effets & les susue saigne en les affets & les susue sui les anciens Juiss;
malgré leur religion, sont tombés dans
cette supersition, dont les chrétiens cuxmèmes n'ont pas été exempts. Les Greçs
modernes s'ont portée jusqu'à l'excès, &
à peine se trouve -t - il un de leurs auteurs, qui, en toute occasion, ne parle
de prédictions par les astres, d'horosopes, de talismans; en sorte qu'à peine, se

on veut les en croire, il y avoit une feule colonne, ftatue ou édifice dans Conftantinople & dans toute la Grece, qui ne fût élevée suivant les regles de l'astrologie apotelesmatique; car c'eft de ce mot anoτέλεσμα, qu'a été formé celui de talif-

Nous avons été infectés de la même fuperstition dans ces derniers fiecles. Les historiens françois observent que l'astrologie judiciaire étoit tellement en vogue fous la reine Catherine de Médicis, qu'on n'ofoit rien entreprendre d'important fans avoir auparavant confulté les aftres : & fous le regne de Henri III & de Henri IV , il n'eft question dans les entretiens de la cour de France que des prédictions des aftrologues.

Barclay a fait dans le second livre de fon Argenis, une fatyre ingénieuse du préjugé fingulier qu'on avoit pris dans cette cour. Un astrologue qui s'étoit chargé de prédire au roi Henri l'événement d'une guerre dont il étoit menace par la faction des Guises, donna occa-

fion à la fatyre de Barclay.

" Vous dites, devin prétendu, dit Barclay, que c'est de l'influence des aftres qui ont preside à notre naissance, que dépendent les différentes circonstances heureuses ou malheureuses de notre vie & de notre mort; vous avouez d'un autre coté que les cieux ont un cours fi rapide, qu'un feul instant fuffit pour changer la disposition des astres: comment concilier ces deux choses? & puisque ce mouvement fi prompt qu'on ne peut le concevoir entraîne avec lui tous les corps céleftes, les promeffes ou les menaces qui y font attachées ne doivent-elles pas aussi changer selon leurs différentes fituations ? pour lors comment fixer les destinées ? Vous ne pouvez favoir (connoissance pourtant, felon vous, nécellaire) fous quel aftre une personne sera née ; vous croyez peut-être que le premier foin des fages. femmes est de consulter à la naissance d'un enfant toutes les horloges, de marquer exactement les minutes . & de conferver à celui qui vient de naître fes étoiles comme fon patrimoine ; mais souvent le péril des meres ne laisse pas lien à cette attention. Quand on le pourroit, combien y en a-t-il qui négli-

reilles fuperstitions? En supposant meme qu'on ait étudié ce moment, l'enfant peut ne pas paroitre dans l'instant; certaines circonstances peuvent lailler un long intervalle : d'ailleurs les cadrans font - ils toujours juftes & exacts? les horloges, quelque bonnes qu'elles foient, ne se démontent-elles pas souvent par un temps on trop fee ou trop humide? qui peut donc affurer que l'instant suquel des perfonnes attentives auront placé la naissance d'un enfant, soit le véritable moment qui réponde à fou étoile?

" Je suppose encore avec vous qu'on ait trouvé ce point juste, l'étoile qui 1 préfidé, fa fituation, fa force; pourquoi confidérer entre les étoiles celles qui dominoient pendant que le fruit s'animoit dans le ventre de la mere, plutôt que celles qui paroiffoient pendant que le corps encore tendre & l'ame ignorante d'elle-même apprenoit dans la prison à supporter patiemment

la vie? "

" Mais laiffant toutes ces difficultés, je vous accorde que l'état du ciel étoit bien connu au moment de la naiffance: pourquoi faire émaner des aftres en pouvoir absolu, je ne dis pas seulement fur les corps, mais austi fur les volontes ? il faut donc que ce foit d'eux que j'attende mon bonheur, que ma vie & ma mort en dépendent. Cenx qui s'engagent dans le parti des armes, & qui périssent dans une même bataille, fontils nés sous la même constellation ? & peut - on dire qu'un vaisseau qui doit échouer ne recevra que ceux que leurs mauvaifes étoiles auront condamnés en naissant à faire naufrage? L'expérience nous fait voir tous les jours que des personnes nées dans des temps bien différens, se livrent au combat, ou montent un voisseau où ils périssent, n'ayant de commun que l'instant de la mort. Tous ceux qui viennent au monde fous la même disposition du ciel. ont-ils pour cela une même destinée pour la vie & pour la mort? Vous voyez ici le roi; croyez-vous que cenx qui font nés fous la même étoile , pofsedent des royaumes, ou pour le moins des richesses qui prouvent l'heureufe & favorable influence des aftres dans gent de le faire, étant au-deffus de pa- leur naiffance ? croyez - vous même

qu'ils aient véon jusqu'à présent? Voilà M. de Villeroy ; ceux qui font nés Sous la même planete ont-ils sa sages-Te en partage ? font-ils comme lui honotés de la faveur du prince? Et ceux qui sont nés dans le même instant que vous, font-ils tous aftrologues , pour ne rien dire de pis ? Que si quelqu'un périt par la main d'un voleur, son fort, dites - vous, exigeoit qu'il fût tué par la main de ce misérable. Quoi donc? ces mêmes aftres qui avoient deftiné le voyageut, dans le moment de sa naisfance, à être un jour expolé au fer d'un affaffin, ont auffi donné à l'aifaffin, peutêtre long - temps avant la naissance du voyageur, l'intention & la force pour Vouloir & pouvoir exécuter son mauvais deffein ? car les aftres, à ce que vous prétendez, concourent également à la cruauté de celui qui tue & au malheur de celui qui eft tué. Quelqu'un est accable fous les ruines d'un batiment; est - ce done parce qu'il est condamné par fa destinée à être enseveli dans sa propre mailon, que les murs en font tombés ? On doit raisonner de même à l'occasion des dignités où l'on n'est élevé que par suffrages. La planete ou les astres qui ont présidé à la naissance d'une personne, & qui dans vos principes lui ont destiné des grandeurs, ontils pu auffi étendre leur pouvoir jusques fur d'autres hommes qui n'étoient pas encore nés, de qui dépendoient toutefois tous les effets de ces heureuses influences? ,,

" Ce qu'il pourroit y avoir de vrai, en supposant la réalité des influences des corps céleftes, c'est que comme le soleil produit des effets différens sur les choses différentes de la terre, quoique ce foient toujours les mêmes rayons & la même lumiere, qu'il échauffe & entre-tient quel ques semences, qu'il en fait mourir d'autres, qu'il deffeche de petites herbes, tandis que d'autres qui ont plus de suc résistent davantage, de même auffi plufieurs enfans qui naiffent en meme temps reffemblent à un champ preparé de différences manieres, felon la différence du naturel, du tempérament & des habitudes de ceux a qui ils doivent le jour. Cette puissance des aftres, qui est une pour tous ces enfans, ne doit point dans tous produire

les mêmes effets. Si le naturel de l'enfant a quelque rapport avec cette puifance, elle y dominera: s'il est opposé, je doute même qu'elle le corrige. De façon que pour juger fainement quel doit être le caractere d'un enfant, il ne faut pas s'arrêter seulement à considérer les astres, il faut encore remonter aux parens, faire attention à la condition de la mere pendant qu'elle étoit enceinte, & à beaucoup d'autres choses qui sont inconnues.

" Enfin, je vous demande, Chaldéen, fi cette influence que vous regardez comme la cause du bonheur ou du malheur, demeurera toujours au ciel infqu'au temps marqué, pour descendre ensuite sur terre, & y faire agir des instrumens propres à ce que les aftres avoient arrêté; ou si renfermée dans l'enfant, entretenue & croiffant avec lui. elle doit en certaines occasions se faire jour pour accomplir les décrets irrévocables des aftres ? Si vous prétendez qu'elle demeure au ciel , il y a dans vos principes une contradiction manifeste s car puisque le bonheur ou le malheur de celui qui vient au monde, dépend de la maniere dont les aftres étoient joints dans le moment de sa naissance, le cours de ces mêmes aftres semble avoir détruit cette premiere forme, & en avoir donné une autre peut être entiérement opposée. Dans quelle partie du ciel se fera confervée cette premiere puissance. quine doit paroitre & jouer, pour ainfi dire, son rôle que plusieurs années après , comme lorfque l'enfant aura quarante ans? De croire d'un autre coté que le deffin, qui ne doit avoir son effet que quand cet enfant fera parvenu à un âge plus avancé, lui foit attaché des son enfance, c'est une impertinente reverie. Quoi donc? ce fera lui qui dans un naufrage où il doit périr fera caufe que les vents s'éleveront, ou que le pilote s'oubliant lui - même ira échouer contre des bancs ? Le laboureur dans la campagne aura été l'auteur de la guerre qui l'appauvrit, ou d'un temps favorable qui doit lui donner une moition abondante?

"Il est vrai que quelques-uns parmi vous publient hautement des oracles que l'événement a justifiés ; mais ces événemens justifiés par l'expérience

Aaa 2

740

font en fi petit nombre, relativement à la multitude des faux oracles que vous avez prononcés vous & vos semblables, qu'ils démontrent eux-mêmes le peu de cas qu'on en doit faire. Vous faites palfer un million de mensonges malheureux, à la faveur de sept ou huit autres qui vous ont réuffi. En supposant que vous agiffez au hazard, vous avez conjecturé tant de fois, que s'il y avoit à s'étonner de quelque chose, ce seroit peut - être de ce que vous n'avez pas rencontré plus souvent. En un mot, vous qui prévoyez tout ce qui doit arriver à la Sicile, comment n'avez-vous pas prevu ce qui vous arrive à vousmême aujourd'hui? Ignoriez-vous que je devois vous traverser dans votre deffein? Ne deviez-vous pas, pour faire valoir votreart, prévenir le roi que telle personne qui seroit présente, chercheroit à vous troubler? Puisqu'enfin votre science vous découvre si le roi doit triompher de ses ennemis, dites-nous auparavant s'il ajoutera foi à vos ora-

Quoique l'astrologie judiciaire ait été solidement combattue, tant par Barclay que par d'autres auteurs célebres qui en ont démontré la vanité, on ne peut pas dire qu'ils aient entiérement déraciné cette ridicule prévention; elle regne oncore, & particulierement en Italie. On a vu fur la fin du fiecle dernier un Italien envoyer au pape Innocent XI une prédiction en maniere d'horoscope sur Vienne alors affiégée par les Turcs , & qui fut très-bien reque. De nos jours le comte de Boulainvilliers, homme d'ailleurs de beaucoup d'esprit, étoit infatué de l'aftrologie judiciaire, inr laquelle il a écrit

très-férieusement. (G) Tacite , au VIe liv. de fes annales , ch. xxj, rapporte que Tibere, dans le temps qu'ils étoit exilé à Rhodes, sous le regne d'Auguste, se plaisoit à consulter les devins fur le haut d'un rocher fort élevé au bord de la mer ; & que si les réponses du devin donnoient lieu à ce prince de le sounconner d'ignorance on de fourberie, il le faisoit à l'instant précipiter dans la mer par un esclave. Un jour ayant confulté dans ce même lieu un certain Thrafyllus fort habile dans cet art, & ce devin lui avant promis l'empire & toutes fortes de prospérités : Puisque tu es si babile, bui

dit Tibere, pourrois-tu me dire combien il te reste de temps à vivre ? Thrafyllus, qui se douta apparemment du motif de cette question, examina on fit semblant d'examiner, sans s'émouvoir, l'aspect & la polition des aftres au moment de la naissance: bientôt après il laissa voir au prince une furprife qui ne tarda pas à être fuivie de frayeur ; & il s'écria, qu'antant qu'il en pouvoit juger , il étoit à cette beure même menacé d'un grand péril. Tibere, charmé de cette réponse, l'embraffa, le raffura, le regarda dans la fuite comme un oracle, & le mit au nombre de ses amis.

On trouve dans ce même historien, l'un des plus grands génies qui furent jamais, deux passages qui font voir que quand un prejugé est général . les meilleurs esprits ne peuvent s'empêcher de lui facrifier, mais ne le font pourtant qu'avec plus ou moins de restriction, &, pour ainsi dire, avec une sorte de répugnance. Le premier de ces passages se lit dans le liv. VI, chap. xxij , où après avoir fait des réflexions sur les différens fentimens des philosophes au fujet de l'aftrologie, il ajoute ces paroles : Cæteriem pierifque mortulium non eximitur, quin primo cujusque ortu ventura destinentur : sed quadam secus quam dicta fint cadere , fallacià ignarà dicentium; ita corrumpi filem artis, cujus præclara documenta & an-tiqua ætas & nostra tulerit. Ce qu'on peut traduire ainsi: " Il ne paroit pas douteux que tout ce qui doit nous a river ne foit marqué dès le premier moment de notre naissance: mais l'ignorance des devins les induit quelquefois en erreur dans les prédictions qu'ils nous font ; & par-là elle décrédite en quelque maniere un art dont la réalité est clairement prouvée par l'expérience de notre fiecle. & par celle des fiecles précédens.

L'autre passage se trouve dans le IVe liv. des Annal. ch. lviij. "Tibere étant forti de Rome, dit Taoite, les aftrologues prétendirent qu'il n'y reviendroit iamais. Cette prédiction occasionna la perte de plusieurs citoyens, qui en conclurent que ce prince n'avoit plus que peu de temps à vivre, & qui furent affez imprudens pour le publier; car ils ne pouvoient fe douter qu'en effet Tibere vivroit encore onze ans fans rentrer dans Rome, & dans une espece d'exil volontaire. Mais au bout de ce temps, ajoute l'historien, on apperqut les limites étroites qui dans la science des devins féparoient l'art de la chimere, & combien de nuages y obscurcissoient la vérité : car la prédiction qu'ils firent que Tibere ne reviendroit point à Rome, n'étoit pas faite au hazard & fans fondement, puilque l'évenement la vérifia : mais tout le refte leur fut caché, & ils ne purent prévoir que ce prince parviendroit à une extrême vieillesse sans rentrer dans la ville. quoiqu'il dut fouvent s'en approcher de fort pres. " Mox patuit breve confinium artis & falsi, veraque quam obscuris tegerentur. Nam in urbem non venturum , baud forte dictum , caterorum nescii egere, cum propinquo rure aut littore, EJ. Sape mania urbis adsidens, extremam fenectam compleverit. Il me femble voir dans ce passage un grand génie qui lutte contre le préjugé de son temps . & qui pourtant ne sauroit totalement s'en dé-faire. (0)

ASTROLOGIQUE, adj. fe dit de toutce qui a rapport à l'astrologie. Voyez.

ASTROLOGIE.

ASTROLOGUE, adj. pris subst. se dit ditune personne adonnée à l'astrologie, ou à la divination par le moyen des astres. Les astrologues étoient autresois fort communs; les plus grands hommes même paroissent avoir cru à l'astrologie, tels que M. de Thou & plusieurs autres. Aujourd'hui le nom d'astrologues est devenu si ridioule, qu'à peine le plus has peuple ajoute-t, il quelque soi aux prédictions de nos almanachs. V. ASTROLOGIE. (O)

ASTRONOME, adj. pris subst. se dit d'une personne versée dans l'astronomie. Le peuple confond quelquefois astrologue, avec astronome: mais le premier s'occupe d'une science chimérique, & le second, d'une science très-belle & très-utile. Dans le temps que l'astrologie judiciaire étoit à la mode, il n'y avoit presque point d'astronome qui ne sôt astrologue. Aujourd'uni il n'y a plus que des astronomes, & point d'astrologues, ou plutôt les astrologues sont très-méprisés. V. les plus célebres astronomes à l'article ASTRONOMIE.

ASTRONOMIE, aftronomia, sub. f. composé de despa, étoile, & despas, régle, loi. L'aftronomie est la connoissance du ciel & des phénomenes célestes. (V.

CIEL.) L'astronomie est, à proprement parler, une partie des mathématiques mixtes, qui nous apprend à connoître les corps célestes, leurs grandeurs, mouvemens, distances, périodes, éclipses, éc. V. MATHÉMATIQUES.

Il y en a qui prennent le terme astronomie dans un sens beaucoup plus étendu: ils entendent par-là la connoissance de l'univers & des loix primitives de la nature. Selon cette-acception, l'astronomie seroit plutôt une branche de la physique, que des mathématiques. V. Phy-

SIQUE, SYSTÈME, NATURE.

Les auteurs varient sun l'invention de l'astronomie: on l'attribue à différentes personnes, différentes nations s'en font honneur, & on la place dans différens siecles. A s'en rapporter aux anciens historiens, il paroît que des rois inventerent & cultiverent les premiers cette science: Belus roi d'Affyrie, Atlas roi de Mauritanie, & Uranus, qui regnoit sur les peuples qui habitoient les bords de l'océan Atlantique, passent pour avoir donné aux hommes les premieres notions de l'astronomie.

Si on croit Diodore de Sícile , Uranus, pere d'Atlas, forma l'année fur le cours du soleil & sur celui de la lune. Atlas inventa: la sphere; ce qui donna lieu à la fable qu'il portoit le ciel sur ses épaules. Le même auteur ajoute qu'il enseigna cette science à Hercule, qui la porta en Grece: ce ne sauroit être Hercule fils d'Alemene, puisqu'Atlas, selon le témoignage de Suidas, vivoit onze ages avant la guerre de Troie; ce qui remonte jusqu'au temps de Noé & de fes fils. En defcendant plus bas, on trouve des traces plus marquées de l'étude que l'on faisoit de l'astronomie dans les temps fabuleux. Newton a remarqué que les noms des constellations sont tous tirés des choses que les poètes disent s'être passées dans le temps de la guerre de Troie, & lors de l'expédition des Argonautes: austi les fables parlent-elles de personnes savantes dans l'astronomie; elles font mention de Chiron , d'Ancée , de Nauficaé , & c. qui tous paroissent avoir contribué au progrès de cette foience.

Ce dont on ne peut donter, c'est que plusieurs nations no se foient appliquées à l'étude du ciel long - temps avant les Grecs: Platon convient même que ce sut

Aaa 3

un peuple barbare qui observa le premier les mouvemens célestes, occupation à laquelle il fut déterminé par la beanté du cicl pendant l'été, soit en Egypte, soit en Syrie, où l'on voit toujours les étoiles, les nuées & les pluies ne les dérobant jamais à la vue. Ce philosophe prétend que si les Grecs se sont appliqués fort tard à l'astronomie, c'est au défaut seul d'une athmosphere telle que celle des Egyptiens & des Syriens, qu'il faut s'en prendre.

Ausi quelque audace qu'alent eu les Grecs pour s'attribuer les premiers commencemens des sciences & des beauxarts, elle n'a cependant jamais été affez grande pour qu'ils fe foient donné l'honneur d'avoir jeté les fondemens de l'aftronomie. Il eft vrai qu'on apprend par un passage de Diodore de Sicile, que les Rhodiens prétendoient avoir porté cette science en Egypte : mais ce récit est mêlé de tant de fables , qu'il se détruit de lui-même; & tout ce qu'on en peut tirer de vraisemblable, c'eft que comme les Rhodiens étoient de grands navigateurs, ils pouvoient avoir surpaffé les autres Grees par rapport aux observations astronomiques qui regardent la marine; tout le refte doit être regardé comme fabuleux. Quelques auteurs, il est vrai, ont donné les premieres observations célestes à Orphée (comme Diogene Laerce fur l'autorité d'Eudemus, dans son biftoire aftrologique, qui a été suivie par Théon & par Lucien) à Palamede, à Atrée, & à quelques autres ; ce qu'Achilles Tatius prétend ponver par des passages d'Elchyle & de Sophocle, dans son commentaire sur les phénomenes d'Aratus : mais il eft certain que le plus grand nombre des auteurs Grecs & Latins eft d'un avis contraire, presque tous les attribuant aux Chaldéens ou Babyloniens.

L'oftronomie & l'astrologie prirent donc naissance dans la Chaldée, au jugement du grand nombre des auteurs: aussi le nom de Chaldéen est-il souvent synonyme à celui d'astronome dans les anciens écrivains. Il y en a qui sur l'autorité de Josephe aiment mieux attribuer l'invention de ces sciences aux anciens Hébreux, & mème aux premiers hommes.

Quelques juifs & quelques chrétiens s'accordent avec les mufulmans pour en faire honneur à Enoch: quant aux autres

Orientaux, ils regardent Cain comme le premier afronome: mais toutes ces opinions paroissent destituées de vraisemblance à ceux qui sont verfés dans la langue de ces premiers peuples de la terre; ils ne rencontrent dans l'Hébren pas un terme d'astronomie; le Chaddéen au contraire en est plein. Cependant il faut convenir qu'on trouve dans Job & dans les livres de Salomon quelque trace légere de ces sciences.

Quelques-uns ont donné une parfaite connoissance de l'aftronomie à Adam; & l'on a fait, comme mus venons de ledire, le même honneur aux descendans de Sath, mais tout cela gratuitement. Il no faut pas cependant douter que l'on n'eût quelque connoissance de l'aftronomie avant le déluge: nous apprenons par le journal de ce terrible événcement, que l'année étoit de 360 jours, & qu'elle étoit formée de douze mois; arrangement qui suppose quelque notion du cours des aftres. Voyez ANTÉ-DILUVIENNE.

M. l'abbé Renaudot paroît incliner pour l'opinion qui attribue l'invention de l'aftronomie aux anciens patriarches; & il se fonde pour cela sur plusicurs rai-

fons.

1º. Sur ce que les Grecs & les Latins ont compris les Juifs fous le nom de Chaldens ; 2°. fur ce que la diftinction des mois & des années, qui ne se pouvoit connoître fans l'observation du cours de la lune & celui du foleil, est plus ancienne que le déluge, comme on le voit par différens paffages de la Genele ; 3º. fur ce qu'Abraham étoit sorti de Chaldée, de Ur-Chaldeorum , & que des témoignages de Berofe & d'Eupolemus, cités par Eusebe , liv. IX , de la préparation évangelique, prouvent qu'il étoit oupanise Emmengo, Suvant dans les choses céleftes. & qu'il avoit inventé l'aftronomie & l'aftrologie judiciaire; xai Try Assedorar, xal THY Xaldainny impery; 40. fur ce qu'on trouve dans la fainte écriture plufieurs noms de planetes & de constellations.

D'un autre coté, M. Basnage prétendque tout ce qu'on débite sur ce sujet à fort l'air d'un conte. Philon nous apprend que l'un instruist Moïle dans la science des astres; il ne faut pas douter que ce législateur n'en est quelque connoisance; mais l'on ne sauroit croire que l'on est fait venir des Gregs pour l'instruire, com-

me le dit cet auteur Juif. Du temps de Moife il n'y avoit point de philosophes. dans la Grece; & c'est de l'Egypte ou de la Phénicie que les Grecs ont tiré leurs premieres connoissances philosophiques. A l'égard de Job, ceux qui le qualifient aftronome , fe fondent fur quelques paffages où l'on croit qu'il nomme les endroits les plus remarquables du ciel, & les principales constellations. Mais outre que les interprêtes ne sont point d'accordfur le sens des termes employés dans ces textes, la connoissance des noms de certaines constellations ne seroit point une preuve que Job fut aftronome.

Quoi qu'il en soit, il ne paroit pas qu'on puille douter que l'astronomie n'ait commencé dans la Chaldée; au moins c'est le jugement qu'on doit en porter d'apres toutes les preuves historiques qui nous restent; & M. l'abbé Renaudot en rapporte un fort grand nombre dans son mémoire sur l'origine de la sphere, imprimé dans le premier volume du recueil de l'académie royale des sciences & des belles-lettres.

Nous trouvons dans l'écriture sainte divers passages qui marquent l'attachement des Chaldeens à l'étude des aftres. Nous apprenons de Pline que l'inventeur de cette science chez les Chaldéens fut Jupiter Belus, lequel fut mis ensuite au rang des dieux : mais on est fort embarraffé à déterminer qui est ce Belus, & quand il a vécu. Parmi les plus anciens aftronomes Chaldeens, on compte Zoroaftre: mais les mêmes difficultés ont lieu fur le temps de fon existence, ausli bien que fur celle de Belefis & Berofe.

Ne seroit - ce point s'ex poser à partager avec Rudbeck le ridicule de son opinion, que de la rapporter ? Il prétend que les Suédois ont été les premiers inventeurs de l'astronomie ; il se fonde sur ce que la grande diverfité dans la longueur des jours en Suede, a dû conduire naturellement ses habitans à conclure que la terre étoit ronde, & qu'ils étoient voifins de l'une de fes extrémités; deux propofitions dont la vérité étoit, dit-il, moins fenfible pour les Chaldéens, & pour ceux qui habitoient les régions moyennes du globe. De-là, continue notre auteur, les Suédois engagés dans l'examen & dans la recherche des capfes de la grande différence des saisons, n'auront pas manqué de découvrir que le progrès du faleil

dans les cieux est renfermé dans un certain espace, &c. mais tous ces raisonnemens ne font point appuyés fur le témoignage de l'histoire, ni soutenus d'aucun fait connu.

Si l'on en croit Porphyre, la connoisfance de l'aftronomie est fort ancienne dans l'Orient. Si l'on en croit cet auteur. après la prise de Babylone par Alexandre, on apporta de cette ville des observations ecleftes depuis 1903 ans, & dont les premieres étoient par consequent de l'an 115 du déluge c'eft-à-dire, qu'elles. avoient été commencées 15 ans après l'érection de la tour de Babel. Pline nous apprend qu'Epigene affuroit que les Babyloniens avoient des observations de 720 ans gravées fur des briques. Achiles Tatius attribue l'invention de l'astronomie aux Egyptiens; & il ajoute que les connoissances qu'ils avoient de l'état du ciel, se transmettoient à leur postété fur des colonnes fur lefquelles elles étoient gravées.

Les paiens eux mêmes fe font moqués, comme a fait entr'autres Ciceron, de ces prétendues observations célestes que les Babyloniens disoient avoir été faites parmi eux depuis 470000 ans, ainfi que de celles des Egyptiens : on peut en dire autant de la tradition confuse & embrouillée de la plupart des Orientaux, que les premiers Européens qui entrerent dans la Chine y trouverent établie, & de celle des Persans touchant leur roi Cayumarath, qui régna 1000 aus ans, & qui fut fuivi de quelques autres rois dont le regne duroit des fiecles. Ces opinions, toutes ridicules qu'elles sont, ont été confervées par un affez grand nombre d'auteurs, qui les avoient prifes de quelques livres grees, où cette prodigieuse antiquité des Affyriens & des Babyloniens étoit établie comme la base de l'histoire.

Diodore dit que lors de la prise de Babylone par Alexandre, ils avojent des observations depuis 43000 ans. ques-uns prennent ces années pour des mois, & les réduisent à 3476 ans folaires. ce qui remonteroit encore jufques bien près de la création du monde, puisque la ruine de l'empire des Perfes tomba à l'an du monde 3620. Mais laissant les fables, tenons-nous-en à ce que dit Simplicius. il rapporte d'après Porphyre, que Callifthenes, difciple & parent d'Arikote , trouva à Babylone, lorsqu'Alexandre s'en rendit maître, des observations depuis 1903 aus; les premieres avoient donc été faites l'an du monde 1717, peu

après le déluge.

Les auteurs qui n'ont pas confondu la fable avec l'histoire , ont donc reduit les observations des Babyloniens à 1900 années; nombre moins considérable de beaucoup, & qui cependant peut paroitre excessif. Ce qu'il y a pourtant de fingulier , c'est qu'en comptant ces 1900 ans depuis Alexandre, on remonte infqu'an temps de la dispersion des nations & de la tour de Babylone, au delà duquel on ne trouve que des fables. Peut-être la prétendue histoire des observations de 1900 ans fignifie-t-elle feulement que les Babyloniens s'étoient appliqués à l'aftronomie depuis le commencement de leur empire. On croit avec fondement que la tour de Babel élevée dans la plaine de Sennaar, fut construite dans le même lieu où Babylone fut ensuite batio. Cette plaine étoit fort étendue, & la vue n'y étoit bornée par aucune montagne; ce qui a pu donner promptement naiffance aux observations aftronomiques.

Les Chaldéens n'étoient pas verfés dans la géométrie. & ils manquoient des infrumens nécessaires pour faire des observations justes; leur grande étude étoit l'astrologie judiciaire; science dont on reconnoît bien aujourd'hui le ridicule. Leur observatoire étoit le sameux temple de Jupiter Belus à Babylone.

Les longues navigations des Phéniciens n'ont pu fe faire sans quelque connoissance des aftres; aus voyons nous que Pline , Strabon , & quelques autres, rendent témoignage à leur habileté dans cette science : mais nous ne savons rien de certain fur les découvertes qu'ils peuvent avoir faites. Plufieurs historiens rendent aux Egyptiens le témoignage d'avoir cultivé l'astronomie avant les Chaldéens. Diodore de Sicile avance que les colonnies égyptiennes porterent la connoissance des aftres dans les environs de l'Euphrate. Lucien prétend que comme les autres peuples ont tiré leurs connoilfances des Egyptiens, ceux-ci les tiennent des Ethiopiens, dont ils font une colonie. Les moins favorables aux Egyptiens, les joignent pour l'invention de l'astronomie aux Chaldeens. Il n'est pas

aifé de découvrir qui fut l'inventeur de l'astronamie chez les Egyptiens. Diodore en fait honneur à Mercure : Socrate à Thaut: Diogene Laerce l'attribue à Ninus, fils de Vulcain, & Isocrate à Bu-Les connoiffances aftronomiques des Egyptions les avoient conduits à pouvoir déterminer le cours du foleil & de la lune , & à former l'année : ils oblervoient le mouvement des planetes; & ce fut à l'aide de certaines hypotheses, & par le secours de l'arithmétique & de la géométrie, qu'is entreprirent de déterminer quel en étoit le cours. Ils inventerent aufli diverses périodes des mouvemens des cieux; enfin ils s'adonnerent à l'astrologic. Tout cela est appuyé sur le témoignage d'Hérodote & de Diodore, &c. Nous apprenons de Srabon , que les prêtres Egyptiens, qui étoient les astronomes du pays, avoient renoncé de son temps à cette étude, & qu'elle n'étoit plus cultivée parmi eux. Les Egyptiens, qui prétendoient être le plus ancien peuple de l'univers, regardoient leur pays comme le berceau des seiences, & par confequent de l'astronomie.

L'opinion commune est que l'astronomie passa de l'Egypte dans la Grece : mais la connoissance qu'on en eut sut d'abord extrémement grossere, & ou peut en juger par ce que l'on en trouve dans Homere & dans Hésiode; elle se bornoit à connoître certains astres qui de la terre, soit pour les voyages sur mer; c'est ce que Platon a sort bien remarqué; ils ne faisoient aucunes observations exactes, & ils ignoroient l'arithmétique & la géographie nécessaire pour

tes diriger.

Laerce dit que Thalès fit le premier le voyage d'Egypte dans le deffein d'étudier cette science, & qu'Eudoxe & Pythagore l'imiterent en cela. Thalès vivoit vers la quatre-vingt-deuxieme olympiade; il a le premier observé les aftres, les éclipses de soleil, les susties, & les avoit prédits; c'est ce qu'assurent Diogene Laerce, d'après l'bistoire astrologique d'Eudemus, Pline liv. II, chap. xij, & Ewsebe dans sa chronique. Il-naquit environ 640 ans avant Jesus-Christ. On peut voir dans Stanley (bist. philosoph.) un détail circonstancié de ses connoissances philosophiques. Anaximandre son

lisciple cultiva les connoissances qu'il svoit reques de fon maitre; il plaça la erre au centre de l'univers, il jugea que a lune empruntoit fa lumiere du foleil, & que ce dernier étoit plus grand que la terre , & une maffe d'un feu pur. Il traga un cadran folaire, & conftruifit une sphere. Anaximene de Milet, né 530 ans evant Jelus-Chrift, regardoit les étoiles fixes comme autant de foleils, autour desquelles des planetes faisoient leurs révolutions, sans que nous pussions découvrir ces planetes, à cause de leur grand éloignement. Trente ans après naquit Anaxagoras de Clazomene. Il enseignoit que le soleil étoit une maffe de feu enflammée plus grande que le Peloponnese; que la lune étoit un corps opaque éclairé par lesfoleil, & qu'elle étoit habitée comme la terre. Il eut pour disciple le fameux Péricles & Archelaus, qui fut le dernier de la fecte Ionique. Pythagore ayant pafsé sept ans dans le séminaire & dans une étroite fréquentation des prêtres égyptiens, fut profondément initié dans les mysteres de leur religion, & éclairé sur le vrai système du monde, il répandit les connoitiances qu'il avoit acquifes dans la Grece & dans l'Italie. Il avança que la terre & les planetes tournoient autour du foleil immobile au centre du monde, que le mouvement diurne du foleil & des étoiles fixes n'étoit qu'apparent, & que le mouvement de la terre autour de fon axe étoit la vraie cause de cette apparence. Plutarque donne à Pythagore l'honneur d'avoir observé le premier l'obliquité de l'écliptique, de Placitis philosoph. liv. II, ch. zij. On lui attribue auffi les premieres observations pour regler l'année à 365 jours, plus la 59e partie de 22 jours. Ce qu'il a avoit de plus fingulier dans fon fyfteme d'astronomie, c'est l'imagination qu'il eut que les planetes formoient dans leurs mouvemens un concert harmonieux; mais que la nature des sons qui n'étoient pas proportionnés à notre oreille, empechait que nous ne puffions l'entendre. Empedoele, disciple de Pythagore, ne débita que des rêveries. Il imaginoit, par exemple, que chaque hémisphere a son soleil; que les aftres étoient de crystal, & qu'ils ne paroiffoient lumineux que par la réflexion des rayons de lumiere venant du feu qui environne la terre. Philolaus de Crotone

floristoit vers l'an 450 avant Jesus-Christ, Il crut auffi que le foleil étoit de cryftal . & il ajouta que la terre se mouvoit autour de cet aftre. Eudoxe de Cnide qui vivoit 370 ans avant Jefus-Chrift, fut au jugement de Cicéron & de Sextus Empiriens, un des plus habiles astronomes de l'antiquité. Il voyagea en Alie, en Afrique, en Sicile & en Italie, pour faire des observations astronomiques. apprenons de Pline, qu'il trouva que la révolution annuelle du soleil étoit de 365 jours fix heures; il détermina auffi le temps de la révolution des planetes, & fit d'autres découvertes importantes. Ælien fait mention d'Enopide de Chio, lequel étoit aussi de l'école de Pythagore. Stobée lui attribue l'invention de l'obliquité de l'ecliptique ; il exhortoit ses disciples à étudier l'astronomie, non par fimple curiofité, mais pour faciliter aux hommes les voyages, la navigation, &c.

Meton, vers la quatre-vingt-septieme olympiade, publia le cycle de 19 ans, appellé Ennéadécatéride. Dans la cent vingt-septieme olympiade, Aratus composa ses phénomenes par ordre d'Antigonus Gonathas, fils de Démétrius Poliorcetes, & suivant les observations astronomiques d'Eudoxe, disciple d'Archytas de Tarente & de Platon, qui avoit été quelque temps en Egypte pour s'istruire à fond

de l'astronomie.

Cependant Vitruve expose l'établissement de l'astronomie en Grece d'une manière un peu différente. Il prétend que Berose Babylonien l'apporta dans cette contrée immédiatement de Babylone, & qu'il ouvrit une école d'astronomie dans l'isle de Cos. Pline ajoute, liv. VII, chap. xxxvij, qu'en condération de ses prédictions surprenantes, les Athéniens lui éleverent une statue dans le Gymnasium, avec une langue dorée. Si ce Berose est le même que l'auteur de l'histoire chaldéenne, il doit avoir existé avant Alexandre.

Après la mort de Pythagore, l'étude de l'altronomie fut négligée; la plupart des observations célestes qu'on avoit apportées de Babylone so perdirent, & Ptolomée qui en sit la recherche, n'en put recouvrer de son tems qu'une très-petite partie. Cependant quelques disciples de Pythagore continuerent de cultiver l'aftronomie; entre ces disciples on peut

compter Aristarque de Samos.

Ce dernier eut une haute réputation vers la cent quarantieme olimpiade, & il fuivit l'hypothese de Pythagore & de Philolaüs, touchant l'immobilité du soleis. Il reste quelques fragmens de lui, sur les grandeurs & des distances du soleil & de la lune.

Archimede vivoit dans le même-temps, & il qe se rendit pas moins célebre par ses observations, touchant les solstices & les mouvemens des planetes, que par l'ouvrage merveilleux qu'il fit, dans lequel ces mouvemens étoient representés.

Démocrite & les Eléatiques ne firent pas de grands progrès. Métrodore croyoit la pluralité des mondes, & s'imaginoit que la voie lactée avoit été autrefois la route du folell: Xenophanes difoit que le folcil étoit une nuée enflammée, & qu'il y en avoit plufieurs, pour éclairer les différentes parties de notre terre.

Leucippe enfin prétendoit que la violence du mouvement des étoiles fixes les faisoit enflammer, qu'elles allumoient le foleil, &que la lune participoit peu à

peu à cette inflammation.

Chrysippe, chef de la secte des Stoïciens qui se forma 400 ans avant Jesus-Christ, croyoit que les étoiles, tant fixes qu'errantes, étoient animées par quelque divinité.

Platon recommande l'étude de l'astronomie en divers endroits de ses ouvrages : mais il ne paroît pas qu'il ait fait aucunes déconvertes dans cette science : il croyoit que le monde entier étoit un animal in-

telligent.

Aristote composa un livre sur l'astronomie, qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. Il croyoit, comme Platon, que l'univers & chacune de ses parties étoient animées par des intelligences. Il a observé Mars éclipsé par la lune, & une cometo. Les écoles de Platon & d'Aristote ont produit divers astronomes distingués. Tel étoit entr'autres Helicon de Cyzique, qui pousfa l'étude de l'astronomie, jusqu'à prédire une éclipse de soleil à Denys de Syracuse.

Numa, fecond roi de Rome, qui vivoit 736 ans avant Jesus - Christ, réforma l'année de son prédécesseurs sur le cours du soleil & de la lune en même tems. Tous les deux ans il plaçoit un mois de vingt-deux jours après celui de février, asin de regagner les onze jours que la révolution annuelle du foleil avoit deplus que douze révolutions lunzires.

Les favans sont fort partagés sur le tems auquel Pytheas de Marseille a vécur fans entrer dans cette dispute, rémarquons seulement que c'est lui qui le premier prit la hauteur du soleil à midi dans le tems du solstice. & qui par ce moyen trouva l'obliquité de l'écliptique; ce qui est une des plus importantes observations de l'astronomie. Ensin les Ptolémées, ces rois d'Egypte & ces protecteurs des sciences, fonderent dans Alexandrie une école d'astronomie.

Les premiers aftronomes de cette école furent Timochares & Ariftylus, qui faifoient leurs observations de concert. Ptolomée nous en a conservé une partie.

Vers l'an 370 avant Jesus-Christ, florissoit Aratus dont nous avons déja parlé, lequel composa son poème sur l'aftronmie. Les anciens en ont fait tant de cas, qu'il a eu un grand nombre de commentateurs. Il s'écarte de l'opinion, qui étoit généralement reque alors, que le lever & le coucher des astres étoient la causse

du changement de l'air.

Dans le même-tems qu'Aristarque, vivoit le fameux Euclide. Outre fes ouvrages de géométrie, on a encore de lui un livre des principes de l'aftronomie, où il traite de la sphere & du premier mobile. Sous le regne de Ptolémée Philadelphe parut Phanethon, dont il nous refte un ouvrage que Jaeques Gronovius fit imprimer à Levde en 1698. Eratofthene fut appellé d'Athenes à Alexandrie par Ptolémée Evergete. Il s'appliqua beaucoup à l'astronomie, relativement à la géographie. Il fixa la distance de la terre au foleil & à la lune ; détermina la longitude d'Alexandric & de Syene, qu'il jugeoit être fous même le méridien; & ayant calculé la diftance d'une de ces deux villes à l'autre, il ofa mesurer la circonférence de la terre, qu'il fixa entre 250000 & 252000 Stades.

Conon qui vivoit sous ses Ptolémées Philadelphe & Evergete, st plusieurs observations sur les éclipses de soleil & de lune; il découvrit une consellation qu'il nomma chevelure de Bérénice: Callimaque en sit un poème, duquel nous avons la traduction par Catulle. Mais à la tête de tous ces astronomes on doit placer Hipparque, qui entreprit, pour me ser-

ir des expressions de Pline, un ouvrae si grand, qu'il eût été glorieux pour
in dieu de l'avoir achevé, rem etiam deo
improbam: c'étoit de nombrer les étoiles,
è de laisser pour ainsi dire, le ciel à la
ostérité comme un héritage. Il calcula
es éclipses de lune & de soleil pour six
ents ans, & ce fut sur ces observations
que Ptolémée établit son fameux traité
nitulé μεγαίλη σύνταξις. Hipparque
ommença à paroître dans la cent cinquante-quatrieme olympiade; il comneata les phénomenes d'Aratus, & il a

nontré en quoi cet auteur s'étoit trompé. Les plus illustres astronomes qui font renus ensuite , ont été Géminus de Rhole, dans l'olympiade 178; Théodore Pripolitain ; Sofigenes , dont Céfar fe ervit pour la réformation du calendrier ; Andromate de Crete: Agrippa Bithynien lont parle Ptolomée, lib. VII, chap. ij. Ménélaus fous Trajan ; Théon de smyrne; & enfin Claude Ptolomée que vivoit sous Marc-Aurele, & dont les ourrages ont été jusqu'aux derniers fiecles e fondement de toute l'astronomie, noneulement parmi les Grecs, mais encore parmi les Latins, les Syriens, les Arapes & les Persans. Il naquit à Peluse en Egypte, & fit la plus grande partie le ses observations à Alexandrie. Profiant de celles d'Hipparque & des autres inciens aftronomes, il forma un système l'astronomie qui a été suivi pendant pluieurs fiecles. Sextus Empiricus, origide Cheronée & neveu du faneux Plutarque, qui vivoit dans le mêne siecle, & qui dans les ouvrages qui ious restent de lui se mocque de toues les sciences, n'a cependant ofé s'attauer à l'astronomie. Bien plus , le cas qu'il in fait le porte à réfuter folidement les Chaldéens, qui abufant de l'astronomie a rendoient méprifable. Nous trouvons ncore au deuxieme fiecle Hypficles d'Aexandrie, auteur d'un livre d'astronomie ui nous refte.

On ne trouve pas que dans un affez ong espace de temps il y ait eu parmi les nciens Romains de grands aftronomes. ces défauts de l'année de Numa, & le eu d'ordre qu'il y eut dans le calendrier usqu'à la réformation de Jules César, nivent être regardés plutôt comme un fet de l'incapacité des pontises, que omme une marque de leur négligence. L'an 580 de Rome, Sulpicius Gallus, dans la guerre contre les Perfes, voyant les foldats troublés par une écliple de lune, les raffura en leur en expliquant les causes. Jules-Célar cultiva l'astronomie; Macrobe & Pline affurent même qu'il composa quelque chose sur cette science. Elle fut aussi du goût de Cicéron , puisqu'il fit la version du poème d'Aratus fur l'astronomie. Terentius Varron, cet homme universel, fut auffi aftronome. Il y en eut même qui firent leur unique étude de cette science. Tel fut P. Nigidius, qui donna dans l'astrologic judiciaire, & qui à ce qu'on prétend, prédit l'empire à Auguste le jour même de sa naiffance. Manilius qui florisfoit fous cet empereur, fit un poème fur cette science. Nous avons aussi l'onyrage de Caius Julius Hyginus, affranchi d'Auguste. Cependant le nombre des aftronomes fut fort petit chez les Romains, dans des temps où les arts & les sciences paroissoient faire les délices de ce peuple. La véritable cause de cette négligence à cultiver l'astronomie , eft le mépris qu'ils en faisoient. Les Chaldéens , qui l'enseignoient à Rome, donnoient dans l'aftrologie: en falloit-il dayantage pour dégoûter des gens de bon- fens ? auffi les magistrats chasserent-ils diverses fois ces fourbes.

Seneque avoit du goût pour l'aftrologie, comme il paroit par quelques endroits de fes ouvrages. Pline le naturaliste, dans fon important ouvrage, paroit n'avoir pas ignoré l'astronomie; il a même beaucoup contribué aux progrès de certe science, en ce qu'il nous a conservé un grand nombre de fragmens des anciens astronomes. Sous le regne de Domitien, Agrippa fit diverses observations astronomiques en Bithynie. L'on trouve dans les écrits de Plutarque divers passages qui marquent qu'il n'étoit pas ignorant dans cette science. Ménélaus étoit aftronome de profession; il fit ses observations à Rome; Ptolomée en faisoit grand cas. Il composa trois livres des figures sphériques , que le P. Mersenne a publiés. Enfin il faut encore placer dans ce fiecle Théon de Smyrne, déja nommé; il écrivit fur les diverses parties des mathématiques , du nombre desquelles eft l'aftronomie. Les aftrologues, nommés d'abord chaldens , & ensuite mathematiciens ,

étoient fort en vogne dans ce fiecle à Rome, les empereurs & les grands en

faisoient beaucoup de cas.

Cenforin, qui vivoit sous les Gordiens, vers l'an 238 de J. C. a renformé dans son petit traité de die natali, un grand nombre d'observations qui ne se trouvent point ailleurs.

Anatolius, qui fut évêque de Laodicée, composa un traité de la Pâque, où il sait voir son habileté dans ce genre. Septimo sévere favoris au commencement du troisseme fiecle les mathématicions ou astrologues; mais sur la sin de oe siecle Dioclétien & Maximien leur désendirent la pratique de leur art.

Macrobe, Martianus Capella & quelques autres n'ont parlé qu'en passant de

L'astronomie.

Nous avons de Firmicus huit livres sur l'astronomie, mais comme il donnoit beaucoup dans les réveries des Chaldéens, son ouvrage n'est pas sort instructif. Théon le jeune, d'Alexandrie, sit diverses observations, & composa un commentaire sur un ouvrage de Ptolomée, dont les savans font cas encore aujourd'hui. Hypatia se distingua dans la même seione, mais il ne nous reste rien d'elle. Paul d'Alexandrie s'appliqua à la science des horoscopes, & nous avons son introduction à cette science prétendue.

Pappus est connu par divers fragmens qui font regretter la perte de ses écrits, On place austi dans le quatrieme siecle Théodore Manlius, consul romain, qui au rapport de Claudien sit un ouvrage, qui s'est perdu, sur la nature des choses des astres: & Achilles. Tatius, dont nous avons, un commentaire sur les phénous avons, un commentaire sur les phénos.

nomenes d'Aratus.

Synéfius, évêque de Ptolémaïde, fut disciple de la célebre Hypatia. Il nous reste de lui un discours à Pogonius, où il fait la description de son astrolabe; c'étoit une espece de globe céloste. Rusus Festus Avienus sit une paraphrase en vers hexametres des phénomenes d'Anatus, qui est parvenne jusqu'à nous. Le commensaire, de Magrobe sur le songe de Scipion, sait voir qu'il n'étoit pas ignorant dans l'astronomie. Capella, qui fut procoosul, écrivit sur cette science l'ouvage que nous coanoissons sons le nom de Satyricon. Proclus Lycius, cetennemi du cheistianisme, étoit sayant dans

l'astronomie, comme plusieurs ouvrages qui nous restent de lui en font foi.

Parmi les astronomes du fixieme fierle il faut placer Boéce, car ses écrits prouvent qu'il s'étoit appliqué à cette science. Thius fit des observations à Athenes au commencement du même ficcle; elles ont été imprimées pour la premiere fois à Paris en 1645, fur un manuscrit de la bibliotheque du roi. Les progrès de Denys le Petit à cet égard sont connus. Lanrentips de Philadelphie composa quelques ouvrages d'astronomie qui ne subfiftent plus. Ce que Caffiodore a écrit eft trop peu de chose pour lui donner rang parmi les astronomes. Il en faut dire autant de Simplicius; son commentaire fur le livre d'Aristote , de Calo , montre pourtant une teinture de cette feience.

Dans les fiectes vii & viit, nons trouvons ludore de Séville, à qui l'aftrenomie ne doit aucune decouverte. Léontius, habile dans la méchanique, conftruitt une sphere en faveur d'un de ses amis, & composaun petit traité pour lui en faciliter l'usage. L'on trouve dans les ouvrages du vénérable Bede diverses choses relatives à l'astronomie. Alemn, son disciple cultiva austi cette-foience, & porta Charlemagne, dont il avoit été pré-

cepteur, à favorifer les favans.

Les auteurs qui ont écrit depuis Conftantin jusqu'au tems de Charlemagne, & depuis, réduisoient toute leur étude à ce qui avoit rapport au calendrier & au comput ecclésiaftique. Charlemagne, suivant le témoignage d'Eginhard & de la plupart des historiens, étoit savant dans l'aftronomie; il donna aux mois & aux vents les noms allemands qui leur restent encore, avec peu de changement. L'ambasade que lui envoya Aaron Reschild est fameuse dans l'histoire, à cause des présens rares dont elle étoit accompagnée, parmi lesquels on marque une horloge, on selon d'autres, un planisphere.

L'auteur anonyme de la chronique des rois; francs, Pegin, Charlemagne & Louis, cultiva l'astronomie. Il a inféré pluseurs de ses observations dans si chronique. Une preuve de son habileté & de ses progrès, c'est qu'il prédit une éclipse de Jupiter par la lune, & qu'il l'observa. Sur la fin du dixieme siecle os trouve le moine Egrèpert, qui fut évêque & ensuite: pape, sous le nom de Sylve-

tre II. Il étoit savant dans l'astronomie & lans la méchanique, ce qui lui attira e soupçon de magie. Il fit une horloge l'une conftruction merveilleufe, & un clobe célefte. Il faut placer dans le onsieme fiecle Jean Campanus de Novarre, Michel Pfellus, fénateur de Constantiiople, Hermannus Contractus, moine le Reichenau, & Guillaume, abbé de S. Jacques de Wurtzbourg. Ils ont tous scrit fur l'astronomie. Dans le douzieme liecle Sigebert de Gemblours s'attacha à marquer les temps felon le cours du foleil & de la lune. Athélard, moine anglois, fit un traité de l'aftrolabe ; & Robert, évêque de Lincoln, un autre de la sphere. Jean de Séville traduifit l'Alfragan de l'arabe en latin.

Une des principales causes du peu de progrès que l'astronomie a fait pendant plufieurs fiecles, fut l'ordre que donna Omar III, calife des Sarrafins, de brûler tous les livres qui se trouvoient en Orient vers le milieu du septieme fiecle. Le nombre de ceux qui se trouvoient à Alexandrie étoit immense; cependant comme il fallut employer plus de fix mois pour exécuter l'ordre du calife, qui achevoit pour lors la conquête de la Perfe, les ordres qu'il avoit envoyés ne furent pas si rigoureusement exécutés en Egypte, qu'il n'échappat quelques ma-Enfin la perfécution que les différentes lectes qui s'étoient élevées parmi les mahométans, avoient fait naitre tant en Afrique qu'en Alie, ayant cellé presqu'entiérement, les mêmes Arabes on Sarrafins recueillirent bientot après un grand nombre d'écrits que les premiers calices Abbaslides firent traduire d'après les versions syriaques, & ensuite du grec en leur langue, laquelle eft devenue depuis ce temps la langue savante de tout l'Orient.

On fait qu'en général les Arabes ont fort oultive les sciences; c'est par leur moyen qu'elles ont passé aux Européens. Lorfqu'ils fe rendirent maitres de l'Efpagne, ils avoient traduit en leur langue les meilleurs ouvrages des Grecs. C'est fur ces traductions que les Occidentaux se formerent d'abord quelque idée des fciences des Grecs. Ils s'en tinrent à ces traductions jusqu'à ce qu'ils eussent les originaux. L'astronomie n'étoit pas la science la moins cultivée parmi ces peu- n'avoit été faite sur l'arabe. Il yeur a

ples. Ils ont écrit un grand nombre de livres fur ce fuiet; la feule bibliotheque d'Oxford en contient plus de 400, dont la plupart font inconnus aux favans modernes. L'on n'en fera pas surpris, si l'on fait attention que les califes eux-mêmes s'appliquoient à l'astronomie, & récompensoient en princes magnifiques ceux qui se distinguoient dans cette science. Le plus illustres, parmi les princes mahométans qui ont contribué à perfectionner l'astronomie , non-seulement par la traduction des livres grecs, mais encore par des observations aftronomiques faites avec autant d'exactitude que de dépenfe, . a été le calife Almamoun, septieme de la famille des Abbassides, qui commença fon empire en 813. Il étoit fils de cet Aaron Reschild dont nous avons parlé à l'occasion de Charlemagne. On dressa fur les observations qu'il fit faire , les tables aftronomiques qui portent fon nom. Il en fit faire d'autres pour la mesure de la terre, dans les plaines de Sinjar ou Senmaar, par trois freres très - habiles aftronomes , appelles les enfans de Muffa. Le détail de ces observations est rapporté par différens auteurs cités par Golius dans les favantes notes fur l'alfragan. Il ramaffa de tous cotés les meilleurs ouvrages des Grecs, qu'il fit traduire en arabe; il les étudioit avec soin, il les communiquoit aux favans de son empire : il eut sur-tout un grand foin de faire traduire les ouvrages de Ptolémée. Sous son regne fleurirent plusieurs favans aftronomes ; & ceux qui font curieux de connoître leurs ouvrages & ce que l'astronomie leur doit, trouveront de quoi se satissaire dans Abulfarage, d'Herbelot, Hottinger , &c. qui font entrés sur ce sujet dans un affez grand détail.

Quelques savans se sont appliqués à traduire quelques - uns de leurs ouvrages, ce qui a répandu beaucoup de jour fur l'astronomie. Il seroit à fouhaiter que l'on prit le même foin de ceux qui n'ont pas encore été traduits. Depuis ce temps les Arabes ont cultivé l'astronomie avec grand foin. Alfragan, Abumaffar, Albategni, Geber, &c. ont été connus par nos auteurs, qui les ont traduits & commentés fur des traductions hébraiques faites par des Joifs : car jufqu'aux derniers fiecles prefque aucune traduction encore un grand nombre d'autres qui ne le cedent point à ceux que nous connoisfons. De plus, à l'exemple d'Almamoun, divers princes ont fait renouveller les observations astronomiques pour fixer le temps; ainsi que fit Melikschab, le plus puissans des sultans Seljukides lorfqu'il établit l'époque gélaléenne, ainfi appellée à cause que Gelaleddin étoit fon furnom. Les califes Almanzor & Almamoun étant souverains de la Perse, inspirerent aux Persans du goût pour cette science. Depuis eux il y a eu dans cette nation de temps en temps des aftronomes célebres. Quelques - uns des monaiques persans ont pris des soins très - louables pour la réformation du calendrier. Aujourd'hui même ces princes font de grandes dépenfes pour le progrès de cette science, mais avec fort peu de fuccès : la raison est qu'au lien de s'appliquer à l'astronomie, ils n'étudient les aftres que pour prédire l'avenir. On trouve dans les voyages de Chardin, un long passage tout - à - fait curieux , qui donne une juste idée de l'état de cette science chez les Persans modernes.

Les Tartares descendans de Ginghi-Schin & de Tamerlan, eurent la même passion pour l'astronomie. Nassireddin, natif de Cus dans le Corasan, auteur d'un commentaire fur Euclide, qui a été imprimé à Rome, a dresse des tables aftronomiques fort estimées : il vivoit en 1261. Le prince Olugbeg qui étoit de la même maifon , fit batir à Samarcande , un collège & un observatoire, pour lequel il fit faire de très - grand instrumens ; il se joignit à ses astronomes pour faire des observations. Les Turcs disent qu'il fit faire un quart de cercle, dont le rayon avoit plus de 180 piés : ce qui est plus fûr , c'eft qu'à l'aide de fes aftronomes il fit des tables, pour le méridien de Samarcande, dressa un catalogue des étoiles fixes visibles dans cette ville . & composa divers ouvrages, dont quelquesuns font traduits en latin , & les autres font encore dans la langue dans laquelle ils ont été composés. Il y a tout lieu de croire que les observations astronomiques trouvées dans le fiecle dernier entres les mains des Chinois, y avoient pasfé de Tartarie : car il y des preuves certaines que Ginghischan entra dans la

tres d'une grande partie de ce vafte empire, où ils porterent vraisemblablement les observations & les tables qui avoient été faites par les aftronomes de Corafin. Au reste, l'astronomie a été cultivée presque de temps immémorial à la Chine. Les missionnaires jesuites se sont fort appliqués à déchiffrer les anciennes observations. L'on en peut voir l'histoire dans les observations du P. Souciet. Environ 400 ans avant J. C. les sciences farent négligées chez les Chinois. Cette négligence alla en croissant jusqu'à l'empereur Tfin Chi-Hoang. Celui - ci fit bru-ler, 246 ans avant J. C. tous les livres qui traitoient des sciences, à l'exception de ceux de médecine, d'aftrologie, & d'agriculture : c'est par - là que périrent toutes les observations antérieures à ce temps: 400 ans après, Licou-Pang rétablit les sciences dans son empire, & érigea un nouveau tribunal de mathématiques. L'on fit quelques instrumens pour observer les aftres, & l'on régla le calendrier. Depuis ce temps - là l'aftronomie n'a point été négligée chez ce peuple. Il semble que les observations faites depuis tant de fiecles, fous les auspices & par les ordres de puissans monarques . auroient dû fort enrichir l'astronomie.

Cependant les missionnaires qui pénétrerent dans cet empire fur la fin du xvje fiecle, trouverent que l'état où étoit cette science parmi les Chinois , ne répondoit point à la longue durée de leurs observations. Ceux d'entre les miffionnaires jesuites qui entendoient les mathématiques, s'infinuerent par ce moyen dans l'esprit du monarque. Les plus habiles devincent présidens du tribunal de mathématiques, & travaillerent à mettre l'aftronomie fur un meilleur pié qu'elle n'avoit été auparavant. Ils firent des instrumens plus exacts que ceux dont on s'étoit servi jusqu'alors, rendirent les observations plus justes, & profiterent des connoissances des Occidentaux. Voy. les relations du P. Verbieft, & des autres missionnaires, ou bien la description

de la Chine , par le P. Duhalde.

A l'égard des Juifs, quoiqu'ils aient composé un assez grand nombre d'ouvrages fur la fphere, dont quelques- uns ont été imprimés par Munster en hébreu & en latin, il y a peu de chofes néanmoins Chine, & que fes descendans furent mai- | où ils puillent être confidérés comme

riginaux. Cependant comme la plupart l'entr'eux favoient l'arabe, & que ceux jui ne le favoient pas trouvoient des traluctions hébraiques de tous les anciens stronomes Grees, ils pouvoient aisement ivec ce secours faire valoir leur capacité parmi les chrétiens. Depuis la naissance te J. C. quelques-uns de leurs docteurs ont étudié l'astronomie , pour régler feuement le calendrier . & pour s'en fervir i l'aftrologie, à laquelle ils font fort adonnés. Celui qui paroît avoir fait le olus de progrès dans cette science, c'est R. Abraham Zachut. Il vivoit sur la fin lu xve fiecle, & fut professeur en aftrosomie à Carthage en Afrique, & ensuite Salamanque; on a de lui divers ouvrages fur cette fcience.

Les Sarrafins avoient pris, en conquéant l'Egypte, une teinture d'astronomie, an'ils porterent avec eux d'Afrique en Espagne; & ce fut là le circuit par lequel cette science rentra dans l'Europe sprès un long exil. Voici les plus fameux aftronomes qui se soient distingués en Europe depuis le xije fiecle. Clément de Langthon, prêtre & chanoine Anglois, erivit vers la fin du xije fiecle fur l'aftronomie. Le xijie fiecle offre d'abord Jordanus Vemoracius, & ensuite l'empereur Fréderic II, qui fit traduire de l'arabe en latin les meilleurs ouvrages de philosophie, de médecine & d'astronomie. It avoit beaucoup de gont pour cete derniere science, jusques-là qu'il di-loit un jour à l'abbé de Saint Gal, qu'il n'avoit rien de plus cher au monde que fon fils Conrad, & nne fphere qui marquoit le mouvement des planetes. Jean le Sacro - Bosco vivoit dans le même cemps; il étoit Anglois de naissance, & professeur en philosophie à Paris, où il compola fon livre de la sphere, qui fut si estimé, que les professeurs en astronomie 'expliquoient dans leurs leçons. Albert e grand, évêque de Ratisbonne, s'asjust auffi une grande réputation : il compola un traité d'aftronomie. & le diftinqua dans la méchanique par l'invention le pluficurs machines furprenantes pour e temps là. Depuis ce fiecle l'astronomie fait des progrès confidérables : elle a té cultivée par les premiers génies & protégée par les plus grands princes. Alhonfe , roi de Castille , l'enrichit me-

nom. Ces tables furent dreffées en 1270 . & ce furent des Juifs qui y eurent la plus grande part. V. TABLE. Roger Bacon, moine Anglois, vivoit dans le même-temps. Guido Bonatus. Italien, du Frioul, en 1284. En 1320, Pretus Aponenfis, qui fut suivi de quelques autres moins considérables en comparaison de Pierre d'Ailly, cardinal & évêque de Cambray . & du cardinal Nicolas de Cufa, allemand, en 1440; Dominique Maria Bolonius, précepteur de Copernic; George Purbachius, ainfi appellé du bourg de Burbach fur les frontieres d'Actriche & de Baviere, qui enseigna publiquement la philosophie à Vienne, est un de ceux qui ont le plus contribué au rétablissement de l'ustronomie. Il fit connoissance avec le cardinal Bessarion pendant sa légation vers l'empereur. Par le confeil de Bessarion . Purbachius alla en Italie pour apprendre la langue grecque ; & aufli-tot il s'appliqua à la lecture de l'almageste de Ptolomée, qu'on n'avoit lu depuis plufieurs fiecles que dans ces traductions imparfaites, dont il a été parlé ci - dessus , faites sur les hébraïques , qui avoient été faites fur les arabes, & celles - ci fur les fyriaques. Il avoit commencé un abrégé de l'almageste fur l'original grec : mais il ne put aller qu'au fixieme livre, étant mort en 1461 . agé seulement de 39 ans. Son principal disciple fut George Muller , appellé communément Regiomontanus, parce qu'il étoit natif de Konigsberg en Pruffe. Il fut le premier qui composa des éphémérides pour plufieurs années, & divers autres ouvrages très - estimés, entr'autres les Théoriques des planetes. Après la mort de Purbachius il passa en Italie avec le cardinal Bessarion; après avoir visité les principales académies d'Italie, il revint à Vienne, d'où le roi de Hongrie l'appella à Bude : mais la guerre allumée dans ce pays inquiétant Régiomontanus, il se retira à Nuremberg en 1471 . & s'y lia d'amitié avec un riche bourgeois nommé Bernard Walther, qui avoit beaucoup de gout pour l'astronomie. Cet homme fit la dépenfe d'une imprimerie & de pluficurs inftrumens aftronomiques , avec lefquels ils firent diverfes observations. Sixte IV appella Régiomontanus à Rome pour la réforme du calendrier; se des tables qui portent toujours fon il partit au mois de juillet 1475, après

avoir été créé évêque de Ratisbonne : il ne fit pas long féjour à Rome, y étant mort au bout d'un an. Régiomontanus avoit donné du goût pour l'afronomie à plufieurs personnes, tant à Vienne qu'à Nuremberg : ce qui fit que cette science fut cultivée avec soin dans ces deux villes après sa mort. Divers afronomes y parurent avec éclat dans le xvije siecle.

Jean Bianchini, Ferrarois, travailla presqu'en même-temps avec réputation à des tables des mouvemens célestes. Les Florentins cultiverent aussi en ce temps-là l'astronomie, mais ils ne firent aucun ouvrage comparable à ces premiers; & Marsie Ficin, Jovianus Pontanus, Joannes Abiosus', & plusieurs autres s'adonnerent un peu trop à l'astrologie.

Le juif Abraham Zachut, aftrologue du roi de Portugal D. Emmanuel, & dont nous avons déja parlé, composa un calendrier perpétuel, qui fut imprimé en 1500, & qui lui acquit une grande réputation: mais il n'y mit rien de lui-mème que l'ordre & la disposition, le reste étant tiré des anciennes tables que plusieurs autres Juiss avoient faites quelque temps auparavant, & qui se trouvent encore dans les biblitheques.

Enfin Nicolas Copernic parut. Il naquit à Thorn au commencement de l'an 1472. Son inclination pour les mathématiques se manifesta dès l'enfance. Il fit d'abord quelques progrès à Cracovie; & à 23 ans il intreprit le voyage d'Italie. Il alla d'abord à Bologne, où il fit diverses observations avec Dominicus Miria. De-là il paffa à Rome, où fa réputation égala bientôt celle de Régiomontanus. De retour dans sa patrie, Luc Wazelrodius, fon oncle maternel, évêque de Warmie, lui donna un canonicat dans sa cathédrale. Ce fut alors qu'il se proposa de réformer le système requ sur le mouvement des planetes. Il examina avec foin les opinions des anciens , prit ce qu'il y avoit de bon dans chaque fyfteme, & en forma un nouveau, qui porte encore aujourd'hui son nom. Il fut enterré à Warmie en mai 1543. Son fy-Reme établit l'immobilité du foleil & le monvement de la terre autour de cet aftre, à quoi il ajouta le mouvement de la terre for fon axe, qui étoit l'hypothese d'Héraelide de Pont & d'Ecphantus pythagoricien.

Il ne faut pas oublier Jétome Cardan, né à Pavie, en 1508. Il s'appliqua à la médecine & aux mathématiques. Comme il étoit fort entêté de l'astrologie, il voulut remettre cette prétendue science en honneur, en faifant voir la liaifon qu'elle avoit avec la véritable astronomie. Il composa divers ouvrages fur cette idée, & mourut à Milan en 1575. Guillaume IV, landgrave de Hesse, mérite auffi de tenir sa place parmi les aftronomes célebres du même fiecle. Il fit de grandes dépenses à Cassel, pour faciliter les observations. Il avoit à fes gages Jufte Byrgius , Suiffe très - habile dans la méchanique, qui lui fit quantité d'instrumens astronomiques; & Christophe Rothman, favant astronome, de la principauté d'Anhalt, aidoit le landgrave dans fes observations.

Vers le même-temps, Tycho-Brahé contribua aussi beaucoup à perfectionner l'astronomie , non-feulement par fes écrits, mais par l'invention de plusieurs instrumens qu'il mit dans son château d'Uranibourg, auquel il donna ce nom à cause de l'observatoire qu'il y fit construire. Il publia d'après ses propres obfervations, un catalogue de 770 étoiles fixes. Tycho - Brahé étoit d'une famille illustre du Danemarck. Une éclipse de foleil qu'il vit à Copenhague en 1560, lorfqu'il n'étoit encore âgé que de 14 ans, lui donna un tel goût pour l'astronomie, que des ce moment il tourna ses études de ce coté-là. Ses parens vouloient le faire étudier en droit : mais il s'appliquoit à sa seience favorite, & consacroit à l'achat des livres qui y étoient relatifs l'argent deftiné à ses plaisirs. Il fit ainsi de grands progrès à l'aide de fon propre génie , & des qu'il ne fut plus gené ,fil visita les principales universités d'Allemagne, & les lieux où il savoit qu'il y avoit de savans astronomes. Après ce voyage il revint en Danemarck en 1571 , où il se procura toutes les commodités qu'un particulier peut avoir pour faire de bonnes observations. Quatre ans après il fit un nouveau voyage en Allemagne & en Italie. Il vit les instrumens dont fe fervoit le landgrave de Hesse, & il en admira la justelle & l'utilité. Il penfoit à fe fixer à Bale, mais le roi Fréderic II l'arrêta en lui donnant l'isle de Ween, où il lai bătit un observatoire & lui fourait

tous les secours nécessaites à ses vues. Il y resta jusqu'en 1597, que le roi étant mort, la cour ne voulut plus subvenir à cette depense. L'empereur Rodolphe l'appella à Prague l'année suivante, & il y mourut en 1601, âgé de 55 ans. On fait qu'il inventa un nouveau syftème d'astronomie, qui est une espece de conciliation de ceux de Ptolomée & de Copernic. Il n'a pas été adopté par les astronomes, mais il fera toujours une preuve des profondes connoillances de son auteur. Le travail de Tycho conduilit. pour ainsi dire . Kepler à la découverte de la vraie théorie de l'univers & des véritables loix que les corps céleftes suivent dans leurs monvemens. Il naquit en 1571. Après avoir fait de grands progrè, dans l'astronomie, il fe rendit en 1600 auprès de Tycho-Brahé, qui l'attira en lui failant des avantages. Il ent la douleur de perdre ce maître dès l'année fuivante, mais l'empereur Rodolphe le retint à son service, & il fut continué sur le même pié par Matthias & Ferdinand. Sa vie ne laiffa pas d'être affez traverlée; il mourut en 1636. Il avoit une habileté peu commune dans l'astronomie & dans l'optique. Descartes le reconnoît pour fon maitre dans cette derniere fcience, & l'on prétend qu'il a été aussi le précurseur de Descartes dans l'hypothese des tourbillens. On fait que les deux loix ou analogies fur les révolutions des planetes ont guidé Newton dans son fystême. V. PLANETE, PERIODE, GRA-VITATION.

Galilee introduisit le premier l'usage des télescopes dans l'astronomie. A l'aide de cet instrument, les satellites de Jupiter furent découverts par lui-même, de même que les montagnes dans la lune, les taches du foleil, & fa révolution autour de son axe. V. TELESCOPB, SATELLITE, LUNE, TACHES, &c. Les opinions de Galitée lui attirerent les cenfares de l'inquifition de Rome, mais ces cenfures n'ont pas empêché qu'on ne l'ajt regardé comme un des plus grands génies qui ait paru depnis long-temps. Ce grand homme étoit fils naturel d'un praticien de Florence, il naquir dans cette ville en 1964. Ayant oui parler de l'invention du télescope en Hollande (voyez TELESCOPE) fans favoir encore comment l'on s'y prendit, il s'appliqua à en

Tome III. Part. II.

faire un lui même; il y réuffit & s'en fervit le premier & très - avantageulement pour observer les aftres. A Paide de ce secours, il déconvrit dans les cieux, des choses qui avoient été inconnues à tous les anciens astronomes. Il prétendoit trouver les longitudes par l'observation des éclipses des fatellites de Jupiter; mais il mournt en 1642 avant que de parvenir à son but. On peut voir une exposition de ses vues & de ses découvertes, que M. l'abbé Pluche met dans la bouche de Galisée même, tome IV de son spectacle de la nature.

Hevelius parut ensuite; il donna d'après ses propres observations un catalogue des étolles sixes beaucoup plus complet que celui de Tycho. Gassendi, Horrox, Bouillaud, Ward, contribuerent aussi de leur coté à l'avancement de l'aftenomée. V. Saturne, Anneau, Ecliptique, Micrometre.

L'Italie possédoit alors J. B. Riccioli & Fr. Grimaldi, tous deux de la compa= gnie de Jefus, & affociés dans leurs obfervations. Le premier , à l'imitation de Ptolomée, composa un nouvel almageste. dans lequel il raffembla toutes les découvertes aftronomiques, tant anciennes que modernes. Les Hollandois qui ont tant d'intérét à cultiver cette science à cause de la navigation, eurent aussi dans ce XVII fiecle d'habiles aftronomes. Le plus illustre est Huyghens; c'est à lui qu'on doit la découverte de l'anneau de Saturne, d'un de ses fatellites, & l'invention des horloges à pendule. Il fit un sivre fur la pluralité des mondes, accompagné de conjectures fur leurs habitans. Il mourut en 1695, agé de 76 ans.

Newton, d'immortelle mémoire, démontra le premier, par des principes phyfiques, la loi felon laquelle fe font tons les mouvemens céleftes; il détermina les orbites des planetes, & les caufes de leurs plus grands, ainfi que de leurs plus petits eloignemens du foleil. Il apprit le premier aux favans d'où nait cette propore tion conftante & réguliere, oblervée tant par les pianetes du premier ordre que par les fecondaires, dans leur révolution autour de leurs corps centraux, & dans leurs distances comparées avec leurs tés volutions périodiques. Il donna une nouvelle théorie de la lune , qui repond à fos inégalités, & qui en rend raison par les

loix de la gravité & par des principes de méchanique. Voy. ATTRACTION, LU-NE, FLUX & REFLUX, &c.

Nous avons l'obligation à M. Halley de l'aftronomie des cometes, & nous lui devons aufli un catalogue des étoiles de l'hémisphere méridional. L'aftronomie s'est fortenrichie par ses travaux. Voyez

COMETE, TABLE, &c.

M. Flamsteed a observé pendant quarante ans les mouvemens des étoiles, & il nous a donné des observations très importantes sur le soleil, la lune & les planetes, outre un catalogue de 3000 étoiles fixes, nombre double de celui du catalogue d'Hevelius. Il paroit qu'il ne manquoit plus à la persection de l'astronomie, qu'une théorie générale & complete des phénomenes célestes expliqués par les vrais meuvemens des corps, & par les causes physiques tant de ces mouvemens que des phénomenes; Gregori a remplicet objet. Voyre Centerpete, Centerpus Esc.

Charles II, roi d'Angleterre, ayant formé en 1660 la société royale des seiences de Londres, sit construire six ans après un observatoire à Greenwich. Flamsteed, qui commença à y faire des observations en 1676, est mort en 1719. Il a eu pour successeur l'illustre Edmond Halley, mort en 1742, & remplacé par M. Brailey célebre par sa découverte sur

l'aberration des étoiles fixes.

L'académie royale des sciences de Paris, protégée par Louis XIV & par Louis XV, a produit austi d'excellens astronomes, qui ont fort enrichi cette science par leurs observations & par leurs écrits. M. Cassini, que Louis XIV fit venir de Bologne, s'est distingué par plusieurs découvertesastronomiques. M. Picardmesura laterre plus exactement que l'on ne l'avoit fait jusqu'alors; & M. de la Hire publia en 1702 des tables aftronomiques. Depuis ce tems les membres de cette compagnie n'ont point cellé de cultiver l'astronomie, en même tems que les autres sciences qui font fon objet. Aides des instrumens dont l'observatoire de Paris est abondamment fourni, ils ont'fait prendre une nouvelle face à l'astronomie. Ils ont fait des tables exactes des fatellites de Jupiter ; ils ont déterminé la parallaxe de Mars, d'où L'on peut tirer celle du folcil ; ils ont corrigé la doctrine des réfractions des aftres; enfin ils ont fait. & font tous les jours un grand nombre d'observations sur les planetes, les étoiles fixes, les cometes, &c. L'Italien'est pas demenréeen arriere; & pour le prouver, il fuffit de nommer MM. Guillelmini , Bianchini, Marsigli , Manfredi, Ghisleri, Capelli, &c. Le norda aussi eu de savans astronomes. M. Picard ayant amené Olaüs Roemer de Copenhague à Paris, il ne tarda pas à se faire connoître avantageusement aux académiciens. Il conftruifit diverfes machines qui imitoient exactement le mouvement des planetes. Son mérite le fit rappeller dans sa patrie, où il continua à fournir glorieusement la même carriere. Le roi de Suede, Charles XI observa lui-même le soleil à Torneo, dans la Bothnie, sous le cercle polaire arctique. L'on fait avec quels foins & quelles dépenfes on cultive depuis quelque tems l'astronomie à Pétersbourg, & le grand nombre de favans que la libéralité du fouverain y a attirés. Enfin les voyages faits au nord & au fud. pour déterminer la figure de la terre avec la plus grande précision, immortaliseront à jamais le regne de Louis XV. par les ordres & les bienfaits de qui ils ont été entrepris & terminés avec succès.

Outre les observatoires dont nous avons déja parlé, plusieurs princes & plusieurs villes en ont fait bâtir de très beaux, & fort bien pourvus de tous les instrumens nécessaires. La ville de Nuremberg sit bâtir un observatoire en 1678, qui a servi successivement à MM. Eimart, Muller, & Doppelmayer. Les curateurs de l'académie de Leyde en firent un en 1690; l'on y remarque la sphere armillaire de Co-

pernic.

Fréderic I, roi de Prusse, ayant fondé au commencement de ce fiecle une fociété royale à Berlin, fit construire en même tems un observatoire; M. Kirch s'v eft distingué jusqu'à sa mort, arrivée en 1740. Le comte de Marfigli engagea en 1712 le l'énat de Bologne à fonder une académie & a batir un observatoire. Vovez INSTI-TUT. L'année suivante l'académie d'Altorf fit auffi la dépense d'un pareil édifice. Le landgrave de Hesse suivit cet exemple en 1714; le roi de Portugal en 1722, & la ville d'Utrecht en 1726; enfin en 1739 & l'année suivante le P. d'Evora en a fait construire un à Rome; le roi de Suede un à Upfal; l'on en a fait un troiieme dans l'académie de Gieffe.

Nous trouverons quelques dames qui ont arché fur les traces de la célebre Hypatia; telle a été Marie Cunitz, fille l'un medecin de Silefie, laquelle fit im primer en 1650 des tables astronomiques uivant les hypotheses de Kepler. Maria Clara, fille du favant Eimart & femme le Muller, tous deux habiles astronomes, fut d'un grand secours à son pere & fon mari, tant dans les observations que dans les calculs. Jeanne du Mée fit imrimer à Paris, en 1680, des entretiens fur l'opinion de Copernic touchant la mobilité de la terre, où elle se propose d'en démontrer la vérité. Mademoiselle Winkelman, épouse de M. Godefroi Kirch, partageant le goût de l'astronomie avec fon mari, fe mit à l'étudier, & y'fit d'affez grands progrès pour aider M. Kirch dans ses travaux. Elle donna au public en 1712 un ouvrage d'astronomie.

Il paroit par les lettres des missionnaires Danois, que les Brachmanes qui habitent la côte de Malabar ont quelque connoissance de l'astronomie : il y en a qui favent prédire les éclipses. Leur calendrier approche du calendrier Julien : mais ces connoissances sont obscurcies par quantité d'erreurs groffieres, & en particulier par un attachement superftitieux à l'astrologie judiciaire : ils abusent étrangement le peuple par ces artifices. Il en faut dire autant des habitans de l'isle de Madagascar, où les prêtres sont tous astrologues. Les Siamois donnent aussi dans ces superstitions. M. de Laloubere, à son retour de Siam en France, apporta leurs tables aftronomiques fur les mouvemens du soleil & de la lune. M. Caffini trouva la méthode suivant laquelle ils les avoient dressées, assez ingénieuse, & après quelques changemens, affez utile. Il conjectura que ces peuples les avoient reques des Chinois.

Les peuples de l'Amérique ne sont pas destitués de toutes connoissances astronomiques. Ceux du Pérou régloient leur année sur le cours du soleis; ils avoient bâti des observatoires, & ils connoissoient plusieurs consellations.

Quoique cet article soit un peu long, on a cru qu'il seroit plaisir aux lecteurs; il est tire de deux extraits qu'un habile journaliste a donnés de l'histoire de l'afaronomie, publice en latin par M. Weidler; Wittemb. in-4°. 1740. Ces extraits se trouvent dans la mouvelle biblioth, mois de mars & d'avril 1742; & ils nous ont été communiqués pr M. Formey, historiographe & secrétaire de l'académie royale des sciences & belles-lettres de Prusse, à qui par conséquent nous avons obligation de presque tout cet article.

Ceux qui voudront une histoire plus détaillée de l'origine & des progrès de l'asseronomie, peuvent consulter disférent ouvrages, entrautres ceux d'Ilmaël Bouillaud, & de Flamsteed; Jean Gerard Vossius, dans son volume de quatur artibus popularibus; Hortius, dans son histoire philosophique, imprimée à Leyde en 1655 in 4°. Jonsus, de scriptoribus historiæ philosophicæ, imprimé à Francfort, in 4°. 1659. On peut encore consulter les vies de Regiomontanus, de Copernic & de Tycho, publiées par Gassendi. Feu M. Cassini a composé aussi un traité de l'origine & da progrès de l'astronomie, qu'il a fait imprimer à la tête du recueil des voyages de l'académie, qui parut en 1693.

M. l'abbé Renaudot nous a laissé sur l'origine de la sphere un intimoire que nous avons déja cité, & dont nous avons fait beaucoup d'usage dans cet article : on peut encore consulter, si l'on veut, les préfaces des nouvelles éditions faites en Angleterre, de Manisses & d'Hestode. Parmi les anciens écrivains, Diogene Laerce & Plutarque, sont ceux qu'il est le plus à propos de lire sur ce même sujet.

On distribue quelquefois l'astronomie, relativement à ses différens états, en aftronomie nouvelle, & astronomie ancienne.

L'astronomie and nne, c'est l'état de cette science sous Ptolomée & ses successeurs, c'est l'astronomie avec tout l'appareil des orbes solides, des épicycles, des excentriques, des déférens, des trépidations, &c. V. CIEL, EPICYCLE, &c.

Claud. Ptolomée a exposé l'ancienne astronomie dans un ouvrage que nous avons de lui, & qu'il a intitulé μεγαλη σύνταξες. Cet ouvrage, dont nous avons déia parlé, a été tra init en arabe en 827 ) & Trapezuntius l'a donné en latin.

Purhachius & fon disciple Regionortanus publierent en 1550 un ahrégé du Meydah overagis, à l'usage des commençans. Cet abrégé contient toute la doctrine des mouvemens célestes, les grau-

Bbb a

deurs des corps, les éclipfes, &c. L'arabe Albategni compila aufii un autre ouvrage fur la connoissance des étoiles; cet

ouvrage parut en latin en 1575.

L'astronomie nouvelle, c'est l'état de cette science depuis Copernic, qui anéantit tous ces orbes & épicycles siclices, & réduisit la constitution des cieux à des principes plus simples, plus naturels, & plus certains. V. COPERNIC; voy. aussi Système, Soleil, Terre, Planete, Orbite, &c. V. de plus Sphere, Globe, &c.

L'astronomie nouvelle est contenue, 1°. dans les six livres des révolutions célestes publiés par Copernic l'an de J. C. 1566. C'est dans cet ouvrage que corrigeant le système de Pythagore & de Philolaus sur le mouvement de la terre, il pose les sondemens d'un système plus exact.

2°. Dans les commentaires de Kepler fur les mouvemens de Mars, publiés en 1609: c'est dans cet ouvrage qu'il substitue aux orbites circulaires qu'on avoit admises jusqu'alors, des orbites elliptiques qui donnerent lieu a une théorie nouvelle, qu'il étendit à toutes les planetes dans son abrégé de l'astronomie de Copernic,

qu'il publia en 1635.

3". Dans l'astronomie philotaïque de Bouillaud, qui parut en 1645; il s'y propose de curriger la théorie de Kepler, & de rendre le calcul plus exact & plus géométrique. Seth Ward sit remarquer dans son examen des sondemens de l'astronomie philotaïque, quelques erreurs commises par l'auteur, qu'il se donna la peine de corriger lui-même dans un ouvrage qu'il publia en 1657, sous le titre d'exposition plus claire des fondemens de l'astronomie philotaïque.

4°. Dans l'aftronomie géométrique de Ward, publiée en 1656, où cet auteur propose une méthode de calculer les mouvemens des planetes avec assez d'exactitude, sans s'assipietir toutes sois aux vraies loix de leurs mouvemens, établies par Kepler. Le comte de Pagan donna la même chose l'année suivante. Il paroît que Kepler même avoit entrevu cette méthode, mais qu'il s'avoit abandonnée, parce qu'il ne la trouvoit pas assez conforme à

la nature.

5°. Dans l'aftronomie Britannique publice en 1657, & dans l'aftronomie Caroline de Stret, publice en 1661; ces deux ouvrages sont fondés sur l'hypothese de Ward.

6°. Dans l'astronomie Britannique de Wings, publice en 1669, l'auteur donne d'après les principes de Bouillaud, des exemples fort bien choifis de toutes les opérations de l'astronomie pratique, & ces exemples fout mis à la portée des commençans.

Riccioli nous a donné dans son almageste nouveau, publié en 1651, les différentes hypotheses de tous les astronomes, tant anciens que modernes; & nous avons dans les élémens de Fastronomise physque & géométrique de Gregori, publiés en 1702, tout le système moderne d'astronomie, fondé sur les découvertes de Copernie, de Kepler, & de Newton.

Taqueta écrit un ouvrage intitulé . la moelle de l'astronomie ancienne. Whiston 2 donné ses prélections astronomiques . ppbliécs en 1707. Au reste les ouvrages les plus proportionnés à la capacité des commençans, font les instructions astronomiques de Mercator, publices en 1606 : elles contiennent toute la doctrine du ciel. tant ancienne que moderne; & l'introduction à la vraie aftronomie de Keil. publiée en 1718, où il n'eft question que de l'astronomie moderne. Ces deux ouvrsges sont également bien faits l'un & l'autre, & également propres au but de leurs auteurs. Le dernier de ces traités a été donné en françois par M. le Monnier en 1746, avec pluficurs augmentations trèsconfidérables, relatives aux nouvelles découvertes qui ont été faites dans l'aftronomie; il a enrichi cet ouvrage de nouvelles tables du folcil & de la lune . & des satellites, qui seront d'une grande utilité pour les astronomes. Enfin il a mis à la tête un essai en forme de préface , fur l'histoire de l'astronomie maderne, où il trafte du mouvement de la terre, de la précession des équinoxes, de l'obliquité de l'écliptique, & du moyen mouvement de Saturne. M. Caffini, aujourd'hui penfionnaire vétéran de l'académie royale des sciences, a aussi publié des élémens d'aftronomie en deux volumes in-4º. qui répondent à l'étendue de ses connoissances, & à la réputation qu'il a parmi les favans.

Le ciel pouvant être confidéré de deux manières, ou tel qu'il paroît à la vue simple, ou tel qu'il est conçu par l'esprit, l'afronomie peut se divisor en deux parties, a sphérique & la théorique; l'astronomie phérique est celle qui considere le ciel tel qu'il se montre à nos yeux; on y traite les observations communes d'astronomie, des cercles de la sphere, des mouvemens des planetes, des lieux des fixes, àcs parallaxes, &c.

L'aftronomie théorique est cette partie de l'aftronomie qui considere la véritable structure & disposition des cienx & des corps célestes, & qui rend raison de leurs

différens phénomenes.

On peut diftinguer l'aftronomie théorique en deux parties: l'une est pour ainsi dire purement aftronomique, & rendraison des différentes apparences ou phénomenes qu'on observe dans le mouvement des corps célestes; c'est elle qui enseigne à calculer les éclipses, à expliquer les stations, directions, rétrogradations des planetes, les mouvemens apparens des planetes tant premieres que secondaires, la théorie des cometes, &c.

L'autre se propose un objet plus élevé & plus étendu; elle rend la raison phyfique des mouvemens des corps céleftes, détermine les causes qui les font mouvoir dans leurs orbites, & l'action qu'elles exercent mutuellement les unes fur les autres. Descartes eft le premier qui ait tenté d'expliquer ces différentes choses avec quelque vraisemblance. Newton qui est venu depuis, a fait voir que le lystème de Descartes ne pouvoit l'accorder avec la plupart des phénomenes, & y en a substitué un autre, dont on pent voir l'idée au mot PHILOSOPHIE NEW-TONIENNE. On peut appeller cette: feconde partie de l'astronomie théorique aftronomie physique, pour la distinguer de l'autre partie qui est purement géométrique. David Gregori a publié un ouvrage en deux volumes in 46. qui a pour titre: Elémens d'astronomie physique & géontétrique, astronomia physica & geometrica clementa. Voy. les différentes parties de l'astronomie théorique, fous les mots Sys-TEME, SOLEIL, ÉTOILES, PLANETE, TERRE, LUNE, SATELLITE, COMETE, ESc.

On peut ençore divisor l'astronomie en terrestre & en nautique: la premiere a pour objet le ciel, en tant qu'il est consdéré dans un observatoire sixe & immobile sur la terre ferme: la seconde a pour

objet le ciel vu d'un observatoire mobile; par exemple, dans un vaissau qui se meut en pleine mer. M. de Maupertuis, aujourd'hui président perpétuel de l'académie des sciences de Berlin, a publié à Paris en 1743 un excellent ouvrage qui a pour titre, astronomie nautique, ou élémens d'astronomie, tant pour un observatoire fixe, que pour un observatoire fixe, que pour un observatoire fixe, que pour un observatoire mobile.

L'astronomic tire beaucoup de secours de la géométrie, pour mesurer les distances & de mouvemens tant vrais qu'apparens des corps célestes; de l'algebre pour résoutre ces mêmes problèmes, lorsqu'ilssont trop compliqués; de là méchanique & de l'algebre, pour déterminer les causes des mouvemens des corps célestes; ensin des arts méchaniques, pour la construction des instrumens avec lesquels on observe. V. TRIGONOMÉTRIE, GRAVITATION, SECTEUR, QUART DE CENCLE, & C.C. & plusieurs autres articles, qui seront la preuve de ce que l'on avance ici.

La méthode la plus naturelle pour traiter de l'astronomie & pour l'étudier, confifte à suivre l'ordre des phénomenes qu'on observe & des conséquences que l'on peut tirer. Le premier de tous les phénomenes céleftes, le plus fimple de tous, le plus frappant & le plus facile à obletver, eft le mouvement diurne, c'eftà-dire, celui que paroit avoir tout le ciel : il s'acheve dans l'espace d'environ 24 heures. Nous voyons chaque jour le foleil fe lever & fe coucher. Si nous faisons attention aux aftres qui ne paroiffent que la nuit, nous les verrons de même pour la plupart le lever & fe coucher tous les jours, c'est-à-dire, paroître sur l'horizon du coté de l'orient & fe cacher fous l'horizon du coté de l'occident.

En confidérant d'une maniere plus attentive & plus fuivie ce mouvement général des aftres, pendant l'espace d'une
mit ou de plusieurs, on remarque bientôt que chaque étoile décrit un cercle
dans l'espace d'environ 24 henres. Les
étoiles qui sont plus au nord décrivent
de plus petits cercles que les autres; &
l'on voit tous ces cercles décrits par différentes étoiles, diminuer de plus en plus,
aller ensin se perdre & se consondre en
un point élevé de la rondeur du ciel, que
nous appellons le pose du monde. Celui que

Bbb 3

nous voyons est le pole boréal, septentrional ou arctique. Ainfi pour le former une idée de l'astronomie, il faut d'abord apprendre à connoître le pôle du monde, c'est-à-dire , l'endroit du ciel étoilé vers lequel il se trouve place, On remarque dans le ciel une étoile qui en eft fort proche, & qu'on nomme pour cette raifon l'étoile polaire. On reconnoît cette étoile par le moven de la constellation de la grande ourle appellée communément le churiot de Duvid, dont les deux dernières étoiles indiquent une direction qui tend à l'étoile polaire, & cette feule conftellation peut nous faire connoître toutes les autres.

Lorsqu'on a reconnu le pôle du monde autour duquel se fait le mouvement d'urne, il est naturel de concevoir le pôle qui lui est opposé, c'est-à dire, le pôle austral ou antarctique; & l'équateur qui est un cercle placé à égales distances des deux pôles, On rapposte à l'équateur les situations des différentes étoiles par ascensions droites & par déclinations, & l'on a un nouveau moyen de distinguer & de reconnoitre en tout tems les différentes

conftellations.

Parmi les astres donton avoit observé le mouvement diurne, on apperçut bientêt qu'il yen avoit cinq qui changeoient de place au bout d'un certain tems; on les appella planetes. & c'est l'observation de leurs mouvemens, comme de ceux du soleil & de la lune,, qui a fait le premier objet de curiosité & de difficulté dans l'astronomie. Le plus simple & le plus sensible de tous ces mouvemens propres, celui qui dut frapper le plus tous les yeux, fut le mouvement de la lune qui s'acheven un mois,

Après le mouvement propre de la lune, le plus remarquable est le mouvement annuel du soleil: si l'on remarque le soir du coté de l'occident quelque étoile sixe après le coucher du soleil, & qu'on la confidere attentivement pluseurs jours de suite à la même heure, on la verra de jour en jour plus près du soleil, ensorte qu'elle disparoitra & sera esfacée par les rayons du soleil dont elle étoit assez loin quelques jours auparavant. Il sera aisé en même tems de reconnoître que c'est le soleil qui s'est approchée de l'étoile, & que en 'est pas l'étoile qui s'est approchée du soleil. En esset, on verra que tous les

lours les étoiles se levent & se couchent aux mêmes points de l'horizon vis-à-vis des mêmes objets rerreftres, qu'elles font toujours aux mêmes distances les unes des autres, tandis que le foleil change continuellement les points de fon lever & de fon coucher , & de fa diffance aux étoiles : on verra d'ailleurs chaque étoile se lever tous les jours environ 4 minutes plustôtquele jour précédent relativement au foleil; on ne dontera pas que le foleil feul n'ait changé de place par apport à l'étoile, & ne se soit rapproché d'elle. Cette oblervation pent se faire en tout tems; mais il faut prendre garde à ne pas confondre une étoile fixe avec une planete, nous apptendrons ci-après à les diftinguer. Le premier phénomene que préfente le mouvement propre du foleit, eft donc celui-ci. Le folcil se rapproche de jour en jour des étailes qui sont plus orientales que lui. c'eft-à-dire . qu'il s'avance chaque jour vers l'orient; ainfi le mouvement propte du soleil fe fait d'eccident en orient : tous les jours il eft d'environ un degré, & au bout de 365 jours on reverroit l'étoile vers le conchant à la même heure & au même endroit où elle paroissoit l'année précédente à pareil jour , c'est-à-dire, que le soleil est venu fe placer au meine point par rapport à l'étoile ; il aura donc fait une révolution : c'eft ce que nous appellons le moieriement annuel. En l'observant pendant plufieurs années, on a reconnu que la durée de chacun de ces retours du foleil, par rapport à une étoile, étoit de 365 jours 6h 9' TI"; c'est ce que l'on appelle l'année fydérale.

Après avoir confidéré attentivement toutes les étailes, on reconnut bientôt qu'il y en avoit cinq qui changeoient de position par rapport aux autres, & ce font les planetes. On en remarqua une dont le changement étoit très-lent , & qui pour faire le tour du ciel & répondre successivement aux différentes étoiles fixes, employoit 29 ans 177 jours ; c'eft Saturne. Une autre qui faifoit la même révolution dans l'espace d'environ 12 ans , c'est Jupiter; une troifieme qui parcouroit toute la circonférence du ciel en un an 323 jours , c'eft Mars ; la quatrieme qui paroiffoit la plus hrillante de toutes & que nous appellons Venus, accompagne le foleil, qu'elle précede quelquefais le matin, ou qu'elle suit après son coucher; elle revient à peu près à la même position dans l'espace de 284 jours. Cette circonstance peut la faire reconnoître au désaut de sa révolution, qu'on ne peut sulvre par rapport aux étoiles sixes, comme celle des trois précédentes: ensin la cinquieme planete & la plus difficile à voir, parce qu'elle accompagne le soleil de trèsprès, est Mercure que nous voyons revenir à la même position par rapport au soleil dans l'espace de 116 jours.

Après avoir ainfi reconnu les planetes, on vit que la trace de leur mouvement s'écartoit peu de celle du foleil, & l'on voulut rapporter tout à celle-ci qu'on appella l'écliptique, & dont l'obliquité, par rapport à l'équateur, est de 23<sup>d</sup> 28<sup>l</sup>. On rapporte à l'écliptique les positions des aftres par le moyen des longitudes & des latitudes; celles-ci s'observent par le moyen des ascensions droites & des déclinaisons qui supposent la déterminaison des équinoxes & l'observation de la hauteur du pole.

La nécessité de rapporter les astres à l'équateur, à l'écliptique, à l'horizon & au méridien, à fait imaginer la trigonométrie sphérique, par le moyen de laquelle on assigne les mouvemens des astres dans tous les sens, lorsqu'on en a déter-

miné seulement les circonstances dans

deux directions différentes.

Les révolutions des planctes étant inégales, on a cherché à reconnoître leurs équations ou inégalités, leurs excentricités, leurs aphélies. Les plans des orbites étant tous différens les uns des autres, il a été nécessaire de déterminer leurs inclinaisons & leurs nœuds. Les loix de Kepler ont fait connoître les rapports des révolutions, avec les distances & la regle des principales inégalités des planetes, des fatellites & des cometes; elles ont conduit à la découverte de l'attraction, & celle.ci a fait trouver les petites inégalités qui avoient échappé à l'observation.

Les distances absolues des planetes, par rapport à nous, étoient une des plus grandes difficultés de l'astronomie: on est parvenu à les découvrir par le moyen des parallaxes, & celles-ci ont fait connoître plus exactement les circonstances des éclipses de soluel qui étoient les plus dificiles à calculer; indépendamment des révolutions des planetes, on observe aussi

leur rotation & la figure de leurs taches ou de leurs bandes qui conduisent à la détermination de leurs équateurs ou de leurs axes de rotation.

Les observations qui ont servi à toutes ces découvertes, se sont par le moyen d'un grand nombre d'instrumens, tels que les lunettes, quarts de cercles, micrometres, heliometres, lunettes méridiennes, lunettes parallactiques, sextans, secteurs, horloges à pendule. & c. Les observations se sont principalement par le moyen des hauteurs, des distances entre différens astres, de leurs passages au méridien, de leurs conjonctions, de leurs oppositions. Les observations exigent des corrections à raison de la réfraction qui change les hauteurs, les levers & les couchers des astres, de même que la parallaxe,

Enfin, les usages & les applications de cette science se trouvant dans la prédiction des éclipses, dans l'observation des longitudes en mer, dans la géographie, la chronologie, le calendrier, la gnomonique; c'est en consultant tons les articles que nous venons d'indiquer, qu'on parviendra à trouver, malgré les inconvéniens de l'ordre alphabétique, un cours

complet d'astronomie.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article que par un catalogue des meil-

leurs livres d'astronomie.

On en trouvera un recueil immense dans l'ouvrage qui a pour titre : Joannis Friderici Weidleri bibliographia ustronomica, temporis quo libri vel compositi vel editi funt ordine fervato, Wittemberga. 1744, 126 p. in-8°. Cette bibliographie eft comme la fuite d'un excellent ouvrage du même auteur, intitulé: Joannis Friderici Weidleri bistoria astronomia. five de orta & progressu astronomia. Wittembergæ, 1741, 624 pag. in-40. dans laquelle on trouvera de très-grands détails fur tous les astronomes connus par quelque ouvrage que ce puisse être. Nous ne mettrons dans notre catalogue que les livres modernes que tout le monde peut avoir à Paris. Les ouvrages de Ptolomée, de Tycho, de Kepler, d'Hevelius, de Riccioli, Sc. devroient être à la tête du catalogue; mais ile font fi rares qu'il feroit inutile de les indiquer à cenx qui veulent actuellement fe former une bibliotheque; d'ailleurs nous aurons occafion de los citer presque tous.

Je commencerai par avertir ici que la collection des Mémoires de l'ucadémie des Sciences de Paris renferme le plus riche tréfor que nous syons en fait d'astrouomie ; toutes les parties de cette vaste icience y font traitées dans le plus grand detail & de la maniere la plus complete. Il y en a actuellement foixante & dix volunes in-4°. depuis 1699 inclusivement, jusqu'au volume de 1768, publié en 1770. Il y aufli onze volumes de mémoires faits avant 1699, fept volumes des pieces qui ont remporté les prix propofés par l'académie, & cinq des mémoires présentés par des Savans étrangers. Les Transactions philosophiques de la société royale de Londres, depuis 1665 julqu'à présent, renferment aussi une riche collection de mémoires d'astronomie. L'histoire de l'açadémie de Berlin, depuis 1747, contient encore beaucoup d'excellentes choses fur l'astronomie physique ; les mémoires de Gottingen, de Pétershourg, de Bologne, de Turia, & ceux de Nuremberg, méritent auffi d'être cites avec éloge.

Il y a quelques ouvrages élémentaires d'aftronomie en Angleterre, qui font trèsbans, tels que coux de Gregori, Whifton, Keil, Long, Fergullon, Leadbetter, Bunthorn. Hodgion, Cuftard, &c. ; nous n'en dirons rien, parce que nous écrivons furtout pour les lecteurs françois, & parce qu'ils ne contiennent gnere autre chofe que ce qui est contenu dans ceux qui font imprimes à Paris. Nous ne citerons les livres étrangers que lorfqu'ils feront abfolument nécessaires à un astronome, tels que les ouvrages de Flamsteed & l'optique de Smith, dont il y a deux éditions françoiles, imprimées à Avignon & à Breft en 1767, avec les tables des loga-

rithmes de Gardiner.

Traités généroux d'astronomic.

Elémens d'astronomie, par M. Cassini, avec les tables astronomiques du même auteur, Paris, 1740, 2 vol. in 4°. de l'imprimerie royale: ce livre contient furtont la détermination des orbites planétaires.

Institutions astronomiques, par M. le Monnier, in 4°. 1746, chez Defaint, rue du Foin. C'est une traduction du livre de Keil, augmentee considérablement; on y trouve les tables de la lune de Flamsteed.

Leçons élémentaires d'astronomie géométrique & physique, par M. de la Caille, 1761, in-9°. chez Guerin, rue S. Jacques, C'est un excellent abrégé de toute l'aftrenomie.

Tables astronomiques de M. Halley pow les planetes & les cometes, augmentées de plusieurs tables nouvelles pour les satellites, les étoiles fixes, de la Lande, 1759, in 8°. chez Bailly, quai des Augustins, à Paris.

Expositions du calcul astronomique, de la Lande, 1762, in 8°. de l'imprimerie royale, & se trouve chez Durand le jeu-

ne, rue faint-Jacques.

Astronomie, divisée en vingt-quatre livres : de la Lande , 2 vol. in-40. 17641 la seconde édition qui est sous presse de-puis 1770, aura 3 volumes in 4°. à Paris, chez Defaint, rue du Foin. Cet ouvrage renferme un abrégé de tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans la théorie & la pratique de l'aftronomie , la connoiffance des mouvemens du foicil, de la lune, des planetes, des cometes, des fatellites & des étoiles fixes; la description de tous les instrumens.; la maniere de les vérifier & de s'en fervir; l'histoire des astronomes célebres, celle de leurs ouvrages & celle de leurs découvertes, suivant l'ordre naturel qui les a du produire ; le calcul intégral, applique aux attractions céleffes ; la manière de conneître les confiellations; un recueil d'observations cheifies; des tables nouvelles pour le foleil, la lune, les planetes & les fatellites; enfin tout ce qui est nécessaire pour bien connoître l'astronomie & l'indication conflante de toutes les sources où l'on peut trouver de plus amples détails fur chaque branche de cette science. On n'a rien onblie pour rendre ce livre le plus complet qu'il puille être, dans l'état actuel de l'a-Aronomie.

Historia calestis, Plamsteed, 1725, 3 vol. in folio. Ce grand ouvrage comprend une collection prodiciense d'observations astronomiques avec le grand catalogue d'étoiles du même auteur, que nous cite-

roos plus d'une fois.

Tables of logarithms, London, 1742, in-4° par Gardiner. Le P. Pezenas vient de les faire reimprimer à Avignon en 1769, avec une augmentation de quatre premiers degrés en secondes; ces tables sont les plus écondues & les plus commodes qu'on puisse trouver actuellement, celles d'Ulacq étant devenues très rares,

On trouve à Paris, chez Defaint, de peites tables abrégées extrèmement comnodes pour de moindres opérations; mais ans les grands calculs aftronomiques, lest indispensable d'avoir des logarithnes de sinus de 10m. 10 sec., & ceux es nombres jusqu'à un million, tels u'on les trouve dans les tables d'Ulacq, l'rigonometria urtificialis, &c. Gondæ, 633, ou dans les tables que nous venons de citer.

A Compleat System of opticks by Riert Smith, 1738, Cambridge, 2 vol. in2. Cet excellent ouver ge contient toues les théories de l'optique, une ample
escription des instrumens d'altronomie
è d'optique. Il en a paru deux traducions françoises en 1767, avec des augacntations, l'une du P. Pezénas, l'autre

e M. le Roy.

Traités particuliers d'astronomie. La figure de la terre par M. Bouzuer, 769, in-4°. 394 pages, chez Jombert, ue Dauphine. Ce livre renferme les neilleures recherches pour la pratique & a théorie des observations délicates.

Mesure des trois premiers degrés du méidien par M. de la Condamine, 1751, in-10. de l'imprimerie royale, & se trouve shez la veuve Durand. Item Journal du Voyage, &c. avec plusieurs supplémens. Det ouvrage est très - méthodique, trèsdair, très-bien écrit, également curieux pour la partie historique, & pour la partie astronomique.

La Méridienne de Paris vérifiée, &c. sar M. Callini de Thuri, 1744, in-4° chez guerin. On y trouye une multitude d'oberrations faites par M. de la Caille pour

a figure de la terre.

De Litteraria expeditione, &c. P. P. Boscowich & Maire, in: 4°. Rome, trafuit en Trançois & imprimé à Paris en 1770: ce livre est de même nature que clui de M. Bouguer.

Histoire celeste ou requeil d'abservations fiites dans le dernier sécle, par MM. Piand, la Hire, Sc. avec un discours préliminaire, par M. le Mondier, 1741, in-

4". chez Briaffon,

Observations astronamiques, de M. le Monnier, in-folio, 1751, 1754, 1759, de l'imprimerie royale. Il y a déja trois livres d'imprimés, d'environ 60 pages shaoun: le quatrieme étoit sous presse en 1771.

La figure de la terre, déterminée par les observations faites au cerole polaire, &c. par M. de Maupertuis, 1738, in-8<sup>d</sup>.

Degré du méridien entre Paris & Amieus, déterminé par la mesure de M. Picard, & par les observations de MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier, 1540, in-8°. chez Guerin.

Dimenfio graduum meridiani Viennenfis & Hungarici, à Jos. Liefganig. Vin-

dobonæ, 1770.

Connoissance des temps ou connoissance des mouvemens célestes, depuis 1760 jusqu'en 1774. De la Lande, chez Panckoucke, rue des Poitevins. On trouve dans ce livre grand nombre d'observations & de tables nouvelles pour l'usage des astronomes.

Ephémérides de M. de la Caille, depuis 1745, jusqu'en 1554, 6 vol. in-40. chez Héristan, rue S. Jacques. Tous ces volumes, sur-tout le dernier, sont enrichis de mémoires intéressans sur l'astronomie s le feptieme volume a paru en 1774.

Il y a de semblables éphémérides pu-

bliées à Bologne, par M. Zanotti.

Ephemerides astronomica, par Hell, depuis 1757, jusqu'en 1771. Vienna, in-8°. Tous ces volumes renferment austi heaucoup de tables & d'observations initéressantes.

Etat du ciel, par M. Pingré, 1754, 1757, in 8°. chez la veuve Durand. Cet al manach aftronomique étoit le plus détaille & le plus exact qu'on ent calculé.

On a commencé à publier à Londres, en 1767, un ouvrage encore plus confidérable, intitulé: The Naurical Almanac, dont il a déja paru einq volumes: ils contiennent un détail prodigieux fur les diftances & les mouvemens de la lune, relativement à la maniere de trouver les longitudes en mer. The British mariner's guide, Maskelyne, in 4°. Lond. 1763. dont il a déja paru 8 vol.

Livres d'astronomie physique, fondés sur les calculs de l'attraction.

Théorie de la figure de la terre, par M. Clairaut, 1743, in 8°. chez Durand, rue S. Jacques.

Récherches sur la précession des équinaxes, par M. d'Alembert, 1749, in - 4°. chez David, rue des Mathurins.

Theoria motus lunæ, à L. Euler, 1753, in 4°. à Pétersbourg.

Théorie du mouvement des cometes, par M. Clairant, 1760, in-8°. chez Panckoucke, rue des Poitevins.

Recherches sur différens points importans du syfteme du monde, par M. d'Alembert, 1754 & fuiv. 3 vol. in-40. chez David.

Opuscules muthématiques, 5 vol. in-40.

1768, chez Briaffon.

Pièce sur là théorie de la lune, par M. Clairant, avec de nonvelles tables de la hine, seconde édit. 1764, chez Desaint

& Saillant.

Piece sur les inégalités de Saturne, qui a remporté le prix de l'académie en 1748, par M. Euler, chez Guerin. Cette piece est la premiere où l'on ait traité le problème des trois corps par une méthode analytique & nouvelle. Simplon à donné en 1740, 1743 & 1757, trois volumes de différens mémoires ou opufcules en anglois, parmi lesquels on en trouve plutieurs fur l'astronomie physique, faits de main de maitre : l'anteur est mort en 1760. Connoissance des mouvemens célestes pour 1767. On trouvera l'indication de tous les livres nouveaux d'astronomie dans le recueil pour les astronomes, par M. Jean Bernouilli, à Berlin, 1771 & 1772; & nous les citons presque tous dons les divers articles de ce dictionnaire; les citations doivent être une des principales richesses de cet ouvrages. Cartes célestes.

Flamstedii Atlas calestis 1729, in folio maximo. C'est une très-belle collection de 17 planches, qui représentent en grand toutes les constellations & les étoiles du

ciel.

Carte du zodiaque, où l'on voit en grand toutes les constellations du zodiaque, gravée fous les yeux de M. le Monnier, par d'Heulland, en 1755, & qui fe trouve chez M. Bellin, géographe de la marine. Il y a austi un zodiaque semblable gravé à Londres par Senex en deux feuilles, d'après les observations de Flamfteed & de Halley.

Stellarum fixarum hemisphærium au-ftrale, item bemisphærium boreale , par Sedex, gravé à Londres en deux feuilles.

M. Robert de Vaugondi a publié austi un nouveau planisphere en deux feuilles, de la grandeur de celui de Senex, où fe trouvent les nouvelles conftellations observées par M. de la Caille.

Figure du passage de Vénus sur le dis-

que du foleil, qui s'observa le 3 juin 1769, fur laquelle on voit les momens de l'entrée & de la fortie de Vénus pour tous les lieux de la terre, avec l'effet des parallaxes & le choix des pays où ce passage a du étre observé, pour en déduire la di-ftance du soleil & de toutes les planetes à la terre. De la Lande, chez Lattre. graveur, rue S. Jacques.

M. Julien à l'hôtel de Soubife a publié, en 1763, un catalogue complet des cartes géographiques de tous les auteurs tant étrangers que françois, que l'on pent avoir chez lui; on y trouve beaucoup de cartes relatives à l'astronomie, dont nous

allons mettre ici le catalogue.

Syfteme folaire, par M. Whiston, demi-feuille. Sélénographie ou figure de la lune d'Hevelius, 1946.

Autre Sélénegraphie anonyme.

Figure de l'éclipse de soleil de 1715, par Whiston.

Etat du ciel au temps de l'écliple de 1715, par M. Halley.

Figure de l'éclipse de lune de 1718.

par M. Halley.

Eclipse de foleil de 1748, par M. Mayer en deux feuilles, avec une explication de M. de l'Isle, par M. Homann, 1747.

La même écliple, par M. Lowitz, en

deux feuilles, 1747.

Avertiffement de M. de l'Isle, au fujet de cette écliple, brochure in-4°. affez rare, 1748.

Figure de l'éclipfe de lune du 8 août 1748, par M. Lowitz.

Eclipse de soleil du 8 janvier 1750, par

M. d'Isle, 1749. La même écliple pour Nuremberg, par

M. Homan, 1750. Ecliple de lune du 19 juin 1750, par

M. de l'Isle.

Eclipse de lune du 13 décembre 1750. par M. de l'Isle,

Eclipse de lune du 9 juin 1751, par M. de l'Isle.

Eclipse du 2 décembre 1751, par M. de l'Isle. Figure du passage de Vénus de 1761.

par M. de l'Isle, 1760 : cette figure est semblable à celle que j'ai donnée pour le passage de Vénus de 1769.

Carte de l'éclipse du folcil du premier

avril 1764, par madame le Paute.

Atlas celefte , par M. Jean Gabriel Dopelmayer, gravé à Nuremberg, en trente feuilles. On y tronve des planifpheres, fix cartes céleftes, femblables à celles du P. Pardics, qui comprennent tout le ciel ; des figures des orbites des planetes, des cometes; les stations, les rétrogradations, les fatellites, &c. Cet atlas est exécuté groffiérement; on n'y trouve point les lettres grecques, & il eft moins commode que les autres cartes dont nous avons parle. (M. de la Lande.)

ASTRONOMIQUE, adj. astronomicus; on entend par ce mot tout ce qui a rapport à l'aftronumie. Voy. ASTRONO-

Calendrier astronomique. V. CALEN-DRIER. Heures astronomiques. Voy. HEURE.

Observations aftronomiques. Voyez OB-

SERVATIONS CÉLESTES.

Ptolomée nous a conservé dans son almagefte, les observations aftronomiques des anciens, entre lesquelles celles d'Hipparque tiennent le premier rang. V. AL-MAGESTE.

La plupart des opvrages ou traités d'aftronomie, qui ont été publiés sous les regnes de François I & de les successeurs. n'étoient que des extraits de l'almageste de Ptolomée, traduit de l'arabe, ou sur les manufcrits grecs ; ceux ci furent requeillis, & les passages restitués dans la belle édition de Bale de 1538. Cet ouvrage renferme non-feulement les hypothees, les méthodes pratiques, & les théoies des anciens, mais encore plufieurs aftronomiques faites en blervations Drient & à Alexandrie, depuis la 27 aniée de Nabonaffar, qui est le temps de a plus ancienne écliple qu'on fache avoir té observée à Babylone, jusques vers l'année 887, qui répond, selon nos chro-lologistes, à l'année 140 de l'ere chréienne. Cet ouvrage avoit été publié fous empire d'Antonin , & il ne reftoit guere ue ce livre d'aftronomie qui eut échapé à la fureur des barbares ; les autres lires qui s'étoient sans doute bien moins aultipliés, avoient été détruits pendant es ravages presque continuels qui se fient durant cinq cents ans dans toutes les! rovinces romaines.

L'empire romain ayant fini, comme on fait , en Occident l'an 476 de l'ere hretienne, & les nations gothiques qui en avolent conquis les provinces , s'y étant pour lors établies, une longue barbarie succéda tout d'un coup aux fiecles éclairés de Rome ; & cette grande ville, de même que celles de la Gaule, des Efpagnes & de l'Afrique, ayant été plufieurs fois prise & faccagée , les manuferits furent détruits & diffipés , & l'univers resta long - temps dans la plus profonde ignorance. Inft. aftr. de M. le Monnier.

En 880 le farrafin Albategni se mit à observer. En 1457, Regiomontanus se livra à la même occupation à Nuremberg ; J. Wernerus & Ber. Waltherus fes éleves, continuerent depuis 1475 jufqu'en 1504 : leurs observations réunies parurent en 1544. Copernic leur fuccédat & à Copernic le landgrave de Heffe, fecondé de Rothman & de Byrgius. Tycho vint ensuite, & fit à Uranibourg des observations depuis 1482 jusqu'en 1601: toutes celles qu'on avoit jufqu'alors, avec la description des instrumens de Tycho font contenues dans l'histoire du ciel, publiée en 1672, par les ordres de l'empereur Ferdinand. Peu de tems après. Hevelius commença une suite d'observations, avec des instrumens mienx imaginés & mieux faits que ceux qu'on avoit eus jusqu'alors : on peut voir la description de ces instrumens dans l'ouvrage qu'il a donné sous le titre de Machina celestis. On objecte à Hevelius d'avoir observé à la vue simple, & de n'avoir point fu ou voulu profiter des avantages du télescope. Le docteur Hook donna à ce sujet, en 1674, des observations fur les instrumens d'Hevelius ; & il paroit en faire très peu de cas , prétendant qu'on n'en peut attendre que peu d'exactitude. A la follicitation de la fociété royale . M. Halley fit en 1679 le voyage de Dantzick, examina les inftrumens d'Hevelius, les approuva, & convint que les observations auxquelles ils avoient fervi, ponvoient être exactes.

Jer. Horrox & Guill. Crabtrée, deux aftronomes anglois, se sont fait connoitre par leurs observations qu'ils ont poussées depuis 1635 iufqu'en 1645. Flamfteed, Callini, Halley, de la Hire, Roemer & Kirch leur succederent.

M. le Monnier fils, de l'académie royale des sciences, & des sociétés royales de Londres & de Berlin, a publié en 1741 un excellent recueil des meilleures obfervations astronomiques, faites par l'acad. royale des sciences de Paris, depuis son établissement. On n'en a encore qu'un vo-Iume qui doit être suivi de plusieurs autres : l'ouvrage a pour titre , Histoire celefte; il est dédié au roi, & orné d'une préface très - favante.

Lieu ustronomique d'une étoile ou d'une planete; c'est sa longitude ou le point de l'écliptique auquel elle répond, en comptant depuis la fection du bélier in confequentia, c'est-à-dire, en suivant l'ordre naturel des fignes. Voy. LIEU, LONGI-

TUDE.

ASTRONOMIQUES, nom que quelques auteurs ont donné aux fractions sexagéfimales, à cause de l'usage qu'ils en ont fait dans les calculs astronomiques. V.

SEXAGESIMAL.

Tables astronomiques. Voyez TABLES. Théologie astronomique, c'est le titre d'un ouvrage de M. Derham, chanoine de Windfor, & de la société royale de Londres, dans lequel l'auteur se propose de démontrer l'existence de Dieu par les phénomenes admirables des corps céle-

Res. V. THEOLOGIE. (0)

ASTRUM, Chym. terme dont les philosophes chymiques se servent pour fignifier une plus grande vertu , puissance, propriété, dequise par la préparation qu'on a donnée à une chofe. Comme aftrum du foufre ou astrum sulphuris fignifie le Soufre réduit en huile , dont les vertus surpassent de beaucoup celles du soufre en nature. Aftrum falis ou du fel , c'est le sel réduit en eau ou en huile. Astrum mercurii ou du mercure, c'est du mercure fublimé. On donne ce nomaux alkohols, aux quintestences des choses. (+)

\* ASTRUNO, Géog., montagne d'Italie, au royaume de Naples, près de Pouzzol. Il y a dans cette montagne des bains appelles bagni di astruno, que quelques géographes prennent pour la fontaine minérale que les anciens nommoient Oraxus; ces bains font fournis par les

eaux d'un petit lac.

ASTURA, Géogr. riviere de la campagne de Rome, qui a son embouchure dans la mer de Toscane, à dix lieues audessus de Rome. Il y avoit autrefois un bontg près de cette embouchure ; ce fut là où Cicéron s'embarqua pour Cayette après qu'il eut été proferit. Ce fut près

de - là qu'il fut mis à mort par ordredu triumvirat. Ce fut encore près de ce mème endroit que Conrad & Fréderic furent battus & pris par Charles, roi de Naples.

(C. A.)

ASTURIE, Géogr. , province d'Espegne, qui a environ 48 lieues de long, far 18 de large, bornée à l'orient par la Bilcaye, au midi par la vieille Castille & le royaume de Léon, à l'occident par la Galice, au nord par l'Océan; elle se divise en deux parties, l'Asturie d' Orviedo, & l'Asturie de Santillane : c'est l'appanage

des fils aines d'Espagne.

ASTYAGE, Hift. anc., fils de Cyanre, fut le dernier roi des Medes. On dit que pendant la groffesse de sa fille Mandane, qu'il avoit mariée à Cambyfe, il vit en longe une vigne qui lortoit de lon lein. & qui s'étendoit dans toute l'Afie : ce qui l'effraya si fort, dit Hérodote, qu'il résolut de faire mourir l'enfant qu'elle mettroit au monde; car il avoit appris des mages que cet enfant ruineroit plusieurs empires. Mandane étant accouchée de Cyrus, le garantit des embûches de fon grand - pere. (+)

ASTYMEDE, Hift. poet., feconde femme d'Œdipe, perlécuta les enfans du premier lit de fon niari; & pour les rendre odieux à leur pere, elle les accufa d'avoir voulu attenter à fon honneur : ce qui irrita tellement le malheureux (Edipe, qu'il remplit de fang toute sa maifon,

dit Diodore. (+)

ASTYNOMES, f. m. pl. Hift. anc., nom que les Athéniens donnoient à dix hommes prépofés pour avoir l'œil sur les chanteules & fur les joueurs de flute: quelques-uns ajoutent qu'ils avoient aufsi l'intendance des grands chemins. Ce nom eft grec , & dérivé de asy , ville , & de vous; loi , ou vepeiv , divifer. (G)

ASTYOCHE, Hift. poet., fille de Philante, ayant été faite captive par Hercu-le dans la ville d'Ephyne en Elide, fut aimée de ce heros & en eut un fils nom-

mé Tlépoléme. (+)

ASTYOCHUS, Myth., fils d'Eole, régna après son pere, sur les isles Liparies, qu'il appella Eoliennes du nom de ion pere. (+)

ASTYONE, Hift. polt., c'est le nom de la belle Chryses, fille de Chryses, grand - prètre d'Apollon. (+)

"ASTYPALÆUS, Myth., surnom

'Apollon, à qui cette fpithete eft veme d'Aftypalie, une des Cyclades, où

l avoit un temple.

ASTYRA, Géogr. anc., ville d'Eoie dent parle Scylax. Il y avoit encore me autre ville de ce nom en Phenicie, lans le voifinage de l'isle de Rhodos; itienne le géographe en a fait meution. C. A )

\* ASTYRENA, Myth. Diane fut infi furnommee d'un lieu nommé Astyra lans la Mehe, où cette deelle avoit un

\* ASUAN, Géog. anc. & mod., ville l'Egypte, dans la partie méridionale, ur la rive droite du Nil. Les Tures l'apellent Sabid. & les Arabas Uluan; quelques géographes croient que c'est l'anienne Métacompfo, Tacompfon, on Tahimpfo; d'autres la prennent pour Syene nême.

\* ASUNGEN, Glog., petit lac de suede, dans la Vestrogothie, vers les rovinces de Smallande & deHallande.

ASYLE, fubit. m. Hift. anc. & mod., anctuaire, ou lieu de refuge, qui met à 'abri un criminel qui s'y retire, & emeche qu'il ne puisse être arrêté par aucun Micier de justice: Voy. REFUGE, PRI-VILÈGE.

Ce mot vient du grec doudes, qui eft composé de a privatif, & de συλαω, je rends ou je heurte; parce qu'on ne pouroit autrefois , fans lacritége , arrêter une personne réfugiée dans un asyle. Voyez

ACRILÉGE.

Le premier afyle fut établi à Athenes ar les descendans d'Hercule, pour se nettre à couvert de la fureur de leurs

mnemis. V. HERACLIDE

Les temples, les autels, les statues, & les tombeaux des héros, étoient autreois la retraite ordinaire de ceux qui toient accablés par la rigueur des loix, u opprimés par la violence des tyrans : nais de tous ces ufyles, les temples étoient es plus furs & les plus inviolables. On apposoit que les dieux se chargeoient ux - mêmes de la punition d'un criminel ui vehoit fe mettre ainfi fous leur déendance immédiate; & on regardoit omme une grande impiété d'ôter la ven-Cance aux immortels. Poy. AUTEL, FEMPLE, TOMBEAU, STATUE, &c.

Les Israélites avoient des villes de re-

diquées : elles étoient l'afrie de ceux qui avoient commis quelques crimes, pourvu que ce ne fût point de propos déli-

A l'égard des païens, ils accordoient le refuge & l'impunité, même aux criminels les plus coupables & les plus digues de châtiment, les uns par superftition, les autres pour peupler leurs villes ; & ce fut en effet par ce moven que Thebes, Athenes & Rome fe remplirent d'abord d'habitans. Nous lisons aussi que les villes de Vienne & Lyon étoient autrefois un afyle chez les anciens Gaulois; & il y a encore quelques villes d'Allemagne, qui ont confervé leur droit d'a-Syle.

C'eft pour cette raison que sur les médailles de differentes villes, principalement de Syrie, on trouve l'infeription AΣΥΛΟΙ, à laquelle on ajoute IEPAI, par exemple, TYPOY IEPAE KAI AEY-ΛΟΥ , ΣΙΔΟΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΔΣΤ-

AOY.

La qualité d'afyle étoit donnée à ces villes, selon Spanheim, à cause de leurs temples, & des dieux qui y étoient réverés.

La même qualité étoit auffi quelquefois donnée aux dicux mêmes. Ainfi la Diane d'Ephele étoit appellée A ouxos. On peut ajouter que le camp formé par Remus & Romulus, qui fut appellé afyle, & qui devint enfuite une ville , étoit un temple élevé au dien Afylaus, Otos ασυλαίος.

Les empereurs Honorius & Théodofe ayant accordé de semblables priviléges aux églises , les évêques & les moines eurent soin de marquer une certaine étendue de terrein, qui fixoit les bornes de la jurisdiction séculiere ; & ils furent fi bien conferver leurs priviléges , qu'en peu de temps les couvens furent des efpeces de fortereffes où les criminels les plus avérés fe mettoient à l'abri du châtiment, & bravoient les magistrats. V. SANCTUAIRE.

Ces priviléges fprent ensuite étendus, non - feulement aux égliles & aux cimetieres, mais auffi aux maisons des évêques ; un criminel qui s'y étoit retiré ne pouvoit en fortir que fous promelle de la vie, & de l'entiere rémission de son crime. La raifon pour laquelle on étendoit uge, que Dieu lui-même leur avoit in- | ce privilège aux maisons des évêques,

fut qu'il n'étoit pas possible qu'un criminel passat sa vie dans une église, où il ne pouvoit faire décemment plusieurs des fonctions animales.

Mais enfin ces a/yles ou fanctuaires furent dépouillés de plusieurs de leurs immunités, parce qu'ils ne servoient qu'à augmenter le brigandage, & à enhardir

le crime.

En Angleterre, dans la charte ou patente des priviléges ou immunités qui ont été confirmées à l'églife de S. Pierre d'Yorck, l'an 5 H. VII; on entend par afgle, cathedra quietudinis & pacis. Quod fi aliquis vefano spiritu agitatus diabolico ausu quemquam capere pressumpserit in cathedra lapideà juxta altare, quod Anglici vocant freedstool, id est, cathedra quietudinis vel pacis, hujus tam slagitios sacrilegii emendatio sub nullo judicio erat, sub nullo pecunia numero claudebatur, sed apud Anglos Botales, boc est, sine emenda vocabatur. Monast, t. 3, p. 135.

Il y avoit plusieurs de ces asyles ou fanctuaires en Angleterre; mais le plus fameux étoit à Beverly, avec cette incription: Hacsfedes lapidea freedstool dicitur, id est, pacis catbedra, ad quam reus fugiendo perveniens, omnimodam babet

fecuritatem, Cambden,

Les afyles reffemblent beaucoup aux franchises accordées en Italie aux églises ( voyez FRANCHISE; mais ils ont tous été abolis. ( G )

\* En France, l'église de S. Martin de Tours a été long-temps un asyle inviola-

ble.

Charlemagne avoit donné aux afyles une premiere atteinte en 779, par la défense qu'il fit qu'on portat à manger aux criminels qui se retireroient dans les églises. Nos rois ont achevé ce que Charlemagne avoit commencé.

ASYMMÉTRIE, f.f. Mathèn., composé de à privatif, de viv, avec, & de mêrçov, mesure, c'est-à-dire, sans mesure On entend parce mot un désaut de proportion ou de correspondance entre les parties d'une chose. V. Symmétrie.

Ce mot défigne en Mathématique ce qu'on entend plus ordinairement par incommensurabilité. Il y a incommensurabilité entre deux quantirés, lorsqu'elles n'ont aucune me sur commune: tels sont le coté du quarré & sa diagonale; en nombres, les racines sourdes, comme & a

C. font auffi incommensurables aux nombres rationels. Voy. INCOMMENSU-RABLE, SOURD, QUARRE, &c. (E)

ASYMPTOTE, I. m. asymptotus, terme de géométrie. Quelques auteurs définissent l'asymptote une ligne indéfisiment prolongée, qui va en s'approchant de plus en plus d'une autre ligne qu'elle ne reucontrera jamais. V. LIGNE.

Mais cette définition générale de l'a
Symptote n'est pas exacte, car elle peut 
être appliquée à des lignes qui ne sout 
pas des asymptotes. Soit (fg. 20, n°.:, 
fest. con.) l'hyperbole K S I; son axe 
C M; son axe conjugé A B. On sait que 
si du centre C, on mene les droites indéfinies C D, C E, paralleles aux lignes 
B S. AS, tirées du sommet S de l'hyperbole, aux extrémités de son axe conjugué: ces lignes C D, C E, feront les 
asymptotes de l'hyperbole K S L.

Soient tirées les paralleles fg, bi, & c. à l'asymptote CD; il est évident que ces paralleles indéfiniment prolongées, vont en s'approchant continuellement de l'hyperbole qu'elles ne rencontreront jamais. La définition précédente de l'asymptote convient donc à ces lignes; elle

n'est donc pas exacte.

Qu'est-ce donc qu'une asymptote en général? C'est une ligne, qui étant inéés, iment prolongée, s'approche continuclement d'une autre ligne aussi indéfiniment prolongée, de maniere que sa distance à cette ligne ne devient jamais zero absolu, mais peut toujours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur donnée.

Soit tirée la ligne Nopq, perpendiculairement à l'asimptote CD, & à ses paralleles fg, bi, &c. il est évident que l'asimptote CD peut approcher de l'hyperbole plus près que d'aucune grandeut donnée; car la propriété de l'asimptote CD consiste en ce que le produit de Cp par pq est toujours constant, d'où il s'entuit que p C augmentant à l'infini, pq diminue aussi à l'infini: mais la distance des paralleles fg, ib, à cette courbe sera toujours moins de np, de op, &c. par conséquent ne sera pas plus petite qu'aucune grandeur donnée. V. Hyper-BOLE.

Le mot asymptote est composée de & privatif, our, avec, & de mase, je tombe, c'est-à-dire, qui n'est pas co-incident, ou qui ne rencontre point. Quelques anteur atins ont nommé les asymptotes , linea ntacta.

Certains géometres distinguent plufieurs especes d'asymptotes; il y en a, seon ces auteurs, de droites, de courbes, &c. Ils distribuent les courbes en concaves, convexes, &c. & ils proposent un instrument pour les tracer toutes: le mot l'asymptote tout court ne désigne qu'une

Symptote droite.

L'asymptote se définit encore plus exaccement une ligne droite, qui étant indéfisiment prolongée, s'approche continuelement d'une courbe on d'une portion de tourbe aussi prolongée indéfiniment, de naniere que sa distance à cette courbe ou portion de courbe ne devient jamais zéro ibsolu, mais peut toujours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur donnée. Je dis, 1° d'une courbe ou d'une portion de courbe, afin que la définition con-

rienne, fant aux courbes serpentantes qu'aux autres. Car la ligne f g b (fig. 20, n. 3.) ne peut être considérée comme l'asymptote

de la courbe ferpentante mnoprs, que quand cette courbe a pris un cours réglé elativement à elle, c'est-à-dire, un cours

par lequel elle a été toujours en s'en approchant.

Je dis, 2°. que la diffance de l'afympiote i la courbe peut tonjours être trouvée noindre qu'aucune grandeur donnée ; ar fans cette condition , la définition conviendroit à l'afymptote & à fes paraleles. Or une définition ne doit convenir u'à la chose définie.

On dit quelquefois que deux courbes lont asymptotes l'une à l'autre, lorsqu'indéfiniment prolongées elles vont en s'approchant continuellement, sans pouvoir amais se renconter. Ainst deux paraboes de même parametre, qui ont pour axe true même ligne droite, sont usymptotes 'une à l'autre.

Entre les courbes du second degré, 'est-à-dire, entre les sections coniques, I n'y a que l'hyperbole qui ait des asymp-

otes:

Toutes les courbes du troisieme ordre ont toujours quelques branches infinies, nais ces branches infinies n'oat pas' touours des asymptotes; témoins les parasoles cubiques, & celles que M. Newton nommées paraboles divergentes du troiense ordre. Quant aux courbes du quatrieme, il y en a une infinité, qui nonfeulement n'ont pas quatre afymptotes, mais qui n'en ont point du tout, & qui n'ont pas même de branches infinies, comme l'ellipfe de M. Caffini. V. COUR-BE, BRANCHE, ELLIPSE, & c.

La conchorde, la cissoide, & la logarithmique, qu'on ne met point au nombre des courbes géométriques, ont cha-

cune une asymptote. V. COURBE.

L'asymptote de la conchoïde est trèspropre pour donner des notions claires de la nature des asymptotes en général. Soit (pl. de l'analyse, fig. 1. ) M M A M une portion de conchoïde, C le pole de cette courbe , & BR une ligne droite au - delà de laquelle les parties QM, EA, QM, &c. des droites tirées du pole C, font tontes égales entr'elles. Cela posé, la droite BR sera l'asymptote de la courbe. Car la perpendiculaire M I étant plus courte que MO, & MR plus courte que MQ, &c. il s'ensuit que la droite B D va en s'approchant continuellement de la courbe M M A M; de forte que la diffance MR va toujours en diminuant, & peut être aufli petite qu'on voudra, fans cependant être jamais absolument nulle. V. DIVISIBILITÉ, INFINI, &c. V. auffi CONCHOIDE.

On trace de la maniere suivante les asymptotes de l'hyperbole. Soit (pl. des sect. coniq. sg. 20.) une droite DE tirée par le sommet A de l'hyperbole, parallele aux ordonnées Mm, & égale à l'axe conjugé de; en sorte que la partie AE soit égale à la moitié de cet axe, & l'antre partie DA égale à l'autre moitié. Les deux lignes tirées du centre C de l'hyperbole par les points D&E, savoir CF&C G, seront les asymptotes de cette courbe.

Il réfulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, qu'une courbe peut avoir dans certains cas pour asymptote une droite, & dans d'autres cas une courbe. Toutes les courbes qui ont des branches infinies, ont toujours l'une ou l'autre de ces asymptotes, & quelquefois toutes les deux; l'asymptote est droite, quand la branche infinie est hyperbolique; l'asymptote est courbe, lorsque la branche infinie est parabolique, & alors l'asymptote courbe est une parabole d'un degré plus ou moins élevé. Ainsi la théorie des asymptotes des courbes dépend de celle de leurs branches-infinies. Voyez BAANCHE.

Une courbe géométrique ne peut avoir plus d'afymptotes droites qu'il n'y a d'unités dans l'exposant de son ordre. Voyez Stirling, Enum. lin. 3 ord. prop. vj. cor. 7, & l'Introduction à l'analyse des lignes courbes, par M. Cramer, page 344, art. 147. Ce dernier ouvrage contient une excellente théorie des asymptotes des courbes géométriques & de leurs branches, chap. viij.

Si l'hyperbole G MR, fig. 12, est une des courbes dont la nature exprimée par

l'équation aux asymptotes foit renfermée dans l'équation générale x"y" = a" + "; tirez la droite P M, par tout où vous voudrez, parallele à l'asymptote C S; achevez le parallélogramme P C O M. Ce parallélogramme fora à l'espace hyperbolique P M G B terminé par la ligne P M, par l'hyperbote indéfiniment continuée vers G, & par la partie P B de l'asymptote indéfiniment prolongée du même coté, comme m — n est à n. Ainsi lorsque m sera plus grand que n, l'espace hyperbolique sera quarra-ble. Si m = n, comme dans l'hyper-bole ordinaire, le parallélogramme PC P M sera à l'espace hyperbolique comme zéro est à 1 , c'est - à - dire , que cet espace fera infini relativement au parallélogramme, & par consequent non quarrable. Enfin fi m est moindre que n , le pararellélogramme sera à l'espace hyberbolique comme un nombre négatif à un nombre politif, l'espace P M G B fera infini , & l'espace M P C E fera quarrable. Poyez la fin du cinquieme livre des sections coniques de M.

le marquis de l'Hopital. Voyez aussi un

mémoire de M. Varignon imprimé en

1705, parmi ceux de l'acad. royale des

sciences, & qui a pour titre Réflexions

fur les espaces plus qu'infinis de M. Wallis.

Ge dernier géometre prétendoit que l'elpace MP G B, étant au parallélogram-

me comme un nombre politif à un nom-

bre négatif, l'espace MP G B étoit plus

qu'infini. M. Varignon censure cette ex-

pression, qui n'est pas sans doute trop

exacte. Ce qu'on peut affurer avec certi-

tude. C'eft que l'efpace P M G Beft un

 & nous aurons l'équation  $x^m y^n = 160$   $y = x - \frac{m}{n}$  ( V. EXPOSANT ). Donc y dx, élément de l'aire P M G  $B = x - \frac{m}{n} dx$ , dont l'intégrale ( V. INTÉRALL) est  $\frac{x - \frac{m}{n} + 1}{- \frac{m}{n} + 1}$ ; pour complé-

ter cette intégrale, il faut qu'elle soit = o lorsque x = o; d'où il s'ensuit que

l'intégrale complete est  $\frac{o^{-\frac{ss}{sz}+1}}{-\frac{ss}{z}+1}$ 

$$+ \frac{x - \frac{m}{n} + 1}{- \frac{m}{n} + 1}. \text{ Donc, } 1^{\circ}. \text{ Si } m < \pi,$$

on a t — m égal à une quantité possi-

ve. Ainsi l'intégrale se réduit à 
$$\frac{x^{1-\frac{m}{n}}}{1-\frac{n}{n}}$$

qui représente l'espace E C P M; d'où l'on voit que cet espace est fini tant que x est sini, & que quand x devient infini, l'espace devient infini aussi. Donc l'espace total rensermé par la courbe & ses deux asymptotes, est infini; & comme l'espace E C P Mest sini, il s'ensuit que l'espace restant P M G B est infini.

Il n'y a que l'hyperbole ordinaire où les espaces PMGB, ECPM, soient tous deux infinis; dans toutes les autres hyperboles l'un des espaces est infini & l'autre fini ; l'espace infini est P M G B dam le cas de m < n, & dans le cas de m > nc'est  $P \ M \ C \ E$ . Mais il faut observer de plus que dans le cas de m < n , l'espace infini PMGB oft plus grand en quelque maniere que celui de l'hyperbole ordinaire , quoique l'un & l'autre especes foient tous deux infinis ; c'eft - la fans doute ce qui a donné lieu au terme plus qu'infini de M. Wallis. Pour éclaircie cette question, supposons CP = 1 & P M == 1, & imaginous par le point M une hyperbole équilatérale entre les deux asmptotes CB, CE, que je suppose faire

ici un angle droit; ensuite par le même point M décrivons une hyperbole. dont l'équation soit  $x^m y^n = 1$ , m étant < n, il est visible que dans l'hyperbole ordinaire  $y = x^{-1}$ , & que dans celle - ci  $y = x^{-\frac{m}{n}}$ ; d'où l'on voit que x étant plus grand que 1, c'est-à-dire, que CP, Pordonnée correspondante de l'hyperbole ordinaire, serà plus pețite que celle de

l'autre hyperbole. En effet, fi x est plus grand que I, & que  $\frac{m}{n}$  foit < I, il s'enfuit que  $x = \frac{m}{n}$  fera > x = 1, puifque m étant < n, on a  $x^n > x^m$ , lorsque x est plus grand que I. D'où il s'en-

que x est plus grand que 1. D'où il s'enfuit que  $x > \frac{m}{n} & \frac{1}{x} \text{ ou } x$   $> \frac{1}{x + \frac{m}{n}}$ 

ou x n. Done l'espace PMGB de l'hyperbole représentée par x''' y'' = 1, renfermera l'espace de l'hyperbole ordinaire représentée par l'équation x y = 1, & ayant la même ordonnée MP. Ainsi, quosque ce dernier espace soit insini à plus forte raison, ett en quelque maniere un infini plus grand. V. à l'article INFINI, la notion claire & nette que l'on doit se former de ces prétendus infinis plus grands que d'autres.

Soit M.S. fig. 33, une logarithmique, P.R son asymptote, P.T sa sous-tangente, & P.M une de ses ordonnées. L'espace indéterminé RPMS sera égal à PM× P.T; & le solide engendré par la révolution de la courbe autour de son asymptote VP, sera égal à la moitié du cylindre, qui auroit pour hauteur une ligne égale à la sous-tangente, & pour demi-diametre de fa base une ligne égale à l'ordonnée Q.V. Voyez Logarithmique.

ASYMPTOTIQUE, asymptoticus, adj. m. espace asymptotique, est l'espace renfermé entre une hyperbole & son asymptote, ou en général entre une courbe & son asymptote; cet espace est quelquefois sini, & quelquefois infini. V. ASYMP-

ASYNDETON, mot compolé d'à privatif & de ovoia, colligo, j'unis; c'est Tome III. Part. II.

une figure de grammaire, qui consiste à supprimer les liaisons ou particules qui devroient être entre les mots d'one phrafe, & donne au discours plus d'énergie. V. CONJONCTION ou LIAISON.

On la trouve dans cette phrase attribuée à César, veni, visit, vinci; où la particulc copulative & est omise: & dans cette autre de Ciceron contre Catilina, abite, excessit, evasit, erupit; & dans ce vers de

Virgile, Ferte citi flammas, date tela, scandite

muros

L'afyndeton est opposée à la figure appellée poisfyntheton, qui confiste à multiplier la particule copulative. V. POLI-SYNTHETON. (G)

## AT

AT, f. m. Hift. nat. hot. , arbre de l'Afrique & de l'Afie, affez bien repréfenté & dans prelque tous fes details fous le nom malabare ata maram, c'est-à-dire, arbre d'at, par Van Rheede, dans fon Hortus Malabaricus , vol. III , pag. 21 , pl. XXIX. Les Malabares l'appellent encore munil jaka, à cause de la ressemblance de son fruit avec celui du jaka, au moins en apparence ; les Brames atoa, manil panasou, & jona jaka; les Portugais atas & atoeira ; les habitans de Ternate atis; coux du Mexique tsppipalis; les Espagnols abate de pannucho. Recchus en donne une figure affez mauvaile fous le nom de ate pannicensis, dans son Histoire des plantes du Mexique, pag. 348. Celle de Plukenet n'est guere meilleure, fout le nom d'anona indica fructu conoido viridi, squamis veluti aculeato, atamarum horti Malabarici , araticu ponhe Marca gruavii & Pisonis , forte etiam yata Sinensibus, Boymii flora sinensis, nostratibus colonis the Prikley apple vulgo nuncupatur. Almagestum botanicum, pag. 32, phytographiæ, pl. CXXXV, fig. 2. Jean Commelin en a representé fort bien les feuilles & les graines, fous le nom d'anona , dans fon Hortus Amftelodamenfis . vol. I, pl. LXIX.

L'as s'éleve à la hauteur de 20 pieds, fous une forme conique, alongée & affez ferrée, parce que ses branches, quoiqu'en petit nombre, en sont peu écartées, à peine sous un angle de 30 à 40 degrés. Son tronc est haut de 5 à 6 pieds, sur un

pied au plus de diametre, affez droit, à bois très-dur, verdâtre au cœur, trèsblanc dans fon aubier, couvert d'une écorce verte au-dehors, piquetée de petits points cendrés, épaisse, fongueuse & rouge au-dedans.

Sa racine est médiocrement grande, assez ramisée, & s'étend plus verticalement sous terre qu'horizontalement. Son

écorce est rougeatre.

Ses feuilles sont alternes, assez ferrées, rangées, non pas circulairement, mais sur un même plan, de maniere que le feuillage est applati. Elles sont elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de quatre à six pouces, une à deux fois moins larges, entieres, assez épaisses, vertes & luisantes dessus, plus pales & ternes dessous, avec une nervure garnie de chaque coté de sept à huit côtes alternes, portées sur un pédicule cylindrique assez court, & relevées sous un angle de 4s derrée.

45 degrés. Les fleurs fortent solitairement de l'aisselle des feuilles qui sont tembées, de forte qu'elles paroissent seulement le long des branches anciennes ou de la seve précédente. Elles ont d'abord la forme d'un bouton cylindrique, long d'un pouce, deux fois moins large, porté sur un pédicule prefqu'aussi long; lorsqu'elles sont épanouies, elles ont un pouce & demi de diametre. Chaque fleur confifte en un calice verd, caduc, très-épais, d'une seule piece à trois divisions profondes, triangulaires, & en une corolle à fix pétales inégaux, verds au-dehors, blancs au-dedans, disposés sur deux rangs, de maniere que les trois extérieurs font étroits, & une fois plus longs que les trois intérieurs qui font arrondis. Le centre de la fleur est occupé par 400 ou 500 étamines courtes, felliles, à antheres blanches. quadrangulaires, rassemblées en sphere autour de 150 à 200 ovaires distincts, qui en mûriffant deviennent autant de baies ovoïdes, pointues aux deux bouts, longues d'un pouce, une fois moins larges, disposées en quinconce autour d'un disque devenu un axe cônique alongé, & réunies par leur moitié inférieure en un fruit sphéroïde, tantôt un peu applati ou déprimé, tantôt un peu alongé en une elpere de cône, obtus, de trois à quatre pouces de diametre, verd extérieurement, comme écailleux par les pointes

faillantes de chaque baie qui est charme, molle, blanchâtre, à une loge, & qui contient un seul pepin ovoïde applati, comme anguleux, long de six à sept lignes, de moitié moins large, verd noir ou brun-noir, lisse, très-luisaut, tronqué à son extrémité inférieure, par laquelle il est attaché verticalement au fond

de la baie. Culture. L'at est naturel du Sénégal, auprès du Cap-Verd, aux isles Philippines & à Manille, d'où il a été ensuite transporté au Malabar, & enfin au Mexique & au Brefil. Il se multiplie de bouture & de semences, & on le cultive dans les jardins. Il aime les fables gras, argilleux ou limoneux, chauds & humides, & meles de fumier de cheval. Il commence à porter du fruit des la seconde ou troisieme année, & continue ainsi pendant co ans & au-delà, lorfqu'on le cultive avec foin : il en porte deux fois l'an, savoir en avril & mai, & en août & feptembre , de maniere que les fieurs d'avril ne muriffent qu'en septembre , & celles de septembre donnent leur fruit en février. Il Reurit dono pendant la faifon des pluies, qui durent depuis avril jusqu'en octobre. que l'on appelle biver au Malabar, pendant que le tems sec s'appelle l'été.

Qualités. Toute cette plante a un gout un pen auftere mélé d'amertume, & une odeur légérement aromatique. Ses fruits ont une odeur fuave, & une fayeur très-

agréable.

Ulages. Les fruits de l'at se cueillest un peu avant leur maturité, pour les laissemurie de murir & adoucir, à-peu-près comme l'on cueille les nefles; alors ils se mangent avec délices; ils sont fort rafraichissans, & làchent le ventre lorsqu'on boit de l'eau par-dessus. On les fait cuire aussi avant leur maturité, avec un peu de gingembre, dans l'eau commune que l'on boit dans les vertiges. Ses feuilles pilées & réduites en estaplasme avec un peu de sel, s'appliquent avec succès sur les tumeurs malignes pour les amener à suppuration.

Remarques. M. Linné a confondu, fous le nom d'anona muricata, foliis ovali-lanceolatis, glabris, nitidis, planis, pomis muricatis, dans fon Systema Naturæ, imprimé en 1767, pag. 375, non-sculement l'at du Malabar, mais encore le corrosol commun de l'Amérique, l'anona verd épi-

neux, figuré par Sloane, dans son Histoire naturelle de la Jamaique, pl. CCXXV, & celui à feuilles très · étroites gravé par Plukenet à la pl. CXXXIV, nº. 2, de sa Phytographie, toutes plantes qui en different beaucoup, comme on le verra à la description de chacune d'elles. (M. Adanfon.

\* ATABALE, f. m. Histoire med. & musiq., espece de tambour, dont il est fait mention dans les voyageurs, qu'on dit être en usage parmi les Maures, mais dont on ne nous donne aucune descrip-

ATABEK, f. m. Hift. mod., nom de dignité qui fignifie en turc pere du prince, & qu'ont porté plusieurs feigneurs, instituteurs des princes de la maison des Selgiucides; les Persans les appellent atabekian. La faveur ou la foiblesse de leurs maîtres les rendit si puissans, qu'ils établirent en Asie quatre branches, qu'on nomme dynasties : il y eut les atabeks de l'Iraque qui firent la premiere dynastie; ils commencerent en 1127 de J. C. , & finirent en 631 de l'hégire, après avoir régné sur la Chaldée, la Mésopotamie, toute la Syrie, jusqu'en Egypte: les atabeks de la Médie, ou de l'Adherbigian, qui firent la seconde dynastie; ils commencerent en 555 de l'hégire, & finirent en 622 : les utabeks de Perfe ou Salgariens; ils ont duré depuis 543 jusqu'en 663 de l'hégire : les atabecks Laristans, ainsi appellés de la province de Lar, dont ils fe rendirent maîtres, finirent en Modhafferedin Afrasiab, quelque tems après l'an de l'hégire 740.

\* ATABULE, f. m. vent facheux qui regne dans la Pouille, & qui incommode, dit on, les arbres & les vienes; il Faudroit encore savoir de quel point du

ciel il fouffle.

ATABYRION, Glogr., nom que les Grecs ont donné au mont Thabor, aujourd'hui Dichebeltur, dans la plaine L'Esdrelon en Palestine. Une montagne de l'isle de Rhodes, une autre de la Sicie, une ville de Perfe & une de Phénicie ont aufi porté le même nom. (C.A.)

\* ATABYRIUS , Myth. , furnom que Jupiter avoit chez les Rhodiens, dont il étoit la plus ancienne divinité: Rhodes s'appelloit anciennement Atabyria.

ATACAMA, Géogr. mod., port de mer, dans l'Amérique méridionale, au l vint le prix de la victoire. Mais quelque

Péron, proche le tropique du Capricorne ; il y a un defert & des montagnes du même nom. Les montagnes féparent le Pérou du Chili; il y fait si froid, que quelquefois on y meurt gelé. Le port eft à 309 10' de long. & 20' 30' de latit. mérid.

\* ATAD, Géogr. fainte, contrée audelà du Jourdain, appellée la plaine d' Egypte, où les Israélites célebrerent les

obseques de Jacob.

ATALA, Géogr. , petite ville d'Italie en Sicile, dans la vallée de Démona. Elle eft fur le détroit de Melline . dans une fituation fort agréable, entre Melline & Taormina. Long. 39, 50; latit. 37, 40.

( C. A. )

ATALANTE, Myth., fille de Cénée, roi de l'iste de Scyros, avoit pris tant de gout pour l'exercice de la cl affe, qu'elle s'y adonnoit toute entiere, courant à travers les bois & les campagnes: elle devint si légere à la course, qu'il étoit impossible aux hommes les plus vigoureux de l'atteindre. Un jour elle fut vivement pouritivie par detix centaures; mais elle eut affez d'adreffe & de force pour les tuer à coups de flèches, même en courant toujours. Eile se tronva à la fameuse chaffe du fanglier de Calydon, & aux jeux & combats institués en l'honneur de Pelias, où elle lutta contre Pelée, & remporta le prix. Elle avoit refolu de conferver sa virginité; mais sa grande beauté la faisoit rechercher de toutes parts. Pour se délivrer de l'importunité de tant d'amans, elle leur proposa de difputer avec elle, à condition qu'ils ieroient sans armes, qu'elle courroit avec un javelot , & que ceux qu'elle pourroit atteindre, elle les perceroit de certe arme 3 mais que le promier qui arriveroit au but avant elle, feroit fon époux. Plufigure accepterent la condition; mais comme eile couroit plus vite qu'eux, déja plusieurs de ses poursuivans avoient perdu la vie, loifqu'Hippomene fe fervit d un stratagême qui le rendit vainqueur. Venus lui avoit fait prélent de trois pommes d'or , cueillies dans le jardin des Helpérides : le fignal donné , Hippomene courant le premier , laissa adroitement tomber ces trois pommes, à quelque diftance l'une de l'autre : Atalante s'étant amufée à les ramaffer, fut vaincue, & de-Ccc 2

tems après avant profané avec son mari un temple de Cybele, elle fut changée en lionne, & lui en lion : cependant on fait épouler dans la fuite Atulante à Méleagre. (+)

ATALAVA, Géog., petite ville de Portugal dans l'Estramadure, proche le

Tage. Long. 10, 5; lat. 39, 25.

ATANAIRE, terme de Fauconneric, fe disoit d'un oiseau qui avoit encore le pennage d'antan, ou de l'année passee.

ATARAXIE, f. f. Morale, terme qui étoit tort en ulage parmi les Sceptiques & les Stoiciens, pour fignifier le calme & la tranquillité de l'efprit , & cette fermeté du jugement qui le garantit de toutes les agitations & les mouvemens qui viennent de l'opinion qu'on a de foi-mème . & de la science qu'on croit posséder. Voyez STOICIENS.

Ce mot est purement gree; il est compolé de a privatif & de raparem , je trouble , j'émeus , je fuis peur. C'est dans l'ataraxie que confiftoit, fuivant ces philosophes, le souverain hien & le plus grand bonheur de la vie. Voyez SouvE-

RAIN BIEN. (X)

ATARNA, Geogr. , ville de la Mylie , fur l'Hellespont. On la nommoit auffi Atarnea ou Atarneus. C'est aujourd'hui Aismach, petite ville de Natolie, près de laquelle on trouve le grand village de Camara, & des morceaux d'antiquites en tres grand nombre.

\* ATAROTH, Geogr. fainte, il y ent une ville de ce nom en Paleftine, dans la tribu de Gad, au-delà du Jourdain; une autre fur les confins de la tribu d'E-

phraim, du coté du Jourdain.

\* ATAVILLES , f. m. pl. Géogr. , peuples du Pérou, dans l'Amerique méridionele, à la fource du Xanxa, à quelque diftance de la mer Pacifique & de Lima.

ATAXIE, s. f. terme de médecine, composé de a privatif & de ragis, ordre, c'eft-à-dire, défaut d'ordre, irrégularité,

trouble, confusion.

Il fignifie dans un fens particulier un derangement & une irregulante dans les crifes & les paroxylmes des fievres. Hippoc. liv. I. & 3 ép. On dit que la fievre est dans l'ataxie, ou irréguliere, lor qu'elle ne garde aucun ordre, aucune égalifé, aucune regle dans fon caractere & dans le retour de les accès. Ainfi ce mot fignifie le renverfement d'ordre qui arrive dans

les accidens ordinaires des maladies, furtout lorsque la malignité s'y mêle; il se dit auffi du pouls, lorfqu'il ne garde ancun ordre dans le tems on le ton de fes

battemens, (N)
ATCHE, Monn., mounoie d'argent billon, la plus petite & celle de moindie valeur, entre toutes les especes qui ont cours dans les états du grand-feigneur, où il n'y a aucune monnoie, excepté dans la province de Babylone. Elle a pont empreinte des caracteres arabes ; l'atché vant quatre deniers & un neuvieme de France.

ATE, f. f. Mythol., deeffe malfaifante, dont on n'arrétoit, ou dont on ne prévenoit la colere, que par le secours des Lites, filles de Jupiter : Até vient de arn, mal, injustice, & lites vient de λεταί, prieres. Jupiter la prit un jour pat les cheveux , & la précipita du eiel ea terre:ne pouvant plus brouiller les dieux, entre lesquels Jupiter avoit fait ferment qu'elle ne reparoitroit plus, elle se mela malheureusement des affaires des hommes; elle parcourut la terre avec une viteffe incroyable, & les prieres boitenfes la suivirent de loin , tachant de reparer les maux qu'elle laiffoit après elle. Cette fable allégorique el d'Homere, & elle el bien digne de ce grand poète ; ce feroit s'expofer à la gâter que de l'expliquer.

ATEL, Géog., c'eft l'un des noms que les Tartares donnent au Volga ; les sutres font Edel & Jodel; & ces noms &gnificant le grand fleuve, la grande rivitte ou le grand courant. (C. A.)

\* ATELLA, Géogr. anc. & mod. , ancienne ville de Campanie , en Italie; c'est aujourd'hui Sant - Arpino , cans la terre de Labour, entre Naples & Capoue. Il y avoit autrefois un amphithéatre, où l'on jouoit des comédies fatyriques & bouffonnes , qu'on appelloit atellanes. Il ne refte rien de l'amphithéatre, ni des atellanes. Voy. ATELLANES.

ATELLANES, adj. pris fubit. Litter. . pieces de théatre en usage chez les Romains, & qui ressembloient fort aux pieces fatyriques des Grecs, non-feulement pour le choix des sujets, mais encore par les caracteres des acteurs, des danfes &

de la mufique.

On les appelloit ainfi d'Atella, ville (# pays des Olques, ancien peuple du Latium, où elles avoient pris naissance, & d'où elles pafferent bientot à Rome , c'eft pourquoi on les trouve nommées dans ! Ciceron Ofci ludi, & dans Tacite Ofcum Ludierum.

Ces pieces étoient ordinairement comiques, mais non pas absolument ni exclufivement à tout sujet noble on sérieux qu'on put y faire entrer : quelquefois les pastorales héroïques , telle que celle dont parle Suétone dans la vie de Domitien ; elle rouloit sur les amours de Paris & d'Enone: quelquefois c'étoit un mélange bifarre de tragique & de comique ; elles étoient jouées par des pantomimes qu'on appelloit atellans, atellani, ou exodiaires, exodiarii; parce que dit un ancien scholiafte de Juvenal , cet acteur n'entroit qu'à la fin des jeux, afin que toutes les larmes & la trifteffe que caufoient les pathons dans les tragédies, fussent effacées par les ris & la joie qu'inspiroient les atellanes. On pourroit donc, dit Vo !fius , les appeller des comédies sutyriques ; car elles étoient pleines de plaisanteries & de bons mots, comme les comédies grecques: mais elles n'étoient pas, comme celles-ci, représentées par des acteurs habillés en satyres. Le même auteur di-Ringue les atellanes des mimes, en ce que les mimes étoient des farces obscenes, & que les atellanes respiroient une certaine décence; de maniere que ceux qui les representoient, n'étoient pas traites avec le même mépris que les autres acteurs. Voy. ACTEUR. On ne pouvoit pas même les obliger de se démasquer, quand ils remplissoient mai leurs rôles. Cependant ces atellanes ne se continrent pas toujours dans les bornes de la bienféance qui y avoit d'abord régné; elles devinrent fi licentienles & fi impudentes , que le fenat fut obligé de les supprimer. Vost. Instit. port. iib. II. (G)

\* ATELLARI on ATELLARA, Géog. anc. & mod. , riviere de Sicile , qui coule dans la vallée appellée di-Noto, passe à Noto, & se jette dans la mer près des ruines de l'ancienne Elore. On prétend que

l'Atellara eft l'Elore d'autrefois.

ATEMA-DOULET, f. m. Hift. mod., premier ministre de l'empire des Perfes. Il jouit de la plus grande autorité. Il est grand chancelier de l'état, préfident du confeil , fur-intendant des finances , & chargé de la distribution des dons & penfions, de toutes les affaires étrangeres. Les édits & ordonnances se publicat sous

fon nom en cette forme modefte :

Moi qui suis le soutien de la puissance. la créature de cette cour , la plus pui fante.

de toutes les cours , &c.

L'atéma-doulet tire par mois lunaire, pour fes appointemens, mille tomans, qui font environ cinq cents quarante mille livres de France : il vend d'ailleurs les. gouvernemens & tous les emplois importans de la milice & des finances, & il ne faut pas oublier dans le calcul de fes revenus le produit des étrennes qu'il regoit annuellement des divers officiers de l'empire. (+)

A TEMPO GIUSTO, Musique, ces mots italiens fignifient exactement, en temps jufte. On les trouve souvent à la tête d'une piece de mufique, & c'eft uno marque qu'il faut exécuter d'un mouvement modéré, affez approchant de l'andante, en marquant bien les notes. On ne devroit jamais, ce me semble, se fervir d'expressions trop vagues en musique où il y a déja tant d'indéterminé. Ce qui eft temps jufte pour l'un , ne l'eft pas pour l'autre. (F. D. C.)

\* ATENA, Géogr., petite ville d'Italie au royaume de Naples, proche de

Negro. Long. 33, 8; lat. 40, 28.
ATERGATIS, Myth., déesse des Syriens; on croit que c'est la mere de Sémiramis; elle étoit repréfentée avec le visage & la tête d'une femme, & le refte du corps d'un poisson. Atergatis, dit Vollins , fignific fans poiffon ; & il conjecture que ceux qui honoroient cette deeffe s'abst moient de poisson.

ATERMOYEMENT, terme de palais, qui fignifie un contrat entre des creanciers & un débiteur qui a fait faillite, ou qui est dans le cas de ne pouvoir s'empêcher de la faire, portant terme on délai pour le payement des sommes qu'il leur doit, & quelquefois même remise absolue d'une partie d'icelles.

Le débiteur qui a une fois obtenu un atermoyement de ses créanciers , n'est plus

regu par la fuite à faire cellion.

L'atermoyement peut être volontaire ou forcé : dans le premier cas il s'opere par un simple contrat entre les créanciers & le débiteur ; dans le fecond, il faut que le débiteur obtienne en petite chancellerie des lettres d'atermeyement, & qu'il les faffe entériner en juftice , après y avoir appellé tous les créanciers hypothécaires à accéder à l'atermoyement. On a fait d'atermoyement, atermoyer, atermoyé. (H)

\* ATH, Géogr., ville des Pays-Bas dans le comté d'Hainaut, sur la Denre,

Long. 21, 30; lat. 50, 35.

\* ATHACH, Géogr. fainte, ville de Palestin, dans la tribu de Juda. Voyez

I Reg. xxx. 40.

ATHALIE , Histoire des Juifs , fille d'Achab, roi de Samarie & de Jézabel, épousa Joram, roi de Juda. Après la mort de ce prince , elle résolut de faire tuer tous les enfans que son fils Ochofias aveit laiffes , afin de pouvoir monter Jans obstacle sur le trone de Juda; car Jehu avoit mis à mort Ochofias lui-meme, avec quarante-deux princes de son fang. Elle exécuta en partie fon projet fanguinaire: il n'y eut que le jeune Joas, que sa tante Josabet trouva le moyen de Soustraire à ce massacre. Cet enfant fut élevé secretement dans le temple. Au bout de sept ans, le grand prêtre Joïada voulut le remettre fur le trône de fes peres qu'occupoit la cruelle Athalie. Il réulfit, & Athalie accourne au bruit du couronnement inespéré de Joas, fut mise à mort par les troupes, l'an du monde 3126.

\* ATHAMANIE, Géogr. anc., pays de l'Epire, entre l'Acarnanie, l'Etolie,

& la Theffalie.

ATHAMAS, Hift. anc. & Mythol., Les malheurs de ce prince ont ouvert un vaste champ à l'imagination des poètes, Son histoire est cachée sous l'emblème de fables qui ont beaucoup exercé les labori.ux mythologiftes. Ce roi d'Orcomene avoit eu, de son premier mariage avec Neiphile, deux enfans, Phryxus & Stellé ; il forma une seconde union avec Ino, fille de Cadmus, dont naquirent Léarque & Melicerte, Ino, marâtre impitoyable, concut une aversion in-vincible pour les enfans du premier lit, dont le droit d'aineffe éloignoit les fiens du trône. Le royaume ayant été frappé du fleau de la stérilité, elle fit servir la religion à sa haine: l'oracle fut consulté sur les moyens de faire renaître l'abondance; le prêtre, corrompu par les largesses d'Ino, répondit que les dieux irrités ne pouvoient s'appaifer que par le sang de Phryxus. Ce jeune prince pour le dérober à la mort, fit équiper feretem ent un vailleau, & fe fauva avec

tous les tréfors de son pere , dans la Celchide. Athamas & Ino exagérerent le larcin fait pas Phryxus; & l'idee qu'on se forma des richesses enlevées, donna naissance à la fable de la toison d'or & à l'expédition des Argonautes. Plus l'on s'éloigna des temps, plus l'image de ces tréfors devint précieule. Athamas découvrit dans la suite la perfidie d'Ino. Désespéré d'avoir perdu son fils & ses tréfors, il oublia que Léarque étoit son fits, & comme il était l'objet des tendresses de sa mere , il le fit affaffiner , & punit un innocent du crime d'une femme qui étoit seule coupable. Ino auroit en la même deftinée, fi elle ne l'eut prévenue en se précipitant du haut d'un rocher dans la mer, où l'on publia qu'elle fut changée en monftre marin. Ce désespoir d'Athamas servit encore à exagérer l'idée qu'on se formoit de la toison d'or. (T-n.)

\* ATHAMAS, Glogr, anc., riviere d'Etolie dont les eaux, dit Ovide, allumoient une torche, si on l'y trempoit au dernier quartier de la lune. La montagne d'où cette riviere couloit, avoit le

meme nom,

ATHANAGILDE , Hift. d'Efpagne , roi des Visigoths. Vainement l'histoire a célébré les vertus de ce prince; envain. elle l'a mis au rang des plus illustres souverains; ses vertus éminentes, ses rares qualités , son équité , sa bienfaisance , n'ont pu faire oublier l'irréparable faute qu'il commit en implorant le secours de Justinien, & en offrant aux légions Romaines des établissemens sur les côtes maritimes d'Espagne. L'attachement des Viligoths pour lui, leur confiance, leur estime, & fur-tout la tyrannie d'Agila, son prédécesseur, l'eusent élevé sur le trône; mais trop impatient de régner, il eut la criminelle imprudence de recourir à l'avide Justinien , & d'acheter au prix d'une partie des états qu'il vouloit gouverner , la protection de l'empereur , & le secours presque inutile des troupes mercénaires qui suivirent en Espagne le général Liberius.

L'imprudent Athonagilde ne tarda point à le repentir de la ceffion qu'il avoit faite à ses avares alliés: car pen contens des places qu'il leur avoit promises, les insatiables Romains s'emparerent forcément des villes les plus considérables du royaume des Visigoths; enorte que, quoique vainquent & feul offeffeur du trone, le successeur d'Aila vit l'Espagne presqu'entiere prête tomber au pouvoir de ses alliés. Mena. é par les Vandales, qui paroissoient disitats , presté par l'Italie , qui soumise à Constantinople ne pouvoit se dispenser le foutenir les prétentions de l'empereur l'orient ; jamais Atbanagilde n'eut pu déendre fon royaume contre les ufurpaions des Romains, ni le mettre à l'abri les irruptions des Vandales, fi, par bonheur pour lui, l'imbécille foibleffe de Justinien, la démence de son successeur, & fur-tout la rebellion de Narfes, n'eufsent garanti l'Espagne du joug de l'Orient & des armes de l'Italie. Cependant les prétentions des soldats, établis par Libérius dans les états d'Athanagilde. devinrent si insupportables & leurs deprédations si excessives , que la guerre éclata entre les deux nations; les Romains eurent quelques fuccès . les Viligoths remporterent auffi quelques avantages; mais ils ne purent empêcher les foldats & les fuccesseurs des soldats de Liberius, de se maintenir en Espagne pendant près d'un fiecle, jufqu'à la fin de 624, qu'ils en furent chaffes per Suinti-1a. Athanagilde toutefois avoit renffi dans fes vues ; il étoit monté fur le trône, en 554, & il avoit choisir pour capitale de ses états Tolede, ville forte, placée au centre du royanme. A l'imprudence près qu'il avoit eue d'appeller les Romains, fes fujets ne lui reprocherent ni vices ni défauts; il fut le pere de fes peuples , & fonda fon autorité fur leur affection; il fit regner la juftice & le bon ordre, autant qu'il fut en lui : ami de la paix, il fit tous ses efforts pour perfuader aux Romains de se contenter des terres qu'il leur avoit cedées; mais ces usurpateurs avides n'écontant ni ses conseils ni ses exhortations, il eut recours à la voie des armes ; il les combattit avec valeur, & fe couvrit de gloire. Sa renommée, & la réputation de la race. beauté des deux filles qu'il avoit eues de fon époufe Goluinde, s'étoient répandues chez ses voifins, & Sigebert, roi d'Austrasie , pénétré d'estime pour les vertus d'Athanagilde, & peut-être d'amour pour la célebre Brunichilde ou Brunehaut, lui envoya demander cette

jeune princesse en mariage, par Gogon, son premier ministrie, à la tête d'une ambassade solemnelle. Le roi de Visigoths accueillit favorablement la demande de Sigebert, & Brunehaut, emportant avec elle une très-riohe dot en argent, partit avec Gogon, & se rendit auprès de Sigebert, qu'elle n'eut pas plutôt époulé, qu'elle abjura l'arianisme pour le catholicisme. Quelques historiens affurent que son pere étoit catholique aufi, mais en fecret, & qu'il diffimula sa réligion de crainte de déplaire à ses sujets: mais ce qui rend un peu fuspede l'affertion de ces historiens, c'eft la vaine tentative qu'ils font pour juftifier Brunehaut , qu'ils peignent comme l'une des princesses les plus accomplies de fon fiecle, des perfidies & des crimes que lui ont imputés d'autres hiftoriens vraisemblablement mieux instruits. Quoiqu'il en foit, Chilpéric, roi de Soiffons, & frere de Sigebert, enchanté des grandes qualités de Brunehaut, demanda l'année suivante en mariage, quoiqu'il eût deja deux femmes (Andouere & l'hor-rible Frédegonde) Galsuinde, sœur de Brunehaut au roi des Visigoths. Informé de l'inconduite & des mœurs dépravées de Chilpéric, Atbanagilde ne consentit qu'avec beaucoup de peine à ce mariage, qui fut célébré cependant, & qui fut fi fatal à l'infortuné Galfuinde ou Gahonte, que son barbare époux fit étrangler par les conseils violens de Frédegonde. Athanagilde n'existoit déja plus lors de ce meurtre affreux ; il étoit mort en 567 , après un regne glorieux & pailible de 13 ans. (L. C.)

ATHANATES, adi, pris sub. Hist, anc. nom d'un corps de soldats chez les anciens Perses. Ce mot est originairement grec, & signifie immortel: il est composé d'α privatif & de θάνατος, mort.

Les athanates composient un corps de cavalerie de dix mille hommes; & ce corps étoit toujours complet. parce qu'un soldat qui mouroit étoit aussi-tôt remplacé par un autre: c'étoit pour cette raison que les Grecs les appelloient athanates, & les Latins immortales.

On conjecture que ce corps commença par les dix mille foldats que Cyrus fit venir de Perfe pour fa garde: ils étoient distingués de tous les autres par leur armure superbe, & plus encore par !

leur courage. (G)

ATHANOR, f. m. terme de chymie, grand fourneau immobile fait de terre ou de brique, fur lequel s'éleve une tour dans laquelle on met le charbon, qui descend dans le foyer du fourneau à mefure qu'il s'en confume. Selon que la tour peut contenir plus ou moins de charbon, le feu s'y conferve plus ou moins longtemps allumé, sans qu'on foit obligé d'y mettre de temps en temps du charbon, comme on fait dans les autres fourneaux. L'athanor communique sa charbon, et de souvertures qui sont aux cotés du soyer, où l'on peut placer plufieurs vaisseaux, pour saire plusieurs vaisseaux, pour faire plusieurs perations en même temps. V. Fourneaux, Chaleur, &c.

Comot est emprunté des Arabes, qui donnent le nom de tanneron à un four, à l'imitation des Hébreux qui l'appellent tannour; d'autres le dérivent du gree αθανάτος, immortel, par rapport à la longue durée du feu que l'on y a

mis.

La chaleur de l'athanor s'augmente ou fe diminue à mesure que l'on ouvre ou que l'on ferme le régistre. Voyez RÉ-

GISTRE.

L'athanor s'appelle aussi piger Henricus, parce qu'on s'en sert ordinairement dans les opérations les plus lentes, & qu'étant une sois rempli de charbon, il ne cesse de brûler, sans qu'on soit obligé de renouveller le seu; c'est pourquoi les Greos l'appellent axadie, c'est-à-dire, qui ne demande aucun soin.

On le nomme aussi le fourneau philoso-

On le nomme aussi le fourneau philosophique, le fourneau des arcanes; uterus chymicus, ou spargyrious, & furnus tur-

ritus, fourneau à tour.

On voit, Chym. Pl. IV. fig. 32, un fourmeau athanor, ou de Henri le pareffeux: a, le cendrier; b, le foyer, c, c, les ouvertures pour la communication de la chaleur au bain de fable ou au bain marie; d, d, vuide de la tour dans lequel on met le charhon; e, e, folides, ou murs de la tour; f, dôme ou couverelle du fourneau; g, b, deux trous par où s'échappe la fumée. Le fourneau athanar eft compolé, comme nous l'avons dit, d'un bain de s'elle; 1 le cendrier; 2 le foyer; 3 le hain de sahe; 4 un matras dans le table; 5 une seulle qui est aussi

dans le fable; 6 trou au registre; 7 l'entrée de la chaleur dans le bain de sable; e, 8, la platine sur laquelle est le sable. Le fourneau athanor a encore un bain marie: 1 le condrier; 2 le soyer; 3, 3, le chaudron où l'eau du bain marie est contenue; 4 un rond de paille sur lequel la cucurbite est posée; 5 la cucurbite coesse de son chapitean; 6, 6, les registres; 7 clabelle qui porte le récipient; 8 le récipient. (M)

\* ATHDORA, Géog. ville d'Irlande à neuf milles de Limerick, dans la

Mommonie.

ATHEAS, Hift. anc. L'histoire parle de deux rois de ce nom. Le premier occupa le trône de Pont; c'est la seule particularité que nous fachions de fa rie. L'autre, qui fut roi des Scythes, fuccéda à Syclès, son pere, vens l'an 300 avant Jesus-Christ. Le temps a dévoré la plus grande partie de les actions; mais il en refte encore affez pour faire voir que ce fut un des grands princes qui aient regné dans la Scythie. Il joignoit à la fierte & à la valeur naturelle de fa nation, la fagelle & la politique des Grecs. Athens eut de fréquens démèlés avec les Tribales & les Istriens, fur qui il remporta plusieurs victoires, sans pouvoir leur ôter l'envie de lui faire la guerre. L'opiniatreté de ce peuple ayant lassé sa constance. Atheas envoya de:nander des secours à Philippe, lui promettant pour récompense de le faire reconnoître pour son successeur au trône de Seythie. Le roi de Macédoine étoit pour lors occupé contre les Byzantins, auxquels il faisoit une guerre pénible & ruineufe. Il avoit besoin de toutes ses troupes pour lui même ; mais le prix qu'Atheas mettoit à ses fervices, lui fit multiplier toutes les reffources : le secours partit ; mais étant arrivé trop tard, il fut renvoyé. Philippe en reflentit une vive douleur ; réduit à diffimuler, il envoya demander au prince des Scythes les fraix qu'il lui avoit Ce fut à cette occasion occasionnés. qu'Atbeas fit cette fiere reponse, dont s'est embelli un de nos plus grands poètes. "Les Soythes, répondit-il aux amballadeurs Macedoniens, n'ont ni argent ni or; du fer, du conrage, voila leur unique richelle ... On reconnort nitement cette réponle dans ces vers prouonces par un de ces rois barbares.

Au lieu d'or ne produit que du fer , des foldats.

Quelle que soit la pompe de ces deux ters, on peut dire qu'ils affoiblissent la ensée du roi Scythe. Atbens met le fer Le courage au-deffus de l'or, & est sien loin de donner à son pays des épihetes désagréables, telles que maratre affreux. Quoi qu'il en foit, Philippe conque le dessein de se venger de cette éponse; mais comme il n'étoit pas le olus fort, il voulnt user d'artifice. Il nvoya de nouveaux ambassadeurs lui lemander l'entrée dans ses états, sous prétexte de vouloir ériger, à l'embouhure du Danube , une ftatue en l'honneur d'Hercule. Atheas Ini répondit, avec e laconisme ordinaire aux Scythes: " Qu'il vienne, dit-il, mais seul & sans irmée ... Il ne fut pas possible à Philippe de retenir plus long-temps fon reffeniment, il déclara la guerre aux Scythes. Atheas n'ayant employé que de la valeur contre un prince artificieux, périt dans an combat, vers l'an 340 avant notre ere. Il étoit age de 90 aus. C'étoit un prince tempérant & fobre, aimant la guerre & détestant le repos. On dit que pendant la guerre de Macédoine, ses officiers lui ayant présenté un musicien fameux qui avoit été fait prisonnier , il lui ordonna de chanter; mais que ne pouvant supporter sa voix efféminée, il le fit taire auffi-tot. " Que j'aime bien mieux entendre, disoit-il, les hennissemens de mon cheval, que la mufique de cet homme-la ... Ce trait fuffit pour carafterifer Atheas. Il eut Carcaffis pour fon successeur. Justin, I, IX, c. ij. Front. I., II, c. jv. Oros. & alii. (T-n.)

ATHEES, f. m. pl. Méraph. On appelle athres, ceux qui nient l'existence d'un Dieu auteur du monde. On peut les divifer en trois claffes : les uns nient qu'il y ait un Dieu : les autres affectent de paffer pour incrédules ou sceptiques sur cet article : les autres enfin, peu différens des premiers, nient les principaux attributs de la nature divine, & supposent que Dien eft un être fans intelligence, qui agit porement par nécessité; c'est-àdire, un etre qui, à parler proprement, a'agit point du tout, mais qui elt touours paffif. L'erreur des atbees vient

La vature maratre en ces affreux cli- | néceffairement de quelqu'une de ces trois

Elle vient 10. de l'ignorance & de la stupidité. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais rien examiné avec attention, qui n'oat jamais fait un bon usage de leurs lumieres naturelles, pas même pour acquérir la connoissance des vérités les plus claires & les plus faciles à trouver : elles passent seur vie dans une oisiveté d'esprit qui les abaisse & les avilit à la condition des bêtes. Quelques personnes croyent qu'il y ait eu des peuples affez grolliers & affez fauvages, pour n'avoir aucune teinture de religion. Sfrabon rapporte qu'il y avoit des nations en Espagne & en Afrique qui vivoient fans dieux. & chez lesquelles on ne découvroit aucune trace de religion. Si cela étoit, il en faudroit conclure qu'elles avoient toujours été athées; car il ne paroit nullement poffible qu'un peuple entier paffe de la religion à l'athéisme. La religion est une chose qui, une fois établie dans un pays, doit y durer éternellement : on s'y attache par des motifs d'intérêt, par l'espérance d'une félicité temporelle , ou d'une félicité éternelle. On attend des dieux la fertilité de la terre, le bon succès des entreprises: on craint qu'ils n'envoyent la ftérilité , la pefte , les tempêtes , & plusieurs autres calamités; & par conféquent on observe les cultes publics de religion autant par crainte que par espérance. L'on est fort foigneux de commencer par cet endroitlà l'éducations des enfans; on leur recommande la religion comme une chofe de la derniere importance, & comme la fource du bonheur & du malheur, felon qu'on fera diligent ou négligent à rendre aux dienx les honneurs qui leur appartiennent ; de tels fentimens , qu'on fuce avec le lait, ne s'effacent point de l'esprit d'une nation ; ils peuvent se modifier en plufieurs manieres , je veux dire , que l'on peut changer de cérémonies ou de dogmes, foit par vénération pour un nouveau docteur, foit par les menaces d'un conquerant: mais ils ne fauroient disparoitre tout-à-fait ; d'ailleurs les personnes qui veulent contraindre les peuples en matiere de religion, ne le font jamais pour les porter à l'athéisme; tout se réduit à subtt.tuer aux formulaires de culte & de créance qui leur déplaisent, d'autres formulaires. L'observation que nous venons

de faire a parn fi vraie à quelques auteurs, qu'ils n'ont pas hélité de regarder l'idée d'un Dieu comme une idée innée & naturelle à l'homme : & de-là ils concluent qu'il n'y a jamais eu de nation, quelque féroce & quelque fauvage qu'on la suppose, qui n'ait reconnu un Dieu. Ainfi . felon eux , Strabon ne mérite aucune créance; & les relations de quelques voyageurs modernes, qui rapportent qu'il y a dans le nouveau monde des nations qui n'ont aucune teinture de religion, doivent êtres tenues pour suspectes, & mêmes pour faustes. En effet, les voyageurs touchent en paffant une côte, ils y trouvent des peuples inconnus : s'ils leur voyent faire quelques cérémonies, ils leur donnent une interprétation arbitraire; & fi au contraire ils ne vovent aucune cérémonie, ils concluent qu'ils n'ont point de religion. Mais comment peuton favoir les fentimens de gens dont on ne voit pas la pratique. & dont on n'entend point la langue? Si l'on en croit les voyageurs, les peuples de la Floride ne reconnoissoient point de Dieu, & vivoient fans religion ; cependant un auteur Anglois qui a vécu dix ans parmi eux, affure qu'il n'y a que la religion révélée qui ait effacé la beauté de leurs principes; que les Socrates & les Platons rougiroient de se voir surpasser par des peuples d'ailleurs si ignorans. Il est vrai qu'ils n'ont ni idoles , ni temples , ni aucun culte extérieur; mais ils sont vivement persuadés d'une vie à venir, d'un bonheur futur pour récompenser la vertu, & des fouffrances éternelles pour punir le crime. Que savons-nous, ajoute-t-il, fi les Hottentots & tels autres peuples qu'on nous représente comme athées, font tels qu'ils nous paroissent? S'il n'est pas certain que ces derniers reconnoiffent un Dieu, du moins est-il fur par leur conduite qu'ils reconnoissent une équité. & qu'ils en font pénétrés. La Description du cap de Bonne-Esperance par M. Kolbe, prouve bien que les Hottentots les plus barbares n'agissent pas fans raison, qu'ils suivent le droit des gens & de la nature. Ainfi, pour juger s'il y a eu des nations fauvages, fans aucune teinture de divinité & de religion, attendons à en être mieux informés que par les relations de quelques voyagenrs. La seconde source d'athéisme c'est la

débauche & la corruption des mœurs. On trouve des gens qui à force de vices & de dérèglemens ont presqu'étaint leurs lumieres naturelles & corrompu leur mifon : au lieu de s'appliquer à la recherche de la vérité d'une maniere impartiale, & de s'informer avec foin des regles ou des devoirs que la nature prescrit, ils s'accontument à enfanter des objections contre la religion, à leur prêter plus de force qu'elles n'en ont . & à les foutenir opiniatrement. Ils ne font pas perfuzdes qu'il n'y a point de Dien, mais ils vivent comme s'ils l'étoient , & tachent d'effacer de leur esprit toutes les notions qui tendent à leur prouver une divinité. L'existence d'un Dieu les incommode dans la jouissance de leurs plaifirs criminels; c'est pourquoi ils voudroient croire qu'il n'y a point de Dieu , & ils s'efforcent d'y parvenir. En effet, il peut arriver quelquefois qu'ils réuffiffent à s'étourdir & àendormir leur conscience; mais elle se réveille de tems en tems, & ils ne peuvent arracher entierement le trait qui les déchire.

Il y a divers degrés d'athéisme pratique, & il faut être extrêmement circonfpect sur ce sujet. Tout homme qui commet des crimes contraires à l'idée d'un Dieu, & qui persévere même quelque temps, ne sauroit être déclaré aussi-tôt athée de pratique. David, par exemple, en joignant le meurtre à l'adultere, sembla oublier Dieu, mais on ne sauroit pour cela le ranger au nombre des athées de pratique; ce caractere ne convient qu'à ceux qui vivent dans l'habitude du crime, & dont toute la conduite ne paroit tendre qu'à nier l'existence de Dieu.

L'athétime du cœur a conduit le plus fouvent à celui de l'esprit. A force de desirer qu'une chose soit vraie, on vient ensin à se persuader qu'elle est telle; l'esprit devient la dupe du cœur, les vérités les plus évidentes ont toujours un coté obsent & ténébreux par où l'on peut les attaquer. Il suffit qu'une vérité nous incommode & qu'elle contrarie nos passions; l'esprit agissant alors de concert avec le cœur, découvrira bientôt des endroits soibles anxquels il s'attache: on s'accoutume insensiblement à regarder comme faux ce qui avant la dépravation du cœur, brilloit à l'esprit de la plus vive lumiere: il ne saut pas moins que la

jolence des passions pour étouffer une otion aufli évidente que celle de la diviité. Le monde, la cour & les armées ourmillent de ces fortes d'atbées. Quand s auroient renversé Dieu de dessus son rone, ils ne se donneroient pas plus de cence & de hardieffe. Les uns , ne cherhant qu'à se distinguer par les excès de eurs débauches , y mettent le comble en mocquant de la religion; ils veulent aire parler d'eux. & leur vanité ne seroit as satisfaite, s'ils ne jouissojent hauteient & fans hornes de la réputation d'imies : cette réputation dangereuse est le ut de leurs souhaits, & ils seroient méontens de leurs expressions, fi elles n'ésient extraordinairement odieuses. Les ailleries, les profanations & les blafhêmes de cette forte d'impies, ne font oint une marque qu'en effet ils crayent u'il n'y a point de divinité; ils ne parent de la forte que pour faire dire qu'ils nchériffent fur les débauchés ordinaires: eur athéisme n'est rien moins que raisoné, il n'est pas même la cause de leurs déauches , il en eft plutôt le fruit & l'efet, & pour ainsi dire le plus haut degré. es aurres, tels que les grands, qui font e plus foupconnés d'athéilme, trop paeffeux pour décider en leur esprit que lieu n'eft pas, fe repofent mollement ans le fein des délices. "Leur indolence, dit la Bruyere, va jusqu'à les rendre froids & indifférens sur cet article si capital, comme sur la nature de leur ame & fur les conféquences d'une vraie religion; ils ne nient ces. chofes ni ne les accordent, ils n'y penfent point ". Cette efpece d'atheisme ft la plus commune, & elle eft auffi conue parmi les turcs que parmi les chréens. M. Ricaut, secrétaire de M. le omte de Winchelsey, ambassadeur d'Anleterre à Constantinople, rapporte que es athées ont formé une fecte nombreule n Turquie, qui est composée pour la lupart de cadis & de personnes savantes ans les livres arabes, & des chrétiens enégats, qui pour éviter les remords u'ils fentent de leur apostafie, s'efforcent e se persuader qu'il n'y a rien à craindre i à espérer après la mort. Il ajoute, que ette doctrine contagieuse s'est infinuée isques dans le ferrail, & qu'elle a infecl'appartement des femmes & des ennuues ; qu'elle s'est aussi introduite chez

les bachas, & qu'après les avoir empoifonnés, elle a répandu fon venin sur toute la cour; que le sultan Amurat favorisoit fort cette opinion dans sa cour & dans son armée.

Il v a enfin des utbées de spéculation & de raisonnement , qui se fondant sur des principes de philosophie, soutiennent que les argumens contre l'existence & les attributs de Dieu , leur paroissent plus forts & plus concluans que ceux qu'on employe pour établir ces grandes vérités. Ces fortes d'athées s'appellent des athées théoriques. Parmi les anciens on compte Protagoras, Démocrite, Diagoras, Théodore, Nicanor, Hippon, Evhemere, Epicure & ses sectateurs, Lucrece, Pli-ne le jeune, &c. & parmi les modernes, Averroès, Calderinus, Politien, Pom-ponace, Pierre Bembus, Cardan, Caf-alpin, Taurellus, Crémonin, Bérigard, Viviani, Thomas Hobbes, Benoit Spinosa, &c. Je ne pense pas qu'on doive leur affocier ces hommes qui n'ont ni principes ni fysteme, qui n'ont point examiné la question, & qui ne favent qu'imparfaitement le peu de difficulté qu'ils débitent. Ils se font une sotte gloire de paffer pour esprits forts; ils en affectent le ftyle pour le diftinguer de la foule, tout prêts à prendre le parti de la religion, si tout le monde se déclaroit impie & libertin: la singularité leur plait.

Ici se présente naturellement la célebre question, savoir si les lettrés de la Chine font véritablement atbées. Les fentimens sur cela sont fort partagés. Le P. le Comte, jésuite, a avancé que le peu-ple de la Chine a conservé près de 2000 ans la connoissance du véritable Dieu; qu'ils n'ont été accufés publiquement d'athéisme par les autres peuples, que parce qu'ils n'avoient ni temples ni facrifices . qu'ils étaient les moins crédules & les moins superstitieux de tous les habitans de l'Afie. Le P. le Gobien , auffi jefuite , avoue que la Chine n'eft devenue idolatre que cinq ou fix ans avant la naissance de J. C. D'autres prétendent que l'athéifme a régné dans la Chine jufqu'à Confucius, & que ce grand philosophe même en fut infecté. Quoi qu'il en soit de ces temps fi reculés, fur tefquels nous n'ofons rien décider , le zele de l'apostolat d'un coté, & de l'autre, l'avidité insatiable des négocians Européens, nous ont pro-

curé la connoissance de la religion de ce l peuple fubtil, favant, ingénieux. Il y a trois principales fectes dans l'empire de la Chine. La premiere fondée par Li-laokium, adore un Dieu sonverain, mais corporel, & ayant fous sa dépendance beaucoup de divinités subalternes, sur Is squelles il exerce un empire absolu. La seconde, infestée de pratique folles & absurdes , met toute sa confiance en une idole nommée Fo ou Foe. Ce Fo ou Foë mourut à l'age de 79 ans; & pour mettre le comble à son impiété, après avoir établi l'idolatrie durant fa vie . il tacha d'inspirer l'athéisme à la mort. Pour lors, il déclara à ses disciples qu'il n'avoit parlé dans tous fes discours que par énigme, & que l'on s'abufoit fi l'on cherchoit hors du néant le premier principe des choses. C'est de ce néant, dit-il, que tout eft forti , & c'est dans le néant que tout doit retomber : voilà l'abyme où aboutiffent nos espérances. Cela donna naiffance parmi les Bonzes à une fecte particulière d'athéer, fondée fur ces dernieres paroles de leur maître. Les autres, qui eurent de la peine à se défaire de leurs préjugés, s'en tinrent aux premieres erreurs. D'autres enfin tacherent de les accorder ensemble, en faifant un corps de doctrine où ils enfeignerent une double loi , qu'ils nommerent la loi extéricure & la loi intérieure. La troisieme enfin plus répandue que les deux autres, & même la seule autorifée par les loix de l'état, tient lieu de politique, de religion, & fur-tout de philosophie. Cette derniere fecte que professent tous les nobles & tous les favans, ne reconnoit d'autre divinité que la matiere, ou plutôt la nature; & fous ce nom, fource de heaucoup d'erreurs & d'équivoques, elle entend je ne fais quelle ame invisible du monde, je ne fais quelle force ou vertu furnaturelle, qui produit, qui arrange, qui conserve les parties de l'univers. C'est, difent-ils, un principe très pur, très-parfait, qui n'a ni commencement ni fin; c'eft la fource de toutes chofes, l'essence de chaque être, & ce qui en fait la véritable difference. Ils se servent de ces magnifiques expressions, pour ne pas abantionner en apparence l'ancienne doctrine; mais au fond ils s'en font une nouvelle. Quand on l'examine de près, ce n'est plus ce sonverain maitre du ciel,

jufte, tout-puiffint, le premier detelprits . & l'arbitre de toutes les créatures: on ne voit chez eux qu'un athéifme rafné. & un éloignement de tout culte religieux. Ce qui le prouve, c'est que cette nature, à laquelle ils donnent des attributs fi magnifiques, qu'il semble qu'ils l'affranchissent des imperfections de la matiere, en la féparant de tout ce qui eft fenfible & corporel , est néanmoins avengle dans ses actions les plus réglées, qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur donnons, & qui par conféquent ne font utiles qu'autant que nous favons en faire un bon usage. Quand on leur objecte que le bel ordre qui regne dans l'univers n'a pû être l'effet du hafard, que tout ce qui existe doit avoir été créé par une premiere cause qui eft Dieu: donc, répliquentils d'abord, Dieu eft l'auteur du mal moral & du mal physique. On a beau leur dire que Dien , étant infiniment bon , ne peut être l'auteur du mal : donc , ajoutent-ils , Dieu n'eft pas l'auteur de tout ce qui existe. Et puis, continuent ils d'un air triomphant, doit on croire qu'un être plein de bonté ait créé le monde. & que pouvant le remplir de toutes fortes de perfections, il ait précisément fait le contraire? Quoiqu'ils regardent toutes choses comme l'effet de la nécessité , ils enfeignent cependant que le monde a eu un commencement, & qu'il aura une fin. Pour ce qui est de l'homme, ils conviennent tous qu'il a été formé par le concours de la matiere terreftre & de la matiere fubtile, à-peu-près comme les plantes naiffent dans les isles nouvellement formees, où le laboureur n'a point femé, & où la terre leule est devenue féconde par la nature. Au reste notre ame, disentils, qui en est la portion la plus épurée. finit avec le corps quand les parties font dérangées, & renait auffi avec ini quand le hafard remet ces mêmes parties daus leur premier etat.

Ceux qui voudroient absolument purger d'athélime les Chinois, disent qu'il ne faut pas faire un trop grand fond sur le témoignage des missionnaires; & que la seule difficulté d'apprendre leur langue & de lire leurs livres, est une raissa de suspendre son jugement. D'ailleurs, en accusant les jésuites, sans doute à tort, de souffrir les supersitions des Chinois, on a, sans y penser, detruit l'ao-

ausation de leur athéisme, puisque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne regarde pas comme Dieu. On dit qu'ils ne reconnoissent que le ciel materiel pour Etre suprème : mais ils pourroient reconnoître le ciel materiel ( fi tant eft au'ils avent dans leur langue un mot qui réponde à celui de matériel , ) & croire néanmoins qu'il y a quelqu'intelligence qui l'habite, puisqu'ils lui demandent de la pluie & du beau tems . la fertuité de la terre, &c. Il se peut faire aisement qu'ils confondent l'intelligence avec la matière. & qu'ils n'ayent que des idées confuses de ces deux êtres , sans nier qu'il y ait une intelligence qui préfide dans le ciel. Epicure & fes disciples ont ern que tout étoit corporel , puisqu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien qui ne fut composé d'atômes; & néanmoins ils ne nioient pas que les ames des hommes ne fussent des êtres intelligens. On fait ausli qu'avant Defcartes on ne distinguoit pas trop bien dans les écoles l'esprit & le corps, & l'on ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on niat que l'ame humaine fût une nature intelligente. Qui fait si les Chinois n'ont pas quelqu'opinion femblable du ciel ? ainfi leur atheisme n'est rien moins que décidé.

Vous demanderez peut - être comment plusieurs philosophes anciens & modernes ont pu tomber dans l'athéisme:le voici. Pour commencer par les philosophes paiens, ce qui les jeta dans cette erreur énorme, ce furent apparemment les fausses idées de la divinité qui regnoient alors; idées qu'ils furent détruire, fans favoir édifier fur leur ruine celle du vrai Dieu. Et quant aux modernes, ils ont été trompés par des fophismes captieux , qu'ils avoient l'esprit d'imaginer, sans avoir affez de fagacité ou de justeffe pour en découvrir le foible. Il ne fauroit affurement y avoir d'uthée convaincu de fon fysteme ; car il faudroit qu'il eut pour cela une démonstration de la nonexistence de Dieu, ce qui est impossible; mais la conviction & la persuafion sont deux choses différentes. Il n'y a que la derniere qui convienne à l'athée. Il fe persuade ce qui n'est point : mais rien n'empêche qu'il ne le croie auth fermement en vertu de fes fophilmes , que le théifte croit l'existence de Dieu en ne faut pour cela que convertir en objections les preuves de l'existence de Dieu, & les objections en preuves. Il n'est pas indifférent de commencer par un bont plutôt que par l'autre , la difcustion de ce qu'on regarde comme un problème : car fi vous commencez par l'affirmative , vous la rendrez plus facilement victorieufe ; au lieu que fi vous commencez par la négative, vous rendrez toujours douteux le succès de l'affirmative. Les mêmes raisonnemens font plus ou moins d'impression selon qu'ils font propofés, ou comme des preuves, ou comme des objections. Si donc un philotophe débutoit d'abord par la thete . il n'y a point de Dieu , & qu'il rangeat en forme de preuves ce que les orthodoxes ne font venir fur les rangs que comme de simples difficultés , il s'exposeroit à l'égarement ; il se trouvercit satisfait de ses preuves, & n'en voudroit point démordre , quoiqu'il ne fût comment fe débarraffer des objections ; car . diroit-il fi j'affirmois le contraire, je me verrois obligé de me fauver dans l'asyle de l'incompréhenfibilité. Il choifit donc malheureulement les incompréhenfibilités qui ne devoient venir qu'après.

Jetcz les yeux fur les principales controverses des catholiques & des protestans, vous verrez que ce qui palle dans l'esprit des uns pour une preuve démonstrative de fausseté , ne passe dans l'esprit des autres que pour un sophisme, ou tout au plus pour une objection spécieuse, qui fait voir qu'il y a quelques nuages même autour des vérités révélées. Les uns & les autres portent le même jugement des objections des fociniens: mais ceux-ci les ayant toujours confiderées comme leurs preuves , les prennent pour des raisons convaincantes : d'où ils concluent que les objections de leurs adversaires peuvent bien être difficiles à résoudre, mais qu'elles ne font pas folides. En général, dès qu'on ne regarde une chose que comme l'endroit difficile d'une thefe qu'on a adontée, on en fait très-peu de cas : on étouffe tous les doutes qui pourroient s'élever . & l'on ne se permet pas d'y faire attention ; ou fi on les examine , c'eft en ne les confidérant que comme de fimples difficultés ; & c'eft par-la qu'on leur vertu des démonstrations qu'il en a. Il ote la force de taire impression sur l'efprit. Il n'est donc point surprenant qu'il y ait en & qu'il y ait encore des athées de théorie , c'eft-à-dire , des athées qui par la voie du raisonnement, soient par-venus à se persuader qu'il n'y a point de Dieu. Ce qui le prouve encote, c'est qu'il s'est trouvé des athées que le cœur n'avoit pas féduits , & qui n'avoient aucun intérét à s'affranchir d'un joug qui les incommodoit. Qu'un professeur d'athéilme, par exemple, étale fastueusement toutes les preuves par lesquelles il prétend appuyer fon fyfteme impie, elles faisiront ceux qui auront l'imprudence de l'écouter , & les disposeront à ne point se rebuter des objections qui suivent. Les premieres impressions seront comme une digue qu'ils opposeront aux objections, & pour peu qu'ils aient de penchant au libertinage , ne craignez pas qu'ils se laissent entraîner à la force de ces objections.

Quoique l'expérience nous force à croire que plusieurs philosophes anciens & moder es ont vécu & font morts dans la profession d'athéisme, il ne faut pourtant pas s'imaginer qu'ils soient en si grand nombre que le supposent certaines personnes, on trop zélées pour la réligion, ou mal-intentionnées contr'elle. Le pere Mersenne vouloit qu'il n'y eût pas moins que 50 mille athées dans Paris ; il est visible que cela est outré à l'excès. On attache souvent cette note injuriense à des personnes qui ne la méritent point. On n'ignore pas qu'il y a certains esprits qui se piquent de raisonnement, & qui ont beaucoup de force dans la difpute. Ils abusent de leur talent, & fe plaisent à s'en servir pour embarrasser un homme qui leur paroît convaincu de l'existence de Dieu. Ils lui font des objections fur la réligion ; ils attaquent ses réponfes, & ne voulant pas rester en arriere , ils crient & s'echauffent , c'eft leur coûtume. Leur adversaire fort mal fatisfait , & les prend pour des athées , quelques-uns des affiftans prennent le même scandale, & portent le même jugement; ce sont souvent des jugemens téméraires. Ceux qui aiment la dispute & qui fe fentent très - forts , foutiennent en mille rencontres le contraire de ce qu'il croyent bien fermement. Il fuffira quelquefois , pour rendre quelqu'un chaleur fur l'infuffisance d'une preuve de l'existence de Dieu ; il court risque, quelque orthodoxe qu'il foit , de fe voir bientôt décrié comme un atbie ; car dira-t-on , il ne s'échaufferoit point s'il ne l'étoit pas ; quel intéret fans cela pourroit-il prendre dans cette dispute ? La belle demande ! n'y cit-il pas intéreffé pour l'honneur de son discernement? Voudroit - on qu'il laissat croire qu'il prend une mauvaife preuve pour un argument démonstratif?

La parallele de l'athéifme & du paganisme se présente ici fort naturellement. On se partage beaucoup sur ce probléme, si l'irréligion est pire que la superfition : on convient que ce font les deux extrémités vicieuses au milieu desquelles la vérité est située : mais il y a des personnes qui pensent avec Plutarque, que la superftition est un plus grand mal que l'athéisme : il y en a d'autres qui n'osent décider, & plusieurs enfin qui déclarent que l'athéisme est pire que la Superstition. Jufte Lipse prend ce dernier parti : mais en même temps il avoue que la superstition est plus ordinaire que l'irréligion , qu'elle s'infinue fous le mifque de piété , & que n'étant qu'une image de la réligion, elle féduit de telle forte l'esprit de l'homme, qu'elle le rend son jouet. Personne n'ignore combien ce sujet a occupé Bayle, & comment il s'est tourné de tous cotés , & a employé toutes les fubtilités du raisonnement . pour sontenir ce qu'il avoit une fois avancé. Il s'est appliqué à pénétrer jusques dans les replis les plus cachés de la nature humaine : ausi remarquable par la force & la clarté du raisonnement, que par l'enjouement, la vivacité & la délicatesse de l'esprit , il ne s'est égaré que par l'envie démésurée des paradoxes. Quoique familiarifé avec la plus faine philosophie, fon esprit tonjours actif & extremement vigoureux n'a pit se renfermer dans la carriere ordinaire : il en a franchi les bornes. Il s'eft ptů à jeter des doutes fur les chofes qui fant les plus généralement reques, & à trouver des raisons de probabilité pour celles qui font les plus généralement rejetées. Les paradoxes, entre les mains d'un auteur de ce caractere, produifent toujours quelque chofe d'utile & de curieux ; & fuspect d'athéilme, qu'il ait disputé avec l'on en a la preuve dans la question préente: car l'on trouve dans les penfées iverfes de M. Bayle, un grand nombre l'excellentes observations sur la nature le le génie de l'ancien polythéssme. Comne il ne s'est propose d'autre méthode que d'écrire selon que les choses se préenteroient à sa pensée, ses argumens se rouvent coususément épars dans son ouvrage. Il est nécessaire de les analyses de les rapprocher. On les exposera dans un ordre où ils viendront à l'appui les uns des autres, & loin de les affioiblir, un tâchera de leur prêter toute la force lont ils peuvent être susceptibles.

Dans ses pensées diverses, M. Bayle pose sa these de cette manière générale. que l'athéisme n'est pas un plus grand mal que l'idolatrie. C'eft l'argument d'un de es articles. Dans l'article même il dit que l'idolatrie est pour le moins aussi abomizable que l'atheifme. C'eft ainfi qu'il l'explique d'abord : mais les contradicions qu'il effuya lui firent proposer sa hele avec les restrictions suivantes. " L'idolatrie des anciens payens n'est , pas un mal plus affreux que l'ignorance de Dieu dans laquelle on tomberoit , ou par Rupidité , ou par défaut d'attention, sans une malice pré-" méditée, fondée fur le dessein de ne fentir nuls remords en s'adonnant à toutes fortes de crimes. 3. Enfin, dans la continuation des penfées diverfes , il :hangea encore la question. Il supposa leux anciens philosophes, qui s'étant mis in tête d'examiner l'ancienne réligion le leur pays , cussent observé dans cet xamen les loix les plus rigoureuses de a recherche de la vérité. " Ni l'un ni l'autre de ces deux examinateurs ne se propofent de le procurer un système favorable à leurs intérêts ; ils metten; à part leurs passions , les commodités de la vie, toute la morale ; en un mot, ils ne cherchent qu'à éclairer leur esprit. L'un d'eux ayant comparé autant qu'il a pû, fans aucun préjugé, les prenves & les objections, les réponses & les répliques, conclut que la nature divine n'est autre chose que la vertu qui meut tous les corps par des loix nécessaires & immuables, qu'elle n'a pas plus d'égard à l'homme qu'aux autres parties de l'univers , qu'elle n'entend point nos prieres, que nous ne pouvons lui faire ni plaifir ni chagrin,,;

c'eft-à-dire, en un mot, que le premier philosophe deviendroit athée. Le fecond philosophe , après le même examen . tombe dans les erreurs les plus groffieres du paganisme. M. Bayle sontient que le péché du premier ne seroit pas plus énorme que le péché du dernier . & que même ce dernier auroit l'efprit plus faux que le premier. On voit par ces échantillons, combien M. Bayle s'eft plû à embarraffer cette queftion : divers favans l'ont réfuté, & fur-tout M. Bernard, dans différens endroits de fes nouvelles de la république des lettres, & M. Warburton , dans fes differtations fur l'union de la réligion, de la morale & de la politique. C'eft une chose tout-a-fait indifférente à la vraie réligion, de favoir lequel de l'athéisme ou de l'idolatrie est un plus grand mal. Les intérêts du christianisme sont tellement séparés de ceux de l'idolatrie payenne, qu'il n'a rien à perdre ni à gagner , foit qu'elle paffe pour moins mauvaife ou pour plus mauvaise que l'irréligion. Mais quand on examine le parallele de l'athéisme par rapport à la société, ce n'est plus un problême indifférent. Il paroit que le but de M. Bayle étoit de prouver que l'athéifme ne tend pas à la destruction de la fociété, & c'eft-là le point qu'il importe de bien développer : mais avant de toucher à cette partie de son fyfteme , examinons la premiere, & pour le faire avec ordre n'oublions pas la distinction qu'on fait des arbees de théorie & des athées de pratique. Cette diftination une fois établie , on peut dire que l'athéisme pratique renferme un degré de malice, qui ne se trouve pas dans le polythéisme : on en peut donner plutieurs raifons.

La premiere est qu'un payen qui ôtoit à Dieu la sainteté & la justice, lui lais, foit non - seulement l'existence, mais aussi la connoissance; au lieu qu'un atbée pratique lui ôte tout. Les payens pouvoient être regardés comme des calomnateurs qui sétrissoient la gloire de Dieu; les atbées pratiques l'outragent & l'assissiment à la fois. Ils ressembloient à ces peuples qui maudissoient le soleil, dont la chaleur les incommodoit, & qui. l'eussent détruit, si cela eût été possible. Ils étoussent, autant qu'il est en eux, la persuasion de l'existence de Dieu; & ils ne se portent à cet excès de malice, qu'a-

fin de se délivrer des remords de leur conscience.

La seconde est que la malice est le caractere de l'athéisme pratique, mais que l'idolatrie payenne étoit un péché d'ignorance ; d'où l'on conclut que Dieu eft plus offensé par les atbées pratiques que par les payens, & que leurs crimes de lefe - majefté divine font plus injurieux au vrai Dieu que cenx de payens. En effet , ils attaquent malicieusement la notion de Dieu qu'ils trouvent dans leur cour & dans leur efprit ; ils efforcent de l'étouffer; ils agissent en cela contre leur conscience, & seulement par le motif de fe délivrer d'un joug qui les empéche de s'abandonner à toutes fortes de crimes. Ils font donc directement la querre à Dieu, & ainfi, l'injure qu'ils font au fouverain Etre eft plus offenfante que celle qu'il recevroit des adorateurs des idoles. Du moins, ceux-ci étoient bien intentionnés pour la divinité en général ; ils la cherchoient dans le dellein de la fervir & de l'adorer, & croyant l'avoir trouvée dans des objets qui n'étoient pas Dieu, ils l'honoroient felon leurs faux prejugés, autant qu'il leur étoit possible. Il faut déplorer leur ignorance; mais en même temps il faut reconnoître que la plupart n'ont point su qu'ils erroient. Il est vrai que leur conscience étoit erronnée : mais du moins ils s'y conformoient, parce qu'ils la croyoient bonne.

Pour l'athéisme spéculatif, il est moins injurieux à Dieu , & par confequent un moindre mal que le polythéifme. Je pourrois alléguer grand nombre de paffages d'auteurs, tant anciens que modernes , qui reconnoissent tous unanimément qu'il y a plus d'extravagance, plus de brutalité, plus de fureur, plus d'aveuglement, dans l'opinion d'un homme qui admet tous les dieux des Grecs & des Romains, que dans l'opinion de celui qui n'en admet point du tout. " Quoi, ,, dit Plutarque , ( Traité de la fuperft.) " celui qui ne croit point qu'il y ait des ", dieux , eft impie , & celui qui croit qu'il font tels que les superftitieux " fe les figurent, ne le fera pas? Pour " moi, j'aimerois mieux que tous les , hommes du monde diffent que Plutar-", que n'a jamais été, que s'ils disoient, .. Plutarque est un homme inconstant .

" offenfes ". M. Boffuet ayant donné le precis de la théologie que Wiclef a débitée dans son trialogue, ajoûte ceci, " Voilà un extrait fidele de fes blafphe-' mes : ils fe reduifent à deux chefs;à " faire un dieu dominé par la nécellité, ", & ce qui en eft une fnite, un dien au-" teur & approbateur de tous les cri-, mes, c'eft à-dire, un dieu que les atbées " auroient raison de nier : de forte que " la réligion d'un si grand réformateur " eft pire que l'athéilme. " Un des beaux endroits de M. de la Bruvere eft celui-ci: " Si ma religion étoit fausse , ", je l'avone, voilà le piege le mieux ", dresse qu'il soit possible d'imaginer: ,, il étoit inevitable de ne pas donner ,, tout au travers, & de n'y être pas pris. " Quelle majesté , quel éclat des myfte-" res ! quelle fuite & quelle enchaine-" ment de toute la doctine ! quelle ,; raison éminente , quelle candeur , ,, quelle innocence de mœurs! quelle for-" ce invincible & accablante de témoi-,, gnages , rendus successivement & " pendant trois fiecles entiers , par des " millions de personnes les plus sages, ", les plus modérées qui fussent alors ", fur la terre! Dieu meme pouvoit-il " jamais mieux rencontrer pour me le-" duire ? par où echapper, où aller, où ,, me jeter, je ne dis pas pour trouvet " rien de meilleur, mais quelque chose " qui en approche? S'il faut périr, c'est " par-là que je veux perir ; il m'eft plus ,, doux de nier Dieu, que de l'accordet ,, avec une tromperie fi fpécieule & fi " entiere ". Poyez la continuation des penfées diverfes de M. Bayle. La comparaison de Richeome nous fera mieux fentir que tous les raifonne-

ra meux ientr que tous les raitonnemens du monde, que c'est un sentiment moins outrageant pour la divinité, de ne la point croire du tout, que de la croire ce qu'elle n'est pas & ce qu'elle ne doit pas être. Voilà des portiers à l'entrée d'une maison : on leur demande, peut-on parler à votre maître? Il n'y est pas, répond l'un : il y est, répond l'antre, mais fort occupé à saire de la fousse monoie, de faux contrats, des poignards & des poisons, pour perdre ceux qui ont exécuté ses desseins : l'athée ressemble au premier de ces portiers, le payen à l'autre. Il est donc viets, le payen à l'autre. Il est donc viets que le saire de le des poisons que perdre de ces portiers, le payen à l'autre. Il est donc viets, le payen à l'autre. Il est donc viets que le se poisons que le saire de le saire de le saire de la cres portiers, le payen à l'autre. Il est donc viets que le saire de le saire de la cres portiers, le payen à l'autre. Il est donc viets que le saire de la cres portiers que la cres portiers que le saire de la cres portiers que le cres portiers qu

fible.

ible que le payen offense plus grièvenent la divinité que ne sait l'atbée. On ne peut comprendre que des gens qui uroient été attentifs à cette comparaion, eussent balancé à dire que la superstition payenne valoit moins que l'ir-

éligion. S'il est vrai, 10, que l'on offense beauoup plus celui que l'on nomme fripon, celerat , infame , que celui auquel on e fonge pas, on de qui l'on ne dit ni ien ni mal: 2°, qu'il n'y a point d'honiéte femme, qui n'aimat mieux qu'on la it paffer pour morte que pour profti-, uée: 3º, qu'il n'y a point de mari jaoux qui n'aime micux que sa femme fase vœn de continence, ou en général u'elle ne veuille plus entendre parler e commerce avec un homme, que li ele fe profituoit à tout venant : 5 :., qu'un oi chaffe de son thrône s'estime plus ofenfe lorfque fes fujets rebelles font! nsuite très-fideles à un autre roi, que 'ils n'en mettoient aucun à fa, place as "n'un roi qui a une forte guerre, fur les ras , est plus irrité contre ceux quil mbraffent avec chaleur le parti de fes nnemis , que contre ceux qui fe tienent neutres ; fi , dis-je . ces cing proofitions font vraies, il fant de toute néeffite que l'offenfe que les payens faioient à Dieu, foit plus atroce que celle ue lui font des athées spéculatifs, s'il y na. Ils ne songent point à Diengails i'en dilent ni bien ni mal; & s'ils ment on existence , c'est qu'ils la regardent , on pas comme une chole réclie , mais omme une fiction de l'entendement herain. C'est un grand crime, je l'avone : nais s'ils attribuoient à Dieu tous les oriies les plus infâmes, comme les pavens i es attribuoient à leur Juniter & à leur enus , fi après l'avoir chasse de son irone ils lui fubilitugient un infiité de faux dieux. , leur offense ne feoit-elle pas beaucoup plus grande? Ou outes les idées que nous avons des diers degrés de peché font faustes , ou e fentiment est veritable. La perfection ui est la plus chere à Dieu , est la faineté ; par consequent le crime qui l'ofense le plus , est de le faire méchant : e point croire sou existence, ne lui oint rendre de culte , c'est le dégrader ; nais rendre le culte qui lui eft du à un afinité d'autres êtres odieux , c'est à la Tome III. Part. II.

fois le dégrader & fe déclarer pour le démon dans la guerre qu'il fait à Dien. L'Ecriture nous apprend que c'eft au diable que le terminoit l'honneur rendu anx idoles, dii gentium damonia. Si au jugement, des personnes les plus raisonnables & Jes plus juftes, un attentat à l'honneur eft, une injure, plus atroce qu'un attentat à la vie ; fi-tout ce qu'iby a d'honnêtes gens conviennent qu'un meurtrier fait moins de tort qu'un calomniaceur qui fletrit la réputation, ou qu'un juge corrompu qui déclare, infame un inuggent ; en un mot sift tous les hommes, qui ont du fentiment regardent comme une action très-criminel. le de preferer la vie à l'honneur . l'infamie à la mort ; que devens-nons renfer de Dieu', qui verfe lui - mêtie dans les ames ces fentinuens nobles & généreux ?? Ne devons-nous pas croire que la fainteté , la probité , la justice , sont ses attributs les plus effentiels , condont il eft le plus jaloux ? donc la calomnie des payens, qui le chargent de toutes fortes de crimes. , detrnit fes perfections les plus précientes , & lui eft une offente plusinjuriente que l'impiété des uthées . qui lui ôte la connoissance & la direction des évébemengeren it merennen.

natuse un Dien fouverainement parfait s mais c'eft un plus grand defaut defptit emparem de coure qu'une nature fujette aux passions les plus injustes & les plus fales, foit un Dieu , & mente nos adorationa. Le premier defant ch celui des athées, & le fecque celui des payens. ... C'eft une injure fant donte bien grande d'effacer de nos creurs, l'image de la divinite muita'y trouve naturellement empreinte meis cette injure devient beaugoup plus atroce lorfqu'on défigure cetto image, & qu'on l'expose an mépris de tout le monder Les attées ont effacé l'image de Dieu, & les payens l'ont rendue méconnoissable; jugez de quel coté l'of-

Ceft mu grand defant il'efprit de n'a-

voir pas recummi dans les ouvrages de la

Le grand serime, des athées paremi les payens, est de n'avoir pas mis le séritable Dieu surde thrône, après en avoir si justement & si raisonnablement précipité tous les faux dieux; mais ceuerinte, quelque criant qu'il puisse être, est il une injure aussi sanglante pour le vrai Dies

fense a été plus grande. I Simboil in

que celle qu'il a reque des idolatres, qui après l'avoir détrôné, ont mis fur fon -throne les plus infames divinités qu'il fat possible d'imaginer? Si la reine Elisabeth chassée de ses états, avoit apris que ses fujets révoltés lui euffent fait succéder la plus infame prostituée qu'ils eussent pù déterrer dans Londres, elle eût été · plus indignée de leur conduite, que s'ils eustent pris une autre forme de gouver-- nement, ou que pour le moins ils ensient donné la couronne à une illustre princesse. Non-seulement la personne de la reine Elisabeth cut été tout de nouveau - insultée par le choix qu'on auroit fait d'une infame courtifane , mais auffi le caractere royal eut été déshonoré, profané: voilà l'image de la conduite des payens à l'égard de Dieu. Ils se sont révoltés contre lui , & après l'avoir chassé du ciel, ils ont substitué à fa place une infinité de dieux charges de crimes , & leur ont donné pour chef un Jupiter, fils d'un wiurpateur , & ufurpateur lui-me--me. N'étoit-ce pas flétrir & déshonorer le caractere divin , expofer au dernier

mépris la nature & la majesté divine? A toutes ces raifons , M. Bayle en; ajoute une autre, qui eft, que rien n'éloigne davantage les hommes de fe convertir à la vraie religion , que l'idolatrie: en effet , parlez à un cartélien ou à un péripatéticien , d'une propolition qui ne s'accorde pas avec les principes dont il est préoccupé , vous trouverez qu'il fonge bien moins à pénétrer ce que vous lui dites, qu'à imaginer des raisons pour le combattre : parlez-en à un homme qui ne fait d'aucune fecte, vous le trouvez docile; & pret à fe rendre fans chicaner. La raifon en eft, qu'il eft bien plus malaifé d'introduire quelque habitude dans une ame qui a deta contracte l'habitude contraire , que dans une ame qui eft en-- core tonte nue. Qui ne fait, par exemple, qu'il est plus difficile de rendre libéral un homme qui a été avare toute la vie, qu'un enfaut qui n'est encore ni avare ni libéral? De même, il est beaucoup plus sifé de plier d'un certain fent un corps qui n'a jamais été plié, qu'un autre qui a été plié d'un fens contraire, Il eft donc très-raisonnable de penser que les apôtres euffent converti plus de gens a J. C. s'ils l'enffent preché à des peuverti en annonçant l'Evangile à des nations engagées par un zele aveugle & enteté aux cultes superftitieux du paganisme. On m'avouera que, fi Julien l'apostat cut été athée, du caractere dont il étoit d'ailleurs, il eut laiffé en paix les chrétiens ; au lieu qu'il leur faisoit des injures continuelles, infatué qu'il étoit des superstitions du paganisme . & tellement infatué, qu'un historien de sa religion n'a pû s'empêcher d'en faire une elpece de raillerie, difant, que s'il fut rétourné victorieux de son expédition contre les Perfcs , il ent dépeuplé la terre de bonfs à force de facrifices. Tant il eft vrai, qu' un homme entité d'une faulle religion, refifte plus aux lumieres de la véritable, qu'un homme qui ne tient à rien de semblable. Toutes ces raisons, dira-t-on à M. Bayle , ne sont tout au plus concluantes que pour un atbée negatif, c'est-à-dire. pour un homme qui n'a jamais pensé à Dieu, qui n'a pris aucun parti fur cela. L'ame de cet homme elt comme un tableau nud, tout prêt à recevoir telles couleurs qu'on voudra lui appliquer: mais peut- on dire la même chofe d'un atbée politif, c'eft-à-dire, d'un homme qui , après avoir examiné les preuves fur lefquelles on établit l'exiltence de Dien, finit par conclure qu'il n'y en a aucune qui foit folide, & capable de faire impression fur un esprit vraiment philosophique? Un tel homme est afferément plus éloigné de la vraie religion qu'un homme qui admet une divinité, quoiqu'il n'en ait pas les idées les plus fairies. Celle-ti fe conferve le trone fut lequel on pourra enter la foi véritable: mais celui-là a mis la hache à la racine de l'arbre, & s'est ôté toute espérance de le relever. Mais en accordant que le payen peut être guéri plus facilement que l'athee, je n'ai garde de conclure qu'il foit moins coupable que ce dernier. Ne faiton pas que les maladies les plus honteules , les plus fales , les plus infames, font celles dont la guérison est la plus facile?

plus sifé de plier d'un certain sens un corps qui n'a jamais été plié, qu'un autre qui a été plié d'un sens contraire, Il est donc très-raisonnable de penser que les apôtres eussent converti plus de gens à J. C. s'ils l'eussent prèché à des peuples sans religion, qu'ils n'en ont contrait des que les crimes de less-majesté dirise

font plus énormes dans le syftème de la uperstition que dans celui de l'irréligion, nous croyons cependant que ce dernier est plus pernicieux au genre humain que le premier. Voici fur quoi nous nous fondons.

On a généralement penfé qu'une des reuves que l'athéilme est pernicieux à a société, consistoit en ce qu'il exclut la connoissance du bien & du mal moral, cette connoissance étant postérieure à cele de Dieu. C'est pourquoi le premier arument dont M. Bayle fait ulage pour uftifier l'athéisme, c'eft que les atbees envent conserver les idées par lesqueles on découvre la différence du bien & lu mal moral, parce qu'ils comprenient, auffi-bien que les déiftes ou theifes, les premiers principes de la morale & de la metaphyfique, & que les épicuriens qui nioient la providence . & les tratoniciens qui nicient l'existence de

Dieu, ont en ces idées.

Pour connoitre ce qu'il pent y avoir le vrai ou de faux dans ces argumens, il aut remonter jusqu'aux premiers prinipes de la morale ; matiere en elle-mêne claire & facile à comprendre, mais ue les disputes & les subtilités ont jetée lans une extreme confusion. Tout l'édiice de la morale pratique est fondé fur es trois principes réunis, savoir, le seniment moral , la différence spécifique des ctions humaines, & la volonté de Dieu. l'appelle Sentiment moral cette approbaion du bien , cette horreur pour le mal , lone l'inftinct ou la nature nous prévient ntérieurement à toutes réflexions sur eur caractere & fur leurs conféquences. l'eft-là la premiere ouverture, le prenier principe qui nous conduit à la connoissance parfaite de la morale, & il est ommun aux athees auffi - bien qu'aux héistes. L'instinct ayant conduit l'homne jusques-là, la faculté de raisonner qui ui est naturelle, le fait reflechit fur les ondemens de cette approbation & de ette harreur. Il découvre que ni l'une i l'autre ne sont arbitraires, mais qu'eles font fondées fur la différence qu'il y effentiellement dans les actions des

ommes. Tout cela n'impolant point enore une obligation affez forte pour praiquer le bien & pour éviter le mal , il aut nécessaigementajouter la volonté suérieure d'un législateur, qui non-lenle ,, comparant les propriétés effentielles

ment nous ordonne ce que nous fentons & reconnoissons pour bon, mais qui propole en meme temps des récompenfes pour ceux qui s'y conforment , & des châtimens pour ceux qui lui désobéissent. C'est le dernier principe des préceptes de morale; c'eft ce qui leur donne le vrai caractere de devoir : c'est donc sur ces trois principes que porte tout l'édifice de la morale. Chacun d'eux est soutenit par un motif propre & particulier. Lorfqu'on se conforme au fentiment moral. on éprouve une fenfation agréable ; lorfqu'on agit conformément à la différence escentielle des choses, on concourt à l'ordre & à l'harmonie de l'univers , & lorf. qu'on fe foumet à la volonté de Dieu, on s'affure des recompenses, & l'en évite des peines.

De tout cela, il résulte évidemment ces deux conféquences : 1º. qu'nn athée ne fauroit avoir une connoissance exacte & complete de la moralité des actions humaines proprement nommées ; 20, que le sentiment moral & la connoissance des différences essentielles qui spécifient les actions huntaines, deux principes dont on connoit qu'un atble est capable , ne concluent néanmoins rieu en faveur de l'argument de M. Bayle, parce que ces deux choles, même unies , ne fuffilent pas pour porter l'athée à la pratique de la vertu comme il elt nécessaire pour le bien de la société; ce qui est le point dons

il s'agit.

Voyons d'abord comment M. Bayle a prétendu prouver la moralité des actions humaines , fuivant les principes d'un stratonicien. Ille fait raisonner de la maniere fuivante : "La beaute, la fymme-" trie, la régularité, l'ordre que l'on voit ,, dans l'univers . font l'ouvrage d'une ,, nature qui n'a point de connoissance ; " & eneore que cette nature n'ait point , fuivi des idées, elle a néanmoins pro-, duit une infinité d'efpeces , dont cha-" cune a fes attributs effentiels: Cen'eft " point en conféquence de nos opinions ", que le feu & l'eau different d'espece. " & qu'il y a une parelle différence entre l'amour & la haine, & entre l'affir-, mation & la négation. Cette diffé-, rence spécifique est fondée dans la na-,, ture meme des choles : mais comment ., la connoillong-nous? N'est-ce pas en Ddd's

", de l'un de ces êtres avec les propriétés ,, effentielles de l'autre ? Or nous con-,, noissons par la même voie , qu'il v a ,, une différence spécifique entre le men-", fonge & la vérité, entre l'ingratitude ,, & la gratitude, & c. Nons devons donc " être affurés que le vice & la vertu different fpecifiquement par leur nature & indépendamment de nos opinions. ;, M. Bayle en conclut , que les ftratoniciens ont pû connoître que le vice & la vertu étoient deux especes de qualité, qui étoient naturellement féparées l'une de l'autre. On le lui accorde. " Voyons, con-", tinue-t-il , comment ils ont pu favoir " qu'elles étoient outre cela féparées ", moralement. Ils attribuoient à la mê-" me nécessité de la nature , l'établissemens des rapports que l'on voit entre les choses, & celui des regles par les-,,, quelles nous diftinguons ces rapports. Il y a des regles de raisonnement, in-", dépendantes de la volonté de l'homme; ce n'eft point à cause qu'il a plu " aux hommes d'établir les regles du syllogisme, qu'elles sont justes & vé-", ritables ; elles le font en elles-memes , & toute entreprise de l'esprit humain contre leur essence & leurs attributs feroit vaine & ridicule. ,, On accorde tout cela à M. Bayle. Il ajoute : "S'il y " a des regles certaines & immuables ,, pour les opérations de l'entendement . il y en a auffi pour les actes de la vo-", lonté. ", Voilà ce qu'on lui nie , & ce qu'il tache de prouver de cette maniere. " Les regles de ces actes-là ne font pas , toutes arbitraires ; il y en a qui éma-" nent de la nécessité de la nature, & qui impofent une obligation indispensa-" ble.... La plus générale de ces regles-" ci, c'eft qu'il faut que l'homme veuille ", ce qui est conforme à la droite raison. ,, Il n'y a pas de vérité plus évidente que " de dire qu'il est digne de la créature " raisonnable de se conformer à la rai-" fon , & qu'il est indigne de la créature " raisonnable de ne se pas conformer à la raison.

Le passage de M. Baylé fournit une distinction à laquelle on doit faire heaucoup d'attention, pour se former des idées nettes de morale. Ce auteur a distingué avec foin la différence par laquelle les qualités des choses ou des actions sont naturellement séparées les unes des autres, & celle par laquelle ces qualités font moralement féparées; d'où il nait deux fortes de différences, l'une naturelle, l'antre morale. De la différence naturelle & fpécifique des chefes , il fuit qu'il eft raisonnable de s'y conformer ou de s'en abftenir; & de la différence morale, il fuit qu'on est obligé de s'y conformer ou de s'en abftenir. De ces deux différences, l'une est spéculative ; elle fait voir le rapport ou défaut de rapport qui se tronve entre les chofes ; l'autre est pratique. Outre le rapport de choses, elle établit une obligation dans l'agent; enforte que différence morale & obligation de s'y conformer, sont deux idées inséparables; car c'est-la uniquement ce que peuvent fignifier les termes de différence naturelle & de différence morale ; autrement ils ne fignifieroient que la même chose , ou as lignifierolent rien du tout.

Or, fi l'on prouve que de ces deux différences, l'une n'est pas nécessairement une suite de l'autre, l'argument de M. Bayle tombe de lui-meme : c'eft ce qu'il est aifé de faire voir. L'idée. d'obligation suppose nécessairement un être qui oblige, & qui doit être différent de celui qui est obligé. Supposer que celui qui oblige & celui qui est obligé , font une feule & meme personne , c'eft fuppoler qu'un homme peut faire un contrat avec leimême; ce qui eft la chofe du monde la plus absurde en matiere d'obligation : car c'eft une maxime incontestable, que celui qui acquiert un droit fur quelque chole par l'obligation dans laquelle un autre entre avec lui , peut céder ce droit. Si done celui qui oblige & celui qui eft obligé sont la même personne, toute obligation devient nulle par cela même ; où pour parler plus exactement, il n'y a jamais eu d'obligation. C'est.là néanmoins l'absurdité où tombe l'athée stratonicien, lorfqu'il parle de différence morale , on autrement d'obligation ; car quel être peut inf imposer des obligations ? Mais c'eft-la précisément l'absurdité dont nous venons de parlerscar la raifon n'eft qu'un attribut de la personne obligée, & m fauroit par conféquent être le principe de l'obligation : lon office est d'examiner & de juger des obligations qui lui font impolées par quelqu'autre principe. Dirat'-on que par la raison on n'entend pas la

raifon de chaque homme en particulier,

nais la raifon en général? Mais cette raifon générale n'est qu'une notion arbitraire, qui n'a point d'existence réelle; & comment ce qui n'existe pas peut-il obliter ce qui existe? c'est ce qu'on ne com-

prend pas.

Tel est le caractere de toute obligaion en général, elle suppose une loi qui commande & qui défende; mais une loi ie peut être impofée que par un être intelligent & supérieur, qui ait le pouvoir l'exiger qu'on s'y conforme. Un etre weugle & fans intelligence n'est ni ne auroit être législateur, & ce qui proede nécessairement d'un pareil être ne auroit être confi léré fous l'idée de loi proprement nommée. Il est viai que dans e langage ordinaire on parle de loi de aison & de loi de nécessité, mais ce ne ont que des expressions figurées. Par la premiere, on entend la regle que le législateur de la nature nous a donnée pour uger de sa volonté; & la seconde signiie seulement que la nécessité a en quelque maniere une des propriétés de la loi, elle de forcer ou de contraindre. Mais in ne conçoit pas que quelque chofe suisse obliger un être dépendant & doué le volonté, fi ce n'est une loi prise dans le sens philosophique. Ce qui a trompé M. Bayle, c'est qu'ayant apperçu que la lifference essentielle des choses eft un bjet propre pour l'entendement, il en a conclu avec précipitation , que cette diférence devoit également être le motif le la détermination de la volonté; mais I ya cette disparité , que l'entendement :ft nécessité dans ses perceptions, & que a volonté n'est point nécessitée dans ses leterminations. Les différences effenielles des choses n'étant donc pas l'objet le la volonté, il faut que la loi d'un suérieur intervienne pour former l'obliation du choix on la moralité des acions.

Hobbes, quoiqu'accusé d'athéisme, emble avoir pénétré plus avant dans ette matiere que le stratonicien de Baye. Il paroît qu'il a senti que l'idée de norale rensermoit nécessairement celle l'obligation, l'idée d'obligation celle de oi, & l'idée de loi celle de législateur; l'est pourquoi, après avoir en quelque orte banni le législateur de l'univers, il a ugé à propos, afin que la moralité des chions ne restat pas sans sondement, de

faire intervenir fon grand monftre, qu'il appelle le léviathan, & d'en faire le créateur & le foutien du bien & du mal moral. C'est donc envain qu'on prétendroit qu'il y auroit un bien moral à agir conformément à la rélation des chofes, parce que par-là on contribueroit au bonheur de ceux de son espece. Cette raison ne neut établir qu'un bien ou un mal-naturel, & non pas un bien ou un mal moral. Dans ce fyfteme, la vertu feroit au même niveau que les productions de la terre & que la bénignité des failons , le vice feroit au meme rang que la pefte & les tempetes, puisque ces différentes choses ont le caractere commun de contribuer au bonheur ou au malheur des hommes. moralité ne fauroit résulter simplement de la nature d'une action ni de celle de son effet; car qu'une-chofe foit raisonnable ou ne le foit pas, il s'enfuit feulement qu'il est convenable ou abforde de la faire ou de ne la point faire ; & fi le bien on le mal qui résulte d'une action, rendoit cette action morale, les brutes, dont les actions produifent ces deux effets, auroient le caractere d'agens moraux.

Ce qui vient d'être exposé, fait voir que l'athée ne fauroit parvenir à la connoissance de la moralité des actions proprement nommées. Mais quand on accorderoità un athée le sentiment moral & la connoissance de la différence essentielle qu'il y a dans les qualités des actions humaines, cependant ce fentiment & cette connoissance ne feroient rien en faveur de l'argument de M. Bayle, parce que ces deux choses unies ne fuffifent point pour porter la multitude à pratiquer la vertu, ainfi qu'il est néceffaire pour le maintien de la fociété. Pour difcuter cette question à fond, il faut examiner jufqu'à quel point le fentiment moral seul peut influer sur la conduite des hommes pour les porter à la vertu : en second lieu , quelle nouvelle force il acquiert lorfqu'il agit conjointement avec la connoissance de la différence estentielle des chofes ; diftinction d'autant plus nécessaire à observer, qu'encore que nous ayons reconnu qu'un athée pent parvenir à cette connoissance, il est néanmoins un genre d'athées qui en font entierement incapables , & fur lesquels il n'y a par consequent que le sentiment moral feul qui puisse agir : ce sont les

Ddd 3

athles épicuriens , qui prétendent que tout en ce monde n'eft que l'effet du ha-

zard.

En pofant que le sentiment moral est dans l'homme un inflinct, le nom de la chose ne doit pas nous tromper, & nous faire imaginer que les impressions de l'inftinct moral foient aufli fortes que celles de l'inftina animal dans les brutes : le cas est différent. Dans la brute, l'in-Rinct étant le feul principe d'action, a une force invincible; mais dans l'homme ce n'eft , à proprement parler , qu'un preffentiment officieux, dont l'utilité eft de concilier la raison avec les passions, qui toutes à leur tour déterminent la volonté. Il doit donc être d'autant plus foible, qu'il partage avec plusieurs autres principes le pouvoir de nous faire agir : la chose même ne pouvoit être autrement faus détruire la liberté du choix. Le sentiment moral est si délicat, & tellement entrelacé dans la constitution de la nature humaine , il eft d'ailleurs fi aifément & fi frequeniment efface, que quelques personnes n'en pouvant point découvrir les traces dans quelques - unes des actions les plus communes en ont nié l'existence. Il demeure presque fans force & fans vertu, à moins que toutos les paffions ne foient bien tempérées , & en quelque maniere en équilibre. De-là , on doit conclure que ce principe feul eft trop foible pour avoir une grande in-Auence fur la pratique.

Lorsque le sentiment moral est joint à la connoissance de la difference essentielle des chofes , il oft certain qu'il acquiert beaucoup de force; car d'un coté cette connoissance fert à distinguer le fentiment moral d'avec les paffions déréglées & vicieuses ; & d'un autre coté le fentiment moral empêche qu'en raifonnant sur la différence essentielle des choses, l'entendement ne s'égare & ne substitue des chimeres à des réalités. Mais la que-Mon eft de favoir fi ces deux principes, indépendamment de la volonté & du commandement d'un supérieur . & par conféquent de l'attente des récompenses & des peines, auront affez d'influence far le plus grand nombre des hommes, pour les déterminer à la pratique de la vertu. Tous ceux qui ont étudié avec quelqu'attention & qui ont tant foit pen approfondi la nature de l'homme, ont

tous trouvé qu'il ne suffit pas de reconnoître que la vertu est le souverain bien , pour être porté à la pratiquer : il faut qu'on s'en fasse une application personnelle, & qu'on la confidere comme un bien faisant partie de notre propre bonheur. Le plaisir de satisfaire une pation qui nous tyrannise avec force & avec vivacité, & qui a l'amour propre dans ses intérêts, est communément ce que nout regardons comme le plus capable de contribuer à notre latisfaction & à notre bonheur. Les paffions étant très - fouvent opposées à la vertu & incompatibles avec elle, il faut pour contre-balancer leur effet, mettre un uouveau poids dans la balance de la vertu; & ce poids ne peut être que les récompenses ou les peines

que la religion propose.

L'intérêt personnel , qui eft le principal reffort de toutes les actions des hommes, en excitant en eux des motifs de crainte & d'espérance, a produit tous les défordres qui ont obligé d'avoir recours à la société. Le même intérêt personnel a fuggéré les mêmes morifs pour remédier à ces défordres, autant que la nature de la fociété pouvoit le permettre. Une paffion auffi univerfelle que celle de l'intéret personnel, ne pouvant être combattue que par l'opposition de quelqu'autre paffion aufli forte & aufli active , le feul expédient dont on ait pû fe fervir , a été de la tourner contre elle-même, en l'employant pour une fin contraire. La société, incapable de remédier par sa propre force aux désordres qu'elle devoit cerriger, a été obligée d'appeller la religion à ion secours, & n'a pû déployer sa force qu'en conféquence des mêmes principes de crainte & d'espérance. Mais, comme des trois principes qui servent de base à la morale, ce dernier, qui eft fonde fur la volonté de Dieu & qui manque à un athée, eft le feul qui présente ces puissans motifs, il s'ensuit évidemment que la religion, à qui feule on en est redevable. est absolument nécessaire pour le maintien de la fociété; ou ce qui revient an meme, que le fentiment moral & la connoissance de la différence effentielle des choses, réunis ensemble, ne faurojent avoir affez d'influence fur la plupart des hommes, pour les déterminer à la praque de la vertu.

rérance & la crainte sont les plus puisans resorts de la conduite des hommes. Quoiqu'après avoir distingué la différene naturelle des chofes & leur différence norale, il les eût ensuite confondues our en tirer un motif qui pût obliger les sommes à la pratique de la vertu, il a apparemment fenti l'inefficacité de ce motif, puisqu'il en a appellé un autre à son secours, en supposant que le defir de la gloire & la crainte de l'infamie suffiroient pour régler la conduite des uthées ; & c'est-là le second argument dont il se fort pour défendre son paradoxe. " Un "homme , dit-il , destitué de foi , peut "étre fort sensible à l'honneur du monde. nfort avide de louanges & d'encens. S'il "le trouve dans un pays où l'ingratitude & la fourberie exposent les hommes au "mépris . & où la générolité & la vertu nont admirées , ne doutez point qu'il ne afaffe profession d'etre homme d'honmeur, & qu'il ne foit capable de reftistuer un dépôt, quand même on ne pourroit l'y contraindre par les voies nde la justice. La crainte de passer dans sle monde pour un traftre & un coquin , pl'emportera fur l'amour de l'argent : & scomme il y a des personnes qui s'expoplent à mille peines & à mille périls pour fe venger d'une offense qui leur a "été faite devant très-peu de témoins . & andn'ils pardonneroient de bon cœur s'ils ne craignoient d'encourir quelque "infamie dans leur voilinage, je crois ande même que, malgré les oppositions 30 de son avarice, un homme qui n'a point nde religion est capable de restituer un andépôt qu'on ne pourroit le convaincre ade retenir injuftement , lorfqu'il voit que sa bonne foi lui attirera les éloges ade toute une ville , & qu'on pourroit un -jour lui faire des reproches de fon infiandélité, ou le foupconner à tout le moins ad'une chofe qui l'empécheroit de paffer pour honnête homme dans l'esprit des pautres : car c'eft à l'estime intérieure ndes autres que nous aspirons fur-tout. Les gestes & les paroles qui marquent acette eftime , ne nous plaifent qu'autant sque nous nous imaginons que ce font odes fignes de ce qui se passe dans l'esprit. "Une machine qui viendroit nous faire "la révérence, & qui formeroit des paproles flatteules, ne feroit guere propre nous donner bonne opinion de nous-

memes , parce que nous faurions que ce one seroient pas des signes de la bonne. nopinion qu'un autre auroit de notre. "mérite; c'est pourquoi celui dont je parle pourroit facrifier fon avarice à fa vanité "s'il croyoit seulement qu'on le soupconmeroit d'avoir violé les loix facrées du ndépôt : & s'il fe crovoit à l'abri de tout "foupçon, encore pourroit il bien fe ré-,foudre à lacher prife, par la crainte de stomber dans l'inconvénient qui est arri-"vé à quelques - uns, de publier eux-mêmes leurs crimes pendant qu'ils dormoient, ou pendant les transports d'une "fievre chaude. Lucrece le fert de ce motif pour porter à la vertu des hommes fans religion.

On conviendra avec M. Bayle, que le defir de l'honneur & la crainte de l'infamie font deux puissans motifs pour engager les hommes à se conformer aux maximes adoptées par ceux avec qui ils conversent, & que les maximes reçues parmi les nations civilifées ( non toutes les maximes, mais la plupart, ) s'accordent avec les regles invariables du juste, nonobstant tout ce que Sextus Empiricus & Montaigne ont pu dire de contraire, appuyés de quelques exemples dont ils ont voulu tirer une conféquence trop générale. La vertu contribuant évidemment au bien du genre humain, & le vice y mettant obstacle, il n'eft point furprenant qu'on ait cherché à encourager par l'eftime & la réputation ce que chacun en particulier trouvoit tendre à son avantage . & que l'on ait taché de décourages par le mépris & l'infamie ce qui pouvois produire un effet opposé. Mais comme il eft certain qu'on peut acquérir la réputation d'honnête homme , prefqu'auffi furement & beancoup plus aifement & plus promptement, par une hypocrifie bien concertée & bien foutenue, que par une pratique fincere de la vertu , un athée qui n'est retenu par aucun principe de conscience, choisira sans doute la premiere voie, qui ne l'empêchera pas de satisfaire en fecret toutes les passions. Content de paroitre vertueux,il agira en scélérat lorsqu'il ne craindra pas d'être découvert . & . ne consultera que ses inclinations vicieufes , son avarice , sa qupidité , la passion criminelle dont il fe trouvera le plus violemment dominé. Il eft évident que ce fera là en général le plan de toute person-

Ddd &

792

ne qui n'aura d'autre motif pour se conduire en honnête homme, que le defir d'une réputation populaire. En effet , dès là que j'ai banni de mon cœur tout fentiment de religion. je n'ai point de motif qui m'engage à facrifier à la vertu mes penchans favoris, mes passions les plus impérieuses, toute ma fortune, ma-réputation même. Une vertu détachée de la religion n'est guere propre à me dédommager des plaifirs véritables & des avantages récls auxquels je renonce pour elle. Les atbées diront-ils qu'ils aiment la vertu ponr elle meme, parce qu'elle a une beauté effentielle, qui la rend digne de l'amour de tons oeux qui ont affez de lumiere pour la reconnoître? Il est assez étonnant , pour le dire en paffant, que les personnes qui outrent le plus la piété ou l'irréligion, s'accordent néanmoins dans leurs prétentions touchant l'amour pur de la vertu: mais que veut dire dans la houche d'un athée, que la vertu a une beauté essentielle ? n'est-ce pas là une expreffion vuide de fens ? Comment prouveront - ils que la vertu eft belle , & que supposé qu'elle ait une beauté essentielle. H faut l'aimer, lors même qu'elle nous eft inutile , & qu'elle n'influe pas fur notre félicité? Si la vertu est belle essentieltement, elle ne l'est que parce qu'elle entretient l'ordre & le bonheur dans la fociété humaine; la vertu ne doit paroître belle par consequent qu'à ceux qui par un principe de religion se croyent indispenfablement obligés d'aimer les autres ! hommes , & non pas à des gens qui ne faurojent raisonnablement admettre ausune loi naturelle, finon l'amour le plus groffier. Le foul égard auquel la vertu weut avoir une beauté effentielle pour un incrédule, c'est lorsqu'elle est possédée & exercée par les autres hommes, & que par-là elle fert , pour ainfi dire , d'afvle any vices du libertin ; ainsi , pour s'exprimer intelligiblement, les incrédules de-Projent foutenir qu'à tout prendre, la vertu eft pour chaque individu humain plus ptile que le vice , & plus propre à nons conduire vers le néant d'une maniere commode & agréable. Mais c'est ce qu'ils ne protiveront jamais. De la mantere dont les hommer sont faits, il leur en coute beaucoup plus pour fuivre fcrupulenfement la vertu, que pour fe failfer aller au goure impétueux de leurs penchans.

La vertu dans ce monde est obligée de lutter fans celle contre mille obstacles. qui à chaque pas l'arrêtent ; elle est traverfee par un tempérament indocile & par des passions fougueuses : mille objets féducteurs détournent fon attention; tantôt victorieuse & tantôt vainque, elle ne trouve & dans fes défaites & dans fes victoires, que des fources de nouvelles guerres, dont elle ne prévoit pas la fin. Une telle fituation n'est pas seulement trifte & mortifiante ; il me femble même qu'elle doit être insupportable, à moins qu'elle ne soit soutenue par des motifs de la derniere force, en un mot, par des motifs austi puissans que ceux qu'on tire de la religion.

Par conféquent, quand même un athie ne douteroit pas qu'une vertn , qui jouit tranquillement du fruit de les combats, ne foit plus aimable & plus utile que le vice, il seroit presqu'impossible qu'il pût jamais y parvenir. Placons un tel homme dans l'age où d'ordinaire le cœur prend fon parti, & commence à former fon caractere; donnons-lui . comme à un autre homme, un tempérament, des passions, un certain degré de lumiere. Il délibere avec lui-même s'il 's' abandonnera au vice, ou s'il s'attachera à la vettu. Dans cette fituation, il me femble qu'il doit raisonner à-peu-près de cette maniere. " Je n'ai qu'une idée confuse ,que la vertu tranquillement poffedée pourroit bien être preferable aux agremens du vice: mais je sens que le vice selt aimable, utile, fécond en sensations "délicieuses; je vois pourtant que dans plusieurs occasions il expose à de fa-"cheux inconvéniens: mais la vertu me paroit sujette en mille rencontres à des minconvéniens du moins austi terribles. "D'un autre coté je comprends parfaitement bien que la route de la vertu eft "elcarpéc, & qu'on n'y avance qu'en fe "genant, qu'en se contraignant; il me "faudra des années entieres ; avant que ,de voir le chemin s'applanir fous mes spas, & avant que je puille jouir des "effets d'un fi rude travail. Ma premiere "jeunesse, cet age où l'on goute toutes "fortes de plaifirs avec plus de vivacité "& de ravissement , ne fera employé "qu'à des efforts auffi rudes que con-"tinuels. Quel oft donc le grand motif nqui doit me parter à tant de peine & de

ide fi cruels embarras? feront - ce les "délices qui fortent du fond de la vertu? "mais je n'ai de ces délices qu'une très-,foible idée. D'ailleurs je n'ai qu'une efpece d'existence d'emprunt. Si je pouvois me promettre de jouir pendant un grand nombre de fiecles de la félicité at-,tachée à la vertu, j'aurois raison de ra-,maffer toutes les forces de mon ame , pour m'affurer un bonheur fi digne de mes recherches; mais je ne fuis fur de ,mon être que durant un feul inftant ; il , fe peut que le premier pas que je ferai ,dans le chemin de la vertu , me précipitera dans le tombeau. Quoiqu'il en foit, le néant m'attend dans un petit nombre , d'années ; la mort me faifira , peut-être, lorique je commencerai à goûter les charmes de la vertu. Cependant toute ,ma vie fe fera écoulée dans le travait& dans le défagrément : ne feroit-il pas ri-,dieule que pour une félicité peut-être ,chimérique & qui, si elle est réelle, ,n'existera peut être jamais pour moi , je renonçalle à des plaisirs préfens, vers lesquels mes passions m'entrainent, & qui font de si facile accès que je dois employer toutes les forces de ma raison pour m'en élaigner? Non: le moment où j'existe est le seul dont la possession ,me foit affurée; il est raisonnable que ,je saisisse tous les agrémens que je puis ,y raffembler. "

II me femble qu'il feroit difficile de rouver dans ce raisonnement d'un jeune sprit fort, un défaut de prudence, ou manque de jufteffe d'efprit. Le vice, onduit avec un peu de prudence, l'emorte infiniment fur une vertu exacte qui 'est point soutenue de la consolante idée 'un Etre suprême. Un athée , fage éconone du vice, peut jouir de tous les avanages qu'il est possible de puiser dans la ertu confidérée en elle-même; & en mêne-temps il peut éviter tous les inconvéiens attachés au vice imprudent & à la igide vertu. Epicurien circonspect, il ne efusera rien à ses desirs. Aime-t-il la onne chere? il contentera cette paffion ntant que sa fortune & sa fanté le lui ermettront, & le fera une étude de fe on Cerver toujours en état de goûter les iemes plaisirs, avec le même menaement. La gaicie que le vin répand dans ame a-t-elle de grands charmes pour i ? il essayera les forces de son tempé-

rament, & observera jusqu'à quel degré il pent foutenir les délicienses vapeurs d'un commencement d'yvresse. En un' mot, il le formera un lystème de tempérance voluptuense, qui puisse étendre fur tous les jours de sa vie des plaisirs non interrompus. Son penchant favori le porte-t-il aux délices de l'amour ? il employera toutes fortes de voies pour furprendre la fimplicité & pour léduire l'innocence. Quelle raison aura-t-il sur-tout de respecter le sacré lien du mariage? Se fera-t-il un scrupule de déroher à un mari le cœur de fon époufe, dont un contrat autorifé par les loix l'a mis feul en possesfion? Nullement: fon intérét veut qu'ilfe regle plutôt fur les loix de fes defirs, & que profitant des agrémens du maniage il en laisse le fardeau au malheureux époux. Il est aifé de voir par ce que je viens de dire , qu'nne conduite prudente, mais facile , fuffit pour fe procuter fans rifque mille plaifirs, en manquant à propos de candeur, de juftice, d'équité, de générolité, d'humanité, de reconnoillance, & de tout ce qu'on respecte sous l'idée de vertu. Qu'avec tout cet enchainement de commodités & de plaifirs, dont le vice artificieusement conduit eft une source intarissable, on mette en parallele tous les avantages qu'on peut se promettre d'une vertu qui le trouve bornée aux efpérances de la vie présente; il est évident que le vice aura fur elle de grands avantages, & qu'il influera beaucoup plus qu'elle fur le bonhenr de chaque homme en particulier. En effet . quoique la prudente jouissance des plaifirs des sens puilfe s'allier jufqu'à un certain degréavec la vertu même, combien de sources de ces plaisirs n'est-elle pas obligée de fermer ? Combien d'occasions de les goûter ne se contraint-elle pas de négliger & d'écarter de fon chemin? Si elle fe trouve dans la prospérité & dans l'abondance, j'avoue qu'elle y est affez à son aise. Il est certain pourtant que dans les mêmes circonftanoes, le vice habilement mis en œuvre a encore des libertés infiniment plus grandes : mais l'appui des biens de la fortune manque-t-il à la vertu? rien n'est plus destitué de ressources que cette trifte fagesse. Il est vrai que si la masse générale des hommes étoit beaucoup plus éclairée & dévouée a la sagesse, une conduite réguliere & vertueuse seroit un moyen de

parvenir à une vie douce & commode, mais il n'en est pas ainsi des hommes ; le vice & l'ignorance l'emportent, dans la fociété humaine, fur les lumieres & fur la fagesse. C'est-là ce qui ferme le chemin de la fortune aux gens de bien. & qui l'élargit pour une espece de lages vieieux. Un atbee fe fent un amour bizarre pour la vertu; il s'aime pourtant : la bas-lesse, la pauvreté, le mépris, lui paroiffent des maux véritables ; le crédit, l'autorité, les richesses, s'offrent à ses defirs comme des hiens dignes de fes recherches. Supposons qu'en achetant pour une somme modique la protection d'un grand feigneur, un homme puisse obtenir malgré les loix une charge propre à lui donner un rang dans le monde, à le faire vivre dans l'opulence, à établir & à foutenir sa famille. Mis peut-il se resoudre à employer un si coupable moven de s'affurer un deftin brillant & commole? Non: il est forcé de négliger un avantage fi considérable, qui sera faisi avec avidité par un homme qui détache la religion de la vertu, on par un autre qui, agiffant par principes, secoue en même temps le joug de la religion.

Je ne donnerai point ici un détail étendu de femblables fituations, dans lefquelles la vertu est obligée de rejeter des biens très-réels, que le vice adroitement ménagé s'approprieroit fans peine & fans danger: mais qu'il me soit permis de demander à un athée vertueux, par quel motif il fe résout à des sacrifices si triftes; qu'est-ce que la nature de sa vertu peut lui fournir, qui fuffile pour le dedommager de tant de pertes considérables ? Eft-ce la certitude qui fait fon devoir? mais je crois avoir démontré que son devoir ne confiste qu'à ménager ses véritables intérêts pendant une vie de pen de durée. Il fert donc une maitreffe bien pauvre & bien ingrate, qui ne paye ses services les plus pénibles d'aucun véritable avantage, & qui pour prix du dévouement le plus parfait lui arrache les plus flatteuses occasions d'étendre sur tonte fa vie les plus doux plaifirs & les

plus vifs agremens.

Si l'asbée vertueux ne trouve pas dans la nature de la vertu l'équivalent de tout oe qu'il facrific à ce qu'il confidere comme son devoir, du moins il le trouvera, direz-yous, dans l'ombre de la vertu,

dans la réputation qui lui eft fi légitimement due. Quoiqu'à plusieurs égards la réputation foit un bien reel , & que l'amour qu'on a pour elle soit raisonnable, j'avouerai cependant que c'eft un bien foible avantage, quand c'est l'unique récompense qu'on attend d'une ftérile vertu. Otez les plaifirs que la vanité tire de la réputation , tout l'avantage qu'un athér peut en espérer , n'aboutit qu'à l'amitié, qu'aux careffes, & qu'aux fervices de ceux qui ont formé de fon mérite des idées avantageuses. Mais qu'il ne s'y trompe point : ces douceurs de la vie no trouvent pas une fource abondante dans la réputation qu'on s'attire par la pratique d'une exacte vertu. Dans le monde fait comme il est, la réputation la plus brillante, la plus étendue & la plus utile, s'accorde moins à la vraie sagesse, qu'aux richesses & aux dignités, qu'aux grands talens . qu'à la supériorité d'esprit , qu'à la profonde érudition. Que dis - je! un homme de bien se procure-t-il une estime auffi valte & auffi avantageufe, qu'un homme poli , complaifant , badin , qu'un fin railleur, qu'un aimable étourdi, qu'un agréable débauché? Quelle wile réputation, par exemple, la plus parfaite vertu s'attire-t-elle, lorfqu'elle a pout compagne la pauvreté & la bassesse? Quand, par une espece de miracle, elle perce les ténebres épaisses qui l'accablent, la lumiere frappe t-elle les yeux de la multitude, échauffe-t-olle les cœurs des hommes, & les attire-t-elle vers un mé-rite si digne d'admiration? Nullement, Ce pauvre est un homme de bien; on fe contente de lui rendre cette juffice en très-peu de mots, & on le laisse jonir tranquillement des avantages foibles & peu enviés qu'il peut tirer de son foible & fterile merite. Il eft yrai que ceux qui ont quelque vertu preserveront un tel homme de l'affreuse indigence : ils le soutiendront par de modiques bienfaits: mais lui donneront-ils des marques éclatantes de leur estime? se lieront-ils avec lui par les vœux d'une amitié que la vertu peut rendre féconde en plaifirs purs & folides? Ce sont là des phénomenes qui ne frappent guere nos yeux. Virtus laudatur & alget. On accorde à la vertu quelques louanges vagues, & prefque toujours on la laisse croupir dans la misere. Si dans les triftes circonftances où elle

fe trouve, elle cherche du secours dans fon propre sein, il faut que par des nœuds indisolubles elle se lie à la religion, qui feule peut lui ouvrir une source inépuisable de satisfactions vives & pures.

Je vais plus loin. Je veux bien suppofer les hommes assez sages pour accorder l'estime la plus utile à ce qui s'offre
à leur esprit sous l'idée de la vertu. Mais
cette idée est-elle juste & claire chez la
plupart des hommes? Le contraire n'est
que trop certain. Le grand nombre dont
les suffrages décident d'une représentation, ne voit les objets qu'à travers ses
passions & ses préjugés. Mille sois le vice usurpe chez lui les droits de la vertu;
mille sois la vertu la plus pure s'ossirant
à lui sous la faux jour de la prévention,
prend une sorme désagréable & triste.

La véritable vertu est resserrée dans des bornes extrêmement étroites. Rien de plus déterminé & de plus fixe qu'elle par les regles que la raison lui prescrit. A droite & à gauche de sa route ainsi limitée, se découvre le vice. Par-là, elle est forcée de négliger mille moyens de briller & de plaire, & de s'exposer à paroître Souvent odieuse & méprisable. Elle met au nombre de fes devoirs la douceur, la politesse, la complaisance; mais ces moyens affurés de gagner les cœurs des hommes , font subordonnés à la justice; ils deviennent vicieux des qu'ils s'échappent de l'empire de cette vertu souveraine, qui fenle eft en droit de mettre à nos actions & a nos fentimens le fceau de l'honnête.

Il n'en est pas ainsi d'une fausse vertu: Faite exprès pour la parade & pour servir Le vice ingénieux , qui trouve son intérêt à fe cacher fous ce voile imposteur, elle peut s'arroger une liberté infiniment plus étendue : aucune regle inaltérable ne la gêne; elle est la maitresse de varier ses maximes & fa conduite felon fes intérets, & de tendre toujours fans la moindre contrainte vers les récompenses que la gloire lui montre. Il ne s'agit pas pour elle de mériter la réputation, mais de la gagner de quelque maniere que ce foit. Rien ne l'empêche de se prêter aux foibleffes de l'esprit humain. Tout lui eft ! bon , pourvu qu'elle gille à fes fins. Eftil nécessaire pour y parvenir, de respecter les erreurs populaires, de plier fa rai-

changer avec elle de parti, de se prêter aux circonstances & aux préventions publiques? ces essorts ne lui coûtent rien, elle veut être admirée; & pourvu qu'elle réussisse, tous les moyens lui sont égaux.

Mais combien ces vérités deviennentelles plus sensibles, lorsqu'on faitattention que les richesses & les dignités procurent plus univerfellement l'estime populaire que la vertu même! Il n'y a point d'infamie qu'elles n'effacent & qu'elles ne couvrent. Leur éclat tentera toujours fortement un homme que l'an suppose sans autre principe que celui de la vanité, en lui présentant l'appat flatteur de pouvoir s'enrichir ailement par fes injuffices fecretes ; appat fi attrayant, qu'en lui donnant les moyens de gagner l'estime extérieure du public, il lui procure en même-temps la facilité de l'atisfaire les autres passions, & légitime pour ainsi dire les manœuvres secretes, dont la découverte incertaine ne peut jamais produire qu'un effet passager, promptement oublié. & toujours réparé par l'éclat des richeffes. Car qui ne fair que le commun des hommes, ( & c'eft ce dont il eft uniquement question dans cette controverse)se laisse tyranniser par l'opinion ou l'estime populaire? & qui ignore que l'estime populaire est inséparablement attachée aux richesses & au ponvoir? Il eft vrai qu'une classe peu nombreuse de perfonnes, que leurs vertus & leurs lumieres tirent de la foule, oferont lui marquer tout le mépris dont il est digne; mais il fuit noblement fes principes , l'idée ' qu'elles auront de son caractere ne troublera ni fon repos ni fes plaifirs : ce font de petits génies indignes de son attention. D'ailleurs, le mépris de ce petit nombre de sages & de vertueux peut-il balancer les respects & les soumissions dont il sera environné, les marques extérieures d'estime véritable que la multitude lui prodiguera? Il arrivera même qu'un usage un peu généreux de ses tréfors mal acquis, les lui fera adjuger par le vulgaire, & fur-tout par ceux avec qui il partagera le revenu de ses fourbe-

bon, pourvu qu'elle alle à ses fins. Estil nécessaire pour y parvenir, de respecter les erreurs populaires, de plier sa raiten les erreurs populaires, de plier sa raicon aux opinions savorites de la mode, de société; mais à chaque pas qu'il cede il fe fait un nouveau retranchement. Il prétend donc, qu'encore que les principes de l'athéisme puissent tendre au houleversement de la société, ils ne la ruineroient cependant pas, parce que les hommes n'agiffent- pas conféquemment à leurs principes, & ne reglent pas leur vie fur leurs opinions. Il avoue que la chose est étrange : mais il fontient qu'elle n'en eft pas moins vraie, & il en appelle pour le fait aux observations du genre humain. "Si cela n'étoit pas , dit-il , comment seproit-il possible que ces chrétiens, qui connoiffent fi clairement par une révéplation foutenue de tant de miracles . "qu'il faut renoncer au vice pour être "éternellement heureux & pour n'être "pas éternellement malheureux, qui ont stant d'excellens prédicateurs, tant de "directeurs de conscience , tant de livres nde dévotion, comment leroit il possible parmi tout cela que les chrétiens vécuf-"lent comme ils font dans les plus enor-"mes déréglemens du vice "? Dans un autre endroit, en parlant de ce contrafte. voici ce qu'il dit : "Ciceron l'a remarqué "à l'égard de plusieurs épicuriens qui nétoient bons amis, honnétes gens, & "d'une conduite accommodée, non pas naux defirs de la volonté, mais aux regles "de la raifon." Ils vivent mieux, dit-il , qu'ils ne parlent, au lieu que les autres parlent mieux qu'ils ne vivent. On a fait une semblable remarque fur la conduite des stoïciens : leurs principes étoient que toutes choses arrivent par une fatalité fi inévitable, que Dieu lui-même ne peut ni n'a jamais pû l'éviter. " Naturellement, cela devoit les conduire à ne s'exciter à rien , à n'ufer jamais ni d'ex-"hortations, ni de menaces, ni de cen-"fures, ni de promestes : cependant il "n'y a jamais eu de philosophes qui se "foient fervis de tout cela plus qu'eux, & toute leur conduite failnit voir qu'ils "le croyoient entiérement les maîtres de "leur deftinée., De ces différens exemples, M. Bayle conclut que la religion n'est point auli utile pour réprimer le vice qu'on le prétend, & que l'athéisme ne cause point le mal que l'on s'imagine par l'encouragement qu'il donne à la pratique du vice, puisque de part & d'autre on agit d'une maniere contraire aux princi. pes que l'on fait profession de croire. Il Seroit infini , ajoute-t-il , de parcourir tou-

tes les bizarreries de l'homme; c'est m monstre plus monstrueux que les centaux E' la chimere de la fable.

A entendre M. Bayle, I'on seroit tenté de supposer avec lui quelqu'obscurité mysteriense dans une conduite fi extraordinaire, & de croire qu'il v auroit dans l'homme quelque principe bizarre qui le disposcroit sans savoir comment, à agir contre ses opinions, quelles qu'elles ful-fent. C'est ce qu'il doit nécessairement fuppofer , 'ou ce qu'il dit ne prouve rien de ce qu'il veut prouver. Mais si ce priocipe quel qu'il foit, loin de porter l'homme à agir constamment d'une maniere contraire à sa croyance, le pousse quelquefois avec violence à agir conformément à ses opinions, ce principe ne favorile en rien l'argument de M. Bayle. Si meme après y avoir pensé, l'on trouve que ce principe si mysterieux & si bizarre n'est autre chose que les passions irregulieres & les defire dépravés de l'homme, alors bien loin de favorifer l'argument de M. Bayle, il est directement opposé à ce qu'il foutient: or c'eft-là le cas , & heureusement M. Bayle ne sauroit s'empêcher d'en faire l'aveu; car quoiqu'il affecte communément de donner à la perverhté de la conduite des hommes en ce point un air d'incompréhensibilité, pour cacher le fophilme de fon argument, cependant, lorfqu'il n'est plus sur ses gardes, il avove & déclare naturellement les raisons d'une conduite fi extraordinaire. " L'idee "générale, dit-il, veut qu'un homme qui "croit un Dieu , un paradis & un enfer, "faffe tout ce qu'il connoît être agréable "i Dien , & ne faffe rien de ce qu'il fait "lui être defagréable. Mais la vie de cet homme nous montre qu'il fait tout le "contraire. Voulez vous favoir la canfe "de cette incongruité ? la voici. C'eft que "l'homme ne se détermine pas à une cer-"taine action plutôt qu'à une autre, par "le : connoissances générales qu'il a de ce ,qu'il doit faire, mais par le jugement "particulier qu'il porte de chaque chofe ,lorfqu'il eft fur le point d'agir. Or ce "jugement particulier peut bien être con-"forme aux idées générales que l'on a de "ce qu'on doit faire, mais le plus fouvent ,il ne l'est pas. Il s'accommode presque stoujours à la passion dominante du cœur, nà la pente du tempérament, à la force udes habitudes contractées, & au gout ou

"à la sensibilité qu'on a pour de certains "objets. " Si c'est-là le cas, comme ce l'est en effet, on doit nécessairement tirer de ce principe une conféquence direcement contraire à celle qu'en tire M. Bayle; que si les hommes n'agissent pas conformément à leurs opinions, & que 'irrégularité des passions & des desirs oit la cause de cette perversité, il s'ensuivra à la vérité qu'un théifte réligieux igira fonvent contre ses principes, mais ju'un athée agira conformément aux iens, parce qu'un athée & un théiste faisfont leurs paffions vicientes , le prenier en suivant ses principes, & le second en agiffant d'une maniere qui y est oppoée. Ce n'eft donc que par accident que les iommes agiffent contre leurs principes, eulement lorfque leurs principes fe trourent en opposition avec leurs passions. In voit par-là toute la foiblesse de l'argument de M. Bayle lorfqu'il eft dépouille de la pompe de l'éloquence & de 'obscurité qu'y jettent l'abondance de les discours , le faux éclat de ses raisonnemens captieux, & la malignité de ses éflexions.

Il est encore d'autres cas que ceux des principes combattus par les passions, où l'homme agit contre ses opinions; & c'est orfque ses opinions choquent les fentinens communs du genre humain, comne le fatalisme des stoiciens, & la prélestination de quelques fectes chrétienies: mais l'on ne peut tirer de ces exemles aucun argument pour soutenir & jusifier la doctrine de M. Bayle. Cefubtil controversite en fait néanmoins usage, en infinuant qu'un athée qui nie l'existene de Dieu, agira aussi peu conformément i son principe, que le fataliste qui nie la liberté, & qui agit toujours comme s'il a croyoit. Le cas est différent. Que l'on ipplique aux fataliftes la raison que M. 3ayle affigne lui-même pour la contraiété qu'on observe entre les opinions & es actions des hommes, on reconnoîtra m'un fatalifte qui croit en Dieu, ne fauoit se servir de ses principes pour autoifer fes paffions; car, quoiqu'en niant a liberté il en doive naturellement réulter que les actions n'ont aucun mérite, réanmoins le fataliste reconnoissant un Dieu qui récompense & qui punit les iommes, comme s'il y avoit du merite

en avoit réellement. Otez au fataliste la croyance d'un Dien, rien alors ne l'empêchera d'agir conformément à son opinion; enforte que, bien loin de conclure de fon exemple que la conduite d'un atbée démentira ses opinions, il est au contraire évident que l'athéifme joint au fatalisme , réalisera dans la pratique les spéculations que l'idée seule du fatalisme n'a jamais pù faire passer jusques dans la conduite de ceux qui en ont fontenu le dogme.

Si l'argument de M. Bayle est vrai en quelque point, ce n'est qu'autant que fon athée s'écarteroit des notions superficielles & légeres que cet auteur lui donne fur la nature de la vertu & des devoirs moranx. En ce point , l'on convient que l'athée est encore plus porté que le théifte à agir contre les opinions. Le théiste ne s'écarte de la vertu, qui, suivant ses principes, est le plus grand de tous les biens , que parce que ses passions l'empêclient, dans le moment de l'action, de considérer ce bien comme partie nécessaire de son bonheur. Le conflit perpétuel qu'il y a entre sa raison & ses passions, produit celui que se trouve entre sa conduite & fes principes. Ce conflit n'a point lieu chez l'athée; ses principes le conduifent à conclure que les plaifirs sensuels font le plus grand de tous les biens; & ses passions, de concert avec des principes qu'elles chériffent, ne peuvent manquer de lui faire regarder ce bien comme partie nécessaire de son bonheur : motif dont la vérité ou l'illusion détermine nos actions. Si quelque chose est capable de s'opposer à ce désordre, & de nous faire regarder la vertu comme partie néceffaire de notre bonheur, fera - ce l'idée innée de sa beauté? sera-ce la contemplation encore plus abstraite de sa différence effentielle avec le vice? réflexions qui font les feutes dont un athée puille faire ulage: on ne fera-ce pas plutôt l'opinion que la pratique de la vertu, telle que la réligion l'enfeigne, est accompagnée d'une récompense infinie, & que celle du vice est accompagnée d'un châtiment également infini? On peut observer ici que M. Bayle tombe en contradiction avec lui-même : là, il voudroit faire accroire que le fentiment motal & la différence essentielle des choses suffisent pour rendre les hommes vertueux ; & ici , il prétend lans les actions agit auffi comme s'il y que ces deux motifs réunis, & foutemis de celui d'une providence qui récompenfe & qui punit, ne sont presque d'aucune efficacité.

Mais, dira M. Bayle, l'on ne doit pas s'imaginer qu'un atbée, précilément parce qu'il est athée, & qu'il nie la providence, tournera en ridicule ce que les autres appellent vertu & bonnetete; qu'il fera de faux sermens pour la moindre chofe; qu'il se plongera dans toutes sortes de délordres ; que s'il fe tronve dans un poste qui le mette au dessus des loix humaines, auffi-bien qu'il s'est déja mis au-dessus des remords de sa conscience, il n'y a point de crime qu'on ne doive attendre de lui; qu'etant inaccessible à toutes les confidérations qui retiennent un théifte, il deviendra nécessairement le plus grand & le plus incorrigible scélerat de l'univers. Si cela étoit vrai, il ne le feroit que quand on regarde les chofes dans leur idée, & qu'on fait des abstractions métaphyliques. Mais un tel raisonnement ne se trouve jamais conforme à l'expérience. L'athée n'agit pas autrement que le théiste, malgré la diversité de ses principes. Oubliant donc dans l'usage de la vie & dans le train de leur conduite les conféquences de leur hypothefe, ils vont tous deux aux objets de leur inclination; ils suivent leur goût, & fe conforment aux idées qui peuvent flatter l'amour-propre : ils étudient , s'ils aiment la science ; ils préférent la fincérité à la fourberie, s'ils sentent plus de plaifir après avoir fait un acte de bonne-foi qu'après avoir dit un mensonge; ils pratiquent la vertu , s'ils font fentibles à la réputation d'honnête homme: mais si leur tempérament les ponsse tous deux vers la débauche, & s'ils aiment mieux la volupté que l'approbation du public, ils s'abandonneront tous deux à leur penchant, le théiste comme l'arbée. Si vous en doutez, jetez les yenx fur les nations qui ont différentes réligions, & fur celles qui n'en ont pas, vons trouverez par-tout les mêmes passions : l'ambition, l'avarice l'envie, le defit de se venger, l'impudicité & tous les crimes qui peuvent fatisfaire les passions, sont de tous les pays & de tous les fiecles. Le juif & le mahometan , le turc & le maure , le chrétien & l'infidele, l'indien & le tartare, l'habitant de terre ferme & l'habitant des iles, le noble & le roturier, toutes ces fortes de

gens qui fur la vertu ne conviennent, pour ainfi dire, que dans la notion générale du mot, font fi femblables à l'egari de leurs passions, que l'on diroit qu'ils se copient les uns les autres. D'où vient tout cela, fi non que le principe pratique des actions de l'homme n'est autre chois que le tempérament , l'inclination naturelle pour le plaifir , le goût que l'on contracte pour certains objets , le defir de plaire à quelqu'un, une habitude qu'on s'est formée dans le commerce de ses amis, ou quelqu'autre-disposition qui résulte du fond de la nature, en quelque pays que l'on naisse, & de quelques connoissances que l'on nous rempliffe l'efprit ? Les manimes que l'on a dans l'esprit laiffent les fentimens du cœur dans une parfaite indépendance : la feule canfe qui donne la forme à la différente conduite des hommes, font les différens degrés d'un tempérament heureux ou malheureux, qui nait avec nous, & qui est l'effet physique de la conftitution de nos corps. Conformément à cette vérité d'expérience, il peut se faire qu'un atbée vienne au mende avec une inclination naturelle pour la justice & pour l'équité, tandis qu'un théiste entrera dans la sociéte humaine accompagné de la dureté, de la malice & de la fourberie. D'ailleurs , prefque tous les hommes naissent avec plus ou moins de respect pour les vertus qui lient la fociété: n'importe d'où puisse venir cette utile disposition du cœur humain, elie lui est effentielle : un certain degré d'amour pour les autres hommes nous est naturel, tout comme l'amour souverain que nous avons chacun pour nous - mèmes : de-là vient que quand même un athée, pour le conformer à les principes. tenteroit de pousser la scélératesse jusqu'aux derniers excès, il trouveroit dans le fond de sa nature quelques semences de vertu, & les cris d'une conscience qui l'effrayeroit, qui l'arrêteroit, & qui feroit échouer les pernicieux deffeins.

Pour répondre à cette objection, qui reçoit un air éblouissant de la maniers dont M. Bayle l'a proposée en diversendroits de ses ouvrages, j'avouerai dibord que le tempérament de l'homme est pour lui une séconde source de motifs, & qu'il a une influence très-étendue sur toute sa conduite. Mais ce tempérament forme-t-il seul notre caractore? détermi-

re-t-il tous les actes de notre volonté? ommes - nous absolument inflexibles à ons les motifs qui nous viennent de desors? nos opinions, vraies ou fausses, ont-elles incapables de rien gagner fur ios penchans naturels? Rien au monde l'eft plus évidemment faux ; & pour le outenir il faut n'avoir jamais démêlé es refforts de la propre conduite. Nous entons tous les jours que la réflexion fur an intéret confidérable nous fait agir diectement contre les motifs qui fortent du fond de notre nature. Une fage éducation ne fait pas toujours tout l'effet qu'on pourroit s'en promettre : mais il eft rare qu'elle foit absolument infructueuse. Supposons dans deux hommes le même legre d'un certain tempérament & de génie , est-il fur que le même caractere éclaera dans toute leur conduite? L'un n'aua eu d'autre guide que son naturel; son esprit affoupi dans l'inaction , n'aura jamais opposé la moindre réflexion à la violence de ses penchans : toutes les habitudes vicienses, dérivées de son tempérament , auront le loifir de fe former ; elles suront affervi fa raifon pour jamais. L'aure, au contraire, aura appris des l'âge e plus tendre à cultiver son-bon-sens naturel; on lui aura rendu familiers des principes de vertu & d'honneur s on aura fortifié dans fon ame la sensibilité pour le prochain de laquelle les femences y ont té placées par la nature; on l'aura forme à l'habitude de reflechir fur lui-mê. ne, & de refifter à fes penchans impéieux : ces deux personnes seront elles sécessairement les mêmes? Cette idée seut-elle entrer dans l'esprit d'un homne judicieux? Il est vrai qu'un trop grand nombre d'hommes ne démentent que trop souvent dans leur conduité le entiment légitime de leurs principes ; our s'affervir à la tyrannie de leurs pafions : mais ces mêmes hommes n'ent oas dans toutes les occasions une conluite également inconféquente; leur temrérament n'est pas toujours excité avec la nême violence. Si un tel degré de paffion létourne leur attention de la lumiere de eurs principes, cette passion moins aninée, moins fougueuse, peut céder à la orce de la réflexion, quand elle offre un ntérêt plus grand que celui qui nous est romis par nos penchans. Notre tempéament a fa force, & nos principes ont la

leur; felon que ces forces font plus ou moins grandes de coté & d'autre, notre conduite varie. Un homme qui n'a point de principes oppofés à les penchans, ou qui n'en a qué de très foibles, tel que l'athée, fuivra toujours indubitablement ce que lui dicte fon naturel ; & un homme dont le tempérament est combattu par les lumieres fauffes ou véritables de son esprit. doit être fouvent en état de prendre le parti de ses idées contre les intérêts de ses penchans. Les récompenses & les peines d'une autre vie font un contrepoids falutaire, sans lequel hien des gens auroient été entraînés dans l'habitude du vice, par un tempérament qui se seroit fortifié tous les jours. Souvent la religion fait plier fous elle le naturel le plus impérieux. & conduit peu-à peu fon heureux profélyte à l'habitude de la vertu.

Les législateurs étoient si persuadés de l'influence de la religion fur les bonnes mœurs, qu'ils ont tous mis à la tête des loix qu'ils ont faites, le dogme de la providence & d'un état futur. M. Bayle , le coryphée des incrédules, en convienten termes exprès. " Toutes les religions du monde, dit-il, tant la vraie que les fauffes, roulent fur ce grand pivot : qu'il y a un juge invisible qui punit & qui tecompense après cette vie les actions de l'homme ; tant intérieures qu'extérieures: c'eft de-là qu'on suppose que découle la principale utilité de la reli-gion. ,, M. Bayle croit que l'utilité de ce dogme eft fi grande, que dans l'hypothefe où la religion cut été une invention politique, c'eut été, felon lui, le principal motif qui l'auroit inventée.

Les poètes grecs les plus anciens . Mu-

fée , Orphée , Homere, Hefiode, &c. qui ont donné des fystèmes de théologie & de religion conformes aux idées & aux opinions populaires de leur tems, ont tous établi le dogme des peines & des récompenfes futures comme un article fondamental. Tous leurs successeurs ont fuivi le même plan; tous ont rendu témoigna. ge à ce dogme important : on en pent voir la preuve dans les ouvrages d'Eschyle. de Sophocle . d'Euripide & d'Aristophane, dont la profession étoit de peindre les mœurs de toutes les nations policées, grecques ou barbares ; & cette prenve le trouve perpétuée dans les écrits de tous les historiens & de tous les philosophes.

p . Plotarque, remarquable par l'étendue de fes connoiffances , a fur cet objet un paffage digne d'être rapporté. " Jetez les veux, dit-il dans fon traité contre l'épicurien Colotès, " fur toute la face de la terre; vous y pourrez trouver des villes fans fortification, fans lettres, fans magiftrats reguliers, fans habitations diftinctes, fans professions fixes, fans propriété, faus ufage des monnoies, & dans l'ignorance univerfelle des beaux, arts : mais vous ne trouverez nulle part une ville fans connoissance d'un dien on d'une religion, fans ufage des vœux, des fermens, des oracles , fans facrifices pour le procurer des biens, ou fans rits déprécatoires pour détourner les manx. » Dans sa consolation à Apollouius, il declare que l'opinion que les hommes vertueux feront recompenfés après leurmort, eit fi ancienne , qu'il n'a jamais pù en déconvrir ni l'auteur ni l'origine. Ciceron & Seneque avoient déclaré la même chofe avant lui. Sextus Empiricus voulant détruire la démonstration de l'existence de Dieu, fondée fur le consentement universel de tous les hommes, observe que ce genre d'argument prouveroit trop, parce qu'il prouveroit également la vérité de l'enfer fabuleux des poètes.

Quelque divertité qu'il y ent dans les opinions des philosophes , quels que fusfent les principes de politique que suivit un historien, quelque fysteme qu'un philosophe eut adopté, la nécessité de ce dogme general, je venx dire des peines & des récompenses d'une autre vie, étoit un principe fixe & constant, qu'on ne s'avifoit point de révoquer en doute. Le partifan du pouvoir arbitraire regardoit cette opinion comme le lien le plus fort d'une obéiffance avengle; le défenseur de la liberté civile l'envisageoit comme une fource féconde de vertus & un encouragement à l'amour de la patrie; & quoique fon utilité cut du être une preuve invincible de la divinité de son origine, le philosophe athée en concluoit au contraire qu'elle étoit une invention de la politique; comme fi le vrai & l'utile n'avoient pas néceffairement un point de reunion , & que le vrai ne produisst pas l'utile comme l'utile prodult le vrai. Quand je dis l'ucile , j'entends l'utilité générale, & j'exclus l'utilité particuliere, toutes les fois qu'elle se treuve en opposition avec

l'utilité gépérale. C'est pour u'avoit pa fait cette distinction juste & nécessaire, que les sages de l'antiquité payenne, philosophes, ou législateurs, sont tombis dans l'erreur de mettre en opposition l'utile & le vrai: & il en résulte que le philosophe, négligeant l'utile pour ne chercher que le vrai; a souvent manqué le vrai; & que le législateur au contraire, négligeant le vrai pour n'aller qu'à l'utile, a souvent manqué l'utile.

Mais pour revenir à l'utilité du dogme des peines & des récompenses d'une autre vie, & pour faire voir combien l'antiquité a été unanime fur ce point, je vais transcrire quelques passages qui confirment ce que j'avance. Le premier et de Timée le Locrien, un des plus anciens disciples de Pythagore, homme d'état, & qui, suivant l'opinion de Platon, étoit confommé dans les connoissances de la philosophic. Timée, après avoir fait voir de quel usage est la science de la morale pour conduire au bonheur un esprit naturellement bien disposé, en lui fai fant connoitre quelle eft la melure du jufte & de l'injuste, ajoute que la société fut inventée pour retenir dans l'ordre des esprits moins raisonnables, par la crainte des loix & de la religion. "C'est à l'égard de ceux-ci , dit-il , qu'il faut faire n'age de la grainte des châtimens, foit ceux qu'infligent les loix civiles, ou ceux que fulminent les terreurs de la religion du haut du ciel & du fond des enfers, châtimens fans fin reservés aux ombres des malheureux; tourmens dont la tradition a perpétné l'idée , afin de purifiet l'efprit de tout vice.

Polybe nous fournira le second passage. Ce fage hittorien, extrêmement verfe dans la connoissance du genre humain, & dans celle de la nature des sociétés civiles, qui fut chargé de l'auguste emploi de composer des loix pour la Grece après qu'elle eut été réduite fous la puissance des Romains , s'exprime ainsi en parlant de Rome. " L'excellence supérieure de cette république éclate particulierement dans les idées qui y regnent fur la providence des dieux. La superfition , qui en d'autres endroits ne produit que des abus & des défordres , y foutient au contraire & y anime tontes les branches du gouvernement, & rien ne peut furmonter la force avec laquelle elle agit

ur les particuliers & fur le public. Il ne femble que ce puissant motif a été xpressément imaginé pour le bien des tats. S'il falloit, à la vérité, former le lan d'une société civile qui fut entierenent compolée d'hommes fages, ce gene d'institution ne scroit peut-être pas iécessaire: mais puisqu'en tous lieux la nultitude eft volage, capricieule, fuette à des passions irrégulières & à des essentimens violens & déraisonnables, I n'y a pas d'autre moyen de la retenir lans l'ordre, que la terreur des châti-nens futurs, & l'appareil pompeux qui iccompagne cette forte de fiction. C'eft jourquoi les anciens me paroiffent avoir igi avec beaucoup de jugement & de pénétration, dans le choix des illées qu'ils ont inspirées au peuple concernant les lieux & un état futur ; & le fiécle préent montre beaucoup d'indiferction , & in grand manque de fens, lorsqu'il tàthe d'effacer ces idées, qu'il encourage e peuple à les méprifer, & qu'il lui ôte e frein de la crainte. Qu'en résulte-t-il ? En Grece, par exemple, pour ne parler que d'une scule nation, rien n'est capaole d'engager ceux qui ont le maniement des deniers publics, à être fideles leurs engagemens. Parmi les Romains, an contraire, la feule religion rend la foi du serment un garant fur de l'honneur & de la probite de ceux à qui l'on confie es sommes les plus considérables, foit tans l'administration publique des affaires, foit dans les ambaffades étranzeres; & tandis qu'il eft rarg en d'aures pays de trouver un homme integre & défintéresse qui puisse s'abstenir de piller le public, chez les Romains rien s'eft plus rare que de trouver quelqu'un coupable de ce crime , .. Ce passage mérite l'attention la plus férieuse. Polybe Stoit grec; & comme homme de bien, il simoit tendrement fa patere, dont l'ancienne gloire & la vertu ctoient alors fur leur déclin, dans le tems que la profpérité de la république romaine étoit à ion comble. Pénétre du trifte état de son pays. & observant les effets de l'influence de la religion fur l'esprit des Romains, il profite de cette occasion pour donner une legon à les compatriotes, & les inftruire de pe qu'il regardoit comme la cause principale de la ruine dont ils étojent menaces. Tome III. Part. II.

Un certain libertinage d'esprit avoit infecte les premiers hommes de l'état, & leur failoit peufer & debiter que les craintes qu'inspire la religion ne sont que des visions & des superftitions; ils croyoient fans doute faire paroftre par-là plus de pénétration que leurs ancêtres. & le tirer du nive au du commun du peuple. Polybe les avertit qu'ils ne doivent pas chercher la caufe de la décadence de la Grece dans la mutabilité inévitable des chofes humaines, mais qu'ils doivent l'attribuer à la corruption des mœurs introduite par le libertinage de l'esprit. Ce fut cette corruption qui affoiblit & qui énerva la Grece , & qui l'avoit , pour ainfi dire, conquife; enforte que les Romains n'eurent qu'à en prendre possession,

Mais fi Polybe ent vécu dans le fiecle fuivant, il auroit pu adreffer la meme lecon anx Romains, L'elprit de libertinage, funeste avant-coureur de la chute des états, fit parmi eux de grands progrès en peu de toms. La religion y dégénéra au point que Cefar ofa déclarer en plein fenat, ayec une licence dont toute l'antiquité ne fournit point d'exemple, que l'opinion des peines & des récompenles d'une autre vie, étoit une potion fans fondement. C'étoit là un tefrible pronoitic de la ruine prochaine de la republi. que.

L'esprit d'irréligion fait tous les jours de nouveaux progrès; il avance à pas de geant, & gagne insensiblement tous les esprits & toutes les conditions. Les philosophes modernes, les esprits forts me permettront ils de leur demander quel eft le fruit qu'ils prétendent retirer de leur conduite? Un d'eux, le célebre comte de Shaftsbury, austi fameux par son irréligion que par la réputation de citoyen zéle, & dont l'idee étoit de substituer, dans le gouvernement du monde, la bienveillance à la créance d'un état futur, s'exprime ainfi dans fon ftyle extraordinaire. "La conscience même , j'entens, dit-il. "celle qui eft l'effet d'une discipline religieufe, ne fera fans la bienveillance "qu'une miférable figure. Elle pourra peut être faire des prodiges parmi le "vulgaire, le diable & l'enfer peuvent pfaire effet fur des elprits de cet ordre. "iorique la prison & la potence ne peupvent rien : mais le caractere de ceux qui

"font polis & bienveillans, eft fort difféprent ; ils font fi éloignés de cette fimpli-"cité puérile, qu'au lieu de régler leur conduite dans la société par l'idée des peines & des récompenses futures, ils "font voir évidemment par tout le cours ade leur vie qu'ils ne regardent ces nostions pieules que comme des contes propres à amuser les enfans & le vulgaire." Je ne demanderai point où étoit la religion de ce citoyen zélé lorsqu'il parloit de la forte, mais où étoient sa prudence & La politique; car s'il est vrai, comme il le dit, que le diable & l'enfer ont tant d'effet lors même que la prison & la potence font inefficaces, pourquoi donc cet homme, qui aimoit sa patrie, vouloit - il ôter un frein fi néceffaire pour retenir la multitude, & en restreindre les excès ? si ce n'étoit pas son deffein, pourquoi donc tourner la religion en ridicule? Si son intention étoit de rendre les Anglois polis & bienveillans, il pouvoit aush se propeser de les faire tous lords.

Strabon dit qu'il est impossible de gouverner le commun du peuple par les principes de la philosophie; qu'on ne peut faire d'impression sur lui que par le moyen de la superstition, dont les sictions & les prodiges sont la base & le soutien; que c'est pour cela que les législateurs ont fait usage de ce qu'enseigne la fable sur le tonnerre de Jupiter, l'égide de Minerve, le trident de Neptune, le thyrse de Bacchus, les serpens & les torches des Furies, & de tout le reste des sictions de l'ancienne théologie, comme d'un épouvantail propre à frapper de terreur les imaginations puériles de la mul-

Pline le naturaliste reconnoit qu'il est nécessaire pour le soutien de la société, que les hommes croient que les dieux interviennent dans les affaires du genre humain; & que les châtimens dont ils punissent les coupables, quoique lents à cause de la diversité des soins qu'exige le gouvernement d'un si vaste univers, sont néanmoins certains, '& qu'on ne

peut s'y foustraire.

titude.

Pour ne point trop multiplier les citations, je finirai par rapporter le préambule des loix du philosophe Romain: comme il fait profession d'imiter Platon, qu'il en adopte les sentimens & souvent les expressions, nous connoitrons par-le ce que pensoit ce philosophe sur l'influerce de la religion par rapport à la fociété. " Les peuples, avant tout, doivent être ,, fermement persuadés de la puissance " & du gouvernement des dieux , qu'ils sont les souverains maîtres de l'univers, que tout est dirigé par leur pouvoir, leur volonté & leur providence, & que le genre humain leur a des obligations infinies. Ils doivent être perfuadés que les dieux connoiffent l'intérieur de chacun, ce qu'il fait, ce " qu'il penfe , avec quels fentiment, " avec quelle piété il remplit les actes de " religion , & qu'is diftinguent l'hom-" me de bien d'avec le méchant. Si l'ef-" prit eft bien imbu de ces idées, il ne " s'écartera jamais du vrai ni de l'utile. " L'on ne fauroit nier le bien qui reful-" te de ces opinions, fi l'on fait réflexion " à la stabilité que les fermens mettent " dans les affaires de la vie, & aux effets salutaires qui résultent de la nature facrée des traités & des alliances. Combien de personnes ont été détournées ", du crime par la crainte des châtimens divins! & combien pure & faine deit être la vertu qui regne dans une focié-" té, où les dieux immortels intervien-, nent eux-mêmes comme juges & té-" moins!" Voilà le préambule de la lois car c'est ainfi que Platon l'appelle. Enfuite viennent les loix, dont la premiere et conque en ces termes: " Que ceux qui ", s'approchent des dieux foient purs & " chastes; qu'ils soient remplis de piété & exempts de l'oftentation des richelfes. Quiconque fait autrement, Dien " lui-même s'en fera vengeance. Qu'un faint culte foit rendu aux dieux . " ceux qui ont été regardés comme ha-" bitans du ciel , & aux héros que leur mérite y a placés, comme Hercule, " Esculape, Caftor, Pollux & Romn-,, lus. Que des temples soient édifiés en " l'honneur des qualités qui ont élevé des mortels à ce degré de gloire, en l'honneur de la raifon, de la vertu, de la piété & de la bonne foi. " A tous ces différens traits on reconnoît le genit de l'antiquité, & particulierement celui des législateurs, dont le foin étoit d'infpirer au peuple des fentimens de religies pour le bien de l'état même. L'établiffe ment des mysteres en est un autre exemple remarquable. Ce sujet important & curieux est amplement développé dans es dissertations sur l'union de la religion. de la morale, & de la politique, tirés par M. de Silhouette d'un ouvrage de M. Warburton.

Enfin M. Bayle abandonne le raisonnement, qui est son fort : sa derniere resource est d'avoir recours à l'expérience; & c'est par-là qu'il prétend soutenir sa hele, en faifant voir qu'il y a eu des ithées qui ont vécu moralement bien , & que même il y a eu des peuples entiers jui fe font maintenus fans croire l'exitence de Dien. Suivant lui, la vie de pluieurs athées de l'antiquité prouve pleinenent que leur principe n'entraîne pas sécessairement la corruption des mœurs; I en allegue pour exemple Diagoras, Chéodore, Evhemere, Nicanor & Hipion, philosophes, dont la vertu a paru fi idmirable à S. Clément d'Alexandrie. ju'il a voulu en décorer la religion, & en aire autant de théiftes, quoique l'aniquité les reconnoisse pour des atbées lécidés. Il descend ensuite à Epicure & l ses sectateurs, dont la conduite, de 'aveu de leurs ennemis, étoit irréprohable. Il cite Atticus Cassius, & Pline le naturalifte. Enfin , il finit cet illuftre caalogue par l'éloge de la vertu de Vanini & de Spinola. Ce n'est pas tout; il cite les nations entieres d'athées, que des oyageurs modernes ont découvertes lans le continent & dans les iles d'Afriue & de l'Amétique, & qui pour les nœurs l'emportent fur la plupart des dolatres qui les environnent. Il est vrai ue ces athées font des fauvages, fans loix, ans magistrats, sans police civile: mais le ces circonftances il en tire des raifons 'autant plus fortes en faveur de son seniment ; car s'ils vivent paifiblement iors de la société civile, à plus forte nison le feroient-ils dans une société. n des loix générales empécheroient es particuliers de commettre des inuftices.

L'exemple des philosophes qui, quoine athées, ont vécu moralement bien, e prouve rien par rapport à l'influence ue l'athéilme peut avoir sur les cœurses hommes enigénéral; & c'est-la neansoins le point dont il est question. En

examinant les motifs différens qui engageoient ces philosophes à être vertuenx. l'on verra que ces motifs, qui étoient . particuliers à leur caractere , à fleurs circonstances, à leurs desseins, ne peuvent agir fur la totalité d'un peuple qui seroit infecté de leurs principes. Les uns étoient portés à la vertu par le fentiment moral & la différence ellentielle des choses, capables de faire un certain effet fur un petit nombre d'hommes ftudieux, contemplatifs, & qui joignent à un heureux naturel un esprit délicat & fubtil : mais ces motifs font trop foibles pour déterminer le commun des hommes. Les autres agissoient par passion pour la gloire & la réputation: mais, quoique tous les hommes reffentent cette passion dans. un même degré de force, ils ne l'ont pastous dans un même degré de délicatefie ;. la plupart s'embarraffent peu de la puifer. dans des fources pures : plus fentibles. aux marques extérieures de refpect & de. déférence qui l'accompagnent , qu'au plaifir intérieur de la mériter : ils marcheront par la voie la plus aifec & oui. gênera le moins les autres passions, &. cette voie n'est point celle de la vertu. Le nombre de ceux fur qui ces motifs font. capables d'agir eft donc très-petit, comme Pomponace lui - même , qui étoit athee, en fait l'aveu. "Il y a, dit-il. ,, quelques perfounes d'un naturel fi ", heureux, que la feule dignité della, " vertu fuffit pour les engager à la pra-" tiquer, & la feule difformité du vice . ,, pour le leur faire éviter. Que ces dif. politions font heureules, mais au'elles, font rares! Il y a d'autres perfonnes, ", dont l'esprit est moins héroique, qui, ., ne font point infenfibles à la dignité. de la vereu ni à la baffeffe du vice . mais que ce motif feul , fans le fe-, cours des louanges & des honneurs, ", du mépris & de l'infamie, ne pout-" roit point entretenir dans la pratique: de la vertu & dans l'éloignement du vice, Ceux ci forment une feconde " claife; d'autres ne font retenus dans " l'ordre que par l'espérance de quelque ., bien reel, ou par la grainte de quelque: , punition corporelle. Le législateut ,, pour les engager à la pratique de la " vertu, leur a présenté l'appat des ri-, cheffes, des dignités. ou de quelqu'au-Ecc 3

" tre chole fembiable ; & d'un autre coté , il leur a montré des punitions, foit en . leur personne, en teurs biens, ou en " leur honneur, pour les détourner du , vice. Quelques antres, d'un caractere plus féroce, plus vicieux; plus intraitable, ne peuvent être retenus par aucuns de ces motifs. A l'égard de ces derniers, le légistateur a inventé le dogme d'une aut e'vie, où la vertu doit recevoir des récompenses éternelles, & où le vice doit lubir des châtimens qui n'auront point de fin; deux motifs dont le dernier a beaucoup plus de force fur l'esprit des hommes, que le premier. Plus instruit par l'expérience de la nature des maux que de etle des biens, on eft plutôt déterminé par la crainte que par l'espérance. " Le legislateur prudent & attentif au " bien public, ayant observé d'une part le penchant de l'homme vers le mal, & de l'autre coté, combien l'idée d'une autre vie peut être utile à tous les hommes, de quelque condition qu'ils foient, a établi le dogme de l'immor-" talité de l'ame, moins occupé du vrai , que de l'utile, & de ce qui pouvoit " conduire les hommes à la pratique de , la vertu: & l'onne doit pas le blamer " de cette politique ; car, de même , qu'un médecin trompe un malade afin " de lui rendre la fanté, de même l'homme d'état invente des apologues ou " des fictions utiles pour fervir à la cor-., rection des mœurs. Si tous les hom-" mes à la vérité étoient de la premiere ,, claffe, quoiqu'its eruffent leur ame , mortelle, ils rempliroient tous leurs ", devoirs: mais comme il n'y en a pref-" que pas de ce caractere, il a été né-., ceffaire d'avoir recours à quelqu'autre or expédient. 37

Les autres motifs étoient bornés à leur fecte, c'étoit l'envie d'en fouteuir l'honneur & le crédit, & de tâcher de l'annoblir par ce faux lustre. Il est étonnant jusqu'à quiel point ils étoient préoccupés & possetés de ce desir. L'histoire de la conversation de Pompée & de Possidonius le stoique, qui est rapportée dans les Tusculanes de Cicéron, en est un exemple bien remarquable: ô douleur, disoit ce philosophe malade & sousseur disoit ce forts sont vains ; un peux être incommode,

jamais je n'avouerai que tu fois un mal. A la crainte de se rendre ridicule en delavouant ses principes, peut engager des hommes à se faire une si grande violence, la crainte de se rendre généralement odieux n'a pas été un motif moins puiffant pour les engager à la pratique de la vertu. Cardan lui-meme reconnoît que l'athéifme tend malheureusement à rendre ceux qui en font les partifans l'objet de l'exécration publique. De plus, le soin de leur propre conservation les y engageoit; le magistrat avoit beaucoup d'indulgence pour les spéculations philofophiques : mais l'athéilme étant en rénéral regardé comme tendant à renverier la fociété, fouvent il déployoit toute la rigueur contre ceux qui vouloient l'établir; en forte qu'ils n'avoient d'autre moyen de défarmer sa vengeance, que de perfuader par une vie exemplaire que ce principe n'avoit point en lui-même une influence fi funelte. Mais ces motifs étant partieuliers aux sectes des philosophes, qu'ont-ils de commun avec le sefte des hommes?

A l'égard des nations de sauvages athées, qui vivent dans l'état de la nature sans société civile, avec plus de vertu que les idolâtres qui les environnent, sans voutoir révoquer ce fait en doute; il suffira d'observer la nature d'une telle société, pour démasquer le

sophisme de cet argument.

il est certain que dans l'état de la société, les hommes font conftamment portes à enfreindre les loix. Pour y remédier, la fociété est constamment occupée à foutenir & à augmenter la force & la vigueur de ses ordonnances. Si l'on cherche la cause de cette pervertité, on trouvers qu'il n'y en a point d'autre que le nombre & la violence des defirs qui maiffent de nos beloins réels & imaginaires. Nos befoins réels font nécessairement & invariablement les memes, extremement aifes à fatisfaire. Nos besoins imaginaires font infinit, fans mefure, farts regle, augmentant exactement dans la même proportion qu'augmentent les differens arts. Or ces différens arts doivent leur origine à la société civile : plus la police y est parfaite, plus ces arts font cultivés & perfectionnés, plus on a de nouveaux befoins & d'ardens delirs; & la violence de ces defirs, qui ont pour objet de fatis. Faire des besoins imaginaires, est beaucoup plus forte que celle des defirs fondés lur les besoins réels, non-seulement parze que les premiers sont en plus grand nombre, ce qui fournit aux passions un exercice continuel; non feulement parce qu'ils font plus déraifonnables, ce qui en rend la fatisfaction plus difficile, & que n'étant point naturels, ils font fans mefure: mais principalement parce qu'une coutume vicieuse a attaché à la satis-Faction de ces besoins une espece d'honneur & de réputation, qui n'est point attachée à la satisfaction des besoins reels. B'est en conséquence de ces principes que nous disons, que toutes les précautions dont la prévoyance humaine est capable, ne font point suffisantes par elles-mêmes pour maintenir l'état de la société, & qu'il a été nécessaire d'avoir recours à quelqu'autre moyen. Mais dans l'état de nature, où l'on ignore les arts ordinaires, les besoins réels des hommes sont en petit nombre, & il est aifé de les satisfaire : a nourriture & l'habillement font tout re qui est nécessaire au soutien de la vie; & la Providence a pourvu abondamment à ces besoins; ensorte qu'il ne doit y avoir guere de dispute , puisqu'il se trouve presque toujours une abondance plus que suffisante pour satisfaire tout le monde.

On peut voir clairement par-là comment il eft possible que cette canaille d'abées, s'il est permis de le fervir de cette expression, vive paisiblement dans l'état le nature, & pourquoi la force des loix sumaines ne pourroit pas retenir dans 'ordre & le devoir une société civile d'abées. Le sophisme de M. Bayle se découre de lui-même. Il n'a pas soutenu & l'auroit pas voulu foutenir que ces atbées, jui vivent pailiblement dans leur état iréfent, fans le frein des loix humaines, rivroient de même fans le secours des oix , après qu'ils auroient appris les diférens arts, qui sont en usage parmi les rations civilifees; il ne nieroit pas fans loute que dans la société civile qui est illtivée par les arts, le frein des loix est bfolument nécessaire. Or voici les ques- l

tions qu'il est naturel de lui faire. Si un peuple peut vivre paisiblement hors de la fociété civile fans le frein des loix, mais ne sauroit sans ce frein vivre paisiblement dans l'état de société, quelle raison avez-vous de prétendre que, quoiqu'il puisse vivre pailiblement hors de la societé sans le frein de la religion, ce frein ne devienne pas nécessaire dans l'état de société? La réponse à cette queltion entraîne nécessairement l'examen de la force du frein qu'il faut imposer a l'homme qui vit en fociété : or nous avons prouvé, qu'outre le frein des loix humaines, il falloit encore celui de la religion.

On peut observer qu'il regne un artifice uniforme dans tous les sophismes dont M. Bayle fait ulage pour soutenir fon paradoxe. Sa these étoit de prouver que l'atbeifme n'eft pas pernicieux à la fociété; & pour le prouver, il cite des exemples. Mais quels exemples? De fophistes, ou de sauvages: d'un petit nontbre d'hommes spéculatifs fort au-deffus de ceux qui dans un état forment le corps des citoyens, ou d'une troupe de barbares & de sauvages infiniment audessous d'eux, dont les besoins bornés ne réveillent point les passions; des exemples, en un mot, dont on ne peut rien conclure par rapport au commun des hommes & i ceux d'entr'eux qui vivent en fociété. Voyez les differtations de l'union de la religion, de la morale & de la politique de M. Warburton, d'où font extraits la plupart des raisonnemens qu'on fait contre ce paradoxe de M. Bayle. Lifez l'article du POLYTHÉISMB, où l'on examine quelques difficultés de cet auteur. (X

ATHEISME, f. m. Métaph. (a), c'eft l'opinion de ceux qui nient l'existence d'un Dieu autepr du monde. Ainfi la fimple ignorance de Dien ne feroit pas l'athéisme. Pour être chargé du titre odieux d'athéifine, il faut avoir la notion de Dieu , & la rejeter. L'état de doute n'eft pas non plus l'atbeifme formel, mais il s'en approche ou s'en éloigne à proportion du nombre des doutes, ou de la maniere de les envilager. On n'est donc fon-

<sup>(4)</sup> L'athéilme eft un delir , & n'eft pas un état. Maffillon

de à traiter d'athles , que ceux qui déclarent ouvertement qu'ils ont pris parti fur le dogme de l'existence de Dieu, & qu'ils Soutiennent la négative. Cette remarque eft très-importante, parce que quantité de grands hommes, tant anciens que modernes, ont fort légérement été taxés d'athéifine, foit pour avoir attaqué les faux dieux, foit pour avoir rejeté certains argumens foibles , qui ne concluent point pour l'existence du vrai Dieu. D'ailleurs il y a peu de gens qui pensent toujours conféquemment, fur-tout quand il s'agit d'un sujet aussi abstrait & aussi composé que l'est l'idée de la cause de toutes choses, ou le gouvernement du monde. On ne peut regarder comme véritable athée que celui qui rejette l'idée d'une intelligence qui gouverne avec un certain deffein. Quelque idée qu'il fe fafse de cette intelligence, la supposat-il matérielle, limitée à certains égards, &c. tout cela n'eft point encore l'atbeifme. L'atbeifme ne se borne pas à défigurer l'idée de Dieu, mais il le détruit entiérement.

J'ai ajouté ces mots, auteur du monde, parce qu'il ne fuffit pas d'adopter dans fon fyftème le mot de Dieu, pour n'être pas athée. Les Epicuriens parloient des dieux, ils en reconnoissoient un grand nombre; & cependant ils étoient vraiment athées, parce qu'ils ne dormoient à ces dieux aucune part à l'origine & à la confervation du monde, & qu'ils les reléguoient dans une mollesse de vie oisse & indolente. Il en est de même du spinosseme, dans lequel l'usage du mot de Dieu n'empêche point que ce système n'en exclue la notion.

L'atbéisse est fort ancien; selon les apparences, il y a eu des athées avant Démocrite & Leucippe, puisque Platon (de Legib. pag. 288; edit. Serr.) dit en parlant aux athées de son temps. & Ce n'est pas vous seul, mon sils, ni vos amis (Démocrite, Leucippe, & Protagore) qui avez eu les premiers ces sentimens touchant les niers ces sentimens touchant les numers en plus que moins de gens attaqués de cette maladie. Aristote, dans sa métaphysique, assure que pluseurs de ceux qui ont les premiers philosophé, n'ont reconnu que la matiere pour la pre-

miere cause de l'univers , sans ancuse cause efficiente & intelligente. La raifon qu'ils en avoient, comme ce philosophe le remarque (lib. I, c. iii,), c'eft qu'ils affuroient qu'il n'y a ancune substance que la matiere, & que tout le reste n'en est que des accidens, qui font engendrés & corruptibles, au lieu que la matiere, qui est tonjours la même, n'eft ni engendrée ni fujette à être détruite, mais éternelle. Les matérialistes étoient de véritables athées. non pas tant parce qu'ils n'établiffoient que des corps, que parce qu'ils ne reconnoissoient aucune intelligence qui les mût & les gouvernat. Car d'autres philosophes, comme Héraclite, Zenon, &c. en croyant que tout eft materiel, n'ont pas laiffé d'admettre une intelligence naturellement attachée à la matiere . & qui animoit tout l'univers . ce qui leur faisoit dire que c'est un animal : ceux-ci ne peuvent être regardés comme. athées.

L'on trouve diverses especes d'atbeifme chez les anciens. Les principales font l'éternité du monde , l'atomifme ou le concours fortuit , l'hylopathianisme , & l'hylozoifme, qu'il faut chercher fous leurs titres particuliers dans ce dictionnaire. Il faut remarquer que l'éternité du monde n'eft une efpece d'atbeifme, que dans le fens auquel Aristote & fes fectateurs l'établiffoient; car, ce n'et pas être athée, que de croire le monde co-éternel à Dieu, & de le regarder comme un effet inféparable de la caufe. Pour l'éternité de la matiere, je n'ai garde de la ranger parmi les systèmes des athées. Ils l'ont tous soutenne à la vérité, mais des philosophes théistes l'ont pareillement admile, & l'époque du dogme de la création n'est pas bien affurée. Veges CREATION. Parmi les modernes, il n'y a d'athéisme systématique que celui de Spinola, dont nous failons auffi un article féparé. Nous nous bornons ici aux remarques générales fuivantes.

1°. C'est à l'athée à prouver que la notion de Dien est contradictoire, & qu'il est impossible qu'un tel être existe. Quand même nous ne pourrions pas démontrer la possibilité de l'Etre souversinement parsait, nous serions en droit de demander à l'athée les preuves du

étant persuadés avec ontraire; car . tifon que cette idée ne renferme point e contradiction, c'est à lui à nous moncer le contraire; c'est le devoir de celui ui nie d'alléguer ses raisons. Ainsi, out le poids du travail retombe fur l'anée ; & celui qui admet un Dieu, peut ranquillement y acquiescer, laissant à on antagoniste le soin d'en démontrer la ontradiction. Or, ajoutons-nous, c'eft e dont il ne viendra jamais à bout. En ffet , l'assemblage de toutes les perfecions dans un seul être ne renferme oint de contradiction, il est donc possile; & de-la qu'il eft poffible, cet être loit nécessairement exister , l'existence tant comprise parmi ces qualités : mais I faut renvoyer à l'article DIEU, le dé-

ail des preuves de son existence.

20. Bien loin d'éviter les difficultés, en rejetant la notion de Dieu, l'athée l'engage dans des hypotheses mille fois olus difficiles à recevoir. Voicien peu de nots ce que l'athée est obligé d'admettre. Suivant son hypothese, le monde existe par lui-même, il est indépendant de tout sutre être, & il n'y a rien dans ce monde visible qui ait sa raison hors du monde. Les parties de ce tout & le tout lui-même renferment la raifon de leur existence dans leur effence ; ce font des êtres absolument nécessaires, & il impliqueroit contradiction qu'ils n'existassent pas. Le monde n'a point eu de commencement, il n'aura point de fin; il est éternel, & fuffisant à lui-même pour sa conservation. Les miracles fent impossibles, & l'ordre de la nature inaltérable. Les loix du mouvement, les événemens naturels, l'enchaînement des choses, sont autant d'effets d'une nécellité absolue ; l'ame n'a point de liberté. L'univers est sans bornes ; une fatalité absolue tient lieu de Providence. (Voyez Wolf, Théolog. nat. tom. II , fect. 2 , chap. lj.) C'eft-là, & non dans le fyfteme des theiftes, qu'il faut chercher les contradictions; tout en fourmille. Peut-on dire que le monde, consideré en lui-même, ait des caracteres d'éternité qui ne se puissent pas trouver dans un être intelligent? Peuton sontenir qu'il est plus facile de comprendre que la matiere se meut d'ellemême, & qu'elle a formé par hazard & lant desfein le monde tel qu'il eft, que

de concevoir qu'une intelligence a imprimé le mouvement à la matiere, & a tout fait dans certaines vues? Pourroiton dire que l'on comprend comment tout ce qui existe a été formé par un mouvement purement méchanique & nécessaire. de la matiere, sans projet & sans dessein d'aucune intelligence qui l'ait conduite, & qu'on ne comprend pas comment une intelligence l'auroit pû faire ? Il n'y a affurément personne qui, s'il veut au moins parler avec fincérité, n'avoue que le fecond est infiniment plus facile à comprendre que le premier. Il s'ensuit de-là. que les athées ont des hypotheses beaucoup plus difficiles à concevoir que celles qu'ils rejettent, & qu'ils s'éloignent des sentimens communs plutôt pour se distinguer, que parce que les difficultés leur font de la peine ; autrement ils n'embrafferoient pas des syftemes tout-à-fait incompréhenlibles, sous prétexte qu'ils n'entendent pas les opinions généralement reques.

3°. L'athée ne sauroit éviter les absurdités du progrès de l'infini. Il y a un progrès qu'on appelle recli-ligne, & un progrès qu'on appelle circulaire. Suivant le premier , en remontant de l'effet à la caufe . & de cette cause à une autre , comme de l'œuf à la poule, & de la poule à l'œuf, on ne trouve jamais le bout, & cette chaine d'êtres visiblement contingens, forme un tout nécessaire, éternel, infini. L'impossibilité d'une telle supposition est fi manifeste, que les philosophes payens l'avoient abandonnée, pour le retrancher dans le progrès circulaire. Celui-ci confifte dans certaines révolutions périodiques extrêmement longues, au bout defquelles les mêmes chofes fe retrouvent la même place; & l'état de l'univers eft précifément tel qu'il étoit au même moment de la période précédente. J'ai déja écrit une infinité de fois ce que j'écris à présent, & je l'écrirai encore une infinité de fois dans la suite des révolutions éternelles de l'univers. Mais la même abfurdité que produit le progrès recti-ligne, revient ici contre le progrès circulaire. Comme dans le premier cas on cherche inutilement, tantôt dans l'œuf, tantôt dans la poule, sans jamais s'arrêter, la raison suffisante de cette chaîne d'êtres, de même dans celui-ci une révolution est Ee'e 4

lièe à l'autre, mais on ne voit point comment une révolution produit l'autre, & quel est le principe de cette succession infinie. Que l'on mette des millions d'années pour les révolutions universelles, ou des jours, des heures, des minutes, pour l'existence des petits insectes éphémeres, dont l'un produit l'autre sans sin; c'est la même chose; ce sont toujours des effets enchaînés les uns aux autres, sans qu'on puisse assigner une cause, un principe, une raison suffiante qui les explique.

4°. On peut auffi attaquer l'atheifme par ses conséquences, qui en sappant la religion renverient du même coup les fondemens de la morale & de la politique. En effet . l'utbeifme avilit & dégrade la nature humaine, en niant qu'il y ait en elle les moindres principes de morate, de politique, d'équité & d'humanité: toute la charité des hommes , fuivant cet abfurde fyfteme , toute leur bienveillance ne viennent que de leur crainte , de leur foibleffe , & du befoin qu'ils ont les uns des autres. L'utilité & le desir de parvenir, l'envie des plaifirs , des honneurs , des richeffes , font les uniques regles de ce qui est bon. La justice & le gouvernement civil ne font des chofes ni bonnes , ni defirables par elles mêmes; car elles ne fervent qu'à tenir dans les fers la liberté de l'homme, mais on les a établies comme un moindre mal, & pour obvier à l'état de guerre dans lequel nous naissons. Ainsi les hommes ne sont justes que malgré eux; car ils vondroient bien qu'il fut possible de n'obeir à aucune loi. Enfin, (car ce n'eft ici qu'un échantillon des principes moranx & politiques de l'atl elfine, ) les souverains ont nue autorité proportionnée à leurs forces; si elles sont illimitées, ils ont un droit illimité de commander; enforte que la voionté de celui qui commande tienne lieu de justice aux sujets, & les oblige d'obeir, de quelque nature que soient les ordres.

'Je conviens que les idées de l'honnère & du déshonnère subsistent avec l'athétime. Ces idées étant dans le fonds & dons l'essence de la nature humaine, l'athée ne fauroit les rejeter. Il ne peut

méconnaître la différence morale des attions, parce que, quand même il n'y anroit point de divinité, les actions qui tendent à détériorer notre corps & notre ame feroient toujours également contraires aux obligations naturelles. La vertu purement philosophique, qu'on ne fauroit lui refuser en tant qu'il peut le conformer aux obligations naturelles, dont il trouve l'empreinte dans fa nature, cette vertu, dis-je, a tres-peu de force, & ne fauroit guere tenir contre les motifs de la crainte, de l'intérêt & des paffions. Pour rélifter, fur-tout lorfqu'il en coûte d'être vertueux , il faut être rempli de l'idée d'un Dieu qui voit tout, & qui conduit tout. L'atbeifme ne fournit rien , & fe trouve fans reffource ; des que la vertu est matheureuse , il eft réduit à l'exclamation de Brutus : Vertu, stérile vertu, de quoi m'as-tu fervi? Au contraire, celui qui croit fortement qu'il y a un Dieu, que ce Dieu eft bon, que tout ce qu'il'a fait & qu'il permet, aboutira enfin au blen de fes créatures; un tel homme peut conferver fa vertu & son intégrité, même dans la condition la plus dure. Il est vrai qu'il faut pour cet effet admettre l'idée des récompenses & des peines à venir.

Il refulte de-là que l'atbeifme publiquement professe eft puniffable fuivant le droit naturel. On ne peut que defapprouver hautement quantité de procédures barbares & d'exécutions inhumaines. que le simple soupçon ou le prétexte d'atblifme ont occasionnées. Mais, d'un autre coté, l'homme le plus tolérant ne difconviendra pas que le magiftrat n'ait droit de réprimer ceux qui ofent profeffer l'athéifme , & de les faire perit meme, s'il ne peut autrement en delivrer la société. Personne ne révoque en doute, que le magistrat ne soit pleinement autorifé à punir ce qui est mauvais & vicieux, & à récompenser ce qui est bon & vertueux. S'il peut punir ceux qui font du tort à une feule personne. il a fans doute autant de droit de punir ceux qui en font à toute une société, en niant qu'il y ait un Dieu, ou qu'il fe mèle de la conduite du genre humain, pour récompenser ceux qui travaillent au bien commun , & pour chatier ceux qui l'attaquent. On peut regarder un

homme de cette forte comme l'ennemi de tons les autres, puisqu'il renverse tons les fondemens sur lesquels leur conservation & leur félicité sont princisalement établies. Un tel homme pouroit être puni par chacun dans le droit le nature. Par conféquent le magistrat loit avoir droit de punir , non-seulement eux qui nient l'existence d'une divilité, mais encore ceux qui rendent ette existence inutile, en niant sa proidence, ou en prechant contre fon cule, ou qui sont coupables de blasphenes formels, de profanations, de parures, ou de juremens prononcés légéement. La religion est si nécessaire our le foutien de la société humaine. u'il est impossible, comme les payens ont reconnu aussi bien que les chréens, que la société subsiste si l'on n'adiet une puissance invisible, qui gouerne les affaires du genre humain. ovez-en la preuve à l'article des athées. a crainte & le respect que l'on a ponr et être, produit plus d'effet dans les ommes, pour leur faire observer les evoirs dans lesquels leur félicité confte fur la terre, que tous les Supplices ant les magistrats puissent les menaer. Les athées memes n'ofent le nier; c'est pour quoi ils supposent que la région est une invention des politiques, our tenir plus facilement la société en gle. Mais quand cela feroit, les poliques ont le droit de maintenir leurs abliffemens, & de traiter en ennemis ux qui voudroient les détruire. Il n'y point de politiques moins fenfés que ux qui prétent l'oreille aux infinuaons de l'athéisme, & qui ont l'imprunce de faire profession ouverte d'irrérains, & en les prévenant contre touréligion, leur font autant de tort qu'à réligion même, puifqu'ils leur ôtent ut droit, excepté la force, & qu'ils gagent leurs sujets de toute obligation du ferment de tidélité qu'ils leur ont t. Un droit qui n'eft établi d'une part e for la force, & de l'autre que fur la inte, tot ou tard fe détruit & fe renrse. Si les souverains pouvoient dé-ire toute conscience & toute réligion is les efprits de tous les hommes .. is la penice d'agir entuite avec une qué. Mais comme les écrits où il en est

entiere liberté, ils se verroient bien-tôt ensevelis eux-mêmes sous les ruines de la réligion. La conscience & la réligion engagent tous les sujets : 1º. à exécuter les ordres légitimes de leurs souverains, ou de la puissance législative à laquelle ils font foumis, lors meme qu'ils font opposés à leurs intérêts particuliers : 2º. à ne pas refifter à cette meme puilfance par la force, comme S. Paul l'ordonne. Rom. cb. xij. vers. 12. La religion est encore plus le soutien des rois, que le glaive qui leur a été remis. Cet article eft tiré des papiers de M. Formey, secrétaire de l'académie royale de Pruse. (X)

On ne peut parler de l'athéisme fans développer les opinions de celui qui l'a

réduit le premier en systeme.

SPINOSA en a fait un corps de doctrine lie & tiffu felon la méthode des géometres, mais d'ailleurs fon fentiment n'est pas nouveau. Ils y a long-temps que l'on a cru que tout l'univers n'eft qu'une fubftance, & que Dieu & le monde ne font qu'un feul etre. n'eft pas fur que Straton, philosophé péripatécien, ait eu la même opinion, parce qu'on ne sait pas s'il enseignoit que l'univers ou la nature fût un être fimple & une fubstance unique. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne reconnoisfoit d'autre dieu que la nature. Comme il se moquoit des atômes & du vuide d'Epicure, on pourroit s'imaginer qu'il n'admettoit point de diftinction entre les parties de l'univers; mais cette confequence n'eft point nécessaire. On peut feulement conclure que fon opinion s'approche infiniment plus du fpinofilme que le syfteme des atômes. On a même lieu de croire qu'il n'enseignoit pas, comme faisoient les atomistés, que le monde fut un ouvrage nouveau, & produit par le hazard; mais qu'il-enseignoit, comme font les spinolistes, que la nature l'a produit nécessairement & de toute éternité.

Le dogme de l'ame du monde, qui a été commun parmi les anciens, & qui faisoit la partie principale du système des stoiciens, est dans le fond celui de Spinosa; cela paroîtroit plus clairement, fi des auteurs géometres l'avoient expli-

fait mention tiennent plus de la méthode des rhétoriciens que de la méthode dogmatique, & qu'au contraire Spinosa s'est attaché à la précision, sans se servir du langage figuré qui nous dérobe fi souvent les idées justes d'un corps de doctrine, de-là vient que nous trouvons plusieurs différences capitales entre son lystème & celui de l'ame du monde. Ceux qui voudroient foutenir que le spinofilme eft mieux lie, devroient auffi foutenir qu'il ne contient pas tant d'orthodoxie; car les stoïciens n'ôtoient pas à Dieu la providence ; ils réunissolent en lui la connoissance de toutes les chofes; au lieu que Spinofa ne lui attribue que des connoissances séparées & trèsbornées. Lisez ces paroles de Seneque: .. Eundem quem nos Jovem intelligunt, n custodem rectoremque universi , animum ac spiritum, mundani bujus ope-, ris dominum & artificem , cui nomen momne convenit. Vis illum fatum vo-3 care ? Non errabis : bic eft ex quo fuf-, pensa sunt omnia , causa causarum. " Vis illum providentiam dicere ? Recte n dicis. Est enim cujus consilio buic mundo providetur. Vis illum naturam vo-, care? Non peccabis. Eft enim ex quo nata sunt omnia, cujus spiritu vivi-32 mus. Vis illum vocare mundum? Non , falleris. Ipfe eft enim totum quod vides, totus suis partibus inditur, & se sustinens vi sua. Quest. natur. lib. XI, , cap. xlv. Et ailleurs il parle ainfi : , Quid eft autem , cur non existimes in , eo divini aliquid existere , qui Dei par 3 eft ? Totum boc quo continemur & " unum est & Deus, & socii ejus sumus " & membra. Epist. 92. " Lisez austi le discours de Caton , dans le IV liv. de la Pharfale, & fur-tout confiédrez-y ces trois vers.

Est - ne Dei sedes nisi terra & pontus & aer, Et calum & virtus? Superos quid quarimus ultra? Jupiter est quodcumque vides, quocumque moveris.

Pour revenir à Spinosa, tout le monde convient qu'il avoit des mœurs, qu'il fut sobre, modéré, pacifique, désintéresse, même généreux; son cœur n'étoit taché d'aucun de ces vices en déshonorent. Cela est étrange; mais au fond il ne faut pas plus s'en étonner, que de voir des gens qui vivent très - mal. quoiqu'ils aient une pleine perfuafion de l'évangile ; ce que l'attrait du plaifer ne fit point dans Spinofa, la bonté & l'équité naturelles le firent. De fon obferre retraite fortit d'abord l'ouvrage qu'il intitula , traité théologico-politique , parce qu'il y envisage la religion en ellemême, & par rapport à son exercice. eu égard au gouvernement civil. Comme la certitude de la révélation est le fondement de la foi, les premiers efforts de Spinosa sont contre les prophètes. Il tente tout pour affoiblir l'idée que nous avons d'eux, & que nous puisons dans les prophéties. Il borne à la science des mœurs tout le mérite des prophètes. Il ne veut pas qu'ils aient bien connu la nature & les perfections de l'Etre fouverain. Si nous l'en croyons, ils n'en favoient pas plus, & peut-être qu'ils n'en favoient pas tant que nous.

Moife, par exemple, imaginoit un Dieu jaloux, complaifant & vindicatif. ce qui s'accorde avec l'idée que nous devons avoir de la divinité. A l'égard des miracles , dont le récit eft & fréquent dans les écritures , il a trouvé qu'ils n'étoient pas véritables. Les prodiges, selon lui , font impossibles ; ils dérangeroient l'ordre de la nature, & ce dérangement eft contradictoire. Enfin , pour nous affranchir tout-d'un-coup & nous mettre à l'aife, il détruit par un chapitre seul toute l'autorité des anciennes écritures. Elles ne font pas des auteurs dont elles portent les noms ; ainfi le pentateuque ne sera plus de Moise, mais une compilation de vieux mémoires mal digerés par Esdras. Les autres livres sacrés n'auront pas une origine plus refpectable.

Spinofa avoit étonné & scandali l'é l'Europe par une théologie qui n'avoit de
fondement que l'autorité de sa parole.
Il ne s'égara pas à dems. Son premier
ouvrage n'étoit que l'essai de ses forces.
Il alla bien plus loin dans un second.
Cet autre écrit est sa morale, où donnant carriere à ses méditations philosophiques, il plonge son tecteur dans le
sein de l'athéisme. C'est principalement

ce monftre de hardieffe, qu'il doit le rand nom qu'il s'est fait parmi les inrédules de nos jours. Il n'est pas vrai ne fes fectatenrs foient en grand nomre. Très - peu de personnes sont souponnées d'adhérer à sa doctrine, & parmi eux que l'on en foupgonne, il y en a eu qui l'aient étudiée, & entre ceuxi, peu qui l'aient comprise, & qui foient apables d'en tracer le vrai plan & de lévelopper le fil de ses principes. Les ilus finceres avouent que Spinosa est inompréhenfible, que sa philosophie surout est pour eux une énigme perpétuelle, & qu'enfin , s'ils fe rangent de fon parti , c'est qu'il nie avec intrépidité ce qu'euxnêmes avoient un penchant fecret à ne as croire.

Pour peu qu'on s'enfonce dans les noires ténebres où il s'est enveloppé, on y lécouvre une suite d'abymes , où ce téméraire raisonneur s'est précipité presque des le premier pas , des propositions évidemment fausses, & les autres contestables, des principes arbitraires subftitués aux principes naturels & aux vérités fensibles, un abus des termes la plupart pris à contre fens, un amas d'équivoques trompenfes, une nuée de contra-

dictions palpables.

De tons ceux qui ont réfuté le spinofilme, il n'y a personne qui l'ait développé auffi nettement ni combattu avec autant d'avantage que l'a fait M. Bayle. C'est pourquoi je me fais un devoir de transcrire ici un précis des raisonnemens par lesquels il a ruiné de fond-en-comble ce système monstrueux. Mais avant d'en faire fentir le ridicule, il eft bon de les expofer. Spinofa soutient , 1º. qu'une substance ne peut produire une autre fubstance; 2º. que rien ne peut être créé de rien , parce que ce feroit une contradiction manifeste que Dieu trayaillat fur le néant, qu'il tirat l'être du non-être, la lumiere des ténebres, la vie de la mort; 3°. qu'il n'y a qu'une seule fubstance, parce qu'on ne peut appeller fubstance que ce qui est éternel . indépendant de toute cause supérieure, que ce qui existe par foi-même & nécessairement. Or toutes ces qualités ne conviennent qu'à Dieu; donc il n'y a d'autre substance dans l'univers que Dieu feul.

Spinosa ajoute que cette substance unique, qui n'eft ni divifée ni divifible . ek douée d'une infinité d'attributs , & entr'autres de l'étendue & de la pensée. Que tous les corps qui se trouvent dans l'univers sont des modifications de cette substance en tant qu'étendue, & que les ames des hommes font des modifications de cette substance en tant que pensée. Le tout cependant reste immobile, & ne perd rien de ion essence pour quelques changemens légers, rapides, momentanés. C'est ainsi qu'un homme ne cesse, point d'être ce qu'il eft en effet, foit qu'il veille, foit qu'il dorme, foit qu'il se repose nonchalamment, soit qu'il agisse avec vigueur. Ecoutons ce que Bayle op-

pole à cette doctrine.

1º. Il eft impossible que l'univers soit une substance unique; car tout ce qui est étendu a néceffairement des parties, &. tout ce qui a des parties est composé: & comme les parties de l'étendue ne subfiftent point l'une dans l'autre, il faut nécessairement, ou que l'étendue en général ne foit pas une fubstance, on que chaque partie de l'étendue foit une fubftance particuliere & diftincte de toutes les autres. Or, felon Spinofa, l'étendue en général est l'attribut d'une substance : d'un autre coté, il avoue avec les autres philosophes . que l'attribut d'une substance ne differe point réellement de cette substance; d'où il faut conclure que chaque partie de l'étendue est une substance particuliere : ce qui ruine les fondemens de tout le fystème de cet auteur. Pour excuser cette absurdité, Spinofa ne fauroit dire que l'étendue en général est diftincte de la substance de Dien, car s'il le disoit; il enseigneroit que cette subkance eft en elle-même non-étendue; elle n'eût donc jamais pû acquérir les trois dimensions qu'en les créant, puisqu'il est vifible que l'étendue ne peut fortir ou émaner d'un fujet non étendu. que par voie de création : or Spinosa ne croyoit point que de rien on pût faire rien. Il est encore visible qu'une substance non étendue de sa nature ne peut jamais devenir le sujet des trois dimenfions ; car comment feroit - il possible de les placer sur ce point mathématique? elles fubfisteroient donc fans un fujet, elles seroient donc une substance ; de

forte que fi cet auteur admettoit une diftinction réelle entre la substance de Dieu & l'étendue en général, il feroit obligé de dire que Dien feroit compofé de deux substances distinctes l'une de l'autre, savoir, de son être non étendu & del'étendue : le voilà donc obligé de reconneître que l'étendue & Dieu ne font que la même chose; & comme d'ailleurs dans ses principes il n'y a qu'une sub-Rance dans l'univers, il faut qu'il enfeigne que l'étendue eft un être fimple, & auffi exempt de composition que les points mathématiques; mais n'eft-ce pas fe moquer du monde que foutenir cela? eft-il plus évident que le nombre millénaire est composé de mille unités, qu'il n'est évident qu'un corps de cent pouces est composé de cent parties réellement diftinctes l'une de l'antre, qui ont chacune l'étendue d'un vouce?

Pour se debarraffer d'une difficulté fi presfante, Spinofa répond que l'étendue n'est pas composée de parties, mais de modifications. Mais a - t - il pu bien fe promettre quelqu'avantage de ce changement de mot? qu'il évite tant qu'il voudra le nom de partie, qu'il fubftitue tant qu'il vondra celui de modalité ou modification, que fait cela à l'affaire? les idées que l'on attache au mot partie, s'effaceront-elles? ne les appliquera - t - on pas au mot modification? les fignes & les caracteres de différence sont - ils moins réels, ou moins évidens, quand on divife la matiere en modifications, que quand on la divise en parties? visions que tout cela! l'idée de la matiere demeure toujours celle d'un être composé, celle d'un amas de plusieurs substances. Voici de quoi bien prouver sela.

Les modalités sont des êtres qui ne peuvent exister sans la substance qu'elles modifient; il faut donc que la substance se trouve par-tout où il y a des modalités, il fant même qu'elle se multiplie à proportion que les modifications incompatibles entr'elles se multiplient. Il est évident, nul spinosiste ne peut le nier, que la figure quarrée & la figure circulaire sont incompatibles dans le même morceau de cire; il faut donc accessirement que la substance modifiée par la figure quarrée ne soit pas la même substance que celle qui est modifiée par la figure ronde:

autrement la figure quarrée & la figure ronde le trouveroient en même tems dans un feul & même fujet: or, cela est impossible.

2º. S'il est absurde de faire Dien étendu, parce que c'eft lui ôter fa fimplicité & le composer d'un nombre infini de parties, que dirons-nous, quand nous fongerons que c'est le réduire à la condition de la nature la plus vile, en le faifant matériel . la matiere étant le théatre de toutes les corruptions & de tous les changemens? Les spinoliftes foutiennent pourtant qu'elle ne fouffre nulle division. mais ils foutiennent cela par la plus frivole & par la plus froide chicanerie qui puisse se voir. Afin que la matiere fût divifée , difent-ils , il faudroit que l'une de ces portions fut férarée des autres par des espaces vuides: ce qui n'arrive jamais; mais c'est très-mal définir la divifion. Nous fommes auffi réellement féparés de nos amis , lorfque l'intervalle qui nous fépare, est occupé par d'autres hommes rangés de file, que s'il étoit plein de terre. On renverse donc & les idées & le langage, quand on nous fortient que la matiere réduite en cendres & en fumée, ne souffre point de séparation.

3'. Nous allous voir des absurdités encore plus monstrueuses, en considérant le dien de Spinofa comme le sujet de toutes les modifications de la penfée: c'est deja une grande difficulté que de concilier l'étendue & la penfée dans une seule substance; & il ne s'agit point ici d'un alliage comme celui des métaux, ou comme celui de l'eau & du vin ; cela ne demande que la juxta position : mais l'alliage de la penfée & de l'étendue doit être une identité. Je suis sûr que si Spinofa avoit trouvé un tel embarras dans une autre fecte, il l'auroit jugée indigne de fon attention; mais il ne s'en est pas fait une affaire dans la propre cause : tant il est vrai que ceux qui censurent le plus dédaigneusement les pensées des autres. font fort indulgens envers'eux-mêmes. It le moquoit sans doute du myftere de la Trinité , & il admiroit qu'une infinité de gens ofassent parler d'une nature formée de trois hypostafes, lui qui, à proprement parler, donne à la pature divine autant de personnes qu'il y a de gens sur la terre ; il regardoit comme des fons . reux qui, admettant la trasubstantiation, disent qu'un homme pent être toutt-la-fois en ploss urs heux, vivre à Paris, être mort à Rome, Ec. lui qui foutient que la substance étendue, uni que & inlivisible, est tout à la-fois par tout, ici roide, ailleurs chaude, ici triste, ail-

eurs gaie , &c.

S'il y a quelque chose de certain & l'incontettable dans les connoiffances humaines . c'eft cette propolition ci : on se peut affirmer veritablement d'un même fujet , aux mêmes égards , & en même tems, deux termes qui sont opposés 3 par exemple, on ne peut pas dire fans mentir, Pierre fe porte bien. Pierre est fort malude. Les spinofiftes ruinent cet e idée, & la justifient de telle forte, qu'on ne fait plus où ils pourront prendre-le caractere de la vérité : car , si de telles propositions ftoient fanffes, il n' y en a point qu'on pût garantir pour vraies. Montrons que et axiome eft très-faux dans leur fviteme, & posons d'abord pour maxime incontestable que tous les titres que l'on tonne à ce fujet, pour fignifier ou tont e qu'il fait ou tout ce qu'il fouffre, conviennent proprement & phyliquement à la substance, & non pas à ses accidens. Quand nous disons le fer est dur, le fer eit pefant, il s'enfonce dans l'eau, nous ne prétendons point dire, que sa pesaneur eft pesante, &c. ce langage seroit rès-impertinent; nous voulous dire que a substance étendue qui le compuse, réifte, qu'elle pele, qu'elle descend sons 'eau. De même quand nous difons qu'un somme nie, affirme, fe fache, careffe, one, &c. nous faifons tomber tous ces attributs sur la substance même de son ime. & non pas fur les penfees, en tant qu'elles font des accidens ou des modifirations. S'il étoit donc vrai, comme le prétend Spinofa , que les hommes fuffent fes modalités de Dieu, on parleroit faufement quand on diroit, Pierre nie ceci, I veut ceci , il veut cela , il affirme une elle chose: car réellement, lelon ce fvtême, c'est Dieu qui nie, qui veut, qui affirme, & par confequent toutes les dénominations qui résultent de toutes les penfées des hommes, tombent proprement & phyliquement fur la fubftance de Dieu ; d'où il s'ensuit que Dieu hait & time, nie & affirme les mêmes choies,

en même tems , & felon toutes les conditions requifes , pour faire que la regle que nous avons rapportée touchant les termes opposés foit fausse : car on ne fauroit nier que . felon toutes ces conditions prifes en toute rigueur, certains hommes n'aiment & n'affirment, ce que d'autres hommes haiffent & nient. Palfons plus avant : les termes contradictoires, vouloir & ne vouloir pas, conviennent . felon toutes ces conditions . en même tems, à différens hommes : il faut donc que dans le système de Spinosa ils conviennent à cette substance unique & indivisible qu'on nomme Dien. C'est donc Dieu qui forme en même tems l'acte de vouloir. & qui ne le forme pas à l'égard d'un même objet. On vérifie donc de lui denx termes contradictoires, ce qui eft le renverfement des premiers principes de la métaphyfique : un cercle quarré n'eft pas plus une contradiction , qu'une fubstance qui aime & hait en meme tems le même objet : voilà ce que c'est que la fausse délicatesse. Notre homme ne pouvoit fouffrir les moindres obfcurités . ni du péripatétifme, ni du judaifme, ni du christianisme . & il embraffoit de tout fon cour une hypothese qui allie ensemble deux termes ausi opposés que la figure quarrée & la circulaire, & qui fait qu'une infinité d'attributs discordans & incompatibles, & toute la variété & l'antipathie des penfées du genre humain fe certifient tout - à - la - fois , d'une feule & même substance très - simple & indivifible. On dit ordinairement , quot capita , tot fenfus; mais felon Spinofa, tous les. fentimens de tous les hommes font dans une seule tête. Rapporter simplement de telles choses, c'eft les réfuter.

4°. Mais si c'est physiquement parlant, une absurdité prodigieuse, qu'un sujet simple & unique soit modifié en même tems par les pensées de tous les hommes, c'est une abomination exécrable quand on considere ceci du coté de la mo-

rale.

Quoi donc! l'être infini, l'être nécefaire, fouverainement parfait, ne fera point ferme, conffant & immuable? que dis-je, immuable! il ne fera pas un moment le meme; fes penfées le succéderont les unes aux autres, fans fin & fans ceffe; la même bigarrure de passions &

de sentimens ne se verra pas deux fois? cela eft dur à digérer. Voici bien pis: cette mobilité continuelle gardera beaucoup d'uniformités en ce fens, que toujours pour une bonne penfée , l'être infini en aura de mille fortes d'extravagantes. d'impures, d'abominables; il produira en lui-même toutes les folies , toutes les réveries, toutes les saletés, toutes les iniquités du genre humain ; il en fera non-feulement la cause efficiente, mais auffi le fujet paffif ; il se joindra avec elles par l'union la plus intime que l'on puisse concevoir : car c'est une union pénétrable, ou plutôt c'eft une vraie identité, puisque le mode n'eft point diftinct réellement de la substance modifiée. Plufieurs grands philosophes ne pouvant comprendre qu'il soit compatible avec l'être souverainement bon de souffrir que l'homme foit si méchant & si malheureux , ont supposé deux principes , l'un bon , l'autre mauvais : & voici un philofophe qui trouve bon que Dieu foit bien lui-même & l'agent & le patient de tous les crimes , & de toutes les miseres de l'homme. Que les hommes fe haiffent les uns les autres , qu'ils s'entr'affaffinent au coin d'un bois , qu'ils s'affemblent en corps d'armée pour s'entretuer, que les vainqueurs mangent quelquefois les vaincus : cela fe comprend, parce qu'ils font diftincts les uns des autres ; mais que les hommes n'étant que les modifications du même être, n'y ayant par conféquent que Dieu qui agiffe, & le même Dieu en nombre, qui se modifie en Turc, en fe modifiant en Hongrois, il yait des guerres & des batailles , c'est ce qui furpaffe tous les monftres & tous les déréglemens chimériques des plus folles têtes qu'on ait jamais enfermées dans les petites-maisons. Ainsi , dans le système de Spinofa, tous ceux qui difent les Allemands ont tue dix mille Turcs, parlent mal & faussement, à moins qu'ils n'entendent, Dieu modifié en Allemands a tué Dieu modifié en dix mille Turcs ; & ainfi toutes les phrases par lesquelles on exprime ce que font les hommes les uns contre les autres, n'ont point d'autre sens véritable que celui-ci, Dieuse bait lui-même, il se demande des graces à lui-même, & se les refuse; il se persécute, il se tue, il se mange , il fe calomnie , il s'envoie fur l'échaftud. Cela seroit moins inconcevable, si Spinosa s'étoit représenté Dieu comme un assemblage de plusieurs parties distinctes; mais il l'a réduit à la plus parfaite simplicité. à l'unité de substance, à l'indivisibilité. Il débite donc les plus infames & les plus furieuses extravagances, & infiniment plus ridicules que celles des poètes touchant les dieux du paganisme.

50. Encore deux objections. Il y a en des philosophes affez impies pour nier qu'il y cut un Dieu, mais ils n'ont point pouffe leur extravagance jufqu'à dire , que s'il existoit, il ne feroit point une nature parfaitement heureuse. Les plus grands sceptiques de l'antiquité ont dit que tous les hommes ont une idée de Dieu, felon laquelle il eft une nature vivante, heureuse, incorruptible, parfaite dans sa félicité, & nullement suscep-tible de maux. C'étoit sans doute une extravagance qui tenoit de la folie, que de ne pas réunir dans la nature divine l'immortalité & le bonheur. Plutarque réfute très-bien cette absurdité des ftorques : mais, quelque folle que fût cette réverie des ftoïciens, elle n'ôtoit point aux dieux leur bonheur pendant la vie. Les fpinefiftes font peut-être les feuls qui aient réduit la divinité à la mifere. Or , quelle misere? Quelquefois si grande, qu'il se jette dans le désespoir, & qu'il s'anéantiroit s'il le pouvoit ; il y tache , il s'ôte tout ce qu'il peut s'ôter ; il fe pend , il fe précipite, ne pouvant plus supporter la trifteffe qui le dévore. Ce ne font point ici des déclamations , c'est un langage exact & philosophique; car fi l'homme n'eft qu'une modification, il ne fait rien: ce feroit une phrase impertinente , boufonne, burlefque, que de dire , la joie eft gaie, la trifteffe eft trifte. C'eft une femblable phrase dans le système de Spinosa que d'affirmer , l'homme penfe . l'homme s'afflige , I bomme fe pend , &c. Toutes ces propositions doivent être dites de la subfrance dont l'homme n'eft que le mode. Comment a - t - on pu s'imaginer eu une nature indépendante qui existe par ellemême & qui possede des perfections infinies, foit sujette à tous les malheurs du genre humain? Si quelqu'autre nature la contraignoit à se donner du chagrin, à fentir de la douleur, on ne tronreroit pas .fi. étrange qu'elle employar | git - il pas toujours selon toute l'étendue on activité à fe rendre malheureuse; on liroit, il faut bien qu'elle obéiffe à une orce majeure : c'est apparemment pour viter un plus grand mal, qu'elle se donse la gravelle, la colique, la fievre :haude, la rage. Mais elle seule dans 'univers, rien ne lui commande, rien se l'exhorte, rien ne la prie. C'est sa propre nature, dit Spinofa, qui la porte i se donner elle - même en certaines cironstances un grand chagrin, & une doueur très-vive. Mais, lui répondrai-je, ne trouvez-vous pas quelque chose de nonftrueux & d'inconcevable dans une elle fatalité?

Les raisons très - fortes qui combattent a doctrine que nos ames sont une porion de Dieu, ont encore plus de solidité contre Spinofa. On objecte à Pythagoras lans un ouvrage de Cicéron, qu'il résulte le cette doctrine trois faussetés évidences: 1°. que la nature divine seroit déchicée en pieces; 2°. qu'elle seroit malheures eutrant de fois que les hommes; 3°. qu'elle feroit malheure autant de fois que les hommes; 3°. que l'esprit humain n'ignoreroit aucune

:uofe , puilqu'il feroit Dieu.

6°. Je voudrois savoir à qui il en veut, quand il rejette certaines doctrines, & u'il en propose d'autres. Veut-il appren-ire des vérités? Veut-il résuter des erreurs? Mais est - il en droit de dire qu'il y a des erreurs? Les penfées des philoophes ordinaires, celles des Juifs, celes des chrétiens ne font-elles pas des nodes de l'être infini , auffi-bien que celes de son éthique? Ne sont-elles pas des éalités auffi nécessaires à la perfection le l'univers que toutes les spéculations? N'émanent-elles pas de la cause nécessaie? Comment donc ofe-t-il prétendre ju'il y a là quelque chose à reclisier ? En econd lieu, ne prétend-il pas que la naure dont elles sont les modalités, agit sécossairement; qu'elle va toujours son grand chemin, qu'elle ne peut ni fe déourner ni s'arrêter, & qu'étant unique lans l'univers, aucune cause extérieure ie l'arrêtera jamais ni redressera? Il n'y i donc rien de plus inutile que les legons le ce phitosophe. C'eft bien à lui, qui s'eft qu'une modification de fubstance , à rescrire à l'Etre infini ce qu'il faut aire! Cet être l'entendra et - il ? Et s'il entendoit , pourroit-il en profiter? N'a-

de ses forces, sans savoir ni où il va, ni ce qu'il fait? Un homme comme Spinofa fe tiendroit en repos, s'il raisonnoit bien. S'il est possible qu'un tel dogme s'établiffe, diroit-il, la nécessité de la nature l'établira fans mon ouvrage; s'il n'est pas possible, tous mes écrits n'y feront rien. Le système de Spinosa choque si visiblement la raison, que ses plus grands admirateurs reconnoissent que, s'il avoit enseigné les dogmes dont on l'accuse, il seroit digne d'exécration; mais ils prétendent qu'on ne l'a pas entendu. Leurs apologies, loin de le disculper, font voir clairement que les adversaires de Spinofa. l'ont tellement confondu & abymé, qu'il ne leur reste d'autre moyen de leur répliquer, que celui dont les janfénistes se sont servis contre les jésuites, qui est de dire que son sentiment n'est pas tel qu'on le suppose : voilà à quoi se réduisent ses apologistes. Afin donc qu'on voie que personne ne fauroit disputer à les adverfaires l'honneur du triomphe, il suffit de considérer qu'il a enseigné effectivement ce qu'on lui impute, & qu'il s'est contredit groffierement & n'a fu ce qu'il vouloit. On lui fait un crime d'avoir dit que tous les êtres particuliers sont des modifications de Dieu. Il est manifeste que c'est sa doctrine, puisque sa propolition 14e eft celle - ci , prater Deum nulla dari neque concipi potest substantia. & qu'il affure dans la 15°, quidquid eft, in Deo eft, & nibil fine Deo neque effe neque concipi potest. Ce qu'il prouve par la raifon que tout eft mode ou fubstance . & que les modes ne peuvent exister ni être concus fans la substance. Quand donc un apologiste de Spinosa parle de cette maniere : s'il étoit vraique Spinofa eût enfeigné que tous les êtres particuliers sont des mod des de la substance divine , la victoire de ses adversaires seroit complete, & je ne voudrois pas la leur conteffer; je ne leur conteste que le fait, je ne orois pas que la doctrine qu'ils ont réfutée foit dans fon livre : quand, dis-je, un apologiste parle de la forte , que lui manque-t - il qu'un aven formel de la défaite de fon héros ? car évidemment le dogme en question est dans la morale de Spinofa.

Il ne faut pas oublier que cet impie n'a point méconnu les dépendances iné-

vitables de fon fystême, car il s'est moqué de l'apparition des esprits, & il n'y a point de philosophe qui ait moins de droit de la nier : il doit reconnoître que tout pense dans la nature, & que l'homme n'est point la plus éclairée & la plus intelligente modification de l'univers : il doit donc admettre des démons. Quand on suppose qu'un esprit souverainement parfait a tiré les créatures du sein du néant, fans y être déterminé par fa nature, mais par un choix libre de son bon plaifir, on peut nier qu'il y ait des anges. Si vous demandez pourquoi un tel créateur n'a point produit d'autres esprits que l'ame de l'homme, on répondra que tel a été son bon plaifir , fat pro ratione voluntas: vous ne pourrez opposer rien de raisonnable à cette réponse, à moins que vous ne prouviez le fait, c'est-à-dire, qu'il y a des anges. Mais quand on suppole que le Créateur n'a point agi librement, qu'il a épuilé sans choix ni regle toute l'étendue de sa puissance, & que d'ailleurs la pensée est un de ses attributs, on eft ridicule fi l'on foutient qu'il n'y a pas des démons. On doit croire que la pensée du Créateur s'est modifiée, non seulement dans le corps des hommes, mais aussi par tout l'univers, & qu'outre les animaux que nous connoissons, il y en a une infinité que nous ne connoissons pas, & qui nous furpaffent en lumieres & en malice, autant que nous l'urpassons, à cet égard, les chiens & les bœufs. Car ce seroit la chose du monde la moins raisonnable, que d'aller s'imaginer que l'esprit de l'homme est la modification la plus parfaite qu'un Etre infini, agissant elon toute l'étendue de ses forces, a pu produire. Nous ne concevons nulle liaifon naturelle entre l'entendement & le cerveau ; c'est pourquoi nous devons croire qu'une créature fans cerveau est auffi capable de penfer qu'une créature organisée comme nous le sommes. Qu'estce donc qui a pu porter Spinofa à nier ce que l'on dit des esprits ? Pourquoi a-t-il cru qu'il n'y a rien dans le monde qui foit capable d'exciter dans notre machine la vue d'un spectre , de faire du bruit dans une chambre, & de causer tous les phénomenes magiques dont les livres font mention? Eft - ce qu'il a cru que pour produire ces effets il faudroit avoir

un corps auffi maffif que celui de l'hos. me, & qu'en ce cas - là les démons ne pourroient pas subfister en l'air, ni entret dans nos mailons, ni le dérober à nos veux? Mais cette pensée seroit ridicule: la masse de chair dont nous sommes compoles, eft moins une aide qu'un obfizcle à l'esprit & à sa force : j'entends la force immédiate, ou la faculté d'appliquer les instrumens les plus propres à la production des grands effets. C'eft de cette faculté que naiffent les actions les plus furprenantes de l'homme : mille & mille exemples le font voir. Un ingénieur, petit comme un nain , maigre , pale , fait plus de choies que n'en feroient deux mille fauvages plus forts que Milon. Une machine animée, plus petite dix milk fois qu'une fourmi, pourroit être plus capable de produire de grands effets qu'un éléphante: elle pourroit découvrir les parties insensibles des animaux & des plantes, aller se placer fur le fiege des premiers refforts de notre cerveau , & y ouvrir des valvules , dont l'effet feroit que nous villions des fantomes & entendistions du bruit. Si les médecins conpoilfoient les premieres fibres & les premieres combinaisons des parties dans les végétaux, dans les minéraux, dans les animaux, ils connoîtroient auffi les infiremens propres à les déranger , & ils pourroient appliquer ces instrumens comme il feroit nécessaire pour produire de nouveaux arrangemens, qui convertiroient les viandes en poison & les poisons en bonnes viandes. De tels médecins feroient fans comparaison plus habiles qu'Hippocrate; & s'ils étoient affez petits pour entrer dans le cerveau & dans les visceres, ils guériroient qui ils voudroient. & ils causeroient auffi , quand ils voudroient, les plus étranges maladies qui fe puiffent voir. Tout fe reduit à cette question : est -il possible qu'une modification invisible ait plus de lumieres que l'homme & plus de méchanceté? Si Spinosa prend la négative, il ignore les conféquences de son hypothese, & le conduit temérairement & fans principes.

S'il cut raisonné conséquemment, Il n'eux pas aussi traité de chimérique la peur des ensers. Qu'on croie tant qu'on voudra que ett univers n'est point l'onrrage de Dieu , & qu'il n'est point dirigé par une nature fimple, spirituelle & difinde de tous les corps, il faut pour le noins que l'on avoue qu'il y a certaines holes qui ont de l'inteil gence & des voontés, & qui font jaloufes de leur pouzoir; qui exercent leur autorité sur les intres, qui leur commandent ceci ou cea , qui les châtient , qui les maltraitent , jui se vengent sevérement. La terre n'est-:lle pas pleine de :es fortes de chofes? Chaque homme ne le fait-il pas par expéience ? S'imaginer que tous les êtres de ette nature le loient trouvés précilément ur la terre, qui n'est qu'un point en comparaison de ce monde, c'est affurément me penfée tout-à-fait déraisonnable. La aison, l'esprit, l'ambition, la haine, eroient plutôt fur la terre que parout ailleurs ! Pourquoi cela ? En pouroit-on donner une caufe bonne ou mauraise? Je ne le crois pas. Nos yeux nous portent à être perfuadés que ces espaces mmenfes, que nous appellons le ciel, où l fe fait des mouvemens si rapides & si ctifs, sont aulli capables que la terre de ormer des hommes , & auffi dignes que a terre d'etre partagés en plusieurs domitations. Nous ne favons pas ce qui s'y raffe; mais fi nous ne consultons que la aison, il nous faudra croire qu'il est rès-probable, ou du moins possible, qu'il 'v trouve des êtres puillans, qui étenlent leur empire, ausli-bien que leur umiere, fur notre monde. Nous fommes peut-être une portion de leur seigneurie : ls font des loix, ils nous les révelent par es lumieres de la conscience, & se fatheat violemment contre ceux qui les ransgressent. Il suffit que cela soit possiole pour jeter dans l'inquiétude ithées, & il n'y a qu'un bon moyen de se rien craindre, c'est de croire la mortalité de l'ame. On échapperoit par-là à la colere de ces esprits, mais autrement ils pourroient être plus redoutables que Dieu lui-même. En mourant, on pourroit comber fous le pouvoir de quelque maire farouche; c'est en vain qu'ils espéremient d'en être quittes pour quelques unnées de tourment. Une nature bornée pent n'avoir aucune forte de perfection morale, ne suivre que son caprice & sa pattion dans les peines qu'elle inflige. Elle peut bien reffembler à nos Phalaris Tome III. Part. II.

& à nos Nérons, gens capables de laisfer leur ennemi dans un cachot éternellement, s'ils avoient pu posséder une autorité éternelle. Espérera-t-on que les êtres mal-faisans ne dureront pas toujours? Mais combien y a-t-il d'athées qui prétendent que le soiein n'a jamais eu de commencement, & qu'il n'aura point de fin?

Pour appliquer tout ceci à un spinosiste, fouvenons-nous qu'il est obligé par son principe à reconnoître l'immortalité de l'ame, car il fe regarde comme la modalité d'un être effentiellement penfant; fouvenous-nous qu'il ne peut nier qu'il n'y ait des modalités qui se fâchent contre les autres, qui les mettent à la gêne. à la question, qui font durer leurs tourmens autant qu'elles penvent, qui les envoient aux galeres pour toute leur vie , & qui feroient durer ce supplice éternellement, fi ia mort n'y mettoit ordre de part & d'autre. Tibere & Caligula, monftres affamés de carnage, en sont des exemples fameux. Souvenous - nous qu'un spinosiste se rend ridicule, s'il n'avoue que tout l'univers est rempli de modalités ambitieuses, chagrines, jaloufes, cruelles. Souvenons-nous enfin que l'essence des modalités humaines ne confiste pas à porter de grosses pieces de chair. Socrate étoit Socrate le jour de fa conception ou peu après; tout ce qu'il avoit en ce temps-là peut sublifter en fon entier, après qu'une maladie mortelle a fait ceffer la circulation du fang & le mouvement du cœur dans la matiere dont il s'étoit agrandi : il est donc , après la mort, la meme modalité qu'il étoit pendant fa vie, à ne confiderer que l'effentiel de la personne; il n'echappa done point par la mort à la justice ou au caprice de les perfécuteurs invisibles; ils peuvent le fuivre par-tout où il ira, & le maltraiter fous les formes visibles qu'il pourra acquérir.

M. Bayle, appliqué fans-cesse à faire voir l'inexactitude des idées des partifaus de Spinosa, prétend que toute leur dispute sur les miracles n'est qu'un miferable jeu de mots, & qu'ils ignorent les contéquences de leur système, s'ils en nient la possibilité. Pour faire voir, dit-il, leur mauyaise soi keur illusion sur cette matiere, il sussible de dire, que

ATH lui-même les idées & ignorpit les fuites de fon principe, lorfqu'il disoit que, s'il ent pu se persuader la résurrection de Lazare, il auroit brifé en pieces tout fon lystème, & embrassé sans répugnance la foi ordinaire des chrétiens. Cela suffit pour prouver à ces gens là qu'ils dementent leurs hypotheses, lorsqu'ils nient la possibilité des miracles, je veux dire, afin d'oter toute équivoque, la possibilité des événemens racontés dans

l'Ecriture. Plufieurs personnes ont prétends que M. Bayle n'avoit nullement compris la doctrine de Spinosa, ce qui doit paroitre bien étrange d'un esprit auffi subtil & auffi pénétrant. M. Bayle a prouvé, mais aux dépens de ce système, qu'il l'avoit parfaitement compris. Il lui a porté de nouveaux coups que n'ont pu parer les spinosistes. Voici comment il raisonne. J'attribue à Spinofa d'avoir enseigné, 1°. qu'il n'y a qu'une substance dans l'univers ; 2º. que cette fubftance eft Dien; 3º. que tous les étres particuliers , le foleil, la lune, les plantes, les betet, les hommes, leurs mouvemens, leurs imaginations, leurs défirs, font des modifications de Dien. Je demande presentement aux spinoliftes, votre maitres-til enseigné cela, ou ne l'a-t-il pas enseigné? S'il l'a enseigné, on ne peut point dire que mes objections aient le défant qu'on nomme ignoratio elenchi, ignoratce de l'état de la question ; car elles suppofent que telle a été sa doctrine, & ne l'attaquent que sur ce pié-là. Je suis dons hors d'affaire, & l'on le trompe toutes les fois que l'on débite que j'ai refuté ce que je n'ai pas compris. Si vous dites que Spinosa n'a point enseigné les trois doctrines ci-deffus articulées, je vous demande, pourquoi donc s'exprimoit-il comme ceux qui auroient eu la plus forte paffion de perfuader au lecteur qu'ils enseignoient ces trois choses ? Eft-il beau & louable de le fervir du ftyle commun, fans attacher aux paroles les mêmes idées que les autres hommes, & fans avertif du fens nouveau dans lequel on les prend? Mais pour discuter un peu ceci, cherchons où pent être la meprife, Ce n'est pas à l'égard du mot substance que je me ferois abufé; car je n'ai point combattu le sentiment de Spinofa fur et

quand ils rejettent la possibilité des miracles, ils alleguent cette raison, c'est que Dieu & la nature font le même être : de forte que fi Dieu faifoit quelque chose contre les loix de la nature, il feroit quelque chofe contre lui-meme, ce qui elt impossible. Parlez nettement & fans équivoque, dites que les loix de la nature n'ayant pas été faites par un législateur libre, & qui connût ce qu'il faisoit, mais étant l'action d'une cause aveugle & nécessaire, rien ne peut arriver qui soit contraire à ves loix. Vous alléguerez alors contre les miracles votre propre these: ce sera une pétition de principe, mais au moins vous parlerez rondement. Tirons-les de cette généralité, demandons-leur ce qu'ils pensent des miracles rapportés dans l'Ecriture. Ils en nieront absolument tout ce qu'ils n'en pourront pas attribuer à quelque tour de souples-fe. Laissons-leur passer le front d'airain qu'il faut avoir pour s'inscrire en faux contre des faits de cette nature, attaquonsles par leurs principes. Ne dites-vous pas que la puissance de la nature est infinie ? & le seroit-elle, s'il n'y avoit rien dans Punivers qui pût redonner la vie à un homme mort? le seroit-elle s'il n'y avoit qu'un seul moyen de former des hommes, celui de la génération ordinaire? Ne dites pas que la connoissance de la nature eft infinie. Vous niez cet entendement divin où, felon nons, la connoiffance de tous les êtres pollibles eft réunie; mais en dispersant la connoissance, vous ne niez point son infinité. Vous devez donc dire que la nature connoît toutes chofes, à-peu-près comme nous disons que l'homme entend toutes les langues. Un seul homme ne les entend pas toutes, mais les uns entendent celleci & les autres celle là. Pouvez-vous nier que l'univers contienne rien qui connoiffe la conftruction de notre corps? Si cela étoit, vous tomberiez en contradiction, vous ne reconnoitriez plus que la connoissance de Dien fût partagée en une infinité de manieres : l'artifice de nos organes ne lui feroit point connu. Avouez donc, fi vous voulez raisonner conféquemment, qu'il y a quelque modification qui le connoît; avouez qu'il est très-possible à la nature de ressusciter un mort, & que votre maltre confondoit

oint-là, je lui ai laiffé paffer ce qu'il ippole, que pour mériter le nom de ute cause, ou exister par soi - même ernellement, nécessairement. Je ne penpas que j'aie pu m'abufer en lui impuint de dire, qu'il n'y a que Dieu qui ait nature de substance. S'il y avoit donc e l'abus dans mes objections, il confifteoit uniquement en ce que j'aurois entenu par modalités, modifications, medes, e que Spinosa n'a point voulu signifier ar ces mots-là; mais, encore un coup, je m'y étois abulé, ce seroit sa faute. 'ai pris ces termes comme on les a touours entendus. La doctrine générale des hilosophes, est que l'idée d'être contient ous foi immédiatement deux especes, la ibstance & l'accident; & que la substane sublifte par elle-meme, ens per fe ibfiftens , & que l'accident fublifte dans n autre, ens in alie. Or fublifter par, foi, ans leurs idées, c'eft ne dépendre que e quelque sujet d'inhésion; & comme ela convient, selon enx, à la matiere, ux anges, à l'ame de l'homme, ils adettent deux fortes de fubstances, l'une ncréée , l'autre créée , & ils subdivisent n deux especes la substance créée; l'une e ces deux especes est la matiere, l'aure est notre ame. Pour ce qui regarde accident, il dépend si essentiellement e son sujet d'inhélion, qu'il ne sauroit ubfifter fans lul; c'eft fon caractere fpéifique. Descartes l'a toujours entendu infi. Or , puisque Spinosa avoit été rand cartésien, la raison veut que l'on roie qu'il a donné à ces termes-la le méne fens que Descartes. Si cela eft, il entend par modification, de fubstane, qu'une façon d'être qui a la même elation à la substance, que la figure, le nouvement, le repos, la fituation, &c. à la natiere, & que la douleur., l'affirmaion, l'amour, &c. à l'ame de l'homme : ar voilà ce que les cartéliens appellent jodes. Mais en supposant une fois que fubitance eft ce qui exifte de foi, inépendamment de toute caule efficiente, n'a pas du dire que la matiere ni que es hommes fullent des lubstances; & uisque, selon la doctrine commune, il e divisoit l'être qu'en deux especes, saoir en substance & en modification de abstance, il a du dire que la matiere &

l'ame des hommes n'étoient que des modifications de substance, qu'il n'y a qu'une fenle fubstance dans l'univers, & que cette substance eft Dieu. Il ne fera plus question que de savoir s'il subdivise en deux especes la modification de substance. En cas qu'il se serve de cette subdivision, & qu'il veuille que l'une de ces deux especes soit ce que les cartésiens & les autres philosophes chrétiens nomment substance crece, & que l'autre espece foit ce qu'ils nomment accident ou mode, il n'y aura plus qu'une dispute de mot entre lui & cux , & il fera tres-aife de ramener à l'orthodoxie tout son systême, & de faire évanouir toute la lecte; car on ne veut être fpinolifte qu'à cause qu'on croit qu'il a renversé de fond en comble le fysteme des chrétiens, & l'existence d'un Dieu immatériel & gouvernant toutes choles avec une fouveraine liberté. D'où nous pouvons conclure en paffant, que les spinosiftes & leurs adversaires s'accordent parfaitement bien dans le sens du mot modification de sub-Stance. Ils croient les uns & les autres que Spinofane s'en eft fervi que pour défigner un être qui a la même nature que ce que les cartéfiens appellent mode. & qu'il n'a jamais entendu, par ce mot-là: un être qui eut les propriétés ou la nature de ce que nous appellons substance créée.

Si l'on veut toucher la question au vif voici comme on doit raisonner avec un spinosifte. Le vrai & le propre caractere de la modification convient-il à la matiere par rapport à Dieu, ou ne lui convient-il point? Avant de me répondre attendez que je vous explique, par des exemples, ce que c'est que le caractere propre de la modification. C'eft d'etre dans un fujet de la maniere que le mouvement est dans le corps & la pensée dans l'ame de l'homme. Il ne fuffit pas pour être une modification de la substance divine, de sublifter dans l'immensité de Dieu, d'en être penetre, entoute de toutes parts, d'exister par la vertu de Dieu , de ne pouvoir exister ni fans fui; ni hors de lui. Il faut de plus que la substance divine soit le sujet d'inhérence d'une chose, tout comme, selon l'opinion commune , l'ame humaine eft le fujet d'inhérence du fentiment & de la dous

leur . & le corps le sujet d'inhérence du mouvement, du repos & de la figure. Répondez présentement ; & si vous dites que, felon Spinofa, la substance de Dieu n'eft pas de cette maniere le fujet d'inhérence de cette étendue, ni du mouvement, ni des pensées humaines; je vous avouerai que vous en faites un philosophe orthodoxe, qui n'a nullement mérité qu'on lui fit les objections qu'on lui a faites. & qui méritoit feulement qu'on lui reprochât de s'être fort tourmenté pour embarraffer une doctrine que tout le monde favoit, & pour forger un nouveau fyfteme qui n'étoit bâti que fur l'équivoque d'un mot. Si vous dites qu'il a prétendu que la substance divine est le fuiet d'inhérence de la matiere, & de toutes les diversités de l'étendue & de la penfée, au même fens que, felon Descartes , l'étendue eft le sujet d'inhérence du mouvement, l'ame de l'homme eft le suiet d'inhérence des sensations & des passions, j'ai tout ce que je demande; c'eft ainfi que j'ai entendu Spinofa , c'eft là-deffus que toutes mes objections font fondées.

Le précis de tout ceci est une question de fait touchant le vrai fens du mot modification dans le syfteme de Spinofa. Le faut-il prendre pour la même chose qu'une substance créée, ou le faut-il prendre au fens qu'il a dans le fentiment de M. Descartes? Je crois que le bon parti est le dernier, car dans l'autre sens Spinosa auroit reconnu des créatures distinctes de la fubstance divine, qui euffent été faites ou de rien ou d'une matiere distincte de Dieu. Or il seroit facile de prouver par un grand nombre de pailages de ses livres , qu'il n'admet ni l'une ni l'autre de ces deux chofes. L'étendue, selan lui, est un attribut de Dieu. Il s'enfuit de-là que Dieu effentiellement , éternellement, néceffairement,eft une fubftance étendue.& que l'étendue lui eft auffi propre que l'existence ; d'où il résulte que les diversités particulieres de l'étendue, qui font le foleil, la terre, les arbres, le corps des bêtes, le corps des hommes, font en Dieu, comme les philosophes de l'école suppofent qu'elles font dans la matiere premiere. Or , fi ces philosophes supposoient que la matiere premiere eft une fubftance fimple & parfaitement unique, ils con-

cluroient que le foleil & la terre font redlement la même substance. Il faut donc que Spinofa conclue la même chofe. Sil ne disoit pas que le soleil est compose de l'étendue de Dieu, il fandroit qu'il avouat que l'étendue du foleil a été faite de rien; mais il nie la création : il est donc obligé de dire que la substance de Dien eft la cause matérielle du foleil, ce qui compose le foleil , Subjectum ex quo ; & par confequent que le foleil n'eft pas diftingré de Dieu, que c'est Dieu lui-même, & Dieu tout entier , puisque , felon lui , Dien n'est point un être composé de parties. Supposons pour un moment qu'une malle d'or ait la force de fe convertir en affettes , en plats , en chandeliers , en écuelles , &c. elle ne fera point diftincte de ces affiettes & de ces plats: & fi l'an ajoute qu'elle est une masse simple & non composée de parties, il fera certain qu'elle eft toute dans chaque affiette & dans chaque chandelier ; car fi elle n'y étoit point toute, elle seroit partagée en diverses pieces; elle feroit donc compofée de parties, ce qui est contre la supposition. Alors ets propulitions réciproques ou convertibles servient véritables, le chandelier of la maffe d'or , la maffe d'or est le chandelier. Voilà l'image du Dieu de Spinofa, ilala force de le changer ou de fe modifier en terre , en lune , en mer , en arbre , &c. & il eft abfolument un, & fans nulle composition de parties. Il est donc vrai qu'as peut affurer que la terre eft Dien, que la lune eft Dieu , que la terre eft Dien tout entier . que la lune l'eft auffi . que Dien eft la terre, que Dieu tout entier eft la nature.

On ne peut trouver que ces trois manieres, selon lesquelles les modifications de Spinofa soient en Dieu; mais aucut de ces manieres n'est ce que les autres philosophes disent de la substance créée. Elle est en Dieu, disent-ils, comme dans sa cause esticiente, & par conséquentelle est distincte de Dieu réeltement & totalement. Mais, selon Spinosa, les créatures sons en Dieu, ou comme l'este dans la cause matérielle, ou comme l'accident dans son sujet d'inhésion, ou comme la forme du chandelier dans l'étain dont ou le compose. Le soiel, la lune, les arbres, en tant que ce sont des choses è trois dimensions, sont en Dieu comme

dans la cause matérielle dont leur étendue est composée: il y a donc identité entre Dieu & le soleil. &c. Les mêmes arbres, en tant qu'ils ont une forme qui les distingue des pierres, sont en Dieu, comme la forme du chandelier est dans l'étain. Etre chandelier n'est qu'une maniere d'ètre de l'étain. Le mouvement des corps & des pensées des hommes sont en Dieu, comme les accidens des péripatéticiens sont dans la substance créée. Ce sont des entités inhérentes à leur sujet, qui n'en sont point composées, & qui n'en sont point composées, & qui n'en sont

point partie.

Un apologifte de Spinofa foutient, que ce philosophe n'attribue point à Dieu l'étendue corporelle, mais seulement une étendue intelligible, & qui n'est point imaginable. Mais fi l'étendue des corps que nous voyons & que nous imaginons, n'eft point l'étendue de Dieu , d'où eftelle venue, comment a-t-elle été faite? Si elle a été produite de rien , Spinofa eft orthodoxe, fon fysteme devient nul. Si elle a été produite de l'étendue intelligible de Dieu, c'eft encore une vraie création; car l'étendue intelligible n'étant qu'une idée, & n'ayant point réellement les trois dimensions, ne peut point fournir l'étoZe ou la matiere de l'étendue formellement existante hors de l'entendement. Outre que, fi l'on diftingue deux especes d'étendue, l'une intelligible, qui appartienne à Dieu, l'autre imaginable, qui appartienne aux corps, il faudra aussi admettre deux fujets de ces étendues diftincts l'un de l'autre, & alors l'unité de substance est renversée, tout l'édifice de Spimofa wa par terre.

M. Bayle, comme on peut le voir par tout ce que nons avons dit, s'est principalement attaché à la supposition que l'étendue n'est pas un être composé, mais une substance unique en nombre. La raifon qu'il en donne , c'eft que les spinofiftes témoignent que ce n'est pas là en quoi conlifte la difficulté. Ils croient qu'on les embarraffe beaucoup plus, lorfqu'on Leur demande comment la penfée & l'étendue peuvent s'unir dans une même fubstance. Il y a quelque bisarrerie là-dedans. Car s'il est certain par les notions de notre esprit que l'étendue & la penfée n'ont aucune affinité l'une avec l'autre, il eft encore plus évident que l'étendue eft

composée de parties réellement distinctes l'une de l'autre, & néanmoins ils comprennent mieux la premiere difficulté que la seconde, & ils traitent celle ci de bagatelle en comparaifon de l'autre. M. Bayle les ayant fi bien battus par l'endroit de leur fysteme qu'ils pensoient n'avoir pas besoin d'être secouru , comment repoulleroient - ils les attaques aux endroits foibles? Ce qui doit surprendre. c'eft que Spinofa respectant fi peu la raifon & l'évidence, ait eu des partifans & des fectes de fon fyfteme. C'est sa méthode spécieuse qui les a trompés, & non pas, comme il arrive quelquefois, un éclat de principes séduisans. Ils ont cru que celui qui employoit la géométrie, qui procédoit par axiomes , par définitions, par théoremes & par lemmes, fuivoit trop bien la marche de la vérité. pour ne trouver que l'erreur au lieu d'elle. Ils ont jugé du fond fur les apparences, décision précipitée qu'inspire notre paresse. Ils n'ent pas vu que ces axiomes n'étoient que des propolitions très-vagues, très-incertaines, que ces définitions étoient inexactes , bisarres & défectueufes , que leur chef alloit enfin au milieu des paralogismes où sa présomption & fes fanta fies le conduisoient.

Le premier point d'égarement, qui eft la fource de l'erreur, fe trouve dans la definition que Spinofa donne de la fubftance. J'entends par la Substance, dit-il, ce qui cft en soi & conçu par soi-même . c'est à dire , ce dont la conception n'a pas besoin de la conception d'une autre chose dont elle doive être formée. Cette definition est captieuse, car elle peut recevoir un fens vrai & un faux:ou Spinofa définit la substance par rapport aux accidens, ou par rapport à l'existence; or de quelque maniere qu'il la définisse, fa définition est fausse, ou du moins lui de-vient inutile. Car, 1°. s'il définit la substance par rapport aux accidens, on pourra conclure de cette definition, que la substance est un être qui subsiste par lui indépendamment d'un fujet d'inhélion. Or Spinosa ne peut faire servir une telle definition à demontrer qu'il n'y a dans le monde qu'une feule & unique fubstance. Il est évident que les arbres, les pierres, les anges', les hommes , existent indépendamment d'un fujet d'inhérence. 26. Si

Fif3

Spinosa définit la substance par rapport à l'existence, sa définition est encore faus-se. Cette définition bien entendue, signifie que la substance est une chose dont l'idée ne dépend point d'une autre idée, & qui ne fuppose rien qui l'ait formée, mais renferme une existence nécessaire; or cette définition eft fauffe : car, ou Spinofa veut dire , par ce langage myftérieux, que l'idée même de la fubstance, autrement l'essence & la définition de la substance, est indépendante de toute caufe , ou bien que la substance existante fublifte tellement par elle meme, qu'elle ne peut dépendre d'aucune chose. Le premier fens eft trop ridicule , & d'ailleurs trop inutile à Spinofa, pour croire qu'il l'ait eu dans l'esprit; car ce sens se réduiroit à dire , que la définition de la fubstance ne peut produire une autre définition de lubstance, ce qui est absurde & impertinent. Quelque peu conféquent que foit Spinofa, je ne croirai jamais qu'il emploie une telle definition de la fubstance, pour prouver qu'une subftance n'en peut produire, comme fi cela étoit impossible, sous prétexte qu'une définition de substance ne peut produire une autre définition de substance. Il faut donc que Spinofa, par la définition entortillée de la fubstance, git voulu dire que la substance existe tellement par ellenième , qu'elle ne peut dépendre d'aucune caufe. Or c'est cette définition que tous les philosophes attaquent. Ils vous diront bien que la définition de la sub-Stance est simple & indivisible, sur-tout fi on la confidere par opposition au néant; mais ils vous nieront qu'il n'y ait qu'une fubstance. Autre chofe eft de dire qu'il n'y a qu'une feule définition de substance, & autre chose, qu'il n'y a qu'une Substance.

En mettant à part les idées de métaphyfique, & ces noms d'effence, d'exiflence, de fubfiance, qui n'ont aucune diffinction réelle entr'elles, mais seulement dans les diverses conceptions de l'entendement, il fandra, pour parler plus intelligiblement & plus humainement, dire, que puisqu'il y a deux sortes d'exiflence, l'une nécessaire & l'autre contingente, il y a de toute nécessité deux sortes de substance, l'une qui existe nécessairement & qui ex Dieu, & l'autre

qui n'a qu'une existence empruntée de ce premier être , & de laquelle elle ne jouit que par sa vertn, qui sont les créa-tures. La définition de Spinosa ne vaut donc rien du tout ; elle confond ce qui doit être nécessairement diftingué, l'elfence, qu'il nomme substance, avec l'exi-ftence. La définition qu'il apporte pour prouver qu'une substance n'en peut produire une autre, est austi ridicule que ce raisonnement qu'on feroit pour prouvet qu'un homme est un cercle : par homme j'entends une figure ronde ; or le cercle eft une figure ronde, donc l'homme est un cercle. Car voici comme raisonne Spinofa : il me plait d'entendre par fubitance ce qui n'a point de cause; or ce qui est produit par un autre , a une cause ; donc une substance ne peut être produite par une autre fubstance.

La définition qu'il donne du fini & de l'infini n'est pas plus heureule. Une chose eft finie , felon lui , quand elle peut etre terminée par une chose de la même-nature. Ainfi un corps eft dit fini , parce que nous en concevons un plus grand que lui; ainfi la pensée est terminée par une autre penfée , le corps n'est point terminé par la penfée, ainli que la penfee ne l'est point par le corps. On peut supposer deux fujets differens , dont l'un ait une connoissance infinie d'un objet , & l'autre n'en ait qu'une connoissance finie. connoillance infinie du premier ne donne point l'exclusion à la connoissance finie du fecond. De ce qu'un être connoit toutes les propriétés & tous les rapports d'une chole, ce n'est pas une raison, pour qu'un autre n'en puille du moins faifir quelques rapports & quelques proprie-tés. Mais, dira Spinofa, les degrés de connoillance qui se trouvent dans l'être fini. n'étant point ajoutés à cette connoi l'ance que nous supposons infinie, elle ne pent pas l'etre. Pour répondre à cette objection , qui n'eft qu'une pure équivoque , je demande, si les degrés de la connoisfance finie ne fe trouvent pas dans la connoissance infinie ; on ne fauroit le nier. Ce ne seroit pas à la vérité les mêmes degrés numériques, mais ce ferent les mémes spécifiquement, c'est-à-dire, qu'ils feront femblables. Or il n'en faut pas davantage pour la connoissance infinie. Quant aux dégrés infinis dont elle eft

composée, on ajouteroit encore tous les dégrés qui se trouvent épars & défunis dans toutes les connoissances finies, elle n'en deviendroit pas plus parfaite ni plus étendue. Si j'avois précisément le même fond de connoissances que vous avez sur quelque objet , en deviendrois - je plus habile . & mes lumieres plus étendues . parce qu'on ajonteroit vos connoiffances numériques à celles que je possede déja? Vos connoiffances étant absolument femblables aux miennes , cette repétition de la même science ne me rendroit pas plus favant. Donc une connoiffance infinie n'exige point les degrés finis des autres connoiffances; donc une chose n'est pas précisément finie , parce qu'il existe d'autres êtres de la même nature.

Ses raisonnemens fur l'infini ne sont pas plus justes. Il appelle infini, ce dont on ne peut rien nier, & ce qui renferme en soi formellement toutes les réalités possibles. Si on lui passe cette definition, il eft clair qu'il tri fera aifé de prouver, qu'il n'v a dans le monde qu'une firbftance unique . & que cette fubitance eft Dien , & que toutes les choses font les modes de cette fubstance. Mais, comme il n'a pas prouvé cette définition, tout ce qu'il batit là-deffus, n'a qu'un fondement ruineux. Pour que Dieu foit infini, il n'eft pas néceffaire qu'il renferme en lui tontes les réalités possibles qui sont finies & bornées, mais feulement les realités & perfections possibles qui font immentes & infinies : on , fi l'on veut , pour parler le langage ordinaire de l'école , qu'il renferme éminemment tontes les réalités & les perfections poffibles; c'eft - à - dire , que toutes les perfections & réalités qui fe rencontrent dans les individus de chaque être que Dieu peut former , fe trouvent en lui dans un dégré éminent & fouverain : d'où il ne s'ensuit pas que la Substance de Dieu renferme la substance des individus fortis de fes mains,

Les axiomes de Spinosa ne sont pas moins saux & captieux que ses désnitions: choissisons ces deux qui sont les principaux: La connoissance de l'esset dépend de la connoissance de la cause, & la renserme nécessairement: des choses qui n'ont rien de commun entr'elles, ne peuvent servir à se saire connoitre mutuellement. On seut tout-d'un-coup le captieux de

ces denx axiomes ; & , pour commencer par le premier , voici comment je raifonne. On peut confidérer l'effet de deux manieres, en tant qu'il eft formellement un effet , ou matériellement , c'eft-à dire , tout fimplement , en tant qu'il eft en lui-même. Il eft vrai que l'effet confidéré formellement comme effet, ne peut être commu féparément de la caufe, felon cet axiome des écoles; correlata funt fimul cognitione. Mais fi vous prenez l'effet en lui - même ; it pent être connu par luimême. L'axiome de Spinofa est donc capfleux, en ce qu'il ne diftingue pas entro les différentes manieres dont on peut envifager l'effet. D'ailleurs, quand Spinofa dit que la connoissance de l'effet dépend de la connoissance de la cause, & qu'elle la renferme , veut-il dire que la connoiffance de l'effet entraîne néceffairement une connoissance parfaite de la cause ? Mais en ce fens l'axiome est très faux . puifque l'effet ne contient pas toutes les perfections de la caufe , qu'il peut avoir une nature très-différente de la fienne : favoir, fi la caufe agit par fa feule volonté; car tel sera l'effet qu'il plaira à la volonté de le produire. Mais fi Spinosa prétend feulement que l'idée de l'effet eft relative à l'idée de la cause, l'axiome de Spinofa eft vrai alors, mais inutile au but qu'il fe propose; car, en partant de ce principe, il ne trouvera jamais qu'une substance ne puisse en produire une autre dont la nature & les attributs feront différens. Je dis plus : de ce que l'idée de l'effet eft relative à l'idée de la cause . il s'ensuit dans les principes de Spinosa, qu'une substance douée d'attributs différens pent être la cause d'une autre sub-Stance. Car Spinofa reconnoît que deux chofes, dont l'une est cause de l'autre, servent mutuellement à se faire connoitre: or si l'idée de l'effet est relative à l'idée de la caufe , il est évident que deux fubstances de differens attributs, pourront le faire connoître réciproquement. pourvn que l'une foit la caufe de l'antre . non pas qu'elles aient une même nature & les memes attributs , puisqu'on les suppose différens, mais par le rapport qu'il y a de la cause à l'effet. Pour l'autre axiome, il n'est pas moins faux que le précédent : car quand Spinosa dit que les chofes qui n'ont rien de commun en-F.ff 4

tr'elles, ne peuvent servir à se faire connoître réciproquement; par le mot de commun, il entend une même nature spécifique. Or l'axiome pris en ce sens, est très-saux, puisque, soit les attributs génériques, soit la rélation de la cause à l'esset, peuvent se faire connoître les

uns par les autres.

Examinons maintenant les principales propolitions qui forment le système de Spinofa. Il dit dans la feconde, que deux Substances ayant des attributs différens, n'ont rien de commun entr'elles. Dans la démonstration de cette proposition, il n'allegue d'autre preuve que la définition qu'il a donnée de la fubitance , laquelle étant fausse, on n'en peut rien legitimement conclure , par confequent cette proposition est nulle. Mais afin d'en faire mieux comprendre le faux, il n'y a qu'à confidérer l'existence & l'esfence d'une chose pour découvrir ce sophisme. Car puisque Spinofa convient qu'il y a deux fortes d'existence , l'une nécessaire & l'autre qui ne l'eft pas, il s'ensuit que deux substances qui auront differens attributs . comme l'étendue & la pensée, conviendront entr'elles dans une existence de même espece, c'est-àdire, qu'elles feront femblables, en ce que l'une & l'autre n'existeront pas nécessairement, mais seulement par la vertu d'une caufe qui les aura produites. Deux effences ou deux substances parfaitement semblables dans leurs propriétés effentielles , feront différentes , en ce que l'existence de l'une aura précédé celle de l'autre , ou en ce que l'une n'est pas l'autre. Quand Pierre seroit semblable à Jean en toutes chofes, ils font différens, en ce que Pierre n'eft pas Jean, & que Jean n'eft pas Pierre. Si Spinofa dit quelque chole de concevable, cela ne peut avoir de fondement & de vrailemblance, que par rapport à des idées métaphysiques qui ne mettent rien de réel dans la. nature. Tantot Spinofa confond l'espece avec l'individu, & tantôt l'individu avec l'espece.

Mais, dirat on, Spinosa parle de la substance précisément, & considérée en elle-même. Suivons donc Spinosa. Je rapporte la définition de la substance à Jenistence; & je dis, si cette substance n'existe pas, ve n'est qu'une idée, une

définition qui ne met rien dans l'être des chofes; fi elle existe, alors l'esprit & le corps conviennent en substance & ea existence. Mais , selon Spinofa , qui dit une substance , dit une chose qui exifte nécessairement. Je réponds que cela n'eft pas vrai, & que l'existence n'est pas plus renfermée dans la définition de la fubstance en général que dans la définition de l'homme. Enfin , on dit , & c'eft ici le dernier retranchement, que la substance eft un étre qui subfifte par lui même. Voici donc où est l'équivoque; car puilque le système de Spinofa n'est fondé uniquement que fur cette definition , avant qu'il puisse argumenter & tirer des conléquences de cette définition , il faut prealablement convenir avec moi du fens de la définition. Or quand je définis la substance un être qui subsiste par lui-mème, ce n'est pas pour dire qu'il existe nécessairement, je n'en ai pas la pense; c'eft uniquement pour la diftinguer des accidens, qui ne peuvent exister que dans la substance & par vertu de la sub-Rance. On voit donc que tout ce syfteme de Spinofa, toute cette fastueuse demonftration n'eft fondée que fur une équiroque frivole & facile à diffiper.

La troisieme proposition de Spinola est que dans les chofes qui n'ont rien de commun entr'elles, l'une ne peut être la caufe de l'autre. Cette proposition , à l'expliquer précifément , eft fauffe auffi, ou, dans le feul fens véritable qu'elle pent aveir, on ne peut rien en conclure. Elle eft fauffe dans toutes les causes morales & occasionnelles. Le son du nom de Dier n'a rien de commun avec l'idée du crésteur qu'il produit dans mon esprit. Un malheur arrivé à mon ami n'a rien de commun avec la triftesse que j'en reçois. Elle eft. fauffe encore cette proposition, lorique la caufe est beaucoup plus excellente que l'effet qu'elle produit. Quand je remue mon bras par l'acte de ma volonté, le mouvement n'a tien de commun de fa nature avec l'acte de ma volonté, ils sont très-différens. Je ne suis pas un triangle; cependant je m'en forme une idee, & j examine les propriétés d'un triangle. Spinosa a cru qu'il n'y avoit point de substance spirituelle , tout est corps selon lui. Combien de fois cependant Spinosa a-t-il été contraint de le représenter une substance spirituelle, afin de s'efforcer d'en détruire l'existence? Il y a donc des causes qui produisent des effets avec lesquels elles n'ont rien de commun, parce qu'elles ne les produisent pas par une émanation de leur effence, ni dans toute l'étendue de leurs forces.

- La quatrieme proposition de Spinosa ne nous arrêtera pas beaucoup : deux ou pluseurs choses distinctes sont distinguées entr'elles, ou par la diversité des attributs des substances, ou par la diversité de leurs accidens qu'il appelle des affections. Spinosu confond ici la diversité avec la distinction. La diversité vient à la vérité de la diversité spécifique des attributs & des affections. Ainsi il y a diversité d'éssence, quand l'une est conque & définie autrement que l'autre ; ce qui fait l'espece, comme on parle dans l'école. Ainfi un cheval n'est pas un homme, un cercle n'est pas un triangle; car on définit toutes ces choses diversement, mais la di-Rinction vient de la diftinction numérique des attributs. Le triangle A, par exemple, n'eft pas le triangle B, Titius n'eft pas Mavins, Davus n'eft pas (Edipe. Cette' proposition ainsi expliquée, la suivante n'aura pas plus de difficulté.

. C'est la cinquieme conque en ces termes : il ne peut y avoir dans l'univers deux ou plusieurs substances de même natute ou de même attribut. Si Spinosa ne parle que de l'effence des choies ou de leur definition , il ne dit rien ; ear ce qu'il dit ne fignifie autre chose, finon, qu'il ne peut y avoir dans l'univers deux effences différentes , qui aient une meme effence : qui en doute ? Mais fi Spinofa entend qu'il ne peut y avoir une effence qui se trouve en plusieurs sujets singuliers, de même que l'essence de triangle fe trouve dans le triangle A & dans le triaugle B, ou comme l'idée de l'efsence de la tubstance se peut trouver dans l'être qui penfe & dans l'être étendu . il dit une chose manifestement fauste. & qu'il n'entreprend pas même de prouver.

Nous voici enfin arrivés à la sixieme proposition que Spinosa a abordée par les détours & les chemins couverts que nous avons vus. Une substance, dit.il, ne peut être produite par une autre substance. Com-

ment le démontre-t-il? Par la proposition précédente, par la seconde & par la troifieme; mais puisque nous les avons réfutées , celle-ci tombe & fe détruit fans autre examen. On comprend aifement que Spinosa ayant mal défini la substance , cette proposition qui en eft la conclusion, doit être nécessairement fauste. Car au fond, la substance de Spinosa ne fignifie autre chose, que la définition de la substance ou l'idée de son effence. Or il eft certain qu'une d'finition n'en produit pas une autre. Mais comme tous ces degrés métaphyfiques de l'être ne subliftent & ne sont diftingués que par l'entendement, & que dans la nature ils n'ont d'etre reel & effectif qu'en vertu de l'existence, il faut parler de la fubstance comme existante, quand on veut confidérer la réalité de ses effets. Or dans un tel rocher , être existant , être fubstance, être pierre, c'est la même chose; il faut donc en parler comme d'une substance existante, quand on le confidere comme étant actuellement dans l'être des choses, & par conséquent comme fubstance existante , pour exister nécessairement & par elle-même, ou par la vertu d'autrui ; il s'ensuit qu'une substance peut être produite par une autre fubstance; car qui dit une fubstance qui existe par la vertu d'autrui, dit une substance qui a été produite. & qui a recu son être d'une autre fubstance.

Après tontes ces équivoques & tous ces fophismes , Spinosa croyant avoir conduit son lecteur où il souhaitoit, leve le masque dans la septieme proposition. Il appartient , dit-il , a la substance d'exi. fter. Comment le prouve-t-il? Par la proposition précédente qui est fausse. voudrois tien favoir, pourquoi Spinosa n'a pas agi plus franchement & plus fincerement; car si l'essence de la substance emporte nécessairement l'existence, comme il le dit ici, pourquoi ne s'en est-il pas expliqué clairement dans la définition qu'il a donnée de la substance, au lieu de fe cacher fous l'équivoque facheule de subsister par soi-même, ce qui n'eft véritable que par rapport aux accidens & point-du-tout à l'existence ? Spinosa a beau faire, il ne détruira pas les idées les plus claires & les plus naturelies.

La substance ne dit autre chose qu'unêtre qui existe, sans être un accident attaché à un sujet. Or on sait naturellement que tout ce qui existe sans être aecident n'existe pas néanmoins nécessairement; done l'idée & l'essence de la même substance n'emportant pas nécessairement l'existence avec elles.

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des propolitions de Spinofa, parce, que les fondemens étant détroits; il feroit inutile de s'appliquer davantage à renverler le bâtiment; cependant, comme cette matière est difficile à comprendre, nous la retoucherons encore d'une autre manière; & quand ce ne feroit que des répétitions, whes ne feront pas

néanmoins inutiles.

Le principe sur lequel s'appnie Spinosa est de lui-même obscur & incompréhenfible. Quet eft-il ce principe ou fondement de fon fylteme ? C'eft qu'il n'v a dans le monde qu'une feule substance. Certainement la proposition est obseure & d'une obsentrité finguliere & nonvelle : car les hommes ont toujours été perfuadés qu'un corps humain & un muid d'eau ne font pas la meme substance, qu'un efprit & un autre efprit ne font pas la même substance, que Dieu & moi & les autres différentes parties de l'univers ne font pas la même substance. Le principe étant nouveau, surprenant, contre tous les principes requis, & par conféquent fort obfour , il faut done l'échaireir & le prouver. C'est ce qu'on ne peut faire qu'avec le fecours de preuves qui foient plus claires que la chose même à prouver, la preuve n'étant qu'un plus grand jour pour mettre en évidence ce qu'il s'agit de faire connoître & de persuader. Or quelle eft , felon Spinofa , la preuve de cette propofition generale, il n'ya & il ne peut y avoir qu'une feule substance? La voici : c'est qu'une substance n'en sauroit produire une autre. Mais cette preuve n'enferme-t-elle pas toute l'obscurité & toute la difficulté du principe ? N'eftelle pas également contraire au fentiment recu dans le genre humain, qui est perfuade qu'une substance corporelle, telle qu'un arbre, produit une autre fubstance, telle qu'une pomme; & que la pomme produite par un arbre, dont elle eft actuellement féparée, n'eft pas ac-

tnellement la meme fubftance que et arbre ? La seconde proposition qu'on apporte en preuve du principe, est donc austi obscure pour le moins que le principe, elle ne l'éclaireit donc pas, elle ne prouve donc pas. Il est ainfi de chacune des autres preuves de Spinofa: au lieu d'être un éclaircissement , c'eft une nouvelle obscurité. Par exemple, comment s'y prend- il pour prouver qu'une substance ne sauroit en produire une autre ? C'eft, dit - il , parce qu'eller ne penvent fe concevoir l'une par l'autre. Quel nouvel abime d'obscurité ? Car enfin , n'ai-je pas encore plus de peine à démèler, fi deux fubstances peuvent fe concevoir l'une par l'autre, qu'à juger fi une fubftance en peut produire une autre ? . Avancer dans chacune des prentes de l'auteur , c'eft faire autant de démarches d'une obscurité à l'autre. Par exemple, il ne pent y avoir deux fubstances de même attribut , & qui aient quelque chose de commun en tr'elles. Cela eft-il plus clair, ou s'entend - il mieux que la premiere propofition qui étort à prouver, favoir, qui n'y a dans le monde qu'une feule fib-Stance ?

Or puisque le sens commun se tévolte à chacune de ces propolitions, aufli-bien qu'à la premiere, dont elles font les prétendues preuves , au lieu de s'arrêter à raisonner fur chacune de ces preuves, où se perd le sens commun , on seroit en droit de dire à Sinofa : votre principe est contre le fent commun; d'un principe où le sens commun ie perit, il n'en peut rien fortir où le fens commun fe retrouve; ainti s'amuser à vous snivre, c'est manifestement s'expofer à s'égarer avec vous, hors de la route du fens commun. Pour réfuter Spinoja, il ne faut, ce me femble , que l'arrêter au premier pas, fans prendre la peine de suivre cet auteur dans un tas de conféquences qu'il tire selon sa méthode prétendue géométrique; il ne faut que substituer au principe obscur dont il a fait la base de son syltème, celui-ci, il y a plusieurs sub-stances, principe qui dans son genre est clair au suprême degré. Et en effet quelle proposition plus claire , frappante, plus intime à l'intelligence à la conscience de l'homme? Je ne eux point ici d'autre juge que le fentient naturel le plus droit, & que l'imression la plus juste du sens commun pandu dans le genre humain. Il est ne naturel de répondre simplement à premiere propolition qui leur fert de incipe : vous avancez une extravance qui révolte le fens commun, & vous vous obstinez à soute-même. ous comprenez une chole incomprérfible, vous m'autorifez à juger que tre esprit est au comble de l'extravance, & que je perdrois mon temps à i sonner contre vous & avec vous. C'est n fi qu'en niant abfolument la premiere opolition de les principes, ou en éclair-Mant les termes oblours dant il s'enloppe, on renverse l'édifice & le sylincipes des fectateurs de Spinefa ne Cultent que des ténebres où ils pren-ent plaint à s'égarer, pour y chgager ce eux ceux qui veulent bien être la

r'ils disent.
Voici encore quelques raisons dont on vitte servir pour renverser ce système e monvement n'étant pas essentiel à la actere. & la matière n'ayant pû se le prince à elle-même, il s'enspit qu'il y a le que cette substance n'est pas un corps, cette même difficulté resourneroit à fini. Spinosa ne croit pas qu'il y ait a blurdité à remontet ainsi de cause en use à l'insini: c'est se précipiter dans l'ame pour se pas vouloir se rendre, ni andonner son système.

pe de leur obscurité, ou qui n'ont pas lez d'intelligence pour appercevoir

l'ils n'entendent pas eux-mêmes ce

J'avoue que notre esprit ne comprend L'infini, mais il comprend clairement in tel mouvement, un tel effet; un homme doit avoir sa premiere cause, fi l'on ne pouvoit remonter à la preere cause, on ne pourroit, en descent, rencontrer jamais le dernier effet, qui est, manifestement faux, puisque mouvement qui se fait à l'infiant que parle, est de nécessité de dernier. Ceredant on conçoit sans peine, que reorter de l'effet à la cause, ou descende la cause à l'effet, sont des choses unies de la même maniere qu'une montagne avec sa vallée; de sorte que, comme on trouve le dernier effet, on doit aussi rencontrer la premiere cause. Qu'on ne dise pas qu'on peut commenauffi cer une ligne au point où je fais, & la firer julqu'à l'infini, de même qu'on peut commencer un nombre & l'augmenter julqu'à l'infini; de telle forte qu'il y ait un premier nombre, un premier point, fans qu'on puille trouver le dernier. Ce seroit un sophisme facile à reconnoître, car il n'est pas question d'une ligne qu'on puisse tirer, ni d'un nombre qu'on puisse augmenter, mais il t'agit d'une ligne formée & d'un nombre achevé. Et comme toute ligne qu'on acheve après l'avoir commencée. tout nombre qu'on celle d'augmenter, el nécollairement fini, ainfi de meme, dans le monvement, l'effet qu'il produit à l'instant étant fini , il faut que le nombre des caufes qui concourent à cet effet le foit aufii.

On peut éclairer encore ce que nous disons par un exemple affez fensible. Les philosophes croyent que la matière eft divisible à l'infini. Cependant quand on parle d'une division actuelle & reelle des parties du corps, elle est toujours nécessairement finie. Il en est de même des causes & des effets de la nature. Quand elle en pourroit produire d'autres , & encore d'autres à l'infini , les caufes néanmoins & les effets qui exiftent actuellement à cet inftant , doivent être finis en nombre ; & il eft ridicule de croire qu'il faille remonter à l'infini pour trouver la premiere cause du mouvement. De plus, quand on parle du mouvement de la matiere, on ne s'arrete pas à une seule partie de la matiere, pour pouvoir donner lieu à Spinofa d'échapper, en difant que cette partie de la matiere a requ son mouvement d'une autre partie, & celle-là d'une autre, & ainsi de meme jusqu'à l'infini; mais on parle de toute la matiere quelle qu'elle foit, finie & infinie, il n'importe. On dit que le mouvement n'étant pas de l'essence de la maticre, il faut nécellairement qu'elle l'ait reçu d'ailleurs. Elle ne peut l'avoir requ du néant; car le néant ne peut agir. Il y a donc une autre caule qui a imprimé le moumatiere ni corps. C'eft ce que nous ap-

pellons efprit.

On démontre encore par l'histoire du monde que l'univers n'a pas été formé par une longue succession de temps , comme il faudroit nécessairement le croire & le dire, fi une cause toutepuissante & intelligente n'avoit pas préfidé dans la création, afin de l'achever & de le mettre en sa perfection. Car s'il s'étoit formé par le seul mouvement de lamatiere, pourquoi fe feroit elle fi fort épuilée dans les commencemens, qu'elle ne puiffe plus & n'ait pu depuis plufieurs fiecles former des aftres nouveaux? pourquoi ne produiroit elle pas tous les jours des animaux & des hommes par d'autres voies que par celle de la génération, fi elle en a produit autrefois? ce qui est pourtant inconnu dans toutes les hiftoires. Il faut donc croire qu'une cause intelligente & toute-puissante a formé dès le commencoment cet univers en cet état de perfection où nous le voyons aujourd'hui. On fait voir aussi qu'il y a du dessein dans la cause qui a produit l'univers. Spinofa n'auroit pu néanmoins attribuer une vue & une fin à sa matiere informe. Il ne lui en donne qu'en tant qu'elle est modifiée de telle ou telle maniere, c'est-à-dire, que parce qu'il y a des hommes & des animaux. Or c'est pourtant la dernière des absurdités, de croire & de dire que l'œil n'a pas été fait pour voir ni l'oreille pour entendre. Il faut dans ce malheureux système, réformer le langage humain le plus raisonnable & le mieux établi, afin de ne pas admettre de connoissance & d'intelligence dans le premier auteur du monde & des creatures.

Il n'est pas moins absurde de croire que, fi les premiers hommes font fortis de la terre, ils avent reçu par-tout la même figure de corps & les mêmes traits, fans que l'une ait eu une partie plus que l'autre, ou dans une autre fituation. Mais c'est parler conformément à la raison & à l'expérience, de dire que le genre humain foit forti d'un même moule, & qu'il a été fait d'un même fang. Tous ces argumens doivent convaincre la raison, qu'il y a dans l'uni-

vement à la matiere, qui ne peut être ni vers un autre agent que la matier qui le régit & en dispose comme il lui plait. C'est pourtant ce que Spinosa 2 entreprit de détruire. Je finis par dire que plusieurs personnes ont affuré que fa doctrine , confiderée même indépendamment des intérêts de la religion , a paru fort méprifable aux grands mathématiciens. On le croira plus facilement, si l'on se souvient de ces deux choses, l'une, qu'il n'y a point de ges qui doivent être plus perfuadés de la multiplicité des fubftances, que ceut qui s'appliquent à la confidération de l'étendue; l'autre, que la plupart de ces favans admettent un vuide. Or il n'v a rien de plus opposé à l'hypothese de Spinosa, que de foutenir que tous les corps ne le touchent point , & jamais deux syftemes n'ont été plus opposes que le fien & celui des atomiftes. Il eft d'accord avec Epicure en ce qui regarde la rejection de la providence; mais, dans tout le refte, leurs syftemes font comme l'ean & le feu.

ATHELING, f. m. Hift. mod., étoit chez les anciens Saxons, ancêtres des Anglois, un titre d'honneur qui appartenoit en propre à l'héritier présempuf de la couronne.

Ce mot vient du mot Saxon adeling, qui est dérivé de adel, noble. On terit auffi quelquefois, adling , edling , ethling & etbeling.

Le roi Edouard le confesseur étast fans enfans, & voulant faire Edgar, dont il étoit le grand oncle maternel, son héritier ; lui donna le premier le nom d'atbeling; les antiquaires remarquent qu'il étoit ordinaire aux Saxons de joindre le mot de ling ou ing , à un nom chrétien, pour marquer le fils ou le plus jeune, comme Edmonding pour le fils d'Edmond, Edgaring pour le fils d'Edgar : c'est pour cela que que!ques - une ont cru que le mot atheling devoit fignifier originairement; le fi d'un noble ou d'un prince. Cependant il y a apparence que le mot atheling, quand il est appliqué à l'héritier de la couronne, fignifie plutot un bomme dout de plusieurs belles qualités , que le fils d'un noble; & ce terme paroit répondre au nobilif. Cafar, qui étoit en ulage cha les Romains. V. CESAR & NOBILISSI-ME. (G)

ATHEMADOULET, f. m. Histoire wood. c'eft le premier ou le principal ministre de l'empire des Perfes. Ce mot, felon Kempfer, s'écrit en persan athemaaddaulet; felon Tavernier, atbematdoulet; felon Sanfon, atmadoulet. On le regarde comme originairement Arabe , & composé de itimade & daulet , c'est-àdire, la confiance en la majesté, ou fe-1on Tavernier, le Support des riches, & Selon Kempfer , l'appui & le réfuge de la

L'autorité de l'athemadoulet ressemble beaucoup à celle du grand vifir de Turquie . excepté qu'il n'a point le commandement de l'armée, comme le grand vilir.

Voyez VISIR.

L'athemadoulet est grand chancelier du royaume , president du conseil , furintendant des finances ; & il eft chargé de toutes les affaires étrangeres : c'eft un véritable vice-roi ou gouverneur du royaume ; il intitule ainfi les ordonriances & édits du roi : Bende derga ali il alia etmadaulet , c'eft-à-dire , moi qui fuis le soutient de la puissance , la créature de cette cour , la plus puissunte de toutes les cours, &c. (G)

ATHENA, Musiq. instr. des anciens, forte de flute des Grecs, dont on dit que le Thébain Nicophele se servit le premier dans les hymnes à Minerve. (Poll. Onom. lib. IV, cap. x. ) Il y avoit austi une espece de trompette appellée Athema. V. TROMPETTE, Mufiq. iuftr. des

anciens. (F. D. C.)
ATHENAIS. V. EUDOXIE.

ATHENEE, f. m. Hift. anc., c'étoit un lieu public à Rome, bâti l'an 135 de Jefus - Chrift , par l'empereur Adrien , pour fervir d'auditoire aux favans, & à ceux qui, felon la coutume, vouloient lire ou déclamer leurs ouvrages en présence d'une nombreuse assem-blée. Il servoit aussi de college, & l'on y faifoit des leçons publiques. On con-jecture qu'Adrien nomma ainfi cet édififice du nom grec A'Sum, Minerve, deelfe des sciences, ou de la ville d'Athenes, qui avoit été le féjour & comme la mere des beaux - arts. Un femblable atbente, conftruit à Lyon par l'emperent Caligula, fut célebre par les grands hommes qui venfeignerent. & par les prix qu'y fonda ce prince. On a étendu ce titre d'athénée aux colleges , aux académie . aux bibliotheques . aux cabinets

des favans. (G)

ATHENÉE, adj. pris fubit. Histoire anc. , fete que les Athéniens célebroient en honneur de Minerve. Erichthonius, troifieme roi d'Atheees , l'avoit inftituée ; lorfque Thélée eut raffemblé les douze bourgades de l'Attique pour en former une ville, la fête célebrée par tous les peuples réunis, prit le nom de Panathénées. Voyez PANATHENEES.

§ ATHENES, Glogr., ancienne ville de Grece, située auprès du golfe d'Egines, Saronicus sinus, aujourd'hui Setines, capitale de la Livadie. Long. 41.

55; lat. 38, 5.

Cette ville, autrefois la capitale de l'Attique, s'est rendue à jamais célebre par les grands hommes en tout genre qu'elle a produits, par le soin & le fuccès avec lequel les arts & les sciences y étoient cultivés. & par la fagesse de ses loix. Rapportons ici l'éloge que Ciceron en fait, Orat. pro Flacco, C. XXVI. " C'est-là où la politesse des mœurs , le favoir , la maniere de fervir la divinité. l'art de cultiver la terre. & l'employer ses productions aux différens besoins de la vie, la connoissance du droit , la science des loix , ent pris naiffance; & d'où elles se sont répandues fur toute la terre. C'est pourquoi on a feint , qu'à cause de sa beauté, les dieux s'en disputerent la possesfion. Son antiquité est telle, qu'elle passe pour avoir produit d'elle - même ses premiers habitans, en sorte que la même terre est toute à la fois leur mere, leur nourriciere & leur patrie. La confidération qu'elle s'eft attirée eft fi grande, que la réputation de la Grece. si diminuée & presque tombée, ne subfifte plus que par l'estime générale qu'on a pour cette ville.

Si l'on consulte l'histoire, 'on trouvera qu'Atbenes fut batie par Cécrops. originaire de Saïs, en Egypte. Elle fut premierement appellée Cécropie, du nom de son fondateur : Cranaus lui donna ensuite celui d'Athenes, en considération de Minerve, appellée par les Grece

A'brod, qui en étoit déesse tutélaire, & qui y étoit honorée d'une maniere particuliere. D'autres disent qu'il lui sit porter le nom d'Athene sa sille, au lieu de celui de Cécropie ou de Possidonie, qu'elle portoit auparavant. Pentêtre que la ressemblance de ce dernier nom avec celui de Neptune, qui s'appelloit siemblance lieu à la fable du combat de Minerve & de Neptune, dont Ovide fait le récit Metam. lib.

VI, 2. Quoiqu'il en soit, la ville ne fut pas aussi considérable dans son origine qu'el-le l'a été dans la suite; suivant Thucydide , elle ne s'étendoit guere audelà de la Cropole, qui est encore aujourd'hui la citadelle placée entre deux éminences , dont l'une étoit le Museum & l'autre le mont Anchesmus, julqu'à ce que Théfée . à son retour de l'isle de Crete, eut pris la résolution de rennir les douze bourgs de l'Attique dans une feule ville. Il fut par - la obligé. d'en étendre l'enceinte, que Thémiftocle aggrandit encore par la construction du port du Pirée, qu'il joignit à Voyez ce mot. la ville par des mûrs. Parmi les différentes choses remarquables qu'il y avoit à Athenes, on diftinquoit particulierement l'académie, qui étoit le lieu où s'affembloient ceux qui étoient attachés à la secte de Platon; de-là vient qu'on leur donna le nom d'académiciens, tout comme on donna celui de péripatéticiens aux fectateurs d'Ariftote, parce qu'ils se promenoient dans le Lycée. Voyez ACADEMIE, ACA-DÉMICIENS , PERIPATÉTICIENS , LYCEE. Il y avoit, outre cela, le portique i appellee Hoixlan, qui étoit une célebre galerie peinte par. Polignote, où Zénon assembloit ses disciples. fut de ce lien appelle en grec Eroa , qu'ils prirent le nom de Stoiciens. On y vovoit encore les jardins d'Epicure, où ce philosophe avoit accoutume de débiter fes dogmes.

On doit juger par tous ces établissemens, combien les sciences étoient en honneur à Athenes. On n'y étoit pas moins attentif à tout ce qui pouvoit infoirer du goût pour les armes. On accordoit les récompenses les plus flatteules à geux qui s'étoient distingués dans les

combats. On leur élevoit des fatues. Il y avoit un cimetiere séparé pour œux qui étoient morts au service de leur pa trie, qu'on appelloit le céramique. ( Vos. ce mot ) & leurs delcendans etoient entretenus aux dépens de la république Ceux qui furvivoient à leurs exploits étoient comblés de louanges, & on aremarque que les Grecs y étoient ordinirement fenfibles. Cette inclination et peut - être ce qu'il y a de plus propre à produire les grands hommes ; quoiqu'el-le puille avoir auffi de très - fachenis fuites. Plutarque a dit de Thémistode, que comme après la victoire de Salamine , il entendit un jour que parmila fosle qui l'environnoit, ceux dont il étoit connu le montroient aux autres, en difant, c'eft - là ce grand Thémiliocle, il confessa qu'il fe trouvoit bien paye de tous fes travaux. Horace, grand connoisseur , dit des Grees , que hors les lonanges ils n'étorent avares de rien: prater laudem nullius avari.

Cette ville fut gouvernée premierement par des rois, & ensuite par deratchontes. V. ARCHONTES. Ontre ees magistrats qui avoient chacun leur departement particulier, il y avoit le coaleil de l'arcopage, voyez ce mot; & unconfeil compose de 500 personnes, où l'on rapportoit toutes les affaires avant que de les propofer à l'affemblée du peuple, en qui réfidoit la souveraine autorité. Ce plan du gouvernement étoit dû en partie à Solon, qui réforma ce qu'il y avoit de défectueux dans l'ancienne constitution de l'état. & qui aux loix trop fanguinaires de Dracon en substitua d'antres plus modérées. Cette forme de gonvernement, à quelques changemens près que l'on fut oblige d'y faire par la diverfité des temps & des conjonctures, s'eff conferuée, à Athenes pendant une longue fuite d'années, jufqu'à ce que cette ville, après avoir paffé par différentes révolutions, éprouva le fort des autres villes de la Grece, & fut foumife au pouvoit des Romains.

Pilistrate fut le premier qui portatteinte à la liberté, la premiere annéede la 57e. olympiade. Cet homme, que l'ambition rendit injuste, avoit d'aillents d'excellentes qu'altrés. Dans l'usage qu'il sit de sa puissance, il montra du respect

pour les loix établies : détrôné deux fois, il fut remonter fur le trone ; il s'y étoit place fur la rufe, il s'y maintint par son humanité. Il aimoit les lettres, il paffe pour avoir fondé le premier une bibliothéque à Athenes ; il finit les jours en paix . & put transmettre à ses enfans la fouveraineté qu'il avoit usurpée : ils ne la garderent que dix huit ans, après lefquels les Athéniens recouvrerent leur liberté. Cette république effuya aussi une crife violente par la guerre que lui fit Darius , fils d'Hyftafpe, roi de Perfe. La victoire qu'ils eurent le bonheur de remporter à Marathon, les tira de ce danger. Cette entreprise de la part des Perses, ne fut que comme le préluide de celle de Xercès, qui arma contre les Grecs des ttoupes presqu'innombrables par mer & par terre. Athenes eut beaucoup à souffrir dans cette. guerre. Ses habitans se virent réduits à abandonner la ville, à envoyer leurs femmes & leurs enfans à Trezene, & à embarquer sur leurs vaisseaux tout ce qu'il y avoit d'hommes capables de porter les armes. L'armée de Xercès s'empara de la ville sans peine : mais un petit nombre de braves citoyens qui s'étoient retirés dans la citadelle, s'y défendirent jufqu'à la mort. Xernes s'en étant enfin rendu maître, la fit brûler avec la ville. La victoire des Grecs, à Salamine, oblig gea ce prince de quitter la Grece. Les troupes qu'il y laissa furent défaites. Les Athéniens & les Lacédémoniens eurent le plus de part à ces victoires. Si elles leur acquirent de l'honneur, cette guerre leur coûta beaucoup auffr.

Les Athéniens coururent ensuite un grand danger dans la guerre qu'ils furent obligés de soutenir contre d'autres états de la Grece, en particulier contre les Lacédémoniens, & qu'on nomma la guerre du Péloponnese, Périclès étoit à la tête des affaires, quand cette funeste division s'éleva. La peste, dans ces tristes circonstances, détruifit aussi une infinité d'habitans. La guerre que les Athéniens porterent en Sicile par les conseils d'Alcibiade, fut extrêmement ruineuse pour cux. Affoiblis par les pertes qu'ils y firent, leur ville sut assiégée & prise par Ly-

fandre , chef des Lacedemoniens. Il v établit trente tyrans ; elle recouvra pourtant sa liberté. Conon, un de ses citoyens, en rétablit les murailles. Les Athéniens eurent beaucoup à fouffrir des troubles que Philippe & Alexandre exciterent dans la Grece. Leur ville fut encore prise par Antipater. fandre, autre général d'Alexandre le Grand, s'en rendit enfuite le maitre, & y établit pour gouverneur Démétrius de Phalere; fous fon gouvernement ils jouirent d'une parfaite tranquillité. Un autre Démétrius , c'eft celui qu'on nomme Polyorcete, s'en ren-dit maltre ensuite, & y établit le gouvernement démocratique. Peu après elle se rebella contre lui, il s'en rendit maltre & lui pardonna. Elle tomba ensuite sous la puissance d'Antigonus Gonarès. Philippe de Macédoine voulut la soumettre, mais il ne réuffit pas dans fon entreprife. Archelaus l'un des généraux de Mithridate . la prit : un citoyen d'Athenes , nommé Aristion , à qui Archelaus avoit confié quelques troupes, s'empara de toute l'autorité, & exerça dans cette ville une cruauté tyrannique. Elle fut enswite affiegee par Sylla , & prife d'affaut après un long fiege très-cruel.

Des - lors la Grece fut en quelque forte dépendante des Romains, fans être cependant tout à-fait privée de fa liberté. Athenes subsifta encore longtemps avec éclat, non fur le pied de ville ou de république guerriere, mais comme ville savante & comme le fiege des beaux-arts. Les grands y envoyoient leurs enfans pour achever leur éducation. Ciceron v envoya fon fils pour étudier fous Cratippe. Horace le félicitoit d'y avoir séjourné, adjecere bona paulo plus artis Athena. On fait que S. Bafile & Grégoire de Nazianze y avoient fait leurs études ; Ciceron luimême voyagea dans la Grece, à Athenes & dans l'Afie mineure , pour s'y perfectionner dans l'art oratoire & dans l'éloquence, dont il fut depuis un modele qu'on pourroit dire parfait parmi les hommes.

Enfin, après la chute de l'empire. Athenes devenue la proje d'un peuple ennemi des seiences, est tombée dans

la barbarie. Elle fut prife par les Tures en 1455, reprife par les Vénitiens en 1464 & en 1687; mais ils fu-rent contraint de l'abandonner, & elle est restée aux Turcs. Tous ces accidens ont fi fort.diminué son ancienne fplendeur , qu'elle eft devenue , pour ainsi dire, un simple village. On trouve cependant, foit au dedans, foit, au dehors, plusieurs restes de son ancienne magnificence , qui prouvent le degré de perfection auquel l'architecture & la sculpture avoient été portées dans cette ville. Elle a encore 6000 habitans , dont les trois quarts font des chrétiens orientaux, qui y ont plufieurs églifes & chapelles, avec un métropolitain qui y fait sa résidence. Les Tures y ont cinq mosquées , dont une étoit anciennement le temple de Minerve, qu'on appelloit Partbénion.

Parmi les antiquités que l'on voit à Athenes , celles du château sont les mieux confervées. Ce château est fur une colline; il renferme un temple en marbre blanc & à colonnes de porphyre & marbre noir , qu'on dit magnifique & spacieux. On voit au frontispice des figures de cavaliers armés ; dans le pourtour, d'autres figures moins grandes, des bas - reliefs, &c. au bas du château , il refte dix - fept colonnes de marbre blanc , de trois cents qui formoient anciennement le palais de Thefée. Ces colonnes ont dix - huit piés de tour au moins, & font hautes à proportion. On lit fur une porte qui est entiere , au - dehors : cette ville d'Athenes est affurément la ville de Thésèe : & en dedans , cette ville d'Atbenes eft la ville d'Adrien , & non pas de Théfée. On voit encore le funari ou la lanterne de Démofthene; on dit que c'eftlà où ce grand orateur s'enfermoit pour étudier son art : c'est une petite tour de marbre envitonnée de fix colonnes cannelées, & convertes id'un dome au deffus duquel il y a une lampe à trois becs en ornement d'architecture. La frise eft chargée d'un basrelief, où l'on distingue quatorze group. pes de deux figures chacun : ce font des Grecs qui combattent ou qui facrifient. Il y a encore quelques ruines de

de la victoire, l'arfenial de Lycurgue, un temple de Minerve dont nous avon fait mention plus haur , la tour des vents dont Vitruve a parlé, les débris d'un temple bati fur le mont Larium, le monumeut de Philopappus, celui de Traivillus, quelques colonnes du Propylée, & quelques autres monumens. Ces morceaux respirent encore un sir de grandeur ; & du milieu de ces décombres s'éleve une voix éclatante qui célebre à la fois la gloire des héros & celle des artistes de la Grece.

Les deux rivieres de l'Hiffe & de l'Eridan qui arrosent la plaine sur laquelle Athenes eft fituée, font peu confidérables aujourd'hui , parce que la premiere a été partagée en plusieurs canaux pour arrofer les plantations d'oliviers , tellement qu'elle fe réduit à la fin presqu'à rien; la derniere se perd tout-à-fait, parce qu'on la conduit sur

les champs.

Nous ne pouvons terminer cet article sans parler des grands hommes que cette ville a produits, non peur faire l'histoire de leur vie que nous donnerons dans fon lieu, mais pour nous borner uniquement à une indication même fort incomplete de ceux qui y ont figuré le plus avantagensement. Pisistrate qui s'empara du gouvernement d'Athenes, quoiqu'en cela il fe rendit coupable d'injustice, fut à certains egards un grand homme; l'ambition l'aveugla, son bon naturel l'empêcha d'abafer de fon pouvoir. Miltiades & Thémiftocle furent tout-à-la-fois de grands capitaines & de grands hommes d'état. Ariftide brilla par fa droiture , par fon amour pour sa patrie, & montra autant de courage que tout autre pour sa défenie. Après ceux-là, Cimon le diftingua d'ane maniere tout-à-fait glorieule. Periclès fut par la perfuation le rendre en quelque forte maître de la république : il n'a laissé aucun écrit qui témoigne fes talens; mais fes actions renden très - croyable tout ce qui s'eft dit fon éloquence. Conon s'eft rendu celo bre par fon amour pour la patrie. De mosthene passe pour un modele aches dans l'art oratoire. Alcibiade a reus tous les talens ; la nature lui avoit, l'Aréopage, du Prytanée, d'un temple pour ainsi dire, prodigué tous ses dome

& l'on peut dire de lui qu'il n'eut point d'égal, foit dans le vice, foit dans la vertu : on auroit dû nommer avant lui Socrate, qui se donna beaucoup de soin à lui former l'esprit & le œut. Platon a rendu, pour ainsi dire, son nom immortel. Thucydide, Xénophon, entre les historiens, Euripide, Sophocle, Aristophane, Eschyle, parmi les poètes, se firent une grande réputation. Nous en ajouterions bien d'autres, si nous ne destinions pas un article séparé dans ce Dictionnaire à tons les grands hommes qu'Atbenes a

produits. Nous allons finir par tracer le caractere de ce peuple. Toute fon hiftoire montre qu'il avoit du génie, & des talens supérieurs. Il y avoit parmi les Athéniens beaucoup de lumieres & de gout; ils jugeoient bien des ouvrages d'esprit. L'influence que les orateurs avoient dans les affaires de la république, montre combien ce peuple étoit admirateur de l'éloquence ; ils recherchoient la purcté du langage avec un soin infini ; le peuple même avoit une extrême délicatesse à cet égard ; l'aventure de Théophraste, si souvent rapportée, en est une bonne preuve. Ils entendoient les intérêts de leur république; le peuple même y étoit beauoup moins ignorant que chez d'autres nations. Ceci ne doit pas surprendre : n voit quelque chose de pareil dans la dupart des états démocratiques. Naurellement bons & humains, la bienaisance des Athéniens s'étendoit jusu'aux bêtes même: la fondation qu'ils rent pour un mulet qui avoit beauoup travaillé à des ouvrages publics, n est une marque. D'un autre coté, gers, inconstans, ils oublierent plus une fois les bienfaits qu'ils avoient equs , & payerent d'ingratitude ceux ui les avoient le mieux fervis. Ceci ent à un certain point s'excuser par ur amour pour la liberté; ils en étoient loux à un tel degré qu'un fimple upcon les faisoit agir comme fi la jute étoit avérée. L'oftracisme pratiié contre les plus dignes citoyens voyez OSTRACISME), eft un exeme de ce que l'on vient de dire. Les héniens aimoient le plaisir, mais l'a-

Tome III. Part. II.

mour du plaisir cédoit toujours à l'amour de la patrie, qu'ils défendirent en plusieurs occalions avec la plus grande valeur. De si grandes qualités & de si grands défauts ne se rencontrent guere que dans les pays de liberté.

(T. D.G.)

ATHENES, Histoire ancienne. L'Attique, autrefois appellée Ionie, étoit bornée à l'orient par la mer Egée, au midi par le golfe Saronique, à l'occi-dent par la Mégaride, & au nord par la Béotie. Athenes, capitale de cette contrée , n'occupoit dans son origine que l'espace où la citadelle fut depuis conftruite; mais lorfqu'elle devint l'école des nations, elle prit tant d'ac-croissement, que son circuit étoit de cent foixante & dix - huit stades. On lui donna d'abord le nom de Cécropienne, de Cécrops qui fut son fondateur ; & ce ne fut que sous le regne d'Amphitryon , qu'elle prit le nom d'Athenes. Quelquefois on la diftinguoit fimplement parile nom de ville, titre de diftinction qui fut donné à Troye, à Alexandrie d'Egypte & à Rome. Quelques - uns prétendent qu'elle eut Ogygès pour fondateur. Mais les marbres d'Arundel & Eusebe ne datent la chronologie d'Athenes, que de Cécrops, qui en est regardé comme le premier roi. Il eut feize fucceffeurs au trone, dont les plus célebres furent Eryclée & Thefée. Le premier immortalisa fon regne par la déconverte de l'agriculture . qu'il introduisit dans l'Attique; l'autre rassembla dans l'enceinte de la ville les hommes épars dans différentes bourgades; il divisa le peuple en trois clasfes, comme en Egypte, en nobles, en laboureurs & en artisans. Tous les autres rois n'ont sauvé de l'oubli que leur nom, excepté Codrus qui se dévous pour le falut de la patrie. guerres allumées par ses enfans, pour se disputer le trone qu'il laissoit vacant , dégoûterent le peuple du gouvernement des rois, qui n'avoient eu que le phantôme du pouvoir, dont le corps de la nation s'étoit réservé la réalité.

Après l'abolition de la royauté, on établit des archontes perpétuels, qu' n'avoient qu'une autorité limitée par Gg g

la loi, dons ils étoient les dépositaires & les ministres. On craignit que la perpétuité de leur pouvoir ne leur inspirât l'ambition d'en abuser. Le peuple qui s'etoit réservé la puissance législative, sixa leur nombre à nouf, & réduisit leur exercice à pareil nombre d'années, ne voulant laisser aucune trace de la royauté, dont la perpétuité de pouvoir offroit une image odieusé je & dans la suite, les archontes furent annuels, parce que les Athéniens transféroient à regret à des magistrats, une autorité qu'ils croyoient n'appartenir qu'au corps de la nation.

Leur administration étoit trop passagere pour les rendre respectables. Armés du glaive de la loi, la pointe en fut émoussée dans leurs débiles mains. A peine avoient - ils appris à gouverner , qu'on leur idonnoit des lucceffeurs fans expérience, qui ne pouvoient aussi faire qu'un court essai de leurs talens pour le gouvernement , avoir fle temps de les développer. peuple le plus instruit fut le plus mal gouverné : l'excès du mal fit songer aux moyens d'y appliquer le remede. On sentit la nécessité de fixer les principes du gouvernement, qui jufqu'alors avoient été arbitraires , & qui sont toujours sans vigueur quand ils n'ont pas le sceau du chef & de la nation. Atbenes emportée jufqu'à cette époque par les événemens & les paffions, jeta les yeux fur un des ar-chontes, nommé Drucon, dont la vertu dure & farouche étoit plus propre à réprimer l'indocilité des esclaves , qu'à façonner des citoyens à l'obéifsance des loix. Il falloit que les Athéniens fussent bien corrompus, puisque leur législateur infligea peine de mort pour les fautes les plus légeres comme pour les crimes les plus atroces; il condamna au même fupplice le malheureux qui n'avoit fait qu'une chute, & le scelerat vieilli dans l'habitude du crime. Il falloit une grande férocité pour dicter des loix fi barbares. Peutêtre auffi ne confondit - il la foibleffe avec le crime, que parce qu'il connoiffoit l'excès de corruption de ses concitoyens, & qu'il valoit mieux être barbare qu'indulgent, pour prévenir la

tentation des maux dont il étoit le the moin. Les droits de l'humanité réclamerent contre une législation fi meuttriere, qui ne fit que multiplier les défordres qu'elle s'étoit propose de réprimer. La loi parus un joug, & il falloit une regle. Tout frein fut rompn ; & l'on retomba dans le chaos de l'anarchie. Le peuple fatigné lui-même d'une indépendance licencieuse, s'addressa à Solon pour lui donner des loix. Il falloit une main habile pour guérir tant de maux : trois factions avoient des vues différentes; les habitans des montagnes vouloient que la puissance souveraine résidat dans le peuple ; ceux de la plaine penchoient vers l'arifto-Les plus sages demandoient un gouvernement mixte, pour mettre une balance entre la tyrannie des magiftrats & la licence du peuple. Solon, appellé au trône par les vœux de fa nation, préféra le titre de législateur à celui de roi. Les factions qui divifoient Atbenes ne lui permirent point de donner à ses loix ce degré de perfection qu'elles auroient pu recevoir dans des temps moins orageux; comme il lui fut impossible de faire tout le bien dont il étoit capable, il pallia les maux qu'il ne pouvoit extirper ; & quand au lieu de remede on ne donne que des adoucissemens, on augmente les maladies politiques ; il eut bien voulu se proposer Lycurgue pour medele; mais il avoit à maitrifer un peuple dominé par une imagination ar-dente, qui confondoit le beau avec le luxe, & toujours pret à s'élancer andelà des limites d'une liberté raifonnable. Le goût des voluptés avoit épuile les plus grandes fortunes : des peres dénaturés vendoient leurs enfans pour fe dérober aux poursuites de leurs créanciers usuraires. Les meres & les filles proftituoient leur honneur pour arracher leurs époux & leurs peres des prisons ; d'autres s'expatrioient pour trouver chez l'étranger des moyens de subfilter. Les campagnes restoient incultes & les villes défertes. Le peuple ébranlé par l'exemple de Sparte, où il n'y avoit ni panvres, ni riches, ni mécontens, demandoit avec des eris féditieus le partage des terres. Solon craignat

le tomber en précipitant sa marche . commença par publier une remife des lettes ; & pour en faciliter le paienent, il augmenta le prix de la montoie. La mine, qui n'étoit estimée que oixante & quinze dragmes, en valut ent. Cet édit ne fit que des mécontens : e pauvre, qui n'avoit point inspiré ffez de confiance pour contracter des lettes . ne trouvdit aucun foulagement ; e tiche, qui n'avoit retranché de fon técessaire que pour augmenter sa fortune, ut droit de fe plaindre; il n'v eut que les dissipateurs qui garderent le ilence, parce que, fans devenir plus riches, ils n'eurent plus à redouter les oursuites de leurs créanciers.

Ce début fit connoître à Solon qu'il detoit conformer les principes de son jouvernement au caractere de fes concitoyens : auffi convaincu lui - même les vices de sa législation, il disoit : es loix que je donne aux Athéniens se font pas les meilleures qu'on puisse tablir, mais ce font les meilleures qu'ils oient capables de recevoir ; & quand on les comparoit aux toiles d'araignées. tù il n'y avoit que des mouches qui pullent se laifler prendre, il répondoit qu'on se soumettoit sans murmurer à des loix qu'on n'avoit aucun intérêt de violes , & que les siennes étant établies pour l'utilité de tous ses concitoyens, ils trouveroient plus d'avantage à les observer qu'à les enfreindre.

Solon n'avoit point, comme Lycurque . l'avantage d'une haute naissance ; il n'employoit point, comme lui, l'autorité imposante de la divinité, ni l'imposture des prétres pour confacrer ses institutions ; il n'avoit que cette confiance qu'inspire la vertu, tousours trop ample pour être respectable à la multitude; ainsi, quoique supérieur par ses talens au législateur Spartiate, il n'eut pas un si glorieux succès , parce qu'il se vit sans cesse arrêté dans sa marche: il fut obligé d'abandonner au peuple la puissance législative, le droit d'élire les magistrats, de contracter des alliances, de faire la paix & la guer-Les citovens furent distribués en différentes claffes, & persuadé que l'indigent constitué en dignité est plus secessible à la vénalité & à la corrup-

tion , il ordonna de ne conférer les charges qu'à ceux qui retirereient .. au moins, de leurs terres cinq cents mesures de froment , d'huile & de vin; mais, pour confoler les pauvres de cette exclusion de la magistrature. il leur donna droit de fuffrage dans les affemblées publiques. C'étoit avilir les magistrats que de les foumettre aux caprices de la multitude, qui pouvoit annuller fes arrets ; c'étoit foumettre les décisions des personnes instruites à une assemblée tumultueuse d'ignorans . & toujours susceptibles de vénalité ou de feduction ; c'eft ce qui fit dire à Anacharlis que dans Athenes e'étoit les fages qui délibéroient, & que c'étoit les fous qui avoient le privilege de déeider.

Ce fut pour prévenir l'abus que le peuple pouvoit faire de son autorité, qu'il établit un fenat composé de quatre cents citoyens choifis dans les quatre tribus qui formoient le corps de la nation ; ils étoient chargés d'examiner les affaires, avant de les expoler au jugement de l'assemblée, qui seule avoit le droit de décider. Cette institution eut été excellente, fi ces deux autorités bien combinées, euffent pu fe balancer fans fe détruire : ces affemblées étoient trop multipliées pour ne pas engloutir tout le pouvoir. Le fénat devoit les convoquer quatre fois en trente - fix Tout magistrat & tout general d'armée avoit encore le droit d'en demander d'extraordinaires; ainfi, c'étoit un corps toujours sublistant , devant lequel tout citoyen âgé de cinquante ans avoit droit de haranguer. Ces orateurs turbulens foumettoient la fageffe du magistrat à leur éloquence infolente & feditieuse ; plus faciles à se laisser corrompre qu'à arrêter la corruption , ils forent les artifans des trembles & les moteurs des diffensions , & quoique la plupart de ces démagogues fuffent les moins intéreffes aux defaftres & aux prospérités publiques, ce n'étoit que par leur impulsion que les flots de la multitude étoient agités.

Solon, pour tempérer des défordres dont il étoit dans l'impuissance d'extirper les racines, rétablit l'aréopage dans fa prenière dignité. C'étoit dans cet

Ggg 2

auguste tribunal que la divinité sembloit dicter ses arrêts par l'organe des hommes qui étoient son image : ces intelligences pures & sublimes présidoient aux deffinées publiques & particulieres. Leur incorruptibilité & la fagesse de leurs décisions inspirerent tant de confiance, que les rois & les particuliers, les Grecs & les barbares, soumettoient à leur tribunal les affaires les plus intéreffantes & les plus compliquées. C'étoit dans les ténebres qu'ils écoutoient les plaidoyers & prononçoient leurs arrêts : les faits étoient exposes avec simplicité; les réflexions pathétiques devoient en être bannies. L'éloquence sévérement proscrite ne prêtoit point au mensonge les couleurs de la vérité: ces juges incorruptibles auroient suffi pour maintenir l'ordre dans une république vertueuse; mais le ponyoir étoit entre les mains d'une multitude ignorante & corrompue. Les loix de Dracon, qui avoient été abolies, furent remises en vigueur; on ne fit qu'adoucir la sévérité des peines infligées aux coupables, pour ne pas lailler subfifter un abus qui confondoit les foiblesses passageres avec les crimes d'habitude.

Solon ne pouvant atteindre Lycurgue pour mettre une parfaite égalité entre tous les enfans de la spatrie, rapprocha du moins l'intervalle qui féparoit les citoyens; il fut permis à tout le monde d'embrasser la défense de l'offenie; & quoiqu'on ne fût point lésé personnellement, on pouvoit citer au tribunal des loix tout auteur d'un délit. Cette institution affocioit tous les citoyens aux injures, & accoutumoit à la fensibilité des maux d'autrui ; il fit une autre loi qui avoit de grands avantages, & qui ouvroit la porte à de grands abus: il ordonna que tout citoven , dans les diffentions civiles , fe déclarat pour un parti; ceux qui par une lache politique restoient dans l'indifférence, furent condamnés à un exil perpétuel, & à la perte de leurs biens. Le motif de cette institution est fenfible; tous les citoyens ayant la patrie pour mere commune, tous doivent contribuer à en entretenir la splendeur. Dans les divisions domestiques, la justice

eft tonjours d'un coté; & c'eft la trabit que de ne pas se déclarer pour elle : c'est être infidele à l'état que de refter dans l'inaction de peur de compromettre fa fortune; & il arrive fouvent que ceux qui ont le plus à perdre, font toujours arrêtés par une circonspection timide & ballement intereffee. Voila quels étoient les avantages de cette loi : voici quels en étoient les abus. Dans la chaleur des discordes nationales , les deux partis s'élancent au-delà des limites ; il est avantageux qu'il y ait des citoyens calmes & exempts de partialité pour être les arbitres des factions à la fin de l'yvresse. Ce ne peut être que les spectateurs oififs & indifferens. qui peuvent inspirer la confiance ; quand on a embraffé un parti, on devient naturellement suspect : il peut encore arriver que des factions armées foient également répréhenfibles ; alors cette institution rendoit tous les citoveus coupables.

Le législateur ne voulant pas que le mariage fût un trafic mercénaire, mais une union formée par une tendresse réciproque, retrancha du contrat tout ce qui pouvoit allumer la cupidité. Il fut ordonné que les filles qui n'étoient pas uniques, n'auroient pour dot que trois robes & quelques meables d'une mince valeur. Ses loix pour maintenir la pudeur des mariages, & les peines insligées aux adulteres, furent des freins puissance contre la lubricité. La législation la plus vigilante échoue toujours, quand elle entreprend de combattre le penchant d'une nation.

La loi ne consultant que l'ordre de la nature avoit jusqu'alors proscrit la liberté de tefter: il fut permis aux movrans de disposer de leurs biens : c'étoit un attentat contre un peuple libre , que de le forcer à laisser fon héritage à d'indignes parens, tandis qu'on livroit à l'indigence des amis vertueux. que la reconnoissance obligeoit de recompenser; mais cette liberté ne s'étendit point fur ceux qui laiffoient des enfans; quoiqu'on n'en dût pas prévoir un grand abus, on crut qu'il étoit de la décence de les priver des moyens d'ontrager la nature. Il n'établit aucune loi contre le parricide: ce crime lui arut fi affreux, que c'eut été en fai-: naître l'idée que de le défendre ; il rononca des peines séveres contre ceux ni calomnioient les morts; quoique urs déréglemens eussent mérité une ifte censure , on les tenoit pour fatés, & la religion s'en déclaroit la rotectrice. La licence d'en médire aupit éternisé les haines : ceux qui diient des injures dans les temples étoient aités de profanateurs ; on punissoit uffi ceux qui dans les tribunaux , ans les affemblées publiques & dans es théatres , dennoient des scenes de iolence & d'emportement, parce que public assemblé est toujours respecible . & qu'il faut avoir un fond de érocité nour violer les égards qu'on lui Les récompenses décernées aux ainqueurs des jeux de la Grece, avoient égénéré en profusions. Solon defenit d'épuiser le trésor public pour enichir des athletes & des luteurs, tanis qu'on laissoit languir dans l'indience les défenseurs de l'état; ces lareffes parurent mieux employées à nourir les enfans de ceux qui étoient morts es armes à la main, ou qui avoient ervi avec intégrité la patrie dans des emplois pacifiques.

Les manufactures , les arts & les méiers furent anoblis. L'inutilité ne fut olus le privilege de la naissance. on chargea l'aréopage de s'informer des noyens dont chacun usoit pour sublifer. Il favoit que l'indigence paresseue faifoit de mauvais citoyens ; c'étoit lone pour bannir l'inutilité & les vies, qu'il tira tous les arts méchanijues de leur avilissement. Un fils fut lispensé de nourrir son pere, s'il ne ui avoit fait apprendre aucun métier : es enfans nés d'une courtisanne jouient du même privilege, qui étoit plutot une fletriffure, puifqu'elle éternioit l'infamie des auteurs de leurs jours. La confidération attachée aux arts les slus vils à nos yeux, prévint la contagion des mendians qui déshonorent les villes , & qui font la censure de leur police. A peine cette législation fut - elle établie, qu'il s'éleva trois facions qui conspirerent à la détruire. Pifistrate riche, magnifique & populaie, fit fervir fes tréfors à corrompre

les ames vénales; & Solon ent la honte de voir la tyrannie s'élever fur les ruines de son gouvernement qui ne dura

que vingt - quatre ans.

Pifistrate, tyran paifible, étoit d'autant plus dangereux , qu'il paroissoit n'ufer de fon pouvoir que pour la félicité publique. Ses manieres infinuantes auroient façonné les Arheniens à l'esclavage, si les deux autres factions ne les euffent fait souvenir qu'ils avoient été libres . & qu'ils avoient un mai-Pifistrate detroné deux fois, rentra deux fois triomphant dans fa patrie; il ne fut repréhenfible que par les moyens qu'il prit pour s'élever. Sa douceur & la modération légitimerent fes prétentions, & tant qu'il gouvetna , les Athéniens furent protégés par le bouclier de la loi. Il divifa le peuple en dix tribus. Le fénat qui n'étoit composé que de quatre cents lénateurs .. fut augmenté de cent : au lieu de quarante prytanes, il en établit cinquante , qu'il tira du fenat : leurs fonctions étoient de convoquer les affemblées du peuple . & de rapporter les affaires fur lesquelles le sénat avoit déliberé. Pifistrate n'eut ni le sort ni les vices des tyrans : il mourut tranquillement dans fon lit, & transmit fa puiffance à fes deux fils, qui n'hériterent ni de fes talens ni de fes vertus; l'un fut affaffiné par Hermodius & Ariftogiton à qui Athenes reconnoisfante prelque les honneurs divins ; l'autre, nommé Hippias, dégradé du trône, fut chercher un asyle à la cour de Darius, qui sous prétexte d'être le protecteur des rois, effaya de donner des fers à la Grece.

Après l'expulsion d'Hippias, l'expérience de la tyrannie réveilla le sentiment de la liberté; mais la crainte de l'oppression sit de tous les citoyens autant d'oppresseurs. On ne sut plus vertueux impunément : la modération, traitée d'byporisse, sut regardée comme le voile d'une adroite ambition. La supériorité des talens parut dangereuse, parce qu'on pouvoit en abuser pour opprimer, & dans le temps qu'Athènes éleve des monumens aux biensaiteurs de la patrie, dans le temps qu'elle immortalise leurs services & sa reconnoissance sur le bronze & l'airain, elle punit par le ban de l'ostracisme ou d'un exil de six ans, des citoyens à qui elle ne peut reprocher que leur mérite & leurs vertus: c'étoit désiner & trainer en même temps dans

la boue fes défenseurs. Les inquiétudes caufées par l'amour de la liberté, empêcherent les Athéniens de tomber dans les langueurs de l'inertie. Le fanatisme républicain entretint les inclinations belliqueuses d'un peuple que ses penchans entraincient vers les amorces des voluptés. l'yvresse d'une liberté naissante, ils oferent defier la puissance des Perfes qui vouloient rétablir le fils de Pifistrate fur le trône; malgré l'inégalité de leurs forces, ils furent les aggresseurs ; & Sardis, capitale de Lydie, fut prife & réduite en cendres. Darius indigné qu'un peuple jufqu'alors obscur, ofat mesurer ses forces contre lui , résolut de l'en punir ; & son armée , qui s'avança jusqu'à Marathon, fut honteufement defaite. Le monarque Perfan . plus irrité qu'abattu , se préparoit à fondre une feconde fois fur la Grece, · larfqu'il fot furpris par la mort. Xerxès fon successeur, impatient de venger l'affront fait à son pere , dépeupla ses états pour former une armée de dixhuit cent mille combattans. Les Athéniens suspendirent leurs animosités domestiques; & saisis d'enthousiasme pour la patrie, ils soutinrent avec les Spartiates tout le poids de la guerre médique : abandonnés des autres peuples de la Grece , ils furent les feuls qui Themistorésolurent de mourir libres. cle, général des Athéniens, ne vit qu'un moven de sauver leur ville ; c'étoit de l'abandonner : ils construisirent des vaiffeanx avec les charpentes de leurs maifons : ils envoyent les vicillards , les femmes & les enfans à Salamine . & restant eux - memes fans patrie, ils s'avancent pour servir de digue à une inondation de barbares. Cette réfolu-- tion bardie , inspirée par la magnanimité, étoit, moins diffée par le défefpoir que par la prudence. Si les Perfes euffent été vainqueurs, Athenes n'eut nu furvivre à fes enfans ; ainsi ce n'étoit pas la facrifier que de l'abandonner , - C c 73

puisque si les Athéniens étoient triomphans, la ville reparostroit peuplée d'habitans couverts de gloire.

Les Perfes le répandent comme un torrent dans la Grece; après avoir forcé le pas des Thermopyles, Thespie & Platée font réduites en cendres. citadelle d'Athenes succombe fous les efforts des barbares, & enfévelit fous fes ruines fcs intrépides défenfeurs. Leurs flottes, composees de douze cent vaisseaux, dominoient fur les mers ; & les Grecs n'avoient que trois cent quatre - vingt voiles pour lui en disputer l'empire : mais ils occupoient le détroit de Salamine, où le petit nombre pouvoit défier la supériorité. fut dans ce bras de mer que s'engagea le combat le plus mémorable dont l'histoire fasse mention. Les barbares trop rosserrés ne pouvoient déployer toutes leurs forces contre les Grecs qui agissoient tous à la fois : leur flotre fut dispersée; & Xerxès, craignant que l'ennemi ne rompit le pont qu'il avoit jeté sur le Bosphore , s'ensuit aves précipitation dans ses états, laissont à Mardonius trois cent mille hommes qui furent taillés en pieces à Platée.

Les Athéniens userent de la plus grande modération renvers les Grecs qui avoient trahi la. caufe commune . & . que les Spartietes moins indulgens vouloient punir.. C'eut été remplir la Grece de mécontens ; c'ent été ménager des amis aux barbares : il étoit de la politique de pardonner. Cette victoire diffipa la terreur que le nom Persan inspiroit. On éleva le courage des vivans par les honneurs qu'on rendit aux morts; on grava leurs noms & celui de leurs tribus fur les monumens qu'en érigea dans le champ de la victoire; & les esclaves qui avoient pris les armes, eurent part aux diftinctions; on institua des jeux funcbres, où l'on fit le panégyrique de ces victimes de la patric; la dixieme partie du butin fut confacrée aux dieux tutélaires de la Grece. , Berei

Les Athéniens, fédults par leur proipérité, s'abandonnerent à une confience préfomptuenfe; & honteux de n'occuper que le second rang dans la Grece, ils s'en regarderent comme les do-

ninateurs. Sparte qui avoit encore ses rertus , fut susceptible d'une baffe jalousie de leur gloire ; elle ent l'orqueil impérieux de n'avoir point d'énule ; elle leur défendit de rebatir eurs murailles, fous prétexte que la Grece entiere étoit leur plus ferme empart, d'autant plus que, fi les Peres faisoient une nouvelle invasion, ils eroient d'Athenes un place d'armes , l'où ils donneroient la loi au reste de a Grece. Athenes releva fes remparts. & Sparte retenue par l'équité de ses oix, eut affez de pudeur pour n'ofer 'en punir ; les deux peuples devenus maemis fecrets, crurent devoir facriier leur ressentiment aux intérêts de a patrie ; accoutumés à être appellés es deux bras, les deux piés & les eux yeux de la Grece, ils sentoient u'elle seroit mutilée par l'extinction e l'une ou de l'autre. Les Athéniens, atigués du repos, ne furent redoutales qu'à eux - mêmes , tant que Thénidocle, Ariftide & Cimon eurent afez d'afcendant fur leur efprit , pour eur faire sentir les avantages de conerver l'ancien sylème de la Grece. La auteur insultante de Pansanias rendit es Spartiates odieux à leurs alliés, qui léférerent le commandement général ux Athéniens. Ce ne fut point avec les flottes ni des armées qu'ils acquient cet empire ; la douceur d'Aristide de Cimon leur mériterent cette prééninence; mais s'ils s'en étoient monrés dignes, ils étoient incapables de la onferver. Comment un peuple qui n'aoit point de principes fixes de gouernement, auroit-il pu ployer fon caactere à celui des autres ? Platée & Marathon avoient été le berceau de la loire des Athéniens , ils en foutinrent 'éolat tant qu'ils s'abandonnerent à la ageffe d'Arittide & de Cimon; mais ne fuite de prospérités est le présage ertain de la décadence d'un état où le ouvernement est populaire , où les efrits , extrêmes dans le bien comme ans le mal , passent de l'insolence de la victoire , au découragement des evers. Le génie d'un grand homme uffit pour former les mœurs publiques : n voici deux exemples frappans. Arès la victoire de Platée , les Athé-

niens fentant l'importance d'une marine, se rendirent puissans fur mer. Les autres Grees, à leur exemple, équiperent des flottes ; ce fut alors que Thémistocle congut le projet criminel de donner des loix à la Grece , en brûlant la flotte des alliés. Il ne divulgua point le secret de ses moyens ; il demanda au peuple qu'on nommât quelqu'un à qui il pût le communiquer ; le choix tomba fur Ariftide, respecté par ses lumieres & son intégrité; ce vertueux citoyen écouta avec horreur la propofition de trahir des alliés dont on n'avoit aucun fujet de se plaindre ; il retourne à l'affemblée . & s'armant de modération, il dit avec tranquillité : Athéniens , le proiet formé par Thémistocle est le plus favorable à votre élévation; mais comme il est injuste, il est le plus contraire à l'intérêt de votre gloire. Le peuple faifi d'un hoble mouvement, défend à Thémistocle de rien exécuter ; ce trait montre qu'il y avoit un fond de vertu dans les Athéniens, & qu'il ne falloit qu'une main habile pour le développer. C'est dans une assemblée tumultueuse, & non dans l'ombre d'une école , que toute une nation fait le facrifice de ses intérêts ce qu'ils font incompatibles avec l'équité.

Cimon nous en fournit un autre exemple. Après avoir convert sa patrie de gloire , il avoit été banni par les intrigues de la faction dominante, qui vouloit faire aux Spartiates une guerre qu'il vouloit prévenir , comme dettructive du fysteme qui ne faisoit des villes de la Grece qu'une république fédérative. Ce vertueux citoyen , perfécuté par la patrie, ne la regarda pas moins comme sa mere , & ayant appris que les Spartiates & les Athémens étoient prêts d'en venir aux mains, il se croit dispensé de son ban. il vient avec ses armes , & se range , comme fimple foldat , fous les enfeignes de fa tribu, pour combattre ceux dont il étoit soupçonné d'être le partisan. Ses ennemis , au lieu de l'admirer , l'obligent de quitter le camp ; avant de s'éloigner , il exhorte ses compagnons , suspects comme lui , à faire un effort de courage, & à effacer dans leur sing l'injurieux sompon qu'on a de leur fidélité. Ses généreux compagnons, déses yeux, le conjurent de leur laisser du moins son armure complete, pour leur faire croire qu'il est avec eux; ils la placent au milieu de leur bataillon, & possesseux de ce gage de l'hérossme, ils s'élancent dans la mêtée avec une fureur si opiniàtre, que tous expirent percés de coups: tel est l'ascendant du génie, soutenu de la vertu, sur les ames les plus vulgaires.

Après la mort de ces deux grands hommes , integres magistrats & intrépides guerriers , Athenes pencha vers Ion déclin ; il s'eleva un homme qui avoit tous les talens, toutes les vertus & tous les vicesse'étoit Périclès, magistratéclairé, oraieur affectueux & vchement , grand capitaine & mauvais citoyen. Né avec tous les dons de la nature, il ne les déploya que pour la ruine de sa patrie, & quoique fon cour fut ouvert à toutes les passions, il les subordonna toutes à l'ambition de gonryerner. Ce fut en introduifant le luxe & les vices, en entretenant le goût des fêtes & des vo-Inptés , qu'il faconna un peuple indocie à l'obeissance. L'aréopage étoit chargé d'infliger des peines à ceux qui nés Jans biens n'exerçoient pas un art mechanique ; le législateur par cette inftitution avoit cru que le penple, occupé de fon travail, se reposeroit du soin des affaires sur les magistrats. Périclès prit une autre route : flatteur de la multitude, il careffa fon gout pour les fêtes & les spectacles ; & détruisant l'habitude du travail , il inspira la pission des arts de luxe, & le dédain des professions utiles. Il fut alors auffi glorieux de chanter les héros que de les imiter ; & tandis que Sparte bornoit son ambition à être libre & guerriere , les Athéniens égarés dans lear route, étoient tous poètes, orateurs & philosophes. Les dépenses des représentations théatrales épuiserent le trefor public , qui ne put plus fournir à l'entretien des flottes & des armées; les représentations des tragédies de Sophocle & d'Euripide , engloutirent

plus d'or que la guerre sontenue contre les Perses pour la défense commune de la Grece. Les étrangers étoient indignés de l'assiduité scandaleuse des magistrots aux spectacles; & tandis que le soldat & le matelot sollicitoient le falaire de leur sang, on prodiguoit l'or de l'état pour avoir des machines & des décorations théâtrales : les plaisses qui ne doivent être que des délassemens, devintent des besoins.

Ce furent tous ces désordres qui serent descendre Athenes de la première place qu'elle occupoit, pour s'asseur dans le second rang. Après avoir humisié l'orgueil des Perses, elle eut la vanité d'imposer le joug à toute la Grece; ses alliés, qu'elle épuisoit par des exactions, surent dans l'impussance de la soutenir, & bientôt devinrent ses ennemis; la conféderation respectable qui ne formoit de la Grece qu'une république, sut rompue; la guerre du Péloponnese fut le germe malheureusement fécond de toutes les calamités, & son issue fut aussi fataie aux vain-

queurs qu'aux vaincus.

Périclès, voulant gouverner sans rivaux , avoit écarté des affaires tous ceux dont les talens pouvoient lui faire ombrage ; il lui falloit des agens subordonnés , qui ne vissent que par fes yeux, fans élévation dans l'esprit, fans droiture dans le cœur , plutôt faits pour l'intrigue que pour la poli-tique. Tandis que les arts agréables nsurpoient la considération due aux talens utiles, il se formoit des hammes aimables, mais incapables de gouverner la république. Cléon, intriguant audacieux , s'empara du timon des affaires : cet homme forti du néant . & monté au faite de la grandeur fans le secours des talens & des vertus, fit naître de la confiance à tous les intriguans , qui reconnurent qu'il ne failoit que de l'audace pour maîtrifer un peuple occupé de fêtes , de jeux & de spectacles. On crut devoir opposer à ce citoyen turbulent, Nicias, dont la circonspection timide ne régloit rien que fur la certitude des succès. A force de porter ses vues trop loin , il ne distinguoit plus les objets ; trop vertueux pour descendre dans les replis des nœurs corrompus, trop défintéreffé pour voir dans les autres l'avarice & a cupidité, trop modeste pour appertivoir ses talens, il n'avoit que le déaut de se désier de sa capacité, & de présumer trop de celle des autres: ce qui l'auroit rendu digne de commander à une république vertueuse, devoit l'exclure du gouvernement dans les temps orageux.

Athenes penchant vers fa ruine, woit besoin d'une main pour la relever. Nicias, plus heureux à négocier ju'à combattre, fit une paix qui de-roit rendre à la Greee sa stabilité; nais Alcibiade, né pour en troubler e repos, fixa tons les yeux fur lui; comblé de tous les dons de la natue, il prêtoit des graces aux vices, & les amorces aux voluptés; formé à 'école de Socrate, il y avoit appris à connoître ses devoirs, & non à les remdir; il étoit tellement livré aux plaiirs, que les momens qu'il leur déropoit pour les donner aux affaires, toient moins des occupations que des lelassemens, & des ressources contre a satiété de la jouissance; susceptible le toutes les passions, il savoit si bien es varier, qu'il sembloit toujours diférent de lui-même pour se personnifier lans autrui. Vit-il au milieu des Spariates? il les surpasse en austérité. Est-1 parmi les Thraces? il se soumet ans efforts à leur régime fauvage. Vail dans l'Afie mineure? il fe livre à a molleffe de l'Ionie , qu'il instruit encore dans les rafinemens des voluptés : un caractere si mobile ne peut avoir de nœurs, puisqu'il n'a point de princies; mais les vices ne révoltoient point alors les Athéniens, qui en étoient fléris. Leur marine, qui auroit du faie leur puissance, ne servit qu'à les iffoiblir; ce fut par elle qu'ils se prointerent toutes les chofes de luxe; es productions de la Sicile, de l'Hellesont, ornerent leurs tables & leurs palais; l'Egypte, la Lydie, sembloient s'être fécondes que pour eux : les rins de l'Archipel furent les délicieux poifons qui troublerent leur débile railon.

Un peuple occupé de jouir doit tre sans ambition; mais les Athéniens, entraînés par l'agitation naturelle de leur caractere , font voluptueux , & veulent encore être conquérans. Ils tournent leurs armes contre la Sicile, & ne pensent pas que leurs ennemis sont dans la Grece. Cette guerre ne pouvoit être soutenue avec gloire, qu'autant que le génie d'Alcibiade préfideroit aux opérations; à peine eut-il abordé en Sicile , que fes préludes furent des victoires; mais tandis qu'il triomphoit des Siciliens, ses ennemis étoient dans Athenes, où ils l'attaquoient avec les armes de la superstition. On l'accuse d'avoir profané les mysteres de Cérès; des orateurs mercénaires tonnent avec bruit pour défendre la cause de Mercure & de la Déesse; les mœurs licentieuses d'Alcibiade favorisent le succès de leur éloquence ; on le cite au . tribunal des loix pour répondre ; il se soustrait par la fuite à la malignité de fes accusateurs, & l'on prononce contre lui un arrêt de mort, & la confiscation de tous ses biens : ce fut ainsi que, pour relever quelques statues, on renversa la colonne de l'état. Les alliés, qui ne s'étoient engagés dans cette guerre que pour apprendre à vaincre fous lui, tomberent dans le découragement. Alcibiade, toit réfugié à Sparte, étoit devenu redoutable à sa patrie qui l'avoit dédai-gné pour défenseur; mais ayant séduit la femme du roi Agis, qui lui avoit donné l'hospitalité, la crainte d'un juste reffentiment lui fit chercher un afyle auprès de Tiffapherne, gouverneur de la basse Afie, où son génie turbulent forma des tempétes qui éclaterent Pifandre & les autres fur Athenes. chefs de l'armée, féduits par l'éclat de les promesses, renverserent la démocratie, & lui substituerent le gouvernement de quatre cent nobles, avec un pouvoir illimité. Cette espece d'oligarchie priva le peuple d'une prérogative dont il avoit jouï avec plus d'éclat que de tranquillité; ces nouveaux tyrans, devenus les bourreaux de leurs concitoyens, réveillerent par leurs excès le sentiment de la liberté. L'armée compolée de citoyens dont on violoit les privileges, dépouille du commandement fee généraux, partilans

de l'oligarchie : les quatre cent sont dépofés. Alcibiade rappellé de son exil ne voulut rentrer dans sa patrie qu'avec la victoire; toutes ses entreprises furent couronnées du succès : il reparut dans Atbenes comme un liberateur . chargé de trophées & des dépouilles des nations. Cette faveur passagere étoit trop éblouissante pour ne pas allumer l'envie, & dès qu'on le crut invincible, il parut redoutable; sa gloire fut une nouvelle source de disgraces ; son armée taillée en pieces pendant son absence, fournit un prétexte pour le deftituer du commandement. Atbenes, ayant coupé le feul bras qui pouvoit la défendre, fut obligée d'ouvrir fes portes au général des Spartiates, & ce vainqueur infolent l'obligea de courber sa tête altiere fous le joug de trente tyrans, qui firent périr plus de citoyens que la guerre n'en avoit enlevé en dix ans. Thrafybule, touché des maux de sa patrie, se met à la tête de soixante citoyens réfugiés comme lui à Argos, & les tyrans font détruits : mais en rendant la liberté à sa patrie, il ne trouva que des hommes indignes d'être libres. Le sang des vainqueurs de Xercès étoit glacé dans les veines de leurs descendans; au lieu de ces Athéniens qui avoient vaincu à Mycale, à Marathon & à Salamine, c'étoient des hommes familiarifes avec l'ignominie & l'esclavage, c'étoit des poètes, des muliciens & des décorateurs de théatres, qui dirigeoient les rênes de la république : les fonds amasses pour la défense de l'état, furent appliqués aux dépenses des jeux & des spectacles.

La gloire d'Athenes s'éclipse avec Thrafybule, qui en affranchissent sa patrie ne peut lui donner des mœurs. Chabrias, Iphicrate & Timothée, jettent encore des étincelles dans les champs de l'histoire; ensin Démosthene & Phocion furent les derniers Athéniens, & les seuls dignes de ce nom, au milien d'une ville peuplée d'esclaves, qui après avoir été assujettis à Philippe & à Alexandre, passerent, comme le restre de la Grece, sous la domination des Romains, Cette ville, autresois embellie de trophées, élexés à la va-

leur, ne renferme plus qu'une vile populace flétrie par la mifere & par les chaînes du despotisme; la patrie des arts n'est plus peuplée que de barbares qui n'éprouvent pas même le sentiment de la grandeur de leurs ancètres.

Les Athéniens furent le seul peuple du paganisme chez lequel il s'éleva des querelles fur le culte réligieux. Leur esprit fubtil & pointilleux rafinoit sur la recherche des cérémonles; ils avoient l'imagination trop ardente pour n'être pas susceptibles de crainte & d'espérance, deux fentimens qui attachent étroitement à la réligion reque; auffi avoient-ils l'extérieur fastueux de la dévotion. Ils s'affembloient dans les places publiques, où ils faisoient de pathétiques harangues aux dieux pour expliquer leurs beloins; plus il y avoit d'art & de travail dans leurs prieres, plus ils en espéroient d'efficacité; c'étoit à haute voix qu'ils follicitoient le ciel, c'est pourquoi leurs voifins les appelloient les cygales de la Grece. Juvenal lance une mordante invective fur leur maniere de prier, & leur représente qu'il seroit beaucoup plus sage d'abandonner aux dieux le foin de leur destinée, que de les fatiguer par des demandes importunes , qu'ils n'ent pas la cruauté d'accorder à des hommes aveugles dans leurs vœux. Athenes affujettie aux Romains, fans être leur efclave, conferva long-temps fon enthousialme républicain; ennemie du premier des Césars qui sembloit devoir naître dans fon fein , elle éleva des autels à Cassius, vengeur de la liberté. Ses lumieres, sa politesse, son goût pour les arts & les sciences, lui soumirent, pour ainfi dire, fes vainqueurs, puisqu'ils devinrent fes disciples. fut à fon école qu'ils apprirent à la respecter, & elle n'est aujourd'hui tombée dans l'avilissement, que depuis qu'elle est soumise à des maîtres barbares, qui n'ont su que combattre, vaincre & détruire. Le plus beau de fes titres, dans sa décadence, est d'avoir formé Antonin le picux & Antonin le philosophe. Les Goths s'emparerent d' Athenes fous l'empite de Gallien , & l'an 1455 de Jefus - Christ, elle fut deval-

ée & presque détruite par les Turcs : :lle n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade, connue sous le nom de Setine.

T-N)

ATHENREY , ou ATHERICH , ou ATHENRY, Géogr. ville d'Irlande au comté de Galloway, dans la province le Connaught, à fix lieues sud de Tuam , & à quatre oueft de Galloway. Elle est entourée d'une muraille de rand circuit , qui renferme beaucoup le champs, de jardins, & peu de maions. Elle envoie deux députés au parement. Long. 8, 40. lat. 56, 30. (C. A.) \* ATHEREME, f. m. Med. maia-

lie qui a sen fiege dans les ampoules les poils, on huileuses ou fébacées ; ces impoules ne déchargeant point leurs ucs , lorfqu'il srrive , par quelque caue que ce foit , que leurs orifices font souchés, il en vient toujours de noureaux par les arteres. & elles se goulent d'une façon énorme. Voyez Instit. le Boerbaave , tom. IV , traduites par VI. de la Métrie.

ATHEROME, αθέρωμα, en Chirurrie, eft une tumeur dont la matiere eft l'une confistance de bonillie, sans qu'il zait de douleur ni changement de coueur à la peau. Voyez TUMEUR EN-

KISTÉE.

L'uthérome est enfermé dans un kiste m fac membraneux; il ne cede point uand on le touche avec le doigt . & i n'y reste aucune impression. V. KISTE & ENKISTE.

L'athérome est ainfi nommé du grec inga, forte de bouillie ou de pulpe. quoi, ressemble la matiere de cette tuneur. Il n'eft pas fort différent du méliéris & du ftéatome. & il se guérit de nême par l'amputation. V. MELICÉ. IS & STEATOME. (Y) ...

\* ATHERSATA .. f. m. Hift. anc. om d'office ou de charge chez les Chaléens. Il est attribué à Néhémie dans Ifdras, il fignifie lieutenant de roi, ou

ouverneur de province.

\* ATHIES, Géogr. ville de France ans le Vermandois en Picardie, sur

Armignon.

ATHIS, Géogr. nom de deux petes villes ou jolis bourgs de France, ont l'un est dans le Laonois, à une ami - lieue de Laon, & l'autre en Nor-

ATH mandie à cinq lieues eft - fud - eft de Vire. (C. A.)

ATHLETES, f. m. pl. Hift. anc, Gymnastique, c'est-à-dire, combattans, du grec αθλητής, qui vient d'αθλείν. combattre; nom qu'on donnoit proprement à ceux qui dans les jeux publics combattoient à la lutte ou à coups de poing, & qui a été ensuite commun à tous ceux qui disputoient le prix de la course, du saut, & du disque ou palet. Les Latins les diftinguoient par ces cinq noms particuliers; luctatores, lutteurs, pugiles, combattans à coups de poing, cursores, coureurs ; saltatores , fauteurs ; & discoboli, jeteurs de disque ou joueurs de palet, auxquels répondent ces cinq noms grees παλαιζαί, πύπται, δρομείς, EXTINOI, & SITHOGONOL VOYEZ GYMNA-STIOUE.

Les exercices des athletes furent d'abord institués pour exercer & former les jeunes gens aux travaux & aux fatigues de la guerre; mais ils dégénérerent bientot en spectacles. & ceux qui s'y adonnoient, en hommes publics. Ils menoient une vie dure : & queique quelques-uns d'eux avent été fameux par leur voracité, & ayent fait dire à Plaute comme un proverbe , pugilice & athletice vivere, pour marquer un homme qui mange beaucoup, il est certain qu'en général ils pratiquoient un régime trèsauftere, bechant la terre un mois avant le compat pour se rendre les membres souples , & s'abstenant des boiffens fortes & du commerce des femmes : ce qu'Horace nous apprend par ces vers : .

Qui studet optatam cursu contingere · · metam ,

Multa tulit fecitque puer , Sudavit , ET allit .

Abstinuit venere & vino. Art pot.

Epictete & S. Paul leur rendent le mêmo témoignage :qui in agone contendit, ab omnibus fe abstinet. Ils invoquoient les dieux avant que de combattre, & leur facrifioient fur fix autels. Quand ils avolent remporté la victoire, ils étoient honorés d'une couronne aux acclamations du peuple, chantés par les poètes, & reçus dans leur patrie comme des vainqueurs, puisqu'ils y entroient par une breche faite aux murs de la ville; leurs noms étoient écrits dans les archives, les inscriptions, & autres monumens publics; ensin les cérémonies de leur triomphe se terminoient par des festins publies & particuliers. Ils étoient toute leur vie révérés de leurs concitoyens, prenoient la première place aux jeux publies, & les Grecs, selon Horace, les regardoient comme des especes de dieux:

Palmaque nobilis, Terrarum dominos evebit ad deos. Od. lib. I.

Un autre privilege des atbletes moins brillant, mais plus utile, c'étoit d'être nourris le reste de leurs jours aux dépens du public , privilege que leur confirmerent les empereurs : & l'on ajoutoit à cet avantage l'exemption de toute charge & de toute fonction eivile; mais il falloit pour l'obtenir avoir été couronné au moins trois fois aux jeux facrés : les Romains y ajouterent même dans la suite cette condition, qu'une des couronnes ent été remportée à Rome ou en Grece. On leur érigea des stitues, ou alla même jus-qu'à leur rendre les honneurs divins. Tous les exercices des atbletes étoient compris fous le nom générique de wiroffice, pentathle ; & ceux qui réuniffoient tous ces cinq talens, étoient appelles par les Grecs πίντωθλοι; & par Latins quinquertiones. (G)

ATHLETIQUE, adj. Hift. anc. branche de la Gymnaftique, comprenant tout se qui concernoit les athletes & leurs exercices. Veyez GYMNA-

STIQUE. (G)

\* ATHLONE, Géog. ville d'Irlanlande, au comté de Roscommon, sur le Shannon. Long. 9, 30; lat. 53, 20.

ATHLOTHETE, f. m. Hift. anc. nom de celui qui préfidoit aux combats des athletes. Voyez AGONOTHETE. (G)

"ATHMATA, Géog. sainte, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, fituée entre Aphera & Cariath-Arbe.

ATHMONON, Glogr. petite ville ou bourg de Grece dans l'Attique, de la tribu Cécropide. Ses habitans étolent finguliérement attachés au culte de Vénus; on y voyoit un temple dédié à cette déeffe fon le nom d'Uranie; le roi Porphyrion l'avoit fait bâtir. (C.A.)

§ ATHOL, Géogr. province d'Ecosse, dans la partie mitoyenne de ce
royaume, catre les provinces de Perth,
de Statherne, de Badenoch & de Loquabir. C'est un pays stérile, couvert
de montagnes, de bois, & rempli de
lacs dont les principaux sont ceux de
Lagan, d'Eyrachel, de Reynach & de
Garry. Blair en est la capitale. L'ainé
de l'une des branches de la famille de
Murray, prend le titre de duc d'Asbol.
(C.A.)

ATHON, Géographie, ville de la Palestine dans l'Iturée, sur les frontieres de l'Arabie. Alexandre Jannès la conquit sur Arétas, roi d'Arabie. (C. A.)

§ ATHOS, Géogr., grande & fameufe montagne d'Europe, fur les cotes maritimes de la Macédoine, vers l'ancienne Thrace ou Romanie moderne, dans june presqu'ile dont elle sccupe tout la longueur , & des deux cotés de laquelle se forment il golfe di contessa, sinus strymonicus, & il gol-fo di monte santo, sinus singiticus. On donne communément à cette presqu'isle quarante lieues de circuit & autant à la base de l'Athos. Ce mont est compté dans le nombre des plus confidérables inégalités convexes qui foient fur la surface du globe : c'est une chaîne de plusieurs sommets , & , popr ainsi dire, de plusieurs étages, parmi telquels il en eft un qui, | par fa hanteur & fes habitations, attire fur-tout l'attention des curieux : c'eft celui que . l'on appelle proprement l'Athos & le Monte fanto. Sa hautenr n'a pas engore été mesurée comme celle du Ténérif, du Chimboraço, du Saint - Gothard & du Canigou; mais on la congoit par l'étendue de l'ombre qu'elle fait. Cette étendue fut déja observée par les anciens : Pline & Plutarque rapportent qu'au solftice d'été, vers l'heure du concher du foleil , la place

du marché de Myrrhyna, dans liste

de Lesbos, aujourd'hui Stalimene, re-

cevoit l'ombre de l'Athor; des observations saites depuis ont confirmé le fait, & l'on sait que de cette isle à cette montagne il y a 17 à 18 lieues de dissance.

Les environs de l'Athos contenoient autrefois les cinq villes de Cléonée, de Thyrses, d'Akrothom, d'Olophixus, de Dion, & nombre de maisons de campagne fort jolics, où se retiroient souvent les anciens philosophes de la Grece, à cause de la salubrité de l'air, & de l'aspect riant & majestueux de ses coteaux, & des mers qui les environnoient. A ce peuple de philosophes ont succédé vingt-deux couvens de moines grees, & une multitude d'hermitages & de grottes fanctifiées, mais puantes & mal fames. Ces couvens lont entourés de murs & de folfes, pour la plupart capables de rélister aux coups de main des corsaires dont ils sont souvent menacés. On y compte environ fix mille religieux fous la protection du bostangi-bachi, & fous les yeux d'un aga qui releve du bacha. Les présens qu'ils font à celui-ci montent à près de 50000 livres par an, & la contribution qu'ils payent à la Porte ottomane est de la méme fomme. Ce font les aumônes qu'ils reçoivent de l'église grecque en général, & des hospodars de Valachie & de Moldavie en particulier, qui conjointement ivec le produit des pâturages de la montagne, les mettent en état de fournir à leur contribution. Ces moines vivent d'ailleurs dans une grande pauvreté & ous des regles très-aufteres; quelquesins d'entr'eux se vouent à l'étude & à la contemplation; mais le plus grand nompre travaille de ses mains ou mendie. Il y a pour eux un marché public qui se ient tous les samedis, sous la présidence le l'aga dans un endroit de la montagne nommé Kareis : c'est-là qu'ils font échange entr'eux de pain, de fruits, de légunes, de couteaux, d'uftenfiles & de peites images. Toute viande leur est févéement interdite, ainfi que toute comnunication avec les femmes. On prétend que tous parviennent à un âge fort avané; ce qui n'est pas difficile à croire d'arès la description du pays qu'ils habient, & de la vie fobre qu'ils menent. "est aujourd'hui l'une des plus grandes uriofités de la Grece moderne que le

voyage du mont Athos. (C. A.)

ATHOTIS, Hift. d'Egypte. Après la mort de Menès, qui avoit étendu sa domination fur toute l'Egypte, ce royaume fut partagé entre ses quatre fils. Celui de Thebes fut l'héritage d'Athotis : il paroît que le pouvoir suprême résida tout en lui, & que ses freres ne furent que ses lieutenans. Il est du moins constant qu'il fut le collegue de celui qui régnoit à This, & qu'il n'avoit point d'affocié dans le gouvernement de Thebes. Ce prince anoblit encore le trône par la fupériorité des connoissances qu'il y fit asfeoir avec lui. Les Egyptiens lui attribuent l'invention de l'écriture & de la langue sacrée ; il étendit les limites de la géométrie, dont on affure qu'il donna les premieres leçons. Son génie avide de tout connoître, le transporta dans le ciel, pour y contempler les mouvemens périodiques de ces globes lumineux flottans dans l'immenfité; il découvrit la cause des éclipfes, & détermina avec précision leur retour. Ses découvertes dans l'aftronomie furent gravées sur des colonnes de pierre & de marbre; & pour les rendre plus respectables, il n'employa que des caracteres mystérieux, voulant prévenir la curiolité indiscrete du peuple, qui eut négligé la culture des arts utiles pour se livrer à des observations plus satisfaisantes & moins pénibles. Ce monarque bienfaifant , ne se bornant point à une étude oilive, voulut encore épier la nature pour lui dérober le secret de ses opérations & pour aider sa fécondité: l'expérience lui avoit appris que le sol d'Egypte n'étoit pas toujours également fertile, & qu'une année d'abondance étoit fouvent suivie d'une année de stérilité; ce fut pour en connoître la cause & en prévenir les effets, qu'il fit creuser des caves profondes, où il observoit le degré de fermentation de la terre, c'étoit sur la quantité des vapeurs ou'elle exhaloit, qu'il préfageoit les années d'abondance ou de stérilité. Il est probable qu'en descendant dans les entrailles de la terre, on pourroit découvrir par quels moyens elle enrichit sa surface. La reconnoissance publique lui donna une place dans le ciel, selon l'usage de déifier les bienfaiteurs de la patrie. Il fut adoré fous le nom de Thaut ou de Mercure. L'histoire & la

fable le représentent comme un génie créateur, & comme une intelligence bienfaisante, envoyée sur la terre pour en régler la police & l'harmonie. Les détails de sa vie sont tombés dans l'oubli. (T--N.)

ATIRBIS, Géogr. nom d'une ville en Egypte & d'une autre en Arabie. La premiere étoit dans le Delta, fur l'un des canaux du Nil; mais on ignore en quel lieu la seconde étoit située. (C. A.)

ATRONGE, Hift. des Juifs, simple berger, d'une force & d'une taille extraordinaires, au rapport de l'historien Josephe, qui nous apprend que cet homme ser de ces qualités, prosita de l'absence d'Archelaüs, roi ou plutót ethnarque de Judée, pour usurper son trône; mais qu'Archelaüs, à son retour, s'étant faisi de lui, le sit promener ignominieusement par toutes les villes de son ethnarchie, monté sur un âne, avec une couronne de ser sur la tête d'un poids proportionné à sa force, puis le sit mourir.

ATHY, Géogr. ville d'Irlande au comté de Kildare, dans la province de Leinster. Elle est sur la riviere de Waterford au sud de Kildare. Elle envoie deux députés au parlement. Long. 10, 20. lat. 53, 10. (C. A.)

\* ATHYR, Hift. anc. c'étoit le nom que les Egyptiens donnoient au mois que

nous appellons novembre.

ATHYTES, adj. pl. pris sub. Hist. anc. sacrifices qui se faisoient anciennement sans victimes, & qui étoient proprement les sacrifices des pauvres qui n'avoient pas le moyen d'acheter des animaux pour être immolés aux dieux. Ce nom est grec, abora, d'a privatif, & bou, s'immole. (G.)

\* ATIBAR, f. m. Conmerce, nom que les habitans de Gogo en Afrique, donnent à la poudre d'or, & dont les Européens on fait celui de Tibir, qui a la

même fignification.

ATIENZA, Géogr. ville d'Espagne dans la vieille Castille, entre Siguença & Borgo d'Ossma. Elle est jolie & bien située. Il y a de hautes montagnes dans le voisinage qu'on appelle Sierras & Atienca. Long. 15. lat. 41, 15. (C. A.)

ATINGA, f. m. Hift. nat. Ichthyologie, poisson du Bresil, dont Marggrave a donné dans son histoire naturelle du Brésil, livre IV, chap, j, sous le nom d'orbis muricatus rane richu guammaiacu atinga, une figure passable qui a été copiée par Jonston & Ruysch, page 145, planche XXXIX, figure 3, de leur bifoire naturelle générale des poissons. Artedi l'appelloit ostración subrotandus, aculeis brevibus planis, ventre glabro, dans son ichthyología synonym, page 86. M. Linné la désigne sous le nom de Diodom atinga sphericus, aculeis triquetris, dans son systema natura, éditionade 1767, pag. 412. Seba en a donné la figure au volume III de son Thesaurus, & c. pl. XXIII, n°. 3.

Ce poisson a le corps ovoide, déprimé de dessus au dessous comme un coffre long de cinq à cinq pouces & demi, une fois moins large & deux fois moins profond; la bouche semblable à celle de la grenouille ou du crapaud; les mâchoites lans dents, composées chacune d'un os simple, recouvert en partie par une peau mince qui tient lieu de levre; les yeux grands, ronds, faillans, à prunelle crystalline entourée d'une iris jaune; le corps couvert en-dessous d'une peau lisse & molle comme dans la grenouille, & at-

mée en-deffus d'épines offeuses, dures, côniques & aiguës.

Ses nageoires sont au nombre de cinq, toutes petites & quarrées, dont deux pectorales sur les cotés du ventre, une dorfale & une anale, l'une au-dessur de l'autre, & toutes deux fort proches de la queue, qui est arrondie ou comme tronquée à son extrémité; il n'y eu a point de ventrales. Tous leurs rayons sont mous, cartilagineux, ramisiés & unis par une membrane assez servée. Dervière les nageoires, on apperçoit de chaque coté l'ouverture des ouies sous la forme d'une sente verticale, qui admettroit à peine l'introduction du petit doigt.

La couleur générale de fon corps endessus, est un gris taché de brun roessatre; en-dessous il est d'un blanc-jaune comme les épines. Toutes les nageoires sont jaunes. On voit de chaque coté trois taches noires, rondes, de la grandeur d'un denier ou de l'ongle, dont une au dessus, & l'autre au-dessous des nageoires pectorales. & une auprès de la queue: il y en a aussi douze ou quinze plus petites Sons chaque œil & fous les cotés des ma-

choires inférieures.

Mœurs. L'atinga a la faculté de s'enfler comme une outre ou comme un ballon, lorsqu'il est poursuivi par quelque ennemi; alors fes épines dorfales font hériffées & lui fervent de défenfe. Il est commun dans les eaux douces des rivieres du Brelil. On le mange.

Remarques. L'atinga fait, comme l'on voit, un genre particulier de poisson, dans la famille de ceux qu'on appelle communément, coffres ou lunes de mer, à caufe de la propriété qu'ils ont de s'enfler à volonté. Le nom de diedon, que M. Linné lui donne, lui convient en ce qu'en effet il n'a que deux dents, une à chaque mâchoires mais quatre autres genres de poif-Sons de cette famille ont le même caractere, ainsi ce nom n'est plus générique & peut induire en erreur: il doit donc être abandonné, ou bien il me peut fervir qu'à défigner une petite fection de quatre genres dans cette famille.

M. Linné fait une autre confusion que les voyageurs (ne lui pardonneront pas; c'est de réunir avec l'atinga, comme variétés, celui de Sénégal qu'il appelloit autrefois , d'après Artedi , diodon reticulatus subrotundus aculeis triquetris dans fon Systema natura, édition 10°. pag. 334, no. 2, & celui des Indes figuré par Seba dans fon Thefaurus , volume III , plan. XXIII, no. 1 & 2, & qu'il défignoit fous le nom de diodon echinatus, subrotundus, aculeis basitriquetris, dans fon Systema natura, édition 10e. pag. 335, qui font trois especes fort différentes d'un même genre. (M. Adanson.)

ATISIS & ATISO, Géog. rivieres d'I-talie, au pays des Insubriens : leurs noms modernes font l'Adige & la Tofa; & leurs embouchures à toutes deux font dans le lac Majeur. C'est vers l'une de ces deux rivieres que les Cimbres furent dé-

faits par Marius. (C. A.)

ATITLAN , Géogr. lac de l'Amérique, dans la nouvelle Espagne, au gouvernement de Guatimala, dans le pays des Choutales. Il a environ dix lieues de

tour. (C. A.)

ATLANTES, f. m. pl. terme d'Architecture, est un nom que l'on donne à des figures ou demi figures humaines , qu'on emploie en guise de colonnes ou de pila-

ftres , pour soutenir un morceau d'architecture, comme un balcon ou autre chole femblable. Voy. COLONNE, &c. On les

appelle aussi telamones. (P.)

ATLANTIA, Géogr. nom de cette partie de l'Ethiopie qu'habitoient les Atlantes. C'étoient, suivant Hérodote, des peuples finguliers. On croit aujourd'hui que ce font les mêmes que les habitans du royaume de Bournou, en Nigritie.

ATLANTIQUE , adj. m. Géog. Océan atlantique; c'est ainsi qu'on appelloit autrefois & qu'on nomme quelquefois aujourd'hui cette partie de l'Océan qui est entre l'Afrique & l'Amérique, & qu'on défigne ordinairement par le nom de mer

du nord. Voy. OCEAN.

ATLANTIQUE OU ISLE ATLANTI-QUE, Géog. isle célebre dans l'anti-quité, dont Platon & d'autres écrivains ont parlé, & dont ils ont dit des chofes extraordinaires. Cette isle est fameuse aujourd'hui par la dispute qu'il y a entre les modernes fur fon existence & fur le lieu où elle étoit fituée.

L'isle Atlantique prit fon nom d'Atlas , fils ainé de Neptune, qui succéda à son pere dans le gouvernement de cette isle.

Platon est de tous les anciens auteurs qui nous restent, celui qui a parlé le plus clairement de cette isle. Voici en substance ce qu'on lit dans son Timée & dans son Critias.

L'Atlantique étoit une grande isle dans l'Océan occidental, située vis-à-vis du détroit de Gades. De cette isle on pouvoit aisément en gagner d'autres, qui étoient près d'un grand continent plus vafte que l'Europe & l'Afie. Neptune régnoit dans l'Atlantique , qu'il distribua à ses dix enfans. Le plus jeune eut en partage l'extrémité de cette isle appellée Gades, qui en langue du pays fignifie fertile ou abondant en moutons. Les descendans de Neptune y regnerent de pere en fils durant l'espace de 9000 ans. Ils pollédoient aufli différentes autres isles; & ayant paffé en Europe & en Afrique. ils subjuguerent toute la Libye & l'Egypte, & toute l'Europe jusqu'à l'Afie mineure. Enfin l'isle Atlantique fut engloutie sous les eaux; & longtems après, la mer étoit encore pleine de bas-fonds & de banes de sable à l'endroit où cette isle avoit été.

Le savant Rudbeck, professeur en l'université d'Upsal, dans un traité qu'il a intitulé Atlantica sive Manbeith, soutient que l'Atlantique de Platon étoit la Suede & la Norvege, & attribue à ce pays tout ce que les anciens ont dit de leur isle Atlantique. Mais après le passage que nous venons de citer de Platon, on est surprissens doute qu'on ait pu prendre la Suede pour l'isle Atlantique; & quoique le livre de Rudbeck soit plein d'une érudition peu commune, on ne sauroit s'empécher de le regarder comme un visionnaire en ce point.

D'autres prétendent que l'Amérique étoit l'isle Atlantique, & concluent de-là que le nouveau monde étoit connu des anciens. Mais le discours de Platon ne paroît point s'accorder avec cette idée: il sembleroit plutôt que l'Amérique seroit ee vaste continent qui étoit par delà l'isle Atlantique, & les autres isles dont Platon

fait mention.

Kircher dans son Mundus subterraneus, & Becman dans son histoire des isles, chap. v., avancent une opinion beaucoup plus probable que celle de Rudbeck. L'Atlantique, snivant ces auteurs, étoit une grande isle qui s'étendoit depuis les Canaries jusqu'aux Açores, & ces isles en sont les restes qui n'ont point été en-

gloutis sous les eaux. (G.)

ATLAS. Hift. Mythol. Géog. roi de Mauritanie, fut regardé comme le fils de Neptune, parce qu'il fut le premier qui mit une flotte en mer. L'art de la navigation exige le secours de l'astronomie; ce fut ce qui le détermina à cultiver cette science dont il étendit les limites. On le regarde comme l'inventeur de l'astronomie, parce qu'il fut peut-être le premier qui en introduisit la connoissance en Mauritanie; c'eft de-là qu'eft venue la fable qui le peint portant le ciel sur ses épaules. Nous apprenons de Diodore que ce prince fut le maître d'Hercule, qui porta dans la Grece la connoissance de la Sphere & de l'astronomie; comme les fables ne font que des vérités défigurées par cenx qui veulent les embellir, on pent en enclure que l'astronomie , la géographie & la navigation, n'ont été cultivées que par les anciens Maures, & que les ancêtres de ces peuples abrutis dans l'ignorance ont été-les instituteurs

des nations. Ce prince faisoit sa résidence fur une montagne qui porte encore aujourdhui son nom. C'est une chaîne de montagnes qui lépare des pays incultes de pays fertiles. Quoique les poètes aient débité que son sommet se perd dans les cieux, il n'est comparable en hauteur ni aux Alpes, ni à l'Apennin, qui ne font que des collines elles-mêmes , fi on les compare aux montagnes du nouveau monde. La hauteur perpendiculaire de l'Atlas eft depuis quatre cent jufqu'à fix cent verges. La pente en est donce, & quoiqu'il foit hériffe de rochers , l'on y trouve des terreins extrêmement fertiles. où croissent quantité d'arbres fruitiers, qui fournissent des fubfiftances aux habitans de quelques villages indigens. Ce mont fameux a beaucoup exercé les pectes qui en ont exalté les merveilles. Les voyageurs n'y découvrent aucuns veftiges de ces antiques merveilles, qui en faisoient le plus délicieux pays de la terre. Des betes farouches y difputent leur pâture aux malheureux habitans, & le jardin des Helpérides eft couvert de sables arides , où l'on ne recueille ni or ni fruits. (T -- N.)

ATLAS, f. m. en Anatomie, est le nom de la premiere vertebre du cou qui foutient la tête. Elle est ainsi appellée par allusion au fameux ment Atlas en Afrique, qui est si haut qu'il semble soutenir le ciel; & à la fable où il est dit qu'un roi de ce pays-là, nommé Atlas, portoit le ciel sur ses épaules.

L'atlas n'a point d'apophyse épinense. parce que le mouvement de la tête ne fe fait pas fur cette vertebre , mais fur la feconde; comme elle est obligée de tourner toutes les fois que la tête fe meut circulairement, fi elle avoit eu une apophyse épineuse, elle auroit gené le mouvement des muscles dans l'extention de la tête. Elle eft d'ailleurs d'un tiffe plus fin & plus ferme que les autres vertebres . & elle en differe encore en ce que les autres reçoivent d'un coté & font reques de l'autre, au - lieu que la premiere vertebre reçoit des deux cotés ; car les deux condyles de l'occipital font reçus dans ses cavités supérieures, ce qui forme fon articulation avec la tête; & en même temps deux éminences de la feconde vertebre font reques res, ce qui fait son articulation avec la

seconde vertebre. (L)

ATLAS, Géographie. On a donne ce nom à des requeils de cartes géographiques de toutes les parties connues du monde; fait parce qu'on voit fur une carte les parties de la terre . comme fi on les considéroit du sommet du mont Atlas, que les anciens qui en ont tant dit de choses, regardoient comme le plus élevé qu'il y ent sur le globe, soit plutôt par la raifon que les cartes portent, pour ainfi dire, le monde, comme la fable a supposé qu'il étoit porté par Atlas.

Il y a apparence que cette fable du ciel porté par Atlas, vient de la hauteur du mont Aslus, qui semble se per-dre dans les nues. C'est une chaine de hautes montagnes de l'Afrique qui féparent la Barbarie du Biledulgerid, & qui s'étendent de l'eft à l'oueft. La rigueur du froid, qui est très grande fur les hautes montagnes, rend celle - ci inhabitable en quelques endroits : il y en a d'autres plus tempérés, où l'on conduit les troupeanx. La neige couvre le haut de cette montagne pendant toute l'année, ce qui n'eft pas extraordinaire. Revenons à nos Atlas géographiques.

Ontre les atlus généraux de toutes les parties counues de la terre, il y a des atlas des parties prifes féparément. Tel

eft l'atlas de la mer, &fc.

Le grand atlas de Blaew est le premier ouvrage qui ait paru fous ce titre. Depuis ce tems nous en avons plufieurs de MM Sanson, Deliste, &c. Voyez CARTE. (0)

\* ATLE, f. m. Histoire naturelle, bo. tanique , nom que les Egyptiens don-

nent au tamaris.

ATLISCA, Géographie, vallée confidérable de l'Amérique l'eptentrionale, dans la province de Tiaseala, au Mexique. On y recueille du froment en

abondance. (C. A.)

ATMEIDAN, Topogr., helle place de Conftantinople, où l'on exerce les chevaux du grand seigneur & ceux des ipahis; c'est l'hippodrome des Grees. Il y a fur cette place un bean ferrail, bati par le fameux Ibrahim Bacha. Il me faut pas confondre l'Atmeidan avec

Tome III. Part. IL.

recues dans fes deux cavités inférieu- 1 l'Etmeidan & l'Okmeidan; ce font trois places différentes à Conftantmople. (C. A. )

ATMOSPHERE, f. f. Pbyf.; eft le nom qu'on donne à l'air qui environne la terre, c'eft-à dire, à ce fluide rare & elaftique, dont la terre est couverte par-tout à une hauteur confidérable, qui gravite vers le centre de la terre & pele fur la furface, qui est emporté avec la terre autour du foleil, & qui en partage le mouvement tant anonel que diurne. Foyes VERRE.

On en:end proprement par atmofbhere, l'air confidére avec les vapeurs dont il eft rempli. Poy. AIR. Ce mot eft forme des mots grees arun, vapeur, & odaiga, Sphere; ainfi on ne doit point écrire athmosphere par une b . mais atmosphere fans b , le mot grec armos . d'où il vient, étant écrit par un r. &

non par un f

Par atmosphere on entend ordinairement la malle entiere de l'air qui environne la terre : cependant quelques ecrivains ne donnent le nom d'atmo-Sphere, qu'à la partie de l'air proche de la terre qui reçoit les vapeurs & les exhalaifons, & qui rompt lenfiblement les rayons de lumiere. Voyez REFRAC-

L'espace qui est au-dessus de cet air grother, quoiqu'il ne foit peut-être pas entierement vuide d'air, ett supposé rempli par une matiere fubtile qu'on appelle éther, & il est appellé pour cette raifon , région éthérée on espace éthéré.

Voy. ETHER, CIEL, Efc.

Un auteur moderne regarde l'atmo-Sphere comme un gand vaiffeau chymique, dans lequel la matiere de toutes les especes de corps sublunaires flotte en grande quantite. Ce vaiffeau eft, ditil, comme un g and fourneau, continuellement exposé à l'action du folcil; d'où il réfalte une quantité innombrable d'opérations, de sublimations, de léparations, de compositions, de digestions, de fermentations, de putréfactions, &c. Sur la nature, la constitution, les propriétés, les usages, les differens états de l'atmofphere, voy. l'article AIR.

On a inventé un grand nombre d'instrumens pour faire connoître & pour

Hhh

mesurer les différens changemens & altérations de l'atmosphere, comme harométres, thermometres, hygrometres, manometres, ammometres, &c. Voyez les articles BAROMETRE, THERMO-METRE, &c. L'atmosphere s'infinue dans tous les vuides des corps, & devient par ce moyen une des principales causes des changemens qui leur arrivent; comme générations, corruptions, dissolutions, &c. Voy. GÉNÉRATION.

Une des grandes découvertes de la philosophie moderne, est que tous les effets que les anciens attribuoient à l'horreur du vuide, font uniquement dûs à la pression de l'atmosphere. C'est aussi cette pression qui est cause en partie de l'adhérence des corps. Voyez HORREUR DU VUIDE, POMPE, PRES-

SION, &c.

Poids de l'atmosphere. Les corps organisés sont particulierement affectés par la pression de l'atmosphere: c'est à clie que les plantes doivent leur végétation; que les animaux doivent la respiration, la circulation, la nutrition, &c. Voy. PLANTE, ANIMAL, VÉGÉTATION,

CIRCULATION, &c.

Elle est austi la cause de plusieurs altérations confidérables dans l'économie animale, & qui ont rapport à la santé, à la vie , aux maladies , Sc. Voyez AIR, &c. Par confequent c'eft une chose digne d'attention que de calculer la quantité précise de la pression de l'atmosphere. Pour en venir à bout, il faut observer que notre corps est également presse par l'atmosphere dans tous les points de sa surface, & que le poils qu'il contient, est égal à celui d'un cylindre d'air, dont la base seroit égale à la surface de notre corps, & dont la hauteur feroit la même que celle de l'at-.mofphere. Or le poids d'un cylindre d'air de la même hauteur que l'atmosphere, est égal au poids d'un cylindre d'eau de même base, & de 32 pieds de hauteur environ, ou au poids d'un cylindre de mercure, de même base & de 29 ponces de hauteur ; ce qui se prouve tant par l'expérience de Torricelli, que par · la hauteur à laquelle l'eau s'éleve dans les pompes, daus les fiphons, &c. V. Tube de Torricelli; voyez aussi POMPE, SIPHON, &c.

De - là il s'ensuit que chaque piel quarré de la surface de notre corps el pressé par le poids de 32 pieds cubes d'eau: or on trouve par l'experience qu'un pied cube d'eau pele environ 70 livres. Ainfi chaque pied quarre de la furface de notre corps, foutient un poids de 2240; car 32×70=2240 : par conféquent la furface entiere de netre corps, porte un poids égal à autant de fois 2240 livres, que cette furface a de pieds quarres. Donc fi l'en suppose que la furface ou corps de l'homme, contient 15 pieds quarres, ce qui n'elt pas fort éloigné de la vérité, on trouvera que cette surface soutient un poids de 33600 livres, car 2240X15= 33600.

La différence entre les poids de l'ait que notre corps soutient dans différens

temps, est ausi fort grande.

En effet, la différence dans le poids de l'air en dissérens temps est mesurée par la hauteur du mercure dans le baremetre; & comme la plus grande variation dans la hauteur du mereure est de trois pouces , il s'enfait que la plus grande différence entre la presson de l'air fur notre corps, fera égale au poids d'un cylindre de mercure de trois pouces d'hanteur, qui auroit une base égale à la surface de notre corps. Or. un pied cube de mercure étant supposé de 1064 livres, c'eft-à-dire, de 102144 dragmes, on dira: comme 102144 dragmes font à un pied cube, ou à 1728 pouces cubes, ainli 59 1728 dragines font à un pouce cube. Un pouce cube de metoure pele donc environ 59 dragmes ; & comme il y a 144 pouces quarrés dens un pied quarré, un cylindre de mereure d'un pied quarré de base, & de trais ponces de hauteur, doit contenir 432 pouces cubes de mercure, & par con-féquent pele 432X59 ou 25488 dragmes. Répétant donc 15 fois ce même poids, on aura 15X25488 dragmes == 382230=47790 onces == 3890 1 livres, pour le poids que la furface de notre corps foutient en certains tems plus qu'en d'autres.

Il n'est donc pas surprenant que le changement de température dans l'air. affecte sensiblement nos corps, & puisse déranger notre santé: mais on doit plutot s'étonner qu'il ne fasse pas for nous plus d'effet. Car, quand on considere que nous soutenons dans certains tems près de 4000 livres de plus que dans d'autres, & que cette variation eft trèsfondaine, il y a lieu d'être furpris qu'un tel changement ne brife pas entierement le tissu des parties de notre corps,

- Nos vaiffeaux doivent être fi refferrés par cette augmentation de poids, que le fang devroit demeurer ftagnant, & la circulation ceffer entierement, fi la nature n'avoit pas sagement pourvu à cet inconvénient , en rendant la force contractive du cœur d'autant plus grande, que la refiftance qu'il a à furmonter de la part des vaisseaux, est plus Forte. En effet, des que le poids de l'air augmente, les lobes du poumon fe dilatent avec plus de force; & par conséquent le sang y est plus parfaitement divifé: de forte qu'il devient plus propre pour les fécrétions les plus subtiles, par exemple, pour celle du fluide nerveux, dont l'action doit par conféquent contracter le cœur avec plus de force. De plus, le mouvement du fang étant retardé vers la surface de notre corps, il doit passer en plus grande abondance au cerveau, fur lequel la preffron de l'air est moindre qu'ailleurs, etant foutenue par le crâne : par conséquent la secrétion & la génération des efprits fe fera dans le cerveau avec plus d'abondance, & conféquemment le cœur en aura plus de force pour porter le fang dans tous nos vaisseaux où il pourra paffer, tandis que ceux qui font proche de la surface seront bouchés. Voy. CORUR, CIRCULATION, &c.

Le changement le pius confidérable que la prettion de l'air plus on moins grande produife dans le fang, est de le rendre plus ou moins épais, & de faire qu'il se refferre dans un plus petit espace, on qu'il en occupe un plus grand dans les vaisseaux où il entre. Car l'air qui est renfermé dans notre fang, conferve toujours l'equilibre avec l'air extérieur qui paffe la furface de notre corps; & fon effort pour se dilater est toujours égal à l'effort que l'air fait pour le comprimer, de maniere que si la preffion de l'air extérieur diminue tant foit peu, l'air intérieur se dilate à

proportion, & fait par consequent occuper au fang un plus grand espace Voyez SANG , CHAqu'auparavant. LEUR, FROID, &c.

Borelli explique de la maniere fuivante, la raison par laquelle nous ne fentous point cette preffion. De mot. à

grav. fac. prop. 29, &c.

Après avoir die que du sable bien foule dans un vaisseau dur, ne peut être divifé par aucun moyen, pas même par l'effort d'un coin; & que de même l'eau contenue dans une vellie qu'on comprime également en tous fens, ne peut ni s'echapper ni être penerree par auenn endroit, il ajoute: "De même il y a ., dans le corps d'un animal un grand " nombre de parties différentes, dont les " unes, comme les os, font dures; d'au-,, tres font molles , comme les mufeles, les nerfs, les membranes; d'autres font ,, fluides, comme le faug, la lymphe, " &c. Or il n'eit pas polfible que les ,, os foient rompus ou déplacés dans le ", corps, à moins que la preffion ne de-,, vienne plus grande fur un os que fur ,, l'autre, comme nous voyons qu'il ar-,, rive quelquefois aux porte-faix. Si la " pression se partage de maniere qu'elle " agiffe également en bas, en haut & ,, en tout fens, & qu'enfin toutes les , parties de la peau en foient également ,, affectees , il eft evidemment impol-,, fible quelie puille occasionner auenne ,, fracture où luxation : on peut dire la meme chose des muscles & des nerfs qui font à la vérité des parties mol-" les, mais compolees de parries loli-,, des , par le moyen desquelles ils fe ", loutiennent mutuellement , & refi-", ftent à la pression. Enfin la meme ,, chose a lieu pour le fang & les au-,, tres liqueurs : car comme l'cau n'eft ,, fusceptible d'aneune condensation fen-,, fible, de même les liqueurs animales ,, contenues dans les vaiffeaux , peu-, vent bien recevoir une attrition par la " force qui agit fur tel on tel endroit ,, des vaiffeaux, mais elles ne peuvent " ètre forcées à en fortir par une pref-,, fion genérale; d'où il s'enfeit, quo , puifqu'aucune des parties pe doit fouf-, frir ni leparation, ni luxation, ni con-" tufion, ni enfin aucune forte de changement par la preilion de l'air, il eft ", impossible que cette pression puisse ", produire en nous de la douleur, qui ", est toujeurs l'esset de quelque solu-", tion de continuité." Cela se consirme par ce que nous voyons arriver aux plongeurs. Voyez PLONGER.

La même vérité est appuyée par une expérience de Boyle. Ce physicien mit un têtard dans un vasc à moitié plein d'eau. & introdussit dans le vase une quantité d'air telle que l'eau soutenoir un poids d'air huit fois plus grand qu'auparavant; le petit animal, quoiqu'il eût la peau fort tendre, ne parut rien ressentir d'un si grand changement.

Snr les effets qui réfultent de la diminution confidérable, ou de la suppression presque totale du poids de l'atmusphere, voyez MACHINE PNEUMA-TIQUE. Sur les causes des variations du poids & de la pression de l'atmo-

Sphere. Voyez BAROMETRE.

Hanteur de l'atmosphere. Les philosophes modernes le font donné beaucoup de peine pour déterminer la bunteur de l'utmosphere. Si l'air n'avoit point de force elastique, mais qu'il fut par-tont de la même denfité, depuis la furface de la terre julqu'an bout de l'atmofphere, comme l'eau, qui eft également denfe à quelque profondeur que ce foit, il fuffiroit pour déterminer la bauteur de l'atmesphere, de trouver par une expérience facile le rapport de la denfité du mercure, par exemple, à celle de l'air que nous respirons ici bas; & la hauteur de l'air seroit à celle du mercure dans le barametre, comme la denfité du mercure est à celle de l'air. En effet, une colonne d'air d'un pouce de haut étant à une colonne de mercure de même hauteur comme 1 à 10800. il est évident que 10800 fois une colonne d'air d'un pouce de haut, c'est-à-dire, une colonne d'air de 900 pieds, feroit égale en poids à une colonne de mercure d'un pouce : donc une colonne de 30 pouces de mereure dans le barometre fereit foutenue par une colonne d'air de 27000 pieds de haut, & l'air étoit dans tonte l'atmosphere de la même denfité qu'ici-bas: fur ce pied la bauteur de l'atmasphere seroit d'environ 27000 pieds, qu de 37 de lieue, c'eft-à-dire, de deux lieues 2, en prenant 2000 toifes à la

lieue. Mais l'air par son élasticité a la vertu de le comprimer & fe dilater : on a trouvé par différentes expériences fréquemment répétées, en France, en Angleterre & en Italie, que les différens espaces qu'il occupe, lorsqu'il est comprime par différens poids, font réciprequement proportionnels à ces poids, c'est-à-dire, que l'air occupe moins d'espace en meme raison qu'il est plus preffé; d'où il s'ensuit, que dans la partie supérieure de l'atmosphere , où l'air eft beancoup moins comprimé, il doit être beaucoup plus rarefie qu'il ne l'eft proche la furface de la terre ; & que par conféquent la bauteur de l'atmosphere doit être beaucoup plus grande que celle que nous venons de trouver. Voici une idée de la méthode que quelques auteurs ost suivie pour la déterminer.

Si nous supposons que la banteur de l'atmosphere foit divisee en une infinite de parties égales, la densité de l'air dans chacune de ces parties est comme la maffe; & le poids de l'atmosphere, à un endreit quelconque, eft auffi comme la maffe totale de l'air au-deffus de cet endroit; d'où il s'enfuit que la denfiré ou la masse de l'air dans chacune des parties de la hauteur, est proportionnelle à la masse ou au poids de l'air supérieur; & que par conféquent cette maffe on ce poids de l'air fupérieur eft proportionnelle à la différence entre les maffes de deux parties d'air contigues, prifes depuis la înrface de l'atmofpheres or nous favons par un théoreme de géométrie, que lorfque des grandeurs font proportionnelles à leurs différences, ces grandeurs font en proportion géométrique continue; donc, dans la supposition que les parties de la hauteur de l'air. forment une progression arithmétique. la densité, ou ce qui revient au même. le poids de ces parties doit former une proportion géometrique continue.

Par le moyen de cette férie, il est facile de trouver la raréfaction de l'air à une hauteur quelconque, ou la hauteur de l'air correspondante à un degré donné de raréfaction, en observant, par deux outrois hauteurs de barometre, la raréfaction de l'air à deux ou trois hauteurs différentes; d'où l'on conclura la bauteur de l'atmasphere. Inpposant que l'on fache le dernier degré de rarefaction au-delà duquel l'air peut aller. V. les articles BAROMETRE, SÉRIE, PROGRESSION, &c. V. auff Gregory Astron. Phys. & Géom. lib. V. prop. 3, & Halley dans les transact. Phil. v°. 181.

Il faut avouer cependant que fi l'on s'en rapporte à quelques observations faites par M. Caffini , on fera tenté de croire que cette méthode de trouver la bauteur de l'atmosphere est fort incertaime. Cet aftronome, dans les opérations qu'il fit pour prolonger la méridienne de l'Observatoire de Paris, mesura avec beaucoup d'exactitude les hauteurs des différentes montagnes qui le rencontrerent dans sa route: & ayant observé la hauteur du barometre fur le fommet de chacune de ces montagnes, il trouva que cette hauteur comparée à la hauteur des montagnes, ne suivoit point du-tout la proportion indiquée ci - deffus: mais que la raréfaction de l'air à des hauteurs confidérables au-deffus de la furface de la terre, étoit beaucoup plus grande qu'elle ne devroit être fuivant la regle précédente.

L'académie royale des sciences avant donc quelque lieu de révoquer en doute l'exact tude des expériences, elle en fit un grand nombre d'autres fur des dilatations de l'air très - considérables . & beaucoup plus grandes que celles de l'air fur le sommet des montagnes; & elle trouva toujours que ces dilatations suivoient la raison inverse des poids dont l'air étoit chargé ; d'où quelques phyliciens ont conclu, que l'air qui est fur le sommet des montagne est d'une nature différente de l'air que nous respirons ici-bas, & fuit apparemment d'autres loix dans sa dilatation & sa compreffion.

La raison de cette dissérence doit être attribuée à la quantité de vapeurs & d'exhalaisons grossieres dont l'air est ehargé, & qui est bien plus considérable dons la partie inférieure de l'atmosphere qu'au - dessus. Ces vapeurs étant moins élastiques, moins capables par conséquent de raréfaction que l'air pur, il saut nécessairement que les raréfactions de l'air pur augmentent en plus grande raison que le poids ne diminue.

Cependant M. de Fontenelle explique autrement ce phénomene, d'après quelques expériences de M. de la Hire; il prétend que la force élaftique de l'air s'augmente par l'humidité, & qu'ainfi l'air qui est proche le somet des montagnes, étant plus humide que l'air inférieur, est par-là plus élastique, & capable d'occuper un plus grand espace qu'il ne devroit occuper naturellement, s'il étoit plus sec.

Mais M. Jurin foutient que les expériences dont on se sert pour appuyer cette explication, ne sont point du tout concluantes. Appendic ad Varen. Géograph.

M. Daniel Bernouilli donne dans son Hydrody unique une autre méthode pour déterminer la banteur de l'atmo-phere: dans cette méthode, qui est trop géométrique pour pouvoir être expo-sée ici, & mise à la portée du commun des lecteurs, il fait entrer la chaleur de l'air parmi les causes de la dilatation.

La regle des compressions en raison des poids ne peut donner la bauteur de l'atmosphere; car il faudroit que certe hanteur fût infinie, & que la denfité de l'air fût nulle à sa turface supérieure. Il seroit plus naturel de suppérieure. Il seroit plus naturel de suppérieure la densité de l'air proportionnelle, non au poids comprimant, mais à ce même poids augmenté d'un poids constant; alors la hauteur de l'atmosphere seroit sinie, & ne seroit pas plus difficile à trouver que dans la premiere hypothese, comme il est démontré dans le Traité des fluides, imprimé chez David, 1744.

Quoi qu'il en soit, il est constant que les raréfactions de l'air à differences hauteurs ne suivent point la proportion des poids dont l'air eft charge; par conféquent les expériences de barometre , faites an pied & fur le fommet des montagnes, ne peuvent nous donner la hauteur de l'atmosphere, puisque ces expériences ne sont faites que dans la partie la plus inférieure de l'air. L'atmosphere s'étend bien au - delà , & fes réfractions s'éloignent d'autant plus de la loi précédente, qu'il est plus éloigné de la terre. C'eft ce qui a engagé M. de la Hire, après Kepler, à se Hlhh 3

fervir d'une méthode plus ancienne, plus simple & plus sine pour trouver la lauteur de l'atmosphere : cette méthode est fondée sur l'objervation des cré-

puscules.

Tous les aftronomes conviennent que quand le foleil eft à dix - huit degres an - dessous de l'horizon , il envoie un' rayon qui touche la furface de la terre, & qui ayant fa dir ction de bas en haut, va frapper la surface supérieure de l'atmosphere , d'où il est envoyé jufqu'à la terre, qu'il touche de nouveau dans une direction horizontale. Si done il n'y avoit point d'atmosphere, il n'y auroit pas de crépuscule : par consequent si l'atmosphere n'étoit pas auffi haute qu'elle ett , le crépufonle commenceroit & finiroit, quand le foleil feruit à moins de 18 degrés au deffous de l'hor zon, & au contraire : d'où l'on peut conclure que la grandeur, de l'arc dont le foleil est abaisse au - deffous de l'horizon, au commencement & à la fih crépu'cule, détermine la hauteur de l'atmofabere. Il faut cependant remarquer qu'on doit fouftraire 32' de l'arc de 18' , à cause de la réfraction qui éleve alors te foleil plus haut de 32' qu'il ne/devroit être , & qu'il faut encore ôter 16 minutes pour la diffance du i)mbe fupérieur du toleil ( qui cft supposé envoyer ce rayon ) au centre de ce même aftre , qui eft le point qu'en funpole à 181 moins 32' : l'are reftant fera par confequent de 17' 12'. & c'eft de cet arc que l'on doit fe fervir pour déterminer la hauteur de l'atmo-Sphere.

Les deux rayons, l'un direct, l'antre reflichi, qui font tous deux taugens de la furface de la terre, doivent nécessairement se couper dans l'atmofphere, de maniere qu'ils faffent entr'eux un angle de 17d 12', & que l'arc de la terre . compris entre les points touchans, foit auffi de 17 12'; donc . par la nature du cercle, une ligne qui partiroit du centre, & qui conperoit cet arc en deux parties égales , rencontreroit les deux rayons à leur point de concours. Or il cft facile de trouver l'excés de cette ligne fur le rayon de la terre , & cet excès fera la hauteur de l'atmosphere. M. de la Hire a trouvé

par cette méthode la hauteur de l'asmosphere de 37223 toiles, on d'envisoa 17 lieues de France. La même méthode avoit été employée par Kepler: mais cet aftronome l'avoit rejetée, par cette feule taison qu'elle donnoit la hauteur de l'asmosphere vingt fois plus grande qu'il ne

la croyoit. Au reste, il faut observer que dans tout ce calcul l'on regarde les rayons directs & réfléchis, comme des lignes droites, au lieu que ces rayons sont en effet des lignes courbes , formées par la réfraction continuelle des rayons dans leur paffage, par les conches différemment denfet de l'atmosphere. Si done on regarde ces rayons comme deux courbes femblables , on plutot comme une feule & unique courbe , dont une des extrémités est tangente de la terre, le sommet de cette courbe . également diftant des denx extremites , donnera la hauteur de l'atmosphere : par contéquent, on doit trouver cette hauteur un pen moindre que dans le cas où l'on fupposoit que les deux rayons étoient des lignes droites ; car le point de concours de ces deux rayons qui touchent la courbe à ses extrémités, doit être plus haut que le sommet de la courbe, qui tourne sa concavité vers la terre. M. de la Hire diminue done la hautour de l'atmosphere d'après ce principe, & ne lui donne que 36362 toifes , ou 16 lieues. Histoire de l'acad. royale des Sciences , ann. 1713. p. 51. V. les articles REPRACTION & CREPUS-CULE , &c.

Sur l'atmosphere de la lune & des planetes, v. les art. LUNE & PLANETE.

Sur l'atmosphere des cometes & du foleil, voyez COMETE & SOLEIL; voyez auffi TACHES, AURORE BOREALE & LUMIERE ZODIACALE.

Atmosphere des corps solides ou durs, est une espece de sphere formée par les petits corpnseules qui s'échappent de ces corps. Voyez SPHERE & EMANATION.

M. Boyle prétend que tous les corps, même les plus folides & les plus duts, comme les diamans, ont leur atmosphere. Voyez DIAMANT, PIERRE PRÉCIEUSE. Voy. austi AIMANT, MAGNÉTIAME, &fc. (0)

\* ATOCK ou ATTOCK , Glogr. , capitale de la province du même nom, au Mogol en Afie, au confluent du Nilao & de l'Inde. Long. 90 , 40 ; lat. 32 ,

ATOLLON ou ATTOLLON , fubst. mafc. Geogr. , amas de vetites presque. Les isles qui fe touchent Maldives font distribuées en treize atol-

\* ATOME , Histoire natur. , animal microscopique, le plus petit, à ce qu'on prétend, de tous ceux qu'on a déconverts avec les meilleurs micro-Scopes. On dit qu'il paroit au microscope tel qu'un grain de fable fort fin paroit à la vue, & qu'on lui remarque plusieurs pieds, le dos blanc, & des écailles.

ATOMES, f. m. petits corpufcules indivifibles , qui felon quelques anciens philosophes, étoient les élémens on parties primitives des corps naturels. Ce mot vient d'a privatif, & de rimve, je coupe. Voyez ATOMISME.

Atomes fe dit auffi de ces petits grains de poulfiere qu'on voit voltiger dans une chambre fermée , dans laquelle entre-un

ravon de folcil.

ATOMISME, Physique corpusculaire tres-ancienne. Strabon, en parlant de l'erudition des Phéniciens , dit ( lib. XVI, page 521 edit. Genev. Voyez auffi Sextus Emp. udv. Math. page 367 , edit. Genev. ) " S'il en faut croire Polido-,, nius , le dogme des atomes est an-,; cien ; & vient d'un Sidonien nommé ,, Moschus, qui a vécu avant la guer-,, re de Troie. ,, Pythagore paroit avoir appris cette doctrine en Orient ; & Ecphantus , célebre pythagoricien , à témoigné ( apud Stopæum ) que les unités dont Pythagore disoit que tont est composé, n'étoient que des atômes ; ce qu'Ariftote affure auffi en divers endroits. Empédocle, pythagoricien, di-Soit de même que la nature de tous les corps ne venoit que du mélaige & de la Séparation des particules , & quoiqu'il admit les quatre élémens , il prétendoit que ces élemens étoient euxmêmes composés d'atômes on de corpuscules. Ce n'eft done pas fans raison que Lucrece loue fi fort Empédocle,

égards, la même que celle il'Epicure. Pour Anaxagore, quoiqu'il fût auffi atomifte , il avoit un sentiment particulier , qui est que chaque chose étoit composée des atômes de son espece, les os, d'atômes d'os , les corps rouges , d'atômes

rouges, &c.

La doctrine des atômes n'a été proprement reduite en syfteme que par Leucippe & Démocrite ; avant ces deux philosophes elle n'avoit passé que pour une partie du fysteme philosophique qui fervoit à expliquer les phénomenes du corps. Ils allerent plus lein, & firent de ce dogme le fondement d'un syftème entier de philosophie. C'eft ce qui a fait que Diogene Laerce & plufieurs autres auteurs les en ont regardés comme les inventeurs. On affocie ordinairement ensemble les noms de ces deux philosophes." Leucippe , dit Arif-" tote dans fa metaphyfique , & fon " compagnon Démocrite disent que les , principes de toutes choses sont le " plein & le vuide , le curps & l'espa-" ce, dont l'un eft quelque chofe , & ,, l'autre n'eft rien , & que le: cau-", fes de la variété des autres êtres ", font ces trois chofes, la figure, la ,, disposition & la situation. ,, Il n'y a point de meilleur moyen pour se faire une Idée complete de l'atomifme , que de lire le fameux poème de Lucrece. Voici en peu de mots le fond de ce syfteme, tel que nous le trouvons dans ce poème latin, & dans divers endroits de Cicéron où il en est parlé. Le monde eft nouveau , & tout eft

plein des preuves de sa nouveauté; mais la matiere dont il est composé est éternelle. Il y a toujours en une quantité immente & reellement infinie d'atômes ou corpufcules durs, crochus, quarrés, oblongs, & de toutes figures ; tous indivisibles, tous en mouvement & faifant effort pour avancer ; tous descendant & traverfant le vuide ; s'ils avoient toujours continué leur route de la forte. il n'y auroit jamais en d'assemblages . & le monde ne seroit pas : mais quelques-uns allant un peu de coté, cette légere déclination en ferra & accrocha plusieurs ensemble : de-là se sont formées diverfes maffes, un ciel , un fopuisque sa physique est , à plusieurs leil, une terre , un homme , une intel-

ligence, & une sorte de liberté. Rien n'a été foit avec dessein : il faut bien se garder de croire que les jambes de l'homme aient été faites dans l'intention de porter le corps d'une place à une autre; que les doigts aient été pourvus d'articulations pour mieux failir ce qui nous seroit nécessaire ; que la bouche ait été garnie de dents pour brover les alimens, ni que les yeux aient été adroitement inspendus fur des muscles fonples & mobiles, pour ponvoir se tourner avec agilité, & pour voir de toutes parts en un inftant. Non, ce n'eft point une intelligence qui a disposé ces parties afin qu'elles pussent nous fervir; mais nous failons ufage de ce que nous trouvons capable de nous rendre fervice:

Ne putes oculorum clara, creata Ut videant; sed quod natum est, id procreut usum.

Le tout s'est fait par hazard, le tout se continue, & les especes se perpétuent les mêmes par hazard : tout le fystème se réduit là. (Histoire du ciel, some II, page 211, 212.) Il seroit superflu de s'arrêter à la réfutation de cet amas d'absurdités; ou s'il étoit nécessaire de les combattre, on peut consulter l'anti-Lucrece du cardinal de Polignac.

L'ancien atomifme étoit un pur athéifme : mais on auroit tort de faire réjaillir cette accusation fur la philosophie corpufculaire en général. L'exem ple de Démocrite , de Leucippe & d'E. picure, tons trois ausi grands athées qu'atomiftes , a fait croire à bien des gens, que des que l'on admettoit les corpuscules , on rejetoit la doctrine qui établit des êtres immatériels , comme la divinité & les ames humaines. Néanmoins, non - feulement la pneumatologie n'est pas incompatible avec la doctrine des atômes , mais même elles ont beaucoup de liaiton ensemble : auffi les mêmes principes de philosophie qui avoient conduit les anciens à reconnoitre les atômes , les conduifirent auffi à croire qu'il y a des choses immatérielles , & les mêmes maximes qui leur persuaderent que les formes corporelles ne sout pas des entités distinctes

de la substance des corps, leur persuaderent aussi que les ames ne sont ni engendrées avec le corps, ni anéanties avec sa mort. Ceux qui souhaitent des preuves plus détaillées ladesses, les trouveront dans le Système intellectuel de Cudworth, & dans l'Extrait de M. le Clerc, Bibl. chois. sont l'aussi 2, artic. 3. Voyez aussi Corpusculater. Cet article est tiré de M. Formey.

ATONIE, f. m. Med. d'a privatif, & de rieva, tendre; foibleffe, reiachement, defaut de ton ou de tenfon dans les

folides du corps humain.

Ce mot étoit fort en usage parmi les médecins de la secte méthodique, qui attribuoient les causes des maladies au relachement, à la tension, on à un mè-

lange de ces deux.

L'atonie est cause de maladie dans la débilité des sibres, dans les tempéramens humides, & dans ce qu'on appelle l'intempérie froide & pituitenfe: elle est symptomatique dans les pertes abondantes, à la suite des grandes évacuations dans les maladies longues, lors de grands travaux, comme austi après de grands travaux, comme austi après de grands douleurs.

L'atonie , comme canfe de maladie & comme maladie, fe traite par les aftringens, les aperitifs, les amers, les hy-dragogues, & les alimens de bon suc pris en petite quantité ; les frictions , la promenade , l'exercice , y font furtout utiles. Lorfqu'elle eft de naiffance , & qu'elle fait le tempérament , comme il arrive dans les gens humides & fujets aux bouffiffures , il faut la corriger , autant qu'il est possible , par un regime exact, par les boissons altérantes , légérement fudorifiques : les cordiaux employés une fois par femaine, tels que l'elixir de Garus, la confection alkermes , &c. peuvent empêcher fes mauvaifes fuites.

L'atonie, comme symptôme & suite des évacuations immoderées, des longues maladies, de la fatigue, de la convalecence, se traite par le repos & la diete restaurante. V. CONVALESCENCE &

FOIBLESSE. (N)

ATONIE de la matrice, Médec. La ftructure particuliere de la matrice,

(voyez MATRICE ) & les fonctions auxquelles ce viscere est destiné, rendent bien important le ton des fibres qui le compoient. Il faut que ces fibres puillent fe prêter à une extension proportionnée au developpement & à l'expansion que dans différentes circonstances cet organe doit supporter. Il faut encore que ces mêmes fibres puissent réagir , le replier sur elle-mè-me , & réduire la matrice à-peu-prèsau même volume qu'elle avoit auparavant.

Si la rigidité de ces fibres s'oppose à leur extension , la stérilité en est un effet nécessaire , ( voyez STERILITÉ ) & il en résulte plusieurs autres maladies, telles que des pertes en rouge & en blanc. ( Voyez FLEURS BLAN-CHES , PERTES. ) Leur trop grande ductilité les expose à un relachement qui rend la circulation difficile dans ce viscere, & qui favorise des engorgemens vicieux. Leur diftenfion excellive les réduit à une atonie plus dangereule

encore.

Cette atonie a lieu dans les groffelles, lorsque deux ou plusieurs enfans sont renfermés dans la matrice, ou lorsque l'enfant dont la femme est groffe est d'un volume disproportionné à la capacité de ce viscere, ou que les eaux, par leur abondance, nécessitent un developpement extraordinaire. L'atonie qui en refulte n'est d'aucune consequence tant que dure la groffesse ; elle peut cauler la mort des femmes les mieux portantes, fi elle fubfifte après l'accouchement.

Dès que le placenta s'est détaché des parois de la matrice , les vaisseaux fanguins , qui pendant le cours de la groffeste s'étoient remplis de fang, fe dégorgent ; il furvient une perte ronge que le rétrécissement du calibre des vaisseaux , opéré par le resserrement de la matrice, diminue insenfiblement. & qui prenant fuccelfivement différentes nuances, fe termine par une perte en blanc. Voyez ACCOUCHEMENT ,

C'est par le jeu des fibres musculaires & membraneuses de ce viscere, que s'o-pere cette diminution du diametre des vailleaux. Si la perte de leur ton les

rend inactives , les vailleaux reftent béans. l'évacuation fanguine devient fi confidérable, que la mort des acconchées est inévitable pour peu que cet état dure ; souvent même elle arrive dans le quart-d'heure après l'accouchement, & une foibtelle excessive en est du moins une fuite nécessaire.

L'expérience la plus constante prouve la réalité de cet effet de l'atonie de la matrice. Cette cause a été méconnue dans les fiecles derniers. Mauriceau & la Motte, célebres accoucheurs du dixseptieme fiecle, témoins de la mort de plusieurs femmes , à la fuite de deux accouchemens, par des pertes immoderees, attribuoient ces pertes à des causes merveilleufes qu'il étoit impoffible de connoître ; prévenus de cette idée . ils ne se sont pas même occupés des moyens de parer à de si funestes accidens , foit en prévenant les pertes , foit en les arrêtant.

Ruisch, par fa découverte des fibres musculaires utérines ( de novo uteri mufculo ) reconnues par Roederer (Element. art. obstetriciæ, ) nous a mis fur la voie qui devoit nous y conduire. Hoffman , ( de ignorată uteri structură ) par les remarques fur le mouvement alternatif & héterochrone du fond de la matrice & de fon col , M. de Haller , par ses expériences rélatives à l'irritabilité des fibres , ( Mémoire fur l'irita-bilité ) nous ont fait pressentir les secours qu'en pareilles circonftances on pouvoit retirer de l'organisation de la matrice ; M. Levret , ( Observ. fur les accouchemens , tome II. ) nous fait connoître ce qui pouvoit remplir les indications que présente l'atonie de ce viscere. Rien de mieux raisonné & de plus judicieux que les conseils donnés à ce fujet par ce favant & célebre accoucheur. C'est d'après lui que j'indiquerai ici & ce qu'il faut faire lorfqu'on a lieu de redouter cette atonie . & les ressources à employer pour en diminuer les effets , quand on n'a pu la prévenir.

Je ne m'astreindrai pas cependant à fuivre exclusivement ce que confeille M. Levret, & le traitement que je vais décrire fera encore dirigé d'après les obfervations de Smellie (tome II.) & d'après les lumieres que j'ai acquifes fur cet objet, foit par mes conversations avec mon ami, M. Enaux, maitre en chirurgie de la ville où je pratique la médecine, soit par les faits qui se sont passés sous mes veux.

La trop grande ductilité des fibres peut donner lieu à l'atonie de la matrice, par la facilité avec laquelle en pareilles circonfiances elles peuvent etre diften-

dues.

Toutes les fois donc que le tempérament làche des femmes, telles que les blondes, & que l'infiltration séreuse, ou un épuisement des for es, auront disposé les fibres à une grande ductil té, on sera dans les cas de s'attendre à l'atonie de la matrice.

. Le volume excessif du ventre, sans autre canse apparente que la grossesse, engagera encore à la prévoir, même dans des femmes bien saines & bien vigon-

reufes.

Alors, pour prévenir cette atonie, M. Levret confeille de forcer la matrice à se contracter, avant que le décollement du placenta ait nécessité une perte rouge. Il veut en conséquence, lorsque l'accouchement se prépare, qu'on perce les membranes de bonne heure, pour favoriser l'écoulement des eaux, asin que la matrice, cessant d'être ausi distendue qu'elle l'écoit, se resserve peu à-peu, tandis que la présence de l'enfant s'oppose à son affaissement, & que le placenta n'étant point encore décollé, il n'y a point de perte à craindre.

Mais souvent , après l'écoulement d'une partie des eaux, la tête s'appuie fur l'orifice de la matrice , & forme obstacle à la sortie du reste. Leur évacuation n'est point assez considérable pour produire l'esset que M. Levret attendoit du déchirement des membranes. C'est une remarque de M. Enaux . que l'expérience l'a mis dans le cas de faire, & qui l'engage à regarder comme effentiel de reponser de tems en tems la tête de l'enfant, à l'aide d'un doigt introduit à travers l'orifice de la matrice. Il faut faire cette manœuvre avant que la tête foit descendue dans le petit baffin , & dans l'intermittion des douleurs. On doit la continuer fusqu'à ce que la diminution du volume du ventre & la cention de l'écoulement des eaux aient donné lieu de vroire qu'elles font entièrement évacuées.

L'on n'est pas toujours assez heureux pour avoir le temps de recourir à ce moyen: souvent l'accouchement est si précipité, que l'accouchement est si précipité, que l'accouchement, qui sait jusqu'à quel point l'atonie qu'il suspecte est redoutable, n'a d'autres ressour la prévenir que de l'aisser la nature de soin d'expusser l'arrèrefaix, ou du moins d'attendre quelque temps avant d'en faire l'extraction ; ainsi le conseillent Mrs Levret & Smellie. L'inquiétude peu éclairée des assistants ne doit jamais empécher un accoucheur de suivre ce conseil, qui est de la plus grande importance.

Il n'est espendant pas toujours possible d'en proster; il y a des placents d'une surface lisse & polie; & qui loin d'être implantes dans la paroi de la martice, ne sont pour ainst dire que colles à sa surface, de façon qu'ils se détachent au plus léger estret de ce viscere, & sortent presqu'en même temps que l'enfant. Alors il faut promptement appliquer sur les reins & sur le ventre de la malade, des liuges trempés dans un liquide très-froid, & que l'on rafratchira fréquemment, asin que la froideur, irritant les partieules ignées, sorce les sibres à se con-

tracter.

En même temps on fera des frictions fur la région de la matrice , & l'on compoignera , en quelque forte ; ce vifcere, que l'on pressera ; ces moyens suffirant fouvent pour lui faire reprendre fon reffort. Mais s'ils ne font point ceiler l'atonie , fi l'on ne fent point la matrice s'arrondir fous la main, fi la perte continue . il faut introduire dans le vagia un tampon fait avec un linge fin , rempli d'étoupes ou de coton , & le foutenir d'une main, tandis que de l'autre on continue de frotter & de manier le ventre. A cette manœuvre . on reunica l'usage d'une potion anti-spasmodique peu échauffante, & capable de retablir & d'entretenir les forces de la malade, fans trop rarefier ja maffe humorale. Ja été plusieurs fois témoin du facede de cette methode.

Quand; par la forme globuleuse que la matrice prend fous la main, on fent que l'atonie a celle, & fur-tont fi des accidens hystériques surviennent, on ôte le tampon pour faciliter la fortie des caillots. Quelquefois il faut introduire la main dans la matrice pour les tirer ; mais fouvent la seule dilatation de l'orifice & du col de la matrice, par l'introduction de la main, en détermine la fortie. Cette dilatation par l'hétérochronéité des mouvemens du fond & du col de ce viscere, fuffit ordinairement pour engager le fond à se contracter & à expulser les caillots. Mais si après leur expulsion la perte continue, il faut revenir au tampon, renouveller les frictions fur le ventre . & continuer la même manœuvre, jufqu'à ce que la matrice se soit réduite au volume ch les vailleaux qui versoient le fang le trouvent rétrecis au point de ne plus donner issue qu'à une liqueur légérement teinte en rouge.

M. Levret, qui ne paroît pas avoir fait usage du tampon, recommande d'ôter exactement tous les caillots. Sa raison eft, que la présence d'un corps étranger dans la matice, entretient la dilatation de ce viscere & s'oppose à son ressertement. Mais il semble perdre de vue l'effet du caillot fur les vailleaux ouverts. L'hémorrhagie utérine differe, il est vrai, des intres hémorrhagies, en ce que l'organiation de la matrice peut, fans le fecours lu caillot, faire ceffer celle-ci par l'effet le son resterrement. Quel inconvénient y proit-il cependant à répnir ces deux oyens? Seroit on arrêté par la crainte es accidens hystériques que la présence e ce caillot peut occationner? Je puis ire avec vérité que ces accidens ne font oint à craindre, parce qu'on les fait celr à volonté en donnant iffire à ces cailits. Il est certain qu'on doit très-peu impter fur l'efficacité du caillot, tant ie le vagin n'étant point bouché, le ng verfé par les vaisseaux utérins, s'éappe en partie, & ne forme qu'un illot incapable de remplir tonte la caté de la matrice. Mais que le vagin foit inponné , que tout le fang soit obligé le figer, & bien-tôt le caillot s'appliera fur l'orifice des vaisseaux béans; en plus, se moulant sur la concavité de matrice, il touchera par-tout fa furface, en irritera tous les points, & mettant en jeu l'irritabilité de toutes les fibres de ce viscere, en décidera la confriction universelle & uniforme, & fera cesser lans retour & l'atonie & la perte qui en est l'effet.

Je puis affirmer que plusieurs expériences heureuses m'autorisent à donner ce moyen comme infaillible. & que je n'en ai jamais vu de mauvais

effets.

Hoffman avoit imaginé le tampon dans une occasion où une perte excesfive menaçoit la vie d'une malade groffe de trois mois ; & le sucees le plus flatteur justifia le raisonnement qui l'avoit conduit à y avoir recours. ( fecond vol. feet. 1. ch. v. Observ. 2. ) C'est d'après son exemple que dans les circonstances analognes Smellie l'a employé. J'ofe garantir que la méthode du tampon imaginée par Hoffman, adoptée par Smellie, & suivie par M. Enanx & par plufieurs chirurgiens de cette ville, aura toujours un effet satisfaisant dans le cas de l'atonie de la matrice ; ce moyen ne fera pas moins efficace dans les pertes qui succedent aux fausses couches, &c. Voyez FAUSSES COUCHES, TAMPON. (M. M.)

ATOUGIA : Géogr., petite ville de Portugal dans l'Éstrémadure, sur le bord de la mer, vis - à - vis des Barlingues. Elle est au sond d'une petite baie, au

nord-eft de Santaren. (C. A.)

\* ATRA. Géogr. anc., ville de Méfopotamie fituée fur la pointe d'une montaine, & fameuse par les siéges qu'elle a foutenus.

ATRABILAIRE, adj. se dit de celui qu'une bile noire & aduste rend triste & chaggin: eisoge atrabilaire, bumeur atrabilaire. Il est aussi substantif: c'est un atrabilaire. Voyez BILE. (L)

ATRABILAIRES, capsales atrabilaires, ou reins succenturiaux. Voy. REINS

SUCCENTURIAUX.

ATRAMITES, Géogr., c'est un des noms sous lesqueils les anciens géographes ont parlé des habitans de l'Hadrament on Hadramuth, riche & sorisante contrée de l'Arabie heureuse vers l'Océan, entre le Yemen. le Scadshar, & les districts d'Aden, de

Tis & de Sanaa. Du temps de Mahomet, ces peuples étoient de la tribu d'Ad; ils font aujourd'hui de celle de Namud, & Moka est leur capitale.

ATRAX ou ATRACIA, Giog., ville de Theffalie, ainsi nommée d'Atrax, sils de Penée & de Bura, qui la fit bâtir. Elle devoit être confidérable, puisque les poètes se sont quelquesois servi de l'épithete atracien pour signifier Thesatien. Il y avoit anssi une riviere de ce nom qui se jetoit dans la mer Ionienne, après avoir passe par le pays des Atraciens. (C. A.)

Arkax, Géog., riviere de Grece dans L'Etolie, qu'elle traverse presquientièrement du nord au sud, pour aller se jeter dans le golfe de Lépante: l'on sommoit Atracer les peuples qui en habitoient

les barde. (D. G.)

ATRE, f. m. Architect., eft la partie d'une cheminée où l'on fait le feu, entre les jembages, le contre cœur & le foyer. Elle se carrelle de grand ou petit carreau de terre cuite, ou quelquefois de plaques de fonte ou fer fondu, auffi-bien que tonte la hauteur de la cheminée jusques vers la tablette du chambranle. Les angles doivent en être arrendis, pour renvoyer la chaleur dans l'intérieur de la piece. Il faut faire les âtres de dix-huit ponces au moins de profondeur, & de deux piés & un quart au plus; trop profonds, la chaleur se diffipe dans le tuyan de la cheminée; & à moins de dix-huit pouces, les cheminées sont sujettes à fumer. V. CHEMINÉE. (P)

ATRE, en verrerie, est une pierre de grès de douze à quinze pouces d'épaisseur, qui couvre la surface du sond du four, pour recevoir & conserver les matieres vitrissées qui tombent des pots lorsqu'ils se casseur, ou qu'on les a trop

remplis.

ATREE, Hist. post., fils de Pelops, succéda à Eurysthée, roi d'Argos, dont il avoit épousé la fille. Le commencement de la haine qu'il eut contre son frere Thyeste, vint de ce que celui-ci lui avoit enlevé un bélier à toison d'or, ou, selon Euripide, une brebis dorsée qu'il regardoit comme le bonheur de la famille, c'est-à-dire, quelques

trélas. Ensuite Thycste lui débauchais femme Erope, & en eut deux ensais. Atrée ayant découvert ce commerce, le chassa d'abord de sa cour; mais ne se croyant pas assez vengé par cet éloignement, il le rappella sous prétexte de réconciliation; & ayant massacré les enfans que son frere avoit eus de la reine, il les lui tit servir à table dans des mets empossonnés: le soleit se cacha, dit la fable, pour ne pas éclairer un repas si barbare. Atrée sut tué par Egyste sils de Thyeste. (†)

ATRI, Géogr., ville d'Italie un royaume de Naples, dans l'Abbruze eltérieure. Long. 31, 38; lat. 42, 35.

\* ATRIBUNIE, Géogr. mod., riviere de Saint-Domingue; elle coule dans la partie occidentale de l'isse, & se jette dans la mer

ATRIDES, Hist. poèt., c'est le nom qu'on donne à Agameumon & à Ménélas, comme fils d'Atrée, quoique plusieurs croient, avec quelque raiton, qu'ils n'étoient pas fils de ce prince, mais de Plisthene sen frere; & comme les actions de ce dernier n'avoient sus mérité une place honorable dans l'histoire, Homere, pour honorer la mémoire du chef des Grees & de son frere, avoit affecté de les faire passer pour les enfans d'Atrée, & de les nommer par-tout Atrides. (†)

\* ATRIUM, Hift. anc., c'étoit un lieu particulier des maisons, des temples & des palais des anciens. Il n'eft pas facile de déterminer la position & Pafage de ce lieu, non plus que d'aurres. Martial femble confondre le veftibule avec l'atrium, lorfqu'il dit que l'endroit où l'on voyoit de fon temps le grand coloffe & les pegmata ou machines de théatre & d'amphithéatre , étoit l'atrium de la maison dorée de Néron. Il s'es fervi pour défigner cet endroit , de l'expression atriu regis. Or Suétone place les mêmes chofes dans le vestibute de palais de Néron: vestibulum ejus fait in quo coloffus, &c. Le poète eft moins à croire ici que l'hiftorien; car il eft constant que le vestibule étoit devant la maifon, & l'atrium au-dedans. Plafieurs ont pris avec Martial l'atrius pour le vestibule ; mais Aulugelle les réfute. Il y en a qui ent cru que l'e rinm & l'impluvium étoient un feul & ieme endroit; mais il paroit qu'ils fe ont trompes. L'atrium étoit distingué u vestibule en ce qu'il faisoit partie e la maifon, & de l'impluvium ou cour e dedans, en ce qu'il étoit couvert. n mangeoit dans l'atrium. On y garoit les images de cire des ancêtres. errius Flaccus enseignoit la grammaiaux petits enfans dans l'atrium de atilina. On prend communément l'aium pour la falle d'entrée. Les habits oient gardés dans l'atrium. L'atrium bertutis étoit une cour ménagée dans i des temples que les Romains élevent à la liberté : ce fut-là, dit Titeve, qu'on déposa les otages des Tantins. Il y avoit des archives; on y rdoit les tables & les actes des cennrs, & les loix contre les vestales inftueuses: ce fut là qu'on tira au fort ns laquelle des quatre tribus les affranis entreroient. Le temple de Vesta avoit fi une cour appellée atrium.

\* ATROPATENE, Géographie annne & moderne, contrée de la Médie, plus feptentrionale, où elle était bore par l'Albanie, à l'orient par la mer spienne, à l'occident par la grande Arinie, & au midi par la Parthie. C'est

jourd'hui le Kilan.

ATROPHIE, Med., c'est la maigreur trême de tout le corps; on la nomme core marafinus, tabes , &c. Il est imporit de ne pas confondre, comme pluurs l'ont fait , l'atrophie effentielle , on mitive , avec celle qui n'eft que le notôme d'une autre maladie; il faut ore distinguer la confomption des jeugens, du marasme des vieillards, maies qui ne se ressemblent que par leurs ts. L'atrophie effentielle , qui ne déd par conféquent d'aucune malaconnue, est beaucoup plus rare que tre. Les chagrins, les foucis, l'aer, & autres passions vives, y dont lieu ; elle vient encore après les trax excellifs, les longues abitinences, us des liqueurs fpiritueufes, la déche des femmes, Se. Cette émaciaeft familiere aux jeunes gens, qui mnent fouvent lieu par leurs dérégles : les Anglois & les Hollandeis y plus fujets que les autres nations. saralme des vieillards reconnoit rarement les caufes que nous venons d'indiquer: il dépend du defféchement desvaiffeaux; mais il eft quelquefois entretenu par un vice dans les vifeeres.

L'atrophie symptor atique, qu'on voit très - communément, est la fuite de la plupart des maladies chroniques. & de quelques aigues. Les fuppurations, les ulceres, les fquirres, & autres défordres internes; la dyfenterie rebelle, les anciens cours de ventre, la falivation, les fneurs habituelles & le diabetes , en font les causes ordinaires. Les affections hypochondriaques, fcorbutiques, fcrophuleufes , &c. la produifent aufit elle eft encore l' fet de certains poisons lents qui agiffent insensiblement for tous les organes, d'autant plus redoutables qu'on n'y pense pas. L'atrophie est encore le produit d'une infinité de maladies chroniques, comme on pent le voir dans leurs articles: nous parterons ailleurs de celle des enfans.

La fievre lente accompagne l'un & l'autre marasme un peu avancé; on la prend fonvent, à l'exemple de pluficurs écrivains, pour la maladie principale: il est certainement bien commode de réduire à une seule dénomination un trèsgrand nombre de maladies très-difficiles à distinguer; mais cette méthode est-elle avantageuse aux malades? On fera cncore remarquer en paffant, qu'on croit mal-à-propos que la fievre ne peut être appellée lente, qu'après quarante ou cinquante jours : les praticiens attentifs ne doivent pas ignorer qu'on voit affez fouvent des fievres de ce caractere, qui bien loia d'avoir cette ancienneté, finissent avant ce terme : les mélancholiques principalement ne nous en laiffent pas manquer d'exemples. Ce qu'on vient de dire pourra être regardé comme une question de mot, mais elle n'est pas frivole en médecine ; car peut on ignorer que plufieurs de ceux qui l'exercent, fuivent auprès des malades les idées qui naissent du nom qu'ils ont donné à tout hafard à la maladie?

Il est souvent très difficile de distinguer l'atrophie essentielle de la symptomatique ce n'est que sur l'historie la plus exacte & la plus eirconstanciée de ce qui a précédé, & l'examen le plus serupuleux de l'état présent de la maladie, qu'on peut en juger avec quelque certitude; car ces deux fortes d'émaciations, se resfemblent quelquefois parfaitement . & font même suivies de quelques accidens. Cependant la confomption primitive a, dans quelques circonstances, de vraies intermissions. & même affez longues ; ce qui n'arrive jamais à la symptomatique. Dans la premiere, la fievre ne se manifefte que lorfque la maladie a fait de certains progrès : l'appétit ne manque point, & la respiration dans le commencement est très-libre, mais elle est génée dans la fuite au moindre exercice : le pouls devient fébrile, plus fenfiblement le foir que le matin : plusieurs se plaignent de fourmillemens, & même de douleurs le long de l'épine, d'une pesanteur doulourense à la tête, & du tintement d'oreille : quelques-uns ont des accidens nocturnes, ou une gonorrhée involontaire, qui les jette dans le plus grand épuisement : le dégont survient; le ventre, qui avoit éte jufqu'alors pareffeux, s'ouvre quelquefois fans melure; & cette diarrhée. qu'on nomme colliquative, accompagnée le plus fouvent de fueurs de la même nature, précipite les malades dans le plus grand accablement, qui leur fait perdre quelquefois l'ufage des jambes : la peau du vilage enfin fe desfeche; elle devient livide ou verdatre; le nez s'effile; les yeux s'enfoncent; la vue se trouble, & les tempes se creusent : c'est de ce concours que naît ce qu'on appelle la face hippocratique, qui répond à l'affreule émaciation des autres parties.

L'hectifie des vieillards, qui est un vrai marasme, est rarement accompagnée de tous ces symptômes: ses progrès sont moins rapides; mais ils conduisent plus surement à la mort: quesques-uns tombent daus l'hydropise, d'autres ont une gratelle par tout le corps, qui ne leur laisse aucun repos; tous perdent le goût des alimens. & menrent pour la plupart assez passiblement, quelquefois même sans qu'on s'y attende: cependant leur sin est souvent annoncée par la gangrene qui se communique au dehors, ou par d'autres accidens qui sont les produits du desséchement de toutes les parties.

Le marasme essentiel, qui ne reconnoît par conséquent aucun désordre

interne, fe guérit affez ordinairement lorfqu'il n'eft pas invétéré: on a remuqué qu'il finiffoit, dans la plupart des jeunes gens, au bout de fest am; mit il arrive quelquefois avant ce terme que la poitrine s'affecte, & qu'il fe fait des épanchemens dans les cavités de la tête, de la poitrine & du bas-ventre, & ces accidens rendent communement la maladie incurable. Les exacerbations de la ficvre, la diarrhée & les fueurs colliquatives , les urines huileufes, l'accablement extreme & la face hippocratique annoncent la mort : la fievre algue, qui termine le plus fouvent l'atropbie fymptomatique, eft plus rue dans l'effentielle.

Toutes les ouvertures des cadmes dont je trouve l'histoire, ne registent presque que l'atrophie symptomatique; & l'on auroit beaucoup de peine achoist ce qui convient à ce fujet, fi nos propres recherches ne venoient au lecours. Optre les obstructions, les Suppurations, les pourritures, les épanchemens, & autres défordres communs à toutes les mainies, on observe les poumons fletris, defletes, remplis de tubercules ou de concretions platreufes, rongés, adhérens aux parties qui les environnent. On tronve des concrétions coëneufes dans le cœur & les groffes arteres; les veines presque remplies d'air : le cont defféché & quelque fois ulcéré on tuberculeux; les vicers flétris & décolorés ; des épanchement plus ou moins considérables dans les co vités, & fur-tout des inondations au etveau & à la moëlle de l'épine, des engorgemens aux poumons ou ailleurs, des vers dans les premieres voies. On a ve, dans une exténuation des plus completes, une quantité étonnante de graffe dans le mésentere , l'épiploon , & autre parties du bas-ventre qui en font fnicetibles. On a vu encore l'estomac nlette, ou squirrheux ; le pytore resserré & cartilagineux; la rate extremement petite of offense; l'épiploon collé aux intefins. & ces visceres ne formant qu'un peleton: le melentere farci d'une matiere blaccaltre folide, & quelquefois pierreufe, inppuré , putride & détruit. Ce qu'ou obferve plus particulierement dans les viellards, regarde les offications des cartilages, des tendons, des ligamens, it arteres, des valvules du cœur, de la faulx, de la tente du cervelet, & c. sans parler de l'altération des viscerés qu'on ne rencontre que par accident: on a vu ensin, dans un sujet dont l'estomac & le panciéas étoit squirrheux, les membres, quoique réfroidis, conservant toute leur flexibilité. On juge bien que la plupart des désordres dont on vient de faire mention, doivent être regardés comme le produit de la maladie qui fait le sujet de cetariole.

La saignée oft ici très-rarement nécesfaire. Les émétiques & les purgatifs doivent y être employés, lorsque l'état des premieres voies le demande; hors ce cas, on doit les donner avec beaucoup de réferve : cependant l'estomac doit être fouvent regardé comme le foyer de cette maladie; & c'eft dans la vue d'en rétablir les fonctions qu'on fait usage des stomachiques, des amers & des fortifians ; t.ls font les citrons, le quinquina, l'absynthe, les martiaux, & les eaux minérales qui participent de leur nature. Les humecans, les tempérans, les dépurans & les nti-feorbutiques; les adouciffans & les afraichissans, comme les crêmes d'orge & de riz, le fagou, les gelées; les bouilons de poulets, d'écrevilles , de limagons de tortue : le lait, le petit lait, les multions, &c. font les alimens & les resedes qui conviennent à l'atrophic, lorfne l'estomac permet d'en user. Ces calians font souvent nécessaires : le camhre, la liqueur anodyne minérale, la oudre tempérante, font ceux qu'on nne avec le plus de fureté. Les épithe. es stomachiques, les bains, les frictions, nt des accessoires qui peuvent avoir ur ptilité. On retire enfin de grands antages de la diffination, du changeent d'air, de l'exercice agréable, & tout de celui du cheval, &c. La plurt de ces remedes peuvent convenir au ralme des vieillards, & en retarder progrès; mais on doit plus infifter fur analeptiques, & principalement fur vin , qui eft , comme on le dit vulgaipent, le lait des vieillards, mais qui t étre toujours donné avec ménage-

atrophie des enfans est accompagnée enflure ou de la dureté du ventre, du fût, ou d'une faim extraordinaire;

de la toux feche . & quelquefois de l'onpreffion . de l'abattement & de la paleur au visage; de la diarrhée avec les urines bourbeuses & très-colorées. Le ventre cependant s'eleve de plus en plus. & devient douloureux : la fievre lente, qui devient plus manisefte, se renforce pendant la digestion, & est accompagnée de foif ; les extrémités le refroidissent . & annoncent la mort. Les enfans peuvent tomber dans le marasme, lorsque leurs nourrices manquent de lait, ou qu'ils en tettent d'une mauvaise qualité. L'abus des absorbans & des remedes falins. les alimens groffiers dent on nourrit quelquefois les enfans, &c. peuvent être encore la fource de cette maladie, qui recele dans les visceres des désordres auxquels il est souvent impossible de remédier ; tels font ceux que l'ouverture des cadavres nous découvre tons les jours . dont les plus communs confiftent en des obstructions très-manifestes dans les veines lactées, ou des engorgemens fquirrheux dans les glandes du méfentere. On a vu les intestins contenent une espece de lie noi âtre, remplis de vers & de flatuofitér. Le foie a paru d'une groffeur démefurée, & d'une forme extraordinaire. décoloré. & avec beaucoup de dureté: les poumons le font préfentés tachetés de différentes manieres, adhérens à la plévre, remplis de tubercules, suppurés. & dans un état de pourriture.

Un lait nouveau est très-fouvent le seul remede qui convient aux enfans à la mamelle, lorfque la maladie n'a pas jeté encore de profondes racines. Les délayans & les apéritifs légers font employés avec fucces, tant pour les enfans au lait que pour les sevrés. On use beaucoup de rhuharbe, & de quelques autres laxatifs ; mais on doit éviter les purgatifs stimulans, qui ne manquent guere d'irriter la maladie. On peut enfuite effaver les amers, & même les martiaux pour les ensans sevrés : la terre foliée de tartre. le fel de duobus, la liqueur anodyne minérale, & l'hnile de tartre par défaillan. ce, font encore des remedes qu'on fait entrer dans ce traitement. On peut tirer enfin quelqu'avantage des linimens relachans, des fomentations émollientes, & même des bains; on a vu de grands effets de ces derniers, lorsque l'atrophie étoit

causée par les crinons, insectes qui attaquent la peau des enfans, & dont nous

ferons mention ailleurs.

L'atrophie des extrémités, aridura artuum, depend le plus fouvent d'un vice caché, tant dans les nerfs, que dans la moelle de l'épine, que la seule ouverture des cadavres peut manifester; mais elle peut reconnoître une caufe évidente, comme une tumeur qui comprime les nerfs, la luxation qui produit le même effet, &c. Ce dellechement entraine ,'dans la plupart, la perte du fentiment, & même du mouvement : il le forme encore quelquefois sur la partie des phlyctenes qui la menacent de gangrene. On guérit aifément cette maladie, fi elle reconnoît une cause évidente; mais celle qui vient d'un vice des liquenrs, est prefque incurable. Après les remedes généraux, s'ils font jugés nécessaires, & le régime humectant ou adoucissant, on use ordinairement des tempérans, des légers apéritifs & des diaphorétiques, mais le plus souvent sans le moindre succès. On doit plus attendre de la boisson des eaux minérales, tant froides que chaudes, dont les circonstances reglent le choix, que de tous les autres remedes internes. On peut tirer quelque avantage des bains de bouillon de tripes, de l'eau de guimauve, & autres émolliens; des frictions & onctions, faites avec l'huile de vers, de petit-chien, de camomille; avec l'onguent rosat, &c. de la douche des eaux thermales, &c. Les ventouses seches ont réusti quelquefois; mais il faut que la cause de la maladie soit bien légere, pour céder à un pareil remede. (T)

ATROPOS, Myth., une des parques: c'étoit la plus âgée, & sa fonction, celle de couper le fil de la vie. Voyez

PARQUES.

ATROPUS, Musiq. instrum. des anc., espece d'instrumens de musique des anciens, dont on ne sait rien de plus.

(F. D. C.)

ATTACHE. s. f. se dit en général & de la chose qui sert à empêcher qu'une autre ne s'en separe ou ne s'en éloigne, & de l'endroit où l'on retient quelque chose. Dans le premier cas, on dit attacher une tapisserie à un mur; & dans le second, mettre un cheval à l'attache.

ATTACHE, lettres d'attache, sont une permission par écrit des officiers ou juges des lieux, à l'effet d'autoriser dans l'étendue de leur ressort, l'exécution d'actes, lettres ou jugemens émanés d'ailleurs. (H)

ATTACHE, Manege. Mettre un cheval à l'attache, c'est l'attacher à la mangeoire pour le nourrir avec du foin, de
la paille & de l'avoine. Prendre tant
pour l'attache d'un cheval, c'est se faire
payer une somme pour mettre seulement
un cheval à convert pendant quelque
tems. (l')

ATTACHE, en Jardinage, se dit d'ua ornement de parterre qui se lie à un astre, & qui est pour ainsi dire attaché. Cet ornement seit d'attache à celui-ci. (K)

ATTACKE fe dit, chez les bijostiers, d'un assemblage de diamans mis en œuvre, composé de deux pieces faites en agraffe ou autrement, & s'accrockant l'une à l'autre.

ATTACHE, en Bonneterie, se dit de grands bas qui vont jusqu'au hant des cuisses, & qu'on nomme aussi bas à bottes.

ATTACHE, en charpenterie; se dit d'une gtosse piece de bois qui potte à plomb sur les soles, qui soutient le moulin, qui traverse verticalement toute se charpente, qui sett d'axe à cette machine, & sur laquelle elle tourne quand on veut lui faire prendre le vent. Voyez MOULIN AVENT.

ATTACHE-BOSSETTE, en terme l'éperonnier, est un morceau de fer de farme cônique à ses deux extrémités, qui sont creusées pour conserver la tête du clou. L'attache-bossette forme à son milies une espece de collet qui entre dans un étau.

ATTACHE. Les fondeurs appellent ainsi des tuyaux menus, sondes par un bout contre les cires de l'ouvrage. Et par l'autre contre les égouts, & dispoiés de maniere qu'ils puissent conduire la cire dans les égouts, qui aboutifient à une issue générale à chaque partie de la figure qui peut le permettre. Voyes FONDERIE.

ATTACHE, est un petit morceau de peau de mouton, de douze à quinze lignes de long, dont se servent les fondeurs de

caracteres

garacteres d'imprimerie pour attacher la 1 matrice au bois de la piece de dessus du moule. On met cette attache d'un bout à a matrice qu'on lie avec du fil , & de l'autre on l'applique avec la falive fur le pois du moule. Cette attache n'empêche pas la matrice d'être un peu mobile; mais comme elle eft arretée par le johet & le gimblet , elle reprend fa place fi-tôt que ouvrier referme fon moule.

ATTACHE. On donne ce nom dans les roffes forges , à deux pieces de bois qui ervent à contenir le drome. V. DROME. FORGE.

A STACHE, en terme de vanierie, eft une espece de lien qu'on fait de pluieurs brins d'ofier , pour tenir plus folilement le bord & le reste de l'ouvrage nfemble.

ATTACHE, en vitrerie ; fe dit des setits morceaux de plomb de deux ou rois ponces de long , d'une demi a ligue l'épaisseur sur une ligne & demie de largent , que les vitriers fondent for les panneaux des vitres . pour fixer les verges de fer qui les tiensent en place.

\* ATTACHEMENT , attache , deyouement, Gramm. Tous marquent une tisposition habituelle de l'ame pour un objet qui nous est cher , & que nous raignons de perdre. On a de l'attachement pour fes amis & pour fes devoirs, in a de l'attache à la vie & pour fa naitreffe . & l'on eit dévoue à fon prince & pour fa patrie : d'où l'on voit ju'attache fe prend ordinairement en nauvaile part, & qu'attachement & de vouement le prennent ordinairement en sonne. On dit de l'attachement , qu'il ft fincere ; de l'attache , qu'elle eft orte ; & du devouement , qu'il eft fans éferve.

ATTACHER, lier, Arts méchaniques. In lie pour empêcher deux obiets de fe éparer ; on attache quand on en veut rrêter un; on lie les pies & fes mains; in attache à un poteau ; on lie avec me corde ; on attache avec un clou. lu figuré, un homme est lié quand il n'a pas la liberté d'agir; il est attaché juand il ne peut changer. L'autorité le , l'inclination attache ; on eft lie à a femme & attaché à sa maîtresse.

ATTACHER , v. act. fe dit , dans les vanufactures de foie , des semples , du

Tome III. Partie II.

corps, des arcades & des aiguilles : c'est les mettre en état de travailler. V. VELOURS CISELÉ.

ATTACHER les rames de rubannerie c'est l'action de fixer les rames à l'arcade du bâton de retour. Voici comment cela s'exécute. On prend deux longueurs féparées de ficelles à rames : de quatre aunes environ chacune ; lefquelles longueurs fe plient en deux fans les couper. A l'endroit de ce pli il se forme une houclette pareille & celle que l'on fait pour attacher des anneaux à des rideaux : enfuite les quatre bouts de ces longueurs se pasfent dans l'arcade du bâton de retour ! après quoi il se forme une double bouclette au moyen de la premiere ; eti paffant les longueurs à travers cette même premiere ; d'où il arrive que le tout se trouve doublement arrête à ladite arcade. On voit aisement que volquatre rames attachées enfemble d'une seule opération ; ce qui doit se faire quarante fois fur chaque retour 4 pnisque l'ordinaire est d'y en mettre 160 . ainfi qu'il fera dit à l'article RAMEL Voyez RAME.

ATTACHER le mineur à un duvrage c'est, dans l'attaque des places on la guerre des fieges , faire entrer le mineur dans le folide de l'ouvrage , pour y faire une breche par le moyen de la miner Voyez MINE.

L'attachement du mineur se fait au milieu des faces, ou bien au tiers, à le prendre du coté des angles flanqués des baftions , demi - lunes , ou autres ouvrages équivalens. Il vaudroit mieux que ce fût en approchant des épaules , parce que l'effet de la mine couperoit une partie des retranchemens s'il y en avoit : mais on s'attache pour l'ordinaire à la partie la plus en état & la plus commode. Cet attachement doit toujours être précédé de l'occupation du chemin couvert ; & de l'établiffement des parties nécessaires fur le même chemin convert ; de la rupture des flancs qui peuvent avoir vue fur le logement du mineur ; & de la descente & passage du fossé, auquel il faut ajouter un logement capable de contenir 20 ou 30 hommes devant le fossé, pour la garde du mineur.

Après cela on fait entrer fous les mandriers le mineur, qui commence auffi - tôt à percer dans l'épaulement , & à s'enfoncer dans le corps du mur

du mieux qu'il peut.

Il faut avouer que cette méthode est dure, longue & très-dangereuse, & qu'elle a fait périr une infinité de mineurs; car ils font long - temps expofés, 1º. au canon des flancs, dont l'ennemi dérobe toujours quelques coups de temps en temps , même quoi qu'il foit démonté & en grand défordre , parce qu'il y remet de nouvelles pieces, avec lesquelles il tire quand il peut, & ne manque guere le logement du mineur: 2º. au mousquet des tenailles & des flancs haut & bas, s'il y en a qui foient un peu en état ; 3º. aux pierres , bombes, grenades & feux d'artifice que l'ennemi tache de pousser du haut en bas des parapets; 4º. aux furprifes des forties dérobées qu'on ne manque pas de faire fort frequemment; & par - deffus cela . à toutes les rufes & contradictions des contre - mines : de forte que la condition d'un mineur, en cet état, est extrêmement dangereuse, & recherchée de peu de gens; & ce n'est pas sans raison qu'on dit que ce métier est le plus périlleux de la guerre.

Quand cet attachement est favorisé du canon en batteries sur les chemins couverts, c'est tout autre chose; le péril n'est pas à beaucoup près si grand. On enfonce un trou de 4 ou 5 piés de profondeur au pié du mur , où il fe loge & fe met à couvert en fort peu de temps du canon & du moufquet des flancs , des bombes & grenades, & feux d'artifice, qui ne peuvent plus rien lui faire. Peu de temps après son attachement, il n'a plus que les forties & les contre-mi-

nes à craindre.

Ajoutons à cela que si, après avoir décombré & vuidé son tron de ce qu'il aura trouvé d'ébranlé par le canon, il en reffort pour un peu de temps , & qu'en recommence à y faire tirer 50 ou 60 coups de canon bien ensemble, cela contribuera à l'aggrandir & à l'enfoncer.

Ce même canon lui rend encore un bon office, quand il y a des galeries ou contre-mines dans l'épaisseur du mur . parce qu'il les peut enfoncer à droit & à gauche à quelque distance du mineur, & par ce moven en interdire l'ufage à l'ennemi ; il fert même à disposet la prochaine chute du revetement. &1 la faciliter. Attug. des places , par M. de Vauban. (2)

ATTACHER baut , Manege , c'eft attacher la longe du licou aux barresux du ratelier, pour empecher que le che-

val ne mange sa litiere. (V)

S'ATTACHER à l'éperon , Maneze , c'est la même chose que se jeter sur l'épe-

ron. Voyez SE JETER. (V)
ATTACHEUSE, f. f. nom que l'on donne dans les manufactures de foie. à des filles dont la fonction est d'attacher les cordages qui servent dans les métiers. V. METIER A VELOURS.

\* ATTALIE , Géog. anc. & med. ville maritime de l'Asie mineure dans la Pamphilie; on la nomme aujourd'hui Satalie.

Il v a eu une autre ville de même nom

dans l'Eolie.

\* ATTANITES, Hift. anc., forte de gâteaux que faisoient les anciens, & dont il ne nous refte que le nom.

\* ATTAQUE, en médecine, se dit

d'un accès ou d'un paroxysme.

Ainfi l'on dit ordinairement attaque de goutte, attaque d'apoplexie. Cette attaque a été violente. V. ACCES, Pa-ROXYSME, &c.

ATTAQUE, f. f. Art milit., effort on tentative qu'on fait contre une perfonne ou contre un ouvrage pour parvenir à s'en rendre maître. V. Particle SIEGE. (Q)

ATTAQUE brufquée ou d'emblée, eft une attaque que l'on fait sans observer toutes les précautions & les formalités qui s'observent ordinairement dans un fiege reglé.

Pour prendre le parti de brufquer le siege d'une place, il faut être assuré de la foiblesse de la garnison, on que la place ne foit défendue que par les habitans, & que les défeuses sont en mau-

vais état.

L'objet de ces fortes d'atteques eft de s'emparer d'abord des dehors de la place, de s'y hien établir, & de faire ensuite des tranchées ou des couverts pour mettre les troupes à l'abri du feu des remparts, & continuer ensuite les progrès des attaques pour s'emparer du

corps de la place.

Lorique cette attaque réuffit , elle donne le moyen d'abréger beaucoup le fiege; mais pour y parvenir, il faut nécessairement surprendre la place, attaquer vigonreusement l'ennemi dans fon chemia couvert, & ses autres de-hors, & ne pas lui d'inner le temps de le reconpoître. En un mot, il faut brusquer les attaques, c'est - à - dire, s'y porter avec la plus grande vivacité.

Il y a plufieurs circonstances où cette forte d'attaque pent le tenter , comme lorique la faison ne permet pas de faire un fiege dans les formes, qu'on est informe que l'ennemi eftea portée de venir en peu de temps au fecours de la place, & qu'on n'est pas en état de lui refifter , enfin , lorfqu'il eft effentiel de s'en rendre maître très-promptement , & que la nature des fortifications & des troupes qui les défendent, ne permet pas de penfer qu'elles foient en état de rélister à une attaque vive & loutenue.

ATTAQUE D'EMBLEE, voyez ci - def-

fus A TTAQUE BRUSQUEE.

ATTAQUE DES BASTIONS'; c'eft, dans la guerre des fieges, toutes les difpolitions qu'on fait pour en chaffer immédiatement l'ennemi & pénétrer dans la ville. Cette attaque est la principale du fiegé, & elle en est ordinairement la derniere : on s'y prépare dans le même temps qu'on travaille à se rendre maitre de la demi - lune.

" Lorfqu'on eft maitre du chemin convert , on établit des batteries fur fes branches, pour battre en breche les faces des bastions du front de l'at-taque & celles de la demi-lune. Les 30 breches le pratiquent vers le indieu des faces, pour penetrer plus aife-ment dans le baffion. On fait une def-22 , cente de folle vis - 1 - vis chaque face des baftions attaques ; ou bien, & 22 22 c'est Lutage le plus commun , on en 32. fait leulement vis-a vis les faces tu front de l'attaque. On y procede com-22 me dais la descente du foffe de la de-27 mi-lune; & l'on se conduit auffi de la 22. même maniere pour le passage du ful-22 fe, folt qu'il foit fec on plein d'ean ;

" c'eft-à-dire que s'il est fec, on con-33 duit une fappe dans le foffe depuis " l'onverture de la descente jusqu'au " pié de la brêche, & qu'on l'épaule " fortement du coté du flanc auquel " elle eft oppofée. Si le foffe eft plein " d'eau, on le paffe fur un pont de fai-, cines , que l'on conftruit auffi comme pour le passage du fossé de la demi-lune.

" Les batteries établies fur le haut du " glacis pour battre en breche les faces , des bastions , tirent fur la partie des faces où doit être la breche, & elles tirent toutes ensemble & en sappe comme on le pratique dans l'attugite de la demi - lune : & lorfqu'elles ont fait une breche fuffiante pour qu'on puiffe monter à l'affant fur un grand front, on conferve une partie des pieces pour battre le haut de la breche. & on en recule quelques-unes fur le derriere de la plate - forme , qu'on dispose de maniere qu'elles puissent battre l'ennemi lorsqu'il se présente vers le haut de la breche. Tout cela se fait pendant le travail des descentes du fossé & de son passage. On se fert austi des mines pour augmenter la breche, mais quelquefois pour la faire, & pour cet effet, on y attache " le mineur ,,.

"

33

" Pour attacher le mineur lorsque le folle eft fec, il faut qu'il y ait un logement d'établi proche l'ouverture >> de la descente, pour soutenir en cas que l'affiég : faffe quelque fortie fur 99 le mineur. On lui feit une entrée dans le revetement avec le canon , le plus près que l'on peut du fond du foffe. afin d'avoir le dessous du terrein que l'ennemi occupe, & des galeries qu'il peut avoir pratiquées dans l'intérieur des terres du bustion. On peut avec " le canon faire un enfoncement de ; ou 6 pies , pour que le mineur y foit bien-32. tot a convert. Il s'occupe d'abord'à , tiret les décombres du trou, pour pouvoir'y placer un ou deux de fes cama-" rades, qui doivent lui aider à déblaver les terres de la galerie ,,

" Lorfque le foile eft fce, & que le " terrein'le permet, le mineur le paffe " quelquefois par une galerie fouterrai-" ne qui le conduit an pié du revettment ; lorfque le foffe ent plein d'eau. Tii'z

, on n'attend pas toujours que le paffage du fossé soit entierement achevé pour attacher le mineur à la face du hastion. On lui fait un enfoncement avec le canon, ainfi qu'on vient de le dire, mais un peu au-dessus de la superficie de l'eau du fossé, afin qu'il n'en foit pas incommodé dans la galerie, & on le fait paffer avec un petit bateau dans un enfoncement. L'ennemi ne néglige rien pour l'étouffer dans sa galerie. Lorsque le fossé est fec, il jette une quantité de differen-99 tes compositions d'artifice vis - à - vis l'œil de la mine ; cet artifice eft ordinairement accompagné d'une grêle de pierres, de bombes, de grenades, &c. qui empêche qu'on n'aille au 22 secours du mineur. M. de Vauban, dans son traité de la conduite de fieges, propose de se servir de pompes pour 99 éteindre ce feu. On en a aujourd'hui de plus parfaites & de plus aifées à 93 fervir que de son temps, pour jeter de l'eau dans l'endroit que l'on veut; mais il ne paroit pas que l'on puisse toujours avoir affez d'eau dans les foffés fecs pour faire jouer des pompes, 99 & que d'ailleurs il foit aifé de s'en servir sans trop se découvrir à l'enne. 91 mi. Quoiqu'il en foit , lorfque fe canon a fait au mineur tout l'enfon-22 cement dont il est capable, il n'a guere à redouter les feux qu'on peut . 99 jeter à l'entrée de son ouverture, & il peut s'avancer dans les terres du rempart, & travailler diligemment à fa galerie. Outre le bon office que lui; rend le canon pour lui donner d'a-33 bord une espeçe de couvert dans lesterres du rempart , il pent encore, si l'ennemi y a construit des galeries proche le revétement, les ébranler & meme les crever; ce qui produit encore plus de furcte au mineur pour avancer fon travail. Les mi-S) neurs fe relayent de deux heures en deux heures, & ils travaillent avec la plus grande diligence pour parvenir à mettre la mine, dans l'état de perfection qu'elle doit avoir, c'esta-dire, pour la charger & la fer-mer. Pendant ce travail ils éprouvent souvent bien des chicanes de la part de l'ennemi ,..

"Le mineur ayant percé le revêtement, il fait derriere de part & d'autr
deux petites galeries de 12 à 14 piés,
au bout desquelles il pratique de part
& d'autre deux fourneaux; savoir,
l'un dans l'épaisseur du revétement,
& l'autre ensoncé de 15 piés dans les
terres du rempart. On donne un soyer
commun à ces quatre fourneaux,
lesquels prennent seu ensemble, &
font une bréche très - large & trèsfpacieuse,...
"Lorsqu'il y a des contre-mines

" font une bréche très - large & très-" fpacieule ". " Lorfqu'il y a des contre-mines " pratiquées dans les terres du rempart " & le long de son revétement, on " fait enforte de s'en emparer & d'en " chaffer les mineurs. M. Goulon propole pour cela de faire fauter deux fougaces dans les environs , peur tacher de les crever ; aprés quei , fi l'on y est parvenu , il veut qu'on \*\* y entre avec dix ou douze grena-17 diers, & autant de foldats commandés par deux fergens ; qu'une partie de ces grenadiers aient chacun 4 grenades, & que les autres soient ,, chargés de 4 ou 5 bombes , dont il n'y en ait que 3 de chargées , les denx autres, ayant néanmoins la fulée " chargée comme les trois premieres. " Les deux fergens fe doivent jeter les " premiers l'épée ou le pistolet à la main dans la contre-mine , & être fuivis des grenadiers. Si les affiéges n'y paroiffent pas pour defendre " leur contre - mine, on y fait promp-,, tement un logement avec des facs ... à terre. Ce logement ne confifte qu'en ", une bonne traverle qui bouche en-" tierement la galerie de la contre-" mine du coté que l'ennemi peut y , pofer à ce travail , les grenadiers doivent lui jeter leurs trois bombes chargées & le retirer prompte-" ment , de meme que leurs camatia, des , pour n'être point incommodes ", de l'effet de ces bombes. La funice " qu'elles font en crevant & leurs erlats " ne peuvent manquer d'obliger l'en-,, nemi d'anandonner la galerie pour " quelque temps ; mais des qu'elles ,, out fait tout leur effet , les deux ,, iergens & les grenadiers , avec les

" foldats dont ils font accompagnes,

rentrent promptement dans la galerie, & travaillent avec diligence à leur traverse pour boucher la galerie. Si l'ennemi veut encore interrompre leur ouvrage, ils lui jettent les deux bombes non chargées, qui l'obligent de se retirer bien promptement; & comme l'estet n'en est point à craindre, ce que l'ennemi ignore, on continue de travailler à persectionner la traverse : on y pratique mème des ouvertures ou crenaux pour tirer sur l'ennemi, en cas qu'il paroisse dans la partie de la galerie opposée à la traverse.

traverle. " Lorfqu'il n'y a point de galerie ou de contre-mine derriere le revétement du rempart, ou lorfqu'il y en a une, & qu'on ne peut y parvenir ailement , le mineur ne doit rien négliger pour tâcher de la découvrir ; & il doit en même temps veiller avec beaucoup d'attention , pour ne pas se laisser surprendre par les mineurs ennemis, qui viennent au - devant de lui pour l'étonffer dans sa galerie, la boucher, & détruire entiérement son travail. Il n faut beaucoup d'intelligence, d'adreffe & de subtilité dans les mineurs . pour se parer des pieges qu'ils sc tendent réciproquement. Le mineur, dit M. de Vauban dans ses mémoires, doit écouter souvent s'il n'entend point travailler sous lui. Il doit sonder du coté qu'il entend du bruit : souvent on entend d'un ceté pendant qu'on travaille de l'autre. Si le mineur ennemi s'approche de trop près, on le prévient par une fougace qui l'étouffe dans sa galerie; pour cet effet on pratique un trou dans les terres de la galerie , du coté que l'on entend l'ennemi , de cinq à six pouces de diametre, & de fix à fept pouces de profondeur ; on y introduit une gargouche de même diametre , qui contient environ dix à douze livres de poudre. On bouche exactement le trou ou fon ouverture vers la galerie, par un fort tampon que l'on applique immédiatement à la gargouche, & que l'on soutient par des étrefillons, ou des pieces de bois posées horizentalement en tra-

" vers de la galerie , que l'on serre con-" tre les deux cotés de la galerie, en , faifant entrer des coins à force en-" tre l'extrémité de ces pieces & les , cotés de la galerie. On met le feu à " cette fougace par une fufée , , palle par un trou fait dans le tam-", pon , & qui communique avec la ,, poudre de la gargouche. Si la gale-, rie du mineur ennemi n'eft qu'à , quatre ou cinq piés de la tête de cette , fougace, elle en fera indubitable-" ment enfoncée , & le mineur qui fe " trouvera dedans, écrafé ou étouffé " par la fumée. On peut auffi chaffer " le mineur ennemi & rompre fa ga-" lerie , en faifant , comme nous l'a-" vons deja dit , fauter fucceslivement " plusieurs petits fourneaux , qui ne " peuvent manquer d'ébranler les ter-" res , de les meurtrir , c'est-à-dire , dé " les crevaffer, & de les remplir d'u-" ne odeur fi puante , que personne " ne puille la supporter ; ce qui met , les mineurs ennemis absolument hors d'état de travailler dans ces terres. On en est moins incommodé du coté de l'assiégeant, parce que les galeries étant beaucoup plus petites & moins enfoncées que celles des afsiégés, l'air y circule plus aifément. & diffipe plus promptement la mauvaife odeur.

" On peut auffi crever la galerie de l'ennemi , lorsque l'on n'en est pas fort éloigné , avec plusieurs bombes que l'on introduit dans les terres du mineur ennemi, & que l'on arrange de maniere qu'elles fassent leur effet vers son coté. Les mineurs, en travaillant de part & d'autre pour aller à la découverte & se prévenir " réciproquement, ont de grandes fondes avec lesquelles ils sondent l'épaisseur des terres, pour juger de la distance à laquelle ils peuvent fo trouver les uns des autres. Il faut être alerte là - deffus; & lorfque le bout de la fonde paroit , le dispo-, fer à remplir le trou qu'elle au-" ra fait , aufli - tot qu'elle fera reti-" rée, par le bout d'un pistolet , " étant introduit bien direcement dans " ce trou , & tiré par un homme af-, furé , dit M. de Vauban , ne peut guere manquer de tuer le mineur ennemi. On doit faire fuivre le premier coup de pistolet de trois ou quarte autres; & ensuite nettoyer le trou avec la fonde, pour empêcher que le mineur ennemi ne le bouche de son coté. Il est important de l'en empêcher, pour qu'il ne puisse pas continuer son travail dans cet endroit, & qu'il soit totalement obligé de l'abbandonner.

, Toutes ess chicanes, & plusieurs, autres qu'on peut voir dans les mé, moères de M. de Vauban, font connoitre que l'emploi de mineur demande non-feulement de l'adresse de l'intelligence, mais aussi beaucoup de courage pour parer & remédier à tous les obstacles qu'il rencontre dans la conduire des travaux dont il est chargé: il s'en pare assez aisément quand il est mattre du dessous, mais quand il, ne l'est point, sa condition est des plus

facheufes.

" Pour s'affurer fi l'on travaille dans la galerie , le mineur se sert ordinairement d'un tambour, sur lequel on met quelque chofe ; l'ébranlement de la terre y cause un certain trémoussement, qui avertit du travail qu'on fait dellous : il prête aush l'oreitle attentivement sur la terre , mais le trémoussement du tambour est plus fur. C'est un des aventages les plus confidérables des affiéges de pouvoir être maitres du deftous de leur terrein. Ils peuvent arrêter par - là les mineurs des affiégeans à chaque pas , & leur faire payer chérement le terrein qu'ils fe trouvent à la fin obligés de leur ahandonner. Je dis de leur abandonner , parce que les affiégeans , qui ont beaucoup plus de monde que les alliégés, beaucoup plus de poudre, & qui font en ctat de pouvoir réparer les pertes qu'ils font, foit en , hommes, foit en munitions, doivent " la fin forcer les affiégés, qui n'ont , pas les mimes avantages, de fe renfaute de pouvoir , pour ainfi an dre , , dire, fe renouveller de la même ma-3, niere.

,, Pendant que le mineur travaille à la construction de sa gilerie, on agit

, pour ruiner entiérement toutes les " défenses de l'ennemi , & pour le , mettre hors d'état de défendre fa breche & de la réparer. Pour cela " on fait un fen continuel fur les breches , qui empêche l'ennemi de s'y montrer , & de pouvoir s'avancet pour regarder les travaux qui peuvent se faire dans le fossé ou au pie 99 S'il y a une tenaille, des breches. on place des batteries dans les pla-99 ces d'armes rentrantes du chemin couvert de la demi-lune, qui cou-33 vrent la courtine du front attaqué, qui puiffent plonger dans la tenzille , & empecher que l'ennemi ne s'en serve pour incommoder le palfage du fosse. On peut auffi, pour lui impofer, établir une batterie de " pierriers dans le logement le plus " avancé de la gorge de la demi lune; " cette batterie etant bien fervie , rend le féjour de la tenaille trop \*\* dangereux & trop incommode, pour , que l'ennemi y refte tranquillement, , & qu'il y donne toute l'attention ne-» ceffaire pour incommoder le passage " du fossé.

"Quelquefois l'ennemi pratique des " Quelquefois l'ennemi pratique des " embrafures biaifées dans la courti-" ne, d'où il peut aufil tirer du canon fur les logemens du chemin couvert, " ce qui incommode & ces logemens & " le commencement de la descente da " fossé. Les assiégés, au dernier sége " de Philipsbourg, en avoient pratique " de femblables dans les deux courtines " de l'attaque; ce qui auroit fait perdre bien du monde, s'il avoit fallu " établit des batteries sur leur contrelcarpe, & faire le passage du fossé de la place.

3) la place.

3) Le moyen d'empécher l'effet ée ces batteries , est de tâcher de les ruiner avec les bombes , & de faite ensorte, lorsque le terrein le permet , d'enfiler la courtine par le ricoche:

30 On peut aussi placer une batterie de quatre ou cinq pieces de canon sur le haut de l'angle slanqué de la demi-lune : dans cette position , elle peut tirer directement sur la courtine , & plonger vers la tenaille & la poterne de communication , par 30 où l'ennemi communique dans le

Foffe lorfqu'il eft fec. Enfin on fe fert de tous les expédiens & de tous les , moyens que l'intelligence, l'expérience & le génie peuvent donner, pour se rendre supérieur à tout le feu de l'ennemi, pour le faire taire, , ou du moins pour que l'ennemi ne puisse se montrer à aucune de ses défenses, sans y être exposé au fen des batteries & des logemens.

"Nous n'avons point parlé jusqu'ici des flancs concaves & à orillons ; on fait que l'avantage de ces flancs est principalement de conserver un canon proche le revers de l'orillon, qui ne pouvant être vu du chemin couvert opposé, ne peut être démon-,, té par les batteries qui y font pla-" cées. Si l'on pouvoit garantir ce canon des bombes, il est certain qu'il prodniroit un très - grand avantage aux affiégés; mais il n'est pas possible de le présumer, ainsi son avan-tage devient aujourd'hui moins confidérable qu'il ne l'étoit lorfque M. de Vauban s'en est servi : alors on ne faisoit pas dans les sièges une aussi grande consommation de bombes ,, qu'à-présent. Le flanc concave à oril-, lon ne changeroit rien aujourd'hui dans les dispositions de l'attaque ; on auroit seulement attention de faire tomber plusieurs bombes fur l'orillon, & fur la partie du flanc qui y joint immédiatement , & ces bombes ruineroient indubitablement l'embrasure cachée & protégée de l'orillon. Un avantage, dont il faut cependant convenir, qu'ont encore aujourd'aut les flancs concaves . c'est de ne pouvoir pas être enfilés par le ricochet. Les flancs droits le peuvent être des batteries placées dans les places d'armes rentrantes du chemin convert, vis - à - vis les faces des bastions; mais les stancs conca-,, ves , par leur disposition , en sont à ,, l'abri.

,,

" Supposons présentement que les pallages des folles foient dans l'état , de perfection nécessaire pour qu'on , puisse paster desfus; que le canon ou ,, les mines ayent donné aux breches , toute la largeur qu'elles doivent ,, avoir , pour qu'on puisse y débou-

,, cher fur un grand front ; que les " rampes foient adoucies , & qu'on ,, puisse y monter facilement pour parvenir au haut de la breche. On peut " s'y établir en fuivant l'un des deux moyens dont on parlera dans l'arti-" cle de la demi - lune ; favoir , en y faifant monter quelques sappeurs, qui à la faveur du feu des batte-,, ries & des logemens du chemin con-,, vert , commencent l'établiffement du logement; ou en y montant en corps de troupes , - pour s'y établir de vive force ; ou , ce qui eft la " même chose , en donnant l'affaut au ,, baftion.

" Si l'ennemi n'a point pratiqué de retranchement dans l'intérieur du " bastion, il ne prendra guere le parti ", de soutenir un assaut qui l'expose-" roit à être emporté de vive force . " à être fait prisonnier de guerre. & " qui expoferoit aussi la ville au pillage

du foldat.

" Tout étant prêt pour lui donner , l'affant , il battra la chamade , c'eft-" à - dire , qu'il demande à fe rendre à " de certaines conditions; mais si les " affiégeans préfument qu'ils se ren-" dront maîtres de la place par un af-", faut, fans grande perte, ils ne vou-" dront accorder que des conditions " affez dures. Plus les affiégés font " en etat de se défendre , & plus ils " ,, obtiennent des conditions avanta-" geuses, mais moins honorables pour Le devoir des officiers renfer-" més dans une place, est de là dé-" fendre autant qu'il est possible , & ", de ne fonger à se rendre , que lors-" qu'il est aufolument démontré qu'il " y a impossibilité de résister plus long-" temps fans expofer la place & la " garnifon à la discrétion de l'affiégeant. Une défense vigoureuse se fait ret " pecter d'un ennemi généreux , ,, elle l'engage souvent à accorder au " gouverneur les honneurs de la guer-" re dus à sa bravoure & à son intelli-" gence. " Nous supposons ici que de bons

" retranchemens pratiqués long-temps " avant le fiège, ou du moins des lon " commencement, dans le centre ou à ,, la gorge des bustions , mettent l'af-

fiégé en état de fontenir un affaut " au corps de la place, & qu'il fe réferve de capituler derriere fes retranchemens. Il faut dans ce cas fe réfoudre d'emporter la breche de vive force, & d'y faire un logement fur le haut, après en avoir chasse l'en-

Lorfqu'on se propose de donner l'asfaut aux bastions , on fait pendant le temps qu'on conftruit & qu'on charge les mines, un amas confidérable de matériaux dans les logemens les plus prochains des breches, pour qu'on puiffe de main en main les faire paffer promptement pour la confinction du logement, anfli-tôt qu'on aura chaffé

l'ennemi.

,,

99

,,

,,

91

21

.

Lorsqu'on est préparé pour mettre le feu aux mines, on commande tous les grenadiers de l'armée pour monter à l'affaut; on les fait soutenir de détachemens & de bataillons en affez grand nombre pour que l'ennemi ne puille pas refifter à leur attaque. Ces troupes étant en état de donner , on fait jouer les mines ; & . lorfque la pouffiere eft un peu tombée, les grenadiers commandés pour marcher & pour monter les premiers . s'ébranlent pour gagner le pié de la breche, où étant parvenus, ils y montent la bayonnette au bout du fuul, suivis de toutes les troupes qui doivent les foutenir. L'ennemi qui peut avoir confervé des fourneaux, ne manquera pas de les faire fauter. Il fera aussi : tomber fur les affaillars tous les feux d'artifice qu'il pourra imaginer, & leur fera payer le plus cher qu'il pourra le terrein qu'il leur abandonnera fur le haut de la breche : mais enfin il faudra qu'il le leur abandonne ; la fupériorité des affiégeans doit vaincre à la fin tous les obstacles des affiégés, S'ils font affez heureux pour refister à un premier affaut , ils ne le feront pas pour telifter à un fecond on à un troisieme : ainsi il faulta qu'ils prennent le parti de fe , retirer dans leurs retranchemens. Auffi tot qu'ils auront été répouffes, & qu'ils auront abandonné le haut de la breche, on fera bien de tra-

", vailler en diligence au logement. Il " confiftera d'abord en une espece d'arc " de cercle , dont la convexité sera " tournée vers l'ennemi , s'il y a une breche aux deux faces des deux baftions ; autrement on s'établira fimplement au haut de la breche. On donne l'affaut à toutes les breches ensemble; par - là on partage la ré-" fiftance de l'ennemi , & on la rend " moins confidérable. Pendant toute la " durée de cette action , les batteries " & les logemens font le plus grand feu for toutes les défenses de l'en-", nemi , & dans tous les lieux où il " eft place, & fur lefquels on peut ti-" rer fans incommoder les troupes qui ,, donnent fur les breches.

" Le logement sur la breche étant " bien établi , on pouffera des sappes , à droite & à gauche vers le centre ,, du baftion. On fera monter du ca-,, non for la breche , pour battre le-,, retranchement intérieur ; on paffera fon folle & on s'etablira fur fa bre-,, che , en pratiquant tout ce qu'en vient de dire pour les buffions. " ce premier retranchement étoit fuirt ,, d'un fecond , l'ennemi , après avoit " été forcé de l'abandonner, se retite-, roit dans celui - ci pour capituler. On l'attaqueroit encore comme dans ", le premier, & enfin on le forceroit ,, de fe rendre. Il eft affez rare de vois ,, des défenses pouffées auffi loin que ,, nous avons supposé celle - ci ; mais " ce long détail étoit nécessaire pour " donner une idée de ce qu'il y au-,, roit à faire , fi l'ennemi vouloit pouf-" ler la réfistance jusqu'à la derniere ex-, trémité.

" Dans l'attaque des retranchemens intérieurs, outre le canon, il faut " y employer les bombes & les pier-,, riers. Les bombes y caufent de grands ,, ravages , parce que les aifiéges font " obligés de se tenir en gros corps " dans ces retranchemens, qui font ", toujours affez petits; & par cette raifon les pierriers y font d'un ufaze ", excellent par la grêle de pierres qu'ils ,, font tomber dans ces ouvrages , qui " tuent & eftropient beaucoup monde." Attaque des places , par M. le Blond.

ATTAQUE d'une citadelle. Les attaque des citadelles n'ont rien de différent de celles des villes : on s'y conduit absolument de la même maniere. Lorsqu'on est obligé de commencer le fiége d'une place où il y a une citadele, par la place même, on est dans le cas de faire deux siéges au lieu d'un : mais il arrive fouvent que cet inconvénient est moins grand que de s'expofer à l'attaque d'une citadelle , qui peut irer de la ville de quoi prolonger fa léfense. Il est aile d'en disputer le terein pie à pie, & de faire encore un grand & fort retranchement fur l'eflanade, qui arrête l'ennemi. Si l'on voit d'abord uttaqué la ville de Turin u lieu de la citadelle, ce fiége n'auoit pas en le trifte événement que tout monde sait : c'est le sentiment de M. e Fenquieres. Voyez le IV. vol. de fes Témoires , pag. 154.

ATTAQUE DE FLANC; c'est, dans art militaire, l'attaque d'une armée u d'une troupe sur le stance ou le coté. ette attaque est fort dangereuse: c'est ourquoi on a soin de couvrir autant u'on le peut les stancs d'une armée a d'une troupe par des villages, des vieres, ou fortifications naturelles, ui empéchent l'ennemi de pouvoir forer ou diriger son attaque sur les stancs: la troupe qu'il veut combattre. V.

LANC & AHLE.

ATTAQUE DE FRONT; c'est dans ut militaire, l'attaque qui se fait sur devant ou la tête d'une troupe.

ATTAQUE DES LIGNES DE CIRCON-LLATION, c'est l'effort que l'ennemi t pour y pénétrer, & en chasser ceux

i les défendent.

Le plus difficile & le plus dangereux cette attaque, c'est le comblement fosse. On se sert pour cet est et cines; chaque soldat en porte une vant lui; ce qui sauve bien des coups fusil avant qu'on arrive, sur-tout and elles sont bien faites & compos de menu bois. Lorsqu'on est arrifur le bord du sosse, les soldats se donnent de main en main pendant on les passe par les armes. Il saut urer que cette méthode est fort inmode, & sort meurtriere. M. le valier de Folard, qui fait cette ob-

fervation, propose, pour conserver les troupes dans cette action, de faire plusieurs chassis de sept à huit piés de large, sur dix à douze de longueur, suivant la largeur du fossé. Ces chassis doivent être composés de trois ou quatre solveaux de brin de sapin, de quatre pouces de largeur sur cinq d'épaisseur, pour avoir plus de ferce pour soutenir le poids des soldats qui passeront dessus, avec des travers bien emmortaisés. On cloue destravers bien emmortaises. On coue destravers des planches de sapin. Pour mieux assurer ces ponts, on peut pratiquer aux extrémités des grapins, qui s'ensoncet sur la berme ou sur le fascinage des liznes.

Lorqu'on veut se fervir de ces ponts, il faut les faire monter dans le camp & les voiturer sur des charriots derriere les colonnes, à une certaine distance des retranchemens, après quoi on les fait porter par des soldats commandés à cet effet, qui les jettent sur le fosse lorque les troupes sont arrivées, obfervant de les poser & placer à coté les uns des autres, de maniere qu'ils puissent se toucher. Vingt ponts construits de la sorte suffisent pour le passage d'une colonne, & laisseront ençore des espaces suffisans pour celui des gre-

nadiers.

On peut encore se servir, pour le comblement des lignes, d'un autre expédient qui exige moins de préparatifs. Il faut faire de grands facs de groffe toile, de huit piés de long, qu'on remplira des deux cotés de paille, de feuilles d'arbres, ou de fumier, qui est encore meilleur à cause du feu. On ronlera fur trois rangs paralleles, un nombre de ces ballots, à la tête & fur tout le front des colonnes, qu'on jettera dans le fosse, d'abord le premier rang, ensuite le second, & ainsi des autres, s'il en faut plufieurs. Deux ou trois de ces rangs de ballots suffiront de reste pour combler le fossé, si on leur donne eing pies de diametre. il peut rester quelque vuide entre les ballots, à cause de leur rondeur, on jettera quelques fascines deffus , que les foldats des premiers rangs des colonnes doivent porter. Cette méthode de combler un fosse a cet avantage , que les foldats qui roulent ces ballots devant

eux, arrivent à couvert jusqu'au bord du soffé. On peut se servir également de ballots de fascines. Folard, Comment. sur Polishe

L'olybe.

ATTAQUES d'une place; ce sont en général toutes les actions & tous les différens travaux qu'on fait pour s'en empater. Voyez TRANCHÉE, SAPPE, PA-RALLELE ou PLACE D'ARMES, LOGE-MENT, &c.

MENT, & c.

Régler les attaques d'une place; c'est déterminer le nombre qu'on veut en faire, & les cotés ou les fronts par lesquels on veut l'attaquer; c'est aussi fixer la forme & la figure des tranchées. Avoir les attaques d'une place, c'est avoir un plan sur lequel les tranchées, les logemens, les batteries, &c. sont tracées.

Maximes ou principes qu'on doit observer dans l'attaque des places. I. Il faut s'approcher de la place sans en étre découvert, directement ou obliquement, ou

par le flanc.

Si l'on faisoit les tranchées en allant directement à la place par le plus court chemin, on y feroit en bute aux coups des ennemis postés sur les pieces de la fortification où la tranchée aboutiroit; & fi l'on y alloit obliquement, fortir de la direction du feu de l'endroit où l'on veut aller, & que la tranchée fût vue dans toute sa longueur par quelqu'autre piece de la fortification de la place, les foldats placés sur cette piece de fortilication, verroient le flanc de ceux de la tranchée, laquelle se trouvant ainsi enfilée par l'ennemi, ne garantiroit nullement du feu de la place les foldats qui feroient dedans.

Or comme l'objet des tranchées est de les en garantir, il faut donc qu'elles foient dirigées de maniere qu'elles ne foient ni en vue, ni enfilées par l'enne-

mi, d'aucun endroit.

II. Il faut éviter de faire plus d'ouvrages qu'il n'en est besoin pour s'approcher de la place sans être vu, c'est-à-dire, qu'il s'aut s'en approcher par le chemin le plus court qu'il est possible de tenir, en se couvrant ou détournant des coups de l'ennemi.

III. Que toutes les parties des tranchées se soutiennent réciproquement, & que celles qui sont les plus avancées ne soient éloignées de celles qui doivent les défendre, que de 120 ou 130 toiles, c'est-à-dire, de la portée du fuil.

IV. Que les paralleles ou places d'armes les plus éloignées de la place aient plus d'étendue que celles qui en sont plus proches, afin de prendre l'assiéé par le flanc, s'il vouloit attaquer ces deraiers paralleles.

V. Que la tranchée soit ouverte ou commencée le plus près de la place qu'il cet possible, sans trop s'exposer, afia d'accésser & diminuer les travaux du

fiége.
VI. Observer de bien lier les attaques, c'est-à-dire, d'avoir soin qu'elles aient des communications, pour pouvoir se donner du secours réciproquement.

VII. Ne jamais avancer un ouvrage en avant, sans qu'il soit bien soutent & pour cette raison, dans l'intervalle de la seconde & de la troisseme place d'armes, faire, de part & d'autre de la tranchée, des retours de 40 ou 50 toises paralleles aux places d'armes, & contenits de la même manière, qui servent à placer des soldats pour protéger les travaux que l'on fait pour parvenir à la troisseme place d'armes. Ces sortes de retours, dont l'olage est le même que celui des places d'armes, se nomment demi-places d'armes.

VIII. Observer de placer les batteries de canon sur le prolongement des pieces attaquées, asin qu'elles en arrétent le feu, & que les travaux en étant protégés avancent plus aisément & plus

promptement.

IX. Embrasser par cette raison tonjours le front des attaques, afin d'avoir toute l'étendue nécessaire pour placer les batteries sur le prolongement des faces des pieces couvertes.

X. Eviter avec foin d'attaquer par des lieux ferrés, comme autil par der angles rentrans, qui donneroient lieu à l'ennemi de croiler les feux tur les at-

taques.

On attaque ordinairement les places du coté le plus foible, mais il n'eft pas toujours aifé de le remarquer. On a beau reconnoître une place de jour & de nuit, on ne voit pas ce qu'eile renferme : il faut donc tacher d'en être intiruit par quelqu'un à qui eile foit parfaitement

connue. Il ne faut rien négliger pour rendre à cet égard tous les éclaircisse-

nens possibles.

Il n'y a point de place qui n'ait fon ort & son foible, à moins qu'elle ne oit réguliere & fituée au milieu d'une laine, qui n'avantage en rien une parie plus que l'autre ; telle qu'est le Neuf-Brilach. En ce cas, il n'est plus question l'en résoudre les attaques que par raportaux commodités, c'est-à-dire, par le oté le plus à portée du quartier du roi, tu parc d'artillerie, & les lieux les plus ropres à tirer des fascines, des gabions, Jc. Comme il fe trouve peu de places ortifices régulièrement , la diversité de ear fortification, & du terrein fur lejuel elles font fituées, demande autant le différentes observations particulieres our leur attuaue.

Si la fortification d'une place a quelue coté fur un rocher, de 25,30, 40, o ou 60 piés de haut, que ce rocher foit ain & bien escarpé, nous la dirons inaceffible par ce coté; fi ce rocher hat aures d'une riviere d'eau courante ou dornante, ce fera encore pis : si quelque oté, en plein terrein, eft bordé par une iviere qui ne soit pas guéable, & qui le puisse être détournée; que cette riviee foit bordée du coté de la place d'une sonne fortification, capable d'en déendre le passage, on pourra la dire inataquable par ce coté: si son cours est ccompagné de prairies basses & maréageules en tout temps, elle le fera en-

ore davantage.

Si la place est environnée en partie 'cau & de marais, qui ne se puissent desecher, & en partie accessible par des erreins fecs qui bordent ces marais, ne ces avenues foient bien fortifiees , qu'il y ait des pieces dans le marais mi ne foient pas abordables, & qui puilent voir de revers les attaques du terein ferme qui les joint, ce ne doit pas tre un lieu avantageux aux attaques, caufe de ces pieces inacceshbles, parce u'il faut pouvoir embrasser ce que l'on traque. Si la place est toute environnée e terres basses & de marais, comme il 'en trouve aux Pays-Bas, & qu'elle ne oit abordable que par des chaussées, il aut 1". confiderer fi l'on ne peut point effécher les marais, s'il n'y a point de

temps dans l'année où ils se desséchent d'eux-mêmes , & en quelle faison; en un mot, si l'on ne peut pas les faire écouler & les mettre à sec.

2º. Si les chauffées font droites ou tortues, enfilées en tout ou en partie de la place, & de quelle étendue est la partie qui ne l'est pas, & à quelle distance de la place; quelle en est la largeur, & si l'on peut y tournoyer une tranchée en la défilant.

3°. Si l'on peut affeoir des batteries au-deffus ou à coté, sur quelque terrein moins bas que les autres, qui puissent croifer sur les parties attaquées de la

place.

4". Voir si les chaussées sont si fort enfilées, qu'il n'y ait point de transverfales un peu considérables, qui fassent front à la place d'affez près; & s'il n'y a point quelqu'endroit qui puisse faire un couvert considérable contr'elle, en relevant une partie de leur épaisseur fur l'autre, & à quelle distance de la place elles le tronvent.

5°. Si des chaussées voilines l'une de l'autre aboutissent à la place, se joignent, & en quel endroit; & fi étant occupées par les attaques, elles peuvent s'entre-secourir par des vues de canons croifés, ou de revers, fur les pieces at-

taquées.

6". De quelle nature est le rempart de la place, & de ses dehors; si elle a des chemin converts, fi les chauffées qui les abordent y font jointes, & s'il n'y a point quelqu'avant-fossé plein d'eau courante ou dormante qui les fépare : où cela se rencontre, nous concluons qu'il ne faut jamais attaquer par-là, pour peu qu'il y ait d'apparence d'approcher de la place par ailleurs, parce qu'on est presque toujours enfilé & continuellement écharpé du canon, sans moyen de pouvoir s'en défendre, ni de s'en rendre maître , ou embrasser les parties attaquées de la place.

A l'égard de la plaine, il faut 10. examiner par où l'on peut embrasser les fronts de l'attaque, parce que ceux -là font toujours à préférer aux autres.

2º. La quantité de pieces à prendre avant de pouvoir arriver au corps de la place: leur qualité & celle du terrein fur lequel elles font fituées.

3°. Si la place est bastionnée & revé-

4º. Si la fortification est réguliere, ou

à-peu-près équivalente.

5°. Si elle est couverte par quantité de dehors, quels & combien; parce qu'il faut s'attendre à autant d'affaires qu'il y aura de pieces à prendre.

6°. Si les chemins couverts font bien faits, contreminés & palifialés; fi les glacis en font roides, & non commandés des pieces supérieures de la place.

7°. S'il y a des avant-fossés, & de

quelle nature.

8°. Si les fossés sont revétus ou profonds, secs ou pleins d'eau. & de quelle prosondeur; si elle est dormante ou courante, s'il y a des écluses, & la pente qu'il peut y avoir de l'entrée de l'eau à leur sortie.

9°. S'ils font secs, & quelle en est la profondeur; & si les bords en sont bas & non revétus: au reste, on doit compter que les plus mauvais de tous sont les fossés pleins d'eau quand elle est

dormante.

Les fossés qui sont secs, profonds & revetus, font bons; mais les meilleurs font ceu: qui étant secs, peuvent être inondés, quand on le veut, d'une groffe cau courante ou dormante parce qu'on peut les défendre secs , & ensuite les inonder , & y exciter des torrens qui en rendent le trajet impossible. Tels sont les fosses de Valencienne du coté du Quelnoy, qui font secs, mais dans lesquels on peut mettre telle quantité d'eau dormante ou courante qu'on voudra, fans qu'on puisse l'empecher. Tels font encore les fossés de Landan, place moderne, dont le mérite n'est pas encore bien connu.

Les places qui ont de tels fossés, avec des réses voirs d'eau qu'on ne peut ôter, sout très-difficiles à forcer, quand ceux qui les désendent savent en faire usage.

Les fossés revétus, dès qu'ils ont 10, 12, 15, 20, & 25 piés de prosondeur, sont aussi fort bons; parce que les bombes ni le canon ne penvent rien contre ces revétemens, & que l'on n'y pententrer que par les descentes, c'est à dire, en désilant un à nn, ou deux à deux au plus; ce qui est sujet à bien des inconvéniens: car on vous chicane par diffé-

rentes sorties sur votre passage & vos logemens de mineurs; ce qui cause beaucoup de retardement & de perte; outre que, quand il s'agit d'une attaque, on ne peut la soutenir que soiblement, parce qu'il faut que tout passe par un trou ou deux, & toujours en désilant aves beaucoup d'incommodité.

Il faut encore examiner fi les folles font taillés dans le roc, si ce roc est con-tinu & dur; car s'il est dur & mal-aises miner, vous serez obligé de combler ces folles julqu'au rez du chemin couvert pour faire votre passage; ce qui eft un long travail & difficile, fur-tout fi le fosse est profond : car ces manceuvres demandent beauconp d'ordre & de tems, pendant lequel l'ennemi qui fonge à le defendre, vous fait beaucoup fouffrit par ses chicanes. Il détourne les matériaux, arrache les fascines, y met le feu, vous inquiete par fes forties. & par le feu de fon canon, de fes bombes & de la mousqueterie, contre lequel vous étes obligé de prendre de grandes précantions, parce qu'un grand feu de près eft fort dangereux : c'eft pourquoi il faut de nécoffité l'éteindre par un plus grand, &

bien disposé.

Après s'ètre instruit de la qualité des fortifications de la place que l'on doit attaquer, il faut examiner les accès, & voir si quelque rideau, chemin creux, ou inégalité du terrein, peut favoriser vos approches & vous épargner quelque bout de tranchée; s'il n'y a point de commandement qui puisse vous fervir; si le terrein par où doivent se conduire les attaques clt doux & aisé à renverser; s'îl ett dur & mélé de pierres, caissoux corailles, ou de roches pelées, dans lequel on ne puisse que peu ou point

s'enfoncer.

Toutes ces différences font confidérables; car fi c'est un terrein aisé à maniet, il sera facile d'y faire de bonnes tranchées en peu de temps. & on y court bien moins de risque. S'il est mêlé de pierres & de cailloux, il sera beaucoup plus difficile, & les éclats de canon y seront dangereux.

Si c'eft un roc dur & pelé, dans lequel on ne puisse s'enfoncer, il fast compter d'y apporter toutes les terres & matériaux dont on aura hesoin; de fai-

re les trois quarts de la tranchée de fafcines & de gabions, même de ballots de bourre & de laine, ce qui produit un long & mauvais travail, qui n'est jamais à l'épreuve du canon, rarement à celle du mousquet, & dont on ne vient à bout qu'avec du temps, du péril & beaucoup de dépense; c'est ponrquoi il faut éviter tant que l'on peut d'attaquer par de telles avenues.

Choix d'un front de place en terrein ézal le plus favorable pour l'attaque. Il faut examiner & compter le nombre des pieces à prendre; car celuiqui en aura le moins ou de plus mauvaises, doit être considéré comme le plus foible, si la qualité des fossés ne s'y oppose point.

Il y a beaucoup de places fituées sur des rivieres qui n'en occupent que l'un des cotés, ou fi elles occupent l'autre, ce n'est que par de petits forts, ou des dehors peu confidérables, avec lesquels on communique par un pont ou par des bateaux au defaut de pont. Tel étoit autrefois Stenay , & tels font encore Sedan, Mézieres, Charlemont, & Namur, sur la Mense; Metz & Thionville, fur la Mofelle; Huningue, Strasbourg & Philipsbourg, fur leRhin, & plusieurs autres.

Où cela se rencontre, il est plus avantageux d'attaquer le long des rivieres, au-deffus ou au-desfous, appuyant la droite ou la gauche sur un de leurs bords, & pouffant une autre tranchée vis à-vis le long de l'autre bord . tendant à se rendre maitre de ce dehors ; ou bien l'on peut occuper une fituation propre à placer des batteries de revers, fur e coté opposé aux grandes attaques.

Comme les batteries de cette petite ttaque penvent auffi voir le pont ferant de communication de place à ce deiors, les grandes attaques de leur coté n pourroient faire autant; movennant uoi il feroit difficile que la place út y communiquer long-temps; d'où enfuivroit que, pour peu que ce de-ors fut prefie, l'eunemi l'abandonneit , ou n'y feroit pas grande refistance, rincipalement s'il est petit, & peu conmant : mais ce ne seroit pas la même rofe fi c'etoit une partie de la ville, quelque grand dehors , à-peu-pres · la capacité de Wick, qui fait parde la ville de Maltrick. Tout cela

mérite bien d'être démélé. & qu'on v fasse de bonnes & sérieuses réflexions; car il est certain qu'on peut en tirer de

grands avantages.

Après cela il faut encore avoir égard aux rivieres & ruiffeaux qui traverfent la ville, & aux marais & prairies qui accompagnent leur cours ; car quand les terreins propres aux attaques aboutiffent contre, ou les avoilinent de près. foit par la droite ou par la gauche, cela donne moyen en prolongeant les places d'armes jusques fur les bords, de barrer les forties de ce coté-là , & de mettre toute la cavalerie ensemble sur le coté des attaques qui n'est point favorifé de cet avantage; avantage considérable, parce que la cavalerie se trouvant en état de pouvoir se porter toute ensemble à l'action, elle doit produire un plus grand effet que quand elle eft separée en deux parties.

Outre ce que l'on vient de dire, il eft bon encore de commander journellement un piquet de cavalerie & de dragons. dans les quartiers plus voifins des attaques , pour les pouffer de ce coté-là , s'il arrivoit quelque fortie extraordinaire qui

bouleverlat la tranchée.

Pour conclusion, on doit toujours chercher le foible des places, & les attaquer par-là par préférence aux autres endroits, a moins que quelque considération extraordinaire n'oblige d'en user autrement. Quand on a bien reconny la place, on doit faire un petit recueil de ses remarques avec un plan, & le propofer au général & à celui qui commande l'artillerie, avec qui l'on doit agir de concert, & convenir après cela du nombre des attaques qu'on pent faire : cela dépend de la force de l'armée & de l'abondance des munitions.

Je ne crois pas qu'il foit avantageux de faire de fausses attaques, parce que l'ennemi s'appercevant de la fausseté des le troisieme ou quatrieme tour de la tranchée, il n'en fait plus de cas, & les méprife; ainsi c'est de la fatigue &

de la dépense inutile.

L'on ne doit point faire non plus d'attaques Séparées, à moins que la garnifon ne foit très foible, ou l'armée trèsforte, parce qu'elles vous obligent à monter auffi fort à une feule qu'à toutes les deux, & que la séparation les rend plus foibles, & plus difficiles à

fervir.

Mais les attaques les meilleures & les plus faciles, font les attaques doubles, qui sont liées, parce qu'elles peuvent s'entre-secourir : elles sont plus aisées à fervir, se concertent mieux & plus facilement pour tout ce qu'elles entreprennent, & ne laissent pas de faire diverfion des forces de la garnison.

Il n'y a donc que dans certains cas extraordinaires & nécessités pour lesquels je pourrois être d'avis de n'en faire qu'une, qui font, quand les fronts attaqués font si étroits, qu'il n'y a pas affez d'espace pour pouvoir développer

deux attaques.

Il faut encore faire entrer dans la réconnoissance des places, celle des couverts pour l'établissement du petit parc, d'un petit hopital, & d'un champ de bataille pour l'affemblée des troupes qui doivent monter à la tranchée, & des endroits les plus propres à placer les

gardes de cavalerie.

Le petit parc se place en quelque lieu convert, à la queue des tranchées de chaque attaque : il doit être garni d'une certaine quantité de poudre, de balles, grenades, meches, pierres à fufil, serpes, haches, blindes, martelets, outils, Ec. pour les cas survenans & pressans, afin qu'on n'ait pas la peine de les aller chercher au grand parc, quand on en a besoin.

Près de lui se range le petit hopital, c'est-à-dire, les chirurgiens & aumôniers avec des tentes, paillaffes, matelats, & des remedes pour les premiers appareils des bleffures. Outre cela, chaque bataillon mene avec foi fes aumoniers, chirurgiens-majors, les fraters, qui ne doivent point quitter la queue de leur

troupe.

A l'égard du champ de bataille, pour l'affemblée des gardes de tranchée qui doivent monter , comme il leur faut beaucoup de terrein, on les assemble pour l'ordinaire hors de la portée du canon de la place, & les gardes de la cavalerie de même : celles-ci font placées ensuite sur la droite & la gauche des attaques , le plus à couvert que l'on peut du canon; & quand il ne s'y trouve point de couvert, on leur fait des épaulemens à quatre ou cinq cent toifes de la place pour les gardes avancées, pendant que le plus gros se tient plus reculé, & hors de la portée du canon.

Quand il se trouve quelque ruisseau ou fontaine près de la queue des tranchées, ou sur le chemin, ce sont de grands secours pour les soldars de garde ; c'est pourquoi il faut les garder, pour empecher qu'on ne les gate; & quand il feroit nécessaire d'en affurer le chemin par un bout de tranchée fait exprès, on ne doit pas héfiter.

On doit austi examiner le chemin des troupes aux attaques , qu'il faut toujours accommoder & régler par les endroits les plus secs & les plus couverts du

canon.

Quand le quartier du roi fe trouve à portée des atraques, elles en font plus commodes; mais cela ne doit point faire une sujettion considérable.

Il est bien plus important que le pare d'artillerie en soit le plus près qu'il eft

C'est encore une espece de nécessité de loger les ingénieurs, mineurs & fapeurs, le plus près des attaques que l'on peut, afin d'éviter les incommodités des éluignemens.

Les attaques étant donc résolues, on regle les gardes de la tranchée : favoir, l'infanterie fur le pied d'être du moins autli forte que les trois quarts de la garnison, & la cavalerie d'un tiers plus nombreuse que celle de la place ; de forte . que si la garnison étoit de quatre mile hommes d'infanterie, la garde de la tranchée doit être au moins de trois mille; & si la cavalerie de la place étoit de 400 chevaux , il faudroit que celle de la tranchée fût de 600.

Autrefois nos auteurs croyoient que our bien faire le siege d'une place, s falloit que l'armée affiégeante fut a fois plus forte que la garnison, c'enà-dire que si celle-ci était de 1000 hammes , l'armée devoit être de 10000; que si elle étoit de 2000, l'athégeante devoit être de 20000; & fi elle étoit de 2000. il falloit que l'armée, à peu de phote près, fut de 30000 hommes, selon leut estimation : en quoi ils n'avoient pas grand tort'; & fi l'on examine bien tos-

es les manœuvres à quoi les troupes ont obligées pendant un fiege, on n'en eroit pas surpris : car il faut tous les ours monter & descendre la tranchée, ournir aux travailleurs de jour & de mit, à la garde des lignes, à celles des amps particuliers & des généraux, à 'escorte des convois & des fourrages; aire des fascines; aller au commandenent, an pain, à la guerre, &c. de orte que les troupes font toujours en nouvement, quelque groffe que foit une irmée; ce qui étoit bien plus fatigant intrefois qu'à présent, parce que les ieges duroient le double & le triple te ce qu'ils durent aujourd'hui, & qu'on faisoit de bien plus grandes pertes. On 'y regarde plus de si près; & on n'héite pas d'attaquer une place à fix ou fept ontre un ; parce que les attaques d'auourd'hui font bien plus favantes qu'eles n'étoient autrefois. Attaque des plaes, par M. le maréchal de Vauban.

Comme les fortifications particulieres Les différens accès des places en font rarier le fort & le foible de plufieurs nanieres, il faudroit autant de regles ju'il y a de places, si l'on vouloit enrer dans le détail de toutes les attaques les places: on le contentera donc de parer des fituations les plus générales; teles font les villes entourées de marais, ur les bords des rivieres, fur une hau-

eur. &5c.

Attaque d'une place entourée de marais. Ine place entourée de marais de tous otés, & qui n'est accessible que par des haussées pratiquées dans des marais, est ans un terrein très-peu favorable pour

n former le siege.

Ce que l'on peut faire d'abord, est de ravailler à déssécher le marais, fi l'on eut y trouver quelqu'écoulement; & aire enforte de détourner les eaux qui y ntrent : c'est ce que l'on peut faire afz ailément dans un pays plat ou uni : 'il s'y trouve de l'impossibilité, il fant rendre le parti d'aborder la place par es chauffées, en les élargiffant autant n'il est possible, & en pratiquant des spaces pour l'emplacement des batte-

Si la situation d'un tel terrein ne perlet pas d'y conftruire des paralleles ou aces d'armes à l'ordinaire, ces ouvrages v font ausi moins utiles que dans un terrein d'un accès facile & praticable, parce que l'ennemi ne peut for:ie de sa place en force pour tomber sur les travailleurs.

Les chaussées qui abordent la place penvent être fort pen élevées, & feulement au-deffus du niveau des eaux du marais, ou bien elles peuvent avoir une élévation de deux ou trois pieds au-desfus : fi elles font de la premiere espece , elles ne donneront point la terre nécesfaire à la construction de la tranchée; &, dans ce cas, on est dans la nécessité de la faire de fascines, de sacs à laine, à terre, &c. Si elles font de la seconde espece, elles pourront fournir affez de terre pour la tranchée, en observant de la faire un peu plus large, afin d'avoir plus de terre pour en former le parapet. fans être obligé de creufer jufqu'au niveau de l'eau.

Il y a une chose qui mérite grande attention dans ces chaustées; c'est d'obferver fi elles sont enfilées de la place, auquel cas il est très-difficile des'établir deflus, & de faire aucun retour ou zig-zag. parce qu'ils se trouveroient tous enfilés. Il est bien difficile de remédier à un aussi grand inconvénient. Ajoutons à cela, que s'il ne se rencontre dans ces chaustes aucun endroit où l'on puisse placer des hatteries à ricochet, le fiege sera très-difficile à former.

, S'il falloit cependant fe faire un , pastage dans un terrein de cette ef-,, pece, on pourroit faire un fondement , de claies & de fascines dans les lieux , les plus favorables du marais, ou le " long des chaussées, & se couvrir de part & d'autre, par de grands gabions, facs à terre , &c. & même " une tranchée directe en le traversant " fort fouvent, c'eft-à-dire, formant " fuccessivement des traverses qui laif-", fent des paffages vers la droite . & enfuite vers la gauche. Cette forte de , tranchée fut employée au fiege de " Bois-le-Duc en 1629: mais alors la " defense des places n'étoit point aussi " favante qu'elle l'eft avjourd'hui, où ... un pareil travail amoit bien de la " peine à être foutenu ; cependant il eft , des circonftances où l'impossibilité de , faire mienx, doit engager à le fervir

, de toutes fortes de moyens pour par-, venir à fes fins. C'eft dans un terrein ,, de cette nature qu'un ingénieur trou-, ve de quoi exercer toute la fagacité & sa capacité. Si les chaussées ont fix on fept toiles de largeur, & quatre ou einq pieds de haut au-deffus des eaux du marais, fi elles ne font point enfilées de la place, & si l'on y remar-, que, de diftance en diftance, des endroits propres à établir des batteries à ricochet, on pourra, quoiqu'un peu plus mal-aifément que dans un autre terrein, parvenir à se rendre maitre de la place. Mais si toutes ces circonstances ne le trouvent point réunies ensemble, il y aura une espece d'impossibilité: dans ces sortes de situations, on doit employer le blocus " pour se rendre maitre des places. Il peut être fort long lorsque les villes font bien munies : mais enfin, c'eft presque le seul moyen qu'en puisse employer utilement pour les réduire. " Si les marais impraticables rendent, ,, pour ainfi dire , les places qui en font entourées, hors d'atteinte des atra-, ques d'un fiege , il faut convenir auffi que de telles places sont dans une fort mauvaile fituation pour la fanté de la garnison & des habitans. Mais il y a très-pen de places qui soient totalement entourées de marais: il y a prefque tonjours quelque coté qui offre un terrein plus favorable aux approches; & alors, quand on en forme le fiege, on évite autant que l'on peut l'attaque du coté des marais. Quoique les antres fronts foient ordinairement plus forts, on ne laisse pas de prendre le parti d'attaquer la place de leur coté, parce que la facilité des approches dédommage amplement de l'augmentation des ouvrages qu'il faut prendre pour s'en rendre maître. Lorfque les marais font véritablement impraticables , la place n'a pas besoin d'être aussi exactement fortifiée de leur coté que des autres qui sont plus accessibles : mais il arrive quelquefoie que des marais crus impraticables, ne le font pas " véritablement ; & alors , fi l'on en , étoit instruit bien exactement, on pro-57 fiteroit de la fécurire de l'ennemi à sy leur égard, pour attaquer la place par

, leur coté , & s'en rendre maitre avec " bien moins de tems & de perte. C'eft " à ceux qui font charges de ces fortes " d'entreprises, de bien faire reconnoi-,, tre les lieux avant que de fe détermi-" ner fur le choix des attaques. Il y a d'ailleurs des marais qui font imprati-,, cables dans un tems, & qui ne le font ,, pas dans un autre , fur-tout après une grande fechereffe. Il pent fe trouver des paylans des environs de la ploct qui en foient inftruits ; on ne doit rien negliger pour être exactement informé du fol & de la nature de ces marais. On sent bien que le tems le plus propre & le plus favorable pour former des fieges en terrein marécageux, eft au commencement de l'automue, ,, lorsque les chaleurs de l'été l'ont en " partie deffeché. " De l'attaque d'une place située le long

d'une grande riviere. Les places qui foat

" fituées le long des grandes rivieres.

", font d'une prife moins difficile que celles qui font entourées de marais. " On conduit leurs attaques à l'ordi-, naire du coté qui paroit le plus fave-" rable , & on les dispose de maniere " qu'on puiffe placer des batteries de ", l'antre coté de la riviere, on dans les " isles qu'elle peut former vis-à-vis la place, qui protegent l'avancement des tranchees, & qui meme , quelquefois , " peuvent battre en breche le frontauquel on dirige les attaques. C'eff sinfi que M. le maréchal de Vauban en uls au fiege du vieux Brifack, en 1703. Une batterie qu'il établit dans une les ,, isles que le Rhinfait vis à-vis de cette " ville , nommée l'isle des Cadets . d'où l'on découvrit un bastion qui étoit le ,, long da Rhin , & que l'on pouvoit bat-" tre en breche par le pied, accéléra ,, beaucoup la prife de cette place, qui

,, fe rendit le quatorziente jour de l'ouverture de la tranchée.

"An fiege de Kell, en 1733, on plaça
anfli des batteries dans les isles du
Rhim, qui firent breche à l'ouvrage à
cornes de l'attiquée, & à la face dubaftion de ce fort placé derriere l'ouvrage
à cornes. Ces batteries battoient à ricofichet la face & le chemin couvert de ce
baftion, dont la branche de l'ouvrage
à cornes du coté du Rhim tiroit fa déy feafe;

,, fenfe; ce qui aida beaucoup à avancer ;, la tranchée entre cette branche & le ,, Rhin, & accéléra la capitulation du

fort ,, .

"Au fiege de Philipsbourg, en 1734, 
, on s'empara d'abord de l'ouvrage qui 
, étoit vis-à-vis de la ville, de l'autre 
, coté du Rhin, & l'on y établit des bat, teries à ricochet, qui enfilant les dé, fenses du front vers lequel on diri, geoit les attaques, ne permettoient 
, pas à l'ennemt de faire sur les tran, chées tout le feu qu'il auroit pû faire 
, sans cès batteries, qui plôngeoient le 
long de ces défenses. , .

"Lorsqu'il y a un pont sur la riviere ; vis-à-vis de la ville, il est ordinaire; ment couvert, ou par un ouvrage à ; cornes, ou par une demi-lune, & c. & ; comme il est important de s'emparer ; de cet ouvrage, on peut, pour y paris, venir aisément; placer des batteries ; vers le bord de la riviere, qui puissent ; ruiher le pont ou le couper; au moyen ; de quoi la communication de l'ouvrage ; dont il s'agit, ne pouvant plus se faire ; que difficilement avec la ville, l'enne-ji mi se trouve dans la nécessité de l'a-ibandonner;.

"Une observation très - importante ;, dans le siege des villes placées le long ; des rivières, c'est de savoir à -peu-près ; le tems où elles sont sujettes à se dé-; border, & quelle est l'étenduc de l'in. , ondation la plus grande, afin de met-; tre non seulement les tranchées à l'a-, bri de tout accident à cètégard, mais ; encore de placer le parc d'artillèrie en ; lieu sûr, & où l'inondation ne puisse ; pas s'étendre, & gâter les munitions ; de guerre destinées pour le siège, ...

De l'attaque des places situées sur des bauteurs. Une place située sur une hau-, teur dont le front se trouve fort élevé , & opposé à un terrein serré, qui ne , fournit aucun endroit propre à l'étaj; blissement des batteries à ricochet, est , assez difficile à prendre.

Dans des situations pareilles; on 
, voit s'il n'y a pas quelque hauteur 
, dans les environs dont on pusses les environs dont on pusses à rico, vir pour y établir des batterses à rico, chet. S'il n'est pas possible d'en trou, ver, il faut battre les défenses par des 
batteries directes, & faire ensorte

Tome III. Part. II.

i, d'en chasser l'ennemi par des bombes, qu'il faut jeter continuellement dans j, les ouvrages. A l'égard de la disposition des tranchées & des paralleles, clle doit suivre la figure du terrein; & l'ou doit les arranger du mieux qu'il est est possible; pour gu'elles produisent j, les effets auxquelles elles sont destinées dans les terreins unis,

"nées dans les terreins unis ".

"Il faut observer ici que les lieux, fort élevés, qui ne peuvent être batteries construites dans des lieux bas, sont pour ainfi-di"re à l'abri du ricochet , parce que le 
"ricochet ne peut porter le boulet que 
"jusqu'à une certaine hauteur, comme 
de 12 ou 15 toiscs. Dans de plus gran"des élévations, il faut pointer le canont 
"si haut que l'affut ne peut le soutenir 
"sé si pour le fatiguer moins on dimi"nue la charge, il en arrive que le bout 
"jet n'a pas affez de force pour aller jus"qu'au lieu où il est destiné, "

"Il faut encore observer que ; lori, que l'on a des tranchées à faire dans
, des terreins élevés ; il faut autant
, qu'il est possible gagner d'abord le
, haut du terrein pour y conduire la
, tranchée, parce qu'autrement la su, périorité du lieu donnéroit non seule;
, ment beaucoup d'avantage à l'enneme
, pour faire des sorties sur les tranchées
, construites dans le bas du terrein;
, mais encore pour plonger dans ces
, tranchées; ce qui en rendroit le séjour
, très-dangereux;

" Les places fituées fur des hauteurs iont quelquefois entourées d'un terrein, fur la superficie duquel il n'y a presque point de terre. Les tranchées y font extraordinairement difficiles; & il faut nécessairement les conftruire de facs à laine, de facs à terre. & autres chofes qu'on apporte pour fuppleer à la terre que le terrein ne four-" nit point. Il fe trouve auffi que la plupart de ces places fons conftruites fur ,, le roc, & alors l'établissement du mis ,, neur y eft bien long & bien difficile. ,, On examine dans ce cas s'il n'y a pas de veines dans le roc par lesquelles if " puiffe être percé plus facilement ,,.

3. Il faut dans ces fituations s'armer 3. de patience; & vaincre par la con-3. tinuité du travail tout ce que le ter-Kkk

rein oppose de difficultés & d'obftacles. M. Goulon dans ses mémoires propose pour la descente du fossé pratiqué dans le roc, de s'enfoncer au bord le plus profondément qu'on peut. Il suppose un fossé creusé de 30 piés, & que les mineurs étant relevés fouvent, puissent parvenir à s'enfoncer de 6 ou 7 piés en 7 ou 8 jours; après quoi il fait faire un fourneau à droite & un à gauche de cette espece de puits, disposés de maniere que l'effet s'en faffe dans le fossé. Avant que d'y mettre le feu, 33 on doit jeter dans le fossé un amas de sacs à terre , de fascines , pour commencer à le combler. Les \*\* fourneaux fautant après cela, les décombres qu'ils enlevent couvrent ces fascines & sacs & terre, & comblent une partie du fossé, en continuant ainfi d'en faire sauter, on parvient à faire une descente ailée dans le

" Pour faire breche dans un rempart taillé dans le roc, le même M. Goulon propose de mettre sur le bord du foffe, 7 ou 8 pieces de canon en batterie, pour battre en breche depuis le haut du rocher jusqu'au haut du revétement qui peut être conftruit deffus, afin que les débris de ce revétement & de la terre qui est derriere, fassent une pente affez douce pour que l'on puisse monter à l'affaut. Si l'on veut rendre, la breche plus large & plus praticable, on peut faire entrer le mineur dans les débris faits par le canon, & le faire travailler à la construction de plusieurs fourneaux, qui en sautant augmenteront l'ouverture de la breche.

De l'attaque des villes maritimes. "Les villes maritimes qui ont un port, tombent affez dans le cas des autres villes, lorsque l'on peut bloquer leur port, & qu'on est maitre de la mer, & en état d'empécher que la place n'en soit se courue. Si la mer est libre, ou si l'on peut furtivement & à la dérobée faire entrer quelques vaisseaux dans le port, la place étant continuellement ravitaillée, sera en état de supporter un très-long siege. Ostende affiégée par les Espagnols, soutint un siege de plus de trois ans, se secours qu'elle

mer, lui procurerent les moyens de faire cette longue résistance.

Ainsi l'on ne doit faire le siege de ces sortes de places, que lorsqu'on est, en état d'empêcher que la mer n'apporte aucun secours à la ville.

Ce n'est nas asses pour mécssir d'est.

, en état d'empecher que la mer n'ap-" porte ancun lecours à la ville. " Ce n'eft pas affez pour y réuffir d'avoir une nombreuse flotte devant ,, le port , parce que pendant la nuit " l'ennemi peut trouver le moven de " faire paller, entre les vailleaux de la flotte, de petites barques pleines de munitions. Le moyen le plus efficace " d'empêcher ces fortes de petits fecours. seroit de faire, fi la situation le permettoit, une digue ou estocade, com-\*\* me le cardinal de Richelieu en fit faire une pour boucher entierement le part 22 de la Rochelle. Mais outre qu'il y a peu de fituations qui permettent de 99 faire un pareil ouvrage, l'exécution " en eft fi longue & fi difficile , qu'on ne " peut pas propofer ce moyen comme " pouvant être pratiqué dans l'attaque de toutes les villes maritimes. Ce qu'en ,, peut faire au lieu de ce grand & péni-•• ble ouvrage, c'est de veiller avec soin fur les vaisseaux , pour empêcher au-" tant qu'il est possible qu'il n'entre aucune barque ou vaisseau dans le port ", de la ville; ce qui étant bien observé, , toutes les attaques se font fur terre comme à l'ordinaire, le voisinage de la mer n'y fait aucun changement: au " contraire , on peut de deffus les vaif-" feaux canoner différens ouvrages de la " ville , & favorifer l'avancement & k " progrès des attaques ".

,, On bombarde quelquefois les villes maritimes, fans avoir le dessein d'en , faire le siege, qui pourroit soussiri, trop de difficultés. On en use ainsi , pour punir des villes dont on a lieu de , le plaindre; c'est ainsi que Louis XIV , en usa à l'égard d'Alger, Tripoli, Genes, E'c.

", Ces bombardemens se font avec des ", galiottes, construites exprès pour pla-", cer les mortiers, & que pour cet esset ", on appelle galiottes à bombes. M. le ", chevalier Renau les imagina en 1600, ", pour bombarder Alger. Jusqu'al ", dit M. de Fontenelle dans son cloge, ", il n'étoit tombé dans l'esprit de persesse , que des mortiers puffent n'être pas placés ,, à terre , & se paffer d'une affette solide. " Cependant M. Renau proposa les gal-" liotes, & elles eurent tout le fuccès qu'il s'étoit proposé; les bombes qu'on tira de dessus ces galiottes firent de , fi grands ravages dans la ville, qu'elles obligerent les Algériens de demander la paix. Attaque des places, par M. le Blond.

ATTAQUES des petites villes & châteaux. Ces fortes d'attaques fe rencontrent affez fouvent dans le cours de la guerre; elles ne méritent pas ordinairement toutes les attentions du fiege royal; ce font des postes dont on vent s'empater, foit pour la sureté des communications, ou pour éloigner les partis de l'en-

nemi

" La plupart de ces petites villes & ,, châteaux ne font enfermés que de fim-" ples murailles non terraffées ; il y a au plus quelques méchans folles affez faciles à paffer , ou bien quelques petits ouvrages de terre fraisée & palissadée vis-à-vis les pettes, pour les couvrir & les mettre à l'abri d'une premiere infulte.

., Quelques foibles que foient les murailles de ces endroits, ce feroit s'expofer à une perte évidente que d'aller en plein jour fe présenter devant, & chercher à lès franchir pour pénétrer dans la ville ou dans le châ-

i

• •

99

49

Si ceux qui sont dedans sont gens de résolution & de courage, ils sentiront bien toute la difficulté qu'il y a d'ouvrir leurs murailles & de paffer deffus, ou de rompre leurs portes pour le procurer une entrée dans la place.

11

, Il faut donc pour attaquer ces petits endroits, être en état de faire breche aux murailles; & pour cet effet il faut mener avec soi quelques petites pieces de canon d'un transport facile, de même que deux mortiers de 7 ou 8 pouces de diametre, & s'arranger pour arriver à la fin du jour auprès des lieux qu'on veut attaquer, & y faire pendant la nuit une espece d'épaulement pour couvrir les troupes & faire fervir le canon à couvert, & les mortiers; en faire usage dès la pointe du jour sur l'ennemi : c'est le moyen de

" les réduire promptement & sans gran-,, de perte.

" Mais fi l'on n'est pas à portée d'a-" voir du canon, le parti qui paroît le plus fûr & le plus facile, suppofant qu'on connoisse bien le lieu qu'on veut ,, attaquer , c'eft de s'en emparer par efcalade. On peut faire semblant d'attà-,, quer d'un coté , pour y attirer l'attention des troupes, & appliquer des 11 échelles de l'autre, pour franchir la muraille & pénétrer dans la ville. Suppolant que l'escalade ait réuffi, ceux qui font entrés dans la ville doivent d'abord aller aux portes , pour les ou-,, vrir & faire entrer le refte des tronpes; après quoi ; il faut aller charger par derriere les foldats de la ville qui fe defendent contre la fauffe attaque; fe rendre maitre de tout ce qui peut af-,, furer la prife du lieu , & forcer " ainfi ceux qui le défendent à fe " rendre.

"; On peut dans ces fortes d'attaques " fe fervir utilement du pétard: il eft encore d'un usage excellent pour rompre les portes, & donner le moyen de pénétrer dans les lieux dont on vent s'emparer. Il faut autant qu'il est polfible , ufer de furprife dans ces attaques . pour les faire heureusement & avec pen de perte. On trouve dans les ,, mémoires de M. de Feuquières différens exemples de postes semblables à ceux dont il s'agit ici, qu'il a forcés; on peut fe fervir de la méthode qu'il a obfervée, pour en ufer de même dans " les cas semblables. Nous ne les rapportons pas ici, parce qu'il est bon que les jeunes officiers lifent ces memoires , qui partent d'un homme confommé dans toutes les parties de la guerre, & qui avoit bien mis à profit les lecons des excellens généraux fous lesquels il avoit servi.

" Il y a un moyen für de chaffer l'ennemi des petits postes qu'il ne veut pas " abandonner, & où il eft difficile de le forcer; c'est d'y mettre le fen. Ce moyen eft un peu violent: mais la ,, guerre le permet, & on doit l'employer lorfqu'on y trouve la confervation des \*\* troupes qu'on a fous ses ordres. Quelle que soit la nature des petits lieux que l'on attaque, si l'on ne peut pas s'en

Kkk 2

emparer par furprife, & que l'on foit obligé de les attaquer de vive force , il Paut difpofer des fusiliers pour tirer continuellement fur les lieux où l'ennemi est placé. & aux crénaux qu'il peut avoir pratiqués dans ses murailles : faire rompre les portes par le pétard, ou à coup de hache; & pour la fûreté de ceux qui font cette dangereuse opération, faire le plus grand feu par-tout où l'ennemi peut se montrer. La porte étant rompue, s'il y a des barricades derriere, il faut les forcer, en les attaquant brufquement. & fans donner le tems à l'ennemi de se reconnoître, & le faire prifonnier de guerre, lorfqu'il s'est défendu jufqu'à la derniere extrémité, & qu'il ne lui est plus possible de prolonger sa défense. Attaque des places, par M. le Blond."

.

ATTAQUE de la demi-lune; c'eft. dans Cart militaire, l'action par laquelle on tâche de s'emparer de cet ou-

22

.

Pour cela, le passage du fossé étant fait de part & d'autre des faces de la demi - lune , & la breche ayant une étendue de 15 ou 16 toiles vers le milieu des faces, on se prépare à mon-ter à l'assaut. On amasse à cet effet un grand nombre de matériaux dans tous les logemens des environs: on travaille à rendre la breche praticable, en adoucissant son talut; on y tire du canon pour faire tomber les parties du revétement qui se soutiennent encore. On peut aussi se servir utilement de bombes tirées de but-en-blane; elles s'enterrent aifément dans les terres de la breche, déja labourées & ébranlées par le canon; & en crevant dans ces terres, elles y font, pour ainfi dire, l'effet des petits fourneaux ou fongaces : par ce moyen le foldat monte plus facilement à la breche.

Pour donner encore plus de facilité à monter la breche & la rendre plus praticable, on y fait aller quelques " mineurs, ou un fergent & quelques grenadiers, qui avec des crocs applaniffent la breche. Le feu des loge-" mens & des batteries empêche l'en-" nemi de se montrer fur ses défenses pour tirer fur les travailleurs; ou du

moins fi l'ennemi tire, il ne peut le faire qu'avec beaucoup de circonspec-,, tion, ce qui rend fon feu bien moins " dangereux.

Si l'ennemi a pratiqué des galeries le long de la face de la demi lune. & vis-à-vis les breches, les mineurs peuvent aller à leur découverte pour les boucher ou couper, ou pour en chaffer l'ennemi s'ils ne les trouvent point, ils peuvent faire fauter différens petits fourneaux, qui étant répétés plufieurs fois, ne manqueront pas de caufer du défordre dans les galeries de l'ennemi & dans fes fourneaux. Tout étant prêt pour travailler au logement de la demi-lune , c'eft-à-dire , pour s'établir fur la breche , les matériaux à portée •• d'y être transportés ailément & promp-,, tement, les batteries & les logemens \*\* du chemin couvert en état de faire grand feu, on convient d'un fignal avec les commandans des batteries & ceux des logemens, pour les avertir de faire feu , & de le faire ceffer quand il en eft besoin. C'eft ordinairement un drapeau qu'en éleve dans le premier cas, & qu'on abbaiffe dans le fecond. Tout cela range, & la breche rendue praticable, comme nous l'avons dit, on fait avancer deux ou trois sappeurs vers le commencement de la rupture d'une des faces, du coté de la gorge de la demi-lune. & vers le hant de la breche. Il se trouve ordinairement des especes de petits couverts ou enfoncemens dans ces endroits , où les sappeurs commencent à travailler, à se loger, & à préparer un logement pour quelques autres fappeurs. Lorfqu'il y a de la place pour les recevoir, on les y fait monter, & ils étendent insensiblement le logement fur tout le haut de la breche, où ils font vers la pointe un logement qu'on appelle affez ordinairement un nid de pie. Pendant qu'ils travaillent, le fen de la batterie & des logemens demeure tranquille; mais quand l'ennemi vient fur ces lappeurs pour détruire leurs logemens, ils fe retirent avec promptitude . & alors le drapeau étant élevé, on fait feu fur l'ennemi pour lui faire aban-", donner le haut de la breche. Lorfqu'il en est chasse, on baisse le drapeau . le " feucesse, & les sappeurs vont rétablir " tout le désordre qui a été fait dans leur " logement, & travaillent à le rendre " plus solide & plus étendu. Si l'ennemi vient pour les chasser, ils se retirent, & l'on fait jouer les batteries & " le feu des logemens, qui l'obligent à « quitter la breche; après quoi on le fait » cesser, & les sapeurs retournent à leur » travail.

" On continue la même manœuvre " jufqu'à ce que le logement soit en état de défense, c'est-à-dire, de contenir des troupes en état d'en imposer à l'ennemi , & de reufter aux attaques qu'il peut faire au logement. L'ennemi avant que de quitter totalement la demi lune , fait fauter les fourneaux qu'il y a préparés. Après qu'ils ont fait , leur effet, on se loge dans leur exca-,, vation , ou du moins on y pratique de petits couverts pour y tenir quelques sappeurs, & l'on fe fert de ces couverts pour avancer les logemens de l'intérieur de l'ouvrage. ,,

" Le logement de la pointe se fait en espece de petit arc, dont la concavité est tournée du coté de la place. De chacune de ces extrémités part un logement, qui regne le long des faces de la demi-lune fur le terre-plein de fon rempart, au pied de son parapet. Ce logement est très-enfoncé dans les terres du rempart, afin que les foldats y soient plus à convert du feu de la place; on y fait aussi, pour le garantir de l'enfilade, des traverses, comme dans le logement du haut du glacis- On fait encore dans l'intérieur de la demi-lune, des logemens qui en traversent toute la largeur. Ils servent à découvrir la communication de la tenaille à la place, & par conséquent à la rendre plus difficile, & à contenir des troupes en nombre fuffisant pour résister à l'ennemi s'il avoit dessein de revenir dans la demi-lune, & de la reprendre.,

..

"Si la demi-lune n'étoit point revêtue, & qu'elle fût simplement fraisée & palissadée, on en seroit l'attaque de la même maniere que si elle l'étoit; c'estadire, qu'on disposeroit des batteries comme on vient de l'enseigner; & pour ce qui concerne la breche, il ne s'agiroit que de ruiper la fraise, les palissa-

,, des & la baie vive de la berme, s'il y
,, en a une vis à-vis l'endroit par lequel
,, on vent entre dans la demi-lune, s'y
,, introduire ensuite, & faire les loge,, mens tout comme dans les demi-lunes
,, revétues.,

,, Toute ce que l'on vient de marquer ,, pour la prife de la demi-lune, ne fe fait que lorsqu'on vent s'en emparer par ", la fappe, & avec la pelle & la pioche: " mais on s'y prend quelquefois d'une maniere plus vive & plus prompte; & " pour cela, des que la breche est préparée, & qu'on l'a mife en état de pou-" voir la franchir pour entrer dans la " demi-lune, on y monte à l'affaut bruf-" quement, à peu-près comme dans les attaques de vive force du chemin cou-" vert, & l'on tache de joindre l'enne-" mi, & de le chasser entiérement de " l'ouvrage. Cette attaque est affez périlleufe, & peut couter bien du monde, lorsqu'on a affaire à une garnison courageuse, & qui ne cede pas ailé-", ment son terrein. Mais il y a souvent " des cas où l'on croit devoir prendre ", son parti, pour accélérer de quelques " jours la prise de la demi-lune. "

" Si-tôt que l'on est maître du haut ,, de la breche, on y fait un logement " fort à la hâte, avec des gabions & des fascines; & pendant qu'on le fait . & même pendant qu'on charge l'ennemi & qu'on l'oblige d'abandonner le haut de la breche, on détache quelques foldats pour tacher de découvrir les mines que l'ennemi doit avoir faites dans l'intérieur du rempart de la demi lune, & en arracher ou couper le faucisson. 39 Si l'on ne peut pas réuffir à les trouver , il ne faut s'avancer qu'avec cir-", confpection , & ne pas fe tenir tous en-,, femble, pour que la mine faffe un effet " moins considérable. Souvent l'ennemi laisse travailler au logement fans trops'y opposer, parce qu'il ne se fait \*\* ,, qu'avec une très-grande perte de " monde , les travailleurs & les troupes étant pendant le temps de la confirme-" tion absolument en butte à tout le feu ", de la place, qui eft bien fervi, & que la proximité rend très-dangereux : mais lorsque le logement commence à pren-", dre forme, l'ennemi fait fauter les mines , & revient ensuite à la demi-lune, Kkk 2

..

"

99

..

,,

.,

23

99

\*\*

,, pour essayer de la reprendre , à la faveur du défordre que les mines ne peuvent manquer d'avoir caufé parmi les troupes qui y étoient établies. Alors il faut revenir sur lui avec des ,, troupes qui doivent être à portée de donner du fecours à celles de la demilune , & s'établir dans les excavations des mines; & enfin rendre le logement folide, le garnir d'un affez grand nombre de foldats, pour être en état de rélister à tous les nouveaux efforts de l'ennemi. ,,

" Cet ouvrage ne peut guere être ainfi disputé que lorsque la demi-lune a un " réduit, parce que le réduit donne une ", retraite aux foldats de la place qui défendent la demi-lune , & qu'il met à portée de tomber aisément dans la 99 demi-lune : car s'il n'y en a point & que l'ennemi foit chaffe de la demilune, il ne peut plus guere tenter d'y revenir, fur-tout fi la communication de la place avec la demi-lune est vue des batteries & des logemens du chemin couvert : car si le fossé est plein d'eau cette communication ne pourra se faire qu'avec des bateaux, qu'on peut voir sifement du chemin couvert, & qu'on peut renyerfer avec le canon des batteries; & fi le fossé eft ,, fec, & qu'il y ait une caponiere, la communication, quoique plus fure, ,, n'eft pourtant pas fans danger, à caufe ", du feu qu'on y peut plonger des loge-, mens du chemin couvert, en forte qu'il eft affez difficile que l'ennemi v puiffe faire paffer affez brufquement un corps de troupes suffisant pour entrer dans la demi-lune & s'en empa-37 rer; il lui manque d'ailleurs de la place pour s'affembler, & tomber tout d'un coup avec un gros corps fur les logemens de la demi-lune.

" Il y auroit feulement un cas on il pourroit le faire, favoir, lorfqu'on a pratiqué dans l'angle de la gorge de la demi-lune un espace à-peu-pres de la " grandeur des places d'armes du che-, min oquvert; cet espace ne peut être vu du chemin couvert ni des loge-", mens, & il y a ordinairement des de-; grés pour monter du fond du fossé; dans la demi-lune; l'ennemi pourroit en profiter pour effayer d'y venir : " mais fi l'on fe tient bien fur fes gardes, & qu'on ne se laisse point furpren-" dre , il fera toujours aife de le repouf-" fer , même avec perte de fa part , par-" ce qu'alors on a contre lui l'avantage " de la lituation , & qu'il est obligé d'at-" taquer à découvert, pendant que l'on " fe défend favorifé du logement. "

,, Le temps le plus favorable pour ,, l'attaque de la demi-lune de vive for-" ce , eft la nuit ; le feu de l'ennemien " eft hien moins fur qu'il ne feroit de " jour. " Attaque des places par M. le Blond.

ATTAQUE du chemin couvert ; c'eft, dans l'Art militaire, les moyens qu'on emploie pour en chaffer l'ennemi, & pour s'y établir ensuite. Cette attaquele fait de deux manieres, ou par la fappe, on de vive force. On va donner une idét

de chacune de ces attaques.

Lorsque la troisieme parallele, ou place d'armes, est solidement établie au pied du glacis, & qu'on veut s'emparer du chemin convert par la fappe , on s'avance en zig-zag par une fappe fur les arêtes des angles faillans du chemin comvert attaqué; & comme il est alors fort difficile de le parer de l'enfilade , on s'enfonce le plus profondément qu'on peut, ou bien l'on fait de fréquentes traverses. On arrive auffi quelquefois à l'angle faillant du glacis par une tranchée directe, qui fe conftruit ainfi.

Deux sappeurs poussent devant eux le long de l'arête du glacis, un gabion farci ou un mantelet. Ils font une fappe de chaque coté de cette arête. Ils en font le fossé beaucoup plus profond qu'à l'ordinaire, pour s'y couvrir plus furement du feu de la place. Cette fappe, qui chemine ainfi des deux cotés en même tems, fe nomme double Sappe. Elle a un parapet de chaque coté, & des traverles dans le milieu, de distance en distance. Voyer TRANCHEE DIRECTE. Lorfqu'elle est parvenue à la moitié ou aux deux tiers du glacis, on construit des cavaliers de tranchée pour commander & enfiler les branches du chemin convert. V. CAVA-LIER DE TRANCHÉE.

Ces cavaliers bien établis, il eft aife de pouffer la tranchée directe jufqu'à l'angle faillant du chepsin convert, &. d'établir à la pointe de cet angle & fur le haut

du glacis, un petit logement en arc de cercle, dont le feu peut obliger l'ennemi d'abandonner la place d'armes qui eft en cet endroit. On étend ensuite ce logement de part & d'autre des branches du chemin couvert, en s'enfonçant dans la partie supérieure ou la crête du glacis, à la distance de trois toises du coté intérieur du chemin convert, afin que cette épaisseur lui serve de parapet à l'épreuve du canon.

L'opération que l'on vient de décrire pour parvenir de la troifieme parallele à l'angle faillant du chemin couvert, se fait! en même tems fur tous les angles faillans du front attaqué. Ainsi l'ennemi se trouve obligé de les abandonner à-pen-près dans le même tems. Le logement se continue ensuite de part & d'autre de ces angles vers les places d'armes rentrantes

du chemin convert.

On oblige l'ennemi d'abandonner ces places d'armes par des batteries de pierriers qu'on construit vis-à-vis, & qui joignent les logemens des deux branches du chemin couvert, qui forment les an gles rentrans. Ces batteries étant construites, elles font pleuvoir une grêle de cailloux dans les places d'armes, qui ne permettent pas à l'ennemi de s'y soutenir. On avance toujours pendant ce tems-là le logement des branches vers la place d'armes; & lorfque l'ennemi l'a abandonnée, on continue le logement du glacis tout autour des faces de la place d'armes. On fait un autre logement dans la place d'armes qui communique avec celui de ses faces. Il s'étend à-peuprès circulairement le long des demigorges des places d'armes.

Ce logement bien établi & dans son état de perfection, empéche l'ennemi de revenir dans le chemin convert pour ef-

fayer de le reprendre.

Tous les logemens se font avec des gabions & des fascines. On remplit les gabions de terre; on met des fascines deffus, & l'on recouvre le tout de terre.

" Dans tout ce détail nous n'avons ,, point fait ufage des mines, afin de fim-" plifier autant qu'il eft possible la def-" cription des travaux que l'on fait de-" puis la troilieme parallele, pour le " rendre maitre du chemin couvert. Nous " allons fuppléer actuellement à cette " omiffion, en parlant des principales " difficultés que donnent les mines, ,, pour parvenir à chasser l'ennemi du chemin couvert. ,,

" Sans les mines il seroit bien difficile à l'ennemi de retarder les travaux dont nous venons de donner le détail; " parce que les ricochets le défolent ", entierement, & qu'ils labourent tou-" tes fes defenfes, en forte qu'il n'a au-", cun lieu où il puiffe s'en mettre à " l'abri : mais il peut s'en dédommager dans les travaux fouterrains, où fes ,, mineurs peuvent aller, pour ainsi di-", re , en fureté , tandis que ceux de l'af-", siégeant, qui n'ont pas la même con-,, noissance du terrein, ne peuvent aller ", qu'à tâtons, & que c'est une espece de ,, hafard s'ils peuvent parvenir à trou-" ver les galeries de l'ennemi, & à les ,, ruiner. Si l'on est instruit que le gla-" cis de la place soit contreminé, on ne ", doit pas douter que l'ennemi ne pro-,, fite de fes contremines, pour pouffer ", des rameaux en avant dans la campagne; & alors, pour éviter autant que " faire se peut le mal qu'il peut faire " avec fes fourneaux, on creuse des " puits dans la troisieme parallele, auxquels on donne, fi le terrein le permet, 18 ou 20 pieds de profondeur, afin de gagner le dessous des galeries de l'affiege; & du fond de ces puits on mene des galeries, que l'on dirige vers ,, le chemin couvert pour chercher celles de l'ennemi. On fonde les terres avec " une longue aiguille de fer, pour tacher de trouver ces galeries. Si l'on fe trouve dessus, on y fera une ouverture, par laquelle on jettera quelques bombes dedans qui en feront déserter l'ennemi, & qui ruineront sa galerie. " Si au contraire on fe trouve deffous, on la fera fauter avec un petit fourneau; mais fi l'on ne peut parvenir à découvrir aucunes galeries de l'ennemi, en ce cas il faut prendre le " parti de faire de petits rameaux à ,, droite & à gauche, au bout desquels ", on fera de petits fourneaux qui ébran-" leront les terres des environs , & " qui ne ponrront guere manquer de ruiner les galeries & les fourneaux de l'affiégé. ", " Quelque attention que l'on puiffe

"

99

27

22

,,

, avoir en pareil cas, on ne peut pré-, fumer d'empecher totalement l'en-, nemi de fe fervir des fourneaux qu'il , a placés sous le glacis : mais à me-, fure qu'il les fait fauter, on fait , paffer des travailleurs, qui font promptement un logement dans l'entonnoir de la mine, & qui s'y établiffent folidement. On peut dans de certaines fituations de terrein , gater les mines des affiégés, en faisant couler quelque ruisseau dans ses galeries; il ne s'agit pour cela que de creuser des puits dans les environs, & y faire couler le ruisseau. On fe fervit de cet expédient au siège de Turin, en 1706, & on rendit inutile parlà un grand nombre de mines des affiégés. ,,

L'ennemi doit avoir disposé des fourneaux pour empêcher le logement du haut du glacis, its doivent être places à quatre ou cinq toiles de la paliffade du chemin couvert, afin qu'en fautant ils ne causent point de dommage à cette paliffade , & qu'ils fe trouvent à-peu-près fous le logement que l'affiégeant fait sur le haut du glacis. Lorsqu'il y a mis le feu, on s'établit dans leur entonnoir; 37 l'affiégeant fait auffi fauter des fourneaux de son coté, pour enlever & détruire la palissade. Enfin, on ne néglige rien de part & d'autre pour se détruire réciproquement. L'affiégé fait en forte de n'abandonner aucune partie de son terrein, sans l'avoir bien disputé ; & l'assiégeant employe de son coté toute son induftrie, pour obliger l'ennemi à le , lui ceder au meilleur compte, c'eft-, à - dire , avec peu de perte de tems & de monde. ,,

On ne peut donner que des principes généraux sur ces sortes de chica-, nes. Elles dependent du terrein plus ,, ou moins favorable, & ensuite de la capacité & de l'intelligence de ceux qui attaquent , & de ceux qui defen-

dent la place.,,

" Nous avons supposé, avant que de , parler des mines, en traitant du loge-, ment fur le haut du glacis, que le feu ,, des cavaliers de tranchée, celui des batteries de canon & de bombes à ri-

" cochet, avoit obligé l'ennemi de quit-" ter le chemin couvert : mais fi malgie " tous ces feux il s'obstine à demeurer dans les places d'armes, & derriere les " traverles, voici comment on pourra " parvenir à l'en chasser totalement, & " à faire sur le haut du glacis le logement dont nous avons déja parlé. .. " Soit que l'ennemi ait fait fauter un , fourneau vers l'angle faillant de fon " chemin couvert , ou que l'affiégeant ait ,, fait fauter vers ces endroits une partie des palissades, fi-tot que le four-", neau aura joué , on fera passer des travailleurs dans son entonnoir, qui s'y couvriront promptement, & qui enfuite étendront le logement dans le chemin couvert de part & d'antre des

cotés de fon angle faillant.,, On communiquera la tranchée dotble, ou la double sappe de l'arête du ", glacis, avec ce logement, pour être " plus en état de foutenir, s'il en eft besoin, & pour pouvoir communiquer plus furement avec lui. Une des gran-

••

des attentions qu'il faut avoir dans ce logement, c'est d'en bien couvrir les extrémités, c'est-à-dire, de s'y bien traverler pour le couvrir des feux des

autres parties du chemin couvert , où l'ennemi le tient encore. ,,

" Lorsque ce logement fera parvenu auprès des premieres traverses du chemin couvert, fi l'ennemi est encore ,, derriere, comme il ne peut y être ,, qu'en très-petit nombre, eu égard à l'espace qu'il y a, on l'en fera chasser par une compagnie de grenadiers, qui tomberont brufquement fur lui ; après quoi on fera chercher dans la partie qu'ils auront abandonnée, l'ouverture ou le faucisson de la mine, & fi on la .. trouve, comme il y a apparence, on l'arrachera, & on rendra par-là sa mine inutile. On pourra auffi faire paffer quelques travailleurs dans le ,, passage de la traverse : ils y feront un logement qui fera l'un des plus fura de ceux que l'on peut faire dans cette " proximité de l'ennemi. On percera enfuite une entrée dans le chemin con-" vert, vis-à-vis ces traverfes; on la prolongera jusques vers le bord du ", follé, en fe couvrant de la traverle ,, après quoi l'on fera partir une sappe

" de chacune des extrémités de ce paffa-", ge, c'est-à-dire, environ du bord de la contr'escarpe, lesquelles suivront à , peu près l'arrondissement de cette contr'escarpe, vers le milieu de laquelle elles se rencontreront. On enfoncera beaucoup ce logement, afin qu'il ne cause point d'obstacle à celui du haut du glacis; & l'on fera en forte de laiffer devant lui jufqu'au bord du fossé , une épaisseur de terre suffisante pour résister au canon des flancs & de la courtine. On blinde ce , logement pour y être à couvert des grenades. Il est d'une grande utilité » pour donner des découvertes dans le foffé. "

.

"On continuera, pendant le temps qu'on travaillera à ce logement dans l'intérieur du chemin couvert, le loge-,, ment du haut du glacis, jufqu'aux " places d'armes rentrantes, d'où l'on pourra chaffer l'ennemi de vive force. par une attaque de quelques compa-" gnies de grenadiers , supposé qu'il se », foit obstiné à y demeurer malgré le " feu des ricochets, des bombes & des pierriers. L'ennemi les ayant totalement ahandonnées, on y fera un logement en portion de cercle dans l'inté-" rieur , ainfi qu'on l'a déja dit précé-,, demment. ,,

De l'attaque de vive force du chemin couvert. " Il y a une autre maniere de , chaffer l'ennemi du chemin couvert ,, plus prompte, mais auffi beaucoup plus meurtriere, plus incertaine, & infiniment moins savante, Elle consiste à faire une attaque subite de tout le ,, chemin couvert du front de l'attaque, ,, à en chaffer l'ennemi à force ouverte, & à s'y établir immédiatement après

par un bon logement. ,, "Il se trouve des circonstances qui , obligent de prendre quelquefois le , parti d'attaquer aiufi le chemin cou-, wert : comme lorfque l'on ne peut pas établir des batteries à ricochets pour battre fes branches, de meme que les faces des pieces de fortification du ,, front de l'attaque, ou qu'on présume que l'ennemi n'eft pas en état de réfifter à une attaque de la forte ; ou enfin 11 ,, qu'on croit ne devoir rien négliger pour s'emparer quelques jours plutôt " du chemin couvert : en ce cas on prend ., le parti de faire cette attaque. Voici ,, en peu de mots comment on s'y con-, duit. ,,

" Loriqu'on a pris le parti d'attaquer le chemin couvert de vive force, on fait en sorte que la troisieme " parallele avance ou empiete fur le glacis : plus elle fera avancée & plus ., l'attaque le fera avantageusement, On fait des hanquettes tout le long de cette parallele en forme de degrés jusqu'au haut de son parapet, afin que le foldat puiffe paffer aifement ,, par-deffus, pour aller à l'attaque du

,, chemin couvert. ..

,,

,,

99

" On fait un amas confidérable de matériaux sur le revers de cette ligne, & dans la ligne même; comme d'outils, de gabions, de fascines, de facs à terre, &c. afin que rien ne \*\* manque pour faire promptement le logement, après avoir chassé l'ennemi du chemin couvert. On commande un plus grand nombre de compagnies de grenadiers qu'à l'ordinaire, 27 on les place le long de la troisieme parallele, sur quatre ou fix de hauteur; & les travailleurs sont derriere eux fur les revers de cette parallele . munis de leurs outils, de gabions, fascines. &c. On a soin que tous les autres postes de la tranchée soient plus garnis de troupes qu'à l'ordinaire, afin de fournir du secours à la tête, s'il en eft besoin, & qu'ils fassent feu fur les défenses de l'ennemi qu'ils peuvent découvrir : les grenadiers sont austi armés de haches pour rompre les palissades du chemin couvert: ,,

" On donne ordre aux batteries de canon, de mortiers, & de pierriers, ", de le tenir en état de seconder l'attaque de tout leur feu ; on convient d'un figual pour que toutes les troupes qui doivent commencer l'attaque , s'ébranlent en même temps, " & tombent toutes ensemble fur l'en-,, nemi. ,,

" Ce fignal consiste en une certaine , quantité de coups de canon, ou un " certain nombre de bombes , qu'on " doit tirer de suite; & l'on doit se ,, mettre en mouvement au dernier

conp, ou à la derniere bombe.,, "Le fignal étant donné, toutes les ou à la derniere bombe. ,, troupes de la troilieme parallele s'ébranlent en meme temps, & paffent ,, bruiquement par-deffus fon parapet; elles vont à grands pas au chemin ,, couvert, & entrent dedans, foit par fes barrieres, foit par les ouvertu-,, res que les grenadiers y font , en , rompant les paliffades à coups de , hache. Lorfqu'elles y ont penetré ; ,, elles chargent l'ennemi avec beau-,, coup de vivacité ; dès qu'elles font ,, parvenues à lui en faire abandonner , quelques-uns des angles, les ingé-, nieurs y conduifent promptement les , travailleurs, & y tracent un loge-" ment fur la partie supérieure du ,, glacis, vis-à-vis de la partie du che-,, min couvert abandonné, & à trois ,, toifes de son coté intérieur. Ce lo-, gement , comme on a deja dit , fe " fait avec des gabions que les travail-, leurs pofent fur le glacis, à coté , les uns des autres. Les joints en sont ,, couverts par des facs à terre , on ,, par des fagots de sappe. On remplit ,, auffi ces gabions de terre, on les couvre de fascines, & l'on jette sur ,, le tout la terre que l'on tire du glacis, en creufant & en élargiffant le logement; on s'en fait un para-.. , pet pour se mettre à couvert du feu direct de la place, le plus promptement qu'il est possible , & l'on se garantit de l'enfilade par des traver-.. fos. ,,

"Pendant cette opération, toutes, les batteries de la tranchée ne cefsent de tirer aux défenses de la place, pour y tenir l'ennemi en inquiétude & diminuer autant que l'on
peut l'activité de son feu sur les
travailleurs & sur le logement.

Lorsque les troupes qui ont fait, l'attaque sont parvennes à chasser, l'ennemi de son chemin couvert, ou, de quesqu'une de ses places d'armes, (car souvent on ne peut dans une, premiere attaque y établir qu'un ou, deux logemens aux angles saillans), elles se retirent derriere le logement, où elles restent le genou en terre, jusqu'à ce qu'il soit en état de les cou, vrir. Quelquesois l'ennemi que l'on

", croyoit avoir chasse du chemin couvert, ", revient à la charge. & il oblige de ", recommencer l'attaque & le logement, ", qu'il culbute, en tombant inopiné-", ment destius. Cette attaque pent se ", fort disputée, lorsque l'on a affaire à ", une forte garnison; en ce cas il faut ", payer de bravoure, & se roidir con-", tre les difficultés de l'ennemi. " " Lorsqu'il est prêt d'abandonner la

Lorsqu'il est prêt d'abandonner la partie, il faut mettre le feu à ses mi, nes; on s'établit aussi-tôt qu'elles out joué, dans les entonnoirs, comme nous l'avons déja dit, en parlant de cette attaque par la sappe : enfin on s'oppose à toutes ses chicanes autant que l'on peut; & si l'on estre poussie dans une premiere attaque; on s'arrange pour la recommencer le lendemain ou le sur-lendemain, & l'on tâche de prendre encore plus de précautions que la premiere fois pour réustir dans l'entreprise.

"Avant de commencer cette attaque,
, on canonne pendant plusieurs heurs
, avec vivacitéle chemis couvert, pour
, tacher d'en rompre les palissades à labourer la partie supérieure de songla, cis, asin d'avoir plus de facilité à y
, pénétrer & à faire le logement. On
, laisse après cela le temps nécessaire
, aux pieces pour qu'elles refroidissent
, c'est-à-dire, environ une heure, & Pen
, commence l'attaque comme nous l'ay vons dit, pendant laquelle l'artisses

,, agit continuellement. ,, " Il faut convenir que cette forte ##-,, taque est extrémement menrtriere. Les " affiégeans sont obligés d'aller pendant " presque toute la largeur du glacis à de-", couvert, exposés à tont le fen de la ,, place. Ils font obligés d'attaquer des , gens cachés derriere des paliffades, ,, qu'il faut rompre à coups de hache ,, pour parvenir jufqu'à eux. Il faut ,, combattre long - temps avec un dela-,, vantage évident ; & lorfqu'à force de " valeur on a chaffé l'ennemi , oa fe ,, trouve expolé à tout le feu des rem-,, parts, qui est fervi alors avec la plus , grande vivacité. On eft auffi expose , aux mines que l'ennemi fait fauter " pour déranger le logement, mettre de " défordre & de la confusion parmi les

" troupes; ce qui leur donne la facilité ! " de revenir fur elles , & de les harceler " encore de nouveau. Il s'en faut beau-", coup que la premiere méthode dont ", nous avons parlé, foit aussi incertaine " & auffi meurtriere que celle-ci. Suivant " M. le Maréchal de Vauban, on doit , toujours la préférer lorsqu'on en est " maitre , & ne fe fervir de cette dernie-" re que lorsqu'on y est obligé par quel-" ques raifons effentielles.

" Le temps le plus favorable pour cet-" te attaque, est la nuit; on est moins vu " de la place, & par conféquent son feu " est moins dangereux : cependant il y ,, a des généraux qui la font faire de " jour. Il n'y a rien de réglé là-dessus; " ils font les maître de prendre le parti ,, qu'ils croyent le meilleur , fuivant les ,, circonftances du temps & des lieux ,,. Attaque des places, par M. le Blond.

ATTAQUE , en Escrime , est un ou plusieurs mouvemens que l'on fait pour ébranler l'ennemi, afin de le frapper pen-

dant son désordre.

ATTAQUER un cheval . Manége . c'est le piquer vigoureusement avec les

éperons. (V

ATTEHU, f. m. Hift. nat. Botaniq. , genre de plante de la famille des piftachlers, dont on connoit aux iles Moluques deux especes que nous allons décrire.

Premiere espece. ATTEHU.

L'attebu , ainfi nommé par les habitans de Boeron & de Leytimore, a été trèsbien gravé, quoique sans détails, par Rumphe dans fon Herbarium Amboinicum, vol. I, page 150, pl. LIII, no. 2, fous le nom de papaya littoris Boero-

nenfis.

C'est un arbre de 20 piés de hauteur, à tronc simple, droit & élevé, d'un pié ou environ de diametre, fans branches, couronné seulement à son extrémité, comme le papayer, ou plutôt comme le fumac , l'azedrac ou le monbin , d'un faisceau de quinze à vingt feuilles , audeffous desquelles on voit fur une longueur de deux piés, ou environ, les cicatrices rondes & contigues des feuilles précédemment tombées. Lorfqu'il eft jeune , fon bois eft fi tendre , fi caffant , que le vent l'abat souvent , & qu'on ne

peut y monter; il y a au centre une grande cavité qui se remplit peu-à-peu, de forte que quand il eft vieux , on n'y veit qu'un pouce de moëlle fongueuse entourée d'un bois dur.

Ses feuilles sont alternes, disposées circulairement , & fort ferrées autour du fommet du tronc, ailées fur un double rang, ou composées de huit à neuf paires de folioles alternes, elliptiques, pointues aux denx bouts, longues de quatre à cinq pouces , deux à trois fois moins larges, dentelées à dents aigues, fermes , feches , liffes deffus , molles dessous, relevées d'une nervure longitudinale qui les coupe inégalement en deux , & qui porte huit à dix côtes comme opposées de chaque coté. Le pédicule commun qui compose chaque feuille, ne porte les folioles que sur-sa moitié supérieure, l'autre moitié est nue; il est charnu , herbacé , verd , long d'un pié ou un pié & demi , cylindrique, épais de deux à trois lignes, & comme articulé à son origine, qui après sa chute reste sur l'arbre comme une callofité affez élevée.

Du centre du faisceau des feuilles . s'éleve au sommet de l'arbre un faisceau de vingt à trente panicules ou grappes de fleurs, élevées, droites, longues de fix à neuf pouces, ramifiées chacune en dix à douze branches alternes , difposées circulairement. Chaque grappe porte environ cent ou deux cents fleurs, d'abord semblables à des boutons sphériques d'une ligne environ de diametre, portés fur un pédicule à-peu-près de même longueur, & couchés horizontale. ment, qui s'ouvrent en un calice hémisphérique d'une seule piece à quatre dents, & qui contient une corolle à huit pétales oblongs, jaunes & concaves avec un ovaire peu apparent, couronné de cinq styles écartés, qui devient par la fuite une baie ovoïde, blanchâtre , feche comme une écorce , qui conferve fes cinq ftyles pendans & correspondans à autant de loges qui contiennent chacune un pepin ovoide, pendans du haut du fruit en bas.

Qualités. Toute la plante a une saveur douce affez fade. En quelque endroit qu'on la coupe, elle rend un fuc laiteux comme le papayer ou le sumac.

Usager. A Leytimore & Tortarion où cet arbre croit affez abondamment, on fait de son bois , pour les portes des maisons & pour les petits navires, des planches qui sont affez de durée.

Deuxieme espece. RIMA-TEHU.

La seconde espece d'attebu se nomme rima-tehu par les habirans de Soyan. Ceux de Baguala ou Baguewal l'appellent oerimarefin ou culit goegor , parce que son écorce & ses feuilles tombent fi facilement, que souvent son tronc en eft entierement nud & découvert; ceux des lles Uliasses ay nou allo ; ceux de Leytimore ay nivver & aynier, c'està-dire, arbre semblable au palmier calappa , c'est-à-dire , au coco:ier ; les Malays lui donnent le nom de papuya ntan que Rumphe a rendu par celui de papaya Sylvestris, sous lequel il a donné une figure fort réduite & incomplete de cette plante, à la pag. 149, pl. LIII. fig. 1, de son Herbarium Amboinicum , vol. I.

Le rima - tehu, a à - peu - près le port de l'attebu mais il s'éleve jusqu'à la hanteur de trente à quarante piés; son trone n'a guere que fix à neuf pouces de diametre; les cicatrices des feuilles tombées y font moins élevées , plus triangulaires & plus laches , parce que les feuilles y font moins ferrées . & il est pour l'ordinaire un peu courbé le poid des feuilles. Elles font ailées comme à ceux de la premiere espece, composées de quinze à vingt paires de folioles longues de fix à neuf pouces, & une fois moins larges, c'està-dire, moins étroites à proportion de leur longueur que celles de l'attebu; le pédicule commun qui les porte, presque d'un bout à l'autre , a cinq ou fix piés de longueur, & est comme articulé ou renflé à l'infertion de chaque paire de folioles.

Les grappes de fleurs couronnent, comme celles de l'attebu, le tronc, mais elles ont jusqu'à deux pies de longueur. Les fleurs sont suivies de petites baies ovoides de la grandeur & forme d'un grain de riz ou d'épine-vinette , berberis, applati en-dellus, couronné de cinq filets , à chair blanche , feche , partagée en cinq loges, contenant cinq . 11 "...

pepins.

Cet arbre crolt particulierement fur le montagnes de Leytimore. Il a les mêmes qualités, & les mêmes ulager que l'attebu.

Remarques. Rumphe n'attribue dans sa figure au rima-tehu que quatre pétales, tandis qu'il en accorde huit à l'atebu , tant dans la description que dans la figure qu'il donne de cette plante; ce qui nous paroit être une erreur, d'autant plus qu'une pareille irrégularité ne se voit dans aucune autre plante de la famil'e des pistachiers, où l'on ne pett refuler une place à ce genre, qui en supposant sa corolle à quatre pétales, se rapprocheroit affez de l'azedérac. (M. Adanson.)

ATTEINDRE, terme de marine, pour dire joindre un vaiffeau. Atteindre an vaisseau en chaffant sur lui. (H)

ATTEINT , adj. terme de Palais en matiere criminelle, fe dit d'une perfonne qui a été trouvée coupable de quelque crime ou délit. On ne le dit gnere fans y ajouter le terme de convainen, qui y ajoute plus de force ; car un accuse atteint , eft feulement celui contre lequel il y a de forts indices, mais il n'est convaincu que quand son crime est parfaitement confraté; auffi une fentence ou airêt de mort porte toujours que l'accusé a été atteint & convaince. V. Conviction. (H)

ATTEINTE, en médecine, se prend pour une attaque légere de mafadie. On dit : il fentit des sa jeunesse les pre-

mieres atteints de la goutte.

ATTEINTE, f. f. Manege, c'est dans les courses de bague le coup dans lequel la lance touche la bague sans l'emporter. On dit : il a eu trois dedans & deux atteintes; on , dans une courfe il a touché deux fois la bague, & il l'a emportée trois.

ATTEINTE, Manige, mal qui amve au derriere du pié d'un cheval, quisé il s'y bleffe , ou qu'il y est bleffé pu le pié d'un autre cheval. Atteinte ecornée, est celle qui pénetre jufques delfous la corne. Atteinte sourde, ef celle qui ne forme qu'une contufion fam bielfure apparente.

Un cheval fe donne une atteinte; lorsqu'avec la pince du fer de derriere il se donne un coup sur le talon de pu de devant; mais plus communément les atteintes proviennent de ce qu'un cheval qui en suit un autre, lui donne un coup, foit au pié de devant, foit au pié de derriere, en marchant trop près le lui. L'atteinte ou le coup qui sera ionné sur le talon auprès du quartier, le l'une ou de l'autre de ces deux faons, fera meurtriffure ; ce qui s'appelle une atteinte fourde : ou bien une plaie, ou un trou en emportante la piece; & fi ce trou pénetre jufqu'au cartilage lu pié, & que ce cartilage fe corrompe, ilors le mal est considérable, & s'apselle une atteinte encornée, qui devient iuffi dangereuse qu'un javard encorné. Une atteinte encornée peut provenir austi le ce qu'un cheval fe fera bleffé fur la ouronne avec le crampon de l'autre sié : elle devient de même encornée , orfqu'on la néglige dans les commenmens, quoiqu'elle ne foit pas confilérable d'abord , & que le cheval n'en poite guere : car fi l'on continue à le ravailler, fans songer à son atteinte, a partie fatiguée sera plus sujette à se corrompre . & à venir en matiere.

Les chevaux, dans les temps de gelée, quand on leur met des crampons fort ongs & des clous à glace, se donnent

des atteintes plus dangéreuses.

On connoît l'atteinte par la plaie: on roit dans l'endroit où le cheval a été ttrapé, foit au dessous de la couronne, u même dans le paturon, le sang qui ort, & un trou, ou bien la piece emportée. A l'égard de l'atteinte sourde, je reux dire, celle où il ne paroit rien, n la reconnoît en ce que le cheval soite, & qu'on sent la partie frappée dus chaude que le reste du pié.

Quand la partie qui est au-dessus de 'atteinte ensie, que la corne se ressere, è que le pié s'étrécit au-dessus, il est ien à craindre que le cartilage du pié le se corrompe, & que l'atteinte ne de-

ienne encornée.

Un cheval aura fouvent eu une ateinte qui aura pénétré jusqu'au cartiage: on pourra la guérir en apparence;
e trou se bouche, & la plaie, s'il y
n a, se consolidera facilement; le cheal ne boitera plus, & on le croira
uéri: mais comme le cartilage est touhé, & qu'il est insensible, quoiqu'il

ne fasse plus boiter, la matiere s'affemble dans cette partie, & en fait peuà-peu une forte atteinte encornée, qui est quelquefois six mois à paroitre, sur-tout lorsque la matiere qui corrompt ce cartilage, n'a point de malignité par elle-même.

Quand on néglige une atteinte simple, elle peut devenir encornée, & par con-

féquent très dangereufe.

Dès le moment qu'on s'apperçoit de l'atteinte , c'eft-à-dire , auffi tot qu'elle a été donnée, on met du poivre dessus . ce qui la guérit pour l'ordinaire : mais fi l'on ne la traite pas dans le moment qu'elle vient d'être donnée , après avoir coupé la chair détachée, on commencera par laver la plaie avec du vin chaud & du fel ; on pilera ensuite un jaune d'œuf dur , & l'on appliquera dessus en forme d'onguent ; s'il y a un trou, on employera la térébenthine & le poivre . ou bien de la poudre à canon délayée avec de la falive; on en remplit le trou de l'atteinte , & on y met le feu ; fi le trou est sur la couronne, & profond, il faut paffer deffus le fer ardent ; & pour empêcher que l'air n'y entre , on fera fondre l'emplatre divin avec l'huile rosat, & après l'avoir mis sur du coton, on l'appliquera fur la plaie.

Si l'atteinte est considérable, on com-

mencera par faigner le cheval.

Lorsque l'atteinte devient encornée, c'est qu'elle a été négligée, ou que la blessure se trouvant auprès du cartilage, la chair meurtrie se convertit en une matiere qui corrompt le cartilage; ou bien l'atteinte même parvient jusqu'au cartilage, & le noircit: cette circonflance est très-dangereuse.

Il faut suivre, pour guérir une atteinte encornée, la même méthode que pour le javard écorné 3 car elle est sujette aux mêmes accidens, & la cure en

est précifément la même.

Au reste, il faut empêcher que l'atteinte ne se mouille, è que le cheval ne la léche; car il ne sauroit guérir tant qu'il se léchera. (V)

ATTELAGE, se dit d'un nombre de chevaux destinés à tirer une voiture.

ATTELER, c'est joindre des chévaux

ATTELIER, boutique, magafis, chan-

tier. L'attelier & la boutique font l'un & l'autre des lieux où l'on travaille ensemble ou séparément : mais l'attelier se dit des peintres , des sculpteurs , des fondeurs & de quelques autres ; le chantier , des charpentier , marchands de bois , constructeurs de vaisseaux ; & la boutique, de presque tous les autres arts mechaniques. Le chantier eft ordinairement plus grand que l'attelier, & l'attelier plus grand que la bontique: l'at-telier & la boutique font couverts ; le chantier n'est l'est pas toujours , ni prefque jamais en entier : l'attelier & le chantier font des batimens féparés ; la boutique & la magafin font des lieux particuliers d'un batiment ; le premier a communément une ouverture sur la rue Les ouvrages se font dans l'attelier & dans la boutique , se renferment dans le magafin , & reftent au contraire fur le chantier jusqu'à ce qu'ils soient employés ou vendus.

L'attelier des terrassiers est l'endroit d'un jardin où ces ouvriers déposent leurs outils, & se disposent au travail: la berge sur laquelle on forme les branches & les coupons d'un train, s'appelle l'attelier des faiseurs de trains; voyez, TRAIN. Le cirier a proprement quatre atteliers; la fonderie, l'attelier des meches, celui de l'apprêt, & celui de l'achévement. Voy. CIRE. Dans la manufacture des glaces, il y a deux sortes d'atteliers, ceux de l'adouci, & ceux du poli : on dégrossit les glaces dans les premiers; en les acheve dans les autres. Voyez

GLACE.

Les atteliers de vers à foie font une espece d'édifice léger, construit de perches, & séparé en cabanes par des branches ou rameaux de divers bois, & dont le plancher est fait de claies d'oliers ses & pelés: o'est là qu'on entretient les vers à soie; c'est là qu'ils font leurs œufs & leurs coons.

ATTELIER, f. f., Hift. mod., se dit encore d'un lieu où l'on enserme les pauvres, les vagabonds & les fainéans pour les y faire travailler, moyennant la nourriture & l'habillement, &c.

Tels sont à Londres Bridwell, & plufieurs autres lieux dans les fauxbourgs, sur-tout dans la rue de Bishopsgate, où l'on retire les pauvres ensans de la

ville qui n'ont aucun établissement, & celui qui est dans la paroisse de sainte Marguerite à Westminstrer, appellé ste-Grey-Coat-bospital. Voyez HÖPITAL.

Il y a à Amsterdam un fameux attelier ou maison de sorrection, appellée Rasphuyse, qui par un privilége obtenu en 1702, a seule le droit de scier & de couper les bois qui servent pour la teinture, comme le bresil, le santal, le campéche, le sassafras, & c.

Chaque personne est obligée de donner 350 livres de bois rapé par jour, & ceux qui sont moins robustes, une certaine quantité de coupeaux. (G)

ATTELIER DU SCULPTEUR, Aftres., nom d'un conftellation méridionale introduite par M. l'abbé de la Caille, dans son nouveau Planisphere des écoiles autreles; il l'appelle apparatus sculptoris. Elle est située sur le colure des solstices, au dessis de la grue & du phénix. La plus belle étoile de cette constellation est de la cinquieme grandeur; son ascensos droite au commencement de 1750, étois de 11<sup>d</sup>, 38", 58", & sa déclination 30<sup>d</sup>, 43', 3" australe. Voyez Caias Australe stelligerum, 1763. (M. de la Lande.)

ATTELLE, f. f. Il y a chez les Petiers de terre deux instrumens de ce nom : l'un est un petit morceau de bois qu'ils mettent entre leurs doigts, & qu'ils appliquent aux bords de l'ouvrage pour l'enlever de dessus la roue; l'autre est de fer, a la forme d'une plaque minec, & de trois ou quatre pouces en quarré, est percé d'un trou dans le milieu peur pouvoir être tenu ferme, est tranchant par une de ses faces, & sert au potier à diminuer d'épaisseur son ouvrage.

ATTELLES, on ATTELLOTRES, terme de Bourrelier; ce sont deux especial de planches chantournées, beaucoup plus larges par en hait que par en bas, que les bourreliers attachent au-devant des colliers qui doivent servir aux chevaux de charrettes & de charrettes & de bois de chêne; & on les peint quelquesois.

Les hourreliers sont dans l'usage d'attacher au-devant de seurs boutiques . ou d'y faire peindre des attelles pour less fervir de montre & d'enseigne.

ATTELLES , terme de Plombier ; «

font des bois creux, qui étant réunis & joints I'un contre l'autre, forment une poignée dont ces ouvriers le servent pour tenir leur fer à souder : on appelle auffi ces poignées des moufflettes. Voy. Mour-FLETTES & FER A SOUDER.

ATTELLES font austi au nombre des outils de fontainier. Voyez ce que c'est

au mot FONTAINIER. (K)

\* ATTENDORF, Géogr,, ville d'Al-lemagne, dans le duché de Westphalie, aux confins du comté de la Marck, proche d'Arensberg, vers le midi.

ATTENDRE un cheval, Manége, c'est ne s'en point servir, ou le ménager jusqu'à ce que l'âge ou la force lui foit venue.

ATTENÉ, Géogr., contrée de l'Arabie Heureuse que Pline met à cinquante mille pas du rivage, vers le golfe de Gerra. C'est aujourd'hui le pays d'Oman. ( C. A.

ATTENI, ou ATTENY, Géog., ville des Indes au royaume de Decan, dans la presqu'ile en-decà du Gange. Elle est dans une belle fituation, au milieu d'une forêt de palmiers, non loin de la mer, à i vingt-deux lieues, & au nord de Visapour. (C, A.)

ATTENTAT , f. m. , en terme de Palais, se dit de tout procédé qui donne atteinte aux droits ou privileges d'une juifdiction supérieure, à l'autorité du prin-

e, ou à celle des loix.

ATTENTATOIRE , eft un adjectif formé du terme précedent, & qui a le mêne usage & la même signification. (H)

\* ATTENTE , Architecture , voyez 'IERBE D'ATTENTE & TABLE D'AT-

FENTE.

\* ATTENTION , exactitude, vigilare , Gramm. , tous marquent différentes nanieres dont l'ame s'occupe d'un objet; ien n'échappe à l'attention ; l'exactitude 'omet rien ; la vigilance fait la sureté. Si ame s'occupe d'un objet pour le conoitre , elle donne de l'attention ; pour exécuter, elle apporte de l'exactitude ; our le conserver, elle employe la vigiince. L'attention suppose la présence 'esprit ; l'exactitude , la mémoire ; la viilance, la crainte & la méfiance.

Le magistrat doit être attentif , l'amaffadeur exact , le capitaine vigilant. es discours des autres demandent de l'attention; le maniment des affaires de l'exactitude ; l'approche du danger de la vigilance. Il faut écouter avec attention ; satisfaire à sa promesse avec exactitude,

& veiller à ce qui nous est confié.

ATTENTION, f. f. Belles- Lettres. C'eft une action de l'esprit qui fixe la pensée fur un objet & l'y attache, au contraire de la diffipation qui la dérobe à elle-même, de la reverie qui la laisse errer au hazard fur mille objets dont aucun ne l'arrête , & de la distraction qui l'emporte loin de l'objet qui doit l'occuper.

L'attention donne à l'esprit une fécondité surprenante & bien souvent inespérée; c'est peut - être le plus grand secret de l'art, le plus grand moyen du génie. Ce que tout le monde apperçoit d'un coup-d'œil dans la nature, n'a rien de piquant dans l'imitation, le charme de celce-ci confifte à nous frapper de mille traits intéressans qui nous avoient échappés ; c'eft l'attention qui les faifit , & qui , changée en habitude, distingue le coupd'œil pénétrant de l'artifte , du regard distrait, vague & confus de la multitude. Il n'est pas bien décidé que le poète dont les peintures vous ravissent par la nouveauté des détails & leur vérité finguliere, foit né avec plus de talent que vous pour imiter la nature ; vous l'auriez peinte comme lui, si vous l'aviez étudiée avec la même attention que lui ; mais tandis que vos yeux se promenent sans reflexion, comme sans dessein, sur ce qui se passe autour de vous, les siens ne cessent d'épier la nature & d'observer

Lorsque l'attention se porte fur ce qui se passe au dedans de nous-mêmes, elle s'appelle réflexion; & lorsque la réflexion eft profonde & long-tems fixe , elle s'appelle méditation; c'eft la fource des grandes pensées. C'est en creusant que le génie s'enrichit des tréfors cachés dans les entrailles de la nature , semblable au chêne que nous peint Virgile, qui plus il étend ses racines, plus il éleve ses ra-

ce qui lui échappe de fingulier & de pi-

meaux. (M. Marmontel.)

quant.

ATTENTION , f. f. Logiq. , c'est une opération de notre ame, qui s'attacbant à une partie d'un objet composé, la considere de maniere à en acquérir une idée plus distincte que des autres parties.

Ainfi, dans un spectacle, nous donnons une attention toute particuliere aux scenes vives & intéressantes. La connoisfance que fait naître en nous l'attention est si vive qu'elle absorbe, pour ainsi dire, toutes les autres, & qu'elle semble seule occuper l'ame & la remplir tou-

te entiere.

Il est certain que plus nous apporterons de contention d'esprit à l'examen d'une chose qui est hors de nous, plus nous pourrons acquérir un grand nombre des idées particulieres qui font contenues dans l'idée complexe de ce que nous examinons. La même chose a lieu par rapport à ce dont nous avons une perception immédiate, foit qu'il s'agisse de ce qui se paffe dans notre ame, foit que nous comparions des idées déja acquises. A l'égard de ces dernieres , ift eft clair que fi nous confidérons pendant long-tems & avec attention deux idées composées, nous découvrirons un plus grand nombre de rélations entre les idées particulieres qui les composent. L'attention eft , pour ainfi dire, une espece de microscope qui groffit les objets, & qui nous y fait appercevoir mille propriétés qui échappent à une vue distraite.

Pour augmenter l'attention, il faut avant tout, écarter ce qui pourroit la troubler; ensuite il faut chercher des se-

cours pour l'aider.

1°. Les fensations sont un obstacle à l'attention que nous vortions donner aux objets qui occupent notre imagination ; & le meilleur moyen de conserver cette attention , o'eft d'écarter tous les objets qui pourroient agir fur nos fens , & de bannir de notre imagination tout ce qui la remue trop vivement. Les sensations obscurcissent, effacent, & font éclipser les actes de l'imagination, comme le prouve l'expérience. Vous avez vû hier un tableau dont vous vous rappellez actuellement l'idée: mais au même moment un autre tableau frappe votre vue , & chaste par fon impression l'image qui vous occupoit intérieurement. Un prédicateur fuit de mémoire le fil de fon difcours; un objet fingulier s'offre à les regards, fon attention s'y livre, il s'égare & cherche inutilement la fuite de fes idées. Il est donc essentiel de préserver ses sens des impressions extérieures, lors-

qu'on veut foutenir son attention. De-là ces orateurs qui récitent les yeux fermés ou dirigés vers quelque point fixe & immobile; de-là les soins d'un homme de lettres pour placer son cabinet dans quelqu'endroit retiré & tranquille; de-là le iuccès des études de la nuit, puisqu'il regne alors un grand calme par-tout.

Le tumulte de l'imagination n'est pas moins nuisible à l'attention que celui des sens. A l'issue d'un spechacle il vous est difficile de reprendre vos études; vous étes dans le même cas le lendemain d'une grande partie de divertissement, dont les idées se renouvellent avec vivacité, & ca général toutes les fois que nous sommes fortement occupés de plusieurs objett brillans, sonores, ou propre à faire quelqu'autte impression sur nos sens.

Les modifications de l'ame ont trois causes, les sens, l'imagination, & les pasfions. Tous ceux qui veulent s'appliquet soigneusement à la recherche de la vérité, doivent avoir un grand soin d'éviter, autant que cela fe peut , toutes les fentstions frop fortes, comme le grand bruit, la lumiere trop vive , le plaifir , la decleur . &c. Ils doivent veiller fans ceffe à la pureté de leur imagination, & emp'êcher qu'il ne se trace dans leur cetveau de ces vestiges profonds qui inquietent & qui dissipent continuelle-ment l'esprit. Enfin , ils doivent surtout arrêter les mouvemens des paffions, qui font dans le corns & dans l'ame des impressions fi puissantes , qu'il eft d'ordinaire comme impossible que l'espet penle à d'autres chofes qu'aux objes qui les excitent. Néanmoins, on peut faire usage des pattions & des fens pour conserver l'attention de l'esprit.

Les passions dont il est utile de se servir, dit le P. Malebranche, pour s'exchet à la recherche de la vérité, sont celles qui donnent la force & le courage de sumonter la peine que l'on trouve à se rendre attentif. Il y en a de bonnes & de mauvaises; de bonnés, comme le destre de trouver la vérité, d'acquérir asses de sumiere pour se conduire, de se rendre utile au prochain, & quelques autres semblables; de mauvaises ou de dangereuses, comme le destre d'acquérir de la réputation, de se faire quelqu'établissement, de s'élever au-dessus de ses sem-

blable ,

léréglées.

Dans le malheureux état où nous somnes, il arrive fouvent que les passions es moins railonnables nous portent plus rivement à la recherche de la vérité, & tous confolent plus agréablement dans es peines que nous y tronvons, que les vallions les plus justes & les plus raisoniables. La vanité, par exemple, nous gite beaucoup plus que l'amour de la véité. La vue confuse de quelque gloire jui nous environne lorfque nous débions nos opinions, nous foutient le couage dans les études même les plus ftériles & les plus ennuyeuses. Mais si par haard nous nous trouvons éloignés du petit roupeau qui nous applaudiffoit, notre rdeur se refroidit auffi - tot : les études nême les plus folides n'ont plus d'attrait our nous; le dégoût, l'ennui, le charin nous prennent. La vanité triomphoit e notre paresse naturelle, mais la paeffe triomphe à fon tour de l'amour de a vérité; car la vanité réfiste quelqueois à la paresse, mais la paresse est presue toujours victorieuse de l'amour de la érité.

Cependant la passion pour la gloire, uand elle eft réglée, pent fervir beauoup à fortifier l'attention. Cette passion, elle fe trouve jointe avec un amour finere de la vérité & de la vertu, est digne e louanges, & ne manque jamais de roduire d'utiles effets. Rien ne fortifie lus l'esprit & n'encourage davantage es talens à se développer, que l'espéince de vivre dans le fouvenir des homtes; mais il est difficile que cette passion : contienne dans les bornes que lui prerit la raifon; & quand une fois elle vient tes paffer , an lieu d'aider l'efprit dans recherche de la vérité, elle l'aveugle rangement, & lui fait même croire que es choses sont comme il souhaite qu'elles rient. Il est certain qu'il n'y auroit pas s tant de fausses inventions & tant de scouvertes imaginaires, si les hommes e se laissoient point étourdir par des ders ardens de paroître inventeurs.

La passion ne doit servir qu'à réveiller attention; mais elle produit tonjours s propres idées, & elle pouffe viveent la volonté à juger des choses par s idées qui la touchent, plutôt que par

Tome III. Partie II.

plables, & quelques autres encore plus | les idées pures & abstraites de la vérité. qui ne la touchent pas.

> La seconde source d'où l'on peut tirer quelques secours pour rendre l'esprit attentif, font les fens. Les fenfations font les modifications propres de l'ame ; les idées pures de l'esprit font quelque chose de différent : les sensations réveillent done notre attention d'une maniere beaucoup plus vive que les idées pures. Dans toutes les questions où l'imagination & les fens n'ont rien à faifir, l'efprit s'évapore dans ses propres pensées. Tant d'idées abstraites, dont il fant rennir & combiner les rapports, accablent la raison; leur fubrilité l'éblouit, leur étendue la diffipe, leur mélange la confond. L'ame épuifée par fes réflexions , retombe fur elle-meme, & laiffe fes penfees flotter & se suivre sans regle, sans force & sans direction : un homme profondément concentré en lui-même n'est pas toujours le plus attentif. Comme nos fens font une fource féconde où nous puisons nos idées, ilest évident que 'es objets qui sont les plus propres à exercer nos fens, font auffi les plus propres à foutenir notre attention; c'est pour cela que les géometres expriment par des lignes sensibles les proportions qui sont entre les grandeurs qu'ils veulent confidérer. En traçant ces lignes fur le papier, ils tracent, pour ainfi dire, dans leur esprit les idées qui y répondent; ils fe les rendent plus familieres, parce qu'ils les fentent en même tems qu'ils les congoivent. La vérité, pour entrer dans nos esprits, a besoin d'une espece d'éclat. L'esprit ne peut, s'il est permis de parler ainfi, fixer fa vue vers elle. si elle n'est revétue de couleurs sensibles. Il faut tellement tempérer l'éclat dont elle brille, qu'il ne nous arrête pas trop au fenfible , mais qu'il puiffe feulement foutenir notre esprit dans la contemplation des vérités purement intelligibles.

Si quelqu'un doutoit encore que les fens foient propres à foutenir & 1 fixer notre attention vers un objet, j'appellerois à mon fecours l'expérience. En effet, qu'on se recneille dans le filence & dans l'obscurité, le moindre petit bruit ou la moindre lueur fustira pour distenire ; l'on est frappé de l'un ou de l'autre, au moment qu'on ne s'y attendoit point : c'est que les idées dont on s'occupe fe lient

naturellement avec la fituation où l'on fe trouve; & qu'en conféquence les perceptions qui font contraires à cette fituation ne peuvent furvenir, qu'aussi tôt l'ordre des idées ne foit troublé. On peut remarquer la même chofe dans une suppolition toute differente : fi pendant le jour & au milieu du bruit je reflechis fur un objet , c'en fera affez pour me donner une diffraction : que la lumiere ou le bruit cesse tout - à - coup, dans ce cas, comme dans le premier, les nouvelles perceptions que j'éprouve font tout - àfait contraires à l'état où j'étois auparavant, l'impression subite qui se fait en moi , doit donc interrompre encore la

fuite de mes idées. Cette seconde expérience fait voir que la lumiere & le bruit ne sont pas un obstacle à l'attention. Je crois même qu'il ne faudroit que de l'habitude pour en tirer de grands secours. Il n'y a proprement que les révolutions inopinées qui puissent nous distraire. Je dis inopinées; car quels que soient les changemens qui fe font autour de nous , s'ils n'offient rien à quoi nous ne devions naturellement nous attendre, ils ne font que nous appliquer plus fortement à l'objet dont nous voulions nous occuper. Jamais nous ne sommes plus occupés aux spectacles , que loriqu'ils font bien remplis : notre attention se renforce par l'attention vive & foutenne que nous voyons dans le grand nombre des spectateurs. Combien de choses différentes ne rencontre-ton pas quelquefois dans une même campagne? Des coteaux abondans, des plaines arides, des rochers qui se perdent dans les nues, des bois où le bruit & le filence, la lumiere & les ténebres se succedent alternativement, &c. Cependant les poètes éprouvent tous les jours que cette variété les inspire ; c'est qu'étant liée avec les plus helles idées dont la poéfie fe pare, elle ne peut manquer de les réveiller. La vue, par exemple, d'un coteau abondant, retrace le chant des oifeaux, le murmure des ruisscaux, le bonheur des bergers . leur vie douce & paifible, leurs amours, leur constance, leur fidélité, la pureté de leurs mœurs, &c. Beaucoup d'autres exemples pourroient prouver que l'homme ne pense qu'autant qu'il emprunte des secours, foit des objets qui lui frappent les sens, foit de ceux dont l'imagination lui retrace les images.

Il n'y a rien qui ne puisse nous aiderà réfléchir, parce qu'il n'y a point d'objets auxquels nous n'avons le pouvoir de lier nos idées, & qui par confequent ne loient propres à faciliter l'exercice de la mémoire & de l'imagination : mais tout confifte à favoir former ces lizifons conformément au but qu'on fe propose, & aux circonftances où l'on se trouve. Avec cette adresse il ne sera point necessire d'avoir, comme quelques philosophes, la précaution de le retirer dans des folitudes ou de s'enfermer dans un cavenu. pour y méditer à la sombre lucur d'une lange. Ni le jour ni les ténebres, ni le bruit ni le silence, rien ne peut mettre obstacle à l'esprit d'un homme qui fait

penfer.

Que prétendoit Démocrite en se crevant les yeux pour avoir le plaifir d'étudier fans aucune diftraction la phylique? Croyoit - il par là perfectionner les connoissances? Tous ces philosophes meditatifs font - ils plus fages, qui fe flattent de pouvoir d'autant mieux connoitre l'atrangement de l'univers & de ses parties, qu'ils prennent plus de foin de tenir leurs yeux exactement fermés pour mediter librement ? Tous ces avengles philosoplies se font des systèmes pleins de chimeres & d'illusions, parce qu'il leur el impossible, sans le secours de la vue, d'avoir une juste ilée ni du foleil, mi de la lumiere, ni des couleurs, c'eft-à-dit, des parties de la nature, qui en fantla beante & le principal mérite. Je ne doste pas que tous ces sombres philosophes ne fe foient fouvent furpris ne penfant rien , tandis qu'ils étoient abimés dans les plus profondes méditations. On n'auroit jamais reproché au famenx Defeartes d'avoir fabriqué un monde tout différent de celui qui existe , si , plus curieux obfervateur des phénomenes de la nature, il cut ouvert les yeux pour contempler avidement, au lieu de se plonger, comme il a fait, dans de pures reveries. & de former dans une fombre & lente mi-

L'attention est susceptible de divers degrés: il y a des gens qui la conservent an milieu du bruit le plus fort. Chops

ditation le plan d'un univers.

l'exemple de M. Montmort, & rapportons les propres termes de M. de l'on enelle. Il ne craignoit pas les diftractions en " détail. Dans la même chambre où il " travailloit aux problèmes les plus in-" téreffans, en jouoit du clavecia, fon " fils couroit & le lutinoit , & les proble. ,, mes ne laiffoient pas de fe refondre. Le P. Malebranche en a été p'afieurs " fois temoin avec étonnement. Il y a , bien de la force dans un esprit qui n'est ,, pas maîtrife par les impressions du ,, dehors, même les plus légeres. ,, Il y en a d'autres que le vol d'une mouche nterrompt. Rien n'eft plus mobile que eur attention, un rien la distrait : mais l y en a qui la tiennent fort long-teins ittachée à un même objet; c'est le cas ordinaire des métaphyliciens confommés, & des grands mathématiciens. La fuite la olus longue des démonfrations les plus compliquées ne les épuile point. Quelques géometres ont pouffé ce talent à un point incroyable ; tels font entr'autres Clavius & Wallis : le premier a fait un raité de l'Astrolabe, dont très - peu de ens feroient capables de foutenir la fimle lecture. Quelle n'a donc pas été la orce de l'attention dans un auteur, pour composer ce qu'un lecteur intelligent a eine à fuivre jusqu'au bout!

Il se trouve aussi des personnes qui euvent embraffer plufieurs chofes à - laois, tandis que le plus grand nombre est bligé de se borner à un objet unique. entre les exemples les plus distingués ans ce genre, nous pouvons citer celui e Jules César, qui en écrivant une letre potivoit en dicter quatre autres à es fecrétaires, ou s'il n'écrivoit pas luinême, dictoit fept lettres à-la-fois. Cette orte de capacité, en fait d'attention, est rincipalement fondée fur la mémoire, ui rappelle fidelement les différens obets que l'imagination se propose de consiérer attentivement à - la - fois. Peu de ens sont capables de cette complication attention ; & à moins que d'être doué de ispolitions naturelles extremement heueuses, il ne convient pas de faire des fais d'us ce genre; car la maxime vul-

aire est vraie en général : Pluribus intentus, minor est ad singula

Il en eft qui peuvent donner leur at-

Sensus.

tention à des objets de tout genre, & d'autres n'en font maîtres qu'en certains cas. L'attention elt ordinairement un effet du goût, une suite du plaisir que nous prenons à certaines choses. Certains génies univerfels, pour qui toutes fortes d'études ont des charmes, & qui s'y appliquent avec succès, font donc dans le cas d'accorder leur attention à des objets de tout genre. M. Leibnitz nous fonrnit, au rapport de M. de Fontenelle; un de ces génies univerfels. Jamais auteur n'a tant écrit , ni fur des fujets fi divers ; & néanmoins ce mélange perpétuel, fi propre à faire naître la confusion, n'en mettoit aucune dans ses idées. Au milieu de ces passages brusques, sa précifion ne le quittoit point, & l'on eût dit que la question qu'il discutoit étoit toujours celle qu'il avoit le plus approfondie. Le plus grand nombre des hommes, & même des favans, n'a d'aptitude que pour un certain ordre de choses. Le poète, le géometre, le reintre, chacun resterré dans son art & dans sa profesfion, donne à ses objets favoris une attention qu'il lui seroit impossible de preter à toute autre chose.

Il y en a enfin qui font également capables d'attention pour les objets abfens, comme pour ceux qui font préfens; d'autres au contraire ne peuvent la fixer que fur les choses présentes. Tous ces degrés s'acquierent, fo confervent & fe perfectionnent par l'exercice. Un Montmort , un Clavius , un Wallis , un Jules César, dont nous avons donné des exemples , n'étoient parvenus à ce degré , à cette capacité d'attention qu'ils possedoient, que par un exercice long & continuellement réitéré. Tout le monde fait de quelle force étoit l'attention d'Archimede, qui ne s'apperqut ni du fac de sa patrie, ni de l'entrée du soldat furieux dans son cabinet, qu'il prit sans doute pour quelqu'un de ses domestiques , puisqu'il lui recommanda de me pas déranger ses cercles. Un autre trait de la vie prouve qu'il étoit font à fait capable de cette profondeur d'attention requife pour failir dans un objet prefent tout ce qu'il y a d'important à y remarquer. Je veux parler du fait ripporté par Vitruve, & de la maniere dont Archimede s'y prit pour découvrir le mé-

Lila

lange qu'un orfevre avoit fait d'une certaine quantité d'argent dans une masse d'or que le roi Hiéron lui avoit donnée pour en faire une souronne. Voy. AL-LIAGE.

Concluons qu'ici, comme ailleurs, babitude fuit tout; l'ame est flexible comme le corps, & ses facultés sont tellement liées au corps, qu'elles se développent & se perfectionnent auffi - bien que celles du corps, par des exercices continuels, & des actes toujours réitérés. Les grands hommes qui, le fil d'Ariane en main , ont penetre, fans s'egarer, jusqu'au fond des labyrinthes les plus tortueux, ont commencé par s'effaver; aujourd'hui une demi-heure d'attention, dans un mois une heure, dans un autre quatre heures, soutenues fans interruption; & par de tels progrès, ils ont tiré de leur attention un parti, qui paroit incrovable à ceux qui n'ont jamais mis leur efprit à aucune épreuve, & qui ne recueillent que les productions volontaires d'un champ que la culture fertilise si abondamment. On peut dire en genéral, que ce qui fait le plus de tort aux hommes, c'est l'ignorance de leurs forces. Ils s'imaginent que jamais ils ne viendront à bout de telle chose; & dans cette prévention, ils ne mettent pas la main à l'œuvre, parce qu'ils négligent la méthode de s'y rendre propres infenfiblement & par degrés. S'ils ne réuffisfent pas du premier coup, le dépit les prend , & ils renoncent pour toujours à leur deffein. Cet article eft tiré des papiers de M. Formey. (X)

ATTENUANS, adj. Med. On donne ce nom à différens remedes qui sont fort utiles en médecine; on en fait différentes classes : les incisifs simples qui délayent & détrempent les molécules des fluides : les autres divisent & fondent l'épaissiffement des humeurs en rompant la cohésion trop forte de leurs parties intégrantes; il en eft qui agiffent fur les vifcofités des fluides contenus dans le ventricule & dans les inteftins : d'autres f nt plus propres à agir fur le fang; enfin , il en eft qui agiffent fur les folides en irritant & en augmentant leurs vibrat ons , tandis que d'autres n'exercent Lur énergie que fur les fluides feuls.

Ces différens attenuans fout appelles

fondans' & apéritifs, lorique par leur action ils divisent les matieres ténaces qui embarrassent les petits vaisseaux, & qu'ils enlevent les obstructions des viceres glanduleux, tels que le soie, les reins, & la rate. V. Apéritirs.

On les nomme expediorans, tersqu'ils agissent sur le tissu des bronches, qu'ils en détachent l'humeur qui les enduit, & qu'après l'avoir divisée, ils la sout fortir par les crachats; tels sont les racines d'aunée, l'iris de Florence, le lierre terrestre, l'hysope, & c. Voyez Ex-

PECTORANS.

Les attenuans, outre les classes que nous en avons décrites ci-deffus, font encore divifés à raison de leur origine. en ceux tirés du regne végétal, & ceux que les regnesanimal &minéral nous fourniffent : ceux du regne végétal font toutes les plantes acres, & qui donnent un fel volatil fixe; tels que toutes les plantes purgatives , le cabaret , le pié-devean : d'antres agiffent par un fel volatil. tels que le cresson, le rayfort, le cochléaria, & enfin tontes les especes de plantes cruciferes : d'autres enfin attenuent les humeurs par un sel acre marié avec des parties fulphoreuses ; telles fent les réfines , le jalap , le turbith gommenx; telles font toutes les gommes réfines , comme le sagapenum . l'oportnax , le bdellium.

Les savons peuvent être rapportés in regne minéral ou végétal ; ils agissentapeu-près comme les gommes-résines. V.

SAVON.

Le regne animal fournit des fels volttils, tels que le fel ammoniac, le falpi-

tre , Sc.

Le regne minéral fournit les sels acides minéraux, le vitriol, le set marin & les sels neutres formés de ces premiers par leur acide décomposé & débarrasse de la base, pour ensuite l'incorporer dans la base alkaline du tattre, du nitre & autres; tels sont les sels neutres & androgynes, comme le tartre vitriolé, le sels Glauber, & tous les sels combinés, à l'imitation de ces premiers; ces sels sont les sels neutres de tous genres, les sels androgynes, amers, purgatifs & sont dans; ils peuvent remplir bien des indications.

Le regne minéral fournit encore les

emedes atténuans combinés d'un fel acile, & d'un fourre métallique, qui est a terre inflammable, & la mercurielle le Beker; tels font le fer, la pierre hénatite, l'antimoine, le mercure, le cuire, l'étain, le plomb, & leurs préparaions différentes.

Comme la vertu des atténuans est des lus étendues, on leur a donné mille oms différens; ces noms font tirés des stêts particuliers de ces sels sur les huacurs & sur les solides; ainsi l'on en ait différentes especes, tels que les mers, les astringens, les toniques, les ltérans astringens, les altérans laxat fs, jurétiques, apéritifs, diaphorétiques.

ATTÉNUATION, f. f. Phyfique, clion d'atténuer un fluide, c'est-à-dire, e le rendre plus liquide & moins épais u'il n'étoit. Voyez ATTÉNVANS.

Chauvin définit plus généralement l'atémuation, l'action de divifer ou de fépaer les plus petites parties d'un corps, qui
uparavant formoient une masse coninue par leur union intime; c'est pour
ette raison que les Alchimistes se serent quelquesois de ce mot, pour exrimer la pulvérisation, c'est'-à-dire,
action de réduire un corps en une poure impalpable, soit en le broyant, soit
n le pilant, &c. V. POUDRE & PULÉRISATION. (L)

ATTÉNUATION, se dit en Médecine, e l'effet des remedes atténuars, ou de ertains efforts que la nature fait d'ellenème pour détruire la force des malaies: c'est ainsi que la sievre emporte un vain qu'elle détruit en le brisant; & ette atténuation du levain qui obstrutoit es petits vaisseaux, est due à la division es humeurs, à l'irritation & à la vibraon des solides augmentée. Cette atténuation est la premiere indication dans maladies qui proviennent de la conensation & de l'épaississement, mais eles fort douteuse, & même nuisible ans l'acrimonie. (N)

ATTÉNUATION, f. f. terme de Pais, ufité dans les matieres eriminelles: n appelloit défenses par atténuation; les éfenses de l'accusé, données par apintementà our droit, qui portoit que partie civile donneroit ses conclusions, l'accusé ses défenses par atténuation.

Mais l'ordonnance criminelle de 1670, tit. xxj, art. 1, a abrogé cette forme de procédure, & permet seulement à la partie civile de présenter sa requête, dont copic doit être donnée à l'accusé', qui en conséquence donne aussi la sienne; sans que néaumoins le jugement du procès puisse être retardé, saute par la partie civile ou par l'accusé de donner sa requête. Celle de l'accusé tenant lieu de ce qu'on appelloit désenses par atténuation, s'appelle requête d'atténuation, c'est-àdire, requête par laquelle l'accusé tâche d'excuser ou diminuer son crime. Voyez Accusé. (H)

ACCUSÉ. (H)
ATTENUER, broyer, pulvérifer, Gram., l'un se dit pour les fluides condensées, coagulés; & les deux autres des solides: dans l'un & l'autre cas, on divise en molécules plus petites, & l'on augmente les surfaces: broyer, marque l'action; pulvérifer en marque l'effet. It faut broyer pour pulvérifer; il faut fondre & dissoudre, pour atténuer.

Atténuer, se dit encore de la diminution des forces; ce malade s'atténue, cet homme est atténué.

ATTERER, v. a. brifer, rompre; dans l'économie animale, se dit de l'action que les parties grossieres des humeurs & des alimens, agitées d'un mouvement intestin, exercent les unes sur les autres. Les particules falines & terreuses s'atterent les unes les autres. Il est presque, en physiologie, synonyme à brifer. (L)

ATTERRAGE, f. m. Marine, c'est l'endroit où l'on vient reconnoître la terre en revenant de quelque voyage.

ATTERRER, v. neut. Marine, c'est prendre connoillance d'une terre en venant de la mer, ou y aborder. (Z)

ATTERRISSEMENT, f. m. terme fynonyme à alluvion; c'est l'apport de terre, sable ou limon, que la mer ou un sleuve apporte sur son rivage ou sur sa rive. Le roi prétend que le nouveau sol que forme l'atterrissement, lui appartient lorsque l'atterrissement est produit par une riviere navigable; voyez ALLUVION, qui est d'un usage plus particulierement consacré au droit rorain. (H)

\*ATTERZEE , ASTERZÉE ,

SCHWARTZZÉE, Géog., lze d'Allemague, dans la haute Autriche & le quartier de Traun, le long de l'Egerqui le traverle; il est aussi traverlé du Manzée.

\* ATTESTATION, f. f. Jurispr., e'est l'action de donner un témoignage, ou une preuve de la vérité d'une chose, principalement par écrit. Voyez TÉ-MOIGNAGE.

Les miracles doivent être bien attestés pour qu'on puisse y ajonter foi. Voyez MIRACLE, CRÉDIBILITÉ, &c.

ATTIA, adj. Hist. anc., loi, ainsi romnice de la famille de Labienns, qui étant tribun du peuple, sit passer cette loi pour rendre au peuple le droit d'hommer aux sacerdoces vacans: droit que Sylla lui avoit enlevé en cassant la loi Domitia qui lui assuroit cette préro-

gative. (G)

ATTI ALU, s. m. Hist. nat. Botan., espece de figuier du Malabar, assez bien représentée sous ce nom par Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricus, volume I, page 43, planche XXV. Les Brames l'appellent roembadoe; Jean Commelin, dans ses notes sur cet ouvrage, page 44, le désigne ainsi situs Malabaricus, folio oblongo acuminato, fructu vulgari æmulo. C'est le ficus racemosa, foliis ovatis integervinis, acutis, impreso punctatis; caule arboree, de M. Linné dans son Systemanatura, édition 12, imprimé en 1768, page 671, nº. 6.

C'est un arbre toujours verd, qui s'éleve à la hauteur de cinquante à loixante piés, ayant une cime sphérique; composée de branches épaisses, serrées; grosses, écartées sous un angle de 45 degrés, & portée sur un tronc droit, de trois piés de diametre, convert d'une écorce épaisse, coriace, blanche partout, mais dont l'intérieur tire un peu fur le rouge. Les jeunes branches sont vertes, & comme articulées ou noueuses.

Sa racine est grosse, garnie de fibres nombreuses qui s'étendent très-au-loin, tant au-dessus qu'au dessous de la terre, & dont l'écorce est noire au-dehors, blanche en-dedans, & rougit peu après qu'on l'a coupée. Lorsqu'on en a séparé une branche, il en sort en abondance une eau rougeatre, mais limpide, d'une saveur froide, mais fade.

Les feuilles sont alternes, disposées

circulairement, fort ferrées & ouvertes fous un angle de 45 degrés, le long des jeunes branches elliptiques; mediocrement pointues aux deux bouts, entieres, longues de quatre à fix pouces, une fois moins larges, molles, minces, liffes, Inifantes , verd-brunes deffus , plus clair deffous, relevées d'une nervure longitudinale, à cinq ou fix côtes alternes de chaque coté, dont les deux inférieures. partant immédiatement du pédicule. font comme oppofées , & forment , pour ainfi dice, treis nervures principales avec celles du milicu. Le tiffin qui paroit entre les côtes des fenilles, est croifé de voines qui imitent un réfeau affea ferré. Le pédicule qui les porte eft cylindrique, menu, deux à trois fois plus court qu'elles , & fillonné en-deffus, A l'opposé de chaque feuille est une écalle verte qui enveloppe d'abord, fous la forme d'un cône oblong, le bourgeon qui termine les branches, & qui tombe des que la feuille extérieure qui l'enveloppe, vient à c'épanouir.

Les figues, c'est-à-dire, les enveloppes qui contiennent les fleurs, naiffent disposées en épi, & au nombre de fixt huit, le long des branches de la fere précédente dont les feuilles font tombées; de maniere qu'elles fortent reellement de l'ancienne aiffette de ces fenilles. Elles font fphéroides.un pen déprimées ou applaties en - deffins , avec une petite cavité , de la forme de la figue ordinaire blanche marfeilloife, mais fenlement d'un bon pouce de diametre, conchées horizontalement fur un pédicule trais fois plus court qu'elles ; & forte qu'elles égalent la longueur du pédicule des feuilles. Leur couleur eft d'abord verte, mais en mariffant elles deviennent rouges; alors elles font pleines de petites fleurs jaunes , fphéroides; charnnes , de deux à cinq feuiltes & deux à trois étamines, portées far un long pédicule, & contenant chacune une graine sphérique, menue, noiratre, couronnée d'un à deux frigmates cylisdriques.

Qualités. Toutes les parties de l'attialu font fans odeur ; elles ont une faveur aftringente, & coupées, rendent use liqueur blane-rougeâtre. Cet arbre porté du fruit deux à trois fois l'an, comme les autres especes de figuier, & ne se multiplie guere que par ses semences, que les grives & les corbeaux ont avalées & ensuite rendues avec leurs excrémens. Il croît dans les sieux sablonneux au Malabar.

Ufages. Ses figues fe mangent lor!qu'elles font bien mures ; alors elles font pleines de fourmis ; leur gont n'eft pas austi délicat que celui de la figue commune. Elles refferrent le ventre & corrigent la mauvaile qualité des humeurs & de la pituite. La décoction de sa racine fe boit pour purifier le fang & le foie, & pour adoucir l'acrimonie des humeurs colériques. Le suc qui coule des mêmes racines tronquées se regoit dans un vale , & fe boit dans les maladies du foie; Il s'applique aussi avec succès sur les gerquees des mains. Son écorce fe prend en décoction pour appaifer les ardeurs lu foie, & pour guérir les crevasses & gerqures de la bouche & des autres paries du corps; pilée, elle s'applique aulli fur les ulceres & fur le mal facré, appellé en Portugal cobrella. Dans les fievres ardentes, on frotte avec fucces la iête & le corps, avec la décoction de ses feuilles dans l'huile.

Remarques. Le nom de ficus racemofa, que M. Linné donne à l'atti-alu, n'est point exact; car ses fleurs ou ses figues ne sont pas disposées en grappes ramisées ni pendantes, comme les grappes proprement dites de la vigne, mais en épi simple, élevé, comme celui du

chataignier ou du chêne.

M. Linné devroit encore nous apprendre sous quelle autorité il avance que les seuilles de cet arbre sont pointillées, seliis impresso punétatis; car Van-Rheede, qui est le seul auteur qui en ait donné la description, ne parle point de cette singularité; & nous pouvons assurer qu'elle n'existe point dans les seuilles de cet arbre, que nous avons dans notre herbier. (M. Adanson.)

ATTICISME, f. m., Littérat., fincilo, politesse de langage. L'atticisme stoit ainsi nommé d'Athenes, qui étoit la ville de la Grece où l'on parloit le plus purement, & où l'on pronongoit le mieux: insques là qu'une vendeuse d'herbes resonnut à la prononociation de Théophraste qu'il n'étoit pas Athénien. L'urbanité,

dit Quintilien à la fin de son chapitre de wisu, consiste en ce que les choses que nous disons soient telles qu'on n'y remarque rien de choquant, rien qui sente la province, ni dans les termes, ni dans la prononciation, ni dans le geste; de maniere qu'il la faut moins 'chercher dans un bon mot, que dans tont l'air du discours, s'il est permis de parlerains; comme chez les Grecs, l'atticisme est une certaine délicatesse qui sentoit l'esprit est le goût particulier de la ville d'Athenes. Ce terme est d'usage pour exprimer les graces d'un style lèger & correct. (G)

\*ATTICURGES, s. f. en dréchtecture.

colonnes quarrées. Voyez COLONNE.

ATTICUS (POMPONIUS), Hift. Rom. Hift. de la Philof., fut le plus grand philosophe des Romains, puisqu'il fit servir fes connoiffances , non à contenter une curiofité ftérile & superbe , mais à se rendre meilleur. Savant fans orgueil , généreux sans faste, il chercha moins à briller qu'à plaire & à être ptile. Son histoire, sans offrir aucun de ces traits qui frappent l'imagination, & que le préjugé annoblit, doit servir de modele aux grands & aux riches, qui nés avec des passions tranquilles s'éloignent du tumulte des affaires dans les temps orageux, pour jouir d'eux-mêmes & de leurs amis. Atticus ne chevalier romain, fut satisfait d'être ce qu'étoient ses peres. La nature en le comblant de tous les dons aimables, jeta encore dans fon cœur le germe de toutes les vertus; fon pere tendre & vigilant, se fit un devoir sacré de diriger les inclinations fortunées ; heureux qui peut avoir un tel maître ! fes progrès furent si rapides , que les premieres familles de Rome briguerent l'avantage d'affocier leurs enfans à fes études. L'amenité de fes mœurs ten pérant l'envie attachée à la supériorité de fes talens, il n'infpira que de l'émulation à ses éganx. Une mort prématurée lui enleva fon pere, dans un âge où les passions sont les plus impérieuses, parce qu'au moment de leur naissance on ignore combien elles font dangerenfes. Maître alors d'une grande fortune, recherché par les richesses & par lui-meme, il se précantionna contre les amorces du luxe & des voluptés; & ne connut les tempêtes des passions, que par les LII 4

fréquens naufrages des compagnons de fa ! jeunesse. Sulpitius son proche parent fut massacré pour avoir voulu faire revivre les loix agraires. Atticus craignit d'être enveloppé dans la ruine de ce zèlé tribun, auquel il étoit attaché par les liens de l'amitié & du fang; Rome alors n'opposoit plus de frein à la licence, & le plus factieux étoit le plus accrédité. Atticus crut devoir lui préférer un asyle où il put être impunément homme de bien , & ce fut à Athenes qu'il fixa fon féjour; mais en s'éloignant de Rome, il conferva toujours le même attachement pour Cicéron, Canitis, Marius & Torquatus, qu'il aimoit depuis l'enfance : des qu'il eut fixé son féjour dans cette ville , qui etoit le fanctuaire des arts & du gout, l'amour des lettres tint toutes fes autres passions affervies; il apprit tontes les beautés de la langue grecque, qu'il parloit avec tant de delicatelle , qu'on eut dit qu'il étoit né dans Athenes. Il compola plusieurs pieces de poesie, qu'il récitoit avec des graces qui donnoient un nouveau prix à sa composition ; poète & orateur fans pretention , il joignit à ces deux titres un grande connoissance des antiquités romaines. Il fit la généalogie des plus illustres maisons de la république. & fauva du naufrage des temps tous les Brutus, les Marcellus, les Fabius, les Cornélieus & les Emiliens. Cette riche collection étoit un hommage rendu aux héros bienfaiteurs de fa patrie; fes liailens avec Ciceron nous fournissent un volume de lettres , qui fuffisent pour nous instruire des principaux événemens de ce fiecle de brigandages. Jamais il ne prenoit ses repas sans qu'on y fit quelque lecture inftructive , parce qu'il étoit persuadé que l'espeit avoit autant besoin d'alimens que le corps.

Atticus supérieur aux autres par ses connvissances & la délicatesse de la génie, n'ambitionnoit que de les surpasser en bienfailance & en générosité; il sembla n'étre que le dispensateur de ses biens, & il fut un exemple que la libéralité en se répaindant ne s'épuise jamais s' ses tréfors étoient ouverts à quiconque étoit dans, le besoin. Les prêts usuraires étoient alors autorisés par l'usage, & ce vice étoit un fonds inépuisable pour l'avaie opulent. Alticus prêtoit sans inté-

ret, mais il exigeoit qu'on fut exact à s'acquitter, pour ne pas lui ôter la reffource d'obliger. Dans une calamité dont Athene fut affligee , il fit diftribuer du froment à tous les citoyens fonffrans ; l'éclat du rang & de la naissance ne lui en imposoit pas; dans la diftribution de les dons, le plus malheureux devenoit l'objet de sa prédilection, quand il étoit le plus honnête. Les Athéniens reconnoissans lui déférerent le droit de bourgeoisie, honneur qu'ils ne prodiguoient pas; il ne put l'accepter, pour ne point déroger à la qualité de citoven Romain, qu'on croyoit incompatible avec toute autre. Ils voulurent encore lui ériger des statues, il refusa constamment cette diftinction glorieufe . & ce ne fut qu'en son absence que la recosnoissance publique lui en éleva , zinfi qu'à sa femme Pylia, dans les lieux regardés dans l'Attique comme les plus faints. Vertueux fans éclat. il ent véen obscur, s'il n'eut été trahi par ses bienfaits.

Quoiqu'ami de tous les hommes, il yen avoit de privilégiés dans son cœur. Le jeune Marius proscrit par Sylla, trouva d'abondantes ressources dans fa générolité, & quand il fut privé de tout, il ne manqua de rien. Ciceron exilé par les intrigues de Clodius, en reçut des fommes immenses, qu'il n'avoit point follicitées. Si les hommes possédoient le fecret d'obliger, il n'y auroit que peu d'ingrats; la dureté dont ils humilient leurs protégés, dispense de la reconnoissance. Atticus étoit persuadé que la libéralité eft le feul bien dont on jouit sans amertume & sans satiété, & quand il donnoit, il croyoit être le feul heureux. Sylla, à fon retour d'Alie, passa par Athenes, où il fut retenu par les charmes de fa conversation savante & polie; il n'oubliz rien pour fe l'attacher, & lorfqu'il fut oblige d'en partir , il voulut l'emmener avec lui. Atticus ne fut point ébloui par l'éclat de fes promelles, & lui repondit: " N'exigez pas que j'aille combattre des amis qui m'ont déterminé à quitter l'Italie, parce qu'ils exigeoient que je prisse les armes contre vous. Sylla applaudit à sa délicatesse, &, avant de s'en léparer, il l'autorifa à recevoir tous les honneurs que les Athénique lui

avoient déférés; ce fut alors qu'il prit le nom d'Atticus : devenu citoyen d'A. thenes, il confacra une partie de fon temps à l'administration publique, & les momens qu'il put dérober aux affaires, furent employés à l'étude & à sa police domestique : également ennemi de l'avarice & de la prodigalité, il conferva toujours un esprit d'ordre, qui le mit en état de se livrer à ses inclinations bienfailantes.

Quelques momens de calme dont Rome jouit , le déterminerent à revenir dans sa patrie. Sa fortune déja immense regut de grands accroissemens par l'héritage de son oncle, homme fachenx & difficile, qui hailloit tous les hommes, & dont Atticus avoit le privilége d'adoucir la férocité. Il y maria sa sœur avec Quintus Ciceron , frere de l'orateur. Cette union ne fut point heureuse; les deux époux furent obligés de se séparer, & ce divorce ne mit aucune altération dans l'amitié d'Attieus & de l'orateur, parce que cette amitié étoit fondée sur la conformité des inclinations, & non sur le droit d'affinité.

Le chemin des honneurs lui étoit ouvert; il y étoit appellé par les vœux des gens de bien, & fes richefles lui donnoient la facilité d'acheter les suffrages des ames vénales; il refusa la préture, & ne voulut être qu'homme privé; mais il n'en avoit pas moins d'influence dans les délibérations publiques; & dans ce temps de troubles & de factions il resta constamment attaché au parti le plus jutte. Il prit les fermes de la république . felon l'ufige antique des chevaliers romains ; fa perception fut douce & humaine; il n'intenta aucun procès, il ne fit técerner aucune peine contre ceux qui illéguoient l'impuissance de payer. Les converneurs des provinces avoient couneme de fe faire accompagner par des hevaliers, dont ils failoient les inftrunens & lescomplices de leurs exactions. Attieus fut follicité de fe préter à cette saffesse, mais il n'aimoit qu'à user de cs biens, fans envier ceux des autres. Pendant les guerres de Célar & de Pomvée, il resta tranquille à Rome, quoiine ceux qui reftoient dans la nentralité n l'ent regardés comme des ennemis par es ceux chefs de parti. Pompée, qui

exigea le plus, ne fut point offensé de son indifférence pour sa cause : & César, vainqueur à Pharfale, lui témoigna les mêmes égards que s'il en eût été bien fervi : tel est l'ascendant des hommes maîtres d'eux-memes. Lorsque l'ivresse des factions est diffipée , on félicite ceux qui ont refusé d'y prendre part. César lui envoya le fils de sa sœur Pomponia fait prisonnier à Pharsale, & pendant toute sa dictature, il lui témoigna la même confiance.

Son esprit souple & docile se prêtoit à tous les goûts, jeune encore, il sut plaire à Sylla dans fon déclin; vieux, il devint également cher à Brutus, qui étoit dans la fleur de son age. C'est le privilege des ames tranquilles, qui jamais ne se livrent aux failles de l'humeur, ni aux impreffions de l'enfance. Lorsque la fortune abandonna Brutus, & qu'il fut obligé de fortir d'Italie , Atticus , qui avoit été indifférent à fa cause, se fit un devoir de l'obliger, parce qu'il étoit malheureux ; il lui fit tenir en Epire une somme confiderable; & aprés la journée de Philippe, il usa de la même générofité envers les illustres proferits , à qui il fournit de l'argent & des vaiffeaux pour fe retirer dans la Samothrace. Antoine heureux ne le compta pas parmi les adorateurs de sa fortune; mais lorsqu'il eût été déclaré ennemi de la république, Atticus se fit un devoir d'adoucir le fort de sa famille délaissée, dans un temps où l'on n'avoit pas lieu de préfumer qu'elle feroit en état de lui en marquer fa reconnoissance. Fulvie, femme de ce triumvir, étoit alors poursuivie par des créanciers impitoyables, il fe rendit fa caution fans en être follicité , & lui prêta même de l'argent sans intérêts pour aller rejoindre fon mari ; & comme on lui demandoit le motif de cette générofité envers un homme qu'il avoit négligé dans la profpérité, il répondoit : il faut aimer les hommes & non pas leur fortune. Une révolution imprévue ramena Marc-Antoine heureux & triomphant à Rome; cenx qui l'avoient abandonné dans fa difgrace epronverent fes vengeance. Atticus craignit que ses liaisons avec Ciceron ne l'eustint fait paroitre coupable; il fe tint caché, pour ne pas s'expôfer à l'orage. Antoine, qui voulut s'honorer d'une fi illuftre amitié, lui écrivit

de se rendre avec confiance auprès de lui, l'affurant qu'il étoit effacé de la liste des proferits, ainfi que son ami Canius. Atticus, heureux de s'être fauvé du naufrage commun.s'abandonna comme auparavant à la bienfaifance de les penchans : protégé d'Antoine, il n'usa de son crédit que pour a doucir les maux de ceux qui avoient fuivi le parti de Brutus. Servilie, mere de ce dernier des Romains, tombée dans la disgrace, vieillissoit dans la misere; il eut pour elle les mêmes égards, que dans les temps où son fils étoit l'idole des Romains. Vipfanius-Agrippa, qui avoit droit de prétendre à tout, à cause de la faveur dont il jouissoit auprès d'Auguste, ne crut pas pouvoir contracter une alliance plus riche & plus honorable qu'avec la fille d'Atticus; il l'accepta pour gendre, & il n'eut d'autre motif que de fe fervir de son crédit , pour protéger tant d'illuftres infortunés, que les triumvirs avoient prescrits. Il naquit de ce mariage une fille qui dans la suite fut mariée A Tibere - Claude - Néron. Devenu plus puissant par cette alliance qui le faisoit entrer dans la famille d'Auguste, il fut toujours fans ambition, & il n'y eut que les malheureux qui firent l'heureuse expérience de sa faveur. Auguste, enchanté de sa conversation, déroboit tous les jours quelques heures aux affaires pour s'entretenir avec lui . & lorfqu'il étoit éloigné de Rome, il étoit exact à lui écrire. Des intérêts domeftiques allumerent des haines entre les deux rivaux de la puissance suprême. Atticus, favori d'Auguste, ne cessa jamais d'être l'ami d'Antoine, avec lequel il entretint un commerce de lettres jusqu'au dernier moment de sa vie. Il eut la même conduite envers Ciceron & Hortenfius qui partagerent fon attachement. Les rivaux de talens rarement font fans haine; mais ces deux orateurs étoient trop supérieurs au reste des hommes pour s'abandonner à la bassesse de l'envie : pénétrés d'une estime réciproque, ils regardoient la gloire comme un héritage commun , & ce fut ce fentiment qui les unit constamment avec At-

Il étoit parvenu à l'âge de 77 ans, fans avoir éprouvé aucune de ces infirmités qui affligent la vieillesse; alors il se sen tit attaqué d'une irritation d'humeurs dans

la partie inférieure des intestins. La vie ne fut plus pour lui qu'un fentiment douloureux. Ennuyé d'en supporter le poids, il prit la folle réfolution de s'en délivrer, Eb quoi! disoit-il, quand je suis inutile nux autres, & que jesuis à charge à moimême, dois-je préférer une continuité de fouffrances à une disfolution insentible? Il appella fes proches & fes amis . & leur fit d'éternels adieux avec la même ferénité que s'i! n'eût entrepris qu'un voyage ordinaire. Cette fcene firt touchante; ilfe priva de toute espece d'alimens , & monrut le cinquieme jour. Il avoit défendu qu'on lui rendit aucuns honneurs finnebres; il fut déposé sans pompe dans le tombeau de Cécilius fon oncle, dont il avoit réuni toutes les affections. Mais les regrets & l'affluence des gens de bien qui affifterent à ses funérailles . furent le plus bel ornement de sa pompe funebre : sa piété filiale fait l'éloge de la trempe de son cœur. C'elt vis - à - vis de fes proches qu'on se livre sans contrainte à fes penchans : on est en représentation devant le public. Atticus avoit 67 ans lorfqu'il perdit sa mere, agée de 90. Il se consola de sa mort par le témoignage que pendant le cours d'une fi longue vie. leur tendreffe réciptoque n'avoit éprouvé aucune altération. Il eut le même attachement pour fa fœur Pomponia, avec laquelle il fe fit un devoir de partager fa fortune: tel fut cet homme opulent, qui n'ula de les richesles que pour foulager les malheureux; ce favori des maltres du monde, qui n'ambitionna que de les rendre hommes de bien; ce favant fans orgueil, qui ne connut jamais l'eavie ; ce philosophe , qui ne fit fervir cette feience qu'à régler les moenrs. (T -- E.)

§ ATTIGNY, Gtog., petite ville de France en Champagne, & chef-licu d'anne petite contrée appellée la vallé de bourg; elle est sur la riviere d'Aline, à trois lieues sud-est de Rhetel, & à huit sud de Charleville: ce lieu est fort ancien & très-célebre par les conciles qui s'y sout tenus. Plusieurs rois de France y ont fait leur séjour; & Chilperic, neveu de Clovis II, y mourut. Ce sut Astigny que Pontint les premieres assemblées d'état pour la législation du royaume, sous le regne des Mérovingiens. (C. A.)

S ATTIGOUVANTANS ON ATTI-

GOVANTAIS, Géogr. peuples de l'A-mérique septentrionale à l'occident du lac des Hurons. On ne connoît à ce peuple chasseur d'antres habitations que des cases en forme de grands fours, couvertes d'écorces d'arbres, & nattées en hiver, foit d'herbes longues, foit de peaux d'ours. On ne lui connoît pas non plus d'autre police que les avis passagers qu'il regoit de l'allemblée de ses vieillards, ni d'autre culte religieux que ses invocations à un être imaginaire ou à un dieu nommé Ocqui, dont les attributs semblent être plutôt ceux d'un démon que ceux l'une divinité bienfaifante. Ils enterrent leurs morts avec pompe, & chargent leurs tombeaux d'arcs, de fléches & d'uftenules, fe persuadant qu'après cette vie il en est une autre où l'on va bien loin gouer la douceur de se retrouver avec tous les amis. Les festins sont fort en usage parmi eux: leurs médecins sont à la fois leur devins & leurs faltimbanques ; & lans leurs maladies, à ce qu'on affure, eurs remedes les plus ordinaires font la nufique & la danfe. On affure auffi qu'avant le mariage leurs filles se prostituent lans réferve; mais qu'une fois devenues femmes. il n'y a rien de plus exemplaire que leur chasteté : ce sont ces memes femmes qui labourent les terres, sement le mais, le moissonment, assemblent le bois pour les cabanes, portent le bagage d'un endroit à un autre . & prennent enfin fur elles l'eule toutes les peines du ménage, Les hommes n'y font antre chose que trafiquer, aller à la chasse ou à la guerre. (C. A. )

ATTIKAMEGUES, Glogr., peuple le l'Amérique septentrionale, au 50 degré de latitude, vers le lac Saint Thomas, en remontant le sleuve, à l'embou-hure duquel on a bâti la ville de Trois Rivieres entre Quebec & Montréal. Ce peuple passe pour l'un des plus dociles

le cette contrée. (C. A.)

ATTILA, Hist. des Goths, fils de Bendeme, arriere-fils du grand Nemoroth, élevé & nourri dans Engaddi, par la grace de Dieu, noi des Huns, des Medes, des Goths, des Daces; la terreur, l'effroi de l'univers, la verge & le fléan de Dieu. Tels étoient les titres que prenoit cet homme farouche, le plus redouable & l'unique de son espece que nous

offrent les annales du monde. Rien n'égaloit fa fuffilance & fon orgueil ; il avoit coutume de dire que les étoiles tomboient devant lui, que la voûte des cieux s'abailloit, que son poids plioit la terre, & qu'il étoit un marteau pour tous les peuples. On ne fait rien de ses premieres années, mais on peut croire qu'elles annoncerent ce qu'il devoit être. Aidé de Bleda son frere & son associé au trône des Huns, il ravagea toutes les provinces de l'empire d'orient, & força Théodose le jeune à lui payer tribut. Après avoir ainsi humilié ce prince, il lui fit chaque jour de nouveaux outrages. " Théodofe. " disoit-il insolemment, eft iffu d'un pe-" re très-noble , ainfi que moi ; mais en " me payant tribut, il eft déchu de fa no-" bleffe , & devenu mon efelave. S'il ofe " me faire la guerre , ou me dreffer des " embûches, je le punirai comme un efclave rebelle & mechant ,, . Un jour il lui envoya un Goth pour ambaffadeur, avec ordre de lui parler en ces termes: " Attila , mon maître & le votre , vous ", ordonne de tenir un palais prêt pour " le recevoir. Il ne convient pas à Théo-" dole , difoit-il encore, d'être fourbe ou " menteur : il a promis à un de mes fu-,, jets la fille de Saturellus en mariage; " s'il viole sa promesse, je lui fais la " guerre : s'il est dans l'impuissance de " l'accomplir, & qu'un de ses sujets ofe " lui désobéir, je vole le venger,, Outre le tribut qu'il exigeoit de l'empereur, il recevoit les appointemens de général. Une circonstance singuliere de la vie de cet homme étonnant , c'est qu'il ne voulut foumettre les Romains que pour avoir droit de les défendre : il fe déclara leur protecteur, lorfqu'il pouvoit être leur maître. Cependant, après la mort de Théodose le jeune, Marcien, successeur de ce prince, refusa de plier sous le joug du barbare: après avoir fait fortifier tous les postes importans, il déclara qu'il ne vouloit pas d'un semblable général. tila pouvoit en tirer vengeance; il fit une irruption contre les terres de l'empire d'orient. Mais Marcien lui avant opposé de bonnes troupes, il se replia vers l'occident , où il fe promettoit des victoires plus faciles: il avoit fait massacrer son frere Bleda, ne pouvant supporter d'associé au trône. Plusieurs écrivains rappor-

tent qu'il subjugua une partie de la grande Germanie. On ne voit cependant pas qu'il ait été en guerre contre les peuples de cette célébre contrée. Au refte, les Germains pouvoient s'être volontairement foumis à un prince qui ne levoit aucun impôt fur fes fujets , & qui moins i intéressé qu'ambitieux, se contentoit de Soumettre les nations, & leur en abandonnoit les dépouilles. Attila ne demandoit aux Huns que des hommes & du fer. Les Germains, naturellement avides de gloire & de butin, ne pouvoient choifir un meilleur général. Ce fut vers l'an quatre cents cinquante - un qu'il entre-prit cette invafion si fameule fous le nom d'invasion d'Attila: il avoit une armée de cinq cents mille hommes dévoués à la victoire ou à la mort ; il leur avoit inspiré un zele fanatique & fuperftitieux, fe di-Santarmé par le dieu Mars qui lui avoit envoyé son égide & son épée. Ces troupes prodigieuses & déterminées ne l'empêcherent pas de recourir à la ruse : tous les moyens de réuffir entroient dans fa politique; aucun n'étoit vil à fes yeux, s'il en affuroit le fuccès. Lorfque les Romains d'occident lui demanderent contre qui il destinoit ces immenfes préparatifs , il leur répondit que c'étoit pour châtier les Visigoths ses esclaves, & se venger d'une injure que lui avoit faite Théodoric leur roi, ainfi que des Francs qui avoient ofé mettre le pied fur les terres de l'empire dont il s'étoit déclaré le protecteur; dans le même-temps, il recommandoit à Théodoric de ne pas prendre l'alarme ; l'affurant qu'il ne venoit dans les Gaules que pour les partager entre les Huns & les Vifigoths. Lorfqu'il eut trompé fur fes delleins Valentinien III & Thedoric, il couvrit le Danube d'une infinité de barques : il traverse la Pannonie , la Norique & la Suabe; arrivé dans les Gaules, il marche vers Cologne, il en chasse Mérouée, & livre la ville au pillage & à la flamme. Tongres, Treves, Spire, Vormes, Mayence, Andernac, Arras, Belfançon, Metz, Toul, Langres, & plufieurs autres villes éprouverent également la fureur de cet impitoyable conquérant. Les Romains, étonnés de ces fuccès, en conqurent la plus vive inquiétude. Aétius fe rendit aufli-tot à Arles : tes Huns étoient devant Orléans, dont

ils battoient les mars. Comme il n'avoit qu'une foible armée, il fe tint fur la défenfive . & envoya des députés aux affiégés , les alfurer d'un prompt fecours. Les Orléanois étoient affez portés à faire une vigourense défense; le sort effrayant de leur voifins étoient pour eux un aiguillon puiffant. Aétius fit auffi - tot folliciter Théodoric pour l'engager à se joindre à lui, afin d'oppofer une digue au torrent. Le roi des Visigoths se refusa d'abordaux follicitations du général Romain; il avoit résolu d'attendre , pour se déclarer , que les Huns eussent mis le pied fur fes terres : il étoit retenu par Attila qui l'afferoit toujours de son amitié, & lui promettoit de l'affocier à ses conquêtes; mais le préfet Avitus se fervit de son ascendant fur l'esprit de ce prince, & le décida pent la caufe commune. Il l'éclaira fur les deffeins d'Attila, & lui fit voir que cet ambitieux tendoit à se former une monarchie universelle ; & comme on l'a remarqué, Théodoric pouvoit il fe flatter que le roi des Huns, qui régnoit par le mattacre d'un frere, & dont le nom étoit redonté jufqu'aux rives de l'Indus & de Tanais, cut respi de l'alliance des Vilgoths ?

Tandis qu'Avitus négocioit à la courde Théodoric, Aétius avoit envoyé des députés au-delà du Rhin , & dans toutes les parties des Gaules , où les Huns n'avoient point encore pénétré. Il négocia avec tant de succès, que son armée, suivant Profper, fut en peu de temps prefque auffi nombreule que celle des ennemis; elle étoit composée des Francs de la tribu de Méronée, de plusieurs peuples Sarmates & Saxons, qui avoientrefusé de se plier au joug des Huns, d'Armoricains, aujourd'hui les Bretons, de Lisiens, de Bourguignons snjets de Goadroche & de Chilperic, des Ripuaires qui tenoient les environs de Coluene, des Brions autrement Bréones que Valois place dans la Vindélicie, & de plufieurs autres peuples de la Gaule celtique & de la Germanie , auxquels les Romains avoient commandé autrefois comme à leurs sujets, & qu'ils étoient charmés de compter alors parmi leurs alliés.

Lorsque cette armée, jointe à celle des Visigoths, approcha d'Orléans, cette ville étoit à l'extrémité; elle étoit comme la

lef de l'Aquitaine. Attila , persuadé u'il étoit de la derniere importance de 'en affurer avant l'arrivée des nations onfédérées, faisoit continuer les assants e jour & de nuit. Les affiégés n'espérant lus aucun fecours, perdirent enfin couage, & envoyerent au camp des Huns emander grace. Attila n'en faisoit point; tout ce qu'il leur accorda en faveur 'Anian, leur évêque, chef de la dépuation, fut qu'il seroient réduits en seritude, & qu'ils iroient vivre dans quelue contrée inhabitée de ses états. L'horeur de la mort l'ayant emporté sur la onte de l'esclavage, les affiégés ouvrient leurs portes, & Attila envoya fes rincipaux officiers faire le partage des aptifs. On chargeoit leurs chariots de eurs déponilles; on les chassoit vers le amp du vainqueur, eux, leurs femmes, ¿ leurs enfans, lorfque Aétius & fes aliés surprirent les troupes que les Huns voient au delà de la Loire. Les Romains hargerent les Huns avec tant de viueur, que les troupes se jeterent dans le leuve, où périt un nombre prodigieux Tous cenx qui étoient dans e soldats. driens pour en enlever les déponilles, urent massacrés, à la réserve d'un petit ombre auquel Anian fauva la vie. l'étoit qu'un léger échec pour Attilu; & ependant il fit une retraite vers la partie les Gaules qu'il avoit conquife, à deffein ans doute d'y attirer les Romains & les lifigoths, dont les troupes étoient encoe inférieures aux liennes. Mais Aétius, rop fage pour s'enorgueillir de ses preniers fuccès, se contenta de relever les nurs d'Orléans; ce fut dans cette ville u'il attendit les Francs qui n'avoient oint encore pu le joindre. Dès qu'il fuent arrivés, il fortit d'Orléans, & alla vec eux & les autres peuples ses alliés, hercher l'ennemi. Attila étoit dans les laines de Châlons en Champagne, d'aures disent de Sologne dans l'Orléanois, orfqu'il reçut les premieres nouvelles le l'approche d'Aétius. Sa fierté ne lui ermettant pas de l'attendre dans l'eneinte d'un camp, il donne le fignal du lépart, & marche à sa rencontre : il y ut pendant une nuit un combat, dont le uccès fit connoître combien celui dont épendoit le destin des Gaules, devoit oûter de fang. Un corps de Gépides dé-

tachés de l'armée des Huns, pour battre la campagne, ayant rencontré une troupe de Francs, qui précédoit celle d'Aétius pour le même dessein, ces deux partis se chargerent réciproquement; ils se trouverent si parfaitement égaux en nombre & en valeur; qu'aucun ne pouvant vaincre, ni se resondre à faire une retraite, on ne cessa de tuer de part & d'autre, que quand il n'y cut plus personne en état de

Dès que les deux armées furent en préfence . Attila envoya un detachement pour fe faifir d'une hauteur que l'on regardoit comme un poste de la derniere importance; Aérius l'ayant prevenu, les Huns en retirent de finistres présages. Attila pour les raffurer, eut recours aux aruspices, qui sur l'inspection des victimes , repondirent que le deftin ne promettoit rien de favorable à la vérité. mais qu'un général de l'armée ennemie resteroit sur le champ de bataille. Quelques particularités dans la vie d'Attila. comme l'épée qu'il prétendoit avoir reque du dieu Mars, ont fait penfer à quelques écrivains que ce prince regardoit la religion en politique; mais sa confiance en ces oracles menteurs prouve qu'il avoit adopté les erreurs des Huns idolàtres. Il ne révoqua point en doute l'événement de cette prédiction ; perfuadé que le sort menagoit Aétius, il résolut de livrer la bataille. La mort de ce général balangant dans fon esprit toutes les pertes qu'il pouvoit faire, les plaines de Chalons furent couvertes d'un nombre infini de foldats que l'on regardoit comme l'élite de tous les peuples de l'Europe : ils n'avoient reçu les uns des autres aucun outrage . dit Jornandes; & cependant ils étoient prêts à s'entredétruire, par complaifance pour un feul homme, dont l'ambition leur tenoit lieu de la plus implacable haine. Quel malheur , continue le même historien , que la folie d'un barbare ait détruit dans une heure, ce que la nature n'avoit produit qu'avec effort pen-dant tant d'années ! L'action commença vers les quatre heures du foir; & ce fut une des plus sanglantes dont l'histoire faffe mention. Un ruiffeau qui couloit au milieu des deux camps , fortit de fes bords, groffi du fang qui fe mêla avec les eaux. Théodoric périt dans la chaleuc de l'action ; & sa mort fut regardée comme l'accomplissement de la prédiction des devins. La victoire se déclara pour les Romains. Attila furieux de voir que la fortune l'abandonne , précipite les Huns dans les plus grands périls. Les Oftrogoths, les Gépides ne leur céderent point en valeur : échauffés par une ardeur égale, ils s'enfouçoient à l'envi dans cette fcene de carnage. La nuit ne put calmer la fureur des combattans; ils fe chargeoient encore dans les plus épaisses ténebres. Cependant Attila donne l'ordre pour la retraite ; & fon armée le fuit dans un filence farouche: rentré dans son camp, il fe forme un rempart de fes charriots snivant l'usage des Huns, qui fut commun à toutes les hordes du Nord. Attila ne fortit point de ses retranchemens. On dit que craignant d'y être forcé, il fit faire un bûcher, résolut de s'ensevelir dans les flammes, ne voulant pas, dit un historien, qu'un prince qui avoit été la terreur des nations pendant sa vie, fût en leur puissance après sa mort. Cependant pour ne manifester rien de ses craintes, & pour masquer sa défaite, il ordonna des chants de victoire, & fit retentir son camp du bruit des trompettes & des autres instrumens militaires.

Astins, au lieu de s'applaudir de sa victoire, tint confeil , & delibera fur les moyens de s'en affurer le fruit. Ce fage général, infentible à une vaine gloite, ne fongea qu'aux intérêts de l'empire, Il ne tenoit qu'à lui d'achever la ruine d'Attilu; mais il se contenta de l'avoir affoibli : il craignit que les Francs & les Visigoths, auxquels il attribuoit le fuccès de cette journée , ne devinssent trop puiffans , & ne fe partageaffent les Gaules; il le ménagea comme un ennemi dont la terreur devoit les retenir dans l'alliance des Romains. Il engagea Thorismond, fils de Théodoric, à aller se faire couronner à Toulouse, capitale de fon état, lui difant qu'il devoit craindre que ses freres ne fe fiffent un titre de fon absence pour le supplanter. Aétius usa des mêmes artifices pour engager Mérouée à se retirer dans ses états. Il leur donna à l'un & à l'autre un vase d'or, présent qui fut long-tems à la mode dans l'antiquité: il y avoit de ces vales qui pefoient julqu'à cinq cents livres.

ATT

Attila étoit toujours en proie aux plus vives alarmes; il ne put d'abord se perfuader le départ des Francs & des Visigothe. Il en rejeta les premieres nouvelles comme une rufe de fes ennemis, pour l'attirer hors de fes retranchemens; mais lorfque fes couriers lui en eurent donne la certitude, il forma des projets plus valtes que ceux qui venoient d'echoner. On dit que cette bataille lui couta denx cents mille hommes ; il eft certain que fes troupes étoient confidérablement dininuées, puisque fachant Aétius dépourve d'une partie de fes alliés, il n'eut point affez de confiance pour l'attaquer. Tels font les détails que nous ont confervés les anciens historiens de l'invasion d'Attila dans les Gaules, invalion plus fameufe par fes ravages que par fes fueres. Les villes & les campagnes par où palla ce furieux torrent, furent changées en déserts; & l'on peut juger de la terrent que le roi des Huns inspira , par la conduite des habitans de la ville de Troyes. On rapporte qu'ils se retirerent sur des montagnes, & que Lupus, leur éveque ne put les déterminer à rentrer dans leur ville.

Le roi des Huns ne retourna dans les états que pour faire de nouvelles levés. Les Quanes , les Ofes , les Turcilinges & les autres Germains d'au - delà de la Viftule, delignés dans l'antiquité, fous le nom de Basternes, sinsi que les Seythes, lui ayant fourni des recrues, il diriges d'abord sa route vers Constantinople; mais ce n'étoit qu'une ruse pour tromper fur ses delleins les Romains d'occident. Il revint presqu'aussi-tôt fur ses pas , prifa les Alpes, & mit le fiege devant Aquilée. Cette ville, dont dépendoit le fort de l'Italie, fit une défense fi vigoureule, que les Huns defespérant du succès . Erent éclater leurs murmures : ils parloient de lever le fiege , lorfque Arrile appercut plufieurs cicognes, qui dirizeant leur vol vers la campagne, portoient fur leurs ailes leurs petits, encore foibles pour les fuivre. " Ces oileanx guidespat ,, leur instinct, leur dit-il , vous montreat ,, quel doit être dans peu le deftin de la ", ville; ils ne la quittent que pour fe ", foustraire à l'embrasement dont elle el " menacée. " Les Huns , non moins foperstitieux que leur souverain, accepte-

rent cet augure. Ils redoublerent leurs affauts avec une ardeur nonvelle, ne doutant pas que le départ des cicognes ne fût le présage assuré de leur triomphe. Les alliégés étonnés de leurs efforts, & ne pouvant en soutenir l'impétuclité, abandonnerent leur ville; & pour avoir le tems de mettre en furcté ce qu'ils avoient de plus précieux, ils placerent fur les remparts des statues qui représentaient des foldats armés. Les Huns, à qui ce stratageme en avoit imposé, furent privés du pillages qu'ils s'étoient promis; leur cupidicé trompée excitant leur fureur, ils juffifierent la prédiction d'Attila , & reduifirent la ville en cendres ; encouragés par ce succès, ils prennent Inccessivement Vérone, Trévigio, Crémone, Breffig & Bergame. Les garnisons de ces différentes villes furent paffées au fil de l'épéc. Ce fut dans ces défordres que naquit Venise, cette ville qui devoit balancer un jonr les deftinées de l'Europe, & prescrire des bornes à la valeur des Turcs. On rapporte que les Padonans, pour fe fouftraire au fort eff ayant de leurs voifins, se réfugierent dans des marais près du golfe Adriatique, où ils languirent d'abord dans une affreule mifere. jufqu'à ce que leur conftance les élevant au-deffus de leurs revers, ils fe conftruifirent quelques cabanes.

Attila continuoit toujours fes ravages ; il s'étoit rendu maître de Pavie & le Milan. Ce fut dans cette derniere vile qu'il déploya toute la fierté de fon Ayant vu des tableaux dans lefjuels les empereurs étoient représentés ur leur trone, & traitant les rois en ellaves, il les fit effacer auffi-tot, & en it faire d'antres où les empereurs étoient eprésentés dans une attitude humiliante, ¿ le conjurant de recevoir leurs hommaes qu'il fembloit dédaigner. Les Romains toient consternés de crainte ; ils n'aoient aucun obstacle à opposer aux funs. Aétius étoit dans les Gaules, où s'efforçoit de foutenir une ombre de la najefté romaine; & s'il étoit vrai que la estinée d'Attilaeût dépendu de lui l'anée précédente , il dut le repentir de n'en voir pas profité pour le perdre. Convainu de l'impossibilité de conserver l'Italie, écrivit à Valentinien III, lui conseilint de faire la paix, n'importe quelles en fusient les conditions, ou de fe rendre dans les Gaules, où il lui préparoit une retraite. Tel étoit le déplorable état de l'empire, lorfque le pape Léon fortit de Rome, & alla au-devant d'Attila; parvenu à sa tente, il se jette à ses pieds & le conjure avec larmes de rendre le calme à l'occident. Le pontife parvint à toucher le cœur du barbare. Attila fe tourna vers les feigneurs de fa cour. Je ne sais pourquoi, leur dit - il, les , paroles de ce prêtre m'ont touché ,... On prétend qu'il affura avoir vu un fantome vetu pontificalement, qui le mensgoit de le tuer , s'il perfistoit à vouloir la guerre. Il consentit enfin à se retirer . mais à condition qu'on lui remettroit Honora, sœur de Valentinien, qu'il réclamoit comme fa femme, avec la part du trésor impérial, qui revenoit à cette princesse; il exigeoit en outre une penfion anonelle. L'empereur fouscrivit à ces conditions, ne croyant pouvoir racheter à trop haut prix les maux dont l'empire étoit menacé. Attila ne survécut point à cette expé-

dition; il songeoit à faire une invasion en Asie, lorsqu'il fut pris d'un faigne-

ment de nez, dont il mourut l'an 453.

On prétend contre toute vraisemblance

qu'il étoit dans fa cent vingt-cinquieme

année : il n'est guere probable qu'à cet

âge on puisse supporter les fatigues des

guerres laborieuses qu'il entreprenoit

lans celle. Bonfinius qui rapporte cette particularité, en ajoute une plus croya-

ble; il affure qu'il mourut pour s'être livré à des plaisirs trop vifs le jour de ses noces. Plufieurs modernes fe font plû t nous tracer le portrait de cet homme étonnant, & en ont faifi tous les traits. Ils (les Huns ) étojent, dit l'un " d'eux, gouvernés par Attila, le mo-" narque le plus redoutable qui fût alors ", dans l'univers. S'il eft vrai qu'il ait ,, conquis la Germanie, comme quel-" ques-uns le prétendent, fans cepen-" dant rapporter les guerres qu'il ent à " foutenir pour s'en rendre maitre, fes " états s'étendoient des rives du Rhin " jufqu'aux bords les plus reculés de la " mer Noire ( on ne sauroit fixer autre-" ment l'étendue de sa domination ); " elle n'avoit pour bornes que la terreur " de fes voifins. Les princes & les rois

" trembloient à son seul nom; & la déférence qu'avoient pour lui l'emperenr d'orient & celui d'occident, ne différoit pas de l'obéissance que des sujets doivent à leur fouverain. Egalement fait pour la guerre & pour la politique, il avoit tous les talens du capi-,, taine & de l'homme d'état, employant ,, tour-à-tour & tonjours avec luccès , les forces, les menaces, l'artifice & la ruse. Il usoit indifféremment de tous les moyens : aucun n'étoit vil à fes yeux, s'il lui procuroit la victoire. Quoique craint de ses sujets, il en fut l'amour & l'idole, comme il fut la terreur & l'effroi de ses ennemis; ce n'étoit pas par une vaine oftentation qu'il " en imposoit au peuple; plein de mé-,, pris pour cette magnificence que les souverains étalent comme le signe de leur grandeur , il fe montroit toujours en public dans la plus grande simplicité. Il paroissoit pauvre au milieu des dépouilles d'une partie de la terre ; il n'avoit d'autre symbole de sa puissance que sa lance & son épée. Son trône étoit une chaile de bois, quelquefois même une pierre brute, placée fous un arbre, & fous un drapeau qui lui servoit de tente. C'étoit à ce tribunal qu'il citoit le Perfe , le Grec & le Romain, qui tous s'humilioient de-", vant lui. . . . . . Comme tout inté-" reffe , continue le même auteur , dans la vie de cet homme extraordinaire, je dirai quelque chose de son extérieur : ,, quoique d'une taille au deffous de la " médiocre, il avoit la tête d'une groffeur démesurée, le nez extrêmement large & écrafé, le front applati, la barbe claire & entrecoupée par d'affreufes cicatrices; fes yeux petits, qu'il ne savoit fixer, étoient comme son corps, toujours en mouvement : cette figure hideusc. . . . . tout en lui " sembloit dire au monde qu'il étoit fait pour en troubler la paix. ,, M. de Montesquieu l'a peint avec cette touche vigoureuse & sublime, qui n'appartient qu'à ce profond écrivain. " Ce prince , , dans sa maison de bois, où nous le , présente Priscus , dit-il , maître de " toutes les nations harbares, & en quel-" que façon de toutes celles qui étoient , policées, étoit un des grands monar-

" ques dont Phistoire ait jamais parle. " On voyoit à sa cour les ambassadeurs , des Romains d'orient & de ceux d'oc-" cident , qui venoient recevoir les loix, " ou implorer fa clemence; tantotil demandoit qu'on lui rendît les Huns transfuges, ou les esclaves Romains " qui s'étoient évadés; tantôt qu'on lui , livrat quelque ministre de l'empereur: il avoit mis fur l'empire d'orient un tribut de deux mille cent livres " d'or. Il recevoit les appointemens de " général des armées romaines. Il était " craint de fes fujets , & il ne paroit pas , qu'il en fut hai : prodigieusement fier, mais cependant rufé, ardent dans la " colere , mais fachant pardanner ou " différer la punition, suivant qu'il con-" venoit à ses intérets , ne faifant jamis , la guerre quand la paix pouvoit hi donner affez d'avantage, fidelement fervi des rois meme qui étoient fous " fa dépendance ; il avoit gardé pour lui " feul l'ancienne simplicité des mours " des Huns. Du refte , on ne pent guere , louer fur fa bravoure le chef d'une " nation où les enfans entroient en fu-" reur au récit des hauts faits d'armes " de leurs peres, & où les peres ver-" foient des larmes parce qu'ils ne pet-" voient pas imiter leurs enfans " Ce feroit une prétention téméraire de vouloir rien ajouter aux réflexions de ce grand peintre.

La vaste monarchie dont Attila avoit été le fondateur, fut divilée après le mort. Persuadé que tout partage condeit un état à sa ruine inévitable. il asout nommé pour lui succéder. Eliac l'aine de fes fils ; mais ces vues qui atteffoient sa politique, furent surmontées par le cri de la nature , qui mettant une parfaite égalité entre les enfans d'un pers commun, semble leur donner les reemes droits à son héritage. Ellac avoit toutes les qualités qui caractérisent un général; & ce n'étoit que par celles là que l'an devoit prétenire à reguer fur un penple qui ne vivoit que dans les camps , & qui ne goutoit de plaifir que fur le champ de bataille. Mais il avoit un grand nombre de freres, qui tous s'étoient fignales par des actions de la plus étonnante valent; ne pouvant se résoudre à obeir, ils se & rent des partifans, & fe reunirent pour lemander une égalité de partage : leurs rétentions réciproques plongerent toues les nations septentrionales dans la olus horrible confusion. Les rois tributaies ou sujets en profiterent pour recourer leur indépendance. Ardaric, roides Jépides, fit entendre à Ellac & à ses fre-es qu'il ne prétendoit recevoir les loix l'aucun d'enx. Sa fierté étoit indignée ju'on se disputat la conquete comme celle l'un vil bétail; les autres rois des différentes nations, Scythes, Sarmates & Germains, firent voir le meme esprit d'inlépendance ; ils réunirent leurs forces à celles d'Ardaric, & tous ensemble alletent combattre Ellac qui fut affez généeux pour renoncer à la supériorité qu'il prétendoit sur les freres, & pour marcher eur égal contre l'ennemi commun. Les tois rebelles eurent l'avantage dans nne grande bataille. Leur victoire fut scellée lu fang de trente mille Huns & de celui d'Ellac , qui fit des prodiges de valeur , & perit en digne fils d'Attila. Les Huns taincus abandonnerent la Pannonie aux Gépides, & firent une retraite vers l'em-Bouchure du Danube. (T-n.)

ATTILE-PONS, Géogr., c'étoit autrefois un bourg de la Gaule Belgique; c'est présentement un village du duché de Luxembourg, nommé Ettelsbruck, à quatre lieues de la capitale & à cinq de

Treves. (C. A.)

ATTILUS, Histoire de Suede, roi de Suede; il n'eft ce ebre que par son avafice. Il surchargea son peuple d'impôte, non pou entretenir le luxe de fa cour, mais pour ensevelir dans des caveaux la fubita ce du pauvre. Il eut le fort des avare ; il vécut dans des allarmes continuelles, epoula une femme prodigue, qui te con err avec fon fils Rolvo, roi de D : ema k , enleva fes tréfors & alla les diffiper dans les états de ce prince. ( 11. de Sacy. )

ATTI-MEER-ALU, f. m. Hift. nat. botan., figuier du Malabar, dont Van-Rheede a douné une affez bonne figure dans fon Hort. Malabar. , vol. III, page 75, pl. LI'III; les Brames l'appellent rauka paray ; les Portugais arvore da rajis ladrao : les Hollandois wortel-vijgb.

C'est l'arbre le plus gros qui ait encore été observé dans les Indes & dont l'accroiffement eft le plus fingulier. Sa grai-

Tome III. Part. II.

ne leve foit fur le trong de certains arbres, foit entre les fentes des rochers ou des vieilles mazures des bâtimens, d'où il pend en-bas comme un lizeron ou comme une liane, on toute autre plante grimpante en général. Sa racine ou fa tige jette ensuite des filets minces d'abord, qui fe fichent en terre, qui groffiffent & forment un tronc confidérable . pendant que la racine & la tige ancienne meurent : ce tronc jatte de tous cotés de nouveaux filets qui se joignent à lui pour le groffir encore, de forte qu'il paroit comme cannelé ou formé de côtes longitudinales & inégales ; & il prend ainti jufqu'à douze à dix huit piés de diametre fur une pareille hauteur. Ces filets fe prolongent jusqu'à terre, où ils forment des racines blanches à ecorce noiràtre, peu épaiffes, qui s'étendent fort au loin fous terre à une petite profondeur. Les branches qui couronnent cet arbre font tres - nombreufes , fort minces , & s'étendent en rayonnant de tous cotés. de maniere à lui former une cime hemifphérique. Les jeunes branches sont moins écartées, elles s'écartent fous un angle que a à peine 30 à 40 degrés d'ouverture : leur bois ainfi que celui du trone, est blane mou, flexible, & recouvert d'une écorce verd-cendree.

Les feuilles reffemblent affez à celles. de l'atti-alu, mais elles font moins ferrées, un peu moins grandes, moins larges à proportion, ayant à peine cinq pouces de longueur ; elles font plus rudes en-dessous , portées sur un pedicule très - court ; leur nervure inférieure les coupe en deux parties inégales, & les côtes qu'elle jette au nombre de cinq à fix à chaque coté, font alternes & difpolees de maniere qu'il n'y en a sucune à leur origine qui forme les trois côtes que l'on remarque dans celles de l'attialu.

Les figues ou enveloppes qui contiennent les fleurs, fortent folitairement de l'aisselle de chaque feuille , dont elles surpassent de beaucoup le pédicule en longueur. Elles ont la forme de la figue ordinaire ou celle de l'atti-alu , mais elles font beaucoup plus petites, ayant environ fix lignes de diametre ; le péduncule qui les porte est une à deux fois plus court qu'elle . & fort mince . de

forte qu'elles pendent horizontalement. En muriffant elles deviennent rouges &

pleines d'une chair blanche.

Qualités. L'atti - meer - alu eft fans odeer; toutes fes parties ont une faveur acerbe & amère; coupées, elles rendent un inc laiteux, épais, onchuenx, acre, qui en fechant devient porpurin. Cet arbre est toniours verd & couvert de feuilles & de fruits toute l'année. Il croit par tout le Malabar ; dans le Kandenate, province du royaume de Cochin, près du temple de Bayca, on en voit un dont le tronc a co piés géométriques de circonféreirce, & que les habitans affurent avoir déja vécu deux mille ans.

Usages. Ses figues se mangent comme celles de l'atti-alu; elles font fouveraines pour arrêter les flux de ventre de toute espece. Le sne de ses feuilles se boit dans les fievres ardentes. La décoction de fa racine ouvre puillamment les obstructions du foie, & guérit tons les ulceres de la

bouche. (M. Adanfon.)

\* ATTINGANTS, on PAULITIENS, ou PAULIJOANNITES. Voyez PAULI-

TIENS.

ATTIQUE, Glog. anc., province de l'Achaïe, en Grece, entre la mer Egée, la Béotie , & le pays de Mégare. Le peuple de l'Attique étoit divifé en dix tribus; ces' tribus occupoient une partie de la ville d'Athenes, & quelques bourgs, villages & villes. On y en ajouta trois dans la fuite; & l'on démembra quelques portions des anciennes, pour former les nouvelles; ce qui fait que certains bourge, dans les anciens auteurs, font attribués à différentes tribus. confeil des Prytanes étoit composé de 50 personnes prifes de chaque tribu. La tribu Erechtheide étoit ainfi nommée d'Erectheus ; l'Egerde , d'Egéc ; la Pandiomique, de Pandion ; la Léontide , de Léon , qui dévoua ses filles ponr le falut de la patrie; la Ptolémaide, de Ptolomée, fils de Lagus ; l'Acamantide , d'Acamas , fils de Théfée ; l'Adrianique , d'Adrien ; l'Oéneide , d'Oénée , fils de Pandion ; la Cécropide', du roi Cécrops ; l'Hipporhountide , d'Hippothoon, fils de Neptune ; l'Aiantide ou l'Emtide, d'Ajax de Télamon; l'Antiochide, d'Antiochus, fils d'Herenle; l'Attulide, d'Attale, roi de Pergame. Ces treize tribus comprenoient 174 peuples ou communautés de noms différens.

Eirefides, Herme, Hepheftia, Thorique, le Céramique de dehors, Cephale, Cicynna, Curtiades, Poros, Prospalta, Sphettos . Cholargos . appartencient à l'Acamantide.

Marathon, Oenée d'Aiantide, Ramne, Titacide, Tricorynthe, le Phalere, Plaphides , appartenoient à l'Aiantide ou

Eantide.

Ægilie, Alopeque, Amphitropé, Ansphlyfte, Atené, Bela, Thores, Ites, Crioa , Leccum , Leucopyra , Melenes , Pallené, Pentelé, Perrides, Peleques, Semachides , Phryrn , appartenoient à l'Antiochide.

Agous, Apollonia, Sunium, à l'Asse-

lide.

Athmonon, Exoné, Ales, Exonine, Dædalides, Epieiquides, Melite, Xipet, Pithos, Sypalette, Trinemais, à la Cécropide.

Ales, Araphenides, Araphen, Baté, Gargette , Diomaz , Efechtiha , Ericera, Icaria, Ionides, Colyte, Cydantides, Plothras, Philades, Chollides, à l'Egente.

Agraulé, Anagyre, Euonymos, Themachos, Kedes, Céphysie, Lampra fupérieure & inférieure, Pambotades, Petgale, Sybrides, Phagus, à l'Erechthes-

Aphidne, Eloufa, Oa, Adrianide, Phe-

gza , à l'Adrianide.

Azenia, Amanxanthea, Amacza, Acherde , Deceixa , Elxus , Eleufis , Troiades , Thimoitades , Keiriade , Coilé , Corydallos, Ocum Decelcicum, Oénoé Hyppothoontide, le Pirée, Spendale, à l'Hypethoontide.

Æthalides, Halime, Deirades, Ekalé, Eupyrides, Ketti, Cropia, Leuconium, Oeum Ceramicum , Paomides . Potamos. Scambonides, Hybabes, Phréarrhes, à la

Léontide.

Acharne, Butades, Brauron, Epiceph w1, Thria, Hippotamades, Laciades, Lucia, Oé, Perithoïdes, Ptelea, Tyrmides , Phile , à la Léontide.

Angelé , Cydathenæum , Cytheran , Myrrhinus, Paranie supérieure & inférieure, Phrafics, Probalynthe, Stirie,

Phegwa , à la Pandionide.

Berenicides , Tyrgonides , Conthylé , Phlya , à la Ptolémaide.

Argilia, Harma, Achrade, Dryme,

Edapteon, Enna, Echelides, Euchontheus, Zofter, Thebe, Thrion, Calé,
le Ceramique de dedans, Cothocides,
Colonos Hippios, Colonos Agoraios,
Cynofarges, Lariffa, Laurium, Lemæum,
Limnes, Miletum, Munichia, Panacte,
Parnethe, Poyx, Patrocleia, Sciron,
Sporgilos, Hymette, Hyfies, Phormifii,
Phrittii, Chitone, Orope, font des lieux
lont on ignore les tribus.

ATTIQUE. Voyez EPOQUE ou ERE

ATTIQUE.

ATTIQUE, tribu attique. V. TEABU.
ATTIQUE, talent attique. Voyez TA-

ENT.

ATTIQUE, en Architechure, étage pen leve qui fert à couronner & exhauffer in bel étage, tel que celni qui se voit à erfaille du coté des jardins : on nomme et étage supérieur attique, parce que sa roportion imite celle des bâtimens praiqués à Athenes, qui étoient tenus d'ue hauteur médiocre , & fur lesquels il e paroiffoit point de toits; austi faut-il garder d'en faire paroître de trop éleés , qui sembleroient accabler cet étage ; s fi dans un bâtiment de beaucoup de rofondeur on ne pouvoit le dispenser introduire des combles apparens, il fauroit se garder de pratiquer sous ces comles de pareils étages, malgré l'usage Equent qu'on en fait dans nos bâtimens la place des mansardes ; ce qui rend à vérité les étages supérieurs beaucoup us praticables 20 1 Ces especes d'étages sont souvent déco-

s d'un ordre d'architecture qui n'a rien commun avec la proportion des cinq peces d'ordonnances, tofcane, dorique, nique, corinthienne, & composite : mais pendant il doit y avoir quelque rapport ec le genre d'architecture qui le reçoit; ft-à-dire, que chacun des cinq ordres a proportion particuliere, qui exprime le nre ruftique, folide, moyen, délicat, & mpofite; & que l'ordre attique, à lui fent, it emprunter de chacun de ces ordres caractere qui lui convient, selon qu'il place fur l'un d'eux, fans pour cela pir plus de cinq diametres au moins, ou diametres au plus, & fe diftingner neipalement par la richelle ou la fimcité, felon que l'exige la convenance

a phipart des crehitectes font d'avis

batiment.

contraire fur la hauteur qu'on doit douner à cet ordre, par rapport à celui de desfous. Ce qu'ils ont trouvé de plus parfait dans les exemples antiques, n'a pu les accorder : les uns lui donnent les deux tiers de la hauteur de l'ordre quiles foutient ; les autres ne lui donnent que la moitié. Je fuis de ce dernier avis, & je conviens neanmoins que cette proportion peut verier de quelque chofe ... felon que l'édifice est plus ou moins élevé; ce qui ne peut le déterminer qu'à la faveur des regles de l'optique, fans lefquelles on ne peut que thtonner , rifquer de faire des fantes monftrueules ; ou reulfir par un henreux hafard.

Jamai, il ne faut employer cet ordre. en colonne. la proportion raccourcie ne pouvant jamais faire un bon effet ; &: quand il fe trouve des colonnes dans l'ordonnance d'un bâtiment que, l'on veut couronner d'un attique , il faut reculer ce dernier ordre à plomb des pilaftres: de deffous; & couronner les colonnes de devant avec des figures, comme à Verfailles , à Saint-Cloud , à Clagny , &c. H. fant favoir auffi que les croifées que l'on pratique dans ces étages doivent être quarrees, ou tout au plus que leur largeur doit être à la hauteur , comme 4 eft à 5, & fur-tout éviter de les faire barlongues, forme confacrée aux joupitaux. V. ABAJOUR.

Les baiuftrades qui couronnent cetétage, doivent auffi se ressentir de sa proportion raccourcie, & avoir environ un cinquienre moins de hauteur que cellesqui couronnent un ordre régulier.

On pratique souvent des attiques sans. ordre & sans croilée : ils font destinés à recevoir feulement des inferiptions aulieu de baluftrades, tels qu'on voit ceux de la porto de S. Denys, S. Martin, S. Bernard, à la plupart des fontaines publiques f alors ees attiques prennent. le nom de l'architecture qui les receit; &: de la divertité des formes qui les compofent; ce qui fait appeller attique contimu , celui qui entoure toutes les faces d'un bâtiment fans interruption ; ettiquei circulaire, celui qui fert d'exhapffement à un dome, à une coupole, à une lanterne, &c. attique interpofé , celui qui eft. fitué entre deux grands étages, attique de comble, celui qui est construttede pier-Mmm 2

re ou de bois, revétu de plomb, fervant de parapet à une terrasse, plate-forme : &c. attique de cheminée , le revétiffement de marbre ou de menuiserie, depuis le dessus de la tablette, jusqu'environ la moitié de la hauteur du manteau; ecs derniers étoient fort usités dans le dernier ficele , avant l'usage des glaces : Versailles, Trianon & Clagny nous en fourniffent des exemples , que l'on imite encore aujourd'hui dans les grandes pieces, où la dépense & la décoration des glaces feroient superfines. (P)

ATTIRAGE (Poids D') c'eft ainfi que les fileurs d'or appellent les poids employés dans leur rouet. Voyez à l'artisle FILER L'OR, dans la description du rouet, l'usage de ces poids. Poyez aufi l'explication du même mot au MOU-

LIN A FIL.

Les fileurs d'or donnent auffi le nom de cordes d'attirage, aux cordes qui fou-

tiennent les poids d'attirage.

ATTISE, f. f. nom que l'on donne dans les Brafferies au bois que l'on met dans les fourneaux fous les chaudieres. ATTISONNOIR, f. m. Les Fondeurs appellent ainfi un outil crochu dont ils

se servent pour attiser le feu.

ATTITUDE, f. f. en terme de peinture & de fenipture, eft la position ou l'action des figures en général : néanmoins il semble convenir particuliérement à celles qu'on a mises dans une position tranquille. On dit l'attitude , & non l'action d'un corps mort.

On dit : cette figure eft bien deffinée , bien coloriée, mais l'attitude en est désugréa-

ble. (R)

. ATTITUDE, en Ecriture, se dit de la position du corps & de la tête quand on

11. y a deux fortes d'attitude, felon la forte d'écriture ; on a la tête un peu panchée fur la gauche pour la bâtarde & la coulée ; on l'a droite pour la ronde.

\*ATTOCK (ROYAUMED') Géog., province d'Atie dans l'empire du Mogol, vers la grande Tartarie & les sources de l'Inde, entre les provinces de Cachemire, Penback, Multant, Hujacan & Cabul. Le Send & l'Inde en sont les principales rivieres.

ATTOMBISSEUR, f. m. terme de Fauconnerie, difeau qui attaque le héron

dans fon vol: il faut favoir qu'on en liche plufieurs fur lui, & qu'il y ea a qui lui donnent la premiere attaque, d'autres la feconde. On dit : ce faucon est bor attombi feur.

ATTOUCHEMENT, f. m. Géomét., point d'attouchement, qu'on appelle auffi point de contact ou de contingence, elt le point dans lequel une ligne droite touche une ligne courbe, ou dans lequel deux courbes fe touchent. Voyez CON-

TINGENCE.

On dit ordinairement en Géometrie. que le point d'attouchement vaut deux points d'interlection, parce que la tangente peut être regardée comme une lecante qui coupe la courbe en deux points infiniment proches. En effet, difent ler géometres, concevons par exemple use ligne droite indéfinie, qui coupe un cercle en deux points; imaginons enfaite que cette ligne droite se meuve parallelement à elle-même vers le fommet du cercle; les deux points d'interfection le rapprocheront insensiblement, & enfa fe confondront, ou ne feront plus qu'un point, lorfque par ce mouvement la fecante fera devenue tangente , c'eft-à-dire, ne fera plus que toucher ou rafer ce cercle.

Comme il n'y a point réellement de quantités infiniment petites . & que par conféquent l'on ne fauroit concevoir deux points infiniment proches ( poges INFINI & INFINIMENT PETIT); il est très-important de se former une idie nette de cette façon de parter, que il point d'attouchement vaut deux points d'interfection infiniment proches. fignific feulement que le point d'attenchement est la limite on le terme de tous les doubles points d'interfection des fécantes paralleles à la tangente, c'eft-àdire, que fi l'on mene parallelement à la tangente, une ligne qui coupe en deux points la courbe, par exemple, le cerele. on peut toujours imaginer cette liene à une telle distance de la tangente, que la distance des deux points d'interfection foit auffi petite qu'on voudra : mais que cette distance ne deviendra pourtant jamais abfolument nulte, à moins que la fécante ne fe confonde absolument avec la tangente. Cette idée des limites en très-nette, & très-utile pour reduire 4 géométrie des infiniment petits à des notions claires. V. LIMITE, &c.

An reste, il n'est question jusqu'ici que du point d'attouchement fimple ; ar il y a des points d'attouchement qui quivalent à trois points d'intersection, comme dans l'attouchement au point l'inflexion, d'autres équivalent à quatre wints d'intersection , comme dans l'atouchement au point de ferpenrement ininiment petit; & ainfi à l'infini; voyez NFLEXION , SERPENTEMENT : ce mi, en réduifant la chose à des notions laires, fignifie fimplement que la valeur le la fécante devenue touchante, a dans e cas trois ou quatre . &c. racines gales dans l'équation de la courbe; je is, de la lécante devenue touchante, car y a des cas où une lécante a plusieurs acines égales , sans être touchante , omme dans les points doubles, & dans es points conjugués. Ce qui distingue es points des points d'attouchement, c'eft ue si vous donnez une autre direction à ligne qui étoit tangente, en la faisant pujours paffer par le point d'attoucheent, alors elle ne coupe plus la courbe u'en un point, & l'équation qui repréinte fon intersection cesse d'avoir des icines égales ; au lieu que dans les oints multiples & conjugués, la sécante toujours plusieurs racines égales, quelne position qu'on lui donne, pourvu u'elle passe toujours par le point multile ou conjugué. V. RACINE, INTERSEC-ION, POINT MULTIPLE, POINT CONugui, &c.

ATTRACTIF, adj. m. se dit de ce ii a le pouvoir ou la propriété d'attirer. oyez ATTRACTION, & c. Ainsi on dit ree attractive, vis attractiva, & c.

La vertu attractive de l'aimant se comunique au fer, en faisant toucher le rà l'aimant. V. AIMANT. (0)

ATTRACTIFS, adj. Médecine, remes appliqués extérieurement, qui par ur activité pénetrent les pores, se mènt avec les matieres qui causent l'obuction, les rarésient, les disposent à vacuer plus facilement, en tenant la rtie ouverte par la brûlure ou par l'inion.

Les attractifs ne different point des nedes qui font murir & digérer. Voyes

URIR, DIGESTION.

Les principaux fimples de cette nature font les différentes matieres graffes, la fiente de pigeon & celle de vache, le fon, le levain, le hareng, l'encens, la poix, la réfine, l'huile, &c.

La matiere étant raréfiée par les remedes, & par conféquent devenue plus coulante, le fang qui circule sans cesse peut aisément l'entraîner dans son cours, la mêler ainsi avec la masse commune,

& causer de grands désordres.

La raréfaction lui faisant occuper un espace plus considérable, il en résulte une extension des parties qui la contennent; & le sentiment en est douloureux. Un plus grand concours des suides, & par conséquent une augmentation de la tumeur, en sont d'autres facheux esfets. Il faut donc administrer ce genre de médicamens avec une extreme circonspection. (N)

ATTRACTION, f. f. attractio ou tractio, composé de ad & de trabo, je tire; signifie, en Méchanique, l'action d'une force motrice, par laquelle un mobile est tiré ou rapproché de la puissance qui le meut. Voyez Puissance & Mouve-

MENT.

Comme la réaction est toujours égale & contraire à l'action, il s'ensuit que dans toute attraction le moteur est attiré vers le mobile, autant que le mobile vers le moteur. V. ACTION & RÉACTION.

Dans l'usage ordinaire on dit qu'un corps A est attiré vers un autre corps B, lorsque A est lié ou attaché avec B par le moyen d'une corte, d'une courroie ou d'un bâton; c'est de cette manière qu'un cheval tire un charriot ou une barque: & en général on dit qu'un corps en attire un autre, lorsqu'il communique du mouvement à cet autre par le moyen de quelque corps placé entr'eux, & que le corps moteur précede celui qui ett mû.

De plus, lorsqu'on voit deux corps libres, éloignés l'un de l'aure, s'approcher mutuellement sans que l'en s'approcher mutuellement sans que l'en s'approche de la cause, on donne encore à ce phénomene le nom d'attraction, & c'est principalement dans ce dernier sens qu'il a été employé par les philosophes anciens & modernes. L'attraction, prise dans le premier sens, se nomme plus communément traction. Voyez Traction.

Mmm 3

Attraction on force attractive, dans Pancienne physique, signific une force naturelle qu'on suppose inhérente à certains corps, & en vertu de loquelle ils agissent sur d'autres corps éloignés, & les tirent à eux. Voyez Force.

Le mouvement que ces prétendues forces produisent, et appeilé par les péripatéticiens mouvement d'attraction, & en plusieurs occasions, fuftion; & ils rapportent differens exemples où, felon eux . ce mouvement le remarque : ainfi nous respirons l'air, disent-ils, par attraction ou fuction ; de meme nous fuçons par attraction une pipe de tabac : c'elt encore par attraction qu'un enfant tette : c'eft par attraction que le fang monte dans les ventoufes, que l'eau d'éleve dans les pompes, & la fumée dans les cheminées; les vapeurs & les exhalaffons font attirées par le foleil, le fer par l'aimant, les pailles & la pouffiere par l'ambre & les autres corps Cledriques. Voyez Suction.

Si ces philosophes avoient fait un plus grand nombre d'expériences, ils auroient bientôt reconnu que ces différens phénomenes venoient de l'impulsion d'un fiquide invisible. Ainsi la plupart des effets que les anciens attribuoient à l'attraction sont aujourd'hui attribués à des causes plus naturelles & plus sussibles, principalement à la presson de l'air. Voy. Ara

PRESSION.

C'est la pression de l'air par exemple, qui produit les phénomenes de l'inspiration des ventoules, de la suction des pompes, des vapeurs, des exhalassons, &c. V. RESPIRATION, SUCTION, POMPE, VENTOUSE, VAPEUR, FUMES, EXHALAISON, &c.

Sur les phénomenes de l'attraction électrique & magnétique, voy. Almant, Magnétisme & Electriciré.

La puissance opposée à l'attraction est appellée répulsion; & l'on observe que la répulsion à lieu d'ins que ques essets pa-

turels. Poyez REPULSION.

Attraction ou puissance attractive se dit plus particulièrement dans la philosophie Newtoniene, d'une puissance ou principe, sei yertu duquel routes les parties, soit d'un mênie corps, soit de corps différens, tenilent les unes yers les autres; ou pour parler plus exactement, l'attraction est l'este d'une puissance, par laquelle

chaque particule de matiere ten? ven une autre particule. P. Mattere & Particule. Les loix & les phénomenes de l'attraction font un des points principaux de la philosophie Newtonnienne. Voyez Philosophie New-TONIENNE.

Quoique ce grand philosophe se serve du mot d'attraction comme les philosophes de l'école, cependant, selon la plupart de ses disciples, il y attache une idée bien différente. Nous disons selus la plapart de ses disciples, car nous me faitons que détailler ici ce qui a été dis sur l'attraction, nous réservant à exposer à la fin de cet article notre sentiment particulier.

L'attraction dans la philosophie acienne étoit, selon eux, une especiel, qualité inhérente à certains copps, & qui résultoit de leurs formes particulières & spécifiques; & l'idée que les ancieusphilosophes attachoient à ce mot de forme, étoit fort obseure. Voyez Qualité &

FORME.

L'attraction newtonnienne, au contuine, est un principe indéfini, c'est-à-dire, par lequel on ne veut désigner ni aucure de proceou manière d'action particuliere, ni aucure causé physique d'une parelle action, mais seulement une tendance es général, un conatus accedendi, ou effor pour s'approcher, quelle qu'en soit à cause physique ou métaphysique, c'es-à-dire; spit que la puissance qui lepoduit soit qu'elle consiste dans l'impulsion s'ur agent extérieur.

Auffi Newton dit-il expressement des ses principes qu'il se sert indifféremment des mots d'attrassion, d'impusson, & le propension, & avertit-il le lecteur de ne pas éroire, que par le mot d'attrassin il veuillé désigner une madiere d'atina ou sa cause esticiente, & supposer qu'il à réellement une force attractive des des centres qui ne sont que des point mathématiques, siv. 1, pag. 5. Et dans un autre endroit il dit qu'il considere le sorces centriperes comme des attraction, quoique, peut-être elles ne soient, pagiquement parlant, que de véritables impussions, sibid, pag. 149. Il dit aussi dans em Optique, p 322, que ce qu'il appelle attraction, est peut-être l'esser de gelque

impulfion qui agit fuivant des loix différentes de l'impulsion ordinaire, ou peutêtre auffi l'effet de quelque caufe qui

nous eft inconnue.

Si on confidere l'attraction, continuent les Newtoniens, comme une qualité qui résulte des formes particulieres de certains corps, on doit la proferire avec les fympathies, antipathies & qualités occultes. Voy. QUALITÉ OCCULTE. Mais quand on a une fois écarté cette idée . on remarque dans la nature un grand nombre de phénomenes, entr'autres la pefanteur des corps , ou leur tendance vers un centre , qui femblent n'être point l'effet d'une impulsion, ou dans lesquels au moins l'impulsion n'est pas sensible : de plus, ajoutent-ils, cette action parolt différer à quelques égards de l'impulsion que nous connoissons; car l'impulsion est toujours proportionnelle à la surface des corps , au lieu que la gravité agit sur les parties folides & intérieures, & eft toujours proportionnelle à la masse, & par confequent doit etre-l'effet d'une capfe qui pénétre leur fubftance.

D'ailleurs les observations nous ont appris qu'il y a divers cas où les corps s'approchent les uns des autres, quoiqu'on ne puille découvrir en aucune maniere qu'il y ait quelque cause extérieure qui agiffe pour les mettre en monvement. Quiconque attribue ce mouvement à une impuision extérieure; suppose donc un peu trop légerement cette Ainfi, quand on voit que deux corps éloignés s'approchent l'un de l'autre, on ne doit pas se presser de conclure que ces corps sont pouffes l'un vers l'autre, par l'action d'un fluide ou d'un autre corps invisible, jusqu'à-ce que l'expérience l'ait démontré ; comme il est arrivé dans les phénomenes que les anciens attribuoient à l'horreur du vuide, & qu'on a reconnu être l'effet de la preffion de l'air. Encore moins doit-on attribuer ces phénomenes à l'impulsion , lorfqu'il paroît impossible, ou au moins trèsdifficile de les expliquer par ce principe, comme il est prouyé à l'égard de la pesanteur. Mulich. Effai de phyfique.

Le principe inconnu de l'attraction, c'est-à-dire, inconnu par la cause ( car les effets font fous les yeux de tout le monde) est ce qu'on appello sttraction, &

fous ce nom général, on comprend toutes les tendances mutuelles dans lefquelles l'impulsion ne se manifeste pas , &qui par conféquent ne peuvent s'expliquer par le fecours d'aucunes loix connues de la nature.

C'eft de là que font venues les diffés rentes fortes d'attractions : favoir la nefanteur , l'ascenfion des liqueurs dans les tuvaux capillaires, la rondeur des gouttes de fluide, &o'c. qui font l'effet d'autant de différens principes agiffans 'par des! loix différentes, attractions qui n'ont rien de commun , finon qu'elles ne font peutêtre point l'effet d'une canfe phyfique. & qu'elles paroissent résulter d'une force inhérente aux corps ; par laquelle ils agiffent fur des corps éloignés, quoique notre railon ait beaucoup de difficulté à admettre une pareille force.

L'attraction pent fe divider, eu egard aux loix qu'elle observe, en deux ofpe-La premiere s'étend à une diftance: sensible : telles sont l'attraction de la: pefanteur qui s'observe dans tous les corps . & l'attraction du magnétifine. de l'électricité , &c. qui n'a lien que dans certains corps particuliers. Voyez les loix de chacune de ces attractions, aux mots GRAVITÉ, AIMANT, & ELECTRI-

L'attraction de la gravité, que les mathematiciens appellent auffi force tentripete; eft un des plus grands principes-& des plus univerfels de la nature. Nous la voyons & nous la fentons dans les corps qui font proches de la furface de la terre, ( Voyez PESANTEUR ) & nous trouvons par l'observation , que la même-force, c'est-à-dire, cette force qui est toujours proportionnelle à la quantité de , matiere , & qui agit en raison inversedu quarré de la distance, que cette force, dis - je, s'etend julqu'à la lune, & julu qu'aux autres planetes premieres & fécondaires, auffi - bien que jufqu'aux cometes , & que c'eft par elle que les corps céleftes font retenus dans leurs orbites. Or comme nous trouvous la pefanteur dans tous les corps qui font le snjet de nos observations, nous sommes en droit d'en conclure par une des res gles reques et philosophie , qu'elle fe trouve anffi dans tous les autres : de plus, comme nous remarquens, qu'elle Mmm 4

ch proportionnelle à la quantité de matiere de chaque corps, elle doit exister dans chacune de leurs parties; & c'est par conséquent une loi de la nature, que chaque particule de matiere tend vers chaque autre particule. L'oyez la preuve plus étendue de cette vérité, & l'application de ce principe aux mouvemens des corps célestes, lous les articles PHI-LOSOPHIE-NEWTONIENNE, SOLEIL, LUNE, PLANTE, COMETE, SATEL-BATE, CENTRIPETE, CENTRIPUGE.

C'eft done de l'attraction, suivant M. Newton , que proviennent la plupart des mouvemens, & par conféquent des changemens qui se font dans l'univers : c'eft par elle que les corps pefans defecudent, & que les corps légers montent; c'eft par elle que les projectiles font dirigés dans leur courfe, que les vapeurs montent, & que la pluie tombe; c'est nar elle que les fleuves coulent , que l'air presse, que l'Ocean a un flux & reflux. Voyez MOUVEMENT, DESCEN-TE, ASCENSION, PROJECTILE, VA-REPLUX, AIR, ATMOSPHERE, Edc. Les mouvemens qui resultent de ce principe, font l'objet de cette partie li étendue des mathématiques qu'on appellemechanique on ftatique , comme auffi de L'bydroftatique, de l'bydraulique, &c. qui en font comme les branches & la fuite; Voyes MECHANIQUE . STATI-QUE, HYDROSTATIQUE, PNEUMA-TIQUE; wyez anfi MATHEMATIQUE, Philosophie, &c.

La seconde espece d'attraction est celle qui ne s'étend qu'à des diftances infen-Bhles. Telle eft l'attraction mutuelle qu'on remarque dans les petites parties dont les corps font composés ; car ces parties s'attirent les unes les autres au point de contact, ou extremement près de ce point , avec une force très-lupérieure à celle de la pefanteur, mais qui décroit ensuite à une très petite diftance, jusqu'à devenir beaucoup moindre que la pelanteur. Un auteur moderne a appellé cette force attraction de cobtfion., suppolant que o'eft elle qui unit les particules élémentaires des corps pout en faire des maffes fenfibles , wayez COHÉSION, ATOME, PARTICULE, Se. Toptes les parties des fluider s'attirent mutuellement, comme il parolt par la ténacité & la rondeur de leurs goutes, fi l'on en excepte l'air , le feu , & la lumiere, qu'on n'a jamais vus fous la forme de gouttes. Ces mêmes fluides le forment en gouttes dans le vuide comme dans l'air, ils attirent les corps folides, & en font réciproquement attirés, d'et il paroit que la vertu attractive se trouve répandue par-tout. Qu'on mette l'une fur l'autre deux glaces de miroir bien unies, bien nettes & bien feches , on trouvers alors qu'elles tiennent enfemble avec beaucoup de force, de forte qu'on ac peut les féparer l'une de l'autre qu'avec peine. La même chose arrive dans le vuide, lorfqu'on retranche une petite portion de deux balles de plomb, enforte que leurs furfaces deviennent unies à l'endroit de la fection, & qu'on les prefie enfuite l'une contre l'autre avec la main, en leur faifant faire en meme temps in quatrieme partie d'un tour, on rematque que ces belles tiennent enfemble avec une force de 40 ou 50 livres. En général, tous les corps dont les furfaces font unies , feches & nettes , principalement les métaux, se collent & s'attachent mutuellement l'un à l'autre quand on les approche, de forte qu'il fant quelque force pour les féparet. Muffch. Effai de phyfiq.

Les corps s'attirent réciproquement, non - feulement luriqu'ils le touchent, mais auffi lorfqu'ils font à une certaine diftance les uns des autres : car, mettes entre les denx glaces de miroir dont nous venons de parler , un fil de loie fort fin alors ces deux glaces ne pourront pes fe toucher , puifqu'elles feront éloigne l'une de l'autre de toute l'épailleur du fil. cependant on ne laiffera pas de voir que ces deux glaces s'attirent mutuelle ment, quoiqu'avec moins de force que torfqu'il n'y avoit rien entr'elles. Mettez entre les glaces deux fils que vous aurez tordus ensemble, ensuite trois fils tordes de même, & vous verrez que l'attraclion diminuera à mesure que les glaces s'éloigneront l'une de l'autre. Muffch. ibid.

On peut encore faire voir d'une maniere bien sensible cette vertu attractive par une expérience curicuse. Prenez un corps solide & opaque, qui finisse en pointe, soit de métal, soit de pierre, ou

même de verre ; fi des rayons de lumiere paralleles passent tout près de la pointe ou du tranchant de ce corps , dans une chambre obscure, alors le rayon qui se trouvera tout près de la pointe, fera attire avec beaucoup de |, corps agiffent les unes fur les autres, force vers le corps ; & après s'être détourné de sou chemin , il en prendra un autre, étant brifé par l'attraction que ce corps exerce fur lui. Le rayon un pen plus éloigné de la pointe est aussi attiré, mais moins que le précédent, & ainfi il fera moins rompu, & s'écartera moins de son chemin. Le ravon suivant, qui est encore plus éloigné, sera aussi moins attiré & moins détourné de fa pre-Enfin à une certaine difmiere route. tance fort petite, il y aura un rayon qui ne fera pas attiré du tout, ou du moins sensiblement, & qui conservera sans se rompre sa direction primitive. Musich. ibid.

C'est à M. Newton que nous devons la découverte de cette derniere espece d'attraction , qui n'agit qu'à de très-petites diftances, comme c'est à lui que nous devons la connoissance plus parfaite de l'autre, qui agit à des distances considérables. En effet, les loix du mouvement & de la percussion des corps sensibles dans les différentes circonftances où nous pouvons les supposer, ne paroissent pas sufficantes pour expliquer les mouvemens. intestins des particules des corps . d'où dépendent les différens changemens qu'ils subiffent dans leurs contextures, leurs couleurs, leurs propriétés; ainsi notre philosophie seroit nécessairement en défaut, si elle étoit fondée sur le principe seul de la gravitation, porté même austi oin qu'il est possible. Voyez LUMIERE, COULEUR, Efc.

Mais outre les loix ordinaires du mourement dans les corps fenfibles, les parcicules dont ces corps font composés en ibservent d'autres, qu'on n'a commencé remarquer que depuis peu de temps, & iont on n'a encore qu'une connoissance ort imparfaite. M. Newton, à la pénération duquel nous en devons la preniere idée, s'est presque contenté d'en tablir l'existence ; & après avoir prouvé ju'il y a des mouvemens dans les petites parties des corps, il ajoute que ces mouemans proviennent de certaines puissances on forces , qui paroillent différentes de toutes les forces que nous connoilfons.

" C'eft en vertu de ces forces, felon ", lui , que les petites particules des " même à une certaine distance, & pro-", duisent par - là plusieurs phénomenes " de la nature. Les corps fensibles , ", comme nous l'avons déja remarqué, " agiffent mutuellement les uns fur les " autres; & comme la nature agit d'une " maniere toujours constante & unifor-"me, il est fort vraisemblable qu'il y a " beaucoup de forces de la même espece; " celles dont nous venons de parler s'é-" tendent à des diffances affez lenfibles , , pour pouvoir être remarquées par des " yeux vulgaires : mais il peut y en avoir " d'autres qui agiffent à des distances " trop petites , pour qu'on ait pu les ob-" ferver julqu'ici; & l'électricité, par , exemple , agit peut - être à de telles " distances, même fans être excitée par ", le frottement ".

Cet illustre auteur confirme cette opinion par un grand nombre de phénomenes & d'expériences, qui prouvent clairement, selon lui, qu'il y a une puissance & une action attractive entre les particules, par exemple, du fel & de l'eau, entre celles du vitriol & de l'eau, du fer. & de l'eau-forte, de l'esprit de vitriol &. du falpetre. Il ajoute que cette puiffance n'est pas d'une égale force dans tous les corps ; qu'elle est plus forte , par exemple, entre les particules du fel de tartre & celles de l'eau-forte, qu'entre les particules du fel de tartre & celles de . l'argent; entre l'eau-forte & la pierre calaminaire , qu'entre l'eau forte & le fer; entre l'eau-forte & le fer, qu'entre l'eau-forte & le cuivre , encore moindre entre l'eau - forte & l'argent , ou entre l'cau - forte & le mercure. De même l'efprit de vitriol agit fur l'eau , mais il agit encore davantage fur le fer ou fur le cuivre.

Il est facile d'expliquer par l'attraction mutuelle la rondeur que les gouttes d'eau affectent; car comme ces parties doivent s'attirer toutes également & en tous fens, elles doivent tendre à former un corps . dont tous les points de la furface foient à distance égale de son centre. Ce corps fe-

roit parfaitement Spherique, fi les parties qui le composent oient sans pesanteur : mais cette force, qui les fait descendre en embas, oblige la goutte de s'allonger un pen ; & c'eft pour cette raifon . que les gouttes de fluide attachées à la farface inférieure des corps, dont le grand axe eft vertical, prennent une figure un peu ovale. On remarque auffi cette meme figure dans les gouttes d'eau qui font placées fur la surface supérieure d'un plan horizontal, mais alors le petit axe de cette figure eft vertical, & la furface inférieure, c'eft - à - dire, celle qui touche le plan , eft plane ; ce qui vient tant de la pelanteur des particules de l'eau, que de l'attraction des corps fur lesquels elles font placées , qui alterent l'effet de leur attraction mutuelle. Auffi moins la furface fur laquelle la goutte est placée a de force pour attirer fes parties, plus la goutte refte ronde : c'est pour cette raifon , que les gonttes d'ezn qu'on voit fur quelques feuilles de plantes, font parfaitement rondes; au lieu que celles qui fe trouvent fur du verre , fur des métaux, ou fur des pierres ne font qu'à demi - rondes , ou quelquefois encore moins. Il en est de même du mercure, gui fe partage fur le papier en petites boules parfaitement rondes , au lieu qu'il prend une figure applatie lorfqu'ileft mis fur du verre ou fur quelqu'autre métal. 'Plus les gouttes font petites', moins elles ont de pefanteur. & par confequent lorfqu'elles viendront à s'attirer, elles formeront un globule heaucoup plus rond que celui qui' fera forme par les groffes gouttes, comme on pourroit le démontrer plus au long, & comme l'expérience le confirme. Il est à remarquer que tous ces phénomenes s'obfervent également dans l'air & dans le vuide. Mulleb.

On peut s'assurer encore de la force avec laquelle les particules d'eau s'attirent, en prenant une phiole dont le cou loit fort étroit, & n'ait pas plus de deux lignes de diametre, & en renversant cette phiole, après l'avoir remplie d'eau, car on remarquera alors qu'il n'en sort

pas une seule goutte. ....

Comme dans une goutte d'eau, les parties qui s'attirent réciproquement ne reftent pas en repos avant que d'avoir

formé une petite boule, de même aussideux gouttes d'eau situées l'une proche de l'autre, & légerement attirées par la surface sur laquelle elles se trouvent, se précipiteront l'une vers l'autre par leur attraction mutuelle; & dans l'instant même de leur premier contact celles se réuniront & formerent une boule, comme on l'observe en esset; la même chose arrive à deux gouttes de mercure.

Lorsqu'on verse ensemble les parties de divers liquides, elles s'attirent mutuellement; celles qui se touchent alori, tiennent l'une à l'autre par la sorce avec laquelle elles agissent; c'est pourquoi les liquides pourront en ce cas se changer en un corps solide, qui sera d'autant plus dur, que l'attraction aura été plus sorte; ainsi ces liquides se coaguleront. Masse.

Lorfqu'on a fait diffoudre des parties de sel dans une grande quantité d'eau; elles font attirées par l'eau avec plus de force qu'elles ne penvent s'attirer mutuellement, & elles reftent féparées affes loin les unes des autres : mais lorfqu'en fait évaporer une grande quantité de cette même eau , foit par la chaleur du foleil, foit par celle du feu, foit par le moyen du vent, il s'éleve fur la furface de l'eau une pellicule fort mince, formée par des particules de sel qui se tiennent & dont l'eau s'eft évaporée. en haut , Cette pellicule, qui n'est composée que des parties de fel , peut alors attirer & léparer de l'eau qui eft au-deffous, differentes particules falines, avec plus de force que ne pouvoit faire auparavant cette même eau deja diminuée de volsme ; car par l'évaporation d'une grande quantité d'eau , les parties falines ferapprochent davantage, & s'unissent beancoup plus qu'auparavant; & l'eau fe tresvant en moindre quantité , elle a assi moins de force pour pouvoir agir fur les parties falines, qui font alors attirées es haut vers la pollicule de fel à laquelle elles fe joignent. Cette perite peau devient par conféquent plus épaille & plus pefante que le liquide qui elt au-deffous, puisque la pesanteur spécifique des parties falines eft beaucoup plus grande que celle de l'eau ; ainsi des que cette peau et devenue fort pefante , elle fe brife es pieces; ces morceaux tombent an fond, & continuent d'attirer d'autres parties à-

lines; d'où il arrive qu'augmentant encore de volume, ils le forment en grofles masses de différentes grandeurs appel-lées crystaux. Aussch.

L'air quoiqu'il doive furnager tous es liquides que nous connoissons, & qui ont beaucoup plus pesans que lui, ne aiffe pas d'en être attiré , & de fe meler ivec eux ; & M. Petit a fait voir par plusieurs expériences, de quelle maniere I est adhérent aux corps fluides, & fe colle, pour ainfidire, aux corps folides. Mem. Acad. 1731.

Les effervelcences qui arrivent lorfju'on mêle ensemble différens liquides, ious donnent un exemple remarquable le ces fortes d'attractions entre les petites parties des corps fluides; on en verra cilessous une explication un peu plus dé-

aillée.

Il n'est pas non plus fort difficile de prouver que les liquides font attirés par es corps folides. En effet , qu'on verse le l'eau dans un verre bien net, on renarquera qu'elle est attirée sur les cotés ontre lesquels elle monte & auxquels :lle s'attache, de forte que la furface de a liqueur eft plus baffe au milieu que elle qui touche les parois du verre, & jui devient concave : an contraire , lorfju'on verle du mercure dans un verre . a surface devient convexe, étant plus naute au milieu que proche les parois du terre ; ce qui vient de ce que les parties lu mercure s'attirent réciproquement ivec plus de force qu'elles ne sont attirées par le verre.

Si l'on prend un corps folide bien net, & qui ne foit pas gras, qu'on le plonge lans un liquide, & qu'ensuite on le leve ort doucement & qu'on l'en retire, la iqueur y reftera attachée, même quelnefois à une hauteur affez confidérable; insorte qu'il reste entre le corps & la urface du liquide , une jetite colonne jui y demeure fuspendue ; cette colonne e détache & retombe lorfqu'on a élevé e corps affez haut pour que la pefanteur le la colonne l'emporte fur la force at-

ractive. Muffch.

La force avec laquelle le verre attire es fluides, se manifeste principalement lans les expériences fur les tuvaux capilaires. P. TUVAUX CAPILLAIRES.

Il y a une infinité d'anties expériences

qui conftatent l'existence de ce principe d'attraction entre les particules des corps. Voyez les articles SEL . MENS-TRUE, &e.

Toutes ces actions en vertu desquelles les particules des corps tendent les unes vers les autres, sont appellées en général par Newton du nom indéfini d'attraction. qui est également applicable à toutes les actions par lefquelles les corps fenfibles agiffent les uns fur les antres, foit pat impulsion, ou par quelque autre force moins connue : & par - la cet auteur explique une infinité de phénomenes, qui feroient inexplicables par le feul principe de la gravité : tels font la cohéfion . la diffolution, la coagulation, la crystallifation , l'afcenfion des fluides dans les tuyaux capiliaires , les secrétions animales, la finidité, la fixité, la fermentation , Sc. V. les art. Conésion , Dis-SOLUTION, COAGULATION, CRYSTALLISATION, ASCENSION, SECRE-TION, FERMENTATION, &c.

"En admettant ce principe, ajoute " cet iliuftre auteur, on trouvera que , la nature cft par-tont conforme à elle-" meme . & très-simple dans fes operations; qu'elle produit tous les grands mouvemens des corps céleftes par l'uttraction de la gravité qui agit fur les corps, & presque tous les petits mouvemens de leurs parties, par le moyen de quelqu'antre puissance attractive répandue dans ces parties. Sans ce principe, il n'y auroit point de mouvement dans le monde; & fans la continuation de l'action d'une pareille ", caufe, le mouvement périroit peu-à-,, peu , puilqu'il devroit continuelle-" ment décroitre & diminuer , fi ces " puissances actives n'en reproduisoient ,, fans celfe de nouveaux. ,,. Optique, page 373.

Il est facile de juger après cela combien font injustes ceux des philosophes modernes qui se déclarent hantement contre le principe de l'attraction, fans en apporter d'autre raison , sinon qu'ils ne congoivent pas comment un corps peut agir fur un autre qui en eft éloigné. Helt certain que dans un grand nombre de phénomenes les philosophes ne reconnoissent point d'autre action , que celle qui est produite par l'impulsion &

le contact immédiat; mais nous vovons dans la nature plusieurs effets sans y remarquer d'impulsion : souvent même nous sommes en état de prouver, que toutes les explications qu'on peut donner de ces effets par le moyen des lolx connues de l'impulsion, font chimériques & contraires aux principes de la mechanique la lus simple. Rien n'est donc plus fage & plus conforme à la vraie philosophie, que de suspendre notre jugement sur la nature de la force qui produit ces effets. Par-tout où il va nn effet , nous pouvons conclure qu'il y a une cause, soit que nous la voyions ou que nous ne la voyions pas. Mais quand la canfe est inconnue, nous pouvons confiderer fimplement l'effet, fans avoir égard à la cause ; & c'est même à quoi il femble qu'un philosophe doive se borner en pareil cas : car d'un coté, ce seroit faiffer un grand vuide dans l'histoire de la nature, que de nous dispenser d'examiner un grand nombre de phénomenes fous prétexte que nous en ignorons la caufe ; & de l'antre , ce feroit nous expofer à faire un roman, que de vouloir raifonner fur des caufes qui nous font inconnues. Les phénomenes de l'attraction font donc la matiere des recherches phyfiques; & en cette qualité ils doivent faire partie d'un syfteme de phylique : mais la caufe de ces phénomenes n'est du ressort du physicien, que quand elle est sensible, c'est à-dire, quand elle paroit elle-meme être l'effet de quelque caufe plus relevée (car la cause immédiate d'un effet ne paroît elle - même qu'un effet, la premiere cause étant invisible. ) Ainsi nous pouvons supposer autant de eauses d'attraction qu'il nous plairs, fans que cela puisse nuire aux effets. L'illustre Newton semble même être indécis fur la nature de ces causes; car il paroit quelquefois regarder la gravité comme l'effet d'une cause immatérielle. ( Optiq. p. 343, &c.); & quelquefois il paroit la regarder comme l'effet d'une cause matérielle. Ibid. page 325.

Dans la philosophie Newtonienne, la recherche de la cause est le dernier objet qu'on a en vue; jamais on ne pense à la trouver que quand les loix de l'effet & les phénomenes sont bien établis, parce que c'est par les effets seuls qu'on peut re-

monter jusqu'à la cause, les actions mimes les plus palpables & les plus sentibles n'ont point une cause entiérement connue: les plus profusés philosophes ne sauroient concevoir comment l'impussion produit le mouvement , c'est-à-dite, comment le mouvement d'un corps passe dans un autre par le choc: cependant le communication du mouvement par l'impussion est un principe admis, non-seulement en philosophie, mais encôre en mathématique, & même une grande putic de la mechanique élémentaire a pout objet les lois & les estets de cette communication. V. PERCUSSION & COMMUNICATION de mouvement.

tre portée.

Newton a donc éloigné avec railon de la philosophie cette discussion étrangere & methaphylique ; & maigre tous les reproches qu'on a cherché à lui faire làdessus, il a la gloire d'avoir découvert dans la méchanique un nouveau principe, qui étant bien approfondi doit être infiniment plus étendu que ceux de la méchanique ordinaire : c'eft de ce principe seulement que nous pouvons attentre l'explication d'un grand nombre de changemens qui arrivent dans les corps. comme productions , générations , cerruptions , &c. en un mot , de toutes la opérations surprenantes de la chymie. V. GÉNÉRATION, CORRUPTION . OFE-RATION, CHYMIE, &c.

Quelques philosophes anglois out approfondi les principes de l'attraction. M. Keil en particulier a tâché de déterminer quelques-unes des loix de cette mourelle cause, & d'expliquer par ce moyen plufieurs phénomenes généraux de la nature, comme la cohésion, la fluidité, l'élafticité, la fermentation, la molleffe, la cogulation. M. Friend, marchant sur sur

traces, a eneore fait une application plus étendue de ces mêmes principes aux phéaomenes de la chymie. Aussi quelques philosophes ont-ils été tentés de regarder acte nouvelle méchanique comme une cience complete, & de penser qu'il n'y i presqu'aneun esset physique dont la forle atractive me fournisse une application ammédiate.

Cependant, en tirant cette conféquene, il yauroit lieu de craindre qu'on ne s hatat un peu trop: un principe si féond a befoin d'être examiné encore plus fond; & il semble qu'avant d'en faire 'application générale à tous les phénonenes, il faudroit examiner plus exactenent les loix & fes limites. L'attraction n général est un principe si complexe, u'on peut par son moven expliquer une nfinité de phénomenes différens les uns les autres : mais jufqu'à ce que nous en onnoissions mieux les propriétés, il fepit peut-être bon de l'appliquer à moins l'effets, & de l'approfondir davanyge. I fe peut faire que toutes les attractions e fe reffemblent pas, & que quelquesmes dépendent de certaines causes pariculieres, dont nous n'avons pû nous ormer julqu'à présent aucune idée .. pare que nous n'avons pas affez d'obfervaions exactes, ou parce que les phénomeies font li peu fentibles qu'ils échappent nos fens. Ceux qui viendront après wus, decouvriront peut-être ces diveres fortes de phénomenes : c'est pourquoi tous devons reacontrer un grand nombre le phénomenes qu'il nous est impossible e bien expliquer, ou de démontrer avant ue ces caufes avent été découvertes. Quant au mot d'attraction, on peut fe fer-'it de ce terme juiqu'à ce que la caufe oit mieux connue.

Pour donner un essai du principe d'atraction, & de la maniere dont quelques shilosophes l'ont appliqué, nous joinrons ici les principales loix qui ont été onnées par Newton, M. Keil, M. Friend, ¿c. «

THÉOREME I. Ontre la force atractivoe qui retient les planetes & les ometes dans leurs orbites, il y en a me autre par laquelle les différentes paries dont les corps sont composés s'atirent mutuellement les unes les autres; ¿ cette force dégroît plus qu'en raifon invérse du quarré de la distance. Ce théoreme, comme nous l'avons déja remarqué, peut se démontrer par un grand nombre de phénomenes. Nous ne rappellerons ici que les plus simples & les plus communs: par exemple, la figure sphérique que les gouttes d'eau prennent, ne peut provenir que d'une pareille force: c'est par la même raison que deux boules de mercure s'unissent & s'incorporent en une seule, dès qu'elles viennent à se toucher, ou qu'elles sont fort près l'une de l'autre: c'est ençore en vertu de cette force que l'eau s'éleve dans les tuyaux capidlaires, &c.

A l'égard de la loi précise de cette attraction, on ne l'a point encore déterminée : tout ce que l'on fait certainement. c'est qu'en s'éloignant du point de contact, elle décroît plus que dans la raison inverse du quarre de la distance, & que par conféquent elle fuit une autre loi que la gravité. En effet, fi cette force suivoit la loi de la raison inverse du quarree de la distance, elle ne seroit guere plus grande au point de contact que fort proche de ce point ; car M. Newton a démontré dans les Principes mathématiques, que fi l'attraction d'un corps est en raison inverle du quarré de la distance, sette attraction eft finie au point de contact, & qu'ainfi elle n'eft guere plus grande au point de contact qu'à une petite diftance de ce point ; au contraire, lorfque l'attraction décroit plus qu'en raison inverse du quarré de la distance, par exemple, en raison inverse du cube , ou d'une autre puillance plus grande que le quarré, alors selon les démonstrations de M. Newton. l'attraction est infinie au point de contact, & finie à une très petite distance de ce point. Ainsi l'atraction au point de contact est beaucoup plus grande, qu'elle n'est à une très-petite distance de ce meme point. Or il eft certain par toutes les expériences, que l'atraction qui est très grande au point de contact, devient prefque infinfible à une très . petite diftance de ce point. D'où il s'ensuit que l'attraction dont il s'agit, décroît en raison inverse d'une puillance plus grande que le quarré de la diffance: mais l'expérience ne nous a point encore appris, fi la diminution de cette force suit la raison inverse du

cube, ou d'une autre puissance plus élevée.

II. La quantité de l'attraction dans tous les corps très-petits, est proportionnelle, toutes choses d'ailleurs égales, à la quantité de matiere du corps attirant, parce qu'elle est en esset, ou du moins à très-peu près, la somme ou le résultat des attractions de toutes les parties dont se corps est composé; ou ce qui revient au même, l'attraction dans tous les corps fort petits, est comme leurs solidités, toutes choses d'ailleurs égales.

Done 1°. à diftances égales, les attractions de deux corps très - petits seront comme leur masses, quelque différence qu'il y ait d'ailleurs entre leur figure &

leur volume.

2°. A quelque distance que ce soit, l'attratsion d'un corps très-petit est comme sa masse divisée par le quarré de la diflance.

Il fant observer que cette loi prise rigonreusement n'a lieu qu'à l'égard des atômes, ou des plus petites parties composantes des corps, que quelques uns appellent particules de la derniere composition, & non pas à l'égard des corpuscu-

les faits de ces atômes.

Car lorfqu'un corps eft d'une grandeur finie , l'attraction qu'il exerce fur un point placé à une certaine distance , n'est autre chose que le résultat des uttractions, que toutes les parties du corps attirant exercent fur ce point, & qui en fe combinant toutes ensemble produifent fur ce point une force ou une tendance unique dans une certaine direction. Or comme toutes les particules dont le corps attirant eft compolé, font différemment fituées par rapport au point qu'elles attirent; toutes les forces que ces particules exercent , ont chacune une valeur & une direction différente ; & ce n'eft que par le calcul qu'on peut favoir fi la force unique qui en resulte est, comme la maffe totale du corps attirant, divifée par le quarré de la diftance. Auffi cette propriété n'a-t-elle lieu que dans un trèspetit nombre de corps; par exemple dans les fpheres, de quelque grandeur qu'elles puissent être. M. Newton a démontré que l'attraction qu'elles exercent fur un point placé à une distance quelconque, eft la même que fi toute la matiere étoit concentrée & réunie au centre de la sphere; d'où il s'eusuit que l'attraction d'une sphere est, en général, comme sa malle, divisée par le quarré de la distance qu'il y a du point attiré au centre de la sphere. Lorsque le corps attirunt est fort petit, toutes ses parties sont censées être à la même distance du point attiré, & sont censées agir à peu-près dans le même sens: c'est pour cela que dans les petits corps l'attraction est censée proportionnelle à la masse divisée par le quarré de la distance.

Au reste c'est toujours à la masse, & non à la grosseur du volume, que l'attraction est proportionnelle; car l'attraction totale est la somme des attraction totale est la somme des attraction totale est la somme dont un corps est composé. Or ces atômes peuvent éte tellement unis ensemble, que les corpuscules les plus solides, forment les patticules les plus solides, forment les patticules les plus légeres, c'est-à-dire, que leurs surfaces n'étant point propres pour se toucher intimément, elles seront séparées par de si grands interssices, que la grosseur ne sera point proportionnelle

à la quantité de matiere.

III. Si un corps est composé de particules, dont chacune ait une force attrassive décroissante en raison triplée ou plus
que triplée des distances, la force avec
laquelle une particule de matiere sera attirée par ce corps au point de contact,
fora infiniment plus grande, que si cette particule étoit placée à une distance
donnée du corps. M. Newton a démontré
cette proposition dans ses principes, commet proposition dans ses principes, commat. sesse l'avons déja rémarque. V. Princ.
math. sesse suif. liv. I. proposition primière.

IV. Dans la même supposition, si la force attractive qui agit à une distance affignable, a un rapport fini avec la gravité, la force attractive au point de contact, ou infiniment près de ce point, sera infiniment plus grande que la force de la gravité.

V. Mais fi dans le point de contact la force attraffive a un rappert fini à la gravité, la force à une distance assignable fera infiniment smoindre que la force de la gravité, & par conséquent sera

VI. La force attractive de chaque patticule de matiere au point de contact, furpasse presque infiniment la force de la gravité, mais cependant n'est pas infiniment plus grande. De ce théorème, & du précédent, il s'ensuit que la force attractive qui agit à une distance donnée quelconque, sera presque égale à zéro.

Par conféquent cette force attractive des corps terreftres ne s'étend que dans un espace extrêmement petit. & s'évanouit à une grande distance. C'est ce qui fait qu'elle ne peut rien déranger dans le mouvement des corps célestes qui un sont fort éloignés, & que toutes les planetes continuent fensiblement eur cours, comme s'il n'y avoit point le force attractive dans les corps terrestres.

Où la force attractive cesse; la force épulive commence, sclon M. Newon, ou plutôt la force attractive se hange en force répulsive. Voyez Ré-

ULSION.

VII. Supposons un corpuscule qui touhe un corps: la force par laquelle le
orpuscule est poussé, c'est-à-dire, la force
vec laquelle il est adhérent au corps
n'il touche, sera proportionnelle à la
uantité du contact; car les parties un
eu él-ignées du point de contact ne
ontribuent en rien à la cohésion.

Il y a donc différens degrés de cohén, felon la différence qui pent se ouver dans le contact des particules; force de cohésion est la plus grande i'il est possible, lorsque la surface uchante est plane: en ce cas, toutes ofes d'ailleurs égales, la force par quelle le corpuscule est adhérent, sera mme les parties des surfaces touantes.

C'est pour cette raison que deux mares parfaitement polis, qui se touchent leurs surfaces planes, sont difficiles éparer, & ne peuvent l'être que par poids fort supérieur à celui de l'air

les preffe.

VIII. La force de l'attraction croît s les petites particules, à mesure le poids & la grosseur de ces parties diminne; ou pour m'expliquer selairement, la force de l'attraction foit moins à proportion que la masse, es choses d'ailleurs égales.

ar comme la force attractive n'agit

qu'au point de contact, ou fort près de ce point . le moment de cette force doit être comme la quantité de contact, c'eftà-dire, comme la densité des parties ; & la grandeur de leurs furfaces: or les furfaces des corps croiffent ou décroiffent comme les quarrés des diametres, & les folidités comme les cubes de ces mêmes diametres ; par conféquent les plus petites particules avant plus de surface, à proportion de leur felidité, font capables d'un contact plus fort, &c. Les corpuscules dont le contact eft le plus petit. & le moins étendu qu'il est possible, comme les spheres infiniment petites, font ceux qu'on peut féparer plus aifément l'un de l'autre.

On peut tirer de ce principe la cause de la studité; car regardant les parties des studies comme de petites spheres ou globules très-polis, ou voit que leur attra-Jion & cohésion mutuelle doit être très-peu considerable, & qu'elles doiventêtre fort faciles à séparer & à glisser les unes sur les antres; ce qui constitue la sluidité. Voy. Fluidité, Eau,

&c.

IX. La force par laquelle un corpuscule est attiré par un autre corps qui eu est proche, ne reçoit aucun changement dans sa quantité, soit que la matiere du corps attirant croisse ou diminue, pourvu que le corps attirant conferve toujours la même densité, & que' le corpuscule demeure toujours à la même distance.

Car puisque la puissonce attractive n'elt répanduc que daus un fort petit espace, il s'ensuit que les corpuscules qui sont éloignés d'un autre, ne contribuent en rien pour attirer celui ci : par conséquent le corpuscule sera attiré vers celui qui en est proche avec la méme force, soit que les autres corpuscules y soient ou n'y soient pas, & par conséquent aussi soit qu'on en ajoute d'autres ou non.

Done les particules auront différentes forces attractives, felon la différence de leur firucture: par exemple, une particule percée dans la longueur n'artirera pas fi fort qu'une particule qui feroit entiere: de même aufil la différence dans la figure en produira une dans la force attractive. Ainfi une sphe-

re attirera plus qu'un cône, qu'un cy-

lindre, &c.

X. Supposons que la contexture d'un corps foit telle, que les dernieres particules élementaires dont il est composé foient un peu éloignées de leur premier contact, par l'action de quelque force extérieure, comme par le poids on l'impulsion d'un autre corps, mais fans acquérir en vertu de cette force un nouveau contact ; des que l'action de cette force aura ceffe, ces particules tendant les unes vers les autres par leur force attractive , retourneront aufli-tot à leur premier contact. Or quand les parties d'un corps après avoir été déplacées retournent dans leur premiere fituation, la figure du corps, qui avoit été changée par le dérangement des parties, le rétablit auffi dans son premier état : donc les corps qui ont perdu leur figure primitive, peuvent la recouvrer par l'attraction.

Par-là on peut expliquer la cause de l'élassicité; car quand les particules d'un corps ont été un peu dérangées de leur situation, par l'action de quesque force extérieure; sitôt que cette force cesse d'agir, les parties séparées doivent retourner à leur premiere place; & par conséquent le corps doit reprendre sa figure, &c. V. ELASTICITÉ, &c.

AT. Mais fi la contexture d'un corps est telle que ses parties, lorsqu'elles perdent leur contact par l'action de quelque cause extérieure, en reçoivent un autre du même degré de force, ce corps ne pourra reprendre sa premiere figure.

Par-là on peut expliquer en quoi con-

fifte la mollesse des corps.

XII. Un corps plus pefant que l'eau, peut diminuer de groffeur à un tel point, que ce corps demeure fufpendu dans l'eau, fans descendre comme il le devroit faire, par sa propre pesanteur.

Par-là on peut expliquer pourquoi les particules falines, métalliques, & les autres petits corps femblables demeurent fuspendus dans les fluides qui les diffol-

vent. Voyez MENSTRUE.

XIII. Les grands corps s'approchent l'un de l'autre avec moins de vitesse que les petits corps. En effet, la force avec laquelle deux corps A, B, s'attirent (fg. 32. mécb. n°. 2.) réside

seulement dans les particules de ces corps les plus proches, car les parties plus éloignées n'y contribuent en rien: par conféquent la force qui tend à mouvoir les corps A & B, n'est pas plus grande que celle qui tendroit à mouvoir les feules particules c & d. Or les vitelles des différens corps mus par une meme force font en raifon inverfe des maffes de ces corps ; car plus la masse à mouvoir eft grande, moins cette force doit lui imprimer de vitelle; donc la vitelle aves laquelle le corps A tend à s'approcher de B. eft à la viteffe avec laquelle la particule c tendroit à se mouvoir vers B, si elle étoit détachée du corps A, comme la particule c est au corps A: donc la vitelle du corps A eft beaucoup moindre que celle qu'auroit la particule c, fielle étoit détachée du corps A.

C'eft pour cela que la viteffe avec laquelle deux petits corpufcules tendent à s'approcher l'un de l'autre, eft en raifon inverse de leurs maffes; c'eft auffi pour cette même raison que le mouve-ment des grands coips est naturellement fi lent, parce que le fluide environnant & les autres corps adjacens le retardent & le diminuent confidérablement: au lieu que les petits corps font capables d'un mouvement beaucoup plus grand, & sont en état par ce moyen de produire un très-grand nombre d'effets; tant il eft vrai que la force ou l'énergie de l'attraction est beaucoup plus confidérable dans les petits corps que dans les grands. On peut auffi deauire du même principe la raison de cetanime de chymie : les fels n'agiffent que quand ils font disfous.

XIV. Si un corpuscule placé dans un fluide est également attiré en tous sens par les particules environnantes, si se doit recevoir aucun mouvement: mais s'il est attiré par quelques particulta plus fortement que par d'autres, il doit se mouvoir vers le coté où l'attrassisse est la plus grande; & le mouvement qu'il aura sera proportionné à l'inégalité d'attrassion; c'est-à-dire, que plus cette inégalité sera grande, plus austi le mouvement sera grande, et au contraire.

XV. Si des corpufcules nagent dans un fluide, & qu'ils s'attirent les

Distinct by Google

es autres avec plus de force qu'ils n'atirent les particules intermédiaires du luide, & qu'il n'en font atticés . ces corpufcules doivent s'ouvrir un paffage travers les particules du fluide. & s'approcher les uns des autres avec une force gale à l'excès de leur force attractive fur

elle des parties du fluide.

XVI. Si un corps est plongé dans un luide dont les particules soient attirées ilus fortement par les parties du corps, que les parties de corps ne s'attirent munellement, & qu'il y ait dans ce corps in nombre confidérable de pores ou d'inerstices à-travers lesquels les particules lu fluide puissent paffer , le fluide trarerfera ces pores. De plus, fi la cohéfion les parties du corps n'est pas affez forte sour refifter à l'effort que le fluide fera our les féparer, ce corps se dissoudra. V. DISSOLUTION.

Done pour qu'un menstrue foit capa. sle de dissoudre un corps donné, il faut rois conditions : 10. que les parties du corps attirent les particules de menstrue olus fortement qu'elles ne s'attirent ellesnêmes les unes les autres : 2°, que les pores du corps foient perméables aux paricules du menstrue : 3°. que la cohésion les parties du corps ne foit pas affez forte jour relifter à l'effort & à l'irruption des particules du menstrue. Voyez MEN-

TRUE.

XVII. Les fels ont une grande force ittractive, même lorfqu'ils font féparés par beaucoup d'interftices qui laissent un ibre paffage à l'eau : par conféquent les particules de l'eau font fortement attirés par les particules falines, de forte qu'eles se précipitent dans les pores des par- ! ies falines, féparent ces parties, & difolvent le fel. Voyez SEL.

XVIII. Si les corpufcules font plus ttirés par les parties du fluide qu'ils ne 'attirent les uns les autres, ces corsuscules doivent s'éloigner les uns des utres, & se répandre çà & là dans le

luide.

Par exemple, fi l'on diffout un peu le sel dans une grande quantité d'eau, es particules du fel , quoique d'une peanteur spécifique plus grande que celle le l'eau, se repandront & se disperseront lans toute la maffe de l'eau , de mauere que l'eau fera anffi falée au fond

Tome III. Part. II.

qu'à sa partie supérieure. Cele ne prouve-t-il pas que les parties du fel ont une force centrifuge ou répulfive, par laquelle elles tendent à s'éloigner les unes des autres; ou plutôt qu'elles font attirées par l'ean plus fortement qu'elles ne s'attirent les unes les autres ? En effet comme tout corps monte dans l'eau Iorsqu'il est moins attiré par sa gravité terreftre que les parties de l'eau , de même toutes les parties du sel qui flottent dans l'eau, & qui font moins attirées par une partie quelconque de fel que les parties de l'eau ne le font, toutes ces parties, dis-je, doivent s'éloigner de la partie de fel dont il s'agit . & laiffer leur place à l'eau qui en eft plus attirée. Newton, Opt. p. 363.

XIX. Si des corpufcules qui nagent dans un fluide tendent les uns vers les autres , & que ces corpufcules foient claftiques, ils doivent après s'etre rencontres, s'éloigner de nouveau, jufqu'à ce qu'ils rencontrent d'autres corpufeules qui les refléchissent ; ce qui deit produire une grande quantité d'impulfions. de répercussions, & pour ainsi dire de conflits entre ces corpulcules. Or , en vertu de la force attractive , la viteffe de ces corps augmentera continuellement; de maniere que le mouvement inteftin des particules deviendra enfin fenfible aux yenx. V. MOUVEMENT IN-TESTIN.

De plus ces mouvemens feront dif-Krens , & feront plus ou moins fenfibles & plus ou moins prompts , fclon que les corpuscules s'attireront l'un l'autre avec plus ou moins de force, & que leur élafticité fera plus ou moins grande.

XX. Si les corpuscules qui s'attirent I'un l'autre viennent à se toucher mutuellement, ils n'auront plus de mouvement, parce qu'ils ne peuvent s'approcher de plus près. S'ils font placés à une très-petite diftance l'un de l'autre , ils fe mouvront: mais si on les place à une distance plus grande, de maniere que la force avec laquelle ils s'attirent l'un l'autre, ne surpaffe point la force avec laquelle ils attirent les particules intermédiaires du fluide, alors ils n'auront plus de mouvement.

De ce principe dépend l'explication de tous les phénomenes de la fermen-

Nnn

tation & de l'ébullition. Voyez FERMEN-

Ainsi l'on peut expliquer par-là pourquoi l'huile de vitriol fermente & s'échauffe quand on verse un peu d'eau des us car les particules salines qui se touchoient sont un peu défunies par l'esfusion de l'eau; or comme ces particules s'attirent l'une l'autre plus fortement qu'elles n'attirent les particules de l'eau, & qu'elles ne sont pas également attirées en tous sens, elles doivent nécessairement se mouvoir & fermenter. Voyez VITRIOL.

C'est aussi pour cette raison qu'il se fait une si violente ébuilition, lorsqu'on ajoute à ce melange de la limaille d'acier; car les particules de l'acier sont fort élastiques, & sont par consequent réséchies avec beaucoup de force.

On voit aussi pourquoi certains menftrues agissent plus fortement, & disfolvent plus promptement le corps, lorfques ces mentrues ont été mélés avec l'eau. Cela s'observe lorsqu'on verse sur le plomb ou sur quelques autres métaux de l'huile de vitriol, de l'eau-forte, de l'esprit de nitre, rectifiés; car ces métanx ne se dissoudront qu'après qu'on y aura versé de l'eau.

XXI. Si les corpuscules qui s'attirent mutuellement l'un l'autre n'ont point de force élastique, ils ne seront point réfléchis; mais ils se joindront en petites masses, d'où naîtra la coagulation.

Si la pefanteur des particules ainfiréznïes furpasse la pesanteur du stuide, la précipitation s'en suivra. Voy. PRÉCI-PITATION.

XXII. Si des corpuscules nageant dans un fluide s'attirent mutuellement, & fi la figure de ces corpuscules est telle que quelques-unes de leurs parties ayent plus de force attractive que les autres, & que le contact foit austiplus fort dans certaines parties que dans d'autres, ces corpuscules s'uniront en prenant de certaines figures; ce qui produira la crystallisation. Voyez CRY-STALLISATION.

Des corpulcules qui sont plongés dans un fluide dont les parties ont un mouvement progressif égal & uniforme, s'attirent mutuellement de la même maniere que si le fluide étoit en repos;

mais si toutes les parties du fluide me se menvent point également, l'aitrassion des corpuscules ne sera plus la même.

C'est pour cette raison que les sels ne crystallisent point, à moins que l'ean

où on les met ne foit froide.

XXIII. Si entre deux particules de fluide fe trouve placé un corpulcule, dontles
deux cotés oppofés ayent une grande
force attradive, ce corpulcule forcera
les particules-du fluide de s'unir & de
fe conglutiner avec lui; & s'il y a
plufieurs corpufcules de cette forte répandus dans le fluide, ils fixeront toutes les particules du fluide & len ferunt
un corps folide, & le fluide fera gelé ou
changé en glace. Voyez-GLACE.

XXIV. Si un corps envoye hors de lui une grande quantité de corpulcules dont l'attraction foit très - forte, ces corpulcules, lorsqu'ils approcheront d'un corps fort léger, surmonteront par leur attraction la pesanteur de ce corps, & attieront à eux; & comme les corpulcules sont en plus grande aboudances à de petites distances du corps qu'à de plus grandes, le corps léger tera continuellement tiré vers l'endroit où l'emanation est la plus dense; jusqu'à ce qu'enfin il vienne s'attacher au corps même d'où les émanations partent. V. EMANATION.

Par-là on peut expliquer plusieurs phénomènes de l'électricité. V. ÉLEC-

TRICITÉ.

Nous avons cru devoir rapporter ici ces différens théorèmes fur l'attraction, pour faire voir comment on a tade d'expliquer à l'aide de ce principe plafieurs phénomenes de chymie : nous me prétendons point cependant garantir atcune de ces explications , & nous avoperons même que la plupart d'entr'elles ne paroifient point avoir cette précifion & cette clarté qui font néceffaires dans l'expolition des causes des phènemenes de la nature. Il est pourtant permis de croire que l'attruction peut avoit beaucoup de part aux effets dont il s'agit, & la maniere dont on croit qu'elle peut y fatisfaire, eft encore moins vague que celle dont on prétend les expliquer dans d'autres fystemes. Quei qu'il en foit , le parti le plus fage en fans doute de suspendre encore fon ingement fur ces choses de détail, jusqu'à ce que nous ayons une connoissance plus parfaite des corps & de leurs propriétés.

Voici donc, pour satisfaire à ce que nous avons promis au commencement de cet article, ce qu'il nous semble qu'on

doit penfer fur l'attraction.

Tous les philosophes conviennent qu'il y a une force qui fait tendre les planetes premieres vers le soleil, & les planetes lecondaires vers leurs planetes principales. Comme il ne faut point multiplier les principes sans nécessité, & que l'impulsion est le principe le plus connu & le moins contesté du mouvement des corps, il est clair que la premiere idée d'un philosophe doit être d'attribuer cette force à l'impulsion d'un fluide. C'eft à cette idée que les tourbillons de Descartes doivent leur naissance; & elle paroiffoit d'autant plus heureufe, qu'elle expliquoit à la fois le mouvement de translation des planetes par le mouvement circulaire de la matiere du tourbillon, & leur tendance vers le foleil par la force centrifuge de cette matiere. Mais ce c'est pas assez pour une hypothese de satisfaire aux phénomenes en gros, pour ainfi dire, & d'une maniere vague: les détails en font la pierre de touche, & ces détails ont été la ruine du fy-Rême Cartésien. V. PESANTEUR, TOUR-BILLONS, CARTÉSIANISME, &c.

Il faut donc renoncer aux tourbillons, juelque agréable que le spectacle en paoiffe. Il y a plus ; on est preique forcé le convenir que les planetes ne se meurent point en vertu de l'action d'un fluile; car de quelque maniere qu'on fupofe que ce fluide agisse, on se trouve xposé de tous cotés à des difficultés inurmontables; le fen! moyen de s'en tier , feroit de fuppofer un fluide qui fût avable de pouffer dans un iens , & qui e refistat pas dans un autre : mais le reiede , comme l'on voit , seroit pire que : mal. On eft donc réduit à dire que la rce qui fait tendre les planetes vers le iteil vient d'un principe inconnu , & fi on veut d'une qualité occulte, pourvu l'on n'attache point à ce mot d'autre lec que celle qu'il présente naturelleent , c'eft-à-dire , d'une cause qui nous cachée. C'est vraisemblablement le ns qu'Aristote y attachoit, en quoi il a

été plus sage que ses sectateurs, & que bien des philosophes modernes.

Nous ne dirons done point, fi l'on veut, que l'attraction est une propriété primordiale de la matiere; mais nous nous garderons bien auth d'affirmer que l'impulsion soit le principe nécessaire des mouvemens des planetes. Nous avouons même que fi nous étions forcés de prendre un parti, nous pancherions bien pluto: pour le premier que pour le second, puisqu'il n'a pas encore été possible d'expliquer par le principe de l'impulsion les phénomenes celeftes ; & que l'impoffibilité même de les expliquer par ce principe , est appuyée sur des preuves très. fortes , pour ne pas dire fur des démonstrations. Si M. Newton paroît indécis en quelques endroits de ses ouvrages sur la nature de la force attractive ; s'il avone même qu'elle peut venir d'une impulsion, il y a lieu de croire que c'étoit une espece de tribut qu'il vouloit bien payer au préjuge, on fi l'on veut, à l'opinion générale de fon fiecle ; & l'on peut croire qu'il avoit pour l'autre sentiment une forte de . prédilection, puisqu'il a fouffert que Ma Côtes son disciple adoptat ce sentiment fans aucune réferve, dans la préface qu'il a mise à la tête de sa seconde édition des Principes , préface faite sous les yeux de l'auteur, & qu'il paroit avoir approuvée. D'ailleurs M. Newton admet entre les corps céleftes une attraction réciproque ; & cette opinion femble supposer que l'attraction eft une vertu inherente aux corps. Quoi qu'il en foit , la force attrattive, selon M. Newton, décroit en raiion inverse des quarrés des distances : ce grand philosophe a expliqué par ce feul principe une grande partie des phénomenes celeftes, & tous ceux qu'on a tenté d'expliquer depuis par ce même principe l'ant été avec une facilité & une exactitude qui tiennent du prodige. Le feul mouvement des apfides de la tune a paru durant quelque temps fe refuser à ce fystême : mais ce point n'est pas encore décidé au moment que nous écrivons ceci, & je crois pouvoir affurer que le lyttème Newtonien en fortira à son honneur. V. LUNE. Toutes les inégalités du mouvement de la lune , qui , comme l'on fait, font très - considérables & en grand nombre, s'expliquent très-heureu. Nnn 2

fement dans le système de l'attraction. Je m'en suis aussi assuré par le calcul, & je publierai bientôt mon travail.

Tous les phénomenes nous démontrent donc qu'il y a une force qui fait tendre les planetes les unes vers les autres. Ainfi nous ne pouvons nous dispenser de l'admettre ; & quand nous serions forcés de la reconnoître comme primordiale & inhérente à la matiere, j'ofe dire que la difficulté de concevoir une pareille caufe feroit un argument bien foible contre fon existence. Personne ne doute qu'un corps qui en rencontre un autre, lui communique du mouvement; mais avons-nous une idée de la vertu par laquelle se fait cette communication? Les philosophes ont avec le vulgaire bien plus de reffemblance qu'ils ne s'imaginent. Le peuple ne s'étonne point de voir une pierre tomber , parce qu'il l'a toujours vû; de même les philoso-phes, parce qu'ils ont vû dès l'enfance les effets de l'impulsion, n'ont aucune inquiétude fur la caufe qui les produit. Cependant fi tous les corps qui en rencontrent un autre s'arretoient sans lui communiquer du mouvement, un philo-Sophe qui verroit pour la premiere fois un corps en pouffer un autre, feroit auffi furpris qu'un homme qui verroit un corps pelant se soutenir en l'air sans retomber. Quand nous faurions en quoi confifte l'impénétrabilité des corps , nous n'en ferions peut-être guere plus éclairés sur la nature de la force impulsive. Nous voyons feulement , qu'en conféquence de cette impénétrabilité, le choc d'un corps contre un autre doit être fuivi de quelque changement, ou dans l'état des deux corps , ou dans l'état de l'un des deux: mais nous ignorous, & apparemment nous ignorerons toujours, par quelle vertu ce changement s'exécute, & pourquoi, par exemple, un corps qui en choque un autre ne refte pas toujours en repos après le choc, sans communiquer une partie de fon mouvement au corps choqué. Nous croyons que l'attraction répugne à l'idée que nous avons de la matiere: mais approfondissons cette idée , nous ferons effrayes de voir combien peu elle est diftincte , & combien nous devons être reserves dans les conféquences que nous en tirons. L'univers

est caché pour nous derriere une espece de voile à travers lequel nous entrevoyons confusément quelques points. Si ce voile se déchiroit tout-à-coup, peut-étre serions-nous bien surpris de ce qui se passe derriere. D'ailleurs, la prétendue incompatibilité de l'attraction avec la matiere n'a plus lieu, dès qu'on admet un être intelligent & ordonnateur de tout, à qui il a été aussi libre de vouloir que les corps agissent les uns sur les autres à distance que dans le contact.

Mais autant que nous devons être portés à croire l'existence de la force d'attraction dans les corps céleftes, antant, ce me femble, nous devons être referves à aller plus avant. 1º. Nous ne direns point que l'attraction est une propriété effentielle de la matiere; c'eft beaucoup de la regarder comme une propriété primordiale, & il y a une grande différence entre une propriété primordiale & une propriété effentielle. L'impenetrabilité, la divisibilité , la mobilité , sont du dernier genre; la vertu impulsive est du second. Des que nous concevous un corps, nous le concevons nécessairement divisible. étendu , impénétrable ; mais nous ne concevons pas nécessairement qu'il mette en mouvement un autre corps. 2º. Si l'on croit que l'attraction foit une propriété inhérente à la matiere, on pour-roit en conclure que la loi du quarré s'observe dans toutes ses parties. Pent-étre néanmoins seroit - il plus fage de n'admettre l'attraction qu'entre les parties des planetes, fans prendre notre parti fur la nature ni fur la caufe de cette force, jufqu'à ce que de nouveaux phenomenes nous éclairent fur ce sujet Mais du moins faut-il bien nous gardet d'affurer, que quelques parties de la metiere s'attirent fuivant d'autres loix que celles du quarré. Cette proposition ne paroit point suffisamment demontree. Les faits font l'unique bouffole qui doit nous guider ici , & je ne erois pas que nous en ayons encore un affez grand nombre pour nous élever à une affertion fi hardie : on pent en juger par les différens théorèmes que nous venous de rapporter , d'après M. Keil & d'autres philosophes. Le système du monde est en droit de nous faire soupconner que les monvemens des corps n'ont peut-eure pas

'impulsion feule pour cause ; que ce oupçon nous rende fages, & ne nous pressons pas de conclure que l'attraction oit un principe universel, jusqu'à ce que ious y soyions forcés par les phénomeies. Nous aimons, il est vrai, à généraiser nos découvertes ; l'analogie nous lait, parce qu'elle flatte notre vanité & oulage notre paresse; mais la nature l'est pas obligée de se conformer à nos dées. Nous voyons si peu avant dans ses ouvrages, & nous les voyons par de si ietites parties, que les principaux reforts nous en échappent. Tachons de ilen appercevoir ce qui est autour de ious, & fi nous voulons nous élever plus naut, que ce foit avec beaucoup de cironspection, autrement nous n'en verions que plus mal, en croyant voir plus oin; les objets éloignés seroient toujours onfus, & ceux qui étoient à nos piés nous échapperoient.

Après ces réflexions, je crois qu'on ourroit se dispenser de prendre ancun parti fur la dispute qui a partagé deux cadémiciens célebres, savoir, si la loi l'attraction doit nécessairement être comne une puissance de la distance, ou si ele peut être en général comme une foncion de cette même distance , ( V. Puis-SANCE & FONCTION; ) question purement métaphyfique, & fur laquelle il eft peut-être bien hardi de prononcer , sprès ce que nous venons de dire ; austi a'avons-nous pas cette prétention, furtout dans un ouvrage de la nature de ceui-ci. Nous croyons cependant que fi on regarde l'attraction comme propriété de la matiere, ou une loi primiive de la nature, il est assez naturel de ne faire dépendre cette attraction que de la seule distance, & en ce cas sa loi ne pourra être représentée que par une puifance : car toute autre fonction contientroit un parametre ou quantité constante qui ne dépendroit point de la diltance, & qui paroîtroit se trouver là sans aucune raison suffisante. Il est du moins certain qu'une loi exprimée par une telle fonction feroit moins fimple qu'une loi exprimée par une seule puissance.

Nous ne voyons pas d'ailleurs quel avantage il y auroit à exprimer l'attracion par une fonction. On prétend qu'on ourroit expliquer par-là, comment l'attraction à de grandes diftances eft en raifon inverse du quarré , & fuit une autre loi à de petites distances; mais il n'est pas encore bien certain que cette loi d'attraction à de petites distances soit austi générale qu'en vent le supposer. D'ailleurs , fi l'on veut faire de cette fonction une loi générale qui devienne fort différente du quarré à de très-petites diftances, & qui puisse servir à rendre raison des attractions qu'on observe ou qu'on suppose dans les corps terrestres , il nous paroit difficile d'expliquer dans cette hypothese comment la pesanteur des corps qui font immédiatement contigus à la terre, est à la pesanteur de la lune à-peuprès en raison inverse du quarré de la distance. Ajoutons qu'on devroit être fort circonfpe& à changer la loi du quarré des distances, quand même, ce qui n'est pas encore arrivé, on trouveroit quelque phénomene céleste, pour l'explication duquel cette loi du quarré ne fuffiroit pas. Les différens points du fystême du monde, au moins ceux que nous avons examinés julqu'ici , s'accordent avec la loi du quarré des diftances : cependant , comme cet accord n'eft qu'un à-peu-près, il eft clair qu'ils s'accorderoient de même avec une loi qui seroit un peu différente de celle du quarré des diftances; mais on fent bien qu'il feroit ridicule d'admettre une pareille loi par ce seul motif.

Refte donc à savoir si un seul phénomene qui ne s'accorderoit point avec la loi du quarré , seroit une raison suffisante pour nous obliger à changer cette loi dans tous les autres, & s'il ne feroit pas plus fage d'attribuer ce phénomene à quelque cause ou loi particuliere. M. Newton a reconnu lui-même d'autres forces que celles-là, puisqu'il paroit supposer que la force magnétique de la terre agit fur la lune, & l'on fait combien cette force est différente de la force générale d'attraction , tant par fon intenfité , que par les

loix fuivant lefquelles elle agit.

M. de Manpertuis, un des plus célebres partifans du Newtonianisme, a donné dans fon discours fur les figures des aftres, une idée du système de l'attraction, & des réflexions fur ce fyfteme, auxquelles nous croyons devoir renvoyer nos lecteurs, comme au meilleur précis que nous connoifions de tout ce qu'on Nnn 3

peut dire sur cette matiere. Le même autebrobserve dans les Mem. acad. 1734, que Mrs. de Roberval, de Fermat & Paical ont cru long-temps avant M. Newton, que la pefanteur étoit une vertu attractive & inhérente aux corps; en quoi l'on voit qu'ils se lont expliqués d'une maniere bien plus choquante pour les cartéfiens, que M. Newton ne l'a fait. Nous ajouterons que M. Hook avoit en la même idée, & avoit prédit qu'on expliqueroit un jour très-heurensement par ce principe les mouvemens des planetes. Ces réflexions, en angmentant le nombre des partifans de M. Newton, ne diminuent rien de sa gloire, puisqu'étant le premier qui ait fait voir l'ulage du principe , il en est proprement l'auteur & le créateur. (0)

ATTRACTION DES MONTAGNES. Il eft certain que fi l'on admet l'attraction de toutes les parties de la terre, il peut y avoir des montagnes dont la masse soit affez confidérable pour que leur attraction foit lenfible. En effet, supposons pour un moment que la terre foit un globe d'une denfiré uniforme, & dont le rayon ait 1500 lieues, & imaginons fur quelque endroit de la furface du globe une montagne de la même denfité que le globe, laquelle foit faite en demi frhere & ait une lieue de hauteur ; il est aifé de prouver qu'un poids placé au bas de cette montagne fera attiré dans le fens horizontal par la montagne, avec une force qui fera la 2000 partie de la pefanteur ; de maniere qu'un pendule ou fil à plomb placé au bas de cette montagne doit s'écarter d'environ une minute de la fituation verticale : la calcul n'en est pas difficile à faire. on peut le fupposer.

Il peut donc arriver que quand on obferve la hauteur d'un aftre au pié d'une fort groffe montague, le fil à plomb, dont la direction fert à faire connoître cette hauteur, ne foit point vertical; & fi l'on faisoit un jour cette observation, elle fonmiroit, ce semble, une preuve considérable en faveur du système de l'attraction. Mais comment s'assurer qu'un sil à plomb n'est pas exactement vertical, puisque la direction même de ce sil est le seul moyen qu'on puisse employer pour déterminer la fituation verticale? Voici le moyen de téloradre cette difficultée.

Imaginons une étoile au nord de la montagne, & que l'obletvateur foit placé au fud. Si l'attraction de la montagne agit fensiblement sur le fil à plomb, il fera écarté de la situation verticalevers le nord, & par conséquent le zénithapparent reculera, pour ainsi dire, d'autant vers le sud: ainsi la distance observée ée l'étoile au zénith, doit être plus grande que s'il n'y avoit point d'attraction.

Donc si après avoir observé au pié de la montagne la distance de cette étoile au zénith, on se transporte. Join de la montagne sur la même ligue à Pest ou à l'ouest, ensorte que l'attraction ne pusse plus avoir d'effet, la distance de l'étoile observée dans cette nouvelle station doit être moindre que dans la premiere, au cas que l'attraction de la montagne pro-

duise un effet sentible.

On peut austi le servir du moven suivant, qui ell encore meilleur. Il eft vifible que si le fil à plomb au sud de la montagne est écarté vers le nord, ce meme fil à plomb au nord de la montagne fera écarté vers le fud; ainfi le zénith, qui dans le premier cas étoit , pour ainti dire , reculé en arriere vers le fud , fera dans le second cas rapproché en avant vers le nord; donc dans le fecond cas la distance de l'étoile au zénith fera moinere que s'il n'y avoit point d'attraction, at lieu que dans le premier cas elle étoit plus grande. Prenant donc la différence de ces deux diftances, & la divisant par la moitié, on aura la quantité dont le pendule est écarté de la situation verticale par l'attraction de la montagne.

On peut voir toute cette théorie fort clairement exposée avec plusieurs remarques qui y ont rapport, dans un excellent mémoire de M. Bouguer, imprimé en 1749, à la fin de son livre de la figure de la terre. Il donne dans ce mémoire le détail des observations qu'il fit conjointement avec M. de la Condamine, au fod & au nord d'une grosse montagne du Pérou appellée Chimboraco, il résulte de ces observations, que l'attraction de cette grosse montagne écarte le fil à plamb d'environ 7' & demie de la fituation ver-

ticale.

A refte, M. Bouguer fait à cette occafion la remarque judiciente, que la plus groffe montagne pourroit avoir tres-peu de densité par rapport au globe terrestre, tant par la nature de la matiere qu'elle peut contenir, que par les vuides qui penvent s'y rencontrer, &c. qu'ainsi cent observations où l'on ne trouveroit point d'attraction sensible, ne prouveroient rien contre le système newtonien; au lieu qu'une seule, qui lui seroit favorable, comme celle de Chimboraco, mériteroit de la part des philosophes la plus grande attention. (0)

ATTRACTIONNAIRE, adj. pris fub. eft le nom que l'on donne aux partifans de l'attraction. V. ATTRACTION. (0)

ATTRAPE, f. f. Marine, c'est une corde qui empêche que le vaisseau ne se couche plus qu'il n'est nécessaire, lors-

qu'il est en carene. (Z)

ATTRAPE, f. f. se dit, dans les fonderies de tables en cuiere, d'une pince coudée qui sert à retirer du fourneau les creusets lorsqu'ils se cassent. Pour ceteffet les extrémités de ses branches les plus courtes sont formées en demi-cercles.

ATTRAPE - MOUCHE. V. Musci-

PULA. (K)

ATTRAPER, en terme de peinture, désigne l'action de bien faisir son objet & de bien l'exprimer. Ce peintre, dit on, faisit bien la ressemblance, les caracteres; il attrape bien la maniere de tel. (R)

ATTREMPÉ, adj. se dit, en fauconnerie, d'un oiseau qui n'est ni gras ni maigre; on dit ce faucon est attrempé.

ATTREMPER v. act. en Verrerie, fe dit des pots; attremper un pot, c'est le recuire, ou lui donner peu-à-peu le degré de chaleur nécessaire, afin qu'il puisse passer dans l'intérieur du four, sans ris-

quer de fe caffer.

ATTRIBUT, f. m. Métaphyfique, propriété contrante de l'être, qui est déterminée par les qualités csientielles. L'essence de l'être consiste dans ses qualités primitives qui ne sont supposées par aucune autre, & qui ne se supposées par aucune autre, & qui ne se supposées par aucune autre, dérivent d'antres qualités qui ne sauroient manquer d'avoir lieu, dès que les premieres sont une fois posées, & qui ne sont pas moins inséparables de l'ètre, que celles qui constituent son essence. Car les qualités qui peuvent exister ou ne pas exister dans le sujet, ne

font ni effentielles, ni attributs; elles forment la classe des modes (dont on peut consulter l'article). Nons avous donc un eriterium propre à distinguer les qualités essentielles des attributs, & ceux-ci des modes; mais il faut avouer qu'il n'y a guere que les sujets abstraits & géométriques, dans lesquels on puisse bren faire sentir ces distinctions. Le triage des qualités physiques est d'une toute autre difficulté. & l'essentielles miles se dérobe con-

ftamment à nos yeux.

Un attribut qui a fa raifon fuffifante dans toutes les qualités effentielles , s'appelle attribut propre: celui qui ne découlo que de quelques-unes des qualités eflentielles , eft un attribut commun. Eclaircissons ceci par un exemple. L'égalité des trois angles d'un triangle rectiligne à deux droits, est un attribut propre ; car cette égalité est déterminée & par le nombre des cotés, & par l'espece des tignes , qui font les deux qualités essentielles de ce triangle. Mais le nombre de trois angles n'est déterminé que par celui des cotés, & devient par - là un attribut commun qui convient à toutes fortes de triangles, de quelque espece que foient les lignes qui le composent, droites ou courbes.

Au défaut des qualités effentielles, ce sont les attributs qui servent à sormer les définitions, & à ramener les individus à leurs especes, & les especes à leurs genres. Car la définition (Voyes son article) étant destinée à faire reconnoître en tout tems le désini, doit le désigner par des qualités constantes, telles que sont les attributs. Les genres & les especes étant aussi des notions fixes qui doivent caractrifer sans variation les êtres qui leursont subscribent des mêmes qualités permanentes du sujet. Cet article est tiré de M. Formey. (X)

ATTRIBUTS, en Théologie, qualités ou perfections de la divinité, dont elles confituent l'effence. Telles sont l'infinité, l'éternité, l'immensité, la bonté, la justice, la providence, la toute-pui l'inace, la prescience, l'immutabilité, &c. La conciliation de quelques attributs de Dieu, soit entr'eux, comme de sa simplicité avec son immensité, & de sa ille eté avec son immutabilité; soit avec le libre avec son immutabilité; soit avec le libre

Nnn4

arbitre de l'homme, comme la préficience, est une source inépuisable de difficultés, & l'écueil de la raison humaine. (G)

ATTRIBUTS, dans la Mythologie, sont des qualités de la divinité que les poètes & les théologiens du paganisme personnisionnt, & dont ils faisoient autant de dieux ou de décsses. Ainsi, selon eux. Jupiter étoit la puissance; Junon, le courroux ou la vengeance; Minerve, la sagesse; sa volonté absolue étoit le defin. Fetuns, auquel la puissance divine ou Jupiter même étoit assujetti. (G)

ATTRIBUTS, chez les peintres & les sculpteurs, sont des symboles consacrés à leurs figures & à leurs flatues, pour caractèriser les divinités de la fable, les vertus, les arts, & c. Ainsi l'aigle & la foudre sont les attributs de Jupiter; le trident est celui de Nichtune; le caducée, de Mercure; le bandeau, l'arc, le carquois, caractèrisent l'Amour; une balance & une épée désignent la justice; l'olivier marque la paix; & la palme on le laurier sont les attributs de la victoire. Voyez STATUE, SCULPTURE, PEINTURE.

ATTRIBUTIF, adj. terme de Palais ou de pratique, qui ne se dit que des édits, ordonnances, ou autres choses sémbla-bles, d'où il résulte en saveur de quel-qu'un ou de quelque chose un droit, un privilege, une prérogative. Ce mot ne se dénomination du droit ou privilege dont l'édit ou acte en question est attributif. Ainsi l'on dit que le scean du Châtelet de Paris, est attributif de jurisdiction, c'esta-dire que c'est à cette jurisdiction qu'appartient la connoissance de l'exécution des actes scellés de son sceau. (H)

\* ATTRITION, f. f. ce mot vient du verbe atterere, frotter, user, & se forme de la préposition ad, à, unie au verbe tero, j'use. Il fignisse le frottement réciproque de deux corps, au moyen duquel se détachent les particules brisées de leurs surfaces. Voy. MOUVEMENT ET FROTTEMENT.

C'est par ce mouvement que l'on aiguife & que l'on polit. Voyez aux articles

CHALEUR, LUMIERE, FEU, ELEC-TRICITÉ, les effets de l'attrition.

M. Gray a tronvé qu'une plume frottée avec les doigts acquéroit par cela seul un tel degré d'électricité, qu'um doigt, auprès duquel on la tenoit, devenoit pour elle un aimant; qu'un cheveu qu'il avoit trois ou quatre fois ainfi frotté, voloità fes doigts, n'en étant éloigné que d'un demi-pouce; qu'un poil & des fils de foie étoient par ce même moyen rendus électriques. L'expérience fait voir la même chofe fur des rubans de diverfes couleurs & de quelques pieds de long, la main les attire quand ils font frottés: imprégnés de l'air humide, ils perdent leur électricité; mais le feu la leur redonne.

Le même philosophe dit que les étoffes de laine, le papier, le cuir, les coupeaux, le parchemin, sont rendus élec-

triques par l'attrition.

Il y a même quelques-uns de ces corps que l'attrition seule rend lumineux. Vo.

PHOSPHORE.

ATTRITION se prend aussi quelquefois pour le frottement de deux corps qui, sans user leurs surfaces. ne fait que mettre en mouvement les stuides qu'ils contiennent: ainsi l'on dit que les sensations de la faim, de la douleur, du plaisir, sont causées par l'attrition des organes qui sont formés pour ces esses. (0)

ATTRITION, en Théologie, c'est une cspece de contrition, ou une contrition imparfaite. Von CONTRITION.

Les Théologiens scholastiques définiffent l'attrition, une doulenr & une dettflation du péché, qui naît de la confidération de la laideur du péché & de la crainte des peines de l'enfer. Le concile de Trente, feff. XIV. chap. jv. déclare que cette espece de contrition , fi elle exclut la volonté de pécher, avec espérant d'obtenir pardon de fes fautes paffees eft un don de Dieu , un mouvement du Saint - Esprit, & qu'elle dispose le pecheur à recevoir la grace dans le facrement de pénitence. Le sentiment le plus requ fur l'attrition , eft que l'attrition dans le sacrement de pénitonce ne fuffit pas pour justifier le pécheur , à moiss qu'elle ne renferme un amour commence de Dieu, par lequel le pécheur aime Dieu comme source de toute justice. C'est la doctrine du concile de Trente, if. VI. chap. vj. & de l'assemblée du clerré de France, en 1700.

Les Théologiens disputent entr'eux sur la nature de cet amour, les uns voulant que ce foit un amour de charité proprement dite, les autres soutenant qu'il suffife d'avoir un amour d'espérance. Voyez

AMOUR ET CHARITÉ.

Il est bon de remarquer que le nom d'attrition ne se trouve ni dans l'écriture ni dans les peres; qu'il doit son origine aux théologiens scholastiques, qui ne 'ont introduit que vers l'an 1220, comme le remarque le P. Morin , de Panit. lib.

VIII. cap. ij. no. 14.
ATTRITIONNAIRES, f. m. Théol. om qu'on donne aux théologiens qui outiennent que l'attrition servile est sufisante pour justifier le pécheur dans le

acrement de pénitence.

Ce terme est ordinairement pris en nauvaife part. & appliqué à ceux qui ont outenu, ou que l'attrition conque par la onfidération de la laideur du péché. & ar la crainte des peines éternelles, fans ul motif d'amour pour Dieu, étoit suffiant; ou qu'elle n'exigeoit qu'un amour aturel de Dieu; ou même que la crainte es maux temporels suffisoit pour la renre bonne; opinions condamnées ou par es papes, ou par le clergé de France.

ATTROUPÉES , adj. f. pl. en Anatosie; épithete des glandes qui font voisies les unes des autres ; telles font celles e l'estomac, du gosier, &c. on les nomie auffi affemblées. Voyez GLANDE. (L)

ATTU ou AATTU, Géog., petite ville e l'Arabie Heureuse entre la Mecque & lali. Le Blane l'appelle Outor. (D. G.)

\* ATTUAIRES , f. m. Hift. mod. , euples qui faisoient partie de l'ancien cuple François. Ils habitoient le pays de eze dans le Langrois. Les Salies on Sa-

ens faisoient l'autre partie.

ATTUARIORUM PAGUS, Géog., u moyen âge, canton des Attuariens. Ce igus , dans les chartes , est austi déligné us les noms d'Attoariorum , Hatouarioun, Atboarienfis. Il tire fa dénomination s Attuariens, colonie des Francs orinaires des Cattes en Germanie, établis ins le Langrois, fous Constance-Chlore, omme nous l'apprend Eumene dans le anégyrique de ce prince.

Tacite les appelle Chafuarii. Strabon hatuarii , & Ptolomée Casuores : Velins Paterculus , l. II , eft le feul qui les mme Attuarii. Il les place au-delà du Rhin près des Bructeres, peuples de la Westphalie fur la Lippe. Il y a encore une ville près de la Dope, appellée Hatterech ou Hatteren.

Ammien Marcellin rapporte que le Céfar Julien, dans la guerre contre les Germains, s'empara tout-d'un-coup du pays des Francs, appelles Attuariens, & qu'après en avoir défait une partie, il fut

obligé de leur donner la paix.

Ceux qui s'étoient établis dans les Gaules, donnerent leur nom au canton de Beze, à cinq lieues de Dijon. Ce cheflieu . felon quelques-uns , a eu le nome d'Aternum. J'ai moi-même remarqué, il y a cinq ans, dans la forêt de Volors ou Velours, appellée Volors dans la Chronique de Beze, page 662, an. 1119, l'enceinte & les ruines d'une ancienne ville dite Antua; & je présume, avec des gens instruits, que ce lieu pourroit bien avoir été d'abord habité par les Attuariens. M. le Préfident Bouhier, dont l'autorité eft grande dans la littérature, croit qu'ils ont austi occupé le bourg d'Autrey.

La Chronique de Beze paroit affigner our limites à ce canton démembré du Langrois, la Saône d'un coté, la Tille & la Vingeane de l'antre : ainsi il étoit renfermé entre les comtés de Langres, d'Amous, d'Ouche & de Chalons. Les annales de faint Bertin à l'an 839 le disent politivement, Comitatus Attouriorum inter comitatum Cavallonensem, comitatums Amaus, & comit. Lingonensem.

Les capitulaires de Charles le Chauve . donnés à Ville-Serve en Picardie en 853. font mention du même canton & de ceux qui l'avoisinent, Cabillono, Hatuariis, Tornedrifo & Belnefo. Baluze , tome II.

in - fol. pag. 70.

Il s'étendoit depuis Barges & Aizeray à Pouilly - fur - Vingeane & Fontaine-Frangoile, ce qui fait environ huit lieues du fud au nord; & depuis Pontaillerà Norges, fix lienes de l'est à l'ouest.

Il eut le nom de comté au IX. fiecle. Les chartes font mention d'Hildegarnus. comte des Attoariens, en 815; & de Mugues, fils de Hugues de Beaumont, comte de Dijon, au x. siecle, Hugo Atteariorum comes. Voyez Chr. S. Benigni Div. & Not. Gal. Valois , p. 52.

Le duc Amalgaire fonda en 630 l'abbaye de Beze, ainsi nommée d'une trèsbelle fontaine, Besua in pago Attoariorum, & l'enrichit de plusieurs terres, telles que Spoy, de Spess; Trochers, tres Casa; Treges, Tregia; dont il ne reste plus qu'une métairie. Voy. Chron. Beze, p. 492.

On connoît par la chronique de Beze à l'an 634, d'autres villages de ce canton, tels que Janligny, Genseniacum; Talmai, Talamayum, Talamarum; Bere,

Beria; Oillly , Auxiliacum.

Différentes chartes rapportées par Perard, nous apprennent qu'en 679 ou 684, felon l'abbé de Foix, Notice des Diplômes, p. 85, Fenay, Longvic, Fistey, Chenoves, villages près de Dijon, Fedeniacus, Longoviana, Fisciacum & Cheneve, étoient in pago Attoarioram; & qu'en 735 Russey & Echirey, Rusacum & Escoriacum, étoient du même canton. Perard, p. 8, p. 161.

Perard, p. 8, 9, 161.

Waré, par son testament de l'an 721, legue à l'abbaye de Sainte-Reine qui ne subsisse plus, Possens et les-Saulx, Pussessum, & à celle de Saint-Prix de Flavigny, Flacey, Is-sur-Tille, Blagny, Flexum, Hiccium, Bl-ndonccum ou Blandoniacum in pago Attoarierum. Il réserve à ses héritiers les terres de Vedis-Vineai, Viévigne; Voguntias, Vonges; Lucum, Lux; Sagoneum, Saguenai, in pago Atho. Voyez Hist. de Bourg. par O. Plancher, en trois vol. in-fol., tome I. p. 11, 111, pr.

Ce dernier lieu est ancien, puisqu'on y a découvert en 1702 une colonne milliaire avec une inscription en beaux caracteres romains, par laquelle on voit qu'elle a été élevée l'an 42 de J. C. sous l'empire de Claude, marquant xxij. milles de là à Langres, Andematumm. M. le Gonz de Gerlan, ancien grand bailli du Dijonnois, que les lettres & la patrie viennent de perdre (mars 1774), a fait graver cette colonne & l'inscription dans ses Antiquités de Dijon, in 4°. 1772. Voyez aussi sous la rrev. Septembre 1703, p. 1, lig. 47.

Il est souvent parié dans le Recueil de Perard, p. 10, 12, 14, 15, de Villa Santo Colonica five Bargas, en 775, 778, 820. M. l'abbé de Foix, dans la Notice des diplomes, in-fol. p. 164, dit que Bargas est un de ces noms barbares dont aul géographe n'a pu fixer la situation, ni dire le nom moderne. Si de Paris où il écrivoit, il eût consulté quelques Bourguignons instruits, ils lui auroient dat que c'est le village de Barges entre Dijoa, Nuys, Citeaux, à trois lieues sud de la premiere ville.

Witgaire, curé de Barges, fit des dons à l'abbaye de Saint-Benigne en 816, Witgarius presbiter Bargas in pago Atom.

Gal. Ch. tom. IV. p. 671.

Dom Mabillon, en rappellant la fondation de l'abbaye de Saint - Léger, richement dotée par Théodrade, fille de Charlemagne, vers l'an 800, la place in page Atboariorum se Besuense. Ce n'étoit plus qu'un prieuré à la fin du dixieune seck, lorsqu'il fut réuni à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre. Annat. Bened. tos. II. p. 347.

Un diplôme de Louis le débonnair, rapporté par l'Abbé de Foix, p. 400, en 830, cite Pauliacum, Pouilili-fur-Viageane (non Pouliac, comme le dit le compilateur,) & Belleneuve, Brienes-

vium in page Atboar.

Louis le débonnaire donna en 836 à Fulbert, l'un de ses vassaux, dont le pere avoit été tué au service de cet empreur, une terre de son domaine, sur confins du Châlonnois, appellée Afriaca Villa, Aizerey (Not. dipl. p. 439.) Le grand Bosset apasse plus eu la passe de son enfance dans cette terre, qui appartenoit en partie à son pere.

Dans les affifes tenues à Lux, Leo, en 867, préfence de l'évéque IIac & de comte Odo, il est fait mention des comiffaires (Miff) pour les cantons êve-che & des Attuariens, in Ufcarmf & Atoeriis: c'est le seul endroit où ils soient ainsi nommés. Voyez Per. p. 147.

Ce même évêque de Langres donnes 869 à l'abhaye de Flavigni, l'églife de S. Sulpice de Fontaine Françoife, eccless de Fontana in pago Attorienfi. (V. Cortus de Flavigni.) Ce bourg est commu par la victoire de Henri IV, qui porta le danier coup à la ligue, & lui ouvrit les portes de Dijon & des autres villes en

Pontailler, Pontiliacum, Pom scifat est ancien, puisque les rois Carlovingiem y avoient une mailon de plaifance. On voit dans l'Histoire de Léglise de SamEtienne de Dijon , in-folio , page 31 , pr. me chartre de Charles le Chauve, de 'an 876, datée Pontiliaco palatio regis. La partie en-decà de la Saone qui renferne la paroille de S. Jean, étoit du comté Attuarien : elle est encore du doyenné le Beze & du diocese de Dijon, ayant té avant 1731 de celui de Langres ; l'aure partie est de celui de Besancon. Arpiius, quarante-deuxieme évêque de Lanres , donna à l'abbaye de S. Pierre de Beze où il venoit de transférer le corps le S. Prudent , Pontailler , Pontilliaum villam , en 889. Voy. Gal. Cbr. tom. IV. p. 542. Les privileges de cette ville urent accordés par Guillaume de Champitte en 1257. V. PONTAILLER.

L'Histoire de l'église de S. Etienne, p. is & 295, fait mention de Couternon ous le nom de Curtanonus, au neuvieme iecle, & au onzieme sous celui de Cors-Irnulfi on Corte - Arnulfi , comme étant lans le pays des Athoariens. C'étoit le l'usculum du savant Philibert de la Mare, onseiller au parlement, qui dans le derneiennes inscriptions, des ftatues & des gures antiques; cet illustre magistrat voit la collection la plus riche & la lus curieuse en livres, & fur - tout en nanuscrits fur la Bourgogne, qui après a mort ont paffé en partie à la bibliotheue du roi. Il est étonnant que le nom e ce favant ne foit rappellé dans aucun es nouveaux Dictionnaires, où fe trouent tant de gens inconnus, quoiqu'il ait onné plusieurs ouvrages latins fort stimés. Couternon est encore remaruable par la belle maison de M. Berard de Blancey , sécrétaire en chef es états.

Renaud de Châtillon donna à Saint enigne l'églife de S. Julien - fur - Norge vec des fonds, manfum unum eum eccleà S. Juliani fuper Norgiam in pugo Atar. Ce qui est approuvé par Gui de rancey & Milon de Frolois en 1038.

erard , p. 186.

Norges, Norgia, est très-ancien; la oie Romaine de Châlons à Langres y associatif, j'ai découvert à cent pas de ce illage, en septembre 1773, un morceau inne colonne milliaire qui marquoit II. C'est tout ce qui restoit de l'inription de ce monument tiré du sossé de

l'ancienne voie, par un paysan qui avoit brisse a colonne, dont je vis encore le piédestal, d'une belle pierre blanche tirée d'Asniere. Norges est marqué in centenà Boringorum en 881, dans Perard, page 159. Une commanderie de l'ordre de S. Antoine y sut sondée pour les malades en 1200, par les seigneurs du Val-Saint-Julien.

Le village de Norges à deux lieues nord de Dijon, est distingué par une belle fontaine formant une riviere qui nourrit de bons poissons, du brochet fur-tout, & par une très-jolie maison de campagne appartenante à M. Bouillet, procureur-général de la chambre des comptes, de l'académie de Dijon, un des plus respectables & des plus généreux

citoyens de cette ville ..

La chronique de Beze nous indique plusieurs autres paroisses dans le pays des Atuariens, tels que Tasnai, Tasenatesum; Bussenotte, Buxiacus; Mareysur-Tille, fameux par ses forges, Mariacum; Mentoche, Mentusca interritorio Atuarinssum en 1119; & Villey-sur-Tille, Villiacum, où l'abbé Nicaise, très-connu par son livre des Syrenes, découvrit un reste de temple du paganisme, avec cette inscription: Minerom Arnalim, qui lui donna lieu d'exercer son érudition. (C)

\* ATTUND ou OSTUND, Glogr., pays de la Suede, une des trois parties de l'Upland, entre Stockolm, Upfal, & la

mer Baltique.

ATTUR, Géogr., ville d'Asie, qui n'existe plus. Elle étoit sur le Tygre, dans le gouvernement moderne de Mosul, & non loin de cette ville. On l'appelloit aussi Athur & Aspria, & son district Asuria, Atyria ou Assoria; ce district composoit l'Assoria proprement dite; car, à l'exemple des Chaldéens & des Syriens qui convertissoient Assur en Athur, il a plu aux Grees & aux Latins de convertir Assoria en Atyria & en Aturia. Les Tures sont maitres de capys-là. Le sol en est naturellement très-fertile, mais fort négligé. C'est un des beaux climats de l'Asser (C. A.)

ATTUSA, Géographie, ancienne ville de l'Afiic mineure, fur les frontieres de la Myfie & de la Bithynie. Pline affure que l'oe fut une très-grande wille, bien bâtic & bien peuplée. (E. A)
ATUN, f. m. Hist. nat. Botanique, arbre des isles Moluques très-bien gravé sous le nom d'atunus par Rumphe dans son Herbarium Amboinicum, vol. I, page 171, cbap. 56, pl. LXVI. Les habitans de Ternate l'appellent saia, ceux de Boege supacka, & les Macastares lommu.

Il s'éleve à la hauteur de 25 à 30 pieds, sous la forme d'un limonier ou d'un citronnier, dont le tronc seroit droit, élevé de 10 à 12 pieds, sur un pied & demi à deux pieds de diametre, cannelé on marqué de côtes légeres, & couvest d'une écorce épaisse, mais si fragile quion ne peut l'enlever que par fragmens, à peine de la grandeur du doigt. Sa cimc est cônique, très-dense, sormée de branches fermes, droites, alternes, serrées, écartées sous un angle qui à peine a 45

degrés d'ouverture.

Ses feuilles sont alternes, fort serrées ou rapprochées, & disposées sur un même plan sur les branches, de sorte que leur feuillage est applati comme dans l'anone & le cananga; elles sont elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de sept à quinze pouces, une fois & demie à deux fois moins larges, entieres, fermes, seches, légérement velues, selevées en-dessous d'une nervure à huit eu dix côtes alternes de chaque coté, & portées sur un pédicule cylindrique fort court, de maniere qu'elles s'écartent presque horizontalement.

Les branches sont terminées par un épi plus court d'un tiers ou environ que les feuilles; cet épi est composé de quinze à wingt fleurs, disposées circulairement sur toute sa longueur, blanches, de la forme & grandeur de celles de l'oranger, & portées sous un angle de 45 degrés sur un pédicule égal à leur longueur. Chaque fleur est composée d'un calice ouvert en Cloche à cinq divisions persistantes; d'une corolle à cinq pétales elliptiques, pointus, fermes, une fois plus longs que larges, une fois plus longs que le calice, ouverts en étoile; de 10 étamines égales à la corolle, relevées, pen écartées presque comme dans le citronnier ; & d'un ovaire porté fur un disque orbiculaire charnu qui l'éloigne un peu des étamines.

Cet ovaire en muriffant devient un

fruit à écorce ovoide, de la forme & grandeur d'un œuf de canard ou même plus grande, seche, d'une épaisseur de quatre lignes, comme écailleuse au dehors, relevée de tubercules, cendiérouffe, à une feule loge, marquée fur un coté, vers son extrémité, d'un fillos, par lequel elle s'ouvre pour l'ordinaire, quoique difficilement , en deux valves ou battans éganx & concaves, à peu près comme la muscade, comacon. Cette écont contient une feule amande ovoide, dela grandeur d'un œuf de poule, mais conprimée, veinée de blanc, de roux & it cendré, comme une mufcade, charnet, ferme comme le coco on l'arec , qui devient brune ou rouffe en fechant, & entourée d'un fillon vertical comme i elle devoit se séparer en deux partis égales en cet endroit. Lorfque l'écorafe seche fans s'ouvrir, ou en ne s'entr'ouvrant que par une fente arquée, on en-tend en la remuant l'amande jourt dedans & faire du bruit.

Qualités. L'atun est un arbre fort lent? croître; sa cime est d'abord fort élegant & élancée, & son tronc cylindrique uni , mais il fe creule infenfiblement & devient cannelé. Son bois eft de , de peu de durée, & fragile ainfi que les branches. Ses fruits muriffent fi tent ment que le temps de leur maturitét. pas bien constant; néanmoins le mois novembre eft le temps qui leur eft te plus ordinaire. Son amande a une faves austere & très-astringente ; comme elle eft presque auffi dure qu'une pierre des la maturité parfaite, les Malays luis donné le nom d'atum , derivé du mit batu qui en leur langage fignifie une

pierre.

Culture. Il croît communément du les isles d'Amboine, Banda & Celebes on le multiplie de drageons ou rejetur qui pouffent au pied des vieux arbres.

Ulages. L'amande de l'atun ne se mange pas crue ni seule; les Malays à rapent pour exciter l'appétit. & sewie d'épice qu'ils mèlent dans l'especite mêts qu'ils appellent gougou. & qui excomposé de sardines crues ou entres. & d'autres semblables petits possition dépecés en petits morceaux, on piles à mèlés aveclegingembre, le piment, l'ai & le jus de limon. Cette amande est se mande est se met les autres se mande est se le pur le partie de la composition de l

astringente, qu'elle arrête subitement toutes les dysenteries les plus violentes, soit qu'on la mange seule, soit qu'on la mange seule, soit qu'on la mêle dans le pain de sagou ou dans diffèrens mets. Plusieurs Indiensen son simme un grand secret; mais il ne saut l'employer qu'avec modération, car l y a souvent du danger à arrêter trop promptement les dysenteries. Sa poudre nélée avec la farine du sagou réduite en pâte, avec l'addition d'un peu d'eau, & appliquée sur le ventre des semmes mecintes, arrête le sux menstruel & meters pertes de sang qui leur survientent à contre-temps.

Lorfque ces amandes ne sont encore u'à demi mûres & comme visquenses, es habitans d'Amboine en font une spece de glu. Pour en tirer le même vantage lorfqu'elles font murcs & fehes, ils les font infuser dans l'eau & les royent en une forte de bouillie épaisse, ont ils recouvrent les jointures de leurs avires après les avoir remplies de moufe; cette pâte s'y applique étroitement, te feche & durcit comme une glu qui ougit, comme du fang. Ils en vernissent uffi les piliers de leurs maisons, & les outres qui font expolées à être rongées of les vers ou les larves des capricornes atres infectes.

the marques. L'atun est, comme l'on ore, un genre de plante qui se range aturellement dans la famille des pissahiers à feuilles simples, à cote du suscadier, comacon, dont il semble ne ifférer que par son calice à cinq divions, sa corolle a cinq pétales & ses huit tamines, & parce qu'il est beaucoup soins aromatique.

Rumphe dit qu'il y a trois autres speces d'atun à Amboine, dont la pretière s'appelle atun mamina, qui veut 
ire atun gras, parce que son amande 
t plus grasse, plus tendre & moins 
istère. Les deux autres qu'il appelle 
int laut & atun puti, sont des genres 
irt différens, & nous en renvoyons la 
seription à leur place. (M. Adanson.)
ATYS, Myth., l'un des prêtres de 
yhele, failoit les inclinations les plus 
ndres de la déesse; mais le jeune 
imme la facrisa à la nymphe Sangaride,

fille du fleuve Sangar. La déeffe l'en punit dans la personne de sa maitresse qu'elle fit périr. Atys, au déscspoir d'avoir perdu Sangaride, porta fa rage jufqu'à fe mutiler lui-même; il fe feroit même ôté la vie fi Cybele ne l'eût métamorphofé en pin. Il y a des auteurs qui disent qu'Atys étoit un jeune berger de Phrygie, dont Cybele déja vieille devint amoureuse; mais quoiqu'elle fut reine. il la méprisa pour quelque jeune beauté; Cybele apprenant qu'elle avoit une rivale, courut comme une furienfe au lieu où étoient les deux amans, & ayant trouvé Atys caché derriere un pin, elle le fit mutiler aux yeux de sa rivale, qui se tua de désespoir. Catulle dit qu'Atys se mutila lui-même, par je ne fais quel transport de rage, & que Cybele le prit alors au nombre de fes prêtres. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les prêtres de Cybele souffroient volontairement te supplice d'Atys, & dans leur fêtes mê-loient des cris & des hurlemens pour pleurer la mort d'Atys. Les amours d'Atys & de Sangaride font le sujet d'un

opéra de Quinault. (†)
ATZEBEROSCIM, Musiq. instr. des Héb. Bartoloccius ( Biblioth. mag. Rabb. part. II), prétend avec fondement qu'atzeberofcim n'étoit point un inftrument particulier de musique, mais le nom général de tous ceux qui étoient faits de fapin ou de buis. Kircher pourtant met l'atzeberofeim au nombre des instrumens de percussion, & en donne la figure, en quoi il est autorifé par l'auteur du sciltehaggiborim, qui décrit ainsi l'atze-beroscim: " Cet instrument de sapin ,, (ou de buis) avoit affez la forme ,, d'un mortier ; on le frappoit avec -" une espece de pilon du même bois . ., terminé par deux boutons; on tenoit " le mortier de la main gauche, & le " pilon de la droite; on frappoit tantôt ,, fur le fond du mortier, tantôt fur les " cotés ou bord, tantôt fur l'ouverture " en mettant le pilon en travers, & l'on " fe fervoit tantêt d'une des extrémités " & tantôt de l'autre. L'atzeberofcim " avoit un fon clair, mais fans aucune " harmonie, & qui reftoit toujours le " même. (F.D.C.)

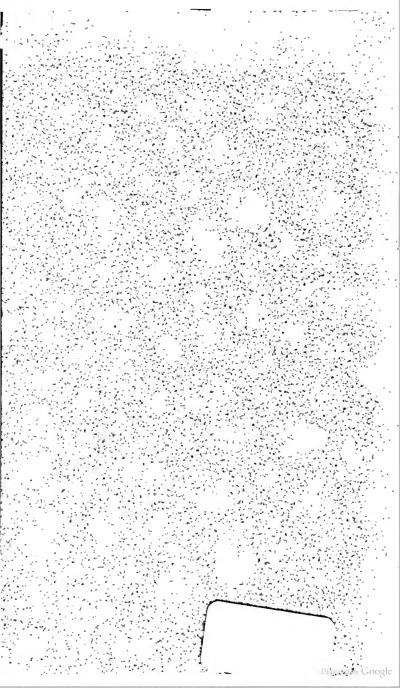

